

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



## A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

## Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

## À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com



EST

ORARE

( To Work is to Pray )

## EX LIBRIS

S. ADOLPHUS KNOPF NEW YORK

NKV Sue



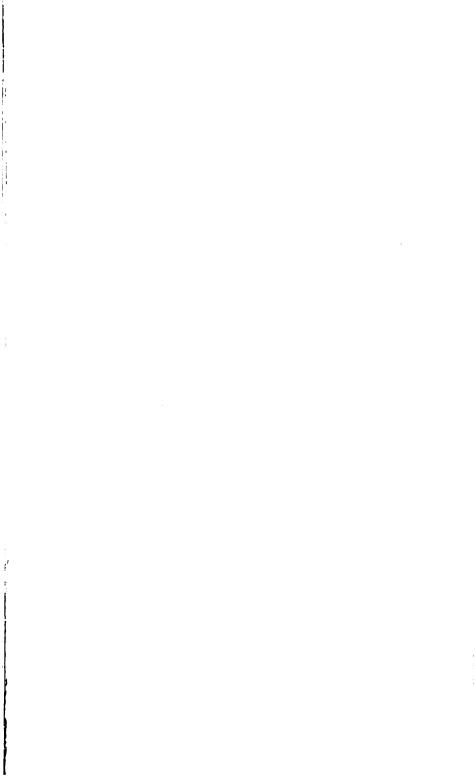

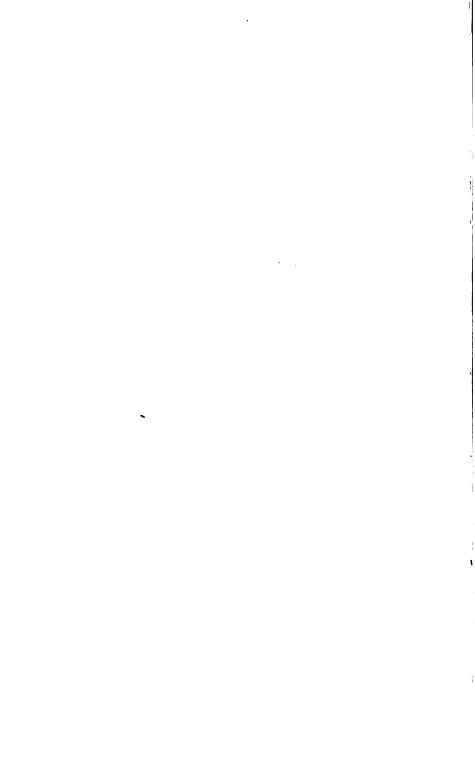

• • • • • · . • 1 1 1

FIR D-6

# MYSTÈRES DE PARIS.

# PAR EUGÈNE SUE,

PREMIÈRE ÉDITION AMÉRICAINE.

TOME PREMIER.

New-Pork:

PRESSE DU "NEW WORLD,"

J. WINCHESTER, 80 RUE ANN.



## THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

## 174649B

ASMOR, LENGX AND THEORY FOUNDATIONS 1948

## PRÉFACE,

## DE L'ÉDITION AMÉRICAINE.

L'intention de M. Eugène Sue, en publiant les Mystères de Paris, est bien connue; c'était de dévoiler aux yeux du public les défauts qui existent en France, par rapport aux lois criminelles, et surtout dans le système des prisons en commun; l'inégalité entre l'énormité et la punition de certains crimes; enfin l'impuissance où se trouvent les classes pauvres de profiter des avantages, que la loi procure.

Les maux que la classe ouvrière souffre à cause de l'organisation défectueuse du travail, l'avilissement que la misère entraine après elle, l'indifférence de la charité publique, sont des sujets qu'il traite dans cet ouvrage avec une vigueur et une éloquence, au dessus de tout éloge.

C' est avec plaisir que nous avons contribué à reproduire en Anglais, un ouvrage si intéressant, convaincus que le but de l'auteur en l'écrivant était des plus nobles et des plus élevés. Lorsque nous commencames la tache difficile de la traduction des Mystères de Paris, nous nous sommes vus assaillis de tous les côtés : on nous reprochait avec la plus grande sévèrité de reproduire aux yeux du public américain un ouvrage taxé d'immoralité; cependant nous étions tellement persuadés de son but élevé, que sans nous décourager nous avons accompli notre œuvre. Qu' en est-il résulté ? Les Mystères de Paris ont paru en Anglais, tous les obstacles ont été surmontés, les censeurs ont reconnu leur erreur, et le succès éclatant dont ils ont été couronnés en a complêté le triomphe. Ce n'est pas tout, le public a reçu cet ouvrage avec une avidité sans exemple, il s'est prononcé en faveur d'un roman qui tout en l'intéressant et l'amusant renferme de si belles leçons d'humanité et de sagesse ; la presse même a joint son irrésistible influence ; telle est l'opinion d'un des premiers journaux des Etats-Unis : "En lisant les Mystères de Paris le pauvre sentira son courage renaitre; le riche y trouvera des leçons de bienfaisance; le juste y apprendra à honorer la vertu du panyre, et le méchant y réalisera que tôt ou tard il souffrira les conséquences de ses crimes."

Le prix exorbitant de l'édition Française des Mystères de Paris, a encouragé les propriétates du New World à en reproduire l'original; pour cet effet ils ont engagé les services du Professeur Bordenave, qui a édité cet ouvrage et en a corrigé les épreuves avec le plus grand soin, afin de donner à cet admirable roman toute la perfection qu'il mérite.

Nous ajouterons ici que les propriétaires du New World, se sont lancés dans une entreprise assez hasardeuse, à cause des demandes reitérées qui leur ont été faites à leur bureau par un grand nombre de Français, Allemands et Américains, qui voulaient se procurer l'original des Mystères de Paris.

Nous présentons cette édition au public avec la plus grande confiance, nous sommes assurés que grâce aux soins que Professeur Bordenave a pris d'en corriger les épreuves, elle échappera aux censures (du reste bien méritées) qui ont assailli les ouvrages Français publiés par les Américains.

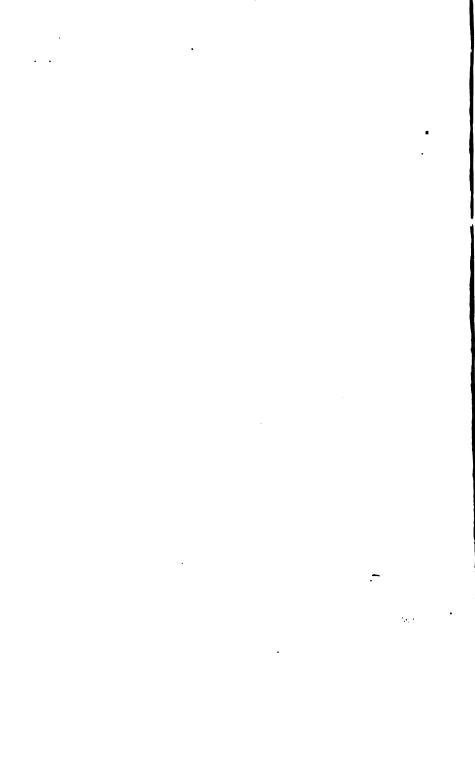

## LES MYSTÈRES DE PARIS.

## PREMIÈRE PARTIE.

## CHAPITRE PREMIER.

LE TAPIS-FRANC.

Un tapis-franc, en argot de vol et de meurtre, signifie un estaminet ou un cabaret du plus

bas étage.

Un repris de justice qui, dans cette langue immonde, s'appelle un ogre, ou une femme de même dégradation qui s'appelle une ogresse, tiennent ordinairement ces tavernes, hantées par le rebut de la population parisienne: forçats libérés, escrocs, voleurs, assassins y abondent.

Un crime a-t-il été commis, la police jette, si cela se peut dire, son filet dans cette fange; presque toujours elle y prend les coupables.

Ce début annonce au lecteur qu'il doit assister à de sinistres scènes; s'il y consent il pénétrera dans des régions horribles, inconnues; des types hideux, effrayants, fourmilleront dans ces cloaques impurs comme les reptiles dans les marais.

Tout le monde a lu ces admirables pages dans lesquelles Cooper, le Walter Scott américain, à retracé les mœurs féroces des sauvages, leur langue pittoresque, poétique, les mille ruses à l'aide desquelles ils fuient ou pour-

suivent leurs ennemis.

On a frémi pour les colons et pour les habitants des villes, en songeant que si près d'eux vivaient et rodaient cea tribus barbares, que leurs habitades, sanguinaires rejetaient si loin de la civilisation.

Nous alions essayer de mettre sous les yeux du lecteur quelques épisodes de la vie d'autres barbares aussi en dehors de la civilisation que les sauvages peuplades si bien peintes par

Cooper

Sculement les barbares dont nous parlons sont au milieu de nous; nous pouvons les coudoyer en nous aventurant dans les repaires où ils vivent, où ils se rassemblent pour concerter le meurtre, le vol, pour se partager enfin les dépouilles de leurs victimes.

Ces hommes ont des mœurs à eux; des les bagnes, et dont le sang rougit les échafemmes à sux, un langage à eux; langage fauds... le lecteur voudra peut-être bien nous

mystérieux, rempli d'images sunestes, de métaphores dégouttantes de sang.

Comme les sauvages, enfin, ces gens s'appellent généralement entre eux par des surnoms empruntés à leur énergie, à leur cruauté, à à certains avantages ou à certaines difformités physiques.

Nous abordons avec une double défiance

quelques-unes des scènes de ce récit.

Nous craignons d'abord qu'on ne nous accuse de rechercher des épisodes repoussants, et, une fois même cette licence admise, qu'on nous trouve au-dessous de la tâche qu'impose la reproduction fidèle, vigoureuse, hardie, de ces mœurs excentriques.

En écrivant ces passages dont nous sommes presque effrayé, nous n'avons pu échapper à une sorte de serrement de cœur... nous n'oserions dire de douloureuse anxiété... de peur de

prétention ridicule.

En songeant que peut-être nos lecteurs éprouveraient le même ressentiment, nous nous sommes demandé s'il fallait nous arrêter ou persévérer dans la voie où nous nous engagions, si de pareils tableaux devaient être mis sous

les yeux du lecteur.

Nous sommes presque resté dans le doute; sans l'impérieuse exigence de la narration, nous regretterions d'avoir placé en si horrible lieu l'exposition du récit qu'on va lire. Pourtant nous comptons un peu sur l'espèce de curiosité craintive qu'excitent quelquefois les spectacles terribles.

Et puis, encore, nous croyons à la puissance des contrastes.

Sous ce point de vue de l'art, il est peut-être bon de reproduire certains caractères, certaines existences, certaines figures, dont les couleurs sombres, énergiques, peut-être même crucs, serviront de repoussoir, d'opposition à des scènes d'un tout autre genre.

Le lecteur prévenu de l'excursion que nous lui proposons d'entreprendre parmi les naturels de cette race infernale qui peuple les prisons, les bagnes, et dont le sang rougit les échafauda... le lecteur youdra pent-être bien nous suivre. Sans doute cette investigation sera nouvelle pour lui; hâtons-nous de l'avertir que s'il pose d'abord le pied sur le dernier échelon de l'échelle sociale, à mesure que le récit marchera, l'atmosphère s'épurera de plus en plus.

Le 13 décembre 1839, par une soirée pluvieuse et froide, un homme d'une taille athlétique, vêtu d'une mauvaise blouse, traversa le Pont-au-Change et s'enfonça dans la Cité, dédale de rues obscures, étroites, tortueuses, qui s'étend depnis le Palais-de-Justice jusqu'à Notre-Dame.

Le quartier du Palais-de-Justice, très-circonscrit, très-surveillé, sert pourtant d'asile ou de rendez-vous sux malfaiteurs de Paris. N'est-il pas étrange, ou plutôt fatal, qu'une irrésistible attraction fasse toujours graviter ces criminels autour du formidable tribunal qui les condamne à la prison, au bagne, à l'échafaud!

Cette nuit-là donc, le vent s'engouffrait violemment dans les espèces de suelles de ce lugubre quartier; la lueur blafarde, vacillante, des réverbères agités par là bise, se reflétait dans le ruisseau d'eau noirâtre qui coulait au milieu des pavés fangeux.

Les maisons couleur de boue étaient percées de quelques rares fenêtres aux châssis vermoulus et presque sans carreaux. De noires, d'infectes allées conduisaient à des escaliers plus noirs, plus infects encore, et si perpendiculaires que l'on pouvait à peine les gravir à l'aide d'une corde à puits fixée aux murailles humides par des crampons de fer.

Le rez-de-chaussée de quelques-unes de ces maisons était occupé par des étalages de charbonniers, de tripiers, ou de revendeurs de mauvaises viandes.

Malgré le peu de valeur de ces denrées, la devanture de presque toutes ces misérables boutiques était grillagée de fer, tant les marchands redoutaient les audacieux voleurs de ce quartier.

L'homme dont nous parlons, en entrant dans la rue aux Fèves, située au centre de la Cité, ralentit beaucoup sa marche: il se sentait sur son terrain.

La nuit était profonde, l'eau tombait à torrents, de fortes rafales de vent et de pluie fouettaient les murailles.

Dix heures sonnaient dans le lointain à l'horloge du Palais-de-Justice.

Des femmes embusquées sous des porches voûtés, obscurs, profonds comme des cavernes, chantaient à demi-voix quelques refrains populaires.

Une de ces créatures était sans doute connue de l'homme dont nous parlons; car s'arrêtant brusquement devant elle, il la saisit par le bras.

La malheureuse recula en disant d'une voix craintive:

- Bonsoir, Chourineur(1).

Cet homme, repris de justice, avait été ainsi surnommé au bagne.

— C'est toi, la Goualeuse (1)— dit l'homme en blouse — tu vas me payer l'eau d'aff (2), ou je te fais danser sans violons!

— Je n'ai pas d'argent — répondit la femme en tremblant; car cet homme inspirait une grande terreur dans le quartier.

— Si ta filoche est a jeun (3), l'ogresse du tapis-franc te fera crédit sur ta bonne mine.

— Mon Dieu je lui dois déjà le loyer des vêtements que je porte...

— Ah! tu raisonnes?— s'écria le Chourineur; et il donna dans l'ombre et au hasard un si violent coup de poing à cette malheureuse, qu'elle poussa un cri de douleur aigu.

— Ça n'est rien que ça, ma fille ; c'est pour t'avertir...

A peine le brigand avait-il dit ces mots qu'il s'écria avec un effroyable jurement :

— Je suis piqué à l'aileron: tu m'as égratigné avec tes ciseaux!

Et, furieux, il se précipita à la poursuite de la Goualeuse dans l'allée noire.

— N'approche pas, ou je te crève les ardents avec mes fauchants (4)— dit-elle d'un ton déterminé.— Je ne t'avais rien fait, pourquoi m'as-tu battue ?..

— Je vais te dire ça— s'écria le bandit en s'avançant toujours dans l'obscurité.

— Áh! je te tiens! et tu vas la danser! ajouta-t-il en saisissant dans ses larges et fortes, mains un poignet mince et frêle.

- C'est toi qui vas danser !- dit une voix e male.

— Un homme! Est-ce toi, Bras-Rouge? réponds donc et ne serre pas si fort...; entre dans l'allée de ta maison...ça peut bien être toi...

— Ça n'est pas Bras-Rouge— dit la voix.

— Bon, puisque ça n'est pas un ami...il va y avoir du raisine par terre (5) — s'écria le Chourineur.— Mais à qui donc la petite patte que je tiens la?

- C'est la pareille de celle-ci.

Sous la peau délicate et douce de cette main qui vint le saisir brusquement à la gorge, le Chourineur sentit se tendre des nerfs et des muscles d'acier.

La Goualeuse, réfugiée au fond de l'allée avait lestement grimpé plusieurs fnarches; elle s'arrèta un moment, et s'écria, en s'adressant à son défenseur inconnu:

— Oh! merci, Monsieur, d'avoir pris mon parti. Le Chourineur m'a battue parce que je ne voulais pas lui payer d'eau-de-vie. Je me suis revengée; mais je n'ai pu lui faire grand mal avec mes petits ciseaux. Maintenant je suis en sûreté, laissez-le; prenez bien garde à vous ....C'est le Chourineur.

L'effroi qu'inspirait cet homme était bien

grand. — Mais vous ne m'entendez donc pas ?...Je

(1) La Chanteuse. (2) L'eau-de-vie. (3) Si ta bourse est vide. (4) Je te crève les veux avec me ciseaux. (5) Du sang de répandu.

<sup>(1)</sup> Bonsoir, donneur de coups de conteau. (Nous n'abuserons pas long-temps de cet affreux langage d'argot, nous en donnerons seulement quelques spécimens raractérissiques.)

wans dis que c'est le Chourineur!-- répéta la | mercie bien, Monsieur ; hélas!...sans vous il Goualeuse.

— Et moi je suis un ferlampier qui n'est pas frilenx (1)— dit l'incunnu.

Puis tout se tut.

On entendit pendant quelques secondes le brait d'une lutte acharnée.

- Mais tu veux donc que je t'escarpe? (2) -s'écria le bandit en faisant un violent effort pour se débarramer de son adversaire, qu'il trouvait d'une vigueur extraordinaire.- Bon, bon, tu vas payer pour la Goualeuse et pour toi - ajouta-t-il en grinçant les dents.

-- Payer! en monnaie de coups de poing,

ou...- répondit l'inconnu.

- Si tu ne laches pas ma cravate, je te mange le nez-murmura le Chourineur d'une voix étouffée.
- -J'ai le nez trop petit, mon homme, et tu n'v vois pas clair!

- Alors viens sous le pendu glacé (3).

-Viens-reprit l'inconnu-nous nous y regarderons le blanc des yeux.

Et, se précipitant sur le Chourineur, qu'il

tenait toujours au collet, il le fit reculer jusqu'à la porte de l'allée, et le poussa violemment dans la rue, à peine éclairée par la lueur du réverbère,

Le bandit trébuchs ; mais, se raffermissant anssitôt, il s'élança avec furie contre l'inconnu, dont la taille très-svelte et très-mince ne semblait pas amnoncer la force incroyable qu'il déployait.

Le Chourineur, quoique d'une constitution athlétique et de première habileté dans une sorte de pugilat appelé vulgairement la espate, trouva, comme on dit, son maître.

L'inconnu lui passa la jambe (sorte de crocen-jambe) avec une dextérité merveilleuse; et le renversa deux fois.

Ne voulant pas encore reconnaître la supériorité de son adversaire, le Chourineur rewint à la charge en rugissant de colère.

Alors le défenseur de la Goualeuse, changeant brusquement de méthode, fit pleuvoir sur la tête du bandit une grêle de coups de poing aussi rudement assénés qu'avec un gantelet de fer.

Ces coups de poing, dignes de l'envie et de l'admiration de Jack Turner, l'un des plus fameux boxeurs de Londres, étaient d'ailleurs si en dehors des règles de la savate, que le Chourineur en fut doublement étourdi; pour la troisième fois le brigand tomba comme un bosuf sur le pavé en murmurant :

- Mon linge est lavé (4).

-S'il renonce, ne l'achevez pas, ayez pitié de hi! - dit la Gonaleuse, qui pendant cette rixe s'était hasardée sur le seuil de l'allée de la maison de Bras-Rouge. Puis elle ajouta avec étonnement: - Mais qui êtes-vous donc? Excepté le Maitre d'école, il n'y a personne, depuns la rue Saint-Eloi jusqu'à Notre-Dame, expable de battre le Chourineur. Je vous rem'assommait.

L'inconnu, au lieu de répondre à cette femme, écoutait attentivement sa voix.

Jamais timbre plus doux, plus frais, plus argentin, ne s'était fait entendre à son oreille : il tacha de distinguer les traits de la Goualeuse; il ne put y parvenir, la nuit était trop sombre, la clarté du réverbère trop pale.

Après être resté quelques minutes sans mouvement, le Chourineur remus les jambes, les bras, et enfin se leva sur son séant.

-- Prenez garde! --- s'écria la Goualeuse ca se réfugiant de nouveau dans l'ailée et en tirant son protecteur par le bras - prenez garde! il va peut-être vouloir se revenger-

- Sois tranquille, ma fille; s'il en veut en-

core, j'ai de quoi le servir.

Le brigand entendit ces mots.

- J'ai la coloquinte en bringues - dit-il a l'inconnu. - Pour aujourd'hui j'en ai assez, je n'en mangerai plus; une autre fois je ne dis pas...si je te retrouve...

- Est-ce que tu n'es pas content? Est-ce one tu te plains? — s'écria l'inconnu d'un ton menacant.— Est-ce que j'ai macaroné (1)?

- Non, non, je ne me plains pas.....tu es un cadet qui a de l'etout (2) — dit le brigand d'un ton bourru, mais avec cette sorte de considération respectueuse que la force physique impose toujours aux gens de cette espèce. -Tu m'as rincé ; et, excepté le Maltre d'école, qui mangerait trois Alcides à son déjeuner, personne jusqu'à cette heure ne peut se vanter de me mettre le pied sur la tôte.

--- Eh bien! après?

-- Après?...j'ai trouvé mon maître, voila tout. Tu auras le tien un jour ou l'autre, tôt ou tard ... tout le monde trouve le sien ... à défaut d'homme il y a toujours bien le meg des megs (3), comme disent les sangliers (4). Ce qui est sur c'est que maintenant que tu as mis le Chourineur sous tes pieds, tu peux faire les quatre cents coups dans la Cité..... Toutes les filles d'amour seront tes esclaves : ogres et ogresses n'oseront pas refuser de te faire erédit . . . . Ah ça! mais qui es-tu donc?.. tu dévides le jars (5) comme père et mère! Si tu es grinche (6), je ne suis pas ton hemme. J'ai chouriné (7), c'est vrai ; parce que, quand le sang me monte aux yeax, j'y vois rouge ... et il faut que je frappe...mais j'ai payé mes chourinades en allant quinze ans au pré (8). Mon temps est fini, je ne dois rien aux curieux (9), et je n'ai jamais grinché (10) ; demande à la Goualeuse!

-C'est vrai, ce n'est pas un voleur, dit

celle-ci.

- Alors viens boire un verre d'eau d'aff. et tu me connaîtras—dit l'inconnu;—allons, sans rancune.

—C'est honnête de ta part... Ta es mon mattre, je le reconnais, tu sais rudement jouer des poignets...; il y a eu surtout la grêle

<sup>(1)</sup> Je suis un bandit qui n'est pas poltron. (2) Que je te tua.... (3) Sous le révesbère. (4) Je m'avous vaisou, j'en ai assez.

<sup>(1)</sup> Agi en traitre. (2) Qui a du courage. (3) Diec. (4) Les prètres. (5) Tu parles argot. (6) Voleur. (7) Donné des course de coutes a un boumé. (8) Aux galères. (9) Aux juges. (16) Volé.

de coups de poing de la fin.... Tonnerre! comme ça me pleuvait sur la boule! Je n'ai jamais rien vu de pareil.... comme c'était festonné!....ça allait comme un marteau de forge! C'est un nouveau jeu..... faudra me l'apprendre...

-Je recommencerai quand tu voudras.

—Pas sur moi, toujours, dis donc, eh, pas sur moi! J'en ai encore des éblouissements. Mais tu connais donc Bras-Rouge, que tu étais dans l'allée de sa maison?

— Bras-Rouge?—dit l'inconnu surpris de cette question—je ne sais pas ce que tu veux dire; il n'y a pas que Bras-Rouge qui habite cette maison, sans doute?

— Si fait, mon homme.... Bras-Rouge a ses raisons pour ne pas aimer les voisins — dit le Chourineur en souriant d'un air singulier.

Eh bien! tant mieux pour lui — reprit l'inconnu qui semblait ne pas vouloir continuer la conversation à ce sujet. — Je ne connais pas plus Bras-Rouge que Bras-Noir; il pleuvait, j'étais entré un moment dans cette allée pour me mettre à l'abri: tu as voulu battre cette pauvre fille, je t'ai battu... voilà tout.

— C'est juste; d'ailleurs tes affaires ne me regardent pas; tous ceux qui ont besoin de Bras-Rouge ne vont pas le dire à Rome. N'en parlons plus. — Puis, s'adressant à la Goua-ieuse — Foi d'homme! tu es une bonne fille; je t'ai donné, une calotte, tu m'as rendu un coup de ciseaux, c'était de jeu; mais ce qui est gentil de ta part, c'est que tu n'as pas aguiché cet enragé-là contre moi.... quand je n'en voulais plus.... Tu viendras boire avec nous! c'est monsieur qui paie! A propos de ça, mon brave — dit-il à l'inconnu — si au lieu d'aller pitancher (1) de l'eau d'aff, nous allions nous refaire de sorgue (2) chez l'ogresse du Lapin-Blanc: c'est un tapis-franc.

— Tope..., je paie a souper. Veux-tu venir, la Goualeuse? dit l'inconnu.

a Course of the Income.

Oh! j'avais bien faim — répondit-elle;
 mais de voir des batteries, ça m'écœure, je n'ai plus d'appétit.

— Bah! bah! ça te viendra en mangeant —dit le Chourineur — et la cuisine est fameuse au Lapin-Blane.

Les trois personnages, alors en parfaite intelligence, se dirigèrent vers la taverne.

Pendant la lutte du Chourineur et de l'inconnu, un charbonnier d'une taille colossale, embusqué dans une autre allée, avait observé avec anxiété les chances du combat, sans toutefois, ainsi qu'on l'a vu, prêter le moindre accours à l'un des deux adversaires.

Lorsque l'inconnu, le Chourineur et la Goualeuse se dirigèrent vers la taverne, le charbon-

nier les suivit.

Le bandit et la Goualeuse entrèrent les premiers dans le tapis-franc; l'inconnu les suivait lorsque le charbonnier s'approcha et lui dit tout bas, en anglais et d'un tou de respectueuse remontrance:

- Monseigneur... prenez bien garde!

L'inconnu haussa les épaules et rejoignit ses

Le charbonnier ne s'éloigna pas de la porte du cabaret; prétant l'oreille avec attention, il regardait de temps à autre au travers d'un petit jour pratiqué dans l'épaisse couche de blanc d'Espagne dont les vitres de ces repaires sont toujours enduites intérieurement.

### CHAPITRE II.

#### L'OGRESSE.

Le cabaret du Lapin-Blanc est situé vers le milieu de la rue aux Fèves. Cette taverne occupe le rez-de-chaussée d'une haute maison dont la façade se compose de deux fenêtres dites à guillotine.

Au-dessus de la porte d'une sombre allée voûtée, se balance une lanterne oblongue dont la vitre fêlée porte ces mots écrits en lettres rouges: Ici on loge à la nuit.

Le Chourineur, l'inconnu et la Goueleuse

entrèrent dans la taverne.

C'est une vaste salle basse, au plasond enfumé, rayé de solives noires, éclairée par la lumière rougeâtre d'un mauvais quinquet. Les murs récrépis à la chaux sont couverts çà et là de dessins grossiers ou de sentences en termes d'argot.

Le sol battu, salpêtré, est imprégné de boue; une brassée de paille est déposée, en guise de de tapis, au pied du comptoir de l'ogresse, situé à droite de la porte et au-dessous du quinquet.

De chaque coté de cette salle il y a six tables; d'un bout elles sont scellées au mur, ainsi que les bancs qui les accompagnent. Au fond une porte donne dans une cuisine; à droite, près du comptoir, existe une sortie sur l'allée qui conduit aux taudis où l'on couche à trois sous la nuit.

Maintenant quelques mots de l'ogresse et de ses hôtes.

L'ogresse s'appelle la mère *Ponisse*; sa triple profession consiste à loger, à tenir un cabaret, et à louer des vêtements aux misérables créatures qui pullulent dans ces rues immondes.

L'ogresse a quarante ans environ. Elle est grande, robuste, corpulente, haute en couleur et quelque peu barbue. Sa voix rauque, virile, ses gros bras, ses larges mains, annoncent une force peu commune; elle porte sur son bonnet un vieux foulard rouge et jaune; un châle de poil de lapin se croise sur sa poitrine et se noue derrière son dos; sa robe de laine verte laisse voir des sabots noirs souvent incendiés par sa chaufferette; enfin le teint de l'ogresse est cui-vré, enflammé par l'abus des liqueurs fortes.

Le comptoir, plaqué de plomb, est garni de brocs cerclés de fer et de différentes mesures d'étain; sur une tablette attachée au mur voit plusieurs flacons de verre façonnés de manière à représenter la figure en pied de l'Empereur.

Ces bouteilles renferment des breuvages fre-

latés de couleur rose et verte, connus sous le i nom de parfait amour et de consolation.

Enfin, un gros chat noir à prunelles jaunes, accroupi près de l'ogresse, semble le démon familier de ce lieu.

Par un contraste qui semblerait impossible si l'on ne savait que l'ame humaine est un abime impénétrable...une sainte branche de buis de Paques, achetée à l'église par l'ogresse, était placée derrière la boîte d'une ancienne pendule à coucou.

Deux hommes à figure sinistre, à barbe hérissée, vêtus presque de haillons, touchaient à peine au broc de vin qu'on leur avait servi, et parlaient à voix basse d'un air inquiet.

L'un d'eux surtout, très-pale, presque livide, rabattait souvent jusque sur ses sourcils un mauvais bonnet grec dont il était coiffé; il tenait sa main gauche presque toujours cachée, ayant soin de la dissimuler, autant que possible, lorsqu'il était obligé de s'en servir.

Plus loin s'attablait un jeune homme de seize ans à peine, à la figure imberbe, have, creuse, plombée, au regard éteint ; ses longs cheveux noirs flottaient autour de son cou; cet adolescent, type du vice précoce, fumait une courte pipe blanche. Le dos appuyé au mur, les deux mains dans les poches de sa blouse, les jambes étendues sur le banc, il ne quittait sa pipe que pour boire à même d'une canette d'eau-de-vie placée devant lui.

Les autres habitués du tapis-franc, hommes on femmes, n'offraient rien de remarquable : leurs physionomies étaient féroces ou abruties, leur gaieté grossière ou licencieuse, leur silence sombre ou stupide.

Tels étaient les hôtes du tapis-franc lorsque l'inconnu, le Chourineur et la Goualeuse y entrèrent

Ces trois derniers personnages jouent un rôle trop important dans ce récit, leurs figures sont trop caractérisées, pour que nous ne les mettions pas en relief.

Le Chourineur, homme de haute taille et de constitution athlétique, a des cheveux d'un blond pale, tirant sur le blanc, des sourcils épais et d'énormes favoris d'un roux ardent.

Le hale, la misère, les rudes labeurs du bagne ont bronzé son teint de cette couleur sombre, olivatre, pour ainsi dire, particulière aux forçats.

Malgré son terrible surnom, les traits de cet homme expriment plutôt une sorte d'audace brutale que la férocité; quoique la partie postérieure de son crane, singulièrement développée, annonce la prédominance des appétits meurtriers et charnels.

Le Chourineur porte une mauvaise blouse bleue, un pantalon de gros velours primitivement vert, et dont on ne peut distinguer la coulcur sous l'épaisse couche de boue qui le COUVE

Par une anomalie étrange, les traits de la Goualeuse offrent un de ces types angéliques et candides qui conservent leur idéalité même au milieu de la dépravation, comme ai la créature était impuissante à effacer par ses vices phénomènes assez rares,

la noble empreinte que Dieu a mise au front de quelques êtres privilégiés. La Goualeuse avait seize ans et demi.

Le front le plus pur, le plus blanc, surmontait son visage d'un ovale parfait; une frange de cils, tellement longs qu'ils frisaient un peu, voilait à demi ses grands yeux bleus. duvet de la première jeunesse veloutait ses joues rondes et vermeilles. Sa petite bouche purpurine, son nez fin et droit, son menton à fossette, étaient d'une adorable suavité de lignes. De chaque côté de ses tempes satinées, une natte de cheveux d'un blond cendré magnifique descendait en s'arrondissant jusqu'au milieu de la joue, remontait derrière l'oreille dont on apercevait le lobe d'ivoire rosé, puis disparaissait sous les plis serrés d'un grand mouchoir de cotonnade à carreaux bleus, et noué, comme on dit vulgairement, en marmotte.

Un collier de grains de corail entourait son cou d'une beauté et d'une blancheur éblouissantes. Sa robe d'alépine brune, beaucoup trop large, laissait deviner une taille fine, souple et ronde comme un jonc. Un mauvais petit châle orange, à franges vertes, se croisait sur son sein.

Le charme de la voix de la Goualeuse avait frappé son désenseur inconnu. En effet, cette voix douce, vibrante, harmonieuse, avait un attrait si irrésistible, que la tourbe de scélérats et de femmes perdues au milieu desquels vivait cette jeune fille la suppliaient souvent de chanter, l'écoutaient avec ravissement, et l'avaient surnommée la Goualeuse (la chanteuse).

La Goualeuse avait reçu un autre surnom, du sans doute à la candeur virginale de ses traits...

On l'appelait encore Fleur-de-Marie, mots qui, en argot, signifient la Vierge.

Pourrons-nous faire comprendre au lecteur notre singulière impression, lorsqu'au milieu de ce vocabulaire infame, où les mots qui signifient le vol, le sang, le meurtre, sont encore plus hideux et plus effrayants que les hideuses et effrayantes choses qu'ils expriment, lorsque nous avons, disons-nous, surpris cette métaphore d'une poésie si douce, si tendrement pieuse: Fleur-de-Marie.

Ne dirait-on pas un beau lis élevant la neige odorante de son calice immaculé au milieu

d'un champ de carnage?

Bizarre contraste, étrange hasard! les inventeurs de cette épouvantable langue se sont ainsi élevés jusqu'à une sainte poésie! ils ont prêté un charme de plus à la chaste pensée qu'ils voulaient exprimer!

Ces réflexions n'amènent-elles pas à croire, en songeant aussi à d'autres contrastes qui rompent souvent l'horrible monotonie des existences les plus criminelles, que certains principes de moralité, de piété, pour ainsi dire innés, jettent encore quelquefois çà et la de vives lucurs dans les ames les plus ténébreuses? Les scélérats tout d'une pièce sont des Le défenseur de la Goualeuse (nous nonmerons cet inconnu Rodolphe) paraissait agé de trente à trente-six aus ; sa taille, moyenne, svelte, parfaitement proportionnée, ne semblait pas annoncer la vigueur surprenante que cet homme venait de déployer dans sa lutte avec l'athlétique Chourineur.

Il eût été très-difficile d'assigner un caractère certain à la physionomie de Rodolphe; elle réunissait les contrastes les plus bizarres.

Ses traits étaient régulièrement beaux, trop

beaux peut-être pour un homme.

Son teint d'une paleur délicate, ses grands yeux d'un brun orangé, presque toujours à demi fermés et entourés d'une légère auréole d'azur, sa démarche nonchalante, son regard distrait, son sourire ironique, semblaient annoncer un homme blasé, dont la constitution était sinon délabrée, du moins affaiblie par les aristocratiques excès d'une vie opulente...

Et pourtant, de sa main élégante et blanche, Rodolphe venuit de terrasser, un des bandits les plus robustes, les plus redoutés ce de quar-

tier de bandits.

Nous disons aristocratiques excès, parce que l'ivresse d'un vin généreux diffère complétement de l'ivresse d'un affreux breuvage frelaté; parce qu'en un mot, aux yeux de l'observateur, les excès diffèrent de symptômes comme ils diffèrent de nature et d'espèce.

Certains plis du front de Rodolphe révélaient le peuseur profond, l'homme essentiellement contemplatif...et pourtant la fermeté des contours de sa bouche, son port de tête quelquefois impérieux et hardi, décelaient alors l'homme d'action, dont la force physique, dont l'audace exercent toujours sur la foule un irrésistible assendant.

Souvent son regard se chargeait d'une triste mélancolie, et tout ce que la commisération a de plus secourable, tout ce que la pitié a de plus touchant, se peignait sur son visage. D'autres fois, au contraire, le regard de Rodolphe devenait dur, méchant; ses traits exprimaient tant de dédain et de cruauté, qu'on ne pouvait le croire capable de ressentir aucune émotion douce.

La suite de ce récit montrera quel ordre de faits ou d'idées excitait chez lui des passions si contraires.

Dans sa lutte avec le Chourineur, Rodolphe n'avait témoigné ni colère ni haine contre cet adversaire indigne de lui. Confiant dans sa force, dans son adresse, dans son agilité, il n'avait eu qu'un mépris railleur pour l'espèce de bête brute qu'il venait de terrasser.

Pour achever le portrait de Rodolphe, nous dirons que ses cheveux étaient châtain-clair, de la même nuance que ses sourcils noblement arqués et que sa petite moustache fine et soyeuse; son menton un peu saillant était soigneusement rasé.

Du reste, les manières et le languge qu'il affectait avec une incroyable aisance donnaieut à Rodolphe une complète ressemblance avec les hôtes de l'ogresse. Son cou svelte,

aussi élégamment modelé que celui du Bacchus indien, était entouré d'une cravate noire
nouée négligemment, et dont les bouts retombaient sur le collet de sa blouse blene, d'une
nuance blanchâtre annonçant la vétusté. Une
double rangée de clous armait ses gros souliers.
Enfin, sauf ses mains d'une distinction rare,
rien ne le distinguait matériellement des hôtes
du tapis-franc; tandis que son air de résolution et, pour ainsi dire, d'audacieuse sérénité,
mettait entre eux et lui une distance énorme.

En entrant dans le tapis-franc, le Chourineur, posant une de ses larges mains velues

sur l'épaule de Rodolphe, s'écria :

—Salut au maître du Chourineur! Oui, les amis, ce cadet-la vient de me rincer... Avis aux amateurs qui auraient l'idée de se faire casser les reins ou crever la sorbonne (1), en comptant le Maître d'école qui, cette fois ci, trouvera son maître J'en réponds et je le parie!

A ces mots, depuis l'ogresse jusqu'au dernier des habitués du tapis-franc, tous regardèrent le vainqueur du Chourineur avec un

respect craintif.

Les uns reculèrent leurs verres et leurs brocs au bout de la table qu'ils occupaient, s'empressant de faire une place à Rodolphe, dans le cas où il aurait voulu se placer à côté d'eux; d'autres s'approchèrent du Chourineur pour lui demander à voix basse quelques détatls sur cet inconnu qui débutait si victorieusement dans le monde.

L'ogresse, enfin, avait adressé à Rodolphe l'un de ses plus gracieux sourires. Chose inouïe, exorbitante, fabuleuse dans les fastes du Lapin-Blanc, elle s'était levée de son comptoir pour venir prendre les ordres de Rodolphe et savoir ce qu'il fallait servir à sa société, attention que l'ogresse n'avait jamais eue pour le fameux Maitre d'école, terrible scélérat qui faisait trembler le Chourineur lui-même.

Un des deux hommes à figure sinistre que nous avons signalés (celui qui, très-pale, cachait sa main gauche et rabattait toujours son bonnet grec sur son front) se pencha vers l'ogresse, qui essuyait soigneusement la table de Rodolphe, et lui dit d'une voix enrouée:

- Le Maître d'école n'est pas venu aujourd'hui?

- Non dit la mère Ponisse.
- Et hier?
- Il est venu.
- Avec sa nouvelle largue (2)?

—Ah ca! est-ce que tu me prends pour un raille (3), avec tes drogueries? Est-ce que tu crois que je vas manger mes pratiques sur l'orgue (4)?—dit l'ogresse d'une voix brutale.

— J'ai rendez-vous ce soir avec le Mattre d'école — répéta le brigand — nous avons des affaires ensemble.

— Ça doit être du propre, vos affaires, tas d'escarpes (5) que vous êtes!

<sup>(1)</sup> La tête. (2) Sa nouvelle femme. (3) Mouchard (4) Dénoncer mes pratiques. (5) Assassins.

- Escarpes! - répéta le bandit d'un air irrité - c'est les escarpes qui te font vivre!

—Ah çà! vas-tu me donner la paix!—
s'écria l'ogresse d'un air menaçant, en levent
sar le questionneur le broc qu'elle tenait à la
main.

L'homme se remit à sa place en grommelant. Fleur-de-Marie, en entrant dans la taverne de l'ogresse sur les pas du Chourineur, avait échangé un signe de tête amical avec l'adolescent à figure fiétrie.

Le Chourineur dit à ce dernier:

-Eh! Barbillon, tu pitanches donc tou-

jours de l'eau d'aff (1)?

— Toujours! J'aime mieux faire la tortue et avoir des philosophes aux arpions que d'être sans eau d'aff dans l'avaloir et sans tréfoin dans ma chiffarde (2) — dit le jeune homme d'une voix cassée, sans changer de position et en lançant d'énormes bouffées de tabac.

-Bonsoir, mère Ponisse - dit la Goua-

leuse.

- Bonsoir, Fleur-de-Marie répondit l'ogresse en s'approchant de la jeune fille pour inspecter les vétements qui couvraient la malheureuse et qu'elle lui avait loués. Après cet examen, elle lui dit avec une sorte de satisfaction bourrue:
- C'est un plaisir de te leuer des effets, à toi... tu es propre comme une petite chatte... aussi je n'aurais pas confié ce joli châle orange à des canailles comme la Tourneuse on la Tête-de-Mort. Mais aussi c'est moi qui t'ai éduquée depuis ta sortie de prison... et il faut être juste, il n'y a pas un meilleur sujet que toi dans toute la Cité.

La Goualeuse baissa la tête et ne parut nullement fière des louanges de l'ogresse:

—Tiens!—dit Rodolphe—veus avez du buis bénit sur votre coucou, la mère?

Et il montra du doigt le saint rameau placé

derrière la vieille horloge.

- Eh bien, faut-il pas vivre comme des patens!- répondit naivement l'horrible femme. Puis, s'adressant à Fleur-de-Marie, elle

— Dis donc, la Goualeuse, est-ce que tu ne vas pas nous goualer une de tes goualantes ?(3)

— Après souper, mère Ponisse — dit le

— Qu'est-ce que je vas vous servir, mon brave? — dit l'ogresse à Rodolphe, dont elle voulait se faire bienvenir et peut-être au besoin acheter le soutien.

- Demandez au Chourineur, la mère ; il

régale ; moi, je paie.

- Eh bien? dit l'ogresse en se tournant vers le bandit — qu'est-ce que tu veux à souper, mauvais chien?
- Deux doubles cholettes de tortu à douze, un arlequin et trois croûtons de lartif bien

Th bois donc toujours de l'eau-de-vie?
 J'aime mieux jeuner et avoir des savates (des philosophes) aux pieds que d'être sans cau-de-vie dans le gester et sans tabae dans ma pipe.

(3) Est-se que tu ne vas pas chanter une de tes

tendre (deux litres de vin & douze sous, treis crontons de pain très-tendre et un arlequin)(1). — dit le Chourineur, après avoir un moment médité sur la composition de ce menu.

— Je vois que tu es toujours un fameux licheur, et que tu as toujours une passion pour

les arlequins.

— Eh bien! maintenant, la Goualense — dit le Chourineur — as-tu faim

- Non, Chourineur.

--- Veux-tu autre chose qu'un arlequin, ma fille? --- dit Rodolphe.

- Oh! non...ma faim a passé...

— Mais regarde donc mon maître... ma fille! — dit le Chourineur en riant d'un gos rire en indiquant Rodolphe du regard. — Estce que tu n'oses pas le reluquer?

La Goualeuse rougit et baissa les yeux sans

répondre.

Au bout de quelques moments, l'ogresse vint elle-même placer sur la table de Rodolphe un brec de vin, un pain et l'arlequin, dont nous n'essaierons pas de donner une idée au lecteur, mais que le Chourineur sembla trouver parfaitement de son goût, car il s'écria:

— Quel plat! Dieu de Dieu! ... quel plat! c'est comme un omnibus! Il y en a pour tous les goûts, pour ceux qui font gras et pour ceux qui font maigre, pour ceux qui aiment le sanze et ceux qui aiment le poivre... Des pilons de volaille, des queues de poisson, des os de côtelette, des croûtes de pâté, de la friture, du fromage, des légumes, des tôtes de bécasse, du biscuit et de la salade. Mais mange donc, la Goualeuse... c'est du soigné... Est-ce que ta as nocé aujourd'hui?

- Nocé! Ah! bien oui! J'ai mangé ee matin, comme toujours, mon sou de lait et mon

sou de pain...

L'entrée d'un nouveau personnage dans le cabaret interrompit toutes les conversations et fit lever toutes les têtes.

C'était un homme entre les deux âges, alerts et robuste, portant veste et casquette, parfaitsment au fait des usages du tapis-franc; il amploya le langage familier à ses hôtes pour demander à souper.

Quoique cet étranger ne fut pas un des habitués du tapis-franc, on ne fit bientôt plus

attention à lui : il était jugé.

Pour reconnaître leurs pareils, les bandits, comme les honnêtes gens, ont un coup d'esil sur.

Ce nouvel arrivant s'était placé de façon à pouvoir observer les deux individus à figure sinistre dont l'un avait demandé le Mattre d'école. Il ne les quittait pas du regard: mais, par leur position, ceux-ci ne pouvaient s'apercevoir de la surveillance dont ils étaient l'objet.

Les conversations, un moment interrempues, reprirent leur cours. Malgré son audace, le

<sup>(1)</sup> Un arlegain est un ramassis de viande, de poisses et de toutes sortes de restes provenant de la desserte de la table des domestiques des grandes maisons. Nou sommes honteux de ces détails, mais ils concousses l'ensemble de ces mesurs étranges.

Chourineur témoignait une sorte de désérence à Rodolphe; il n'osait pas le tutoyer.

Cet homme ne respectait pas les lois, mais

il respectait la force...

-Foi d'homme! - dit-il & Rodolphequoique j'aie eu ma danse, je suis tout de même flatté de vous avoir rencontré.

-Parce que tu trouves l'arlequin de ton

- D'abord... et puis parce que je grille de vous voir vous crocher avec le Maître d'école, lui qui m'a toujours rincé...le voir rincé à son tour...ça me flattera...

Ah çà, est.ce que tu crois que pour t'a. muser je vais sauter comme un bouledogue sur

le Maître d'école?

- Non, mais il sautera sur vous dès qu'il entendra dire que vous êtes plus fort que lui répondit le Chourineur en se frottant les
- J'ai encore assez de monnaie pour lui donner sa paye! -- dit nonchalament Rodolphe; puis il reprit: - Ah çá, il fait un temps de chien ... si nous demandions un pot d'eau d'aff avec du sucre, ça mettrait peutêtre la Goualeuse en train de chanter...

- Ça me va — dit le Chourineur.

- Et pour faire connaissance nous nous dirons qui nous sommes — ajouta Rodolphe.

L'Albinos, dit Chourineur fagot affranchi (forçat libéré), débardeur de bois flotté au quai Saint-Paul, gelé pendant l'hiver, rôti pendant l'été, voilà mon caractère convive de Rodolphe en faisant le salut militaire avec sa main gauche. - Ah ça!ajouta-t-il - et vous, mon maître, c'est la première fois qu'on vous voit dans la Cité... C'est pas pour vous le reprocher, mais vous y êtes entré cranement sur mon crane et tambour battant sur ma peau. Nom d'un nom, quel roulement!... surtout les coups de poing de la fin... J'en reviens toujours là ; comme c'était fignolé... Mais vous avez un autre métier que de rincer le Chourineur?

-- Je suis peintre en éventails, et je m'ap.

pelle Rodolphe.

- Peintre en éventails! c'est donc ça que vous avez les mains si blanches — dit le Chourineur. - C'est égal, si tous vos camarades sont comme vous, il parait qu'il faut être pas mal fort pour faire cet état-la... Mais puisque vous êtes ouvrier, et sans doute un honnête ouvrier... pourquoi venez.vous dans un tapisfranc, où il n'y a que des grinches, des escarpes ou des fagots affranchis comme moi, et qui ne peuvent aller ailleurs?

— Je viens ici, parce que j'aime la bonne

société.

- Hum!... hum!...-dit le Chourineur en secouant la tête d'un air de doute. - Je vous ai trouvé dans l'allée de Bras-Rouge; enfin... suffit... Vous dites que vous ne le connaissez pas?
- Est\_ce que tu vas m'ennuyer encore longtemps avec ton Bras-Rouge, que l'enfer confonde...si ça plaît à Lucifer!...

-Tenez, mon maître, vous vous défiez peut-être de moi, et vous n'avez pas tort... Mais, si vous voulez, je vous raconterai mon histoire... à condition que vous m'apprendrez à donner les coups de poing qui ont été le bouquet de ma raclée... j'y tiens.

... J'y consens, Chourineur, tu me diras ton histoire... et la Goualeuse dira aussi la sienne.

\_ Ça va \_ reprit le Chourineur... \_ il fait un temps à ne pas mettre un sergent de ville dehors... ça nous amusera... Veux-tu, la Goualeuse?

- Je veux bien ; mais ça ne sera pas long-

dit Fleur-de-Marie

- Et vous nous direz la vôtre, camarade Rodolphe? - ajouta le Chourineur.

- Oui, je commencerai

Peintre d'éventails — dit la Goualeuse – c'est un bien joli métier.

- Eh! combien gagnez-vous à vous éreinter

á ça? — dit le Chourineur.

-Je suis à ma tàche — répondit Rodolphe; mes bonnes journées vont à quatre francs, quelquefois à cinq, mais dans l'été, parce que les jours sont longs.

- Et vous flanez souvent, gueusard?

- Oui, tant que j'ai de l'argent; d'abord six sous pour ma nuit dans mon gami.

- Excusez, Monseigneur... vous couchez & six, vous! - dit le Chourineur en portant la main a son bonnet

Ce mot Monseigneur, dit ironiquement par le Chourineur, fit sourire imperceptiblement Rodolphe, qui reprit:

-Oh! je tiens à mes aises et à la propreté. -En voila un pair de France! un ban-

quier! un riche! -- s'écria le Chourineur il couche a six.

- Avec ça - continua Rodolphe - quatre sous de tabac, ça fait dix ; quatre sous à déjeuner, quatorze; quinze sous à diner; un ou deux sous d'eau-de-vie, ca me fait dans les environs de trente ronds (sous) par jour. Je n'ai pas besoin de travailler toute la semaine; le reste du temps je fais la nocc.

- Et votre famille? - dit la Goualeuse. Le choléra l'a mangée — répondit Ro-

dolphe.

-Qu'est-ce qu'ils étaient, vos parents?demanda la Goualeuse.

- Fripiers sous les piliers des Halles, négociants en vieux chiffons.

– Et combien que vous avez vendu leur fonds ?- dit le Chourineur...

\_J'étais trop jeune, c'est mon tuteur qui l'a vendu; quand j'ai éte major je lui ai redu trente francs... Voilà mon héritage.

- Et votre maitre fabricant, à cette heure?

- demanda le Chourineur.

- Mon singe (1)? Il s'appelle M. Borel, rue des Bourdonnais, bête... mais brutal... voleur... mais avare ; il aime autant se faire crever un ceil que faire la paye aux ouvriers. Voila son signalement ; s'il s'égare, laissez-le se perdre,

<sup>(1)</sup> Mon bourgeois, mon maître.

ne le ramenez pas à sa fabrique. J'ai été ap- | gelée; le fumier vaudrait cent fois mieux! prenti chez lui depuis l'age de quinze ans ; j'ai eu un bon numéro à la conscription; je demeure rue de la Juiverie, au quatrième sur le devant; je m'appelle Rodolphe Durand... Voilà mon histoire.

- Maintenant, à ton tour, la Goualeusedit le Chourineur;-je garde mon histoire

pour la bonne bouche.

### CHAPITRE III.

## HISTOIRE DE LA GOUALEUSE.

- Commençons d'abord par le commencement — dit le Chourineur.
  - Oui..., tes parents? reprit Rodolphe.
- Je ne les connais pes dit Fleur-de-Marie.
  - Ah! bah! fit le Chourineur.
- Ni vus, ni connus; née sous un chou, comme on dit aux enfants.
- Tiens, c'est drôle, la Goualeuse!...nous sommes de la même famille...
  - Toi aussi, Chourineur?
- Orphelin du pavé de Paris, tout comme toi, ma fille.
  - Et qui est-ce qui t'a élevée, la Goua-
- leuse? demanda Rodolphe.
- Je ne sais pas... Du plus loin qu'il m'en souvient, j'avais bien, je crois, sept à huit ans, J'étais avec une vieille borgnesse qu'on appelait la chouette... parce qu'elle avait un nez crochu, un œil vert tout rond, et qu'elle ressemblait à une chouette qui aurait un œil crevé.
- Ah!... ah!... ah!... Je la vois d'ici, la Chouette! — s'écria le Chourineur en riant.
- La borgnesse reprit Fleur-de-Marieme faisait vendre le soir du sucre d'orge sur le Pont-Neuf; manière de demander l'aumône... Quand je n'apportais pas au moins dix sous en rentrant, la Chouette me battait au lieu de me donner à souper.
- Je comprends, ma fille dit le Chourineur - un coup de pied en guise de pain, avec des calottes pour mettre dessus.
  - Oh! mon Dieu, oui...

--- Et tu es sûre que cette femme n'était pas ta mère? — demanda Rodolphe.

-J'en suis bien sure, la Chouette me l'a assez reproché, d'être sans père ni mère ; elle me disait toujours qu'elle m'avait ramassée dans la rue.

- Ainei - reprit le Chourineur - tu avais une danse pour fricot, quand tu ne faisais pas

une recette de dix sous?

- -Un verre d'eau par là-dessus, et j'allais grelotter toute la nuit dans une paillasse étendue par terre et où la borgnesse avait fait un trou pour me fourrer.... Tenez, on croit comme ça que la paille est chaude; eh bien! on se trompe.
- La plume de Beauce (1)!-e'écria le Chourineur — tu as raison, ma fille, c'est une vraie

mais on fait sa tête, on dit : C'est canaille... ça a été porté!

Cette plaisanterie fit sourire Fleur-de-Marie.

qui continua:

– Le lendemain matin la borgnesse mo donnait la même ration pour déjeuner que pour souper, et je m'en allais à Montfaucon chercher des vers de terre pour amorcer le poisson; car dans le jour la Chouette tenait sa boutique de lignes à pêcher sous le pont Notre Dame...Pour un enfant de sept ans qui meurt de faim et de froid, il y a loin, allez...de la rue de la Mortellerie à Montfaucon.

- L'exercice t'a fait pousser droite comme un jone, ma fille ; faut pas te plaindre de ca - dit le Chourineur, battant le briquet pour

allumer sa pipe.

- Enfin je revenais éreintée avec un plein panier de vers. Alors, sur le midi, la Chouette me donnait un bon morceau de pain, et je ne

laissais pas la mie, je t'en réponds.

- De ne pas manger, ça t'a rendu la taille fine comme une guépe, ma fille; faut pas te plaindre de ça-dit le Chourineur en aspirant bruyamment quelques bouffées de tabac. - Mais qu'est-ce que vous avez donc, camarade? non! je veux dire mattre Rodolphe? vous avez l'air tout chose... Est-ce parce que c'te jeunesse a eu de la misère ? Tiens....nous
- en avons tous eu, de la misère! -Oh! je te défie bien d'avoir été aussi malheureux que moi, Chourineur- dit Fleurde-Marie.
- Moi. la Goualeuse!.... Mais figure-toi donc, ma fille, que t'étais comme une reine auprès de moi! Au moins, quand tu étais petite, tu couchais sur de la paille et tu mangeais du pain.....Moi, je couchais les bonnes nuits dans les fours à platre de Clichy, en vrai gouépeur (vagabond,) et je me restaurais avec des feuilles de chou que je ramassais au coin des bornes ; mais le plus souvent, comme il y avait trop loin pour aller aux fours à platre de Clichy, vu que la fringale me cassait les jambes, je me couchais sous les grosses pierres du Louvre... et l'hiver j'avais des draps blancs....quand il tombait de la neige.

- Tiens, un homme, c'est bien plus dur ; mais une pauvre petite fille— dit Fleur-de-Marie; - avec ça j'étais grosse comme une mauviette.

- Tu te rappelles ça, toi?

- Je crois bien ; quand la Chouette me battait, je tombais toujours du premier coup ; alors elle se mettait à trépigner sur moi en criant: Cette petite gueuse-là, elle n'a pas pour deux liards de force; ça ne peut pas seulement supporter deux calottes., Et puis elle m'appelait la Pégriotte; j'ai pas eu d'autre nom, c'a été mon baptême.

- C'est comme moi, j'ai eu le baptême des chiens perdus; on m'appelait chose ..... machine...ou l'Albinos. C'est étonnant comme nous nous ressemblons ma fille !-- dit le Chou-

rineuz.

dressait presque tonjours à cet homme ; ressentant malgré elle une sorte de honte en présence de Redolphe, elle osait à peine lever les yeux, quoiqu'il parût appartenir à l'espèce de gens avec leagnels elle vivait habituellement.

- Et quand in avais été chercher des vers pour la Chouette, qu'est-ce que tu faisais ?-

demanda le Chourineur.

- La borgnesse m'envoyait mendier autour d'elle jusqu'à la muit ; car le soir elle allait faire de la friture sur le Pont-Neuf. Dame! à cette henre-là, mon morceau de pain était bien loin ; mais si j'avais le malheur de demander à manger à la Chonette, elle me battait en me disant : "Fais dix sous d'aumône, Pégriotte, et tu auras à souper !- Alors moi, comme j'avais bien faim, et qu'elle me faisait mal, je pleurais toutes les larmes de mon corps. La borgnesse me passait mon petit éventaire de sucre d'orge au con, et elle me plantait sur le Pont-Neuf. Comme je sanglotais! et que je grelottais de frond et de faim!
- Toujours comme toi, ma fille- dit le Cheurineur en interrompant la Goualeuse : -on ne croirait pas ca...mais la faim tait guslotter autant que le froid.
- onse heures du soir, ma boutique de sucre d'orge au cou et pleurant bien fort. De me voir pleurer...souvent ça touchait les passants, et quelquefois on me donnait jusqu'à dix, jusqu'à quinze sous, que je rendais à la Chouette.

- Fameuse soirée pour une mauviette!

--- Mais voilà-t-il pas que la borgnesse, qui

voyait ça... - D'un mil- dit le Choarineur en riant.

- D'un œil, si tu veux, puisqu'elle n'en avait m'un ; ne voilà-t-il pas que la borgnesse prend le pli de me donner toujours des coups avant de me mettre en faction sur le Pont-Neuf, afin de me faire pleurer devant les passants et d'angraenter ainsi ma recette.

- Ça n'était pas déjà si bête! Oni, tu crois ça, toi, Chourineur? J'ai fini par m'endurcir aux coups ; je voyais que la Chouette rageait quand je ne pleurais pas; alors, pour me venger d'elle, plus elle me faisait de mal, plus je riais ; et le soir, au lieu de sangloter en vendant mes sucres d'orge, je chantais comme une absuette, quoique je n'en eusse guère envie...de chanter.

- Dis donc...des sucres d'orge...c'est ça qui devait te faire envie, ma panvre Goualeuse!

-Oh! je grois bien, Chourinear; mais je n'en avais jamais goûté; c'était men ambition ... et c'est cette ambition-la qui m'a perdue, tu vas voir comment. Un jour, en revenant de mes vers, des gamins m'avaient battue et volé mon panier. Je rentre, je savais ce qui m'attendait ; je reçois ma paye et pas de pain. Le soir, avant d'aller au pont, la borgnesse, fuzieuse de ce que je n'avais pas étrenné la veille, au lieu de me donner des coups comme Shabitade pour me mettre en train de pleu- fer..., aussi vrai que voilà une assiette, je lui rer, me martyrise jusqu'au sang en m'arra- montre le sucre d'orge, et je le croque à son nez

-- C'est vrai--- dit Fleur-de-Marie, qui s'a- | chant des cheveux du côté des tempes où c'est le plus sensible.

> - Tonnerre! ça, c'est trop fort! - s'écria le bandit en frappant du poing sur la table et en fronçant les sourcils. — Battre un enfant, bon ... mais le martyriser ... c'est trop fort.!

> Rodolphe avait attentivement écouté le récit de Fleur-de-Marie; il regarda le Chourineur avec étonnement. Cet échair de sensibilité le surprenait.

- Qu'as-tu donc, Chourineur? - lui dit-il.

— Ce que j'ai ? ce que j'ai ? comment ! ca. ne vous fait rien de rien, à vous? Ce monstre de Chouette qui martyrise cette emfant! Vous êtes donc aussi dur que vos poings?

-Continue, ma fille - dit Rodolphe a Fleur-de-Marie, sans répondre à l'interpella-

tion du Chourineur.

- -Je vous disais donc que la Chouette me martyrisait pour me faire pleurer; moi, ça me butte; pour la faire endéver, je me mets à rire, et je m'en vas au pont avec mes sucres d'orge. La borgnesse était à sa poêle... De temps en temps elle me montrait le poing. Alors, au lieu de pleurer, je chantais plus fort; avec tout ça, j'avais une faim, une faim! Depuis six mois que je portais des sucres d'orge, je n'en avais jamais goûté un... Ma foi! ce jour-là je n'y tiens pas... Autant par faim que pour faire enrager la Chouette, je prends un sucre d'orge, et je le mange.
  - Bravo, ma fille!
  - J'en mange deux.
  - Bravo! Vive la Charte!!!
- Dame! je trouvais ça bon; mais ne voilàt-il pas une marchande d'oranges qui se met à crier à la borgnesse :
- "Dis donc, la Chouette..., Pégriotte mange ton fonds!,,
- Oh! tonnerre! ça va chauffer... ça va chauffer - dit le Chourineur singulierement intéressé. — Pauvre petit rat! quel tremblement quand la Chouette s'est aperçue de ça,
- Comment t'es-tu tirée de là, ma pauvre Goualease? — dit Rodolphe aussi intéressé que le Chourineur.
- Ah dame! ç'a été dur; sculement ce a'il y avait de drôle — ajouta Fleur-de-Marie en riant - c'est que la borgnesse, tout en enrageant de me voir manger ses sucres d'orge, ne pouvait pas quitter sa poèle, car sa friture était bouillante.

Ah!...ah!...ah!...c'est vrai. En voila une position difficile! - s'écria le Chourineur en riant aux éclats.

Après avoir partagé l'hilarité du bandit, Fleur-de-Marie reprit:

- Ma foi! moi, en pensant aux coups qui m'attendaient, je me dis: Tant pis! je ne serai pas plus battue pour trois que pour un. prends un troisième baton, et, avant de le manger, comme la Chouette me menacait encore de lain avec sa grande fourchette de -- Bravo! ma fille!.. ça m'explique ton la geneux. Tout d'un comp, la borgnesse wa a comp de ciseaux de tout à l'heure... allons... une planche et y prend une paire de tenailles. allons, je te l'ai dit, tu as de l'atout (du courage). Mais la Chouette a du t'écorcher vive

s oe coup-là ?

Sa friture finie, elle vient à moi... On m'avait donné trois sous d'aumône, et j'avais mangé pour six... Quand la borguesse m'a prise par la main pour m'emmener, j'ai cru que j'aliais tomber sur la place, tant j'avais peur..., je me rappelle ça comme si j'y étais..., car instement c'était dans le temps du jour de l'an. Tu sais, il y a toujours des boutiques de joujoux sur le Pont-Neuf; toute la soirée j'en avais en des éblouissements..., rien qu'à regarder toutes ces belles poupées, tous ces beaux petits ménages... tu penses, pour un

- Et tu n'avais jamais eu de joujoux, Gou-

alense? - dit le Chourineur.

--- Mai! es-tu bête, wa!.. Qui est-ce qui m'en aurait donné? Enfin, la soirée finit; quoiqu'en plein hiver, je n'avais qu'une mauvaise guenille de robe de toile, ni bas, ni chemise, et des sabots aux pieds! il n'y avait pas de cmoi étouffer, n'est-oe pas ? Eh bien! quand la borgnesse m'a pris la main, je suis devenue toute en nage. Ce qui m'effrayait le plus, c'est qu'au lieu de jurer, de tempêter, la Chouette ne faisait que marronner tout le long du chemin entre ses dents... Seulement, elle ne me lachait pas, et me faisait marcher si vite, si vite, qu'avec mes petites jambes j'étais obligée de courir pour la suivre. En courant j'avais perdu un de mes sabots ; je n'osais pas le lui dire ; je l'ai suivie tout de même avec un pied nu ... En arrivant je l'avais tout en sang.

-La mauvaise chienne de borgnesse!-s'écria le Chourinieur en frappant de nouveau sur la table avec colère ; — ça me fait un drôle d'effet de penser à cette enfant qui trotte après estte vieille voleuse, avec son pauvre petit

pied tout saignant...

- Nous perchions dans un grenier de la rue de la Mortellerie ; à côté de la porte de l'allée, il y avait un rogomiste: la Chonette y entra en me tenant toujours par la main. La, elle but une demi-chopine d'eau-de-vie sur le compteir.

- Morbleu! je ne la boirais pas, moi, sans

être soal comme une grive.

-- Cétait la ration de la borgnesse ; ausai elle se conchait toujours dans les bringues-zingues. Cost peut-être pour cela qu'elle me battait tant. Enfin, nous montons chez nous; je n'étais per à la noce, je t'en réponds. Nous arrivons: la Chouette ferme la porte à double tour; je me jette à ses genoux en lui deman-dant bien pardon d'avoir mangé ses sucres d'orge. Elle ne répond pas, et je l'entends marmotter en marchant dans la chambre: « Qu'est-ce donc que je vas lui faire ce soir, à cette Pégniotte, à cette voleuse de sucre d'orge ?.. Voyons, qu'est-oc donc que je vas hi faire?. Et elle s'arrêtait pour me regarder en regient son ceil vert... Moi, j'étais toujeurs

une planche et y prend une paire de tenailles.

- Des tenailles!- s'écria le Chourineur.

- Qui, des tenailles.

-Eh! pourquoi faire?

- Pour te frapper ?- dit Rodolphe.
- Pour te pincer? dit le Chourineur.

- Ah bien, oui!

- Pour t'arracher les cheveux ?

- Vous n'y étes pas: donnez-vous votre langue aux chiens?

- Je la donne.

- Nous la donnous.
- -Eh bien! c'était pour m'arracher une dent (1)!

Le Chourineur pousse un tel blasshème, et l'accompagna d'imprécations si furieuses, que tous les hôtes du tapis-franc se retournèsent avec étonnement.

--- Eh bien! qu'est-ce qu'il a donc !--- dit la

Goualeuse

--- Ce que j'ai !... mais je l'escarperais (2), si je la tenais, la borgnesse! Ot est-elle ? disle-moi; où est-elle i si je la trouve, je la refroidis (3)!

Et le regard du bandit s'injecta de sang

Rodolphe avait partagé l'horreur du Chourineur pour la cruauté de la borgnesse; mais il se demandait par quel phénomène un assassin entrait en fureur en entendant raconter qu'une méchante vieille femme avait voulu, par méchanceté, arracher une dent à un en-

Nous croyons ce sentiment de pitié possible, même probable, chez une nature pourtant fé-

- Et elle te l'a arrachée, ta dent, ma pauvre petite, cette vieille misérable?- demanda

Rodolphe.

- Je crois bien, qu'elle me l'a arrachée!... et pas du premier coup encore! Mon Dien! y a-t-elle travaillé! elle me tenait la tête entre les genoux comme dans un étau. Enfin, moitié avec les tenailles, moitié avec ses doigts, elle m'a tiré cette dent ; et puis elle m'a dit, pour m'effrayer, bien sar: "Maintenant je t'en arracherai une comme ça tous les jours, Pégriotte; et quand tu n'auras plus de dants je te ficherai à l'ean : tu seras mangée par les poissons; y se revengeront sur toi de ce que tu as été chercher des vers pour les prendre.,, Je me souviens de ça, pance que ça me permismit injuste... Tiens, comme si c'était pour mon plaisir que j'allais aux vers!

- Ah! la gueuse! casser, arracher les demts à une pauvre petite essant!—s'écria le Chou-rineur avec un redoublement de sureur.

-Eh bien! après? Est-ce qu'il y parait maintenant, voyons? - dit Flour-de-Marie.

Et elle entr'ouvrit en souriant une de ses

<sup>(1)</sup> Nons prions les fecteurs qui tronversient cette cranté exagérée, de se rappeler les condamnations presque quotidienne rendues eentre des êtres féreses qui bettent et blessent des enfants ; des péres, des mères n'ent pes été étrangers à ces abominables traitements.

(2) Je l'assassinerais!

(3) Je la tue.

lèvres roses en montrant deux rangées de petites dents blanches comme des perles.

Était-ce insouciance, oubli, générosité instinctive de la part de cette malheureuse créature? Rodolphe remarqua qu'il n'y eut pas dans son récit un seul mot de haine contre la femme atroce qui l'avait martyrisée.

- Eh bien! après, qu'as-tu fait? - reprit

le Chourineur.

— Ma foi, j'en ai eu assez comme ça. Le lendemain, au lieu d'aller aux vers, je me suis sauvée du côté du Panthéon. J'ai marché toute la journée de ce côté-la, tant j'avais peur de la Chouette. J'aurais été au bout du monde plutôt que de retomber dans ses griffes.

Comme je me trouvais dans des quartiers perdus, je n'avais rencontré personne à qui demander l'aumone, et puis je n'aurais pas osé. Pendant la nuit, j'avais couché dans un chantier, sous des piles de bois. J'étais grosse comme un rat; en me glissant sous une vieille porte je m'étais nichée au milieu d'un tas d'écorces. La faim me dévorait : j'essayai de macher un peu de pelure de bois pour tromper ma fringale, mais je ne pouvais pas; je n'ai pu mordre un peu que sur l'écorce de bouleau: c'était plus tendre. Par la-dessus, je me suis endormie. Au jour, entendant du bruit, je me suis encore plus enfoncée sous la pile de bois. Il y faisait presque chaud, comme dans une cave. Si j'avais eu a manger, je n'aurais jamais mieux été de l'hiver.

-C'était comme moi dans un four à

plåtre.

— Je n'osais pas sortir du chantier, je me figurais que la Chouette me cherchait partout pour m'arracher les dents et me jeter aux poissons, et qu'elle saurait bien me rattraper si je bougeais de la.

- Tiens, ne m'en parle plus de cette vieille gueuse-là, tu me fais monter le sang aux

veux!..

Enfin, le deuxième jour, j'avais encore maché un petit peu d'écorce de bouleau et je commençais à m'endormir, lorsque j'entends aboyer un gros chien. Ça me réveille en surseut. J'écoute... Le chien aboyait toujours en se rapprochant de la pile de bois. Voilà une autre frayeur qui me galope; heureusement le chien, je ne sais pourquoi, n'osait pas avancer...; mais tu vas rire, Chourineur.

— Avec toi, il y a toujours à rire...; tu es une brave fille tout de même. Tiens, vois-tu, maintenant, foi d'homme, je suis faché de

t'avoir battue.

— Pourquoi ne m'aurais-tu pas battue? je n'ai personne pour me défendre...

— Et moi? dit Rodolphe.

— Vous êtes bien bon, monsieur Rodolphe, mais le Chourineur ne savait pas que vous seriez la..., ni moi non plus...

— C'est égal, j'en suis pour ce que j'ai dit... je suis faché de t'avoir battue — reprit le Chou-

rineur.

- Continue ton histoire, mon enfant - reprit Rodolphe.

— J'étais blottie sous la pile de bois, lorsque j'entends un chien aboyer. Pendant que le chien jappait, une grosse voix se met à dire: "Mon chien aboie! il y a quelqu'un de caché dans le chantier.—C'est des voleurs, "reprend une autre voix... Et "kiss! kiss!, les voilà à agacer leur chien en lui criant: "Pille! pille!,

Le chien accourt sur moi ; j'ai peur d'être mordue, et je me mets à crier de toutes mes forces.- Tiens! dit la voix, on dirait les cris d'un enfant...,, On rappelle le chien, on va chercher une lanterne ; je sors de mon trou, je me trouve en face d'un gros homme et d'un garçon en blouse. — "Qu'est-ce que tu fais dans mon chantier, petite voleuse?,, me dit ce gros homme d'un air méchant.—, Mon bon Monsieur, je n'ai pas mangé depuis deux jours ; je me suis sauvée de chez la Chouette, qui m'a arraché une dent et voulait me jeter aux poissoins; ne sachant où coucher, j'ai passé pardessous votre porte, j'ai dormi la nuit dans vos écorces, sous vos piles de bois, ne croyant faire de mal à personne.,

Voila-t-il pas le marchand de bois qui se met à dire à son garçon : ... Je ne suis pas dupe de ça, c'est une petite voleuse, elle vient voler

mes bûches.,,

— Ah! le vieux panné! le vieux platras! s'écria le Chourineur.—Voler ses bûches; et

t'avais huit ans!

— C'était une bêtise..., car son garçon lui répondit: — "Voler vos bûches, bourgeois? et comment donc qu'elle ferait? Elle n'est pas tant si grosse que la plus petite de vos bûches.

— T'as raison, dit le marchand de bois; mais

de même. Les voleurs ont compte, c'est tout de même. Les voleurs ont comme ça des enfants qu'ils envoient espionner et se cacher, pour ouvrir la porte aux autres. Il faut la

mener chez le commissaire.,,

- Ah! la fichue bête de marchand de bois... -On me mène chez le commissaire. Je défile mon chapelet, je m'accuse d'être vagabonde; on m'envoie en prison; je suis citée. à la correctionnelle; condamnée, toujours comme vagabonde, à rester jusqu'à seize ans dans une maison de correction. Je remercie bien les juges de leur bonté... Dame!... tu penses, dans la prison j'avais à manger : on ne me battait pas, c'était pour moi un paradis auprès du grenier de la Chouette. De plus, en prison, j'ai appris à coudre. Mais voilà le malheur! j'étais paresseuse et flancuse; j'aimais mieux chanter que travailler, surtout quand je voyais le soleil... Oh! quand il faisait bien beau dans la cour de la geôle, je ne pouvais pas me retenir de chanter... et alors.. comme c'est drôle!... à force de chanter, il me semblait que je n'étais plus prisonnière.

-C'est-à-dire, ma fille, que tu es un vrai rossignol de naissance-dit Rodolphe en sou-

iant.

- Vous êtes bien honnête, monsieur Rodolphe; c'est depuis ce temps-la qu'on m'a appelée la Goualeuse au lieu de la Pégriotte. Enfin j'attrape mes seize ans, je sors de pri-

son... Voilà qu'à la porte je trouve l'ogresse | garni! Heureusement elle rencontra par had'ici et deux ou trois vieilles femmes qui étaient quelquefois venues voir mes camarades prisonnières, et qui m'avaient toujours dit que, le jour de ma sortie, elles auraient de l'ouvrage à me donner.

-Ah! bon! bon! j'y suis - dit le Chou-

rineur.

- "Mon dauphin, mon bel ange, ma belle petite, me dirent l'ogresse et les vieilles... voulez-vous venir loger chez nons? nous vous donnerons de belles robes, et vous n'aurez

qu'à vous amuser. "

-Tu sens bien, Chourineur, qu'on n'a pas été huit ans en prison sans savoir ce que parler veut dire. Je les envoie promener, ces vieilles embaucheuses. Je me dis: "Je sais bien coudre, j'ai trois cents francs devant moi, de la jeunesse... "

-Et de la jolie jeunesse... ma fille! - dit

le Chourineur.

- -Voilà huit ans que je suis en prison, je vas jouir un peu de la vie, ça ne fait de mal à personne; l'ouvrage viendra quand l'argent me manquera... Et je me mets à faire danser mes trois cents frants. C'a été mon grand tort - ajouta Fleur-de-Marie avec 🖦 soupirj'aurais du, avant tout, m'assurer de l'ouvrage...; mais je n'avais personne pour me conseiller... Enfin, ce qui est fait est fait... Je me mets donc a dépenser mon argent. D'abord j'achète des fleurs pour mettre tout plein ma chambre ; j'sime tant les fleus! et puis j'achète une robe, un beau châle, et je vais me promezer au bois de Boslogne à âne, à Saint-Germain aussi à ane ..
  - Avec un amoureux, ma fille ?— demanda

& Chourineur.

- Ma foi, non! je voulais être ma maîtresse. Je faisais mes parties avec une de mes camarades de prison qui avait été aux Enfants-Trouvés, une bien bonne fille; on l'appelait Rigolette, parce qu'elle riait toujours.

- Rigolette, Rigolette? je ne connais pas ça - dit le Chourineur, en ayant l'air d'interro-

ger ses souvenirs.

– Je crois bien que tu ne la connais pas! Elle est bien honnête, Rigolette; c'est une très-bonne ouvrière; maintenant elle gagne au moins vingt-cinq sous par jour; elle a un petit ménage à clle... Aussi jamais je n'ai osé la revoir. Enfin, à force de faire danser mon argent, il ne me restait plus que quarantetrois francs.

—Il fallait acheter un fonds de bijouterie

avec ça-dit le Chourineur.

— Ma foi! j'ai mieux fait que ça...; j'avais pour blanchisseuse une femme appelée la Lorraine, la brebis du bon Dieu; elle était alors grosse à pleine ceinture, avec ca toujours les pieds et les mains dans l'eau à son bateau! Tu juges! Ne pouvant plus travailler, elle avait demandé à entrer à la Bourbe; il n'y avait plus de place, on l'avait refusée, elle ne gagnait plus rien. La voilà près d'accoucher, n'ayan; pas seulement de quoi payer un lit dans un

sard, un soir, au coin du pont Notre-Dame, la femme à Goubin, qui se cachait depuis quatre jours dans la cave d'une maison qu'on démolissait derrière l'Hôtel-Dieu...

--- Éh! peurquoi donc qu'elle se cachait dans

le jour, la femme à Goubin?

- Pour se sauver de son homme, qui voulait la tuer! Elle ne sortait qu'à la nuit pour aller acheter son pain. C'est comme ça qu'elle avait rencontré la pauvre Lorraine, qui ne savait plus où donner de la tête, car elle s'attendait à accoucher d'un moment à l'autre · Voyant ça, la semme à Goubin l'avait emmenée dans la cave ottelle se cachait. C'était toujours un asile.

- Attends donc! attends donc! la femme à Goubin, c'est Helmina ? - dit le Chourineur. - Oui, une brave fille - répondit in Goua-

leuse... -- une conturière qui avait travaillé pour moi et pour Rigolette Dame, elle a fait ce qu'elle a pu en donnant la moitié de sa cave, de sa paille et de son pain à la Lorraine, qui est accouchée d'un petit enfant; et pas seulement une oouverture, rien que de la paille!... Voyant ca, la femme à Goubin n'y tient pas ; au risque de se faire assassiner par son homme qui la cherchait partout, elle sort en plein jour de sa cave et elle vient me trouver. Elle savait que j'avais encore un petit peu d'argent et que je n'étais pas méchante ; justement j'allais monter en mylord (1) avec Rigolette; nous voulions finir mes quarante-trois francs, nous faire mener à la campagne, dans les champs ..., j'aime tant les champs! les arbres... les prés... Mais, bah! quand Helmina me raconte le malheur de la Lorraine, je renvoie le mylord, je cours à ma chambre prendre ce que j'avais de linge, mon matelas, ma couverture, je fais mettre ça sur le dos d'un commissionnaire, et je trotte à la cave avec la femme à Goubin... Ah! fallait voir comme elle était contente, la pauvre Lorraine! Nous l'avions veillée nous deux, Helmina; quand elle a pu se lever, je l'ai aidée du reste de mon argent jusqu'à ce qu'elle ait pu se remettre à son bateau. Maintenant elle gagne sa vie ; mais je ne puis pas venir à bout de lui faire donner ma note de blanchissage ! Je vois bien qu'elle veut s'acquitter comme ça! D'abord... si ça continue, je lui ôterai ma pratique... — dit la Goualeuse d'un air important.

- Et la femme à Goubin? — demanda le

Chourineur.

- Comment! tu ne sais pas? - dit la Goualeuse.

- Non; quoi done?

- Ah! la malheureuse!... Goubin ne l'a pas manquée! trois coups de couteau entre les deux épaules! On lui avait dit qu'elle rodait du côté de l'Hôtel-Dieu ; et un soir, comme elle sortait de sa cave pour aller chercher du lait pour la Lorraine, il l'a tuée.

· C'est donc pour ça qu'il a une fièvre cérébrale (2), et qu'il sera, dit-on, fauché (3) dans huit jours? - dit le Chourineur.

<sup>(1)</sup> Cabriolet de place à quatre rouch. (2) Qu'il set condamné à mort. (3) Et qu'il sera exécuté.

- Justement, dit la Goualeuse.

--- Et quand tu as eu donné ton argent à la Lorraine, qu'es-tu fait, ma fille? - dit Ro-

dolphe.

- Dame, alors j'ai cherché de l'ouvrage. Je savais très-bien coudre ; j'avais bon courage, je n'étais pas embarrassée ; j'entre dans une boutique de lingère de la rue Saint-Martin. Pour ne tromper personne, je dis que je sors de prison depuis deux mois, et que j'ai bonne envie de travailler; on me montre la porte. Je demande de l'ouvrage à emporter; on me dit que je me moque du monde en demandant qu'on me confie seulement une chemise. Comme je m'en retournais bien triste... j'ai rencontré l'ogresse et une des vieilles qui étaient toujours après moi depuis ma sortie de paison... je ne savais plus comment vivre... Elles m'ont emmenée... Elles m'ont fait boire de l'eau-de-vie !... Et voilà !...
- Je comprends dit le Chourineur; je te connais maintenant consene si j'étais tes père et mère et que tu n'aurais Jamais quitté mon giron. Eh bien! voilà, j'espère, une confession.

- On dirait que ça t'attriste, ma fille, d'a-

voir raconté ta vie — dit Rodolphe.

- Le fait est que ça me chagrine de regarder ainsi derrière moi ; depuis mon enfance, c'est la première fois qu'i m'arrive de me rappeler tes ces choses-là à la fois... et ça n'est pas gai... n'est-ce pas, Chourineur?

- C'est ca - dit celui-ci avec ironie - tu regrettes peut-être d'avoir pas été fille de cuisine dans une gargotte, ou domestique chez de de vicilles bêtes, à soigner les leurs?

- C'est égal... ça doit être bien bon d'être honnête... - dit Fleur-de-Marie avec un sou-

pir.

- Honnête! oh!..., c'te tête!!... - s'écria le bandit avec un bruyant éclat de rire. - Honnâte!! Et pourquoi pas rosière tout de suite, pour honorer tes père et mère que tu ne connais pas ?

La figure de la jeune fille avait perdu depuis quelques moments l'expression d'insoucience qui la caractérisait. Elle dit au Chou-

rineur:

- Tiens, Chemineur, je ne suis pes pleurnichense... Mon père et ma mère m'ont jetée au coin de la home comme un petit chien qu'on a de trop ; je ne leur en veux pas, ils n'avaient pas sans doute de quoi se nourrir eux-mêmes! Ca n'empêche pas, vois-tu, Chourineur, qu'il y

a des sorts plus heureux que le mien.

-Toi? mais qu'est-ce donc qu'il te faut T'es flambante comme une Vénus; t'as pas dix-sept ans; tu chantes comme un rossignol; tu as l'air d'une vierge, on t'appelle Fleur-de-Marie, et tu te plains! Mais qu'est-oc que tu diras donc quand tn auras une chaufferette sous les arpions (1), et une teignesse en chinchilla comme voilà l'ogresse?

- Oh! je ne viendrai jamais à cet age-là. – Peut-être que tu auras un brevet d'invenvention pour ne pas bibarder (2)!

Non, mais je n'aurai pas la vie si dure! j'ai déja une mauvaise toux!

-Ah! bon! je te vois d'ici dans le mannequin du trimballeur des refroidis (1). Es-tu bête... va!!!

- Est-ce que ça te prend souvent, ces idéesla, Goualeuse ?- dit Rodolphe.

 Quelquefois... Tenez, monsieur Rodolphe, vous comprendrez peut-être ça, vous: le matin, quand je vais acheter mon sou de lait à la laitiere au coin de la rue de la Vieille-Draperie, et que je la vois s'en retourner dans sa petite charrette avec son ane, elle me fait bien souvent envie, allez... Je me dis: Elle s'en va dans la campagne, au bon air, dans sa maison, dans sa familie;.... et moi je remonte toute seule dans le chenil de l'ogresse, où on ne voit pas clair en plein midi.

- Eh bien! sois honnète, ma fille, fais-en la farce... sois honnête!— dit le Chourineur.

- Honnête! mon Dieu! et avec quoi donc veux-tu que je sois honnête? Les habits que je porte appartiennent à l'ogresse ; je lui dois pour mon garni et pour ma nourriture ;.... je ne puls pas bouger d'ici — elle me ferait arrêter comme voleuse... Je lui appartiens... Il faut que je m'acquite...

En prononçaia ces dernières et horribles paroles, la malheureuse ne put s'empêcher de friesonner.

- Alors seate comme tu sa, et ne te compare plus à une campagnarde - dit le Chourineur. - Est-ce que tu deviens lelle? Mais songe donc que toi ta brilles dans la capitale, tandis que la laitière s'en va faire la bouillie a ses moutards, traire ses vaches, chercher de l'herbe pour ses lapins, et recevoir une raclés de son mari quand il sort du caharet. En voilà une de ces destinées qui peut se vanter d'étre... flatteuse!
- A boire, Chourineur- dit brusquement Fleur-de-Marie après un assez long silence : et alle tendit son verre. - Non, pas de vin, de l'eau-de-vie... c'est plus fort - dit-elle de sa voix douce, en écartant le broc de vin que le Chourineur approchait de son verre.

- De l'eau de vie! à la bonne heure! voilà comme je t'aime, ma fille; t'es crane! — dit oet homme, sans comprendre le mouvement de la jeune fille et sans remarquer une larme qui vint trembler au bout des cils de la Goualeuse.

– C'est dommage que l'eau-de-vie soit si mauvaise à boire..., car ça étourdit bien...dit Fleur-de-Marie en remettant son verre sur la table après avoir bu avec autant de répuguance que de dégoût.

Rodolphe avait écouté ce récit d'une triste naïveté avec un intérét croissant. La misère, l'abandon, plus que ses mauvais penchants, avaient perdu cette misérable jeune fille.

<sup>(1)</sup> Dans le corbillard du cocher des morts

### CHAPITRE IV.

HISTOIRE DU CHOURINEUR.

Le lecteur n'a pas oublié que deux des hôtes du tapis-franc étaient attentivement observés par un troisième personnage récemment arrivé dans le cabaret.

L'un de ces deux hommes, on l'a dit, portait un bonnet grec, cachait toujours sa main gauche, et avait instamment demandé à l'Ogresse ai le Mattre d'évole n'était pas encore venu.

Pendant le récit de la Goualeuse, qu'ils ne pouvaient entendre, ces deux hommes s'étaient plusieurs fois parlé à voix basse, en regardant du coté de la porte avec anxiété.

Celui qui portait un bonnet grec dit à son

camarade:

— Le Maitre d'école n'aboule pas (1) pourva que le sig (2) ne l'ait pas escarpé à la capabut!(3)

— Ça serait flambant pour nous qui avons mourri le poupard! (4) — reprit l'autre.

Le nouveau venu qui observait ces deux hommes était placé trop loin d'eux pour que leurs dernières paroles arrivassent jusqu'à lui; eprès avoir plusieurs fois très-adroitement consulé un petit papier caché dans le fond de sa canquette, il parut satisfait de ses remarques, se leux de table, et dit à l'Ogresse, qui sommeillait dans son comptoir, les pieds sur sa chaufferette, son gros chat noir sur ses genoux:

Dis donc, mère Ponisse, je vais rentrer tout de suite; veille à mon broc et à mon aniette...ear il faut se défier des francs licheurs.

— Sois tranquille, mon homme—dit la mère Ponisse — si ton assiette est vide et ton broc anni, on n'y tonchera nas.

L'homme se prit à rire de la plaisantérie de l'Osresse, et disparut seus que son départ fut

remerqué.

Au moment su cet homme sortit, Rodolphe apergut dans la rue le charhonnier à figure noire et à taille colossale dont nous avons par-lé; avant que la porte fût refermée, Rodolphe est le temps de manifester par un geste d'impatience combien lui était importune l'espèce de surveillance protectrice du charbonnier; mais ce dernier, en tenant compte de la contrariété de Rodolphe, ne quitta pas les abords du tapis-franc.

Maigré le verre d'eau-de-vie qu'elle avait bu, la Goualeuse ne retrouvait pas sa gaiesé; sous l'influence de cet excitant, sa physionomie de-vanait au contraire de plus en plus triste: le dos appuyé au mur, la tête baissée sur sa poitrine, ses grands yeux bleus errant machinalement autour d'elle, la malheureuse créature semblait accablée des plus soupbres pensées.

Deux ou trois fois Fleur-de-Marie, rencontrant le regard fixe de Rodolphe, avait détourné, la vue; elle ne se rendait pas compte de l'impression que lui causait cet inconnu. Génée, oppressée par sa présence, elle se reprochait de se montrer si peu reconnaissante envers celui qui l'avait arrachée des mains du Chourineur; elle regrettait presque d'avoir si sinoèrement raconté sa vie devant Rodolphe.

Le Chourineur, au contraire, se trouvait fort en gaieté; à lui seul il avait dévoré l'erlequin; le vin et l'eau-de-vie le rendaient tres-communicatif; la honte d'avoir trouvé son maître, comme il disait, s'était effacée devant les généreux procédés de Rodolphe, et il lui reconnaissait d'ailleurs une si grande supériorité physique, que son humiliation avait fait place à un seutiment qui tenait de l'admiration, de la crainte et du respect.

Cette absence de rancune, la sauvage franchise avec laquelle il austrait avoir tué et avoir été justement puni, l'orgueil féroce avec lequel il se défendait d'avoir jamais volé, prouvaient au moins que, malgré ses crimes Chourineur n'était pas un être complétement endurei.

Cette nuance n'avait pas échappé à la sagacité de Rodolphe ; il attendait curieusement le

récit du Chourineur.

L'ambition de l'homme est si insattable, si bizarre dans ses prétentions infinies, que Rodolphe désirait l'arrivée du Mattre d'école, de ce brigand terrible qu'il ventit presque de détrôner. Il engagea dosc le Chourineur a tromper son impatience par la narration de ses aventures.

\_\_\_\_\_Asions...mon garçon — lui dit-il — nous t'écoutons.

Le Chourineur vida son verre et commença ainsi.

— Toi, ma pauvre Goualeuse, t'as au moins été recueillie par la Chouette, que l'enfer confonde! tu as en un gite jusqu'au moment où l'on t'a emprisonnée comme vagabonde... Moi, je ne me rappelle pas d'avoir couché dans ce qui s'appelle un lit avant dix-neuf ans,... hel âge où je me suis fait troupier.

— Tu as servi, Chourineur? — dit Rodolphe. — Trois ans; mais ça viendra tout à l'heure.

Les pierres du Louvre, les fours à plâtre de Clichy et les carrières de Montronge, voilà les lottels de ma jeuneme. Vous voyes, j'azais maison à Paris et à la campagne, rien que ca.

- Et quel métier faisais-tu?

— Et quei moner manas-tu?

— Ma foi, mon maître... j'ai comme un brouillard d'avoir gouépé (1) dans mon enfance avec un vieux chiffonnier qui m'assommait de coups de croc. Fant que ça soit vrai, car je n'ai jamais pu roncontrer un de ces Cupidons à carquois d'osier sans avoir envie de tomber dessus: prenve qu'ils avaient dû me battre dans mon enfance. Mon premier métier a été d'aider les équarrisseurs à égorger les chevaux à Montfaucon..... Pavais dix ou douze ans. Quand j'ai commencé à chouriner ces pauvres vieilles bêtes, ça me faisait une espèce d'effet; au bost d'an mois, je n'y pensais plus; au contraire, je prensis goût à mon état. Il n'y avait personne pour avoir des couteaux sellés et ai-guisée comme les miens... Qa donnaît envie

<sup>(1)</sup> Ne vient pas. (2) Le samande. (3) Ne l'ait pas amaginé pour lui voler ea part du butin. (4) Qui avons préparé, menagé le vol.

<sup>(1)</sup> Vagabonde.

de s'en servir, quoi !... mes bêtes, on me jetait pour ma peine un morceau de la culotte d'un cheval mort de maladie, car ceux qu'on abattait se vendaient aux fricoteurs du quartier de l'Ecole-de-Médecine. qui en faisaient du bœuf, du mouton, du veau, du gibier, au goût des personnes... Ah! mais c'est que, lorsque j'avais attrapé mon lopin de chair de cheval, le roi n'etait pas mon maître, au moins! Je m'ensauvais avec ça dans mon four à platre, comme un loup dans sa tanière ; et là, avec la permission des chaufourniers, je faisais sur les charbons une grillade soignée. Quand les chaufourniers ne travaillaient pas, j'allais ramasser du bois sec à Romainville, je battais le briquet, et je faisais mon rôti au coin d'un des murs du charmier. Dame ! c'était saignant et presque cru : mais de cette manière-là. je ne mangeais pas toujours la même chose.

- Et ton nom? comment t'appelait-on? -

dit Rodolphe.

— J'avais les cheveux encore plus couleur de filasse que maintenant, le sang me portait toujours aux yeux; eu égard à ça, on m'appelait l'Albinos. — Les Albinos sont les lapins blancs des hommes, et ils ont les yeux rouges — ajouta gravement le Chourineur, en manière de parenthèse physiologique.

- Et tes parents, ta samille?

— Mes parents? logés au même numéro que ceux de la Goualeuse... Lieu de ma naissance? le premier coin de n'importe quelle rue, la borne à gauche ou à droite, en descendant ou en remontant vers le ruisseau.

- Tu as maudit ton père et ta mère de

t'avoir abandonné?

— Ça m'aurait fait une belle jambe!... Mais c'est égal, ils m'ont joué une mauvaise farce en me mettant au monde... Je ne m'en plaindrais pas, si encore ils m'avaient fait comme le Meg des mega (1) devrait faire les gueux, c'estadire sans froid, ni faim, ni soif; ça ne lui coûterait rien, et ça ne coûterait pas tant aux gueux d'être honnêtes.

- Tu as eu faim, tu as eu froid, et tu n'as

pas volé, Chourineur?

— Non! et pourtant j'ai eu bien de la misère, allez... J'ai fait la tortue (2) quelquefois pendant deux jours, et plus souvent qu'à mon tour... Eh bien! je n'ai pas volé.

- Par peur de la prison?

— Oh! c'te farce! — dit le Chourineur en haussant les épaules et riant aux éclats. — J'aurais donc pas volé du pain par peur d'avoir du pain?... Honnête, je cravais de faim; voleur, on m'aurait nourri en prison!... Non, je n'ai pas volé parce que... parce que... enfin parce que ça n'est pas dans mon idée de voler.

Cette réponse véritablement belle, et dont le Chourineur ne comprit pas la portée, étonna

profondément Rodolphe.

Il sentit que le pauvre qui restait honnête au milieu des plus cruelles privations était double-

Quand j'avais égorgé ment respectable, puisque la punition du crime our ma peine un mor-pouvait devenir pour lui une ressource assurée.

Rodolphe tendit la main à ce malheureux sauvage de la civilisation, que la misère n'avait pas absolument perdu.

Le Chourineur regards son amphitryon avec étonnement, presque avec respect; à peine il osa toucher la main qu'on lui offrait. Il pressentit qu'entre lui et Rodolphe il y avait un

- Bien, bien! - lui dit Rodolphe - tu as en-

core du cœur et de l'honneur.

— Ma foi! je n'en sais rien — dit le Chourineur tout ému; — mais ce que vous me dites la... voyez-vous... jamais je n'avais rien senti de pareil... Ce qu'il y a de sûr, c'est que ça... et les coups de poing de la fin de ma raclée... qui étaient si bien festonnés, et qui auraient pu ne finir que demain, tandis qu'au contraire vous me payez à souper... et vous me dites des choses... Enfin suffit, c'est à la vie et à la mort, vous pouvez compter sur le Chourineur..

Rodolphe reprit plus froidement, ne voulant pas laisser deviner l'émotion qu'il ressentait:

- Es-tu resté long-temps aide-équarrisseur ? - Je crois bien... D'abord ça avait commencé par m'écœurer d'égorger ces pauvres vicilles bêtes... après, ça m'avait amusé ; mais quand j'ai eu dans les environs de seize ans et que ma voix a mué, est-ce que ca n'est pas devenu pour moi une rage, une passion que de chouriner! J'en perdais le boire et le manger ..... je ne pensais qu'à ça!.... Il fallait me voir au milieu de l'ouvrage : à part un vieux pantalon de toile, j'étais tout nu. Quand, mon grand couteau bien aiguisé à la main, j'avais autour de moi (je ne me vante pas) jusqu'à quinze et vingt chevaux qui faisaient queue pour attendre leur tour, tonnerre!! quand je me mettais à les égorger, je ne sais pas ce qui me prenait ..... c'était comme une furie ; les oreilles me bourdonnaient! je voyais rouge, tout rouge, et je chourinais... et je chourinais... et je chourinais jusqu'à ce que le couteau me fat tombé des mains! Tonnerre!! c'était une jouissance! J'aurais été millionnaire que j'aurais payé pour faire ce métier-là.

- C'est ce qui t'aura donné l'habitude de chouriner - dit Rodolphe.

- Ça se peut bien ; mais quand j'ai eu seize ans, cette rage-la a fini par devenir si forte, qu'une fois en train de chouriner, je devenais comme fou, et je gatais l'ouvrage... Oui, j'abimais les peaux à force d'y donner des coups de couteau à tort et à travers. Finalement, on m'a mis à la porte du charnier. J'ai voulu m'employer chez les bouchers: j'ai toujours eu du gout pour cet état-la..... Ah bien, oui! ils ont fait les fiers! ils m'ont méprisé comme des bottiers mépriseraient des savetiers. Voyant ça, et d'ailleurs ma rage de chouriner s'étant passée avec mes seize ans, j'ai cherché mon pain ailleurs.... et je ne l'ai pas trouvé tout de suite ; alors souvent j'ai fait la tortue. Enfin, j'ai travaillé dans les carrières de Montrouge. Mais au bout de deux ans ça

<sup>(1)</sup> Dieu. N'est-il pas étrange et significatif que le nom de Dieu se trouve jusque dans cette langue corrompue. (2) J'ai jeuné.

m'a scié de faire toujours l'écureuil dans les grandes roues pour tirer la pierre, moyennant vingt sous par jour. J'étais grand et fort, je me suis engagé dans un régiment. On m'a demandé mon nom, mon âge et mes papiers. Mon nom ? l'Albinos; mon âge ? voyez ma barbe; mes papiers ? voila le certificat de mon maitre carrier. Je pouvais faire un grenadier soigné, on m'a enrôlé.

— Avec ta force, ton courage et ta manie de chouriner, s'il y avait eu la guerre dans ce temps-la, tu serais peut-être devenu officier.

- Tonnerre! à qui le dites-vous. Chouriner des Anglais ou des Prussiens, ça m'aurait bien autrement flatté que de chouriner des rosses .... Mais, voilà le malheur, il n'y avait pas de guerre, et il y avait la discipline... Un apprenti essaie de communiquer une raclée à son bourgeois, c'est bien : s'il est le plus faible, il la reçoit; s'il est le plus fort, il la donne; on le met à la porte, quelquefois au violon, il n'en est que ça. Dans le militaire, c'est autre chose. Un jour mon sergent me bouscule pour me faire obeir plus vite; il avait raison, car je faisais le clampin; ca m'embête, je regimbe; il me pousse, je le pousse; il me prend au coliet, je lui envoie un coup de poing. On tombe sur moi ; alors la rage me prend, le sang me monte aux yeux, j'y vois rouge... j'avais mon couteau à la main, l'étais de cuisine, et allez donc!... Je me mets à chouriner... à chouriner... comme à l'abattoir... J'entaille (1) le sergent, je blesse deux soldats!... une vraie boucherie!... onze coups de couteau à eux trois... oui, onze !... du sang... du sang comme dans un charnier!.....
- Le brigand baissa la tête d'un air sombre, hagard, et resta un moment silencieux.
- A quoi penses-tu, Chourineur? dit Rodolphe, l'observant avec interêt.
- À rien, à rien reprit-il brusquement. Puis il reprit avec sa brutale insouciance:
- Enfin on m'empoigne, on me met sur la planche au pain, et j'ai une fièure cérébrale (2). - Tu t'es donc sauvé?
- Non ; mais j'ai été quinze ans au pré au lieu d'être fauché (3). J'ai oublié de vous dire qu'au régiment j'avais repéché deux camarades qui se noyaient dans la Marne; nous étions en garnison à Melun. Une autre fois... vous allez rire et dire que je suis un amphibie au feu et à l'eau, sauveur pour hommes et pour femmes! une autre fois, étant en garnison à Rouen, toutes maisons de bois, de vraies cassines, le seu prend à un quartier ; ça brûlait comme des allumettes; je suis de corvée pour l'incendie; nous arrivons au feu; on me crie qu'il y a une vieille femme qui ne peut pas descendre de sa chambre qui commençait à chauffer : j'y cours. Tonnerre! oui, ça chaussait.... car ça me rappelait mes sours a platre dans les bons jours; finalement je sauve la vieille... Mon rat de prison (4) s'est tant tortilié des quatre pattes et de la langue.

qu'il a fait changer ma peine; au lieu d'aller à l'abbaye de Monte-à-regret (1), j'en ai eu pour quinze années de pré.... Quand j'ai va que je ne serais pas tué, mon premier mouvement a été de sauter sur mon bavard pour l'étrangler! Vous comprenez ça, mon maître?

. — Tu regrettais de voir ta peine commuée?

— Oui... à ceux qui jouent du couteau...
le couteau de Charlof (2), c'est juste; à ceux
qui volent, des fers aux pattes!! chacun son
lot... Mais vous forcer à vivre quand on a
assassiné! tenez!... les curieux (3) ne savent
pas la chose que ça vous fait dans les premiers
temps.

— Tu as donc eu des remords..... Chourineur?

- Des remords? Non, puisque j'ai fait mon temps - dit le sauvage; - mais autre fois il ne se passait presque pas de nuit on je ne visse, en manière de cauchemar, le sergent et les soldats que j'ai chourinés, c'est-à-dire... ils n'étaient pas seuls— ajouta le brigand avec une sorte de terreur ; —ils étaient des dizaines. des centaines, des milliers à attendre leur tour dans une espèce d'abattoir... comme les chevaux que j'égorgeais à Montfaucon attendaient leur tour aussi... Alors je voyais rouge, et je commençais à chouriner... à chouriner... sur ces hommes, comme autrefois sur les chevaux... Mais plus je chourinais de soldats, plus il en revenait... Et en mourant ils me regardaient d'un air si doux... si doux... que je me maudissais de les tuer... mais je ne pouvais pas m'en empêcher... Ce n'était pas tout... je n'ai jamais eu de frère... et il se faisait que tous ces gens que j'égorgeais étaient mes frères : et des frères pour qui je me serais mis au feu... A la fin, quand je n'en pouvais plus, je m'éveillais tout trempé d'une sueur aussi froide que de la neige fondue...
  - C'était un vilain rêve, Chourineur!
- Oh! oui, allez... Eh bien! dans les premiers temps que j'étais au pré, toutes les nuits je l'avais... ce rêve-la... Voyez-vous... c'était à en devenir fou ou enragé... Aussi deux fois j'ai essayé de me tuer, une fois en avalant du vert-de-gris, l'autre fois en voulant m'étrangler avec une chaîne; mais je suis fort comme un taureau. Le vert-de-gris m'a donné soif, voilà tout... Quant au tour de chaîne que je m'étais passé au cou, ça m'a fait une cravate bleue naturelle. Après cela l'habitude de vivre a repris le dessus, mes, cauchemars sont devenus plus rares, j'ai fait comme les autres.

- Tu étais à bonne école pour apprendre à voler.

— Oui, mais le goût n'y était pas... Les autres fagets (4) me blaguaient là-dessus, mais je les assommais à coups de chaîne. C'est comme ça que j'ai connu le Maître d'école... Mais pour celui-là... respect aux poignets! il m'a donné ma paye comme vous me l'avez donnée tout à l'heure.

- C'est donc un forçat libéré?

<sup>(1)</sup> Je tue. (2) On me met en jugement et je suis cendamné à mort. (3) Aux galéres au lieu d'avoir été exècuté. (4) Avocat.

<sup>(1)</sup> A l'echafaud. (2) Le bourreau (3) Les juges. (4) Porçats.

- C'est-à-dire, il était fagot à perte de vue (1), mais il s'est libéré lui-même.
- Il est évadé? On ne le dénonce pas? - Ca n'est pas moi qui le dénoncerai, tou-

jours; l'aurais l'air de le craindre.

— Comment la police ne le découvre-t-elle pas? Est-ce qu'on n'a pas son signalement?

- Son aignalement?... Ah bien, oui! Il y a long-temps qu'il a effacé de sa frimousse celui que le Meg des megs (2) y avait mis. Maintenant il n'y a que le boulanger qui met les âmes au four (3) qui pourrait le reconnaître, le Maître d'école.

- De quelle manière s'y est-il pris?

— Il a commencé par se rogner le nez qu'il avait long d'une aune ; par la-dessus, il s'est débarbouillé avec du vitriol.

— Tu plaisantes?

- S'il vient ce soir, vous le verrez ; il avait un grand nez de perroquet, maintenant il est aussis camard...que la carline (4), sans compter qu'il a des lèvres grosses comme le poing, et un visage olive aussi couturé que la veste d'un chiffonnier.

- Il est à ce point méconnaissable?

- Depuis six mois qu'il s'est échappé de Rochefort, les railles (5) l'ont cent fois rencontré sans le reconnaître.

- Pourquoi était-il au bagne?

- Pour avoir éte faussaire, voleur et assassin. On l'appelle le Maître d'école, parce qu'il a une écriture superbe et qu'il est très-savant.

- Et il est redouté?

- Il ne le sera plus quand vous l'aurez rincé comme vous m'avez rincé. Et, tonnerre!!! je serais curieux de voir ça.

- Que fait-il pour vivre?

- On dit qu'il s'est vanté d'avoir tué et dévalisé, il y a trois semaines, un marchand de bœufs sur la route de Poissy.

-On l'arrêtera tôt ou tard.

– Il faudra qu'on soit plus de *deux* pour ça, car il porte toujours sous sa blouse deux pistolets chargés et un poignard; Charlot l'attend, il ne sera fauché qu'une fois. It tuera tout ce qu'il pourra tuer pour s'échapper. Oh! il ne s'en cache pas; et comme il est deux fois fort comme vous et moi, on aura du mal à l'abattre.

— Et en sortant du bagne, qu'as-tu fait,

Chourineur?

- J'ai été me proposer au maître débardeur du quai Saint-Paul, et j'y gagne ma vie.

- Mais, puisqu'après tout tu n'es pas grinche (6), pourquoi vis-tu dans la Cité?

- Et où voulez-vous que je vive? Qui est-ce qui voudrait fréquenter un repris de justice? Et puis je m'ennuie tout seul, moi ; j'aime la société, et ici je vis avec mes pareils. Je me cogne quelquesois... On me craint comme le seu dans la Cité, et le quart-d'æil (7) n'a rien à me dire, sauf pour les batteries, qui me valent quelquefois vingt-quatre heures de violon.

- Et qu'est-ce que tu gagnes par jour?

- Trente-cinq sous. Ca durera tant que j'aurai des bras ; quand je n'en aurai plus, je prendrai un crochet et un carquois d'onier. comme le vieux chiffonnier que je vois dans les brouillards de mon enfance.
  - Avec tout ça tu n'es pas malheureux!
- --- Il y en a de pires que moi, bien sûr : sans mes rêves du sergent et des soldats égorgés. rêves que j'ai encore souvent, je pourrais tranquillement crever comme un autre au coin d'une borne ou à l'hôpital; mais ce réve... Tenez... nom de nom! je n'aime pas à penser à ça — dit le Chourineur.

Et il vida sur un coin de la table le four-

neau de sa pipe.

La Goualeuse avait écouté le Chourineur avec distraction, elle semblait absorbée dans une rêverie douloureuse.

Rodolphe, lui-même, restait pensif.

Les deux récits qu'il venait d'entendre éveillaient en lui des idées nouvelles.

Un incident tragique vint rappeler a con trois personnages dans quel lieu ils se trou-

## CHAPITRE V.

#### L'ARRESTATION.

L'homme qui était sorti un moment, après avoir recommandé à l'ogresse son broc et son assiette, revint bientôt accompagné d'un autre personnage à larges épaules, à figure énergique.

Il lui dit:

- Voila un hasard de se renconter comme ca, Borel! Entre donc, nous boirons un verre de vin.

Le Chourineur dit tout bas à Rodolphe et à la Goualeuse, en leur montrant le nouveau venu: – Il va y avoir de la *grêle...* c'est un

raille (1). Attention!

Les deux bandits, dont l'un, coiffé d'un bonnet grec enfoncé jusque sur ses sourcils. avait demandé plusieurs fois le Maître d'école, échangèrent un coup d'œil rapide, se levèrent simultanément de table et se dirigèrent vers la porte ; mais les deux agents se jetèrent sur eux en poussant un cri particulier.

Une lutte terrible s'engagea.

La porte de la taverne s'ouvrit; d'autres agents se précipitèrent dans la salle, et l'on vit briller au dehors les fusils des gendarmes.

Profitant du turnulte, le charbonnier dont nous avons parlé s'avança jusqu'au seuil du tapis-franc, et, rencontrant par hasard le regard de Rodolphe, il porta à ses lèvres l'index de la main droite.

Rodolphe, d'un geste aussi rapide qu'im. périeux, lui ordonna de s'éloigner : puis il continua d'observer ce qui se passait dans la

L'homme au bonnet grec poussait des hurlements de rage ; à demi étendu sur la table il faisait des soubresauts si désespérés que trois hommes le contenaient à peine.

<sup>(1)</sup> Porçat à perpétuité. (2) Dieu. (3) Le diable.

Ta mort. (5) Mouchards. (6) Voleur. (7) Le maire.

Anéanti, morne, la figure livide, les lèvres blanches, la machoire inférieure tombante et convulsivement agitée, son compagnon ne fit aucune résistance, il tendit de lui-même ses mains aux menottes.

L'Ogresse, assise dans son comptoir et habitnée à de pareilles scènes, restait impassible, les mains dans les poches de son tablier.

- Qu'est-ce qu'ils ont donc fait, ces deux hommes, mon bon Monsieur Borel? - demanda-t-elle à un des agents qu'elle connais-

- Ils ont assassiné hier une vieille femme dans la rue Saint-Christophe, pour dévaliser sa chambre. Avant de mourir, la maiheureuse a dit qu'elle avait mordu l'un des meurtriers à la main. On avait l'œil sur ces deux scélérats; mon camarade est venu tout à l'heure s'assurer de leur identité, et les voila pincés.

- Heureusement qu'ils m'ont payé d'avance leur chopine - dit l'Ogresse. - Vous ne voulez rien prendre, Monsieur Borel? un verre de parfait amour, de consolation?

- Merci, mère Ponisse; il faut que j'enfourne ces brigands là. En voilà un qui re-

gimbe encore !...

En effet, l'assassin au bonnet grec se débattait avec rage. Lorsqu'il s'agit de le mettre dans un fiacre qui attendait dans la rue, il se défendit tellement qu'il fallut le porter.

Son complice, saisi d'un tremblement nerveux, pouvait à peine se soutenir : ses lèvres violettes remusient comme s'il eut parlé... On jeta cette masse inerte dans la voiture.

- Ah ça, mère Ponisse - dit l'agentdéfiez-vous de Bras-Rouge; il est malin, il pourrait vous compromettre.

– Rras-Rouge! il y a des semaines qu'on ne l'a vu dans le quartier, Monsieur Borel.

- C'est toujours quand il est quelque part... qu'on ne l'y voit pas, vous savez bien ça... Mais n'acceptez de lui en garde ou en consignation aucun paquet, aucun ballot ; ce serait du recel.
- Soyez tranquille, Monsieur Borel, j'ai aussi peur de Bras-Rouge que du diable. On ne sait jamais où il va et d'où il vient. dernière fois que je l'ai vu, il m'a dit qu'il arrivait d'Allemagne.

- Enfin, je vous préviens... faites-y attention.

Avant de quitter le tapis-franc, l'agent regarda attentivement les autres buveurs, et il dit au Chourineur, d'un ton presque affectueux :

--- Te voilà, mauvais sujet? il y a longtemps qu'on n'a entendu parler de toi! Tu n'as pas cu de batteries ? Tu deviens donc sage ?

-Sage comme une image, Monsieur Borel; vous savez que je ne casse guère la tête qu'à ceux qui me le demandent.

– Il ne te manquerait plus que cela, de provoquer les autres, fort comme tu es!

- Voila pourtant mon maître, Monsieur Fir l'épaule de Rodolphe.

-Tiens! je ne le connais pas, celui-ladit l'agent en examinant Rodolphe.

- Et nous ne ferons pas connaissance, mon camarade — répondit celui-ci.

- Je le désire pour vous, mon garçon -- dit l'agent. Puis, s'adressant à l'ogresse : - Bonsoir, mère Ponisse: c'est une vraie souricière que votre tapis-franc, voilà le troisième assassin que j'y prends.

- Et j'espère bien que ce ne sera pas le dernier, Monsieur Borel; c'est bien à votre service... - dit gracieusement l'Ogresse en s'incli-

nant avec déférence.

Après le départ de l'agent de police, le jeune homme à figure plombée, qui fumait en buvant de l'eau-de-vie, rechargea sa pipe et dit, d'une voix enrouée, au Chourineur:

– Est-ce que tu n'as pas reconnu le bonnet grec? C'est l'homme à la Boulotte, c'est Vélu. Quand j'ai vu entrer les agents, j'ai dit: — Il y a quelque chose; avec ça que Vélu cachait toujours sa main gauche sous la table.

-C'est tout de même heureux pour le Maître d'école qu'il ne se soit pas trouvé là reprit l'Ogresse. - Le bonnet grec l'a demandé deux fois pour des affaires qu'ils ont ensemble Mais je ne mangerai jamais mes pra-Qu'on les arrête, bon... chacun son tiques. métier... mais je ne les vends pas... Tiens! quand on parle du loup on en voit la queue ajouta l'Ogresse au moment où un homme et une femme entraient dans le cabaret ; - voilà justement le Maître d'école et sa largue (sa temme).

Une sorte de frémissement de terreur courut parmi les hôtes du tapis-franc.

Rodolphe lui-même, malgré son intrépidité naturelle, ne put vaincre une légère émotion à la vue de ce redoutable brigand, qu'il contempla pendant quelques instants avec une curiosité mêlée d'horreur.

Le Chourineur avait dit vrai, le Maître d'école s'était affreusement mutilé.

On ne pouvait voir quelque chose de plus épouvantable que le visage de ce brigand. Sa figure était sillonnée en tous sens de cicatrices profondes, livides; l'action corrosive du vitriol avait boursouflé ses lèvres; les cartilages du nez ayant été coupée, deux trous difformes remplaçaient les narines. Ses yeux gris, trèsclairs, très-petits, très-ronds, étincelaient de férocité; son front, aplati comme celui d'un tigre, disparaissait à demi sous une casquette de fourrure à longs poils fauves... on eût dit la crinière du monstre.

Le Maître d'école n'avait guère plus de cinq pieda deux ou trois pouces; sa tôte, démesurément grosse, était enfoncée entre ses deux épaules larges, élevées, puissantes, charnues, oui se dessinaient même sous les plis flottants de sa blouse de toile écrue; il avait les bras longs, musculeux; les mains courtes, grosses et velues jusqu'à l'extrémité des doigts; ses jambes étaient un peu arquées, mais leurs mol-Bozel — dit le Chourineur en mettant la main lets énormes annonquient une force athlétique.

Cet homme offrait, en un mot, l'exagération

de ce qu'il y a de court, de trapu, de ramassé dans le type de l'Hercule Farnèse.

Quant à l'expression de férocité qui éclatait sur ce masque affreux, quant à ce regard inquiet, mobile, ardent comme celui d'une bête sauvage, il faut renoncer à les peindre.

La femme qui accompagnait le Maître d'école était vieille, assez proprement vôtue d'une robe brune, d'un tartan à carreaux rouges et noirs, et d'un bonnet blanc.

Rodolphe la voyait de profil; son œil vert et rond, son nez crochu, ses lèvres minces, son menton saillant, sa physionomie à la fois méchante et rusée, lui rappelèrent la Chouette.

Il allait faire part de cette observation à la Goualeuse, lorsqu'en levant les yeux sur la jeune fille il la vit palir; elle regardait avec une terreur muette la hideuse compagne du Maître d'école; enfin, saisissant le bras de Rodolphe d'une main tremblante, Fleur-de-Marie lui dit à voix basse:

- La Chouette! mon Dicu!... la Chouette -- la Borgnesse!

A ce moment le Maître d'école, échangeant quelques paroles à voix basse avec un des habitués du tapis-franc, s'avança lentement vers la table où s'attablaient Rodolphe, la Goualeuse et le Chourineur.

Alors, s'adressant à Fleur-de Marie, d'une voix rauque et creuse comme le rugissement

d'un tigre:

-Eh! dis donc, la belle blonde, tu vas quitter ces deux muffles et t'en venir avec moi...

La Goualeuse ne répondit rien, se serra contre Rodolphe; ses dents se choquaient d'effroi.

– Et moi.... je ne serai pas jalouse — dit l'horrible Chouette en riant aux éclats.

Elle ne reconnaissait pas encore dans la Goualeuse la Pégriotte, sa victime.

- Ah ça, petite, est-ce que tu ne m'entends pas?- dit le monstre en s'avançant. - Si tu ne viens pas, je t'éborgne pour faire le pendant de la Chouette. Et toi, l'homme à moustaches... (il s'addressait à Rodolphe), si tù ne me jettes pas cette blonde par-dessus la table... je te crève..

- Mon Dieu, mon Dieu! défendez-moi!s'écria Goualeuse à Rodolphe, en joignant les mains. Puis, réfléchissant qu'elle allait l'exposer peut-être à un grand danger, elle reprit voix basse: - Non, non, ne bougez pas, Monsieur Rodolphe; s'il approche, je crierai au secours, et, de peur d'un esclandre qui at-

tirerait la police, l'Ogresse prendra mon parti. - Sois tranquille, ma fille - dit Rodolphe en regardant intrépidement le Maître d'école. - Tu es à côté de moi, tu n'en bougeras pas; et comme ce hideux animal te fait mal au cœur et à moi aussi, je vais le porter dans la

· Toi?... — dit le Maltre d'école.

- Moi!... — reprit Rodolphe.

Et, maigré les efforts de la Goualeuse, il se leva de table.

Le Maître d'école recula d'un pas au terrible aspect de la physionomie de Rodolphe.

Fleur-de-Marie et le Chourineur furent aussi frappés de l'expression de méchanceté. de rage diabolique qui, en ce moment, contracta la noble figure de leur compagnon : il devint méconnaissable. Dans sa lutte contre le Chourineur, il s'était montré dédaigneux et railleur; mais face à face avec le Maître d'école, il semblait possédé d'une haine féroce : ses pupilles, dilatées par la fureur, luisaient d'un éclat étrange.

Certains regards ont une puissance magnótique irrésistible; quelques duellistes célèbres doivent, dit-on, leurs sanglants triomphes a cette action fascinatrice de leur regard, qui démoralise, qui atterre leurs adversaires.

Rodolphe était doué de cet effrayant coup d'œil fixe, perçant, qui épouvante, et que ceux qu'il obsède ne peuvent éviter... Ce regard les trouble, les domine; ils le ressentent presque physiquement, et, malgré eux, ils le recherchent... ils ne peuvent en détacher leur

Le Maître d'école tressaillit, recula encore d'un pas, et, ne se fiant plus à sa force prodigieuse, il chercha sous sa blouse le manche de son poignard.

Un meurtre eut peut-être ensanglanté le tapis-franc si la Chouette, saisissant le Maître d'école par le bras, ne se fût écriée.

- Minute... minute... fourline (1), laissemoi dire un mot... tu mangeras ces deux muffles tout à l'heure, ils ne t'échapperont pas...

Le Maître d'école regarda la borgnesse avec étonnement.

Depuis quelques minutes la Chouette observait Fleur-de-Marie avec une attention croissante, cherchant à rassembler ses souvenirs.

Enfin elle ne conserva plus le moindre doute:

elle reconnut la Goualeuse.

- Est-il bien possible! --- s'écria la Borgnesse en joignant les mains avec étonnement - c'est la Pégriotte, la voleuse de sucre d'orge. Mais d'où donc que tu sors! c'est donc le boulanger (2) qui t'envoie? — ajouta-t-elle en montrant le poing à la jeune fille. - Tu retomberas donc toujours sous ma griffe? Sois tranquille, si je ne t'arrache plus de dents, je t'arracherai toutes les larmes de ton corps. Ah! vas-tu rager! Tu ne sais donc pas? je connais tes parents... Le Maître d'école a vu au pré l'homme qui t'avait donnée à moi quand tu étais toute petite... Il lui a dit le nom de ta mère... C'est des dains huppés (3), tes parents...

– Mes parents! vous les connaissez?... 🗕 s'écria Fleur-de-Marie.

- Oui, mon homme sait le nom de ta mère .. mais je lui arracherais plutôt la langue que de le laisser te le dire... Il a encore vu hier celuiqui t'a amenée dans mon chenil, parce qu'on ne payait plus sa femme qui t'avait nourrle... car elle ne tenait guère à toi, ta mère; elle au

(1) Diminution de fourloureur, assessin. diable. (3) Des gens riches.

rait agtant aimé te savoir crevée, bien sur... Mais c'est égal, si tu savais son nom maintenant, tu pourrais joliment la rançonner, ma petite batarde... L'homme que je te dis a des papiers...oui, Pégriotte, il a des lettres de ta mère... et s'il ne s'en sert pas, c'est qu'il a des raisons pour ça... Hein! tu rages...tu pleures, Pegriotte... Eh bien, non!...Tu ne la connaitras pas, ta mère...Tu ne la connaîtras pas.

- J'aime autant qu'elle me croie morte ... - dit Fleur-de-Marie en essuyant ses yeux.

Rodolphe, oubliant le Maître d'école, avait attentivement écouté la Chouette, dont le récit l'intéressait.

Pendant ce temps, le brigand n'étant plus sous l'influence du regard de Rodolphe avait repris courage; il ne pouvait croire que ce jeune homme, de taille moyenne et svelte, fût en état de se mesurer avec lui ; sûr de sa force herculéenne, il s'approcha du défenseur de la Goualeuse, et dit à la Chouette avec autorité:

– Assez bavardé comme ça... Je veux dévisager ce beau muffle-là et lui défoncer la frimousse... peur que la belle bionde me trouve plus gentil que lui.

D'un bond Rodolphe sauta par-dessus la table. — Prenez garde à mes assiettes! — répéta

l'Ogresse.

Et le Maire d'école se mit en désense, les deux mains en avant, le haut du corps en arrière, bien campé sur ses robustes reins, et pour ainsi dire arc-bouté sur une de ses jambes énormes...qui ressemblait à un balustre de pierre.

Au moment où Rodolphe s'élancais sur lui. la porte du tapis-franc s'ouvrit violemment : le charbonnier dont nous avons parlé, et qui avait presque six pieds de haut, se précipita dans la salle, écarta rudement le Maitre d'école, s'approcha de Rodolphe et lui dit en anglais à l'oreille :

- Monseigneur, Tom et Sarah... Ils sont au bout de la rue.

A ces mots mystérieux, Rodolphe fit un mouvement de colère, jeta un louis sur le comptoir de l'Ogresse et courut vers la porte.

Le Maître d'école tenta de s'opposer au passage de Rodolphe; mais celui-ci se retournant tui détacha au milieu du visage deux coups de poing si rudement assénés, que le taureau chancela tout étourdi et tomba pesamment à demi renversé sur une table.

- Vive la Charte!!! je reconnais la mes coups de poing de la fin, s'écria le Chourineur. - Encore quelques leçons comme ça, et je les

Revenu à lui au bout de quelques secondes, le Maître d'école s'élança à la poursuite de Rodolohe.

Ce dernier avait disparu avec le charbonnier dans le sombre dédale des rues de la Cité; il

était impossible de le rejoindre.

Au moment où le Maitre d'école rentrait écumant de rage, deux hommes, accourant du côté opposé à celui par lequel Rodolphe avait disparu, se précipitèrent dans le tapis-franc,

essoufflos, comme s'ils eussent fait rapidement une longue course.

Leur premier mouvement fut de jeter les yeux de côté et d'autre dans la taverne.

— Malheur sur moi! — dit l'un — il nous échappe encore!..

- Patience !... les jours ont vingt-quatre heures, et la vie est longue — répondit l'autre personnage.

Ces deux nouveaux venus s'exprimaient en anglais.

#### CHAPITRE VI.

#### TOM ET SARAH.

Les deux personnages qui venaient d'entrer dans le tapis-franc appartenaient à une classe beaucoup plus élevée que celle des habitués de cetto taverne.

L'un, grand, élancé, avait des cheveux presque blancs, les sourcils et les favoris noirs, une figure osseuse et brune, l'air dur, sévère ; à son chapeau rond on voyait un crêpe : sa longue redingote noire se boutonnait jusqu'au cou ; il portait, par-dessus son pantalon de drap gris collant, des bottes autrefois appelées à la Su-

Son compagnon, de très-petite taille, aussi vêtu de deuil, était pale et beau. Ses longs cheveux, ses sourcils et ses yeux d'un noir foncé faisaient ressortir la blancheur mate de son visage ; à sa démarche, à sa taille, à la délicatesse de ses traits, il était facile de reconnaître dans ce personnage une femme déguisée en homme.

- Tom, demandez à boire, et interrogez ces gens-la sur *lui* — dit Sarah, parlant toujours

- Oui, Sarah - répondit l'homme à cheveux blancs et à sourcils noirs.

S'asseyant à une table pendant que Sarah s'essuyait le front, il dit à l'Ogresse en très-bon français et presque sans aucun accent:

Madame, faites-nous donner quelque chose

a boire, s'il vous plait.

L'entrée de ces deux personnes dans le tanisfranc avoit vivement excité l'attention; leur costume, leurs manières, annonçaient qu'ils ne fréquentalent jamais ces ignobles tavernes; à leur physionomie inquiète, affairée, on devinait que des motifs importants les amenaient dans ce quartier.

Le Chourineur, le Maitre d'école et la Chouette les considéraient avec une avide curiosité.

La Goualeuse, épouvantée de sa rencontre avec la borgnesse, redoutant les menaces du Maître d'école, qui voulait l'emmener avec lui, profita de l'inattention de ces deux misérables, se glissa par la porte restée entr'ouverte, et sortit du cabaret.

Le Chourineur et Maître d'école, dans leur position respective, n'avaient aucun intérêt à élever de nouvelles rixes.

Surprise de l'apparition d'hôtes si nouveaux, l'Ogresse partageait l'attention générale. Tom lui dit une seconde fois avec impatience:

boire, madame; ayez la bonté de nous servir.

La mère Ponisse, flattée de cette courtoisie, se leva de son comptoir, vint gracieusement s'appuyer à la table de Tom, et lui dit:

- Voulez-vous un litre de vin ou une bouteille-cachetée?

- Donnez-nous une bouteille de vin, des verres et de l'eau.

L'ogresse servit; Tom lui jeta cent sous, et, refusant la monnaie qu'elle voulait lui ren-

-Gardez cela pour vous, notre hôtesse, et acceptez un verre de vin avec nous.

- Vous êtes bien honnête, Monsieur - dit la mère Ponisse en regardant Tom avec plus d'étonnement que de reconnaissance.

- Mais dites-moi - reprit celui-ci - nous avions donné rendez-vous à un de nos camarades dans un cabaret de cette rue ; nous nous sommes peut-être trompés.

- C'est ici le Lapin-Blanc, pour vous servir, Monsieur.

-C'est bien cela - dit Tom en faisant un signe d'intelligence à Sarah. - Oui, c'est bien au Lapin-Blanc qu'il devait nous attendre...

- Et il n'y a pas deux Lapins-Blancs dans la rue - dit orgueilleusement l'Ogresse. Mais comment était-il, votre camarade?

-Grand et mince, cheveux et moustaches chatain-clair-dit Tom.

- Attendez donc, attendez donc, c'est mon homme de tout à l'heure....un charbonnier d'une très-grande taille est venu le chercher, et ils sont partis ensemble.

- Ce sont eux - dit Tom.

- Et ils étaient seuls ici ? — demanda Sarah.

-C'est-à-dire, le charbonnier n'est venu qu'un moment; voire autre camarade a soupé ici avec la Goualeuse et le Chourineur; -- et du regard l'Ogresse désigna celui des convives de Rodolphe qui était resté dans le cabaret.

Tom et Sarah se retournèrent vers le Chourineur.

Après quelques minutes d'examen, Sarah dit en anglais à son compagnon:

-- Connaissez-vons cet homme?

-Non. Karl avait perdu les traces de Rodolphe à l'entrée de ces rues obscures. Voyant Murph, déguisé en charbonnier, roder autour de ce cabaret et venir sans cesse regarder au travers des vitres, il s'est douté de quelque chose et il est venu nous avertir....

Pendant cette conversation tenue à voix basse et en langue étrangère, le Maître d'école diszit tout bas à la Chouette en regardant Tom

et Sarah:

-Le grand maigre a dégainé cent sous à l'Ogresse. Il est bientôt minuit; il pleut, il vente ; quand ils vont sortir nous les suivrons ; j'étourdirai le grand et je lui prendrai son argent. Il est avec une semme, il n'osera pas souffler.

- Si le petit crie à la garde, j'ai mon vitriol dans ma poche, je lui casserai la bouteille sur is figure - dit la Borgnesse ; - il faut toujours

--- Nous avens demandé quelque chose à l'donner à boire aux enfants pour les empécher de crier. — Puis elle ajouta : — Dis donc, Fourline, la première fois que nous trouverons la Pégriotte, faudra l'emmener d'autor (1). Une fois que nous la tiendrons chez nous, nous lui frotterons le museau avec mon vitriol, ça fait qu'elle ne sera plus la sière avec sa jolie frimousse...

- Tiens, la Chouette, je finirai par t'épouser-dit le Maître d'école ;- tu n'as pas ta pareille pour l'adresse et le courage... La nuit du marchand de bœufs... je t'ai jugée; j'ai dit; Voila ma femme, elle travaillera mieux qu'un

Après avoir réfléchi un moment, Sarah dit à Tom en lui indiquant le Chourineur:

-Si nous interrogions cet homme sur Rodolphe, peut-être saurions-nous ce qui l'amène

- Essayons, dit Tom. Puis, s'adressant au Chourineur: - Camarade, nous devious retrouver dans ce cabaret un de nos amis; il y a soupé avec vous: puisque vous le connaissez, dites-nous si vous savez où il est allé?

- Je le connais parce qu'il m'a rincé il y a deux heures en défendant la Goualeuse.

-- Et vous ne l'aviez jamais vu?

- Jamais... Nous nous sommes rencontrés dans l'allée de la maison de Bras-Rouge.

- L'hôtesse! encore une bouteille cachetée. et du meilleur-dit Tom.

Sarah et lui avaient à peine trempé leurs lèvres dans leurs verres encore pleins : la mère Ponisse, pour faire honneur sans doute à sa propre cave, avait plusieurs fois vidé le sien.

-Et vous nous servirez sur la table de Monsieur, s'il veut bien le permettre - ajouta Tom en aliant se mettre avec Sarah à côté du Chourineur, aussi étonné que flatté de cette

Le Maître d'école et la Chouette causaient toujours à voix basse de leurs sinistres projets.

La bouteille servie, Tom et Sarah attablés avec le Chourineur et l'Ogresse, qui avait regardé une seconde invitation comme superflue. l'entretien continua:

-Vous nous disiez donc, mon brave, que yous aviez rencontré notre camarade Rodolphe dans la maison de Bras-Rouge? - dit Tom en trinquant avec le Chourineur.

-Oui, mon brave - répondit celui-ci en vidant lestement son verre.

-Voila un singulier nom... Bras-Rouge! Qu'est-ce que c'est que ce Bras-Rouge?

-Il pastique la maltouze-dit négligemment le Chourineur; et il ajouta: - Voilà de fameux vin, mère Ponisse!

-C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser votre verre vide, mon brave - reprit Tom en versant de nouveau à boire au Chourineur.

- A votre santé - dit celui-ci - et à celle de votre petit ami qui... enfin suffit... Si ma tante était un homme, ça serait mon oncle, comme dit le proverbe... Allez donc, farceur!... je m'entends.

Sarah rougit imperceptiblement. Tom con-

≥ — Je n'ai pas bien compris ce que vous m'avez dit sur ce Bras-Rouge. Rodolphe sortait de chez lui, sans doute?

- Je vous ai dit que Bras-Rouge pastiquait

la maltouze.

Tom regarda le Chourineur avec surprise.

- Qu'es:-ce que ça veut dire, pastiquer la mal..... Comment dites-vous cela ?

- Pastiquer la maltouze! faire la contrebande, donc. Il paraît que vous ne dévidez pas le jars (1)?

 Mon brave, je ne vous comprends plus.
 Je vous dis: Vous ne parlez donc pas argot comme M. Rodolphe?

-Argot?-dit Tom en regardant Sarah

d'un air surpris.

- Allons, vous étes des sinves...(2) mais le camarade Rodolphe est un fameux zig (3), lui; tout peintre en éventails qu'il est, il m'en remontrerait à moi-même pour l'argot... Eh bien, puisque vous ne parlez pas ce beau lanrage-là, je vous dis en bon français que Bras-Ronge est contrebandier ; je le dis sans traitrise... car il ne s'en cache pas, il s'en vante au nez des gabelous; mais cherche, et attrape si tu peux... car Bras-Rouge est malin.

-Et qu'est-ce que Rodolphe allait faire

chez cet homme? - demanda Sarah.

- Ma foi, monsieur... ou madame, à votre choix, je n'en sais rien de rien, aussi vrai que je hois ce verre de vin. Ce soir, je voulais battre la Goualeuse: j'avais tort, c'était une bonne fille; elle s'enfonce dans l'allée de la maison de Bras-Rouge, je la poursuis... c'était noir comme chez le diable; au lieu d'empoigner la Goualeuse, je tombe sur maître Rodolphe... qui me donne ma paye, et d'une fière force... oh! oui... il y avait surrout les coups de poing de la fin... tonnerre! c'était-il bien festonné! Il m'a promis de me montrer ce coup-là...

- Et Bras-Rouge, quel homme est-ce? demanda Tom. - Quelle espèce de marchan-

dises vend-il?

- Bras-Rouge? dame! il vend tout ce qu'il est défendu de vendre, il fait tout ce qu'il est désendu de saire. Voilà sa partie et son négoce. N'est-ce pas, mère Ponisse?

- Oh! c'est un cadet qui a le fil, dit l'O-

greese.

- Et il met les gabelous joliment dedansreprit le Chourineur. - On a descendu plus de vingt fois dans sa cassine, jamais on n'a rien trouvé; pourtant il en sort souvent avec ses ballous.
- C'est malin! dit l'Ogresse. On dit qu'il a chez lui une cachette qui descend à un puits qui mène aux catacombes.
- Ça n'empêche pas qu'on ne l'a jamais trouvée sa cachette; il faudrait démolir sa cassine pour en venir à bout - dit le Chouri-DEUY.

- Et quel est le munéro de la maison de Bras-Rouge?

No. 13, rue aux Fèves: Bras-Rouge, marchand de tout ce qu'on veut... C'est commu dans la Cité - dit le Chourineur.

- Je vais écrire cette adresse sur mon carnet; si nous ne trouvons pas Rodolphe, je tacherai d'avoir des informations sur lui chez M. Bras-Rouge - reprit Tom. Et il inscrivait le nom de la rue et le numéro du contrebandier.
- Et vous pouvez vous vanter d'avoir, dans maitre Rodolphe, un ami solide... - dit le Chourineur - et un bon enfant... Sans le charbonnier, il allait se donner un coup de peigne avec le Maitre d'école qui est la bas dans son coin avec la Chouette... Tonnerre! faut que je me tienne à quatre pour ne pas l'exterminer, cette vieille sorcière, quand je pense à ce qu'elle a fait à la Goualeuse... Mais patience... un coup de poing n'est jamais perdu, comme dit c't autre.

- Rodolphe vous a battu l vous devez le

hair! - dit Sarah.

- Moi, hair un homme qui se déploie comme ça! plus souvent! Au fait, c'est drôle... Tenez, v'là le Maître d'école qui m'a battu, et ça me réjouirait de le voir étrangler... M. Rodolphe qui m'a battu, et méme plue fort... c'est tout le contraire ; je ne lui veux que du bien. Enfin, il me semble que je me mettrais au feu pour lui, et je ne le connais que de ce eoir.
- Vous dites ça parce que nous sommes ses amis, mon brave.
- Non, tonnerre! non, foi d'homme!..... Voyez-vous, il a pour lui les coups de poing de la fin... dont il n'est pas plus fier qu'un enfant ; il n'y a pas là à dire ... c'est un maître, un maître fini... Et puis il vous dit des mots... des choses qui vous remettent le cœur au ventre; puis enfin, quand il vous regarde... il a dans les yeux quelque chose... Tencz, j'ai été tronpier... avec un chef pareil.... voyezvous, on mangerait la lune et les étoiles.

Tom et Sarah se regardèrent en silence.

- Cette incroyable puissance de domination le suivrait-elle donc partout et toujours!- dit amèrement Sarah.

- Oui... jusqu'à ce que nous ayons conjuné

le charme... - reprit Tom.

- Oui, et, quoi qu'il arrive, il le faut, il le faut — dit Sarah en passant sa main sur son front comme pour chasser un souvenir pénible.

Minuit sonna a l'Hôtel-de-Ville.

Le quinquet de la taverne ne jetait plus qu'une lumière douteuse.

A l'exception du Chourineur et de ses deux convives, du Maître d'école et de la Chouette, tous les habitués du tapis-franc s'étaient peu à peu retirés.

Le Maître d'école dit tout bas à la Chouette : - Nous allons nous cacher dans l'aliée en

face, nous verrons sortir les messières (1), et nous les suivrons. S'ils vont à ganche, nous

<sup>(1)</sup> Que veus ne parles pas arget. (2) Hommes sim-ples. (3) Camarade.

<sup>(1)</sup> Les victimes.

les attendrons dans le recoin de la rue Saint- | baret ; nous devons passer devant une maison Eloi: s'ils vont à droite, nous les attendrons dans les démolitions, du côté de la triperie ; il y a là un grand trou ; j'ai mon idée.

Et le Mattre d'école et la Chouette se diri-

gèrent vers la porte.

- Vous ne pitanchez donc rien ce soir? leur dit l'Ogresse.

- Non, mère Ponisse... Nous étions entrés pour nous mettre à l'abri — dit le Maître d'6cole; et il sortit avec la Chouette.

## CHAPITRE VII.

### LA BOURSE OU LA VIE.

Au bruit que fit la porte en se fermant, Tom et Sarah sortirent de leur réverie ; ils se levèrent et remercièrent le Chourineur des renseignements qu'il leur avait donnés; celui-ci leur inspirait moins de confiance depuis qu'il avait vulgairement, mais sincèrement, exprimé sa grossière admiration pour Rodolphe.

- Au moment où le Chourineur sortit, le vent redoublait de violence, la pluie tombait à torrents.
- Le Maître d'école et la Chouette, embusqués dans une allée qui faisait face au tapisfranc, virent le Chourineur s'éloigner du côté de la rue où se trouvait une maison en démolition. Bientôt ses pas, un peu alourdis par ses fréquentes libations de la soirée, se perdirent au milieu des sifflements du vent et du bruit de la pluie qui fouettait les murailles.

Tom et Sarah sortirent de la taverne malgré la tourmente, et prirent une direction opposée

a celle du Chourineur.

- Ils sont enflaqués (1) - dit dout cas le Maitre d'école à la Chouette; — débouche ton vitriol: attention!

- Otons nos souliers, ils ne nous entendront pas marcher derrière eux - dit la Chouette.

- Tu as raison, la Chouette, toujours raison, je n'aurais pas pensé à ça; faisons patte de velours.

Le hideux couple ôta ses chaussures et se glissa dans l'ombre en rasant les maisons...

Grace à ce stratagème, le bruit des pas de la Chouette et du Maître d'école fut tellement amorti, qu'ils suivirent Tom et Sarah presque à les toucher sans que ceux-ci les entendissent.

- Heureusement notre fiacre est au coin de la rue - dit Tom; - car la pluie va nous tremper. - N'avez-vous pas froid, Sarah?

– Peut être apprendrons-nous quelque chose par le contrebandier, par ce Bras-Rouge — dit Sarah pensive sans répondre à la question de Tom.

Tout à coup celui-ci s'arrêta.

Il n'était qu'à une petite distance de l'endroit désigné par le Maître d'école pour commettre son crime.

- Je me suis trompé de rue - dit Tom il fallait prendre à gauche en sortant du ca-

en démolition pour retrouver notre fiacre. Retournons sur nos pas.

Le Maitre d'école et la Chouette se jetèrent dans l'embrasure d'une porte pour n'être pas aperçus de Tom et de Sarah; qui les coudoyèrent presque.

- Au fait j'aime mieux qu'ils aillent du côté des décombres — dit tout bas le Maitre d'école : si le *messière* regimbe..., j'ai mon idée.

Tom and Sarah, après avoir de nouveau passé devant le tapis-franc, arrivèrent près d'une maison en ruines.

Cette masure étant à moitié démolie, ses caves découvertes formaient une espèce de gouffre le long duquel la rue se prolongeait en cet endroit.

Le Maître d'école bondit avec la vigueur et la souplesse d'un tigre; d'une de ses larges mains il saisit Tom à la gorge et lui dit:

- Ton argent, ou je te jette dans ce trou! Et le brigand, repoussant Tom en arrière, lui fit perdre l'équilibre, d'une main le retint pour ainsi dire suspendu au-dessus de la profonde excavation, tandis que de l'autre main il saisit le bras de Sarah comme dans un étau.

Avant que Tom eut fait un mouvement, la Chouette le dévalisa avec une dextérité merveilleuse.

Sarah ne cria pas, ne chercha pas à se débattre; elle dit d'une voix calme:

- Donnez-leur votre bourse, Tom. - Et s'adressant au brigand: - Nous ne crierons pas, ne nous faites pas de mal.

La Chouette, après avoir scrupuleusement fouillé les poches des deux victimes de ce guetapens, dit a Sarah:

- Voyons tes mains, s'il y a des bagues. Non — dit la vieille femme en grommelant. - Tu n'as donc personne pour te donner des anneaux?... quelle misère!

Le sang-froid de Tom ne se démentit pas pendant cette scène aussi rapide qu'imprévue.

- Voulez-vous faire un marché? Mon portefeuille contient des papiers qui vous seront inutiles; rapportez-le-moi, et demain je vous donne vingt-cinq louis - did Tom au Maître d'école, dont la main l'étreignait moins rudement.

- Oui, pour nous tendre une souricière! répondit le brigand. - Allons, file sans regarder derrière toi. Tu as du bonheur d'en être quitte

pour si peu.

- Un moment dit la Chouette s'il est gentil, il aura son porteseuille ; il y a un moyen. - Puis s'adressant à Tom : - Vous connaissez la plaine Saint-Denis?
  - Oui.
  - Savez-vous où est Saint-Ouen?
- En face de Saint-Ouen, au bout du chemin de la Révolte, la plaine est plate; à travers champs, on y voit de loin; venez-y demain matin tout seul, aboulez l'argent, vous m'y trouverez avec le portefeuille; donnant, donnant, je vous le rendrai.
  - Mais il te fera pincer, la Chouette!

pluie.

- Pas si bête! il n'y a pas mèche... on voit de trop loin. Je n'ai qu'un œil... mais il est bon ; si le messière vient avec quelqu'un, il ne trouvera plus personne, j'aurai déménagé.

Sarah parut frappée d'une idée subite; elle

dit au brigand:

– Veux tu gagner de l'argent?

- Oui.

- As-tu vu dans le cabaret d'où nous sortons, car maintenant je te reconnais, as-tu vu l'homme que le charbonnier est venu chercher ?
- Un mince à moustaches? Oui, j'allais manger un morceau de ce muffle-la; mais il ne m'a pas donné le temps... Il m'a étourdi de deux coups de poing et m'a renversé sur une table...c'est la première fois que ça m'arrive... Oh! je m'en vengerai!
  - Eh bien! il s'agit de lui dit Sarah.
- De lui? s'écria le Maître d'école. Donnez-moi 1,000 francs, je vous le tue...
  - Sarah! s'ócria Tom avec épouvante.
- Misérable! il ne s'agit pas de le tuer...
- dit Sarah au Maitre d'école.
- . De quoi donc, alors? - Venez demain à la plaine Saint-Denis, vous y trouverez mon compagnon — reprit-elle; vous verrez bien qu'il est seul; il vous dira ce qu'il faut faire. Ce n'est pas 1,000 fr., mais 2,000 fr. que je vous donnerai... si vous réus-
- Fourline -- dit tout bas la Chouette au Maître d'école — il y a de l'argent à gagner; c'est des daims kuppés (1) qui veulent monter un coup à un enuemi; cet ennemi, c'est ce gueux que tu voulais crever... Faut y aller; jirais, moi, a ta place... Deux mille balles! mon homme, ça en vaut la peine.

  — Eh bien! ma femme ira — dit le Maltre

d'école; - vous lui direz ce qu'il y a à faire et

je verrai...

- Soit, demain à une heure.
- A une heure.
- Dans la plaine Saint-Denis.
- Dans la plaine Saint-Denis.
- Entre Saint-Ouen et le chemin de la Révolte, au bout de la route.
  - C'est dit.
  - Et je vous rapporterai votre porteseuille.
- Et vous aurez less 500 fr. promis, et un à-compte sur l'autre affaire si vous êtes raisonnable.
- Maintenant allez à droite, nous à gauche; ne nous suivez pas; sinon...

Et le Maitre d'école et la Chouette s'éloignerent rapidement.

- -Le démon nous est venu en aide-dit
- Sarah; -ce bandit peut nous servir.
- Sarah, maintenant j'ai peur... -dit Tom. - Moi, je n'ai pas peur. J'espère, au contraire... Mais venez, venez, je me reconnais: le fiacre ne doit pas être loin.

Et les deux personnages se dirigèrent à grands pas vers le parvis Notre-Dame.

Un témoin invisible avait assisté à cette

scène.

chose dans ce bon sentiment. Le Chourineur résolut d'avertir Rodolphe du danger qu'il courait ; mais comment y par-

venir? il avait oublié l'adresse du soi-disant peintre en éventails. Peut-être Rodolphe ne reviendrait-il pas au tapis-franc ; comment le trouver?

C'était le Chourineur, qui s'était tapi dans

La proposition que fit Sarah au brigand, re-

les décombres pour se mettre à l'abri de la

lativement à Rodolphe, intéressa vivement le

Chourineur; effrayé des périls qui menaçaient

son nouvel ami, il regretta de ne pouvoir l'en

et contre la Chouette fût peut-être pour quelque

Sa haine contre le Maître d'école

garantir.

En faisant ces réflexions, le Chourineur avait machinalement suivi Tom et Sarah; il les vit monter dans un fiacre qui les attendait devant le parvis Notre-Dame.

Le fiacre partit.

Une idée lumineuse vint au Chourineur; il monta derrière cette voiture.

A une heure du matin ce fiacre s'arrêta sur le boulevard de l'Observatoire, et Tom et Sarah disparurent dans une des ruelles qui aboutissent à cet endroit.

La nuit était noire, le Chourineur ne put signaler aucun indice qui lui servit à reconnaltre plus précisément, le lendemain, les lieux où il se trouvait. Alors, avec une sagacité de sauvage, il tira son couteau de sa poche fit une large et profonde entaille à un des arbres auprès desquels s'était arrêtée la voiture. Puis il regagna son gîte, dont il s'était considérablement éloigné.

Pour la première fois depuis long-temps le Chourineur goûta dans son taudis un sommeil profond, qui ne fut pas interrompa par l'horrible vision de l'abattoir aux sergents, comme il

disait dans son rude langage.

### CHAPITRE VIII.

### PROMENADE.

Le lendemain de la soirée où s'étaient passés les différents événements que nous venons de raconter, un radieux soleil d'automne brillait au milieu d'un ciel pur ; la tourmente de la muit avait cessé. Quoique toujours obscurci par la hauteur des maisons, le hideux quartier où le lecteur nous a suivi semblait moins horrible, vu à la clarté d'un beau jour.

Soit que Rodolphe ne craignit plus la rencontre des deux personnes qu'il avait évitées la veille, soit qu'il la bravât, vers les onze heures du matin il entra dans la rue aux Fèves et se

dirigea vers la taverne de l'ogresse.

Rodolphe était toujours habillé en ouvrier, mais on remarquait dans ses vêtements une certaine recherche; sa blouse neuve, ouverte sur la poitrine, laissait voir sa chemise de laine rouge, sermée par plusieurs boutons d'argent ; le col d'une autre chemise de toile blanche se rabattait sur sa cravate de soie noire, négligemment nouée autour de son oou; de sa casquette de velours bleu-de-ciel, à visière vernie, s'échappaient quelques boucles de cheveux châtains; des bottes parfaitement cirées, remplaçant les gros souliers ferrés de la veille, mettaient en valeur un pied charmant, qui paraissait d'autant plus petit qu'il sortait d'un large pantalon de velours olive.

Ce costume ne nuisait en rien à l'élégance de la tournure de Rodolphe, rare mélange de grace, de souplesse et de force.

Nos habits sont tellement laids qu'on ne peut que gagner à les quitter, même pour les vêtements les plus vulgaires.

L'Ogresse se prélassait sur le seuil du tapis-

franc lorsque Rodolphe s'y présenta.

- Votre servante, jeune homme! Vous venez sans doute chercher la monnaie de vos 20 francs?— dit-elle avec une sorte de déférence, n'osant pas oublier que la veille le vainqueur du Chourineur lui avait jeté un louis sur son comptoir il vous revient 17 livres 10 sous... Ça n'est pas tout....On est venu vous demander hier: un grand Monsieur, bien couvert; il avait aux jambes des bottes à oœur, comme un tambour-major en bourgeois, et au bras une petite femme déguisée en homme. Ils ont bu du cacheté avec le Chourineur.
- -Ah! ils ont bu avec le Chourineur! Et que lui ont-ils dit?
- —Quand je dis qu'ils ont bu, je me trompe, ils n'ont fait que tremper leurs lèvres dans leurs verres, et...
- Je te demande ce qu'ils ont dit au Chourineur?
- Ils lui ont parlé de choses et d'autres, quoi ! de Bras-Rouge, de la pluie et du beau temps.

- Ils connaissent Bras-Rouge?

- Au contraire, le Chourineur leur a expliqué qui c'était., et comme quoi vous l'aviez battu.
  - C'est bon, il ne s'agit pas de ça.
  - Vous demandez votre monnaie?
- Oui...et j'emmènerai la Goualeuse passer. la journée à la campagne.
  - Oh! impossible, ca, mon garçon.

- Pourquoi?

- Elle n'a qu'a ne pas revenir? Ses nippes sont à moi, sans compter qu'elle me doit encore deux cent vingt francs pour finir de s'acquitter de sa nourriture et de son logement, depuis que je l'ai prise chez moi; si elle n'était pas honnête comme elle l'est, je ne la laisserais pas aller plus loin que le coin de la rue, au moins...
- La Goualeuse te doit deux cent vingt francs?
- Deux eent vingt francs dix sous... Mais qu'est-ce que ça vous fait, mon garçcen? Ne dirait-on pas que vous allez les payer? Faites slone le milord?
- Tisss dit Redelphe en jetant enze louis sur l'étain du comptoir de l'ogresse. — Mainsenant, combien vant la défroque que tu lui loues?

La vieille, ébahie, examinait les louis l'un après l'autre d'un air de doute et de mésance.

—Ah çà, crois-tu que je te donne de la fausse monnaie? Envoie changer cet or, et finissons... Combien vaut la défroque que tu loues à cette malheureuse?

L'Ogresse, partagée entre le désir de faire une bonne affaire, l'étonnement de voir un ouvrier posséder autant d'argent, la crainte d'être dupée, et l'espoir de gagner davantage encore, l'Ogresse garda un moment le silence, puis elle reprit:

— Ses hardes valent au moins...cent francs. — De pareilles guenilles! allons donc!! tu garderas la monnaie d'hier et je te donnerai encore un louis, rien de plus. Se laisser rançonner par toi... c'est voler les pauvres qui

ont droit à des aumônes.

—Eh bien! mon gorçon, je garde mes hardes: la Goualeuse ne sortira pas d'ici; je suis libre de vendre mes effets ce que je veux.

— Que Lucifer te brûle un jour selon tes mérites! Voilà ton argent, va me chercher la.

Goualeuse.

L'Ogresse empocha l'or, pensant que l'ouvrier avait commis un vol ou fait un héritage, et lui dit, avec un ignoble sourire:

---Pourquoi, mon fils, ne monteriez-vous pas chercher vous-même la Goualeuse?.. cela lui ferait plaisir... car, foi de mère Ponisse, hier elle vous reluquait joliment!

— Va la chercher et dis-lui que je l'emmenerai à la campagne... rien de plus. Surtout qu'elle ne sache pas que je t'ai payé sa. dette...

- Pourquoi donc?

— Que t'importe?

— Au fait, ça m'est égal, j'aime mieux qu'elle se croie encore sous ma coupe...

- Te tairas-tu! monteras-tu!...

— Oh! quel air méchant! Je plains ceux à qui vons en voulez... Allons, j'y vais... j'y vais...

Et l'Ogresse monta.

Quelques minutes après, elle redescendit.

La Goualeuse ne voulait pas me croire; elle est devenue cramoisie quand elle a su que vous étiez là... Mais quand je lui ai dit que je lui permettais de passer la journée a la campagne, j'ai cru qu'elle devenait folle; pour la première fois de sa vie elle a eu envie de me sauter au cou.

- C'était... la joie de te quitter.

Fleur-de-Marie entra dans ce moment, vêtue comme la veille: robe d'alépine brune, châle orange noué derrière le dos, marmotte à carreaux rouges laissant voir seulement deux grosses nattes de cheveux blonds.

Elle rougit en reconnaissant Rodolphe, et

baissa les yeux d'un air confus.

— Voulez-vous venir passer la journée à la campagne avec moi, mon enfant? — dit Rodolphe.

Bien volontiers, monsieur Rodolphe —
 dit la Goualeuse — puisque madame le permet.
 Je t'y autorise, ma-petite chatte, par rap-

port à ta bonne conduite... dont tu fais l'ornement... Allons viens m'embrasser.

Et la mégère tendit à Fleur-de-Marie son

ignoble visage couperosé.

La malheureuse, surmontant sa répugnance, approcha son front des lèvres de l'ogresse; mais d'un violent coup de coude Rodolphe repoussa la vieille dans son comptoir, prit le bras de Fleur-de-Marie et sortit du tapis-franc au bruit des malédictions de la mère Ponisse.

— Prenez garde, Monsieur Rodolphe — dit la Goualeuse— l'Ogresse va vous jeter quelque

chose a la tête, elle est si méchante!

- Rassurez-vous, mon enfant. Mais qu'avez-vous? vous semblez embarrassée... triste?.. Étes-vous fachée de venir avec moi?
- Au contraire... mais... mais...vous me donnez le bras.
  - Eh bien!
- Vous êtes ouvrier... quelqu'un peut dire à votre bourgeois qu'on vous a rencontré avec moi... ça vous fern du tort. Les maîtres n'aiment pas que leurs ouvriers se dérangent.

Et la Goualeuse dégagea doucement son bras de celui de Rodolphe, en ajoutant:

- Allez tout seul... je vous suivrai jusqu'à la barrière... Une fois dans les champs, je reviendrai auprès de vous.
- Ne craignez rien dit Rodolphe, touché de cette délicatesse, et, reprenant le bras de Fleur-de-Marie: — Mon bourgeois ne demeure pas dans ce quartier, et puis d'ailleurs nous allons trouver un fiacre sar le quai aux Fleurs.
- —Comme vous voudrez, Monsieur Rodolphe; je vous disais cela pour ne pas vous faire arriver de peine...

— Je le crois et je vous en remercie. Mais, franchement, vous est-il égal d'aller à la campagne dans un endroit ou dans un autre?

- Ça m'est égal, Monsieur Rodolphe, pourvu que oe soit à la campagne... Il fait ai bau... le grand air est si bon à respirer! Savez-vous que voilà cinq mois que je n'ai pas été plus loin que le marché aux Fleurs! Et encore, si l'Ogresse me permettait de sortir de la Cité, c'est qu'elle avait confiance en moi.
- Et quand vous veniez à ce marché, c'était pour acheter des sleurs?
- Oh ', non; je n'avais pas d'argent; je vemais sculement les voir, respirer leur boane odeur... Pendant la demi-heure que l'Ogresse me laisant passer sur le quai les jours de marché, j'étais si contente que j'oublisis tout.

— Et en rentrant chez l'Ogresse... dans ces vilaines rues?...

- Je revenais plus triste que je n'étais partie... et je renfonçais mes larmes pour ne pas être battue. Tenez... au marché... ce qui me faisait envie, oh! bien envie, c'était de voir des petites ouvrières bien proprettes, qui s'en allaient toutes gaies, avec un beau pot de fleurs dans leurs bras.
- Je suis sur que si vous aviez eu seulement quelques fleurs sur votre fenêtre, cela vous aurait tenu compagnie?

C'est bien vrai ce que vous dites-là, Mossieur Rodolphe! Figurez-vous qu'un jour l'Ogresse, à sa fête, sachant mon goût, m'avait donné un petit rosier. Si vous saviez comme j'étais heureuse! je ne m'ennuyais plus, allez! Je ne faisais que regarder mon rosier... je m'amusais à compter ses feuilles, ses fleurs... Mais l'air est si mauvais dans la Cité, qu'au bout de deux jours il a commencé à jaunir... Alors... Mais vous allez vous moquer de moi, Monsieur Rodolphe.

- Non, non, continuez.

– Eh bien! alors, j'ai demandé à l'Ogresse la permission de sortir et d'aller promener mon rosier... oui... comme j'aurais promené un enfant. Je l'emportais au quai, je me figurais que d'être avec les autres fleurs, dans ce bon air frais et embaumé, ça lui faisait du bien ; je trempais ses pauvres feuilles flétries dans la belle eau de la fontaine, et puis, pour le ressuyer, je le mettais un bon quart d'heure an soleil... Cher petit rosier, il n'en voyait jamais, de soleil, dans la Cité, car dans notre rue il ne descend pas plus bas que le toit... Enfin je rentrais... Eh bien! je vous assure, Monsieur Redolphe, que, grace à ses promenades, mon rosier a peut-être vécu dix jours de plus qu'il n'aurait vécu sans cela.

-Je wors crois; mais quand il est mort,

gla été une grande perte pour vous?

--- Je l'ai pleuré, ç'a été un vrai chagrin... Et, tenez, monsieur Rodolphe, puisque vous comprenez qu'on aime les fleurs, je peux bien vous dire ça. Eh bien! je lui avais aussi comme de la reconnoissance... de... Ah! pour cette fois, vous allez vous moquer de moi...

--- Non, son! j'aime... j'adore les fleurs; ainsi je comprands toutes les falies qu'elles

font faire ou qu'elles inspirent.

--- Eh bien! je lui étais reconnaissante, à ce-pauvre rouser, de flegair si gentiment pour moi... quoique... eufin... malgré ce que j'étais...

Et la Goualeuse baissa la tête et devint pourpre de honte...

- Malhaurouse enfant! avec cette conscience de votre horrible position, vous avez du souvent...
- —Avoir eavie d'en finir, n'est-ce pas, Monsieur Rodolphe? dit la Goualeuse en isterrompant son compagnon oh! oui, allez, plus d'ame fois j'ai regardé la Seine pardessus le parapet... mais après je regardais les fleurs, le soleil... Alors je me disais: La rivière sera tosjours la ; je n'ai pas dix-sept ans... qui sait?
- Quand yous distex Qui sait?... yous espériez?

--- Oui...

- Et qu'espériez-vous?

— Je ne sais pas... j'espérais... oui, j'espérais presque malgré moi... Dans ces moments-la, il me semblait que mon sort n'était pas mérité, qu'il y avait en moi quelque chose de bon. Je me disais:—On m's bien tourmentée; mais au moins je n'ai jamais fait de mal 2.

personne..... si j'avais eu quelqu'un pour me | mieux, que je sois le Rodolphe d'hier..... ou conseiller, je ne serais pas on j'en suis !...Alors ça chassait un peu ma tristesse... Après ça il faut dire que ces pensées-la m'étaient surtout venues à la suite de la perte de mon rosier ajouta la Goualeuse d'un air solennel qui fit sourire Rodolphe.

— Toujours ce grand chagrin...

- Oui... tenez, le voilà.

- Et la Goualeuse tira de sa poche un petit paquet de bois solgneusement coupé et attaché avec une faveur rose.
- Vous l'avez conservé ? 🗕 Je le crois bien... c'est tout ce que je
- possède au monde. - Comment! vout n'avez rien à vous?
  - Rien...
- Mais ce collier de corail?

- C'est à l'Ogresse.

-- Comment! vous ne possédez pas un chiffon, un bonnet, un mouchoir?

– Non, rien... rien... que les branches sèches de mon pauvre rosier. C'est pour cela que j'y tiens tant...

A chaque mot l'étonnement de Rodolphe redoublait; il ne pouvait comprendre cet épouvantable esclavage, cette horrible vente du corps et de l'ame pour un abri sordide. quelques haillons et une nouriture immonde (1).

Rodolphe et la Goualeuse arrivèrent au quai aux Fleurs: un fiacre les attendait, Rodolphe y fit monter la Goualeuse; il monta après elle et dit au cocher:

- A Saint-Denis; je te dirai plus tard le

chemin qu'il faudra prendre.

La voiture partit ; le soleil était radieux, le ciel sans nuages, le froid un peu piquant; l'air circulait vif et frais à travers l'ouverture des glaces baissées.

Tiens! un manteau de femme! — dit la Goualeuse en remarquant qu'elle s'était assise sur ce vêtement qu'elle n'avait pas apercu.

- Oui, c'est pour vous, mon enfant ; je l'ai pris dans la crainte que nous n'ayez froid; enveloppez-vous bien.

Peu habituée à ces prévenances, la pauvre fille regarda Rodolphe avec surprise. L'espèce d'intimidation que ce dernier lui causait augmentait encore, ainsi qu'une tristesse vague, dont elle ne se rendait pas compte.

- Mon Dieu! Monsieur Rodolphe, comme vous êtes bon! ca me rend honteuse.

- Parce que je suis bon?

- Non; mais... il me semble que vous ne parlez plus maintenant comme hier, que vous étes tout autre.

- Voyons, Fleur-de-Marie, qu'aimez-vous

le Rodolphe d'aujourd'hui?

– Je vous aime bien mieux comme maintenant.... Pourtant, hier il me semblait que j'étais plus votre égale.....

-Puis, se reprenant aussitôt, craignant d'avoir humilié Rodolphe, elle reprit:-Quand je dis votre égale.... Monsieur Rodolphe, je sais bien que cela ne peut pas être...

- Il y a une chose qui m'étonne en vous. Fleur-de-Marie.

- Quoi donc, Monsieur Rodolphe?

- Vous semblez oublier ce que la Chouette vous a dit hier de vos parents... qu'elle connaissait votre mère...

- Oh! je n'ai pas oublié cela... j'y ai pensé cette nuit.... et j'ai bien pleuré... mais je suis sure que cela n'est pas vrai... la Borgnesse aura inventé cette histoire pour me faire de la peine...

- Il se peut que la Chouette soit mieux instruite que vous ne le croyez; si cela était, ne seriez-vous pas heureuse de retrouver votre

mère?

- Hélas! Monsieur Rodolphe! si ma mère ne m'a jamais aimée... à quoi bon la retrouver?... Elle ne voudra pas seulement me voir... Si elle m'a aimée...quelle honte je lui ferais!...

Elle en mourrait peut-être...

— Si votre mère vous a aimée, Fleur-de-Marie, elle vous plaindra, elle vous pardonnera, elle vous aimera encore... Si elle vous a délaissée.... en voyant à quel sort affreux son abandon vous a réduite... sa honte vous ven-

- A quoi ça sert-il de se venger? Et puis. si je me vengeais, il me semble que je n'aurais plus le droit de me trouver malheureuse... Et souvent cela me console...

- Vous avez peut-être raison... N'en par-

lons plus...

A ce moment, la voiture arrivait près de Saint-Ouen, à l'embranchement de la route de Saint-Denis et du chemin de la Révolte.

Malgré la monotonie du paysage, Fleur-de-Marie fut si transportée de voir des champs. comme elle disait, qu'oubliant les tristes pensées que le souvenir de la Chouette venait d'éveiller en elle, son charmant visage s'épanouit. Elle se pencha à la portière en battant des mains et s'écria :

- Monsieur Rodolphe, quel bonheur!... de l'herbe! des champs! Si vous vouliez me permettre de descendre... il fait si beau!... Paimerais tant à courir dans ces prairies...

--- Courons, mon enfant... Cocher, arrête! – Comment! vous aussi, Monsieur Ro-

dolpbe?

- Moi aussi... Je m'en fais une sête.

- Quel bonheur!! Monsieur Rodolphe!! Et Rodolphe et la Goualeuse de se prendre par la main et de courir à perdre haleine dans une vaste pièce de regain tardif, récemment fauché.

Dire les bonds, les petits cris joyeux, le ravissement de Fleur-de-Marie, serait impossible.

<sup>(1)</sup> S'il nous etait permis d'entrer dans des détails devant lesquels nous reculons, nous prouverions que ce servage existe, que les lois de police sont ainsi faites, qu'une malheureuse créature, souvent vendue par ses proches et jetée dans cet abîme d'infamie, est pour ainsi dire à jamais condamnée à y vivre que son repentir, que ses remoras sont vains, et qui loi est presque matériellement impossible de sortir de cette lange.—(Voir le précieux ouvrage du docteur Parent-Duchâtelet, œuvre d'un philosophe et d'un grand œuvre d'un philosophe et d'un grand homme de bien.)

Pauvre gazelle si long-temps prisonnière, elle aspirait le grand air avec tvresse. Elle allait, venait, s'arrétait, repartait avec de nouveaux transports.

A la vue de plusieurs touffes de paquerettes et de quelques boutons d'or épargnés par les premières gelées blanches, la Gousieuse ne put retenir de nouvelles exclamations de plaisir ; elle ne laissa pas une de ces petites fleurs, et glana tout le pré.

Après avoir ainsi couru au milieu des champs, lassée vite car elle avait perdu l'habitude de l'exercice, la jeune fille, s'arrêtant pour reprendre haleine, s'assit sur un tronc d'arbre renversé

au bord d'un fossé profond.

Le teint transparent et blanc de Fleur-de-Marie, ordinairement un peu pale, se nuançait des plus vives couleurs. Ses grands yeux bleus brillaient doucement; sa bouche vermeille, haletante, laissait voir deux rangées de perles humides, son sein battait sous son vieux petit châle orange, elle appuyait une de ses mains sur son cœur pour en comprimer les pulsations, tandis que, de l'autre main, elle tendait à Rodolphe le bouquet de fleurs des champs qu'elle avait cueilli.

Rien de plus charmant que l'expression de joie innocente et pure qui rayonnait sur cette

physionomie candide.

Lorsque Fleur-de-Marie put parier, elle dit à Rodolphe, avec un accent de félicité profonde, de reconnaissance presque religieuse:

- Que le bon Dieu est bon de nous donner

un si beau jour!!

Une larme vint aux yeux de Rodolphe en entendant cette pauvre créature abandonnée, méprisée, perdue, sans asile et sans pain, jeter un cri de bonheur et de gratitude ineffiable envers le Créateur, parce qu'elle jouissait d'un rayon de soleil et de la vue d'une prairie.

Rodolphe fut tiré de sa contemplation par un incident imprévu.

# CHAPITRE IX.

### LA SURPRISE

Novs l'avons dit, la Goualeuse s'était assise sur un tronc d'arbre renversé au bord d'un fossé profond.

Tout à coup un homme, se dressant du fond de cette excavation, secoua la litière sous laquelle il s'était tapi, et poussa un éclat de rire formidable.

La Goualeuse se retourna en jetant un cri d'effroi.

C'etait le Chourineur.

— N'aie pas peur, ma fille — reprit le Chourineur en voyant la frayeur de la jeune fille, qui se réfugia auprès de son compagnon. — Voila une fameuse rencontre, hein! mattre Rodolphe, vous ne vous attendiez pas à ça? ni moi non plus... — Puis il ajouta d'un ton sérieux: — Tenez, mattre... voyez-vous, on dira ce qu'on voudra... mais il y a quelque chose en

- l'air... la-haut... au-dessus de nos têtes... Le Meg des megs est un main, il me fait l'effet de dire à l'homme: Va comme je te pousse... vu qu'il vous a poussé ici, ce qui est diablement étonnant!
- Que fais-tu la ?... dit Rodolphe trèssurpris.
- Je veille au grain pour vous, mon mattre... Mais, tonnerre! queile bonne farce que vous veniez justement dans les environs de ma inaison de campagne... Tenez, il y a quelque chose; décidément, il y a quelque chose.
  - Mais, encore une fois, que fais-tu là ?
- Tout à l'heure vous le saurez, donnezmoi seulement le temps de percher sur voire observatoire à un cheval.

Et le Chourineur courut vers le fiacre arrêté à peu de distance, jeta çà et là sur la plaine immense un coup d'œil perçant, et revint prestement rejoindre Rodolphe.

- M'expliqueras-tu ce que tout cela signifie?

— Patience! patience! maître... Encore un mot: Quelle heure est-il?

- Midi et demi - dit Rodolphe en consul-

tant's a montre.

— Bon! nous avons le temps... La Chouette

ne sera ici que dans une demi-heure.

- La Chouette! - s'écrièrent à la fois Ro-

dolphe et la jeune fille.

— Oui... la Chouette. En deux mots, maitre... voilà l'histoire : hier quand vous avos eu

quitté le tapis-franc il est venu...

— Un homme d'une grande taille avec une femme habillée en homme ; ils m'ont demandé ;

je sais cela. Ensuite?

— Ensuite ils m'ont payé à boire et ont voulu me faire jaspiner sur votre compte... moi je n'ai rien voulu dire... vu que vous ne m'avez pas communiqué autre chose que la raclée dont vous m'avez fait la politesse..., je ne savais rien de plus de vos secrets... Après ça j'aurais su quelque chose, ça aurait été tout de même... C'est entre nous à la vie à la mort..., maître Rodolphe... Que le diable me brûle si je sais pourquoi je me sens pour vous comme qui dirait l'attachement d'un bouledogue peur son maître...; mais c'est égal... ça est... C'est plus fort que moi, je ne m'en mêle plus... ça vous regarde... arrangez-vous...

— Je te remercie, mon garçon, mais continue...

—Le grand monsieur et la petite femme habiliée en homme, voyant qu'ils ne tiraient rien de moi, sont sortis de chez l'Ogresse, et moi aussi... eux du coté du Palais-de-Justice, moi du côté de Notre-Dame. Arrivé au bout de la rue, je commence à m'aperce voir qu'il tombait par trop de hallebardes..., une pluie déluge! Il y avait tout proche une maison en démolition, Je me dis:—Si l'averse dure long-temps, je dormirai aussi bien là que dans mon garni.—Je me laisse couler dans une espèce de cave où j'étais à couvert; je fais mor lit d'une vieille poutre, mon oreiller d'un plâ-

tras, et me voila couché comme un roi...

- Après . . . après ? . . .

- Nous arigns bu ensemble, meatre Rodolphe. Pavais encore du avec le grand et la petite habiliée en homme : c'est pour vous dire que j'avais la tête lourde...avec ça il n'y a rien qui me berce comme le bruit de la pluie qui tombe. Je commence donc à roupiller ; il n'y avait pas, je crois, long-temps que je pionçais, quand un bruit m'éveille en sursaut : c'était le Maître d'école qui causait comme qui dirait amicablement avec un autre . . . J'écoute . . . tomnerre !...qu'est-ce que je reconnais ?...la voix du grand...qui était venu au tapis-franc avec la petite habillée en homme!

- Ils causaient avec le Maître d'école et la Chouette?-dit Rodolphe stupéfait.

- Avec le Maître d'école et la Chouette... Ils convenziont de se retrouver le lendemain...
  - C'est aujourd'hui !...dit Rodolphe.

- A une heure.

--- C'est dans un instant !

- A l'embranchement de la route de Saint-Denis et de la Révolte...

- C'est ici!

- Comme vous dites, maître Rodolphec'est ici!
- Le Maître d'école !...prenez garde, Monsieur Rodolphe - s'écria Fleur-de-Marie.
- --- Calme-toi, ma fille . . . kui ne doit pas venir ...mais seulment la Chouette...

- Comment cet homme a-t-il pu se mettre en rapport avec nor deux misérables?... - dit

Rodolphe.

-Ĵe n'en sais, ma foi, rien...Après ça, maktre, peut-être que je ne me serai éveillé qu'à la fin de la chose ; car le grand parlait de ravoir son pertefeuille que la Chouette doit lui rapporter ici...en échange de cinquents francs; faut croire que le Maître d'école avait commence par les voler...et que c'est après qu'ils se seront mis à causer de bonne amitié.
— Cela est étrange...

- Mon Dieu, ça m'effraie pour rous, Monsieur Rodolphe-dit Fleur de-Marie.
- Mattre Rodolphe n'est pas un enfant, ma fille; mais comme tu dis...ça pourrait chauffer pour lui...et me voilà.

- Continue, mon garçon.

-Le grand et la petite ont promis deux mille francs au Mattre d'école...pour vous faire...je ne sais pas quoi ; c'est la Chouette qui doit venir ici tout à l'heure rapporter le portescuille et savoir de quoi il retourne, pour aller le redire au Maître d'école, qui se charge du reste.

Fleur-de-Marie tressaillit.

Rodolphe sourit dédaigneusement.

- Deux mille francs pour vous faire quelque chose! maître Rodolphe...ça me fait penser (sans comparaison) que lorsque je vois afficher cinq cents francs de récompense pour un chien perdu, je me dis modestement à moi-même : Tu te perdrais, animal, qu'on ne donnerait pas seulement cent sous pour te ravoir...Deux mille france pour vous faire quelque chose!... Qui ôtes-vous donc?
  - Je te l'apprendrai tout à l'heure.

— Suffit, maktre... Quand j'ai en entenda cette proposition faite à la Chonette, je me dis : Il faut que je sache où perchent ces richards oni veulent lacher le Maître d'école aux tronsses de M. Rodolphe ; ça peut servir. Quand ils s'éloignent, je sors de mes décombres, je les suis à pas de loup, le grand et la petite rejoignent un fiacre au parvis Notre-Dame, ils montent dedans, moi derrière, et nous arrivons boulevard de l'Observatoire. Il faisait noir comme dans un four, je ne pouvais rien voir ; j'entaille un arbre pour m'y reconnaître le lendemain.

- Très-bien, mon garçon.

- Ce matin j'y suis retourné. A dix pas de mon arbre...j'ai vu une ruelle fermée par une barrière . . . . dans la boue de la ruelle des petits pas et des grands pas...au bout de la ruelle une maison...le nid du grand et de la petite doit être la.

- Merci, mon brave; tu me rends, sans

t'en douter, un grand service.

--- Pardon! excuse! maître Rodolphe, je m'en doutais...c'est pour cela que je l'ai fait.

- Je le sais, mon garçon, et je voudrais pouvoir récompenser ton service autrement que par un remerciment...malheureusement je ne suis qu'un pauvre diable d'ouvrier...quoiqu'on donne, comme tu dis, deux mille francs pour me faire quelque chose...Je vais t'expliquer cela..

– Bon, si ça vous amuse, sinon ça m'est égal...on vous monte un coup, je m'y oppose...

le reste ne me regarde pas...

- Je devine ce qu'ils veulent...écoute-moi bien, j'ai un secret pour tailler l'ivoire des éventails à la mécanique; mais ce secret ne m'appartient pas à moi seul ; j'attends mon associé pour mettre ce procédé en pratique, et c'est strement du modèle de la machine que rai chez moi qu'on veut s'emparer à tout prix : car il y a beaucop d'argent à gagner avec cette découverte.

- Le grand et la petite...sont donc?..

- Des fabricants chez qui j'ai travaillé...e: a qui je n'ai pas voulu donner mon secret...

Cette explication parut satisfaisante au Chourineur, dont l'intelligence n'était pas singulière-

ment développée, et il reprit :

- Je comprends maintenant...voyez-vous, les gueusards!...et ils n'ont pas seulement le courage de faire leurs mauvais coups eux-mêmes...Mais, pour en finir, voilà ce que je me sois dit ce matin : Je sais le rendez-vous de la Chouette et du grand, je vais aller les attendre, j'ai de bonnes jambes ; mon maître débardeur m'attendra, tant pis... J'arrive ici...je vois ce trou, je vas prendre une brassée de fumier labas, je me cache jusqu'au bout du nez, et j'attends la Chouette... Mais voilà-t-il pas que vous déboulez dans la plaine et que cette panyre Goualeuse vient justement s'asseoir au bord de mon parc; alors, ma foi, j'ai voulu vous faire une farce, et j'ai crié comme un brâlé en sortant de ma littère..
  - Maintenant, quel est ton dessein?...

- Attendre la Chouette qui, bien sur, arrivera la première, tacher d'entendre ce qu'elle dira au grand, parce que cela pent vous servir, Il n'v a que ce tronc d'arbre-la renversé dans ce champ; de cet endroit on voit partout dans la plaine, c'est comme fait exprès pour s'y asseoir... Le rendez-vous de la Chouette est à quatre pas, à l'embranchement de la route ; il y a a parier qu'ils viendront s'asseoir ici ; s'ils n'y viennent pas...si je ne peux rien entendre...quand ils seront séparés, je tombe sur la Chouette, ca sera toujours ça, je lui paye ce que je lui dois pour la dent de la Goualeuse, et je lui tords le cou jusqu'à ce qu'elle me dise le nom des parents de la pauvre fille . . . Qu'estce que vous dites de mon idée, maître Rodolphe?

— Il y a du bon, mon garçon; mais il faut corriger quélque chose à ton plan.

- Oh! d'abord, Chourineur, ne vous faites pas de mauvaise querelle pour moi... Si vous battez la Chouette, le Maître d'école...
- Assez, ma fille...La Chouette me passera par les mains... Tonnerre! c'est justement parce qu'elle a le Maître d'école pour la défendre que je doublerai la dose.
- Ecoute, mon garçon, j'ai un meilleur moyen de venger la Goualeuse des méchancetés de la Chouette. Je te dirai cela plus tard. Quant à présent dit Rodolphe en s'éloignant de quelques pas de la Goualeuse, et en baissant la voix quant à présent, veux-tu me rendre un vrai service?...
  - Parlez, maitre Rodolphe.
  - La Chonette ne te connaît pas?
- Je l'ai vue hier pour la première fois au tapis-franc...
- Voilà ce qu'il faudra que tu fasses... tu te cacheras d'abord; mais lorsque tu la verras près d'ici, tu sortiras de ton trou.
  - Pour lui tordre le cou...
- Non... plus tard !... aujourd'hui il faut seulement l'empêcher de parler avec le grand... Voyant quelqu'un avec elle, il n'osera pas approcher... S'il approche, ne la quitte pas d'une minute... il ne pourra pas lui faire ses propositions devant toi...
- Si l'homme me trouve carieux... j'en fais mon affaire... ça n'est ni un Maître d'école, ni un maître Rodolphe.

- Je connais le bourgeois, il ne se frottera

pas a toi.

— C'est bien. Je suis la Chouette comme son ombre. L'homme ne dit pas un mot que je ne l'entende, et il finit par filer...

- S'ils conviennent d'un autre rendez-vous, ta le sauras, puisque tu ne les quittes pas... D'ailleurs ta présence suffira pour éloigner le bourgeois.
- Bon, bon. Après je donne une tournée à la Chouette? Je tiens à ça.
- --- Pas encore... La borgnesse ne sait pas si tu es voleur ou non?
- Non, à moins que le Maître d'école lui ait dit que c'était pas dans mon idée...

- S'il lui a dit, tu auras l'air d'avoir changé de principes.
  - --- Moi ?
  - Toi !...
- ... Tonnerre! monsieur Rodolphe... Mais sites donc... hum! hum... ça ne me va guère, rette farce-là...
- Tu ne feras que ce que tu voudras... tu verras bien si je te propose une infamie...
  - Oh! pour ca, je suis tranquille...
  - Et tu as raison...
  - Parlez, maître... j'obéirai.
- Une fois l'homme éloigné, tu tacheras d'amadouer la Chouette.
- Moi... cette vieille gueuse ?... j'aimerais mieux me battre avec le Maltre d'école. Je ne sais pas seulement comment je ferai pour ne pas lui sauter tout de suite sur le casaquin.
  - Alors tu perdras tout..

- Mais qu'est-ce qu'il faut donc que je fasse ?

La Chouette sera furieuse de la boane aubaine qu'ellle aura manquée; tu tacheras de la calmer en lui disant que tu sais un bon comp à faire, que tu es la pour attendre ton complice, et que, si le Maître d'école veut en être... il y a beaucoup d'or à gagner...

- Tiens... tiens...

— Au bout d'une heure d'attente tu lui diras, " Mon camarade ne vient pas...c'est remis," et tu prendras rendez-vous avec la Chquette et le Maître d'école... pour demain... de bonne heure Tu comprends?

— Je comprends...

- Et ce soir tu te trouveras, à dix houres, au coin des Champs-Elysées et de l'allée des Veuves; je t'y joindrai et je te dirai le reste...
- Si c'est un piége, prenez garde!... le Maître d'école est malin...; vous l'avez batta... au moindre doute il est capable de vous tuer.

- Sois tranquille ...

- Tonnerre I c'est farce... mais vons faites de moi ce que vous voulez... C'est pas l'embarras, quelque chose me dit qu'il y a un bouillon à boire pour le Maître d'école et pour la Chouette... Pourtant... un mot encore, Monsieur Rodolphe.
  - Parle.
- Ce n'est pas que je vous crole susceptible de tendre une souricière au Mattre d'école pour le faire pincer par la police... C'est un gueux fini, qui mérite cent fois la mort... mais le faire arrêter... c'est pas ma partie.
- Ni la mienne, mon garçon; mais j'ai un compte à régler avec hi et avec la Chouette, pour les complotent avec les gens qui m'en veulent... et à nous deux nous en viendrons à bout, si tu m'aides.

- Oh bien! alors, comme le mâle ne vant

pas mieux que la femelle... j'en suis...

— Et si nous réussissons — ajonta Rodotphe

d'un ton sérieux, presque solennel, qui frappa le Chourineur — tu seras aussi fier que lorsque tu as sauvé du feu et de l'eau l'homme et la femme qui le doivent la vie!

- Comme vous dites ça, mattre Rodel-

phe!... Je ne vous ai jamais vu ce regard-la... Mais vite — s'écria le Chourineur — j'aperçois là-bas, là-bas, un point blanc; ça doit être le béguin de la Chouette... Partez je me remets dans mon trou.

- Et ce soir, à dix heures...

- Au coin de l'allée des Veuves et des Champs-Elysées; c'est dit...

Fleur-de-Marie n'avait pas entendu cette dernière partie de l'entretien du Chourineur et de Rodolphe. Elle remonta en fiacre avec son compagnon de voyage.

## CHAPITRE X.

#### LA FERME.

Après son entretien avec le Chourineur, Rodolphe resta quelques moments préoccupé,

Fleur-de-Marie, n'osant interrompre le silence de son compagnon, le regardait tristement.

Rodolphe, relevant la tête, lui dit en souriant avec bonté:

- A quoi pensez-vous, mon enfant? La rencontre du Chourineur vous a été désagréable, n'est-ce pas? Nous étions si gais!

- C'est au contraire un bien pour nous, monsieur Rodolphe, puisque le Chourineur pourra vous être utile.

- Cet homme ne passait-il pas, parmi les habitués du tapis-franc, pour avoir encore quel-

ques bons sentiments? - Je l'ignore, Monsieur Rodolphe... Avant

la scène d'hier je l'avais vu souvent, je lui avais à peine parlé... je le croyais aussi méchant que

- Ne pensons plus à tout cela, ma petite Fleur-de-Marie. J'aurais du malheur si je vous attristais, moi qui justement voulais vous faire passer une bonne journée.

-Oh! je suis bien heureuse! Il y a si longtemps que je ne suis sortie de Paris!

- Depuis vos parties en mylord, avec Rigo-

- Mon Dieu, oui, Monsieur Rodolphe... C'était au printemps... mais, quoique nous soyons presque en hiver, ça me fait tout autant de plaisir. Quel beau soleil il fait!... voyez donc ces petits nuages roses là-bas... là-bas...et cette colline!... avec ces jolies maisons blanches au milieu des arbres... Comme il y a encore des feuilles! c'est étonnant au mois de Novembre, n'est-ce pas, Monsieur Rodolphe? Paris les feuilles tombent si vite... Et là-bas... cette volée de pigeons... les voilà qui s'abattent sur le toit d'un moulin... A la campagne on ne se lasse pas de regarder, tout est amusant.

-C'est plaisir de voir combien vous êtes sensible à ces riens qui font le charme de l'aspect de la campagne, Fleur-de-Marie.

En effet, à mesure que la jeune fille contemplait le tableau calme et riant qui se déroulait autour d'elle, sa physionomie s'épanouissait de

- Et là-bas, ce feu de chaume dans les terres labourées, la belle fumée blanche qui monte au ciel... et cette charrue avec ses deux bons gros chevaux gris... Si j'étais homme, comme l'aimerais l'état de laboureur!... Etre au milien d'une plaine bien silencieuse, à suivre sa charrue ...en voyant bien loin des grands bois, par un tems comme aujourd'hui, par exemple!... c'est pour le coup que ça vous donnerait envie de chanter de ces chansons un peu tristes, qui vous font vonir les larmes aux veux... comme Geneviève de Brabant. Est-ce que vous connaissez la chanson de Geneviève de Brabant, Monsieur Rodolphe ?
  - Non, mon enfant; mais si vous êtes gentille, vous me la chanterez un fois arrivés à la ferme.
- Quel bonheur! Nous allons à une ferme, Monsieur Rodolphe?

– Oui, à une ferme tenue par ma nourrice, bonne et digne femme qui m'a élevé.

— Et nous pourrons avoir du lait? — s'écria la Goualeuse en frappant dans ses mains.

- Fi donc! du lait... de l'excellente crême. s'il vous plaît, et du beurre que la fermière fera devant nous, et des œufs tout frais.

Que nous irons dénicher nous-mêmes?

- Certainement...

— Et nous irons voir les vaches dans l'étable ? - Je crois bien.

- Et nous irons aussi dans la laiterie? - Aussi dans la laiterie.

— Et au pigeonnier?

- Et au pigeonnier. - Ah! tenez, Monsieur Rodolphe, c'est à n'y pas croire... Comme je vais m'amuser! Quelle bonne journée!... quelle bonne jour-

née! - s'écria la jeune fille toute joyeuse. Puis, par un brusque revirement de pensée, la malheureuse, songeant qu'après ces heures de liberté passées à la campagne elle entrerait dans son bouge infect, elle cacha sa tôte dans ses mains et fondit en larmes.

--- Qu'avez-vous, Fleur-de-Marie, qui vous chagrine?

- Rien...rien, Monsieur Rodolphe - et elle easuya ses yeux en tachant de sourire. - Pardon si je m'attriste...n'y faites pas attention... je n'ai rien, je vous jure... c'est une idée... je vais être gaie.

- Mais vous étiez si joyeuse tout à l'heure! - C'est pour ça... - répondit naïvement

Fleur-de-Marie en levant sur Rodolphe ses yeux encore humides de larmes.

Ces mots éclairèrent Rodolphe; il devina tout.

Voulant chasser l'humeur sombre de la jeune fille, il lui dit en souriant:

- Je parie que vous pensiez à votre rosier? vous regrettez, j'en suis sûr, de ne pouvoir lui faire partager notre promenade à la ferme... Pauvre rosier! vous auriez été capable de vouloir lui faire manger aussi un peu de crême!!

La Goualeuse prit le prétexte de cette plaisanterie pour sourire ; peu à peu ce léger nuage de tristesse s'effaça de son esprit; elle ne pensa qu'à jouir du présent et à s'étourdir sur l'avenir.

La voîture arrivait près de Saint-Denis, la haute flèche de l'église se voyait au loin.

- Oh! le beau clocher! s'écria la Goualeuse.
- C'est le clocher de Saint-Denis, une église superbe... Voulez-vous la voir l' nous ferons arrêter le fiacre ?

La Goualeuse baissa les yeux.

- Depuis que je suis chez l'ogresse, je ne suis point entrée dans une église; je n'ai pas osé. A la prison, au contraire, j'amais tant à chanter à la messe! et, à la Fête Dieu, nous faisions de si beaux bouquets d'aute!!
- Mais Dieu est bon et clément: pourquoi craindre de le prier, d'entrer dans une église?
- Oh! non, non... Monsieur Rodolphe... ce serait comme une impiété... C'est bien assez d'offenser le bon Dieu autrement.

Après un moment de silence Rodolphe dit à la Goualeuse;

- Jusqu'à présent avez-vous aimé quelqu'un?
  - Jamais, Monsieur Rodolphe!

- Pourquoi cela?

- --- Vous avez vu les gens qui fréquentaient le tapis-franc... Et puis, pour aimer, il faut être honnête.
  - Comment cela ?

— Ne dépendre que de soi... pouvoir... Mais tenez, si ça vous est égal, Monsieur Rodolphe, je vous en prie, ne parlons pas de ça...

— Soit, Fleur-de-Marie, parlons d'autre chose... Mais qu'avez-vous à me regarder ainsi? voilà encore vos beaux yeux pleins de larmes...

Vous ai-je chagrinée?

- Oh! au contraire; mais vous êtes si bon pour moi que cela me donne envie de pleurer... et puis vous ne me tutoyez pas... et puis, enfin, on dirait que vous ne m'avez emmenée que pour mon plaisir à moi, tant vous avez l'air content de me voir heureuse. Non content de m'avoir défendue hier..., vous me saites passer aujourd'hui une pareille journée avec vous...
  - Vraiment, vous êtes heureuse?
- D'ici à bien long-temps je n'oublierai ce bonheur-là.
  - C'est si rare, le bonheur!...
  - Oui, bien rare...
- Ma foi, moi, à défaut de ce que je n'ai pas, je m'amuse quelquefois à rêver ce que je voudrais avoir, à me dire: Voilà ce que je désirerais être... voilà la fortune que j'ambitionnerais... Et vous, Fleur-de-Marie, quelquefois ne faites-vous pas aussi de ces rêves-là, de beaux châteaux en Espagne?
- —Autrefois, oui, en prison; avant d'entrer chez l'ogresse, je passais ma vie à ça et à chanter; mais depuis, c'est plus rare... Et vous, Monsieur Rodolphe, qu'est-ce que vous ambitionneriez donc?
- Moi, je voudrais être riche, très-riche... avoir des domestiques, des équipages, un hôtel, aller dans un beau monde, tous les jours au spectacle. Et vous, Fleur-de-Marie?

- Moi, je ne serais pas si difficile: de quoi payer l'ogresse, quelque argant d'avance pour avoir le temps de trouver de l'ouvrage, une gentille chambre bien propre d'où je verrais des arbres en travaillant.
  - Beaucoup de fleurs sur votre fenêtre...

— Oh! bien str... Habiter la campagne si ca se pouvait, ct voilà tout...

- Une petite chambre, de l'ouvrage, c'est le nécessaire; mais quand on n'a qu'a désirer, on peut bien se permettre le superflu... Est-ce que vous ne voudriez pas avoir des voitures, des diamants, de belles toilettes ?
- Je n'en voudrais pas tant... Ma liberté, vivre à la campagne, et être sûre de ne pas mourir à l'hôpital... Oh! cela surtout... ne pas mourir là!... Tenez, Monsieur Rodolphe, souvent cette pensée me vient... Elle est affreuse!
  - Hélas! nous autres pauvres gens...
- Ce n'est pas pour la misère... que je dis cela... Mais après... quand on est morte...

- Eh bien?

— Vous ne savez donc pas ce que l'on fait de vous après, Monsieur Rodolphe ?

--- Non...

- Il y a une jeune fille que j'avais connue en prison... Elle est morte à l'hôpital... On a abandonné son corps aux chirurgiens...— murmura la malheureuse en frissonnant.
- Ah! c'est horrible!!! Comment, malheureuse enfant, vous avez souvent de ces sinistres pensées ?...
- Cela vous étonne, n'est-ce pas, Monsieur Rodolphe, que j'aie de la honte... pour après ma mort... Hélas! mon Dieu... on ne m'a laissé que celle-là...

Ces douloureuses et amères paroles frappè-

rent Rodolphe.

Il cacha sa tôte dans ses mains en frémissant: il songealt à la fatalité qui s'étnit appesant: sur Fleur-de-Marie...; il songeait à la mère de cette crèature pauvre... Sa mère... elle était heureuse, riche, honorée peut-être...

Honorée... riche... heureuse... et son enfant, qu'elle avait sans doute atrocement sacrifié à la honte, avait quitté le grenier de la Chouette pour la prison, la prison pour l'antre de l'ogresse; de cet antre elle pouvait aller mourir sur le grabat d'un hôpital..., et après sa mort...

Cela était épouvantable.

La panvre Goualeuse, voyant l'air sombre

de son compagnon, lui dit tristement:

— Pardon, Monsieur Rodolphe, je ne devrais pas avoir de ces idées-la... Vous m'emmenez avec vous pour être joyeuse, et je vous dis toujours des choses si tristes... si tristes! mon Dieu, je ne sais pas comment cela se fait, c'est malgré moi... Je n'ai jamais été plus heureuse qu'aujourd'hui; et pourtant à chaque instant les larmes me viennent aux yeux... Vous ne m'en voulez pas, dites, Monsieur Rodolphe? D'ailleurs... vous voyez... cette tristesse s'en va ... comme elle est voires ... bien vite... Te-mez, maintenen

serai raisonnable... Tenez, Monsieur Rodolphe

... regardez mes yeux...

Et Fleur-de-Marie, après avoir deux ou trois fois fermé ses yeux pour en chasser une larme rebelle, les ouvrit tout grands... bien grands, et regarda Rodolphe avec une naiveté charmante.

-- Fleur-de-Marie, je vous en prie, ne vous contraignez pas... Soyez gaie, si vous avez envie d'être gaie... triste, s'il vous plaît d'être triste... Mon Dieu, moi qui vous parle, quelquefois j'ai comme vous des idées sombres... Je serais très-malheureux de feindre une joie que je ne ressentirais pas.

- Vraiment, Monsieur Rodolphe, vous êtes

triste aussi quelquefois?

— Sans doute ; mon avenir n'est guère plus beau que le vôtre... Je suis sans père ni mère... que demain je tombe malade, comment vivre? Je dépense ce que je gagne au jour le jour.

—Ça, c'est un tort, voyez-vous... un grand tort, Monsieur Rodolphe — dit la Goualeuse d'un ton de grave remonstrance qui fit sourire Rodolphe; — vous devriez mettre à la caisse d'épargne... Moi, tout mon mauvais sort est venu de ce que je n'ai pas économisé mon argent... Avec deux cents francs devant lui. un ouvrier n'est jamais aux crochets de personne, jamais embarrassé... et c'est bien souvent l'embarras qui vous conseille mal.

- Cela est très-sage, tres-sensé, ma bonne petite ménagère. Mais deux cents francs... comment amasser deux cents francs?

- Mais, Monsieur Rodolphe, c'est bien simple: faisons un peu votre compte; vous allez voir... Vous gagnez, n'est-ce pas, quelquefois jusqu'à cinq francs par jour ?

- Oui, quand je travaille.

- Il faut travailler tous les jours. Etesvous donc si à plaindre ? Un joli état comme le vôtre... peintre en éventails...mais ça devrait être pour vous un plaisir... Tenez, vous n'êtes pas raisonnable, Monsieur Rodolphe!...ajouta la Goualeuse d'un ton sévère. — Un ouvrier peut vivre, mais très-bien vivre avec trois francs; il vous reste donc quarante sous, au bout d'un mois soixante francs d'économie... Soixante francs par mois... mais c'est une somme!
- Oui ; mais c'est si bon de flaner, de ne rion faire!
- Monsieur Rodolphe, encore une fois, vous n'avez pas plus de raison qu'un enfant...
- Eh bien! je serai raisonnable, petite rondeuse ; vous me donnez de bonnes idées... Je n'avais pas songé à cela...
- Vraiment? dit la jeune fille en frappant dans ses mains avec joie. — Si vous saviez combien vous me rendez contente!... Vous économiserez quarante sous par jour! bien vrai?
- Allons... j'économiserai quarante sous par jour — did Rodolphe en souriant malgré Īni.
  - Bien vrai? bien vrai?
  - Je vous le promets...

— Vous verrez comme vous sense fier sur remières économies que vous aurez faites... Et ce n'est pas tout...si veus voulez me promettre de ne pas vous facher...

-- Est-ce que j'ai l'air bien méchant l

- Non, certainement... mais je ne sais pas si je dois...
- Vous devez tout me dire, Fleur-de-Marie..
- Eh bien! enfin, vous qui... on voit ça, ètes au-dessus de votre état... comment est-ce que vous fréquentez des cabarets comme celui de l'ogresse ?

– Si je n'étais pas venu dans le tapis-franc. je n'aurais pas le plaisir d'aller à la campagne aujourd'hui avec vous, Fleur-de-Marie.

- C'est bien vrai, mais c'est égal, Monsieur Rodolphe... Tenez, je suis aussi heureuse que possible de ma journée, ch bien! je renoncerais de bon cœur à en passer une pareille si cala pouvait vous faire du tort.

– Au contraire ; puisque vous m'avez donné d'excellents conseils de ménage.

– Et vous les suivrez?

- Je vous l'ai promis, parole d'honneur. J'économiserai au moins quarante sous par iour...

## CHAPTIRE XI.

### LES SOUHAITS.

A ce moment Rodolphe dit au cocher, qui avait dépassé le village de Sarcelles:

- Prends le premier chemin à droite, tu traverserus Villiers-le-Bel, et puis à gauche, touiours tout droit.

Puis s'adressant à la Goualeuse :

- Maintenant que vous êtes contente de moi, Fleur-de-Marie, nous pouvons nous amuser, comme nous le disions tout à l'heure, à faire des châteaux en Espagne. Ca ne coûte pas cher, vous ne me reprocherez pas ces dé- . penses-là.
- Non... Voyons, faisons votre château en Espagne.
  - D'abord... le vôtre, Fleur-de-Marie.
- Voyons si vous devinerez mon gout, Monsieur Rodolphe.
- Essayons... Je suppose que cette route-ci ... je dis celle-ci parce que nous y sommes...
- C'est juste, il ne faut pas aller chercher si loin.
- Je suppose donc que cette route-ci nous mène à un charmant village, très-éloigné de la grande route.
  - Oui, c'est bien plus tranquille.
- -- Il est bati à mi-côte, et entremèlé de beaucoup d'arbres.
- Il y a tout auprès une petite rivière. - Justement..., une petite rivière. A l'extrémité du village on voit une jolie ferme ; d'un côté de la maison il y a un verger, de l'autre un beau jardin rempli de fleurs.
  - Je vois ça d'ici, Monsieur Rodolpho!
  - Au rez-de-chaussée une vaste ouisine pour

les game de la ferme, et une salle à manger i tous les matins vous n'avez qu'à allonger la pour la fermière.

- La maison a des persiennes vertes... c'est mi gai, n'est-ce pas, Monsieur Rodolphe?

- Des persiennes vertes... je suis de votre avis... il n'y a rien de plus gai que des persiennes vertes... Naturellement la fermière serait votre tante.
- Naturellement... et ce serait une bien bonne femme.
- Excellente: elle vous aimerait comme une mère...
- -Bonne tante! ça doit être si bon d'être aimé par quelqu'un!
  — Et vous l'aimeriez bien aussi?
- —Oh! s'écria Fleur-de-Marie en joignant les mains et en levant les yeux au ciel avec une expression de bonheur impossible à rendre, - oh! oui, je l'aimerais; et puis je l'aiderais a coudre, à ranger le linge, à blanchir, à serrer les fruits pour l'hiver, à tout le ménage, enfin... Elle ne se plaindrait pas de ma paresse, je vous en réponds!... Le matin...
- Attendez donc, Fleur-de-Marie... êtesvous impatiente!... que je finisse de vous peindre la maison.
- Allez, allez, Monsieur le peintre, on voit hien que vous avez l'habitude de faire de jolis paysages sur vos éventails — dit la Goualeuse en riant.
- Petite babillarde... laissez-moi donc achever ma maison...
- C'est vrai, je babille; mais c'est si amusant!... Monsieur Rodolphe, je vous écoute, finissez la maison de la fermière.
  - Votre chambre est au premier.
- Ma chambre! quel bonheur! Voyons ma chambre, voyons.

Et la jeune fille se pressa contre Rodolphe, ses grands yeux bien ouverts, bien curieux.

- Votre chambre a deux fenêtres qui donnent sur le jardin de fleurs et sur un pré au bas duquel coule la petite rivière. De l'autre côté de la petite rivière un coteau tout planté de vieux chataigniers, au milieu desquels on apercoit le clocher de l'église.
- Que c'est donc joli!... que c'est donc joli,
- Monsieur Rodolphe! Ca donne envie d'y être!

   Trois ou quatre belles vaches paissent dans la prairie, qui est séparée du jardin par une haie d'aubépine.
  - Et de ma fenêtre je vois les vaches?
  - Parfaitement.
- --- Il y en a une qui sera ma favorite, n'estce pas, Monsieur Rodolphe? je lui ferai un beau sollier avec une clochette, et je l'habituerai à venir manger dans ma main.
- Elle n'y manquera pas. Elle est toute blanche, toute jeune, et s'appelle Musette.
- Ah! le joli nom! cette pauvre Musette, comme je l'aime!
- Finissons votre chambre, Fleur-de-Marie; elle est tendue d'une jolie toile perse, avec les sideaux pareils; un grand rosier et un énorme chèvreseuille couvrent les murs de la serme de ce côté-la, et entourent vos croisées, de façon que | êtes si gentille, si douce, ai bonne petite méns

main pour cueillir un beau bouquet de roses et de chèvreteuille.

- Ah! Monsieur Rodolphe, quel bon peintre vous âtes!
- Maintenant, voici comme vous passez votre journée.
  - Voyons ma journée.
- Votre bonne tante vient d'abord vous éveiller en vous baisant tendrement au front : elle vous apporte un bol de lait bien chaud, parce que votre poitrine est faible, pauvre enfant! Vous vous levez; vous allez faire un tour dans la ferme, voir Musette, les poulets, vos amis les pigeons, les fleurs du jardin... A neuf heures, arrive votre maître d'écriture...
  - Mon maitre?

--- Vous sentez bien qu'il faut apprendre à lire, à écrire et à compter, pour pouvoir aider votre tante à tenir ses livres de fermage.

- C'est vrai, Monsieur Rodolphe, je ne pense à rien... il faut bien que j'apprenne à écrire pour aider ma tante-dit sérieusement la panvre fille, tellement absorbée par la riante peinture de cette vie paisible qu'elle croyait à ses réalités.
- Après votre leçon, vous travaillez au linge de la maison, ou vous vous brodez un joli bonnet à la paysanne... Sur les deux heures vous travaillez à votre écriture, et puis vous allez avec votre tante faire une bonne promenade, voir les moissonneurs dans l'été, les laboureurs dans l'automne; vous vous fatiguez bien, et vous rapportez une belle poignée d'herbes des champs, choisies par vous pour votre chere Musette.

--- Car nous revenons par la prairie, n'est-ec pas, Monsieur Rodolphe?

- Sans donte ; il y a un pont de bois sur la rivière. Au retour, il est, ma foi, bien six ou sept heures: dans ce temps-ci un bon feu bien gai flambe dans la grande cuisine de la ferme : vous allez vous y réchauffer et causer un moment avec les braves gens qui soupent en rentrant du labour. Ensuite vous dinez avec votre tante. Quelquefois le curé ou un des vieux amis de la maison se met à table avec vous. Après cela, vous lisez ou vous travaillez pendant que votre tante fait sa partie de cartes. A dix heures, elle vous baise au front, vous remontez chez vous; et le lendemain matin, c'est à recommencer...
- On vivrait cent ans comme cela, Monsieur Rodolphe, sans penser a s'ennuyer un moment...
- Mais cela n'est rien. Et les dimanches! et les jours de fêtes!
- Čes jours-là, Monaieur Rodolphe?
- Vous vous faites belle, vous mettez une jolie robe à la paysanne, avec ça de charmants bonnets ronds qui yous vont à ravir; vous montez en carriole d'orier avec votre tante et Jacques, le garçon de ferme, pour ailer a la grand'messe du village ; après, dans l'été, vous ne manquez pas d'assister, avec votre tante, & toutes les fêtes des paroisses voisines. Vous

gère, votre tante vous aime tant, le curé rend de vous un si bon témoignage, que tous les jeunes fermiers des environs veulent vous faire danser, parce que c'est comme cela que commencent toujours les mariages... Aussi peu à peu vous en remarquez un... et...

Rodolphe, étonné du silence de la Goua-

leuse, la regarda.

La malheureuse fille étouffait à grand peine ses sunglots.

Un moment abusée par les paroles de Rodolphe, elle avait oublié le présent, et le contraste de ce présent avec le rêve d'une existence douce et riante lui rappelait l'horreur de sa position.

- Fleur-de-Marie, qu'avez-vous?

— Ah! Monsieur Rodolphe, sans le vouloir vous m'avez fait bien du chagrin... j'ai cru un instant à ce paradis...

- Mais, pauvre enfant, ce paradis existe...

tenez, regardez... Cocher, arrête!

La voiture s'arreta.

La Goualeuse releva machinalement la tête. Elle se trouvait au sommet d'une petite colline.

Quel fut son étonnement, sa stupeur!
Le joli village bâti à mi-côte, la ferme, la prairie, les belles vaches, la petite rivière, la châtaignerie, l'église dans le lointain, le tableau était sous ses yeux... rien n'y manquait, jusqu'à Musette, belle génisse blanche, future favorite de la Goualeus.

Ce charmant paysage était éclairé par un beau soleil de novembre... Les feuilles jaunes et pourpres des châtaigniers les couvraient encore et se découpaient sur l'azur du ciel.

— Eh bien! Fleur-de-Marie, que dites vous? Suis-je bon peintre? — dit Rodolphe en souriant.

La Goualeuse le regardait avec une surprise mélée d'inquiétude. Cela lui semblait presque surnaturel.

— Comment se fait-il, Monsieur Rodolphe?... Mais, mon Dieu! est-ce un rêve?... Ça me fait presque peur... Comment! ce que vous m'avez dit...

- Rien de plus simple, mon enfant... La fermière est ma nourice, jai été élevé ici... Je lui ai écrit ce matin de très-bonne heure que je viendrais la voir : je peignais d'après nature.

- Ah! c'est vrai, Monsieur Rodolphe! - dit la Goualeuse avec un profound soupir.

# CHAPITRE XII.

## LA FERME.

La ferme où Rodolphe conduisait Fleur-de-Marie était située en dehors et à l'extrénaté du village de Bouqueval, petite paroisse solitaire, ignorée, enfoncée dans les terres, et éloignée d'Écouen d'environ deux lieues.

Le fracre, suivant les indications de Rodolphe, descendit un chemin rapide, et entra dans une longue avenue bordée de cerisiers et de pommiers. La voiture roulait sans bruit sur un tapis de ce gazon fin et ras dont la plupart

gère, votre tante vous sime tant, le curé rend des routes vicinales sont ordinairement conde vous un si bon témoignage, que tous les vertes.

Fleur-de-Marie, silenciease, triste, restait malgré ses efforts, sous une impression douloureuse, que Rodolphe se reprochait presque d'avoir causée.

Au bout de quelques minutes la voiture passa devant la grande porte de la cour de la ferme, continua son chemin le long d'une épaisse charmille, et s'arrêta en face d'un petit porche de bois rustique à demi caché sous un vigoureux cep de vigne aux feuilles empourprées par l'automne.

- Nous voici arrivés, Fleur-de-Marie - dit

Ropolphe — êtes-vous contente?

—Oui, Monsieur Rodolphe... pourtant il me semble à présent que je vais avoir honte devant la fermière; je n'oserai jamais la regarder...

- Pourquoi cela, mon enfant?

— Vous avez raison, Monsieur Rodolphe... elle ne me connaît pas.

Et la Goualeuse étouffa un soupir.

On avait sans doute guetté l'arrivée du fiacre de Rodolphe.

Le cocher ouvrait la portière, lorsqu'une femme de cinquante ans environ, vêtue comme le sont les riches fermières des environs de Paris, ayant une physionomie à la fois triste et douce, parut sous le porche, et s'avança audevant de Rodolphe avec un respectueux empressement.

La Goualeuse devient pourpre, et descendic de voiture après un moment d'hésitation...

Bonjour, ma bonne Madame Georges...

dit Rodolphe à la fermière — vous le voyes, je suis exact...

Puis, se retournant vers le cocher et lui mettant de l'argent dans la main :

- Tu peux t'en retourner à Paris.

Le cocher, petit homme trapu, avait son chapeau enfoncé sur les yeux et la figure presque entièrement cachée par le collet fourré de son karrik; il empocha l'argent, ne répondit rien, remonta sur son siége, fouetta son cheval, et disparut rapidement dans l'allée verte.

— Après une si longue course, ce cocher muet est bien pressé de s'en aller... — pensa d'abord Rodolphe. — Bah! il n'est que deux heures; il veut être assez tôt de retour à Paris pour pouvoir utiliser le restant de sa journée.

Et Rodolphe n'attacha aucune importance

à sa première observation.

Fleur-de-Marie s'approcha de lui, l'air inquiet, troublé, presque alarmé, et lui dit tout bas, de manière à n'être pas entendue de Madame Georges:

- Mon Dieu! Monsieur Rodolphe, pardon...

  Vous renvoyez la voiture... Mais l'ogresse!
  hélas!... il faut que je retourne chez elle ce
  soir... sinon... elle me regardera comme une
  voleuse... Mes habits lui appartiennent... et je
  lui dois...
- Rassurez-vous, mon enfant, c'est à moi à vous demander pardon...
  - Pardon!... et de quoi?

— De ne pas vous avoir dit plus tôt que vous ne deviez plus rien à l'ogresse... et que vous pouviez quitter ces ignobles vêtements pour d'autres que ma bonne Madame Georges va vous donner. Elle en a à peu près de votre taille, elle voudra bien vous prêter de quoi vous habiller... Vous le voyez, elle commence déja son rôle de tante.

Flour-de-Marie croyait rêver; elle regardait tour à tour la fermière et Rodolphe, ne pouvant

croire à ce qu'elle entendait.

— Comment — dit-elle, la voix palpitante d'émotion — je ne retournerai plus à Paris?... je pourrai rester ici? Madame... me le permettra?... ce serait possible!... ce château en Espagne de tantôt?

- C'était cette ferme... le voilà réalisé...

—Non, non, ce serait trop beau... trop

— On n'a jamais trop de bonheur, Fleur-de-Marie...

—Ah! par pitié, Monsieur Rodolphe... ne me trompez pas, cela me ferait bien mal.

-Ma chère enfant, croyez-moi — dit Rodolphe d'une voix toujours affectueuse, mais avec un accent de dignité que Fleur-de-Marie ne lui connaissait pas encore; --- oui... vous pouvez, si cela vous convient, mener des aujourd'hui, auprès de Madame Georges, cette vie paisible dont tout à l'heure le tableau vous enchantait... Quoique Madame Georges ne soit pas votre tante, elle aura pour vous, lorsqu'elle vous connaîtra, le plus tendre intérêt; vous passerez même pour sa nièce aux yeux des gens de la ferme, ce petit mensonge rendra votre position plus convenable... Encore une fois... si cela vous platt, Fleur-de-Marie, vous pourrez réaliser votre rêve de tantôt. Dès que vous serez habillée en petite fermière - ajoutat-il en souriant - nous vous mènerons voir votre future favorite, Musette, jolie genisse blanche, qui n'attend plus que le collier que vous lui avez promis... Nons irons aussi donner un coup d'œil à vos amis les pigeons, et puis à la laiterie ; nous parcourrons enfin toute la ferme ; je tiens à remplir ma promesse.

Fleur-de-Marie joignit les mains avec force. La surprise, la joie, la reconnaissance, le respect se peignirent sur sa ravissante figure; ses yeux se noyèrent de larmes, elle s'écria:

— Monsieur Rodolphe... vous êtes donc un ange du bon Dieu, que vous faites tant de bien aux malheureux sans les connaître! et que vous les délivrez de la honte et de la misère!!!

— Ma pauvre enfant — répondit Rodolphe avec un sourire de mélancolie profonde et d'ineffable bonté — quoique bien jeune, j'ai dans ma vie déjà souffert... cela vous explique ma compassion pour ceux qui souffirent. Fleur-de-Marie, ou plutôt Marie, alles avec Madame Georges... Oni, Marie, gardez désormais ce nom, doux et joli nom comme vous! Avant mon départ nous causerons ensemble, et je vous quitterai bien heureux... de vous savoir heureuse.

Fleur-de-Marie ne répondit rien, s'approcha

de Rodolphe, fléchit à demi les genoux, et prit sa main et la porta respectueusement à ses lèvres avec un mouvement rempli de grâce et de modestie.

Puis elle suivit Madame Georges, qui la con templait avec un intérêt profond.

### CHAPITRE XIII.

MURPH ET RODOLPHE.

Rodolphe se dirigea vers la cour de la ferme et y trouva l'homme de grande taille qui, la veille déguisé en charbonnier, était venu l'avertir de l'arrivée de Tom et de Sarah.

Murph, tel est le nom de ce personnage. avait cinquante ans environ; quelques mèches blanches argentaient deux petites touffes de cheveux d'un blond vif qui frisaient de chaque côté de son crane presque entièrement chauve : son visage large, coloré, était complétement rasé, sauf des favoris très-courts, d'un blond ardent, qui ne dépassaient pas le niveau de l'oreille, et s'arrondissaient en croisant sur ses joues rebondies. Malgré son age et son embonpoint, Murph était alerte et robuste. Sa physionomie, quoique flegmatique, était à la fois bienveillante et résolue ; il portait une cravate blanche, un grand gilet et un long habi: noir à larges basques; sa culotte, d'un gris verdatre, était de même étoffe que ses guêtres à boutons de nacre, ne rejoignant pas tout à fait ses jarretières. Elles laissaient apercevoir ses bas de voyage, en laine écrue.

L'habillement et la mâle tournure de Murph rappelaient le type parfait de ce que les Anglais appellent le gentilhomme fermier. Hatonsnous d'ajouter que Murph était Anglais gentilhomme (aquire), mais non fermier.

Au moment où Rodolphe entra dans la cour, Murph remettait dans la poche d'une petite calèche de voyage une paire de pistolets qu'il venait de soigneusement essuyer.

- A qui diable en as-tu avec tes pistolets?

- lui dit Rodolphe.

— Cela me regarde, Monseigneur — dit Murph en descendant du marchepied.—Faites vos affaires, je fais les miennes.

— Pour quelle heure as-tu commandé les chevaux?

- Selon vos ordres, à la nuit tombante.

— Tu es arrivé ce matin?

— A huit heures. Madam Georges a eu le loisir de tout préparer.

— Tu as de l'humeur... Est-ce que tu n'es pas content de moi?

— Je ne le suis que trop, Monseigneur... que trop...Un jour ou l'autre... enfin... le danger... c'est votre vie...

 Il te sied bien de parler!..Si je te laissaus faire, il n'y aurait de péril que pour toi, et...
 Et quand vous feries le bien sans risquer

votre vie, où serait le grand mal, Monseigneur?

— Ou serait le grand plaisir, maître Murph?

-- Vous... -- dit le squire en haussant les épaules -- vous, dans de pareilles tavernes!

- -Oh! que vous voila bien, vous autres John Bull, avec vos scrupules aristocratiques! Croyant les grand seigneurs d'une essence supérieure à la vôtre, pauvres moutons...fiers de vos bouchers!!!
- Si vous étiez Anglais, Monseigneur, vous comprendriez cela...on honore qui honore... D'ailleurs, je serais Turc, Chinois ou Américain, que je treuverais encore que vous avez tort de vous exposer ainsi...Hier soir, dans cette abominable rue de la Cité, en allant pour déterrer avec vous ce Bras-Rouge, que l'enfer confonde! il m'a fallu la crainte de vous irriter, de vous désobéir, pour m'empêcher d'aller vous secourir dans votre lutte contre le bandit que vous avez trouvé dans l'allée de ce bouge.

--- C'est-à-dire, Monsieur Murph, que vous doutez de ma force et de mon courage?

- Malheureusement vous m'avez cent fois mis à même de ne douter ni de l'une ni de l'autre. Grace a Dieu, Crabb de Ramagate vous a appris à boxer; Lacour de Paris (1) vous a enseigné la canne, le chausson, et par curiosité l'arget; le fameux Bertrand vous a appris l'escrime, et dans vos essais contre ces professeurs vous avez eu souvent l'avantage... Vous tuez les hirondelles au vol avec un pistolet de mumition; vaus avez des muscles d'acier; quoique svelte et mince, vous me battriez aussi facilement qu'un cheval de course battrait un cheval de brameur... Cela est vrai...

Rodolphe avait complaisamment écouté cette énumération de ses qualitiés de gladiateur; il reprit en souriant:

- Eh bien! alors, que cranis-tu?

- Je maintiens, Monseigneur, qu'il n'est pas convenable que vous prêtiez le collet au premier goujat venu. Je ne vous dis pas cela à cause de l'inconvénient qu'il y a pour un honorable gentilhomme de ma connaissance à se noircir la figure avec du charbon et à avoir l'air d'un diable...malgré mes cheveux gris, mon embonpoint et ma gravité, je me déguiserais en danseur de corde, si cela pouvait vous

servir; mais j'en suis pour ce que j'ai dit...

— Oh! je le sais bien, vieux Murph, lorsqu'une idée est rivée sous ton crane de fer, lorsque le dévouement est implanté dans ton ferme et vaillant cœur, le démon userait ses

dents et ses oncles à les en retirer...

- Vous me flattez, Monseigneur, vous méditez quelque...

- No te gêne pas..

— Quelque folie, Monseigneur. — Mon pauvre Murph, tu prends mal ton temps pour me sermonner.

**--- Pourqu**oi i

- Je suis dans un de mes moments d'orgueil et de bonheur...je suis ici...
- Dans un endroit ou vous avez fait du
- C'est un lieu de réfuge contre tes homéliss ... c'est mon Temple-Bar ...
- --- S'il en est ainsi, où diable voulez-vous que je vous prenne, Monseigneur!
  - (1) Célèbre professeur de savate

- Maitre Murph, vous me flattes, vous voulez m'empêcher de faire quelque folie.
- Monseigneur, il y a des folies pour lesquelles je suis indulgent...
  - Les folies d'argent ?
- Oui, car, après tout, avec près de deux millions de revenu...
- On est souvent bien gênê, mon pauvse Murph...
  - --- A qui le dites-vous, Monseignour ?
- Et pourtant il y a des plaisirs si vifs, si purs, si profonds, qui cottent si peu! Qu'y a-t-il de comparable à ce que j'ai éprouvé tout à l'heure, lorsque cette malheureuse créature... s'est vue en sureté ici, et que dans sa reconnaissance elle m'a baisé la main...Ce n'est pas tout; mon bonheur a un long avenir; demain, après-demain, pendant bien des jours enfin, je pourrai songer avec délices à ce qu'éprouvera cette pauvre enfant en se révéillant dans cette tranquille retraite, auprès de cette excellente Madame Georges, qui l'aimera tendrement; car le malheur est sympathique au malheur.
- Oh! pour Madame Georges, jamais bienfaits n'ont été mieux placés. Noble, coursgeuse semme !... Un ange de vertu... un aage... Je m'émeus rarement, et je me suis ému anx malheurs de Madame Georges... Mais votre nouvelle protégée... tenez...ne parlons pas de cela, Monseigneur...

– Pourquoi, Murph ?

- Monseigneur, vous faites ce que bon vous semble...
- Je fais ce qui est juste dit Rodolphe avec une nuance d'impatience.
  - -- Ce qui est juste...sclon vous...
- Ce qui est juste devant Dieu et devant ma conscience— reprit sévèrement Rodolphe.
- Tenez Monseigneur, nous ne nous entendrons pas. Je vous le répète, ne parlons plus de cela.
- Et moi, je vous ordonne de parler!s'écria impérieusement Rodolphe.
- --- Je ne me suis jamais exposé à ce que Monseigneur m'ordonnat de me taire... j'espère qu'il ne m'ordonnera pas de parler — répondit fièrement Murph.
- Monsieur Murph!!! s'écria Rodolphe avec un accent d'irritation croissante.
  - · Monseigneur !...
- Vous le savez, Monsieur, je n'aime pas les réticences!
- Il me convient d'avoir des réticences! dit brusquement Murph.
- Apprenez, Monsieur, que si je descends avec vous jusqu'à la familiarité, c'est à condition que vous vous élèverez jusqu'à la franchise.
- Il est impossible de peindre la hauteur sou veraine de la physionomie de Rodolphe en prononçant ces dernières paroles.
- Monseigneur! j'ai cinquante ans, je suis gentilhomme; vous ne devez pas me parlet ainsi.
  - Taisez-vous !...
  - Monseigneur !...
  - Taisez-vous!...

- Tes services ? est-ce que je ne les paie

cas de toutes façons?

Il faut le dire, Rodolphe n'avait pas attaché A ces mots oruels un sens humiliant qui plaçat Marph dans la position d'un mercenaire; malheureusement celui-ci les interpréta de la sorte. Il devint pourpre de honte, porta ses deux poings crispés à son front chauve avec une expression de douloureuse indignation; puis tout à couppar un revirement subit, jetant les yeux sur Rodolphe, dont la noble figure était alors contractée, enlaidie, par la violence, d'un dédain farouche, Murph étouffa un soupir, regarda le jenne homme avec une sorte de tendre commisération, et lui dit d'une voix émue:

- Monseigneur, revenez & vous !... vous

n'êtes pas raisonnable !...

Ces mots mirent le comble à l'irritation de Rodolphe; son regard brilla d'un éclat sauvage; ses lèvres blanchirent, et, s'avançant vage; murph avec un geste de menace, il s'éoris.

--- Oses-tu bien !...

Murph se recula, et dit vivement, comme malgré lui:

- Monseigneur, Monseigneur! souvenez-

VOUS DU 13 JANVIER!

Ces mets produisirent un esset magique sur Rodolphe. Son visage, crispé par la colère, se détendit.

Il regarda fixement Murph, baissa la tête; puis, après un moment de silence, il murmura d'une voix altérée:

— Ah! Monsieur, vous êtes cruel...je croyais pourtant!... et vous encore!... vous!...

Rodolphe ne put achever, sa voix s'éteignit; il tomba assis sur un banc de pierre, et cacha

sa tête dans ses deux mains.

— Monseigneur — s'écria Marph désolé — mon bon seigneur, pardonnez-moi, pardonnez à votre vieux et fidèle Murph. Ce n'est quepoussé à bout, et craignant, hélas! non pour moi ... mais pour vous ... les suites de votre emportement, que j'ai dit cela ... je l'ai dit sans colère, sans reproche, je l'ai dit malgré moi et avec compassion ... Monseigneur, j'ai eu tort d'être susceptible ... Mon Disu! qui doit conmitre votre caractère, si ce n'est moi, moi qui ne vous ai pas quitté depuis votre enfance!... De grâce, dites que vous me pardonnez de vous avoir rappelé ce jour funeste... hélas! que d'expiations n'avez-vous pas...

Rodolphe releva la tôte; il était très-pâle. Il dit à son compagnon, d'une voix douce et

.riste:

-- Assez, assez, mon vieil ami, je te remercie d'avoir éteint d'un mot ce fatal emportement; je ne te fais pas d'axessez, moi, des duretés que je t'ai dites; tu sais bien qu'il y a loin du caur aux lèvres, comme disent les bonnes gens de chez nous. J'étais fou, ne parlons plus de cela.

- Hélas! maintenant vous voilà triste pour

jong-temps... Suis-je assex malheureux!... Je ne désire rien tant que de vous voir sortir de votre humeur sombre,... et je vous y replonge par ma seite susceptibilité! Mort-Dieu! à quei sert d'être honnête homme et d'avoir des cheveux gris, si ce n'est à endurer patiemment les reproches qu'on ne mérite pas!

— Mais non — repsit Murph avec une axaltation comique, car elle contrastait avec son flegme habituel — mais nan, il faut sans doute qu'on me fiatte & la journée, qu'on me diae: Monsieur Murph, vous êtes le modèle des serviteurs; monsieur Murph, il n'y a pas de fidélité pareille à la vôtre; monsieur Murph, vous êtes un homme admirable. M. Murph! diable! peste! oh! oh! qu'il est beau, M. Murph! hrave M. Murph!! Allons, vieux perroquet, fais donc gratter ta tête grise!!

Puis, se ressouvenant des affectueuses paroles que Rodolphe lui avait dites au commencement de la conversation, il s'écria avec un redouble-

ment de violence grotesque:

— Mais c'est qu'il m'avait appelé son bon, son vieux, son fidèle Murph!... Et moi qui vais comme un rustre, pour une bontade involentaire! à mon âge... Mort-Dieu!... c'est à s'arracher les cheveux.

Et le digne gentilhomme porta ses deux mains

à ses tempes.

Ces mots et ce geste étaient chez lui le signe du désespoir arrivé à son paroxisme. Malheureusement ou heureusement pour Murph, il était presque complétement chauve, ce qui rendait cette manifestation capillaire tres-inoffensive, et cela à son grand et sincère regret ; car lorsque l'action succédait à la parole, c'est-a-dire lorsque ses doigts crispés ne rencontraient que la surface de son crane luisante et polie comme du marbre, le digne squire était confus et honteux de sa présomption ; il se regardait comme un hableur, comme un fanfaron. Hatons-nous de dire, pour disculper Murph de tout soupcon de forfanterie, qu'il avait possédé la chevolure la plus épaisse, la plus dorée qui eut jamais orné la crane d'un gentilhomme du Yorkshire.

Ordinairement le désappointement de Murph à l'endroit de sa chevelure amusait beaucoup Rodolphe; mais ses pensées étaient alors graves, douloureuses. Pourtant, ne voulant pas augmenter les regrets de son compagnon, il lui dit en souriant avec douceur:

— Écoute-moi, bon Murph: tu paraissais louer sans réserve le bien que j'ai fait à Madame Georges...

- Monseigneur ...

- Et t'étonner de mon intérêt pour cette pauvre fille perdue?

- Monseigneur, de grace... J'ai eu tort...

- Non... Je le conçois, les apparences ont par te tromper... Seulement, comme tu connais ma vie... toute ma vie... camme tu m'aides avec autant de fidélité que de courage dans le tache que j'ai entréprise... il est de mon devoir... ou, si tu l'aimes mieux, de ma recon-

naissance, de te convaincre que je n'agis pas légèrement...

Je le sais, Monseigneur.

- Tu connais mes idées au sujet du bien que l'homme peut faire... Secourir d'honorables infortunes qui se plaignent, c'est bien. S'enquérir de ceux qui luttent avec honneur, avec énergie, et leur venir en aide, quelquesois à leur insu,... prevénir à temps la misère ou la tentation, qui menent au crime... c'est mieux. Réhabiliter à leurs propres yeux, rendre tout à fait honnêtes et bons ceux qui ont conservé purs quelques généreux sentiments au milieu du mépris qui les flétrit, de la misère qui les ronge, de la corruption qui les entoure, et pour cela braver, soi, le contact de cette misère, de cette corruption, de cette fange... c'est mieux encore. Poursuivre d'un haine vigoureuse, d'une vengeance implacable, le vice, l'infamie, le crime, qu'ils rampent dans la boue ou qu'ils trônent sur la soie, c'est justice... Mais secourir aveuglément une misère méritée, mais dégrader l'aumone et la pitié, mais prostituer ces chastes et pieuses consolatrices de mon ame blessée... les prostituer à des êtres indignes, infames, cela serait horrible, impie, sacrilège. Ce serait faire douter de Dieu. Et celui qui donne doit y faire croire.

— Monseigneur, je n'ai pas voulu dire que vous aviez indignement placé vos bienfaits.

— Encore un mot, mon vieil ami. Madame Georges et la pauvre fille que je lui ai confiée sont parties de deux points extrêmes pour tomber dans un abime commun... le malheur. L'une, heureuse, riche, aimée, honorée, douée de toutes les vertus, a vu son existence flétrie, brisée, anéantie par le scélérat hypocrite auquel d'aveugles parents l'avaient mariée... Je le dis avec joie, sans moi la malheureuse femme expirait de misère et de besoin; car la honte l'empéchait de s'adresser à personne.

— Ah! Monseigneur, lorsque nous sommes arrivés dans cette mansarde, quelle effroyable pauvreté! c'était affreux . . . affreux! . . . et lorsqu'aprés sa longue maladie elle s'est pour ainsi dire réveillée ici, dans cette maison si calme, quelle surprise! quelle reconnaissance! Vous avez raison, Monseigneur, voir secourir de telles

infortunes, cela fait croire à Dieu...

- Et c'est honorer Dieu que de les secourir ; je le reconnais, rien n'est plus céleste que la vertu sereine et réfléchie, rien n'est plus respectable qu'une femme comme Madame Georges, qui, élevée par une mère pieuse et bonne dans une intelligente observance de tous les devoirs, n'y a jamais failli...jamais!!! et a vaillamment traversé les plus effroyables épreuves... Mais n'est-ce pas aussi honorer Dieu, dans ce qu'il a de plus divin, que de retirer de la fange une de ces rares natures qu'il s'est complu à douer?... Ne mérite-t-elle pas aussi pitié, intérêt, respect... oui, respect, la malheureuse enfant qui, abandonnée à son seul instinct; qui, torturée, emprisonnée, avilie, souiliée, a saintement conservé, au fond de son cour, les nobles germes que Dieu y avait semés ?

Si tu l'avais entendue, cette panvre créature. au premier mot d'intérêt que je lui ai dit, à la première parole honnête et amie qu'elle ait entendue . . . comme les plus charmants instincts. les goûts les plus purs, les pensées les plus délicates, les plus poétiques, se sont éveillées en foule dans son ame ingénue, de même ou au printemps les mille fleurs sauvages des prairies éclosent au moindre rayon de soleil . . . sans le savoir! Dans cet entretien d'une heure avec un pauvre ouvrier, j'ai découvert, dans Fleur-de-Marie, des trésors de bonté, de grace, de sagesse, oui, de sagesse, mon vieux Murph. Un sourire m'est venu aux lèvres et une larme m'est venue aux yeux, lorsque dans son gentil babil, rempli de raison, elle m'a prouvé que je devais économiser quarante sous par jour, pour être au-dessus des besoins et des mauvaises tentations. Pauvre petite, elle disait cela d'un ton si sérieux, si pénétré? elle éprouvait une si douce satisfaction à me donner un sage conseil, une si douce joie à m'entendre promettre que je le suivrais!... J'étais ému... oh! ému jusqu'aux larmes, je te l'ai dit... Et l'on m'accuse d'être blasé, dur, inflexible... oh ! non, non, grace à Dieu! quelquefois je sens encore mon cœur battre ardent et généreux... Mais toimême tu es attendri, mon vieil ami... Allons, Fleur-de-Marie ne sera pas jalouse de Madame Georges, tu t'intéresses aussi à son sort...

— C'est vrai, Monseigneur... ce trait de vous faire économiser quarante sous par jour...vous croyant ouvrier... au lieu de vous engager à faire de la dépense pour elle... oui, ce trait-là me touche plus qu'il ne le devrait

peut-être.

— Hélés! Monseigneur — dit Murph affligé de l'expression d'infernale méchanceté qui se peignait sur les traits de Rodolphe en parlant ainsi — je le sais, ceux qui méritent intérêt et compassion ont souvent dit de vous: — "C'est donc un bon ange!,, Ceux qui méritent mépris et haine se sont écriés, en vous maudiesent, dans leur désespoir: — "C'est donc le démon!...,

- Tais-toi, voici Madame Georges at Marie... Fais tout préparer pour notre départ ; il

faut être à Paris de bonne heure.

# CHAPITRE XIV.

LES ADIEUX.

Marie (désormais nous donnerons ce nom à la Goualeuse), grace aux soins de Madame Georges, n'était plus reconnaissable.

Un joli bonnet rond à la paysanne et deux épais bandeaux de cheveux blonds encadraient la figure virginale de la jeune fille. Un ample fichu de mousseline blanche se croisait sur son sein et disparaissait à demi sous la haute bavette carrée d'un petit tablier de taffetas changeant, dont les reflets bleus et roses miroitaient sur le fond sombre d'une robe carmélite qui semblait avoir été faite

Sa physionomie était profondément recueillie ; certaines félicités jettent l'ame dans une ineffable tristesse, dans une sainte mé-

pour Marie.

Rodolphe ne fut pas surpris de la gravité de Marie, il s'y attendait. Joyeuse et babillarde, il aurait eu d'elle une idée moins élevée.

Avec un tact parfait, il ne lui fit pas le moindre compliment sur sa beauté, qui brillait pourtant ainsi du plus pur éclat.

Rodolphe sentait qu'il y avait quelque chose de solennel, d'auguste, dans cette espèce de rédemption d'une ame arrachée au vice...

On voyait sur les traits sérieux et résignés de Madame Georges la trace de longues souffrances, de profonds chagrins; elle regardait Marie avec une mansuétude, une compassion déjà presque maternelle, tant la grace et la douceur de cette jeune fille étaient sympathioues.

Voila mon enfant... qui vient vous remercier de vos bontés, Monsieur Rodolphe dit Madame Georges en présentant Marie à

A ces mots de mon enfant, la Goualeuse tourna lentement ses grands yeux vers sa protectrice, et la contempla pendant quelques moments avec une expression de reconnaissance inexprimable.

– Merci pour Marie, ma chère Madame Georges ; elle est digne de ce tendre intérêt...

et elle le méritera toujours.

- Monsieur Rodolphe — dit Marie d'une voix tremblante - vous comprenez... n'est-ce pas, que je ne trouve rien à vous dire ?...

Votre émotion me dit tout, Marie...

- Oh! elle sent combien le bonheur qui lui arrive est providentiel - dit Madame Georges attendrie. - Son premier mouvement, en entrant dans ma chambre, a été de se jeter a genoux devant mon crucifix.

-C'est que maintenant, grâce à vous, Monsieur Rodolphe... j'ose prier... — dit

Marie en regardant son ami.

Murph se retourna brusquement : son flegme d'Anglais, sa dignité de squire ne lui permettaient pas de laisser voir à quel point le touchaient les simples paroles de Marie.

Rodolphe dit à la jeune fille:

dame Georges... Mon ami Murph vous conduira dans la ferme... et vous fera faire connaissance avec vos futurs protégés... nous vous rejoindrons tout & l'heure... Eh bien! Murph... Murph, tu ne m'entends pes?..

Le bon gentilhomme tournait alors le dos, et feignait de se moucher avec un bruit, un retentissement formidable; il remit son mouchoir dans sa poche, enfonça son chapeau sur ses yeux, et, se retournant à demi, il offrit son

bras a Marie.

Murph avait si habilement manœuvré, que ni Rodolphe, ni Madame Georges ne purent apercevoir son visage. Prenant le bras de la jeune fille, il se dirigea rapidement vers les batiments de la ferme, en marchant si vite que, pour le suivre, la Goualeuse fut obligée de courir, comme elle courait dans son enfance après la Chouette.

- Eh bien! Madame Georges, que pensezvous de Marie? - dit Rodolphe.
- Monsieur Rodolphe, je vous l'ai dit: à peine entrée dans ma chambre... voyant mon Christ, elle a couru s'agenouiller... Il m'est impossible de vous exprimer tout ce qu'il y a eu de spontané, de naturellement religieux dans ce mouvement. J'ai compris à l'instant que son ame n'était pas dégradée. Et puis, Monsieur Rodolphe, l'expression de sa reconnaissance pour vous n'a rien d'exagéré... d'emphatique; elle n'en est que plus sincère. Encore un mot qui vous prouvera combien l'instinct religieux est puissant en elle; je lui ai dit: — Vous avez dù être bien étonnée. bien heureuse, lorsque M. Rodolphe vous a annoncé que vous resteriez ici désormais?.. Quelle profonde impression cela a dù vous causer!... — "Oh! oui — m'a-t-elle répondu ; — quand M. Rodolphe m'a dit cela, alors je ne sais ce qui s'est passé en moi tout à coup; mais j'ai éprouvé l'espèce de bonheur pieux, de saint respect que j'éprouvais lorsque j'entrais dans une église... quand je pouvais y entrer" - a-t-elle ajouté - " car vous savez, Madame..." — Je ne l'ai pas laissée achever en voyant sa figure se couvrir de honte. - Je sais, mon enfant... et je vous appellerai toujours mon enfant... si vous le voulez bien... e sais que vous avez beaucoup souffert : mais Dieu bénit ceux qui l'aiment et ceux qui le craignent... ceux qui ont été malheureux et ceux qui se repentent...
- Allons, ma bonne madame Georges, je suis doublement content de ce que j'ai fait. Cette Pauvre fille vous intéressera... Vous n'aurez qu'à semer pour recueillir ; vous avez deviné juste, ses instincts sont excellents.
- -Ce qui m'a encore touchée, Monsieur Rodolphe, c'est qu'elle ne s'est pas permis la moindre question sur vous, quoique sa curiosté dut être bien excitée. Frappée de cette réserve pleine de délicatesse, je voulus savoir si ell en avait la conscience. Je lui dis: Vous devez être bien curieuse de savoir qui est votre - Mon enfant, j'aurais à causer avec Ma- mystérieux beinfaiteur? - Je le seie... - me

pelle mon bienfaiteur.

Ainsi done vous l'aimerez? Excellente e, sa compagnie vous sera deuce... Elle era du moins un peu votre cœur...

Oui, je m'occuperai d'elle... comme je nis occupée de lui — dit Madame Georges voix déchirante.

dolphe lui prit la main.

Alions, allons, ne vous découragez pas ... Si nos recherches ont éte vaines juspeut-stre un jour...

dame Georges secona tristement la tôte, amèrement :

Mon pauvre fils aurait vingt ans main-

Dites donc qu'il a cet age.

Dieu vous entende et vous exauce, Mon-Rodolphe!

m'exaucera... je l'espère bien... Hier allé (mais en vain) chercher un certain surnommé Bras-Rouge, qui pouvait peutm'avait-on dit, me renseigner sur votre En descendant de chez Bras-Rouge, à te d'une rixe, j'ai rencontré cette malheu-

Hélas! tant mieux!.. au moins votre résolution pour moi vous a mis sur la d'une nouvelle infortune, Monsieur Ro-

Depuis long-temps d'ailleurs je voulais rer ces classes misérables... presque cerju'il y avait là aussi quelques ames à enau vieux Satan, que je m'amuse à contrer souvent - ajouta Rodolphe en souriant à qui je dérobe quelquefois ses meilleurs eaux. - Puis il reprit d'un ton plus sé-: - Vous n'avez aucune nouvelle de

Ancune - dit Madame Georges à voix en tressaillant.

Tant mieux!.. ce monstre aura trouvé ort dans les bancs de vase en cherchant à der... Son signalement est assez répandu ; un ecélérat assez redoutable pour qu'en is toute l'activité possible à le découvrir... puis six mois environ qu'il a disparu du

adolphe s'arrêta au moment de prononcer orrible mot.

Du bagne! oh! dites-le... du bagne!... écria la malheureuse femme avec horreur ane voix presque égarée. — Le pére de mon

. Ah! si ce malheureux enfant vit en-.. si, comme moi il n'a pas changé de nom, e honte...quelle honte? Et cela n'est rien re... Son père a peut-être tenu son horriromesse... Ah! Monsieur Rodolphe, parez-moi ; mais, malgré vos bienfaits, je suis re bien malheureuse!..

- Pauvre femme, calmez-vous.

· Quelquefois il me prend d'horribles fray-; je me figure que mon mari s'est échappé et sauf de Rochefort? qu'il me cherche me mer comme il a pent-être mé notre

dit-elle avec une naïveté charmante ; --- } enfant ; car enfin, qu'en a-t-il fait ? qu'en a-t-il fait?

> - Ce mystère est le tombeau de mon esprit -dit Rodolphe d'un airpensif; --- dans quel intérêt ce misérable a-t-il emporté votre file, lorsqu'il y a quinze ans, m'avez-vous dit, il a tenté de passer en pays étranger? Un enfant de cet age ne pouvait qu'embarrasser sa fuite.

> - Hélas! Monsieur Rodolphe, lorsque mon mari (la malheureuse frissonna en prononcant ce mot,) arrêté sur la frontière, a été ramené à Paris et jeté dans la prison où l'on m'a permis de pénétrer, ne m'a-t-il pas dit ces horribles paroles: "J'ai emporté ton enfant parce que tu l'aimes, et que c'est un moyen de te forcer de m'envoyer de l'argent, dont il profitera, ou dont il ne profitera pas... ça me regarde... Qu'il vive ou qu'il meure, peu t'importe... mais s'il vit, il sera entre bonnes mains: tu boiras la honte du fils comme tu as bu la honte du **pére.**" Hélas! un mois après, mon mari était condamné pour la vie... Depuis, les instances, les prières dont mes lettres étaient remplies, tout a été vain ; je n'ai rien pu savoir sur le sort de cet enfant... Ah! Monsieur Rodolphe, mon fils, où est-il à présent? Ces épouvantables paroles me reviennent toujours à la penece: Tu boiras la honte du fils comme tu as bu celle du père!"

> - Mais ce serait une atrocité inexplicable; pourquoi vicier, corrompre ce malheureux enfant? pourquoi surtout vous l'enlever?

> - Je vous l'ai dit, Monsieur Rodolphe, pour me forcer à lui envoyer de l'argent ; quoiqu'il m'ait ruinée, il me restait quelques dernières ressources qui s'épuiserent ainsi. Malgré sa soélératesse, je ne pouvais croire qu'il n'employat au moins une partie de cette somme a faire élever ce malheureux enfant...

> - Et votre fils n'avait aucun signe, aucun indice qui put servir à le faire reconnaître?

> -- Aucun autre que celui dont je vous ai parlé, Monsieur Rodolphe: un petit saint-esprit sculpté, en lapis-lazuli, attaché à son cou par une chainette d'argent ; cette relique, bénie par le Saint-Père, venait de ma mère, elle l'avait portée étant petite, et y attachait une grande vénération. Je l'avais aussi portée; je l'avais de même mise au cou de mon fils! Hélas! ce talisman a perdu sa vertu.

> - Qui sait, bonne mère? Dieu est toutpuissant.

> - La Providence ne m'a-t-elle pas placée sur votre chemin, Monsieur Rodolphe?

> - Trop tard, ma bonne Madame Georges, trop tard. Je vous aurais épargué peut - être bien des années de chagrin...

> - Ah! Monsieur Rodolphe, ne m'avez-vous pas comblée ?

> - En quoi? J'ai acheté cette ferme. Au temps de votre prospérité, vous faisiez, par goût, valoir vos biens ; vous avez consenti à me servir de régiment; grace a vos soins excellents, à votre intelligente activité, cette métairie me rapporte...

- Vous rapporte, Monseigneur? - dit Ma

dane Georges intersompant Redulphe - n'estce pas moi qui paie le fermage à notre bon abbé Laporte! Et cette somme n'est-elle pas, aclou vos ordres, distribuée par lui en aumanes?

- Eh bien! n'est-ce pas un excellent rapport? Mais vous avez fait prévenir ce cher abbé de mon arrivée, n'est-ce pas? Je tiens à lui recommander ma protégée... Il a reçu ma lettre?

- M. Murph la lui a portée ce matin en arrivant.

- Dens cette lettre, je rasontais en peu de mots, à notre bon curé, l'histoire de cette panvre enfant ; je n'étais pas certain de pouvoir venir aujourd'hui... Dans ce cas, Murph vous aumit amené Marie...

Un valet de ferme interroutpit cet entretien qui avait au lieu dans le jazdiu.

- Madame, M. le curé vons attend.

- Les chevaux de poste sont-ils arrivés, mon garçon? -- dit Rodolphe.

- Oui, Monsieur Rodolphe; on attelle.

Et le valet quitta le jardin.

Madame Georges, le curé et les habitants de la ferme ne connaissaient le protecteur de Fleur-de Marie que sous le nom de Monsieur Rodolphe,

Le discrétion de Murph était impénétrable ; autant il mettait de ponetualité à monseigneuriser Rodolphe dans le tôte-à-tôte, autant devant les étrangers il avait sein de ne jamais l'appeler autrement que monsieur Ro-

- Foubliais de vous prévenir, ma chère Madame Georges - dit Rodolphe en regagnant la maison — que Marie a, je crois, la poissine faible; les privations, la misère ont alteré sa santé. Ce matin, au grand jour, j'ai été frappé de sa paleur, quoique ses joues frameurt colonées d'un rose vif; ses yeux aussi m'ens para briller d'un éclat un peu lébrile... Il lui faudra de grands soins.

- Comptez sur moi, Monsieur Rodalphe. Mais, Dieu merci! il n'y a rien de grave... A cet age...a la campagne, au bon air, avec du repes, du bonheur, elle se remettra vite.

--- Je le crois...mais il n'importe : je ne me fie pas à vos médecins de campagne... je dirai à Marph d'amener ici un docteur habile... et il indiquera le meilleur régime à suivre. Vous me donnerez souvent des nouvelles de Marie... Dans quelque temps, lorsqu'elle sera bien reposée, bien calmée, nous songerons à son avenir... Pent-être vaudrait-il mieux pour elle de rester toujours auprès de vous... ai son caractère et sa conduite vous conviennent.

-Ce serait mon désir, Monsieur Rodolphe... Elle me tiendrait lieu de l'enfant que je regrette tous les jours.

- Enfin, espérens peur vous, espérens pour elle.

Au moment on Rodolphe et Mudame Georges approchaient de la ferme, Musph et Marie arrivaient de leur côté.

Marie était animée par la promenade. Ro- vous demande vos bontés.

dolphe fit remarquer à Madame Georges la coloration des pommettes de la jeune fille, couleurs vives, circonscrites, qui contrastaient beaucoup avec la blancheur délicate de son

Le digne gentilhomme abandonna le bras de la Goualeuse et vint dise à l'oreille de Ro-

dolphe, d'un air presque confus:

- Cette petite fille m'a ensorcelé; je ne sais pas maintenant qui m'intéresse le plus d'elle ou de Madame Georges... J'étais une bête sauvage et féroce.

- Ne t'arrache pas les cheveux pour cela, vieux Murph - dit Rodolphe en souriant et en

semant la main du squire.

Madame Georges, s'appuyant sur le bras de Marie, entra avec elle dans le petit salon du rez-de-chanssée, où attendait l'abbé Laporte...

Murph alla veiller aux préparatifs du dépert.

- Madame Georges, Marie, Rodolphe et le curé restèrent seuls.

Simple, mais très-confortable, ce petit salon était tendu et meublé de teile perse, comme le reste de la maison d'ailleurs exactement dépeinte à la Goualeuse par Rodolphe.

Un épais tapis couvrait le plancher, un bon feu flambait dans l'atre, et deux énormes houquets de reines-marguerites de toutes conleurs, placés dans deux vases de cristal, répandaient dans ootte pièce leur légère odoar baleamiene.

A travers les persiennes vertes à domi formées, on voyait la prairie, la petite rivière, et au delà le coteau planté de châtaigniers.

L'abbé Laporte, assis auprès de la cheminée, avait quatre-vingte ans passés; depuis les derniers jours de la révolution il desservait estte pauvre paroisse.

On ne pouvait rien voir de plus vénérable, de plus doucement impesant que sa physionomie sénile, amaigrie et un peu souffrante, encadrée de longs cheveux blancs qui tom-, baient sur le collet de sa soutane noire, rapiécée en plus d'un endroit; l'abbé aiment mieux, disait-il habiller deux ou trois pauxres emfants d'un bon drap bien chaud, que de faire le muguet, c'est-à-dire garder ses soutanes moins de deux ou trois ans.

Le bon abbé était ai vieux, ai vieux, que ses mains tremblaient toujours ; il y avait quel**que** chose de touchant dans ce mouvement; aussi, lorsque quelquefois il les élevait en parlant, on eut dit qu'il bénissait.

Rodolphe observait Marie avec intérêt. S'il l'eut moins comme, ou plutôt moins devinée, il se fût peut-être étonné de la voir approcher de l'abbé avec une sorte de pieuse sérénité.

L'admirable instinct de Marie lui disait que la honte finit où le repentir et l'expiation commensent.

- Monsieur l'abbé -- dit respectueussment Rodolphe - Madame Georges veut bien se charger de cette jeune fille... pour laquelle je

- Elle y a droit, Monsieur, comme tous ceux qui viennent à nous... La clémence de Dieu est inépuisable, ma chère enfant... il vous l'a prouvé en ne vous abandonnant pas... dans de bien douloureuses épreuves... Je sais tout... - Et il prit la main de Marie dans ses mains tremblantes et vénérables. — L'homme généreux qui vous a sauvée a réalisé cette parole de l'Écriture: "Le Seigneur est près de ceux qui l'invoquent; il accomplira les désirs de ceux qui le redoutent; il écoutera leurs cris, et il les sauvera. " Maintenant, méritez ses bontés par votre conduite; vous me trouverez toujours pour vous encourager, pour vous soutenir...dans la bonne voie où vous en-Vous aurez dans Madame Georges un exemple de tous les jours... en moi un conseil vigilant... Le Seigneur terminera son œuvre...

- Et je le prierai pour ceux qui ont en pitié de moi, et qui m'ont ramenée à lui, mon

pere... — dit la Goualeuse.

Par un mouvement presque involontaire, elle se jeta à genoux devant le prêtre.

L'émotion était trop forte, les sanglots l'étouffaient.

Madame Georges, Rodolphe, l'abbé...étaient profondément touchés.

Relevez-vous, ma chère enfant — dit le curé — vous mériterez bientôt... l'absolution de grandes fautes dont vous avez été plutôt victime que coupable; car, pour parler encore avec le prophète: "Le Seigneur soutient tous ceux qu'on accable.,

— Adieu, Marie — lui dit Rodolphe en lui donnant une petite croix d'or, dite à la Jeannette, attachée à un ruban de velours noir; il ajonta: — Gardez cette petite croix en souvenir de moi; j'y ai fait graver ce matin la date du jour de votre délivrance... de votre rédemption... Bientôt je reviendrai vous voir.

Marie porta la croix à ses lèvres.

. Murph, à ce mouvement, ouvrit la porte du

- Monsieur Rodolphe, les chevaux sont

Le vénérable prêtre, appuyé sur le bras de Madame Georges et de la Goualeuse, qui soutenaient ses pas chancelants, sortit du salon pour voir partir Rodolphe.

Les derniers rayons du soleil coloraient vivement ce groupe intéressant et triste :

'Un vieux prêtre, symbole de charité, de pardon et d'espérance éternelle;

Une femme éprouvée par toutes les douleurs qui peuvent accabler une épouse, une mère...;

Une jeune fille sortant à peine de l'enfance, naguère jetée dans l'abime du vice par la misère et par l'infame obsession du crime.

Rodolphe monta en voiture, Murph prit place à ses côtés...

Les chevaux partirent au galop.

### CHAPITRE XV.

### LE RENDEZ-VOUS.

Le lendemain du jour où il avait confié la Goualeuse aux soins de Madame Georges, Rodolphe, toujours vêtu en ouvrier, se trouvait à midi précis à la porte du cabaret le Panier-Fleuri, situé non loin de la barrière de Bercy.

La veille, à dix heures du soir, le Chourineur s'était exactement trouvé au rendez-vous que lui avait assigné Rodolphe. La suite de ce récit fera connaître le résultat de ce rendez-

rous.

Il était donc midi, il pleuvait à torrents; la Seine, gonfiée par des pluies presque continuelles, avâit atteint une hauteur énorme et inondait une partie du quai.

Rodolphe regardait de temps à autre avec impatience du côté de la barrière ; enfin, avisant au loin un homme et une femme qui s'avançaient abrités par un parapluie, il reconnut

la Chouette et le Maître d'école.

Ces deux personnages étaient complétement métamorphosés: le brigand avait abandonné ses méchants habits et son air de brutalité féroce; il portait une longue redingote de castorine verte et un chapcau rond; sa cravate et sa chemise étaient d'une extrême blancheur. Sans l'épouvantable hideur de ses traits et le fauve éclat de son regard, toujours ardent et mobile, on eût pris cet homme, à sa démarche paisible, assurée, pour un honnête bourgeois.

La Borgnesse, aussi endimanchée, portait un bonnet blanc, un grand châle en bourre de soie, façon cachemire, et tenait à la main un

vaste cabas.

La pluie avait un moment cessé, Rodolphe surmonta un mouvement de dégoût, et marchs droit au couple affreux.

A l'argot du tapis-franc le Mattre d'écolavait substitué un langage presque recherché, qui paraissait d'autant plus horrible qu'il annonçait un esprit cultivé et qu'il contrastait a ces les forfanteries sanguinaires de ce brigand.

Lorsque Rodolphe s'approcha de lui, le Maitre d'école le salua profondément; la Chouette

fit la révérence.

- Monsieur... votre très-humble serviteur... dit le Maître d'école. A vous rendre mes devoirs, enchanté de faire... ou plutôt de refaire votre connaissance... car avant-hier vous m'avez octroyé deux coups de poing à assommer un rhinocéros... Mais ne parlors pas de cela maintenant; c'était une plaisanterie de votre part... j'en suis sûr... une simple plaisanterie... N'y pensons plus... de graves intérêts nous rassemblent... J'ai vu, hier soir à onze heures, le Chourineur au tapis-franc; je lui ai donné rendez-vous ici ce matin, dans le cas où il voudrait être notre collaborateur; mais il paraît qu'il refuse décidément.
  - Vous acceptez donc?
  - Si vous vouliez, Monsieur ... votre nom ?
  - Rodolphe.
  - Monsieur Rodolphe ... nous entreriom

au Panier-Fleuri... ni moi ni Madame nous n'avons pas déjeuné ... Nous parlerions de nos petites affaires en cassant une croûte.

- Volontiers.

- Nous pouvons toujours causer en marchant; vous et le Chourineur devez sans reproche un dédommagement à ma femme et à moi... Vous nous avez fait perdre plus de 2,000 fr. La Chouette avait rendez-vous, près de Saint-Ouen, avec un grand Monsieur en deuil qui était venu vous demander l'autre soir au tapis-franc; il proposait 2,000 fr. pour vous faire quelque chose ... Le Chourineur m'a a peu près expliqué cela . . . Mais j'y pense, Finette — dit le brigand — va choisir un cabinet au Panier-Fleuri, et commander le déjeuner: des côtelettes, un morceau de veau, une salade et deux bouteilles de vin de Beaune-première; nous te rejoignons.

La Chouette n'avait pas un instant quitté Rodolphe du regard; elle partit après avoir échangé un coup d'œil avec le Maitre d'école.

Celui-ci reprit:

Je vous disais donc, Monsieur Rodolphe, que le Chourineur m'avait édifié sur cette proposition de deux mille francs.

- Qu'est-ce que ça signifie, édifier?

- C'est juste... ce langage est un peu ambitieux pour vous; je voulais dire que le Chourineur m'avait à peu près appris ce que voulait de vous le grand Monsieur en deuil, avec ses deux mille francs.

– Bien, bien...

- Ca n'est pas déjà si bien, jeune homme; car le Chourineur ayant rencontré hier matin la Chouette près de Saint-Ouen, il ne l'a pas quittée d'une semelle dès qu'il a vu arriver le grand Monsieur en deuil; de sorte que celuici n'a pas osé approcher. C'est donc deux mille francs qu'il faut que vous nous fassiez regagner, sans compter cinq cents francs pour un porteseuille que nous devions rendre, mais que nous n'aurions pas d'ailleurs rendu, inspection faite de papiers qui nous ont paru valoir mieux que ça.

- Il contient donc de grandes valeurs?

- Il contient des papiers qui m'ont paru fort curieux, quoique la plupart soient écrits en anglais; et je les garde là ... dit le brigand en frappant sur la poche de côté de sa redingote.

En apprenant que le Maître d'école avait encore les papiers saisis l'avant-veille sur Tom, Rodolphe fut très-satisfait; ils étaient pour lui d'une haute importance. Ses instructions au Chourineur n'avaient pas eu d'autre but que d'empécher Tom de s'approcher de la Chouette; celle-ci garderait alors le porte-feuille, et Rodolphe espérait s'en rendre possesseur.

- Je garde donc ces papiers comme une poire pour la soif — dit le brigand ; — car j'ai trouvé l'adresse du Monsieur en deuil, et, d'une

façon ou d'une autre, je le reverrai.

– Nous pourrons faire affaire si vous voulez ; nostre coup réussit, je vous achèterai ces papiers; moi qui connais l'homme, ca me va meen qu'à vous.

- Nous verrons... Mais d'abord rev**enons à** nos moutons.
- Eh bien! donc, j'avais proposé une affaire superbe au Chourineur; il avait d'abord accepté, puis il s'est dédit.
  - Il a toujours eu des idées singulières...

- Mais en se dédisant il m'a observé...

- Il vous a fait observer...

Diable... vous êtes à cheval sur la grammaire.

- Maître d'école, c'est mon état.

- Il m'a fait observer que s'il ne mangeant pas de pain rouge il ne fallait pas en dégoûter les autres, et que vous pourriez me donner un coup de main.
- Et pourrais-je savoir, sans indiscrétion, pourquoi vous aviez donné rendez-vous au Chourineur hier matin a Saint-Ouen? ce qui lui a procuré l'avantage de rencontrer la Chouette? il a été embarrassé pour me répondre à ce sujet.

Rodolphe se mordit imperceptiblement les lèvres, et répondit en haussant les épaules :

– Je le crois bien, je ne lui avais dit mon projet qu'à moitié... vous comprenez... ne sa- . chant pas s'il était tout à fait décidé.

– C'était plus prudent...

- D'autant plus prudent que j'avais deux cordes à mon arc.

- Ah, hab!...

— Certainement.

- Vous êtes homme de précaution... Vous aviez donc donné rendez-vous au Chourineur 🛦 Saint-Ouen pour...

Rodolphe, après un moment d'hésitation, eut le bonheur de trouver une fable vraisemblable pour couvrir la maladresse du Chourineur; il

reprit:

- Voici l'affaire... Le coup que je propose est très-bon, parce que le maître de la maison en question est à la campagne... toute ma peur était qu'il revienne. Pour être tranquille, je me dis: Je n'ai qu'une chose à faire...

- C'était de vous assurer de la présence

réelle dudit maître à la campagne.

- -- Comme vous dites... Je pars donc pour Pierrefitte, où est sa maison de campagne... j'ai ma cousine, domestique là... vous comprenez?
  - Parfaitement, mon gaillard. Eh bien?
- Ma cousine m'a dit que son maître ne revenait à Paris qu'après-demain...

- Après-demain?

– Oui.

- Très-bien. Mais j'en reviens à ma question... pourquoi donner rendez-vous au Chourineur & Saint-Ouen?
- Vous n'êtes guère intelligent... Combien y a-t-il de Pierrefitte à Saint-Ouen?

– Une lieue environ.

--- Et de Saint-Ouen a Paris?

- Autant.

– Eh bien! si je n'avais trouvé personne à Pierrefitte, c'est-a-dire la maison déserte... il y avait là aussi un bon coup à faire... moins bon qu'à Paris, mais passable... Je revenais à SaintOuen rechercher le Chourineur qui m'attendait. I porte et moi pour m'empêcher de sortir - ré-Nous retournions à Pierrefitte par un chemin de traverse que je connais; et...

- Je comprends. Si, au contraire, le coup **était** pour Paris ?...

- Nous gagnions la barrière de l'Étoile par le chemin de la Révolte, et de la a l'allée des Veuves..

- Il n'y a qu'un pas... c'est tout simple. A Saint-Ouen vous étiez à cheval sur vos deux opérations... cela était fort adroit. Maintenant je m'explique la présence du Chourineur a Saint-Ouen... Nous disons donc que la maison de l'allée des Veuves sera inhabitée jusqu'à après-demain...

- Inhabitée... sauf le portier.

- Bien entendu... Et c'est une opération avantageuse?

- Ma cousine m'a parlé de soixante mille francs en or dans le cabinet de son maître.

- Et vous connaissez les êtres ?

- Comme ma poche... ma cousine est là depuis un an... et c'est à force de l'entendre arler des sommes que son maître retire de la Banque pour les placer autrement que l'idée m'est venue... Comme le portier est vigoureux, J'en avais parlé au Chourineur... il avait, aprés sien des façons, consenti... mais il a rechigné... Du reste, il n'est pas capable de vendre un ami.

- Non, il a du bon... Mais nous voici arrivés. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, cnais l'air du matin m'a donné de l'appétit...

La Chouette était sur le seuil de la porte du

– Par ici — dit-elle — par ici!... j'ai com-

mandé notre déjeuner.

Rodolphe voulut faire passer le brigand devant lui ; il avait pour cela ses raisons,.. mais le Mattre d'école mit tant d'instance à se défondre de cette politesse, que Rodolphe passa

Avant de se mettre à table, le Maître d'école frappa légèrement sur l'une et l'autre des cloisons, afin de s'assurer de leur épaisseur et de

leur sonorité.

- Nous n'aurons pas besoin de parler trop bas — dit-il — la cloison n'est pas mince. On nous servira tout d'un coup, et nous ne serons pas dérangés dans notre conversation.

Une servante de cabaret apporta le déjeuner. Avant que la porte fût fermée, Rodolphe vit le charbonnier Murph gravement attablé dans un cabinet voisin.

La chambre où se passait la scène que nous décrivons était longue, étroite, et éclairée par une fenêtre qui donnait sur la rue et faisait face

La Chouette tournait le dos à cette croisée, le Maître d'école était d'un côté de la table, Rodolphe de l'autre.

La servante sortie, le brigand se leva, prit son couvert et alla s'asseoir à côté de Rodolphe de façon à lui masquer la porte.

- Nous causerons mieux - dit-il - et nous n'aurons pas besoin de parler si haut...

- Et puis vous voulez vous mettre entre la

pliqua froidement Rodolphe.

Le Maitre d'école fit un signe affirmatif: puis, tirant à demi de la poche de côté de sa redingote un long stylet rond et gros comme une forte plume d'oie, emmanché dans une poignée de bois qui disparaissait sous ses doigts velus:

— Vous voyez ça?

— Oui.

- Avis aux amateurs...

Et fronçant ses sourcils par un mouvement qui rida son front large et plat comme celui d'un tigre, il fit un geste significatif.

- Et fiez-vous a moi. J'ai affilé le surin (1)

de mon homme — ajouta la Chouette.

Rodolphe, avec une merveilleuse aisance, mit la main sous sa blouse, et en tira un pistolet à deux coups, le fit voir au Maître d'école et le remit dans sa poche.

- Nous sommes faits pour nous entendre dit le brigand — mais vous ne m'entendez pas .. Je vais supposer l'impossible.. Si on venait m'arrêter, que vous m'ayez ou non tendu la souricière.. je vous refroidirais!

Et il jeta un regard féroce sur Rodolphe.

- Tandis que moi je saute sur lui pour t'aider, Fourline - s'écria la Chouette.

Rodolphe ne répondit rien, haussa les épaules, se versa un verre de vin et le but.

Ce sang-froid imposa au Maître d'école.

--- Je vous prévenais seulement.

- Bien, bien! renfoncez votre lardoire dees votre poche, il n'y a pas ici de poulet à larder. Je suis un vieux coo, et fai de bons ergots, mon homme — dit Rodolphe. — Maintenant parlons affaires. .

- Parlons affaires.. mais ne dites pas de mal de ma lardoire. Ça ne fait pas de bruit,

ça ne dérange personne...

- Et on fait de l'ouvrage bien propre, n'estce pas, Fourline i ajouta la Chouette.

- A propos - dit Rodolphe à la Chonette, - est-ce que c'est vrai que vous connaissez les parents de la Goualeuse?

- Mon homme a mis dans le portefeuille du grand messière en noir deux lettres qui parlent de ça.. Mais elle ne les verra pas, la petite gironde.. Je lui arracherais plutôt les yeux de ma propre main.. Oh! quand je la retrouversi au tapis-franc, son compte sera bon . .

- Ah ca! Finette, nous parlons, nous parlons, et les affaires ne marchent pas.

- On peut jaspiner devant elle? - demanda

- En toute confiance; elle est éprouvée et pourra nous être d'un grand secours pour faire

le guet, prendre des informations, recéler, vendre, etc.; elle a toutes les qualités d'une excellente femme de ménage.. Bonne Finette! - ajouta le brigand en tendant la main à l'horrible vieille — vous n'avez pas d'idée des services qu'elle m'a rendus.. Mais si tu ôtais ton chale, Finette, tu pourrais avoir froid en sortant... mets-le sur la chaise avec ton cabas...

(1) Poignard.

La Chouette se débarrassa de son châle.

Malgré sa présence d'esprit et l'empire qu'il avait sur lui-même, Rodolphe ne put retenir un maouvement de surprise en voyant, suspendu par un anneau d'argent à une grosse chaine de similor que la vieille avait au cou, un petit aint-esprit lapis-lazuli, en tout conforme à la description de celui que le fils de Madame Georges portait à son cou lors de sa disparition.

A cette découverte, une ideée subite vint à l'esprit de Rodolphe. Selon le Chourineur, le Maître d'école, évadé du bagne depuis six mois, avait mis en défaut toutes les recherches de la police en se défigurant... et depuis six mois le mari de Madame Georges avait dispara du begne, sans qu'on sût ce qu'il était devenu.

A cet étrange rapprochement, Rodolphe son. gea que le Maître d'école pouvait bien être le

mari de cette infortunée.

Ce misérable avait appartenu à la classe aisée de la société... et le Maître d'école s'exprimait

souvent en termes choisis.

Un souvenir en éveille un autre : Rodolphe an rappela encore que Madame Georges lui ayant un jour raconté, en frémissant, l'arrestation de son mari, parla de la résistance désespérée de ce menstre, qui fut sur le point de s'échapper, grace à sa force herculéenne...

Si ce brigand était le mari de Madame Georges, il devait connaître le sort de son fils. De plus, le Maître d'école conservait quelques papiers relatifs à la naissance de la Goualeuse s le posteseuille volé par lui sur l'étranger sana sous le nom de Tam.

Rodolphe avait donc de nouveaux et de graves motifs de perrévérer dans ses projets.

Houseusement sa préoccupation échappe au beigand, fost occupé de servir la Chouette.

Rodolphe dit a la Borgnesse:

- Morbieu !.. vous avez ia une belle chaine... -Belle... et pas chère... - dit en riant la visille. - C'est du faux orient, en attendant que mon homme m'en donne une de vrai...

--- Cola dépendra de Monsieur, Finette...si nous faisons une bonne affaire, sois tranquille...

-- C'est étonnant comme c'est bien imité -poursuivit Rodolphe. - Et au bout...qu'est-ce que c'est denc que cette petite chose bleue !

- C'est un cadeau de mon homme, en attendant qu'il me donne une toquante...n'est-ce

pas, Fourline ?

Rodolphe voyait ses soupçons à demi confirmés. Il attendait avec anxiété la réponse du Maître d'école. Celui-ci répondit tout en mangeant:

- Et il faudra garder ça, malgré la toquante, Finette... C'est un talisman... ça porte bon-

-Un talisman?... dit négligemment Rodolphe. — Vous croyez aux talismans, vous? Et ou diable avez-vous trouvé celui-la?...Donnez-moi donc l'adresse de la fabrique.

- On n'en fait plus, mon cher Monsieur, la boutique est fermée... Tel que vous le voyez, ce bijou-la remonte a une haute antiquité... a trois générations... J'y tiens beaucoup, c'est Veuves; veus veurez comment ma femme sait B 2.

une tradition de famille - ajouta-t-il avec un hideux sourire. — C'est pour cela que je l'ai donné à Finette... pour lui porter bonheur dans les entreprises où elle me seconde avec beaucoup d'habileté... Vous la verrez à l'ouvrage, vous la verrez... si nous faisons ensemble quelque opération commerciale... Mais, pour en revenir a nos moutons... vous dites donc que dans l'allée des Veuves...

- Il y a, numéro 17, une maison habitée par un richard... il s'appelle ... Monsieur ...

— Je ne commettrai pas l'indiscrétion de demander son nom . . . Il y a, dites-vous, soixante mille francs en or dans un cabinet?

- Soixante mille francs en or! -- s'écria la

Chouette.

Rodolphe fit un signe de tôte affirmatif.

- Et vous connaissez les êtres de cette maison? — dit le Maître d'école.

- Très-bien.

- Et l'entrée est difficile?

Un mur de sept pieds du côté de l'allée des Veuves, un jardin, les fenêtres, de plainpied, la maison n'a qu'un rez-de-chanssée. - Et il n'y a qu'un portier pour garder ce

tréser?

– Et quel serait votre plan de campagne, sune homme? — demanda négligemment le Maltre d'école.

- C'est tout simple ... monter par-dessus le mur, crocheter la porte de la maison ou forcer le volet en dehors.

- Et si le portier s'éveille? - dit le Mattre d'école en regardant fixement le jeune homme.

- Ce sera de sa faute ... - dit celui-ci avec un geste significatif. - Eh bien! ça vous convient-il?

— Vous sentez bien que je ne puis pas vous répondre avant d'avoir tout examiné par moimême, c'est-à-dire avec l'aide de ma femme ; mais at tout ce que vous me dites est exact, cela me semble bon à prendre tout chaud... ce soir.

Et le brigand regarda fixement Rodolpho.

- Ce soir ... impossible - répondit froidement celui-ci.

- Pourquoi, puisque le bourgeois ne revient

qu'après demain?

— Oui, mais moi, je ne puis pas ce soir... -- Vraiment? Eh bien! moi, je ne puis pas demain.

- Pour quelle raison?

– Pour celle qui vous empêche d'agir ce soir ... - dit le brigand en ricanant.

Après un moment de réflexion, Rodolphe reprit.

--- Eh bien! à la bonne heure . . . va pour ce soir. Ou nous retrouverons-nous?

- Nous retrouver? nous ne nous quitterons pas - dit le Maitre d'école.

- Comment?

- A quoi bon nous quitter? si le temps s'éclaireit un p ::, : ....s irons en nous promenant donner p d'œil jusqu'à l'allée des cent de piquet et manger un morceau dans une cave des Chams-Elysées ... que je connais ... tout près de la rivière; et, comme l'allée des Veuves est déserte de bonne heure, nous nous y acheminerous vers les dix heures.

- Moi, à neuf heures, je vous rejoindrai. - Voulez-vous ou non faire l'affaire en-

semble? - Je le veux.

- Eh bien! ne nous quittons pas avant ce soir ... sinon ...
  - Sinon?
- Je croirais que vous voulez me donner un pont à faucher (1), et que c'est pour ça que vous voulez vous en aller...

-Si je veux vous tendre un piége...qui m'empêche de vous le tendre ce soir?...

- Tout ... vous ne vous attendiez pas à ce que je vous proposerais l'affaire sitôt. Et en ne nous quittant pas, vous ne pourrez prévenir personne ...
  - Vous vous défiez de moi?...
- Infiniment ... mais comme il peut y avoir du vrai dans ce que vous m'offrez, et que la moitié de 60,000 francs vaut la peine d'une démarche... je veux bien la tenter; mais ce soir ou jamais... Si ce n'est jamais, je saurai à quoi m'en tenir sur vous... et je vous servirai à mon tour... un jour ou l'autre, un plat de mon métier...

- Et je vous rendrai votre politesse... comp-

tez-y.

— Tout ça c'est des bêtises! — dit la Chouette. — Je pense comme fourline: ce soir, ou rien.

Rodolphe se trouvait dans une anxiété cruelle: s'il laissait échapper cette occasion de s'emparer du Maître d'école, il ne la retrouverait sans doute jamais; ce brigand, désormais sur ses gardes, ou peut-être reconnu, arrêté et reconduit au bagne, emporterait avec lui les secrets que Rodolphe avait tant d'intérêt a savoir.

Se confiant au hasard, a son adresse et à son courage, il dit au Maître d'école :

 J'y consens, nous ne nous quitterons pas d'ici a ce soir.

– Alora je suis votre homme... Mais voici bientôt deux heures... D'ici à l'allée des Veuves il y a loin ; il pleut à verse ; payons l'écot, et prenons un fiacre.

- Si nous prenons un fincre, je pourrai bien auperavant filmer un cigare.

-Sans doute - dit le Maître décole -Finette ne craint pas l'odeur du tabac.

- Eh bien! je vais aller chercher des cigares - dit Rodolphe se levant.

- Ne vous donnez donc pas cette peine dit le Maître d'école en l'arrêtant,- Finette ira. Rodolphe se rassit.

Le Maitre d'école avait pénétré son dessein. La Chouette sortit.

- Quelle bonne ménagère j'ai la, hein! -

travailler. Ceci fait, nous reviendrons faire un | dit le scélérat — et si complaisante! elle se jetterait dans le feu pour moi.

> - A propos de feu, il ne fait mordieu pas chaud ici - dit Rodolphe en cachant ses deux mains sous sa blouse.

> Alors, tout en continuant la conversation avec le Maitre d'école, il prit un crayon et un morceau de papier dans la poche de son gilet, et, sans qu'on pût l'apercevoir, il écrivit quelques mots à la hâte, ayant soin d'écarter les lettres pour ne pas les confondre, car il écrivait sous sa blouse et sans y voir.

> Ce billet soustrait à la pénétration du Maitre d'école, il s'agissait de le faire parvenir à son adresse.

> Rodolphe se leva, s'approcha machinalement de la fenêtre, et se mit à chantonner entre ses dents en s'accompagnant sur les vitres.

> Le Maitre d'école vint regarder par cette croisée, et dit négligemment à Rodolphe.

— Quel air jouez-vous donc la ?

- Je joue.... Tu n'auras pas ma rose.

-C'est un tres-joli air...Je voulais seulement voir s'il ferait assez d'effet sur les passants pour les engager à se retourner.

— Je n'ai pas cette prétention là...

- Vous avez tort, jeune homme; car vous tambourinez de première force sur les carreaux. Mais, j'y songe...le gardien de cette maison de l'allée des Veuves est peut-être un gaillard déterminé... S'il regimbe... vous n'avez qu'un pistolet... et c'est bien bruyant, tandis qu'un outil comme cela (et il fit voir à Rodolphe le manche de son poignard) ça ne fait pas de tapage... ca ne dérange personne.

- Est-ce que vous prétendriez l'assassiner! -s'écria Rodolphe. Si vous êtes dans ces idées-la... n'y pensons plus... il n'y a rien de fait... ne comptez pas sur moi...

– Mais s'il s'éveille ?

— Nous nous sauverons...

- A la bonne heure, je vous avais mal compris; il vaut mieux convenir de tout... avant... Ainsi il s'agira d'un simple vol avec escalade et effraction.

– Rien de plus...

- Va comme il est dit...

Et comme je ne te quitterai pas d'une seconde — pensa Rodolphe — je t'empêchersi bien de répandre le sang.

# CHAPITRE XVI.

## PRÉPARATIFS.

La Chouette rentra dans le cabinet, appor: tant du tabac.

-Il me semble qu'il ne pleut plus — dit Rodolphe en allumant son cigare : - si now allions chercher le fiacre nous-mêmes?... 🍞 nous dégourdirait les jambes.

-Comment, il ne pleut plus? - reprit l Maître d'école — vous êtes donc aveugle?.. Est-ce que vous croyez que je vais exposor Fi nette à s'enrhumer?...risquer une vie si pré cieuse... et abimer son beau châle neuf?...

de chien!

- Eh bien, la servante va venir... en la payant, nous lui dirons d'aller nous chercher une voiture — reprit Rodolphe.

– Voilà ce que vous avez dit de plus judicieux, jeune homme. Nous pourrons aller flaner du côté de l'allée des Veuves.

La servante entra. Rodolphe lui donna cent BOUS.

- Ah! Monsieur... vous abusez... je ne souffrirai pas... - s'écria le Maître d'école.

- Allons donc !... chacun son tour.

 Je me soumets donc... mais à la condition que je vous offrirai quelque chose tantôt, dans un petit cabaret des Champs-Elysées... que je connais... un excellent endroit.

- Bien... bien... j'accepte.

La servante payée, on descendit. Rodolphe voulut passer le dernier, par politesse pour la Chouette. Le Maître d'école ne le souffrit pas et le suivit de très-près, observant ses moindres mouvements.

Le traiteur tenait aussi un débit de vin. Parmi plusieurs consommateurs un charbon-nier, à la figure noircie, son large chapeau ensoncé sur les yeux, soldait sa dépense au comptoir, lorsque nos trois personnages paru-

Malgré l'attentive surveillance du Maître d'école et de la Borgnesse, Rodolphe, qui marchait devant le hideux couple, échangea un rapide et imperceptible regard avec Murph.

La portière du fiacre était ouverte, Rodolphe s'arrêta, décidé cette fois à monter le dernier; car le charbonnier s'était insensiblement rapproché de lui.

En effet, la Chouette passa la première, mais après beaucoup de façons ; Rodolphe fut obligé de la suivre, car le Maître d'école lui dit à l'oreille :

 Vous voulez donc que je me défie décidément de vous?

Rodolphe monté, le charbonnier s'avanca en siffiant sur le seuil de la porte, et regarda Rodolphe d'un air surpris et inquiet.

--- Où faut-il aller, bourgeois? --- demanda le cocher.

Rodolphe répondit à voix haute:

- Allée des...

- Des Acacias, au bois de Boulogne s'écria le Maître d'école en l'interrompant; puis il ajouta; - Et on vous paiera bien, cocher.

La portière se referma.

– Comment diable dites-vous où nous allons devant ces badeaux? - reprit le Maître d'école. - Que demain tout soit découvert, un pareil indice peut nous perdre! Ah! jeune homme, jeune homme, vous êtes bien imprudent.

La voiture commençait de marcher, Rodolphe répondit :

- C'est vrai, je n'avais pas songé à cela Mais avec mon cigare je vais vous enfumer

- Tas raison, mon homme, il fait un temps | comme des harengs ; si nous ouvrions une des glaces?

Et Rodolphe, joignant l'action à la parole, laissa très-adroitement tomber en dehors de la voiture le petit papier ployé très-mince, sur lequel il avait eu le temps d'écrire à la hâte et sous sa blousé quelques mots au crayon.

Le coup-d'œil du Maître d'école était si percant, que, malgré l'impassibilité de la physionomie de Rodolphe, le brigand y démèla sans doute une rapide expression de triomphe, car, passant la tête par la portière, il cria au cocher:

- Tapez... tapez! il y a quelqu'un derrière votre voiture.

-Rodolphe frémit, mais il joignit ses cris à ceux de son compagnon.

La voiture s'arrêta. Le cocher monta sur son siége, regarda, et dit:

— Non, non, bourgeois, il n'y a personne.

- Parbleu! je veux m'en assurer - répondit le Maître d'école en sautant dans la rue.

Il ne vit personne, il n'aperçut rien. Depuis que Rodolphe avait jeté son billet par la por-tière, la fiacre avait fait quelques pas.

Le Maître d'école crut s'être trompé.

– Vous allez rire — dit-il en remontant je ne sais pourquoi je m'étais imaginé que quelqu'un nous suivait.

- Le fiacre prit à ce moment une rue transversale.

- La voiture disparue, Murph, qui ne l'avait pas quittée des yeux, et qui s'était aperçu de la manœuvre de Rodolphe, accourut et ramassa le petit billet caché dans un creux formé par l'écartement de deux pavés.

Au bout d'un quart d'heure, le Maître d'é-

cole dit au fiacre :

- Au fait, cocher, nous avons changé d'idée : place de la Madeleine !

Rodolphe le regarda avec étonnement.

-Sans doute, jeune homme; de cette place on peut aller à mille endroits différents. Si l'on voulait nous inquiéter, la déposition du fiacre ne serait d'aucune utilité.

Au moment où le fiacre approchait de la barrière, un homme de haute taille, vêtu d'une longue redingote blanchatre, ayant son chapeau enfoncé sur ses yeux et paraissant fort brun de figure, passa rapidement sur la route, courbé sur l'encolure d'un grand et magnifique cheval de chasse d'une vitesse de trot extraordinaire.

- A beau cheval bon cavalier! -- dit Rodolphe en se penchant à la portière et suivant Murph des yeux. — Quel train va ce gros homme... Avez-vous vu?

- Ma foi! il a passé si vite - dit le Mattre d'école — que je ne l'ai pas remarqué.

Rodolphe dissimula parfaitement sa joie: Murph avait déchiffré les signes presque hiéroglyphiques de son billet. Le Maître d'école, certain que le fiacre n'était pas suivi, se rassura, et voulant imiter la Chouette, qui sommeillait ou plutôt qui avait l'air de sommeiller il dit à Rodolphe:

— Pardonnez-moi, jeune homme, mais le mouvement de la voiture me fait soujours un singulier effet: cela m'endort comme un enfant...

Le brigand, à l'abri de ce faux sommeil, se proposait d'examiner si la physionomie de son compagnon ne trahirait aucune émotion.

Rodolphe éventa cette ruse, et répondit :

— Je me suis levé de bonne heure; j'ai sommeil... je vais faire comme vous...

Et il ferma les yeux.

Bientôt la respiration sonore du Maître d'école et de la Chouette, qui ronflaient à l'unisson, trompèrent si complètement Rodolphe, que, croyant ses compagnons profondément endormis, il entr'ouvrit les paupières.

Le Maître d'école et la Chouette, malgré leurs ronflements sonores, avaient les yeux ouverts, et échangeaient quelques signes mystérieux au moyen de leurs doigts hizarrement placés ou pliés sur la paume de leurs mains.

Tout à coup ce langage symbolique cessa. Le brigand, s'apercevant sans doute à un signe presque imperceptible que Rodolphe ne dormait pas, s'écria en riant:

-Ah! ah! camarade... vous éprouvez

donc les amis, vous?

— Ça ne doit pas vous étonner, vous qui ronflez les yeux ouverts.

— Moi, c'est différent, jeune homme, je suis somnambale...

Le fiacre s'arrêta place de la Madeleine.

La pluie avait un moment cessé; mais les mages chassés par la violence du vent étaient si noirs si has au li faisait délà programe puit

si noirs, si bas, qu'il faisait déja presque nuit. Rodolphe, la Chouette et le Maître d'école se dirigèrent vers le Cours-la-Reine.

— Jeune homme, j'ai une idée... qui n'est pas mauvaise — dit le brigand.

- Laquelle?

- De m'assurer si tout ce que vous nous avez dit de l'intérieur de la maison de l'allée des Veuves est exact.

— Voudriez-vous y aller maintenant sous un prétexte quelconque? ça éveillerait les

soupçons...

—Je ne suis pas assez innocent pour ça...

jeune homme!... mais pourquoi a-t-on une femme qui s'appelle Finette?

La Chouette redressa la tête.

— La voyez-vous, jeune homme? on dirait un cheval de trompette qui entend sonner la charge.

- Vous voulez l'envoyer en éclaireuse ?

- Comme vous dites.

- No 17, allée des Veuves, n'est-ce pas, mon homme? s'écria la Chouette dans son impatience. Sois tranquille, je n'ai qu'un sail, mais il est bon.
- La voyez-vous, jeune homme? la voyezvous? elle brûle déja d'y être.

— Si elle s'y prend adroitement pour entrer, je ne trouve pas votre idée mauvaise.

— Garde le parapluie, Fourline... Dans une demi-heure je suis ici, et tu verras ce que je sais faire — s'écria la Chouette.

- Un instant, Finette, nous allons descendre au Cour-Saignant... c'est à deux pas d'id. Si le petit Tortillard (1) est là, tu l'amèneras avec toi; il restera en dehors de la porte à faire le guet pendant que tu entreras.
- Tu as raison; il est fin comme un renard, ce petit Tortillard; il n'a pas dix ans, et c'est lui qui l'autre jour...

Un signe du Maître d'école interrompit la Chouette.

— Qu'est-ce que le Cœur-Saignant? Voilà une drôle d'enseigne pour un cabaret — demanda Rodolphe.

— Il faudra vous en plaindre au cabaretier.

- Comment s'appelle-t-il?

- Le cabaretier du Cœur-Saignant?

— Oui.

— Il ne demande pas le nom de ses pratiques.

- Mais encore...

— Appelez-le comme vous voudrez, Pierre, Thomas, Christophe ou Barnabé, il répondre toujours... Mais nous voici arrivés... et hien à temps, car l'averse recommence... et la rivière comme elle gronde! on dirait un torrent... regardez donc! Encore deux jours de pluise. et l'eau dépassera les arches du pont.

— Vous dites que nous voici arrivés... Ot diable est donc le cabaret... je ne vois pas de

maison ici!

- Si vous regardez autour de vous, bien sûr.
  - Et où voulez-vous que je regarde?

- A vos pieds.

- A mes pieds?
- Oui. . . \*
- Où cela?

— Tenez...la... Voyez-vous le toit? Prenez garde de marcher dessus.

Rodolphe n'avait pas, en effet, remarque un de ces cabarets souterrains que l'on voyait, il y a quelques années encore, dans certains endroits des Champs-Elysées, et notamment près le Cours-la-Reine.

Un escalier, creusé dans la terre humide et grasse, conduisait au fond de cette espèce de large foesé; à l'un de ses pans, coupés à pic, s'adossait une masure basse, sordide, lézardée; son toit, recouvert de tuiles moussues, s'élevait à peine au niveau du sol où se trouvait Rodolphe; deux ou trois huttes en planches vermoulues, servant de cellier, de hangar, de cabane à lapins, faisaient suite à ce misérable bouge.

Une allée très-étroite traversant le fossé dans sa longueur, conduisait de l'escalier à la porte de la maison; le reste du terrain disparaissait sous un berceau de treillage qui abritait deux rangées de tables grossières plantées dans le sol-

Le vent faisait tristement grincer sur ses gonds une méchante plaque de tôle; à travess la rouille qui la couvrait on distinguait encore un cœur rouge percé d'un trait... l'enseigne se balançait à un poteau dressé au dessus de cerantre, véritable terrier humain.

Une bearne épaisse, humide, se juignait à la pluie... la nuit approchait.

--- Que dites-vous de cet hôtel... jeune hom-

me ?-reprit le Maitre d'école.

Grace aux averses qui tombent depuis quinze jours... ça ne doit pas être trop humide ... pour un étang, il doit y avoir une belle pêche... Allons, passez...

- Un instant... il faut que je sache si l'hôte

est la... Attention...

Et le brigand, frélant avec force sa langue contre son palais, fit entendre un cri singulier, une espèce de roulement guttural, sonore et prolongé, que l'on pourrait accentuer aissi:

— Prmm!!!

Un cri pareil sortit des profendeurs de la masure...

—Il y est—dit le Maitre d'école.—Pardon... jeune homme... Respect aux dames, laissez passer la Chouette... je vous suis... Prenez garde de tomber... c'est glissant...

## CHAPITRE XVII.

LE CŒUR-SAIGNANT.

L'hôte du Cour-Saignant, après avoir répondu au signal du Mattre d'école, avança civilement jusqu'au seuil de sa peste.

Ce personnege, que Rodolphe avait été chercher dans la Cité, et qu'il ne devait pas encore connaître sous son vrai nom ou plutôt con

surnom habituel, était Bras-Rouge.

Petit et grele, chétif et débile, est homme pouvait avoir cinquante ans environ. Sa physionomie tenait à la fois de la fouine et du rat; sen net points, son menton fuyant, ses penmettes esseuses, ses petits yeux soins, viss, perçants, donnaient à ses traits une inimisable expression de ruse, de finesse et d'intelligence. Une vieille perruque blonde, ou plutôt jaune comme son teint bilieux, posée sur le sommet de son crâne, laismit voir sa nuque grisonante. Il portait une veste ronde et un de ces lengs tabliers noirâtres dont se servent les garcons marchands de vin.

Nos trois personnages avaient à peine descandu la dernière marche de l'escalier, qu'un anfant de dix ans au plus, très-petit, l'air fin, mais maladif, hoiteux et un peu contrefait, vint rejoindre Bras-Rouge, auquel il ressemblait d'une manière si frappante qu'on ne pouvait le

méconnaître pour son fils.

C'était le même regard pénétrant et astucieux; le front de l'enfant disparaissait à demi sous une forét de cheveux jaunàtres, durs et roides comme des crins. Un pantalon marron et une blouse grise, sanglée d'une ceintars de cuir, complétait le costume de Tortillard, sinsi nommé à cause de son infirmité; il se tenait à côté de son père, debeut sur sa bomne jambe, comme un héron au bord d'un marais.

- Justement voils le môme-dit le Mattre d'école. - Finatte, le temps presse, la muit vient... il faut profiter de ce qui reste de jour.

--- Tas raison, mon homme... je vas demander le moutard à son père.

— Bonjour, vieux—dit Bras-Rouge en s'adressant au Mattre d'école, d'une petite voix de faasset, eigre et aiguë—qu'est-ce qu'il y a pour ton service ?

— Il y a que ta vas prêter ton gamin à ma femme pendant un quart d'heure, elle a ici près perdu quelque chose... il l'aidera à chercher...

Bras-Rouge cligna de l'œil fit un signe d'intelligençe au Maître d'école, et dit à son file:

- Tortillard... suis Madame...

Le hideux enfant, attiré par la laideur et par l'air méchant de la Chouette, comme d'autres sont charmés par un extérieur bienveillant, accourut en boitant prendre la main de la borgnesse:

— Amour de petit momaque, va!... Voila un enfant!—dit Finette—comme ça vient tout de suite à vous... C'est pas comme la Pégriotte, qui avait toujours l'air d'avoir mal au cœur quand elle m'approchait, cette petite mendiante!

- Allons, dépêche-toi, Finette... ouvre l'œil

et veille au grain... Je t'attends ici...

— Ce ne sera pas long... Passe, devant, Tortillard!

Et la borgnesse et le petit boiteux gravirent le glissant escalier.

- Finette, prends donc le parapluie...

cria le brigand.

— Ça me gênerait, mon homme... — répondit la vieille, qui disparut bientêt avec Tertillard au milieu des vapeurs amoncelées par le crépuscule, et des tristes murmures du vent qui agitait les branches noires et dépouillés des grands ownes des Champs-Édysées.

- Entrons - dit Rodolphe.

Il lui fallut se baisser pour passer sous la porte de ce carabet, divisé en deux salles. Dans l'une on voit un comptoir et un biliard en mauvais état; dans l'autre, des tables et des chaises de jardin, autrefois peintes en vert. Deux croisées étroites, aux carreaux félés couverts de toiles d'araignée, éclairent à peine ces pièces aux murailles verdâtres, salpêtrées par l'aumidité.

Rodolphe est resté seul une minute à peine; Bras-Rouge et le Maître d'école ent eu le temps d'échanger rapidement quelques mots et quelques signes mystérieux.

- Vous boirez un verre de bière ou un verre d'eau-de-vie en attendant Finette... - dit le Maître d'école.

- Non... je n'ai pas soif.

--- Checun son goût... Moi, je boirai un vere d'eau-de-vie --- reprit le brigand. Et il s'assist à une des petites tables vertes de la secesse pièce.

L'obscurité commençait à envahir tellement ce repaire, qu'il était impossible de voir, dans un des angles de la seconde chambre, l'entrée béante d'une de ces caves ausquelles on descend par une trappe à deux battants, dont l'un reste toujours ouvert pour la commodité da service. La table où s'assit le Maître d'école était tout proche de ce trou noir et profond, auquel il tournait le dos et qu'il cachait complètement aux yeux de Rodolphe.

Ce dernier regardait à travers les fenêtres, pour se donner une contenance et dissimuler sa préoccupation. La vue de Murph, se rendant en toute hâte à l'allée des Veuves, ne le rassurait pas complètement ; il craignait que le digne squire n'eût pas compris toute la signification de son billet forcément si laconique, qui ne contenait que ces mois:

- Pour ce soir dix heures.

Bien résolu de ne pas se rendre à l'allée des Veuves avant ce moment, et de ne pas quitter le Maître d'école jusque-là, il tremblait néanmoins de perdre cette unique occasion de posséder les secrets qu'il avait tant d'intérêt à conmaître. Quoiqu'il fût très-vigoureux et bien armé, il devait lutter de ruse avec un meurtrier redoutable et capable de tout.

Faut-il le dire? telle était la trempe énergique de ce caractère, bizarre, avide d'émotions nerveuses et violentes, que Rodolphe trouvait une sorte de charme terrible dans les inquiétudes et dans les obstacles qui venaient entraver le plan combiné la veille avec son fidèle Murph et le Chourineur.

Ne voulant pas néanmoins se laisser pénétrer, il vint s'asseoir à la table du Maître d'école, et demanda un verre par contenance.

Bras-Rouge, depuis quelques mots échangés à voix basse avec le brigand, considérait Rodolphe d'un air curieux, sardonique et méfiant.

- M'est avis, jeune homme dit le Maître d'école — que si ma femme nous apprend que les personnes que nous voulons voir sont chez elles, nous pourrons aller leur faire notre visite sur les huit heures?
- Ce serait trop tôt de deux heures dit Rodolphe; — ça les gênerait...
  - Vous croyez?
  - J'en suis sûr...
- -Bah! entre amis... on ne fait pas de façons.
- Je les connais; je vous répète qu'il ne faut pas y aller avant dix heures.
  - Étes-vous entêté; jeune homme!
- C'est mon idés... et que le diable me brûle si je bouge d'ici avant dix heures.
- Ne vous gênez pas; je ne ferme jamais mon établissement avant minuit — dit Bras-Rouge de sa voix de fausset. — C'est le moment où arrivent mes meilleures pratiques... et mes voisins ne se plaignent pas du bruit que l'on fait chez moi.
- Il faut consentir à tout ce que vous voulez, jeune homme — reprit le Maitre d'école. — Soit, nous ne partirons qu'à dix heures pour notre visite.
- Voilà la Chouette! dit Bras-Rouge, en entendant et en répondant à un cri d'appel semblable à celui que le Mattre d'école avait poussé avant de descendre dans la maison sou\*erraine

Une minute après, la Chouette entra seule dans le billard.

- Ça y est, mon homme... c'est empaumé!

- s'écria la borgnesse en entrant.

Bras-Rouge se retira discrètement, sans demander des nouvelles de Tortillard, qu'il ne s'attendait probablement pas à revoir encore.

Les vêtements de la vieille ruisselaient d'eau; elle s'assit en face de Rodolphe et du brigand.

- Eh bien? - dit le Maître d'école.

— Ce garçon a dit vrai jusqu'ici.

Voyez-vous! — s'écria Rodolphe.
 Laissez la Chouette s'expliquer, jeune

homme. Voyons, va, Finette.,

--- Je suis arrivée au nº 17, en laissant Tortillard blotti dans un trou et aux aguets... Il faisait encore jour. J'ai carillonné à une petite porte batarde, gonds en dehors, deux pouces de jour sous le seuil, enfin rien du tout... Je sonne, le gardien m'ouvre : c'est un grand, gros homme, dans les cinquante ans, l'air endormi et bon enfant, favoris roux, en croisant, tête chauve... Avant de sonner j'avais mis mon bonnet dans ma poche, pour avoir l'air d'être une voisine. Dès que j'apercois le gardien, je me mets à pleurnicher de toutes mes forces, en criant que j'ai perdu ma perruche, Cocotte, une petite bête que j'adore... je dis que je demeure avenue de Marbœuf, et que de jardin en jardin je poursuis Cocotte. Enfin je supplie le Monsieur de me laisser chercher ma bête.

- Hem! - dit le Maître d'école d'un ait d'orqueilleuse satisfaction en montrant Finette

- quelle femme !

-- C'est très-adroit! -- dit Rodolphe -- mais ensuite ?..

— Le gardien me permet de chercher ma bête, et me voila trottant dans le jardin en appelant Cocotte! Cocotte! en regardant en l'air et de tous les tôtés, pour bien tout voir... En dedans des murs—reprit la vieille en continuant de détailler le logis— en dedans des murs, partout du treillage, véritable escalier; au coin du mur, à gauche, un pin fait comme une échelle, une femme en couche y descendrait. La maison a six fenêtres au rez-de chaussée, pas d'autre étage, quatre soupiraux de cave sans barres. Les fenêtres du rez-de chaussée se ferment à volets, loquet par le bas, gàchette par le haut; peser sur la plinthe, tirer le fil de

— Un zest... — dit le Maître d'école — et c'est ouvert.

La Chouette continua:

— La porte d'entrée vitrée... deux persiennes en dehors.

- Pour mémoire - dit le brigand.

— C'est ca!... c'est absolument comme si on y était — dit Rodolphe.

— A gauche — reprit la Chouette — près de la cour, un puits; la corde peut servir, parce que là il n'y a pas de treillage au mur, dans le cas où la retraite serait bouchée du côté de la porte... En entrant dans la maison...

- Tu es entrée dans la maison? Elle y est

entrée! jeune homme... - dit le Maître d'école |

avec orgueil.

- Certainement, j'y suis entrée. Ne trouvant pas Cocotte, j'avais tant gémi que j'ai fait comme si je m'étais époumonée ; j'ai demandé au gardien la permission de m'asseoir sur le pas de sa porte ; le brave homme m'a dit d'entrer, m'a offert un verre d'eau et de vin "Un simple verre d'eau, ai-je dit, un simple verre d'eau, mon bon Monsieur." Alors il m'a fait entrer dans l'antichambre... tapis partout ; bonne précaution, on n'entend ni marcher ni les éclats des vitres, s'il fallait faire un carreau; à droite et à gauche, portes et serrures à bec de canne. Ca a'ouvre en soufflant dessus... Au fond, une porte, fermée à clef; une tournure de caisse... ça sentait l'argent !... j'avais ma cire dans mon cabes...

— Elle avait sa cire, jeune homme ... elle ne marche jamais sans sa cire!... — dit le brigand.

a Chouette continua:

- Il fallait m'approcher de la porte qui sentait l'argent. Alors, j'ai fait comme s'il me prenait une quinte si forte, si forte, que j'étais obligée de m'appuyer sur le mur. En m'entendant tousser, le gardien a dit : "Je vas vous mettre un morceau de sucre." Il a probablement cherché une cuiller, car j'ai entendu rire de l'argenterie ... argenterie dans la pièce à main droite . . . n'oublie pas ça, Fourline. Enfin, tout en toussant, tout en geignant, je m'étais approchée de la porte du fond...j'avais ma cire dans la paume de ma main... je me suis appuyée sur la serrure, comme si de rien n'était. Voilà l'empreinte. Si ça ne sert pas aujourd'hui, ca servira un autre jour...

Et la Chouette donna au brigand un morceau de cire jaune où l'on voyait parfaitement l'empreinte.

- Ca fait que vous allez nous dire si c'est bien la porte de la caisse — dit la Chouette.

- Justement!... c'est là où est l'argent -

reprit Rodolphe.

Et il se dit tout bas: -- Murph a-t-il donc été dupe de cette vieille misérable? Cela se peut; il ne s'attend à être attaqué qu'à dix heures... à cette heure-là toutes ses précautions seront prises . . .

- Mais tout l'argent n'est pas là! - reprit la Chouette, dont l'œil vert étincela. — En m'approchant des senêtres, toujours pour chercher Cocotte, j'ai vu dans une des chambres, à gauche de la porte, des sacs d'écus sur un bureau... Je les ai vus comme je te vois, mon homme ... Il y en avait au moins une douzaine.

-Où est Tortillard? -- dit brusquement le Maltre d'école.

— Il est toujours dans son trou... A deux pas de la porte du jardin... Il voit dans l'ombre comme les chats. Il n'y a que cette entrée-là au numéro 17; lorsque nous irons, il nous avertira si quelqu'un est venu.

- C'est bon...

Maître d'école se rua sur Rodolphe à l'improviste, le saisit à la gorge, et le précipita dans la cave qui était béante derrière la table...

Cette attaque fut si prompte, si inattendue. si vigoureuse, que Rodolohe n'avait pu ni la prévoir ni l'éviter.

La Chouette effrayée poussa un cri percant. car elle n'avait pas vu d'abord le résultat de cette lutte d'un instant.

Lorsque le bruit du corps de Rodolphe roulant sur les degrés eut cessé, le Maitre d'école, qui connaissaft parfaitement les êtres souterrains de cette maison, descendit lentement dans la cave en prêtant l'oreille avec attention.

- Fourline...défie-toi !... - cria la Borgnesse en se penchant à l'ouverture de la trappe.

- Tire ton poignard...

Le brigand ne répondit pas et disparut,

D'abord on n'entendit rien; mais au bout de quelques instants, le bruit lointain d'une porte rouillée qui criait sur ses gonds résonna sourdement dans les profondeurs de la cave et il se fit un nouveau silence.

L'obscurité était complète.

La Chouette fouilla dans son cabas, fit petiller une allumette chimique et alluma une petite bougie dont la faible lueur se répandit dans cette lugubre salle.

A ce moment, la figure monstrueuse du Maître d'école apparut à l'ouverture de la

La Chouette ne put retenir une exclamation d'effroi à la vue de cette tôte pale, couturée, mutilée, horrible, aux yeux presque phosphorescents, qui semblait ramper sur le sol au milieu des ténèbres...que la clarté de la bougie dissipait à peine.

Remise de son émotion, la vieille s'écria avec

une sorte d'épouvantable flatterie :

- Faut-il que tu sois affreux, Fourline! tu m'as fait peur...a moi!!!

- Vite, vite... à l'allée des Veuves - dit le brigand en assujettissant les deux battants de la trappe avec une barre de fer; - dans une heure peut-être il sera trop tard! Si c'est une souricière, elle n'est pas encore tendue...si ça n'en est pas une, nous ferons le coup nous seuls.

## CHAPITRE XVIII.

## LR CAVRAU

Sous le coup de son horrible chute, Rodolphe était resté évanoui, sans mouvement, au bas de l'escalier de la cave.

Le Maître d'école, le trainant jusqu'à l'entrée d'un second caveau beaucoup plus profond, l'y avait descendu et enfermé au moyen d'une porte épaisse garnie de ferrures ; puis il avait rejoint la Chouette, pour aller avec elle commettre un vol, peut-être un assassinat, dans l'allée des Veuves.

Au bout d'une heure environ, Rodolphe re-

prit peu à peu ses sens.

Il était couché par terre, au milieu d'épais-A peine avait-il prononcé ces mots, que le les ténèbres ; il étendit ses bras autour de lui, et toucha des degrés de pierre. Ressentant à ses pieds une vive impression de fratcheur, il y porta la main...C'était une flaque d'eau.

D'un effort violent il parvint à s'asseoir sur la dernière marche de l'escalier; son étour-dissement se dissipait peu à peu, il fit quelques mouvements. Heureusement aucum de ses membres n'était fracturé. Il écouta . . . il n'entendit rien . . . rien qu'une espèce de petit clapotement sourd, faible, mais continu.

D'abord il n'en soupcomma pas la cause.

A mesure que sa pensée s'éveillait plus lacide, les circonstances de la surprise dont il avait été victime se retraçaient à son esprit, mais incomplètement, mais avec lenteur... Il était sur le point de rassembler tous ses souvenirs, lorsqu'il ressentit aux pieds une nouvelle impression de fraicheur: il se baissa, tâta; il avait de l'eau jusqu'à la cheville.

Et au milieu du morne silence qui l'environnait, il entendit plus distinctement encore le petit clapotement sourd, faible, continu.

Cette fois il en comprit la cause: Peau envahissait le caveau ... La crue de la Seine était formidable, et ce lieu souterrain se trouvait audessous du niveau du fleuve ...

Ce danger rappela tout a fait Rodolphe a lui-même; prompt comme l'éclair, il gravit l'immide escalier. Arrivé au faite, il se heuta contre une porte; en vain il voulut l'ébranler, elle resta immobile sur ses gonds de fer.

Dans cette position désespérée, son premier

cri fut pour Murph.

— S'il n'est pas sur ses gardes, ce monstre va l'assassiner... et c'est moi — s'écria-t-il moi qui aurai causé sa mort!..... Pauvre Murph!...

Cette cruelle pensée exaspéra les forces de Rodolphe; s'arc-boutant sur ses pieds et courbant les épaules, il s'épuisa en efforts inouis contre la porte... il ne lui imprima pas le plus léger ébranlement.

Espérant trouver un levier dans le caveau, il redescendit: à l'avant-dernière marche, deux ou trois corps ronds, élastiques, roulèrent et fuirent sous ses pieds: c'étaient des rats que l'eau chassait de leurs retraites.

Rodolphe parcourut la cave à tâtons, en tout sens, ayant de l'eau jusqu'à mi-jambe ; il ne trouva rien. H rementa lentement l'escalier, dans un sombre désespoir.

Il compta les marches? il y en avait treize, trois étaient déja submergées.

Treize! nombre fatal!... Dans certaines positions les esprits les plus fermes ne sont pas à l'abri des idées superstitieuses; il vit dans ce nombre un mauvais présage. Le sort possible de Murph lui revint à la pensée. Il chercha en vain quelque onverture entre le sol et la porte, dont l'humidité avait sans doute gonflé le bois, car îl joignait hermétiquement la terre humide et grasse.

Rodolphe poussa des eris violents, croyant quils parviendraient peut-être jusqu'aux hôtes du cabaret; et puis il écouta.

Il n'entendit rien, rien que le petit clapote-

Ressentant à ment sourd, faible, continu, de l'eau qui toufraicheur, il y jours montait, montait, montait.

> Rodolphe s'assit avec accablement, le dos appuyé contre la porte; il pleura sur son ami, qui se débattait peut-être alors sous le costeau d'un assassin.

> Bien amèrement alors-il regretta ses imprudents et audacieux projets, quoique leur motif fut généreux. Il se rappelait avec déchirement mille presves de dévouement de Murph, qui, riche, honoré, avait quitté une femme, un enfant, bien-aimés, ses intérêts les plus chers, pour survre et aider Rodolphe dans la vailante mais étrange expiation que celui-ci s'imposait.

L'eau montait toujours... il n'y avait plus que cinq marches à sec. En se levant debeut près de la porte, Rodolphe de son front touchait à la voête. Il pouvait calculer le temps que durerait son agonie. Cette mort était lente, muette, affreuse.

Il se souvint du pistolet qu'il avait sur lai. Au risque de se mutiler en le tirant contre la porte à brûle-beurre, il pourrait peut-dire la renverser... Malhear!... malheur! dans se chute, cette arme avait été perdue ou enlevée par le Maitre d'ésole.

Sans ses craintes pour Murph, Rodolphe ett attendu la mort avec sérénité... Il avait beaucoup vécu... il avait été ardemment aimé... il nvait fait du bien, il aurait voulu em faire davantage, Dieu le savait! Ne murmurant pas contre l'arrêt qui le frappait, il vit dams cette destinée une juste punition d'aus fatale action non encore expiée; ses pensées s'élevaient, grandissaient avec le péril.

Un nouveau supplice vint éprouver la résignation de Rodolphe.

Les rats chassés par l'eau s'étaient réfugiée de degré en degré, ne trouvant pass d'issus. Pouvant difficilement gravir une porte ou un mur perpendiculaire, ils grimpèrent le long des vêtements de Rodolphe. Lorsqu'il les sentit fourmiller sur lui, son dégoût, son horreur furent indicibles... Il voulut les chasset; des morsures aigués et froides ensanglantèrent sees mains; dans su chute, sa blouse et sa veste s'étaient ouvertes, il sentit sur sa poitrine nue l'impression de pattes glacées et d'un corps velu. Il jetait au loin ces animaux immondes après les avoir arrachés de ses habits; mais ils revennient à la nage.

Rodolphe poussa de nouveaux cris, on se l'entendit pas... Dans peu d'instants il ne pourrait plus crier, l'eau avait atteint la hauteur de son cou, bientôt elle arriverait jusqu'à sa bouche.

· L'air refoulé commençait à manquer dans cet espace étroit; les premiers symptômes de l'asphyxie accablèrent Rodolphe, les artères de ses tempes battirent avec violence, il cut des vertiges, il allait mourir. Il donna une dernière pensée à Murph et éleva son ame à Dieu... non pour qu'il l'arrachat au danger, mais pour qu'il agréat ses souffrances.

A ce moment suprême, sur le point de quit-

us non-seulement tout ce qui fait, la vie heunue, brillante, enviée, mais encore un titre presque royal, un pouvoir souverain... forcé de renoncer à une entreprise qui, en satisfaisant ses deux instincts passionnés: Pamour du bien et la haine des méchants, pouvait lui être un jour comptée pour la remise de ses fautes; prêt à périr d'une mort effroyable... Rodolphe n'eut pas un de ces mouvements de rage, de frénésie impuissante pendant lesquels les ames faibles accusent ou maudissent tour à tour les hommes, le destin et Dieu.

Non: tant que sa pensée demeura lucide, Rodolphe supports son sort avec somnission, avec respect... Loreque l'agonie obscureit ses idées, absolument livré à l'instinct vital, il se débattit, si cela se peut dire, physiquement, mais non moralement, contre la mort.

Le vertige emportait la pensée de Rodolphe s son rapide et effravant tourbillon : l'éau bouillommit à ses oreilles; il croyait se sensir tournoyer sur lui-même; la dernière lusur de sa raison allait s'éteindre, lorsque des pas précipitée et un bruit de voix retenuirant aues de la porte de la cave.

L'espérance ranima ses forces expirantes; par une suprême tension d'esprit, il put saisir ces mots, les derniers qu'il entendit et qu'il comprit:

- Tu le vois bien, il n'y a personne.

--- Tounerre! c'est vrai... --- répondit tristement la voix du Chourineur. Et les pas s'ébeignèrent.

Rodolphe, anéanti, n' sut pas la force de se soutenir davantage, il glissa le long de l'esca-Her.

Tout à coup la porte du caveau s'ouvrit brusquement en dehors, l'eau contenue dans le souterrain s'échappa comme par l'ouverture d'une échuse... et le Chourineur put saisir les deux bras de Rodolphe qui, à demi noyé, se cramponnait encore au seuil de la porte par un mouvement convulsif.

### CHAPITRE XIX.

#### LE GARDE-MALADE.

Arraché à une mort certaine par le Chourineur, et transporté dans la maison de l'allée des Veuves, explorée par la Chouette avant la tentative du Maître d'école, Rodolphe est couché dans une chambre comfortablement meublée; un grand feu brille dans la cheminée, une lampe placée sur une commode répand une vive clarté dans l'appartement ; le lit de Rodolphe, entouré d'épais rideaux de damas vert, peste dans l'obscurité.

Un nègre de moyenne taille, à cheveux et sourcils blancs, vêtu avec recherche et portant un ruban orange et vert à la boutonnière de son habit bleu, tient à la main gauche une montre d'or à secondes, qu'il semble consulter en comptant de sa main droite les pulsations du pouls de Rodolphe.

endormi avec l'expression de la plus tendre sollicitude.

Le Chourineur, vêtu de haillons, souillé de boue, est immobile au pied du lit; il a les bras pendants et les mains croisées ; sa barbe rousse est longue; son épaisse chevelure couleur de filasse est en désordre et imbibée d'eau : ses gros traits sont durs, bronzés; pourtant sous cette laide et rude écorce perce une ineffable expression d'intérêt et de pitié... Osant à neine respirer, il ne soulève qu'avec contrainte sa large poitrine ; inquiet de l'attitude méditative du docteur nègre, redoutant un facheux pronostic, il se hasarde de faire a voix basse cette réflexion philosophique en contemplant Rodolphe:

- Qui est-ce qui dirait, pourtant, à le voir faible comme ça, que c'est lui qui m'a si cranement sestonné les coups de poing de la fin! ...Il ne sera pas long-temps à reprendre ses forces...n'est-ce pas, Monsieur le médecin? Foi d'homme, je voudrais bien qu'il me tambourinat sa convalescence sur le dos...ça le secouerait...n'est-ce pas, Monsieur le medecin?

Le noir, sans répondre, fit un léger signe de la main.

Le Chourineur resta muet.

- La potion?-- dit le noir.

Aussitöt le Chourineur, qui avait respectueusement laissé ses souliers ferrés à la porte, alla vers la commode marchant sur le bout des orteils le plus légèrement possible ; mais cela avec des contorsions d'enjambements, des balancements de bras, des renflements de dos et d'épaules, qui eussent paru fort plaisants dans une autre circonstance.

Le pauvre diable avait l'air de vouloir ramener toute sa pesanteur dans la partie de luimême qui ne touchait pas le sol; ce qui, malgré le tapis, n'empêchait pas le parquet de gémir sous la pesante stature du Chourineur. heureusement, dans son ardeur de bien faire, et de peur de laisser échapper la fiole diaphane qu'il apportait précieusement, il en serra tellement le goulot dans sa large main, que le flacon se brisa et la potion inonda le tapis.

A la vue de ce méfait, le Chourineur resta immobile, une de ses grosses jambes en l'air les orteils nerveusement contractés et regardant alternativement, d'un air confus, et le docteur et le goulot qui lui restait à la main.

- Diable de maladroit!--- s'écria le nègre

avec impatience.

- Tonnerre d'imbécile!- ajonta le Chourineur en s'apostrophant lui-même.

- Ah.!— reprit l'Esculape en regardant la commode - heureusement vous vous êtes trompé, je voulais l'autre fiole..

– La petite rougeatre?— dit bien basle malencontreux garde-malade.

- Sans doute...il n'y a que celle-là.

Le Chourineur, en tournant prestement sur ses talons par une vieille habitude militaire, écrasa les débris du flacon : des pieds plus dellcuts eussent été cruellement déchirés; mais Ce noir est triste, pensif ; il regarde Rodolphe | l'ex-débardeur devait à la spécialité de sa profession une paire de sandales naturelles, dures comme le sabot d'un cheval.

--- Prenez donc garde, vous allez vous blesser! --- s'écria le médecin.

Le Chourineur ne fit pas l'ombre d'attention à cette recommandation. Profondément préoccupé de sa nouvelle mission, dont il voulait se tirer à sa gloire afin de faire oublier sa première maladresse, il fallut voir avec quelle délicatesse, avec quelle légèreté, avec quel scrupule, écartant ses deux gros doigts, il saisit cette fois le mince cristal... Un papillon n'eût pas laissé un atome de la poussière dorée de 
ses ailes entre le pouce et l'index du Chourineur.

Le docteur noir frémit d'un nouvel accident qui pouvait arriver par excès de précaution. Heureusement la potion évita cet écueil.

Le Chourineur, en s'approchant du lit, broya de nouveau sous ses pieds ce qui restait des débris de l'autre flacon.

— Mais, malheureux, vous voulez donc vous estropier?— dit le docteur à voix basse.

Le Chourineur le regarda tout surpris.

— Eh! de quoi m'estropier, Monsieur le medecin?

— Voila deux fois que vous marchez sur du verre.

— Si ce n'est que ça, ne faites pas attention ... J'ai le dessous des arpions doublé en cuir de brouette. (1)

- Une petite cuiller! - dit le docteur.

Le Chourineur recommença ses évolutions sylphidiques et apporta ce que le docteur lui demandait...

Après quelques cuillerées de cette potion, Rodolphe fit un mouvement et agita faiblement les mains.

— Bien! bien! il sort de sa torpeur — dit le médecin. — La saignée l'a soulagé, bientot il sera hors d'affaire.

— Sauvé! bravo! vive la Charte!— s'écria le Chourineur dans l'explosion de sa joie.

- Mais tenez-vous donc tranquille!

- Oui, Monsieur le médecin.

— Le pouls se règle... A merveille !..à merveille !..

— Et le pauvre ami de M. Rodolphe! Monsieur le médecin. Tonnerre! quand il va savoir! Heureusement que...

- Silence!

— Oui, Monsieur le médecin.

- Assevez-vous.

- Mais, Monsieur le...

- Asseyez-vous donc; vous m'inquiétez en rodant toujours autour de moi, cela me distrait. Voyons, asseyez-vous!

— Monsieur le médecin, je suis aussi malpropre qu'une bûche de bois flottée qu'on va débarder de son train, je salirais les meubles.

- Alors asseyez-vous par terre.

— Je salirais le tapis.

- Faites comme vous voudrez; mais, au nom du ciel, restez en repos, dit le docteur

Après un moment de cogitation profonde, le Cheurineur moins par besoin de se reposer que pour obéir au médecin, prit une chaise avec les plus grandes précautions, et la renversa, d'un air parfaitement satisfait, le dossier sur le tapis, dans l'honnéte intention de s'asseoir proprement et modestement sur les bâtons antérieurs, afin de ne rien salir... ce qu'il fit avec toutes sortes de ménagements délicats.

Malheureusement le Chourineur connaissait peu les lois du levier et de la pondération des corps: la chaise bascula; le malheureux, par un mouvement involontaire, tendit les bras en avant, renversa un guéridon chargé d'un plateau, d'une tasse et d'une théière.

A ce bruit formidable, le docteur nègre releva la tête en bondissant sur son fauteuil.

Rodolphe, réveillé en sursaut, se dressa sur son séant, regarda autour de lui avec anxiété, rassembla ses idées, et s'écria:

- Murph! on est Murph?

— Que Votre Altesse se rassure— dit respectueusement le noir — il y a beaucoup d'espoir.

- Il est blessé ?- s'écria Rodolphe.

- Hélas! oui Monseigneur.

- Ou est-il?.. je veux le voir.

Et Rodolphe essaya de se lever; mais il retomba, vaincu par la douleur des contusions dont il ressentait alors le contre-coup.

— Qu'on me porte à l'instant auprès de Murph, puisque je ne puis pas marcher!— s'écria-t-il.

— Monseigneur, il repose... Il serait dangereux à cette heure de lui causer une vive émotion.

— Ah! vous me trompez! il est mort... Il est mort assassiné!.. Et c'est moi... c'est moi qui en suis cause!!!—s'écria Rodolphe d'une voix déchirante, en levant les mains au ciel.

— Monseigneur sait que je suis incapable de mentir... Je lui affirme sur l'honneur que M. Murph est vivant... assez grièvement blessé, il est vrai, mais il a des chances de guérison presque certaines.

— Vous me dites cela pour me préparer à quelque affreuse nouvelle... Il est sans doute dans un état désespéré!

- Monseigneur...

— J'en suis sûr... vous me trompez... Je veux à l'instant qu'on me porte auprès de lui... La vue d'un ami est toujours salutaire...

— Encore une fois, Monseigneur, je vous affirme sur l'honneur qu'à moins d'accidents improbables M. Murph peut être bientôt convalescent.

- Vrai, bien vrai! mon cher David?

- Bien vrai, Monseigneur.

Dien vial, Monseigneur.
 Ecoutez, vous savez ma considération pour vous; depuis que vous appartenez à ma maison, vous avez toujours eu ma confiance.. jamais je n'ai mis votre rare savoir en doute..

avec impatience; — et, se plongeant dans un fauteuil, il appuya son front sur ses mains.

<sup>(1)</sup> Le dessous des pieds doublé en bois.

mais, pour l'amour du ciel, si une consultation est nécessaire...

- C'a été ma première pensée, Monseigneur.- Quant à présent, une consultation est sheolument inutile, vous pouvez me croire... et puis d'ailleurs, je n'ai pas voulu introduire d'étrangers ici avant de savoir si vos ordres d'hier...
- Mais comment tout ceci est-il arrivé ? dit Rodolphe en interrompant le noir; — qui m'a tiré de ce caveau où je me noyais?... J'ai un souvenir confus d'avoir entendu la voix du Chourineur; me serais-je trompé?

-Non! non! ce brave homme peut tout vous apprendre, Monseigneur, car il a tout fait.

- Mais on est-il? on est-il?

Le docteur chercha des yeux le garde-malade improvisé, qui, confus de sa chute, s'était réfugié derrière le rideau du lit.

- Le voici dit le médecin - il a l'air tout

honteux.

- Voyons, avance donc, mon brave! — dit Rodolphe en tendant la main à son sauveur.

## CHAPITRE XX.

RECIT DU CHOURINEUR.

La confusion du Chourineur était d'autant plus profonde qu'il venait d'entendre le médecin noir appeler Rodolphe, Monseigneur, a plusieurs reprises.

- Mais approche donc... donne-moi ta

main! — dit Rodolphe.

– Pardon, Monsieur... non, je voulais dire Monseigneur... mais...

- Appelle-moi Monsieur Rodolphe, comme toujours... J'aime mieux cela.

– Et moi aussi je serai moins géné... Mais, pour ma main, excusez... j'ai fait tant d'ouvrage depuis tantôt...

Et il avança timidement sa main noire et

Rodolphe la serra cordialement.

- Voyons, assieds-toi et raconte-moi tout... comment as-tu découvert la cave?.. Mais j'y songe, le Maître d'école?
  - -- Il est ici en streté, dit le médecin noir.
- Ficelés comme deux carottes de tabac... lui et la Chouette... Vu la figure qu'ils doivent se faire s'ils se regardent, ils doivent joliment se répugner à l'heure qu'il est.

- Et mon pauvre Murph! mon Dien! et j'y pense senlement maintenant!!! David, où

a-t-il été blessé?

- Au côté droit, Monseigneur... beureusement vers la dernière fausse côte...

-Oh! il me faudra une vengeance terrible, terrible!.. David! je compte sur vous.

--- Monseigneur le sait, je suis à lui âme et eorps, répondit froidement le noir.

– Mais comment es-tu arrivé ici à temps, mon brave? — dit Rodolphe au Chourineur.

- Si vous voulez, Monseign... non, Monsieur Rodolphe... je commencerais par le commencement.

-- Tu as raison; je t'écoute.

- Vous savez qu'hier soir vous m'avez dit. en revenant de la campagne, où vous étiez allé

avec la pauvre Goualeuse :

Tache de trouver le Maitre d'école dans la Cité; tu lui diras que tu sais un bon coup à faire, que tu ne veux pas en être; mais que s'il veut ta place, il n'a qu'à se trouver demain (c'était ce matin) à la barrière de Bercy, au Panier Fleuri, et que la il verrait celui qui a nourri le poupard.,, (1)

- Très-bien!

-En vous quittant, je trotte à la Cité... Je vas chez l'Ogresse; pas de Maître d'école; je fais la rue Saint-Éloi, la rue aux Féves, la rue de la Vieille-Draperie... personne... Enfin je l'empaume avec cette limace de Chouette au parvis Notre-Dame, chez un petit tailleur, revendeur, recéleur et voleur ; ils voulaient flamber avec l'argent volé du grand Monsieur en deuil qui voulait vous faire quelque chose ; ils achetaient des défroques d'hasard. La Chouette marchandait un châle rouge... Vieux monstre!.. Je dévide mon chapelet au Maître d'école. Il me dit que ça lui va, et qu'il sera au rendez-vous. Bon! Ce matin, selon vos ordres d'hier, j'accours ici vous rendre la réponse... Vous me dites: " Mon garçon, reviens demain avant le jour, tu passeras la journée dans la maison, et le soir... tu verras quelque chose qui en vaut la peine... ,, Vous ne m'en jaspinez pas plus; mais j'en comprends davantage. Je me dis: C'est un coup monté pour faire une farce au Maître d'école demain. en l'amorçant par une affaire. C'est un vrai scélérat... Il a assassiné le marchand de bœufs... J'en suis...

- Et mon tort a été de ne pas tout te dire, mon garçon... Cet affreux malheur ne serait

peut-être pas arrivé. - Ça vous regardait, moi, c'était de vous servir... parce qu'enfin... je ne sais pas comment ca se fait, je vous l'ai déja dit, je me sens comme votre bouledogue; enfin... suffit.... Je me dis donc: C'est demain la noce, aujourd'hui j'ai congé; M. Rodolphe m'a payé les deux journées que j'ai perdues, et deux autres d'avance ; car voilà trois jours que je ne parais pas chez mon maitre débardeur, et, n'étant pas millionnaire, le travail... c'est mon Je m'ajoute: Tiens, au fait, M. Rodolphe me paye mon temps, mon temps lui appartient; je vas l'employer pour lui... Ça me donne l'idée que voilà: Le Maître d'école est malin, il doit craindre une souricière... M. Rodolphe lui proposera la chose pour demain, c'est vrai ; mais le gueux est capable de venir dans la journée flaner par ici pour re-connaître les alentours, et, s'il se défie de M. Rodolphe, d'amener un autre grinche, ou bien encore de dire: A demain, et de faire le coup pour son compte aujourd'hui.

- Tu avais deviné juste... c'est ce qui est arrivé... Et la Providence a voulu que je te

doive la vie !...

— C'est étonnant, Monsieur Rodolphe, somme depuis que je pous connais il m'aboule des choses qui ont l'air de se manigancer là-haut! et puis j'ai des idées que je n'avais jamais eues depuis que vous m'avez dit: "Mon garçon, il y a en toi du cœur et de l'honneur. "Du cœur! de l'honneur! tonnerre! ces mots-la vous renuent quelque chose dans le ventre. Allez, Monsieur Rodolphe, quand on est habitué à s'entendre crier au loup! au chien enragé! quand on veut seulement approcher des honnêtes gens...

— Ainsi, tu as depuis quelques jours des pensées nouvelles pour toi?...

- Bien sûr, Monsieur Rodolphe. Tenez, je me disais encore: Maintenant, je connattrais quelqu'un qui aurait fait un mauvais coup, la boisson, la colère... enfin... n'importe quoi... je lui dirais: "Mon homme, tu as fait un mauvais coup, c'est bon... Mais c'est pas tout ça ; ce n'est pas pour le roi de Prusse que le bon Dieu compose les gens qui se noient, qui rôtissent ou qui crèvent de faim; tu vas me faire l'amitié, si tu gagnes quarante sous, d'en donner vingt à des pauview vieux, ou à des petits enfants, enfin à ceux qui, plus malheureux que toi, n'ont ni pain, ni force... et surtout n'oublie pas, mon houmne, que s'il y a quelqu'un à sauver en risquant ta peau à coup sûr... c'est actuellement ton négoce!!! Moyennant ça, et que tu me recommences pas tes bêtises, tu me trouveras toujours..., Mais, pardon, Monsieur Rodolphe, je bavarde... et vous êtes curieux...

— Non; j'aime à t'entendre parler ainsi...

Et puis je ne saurai que trop tôt comment est arrivé l'horrible malheur dont mon pauvre Murph a été victime... Je me croyais certain de ne pas quitter le Maître d'école d'un pas, d'une minute, durant cette dangereuse entreprise... Alors il m'eût tué mille fois... avant que de toucher Murph. Hélas! le sort en a décidé autrement.... Continue mon garçon.

- Voulant donc employer mon temps pour vous, Monsieur Rodolphe, je me dis: Faut aller m'embosser quelque part d'où je puisse woir les murs, la porte du jardin; il n'y a que cette entrée-la... Si je trouve un bon coin... il pleut, j'y resterai toute la journée, toute la nuit surtout, et demain matin je serai tout porté... Je m'étais dit ça sur le coup de deux heures, aux Batignolles, ou j'avais été manger un morceau en vous quittant, Monsjeur Rodolphe... Je reviens aux Champs-Elysées... Je cherche à me nicher. Qu'est-ce que je vois? Un petit bouchon à dix pas de votre porte... Je m'établis au rez-de-chaussée, près de la fenêtre ; je demande un litre et un quarteron de noix, disant que j'attends des amis... un bossu et une grande femme, ca a l'air plus naturel. Je m'installe, et me voilà a dévisager votre porte... Il pleuvait le tremblement; personne ne passait, la nuit venait...

— Mais — dit Rodolphe en interrompant le Chourineur — pourquoi n'es-tu pas allé chez moi?

water m'aves dit de nevenir la inndentain matin, Monsieur Rodolphe... Je n'ai pas ont revenir avant. J'aunais en l'air de faire le chin, le brasseur, comme disent les troupiers... Après tout, je sais ce que je suis, un faget afvenchi (1); et quand quelqu'un comme vous est avec moi comme vous êtes, Monsieur Rodolphe... il ne faut aller à lui que n'il vous dit: Viens! Après ça, je vermis une armignée sur le collet de votre habit que je vous l'oterais et je l'écraserais sans vous en demander la permission... Vous comprener l... J'étais donc à la fenêtre du heusehon, cassant mes noix et buvant ma piquette, lorsqu'à travers le brouillard je vois débouler la Chouette avec le même à Bras-Rouge, le petit Tortillard.

- Bras-Rouge! il est donc le maître du cabaset souterrain des Champs-Elysées? -

s'écria Rodolphe.

-- Oui, Monsieur Rodolphe; vous ne le saviez pas?

— Non, je creynis qu'il demoumit dans la Cité...

— Il y demeure aussi... il demeure partout, Bras-Rouge... C'est un fin et fier gueux, alles, avec sa perruque jaune et son nez pointu!... Finalement, quand je vois débouler la Chouette et Tortillard, je me dis: Bon, ça va chauffer! En effet, Tortillard se blottit dans un des forsés de l'aliée, en face de votre porte, comme s'il se mettait à l'abri de l'endée, et il fait la taupe... La Chouette, elle, ôte son bonnet, le met sa poche, et sonne à la paste. Ce panvite M. Murph, votre ami, vient ouvrir a la borgnessa; et le veile qui fait ses grands èrre en courant dans le jardin. Je donnais en mei-même pas langue sux chiens de ne pruvois deviner ce que venait faire la Chouette... Enfin elle ressent, remet son bemost, dit deux mots à Testillard, qui rentre dans son tron; et elle détale... Je me continue: Minute... ne nous embrouilless pan. Tortillard est venu assec la Chouette ; le Maître d'école et M. Rodolphe sont deux chas Bras-Rouge. La Chonette est venue battre l'entif (2) dans la maison; ils vont donc faire le comp ce sois. S'ils font le comp ce soir, M. Rodolphe, qui croit qu'il se fera demain, est done enfoncé. Si M. Redolphe est enfoncé, je dois aller ches Bran-Rouge voir de quoi il retomme; oui, mais si pendant ce temps-là le Maltre d'école arrive... c'est juste... Alou, tant pis, je vais entrer dens la maison et dire à M. Marph: Médica-vous... Oui, mais cette petite vermine de Tortillard est près de la poste, il m'entendra sonner, il me verra, il donnera l'éveil à la Chouette ; si elle revient... ça gàtera tout... d'autant plus que M. Rodolphe a'est peut-être arrangé autrement pour ce soir... Tounerre! ces oui et ces non me papillotaient dans la cervelle... J'étais abruti, je n'y voyais plus que du feu... je me savais que faire ; je me dis: Je vais sortir, le grand air me conseillera pent-être. Je sors... il me conseille: j'ôte ma blouse et ma cravate, je vas au fossé de Tortillard, je prends le moutard par la peau du dos ;

il a beau sigotter, m'égratigner et piasiler... je l'entortille dans ma blouse comme dans un sac, l'en noue un bout avec les manches, l'autre avec ma cravate, il pouvait respirer; je prends le paquet sous mon bras, je vois près de la un jardin maraicher entouré d'un petit mur; je jette Tortillard au milieu d'un plant de carottes ; il grognait sourd comme un cochon de lait, mais à deux pas on ne l'entendait pas... Je file, il était temps! je grimpe sur un des grands arbres de l'allée, juste en face votre porte, au-dessus du fossé de Tortillard. Dix minutes après, j'entends marcher; il pleuvait toujours. Il faisait si noir... si noir, que le boulanger (1) aurait marché sur sa queue... J'écoute, c'était la Chouette: - "Tortillard! .. Tortillard! .. "qu'elle dit tout bas. - Oui, cherche ton Tortil-tendre - dit le Maître d'école en jurant. - Si je l'attrape, je l'écorche!!! -- Fourline, prends garde! - reprit la Chouette - peut-être qu'il sera venu nous prévenir de quelque chose ... Si c'était une souricière ?... l'autre ne voulait faire le comp qu'à dix houres... — C'est pour-ga — répond le Maites d'école ; — il n'en est que sept. Tu as vu l'argent... Qui ne risque men n'a rien ; donne-moi la pince et le ciscau foid "

--- Ces instruments... -- demanda Rodolphe.

- Ils venaient de chez Bras-Rouge ; ch! il a une maison bien montée... En un rien la posto est forcée. — "Reste là — dit le Maitre d'école à la Chouette; attention, et crible à la grice (2) si tu entendo quelque chose. --- Passe ton surin (3) dans une beutennière de ton gilet, pour pouvoir le tirer tout de suite ,, dit la borgneuse. Et le Maître d'école entre dans le jardin... Je me dis tout de suite: M. Redolphe m'est pas là ; il est mort ou vivent dans co moment-ci ; ja n'y pouz nien, mais les amis de nee amis sont nos... Oh! nen ; pardon, Monseignour !

-Va, va. Eh bien?

- Je me dis: Le Maître d'école peut as einer M. Murph, l'ami à M. Redolpho, qui ne s'attend à rien... C'est la ca ca chauffe d'abord. Je saute de mon arbre, je tombe sur la Chouette ; je l'étourdis de deux coups de poing... choisis... elle tombe sans souffler... J'entre dans le jardin... Tennerre! Monsieur Rodelphe!!!.., c'était trop tard...

- Pauvre Murph!!...

- Entendant du bruit à le porte, il était sans doute sorti du vestibule, il se roulait avec le Mastre d'école sur le petit person ; déjà blessé, il tennit toujeum ferme, sans crier au secoum. Brave homme! il est comme les bons chiens: des coups de dent, pas de coups de gueule, que je me dis... et je me jette à pile ou face sur tous les deux, en empoignant le Mattre d'école par une gigue, c'était le seul mercenu disponible pour le moment. - Vive la Charte! c'est moi! le Chourineur! Part à deux, M. Murph!-

"Ah! brigand! mais d'et sont-tu done?;, -me crie le Maitre d'ésole, étourdi de ça. -"Curieux, va!,, — que je lui répende en lui tenaillant une de ses jambes entre mes genoux, et en lui empoignant un aileron, c'était celui du poignard, c'était te bon ... — " Eh ... Rodolphe ! ,, me crie M. Murph, tout en m'aidant.

- Brave, -excellent homme! -- murmura

Rodolphe avec douleur.

... Je n'en sais rien - que je réponds. -Ce gueux-la l'a peut-être tué... " Et je redouble sur le Mattre d'école, qui tachait de me larder avec son poignard; mais j'étais couché la poitrine sur son bras, il n'avait que le poignet de libre. — "Vous êtes donc teut seul? — "
que je dis à M. Murph, en continuent de nous débattre avec le Maltre d'école. — " Il y a du monde près d'ici, mais on ne m'éntendrait pas orier. - Est-ee long? - Il y en a pour dix minutes. — Crions au secours, s'il y a des passants ils viendront nous sider. — Non ; puisque nous le tenena, il faut le garder ici... Maie je me sens faible... je suis blessé, " me dit Mensieur Murph. — "Tennesse, alors!! coures chercher du secours, si vons en avez le tamps. Jé tachersi de le retenir ; ôten-lui son contonu, niden-mei sculement à me mettre sur lui ; queiqu'il sett deux fois fort comme moi, je m'en change, une fois que je l'aurai accroché.,..... Le Mattre d'école ne disait rien, on ne l'entendait que souffler comme un bauf ; mais touserre!! que efforts... M. Murph n'avait pas pu lui arracher son peignard, in peigne de cet homme-là c'est un étau. Enfin, en pesant toujours de tout mon corps sur son bras droit, je hi passe mes doux mains dessière le cou, et je les jains... comme ni je vouksie l'embramer... De le concher comme a, c'était mea amhition ; alous je die à M. Murph: — "Dépôches-vous... je vous attends. Si vous avez quelqu'un de trop... faites manager la Chouette dernière la parte de jardin, je l'ai ngourdie... ,, Je reste soul avec le Maitre d'Scole... Il suvuit ce qui l'attenduit.

- Il no le cuvait pas !... ui toi non plus, mon burve - dis Rodolphe d'un air sombre, les traits contractés par cette expression dure, presque struce, dent nous avons parté.

Le Chourineur étonné dit à Rodolphe:

- Jo croyalo que le Mattro d'écolo es doutait de ce qui l'attendait ; car, tonnesse ! c'est pas pour me vanter... mais il y a eu un moment où je n'étais pas à la noce... Nous étions moitié par terre, moitié sur la dernière dalle du perron... Favais mes bras autour de sun cou... ma joue courre sa jeue... Pentendais see dents grincer... Il faisait noir... il pleuvait toujours... et la lampe restée dans le vastibule nous éclairait un peu... J'avais passé une de ses jambes dans les miennes... Malgré ça, il avait les reins si forts qu'il nous soulevait tens les deux à un pied de terre. Il voulait me merdre, mais il ne pouvait pas. Jamais je ne m%tais senti si vigoureux... Tonnerse!...le ossar me battait... mais dans un bon endroit...Je me disais: Je suis comme quelqu'un qui s'accrocherait à un chien enragé pour l'empécher

<sup>(1)</sup> Le diable. (2) Crie : Prends garde. (3) Ton stylet.

de se jeter sur le monde,.. ... "Laisse-moi me sauver, et je ne te ferai rien,, — me dit le Maltre d'école. - "Ah! tu es lache!,, - que je lui dis; - " ton courage n'est donc que ta force? Tu n'aurais pas ceé assassiner le marchand de bœufs de Poissy pour le voler s'il avait été sculament aussi fort que moi, hein ? - Non me dit-il — mais je vais te tuez comme lui.,, - En disant ça il fit un haut-le-corps si violent en roidissant les jambes en même temps, qu'il me jeta de côté ; mais j'avais toujours mes mains croisées sous sa tête... et son bras droit sous moi... Une fois qu'il a eu les deux jambes libres, il s'en est solidement servi... Ça lui a donné de l'élan... Il m'a retourné à démi... Si je n'avais pas tenu bon le bras du poignard... j'étais fini...Dans ce moment-là mon poignet gauche a porté à faux ; j'ai été obligé de desserrer les doigts.... Ca se gatait... Je me dis : Je suis dessous, il est dessus; il va me tuer. C'est égal, j'aime mieux ma place que la sienne ... Monsieur Rodolphe m'a dit que j'avais du cœur et de l'honneur... Je sens que c'est vrai... J'en étais là quand j'apercois la Chouette tout debout sur le perron... avec son œil rond et son chale rouge... Tonnerre! j'ai cru avoir le cauchemar... - "Finette! - lui crie le Maître d'école — j'ai laissé tomber le couteau; ramasse-le... là... sous lui... et frappe... dans le dos, entre les deux épaules... - Attends, attends, fourline, que je m'y reconnaisse... - Et voilà la Chouette qui tourne... qui tourne autour de nous comme un oiseau de malheur qu'elle était. Enfin elle voit le poignard... veut sauter dessus... J'étais à plat ventre, je lui envoie un coup de talon dans l'estomac, je la renverse ; mais elle se lève et s'acharne. Je n'en pouvais plus; je me cramponnais encore au Maitre d'école; mais il me donnait en dessous des cours si forts dans la machoire. que j'allais tout lacher. Je commençais à m'étourdir... lorsque je vois trois ou quatre gaillards armés qui dégringolent le perron... et M. Murph, tout pale, se soutenant à peine sur monsieur le médecin... On empoigne le Maître d'école et la Chouette, et ils sont ficelés... C'était pas tout, ça. Il me fallait M. Rodolphe... Je saute sur la Chouette je me souviens de la dent de la pauvre Goualeuse, je lui empoigne le bras, et je le lui tords en hui disant: - "Ott est Monsieur Rodolphe?", Elle tient bon. Au second tour elle me crie: -, Chez Bras-Rouge, dans la cave, au Cour-Soignant...,, Bon... En passant, je veux prendre Tortillard dans sa planche de carottes; c'était mon chemin... Je regarde... il n'y avait plus rien que ma blouse... il l'avait rongée avec ses dents. J'arrive au Cour-Seignant, je saute à la gorge de Bras-Rouge... "On est le jeune homme qui est venu ici ce soir avec le Maître d'école? - Ne me serre pas si fort, je vais te le dire: on a voulu lui faire une farce, on l'a enfermé dans ma cave; nous allons lui ouvrir., - Nous descendons... personne... — "Il sera sorti pendant que j'avais le dos tourné — dit Bras-Rouge — tu vois bien qu'il n'y a personne... — Je

m'en allais tout triste, lorsqu'à la lueur de la lanterne je wois une autre porte. J'y cours, je tire à moi, je reçois comme qui dirait un fameux seau d'eau sur la boule. Je vois vos deux pauvres bras en l'air... Je vous repêche et je vous apporte ici sur mon dos, vu qu'il n'y avait personne pour aller chercher un fiacre. Voila, Monsieur Rodolphe; et je puis dire, sans mo vanter, que je suis fièrement content...

— Mon garçon, je te dois la vie... c'est une dette... je l'acquitterai, sois en sûr, et de toutes les façons... tu as tant de cœur... que tu partageras le sentiment qui m'anime à cette heure... je ressens une affreuse inquiétude pour l'ami que tu as si vaillamment sauvé, et, un besoin de vengeance féroce contre celui

qui a failli vous tuer tous deux...

— Je comprends ça, Monsieur Rodolphe... sauter sur vous en traître, vous jeter dans une cave, et vous porter évanoui dans un caveau pour vous noyer, ça mérite ce qui revient au Maître d'école... Îl m'a avoué qu'il avait assessiné le marchand de bœufs... Je ne suis pas capon, mais, tonnerre!... j'irais cette fois de bon cœur chercher la garde pour le faire empoigner, le brigand!

— David voulez-vous aller savoir des nouvelles de Murph? — dit Rodolphe, sans répondre au Chourineur. — Vous reviendrez en-

uite.

Le noir sortit.

—Sais-tu où est le Maître d'école, mon garcon?

- Dans une salle basse avec la Chouette. Vous allez envoyer chercher la garde, Monsieur Rodolphe?
  - Non...
- Est-ce que vous voudriez le lacher?... Ah! Monsieur Rodolphe, pas de ces générosités-la... J'en reviens à ce que j'ai dit, c'est un chien enragé... Prenez garde aux passants!

— Il ne mordra plus personne... rassure-toi !
 — Vous allez donc le renfermer quelqua part ?

- Non! dans une demi-heure il sortira d'& ...

   Le Maître d'école?
- Oui...
- Sans gendarmes ?
- Oui...
- Comment! il sortira d'ici libre?
   Libre...
- Et tout seul?
- --- Oui, tout seul... --- Mais il ira ?...
- Où il voudra dit Rodolphe en interrompant le Chourineur avec un sourire qui l'épouvanta.
  - Le noir rentra.
  - Eh bien! David...et Murph?...
- Il sommeille... Monseigneur dit tristement le médecin. — La respiration est toujours... oppressée...
  - Toujours du danger ?...
- Sa position...est très-grave, Monseignem ... Pourtant... il faut espérer...

- Oh! Murph! vengeance vengeance!...

s'écria Rodolphe avec une fureur froide et concentrée. Puis il ajouta : - David... un mot...

Et il parla tout bas à l'oreille du noir.

Celui-ci tressaillit.

-- Vous hésitez? -- lui dit Rodolphe. -- Je vons ai pourtant souvent entretenu de cette idée... Le moment de l'appliquer est venu...

- Je n'hésite pas, Monseigneur... Cette idée, je l'approuve...elle renserme tout une réforme pénale digne de l'examen des grands criminalistes, car cette peine serait à la fois... simple... terrible... et juste... Dans ce cas-ci, elle est applicable. Sans nombrer les crimes qui ont jeté ce brigand au bagne pour sa vie... il a commis trois meurtres...le marchand de bœufs... Murph... et vous...c'est justice...

– Et il aura encore devant lui l'horizon sans bornes du repentir... - ajouta Rodolphe. - Bien, David... vous me comprenez...

- Nous concourrons à la même œuvre...

Monseigneur...

Après un moment de silence, Rodolphe

- Ensuite cinq mille francs lui suffiront-ils, David?
  - Parfaitement, Monseigneur.
- Mon garçon dit Rodolphe au Chourineur ébahi — j'ai deux mots à dire à Monsieur. Pendant ce temps-là, va dans la chambre à côté... tu trouveras un grand portefeuille rouge sur un bureau; tu y prendras cinq billets de mille france que tu m'apporteras...

– Et pour qui ces cinq mille francs? — s'é-

cria involontairement le Chourineur.

-Pour le Maître d'école... et tu diras en même temps qu'on l'amène ici...

#### CHAPITRE XXI.

## LA PUNITION.

La scène se passe dans un salon tendu de

rouge, brillamment éclairé.

Rodolphe, revêtu d'une longue robe de chambre de velours noir, qui augmente encore la paleur de sa figure, est assis devant une grande table recouverte d'un tapis. Sur cette table on voit deux porteseuilles, celui qui a été volé à Tom par le Maître d'école dans la Cité. et celui qui appartient à ce brigand ; la chaîne de similor de la Chouette, à laquelle est suspendu le petit saint-esprit de lapis-lazuli, le stylet encore ensanglanté qui a frappé Murph, la pince de fer qui a servi à l'effraction de la porte, et enfin les cinq billets de mille francs que le Chourineur a été chercher dans une pièce voisine.

Le docteur nègre est assis d'un côté de la table le Chourineur de l'autre.

Le Maître d'école, étroitement garrotté, hors d'état de faire un mouvement, est placé dans un grand fauteuil à roulettes, au milieu du aalon.

Les gens qui ont apporté cet homme se sont retirés.

Rodolphe, le docteur, la Chourineur et l'ansassin restent seuls.

Rodolphe n'est plus irrité: il est calme, triste, recueilli; il va accomplir une mission solennelle et formidable.

Le docteur est pensif.

Le Chourineur ressent une crainte vague : il ne peut détacher son regard du regard de Rodolphe.

Le Maître d'école est livide... il a peur...

Une arrestation légale lui eût paru moins redoutable peut-être, son audace ne l'eût pas abandonné devant un tribunal ordinaire; mais tout ce qui l'entoure le surprend, l'effraie ; il est au pouvoir de Rodolphe, qu'il considérait comme un artisan capable de le trahir ou de faiblir à l'heure du crime, et qu'il a voulu sacrifier à ce soupçon et à l'espoir de profiter seul

Et à cette heure Rodolphe lui apparaît ter-

rible et imposant comme la justice.

Le plus profond silence règne au dehors. Seulement l'on entend le bruit de la pluie qui tombe... tombe du toit sur le pavé.

Rodolphe s'adresse au Maître d'école :

- Échappé du bagne de Rochefort, où vous aviez été condamné à perpétuité... pour crime de faux, de vol et de meurtre... vous êtes Anselme Duresnel.

-C'est faux ; qu'on me le prouve ! -- dit le Mattre d'école d'une voix altérée, en jetant autour de lui son regard fauve et inquiet.

- Comment! — s'écria le Chourineur – nous n'étions pas ensemble à Rochefort?

Rodolphe fit un signe au Chourineur, qui se tut. Rodolphe continua:

- Vous êtes Anselme Duresnel... vous en conviendrez plus tard..; vous avez assassiné et volé un marchand de bestiaux sur la route de Poissy.

— C'est faux!

- Vous en conviendrez plus tard.

Le brigand regarda Rodolphe avec surprise. - Cette nuit, vous vous êtes introduit ici pour voler; vous avez poignardé le maître de cette maison...

-C'est vous qui m'avez proposé ce vol -dit le Maître d'école en reprenant un peu d'assurance; — on m'a attaqué... je me suis défendu.

– L'homme que vous avez frappé ne vous a pas attaqué... il était sans armes! Je vous ai proposé ce vol... c'est vrai... je vous dirai tout à l'heure dans quel but. La veille, après avoir dévalisé un homme et une femme dans la Cité, après leur avoir volé le portefeuille que voici, vous leur avez offert de me tuer pour mille francs!...

- Je l'ai entendu - s'écria le Chourineur. Le Maître d'école lui lança un regard de haine féroce.

Rodolphe reprit:

--- Vous le voyez, vous n'aviez pas besoin d'être tenté par moi pour faire le mal!...

- Vous n'êtes pas juge d'instruction, je ne vous répondrai plus...

- Voici-peurquoi je vona avais proposé ce vol: je vons savais évadé du bagne... vous connaissiez les parents d'une infortunée dont la Chouette, votre complice, a presque causé tous les malheurs... Le voulais vous attirer ici par l'appat d'un vol, seul appat capable de vous séduire. Une fois en mon pouvoir, je vous laissais le choix ou d'être remis entre les mains de la justice, qui vous faisait payer de votre tête l'assessainat du marchand de bestiaux...
  - ... C'est faux! ce n'est pas moi.
- Ou d'être conduit hors de France, par mes soins, et dans un lieu de réclusion perpétuelle, mais à la condition que vous me donneries les renseignements que je voulais avoir. Vous étiez condamné à perpétuité, vous aviez rompu votre ban. En m'emparant de vous, en vous mettant désormais dans l'impossibilité de nuire, je servais la société, et par vos aveux je trouvais moyen de rendre peut-être une famille à une pauvre créature plus malhenreuse encore que coupable. Tel était d'abord mon projet; il n'était pas légal; mais, par votre évasion et par vos nouveaux crimes, vous êtes hors la loi ...Hier, une révélation providentielle m'a apprès votre véritable nom.
- C'est faux! je ne m'appelle pas Duresnel. Rodolphe prit sur la table la chaine de la Chouette, et, montrant au Maître d'école le petit saint-esprit de lapis-lazuli:
- Sacrilége! s'écria Rodolphe d'une voix menaçante. Vous avez prositué à une créature infame cette relique sainte... trois fois sainte!... car votre enfant tenait ce don pieux de sa mère et de son aleule!
- Le Maître d'école, stupéfait de cette découverte, baissa la tête sans répondre.
- Hier j'ai appris que vous aviez enlevé votre fils à sa mère il y a quinze ans, et que vous seul possédiez le secret de son existence; ce nouveau méfait m'a été un motif de plus de m'assurer de vous; sans parler de ce qui m'est personnel... ce n'est pas cela que je venge... Cette nuit vous avez encore une fois versé le sang sans provocation. L'homme que vous avez assassiné est venu à vous avec confiance, ne soupconnant pas votre rage sanguinaire. Il vous a demandé ce que vous vouliez. "Ton argent et ta vie!... ", et vous l'avez frappé d'un coup de poignard.
- Tel a été le récit de M. Murph lorsque je lui ai donné les premiers secours — dit le docteur.
  - C'est faux, il a menti.
- Murph ne ment jamais dit froidement Rodolphe. Vos crimes demandent une réparation éclatante. Vous vous êtes introduit à main armée dans ce jardin, vous avez poignardé un homme pour le voler. Vous avez commis un autre meurtre... Vous allez mourir ici... Par pitié pour votre femme et pour votre fils, on vous sauvera la honte de l'échafaud... On dira que vous avez été tué dans une attaque à main armée... Préparez-vous... les armes sont charées.

La physionomie de Rodolphe était implees-

Le Maître d'école avait remarqué dans une pièce précédente deux hommes armés de carabines... Son nom était connu ; il peasa en effet qu'on allait se débarrasser de lui pour ensevelir dans l'ombre ses derniers crimes et sauver ce nouvel opprobre à sa famille.

Comme ses pareils, cet homme était aussi lâche que féroce. Croyant son heure arrivée, il trembla convulsivement, ses lèvres blanchirent; d'une voix strangulée il cria:

- Grace!

— Il n'y a pas de grace pour vous — dit Rodolphe. — Si l'on ne vous brûle pas la cervelle ici, l'échafaud vous attend...

— J'aime mieux l'échafaud... Je vivrai au moins deux ou trois mois encore... Qu'est-ce que cela veus fait, puisque je serai puni ensuite? ... Grâce!... grâce!

— Mais votre femme...mais votre fils...ils portent votre nom...

- Mon nom est déjà déshonoré... Quand je ne devrais vivre que huit jours, grâce!...

— Pas même ce mépris de la vie qu'on trouve quelquefois chez les grands criminels! — dis Rodolphe avec dégoût.

— D'ailleurs la Loi défend de se faire justice soi-même — reprit le Maître d'école avec assurance.

— La loi! — s'écria Rodolphe — la loi!... Vous osez invoquer la loi, vous qui depuis vingt ans vivez en révolte ouverte et armée contre la société?...

Le brigand haissa la tête sans répondre, puis il dit d'un ton ton plus humble :

- Au moins laissez-moi vivre, par pitié?

- Me direz-vous où est votre fils ?

— Oui... oui... Je vous dirai tout ce que j'en

— Me direz-vous quels sont les parents de cette jeune fille dont l'enfance a été torturée par la Chouette?

— Il y a la, dans mon portefeuille, des papiers qui vous mettront sur leur trace... Il paraît que sa mère est une grande dame...

-Ot est votre fils?

- Vous me laisserez vivre?

— Confessez tout d'abord...

— C'est que, quand vous saurez... — dit le Maître d'école avec hésitation.

- Tu l'as tu6!, . .

— Non... non... je l'ai confié à un de mes complices qui, lorsque j'ai été arrêté, a pu s'évader...

- Qu'en a-t-il fait?

— Il l'a élevé; il lui a donné les commais sances nécessaires pour entrer dans le commerce, afin de nous servir et... Mais je ne dirai pas le reste, à moins que vous ne me promettiez de ne pas me tuer.

- Des conditions, misérable!

— Eh bien! non, non; mais pitié; faitesmoi seulement arrêter comme compable de crime d'aujourd'hui; ne parlez pas de l'autre... Laissez-moi la chance de sauver ma tête...

- To verse done vivre?
- —Oh! oui, oui; qui sait?... On ne pent pers prévoir ce qui arrive — dit involontairerment le brigand.

Il songenit déja à la possibilité d'une nouvelle é vasion.

- Tu veux vivre à tout pax... vivre? - Mais vivre... quand ce serait à la chaîne!
- peur un mois, peur huit jours... Oh.! que je ne mesure pus là à l'instant...
  - Confesse touts tes crimes, tu vivras.
  - Je vivrai! oh! bien vrai?... je vivrai?...
- Leaute, par pitié pour la famme, pour ton fils, je vsux te donner un sage conseil; Meurs auijourd'hui, meurs...
- Oh! non, non, ne revenez pas sur votre promesse... laissez-moi vivre... l'existence la plus affrense, la plus énessantable, n'est rien auprès de la mort.
  - -Tu le veux?
  - --- Oh! oui, oui...
  - -To le veux?
  - Oh! je ne m'en plaindrai jamais.
  - Et tou file, qu'en as-tu fait?
- Cet ami dont je vous parle lui avait fait appændre la tenne des livres pour le mettre dans une maison de banque, afin qu'il pût nous remaigner... à certains égards. C'était convenu entre nous. Quoiqu'à Rochefort, et en attendant mon évasion, je dirigeais le plan de estte entreprise, nous correspondiens par chiffns...
- —Cet homme m'épouvante! s'écria Rodelphe en frémissant; — il est des crimes que je ne soupçonnais pas... Avoue... avoue... pourque; voulais-tu faire entrer tou fils chez un banquier;?
- Potr..., vous entendez bien... étant d'accord avec neus... eans le paraître... inspirer de la-confiance au banquier...nous seconder...et...
- Oh! mon Dieu! son fils... son fils!!! s'ésria Rodolphe avec une douloureuse horrsur, en cachant sa tête dans ses mains.
- Mais il ne s'agissait que de faux! s'écria le brigand ; -- et encore, quand on lui a révélé ce qu'on attendait de lui, mon fils s'est indigné... Après une scène violente avec la personne qui l'avait élevé pour nos projets, il a disparu. . Il y a dix-huit mois de cela... Depuis, on ne suit pas ce qu'il est devenu... Vous verrez la, dans mon portefeuille, l'indication des démarches que cette personne a tentées pour le retrouver... dans la crainte qu'il ne dénonçat l'association ; mais on a perdu ses traces à Paris. La dernière maison qu'il a habitée était rue du Temple, nº 17, sous le nom de François Germain ; l'adresse est aussi dans mon portufeuille. Vous voyez... j'ai tout dit... tout... Penez votre promesse, faites-moi seulement arrêter pour le vol de ce soir.
- Et le marchand de bestiaux de Poissy? — Il est impossible que cela sa découvre, il n'y a pas de preuves. Je veux hian vous l'avouer à vous, pour montrer ma bonne volonté; mais devant le juge je nierais...
  - To become done?

- J'étais dans la misère, je ne savais comment vivre... c'est la Chouette qui m'a conseillé... Maintenant je me repens... vous voyes, puisque j'avoue... Ah! si vous étiez asses généreux pour ne pas me livrer à la justice, je vous donnerais ma parole d'honneur de ne pas recommencer.
- Tu vivras... et je ne te livrerai pas à la justice.
- Vous me pardonnez? s'écria le Mattre d'école, ne croyant pas à ce qu'il entendait vous me pardonnez?
- Je te juge... et je te punis! s'écria Rodolphe d'une voix tonnante. Je ne te livrerai pas à la justice, parce que tu irais au bagne ou à l'échafaud, et il ne faut pas cela... non, il ne le faut pas... Au bagne? pour dominer encore cette tourbe par ta force et ta scélératasse! pour satisfaire encore tes instincts d'oppressions brutale!.. pour être abhorré, redouté de tous; car le crime a son orgueil, et tu te réjouis dans ta monstruosité!.. Au bagne? non, non: ton corps de fer défie les labeurs de la chiourme et le baton des argousins. Et puis les chaines se brisent, les murs se percent, les remparts s'escaladent; et quelque jour encore tu romprais ton ban pour te jeter de nouveau sur la société. comme une bête féroce enragée, marquant ton passage par la rapine et par le meurtre... car rien n'est à l'abri de ta force d'Hercule et de ton couteau; et il ne faut pas que cela soit... non, il ne le faut pas! Puisqu'au bagne tu briserais ta chaîne... pour garantir la société de ta rage, que faire ? te livrer au bourresu ?

Mais c'est donc ma mort que vous voulez?
 s'écria le brigand — c'est donc ma mort?

- La mort?.. Ne l'espère pas... tu es si lache, tu la crains tant... la mort... que jamais tu ne la croizais imminente! Dans ton acharnement à vivre, dans ton espèrance obstinée, tu échapperais aux angoisses de sa formidable approche! Espérance stupide, insensée!.. il n'importe... elle te voilerait l'horreur expiatrice du supplice ; tu n'y croirais que sous l'ongle du bourreau! Et alors, abruti par la terreur, ce ne serait plus qu'une masse inerte, insensible, qu'on offrirait en holocauste aux manes de tes victimes... Cela ne se peut pas... tu aurais cru te sauver jusqu'à la dernière minute... Toi, monstre... espérer? Comment! l'espèrance viendrait suspendre ses doux et consolants mirages aux murs de ton cabanon... jusqu'à ce que la mort ait terni ta prunelle?... Allons donc!.. le vieux Satan rirait trop!.. Si tu ne te repena pas... je ne veux plus que tu espères dans cette vie, moi...
- Mais qu'est-ce que j'ai fait à cet homme?... qui est-il? que veut-il de moi? où suis-je?... s'écria le Mattre d'école presque dans le délire. Rodolphe continua:
- Si, au contraire, tu bravais effrontément la mort, il ne faudrait pas non plus te livrer au supplice... Pour toi l'échafaud serait un sanghant tréteau où, comme tant d'autres, tu ferais parade de ta férocité...ot; insouciant d'une via misérable, tu damnerais ton ame dans un dans

plus... Il n'est pas bon au peuple de voir le condamné badiner avec le couperet, narguer le bourreau et souffler en ricanant sur la divine étincelle que le Créateur a mise en nous... C'est quelque chose de sacré que le salut d'une ame. Tout crime s'expie et se rachète, a dit le Sauveur, mais pour qui veut sincèrement expiation et repentir. Du tribunal à l'échafaud le traiet est trop court. Il ne faut donc pas que tu meures ainsi.

Le Maître d'école était anéanti... Pour la première fois de sa vie il y eut quelque chose qu'il redouta plus que la mort... Cette crainte

vague était horrible...

Le docteur nègre et le Chourineur regardaient Rodolphe avec angoisse; ils écoutaient en frémissant cet accent sonore, tranchant, impitoyable comme le fer d'une hache; ils sentaient leur cœur se serrer douloureusement. Rodolphe continua:

- Anselme Duresnel, tu n'iras donc pas au

bagne... tu ne mourras donc pas...

- Mais que voulez-vous de moi?... c'est

donc l'enfer qui vous envoie?

- Écoute... - dit Rodolphe en se levant d'un air solennel et en donnant à son geste une autorité menaçante: — Tu as criminellement abusé de ta force... je paralyserai ta force... Les plus vigoureux tremblaient devant toi... tu trembleras devant les plus faibles... Assassin... tu as plongé des créatures de Dieu dans la nuit éternelle... les ténèbres de l'éternité commenceront pour toi dans cette vie... aujourd'hui... tout à l'heure... Ta punition enfin égalera tes crimes... Mais — ajouta Rodolphe avec une sorte de pitié douloureuse cette punition épouvantable te laissera du moins l'horizon sans bornes de l'expiation... Je serais aussi criminel que toi si, en te punissant, je ne satisfaisais qu'une vengeance, si juste qu'elle fût... Loin d'être stérile comme la mort... ta punition doit être féconde; loin de te damner... elle te peut racheter... Si, pour te mettre hors d'état de nuire... je te dépossède à jamais des splendeurs de la création... si je te plonge dans une nuit impénétrable... seul... avec le souvenir de tes forfaits... c'est pour que tu contemples incessamment leur énormité... Oui... pour toujours isolé du monde extérieur... tu seras forcé de toujours regarder en toi... et alors, je l'espère, ton front bronzé par l'infamie rougira de honte ... ton ame endurcie par la férocité... corrodée par le crime... s'amollira par la commisération .. Chacune de tes paroles est un blasphème... chacune de tes paroles sera une prière... Tu es audacieux et cruel parce que tu es fort... tu seras doux et humble parce que tu seras faible... Ton cœur est fermé au repentir... un our tu pleureras tes victimes... Tu as dégradé l'intelligence que Dieu avait mise en toi, tu l'as réduite à des instincts de rapine et de meurtre... d'homme tu t'es fait bête sauvage. un jour ton intelligence se retrempera par le remords, se relevera par l'expiation... Tu n'as

nier blasphème !... Il ne faut pas cela non, pas même respecté ce que respectent les bêtes sauvages... leurs femelles et leurs petits... Aprés une longue vie consacrée à la rédemption de tes crimes, ta dernière prière sera pour supplier Dieu de t'accorder le bonheur inespéré de mourir entre ta femme et ton fils...

En disant ces dernières paroles, la voix de

Rodolphe s'était tristement émue.

Le Maître d'école ne ressentait presque plus de terreur... il crut que Rodolphe avait voulu l'effrayer avant que d'arriver à cette moralité. Presque rassuré par la douceur de l'accent de son juge, le brigand, d'autant plus insolent qu'il était moins effrayé, dit avec un rire grossier :

- Ah ça! devinons-nous des charades, ou

sommes-nous au catéchisme, ici?..

Le noir regarda Rodolphe avec inquiétude : il s'attendait à un accès de fureur de sa part.

Il n'en fut rien... Le jeune homme secoua la tête avec une ineffable expression de tristesse, et dirau docteur:

-Faites, David... Que Dieu me punisse seul si je me trompe!..

Et Rodolphe cacha sa figure dans ses deux mains...

A ces mots: - Faites, David, - le nègre BOTTE.

Deux hommes vêtus de noir entrèrent. D'un signe le docteur leur montra la porte d'un cabinet latéral.

Les deux hommes y roulèrent le fauteuil, où le Maître d'école était garrotté de façon à ne pouvoir faire un mouvement. La tête était fixée au dossieur par une écharpe qui entourait le cou et les épaules.

- Assujettissez le front au fauteuil avec un mouchoir, et baillonnez-le avec un autre - dit

David sans entrer dans le cabinet.

- Vous voulez donc m'égorger maintenant?.. grace! — dit le Maître d'école grace !... et ...

Puis l'on n'entendit plus rien qu'un murmure confus.

Les deux hommes reparurent... Le docteur leur fit un signe, ils sortirent...

- Monseigneur?.. - dit une dernière fois le noir à Redolphe, d'un air interrogatif.

- Faites - répondit Rodolphe sans changer de position.

David entra lentement dans le cabinet.

- Monsieur Rodolphe, j'ai peur — dit le Chourineur tout pale et d'une voix tremblante, Monsieur Rodolphe, parlez-moi donc... j'ai peur... est-ce que je rêve?... Mais qu'est-ce donc qu'il lui fait, au Maître d'école, le nègre ? Monsieur Rodolphe, on n'entend rien... Ça me fait plus peur encore...

David sortit du cabinet ; il était pale comme le sont les nègres. Ses lèvres étaient blanches.

Il sonna.

Les deux hommes reparurent

- Ramenez le fauteuil.

On ramena le Maître d'école

Otez-lui son baillon.

On le lui ôta.

-- Vous voulez donc me mettre à la tor-

ture?...—s'écria le Maître d'école avec plus de colère que de douleur.—Pourquoi vous êtes-vous amusé à me piquer les yeux ainsi?.. Vous m'avez fait mal... Est-ce pour me martyriser encore dans l'ombre que vous avez éteint les lumières ici comme la-dedans?..

Il y eut un moment de silence effrayant.

Vous êtes aveugle... — dit enfin David

d'une voix émue.

- Ça n'est pas vrai!.. ça n'est pas possible!.. Vous avez fait la nuit... exprès!.. s'écria le brigand en faisant de violents efforts sur son fauteil.
- Otez-lui ses liens... qu'il se lève... qu'il marche dit Rodolphe.

Les deux hommes firent tomber les liens du Maître d'école.

Il se leva brusquement, fit un pas en tendant ses mains devant lui, puis retomba dans le fauteuil en levant les bras au ciel.

— David, donnez-lui ce portefeuille — dit

Rodolphe.

Le nègre mit dans les mains tremblantes du

Maitre d'école un petit porteseuille.

- Il y a dans ce portefeuille assez d'argent pour t'assurer un abri... et du pain... jusqu'à la fin de tes jours dans quelque sofitude. Maintenant tu es libre... va-t'en... et repens-toi... le-Seigneur est miséricordieux!
- Aveugle!.. répéta le Maître d'école en tenant machinalement le porteseuille à sa main.
- Ouvrez les portes... qu'il parte!— dit Rodolphe.

On ouvrit les portes avec fracas.

- Aveugle!.. aveugle!.. aveugle!!!.. répéta le brigand anéanti. Mon Dieu!.. mon Dieu!.. c'est donc vrai!
  - Tu es libre... tu as de l'argent... va-t'en !
- Mais je ne puis pas m'en aller... moi!!.. Comment voulez-vous que je fasse?.. je n'y vois plus!! — s'écria-t-il avec désespoir. — Mais c'est un crime affreux que d'abuser ainsi de sa force... pour...
- C'est un crime d'abuser de sa force!.. — répéta Rodolphe en l'interrompant d'une voix solennelle. — Et toi, qu'en as-tu fait, de ta force?
- Oh! la mort!.. Oui, j'aurais préféré la mort!— s'écria le Maître d'école. Étre à la merci de tout le monde... avoir peur de tout!.. Un enfant me battrait maintenant!.. Que faire?.. Mon Dieu! mon Dieu! que faire?..

- Tu as de l'argent...

- On me le volera! dit le brigand.
- On te le volera!.. Entende-tu ces mots... que tu dis avec crainte... toi qui as volé?.. Va-t'en!..
- —Pour l'amour de Dieu dit le Maître d'école d'un air suppliant que quelqu'un me conduise! Comment vais-je faire dans les rues?. Ah! tuez-moi! tenez, tuez-moi!. je vous le demande, par pitié... tuez-moi!
  - Non... un jour tu te repentiras...
  - Jamais... jamais je ne me repentirai!...

— s'écria le Maître d'école avec rage. — Oh! je me vengerai... allez... je me vengerai!...

Et grinçant les dents de rage, il se précipita hors du fauteuil, les poings fermés et menaçants.

Au premier pas qu'il fit, il trébucha.

— Non... non... je ne pourrai pas!.. et être si fort pourtant!.. Ah! je suis bien a plaindre... Personne n'a pitié de moi... personne!..

Et il pleura.

Il est impossible de peindre l'effroi, la stupeur du Chourineur pendant cette scène terrible: sa sauvage et rude figure exprimait la compassion. Il s'approcha de Rodolphe, et lui dit à voix basse:

- Monsieur Rodolphe, il n'a peut-être que ce qu'il mérite... c'était un fameux scélérat !... Il a voulu aussi me tuer tantôt; mais maintenant il est aveugle, il pleure... Tenez, tonnerre! il me fait de la peine... il ne sait comment s'en aller... Il peut se faire écraser dans les rues... Voulez-vous que je le conduise quelque part où il pourra être tranquille au moins?
- Bien... dit Rodolphe, ému de cette générosité, et prenant la main du Chourineur : — Bien... va...
- Le Chourineur s'approcha du Maître d'école et lui mit la main sur l'épaule.

Le brigand tressaillit.

- Qu'est-ce qui me touche ? dit-il d'une voix sourde.
  - --- Moi...
  - Qui, toi?
  - Le Chourineur.
  - Tu viens aussi te venger, n'est-ce pas?
- Tu ne sais pas comment sortir?.. prends mon bras... je vais te conduire...
  - Toi... toi!
- Oui, tu me fais de la peine... maintenant ; viens!

- Tu veux me tendre un piége?

- Tu sais bien que je ne suis pas lache... je n'abuserais pas de ton malheur... Allons... partons, il fait jour.
- Il fait jour!!! ah! je ne verrai plus jamais quand il fera jour... moi! — s'écria le Mattre d'école.

Rodolphe ne put supporter davantage cette scène... il rentra brusquement, suivi de David, en faisant signe aux deux domestiques de s'éloigner.

- Le Chourineur et le Maître d'école restèrent seula
- Est-ce vrai qu'il y a de l'argent dans le porteseuille qu'on m'a donné? — dit le brigand après un long silence.
- Oui... j'y ai mis moi-même cinq mille francs... Avec cela tu peux te placer en pension quelque part... dans quelque coin, à la campagne, pour le restrant de tes jours... oà bien veux-tu que je te même chez l'Ogressa ?
  - Non! elle me volerait.
  - --- Chez Bras-Rouge?
  - -- Il m'empoisonnerait pour me voler !

--- On weux-tu donc que je te conduise?

- Je ne mis pas... Tu n'es pas voleur, toi, Chenrineur. Tiens, cache bien mon portefeuille dans ma veste, que la Chouette ne le voie pas, elle me dévaliserait.

- La Chouette? on l'a portée à l'hôpital Beaujon... En me débattant contre vous deux cette nuit, je lui ai déformé une jambe.

- Mais qu'est-ce que je vais devenir ? mon Dieu! qu'est-ce que je vais devenir? avec ce ndeau noir la, la toujours devant moi!.. Et sur ce rideau noir si je voyais paraitre les fifigures pales et mortes de ceux...

Il tressaillit, et dit d'une voix sourde au

Cheurineur:

- Cet homme de cette nuit est-ce qu'il est mort ?

– Non.

- Tant mieux!

Et le brigand resta quelque temps silencieux ; puis tout à coup il s'écria en bondissant de rage :

C'est pourtant toi, Chourineur, qui me vaux cela!.. Brigand!.. sans toi je refroidissais l'homme et j'emportais l'argent... Si je suis aveugle... c'est ta faute!... oui, c'est ta faute!..

-- Ne pense plus à cela... c'est malsain pour toi... Voyons, viens-tu, oui ou non?.. je suis fatigué, je veux dormir... C'est assez nocé comme ça... Demain je retourne à mon train de bois. Je vas te conduire où tu vou-

dras, j'irai me coucher après. - Mais je ne sais où aller, moi... Dans mon

garni... je n'ose pas... il faudrait dire... - Eh bien! écoute: veux-tu, pour un jour on deux, venir dans mon chenil?.. Je te tronverai peut-être bien des braves gens qui, ne sachant pas qui tu es, te prendront en pension chez eux comme un infirme... Tiens... il y a justement un homme du port Saint-Nicolas, que je connais, dont la mère habite Saint-Mandé; une digne semme... qui n'est pas heureuse... Peut-ètre bien qu'elle pourrait se charger de toi... Viens-tu, oui ou non?

- On peut se fier a toi, Chourineur... Je m'ai pas peur d'aller chez toi, avec mon argent... Tu n'as jamais volé, toi... tu n'es pas

méchant, tu es généreux...

- Allons, c'est bon... assez d'épitaphe com-

me ça.

-C'est que je suis reconnaissant de ce que tu veux bien faire pour moi, Chourineur... Tu es sans haine et sans rancune, tpi...- dit le brigand avec humilité; — tu vaux bien mieux que moi.

- Tonnerre! je le crois bien; M. Rodolphe

m'a dit que j'avais du cœur...

- Mais quel est-il donc, cet homme?.. Ce n'est pas un homme! — s'écria le Maître d'école avec un redoublement de fureur désespérée - c'est un bourreau!.. un monstre!..

Le Chourineur haussa les épaules et dit :

– Partons-nous?

- Nous allons chez toi, n'est-ce pas Chourineur ?

- Tu n'as pas de rancune de cette nuit; tu me le jurea, n'est-ce pas?

-Oui.

--- Et tu es sur qu'il n'est pas mort... l'homme ?

- J'en suis sûr...

-- Ça sera toujours celui-là de moins -dit le brigand d'une voix sourde.

Et, s'appuyant sur le bras du Chourineur, il quitta la maison de l'allée des Veuves.

#### CHAPITRE XXII.

#### L'ILE-ADAM

Un mois s'était passé depuis les événements dont nous avons parlé. Nous conduirons le lecteur dans la petite ville de l'Ile-Adam, ai. tuée dans une position ravissante, au bord 🔙 la rivière de l'Oise, au pied d'une forêt.

Les plus petits faits deviennent des événements en province. Aussi les oisifs de l'Île-Adam, qui se promenaient ce matin-là sur la place de l'église, se préoccupaient-ils beaucoup de savoir quand arriverait l'acquéreur du plus best fonds de boucherie de la ville. tout récemment cédé par la veuve Dumont à laquelle il appartenait.

Sans doute l'acquéreur était riche, car il avait fait splendidement peindre et décorer la boutique. Depuis trois semaines les ouvriers avaient travaillé jour et nuit ; une belle griffe de bronze, rehaussée d'or, s'étendait sur toute Pouverture de l'étal, et le fermait en laissant circuler l'air. De chaque côté de la grille s'élevaient de larges pilastres, surmontés de deux grosses tôtes de taureaux à cornes dorées : ils soutenaient le vaste entablement destiné à recevoir l'enseigne de la boutique. Le reste de la maison, composé d'un étage, avait été peint d'une couleur de pierre, les persiennes d'un gris clair. Les travaux étaient terminés, sauf le placement de l'enseigne, impatiemment attendu par les oisifs, tres-désireux de connaître le nom du successeur de la veuve.

Enfin les ouvriers apportèrent un grand tableau, et les curieux purent lire, en lettres dorées, sur un fond noir: Francœur, marchand boucher.

La curiosité des oisifs de l'Ile-Adam ne fut qu'en partie satisfaite par ce renseignement. - Quel était ce M. Francœur? - Un des plus impatients alla s'en informer auprès du garçon boucher, qui, l'air joyeux et ouvert, s'occupait activement des derniers soins de l'étalage.

Le garçon, interrogé sur son maitre M. Francœur, répondit qu'il ne le connaissait pas encore, car il avait fait acheter ce fonds par procuration; mais le garçon ne doutait pas que son bourgeois ne fit tous ses efforts pour mériter la pratique de MM. les bourgeois de l'Ile-Adam.

Ce petit compliment, fait d'un air avenant et cordial, joint à l'excellente tenue de la boutique, disposa les curieux en faveur de M. Franeaster; plusieurs même promirent à l'instant teur pratique à son garçon.

La maison avait une porte charretière ou-

wramt sur la rue de l'église.

Doux heures après l'ouverture de la boutique, une carriole d'osier toute neuve, attelée d'un bon et vigoureux cheval percheron, entra dans la cour de la boucherie; deux hommes descendirent de cette voiture.

L'un était Murph, complétement guéri de sa

le Chourineur.

An risque de répéter une vulgarité, nous dirons que le prestige de l'habit est si puissant, que l'hôte des tavernes de la Cité était presque méconnaissable sous les vêtements qu'il portait. Sa physiconomie avait subi la même snétamorphose: il avait dépouillé avec ses haillones san air sauvage, brutal et turbulont; à le voir marcher, ses deux mains dans les poches de sa longue et chaude redingote de castorine couleur noisette, son menton fraichement rasé, enfoui dans une cravate blanche à coins brodés, on l'ent pris pour le bourgeois le plus inoffensif du monde.

Murph attacha la longe du licou du cheval à un anneau de fer scellé dans le quir, fit signe au Chourineur de le suivre ; ils entrèrent dans une jolie salle basse, meublée en noyer, qui formait l'arrière-boutique : les deux fenêtres donnaient sur la cour, où le cheval piaffait d'impatience. Murph paraissait être chez lui, car il ouvrit une armoire, il prit une bouteille d'eau-de-vie, un verre, et dit au Chourineur.

- Le froid étant vif ce matin, mon garçon, vous boirez bien un verre d'eau-de-vie ?...

— Si cela vous est égal, Monsieur Murph je ne boirai pas.

- Vous refusez?

- Oui... je suis trop content... et la joie... ça réchauffe... Après ça... quand je dis content... peut... peut... peut...
  - -Comment cela?
- Hier vous venez me trouver sur le port Saint-Nicholas, où je débardais cranement pour m'échaufier... Je ne vous avais pas vu depuis la nuit... où le nègre à cheveux blancs, avait aveuglé le Maitre d'école... C'était la première chose qu'il n'ait pas volée... c'est vrai... mais enfin... tonnerre! ça m'a remué... Et M. Rodolphe, quelle figure!... lui qui avait l' air si bon enfant... Il m'a fait peur dans ce spament-là...

-Bien... bien... Après ?

— Vous m'avez donc dit: "Bonjour, Chourineur. — Bonjour, Monsieur Murph... Vous voilà donc debout?... Tant mieux, tonnerre!... tant mieux. Et M. Rodolphe? — Il a été obligé de partir quelques jours après l'affaire de l'allée des Veuves. Et il vous a oublié, mon garçon... — Eh bien, Monsieur Murph! que je vaus répende, si M. Rodolphe m'a oublié... rani...ça me fait de la peine...,

— Je voulais dire, mon brave, qu'il avait oublié de récompenser vos services... mais il

🖚 🚌 dera toujours le souvenir...

- Aussi, Monsieur Murph, ces paroles-là m'ont regaillardi tout de suite... Tonnerre!... moi... je ne l'oublierai pas, allez!... Il m'a dit que j'avais du cœur et de l'honneur... enfin, suffit...
- Malheureusement, mon garçon, Monseigneur est parti sans laisser d'ordre a votre sujet; moi, je ne possède rien que ce que me donne Monseigneur; je ne puis reconnaître, comme je le voudrais... tout ce que je vous dois pour ma part.

-Allons donc! Monsieur Murph... vons

plaisantez!

— Mais pourquoi diable aussi n'êtes-vous pas revenu à l'allée des Veuves après cette nuit fatale?... Monseigneur ne serait pas parti sans songer à vous...

— Dame... M. Rodolphe ne m'a pas fait demander... J'ai cru qu'il n'avait plus besoin de

moi..

— Mais vous deviez bien penser qu'il avait au moins besoin de vous témoigner sa reconnaissance...

— Puisque vous m'avez dit que M. Rodolphe ne m'avait pas oublié, Monsieur Murph...

- Allons, bien, allons, n'en parions plus... seulement j'ai eu beaucoup de peine à vous trouver... Vous n'allez donc plus chez l'ogresse?
  - Non. — Pourquoi cela?

— C'est des idéas à moi... des bétises...

— A la bonne heure... Mais revenons à ce que vous me disiez...

- A quoi, Monsieur Murph?

— Vous me disiez: Je suis content de vous avoir rencontré... et encore content, peut-être.

- M'y voila Monsieur Murph. Hier, en venant à mon train de bois, vous m'avez dit: -, Mon garçon, je ne suis pas riche, mais je puis vous faire avoir une place où vous aurez moins de mal que sur le port, et où vous gagnerez quatre francs par jour..., — Quatre francs par jour... Vive la Charte!... je n'y pouvais pas croire... paye d'adjudant-sous-officier !!! Je vous réponds: " Ça me va, Monsieur Murph. — Mais, que vous me dites, il ne faudra pas que vous soyez fait comme un gueux, car ca effraierait les bourgeois ou je vous mène.,, - Je vous réponds: "Je n'ai pas de quoi me faire autrement. " Vous me dites: — "Venez au Temple.,, - Je vous suis. Je choisis ce qu'il y a de plus flambant chez la mère Hubart, vous m'avancez de quoi payer, et en un quart d'heure je suis ficelé comme un propriétaire ou comme un dentiste. Vous me donnez rendezvous pour ce matin à la Porte-Saint-Dennis, au point du jour ; je vous y trouve avec votre carriole, et nous voici.

- Eh bien, qu'y a-t-il à regretter pour vous dans tout cela?

— Il y a ... que d'être bien mis, voyez-vous, Monsieur Murph ... ça gâte ... et que, quand je reprendrai mon vieux bourgeron et mes guenilles, ça me fera un effet ... Et puis ... gagner quatre francs par jour, moi qui n'ea gagnais que deux ... et ça tout d'un coup ... ça me fait l'effet d'être trop beau, et de ne pouvoir pas durer... et j'aimerais mieux coucher toute ma vie sur la méchante paillasse de mon garni que de coucher cinq ou six nuits dans un bon lit... Voila mon caractère.

Cela ne manque pas de raison... Mais il vaudrai; mieux toujours coucher dans un bon lit

- C'est clair, il vaut mieux avoir du pain tout son soûl que de crever de faim. Ah ça! c'est donc une boucherie ici? dit le Chourineur en prétant l'oreille aux coups de couperet du gar; on, et en entrevoyant des quartiers de bœuf à travers les rideaux.
- Oui, mon brave...elle appartient à un de mes amis... Pendant que mon cheval souffle, voulez-vous la visiter?...
- Ma foi, oui, ça me rappelle ma jeunesse, si ce n'est que j'avais Montfaucon pour abattoir et de vieilles rosses pour bétail. C'est drôle! si j'avais eu de quoi, c'est un état que j'aurais tout de même bien aimé que celui de boucher...S'en aller sur un bon bidet acheter des bestiaux dans les foires, revenir chez soi au coin de son seu, se chauffer si l'on a froid. se sécher si l'on est mouillé, trouver la sa ménagère, un bonne grosse maman, fraîche et réjouie, avec une tapée d'enfants qui vous fouillent dans vos sacoches pour voir si vous leur rapportez quelque chose... Et puis le matin... dans l'abattoir, empoigner un bœuf par les cornes, quand il est méchant surtout...: nom de nom !... il faut qu'il soit méchant... le mettre à l'anneau... l'abattre, le dépecer le parer... Tonnerre! ça aurait été mon ambition, comme à la Goualeuse de manger du sucre d'orge quand elle était petite... A propos de cette pauvre fille, Monsieur Murph...en ne la voyant plus revenir chez l'Ogresse, je me suis bien douté que M. Rodolphe l'avait tirée de Tenez, ça c'est une bonne action, Monsieur Murph. Pauvre fille! ça ne demandait pas à mal faire... C'était si jeune !... Et plus tard... l'habitude... Enfin M. Rodolphe a bien
- Je suis de votre avis. Mais voulez-vous venir visiter la boutique en attendant que notre cheval ait souffié?
- Le Chourineur et Murph entrèrent dans la boutique; puis ils allèrent voir l'étable où étaient renfermés trois bœufs magnifiques et une vingtaine de moutons; puis l'écurie, la remise, la tuerie, les greniers et les dépendances de cette maison, tenue avec un soin, une propreté qui annonçaient l'ordre et l'aisance.

Lorsqu'ils eurent tout vu, sauf l'étage supérieur:

— Avouez — dit Murph — que mon ami est un gaillard bien heureux. Cette maison et ce fonds sont à lui, sans compter un millier d'écus roulants pour son commerce; avec cela trentehuit ans, fort comme un taureau, d'une santé de fer, le goût de son état. Le brave et honnête garçon que vous avez vu en bas le remplace avec beaucoup d'intelligence quand il va en foire acheter des bestiaux... Encore une fois, n'est-il pas bien heureux, mon ami?...

—Ah! dame, oui, Monsteur Murph; mais que voulez-vous? il y a des heureux et des malheureux; quand je pense que je vas gagner quatre francs par jour... et qu'il y en a qui n'en gagnent que moitié, ou moins...

- Voulez-vous monter voir le reste de la

maison?

Volontiers, Monsieur Murph.

- Justement le bourgeois qui doit vous employer est là-haut.
  - Le Bourgeois qui doit m'employer?

— Oui.

— Tiens, pourquoi donc que vous ne me l'avez pas dit plus tôt?

- Je vous expliquerai cela plus tard...

- Un moment dit le Chourineur d'un aur triste et embarrassé, en arrêtant Murph par lebras; écoutez, je dois vous dire une chose... que Monsieur... Rodolphe ne vous a peut-être pas dite, mais que je ne dois pas cacher au Bourgeois qui veut m'employer... parce que, si cela le dégoûte, autant que ce soit tout de suite... qu'après.
  - Que voulez-vous dire?

— Je ve dire...

- Eh bien?

— Que je suis repris de justice...que j'ai été au bagne... — dit le Chourineur d'une voix sourde.

- Ah! - fit Murph.

- Mais je n'ai jamais fait de tort a personne — s'écria le Chourineur — et je crèverais plutôt de faim que de voler... Mais j'ai fait pis que voler — ajouta le Chourineur en baissant la tete — j'ai tué... par colère... Enfin ce n'est pas tout ça --- reprit-il après un moment de silence — les Bourgeois ne veulent jamais employer un forçat; ils ont raison, c'est pas la qu'on couronne des rosières. C'est ce qui m'a toujours empêché de trouver de l'ouvrage ailleurs que sur les ports à débarder des trains de bois; car j'ai toujours dit en me présentant pour travailler: Voici...voila...en voulez-vous? n'en voulez-vous pas? J'aime mieux être refusé tout de suite que découvert plus tard... C'est pour vous dire que je vais tout dégoiser au Bourgeois. Vous le connaîssez ; s'il doit me refuser, évitez-moi ça en me le disant, et je vais tourner mes talons.

- Venez toujours - dit Murph.

Le Chourineur suivit Murph, ils montèrent un escalier: une porte s'ouvrit, tous deux se trouvèrent en présence de Rodolphe.

- Mon bon Murph... laisse-nous - dit Rodolphe.

## CHAPITRE XXIII.

#### RÉCOMPRNSE.

— Vive la Charte! je suis cranement content de vous retrouver, Monsieur Rodolphe, ou plutôt Monseigeur...— s'écria le Chourineur.

Il éprouvait une véritable joie à revoir Ro

dolphe ; car les cœurs généreux s'attachent | possibilité d'un avenir qui serait, pour un grand autant par les services qu'ils rendent que par ceux qu'ils reçoivent.

- Bonjour, mon garçon, je suis aussi ravi

de vous voir.

-- Farceur de M. Murph! qui disait que vous étiez parti... mais tenez, Monseigneur...

- Appelez-moi Monsieur Rodolphe, j'aime mieux ça.

-Eh bien! Monsieur Rodolphe, pardon de n'avoir pas été vous revoir après la nuit du Maître d'école... Je sens maintenant que j'ai fait une impolitesse; mais enfin, vous ne m'en voudrez pas, n'est-ce pas?

- Je vous la pardonne — dit Rodolphe en

souriant. Puis il ajouta:

– Murph vous a fait voir cette maison?

-Oui, Monsieur Rodolphe... belle habitation, belle boutique; c'est cossu, soigné... A propos de cossu, c'est moi qui va l'être, Monsieur Rodolphe : quatre francs par jour que Monsieur Murph me fait gagner... quatre francs!

- J'ai mieux que cela à vous proposer mon

garçon.

- Oh! mieux, sans vous commander, c'est

difficile... quatre francs par jour!

- J'ai mieux a vous proposer, vous dis-je; car cette maison, ce qu'elle contient, cette boutique et mille écus que voici dans ce portefeuille, tout cela vous appartient.

Le Chourineur sourit d'un air stupide, aplatit son castor à longs poils entre ses deux genoux, qu'il serrait convulsivement, et ne comprit pas ce que Rodolphe lui disait, quoique ses paroles fussent très-claires.

Celui-ci reprit avec bonté:

- Je conçois votre surprise; mais je vous le répète, cette maison et cet argent sont à vous, sont votre propriété.

Le Chourineur devint pourpre, passa sa main calleuse sur son front baigné de sueur, et balbutia d'une voix altérée:

– Oh! c'est-à-dire... c'est-à-dire...ma propriété..

- Oui...votre propriété... puisque je vous donne tout cela; comprenez-vous? je vous le donne à vous...

Le Chourineur s'agita sur sa chaise, se gratta la tête, toussa, baissa les yeux et ne répondit pas... Il sentait le fil de ses idées lui échapper . il entendait parfaitement ce que lui disait Rodalphe, et c'est justement pour cela qu'il ne pouvait croire à ce qu'il entendait. Entre la misère profonde, la dégradation où il avait toujours vécu, et la position que lui assurait Rodolphe, il y avait un abime que le service qu'il avait rendu à Rodolphe ne comblait même pas.

Ne hatant pas le moment où son protégé ouvrirait enfin les yeux à la réalité, Rodolphe jouissait avec délices de cette stupeur, de cet étourdissement du bonheur...

Il voyait, avec un mélange de joie et d'amertume indicibles, que chez certains hommes l'habitude de la souffrance et du malheur est nombre, une existence très-peu enviable.

Certes — pensait-il — si l'homme a jamais, à l'instar de Prométhée, ravi quelque ravon de la divinité, c'est dans ces moments ou il fait (qu'on pardonne ce blasphème) ce que la Providence devrait faire de temps à autre pour l'édification du monde: prouver aux bons et aux méchants qu'il y a récompense pour les uns, punition pour les autres.

Après avoir encore un peu joui du bienheureux hébétement du Chourineur, Rodolphe con-

- Ce que je vous donne vous semble donc

bien au delà de vos espérances?

-Monseigneur! - dit le Chourineur en se levant brusquement - vous me proposez cette maison et beaucoup d'argent... pour me tenter ; mais... je ne peux pas...

-Vous ne pouvez pas, quoi? - dit Ro-

dolphe avec étonnement.

Le visage du Chourineur s'anima, sa honte

cessa; il dit d'une voix ferme:

- Ce n'est pas pour m'engager à voler que vous m'offrez tant d'argent, je le sais bien. D'ailleurs, je n'ai jamais volé de ma vie...C'est peut-être pour tuer... mais j'ai bien assez du rêve du sergent! ajouta le Chourineur d'une voix sombre.
- Ah! les malheureux! s'écria Rodolphe 🕝 avec amertume. — La compassion qu'on leur témoigne est-elle donc rare à ce point, qu'ils ne peuvent s'expliquer la libéralité que par le crime?...

Puis, s'adressant au Chourineur, il lui dit d'un ton plein de douceur :

- Vous me jugez mal... vous vous trompez ... Je n'exigerai rien de vous que d'honorable. Ce que je vous donne, je vous le donne parce que vous le méritez.

- Moi! - s'écria le Chourineur dont les ébahissements recommencèrent — je le mérite,

et comment?

- Je vais vous le dire : Sans notions du bien et du mal, abandonné à vos instincts sauvages, renfermé pendant quinze ans au bagne avec les plus affreux scélérats, pressé par la misère et par la faim ; forcé, par votre flétrissure et par la réprobation des honnêtes gens, à continuer à fréquenter la lie des maisaiteurs, nonseulement vous êtes resté probe, mais le remords de votre crime a survécu à l'expiation que la justice humaine vous avait imposée.

Ce langage simple et noble fut une nouvelle source d'étonnement pour le Chourineur. Il regardait Rodolphe avec un respect mêlé de crainte et de reconnaissance. Mais il ne pou-

vait encore se rendre à l'évidence.

-- Comment, Monsieur Rodolphe... parce que vous m'avez battu, parce que, vous croyant ouvrier comme moi, puisque vous parliez argot comme père et mère.. je vous ai raconté ma vie entre deux verres de vin... et qu'après ça je vous ai empêché de vous noyer... Vous, comment? Enfin... moi, une maison... de l'urtelle que leur raison se refuse à admettre la gent... moi comme un bourgeois... Tenes,

Monsieur Rodolphe, encere une fois, c'est pas | comme je réfléchis... C'est tout de même drôle possible.

- Me croyant un des vôtres, vous m'avez mounté votre vie naturellement et sans feinte, ama cacher ce qu'il y avait eu de coupable ou de généreux. Je vous ai jugé... bien jugé, et il me plaît de vous récompenser.

- Mais, Monsieur Rodolphe, ça ne se peut pas... Non, enfin, il y a de pauvres ouvriers... qui toute leur vie ont été honnêtes et qui...

- Je le sais, et j'ai peut-être fait pour plusieurs de ceux-là plus que je ne fais pour vous. Mais si l'homme qui vit honnête au milieu de seas honnêtes, encouragé par leur estime, mérite intérêt et appui, celui qui malgré l'éloigneament des gens de bien reste honnête au milieu des plus abominables scélérats de la terre, celui-là aussi mérite intérêt et appui. D'ailleurs ce n'est pas tout : vous m'avez sauvé la vie... vous l'avez aussi sauvée à Murph, mon ami le plus cher... Ce que je fais pour vous m'est donc autant dicté par la reconnaissance personnelle que par le désir de retirer de la fange une bonne et forte nature qui s'est égarée mais non perdue... Et ce n'est pas tout.
- Qu'est-ce donc que j'ai encore fait, Monsieur Rodolphe?

Rodolphe lui prit cordialement la main et .lui dit :

- Rempli de commisération pour le malheur d'un homme qui auparavant avait voulu vous tuer, vous lui avez offert votre appui; vous lui avez même donné asile dans votre pauvre demeure, impasse Notre-Dame no 9.
- Vous saviez où je demeurais, Monsieur Rodolphe?
- Parce que vous oubliez les services que vous m'avez rendus, je ne les oublie pas, moi. Lorsque vous avez quitté ma maison, on vous a suivi; on vous a vu rentrer chez vous avec le Maitre d'école.

- Mais M. Murph m'avait dit que vous ne saviez pas où je demeurais, Monsieur Rodolphe.

- Je voulais tenter sur vous une dernière **épreu**ve... je voulais savoir si vous aviez le démntéressement de la générosité... En effet, après votre courageuse action, vous êtes retourné à vos rudes labeurs de chaque jour, ne demandant rien, n'espérant rien, n'ayant pas même un mot d'amertume pour blamer l'apparante ingratitude avec laquelle je méconnaissais vos services; et quand hier Murph vous a proposé une occupation un peu mieux rétribuée que votre travail habituel, vous avez accepté avec joie, avec reconnaissance!

- Ecoutez donc, Monsieur Rodolphe, pour ce qui est de ça... quatre france par jour sont toujours quatre francs par jour... Quant au service que je vous ai rendu... c'est plutot moi

qui vous remercie...

– Comment cela?..

- Oui, oui, Monsieur Rodolphe - ajoutat-il d'un air triste. - Il m'est encore revenu des choses...car depuis que je vous connais et que vous m'avez dit ces deux mots : Tu as encore du corur et de l'honneur, c'est étonnant

que deux mots, deux seuls mots, produisent ça. Mais, au fait, semez deux petits grains de blé de rien du tout dans la terre, et il va pousser de grand épis.

Cette comparaison juste, presque poétique, frappa Rodolphe. En effet, deux mots... mais deux mots puissants, et magiques pour ceux qui les comprennent, avaient presque subitement développé dans cette nature énergique les bons et généreux instincts qui existaient

en germe. - Voyez-vous, Monseigneur -– reprit 😓 Chourineur - j'ai sauvé M. Rodolphe et un peu M. Murph... c'est vrai... mais j'en sauverais des centaines, des milliers, que ça ne rendrait pas la vie à ceux...

Et le Chourineur baissa la tôte d'un air sombre.

- Ce remords est salutaire, mais une bonne action est toujours comptée.

– Et puis, dans ce que vous avez dit au Maître d'école sur les meurtriers, Monsieur Rodolphe, il y avait des choses qui pouvaient m'aller, en bien comme en mal.

Voulant rompre le cours des pensées du

Chourineur, Rodolphe lui dit:

- C'est vous qui avez placé le Maître d'école à Saint-Mandé?

- Oui, Monsieur Rodolphe... Il m'avait fait changer ses billets pour de l'or et acheter une ceinture que je lui ai cousue sur lui... Nous avons mis son quibus la-dedans, et bon voyage! Il est en pension pour trente sous par jour... chez de bien bonnes gens à qui ça fait une petite douceur.

- Il faudra que vous me rendiez encore un service, mon garçon.

- Parlez, Monsieur Rodolphe...

- Dans quelques jours yous irez le trouver.... avec ce papier.... c'est le titre d'une place a perpétuité aux Bons Pauvres. donnera quatre mille cinq cents francs, et il sera admis, pour sa vie, à la présentation de ce titre : c'est convenu, tout est arrangé. Pai réfléchi que cela vaudrait mieux. s'assurera ainsi un abri et du pain pour le restant de ses jours... et il n'aura qu'à songer au repentir... Je regrette même de ne lui avoir pas tout de suite donné cette entrée, au lieu d'une somme qui peut être dissipée ou volée... mais il m'inspirait une telle horreur... que je voulais avant tout être délivré de sa présence. Vous lui ferez donc cette offre, et vous le comduirez a l'hospice... Si par hasard il refuse... nous verrons à agir autrement... Il est donc convenu que vous irez le trouver?

- Ce serait avec plaisir, Monsieur Rodolphe, que je vous rendrais ce service, comme vons dites... mais je ne sais pas si je serai libre. M. Murph m'a engagé avec un bourgeois pour quatre francs par jour.

Rodolphe regarda le Chourineur avec étonnement.

- Comment?... Et votre boutique? et votre maison ?...

--- Voyens, Monsieur Redolphe, ne vous maquez pas d'un pauvre diable. Vous vous êtes déjà assez amusé à m'éprouver, comme wous dites. Vetre maison et votre boutique, c'est une chanson sur le même air... Vous vous êtes dit: Voyons donc si cet animal de Cheurineur sera assez coq d'Inde pour se igurer que... Assez, assez, Monsieur Rodolphe. Vons ètes un jovial... fini!

- Comment! tout à l'heure ne vous ai-je pas explicué...

-- Pour donner de la coulour à la chose... commu... et, foi d'homme, j'y avais un brin mordu. Fallait-il être buse!

- Mais, mon garçen... vous êtes fou!

- Non, non, Monseigneur... Tenez, parhess-moi de M. Murph... Quaique ça soit déja examement étonnant, quatre france par jour... à la rigueur ça se conçoit ; mais une maison, une boutique, de l'argent en masse... quelle farce!... Tonnerre, quelle farce!...

Et il se mit à rire d'un gros rire bruyant et sincère.

– Mais, encore une fois...

- Écoutez, Monseigneur, franchemrnt, vous m'avez d'abord un petit peu mis dedans. C'est quand je me suis dit : M. Rodolphe est tun gaillard comme il n'y en a pas beaucoup, il a peut-être quelque chese à envoyer chercher chez le toulanger (1), il me donne la commission et il veut me graisser la patte pour que je ne craigne pas le roussi... Mais après ça j'ai médéchi que j'avais tort de penser ça de vous... est c'est là où j'ai vu que vous me montiez une farce; car si j'étais assez Job pour croire que vous me donnez toute une fortune pour rien de rien... c'est pour le soup, Monseigneur, que vous diriez: Pauvre Chourineur, va! tu me fais de la peine... tu es donc malade?

Rodolphe commençait à être assez embarramé de convaincre le Chourineur. Il lui dit d'an ton grave, imposent, presque sévère :

- Je ne plaisante jamais avec la reconnaissance et l'intérêt que m'inspire une noble conduite... Je vous l'ai dit : cette maison et net argent sont à vous... c'est moi qui vous les donne... Et puisque vous hésitez à me croire... puisque vous me forcez de vous faire en serment, - je vous jure sur l'honneur que tout ceci vous appartient, et que je vous le donne pour les raisons que vous ai dites.

A cet accent ferme, digne; à l'expression sérieuse des traits de Rodolphe, le Chourineur ne douta plus de la vérité. Pendant quelques moments il le regarda en silence, puis il lui dit sans emphase et d'une voix profondément émue :

- Je vous crois, Monseigneur, et je vous remercie bien... Un pauvre homme comme moi ne sait pas faire de phrases. Encore une fois, tenez... je vous remercie bien... Tout ce que je peux vous dire, voyez-vous...c'est que je ne refuserai jamais un secours aux malheureux ... parce que la faim et la misère... c'est des ogresses dans le genre de celles qui ont emhauché cette pausse Goualeuse... et qu'une fois dans l'égout, tout le monde n'a pas la poigne assez forte pour s'en retirer.

-Vous ne pouviez mieux me remercier, mon garçon ... vous me comprenez ... Vous trouverez dans ce secrétaire les titres de cette propriété, acquise pour vous au nom de M. Francesur.

- M. Francesur?

- Vous n'avez pas de nom... je vous denne celui-là... Il est d'un bon présage... Vous l'honorerez, j'en suis sûr...

- Monseigneur, je vous le promets.

- Courage, mon garçon!.. Vous pauvez m'aider dans une bonne et belle œuvre.

- Moi, Monseigneur?

- --- Vons; aux yeux du monde, vous sersz un vivant et salutaire exemple... L'heurouse position que la Providence vous fait prouvera que les gens tombés bien bas peuvent encore se relever et beaucoup espérer lorsqu'ils se repentent et qu'ils conservent pures quelques saillantes qualités. En vous voyant heureux parce qu'après avoir commis une criminelle action, expiée par une punition terrible, vous êtes resté probe, courageux, désintéressé, ceux qui auront failli tacheront de devenir meilleurs. Je veux qu'on n'ignore rien de votre passé. Tot ou tand on le connaîtrait; il vaut mieux aller au-devant d'une révélation. Tout à l'heure denc j'irai trouver avec vous le maire de cette commune. Je me suis informé de lui ; c'est un homme digne de concourir a mon œuvre. Je me nommerai et je serai votre caution ; et pour établir dès à présent des relations honorables entre vous et les deux personnes qui représentent moralement la société de cette ville, j'assurerai pendant deux ans une somme mensuelle de mille francs destinée aux pauvres : chaque mois je vous enverrai cette somme, dont l'emploi sera réglé par vous, par le maire et par le curé. Si l'un d'eux conservait les moindres scrupules à se mettre en rapport avec vous, ce scrupule s'effacerait devant les exigences de la charité. Ces relations une fois assurées, il dépendra de vous de mériter l'estime de ces gens recommendables, et vous n'y manquerez pas.
- Monseigneur... je vous comprends... Ce n'est pas moi, le Chourineur, a qui vous faises tout ce bien, c'est aux malheureux qui, comme moi, se sont trouvés dans la peine, dans le crime, et qui en sont sortis, comme vous dites, avec du oœur et de l'honneur. Sauf votre respect, c'est comme dans l'armée: quand tout nn bataillon a donné a mort, on ne peut pas décorer tout le monde, il n'y a que quatre croix pour cinq cents braves; mais ceux qui n'ont pas l'étoile se disent: "Bon... je l'aurai une autre fois, ,, et l'autre fois ils chargent plus à

mort encore.

Rodolphe écoutait son protégé avec bonheur. En rendant à cet homme l'estime de soi, en le relevant à ses proposes your, en lui desmant pour ainsi dire la conscience de sa valeur, il avait presque instantanément développée dans son cœur et dans son esprit des réflexions zem-

plies de sens, d'honorabilité, on dirait presque de délicateure.

-Ce que vous me dites la, Francœur reprit Rodolphe - est une nouvelle manière de me prouver votre reconnaissance... Je vous en sais gré.

— Tant mieux, Monseigneur, car je serais bien embarramé de vous la prouver autrement.

- Maintenant... allons visiter votre maison; mon vieux Murph s'est donné ce plaisir, et je veux l'avoir aussi.

Rodolphe et le Chourineur descendirent.

Au moment où ils entraient dans la cour, le garçon, s'adressant au Chourineur, lui dit respectueusement:

- Puisque c'est vous qui êtes le bourgeois, Monsieur Francœur, je viens vous dire que la pratique donne. Il n'y a plus de côtelettes ni de gigots... et il faudrait saigner un ou deux moutons tout de suite.

- Parbleu! — dit Rodolphe au Chourineur voici une belle occasion d'exercer votre talent. Et je veux en avoir l'étrenne... le grand air m'a donné de l'appétit, et je goûterai de vos côtelettes, bien qu'un peu dures. je le crains.

- Vous êtes bien bon...Monsieur Rodolphe - dit le Chourineur d'un air joyeux ; -- vous me flattez; je vas faire de mon mieux...

— Faut-il mener deux moutons à la tuerie, beourgeois? — dit le garçon.

- Oui... et apporte un couteau bien aiguisé, pas trop fin de tranchant... et fort de dos...

 J'ai votre affaire, bourgeois... soyez tranquille... c'est à se raser avec... Tenez...

-- Tonnerre!.. Monsieur Rodolphe!! -- dit le Chourineur en ôtant sa redingote avec empressment et en relevant les manches de sa chemise qui laissaient voir ses bras d'athlête. - Ça me rappelle ma jeunesse et l'abattoir... vous allez voir comme je taille la-dedans... Nom de nom... je voudrais déja y être!..Ton couteau, garçon...ton couteau... C'est ça...tu t'y entends... Voilà une lame!..Qui est-ce qui en veut?.. — Tonnerre! avec un chourin comme ça je mangerais un taureaux furieux...

Et le Chourineur brandit le couteau. Ses yeux commençaient à s'injecter de sang ; la bôte reprenait le dessus; l'instinct, l'appétit sanguinaire reparaissait dans toute son effray-

ante énergie.

La tuerie était dans la cour.

C'était une pièce voûtée, sombre, dallée de pierres et éclairée du haut par une étroite ouverture.

Le garçon conduisit un des moutons jusqu'à la porte.

-- Faut-il le passer à l'anneau, bourgeois? - L'attacher, tonnerre!. . Et ces genoux-là! Sois tranquille...je le serrerai là-dedans comme dans un étau... Donne-moi la bête, et retourne à la boutique.

Le garçon rentra.

Rodolphe resta seul avec le Chourineur; il l'examinait avec attention! presque avec anx-

- Voyons, a l'ouvrage ! -- lui dit-iì.

— Et ça ne sera pas long, tonnerre .... Vous allez voir si je manie le couteau... Les mains me brûlent... ça me bourdonne aux oreilles... Les tempes me battent comme quand j'allais y voir rouge... Avance ici, toi... eh! Madelon, que je te chourine à mort!

Et, les yeux brillants d'un éclat sauvage, ne s'apercevant plus de la présence de Rodolphe, il souleva la brebis sans efforts, et d'un bond il l'emporta dans la tuerie avec une joie féroce...

On eut dit d'un loup se sauvant dans sa tanière avec sa proie.

Rodolphe le suivit, s'appuya sur un des ais de la porte, qu'il ferma...

La tuerie était sombre ; un vif rayon de lumière, tombant d'aplomb, éclairait à la Rembrandt la rude figure du Chourineur... ses cheveux blond-pale et ses favoris roux... Courbé en deux, tenant aux dents un long couteau qui brillait dans le clair-obscur, il attirait la brebis entre ses genoux. Lorsqu'il l'y eut assujettie, il la prit par la tête, lui fit tendre le cou... et l'égorgea...

Au moment où la brebis sentit la lame, elle poussa un petit bêlement doux, plaințif, tourna son regard mourant vers le Chourineur!... et deux jets de sang frappèrent le tueur au visage.

Ce cri, ce regard, ce sang dont il dégouttait causèrent une épouvantable impression à cet homme. Son couteau lui tomba des mains; a. figure devint livide, contractée, effrayante sous le sang qui la couvrait; ses yeux s'arrondirent. ses cheveux se hérissèrent; puis, reculant tout à coup avec horreur, il s'écria d'une voix étouffée :

Oh! le sergent! le sergent!...

Rodolphe courut à lui.

- Reviens à toi, mon garçon... - La... la... le sergent... - répéta le Chourineur en se reculant pas à pas... l'œil fixe, hagard, et montrant du doigt quelque fantôme invisible. Puis, pouseant un cri effroyable, comme si le spectre l'eut touché, il se précipita au fond de la tuerie, dans l'endroit le plus noir, et la, se jetant la face, la poitrine, les bras contre le mur, comme s'il eut voulu le renverser pour échapper à une horrible vision, il répétait encore d'une voix sourde et convulsive :

– Oh! le sergent!... le sergent!... le sergent !...

## CHAPITRE XXIV.

## LE DÉPART.

Grace aux soins de Murph et de Rodolphe, qui calmèrent à grand'peine son agitation, le Chourineur revint complétement à lui après une longue crise.

Il se trouvait seul avec Rodolphe dans une des pièces du premier étage de la boucherie.

--- Monseigneur --- dit-il avec abattement -vous avez été bien bon pour moi... mais tenez, voyez-vous, j'aimerais mieux être mille fois plus malheureux encore que je ne l'ai été que d'accepter l'état que vous me proposes...

- Réfléchissez... pourtant.

— Tenez, Monseigneur— quand j'ai entendu le cri de cette pauvre bête qui ne se défendait pas... quand j'ai senti son sang me sauter à la tigure... un sang chaud... qui avait l'air d'être en vie... oh! vous ne savez pas ce que c'est... alors, j'ai revu mon rêve... le sergent... et ces pauvres jeunes soldats que je chourinais... qui ne se défendaient pas, et qui en mourant me regardaient d'un air si doux... si doux... qu'ils avaient l'air de me plaindre!... Oh! Monseigneur!... c'est à devenir fou!...

Et le malheureux cacha sa tête dans ses mains avec un mouvement convulsif.

- Allons, calmez-vous.

Excusez-moi, Monseigneur; mais maintenant, la vue du sang... d'un couteau... je ne pourrais la supporter... A chaque instant ça réveillerait mes rèves que je commençais à oublier... 'Avoir tous les jeurs les mains ou les pieds dans le sang... égorger de pauvres bêtes... qui ne se défendent pas... J'aimerais mieux être aveugle, comme le Maître d'école, que d'être réduit à ce métier.

Il est impossible de peindre l'énergie du geste, de l'acent, de la physionomie du Chou-

rineur en s'exprimant ainsi.

Rodolphe se sentait profondément ému. Il était satisfait de l'horrible impression que la vue du sang avait causée à son protégé.

Un moment, chez le Chourineur, la bête sauvage, l'instinct sanguinaire avait vaincu l'homme; mais le remords avait vaincu l'instinct. Cela était beau, cela était un grand enseignement.

Il faut le dire à la louange de Rodolphe, il n'avait pas désespéré de ce mouvement. Sa volonté, non le hasard, avait amené la scène de

la tuerie.

— Pardonnez-moi, Monseigneur — dit timidement le Chourineur — je récompense bien mal vos bontés pour moi... mais...

— Loin de là... vous comblez mes vœux... Pourtant, je vous l'avoue, je n'étais pas certain de trouver chez vous cette sainte exaltation du remords.

- Comment, Monseigneur?

Écoutez — dit Rodolphe — voici quelle avait été ma pensée : j'avais choisi pour vous l'état de boucher, parce que vos goûts, vos instincts vous y portaient...

 Hélas! Monseigneur, c'est vrai... Sans

— Hélas! Monseigneur, c'est vrai... Sans ce que vous savez, ça aurait été mon benheur... je le disais encore tantôt à M. Murph.

— Je le savais... aussi, mon pauvre Francœur, le bien nommé; si vous aviez accepté l'offre que je vous faisais... et vous le pouviez sans perdre de mon estime, tout ce qui est ici vous appartenait... je payais une dette sacrée... je vous retirais d'une position pénible, je constituais en vous un bon et frappant et salutaire exemple... et je continuais de m'intéresser à votre avenir. Si, au contraire, la vue du sang que vous vous apprêtiez à verser machinale-

ment vous rappelait votre crime; si un soulèvement involontaire me prouvait que le remords weillait toujours au fond de votre âme, mes vues pour vous changeaient; car l'état que je vous offrais devenait un supplice de chaque jour...

- Oh! c'est bien vrai, Monsieur Rodolphe,

un supplice horrible.

- Maintenant, voici ce que je vous propose : vous accepterez, je le crois, car j'aiagi d'après cette certitude. Une personne qui possède beaucoup de propriétés en Algérie m'a cédé pour vous (il n'y a plus du moins qu'à signer l'acte) une vaste ferme destinée à l'élève des bestiaux. Les terres qui en dépendent sont trèsfertiles et en pleine exploitation; mais, je ne vous le cache pas, connoissant votre courage et le besoin ou vous êtes de l'exercer, j'ai conditionnellement acquis ces biens, quoiqu'ils fussent situés sur les limites de l'Atlas, c'està-dire aux avant-postes, et exposés à de fréquentes attaques des Arabes... Il faut être la au moins autant soldat que cultivateur ; c'est à la fois une redoute et une métairie. L'homme qui fait valoir cette habitation en l'absence du propriétaire vous mettrait au fait de tout : il est, dit-on, bonnête et dévoué; vous le garderiez auprès de vous tant qu'il vous serait nécessaire. Une fois établi la, non-seulement vous pourriez augmenter votre aisance par le travail et par l'intelligence, mais rendre de vrais services au pays par votre courage. Les colons se forment en milice... L'étendue de votre propriété, le nombre des tenanciers qui en dépendent vous rendraient le chef d'une troupe armée assez considérable. Disciplinée. électrisée par votre bravoure, elle pourrait être d'une extrême utilité pour protéger les propriétés éparses dans la plaine. Je vous le répète, j'ai choisi cela, malgré le danger, ou plutôt à cause du danger, parce que je voulais utiliser votre intrépidité naturelle ; parce que, tout en ayant expié, presque racheté un grand crime, votre réhabilitation sera plus noble, plus entière, plus héroique, si elle s'achève au milieu des périls d'un pays indompté qu'au milieu des paisibles habitudes d'une petite ville. Si je ne vous ai pas d'abord offert cette position, c'est qu'il était plus que probable que l'autre vous satisferait ; et celle-ci est si aventureuse, que je ne voulais pas vous y exposer sans vous laisser de choix... Il en est tempa encore... si cet établissement ne vous convient pas, dites-le-moi franchement, nous chercherons autre chose... sinon, demain tout sera signé ; je vous remettrai les titres de votre propriété... et vous irez à Alger avec une personne désignée par l'ancien propriétaire de la métairie pour vous mettre en possession des biens... Il vous sera dû deux années de fermage; vous les toucherez en arrivant. La terre rapporte trois mille france; travaillez, améliorez, soyez actif, vigilant, et vous accroîtrez facilement votre bienêtre et celui des colons que vous serez à même de secourir ; car, je n'en doute pas, vous vous montrerez toujours charitable, généreux; vous vous rappellerez qu'être riche, c'est donner

beensenp ... Quaique éleigné de vous, je ne vous perdrai pas de vue. Je n'oublierai jamais que moi et mon meilleur ami nous vous devens la vie. L'unique preuve d'attachement et de reconnaissance que je vous demande est d'apprendre assez vite à lire et à écrire pour pouvoir lui convenir davantage. m'instruire régulièrement une fois par semaine de ce que vous faites, et vous adresser directement à moi si vous avez besoin de conseil ou d'**app**ui.

Il est inutile de peindre les transports de juie du Chourineur. Son enractère et ses instincts sont seez comes du lecteur pour que l'on compreme qu'aucune proposition ne pouvait.

Le lendemain, en effet, le Chourineur partit pour Alger.

PREMIÈRE PARTIE.

# DEUXIÈME PARTIE.

## CHAPITRE PREMIER.

#### RECHERCHES.

La maison que possédait Rodolphe dans l'allée des Veuves n'émit pas le lieu de sa résidemos ordinaire. Il habitait un des plus grands hôtels du faubourg Saint-Germain, situé à l'extrémisé de la rue Plamet.

Pour éviter les honneurs dus à son rang souverain, il avait gardé l'incognito depuis son avvivée à Paris, son chargé d'affaires près de la cour de Phance syant amhoncé que son maître rendrait les visites officielles indispensables sous les non et titre de Comte de Duren.

Grêce à cet usage fréquent dans les cours du Nord, un prince voyage avec autant de liberté que d'agrément, et échappe aux ennuis d'anc représentation génerate.

Malgré son transparent incognito, Redolphe tenait, ainsi qu'il convenait, un grand état de maison. None introduirons le lecteur dans l'actel de la rue Plumet le lendemain du départ du Chourineur pour l'Algérie.

Dix houres du matin vennient de sonner.

Au mileu d'une grande pièce située au renda-chaussée, et précédant le cabinet de travail de Redelphe, Murph, assis devant un bureau, cachetait plusieurs dépêches.

Un huissier vêtu de noir, portant au cea une chaine d'argent, ouvrit les deux battants de la porte d'un salon d'attente, et annonça:

- Sen Excellence le Baron de Graun!

Murph, sans se déranger de son occupation, salua le Baron d'un geste a la fois cordial et familier.

- Monaieur le chargé d'affaires... dit-il en aourient — veuillez vous chauffer, je suis à vous dans l'instant...
- Sir Walter Murph, secrétaise intime de S. A. sérénissime...; attendrai vos ordres répondit gaiement M. de Graun, et il fit en plaisement un profond et respectueux salut au digne squire.

Le Baron avait cinquante ans environ, des choreux gris, rares, légèrement poudrés et crépés. Son menton, en peu saillant, disparaissait à denni dans une haute cravate de mousseline très-empesée et d'une blancheur-félouissante. Sa physiosomie était remptie de finesse, sa tournure de distinction, et sous les verres de ses besieles d'or brillait un regardissum malin que pénétrant. Quoiqu'il fût dir.

heures du matin, M. de Graun portait un habit noir: l'étiquette le voulait ainsi; un ruban rayé de plusieurs couleurs tranchantes était noué à sa boutomière. Il posa son chapeausur un fauteuil, et s'approcha de la cheminée pendant que Murph continuait son travail.

- Son Altesse a sans doute veillé une partie de la nuit, men cher Murph, car vetre corres-

pondance me paratt considérable.

— Monseigneur s'est equehé ce matin à six heures. Il a écrit entre autres une lettre de huit pages au grand maréchal, et il m'est a dicté une non moins longue pour le chef du cosseil supréune.

- Attendrai je le lever de S. A. pour lui fafre past des ronseignements que j'apporte?

— Non, mon cher Baron... Monseignstar a ordenné qu'on ne l'éveillât pas avant deux ou trois houres-de l'après-midi; il désire que vous fassiez-vpartir ce matin ces dépâches par un courrier spécial, au lieu d'attendre à lundi... Vous me confierez les renseignements que vous avez recueillis, et j'en rendrai compte à Monseigneur à son réveil; têta sont ses ordres...

—A merveille! S. A. sera, je orois, satisfaite de ce que j'ai à lui apprendre... Mais, mon cher Murph, j'espère que l'euvoi de ce courrier n'est pas d'un mauvais augure... Les dernières dépêches que j'ai eu l'homeus de transmettre à S. A...

— Annonçaient que tout allait au mieux: lè-bas; et c'est justement parce que Monseigneur tient à exprimer le plus tot pessible son contentement au chef du conseil suprême et au grand maréchal, qu'il désire que vous expédiez ce courrier aujourd'huf même.

- Je recomnais la S. A, S'il s'agmait d'une réprimande, elle ne se hâterait pas ainsi; du rests, il n'y a qu'une voix sur la ferme et habile administration de nes geuvernants par intérim. C'est tout simple ajouta le baron en souriant; la montre était excellente et parfaitement réglée par notre maître, il ne s'agmait que de la monter ponetuellement... pour que sa marche invariable et sûre continuat d'indiquer chaque jour l'emploi de chaque heure et de chacun. L'ordre dans le gouvernement produit toujours la confiance et la tranquilité chez le peuple; c'est ce qui m'explique les bonnes nouvelles que vous me donnes.
  - Et ici, rien de neuveau, cher berouf rien

n'a été ébruité ?... Nos mystérieuses aventures...

- Sout complétement ignorées. Depuis l'arrivée de Monseigneur à Paris, on s'est habitué à ne le voir que très rarement chez le peu de personnes qu'il s'était fait présenter ; on croit qu'il aime beaucoup la retraite, qu'il fait de fréquentes excursions dans les environs de Paris. S. A. s'est sagement débarrassée pour quelque temps de chambellan et de l'aide-de-camp qu'elle avait amenés d'Allemagne.

- Et qui nous eussent été des témoins fort

incommodés.

- Ainsi, a l'exception de la comtesse Sarah Mac-Gregor, de son frère Tom Seyton de Halsbury, et de Karl, leur ame damnée, personne n'est instruit des déguisements de S. A. or, ni la comtesse, ni son frère, ni Karl, n'ont d'intérêt à trahir ce secret,

-Ah! mon cher barôn - dit Murph en souriant - quel malheur que cette maudite

comtesse soit we we maintenant!

- Ne s'était-elle pas mariée en 1827 ou en 1828 ?

– En 1827, peu de temps après la mort de cette malheureuse petite fille qui aurait maintenant seize ou dix-sept ans... que Monseigneur pleure encore chaque jour, sans en parler iamais.

--- Regrets d'autant plus concevables que S. A. n'a pas eu d'enfant de son mariage.

– Aussi, tenes, mon cher baron, j'ai bien deviné qu'à part la pitié qu'inspire la pauvre Goualeuse. l'intérêt que Monseigneur porte à cette malheureuse créature vient surtout de ce que la fille qu'il regrette si amèrement (tout en détestant la comtesse sa mère) aurait maintenant le même age.

- Il est réellement fatal que cette Sarah, dont on devait se croire pour toujours délivré, se retrouve libre justement dix-huit mois après que S. A. a perdu le modèle des épouses agrès quelques années de mariage. La comtesse se croit, j'en suis certain, favorisée da sort par ce

double veuvage...

- Et ses espérances insensées renaissent plus ardentes que jamais; pourtant elle sait que Monseigneur a pour elle l'aversion la plus profonde, la plus méritée. N'a-t-elle pas été cause de... Ah! baron - dit Murph sans achever sa phrase - cette femme est funeste... Dieu veuille qu'elle ne nous amène pas d'autres malheurs!

Que peut-on craindre d'elle, mon cher Murph? Autrefois elle a eu sur Monseigneur l'influence que prend toujours une femme adroite et intrigante sur un jeune homme qui aime pour la première fois et qui se trouve surtout dans les circonstances que vous savez ; mais cette influence a été détruite par la découverte des indignes manœuvres de cette créature, et surtout par le souvenir de l'événement épouvantable qu'elle a provoqué...

- Plus bas, mon cher de Graun, plus bas -

mois sinistre-et nous approchons de cette date non moins sinistre, le 13 janvier; je crains toujours pour Monseigneur ce terrible anniversaire...

- Pourtant... si une grande faute peut se faire pardonner par l'expiation, S A. ne doit elle

pas être absoute?

- De grace, mon cher de Grafin, ne parlons pas de cela... J'en serais attristé pour toute la journée.

- Je vous disais donc qu'à cette heure les visées de la comtesse Sarah sont absurdes, la mort de la pauvre petite fille dont vous parliez tout à l'heure a brisé le dernier lien qui pouvait encore attacher Monseigneur à cette femme ; elle est folle, si elle persiste dans ses espérances...

- Oui! mais c'est une dangereuse folie... Son frère, vous le savez, partage ses ambitieuses et opiniatres imaginations, quoique ce digne couple ait à cette heure autant de rai-, sons de désespérer qu'il en avait d'espérer... il y a dix-huit ans.

— Ah! que de malheurs a aussi causés dans ce temps-la l'infernal abbé Polidori par sa cri-

minelle complaisance!

— A propos de ce misérable, on m'a dit qu'il était ici depuis un an ou deux, plongé sans doute dans une profonde misère, ou se livrant à quelque ténébreuse industrie.

– Quelle chute pour un homme de tant de savoir, de tant d'esprit, de tant d'intelligence!

- Mais aussi d'une si abominable perversité!... Fasse le ciel qu'il ne rencontre pas la comtesse! L'union de ces deux mauvais esprits serait bien dangereuse.

-Encore une fois, mon cher Murph, l'intérêt même de la comtesse, si déraisonnable que soit son ambition, l'empêchera toujours de profiter du goût aventureux de Monseigneur. pour tenter quelque méchante action.

- Je l'espère comme vous : cependant le hasard a déjoué je ne sais quelle proposition. détestable sans doute, que cette femme voulait faire au Maître d'école, cet affreux scélérat qui, à cette heure, hors d'état de nuire à personne, vit ignoré, peut-être repentant, chez d'honnêtes paysans du village de Saint-Mandé. Hélas! j'en suis convaincu, c'était surtout pour meavenger de cet assassin que Monseigneur, en lui affligeant un châtiment terrible. risquait de se mettre dans une position très

-Grave! non, non, mon cher Murph; car enfin la question est celle-ci: un forçat évadé, un meurtrier reconnu, s'introduit chez vous et vous frappe d'un coup de poignard; vous pouvez le tuer par droit de légitime défense ou l'envoyer à l'échafaud; dans les deux cas ce scélémet est voué à la mort ; maintenant, au lieu de le tuer ou de le jeter au bourreau, par un châtiment formidable, mais. mérité, vous mettez ce monstre hors d'état de nuire à la société. Qui vous accuserait? La justice se portera-t-elle partis civile contre vous dit Murph. — Hélas! nous sommes dans ce en faveur d'un pareil bandit? Serez-vous con-

damnable pour avoir été moins loin que la loi ; ne vous permettait d'aller, pour avoir seulement privé de la vue celui que vous pouviez légalement tuer? Comment, pour défendre ma vie ou pour me venger d'un flagrant adultère, la société me reconnaît le droit de vie et de mort sur mon semblable... droit formidable, droit sans contrôle, sans appel, qui me constitue juge et bourreau... et je ne pourrais pas modifier à mon gré la peine capitale que j'aurais pu infliger impunément? et surtout... surtout lorsqu'il s'agit du brigand dont nous parlons? car la question est la... Je laisse de côté notre position de prince souverain de la Confédération germanique. Je sais qu'en droit cela ne signifie rien; mais en fait, il est des immunités forcées; d'ailleurs, supposez un tel procès soulevé contre Monseigneur, que d'actions généreuses plaideraient pour lui! que d'aumônes, que de bienfaits alors révélés! Encore une fois, dans les conditions où elle se présente, supposez cette cause étrange appelée devant un tribunal, que pensez-vous qu'il arrive?

— Monseigneur me l'a toujours dit. Il accepterait l'accesation et ne profiterait en rien des immunités que sa position lui pourrait assurer. Mais qui ébruiterait ce malheureux événement? Vous savez l'inébranlable discrétion de David et des quatre serviteurs hongrois de la maison de l'allée des Veuves. Le Chourineur, que Monseigneur a comblé, n'a pas dit un mot de l'exécution du Maitre d'école, de de peur de se trouver compromis. Avant son départ pour Alger, il m'a juré de garder le sience à ce sujet. Quant au brigand lui-même, il sait qu'aller se plaindre, c'est porter sa tête au bourreau.

Enfin, ni Monseigneur, ni vous, ni moi ne parlerons..., n'est-ce pas? Mon cher Murph, ce secret, pour être su de plusiers personnes, n'en sera donc pas moins bien gardé. Au pis-aller, quelques contrariétés seules seraient à craindre; et encore de si nobles, de si grandes choses apparattraient au grand jour à propos de cette cause étrange, qu'une telle accusation, je le répète, serait un triomphe pour S. A.

Vous me rassurez complétement. Mais vous m'apportez, dites-vous, les renseignements obtenus à l'aide des lettres trouvées sur le Maître d'école et des déclarations faites par la Chouette pendant son séjour à l'hôpital, dont elle est sortie depuis quelques jours, bien guérie de sa fracture à la jambe.

— Voici ces renseignements — dit le baron en tirant un papier de sa poche. — Ils sont relatifs au recherches faites sur la naissance de la jeune fille appelée la Goualeuse et sur le lieu de résidence actuelle de Francois-Ger-

main, sills du Maître d'école.

— Voulez-vous me lire ces notes, mon cher de Graûn? Je connais les intentions de Monseigneur... je verrai si ces informations suffisent... Vous êtes toujours satisfait de votre agent?

— C'est un homme précieux, plein d'intelligence, d'adresse et de discrétion... Je suis même parsois obligé de modérer son zele. Car, vous le savez, S. A. se réserve certains éclaireissements.

-Et il ignore toujours la part que Mon-

seigneur a dans tout ceci?

 Absolument... Ma position diplomatique sert d'excellent prétexte aux investigations dont je le charge. M. Badinot (notre homme s'appelle ainsi) a beaucoup d'entre-gens et des relations patentes ou occultes dans presque toutes les classes de la société; jadis avoué, forcé de vendre sa charge pour de graves abus de confiance, il n'en a pas moins conservé des notions très exactes sur la fortune et sur la position de ses anciens clients; il sait maint secret dont il se glorifie effrontément d'avoir trafiqué; deux ou trois fois enrichi et ruiné dans les affaires, trop connu pour tenter de nouvelles spéculations, réduit à vivre au jour le jour par une foule de moyens plus ou moins illicites, c'est une espèce de Figaro assez curieux à entendre ; tant que son intérêt le lui commande, il appartient corps et ame à qui le paie, il n'a pas d'intérêt à nous tromper ; je le fais d'ailleurs surveiller à son insu; nous n'avons donc aucune raison de nous défier de

- Les renseignements qu'il nous a déjà donnés étaient, du reste, fort exacts.

— Il a de la probité à sa manière, et je vous assure, mon cher Murph, que M. Badinot est le type très original d'une de ces existences mystérieuses que l'on ne rencontre et qui ne sont possibles qu'à Paris; il amuserait fort S. A. s'il n'était pas nécessaire qu'il n'eût aucun rapport avec elle.

-On pourrait augmenter la paye de M. Badinot: jugez-vous cette gratification néces-

saire i

— Cinq cents francs par mois et les faux frais... montant à peu près à la même somme, me parraissent suffisants: il semble très con-

tent; nous verrons plus tard.

— Et il n'a pas honte du métier qu'il fait?

Lui? il s'en honore beaucoup, au contraire; il ne manque jamais, en m'apportant ses rapports, de prendre un certain air important... je n'ose dire diplomatique; car le drôle fait semblant de croire qu'il s'agit d'affaires d'État et de s'émerveiller des rapports occultes qui peuvent exister entre les intérêts les plus divers et les destinées des empires. Oui, il a l'impudence de me dire quelquefois: "Que de complications inconnues au vulgaire dans le gouvernement d'un État! Qui dirait pourtant que les notes que je vous remets, Monsieur le baron, ont sans doute leur part d'action dans les affaires de l'Europe!

— Allons, les coquins cherchent à se faire illusion sur leur bassesse; c'est toujours flatteur pour les honnêtes gens. Mais ces notes,

mon cher baron?

— Les voici presque entièrement rédigées d'après le rapport de Badinot. — Le vous écoute. M. de Graiin lut ce qui suit :

## Note relative à Fleur-de-Marie.

"Vers le commencement de l'année 1827, un homme appelé Pierre Tournemine, actuellement détenu au bagne de Rochefort pour crime de faux, a proposé à la femme Gervais, dite la Chouette, de se charger pour toujours d'une petite fille agée de cinq ou six ans, et de recevoir pour salaire la somme de 1,000 francs une fois payée."

— Hélas! mon cher baron — dit Murph en interrompant M. de Grafin — ... 1827 ... c'est justement cette année-là que Monseigneur a appris la mort de la malheureuse enfant qu'il regrette si douloureusement... Pour cette cause et pour bien d'autres, cette année a été funeste

à notre maître.

— Les heureuses années sont rares, mon pauvre Murph... Mais je continue:

"Le marché conclu, l'enfant est resté avec cette femme pendant deux ans; au bout desquels, voulant échapper aux mauvais traitements dont elle l'accablait, la petite fille a disparu La Chouette n'en avait pas entendu parler depuis plusieurs années, lorsqu'elle l'a revue pour la première fois dans un cabaret de la Cité, il y a environ six semaines. L'enfant devenue jeune fille, portait alors le surnom de la Goualeuse.

"Peu de jours avant cette rencontre, le nommé Tournemine, que le Maître d'école a connu au bagne de Rochefort avait fait remettre à Bras-Rouge (correspondant mystérieux et habituel des forçats détenus au bagne ou libérés) une lettre détaillée concernant l'enfant autrefois confié à la femme Gervais, dite la Chouette.

"De cette lettre et des déclarations de la Chouette il résulte qu'une Madame Séraphin, gouvernante d'un notaire nommé Jacques Ferrand, avait, en 1827, chargé Tournemine de lui trouver une femme qui, pour la somme de 1,000 francs, consentit à se charger d'un enfant de cinq ou six ans, qu'on voulait abandonner, ainsi qu'il a été dit plus haut.

"La Chouette accepta cette proposition.

"Le but de Tournemine, en adressant ces renseignements à Bras-Rouge était de mettre ce dernier à même de faire rançonner Madame Séraphin par un tiers, en la menaçant d'ébruiter cette aventure depuis longtemps oubliée. Tournemine affirmait que cette Madame Séraphin n'était que la mandataire de personnages inconnus.

"Bras-Rouge avait confié cette lettre à la Chouette, associée depuis quelque temps aux crimes du Maître d'école; ce qui explique comment ce renseignement se trouvait en possession du brigand, et comment, lors de sa rencontre avec la Goualeuse au cabaret du Lapin-Blanc, la Chouette, pour tourmenter Fleur-de-Marie, lui dit: On a retrouvé tes parents, mais tu ne les comnaîtras pas.

"La question était de savoir si la lettre de

Tournemine concernant l'enfant autrefois remis par lui à la Chouette contenait la vérité.

"On s'est informé de Madame Sésaphia et du notaire Jacques Forrand.

"Tous deux existent.

"Le notaire demeure rue du Sentier, No. 41; il passe pour austère et pieux, du moins il fréquente beaucoup les églisse; il a dans la pratique des affaires une régularité excessive que l'on taxe de dureté; son étude est excellente; il vit avec une parcimonie qui approche de l'avarice; Madame Séraphin est toajours sa gouvernante.

"M. Jacques Ferrand, qui était fort panyre. a acheté sa charge 350,000 francs; ces fonds lui ont été fournis sous bonnes garranties par M. Charles Robert, officier supérieur de l'étatmajor de la garde nationale de Paris, très beau jeune homme, fort à la mode dans un certain Il partage avec le notaire le produit de son étude qui est estimé 50,000 france environ, et ne se mêle en rien des affaires du notariat, bien entendu. Quelques médisants affirment que, par suite d'heureuses spéculations on de coups de Bourse tentés de concert avec M. Charles Robert, le notaire serait à cette heure en mesure de rembourser le prix de sa charge ; mais la réputation de M. Jacques Ferrand est si bien établie, que l'on s'accorde à regarder ces bruits comme d'horribles calomaies. Il paraît donc certain que Madame Séraphin. gouvernante de ce saint homme, pourra, fournir de précieux éclairciesements sur la naissance de la Gouaieuse.,,

— A merveille! cher baron — dit Murph; — il y a quelque apparence de réalité dans les déclarations de ce Tournemine. Peut-être trouverons-nous chez le notaire les moyens de déceuvrir les parents de cette malheureuse enfant. Maintenant, avez-vous d'aussi bons renseignaments sur le fils du Maitre d'école?

— Peut-être moins précis... ils sont pourtant assez satisfaisants.

— Vraiment, votre M. Badinot est un trésor!

— Vous voyez que ce Bras-Rouge est la cheville ouvrière de tout ceci. M. Badimot, qui doit avoir quelques accointances avec la police, nous l'avait déjà signalé comme l'intermédiaire de plusieurs forçats lors des premières démarches de Monseigneur pour retrouver le fils de Madame Georges Duresnel, femme infortunée de ce monstre de Mattre d'école.

— Sans doute; et c'est en allant chercher Bras-Rouge dans son bouge de la Cité, rue aux Fèves, No. 13, que Monseigneur a rencontré le Chourineur et la Goualeuse. S. A. avait absolument voulu profiter de cette occasion pour visiter ces affreux repaires, pensant que peutêtre elle trouverait la quelques malheureux à retirer de la fange... Ses pressentiments ne l'ont point trompée; mais au prix de quels dangers, mon Dien!

— Dangers que vous avez bravement partagés, mon cher Murph...

- Ne suis-je pas pour cela charbonnier er-

dénaire de S. A.? -- répondit le squire en soumois la maison de la rue du Temple, No. 17; riant.

— Dites donc intrépide garde du corps, mon digne ami, Mais parler de votre courage, et de votre dévousment, c'est une redite. Je continue donc mon rapport... — Voici la note concernant François-Germain, fils de Madame Georges et du Maltre d'école, autrement dit Dureanel.

#### CHAPITRE II.

REMEMBERENTS SUR FRANÇOIS-GERMAIN.

M. de Grafin continua:

"Il y a environ dix-huit mois, un jeune homme, nommé François-Germain, arriva à Paris, venant de Nantes, où il était employé dans la maison de banque Noël et compagnie.

"Il résulte des aveux du Mattre d'école et de plusieurs lettres trouvées sur lui, que le seélérat auquel il avait confié sur lui, que le seélérat auquel il avait confié sur lui pour le pervertir, afin de l'employer un jour à de criminelles actions, dévoila cette horrible trame à ce jeune homme en lui proposant de favoriser une tentative de vol et de faux que l'on voulait compagnie, où travaillait François-Germain.

"Ce dernier reponsea cette offre avec indignation; mais ne voulant pas démoncer l'homme qui l'avait élevé, il écrivit une lettre anonyme à son patron, l'instruisit de la sorte, du complot que l'on tramait, et quitta secrètement Nantes pour échapper à ceux qui avaient tenté de le rendre l'instrument et le complice

de leurs crimes.

"Ces misérables, apprenant le départ de Germain, vinrent à Paris, s'abouchèrent avec Bras-Rouge et se mirent à la peursuite du fils du Mattre d'école, sans doute dans de sinastres intentions, puisque ce jeune homme consaissait leurs projets. Après de longues et nombreuses recherches, ils parvinrent à découvrir son adresse: il était trop tard, Germain, ayant quelques jours auparavant rencontré celui qui avait essayé de le corrompre, changea brusquement de demeure, devinant le motif qui amenait cet homme à Paris. Le fils du Mattre d'école échappa ainsi encore une fois à ses persécuteurs.

"Cependant, il y a six semaines environ, ceux-ci parvinrent à savoir qu'il demeurait rue du Temple, No. 17. Un soir, en rentrant chez lui, il manqua d'être victime d'an guet-apens (le Maître d'école avait caché cette circon-

stance à Monseigneur).

"Germain devina d'où partait le coup, quitta la rue du Temple, et on ignora de nouveau le lieu de sa résidence. Les recherches en étaient à ce point lorsque le Maître d'école fat puni de ses crimes.

"C'est à ce point aussi que les recherches ont été reprises par l'ordre de Monseigneur

"En voici le résultat :

, François-Germain a habité environ trois

mois la maison de la rue du Temple, No. 17; maison d'ailleurs extrâmement curieuss par les mauses et par les industries étranges de la plupart des gene qui l'habitent. Germain y était fort aimé pour son caractère gui, servipble et quivest. Quoiqu'il parût vivre de reveaus ou d'appointements très modestes, il avait prodigué les soins les plus touchants à uae famille d'indigents qui habitent les mansardes de cette maison. On s'est en vain informé rue du Temple de la nouvelle demeure de François-Garmain et de la profession qu'il exerçait; on suppose qu'il était employé dans quelque bureau ou maison de commerce, car il sortait le matin et rentrait le soir vers les dix heures.

"La saule personne qui sache certainement où habita actuellement ce jeune homme est une locataire de la rue du Temple; cette jeune fille, qui paraissait suimement liée avec Germain, est une fort jolie grisette, nommée mademoiselle Rigalette....Elle occupe une chambre voisine de celle où logeait Germain. Cette chambre, vacanne depuis le départ de ce dernier est à louer maintenant. C'est aous le prâtexte de sa location que l'on s'est procurs les renseignements ultérieurs...,

— Rigolette ?—dit tout à coup Murph, qui depuis quelques moments semblait réfléchir—

Rigolette? je connais ce nom-la!

— Comment, sir Walter Murph! — reprit le baron en riant—comment, digne et respectable père de famille, vous comnaisses des grisettes? ...comment, le nom d'une mademoiselle Rigolette n'est pas nouveau pour vous ? Ab! fi! ...fi?

— Pardien! Monseigneur m'a mis à même d'avoir de si bizarres connaissances, que vous n'auriez gnère le droit de vous ét-onner de celle-la, baron. Mais attendez donc... Qui, maintenant... je me le rappella parfaitement: Monseigneur, en me racontant l'histoire de la Goualeuse, n'a su s'empêcher de rire de ce nom grotesque de Rigolette; autant qu'il m'en souvient, c'était celui d'une amis de prison de cette pauvre Fleur-de-Marie,

- Eh bien, à cette beure, mademoiselle Rigolette peut nous devenir d'une excessive utili-

té. Je termine mon rapport:

"Peut-être y aurait-il quelque avantage à louer la chambre vacente dans la maison de la rue du Temple. On n'avait pas l'ordre de pousser plus loin les investigations; mais, d'après quelques mots échappés à la portière, on a tout lieu de croire non seulement qu'il serait possible de trouver dans cette maison des renseignements certains sur le fils du Maître d'école par l'intermédiare de mademoiselle Rigolette, mais que Monseigneur pourrait observer la des mœurs, des industries, et surtout des misères dont il ne soupçonne pas l'existence.

#### CHAPITRE III.

#### LE MARQUES D'HARVILLE.

--- Ainsi, vous le voyez, mou cher Murgh -- dit M. de Graun en finissent la lesture de

ce rapport, qu'il remit au squire — d'après nos | renscignements, c'est chez le notaire Jacques Ferrand qu'il faut chercher la trace des parents de la Goualeuse, et c'est à Mademoiselle Rigolette qu'il faut demander où demeure maintenant Francois-Germain. C'est déjà beaucoup, ce me semble, de savoir où chercher...ce qu'on cherche.

- Sans doute, Baron ; de plus, Monseigneur trouvera, j'en suis sur, une ample moisson d'observations dans la maison dont on parle. Ce n'est pas tout encore : vous êtes-vous informé de ce qui concerne le Marquis d'Harville ?

-Oui; et du moins quant à la question d'argent les craintes de S. A. ne sont pas fon-M. Badinot affirme, et je le crois bien instruit, que la fortune du Marquis n'a jamais été plus solide, plus sagement administrée.

Après avoir en vain cherché la cause du profond chagrin qui minait M. d'Harville, Monscigneur s'était imaginé que peut-être le Marquis éprouvait quelques embarras d'argent : il serait alors venu à son aide avec la mystérieuse délicatesse que vous lui connaissez ;... mais puisqu'il s'est trompé dans ses conjectures, il lui faudra renoncer à trouver le mot de cette énigme, avec d'autant plus de regret qu'il-aime

beaucoup M. d'Harville.

- C'est tout simple, S. A. n'a jamais oublié tout ce que son père doit au père du Marquis. Savez-vous, mon cher Murph, qu'en 1815, lors du remaniement des États de la Confédération Germanique, le père de S. A. courait de grands risques d'élimination, à cause de son attachement connu et prouvé pour Napoléon? Feu le vieux Marquis d'Harville rendit dans cette occasion d'immenses services au père de notre maître, grace à l'amitié dont l'honorait l'Empereur Alexandre, amitié qui datait de l'émigration du Marquis en Russie, et qui invoquée par lui, eut une puissante influence dans les délibérations du Congrès, où se débattaient les intérêts des Princes de la Confédération Germanique.

– Et voyez, Baron, combien souvent les nobles actions s'enchainent : en 92, le père du Marquis est proscrit; il trouve en Allemagne, auprès du père de Monseigneur l'hospitalité la plus généreuse; après un séjour de trois ans dans notre cour, il part pour la Russie, y mérite les bontés du Czar, et à l'aide de ces bontés il est à son tour très-utile au Prince qui l'avait autrefois si noblement accueilli.

- N'est-ce pas en 1815, pendant le séjour du vieux Marquis d'Harville auprès du grandduc alors régnant, que l'amitié de Monseigneur

et du jeune d'Harville a commencé?

- Oui. ils ont conservé les plus doux souvenirs de cet heureux temps de leur jeunesse. Ce n'est pas tout : Monseigneur a une si profonde reconnaissance pour la mémoire de l'homme dont l'amitié a été si utile à son père, que tous ceux qui appartiennent à la famille d'Harville ont droit à la bienveillance de S. A... Ainsi c'est non moins à ses malheurs et | quelques pas devant lui marchait une pauvre

à ses vertus qu'a cette parenté que la pauvre Madame Georges a du les incessantes bontés de S. A.

– Madame Georges! la femme de Duresnel! le forçat surnommé le Maître d'école? - s'écria le Baron.

-Oui..., la mère de ce Francois-Germain que nous cherchons et que nous trouverons, je l'espère...

- Elle est parente de M. Harville?

- Elle était cousine de sa mère et son intime amie. Le vieux Marquis avait pour Madame Georges l'amitié la plus dévouée.

- Mais comment la famille d'Harville lui a-t-elle laissé épouser ce monstre de Duresnel,

mon cher Murph?

– Le père de cette infortunée, M. de Lagny, Intendant du Languedoc avant la Révolution, possédait de grands biens; il échappa à la proscription. Aux premiers jours de calme qui suivirent cette terrible époque, il s'occupa de marier sa fille. Durcsnel se présenta; il appartenait à une excellente famille parlementaire; il était riche, il cachait ses inclinations perverses sous des dehors hypocrites ; il épousa Mademoiselle de Lagny. Quelque temps dissimulés, les vices de cet homme ce développérent bientôt : dissipateur, joneur effréné, adonné à la plus basse crapule, il rendit sa femme très malheureuse. Elle ne se plaignit pas, cacha ses chagrins, et après la mort de son père se retira dans une terre qu'elle fit valoir pour se distraire. Bientôt son mari eut englouti leur fortune commune dans le jeu et dans la débauche; la propriété où s'était retirée Madame Georges Duresnel fut vendue. Alors elle emmena son fils et alla rejoindre sa parente, la Marquise d'Harville, qu'elle aimait comme sa sœur. Duresnel, ayant dévoré son patrimoine et les biens de sa femme, se trouva réduit aux expédients ; il demanda au crime de nouvelles ressources, devint faussaire, voleur, assassin, fut condamné au bagne à perpétuité, enleva son fils à sa femme pour le confier à un misérable de sa trempe... Vous savez le reste.

- Mais comment Monseigneur a-t-il re-

trouvé Madame Duresnel?

- Lorsque Duresnel fut jeté au bagne, sa femme réduite à la plus profonde misère, prit le nom de Georges.

- Dans cette cruelle position, elle ne s'est donc pas adressée à la Marquise d'Harville,

sa parente, sa meilleure amie?

La Marquise était morte avant la condamnation de Duresnel, et depuis, par une honte invincible, jamais Madame Georges n'a 096 se présenter à sa famille, qui aurait certainement eu pour elle des égards que méritaient tant d'infortunes. Pourtant... une seule fois, poussée à bout par la misère et par la maladie... elle se résolut à implorer les secours de M. d'Harville, le fils de sa meilleure amie... Ce fut ainsi que Monseigneur la rencontra.

- Comment donc?

– Un jour il allait voir M. de Harville; à

femme, vêtue misérablement, pale, souffrante, abattue. Arrivée à la porte de l'hôtel d'Harville, au moment d'y frapper, après une longue hésitation, elle fit un brusque mouvement et revint sur ses pas, comme si le courage lui cût Très étonné, Monseigneur suivit cette femme, vivement intéressé par son air de douceur et de chagrin. Elle entra dans un logis de triste apparence. Monseigneur prit quelques renseignements sur elle, ils furent des plus honorables. Elle travaillait pour vivre, mais l'ouvrage et la santé lui manquaient : elle était réduite au plus affreux dénûment. Le lendemain j'allai chez elle avec Monseigneur. Nous arrivames à temps pour l'empêcher de mourir de faim. Après une longue maladie où tous les soins lui furent prodigués, Madame Georges, dans sa reconnaissance, raconta sa vie à Monseigneur, dont elle ne connaît encore ni le nom ni le rang, lui raconta, dis-je, sa vie, la condamnation de Duresnel, et l'enlevement de son

— Ce fut ainsi que S. A. apprit que Madame Georges appartenait à la famille d'Harville?

— Oui, et après cette explication Monseigneur, qui avait apprécié de plus en plus les excellentes qualités de Madame Georges, lui fit quitter Paris et l'établit à la ferme de Bouqueval, où elle est à cette heure avec la Goualeuse. Elle trouva dans cette paisible retraite, sinon le bonheur, du moins la tranquillité, et put se distraire de ses chagrins en gérant cette métairie... Autant pour ménager la douloureuse susceptibilité de Madame Georges que parce qu'il n'aime pas à ébruiter ses bienfaits, Monseigneur a laissé ignorer à M. d'Harville qu'il avait retiré sa parente d'une affreuse détresse.

— Je comprends maintenant le double intérêt de Monseigneur à découvrir les traces du

fils de cette pauvre femme.

— Vous jugez aussi par là, mon cher baron, de l'affection que porte S. A. à toute cette famille, et combien vif est son chagrin de voir le jeune marquis si trite avec tant de raisons d'être heureux.

— En effet, que manque-t-il à M. d'Harville ? Il réunit tout, naissance, fortune, esprit, jeunesse ; sa femme est charmante, aussi

sage que belle...

— Cela est vrai, et Monseigneur n'a songé aux renseignments dont nous venons de parler qu'après avoir en vain tâché de pénétrer la cause de la noire mélancolie de M. d'Harville; celui-ci s'est montré profondément touché des hontés de S. A., mais il est toujours resté dans une complète réserve au sujet de sa tristesse. C'est peut-être une peine de cœur?

— On le dit pourtant fort amoureux de sa femme; elle ne lui donne aucun motif de jalousie. Je la rencontre souvent dans le monde: elle est fort entourée, comme l'ust toujours une jeune et charmante femme, mais sa réputation n'a jamais souffert la moindre attainte.

— Oui, le marquis se loue toujours beaucoup de sa femme... Il n'a eu qu'une trés petite discussion avec elle au sujet de la comtesse Sarah Mac-Grégor.

- Elle la voit donc?

– Par le plus malheureux hasard, le père du Marquis d'Harville a connu, il y a dix-sept ou dix-huit ans, Sarah Seyton de Halsbury et son frère Tom, lors de leur séjour à Paris, où ils étaient patronés par Madame l'ambassadrice d'Angleterre. Apprenant que le frère et la sœur se rendaient en Allemagne, le vieux marquis leur donna des lettres d'introduction pour le père de Monseigneur, avec lequel il entretenait une correspondance suivie. Hélas! mon cher de Graun, peut-être sans cette recommandation bien des malheurs ne seraient pas arrivés, car Monseigneur n'aurait sans doute pas connu cette femme. Enfin, lorsque la comtesse Sarah est revenue ici, sachant l'amitié de S. A. pour le marquis, elle s'est fait présenter à l'hôtel d'Harville, dans l'espoir d'y rencontrer Monseigneur; car elle met autant d'acharnement à le poursuivre qu'il met de persistance à la fuir...

— Se déguiser en homme pour relancer S. A. jusque dans la Cité!.. Il n'y a qu'elle

pour avoir des idés semblables.

Monseigneur, et le forcer à une entrevue qu'il a toujours refusée et évitée... Pour en revenir à Madame d'Harville, son mari, à qui Monseigneur avait parlé de Sarah comme il convenait, a conseillé à sa femme de la voir le moins souvent possible; mais la jeune marquise, séduite par les fiatteries hypocrites de la comtesse, s'est un peu révoltée contre les avis de M. d'Harville. De là quelques petits dissentiments, qui du reste ne peuvent certainement pas causer le morne abattement du marquis.

—Ah! les femmes... les femmes! mon cher Murph; je regrette beaucoup que Madame d'Harville se trouve en rapport avec cette Sarah... Cette jeune et charmante petite marquise ne peut que perdre au commerce

d'une si diabolique créature.

— A propos de créatures diaboliques — dit Murph — voici une dépêche relative à Cecely,

l'indigne épouse du digne David.

Entre nous, mon cher Murph, cette audacieuse métisse (1) aurait bien mérité la terrible punition que son mari, le cher docteur nègre, a infligée au Maltre d'école par ordre de Monseigneur. Elle aussi a fait couler le sang, et sa corruption est épouvantable.

— Et malgré cela si belle, si séduisante! Une ame perverse sous de gracieux dehors

me cause toujours une double horreur.

— Sous ce rapport Cecely est doublement ouleuse; mais j'espère que cette dépêche annule les derniers ordres donnés par Monseigneur au sujet de cette misérable.

- Au contraire... baron...

<sup>(1)</sup> Créole issue d'un blanc et d'une quarteronne esclave. Les métisses ne différent des blanches que par quelques signes imperceptibles

sevader de la forteresse où elle avait été enjermée pour sa vie?

— Oui.

-Et que son prétendu ravisseur l'emmène en France? a Paris?

– Oui, et bien plus... œtte dépêche ordonne de hater, autant que possible, l'évasion de Cecely et de la faire voyager assez rapidement pour qu'elle arrive ici au plus tard dans quinze jours.

- Je m'y perds... Monseigneur avait toujours manifesté tant d'horreur pour elle!...

-Et il en manifeste encore davantage, si

cela est possible.

- Et pourtant il la fait venir auprès de lui! Du reste, il sera toujours facile, comme l'a pensé S. A., d'obtenir l'extradition de Cecely, si elle n'accomplit pas ce qu'il attend d'elle. On ordonne au fils du geolier de la forteresse de Gerolstein d'enlever cette semme en seignant d'être épris d'elle ; on lui donne toutes les facilités nécessaires pour accomplir ce projet... Mille fois heureuse de cette occasion de fuir, la métisse suit son ravisseur supposé, arrive à Paris; soit, mais elle reste toujours sous le coup de sa condamnation, c'est toujours une prisonnière évadée, et je suis parnitement en mesure, des qu'il plaira à Monseigneur de réclamer son extradition, de l'ob-
- Qui vivra verra, mon cher de Graûn ; je vous prierai aussi, d'après l'ordre de Monseigneur, d'écrire à notre chancellerie pour y demander, courrier par courrier, une copie légalisée de l'acte de marriage de David; car il s'est marié au palais ducal, en sa qualité d'officier de la maison de Monseigneur.

-En écrivant par le courrier d'aujour-Thui, nous aurons cet acte dans huit jours au

tilus tard...

- Lorsque David a su par Monseigneur la prochaine arrivée de Cecily, il en est resté petrifié; puis s'est écrié: "J'espère que V. A ne m'obligera pas à voir ce monstre?" - " Soyez tranquille — a répondu Monseigneur — vous ne la verrez pas. . . mais j'ai besoin d'elle pour certains projets." David s'est trouvé soulagé d'un poids énorme. Néanmoins, j'en suis sûr, de bien douloureux souvenirs s'éveillaient en lui.

- Pauvre nègre!.. il est capable de l'aimer

toujours. On la dit encore si jolie!

Charmante... trop charmante... Il faudrait l'œil impitoyable d'un créole pour découvrir le sang mêlé dans l'imperceptible nuance histrée qui colore légèrement la couronne des ongles roses de cette métisse; nos fraiches beautés du Nord n'ont pas un teint plus transparent, une peau plus blanche, des cheveux d'un chatain plus deré.

- J'étais en France lorsque Monseigneur est revenu d'Amérique, ramenant David et Cecily; je sais que cet excellent homme est alepuis cette spoque attaché à S. A. par la plus vive recomandance; mais j'ai toujours ignoré par suite de quelle aventure il s'était voué au

-Monseigneur veut toujours qu'on l'aide à pservice de notre maître, et comment il avait épousé Cecily, que j'ai vue pour la première fois environ un an après son mariage; et Dieu sait le scandale qu'elle soulevait déja!..

> - Je puis parfaitement vous instruire de ce que vous désirez savoir, mon cher baron ; i'accompagnais Monseigneur dans ce voyage d'Amérique, où il a arraché David et la métisse au sort le plus affreux.

> - Vous êtes mille fois bon, mon cher Murph;

je vous écoute — dit le baron.

## CHAPITRE IV.

HISTOIRE DE DAVID ET DE CECILY.

-M. Willis, riche planteur Américain de la Floride — dit Murph — avait reconnu dans l'un de ses jeunes esclaves noirs, nommé David, attaché à l'infirmerie de son habitation, une intelligence très-remarquable, une commisération profonde et attentive pour les pauvres auxquels il donnait avec amour les soins prescrits par les médecins, et enfin une vocation si singulière pour l'étude de la botanique appliquée à la médecine, que, sans aucune instruction, il avait composé et classé une sorte de Flore des plantes de l'habitation et de ses environs. L'exploitation de M. Willis, située sur le bord de la mer, était éloignée de quinze ou vingt lieues de la ville la plus prochaine; les médecins du pays, assez ignorants d'ailleurs, se dérangenient difficilement, à cause des grandes distances et de l'incommodité des voies de Voulant remédier à cet incommunication. convénient si grave dans un pays sujet à de violentes épidémies, et avoir toujours un praticien habile, le colon eut l'idée d'envoyer David en France apprendre la chirurgie et la médecine... Enchanté de cette offre, le jeune noir partit pour Paris ; le planteur paya les frais de ses études, et au bout de huit années d'un travail prodigieux, David, reçu docteur-médecin avec la plus grande distinction, revint en Amérique mettre son savoir à la disposition de son maltre.

- Mais David avait dû se regarder comme libre et émancipé de fait et de droit en mettant

le pied en France.

-Mais David est d'une loyauté rare, il avait promis à M. Willis de revenir ; il revint... Puis il ne regardait pour ainsi dire pas comme sienne... une instruction acquise avec l'argent de son maltre. Et puis enfin il espérait pouvoir adoucir moralement et physiquement les souffrances des esclaves, ses anciens compagnons... Il se promettait d'être non seulement leur médecin, mais leur soutien mais leur défenseur auprès du colon...

— Il faut en effet être doué d'une probité rare et d'un saint amour de ses semblables pour retourner auprès d'un maître, après un sejour de buit années à Paris...au milieu de la jeunesse la plus démocratique de l'Europe...

-Par ce trait...jugez de l'homme. Le voilà donc à la Floride, et il faut le dire, traité par

ce colon stupide, méchant, sensuel, despete comme le sont quelques créoles, se crut très généreux en donnant à David 600 fr., de sa-laires. Au bout de quelques mois un typhus horrible se déclare sur l'habitation ; M. Willis en est atteint, mais promptement guéri par les excellents soins de David. Sur trente nègres gravement malades, deux seulement périssent. M. Willis, enchanté des services de David, porte ses gages à 1290 fr.; le médecin noir se trouvait le plus heureux du monde, ses frères le regardaient comme leur providence; il avait, très difficilement il est vrai, obtenu du maître quelque amélioration à leur sort, il espérait mieux pour l'avenir ; en attendant, il moralisait, il consolait ces pauvres gens, il les exhortait à la résignation; il lour parlait de Dieu, qui veille sur le mègre comme sur le blanc; d'un autre monde, non plus peuplé de mattres et d'esclaves, mais de justes et de méchants; d'une autre vie... éternelle celle-là, où les uns n'étaient plus le bétail, le chose des autres, mais où les victimes d'ici-bas étaient si houseuses qu'elles prinient dans le ciel pour leurs bourreaux... Que vous dirai-je? A ces malheureux qui, au contraire des autres hommes, comptent avec une joie amère le pas que chaque jour ils font vers la tombe... à ces malheureux qui n'espéraient que le néant, David fit espérer une liberté immortelle ; leum chaines leur parment alors moins lourdes, leurs travaux moins pénibles. David était leur adole... Une année environ se passa de la sorte. Parmi les plus johies esclaves de cette habitation, on remarquait une métiese de quinze ans, nommée Cecily. M. Willis eut une entainie de sultan pour cette jeune fille ; pour la premiére fois de sa vie peut-être il éprouva an refus, une résistance epiniture. Cecily aimait... elle aimait David, qui, pendant la dernière épidérnie, l'avait soignée et sauvée avec un dévouement admirable ; plus tard l'amour, le plus chaste amour, paya la dette de la reconnecemence. David avait des goats treo délicate pour ébruiter son bonheur avant le iour où il pourrait épouser Cecily : il attendait qu'elle out seize ans révolus. M. Willis, ignorant cette mutuelle affection, avait jeté superbement son mouchoir à la jolie métiese ; celle-ci tout énlerée vint moonter à David les tentatives brutales auxquelles elle avait à grand'eine échappé. Le noir la rassure, et va surle-champ la demander en marriage à M. Willis.

- Diable! men cher Murph... j'ai bien pour de deviner la réponse du sultan améri-

com... Il refusa?

- Il refiere. Il sveit, dissit-il, du geût pour cette jeune file ; de sa vie il n'avait supporté les dédains d'une esclave : il voulait celle-là, il Panseit. David choisirait une autre femme ou me antre maltreme, à non goût. Il y avait sur Phabitation dix cupresses on métimes aussi jolies que Cecily. Devid parle de son amour, hauteur de son admirable générosité, le colon,

'M. Willis avec considération et bonté, man- planteur haussa les épaules. David insists ; ce grant à sa table, logeant sons son toit ; du reste, | fut en vain. Le créole ent l'impudence de lai dire qu'il était d'un mauvais exemple de voir un maitre céder à une esclave, et que, cet exemple, il ne le donnerait pas pour satisfaire à un caprice de David... Celui-ci supplia, le maître s'impatienta; David, rougiesant de s'humilier davantage, parla d'un ton ferme des services qu'il rendait et de son désintéressement ; car il se contentait du plus mince 🚗laire. M. Willis, irrité, lui répondit avec mépris qu'il était mille fois trop bien traité pour un esclave. A ces mots, l'indignation de David éclate... Pour la première fois il parla en homme éclairé sur ses droits par un séjour de huit années en France. M. Willis furieux, le traita d'esclave révolté, le menaca de la chaîne. David proféra quelques paroles amères et vio-lentes... Deux heures après, attaché à un poteau, on le déchirait de coups de fouet, pendant qu'à sa vue on entraînait Cecily dans le sérail du planteur.

- La conduite de ce planteur était stunide et effroyable... C'est l'absurdité dans la crusuté... Il avait besoin de cet homme, après

tout..

- Tellement besoin, que ce jour-la même l'accès de fureur où il s'était mis, joint & l'ivresse où cette brute se plongeait chaque soir, lui donna une maladie inflammatoire des plus dangereuses, et dont les symptômes se déclarèrent avec la rapidité particulière à oes affections: le planteur se met au lit avec une fièvre horrible... Il envoie un exprès chercher un médeoin; mais le médecin ne peut être arrivé à l'habitation avant trentesix heures...

- Vraiment, cette péripétie semble providentielle... La fatale position de cet homme

était méritée...

-Le mal frisait d'effrayants progrès... David seul ponvait sauver le colon : mais Willis. médant comme tous les scélérats, ne doutait pas que le noir, pour se venger, l'empoisonnat dans une potion... car, après l'avoir battu de verges, on avait jeté David au cachot... Enfin, épouvanté de la marche de la maladie, brisé par la souffrance, pensant que, mourir, pour mourir, il avait au moins une chance dans la générosité de son esclave, après de terribles hésitations Willis fit déchaîner David..

--- Et David cauva le planteur?

-Pendant ainq jours et ainq nuits il le veille comme il aurait veillé son père, combattant la maladie pas à pas avec un savoir. une habileté admirables ; il finit par en triompher, à la profonde surprise du médecin qu'on avait fait appeler et qui n'arriva que le second jour.

- Et une fais rendu à la santé... le co-

lon ?..

- Ne voulant pas rougir devant son esclave qui l'écraserait à chaque instant de toute la que Cocily partagenit depuis longitupe; le la l'aide d'un enerifice énoune, parvint à attacher à son habitation le médecin qu'on avait | geste sublimes ; il leva lentement la main été quérir, et David fut remis au cachot.

-Cela est horrible! mais cela ne m'étonne pas: David eut été pour cet homme un re-

mords vivant...

- Cette conduite barbare n'était pas d'ailleurs seulement dictée par la vengeance et par la jalousie... les noirs de M. Willis aimaient David avec toute l'ardeur de la reconnaissance ; il était pour eux le sauveur du corps et de l'ame. Ils savaient les soins qu'il avait prodigués au colon lors de la maladie de ce dernier... Aussi, sortant par miracle de l'abrutissante apathie où l'esclavage plonge ordinairement la créature, ces malheureux témoignèrent vivement de leur indignation, ou plutôt de leur douleur, lorsqu'ils virent David déchiré à coups de fouet. M. Willis, exaspéré, crut découvrir dans cette manifestation le germe d'une révolte... Songeant à l'influence que David avait acquise sur les escalves, il le crut capable de se mettre plus tard à la tôte d'un soulèvement, et de se venger alors de l'exécrable ingratitude de son maitre... Cette crainte absurde fut un nouveau motif pour le colon d'accabler David de mauvais traitements, et de le mettre hors d'état d'accomplir les sinistres desseins dont il le soupçonnait.
- A ce point de vue d'une terreur farouche... cette conduite semble moins stupide,

quoique tout aussi féroce.

- Peu de temps après ces événements, nous arrivons en Amérique. Monseigneur avait affrété un brick danois à Saint-Thomas; nous visitions incognito toutes les habitations du littoral américain que nous côtoyions... Nous fumes magnifiquement reçus par M. Willis... Le lendemain de notre arrivée, le soir, après boire, autant par excitation du vin que par forfanterie cynique, M. Willis nous raconta, avec d'horribles plaisanteries, l'histoire de David et de Cecily; car j'oubliais de vous dire qu'on avait fait aussi jeter cette malheureuse au cachot, pour la punir de ses premiers dédains. A cet affreux récit, S. A. crut que Willis se vantait ou qu'il était ivre: cet homme était ivre, mais il ne se vantait pas. Pour dissiper son incrédulité, le colon se leva de table en commandant à un esclave de prendre une lanterne et de nous conduire au cachot de David.

- Eh bien?

- De ma vie je n'ai vu un spectacle aussi déchirant. Haves, décharnés, à moitié nus, couverts de plaies, David et cette malheureuse fille, enchaînés par le milieu du corps, l'un à un bout du cachot, l'autre du côté opposé, ressemblaient à des spectres... La lanterne qui nous éclairait jetait sur ce tableau une teinte plus lugubre encore... David, à notre aspect, ne prononça pas un mot; son regard avait une effrayante fixité. Le colon lui dit avec une ironie cruelle:

-Eh bien! docteur, comment vas-tu?... Toi qui es si savant!... sauve-toi donc!...

droite, son index étendu vers le plafond; et, sans regarder le colon, d'un ton solennel il dit:

- DIEU!

Et il se tut.

- Dieu? reprit le planteur en éclatant de rire; dis-lui donc, à Dieu, de venir t'arracher de mes mains! Je l'en défie!..

Puis ce Willis, égaré par la fureur et par l'ivresse, montra le poing au ciel, et s'écria en blasphémant :

— Oui, je défie Dieu de m'enlever mes esclaves avant leur mort!... S'il ne le fait pas, je nie son existence !...

- C'était un fou stupide!

- Cela nous souleva le cœur de dégotit.... Monseigneur ne dit mot. Nous sortons du cachot... Cet antre était situé, ainsi que l'habitation, sur le bord de la mer. Nous retournons à bord de notre brick, mouillé à une très petite distance. A une heure du matin, au moment où toute l'habitation était plongée dans le plus profond sommeil, Monseigneur descend à terre avec huit hommes bien armés. va droit au cachot, le force, enlève David ainsi que Cecily. Les deux victimes sont transportées à bord sans qu'on se soit aperçu de notre expédition; puis Monseigneur et moi nous nous rendons à la maison du planteur.

Bizarrerie étrange! ces hommes torturent leurs esclaves, et ne prennent contre eux aucune précaution; ils dorment fenêtres et portes ouvertes. Nous arrivons très facilement à la chambre à coucher du planteur, intériourement éclairée par une verrine. Monseigneur éveille cet homme. Celui-ci se dresse sur son séant, le cerveau encore alourdi par les su-

mées de l'ivresse.

– Vous avez ce soir défié Dieu de vous enlever vos deux victimes... avant leur mort? Il vous les enlève... — dit Monseigneur. — Puis, prenant un sac que je portais et qui renfermait 25,000 francs en or, il le jeta sur le lit de cet homme et ajouta : - Voici qui vous indemnisera de la perte de vos deux esclaves... A votre violence qui tue, j'oppose une violence qui sauve... Dieu jugera!... Et nous disparaissons, laissant M. Willis stupéfait, immobile, se croyant sous l'impression d'un songe. Quelques minutes après nous avions rejoint le brick et mis à la voile.

- Il me semble, mon cher Murph, que S. A. indemnisait bien largement ce misérable de la perte de ces esclaves; car, à la rigueur,

David ne lui appartenait plus.

- Nous avions à peu près calculé la dépense faite pour les études de ce dernier pendant huit ans, puis au moins triplé sa valeur et celle de Cecily comme simples esclaves. Notre conduite blessait le droit des gens, je le sais... mais si vous aviez vu dans quel horrible état se trouvaient ces malheureux presque agonisants, si vous aviez entendu ce défi sacrilége jeté à la face de Dieu par cet homme ivre de vin et de férocité, vous comprendriez Le noir répondit par une parole et par un que Monseigneur ait voulu, comme il le dit dans cette occasion, — jouer un peu le rôle de | bal à l'ambassade de \*\*\*, et que S. A. doit v la Providence.

-Cela est tout aussi attaquable et aussi justifiable que la punition du Maître d'école, mon digne squire. Et cette aventure n'eut d'ailleurs pas de suites?

- -Elle n'en pouvait avoir aucune. Le brick était sous pavillon danois, l'incognito de S. A. névèrement gardé; nous passions pour de riches Anglais. A qui M. Willis, s'il eut osé me plaindre, eut-il adressé ses réclamations? En fait, il nous avait dit lui-même, et le médecin de Monseigneur le constata dans un procès-verbal, que les deux esclaves n'auraient pas vécu huit jours de plus dans cet affreux cachot. — Il fallut les plus grands soins pour arracher David et Cecily à une mort presque certaine. Enfin ils revinrent à la vie. Depuis ce temps David est resté attaché à Monseigneur comme médecin, et il a pour lui le dévouement le plus profond.
- David épousa sans doute Cecily en arrivant en Europe?
- --Ce mariage qui paraissait devoir être si heureux, se fit dans le temple du palais de Monseigneur : mais, par un revirement extraordinaire, a peine en jouissance d'une position inespérée, oubliant tout ce que David avait souffert pour elle et ce qu'elle-même avait soufiert pour lui, rougissant dans ce monde nouveau d'être mariée à un nègre, Cecily, séduite par un homme d'ailleurs horriblement dépravé, commit une première faute; on eut dit que la perversité naturelle de cette malheureuse, jusqu'alors endormie, n'attendait que ce dangereux ferment pour se développer avec une effroyable énergie. Vous savez le reste, le scandale de ses aventures. Après deux années de mariage, David, qui avait autant de confiance que d'amour, apprit toutes ces infamies: un coup de foudre l'arracha de sa profonde et aveugle sécurité.

- Il voulut, dit-on, tuer sa femme? - Oui ; mais, grace aux instances de Monseigneur, il consentit à ce qu'elle fut renfermée pour sa vie dans une forteresse... Et c'est cette prison que Monseigneur vient d'ouvrir... à votre grand étonnement et au mien, je ne vous le cache pas, mon cher baron.

- Franchement, la résolution de Monseigneur m'étonne d'autant plus que le gouverneur de la forteresse a maintes fois prévenu S. A. que cette femme était indomptable : rien n'avait pu rompre ce caractère audacieux et endurci dans le vice ; et malgré cela Monseigneur... persiste à la mander ici. Dans quel but? pour quel motif?
- -Voilà, mon cher baron, ce que j'ignore comme vous... Mais il se fait tard. S. A. désire que votre courrier parte le plus tôt possible pour Gerolstein...
- Avant deux heures il sera en route. Ainsi, mon cher Murph... a ce soir...
  - A. ce soir.

aller?.

- C'est juste... depuis l'absence du Colonel Varner et du Comte d'Harneim, j'oublie toujours que je remplis à la fois les fonctions de chambellan et d'aide-de-camp...

--- Mais à propos du Comte et du Colonel, quand nous reviennent-ils? Leurs missions

sont-elles bientôt achevées?

- Monseigneur, vous le savez, les tient éloignés le plus long-temps possible pour avoir plus de solitude et de liberté... Quant à la mission que S. A. leur a donnée pour s'en débarrasser hormêtement--- en les envoyant, l'un à Avignon, l'autre à Strasbourg... je vous la confierai... un jour que nous serons tous deux d'humeur sombre... car je défierais le plus noir hypocondriaque de ne pas éclater de rire, non seulement à cette confidence, mais à certains passages des dépêches de ces dignes gentilshommes, qui prennent leurs prétendues missions avec un incroyable sérieux...

– Franchement, je n'ai jamais bien compris pourquoi S. A. avait placé le Colonel et le

Comte dans son service particulier.

- Comment! le Colonel Varner n'est-il pas le type admirable du militaire? Y a-t-il dans toute la Confédération germanique une plus belle taille, de plus belles moustaches, une tournure plus martiale? Et lorsqu'il est sanglé, caparaconné, bridé, empanaché, peut-on voir un plus triomphant, un plus glorieux, un plus fier, un plus bel... animal?

- C'est vrai...mais cette beauté-là l'empêche justement d'avoir l'air excessivement spi-

rituel...

- Eh bien! Monseigneur dit que, grace au Colonel, il s'est habitué à trouver tolérables les gens les plus pesants du monde... Avant certaines audiences mortelles il s'enferme une petite demi-heure avec le Colonel... et il sort de là tout crane, tout gaillard, et prêt à défier l'ennui en personne...
- -De même que le soldat romain, avant une marche forcée, se chaussait de sandales de plomb...afin de trouver toute fatigue légère en les quittant...J'apprécie maintenant l'utilité du colonel... Mais le comte d'Harneim?
- Est aussi d'une grande utilité pour Monseigneur : en entendant sans cesse bruire à ses côtés ce vieux hochet creux, brillant et sonore; en voyant cette bulle de savon si gonflée...de néant, si magnifiquement diaprée, qui représente le côté théatral et puéril du pouvoir souverain, Monseigneur sent plus vivement encore la vanité de ces pompes stériles, et, par contraste, il a souvent dù à la contemplation de l'inutile et miroitant chambellan les idés les plus sérieuses et les plus fécondes.
- -Du reste, il faut être juste, mon cher Murph, dans quelle cour trouverait-on, je vous prie, un plus parfait modèle du chambellan? Qui connaît mieux que cet excellent d'Hameim les innombrables règles et traditions de l'éti--Avez-vous donc oublié qu'il y a grand quette? Qui sait porter plus gravement une

untita d'amail au col et pius majostueusement | carré de cinq ou six pieds de large, complétenne clef d'or au dos?

- A propos, beron, Monseigneur prétend que le dos d'un chambelian a une physionomie toute articulibre: c'est, dit-il, une expression à la fois contrainte et révoltée, qui fait peine à voir : car. o douleur! c'est au dos du chambellan que brille le signe symbolique de sa charge..., et, selon Monseigneur, ce digne d'Harneim semble toujours tenté de se présenter à reculons, pour que l'on juge tout de suite de son importance...

-Le fait est que le sujet incessant des méditations du comte est la question de savoir par quelle fatale imagination on a placé la clef de chambellan derrière le dos... car, ainsi qu'il le dit très sensément, avec une sorte de douleur controucée,- que diable !... on n'ouvre pas une porte avec le dos, pourtant!

- Baron, le courrier, le courrier! - dit Murph en montrant la pendule au baron.

- Mandit homme qui me fait causer !... c'est votre faute... Présentez mes respects à S. A. - dit M. de Graün en courant prendre son shapeau -et à ce soir, mon cher Murph.

- A ce soir, mon cher baron..., un peu tard, car je suis sur que Monseigneur voudra visiter aviourd'hui même la mystérieuse maison de la

rue du Temple.

#### CHAPITRE V.

UNE MAISON DE LA RUE DU TEMPLE.

Afin d'utiliser les renseignements que le Baron de Graun avait recueillis sur la Gonaleuse et sur Germain, fils du Maître d'école, Rodolphe devait se rendre rue du Temple et chez le notaire Jacques Ferrand:

Chez celui-ci, pour tacher d'obtenir de Madame Séraphin quelques indices sur la famille

de Fleur-de-Marie;

A la maison de la rue du Temple, récemment habitée par Germain, afin de tenter de découvrir la retraite de ce jeune homme par l'intermédiare de Mademoiselle Rigolette; tache assez difficile, cette grisette sachant peutêtre que le fils du Maître d'école avait le plus grand intérêt à laisser complétement ignorer sa nouvelle demeure.

En louant dans la maison de la rue du Temle la chambre naguère occupée par Germain, Rodolphe facilitait ainsi ses recherches, et se mettait à même d'observer de près les différentes ciames de gens qui occupaient cette de-

Le jour même de l'entretien du Baron de Gratin et de Murph, Rodolphe se rendit, vers les trois heures, à la rue du Temple par une triste journée d'hiver.

Située au centre d'un quartier marchand et populeux, cette maison n'offrait rien de particulier dans son aspect; elle se composait d'un rez-de-chaussée occupé par un rogomiste, et de quatre étages surmontés de mansardes.

Une aliée sombre, étroite, conduisait à une

ment privé d'air, et de lumière ; réceptacle infect de toutes les immondices de la maison, qui y pleuvaient des étages supérieurs, car des lucarnes sans vitres s'ouvraient au-dessus de plomb de chaque pallier.

Au pied d'un escalier humide et noir, une lueur rougeatre annonçait la loge du portier : enfumée par la combustion d'une lampe, nécessaire même en plein jour pour éclairer cet antre obscur, où nous suivrons Rodolphe à peu près vêtu en commis-marchand non endimanché.

Il portait un paletot de couleur douteuse, un chapeau quelque peu déformé, une cravate rouge, un parapluie et d'immenses socques articulés. Pour compléter l'illusion de son rôle, Rodolphe tenait sous le bras un grand rouleau d'étoffes soigneusement enveloppé.

Il entra chez le portier pour lui demander à

visiter la chambre alors vacante.

Un quinquet placé derrière un globe de verre rempli d'eau qui lui sert de réflecteur, éclaire la loge; au fond, on aperçoit un lit reconvert d'une courte-pointe arlequin, formée d'une multitude de morceaux d'étoffes de toute espèce et de toute couleur ; à gauche, une commode de noyer, dont le marbre supporte peur omement :

Un petit Saint Jean de cire, avec son mouton blanc et sa perruque blonde, le tout placé sous une cage de verre étoilée, dont les felures sont ingénieusement consolidées par des bandes de papier bleu;

Deux flambeaux de vieux plaqué rougi par le temps, et portant, au lieu de bougies, des oranges pailletées, sans doute récemment offertes à la portière comme cadeau du jour de ľan;

Deux boîtes, l'une en paille de couleum variées, l'autre recouverte de petits coquillages. Ces deux objets d'art sentent leur maison de détention ou leur bagne d'une lieue (1). (Es. pérons pour la moralité du portier de la rue du Temple, que ce présent n'est pas un kommege de l'auteur.)

Enfin, entre les deux bottes, et sous un globe de pendule, on admire une petite paire de bottes à œur, en maroquin rouge, véritables bottes de poupée, mais soigneusement et savamment

travaillées, ouvrées et piquées.

Ce chef-d'œuvre, comme disaient les anciens artisans, joint à une abominable odeur de cuir rance et à de fantastiques arabesques dessinées le long des murs avec une innombrable quantité de vicilles chaussures, annonce auffisamment que le portier de cette maison a travaillé dans le neuf avant de descendre jusqu'à la restauration des vieilles chaussures.

Lorsque Rodolphe s'aventura dans ce bouge, M. Pipelet, le portier, momentanément absent, était représenté par Madame Pipelet. Celle-ci, placée près d'un poêle de fonte citué au milieu de la loge, semblait écouter gravement chanter sa marmite (c'est l'expression consacrée).

Potité cour ou plutôt à une espèce de puits dus rement de la fabrication de ces boltes

L'Hogarth français, Henri Monnier, a si admirablement stéréotypé la portière, que nous nous contenterons de prier le lecteur, s'il veut se figurer Madame Pipelet, d'évoquer dans son souvenir la plus laide, la plus ridée, la plus bourgeonnée, la plus sordide, la plus dépenail-Me, la plus hargueuse, la plus venimeuse des portières immortalisées par cet éminent artiste.

Le seul trait que nous nous permettrons d'a**jouter à** cet idéal, qui ne peut manquer d'être d'une merveilleuse réalité, sera une bizarre coiffure composée d'une perruque à la Titus; serruque originairement blonde, mais nuancée par le temps d'une foule de tons roux et jaunatres, bruns et fauves, qui émaillaient pour ainsi dire une confusion inextricable de mèches dures, roides, hérissées, emmêlées. Madame Pipelet n'abandonnait jamais cet unique et éternel ornement de son crane sexagénaire.

A la vue de Rodolphe, la portière prononça d'un ton rogue ces mots sacramentels:

— Ou allez-vous?

- Madame, il y a, je crois, une chambre et un cabinet à louer dans cette maison? - demanda Rodolphe en appuyant sur le mot madame, ce qui ne flatta pas médiocrement Madame Pipelet. Elle répondit moins aigrement :
- Il y a une chambre à louer au quatrième, mais on ne peut pas la voir... Alfred est sorti...
- Votre fils, sans doute, madame? Renfrera-t-il bientôt?
- Non, Monsieur, ce n'est pas mon fils, c'est mon mari!... Pourquoi donc Pipelet ne s'apbellerait-il pas Alfred?
- Il en a parfaitement le droit, Madame: mais si vous le permettez, j'attendrai un mo-ment son retour. Je tiendrais à louer cette chambre : le quartier et la rue me conviennent ; la maison me plait, car elle me semble admirablement bien tenne. Pourtant, avant de visiter le logement que je désire occuper, je voudrais savoir si vous pouvez, Madame, vous charger de mon ménage? J'ai l'habitude de ne jamais employer que les concierges, toutefois quand ils y consentent.

Cette proposition, exprimée en termes si flatteurs: concierge !... gagna complétement

Madame Pipelet; elle répondit:

- Mais certainement, Monsieur... je ferai votre ménage... je m'en honore, et pour six francs par mois vous serez servi comme un prince.
- Va pour les six francs. Madame... votre moza ?
  - Pomone-Fortunée-Anastasie Pipelet.
- Eh bien, Madame Pipelet, je consens aux mix francs par mois pour von gages. Et si la chambre me convient... quel est son prix?
- Avec le cabinet, 150 francs, Monsieur; pas un liard à rabattre... le principal locataire est un chien... un chien qui tondrait sur un æuf.
  - Et vous le nommez?
  - Monsieur Bras-Rouge.
- Ce nom, et les souvenirs qu'il éveillait, firent tressaillir Rodolphe.

- ---- Vous dites, Madame Pipelet, que le principal locataire se nomme?
  - Eh bien !... M. Bras-Rouge

-Et il demeure?

– Rue aux Fèves, numéro 13 ; il tient aussi un estaminet dans les fossés des Champs-Élysées.

Il n'y avait plus à en douter, c'était le même homme... Cette rencontre semblait étrange à Rodolphe.

- Si M. Bras-Rouge est le principal locataire — dit-il — quel est le propriétaire de la
- maison? - M. Bourdon ; mais je n'ai jamais eu af-

faire qu'à M. Bras-Rouge. Voulant mettre la portière en confiance, Rodolphe reprit:

- Tenez, ma chère Madame Pipelet, je suis un peu fatigné; le froid m'a gelé... rendezmoi le service d'aller chez le rogomiste qui demeure dans la maison, vous me rapporterez un flacon de cassis et deux verres... ou plutôt trois verres, puisque votre mari va rentrer.

Et il donna cent sous à cette femme.

- Ah ça! Monsieur, vous voulez donc que du premier mot on vous adore? — s'écria la portière dont le nez bourgeonné sembla s'illuminer de tous les feux d'une bachique convoitise.
- Oui, Madame Pipelet, je veux être adoré. — Ça me chausse, ça me chausse ; mais je n'apporterai que deux verres, moi et Alfred nous buvons toujours dans le même. Pauvre

chéri, il est si friand pour tout ce qui est des femmes!!! - Allez, Madame Pipelet, nous attendrons

Alfred... --- Ah çà, si quelqu'un vient... vous garderez la loge?

– Sovez tranquille.

La vieille sortit.

Resté seul, Rodolphe réfléchit à cette bizarre circonstance qui le rapprochait de Bran-Rouge ; il s'étonna senlement de ce que François-Germain eut pu rester pendant trois mois dans cette maison avant d'être découvert par les complices du Mattre d'école qui étaient en rapport avec Bras-Rouge.

A ce moment un facteur frappa aux carreaux de la loge, y passa le bras, tendit deux lettres en disant: "Trois sous! "
— Six sous, puisqu'il y a deux lettres — dit

Rodolphe.

– Une d'affranchie — répondit le facteur.

Après avoir payé, Rodolphe regarda d'abord machinalement les deux lettres qu'on venait de lui remettre ; mais bientôt elles lui semblerent dignes d'un curieux examen.

L'une, adressée à Madame Pipelet, exhalait à travers son enveloppe de papier satiné une forte odeur de sachet de peau d'Espagne. Sur son cachet de cire rouge on voyait ces deux lettres C. R., surmontées d'un casque et appuyées sur un support étoilé de la croix de la Légion-d'Honneur ; l'adresse était tracée d'une main ferme. La présention héraldique de ce casque et de cette croix fit sourire Rodolphe, et le confirma dans l'idée que cette lettre n'était pas écrite par une femme.

Mais quel était le correspondant musqué,

blasonné... de Madame Pipelet?

L'autre lettre, d'un papier gris et commun, fermée avec un pain à cacheter picoté de coups d'épingle, était pour M. César Bradamanti, dentiste opérateur.

Évidemment contrefaite, l'écriture de cette suscription se composait de lettres toutes ma-

juscules.

Fut-ce pressentiment, fantaisie de son imagination ou réalité, cette lettre parut à Rodolphe d'une triste apparence. Il remarqua quelques letttes de l'adresse à demi effacées dans un endroit ot le papier frippait légèrement.

Une larme était tombée la.

Madame Pipelet rentra, portant le flacon de cassis et deux verres.

— J'ai lambiné, n'est-ce pas, Monsieur? mais une fois qu'on est dans la boutique du père Joseph, il n'y a pas moyen d'en sortir... Ah! le vieux possédé!... Croiriez-vous qu'avec une semme d'age comme moi, il conte encore la gaudriole?

- Diable !... si Alfred savait cela?

— Ne m'en parlez pas, le sang me tourne rien que d'y songer. Alfred est jaloux comme un Bédouin; et pourtant, de la part du père Joseph, c'est l'histoire de rire, en tout bien, tout honneur.

-Voici deux lettres que le facteur a ap-

portées — dit Rodolphe.

— Ah! mon Dieu... faites excuse, Monsieur... Et vous avez payé?

-- Oui.

--- Vous êtes bien bon. Alors je vas vous retenir ça sur la monnaie que je vous rapporte... Combien est-ce?

- Trois sous - répondit Rodolphe en souriant du singulier mode de remboursement

adopté par Madame Pipelet.

— Comment! trois sous?... C'est six sous, il y a deux lettres.

- Je pourrais abuser de votre confiance en vous faisant retenir sur ma monnaie six sous au lieu de trois; mais j'en suis incapable, Madame Pipelet... une des deux lettres, qui vous est adressée, est affranchie. Et, sans être indiscret, je vous ferai observer que vous avez la un correspondant dont les billets doux sentent furieusement bon.
- Voyons donc? dit la portière en prenant la lettre satinée. — C'est, ma foi, vrai... ça a l'air d'nn billet doux! Dites donc, Monsieur, un billet doux! Ah bien! par exemple... quel est donc le polisson qui oserait?—

- Et & Alfred s'était trouvé là, Madame

Pipelet?

- Ne dites pas ça, ou je m'évanouis dans vos bras!
  - os bras!
     Je ne le dis plus, Madame Pipelet!
- Mais que je suis bête!.. m'y voilà dit la portière en haussant lés épaules — je sais... je zais... c'est du commandant... Ah! quelle

souleur j'ai eue! Mais ça n'empêche pas de compter: voyons, c'est trois sous pour l'autre lettre, n'est-ce pas? Ainsi nous disons: quinze sous de cassis et trois sous de port de lettre que je retiens, ça fait dfx-huit; dix-huit et deux que voilà font vingt, et quatre frencs font cent sous; les bons comptes font les bons amis.

— Et voila vingt sous pour vous, Madame Pipelet; vous avez une si miraculeuse manière de rembourser les avances qu'on a faites pour

vous, que je tiens à l'encourager.

— Vingt sous! vous me donnez vingt sous!... Et pourquoi donc ça? — s'écria Madame Pipelet d'un air à la fois alarmé et étonné de cette générosité fabuleuse.

— Ce sera un à-compte sur le denier à Dieu,

si je prends la chambre.

— Comme ça, j'accepte; mais j'en préviendrai Alfred.

— Certainement; mais voici l'autre lettre elle est adressée à M. Céear Bradamanti.

— Ah! oui... le dentiste du troisième... Je vas la mettre dans la botte aux lettres.

Rodolphe crut avoir mal entendu, mais il vit Madame Pipelet jeter gravement la lettre dans une vieille botte à revers accrochée au mur

Rodolphe la regardait avec surprise.

— Comment? — lui dit-il... — vous mettez cette lettre...

— Eh bien, Monsieur, je la mets dans la botte aux lettres... Comme ça, rien ne s'égare ; quand les locataires rentrent, Alfred ou moi nous secouons la botte, on fait le triage, et chacun a son poulet.

— Votre maison est si parfaitement ordonnée, que cela, me donnc de plus en plus l'envie d'y demeurer; cette botte aux lettres surtout

ne ravit

— Mon Dieu, c'est bien simple — reprit modestement Madame Pipelet; — Alfred avait cette vieille botte dépareillée; autant l'utiliser au service des locataires.

Ce disant, la portière avait décacheté la lettre qui lui était adressée, elle la tournait en tous sens; après quelques moments d'embar-

ras, elle dit à Rodolohe:

— C'est toujours Alfred qui est chargé de lire, parce que je ne le sais pas. Est-ce que vous voudriez bien... Monsieur... être pour moi comme est Alfred?

- Pour lire cette lettre? volontiers — dit Rodolphe, très curieux de connaître le corre-

spondant de Madame Pipelet.

Il lut ce qui suit sur un papier satiné, dans l'angle duquel on retrouvait le casque, les lettres C. R., le support héraldique et la croix d'honneur.

"Demain vendredi, à onze heures, on fera grand feu dans les deux pièces, et on nettoiera bien les glaces, et on ôtera les housses partout, en prenant bien garde d'écailler la dorure des meubles en époussetant. Si par hasard je u'étais pas arrivé lorsqn'une dame viendra en fiacre, sur les une heure, me demander sous le nom de M. Charles, on la fera monter à l'ap-

partement, dont on descendra la clef, qu'on me remettra lorsque j'arriverai moi-même. "

Malgré la rédaction peu académique de ce billet, Rodolphe comprit parfaitement ce dont il s'agissait, et dit à la portière:

- Qui habite donc le premier étage?

- La vieille approcha son doigt jaune et ridé de sa lèvre pendante, et répondit avec un malicieux ricanement:
- Motus... c'est des intrigues de femme. — Je vous demande cels, ma chère Madame Pipelet... parce qu'avant de loger dans une maison... on désire savoir...
- C'est tout simple... dis-moi qui tu plantes... je te dirai qui tu plais, n'est-ce pes?
  - Pallais vous le dire.
- Du reste, je peux bien vous communiquer ce que je sais là-dessus, ça ne sera pas long... Il y a environ six semaines, un tapissier est venu ici, a examiné le premier, qui était à louer, a demandé le prix, et le lendemain il est revenu avec un beau jeune homme blond, petites moustaches, croix d'honneur, beau linge. Le tapissier l'appelait... commandant.

- C'est donc un militaire?

- Militaire! reprit Madame Pipelet en haussant les épaules — allons donc!.. c'est comme si Alfred s'intitulait concierge...
  - Comment?
- Il est tout bonnement de la garde nationale, dans l'état-major; le tapissier l'appelait commandant pour le flatter... de même que ça flatte Alfred quand on l'appelle concierge. Enfin, quand le commandant (nous ne le connaissons que sous ce nom-là) a eu tout vu, il a dit au tapissier: "C'est bon, ça me convient, arrangez ça, voyez le propriétaire. Oui, commandant,,, qu'a dit l'autre... Et le lendemain le tapissier a signé le bail en son nom, à lui tapissier, avec M. Bras-Rouge, lui a payé six mois d'avance, parce qu'il paralt que le jeune homme ne veut pas être connu. Tout de suite après, les ouvriers sont venns tout démolir au premier; ils ont apporté des sophas, des rideaux en soie, des glaces dorées, des meubles superbes; aussi c'est beau comme dans un casé des boulevards! Sans compter des tapis partout, et si épais et si doux qu'on dirait qu'on marche sur des bêtes... Quand ça été fini, le commandant est revenu pour voir tout ça; il a dit à Alfred: - Pouvez-vous vous charger d'entretenir cet appartement où je ne viendrai pas souvent, d'y faire du feu de temps en temps, et de tout préparer pour me recevoir quand je vous l'écrirai par la petite poste? — Oui, commandant, lui dit ce flatteur d'Alfred. — Et combien me prendrez vous pour ça? — Vingt francs par mois, commandant. Vingt francs! Allons donc! vous plaisantez, portier! " — Et voilà ce beau fils à marchander comme un ladre, à carotter le pauvre monde. Voyez donc, pour une ou deux malheureuses pièces de cent sous, quand il fait des dépenses abominables pour un appartement qu'il n'habite pas! Enfin, à force de batailler, nous avons

donc, si ça ne fait pas suer!.. Commandant de deux liards, va! Quelle différence avec vous, Monsieur!— ajouts la portière en s'adressant à Rodolphe d'un air agréable — vous ne vous faites pas appeler commandant, vous n'avez l'air de rien du tout, et vous êtes convenu avec moi de six francs du premier mot.

- Et depuis, ce jeune homme est-il re-

venu?

— Vous allez voir, c'est ça qui est le plus drôle; il paralt qu'on le fait joliment droguer, le commandant. Il a déjà écrit trois fois, comme aujourd'hui, d'allumer du feu, d'arranger tout, qu'il viendrait une dame. Ah bien oui! va-t'en voir s'ils viennent!

--- Personne n'a paru?

-- Écoutez donc... La première des trois fois, le commandant est arrivé tout flambant, chantonnant entre ses dents et faisant le gros dos; il a attendu deux bonnes heures... personne ; quand il a repassé devant la loge, nous le guettions, nous deux Pipelet, pour voir sa mine et le vexer en lui parlant. "Commandant, il n'est pas venu du tout du tout de petite dame vous demander, que je lui dis. bon, c'est bon!,, — qui me répond, l'air tout honteux et tout furieux, et il part dare-dare, en se rongeant les ongles de colère. La seconde fois, avant qu'il n'arrive, un commissionnaire apporte une petite lettre adressée à M. Charles ; je me doute bien que c'est encoré flambé pour cette fois-la; nous en faisions des gorges chaudes avec Pipelet, quand le commandant arrive. "Commandant, que je dis en mettant le revers de ma main gauche à ma perruque, comme une vraie troupière, voilà une lettre ; il paraît qu'il y a encore une contre-marche aujourd'hui! " Il me regarde, fier comme Artaban, ouvre la lettre, la lit, devient rouge comme une écrevisse; puis il nous dit, en faisant semblant de ne pas être contrarié : --- " Jo savais bien qu'on ne viendrait pas; je suis venu pour Vous recommander de tout bien surveiller. "— C'était pas vrai ; c'était pour nous cacher qu'on le faisait aller qu'il nous disait cela, et la-dessus il s'en va en tortillant et en chantant du bout des dents; mais il était joliment vexé, allez... C'est bien fait! c'est bien fait, commandant de deux liards! ça t'apprendra à ne donner que douze francs par mois pour ton ménage.

- Et la troisième fois?

— Ah! la troisième fois j'ai bien cru que c'était pour de bon. Le commandant arrive sur son trente-six; les yeux lui sortaient de la tête, tant il paraissait content et sûr de son affaire... Bien beau jeune homme tout de même... et bien mis, et flairant comme une civette... Il ne posait pas à terre, tant il était gonfié... Il prend la clef et nous dit, en montant ches lui, d'un air goguenard et rengorgé, comme pour se revenger des autres fois:—
" Vous préviendrez cette dame que la porte est

abominables pour un appartement qu'il n'habite tout contre..., Bon! nous deux Pipelet, nous pas! Enfin, à force de batailler, nous avons étions si curieux de voir la petite dame, quoi
btenu douze francs. Douze francs! Dites que nous n'y comptions pas beaucoup, que

l'affat sur le pas de la porte de l'allée... Cette fois-la, un petit fiacre bleu, à stores baissés, s'arrête devant chez nous. "Bon! c'est elle, que je dis à Alfred... Retirons-nous un pen pour ne pas l'effaroucher.,, Le cocher ouvre la portière. Alors nous voyons une petite dame avec un manchon sur ses genoux et un voile noir qui lui cachait la figure sans compter son mouchoir qu'elle tenait sur sa bouche, car elle avait l'air de pleurer; mais voilà-t-il pas qu'une fois le marchepied baissé, au lieu de descendre, la dame dit quelques mots au cocher, qui, tout étonné, referme la portière.

-Cette femme n'est pas descendue?

– Non, Monsieur ; elle s'est rejetée dans le fond de la voiture en mettant ses mains sur ses yeux. Moi je me précipite, et, avant que le cocher ait remonté sur son siége, je lui dis: "Eh bien! mon brave... vous vous en retournez donc? - Oni, qu'il me dit. - Et où ça? que je lui demande. - D'ott je viens. d'où venez-vous? - De la rue Saint Dominique, au coin de la rue Belle-Chasse.,,

A ces mots, Rodolphe tressaillit.

Le Marquis d'Harville, un de ses meilleurs amis, qu'une vive mélancolie accablait depuis quelques temps, ainsi que nous l'avons dit, demeurait rue Saint-Dominique, au coin de la rue Belle-Chasse.

Etait-ce la Marquise d'Harville qui courait ainsi à sa perte? Son mari avait-il des soupçons sur son inconduite? son inconduite... eule cause peut-être du chagrin dont il semblait dévoré.

Ces doutes se pressaient en foule à la pensée de Rodolphe. Cependant il connaissait la société intime de la Marquise, et il ne se rappelait es y avoir jamais vu quelqu'un qui ressemblat au commandant. La jeune semme dont il s'agissait pouvait, après tout, avoir pris un fiacre en cet endroit, sans demeurer dans cette rue. Rien ne prouvait à Rodolphe que ce fût la Marquise. Néanmoins il conserva de vagues et pénibles soupçons.

Son air inquiet et absorbé n'avait pas échap-

pé à la portière.

-Eh bien! Monsieur, à quoi pensez-vous donc? - lui dit-elle.

- Je cherche pour quelle raison cette femme qui était venue jusqu'à cette porte... a changé tout a coup d'avis...

- Que voulez-vous, Monsieur... une idée, une frayeur, une superstition... Nous autres pauvres femmes, nous sommes si faibles... si poltronnes... — dit l'horrible portière d'un air timide et effarouché. — Il me semble que si j'avais été comme ça en catimini... faire des traits à Alfred... j'aurais été obligé de rependre mon élan je ne sais pas combien de fois mais jamais, au grand jamais! Pauvre chéri... Il n'y a pas un habitant de la terre qui puisse se vanter...
- -- Je vous crois, Madame Pipelet... Mais cette jeune femme ?. .

nons sortons de notre loge pour nous mettre à | voyait pas le bout de son nez... Toujours est-if qu'elle repart comme elle était venne, sans tambour ni trompette... On nous aurait donné 10 fr. a nous deux Alfred, que nous n'aurions pas été plus contenta.

– Pourquoi cela 7

- En songeant à la mine qu'allait faire le commandant... il devait y avoir de quoi crever de rire... bien sur... D'abord, au lieu d'aller lui dire tout de suite que la dame était repartie... nous le laissons droguer et, marronner une bonne heure... Alors je monte: je n'avais que mes chaussons de lisière à mes pauvres pieds; j'arrive à la porte qui était tout contre... Je la pousse, elle crie: l'escalier est noir comme un four, l'entrée de l'appartement aussi... Voilà qu'au moment où j'entre, le commandant me prend dans ses bras en me disant d'un ton calin. Mon Dieu, mon ange, comme tu viens tard!...

Malgré la gravité des pensées qui le dominaient, Rodolphe ne put s'empêcher de rire, surtout en voyant la grotesque perruque et l'abominable figure ridée, bourgeonnée, de

l'héroine de ce quiproquo ridicule.

Madame Pipelet reprit, avec une hilarité grimaçante qui la rendait plus hideuse encore : – Eh, eh, eh! en voilà une bonne! Mais vous allez voir... Moi je ne réponds rien, je retiena mon haleine, je m'abandonne au commandant... mais tout à coup le voilà qui s'écrie, en me repoussant le grossier! d'un air aussi dégoûté que s'il avait tonché une araignée: - "Mais qui diable est donc la? C'est moi, commandant, Madame Pipelet, la portière ; c'est pour cela que vous devriez bien taire vos mains, ne pas me prendre la taille ni m'appeler votre ange, ni me dire que je viens trop tard... Si Alfred avait été la pourtant? - Que voulez-vous? - me dit-il furieux. - Commandant, la petite dame vient de venir en fiacre. - Eh bien, faites-la donc monter; vous êtes stupide; ne vous ai-je pas dit de la faire monter?,, — Je le laisse aller, je le laisse aller. - "Oui, commandant, c'est vrai, vous m'avez dit de la faire monter. bien! - C'est que la petite dame...parlez donc! — C'est que la petite dame est repartie. - Allons, vous aurez dit ou fait quelque bêtise! — s'écria-t-il encore plus furieux. - Non, commandant, la petite dame n'a pas descendu de fiacre : quand le cocher a ouvert la portière, elle lui a dit de la remmener d'où elle était venue. - La voiture ne doit pas être loin! — s'écrie le commandant en se précipitant vers la porte. - Ah bien! oui, il y a plus d'une heure qu'elle est partie, que je lui réponds. — Une heure !... une heure ! Et pourquoi avez-vous autant tardé à me prévenir? — s'écrie-t-il avec un redoublement de colère. - Dame... par ce que nous craignons que ca vons contrarie trop de n'avoir pas encore fait vos frais cette fois-çi.,, - Attrape! que je me dis, mirliflor, ça t'apprendra à avoir eu mai au cosur quand tu m'as touchée. - Je ne sais pas si elle était jeuns ; on ne | -- "Sortez d'ici, vous na faites et ne dites que

des sottises!.. — s'écrie-t-il avec rage, en dé- | bien sur, quelque rien du tout enrichi... Ch faisant sa robe de chambre à la tartare et en jetant par terre son bonnet grec de velours brodé d'or... Beau bonnet tout de même... Et la robe de chambre donc ! ça crevait les yeux ; le commandant avait l'air d'un ver luisant...

— Et depuis, ni lui ni cette dame ne sont

revenus?

- Non; mais attendez donc la fin de l'histoire... — dit Madame Pipelet.

#### CHAPITRE VI.

#### LES TROIS ETAGES.

La fin de l'histoire, la voilà — reprit Madame Pipelet. - Je dégringole retrouver Alfred. Justement il y avait dans notre loge la portière du n° 19 et l'écaillère qui perche à la porte du rogomiste; je leur raconte comme quoi le commandant m'avait appelée son ange et m'avait pris la taille... En voilà des rires! et Alfred, quoiqu'il soit bien mélan... oui, mélancolique, comme il appelle ça, quoiqu'il soit bien mélancolique depuis les traits de ce monstre de Cabrion...

Rodolphe regarda la portière avec étonne-

- --- Oui, un jour, quand nous serons plus amis... vous saurez cela... Enfin tant il y a qu'Alfred, malgré sa mélancolie, se met à m'appeler son ange... A ce moment le commandant sort de chez lui et ferme sa porte pour s'en aller; mais comme il nous entendait rire, il n'ose plus descendre, de peur que nous nous moquions de lui, car il ne pouvait pas s'empêcher de passer devant la loge. Nous devinons le coup, et voilà l'écaillère qui, de sa groese voix, se met a crier: Pipelet, tu viens bien tard, mon ange! Là-dessus le commandant rentre chez lui, et ferme sa porte avec un bruit affreux, en vrai rageur qu'il est, car cet homme-là doit être rageur comme un tigre... il a le bout du nez blanc... finalement il a ouvert plus de dix fois sa porte pour écouter s'il y avait toujours du monde à la loge... Il y en avait toujours, nous ne bougions pas... A la fin, voyant qu'on ne s'en allait pas, il a pris son parti, est descendu quatre à quatre, m'a jeté sa clef sans rien dire, et s'est ensauvé tout furieux au milieu de nos éclats de rire, et pendant que l'écaillère disait encore: - Tu viens bien tard, mon ange!
- Mais vous vous exposiez à ce que le commandant ne vous employat plus.
- Ah bien oui! il n'oserait pas... Nous le tenons... Nous sayons ou demeure sa margot: et s'il nous disait quelque chose, nous le menacerions d'éventer la mèche...Et puis, pour ses mauvais 12 fr., qui se chargerait de son ménage? Une semme du dehors? nous lui rendrions la vie trop dure à celle-là. Mauvais ladre, va! Enfin, monsieur, croiriez-vous qu'il a eu la petitesse de regarder à son bois, et d'éplucher le nombre de bûches qu'on a dû brûler en l'attendant?...C'est quelque parvenu, influence, mais sentant l'immensité de sa faute,

vous a une tête de seigneur et un corps de gueux; ça dépense par ici, ça lésine par la. Je ne lui veux pas d'autre mal; mais ca m'amuse drôlement que sa particulière le fasse aller...Je parie que demain ce sera encore la même chose. Je vas prévenir l'ecaillère qui était ici l'autre fois ; ça nous amusera. Si la petite dame vient, nous verrons si c'est une brunette ou une blondinette, et si elle est gentille. Dites donc, Monsieur...quand on songe qu'il y a un benêt de mari la-dessous!...C'est joliment farce, n'est-ce pas? Mais ça le regarde, ce pauvre cher homme. Enfin demain nous verrons la petite dame; et, malgré son voile, il faudra bien qu'elle baisse joliment le nez pour que nous ne sachions pas de quelle couleur sont ses yeux... En voilà encore une double-de-pas-honteuse! comme on dit dans mon pays; ça vient chez un homme, et ça fait la frime d'avoir peur. Mais pardon, excuse... que je retire ma marmite de dessus le feu ; elle a fini de chanter. C'est que le fricot demande à être mangé. C'est du gras-double...ça va égayer tant soit pen Alfred; car, comme il le dit lui-meme:- Pour du gras-double il teshirait la France...sa belle France !... ce vieux chéri.

Pendant que madame Pipelet s'occupait de ce détail ménager, Rodolphe se livrait à de tristes réflexions.

La femme dont il s'agissait (que ce fut ou non la marquise d'Harville) avait sans doute longtemps hésité, longtemps combattu avant d'accorder un premier et un second rendez-vous ; puis, effrayée des suites de son imprudence, un remords salutaire l'avait probablement empêchée d'accomplir cette dangereuse promesse.

Enfin, cédant à un irrésistible entraînement. elle arrive éplorée, agitée de mille craintes, jusqu'au seuil de cette maison...mais au moment de se perdre à jamais, la voix du devoir se fait entendre : elle échappe encore une fois au déshonneur.

Et pour qui brave-t-elle tant de honte, tant de danger!

Rodolphe connaissait le monde et le cosur humain; il préjugea presque surement le caractère du commandant, d'après quelques traits ébauchés par la portière avec une naiveté gros-

N'était-ce pas un homme assez niaisement orgueilleux pour tirer vanité de l'appellation d'un grade absolument insignifiant au point de vue militaire; un homme assez démié de tact pour ne pas s'envelopper du plus profond incognito, afin d'entourer d'un mystère imp6nétrable les coupables démarches d'une femme qui risquait tout pour lui; un homme enfin si sot et si ladre, qu'il ne comprenait pas que pour ménager quelques louis, il exposait 🗪 maîtresse aux insolentes et ignobles railleries des gens de cette maison?

Ainsi, le lendemain, poussée par une fatale

n'ayant pour se soutenir au milieu de ses terribles angoisses que sa foi aveugle dans la discrétion, dans l'honneur de l'homme à qui elle donne plus que sa vie, cette malheureuse jeune femme viendrait à ce rendez-vous...palpitante, éperdue; et il lui faudrait supporter les regards curieux et effrontés de quelques misérables... peut-être entendre leurs plaisanteries immondes.

Quelle honte!... quelle leçon!... quel réveil pour une femme égarée, qui jusqu'alors n'aurait vécu que des plus charmantes, des plus

poétiques illusions de l'amour!

Et l'homme pour qui elle affronte tant d'opprobre, tant de périls, sera-t-il au moins touché des déchirantes anxiétés qu'il cause?

Non...

Pauvre femme!... la passion l'aveugle et la jette une dernière fois au bord de l'ablime... Un courageux effort de vertu la sauve encore... Que ressentira cet homme à la pensée de cette latte douloureuse et sainte?

Il ressentira du dépit, de la colère, de la rage, en songeant qu'il s'est dérangé trois fois pour rien, et que sa sotte fatuité est gravement compromise...aux yeux de son portier...

Enfin, dernier trait d'insigne et grossière maladresse: cet homme parle de telle sorte, s'habille de telle sorte pour cette première entrevue, qu'il doit faire mourir de confusion et de honte une femme déjà écrasée sous le poids de la confusion et de la honte!

oh! pensait Rodolphe, quel terrible enseiguement si cette femme (qui m'est inconnue, je l'espère ) avait pu entendre dans quels termés hideux on parlait d'une démarche, coupable sans doute, mais qui lui coûtait tant d'amour, tant de larmes, tant de terreurs, tant

de remords!

Et puis, en songeant que la marquise d'Harville pouvait être la triste héroine de cette aventure, Rodolphe se demandait par quelle aberration, par quelle fatalité M. d'Harville, jeune, spirituel, dévoué, généreux, et surtout tendrement épris de sa femme, pouvait être sacrifié à un être nécessairement niais, avare, égoiste et ridicule. La marquise s'était-elle donc seulement éprise de la figure de cet homme, que l'on disait très beau?

Rodolphe connaissait cependant Madame d'Harville pour une semme de cœur, d'esprit et de goût, d'un caractère plein d'élévation; jamais le moindre propos n'avait effleuré sa réputation. On avait-elle connu cet homme? Rodolphe la voyait assez fréquemment, et il ne se souvenait pas d'avoir rencontré personne à l'hôtel d'Harville qui lui rappelat le commandant. Après de mûres réslexions, il finit presque par se persuader qu'il ne s'agissait pas de la marquise.

Madame Pipelet, ayant accompli ses devoirs culinaires, reprit son entretien avec Rodolphe.

— Qui habite le second ? — demanda-t-il à la portière.

— C'est la mère Burette, une fière femme pour les cartes... Elle lit dans votre main

comme dans un livre. Il y a des personnes très comme il faut qui viennent chez elle pour se faire dire leur bonne aventure... et elle gagne plus d'argent qu'elle n'est grosse... Et pourtant ce n'est qu'un de ses métiers d'être devineresse.

- Que fait-elle donc encore?

— Elle tient comme qui dirait un petit mont (1) bourgeois.

— Comment?

— Je vous dis ça, parceque vous êtes jeune homme, et que ça ne peut que vous fortifier dans l'idée de devenir notre locataire.

— Pourquoi donc?

— Une supposition: nous voils bientôt dans les jours gras, la saison on poussent les pierrettes et les débardeurs, les turcs et les sauvages; dans cette saison-la les plus calés sont quelquefois gênés... En bien! c'est toujours commode d'avoir une ressource dans sa maison, au lieu d'être obligé de courrir chez ma tante!... on c'est bien plus humiliant... car on y va au vu et su de tout le gouvernement.

- Chez votre tante?... elle prête donc sur

ages l

— Comment, vous ne savez pas?... Aflez donc, allez donc, farceur!... Vous faites l'innocent, à votre âge !...

— Je fais l'innocent? en quoi, Madame Pi-

pelet?

— En me demandant si c'est ma tante qui prête sur gages.

- Parce que?

— Parce que tous les jeunes gens en âge da raison savent qu'aller mettre quelque chose au Mont-de-Piété, ça se dit aller chez ma tantc.

- Ah! je comprends... la locataire du se-

cond prête aussi sur gages?...

—Allons donc, Monsicur le sournois, certainement qu'elle prête sur gages... et moins cher qu'au grand Mont... et puis, c'est pas embrouillé du tout... on n'est pas embarrassé d'un tas de paperasses, de reconnaissances, de chiffres... du tout, du tout... Une supposition: on apporte à la mère Burette une chemise qui vaut 3 francs: elle vous prête 10 sous; au bout de huit jours, vous lui en rapportez 20... sinon elle garde la chemise... Comme c'est simple, hein?... toujours des comptes ronds... un enfant comprendrait ça.

— C'est fort clair, en effet; mais je croyais qu'il était désendu de prêter ainsi sur gages.

—Ah! ah! — s'écria Madame Pipelet en riant aux éclais — vous sortez donc de votre village, jeune homme?... Pardon... mais je vous parle comme si je serais votre mère... et que vous seriez mon enfant...

- Vous êtes bien bonne.

— Sans doute que c'est défendu de prêter sur gages... mais si on ne faisait que ce qui est permis, dites donc, on resterait joliment sonvent les bras croisés. La mère Burette n'écrit pas, ne donne pas de reçu... il n'y a pas de preuves contre elle... elle se moque de la police. C'est joliment drôle, allez, les bazars

qu'on voit porter chez elle... Vous ne croiriez | pas sur quoi elle prête quelquefois?... je l'ai vue prêter sur un perroquet gris... qui jurait bien comme un possédé, le gredin...

-Sur un perroquet?,.. mais quelle va-

leur... - Attendez donc... il était connu : c'était le perroquet de la veuve d'un facteur qui demeure ici près, rue Sainte-Avoie, Madame d'Herbelot; on savait qu'elle tenait autant à son perroquet qu'à sa peau ; la mère Burette lui a dit : Je vous prête 10 fr. sur votre bête; mais si dans huit jours, à midi, je n'ai pas mes 20 fr.

- Ses 10 fr. 🕠

- Avec les intérêts ça faisait juste 20 fr.; toujours des comptes ronds... si je n'ai pas mes 20 fr. et les frais de nourriture, je donne à Jacquot une petite salade de persil... assaison~ née à l'arsenic. Elle connaissait bien sa pratique, allez... Avec cette peur-la, la mère Burette a eu ses 20 fr. au bout de sept jours... et Madame d'Herbelot a remporté sa vilaine bête, qui perforait toute la journée des F., des S. et des B. que ça en faisait rougir Alfred, qui est très bégueule... C'est tout simple, son père était curé... dans la Révolution, vous savez... il y a des curés qui ont épousé des religieuses...

... Et la mère Burette n'a pas d'autre mé-

tier, je suppose?

– Elle n'en a pas d'autre... si vous voulez. Pourtant, je ne sais pas trop ce que c'est qu'une espèce de manigance qu'elle tripote quelquefois dans une petite chambre où personne n'entre, excepté M. Bras-Rouge et une vieille Borgnesse qu'on appelle la Chouette.

Rodolphe regarda la portière avec étonne-

Celle-ci, en interprétant la surprise de son futur locataire, lui dit.

- --- C'est un drôle de nom, n'est-ce pas, la j Chouette?
- Oui ; et cette femme vient souvent ici? – Elle n'avait pas paru depuis six semaines ; mais avant-hier nous l'avons vue ; elle boitait un peu.

- Et que vient-elle faire chez cette diseuse de bonne aventure?

--- Voilà ce que je ne sais pas ; du moins, quant à la manigance de la petite chambre dont je vous parle, où la Chouette entre seule avec M. Bras-Rouge et la mère Burette, j'ai sculement remarqué que, ces jours-là, la Borgnesse apporte toujours un paquet dans son cabas, et M. Bras-Rouge un paquet sous son manteau, mais qu'ils ne remportent jamais rien.

- Et ces paquets, que contiennent-ils?

- Je n'en sais rien de rien, sinon qu'ils font comme une odeur de soufre, de charbon et lères. d'étain fondu en passant sur l'escalier, et puis on les entend souffler, souffler, souffler... comme des forgerons. Bien sûr que la mère Buretto manigance par rapport à la bonne aventure ou à la magie... du moins, c'est ce à un jeune homme... que m'a dit M. César Bradamanti, le locataire l

du troisième. Voilà un particuleur savant, que M. César! Quand je dis un particulier, c'est un Italien, quoiqu'il parle français aussi bien que vous et moi, sauf qu'il a beaucoup d'accent ; mais c'est égul, voilà un savant! et qui connaît les simples... et qui vous arrache les dents, pas pour de l'argent, mais pour l'honueur... Oui, Monsieur... pour le pur honneur • vous auriez six mauvaises dents, et il le dit luimême à qui veut l'entendre, il vous arracherait les cinq premières pour rien... il ne vous ferait jamais payer que la sixième. Ça n'est pas de sa faute si vous n'avez que la sixième.

— C'est généreux!

- Il vend par la-dessus une eau très bonne qui empêche les cheveux de tomber, guérit les maux d'yeux, les cors aux pieds, les faiblesses d'estomac, et détruit les rats sans ar-
- Cette même eau qui guérit les faiblesses d'estomac?...

- Cette même eau.

— Elle détruit aussi les rats?

- Sans en manquer un, parce que ce qui est très sain à l'homme est très malsain aux animaux.
- C'est juste, Madame Pipelet, je n'avais pas songé à cela.
- Et la preuve que c'est une très bonne cau, c'est qu'elle est faite avec des simples que M. César a récoltés dans les montagnes du Liban, du côté de chez des espèces d'Américains d'ou il a aussi amené son cheval qui a l'air d'un tigre ; il est tout blanc, picoté de taches baies. Tenez, quand M. César Bradamanti est monté sur sa bête avec son habit rouge à revers jaunes et son chapeau a plumet...on paierait pour le voir ; car, parlant par respect, il ressemble à Judas Iscariote avec sa grande barbe rousse. Depuis un mois il a engagé le fils à M. Bras-Rouge, le petit Tortillard, qu'il a habillé comme qui dirait en troubadour, avec une toque noire, une collerette et une jaquette abricot; il bat du tambour à l'entour de M. César, pour attirer les pratiques, sans compter que le petit soigne le cheval tigré du dentiste.

-- Il me semble que le fils de votre principal locataire remplit là un emploi bien modeste.

- Son père dit qu'l veut lui faire manger de la vache enragée, à cet enfant ; que sans ça il finirait sur un échafaud... Au fait, c'est bien le plus malin singe... et méchant... il a fait plus d'un tour à ce pauvre M. César Bradamanti, qui est la grême des honnétes gens. Vu qu'il a guéri Affred d'un rhumatisme, nous le portons dans notre cœur. Eh bien! Monsieur, il y a des gens assez dénaturés pour... mais non, ça fait dresser les cheveux sur la tête! Alfred avec ça une ratatouille du diable ; car on sent dit que si c'était vrai, il y aurait cas de ga-

- Mais encore?...

- Ah! je n'ose pas, je n'oserai jamais...

— N'en parlons plus…

- C'est que, foi d'honnête femme... dire ça

- N'en parlons plus, Madame Pipelet.

— Au fait, comme vous serez notre locataire, il vaut mieux que vous soyez prévenu que c'est des meusenges. Vous êtes, n'est-ce pas, en position de faire aminié et société avec M. Bradamanti ; si vous aviez cru à ces bruits la, ca vous aurait peut-être dégoûté de sa connaissance.

- Parlez, je vous écoute.

- On dit que quand... des fois une jeune fille a fait une sottise... vous comprenez... n'estce pas ? et qu'elle en craint les suites...

\_ Eh bien?

— Tenez, voilà que je n'ose plus...

- Mais encore ?...

- Non ; d'ailleurs c'est des bétises-

- Dites toujours.

- Des mensonges.

- Dites toujours.

- C'est des mauvaises langues.

- Mais encore?...

- Des gens qui sont jaloux du cheval tigré de M. César.
- A la bonne heure ; mais enfin que disentils?

- Ca me fait honte.

— Mais quel rapport y a-t-il entre une petite fille qui a fait une faute et le charlatan?

- Je ne dis pas que ça soit vrai!

- Mais, au nom du ciel, quoi donc? s'écria Rodolphe, impatienté des réticences bizarres de Madame Pipelet.
- Ecoutez, jeune homme reprit la portière d'un air solennel — vous me jurez sur l'honneur de ne jamais répéter ça... à personne.
- Quand je saurai ce que c'est, je vous ferai, oui ou non, ce serment.
- Si je vous dis ça, ce n'est pas à cause des 6 francs que vous m'avez promis, ni à cause du cassis...
  - Bien, bien.
- C'est à cause de la confiance que vous m'inspirez.
  - Soit...
- Et pour servir ce pauvre M. César Bradamanti en le disculpant.

— Votre intention est excellente, je n'en

doute pas; eh bien?

— On dit donc... mais que ça ne sorte pas de la loge au moins...

— Certainement; l'on dit donc...

— Allons, voilà je que n'ose plus encore une fois. Mais, tenez... je vas vous dire ça à l'oreille, ça me fera moins d'effet... Dites donc comme je suis enfant, hein?

Et la vieille murmura tout bas quelques mots à Rodolphe, qui tressaillit d'épouvante.

- Oh! mais c'est affreux!... s'écria-t-il en se levant par un mouvement machinal et regardant autour de lui presque avec terreur, comme si cett. maison eut été maudite.
- Mon Dieu! mon Dieu! murmura-t-il amer...

  à demi-voix dans une stupeur douloureuse de
  si abominables crimes sont-ils donc possibles!

  lancolie, ains
  cette hideuse vieille, qui est presque indifà Rodolphe.

- Au fait, comme vous serez notre loca- férente à l'horrible révélation qu'elle vient de me

La portière n'entendit pas Rodolphe, et reprit en continuant de s'occuper de son ménage:

— N'est-ce pas que c'est un tas de mauvaises langues? Comment! un homme qui a guéri Alfred d'un rhumatisme, un homme qui a ramené un cheval tigré du Liban, un homme qui vous propose de vous arracher cinq dents gratis sur six, un homme qui a des certificats de toute l'Europe, et qui paie son terme rubis sur l'ongle. Ah! bien oui... plutôt la mort que de croire ça!...

Pendant que Madame Pipelet manifestait son indignation contre les calomniateurs, Rodolphe se rappelait la lettre adressée à ce charlatan, lettre écrite sur gros papier, d'une écriture contresaite et à moitié effacée par les

traces d'une larme.

Dans cette larme, dans cette lettre mystérieuse adressée à cet homme, Rodolphe vit un drame.

Un terrible drame...

Un pressentiment involontaire lui disait que les bruits atroces qui couraient sur l'Italien étaient fondés.

— Tenez, voilà Alfred!... — s'écria la portière — il vous dira comme moi que c'est des méchantes langues qui accusent d'horreurs ce pauvre M. César Bradamanti, qui l'a guéri d'un rhumatisme.

## CHAPITRE VII

### MONSIBUR PIPELET.

Nous rappellerons au lecteur que ces faits se passaient en 1838.

M. Pipelet entra dans la loge d'un air grave, magistral; il avait soixtante ans environ, un nez énorme, un embonpoint respectable, une grosse figure taillée et enluminée à la façon des bonshommes casse-noisettes de Nuremberg-Ce masque étrange était coiffé d'un chapeau tromblon à larges bords, roussi de vétusté.

Alfred, qui ne quittait pas plus ce chapeau que sa femme ne quittait sa perruque fantastique, se prélassait dans un vieil habit vert à basques immenses, aux revers pour ainsi dire plombés de souillures, tant ils paraissaient çà et là d'un gris luisant. Malgré son chapeau tromblon et son habit vert, qui n'étaient pas sans un certain cérémonial, M. Pipelet n'avait pas déposé le modeste emblème de son métier : un tablier de cuir dessinait son triangle fauve sur un long gilet diapré d'autant de couleurs que la courte-pointe arlequin de Madame Pipelet.

Le salut que le portier fit à Rodolphe ne manqua pas d'une certaine affabilité; mais, hélas! le sourire de cet homme était bien amer...

On y lisait l'expression d'une profonde mélancolie, ainsi que Madame Pipelet l'avait dit a Rodolphe.

- Alfred, Monsieur est un locataire pour | déguerpir d'ici ; car on avait été assez malla chambre et le cabinet du quatrième - dit Madame Pipelet en présentant Rodolphe à Alfred - et nous t'avons attendu pour boire

un verre de cassis qu'il a fait venir.

Cette attention délicate mit à l'instant M. Pipelet en confiance avec Rodolphe; le portier porta la main au rebord antérieur de son chapeau, et dit, d'une voix de basse digne d'un chantre de cathédrale:

- Nous vous satisferons, Monsieur, comme portiers, de même que vous nous satisferez comme locataire: qui se ressemble s'assem-

Puis, s'interrompant, M. Pipelet dit à Rodolphe avec anxiété:

- A moins pourtant, Monsieur, que vous ne soyez peintre?

- Non, je suis commis-marchand.

- Alors, Monsieur, à vous rendre mes humbles devoirs. Je félicite la nature de ne pas vous avoir fait naître l'égal de ces monstres d'artistes!
- Les artistes..: des monstres ? demanda Rodolphe.

M. Pipelet, au lieu de répondre, leva ses deux mains au plafond de sa loge et fit entendre une sorte de gémissement courroucé.

- -C'est les peintres qui ont empoisonné la vie d'Alfred. C'est eux qui lui ont fait la mélancolie dont je vous parlais — dit tout bas Madame Pipelet à Rodolphe. Puis elle reprit plus haut et d'un ton caressant: - Allons, Alfred sois raisonnable, ne pense pas à ce polisson-là... tu vas te faire du mal, tu ne pourras pas diner
- Non, j'aurai du courage et de la raison - répondit M. Pipelet avec une dignité triste et résignée. — Il m'a fait bien du mal... Il a 616 mon persécuteur... mon bourreau... pendant bien longtemps; mais maintenant je le méprise... Les peintres! -- ajouta-t-il en se tournant vers Rodolphe - ah! Monsieur, c'est la peste d'une maison... c'ost son bacchanal. c'est sa ruine.

– Vous avez logé un peintre?

-Hélas! oui, Monsieur, nous en avons logé un! — dit M. Proelet avec amertume un peintre qui s'appelait Cabrion encore!

A ce souvenir, malgré son apparente medération, le portier ferma convulsivement les

Était-oe le dernier locataire qui a occupé la chambre que je viens louer? — demanda

Rodolphe.

-Non, non, le dernier locataire était un brave, un digne jeune homme, nommé M. Germain; mais avant lui c'était Cabrion. Ah! Monsieur, depuis son départ ce Cabrion a manqué me rendre fou, hébété...

- L'auriez vous regretté à ce point? --- de-

manda Rodolphe.

- Cabrion, regretté! - reprit le portier avec stupeur; - regretter Cabrion! Maia figurez-vous donc, Monsieur, que M. Bras-Rouge lui a payé deux termes pour le faire ont vu qu'ils s'attaquaient à une barre de fer

heureux pour lui faire un bail. Quel garnement! Vous n'avez pas une idée, Monsieur, des horribles tours qu'il nous a joués à nous et aux locataires. Pour ne parler que d'un seul de ces tours, il n'y a pas un instrument à vent dont il n'ait fait bassement son complice pour démoraliser les locataires! Qui, Monsieur, depuis le cor de chasse jusqu'au serpent. Monsieur!... il a abusé de tout, poussant la vilénie jusqu'à jouer faux, et exprès, là même note pendant des heures entières. C'était à en devenir fou. On a fait plus de vingt pétitions au principal locataire, M. Bras-Rouge, pour qu'il chassat ce gueux-la. Enfin, Monsieur, on y parvint en lui payant deux termes... C'est drôle, n'est-ce pas? un locataire à qui on paie des termes! mais on lui en aurait payé trois pour s'en dépêtrer. Il part... Vous croyez peut-être que c'est fini du Cabrion? Vous allez voir! Le lendemain, à onze heures du soir, j'étais couché: - Pan! pan! pan! - Je tire le cordon. On vient à la loge. - Bonsoir. portier - dit une voix - voulez-vous me donner une mèche de vos cheveux, s'il vous plait ? – Mon épouse me dit : C'est quelqu'un qui se trompe de porte. Et je réponds à l'inconnu: - Ce n'est pas ici; voyez à côté. - Pourtant, c'est bien ici le numéro 17? Le portier s'appelle bien Pipelet? — reprend la voix. -Oui - que je dis - je m'appelle bien Pipelet. - Eh bien! Pipelet, mon ami, je viens vous demander une mèche de vos cheveux pour Cabrion; c'est son idée, il y tient, il en veut.

M. Pipelet regarda Rodolphe en secouant la tête et en se croisant les bras dans une attitude

sculpturale.

- Vous comprenez, Monsieur?... C'est & moi, son ennemi mortel, à moi qu'il avait abreuvé d'outrages, qu'il venait impudemment demander une mèche de mes cheveux, une faveur que les dames refusent même quelquefois à leur bien-aimé!...

- Encore si ce Cabrion avait été bon locataire comme M. Germain! - reprit Rodolpho

avec un sang-froid imperturbable.

Eut-il été bon locataire... je ne lui aurais pas davantage accordé cette mèche - dit majestueusement l'homme au chapeau trombion - ce n'est ni dans mes principes ni dans mes habitudes; mais je me serais fait un devoir, une loi, de la lui refuser poliment.

-Ce n'est pas tout - reprit la portière figurez-vous, Monsieur, que depuis ce jour-là, le matin, le soir, la nuit, à toure heure, cet affreux Cabrion avait déchainé une nuée de rapins qui venzient ici l'un après l'autre demander à Affred une moche de ses cheveux... toujours pour Cabrion!

– Et vous pensez si j'ai cédé! —dit M. Pipelet d'un air déterminé - on m'aurait plutôt trainé à l'échafaud, Monsieur! Après trois ou quatre mois d'opiniatreté de leur part, de résistance de la mienne, mon énergie a tricmphé de l'acharnement de ces misérables... Ils

insolentes prétentions. Mais c'est égal, Monsieur, j'ai 6té frappé la! - Alfred porta la main à son cœur. - J'aurais eu commis des crimes affretax, que je n'aurais pas eu un sommeil plus bourrelé. A chaque instant, je me réveillais en sursaut, croyant entendre la voix de ce damné Cabrion. Je me défiais de tout le monde... dans chacun je supposais un ennemi ; je perdais mon aménité. Je ne pouvais voir une figure étrangère se présenter au carreau de la loge, sans frémir en pensant que c'était peut-être quelqu'un de la bande à Cabrion. Et même encore maintenant, Monsieur, je suis soupçonneux, renfrogné, sombre, épilogueur comme un malfaiteur... je crains d'épanouir mon ame à la moindre nouvelle connaissance, de peur d'y voir surgir quelques uns de la bande à Cabrion ; je n'ai de goût à rien.

Ici Madame Pipelet porta son index à son œil gauche, comme pour essuyer une larme, et fit un signe de tête affirmatif.

Alfred continua d'un ton de plus en plus lamentable:

🗕 Enfin, je me recroqueville sur moi-même, et c'est ainsi que je vois couler le fleuve de la vie. Avais-je tort, Monsieur, de vous dire que cet infernal Cabrion avait empoisonné mon existence?

Et M. Pipelet, poussant un profond soupir, inclina son chapeau tromblon sous le poids de cette immense infortune.

- Je conçois maintenant que vous n'aimiez pas les peintres - dit Rodolphe; - mais du moins ce M. Germain, dont vous parlez, vous a dédommagé de M. Cabrion?

-Oh! oui, Monsieur... voila un bon et digne jeune homme, franc comme l'or, serviable, et pas fier, et gai... mais d'une bonne gaieté, qui ne faisait de mal à personne, au lieu d'être insolent et goguenard comme ce Cabrion, que Dieu confonde!

- Allons, calmez-vous, mon cher Monsieur Pipelet, ne prononcez pas ce nom-là. Et maintenant quel est le propriétaire assez heureux pour posséder M. Germain, cette perle des locataires?

– Ni vu ni connu... personne ne sait ni ne saura où demeure à cette heure M. Germain. Quand je dis personne... excepté Mademoiselle Rigolette.

– Et qu'est-ce que Mademoiselle Rigolette? - demanda Rodolphe.

- Une petite ouvrière, l'autre locataire du quatrième... - reprit Madame Pipelet. -Voilà une autre perle! ... payant son terme d'avance... — et si proprette dans sa chambrette, et si gentille pour tout le monde, et si gaie... un véritable oiseau du bon Dieu, pour être avenante et joyeuse... avec ça travailleuse comme un petit castor, gagnant quelquefois jusqu'à ses deux francs par jour... mais dame! avec bien du mal.

et ils ont été bien forcés de renoncer à leurs est-elle la seule qui sache la demeure de M. Germain?

> – Quand il a quitté la maison — reprit Madame Pipelet - il nous a dit : "Je n'attends pas de lettres ; mais si par hasard il m'en arrivait yous les remettriez à Mademoiselle Rigolette.,, Et en ça elle était digne de sa confiance... quand même la lettre serait chargée. N'est ce pas, Alfred?

-Le fait est qu'il n'y aurait rien à dire sur le compte de Mademoiselle Rigolette - dit sévèrement le portier — si elle n'avait pas eu la faiblesse de se laisser cajoler par cet infame Cabrion.

— Pour ce qui est de ça, Alfred — reprit la portière — tu sais bien que ce n'est pas de la faute de Mademoiselle Rigolette... ça tient au local... car ç'a été tout de même avec le commis-voyageur qui occupait la chambre avant Cabrion, comme après ce méchant peintre c'a été M. Germain qui la cajolait; encore une fois, ça ne peut être aurtement, ça tient au local..

- Ainsi - dit Rodolphe - les locataires de la chambre que je veux louer font nécessairement la cour à Mademoiselle Rigolette?

- Nécessairement, Monsieur; vous allez comprendre ça. On est voisin avec Mademoiselle Rigolette... les deux chambres se touchent; eh bien, entre jeunesses... c'est une lumière à allumer, un petit peu de braise à emprunter... ou bien de l'eau... Oh! quant à l'eau, on est sur d'en trouver chez Mademoiselle Rigolette, elle n'en manque jamais, c'est son luxe, c'est un vrai petit canard : dès qu'elle a un moment, elle est tout de suite à laver ses carreaux, son foyer... Aussi c'est toujours si propre chez elle !... vous verrez ça...

- Ainsi, M. Germain, eu égard à la localité, a donc été, comme vous dites, bon voisin

avec Mademoiselle Rigolette?

- Oui, Monsieur, c'est le cas de dire qu'ils étaient nés l'un pour l'autre. Si gentils, si jeunes, ils faisaient plaisir à voir descendre les escaliers, le dimanche, leur seul jour de congé à ces pauvres enfants! elle, bien attifée d'un joli bonnet et d'une jolie robe à vingt-cinq sous l'aune, qu'elle se fait elle-même, mais qui lui allait comme à une petite reine ; lui mis en vrai muscadin!

- Et M. Germain n'a plus revu Mademoiselle Rigolette depuis qu'il a quitté cette maison?

- Non, Monsieur; à moins que ça ne soit le dimanche, car les autres jours Mademoiselle Rigolette n'a pas le temps de penser aux amoureux, allez! Elle se lève à cinq ou six heures, et travaille jusqu'à dix, quelquefois onze heures du soir : elle ne quitte jamais sa chambre, excepté le matin pour aller acheter sa provision pour elle et pour ses deux serins, et & eux trois ils ne mangent guère, allez !... Qu'estce qu'il leur faut? Deux sous de lait, un peu de pain, du mouron, de la salade, du millet et de la belle eau claire; ce qui ne les empêche pas · Mais comment Mademoiselle Rigolette de babiller et de gazouiller tous les trois, la petite et ses deux oiseanx, que c'est une bénédiction!... Avec ça, bonne et charitable en ce qu'elle peut... c'est-à-dire de son temps de sommeil et de ses soins; car, en travaillant quelquefois plus de douze heures par jour, c'est tout juste si elle gagne de quoi vivre... Tenez, ces malheureux des mansardes... que M. Bras-Rouge va mettre sur le pavé pas plus tard que dans trois ou quatre jours... Mademoiselle Rigolette et M. Germain ont veillé leurs enfants

pendant plusieurs nuits!

- Il y a donc une famille malheureuse ici? - Malheureuse, Monsieur! Dieu de Dieu... e le crois bien. Cinq enfants en bas age, la mère au lit, presque mourante, la grand'mere idiote; et pour nourrir tout ca, un homme qui ne mange pas du pain tout son soul en trimant comme un nègre ; car c'est un fameux ouvrier!... Trois heures de sommeil sur vingtquatre, voilà tout ce qu'il prend, et encore... quel sommeil k... quand on est réveillé par des cnfants qui crient: "Du pain! "par une femme malade qui gémit sur sa paillasse... ou par la vicille idiote, qui se met quelquefois à rugir comme une louve... de faim aussi... car elle n'a pas plus de raison qu'une bête... Quand elle a par trop envie de manger... on l'entend des escaliers... elle hurle...

– Ah! c'est affreux! -- s'écria Rodolphe;

--- et personne ne les secourt?

– Dame! Monsieur... on fait ce qu'on peut entre pauvres gens. Depuis que le commandant me donne ses 12 francs par mois pour faire son ménage, je mets le pot au feu une fois la semaine, et ces malheureux d'en haut ont du bouillon... Mademoiselle Rigolette prend sur ses nuits, et dame! ça lui coûte toujours de l'éclairage, pour faire, avec des rognures d'étoffes, des brassières et des béguins aux petits... Ce pauvre M. Germain, qu'était pas bien calé non plus, faisait semblant de recevoir de temps en temps quelques bonnes bouteilles de vin de chez lui... et Morel... (c'est le nom de l'ouvrier) buvait un ou deux fameux coups qui le réchauffaient et lui mettaient pour un moment du cœur au ventre.

- Et le charlatan ne faisait-il rien pour ces

pauvres gens?

– M. Bradamanti?... — dit le portier — il m'a guéri mon rhumatisme, c'est vrai, je le vénère; mais dès ce jour-là... j'ai dit à mon épouse : — Anastasie... M. Bradamanti... Hum!... hum!... te l'ai-je dit, Anastasie?

- C'est vrai, tu me l'as dit... mais il aime à rire, cet homme!... du moins à sa manière, car il ne desserre pas les dents pour cela.

- Qu'a-t-il donc fait?

-- Voilà, Monsieur ; quand je lui ai parlé de la misère des Morel, à propos de ce qu'il se plaignait que la vieille idiote avait hurlé de faim toute la nuit, et que lui ça l'avait empêché de dormir... il m'a dit: — "Puisqu'ils sont si malheureux, s'ils ont des dents à arracher, je no leur forai pas même payer la sixième, et je leur donnerai une boutcille de mon eau à moitié prix.,

- Eh bien! — s'écria M. Pipelet — quoiqu'il m'ait guéri de mon rhumatisme, je maintiens que c'est une plaisanterie indécente... Mais il n'en fait jamais d'autres... Et encore si elles n'étaient qu'indécentes!

- Songe donc, Alfred, qu'il est Italien, et que c'est peut-être la manière de plaisanter

chez eux.

- Décidément, Madame Pipelet - dit Rodolphe - j'ai mauvaise opinion de cet homme, et je ne scrai pas, comme vous dites, ni amitié, ni société avec lui... Et la prêteuse sur gages a-t-elle été plus charitable?

– Hum! dans les prix de M. Bradamanti – dit la portière ; - elle leur a prêté sur leurs pauvres hardes... Tout y a passé, jusqu'à leur dernier matelas; c'est pas l'embarras, ils n'en

ont jamais eu que deux...

– Et maintenant, elle ne les aide pas ?

- La mère Burette? Ah, bien oui! elle est aussi chiche dans son espèce que son amoureux dans la sienne; car, dites donc! M. Bras-Rouge et la mère Burette... — ajouta la portière avec un clignement d'yeux et un hochement de tête extraordinairement malicieux.

- Vraiment! - dit Rodolphe.

— Je crois bien... à mort !... Et allez donc ! les étés de la Saint-Martin sont aussi chauds que les autres, n'est-ce pas, vieux chéri ?

M. Pipelet, pour toute réponse, agita mé-

lancoliquement son chapeau-tromblon.

Depuis que Madame Pipelet avait fait montre d'un sontiment de charité à l'égard des malheureux des mansardes, elle semblait moins repoussante à Rodolphe.

- Et quel est l'état de ce pauvre ouvrier?

– Lapidaire en faux ; il travaille à la pièce... et tant, et tant qu'il s'est contrefait à ce métierlà ; vous le verrez... Après tout, un homme est un homme, et il ne peut que ce qu'il peut, n'est-ce pas? Et quand il faut donner la patée à une famille de sept personnes, sans se compter, il y a du tirage !... Et encore sa fille ainée l'aide de ce qu'elle peut, et ça n'est guère!

- Et quel age a cette fille?

- Dix-sept ans, et belle, belle... comme le jour ; elle est servante chez un vieux grigou... riche à acheter Paris, un notaire, M. Jacques Ferrand.
- M. Jacques Ferrand? dit Rodolphe, étonné de cette nouvelle rencontre, car c'était chez ce notaire, ou du moins près de sa gouvernante, qu'il devait prendre les renseignements relatifs à la Goualeuse. - M. Jacques Ferrand, qui demeure rue du Sentier? reprit-il.

- Juste!... vous le connaissez?

- Il est le notaire de la maison de commerce

à laquelle j'appartions.

-Eh bien! alors vous devez savoir que c'est un fameux fesse-mathieu... mais, faut être juste, honnête et dévot... tous les dimanches à la messe et à vêpres, faisant ses paques et allant à confesse...; s'il fricote, ne fricotant jamais qu'avec des prêtres, buvant l'eau bénite, dévorant le pain bénit... un saint homme, quoi !... la caisse d'épargne des petites gens qui placent leurs économies chez lui... mais dame! avare et dur à cuire pour les autres comme pour lui-même... Voilà dix-huit mois que cette pauvre Louise, la fille du lapidaire, est servante chez lui... C'est un agneau pour la douceur... un cheval pour le travail... Elle fait tout là... et 18 francs de gages... ni plus, ni moins; elle garde 6 francs par mois pour s'entretenir, et donne le reste à sa famille, c'est toujours ça; mais quand il faut que sept personnes rongent là-dessus!

--- Mais le travail du père... s'il est laborieux?

- S'il est laborieux! C'est un homme qui de sa vie n'a été bu: c'est rangé, c'est doux comme un Jésus; ça ne demanderait au bon Dieu pour toute récompense que de faire durer les jours quarante-huit heures, pour pouvoir gagner un peu plus de pain pour sa marmaille.
- Son travail lui rapporte donc bien peu? - Il a été alité pendant trois mois, c'est ce qui l'a arriéré ; sa femme s'est abimé la santé en le soignant, et à cette heure elle est moribonde; c'est pendant ces trois mois qu'il a fallu vivre avec les 12 francs de Louise...et avec ce qu'ils ont emprunté sur gage à la mère Burette, et aussi quelques écus que lui a prêtés la courtière en pierres fausses pour qui il travaille. Mais huit personnes! j'en reviens toujours la... et si vous voyiez leur bouge !... Mais tenez, monsieur, ne parlons pas de ça, voilà notre diner cuit, et rien que de penser à leur mansarde... ça me tourne sur l'estomac... Heureusement M. Bras-Rouge va en débarrasser la maison... Quand je dis heureusement, ca n'est pas par méchanceté au moins... Mais puisqu'il faut qu'ils soient malheureux, ces pauvres Morel, et que nous n'y pouvons rien, autant qu'ils aillent être malheureux ailleurs. C'est un crève-cœur de moins.
  - Mais si on les chasse d'ici, où iront-ils ?

- Dame! je ne sais pas, moi.

- Et combien peut-il gagner par jour, ce pauvre ouvrier?

- S'il n'était pas obligé de soigner sa mère, sa femme et les enfants, il gagnerait, bien 4 à 5 francs, parce qu'il s'acharne; mais comme il perd les trois quarts de son temps à faire le ménage, c'est au plus s'il gagne 40 sous...
  - -En effet, c'est bien peu... Pauvres gens!...
- Oui, pauvres gens, allez!... c'est bien dit... Mais il y en a tant, de pauvres gens, que, puisqu'on n'y peut rien, il faut bien s'en consoler... n'est-ce pas, Alfred? Mais a propos de consoler, et le cassis, nous ne lui disons rien.

- Franchement, Madame Pipelet, ce que vous m'avez raconté là m'a serré le cœur; vous boirez à ma santé avec M. Pipelet.

— Vous êtes bien honnête, Monsieur, dit le portier — mais voulez-vous toujours voir la chambre d'en haut?

- Volontiers; si elle me convient, je vous donnerai le denier à Dieu.

Le portier sortit de son antre. Rodolphe le suivit.

## CHAPITRE VIII.

LES QUATRE STAGES.

L'escalier sombre, humide, paraissait encore plus obscur par cette triste journée d'hiver.

L'entrée de chacun des appartements de cette maison offrait, pour ainsi dire, à l'œil de l'observateur une physionomie particulière.

Ainsi la porte du logis qui servait de petite maison au commandant était fratchement peinte d'une couleur brune veinée imitant le palissandre; un bouton de cuivre doré étin celait à la serrure, et un beau cordon de sonnette à houppe de soie rouge contrastait avec la sordide vétusté des murailles.

La porte du second étage habité par la devineresse, préteuse sur gage, présentait un aspect plus singulier: un hibou empaillé, ciscau suprêmement symbolique et cabalistique, était cloué par les pattes et par les ailes au-dessus du chambranle; un petit guichet, grillagé de fil de fer, permettait d'examiner les visiteurs avant d'ouvrir.

La demeure du charlatan italien que l'on soupçonnait d'exercer un épouvantable métier, se distinguait aussi par son entrée bizarre.

Son nom se lisait tracé avec des dents de cheval incrustées dans une espèce de tableau de bois noir appliqué sur la porte.

Au lieu de se terminer classiquement par une patte de lièvre ou par un pied de chevreuil, le cordon de sonnette s'attachait à un avant-bras et à une main de singe momifiés.

Ce bras desséché, cette petite main à cinq doigts articulés par phalanges et terminés par des ongles, était hideuse à voir.

On eut dit la main d'un enfant...

Au moment où Rodolphe passait devant cette porte, qui lui parut sinistre, il lui sembla entendre quelques sanglots étouffés; puis tout-à-coup un cri douloureux, convulsif, horrible, un cri paraissant arraché du fond des entrailles, retentit dans le silence de cette maison.

Rodolphe tressaillit.

vez donc pas entendu?

Par un mouvement plus rapide que la pensée, il courut à la porte et sonna violenament.

— Qu'avez-vous, Monsieur? — dit le portier surpris.

surpris.
— Ce cri... — dit Rodolphe — vous ne l'a-

— Si, Monsieur. C'est sans doute quelque pratique à qui M. César Bradamanti arrache une dent... peut-être deux.

Cette explication était vraisemblable; pourtant elle ne satisfit pas Rodolphe.

Le cri terrible qu'il venait d'entendre ne lui semblait pas seulement une exclamation de douleur physique, mais aussi, si cela peut se dire... un cri de douleur morale...

Son coup de sonnette avait été d'une extrême violence.

On n'y répondit pas d'abord.

Plusieurs portes se fermèrent conp sar coup; puis, derrière la vitre d'un œil-de-bœuf placé près de la porte, et sur lequel Rodolphe attachait machinalement son regard, il vit confusément apparaître une figure décharnée, d'une paleur cadavéreuse ; une forêt de cheveux roux et grisonnants couronnait ce hideux visage, qui se terminait par une longue barbe de la même couleur que la chevelure.

Cette vision disparut au bout d'une seconde.

Rodolphe resta pétrifié.

Pendant le peu de temps que dura cette apparition, il avait cru reconnaître certains traits bien caractéristiques de cet homme.

Ces yeux verts et brillants comme l'alguemarine sous leurs gros sourcils fauves et hérissés, cette paleur livide, ce nez mince, saillant, recourbé en bec d'aigle, et dont les narines, bizarrement dilatées et échancrées, laissaient voir une partie de la cloison nasale, lui rappelaient d'une manière frappante un certain Abbé Polidori. dont le nom avait été maudit par Murph durant son entretien avec le Baron de Graün.

Quoique Rodolphe n'eût pas vu l'Abbé Polidori depuis seize ou dix-sept ans, il avait mille raisons de ne pas l'oublier; mais ce qui déroutait ses souvenirs, mais ce qui le faisait donter de l'identité de ces deux personnages, c'est que le prêtre qu'il croyait retrouver sous le nom de ce charlatan à barbe et à cheveux

roux, était très brun.

Si Rodolphe (en supposant que ses soupcons fussent fondés) ne s'étonnait pas d'aillears de voir un homme revêtu d'un caractère sacré, un homme dont il connaissait la haute intelligence, le vaste savoir, le rare esprit, tomber à ce point de dégradation... peut-être d'infamie, c'est qu'il savait que ce rare esprit, que cette haute intelligence, que ce vaste savoir, s'alliaient à une perversité si profonde, à une conduite si déréglée, à des penchants si crapuleux, et surtout à une telle forfanterie de cynique et sanglant mépris des hommes et des choses, que cet homme, réduit à une misère méritée, avait pu, nous dirons presque, avait du chercher les ressources les moins honorables, et trouver une sorte de satisfaction ironique et sacrilége à se voir, lui, véritablement distingué par les dons de l'esprit, lui, revêtu d'un caractère sacré, exercer ce vil métier d'impudent bateleur.

Mais, nous le répétons, quoiqu'il eût quitté l'Abbé Polidori dans la force de l'age, et que celui-ci dut avoir alors l'age du charlatan, il y avait entre ces deux personnages certaines différences si notables, que Rodolphe doutait extrêmement de leur identité; néanmoins il dit à M. Pipelet:

- Est-ce qu'il y a longtemps que M. Brada-

manti habite cette maison?

– Mais environ un an, Monsieur... Oui, c'est ça, il est venu pour le terme de janvier. C'est un locataire exact; il m'a guéri d'un fameux rhumatisme... Mais, comme je vous le dismis tout à l'heure, il a un défaut : c'est d'être trop gouailleur, il ne respecte rien dans SCS DIODOS.

- Comment cela?

– Enfin, Monsieur – dit gravement M. Pipelet - je ne suis pas une rosière, mais il y a rire et rire.

- Il est donc fort gai?

— Ce n'est pas qu'il soit gai; au contraire, il a l'air d'un mort... Mais s'il ne rit jamais de la bouche... il rit toujours en paroles; il n'y a pour lui ni père ni mère, ni Dieu ni diable, il plaisante de tout... même de son eau, Monsieur... même de sa propre eau! Mais, je ne vous le cache pas, ces plaisanteries-la... quelquefois me font peur... me donnent la chair de poule... Quand il a resté un quart d'heure à jabotter indécemment, dans la loge, sur les femmes à peine voilées des différents pays sauvages qu'il a parcourus, et que je me retrouve seul a seul avec Anastasie, eh hien! Monsieur... moi qui, depuis trente-sept ans, ai pris l'habitude, me suis fait une loi de la chérir... Anastasiè... eh bien !... il me semble que je la chéris moins. Vous allez rire... mais quelquefois encore, quand M. César est parti, après m'avoir parlé des festins des princes auxquels il a assisté pour les voir essayer les dents qu'il leur avait posées, eh bien! il me semble que mon manger est amer, je n'ai plus faim... Enfin j'aime mon état, Monsieur, et je m'en honore... J'aurais pu être cordonnier comme un tas d'ambitieux... mais je crois rendre autant de service en ressemelant les vieilles chaussures... Eh bien, Monsieur, il y a des jours où ce diable de M. César, avec ses railleries, me ferait regretter de n'être pas bottier, ma parole d'honneur! et puis enfin... il a une manière de parler des dames sauvages qu'il a connues... Tenez, Monsieur, je vous le répète, je ne suis pas rosière, mais quelquefois, saperlotte! je deviens pourpre... - ajouta M. Pipelet d'un air de chasteté révoltée.

- Et Madame Pipelet tolère cela?..

- Anastasie est folle de l'esprit ; et M. César, malgré son mauvais ton, en a... certainement beaucoup... aussi elle lui passe tout.

- Elle m'a aussi parlé de certains bruits

horribles...

— Elle vous a parlé?...

Soyez tranquille, je suis discret.
Ela bien! Monsieur, ce bruit-la je n'y crois pas, je n'y croirai jamais, et pourtant je ne peux m'empêcher d'y penser, et ça augmente le drôle d'effet que me procurent les plaisanteries de M. Bradamanti; enfin, Monsieur, pour tout dire, bien certainement je hais M. Cabrion... c'est une haine que j'em-porterai dans la tombe. Eh bien! quelquefois il me semble que j'aimerais encore mieux les ignobles farces qu'il avait l'effronterie de faire dans la maison, que les plaisanteries que nous débite M. César de son air pince-sans-rire, en bridant ses lèvres par un mouvement disgracieux qui me rappelle toujours l'agonie de mon oncle Rousselot, qui en ralant bridait ses lèvres tout comme M. Bradamanti.

Quelques mots de M. Pipelet sur la perpétuelle ironie avec laquelle le charlatan parlait de tout et de tous, et flétrissait les joies les plus

modestes par ses railleries amères, confirmaient | traite directement ; je vous demanderai seuleassez les premiers soupçons de Rodolphe; car l'abbé, lorsqu'il déposait son masque d'hypocrisie, avait toujours affecté le scepticisme le plus audacieux et le plus révoltant.

Bien décidé à éclaireir ses doutes, la présence de ce prêtre dans cette maison pouvant le gêner, se sentant de plus en plus disposé à interpréter d'une manière lugubre le cri terrible dont il avait été si frappé, Rodolphe suivit le portier à l'étage supérieur, où se trouvait la chambre qu'il voulait louer.

Le logis de Mademoiselle Rigolette, voisin de cette chambre, était facile à reconnaître, grace à une charmante galanterie du peintre,

l'ennemi mortel de M. Pipelet.

Une demi-douzaine de petits Amours joufflus, très facilement et très spirituellement peints dans le goût de Wateau, se groupaient autour d'une espèce de cartouche et portaient allégoriquement, l'un un dé à coudre, l'autre une paire de ciseaux, celui-la un fer à repasser, celui-ci un petit miroir de toilette; au milieu du cartouche, sur un fond bleu-clair, on lisait en lettres roses: Mademoiselle Rigolette, couturière. Le tout était encadré dans une guirlande de fleurs qui se détachait à merveille du fond vert céladon de la porte.

Ce petit panneau était fort joli, et formait encore un contraste frappant avec la laideur de

l'escalier.

Au risque d'irriter les plaies saignantes d'Alfred, Rodolphe lui dit, en montrant la porte de Mademoiselle Rigolette:

- Ceci est sans doute l'ouvrage de M. Cabrion ?

– Oui, Monsieur, il s'est permis d'abîmer la peinture de cette porte avec ces indécents barbouillages d'enfants tout nus, qu'il appelle des Amours. Sans les supplications de Mademoiselle Rigolette et la faiblesse de M. Bras-Rouge, j'aurais gratté tout cela ainsi que cette palette dont le même monstre a obstrué la porte de votre chambre.

En effet, une palette chargée de couleurs, paraissant suspendue à un clou, était peinte sar

la porte en manière de trompe-l'œil.

Rodolphe suivit le portier dans cette chambre assez spacieuse, précédée d'un petit cabinet, et éclairée par deux fenêtres qui ouvraient sur la rue du Temple; quelques ébauches fantastiques, peintes sur la seconde porte par M. Cabrion, avaient été scrupuleusement respectées par M. Germain.

Rodolphe avait trop de motifs d'habiter cette maison pour ne pas arrêter ce logement; il donna donc modestement quarante sous au por-

tier, et lui dit :

- Cette chambre me convient parfaitement, voici le denier à Dieu; demain j'enverrai des meubles. Il n'est pas nécessaire, n'est-ce pas, que je voie le principal locataire, M. Bras-Rouge?

Non, Monsieur, il ne vient ici que de loin en loin, excepté pour les manigances de la mère Phirette... C'est toujours avec moi que l'on

ment votre noni.

— Rodolphe.

– Rodolphe... qui?

- Rodolphe tout court, Monsieur Pipelet.

-C'est différent, Monsieur; ce n'est pas par curiosité que j'insistais: les noms et les volontés sont libres.

- Dites-moi, Monsieur Pipelet, est-ce que demain je ne devrais pas, comme nouveau voisin, aller demander aux Morel si je ne peux pas leur être bon à quelque chose, puisque mon prédécesseur, M. Germain, les aidait aussi selon ses moyens?
- Si, Monsieur. cela se peut ; il est vrai que ça ne leur servira pas a grand'chose, puisqu'on les chasse; mais ça les flattera toujours.

Puis, comme frappé d'une idée subite, M. Pipelet s'écria, en regardant son locataire d'un air fin et malicieux :

- Je comprends, je comprends; c'est un commencement pour finir par aller aussi faire le bon voisin chez la petite voisine d'à côté.

--- Mais j'y compte bien!

--- Il n'y a pas de mal à ça, Monsieur, c'est l'usage ; et tenez, je suis sûr que Mademoiselle Rigolette a entendu qu'on visitait la chambre et qu'elle est aux aguets pour nous voir descendre. Je vas faire du bruit exprès en tournant la clef; regardez bien en passant sur le carré.

En effet, Rodolphe s'aperçut que la porte si gracieusement enjolivée d'Amours Watern était entre-baillée, et il distingua vaguement, par l'étroite ouverture, le bout relevé d'un petit nez couleur de rose et un grand œil noir vif et curieux; mais, comme il ralentissait le pas, la porte se ferma brusquement.

- Quand je vous disais qu'elle nous guettait! - reprit le portier ; puis il ajouta : - Pardon excuse, Monsieur... je vas à mon petit observatoire...

- Qu'est-ce que cela ?

- Au haut de cette échelle il y a le palier où s'ouvre la porte de la mansarde des Morel, et derrière un des lambris il se trouve un petit trou noir où je mets des fouillis. Comme le mur est très lézardé, quand je suis dans mon trou je vois chez eux et je les entends comme si j'y étais... Ça n'est pas que je les espionne! juste ciel!... Mais enfin je vais quelquefois les regarder comme on va a un mélodrame bien noir... Et en redescendant dans ma loge je me trouve comme dans un palais... Mais, dites donc, Monsieur, si le cœur vous en dit, avant qu'ils ne partent... C'est triste, mais c'est curieux, car quand ils vous voient ils sont comme des sauvages... ça les gêne...

  — Vous êtes bien bon, Monsieur Pipelet;
- un autre jour, demain peut-être, je profiterai de

votre offre.

- A votre aise, Monsieur... mais il faut que je monte a mon observatoire, car j'ai besoin d'un morceau de basane... Si vous voulez toujours descendre, Monsieur, je vous rejoins.

Et M. Pipelet commença sur l'échelle qui

conduisait aux mansardes une ascension assez périlleuse pour son age.

Rodolphe jetait un dernier coup d'œil sur la porte de Mademoiselle Rigolette, en songeant que cette jeune fille, l'ancienne compagne de la pauvre Goualeuse, comaisait sans doute la retraite du fils du Mattre d'école, lorsqu'il entendit, à l'étage inférieur, quelqu'un sortir de chez le charlatan; il reconnut le pas léger d'une femme, et distingua le bruissement d'une robe de soie. Rodolphe s'arrêta un moment par discrétion.

Lorsqu'il n'entendit plus rien, il descendit.

Arrivé au second étage, il vit et ramassa un mouchoir sur les dernières marches; il appartenait sans doute à la personne qui sortait du logis du charlatan.

Rodolphe s'approcha d'une des étroites fenêtres qui éclairaient le carré, et examina ce mouchoir, magnifiquement garni de dentelles; il portait brodés, dans un de ses angles, un L et un N surmontés d'une couronne ducale.

Ce mouchoir était littéralement trempé de

larmes...

La première pensée de Rodolphe fut de se hâter, afin de pouvoir rendre ce mouchoir à la personne qui l'avait perdu; mais il réfléchit que cette démarche ressemblerait peut-être, dans cette circonstance, à un mouvement d'inconvenante curiosité; il le garda, se trouvant ainsi, sans le vouloir, sur la trace d'une mystérieuse et sans doute sinistre aventure.

une semme?

— Non, Monsieur... C'est une belle dame, grande et mince, avec un voile noir. Elle sort de chez M. César... Le petit Tortillard avait été chercher un fiacre, ou elle vient de monter... Ce qui m'étonne, c'est que ce petit gueux-la s'est assis derrière le fiacre, peut-être pour voir où va cette dame; car il est curieux comme une pie et vif comme un furet, malgré son pied-bot.

Ainsi, pensa Rodolphe, le nom et l'adresse de cette femme seront peut-être connus de ce charlatan, dans le cas, où il aurait ordonné à Tortillard de suivre l'inconnue.

— Eh bien! Monsieur, la chambre vous convient-elle? — demanda la portière.

— Elle me convient beaucoup, je l'ai arrêtée,

- et demain j'enverrai mes meubles.

   Que le bon Dieu vous bénisse d'avoir passé devant notre porte, Monsieur! nous aurons un fameux locataire de plus. Vous avez l'air bon enfant, Pipelet vous aimera tout de
  suite. Vous le ferez rire comme faisait M.
  Germain, qui avait toujours une farce à lui dire
  ... car il ne demande qu'à rire, ce pauvre cher
  homme; aussi je pense qu'avant un mois vous
  ferez une paire d'amis.
- Allons, yous me flattez, Madame Pipelet.
   Pas du tout; ce que je vous dis la, c'est comme si ja vous ouvrais mon cœur. Et si vous êtes gentil pour Alfred, je serai reconnais.

un lion pour la propreté; et si vous voulez diner chez vous le dimanche, je vous fricotersi des choses dont vous vous lécherez les pouces. — C'est convenu, Madame Pinelet, vous

- C'est convenu, Madame Pipelet, vous ferez mon ménage; demain on vous apportera des meubles, et je viendrai surveiller mon emménagement.

Rodolphe sortit.

Les résultats de sa visite à la maison de la rue du Temple étaient assez importants, et pour la solution du mystère qu'il voulait découvrir, et pour la noble curiosité avec laquelle il cherchait l'occasion de faire le bien et d'empêcher le mal.

Tels étaient ces résultats:

Mademoiselle Rigolette savait nécessairement la nouvelle demeure de François Germain, fils du Maître d'école;

Une jeune femme, qui, selon quelques apparances, pouvait malheureusement être la Marquise d'Harville, avait donné au commandant, pour le lendemain un nouveau rendezvous qui la perdrait peut-être à jamais...

Et, pour mille raisons, Rodolphe portait le plus vif intérêt à M. d'Harville, dont le repos, l'houneur, semblaient si cruellement compromis;

Un artisan homète et laborieux, écrasé par la plus affreuse misère, allait être, lui et sa famille, jeté sur le pavé par l'intermédiaire de Bras-Rouge;

Enfin, Rodolphe avait involontairement découvert quelques traces d'un aventure dont le charlatan Céarr Bradamanti (peut-être l'Abbé Polidori) et une femme qui appartenait sans doute au plus grand monde, étaient les principaux acteurs;

De plus, la Chouette, récemment sortie de l'hôpital, où elle était entrée après la scène de l'allée des Veuves, avait des intelligences suspectes avec Madame Burette, devineresse et prétense sur gages, qui occupait le second étage de la maison.

Ayant recueilli ces divers renseignements, Rodolphe rentra chez lui, rue Plumet, remettant au lendemain sa visite au notaire Jacques Fer-

rand.

Le soir même, comme on le sait, Rodolphe devait se rendre à un grand bal, à l'ambassade de \*\*\*.

Avant de suivre notre héros dans cette nouvelle excursion, nous jetterons un coup d'œil rétrospectif sur Tom et sur Sarah, personnages importants de cette histoire.

## CHAPITRE IX.

TOM ET SARAH.

Sarah Seyton, alors veuve du Comte Mac-Gregor, et âgée de trente-sept à trente-huit ans, était d'une excellente famille écossise, et fille d'une baronnet, gentilhomme campaornard

comme si ja vous ouvrais mon cour. Et si vous êtes gentil pour Alfred, je serai reconnaissept ans, Sarah avait quitté l'Écosse avec son sante: vous verrez votre petit ménage; je suis frère Tom Seyton de Halsbury.

Les absurdes prédictions d'une vieille highlandaise, sa nourrice, avaient exalté presque jusqu'à la démence les deux vices capitaux de Sarah - l'orgueil et l'ambition - en lui promettant, avec une incroyable persistance de conviction, les plus hautes destinées... pourquoi ne pas le dire? une destinée souveraine!

La jeune Écossaise s'était rendue à l'évidence des prédictions de sa nourrice, et se redisait sans cesse, pour corroborer sa toi ambiteuse, qu'une devineresse avait aussi promis une couronne à la belle et excellente créole qui s'assit un jour sur le trône de France, et qui fut reine par la grace et par la bonté, comme d'autres le sont par la grandeur et par la ma-

Chose étrange! Tom Seyton, aussi superstitieux que sa sœur, encourageait ses folles espérances, et avait résolu de consacrer sa vie à la réalisation du rêve de Sarah... de ce rêve

aussi éblouissant qu'insensé.

Néanmoins le frère et la sœur n'étaient pas assez aveugles pour croire rigoureusement à la prédiction de la highlandaise, et pour viser absolument à un trône de premier ordre, dans leur magnifique dédain des royautés secondaires ou des principautés régnantes; non, pourvu que la belle Écossaise ceignit un jour son front impérieux d'une couronne souveraine, le couple orgueilleux fermerait les yeux sur l'importance des possessious de cette

A l'aide de l'Almanach de Gotha pour l'an de grace 1819, Tom Seyton dressa, au moment de quitter l'Écosse, une sorte de tableau synoptique par rang d'age de tous les rois et altesses souveraines de l'Europe alors à

Bien que fort absurde, l'ambition du frère et de la sœur était pure de tout moyen honteux; Tom devait aider Sarah Seyton a ourdir la trame conjugale où elle espérait enlacer Tom devait un porte-couronne quelconque. être de moitié dans toutes les ruses, dans toutes les intrigues qui pourraient amener ce résultat : mais il aurait tué sa sœur plutôt que de voir en elle la maîtresse d'un prince, même avec la certitude d'un mariage réparateur.

L'espèce d'inventaire matrimonial qui résulta des recherches de Tom et de Sarah dans l'Almanach de Gotha fut satisfaisant.

La Confédération germanique fournissait surtout un nombreux contingent de jeunes souverains présomptifs. Sarah était protestante; Tom n'ignorait pas la facilité du mariage allemand dit de la main gauche, mariage légitime d'ailleurs, auquel il se serait à la dernière extrèmité résigné pour sa sœur. Il fut donc résolu entre elle et lui d'aller d'abord en Allemagne commencer cette pipée.

Si ce projet paraît improbable, ces espérances insensées, nous répondrons d'abord qu'une ambition esfrénée, encore exagérée par une superstitieuse croyance, se pique rarement d'être raisonnable dans ses visées et n'est guère tentée que de l'impossible ; pour- rah était le grand-duché de Gerolstein, ainsi

tant en se rappelant certains faits contemporains, depuis d'augustes et respecables mariages morganatiques entre souverains et sujettes, jusqu'à l'amoureuse odyssée de Miss Pénélope et du Prince de Capoue, on ne peut refuser quelque probabilité d'heureux succès aux imaginations de Tom et de Sarah.

Nous ajouterons que celle-ci joignait à une merveilleuse beauté de rares dispositions pour les talents les plus variés, et un puissance de séduction d'autant plus dangereuse, qu'avec une ame sèche et dure, un esprit adroit et méchant, une dissimulation profonde, un caractere opiniatre et absolu, elle réunissait toutes les apparences d'une nature généreuse, ardente et passionnée.

Au physique, son organisation mentait aussi

perfidement qu'au moral.

Ses grands yeux noirs, tour à tour étincelants et langoureux sous leurs sourcile d'ébène, pouvaient feindre les embrasements de la volupté... et pourtant les brûlantes aspirations de l'amour ne devaient jamais faire battre son sein glacé; aucune surprise du cœur, ou des sens ne devait déranger les impitoyables calculs de cette femme rusée, égoiste et ambitieuse.

En arrivant sur le continent, Sarah, d'après les conseils de son frère, ne voulut pas commencer ses entreprises avant d'avoir fait un séjour à Paris, où elle désirait polir son éducation, et assouplir sa roideur britannique dans le commerce d'une société pleime d'élégance, d'agréments et de liberté de bon goût.

Sarah fut introduite dans le meilleur et dans le plus grande monde, grace à quelques lettres de recommandation et au bienveillant patronage de madame l'ambassadrice d'Angleterre et du vieux Marquis d'Harville, qui avait connu en Angleterre le père de Tom et de Sarah.

Les personnes fausses, froides, réfléchies s'assimilent avec une promptitude merveilleuse le langage et les manières les plus opposées à leur caractère : chez elles tout est dehors, surface, apparence, vernis, écorce; dès qu'on les pénètre, des qu'on les devine, elles sont perdues : aussi l'espèce d'instinct de conversation dont elles sont douées les rend éminemment propres au déguisement moral. Elles se griment et se costument avec la prestesse et l'habileté d'un comédien consommé.

C'est dire qu'après six mois de séjour à Paris, Sarah aurait pu lutter avec la Parisienne la plus parisienne du monde, pour la grace piquante de son esprit, le charme de sa gaieté, l'ingénuité de sa coquetterie et la naïveté provoquante de son regard à la fois chaste et

Trouvant sa sœur suffisamment àrmée. Tom partit avec elle pour l'Allemagne, muni d'excellentes lettres d'introduction.

Le premier État de la Confédération germauigne qui se trouvait sur l'itinéraire de SaAlmanach de Gotha pour l'année 1819:

GÉNÉALOGIE DES SOUVERAINS DE L'EUROPE ET DE LEUR FAMILLE.

#### GEROLSTEIN.

"Grand-duc: Maximilien Rodolphe, né le 10 Décembre 1764. Succède à son père CHARLES-FRÉDÉRIK RODOLPHE, le 21 avril 1785. - Veuf, janvier 1808, de Louise, fille du prince Jean-Auguste de Bueglen.

File: Gustave-Rodolphe, né le 17 avril

1803.

Mère: Grande-duchesse Junith, douairière, veuve du grand-duc Charles-Frédérik RODOLPHE, le 21 avril 1785."

Tom, avec assez de sens, avait d'abord inacrit sur sa liste les plus jeunes des princes qu'il convoitait pour beaux-frères, pensant que l'extrême jeunesse est de bien plus facile séduction qu'un âge mûr. D'ailleurs, nous l'avons dit, Tom et Sarah avaient été particulièrement recommandés au grand-duc régnant de Gerolstein par le vieux marquis d'Harville, engoué, comme tout le monde, de Sarah, dont il ne charmant naturel.

Il est inutile de dire que l'héritier présomptif du grand-duché de Gerolstein était Gustave RODOLPHE; il avait dix-huit ans à peine lorsque Tom et Sarah furent présentés à son père.

L'arrivée de la jeune Écossaise fut un événement dans cette petite cour allemande, calme, simple, sérieuse et pour ainsi dire patriarcale. Le grand-duc, le meilleur des hommes, gouvernait ses États avec une fermeté sage et une bonté paternelle ; rien de plus matériellement, de plus moralement heureux que cette principauté: sa population laborieuse et grave, sobre et pieuse, offrait le type idéal du caractère allemand.

Ces braves gena jouissaient d'un bonheur si profond, ils étaient si complétement satisfaits de leur condition, que la sollicitude éclairée du grand-duc avait eu peu à faire pour les préserver de la manie des innovations constitutionnelles.

Quant aux modernes découvertes, quant aux idées pratiques qui pouvaient avoir une influence salutaire sur le bien-être et sur la moralisation du peuple, le grand-duc s'en informait et les appliquait incessamment, ses résidents auprès des différentes puissances de l'Europe n'ayant pour ainsi dire d'autre mission que celle de tenir leur maître au courant de tous les progrès de la science au point de vue d'utilité publique et pratique.

Nous l'avons dit, le grand-duc ressentait autant d'affection que de reconnaissance pour le vieux Marquis d'Harville, qui lui avait rendu, chantait ces anciens airs, d'une beauté si simen 1815, d'immenses services ; aussi, grâce à ple, si expressive. la recommandation de ce dernier. Tom et Sa-

désigneé dans le diplomatique et infaillible | cour de Gerolstein svec une distinction et une bonté très particulières.

> Quinze jours après son àrrivée, Sarah, douée d'un profond esprit d'observation, avait facilement pénétré le caractère ferme, loyal et ouvert du grand-duc; avant de séduire le fils, chose immanquable, elle avait sagement voulu s'assurer des dispositions du père. Celui-ci paraissait aimer si follement son fils Rodolphe, qu'un moment Sarah le crut capable de consentir à une mésalliance plutôt que de voir ce fils chéri éternellement malheureux. Mais bientot l'Écommise fut convaincue que ce père si tendre ne se départirait jamais de certains principes, de certaines idées sur les devoirs des princes.

Ce n'était pas de sa part orgueil; c'était

conscience, raison, dignité.

Or, un homme de cette trempe énergique, d'autant plus affectueux et bon qu'il est plus ferme et plus fort, ne concède jamais rien de ce qui touche à sa conscience, à sa raison, à sa dignité.

Sarah fut sur le point de renoncer à son entreprise, en présence de ces obstacles presque insurmontables; mais, réfléchissant que, par compensation, Rodolphe était très jeune, qu'on vantait généralement sa douceur, sa bonté, son pouvait assez admirer la beauté, la grace et le caractère à la fois timide et rêveur, elle crut le jeune prince faible, irrésolu ; elle persista donc dans son projet et dans ses espérances.

> A cette occasion, sa conduite et celle de son frère furent un chef-d'œuvre d'habileté.

La jeune fille sut se concilier tout le monde, et surtout les personnes qui auraient pu être jalouses ou envieuses de ses avantages ; elle fit oublier sa beauté, ses graces, par la simplicité modeste dont elle les voila. Bientôt elle devint l'idole non seulement du grand-due, mais de sa mère, la grande-duchesse Judith douairière, qui, malgré, ou à cause de ses quatrevingt-dix ans, aimait à la folie tout ce qui était ieune et charmant.

Plusieurs fois Tom et Sarah parlèrent de leur départ. Jamais le souverain de Gerolstein ne voulut y consentir, et pour s'attacher tout-àfait le frère et la sœur, il pria le baronnet Tom Seyton de Halsbury d'accepter l'emploi vacant de premier écuyer, et il supplia Sarah de ne pas quitter la grande-duchesse Judith, qui ne pouvait plus se passer d'elle.

Après de nombreuses hésitations, combattues par les plus pressantes influences, Tom et Sarah acceptèrent ces brillantes propositions, et s'établirent à la cour de Gerolstein, où ils étaient arrivés depuis deux mois.

Sarah, excellente musicienne, sachant le gout de la grande-duchesse pour les vieux maitres, et entre autres pour Gluck, fit venir l'œuvre de cet homme illustre, et fascina la visible princesse par son inépuisable complaisance et par le talent remarquable avec lequel elle lui

Tom, de son côté, sut se rendre très utile rah Seyton de Halsbury furent accueillis à la dans l'emploi que le grand-duc lui avait confis. L'Écossais connaissait parfaitement les chevanx; il avait besucoup d'ordre et de fermeté: en peu de temps il transforma presque complètement le service des écuries du grand-duc, service que la négligence et la routine avaient

presque désorganisé.

Le frère et la sœur furent bientôt également aimés, fêtés, choyés dans cette cour. La préférence du mattre commande les préférences secondaires. Sarah avait d'ailleurs besoin, pour ses futurs projets, de trop de points d'appui pour ne pas employer son habile séduction à se faire des partisans. Son hypocrisie, revêtue des formes les plus attrayantes, trompa facilement la plupart de ces loyales Allemandes, et l'affection générale consacra bientôt l'excessive bienveillange du grand-duc.

Voici donc notre couple établi à la cour de Gerolstein, parfaitement et honorablement posé, sans qu'il ait été un moment question de Rodolphe. Par un hasard heureux, quelques jours après l'arrivée de Sarah, ce dernier était parti pour une inspection de troupes avec un

aide-de-camp et le fidèle Murph.

Cette absence, doublement favorable aux vues de Sarah, lui permit de disposer à son aise les principaux fils de la trame qu'elle our-dissait sans être gênée par la présence du jeune prince, dont l'admiration trop marquée aurait peut-être éveillé les craintes du grand-duc.

Au contraire, en l'absence de son fils, il ne songea malheureusement pas qu'il venait d'admettre dans son intimité une jeune fille d'une rare beauté, d'un esprit charmant, qui devait se trouver avec Rodolphe à chaque instant du jour.

Sarah resta intérieurement insensible à cet accueil si touchant, si généreux, à cette noble confiance avec laquelle on l'introduisait au

cœur de cette famille souveraine.

Ni cette jeune fille, ni son frère ne reculèrent un moment devant leurs mauvais desseins; ils venaient sciemment apporter le trouble et le chagrin dans cette cour paisible et heureuse. Ils calculaient froidement les résultats probables des cruelles divisions qu'ils allaient semer entre un père et un fils jusqu'alors tendrement unis.

## CHAPITRE X.

SIR WALTER MURPH ET L'ABBÉ POLIDORI.

Rodolphe, pendant son enfance, avait été d'une complexion très frèle. Son père fu ce raisonnement, bizarre en apparence, au fond très sensé:

Les gentilshommes campagnards anglais sont généralement remarquables par une santé robuste. Ces avantages tiennent beaucoup à leur éducation physique; simple, rude, agreste, elle développe leur vigueur. Rodolphe va sortir des mains des femmes; son tempérament est délicat; peut-être, en habituant cet enfant à vivue comme le fils d'un fermier anglais

(sauf quelques ménagements), fortifierai-je sa constitution.

Le grand-duc fit chercher en Angleterre un homme digne et capable de diriger cette sorte d'éducation physique; Sir Walter Murph, athlétique spécimen du gentilhomme campagnard du Yorkshire, fut chargé de ce soin important. La direction qu'il donna au jeune prince répondit parfaitement aux vues du grand-duc.

Murph et son élève habitèrent pendant plusieurs années une charmante ferme située au milieu des champs et des bois, à quélques lieues de la ville de Gerolstein, dans la position la plus pittoresque et la plus salubre.

Rodolphe, libre de toute étiquette, s'occupant avec Murph de travaux agricoles proportionnés à son âge, vécut donc de la vie sobre, mâle et régulière des champs, ayant pour plaisirs et pour distractious des exercices violents, la lutte, le pugilat, l'équitation, la chasse.

Au milieu de l'air pur des prés des bois et des montagnes, le jeune prince sembla se transformer, poussa vigoureux comme un jeune chêne; sa pâleur un peu maladive fit place aux brillantes couleurs de la santé; quoique toujours svelte et nerveux, il sortit victorieux des plus rudes fatigues; l'adresse, l'énergie, le courage suppléant à ce qui lui manquait de puissance musculaire, il put bientôt lutter avec avantage contre des jeunes gens beaucoup plus âgés que lui; il avait alors environ quinze ou seize ans.

Son éducation scientifique s'était nécessairement ressentie de la préférence donnée à l'éducation physique: Rodolphe savait fort peu de chose; mais le grand-duc pensait sagement que, pour demander beaucoup à l'esperit, il faut que l'esprit soit soutenu par une forte organisation physique; alors, quoique tardivement fécondées par l'instruction, les facultés intellectuelles offrent de prompts résultats.

Le bon Walter Murph n'était pas savant; il ne put donner à Rodolphe que quelques connaissances premières; mais personne mieux que lui ne pouvait inspirer à son élève la conscience de ce qui était juste, loyal, généreux; l'horreur de ce qui était bas, lache, misérable.

Ces haines, ces admirations énergiques et salutaires s'enracinèrent pour toujours dans l'âme de Rodolphe; plus tard, ces principes furent violemment ébranlés par les orages des passions, mais jamais ils ne furent arrachés de son cœur... La foudre frappe, sillonne et brise un arbre solidement et profondément planté, mais la sève bout toujours dans ses racines, mille verts rameaux rejaillissent bientôt de ce tronc qui paraissait desséché.

Murph donna donc à Rodolphe, si cela peut se dire, la santé du corps et celle de l'ame; il le rendit robuste, agile et hardi, sympathique à ce qui était bon et bien, antipathique à ce qui était méchant et mauvais.

tir des mains des femmes; son tempérament | Sa tache ainsi admirablement remplie, le est délicat; peut-être, en habituant cet enfant squire, appelé en Angleterre par de graves in- à vivre comme le fils d'un fermier anglais térêts, quitta l'Allemagne pour quelque temps,

au grand chagrin de Rodolphe, qui l'aimait tendrement.

Murph devait revenir se fixer définitivement à Gerolstein avec sa famille, lorsque quelques a Maires fort importantes pour lui seraient terminées. Il espérait que son absence durerait a u plus une année.

Rassuré sur la santé de son fils, le grandduc songea sérieusement à l'instruction de cet

enfant chéri.

Un certain abbé César Polidori, philologue renommé, médecin distingué, historien érudit, savant versé dans l'étude des sciences exactes et physiques, fut chargé de cultiver, de féconder le sol riche mais vierge, si parfaitement

préparé par Murph.

Cette fois le choix du grand-duc fut bien malheureux, ou plutôt sa religion fut cruellement trompée par la personne qui lui présenta l'abbé et le lui fit accepter, lui prêtre catholique, comme précepteur d'un prince protestant. Cette innovation parut à beaucoup de gens une énormité, et généralement d'un funeste présage pour l'éducation de Rodolphe.

Le hasard ou plutôt l'abominable caractère de l'abbé réalisa une partie de ces tristes pré-

dictions.

Impie, fourbe, hypocrite, contempteur sacrilége de ce qu'il y avait de plus sacré parmi les hommes, plein de ruse et d'adresse, dissimulant la plus dangereuse immoralité, le plus effrayant scepticisme, sous une écorce austère et pieuse, exagérant une fausse humilité chrétienne pour voiler sa souplesse insinuante, de même qu'il affectait une bienveillance expansive, un optimisme ingénu, pour cacher la perfidie de ses flatteries intéressées; connaissant profondément les hommes, ou plutôt n'ayant expérimenté que les mauvais côtés, que les honteuses passions de l'humanité, l'abbé Polidori était le plus détestable Mentor que l'on put donner à un jeune homme.

Rodolphe, abandonnant avec un extrême regret la vie indépendante, animée, qu'il avait menée jusqu'alors auprès de Murph, pour aller palir sur des livres et se soumettre aux cérémonieux usages de la cour de son père, prit

d'abord l'abbé en aversion.

Cela devait être...

En quittant son élève, le pauvre squire l'avait comparé, non sans raison, à un jeune poulain sauvage, plein de grace et de feu, que l'on enlevait aux belles prairies, ou il s'ébattait libre et joyeux, pour aller le soumettre au frein, à l'éperon, et lui apprendre à modérer, à utiliser des forces qu'il n'avait alors employées que pour courir, que pour bondir à son caprice.

Rodolphe commença par déclarer à l'abbé qu'il ne se sentait aucune vocation pour l'étude, qu'il avait avant tout besoin d'exercer ses bras et ses jambes, de respirer l'air des champs, de courir les bois et les montagnes, un bon fueil et un bon cheval lui semblant d'ailleurs préférables aux plus beaux livres de

la terre.

Le prêtre répondit à son élève qu'il n'y avait en effet rien de plus fastidieux que l'étude, mais que rien n'était plus grossier que les plaisirs qu'il préférait à l'étude, plaisirs parfaitement dignes d'un stupide fermier allemand... Et l'abbé de faire un tableau si bouffon, si railleur de cette existence simple et agreste, que, pour la première fois, Rodolphe fut honteux de s'être trouvé si heureux; alors il demanda naïvement au prêtre à quoi l'on pouvait passer son temps, si l'on n'aimait ni l'étude, ni la chasse, ni la vie libre des champs.

L'abbé lui répondit mystérieusement que

plus tard il l'en instruirait.

Sous un autre point de vue, les espérances de ce prôtre étaient aussi ambitieuses que celles de Sarah.

Quoique le grand-duché de Gerolstein ne fût qu'un Etat secondaire, l'abbé s'était imaginé d'en être un jour le Richelieu, et de dresser Rodolphe au rôle de prince fainéant.

Il commença donc par tacher de se rendre agréable à son élève, et de lui faire oublier Murph à force de condescendance et d'obséquiosité. Rodolphe continuant d'être récalcitrant à l'endroit de la science, l'abbé dissimula au grand-duc la répugnance du jeune prince pour l'étude, vanta au contraire son assiduité, ses étonnants progrès; et quelques interrogatoires concertés d'avance entre lui et Rodolphe, mais qui semblaient très improvisés, entretinrent le grand-duc (il faut le dire, fort peu lettré) dans son aveuglement et dans sa confiance.

Peu à peu l'éloignement que le prêtre avait d'abord inspiré à Rodolphe se changea de la part du jeune prince en une familiarité cavalière différente du sérieux attachement qu'il

portait à Murph.

Peu à peu Rodolphe se trouva lié à l'abbé (quoique pour des causes fort innocentes) par l'espèce de solidarité qui unit deux complices. Il devait tôt ou tard mépriser un homme du caractère et de l'age de ce prêtre, qui mentait indignement pour excuser la paresse de son élève..

L'abbé savait cela.

Mais il savait aussi que, si l'on ne s'éloigne pas tout d'abord avec dégoût des êtres corrompus, on s'habitue malgré soi et peu à peu à leur esprit, souvent attrayant, et qu'insensiblement on en vient à entendre, sans honte et sans indignation, railler et flétrir ce qu'on vénérait jadis.

L'abbé était du reste trop fin pour heurter de front certaines nobles convictions de Rodolphe, fruit de l'éducation de Murph. Après avoir redoublé de railleries sur la grossièreté des passe-temps des premières années de son élève, le prêtre, déposant à demi son masque d'austérité, avait vivement éveillé sa curiosité par des demi-confidences sur l'existence enchanteresse de certains princes des temps passés; enfin, cédant aux instances de Rodolphe, après des ménagements infinis et d'assez vives plaisanteries sur la gravité céré- | monieuse de la cour du grand-duc, l'abbé avait enflammé l'imagination du jeune prince aux récits exagérés et ardemment colorés des plaisira et des galanteries qui avaient illustré les règnes de Louis XIV., du Régent, et surtout de Louis XV., le héros de César Polidori.

Il affirmait à ce malheureux enfant, qui l'écoutait avec une avidité funeste, que les voluptés, même excessives, loin de démoraliser un prince heureusement doué, le rendaient souvent au contraire clément et généreux, par cette raison que les belles ames ne sont jamais mieux prédisposées à la bienveillance et à l'affectuosité que par le bonheur.

Louis XV. le Bien-Aimé était une preuve

irrécusable de cette assertion.

Et puis, disait l'abbé, que de grands hommes des temps anciens et modernes avaient largement sacrifié à l'épicuréisme le plus raffiné!!! depuis Alcibiade jusqu'à Maurice de Saxe, depuis Antoine jusqu'au grand Condé, depuis

César jusqu'à Vendôme!

De tels entretiens devaient exercer d'effroyables ravages dans une ame jeune, ardente et vierge ; de plus, l'abbé traduisait éloquemment à son élève les odes d'Horace où ce rare génie exaltait avec le charme le plus entrainant les molles délices d'une vie tout entière vouée à l'amour et à des sensualités exquises. Pourtant çà et là, pour masquer le danger de ces théories et satisfaire à ce qu'il y avait de foncièrement généreux dans le caractère de Rodolphe, l'abbé le berçait des utopies les plus charmantes.

A l'entendre, un principe intelligemment voluptueux pouvait améliorer les hommes par le plaisir, les moraliser par le bonheur, et amener les plus incrédules au sentiment religieux, en exaltant leur gratitude envers le Créateur, qui, dans l'ordre matériel, comblait l'homme de jouissances avec une inépuisable

prodigalité.

Jouir de tout et toujours, c'était, selon l'abbé, glorifier Dieu dans sa magnificence et dans l'éternité de ses dons.

Ces théories portèrent leurs fruits.

Au milieu de cettte cour régulière et vertuense, habituée, par l'exemple du maître, aux honnêtes plaisirs, aux innocentes distractions, Rodolphe, instruit par l'abbé, révait déia les folles nuits de Versailles, les orgies de Choisy, les violentes voluptés du Parc-aux-Ceris, et aussi, çà et la par contraste, quelques amours romanesques.

L'Abbé n'avait pas manqué non plus de démontrer à Rodolphe qu'un prince de la Confédération germanique ne pouvait avoir d'autre prétention militaire que celle d'envoyer

son contingent à la Diète.

D'ailleurs l'esprit du temps n'était plus à la

Couler délicieusement et paresseusement ses jours au milieu des semmes et des rassinements du luxe, se reposer tour à tour de l'enivrement des plaisirs sensuels par les déli- d'observer attentivement.

cieuses récréations des arts, chercher parfois dans la chasse, non pas en sauvage Nemrod. mais en intelligent épicurien, ces fatigues passagères qui doublent le charme de l'indolence et de la paresse... telle était, selon l'abbé, la scule vie possible pour un prince qui (comblé de bonheur!) trouvait un premier minisire capable de se vouer courageusement au fastidieux et lourd fardeau des affaires de l'État.

Rodolphe, en se laissant aller à des suppositions qui n'avaient rien de criminel parce qu'elles ne sortaient pas du cercle des probabilités fatales, se proposait, lorsque Dieu rappellerait à lui le Grand-Duc son père, de se vouer à cette vie que l'abbé Polidori lui peignait sous de si chaudes et de si riantes couleurs, et de prendre ce prêtre pour premier ministre.

Nous le répétons, Rodolphe aimait tendrement son père, et il l'eût profondément regretté, quoique sa mort lui eut permis de faire le Sardanapale au petit pied. Il est inutile de dire que le jeune prince gardait le plus profond secret sur les malheureuses espérances qui fermentaient en lui.

Sachant que les héros de prédilection du Grand-Duc étaient Gustave-Adolphe, Charles XII et le grand Frédéric (Maximilien-Rodolphe avait l'honneur d'appartenir de très près à la maison royale de Brandebourg), Rodolphe pensait avec raison que son pére, qui professait une admiration profonde pour ces rois-capitaines toujours bottés et éperonnés. chevauchant et guerroyant, regarderait son fils comme perdu s'il le croyait capable de vouloir remplacer dans sa cour la gravité tudesque par les mœurs faciles et licencieuses de la Régence. Un an... dix-huit mois se passèrent ainsi; Murph n'était pas encore de retour quoiqu'il annonçat prochainement son

Sa première répugnance vaincue par l'obséquiosité de l'abbé, Rodolphe profita des enseignements scientifiques de son précepteur, et acquit sinon une instruction très étendue. au moins des connaissances superficielles, qui, jointes à un esprit naturel, vif et sagace, lui permettaient de passer pour beaucoup plus instruit qu'il ne l'était réellement, et de faire le plus grand honneur au soin de l'abbé.

Murph revint d'Angleterre avec sa famille, et pleura de joie en embrassant son ancien

Au bout de quelques jours, sans pouvoir pénétrer la raison d'un changement qui l'affligeait profondément, le digne squire trouva Rodolphe froid, contraint envers lui, et presque ironique lorsqu'il lui rappela leur vie rude et a greste.

Certain de la bonté naturelle du cœur du jeune prince, averti par un secret pressentiment, Murph le crut momentanément perverti par la pernicieuse influence de l'abbé Polidori, qu'il détestait d'instinct, et qu'il se promit

De son-côté, le prêtre, vivement contrarié! du retour de Murph, dont il redoutait la franchise, le bon sens et la pénétration, n'eut qu'une scule pensée, celle de perdre le gentilhomme dans l'esprit de Rodolphe.

C'est à cette époque que Tom et Sarah furent présentés et accueillis à la cour de Gerol-

stein avec la plus extrême distinction.

Quelque temps avant leur arrivée, Rodolphe était parti avec un aide-de-camp et Murph pour inspecter les troupes de quelques garnisons. Cette excursion étant toute militaire, le Grand-Duc avait jugé convenable que l'abbé ne fût pas de ce voyage. Le prêtre, à son grand regret, vit Murph reprendre pour quelques jours ses anciennes fonctions auprès du jeune prince.

Le squire comptait beaucoup sur cette occasion de s'éclairer tout-à-fait sur la cause du refroidimement de Rodolphe. Malheurensement celui-ci, déjà savant dans l'art de dissimuler, et croyant dangereux de laisser pénétrer ses projets d'avenir par son ancien mentor, fut pour lui d'une cordialité charmante, feignit de regretter beaucoup le temps de sa première jeunesse et ses rustiques plaisirs, et le rassura presque complétement.

Nous disons presque, car certains dévouements sont doués d'un admirable instinct. Malgré les témoignages d'affection que lui donnait le jeune prince, Murph pressentait vaguement qu'il y avait un secret entre eux deux; en vain il voulut éclaireir ses soupçons, ses tentatives échouèrent devant la précoce duplicité de Rodolphe.

Pendant ce voyage, l'abbé n'était pas resté oisif.

Les intrigants se devinent ou se reconnaissent à certains signes mystérieux, qui leur permettent de s'observer jusqu'à ce que leur intérêt les décide à une alliance ou à une hostilité déclarée.

Quelques jours après l'établissement de Sarah et de son frère à la cour du grand-duc, Tom était particulièrement lié avec l'abbé Po-

Ce prêtre s'avouait à lui-même, avec un odieux cynisme, qu'il avait une affinité naturelle presque involontaire pour les fourbes et pour les méchants; ainsi, disait-il, sans deviner positivement le but où tendaient Tom et Sarah, il s'était trouvé attiré vers eux par une sympathie trop vive pour ne pas leur supposer quelque dessein diabolique.

Quelques questions de Tora Seyton sur le caractère et sur les antécédents de Rodolphe, questions sans portée pour un homme moins en éveil que l'abbé, l'éclairèrent tout-à-coup sur les tendances du frère et de la sœur ; seulement il ne crut pas à la jeune Ecossaise des vues à la fois si honnêtes et si ambitieuses.

La venue de cette charmante fille parut à l'abbé un coup du sort. Rodolphe avait l'imarination enflammée d'amoureuses chimères ; Sarah devait être la réalité ravissante qui remplacerait tant de songes charmants ; car.

pensait l'abbé, avant d'arriver au choix dans le plaisir, et à la variété dans la volupté, on commence presque toujours par un attachement unique et romanesque. Louis XIV. et Louis XV. n'ont été peut-être fidèles qu'à Marie Mancini et a Rosette d'Arey.

Selon l'abbé, il en serait ainsi de Redolphe et de la jeune Ecossaise. Celle-ci prendrait sans doute une immense influence sur un oœur soumis au charme enchanteur d'un premier amour. Diriger, exploiter cette influence, et s'en servir pour perdre Murph à jamais, tel fut le plan de l'abbé.

En homme habile, il sit parsaitement entendre aux deux ambitieux qu'il faudrait compter avec lui, étant seul responsable auprès du grand-duc de la vie privée du jeune prince.

Ce n'était pas tout, il fallait se défier d'un ancien précepteur de ce dernier, qui l'accempagnait alors dans une inspection militaire; cet homme rude, grossier, hérissé de préjugés absurdes, avait en autrefois une grande autorité sur l'esprit de Rodolphe, et pouvait devenir un surveillant dangereux; et, loin d'excuser ou de tolérer les folles et charmantes erreurs de la jeunesse, il se regarderait comme obligé de les dénoncer à la sévère morale du grand-duc.

Tom et Sarah comprirent à demi-mot, quoiqu'ils n'eussent en rien instruit l'abbé de leurs secrets desseins. Au retour de Rodolpho et du squire, tous trois, rassemblés par leur intérêt commun, s'étaient tacitement ligués contre Murph, leur ennemi le plus redoutable.

## CHAPITRE XI.

#### UN PREMIER AMOUR.

Ce qui devait arriver... arriva.

A son retour, Rodolphe, voyant chaque jour Sarah, en devint follement épris. Bientôt elle lui avoua qu'elle partageait son amour, quoiqu'il dût, prévoyait-elle, leur causer de violents chagrins... Ils ne pouvaient jamais ôtre heureux; une trop grande distance les séparait! Aussi recommanda-t-elle à Rodolphe la plus profonde discrétion, de peur d'éveiller les soupçons du grand-duc, qui serait inexorable, et les priverait de leur seul bonheur, celui de se voir chaque jour.

Rodolphe promit de s'observer et de cacher son amour. L'Éconsaise était trop ambitieuse, trop sûre d'elle-même, pour se compromettre et se trahir aux yeux de la cour. Le jeune prince sentait aussi le besoin de la dissimulation; il imita la prudence de Sarah. L'amoureux secret fut parfaitement gardé pendant quelque temps.

Lorsque le frère et la sœur virent la passion effrénée de Rodolphe arrivée a son paroxysme, et son exaltation croissante, plus difficile à contenir de jour en jour, sur le point d'éclater et de tout perdre, ils portèrent le grand coup.

Le caractère de l'abbé autorisant cette confi-

dence, d'ailleurs de toute moralité, Tom lui fit les premières overtures sur la nécessité d'un mariage entre Rodolphe et Sarah; sinon, ajoutait-il très sincèrement, lui et sa sœur quitteraient immédiatement Gerolstein... Sarah partageait l'amour du prince; mais elle préférait la mort au déponneur, et ne pouvait être que la femme de S. A.

Ces préentions stupéfièrent le prêtre; il n'avait jamais cru Sarah si audacleusement ambinieuse. Un tel mariage, entouré de difficultés sans nombre, de dangers de toute sorte, parut impossible à l'abbé; il dit frachement à Tom les raisons pour lesquelles le grand-duc ne consentirait jamais à une telle union.

Tom accepta ces raisons, en reconnut l'importance; mais il proposa, comme un mezzo termine qui pouvait concilier un mariage secret bien en règle, et seulement déclaré après la

mort du grand-duc, régnant.

Sarah était de noble et ancienne maison; une telle union ne manquait pas de précédents. Tom donnait à l'abbé, et conséquemment au prince, huit jours pour se décider: sa sœur ne supporterait pas plus longtemps les cruelles angoisses de l'incertitude; s'il lui fallait renoncer à l'amour de Rodolphe, elle prendrait cette doulourcuse résolution le plus promptement possible.

. Afin de motiver le brusque départ qui s'ensuivrait alors, Tom avait, en tous cas, addressé, disait-il, à un de ses amis d'Angleterre, une lettre qui devait être mise à la poste à Londres et renvoyée en Allemagne; cette lettre contiendrait des motifs de retour assez puissants pour que Tom et Sarah se dissent absolument obligés de quitter pour quelque temps la cour du grand-duc.

Cette fois, du moins, l'abbé, servi par sa mauvaise opinion de l'humanité, devins la

vérité.

Cherchant toujours une arrière-pensée aux sentiments les plus honnêtes, lorsqu'il sut que Sarah voulait légitimer son amour par un mariage, il vit la une preuve, non de vertu, mais d'ambition; à peine aurait-il cru au désintéressement de l'amour de la jeune fille si elle eût sacrifié son honneur à Rodolphe, ainsi qu'il l'en avait d'abord crue capable, lui supposant seulement l'intention d'être la maîtresse de son élève. Selon les principes de l'abbé, se marchander, faire la part du devoir, c'était ne pas aimer: — Faible et froid amour, disait-il, que celui oui s'inquiète du ciel et de la terre!

Certain de ne pas se tromper sur les vues de Sarah, l'abbé demeura fort perplexe. Aprés tout, le vœu qu'exprimait Tom au nom de sa sœur était des plus honorables. Que demandait-il? ou une séparation, ou une union légi-

time.

Malgré son cynisme, le prêtre n'eût pas osé s'étonner, aux yeux de Tom, des honorables motifs qui semblaient dicter la conduite de ce dernier, et lui dire crûment que lui et sa sœur avaient habilement manœuvré pour amener le prince à un mariage disproportionné.

L'abbé avait trois partis à prendre : Avertir le grand-duc de ce complôt matri-

Ouvrir les yeux de Rodolphe sur les manœu-

vres de Tom et de Sarah : Prêter les mains à ce mariage.

I Toles

Prévenir le grand-duc, c'était s'aliéner à tout jamais l'hérisier présomptif de la cou-

Éclairer Rodolphe sur les vues intéressées de Sarah, c'était s'exposer à être reçu comme on l'est toujours par un amoureux lorsqu'on vient lui déprécier l'objet aimé; et puis quel terrible coup pour la vanité ou pour le cocur du jeune prince!... révéler que c'était surtout sa position souveraine qu'on voulait épouser; et puis enfin, chose étrange! lui, prêtre, viendrait blâmer la conduite d'une jeune fille qui voulait rester puire, et n'accorder qu'à son époux les droits d'un amant!

En se prétant au contraire à ce mariage l'abbé s'attachait le prince et sa femme par un lien de reconnaissance profonde, ou du moins par la solidarité d'un acte dangereux.

Sans doute tout pouvait se découvrir, et il s'exposait alors à la colère du grand-duc; mais le mariage serait conclu, l'union valable, l'orage passerait, et le futur souverain de Gerolstein se trouverait d'autant plus lié envers l'abbé que celui-ci aurait couru plus de danger à son service.

Après de mûres réflexions; l'abbé se décida donc à servir Sarah; néanmoins avec une certaine restriction dont nous parlerons plus tard.

La passion de Rodolphe était arrivée à son dernier période; violemment exaspéré par la contrainte et par les habilissimes séductions de Sarah, qui semblait souffirir encore plus que lui des obstacles insurmontables que l'honneur et le devoir mettaient à leur félicité ... quelques jours de plus, le jeune prince se trahissait.

Qu'on y songe... c'était un premier amour un amour aussi ardent que naîf, aussi confiant que passionné; pour l'exciter, Sarah avait déployé les ressources infernales de la coquetterie la plus raffinée. Non, jamais les émotions vierges d'un jeune homme plein de cœur, d'imagination et de flammes, ne furent plus longuement, plus savamment excitées; jamais femme ne fut plus dangereusement attrayante que Sarah... Tour à tour folàtre et triste, chaste et passionnée, pudique et provocante: ses grands yeux noirs, langoureux et brûlants, allumèrent dans l'âme effervescente de Rodolphe un seu inextinguible.

Lorsque l'abbé lui proposa de ne plus jamais voir cette fille enivrante, ou de la posséder par un mariage secret, Rodolphe sauta au cou du prêtre, l'appela son sauveur, son ami, son père. Le temple et le ministre eussent été la que le jeune prince eût épousé à l'instant.

L'abbé voulut, pour cause, se charger de tout-Il trouva un ministre, des témoins ; et l'union (dont toutes les formalités furent soigneusemensurveillées et vérifiées par Tom) fut secrètegrand-duc, appelé à une conférence de la Diète germanique.

Les prédictions de la montagnarde écossaise étaient réalisées: Sarah épousait l'héritier

d'une couronne.

Sans amortir les feux de son amour, la possession rendit Rodolphe plus circonspect, et calma cette violence qui aurait pu compromettre le secret de sa passion pour Sarah. Le jeune couple, protégé par Tom et par l'abbé, s'entendit si bien, mit tant de réserve dans ses relations, qu'elles échappèrent à tous les yeux.

Pendant les trois premiers mois de son mariage, Rodolphe fut le plus heureux des hommes: lorsque, la réflexion succédant à l'entrainement, il contempla sa position de sangfroid, il ne regretta pas de s'être enchaîné à Sarah par un lien indissoluble; il renonça sans regrets pour l'avenir à cette vie galante, voluptueuse, efféminée, qu'il avait d'abord si ardemment rêvée, et il fit avec Sarah les plus beaux projets du monde sur leur règne futur.

Dans ces lointaines hypothèses, le rôle de premier ministre, que l'abbé s'était destiné in petto, diminuait beaucoup d'importance : Sarah se réservait ces fonctions gouvernementales : trop impérieuse pour ne pas ambitionner le pouvoir et la domination, elle espérait régner

a la place de Rodolphe.

Un événement impatiemment attendu par Sarah changea bientôt ce calme en tempête.

Elle devint mère.

Alors se manifestèrent chez cette femme des exigences toutes nouvelles et effrayantes pour Rodolphe; elle lui déclara, en fondant en larmes hypocrites, qu'elle ne pouvait plus supporter la contrainte où elle vivait, contrainte que sa grossesse rendait plus pénible encore.

Dans cette extrémité, elle proposait résolument à Rodolphe de tout avouer au grandduc: il s'était, ainsi que la grande-duchesse douairière, de plus en plus affectionné à Sarah. Sans doute, ajoutait celle-ci, il s'indignerait d'abord, s'emporterait; mais il aimait si tendrement, si aveuglément son fils ; il avait pour elle, Sarah, tant d'affection, que le courroux paternel s'apaiserait peu à peu, et elle prendrait enfin à la cour de Gerolstein le rang qui lui appartenait, si cela se peut dire, doublement, paisqu'elle allait donner un enfant à l'héritier présomptif du grand-duc.

Cette prétention épouvanta Rodolphe: il connaissait le profond attachement de son père pour lui, mais il connaissait aussi l'inflexibilité des principes du grand-duc à l'endroit des de-

voirs de prince.

A toutes ses objections Sarah répondait im-

pitoyablement:

Je suis votre femme devant Dieu et devant les hommes. Dans quelque temps je ne pourrai plus cacher ma grossesse; je ne veux plus rougir d'une position dont je suis au contraire si fière, et dont je puis me glorifier tout

La paternité avait redoublé la tendresse de

ment célébrée pendant une courte absence du | Rodolphe pour Sarah. Placé entre le désir d'accèder à ses vœux et la crainte du courroux de son père, il éprouvait d'affreux déchirements.

Tom prenait le parti de sa sœur.

- Le mariage est indisșoluble — disait-il à son sérènissime beau-frère. Le grand-duc peut vous exiler de sa cour, vous et votre femme; rien de plus. Or il vous aime trop pour se résoudre à une pareille mesure ; il préférera tolerer ce qu'il n'aura pu empêcher.

Ces raisonnements, fort justes d'ailleurs, ne calmaient pas les anxiétés de Rodolphe. Sur ces entrefaites, Tom fut chargé par le grandduc d'aller visiter plusieurs haras d'Autriche. Cette mission, qu'il ne pouvait refuser, ne devait le retenir que quinze jours au plus ; il partit, à son grand regret, dans un moment très déci-

sif pour sa sœur.

Celle-ci fut à la fois chagrine et satisfaite de l'éloignement de son frère : elle perdait l'appui de ses conseils; mais aussi, dans le cas où tout se découvrirait, il serait à l'abri de la colère du grand-duc.

Sarah devait tenir Tom au courant, jour par jour, des différentes phases d'une affaire si importante pour tous deux. Afin de correspondre plus surement et plus secrètement, ils convin-

rent d'un chiffre.

Cette précaution seule prouve que Sarah avait à entretenir son frère d'autre chose que de son amour pour Rodolphe. En effet, cette femme égoiste, froide, ambitieuse, n'avait pas senti se fondre les glaces de son cœur à l'embrasement de l'amour passionné qu'elle avait allumé.

La maternité ne fut pour elle qu'un moyen d'action de plus sur Rodolphe, et n'attendrit pas même cette ame d'airain. La jeunesse, le fol amour, l'inexpérience de ce prince presque enfant, si perfidement attiré dans une position inextricable, lui inspiraient à peine de l'intérêt : dans ses intimes confidences à Tom, elle se plaignait avec dédain et amertume de la faiblesse de cet adolescent, qui tremblait devant le plus paterne des princes allemands qui vivait bien longtemps!

En un mot, cette cerrespondance entre le frère et la sœur dévoilait clairement leur égo-Isme intéressé, leurs ambitieux calculs, lour impatience... presque homicide, et mettait à nu les ressorts de cette trame ténébreuse couronnée par le mariage de Rodolphe.

Peu de jours après le départ de Tom, Sarah se trouvait au cercle de la grande-duchesse

douairière.

Plusieurs femmes la regardaient d'un air étonné et chuchotaient avec leurs voisines.

La grande-duchesse Judith, malgré ses quatre-vingt-dix ans, avait l'oreille fine et la vue bonne: ce petit manége ne lui échappa pas. Elle fit signe à une des dames de son service de venir suprès d'elle, et apprit ainsi que Lon trouvait Mademoiselle Sarah Seyton de Halsbury moins svelte, moins élancée que d'habitude.

La vieille princesse adorait sa jeune proté-

mée : elle out répondu à Dieu de la vertu de Sarah. Indignée de la méchanceté de ces observations, elle haussa les épaules, et dit tout haut, du bout du selon où elle se tenait:

- Machère Sarah, écoutez!

Sarah se leva.

Il lui fallut traverser le cercle pour arriver auprès de la princesse, qui voulait, dans une intention toute bienveillante et par le seul fait de cette traversée, confondre les calomniateurs. et leur prouver victorieusement que la taille de sa protégée n'avait rien perdu de sa finesse et de sa grace.

Helas! l'ennemie la plus perfide n'eut pas mieux imaginé que n'imagina l'excellente princesse, dans son désir de défendre sa protégée.

Celle-ci vint à elle. Il fallut le profond respect qu'on portait à la grande-duchesse pour comprimer un murmure de surprise et d'indignation lorsque la jeune fille traversa le cercle.

Les gens les moins clairvoyants s'apercurent de ce que Sarah ne voulait pas cacher plus longtemps, car sa grossesse aurait pu se dissimuler encore; mais l'ambitieuse femme avait ménagé cet éclat, afin de forcer Rodolphe à déclarer son mariage.

La grande-duchesse, ne se rendant pourtant pas encore à l'évidence, dit tout bas à Sarah:

- Ma chère enfant, vous êtes aujourd'hui affreuseusement habiliée... Vous qui avez une taille à tenir dans les dix doigts, vous n'étes plus reconnaissable.

Nous raconterons plus tard les suites de cette découverte, qui amena de grands et terribles événements. Mais nous dirons des à présent ce que le lecteur a sans doute déjà deviné... que la Goualeuse, que Fleur-de-Marie était le fruit de ce malheureux mariage... était, enfin, la fille de Rodolphe et de Sarah... et que tous deux la croyaient morte.

. . . . . . . . . . On n'a pas oublié que Rodolphe, après avoir visité la maison de la rue du Temple, était rentré chez lui, et qu'il devait, le soir même, se rendre à un bal donné par Madame l'Ambassadrice de \*\*\*.

C'est à cette sète que nous suivrons S. A. Me grand-duc régnant de Gerolstein, GUSTAVE-RODOLPHE, voyageant en France sous le nom de Comte de Duren.

## CHAPITRE XII.

LE BAL.

A onze heures du soir, un suisse en grande livrée ouvre la porte d'un hôtel de la rue Plumet, pour laisser sortir une magnifique berine bleue attelée de deux superbes gris à tous crins, et de la plus grande taille ; sur le siège à large housse frangée de crépines de sole, se carrait un énorme cocher, rendu plus énorme encore par une pelisse bleue fourrée, à collet-pélerine de martre, couturée d'argent sur toutes les tailles, et cuirassée de brun- sur ce bas monde. L'homme aux quarante

debourgs; dezrière le carosse un valet de pied gigantesque et poudré, vêtu d'une livrée biene. jonquille et argent, accostait un chasseur aux moustaches formidables, galonné comme un tambour-niajor, et dont le chapeau, largement bordé, était à demi caché par une touffe de plumes jaunes et bleues.

Les lanternes jetaient une vive clarté dans l'intérieur de cette voiture doublée de satin; l'on pouvait y voir Rodolphe, assis à droite, ayant à sa gauche le Baron de Graun, et devant lui le fidele Murph.

Par déférence pour le souverain que représentait l'ambassadeur chez lequel il se rendait au bal, Rodolphe portait seulement sur son habit la plaque diamantée de l'ordre de\*\*\*.

Le ruban orange et la croix d'émail de grand-commandeur de l'Aigle-d'Or de Gerolstein pendaient au cou de Sir Walter Murph: le Baron de Graun était décoré des mêmes insignes. On ne parle que pour mémoire d'une innombrable quantité de croix de tous pays qui se balançaient à une chainette d'or placée entre les deux premières boutonnières de son habit.

-Je suis tout heureux - dit Rodolphe des bonnes nouvelles que Madame Georges me donne sur ma pauvre getite protégée de la ferme de Bouqueval; les soins de David ont fait merveille. Sans la tristesse qui accable cette malheureuse enfant, elle va mieux. Et à propos de la Goualeuse, avouez, Sir Walter Murph - ajouta Rodolphe en souriant - que si l'une de vos mauvaises connaissances de la Cité vous voyait ainsi déguisé, vaillant charbonnier... elle serait furieusement étonnée.

- Mais je crois, Monseigneur, que Votre Altesse causerait la même surprise ai elle voulait aller ce soir rue du Temple faire une visite d'amitié à Madame Pipelet, dans l'intention d'égayer un peu la mélancolie de ce pauvre Alfred.. qui ne demande qu'à vous aimer, ainsi qu'a dit cette estimable portière à Votre Altesse.

- Monseigneur nous a si parfaitement dépeint Alfred avec son majestueux habit vert, son air doctoral et son inamovible chapeautromblon - dit le Baron - que je crois le voir troner dans sa loge obscure et enfumée. Du reste, Votre Altesse est, j'ose l'espérer, satisfaite des indications de mon agent secret? Cette maison de le rue du Temple a complétement répondu à l'attente de Monseigneur?

-Oui... - dit Rodolphe; - j'ai même trouvé la plus que je n'attendais. - Puis aprés un moment de triste silence, et pour chasser l'idée pénible que lui causaient ses craintes au sujet de la Marquise d'Harville, il reprit d'un ton plus gai: - Je n'ose avouer cette puérilité, mais je trouve assez de piquant dans ces contrastes: un jour peintre en éventails, m'attablant dans un bouge de la rue aux Féves; ce matin commis-marchand, offrant un verre de cassis à Madame Pipelet; et ce soir... un des privilégiés, par la grace de Dieu, qui regnent écus disait mes rentes tout comme un millionnaire, ajouts. Rodolphe en manière de parenthèse et d'allusion au peu d'étendue de ses États.

— Mais bien des millionnaires, Monseigneur, n'auraient pas le rare, l'admirable bon sens de l'homme aux quarante écus — dit le Baron.

— Ah! mon cher de Graün, vous êtes trop bon, mille fois trop bon; vous me comblez reprit Rodolphe en feignant un air à la fois ravi et embarrassé, pendant que le Baron regardait Murph en homme qui s'aperçoit trop tard qu'il a dit une sottise.

En vérité — reprit Rodolphe avec un sérieux imperturbable — je ne sais, mon cher de Graûn, comment reconnaître la bonne opinion que vous voulez bien avoir de moi, et surtout

comment vous rendre la pareille.

— Monseigneur... je vous en supplie, ne prenez pas cette peine — dit le baron, qui avait un moment oublié que Rodolphe se vengeait toujeurs des flatteries, dont il avait horreur, par des railleries impitoyables.

- Comment done, baron! mais je ne veux pas être en reste avec vous; voici malheureusement tout ce que je puis vous offrir pour le moment: d'honneur, c'est tout au plus si vous avez vingt ans, l'Antinous n'a pas des traits plus enchanteurs que les vôtres.
  - Ah! Monseigneur... grace..

- Regardez donc, Murph; l'Apollon du Belvédère a-t-il des formes à la fois plus sveltes, plus élégantes et plus juvéniles?

— Monseigneur... il y avait si longtempe

- que cela ne m'était arrivé...

   Et ce manteau de pourpre, comme il lui
  - Monseigneur- je me corrigerai!
- Et ce cerche d'or qui retient, sans les cacher, les boucles de sa belle chevelure noire qui flotte sur son cou divin...
- Ah! Monseigneur... grace... grace, je me repens... dit le malheureux diplomate avec une expression de désespoir comique. (On n'a pas oublié qu'il avait cinquante ans, les cheveux gris, crèpés et poudrés, une haute cravate blanche, le visage maigre et des besicles d'or.)

— Vrai Dieu! Murph, il ne lui manque qu'un carquois d'argent sur les épaules et un arc à la main pour avoir l'air du vainqueur du

serpent Python!

sied bien!

- Pardon pour lui, Monseigneur; ne l'accablez pas sous le poids de cette mythologie dit le squire en riant: je suis caution auprès de Votre Altesse que de longtemps il ne s'avisera plus de dire... une flatterie; puisque dans le nouveau vocabulaire de Gerolstein le mot vérité se traduit ainsi.
- --- Comment ! toi aussi, vieux Murph? a ce moment tu oses...
- Monseigneur, ce pauvre de Grafin m'afflige... je désire partager sa punition.
- Monsieur mon charbonnier ordinaire, queur du Chourineur; ce n'était voils un dévouement à l'amitié qui vous homis goguenard qui sympathisait si nore. Mais, sérieusement, mon cher de Grafin, infortunes de Madame Pipelet...

comment oubliez-vous que je ne permets la flatterie qu'à d'Harmeins et à ses pareils ? car, il faut êthe équitable, ils ne sauraient dire autre chose : c'est le ramage de leur plumage ; mais un homme de votre goût et de votre esprit!... fi, baron !

--- Eh bien! Monseigneur --- dit résolument le baron --- il y a beaucoup d'orgueil, que Votre Altesse me pardonne, dans votre avansion pour

la louange.

— A la bonne heure! baron, j'aime mieux

cela ; expliquez-vous.

— Eh bien! Monseigneur, c'est absolument comme si une très jolie femme disait à un de ses admirateurs: Mon Dieu! je sais que je sais charmante; votre approbation est parfaitement vaine et fastidieuse. A quoi bon affismer l'évidence? S'en va-t-on crier par les rues: Le soleil éclaire?

— Ceci est plus adroit, baron, et plus dangereux; aussi, pour varier votre supplice, je vous avouerai que cet infernal abbé Polidori n'eût pas trouvé mieux pour dissimuler le poi-

son de la flatterie.

- Monseigneur, je me tais.

— Ainsi, Votre Altesse — dit sérieusement Murph cette fois — ne doute plus maintenant que ce ne soit l'abbé qu'elle ait retrouvé sous les traits du charlatan?

- Je n'en doute plus, puisque vous avez été

prévenu qu'il était à Paris depuis quelque temps.

— J'avais oublié, ou plutôt omis, de vous parler de lui, Monseigueur — dit tristement Murph — parce que je sais combieu le souvenir de ce prêtre est odieux à Votre Altesse.

Les traits de Rodolphe s'assombrirent de nouveau ; et, plongé dans de tristes réflexions, il garda le silence jusqu'au moment où la voiture entra dans le cour de l'ambassade.

Toutes les fenêtres de cet immense hôtel brillaient éclairées dans la nuit noire; une haie de laquais en grande livrée s'étendait depuis le péristyle et les antichambres jusqu'aux salons d'attente, où se trouvaient les valets de chambre: c'était un luxe imposant et royal.

M. le Comte \*\*\* et Madame la Comtesse \*\*\* avaient eu le soin de se tenir dans leur premier suion de réception jusqu'à l'arrivée de Rodolphe. Il entra bientôt, suivi de Murph et de M. de

Graun.

Rodolphe était alors agé de trente-six ans; mais, quoiqu'il approchat du déclin de la vie, la parfaite régularité de ses traits, nous l'avons dit, peut-être trop beanx pour un homme, l'air de dignité affable répandu dans toute sa personne, l'auraient toujours rendu extrêmement remarquable, lors même que ces avantages n'eussent pas été rehaussés de l'auguste éclat de son rang.

Lorsqu'il parut dans le premier salon de l'ambassade, il semblait transformé; ce s'était plus la physionoraie tapageuse, la désarche alerte et hardie du peintre d'éventails vainqueur du Chourineur; ce n'était plus le commis goguenard qui sympathisait si gaiement aux

Rodolphe porte la tête haute et fière ; ses cheveux chatains, naturellemeut bouclés, encadrent son front large, noble et ouvert ; son regard est rempli de douceur et de dignité; s'il parle à quelqu'un avec la spirituelle bienveillance qui lui est naturelle, son sourire, plein de charme et de finesse, laisse voir des dents d'émail que la teinte foncée de sa légère moustache rend plus éblouissantes encore : ses favoris bruns. encadrant l'ovale parfait de son visage pale, descendent jusqu'au bas de son menton à fossette et un peu saillant.

Rodolphe est vêtu trés simplement. Sa cravate et son gilet sont blancs; un habit bleu boutonné très haut, et au côté gauche duquel brille une plaque de diamants, dessine sa taille, aussi fine qu'élégante et souple ; enfin quelque chose de male, de résolu dans son attitude, corrige ce qu'il y a peut-être de trop agréable dans

ce gracieux ensemble.

Rodolphe allait si peu dans le monde, il avait l'air si prince, que son arrivée produisit une certaine sensation ; tous les regards s'arrétérent sur lui lorsqu'il parut dans le premier salon de l'ambassade, accompagné de Murph et du Baron du Graün, qui se tenaient à quelques pas derrière lui.

Un attaché, chargé de surveiller sa venue, alla aussitot en avertir la Comtesse \*\*\*; celleci, ainsi que son mari, s'avança au-devant de

Rodolphe en lui disant:

- Je ne sais comment exprimer à Votre Altesse toute ma reconnaissance pour la faveur dont elle daigne nous honorer aujourd'hui.

- Vous savez, Madame l'Ambassadrice, que je suis toujours très empressé de vous faire ma cour, et très heureux de pouvoir dire à M. l'Ambassadeur combien je lui suis affectionné ; car nous sommes d'anciennes connaissances, Monsieur le Comte.

-- Votre Altesse est trop bonne de vouloir bien se le rappeler, et de me donner un nouveau motif de ne jamais oublier ses bontés.

- Je vous assure, Monsieur le Comte, que ce n'est pas ma faute si certains souvenirs me sont toujours présents ; j'ai le bonheur de ne garder la mémoire que de ce qui m'a été très agréable.

- Mais Votre Altesse est merveilleusement douée - dit en souriant la Comtesse de \*\*\*.

- N'est-ce pas, Madame l'Ainsi, dans bien des années, j'aurai, je l'espère, le plaisir de vous rappeler ce jour, et le gout, l'élégance extrêmes qui président à ce bal... Car, franchement, je puis vous dire cela tout bas, il n'y a que vous qui sachiez donner des fêtes.
  - Monseigneur !...

"-Et ce n'est pas tout; dites-moi donc, Monsieur l'Ambassadeur, pourquoi les femmes me paraissent toujours plus jolies ici qu'ailleurs.

- C'est que Votre Altesse étend jusqu'à elles la bienveillance dont elle nous comble.

- Permettez-moi de ne pas être de votre Monsieur le Comte ; je crois que cela dé-

C'était un prince dans l'idéalité poétique du | pend absolument de Madame l'Ambassadrice.

- Votre Altesse voudrait-elle avoir la bonté de m'expliquer ce prodige? — dit la Comtesse en souriant.

- Mais c'est tout simple, Madame: vous savez accueillir toutes ces belles dames avec une urbanité si parfaite, avec une grace si exquise, yous leur dites à chacune un mot si charmant et si flatteur, que celles qui ne méritent pas tout-à-fait... tout-à-fait cette louange si aimable - dit Rodolphe en souriant avec malice - sont d'autant plus radieuses d'être distinguées par vous, tandis que celles qui la méritent... sont non moins radieuses d'être apprécićes par vous. Ces innocentes satisfactions épanouissent toutes les physionomies ; le bonheur rend attrayantes les moins agréables, et voilà pourquoi, Madame la Comtesse, les femmes semblent toujours plus jolies chez yous qu'ailleurs... Je suis sur que Monsieur l'Ambassadeur dira comme moi.

- Votre Altesse me donne de trop bonnes raisons de penser comme elle pour que je ne

m'y rende pas.

- Et moi, Monseigneur — dit la Comtesse de \*\*\* - au risque de devenir aussi jolie que les belles dames qui ne méritent pas tout-àfait... tout-à-fait les louanges qu'on leur donne, j'accepte la flatteuse explication de Votre Altesse avec autant de reconnaissance et de plaisir que si c'était une vérité..

- Pour vous convaincre, Madame, que rien n'est plus réel, faisons quelques observations à propos des effets de la louange sur la physio-

nomie..

-Ah! Monseigneur... ce serait un piége horrible - dit en riant la Comtesse de \*\*\*.

- Allons, Madame l'Ambassadrice, je renonce à mon projet, mais à une condition... c'est que vous me permettrez de vous offrir un moment mon bras.. On m'a parlé d'un jardin de fleurs... véritablement féerique au mois de de janvier... Est-ce que vous seriez assez bonne pour me conduire à cette merveille des Mille et une Nuits?

– Avec le plus grand plaisir, Monseigneur... mais on a fait un récit très exagéré à Votre Altesse... Elle va d'ailleurs en juger... à moins

que son indulgence habituelle ne l'abuse.. Rodolphe offrit son bras à l'ambassadrice, et entra avec elle dans les autres salons, pendant que le comte\*\*\* s'entretenait avec le baron de Graun et Murph, qu'il connaissait depuis longtemps.

## CHAPITRE XIII.

## LE JARDIN D'HIVER.

Rien en effet de plus féerique, de plus digne des Mille et une Nuits que le jardin dont Rodolphe avait parlé à Madame la Contesse de \*\*\*

Qu'on se figure, aboutissant à une longue et splendide galerie, un emplacement de quarante toises de longueur sur trente de largeur: une cage vitrée, d'une extrême légèreté et faconnée en voûte, recouvre à une hauteur de cinquante pieds environ ce parallélogramme; ses murailles, recouvertes d'une infinité de glaces sur lesquelles se croisent les petites losanges vertes d'un treillage de jonc à mailles trés serrées, ressemblent à un berceau à jour, grâce a la réflexion'de la lumière sur les miroirs; une palissade d'orangers aussi gros que ceux des Tuileries, et des camélias de même force, les premiers chargés de fruits brillants comme autant de pommes d'or sur un feuillage d'un vert lustré, les seconds émaillés de fleurs pourpres, blanches et roses, tapisse toute l'étendue de ces murs.

Ceci est la clôture de ce jardin.

Cinq ou six énormes massifs d'arbres et d'arbustes de l'Inde ou des tropiques, plantés dans de profonds encassements de terre de bruyère, sont environnés d'allées marbrées d'une charmante mosalque de coquillages, et assez large pour que deux ou trois personnes puissent s'y promener de front.

Il est impossible de peindre l'effet que produisait, en plein hiver, et pour ainsi dire au milieu d'un bal, cette riche et puissante végé-

tation exotique.

Ici des bananiers énormes atteignent presque les vitres de la voute, et mêlent leurs larges palmes d'un vert lustré aux feuilles lancéolées des grands magnoliers, dont quelques-uns sont déjà couverts de grosses fleurs aussi odorantes que magnifiques; de leur calice en forme de cloches, pourpre au-dehours, argenté en dedans, s'élancent des étamines d'or; plus loin, des palmiers, des dattiers du Levant, des lataniers rouges, des figuiers de l'Inde, tous robustes, vivaces, feuillus, complètent ces immenses massifs de verdure ; verdure crue, lustrée, brillante comme celle de tous les végétaux des tropiques, qui semble emprunter l'éclat de l'émeraude, tant les feuilles de ces arbres, épaisses, charnues, vernissées, sont revêtues de teintes étincelantes et métalliques.

Le long des treillages, entre les orangers, parmi les massifs, enlacées d'un arbre à l'autre, ici en guirlandes de seuilles et de fleurs, là contournées en spirales, plus loin mélées en réseaux inextricables, courent, serpentent, grimpent jusqu'au faite de la voûte vitrée, une innombrable quantité de plantes sarmenteuses; les grenadilles ailées, les passifiores aux larges fleurs de pourpre striées d'azur et couronnées d'nne aigrette d'un violet noir, retombent du faite de la voûte comme de colossades guirlandes, et semblent vouloir y remonter en jetant leurs vrilles délicates aux flèches des gigantc-

sques aloès.

Ailleurs un bignonia de l'Inde, aux longs calices d'un jaune soufre, au feuillage léger, est entouré d'un stéphanotis aux fleurs charnues et blanches, qui répandent une senteur si suave; ces deux lianes ainsi enlacées festonnent de leur frange verte à clochettes d'or et d'argent les feuilles immenses et veloutées d'un figuier de l'Inde.

Plus loin enfin jaillissent et retombent en cascade végétable et diaprée une innombrable

quantité de tiges d'asclépiades dont les feuilles et les ombelles de quinze ou vingt fleurs étoilées sont si épaisses, si polies, qu'on dirait des bouquets d'émail rose, entourés de petites feuilles de porcelaine verte.

Les bordures des massifs se composent de bruyères du Cap, de tulipes de Thol, de narcisses de Constantinople, d'hyacintes de Perse, de cyclamens, d'iris, qui forment une sorte de tapis naturel où toutes les couleurs, toutes les nuances se confondent de la manière la plus splendide.

Des lanternes chinoises d'une soie transparente, les unes d'un bleu, les autres d'un rose très pale, çà et la à demi cachées par le feuil-

lage, éclairent ce jardin.

Il est impossible de rendre la lueur mystérieuse et douce qui résultait du mélange de ces deux nuances; lueur charmante, fantastique, qui tenait de la limpidité bleuâtre d'une belle nuit d'été légèrement rosée par les reflets vermeils d'une aurore boréale.

On arrivait à cette immense serre chaude, surbaissée de deux ou trois pieds, par une longue; galerie éblouissante d'or, de glaces, de cristaux, de lumières. Cette flamboyante clarté encadrait, pour ainsi dire, la pénombre on se dessinaient vaguement les grands arbres du jardin d'hiver, que l'on apercevait à travers une large baie à demi fermée par deux hautes portières de velours cramoisi.

On eut dit une gigantesque fenêtre ouverto sur quelque beau paysage d'Asie pendant la

sérénité d'une nuit crépusculaire.

Vue du fond du jardin, où étaient disposés d'immenses divans sous un dome de feuillage et de fleurs, la galerie offrait un contraste inverse avec la douce obscurité de la serre.

C'était au loin une espèce de brume lumineuse, dorée, sur laquelle étincelaient, miroitaient, comme une broderie vivante, les couleurs éclatantes et variées des robes de femmes, et les scintillations prismatiques des pierreries et des diamants.

Les sons de l'orchestre, affaiblis par la distance et par le sourd et joyeux bourdonnement de la galerie, venaient mélodieusement mourir dans le feuillage immobile des grands arbres exotiques.

Involontairement on parlait à voix basse dans ce jardin, on y entendait à peine le bruit léger des pas et le frôlement des robes de satin; cet air à la fois léger, tiède et embaumé des mille suaves senteurs des plantes aromatiques, cette musique vague, lointaine, jetaient tous les sens dans une douce et molle quiétude.

Certes, deux amants nouvellemant épris et heureux, assis sur la soie dans quelque coin ombreux de cet Éden, enivrés d'amour, d'harmonie et de parfam, ne pouvaient trouver un cadre plus enchanteur pour leur passion ardente et encore à son aurore; car, hélas! un ou deux mois de bonheur paisible et assuré changent si maussadement deux amants en froids époux.

En arrivant dans ce ravissant jardin d'hiver,

surprise, et dit à l'Ambassadrice :

– En vérité, Madame, je n'aurais pas cru une telle merveille possible. Ce n'est plus seulement un grand luxe joint à un goût exquis, c'est de la poésie en action; au lieu d'écrire comme un poète, de peindre comme un grand peintre, vous crécz... ce qu'ils oseraient à peine rèver.

Votre Altesse est mille fois trop bonne.

- Franchement, avouez que celui qui saurait rendre fidèlement ce tableau enchanteur avec son charme de couleurs et de contrastes. là-bas ce tumulte éblouissant, ici cette délicieuse retraite, avouez, Madame, que celui-la, peintre ou poète, ferait une œuvre admirable... et cela seulement en reproduisant la votre.

-Les louanges que l'indulgence de Votre Alterse lui inspire sont d'autant plus dangereuses qu'on ne peut s'empêcher d'être charmé de leur esprit, et qu'on les écoute malgré soi avec un plaisir extrême. Mais regardez donc, Monseigneur, quelle charmante jeune femme! Votre Altesse m'accordera du moins que la Marquise d'Harville, doit être jolie partout. N'est-elle pas ravissante de grace? Ne gagnet-elle pas encore au contraste de la sévère beauté qui l'accompagne?

La Comtesse Sarah Mac-Gregor et la Marquise d'Harville descendaient en ce moment les quelques marches qui de la galerie condui-

saient au jardin d'hiver.

#### CHAPITRE XIV.

LE RENDEZ-VOUS.

Les louanges adressées à Madame d'Harville par l'ambassadrice n'étaient pas exagé-

Rien ne saurait donner une idée de cette figure enchanteresse, où s'épanouissait alors toute la fleur d'une délicate beauté; beauté d'autant plus rare qu'elle résidait moins encore dans la régularité des traits que dans le charme inexprimable de la physionomie de la marquise, dont le chamnant visage se voilait, pour ainsi dire, modestement sous une touchante expression de bonté.

None insistons sur ce dernier mot, parce que d'ordinaire ce n'est pas précisément la bonté qui prédomine dans la physionomie d'une jeune femme de vingt ans, belle, spirituelle, recherchée, adulée, comme l'était Madame d'Harville. Aussi se sentait-on singulièrement intéressé par le contraste de cette douceur ineffables avec les succès dont jouissait Madame d'Harville, sans compter les avantages de naissance, de nom et de fortune qu'elle réunissait.

Nous essaierons de faire comprendre toute

notre pensée.

Trop digne, trop éminemment douée pour aller coquettement au-devant des hommages, Madame d'Harville se montrait cependant aussi affectueusement reconnaissante de ceux qu'on lui rendait que si elle les eut à peine transparente et fine.

Rodolphe ne put retenir une exclamation de | mérités ; elle n'en était pas fiare, mais heureuse; indifférente aux louanges, mais très sensible à la bienveillance, elle distinguait parfaitement la flatterie de la sympathie.

Son esprit juste, fin, parfois malin sans méchanceté, poursuivait surtout d'une raillerie spirituelle et inoffensive ces gens ravis d'euxmèmes, toujours occupés d'attirer l'attention. de mettre constamment en évidence leur figure radieuse d'une foule de sots bonheurs et bouffie d'une foule de sots orgueils ... - Gens disait plaisamment Madame d'Harville - qui toute leur vie ont l'air de danser le cavalier eeul en face d'un miroir invisible, auquel ils sourient complaisamment.

Un caractère à la fois timide et presque fier dans sa réserve inspirait au contraire à Ma-

dame d'Harville un intérêt certain.

Ces quelques mots aideront, pour ainsi dire, à l'intelligence de la beauté de la marquise.

Son teint d'une éblouissante pureté, se nuancait du plus frais incarnat; de longues boucles de cheveux châtain clair effleuraient ses épaules arrondies, fermes et lustrées comme un beau marbre blanc. On peindrait difficilement l'angélique beauté de ses grands yeux gris, frangés de longs cils noirs. Sa bouche vermeille, d'une mansuétude adorable, était 🛦 ses yeux charmants ce que sa parole affable et touchante devait être à son regard mélancolique et doux. Nous ne parlerons ni de sa taille accomplie, ni de l'exquisite distinction de toute sa personne. Elle portait une robe de crêpe blanc, garnie de camélias roses naturels et de feuilles du même arbuste, parmi lesquelles des diamants, à demi cachés çà et là, brillaient comme autant de gouttes d'étincelante rosée; une guirlande semblable était placée avec grace sur son front pur et blanc.

Le genre de beauté de la comtesse Sarah Mac-Gregor faisait encore valoir la marquise

d'Harville.

Agée de trente-cinq ans environ, Sarah paraissait à peine en avoir trente. Rien ne semble plus sain au corps que le froid égoIsme; on se conscrve long-temps frais dans cette glace.

Certaines ames sèches, dures, inaltérables aux émotions qui usent le cœur, flétrissent les traits, ne ressentent jamais que les déconvenues de l'orgueil ou les mécomptes de l'ambition décue; ces chagrins n'ont qu'une faible réaction sur le physique.

La conservation de Sarah prouvait ce que

nous avançons. Sauf un léger embonpoint qui donnait à sa taille plus grande, mais moins svelte que celle de Madame d'Harville, une grace voluptueuse, Sarah brillait d'un éclat tout juvénile; peu de regards pouvaient soutenir le feu trompeur de ses yeux ardents et noirs; ses lèvres humides et rouges (menteuses à demi) exprimaient la résolution et la sensualité. Le réseau bleuaire des veines de ses tempes et de son cou apparaissait sous la blancheur lactée de sa peau

La comtesse Mac-Gregor portait une robe i de moire paille sous une tunique de crêpe de la même couleur ; une simple couronne de feuilles naturelles de pyrrus d'un vert d'émeraude ceignait sa tete et s'harmonisait à merveille avec ses bandeaux de cheveux noirs comme de l'encre, et séparés sur son front qui surmontait un nez aquilin à narines ouvertes. Cette coiffare sévère donnait un cachet antique au profil impérieux et passionné de cette femme.

Beaucoup de gens, dupes de leur figure, voient une irrésistible vocation dans le caractère de leur physionomie. L'un se trouve l'air excessivement guerrier, il guerroie; l'autre rimeur, il rime ; conspirateur, il conspire ; politique, il politique; prédicateur, il prêche... Sarah se trouvait, non sans raison, un air parfaitemeni royal; elle dut accepter les prédictions à demi réalisées de la Highlandaise, et persister dans sa croyance à une destinée souveraine.

La marquise et Sarah avaient aperçu Rodolphe dans le jardin d'hiver, au moment où elles y descendaient; mais le prince parut ne pas les voir, car il se trouvait au détour d'une allée lorsque les deux femmes arrivèrent.

- Le prince est si occupé de l'ambassadrice — dit madame d'Harville à Sarah — qu'il m'a pas fait attention à nous...

- Ne croyez pas cela, ma chère Clémence -répondit la comtesse, qui était tout-à-fait dans l'intimité de madame d'Harville; — le prince nous a au contraire parfaitement vues ; mais je lui ai fait peur... Sa bouderie dure toujours.

– Moins que jamais je comprends son opiniatreté à vous éviter: souvent je lui ai reproché l'étrangeté de sa conduite envers vous... une ancienne amie. "La comtesse Sarah et mei nous semmes ennemis mortels-m'a-t-il répondu en plaisantant ;... j'ai fait vœu de ne jamais lui parler; et il faut -- a-t-il ajoutéque je me prive de l'entretien d'une personne si aimable.,, Aussi, ma chère Sarah, toute singulière que m'ait paru cette réponse, j'ai bien été obligée de m'en contenter. (1)

— Je vous assure que la cause de cette brouillerie mortelle, demi-plaisante, demi-sérieuse, est pourtant des plus innoventes; si un tiers n'y était pas intéressé depuis longtemps, je vous surais confié ce grand secret... Mais qu'avez-vous donc, ma chère enfant ?... vous pamissez préoccupée.

-Ce n'est rien... tout-à-l'houre il faisait si chaud dans la galerie, que j'ai ressenti un peu de migraine ; asseyons-nous un moment ici... cela passera...je l'espère.

-Vous avez ruison; tenez, voilà justement un coin bien obscur; vous serez la parfaitement à l'abri des recherches de ceux que votre

(h) L'amour de Rodelphe pour Sarah, et les événe-sents qui succédérent à cet amour, remontant à dix-pts ou dix-huit aus, étaient complètement ignorés dans monde, Sarah et Bedelphe ayant autant d'intérét l'en gue l'autre à le cacher,

absence va désoler... - ajouta Sarah en souriant et en appuyant sur ces mots.

Toutes deux s'assirent sur un divan.

- J'ai dit ceux que votre absence va désoler, ma chère Clémence... Ne me savez-vous pas gré de ma discrétion?

La jeune femme rougit légèrement, baissa

la :ête et ne répondit rien.

-- Combien vous êtes peu raisonnable!- . lui dit Sarah d'un ton de reproche amical.-N'avez-vous pas confiance en moi, enfant? Sans doute enfant: je suis d'un âge à vous appeler ma fille.

- Moi, manquer de confiance envers vous! - dit la marquise a Sarah avec tristesse ;-- ne vous ai-je pas dit au contraire ce que je n'aurais jamais dû m'avouer à moi-même?

- A merveille, Eh bien! voyons...parlons de lui : vous avez donc juré de le désespérer

jusqu'à la mort?

-Ah! - s'écria Madame d'Harville avec effroi - que dites vous?

-Vous ne le connaissez pas encore, pauvre chère enfant... C'est un homme d'une énergie froide, pour qui la vie est peu de chose il a toujours été si malheureux... et l'on dirait que vous prenez encore plaisir à le torturer!

— Pensez-vous cela mon Dieu!

- C'est sans le vouloir, peut-être; mais cela est... Oh! si vous saviez combien ceux qu'une longue infortune a accablés sont douloureusement susceptibles et impressionnables! Tenez, tout-à-l'heure, j'ai vu deux grosses larmes rouler dans ses yeux.

– Il serait vrai?

– Sans doute... Et cela au milieu d'an bal ; et cela au risque d'être perdu de ridicule si l'on s'apercevait de cet amer chagrin. Savezvous qu'il faut bien aimer pour souffrir ainsi... et surtout pour ne pas songer à cacher au monde que l'on souffre ainsi !...

- De grace, ne me parlez pas de cela --reprit Madame d'Harville d'une voix émue; vous me faites un mal horrible... Je ne connais que trop cette expression de souffrance à la fois si douce et si résignée... Hélas! - dit involontairement Madame d'Har-

Sarah ne parut pas avoir compris la portée de ce dernier mot, et reprit:

- Quelle exagération!... perdue pour être en coquetterie avec un homme qui pousse même la discrétion et la réserve jusqu'à ne pas se faire présenter à votre mari, de peur de vous compromettre! M. Charles Robert n'est il pas un homme rempli d'honneur, de délicatesse et de cœur? Si je le défends avoc cette chaleur, c'est que vous l'avez connu et sourtout vu chez moi, et qu'il a pour vous autant de respect que d'attachement...

- Je n'ai jamais douté de ses nobles qualités, vous m'avez toujours dit tant de bien de lui!... Mais, vous le savez, ce sont surtout ses malheurs qui l'ont rendu intéressant à mes yeux.

- Et combien il mérite et justifie cet inté-

rét! avouez-le. Et puis d'ailleurs comment un si admirable visage ne serait-il pas l'image de l'âme! Avec sa haute et belle taille, il me rappelle les preux des temps chevaleresques. Je l'ai vu une fois en uniforme: il était impossible d'avoir un plus grand air. Certes, si la noblesse se mesurait au mérite et à la figure, au lieu d'être simplement M. Charles Robert il serait duc et pair. Ne représenterait-il pas merueilleusement bien un des plus grands noms de France?

 — Vous n'ignorez pas que la noblesse de naissance me touche peu, vous qui me reprochez parfois d'être un peu républicaine — dit

Madame d'Harville en souriant.

- Certes, j'ai toujours pensé, comme vous, que M. Charles Robert n'avait pas besoin de titres pour être aimable; et puis quel talent! quelle voix charmante! De quelle ressource il nous a été dans nos concerts intimes du matin! vous souvenez-vous? La première fois que vous avez chanté ensemble, quelle expression il mettait dans son duo avec vous! quelle émotion!...
- Tenez, je vous en prie dit Madame d'Harville après un long silence — changeons de conversation.

-- Pourquoi?

- Cela m'attriste profondément; ce que vous m'avez dit tout-à-l'heure de son air désespéré...
- Je vous assure que, dans l'excès du chagrin, un caractère aussi passionné peut chercher dans la mort un terme à...
- —Oh! je vous en prie, taisez-vous! taisezvous — dit Madame d'Harville en interrompant Sarah — cette pensée m'est déjà venue...

Puis, après un assez long silence, la mar-

quise dit:

— Encore une fois, parlons d'autre chose... de votre ennemi mortel — ajouta-t-elle avec une gaieté affèctée; — parlons du prince, que je n'avais pas vu depuis longtemps. Savez-vous qu'il est toujours charmant, quoique presque roi? Toute républicaine que je suis, je trouve qu'il y a peu d'hommes aussi agréables que lui.

Sarah jeta à la dérobée un regard scrutateur et soupconneux sur Madame d'Harville, et

reprit gaiement:

— Avouez, chère Clémence, que vous êtes très capricieuse. Je vous ai connu des alternatives d'admiration et d'aversion singulière pour le prince; il y a quelques mois, lors de son arrivée ici, vous en étiez tellement fanatique, qu'entre nous... j'ai craint un moment pour le repos de votre cœur.

—Grâce à vous, du moins — dit Madame d'Harville en souriant — mon admiration n'a pas été de longue durée; vous avez si bien joué le rôle d'ennemie mortelle; vous m'avez fait de telles révélations sur le prince... que je l'avoue, l'éloignement a remplacé le fanatisme qui vous faisait craindre pour le repos de mon cœur: repos que votre ennemi ne songeait d'ailleurs guère à troubler; car, peu

de temps avant vos révélations, le prince, tout en continuant de voir intimement mon mari, avait presque cessé de m'honorer de ses visites.

— A propos! et votre mari est-il ici ce soir? — dit Sarah.

— Non! il n'a pas désiré sortir — répondit Madame d'Harville avec embarras.

— Il va de moins en moins dans le monde, ce me semble ?

- Oui... quelquesois il présère rester chez

La Marquise était visiblement embarrassée; Sarah s'en aperçut et continua:

— La dernière fois que je l'ai vu, il m'a semblé plus pâle qu'à l'ordinaire.

- Oui... il a été un peu souffrant...

— Tenez, ma chère Clémence, voulez-vous que je sois franche?

- Je vous en prie...

- Quand il s'agit de votre mari, vous êtes souvent dans un état d'anxiété singulière.

- Moi... Quelle folie!

— Quelquefois, en parlant de lui, et cela bien malgré vous, votre physionomie exprime... mon Dien! comment vous dirai-je cela?... — et Sarah appuya sur les mots suivants en ayant l'air de vouloir lire jusqu'au fond du cœur de Clémence: — Oui, votre physionomie exprime une sorte... de répugnance craintive...

Les traits impassibles de Madame d'Harville défièrent d'abord le regard inquisiteur de Sarah: pourtant celle-ci s'aperçut d'un léger tremblement nerveux, mais presque insensible, qui agita un instant la lèvre inférieure de la jeune femme.

Ne voulant pas pousser plus loin ses investigations et surtout éveiller la défiance de son amie, la Comtesse se hâta d'ajouter, pour donner le change à la Marquise:

— Oui, une répugnance craintive, comme celle qu'inspire ordinairement un jaloux bour-

A cette interprétation, le lèger mouvement convulsif de la lèvre de Madame d'Harville cessa; elle parut soulagée d'un poids énorme, et répondit:

— Mais non, M. d'Harville n'est ni bourru ni jaloux... — Puis, cherchant sans doute le prétexte de rompre une conversation qui lui pesait, elle s'écria tout-à-coup: — Ah! mon Dieu, voici cet insupportable Duc de Lucenay, un des amis de mon mari... Pourvu qu'il ne nous aperçoive pas! D'où sort-il donc? Je le croyais à mille lieues d'ici!

— En effet, on le disait parti pour un voyage d'un an ou deux en Orient; il y a cinq mois à peine qu'il a quitté Paris. Voilà une brusque arrivée, qui a du singulièrement contrarier la Duchesse de Lucenay, quoique le Duc ne soit guère génant — dit Sarah avec un sourire méchant. — Elle ne sera d'ailleurs pas seule à maudire ce facheux retour.... M. de Saint-Remy partagera son chagrin.

- Ne soyez donc pas médisante, ma chère

Sarah; dites que ce retour sera facheux... pour tout le monde... M. de Lucenay est assez désagréable pour que vous généralisiez votre reproche.

- -Médisante? Non, certes; je ne suis en cela qu'un écho. On dit encore que M. de Saint-Remy, modèle des élégants, qui a ébleui tout Paris de son faste, est à peu près ruiné, quoique son train diminue à peine; il est vrai que Madame de Lucenay est puissamment riche..
  - Ah! quelle horreur!...
- Encore une fois, je ne suis qu'un écho... Ah! mon Dieu! le Duc nous a vues. Il vient, il faut se résigner. C'est désolant; je ne sais rien au monde de plus insupportable que cet homme; il est souvent de si mauvaise compagnie, il rit si haut de ses sottises, il est si bruyant qu'il en est étourdissant; si vous tenez à votre flacon ou à votre éventail, défendezles courageusement contre lui, car il a encore l'inconvénient de briser tout ce qu'il touche, et cela de l'air le plus badin et le plus satisfait du monde.

Appartenant à une des plus grandes maisons de France, jeune encore, d'une figure qui n'eût pas été désagréable sans la longueur grotesque et démesurée de son nez, M. le duc de Lucenay joignait à une turbulence et à une agitation perpétuelle des éclats de voix et de rire si retentissants, des propos souvent d'un goût si détestable, des attitudes d'une désinvolture si cavalière et si inattendue, qu'il fallait à chaque instant se rappeler son nom pour ne pas s'étonner de le voir au milieu de la société la plus distinguée de Paris, et pour comprendre que l'on tolérat ses excentricités de gestes et de langage, auxquelles l'habitude avait d'ailleurs assuré une sorte de prescription ou d'impunité. On le fuyait comme la peste, quoiqu'il ne manquat pas d'ailleurs d'un certain esprit qui pointait çà et là à travers la plus incroyable exubérance de paroles. C'était un de ces êtres vengeurs, aux mains desquels on souhaitait toujours de voir tomber les gens ridicules ou halssables.

Madame la duchesse de Lucenay, une des femmes les plus agréables et encore des plus à la mode de Paris, malgré ses trente ans sonnés, avait fait souvent parler d'elle; mais on excusait presque la légèreté de sa conduite en songeant aux insupportables bizarreties de M. de Lucenav.

Un dernier trait de ce caractère facheux, c'était une intempérance et un cynisme d'expressions inoul à propos d'indispositions saugrenues ou d'infirmités impossibles ou absurdes qu'il s'amusait à vous supposer, et dont il vous plaignait tout haut devant cent personnes. Parfaitement brave d'ailleurs, et allant au-dovant des conséquences de ses mauvaises plaimanteries, il avait donné ou reçu de nombreux coups d'épée sans se corriger davantage.

Ceci posé, nous ferons retentir aux oreilles

Lucenay, qui, du plus loin qu'il apercut Madame d'Harville et Sarah, se mit à crier :

-Eh bien! eh bien! qu'est-ce que c'est que ça? qu'est-ce que je vois la... Comment!... la plus jolie femme du bal qui se tient a l'écart est-ce que c'est permis? Faut-il que je revienne des antipodes pour faire cesser un tel scandale? D'abord, si vous continuez de vous dérober à l'admiration générale, Marquise, je crie comme un brulé... je crie a la disparition du plus charmant ornement de cette fête

Et, pour péroraison, M, de Lucenay se jeta pour ainsi dire a la renverse à côté de la Marquise, sur le divan; après quoi il croisa sa jambe gauche sur sa cuisse droite, et prit, son

pied dans sa main.

- Comment, Monsieur, vous voila déja de retour de Constantinople! - dit Madame d'Harville en se reculant avec impatience.

- Déjà! Vous dites là ce que ma femme a pensé, j'en suis sur ; car elle n'a pas voulu m'accompagner ce soir dans ma rentrée dans le monde. Revenez donc surprendre vos amis. pour être reçu comme ça!

- C'est tout simple ; il vous était si facile de rester aimable... la-bas... - dit Madame

d'Harville avec un demi-sourire.

– C'est-à-dire de rester absent, n'est-ce pas ? C'est une horreur, c'est une infamie, ce que vous dites la ! — s'écria M. de Lucenay en décroisant ses jambes et en frappant sur son chapeau comme sur un tambour de basque.

- Pour l'amour du ciel, Monsieur de Lucenay, ne criez pas si haut et tenez-vous tranquille, ou vous allez nous faire quitter la place - dit Madame d'Harville avec humeur.

- Quitter la place! ça serait donc pour me donner votre bras et aller faire un tour dans la galerie?

- Avec vous? certainement non. Voyons. je vous prie, ne touchez pas à ce bouquet ; de grace, laissez aussi cet éventail, vous allez le briser, selon votre habitude...

- Si ce n'est que ça, j'en ai cassé plus d'un allez! surtout un magnifique chinois que Madame de Vaudémont avait donné a ma femme.

En disant ces rassurantes paroles, M. de Lucenay tracassait dans un réseau de plantes grimpantes qu'il tirait à lui par petites secousses. Il finit par les détacher de l'arbre qui les soutenait ; elles tombèrent, et le duc s'en trouva pour ainsi dire couronné.

Alors ce furent des éclats de rire si glapissants, si fous, si assourdissants, que Madame d'Harville etit fui cet incommode et facheux personnage, si elle n'eût pas aperçu M. Charles Robert (le commandant, comme dissait Madame Pipelet) qui s'avançait à l'autre extrémité de l'allée. La jeune femme craignit de paraître ainsi aller a sa rencontre, et resta auprès de M. de Lucenay.

- Dites donc, Madame Mac-Grégor; je devais joliment avoir l'air d'un dieu Pan, d'une nalade, d'un sylvain, d'un muvage, sous ce feuillage? - dit M. de Lucenay en s'adressant du lecteur la voix aigre et perçante de M. de la Sarah, auprès de laquelle il alla brusquement s'étaler. — A propos de sanvage, il faut que je vous raconte une histoire outrageusement inconvenante.... Figurez-vous qu'a Oustri.....

- Monsieur le duc!...- lui dit Sarah d'un

ton glacial.

— Eh bien! non, je ne vous dirai pas mon histoire; je la garde pour Madame de Fonbonne que voilà.

C'était une grosse petite femme de cinquante ans, très prétentieuse et très ridicule, dont le menton touchait la gorge, et qui montrait toujours le blanc de ses gros yeux en parlant de son âme, des langueurs de son âme, des besoins de son âme, des aspirations de son âme... Elle portait ce soir-la un affreux turban d'étoffie couleur de cuivre, avec un semis de dessins verts.

- Je la garde pour Madame de Fonbonne — s'écria le duc.
- De quei s'agit-il donc, Monsieur le duc?
   dit Madame de Fonbonne, en minaudant, en roucoulant et en commençant à faire les yeux blancs, comme dit le peuple.

— Il s'agit, Madame, d'une histoire horriblement inconvenante, indécente et incongrue.

- -Ah! mon Dien! Et qui est-ce qui oserait?
- Moi, Madame ; ça ferait rougir un vieux Chamboran. Mais je connais votre goût... Econtes-moi ça.

- Monsieur ! . . .

— Eh bien, non, vous ne la saurez pas, mon histoire, an fait! parce qu'après tout, vous qui vous mettez toujours si bien, avec tant de goût, avec tant d'élégance, vous avez ce soir un turban qui, permettez-moi de vous le dire, ressemhle, ma parcele d'horneur, à une vieille tourtière rongée de vert-de-gris.

Et le duc de rire aux éclats.

— Si vous êtes revenu d'Orient pour recommander vos absurdes plaisanteries, qu'on vous passe parce que vous êtes à moitié fou — dit la grome femme irritée — on regrettera fort source retour, Monsieur...

Et elle s'éloigna majestueusement.

—Il faut que je me tienne à quatre pour ne pas aller la décoifier, cette vilaine précieuse — dit M. de Lucenay — mais je la respecta, elle est orpheline...Ah! ah! ah!...— et de rire de nouvean. — Tiens, M. Charles Robert!— reprit M. de Lucenay. — Je l'ai rencesatré aux eaux des Pyrénées... c'est un fableuissant garçon, il chante comme un cyngne... Vous allez voir, marquise, comme je vais l'intriguer... Voulez-vous que je vous le présente?

- Tenez-vous en repos et laissez-nous tranquilles - dit Sarah.

Pendant que M. Charles Robert s'avançait lentement, ayant l'air d'admirer les fleurs de la serre, M. de Lucenay avait manœuvré assez habilement pour s'emparer du flacon de flarsh, et il s'occupait en silence et avec un soin entrême de démantibuler le bouchon de ce hijou.

M. Charles Robert s'evançait toujours : at grande taille était parfaitement proportionnée, ses traits d'une irréprochable pureté, se mise d'une suprême élégance ; cependant son visage, sa tournure manquaient de charme, de grace, de distinction ; sa démarche était roide et gonée, ses mains et ses pieds gros et vulgaires. Lorsqu'il aperçut Madame d'Harville, la régulière nullite de ses traits s'effaça tout-à-coup sous une expression de mélancolie profonde beaucoup trop subite pour n'être pas feinte ; néanmoins ce semblant était parfait. M. Robert avait l'air si affreusement malheureux, si naturellement désolé lorsqu'il s'approcha de Madame d'Harville, que celle-ci ne put s'empêcher de songer aux sinistres paroles de Sarah sur les excès auxquels le désespoir aurait pu le porter.

— Eh! bon jour donc, mon cher Monsieur! lui dit M. de Lucenay en l'arrêtant au passage — je n'ai pas eu le plaisir de vous voir depuis notre rencontre aux eaux... Mais qu'est-oe que vous avez donc? Mais comme vous avez

l'air souffrant!

Ici M. Charles Robert jeta un long et mélancolique regard sur Madame d'Harville, et répondit au duc, d'une voix plaintivement accentuée:

—En effet, Monsieur, je suis souffrant...

— Mon Dieu, mon Dieu, vous ne pouvez donc pas vous débarrasser de votre pituite? — lui demanda M. de Lucenay avec l'air du plus sérieux intérêt.

Cette question était si saugrenue, si absurde, qu'un moment M. Charles Robert resta stupéfait, abasourdi; puis le rouge de la colère lui montant au front, il dit d'une voix ferme et brève à M. de Lucenay:

— Paisque vous prenez tant d'intérêt à ma santé, Monsieur, j'espère que vous viendrez savoir demain matin de mes nouvelles?

— Comment donc, mon cher Monsieur... mais certainement, j'enverrai... — dit le duc avec hauteur.

M. Charles Robert fit un demi-salut et s'é-

— Ce qu'il y a de fameux, c'est qu'il n'a pas plus de pituite que le grand Turc — dit M. de Lucenay en se renversant de nouveau près de Sarah — à moins que je n'aie deviné sans le savoir. Dites donc, Madame Mac-Gregor, estce qu'il vous fait l'effet d'avoir la pituite, ce Monsieur?

Sarah tourna brusquement le dos à M. de Lucenay sans lui répondre davantage.

Tout ceci s'était passé très rapidement.

Sarah avait difficilement contenu un éclat de rire.

Madame d'Harville avait affreusement souffert en songeant à l'atroce position d'un homme qui se voit interpellé si ridiculement devant une femme qu'il aime ; elle était épouvantée en songeant qu'un duel pouvait avoir lieu; alors, entraînée par un sentiment de pitié irrésistible, elle se leva brusquament, prit le bras de Sarah, rejoignit M. Charles Robert qui se se possediait pas de rage, et lui dit tout bas en ce grand homme chawe, d'une figure impopassant près de lui :

- Demain, à une heure ... j'irai ...

Puis elle regagna la galerie avec la comtesse et quitta le bal.

## CHAPITRE XV.

TU VIENS BIEN TARD, MON ARGE!

Rodolphe, en se rendant à cette fête pour remplir un devoir de convenance, voulait aussi tâcher de découvrir si ses craintes au sujet de Madame d'Harville étaient fondées, et si elle était réellement l'héroine du récit de Madame Pinelet.

Après avoir quitté le jardin d'hiver avec la Comtesse \*\*\*, Rodolphe avait parcouru en vain plusieurs salons, dans l'espoir de rencontrer Madame d'Harville seule. Il revenait à la serre chaude, lorsque, un moment arrêté sur la première marche de l'escalier, il fut témoin de la scène rapide qui se passa entre Madame d'Harville et M. Charles Robert après la détestable plaisanterie du duc de Lucenay. Rodolphe surprit un échange de regards très significatifs. Un secret pressentiment lui dit que ce grand et beau jeune homme était le commandant. Voulant s'en assurer, il rentra dans la galerie.

Une valse allait commencer; au bout de quelques minutes, il vit M. Charles Robert debout dans l'embrasure d'une porte. Il paraissait doublement satisfait, et de sa réponse a M. de Lucenay (M. Charles Robert était fort brave, malgré ses ridicules,) et du rendez-vous que lui avait donné Madame d'Harville pour le lendemain, bein certain cette fois qu'elle n'y

manquerait pas.

Rodolphe alla trouver Murph.

— Tu vois bien ce jeune homme blond, au milieu de ce groupe, la-bas?

—Ce grand Monsieur qui a l'air si content de lui-même? Oui, Monseigneur.

— Tache d'approcher assez de lui pour pouvoir dire tout bas, sans qu'il te voie et de façon à ce que lui seul t'entende, ces mots: Tu viens bien tard, mon ange!

Le aquire regarda Rodolphe d'un air stunéfait.

- Sérieusement, Monseigneur.

— Sérieusement. S'il se retourne à ces mots, garde ce magnifique sang-froid que j'ai si souvent admiré, afin que ce Monsieur ne puisse découvrir qui a prononcé ces paroles.

- Je n'y comprends rien, Monseigneur;

mais j'obćis.

Le digne Murph, avant la fin de la valse, étoit parvenu à se placer immédiatement derrière M. Charles Robert.

Rodolphe, parfaitement posté pour ne rien perdre de l'effet de cette expérience, suivit attentivement Murph des yeux; au bout d'une acconde, M. Charles Robert se retourna brusqueraent d'un air stupéfait.

Le squire impassible ne sourcilla pas; certes

ce grand homme chauve, d'une figure imposante et grave, fut le dernier que le commandant soupçorma d'avoir prononcé ces mots, qui lui rappelaient le désagréable quiproquo dont Madame Pipelet avait 6té la cause et l'héroine.

La valse finie, Murph revint trouver Ro dolphe.

—Eh bien, Monseigneur, ce jeune homme s'est retourné comme si je l'avais mordu. Ces mots sont donc magiques?

— Ils sont magiques, mon vieux Murph, ils m'ont découvert ce que je voulais savoir

Rodolphe n'avait plus qu'à plaindre Madame d'Harville d'une erreur d'autant plus dangereuse qu'il pressentait vaguement que Sarah en était complice ou confidente. A cette découverte, il rementit un coup douloureux; il ne douta plus de la cause des chagrins de M. d'Harville, qu'il aimait tendrement ; la jalousie les causait sans doute. Sa femme, douée de qualités charmantes, se sacrifiait à un homme qui ne le méritait pas. Maître d'un secret surpris par hasard, incapable d'en abuser, ne pouvant rien tenter pour éclairer Madame d'-Harville, qui d'ailleurs cédait à l'entrainement aveugle de la passion, Rodolphe se voyait condammé à rester le témoin impassible de la perte de cette jeune femme.

Il fut tiré de ces réflexions par M. de Graün.
— Si V. A. veut m'accorder un moment d'entretien dans le petit salon du fond, où il n'y a personne, j'aurai l'honneur de lui rendre compte des renseignements qu'elle m'a ordonné de prendre.

Rodolphe suivit M. de Gracin.

— La seule Duchesse au nom de laquelle puissent se rapporter les initiales N et Lest Madame la Duchesse de Lacensy, née de Noirmont — dit le Baron — elle n'est pas ici ce soir. Je viens de voir son mari, M. de Lucensy, parti il y a cinq mois pour un voyage d'Orient qui devait durer plus d'une année: il est revenu subternent il y a deux ou trois jours.

On se souvient que, dans sa visite à la maison de la rue du Temple, Rodolphe avait trouvé, sur le palier même de l'appartement du charlatan César Bradamanti, un mouchoir trempé de larmes, richement garni de denteles, et dans l'angie duquel il avait remarqué les lettres N et I, surmontées d'une couronne ducale. D'après son ordre, mais ignorant ces circonstances, M. de Gratin s'était informé du nom des Duchesses actuellement à Paris, et il avait obtenu les renseignements dont nous venons de parler.

Rodolphe comprit tout...

Il n'avait aucune raison de s'intéresser à Madame de Lucenay, mais il ne put s'empêcher de frémir en songeant que si elle avait réellement rendu visite au charlatan, ce misérable, qui n'était autre que l'Abbé Polidori, possédait le nom de cette femme, qu'il avait fait suivre par Tortillard, et qu'il pouvait af-

freusement abuser du terrible secret qui mettait la Duchesse dans sa dépendance.

- Le hasard est quelquefois bien singulier, Monseigneur — reprit M. de Grafin.

- Comment cela?

— Au moment où M. de Grangeneuve venait de me donner ces renseignements sur M. et sur Madame de Lucenay, en ajoutant assez malignement que le retour imprévu de M. de Lucenay avait dû contrarier beaucoup la Duchesse et un fort joli jeune homme, le plus merveilleux élégant de Paris, le vicomte de Saint-Remy, M. l'ambassadeur m'a demandé si je croyais que V. A. lui permettrait de lui présenter le Vicomte, qui se trouve ici; il vient d'être attaché à la légation de Gerolstein, et il serait trop heureux de cette occasion de faire sa cour à V. A.

Rodolphe ne put réprimer un mouvement

d'impatience, et dit:

— Voilà qui m'est infiniment désagréable... mais je ne puis refuser... Allons, dites au Comte de \*\*\* de me présenter M. de Saint-Remy.

Malgré sa mauvaise humeur, Rodolphe savait trop son métier de prince pour manquer d'affabilité dans cette occasion. D'ailleurs, l'on donnait M. de Saint-Remy pour amant à la Duchesse de Lucenay, et cette circonstance piquait assez la curiosité de Rodolphe.

Le Vicomte de Saint-Remy s'approcha, con-

duit par le Comte de \*\*\*.

M. de Saint-Remy était un charmant jeune homme de vingt-cinq ans, mince, svelte, de la tournure la plus distinguée, de la physionomie la plus avenante; il avait le teint fort brun, mais de ce brun velouté, transparent et couleur d'ambre, remarquable dans les portraits de Murillo; ses cheveux noirs à reflet bleuatre, séparés par une raie au dessus de la tempe gauche, très lisses sur le front, se bouclaient avec grace autour de son visage, et laissaient à peine voir le lobe incolore des oreilles; le noir foncé de ses prunelles se découpait brillamment sur le globe de l'œil, qui, au lieu d'être blanc, se nacrait de cette nuance légèrement azurée qui donne au regard des Indiens une expression si charmante. Par un caprice de la nature, l'épaisseur soyeuse de sa moustache contrastait avec l'imberbe juvénilité de son menton et de ses joues, aussi unies que celles d'une jeune fille : il portait par coquetterie une cravate de satin noir très basse, qui laissait voir l'attache élégante, de son cou, digne du Jeune flûteur antique.

Une seule perle rattachait les longs plis de sa cravate, perle d'un prix inestimable par sa grosseur, la puretó de sa forme et l'éclat de son orient, si vif qu'une opale n'eût pas été plus splendidement frisée. D'un goût parfait, la mise de M. Saint-Remy s'harmonisait à merveille avec ce bijou d'une magnifique simplicité.

On ne pouvait jamais oublier la figure et la personne de M. de Saint-Remy, tant il sortait du type ordinaire des élégants. Son luxe de voiture et chevaux était extrême; grand et beau joueur, le total de son livre de paris de courses s'élevait toujours annuellement à deux ou trois mille louis. On citait sa maison de la rue de Chaillot comme un modèle d'élégante somptuosité; on faisait chez lui une chère exquise, et ensaite on jouait un jeu d'enfer, où il perdait souvent des sommes considérables avec l'insouciance la plus hospitalière; et pourtant on savait certainement que le patrimoine du Vicomte était dissipé depuis longtemps.

Pour expliquer ses prodigalités incompréhensibles, les envieux ou les méchants parlaient, ainsi que l'avait fait Sarah, des grands biens de la Duchesse de Lucenay; mais ils oubliaient qu'à part la vileté de cette supposition, M. de Lucenay avait naturellement un contrôle sur la fortune de sa femme, et que M. de Saint-Remy dépensait au moins 50,000 écus ou 200,000 fr. par an. D'autres parlaient d'usuriers imprudents, car M. de Saint-Remy n'attendait plus d'héritage. D'autres enfin le disaient TROP heureux sur le turf (1), et parlaient tout bas d'entraîneurs et de jockeys corrompus par lui pour faire perdre les chevaux contre lesquels il avait parié beaucoup d'argent... mais le plus grand nombre des gens du monde s'inquiétaient peu des moyens auxquels M. de Saint-Remy avait recours pour subvenir a son faste.

Il appartenait par sa naissance au meilleur et au plus grand monde; il était gai, brave, spirituel, bon compagnon, facile à vivre; il donnait d'excellents d'iners de garçons, et tenait ensuite tous les enjeux qu'on lui proposait:

que fallait-il de plus?

Les femmes l'adoraient, on nombrait à peine ses triomphes de toutes sortes; il était jeune et beau, ga!ant et magnifique dans toutes les occasions où un homme peut l'être avec des femmes du monde; enfin, l'engouement était tel que l'obscurité dont il entourait la source du Pactole où il puisait à pleines mains jetait même sur sa vie un certain charme mystérieux. On disait, en souriant insoucieusement: "Il faut que ce diable de Saint-Remy ait trouvé la pierre philosophale!

En apprenant qu'il s'était fait attacher à la légation de France près le Grand-Duc de Gerolstein, d'autres personnes avaient pensé que M. de Saint-Remy voulait faire une retraits

honorable.

Le Comte de \*\*\* dit à Rodolphe, en lui

présentant M. de Saint-Remy:

— J'ai l'honneur de présenter à Votre Altesse M. le Vicomte de Saint-Remy, attaché à la légation de Gerolstein.

Le Vicomte salua profondément, et dit &

 $\mathbf{Rodolphe}:$ 

— Votre Altesse daignera-t-elle excuser l'impatience que j'éprouve de lui faire ma cour? J'ai peut-être eu trop hâte de jouir d'un honneur auquel j'attachais tant de prix.

- Je serai, Monsieur, très satisfait de vous

(1) Turf, terrain de course où s'engagent les paris.

revoir à Gerolstein... Comptez-vous y aller bientôt?

Le séjour de Votre Altesse à Paris me

rend moins empressé de partir.

— Le paisible contraste de nos cours allemandes vous étonnera beaucoup, Monsieur, habitué que vous êtes à la vie de Paris.

— J'ose assurer à Votre Altesse que la bienveillance qu'elle daigne me témoigner, et qu'elle voudra peut-être bien me continuer, m'empêcherait seule de jamais regretter Paris.

— Il ne dépendra pas de moi, Monsieur, que vous pensiez toujours ainsi pendant le temps

que vous passerez à Gerolstein.

Et Rodolphe fit une légère inclinaison de tête qui annonçait à M. de Saint-Remy que la

présentation était terminée.

Le Vicomte salua profondément et se retira. Rodolphe était très physionomiste, et sujet à des sympathies ou à des aversions presque toujours justifiées. Après le peu de mots échangés avec M. de Saint-Remy, sans pouvoir s'en expliquer la cause, il éprouva pour lui une sorte d'éloignement invonlontaire. Il lui trouvait quelque chose de perfidement russ dans le regard, et une physionomie dangereuse.

Nous retrouverons M. de Saint-Remy dans des circonstances qui contrasteront bien terriblement avec la brillante position qu'il occupait lors de sa présentation à Rodolphe; l'on jugera de la réalité des pressentiments de ce dernier

Cette présentation terminée, Rodolphe, réfléchissant aux bizarres rencontres que le hasard avait amenées, descendit au jardin d'hiver. L'heure du souper était arrivée, les salons devenaient presque déserts; le lieu le plus reculé de la serre chaude se trouvait au bout d'un massif, à l'angle de deux murailles qu'un énorme bananier, entouré de plantes grimpantes, cachait presque entièrement; une petite porte de service, masquée par le treillage, et conduisant à la salle du buffet par un long corridor, était restée entr'ouverte, non loin de cet arbre feuillu.

Abrité par ce paravent de verdure, Rodolphe s'assit en cet endroit. Il était depuis quelques moments plongé dans une réverie profonde, lorsque son nom, prononcé par une voix bien connue, le fit tressaillir.

Sarah, assise de l'autre côté du massif qui cachait entièrement Rodolphe, causait en an-

glais avec son frère Tom.

Tom était vêtu de noir. Quoiqu'il n'eût que quelques années de plus que Sarah, ses cheveveux étaient presque blancs; son visage annonçait une volonté froide, mais opiniatre; son accent était bref et tranchant, son regard sombre, sa voix creuse. Cet homme devait être rongé par un grand chagrin ou par une grande haine.

Rodolphe écouta attentivement l'entretien

mirant

La Marquise est allée un instant au bal sur elle et combattait ce faible penchant pour du Baron de Nerval; elle s'est heureusement M. Charles Robert... penchant beaucoup plus

retirée sans pouvoir parler à Rodolphe, qui la cherchait; car je crains toujours l'influence qu'il exerce sur elle, influence que j'ai eu tant de peine a combattre et à détruire en partie... Enfin cette rivale, que j'ai toujours redoutée par pressentiment, et qui plus tard pouvait tant gêner mes projets... cette rivale sera perdue demain... Écoutez-moi, ceci est grave... Tom.

-Vous vous trompez, jamais Rodolphe n'a

songé à la Marquise.

- Il est temps maintenant de vous donner quelques explications à ce sujet... Beaucoup de choses se sont passées pendant votre dernier voyage... et, comme il faut agir plus tôt que je ne pensais... ce soir même... en sortant d'ici, cet entretien est indispensable... Heureusement nous sortmes seuls.
  - Je vous écoute.
- Avant d'avoir vu Rodolphe, cette femme, j'en suis sûre, n'avait jamais aimé... Je ne sais pour quelle raison elle éprouve un invincible éloignement pour son mari, qui l'adore. Il y a là un mystère que j'ai voulu en vain pénétrer. La présence de Rodolphe avait excité dans le cœur de Clémence mille émotions nouvelles. l'étouffai cet amour naissant par des révélations accablantes sur le prince. Mais le besoin d'aimer était éveillé chez la Marquise; rencontrant chez moi ce Charles Robert, elle a été frappée de sa beauté, frappée comme on l'est à la vue d'un tableau ; cet homme est malheureusement aussi niais que beau, mais il a quelque chose de touchant dans le regard. J'exaltai la noblesse de son ame, l'élévation de son caractère. Je savais la bonté naturelle do Madame d'Harville; je côlorai M. Robert des malheurs les plus intéressants; je lui recommandai d'être toujours mortellement triste, de ne procéder que par soupirs et par hélas! et avant toute chose de parler peu. Il a suivi mes conseils. Grace à son talent de chanteur, à sa figure, et surtout à son apparence de tribtesse incurable, il s'est fait à peu près aimer de Madame d'Harville, qui a ainsi donné le change à ce besoin d'aimer que la vue de Rodolphe avait seule éveillé en elle... Comprenez-vous maintenant?

- Parfaitement; continuez.

– Robert et Madame d'Harville ne se voyaient intimement que chez moi; deux fois la semaine nous faisions de la musique à nous trois, le matin. Le beau ténébreux soupirait, disait quelques tendres mots à voix basse; il glissa deux on trois billets. Je oraignais encore plus sa prose que ses paroles; mais une femme est toujours indulgente pour les premières déclarations qu'elle reçoit; celles de mon protégé ne lui nuisirent pas ; l'important pour lui était d'obtenir un rendez-vous. petite Marquise avait plus de principes que d'amour, ou plutôt elle n'avait pas assez d'amour pour oublier les principes... A son insu, il existait toujours au fond de son cœur un souvenir de Rodolphe qui veillait pour ainsi dire sur elle et combattait ce faible i mchant pour

factioe que réel... mais entretenu par son vif intérêt pour les malheurs imaginaires de M. Charles Robers, et par l'exagération incommte de mes louanges à l'égard de cet Apollon sans cervelle. Estin, Clémence, vaincue par l'air profondément désespéré de son malheureux adorateur, se décida un jour à lui accorder ce rendez-vous si désiré.

--- Vous avait-elle donc faite sa confidente ?

- Elle m'avait avoué son attachement pour Charles Robert, voilà tout. Je ne fis rien pour en savoir davantage ; cela m'eût gênée... Mais lui, ravi de bonheur ou plutôt d'orgueil, me fit part de son bonheur, sans me dire pourtant le jour ni le lieu du rendez-vous.
  - --- Comment l'avez-vous connu ?
- Karl, par mon ordre, alla le lendemain et le surlendemain de très bonne heure, s'embusquer à la porte de M. Robert et le suivit second jour, vers midi, notre amoureux prit en fiacre le chemin d'un quartier perdu, rue du Temple... Il descendit dans une maison de mauvaise apparence; il y resta une heure et demie environ, puis s'en alla. Karl attendit longtemps pour voir si personne ne sortirait après Charles Robert. Personne ne sortit : la marquise avait manqué à sa promesse. Je le sus le lendemain par l'amoureux, aussi courroucé que désappointé, Je lui conseillai de redoubler de désespoir. La pitié de Clémence s'émut encore : nouveau rendez-vous, mais aussi vain que le premier. Une dernière fois cependant elle vint jusqu'à la porte; c'était un progrès. Vous voyez combien cette femme lutte-Et pourquoi? Parce que, j'en suis sare, et c'est ce qui cause ma haine, elle a toujours au fond du cosur, et à son insu, une pensée pour Rodolphe, qui semble aussi la protéger. Enfin, ce soir, la marquise a denné à ce Robert un rendez-vous pour demain; cette fois, je n'en doute pas, elle s'y rendra, Le duc de Lucenay a si grossièrement ridiculisé ce jeune homme, que la marquise, bouleversée de l'humiliation de son amant, lui a accordé par pitié ce qu'elle ne lui eût peut-être, pas accordé sans cela. Cette fois, je vous le répète, elle tiendra sa promesse.

-Quels sont vos projets?

Cette femme obéit à une sorte d'intéret charitable exalté, mais non pes à l'amour; Charles Robert est si peu fait pour comprendre la délicatesse du sentiment qui, ce soir, a dicté la résolution de la marquise, que demain il voudra profiter de ce rendez-vous, et il se perdra complétement dans l'esprit de Clémence, qui se résigne à cette compromettante démarche sans entrainement, sans passion et seulement par pitié. En un mot, je n'en doute pas, elle se rend la pour faire acte de courageux intérêt, mais parfaitement calme et bien sure de ne pas oublier un moment ses devoirs. Ce Charles Robert ne concevra pas cela, la marquise le prendra en aversion; et, son illusion détruite, elle retombera sous l'influence de ses souvenirs de Rodolphe, qui, i'en suis sûre couvent toujours au fond de son cour.

- Eh bien?

-Eh bien! je veux qu'elle soit à jamais perdue pour Rodolphe. Il aurait, je n'en doute pas, moi, trahi tôt ou tard l'amitié de M. d' Harville en répondant à l'amour de Clémence ; mais il prendra celle-ci en horreur s'il la sait coupable d'une faute dont il n'aura pas été l'object ; c'est un crime impardonnable pour un homme. Enfin, prétextant de l'affection qui le lie à M. d'Harville, il ne reverra jamais cette femme, qui aura si indignement trompé cet ami qu'il aime tent.

-C'est donc le mari que vous voulez prévenir?..

·Oui, et ce soir même, sauf votre avis, du moins. D'après ce que m'a dit Clémence, il a de vagues soupçons, sans savoir sur qui les fixer... Il est minuit, nous allons quitter le bal; vous descendrez au premier casé venu, vous écrirez à M. d'Harville que sa femme se rend demain, à une heure, rue du Temple, No. 17, pour une entrevue amoureuse. Il est jaloux. il surprendra Clémence ; vous devinez le reste !

-C'est une abominable action - dit froidement le gentilhomme.

--- Vous étes scrupuleux, Tom ! - Tout-a-l'heure je ferai ce que vous désirez; mais je vous répète que c'est une

abominable action. - Vous consentez néanmoins?

- Qui,... ce soir M. d'Harville sera instruit de tout. Et... mais... il me semble qu'il y a quelqu'un la, derrière ce massif! - dit tout-acoup Tom en s'interrompant et en parlant à voix bases. — J'ai cru entendre remuer.

- Voyez donc - dit Sarah avec inquiétude. Tom se leva, fit le tour du massif, et ne vit

ersonne.

Rodolphe venait de disparaltre par la petite porte dont nous avons parlé.

- Je me suis trompé - dit Tom en revenant --- il n'y a personne.

- C'est ce qu'il me semblait...

- Écoutez, Sarah, je ne crois pas cette femme aussi dangereuse que vous le pensez pour l'avenir de votre projet; Rodolphe a certains principes qu'il n'enfriendra jamais. La jeune fille qu'il a conduite à cette ferme. il y a six semaines, lui déguisé en ouvrier : cette créature qu'il entoure de soins, à laquelle on donne une éducation choisie, et qu'il a été visiter pluiseurs fois, m'inspire des craintes plus fondées. Nous ignorons qui elle est, quoiqu'elle semble appartenir à une classe obscure de la société. Mais la rare beauté dont elle est douée, dit-on, le déguisement que Rodolphe a pris pour la conduire dans ce village. l'intérêt croissant qu'il lui porte, tout prouve que cette affection n'est pas sans importance. Aussi j'ai été au-devant de vos désirs. Pour écarter cet autre obstacle, plus réel, je crois, il a fallu agir avec une extrême prudence, nous bien renseigner sur les gens de la ferme et sur les habitudes de cette jeune fille... Ces renreignements, je les ai; le moment d'agir est venu; le basard m'a renvoyé cette horrible

visible qui avait gardé men adresse. Ses relations avec des gans de l'espèce du brigand qui nous a attaqués lors de notre excursion dans la Cité nous serviront puissanment. Tout est préva... il n'y aura aucune preuve contre nous... Et d'ailleurs, si cette créature, comme il y paraît, appartient à la classe ouvrière, elle n'hésitera pas entre nos offres et le sort même brillant qu'elle peut rêver, car le prince a gardé un profond incognito... Enfin demain cette question sera résolue, sinon... nous verrons...

--- Ces deux obstacles écartés... Tom... alors notre grand projet...

— Il offre des difficultés, mais il peut réussir.

— Avouez qu'il aura une heureuse chance de plus, si nous l'exécutons au moment où Rodolphe sera doublement accablé par le scandale de la conduite de Madame d'Harville et par la disparition de cette créature à laquelle il s'intéresse tant.

Je le crois... Mais si ce dernier espoir nous échappe encore... alors alors je ærsi libre... dit Tom en regardant Sarah d'un air sambre.

- Vous serez libre!...

— Vous ne renouvellerez plus les prières qui, deux fois, oat malgré moi suspendu ma vengance! — Puis, montrant d'un regard le crèpe qui entourait son chapeau et les gants noirs qui couvraient ses mains, Tom ajouta, en souriant d'un air sinistre: — J'attends toujours, moi... Vous savez bien que je porte ce deuil depuis seize ans... et que je ne le quitterai que si...

Sarah, dont les traits exprimaient une crainte invulontaire, se hâta d'intercompre son

frére, et lui dit avec anxiété:

— Je vous dis que vous serez libre... Tom...
car alors cette confiance profonde qui jusqu'ici
m'a soutenue dans des circonstances si diverses,
parce qu'elle a été justifiée au-delà de la prévision humaine... m'aura tout-à-fait abandonnée... Mais jusque-là il n'est pas de danger si
mince en apparence que je ne veuille écarter à
tout prix... Le succès dépend souvent des plus
petites causes... Des obstacles peu graves peutêtre se trouvent sur mon chemin au momeat
où j'approche du but; je veux avoir le champ
libre, je les briserai. Mes moyens sont
odieux, soit!... Ai-je été ménagée, moi...—
s'écria Sarah en élevant involontairement la
voix.

— Silence! on revient du souper — dit Tom. — Puisque vous croyez utile de prévenir le Marquis d'Harville du rendez-vous de demain, partons... il est tard.

-L'heure avancée de la nuit à laquelle lui sera donné cet avis en prouvera l'impor-

tence.

Tom et Sarah sortirent du bal de l'Ambassadrice de\*\*\*.

### CHAPITER XVI.

#### LES RENDEZ-VOUS.

Voulant à tout prix avertir Madanne d'Harville du danger qu'elle courait, Rodolphe, parti de l'Ambassade sans attendre la fin de l'entretien de Tom et de Sarah, ignorait le complet tramé par eux contre Fleur-de-Merie et la péril imminent qui menaçait cette jeune fille.

Malgré son zèle, Rodolphe ne put malheureusement sauver la Marquise, comme il l'es-

pérait.

Celle-ci, en sortant de l'Ambassade, devait par convenance paraître un moment chez Madame de Nervol; mais, vaincue par les émotions qui l'agitaient, Madame d'Harville n'eut pas le courage d'aller à cette seconde fête, et rentra chez elle.

Ce contre-temps perdit tout.

M. de Graun, ainsi que presque toutes les personnes de la société de la Comtesse\*\*, était invité chez Madame de Nervol. Rodolphe l'y conduisit rapidement, avec ordre de chercher Madame d'Harville dans le bal, et de la prévenir que le Prince, désirant lui dire le soir même quelques mots du plus grand intérêt, se trouverait à pied devant l'Hôtel d'Harville, et qu'il s'approcherait de la voiture de la Marquise pour lui parler à sa portière pendant que les gens attendraient l'ouverture de la porte cochère.

Après beaucoup de temps perdu à chercher Madame d'Harville dans ce bal, le Baron re-

vint... Elle n'y avait pas paru.

Rodolphe fut au désespoir; il avait sagement pensé qu'il fallait avant tout avertir la Marquise de la trahison dont on voulait la rendre victime; car alors la délation de Sarah qu'il ne pouvait empêcher, passerait pour une indigne calomnie. Il était trop tard... cette lettre infame était parvenue au Marquis à une heure après minuit.

Le lendemain matin M. d'Harville se promenait lentement dans sa chambre à coucher, meublée avec une élégante simplicité et seulement ornée d'une panoplie d'armes modernes et d'une étagère garnie de livres.

Le lit n'avait pas été défait, pourtant la courte-pointe de soie pendait en lambeaux; une chaise et use petite table d'ébène à pieds tors étaient renversées près de la cheminée; ailleurs on voyait sur le tapis les débris d'un verre de cristal, des bougies à demi écrasées et un flambeau à deux branches qui avait roulé au loin.

Ce désordre semblait causé par une lutte

violente...

M. d'Harville avait trente ans environ, une figure male et caractérisée, d'une expression ordinairement agréable et douce, mais alors contractée, pale, violacée; il portait ses habits de la veille; son cou était nu, son gilet ouvest; sa chemise déchirée paraissait tachée ça et la de quelques gouttes de sang; ses cheveux bruns,

ordinairement bouclés, retombaient roides et j emmêlés sur son front livide.

Après avoir encore longtemps marché, les bras croisés, la téte basse, le regard fixe et rouge, M. d'Harville s'aurêta brusquement devant son foyer éteint, malgré la forte gelée survenue pendant la nuit. Il prit sur le marbre de la cheminée cette lettre qu'il relut, avec une dévorante attention, à la clarté blafarde de ce iour d'hiver :

"Demain, à une heure, votre femme doit se rendre rue du Temple, nº 17, pour une amoureuse entrevue. Suivez-la, et vous saurez

tout... Heureux époux!,,

A mesure qu'il lisait ces mots, déjà tant de fois lus pourtant... ses lèvres, bleuies par le froid, semblaient convulsivement épeler lettre par lettre ce funeste billet.

A ce moment la porte s'ouvrit, un valet de

chambre entra.

Ce serviteur, déjà vieux, avait les cheveux gris une figure honnête et bonne.

Le marquis retourna brusquement la tête sans changer de position, tenant toujours la lettre entre ses deux mains.

- Que veux-tu? - dit-il durement au do-

mestique.

Celui-ci, au lieu de répondre, contemplait d'un air de stupeur douloureuse le désordre de la chambre; puis regardant attentivement son maître, il s'écria:

- Du sang à votre chemise... Mon Dieu! mon Dieu, Monsieur, vous vous serez blessé... Vous étiez seul... Pourquoi ne m'avez-vous pas sonné... comme à l'ordinaire, lorsque vous avez ressenti les ?...
  - Va-t'en...
- Mais, Monsieur le Marquis, vous n'y pensez pas, votre seu est éteint, il fait ici un froid mortel, et surtout.... aprés.... votre....

- Te tairas-tu!... laisse-moi!

- Mais, Monsieur le Marquis reprit le valet de chambre tremblant — vous avez donné ordre à M. Doublet d'être ici ce matin à dix heures et demie ; il est dix heures et demie, il est là avec le notaire.
- C'est juste dit amèrement le Marquis en reprenant son sang-froid. Quand on est riche, il faut songer aux affaires... C'est si beau, la fortune!... — Puis il ajouta:
  - Fais entrer M. Doublet dans mon cabinet.

– Il y est, Monsieur le Marquis.

– Donne-moi de quoi m'habiller... Tout-àl'heure... je sortirai...

- Mais, Monsieur le Marquis...

- Fais ce que je te dis, Joseph dit M. d'Harville d'un ton plus doux. — Puis il ajouta :
  - Est-on déjà entré chez ma femme ?
- Je ne crois pas que Madame la Marquise ait encore sonné.
  - On me préviendra dès qu'elle sonnera.

- Oui, Monsieur le Marquis.

Dis à Philippe de venir t'aider; tu n'en

- Mais, Monsieur, attendez que j'aie un

- On s'apercevrait de ce désordre, et l'on ne comprendrait pas ce qui a pu arriver cette muit a Monsieur le Marquis...

-Et si l'on comprenait... ce serait bien hideux, n'est-ce pas ? - reprit M. d'Harville d'un ton de raillerie douloureuse.

- Ah! Monsieur — s'écria Joseph — Dieu

merci! personne ne se doute...

- Personne ?... Non! personne... - répondit le Marquis d'un air sombre.

Pendant que Joseph s'occupait de réparer le désordre de la chambre de son maitre, celui-ci alla droit à la panoplie dont nous avons parlé examina attentivement pendant quelques minutes les armes qui la composaient, fit un geste de satisfaction sinistre, et dit a Joseph :

- Je suis sûr que tu as oublié de faire nettoyer mes fusils qui sont la-haut dans mon

nécessaire de chasse? - Monsieur le Marquis ne m'en a pas

parlé — dit Joseph d'un air étonné.

—Si ; mais tu l'as oublié. -- Je proteste à Monsieur le Marquis...

- Ils doivent être dans un bel état!...

-- Il y a un mois à peine qu'on les a rapportés de chez l'armurier.

– Il n'importe : dès que je serai habillé va me chercher ce nécessaire, j'irai peut-être a la chasse demain ou après, je veux, examiner ces fusils.

- Je les descendrai tout-à-l'heure.

La chambre remise en ordre, un second valet de chambre vint aider Joseph.

La toilette terminée, le Marquis entra dans le cabinet où l'attendaient M. Doublet, son intendant, et un clerc de notaire.

- C'est l'acte que l'on vient lire à Monsieur le Marquis, dit l'intendant ; il ne reste plus qu'à le signer.

- Vous l'avez lu, Monsieur Doublet?

- Oui, Monsieur le Marquia

- En ce cas, cela suffit... je signe...

Il signa, le clerc sortit.

- Moyennant cette acquisition, Monsieur le Marquis - dit M. Doublet d'un air triomphant - votre revenu foncier, en belles et bonnes terres... ne va pas à moins de 126,000 francs en sacs... Savez-vous que cela est rarc, Monsieur le Marquis, un revenu de 126,000 francs en terres?
- Je suis un homme bien heureux, n'est-ce pas, Monsieur Doublet? 126,000 francs de rente en terres!... Il n'y a pas de félicité pareille !
- Sans compter le portefeuille de Monsieur le Marquis... sans compter...
- Certainement, et sans compter ... taid d'autres bonheurs encore!
- Dieu soit loué! Monsieur le Marquis, car il ne vous manque rien: jeunesse, richesse, bonté, santé... tous les bonheurs réunis enfin ; et parmi eux — dit M. Doublet en souriant agréablement — ou plutôt, à leur tête ... je peu rangé ici - répondit tristement Joseph. mets celui d'être l'époux de Madame la Mar-

quise et d'avoir une charmante petite fille qui s ressemble à un chérubin...

M. d'Harville jeta un regard sinistre sur l'intendant.

Nous renonçons à peindre l'expression de sauvage ironie avec laquelle il dit a M. Doublet, en lui frappant familièrement sur l'épaule :

- Avec 126,000 francs de rente en terres et une femme comme la mienne... et un enfant qui rememble à un chérubin... il ne reste plus

rien à désirer, n'est-ce pas?

- Eh! eh! Monsieur le Marquis-répondit na ivement l'intendant - il reste à désirer de vivre le plus longtemps possible... pour ma-rier Mademoiselle votre fille et être grandpère ... Arriver grand-père...c'est ce que je souhaite de tout mon cœur à Monsieur le Marquis, comme à Madame la Marquise d'être grand'mère et arrière-grand'mère...

– Ce bon Monsieur Doublet... qui songe à Philémon et à Beaucis. Il est toujours plein

d'a-propos.

- Monsieur le Marquis est trop bon... Il n'a rien à m'ordonner?

– Rien... Ah! si, pourtant... Combien avezvous en caisse?

- Dix-neuf mille trois cent et quelques francs pour le courant, Monsieur le Marquis, sans compter l'argent déposé à la Banque.

 Vous m'apporterez ce matin 10,000 francs d'or, et vous les remettrez à Joseph ai je suis

sorti.

-Ce matin?

– Ce matin...

-Dans une heure les fonds seront ici... Monsieur le Marquis n'a plus rien à me dire?

- Non, Monsieur Doublet.

– Cent vingt-six mille francs de rente en sacs! en sacs! - répéta l'intendant en s'en allant. - C'est un beau jour pour moi que celui-ci ; je craignais tant que cette ferme si à notre convenance ne nous échappat... Votre serviteur, Monsieur le Marquis.

🗕 Au revoir, Monsieur Doublet.

A peine l'intendant fut-il sorti, que M. d'Harville tomba sur un fauteuil avec accablement; il appuya ses deux condes sur son bureau, et cacha sa figure dans ses mains.

Pour la première fois depuis qu'il avait reçu

la lettre fatale de Sarah, il put pleurer.

-Oh! - disait-il - cruelle dérision de la destinée... qui m'a fait riche!... Que mettre dans ce cadre d'or maintenant? Ma honte... l'infamie de Clémence! infamie qu'un éclat va faire rejaillir peut-être jusque sur le front de ma fille!... Cet éclat, dois-je m'y résoudre, ou dois-je avoir pitié... de...

Puis, se levant, l'œil étincelant, les dents convalsivement serrées, il s'écris d'une voix

sourde:

—Non... non... du sang, du sang! le terrible sauve du ridicule !... Je comprends maintenant son aversion... La misérable!...

Puis, s'arrêtant tout-à-coup, comme atterré par une réflexion soudaine, il reprit d'une voix sourde ;

- Son aversion.. oh! je sais bien ce qui la cause; je lui fais horreur... je l'épouvante!...

Et après un long silence :

Mais est-se ma faute, a moi? Faut-il qu'elle me trompe pour cela?... Au fieu de haine... n'est-ce pas de la pitié que je mérite? reprit-il en s'animant par degrés - Non, non, du sang!... tous deux... tous deux!... car elle lui a sans doute tout dit à l'AUTRE.

Cette pensée redoubla la fureur du Marquis. Il leva ses deux poings crispés vers le ciel; puis, passant sa main brûlante sur ses yeux, et sentant la nécessité de rester calme devant ses gens, il rentra dans sa chambre à coucher avec une apparente tranquillité: il y trouva Joseph.

- Eh bien, les fusils?

- Les voila, Monsieur le Marquis ; ils sont en parfait état.

- Je vais m'en assurer... Ma femme a-t-elle sonné?

- Je ne sais pas, Monsieur le Marquis.

– Va t'en informer.

Le valet de chambre sortit.

M. d'Harville se hata de prendre dans la bolte à fusils une petite poire à poudre, quelques balles, des capsules; puis il referma le nécessaire et garda la clef; il alla ensuite à la panoplie, y prit une paire de pistolets de Manron de demi-grandeur, les charges, et les fit facilement entrer dans les poches de sa longue redingote de matin.

A ce moment Joseph rentra.

- Monsieur, on peut entrer chez Madame la Marquise.

- Est-ce que Madame d'Harville a demandé sa voiture ?

- Non, Monsieur le Marquis; Mademoiselle Juliette a dit devant moi au cocher de Madame la Marquise, qui venait demander les ordres pour la matinée.. que comme il faisait froid et sec, Madame sortait à pied... si elle sortait.

– Très bien... Ah! j'oubliais: si je vais à la chasse, ce sera demain ou aprés.. Dis a Williams de visiter le petit briska vert ce matin même; tu m'entends?

-Oui, Monsieur le Marquis... Vous ne voulez pas votre canne?

- Non... N'y a-t-il pas une place de fiacres jci pres?

- Tout près, au coin de la rue de Lille.

Après un moment d'hésitation et de silence, le Marquis reprit :

- Va demander a Mademoiselle Juliette si Madame d'Harville est visible.

Joseph sortit.

- Allons... c'est un spectacle comme un autre. Oui, je veux aller chez elle et observer le masque doucereux et perfide sous lequel cette infame rêve sans doute l'adultère de tout à-l'heure; j'écouterai sa bouche mentir pendant que je lirai le crime dans ce cœur déja. vicié... Oui... cela est curicux, voir comment vous regarde, vous parle et vous répond une femme qui, l'instant d'après, va souiller votre

nom d'une de ces taches ridieules et horribles qu'on ne lave qu'avec des flots de sang... Fou que je suis! elle me regardera, comme toujours, le sourire aux lèvres, la candeur au front! Elle me regardera comme elle regarde sa fille en la baisant au front et en lui faisant prier Dieu... Le regard... le miroir de l'ame !- et il haussa les épaules avec mépris— plus il est donx et pudique, plus il est faux et corrompu. Elle le prouve... et j'y ai été pris comme un sot... O rage! avec quel froid et insolent mépris elle devait me contempler à travers ce miroir imposteur, lorsqu'au moment peut-être on elle allait trouver l'autre... je la comblais de preuves d'estime et de tendresse... je lui parlais comme à une jeune mère chaste et sérieuse, en qui j'avais mis l'espoir de toute ma vie... Non! non!-s'écria M. d'Harville en sentant sa furenr s'augmenter — non ! je ne la verrai pas, je ne veux pas la voir... ni ma fille non plus... je me trahirais, je compromettrais ma vengeance.

En sortant de chez lui, au lieu d'entrer chez Madame d'Harville, il dit seulement à la femme de chambre de la marquise:

— Vous direz à Madame d'Harville que je désirais lui parler ce matin, mais que je suis obligé de sortir pour un moment; si par hasard il lui convenait de déjeuner avec moi, je serai rentré vers midi; sinon qu'elle ne s'occupe pas de moi.

Pensant que je vais rentrer, elle se croira beaucoup plus libre—se dit M. d'Harville. Et il se rendit à la place de fiacres voisine de sa maison.

-Cocher, à l'heure!

-Oui, bourgeois, il est onze heures et demie, Où allons-nous?

— Rue de Belle-Chasse, au coin de la rue Saint-Dominique, le long du mur d'un jardin qui se trouve la... tu attendras.

- Oui, bourgeois.

M. d'Harville baissa les stores. Le fiacre partit, et arriva bientôt presque en face de la maison du marquis. De cet endroit, personne ne pouvait sortir de chez lui sans qu'il le vit.

Le rendez-vous accordé par sa femme était pour une heure, l'œil ardemmeut fixé sur la

porte de sa demeure, il attendit.

Sa pensée était entraînée par un torrent de colères si effrayantes et si vertigineuses, que le temps lui semblait passer avec une incroyable rapidité.

Midi sonnait à Saint-Thomas-d'Aquin, lorsque la porte de l'hôtel d'Harville s'ouvrit len-

tement, et la marquise sortit.

— Déjà !... Ah! quelle attention! Elle craint de faire attendre l'autre!!...— se dit le marquis avec une ironie farouche.

Le froid était vif, le pavé sec.

Clémence portait un chapeau noir, recouvert d'un voile de blonde de la même couleur, et une douillette de soie raisin de Corinthe; son immense châle de cachemire bleu foncé retombait jusqu'au volant de sa robe, qu'elle releva légèrement et gracieusement pour traverser al rue.

Grace à ce mouvement, en vit jusqu'à la cheville son petit pied étroit et cambré, merveilleusement chaussé d'une bottine de satin turc.

Chose étrange, malgré les terribles idées qui le bouleversaient, M. d'Harville remarqua dans ce moment le pied de sa femme, qui ne lui avait jamais paru plus coquet et plus joli.

Cette vue exaspéra sa fureur; il sentit jusqu'au vif les morsures aiguës de la jaleusie sensuelle... il vit l'autre à genoux, portant avec ivresse ce pied charmant à ses lèvres. En une seconde, toutes les ardentes folies de l'amour, de l'amour passionné, se peignirent à sa pensée en traits de flamme.

Et alors, pour la première fois de sa vie, il ressențit au cœur une affreuse douleur physique, un élancement profond, incisif, pénétrant, qui lui arracha un cri sourd.

Jusqu'alors son ame seule avait souffert, parce que jusqu'alors il n'avait songé qu'à la

sainteté des devoirs outragés.

Son impression fut si cruelle qu'il put à peine dissimuler, l'altération de sa voix pour parler au cocher, en soulevant à demi le store.

— Tu vois bien cette dame en châle bleu et en chapeau noir, qui marche le long du mur?

— Oui, bourgeois.

— Marche au pas, et suis-la... Si elle va à la place des fiacres où je t'ai pris, arrête-toi, et suis la voiture où elle montera.

--- Oui, bourgeois... Tiens, tiens, c'est amusant!

Madame d'Harville se rendit en effet à la place de fiacres, et monta dans une de ces voitures.

Le cocher de M. d'Harville la suivit.

Les deux fiacres partirent.

Au bout de quelque temps, au grand étonnement du marquis, son cocher prit le chemin de l'église de Saint-Thomas-d'Aquin, et bientôt il s'arrêta.

— Bourgeois, la dame vient de descendre à l'église... Sapristi !... jolie petite jambe, tout de même... C'est très amusant !

Mille pensées diverses agitèrent M. d'Harville; il crut d'abord que sa femme, remarquant qu'on la suivait, voulait dérouter les poursuites. Puis il songea que peut-être la lettre qu'il avait reçue était une calomnie indigne... Si Clémence était coupable, à quoi bon cette fausse apparance de piété? N'etait-ce pas une dérision sacrilége?

Un moment M. d'Harville eut une lueur d'espoir, tant il y avait de contraste entre cette apparente piété et la démarche dont il accusait

sa femme...

Cette consolante illusion ne dura pas longtemps.

Son cocher se pencha et lui dit:

- Bourgeois, la petite dame remonte en voiture.

— Suis-la...

— Oui, bourgeois!... Très amusant... très

Le fincre gagna les quais, PHôtel-de-Ville, la rue Sainte-Avoye, et enfin la rue du Temple.

- --- Bourgeois --- dit le cocher en se retournant vers M. d'Harville --- le camarade vient d'arrêter au n° 17, nous sommes au 13, faut-il arrêter auent?
  - --- Oui !...
- Bourgeois, la petite dame vient d'entrer dans l'allée du n° 17.
  - Ouvre-moi.

- Oui, bourgeois...

Quelques secondes après, M. d'Harville entrait dans l'allée sur les pas de sa femme.

## CHAPITRE XVII.

UN ANGE.

Madame d'Harville entra dans la maison. Attirés par la curiosité, Madame Pipelet, Affred et l'écaillère étaient groupés sur le seuil

de la porte de la loge.

L'escalier était si sombre, qu'en arrivant du dehors on ne pouvait l'apercevoir; la marquise, obligée de s'adresser à Madame Pipelet, lui dit d'une voix altérée, presque défaillante:

- Monsieur Charles... madame!...

- Monsieur... qui ? répéta la vieille, feignant de n'avoir pas entendu, afin de donner le temps à son mari et à l'écaillère d'examiner les traits de la malheureuse femme à travers son voile.
- Je demande... M. Charles... madame répéta Clémence d'une voix tremblante, et en baissant la tôte pour tâcher de dérober ses traits aux regards qui l'examinaient avec uno ai insolente curiosité.
- Ah! Monsieur Charles? à la bonne heure... vous parlez si bas que je n'avais pas entendu... Eh bien! ma petite dame, puisque vous allez chez M. Charles, beau jeune homme, tout de même... montez tout droit, c'est la porte en face.

La marquise, accablée de confusion, mit le

pied sur la première marche.

— Eh! eh! eh! — ajouta la vieille en ricanant — il paralt que c'est pour tout de bon aujourd'hui. Vive la noce! et allez donc!

— Ça n'empêche pas qu'il est amateur, le commandant — reprit l'écaillère — elle n'est

pas piquée des vers, sa Margot...

S'il ne lui avait pas failu passer de nouveau devant la loge où se tenaient ces créatures, Madame d'Harville, mourant de honte et de frayeur, serait redescendue à l'instant même. Elle fit un dernier effort et arriva sur le palier.

Quelle fut sa stupeur!... Elle se trouva face a face avec Rodolphe, qui, lui mettant une hourse dans la main, lui dit précipitamment:

— Votre mari sait tout, il vous suit...

A ce moment on entendit la voix aigre de Madame Pipelet s'écrier:

- Où allez-vous, Monsieur?

— C'est lui! — dit Rodolphe; et il ajouta rapidement, en poussant pour ainsi dire Madame d'Harville vers l'escalier du second étage;

- Montez au cinquième : vous venies secourir une famille malheureuse ; ils s'appellent Morel...
- Monsieur, vous me passerez sur le corpsi plutôt que de monter sans dire ou vous allez!
   Sécria Madame Pipelet en barrant le passes de M. d'Harville.

Voyant, du bout de l'allée, sa femme parler à la portière, il s'était aussi arrêté un moment

- Je suis avec cette dame... qui vient d'entrer - dit le Marquis.

- C'est différent, alors passez.

Ayant entendu un bruit inusité, M. Charles Robert entrebailla sa porte; Rodolphe entra brusquement chez le commandant et s'y renferma avec lui au moment ou M. d'Harville arrivait sur le palier. Rodolphe craignant, malgré l'obscurité, d'être reconnu par le Marquis, avait profité de cette occasion de lui échapper surement.

M. Charles Robert, magnifiquement vêtu de sa robe de chambre à ramages et de son bonnet grec de velours brodé, resta stupéfait à la vue de Rodolphe, qu'il a'avait pas aperçu la veille à l'ambassade, et qui était en ce moment

vêtu plus que modestement.

--- Monsieur... que signifie?...

- Silence! - dit Rodolphe à voix basse, et avec une telle expression d'angoisse que M. Charles Robert se tut.

Un bruit violent comme celui d'un corps qui tombe et qui roule sur plusieurs degrés, retentit dans le silence de l'escalier.

- Le malheureux l'a tuće! - s'écria Ro-

— Tuéc!... qui? Mais que se passe-t-il donc ici? — dit M. Charles Robert à voix basse et en palissant.

Sans lui répondre, Rodolphe entr'ouvrit la

porte.

Il vit descendre en se hâtant et en boitant le petit Tortillard; il tenait à la main la bourse de soie rouge que Rodolphe venait de donner à Madame d'Harville.

Tortillard disparut.

On entendit le pas léger de Madame d'Harville et le pas plus pesant de son mari, qui continuait de la suivre aux étages supérieurs.

Ne comprenant pas comment Tortillard avait cette bourse en sa possession, mais un peu rassuré, Rodolphe dit à M. Robert:

— Ne sortez pas d'ici, vous avez failli tont perdre...

— Mais enfin, Monsieur — reprit M. Robert d'un ton impatient et courroucé — me direz-vous ce que cela signifie ? qui vous êtes et de quel droit...?

— Čela signifie, Monsieur, que M. d'Harville sait tout, qu'il a suivi sa femme jusqu'à

votre porte, et qu'il la suit là-haut.

— Ah! mon Dieu! mon Dieu! — a'ccria. Charles Robert en joignant les mains avec épouvante. — Mais qu'est-ce qu'elle va faire là-hant?

- Peu vous importe; restez chez vous

ne sortez pas avant que la portière vous aver- | là... Je vous l'avais dit qu'ils étaient famouse-

Laissant M. Robert aussi effrayé que stupé-

fait, Rodolphe descendit à la loge.

-Eh bien! dites donc -s'écria Madame Pipelet d'un air rayonnant - ça chauffe, ça chauffe! il y a un Monsieur qui suit la petite dame. C'est sans doute le mari, le jaunet; j'ai deviné ça tout de suite, et je l'ai fait monter. Il va se massacrer avec le commandant, ca fera du bruit dans le quartier, on fera queue pour venir voir la maison comme on a été voir le nº 36, où il s'est commis un assas-

Ma chère Madame Pipelet, voulez-vous me rendre un grand service? - Et Rodolphe mit cinq louis dans la main de la portière. - Lorsque cette petite dame va descendre... demandez-lui comment vont les pauvres Morel; dites-lui qu'elle fait une bonne œuvre en les secourant, ainsi qu'elle l'avait promis en venant prendre des informations sur eux.

Madame Pipelet regardait l'argent et Ro-

dolphe avec stupeur.

· -- Comment... Monsieur, cet or...c'est pour moi?...et cette petite dame...elle n'est donc pas chez le commandant?

– Le Monsieur qui la suit est le mari. Avertie à temps, la pauvre femme a pu monter chez les Morel, à qui elle a l'air d'apporter des secours ; comprenez-vous?

\_\_ Si je vous comprends!... Il faut que je vous aide à enfoncer le mari...ça me va... comme un gant !... Eh! eh! eh! on dirait que je n'ai fait que ça toute ma vie...dites donc!...

Ici on vit le chapeau-tromblon de M. Pipelet se redresser brusquement dans la pénombre

de la loge.

- Anastasie — dit gravement Alfred voilà que tu ne respectes rien du tout sur la terre, comme M. César Bradamanti; il est des choses qu'on ne doit jamais mécaniser,

même dans le charme de l'intimité...

- Voyons, voyons, vieux chéri, ne fais pas la bégueule et les yeux en boule de loto...tu vois bien que je plaisante. Est-ce que tu ne sais pas qu'il n'y a personne au monde qui puisse se vanter de... Enfin suffit... Si j'oblige cette jeunesse, c'est pour obliger notre nouveau locataire qui est si bon. - Puis, se retournant vers Rodolphe: - Vous allez me voir travailler!... voulez-vous rester la dans le coin derrière le rideau?... Tenez, justement je les entends.

Rodolphe se hata de se cacher.

Monsieur et Madame d'Harville descendaient. Le marquis donnait le bras à sa femme.

Lorsqu'ils arrivèrent en face de la loge, les traits de M. d'Harville exprimaient un bonheur profond, mêlé d'étonnement et de confusion.

Clémence était calme et pale.

-Eh bien, ma bonne petite dame!... s'écria Madame Pipelet en sortant de sa loge -vous les avez vus ces pauvres Morel? J'espère que ça fend le cœur! Ah! mon Dieu! bien bonne œuvre que vous faites let d'un air courroncé - il en vaut bien un

ment à plaindre, la dernière fois que vous êtes venue aux informations! Soyez tranquille, allez, vous n'en ferez jamais assez pour de si braves gens...n'est-ce pas, Alfred?

Alfred, dont la pruderie et la droiture naturelle se révoltaient à l'idée d'entrer dans ce complot anti-conjugal, répondit vaguement par

une sorte de grognement négatif.

Madame Pipelet reprit:

- Alfred a sa crampe au pylore, c'est ce qui fait qu'on ne l'entend pas ; sans cela il vous dirait, comme moi, que ces pauvres gens vont bien prier le bon Dieu pour vous, ma digne dame !

M. d'Harville regardait sa femme avec ad-

miration, et répétait :

-- Un ange! un ange! Oh! la calomnie! - Un ange? Vous avez raison, Monsieur, et un bon ange du bon Dieu encore !...

- Mon ami, partons --- dit Madame d'Harville, qui souffrait horriblement de la contrainte qu'elle s'imposait depuis son entrée dans cette maison; elle sentait ses forces à bout.

Partons — dit le marquis.

Il ajouta, au moment de sortir de l'allée: - Clémence, j'ai bien besoin de pardon et

de pitié!...

- Qui n'en a pas besoin? - dit la jeune femme avec un soupir.

Rodolphe sortit de sa retraite, profondément ému de cette scène de terreur mélangée de ridicule et de grossièrete, dénouement bizarre d'un drame mystérieux qui avait soulevé tant de passions diverses.

- Eh bien! — dit Madame Pipelet — j'espère que je l'ai joliment fait aller, le jaunet? Il mettrait maintenant sa femme sous cloche... Pauvre cher homme !... Et vos meubles, Monsieur Rodolphe, on ne les a pas apportés.

- Je vais m'en occuper... Vous pouvez maintenant avertir le commandant qu'il peut

descendre...

- C'est vrai... Dites donc, en voila une farce !... Il paraît qu'il a loué son appartement pour le roi de Prusse... C'est bien fait... avec ses mauvais 12 francs par mois...

Rodolphe sortit.

- Dis donc, Alfred — dit Madame Pipelet au tour du commandant, maintenant... Je vais joliment rire!

Et elle monta chez, M. Charles Robert; elle

sonna ; il ouvrit.

- Commandant et Anastasie porta militairement le dos de sa main à sa perruque — je viens vous déprisonner... Ils sont partis bras dessus bras dessous, le mari et la femme, à votre nez et à votre barbe. C'est égal, vous en réchappez d'une belle... grace à M. Rodolphe; vous lui devez une fière chandelle!..
  - C'est ce Monsieur mince, à moustaches, qui est M. Rodolphe?

--- Lui-même...

- Qu'est-ce que c'est que cet homme-la?

– Cet homme-la... — s'écria Madame Pipe-

autre! deux autres! c'est un commis-voyageur, locataire de la maison, qui n'a qu'une pièce et qui ne lésine pas lui... il m'a donné 6 france pour son ménage; 6 france et du premier coup... encore! 6 francs sans marchander!

- C'est bon... c'est bon... tenez, voilà la clef.

- -Faudra-t-il faire du feu demain, commandant?
  - -Non!
  - -- Et après demain?
  - Non! non!

-Eh bien, commandant, vous souvenezvous? je vous l'avais bien dit que vous ne feriez pas vos frais.

M. Charles Robert jeta un regard méprisant sur la portière et sortit, ne pouvant comprendre comment un commis-voyageur, M. Rodolphe, s'était trouvé instruit de son rendez-vous avec la marquise d'Harville.

Au moment où il sortit de l'allée, il se rencontra avec le petit Tortillard qui arrivait clopinant.

- Te voilà, mauvais sujet dit Madame Pipelet.

-La Borgnesse n'est pas venue me chercher? - demanda l'enfant à la portière sans lui répondre.

- La Chouette? non, vilain monstre. Pourquoi donc qu'elle viendrait te chercher?

- Tiens, pour me mener à la compagne, donc! — dit Tortillard en se balançant a la porte de la loge.
  - Et ton maltre?
- Mon père a demandé à M. Bradamanti de me donner congé aujourd'hui... pour aller à la campagne... à la campagne- à la campagne — psalmodia le fils de Bras-Rouge en chantonnant et en tambourinant sur les carreaux de la loge.

-- Veux-tu finir, scélérat... tu vas casser mes vitres! Mais voilà un fiacre.

-Ah! bon, c'est la Chouette - dit l'en-

fant ; - quel bonheur d'aller en voiture!

En effet, à travers la glace et sur le store rouge opposé, on vit se dessiner le profil glabre et terreux de la Borgnesse.

Elle fit signe a Tortillard, il accourut.

Le cocher lui ouvrit la portière, il monta dans le fiacre.

La Chouette n'était pas seule.

Dans l'autre coin de la voiture, enveloppé dans un vieux manteau à collet fourré, les traits à demi cachés par un bonnet de soie noire qui tombait sur ses sourcils... on apercevait le Maître d'école.

Ses paupières rouges laissaient voir, pour ainsi dire, deux yeux blance, immobiles, sans prunelles, et qui rendaient plus effrayant encore son visage couturé, que le froid marbrait de cicatrices violatres et livides...

- Allons, môme, couche-toi sur les arpions de mon homme, tu lui tiendras chaud, dit la Borgnesse à Tortillard, qui s'accroupit comme un chien entre les jambes du Maître d'école et de la Chouette.
- Maintenant dit le cocher du fiacre à la gernaffe (1) de Bouqueval! n'est-ce pas, la Chouette? Tu verras que je sais trimballer une voite (2).
- Et surtout riffaude ton gaye (3) dit le Maître d'école.
- Sois tranquille, sans-mirettes (4), il défouraillera (5) jusqu'à la traviole (6).
- Veux-tu que je te donne une *médecine (7) ?* dit le Maitre d'école.

- Laquelle? - répond le cocher.

- -Prends de l'air en passant devant les sondeurs (8); ils pourraient te reconnaître, tu as été longtemps rodeur des barrières.
- J'ouvrirai l'œil dit l'autre en montant sur son siége.
- Si nous rapportons ce hideux langage, c'est qu'il prouve que le cocher improvisé était un brigand, digne compagnon du Maître d'école.

La voiture quitta la rue du Temple.

Deux heures après, à la tombée du jour, ce fiacre, renfermant le Maître d'école, la Chouette et Tortillard, s'arrêta devant une croix de bois marquant l'embranchement d'un chemin creux et désert qui conduisait à la ferme de Bouqueval, où se trouvait la Goualeuse, sous la protection de Madame Georges.

<sup>(1)</sup> A la ferme. (2) Conduire une voiture. (3) Chauffe ton cheval. (4) Sans yeux.—(CEil, mirette; encore un mot presque gracieux dans cet epouvantable vocabulaire). (5) Il courra. (6) Jusqu'à la traverse. (7) Un conseil.— Donneux de conseil; méderia. (8) Va vite en passant devant les commis de la batrière.

# TROISIÉME PARTIE.

## CHAPITRE PREMIER.

IDYLLE.

Cing heures sonnaient à l'église du petit village de Bouqueval; le froid était vif, le ciel clair : le soleil, s'abaissant lentement derrière les grands bois effeuillés qui couronnent les hauteurs d'Écouen, empourprait l'horizon, et jetait ses rayons pales et obliques sur les vastes plaines durcies par la gelée.

Aux champs, chaque saison offre presque

toujours des aspects charmants.

Tantôt la neige éblouissante change la campagne en d'immenses paysages d'albâtre qui déploient leurs splendeurs immaculées sur un

ciel d'un gris rose.

Alors, quelquefois à la brune, gravissant la colline ou descendant la vallée, le fermier attardé rentre au logis: cheval, manteau, chapeau, tout est couvert de neige; apre est la froidure, glaciale est la bise, sombre est la nuit qui s'avance ; mais la-bas, la-bas, au milieu des arbres dépouillés, les petites fenêtres de la ferme sont gaiement éclairées : sa haute cheminée be briques jette au ciel une épaisse oolonne de fumée qui dit au métayer qu'on attend: foyer pétillant, souper rustique; puis après, veillée babillarde, nuit paisible et chaude, pendant que le vent siffle au dehors et que les chiens des métairies éparses dans la plaine aboient et se répondent au loin.

Tantôt, dès le matin, le givre suspend aux arbres ses girandoles de cristal que le soleil d'hiver fait scintiller de l'éclat diamanté du prisme ; la terre de labour humide et grasse est creusée de longs sillons où gite le lièvre fauve, on courent allegrement les perdrix griscs.

Ca et la on entend le tintement mélancolique de la clochette du maître-bélier d'un grand troupeau de moutons répandu sur les pentes vertes et gazennées des chemins creux ; pendant que, bien enveloppé de sa mante grise a raies noires, le berger, assis au pied d'un arbre, chante en tressant un panier de ioncs.

Quelquefois la scène s'anime: l'écho renvoie les sons affaiblis du cor et les cris de la meute; un daim effaré franchit tout à coup la lisière de la forêt, débouche dans la plaine en fuyant d'effroi, et va se perdre à l'horizon au milieu d'autres taillis.

Les trompes, les aboiements se rapprochent ;

de la futaie; ils courent sur la terre brune, ils courent sur les guérets en friche; le nez collé à la voie, ils suivent, en criant, les traces du daim. A leur suite viennent les chasseurs vêtus de rouge, courbés sur l'encolure de leurs chevaux rapides; ils animent la meute à cors et à cris! Ce tourbillon éclatant passe comme la foudre; le bruit s'amoindrit, peu à peu tout se tait, chiens, chevaux, chasseurs disparaissent au loin dans le bois ou s'est réfugié le daim.

Alors le calme renaît, alors le profond silence des grandes plaines, la tranquillité des grands horizons ne sont plus interrompus que par le chant monotone du berger.

. . . . . . . . . . *.* 

Ces tableaux, ces sites champêtres abondaient aux environs du village de Bouqueval, situé. malgré sa proximité de Paris, dans une sorte de désert auquel on ne pouvait arriver que par des chemins de traverse.

Cachée pendant l'été au milieu des arbres. comme un nid dans le feuillage, la ferme où était retirée la Gousleuse apparaissait alors tout entière et sans voile de verdure.

Le cours de la petite rivière, glacée par le froid, ressemblait à un long ruban d'argent mat déroulé au milieu des prés toujours verts, à travers lesquels de belles vaches paissaient lentement en regagnant leur étable. .Ramenés par les approches du soir, des volées de pigeons s'abattaient successivement sur le faite aigu du colombier; les noyers immenses qui, pendant l'été, ombrageaient la cour et les batiments de la ferme, alors dépouillés de leurs feuilles, laissaient voir les toits de tuiles et de chaume veloutés de mousse couleur d'émeraude.

Une lourde charrette, traînée par trois chevaux vigoureux, trapus, à crinière épaisse, à robe lustrée, aux colliers bleus garnis de grelots et de houppes de laine rouge, rapportait des gerbes de blé provenant d'une des meules de la plaine. Cette pesante voiture arrivait dans la cour par la porte charretière, tandis qu'un nombreux troupeau de moutons se pressait à l'une des entrées latérales.

Bêtes et gens semblaient impatients d'échapper à la froidure de la nuit et de goûter les douceurs du repos; les chevaux hennirent joveusement à la vue de l'écurie, les moutons des chiens blancs et orangés sortent à leur tour | bèlèrent en assiégeant la porte des chaudes bergeries, les inbourours jetérent un coup d'œil affamé à travers les fenêtres de la cuisine du rez-de-chaussée, où l'on préparait un souper pantagruélique.

Il régnait dans cette ferme un ordre rare, extrême, une propreté minutieuse, inaccou-

tumée.

Au lieu d'être couverts de boue sèche, çà et là épars et exposés aux intempéries des saisons, les heres, charrues, rouleaux et autres instruments aratoires, dont quelques-uns étaient d'invention toute nouvelle, s'alignaient, propres et peints, sous un vaste hangar où les charretiers venaient sumi ranger avec symétrie les harnals de leurs chevanx; vaste, nette, hien plantée, la cour sablée n'offrait pas à la vue ces mouseaux de fumier, ces fiaques d'eau croupis-sante qui déparent les plus belles exploitations de la Beauce ou de la Brie; la basse-cour, entourée d'un treillage vert, renfermait et recevait toute la gent emplumée qui rentrait le soir par une petito porte s'ouvrant sur les champs.

Sans nous appesantir sur de plus grands détails, nous dirons qu'en toutes choses cette ferme passait à bon droit dans le pays pour une ferme-modéle, autant par l'ordre qu'on y avait établi et l'excellence de son agriculture et de nes récoltes, que par le bonheur et la moralité du nombreux personnel qui faisait valoir ces

terres.

Nous dirons tout à l'heure la cause de cette supériorité si prospère; en attendant, nous conduirons le lecteur à la porte treillagée de la basse-cour, qui ne le cédait en rien à la ferme par l'élégance champêtre de ses juchoirs, de ses poulaillers et de son petit cansi encaissé de pierres de roche où coulait incessamment une can vive et limpide, alors soigneusement débarrassée des glaçons qui pouvaient l'observer.

Une espèce de révolution se fit tout à coup parmi les habitants ailés de cette basse-cour: les poules quittèrent leurs perchoirs en caquetant, les dindons gloussèrent, les pintades glapirent, les pigeons abandonnèrent le toit du colombier et s'abattirent sur le sable en roucoulant.

L'arrivée de Fleur-de-Marie causait toutes

ces felles guietés.

Grenze ou Watteau n'auraient jamais rêvé un aussi charmant modèle, si les joues de la pasvre Goualeuse eussent été plus rondes et plus verneilles; pourtant, malgré sa pâleur, malgré l'ovale amaigri de sa figure, l'expression de ses traits, l'ensemble de sa personne, la grâce de son attitude eussent encore été dignes d'exercer les pinceaux des grands peintres que nous avons nommés.

Le petit bonnet rond de Fleur-de-Marie découvrait son front et son bandeau de cheveux blonds; comme presque toutes les paysannes des environs de Paris, par-dessus oe bonnet dant en voyait toujours le fond et les barbes, elle portait posé à plat, et attaché der rière sa tête avec deux épingles, un large mouchoir d'indienne rouge dont les bouts

flottants retombaient carrément sur ses épaules; coiffure pittoresque et gracieuse, que la Suisse et l'Italie devraient nous envier.

Un fichu de batiste blanche, croisé sur son sein, était à demi caché par le haut et large bavolet de son tablier de toile bise; un corsage en gros drap bleu à manches justes dessinait sa taille fine, et tranchait sur son épaisse jupe do futaine grise rayée de brun; des bas bien blancs et des souliers à cothurnes cachés dans de petits sabots noirs; garnis sur le cou-de-pied d'un carré de peau d'agneau, complétaient ce costume d'une simplicité rustique, auquel le charme naturel de Fleur-de-Marie donnait une grâce extrême.

Tenant d'une main son tablier relevé par les deux coins, elle y puisait des poignées de grain qu'elle distribuait à la foule ailée dont

elle était entourée.

Un joli pigeon d'une blancheur argentée, au bec et aux pieds de pourpre, plus audacieux et plus familier que ses compagnons, après avoir voltigé quelque temps autour de Fleurde-Marie, s'abattit enfin sur son épaule.

La jeune fille, sans doute accoutumée à ces façons cavalières, ne discontinua pas de jeter son grain à pleines mains; mais tournant à demi son doux visage d'un profil enchanteur, elle leva un peu la tête et tendit en souriant ses lèvres roses au petit bec rose de son ami.

Les derniers rayons du soleil conchant jetaient un reflet d'or pale sur ce tableau naif.

#### CHAPITRE II.

INQUIÉTUDES.

Pendant que la Goualeuse s'occupait de ces soins champétres, Madame Georges et Pabbé Laporte, curé de Bouqueval, assis au coin du feu, dans le petit salon de la ferme, parlaient de Fleur-de-Marie, sujet d'entretien toujours intéressant pour eux.

Le vieux curé pensif, recueilli, la tête basse et les coudes appuyés sur ses genoux, étendait machinalement devant le foyer ses deux mains

tremblantes.

Madame Georges, occupée d'un travail de couture, regardait l'abbé de temps à autre et paraissait attendre qu'il lui répondit.

Après un moment de silence :

— Vous avez raison, Madame Georges, il faudra prévenir M. Rodolphe; s'il interroga Marie, elle lui est si reconnaissante, qu'elle avouera peut-être à son bienfaiteur ce qu'elle nous cache...

— N'est-il pas vrai, Monaieur le curé ? alors ce soir même j'écrirai à l'adresse qu'il m'a don-

née, allée des Veuves...

— Pauvre enfant! — reprit l'abbé; — elle devrait se trouver si heureuse... Quel chagrin peut donc la miner à cette heure?...

— Rien ne la peut distraire de cette tristesse, Monsieur le curé... pas même l'application qu'elle met à l'étude...

- Elle a véritablement fait des progrés ex-

traordinaires depuis le peu de temps que nous nous occupons de son éducation.

N'est-ce pas, Monsieur l'abbé? Apprendre à lire et à cerire presque couramment, et savoir assez compter pour m'aider à tenir les livres de la ferme! Et puis cette chère petite me seconde si activement en toutes choses, que j'en suis à la fois touchée et émerveillée... Ne s'est-elle pas, presque malgré moi, fatiguée de manière à m'inquiéter sur sa santé?

- Heureusement ce médecin nègre nous a rassurés sur les suites de cette toux légère

qui nous effrayait.

- Il est si bon, ce M. David! il s'intéressait tant à elle! mon Dieu, comme tous ceux qui la connaissent... Ici chacun la chérit et la respecte. Cela n'est pas étonnant, puisque, grace aux vues généreuses et élevées de M. Rodolphe, les gens de cette métairie sont l'élite des meilleurs sujets du pays... Mais les êtres les plus grossiers, les plus indifférents, ressentiraient l'attrait de cette douceur à la fois angélique et oraintive qui a toujours l'air de demander grace... Malheureuse enfant! comme si elle était seule coupable!

L'abbé reprit, après quelques minutes de réflexion :

- Ne m'avez-vous pas dit que la tristesse de Marie datait pour ainsi dire du séjour que Madame Dubreuil, la fermière de M. le duc de Lucenay à Arnouville, avait fait ici, lors des fêtes de la Toussaint?
- Oui, Monsieur le curé, j'ai cru le remarquer: et pourtant Madame Dubreuil, et surtout sa fille Ciara, modèle de candeur et de bonté, ont subi comme tout le monde le charme de Marie; toutes deux l'accablent journellement de marques d'amitié ; vous le savez, le dimanche nos amis d'Arnouville viennent ici, ou bien nous allons chez eux. Eh bien! l'on dirait que chaque visite augmente la mélancolie de notre chère enfant, quoique Clara l'aime déja comme une sœur.
- -En vézité, Madame Georges, c'est un mystère étrange... Quelle peut être la cause de ce chagrin caché? Elle devrait se trouver si heureuse! Entre sa vie présente et sa vie passée il y a la différence de l'enfer au paradis... On ne saurait l'accuser d'ingratitude...
- -Elle! grand Dieu!... elle... si tendrement reconnaissante de nos soins! elle chez qui nous avons toujours trouvé des instincts d'une si rare délicatesse! Cette pauvre petite ne fait-elle pas tout œ qu'elle peut afin de gagner pour ainsi dire sa vie? ne tache-t-elle pas de compenser par les services qu'elle rend l'hospitalité qu'on lui donne? Ce n'est pas tout; excepté le dimanche, où j'exige qu'elle s'habille avec un peu de recherche pour m'accompagner à l'église, elle a voulu porter des vêtements aussi grossiers que ceux des filles de campagne. Et malgré cela il existe en elle une distinction, une grace si naturelles, qu'elle est encore charmante sous ces habits, n'est-ce ur le curé?

- Ah! que je reconnais bien la l'orgueil maternel! - dit le vieux prêtre en souriant.

A ces mots, les yeux de Madame Georges se remplirent de larmes: elle pensait à son

L'abbé devina la cause de son émotion et lui dit:

- Courage! Dieu vous a envoyé cette pauvre enfant pour vous aider à attendre le moment on vous retrouverez votre fils. Et puis un lien sacré vous attachera bientôt à Marie: une marraine, lorsqu'elle comprend bien sa mission, c'est presque une mère. Quant à M. Rodolphe, il lui a donné, pour ainsi dire, la vie de l'ame en la retirant de l'abime... d'avance il a rempli ses devoirs de parrain.

- La trouvez-vous suffisamment instruite pour lui accorder ce sacrement, que l'infortunée n'a sans doute pas encore reçu?

- Tout à l'heure, en m'en retournant avec elle au Presbytère, je la préviendrai que cette cérémonie se fera probablement dans quinze jours.

- Peut-être, Monsieur le Curé, présiderezvous un jour une autre cérémonie, aussi bien douce et bien grave...

— Que voulez-vous dire?

– Si Marie était aimée autant qu'elle le mérite, si elle distinguait un brave et honnête homme pourquoi ne se marierait-elle pas ?

L'Abbé secoua tristement la tête, et répondit:

-La marier! Songez-y donc, Madame Georges, la vérité ordonnera de tout dire à celui qui voudrait épouser Marie... et quel homme, malgré ma caution et la vôtre, affronterait le passé qui a souillé la jeunesse de cette malheureuse enfant! Personne ne voudra d'elle.

– Mais M. Rodolphe est si généreux! il fera pour sa protégée plus qu'il n'a fait en-

core... Une dot..

- Hélas! — dit le Curé en interrompant Madame Georges — malheur à Marie, si lu cupidité doit seule apaiser les scrupules de celui qui l'épousera! Elle serait vouée au sort le plus pénible ; de cruelles récriminations suivraient bientôt une telle union.

- Vous avez raison, Monsieur l'Abbé, cela serait horrible. Ah! quel malheureux avenir

lui est donc réservé!

-Elle a de grandes fautes à expier - dit gravement le Curé.

- Mon Dieu! Monsieur l'Abbé, abandonnée si jeune, sans ressources, sans appui, presque sans notions du bien et du mal, entrainée malgré elle dans la voie du vice, comment n'aurait-elle pas failli?
- Le bon sens moral agrait dû la soutenir. l'éclairer ; et d'ailleurs a-t-elle taché d'échapper a cet horrible sort? Les ames charitables sont-elles donc si rares à Paris?

— Non, sans doute ; mais où les aller chercher? Avant que d'en découvrir une, que de refus, que d'indifférence! Et puis pour Marie il ne s'agissait pas d'une aumône passagère, mais d'un intérêt continu qui l'eût mise à même de gagner honorablement sa vie... Bien des mères sans doute auraient eu pitié d'elle; mais il fallait avoir le bonheur de les rencontrer. Ah! croyez-moi, j'ai connu la misère... A moins d'un hasard providentiel semblable à celui qui, hélas! trop tard, a fait connaître Marie à M. Rodolphe; à moins, dis-je, d'un de ces hasards, les malheureux, presque toujours brutalement repoussés à leurs premières demandes, croient la pitié introuvable, et, pressés par la faim... la faim si impérieuse, ils cherchent souvent dans le vice des ressources qu'ils désespèrent d'obtenir de la cemmisération.

A ce moment la Goualeuse entra dans le salon.

— D'on venez-vous, mon enfant? — lui demanda Madame Georges avec intérêt.

--- De visiter le fruitier, Madame, après avoir fermé les portes de la basse-cour. Les fruits sont très-bien conservés, sanf quelquesuns que j'ai ôtés.

— Pourquoi n'avez-vous pas dit à Claudine de faire cette besogne, Marie? Vous vous se-

rez encore fatiguée.

- Non, non, Madame, je me plais tant dans mon fruitier, cette bonne odeur de fruits murs

est si douce!

— Il faudra, Monsieur le curé, que vous visitiez un jour le fruttier de Marie — dit Madame Georges. — Vous ne vous figurez pas avec quel goût elle l'a arrangé: des guirlandes de raisin séparent chaque espèce de fruits, et ceux-ci sont encore divisés en compartiments

par des bordures de mousse.

— Oh! Monsieur le curé, je suis sure que vous serez content — dit ingénument la Goualeuse. — Vous verrez comme la mousse fait in joli effet autour des pommes bien rouges ou des belles poires couleur d'or. Il y a surtout des pommes d'api qui sont si gentilles, qui ont de si charmantes couleurs roses et blanches, qu'elles ont l'air de petites têtes de chérubins dans un nid de mousse verte — ajouta la jeune fille avec l'exaltation de l'artiste pour son œuvre.

Le curé regarda Madame Georges en souri-

ant et dit à Fleur-de-Marie:

- Pai déja admiré la laiterie que vous dirigez, mon enfant; elle ferait l'envie de la ménagère la plus difficile; un de ces jours j'irai aussi admirer votre fruitier, et ces belles pommes rouges, et ces belles poires couleur d'or, et surtout ces jolies petites pommes-chérubins dans leur lit de mousse. Mais voici le soleil tout à l'heure couché; vous n'aurez que le temps de me conduire au presbytère et de revenir ici avant la nuit... Prenez votre mante et partons, mon enfant... Mais au fait, j'y songe..., le froid est bien vif; restez, quelqu'un de la ferme m'accompagnera.
- —Ah! Monsieur le curé; vous la rendriez malheureuse — dit Madame Georges — elle est si contente de vous reconduire ainsi chaque soir!
  - Monsieur le curé ajouta la Goualeuse | creux.

mais d'un intérêt continu qui l'ent mise à en levant sur le prêtre ses grands yeux bleus même de gagner honorablement sa vie... Bien et timides — je croirais que vous n'étes pas des mères sans doute auraient en pitié d'elle; content de moi si vous ne me permettiez pas mais il fallait avoir le bonheur de les renconde vous accompagner comme d'habitude.

- Moi? pauvre enfant... prenez donc vite, vite, votre mante alors, et enveloppez-vous

Fleur-de-Marie se hata de jeter sur ses épaules une sorte de pelisse à capuchon en grosse étofie de laine blanchaure bordée d'un ruban de velours noir, et offrit son bras au curé.

- Heureusement - dit celui-ci - qu'il n'y

a pas loin et que la route est sûre...

— Comme il est un peu plus tard aujourd'hui
que les autres jours — reprit Madame Georges
 — voulez-vous que quelqu'un de la ferme aille
avec vous, Marie?

— On me prendrait pour une peureuse... — dit Marie en souriant. — Merci, Madame, ne dérangez personne pour moi; il n'y a pas un quart d'heure de chemin d'ici au presbytère ... je sersai de retour avant la nuit...

— Je n'insiste pas, car jamais, Dieu merci ! on n'a entendu parler de vagabonds dans ce

DAVS.

— Sans cela, je n'accepterais pas le bras de cette chère enfant — dit le curé — quoiqu'il me soit d'un grand secours.

Bientôt l'abbé quitta la ferme, appuyé sur le bras de Fleur-de-Marie, qui réglait son pas léger sur la marche lente et pénible du vieillard.

Quelques minutes après, le prêtre et la Goualeuse arrivèrent auprès du chemin creux où étaient embusqués le Maître d'école, la Chouette et Tortillard.

# CHAPITRE III.

#### L'EMBUSCADE.

L'église et le presbytère de Bouqueval s'élevaient à mi-côte au milieu d'une châtaigneraie, d'où l'on dominait le village.

Fleur-de-Marie et l'abbé gagmèrent un sentier sinueux qui conduisait à la maison curiale, en traversant le chemin creux dont cette colline

était diagonalement coupée.

La Chouette, le Mattre d'école et Tortillard, tapis dans une des anfractuosités de ce chemin, virent le prêtre et Fleur-de-Marie descendre dans la ravine et en sortir par une pente escar-pée. Les traits de la jeune fille étant cachés sous le capuchon de sa mante, la Borgnesse ne reconnut pas son ancienne victime.

— Silence, mon homme! — dit la vieille au Maître d'école — la gosseline (1) et le sanglier (2) viennent de passer la traviole (3); c'est bien elle d'après le signalement que nous a donné le grand homme en deuil : tenue campagnarde, taille moyenne, jupe rayée de brun, mante de laine à bordure noire. Elle reconduit

<sup>(1)</sup> La jeune fille. (2) Le prêtre. (3) Le chemin

comme ça tous les jours le sanglier à sa cassine, et elle revient toute seule. Quand elle va repasser tout à l'heure, là, au bout du chemin, il faudra tomber dessus et l'enlever pour la porter dans la voiture.

Et si elle crie au secours? — reprit le Mattre d'école — on l'entendra de la ferme, puisque vous dites que l'on en voit les bâtiments près d'ici; car vous voyez...vous autres

--- ajouta-t-il d'une voix sourde.

— Bien sûr que d'ici on voit les bâtiments tout proche — dit Tortillard. — Il y a un instant, j'ai grimpé au haut du talus en me trainant sur le ventre... J'al entendu un charretier qui parlait à ses chevaux dans cette cour là-bas...

— Alors voilà ce qu'il faut faire — reprit le Mattre d'école après un moment de silence: — Tortillard va se mettre au guet à l'entrée du sentier. Quand il verra la petite revenir de loin, il ira au-devant d'elle en criant qu'il est fils d'une pauvre vieille femme qui s'est blessée en tombant dans le chemin creux, et il suppliera la jeune fille de venir à son secours.

— J'y suis, fourline. La pauvre vieille, ça sera ta Chouette. Bien sorbonné (1). Mon homme, tu es toujours le roi des tétards (2)!

Et après, qu'est-ce que je ferai?

— Tu t'enfonceras bien avant dans le chemin creux du côté on attend Barbillon avec le fiacre... Je me cacherai tout près. Quand Tortillard t'aura amené la petite au milieu de la ravine, cesse de geindre et saute dessus, une main autour de son colas (3) et l'autre dans sa bavarde pour lui arquepincer le chiffon rouge (4) et l'empésher de crier...

— Connu, fourline... comme pour la femme du canal Saint-Martin, quand nous Pavons fait flotter après lui avoir grinchi la négresse (5) qu'elle portait sous le bras; même jeu, n'est-

ce nas?

—Oui, toujours du même... Pendant que tu tiendras ferme la petite, Tortillard accourra me chercher; à nous trois, nous embaluchonseus la jeune dans mon manteau; nous la portons à la voiture de Barbillon, et de la plaine Saint-Denis, où l'homme en deuil nous attend.

— C'est ça qui est enflaqué! Tiena, voistu, fourline, tu n'as pas ton pareil. Si j'avais de quoi, je te tirerais un feu d'artifice sur ta boule, et je t'illuminerais en verres de couleur à la Saint Charlot, patron du béquillard (6). Entends-tu ça, toi, moutard? si tu veux devenir passé-singe (7), dévisage mon gros tétard; voilà un homme!... — dit orgueilleusement la Chouette à Tortillard.

Puis, s'adressant au Maître d'école:

- A propos, tu ne sais pas: Barbillon a une peur de chien d'avoir une fièvre cérébrale (8).
- Pourquoi ça?

(1) Bien raisonné. (2) Les hommes de tête. (3) Du cou. (4) L'autre dans la bouche, pour lui prendre la langue. (5) Que nous l'avons noyée après lui avoir espève une caisse entourée de toile circe noire (ces appellent en argot des négresses.)

— Il a buté (1), il y a quelque temps, dans une dispute, le mari d'une laitière qui venait tous les matins de la campagne, dana une petite charrete conduite par un ane, vendre du lait dans la Cité, au coin de la rue de la Vieille-Draperie, proche chez l'ogresse du Lapin-Blasc.

Le fils de Bras Rouge, ne comprenant pas l'argot, écoutait la Chouette avec une sorte de

curiosité.

- Tu voudrais bien savoir ce que nous disons-la, hein! moutard?

- Dame! c'est sûr...

— Si tu es gentil, je t'apprendrai l'argot. Tu as bientôt l'age où ça pent servir. Serastu content, fifi ?

— Oh! je crois bien! Et puis j'aimerais mieux rester avec vous qu'avec mon vieux filou de charlatan, à piler ses drogues et à brosset son cheval. Si je savais où il cache sa mortaux-rats peur les hommes, je lui en mettrais dans sa soupe, pour n'être plus forcé de trimer avec lui.

La Chouette se prit à rire, et dit à Tortil-

land en l'attirant à elle :

— Venez tout de suite baiser maman, loulou... es-in drèlet!... Mais comment sais-tu qu'il a de la mort-aux-rats pour les hommes, ton maître?

— Tiens! je lui ai entendu dire ça, un jour que j'étais caché dans le cabinet noir de se chambre où il met ses bouteilles, ses machines d'acier, et où il tripote dans ses petits pots...

- Tu l'as entendu quoi dire?.. - deman-

da la Chouette.

— Je l'ai entendu dire à un Monsieur, en lui donnant une poudre dans un papier: "Quelqu'un qui prendrait ça en trois fois irsit dormir sous terre... sans qu'on sache ni pourquoi ni comment, et sans qu'il reste aucuse trace...,

— Et qui était ce Monsieur? — demanda le Maitre d'école.

— Un beau jeune Monsieur, qui avait des moustaches noires et une jolie figure comme une dame... Il est revenu une autre fois ; mais cette fois-là, quand il est parti, je l'ai suivi par ordre de M. Bradamanti pour savoir où il irait percher. Ce joli Monsieur, il est entré rue de Chaillot, dans une belle maison. Mon maître m'avait dit: "N'importe où ce Monsieur ira, suis-le et attenda-le à la porte; s'il ressort, resuis-le jusqu'à ce qu'il ne ressorte plus de l'endroit où il sera entré, ça prouvèra qu'il demeure dans ce dernier lieu; alors, Fortilard, mon garçon, tortille-toi pour savoir son nom.. ou sinon moi je te tortillerai les oreilles d'une drôle de manière. "

- Eh bien?

— Eh bien! je m'ai tortillé et j'ai su le mouz... du joli Monsieur.

— Et comment as-tu fait? — demanda le Maitre d'école.

— Tiena... moi pas bête, j'ai entré chez le portier de la maison de la rue de Chaillot, d'ou ce Monsieur ne ressortait pas ; un portier pos-

dré avec un bel habit brun a collet jaune galonné d'argent... Je lui ai dit comme ça:a Mon bon Monsieur, je viens pour chercher cent sous que le maître d'ici m'a promis pour avoir retrouvé son chien que je mi ai rendu, une petite bête noire qui s'appelle Trompette: à preuve que ce Monsieur, qui est brun, qui a des moustaches noires, une redingote blanchatre et un pantalon bleu-clair, m'a dit qu'il demeurait rue de Chaillot, nº 11, et qu'il se nommait Dupont. - Le Monsieur dont tu parles est mon maitre, et s'appelle M. le vicomte de Suint-Remy; il n'y a pas d'autre chien ici que que toi-même, méchant gamin ; ainsi file, ou je t'étrille, pour t'apprendre à vouloir me filouter cent sous, "- me répond le portier en ajoutant à ça un grand coup de pied... C'est egal - reprit philosophiquement Tortillard je savais le nom du joli Monsieur à moustaches noires, qui venait chez mon maître chercher de la mort-aux-rats pour les hommes ; il s'appalle le vicomte de Saint-Remy, my, my, Saint-Remy - ajouta le fils de Bras-Rouge en fredonnant ces derniers mots, selon son habitude.

— Tu veux dono que je te mange, petit momacque? — dit la Chouette en embrassant Tortillard; — est-il finand! Tiena, tu mérite-

rais que je serais ta mère, soflérat !

Ces mots firent une singulière intpression sur le petit boiteux; sa physionemie méchante, narquoise et racée devint subitement triste; il parut prendre au sérieux les démonstrations saatemelles de la Choustes et répondit:

- Et moi, je vous aime bieh assai, parce que vous m'avez embrand le premier jour où rous êtes venué me cheroher au Ceur-Seigmont, chez mon père... Dopuis défent mannan il n'y a que vous qui m'avez caressé; tout le mende me bat ou me chause contins un elden galeux; tout le monde, jusqu'à la mère Pipelet, la portière.
- Vieille loque! je lui conseille de faire la dégoûtée dit la Chouste en prenant un air révolté dont Torsillard fut dupe; reponseer un amour d'enfant comme celui-la!..

Et la borgnesse embrassa de nouveau Tortillard avec une affectation grotesque.

- Le fils de Bras-Rouge, profondément touché de cette nouvelle preuve d'affection, y répondit avec expansion, et s'éctia dans sa reconnaissance:
- Vous n'avez qu'à ordonner, vous verrez comme je vous obéirai bien... comme je vous servirai !...
- Vrai? Eh bien! tu ne t'en repentiras
  - -Oh! je voudrais rester avec vous!
- --- Si tu es sago, nous verrons ça; tu ne neus quitteras pas nous deux, mon homme.
- Oui dit le Mattre d'école tu me conduires comme un pauvre avengle, tu dires que tu es mon fils, nous nous introduirons dans les maisons; et, mille manacres! — ajoura le meurtrier avec colère — la Chomette aidant, neus ferons encore de bons coups; je montrerai à ce démon de Rodolphe... qui m'a aveuglé,

que je ne suis pas au bout de mon rouleau!... Il m'n ôté la vue, mais il ne m's pas ôté la pensée du mal; je serai la tôte, Tortillard les yeux, et toi la main, la Chouette; tu m'aideras, hein?

Est-ce que je ne suis pas à toi à corde et à potence, fourline? Est-ce que quand, en sortant de l'hôpital, jai appris que tu m'avais fait demander ches l'ogresse par ce sinve (1) de Saint-Mandé, j'ai pas couru tout de suite à ton village, chez ces colasses de paysans, en disant que j'étais ta largue (2)?

Ces mots de la borgneme rappelèrent un mauvais souvenir au Maitre d'école. Changeant brusquement de ton et de langage avec la Chouette, il s'écria d'une voix courrougée;

— Ous, je m'ennuyais, moi, tout seul avec ces honaêtes gens; au bout d'un mois je n'y pouvais plus tenir... j'avais peur... Alors j'ai eu l'idée de te faire dire de venir me trouver. Et bien m'en a pris! — a jouta-t il d'un ton de plus en plus irrité — le lendemain de ton arrivée, j'étais dépouillé du reste de l'argent que ce démon de l'allée des Veuves m'avait donné. Oui ... on m'a volé ma ceinture pleine d'or pendant mon sommeil... Toi seule tu as pu faire le coup: voilà pourquoi je suis maintenant à ta merci... Tiens, toutes les fois que je pense à ça, je ne sais pourquoi je ne te tue pas sur la place... vieille voleuse!!

Et il fit un pas dans la direction de la bor-

— Prenez garde à vous, si vous faites mal à la Chouette! — s'écria Tortillard.

— Je vous écraserai tous les deux, toi et elle, méchantes vipères que vous êtes! — s'écria le brigand avec rage. Et entendant le fils de Bras-Rouge parler suprès de lui, il lui lança au hasard un si furieux coup de poing, quil l'aumit assommé s'il l'eût atteint.

Tortillard, autant pour se venger que pour venger la Chouette, ramassa une pierse, visa le Maître d'école, et l'atteignit au front.

Le coup ne fut pas dangereux, mais la deuleur fut vive.

Le brigand se leva furieux, terrible comme un taureau blessé; il fit quelques pas en avant et au hasard; mais il trébucha.

-- Casse-cou!!!---cria la Chouette en riant aux larmes.

Malgré les liens sanglants qui l'attachaient à ce monstre, elle voyait, pour plusieurs raisons, et avec une sorte de joie féroce, l'anéantissement de cet horame jadis ai redoubtable et si vain de sa force athlétique.

La borgnesse justifiait ainsi à sa manière cette effrayante pensée de La Rochefoucauld; que "nous trouvous toujours quelque chose de satisfaisant dans le malheur de nos meilleurs anis. ..

Le hideux enfant aux cheveux jaunes et à la figure de souine partageait l'hilarité de la borgacese. A un nouveau saux pas du Mattro d'école il s'écria;

- Ouvre donc l'onil, mon vieux, ouvre donc

<sup>(1)</sup> Homme neif, simple. (2)

... Tu vas de travers, tu festonnes... Est-ce que tu n'y vois pas clair?... Essuie donc mieux les verres de tes lunettes!

Dans l'impossibilité d'atteindre l'enfant, le mentrier herculéen s'arrêta, frappa du pied avec rage, mit ses deux énormes poings velus sur ses yeux et poussa un rugissement rauque comme un tigre muselé.

— Tu tousses, vieux! — dit le fils de Bras-Rouge. — Tiens, voila de la fameuse réglisse; c'est un gendarme qui me l'a donnée, faut pas

que ca t'en dégoûte!

Et il ramassa une poignée de sable fin qu'il

jeta au visage de l'assassin.

Fouetté à la figure par cette pluie de gravier, le Maître d'école souffrit plus cruellement de cette nouvelle insulte que du coup de pierre; blémissant sous ses cicatrices livides, il étendit brusquement ses deux bras en croix par un mouvement de désespoir inexprimable, et, levant vers le ciel sa face épouvantable, il s'écria d'une voix profondément suppliante:

- Mon Dieu! mon Dieu! mon Dieu!

De la part d'un homme souillé de tous les crimes, et devant qui naguère tremblaient les plus déterminés scélérats, cet appel involontaire à la commisération divine avait quelque chose de providentiel.

— Ah! ah! ah! fourline qui fait les grands bras — s'écria la Chouette en ricanant. — La langue te tourne, mon homme; c'est le boulanger (1) qu'il faut appeler à ton secours.

— Mais un couteau au moins, que je me tue! — un couteau!!! puisque tout le monde m'abandonne... — cria le misérable en se mordant les poings avec une furle sauvage.

—Un couteau?... tu en as un dans ta poche, Fourline, et qui a le fil... Le petit vieux de la rue du Roule et le marchand de bœuss ont dà aller dire de bonnes nouvelles aux taunes...

Le Maître d'école, ainsi mis en demeure de s'exécuter, changea de conversation, et reprit

d'une voix sourde et lache:

- Le Chourineur était bon, lui... il ne m'a

pas volé, il a eu pitié de moi.

-Pourquoi m'as-tu dit que j'avais grinchi ton orient (2)? - reprit la Chouette en contenant à peine son envie de rire.

— Toi seule tu es entrée dans ma chambre — dit le brigand; — on m'a volé la nuit de ton arrivée; qui veux-tu que je soupçonne? Ces paysans étaient incapables de cela...

— Peurquoi donc qu'ils ne grinchiraient pas comme d'autres, les paysans? parce qu'ils boivent du lait et qu'ils vont à l'herbe pour leurs lapins?

- Enfin on m'a volé, toujours...

-- Est-ce que c'est la faute de ta Chouette?

Ah ça..., voyons, penses-y donc! Est-ce que,
ai j'avais effarouché ta ceinture, je serais res-

l'aurais rincé, ton argent, si je , foi de Chouette, tu m'aurais gent aurait été mangé, parce que tu me plais tout de même avec tes yeux blancs... briganid!... Voyons, sois donc gentil, ne t'ébrèche pas comme ça tes quenottes en les grinçant.

- On croirait qu'il casse des noix! - dit

Tortillard.

-Ah! ah! ah! il a raison, le môme... Voyons, calme-toi, mon homme, et laisse-le rire, c'est de son age !... Mais avoue que t'es pas juste: quand le grand homme en deuil, qui a l'air d'un croque-mort, m'a dit : 4 Il y a mille francs pour vous si vous enlevez une jeune fille qui est dans la ferme de Bouqueval. et si vous me l'amenez à un endroit de la plaine Saint-Denis que je vous indiquerai,,, réponds, Fourline, est-ce que je ne t'ai pas tout de suite proposé d'être du coup, au lieu de choisir quelqu'un qui aurait vu clair? C'est donc comme qui dirait l'aumone que je te fais... Car, excepté pour tenir la petite pendant que nous l'embaluchonnerons avec Tortillard, tu me serviras comme une cinquième roue à un omnibus. Mais, c'est égal, à part que je t'aurais volé si j'avais pu, j'aime a te faire du bien... Je veux que tu doives tout à ta Chouette chérie; c'est mon genre, à moi!!! Nous donnerons deux cents balles à Barbillon pour avoir conduit la voiture et être venu ici une fois avec un domestique du grand Monsieur en deuil, reconnaître l'endroit où il fallait nous cacher pour attendre la petite... et il nous restera huit cents balles a nous deux pour nocer... Qu'est-ce que tu dis de ça? Eh bien, es-tu encore faché contre ta vieille?

— Qui m'assure que tu me donneras quelque chose... une fois le coup fait? — dit le

brigand avec une sombre défiance.

— Je pourrais ne te rien donner du tout, c'est vrai; car tu es dans dans ma poèle, mon homme, comme autrefois la Goualeuse... Faut donc te laisser fire à mon idée, en attendant qu'à son tour le boulanger t'enfourne, eh! eh! ... Eh bien! Fourline, est-ce que tu boudes toujours ta Chouette? — ajouta la Borgnesse en frappant sur l'épaule du brigand qui restait muet et accablé.

— Tu as raison — dit-il avec un soupir de rage concentrée; ... c'est mon sort... Moi... moi... à la merci d'un enfant et d'une femme qu'autrefois j'aurais tués d'un souffle! Oh! si je n'avais pas si peur de la mort! — dit-il en retombant assis sur le talus.

— Es-tu poltron maintenant !... es-tu poltron! — dit la Chouette avec mépris. — Parle donc tout de suite de ta muette (1), ça sera plus farce. Tiens, si tu n'as pas plus de courage que ça, je prends de l'air et je te lache.

— Et ne pouvoir me venger de cette homme qui, en me martyrisant ainsi, m'a mis dans l'affreuse position où je me trouve! et dont je ne sortirai jamais! — s'écria le Maître d'école dans un redoublement de rage. — Oh! j'ai bien peur de la mort, oui... j'en ai bien peur...; mais on me dirait: On va te le donnar entre tes deux bras, cet homme... entre tes deux

bras... puis après on vous jettera tous deux i sieur garde toujours ses volets fermés; il a dans une ablme ; je dirais: Qu'on m'y jette... oui..., car je serais bien sûr de ne pas le lacher avant arriver au fond avec lui..., et pendant que nous roulerions tous les deux, je le mordrais au visage, à la gorge, au cœur, je le tuerais avec mes dents, enfin !... je serais jaloux d'un couteau!

- A la bonne heure, fourline, voilà comme je t'aime... Sois calme... Nous le retrouverons, va, ce gueux de Rodolphe... et le Chourineur aussi... En sortant de l'hôpital, j'ai été rôder allée des Veuves..., tout était formé... Mais j'ai dit au grand monsieur en deuil: — "Dans le temps, vous vouliez nous payer pour faire quelque chose à ce monstre de M. Rodolphe; est-ce qu'après l'affaire de la jeune fille que nous attendons il n'y aurait pas a monter un coup contre lui l- Peut-être... " m'a-t-il répondu. Entends-tu, fourline? Peut-être...Courage! mon homme, nous en mangerons, du Rodolphe, c'est moi qui te le dis, nous en mangerons!

– Bien vrai... tu ne m'abandonneras pas? - dit le brigand à la Chouette d'un ton soumis, mais défiant. — Maintenant, si tu m'abandonnais... qu'est-ce que je deviendrais?...

- Ça, c'est vrai... Dis donc, fourline..., quelle farce si nous deux Tortillard nous nous esbignions avec la voiture, et que nous te laissions la... au milieu des champs... par cette muit où le froid va pincer dur... — C'est ça qui serait drôle, hein, brigand?

A cette menace, le Maître d'école frémit; il se rapprocha de la Chouette et lui dit en tremblant:

--- Non, non, tu ne feras pas ça, la Chouette... ni toi non plus, Tortillard, ca serait trop méchant...

-Ah! ah! ah! trop méchant... est-il simple!... Et le petit vieux de la rue du Roule! et le marchand de bœufs! et la femme du canal Saint-Martin! et le monsieur de l'allée des Veuves! est-ce que tu crois qu'ils t'ont trouvé caressant... avec ton grand couteau? Pourquoi donc qu'à ton tour on ne te serait pas de farces?

Eh bien! je l'avoue... — dit sourdement le Maître d'école; - voyons... j'ai eu tort de te soupçonner, j'ai eu tort aussi de vouloir battre Tortillard; je t'en demande pardon, entends-tu... et a toi aussi, Tortiliard... oui, je vous demande pardon à tous deux,

- Moi, je veux qu'il demande pardon à genoux d'avoir voulu battre la Chouette — dit Ťortillard.

-Gueux de momacque!...est-il amusant!... dit la Chouette en riant; il me donne pourtant envie de voir quelle frimousse tu feras comme ça... mon homme! Allons, à genoux, comme si tu jaspinais d'amour à ta Chouette... dépêche-toi, ou nous te lachons, et je t'en préviens, dans une demi-heure il fera nuit.

-Nuit ou jour, qu'est-ce que ça lui fait? - dit Tortillard en goguenardant.- Ce monpeur de gâter son teint.

-- Me voici à genoux... Je te demande pardon, la Chouette, et à toi aussi, Tortillard... Eh bien! êtes-vous contents? - dit le brigand en s'agenouillant au milieu du chemin. - Maintenant vous ne m'abandonnerez pas, dites ?

Ce groupe étrange, encadré dans les talus du ravin, éclairé par les lueurs rougeatres du

crépuscule, était hideux à voir.

Au milieu du chemin, le Maître d'école, suppliant, étendait vers la borgnesse ses mains puissantes; sa rude et épaisse chevelure retombait comme une crinière sur son front livide; ses paupières rouges, démesurément écartées par la frayeur, laissaient alors voir la moitié de sa prunelle immobile, terne, vitreuse, morte... le regard d'un cadavre.

Ses formidables épaules se courbaient humblement. Cet hercule s'agenouillait tremblant aux pieds d'une vieille femme et d'un enfant.

La borgnesse, enveloppée d'un châle de tartan rouge, la tête couverte d'un vieux bonnet de tulle noir qui laissait échapper quelques méches de cheveux gris, dominait le Maître d'école de toute sa hauteur. Le visage osseux, tanné, ridé, plombé, de cette vieille au nez crochu, exprimait une joie insultante et féroce; son œil fauve étincelait comme un charbon ardent ; un rictus sinistre retroussait ses lèvres, ombragées de longs poils, et montrait trois ou quatre grandes dents jaunes et déchaussées.

Tortillard, vêtu de sa blouse à ceinture de cuir, debout sur un pied, s'appuyait au bras de la Chouette pour se maintenir en équilibre.

La figure maladive et rusée de cet enfant, au teint aussi blafard que ses cheveux, exprimait en ce moment une méchanceté railleuse et diabolique.

L'ombre projetée par l'escarpement du ravin redoublait l'horreur de cette scène, que l'obscurité croissante voilait à demi.

--- Mais promettez-moi donc au moins de ne pas m'abandonner! --- répéta le Maître d'école affrayé du silence de la Chouette et de Tortillard, qui jouissaient de son effroi. — Est-ce que vous n'étes plus là ? — ajouta le meurtrier en se penchant pour écouter et avançant machinalement les bras.

— Si, si, mon homme, nous sommes là ; n'aie pas peur... t'abandonner! plutôt baiser la camarde (1)! Une fois pour toutes il faut que je te rassure et que je te dise pourquoi je ne t'abandonnerai jamais... Écoute-moi bien. J'ai toujours adoré avoir quelqu'un à qui faire sentir mes ongles... bête ou gens... Avant la Pégriotte (que le boulanger me la renvoie! car j'ai toujours mon idée... de la débarbouiller avec du vitriol), avant la Pégriette, j'avais un môme qui s'est refroidi (2) à la peine; c'est pour cela que j'ai été au clou (3) six ans ; pendant ce temps-là je faisais la misère à des oiseaux, je les apprivoisais pour les plumer tout

<sup>(1)</sup> Mourir. (2) Est mort. (3) En prison.

vis... male je ne faisais pas mes frais, ils ne duraient rien; en sortant de prison, la Goualeuse est tombée sous ma griffe, mais la petite gucuse s'est sauvée pendant qu'il y avait encore de quoi s'amuser sur sa peau; après j'ai eu un chien qui a pâti autant qu'elle; j'ai fini par lui couper une patte de dersière et une patte de devant: ça lui faisait une si drôle de dégaîne que j'en riais, mais que j'en riais à crever!

— Il fandra que je fasse ça a un chien que je connais, et qui m'a mordu — se dit Tor-

tillard.

— Quand je t'ai rencontré, mon homme—
continus la Chouette — j'étais en train d'abimer
un chat... Eh bien! à cette heure, c'est toi qui
seras mon chat, mon chien, mon oiseau, ma
Pégriotte; tu seras... ma bête de souffrence
enfin... Comprends-tu, mon homme? au lieu
d'un oiseau ou d'un enfant à tourmenter, comme
qui dirait un loup ou un tigre, c'est ça qui est
un peu chema, hein?

- Vieille furie! - s'écria le Mattre d'école

en se relevant de rage.

— Allons, voila encore que tu boudes ta vieille!... Eh bien! quitte-la, tu es le maître. Je ne te prends pas en traitre.

— Oui, la porte est ouverte, file sans yeux, et toujours tout droit! — dit Tortillard en éclatant de rire.

— Oh! mourir!... mourir!... — cria le Mal-

tre d'école en se tordant les bras.

- Tu rabaches, mon homme, tu as déjà dit ça. Toi mourir! tu blagues; tu es solide comme le Pont-Neuf; laisse donc, tu vivras pour le bonheur de ta Chouette. Je te ferai de la misère de temps en temps, parce que c'est ma jouissance, et qu'il faudra que tu gagnes le pain que je te donnerai; mais si tu es gentil, tu m'aideras dans de bons coups, comme aujourd'hui, et dans d'autres meilleurs où tu pourras servir; tu seras ma bête, enfin! Quand je te dirai: Apporte, tu apporteras; Mords, tu mordras. Après ça, dis donc, mon homme, je ne veux pas te prendre de force, au moins; si, au lieu de la vie que je te propose, t'aimes mieux avoir des rentes, rouler carrosse avec une jolie petite femme, être décoré de la croix d'honneur, être nommé grand curieux (1), et y voir clair au lieu d'être aveugle, faut pas te gûner ; c'est facile, t'as qu'à le dire, on te servira ça tout chaud... N'est-ce pas, Tortillard ?

Tout chaud, tout bouillant, tout de suite!

répondit le fils de Bras-Rouge en ricanant.

Mais, se penchant tout à coup vers la terre, il

dit à voix basse :

- Pentends marcher dans le sentier, cachons-nous... Ça n'est pas la jeune fille, car on vient par le même côté où elle est venue.

En effet, une paysanne robuste, dans la force de l'age, suivie d'un gros chien de ferme, er portant sur sa tête un panier couvert, parat au bout de quelques minutes, traversa le ravin et prit le sentier que suivaient le prêtre et la Goualease.

Nous rejoindrons ces deux personnages, et nous laisserons les trois complices embusqués dans le chemin creux.

### CHAPITRE IV.

#### LE PRESBYTÈRE.

Les dernières lucurs du soleil s'éteignaient lentement derrière la masse imposante du château d'Écouen et des bois qui l'environnaient; de tous côtés s'étendaient à perte de vue des plaines immenses aux sillons bruns, durcis par la gelée... vaste solitude dont le hameau de Bouqueval semblait l'oasis.

Le ciel, d'une sórénité parfaite, se marbrait au couchant de longues trainées de pourpre, signe certain de vent et de froid; ces tons, d'abord d'un rouge vif, devenaient violets à mesure que le crépuscule envahissait

l'atmosphère.

Le croissant de la lune, fin, délié comme la moitié d'un anneau d'argent, commençait à briller doucement dans un milieu d'azur et d'ombre.

Le silence était absolu, l'heure solennelle.

Le curé s'arrêta un moment sur la colline, pour jouir de l'aspect de cette belle soirée.

Après quelques moments de recueillement, étendant sa main tremblante vers les profondeurs de l'horizon à demi voilé par la brune du soir, il dit à Fleur-de-Marie, qui marchaît pensive à côté de lui.

Voyez donc, mon ensant, cette immensité dont on n'aperçoit plus les bornes... on n'entend pas le moindre bruit... il me semble que le silence et l'infini nous donnent presque une idée de l'éternité... Je vous dis cela, Marie, parce que vous êtes sensible aux beautés de la création. Souvent j'ai été touché de l'admiration religieuse qu'elles vous inspiraient, à vous...qui en avez été si long-temps déshéritée... N'ôtes-vous pas frappée comme moi du caline imposant qui règne à cette heure!

La Goualeuse ne répondit rien.

Étonné, le curé la regarda ; elle pleurait.

- Qu'avez-vous donc, mon enfant?

- Mon père, je suis bien malheureuse!

- Malheureuse? Vous...maintenant malheureuse?

— Je sais que je n'ai pas le drôit de me plaindre de mon sort, après tout ce qu'on a fuit pour moi...et pourtant...

- Et pourtant?

-Ah! mon père, pardonnez-moi ces chagrins; ils offensent peut-être mes bienfaiteurs...

Ecoutez, Marie, nous vous avons souvent demandé le motif de la tristesse dont vous êtes quelquefois accablée et qui cause à votre seconde mère de vives inquiétudes... Vous avez évité de nous répondre; nous avons respecté votre secret en nous affligeant de ne pouvoir soulager vos peines.

-- Hélas! mon père, je ne pais vous dire ce qui se passe en moi. Ainsi que vous, tout à l'heure, je me suis sentie émue à l'aspect de cette soirée calme et triste...mon cœur s'est

brisé...et j'ai pleuré...

- Mais qu'avez-vous, Marie? Vous savez combien l'on vous aime... Voyons...avonezmoi tout. D'ailleurs, je puis vous dire cela; le jour approche on Madame Georges et M. Rodolphe vous présenteront aux fonts du baptême, en prenant devant Dieu l'engagement de vous protéger toujours.

- M. Rodolphe? lui... qui m'a sauvée! s'écria Fleur-de-Marie en joignant les mains; - il daignerait me donner cette nouvelle preuve d'affection! Oh! tenez, je ne vous cacherai rien, mon père, je crains trop d'être ingrate.

- Ingrate, et comment?

- Pour me faire comprendre, il faut que je vous parles des premiers jours où je suis venue à la ferme.

- Je vous écoute ; nous canserons en mar-

chant.

- Vous serez indulgent, n'est-ce pas, mon père? Ce que je vais vons dire est peut-être bien mal.

- Le Seigneur vous a prouvé qu'il était

miséricordieux. Prenez courage.

- Lorsque j'ai su, en arrivant ici, que je ne quitterais pas la ferme et Madame Georges - dit Fleur-de-Marie après un moment de recueillement — j'ai cru faire un beau rêve. D'abord j'éprouvais comme un étourdissement de bonheur; à chaque instant je songeais à M. Rodolphe. Bien souvent, tout seule et malgré moi, je levais les yeux au ciel comme pour l'y chercher et le remercier. Enfin... je m'en accuse, mon père... je pensais plus à lui qu'à Dieu; car il avait fait pour moi ce que Dieu seul aurait pu faire. J'étais heureuse... heureuse comme quelqu'un qui a échappé pour toujours à un grand danger. Vous et Madame Georges, vous étiez si bons pour moi, que je me croyais plus à plaindre... qu'à blamer.

Le curé regarda la Goualeuse avec surprise ;

elle continua:

- Peu à peu je me suis habituée à cette vie ni douce : je n'avais plus peur, en me réveillant, de me retrouver chez l'ogresse ; je me sentais, pour ainsi dire, dormir avec sécurité; toute ma joie était d'aider Madame Georges dans ses travaux, de m'appliquer aux leçons que vous me donniez, men père... et aussi de profiter de vos exhortations. Sauf quelques moments de honte quand je songeais au passé, je me croyais l'égale de tout le monde, parce que tout le monde était bon pour moi, loraqu'un jour...

Ici les sanglots interrompirent Fleur-de-Marie.

- Voyons, calmez-vous, pauvre enfant, courage! et continuez.

La Goualeuse, essuyant sea yeux, reprit :

- Vous vous souvenez, mon pare, que, lors des fêtes de la Toussaint, Madame Dubreuil, fermière de M. le duc de Lucenay, à Arnouville, est venue passer ici quelque temps avec sa filie...

- Sans donte, et je vons ai vue avec plaisir faire connaissance avec Clara Dubreuil; elle est douée des meilleures qualités.

– C'est un ange, mon père... un ange... Quand je sus qu'elle devait venir pendant quelques jours à la ferme, mon bonheur fut bien grand ; je ne songeais qu'au moment où je verrais cette compagne si désirée. Enfin elle arriva. J'étais dans ma chambre ; je devais la partager avec elle, je la parais de mon mieux ; on m'envoya chercher. Pentrai dans le salon, mon cœur battait; Madame Georges, me montrant cette jolie jeune personne, qui avait l'air aussi doux que modeste et bon, me dit:-

"Marie, voilà une amie pour vous. - Et j'espère que vous et ma fille serez bientôt comme deux sœurs, " - ajouta Madame Dubreuil. A peine sa mère avait-elle dit ces mots, que Mademoiselle Clara accourut m'embrasser... Alors, mon père — dit Fleur-de-Marie en pleurant --- je ne sais ce qui se passa tout à coup en moi... mais quand je sentis le visage pur et frais de Clara s'appuyer sur ma joue flétrie... ma joue est devenue brûlante de honte... de remords... je me suis souvenue de ce que j'étais... Moi !... moi recevoir les caresses d'une jeune personne si honnête !... Oh ! cela me semblait une tromperie... une hypocrisie indigne...

- Mais, mon enfant.

– Ah! mon pare — s'écria Fleur-de-Marie en interrompant le curé avec une exaltation douloureuse - lorsque M. Rodolphe m'a emmenée de la Cité, j'avais déjà vaguement la conscience de ma dégradation ... Mais croyezvous que l'éducation, que les conseils, que les exemples que j'ai reçus de Madame Georges et de vous, en éclairant tout à coup mon esprit, ne m'aient pas, hélas! fait comprendre que j'avais été encore plus coupable que malheureuse ?... Avant l'arrivée de Mademoiselle Clara, lorsque ces pensées me tourmentaient, je m'étourdissais en tachant de contenter Madame Georges et vous, mon père... Si je rouissais du passé, c'était à mes propres yeux... Mais la vue de cette jeune personne de mon Age, si charmante, si vertueuse, m'a fait songer à la distance qui existerait à jamais entre elle et moi... Pour la première fois j'ai senti qu'il est des flétrissures que rien n'efface... Depuis ce jour, cette pensée ne me quitte plus. Malgré moi, je m'y appesantis sans cesse ; depuis ce jour enfin, je n'ai plus un moment de repos..

La Goualeuse essuya ses yeux remplis de larmer.

Après l'avoir regardée pendant quelques instanta avec une tendre commisération, le curé reprit:

– Réfléchisses donc, mon enfant, que si Madame Georges voulait vous voir l'amie de Mademoiselle Dubreuil, c'est qu'elle vous savait digne de cette liaison par votre bonne conduita. Les reproches que vous vous faites s'adressent presque à votre seconde mère.

-Je le sais, mon père, j'avais tort san-

et ma crainte... Ce n'est pas tout ; il me faut du courage pour achever.

- Continuez, Marie ; jusqu'ici vos scrupules ou plutôt vos remords, prouvent en faveur de votre cœur.
- Une fois Clara établie à la ferme, je fus aussi triste que j'avais d'abord cru être heureuse en pensant au plaisir d'avoir une compagne de mon age; elle, au contraire, était toute joyeuse. On lui avait fait un lit dans ma chambre. Le premier soir, avant de se coucher, elle m'embrassa et me dit qu'elle m'aimait déjà, qu'elle se sentait beaucop d'attrait pour moi; elle me demanda de l'appeler Clara, comme elle m'appellerait Marie. Ensuite elle pria Dieu, en me disant qu'elle joindrait mon nom à ses prières si je voulais joindre son nom aux miennes. Je n'osai pas lui refuser cela. Après avoir encore causé quelque temps, elle s'endormit; moi, je ne m'étais pas couchée; je m'approchai d'elle ; je regardais en pleurant sa figure d'ange; et puis, en pensant qu'elle dormait dans la même chambre que moi... que moi, qu'on avait trouvée chez l'ogresse avec des voleurs et des assassins... je tremblais comme si j'avais commis une mauvaise action, j'avais de vagues frayeurs... Il me semblait que Dieu me punirait un jour... Je me couchai, j'eus des rêves affreux, je revis les figures sinistres que j'avais presque oubliées, le Chourineur, le Maître d'école, la Chouette, cette femme borgne qui m'avait torturée étant petite. quelle nuit!... mon Dieu! quelle nuit! quels rèves!- dit la Goualeuse en frémissant encore à ce souvenir.
- -Pauvre Marie! reprit le curé avoc émotion ;--que ne m'avez-vous fait plus tôt ces tristes confidences! je vous aurais rassurée... Mais continuez.
- Je m'étais endormie bien tard ; Mademoiselle Clara vint m'éveiller en m'embrassant. Pour vaincre ce qu'elle appelait ma froideur et me prouver son amitié, elle voulut me confier un secret: elle devait s'unir, lors qu'elle aurait dix-huit ans accomplis, au fils d'un Goussainville, qu'elle aimait fermier de tendrement; le mariage était depuis longtemps arrêté entre les deux familles. Ensuite elle me raconta en peu de mots sa vie passée... vie simple, calme, heureuse: elle n'avait jamais quitté sa mère, elle ne la quitterait jafinais; car son fiancé devait partager l'exploitation de la ferme avec M. Dubreuil. "Maintenant, Marie- me dit-elle- vous me connaissez comme si vous étiez ma sœur ; racontezmoi donc votre vie..., A ces mots, je crus mourir de honte... je rougis, je balbutiai. gnorais ce que madame Georges avait dit de moi ; je craignais de la démentir. Je répondis vaguement qu'orpheline et élevée par des personnes sévères, je n'avais pas été très-heureuse pendant mon enfance, et que mon bonheur datait de mon séjour auprès de Madame Georges, Alors Clara, bien plus par intérét l pardon, sélicité éternelle!

doute ; mais je ne pouvais surmonter ma honte | que par curiosité, me demanda ou j'avais été élevée: était-ce à la ville, ou à la campagne? comment se nommait mon père? Elle me demanda surtout si je me rappelais d'avoir vu ma mère. Chacune de ces questions m'embarrassait autant qu'elle me peinait, car il me fallait v répondre par des mensonges, et vous m'avez appris, mon père, combien il est mal de mentir ... Mais Clara n'imagina pas que je pouvais la tromper. Attribuant l'hésitation de mes réponses au chagrin que me causaient les tristes souvenirs de mon enfance, Clara me crut, me plaignit avec une bonté qui me navra. O mon père! vous ne saurez jamais ce que j'ai souffert dans ce premier entretien! combien il me contait de ne pas dire une parole qui ne fut hypocrite et fausse!...

-Infortunée! que la colère de Dieu s'appesantisse sur ceux qui, en vous jetant dans une abominable voie de perdition, vous forceront peut-être de subir toute votre vie les inexorables conséquences d'une première faute!

-Oh! oui, ceux-là ont été bien méchants, mon père- reprit amèrement Fleur-de-Marie - car ma honte est ineffaçable. Ce n'est pas tout : à mesure que Clara me parlait du bonheur qui l'attendait, de son mariage, de sa douce vie de famille, je ne pouvais m'empêcher de comparer mon sort au sien; car, malgré les bontés dont on me comble, mon sort sera toujours misérable; vous et Madame Georges, en me faisant comprendre la vertu, vous m'avez fait aussi comprendre la profondeur de mon abjection passée; rien ne pourra m'empêcher d'avoir été le rebut de ce qu'il y a de plus vil au monde. Hélas! puisque la connaissance du bien et du mal devait m'être si funeste que ne me laissait-on à mon malheureux sort! - Oh! Marie! Marie!...

--- N'est-ce pas, mon père... ce que je dis est bien mal? Hélas! voila ce que je n'osais vous avouer... Oui, quelquefois je suis assez ingrate pour méconnaître les bontés dont on me comble, pour me dire: Si l'on ne m'eût pas arrachée à l'infamie, eh bien! la misère, les coups m'eussent tuée bien vite; au moins je serais morte dans l'ignorance d'une pureté que je regretterai toujours.

- Hélas! Marie, cela est fatal! une nature, même généreusement donée par le Créateur, n'eut-elle été plongée qu'un jour dans la fange dont on vous a tirée, en garde un stigmate ineffaçable... Telle est l'immutabilité de la justice divine!

- Vous le voyez bien, mon père - s'écris douloureusement Fleur-de-Marie - je dois

désespérer jusqu'à la mort !

- Vous devez désespérer d'effacer de votre vie cette page désolante — dit le prêtre d'une voix triste et grave - mais vous devez espérer en la miséricorde infinie du Tout-Puissant. Ici-bas, pour vous, pauvre enfant, larmes, remords, expistion; mais un jour, la-haut ajouta-t-il en élevant sa main vers le firmament qui commençait à s'étoiler - là-haut, — Pitié... pitié mon Dieu!... je suis si jeune... et ma vie sera peut-être encore si longue!... — dit la Goualeuse d'une voix déchirante, en tombant à genoux aux pieds du curé

par un mouvement involontaire.

Le prêtre était debout au sommet de la colline, non loin de laquelle s'élevait le presbytère; sa soutane noire, sa figure vénérable, encadrée de longs cheveux blancs et doucement éclairée par les dernières clartés du crépuscule, se dessinaient sur l'horizon, d'une transparence, d'une limpidité profonde: or pâle au couchant, saphir au zénith,

Le prêtre levait au ciel une de ses mains tremblantes, et abandonnait l'autre à Fleur-de-

Marie, qui la couvrait de larmes.

Le capuchon de sa mante grise, à ce moment rabattu sur ses épaules, laissait voir le profil enchanteur de la jeune fille, son charmant regard suppliant et baigné de larmes... son cou d'une blancheur éblouissante, où se voyait l'attache soyeuse de ses jolis cheveux blonds.

Cette scène simple et grande offrait un contraste, une coincidence bizarre avec l'ignoble scène qui, presque au même instant, se passait dans les profondeurs du chemin creux entre le

Maître d'école et la Chouette.

Caché dans les ténèbres d'un noir ravin, assailli de làches terreurs, un effroyable meurtrier, portant la peine de ses forfaits, s'était aussi agenouillé... mais devant sa complice, furie railleuse, vengeresse, qui le tourmentait sans merci et le poussait à de nouveaux crimes ... sa complice... cause première des malheurs de Fleur-de-Marie.

De Fleur-de-Marie, que torturait un remords incessant.

L'exagération de sa douleur n'était-elle pas concevable? Entourée depuis son enfance d'êtres dégradés, méchants, infames; quitant sa prison pour l'antre de l'ogresse, autre prison horrible; n'étant jamais sortie des cours de sa geôle ou des rues caverneuses de la Cité, cette malheureuse jeune fille n'avait-elle pas vécu jusqu'alors dans une ignorance profonde du beau et du bien, aussi étrangère aux sentiments nobles et religieux qu'aux splendeurs magnifiques de la nature?

Et vollà que tout à coup elle abandonne son cloaque infect pour une retraite charmante et rustique, sa vie immonde pour partager une existence heureuse et paisible avec les êtres les plus vertueux, les plus tendres, les plus

compatissants à ses infortunes ...

Enfin tout ce qu'il y a d'admirable dans la créature et dans la création se révèle à la fois et en un moment à son ame étonnée... A ce spectacle imposant, son esprit s'agrandit, son intelligence se développe, ses nobles instincts s'éveillent... Et c'est parce que son esprit s'est agrandi, parce que son intelligence s'est développée, parce que ses nobles instincts se sont éveillés... qu'ayant la conscience de sa dégradation prémière, elle ressent pour sa vie passée une douloureuse et incurable horreur, et

comprend, hélas! sinsi qu'elle le dit: — qu'il est des souillures qui ne s'effacent jamais...

— Oh! malheur à moi! — disaît la Goualeuse désespérée: — ma vie tout entière, fûtelle aussi longue, aussi pure que la vôtre, mon père, sera désormais flétrie par la conscience et par le souvenir du passé... Malheur à moi!

- Bonheur pour vous, au contraire, Marie, bonheur pour vous à qui le Seigneur envoie ces remords pleins d'amertume, mais salutaires! Ils prouvent la religeuse susceptibilité de votre ame!... tant d'autres, moins noblement douées que vous, eussent à votre place vite oublié le passé pour ne songer qu'à jouir de la félicité présente! Une ame délicate comme la vôtre rencontre des souffrances là où le vulgaire ne ressent aucune douleur! Mais chacune de ces souffrances vous sera comptée la-haut, croyezmoi, Dieu ne vous a laissée un moment dans la voie mauvaise que pour vous réserver la gloire du repentir et la récompense éternelle due à l'expiation! Ne l'a-t-il pas dit lui-même: "Ceux-la qui font le bien sans combat, et qui viennent à moi le sourire aux lèvres, ceux-là sont mes élus ; mais ceux-là qui, blessés dans la lutte, viennent à moi saignants et meurtris, ceux-là sont élus... d'entre mes élus... " Courage donc, mon enfant !... soutien, appui, conseils, rien ne vous manquera... Je suis bien vieux... mais Madame Georges, mais M. Rodolphe ont encore de longues années à vivre... M. Rodolphe surtout... qui vous témoigne tant d'intérêt... qui suit vos progrès avec une sollicitude si éclairée ... dites, Marie, dites, pourriezvous jamais regretter de l'avoir rencontré ?

La Goualeuse allait répondre lorsqu'elle fut interrompue par la paysanne dont nons avons parlé, qui, suivant la même route que la jeune fille et l'abbé, venait de les rejoindre; c'était

une des servantes de la ferme.

— Pardon, excuse, Monsieur le curé — ditelle au prêtre — mais Madame Georges m'a dit d'apporter ce panier de fruits au pressytère, et qu'en même temps je ramènerais Mademoiselle Marie, car il se fait tard; mais j'ai pris Turc avec moi — dit la fille de ferme en caressant un énorme chien des Pyrénées, qui ent défié un ours au combat. — Quoiqu'il n'y ait jamais de mauvaise rencontre dans le pays, c'est toujours plus prudent.

- Vous avez raison, Claudine; nous voici d'ailleure arrivés au presbytère: vous remer-

cieres Madame Georges pour moi.

Puis, s'adressant tout bas à la Goualeuse, le

curé dit d'un ton grave:

— Il faut que je me rendre demain à la conférence du diocèse; mais je serai de retour sur les cinq heures. Si vous le voulez, mon enfant, je vous attendrai au presbytère. Je vois, à l'état de votre esprit, que vous avez besoin de vous entretenir longuement encore avec moi.

— Je vous remercie, mon père — répondit Fleur-de-Marie ; — demain je viendrai, puisque

vous voulez bien me le permettre.

- Mais nous voici arrivés à la porte du

jardin — dit le prêtre; — laissez ce panier la, Claudine; ma gouvernante le prendra. Retournez vite à la ferme avec Marie, car la nuit est presque venue, et le froid augmente. A demain; Marie, à cinq heures!

- A demain, mon pèrc.

L'abbé rentra dans son jardin.

La Goualeuse et Claudine, suivis de Turc, reprirent le chemin de la métairie.

### CHAPITRE V.

#### LA RENCONTRE.

La nuit était venue, claire et froide.

Suivant les avis du Maître d'école, la Chouette avait gagné avec ce brigand un endroit du chemin creux plus éloigné du sentier et plus rapproché du carrefour ou Barbillon attendait avec le facre.

Tortillard, posté en vedette, guettait le retour de Fleur-de-Marie, qu'il devait attirer dans ce guet-apens en la suppliant de venir à son aide pour secourir une pauvre vieille semme.

Le fils de Bras-Rouge avait fait quelques pas en dedors du ravin pour aller à la découverte, lorsque, prêtant l'oreille, il entendit au loin la Goualeuse parler à la paysanne qui l'accompagnait.

La Goualeuse n'étant plus soule, tout était manqué. Tortillard se hâta de redescendre dans le ravin et de courir avertir la Chouette.

--- Il y a quelqu'un avec la jeune fille --dit-il d'une voix basse et essouffiée.

- Que le béquilleur lui fauche le colas (1) à cette petite gueuse! s'écria la Chouette en fureur.
- Avec qui est-elle? demanda le Maître d'école.
- Sans doute avec la paysanne qui tout à l'heure a passé dans le sentier, suivie d'un gros chien. J'ai reconnu la voix d'une femme— dit Tortillard; tenez... entendez-vous... entendez-vous le bruit de leurs sabots?...

En esset, dans le silence de la nuit, les semelles de bois résonnaient au loin sur la terre durcie par la gelée.

- Elles sont deux... je peux me charger de la petite à la mante grise; mais l'autre! comment faire? Fourline a'y voit pas... et Tortillard est trop faible pour umortir cette camarade, que le diable étrangle! Comment faire? — répéta la Chouette.
- Je ne suis pas fort; mais, si vous voulez, je me jetterai aux jambes de la paysanne qui a un chien, je m'y accrocherai des mains et des dents; je ne lacherai pas, allez!... Pendant ce temps-la vous entrainerez bien la petite... vous, la Chouette.
- Et si elles crient, si elles regimbent, on les entendra de la ferme reprit la Borgnesse et on aura le temps de venir à leur secours avant que nous ayons rejoint le fiacre de Barbillon... C'est pas déjà si commode à emporter une femme qui se débat!

- Et elles ont un gros chien avec elles! dit Tortillard.
- -Bah! bah! si ce n'était que ça, d'un comp de soulier je lui casserai la gargoine, à leur chien dit la Chouette.
- Elles approchent reprit Tortillard en prétant de nouveau l'oreille au bruit des pas lointains - elles vont descendre dans le ravin.
- Mais parle donc, fourline dit la Chouette au Maître d'école; — qu'est-oe que ta conseilles, gros têtard î... est-ce que tu deviens muet?
- Il n'y a rien à faire aujourd'hui répondit le brigand.
- Et les mille francs du Monsieur en deuil s'écria la Chouette il seront donc flambés? Plus souvent!... Ton couteau! ton couteau! Plus souvent!... je tuerai la camarade pour qu'elle ne nous gêne pas; quant à la petite nous deux, Tortillard et moi, nous viendrons bien à bout de la bâillonner.
- Mais l'homme en deuil ne s'attend pas à ce que l'on tue quelqu'un...
- Eh bien! nous mettrons ce sang-la en extrà sur son mémoire; faudra bien qu'il nous le paie, puisqu'il sera notre complice.

— Les voila!... Elles descendent — dit Tortillard a voix basse.

- Ton couteau, mon homme! s'écria la Chouette aussi à voix basse.
- Oh! la Chouette... s'écria Tortillard avec effroi en étendant ses mains vers la borgnesse — c'est trop fort... la tuer... oh! non, non!

— Ton couteau! je te dis... — répéta tout bas la Chouette, sans faire attention aux supplications de Tortillard et en se déchaussant à la hâte. — Je vas ôter mes souliers — ajoutat-elle — pour les surprendre en marchant à pas de loup derrière elles; il fait déjà sombre; mais je reconnaîtrai bien la petite à sa mante, et je refroidirai (1) l'autre.

- Non: — dit le brigand — aujourd'hui c'est inutile; il sera toujours temps demain.

— Tu as peur, frileux! — dit la Chouette avec un mépris farouche :

— Je n'ai pas peur — répondit le Maître d'école; mais tu peux manquer ton coup et tout perdre.

Le chien qui accompagnait la paysanne, éventant sans doute les gens embusqués dans le chemin creux, s'arrêta court, aboya avec furie, et ne répondit pas aux appels réitérés de Fleu-de-Marie.

- Entends-tu leur chien? les voilà... vite, ton couteau.... ou sinon!.... s'écria la Chouette d'un air menaçant.
- --- Viens donc me le prendre... de force ! --- dit le Maître d'école.
- C'est fini! il est trop tard! s'écria la Chouette après avoir écouté un moment avec attention les voilà passées... Tu me paieras ça! va, potence! ajouta-t-elle, furieuse, en montrant le poing à son complice; mille francs de perdus par ta faute!

<sup>(1)</sup> Que le bourreau lui coupe le cou.

gagnés, au contraire — reprit le Maître d'école d'un ton d'autorité. - Ecoute-moi, la Chouette-ajouta-t-il-et tu verras si j'ai eu tort de te refuser mon couteau... Tu vas retourner auprès de Barbillon... vous vous en irez tous les deux avec sa voiture au rendez-vous où vous attend le Monsieur en deuil...vous lui direz qu'il n'y a rien à faire aujourd'hui, mais que demain ça sera enlevé...

- Et toi? - murmura la Chouette toujours

courroucée.

- Écoute encore : la petite va seule tous les soirs reconduire le prêtre ; c'est un hasard si aujourd'hui elle a rencontré quelqu'un ; il est probable que demain nous aurons meilleure chance: demain donc tu reviendras à cette heure, au carrefour, avec Barbillon et sa voiture
  - Mais toi? mais toi?
- Tortillard va me conduire à la ferme où demeure cette fille; il dira que nous sommes égarés, que je suis son père, un pauvre ouvrier mécanicien avenglé par accident; que nous allions à Louvres, chez un de nos parents qui pouvait nous donner quelques secours, et que nous nous sommes perdus dans les champs en voulant couper au court. Nous demanderons à passer la nuit à la ferme, dans un coin de l'étable. Jamais ça ne se refuse. Ces paysans nous croiront, et nous donneront à coucher... Tortillard examinera bien les portes, les fenêtres, les issues de la maison: il y a toujours de l'argent ches ces gens-là à l'approche des fermages. Moi qui ai eu des terres - ajoutat-il avec amertume --- je sais ça. Nous sommes dans la première quinzaine de janvier... c'est le bon moment, c'est le temps ou on paye les termes échus... La ferme est située, dites-vous, dans un endroit désert ; une fois que nous en connaîtrons les entrées et les sorties, on pourra y revenir avec les amis; c'est une affaire à mitonner...
- Toujours tétard, et quelle sorbonne!die la Chouette en se radoucissant. - Continue, Fourline.
- Demain matin, au lieu de quitter la ferme, je me plaindrai d'une douleur qui m'empêchera de marcher, Si on ne me croit pas, je montrerai la plaie que j'ai gardée depuis que j'ai brisé ma manille (1), et dont je souffre toujours. Je dirai que c'est une brûlure que je me suis faite avec une barre de fer rouge dans mon état de mécanicien; on me croira. Ainsi je resterai à la ferme une partie de la journée, pour que Tortillard ait encore le temps de tout bien examiner. Quand le coir arrivera, au moment où la petite sortira, comme d'habitude, avec le prêtre, je dirai que je suis mieux, et que je me trouve en état de partir. Moi et Tortillard nous suivrons la jeune fille de loin; nous reviendrons l'attendre ici en dehors du ravin. Nous connaissant déja, elle n'aura pas de défiance en nous revoyant ;

- Mille, deux mille, peut-être trois mille de , nous l'abordens... nous deux Tortillard... et une fois qu'elle sera à la portée de mon bras, j'en réponds; elle est enflaquée, et les mille france sont a nous. Ce n'est pas tout... dans deux ou trois jours nous pourrons donner l'affaire de la ferme au Barbillon ou à d'autres, et partager ensuite avec eux s'il y a quelque chose, puisque c'est nous qui aurons nourri le poupard (1).

- Viens, sans mirettes (2); t'as pas ton pareil - dit la Chouette en embrassant le Maître d'école. Mais si par hasard la petite

ne reconduit pas le prêtre demain soir?

- Nous recommencerous après-demain; c'est un de ces morceaux qui se mangent froids et lentement; d'ailleurs ça fera des frais qui augmenteront le mémoire du Monsieur en deuil ; et puis, une fois dans la ferme, je saurai bien juger, d'après ce que j'entendrai dire, si nous avons chance d'enlever la petite par le moyen que nous tentons; sinon nous en chercherons un autre.
- Ça va, mon homme! Hest fameux ton plan! Dis donc, Fourline, quand tu seras tout à fait infirme, faudra te faire grinche consultant; tu gagneras autant d'argent qu'un rat de prison (3). Allons, embrasse ta Chouette, et dépèche-toi... ces paysans, ça se couche comme les poules. Je me sauve retrouver Barbillon; demain à quatre heures nous serons à la croix du carrefour avec lui et sa roulante, à moins que d'ici là on ne l'arrête pour avoir escarpé le mari de la laitière... de la rue de la Vieille-Draprerie. Mais si ca n'est pas lui, ca sera un autre, puisque le faux fiacre appartient au Monsieur en deuil qui s'en est déjà servi. Un quart d'heure après notre arrivée au carrefour, je serai ici à t'attendre.

– C'est dit... A demain, la Chouette...

- Et moi qui oubliais de donner de la cire à Tortillard, s'il y a quelque empreinte à prendre à la ferme! Tiens, sauras-tu bien t'en servir, fifi ? --- dit la Borgnesse en donnant un morceau de cire à Tortillard.
- Oui, oui, allez; papa m'a montré. pris pour lui l'empreinte de la serrure d'une petite cassette de fer que mon maître le charlatan garde dans son cabinet noir.

- A la bonne heure; et pour qu'elle ne colle pas, n'éublie pas de mouiller ta cire après

l'avoir bien échauffée dans ta main.

- Connu, connu! - répondit Tortillard. Mais vous voyez, je fais tout ce que vous me dites, et ça... parce que vous m'aimez un petit peu, n'est-ce pas, la Chouette ?

- Si je t'aime!... je t'aime comme si je t'avais eu de feu le grand Napoléon !!! - dit la Chouette en embrassant Tortillard, qui fut immodérément flatté de cette comparaison impériale. - A demain, fourline.

- A demain - reprit le Maître d'école.

La Chouette alla rejoindre le fiacre.

Le Mattre d'école et Tortillard sortirent du chemin creux, et se dirigèrent du côté de la

<sup>(1)</sup> Indiqué préparé le vol. (2) Sans yeux. (3) Qu'un avocat.

ferme: la lumière qui brillait à travers les fe-

nêtres leur servit de guide.

Étrange fatalité qui rapprochait ainsi Anselme Duresnel de sa femme, qu'il n'avait pas vue depuis sa condamnation aux travaux forcés!

# CHAPITRE VI.

### LA VEILLÉE.

Est-il quelque chose de plus réjouissant à voir que la cuisine d'une grande métairie à l'heure du repas du soir, dans l'hiver surtout? Est-il quelque chose qui rappelle davantage le calme et le bien-être de la vie rustique?

On aurait pu trouver une preuve de ce que nous avançons dans l'aspect de la cuisine de la

ferme de Bouqueval.

Son immense cheminée haute de six pieds, large de huit, ressemblait à une grande baie de pierre ouverte sur une fournaise; dans l'âtre noir flamboyait un véritable bûcher de hêtre et de chêne. Ce brasier énorme envoyait autant de clarté que de chaleur dans toutes les parties de la cuisine, et rendait inutile la lumière d'une lampe suspendue à la maîtresse-poutre qui

traversait le plafond.

De grandes marmites et des casseroles de cuivre rouge rangées sur des tablettes étince-laient de propreté; une antique fontaine du même métal brillait comme un miroir ardent non loin d'une huche de noyer, soigneusement cirée, d'où s'exhalait une appétissante odeur de pain tout chaud. Une table longue, massive, recouverte d'une nappe de grosse toile d'une extrême propreté, occupait le milieu de la salle; la place de chaque convive était marquée par une de ces assiettes de falence, brunes au dehors, blanches au dedans, et par un couvert de fer luisant comme de l'argent.

Au milieu de la table, une grande soupière remplie de potage aux légumes funait comme un cratère, et couvrait de sa vapeur savoureuse un plat formidable de choucroute au jambon et un autre plat non moins formidable de ragout de mouton aux pommes de terre; enfin un quartier de veau roti, flanqué de deux salades d'hiver, accosté de deux corbeilles de pommes et de deux fromages, complétaient l'abondante symétrie de ce repas. Trois ou quatre craches de grès remplies d'un cidre pétillant, autant de miches de pain bis grandes comme des meules de moulin, étaient à la discrétion des laboureurs.

Un vieux chien de berger, griffon noir, presque édenté, doyen émérite de la gent canine de la métairie, devait à son grand âge et à ses anciens services la permission de rester au coin du feu. Usant modestement et discrètement de ce privilége, le museau allongé sur ses deux pattes de devant, il suivait d'un œil attentif les différentes évolutions culinaires qui précédaient la source.

Ce chien vénérable répondait au nom quelque peu bucolique de Lysandre.

Peut-être l'ordinaire des gens de cette ferme, quoique fort simple, semblera-t-il un peu somptueux ; mais Madame Georges (en cela fidèle aux vues de Rodolphe) améliorait autant que possible le sort de ses serviteurs, exclusivement choisis parmi les gens les plus honnêtes et les plus laborieux du pays. On les payait largement, on rendait leur sort très-heureux, trèsenviable: aussi, entrer comme métayer à la ferme de Bouqueval était le but de tous les bons laboureurs de la contrée : innocente ambition qui entretenait parmi eux une émulation d'autant plus louable, qu'elle tournait au profit des maitres qu'ils servaient ; car on ne pouvait se présenter pour obtenir une des places vacantes à la métairie qu'avec l'appui des plus excellents antécédents.

Rodolphe créait ainsi sur une très-petite échelle une sorte de ferme-modèle, non seulement destinée à l'amélioration des bestiaux et des procédés aratoires, mais surtout à l'amélioration des hommes; et il atteignait ce but en intéressant les hommes à être probes, actifs, intelligents.

Après avoir terminé les apprêts du souper, et posé sur la table un broc de vin vieux destiné à accompagner le dessert, la cuisinière

de la ferme alla sonner la cloche.

A ce joyeux appel, laboureurs, valets de ferme, laitières, filles de basse-cour, au nombre de douze ou quinze, entrèrent gaiement dans la cuisine. Les hommes avaient l'air mâle et ouvert; les femmes étaient avenantes et robustes, les jeunes filles alertes et gaies; toutesces physionomies placides respiraient la bonne humeur, la quiétude et le contentement de soi; ils s'apprétaient avec une sensualité naIve à faire honneur à ce repas bien gagné par les rudes labeurs de la journée.

Le haut de la table fut occupé par un vieux laboureur à cheveux blancs, au visage loyal, au regard franc et hardi, à la bouche un peu moqueüse, véritable type du paysan de bons sens, de ces esprits fermes et droits, nets et lucides, rustiques et malins, qui sentent leur vieux Gaulois d'une lieue.

Le père Châtelain (ainsi se nommaît ce Nestor), n'ayant pas quitté la ferme depuis son enfance, était alors employé comme maître laboureur. Lorsque Rodolphe acheta la métaire, le vieux serviteur lui fut justement recommandé; il le garda et l'investit, sous les ordres de Madame Georges, d'une sorte de surintendance des travaux de culture. Le père Châtelain exerçait sur ce personnel de la ferme une haute influence due à son âge, à son savoir, à son expérience.

Tous les paysans se placèrent.

Après avoir dit le Benedicite à haute voix, le père Châtelain, suivant un vieil et saint usage, traça une croix sur un des pains avec la pointe de son couteau, et en coupa un morceau représentant la part de la Vierge ou la part du pauvre; il versa ensuite un verre de vin sous la même invocation, et plaça le tout sur une

assiette qui fut pieusement placée au milieu de j un cygne, et fameuse laitière; on peut dire la table.

A ce moment les chiens de garde aboyèrent avec force ; le vieux Lysandre leur répondit par un grognement sourd, retroussa sa lèvre, et laissa voir deux ou trois crocs encore respectables.

- Il y a quelqu'un le long des murs de la cour — dit le père Châtelain.

A peine avail-il dit ces paroles, que la cloche

de la grande porte tinta.

- Qui peut venir si tard? -- dit le vieux laboureur - tout le monde est rentré... Va toujours voir, Jean René.

Jean René, jeune garçon de ferme, remit avec regret dans son assiette une énorme cuillerée de soupe brûlante, sur laquelle il soufflait d'une force à désespérer Eole, et sortit de la cuisine.

- Voilà depuis bien long-temps la première fois que Madame Georges et Mademoiselle Marie ne viennent pas s'asseoir au coin du feu pour assister à notre souper — dit le père Chatelain; — j'ai une rude faim, mais je mangerai de moins bon appétit.
- Madame Georges est montée dans la chambre de Mademoiselle Marie, car, en revenant de reconduire M. le curé, Mademoiselle s'est trouvée un peu souffrante et s'est couchée – répondit Claudine, la robuste fille qui avait ramené la Goualeuse du presbytère, et ainsi renversé sans le savoir les sinistres desseins de la Chouette.
- Notre bonne Mademoiselle Marie est seulemeut indisposée... mais elle n'est pas malade. n'est-ce pas? — demanda le vieux laboureur avec inquiétude.
- Non, non, Dieu merci! père Châtelain; Madame Georges a dit que ça ne serait rien - reprit Chaudine; sans cela elle aurait envoyé chercher à Paris M. David, ce médecin nègre... qui a déja soigné Mademoiselle Marie lorsqu'elle a été malade. C'est égal, c'est tout de même bien étonnant, un médecin noir! Si c'était pour moi, je n'aurais pas du tout de confiance. Un médecin blanc, à la bonne heure ... c'est chrétien.

- Est-ce que M. David n'a pas guéri Mademoiselle Marie, qui était languissante dans les premiers temps ?

- Si, père Chatelain.

- Eh bien?

— C'est égal, un médecia noir, ça a commo

quelque chose d'effrayant.

- Est-ce qu'il n'a pas remis sur pied la vieille mère Anique, qui, à la suite d'une plaie aux jambes, ne pouvait tant seulement bouger de son lit depuis trois ans?
  - Si, si, père Châtelain. – Eh bien! ma fille... ?
- Oui, père Châtelain ; mais un médecin noir... pensez donc... tout noir, tout noir...

-- Ecoute, ma fille: de quelle couleur est ta génissa Musette?

- Blanche, père Châtelain, blanche comme

cela sans l'exposer à rougir.

– Et ta génisse Rosette?

- Noire comme un corbeau, père Châtelain : fameuse laitière aussi, faut être juste pour tout le monde.

- Et le lait de cette génisse noire, de quelle couleur est-il ?

- Mais blanc, père Chatelain ... c'est tout simple, blanc comme neige.

- Aussi blanc et aussi bon que celui de Musette?

- Mais oui, père Châtelain.

- Quoique Rosette soit noire?

- Quoique Rosette soit noire... Qu'est-ce que ça fait au lait que la vache soit noire, rousse ou blanche?

- Ça ne fait rien?

-Rien de rien, père Châtelain.

- Eh bien! alors, ma fille, pourquoi ne veux-tu pas qu'un médecin poir soit aussi bon

qu'un médecin blanc?

-Dame... père Châtelain, c'était par rapport à la peau — dit la grosse fille après un moment de cogitation profonde. - Mais au fait, puisque Rosette la noire a d'aussi bon lait que Musette la blanche, la peau n'y fait rien.

Ces réflexions physognomoniques de Claudine sur la différence des races blanches et noires furent interrompues par le retour de Jean René qui soufflait dans ses doigts avec autant de vigueur qu'il avait soufflé sur sa soupe.

- Oh! quel froid! quel froid il fait cette nuit !... Il gele à pierre fendre - dit-il en entrant; — vaut mieux être dedans que dehors par un temps pareil. Quel froid!

- Gelée commencée par un vent d'est sera rude et longue; tu dois savoir ça, garçon. Mais qui a sonné? — demanda le doyen des laboureurs.

- Un pauvre aveugle et un enfant qui le conduit, père Châtelain.

### CHAPITRE VII.

### L'HOSPITALITÉ.

- Et qu'est-ce qu'il veut, cet aveugle? demanda le père Châtelain à Jean René.

— Ce pauvre homme et son fils se sont égarés en voulant aller à Louvres par la traverse; comme il fait un froid de loup et que la nuit est noire, car le ciel se couvre, l'aveugle et son enfant demandent à passer la nuit à la ferme, dans un coin de l'étable.

- Madame Georges est si bonne qu'elle ne refuse jamais l'hospitalité à un malheureux; elle consentira bien sur à ce qu'on donne à coucher à ces pauvres gens... mais il faut la

Vas-y, Claudine. prévenir.

Claudine disparut.

- Et où attend-il, ce brave homme? - demanda le père Châtelain.

- Dans la petite grange.

- Pourquoi l'as-tu mis dans la grange?

— S'il était resté dans la cour, les chiens l'auraient mangé tout cru, lui et son petit. Oui, père Châtelain, j'avais beau dire: "Tout beau, Médor... ici, Turc... à bas, Sultan!..., j'ai jamais vu des déchaînés pareils. Et pourtant, à la ferme on ne les dresse pas à mordre sur le pauvre, comme dans bien des endoires.

— Ma foi, mes enfants, la part du pauvre aura 6té ce soir réservée pour tout de bon... Serrez-vous un peu... Bien! Mettons deux couverts de plus, l'un pour l'aveugle, l'autre pour son fils; car sûrement Madame Georges

leur laissera passer la nuit ici,

— C'est tout de même étonnant que les chiens soient furieux comme ça — se dit Jean René; — il y avait surtout Turc, que Claudine a emmené en allant ce soir au Presbytère... il était comme un possédé... En le flattant pour l'apaiser, j'ai senti les poils de son dos tout hérissés... on aurait dit un porc-épic. Qu'estce que vous dites de cela, heim! père Châtelain, vous qui savez tout?

— Je dis, mon garçon, moi qui ssis tout, que les bêtes en savent encore plus long que moi... Lors de l'ouragan de cet automne, qui avait changé la petite rivière en torrent, quand je m'en revenais à nuit noire, avec mes chevaux de labour, assis sur le vieux cheval rouan, que le diable m'emporte si j'aurais su où passer à gué, car on n'y voyait pas plus que dans un four!... Eh bien! j'ai laissé la bride sur le cou du vieux rouan, et il a trouvé tout seul ce que nous n'aurions trouvé ni les uns ni les autres... Oui est-ce qui lui a appris cela?

- Oui, père Chatelain, qui est-ce qui lui a

appris cela, au vieux cheval rouan?

— Celui qui apprend aux hirondelles a faire leur nid sur les toits, et aux bergeronnettes à faire leur nid au milieu des roseaux, mon gargon... — Eh bien! Claudine — dit le vieil oracle à la laitière qui rentrait portant sous son bras deux paires de draps bien blancs, qui jetaient une suave odeur de sauge et de verveine — eh bien! Madame Georges a ordonné de faire souper et coucher ici ce pauvre aveugle et son fils, n'est-ce pas?

- Voilà des draps pour faire leurs lits dans la petite chambre au bout du corridor — dit

Claudine.

—Allons, va les chercher, Jean René...
Toi, ma fille, approche deux chaises du feu ils se réchaufferont un moment avant de se mettre à table... car le froid est dur cette nuit.

On entendit de nouveau les aboiements furieux des chiens, et la voix de Jean René qui

tachait de les apaiser.

La porte de la cuisine s'ouvrit brusquement: le Maitre d'école et Tortillard entrèrent avec précipitation comme s'ils eussent été poursuivis.

— Prenez donc garde à vos chiens! — s'écria le Maitre d'école avec frayeur. — Ils ont

manqué nous mordre.

— Ils m'ont arraché un morceau de ma

Excusez, mon brave homme — dit Jean René en fermant la porte. — Mais je n'zi jamais vu nos chiens si méchants... C'est, bien sûr, le froid qui les agace... Ces bêtes n'ont pas de raison; elles veulent peut-être mordre pour se réchausser!...

— Allons, à l'autre maintenant! — dit le laboureur en arrêtant le vieux Lysandre au moment où, grondant d'un air menaçant, il allait s'élancer sur les nouveaux venus — Il a entendu les autres chiens aboyer de fuire, il veut faire comme eux. Veux-tu aller te coucher tout de suite, vieux sauvage!...veux-ta!...

A ces mots du père Châtelaiu, accompagnés d'un coup de pied significatif, Lysandre regagna, toujours grondant, sa place de prédilec-

tion au coin du foyer.

Le Maître d'école et Tortillard restaient à la porte de la cuisine, n'osant pas avancer.

Enveloppé d'un manteau bleu à collet de fourture, son chapeau ensoncé sur le bennet noir qui lui cachait presque entièrement le front, le brigand tenait la main de Tortillard qui se pressait contre lui en regardant les paysans avec défiance; l'honnôteté de ces physionomies déroutait et effrayait presque le fils de Bras-Rouge.

Les natures mauvaises ont aussi leurs répulsions et leurs sympathies.

Les traits du Maître d'école étaient si hideux, que les habitants de la ferme restèrent un instant frappés, les uns de dégoût, les autres d'effroi. Cette impression n'échappa pas à Tortillard; la frayeur des paysans le rassura; il fut fier de l'épouvante qu'inspirait son compagnon. Ce premier mouvement passé, le père Châtelain, ne songeant qu'à remplir les devoirs de l'hospitalité, dit au Maître d'école:

— Mon brave homme, avancez près du feu, vous vous réchaufferez d'abord. Vous souperez ensuite avec nous, car vous arrivez au moment où nous allions nous mettre à table. Tenez, asseyez-vous la. Mais à quoi ai-je la tête! — ajouta le père Châtelain; — ce n'est pas à vous, mais à votre fils que je dois m'adresser, puisque malheureusement vous êtes aveugle. Voyons, mon enfant, conduis ton père auprès de la cheminée.

— Oui, mon bon Monsieur — répondit Tottillard d'un ton nasillard, patelin et hypocrite; — que le bon Dieu vous rende votre bonne charité!... Suis-moi, pauvre papa... suis-moi ... prends bien garde. — Et l'enfant guida les

pas du brigand.

Tous deux arrivèrent près de la cheminée.

D'abord Lysandre gronda sourdement; mais ayant flairé un instant le Maitre d'école, il poussa tout à coup cette sorte d'aboiement lugubre qui fait dire communément que les chiens hurlent à la mort.

— Enfer! — se dit le Maître d'école. — Estce donc le sang qu'ils flairent, ees maudits animaux? J'avais ce pantalon-la pendant la nuit de l'assassinat du marchand de bœuis...

- Tiens, c'est étonnant - dit tout bas Jean

René — le vieux Lysandre qui hurle à la mort resses de sa mère ? C'était encore une de ces en sentant le bonhomme...

Alors il arriva une chose étrange.

Les cris de Lysandre étaient si perçants, si plaintifs, que les autres chiens l'entendirent (la cour de la ferme n'étant séparée de la cuisine que par une fenêtre vitrée), et, selon l'habitude de la race canine, ils répétèrent à l'envi ces gémissements lamentables.

Quoique peu superstitieux, les métayers

s'entre-regarderent presque avec effroi. En effet, ce qui se passait était singulier.

Un homme, qu'ils n'avaient pu envisager sans horreur, entrait dans la ferme... Alors des animaux jusqu'alors paisibles devenaient furieux et jetaient ces clameurs sinistres qui, selon les croyances populaires, prédisent les approches de la mort.

Le brigand lui-même, malgré son endarcissement, malgré son audace infernale, tressaillit un moment en entendant ces hurlements funèbres, mortuaires— qui éclataient à son arrivée, à lui... assassin...

Tortillard, sceptique, effronté comme un enfant de Paris, corrompu pour ainsi dire à la mamelle, resta seul indifférent à l'effet moral de cette scène. Délivré de la crainte d'être mordu, cet avorton railleur se moqua de ce qui satterrait les habitants de la ferme et de ce qui faissit frissonner le Maître d'école.

La première stupeur passée, Jean René sortit, et l'on entendit bientôt les chaquements de son fouet qui dissipèrent les lugubres pressentiments de Ture, de Sultan et de Médor. Peu a peu les visages contristés des laboureurs se rassérénèrent. Au bout de quelques moments, l'épouvantable laideur du Mattre d'école leur inspira plus de pitié que d'horreur; ils plaignirent le petit boiteux de son infirmité, lui trouvèrent une mine futée très-intéressante, et le louèrent beaucoup des soins empressés qu'il prodignait à son père.

L'appétit des laboureurs, un moment oublié, se réveilla avec une nouvelle énergie, et l'on n'entendit pendant quelques instants que

le bruit des fourchettes.

Tout en s'escrimant de leur mieux sur leurs mets rustiques, métayers et métayères remarquaient avec attendrissement les prévenances de l'enfant pour l'aveugle, auprés duquel on l'avait placé. Tortillard lui préparait ses morceaux, lui coupait son pain, lui versait à boire avec une attention toute filiale.

Ceci était le beau côté de la médaille, voici le revers :

Autant par cruauté que par l'esprit d'imitation naturel à son âge Tortillard trouvait une jouissance cruelle à tourmenter le Maitre d'école, à l'exemple de la Chouette, qu'il était fier de copier ainsi, et qu'il aimait avec une sorte de dévouement.

Comment cet enfant pervers sentait-il le besoin d'être aimé? Comment se trouvait-il heureux du semblant d'affection que lui témoignait la borgnesse? Comment pouvait-il, enfan, s'ésmouvoir au lointain souvenir des caresses de sa mère? C'était encore une de ces fréquentes et nombreuses anomalies qui, de temps à autre, protestent heureusement contre l'unité dans le vice.

Nous l'avons dit, éprouvant, ainsi que la Chouette, un charme extrême à avoir, lui chétif, pour bête de souffrance, un tigre musclé... Tortillard, assis à la table des laboureurs, eut la méchanceté de vouloir raffiner son plaisir en forçant le Maitre d'école à supporter ses mauvais traitements sans sourciller.

Il compensa donc chacune de ses attentions ostensibles pour son père supposé par un coup de pied souterrain particulièrement adressé à une plaie très-ancienne que le Maitre d'école, comme beaucoup de forçats, avait à la jambe droite, à l'endroit où pesait l'anneau de sa chaîne pendant son séjour au bagne.

Il fallut à ce brigand un courage d'autant plus stoïque pour cacher sa souffrance à chaque atteinte de Tortillard, que ce petit monstre, afin de mettre sa victime dans une position plus difficile encore, choisissait pour ses attaques tantôt le moment où le Mattre d'école buvait, tantôt le moment où il parlait.

Néanmoins l'impassibilité de ce dernier no se démentit pas; il contint merveilleusement sa colère et sa douleur, pensant (et le fils de Bras-Rouge y comptait bien) qu'il serait trèsdangereux pour le succès de ses desseins de laisser deviner ce qui se passait sous la table.

— Tiens, pauvre papa, voilà une noix toute épluchée — dit Tortillard en mettant dans l'assiette du Mattre d'école un de ces fruits soi-

gneusement détaché de sa coque.

—Bien, mon enfant — dit le père Châtelain; puis, s'adressant au brigand: — Vous êtes sans doute bien à plaindre, horme; mais vous avez un si bon fils... que cela doit vous consoler un peu!

— Oui, oui, mon malheur est grand; et, sans la tendresse de mon cher enfant...je...

Le Maître d'école ne put retenir un cri aigu...

Le fils de Bras-Rouge avait cette fois rencontré le vif de la plaie; la douleur fut intolérable.

— Mon Dieu!... qu'as-tu donc, pauvre papa? — s'écria Tortillard d'une voix larmoyante, et, se levant, il se jeta au cou du Maître d'école.

Dans son premier mouvement de colère et de rage, le brigand voulut, étouffer le petit boiteux entre ses bras d'hercule, et le pressa si violemment contre sa poitrine que l'enfant, perdant la respiration, laissa entendre un sourd gémissement.

Mais résléchissant aussitôt qu'il ne pouvait se passer de Tortislard, le Maître d'école so contraignit et le repoussa sur sa chaise.

Dans tout ceci les paysans ne virent qu'un échange de tendresses paternelles et filiales: la paleur et la suffocation de Tortillard leur parut causée par l'émotion de ce bon fils.

— Qu'avez-vous donc, mon brave? — demanda le père Châtelain. — Votre cri de tout petit... tenez, il peut à peine respirer!

–Ce n'est rien — répondit le Maitre d'école en reprenant son sang-froid. — Je suis de mon état serrurier-mécanicien ; il y a quelque temps, en travaillant au marteau une barre de fer rougie, je l'ai laissée tomber sur mes jambes, et je me suis fait une brûlure si profonde qu'elle n'est pas encore cicatrisée... Tout à l'heure je me suis heurté au pied de la table, et je n'ai pu retenir un cri de douleur.

– Pauvre papa! — dit Tortillard, remis de son émotion, et jetant un regard diabolique sur le Maître d'école - pauvre papa! c'est pourtant vrai, mes bons messieurs, on n'a jamais pu le guérir de sa jambe... Hélas! non, jamais! Oh! je voudrais bien avoir son mal, moi...pour qu'il ne l'ait plus, ce pauvre papa...

Les femmes regardèrent Tortillard avec

attendrissement.

- Eh bien! mon brave homme — reprit le père Châtelain - il est malheureux pour vous que vous ne soyez pas venu à la ferme il y a trois semaines, au lieu d'y venir ce soir.

- Pourquoi cela?

- Parce que nous avons eu ici, pendant quelques jours, un docteur de Paris qui a un remède souverain pour les maux de jambes. Une bonne vieille femme du village ne pouvait pas marcher depuis trois ans; le docteur lui a mis de son onguent sur ses blessures... A présent elle court comme un Basque, et elle se promet au premier jour d'aller à pied remercier son sauveur, allée des Veuves, à Paris... Vous voyez que d'ici il y a un bon bout de chemin. Mais qu'est-ce que vous avez done? encore cette maudite blessure?

Ces mots: allée des Veuves, rappelaient de si terribles souvenirs au Maître d'école, qu'il n'avait pu s'empêcher de tressaillir et de con-

tracter ses traits hideux.

- Oui - répondit-il en se remettant - encore un élancement...

- Bon papa, sois tranquille, je te bassinerai bien soigneusement ta jambe ce soir - dit Tortillard.

- Pauvre petit! - dit Claudine - aime-

t-il son père!

– C'est vraiment dommage – reprit le père Châtelain en s'adressant au Maître d'école -que ce digne médecin ne soit pas ici; mais, j'y pense, il est aussi charitable que savant; en retournant a Paris, faites-vous conduire chez lui par votre petit garçon, il vous guérira, j'en suis sur ; son adresse n'est pas difficile à retenir : allée des Veuves, No. 17. Si vous oubliez le numéro...peu importe ; ils ne sont pas beaucop de médecins dans cet endfoitlà, et surtout de médecins nègres...; car figurez-vous qu'il est nègre, cet excellent docteur David.

Les traits du Maître d'école étaient tellement couturés de cicatrices, que l'on ne put s'apercevoir de sa paleur.

Il palit pourtant... palit affreusement en entendant d'abord citer le numéro de la mai-

à l'heure a fait pâlir votre enfant... Pauvre i son de Rodolphe, et ensuite parler de David... le docteur noir...

> De ce noir qui, par ordre de Rodolphe, lui avait infligé un supplice épouvantable dont à chaque instant il subissait les terribles consé-

> La journée était funeste au Maître d'école. Le matin il avait enduré les tortures de la Chouette et du fils de Bras-Rouge; il arrive à la ferme, les chiens hurlent la mort à son aspect homicide et veulent le dévorer; enfin le hasard le conduit dans une maison où quelques jours auparavant se trouvait son bourreau.

> Séparément, ces circonstances auraient suffi pour exciter tour à tour la rage ou la crainte de ce brigand; mais se précipitant dans l'espace de quelques heures, elle lui portèrent un coup violent.

> Pour la première fois de sa vie, il éprouva une sorte de terreur superstitieuse... il se demanda si le hasard amenait seul des incidents si étranges.

> Le père Chatelain, ne s'étant pas aperçu de la paleur du Maître d'école, reprit :

> - Du reste, mon brave homme, lorsque vous partirez, on donnera l'adresse du docteur à votre fils, et ce sera obliger M. David que le mettre à même de rendre service à quelqu'un ; il est si bon, si bon!...c'est dommage qu'il ait toujours l'air triste... Mais tenez... buvons un coup à la santé de votre futur sau-

> - Merci... je n'ai plus soif — dit le Maître

d'école d'un air sombre.

- Bois donc, cher bon papa; bois donc, ça te fera du bien... à ton pauvre estomac - ajouta Tortillard en mettant le verre dans les mains de l'aveugle.

-Non, non, je ne veux plus boire — dit

celui-ci.

- Ce n'est plus du cidre que je vous ai versé, mais du vieux vin — dit le laboureur. — Il y a bien des bourgeois qui n'en boivent pas de pareil. Dame! ce n'est pas une ferme comme une autre que celle-ci... Qu'est-ce que vous dites de notre ordinaire?

- Il est très-bon - répondit machinalement le Maître d'école de plus en plus absorbé dans de sinistres pensées.

- Eh bien! c'est tous le jours comme ça: bon travail et bon repas, bonne conscience et bon lit; en quatre mots, voilà notre vie: nous sommes sept cultivateurs ici, et sans nous vanter nous faisons autant de besogne que quatorze, mais aussi on nous paie comme quatorze. -Aux simples laboureurs, cent cinquante écus par an; aux laitières et aux filles de ferme... soixtante écus! et à partager entre nous un cinquième des produits de la ferme... Dame ! vous comprenez que nous ne laissons pas la terre un brin se reposer, car la pauvre vieille nourricière, tant plus elle produit, tant plus nous avons.

- Votre maître ne doit guère s'enzichit en

vous avantageant de la sorte — dit le Maître qui ont chevaux et voitures, mais il profitera d'école.

— Notre maître?... Oh! ça n'est pas un maître comme les autres. Il a une manière de s'enrichir qui n'est qu'à lui.

— Que voulez-vous dire — demanda l'aveugle, qui désirait engager la conversation pour échapper aux noires pensées qui le poursuivaient; — votre maître est donc bien extraordin-

nire?

— Extraordinaire en tout, mon brave homme; mais, tenez, le hasard vous a amené ici, puisque ce village est éloigné de tout grand chemin. Vous n'y reviendrez sans doute jamais; vous ne le quitterez pas du moins sans savoir ce que c'est que notre maître et ce qu'il fait de cette ferme; en deux mots, je vas vous dire ça, à condition que vous le répéterez à tout le monde ... Vous verrez... c'est aussi bon à dire qu'à entendre...

— Je vous écoute — reprit le Maître d'école.

# CHAPITRE VIII.

UNE FERME-MODÈLE.

— Et vous ne serez pas saché de m'avoir entendu — dit le père Chatelain au Maltre d'école. — Figurez-vous qu'un jour notre maître s'est dit: "Je suis très-riche, c'est bon; mais comme ça ne me fait pas diner deux fois... si je faisais diner ceux qui ne dinent pas du tout, et diner mieux de braves gens qui ne mangent pas à leur faim? Ma foi, ça me va; vite à l'œuvre!,, Et notre maître s'est mis à l'œuvre. Il a acheté cette ferme, qui alors n'avait pas un grand faire-valoir, et n'employait guère plus de deux charrues ; je sais cela, je suis né ici. Notre maître a augmenté les terres, vous saurez tout à l'heure pourquoi... A la tête de la ferme il a mis une digne femme, aussi respectable que malheureuse... c'est toujours comme ça qu'il choisit... et il lui a dit: "Cette maison sera, comme la maison du bon Dieu; ouverte aux bons, fermée aux méchants; on en chassera les mendiants paresseux, mais on y donnera toujours l'aumône du travail à ceux qui ont bon courage: cette aumone-la n'humilie pas qui la reçoit et profite à qui la donne; le riche qui ne la fait pas est un mauvais riche... " C'est notre maître qui dit ça; par ma foi! il a raison, mais il fait mieux que de dire... il agit... Autrefois il y avait un chemin direct d'ici à Écouen qui raccourcissait d'une bonne lieue; mais dame! il était si effondré, si effondré, qu'on n'y pouvait plus passer, c'était la mort aux chevaux et aux voitures; quelques corvées et un peu d'argent fournis par un chacun des fermiers du pays auraient remis la route en état; mais tant plus un chacun avait envie de voir cette route en état, tant plus un chacum renaclait à fournir argent et corvée. maître voyant ça a dit: "Le chemin sera fait; mais comme ceux qui pourraient y contribuer n'y contribuent pas, comme c'est environ

qui ont chevaux et voitures, mais il profitera d'abord à ceux qui n'ont que leurs deux bras, du cœur et pas de travail. Ainsi, par exemple, un gaillard robuste frappe-t-il à la ferme en disant: J'ai faim et je manque d'ouvrage,—

"Mon garçon, voila une bonne soupe, une pioche, une pelle, on va vous conduire au chemin d'Écouen, faites chaque jour deux toises de cailloutis, et chaque soir vous aurez quarante sous, une toise vingt sous, une demi-toise dix sous, sinon rien. "— Moi, à la brune, en revenant des champs, je vais inspecter le chemin et m'assurer de ce qu'un chacun a fait.

— Et quand on pense qu'il y a eu deux sans-cœurs assez gredins pour manger la soupe et voler la pioche et la pelle! — dit Jean René avec indignation — ça dégoûterait de faire le

bien...

— Ça, c'est vrai — dirent quelques labou-

— Allons donc! mes enfants — reprit le père Châtelain. — Voire... on ne ferait donc ni plantations ni semailles, parce qu'il y a des chenilles, des charançons et autres mauvaises bestioles rongeuses de feuilles on grugeuses de grain? Non, non, on écrase les vermines; le bon Dieu, qui n'est pas chiche, fait pousser de nouveaux bourgeons, de nouveaux épis, le dommage est réparé, et l'on ne s'aperçoit tant seulement pas que les bêtes malfaisantes ont passé par là. N'est-ce pas, mon brave homme? — dit le vieux laboureur au Maître d'école.

— Sans doute, sans doute — reprit celui-ci qui semblait depuis quelques moments réfléchir

profondément.

— Quant aux femmes et aux enfants, il y a aussi du travail pour eux et pour leurs forces — ajouta le père Châtelain.

- Et malgré ça - dit Claudine la laitière

— le chemin n'avance pas vite.

— Dame! ma fille, ça prouve qu'heureusement dans le pays les braves gens ne manquent

pas d'ouvrage.

— Mais à un infirme, à moi, par exemple — dit tout à coup le Maître d'école — est-co qu'on ne m'accorderait pas la charité d'une place dans un coin de la ferme, un morceau de pain et un abri... pour le peu de temps qui me reste à vivre? Oh! si cela se pouvait... mes bonnes gens... je passerais ma vie à remercier votre maître.

Le brigand parlait alors sincèrement. Il ne se repentait pas pour cela de ses crimes; mais l'existence paisible, heureuse, des laboureurs, excitait d'autant plus son envie qu'il songeait à l'avenir effrayant que lui réservait la Chouette; avenir qu'il avait été loin de prévoir, et qui lui faisait regretter davantage encore d'avoir, en rappelant sa complice auprès de lui, perdu pour jamais la possibilité de vivre auprès des honnêtes gens chez lesquels le Chourineur l'avait placé.

Le père Châtelain regarda le Maître d'école avec étonnement.

tribuer n'y contribuent pas, comme c'est environ — Mais, mon pauvre homme — lui dit-il — ma chamin de luxe, il profitera un jour à ceux je ne vous croyais pas tout à fait sans ressources?

- Hélas! mon Dieu si... j'ai perdu la vue par un accident de mon métier. Je vais à Louvres chercher des secours chez un parent éloigné... mais vous comprenez... quelquefois les gens sont si égolstes... si durs... — dit le Maître d'école.

- Oh! il n'y a pas d'égolste qui tienne reprit le père Châtelain — un bon et honnête ouvrier comme vous, malheureux comme vous, avec un enfant si gentil, si bon fils, ça attendirait des pierres... Mais le maître qui vous employait avant votre accident, comment ne fait-il rien pour vous?

- Il est mort... - dit le Maître d'école après un moment d'hésitation - et c'était mon

ecul protecteur...

- Mais l'hospice des Aveugles?...

- Je n'ai pas l'age d'y entrer...

- Pauvre homme!... Vous êtes bien à plaindre!

-Eh bien! vous croyez que si je ne trouve pas à Louvres le secours que j'espère, votre maître, que je respecte déjà sans le connaître, n'aura pas pitié de moi?...

– Malheureusement, voyez-vous, la ferme n'est pas un hospice... Ordinairement ici on accorde aux infirmes de passer une nuit ou un **jour à la f**erme... puis on leur donne un secours ... et que le bon Dieu les ait en aide...

- <u>Ainsi, je n'ai aucun espoir d'intéresser</u> votre maître à mon triste sort? -- dit le brigand

avec un soupir de regret.

– Je vous dis la règle, mon brave homme ; mais notre maître est si compatissant, si généreux, qu'il est capable de tout.

- Vous croyez ? - s'écria le Maître d'école. - Il serait possible qu'il consentit à me laisser vivre ici dans un coin? Je serais heureux de si peu?..

- Je vous dis que notre maître est capable de tout... S'il consent à vous garder à la ferme, vous n'auriez pas à vous cacher dans un coin ; vous seriez traité comme nous donc !... comme aujourd'hui... On trouverait de quoi occuper votre enfant selon ses forces; bons conseils et bons exemples ne lui manqueraint point; notre vénérable curé l'instruirait avec les autres enfants du village, et il grandirait dans le bien, comme on dit... Mais pour ca, tenez, il faudrait demain matin parler tout franchement & Notre-Dame-de-Bon-Secours.
  - Comment? dit le Maître d'école.
- -- Nous appelons ainsi notre maîtresse... Si elle s'intéresse à vous, votre affaire est sûre... En fait de charité, notre maître ne sait rien refuser à notre dame...
- Oh! alors je lui parlerai... je lui parlerai!... - s'écria joyeusement le Maître d'école, se voyant déjà délivré de la tyrannie de la Chouette.

Cette espérance trouva peu d'écho chez Tortillard, qui ne se sentait nullement disposé à profiter des offres du vieux laboureur. et à grandir dans le bien sous les auspices d'un vénérable curé. Le fils de Bras-Rouge avait des penchants très-peu rustiques et l'esprit très- taire de cette ferme ; mais-ajouta-t-il pour

peu touraé à la bucolique ; d'ailleurs, fidèle aux traditions de la Chouette, il aurait vu avec m vif déplaisir le Maître d'école se soustraire à leur commun despotisme ; il voulait donc rappeler à la réalité le brigand, qui s'égarait déjà parmi de champêtres et riantes illusions...

-Oh! oui — répéta le Maître d'école — je lui parlerai à Notre-Dame de bon Secours ... elle

aura pitié de moi, et...

Tortillard donna en ce moment et sournoisement un vigoureux coup de pied au Maître d'école, et l'atteignit au bon endroit.

La souffrance interrompit et abrégea la phrase du brigand, qui répéta, après un tressaillement douloureux:

-Oui, j'espère que cette bonne dame aura

pitié de moi.

- Pauvre bon papa...-reprit Tortillard; mais tu comptes donc pour rien ma bonne tante... Madame la Chouette, qui t'aime si fort ... Pauvre tante la Chouette!... Oh! elle ne t'abandonnera pas comme ça! vois-tu? Elle serait plutôt capable de venir te réclamer ici avec notre cousin M. Barbillon ...

- Ce brave homme a des parents chez les poissons et chez les oiseaux...- dit tout bas Jean René d'un air prodigieusement malicieux, en donnant un coup de conde à Claudine, sa

voisine.

-Grand sans-cour, allez! de rire de ces malheureux - répondit tout bas la fille de ferme, en donnant à son tour à Jean René un coup de coude à lui briser trois côtes.

- Madame la Chouette est une de vos parentes ?- demanda le laboureur au Maître d'école.

- Oni... c'est une de nos parentes...-répondit-il avec un morne et sombre accablement-

Dans le cas où il trouverait à la ferme un refuge inespéré, il craignait que la borgnesse ne vînt par méchanceté le dénoncer ; il craignait aussi que les noms étranges de ses prétendus parents, Madame la Chouette et M. Barbillon, cités par Tortilard, n'éveillascent les soupçons ; mais à cet endroit ses craintes furent vaines; Jean René seul y vit le texte d'une plaisanterie faite à voix basse et très-mal accueillie par Claudine.

-C'est cette parente que vous allez trouver à Louvres?-- demanda le père Châtelain.

- Oui- dit le brigand- mais je crois que mons fils se trompe en comptant trop sur elle.

- Oh! mon panvre papa, je ne me trompe pas... va... Elle est si bonne, ma tante la Chouette... Tu sais bien, c'est elle qui t'a envoyé l'eau avec laquelle je bassine ta jambe... et la manière de s'en servir...C'est elle qui m's dit:- Fais pour ton pauvre papa ce que je ferais moi-même... et le bon Dieu te bénirs. Oh! ma tante la Chouette...elle t'aime...mais elle t'aime si fort que...

-C'est bien, c'est bien-dit le Maître d' école en interrompant Tortillard - ca ne m'empêchera pas, en tout cas, de parler demain matin à la bonne dame d'ici ... et d'implorer son appui auprès du respectable propriéaux imprudents propos de Tortillard-mais, à propos da propriétaire de cette ferme, on m'avait promis de me dire ce qu'il y a de particulier dans l'organisation de la métairie où nous commes.

- C'est moi qui vousai promis cela- dit le père Chatelain-et je vais remplir ma promesse. Notre maître, après avoir ainsi imaginé ce qu'il appelle l'aumône du travail, s'est dit: Il y a des établissements et des prix pour encourager l'amélioration des chevaux, des bestiaux, des charrues et de bien d'autres choses encore... ma foi !... M'est avis qu'il serait un brin temps de moyenner aussi de quoi améliorer les hommes... Bonnes bêtes, c'est bien; bonnes gens, ça serait mieux, mais plus difficile. Lourde avoine et pré dru, eau vive et air pur, soins constants et sur abri, chevaux et bestiaux viendront comme à souhait et vous donneront contentement; mais, pour les hommes, voire! c'est autre chose : on ne met pas un homme en grand'vertu comme un bœuf en grand'chair. L'herbage profite au bœuf, parce que l'herbage, savoureux au goût, lui platt en l'engraissant; eh bien! m'est avis que, pour que les bons conseils profitent bien à l'homme, faudrait faire qu'il trouve son compte à les suivre..
- -Comme le bœuf trouve son compte à nanger de bonne herbe, n'est-ce pas, père Chatelain ?
  - Justement, mon garçon.
- Mais, père Châtelain-dit un autre la-'houreur- on a parlé dans les temps d'une mamière de ferme où des jeunes voleurs, qui avaient eu, malgré ça, une très-bonne conduite tout de même, apprensient l'agriculture, et étaient soignés, choyés comme de petits princes?
- -Cest vrai, mes enfants; il y a du bon là dedans; c'est humain et charitable de ne jamais déscapérer des méchants; mais faudrait faire aussi espérer les bons. Un honnête jeune homme, robuste et laborieux, ayant envie de bien faire et bien apprendre, se présenterait à cette ferme de jeunes ex-voleurs, qu'on hai dirait: Mon gars, as-tu un brin volé et vagabondé?-- Non. -- Eh bien! il n'y a pas de place ici pour toi.
- → C'est pourtant vrai ce que vous dites-la, pere Chatelain - dit Jean Roné. - On fait pour des coquins ce qu'on ne fait pas pour les honnêtes gens; on améliore les bêtes et non pes les hommes.
- C'est pour donner l'exemple et remédier a ça, mon garçon, que notre maître, comme je l'apprends à ce brave homme, a établi cette ferme... , Je mis bien, a-t-il dit, que là-haut il y a des récompenses pour les honnêtes gens ; mais là-haut... c'est bien haut, c'est bien loin ; et d'aucuns (il faut les plaindre, mes enfants) n'ont point la vue et l'haleine assez longue pour atteindre la ; et puis, où trouveraient-ils le

changer la conversation et mettre un terme i de l'aurore au coucher du soleil, courbés sur la terre, ils la béchent et la rebéchent pour un maître ; la nuit, ils dorment harassés sur leur grabat... Le dimanche, ils s'enivrent au cabaret pour oublier les fatigues d'hier et celles de demain. C'est qu'aussi ces fatigues sont stériles pour cux, pauvres gens! Après un travail forcé, leur pain est-il moins noir, leur couche moins dare, leur enfant moins malingre, leur femme moins épuisée à le nourrir ?... le nourrir!... elle qui ne mange pas se faim! Non! non! non! Après ça, je sais bien, mes enfants, que noir est leur pain, mais c'est du pain; dur est leur grabat, mais c'est un lit; chétifs sont leurs enfants, mais ils vivent. Les malheureux supporteraient peut-ôtre allégrement leur sort, s'ils croyaient qu'un chacun est comme eux. Mais ils vont à la ville ou au bourg le jour du marché, et là ils voient du pain blanc, d'épais et chauds matelas, des enfants fleuris comme des rosiers de mai, et si rassasiés, si rassasiés, qu'ils jettent du gateau à des chiens... Dame !... alors, quand ils reviennent à leur hutte de terre, à leur pain noir a leur grabat, ces panvres gens se disent, en voyant leur petit enfant souffreteux, maigro affamé, à qui ils auraient bien voulu apporter un de ces gateaux que les petits riches jetaient aux chiens: "Puisqu'il faut qu'il y ait des riches et des pauvres, pourquoi ne sommesnous pas nés riches? c'est injuste... Pourquoi chacun n'a-t-il pas son tour?,, Sans doute mes enfants, ce qu'ils disent là est déraisonnable... et ne cert pas a leur faire paraltre leur jong plus léger; et pourtant ce jong dur et pesant qui quelquefois blesse, écrase, il leur faut le porter sans relache, et cela sans espoir de se reposer jamais... et de connaître un jour, un seul jour, le bonheur que donne l'aisance... Toute la vie comme çà, dame! ça paraît long... long comme un jour de pluie sans un seul petit rayon de soleil. Alors on va à l'ouvrage avec tristesse et dégoût. Finalement, la plupart des gagés se disent : - A quoi bon travailler mieux et davantage! que l'épi soit lourd ou léger, ça m'est tout un! A quoi bon me crever de beau zèle? Restons strictement honnêtes; le mal est puni, ne faisons pas le mal ; le bien est sans récompense, ne faisons pas le bien... Avons les qualités des bonnes bêtes de somme : patience, force et docilité... Ces pensers-là sont malsains; mes enfants... de cette insouciance à la fainéantise il n'y a pas loin, et de la fainéantise au vice il y a moins loin encore... Malheureusement, ceux-là qui, ni bons ni méchants, ne font ni bien ni mal, sont le plus grand nombre ; c'est donc ceux-la, a dit notre maître, qu'il faut améliorer, ni plus ni moins que s'ils avaient l'honneur d'être des chevaux, des bêtes à cornes ou à laine... Faisons qu'ils aient intérêt à être actifs, sages, laborieux, instruits et dévoués à leurs devoirs... prouvons-leur qu'en devenant meilleurs ils deviendrout matériellement plus heureux... tout le monde y gagnera...Pour que temps de regarder ld-haut? Pendant le jour, les bons conseils leur profitent, donnons-leur

ici-bas comme qui dirait un brin l'avant-goût | ferme, et que ce n'est pas la dernière sois que du bonheur qui attend les justes là-haut...

Son plan hien arrêté, notre maître a fait savoir dans les environs, qu'il lui fallait six laboureurs et autant de femmes ou filles de ferme; mais il voulait choisir ce monde-la parmi les meilleurs sujets du pays, d'après les renseignements qu'il ferait prendre chez les maires, chez les curés ou ailleurs. On devait être pavé comme nous le sommes, c'est-à-dire comme des princes, nourri mieux que des bourgeois, et partager entre tous les travailleurs un cinquième des produits de la récolte; on resterait deux ans à la ferme, pour faire ensuite place à d'autres laboureurs choisis aux mêmes conditions; après cinq ans révolus, on pourrait se représenter s'il y avait des vacances... Aussi, depuis la fondation de la ferme, laboureurs et journaliers se disent dans les environs : Soyons actifs, honnêtes, laborieux, faisons-nous remarquer par notre bonne conduite, et nous pourrons un jour avoir une des places de la ferme de Bouqueval; la nous vivrons comme en paradis durant deux ans; nous nous perfectionnerons dans notre état ; nous emporterons un bon pécule, et par la-dessus, en sortant d'ici, c'est à qui voudra nous engager, puisque pour entrer ici il faut un brevet d'excellent sujet.

– Je suis déjà retenu pour entrer à la ferme d'Arnouville, chez M. Dubreuil - dit Jean

– Et moi, je suis engagé pour Gonesse –

reprit un autre laboureur.

- Vous le voyez, mon brave homme, à cela tout le monde gagne : les fermiers des environs profitent doublement: il n'y a que douze places d'hommes et de femmes à donner, mais il se forme peut-être cinquante bons sujets dans le canton pour y prétendre ; or ceux qui n'auront pas eu les places n'en resteront pas moins bons sujets, n'est-ce pas ? et, comme on dit, les morceaux en seront et en resteront toujours bons, car si on n'a pas la chance une fois, on espère l'avoir une autre; en fin de compte, ça fait nombre de braves gens de plus. Tenez... parlant par respect, pour un cheval ou pour un bétail qui gagne le prix de vitesse, de force ou de beauté, on fait cent élèves capables de disputer ce prix. Eh bien! ceux de ces cent élèves qui ne l'ont pas remporté, ce prix, n'en restent pas moins bons et vaillants... Hein ? mon brave homme, quand je vous disais que notre ferme n'était pas une ferme ordinaire, et que notre maître n'était pas un maître ordinaire?

- Oh! non sans doute... - s'écria le Maitre d'école - et plus sa bonté, sa générosité me semblent grandes, plus j'espère qu'il prendra en pitié mon triste sort. Un homme qui fait le bien si noblement, avec tant d'intelligence, ne doit pas regarder à un bienfait de

plus ou de moins.

- Au contraire, il y regarde, mon brave dit le père Châtelain; — mais pour avoir à se glorifier d'une bonne action nouvelle, ce m'est vous vous asseyez à cette table!

- N'est-ce pas ? Tenez, malgré moi j'espère... — Oh! si vous saviez comme je suis heureux et reconnaissant! - s'écria le Maître
- Je n'en doute pas, il est si bon, notre maître!
- Mais que je sache donc au moins son nom et aussi celui de la Dame-de-Bon-Secours -- dit vivement le Maître d'école - que je puisse bénir d'avance ces nobles noms.
- Je comprends votre impatience dit le laboureur. - Ah! dame, vous vous attendez peut-être à des noms à grand fracas? Ah bien oui! ce sont des noms simples et doux comme ceux des saints. Notre-Dame-de-Bon-Secours s'appelle Madame Georges... notre maître s'appelle M. Rodolphe.

— Ma femme!.. mon bourreau!.. — murmura le brigand, foudroyé par cette révélation.

# CHAPITRE IX.

#### LA NUIT.

- Rodolphe!!! Madame Georges!!!

Le Maître d'école ne pouvait se croire abusé par une fortuite ressemblance de noms; avant de le condamner à un terrible supplice, Rodolphe lui avait dit porter a Madame Georges un vif intérêt. Enfin, la présence récente du nègre David dans cette ferme prouvait au Maître d'école qu'il ne se trompait pas.

Il reconnut quelque chose de providentiel, de fatal dans cette dernière rencontre qui renversait les espèrances qu'il avait un moment fondées sur la générosité du maître de cette

Son premier mouvement fut de fuir.

Rodolphe lui inspirait une invincible terreur: peut-être se trouvait-il à cette heure dans la ferme... A peine remis de sa stupeur.le brigand se leva de table, prit la main de Tortillard, et s'écria d'un air égaré :

- Allons-nous-en... conduis-moi... sortons d'ici!

Les laboureurs se regardèrent avec surprise. - Vous en aller... maintenant? Vous n'y pensez pas, mon pauvre homme - dit le père Châtelain. — Ah ça! quelle mouche vous pique? est-ce que vous êtes fou?...

Tortillard saisit adroitement cet à-propos, poussa un long soupir, fit un signe de tête affirmatif; et, mettant son index sur son front, il donna ainsi a entendre aux laboureurs que la raison de son prétendu père n'était pas fort saine.

Le vieux laboureur lui répondit par un signe d'intelligence et de compassion.

- Viens, viens, sortons! - répéta le Maitre d'école en cherchant à entrainer l'enfant.

Tortillard, absolument décidé à ne pas quitter un bon gîte pour courir les champs par avis que nous vous reverrons, bien sur, à la lette froidure, dit d'une voix dolente:

qui te reprend; calme-toi, ne sors pas par le froid de la nuit... ça te ferait mal... l'aimerais mieux, vois-tu, avoir le chagrin de te désobéir que de te conduire hors d'ici à cette heure. Puis, s'adressant aux laboureurs : -- N'est-ce pas, mes bons Messieurs, que vous m'aiderez à empêcher mon pauvre papa de sortir?

- Oui, oui, sois tranquille, mon enfant. dit le père Chatelain - nous n'ouvrirons pas à ton pere... Il sera bien forcé de coucher à la

ferme!

- Vous ne me forcerez pas à rester ici !s'écria le Maître d'école; — et puis d'ailleurs ie génerais votre maître... Monsieur... Rodolphe... Vous m'avez dit que la ferme n'était pas un hospice. Ainsi, encore une fois, laissezmoi sortir...

- Gêner notre maître... Soyez tranquille... Malheureusement il n'habite pas à la ferme, iln'y vient pas aussi souvent que nous le voudrions... Mais serait-il ici, que vous ne le gêneriez pas du tout... Cette maison n'est pas un hospice, c'est vrai ; mais je vous ai dit que les infirmes aussi à plaindre que vous pouvaient y passer un jour et une nuit...

— Votre maître n'est pas ici... ce soir?

demanda le Maître d'école d'un ton moins

effrayé.

- Non; il doit venir, selon son habitude, dans cinq ou six jours. Ainsi, vous le voyez, vos craintes n'ont pas de sens... Il n'est pas probable que notre bonne dame descende maintenant; sans cela elle vous rassurerait. N'a-telle pas ordonné qu'on fasse votre lit ici? Du reste, si vous ne la voyez pas ce soir, vous lui parlerez demain avant votre départ... Vous lui ferez votre petite supplique, afin qu'elle intéresse notre maître à votre sort, et qu'il vous garde à la ferme...
- Non, non! dit le brigand avec terreur -- j'ai changé d'idée... mon fils a raison : ma parente de Louvres aura pitié de moi... J'irai la trouver.
- Comme vous voudrez dit complaisamment le père Châtelain, croyant avoir affaire à un homme dont le cerveau était un peu fêlé. -Vous partirez demain matin. Quant à contimuer votre route ce soir avec ce pauvre petit, n'y comptez pas; nous y mettrons bon ordre.

Quoique Rodolphe ne fût pas à Bouqueval, les terreurs du Maître d'école étaient loin de se calmer; bien qu'affreusement défiguré, il craignait encore d'être reconnu par sa femme, qui d'un moment à l'autre pouvait descendre; et dans ce cas, il était persuadé qu'elle le dénoncerait et le feraît arrêter, car il avait toujours pensé que Rodolphe, en lui infligeant un chatiment aussi terrible, avait voulu surtout satisfaire à la haine et à la vengeance de Madame Georges.

Mais le brigand ne pouvait quitter la ferme, il se trouvait à la merci de Tortillard. Il se résigna donc ; et pour éviter d'être surpris par m femme, il dit au laboureur :

- Puisque vous m'assurez que cela ne gê

- Mon Dieu! pauvre papa, c'est ton accés | nera pas votre maître ni votre dame... j'accepte l'hospitalité que vous m'offrez ; mais, comme je suis très-fatigué, je vais, si vous le permettez, aller me coucher: je voudrais repartir de. main matin au point du jour.

- Oh! demain matin, à votre aise! on est matinal ici ; et de peur que vous ne vous 6ga. riez de nouveau, on vous mettra dans votre

route.

- Moi, si vous voulez, j'irai conduire ce pauvre homme un bon bout de chemin — dit Jean-René - puisque Madame m'a dit de prendre la carriole pour aller chercher demain des sacs d'argent chez le notaire, à Villiers-le-
- -- Tu mettras ce pauvre aveugle dans sa route, mais tu iras sur tes jambes - dit le père Chatelain. — Madame a changé d'avis tantôt ; elle a réfléchi avec raison que ce n'était pas la peine d'avoir à la ferme et à l'avance une si grome somme ; il sera temps d'aller lundi prochain à Villiers-le-Bel; jusque-là l'argent est aussi bien chez le notaire qu'ici.

- Madame sait mieux que moi ce qu'elle a à faire ; mais qu'est-ce qu'il y a à craindre ici

pour l'argent, père Chatclain?

--Rien, mon garçon, Dieu merci! Mais c'est égal, j'aimerais mieux avoir ici cinq cents

sacs de blé que dix sacs d'écus.

s'adressant au brigand et à Tortillard - venez, mon brave homme; et toi, suis-moi; mon enfant — ajouta-t-il en prenant un flambeau. Puis, précédant les deux hôten de la ferme, il les conduisit dans une petite chambre du rezde-chaussée, où ils arrivèrere après avoir traversé un large corridor au sequel s'ouvraient plusieurs portes.

Le laboureur pose a lumière sur une table et dit au Maître d'scole:

- Voici votre gite ; que le bon Dieu vous donne une nuit franche, mon brave homme! Quant à toi, mon enfant, tu dormiras bien, c'est de ton âge.

Le brigand alla s'asseoir, sombre et pensif, sur le bord du lit auprès duquel il fut conduit

par Tortillard.

Le petit boiteux fit un signe d'intelligence au laboureur au moment où celui-ci sortait de la chambre, et le rejoignit dans le corridor.

-- Que veux-tu, mon enfant? -- lui de-

manda le père Châtelain.

- Mon Dieu! mon bon Monsieur, je suis bien à plaindre! quelquefois mon pauvre papa a des attaques pendant la nuit, c'est comme des convulsions; je ne puis le secourir à moi tout seul : si j'étais obligé d'appeler du secours... est-ce qu'on m'entendrait d'ici?
- Pauvre petit! -- dit le laboureur avec intérêt — sois tranquille... Tu vois bien cette porte-la, a côté de l'escalier?
  - --- Oui, mon bon Monsieur, je la vois...
- Eh bien! un de nos valets de ferme couche toujours là ; tu n'aurais qu'à aller l'éveiller, la clef est à sa porte ; il viendrait t'aider à secourir ton pere.

— Helas! Mensieur, ce garçon de ferme et moi nous ne viendrions peut-être pas à bout de mon pauvre papa si ses convulsions le prenaient... Est-ce que vous ne pourriez pas venir aussi, vous qui avez l'air si bon... si bon?

— Moi, mon enfant, je couche, ainsi que les autres laboureurs, dans un corps de logis tout au fond de la cour. Mais rassure-toi, Jean-René est vigoureux, il abattrait un taureau par les cornes. D'ailleurs, s'il fallait quelqu'un pour vous aider, il irait avertir notre vieille cuisinière: elle couche au premier à côté de notre dame et de notre demoiselle... et au besoin la bonne femme sert de garde-malade, tant elle est soigneuse.

— Oh! merci, merci! mon digne Monsieur, je vas prier le bon Dieu pour vous, car vous êtes bien charitable d'avoir comme cela pitié

de mon pauvre papa...

Bien, mon enfant... Allons, bonsoir; il faut espérer que tu n'auras besoin du secours de personne pour contenir ton père. Rentre, il t'attend peut-être.

- J'y cours. Bonne nuit, Monaieur.

- Dieu te garde, mon enfant!...

Et le vieux laboureur s'éloigna.

A peine eut-il le dos tourné, que le petit beiteux lui fit ce jeste suprémement moqueur et insultant, familier aux gamins de Paris: geste qui consiste à se frapper la nuque du plat de la main gauche, et à plusieurs reprises, en lançant chaque fois en avant la main droite toute ouverte.

Avec une astuce diabolique, ce dangereux enfant venait de surprendre une partie des renseignements qu'is voulait avoir pour servir les sinistres projets de « Chouette et du Maître d'école. Il savait de, une le corps de logis où il aliait coucher n'était a bité que par Madame Georges, Fleur-de-Marie, ane vieille cuisinière et un garçon de ferme.

Tortillard, en rentrant dans la chambre qu'il compait avec le Maltre d'école, se garda bien de s'approcher de lui. Ce dernier l'entendit et

lui dit à voix basse:

--- D'où viens-tu encore, gredin?

- Vous êtes bien curieux, sans yeux...

— Oh! tu vas me payer tout ce que tu m'as fait souffrir et endurer ce soir, enfant de malheur! — s'écria le Maître d'école; et il se leva furieux, cherchant Tortillard à tâtons, en s'appuyant aux murailles pour se guider. — Je t'étoufferai, va! méchante vipère!

— Pauvre papa... nous sommes donc bien gai, que nous jouons à Colin-Maillard avec notre petit enfant chéri? — dit Tortillard en ricanant et en échappant le plus facilement du monde aux poursuites du Maitre d'école.

Celui-ci, d'abord emporté par un mouvement de colère irréfléchi, su bientôt obligé, comme toujours, de renoncer à atteindre le fils de Bras-

Rouge.

Force de subir sa persecution effrontée jusqu'au moment où il pourrait se venger sans péril, le brigand, dévorant son courroux impuissant, se jets sur son lit en blasphémant. — Pauvre papa... est-ce que tu as une rage de dents... que tu jures comme ça? Et M. le curé, qu'est-ce qu'il dirait s'il t'entendait !.. il te mettrait en pénitence...

— Bien! bien! — reprit le brigand d'une voix sourde et contrainte après un long silence — raille-moi, abuse de mon malheur... lache que tu es!... c'est beau, va! c'est généreux!

— Oh! c'te balle! généreux! Que ça de toupet! — s'écria Tortillard en éclatant de rire; — excusex!... avec ça que vous mettiez des mitaines pour ficher des volées à tout le monde à tort et à travers, quand vous n'étiez pas borgne de chaque œil!

- Mais je ne t'ai jamais fait de mal... a toi

... Pourquoi me tourmentes tu ainsi?

— Parce que vous avez dit des sottises à la Chouette d'abord... Et quand je pense que monsieur voulait se donner le genre de rester ici, en faisant le câlin avec les paysans... Monsieur voulait peut-être se mettre au lait d'ânnesse?

— Gredin que tu es ! si j'avais eu la possibilité de rester à cette ferme, que le tonnerre écrase maintenant ! tu m'en aurais presque cra-

pêché, avec tes insolences...

Vous! rester ici! en voilh'une farce! Et qu'est-ce qui aurait été la bête de souffrance de Madame la Chouette? Moi peut-être? Merci, je sors d'en prendre?

- Méchant avorton !...

—Avorton! tiens, raison de plus; je discomme ma tante la Choueste, il n'y a rien de plus anusant que de vous faire rager à most... vous qui me tueriez d'un coup de poing... c'est bien plus délicat que si vous étiez faible... Vous étiez joliment drôle, allez, ce soir à table... Dieu de Dieu! quelle comédie je me domanis à moi tout seul... un vrai pour seur de la Gaité! A chaque coup de pied que je vous allongeais en sourdine, la colère vous portait le sang à la tête et vos yeux blancs devenaient rouges au bord; il ne leur manquait qu'un pesit peu de bleu au milieu; avec ça ils auraient ététricolores... deux vraies cocardes de sergent de ville, quoi !...

— Allons, voyons, ta aimes à rire, ta es gai... bab... c'est de ton âge; je ne me fâche pas— dit le Maître d'école d'an ton affectmenx et dégagé, espérant apitoyer Tortillard; — mais au lieu de rester la à me blaguer, tu ferais mieux de te souvenir de ce que t'a dit la Chonette, que tu aimes tant; ta devrais tout examiner prendre des empreintes. As-tu entendu? ils out parlé d'une grosse somme d'argent qu'ils auront ici lundi... Nous y reviendrons avec les amis et nous ferions un bon coup... Bah! j'étais bien bête de vouloir rester ici... j'en aurais en assez au bout de huit jours, de ces bonasses de paysans... n'est-ée pas, mon garçon? — dit le brigand pour flatter Tortillard.

- Vous m'auriez fait de la peine, parole d'honneur - dit le fils de Bras-Rouge en ries-

nant

— Oui, oui, il y a un bon coup à faire ici... Et quand même il n'y aurait rien à voier, je

reviendrais dans cette maison avec la Chouette | peur me venger - dit le brigand d'une voix altérée par la fureur et par la haine; -- car c'est, hien sur, ma femme qui a excité contre moi cette infernal Rodolphe; et en m'aveuglant ne m'a-t-il pas mis a la merci de tout le monde... de la Cheuette, d'un gamin comme toi... Eh bien! puisque je ne peux pas me venger sur lui... je me vengerai sur ma femme ! ... Oni, elle paiera pour tous... quand je devrais mettre le feu à cette maison et m'ensevelir moi-même sous ses décombres... Oh! je voudrais!... je voudrais!...

- Vous voudriez bien la tenir, vutre femme, hein, vieux? Et dire qu'elle est à dix pas de vous... c'est ça qu'est vexant! Si je voulais, je vous conduirais à la porte de sa chambre.. moi... car je sais où elle est, sa chambre... Je le sais, je le sais, je le sais! — ajouta Tortillard en chantonnant selon son habitude.

- Tu sais ou est sa chambre? - s'écria le Mattre d'école avec une joie féroce — tu le

sais?...

- Je vous vois venir — dit Tortillard ;je vas vous faire faire le beau sur vos pattes de derrière, comme un chien à qui on montre un os... Attention, vieux Azor!

- Tu sais où est la chambre de ma femme? - répéta le brigand en se tournant du côté où

il entendait la voix de Tortillard.

- Oui, je le sais; et ce qu'il y a de famoux, c'est qu'un seul garçon de ferme couche dans le corps de logis où nous sommes; je sais où est sa porte, la clef est après: crac! un tour, et il est enfermé... Allons, debout, vieux Azor!
- Oni t'a dit cela? s'écria le brigand en me levant involontairement.
- Bien, Azor... A côté de la chambre de vatre femme couche une vicille cuisinière... un autre tour de clef, et nous sommes mattres de la maison, maîtres de votre femme et de la jeune fille à la mante grise que nous vernions enlever... Maintenant, la patte, vieux Azor, faites le beau pour ce maître! tout de suite.

- Tu mens, tu mens... Comment saurais-

tra cela?

- Moi boiteux, mais moi pas bête... Tout à l'heure j'ai inventé de dire à ce vieux bibard de laboureur que la nuit vous aviez quelquefois des convulsions, et je lui ai demandé où je pourrais trouver du secours si vous aviez votre attaque... Alors il m'a répondu que, si ça vous prenait, je pourrais éveiller le valet et la cuisiniere, et il m'a enseigné où ils couchaient... l'un en bas bas, l'autre en haut... au premier, à côté de votre semme, votre semme! votre femme!...
- Et Tortillard de répéter son chant monotone.

Apres un long silence, le Maître d'école lui dit d'une voix calme, avec une sincere et effrayante résolution :

- Ecoute... J'ai assez de la vie... Tout à l'heure... eh bien! oui... je l'avoue... j'ai eu une espérance qui me fait maintenant parai-

le bagne, la guillotine, ne sont rien auprès de se que j'endare depuis ce matin... et cela, j'aura à l'endurer toujours ... Conduis-moi à le chambre de ma femme ; j'ai la mon couteau... je la tuerai... On me tuera après, ça m'est égal... La haine m'étoufie... Je serai vengé... ça me soulagera... Ce que j'endure, c'est tro c'est trop! pour moi devant qui tout tremblait. Tiens, vois-tu... si tu savais ce que je souffre... tu aurais pitié de moi... Depuie un instant il me semble que mon crane va éclater... me veines battent à se rompre... mon cerveau s'embarrame...

--- Un rhume de cerveau, vienz?... commu... Éternuez... ça le purge...- dit Tortillard, en éclatant encore de rire. — Voulez-vous une prise f

Et, frappant bruyamment sur le dos de sa main ganche fermée, comme il eut frappé sur le couverele d'une tabatière, il chantonna :

> J'ai du bon tabac dans ma tabatière ; J'ai du bon tabac, tu n'en auras per

-Oh! mon Dieu! mon Dieu! ils veulent me rendre fou! — s'écria le brigand, devenu véritablement presque insensé par une sorte d'éréthisme de vengeance sanguinaire, ardente, implacable, qui cherchait en vain à s'assouvir.

L'exubérance des forces de ce monstre ne pouvait être égalée par leur impuissance

Qu'on se figure un loup affamé, furieux, hydrophobe, harcelé pendant tout un jour par un enfant à travers les barreaux de sa cage, et sentant à deux pas de lui une victime qui satisferait à la fois et sa faim et sa rage.

Au dernier sarcasme de Tortillard, le bri-

gand perdit presque la tête.

A défaut de victime, il voulut, dans sa frénésie, répandre son propre sang...le sang l'étouffait.

Un moment il fut décidé à se tuer; il aurait eu à la main un pistolet anné, qu'il n'eût pas hésité. Il fonilla dans sa poche, en tira un long couteau-poignard, l'ouvrit, le leva pour s'en frapper... Mais, si rapides que fuseent cos mouvements, la réflexion, la peur, l'instinct vital les devancèrent.

Le courage manqua au meurtrier, son bras

armé retomba sur ses genoux.

Tortillard avait suivi ses mouvements d'un ceil attentif; lorsqu'il vit le dénouement inoffensif de cette velléité tragique, il s'écria en ricanant:

- Garçon, un duel!..plumez les canards... Le Maître d'école, craignant de perdre la raison dans un dernier et inutile éclat de fureur, ne voulut pas, si cela se peut dire, entendre cette nouvelle insulte de Tortillard, qui raillait si insolemment la lacheté de cet assassin reculant devant le suicide. Désespérant d'échapper à ce qu'il appelait, par une sorte de fatalité vengeresse, la cruauté de cet enfant maudit, le brigand voulut tenter un dernier effort en s'adressant à la cupidité du fils de Bras-Rouge.

- Oh! - lui dit-il d'une roix presque suptre mon sort plus affreux encore... La prison, pliante — conduis-moi à la porte de ma fem-

me; tu prendras tout ce que tu voudras dans sa chambre, et puis tu te sauveras; tu me laisseras seul...tu crieras au meurtre, si tu veux! On m'arrêtera, on me tuera sur la place ...tant mieux!..je mourrai vengé, puisque je n'ai pas le courage d'en finir... Oh! conduismoi...conduis-moi; il y a, bien sur, chez elle de l'or, des bijoux ; je te dis que tu prendras tout...pour toi tout seul...entends-tu...pour toi tout seul...je ne te demande que de me conduire à la porte, près d'elle...

- Oui... j'entends bien ; vous voulez que ie vous mène à sa porte...et puis à son lit-et puis que je vous dise où frapper, et puis que je vous guide le bras, n'est-ce-pas? Vous voulez enfin me faire servir de manche à votre couteau!... vieux monstre! -- reprit Tortillard avec une expression de mépris, de colère et d'horreur qui, pour la première sois de la journée, rendit sérieuse sa figure de fouine, jusqu'alors railleuse et effrontée. — On me tuerait plutôt... entendez-vous... que de me forcer à vous conduire chez votre femme.

- Tu refuses ?

Le fils de Bras-Ronge ne répondit rien.

Il s'approcha pieds nus et sans être entendu du Maître d'école, qui, assis sur son lit, tenait toujours son grand couteau à la main; puis, avec une adresse et une prestesse merveilleuses, Tortillard lui enleva cette arme et fut d'un pond à l'autre bout de la chambre.

- Mon couteau! mon couteau! - s'écria

le brigand en étendant les bras.

- Non, car vous seriez capable de démander demain matin a parler à votre femme et de vous jeter sur elle pour la tuer... puisque vous avez assez de la vie, comme vous dites, et que vous êtes assez poltron pour ne pas oser vous tuer vous-même...

- Il défend ma femme contre moi maintenant! - s'écria le bandit, dont la pensée commençait à s'obscurcir. — C'est donc le démon que ce petit monstre ? Où suis-je? pourquoi la défend-il?

- Pour te faire bisquer... — dit Tortillard - et sa physionomie reprit son masque d'impu-

dente raillerie.

-Ah! c'est comme ça!— inurmura le Maître d'école, dans un complet égarement -eh bien! je vais mettre le seu a la maison!.. nous brûlerons tous!... tous... j'aime mieux cette fournaise-la que l'autre... La chandelle... la chandelle..

-Ah! ah! ah! - s'éeria Tortillard en éclatant de rire de nouveau; si on ne t'avait pas soufflé ta chandelle... à toi... et pour toujours... tu verrais que la nôtre est éteinte depuis une heure..

Et Tortillard de dire en chantonnant:

Ma chandelle est morte, Je n'ai plus de feu . . . . . .

Le Maître d'école poussa un sourd gémissement, étendit les bras et tomba de toute sa hauteur sur le carreau, la face contre terre, frappé d'un coup de sang, et il resta sans mouvement.

- Connu, vieux! . . - dit Tortillard : - c'est une frime pour me faire venir anprès de toi et pour me ficher une ratapiole... Quand tu auras aasez fait la planche sur le carreau, tu te relèveras

Et le fils de Bras-Rouge, décidé à ne pas s'endormir, de crainte d'être surpris à tâtons par le Maître d'école, resta assis sur sa chaise, les yeux attentivement fixés sur le brigand, persuadé que celui-ci lui tendait un piége, et ne le croyant nullement en danger,

Pour s'occuper agréablement, Tortillard tira mystérieusement de sa poche une petite bourse de soie rouge, et compta lentement et avec des regards de convoitise et de jubilation, dix-sept

pièces d'or qu'elle contenait.

Voici la source des richesses mal acquises de

Tortillard:

On se souvient que Madame d'Harville allait être surprise par son mari lors du fatal rendezvous qu'elle avait accordé au commandant. Rodolphe, en donnant une bourse à la jeune femme, lui avait dit de monter au cinquième étage chez les Morel, sous le prétexte de leur apporter des secours. Madame d'Harville gravissait rapidement l'escalier, tenant la bourse à la main, lorsque Tortillard, descendant de chez le charlatan, guigna la bourse de l'œil, fit semblant de tomber en passant auprès de la Marquise, la heurta, et, dans le choc, lui enleva subtilement la bourse. Madame d'Harville, éperdue, entendant les pas de son mari, s'était hâtée d'arriver au cinquième, sans pouvoir se plaindre du vol audacieux du petit boiteux.

Après avoir compté et recompté son or Tortillard, n'entendant plus aucun bruit dans la ferme, alla pieds nus, l'oreille au guet, abritant sa lumière dans sa main, prendre des empreintes de quatre portes qui ouvraient sur le corridor, prêt à dire, si on le surprenait hors de sa chambre, qu'il allait chercher du secours pour son père.

En rentrant, Tortillard trouva le Mattre d'école toujours étendu par terre... Un moment inquiet, il prêta l'oreille, il entendit le brigand respirer libremeut; il crut qu'il prolongeait indéfiniment sa ruse.

- Toujours du même, donc, vieux? - lui dit-il.

Un hasard avait sauvé le Maître d'école d'une congestion cérébrale sans doute mortelle. Sa chute avait occasionné un salutaire et abondant saignement de nez.

Il tomba ensuite dans une sorte de torpeur fiévreuse, moitié sommeil, moitié délire; et il fit alors ce rêve étrange! ce rève épouvautable!,.

#### CHAPITRE X.

#### LE REVE.

Tel est le rêve du Maître d'école.

Il revoit Rodolphe dans la maison de l'allée des Veuves.

Rien n'est changé dans le salon où le brigand a subi son horrible supplice.

Rodolphe est assis derrière la table où se trouvent les papiers du Maître d'école et le petit saint-esprit de lapis-lazuli qu'il a donné à la Chouette.

La figure de Rodolphe est grave, triste.

A sa droite le nègre David, impassible, silencieux, se tient debout ; à sa gauche est le Chourineur, il regarde cette scène d'un air épouvanté.

Le Maître d'école n'es: plus aveugle, mais il voit à travers un sang limpide qui remplit la cavité de ses orbites...

Tous les objets lui paraissent colorés d'une

teinte rouge.

Ainsi que les oiseaux de proie planent immobiles dans les airs au-dessus de la victime qu'ils fascinent avant de la dévorer, une chouette monstrueuse, ayant pour tête le hideux visage de la borgnesse, plane au-dessus du Maitre d'école... Elle attache incessamment sur lui un œil rond, flamboyant, verdatre.

Ce regard continu pese sur sa poitrine d'un

poids immense.

De même qu'en s'habituant à l'obscurité on finit par y distinguer des objets d'abord imperceptibles, le Maître d'école s'aperçoit qu'un immense lac de sang le sépare de la table ou siège Rodolphe.

Ce juge inflexible prend peu à peu, ainsi que le Chourineur et le nègre, des proportions colossales... Ces trois fantômes atteignent en grandissant les frises du plafond, qui s'élèvent

à mesure.

Le lac de sang est calme, uni comme un mi-

roir rouge. Le Maltre d'école voit s'y refléter sa hideuse

image. Mais bientôt cette image s'efface sous le bouillonnement des flots qui s'enflent.

De leur surface agitée s'élève comme l'exhalaison fétide d'un marécage, d'un brouillard livide de cette couleur violâtre particulière aux lèvres des trépassés.

Mais à mesure que ce brouillard monte, monte... les figures de Rodolphe, du Chourineur et du nègre continuent de grandir, de grandir d'une manière incommensurable, et dominent toujours cette vapeur sinistre.

Au milieu de cette vapeur, le Maître d'école voit apparaître des spectres pales, des scènes

meurtrières dont il est l'acteur..

Dans ce fantastique mirage il voit d'abord un petit vieillard à crane chauve : il porte une redingote brune et un garde-vue de soie verte ; il est occupé, dans une chambre délabrée, à compter et à ranger des piles de pièces d'or, à la lueur d'une lampe.

Au travers de la fenêtre éclairée par une lune blafarde, qui blanchit la cime de quelques grands arbres agités par le vent, le Maître d'école se voit lui-même en dehors... collant à

la vitre son horrible visage.

Il suit les moindres mouvements du petit vieillard avec des yeux flamboyants... puis il brise un carreau, ouvre la croisée, saute d'un bond sur sa victime, et lui enfonce un long coulean entre les deux épanles.

L'action est si rapide, le coup si prompt, si sur, que le cadavre du vieillard reste assis sur la chaise...

Le meurtrier veut retirer son couteau... de ce corps mort.

Il ne le peut pas...

Il redouble d'efforts...

Ils sont vains.

Il veut alors abandonner son couteau...

Impossible...

La main de l'assassin tient au manche du poignard, comme la lama du poignard tient au cadavre de l'assassiné..

Le meurtrier entend alors résonner des éperons et retentir des sabres sur les dalles d'une pièce voisine.

Pour s'échapper à tout prix, il veut emporter avec lui le corps chétif du vieillard, dont il ne peut détacher ni son couteau ni sa main..

Il ne peut y parvenir...

Ce frèle petit cadavre pèse comme une masse de plomb.

Malgré ses épaules d'hercule, malgré ses efforts désespérés, le Maître d'école ne peut même soulever ce poids énorme.

Le bruit de pas retentissants et de sabres trainants se rapproche de plus en plus...

Le clef tourne dans la serrure. La porte s'ouvre.

La vision disparait..

Et alors la Chouette bat des ailes en criant : -C'est le vieux richard de la rue du ROULE... TON DEBUT D'ASSASSIN... D'ASSASSIN.. d'assassin!..

Un moment obscurcie, la vapeur qui couvre le lac de sang redevient transparente, et laisse apercevoir un autre spectre...

Le jour commence à poindre, le brouillard est épais et sombre... une homme, vêtu comme le sont les marchands de bestiaux, est étendu mort sur la berge d'un grand chemin. La terre foulée, le gazon araché prouvent que la victime a fait une résistance désespérée...

Cet homme a cinq blessures saignantes a la poitrine... Il est mort, et pourtant il siffle ses chiens, il appelle à son secours en criant: A. moi!.. à moi!

Mais il siffle, mais il appelle par ses cinq larges plaies dont les bords béants... s'agitent. comme des lèvres qui parlent...

Ces cinq appels, ces cinq sifflements simultanés, sortant de ce cadavre par la beuche de ses blessures, sont affrayants à enterdre...

A ce moment la Chouette agite ses ailes, et. parodie les gémissements funèbres de la victime en poussant cinq éclats de rire, mais d'un rire strident, farouche comme le rire des fous, et elle s'écrie :

LE MARCHAND DE BŒUFS DE POISSY... ASSAS-

SIN!.. ASSASSIN!.. ASSASSIN!.

Des échos souterrains prolongés répètant d'abord très-haut les rires sinistres de la Chouette, puis ils semblent aller se perdre dans les entrailles de la terre.

A ce bruit, deux grand chiens noirs comme

l'ébène, aux yeux étincelants comme des tisons, et toujours attachés sur le Maître d'école, commencent à aboyer et à tourner... à tourner... à tourner autour de lui avec une rapidité vertigieuse.

He le touchent presque, et leurs abois sont si lointains, qu'ils paraissent apportés par les vent du matin.

Peu à peu les spectres pâlissent, s'effacent comme des ombres, et disparaissent dans la vapeur livide qui monte toujours.

Une nouvelle exhalaison couvre la surface du lac de sang et s'y superpose.

C'est une sorte de brume verdatre, transparente; on dirait la coupe verticale d'un canal rempli d'eau.

D'abord on voit le lit du canal recouvert d'une vase épaisse composée d'innombrables reptiles ordinairement imperceptibles à l'œil, mais qui, grossis comme si on les voyait au microscope, prennent des aspects monstrueux, des proportions énormes relativement à leur grosseur réelle.

Ce n'est plus de la bourbe, c'est une masse compacte vivante, grouillante, un enchevêtrement inextricable qui fourmille et pullule, si pressé, serré, qu'une sourde et imperceptible ondulation soulève à peine le niveau de cette vase ou plutôt de ce banc d'animaux impurs.

Au-dessus coule lentement, lentement, une eau fangeuse, épaisse, morte, qui charrie dans son cours pesant les immondices incessamment vomis par les égouts d'une grande ville, des débris de toutes sortes, des cadavres d'animaux...

Tout à coup le Maître d'école entend le bruit d'un corps qui tombe lourdement à l'eau.

Dans son brusque reflux, cette eau lui jaillit au visage...

A travers une foule de bulles d'air qui remontent à la surface du canal, il voit s'y engouffrer rapidement une semme qui se débat... qui se débat...

Et il se voit, lui et la Chouette, se sauver précipitamment des bords du canal Saint-Martin en emportant une caisse enveloppée de toile noire.

Néanmoins il assiste à toutes les phases de l'agonie de la viotime que lui et la Chouette viennent de jeter dans le canal.

Aprés cette première immersion, il voit la femme remonter à fleur d'eau et agiter précipitamment ses bras, comme quelqu'un qui, ne sachant pas nager, essaie en vain de se sauver.

Puis il entend un grand cri.

Ce cri extreme, désespéré, se termine par le bruit sourd, saccadé, d'une ingurgitation involontaire... et la femme redescend une seconde fois au-dessous de l'eau.

La Chouette, qui plane toujours immobile, parodie le râle convulsif de la noyée, comme elle a parodié les gémissements du marchand de bestiaux.

Au milieu d'éclats de rire funèbres, la chouette répète:

- Glou... glou... glou...

Les échos souterrains redisent ces cris.

Submergée une seconde fois, la femme suffoque et fait malgré elle un violent mouvement d'aspiratiou; mais, au lieu d'air, c'est encore de l'eau qu'elle aspire...

Alors sa tête se renverse en arrière, son visage s'injecte et bleuit, son cou devient livide et gonflé, ses bras se roidissent, et, dans une dernière convulsion, la noyée agonisante agite ses pieds qui reposaient sur la vase.

Elle est alors entourée d'un nuage de bourbe noirâtre qui remonte avec elle à la surface de l'esu

A peine la noyée exhale-t-elle son dernier souffle, qu'elle est déjà couverte d'une myriade de reptiles microscopiques, vorace et horrible vermine de la bourbe...

Le cadavre reste un moment à flot, oscille encore quelque peu, puis s'abime lentement, horizontalement, les pieds plus bas que la tête; et commence a suivre entre deux eaux le courant du canal.

Quelquesois le cadavre tourne sur lui-même, et son visage se trouve en face du Maître d'école; alors le spectre le regarde fixement de ses deux gros yeux glauques, vitreux, opaques... ses lèvres violettes s'agitent...

Le Maître d'école est loin de la noyée, et pourtant elle lui murmure à l'oreille... glou... glou... glou... en accompagnant ces nots bizarres du bruit singulier que fait un flacon submergé en se remplissant d'eau.

La chouette répète glou... glou... glou... en agitant ses ailes, et s'écrie :

— LA FEMME DU CANAL SAINT-MARTIN!...
ASSASSIN!... ASSASSIN!...

Les échos souterrains lui répondent... mais, au lieu de se perdre peu à peu dans les entrailles de la terre, ils deviennent de plus en plus retentissants et semblent se rapprocher.

Le Maître d'école croit entendre ces éclats de rire retentir d'un pôle à l'autre...

La vision de la noyée disparaît.

Le lac de sang, au delà duquel le Maître d'école voit toujours Rodolphe, devient d'un noir bronzé; puis il rougit et se change bientôt en une fournaise liquide telle que du métal en fusion; puis ce lac de feu s'élève, monte... monte... vers le ciel ainsi qu'une trombe immense.

Bientôt c'est un horizon incandescent comme du fer chauffé à blanc.

Cet horizon immense, infini, éblouit et brûle à la fois les regards du Maître d'école; cloué à sa place, il ne peut en détourner la vue...

Alors sur ce fond de lave ardente, dont la réverbération le dévore, il voit lentement passer et repasser un à un les spectres noirs et gigantesques de ses victims...

- La lanterne magique du remords... du remords!... -

S'écrie la chouette, en battant des ailes et en riant aux éclats

Malgré les douleurs intolérables que lui cause cette contemplation incessante, le Mai-

tre d'écele a toujours les yeux attachés sur les l.cole — l'heure du repentir n'a pas encore sonné spectres qui se meuvent dans la nappe enfantmée.

La punition de vos crimes est incomplète

Il éprouve alors quelque chose d'épouvantable.

Passant par tons les degrés d'une torture sans nom, à force de regarder ce foyer terréfiant, il sent ses prunelles, qui ont remplacé le sang dont ses orbites étaient remplies, devenir chandes, brûlantes, se fondre à cette fournaise, fumer, bouillonner, et enfin se calciner dans leurs cavités comme dans deux creusets de fer rouge...

Par une effroyable faculté, après avoir vu autant que senti les transformations successives de ses prunelles en cendres, il retombe dans les ténèbres de sa première cécité.

Mais voilà que tout à coup ses douleurs intolérables s'apaisent par enchantement.

Un souffle aromatique d'une fraicheur délicieuse a passé sur ses orbites brûlantes encore.

Ce souffie est un suave mélange des senteurs printanières qu'exhalent les fleurs champètres buignées d'une humide rosée.

Le Maitre d'école entend autour de lui un bruissement léger comme celui de la brise qui se joue dans le feuillage, comme celui d'une source d'eau vive qui ruisselle et murmure sur son lit de cailloux et de mousse.

Des milliers d'oiseaux gazouillent de temps à autre les plus mélodieuses fantaisies; s'ils se taisent, des voix enfantines, d'une angélique pureté, chantent des paroles étranges, inconnues, des paroles pour ainsi dire ailées, que le Muitre d'école entend monter aux cieux avec un iéger frémissement.

Un sentiment de bien-être moral, d'une mollesse, d'une langueur indéfinissables, s'empere peu à peu de lui...

Epanouissement de cœur, ravissement d'esprit, rayonnement d'ame dont aucune impression physique, si enivrante qu'elle soit, ne saurait donner une idée!

Le Maître d'école se sent doucement planer dans une sphère lumineuse, éthérée; il lui semble qu'il s'élève à une distance incommensurable de l'humanité.

Après avoir goûté quelques moments cette félicité sans nom, il se retrouve dans le ténébreux abime de ses pensées habituelles.

Il rève toujours, mais il n'est plus que le brigand muselé qui blasphéme et se damne dans des accès de fureur impuissante.

Une voix retentit, sonore, solennelle...

C'est la voix de Rodolphe!

Le Mattre d'école frémit épouvanté; il a vaguement la conscience de rêver, mais l'effroi que lui inspire Rodolphe est si formidable, qu'il fait, mais en vain, tous ses efforts pour échapper à cette nouvelle vision.

La voix parle... il écoute...

L'accent de Rodolphe n'est pas courroucé; il est rempli de tristesse, de compassion...

-Pauvre miscrable - dit il au Maitre d'é-

.cole — l'heure du repentir n'a pas encore sonné pour vous... Dieu seul sait quand elle sonnera ... La punition de vos crimes est incomplète encore... Vous avez souffert, vous n'avez pas expié; la destinée poursuit son œuvre de haute justice... Vos complices sont devenus vos tourmenteurs; une femme, un enfant vous domptent, vous torturent...

En vous infligeant un châtiment terrible comme vos crimes, je vous l'avais dit... je vous l'avais dit... rappelez-vous mes paroles:

Tu as criminellement abusé de ta force; je paralyserai ta force... — Les plus vigoureux; les plus féroces tremblaient devant toi; tu trembleras devant les plus faibles...

Vous avez quitté l'obscure retraite où vous pouviez vivre pour le repentir et pour l'expiation...

Vous avez eu peur du silence et de la solitude...

Tout à l'heure vous avez un moment envie la vie paisible des laboureurs de cette ferme... mais il était trop tard... trop tard!

Presque sans défense, vous vous rejetez au milieu d'une tourbe de scélérats et d'assassins, et vous avez craint de demeurer plus long-temps auprès d'honnétes gens chez lesquels on vous avait placé...

Vous avez voulu vous étourdir par de nouveaux forfaits... Vous avez jeté un farouche défi à celui qui avait voulu vous mettre hors d'état de noire à vos semblables, et ce criminel défi a été vain. Malgré votre audace, malgré votre scélératesse, malgré votre force, vous êtes enchainé... La soif du crime vous dévore; vous ne pouvez la satisfaire... Tout à l'heure, dans un épouvantable et sanguinaire éréthisme, vous avez voulu tuer votre femme; elle est la, sous le même toit que vous; elle dort sans défense; vous avez un couteau, sa chambre est à deux pas; aucun obstacle ne vous empêche d'arriver jusqu'à elle; rien ne peut la soustraire à votre rage: rien que votre impuissance —

Le rove de tout à l'heure, celui que maintenant vous révez, vous pourraient être d'un grand enseignement, ils pourraient vous sauver ... Les images mystérieuses de ce songe ont un sens profond...

Le lac de sang où vous sont apparues vos victimes... c'est le sang que yous avez versé la lave ardente qui l'a remplacé... c'est le remords dévorant qui aurait dû vous consumer, afin qu'un jour Dieu, prenunt en pitié vos longues tortures, vous appelat à lui... et vous fit goûter les douceurs ineffables du pardon. Mais il n'en sera pas ainsi... Non! non! ces avertissements seront inutiles... loin de vous repentir, vous regretterez chaque jour, avec d'horribles blasphèmes, le temps où vous commettiez vos crimes.. Hélas! de cette lutte continuelle entre vos ardeurs sanguinaires et l'impossibilité de les satisfaire, entre vos habitudes d'oppression férece et la nécessité de vous soumettre à des êtres ansai feibles one cruels, il résultera pour vous un soit si afireux... si | horrible !... Oh ! pauvre m: écable !

Et la voix de Rodolphe s'altéra.

Et il se tut un moment, comme si l'émotion sortirez pas du salon. et l'effroi l'eussent empêché de continuer...

Le Maitre d'école sentit ses cheveux se hérisser sur son front...

Quel était donc ce sort... qui apitoyait même son bourreau?...

- Le sort qui vous attend est si épouvantable - reprit Rodolphe - que Dieu, dans sa drait vous faire expier à vous seul les crimes m'a tourmentée quand j'étais enfant ; je me de tous les hommes, qu'il n'imaginerait pas un supplice plus effroyable ... Malheur! malheur à yous! la fatalité veut que vous sachiez l'effroyable chatiment qui vous attend, et elle veut que vous ne fassiez rien pour vous y soustraire.

Que l'avenir vous soit connu...

Il sembla au Maitre d'école que la vue lui était rendue...

Il ouvrit les yeux... il vit...

Mais ce qu'il vit le frappa d'une telle épouvante qu'il jeta un cri perçant et s'éveilla en sursaut de ce rêve horrible.

# CHAPITRE XI.

#### LA LETTRE.

Neuf heures du matin sonnaient à l'horloge de la ferme de Bouqueval, lorsque Madame Georges entra doucement dans la chambre de Fleur-de-Marie.

Le sommeil de la jeune fille était si léger qu'elle s'éveilla presque à l'instant. Un brillant soleil d'hiver, dardant ses rayons à travers les persiennes et les rideaux de toile perse doublée de guingan rose, répandait une teinte vermeille dans la chambre de la Goualeuse, et donnait à son pale et doux visage les couleurs qui lui manquaient.

Eh bien! mon enfant — dit Madame Georges en s'asseyant sur le lit de la jeune fille et en la baisant au front - comment vous trouvez-vous?

- Mieux, Madame... je vous remercie... - Vous n'avez pas été réveillée ce matin de

très-bonne heure?

-- Non, Madame...

- Tant mieux. Ce malheureux aveugle et son fils, auxquels on a donné hier à coucher, ont voulu quitter la ferme au point du jour ; je craignais que le bruit qu'on a fait en ouvrant les portes ne vous eut éveillée...

- Pauvres gens! pourquoi sont-ils partis si

tôt?

- Je ne sais, hier soir, en vous laissant un peu calmée, je suis descendue à la cuisine pour les voir ; mais tous deux s'étaient trouvés si fatigués qu'ils avaient demandé la permission de se retirer. Le père Châtelain m'a dit que l'aveugle paraissait ne pas avoir la tête trèssaine ; et tous nos gens ont été frappés des soins touchants que l'enfant de ce malheureux lui donnait. Mais, dites-moi, Marie, vous avez Pontoise pour la vente de ses laines ; fai donc cu un peu de fièvre ; je ne veux pas que vous recours à vous et à Marie. Clara embrasse sa

vous exposiez au froid aujourd'hui; vous ne

- Madame, pardonnez-moi; il faut que je me rende ce soir, à cinq heures, au presbytére; M. le curé m'attend.

- Cela serait imprudent; vous avez, j'en suis sûre, passé une mauvaise nuit ; vos yeux

sont fatigués, vous avez mal dormi.

- Il est vrai ... j'ai encore eu des rêves vengeance inexorable et toute-puissante, vou- effrayants. J'ai revu en songe la femme qui suis réveillée en sursaut tout épouvantée... c'est une faiblesse ridicule dont j'ai honte.

- Et moi, cette faiblesse m'afflige, puisqu'elle vous fait souffrir, pauvre petite! - dit Madame Georges avec un tendre intérêt, en voyant les yeux de la Goualeuse se remplir de larmes.

Celle-cí, se jetant au cou de sa mère adoptive, cacha son visage dans son sein.

- Mon Dieu! qu'avez-vous, Marie? vous

! m'effrayez!

– Vous êtes si bonne pour moi. Madame, que je me reproche de ne pas vous avoir confié ce que j'ai confié à M. le curé; demain il vous dira tout lui-même ; il me coûterait trop de vous répéter cette confession...

- Allons, allons, enfant, soyez raisonnable; je suis sure qu'il y a plus à louer qu'à blamer dans ce grand secret que vous avez dit à notre bon abbé. Ne pleurez pas ainsi... vous me

faites mal.

- Pardon, Madame; mais je ne sais pourquoi, depuis deux jours, par instants mon cœur se brise... Malgré moi les larmes me viennent aux yeux... J'ai de noirs pressentiments... Il me semble qu'il va m'arriver quelque malheur...

Marie...Marie... je vous gronderai si vous vous affectez ainsi de terreurs imaginaires. N'est-ce donc pas assez des chagrins réels qui

nous accablent?

- Vous avez raison, Madame; j'ai tort, je tacherai de surmonter cette faiblesse... Si vous saviez, mon Dieu! combien je me reproche de ne pas être toujours gaie, souriante, heureuse... comme je devrais l'être ; hélas! ma tristease doit vous paraître de l'ingratitude!

Madame Georges allait rassurer la Goualeuse, lorsque Claudine entra, après avoir

frappé à la porte.

- Que voulez-vous Claudine?

- Madame, c'est Pierre qui arrive d'Arnouville dans le cabriolet de Madame Dubreuil; il apporte cette lettre pour vous, il dit que c'est très-pressé.

Madame Georges lut tout haut ce qui suit:

. Ma chère Madame Georges, vous me rendriez bien service et vous pourriez me tirer d'un grand embarras en venant tout de suite à la ferme ; Pierre vous emmènerait et vous reconduirait cette après-dinée. Je ne sais vraiment où donner de la tête, M. Dubreuil est à Tachez de venir a onze heures pour déjeuner.

" Votre bien sincère amie,

"Femme Dubreuil.,,

- De quoi peut-il être question? dit Madame Georges a Fleur-de-Marie. - Heureusement le ton de la lettre de Madame Dubreuil prouve qu'il ne s'agit pas de quelque chose de grave..

- Vous accompagnerai-je, Madame? — de-

manda la Goualeuse.

- Cela n'est peut-être pas prudent, car il fait très-froid. Mais après tout - reprit Madame Georges — cela vous distraira; en vous enveloppant bien, cette petite course ne vous sera que favorable...

- Mais, Madame — dit la Goualeuse en réfléchissant, M. le curé m'attend ce soir, à

cinq heures, au presbytère.

- Vous avez raison ; nous serons de retour avant cinq heures, je vous le promets.

- Oh! merci, Madame; je serai si contente

de revoir Mademoiselle Clara...

- Encore - dit Madame Georges d'un ton de doux reproche - Mademoiselle Clara!... Est-ce qu'elle dit Mademoiselle Marie en parlant de vous?

– Non, Madame... — répondit la Goualeuse en baissant les yeux. - C'est a moi... je...

- Vous!... vous êtes une cruelle enfant qui ne songez qu'à vous tourmenter ; vous oubliez deja les promesses que vous m'avez faites tout à l'heure encore. Habillez-vous vite et bien chaudement. Nous pourrons arriver avant onze heures à Arnouville.

Puis, sortant avec Claudine, Madame Geor-

ges lui dit:

-Que Pierre attende un moment, nous sommes prêtes dans quelques minutes.

# CHAPITRE XII.

#### RECONNAISSANCE.

Une demi-heure après cette conversation, Madame Georges et Fleur-de-Marie montaient dans un de ces grands cabriolets dont se servent les riches fermiers des environs de Paris. Bientôt cette voiture, attelée d'un vigoureux cheval de trait conduit par Pierre, roula rapidement sur le chemin gazonné qui de Bouqueval conduit à Arnouville.

Les vastes bâtiments et les nombreuses dépendances de la ferme exploitée par M Dubreuil témoignaient de l'importance de cette magnifique propriété, que Mademoiselle Césarine de Noirmont avait apportée en mariage

à M le Duc de Lucenay.

Le bruit retentissant du fouet de Pierre avertit Madame Dubreuil de l'arrivée de Fleur-de-Marie et de Madamo Georges. Celles-ci, en descendant de voiture, furent joyeusement accueillies par la fermière et par sa fille.

Madame Dubreuil avait cinquante ans en-

bonne petite sœur et l'attend avec impatience. | les traits de sa fille, jolie brune aux yeux bleus, aux joues fraiches et vermeilles, respiraient la candeur et la bonté.

> A son grand étonnement, lorsque Clara vint lui sauter au cou, la Goualeuse vit son amie vêtue comme elle en paysanne, au lieu d'être habillée en demoiselle.

> -Comment, vous aussi, Clara, vous voici déguisée en campagnarde? - dit Madame

Georges en embrassant la jeune fille.

- Est-ce qu'il ne faut pas qu'elle imite en tout sa sœur Marie ? - dit Madame Dubreuil. - Elle n'a pas eu de cesse qu'elle n'ait eu aussi son casaguin de drap, sa jupe de futaine, tout comme votre Marie... Mais il s'agit bien des caprices de ces petites filles, ma pauvre Madame Georges — dit Madame Dubreuil en soupirant - venez que je vous conte tous mes embarras.

En arrivant dans le salon avec sa mère et Madame Georges, Clara s'assit auprès de Fleurde-Marie, lui donna la meilleure place au coin du feu, l'entoura de mille soins, prit ses mains dans les siennes pour s'assurer si elles n'étaient plus froides, l'embrassa encore et l'appela sa méchante petite sœur, en lui faisant tout bas de doux reproches sur le long intervalle qu'elle mettait entre ses visites.

Si l'on se souvient de l'entretien de la pauvre Goualeuse et du curé, on comprendra qu'elle devait recevoir ces caresses tendres et ingénues avec un mélange d'humilité, de bonheur et de

crainte.

- Et que vous arrive-t-il donc, ma chère Madame Dubreuil - dit Madame Georges -

et à quoi pourrai-je vous être utile?

- Mon Dieu! à bien des choses. vous expliquer cela. Vous ne savez pas, je crois, que cette ferme appartient en propre à Madame la Duchesse de Lucenay. C'esta elle que nous avons directement affaire... sans passer par les mains de l'intendant de M. le Duc.

- En effet, j'ignorais cette circonstance. -Vous allez savoir pourquoi je vous en instruis... C'est done à Madame la Duchesse ou à Madame Simon, sa première femme de chambre, que nous payons les fermages. dame la Duchesse est si bonne, si bonne, quoiqu'un peu vive, que c'est un vrai plaisir d'avoir des rapports avec elle: Dubreuil et moi nous nous mettrions dans le feu pour l'obliger... Dame! c'est tout simple: je l'ai vue petite fille, quand elle venait ici avec son père, feu M. le Prince de Noirmont... Encore dernièrement elle nous a demandé six mois de fermage d'avance... Quarante mille francs, ça ne sa trouve pas sous le pas d'un cheval, comme on dit... mais nous avions cette somme en réserve, la dot de notre Clara, et du jour au lendemain Madame la Duchesse a cu son argent en beaux louis d'or... Ces grandes dames, ça a tant besoin de luxe!... Pourtant il n'y a guère que depuis un an que Madame la Duchesse est exacte à toucher ses fermages aux échéances; autrefois elle paraissait n'avoir jamais besoin viron; sa physionomie était douce et affable ; d'argent... Mais maintenant c'est bien différent!

- Jusqu'à présent, ma chère Madame Dubreuil, je ne vois pas encore à quoi je puis vous

être bonne.

- M'v voici, m'v voici ; je vous disais cela pour vous faire comprendre que Madame la Duchesse a toute confiance en nous... Sans compter qu'à l'age de douze ou treize ans elle a été, avec son père pour compère, marraine de Clara... qu'elle a toujours comblée... Hier soir donc je reçois par un exprés cette lettre de Madame la Duchesse:

"Il faut absolument, ma chère Madame Dubreuil, que le petit pavillon du verger soit en état d'être occupé après-demain soir, faitesy transporter tous les meubles nécessaires, tapis, rideaux, etc., etc. Enfin que rien n'y manque, et qu'il soit surtout aussi confortable que possible...,

- Confortable! vous entendez, Madame Georges; et c'est souligné encore! - dit Madame Dubreuil, en regardant son amie d'un air à la fois meditatif et embarrassé; puis elle continua:

"Faites faire du seu jour et nuit dans le pavillon pour en chasser l'humidité, car il y a long-temps qu'on ne l'a habité. Vous traiterez la personne qui viendra s'y établir comme vous me traiteriez moi-même, une lettre que cette personne vous remettra vous instruira de ce que j'attends de votre zèle toujours si obli-J'y compte cette fois encore, sans crainte d'en abuser ; je sais combien vous êtes bonne et dévouée. Adieu, ma chère Madame Dubreuil. Embrassez ma jolie filleule, et croyez à mes sentiments bien affectionnés,

"NORMONT DE LUCENAY.

"P. S. La personne dont il s'agit arrivera après deniain dans la soirée. Surtout n'oubliez pas, je vous prie, de rendre le pavillon aussi confortable que possible.,,

- Vous voyez; encore ce diable de mot souligné! dit Madame Dubreuil en remettant dans sa poche la lettre de la Duchesse de Lu-

-Eh bien! rien de plus simple - reprit

Madame Georges.

- Comment, rien de plus simple!... Vous n'avez donc pas entendu? Madame la Duchesse veut surtout que le pavillon soit aussi confortable que possible; c'est pour ça que je vous ai priée de venir. Nous deux Clara nous nous sommes tuées à chercher ce que voulait dire confortable, et nous n'avons pu y parvenir... Clara a pourtant été en pension à Villiers-le-Bel, et a remporté je ne sais combien de prix d'histoire et de géographie... eh bien! c'est égal, elle n'est pas plus avancée que moi au sujet de ce mot baroque; il faut que ce soit un mot de la cour ou du grand monde... Mais c'est égal, vous concevez combien c'est embarrassant: Madaine la Duchesse veut surrout que le pavillon soit confortable, elle souligne le mot, eile le répete deux fois, et nous ne savons pas ce que cela vout dire!

- Dieu merci! je puis vous expliques ce grand mystére — dit Madame Georges en souriant; - confortable, dans cette occasion, veut dire un appartement commode, bien arrangé, bien clos, bien chaud; une habitation enfin où rien ne manque de ce qui est nécessaire et même superflu...
- Ah mon Dieu! je comprends, mais alors je suis encore plus embarrassée!

- Comment cela ?

- Madame la Duchesse parle de tapis, de meubles et de beaucoup d'et cœtera, mais nous n'avons pas de tapis ici, nos meubles sont des plus communs; et puis enfin je ne sais pas si la personne que nous devons attendre est un monsieur ou une dame, et il faut que tout soit prêt demain soir... Comment faire? comment faire? ici il n'y a aucune ressource. En vérité, Madame Georges, c'est à en perdre la tête!

— Mais, maman — dit Clara — si tu prenais les meubles qui sont dans ma chambre; en attendant qu'elle soit remeublée, j'irais passer trois ou quatre jours à Bouqueval avec

. Marie.

- Ta chambre! ta chambre, mon enfant, est-ce que c'est assez beau! — dit Madame Dubreuil en haussant les épaules - est-ce que c'est assez... assez confortable!... comme 'dit Madame la Duchesse... Mon Dieu! mon Dieu! où va-t-on chercher des mots pareils!

Ce pavillon est donc ordinairement inhab-

ité ?— demanda madame Georges.

-Sans doute; c'est cette petite maison blanche qui est toute seule au bout du verger. M. le prince l'a fait bâtir pour madame la duchesse quand elle était demoiselle; lorsqu'elle venait à la ferme avec son père c'est là qu'ils se reposaient. Il y a trois jolies chambres, et au bout du jardin une laiterie suisse, où madame la duchesse, étant enfant, s'amusait à jouer à la laitière ; depuis son mariage nous ne ne l'avons vue à la ferme que deux fois, et chaque fois elle a passé quelques heures dans le petit pavillon. La première fois, il y a de cela six ans, elle est venue à cheval avec...

Puis, comme si la présence de Fleur-de-Marie et de Clara l'empêchait d'en dire davan-

tage, Madame Dubreuil reprit :

– Mais je cause, je cause, et tout cela ne me sort pas d'embarras... Venez donc à mon secours, ma pauvre Madame Georges, venez donc à mon secours!

- Voyons, dites-moi comment à cette heure est meublé ce pavillon?...

- Il l'est à peine ; dans la pièce principale, une natte de paille sur le carreau, un canapé de jonc, des fauteuils pareils, une table, quelques chaises, voila tout. De la a être confortable il y a loin, comme vous le voyez.

– Eh bien! moi, à votre place, voici ce que je ferais: il est onze heures, j'enverrais à Paris un homme intelligent.

- Notre prend-garde-à-tout... (1), il n'y en a pas de plus actif.

<sup>(1)</sup> Sorte de surveillant employé dans les grandes exploitations des environs de Paris.

- A merveille... en deux heures au plus tard il est à Paris: il va chez un tapissier de la Chaussée-d'Antin, peu importe lequel; il lui remet la liste que je vais vous faire, après avoir vu ce qui manque dans le pavillon, et il Iui dira que, coûte, que coûte...

- Oh! bien sûr... pourvu que madame la duchesse soit contente, je ne regarderai a

- Il lui dira donc que, coûte que coûte, il faut que ce qui est noté sur cette liste soit ici ce soir ou dans la nuit, ainsi que trois ou quatre garçons tapissiers pour tout mettre en place.

- Ils pourront venir par la voiture de Gonesse, elle part à huit heures du soir de Paris...

- Et comme il ne s'agit que de transporter des meubles, de clouer des tapis et de poser des rideaux, tout peut être facilement prêt demain
- Ah! ma bonne Madame Georges, de quel embarras vous me sauvez !... Je n'aurais jamais pensé à cela... Vous êtes ma Providence... Vous allez avoir la bonté de me faire la liste de ce qu'il faut pour que le pavillon

-Confortable?...oui, sans donte.

- Ah, mon Dieu! une autre difficulté!... Encore une fois, nous ne savons pas si c'est un monsieur ou une dame que nous attendons. Dans sa lettre, madame la "duchesse dit-une personne ;- c'est bien embrouillé !...
- Agissez comme si vous attendiez une femme, ma chère Madame Dubreuil; si c'est un homme, il ne s'en trouvera que mieux.

– Vous avez raison... toujours raison...

Une servante de ferme vint annoncer que le

déjeuner était servi.

- Nous déjeunerons tout à l'heure-dit Madame Georges;— mais, pendant que je vais écrire la liste de ce qui est nécessaire, faites prendre la mesure des trois pièces en hauteur et en étendue, afin qu'on puisse d'avance disposer les rideaux et les tapis.
- Bien, bien... je vais aller dire tout cela à

notre prend-garde-a-tout.

- Madame, reprit la servante de ferme— il y a aussi la cette laitière de Stains: son ménage est dans une petite charrette traînée par un ane !... Dame ... il n'est pas lourd, son ménage!
- -Pauvre semme!... dit Madame Dubreuil avec intérêt.

- Quelle est donc cette femme ?- deman-

da Madame Georges.

- Une paysanne de Stains, qui avait quatre vaches et qui faisait un petit commerce en allant vendre tous les matins son lait à Paris. Son mari était maréchal-ferrant ; un jour, ayant besoin d'acheter du fer, il accompagne sa femme, convenant avec elle de venir la reprendre au coin de la rue où d'habitude elle vendait son lait. Malheureusement la laitière s'était otablie dans un vilain quartier, à ce qu'il paralt; quand son mari revient, il la trouve aux prises avec des mauvais sujets ivres qui avaient eu la seau. Le forgeron tache de leur faire entendre raison, ils le maltraitent; il se défend, et dans la rixe il reçoit un coup de couteau qui l'étend. roide mort.

- Ah! quelle horreur!... - s'écria Madame Georges. — Et a-t-on arrêté l'assassin?

— Malheureusement non: dans le tumulte il s'est échappé ; la pauvre veuve assure qu'elle le reconnattrait bien, car elle l'a vu plusieurs fois avec d'autres de ses camarades, habitués de ce quartier; mais jusqu'ici toutes les recherches ont été inutiles pour le découvrir. Bref, depuis la mort de son mari, la laitière a été obligée, pour payer diverses dettes, de vendre ses vaches et quelques morceaux de terre qu'elle avait ; le fermier du château de Stains m'a recommandé cette brave femme comme une excellente créature, aussi honnête que malheureuse, car elle a trois enfants dont le plus agé n'a pas douze ans ; j'avais justement une place vacante, je la lui ai donnée, et elle vient s'établir à la ferme,

- Cette bonté de votre part ne m'étonne

pas, ma chère Madame Dubreuil.

– Dis-moi, Clara — reprit la fermière veux-tu aller installer cette brave femme dans son logement, pendant que je vais prévenir le *prend-garde-à-tout* de se préparer à partir pour Parie?

· Oui, maman ; Marie va venir avec moi.

- Sans doute ; est-ce que vous pouvez vous passer l'une de l'autre! - dit la fermière.

- Et moi reprit Madame Georges en s'asseyant devant une table - je vais commencer ma liste pour ne pas perdre de temps, car il faut que nous soyons de retour à Bouqueval à quatre heures.
- A quatre heures!... vous êtes donc bien pressée ? -- dit Madame Dubreuil.
- Oui, il faut que Marie soit au presbytère à cing heures.
- -Oh! s'il s'agit du bon Abbé Laporte... c'est sacré — dit Madame Dubreuil. — Je vais donner les ordres en conséquence... Ces deux enfants ont bien... bien des choses à se dire... il faut leur donner le temps de se parler.

- Nous partirons donc à trois heures, ma

chère Madaine Dubreuil.

— C'est entendu... Mais que je vous remercie donc encore!... quelle bonne idés j'ai eue de vous prier de venir à mon aide! - dit Madame Dubreuil. - Allons, Clara; allons, Marie!...

Pendant que Madame Georges écrivait. Madame Dubreuil sortit d'un côté, les deux jeunes filles d'un autre, avec la servante qui avait annoncé l'arrivée de la laitière de Stains.

- On est-elle, cette pauvre femme? demanda Olara.
- Elle est, avec ses enfants, sa petite charrette et son ane, dans la cour des granges, Mademoiselle.
- Tu vas la voir, Maric, la pauvre femme, - dit Clara en prenant le bras de la Goualeuse ; - comme elle est pale et comme elle a méchanceté de renverser son lait dans le ruis- l'air triste avec son grand deuil de veuve. La

dernière fois qu'elle est venue voir maman, elle m'a navrée; elle pleurait à chaudes larmes en pariant de son mari, et puis tout à coup ses larmes s'arrêtafent, et elle entrait dans des accès de fureur contre l'assassin. Alors... elle me faisait peur, tant elle avait l'air méchant; mais, au fait, son ressentiment est bien naturel!... l'infortunée!... Comme il y a des gens malheureux!... n'est-ce pas, Marie?

— Oh! oui, oui... sans doute... — répondit la Goualeuse en soupirant d'un air distrait; — il y a des gens bien malheureux, vous avez

raison, Mademoiselle...

— Allons! — s'écria Clara en frappant du pied avec une impatience chagrine — voilà encore que tu me dis vous... et que tu m'appelles Mademoiselle; mais tu es donc fàchée contre moi, Marie?

- Moi! grand Dieu!!!

— Eh bien! alors, pourquoi me dis-tu vous?
... Tu le sais, ma mère et Madame Georges, t'ont déjà réprimandée pour cela... Je t'en préviens, je te ferai encore gronder: tant pis pour

- Clara, pardon, j'étais distraite-

— Distraite... quand tu me revois après plus de huit grands jours de séparation! — dit tristement Clara. — Distraite... cela serait déja bien mal; mais non, non, ce n'est pas cela: tiens, vois-tu, Marie... je finirai par croire que tu es fière.

Fleur-de-Marie devint pale comme une

morte et ne répondit pas.

A sa vue, une semme portant le deuil de veuve avait poussé un cri de colère et d'horreur.

Cette femme était la laitière qui, chaque matin, vendait du lait à la Goualeuse lorsque celleci demeurait chez l'ogresse du Tapis-Franc.

### CHAPITRE XIII.

### LA LAITIÈRE.

La scène que nous allons raconter se passait dans une des cours de la ferme, en présence des laboureurs et des femmes de service qui rentraient de leurs travaux pour prendre leur repas de midi.

Sous un hangar, on voyait une petite charrette attelée d'un ane, et contenant le rustique et pauvre mobilier de la veuve; un petit garçon de douze ans, aidé de deux enfants moins agés, commençait à décharger cette voitnre.

La laitière, complètement vêtue de noir, était une femme de quarante ans environ, à la figure rude, virile et résolue; ses paupières étaient rougies par des larmes récentes. En apercevant Fleur-de-Marie, elle jeta d'abord un cri d'effroi; mais bientôt la douleur, l'indignation, la colére, contractèrent ses traits; elle se précipita sur la Goualeuse, la prit brutalement par le bras, et s'écria en la montrant aux gens de la ferme:

Voilà une malheufeuse qui connaît l'assassin de mon pauvre mari... je l'ai vue vingt fois parler à ce brigand! quand je vendais du mettra les pieds à la ferme.

lait au coin de la rue de la Vieille-Draperie, elle venait m'en acheter pour un sou tous les matins; elle doit savoir quel est le scélérat qui a fait le coup; comme toutes ses pareilles, elle est de la clique de ces bandits... Oh! tu ne m'échapperas pas, coquine que tu es!...—s'écria la laitière exaspérée par d'injustes soupçons; et elle saisit l'autre bras de Fleur-de-Marie, qui, tremblante, éperdue, voulait fuir.

Clara, stupéfuite de cette brusque agression, n'avait pu jusqu'alors dire un mot; mais, à ce redoublement de violence, elle s'écria en s'adressant à la veuve:

- Mais vous êtes folle !.. le chagrin vous

égare!.. vous vous trompez!..

— Je me trompe!...— reprit la paysanne avec une ironie amère — je me trompe!... Oh que non!... je ne me trompe pas... Tenez, regardez comme la voilà déja pale... la misérable!.. comme ses dents claquent!.. La justice te forcera de parler; tu vas venir avec moi chez Monsieur le maire... entends-tu?.. Oh! il ne s'agit pas de résister... j'ai une bonne poigne... je t'y porterai plutôt...

— Insolente que vous êtes! — s'écria Clara exaspérée — sortez d'ici... Oser ainsi manquer

à mon amie, à ma sœur!

— Votre sœur.....Mademoiselle, allons donc! .. c'est vous, vous qui étes folle!— répondit grossièrement la veuve.— Votre sœur!.. une fille des rues, que, durant six mois, j'ai vue trainer dans la Cité!..

A ces mots, les laboureurs firent entendre de longs murmures contre Fleur-de-Marie; ils prenaient naturellement parti pour la laitière, qui était de leur classe et dont le malheur les intèressait.

Les trois enfants, entendant leur mère élever la voix, accoururent auprès d'elle et l'entourèrent en pleurant, sans savoir de quoi il s'agissait. L'aspect de ces pauvres petits, aussi vêtus de deuil, redoubla la sympathie qu'inspirait la veuve et augmenta l'indignation des paysans contre Fleur-de-Marie.

Clara, effrayée de ces démonstrations presque menaçantes, dit aux gens de la ferme, d'une voix émue:

-Faites sortir cette femme d'ici; je vous répète que le chagrin l'égare. Marie, Marie, pardon! Mon Dieu, cette folle ne sait pas ce qu'elle dit...

La Goualeuse, pâle, la tête baissée pour échapper à tous les regards, restait muette, ancantie, incrte, et ne faisait pas un mouvement pour échapper aux rudes étreintes de la robuste laitière.

Clara, attribuant cet abattement à l'effroi qu'une pareille scène devait inspirer à son amie, dit de nouveau aux laboureurs:

— Vous ne m'entendez donc pas!!! Je vous ordonne de chasser cette femme... Puisqu'elle persiste dans ses injures, pour la punir de son insolence, elle n'aura pas ici la place que ma mère lui avait promise; de sa vie elle ne remettra les pieds à la ferme. Aucun laboureur ne bougea pour obéir aux ordres de Clara; l'un d'eux osa même dire:

— Dame... mademoiselle, si c'est une fille des rues et qu'elle connaisse l'assassin du mari de cette pauvre femme... faut qu'elle vienne s'expliquer chez le maire...

— Je vous répète que vous n'entrerez jamais à la ferme — dit Clara à la laitière à moins qu'à l'instant vous ne demandiez pardon à Mademoiselle Marie de vos gros-

sièretés.

- Vous me chassez, mademoiselle!... à la bonne heure répondit la veuve avec amertume. Allons, mes pauvres orphelins ajouta-t-elle en embrassant ses enfants rechargez la charrette, nous irons gagner notre pain ailleurs, le bon Dieu aura pitié de nous; mais au moins, en nous en allant, nous emmènerons chez M. le maire cette malheureuse, qui va bien être forcée de dénoncer l'assassin de mon pauvre mari... puisqu'elle connaît toute la bande...! Parce que vous êtes riche, mademoiselle reprit-elle en regardant insolemment Clara parce que vous avez des amies dans ces créatures-là... faut pas pour cela... être si dure aux pauvres gens!
  - C'est vrai dit un laboureur la lai-

tière a raison...

- Pauvre femme!

- Elle est dans son droit...

— On a assassiné son mari... faut-il pas qu'elle soit contente?

— On ne peut pas l'empêcher de faire son possible pour découvrir les brigands qui ont fait le coup.

- C'est une injustice de la renvoyer.

- -- Est-ce que c'est sa faute, à elle, si l'amie de Mademoiselle Clara se trouve être... une fille des rues?
- On ne met pas à la porte une honnête femme... une mère de famille... à cause d'une malheureuse pareille!

Et les murmures devenaient menaçants, lorsque Clara s'écria:

- Dieu soit loué... voici ma mère...

En effet, Madame Dubreuil, revenant du pavillon du verger, traversait la cour.

—Eh bien! Clara, eh bien! Marie — dit la fermière en approchant du groupe — venezvous déjeuner... allons, mes enfants... il est déja tard!

— Maman — s'écria Clara — défendez ma sœur des insultes de cette femme; — et elle montra la veuve, — de grace, renvoyez-la d'ici. Si vous saviez toutes les insolences qu'elle a l'audace de dire à Marie...

- Comment? elle oserait...?

— Oui, maman... Voyez, pauvre petite sœur, comme elle est tremblante... elle peut à peine se soutenir... Ah! c'est une honte qu'une telle scene se passe chez nous... Marie, pardonne-nous... je t'en supplie!

— Mais, qu'est-ce que cela signitie? — demanda Madame Dubreuil en regardant autour d'elle d'un air inquiet, après avoir remarqué

l'accablement de la Goualeuse.

Madame sera juste, elle... bien sûr...

- murmurèrent les laboureurs.

— Voila Madame Dubreuil... c'est toi qui vas être mise à la porte — dit la veuve à Fleur-

de-Marie.

— Il est donc vrai! — s'écria Madame Dubreuil à la laitière, qui tenait toujours Fleurde-Marie par le bras; —vous osez parler de la sorte à l'amie de ma fille! Est-ce ainsi que vous reconnaissez mes bontés; voulez-vous laisser cette jeune personne tranquille?

— Je vous respecte, madame, et j'ai de la reconnaissance pour vos bontés — dit la veuve en abandonnant le bras de Fleur-de-Marie; — mais avant de m'accuser et de me chasser de chez vous avec mes enfants, interrogez donc cette malheureuse... Elle n'aura peut-être pas le front de nier que je la connais et qu'elle me connaît aussi...

— Mon Dieu, Marie, entendez-vous ce que dit cette femme ?—damanda Madame Du-

breuil au comble de la surprise.

- T'appelles-tu, oui ou non, la Goualeuse?

— dit la laitière à Marie.

— Oui... — dit la malheureuse à voix basse d'un air atterré et sans regarder Madame Dubreuil. — Oui, on m'appelait ainsi...

— Ah! voyez-vous! — s'écrièrent les laboureurs courroucés. — Elle l'avoue! elle l'a-

voue !..

-- Elle l'avoue... mais quoi? qu'avoue-t-elle? s'écria Madame Dubreuil à demi effrayée de

l'aveu de Fleur-de-Marie.

— Laissez-la répondre, Madame — reprit la veuve — elle va encore avouer qu'elle était dans une maison infame de la rue aux Fèves, dans la Cité, où je lui vendais pour un sou de lait tous les matins; elle va encore avouer qu'elle a souvent parlé devant moi à l'assassin de mon pauvre mari... Oh! elle le connaît bien, j'en suis sûre... Un jeune homme pale qui fumait toujours et qui portait une casquette, une blouse et de grands cheveux; elle doit savoir son nom... est-ce vrai? répondrastu, malheureuse — s'écria la laitière.

— J'ai pu parler à l'assassin de votre mari, car il y a malheureusement plus d'un meurtrier dans la Cité — dit Fleur-de-Marie d'ano voix défaillante — mais je ne sais pas de qui

vous voulez parler.

... Comment... que dit-elle? — s'écria Madame Dubreuil avec effroi. — Elle a parlé à des assassins.

- Les créatures comme elle ne connaissent

que ça... - répondit la veuve.

D'abord stupéfaite d'une si étrange révélation, confirmée par les dernières paroles de Fleur-de-Marie, Madame Dubreuil, comprenant tout alors, se recula avec dégoût et horreur, attira violemment et brusquement à elle sa fille Clara, qui s'était approchée de la Goualeuse pour la soutenir, et s'écria:

— Ah! quelle abomination— Clara, prenez garde! N'approchez pas de cette malheureuse... Mais comment Madame Georges a-telle pu la recevoir chez elle! Comment a-t-elle osé me la présenter, et souffrir que ma fille... mon Dieu! mon Dieu! mais c'est horrible, .cela!! C'est à peine si je peux croire ce que je vois! Mais non, non, Madame Georges est incapable d'une telle indignité! elle aura été trompée comme nous... Sans cela... oh! ce serait infame de sa part!

Clara, désolée, cifrayée de cette scone cruelle, croyait rêver. Dans sa candide ignorance elle ne comprenait pas les terribles récriminations dont on accablait son amie, son cœur se brisa, se yeux se remplirent de larmes en voyant la stupeur de la Goualeuse, muette, atterrée comme une criminelle devant ses juges.

Viens... viens, ma fille — dit Madame Dubrueil à Clara; puis se retournant vers Fleur-de-Marie; — Et vous, indigne créature, le bon Dieu vous punira de votre infame hypocrisie. Oser souffrir que ma fille... un ange de vertu... vous appelle son amie, sa sœur... son amie!... sa sœur!... vous... le rebut de ce qu'il y a de plus vil au monde! quelle effronterie!! Oser vous mêler aux honnêtes gens, quand vous méritez sans doute d'aller rejoindre vos semblables en prison!...

— Oui, oui — s'écrièrent les laboureurs; — il faut qu'elle aille en prison... elle connait l'assassiu.

-- Elle est peut-être sa complice, seulement!

Vois-tu qu'il y a une justice au ciel! — dit la veuve en montrant le poing à la Goualeuse.

— Quant à vous, ma brave femme — dit Madame Dubreuil à la laitière — loin de vous renvoyer, je reconnaîtrai le service que vous me rendez en dévoilant cette malheureuse.

- A la bonne heure! notre maîtresse est juste, elle... — murmurèrent les laboureurs.

— Viens, Clara — reprit la fermière — Madame Georges va nous expliquer sa conduite, ou sinon je ne la revois de ma vie; car si elle n'a pas été trompée, elle se conduit envers nous d'une manière affreuse!

--- Mais, ma mère, voyez donc cette pauvre Marie...

— Qu'elle crève de honte, si elle veut, tant mieux! Méprise-la... Je ne veux pus que tu restes un moment auprès d'elle... C'est une de ces créatures auxquelles une jeune fille comme toi ne parle pas sans se déshonorer.

— Mon Dieu! mon Dieu! maman — dit Clara en résistant à sa mère qui voulait l'emmener — je ne sais pas ce que cela signifie... Marie peut être coupable, puisque vous le dites; mais voyez, voyez... elle est défaillante... ayez pitté d'elle, au moins...

—Oh! Mademoiselle Clara, vous êtes bonne, vous me pardonnez... C'est bien malgré moi, croyez-le, que je vous ai trompée... Je me le suis bien souvent reprocné... — dit Fleur-de-Marie en jetant sur sa protectrice un regard de reconnaissance incffable.

— Mais, ma mere, vous êtes donc sans pitié? — s'écria Clara d'une voix déchirante.

— De la pitié... pour elle? Allons donc... méconter

rasser... je ferais jeter cette misérable à la porte de la ferme comme une pestiférée — répondit durement Madame Dubreuil, et elle entraina an fille qui, se retournant une dernière fois vers la Goualeuse, s'écria:

— Marie! ma sœur! je ne sais pas de quoi l'on t'accuse, mais je suis sûre que tu n'es pas

coupable, et je t'aime toujours...

— Tais. toi... tais-toi... — dit Madame Dubreuil en mettant sa main sur la bouche de sa fille — tais-toi ; heureusement que tout le monde est témoin qu'après cette odieuse révélation tu n'es pas restée un moment seule avec cette fille perdue... n'est-ce pas, mes amis?

—Oui, oui, Madame... — dirent les laboureurs — nous sommes témoins que Mademoiselle Clara n'est pas restée un moment avec cette fille, qui est bien sûre une voleuse, puisqu'elle connaît des assassins.

Madaine Dubreuil entraina Clara.

La Goualeuse resta seule au milieu du groupe menaçant qui s'était formé autour d'elle.

Malgré les reproches dont l'accablait Madame Dubreuil, la présence de la fermière et de Clara avait quelque peu rassuré Fleur-de-Marie sur les suites de cette sceène; mais, après le départ des deux femmes, se trouvant à la merci des paysans, les forces lui manquèrent; elle fut obligée de s'appuyer sur le parapet du profond abreuvoir des chevaux de la ferme.

Rien de plus touchant que la pose de cette infortunée.

Rien de plus menaçaut que les paroles, que l'attitude des paysans qui l'entournient.

Assise presque debout sur cette margelle de pierre, la tôte baissée, cachée entre ses deux mains, son cou et son sein voilés par les bouts carrés du mouchoir d'indienne rouge qui entourait son petit bonnet rond, la Goualeuse, immobile, offrait l'expression la plus saisissante de la douleur et de la résignation.

A quelques pas d'elle, la veuve de l'assassiné, triomphante et encore exaspérée contre Fleur-de-Marie par les imprécations de Madame Dubreuil, montrait la jeune fille a ses enfants et aux laboureurs avec des gestes de haine et de mépris...

Les gens de la ferme, groupés en cercle, ne dissimulaient pas les sentiments hostiles qui les animaient; leurs rudes et grossières physionomies exprimaient à la fois l'indignation, le courroux et une sorte de raillerie brutale et insultante; les femmes se montraient les plus furicuses, les plus révoltées. La beauté touchante de la Goualcuse n'était pas une des moindres causes de leur acharmement contre elle.

Hommes et femmes ne pouvaient pardonner à Fleur-de-Marie d'avoir été jusqu'alors traitée

d'égal à égal par leurs maitres.

Et puis encore, quelques laboureurs d'Arnouville n'ayant pu justifier d'assez bons antécédents pour obtenir à la ferme de Bouqueval une de ces places si enviées dans le pays, il existait chez ceux-la, contre Madame Georges, un sourd mécontentement dont sa protégée devait se ressentir. cultes sont toujours extrêmes ...

Execulents ou détestables.

Mais ils deviennent horriblement dangereux lorqu'une multitude croit ses brutalités autorisées par les torts réels ou apparents de ceux que poursuit sa haine ou sa colere...

Quoique la plupart des laboureurs de cette ferme n'eussent peut-être pas tous les droits possibles à afficher une susceptibilité farouche à l'endroit de la Goualeuse, ils semblaient contagieusement souillés par sa seule présence ; leur pudeur se révoltait en songeant à quelle classe avait appartenu cette infortuée, qui, de plus, avouait qu'elle parlait souvent à des assasaina

En fallait-il davantage pour exalter la colère de ces campagnards, encore excités par l'exemple de Madame Dubreuil?

- Il faut la conduire chez le maire - s'éexia l'un.

--- Oui, oui... et si elle ne veut pas marcher... on la poussera...

- Et ça osc s'habiller comme nous autres honnêtes filles de campagne - ajouta une des plus laides maritornes de la ferme.

- Avec son air de sainte-nitouche - reprit un autre — on lui aurait donné le bon Dieu sans confession.

- Est-ce qu'elle n'avait pas le front d'aller

a la messe? - L'effrontée!.. pourquoi pas communier

tout de suitte? -Et il lui fallait frayer avec les maîtres encore...

- Comme si nous étions de trop petites gens pour elle!..

- Heureusement chacun a son tour.

-Oh! il faudra bien que tu parles et que tu dénonces l'assassin!.. - s'écria la veuve. - Vous êtes tous de la même bande... Je ne suis pas même bien sûre... de ne pas t'avoir vue ce jour-la avec eux. Allons, allons, il ne s'agit pas de pleurnicher, maintenant que tu es reconnue. Montre-nous ta face, elle est belle a voir!

Et la veuve abaissa brutalement les deux mains de la jeune fille, qui cachait son visage

baigné de larmes.

La Goualeuse, d'abord écrasée de honte, commencait à trembler d'effroi en se trouvant seule à la merci de ces forcenés; elle joignit les mains, tourna vers la laitière ses yeux suppliants et craintifs, et dit de sa voix douce :

- Mon Dieu, Madame... il y a deux mois que je suis retirée à la ferme de Bouqueval... Je n'ai donc pas pu étre témoin du malheur

dont vous parlez... et...

La timide voix Fleur-de-Marie fut converte par ces cris furieux :

— Menons-la chez M. le mairc... elle s'ex-

- Allons, en marche, la belie!

Et le groupe menaçant se rapprochant de

Les premiers mouvements des natures in- | dait de côté et d'autre avec épouvante, et semblait implorer da secours.

> -Oh! - reprit la laitiere - tu as beau chercher autour de toi, Mademoiselle Clara n'est plus la pour te défendre; tu ne nous

échapperas pas.

- Hélas! Madame - dit-elle toute tremblante — je ne veux pas vous échapper; je no demande pas mieux que de répondre à ce qu'on me demandera... puisque cela peut vous être utile... Mais quel mal ai-je fait à toutes les personnes qui m'entourent et me menacent?..

- Tu nous as fait que tu as eu le front d'aller avec nos maitres, quand nous, qui valons mille fois mieux que toi, nous n'y allons

pas... Voilà ce que tu nous as fait.

- Et puis, pourquoi as-tu voulu que l'on chasse d'ici cette pauvre veuve et ses enfants ? – dit un autre.

- Ce n'est pas moi, c'est Mademoiselle Clara... qui voulait...

- Laisse nous donc tranquilles - reprit le laboureur en l'interrompant — tu n'as pas seulement demandé grace pour elle; tu étais contente de lui voir ôter son pain!

- Non, non, elle n'a pas demandé grace!

- Est-elle mauvaise!

-- Une pauvre veuve... mère de trois enfants!

- Si je n'ai pas demandé sa grace - dit Flour-de-Marie — c'est que je n'avais pas la force de dire un mot...

- Tu avais bien la force de parler à des accasains!

Ainsi qu'il arrive toujours dans les émotions populaires, ces paysans, plus bêtes que méchants, s'irritaient, s'excitaient, se grisaient au bruit de leurs propres paroles, et s'animaient en raison des injures et des menaces qu'ils prodiguaient à leur victime.

Ainsi le populaire arrive quelquefois, à son insu, par une exaltation progressive, à l'accomplissement des actes les plus injustes et les plus féroces.

Le cercle menaçant des métayers se rapprochait de plus en plus de Fleur-de-Marie; tous gesticulaient en parlant; la veuve du forgeron ne se possédait plus.

Seulement séparée du profond abreuvoir par le parapet où elle s'appuyait, la Goualeuse eut peur d'être renversée dans l'eau, et s'écria, en étendant vers eux des mains suppliantes:

- Mais, mon Dien! que voulez-vous de moi? Par pitié, ne me faites pas de mal!...

Et comme la laitière, gesticulant toujours, s'approchit de plus en plus et lui mettait ses deux poings presque sur le visage, Fleur-de-Marie s'écria, en se renversant en arrière avec effroi:

- Je vous en supplie, Madame ... n'approchez pas autant; vous allez me faire tomber à l'eau.

Ces paroles de Fleur-de-Marie éveillèrent plus en plus de la Goualeuse, celle-ci, croisant | chez ces gens grossiers une idée cruelle. No ses mains par un mouvement machinal, regar- pensant qu'à faire une de ces plaisanteries de

paysans, qui souvent vous laissent à moitié in ignoraient pas l'intérêt qu'il portait à la mort sur la place, un des plus enragés s'écria :

- Un plongeon! ... Donnons-lui un plongeon!...

- Oui... oui... A l'eau !...a l'eau !...

Répéta-t-on avec des éclats de rire et des applaudissements frénétiques.

- C'est ça, un bon plongeon!... Elle n'en mourra pas!

- Ca lui apprendra à venir se mêler aux honnêtes gens!

- Oui, oui!... A l'eau! à l'eau!

- Justement on a cassé la glace ce matin. - La fille des rucs se souviendra des braves

gens de la ferme d'Arnouville!

En entendant ces cris inhumains, ces railleries barbares, en voyant l'exaspération de toutes ces figures stupidement irritées qui s'avançaient pour l'enlever, Fleur-de-Marie se crut morte.

A son premier effroi succéda bientôt une sorte de contentement amer: elle entrevoyait l'avenir sous de si noires couleurs, qu'elle remercia mentalement le ciel d'abréger ses peines; elle ne prononça plus un mot de plainte, se laissa glisser à genoux, croisa religieusement ses deux mains sur sa poitrine, ferma les yeux et attendit en priant.

Les laboureurs, surpris de l'attitude et de la résignation muette de la Goualeuse, hésitèrent un moment à accomplir leurs projets sauvages; mais, gourmandés sur leur faiblesse par la partie féminine de l'assemblée, ils recommencèrent de vociférer pour se donner le courage d'accomplir leurs méchants desseins

Deux des plus furieux allaient saisir Fleurde-Marie, lorsqu'une voix émue, vibrante, leur cria :

- Arrûtez!

Au même instant Madame Georges, qui s'était frayé, un passage au milieu de cette foule, arriva auprès de la Goualeuse, toujours agenouillée, la prit dans ses bras, la releva en c'écriant :

- Debout, mon enfant!... debout, ma fille chérie! on ne s'agenouille que devant Dieu.

L'expression, l'attitude de Madame Georges, furent si courageusement impérieuses, que la foule recula, et resta muette.

L'indignation colorait vivement les traits de Madame Georges, ordinairement pales. Elle jeta sur les laboureurs un regard ferme, et leur dit d'une voix haute et menaçante :

- Malheureux !... n'avez-vous pas honte de vous porter à de telles violences contre cette

malheureuse enfant !...

— C'est une…

– C'est ma fille! — s'écria Madame Georges en interrompant un des laboureurs. — M. l'abbé Laporte, que tout le monde bénit et vénère, l'aime et la protége, et ceux qu'il estime doivent être respectés par tout le monde!

Ces simples paroles imposèrent aux laboureurs.

Le curé de Bouqueval était, dans le pays, regardé comme un saint; plusieurs paysans

Goualeuse. Pourtant quelques sourds murmures se firent encore entendre; Madame Georges en comprit le sens, et s'écria :

-Cette malheureuse jeune fille, fût-elle la dernière des créatures, fut-elle abandonnée de tous, votre conduite envers elle n'en serait pas moins odieuse. De quoi voulez-vous la punir? Et de quel droit d'ailleurs? Quelle est votre autorité ? La force ? N'est-il pas lache, honteux à des hommes de prendre pour victime une jeune fille sas défense! Viens, Marie, viens, mon enfant bien-aimée, retournons chez nous; là, du moins, tu es connue et appréciée...

Madame Georges prit le bras de Fleur-de-Marie; les laboureurs, confus et reconnaissant la brutalité de leur conduite, s'écarterent

respectueusement.

La veuve seule s'avança et dit résolument

à Madame Georges:

- Cette fille ne sortira pas d'ici qu'elle n'ait fait sa déposition chez le maire, au sujet de

l'assassinat de mon pauvre mari.

- Ma chère amie - dit Madame Georges en se contraignant — ma fille n'a aucune déposition à faire ici ; plus tard, si la justice trouve bon d'invoquer son témoignage, on la fera appeler, et je l'accompagnerai..... Jusque-là personne n'a le droit de l'interroger.

- Mais, Madame... je vous dis...

Madame Georges interrompit la laitière et

lui répondit sévèrement : - Le malheur dont vous êtes victime peut à peine excuser votre conduite; un jour vous regretterez les violences que vous avez si imprudemment excitées; Mademoiselle Marie demeure avec moi à la ferme de Bouqueval, instruisez-en le juge qui a reçu votre première déclaration, nous attendrons ses ordres.

La veuve ne put rien répondre à ces sages paroles; elle s'assit sur le parapet de l'abreuvoir, et se mit à pleurer amèrement en embrassant ses enfants.

Quelques minutes après cette scène, Pierre amena le cabriolet; Madame Georges et Fleurde-Marie y monterent pour retourner a Bouquevai.

En passant devant la maison de la fermière d'Arnouville, la Goualeuse aperçut Clara; elle pleurait, à demi cachée derrière une persienne entr'ouvrte, et sit à Fleur-de-Marie un signe d'adieu avec son mouchoir.

# CHAPITRE XIV.

CONSOLATIONS.

- Ah! Madame! quelle honte pour moi! quel chagrin pour vous! - dit Fleur-de-Marie à sa mère adoptive, lorsqu'elle se retrouva seule avec elle dans le petit salon de la ferme de Bouqueval. - Vous êtes sans doute pour toujours fachée avec Madame Dubreuil, et cela à cause de moi. Oh! mes pressentiments!... Dieu m'a punie d'avoir ainsi trompé cette dame et sa fille... je suis un sujet de dis- | ferme d'Arnouville va se répandre, tout va se corde entre vous et votre amie...

- Mon amie... est une excellente femme, ma chère enfant, mais une pauvre tête faible... Du reste, comme elle a très-bon cœur, demain elle regrettera, j'en suis sûre, son fol emportement d'aujourd'hui...

- Hélas! Madame, ne croyez pas que je veuille la justifier en vous accusant, mon Dieu!... Mais votre bonté pour moi vous a peut-être aveuglée... Mettez-vous à la place de Madame Dubreuil... Apprendre que la compagne de sa fille chérie...était...ce que j'étais... dites? peut-on blamer son indignation maternelle?..

Madame Georges ne trouva malheureusement pas un mot à répondre à cette question de Fleur-de-Marie, qui reprit avec exaltation :

- Cette scène flétrissante que j'ai subie aux yeux de tous, demain tout le pays la saura! Ce n'est pas pour moi que je crains; mais qui sait maintenant si la réputation de Clara... ne sera pas à tout jamais entachée..., parce qu'elle m'a appelée son amie, sa sœur! J'aurais dû suivre mon premier mouvement... résister au penchant qui m'attirait vers Mademoiselle Dubreuil... et, au risque de lui inspirer de l'aversion, me soustraire à l'amitié qu'elle m'offizit... Mais j'ai oublié la distance qui me séparaît d'elle... Aussi, vous le voyez, j'en suis punie, oh! cruellement punie... car j'aurai peut-être causé un tort irréparable à cette jeune personne, si vertueuse et si bonne... - Mon enfant - dit Madame Georges après quelques moments de réflexion — vous avez tort de vous faire de si douloureux reproches : votre passé est coupable... oui... très-coupable ... Mais n'est-ce rien que d'avoir, par votre repentir, mérité la protection de notre vénérable Curé? N'est-ce pas sous ses auspices, sous les miens, que vous avez été présentée à Madame Dubreuil? vos seules qualités ne lui ontelles pas inspiré l'attachement qu'elle vous avait librement voué?... N'est-ce pas elle qui vous a demandé d'appeler Clara votre sœur? Et puis enfin, ainsi que je le lui ai dit tout à l'heure, car je ne voulais ni ne devais rien lui cacher, pouvais-je, certaine que j'étais de votre repentir, ébruiter le passé, et rendre ainsi votre réhabilitation plus pénible... impossible, peutêtre, en vous désespérant en vous livrant au mépris de gens qui, aussi malheureux, aussi abandonnés que vous l'avez été, n'auraient peut-être pas, comme vous, conservé le secret instinct de l'honneur et de la vertu? La révélation de cette femme est facheuse, funeste ; mais devais-je, en la prévenant, sacrifier votre repos futur à une éventualité presque improbable?

- Ah! Madame, ce qui prouve que ma position est à jamais fausse et misérable, c'est que, par affection pour moi, vous avez eu raison de cacher le passé, et que la mère de Clara a aussi raison de me mépriset au nom de ce Passé; de me mépriser... comme tout le monde me méprisera désormais; car la scène de la l

savoir... Oh! je mourrai de honte... je ne pourrai plus supporter les regards de personne!

- Pas même les miens? Pauvre enfant! dit Madame Georges en fondant en larmes et en ouvrant ses bras à Fleur-de-Marie - tu ne trouveras pourtant jamais dans mon cœur que la tendresse, que le dévouement d'une mère... Courage donc, Marie! ayez la conscience de votre repentir. Vous êtes ici entourée d'amis, eh bien! cette maison sera le monde pour vous ... Nous irons au-devant de la révélation que vous craignez: notre bon Abbé assemblera les gens de la ferme, qui vous aiment déjà tant ; il leur dira la vérité sur le passé... Croyez-moi, mon enfant, sa parole a une telle autorité, que cette révélation vous rendra plus intéressante

- Je vous crois, Madame, et je me résignerai; hier, dans notre entretien, M. le Curé m'avait annoncé de douloureuses expiations: elles commencent, je ne dois pas m'étonner. Il m'a dit encore que mes souffrances me seraient un jour comptées... je l'espère... Soutenue dans ces épreuves par vous et par lui, je ne me plaindrai pas.

- Vous allez d'ailleurs le voir dans quelques moments, jamais ses conseils ne vous auront été plus salutaires... Voici déjà quatre heures et demie : disposez-vous à aller au Presbytère, mon enfant... Je vais écrire à M. Rodolphe pour lui apprendre ce qui est arrivé à la ferme d'Arnouville... Un exprès lui portera ma lettre... puis j'irai vous rejoindre chez notre bon Abbé... car il est urgent que nous causions tous trois.

Peu d'instants après, la Goualeuse sortait de la ferme afin de se rendre au Presbytère par le chemin creux où la veille le Maître d'école et Tortillard étaient convenus de se retrouver.

# CHAPITRE XV: RÉFLEXION

Ainsi qu'on a pu le voir par ses entretiens avec Madame Georges et avec le Curé de Bouqueval, Fleur-de-Marie avait si noblement profité des conseils de ses bienfaiteurs, s'était tellement assimilé leurs principes, qu'elle se désesperait de plus en plus en songeant à son abjection passée.

Malheureusement encore son esprit s'était développé à mesure que ses excellents instincts grandissaient, fructifiaient au milieu de l'atmosphère d'honneur et de pureté où elle vivait.

D'une intelligence moins élevée, d'une sensibilité moins exquise, d'une imagination moins vive, Fleur-de-Marie se serait facilement consolée.

Elle s'était repentie, un vénérable prêtre l'avait pardonnée, elle aurait oublié les horreurs de la Cité au milieu des douceurs de la vie rustique qu'elle partageait avec Madame Georges; elle se fût enfin livréc sans crainte à l'amitié | ellement, qu'elle regrettait, plus souvent qu'elle one lui témoignait Mademoiselle Dubreuil, et n'avait osé l'avouer à l'abbé, de n'être pas cela, non par insouciance des fautos qu'elle avait commises, mais par confiance avengle dans la parole de ceux dont elle reconnaissait périence de la vie, on ne prendra pas ce que l'excellence.

Ils lui disaient : - Maintenant votre bonne conduite vous rend l'égale des honnêtes gens : elle n'aurait vu aucune différence entre elle et

les honnêtes gens.

La scène douloureuse de la ferme d'Arnouville l'ent péniblement affectée, mais elle n'aurait pas, pour ainsi dire, prévu, devancé cette scène, en versant des larmes amères, en éprouvant de vagues remords, à la vue de Clara dormant innocente et pure dans la même chambre que l'ancienne pensionnaire de l'O-

Pauvre fille !... ne s'était-elle pas bien souvent adressé elle-même, dans le silence de ses longues insonmies, des récriminations bien plus poignantes que celles dont les habitants de la

terme l'avaient accablée!

Ce qui tuait lentement Fleur-de-Marie, c'était l'analyse, c'était l'examen incessant de ce qu'elle se reprochait ; c'était surtout la comparaison constante de l'avenir que l'inexorable passé lui imposait, et de l'avenir qu'elle cut révé sans cela.

L'esprit d'analyse, d'examen et de comparaison est presque toujours inhérent à la supériorité de l'intelligence. Chez les ames altieres et orgueilleuses cet esprit amène le doute et la révolte contre les autres.

Chez les ames timides et délicates, cet esprit amène le doute et la révolte contre soi...

On condamne les premiers, ils s'absolvent.

On absout les seconds, ils se condamnent. Le curé de Bouqueval malgré sa sainteté, Madame Georges malgré ses vertus, ou plutôt tous deux à cause de leurs vertus et de leur sainteté, ne pouvaient imaginer ce que souffrait la Goualeuse depuis que son âme, dégagée de ses souillures, pouvait contempler toute la profondeur de l'abime ou on l'avait plongée.

Ils ne savaient pas que les affreux souvenirs de la Goualeuse avaient presque la puissance, la force de la réalité; ils ne savaient pas que cette jeune fille, d'un sensibilité exquise, d'une imagination réveuse et poétique, d'une finesse d'impression douloureuse à force de susceptibilité; ils ne savaient pas que cette jeune fille ne passait pas un jour non sans se rappeler, mais presque sans resentir, avec une soutfrance mélée de dégoût et d'épouvante, les honteuses misères de son existence d'autrefois.

Qu'on se figure une enfant de seize ans. candide et pure, ayant la conscience de sa candeur et de sa purcté, jetée par quelque pouvoir infernal dans l'infaine taverne de l'Ogresse et Pauvre grand'mère! elle va mourir peut-être! invinciblement soumise au pouvoir de cette mégère!. Telle était pour Fleur-de-Marie la réaction du passé sur le présent.

ressentiment rétrospectif, ou platot le contre- seccurir votre grand'mère .. Allons vite près coup moral dont la Conaleuse scutireit si et e d'entre. Je demoire à cette ferme la-bas... si

morte étouffée dans la fange?

Pour peu qu'on réfléchisse et qu'on ait d'ex-

nous allons dire pour un paradoxe :

Ce qui rendait Fleur-de-Marie digne d'intérêt et de pitié, c'est que non-seulement elle n'avait jamais aimé, mais que ses sens étaient toujours restés endormis et glacés. ... Si bien souvent, chez des femmes peut-être moins délicatement douées que Fleur de Marie, de chastes répulsions succèdent long-temps au mariage, s'étonnera-t-on que cette infortunée, enivrée par l'Ogresse, et jetée à seize ans au milieu de la horde de bêtes sauvages ou féroces qui infestaient la Cité, n'ait éprouvé qu'horreur et effroi, et soit sortie moralement pure de ce cloaque?...

Les naives confidences de Clara Dubreuil au sujet de son candide amour pour le jeune fermier qu'elle devait épouser, avaient navré Fleur-de-Marie; elle aussi sentait qu'elle aurait aimé vaillamment, qu'elle aurait éprouvé l'amour dans tout ce qu'il avait de dévoué, de noble, de pur et de grand ; et pourtant il ne lui était plus permis d'inspirer ou d'éprouver ce sentiment; car si elle aimait... elle choisirait en raison de l'élévation de son ame... et plus ce choix serait digne d'elle, plus elle devait

s'en croire indigne.

#### CHAPITRE XVI.

#### LE CHEMIN CREUX.

Le soleil se couchait à l'horison; la plaine était déserte, silencieuse.

Fleur-de-Marie approchait de l'entrée du chemin creux qu'il lui fallait traverser pour se rendre au presbytère, lorsqu'elle vit sortir de la ravine un petit garçon boiteux, vêtu d'une blouse grise et d'une casquette bleue ; il semblait éploré; et du plus loin qu'il apercut la Goualeuse il accourut près d'elle.

- Oh! ma bonne dame, ayez pitié de moi, s'il vous plaît - s'écria-t-il en joignant les

mains d'un air suppliant.

- Que voulez-vous? qu'avez-vous, mon enfant?-lui demanda la Goualeuse avec intérêt.

-Hélas! ma bonne dame, ma pauvre grand'mère, qui est bien vieille, bien vieille. est tombée là-bas, en descendant le ravin ; elle s'est fait beaucoup de mal... j'ai peur qu'elle se soit cassé la jambe... Je suis trop faible pour l'aider à se relever... Mon Dieu, comment faire, si vous ne venez pas à mon secours?

La Goualeuse, touchée de la douleur du

petit boiteux, s'écria :

- Je ne suis pas très-forte non plus, mon Ferons-nous ainsi comprendre l'espece de "ufant, mais je pourrai peut-être vous aider à

nous, je l'enverrai chercher.

Oh! ma bonne dame, le bon Dien vous bénira, bien sur... C'est par ici... à deux pas, dans le chemin creux, comme je vous le disnie; c'est en descendant la berge qu'elle a tombé.

- Vous n'étes donc pas du pays? -- demanda la Goualeuse en suivant Tortillard, que l'on a sens doute déjà reconnu.

– Non, ma bonne dame, nous venons d'Ecouen.

- Et où alliez-vous?

- Chez un bon curé qui demeure sur la colline la-bas... dit le fils de Bras-Rouge, pour augmenter la confiance de Fleur-de-Marie.
  - Chez M. l'abbé Laporte, peut-être?

- Oui, ma bonne dame, chez M. l'abbé Laporte; ma pauvre grand'mère le connaît beaucoup, beaucoup...

- J'allais just ment chez lui; quelle rencontre! — dit Fleur-de-Marie en s'enfoncant

de plus en plus dans le chemin creux.

- Grand'maman!... me voilà, me voilà?... Prends patience... je t'amène du secours... ... cria Tortillard, pour prevenir le Maître d'école et la Chouette de se tenir prêts à saisir leur victime.

 Votre grand'mère n'est donc pas tombée loin d'ici? — demanda la Goualeuse.

- Non, ma bonne dame, derrière ce gros arbre la-bas, où le chemin tourne, à vingt pas ďici.

Tout à coup Tortillard s'arrêta.

Le bruit du galop d'un cheval retentit dans le silence de la plaine.

- Tout est encore perdu! - se dit Tortillard.

Le chemin faisait un coude très-prononcé à quelques toises de l'endroit ou le fils de Bras-

Rouge se trouvait avec la Goualeuse. Un cavalier parut à ce détour ; lorsqu'il fut

aupres de la jeune fille il s'arrêta.

On entendit alors le trot d'une autre cheval, et quelques moments après survint un domestique vêtu d'une redingote brune à boutons d'argent, d'une culotte de peau blanche et de bottes à revers. Une étroite ceinture de cuir fauve serrait derrière sa taille le makintosh de son maître.

Le maître, vêtu simplement d'une épaisse redingote bronze et d'un pantalon gris-clair, montait avec une grace parfaite un cheval bai, de pur sang, d'une beauté singulière; malgré la longue course qu'il venait de faire, le lustre éclatant de sa robe à reflets dorés ne se ternissait pas même d'une légère moiteur.

Le cheval du groom, qui resta immobile à quelques pas de son maitre, était aussi plein de

race et de distinction.

Dans ce cavalier, d'une figure brune et charmante, Tortillard reconnut M. le vicomte de Saint-Remy, que l'on supposait être l'amant de Madame la Duchesse de Lucenay.

- Ma jolie fille - dit le vicomte à la Goualeuse, dont la beauté le frappa - auriez-vous du trou ou il s'était tapi et pour venir à tâtons

la parivre vieille ne peut s'y transporter avec! l'obligeance de m'indiquer la route du village d'Arnouville?

> Murie, baissant les yeux devant le regard profond et hardi de ce jeune homme, répondit :

> - En sortant du chemin ereux, Monsieur. vous prendrez le premier sentier à main droite: ce sentier vous conduira à une avenue de cerisiers qui mène directement à Amouville.

> - Mille graces, ma belle enfant... Vous me renseignez mieux qu'une vieille femme que j'ai trouvée à deux pas d'ici, étendue au pied d'un arbre ; je n'ai pu tirer d'elle autre chose que des gémissements.

- Me pauvre grand'mère!... - murmure

Tortillard d'une voix dolente.

— Maintenant, encore un mot-- reprit M. de Saint-Remy en s'adressant à la Goualeusepouvez-vous me dire si je trouverai facilement à Arnouville la ferme de M. Dubreuil?

La Goualeuse ne put s'empêcher de tressaillir a ces mots qui lui rappelaient la pénible scène de la matinée; elle répondit:

- Les batiments de la ferme bordent l'avenue que vous allez suivre pour vous rendre à Arnouville, monsieur.

- Encore une fois, merci, ma belle enfant! dit M. de Saint-Remy; et il partit au ga-

lop, suivi de son groom.

Les traits charmants du vicomte s'étaient quelque peu déridés pendant qu'il parlait à Fleur-de-Marie; des qu'il fut seul, ils redevinreut sombres et contractés par une inquiétude profonde.

Fleur-de-Marie, se souvenant de la personne inconnue pour qui l'on préparait à la hâte un pavillon de la ferme d'Arnouville par les ordres de Madame de Lucenay, ne douta pas qu'il ne s'agit de ce jeune et beau cavalier.

Le galop des chevaux ébranla quelque temps encore la terre durcie par la gelée; il s'amoin-

drit, cessa...

Tout redevint silencieux.

Tortillard respira.

Voulant rassurer et avertir ses complices, dont l'un, le Maître d'école, s'était dérobé à la vue des cavaliers, le fils de Bras-Rouge s'écria: . — Grand'mére!... me voilà ... avec une

bonne dame qui vient à ton secours ...

- Vite, vite, mon enfant! ce Monsieur a cheval nous a fait perdre quelques minutes... -dit la Goualeuse en hatant le pas, afin d'at-

teindre le tournant du chemin creux. A peine y arriva-t-elle, que la Chouette, qui s'y tenait embusquée, dit à voix basse :

- A moi, fourline!

Puis, sautant sur la Goualeuse, la borgnesse la saisit au cou d'une main, et de l'autre lui comprima les lèvres, pendant que Tortillard, se jetant aux pieds de la jeune fille, se cramponnait à ses jambes pour l'empêcher de faire un pas.

Ceci s'était passé si rapidement, que la Chouotte n'avait pas eu le temps d'examiner les traits de la Goualeuse; mais dans le peu d'instants qu'il fallut au Maitre d'école pour sortir

cienne victime.

La Pégriotte!...- s'écria-t-elle d'abord stupéfaite; puis elle ajouta avec une joie féroce :- C'est encore toi ?... Ah ! c'est le boulanger qui t'envoie... c'est ton sort de retomber toujours sous ma griffe !... J'ai mon vitriol dans le fiacre... cette fois, ta jolie frimousse y passera... car tu m'enrhumes avec ta figure de vierge... A toi, mon homme !... prends garde qu'elle ne te morde, et tiens-la bien pendant que nous allons l'embaluchonner...

De ses deux mains puissantes le Maitre d'école saisit la Goualeuse ; et avant qu'elle eût pu pousser un cri, la Chouette lui jeta le manteau sur la tête et l'enveloppa étroitement.

En un instant, Fleur-de-Marie liée, baillonnée, fut mise dans l'impossibilité de faire un mouvement ou d'appeler à son secours.

- Maintenant, à toi le paquet, fourline... dit la Chouette. - Eh! eh! eh! ... c'est seulement pas si lourd que la négresse de la femme noyée du canal Saint-Martin... n'est ce pas, mon homme? ... Et comme le brigand tressaillait à ces mots qui lui rappelaient son épouvantable rêve de la nuit, la borgnesse reprit : - Ah ca! qu'est-ce que tu as donc, fourline?... on dirait que tu grelottes?... depuis ce matin, par instants les dents te claquent comme si tu avais la fièvre, et alors tu regardes en l'air comme si tu y cherchais quelque chose.

- Gros feignant !... il regarde les mouches

voler - dit Tortillard.

- Allons vite, filons, mon homme! emballemoi la Pégriotte... A la bonne heure! - ajouta | la Chouette en voyant le brigand prendre Fleur. les attendait

avec son manteau, la vieille reconnut son an- | de-Marie entre ses bras comme on prend un enfant endormi. - Vite au fiacre... vite!

- Mais qui est-ce qui va me conduire... moi? - demanda le Maître d'école d'une voix sourde, en étreignant son souple et léger fardeau dans ses bras d'Hercule.

— Vieax têtard! il pense à tout — dit la Chouette.

Et, écartant son châle, elle dénoua un foulard rouge qui couvrait son cou décharné, tordit à moitié ce mouchoir dans la longueur, et dit au Maître d'école :

-Ouvre la gargoine, prends le bout de ce foulard entre tes quenottes; serre bien... Tortillard prendra l'autre bout à la main ; tu n'auras qu'à le suivre... A bon aveugle, bon chien... Ici, moutard!

Le petit boiteux fit une gambade, murmura à voix basse un jappement imitatif et grotesque, prit dans sa main l'autre bout du mouchoir, et conduisit ainsi le Maître d'école, pendant que la Chouette hatait le pas pour aller prévenir le Barbillon.

Nous avons renoncé à peindre la terreur de Fleur-de-Marie lorsqu'elle s'était vue au pouvoir de la Chouette et du Maître d'école. Elle se sentit défaillir et ne put opposer la moindre résistance.

Quelques minutes après, la Goualeuse était transportée dans le fiacre conduit par Barbillon ; quoiqu'il fit nuit, les stores de cette voiture furent soigneusement fermés, et les trois complices se dirigèrent, avec leur victime presque expirante, vers la plaine Saint-Denis, ou Tom

LA TROISIÈME PARTIE. DE

# QUATRIÈME PARTIE.

# CHAPITRE PREMIER. CLÉMENCE D'HARVILLE.

Le lecteur nous excusera d'abandonner une de nos héroines dans une situation si critique, situation dont nous dirons plus tard le dénou-

Les exigences de ce récit multiple, malheureusement trop varié dans son unité, nous forcent de passer incessamment d'un personnage à un autre, afin de faire, autant qu'il est en nous, marcher et progresser l'intérêt général de l'œuvre (si toutefois il y a de l'intérêt dans cette œuvre aussi difficile que conscienciense et imparfaite).

Nous avons encore à suivre quelques uns des acteurs de ce récit dans ces mansardes ou fris. sonne, de froid et de faim, une misère timide,

résignée, probe et laborieuse.

Dans cea prisons d'hommes et de femmes. prisons souvent coquettes et fleuries, souvent noires et funèbres, mais toujours vastes écoles de perdition, atmosphère nauséabonde et viciée, où l'innocence s'étiole et se flétrit... sombres pandémoniums où un prévenu peut entrer pur, mais d'où il sort presque toujours corrompu...

Dans ces hôpitaux où le pauvre, traité parfois avec une touchante humanité, regrette ansai parfois le grabat solitaire qu'il trempait de la

sueur glacée de la fièvre...

Dans ces mystérieux axiles où la fille séduite et délaissée met au jour, en l'arrosant de larmes amères, l'enfant qu'elle ne doit plus revoir...

Dans ces lieux terribles ou la folie, touchante grotesque, stupide, hideuse ou féroce, se montre sous des aspects toujours effrayants... depuis l'insensé paisible qui rit tristement de ce rire qui fait pleurer... jusqu'au frénétique qui rugit comme une bête féroce en s'accrochant aux grilles de son cabanon.

Nous avons enfin à explorer...

Mais à quoi bon cette trop longue énumération? Ne devons-nous pas craindre d'effrayer le lecteur? il a déjà bien voulu nous faire la grace de nous suivre en des lieux assez étranges, il hésiterait peut-être à nous accompagner dans de nouvelles pérégrinations.

Cela dit, passons.

On se souvient que la veille du jour où s'accomplissaient les évenements que nous venons de raconter (l'enlèvement de la Gourdeuse par | que Madame d'Harville ressentait toujours

la Chouette), Rodolphe avait sauvé Madame d'Harville d'un danger imminent; danger suscité par la jalousie de Sarah, qui avait prévenu M. d'Harville du rendez-vous si imprudemment accordé par la Marquise a M. Charles Robert.

Rodolphe, profondément ému de cette scène. était rentré chez lui en sortant de la maison de la rue du Temple, remettant au lendemain la visite qu'il comptait faire à Mademoiselle Rigolette et à la famille de malheureux artisans dont nous avons parlé ; car il les croyait à l'abri du besoin, grace à l'argent qu'il avait remis pour eux à la Marquise afin de rendre sa prétendue visite de charité plus vraisemblable aux yeux de M. d'Harville. Malheureusement Rodolphe ignorait que Tortillard s'était emparé de cette bourse, et l'on sait comment le petit boiteux avait commis ce vol audacieux.

Vers les quatre heures, le prince reçut la

lettre mivante...

Une femme agée l'avait apportée, et s'en était allée sans attendre la réponse.

" Monseigneur,

"Je vous dois plus que la vie; je voudrais vous exprimer aujourd'hui même ma profonde reconnaissance. Demain peut-être la honte me rendrait muette... Si vous pouviez me faire l'honneur de venir chez moi ce soir, vous finiriez cette journée comme vous l'avez commencée, Monseigneur... par une généreuse action. "D'ORBIGNY-D'HARVILLE.

"P. S. Ne prenez pas la peine de me répondre, Monseigneur; je serai chez moi toute la soirée. ,,

Rodolphe, heureux d'avoir rendu à Madame d'Harville un service éminent, regrettait pourtant l'espèce d'intimité forcée que cette circonstance établissait tout à coup entre lui et la Marquise.

Incapable de trahir l'amitié de M. d'Harville, mais profondément touché de la grace spirituelle et de l'attrayante beauté de Clémence, Rodolphe, s'apercevant de son goût trop vif pour elle, avait presque renoncé à la voir après un mois d'assiduités.

Aussi se rappelait-il avec émotion l'entretien qu'il avait surpris à l'ambassade de \*\* entre Tom et Sarah... Celle-ci, pour motiver sa hame et sa jalousie, avait affirme, non sans raison,

presque à son insu une sérieuse affection pour Rodolphe; Sarah était trop sagace, trop fine, trop initiée à la connaissance du çœur humain pour n'avoir pas compris que Clémence, se croyant négligée, dédaignée peut-être par un homme qui avait sur elle une impression profonde; que Clémence, dans son dépit, cédant aux obsessions d'une amie perfide, avait pu s'intéresser, presque par surprise, aux malheurs imaginaires de M. Charles Robert, sans pour cela oublier complètement Rodolphe.

D'autres femmes, fidèles au souvenir de l'homme qu'elles avaient d'abord distingué, seraient restées indifférentes aux mélancoliques regards du commandant. Clémence d'Harville fut donc doublement coupable, quoiqu'elle n'eût cédé qu'à la séduction du malheur, et qu'un vif sentiment du devoir, joint peut-être au souvenir du prince, souvenir salutaire qui veillait au fond de son cœur, l'eût préservée d'une faute irréparable.

Rodolphe, en songeant à son entrevue avec Madame d'Harville, était en proie à de bizarres contradictions. Bien résola de résister au penchant qui l'entrainait vers elle, tantôt il s'estimait heureux de pouvoir la désaimer, en lui reprochant un choix aussi facheux que celui de M. Charles Robert; tantôt au contraire il regrettait amèrement de voir tomber le prestige dont il l'avait jasqu'alors entourée.

Clémence d'Harville attendait aussi cette entrevue avec anxisté; les deux sentiments qui prédominaient en elle étaient une douloureuse confusion lorsqu'elle pensait à Rodolphe... une aversion profonde lorsqu'elle pensait à M. Charles Robert.

Beaucoup de raisons motivaient cette aversion, cette haine.

Une femme risquera son repos, son honneur pour un homme; mais elle ne lui pardonnera jamais de l'avoir mise dans une position aumiliante ou ridicule.

Or, Madame d'Harville, en butte aux sarcasues et aux insultants regards de Madame Pipelet, avait failli mourir de honte.

Ce n'était pas tout.

Recevant de Rodolphe l'avis du danger qu'elle courait, Clémence avait monté précipitamment au cinquième ; le direction de l'escalier était telle, qu'en la gravissant elle apercut M. Charles Robert vêtu de son éblouissante robe de chambre, au moment où, reconnaissant le pas léger de la femme qu'il attendait, il entre-baillait sa porte d'un air souriant, confiant et conquérant... L'insolente fatuité du costune significatif du commandant apprit à la marquise combien elle s'était grossièrement trompée sur cet homme. Entrainée par la bonté de son cœur, par la générosité de son caractère, à une démarche qui pouvait la perdre, elle lui avait accordé ce rendez-vous non par amour, mais seulement par commisération, afin de le consoler du rôle ri-licule que le mauvais gont de M. le duc de Lucenay lui avait fait jouer devant elle à l'ambassade de\*\*\*.

Qu'on juge de la déconvenue, du dégoût de Madame d'Harville à l'aspect de M. Charles Robert... vêtu en triomphateur!..

Neuf heures venaient de sonner à la pendule du petit salon où Madame d'Harville se tenait habituellement

Les modistes et les cabaretiers ont tellement abusé du style Louis XV et du style Renaissance, que la marquise, femme de beaucoup de goût, avait prohibé de son appartement cette espèce de luxe devenu si vulgaire, le reléguant dans la partie de l'hôtel d'Harville destinée aux grandes réceptions.

Rien de plus élégant et de plus distingué que l'ameublement du salon où la marquise at-

tendait Rodolphe.

La tenture et les rideaux, sans pentes ni draperies, étaient d'une étoffe de l'Inde, couleur paille; sur ce fond brillant se dessinaient, brodées en soie mate de même nuance, des arabesques du goût le plus charmant et le plus capricieux. De doubles rideaux de point d'Alençon cachaient entièrement les vitres.

Les portes, en bois de rose, étaient rehaussées de moulures d'argent doré très-délicatement cisciées qui encadraient dans chaque panneau un médaillon ovale en porcelaine de Sèvres de près d'un pied de diamètre, représentant des oiscaux et des fleurs d'un fini, d'un felat admirables. Les bordures des glaces et has baguettes de la tenture étaient aussi de bois de rose relevé des mêmes omements d'argent doré.

La frise de la cheminée de marbre blanc et ses deux earistides d'une beauté antique et d'une grâce exquise, étaient dues au ciseau magistral de Marochetti, cet artiste éminent ayant consenti à sculpter ce délicieux chefd'œuvre, se souvenant sans doute que Benvenuto ne dédaignait pas de modeler des aiguières et des armures.

Deux candélabres et deux flambeaux de vermeil, précieusement travaillés par Gouttière, accessipagnaient la pendule, bloc carré de la-pis-laxuli, élevé aur un socle de jaspe oriental et surmonné d'une large et magnifique coupe d'or émaillée, enrichie de perles et de rubis et appartemant au plus beau temps de la Renaissance florentine...

Plusieurs excellents tableaux de l'école vénitienne, de moyenne grandeur, complétaient un ensemble d'une haute magnificence.

Grace à une innovation charmante, ce joli salon était doucement éclairé par une lampe dont le globe de cristal dépoli disparaissnit à demi au milieu d'une touffe de fleurs naturelles contenues dans une profonde et immense eo spe du Japon bleue, pourpre et or, suspendue au platond, comme un lustre, par trois grosses chaines de vermeil, auxquelles s'enroulaient les tiges vertes de plusieurs plantes grimpantes: quel sues-uns de leurs rameaux flexibles et chargés de fleurs, débordant la coupe retombaient gracieusement, comme une frange de fraiche verdure, sur la porcelaine émaillée d'or, de poupre et d'azur.

Nous ingistons sur ces détails, sans doute | sa mère qui l'embrassait avec une sorte de ténpuérils, pour donner une idée du bon goût naturel de Madame d'Harville (symptôme presque toujours sûr d'un bon esprit), et parce que certaines misères ignorées, certains mystérieux malheurs semblent encore plus poignants lorson le contrastent avec les apparences de ce qui fait aux yeux de tous la vie heureuse et enviée.

Plongée dans un grand fauteuil totalement recouvert d'étoffe couleur paille, comme les autres meubles, Clémence d'Harville, coiffée en cheveux, portait une robe de velours noir montante, sur laquelle se découpait le merveilleux travail de son large col et de ses manchettes plates en point d'Angleterre, qui empêchaient le noir du velours de trancher trop crûment sur l'éblouissante blancheur de ses mains et de son

A mesure qu'approchait le moment de son entrevue avec Rodolphe, l'émotion de la Marquise redoublait. Pourtant sa confusion fit place à des pensées plus résolues; après de longues réflexions, elle prit le parti de confier à Rodolphe un grand... un cruel secret, espérant que son extrême franchise lui concilierait peutêtre une estime dont elle se montrait si jalouse.

Ravivé par la reconnaissance, son premier penchant pour Rodolphe se réveillait avec une nouvelle force. Un de ces pressentiments qui trompent rarement les cœurs aimants lui disait que le hasard seul n'avait pas amené le prince si à point pour la sauver, et qu'en cessant depais quelques mois de la voir il avait cédé à un sentiment tout autre qu'à celui de l'aversion. Un vague instinct élevait aussi dans l'esprit de Clémence des doutes sur la sincérité de l'affection de Sarah.

Au bout de quelques minutes, un valet de chambre, après avoir discrètement frappé, entra et dit à Clémence:

- Madame la Marquise veut-elle recevoir Madame Asthon et Mademoiselle?

– Mais sans doute, comme toujours... pondit Madame d'Harville — et sa fille entra lentement dans le salon...

C'était une enfant de quatre ans, qui eut été d'une figure charmante sans sa paleur maladive et sa maigreur extrême Madame Asthon, sa gouvernante, la tenait par la main; Claire (c'était le nom de l'enfant), malgré sa faiblesse, se hata d'accourir vers sa mère en lui tendant les bras. Deux nœuds de rubans cerise rattachaient au-dessus de chaque tempe ses cheveux bruns, nattés et roulés de chaque côté de son front ; sa santé était si frêle qu'elle portait une petite douillette de soie brune ouatée, au lieu d'une de ces jolies robes de mousseline blanche, garnies de rubans pareils à la coiffure, et bien décolletées, afin qu'on puisse voir ces bras roses, ces épaules fraîches et satinées, si charmants chez les enfants bien portants.

Les grands yeux noirs de cet enfant semblaient énormes, tant ses joues étaient creuses. Malgré cette apparence débile, un sourire plein de gentillesse et de grace épanouit les traits de Claire lorsqu'elle fut placée sur les genoux de debout, s'accoudait légerement

dresse triste et passionnée.

— Comment a-t-elle été depuis tantôt. Ma. dame Asthor? — demanda Madame d'Harville à la gouvernante.

- Assez bien, Madame la Marquise, quoiqu'un moment j'aie craint...

-- Encore! --- s'écria Clémence en serrant sa fille contre son cour avec un mouvement d'effroi involontaire.

– Heureusement, Madame, je m'étais trompée — dit la gouvernante ; l'accès n'a pas eu lieu, Mademoiselle Claire s'est calmée; elle n'a éprouvé qu'un moment de faiblesse... Elle a peu dormi cette après-dinée; mais elle n'a es voulu se coucher sans venir embrasser Madame la Marquise.

– Pauvre petit ange simé! — dit Madame d'Harville en couvrant sa fille de baisers.

Celle-ci lui rendait ses caresses avec une joie enfantine, lorsque le valet de chambre ouvrit les deux battants de la porte du salon, et annonça: Son Altesse Sérénissime Monseigneur le grand duc de Gérolstein.

Claire, montée sur les genoux de sa mère, lui avait jeté ses deux bras autour du cou et l'embrassait étroitement. A l'aspect de Rodolphe, Clémence rougit, posa doucement sa fille sur le tapis, fit signe à Madame Ashton d'emmener l'enfant, et se leva.

- Vous me permettrez, Madame — dit Rodolphe en souriant après avoir salué respectueusement la Marquise — de renouveler connaissance avec mon ancienne petite amie, qui, je le crains bien, m'aura oublié.

Et, se courbant un peu, il tendit la main Claire.

Celle-ci attacha d'abord curieusement sur lui ses deux grands yeux noirs; puis, le reconnaissant, elle fit un gentil signe de tôte, et lui envoya un baiser du bout de ses doigts amaigris.

Vous reconnaissez Monseigneur, mon enfant? — demanda Clémence à Claire; celleci baissa la tôte affirmativement, et envoya un nouveau baiser à Rodolphe.

— Sa santé parait s'être améliorée depuis que je ne l'ai vue — dit-il avec intérêt en s'adressant à Clémence.

– Monseigneur, elle va un peu mieuz, quoique toujours souffrante.

La Marquise et le Prince, aussi embarrassés l'un que l'autre en songeant à leur prochain entretien, étaient presque satisfaits de le voir reculé de quelques minutes par la présence de Claire; mais la gouvernante ayant discretement emmené l'enfant, Rodolphe et Clémence se trouvèrent seuls.

## CHAPITRE IJ.

#### LES AVEUX.

Le fauteuil de Madame d'Harville était placé à droite de la cheminée, ou Rodolphe, resté Jamais Clémence n'avait été plus frappée du noble et gracieux ensemble des traits du Prince; jamais sa voix ne lui avait semblé plus douce et plus vibrante.

Sentant combien il était pénible pour la Marquise de commencer cette conversation,

Rodolphe lui dit:

— Vous avez été, Madame, victime d'une trahison indigne: une lache délation de la Comtesse Sarah Mac-Gregor a failli vous perdre.

— Il serait vrai, Monseigneur? — s'écria Clémence. — Mes pressentiments ne me trompaient donc pas... et comment Votre Altesse

a-t-elle pu savoir?..

- Hier, par hasard, au bal de la Comtesse \*\*\*, j'ai découvert le secret de cette infamie. J'étais assis dans un endroit écarté du jardin d'hiver. Ignorant qu'un massif de verdure me séparait d'eux et me permettait de les entendre, la Comtesse Sarah et son frére vinrent s'entretenir près de moi de leurs projets et du piége qu'ils vous tendaient. Voulant vous prévenir du péril dont vous étiez menacée, je me rendis à la hâte au bal de Madame de Nerval, croyant vous y trouver: vous n'y aviez pas paru. Vous écrire ici ce matin, c'était exposer ma lettre à tomber entre les mains du Marquis. dont les soupçons devaient être éveillés. J'ai préséré aller vous attendre rue du Temple, pour déjouer la trahison de la Comtesse Sarah. Vous me pardonnez, n'est-ce pas, de vous entretenir si long-temps d'un sujet qui doit vous être désagréable? Sans la lettre que vous avez cu la bonté de m'écrire... de ma vie je ne vous eusse parlé de tout ceci...
- Après un moment de silence, Madame

d'Harville dit à Rodolphe:

— Je n'ai qu'une manière, Monseigneur, de vous prouver ma reconnaissance... c'est de vous faire un aveu que je n'ai fait à personne. Cet aveu ne me justifiera pas à vos yeux, mais il vous fera peut-être trouver ma conduite moins coupable.

-Franchement, Madame - dit Rodolphe en souriant - ma position envers vous est tres-

embarrassante..

Clémence, étonnée de ce ton presque léger, regarda Rodolphe avec surprise.

- Comment, Monseigneur?

— Grace à une circonstance que vous devinerez sans doute, je suis obligé de faire...un peu le grand parent, à propos d'une aventure qui, des que vous aviez échappé au piége odieux de la Comtesse Sarah, ne méritait pas d'être prise si gravement... Mais — ajouta Rodolphe avec une nuance de gravité douce et affectueuse — votre mari est pour moi presque un frère; mon père avait voué à son père la plus affectueuse gratitude... C'est donc très-sériessement que je vous félicite d'avoir rendu à votre mari le repos et la sécurité.

Et c'est aussi parce que vous honorez M. d'Harville de votre amitié, Monseigneur, que je tiens à vous apprendre la vérité tout entière, et sur un choix out doit vous sembler

sur ma conduite, qui offense celui que Votre Altesse appelle presque son frère...

— Je serai toujours, Madame, heureux et fier de la moindre preuve de votre confiance. Cependant, permettez-moi de vous dire, propos du choix dont vous parlez, que je sais que vous avez cédé autant à un sentiment de pitié sincère qu'à l'obsession de la Comtesse Sarah Mac-Gregor, qui avaît ses raisons pour vouloir vous perdre... Je sais encore que vous avez hésité long-temps avant de vous résoudre à la démarche que vous regrettez tant à cette heure.

Clémence regarda le prince avec surprise.

— Cela vous étonne? Je vous dirai mon secret un autre jour, afin de ne pas passer à vos yeux pour sorcier — reprit Rodolphe en souriant — Mais votre mari est-il complètement rossuré?

- Oui, Monseigneur dit Clémence en baissant les yeux avec confusion; — et, je vous l'avoue, il m'est pénible de l'entendre me demander pardon de m'avoir soupçonnée, et s'extasier sur mon modeste silence à propos de mes bonnes œuvres.
- Il est heureux de son illusion, ne vous la reprochez pas; maintenez-le toujours, au contraire, dans sa douce erreur... S'il ne m'était interdit de parler légèrement de cette aventure, et s'il ne s'agissait pas de vous, Madame... je dirais que jamais une femme n'est plus charmante pour son mari que lorsqu'elle a quelque tort à dissimuler. On n'a pas idée de toutes les séduisantes calineries qu'une mauvaise conscience inspire, on n'imagine pas toutes les fleurs ravissantes que fait souvent éclore une perfidie... Quand j'étais jeune — ajouta Rodolphe en souriant — j'éprouvais toujours, malgré moi, une vague défiance lors de certains redoublements de tendresse; et comme de mon côté je ne me sentais jamais plus à mon avantage que lorsque j'avais quelque chose à me faire pardonner, dès qu'on se montrait pour moi aussi perfidement aimable que je voulais le paraitre, j'étais bien sûr que ce charmant accord... cachait une infidélité mutuelle.

Madame d'Harville s'étonnait de plus en plus d'entendre Rodolphe parler en raillant d'une aventure qui avait pu avoir pour elle des suites si terribles; mais, devinant bientôt que le prince, par cette affectation de légèreté, tachait d'amoindrir l'importance du service qu'il lui avait rendu, elle lui dit, profondément touchée de cette délicatesse:

— Je comprends votre générosité, Monseigneur... Permis à vous maintenant de plaisanter et d'oublier le péril auquel vous m'avez arrachée... Mais ce que j'ai à vous dire, moi, est si grave, si triste, cela a tant de rapport avec les événements de ce matin, vos conseils peuvent m'être si utiles, que je vous supplie de vous rappeler que vous m'avez sauvé l'honneur et la vie... oui, Monseigneur, l'alle mari était armé ; il me l'a avoué

dans l'excès de son repentir; il voulait me tuer !...

- Grand Dieu! - s'écria Rodolphe avec une vive émotion.

- C'était son droit... - reprit amèrement Madame d'Harville.

- Je vous en conjure, Madame — répondit Rodolphe très-sérieusement cette fois — croyez-moi, je suis incapable de rester indifférent à ce qui vous intéresse; si tout à l'heure j'ai plaisanté, c'est que je ne voulais pas appesantir tristement votre pensée sur cette matinée, qui a dû vous causer une si terrible émotion. Maintenant, Madame, je vous écoute religieusement, puisque vous me faites la grace de me dire que mes conseils peuvent vous être bons à quelque chose.

· Oh! bien utiles, Monseigneur! Mais, avant de vous les demander, permettez-moi de vous dire quelques mots d'un passé que vous ignorez... des années qui ont précédé mon

marriage avec M. d'Harville.

Rodolphe s'inclina, Clémence continua:

- A seize ans je perdis ma mère — dit-elle sans pouvoir retenir une larme; - je ne vous dirai pas combien je l'adorais; figurez-vous, Monseigneur, l'idéal de la bonté sur la terre: sa tendresse pour moi était extrême, elle y trouvait une consolation profonde a d'amers chagrins... Aimant peu le monde, d'une santé délicate, naturellement très-sédentaire, son plus grand plaisir avait été de se charger seule de mon instruction; car ses connaissances solides, variées, lui permettaient de remplir mieux que personne la tache qu'elle s'était im posée.

Jugez, Monseigneur, de son étonnement, dua mien, lorsqu'à seize ans, au moment ou m on éducation était presque terminée, mon piere, prétextant de la faiblesse de la santé de ma mère, nous annonça qu'une jeune veuve fort distinguée, que de grands malheurs rend'aient très-intéressante, se chargerait d'achever ce que ma mère avait commençé... Ma mère se refusa d'abord au désir de mon père. Moi-même je le suppliai de ne pas mettre entre elle et moi une étrangère ; il fut inexorable, malgré nos larmes. Madame Roland, veuve d'un colonel mort dans l'Inde... disaitelle, vint habiter avec nous, et fut chargée de remplir auprès de moi les fonctions d'institutrice..

- Comment! c'est cette Madame Roland que Monsieur votre père a épousée presque aussitôt après votre marriage?

- Oui, Monseigneur.

- Elle était donc très-belle?

- Médiocrement jolie, Monseigneur.

- Très-spirituelle, alors?

– De la dissimulation... de la ruse... rien de plus... Elle avait vingt-cinq ans environ, des cheveux blonds très-pales, des cils presque blancs, de grands yeux ronds d'un bleu clair... sa physionomie était humble et doucereuse; son caractère, perfide jusqu'à la cruauté, était en apparence prévenant jusqu'à la bassesse.

- Et son instruction?

-Complétement nulle, Monseigneur; et je ne puis comprendre comment mon père, jusqu'alors si esclave des convenances, n'avait pas songé que l'incapacité de cette femme trahirait scandaleusement le véritable motif de sa présence chez lui. Ma mère lui fit observer que Madame Roland était d'une ignorance profonde; il lui répondit avec un accent qui n'admettait pas de réplique, que, savante ou non, cette jeune et intéressante veuve garderait chez lui... la position qu'il lui avait faite. Je l'ai su plus tard : dès ce moment, ma pauvre mère comprit tout, et s'affecta profondément, déplorant moins, je pense, l'infidélité de mon père que les désordres intérieurs que cette liaison dévait amener... et dont le bruit pouvait parvenir jusqu'à moi.

- Mais, en effet, même au point de vue de sa folle passion, Monsieur votre père faisait. ce me semble, un mauvais calcul en intro-

duisant cette femme chez lui.

- Votre étonnement redoublerait encore. Monseigneur, si vous saviez que mon père est l'homme du caractère le plus plus formaliste et le plus entier que je connaisse ; il fallait, pour l'amener à un pareil oubli de toute convenance... l'influence excessive de Madame Roland, influence d'autant plus certaine qu'elle la dissimulait sous les dehors d'une violente passion pour lui.

- Mais quel age avait donc alors Monsieur

votre père?

— Soixante ans environ.

- Et il croyait à l'amour de cette jeune femme?

- Mon père a été un des hommes les plus à la mode de son temps... Madame Roland, obéissant à son instinct ou à d'habiles conseils...

- Des conseils!-- et qui pouvait la con-

seiller?

- Je vous le dirai tout à l'heure, Monseigneur. Devinant qu'un homme à bonnes fortunes, lorsqu'il atteint la vieillesse, aime d'autant plus à être flatté sur ses agréments extérieurs que ces louanges lui rappellent le plus beau temps de sa vie, cette femme, le croiriez-vous, Monseigneur? flatta mon père sur la grace et sur le charme de ses traits, sur l'élégance inimitable de sa taille et de sa tournure; et il avait soixante ans... tout le monde apprécie sa haute intelligence, et il a donné Telle a aveuglément dans ce piége grossier. été, telle est encore, je n'en doute pas, la cause de l'influence de cette femme sur lui... Tenez, Monseigneur, malgré mes tristes préoccupations, je ne puis m'empêcher de sourire en me rappelant d'avoir, avant mon mariage, souvent entendu dire et soutenir par Madame Roland que ce qu'elle appelait la maturité réelle était le plus bel age de la vie... cette maturité réelle ne commençait guère, il est vrai, que vers cinquante-cinq ou soixante ans.

- L'age de Monsieur votre père?

-Oui, Monseigneur ... Alors seulement, disait Madame Roland, l'esprit et l'expérience

avaient acquis leur dernier développement : alors seulement un homme éminemment placé dans le monde jouissait de toute la considération à laquelle il pouvait prétendre; alors seulement aussi l'ensemble de ses traits, la bonne grace de ses manières atteignaient leur perfection; la physionomie offiant à cette époque de la vie un rare et divin mélange de gracieuse sérénité et de douce gravité. Enfin une légère teinte de mélancolie, causée par les déceptions qu'amène toujours l'expérience... complétait le charme irrésistible de la maturité réelle; charme seulement appréciable, se hatait d'ajouter Madame Roland, pour les femmes d'esprit et de cœur qui ont le bon goût de hausser les épaules aux éclats de jeunesse effarée de ces petits étourdis de quarante ans dont le caractère n'offre aucune sureté et dont les traits d'une insignificante juvénilité ne se sont pas encore poétisés par cette majestueuse expression qui décèle la science profonde de la vie.

Rodolphe ne put s'empêcher de sourire de la verve ironique avec laquelle Madame d'Harville traçait le portrait de sa belle-mère.

— Il est une chose que je ne pardonne jamais aux gens ridicules — dit-il à la marquise.

- Quoi donc, Monseigneur?

— C'est d'être méchants... cela empêche de rire d'eux tout à son aise.

— C'est peut-être un calcul de leur part — dit Clémence.

— Je le croirais assez, et c'est dommage; car, par exemple, si je pouvais oublier que cette Madame Roland vous a nécessairement fait beaucoup de mal, je m'amuserais fort de cette invention de maturité réelle opposée à la folle jeunesse de ces étourneaux de quarante ans, qui, selon cette femme, semblent à peine sortir de page, comme auraient dit nos grandsparents.

- Da moins mon père est, je crois, heureux des illusions dont, à cette heure, ma belle-

mère l'entoure.

Et sans doute, dès à présent, punie de sa fausseté, elle subit les conséquences de son semblant d'amour passionné; Monsieur votre père l'a prise au mot, il l'entoure de solitude et d'amour... Or, permettez-moi de vous le dire, la vie de votre belle-mère doit être aussi insupportable que celle de son mari doit être heureuse; figurez-vous l'orgueilleuse joie d'un homme de soixante ans, habitué aux succès, qui se croit encore assez passionnément aimé d'une jeune femme pour lui inspirer le désir de s'enfermer avec lui dans un complet isolement.

— Aussi, Monseigneur, puisque mon père se trouve heureux, je n'aurais peut-être pas à me plaindre de Madame Roland; mais son odieuse conduite envers ma mère... mais la part malheureusement trop active qu'elle a prise... à mon mariage, causent mon aversion pour elle — dit Madame d'Harville après un moment d'hésitation.

Rodolphe la regarda avec surprise.

- M. d'Harville est votre arni, Monseignem - reprit Clémence d'une voix ferme. — Je sais la gravité des paroles que je viens de prononcer... Tout à l'heure vous me direz si elles sont justes. Mais je reviens à Madame Roland, établie auprès de moi comme institutrice, malgré son incapacité reconnue. Ma mère eut, à ce sujet, une explication pénible avec mon père, et lui signifia que, voulant au moins protester contre l'intolérable position de cette femme, elle ne paraîtrait plus désormais à table si Madame Roland ne quittait pas à l'instant la maison. Ma mère était la douceur, la bonté mêmes; mais elle devenait d'une indomptable fermeté lorsqu'il s'agissait de sa dignité personnelle. Mon père fut inflexible. Elle tint sa promesse, de ce moment nous vécumes complétement retirées dans son apparte-Mon père me témoigna dès lors autant de froideur qu'à ma mère, pendant que Madame Roland faisait presque publiquement les honneurs de notre maison, toujours en qualité de mon institutrice.

— A quelles extrémités une folle passion ne porte-t-elle pas les esprits les plus éminents! Et puis on nous enorgueillit bien plus en nous louant des qualités ou des avantages que nous ne possédons pas ou que nous ne possédons plus, qu'en nous louant de ceux que nous avons. Prouver à un homme de soixante ans qu'il n'en a que trente, c'est l's b c de la fiatterie...; et plus une flatterie est grossière, plus elle a de succés... Hélas! nous autres princes, hous savons cela.

— On fait à ce sujet tant d'expériences sur vous, Monseigneur...

— Sous ce rapport, Monsieur votre père a été traité en roi... Mais votre mère devait horriblement souffrir.

- Plus encore pour moi que pour elle, Monseigneur, car elle songeait à l'avenir... Sa santé, déjà très-délicate, s'affaiblit encore : elle tomba gravement malade; la fatalité voulut que le médecin de la maison, M. Sorbier, mourat; ma mère avait toute confiance en lui, elle le regretta vivement. Madame Roland avait pour médecin et pour ami un docteur italien d'un grand mérite, disait-elle; mon père circonvenu le consulta quelquefois, s'en trouva bien, et le proposa à ma mère, qui le prit, hélas! et ce fut lui qui la soigna pendant sa dernière maladie... — A ces mots, les veux de Madame d'Harville se remplirent de larmes. - J'ai honte de vous avouer cette faiblesse. Monseigneur — ajouta-t-elle — mais, par cela seulement que ce médecin avait été donné à mon père par Madame Roland, il m'inspirait (alors sans aucune raison) un éloignement involontaire; je vis avec une sorte de crainte ma mère lui accorder sa confiance; pourtant, sous le rapport de la science, le docteur Polidori...

— Que dites-vous, Madame? — s'écria Redolphe.

-Qu'avez-vous, Monseigneur? - dit Clé-

Rodolphe.

- Mais, non se dit le prince en se parlant à lui-même - je me trompe sans doute... il y a cinq ou six ans de cela, tandis que l'on m'a dit que Polidori n'était à Paris que depuis deux ans environ, caché sous un faux nom... c'est bien lui que j'ai vu hier... ce charlatan Bradamanti...Pourtant... deux médecins de ce nom... (1) quelle singulière rencontre!... Madame, quelques mots sur ce docteur Polidori
  — dit Rodolphe a Madame d'Harville, qui le regardait avec une surprise eroissante - quel Age avait cet Italien?
  - Mais cinquante ans environ.

— Et sa figure... sa physionomie?

- Sinistre... je n'oublierai jamais ses yeux d'un vert clair... son nez recourbé comme le bec d'un aigle...

– C'est lui!... c'est bien lui!... — s'écrie

Rodolphe.

- Ét croyez-vous, Madame, que le Docteur Polidori habite encore Paris? - demanda Ro-

dolphe à Madame d'Harville.

- Je ne sais, Monseigneur. Environ un an après le mariago de mon père, il a quitté Paris; une femme de mes amies, dont cet Italien était aussi le médecin à cette époque... Madamo de Lucenay...

-- La Duchesse de Lucenay!--- s'écria Ro-

dolphe.

- Oui, Monseigneur... Pourquoi cet étonement?

- Permettez-moi de vous en taire la cause... Mais à cette époque que vous dissit Madame de Lucenay sur cet homme?

- Qu'il lui écrivait souvent, depuis son départ de Paris, des lettres fort spirituelles sur les ays qu'il visitait ; car il voyageait beaucoup... Maintenant... je me rappelle qu'il y a un mois environ, demandant à Madame de Lucenay si elle recevait toujours des nouvelles de M. Polidori, elle me répondit d'un air embarrassé que depuis long-temps on n'en entendait plus parler, qu'on ignorait ce qu'il était devenu, que quelques personnes même le croyaient moort..
- C'est singulier... dit Rodolphe, se souvenant de la visite de Madame de Lucenay au charlatan Bradamanti.

- Vous connaissez donc cet homme, Mon-

seigneur?

- Oui, malheureusement pour moi... Mais, de grace, continuez votre récit ; plus tard je vous dirai ce que c'est que ce Polidori...

- Comment? ce médecin-

- Dites plutôt cet homen souillé des crimes les plus odieux.

– Des crimes !... — s'écria Madame d'Harville avec effroi ; - il a commis des crimes, cet homme... l'ami de Madame Roland et le médecin de ma mère! ma mère est morte entre ses mains après quelques jours de mala-

mence stupéfaite de l'expression des traits de | die !... Ah ! Monseigneur, vons m'épouvantez!... vous m'en dites trop... ou pas assez!...

- Sans accuser cet homme d'un crime de plus, sans accuser votre belle-mère d'une effroyable complicité... je dis que vous devez peut-être remercier Dieu de ce que votre père. après son mariage avec Madame Roland, n'ait pas eu besoin des soins de Polidori...

-Oh! mon Dieu! - s'écria Madame d'Harville avec une expression déchirante - mes pressentiments ne me trompaient donc pas /

- Vos pressentiments?

- -Oui... tout à l'heure, je vous parlais de l'éloignement que m'inspirait ce médecin parce qu'il avait été introduit chez nous par Madame Roland... je ne vous disais pas tout, Monseigneur...
  - Comment?
- Je craignais d'accuser un innocent, de trop écouter l'amertame de mes regrets. Mais je vais tout vous dire, Monseigneur. La maladie de ma mère durait depuis cinq jours ; je l'avais toujours veillée. Un soir j'allai respirer l'air du jardin sur la terrasse de notre maison. Au bout d'un quart d'houre, je rentrai par un long corridor obscur. A la faible clarté d'une lumière qui s'échappait de la porte de l'appartement de Madame Roland, je vis sortir M. Polidori. Cetre femme l'accompagnait, J'étais dans l'ombre ; ils ne m'apercevaient pas. Madame Roland hii dit à voix très-basse quelques paroles que je ne pus entendre. Le médecin répondit d'un ton plus haut ces seuls mots: Après-demain. Et comme Madame Roland lui pariait encore à voix basse, il reprit avec un accent singulier: - Après-demain, vous disje, après-demain...

- Que signifiaient ces paroles?

--- Ce que cela signifiait, Monseigneur? Le mercredi soir: M. Polidori dinnit: Après-demain... Le vendredi... ma mère était morte!...

- Oh! c'est affreux!...

- Lorsque je pus réfléchir et me souvenir. ce mot, après-demain, qui semblait avoir prédit l'époque de la mort de ma mère, me revint à la pensée ; je crus que M. Polidori, instruit par la science du peu de temps que ma mère avait encore à vivre, s'était haté d'en aller instruire Madame Roland ... Madame Roland, qui avait tant de raisons de se réjouir de cette mort... Cela seul m'avait fait prendre cet homme et cette femme en horreur... Mais jamais je n'aurais osé supposer... Oh! non, non, encore à cette heure, je ne puis croire à un pareil crime!

- Polidori est le scul médecin qui ait donné ses soins à votre malhoureuse mère?

– La veille du jour où je l'ai perdue, cct homme avait amené en consultation un de ses confrères. Selon ce que m'apprit ensuite mon père, ce médecin avait trouvé ma mère dans un état très dangereux... Après ce funeste événement, on me conduisit chez une de nos parentes. Elle avait tendrement aimé ma mère. Oubliant la réserve que mon age lui commandait, cette parente m'apprit sans ménagement

<sup>(1)</sup> Nous rappellerous au lecteur que Polidori était mèdecin distingué lorsqu'il se chargea de l'éducation de Redelphe.

combien j'avais de raisons de hair Madame | je me suis mariée...ct pourquoi, malgré un av-Roland. Elle m'óclaira sur les ambitieuses espérances que cette femme devait dès lors con-

Cette révélation m'accabla; je compris enfin tout ce que ma mère avait du souffiir. Lorsque je revis mon père, mon cœur se brisa il venait me chercher pour m'emmener en Normandie; nous deviens y passer les pre-mier temps de notre deuil. Pendant la route il pleura beaucoup, et me dit qu'il n'avait que moi pour l'aider à supporter ce coup affreux. Je lui répondis avec expansion qu'il ne me restait non plus que lui depuis la perte de la plus adorée des mères... Après quelques mots sur l'embarras où il se trouverait s'il était forcé de me laisser seule pendant les absences que ses affaires le forçaient de faire de temps à autre, il m'apprit sans transition, et comme la chose la plus naturelle du monde, que, par bonheur pour lui et pour moi, Madame Roland consentait à prendre la direction de sa maison et à me servir de guide et d'amie.

L'étennement, la douleur, l'indignation me rendirent muette ; je pleurai en silence. Mon pere me demanda la cause de mes larmes ; je m'écriai, avec trop d'amertume sans doute, que jamais je n'habiterais la même maison que Madame Roland; car je méprisais cette femme autant que je la haïssais à cause des chagrins qu'elle avait causés à ma mère. Il resta calme, combattit ce qu'il appelait mon enfantillage, et me dit froidement que sa résolution était inébranlable, et que je m'y soumettrais.

Je le suppliai de me permettre de me retirer au Sacré-Cœur, où j'avais quelques amies ; j'y resterais jusqu'au moment où il jugerait à propos de me marier. Il me fit observer que le temps était passé ou l'on se mariait à la grille d'un couvent ; que mon empressement à le quitter lui serait très-sensible, s'il ne voyait dans mes paroles une exaltation excusable, mais peu sensée, qui se calmerait nécessairement; puis il m'embrassa au front, en m'appelant mauvaise tête.

Hélas! en effet il fallait me soumettre. Jugez, Monseigneur, de ma douleur! vivre de la vie de chaque jour avec une femme à qui je reprochais presque la mort de ma mère...Je prévoyais les scènes les plus cruelles entre mon père et moi, aucune considération ne pouvant m'empêcher de témoigner mon aversion à Madame Roland. Il me semblait qu'ainsi je vengerais ma mère... tandis que la moindre parole d'affection dite à cette femme m'eut paru une lacheté sacrilége.

- Mon Dieu, que cette existence dut vous être pénible... que j'étais foin de penser que vous eussicz déja tant souffert lorsque j'avais le plaisir de vons voir davantage! Jamais un mot de vous ne m'avait fait soupconner...

-C'est qu'alors, Monscigneur, je n'avais pas a mexcuser a vos yeux d'une faiblesse impardonnable... Si je vous parle si longuement de cette époque de ma vie, c'est pour vous faire comprendre dans quelle position j'étais lorsque

ertissement qui aurait du m'éclairer, j'ai épousé M. d'Harville.

En arrivant aux Aubiers (c'est le nom de la terre de mon père), la première personne qui vint a notre rencontre fut Madame Roland. Elle avait été s'établir dans cette terre le jour de la mort de ma mère. Malgré son air humble et doucereux, elle laissait déjà percer une joie triomphante mal dissimulée. Je n'oublierai jamais le regard à la fois ironique et méchant qu'elle me jeta lors de mon arrivée; elle semblait me dire: - Je suis ici chez moi, c'est vous qui êtes l'étrangère. — Un nouveau chagrin m'était réservé : soit manque de tact impardonnable, soit impudence éhontée, cette femme occupait l'appartement de ma mère. Dans mon indignation, je me plaignis à mon père d'une pareille inconvenance; il me répondit sévèrement que cela devait d'autant moins m'étonner qu'il fallait m'habituer à considérer et à respecter Madame Roland comme une seconde mère. Je lui dis que ce serait profaner ce nom sacré, et à son grand courroux je ne manquai aucune occasion de témoigner mon averson à Madame Roland; plusieurs fois il s'emporta et me réprimanda durement devant cette femme. Il me repro-chait mon ingratitude, ma froideur envers l'ange de consolation que la Providence nous avait envoyé. - Je vous en prie, mon père, parlez pour vous - lui dis-je un jour. Il me traita cruellement. Madame Roland, de sa voix mielleuse, intercéda pour moi avec une profonde hypocrisie. - Soyez indulgent pour Clémence — disait-elle; — les regrets que lui inspire l'excellente personne que nous pleurons tous sont si naturels, si louables, qu'il faut avoir égard à sa douleur, et la plaindre même dans ses emportements. — Eh bien! - me disait mon pére en me montrant Madame Roland avec admiration - vous l'entendez! est-elle assez bonne, assez généreuse? C'est en vous jetant dans ses bras que vous devriez lui répondre. — Cela est inutile, mon père; Madame me hait...et je la hais. - Ah! Clémence...vous me faites bien du mal...mais je vous pardonne - ajouta Madame Roland en levant les yeux au ciel. - Mon amie! ma noble amie! - s'écria mon père d'une voix émue — calmez-vous, je vous en conjure; par égard pour moi, ayez pitié d'une folle assez à plaindre pour vous méconnaître ainsi! - Puis, me lançant des regards irrités: - Tremblez - s'écra-t-il - si vous osez encore outrager l'ame la plus belle qu'il y ait au monde; faites-lui à l'instant vos excuses. - Ma mère me voit et m'entend... elle ne me pardonnerait pas cette lacheté - dis-je a mon père ; et je sortis, le laissant occupé de consoler Madame Roland et d'essuyer ses larmes menteuses... Pardon, Monseigneur, de m'appesantir sur ces puérilités, mais elles peuvent seules vous donner une idée de la vie que je menais

- Je crois assister à ces scénes intérieures

si tristement et si humainement vrais... Dans | sais, grace à vous, Monseigneur, ce que c'est combien de familles elles ont dû se renouveler, et combien de fois elles se renouvelleront encore!....Rien de plus vulgaire, et partant rien de plus habile que la conduite de Madame Roland; cette simplicité de moyens dans la perfidie la met à la portée de tant d'intelligences médiocres... Et encore ce n'est pas cette femme qui était habile, c'est votre père qui était aveugle; mas en quelle qualité présentait-il Madame Roland au voisinage?

- Comme mon institutrice et son amie... et

on l'acceptait ainsi.

– Je n'ai pas besoin de vous demander s'il

vivait dans le même isolement?

- A l'exception de quelques rares visites, forcées par des relations de voisinage et d'affaires, nous ne voyions personne; mon père, complétement dominé par sa passion et cédant sans doute aux instances de Madame Roland, quitta, au bout de trois mois à peine, le deuil de ma mère, sous prétexte que le deuil... se portait dans le cœur... Sa froideur pour moi augmenta de plus en plus, son indifférence allait à ce point qu'il me laissait une liberté inoroyable pour une jeune personue de mon age. Je le voyais à l'heure du déjeuner ; il rentrait ensuite chez lui avec Madame Roland, qui lui servait de secrétaire pour sa correspondance d'affaires; puis il sortait avec elle en voiture ou a pied, et ne rentrait qu'une heure avant le diner... Madame Roland faisait une fraiche et charmante toilette; mon père s'habillait avec une recherche étrange à son âge ; quelquefois, après diner, il recevait les gens qu'il ne pouvait s'empêcher de voir; il faisait ensuite, jusqu'à dix heures, une partie de tric-trac avec Madame Roland, puis il lui offrait le bras pour la conduire à la chambre de ma mère, lui baisait respectueusement la main, et se retirait. à moi, je pouvais disposer de ma journée, monter à cheval suivie d'un domestique, ou faire à ma guise de longues promenades dans les bois qui environnaient le château; quelquefois, accablée de tristeas, je ne parus pas au déjeuner, mon père ne s'en inquiéta même pas...
- Quel singulier oubli?... quel abandon!... - Ayant plusieurs fois de suite rencontré un de nos voisins dans les bois où je montais ordinairement à cheval, je renonçai à ces promenades et je ne sortis plus du parc.

- Mais quelle était la conduite de cette femme envers vous lorsque vous étiez seule

avec elle?

- Ainsi que moi elle évitait autant que possibles ces rencontres. Une seule fois, faicant allusion à quelques paroles dures que je lui avais adressées la veille, elle me dit froidement :-Prenez garde; vous voulez lutter avec moi, vous serez brisée. — Comme ma mère? lui dis-je; il est facheux, Madame, que M. Polidori ne soit pas là pour vous affirmer que ce sera... après-demain. — Ces mots firent sur Madame Roland une impression profonde qu'elle surmonta bientôt. Maintenant que je ble infortune à une personne qui mérite l'inté-

que le Docteur Polidori, et de quoi il est capable, l'espèce d'effroi que témoigna Madame Roland en m'entendant lui rappeler ces mystérieuses paroles confirmerait peut-être d'horribles soupçons... Mais non, non, je ne veux pas croire cela... Je serais trop épouvantée en songeant que mon père est à cette heure presque à la merci de cette femme.

– Et que vous répondit-elle lorsque vous lui

avez rappelé ces mots de Polidori?

-Elle rougit d'abord; puis, surmontant son émotion, elle me demanda froidement ce que je voulais dire. — Quand vous serez seule, Madame, interrogez-vous à ce sujet, vous vous répondrez. — A peu de temps de la eut lieu une scène qui décida pour ainsi dire de mon sort. Parmi un grand nombre de tableaux de famille ornant un salon où nous nous rassemblions le soir, se trouvat le portait de ma mère. Un jour je m'aperçus de sa disparition. Deux de nos voisins avaient diné avec nous; l'un d'eux, M. Dorval, notaire du pays, avait, toujours témoigné à ma mère la plus profonde vénération. En arrivant dans le salon : - Où est donc le portrait de ma mère?... dis-je à mon père - La vue de ce tableau me causait trop de regrets - me répondit mon père d'un air embarrassé, en me montrant d'un coup d'œil les étrangers, témoins de cet entretien. - Et où est ce portrait maintenant, mon père?

-Se tournant vers Madame Roland et l'interrogeant du regard avec un mouvement d'impatience: — Ou a-t-on mis le portrait? — lui demanda-t-il. — Au garde-meuble — réponditelle en me jetant cette fois un coup d'œil de défi, croyant que la présence de nos voisins m'empécherait de lui répondre. — Je conçois, Madame — lui dis-je froidement — que le regard de ma mére devait vous peser beaucoup; mais ce n'était pas une raison pour reléguer au grenier le portrait d'une femme qui, lorsque vous étiez misérable, vous a charitablement permis de vivre dans sa maison.

- Très-bien !.. — s'écria Rodolphe. — Ce

dédain glacial était écrasant.

– Mademoiselle! – s'écria mon père. – Vous avourez pourtant — lui dis-je en l'interrompant - qu'une personne qui insulte lachement à la mémoire d'une semme qui lui à sait l'aumone, ne mérite que dédain et aversion.

Mon père resta un moment stupéfait ; Ma. dame Roland devint pourpre de honte et de colère ; les voisins, très-embarrassés, baissèrent les yeux et gardèrent le silence. — Mademoiselle!— reprit mon père — vous oubliez que Madame était l'amie de votre mère ; vous oubliez que Madame a veillé et veille encore sur votre éducation avec une sollicitude maternelle . vous oubliez enfin que je professe pour elle la plus respectueuse estime... Et puisque vous vous permettez une si inconvenante sortie devant ces Messieurs, je vous dirai, moi, que les ingrats et les laches sont ceux qui, oubliant les soins les plus tendres, osent reprocher une no-

ret et le respect... — Je ne me permettrai pas tendais avec impatience le moment où mon de discuter cette question avec yous, mon père dis-ie d'une voix soumise. - Peut-être, Mademoiselle, scrai-je plus heureuse, moi! -s'écria Madame Roland, emportée cette fois par la colère au delà des bornes de sa prudence habituelle. - Peut-être me ferez-vous la grace, non de discuter — reprit-elle — mais d'avouer que, loin de devoir la moindre reconnaissance à votre mère, je n'ai à me souvenir que de l'éloignement qu'elle m'a toujours témoigné ; car c'est bien contre sa volonté que j'ai... -Ah! Madame - lui dis je en l'interrompant - par respect pour mon père, par pudeur pour vous même... dispensez-nous de ces honteuses révélations... vous me feriez regretter de vous avoir exposée à de si humiliants aveux... -Comment! Mademoiselle!... - s'écria-t-elle presque insensée de colère — vous osez dire... - Je dis, Madame — repris-je en l'interrompant encore - je dis que ma mère, en daignant vous permettre de vivre chez elle au lieu de vous en fairer chasser, selon son droit, a dû vous prouver par son mépris que sa tolérance à votre égard lui était imposée...

-De mieux en mieux ! - s'écria Rodolphe ; -c'était une exécution complète. Et cette

- Madame Roland, par un moyen fort vulgaire, mais fort commode, termina cet entretien; elle s'écria: - Mon Dieu! mon Dieu! et se trouva mal... Grace à cet incident, les deux témoins de cette scène sortirent sous le prétexte d'aller chercher des secours ; je les imitai, pendant que mon père prodiguait à Madame Roland les soins les plus empressés.

- Quel dut être le controux de votre père

lorsque ensuite vous l'avez revu!

- Il vint chez moi le lendemain matin, et me dit : - Afin qu'à l'avenir des scènes pareilles à celle d'hier ne se renouvellent plus, je vons déclare que, des que le temps rigoureux de mon deuil et du votre sera expiré, j'épouserai Madame Roland. Vous aurez donc désormais à la traiter avec le respect et les égards que mérite... ma femme... Pour des raisons particulières, il est nécessaire que vous vous mariiez avant moi ; la fortune de votre mère s'élève à plus d'un million; c'est votre dot. Des ce jour je m'occuperai activement de vous assurer une union convenable en donnant suite à quelques propositions qui m'ont été faites à votre sujet. La persistance avec laquelle vous attaquez, malgré mes prières, une personne qui m'est si chère, me donne la mesure de votre attachement pour moi. Madame Roland dédaigne ces attaques; mais je ne souffrirai pas que de telles inconvenances se renouvellent devant des étrangers dans ma propre maison. Désormais vous n'entrerez ou ne resterez dans le salon que lorsque Madame Roland ou nioi nous y serons seuls.

- Après ce dernier entretien, je vécus encore plus isolée. Je ne voyais mon pere qu'aux heures des repas, qui se passaient dans un morne silence. Ma vie était si triste, que j'at-

père me proposerait un mariage quelconque, pour accepter... Madame Roland, ayant renoncé à mal parler de ma mère, se vengeait en me faisant souffrir un supplice de tous les instants; elle affectait, pour m'exaspérer, de se servir de mille choses qui avaient appartenu à ma mère : son fauteuil, son métier à tapisserie, les livres de sa bibliothèque particulière, jusqu'a un écran à tablette que j'avais brodé pour elle, et au milieu duquel se voyait son chiffre. Cette femme profanait tout...

-Oh! je conçois l'horreur que ces profana-

tions devaient vous causer.

- Et puis l'isolement rend les chagrins plus douloureux encore...

- Et vous n'aviez personne... personne à

qui vous confier?

- Personne.,. Pourtant je reçus une preuve d'intérêt qui me toucha, et qui aurait dû m'éclairer sur l'avenir : un des deux témoins de cette scène où j'avais si durement traité Madame Roland était M. Dorval, vieux et honnête notaire, à qui ma mère avait rendu quelques services en s'intéressant à une de ses nièces. D'après la désense de mon père, je ne descendais jamais au salon lorsque des étrangers s'y trouvaient... je n'avais donc pas revu M. Dorval, lorsque, a ma grande surprise, il vint un jour, d'un air mystérieux, me trouver dans une allée du parc, lieu habituel de ma promenade. — Mademoiselle — me dit-il — jo crains d'être surpris par M. le comte.; lisez cette lettre, brûlez-la ensuite, il s'agit d'une chose très-importante pour vous... - Et il disparut.

Dans cette lettre, il me disait qu'il s'agissait de me marier a M. le Marquis d'Harville ; ce parti semblait convenable de tous points; on me répondait des bonnes qualités de M. d'Harville; il était jeune, fort riche, d'un esprit distingué, d'une figure agréable; et pourtant les familles de deux jeunes personnes que M. d'Harville avait dû épouser successivement avaient brusquement rompu le mariage projeté... Le notaire ne pouvait me dire la raioon de cette rupture, mais il croyait de son devoir de m'en prévenir, sans toutefois prétendre que la cause de ces ruptures fut préjudiciable à M. d'Harville. Les deux jeunes personnes dont il s'agissait étaient filles, l'une de M. de Beauregard, pair de France; l'autre, de lord Boltrop. M. Dorval me faisait cette confidence, parce que mon père, très-impatient de conclure mon mariage, ne paraissait pas attacher assez d'importance aux circonstances qu'on me signalait.

- En effet - dit Rodolphe après quelques moments de réflexion - je me souviens maintenant que votre mari, à une année d'intervalle, me fit successivement part de deux mariages projetés qui, près de se conclure, avaient été brusquement rompus, m'écrivait-il, pour quelques discussions d'intérêt...

Madame d'Harville sourit avec amertune, et répondit :

- Vous saurez la vérité tout à l'heure

Monseigneur... Après avoir lu la lettre du | Il reprit sévèrement : — Encore une fois, je n'ai vieux notaire, je rementis autant de curiosité que d'inquiétude. Qui était M. d'Harville? Mon père ne m'en avait jamais parlé. J'interrogeais en vain mes souvenirs; je ne me rappelais pas ce nom. Bientot Madame Roland, à mon grand étonnement, partit pour Paris. Son voyage devait durer huit jours au plus; pourtant mon père ressentit un profond chagrin de cette séparation passagère; son caractère s'aigrit; il redoubla de froideur envers mo: Il lui échappa même de me répondre, un jour que je lui demandais comment il se portait: - Je suis souffrant, et c'est de votre faute. - De ma faute, mon père? -- Certes. Vous savez combien je suis habitué à la sociéte de Madame Roland, et cette admirable femme que vous avez outragée fait dans votre seul intérét ce voyage qui la retient loin de moi.

Cette Marque d'intérêt de Madame Roland m'effraya; j'eus vaguement l'instinct qu'il s'agissait de mon mariage. Je vous laisse à penser, Monseigneur, la joie de mon père au retour de ma future belle-mère. Le lendemain il me fit prier de passer chez lui ; il était seul avec elle. - Pai, me dit-il, depuis long-temps songé à votre établissement. Votre deuil finit dans un mois. Demain arrivera ici M. le Marquis d'Harville, jeune homme extremement distingué, fort riche, et en tout capable d'assurer votre bonheur. Il vous a vue dans le monde ; il désire vivement cette union ; toutes les affaires d'intérêt sont réglées. Il dépendra donc absolument de vous d'être mariée avant six semaines. Si, au contraire, par un caprice que ie ne veux pas prévoir, vous refusiez ce parti presque inespéré, je me marierais toujours, selon mon intention, des que le temps de mon denil serait expiré. Dans ce dernier cas, je dois vous le déclarer... votre présence chez moi ne me serait agréable que si vous me promettiez de témoigner à ma femme la tendresse et le respect qu'elle mérite. - Je vous comprends, mon père. Si je n'épouse pas M. d'Harville, vous vous mariez; et alors, pour vous et pour... Madame, il n'y a plus aucun inconvénient à ce que je me retire au Sacré-Cœur. — Aucun — me répondit-il froidement.

- Ah! ce n'est plus de la faiblesse, c'est de

la cruauté!... — s'éria Rodolphe.

- Savez-vous, Monseigneur, ce qui m'a toujours empêchée de garder contre mon père le moindre ressentiment? C'est qu'une sorte de prévision m'avertissait qu'un jour il paierait, helas! bien cher son aveugle passion pour Madame Roland... Et, Dien merci, ce jour est encore a venir...

-Et ne lui dites-vous rien de ce que vous avait appris le vieux notaire sur les deux mariages si brusquement rompus par les familles auxquelles M. d'Harville devait s'allier?

- Si, Monseigneur... Ce jour-la même je priai mon père de m'accorder un moment d'enelle - me répondit-il. - Je gardai le silence. mariage convenue, il alla toujours au-devant

pas de secrets pour Madame Roland... Expliquez-vous donc clairement. - Si vous le permettez, mon père, j'attendrai que vous soyez seul. - Madame Roland se leva brusquement et sortit. - Vous voilà satisfaite... - mc dit-il. - Eh bien! parlez. - Je n'éprouve aucun éloignement pour l'union que vous me proposez, mon père ; seulement j'ai appris que M. d'Harville ayant été deux fois sur le point d'épouser... — Bien, bien — reprit-il en m'interrompant ; je sais ce que c'est. Ces ruptures ont eu lieu en suite de discussions d'intérêt dans lesquelles d'ailleurs la délicatesse de M. d'Harville a été complétement à couvert. Si vous n'avez pas d'aure objection que celle-la, vous pouvez vous regarder comme mariée... et heureusement mariée, car je ne veux que votre bonheur.

- Sans doute Madame Roland fut ravie de

cette union?

-Ravie? Oui, Monseigneur - dit amerement Clémence — oh! bien ravie!... car cette union était son œuvre. Elle en avait donné la première idée à mon père... Elle savait la véritable cause de la rupture des deux premiers mariages de M. d'Harville... voila pourquoi elle tenait tant à me le faire épouser.

– Mais dans quel but ?

- Elle voulait se venger de moi en me vouant ainsi à un sort affreux...

- Mais, votre père...

–Trompé par Mudame Roland, il crut qu'en effet des discussions d'intérêt avaient soules fait manquer les projets de M. d'Harville.

- Quelle horrible trame !... Mais cette raison mystérieuse?

- Tout à l'heure je vous la dirai, Monseigneur. M. d'Harville arriva aux Aubiere: ses manières, son esprit, sa figure me plurent : il avait l'air bon ; son caractère était doux, un peu triste. Je remarquai en lui un contracte qui m'étonnait et m'agréait à la fois : son cerrit était cultivé, sa fortune très-enviable, sa nais. sance illustre; et pourtant quelquefois sa physionomie, ordinairement énergique et résolue, exprimait une sorte de timidité presque craintive, d'abattement et de défiance de soi, qui me touchait beaucoup. J'aimais aussi à le voir témoigner une bonté charmante à un vieux valet de chambre qui l'avait élevé, et duquel seul il voulait recevoir des soins. Quelque temps après son arrivée, M. d'Harville resta deux jours renfermé chez lui; mon père désira le voir... Le vieux domestique s'y opposa, prétextant que son maître avait une migraine si violente, qu'il ne pouvait recevoir absolument personne. Lorsque M. d'Harville reparut, je le trouvai trèspale, tres-changé... Plus tard il éprouvait toujours une sorte d'impatience presque chagrine lorsqu'on lui parlait de cette indisposition passagère... A mesure que je connaissais M. d'Harville, je découvrais en lui des qualités qui m'étaient sympathiques... Il avait tant de raitretien particulier. — Je n'ai pas de secret pour | sons d'être heureux, que je lui savais gré de sa Madame Roland, vous pouvez parler devant modestie dans le bonheur... L'époque de notre

de mes moindres volontés dans nos projets | union, un sentiment plus tendre m'anrait sans d'avenir. Si quelquefois je lui demandais la cause de sa mélancolie, il me parlait de sa mère, de son père, qui eussent été fiers et ravis de le voir marié selon son cœur et son goût. J'aurais eu mauvaise grâce à ne pas admettre des raisons si flatteuses pour moi... M. d'Harville devina les rapports dans lesquels j'avais d'abord vécu avec Madame Roland et avec mon père, quoique celui-ci, heureux de mon mariage, qui hatait le sien, fût redevenu pour moi d'une grande tendresse. Dans plusieurs entre-tiens, M. d'Harville me fit sentir avec beaucoup de tact et de réserve qu'il m'aimait peut-être encore davantage en raison de mes chagrins passés... Je crus devoir, à ce sujet, le prévenir que mon père songeait à se remarier ; et comme je lui parlais du changement que cette union apporterait dans ma fortune, il ne me laissa pas achever, et fit preuve du plus noble désintéressement ; les familles auxquelles il avait 6té sus le point de s'allier devaient être bien sordides, pensai-je alors, pour avoir eu de graves difficultés d'intérêt avec lui.

- Le voilà bien tel que je l'ai toujours connu - dit Rodolphe - rempli de cœur, de dévouement, de délicatesse... Mais ne lui avez-vous jamais parlé de ces deux mariages rompus?

- Je vous l'avoue, Monseigneur, le voyant si loyal, si bon, plusieurs fois cette question me vint aux lèvres... mais bientôt, de crainte même de blesser cette loyauté, cette bonté, je n'osai aborder un tel sujet... Plus le jour fixé pour notre mariage approphait, plus M. d'Harville se disait heureux... Cependant deux ou trois fois je le vis accablé d'une morne tristesre... un jour, entre autres, il attacha sur moi ses yeux, où roulait une larme : il semblait oppressé, on ent dit qu'il voulait et qu'il n'osait me confier un secret important... Le souvenir de la rupture de ces deux mariages me revint à la pensée... Je l'avoue, j'eus peur... Un secret pressentiment m'avertit qu'il s'agissait peut-être du malheur de ma vie entière... mais j'étais si torturée chez mon père que je surmontai mes craintes...

#### Et M. Harville ne vous confia rien?

- Rien... Quand je lui demandais la cause de sa mélancolie, il me répondait : - Pardonnez-moi, mais j'ai le bonheur triste... — Ces mots, prononcés d'une vois touchante, me rassurèrent un peu... Et puis, comment oser... à ce moment même, où ses yeux étaient baignés de larmes, lui témoigner une dessance outrageante à propos du passé?

Les témoins de M. d'Harville, M. de Lucenay et M. de Saint-Remy, arrivèrent aux Aubiers quelques jours avant mon mariage; mes plus proches parents y furent seuls invités. Nous devions, aussitot après la messe, partir pour Paris... Je n'éprouvais pas d'amour pour M. d'Harville ; mais je ressentais pour lui de l'intérêt : son caractère m'inspirait de l'estime...

doute attachée à lui... Nous fûmes mariés...

A ces mots, Madame d'Harville palit légèrement, sa résolution parut l'abandonner. Puis elle reprit :

- Aussitôt après mon mariage, mon père me serra tendrement dans ses bras. Madame Roland aussi m'embrassa, je ne pouvais devant tant de monde me dérober à cette nouvelle hypocrisie ; de sa main sèche et blanche elle me serra la main à me faire mal, et me dit à l'oreille d'une voix doucereusement perfide ces paroles que je n'oublierai jamais: - Songez quelquefois à moi au milieu de votre bonheur, car c'est moi qui fais votre mariage... - Hé. las! j'étais loin de comprendre alors le véritable sens de ses paroles. Notre mariage avait eu lieu à onze heures; aussitôt après nous montames en voiture... suivis d'une femme à moi et du vieux valet de chambre de M. d'Harville ; nous voyagions si rapidement que nous devions être à Paris avant dix heures du soir.

J'aurais été étonné du silence et de la mélancolie de M. d'Harville, si je n'avais su qu'il avait, comme il disait, le bonheur triste. J'étais moi-même péniblement émue, je revenais à Paris pour la première fois depuis la mort de ma mère ; et puis, quoique je n'eusse guère de raison de regretter la maison paternelle, j'y étais chez moi... et je la quittai pour une maison où tout me serait nouveau, inconnu : ou j'allais arriver seule avec mon mari, que je connaissais à peine depuis aix semaines, et qui la veille encore ne m'eût pas dit un mot qui ne fut empreit d'une formalité respectueuse. Peut-ètre ne tient-on pas assez compte de la crainte que nous cause ce brusque changement de ton et de manières auquel les hommes bien, élevés sont même sujets dès que nous leur appartenons... On ne songe pas que la jeune femme ne peut en quelques heures oublier sa timidité, ses scrupules de jeune fille.

-Rien ne m'a toujours paru plus barbare et plus sauvage que cette coutume d'emporter brutalement une jeune femme comme une proie, tandis que le marriage ne devrait être que la consécration du droit d'employer toutes les ressources de l'amour, toutes les séductions de la tendresse passionnée pour se faire aimer.

- Vous comprenez alors, Monseigneur, le brisement de cœur et la vague frayeur avec lequel je revenais à Paris, dans cette ville où ma mère était morte il y avait un an à peine. Nous arrivons a l'hôtel d'Harville...

L'émotion de la jeune femme redoubla, ses joues se couvrirent d'une rougeur brûlante, et elle ajouta d'une voix déchirante:

- Il faut pourtant que vous sachiez tout... sans cela... je vous paraitrais trop méprisable... Elt bien!... - reprit-elle avec une résolution désespérée — on me conduisit dans l'appartement qui m'était destiné... on m'y laissa seule... M. d'Harville vint m'y rejoindre... Malgré ses protestations de tendresse, je me mourais d'effroi... les sanglots me suffo-Sans les événements qui suivirent cette fatale quaient... j'étais à lui... il fallut me résigner terrible, me saisit le bras à me le briser... je veux en vain me délivrer de cette étreinte de fer... implorer sa pitié... il ne m'entend plus... son visage est contracté par d'effrayantes convulsions... ses yeux roulent dans leurs orbites avec une rapidité qui me fascine... sa bouche contournée est remplie d'une écume sanglante ... sa main m'étreint toujours... Je fais un effort désespéré... ses doigts roidis abandonent enfin mon bras... et je m'évanouis au moment où M. d'Harville se débat dans le paroxysme de cette horrible attaque... Voilà ma nuit de noces, Monseigneur... Voilà la vengeance de Madame Roland !...

— Malheureuse femme! — dit Rodolphe avec accablement - je comprends... épilep-

tique !... Ah | c'est affreux !...

– Et ce n'est paş tout... — ajouta Clémence d'une voix déchirante. - Oh! que cette nuit fatale... soit à jamais maudite!... Ma fille... ce pauvre petit ange a hérité de cette épouyantable maladie!...

- Votre fille... aussi? Comment! sa pa-

leur... sa faiblesse?

- C'est cela... mon Dieu!... c'est cela; et les médecins pensent que le mal est incurable! parce qu'il est héréditaire...

Madame d'Harville cacha sa tête dans ses mains; accablée par cette douloureuse révélation, elle n'avait plus le courage de dire une parole.

Rodolphe aussi resta muet.

Sa pensée reculait effrayée devant les terribles mystères de cette première nuit de noces... Il se figurait cette jeune fille, déjà si attristée par son retour dans la ville où sa mère était morte, arrivant dans cette maison inconnue, seule avec un homme pour qui elle ressentait de l'intérêt, de l'estime, mais pas d'amour, mais rien de ce qui trouble délicieusement, rien de ce qui enivre, rien de ce qui fait qu'une femme oublie son chaste effroi dans le ravissement d'une passion légitime et partagée.

Non, non; tremblante d'une crainte pudique, Clémence arrivait la... triste, froide, le cœur brisé, le front pourpre de honte, les yeux remplis de larmes... Elle se résigne... et puis, au lieu d'entendre des paroles remplies de reconnaissance, d'amour et de tendresse qui la consolent du bonheur qu'elle a donné... elle voit rouler à ses pieds un homme égaré, qui se tord, écume, rugit, dans les affreuses convulsions d'une des plus effrayantes infirmités dont l'homme soit incurablement frappé!

Et ce n'est pas tout... Sa fille pauvre petit ange innocent, est aussi flétrie en naissant...

Ces douloureux et tristes aveux faisaient naitre chez Rodolphe des réflexions amères.

- Telle est la loi de ce pays - se disait-il: une jeune fille belle et pure, loyale et confiante victime d'une funeste dissimulation, unit sa destinée à celle d'une homme atteint d'ane épouvantable maladie, héritage fatal tabilité des lois divines et humaines.

... Mais bientôt mon mari, poussant un cri | qu'il doit transmettre à ses enfants ; la maiheureuse femme découvre cet horrible mystore: que peut-elle? Rien...

> Rien que souffrir et pleurer, rien que :acher de surmonter son dégoût et son effroi... rien que passer ses jours dans des angoisses, dans des terreurs infinies... rien que chercher peutêtre des consolations coupables en dehors de l'existence désolée qu'on lui a faite.

> Encore une fois - disait Rodolphe - ces lois étranges forcent quelquefois à des rapprochements honteux, écrasants pour l'humanité...

> Dans ces lois, les animaux semblent toujours supérieurs à l'homme par les soins qu'on leur donne, par les améliorations dont on les poursuit, par la protection dont on les entoure, par les garanties dont on les couvre...

Ainsi achetez un animal quelconque ; qu'une infirmité prévue par la loi se déclare chez lui après l'emplette... la vente est nulle... C'est qu'aussi, voyez donc, quelle indignité, quel crime de lèse-société! condamner un homme à conserver un animal qui parfois tousse, corne ou boite! Mais c'est un scandale, mais c'est un crime, mais c'est une monstruosité sans pareille! Jugez donc, être forcé de garder, mais de garder toujours, toute leur vie durant, un mulet qui tousse, un cheval qui corne, un ane qui boite! Quelles effroyables conséquences cela ne peut-il pas entrainer pour le salut de l'humanité tout entière !... Aussi il n'y a pas là de marché qui tienne, de parole qui fasse, de contrat qui engage... La loi toute-puissante vient délier tout ce qui était lié.

Mais qu'il s'agisse d'une créature faite à l'image de Dieu, mais qu'il s'agisse d'une jeune fille qui, dans son innocente foi à la loyauté d'un homme, s'est unie à lui, et qui se réveille la compagne d'un épileptique, d'un malheureux que frappe une maladie terrible, dont les conséquences morales et physiques sont effroyables; une maladie qui peut jeter le désordre et l'aversion dans la famille, perpétuer un mal horrible, vicier des généra-

Oh! cette loi si inexorible à l'endroit des animaux boitants, cornants ou toussants; cette loi, si admirablement prévoyante, qui ne veut pas qu'un cheval taré soit apte à la reproduction... cette loi se gardera bien de délier la victime d'une pareille union...

Ces liens sont sacrés... indissolubles ; c'est offenser les hommes et Dieu que de les

En vérité - disait Rodolphe - l'homme est quelquefois d'une humilité bien honteuse et d'un égoisme d'orgueil bien exécrable... Il se ravale au-dessous de la bête en la couvrant de garanties qu'il se refuse; et il impose, consacre, perpétue ses plus redoutables infirmités en les mettant sous la sauvegarde de l'immu-

## CHAPITRE III.

## LA CHARITÉ.

Rodolphe blamait beaucoup M. d'Harville. mais il se promit de l'excuser aux yeux de Clémence, quoique bien convaincu, d'après les tristes révélations de celle-ci, que le marquis s'était à jamais aliéné son cœur.

De pensées en pensées, Rodolphe se dit:

Par devoir, je me suis éloigné d'une femme que j'aimais... et qui déjà peut-être ressentait pour moi un secret penchant. Soit désœuvrement de cœur, soit commisération, elle a failli perdre l'honneur, la vie, pour un sot qu'elle croyait malheureux. Si, au lieu de m'éloigner d'elle, je l'avais entourée de soins, d'amour et de respects, ma réserve eût été telle que sa réputation n'aurait pas reçu la plus légère atteinte, les soupçons de son mari n'eussent jamais été éveillés; tandis qu'à cette heure elle est presque à la merci de la fatuité de M. Charles Robert, et il sera, je le crains, d'autant plus indiscret qu'il a moins de raisons de l'être.

Et puis encore, qui sait maintenant si, malgré les périls qu'elle a courus, le cœur de Madame d'Harville restera toujours inoccupé? Tout retour vers son mari est désormais impossible... Jeune, belle, entourée, d'un caractère sympathique à tout ce qui souffre... pour elle, que de dangers ! que d'écueils ! Pour M. d'Harville, que d'angoisses, que de chagrins! A la fois jaloux et amoureux de sa femme, qui ne peut vaincre l'éloignement, la frayeur qu'il lui inspire depuis la première et funeste nuit de son mariage... quel sort est le sien!

Clémence, le front appuyé sur sa main, les yeux humides, la joue brûlante de confusion. évitait le regard de Rodolphe, tant cette révé-

lation lui avait couté.

- Ah! maintenant — reprit Rodolphe après un long silence — je comprends la cause de la tristesse de M. d'Harville, tristesse que je ne pouvais pénéter... Je comprends ses regrets...

- Ses regrets! s'écria Clémence dites donc ses remords, Monseigneur... s'il en éprouve... car jamais crime pareil n'a été plus froidement médité...
  - Un crime!... Madame.
- Et qu'est-ce donc, Monseigneur, que d'enchaîner à soi, par des liens indissolubles, une jeune fille qui se fie à votre honneur, lorsqu'on se sait satalement frappé d'une maladie qui inspire l'épouvante et l'horreur? ce donc que de vouer sûrement un malheureux enfant aux mêmes misères?... Qui forçait M. d'Harville à faire deux victimes? Une passion aveugle, insensée?... Non, il trouve à son gré ma naissance, ma fortune et ma personne... il a voula faire un mariage convenable, parce que la vie de garçon l'ennuyait sans doute...
  - Madame... de la pitić au moins...
- De la pitié!...Savez-vous qui la mérite, ma pitié ?... c'est ma fille... Pauvre victime de

j'ai passés près d'elle! que de larmes amères m'ont arrachées ses douleurs !..

- Mais son pére... souffrait des mêmes

douleurs imméritées!

- Mais c'est son père qui l'a condamnée à une enfance maladive, à une jeunesse flétrie, et, ni elle vit, à une vie d'isolement et de chagrins; car elle ne se mariera pas. Oh! non, je l'aime trop pour l'exposer un jour à pleurer sur son enfant fatalement frappé, comme je pleure sur elle... J'ai trop souffert de cette trahison pour me rendre coupable ou complice d'une trahison pareille!

— Oh! vous aviez raison... la vengeance de votre belle-mère est horrible... Patience... Peut-être, à votre tour, serez-vous vengée... dit Rodolphe après un moment de réflexion.

- Que voulez-vous dire, Monseigneur? lui demanda Clémence étonnée de l'inflexion de sa voix.
- J'ai presque toujours eu... le bonheur de voir punir, oh! cruel!ement punir les méchants que je connaissais — ajouta-t-il avec un accent qui fit tressaillir Clémence. - Mais, le lendemain de cette malheureuse nuit, que vous dit votre mari ?
- Il m'avoua, avec une étrange naiveté que les familles auxquelles il devait s'allier avaient découvert le secret de sa maladie et rompu les unions projetées.... Ainsi, après avoir été repoussé deux fois... il a encore... oh? cela est infame!... Et voila pourtant ce qu'on appelle dans le monde un gentilhomme de cœur et d'honneur!

- Vous, toujours si bonne, vous êtes cru-

elle!..

- Je suis cruelle, parce que j'ai été indignement trompée... M. d'Harville me savait bonne; que ne s'adressait-il loyalement à ma bonté, en me disant toute la vérité!

– Vous l'eussiez refusé...

-Ce mot le condamne, Monseigneur; sa conduite était une trahison indigne s'il avait cette crainte.

- Mais il vous aimait !...

- S'il m'aimait, devait-il me sacrifier à son égoIsme?... Mon Dieu! j'étais si tourmentée, j'avais tant de hâte de quitter la maison de mon père, que, s'il eût été franc, peut-être m'aurait-il touchée, émue par le tableau de l'espèce de réprobation dont il était frappé, de l'isolement auquel le vouait un sort affreux et fatal... Oui, le voyant à fois si loyal, si malheureux, peut-être n'aurais-je pas en le courage de le refuser; et, si j'avais pris ainsi l'engagement sacré de subir les conséquences de mon dévouement, j'aurais valllamment tenu ma promesse. Mais vouloir forcer mon intérêt et ma pitié en me mettant d'abord dans sa dépendance, mais exiger cet intérêt, cette pitié au nom de mes devoirs de femme, lui qui a trahi ses devoirs d'honnête homme, c'est à la fois une folie et une lacheté!... Maintenant, Monseigneur, jugez de ma vie! jugez de mes cruelles déceptions! J'avais foi dans la loyauté cette odicuse union, que de nuits, que de jours de M. d'Harville, et il m'a indignement tromintéressée; et cette mélancolie, qu'il dissit de votre mére jusqu'à la naissance de votre causée par de pieux souvenirs, n'ésait que la fille, que de chagrins dévorés, que de triatesses conscience de son incurable infirmité...

- Mais enfin, vous fût-il étranger, ennemi, la vue de ses souffrances doit vous apitoyer:

votre cœur est noble et généreux!

- Mais puis-je les calmer, ces souffrances? Si encore ma voix était entendue, si un regard reconnaissant répondait à mon regard attendri!... Mais non... Oh! vous ne savez pas, Monseigneur, ce qu'il y a d'affreux dans ces crises où l'homme se débat dans une furie sauvage, ne voit rien, n'entend rien, ne sent rien, et ne sort de cette frénésie que pour tomber dans une sorte d'accablement farouche. Quand ma fille succombe à une de ces attaques, je ne pais que me désoler; mon cœur se déchire, je baise en pleurant ses panvres petits bras roidis par les convulsions qui la tuent... Mais c'est ma fille !... c'est ma fille !... et quand je la vois souffrir ainsi, je maudis mille fois plus encore son pere. Si les douleurs de mon enfant se calment, mon irritation contre mon mari se calme aussi ;... alors... oui ... alors, je le plains, parce que je suis bonne, à mon aversion succède un sentiment de pitié douloureuse... Mais enfin, me suis-je mariée à dix-sept ans pour n'éprouver jamais que ces alternatives de haine et de commisération pénible, pour pleurer sur un malheureux enfant que je ne conserverai peut-être pas? Et à propos de ma fille, Monseigneur, permettezmoi d'aller au-devant d'un reproche que je mérite sans doute, et que peut-être vous n'osez pas me faire. Elle est si intéressante qu'elle aurait du suffire à occuper mon comr, car je l'aime passionnément ; mais cette affection navrante est mélée de tant d'amertumes présentes, de tant de craintes pour l'avenir, que ma tendresse pour ma fille se résout toujours par des larmes. Auprès d'elle mon cœur est continuellement brisé, torturé, désespéré; car je suis impuissante à conjurer ses maux, que l'on dit incurables. Eh bien! pour sortir de cette atmosphère accablante et sinistre... j'avais rêvé un attachement dans la douceur duquel je me scrais refugiée, reposée... Hélas! je me suis abusée, indignement abusée, je l'avoue, et je retombe dans l'existence doulourense que mon mari m'a faite. Dites, Monseigneur, était-ce cette vie que j'avais le droit d'attendre? Suis-je donc seule coupable des torts que M. d'Harville voulait ce matin me faire payer de ma vie? Ces torts sont grands— je le sais, d'autant plus grands que j'ai à rougir de mon choix. Heureusement pour moi, Monseigneur, ce que vous avez surpris de l'entretien de la Comtesse Sarah et de son frere au sujet de étonnement. M. Charles Robert, m'épargnera la honte de l ce nouvel aveu... Mais l'espère au moins que vous parle pas d'envoyer avec insouciance, maintenant je vous semble mériter autant de presque avec dédain, une riche aumône à dos pitié que de blame, et que vous voudrez bien insilheureux que vous ne connaissez pas, et qui me conseiller dans la cruelle position où je me souvent ne méritent pas vos bienfaits. Mais trouve...

pée... Sa mélancolie doute et timide m'avait | combien votre récit m'a ému ; depuis la mort cachées!.. Vous si brillante, si admirée, si enviée!..

> - Oh! croyez-moi, Monseigneur, lorsqu'on souffre de certains malheurs, il est affreux de s'entendre dire : Est-elle houreuse!..

> - N'est-ce pas, rion n'est plus péssible? eh bien! vous n'êtes pas seule à souffrir de ce cruel contraste entre ce qui est et ce qui parait...

--- Comment, Monseigneur?

- Aux yeux de tous votre mari doit sembler encore plus heureux que vous... puisqu'il vous possède... Et pourtant n'est-il pas aussi bien à plaindre? Est-il au monde une vie plus atroce que la sienne? Ses torts envers vous sont grands... mais il en est affreusement puni! Il vous aime comme vous méritez d'être aimée... et il sait que vous ne pouvez avoir pour lui qu'un insurmontable éloignement... Dans sa fille souffrante, maladive, il voit un reproche incessant... Ce n'est pas tout, la jalousie vient encore le torturer...

- Et que puis-je à cela, Monseigneur ?... ne pas lui donner le droit d'être jaloux... soit; mais parce que mon coeur n'appartiendre à personne, lui appartiendra-t-il davantage? Il sait que non. Depuis l'affreuse scène que je vous ai racontée, nous vivons séparés ; mais aux yeux du monde j'ai pour lui les égards que les convenances commandent... et je n'ai dit à personne, si ce n'est à vous, Monseigneur, un mot de ce fatal secret.

- Et je vous assure, Madame, que si le service que je vous ai rendu méritait une récompense, je me eroirais mille fois payé par votre confiance. Mais puisque vous voulez bien me demander mes conseils, et que vous me permettez de vous parler franchement...

-- Oh! je vous en supplie; Monseigneur... – Laissez-moi vous dire que, faute de bien employer une de vos plus précieuses qualités... vous perdez de grandes jouissances qui non seulement satisferaient aux besoins de votre cœur, mais vous distrairaient de vos chagrins domestiques, et répondraient encore a ce besoin d'émotions vives, poignantes, et j'oserais presque ajouter (pardonnez-moi ma mauvaise opinion des femmes) à ce goût naturel pour le mystère et pour l'intrigue qui a tant d'empire sur elles.

- Que voulez-vous dire, Monseigneur? - Je veux dire que, si vous vouliez vous amuser à faire le bien, rien ne vous plairait, rien ne vous intéresserait davantage.

Madame d'Harville regarda Rodolphe avec

-- Et vous comprencz -- reprit-il -- que je ne si vous vous amusiez comme moi à jouer de - Je ne puis vous exprimer, Madame, temps à autre à la Providence, vous avoueriez que certaines bonnes œuvres ont quelquefois | proches que je m'adresse deviennent plus tout le piquant d'un roman.

- Je n'avais jamais songé, Monseigneur, à cette manière d'envisager la charité sous le point de vue... amusant — dit Clémence en souriant à son tour.

--- C'est une découverte que j'ai due à mon horreur de tout ce qui est ennuyeux; horreur qui m'a été surtout inspirée par mes conférences politiques avec mes ministres. Mais pour en revenir à notre bienfaisance amusante, je n'ai pas, hélas! la vertu de ces gens désintéressés qui confient à d'autres le soin de placer leurs aumones. S'il s'agissait simplement d'envoyer un de mes chambellans porter quélques centaines de louis à chaque arrondissement de Paris, j'avoue à ma honte que je ne prendrais pas grand goût à la chose; tandis que faire le bien comme je l'entends, c'est ce qu'il y a au monde de plus amusant. Je tiens a ce mot, parce que pour moi il dit tout... ce qui plait, tout ce qui charme, tout ce qui attache... Et vraiment, Madame, si vous vouliez devenir ma complice dans quelques ténébreuses intrigues de ce genre, vous verriez, je vous le répète, qu'à part même la noblesse de l'action, rien n'est souvent plus curieux, plus attachant, plus attrayant... quelquefois même plus divertissant, que ces aventures charitables... Et puis, que de mystères pour cacher son bienfait!... que de précautions à prendre pour n'être pas connu!... que d'émotions diverses et puissantes... à la vue de pauvres et bonnes gens qui pleurent de joie en vous voyant!... Mon Dieu! cela vaut autant quelquefois que la figure maussade d'un amant jaloux ou infidèle, et ils ne sont guère que cela... tour à tour... Tenez! les émotions dont je vous parle sont à peu près celles que vous avez ressenties ce matin en allant rue du Temple... Vêtue bien simplement pour n'être pas remarquée, vous sortiriez aussi de chez vous le cœur palpitant, vous monteriez aussi tout inquiète dans un modeste fiacre dont vous baisseriez les stores pour ne pas être vue, et puis, jetant aussi les yeux de côté et d'autre de crainte d'être surprise, vous entreriez furtivement dans quelque maison de misérable apparence... tout comme ce matin, vous dis-je... La seule différence, c'est que vous vous disiez : Si l'on me découvre, je suis perdue; et que vous vous diriez: Si l'on me découvre, je serai bénie! Mais, comme vous avez la modestie de vos adorables qualités... vous emploierez les ruses les plus perfides, les plus diaboliques... pour n'être pas bénie.

- Ah! Monseigneur - s'écria Madame d'-Harville avec attendrissement - vous me sauvez!... Je ne puis vous exprimer les nouvelles idées, les consolantes espérances que vos pa-roles éveillent en moi. Vous dites bien vrai... occuper son cœui et son esprit à se faire adorer de ceux qui souffrent, c'est presque ninger... Que dis-je?...c'est mieux qu'aimer... Quand je compare l'existence que j'entrevois à celle

amers encore...

- J'en serais désolé - reprit Rodolphe en souriant --- car tout mon désir serait de vous aider à oublier le passé, et de vous prouver seulement que le choix des distractions de cœur est nombreux... Les moyens du bien et la fin seule difiere... En un mot... si le bien est aussi attrayant, aussi amusant que le mal, pourquoi présérer celui-ci? Tenez, je vais faire une comparaison bien vulgaire. Pourquoi beaucoup de femmes prennent-elles pour amants des hommes qui ne valent pas leurs maris?... Parce que le plus graud charme de l'amour est l'attrait affriandant du fruit désenda... Avouez que, si on retranchait de cet amour les craintes, les angoisses, les difficultés, les mystères; les dangers, il ne resterait rien, ou peu de chose, c'est-à-dire l'amant... dans sa simplicité première; en un mot, ce serait tonjours plus ou moins l'aventure de cet homme à qui l'on disait: — " Pourquoi n'épousez-vous donc pas cette veuve, votre maîtresse? — Hélas! j'y ai bien pensé — répondait-il — mais c'est qu'alors je ne saurais plus où aller passer mes soirées.,,

- C'est un peu trop vrai, Monseigneur - dit Madame d'Harville en souriant.

-Eh bien! si je trouve le moyen de vous faire ressentir ces craintes, ces angoisses, ces înquiètudes qui vous affiriandent; si j'utilise votre goût naturel pour le mystère et pour les aventures, votre penchant à la ruse (toujours mon exécrable opinion des femmes, vous voyez, qui perce malgré moi !) — ajouta gaiemeut Rodolphe — ne changerai-je pas en qualités généreuses des instincts impérieux, inexorables; excellents si on les emploie bien, funeștes si on les emploie mal?... Voyons, dites, voulezvous que nous ourdissions à nous deux toutes sortes de machinations bienfaisantes, de roueries charitables, dont seront victimes, comme toujours, de très-bonnes gens? Nous aurions nos rendez-vous, notre correspondence... nos secrets; et surtout nous nous cacherions bien du marquis; car votre visite de ce matin chez les Morel l'aura mis bien en éveil, Enfin, si vous le vouliez, nous serions... en intrigue réglée.

 J'accepte avec joie, avec reconnaissance, cette association ténébreuse, Monseigneur dit gaiment Clémence. - Et, pour commencer notre roman, je retournerai dès demain chez ces infortunés, auquels ce matin je n'ai pu malheureusement apporter que quelques paroles de consolation; car, profitant de mon trouble et de mon effroi, un petit garçon boiteux m'a volé la bourse que vous m'aviez remise... Ah! Monseigneur - ajouta Clémence, et sa physionomie perdit l'expression de douce gaieté qui l'avait un moment animée - si vous saviez quelle misère!... quel horrible tableau!... Non ... non... je ne croyais pas qu'il put exister de telles infortunes!... Et je me plains!... et j'accuse ma destinée!...

Rodolphe, ne voulant pas laisser voir à Maqu'une honteuse erreur m'aurait faite, les re- dame d'Harville combien il était touché de ce retour sur elle-même, qui prouvait la beauté

de son ame, reprit gaiement:

- Si vous le permettez, j'excepterai les Morel de notre communauté; vous me laisserez me charger de ces pauvres gens, et vous me promettrez surtout de ne pas retourner dans cette triste maison... car j'y demeure...

- Vous, Monseigneur?... quelle plaisante-

rie !..

- Rien de plus sérieux... un logement modeste, il est vrai... deux cents francs par an; de plus, six francs pour mon ménage libéralement accordés chaque mois à la portière, Madame Pipelet, cette horrible vieille que vous savez ; ajoutez à cela que j'ai pour voisine la plus jolie grisette du quartier du Temple, Mademoiselle Rigolette; et vous conviendrez que pour un commis-marchand qui gagne dix-huit cents francs (je passe pour un commis) c'est assez sortable...
- Votre présence... si inespérée dans cette fatale maison, me prouve que vous parlez sérieusement, Monseigneur... quelque généreuse action vous attire la sans doute. Mais pour quelle bonne œuvre me réservez-vous donc? quel sera le rôle que vous me destinez?
- Celui d'un ange de consolation, et, passez-moi ce vilain mot, d'un démon de fineme et de ruse... car il y a certaines blessures délicates et douloureuses que la main d'une femme peut seule soigner et guérir; il est aussi des infortunes si fières, si ombrageuses, si cachées, qu'il faut une rare pénétration pour attirer leur confiance.
- Et quand pourrai-je déployer cette pénétration, cette habileté que vous me supposez? - demanda impatiemment Madame d'Harville.
- Bientôt, je l'espère, vous aurez à faire une conquête digne de vous; mais il faudra employer vos ressources les plus machiavéliques.
- Et quel jour, Monseigneur, me confierezvous ce grand secret?
- Voyez... nous voila déja aux rendez-vous ... Pouvez-vous me faire la grace de me recevoir dans quatre jours?

- Si tard!... - dit nasvement Clémence.

— Et le mystère ? et les convenances? Jugez donc! si l'on nous croyait complices, on se défierait de nous; mais j'aurai peut-être à vous écrire... Quelle est cette femme agée qui p'a apporté ce soir votre lettre?

– Une ancienne femme de chambre de ma

mère: la sûreté, la discrétion même.

- C'est donc à elle que j'adresserai mes lettres, elle vous les remettra. Si vous avez la bonté de me répondre, écrivez: A Monsieur Votre femme de Rodolphe, rue Plumet. chambre mettra voe lettres à la poste.

· Je les mettrai moi-mûme, Monseigneur, en faisant comme d'habitude ma promenade à pied..

· Vous sortez souvent seule et à pied?

- Quand il fait beau, presque chaque jour.

- A merveille! C'est une habitude que

toutes les femmes devraient prendre des les premiers mois de leur mariage... Dans de bonnes... ou dans de mauvaises prévisions... l'usage existe... C'est une précédent, comme disent les procureurs; et plus tard ces promenades habituelles ne donnent jamais lieu a des interprétations dangereuses... Si j'avais été femme (et entre nous j'aurais été, je le crains, à la fois très-charitable et très-légère), le lendemain de mon mariage, j'aurais pris le plus innocemment du monde les allures les plus mystérieuses... Je me serais ingénûment enveloppée des apparences les plus compromettantes ... toujours pour établir ce précédent que j'ai dit, afin de pouvoir un jour rendre visite à mes pauvres... ou à mon amant.

- Mais voilà qui est d'une affreuse perfidie, Monseigneur! — dit en souriant Madame

d'Harville.

– Heureusement pour vous, Madame, vous n'avez jamais été à même de comprendre la sagesse et l'utilité de ces prévoyances-la...

Madame d'Harville ne sourit plus, elle baissa

les yeux, rougit et dit tristement:

- Vous n'êtes pas généreux, Monscigneur!...

D'abord Rodolphe regarda la Marquise avec étonnement, puis il reprit :

- Je vous comprends, Madame... Mais une fois pour toutes, posons bien nettement votre position à l'égard de M. Charles Robert. Un jour, une femme de vos amies vous montre un de ces mendiants piteux qui roulent des yeux languissants, et jouent de la clarinette d'un ton désespéré pour apitoyer les passants. C'est un bon pauvre — vous dit votre amie, il a au moins sept enfants et une femme avengle, sourde, muette, etc., etc... — Ah! le malhoureux! dites-vous en lui faisant charitablement l'aumone; et chaque fois que vous rencontrez le mendiant, du plus loin qu'il vous aperçoit ses yeux implorent, sa clarinette rend des sons lamentables, et votre aumone tembe dans son bissac. Un jour de plus en plus apitoyée sur ce bon pauvre par votre amie, qui méchamment abusait de votre cœur, vous vous résignez à aller chantablement visiter votre infortuné au milier de ses misères... Vons arrivez: hélas! plus de clarinette mélancolique, plus de regard piteux et implorant... mais un drôle alerte, jovial et dispos, qui entonne une chanson de cabaret... Aussitôt le mépris succède à la pitié ... car vous avez pris un mauvais pauvre pour un bon pauvre, rien de plus, rien de moine. Est-ce vrai?

Madame d'Harville ne put s'empêcher de sourire de ce singulier apologue, et répondit à Rodolphe:

- Si acceptable que soit cette justification, Monseigneur, elle me semble trop facile.

- Ce n'est pourtant, après tout, qu'une noble et généreuse imprudence que vous avez commise... Il vous reste trop de moyens de la réparer pour la regretter... Mais ne verrai-je pas ce soir M. d'Harville?

- Non, Monseigneur... la scène de ce matin

l'a si fort affecté, qu'il est... souffrant— dit la Marquise à voix bassc.

—Ah! je comprends...—répondit tristement Rodolphe.—Allons, du courage!... Il manquait un but à votre vie, une distraction à vos chagrins, comme vous disiez... Laissezmoi croire que vous trouverez cette distraction dans l'avenir dont je vous ai parlé... Alors votre âme sera si remplie de douces consolations, que votre ressentiment contre votre mari n'y trouvera peut-être plus de place. Vous éprouverez pour lui quelque chose de l'intérêt que vous portez à votre pauvre enfant... Et quant à ce petit ange, maintenant que je sais la cause de son état maladif, j'oserais presque vous dire d'espérer un peu...

- Il serait possible! Monseigneur? et comment? - s'écria Clémence en joignant les

mains avec reconnaissance.

— J'ai pour médecin ordinaire un homme très-inconnu et fort savant : il est resté longtemps en Amérique ; je me souviens qu'il m'a parlé de deux ou trois cures presque merveilleuses faites par lui sur des esclaves atteints de cette effrayante maladie.

— Ah! Monseigneur, il serait possible!...
— Gardez-vous bien de trop espérer : la dé-

ception serait trop cruelle... Seulement ne désespérons pas tout à fait...

Clémence d'Harville jetait sur les nobles traits de Rodolphe un regard de reconnaissance ineffable... C'était presque un roi... qui la consolait avec tant d'intelligence, de grâce et de bonté.

Elle se demanda comment elle avait pu s'intéresser à M. Charles Robert.

Cette idée lui fut horrible.

— Que ha vous dois-je pas, Monseigneur!
— dit-elle d'uns voix émue. — Vous me rassurez, vous me faites malgré moi espérer pour ma fille, entrevoir un nouvel avenir qui serait à la fois une consolation, un plaisir et un mérite... N'avais-je pas raison de vous écrire que, si vous vouliez bien venir ici be soir, vous finiriez la journée comme vous l'avez commencée ... par une bonne action?...

Et ajoutez an moins, Madame, une de ces bonnes actions comme je les aime dans mon égolsme... pleines d'attraits, de plaisir et de charme — dit Rodolphe en se levant, car onze heures et demie venaient de sonner à la pen-

dule du salon.

--- Adieu, Monseigneur, n'oubliez pas de me donner bientôt des nouvelles de ces pauvres

gens de la rue du Temple.

Je les verrai demain matin... car l'ignornis malheureusement que ce petit boiteux vous eut volé cette bourse... et ces malheureux sont peut-être dans une extrêmité terrible. Dans quatre jours, daignez ne pas l'oublier, je viendrai vous mettre au courant du rôle que vous voulez bien accepter... Seulement je dois vous prévenir qu'un déguisement vous sera peut-être indispensable.

- Un déguisement! oh! quel bonheur! et

equel, Monseigneur?

— Je ne pais vous le dire encore... Je vous laisserai le choix.

En revenant chez lui, je prince s'applaudissait assez de l'effet général de son entretien avec Madame d'Harville. Ces propositions étant données:

Occuper généreusement l'esprit et le cœur de cette jeune femme, qu'un éloignement insurmontable séparait de son mari ; éveiller en elle assez de curiosité romanesque, assez d'intérêt mystérieux en dehors de l'amour, pour satisfaire aux besoins de son imagination, de son ame, et la sauvegarder ainsi d'un nouvel amour;

Ou bien encore:

Inspirer à Clémence d'Harville une passion si profonde, si incurable, et à la fois si pure et si noble, que cette jeune femme, désormais incapable d'éprouver un amour moins élevé, ne compromette plus jamais le repos de M. d'Harville, que Rodolphe aimait comme un frère.

# CHAPITRE IV.

#### MISÈRE

On n'a peut-être pas oublié qu'une famille malheureuse dont le chef, ouvrier lapidaire, se nommait Morel, occupait la mansarde de la maison de la rue du Temple.

Nous conduirons le lecteur dans ce triste

logis.

Il est cinq heures du matin.

Au dehors le silence est profond, la nuit

noire, glaciale, il neige.

Une chandelle, soutenue par deux brins de bois sur une petite planche carrée, perce à peine de sa lueur jaune et blafarde les ténèbres de la mansarde; réduit étroit, bas, aux deux tiers lambrissé par la pente rapide du toit qui forme avec le plancher un angle très-aigu. Partout on voit le dessous des tuiles verdàtres.

Les cloisons recrépies de plâtre noirci par le temps, et crevassées de nombreuses lézardes, laissent apercevoir les lattes vermoulues qui forment ces minces parois; dans l'une d'elles, une porte disjointe s'ouvre sur l'escalier.

Le sol, d'une couleur sans nom, infect, gluant, est semé çà et là de brins de paille bourrie, de haillons sordides, et de ces gros os que le pauvre achète aux plus infimes revendeurs de viande corrompue pour tonger les cartilages qui y adhèrent encore...(1).

Une si affroyable incurie annonce toujours on l'inconduke, ou une misère honnête; mais si écrasante, si désespérée, que l'homme anéanti, dégradé, ne sent plus ni la volonté, ni la force, ni le besoin de sorir de sa fange: il y croupit comme une bête dans sa tanière.

Durant le jour, ce taudis est éclairé par une lucarne étroite, oblongue, pratiquée dans la partie déclive de la toiture, et garnie d'un

<sup>(1)</sup> On trouve fréquemment dans les quartiers populeux des débitants de veaux mort-nes, de bestiaux morts de maladie, etc.

d'une crémaillère.

A l'heure dont nous parlons, une couche épaisse de neige recouvrait cette lucarne.

La chandelle, posée à peu près au centre de la manearde, sur l'établi du lapidaire, projette en cet endroit une sorte de zone de pale lumière qui, se dégradant peu à peu, se perd dans l'ombre où resto enseveli le galetas, ombre au miliou de laquelle se dessinent vaguement quelques formes blanchatres.

Sur l'établi, lourde table carrée en chône brut grossièrement équarri, tachée de graisse et de suif, sourmillent, étincellent, scintillent ans peignée de diamants et de rubis d'une

grosseur et d'un éclat admirables.

Morel était lapidaire en fin, et non pas lapidaire en faux, comme il le disnit, et comme on le pensait dans la maison de la rue du Tempie... Grace à cet innocent memonge, les pierreries qu'on lui confiait semblaient de si peu de valeur, qu'il pouvait les garder chez lui sans crainte d'être volé.

Tant de richesses, mises à la merci de tant de misère, nous dispensent de parler de la

probité de Morel...

Assis sur un escabeau sans dossier vaincu par la tatigue, par le froid, par le sommeil, après une longue nuit d'hiver passée à travailler, le lapidaire à laissé tomber sur son établi sa tête appesantie, ses bras engourdis ; son front s'appuie à une large meule, placée horizontalement sur la table, et ordinairement mise en mouvement par une petite roue à main; une scie de fin acier, quelques autres outils sont épars à côté; l'artisan, dont on ne voit que le crane chauve, entouré de cheveux gris, est vêtu d'une vieille veste de tricot brun qu'il porte à nu sur la peau, et d'un mauvais pantalon de toile ; ses chaussons de lisière en lambeaux cachent à peine ses pieds bleuis posés sur le carreau.

Il fait dans cette mansarde un froid si glacial, si pénétrant, que l'artisan, malgré l'espèce de somnolence où le plonge l'épuisement de ses forces, frissonne parfois de tout son corps.

La longueur et la carbonisation de la mèche de la chandelle annoncent que Morel sommeille depuis quelque temps; on n'encend que sa respiration oppressée; car les six autres habitants de cette mansarde... ne dorment

Oui, dans cette étroite mansarde vivent sept

personnes..

Cinq enfants, dont le plus jeune a quatre ans... le plus agé, douze ans à peine...

Et puis leur mère infirme...

Et puis une octogénaire idiote... la mère de leur mère.

La froidure est bien apre, puisque la chaleur naturelle de sept personnes entassées dans un si petit espace n'attiédit pas cette atmosphère glacée; c'est qu'aussi ces corps frèles, chétifs, grelottants, épuisés, depuis le petit enfant jus- venue furieuse, et avait presque étouffe le plus

chassis vitré, qui s'ouvre et so serme au moyen | qu'à l'aleule... dégagent peu de calorique, comme dirait un savant.

Excepté le père de famille, un moment aissoupi, parce que ses forces sont a bout, per sonne ne dort ; non, parce que le froid, la faitn, la maladie tiennent les yeux ouverts... bien ouverts.

On ne sait pas combien est rare et prédieux! pour le pauvre le sommeil profond, salutaire, dans lequel il répare ses forces et oublie ses maux. Il s'éveille si allègre, si dispos, si vaillant au plus rude labeur, après une de ces inuité bienfaisantes, que les moins religieux, dans le sens Catholique du mot, éprouvent un vague sentiment de gratitude, sinon envers Dieu, du moins envers... le sommeil, et qui bénfit Peffet bénit la cause.

A l'aspect de l'effrayante misère de cet artisan, comparée a la valeur des pierreries qu'on lui confie, on est frappé d'un de ces contrastes qui, tout à la fois, désolent et élèvent Paine.

Incessamment cet homme a sous les veux le déchirant spectacle des douleurs des siens ; tout les accable, depuis la faim jusqu'à la folie; et il respecte ces pierreries, dont une scale atrachemit sa femme, ses enfants, dux privations qui les tuent lentement.

Sans doute il fait son devoir... simblement son devoir d'honnête homme ; mais parce que ce devoir est simple, son accomplissement est il moins grand, moins beau? Les conditions dans lesquelles s'exerce le devoir nie beuventelles pas d'ailleurs en rendre la pratique plus méritoire encore?

Et puis cet artisan, restant si mallieureux et si probe auprès de ce trésor, ne représentet-il pas l'immense et formidable maforité des hommes qui, voués a jamais aux privations, mais paisibles, laborieux, résignés, voient chaque jour sans haine et sans envie ambre... rel splendir à leurs yeux la magnificence des riches?

N'est-il pas enfin noble, consolant de songet que ce n'est pas la force, que ce n'est' pas la terreur, mais le bon sens moral qui seule contient ce redoutable océan populaire dont'le débordement pourrait engloutir la société tout entière, se jouant de ses lois, de sa puissance, comme la mer en furie se joue des digues et des remparts!

Ne sympathise-t-on pas alors de toutes les forces de son ame et de son esprit avec ces généreuses intelligences qui demandent un peu de place au soleil pour tant d'infortune, tant de

courage, tant de résignation!

Revenons a ce spécimen, hélas! trop réel, d'épouvantable misère que nous essaierons de peindre dans son effrayante nudité:

Le lapidaire ne possédait plus qu'un mince matelas et un morceau de couverture dévolus à la grand'mère idiote, qui, dans son stupide et sarouche égolsme, ne voulait partager son grabat avec personne.

Au commencement de l'hiver, elle Cian de-

jeune des enfants qu'on avait voulu placer à l coté d'elle ... une petite fille de quatre ans, depuis quelque temps phthisique, et qui souffrait trop du froid dans la paillasse où elle couchait avec ses frères et sœurs.

Tout à l'heure nous expliquerons ce mode de conchage, fréquemment usité chez les pauvres... Auprès d'eux, les animaux sont traités

on Sybarites; on change leur litière.

Tel est le tableau complet que présente la mangarde de l'artisan, lorsque l'œil perce la nénombre où viennent mourir les faibles lueurs de la chandelle.

Le long du mur d'appui, moins humide que les autres cloisons, est placé sur le carreau le

matelas où repose la vieille idiote.

Comme elle ne peut rien supporter sur sa tôte, ses cheveux blancs, coupés très-ras, dessinent la forme de son crane au front aplati; ses épais sourcils gris ombragent ses orbites profonds où luit un regard d'un éclat sauvage ; ses joues caves, livides, plissées de mille rides, se collent à ses pommettes et aux angles saillants de sa machoire; couchée sur le côté, repliée sur elle-même, son menton touchant presque ses genoux, elle tremble sous une couverture de laine grise, trop petite pour l'envelopper ontierement, et qui laisse apercevoir ses jambes décharnées et le bas d'un vieux jupon en lambeaux dont elle est vêtue... Ce grabat exhale une odeur fétide..

A peu de distance du chevet de la grand'mère s'étend aussi, parallèlement au mur, la paillasse qui sert de lit aux cinq enfants.

Et voici comment:

1. On a fait une incision à chaque bout de la toile, dans le sens de sa largeur, puis on a glissó les enfants dans une paille humide et nauséabonde ; la toile d'enveloppe leur sert ainsi de drap et de couverture.

Deux petites filles, dont l'une est gravement malade, grelottent d'un côté, trois petits gar-

cons de l'autre.

Ceux-ci et celles-là couchés tout vôtus, si quelques misérables haillons peuvent «'appe-

ler des vêtements.

, D'épaisses chevelures blondes, ternes, emmêlées, hórissées, que leur mère laisse croître parce que cela les garantit toujours un peu du froid, couvrent à demi leurs figures pales, étiolées, souffrantes. L'un des garçons, de ses doigts roidis, tire à soi jusqu'à son menton l'enveloppe de la paillasse pour se mieux couvrir ;... l'autre, de crainte d'exposer ses mains au froid, tient la toile entre ses dents qui se choquent; le trosiéme se serre contre ses deux frères.

La seconde des deux filles... minée par la phthisie, appuie languissamment sa pauvre petite figure, déjà d'une lividité bleuatre et morbide, sur la poitrine glacée de sa sœur, agée de cinq ans... qui tache en vain de la réchauffer entre ses bras et la veille avec une

sollicitude inquiète..

Sur une autre paillasse, placée au fond du saudis et en retour de celle des enfants, la sée paraissait démesurément petite, un mouve-

femme de l'artisan est étendue gisante, épuisée par une fièvre lente et par une infirmité douloureuse qui ne lui permet pas de se lever depuis plusieurs mois.

Madeleine Morel a trente-six ans. vieux mouchoir de cotonnade bleue, serré autour de son front déprimé, fait ressortir davantage encore la paleur bilieuse de son visage osseux. Un cercle brun cerne ses yeux caves, éteints ; des gerçures saignantes fendent

ses lèvres blafardes.

Sa physionomie chagrine, abattue, ses traits insignifiants décèlent un de ces caractères doux, mais sans ressort, sans énergie, qui ne luttent pas contre la mauvaise fortune, mais qui se courbent, s'affaissent et se lamentent.

Faible, inerte, bornée, elle était restée honnête parce que son mari était honnête; livrée à elle-même, le malheur aurait pu la dépraver et la pousser au mal. Elle aimait ses enfants, son mari; mais elle n'avait ni le courage, ni la force de retenir ses plaintes amères sur leur commune infortune. Souvent le lapidaire, dont le labeur opiniatre soutenait seul cette famille, était forcé d'interrompre son travail pour venir consoler, apaiser la pauvre valétudinaire.

Par-dessus un méchant drap de grosse teile bise trouée qui recouvrait sa femme, Morel, pour la réchauffer, avait étendu quelques hardes si vicilles, si rapetassées, que le prêteur sur

gages n'avait pas voulu les prendre.

Un fourneau, un poèlon et une marmite de terre égueulée, deux ou trois tasses félèes éparses çà et là sur le carreau, un baquet, uno planche à savonner, et une grande cruche de grès placée sous l'angle du toit, près de la porte disjointe, que le vent ébranle à chaque instant, voilà ce que possède cette famille.

Ce tableau désolant est éclairé par la chandelle dont la flamme agitée par la bise qui siffle à travers les interstices des tuiles, jetto tantôt sur ces misères ses lueurs pales et vacillantes, tantôt fait scintiller de mille feux, pétiller de mille étincelles prismatiques l'éblouissant fouilli de diamants et de rubis exposés sur l'établi où sommeille le lapidaire.

Par un mouvement d'attention machinal, les yeux de ces infortunés... tous silencieux, tous éveillés depuis l'aïeule jusqu'au plus petit enfant, s'attachaient instinctivement sur le lapidaire, leur seul espoir, leur seule ressource.

Dans leur naif égoisme, ils s'inquiétaient de le voir inactif et affaissé sous le poids du

travail; La mère songeait à ses enfants;

Les enfants songeaient à eux ;

L'idiote paraissait ne songer à rien... Pourtant tout à coup elle se dressa sur son

séant, croisa sur sa poitrine de squelette ses longs bras secs et jaunes comme du buis, regarda la lumière en clignotant, puis se leva lentement, entrainant après elle comme un supire son lambeau de couverture.

Elle était de très-grande taille : sa têtc ra-

ment spasmodique agitait sa lèvre inférieure, | épaisse et pendante : ce masque hideux offrait le type d'un hébétement farouche.

L'idiote s'avança sournoisement près de l'établi.comme un enfant qui va commettre un

méfait.

Quand elle fut à la portée de la chandelle, elle approcha de la flamme ses deux mains tremblantes; leur maigreur était telle que la lumière qu'elles abritaient leur donnait une sorte de transparence livide.

Madeleine Morel suivait de son grabat les moindres mouvements de la vieille; celle-ci, en continuant de se réchauffer à la flamme de la chandelle, baissait la tête et considérait, avec une curiosité imbécile, le chatoiement des rubis et des diamants qui scintillaient sur la table.

Absorbée par cette contemplation, l'idiote ne maintint pas ses mains à une distance suffisante de la flamme, elle se brûla... et poussa un cri rauque.

A ce bruit. Morel se réveilla en sursaut et releva vivement la tête.

Il avait quarante ans, une physionomie ouverte, intelligente et douce, mais flétrie, mais creusée par la misère ; une barbe grise de plusieurs semaines couvrait le bas de son visage couturé par la petite vérole; des rides précoces sillonnaient son front déjà chauve ; ses paupières enflammées étaient rougies par l'abus des veilles.

Un de ces phénomènes fréquents chez les ouvriers d'une constitution débile, et voués à un travail sédentaire qui les contraint à demeurer tout le jour dans une position presque invariable, avait déformé sa taille chétive... Continuellement forcé de se tenir courbé sur son établi et de se pencher du côté droit, afin de metrre sa meule en mouvement, le lapidaire, pour ainsi dire pétrifié, ossifié dans cette position qu'il gardait douze à quinze heures par jour, s'était vouté et déjeté tout d'un côté.

Puis, son bras droit, incessamment exercé par le pénible maniement de la mcule, avait acquis un développement musculaire considérable, tandis que le bras et la main gauches, toujours inertes et appuyés sur l'établi pour présenter les facettes des diamants à l'action de la meule, étaient réduits à un état de maigreur et de marasme effrayant ; les jambes gréles, presque annihilées par le manque complet d'exercice, pouvaient à peine soutenir ce corps épuisé dont toute la substance, toute la viabilité, toute la force semblaient s'être concentrées dans la seule partie que le travail exerce continuellement.

Et comme disait Morel avec une poignante

résignation:

- C'est moins pour moi que je tiens à manger... que pour renforcer le bras qui tourne la meule...

Réveillé en sursaut, le lapidaire se trouva face à face avec l'idiote.

- Qu'avez-vous? que voulez-vous, la mère?

– lui dit Morel; puis il ajouta d'une voix plus basse, craignant d'éveiller sa famille qu'il étoy. ait endormie : — Allez vous coucher, la mère.... Ne faites pas de bruit, Madeleine et les enfants dorment.

— Je ne dors pas... je tache de réchatiffer

Adèle — dit l'ainée des petite filles.

— J'ai trop faim pour dormir — replit un des garçons ;--- ça n'était pas mon tour d'aller souper hier comme mes frères chez Mademoiselle Rigolette.

- Pauvres enfants! - dit Morel avec aceas clement — je croyais que vous dormies...au

į

– J'avais peur de t'éveiller, Morel — dit 🕷 femme; — sans cela je t'aurain demandé de l'eau ; j'ai bien soif, je suis dans mon socci de  $\pi M$ fièvre.

- Tout de suite — répondit l'ouviser : L'al sculement il faut que je fasse d'abord recoucher ta mère... Voyons, laissez donc més pièrres tranquilles! - dit-il à la vieille qui voulait s'emparer d'un gros rubis dont le sélitiflement 1977 3 50 fixait son attention.

– Allez donc vous coucher, la mère l'

répéta-t-il.

— Ça... ça... — répondit l'idiote en montrant la pierre précieuse qu'elle convoltaité '11

- Nous allons nous facher! - dit Moret en grossissant sa voix, pour effrayer sa belle-inëre dont il repoussa doucement la main."

– Mon Dieu! mon Dieu! Morel, que j'ai donc soif!... murmura Madeleine. - Vielis

donc me donner à boire!...

- Mais comment veux-m que 'je fasse aussi?... je ne puis pas laisser ta mère touchèr à mes pierres... pour qu'elle me perde encore un diamant... comme il y a un an... et Dieu sait... Dieu sait ce qu'il nous coute... ce ditmant... et ce qu'il nous coutera peut-être ett-

Et le lapidaire porta sa main à son front d'un air sombre ; puis il ajouta, en s'adressant

à un de ses enfants:

– Fèlix, va donner à boire à ta mêre, - 11,119 puisque tu ne dors pas. . . . - Non, non, j'attendrai; il va prendre

froid - reprit Madeleine.

--- Je n'aurais pas plus froid defrois que dans la paillasse — dit l'enfant en se levant.

– Ah ça, voyons, allez-vous finir ! 🛶 🚜cria Morel d'une voix menaçante, pour chasser l'idote, qui ne voulait pas s'éloigner de l'établi et s'obstinaît à s'emparer d'une 'des

– Maman, l'eau de la cruche est gelée! cria Félix.

- Casse la glace, alors - dit Madeleine.

- Elle est trop épaisse... je ne peux pas. – Morel, casse donc la glace de la crache

dit Madeleine d'une voix dolente et impatiente - puisque je n'ai pas autre chose à boire que de l'eau... que j'en puisse boire au moins... tu me laisses mourir de soif...

-Oh! mon Dieu! mon Dieu! quelle patience ? Mais comment veux-tu que je fasse?...

j'ai ta mère sur les bras... s'écria le malheu-

reux lapidaire.

Al ne pouvait parvenir à se débarrasser de l'idiote qui, commençant à s'irriter de la résistance, qu'elle, rencontrait, faisait entendre une sorte de grondement courroucé.

- elle t'écoute, quelquesois, toi...

Ms, more, allez vous coucher; si vous êtes sage... je vous donnerai du café que vous aimest hien.

Cette fois à s'emparer violemment du rubis qu'elle convoitait.

Morel la, repoussa avec ménagement, mais

on yain, i.i..

in mall la faut bien; mais quoiqu'elle soit felle...| manacer une vieille femme de coups de fouet... ça me répugne toujours — dit

Morel III

Puis, s'adressant à la vieille qui tâchait de le mordre, et qu'il contenait d'une main, il s'écria de sa your, la plus terrible:

() --- Gare; au fouet!... si vous n'allez pas vous

coucher tout de suite!

Ces menances furent encore vaines.

Il prit un fouet sous son établi, le fit claquer violemment et en menaça l'diote, lui disant:

Couchez-vous toute de suite, couchez-

Au bruit retentissant du fouet, la vieille s'éloigna d'abord brusquement de l'établi; puis s'arrêta, gronda entre ses dents et jeta des regards irrités sur son gendre.

-Au lit!... au lit!... - répéta celui-ci en garançant et en faisant de nouveau claquer

Aga fough

Alors l'idiote regagna lentement sa couche

a reculons en montrant le poing au lapidaire. Celui-ci, désirant terminer cette scène crualle pour aller donner à boire à sa femme, s'avança très-près de l'idiote, fit une dernière fois hrusquement résonner son fouet, sans la toucher néanmoins et répéta d'une voix memaçante.

Au lit, tout de suite!...

"La vieille, dans son effroi, se mit à pousser des hurlements affreux, se jeta sur sa couche et s'y blottit comme un chien dans son chenil, sans casser de hurler.

Les enfants épouvantés, croyant que leur père avait frappé la vieille, lui crièrent en pleu-

rant:

Ne hats pas grand mère, ne la bats pas!

Il est impossible de rendre l'effet sinistre de cette scène nocturne, accompagnée des cris suppliants des enfants, des hurlements turieux de l'idiote et des plaintes douloureuses de la fermae du lapidaire.

## CHAPITRE V.

#### LA DETTE.

Morel le lapidaire avait souvent assisté à des seènes aussi tristes que celle que nous venons de raconter; pourtant il s'écria dans un accès de désespoir, en jetant son fouet sur son établi;

- Oh! quelle vie! quelle vie!!!

- Est-ce ma faute, a moi, si ma mère est idiote? - dit Madeleine en pleurant.

— Est-ce la mienne? — dit Morel. — Qu'est-ce que je demande? de me tuer de travail pour vous tous... Jour et nuit je suis à l'ouvrage... Je ne me plains pas... tant que j'en aurai la force, j'irai; mais je ne peux pas non plus faire mon état et être en même temps gardien de fou, de malade et d'enfants!... Non, le ciel n'est pas juste, à la fin! non, il n'est pas juste!... c'est trop de misère pour un seul homme! — dit le lapidaire avec un accent déchirant.

Et, accablé, il retomba sur son escabeau, la

tête cachée dans ses mains.

— Puisqu'on n'a pas voulu prendre ma mère à l'hospice, parce qu'elle n'était pas assez folle, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi... là?.. — dit Madeleine de sa voix trainante, dolente et plaintive. — Quand tu te tourmenteras de ce que tu ne peux pas empêcher, à quoi ça t'avancera-t-il?

— A rien — dit l'artisan; et il essuya ses yeux qu'une larme avait mouillés — à rien... tu as raison. Mais quand tout vous accable,

on n'est quelquesois pas maître de soi...

— Oh! mon Dieu, mon Dieu, que j'ai sois!.. je frissonne, et la fièvre me brûle... —

dit Madeleine.

- Attends, je vais te donner à boire.

Morel alla prendre la cruche sous le toit. Après avoir difficilement brisé la glace qui recouvrait l'eau, il remplit une tasse de ce liquide gelé et s'approcha du grabat de sa femme qui étendait vers lui ses mains impatientes.

Mais, après un moment de réflexion, el lui dit:

— Non, ça serait par trop froid... dans un accès de fièvre... ça te ferait du mal...

— Ça me fera du mal? tant mieux, donne vite alors... — reprit Madeleine avec amertume — ça sera plus tot fini... ça te débarrassera de moi... tu n'auras plus qu'à être gardien de fou et d'enfants. — La malade sera de moins.

— Pourquoi me parler comme cela, Madeleine? je ne le mérite pas... — dit tristement Morel. — Tiens, ne me fais pas de chagrin, c'est tout juste s'il me reste assez de raison et de force pour travailler... je n'ai pas la tête bien solide... elle n'y résisterait pas... et alors qu'est-ce que vous deviendriez tous? c'est pour vous que je parle... s'il ne s'agissait que de moi, je ne m'embarrasseraisg uère de demail.... Dieu merci, la rivière coule pour tout le monde!

- Pauvre Morel! - dit Madeleine attendrie; -c'est vrai, j'ai eu tort de te dire d'un air faché que je voudrais te débarrasser de moi. Ne m'en veux pas... mon intention était bonne... oui, car enfin... je vous suis imatile à toi et à nos enfants... Depuis seize mois je suis alitée... Oh! mon Dieu! que j'ai soif... je t'en prie, donne-moi à boire!

- Tout à l'heure ; je tache de réchausser la tasse entre mes mains...

- Es-tu bon! et moi qui te dis des choses dures, encore !...
- Pauvre femme... tu souffres, ça aigrit le caractère... dis-moi tout ce que tu voudras, mais ne me dis pas que tu voudrais me débarresser de toi...

Mais à quoi te suis-je bonne?

- -A quoi nous sont bons nos enfants?...
- A te şurcharger de travail.
- Sans doute! aussi, grace à vous autres, je trouve la force d'être à l'ouvrage quelquefois vingt heures par jour, à ce point que j'en suis devenu difforme et estropié... Est-ce que tu crois que sans cela je ferais pour l'amour de moi tout seul le métier que je fais? Oh! non, la vie n'est pas assez belle, j'en finirais avec elle.
- C'est comme moi reprit Madeleine; t'anrais dit: Morel, tu en as assez, moi aussi, le temps d'allumer un réchaud de charbon, on se moque de la misère... Mais ces enfants... ces enfants!...
- Tu vois donc bien qu'ils sont bens à quelque chose - dit Morel avec une admirable maiveté. — Allons, tiens... bois, mais par petites gorgées, car c'est encore bien froid...

- Oh! merci, Morel - dit Madeleine en buyant avec avidité.

— Assez... assez..

- -C'était trop froid... mon frisson redouble... — dit Madeleine en lui rendant la tasse.
- Mon Dieu! mon Dieu! je te l'avais bien dit ... tu souffres ...
- Je n'ai plus la force de trembler... Il me semble que je suis saisie de tous les côtés dans un gros giaçon, voila tout...

Morel ôta sa veste, la mit sur les pieds de sa fomme, et resta le corps nu. Le malheureux n'avait pas de chemise.

- Mais tu vas geler... Morel!

- Tout à l'heure, si j'ai trop froid je reprendrai ma veste un moment.

— Pauvre homme!..ah! tu as bien raison, le ciel n'est pas juste... qu'est-ce que nous avons fait pour être si malheureux... tandis que d'autres...

— Chacun a ses peines... les grands comme les petits...

- Oui... mais les grands ont des peines... qui ne leur creusent pas l'estomac et qui ne les font pas grelotter... Tiens, quand je pense qu'avec le prix d'un de ces diamants que tu pelis nous aurions de quoi vivre dans l'aisance, nous et nos enfants, ça révolte... et à quoi ça leur sert-il, ces diamants?

- S'il n'y avait qu'à dire : A quoi es sert-il aux autres? on irait loin... C'est comme ai tu disais: A quoi ça sert-il a ce Monsieur que Madame Pipelet appelle le Commandant. d'avoir loué et meublé le premier étage de cette maison, où il ne vient jamais?... A quoi ça lui sert-il d'avoir là de bons matelas, de bonnes couvertures, puisqu'il loge ailleurs ?

- C'est bien vrai... Il y aurait là de quoi nipper pour long-temps plus d'un pauvre ménage comme le nôtre... Sans compter que tous les jours Madame Pipelet fait du feu pour empêcher ses meubles d'être abimés par l'humidité... Tant de bonne chaleur perdue... tandis que nous et nos enfants nous gelons!... Mais tu me diras à ça: Nous ne sommes pas des meubles... Oh! ces riches! c'est si dur!...

- Pas plus durs que d'autres, Madeleine... Mais ils ne savent pas, vois-tu, ce que c'est que la misère... Ça naît heureux, ça vit heureux, ça meurt heureux: a propos de quoi veux-tu que ça pense à nous?... Et puis, je te dis... ils ne savent pas... Comment se feraient-ils une idée des privations des autres? Ont-ils grand faim, grande est leur joie... ils n'en dinent que mieux... Fait-il grand froid, tant mieux, ils appellent ça une belle gelée; c'est tout simple : s'ils sortent à pied, ils rentrent ensuite au coin d'un bon foyer, et la froidure leur fait trouver le feu meilleur; ils ne peuveut donc pas nous plaindre beaucoup, puisqu'à eux la faim et le froid leur toument a plaisir... Ils ne savent pas, vois-tu, ils ne savent pas!.. A leur place, nous ferione comme eux.
- Les pauvres gens sont donc meilleurs qu'eux tous, puisqu'ils s'entr'aident... Cette bonne petite Mademoiselle Rigolette qui nous a si souvent veillés, moi ou les enfants, pendant nos maladies, a emmené hier Jérôme et Pierre pour partager son souper. Et son souper, ca n'est guère, une tasse de lait et du pain. A son age on a bon appétit ; bien sûr, elle se sera privée...

- Pauvre fille! Oui, elle est bien bonne. Et pourquoi? parce qu'elle connaît la peine... Et comme je dis toujours: - Si les riches savaient! si les riches savaient!

- Et cette petite dame qui est venue avanthier d'un air si effaré nous demander si nous avions besoin de quelque chose, maintenant elle sait, celle-là, ce que c'est que des malheureux... eh bien! elle n'est pas revenue.

- Elle reviendra peut-être ; car, malgré sa figure effrayée, elle avait l'air bien doux et

bien comme il faut.

-Oh! avec toi, des qu'on est riche, on a toujours raison... On dirait que les riches sont faits d'une autre pâte que nous!

- Je ne dis pas cela - reprit doucement Morel; - je dis au contraire qu'ils ont leurs défauts... nous avons, nous, les nôtres

Le malheur est... qu'ils ne savent pas... Le malheur est qu'il y a, par exemple, beaucoup d'agents pour découvrir les gueux qui ont commis des crimes, et qu'il n'y a pas d'agents pour découvrir les honnêtes ouvriers accablés

de famille qui sont dans la dernière des mi- | sères... et qui, faute d'un peu de secours donné à point, se laissent quelquesois tenter... C'est bon de punir le mal, ça serait peut-être meilleur de l'empêcher... Vous êtes resté probe jusqu'à cinquante ans ; mais l'extrême misère, la faim, vous poussent au mal... et voila un coquin de plus... Tandis que si on avait... su... Mais à quoi bon penser à cela ?... le monde est comme il est... Je suis pauvre et désespéré, je parle ainsi... je serais riche, je parlerais de fêtes ct de plaisirs...

- Eh bien! pauvre femme, comment vastu?

– Toujours la même chose... Je ne sens plus mes jambes- Mais toi, tu trembles... reprends donc ta veste... et souffle cette chandelle qui brûle pour rien... voilà le jour.

En effet, une lueur blafarde, glissant péniblement à travers la neige dont était obstrué le carreau de la lucarne, commençait à jeter une triste clarté dans l'intérieur de ce réduit, et rendait son aspect plus affreux encore... L'ombre de la nuit voilait au moins une partie de ces misères...

– Je vais attendre qu'il fasse assez clair pour me remettre à travailler - dit le lapidaire en

s'asseyant sur le bord de la paillasse de sa femme et en appuyant son front dans ses deux mains.

Après quelques moments de silence, Madcleine lui dit:

- Quand Madame Mathieu doit-elle revenir chercher les pierres auxquelles tu travailles?

- Ce matin... Je n'ai plus qu'une facette d'un diamant faux à polir.

— Un diamant faux!... toi qui ne tailles que des pierres fines, malgré ce qu'on croit dans la

- maison! - Comment? tu ne sais pas?... mais c'est juste, quand l'autre jour Madame Mathieu est venue, tu dormais... Elle m'a donné dix diamants faux, dix cailloux du Rhin à tailler, juste de la même grosseur et de la même manière que le même nombre de pierres fines qu'elle m'apportait, celles qui sont la avec des rubis... Je n'ai jamais vu des diamants d'une plus belle eau ; ces dix pierres là valent certainement plus de soixante mille francs.
  - Et pourquoi te les fait-elle imiter en faux?
- Une grande dame à qui ils appartiennent .... une duchesse, je crois, a chargé M. Baudoin le joaillier de vendre sa parure... et de lui faire faire à la place une parure en pierres fausses. Madame Mathieu, la courtière en pierreries de M. Baudoin, m'a appris cela en m'apportant les pierres vraies, afin que je donne anx fausses la même coupe et la même forme ; Madame Mathieu a chargé de la même besogne quatre autres lapidaires, car il y a quarante ou cinquante pierres à tailler... Je ne pouvais pas tout faire... cela devait être prêt ce matin, il faut à M. Baudoin le temps de remonter les pierres fausss... Madame Mathieu dit que souvent des dames font ainsi en ca-l

chette remplacer leurs diamants par des cailloux du Rhin.

- · Tu vois bien, les fausses pierres font le même effet que les vraies, et les grandes dames, qui mettent seulement ça pour se parer, n'auraient jamais l'idée de sacrifier un diamant au soulagement de malheureux comme nous!
- Pauvre femme! sois donc raisonnable, le chagrin te rend injuste... Qui est ce qui sait que nous, les Morel, sommes malheureux?
- Oh! quel homme! quelle homme!... On te couperait en morceaux, toi, que tu dirais merci.

Morel haussa les épaules avec compassion. Combien te devra ce matin Madame Ma-

thieu? - reprit Madeleine.

- Rien, puisque je suis en avance avec elle de cent vingt francs...

Rien! Mais nous avons fini avant-hier nos derniers vingt sous...

– Oui – dit Morel d'un air abattu.

Et comment allons-nous faire?

- Je ne sais pas...

- Et le boulanger ne veut plus nous fournir

à crédit. --- Non... puisque hier j'ai emprunté le

quart d'un pain à Madame Pipelet. – La mère Burette ne nous prêterait rien 🕇 -Nous prêter!... Maintenant qu'elle a

tous nos effets en gage, sur quoi nous prêteraitelle?... sur nos enfants?... — dit Morel avec un sourire amer.

- Mais ma mère, les enfants et toi, vous n'avez, mangé hier qu'une livre et demie de pain à vous tous !... Vous ne pouvez pas mourir de faim non plus... Aussi, c'est ta faute... tu n'as pas voulu te faire inscrire cette année au bureau de charité.

- On n'inscrit que les pauvres qui ont des meubles... et nous n'en avons plus... On nous regarde comme en garni. C'est comme pour ôtre admis aux salles d'asile, il faut que les enfants aient au moins une blouse, et les nôtres n'ont que des haillons; et puis, pour le bureau de charité, il aurait fallu pour me faire inscrire, aller, retourner peut-être vingt fois au bureau, puisque nous n'avons pas de protections... ça me ferait perdre plus de temps que ça ne vaudrait...
  - Mais comment faire, alors?...

– Peut-être cette petite dame qui est venue hier ne nous oubliera pas...

- Oui... comptes-y... Mais Madame Mathieu te prêtera bien cent sous... tu travailles pour elle depuis dix ans... elle ne peut pas laisser dans une pareille peine un honnête ouvrier

chargé de famille.

- Je ne crois pas qu'elle puisse nous prêter quelque chose. Elle a fait tout ce qu'elle a pu en m'avançant petit à petit cent vingt francs ; c'est une grosse somme pour elle. Parce qu'elle est courtière en diamants et qu'elle en a quelquefois pour cinquante mille francs dans son cabas, elle n'en est pas plus riche. Quand elle gagne cent francs par mois, elle est bien contente, car elle a des charges... deux nièces à Clever. Cent sous pour elle, vois-tu, c'est comme cent sous pour nous... et il y a des moments où on ne les a pas... tu le sais bien. Etant déjà de beaucoup en avance avec moi, elle ne peut s'ôter le pain de la bouche à elle et aux siens.

- Voilà ce que c'est que de travailler pour des courtiers au lieu de travailler pour les forts joailliers; ils sont moins regardants quelquefois... Mais tu te laisses toujours manger la

laine sur le dos... c'est ta faute.

- C'est ma faute! - s'écria ce malheureux, exaspéré par cet absurde reproche - est-ce ta mère ou non qui est cause de toutes nos misères? S'il n'avait pas fallu payer le diamant qu'elle a perdu, ta mère!... nous serions en avance, nous aurions le prix de mes journées, nous aurions les onze cents francs que nous avons retirés de la caisse d'épargne pour les joindre aux treize cents francs que nous a prêtés ce M. Jacques Ferrand, que Dieu maudisse!

– Tu t'obstines encore à ne lui rien demander, à celui-là... Après ça, il est si avare... que ça ne servirait peut-être à rien... mais enfin on essaie toujours...

- A lui !... a lui !... m'adresser a lui !... s'écria Morel — j'aimerais mieux me laisser brûler à petit feu... Tiens... ne me parle pas de cet homme-la... tu me rendrais fou...

En disant ces mots, la physionomie du lapidaire, ordinairement douce et résignée, prit une expression de sombre énergie, son pale visage se colora légèrement : il se leva brusquement du grabat où il était assis, et marcha dans la mansarde avec agitation. Malgré son apparence grêle, difforme, l'attitude et les traits de cet homme respiraient alors une généreuse indignation.

– Je ne suis pas méchant — s'écria-t-il de ma vie je n'ai fait de mal à personne... mais, vois-tu... ce notaire (1)! oh! je lui souhaite autant de mal qu'il m'en a fait. - Puis, mettant ses deux mains sur son front, il murmura d'une voix douloureuse : - Mon Dieu! pourquoi donc faut-il qu'un mauvais sort, que je n'ai pas mérité, me livre, moi et les miens, pieds et poings liés, à cet hypocrite? Aura-t-il donc le droit d'user de sa richesse pour perdre, corrompre et désoler ceux qu'il veut perdre, corrompre et désoler?

– C'est ça, c'est ça — dit Madeleine — dechaine-toi... contre lui... tu seras bien avancé quand il t'aura fait mettre en prison... comme il peut le faire d'un jour à l'autre, pour cette leure de change de treize cents francs, pour laquelle il a obtenu jugement contre toi... Il te tient comme un oiseau au bout d'un fil. Je le déteste autant que toi, ce notaire ; mais puisque nous sommes dans sa dépendance... il faut bien...

- Laisser déshonorer notre fille ! n'est-ce pas? - s'écria le lapidaire d'une voix foudroyante.

- Mon Dieu! tais-toi donc, ces enfants sont

éveillés... ils t'entendent...

- Bah! bah! tant mieux! - reprit Morel avec une effrayante ironie — ça sera d'un bon exemple ponr nos deux petites filles; ça les préparera... il n'a qu'un jour à en avoir aussi la fantaisie, le notaire!... Ne sommes-nous pas dans sa dépendance, comme tu dis toujours?... Voyons! répète donc encore qu'il peut me faire mettre en prison... voyons, parle franchement... il faut lui abandonner notre fille, n'est-ce pas?

Puis, ce malheureux termina son imprécation en éclatant en sanglots ; car cette honnête et bonne nature ne pouvait long-temps soute-

nir ce ton de douloureux sarcasme.

-O mes enfants -- s'écria-t-il en fondant en larmes --- mes pauvres enfants! ma Louise!... ma bonne et belle Louise!...trop bellle ... trop belle... c'est aussi de la que viennent tous nos malheurs! Si elle n'avait pas été si belle, cet homme ne m'aurait pas proposé de de me prêter cet argent... Je suis laborieux et honnête, le joaillier m'aurait donné du temps, je n'aurais pas d'obligation à ce vieux monstre, et il n'abuserait pas du service qu'il nous a rendu pour tacher de déshonorer ma fille... je ne l'aurais pas laissée un jour chez lui... Mais il le faut... il le faut... il me tient dans sa dépendance... Oh! la misère... la misère... que d'outrages elle fait dévorer !

- Mais, comment faire aussi? il a dit a Louise: - Si tu t'en vas de chez moi, je fais

mettre ton père en prison... - Oui, il la tutoie comme la dernière des créatures.

-Si ce n'était que cela, on se ferait une raison; mais si elle quitte le notaire, il te fera prendre, et alors, pendant que tu seras en prison, que veux-tu que je devienne toute seule, moi avec nos enfants et ma mère? Quand Louise gagnerait 20 france par mois dans une autre place, est-ce que nous pouvons vivre six six personnes la-dessus?

- Oui, c'est pour vivre que nous laissons

peut-être déshonorer Louise.

- Tu exagères toujours: le notaire la poursuit, c'est vrai... elle nous l'a dit ; mais elle

est honnête, tu le sais bien.

--- Oh! oui, elle est honnête, et active, et bonne!... Quand, nous voyant dans la gêne à cause de ta maladie, elle a voulu entrer en place pour ne pas nous être à charge, je ne t'ai pas dit, va, ce que ça m'a coûté!... Elle servante... maltraitée, humiliée!... elle si fière naturellement, qu'en riant- te souviens-tu? nous riions alors, nous l'appelions la princesse, parce qu'elle disait toujours qu'à force de propreté elle rendrait notre pauvre réduit comme un petit palais... Chère enfant, c'aurait été mon luxe de la garder près de nous, quand j'aurais du passer les nuits au travail... C'est qu'aussi, quand je voyais sa bonne figure rose

<sup>(1)</sup> Le lecteur se souvient peut-être que Fleur-de-Marie avait été conflée toute jeune à ce notaire, et que se femme de charge abandonna l'enfant à la Chouette, qui devait s'en charger moyennant 1,000 francs une fois payes.

et ses jolis veux bruns devant moi, là, près de l mon établi, et que je l'écoutais chanter, ma tache ne me paraissait pas lourde! Pauvre Louise, si laborieuse et avec ça si gaie !...Jusqu'à ta mère dont elle faisait ce qu'elle voulait!... Mais, dame! aussi quand elle vous perlait, quand elle vous regardait, il n'y avait pas moyen de ne pas dire comme elle... Et toi, comme elle te soignait ! comme elle t'amusait!... Et ses frères et ses sœurs, s'en occupait-elle assez!... Elle trouvait le temps de tout faire. Aussi, avec Louise, tout notre bonheur... tout s'en est allé.

- Tiens, Morel, ne me rappelle pas ça... tu me fends le cœur - dit Madeleine en pleu-

rant à chaudes larmes.

--- Et quand je pense que peut-être ce vieux monstre... Tiens, vois-tu... à cette pensée la tête me tourne... il me prend des envies d'aller

le tuer et de me tuer après...

- Et nous, qu'est-ce que nous deviendrions? Et puis, encore une fois, tu t'exageres... Le notaire aura peut-être dit cela a Louise comme ... en plaisantant... D'ailleurs il va à la messe tous les dimanches; il fréquente beaucoup de prêtres... Il y a bien des gens qui discut qu'il est plus sur de placer l'argent chez lui qu'à la caisse d'épargne.

- Qu'est-ce que cela prouve? qu'il est riche et hypocrite... Je connais bien Louise... elle est honnête... Oui, mais elle nous aime comme on n'aime pas; son cœur saigne de notre misère. Elle sait que, sans moi, vous mourriez tout à fait de faim; et si le notaire l'a menacée de me faire mettre en prison... la malheureuse a été peut-être capable... Oh! ma tête!... c'est à en devenir fou!

- Mon Dieu! ai cela était arrivé, le notaire lui aurait donné de l'argent, des cadeaux, et, bien sûr, elle n'aurait rien gardé pour elle ;

ólle nous en aurait fait profiter.

-Tais-toi... je ne comprends pas sculement que tu aies des idées pareilles... Louise accepter... Louise...

– Mais pas pour elle... pour nous...

- --- Tais-toi... encore une fois, tais-toi!... tu me fais frémir... Sans moi... je ne sais pas ce que tu serais devenue... et mes enfants aussi, avec des raisons pareilles.
  - Quel mal est-ce que je dis?
  - **Au**cun...
  - Eh bien! pourquoi crains-tu que...

Le lapidaire interrompit impatiemment sa

- Je crains, parce que je remarque que depuis trois mois, chaque fois que Louise vient ici et qu'elle m'embrasse... elle rougit.

– Du plaisir de te voir.

- --- Ou de honte... elle est de plus en plus
- -Parce qu'elle nous voit de plus en plus malheureux. Et puis, quand je lui parle du notaire, elle dit que maintenant il ne la menace plus de la prison pour toi.

- Oui, mais a quel prix ne la menace-t-il plus? elle ne le dit pas, et elle rougit en m'em. rouge, gros et trapu, était vêtu avec une sotte

brassant... O mon Dieu! ça serait déjà pourtant bien mal à un maître de dire à une pauvre fille honnête, dont le pain dépend de lui: "Cède, ou je te chasse; et, si l'on vient s'informer de toi, je répondrai que tu es un mauvais sujet, pour t'empêcher de te placer ailleurs... " Mais lui dire: "Cède, ou je fais mettre ton père en prison!, lui dire cela lorsqu'on sait que toute une famille vit du travail de ce père, oh! c'est mille fois plus criminel encore!

- Et quand on pense qu'avec un des diamants qui sont là sur ton établi tu pourrais avoir de quoi rembourser le notaire, faire sortir notre fille de chez lui, et la garder chez nous...

- dit lentement Madeleine.

- Quand tu me répéteras cent fois la même chose, à quoi bon?... Certainement que, si j'étais riche, je ne serais pas pauvre ... reprit Morel avec une douloureuse impatience.

La probité était tellement naturelle et pour ainsi dire tellement organique chez cet homme, qu'il ne lui venait pas à l'esprit que sa femme, abattue, aigrie par le malheur, put concevoir quelque arrière-pensée mauvaise et voulût tenter son irréprochable honnêteté.

Il reprit amèrement :

- Il faut se résigner. Heuroux ceux qui peuvent avoir leurs enfants auprès d'eux, et les désendre des piéges; mais une fille du peuple, qui la garantit? Personne... Est-elle en age de gagner quelque chose, elle part le matin pour son atelier, rentre le soir ; pendant ce temps-là la mère travaille de son côté, le père du sien. Le temps, c'est notre fortune, et le pain est ai cher qu'il ne nous reste pas le loisir de veiller sur nos enfants; et puis on crie à l'inconduite des filles pauvres...comme si leurs parents avaient le moyen de les garder chez eux, ou le temps de les surveiller quand elles sont dehors... Les privations ne nous sont rien auprès du chagrin de quitter notre femme, notre enfant, notre père... C'est surtout à nous, pauvres gens, que la vie de famille serait salutaire et consolante... Et des que nos enfants sont en age de raison, nous sommes forcés de nous en séparer!

A ce moment on frappa bruyamment à la porte de la mansarde.

# CHAPITRE VI.

#### LE JUGEMENT.

Etonné...le lapidaire se leva et alla ouvrir. Deux hommes entrèrent dans la mansarde. L'un, maigre, grand, à figure ignoble et bourgeonnée, encadrée d'épais favoris noirs grisonnants, tenait à la main une grosse canne plombée, portait un chapeau désormé et une longue redingote verte crottée, étroitement boutonnée. Son col de velours noir rapé laissait voir un cou long, rouge, pelé comme celui d'un vautour... Cet homme s'appelait Malicorne.

L'autre, plus petit, et de mine aussi basse,

de semptuosité grotesque. Des boutons de l brillants attachaient les plis de sa chemise d'une propreté douteuse, et une longue chaîne d'or serpentait sur un gilet écossais d'étoffe passée, que laissait voir un paletot de panne d'un gris jaunatre... Cet homme s'appelait Bourdin.

-Oh! que ça pue la misère et la mort ici! – dit Malicorne en s'arrétant au senil.

- Le fait est que ça ne sent pas le musc! Quelles pratiques! - reprit Bourdin en faisant un geste de dégoût et de mépris ; puis il s'avança vers l'artisan qui le regardait avec autant de surprise que d'indignation.

A travers la porte laissée entre-baillée, on vit apparaître la figure méchante, attentive et rusée de Tortillard, qui, ayant suivi ces inconnus à leur insu, regardait, épiait, écoutait.

- Que voulez-vous? — dit brusquement le lapidaire, révolté de la grossièreté des deux hommes.

- Jérôme Morel? lui répondit Bourdin.
- C'est moi..
- Ouvrier lapidaire?
- C'est moi...
- Bien stir?
- Encore une fois, c'est moi... Vous m'impatientez... que voulez-vous?... expliquez-vous, ou sortez!...
- Que ça d'honnéteté?... merci!... Dis donc, Malicorne - reprit l'homme en se retournant vers son camarade — il n'y pas gras ...ici...c'est pas comme chez le vicomte de Saint-Remy?
- Oui...mais quand il y a gras, on trouve visage de bois... comme nous l'avons trouvé rue de Chaillot. Le moineau avait filé la veille...et roide encore, tandis que des vermines pareilles, ça reste collé à son chenil.

Je crois bien ; ça ne demande qu'à être

serré (1) peur avoir la patée.

 Faut encore que le leup(2) soit bon enfant; ça lui contera plus que ça ne vaut...

mais ça le regarde.

— Tenez — dit Morel avec indignation si vous n'étiez pas ivres comme vous en avez l'air, on se mettrait en colère... Sortez de chez moi à l'instant!

-Ah! ah! il est fameux, le déjeté-s'écria Bourdin en faisant une allusion insultante à la déviation de la taille du lapidaire. — Dis donc, Malicorne, il a le toupet d'appeler ca un chez soi... un bouge où je ne voudrais pas mettre mon chien...

- Mon Dieu! mon Dieu! -- s'écria Madeleine, si effrayée qu'elle n'avait pas jusqu'alors pu dire une parole — appelle donc au secours ... c'est peut-être des malfaiteurs... Prends

garde à tes diamants...

En effet, voyant ces deux inconnus de mauvaise mine s'approcher de plus en plus de l'établi où étaient encore exposées les pierreries, Morel craignit quelque mauvais dessein, courut à sa table, et de ses deux mains couvrit les pierres précieuses.

(1) Emprisonné. (2) Le créancier.

Tortillard, toujours aux écoutes et aux aguets, retint les paroles de Madeleine, remarqua le mouvement de l'artisan et se dit:

- Tiens... tiens... tiens... on le disait lanidaire en faux ; si les pierres étaient fausses il n'aurait pas peur d'être volé... Bon à savoir: alors la mère Mathieu, qui vient souvent ici, est donc aussi courtière en prai... C'est donc de vrais diamants qu'elle a dans son cabas... Bon à savoir : je dirai çà à la Chouette, à la Chouette - dit le fils de Bras-Rouge en chantonnant.

- Si vous ne sortez pas de chez mai, je cric à la garde - dit Morel.

Les enfants effrayés de cette acène commencèrent à pleurer, et la vieille idiote se dressa sur son séant.

... S'il y a quelqu'un qui ait le droit de crier à la garde... c'est nous... entendez-vouz, Mon-

sieur le déjeté? - dit Bourdin.

- Vu que la garde doit nous prêter mainforte pour vous conduire si vous regimbez - ajouta Malicome. Nous n'avons pas de juge de paix avec nous, c'est vrai ; mais si vous tenez à jouir de sa société, on va vous en servir un sortant de son lit, tout chaud, tout bouillant... Bourdin va aller le chercher...

--- En prison... moi ? --- s'écria Morel frappé

de stupeur.

- Oui, & Clichy ...

- A Clichy? - répéta l'artissa d'un sir hagard.

– A-t-il la boule dure, celui-là! — dit Malicorne.

-A la prison pour dettes... aimez-vous mieux ça? — reprit Bourdin.

-- Vous... vous... seriez... comment... le notaire... Ah! mon Dieu!..

Et l'ouvrier, pale comme la mort, retomba sur son escabeau, sans pouvoir ajouter une parole.

- Nous sommes gardes du commerce pour vous pincer, si nous en étions capables— Y étes-vous, pays?

- Morel... le billet du maître de Louise!.. Nous sommes perdus! — s'écria Madeleine d'une voix déchirante.

-- Voilà le jugement --- dit Malicorne en tirant de son porteseuille un acte timbré.

Après avoir psalmodié, comme d'habitude, une partie de cette requête d'une voix presque inintelligible, il articula nettement les derniers mots, malheureusement trop significatifs pour l'artisan :

Jugeant en dernier ressort, le tribunal condamne le sieur Jérôme Morel à p**ayer au sieur** Pierre Petit-Jean, négociant (1), par toutes voies de droit, et même par corps, la somme de treize cents francs avec l'intérêt à dater du jour du protêt, et le condamne en outre aux dépens.

Fait et jugé à Paris, le 13 septembre 1838.

<sup>(1)</sup> L'habile notaire, ne pouvant poursuivre en son nom personnel, avait fait faire au malheuseux. Morel ce qu'on appelle une acceptation en blanc, et avait fait remplir la lettre de change par un tiers.

Morel presque égaré, sans paraître entendre ce grimoire - on est-elle? Elle est donc sortie de chez le notaire, puisqu'il me fait emprisonner?.. Louise... mon Dieu! qu'est-elle devenue?

– Qui, ça, Louise? — dit Bourdin.

- Laisse-le donc — reprit brutalement Malicorne --- est-ce que tu ne vois pas qu'il bat la breloque? Allons — et il s'approcha de Morel - allons, par file à gauche... en avant marche, décanillons; j'ai besoin de prendre l'air, ça empoisonne ici.

- Morel, n'y va pas. Défends-toi — s'écria Madeleine avec égarement. — Tue-les, ces gueux-là. Oh! es-tu poltron!.. Tu te laisseras

emmener, tu nous abandonneras!

- Faites comme chez vous, Madame — dit Bourdin d'un air sardonique. - Mais si votre homme lève la main sur moi, je l'étourdis.

Seulement préoccupé de Louise, Morel n'entendait rien de ce qu'on disait autour de lui. Tout à coup une expression de joie amère éclaira

son visage, il s'écria:

Louise a quitté la maison du notaire... j'irai en prison de bon cœur... — Mais jetant un regard autour de lui, il s'écria: - Ét ma femme... et sa mère... et mes autres enfants... qui les nourrira? On ne voudra pas me confier de pierres pour travailler en prison... on croira que c'est mon inconduite qui m'y envoie... Mais c'est donc la mort des miens, notre mort à tous qu'il veut, le notaire?

Une fois! deux fois! finirons-nous?dit Bourdin — ça nous embête, à la fin... Ha-

billez-vous filons.

- Mes bons Messieurs, pardon de ce que je vous ai dit tout à l'heure! - s'écria Madeleine toujours couchée. — Vous n'aurez pas le cœur d'emmener Morel... Qu'est-ce que vous voulez que je devienne avec mes cinq enfants et ma mère qui est folle? tenez, la voyez-vous... là, accroupie sur son matelas?.. Elle est folle, mes bons Messieurs !... elle est folle!.
  - La vieille tondue?

– Tiens! c'est vrai, elle est tondue — dit Malicorne; ... moi, je croyais qu'elle avait un

serre-tôte blanc...

- Mes enfants, jetez-vous aux genoux de ces bons Messieurs — s'écria Madeleine, voulant, par un dernier effort, attendrir les recors; - priez-les de ne pas emmener votre pauvre père... notre seul gagne-pain...

Malgré les ordres de leur mère, les enfants pleuraient, effrayés, n'osant pas sortir de leur

grabat.

A ce bruit inaccoutumé, à l'aspect des deux recors qu'elle ne connaissait pas, l'idiote commença de jeter des hurlements sourds en se rencognant contre la muraille.

Morel semblait étranger à ce qui se passait autour de lui ; ce coup était si affreux, si inattendu ; les conséquences de cette arrestation lui apparaissaient si épouvantables, qu'il ne pouvait y croire... Déja affaibli par des priva-

- Et Louise, alors? et Louise? — s'écria | tions de toutes sortes, les forces lui manquaient ; il restait pale, hagard, assis sur son cacabeau, affaissé sur lui-même, les bras pendants, la têté baissée sur sa poitrine...

> - Ah çà mille tonnerres!... ça finira-t-il ?... s'écria Malicorne. — Est-ce que vous crovez qu'on est à la noce ici? Marchons, ou je vous empoigne!

Le recors mit sa main sur l'épaule de l'arti-

san et le secoua rudement.

Cette menace, ce jeste inspirèrent une grande frayeur aux enfants; les trois petits garçons sortirent de leur paillasse, à moitié nus et vinrent, éplorés, se jeter aux pieds des gardes du commerce, joignant les mains, et criant d'une voix déchirante :

Grace !... ne tuez pas notre père !...

A la vue de ces malheureux enfants frissonnant de froid et d'épouvante, Bourdin, malgré sa dureté naturelle et son habitude de pareilles scènes, se sentit présque ému. Son camarade, impitoyable, dégagea brutalement sa jambe des étreintes des enfants qui s'y cramponnaient suppliants.

-Eh! hu donc, les moutards!... Quel chien de métier, si on avait toujours affaire à des

mendiants pareils !...

Un épisode horrible rendit cette scène plus affreuse encore.

L'ainée des petites filles, restée couchée dans la paillasse avec sa sœur malade, s'écria tout à coup:

. <u>Maman, maman, je ne sais pas ce qu'elle</u> a... Adèle... Elle est toute froide! Elle me regarde toujours... et elle ne respire plus...

La pauvre enfant phthisique venait d'expirer doucement, sans une plainte, son regard toujours attaché sur celui de sa sœur, qu'elle aimait tendrement...

Il est impossible de rendre le cri que jeta la femme du lapidaire à cette affreuse révélation,

car elle comprit tout.

Ce fut un de ces cris pantelants, convulsifs, arrachés du plus profond des entrailles d'une mère.

-Ma sœur a l'air d'être morte!... mon Dieu! mon Dieu! j'en ai peur! — s'écria l'enfant en se précipitant hors de la paillasse et courant épouvantée se jeter dans les bras de sa

Celle-ci, oubliant que ses jambes presque paralysées ne pouvaient la soutenir, fit un violent effort pour se lever et courir auprès de sa fille morte; mais les forces lui manquèrent; elle tomba sur le carreau en poussant un dernier cri de désespoir.

Ce cri trouva un écho dans le cœur de Morel; il sortit de sa stupeur, d'un bend fut a la paillasse, y saisit sa fille agée de quatre ans...

Il la trouva morte...

Le froid, le besoin avaient haté sa fin... quoique sa maladie, fruit de la misère, fût mortelle.

Ses pauvres petits membres étaient déjà roidis et glacés...

# CHAPITRE VII.

#### LOUISE.

Morel, ses cheveux gris hérissés par le désespoir et par l'effroi, restait immobile, tenant sa fille morte entre ses bras. Il la contémplait d'un œil fixe, sec et rouge.

— Morel, Morel... donne-moi Adèle! — s'écriait la malheureuse mère en étendant les bras vers son mari.— Ce n'est pas vrai... non, elle n'est pas morte... tu vas voir, je vais la réchaufier...

La curiosité de l'idiote fut excitée par l'empressement des deux recors à s'approcher du lapidaire qui ne voulait pas se séparer du corps de son enfant. La vieille cessa de hurler, se leva de sa couche, s'approcha lentement, passa sa tête hideuse et stupide par-dessus l'épaule de Morel... et pendant quelques moments l'aleule contempla le cadavre de sa petite-fille...

Ses traits gardèment leur expression habituelle d'hébétement farouche; au bout d'une minute, l'idiote fit entendre une sorte de baillement caverneux, rauque, comme celui d'une bête affamée: puis, retournant à son grabat, elle s'y jetn en criant:

— A faim!! a faim!!

— Vous voyez, Messieurs, vous voyez, une pauvre petite fille de quatre ans, Adele... Elle s'appelle Adele. Je l'ai embrassée hier au soir encore; et ce matin... voilà! Vous me direz que c'est toujours celle-là de moins à nourrir, et que j'ai du bonheur, n'est-ce pas?—dit l'artisan d'uu air hagard.

Sa raison commençait à s'ébranler sous tant de coups réitérés.

— Morel, je veux ma fille; je la vcux!-

s'écria Madeleine!

— C'est vrai, chacua son tour— répondit le lapidaire. Et il alla poser l'enfant dans les bras de sa femme.

Puis il cacha sa figure dans ses mains en

poussant un long gémissement.

Madeleine, non moins égarée que son mari, enfouit dans la paille de son grabat le corps de sa fille, le couvant des yeux avec une sorte de jalousie sauvage, pendant que les autres enfants, agenouillés éclataient en sanglots.

Les recors, un moment émus par la mort de l'enfant, retombèrent dans leur habitude de du-

reté brutale.

— Ah ça! voyons, camarade— dit Malicorne au lapidaire— votre fille est morte, c'est un malheur; nous sommes tous mortels; nous n'y pouvons rien, ni vous non plus... Il faut nous suivre; nous avons encore un particulier à pincer, car le gibier donne aujourd'hui...

Morel n'entendait pas cet homme.

Complètement égaré dans de funèbres pensées, l'artisan se disait d'une voix sourde et saccadée:

— Il va pourtant falloir ensevelir ma petite fille... la veiller... ici... jusqu'à ce qu'on vienne l'emporter... L'ensevelir!... mais avec quoi? nous n'avons rien... Et le cercueil...qui est-ce qui nous fera crédit? Oh! un cercueil

tout petit... pour un enfant de quatre ans... ça ne doit pas être cher... et puis pas de corbillard... on prend ça sous son bras... Ah! ah! — ajouta.t.il avec un éclat de rire effrayant—comme j'ai du bonheur!... elle aurait pu mourir à dix-huit ans, a l'age de Louise, et on ne m'aurait pas fait crédit d'un grand cercueil...

— Ah ça mais, minute! ce gaillard-la est capable d'en perdre la boule— dit Bourdin a Malicorne;— regarde donc ses yeux... il fait peur... Allons, bon!.. et la vieille idiote qui

hurle la faim!.. Quelle famille!..

— Faut pourtant en finir. . Quoique l'arrestation de ce mendiant-là ne soit tarifée qu'à 76 francs 75 centimes, nous enflerons, comme de juste, les frais à 240 ou 250 francs. C'est le loup (1) qui paie..

- Dis donc qui avance; car c'est ce moineau-la qui paiera les violons. puisque c'est

lui qui va la danser...

—Quand celui-la aura de quoi payer a son créancier 2,500 francs pour capital, intérêts,

frais et tout,. il fera chaud..

— Ça ne sera pas comme ici, car on gèle...
— dit le recors en soufflant dans ses doigts. —
Finissons-en, emballons-le, il pleurnichera en
chemin... Est-ce que c'est notre faute, à nous,
si sa petite est crevée?...

- Quand on est aussi gueux que ça on ne

fait pas d'enfants.

- Ça lui apprendra! ajouta Malicorne; puis, frappant sur l'épaule de Morel: — Allons, allons, camarade, nous n'avons pas le temps d'attendre; puisque vous ne pouvez pas payer, en prison!
- ... En prison, M. Morel! s'écria une voix jeune et pare Et une jeune fille brune, fraiche, rose et coiffée en cheveux, entra vivement dans la mansarde.
- Ah! Mademoiselle Rigolette dit un des enfants en pleurant vous êtes si bonne! Sauvez papa, on veut l'emmener en prison, cs notre petite sœur est morte...
- Adèle est morte! s'écria la jeune fille, dont les grands yeux noirs et brillants se voilèrent de larmes. — Votre père en prison! ça ne se peut pas...

Et, immobile, elle regardait tour à tour le lapidaire, sa femme et les recors.

Bourdin s'approcha de Rigolette.

— Voyons, ma belle enfant, vous qui avez votre sang-froid, faites entendre raison à ce brave homme; sa petite fille est morte, à la bonne heure! mais il faut qu'il nous suive à Clichy... à la prison pour dettes: nous sommes gardes du commerce...

-C'est donc vrai? - s'écria la jeune fille.

— Très vrai! La mère a la petite dans son lit, on ne peut pas la lui ôter; ça l'occupe... Le père devrait profiter de ça pour filer.

— Mon Dieu! mon Dieu! quel malheur! s'écria Rigolette — quel malheur! comment faire?

-Payer ou aller en prison, il n'y a pas da

<sup>(1)</sup> Le créancier.

milieu; avez-vous deux ou trois billets de mille } a heur prêter? — demanda Malicorne d'un air goguenard — si vous les avez, passez à votre caisse, et aboulez les noyaux, nous ne demandons pas mieux.

- Ah! c'est affreux! -- dit Rigolette avec indignation. Oscr plaisanter devant un pareil

malheur!

- Eh bien! sans plaisanterie - reprit l'autre recors - puisque vous voulez être bonne à quelque chose, tachez que la femme ne nous voie pas emmener le mari. Vous leur éviterez à tous les deux un mauvais quart d'heure.

Quoique brutal, le conseil était bon; Rigolette le suivit, et s'approcha de Madeleine. Celle-ci, égarée par le désespoir, n'eut pas l'air de voir la jeune fille, qui s'agenouilla auprès du

grabat avec les autres enfants.

Morel n'était revenu de son égarement passager que pour tomber sous le coup des réflexions les plus accablantes ; plus calme, il put contempler l'horreur de sa position. Décidé à cette extrémité, le notaire devait être impitoyable, les recors faisaient leur métier.

L'artisan se résigna.

-Ah ça! marchons-nous a la fin? - lui dit Bourdin.

- Je ne puis pas laisser ces diamants ici ; ma femme est à moitié folle - dit Morel en montrant les diamants épars sur son établi. -La courtière pour qui je travaille doit venir les chercher ce matin ou dans la journée; il y en a pour une somme considérable.

- Bon - dit Tortillard, qui était toujours resté auprès de la porte entre-baillée - bon,

bon, bon, la Chouette saura ça.

- Accordez-moi seulement jusqu'à demain - reprit Morel — afin que je puisse remettre ces diamants à la courtière.

- Impossible! finissons tout de suite!

- Mais je ne peux pas, en laissant ces dia-

mants ici, les exposer à être perdus.

- Emportez-les avec vous; notre fiacre est en bas, vous le paierez avec les frais. Nous irons chez votre courtière; si elle n'y est pas, vous déposerez ces pierreries au greffe de Clichy; ils seront aussi en sureté la qu'a la Banque... Voyons, dépêchons; nous filerons sans que votre femme et vos enfants vous aperçoi-
- Accordez-moi jusqu'à demain, que je puisse faire enterrer mon enfant! — demanda Morel d'une voix suppliante et altérée par les larmes qu'il contraignait.

- Non!... voilà plus d'une heure que nous

perdons ici...

- Cet enterrement vous attristerait encore

- ajouta Malicome.

- Ah! oui... cela m'attristerait - dit Morel avec amertume. - Vous craignez tant d'attrister les gens !... Alors un dernier mot...

- Voyons, sacrebleu! depêchez-vous!... dit Malicorne avec une impatience brutale.

- Depuis quand avez-vous ordre de m'arrêter?

mois, mais c'est hier que notre huissier a reçu l'ordre du notaire de le mettre à exécution..

- Hier seulement?.. pourquoi si tard?

- Est-ce que je sais, mor!... Allons, votre paquet!

- Hier!... et Louise n'a pas paru ici: où est-elle? qu'est-elle devenue? - dit le lapidaire en tirant de l'établi une boite de carton remplie de coton, dans laquelle il rangea les pierres. - Mais ne pensons pas à cela... En prison j'aurai le temps d'y songer.

- Voyons, faites vite votre paquet et habil-

lez-vous.

- Je n'ai pas de paquet à faire, je n'ai que ces diamants à emporter pour les consigner au greffe.

--- Habillez-vous alors!...

- Je n'ai pas d'autres vêtements que ceux-

- Vous allez sortir avec ces guenilles ! dit Bourdin.

- Je vous ferai honte, sans doute? - dit le lapidaire avec amertume.

--- Non, puisque nous allons dans votre fiacre - répondit Malicorne.

- Papa, maman t'appelle! - dit un des enfants.

- Écoutez murmura rapidement Morel en s'adressant à un des recors — ne soyez pas inhumain... accordez-moi une dernière grace. Je n'ai pas le courage de dire adieu à ma femme, à mes enfants... mon cœur se briserait... S'ils vous voient m'emmener, ils accourront auprès de moi... Je voudrais éviter cela. Je vous en supplie, dites-moi tout haut que vous reviendrez dans trois ou quatre jours, et feignez de vous en aller... vous m'attendrez à l'étage au-dessous... je sortirai cinq minutes après... ça m'épargnera les adieux, je n'y résisterais pas, je vous assure ... Je deviendrais fou... j'ai manqué le devenir tout à l'heure.
- Connu!.. vous voulez me faire voir le tour!.. - dit Malicorne - vous voulez filer ... vieux farceur!
- -Oh! mon Dieu!.. mon Dieu!.. s'écria Morel avec une douloureuse indignation.
- -Je ne crois pas qu'il blague dit tout bas Bourdin à son compagnon; — faisons ce qu'il demande, sans ça nous ne sortirons jamais d'ici ; je vais d'ailleurs rester la en dehors de la porte... il n'y a pas d'autre sortie à la mansarde, il ne peut pas nous échapper.
- A la bonne heure, mais que le tonnerre l'emporte!... quelle chenille! quelle chenille! - Puis s'adressant à voix basse à Morel:
- C'est convenu, nous vous attendons au quatrième... faites votre frime, et dépêchons!

– Je vous remercie — dit Morel.

- Eh bien! à la bonne heure! - reprit Bourdin à voix haute, en regardant l'artisan d'un air d'intelligence - puisque c'est comme - Le jugement a été rendu il y a quatre | ça, et que vous nous promettez de payer, nous six jours... mais alors soyez exact!

- Oui, Messieurs, j'espère alors pouvoir peryer - répondit Morel.

Les recors sortirent.

Tortillard, de peur d'être surpris, avait disparu dans l'escalier au moment où les gardes du commerce sortaient de la mansarde.

- Madame Morel, entendez-vous? Rigolette en s'adressant à la femme du lapidaire pour l'arracher à sa lugubre contemplation - on laisse votre mari tranquille; ces deux hommes sont sortis.

- Maman, entends-tu? on n'emmène pas

mon père - reprit l'ainé des garçons.

- Morel! écoute, écoute... Prends un des gros diamants, on ne le saura pas, et nous sommes sauvés - murmura Madeleine tout à fait en délire. - Notre petite Adéle n'aura plus froid, elle ne sera plus morte...

Profitant d'un instant où aucun des siens ne le regardait, le lapidaire sortit avec pré-

caution.

Le garde du commerce l'attendait en dehors, sur une espèce de petit palier, aussi pla-

fonné par le toit.

Sur ce palier s'ouvrait la porte d'une grenier qui prolongeait en partie la mansarde des Morel, et dans lequel M. Pipelet serrait ses provisions de cuir. En outre (nous l'avons dit) le digne portier appelait ce réduit sa loge de mélodrame, parce qu'au moyen d'un trou pratiqué à la cloison entre deux lattes, il allait quelquefois assister aux tristes scènes qui se passaient chez les Morel.

Le recors remarqua la porte du grenier ; un instant il pensa que peut-être son prisonnier avait compté sur cette issue pour fuir ou pour

se cacher.

- Allons, en route, mauvaise troupe!dit-il en mettant le pied sur la première marche de l'escalier, et il fit signe au lapidaire de le snivre.

- Une minute encore, par grace!.. - dit

Morel.

Il se mit à genoux sur le carreau; à travers une des fentes de la porte, il jeta un dernier regard sur sa famille, joignit les mains, et dit tout bas d'une voix déchirante en pleurant à chaudes larmes:

- Adieu! mes pauvres enfants... adieu!

ma pauvre femme... adieu!

- Ah ca! finirez-vous vos antiennes? dit brutalement Bourdin. - Malicorne a bien raison, quelle chenille!.. quelle chenille!

Morel se releva, il allait snivre le recors, lorsque ces mots retentirent dans l'escalier:

--- Mon père! mon père!

- Louise! s'écria le lapidaire en levant les mains au ciel - Je pourrai donc l'embrasser avant de partir!

– Merci, mon Dieu! j'arrive à temps?..dit la voix en se rapprochant de plus en plus.

Et on entendit la jeune fille monter précipitamment l'escalier.

- Soyez tranquille, ma petite - dit une

vous laissons: nous reviendrons dans cinq ou | troisième voix aigre, poussive, essoufflée, partant d'une région plus inférieure - je m'embusquerai, s'il le faut, dans l'allée, nous deux mon balai et mon vieux chéri, et ils ne sortiront pas d'ici que vous ne leur ayez parlé, les gueugards!

On a sans doute reconnu Madame Pipelet, qui, moins ingambe que Louise, la suivait len-

tement.

Quelques minutes après, la fille du lapidaire était dans les bras de son père.

- C'est toi, Louise! ma bonne Louise!disnit Morel en pleurant. — Mais comme tu es pale! Mon Dieu! qu'as-tu?

– Rien... rien... – répondit Louise en balbutiant. - J'ai coura si vite!.. Voici l'ar-

gent..

- Comment!!..
- Tu es libre!
- --- Tu savais donc?
- Oui, oui... Prenez, Monsieur, voici l'argent - dit la jeune fille en donnant un rouleau d'or a Malicorne.
  - Mais cet argent, Louise! cet argent!
- Tu sauras tout... sois tranquille... Viens rasssurer ma mère!
- Non, tout & l'heure! s'écris Morel en sa plaçant devant la porte; il pensait a la mort de sa petite fille que Louise ignorait encore. - Attends, il faut que je te parle... Mais cet argent?

- Minute! - dit Malicorne en finissant de compter les pièces d'or qu'il empochs. Soixante-quatre, soixante-cinq; ça fait treize cents francs. Est-ce que vous n'avez que ça, la petite mère?

- Mais tu ne dois que treize cents francs? dit Louise stupéfaite en s'adressant à son

père. - Oui --- dit Morel.

- Minute!.. - reprit le recors ; - le billet est de treize cents francs, bon ; voila le billet payé... mais les frais ?... sans l'arrestation, il y en a déjà pour onze cent quarante francs.

-Oh! mon Dieu! mon Dieu! - s'écria Louise — je croyais que ce n'était que treize cents francs. Mais, Monsieur... plus tard on vous paiera le reste... voilà un assez fort à-compte... n'est-ce pas, mon père?

- Plus tard!... a la bonne heure !... apportez l'argent au greffe et on lachera votre père.

Allons, marchons!...

- Vous l'emmenez!!

-Et roide... C'est un à-compte... qu'il paie le reste, il sera libre... Passe, Bourdin, et en route!

— Grace... grace !... — s'écria Louise.

- -Ah! quelle scie!... voilà les geigneries qui recommencent; c'est à vous faire suer en plein hiver... ma parole d'honneur! - dit brutalement le recors. Puis s'avançant vers Morel: — Si vous ne marchez pas tout de suite je vous empoigne au collet et je vous fais descendre bon train: c'est embétant, à la
  - Oh! mon pauvre père... moi qui le croy-

ais sauvé au moins! — dit Louise avec acca-

— Non... non... Dieu n'est pas juste!.. — s'écria le lapidaire d'une voix désespérée, en frappant du pied avec rage.

— Si, Dieu est juste... il a toujouts pitié des konnêtes gens qui souffrent — dit une voix

douce et vibrante.

Au même instant Rodolphe parut à la porte du petit réduit, d'où il avait invisiblement assisté à plusieurs des scènes que nous venons de raconter.

Il était pale et profondément ému.

A cette apparition subite, les recors reculèrent; Morel et sa fille regardèrent cet inconnu avec stupeur.

Tirant de la poche de son gilet un petit paquet de billets de banque pliés, Rodolphe en prit trois, et les présentant à Malicorne, lui dit:

— Voici 2,500 francs, rendez à cette jeune

fille l'or qu'elle vous a donné!

De plus en plus étonné, le recors prit les billets en hésitant, les examina en tous sens, les tourna, les retourna, finalement les empocha. Puis, sa grossièreté reprenant le dessus a mesure que son étonnement mêlé de frayeur se dissipait, il toisa Rodolphe et lui dit:

— Ils sont bons, vos billets; mais comment avez-vous entre les mains une somme pareille? Est-elle bien à vous au moins? — ajouta-t-il.

Rodolphe était très-modestement vêtu et couvert de poussière, grâce à son séjour dans le grenier de M. Pipelet.

— Je t'al dit de rendre cet or... à cette jeune fille — répondit Rodolphe d'une voix brève et dure.

— Je t'ai dit!!.. Et pourquoi donc que tu me tutoies!.. — s'égria le recors en s'avancant vers Rodolphe d'un air menaçant.

— Cet or!.. cet or!.. — dit le prince en saisissant et en serrant si violemment le poignet de Malicorne, que celui-ci plia sous cette étreinte de fer et s'écria:

- Oh! mais vous me faites mal... lachez-

moi!.

- Rends-donc cet or!.. Tu es payé, vat'en... sans dire d'insolence, ou je te jette en bas de l'escalier.

... Eh bien! le voilà, cet or — dit Malicorne en remettant le rouleau à la jeune fille — mais ne me tutoyez pas et ne me maltraitez pas... parce que vous êtes plus fort que moi...

— C'est vrai... qui êtes-vous pour vous donner ces airs-là — dit Bourdin en s'abritant der-

rière son confrère - qui êtes-vous?

— Qui ça est? mal-appris... c'est mon locataire... le roi des locataires, mal-embouchés que vous êtes! — s'écria Madame Pipelet, qui apparut enfin tout essouffiée, et toujours coiffée de sa perruque blonde à la Titus. La portière tenait à la main un poèlon de terre rempli de soupe fumante qu'elle apportait charitablement aux Morel.

- Qu'est-ce qu'elle veut, cette vieille fou-

ine? — dit Bourdin.

— Si vous attaquez mon physique, je me jette sur vous et je vous mords — s'écria Madame Pipelet — et par là-dessus mon locataire, mon roi des locataires, vous fichera du haut en bas des escaliers comme il le dit... Et je vous balaierai comme un tas d'ordures que vous êtes.

— Cette vieille est capable d'ameuter la maison contre nous. Nous sommes payés, nous avons fait nos frais, filons! — dit Bourdin

Malicorne.

— Voici vos pièces! dit celui-ci en jetant un

dossier aux pieds de Morel.

— Ramasse!... On te paie pour être honnête — dit Rodolphe, et arrêtant le recors d'une main vigoureuse, de l'autre il lui montra les papiers.

Sentant, à cette nouvelle et redoutable étreinte, qu'il ne pourrait lutter contre un pareil adversaire, le garde du commerce se baissa en murmurant, ramassa le dossier, et le remit à Morel, qui le prit machinalement.

Il croyait rever.

— Vous, quoique vous ayez une poigne de fort de la halle, ne tombez jamais sous notre coupe! —dit Malicorne.

Et après avoir montré le poing à Rodolphe, d'un saut il enjamba dix marches, suivi de son complice, qui regardait derrière lui avec un certain effroi.

Madame Pipelet se mit en mesure de venger Rodolphe des menaces du recors; regardant son poèlon d'un air inspiré, elle s'écria hérosquement:

Les dettes des Morel sont payées... ils vont avoir de quoi manger; ils n'ont plus be-

soin de ma patée, gare la-dessous!!

Et, se penchant sur la rampe, la vieille vida le contenu de son poelon sur le dos des deux recors, qui arrivaient à ce moment au premier étage.

— Et allillez... donc! — ajouta la portière les voilà trempés... comme une soupe... comme deux soupes... eh! eh! eh! c'est le cas de le

dire..

— Mille millions de tonnerres! — s'écria Malicorne inondé de la préparation culinaire de Madame Pipelet — voulez-vous faire attention la bane : visible genre!

tion la-haut... vieille gaupe!...

— Alfred! — riposta Madame Pipelet en criant à tue-tête, d'une voix aigué à percer le tympan d'un sourd... — Alfred! — tape dessus, vieux chéri!... ils ont voulu faire les Bcdouins avec ta Stasie (Anastasie). Ces deux indécents... ils m'ont saccagée... tape dessus à grands coups de balai... Dis à l'écaillère et au romogiste de t'aider... A vous! à vous! avous! au chat! au chat!... au voleur!... Kiss! kiss! kiss!... Brrrrr... Hou... hou!... Tape dessus... vieux chéri!!! Boum!... boum!!!...

Et pour clore formidablement ces onomatopées qu'elle avait accompagnées de trépignements furieux, Madame Pipelet, emportéo par l'ivresse de la victoire, lança du haut en bas de l'escalier son poèlon de fatence, qui, se brisant avec un bruit épouvantable au

moment où les recors, étourdis de ses cris affreux, descendaient quatre à quatre les dernières marches, augmenta prodigieusement leur effroi.

Et allillez donc — s'écria Anastasie en riant aux éclats et en se croisant les bras dans une attitude triomphante...

Pendant que Madame Pipelet poursuivait les recors de ses injures de ses huées, Morel s'était jeté aux pieds de Rodolphe.

- Ah! Monsieur, vous nous sauvez la vie !... A qui devons-nous ce secours inespéré?

- A Dieu; vous le voyez, il a toujours pitié des honnêtes gens (1).

(1) Voici quelques faits curieux sur la contrainte par corps, cités dans le Pauvre Jacques, journal publié sous le patronage de la societte de La Morale CHRE-TIENNE (Comité des Prisons):

Un protêt une signification de contrainte par corps, ... On protect use assume action as contraints par corps, tarifes par la loi, le premier à 4 fr. 35 c., et la seconde à 4 fr. 70 c., sont généralement portés par les huissiers, le premier à 10 fr. 40 c., le second à 16 fr. 40 c. Les huissiers font donc illégalement payer 26 fr. 80 c. equi est tarifé par la loi à 9 fr. 50 c.

Pour une arrestion la loi accorde aux cardes du

qui est tame par la loi à 9 fr. 50 c.

" Pour une arrestation la loi accorde aux gardes du
commerce: timbre et enregistrement, 3 fr. 50 c.; le
facre, 5 fr.; l'arrestation et l'écrou, 60 fr. 25 c.; droit
de greffe, 8 fr. Total: 76 fr. 75 c.
" Une note de frais citée comme moyenne de ce que
réclament ordinairement les gardes du commerce pour
une arrestation, porte ces frais à 240 fr. environ, au lieu
de 76 fr. légalement dus...

une arrestation, porte ces man a activities de 76 ft. légalement dus.,
On lit enfin dans le même journal:
, Le garde du commerce \*\*\* est venu nous prier de rectifier l'article de la Femme pendue. Ce n'est pas moi, dit-il, qui lui ai donné la mort. Nous n'avons pas dit que \*\*\* cût tué cette malheureuse femme. Nous

all due "" ett tue cette maneureuse remme. Rous reprodusions textuellement notre article:

"Le garde du commerce \*\*\* va pour arrêter un 
"menuisier ruc de la Lune; le menuisier l'aperçoit dans 
"le rue; il crie: — Je suis perdu, on vient pour m'ar"rêter! — Sa femme l'entend, ferme la porte, et le menuisier va canher dans son genier. Le carde du 

Ca n'est pas la peine ; votre femme s'est pendue, elle est morte.....

"Qu'avez-vous à dire, M\*\*\* ? (ajoute le journal que nous citons); nous n'avons fait que copier votre procés-verbal d'écrou, dans lequel vous avez horriblement et minutieusement décrit cette épouvantable histoire.

Enfin le même journal cite deux ou trois cents faits

dont le suivant est pour ainsi dire la moyenne:
"Sur un billet de 300 fr. de capital, un huisser a fait
964 fr. de frais. Le débiteur, ouvrier, père de cinq enfants, est en prison depuis sept mois.,,
Pour deux raisons l'auteur de ce livre emprunte ces

citations au Pauvre Jacques

D'abord pour montrer que le chapitre qu'on vient de lire est, dans son invention, encore au dessous de la réalité ;

Puis surtout pour prouver que seulement, au point de vue philanthropique, le maintien d'un tel état de chose (l'exorbitance des frais illégalement et impunément perçus par certains officiers publics) paralyse souvent les plus généreuses intentions....... Ainsi, avec 1000 francs on pourrait arracher à la prison et rendre à leur famille trois ou quatre honnêtes at malheureux ouviers presque toujours incarcères pour des sommes de 250 ou 300 francs; mais ces sommes étant triplées par une déplorable exagération de frais, souvent les per-sonnes les plus charitables reluctont devant une bonne

# CHAPITRE VIII.

#### RIGOLETTE.

Louise, la fille du lapidaire, était remarquablement belle, d'une beauté grave : svelte et grande, elle tenait de la Junon antique par la régularité de ses traits sévères, et de la Diane chasseresse par l'élégance de sa taille élevée. Malgré le hâle de son teint, malgré la rougeur rugueuse de ses mains d'un très-beau galbe, mais durcies par les travaux domestiques, malgré ses humbles vêtements, cette jeune fille avait un extérieur plein de noblesse, que l'artisan, dans son admiration paternelle, appelait un air de princesse.

Nous n'essaicrons pas de peindre la recon. naissance et la stupeur joyeuse de cette famille, si brusquement arrachée à un sort épouvanta. ble. Un moment même, dans cet enivrement subit, la mort de la petite fille fut oubliée.

Rodolphe seul remarqua l'extrême pâleur de Louise et la sombre préoccupation dont elle semblait toujours accablée, malgré la déliv-

rance de son père.

Voulant rassurer complétement les Morel sur leur avenir et expliquer une libéralité qui pouvait compromettre son incognito, Rodolphe dit au lapidaire, qu'il emmena sur le palier pendant que Rigolette préparait Louise à apprendre la mort de sa petite sœur :

- Avant-hier matin une jeune dame est ve-

nue chez vous?

... Oui, Monsieur, et a paru bien peinée de l'état où elle nous voyait.

- Après Dieu, c'est elle que vous devez re.

mercier, non pas moi..

... Il serait vrai!... Monsieur? cette jeune dame

- Est votre bienfaitrice. J'ai souvent porté des étoffes chez elle : en venant louer ici une chambre au quatrième, j'ai appris par la portière votre cruelle position... comptant sur la charité de cette dame, j'ai couru chez elle... et avant-hier elle était ici, afin de juger par elle même de l'étendue de votre malheur: elle en a été douloureusement émue ; mais comme ce malheur pouvait être le fruit de l'inconduite, elle m'a chargé de prendre moi-même, et le plus tôt possible, des renseignements sur vous, désirant proportionner ses bienfaits à votre probité.
- Bonne et excellente dame! j'avais bien raison de dire..
- De dire à Madeleine: Si les riches savaient! n'est-ce pas?
- Comment, Monsieur, comnaissez-vous la nom de ma femme ?... qui vous a appris que...
- Depuis ce matin six heures dit Rodolphe en interrompant Merel — je suis caché dans le petit grenier qui avoisine votre mansarde.

œuvre, en songeant que les deux tiers de leur libéralité

doivent profiter aux huissiers et à leurs recors. Et pourtant il est peu de misères plus dignes d'inté-rêt et de pitié que celle des infortunes dont nous venons

--- Vous ?... Monsieur !...

—Et j'ai tout entendu, tout, honnête et excellent homme!!!

— Mon Dieu !... Mais comment étiez-vous là?

— En bien ou en mal je ne pouvais être mieux renseigné que par vous-même; j'ai voulu tout voir, tout entendre à votre insu... Le portier m'avait parlé de ce petit réduit en me proposant de me le céder pour en faire un bûcher. Ce matin je lui ai demandé à le visiter, j'y suis resté une heure, et j'ai pu me convaincre qu'il n'y avait pas un caractère plus probe, plus noble, plus courageusement résigné que le vêtre.

— Mon Dieu, Monsieur, il n'y a pas grand mérite: je suis né comme ça, et je ne pourrais

pas faire autrement...

- Je de sais ; aussi je ne vous loue pas, je vous apprécie,.. J'allais sortir de ce réduit pour vous délivrer des recors, lorsque j'ai entendu la voix de votre fille. J'ai voulu lui laisser le plaisir de vous sauver... Malheureusement la rapacité des gardes du commerce a enlevé cette douce satisfaction à la pauvre Louise; alors j'ai paru. J'avais reçu hier quelques sommes qui m'étaient dues, j'ai été à même de faire une avance à votre biensaitrice en payant pour vous cette malheureuse dette. Mais votre infortune a été si grande, si honnête, si digne, que l'intérêt qu'on vous porte, et que vous méritez, ne s'arrêtera pas là. Je puis, au nom de votre ange sauveur, vous répondre d'un avenir paisible, heureux, pour vous et pour les vôtres...

— Il serait possible!... Mais, au moins, son nom, Monsieur? son nom, à cet ange du ciel, à cet ange sauveur, comme vous l'appelez?

— Oui, c'est un ange... Et vous aviez encore raison de dire que grands et petits avaient leurs peines.

-- Cette dame serait malheureuse?

- Qui n'a pas ses chagrins?... Mais je ne vois aucune raison de vous taire son nom...

Cette dame s'appelle...

Songeant que Madame Pipelet n'ignorait pas que Madame d'Harville était venue dans la maison pour demander le Commandant, Rodolphe, craignant l'indiscret bavardage de la portière, reprit après un moment de silence:

— Je vous dirai le nom de cette dame... à

une condition.

- Oh! parlez, Monsieur!...

- C'est que vous ne le répétarez à personne ... vous entendez ? à personne ...

— Oh! je vous le jure... Mais ne pourrais-je pas au moins la remercier, cette providence des malheureux?

- Je le demanderai à Madame d'Harville, je ne doute pas qu'elle n'y consente...

--- Cette dame se nomme?

- Madame la Marquise d'Harville.

— Oh! je n'oublierai jamais ce nom-la. Ce sera ma sainte... mon adoration... Quand je pense que, grace à elle, ma femme, mes enfants sent sauvés!... Sauvés! pas tous... pas -0018... ma pauvre petite Adèle, nous ne la

reverrons plus!...Hálas! mon Dieu, il faut se dire qu'un jour ou l'autre nous l'aurions perdue, qu'elle était condamnée...

Et le lapidaire essuya ses larmes...

- Quant aux derniers devoirs à rendre à cette pauvre petite, si vous m'en croyez... voilà ce qu'il faut faire... Je n'occupe pas encore ma chambre; elle est grande, saine, aérée; il y a déjà un lit, on y transportera ce qui sera nécessaire pour que vous et votre famille vous puissiez vous établir là, en attendant que Madame d'Harville ait trouvé à vous coser convenablement... Le corps de votre enfant restera dans la mansarde, où il sera cette nuit, comme il convient, gardé et veillé par un prêtre. Je vais prier M. Pipelet de s'occuper de ces tristes détails.
- Mais, Monsieur... vous priver de votre chambre !...ça n'est pas la peine... Maintenant que nous voilà tranquilles, que je n'ai plus peur d'aller en prison... notre pauvre logis me semblera un palais, surtout si ma Louise nous reste ... pour tout soigner comme par le passé...

— Votre Louise ne vous quittera plus... Vous disiez que ce serait votre luxe de l'avoir toujours auprès de vous... Ce sera misux... ce

sera votre récompense...

— Mon Dieu... Monsieur, est-ce possible? ça me paraît un rêve... Je n'ai jamais été dévot... mais un tel coup du sort... un secours si providentiel... ça vous ferait croire!..

— Croyez toajours... qu'est-ce que vous risquez?...

--- C'est vrai... -- répondit naïvement Morel

— qu'est qu'on risque?
 — Si la douleur d'un père pouvait reconnaître des compensations, je vous dirais qu'une de vos filles vous est retirée, mais que l'autre vous est rendue.

- C'est juste, Monsieur. Nous aurons notre

.Louise maintenant...

- Vous acceptez ma chambre, n'est-ce pas? sinon comment faire pour cette triste veillée mortuaire?... Songez donc à votre femme, dont la tête est déjà si faible... lui laisser pendant vingt-quatre heures un si douloureux spectacle sous les yeux!
  - Vous songez à tout!.. à tout!.. Combien vous êtes bon, Monsieur!
- C'est votre ange bienfaiteur qu'il faut remercier, sa bonté m'inspire. Je vous dis ce qu'il vous dirait il m'approuvera, j'en suis sur... Ainsi vous acceptez, c'est convenu... Mainténant dites-moi, ce Jacques Ferrand?

Un sombre nuage passa sur le front de Morel.

- Ce Jacques Ferrand reprit Rodolphe — est bien Jacques Ferrand, notaire, qui demeure rue du Sentier?
- Oui, Monsieur... Est-ce que vous le connaissez ?

Puis, assailli de nouveau par ses craintes au sujet de Louise, Morel s'écria:

fants sent sauvés!... Sauvés! pas tous... pas — Puisque vous le connaissez, Monsieur, sous... ma pauvre petite Adèle, nous ne la dites... dites... aieje le droit d'en vouloir 2

est homme?.. et qui suit... si ma fille... ma | Louise...

Il me put achever et cacha en figure dans ses mains.

Rodolphe comprit see craintes.

- La démarche même du nomire lui dit-il — doit vous ressurer: il vous faisait sans doute arrêter pour se venger des dédains de votre fille; du reste, j'ai tout lieu de croire. que c'est un malhonnête homme... S'il en est' ainsi -- dit Rodolphe, après un moment de silence - comptons sur la Providence pour le punir...
- Il est bien riche et hien hypocrite, Monsieur!
- Vous étiez bien pauvre et bien désespéré!... la Providence vous a-t-elle failli?

-Oh! non, Monsieur... grand Dieu!.. ne croyez pas que je dise cela par ingratitude...

--- Un ange sauveur est venu à vous... un vengeur inexorable atteindra peut-être le notaire... s'il est coupable.

A ce moment, Rigolette sortit de la mansarde en essuyant ses yeux.

Rodolphe dit a la jeune fille :

- N'est-ce pas, ma voisine, que M. Morei fera bien d'occuper ma chambre avec sa famille, en attendant que son bienfaiteur, dont je ne suis que l'agent, lui ait trouvé un logement convenable?
- Rigolette regarda Rodolphe d'un air étonné. - Comment, Monsieur... vons seriez assez généreux ?...
- -Oui, mais à une condition... qui dépend de vous, ma voisine...
  - Oh! tout se qui dépendra de moi...
- -J'avais quelques comptes très-pressés à régler pour mon patron... on doit les venir chercher tantôt... mes papiers sont en bas. Si, en qualité de voisine, vous vouliez me permettre de m'occuper de ce travail chez vous... sur un coin de votre table... pendant que vous travaillerez? je ne vous dérangurais pas, et la famille Morel pourrait tout de suite, avec l'aide de M. et Madame Pipelet, s'établir chez moi.
- -Oh! si ce n'est que cela, Monsieur, bien volontiers; entre voisins on doit s'entr'aider... Vous donnez l'exemple par ce que vous faites pour ce bon M. Morel... A votre service, Monmeur...
- Appelez-moi *mon voisin*... sans cela ça me genera... et je n'oserai pas accepter — dit Rodolphe en souriant.
- Qu'à cela ne tienne! Je puis bien vous appeler mon voisin, puisque vous l'êtes.
- Papa, maman te demande ;... viens! viens! dit un des petits garçons en sortant de la mansarde.
- Allez, mon cher Monsieur Morel; quand tout sera prêt en bas, on vous en fera prévenir.
- Le lapidaire rentra précipitamment chez lui. Maintenant, ma voisine — dit Rodolphe à Rigolette - il faut encore que vous me rendiez un service.

- De tout mon cour, si c'est possible, mon voisin.
- Vons êtes, j'en suis sur, une excellente petite ménagère; il s'agirait d'acheter à l'instant ce qui est nécessaire pour que la famille Morel soit convenablement vâtue, couchée et établie dans ma chambre, où il n'y a encore que mon mobilier de garçon (et il n'est pas lourd) qu'on a apporté hier. Comment allonsnous faire pour nous procurer tout de suite co que je désire pour les Morel?

Rigolette réfléchit un moment et répondit:

— Avant deux heures vous aurez ça, de bons vêtements tout faits, bien chauds, bien propres, du bon linge bien blanc pour toute la famille, deux petits lits pour les enfants, un pour la grand'mère, tout ce qu'il faut enfin... mais, par exemple, cela cottera beaucoup, beaucoup d'argent.

--Et combien?

- Oh! au moins... au moins cinq ou six cents francs...
- Pour le tout?
- Hélas! oui... vous voyez, c'est bien de l'argent! — dit Rigolette en ouvrant de grands yeux et en secouant la tête.
  - Et nous aurions ça ?
  - Avant deux heures!
- Mais vous êtes donc une fée, ma voisine ! - Mon Dieu, non ; c'est bien simple... Le
- Temple est à deux pas d'ici, et vous y trouverez tout ce dont vous aurez besoin.
  - Le Temple ?
  - Oui, le Temple.
- Qu'est-ce que cela? Vous ne commissez pas le Temple, mon voimin ?
  - Nen, ma voisine.
- C'est pourtant là où les gens comme vous et moi se meublent et se nippent, quand ils sont économes. C'est bien moins cher qu'ailleurs et c'est aussi bon...
  - --- Vraiment?
- Je le crots bien ; tenez. je suppose... combism avez-vous payé votre redingote?

--- Je me vous dirai pas précisément...

- Comment, mon voisin, vous ne savez pas ce que coûte votre redingote?

-- Je vous avouerai en confidence, ma voi-

- sine dit Rodolphe souriant que je la dois ... Alors, vous comprenez... je ne peux pas Bevoir..
- -Ah! mon voisin... mon voisin... vous me faites l'effet de ne pas avoir beaucoup d'ordre.
  - Hélas! non, ma voisine.
- Il faudra vous corriger de cela, si vous voulez que nous soyons amis... et je vois déjà que nous le serons... vous avez l'air si bon! Vous verrez que vous ne serez pas faché de m'avoir pour voisine. Vous m'aideres... je vous aiderai... on est voisin, c'est pour ça... l'aurai bien soin de votre linge... vous me donnerez un coup de main pour cirer ma chambre... Je suis matinale, je vous réveillerai afin qe vous ne soyez pas en retard à votre magazin. Je frapperai à votre cloison

jusqu'à ce que vous m'ayez dit: -- Bonjour, | êtes dormeur et paresseux... tant pis pour voisine!

- C'est convenu, vous m'éveillerez, vous aurez soin de mon linge, et je cirerai votre chambre.
  - Et vous aurez de l'ordre?
  - Certainement.
- Et quand vous aurez quelques effets à acheter, vouz irez au Temple; car, tenez, un exemple: votre redingote vous coûte 80 fr., je suppose; eh bien! vous l'auriez eue au Temple pour 30 fr.

Mais c'est merveilleux!... Ansi, vous croyez qu'avec cinq ou six cents francs ces

pauvres Morel?...

-Seraient nippés de tout, et très-bien, et pour long-temps.

- Ma voisine, une idée

- Vovons l'idée!

- Vous vous connaissez en objets de ménage?

- Mais oui... un peu - dit Rigolette avec une nuance de fatuité.

- -Prenez mon bras, et allons au Temple acheter de quoi nipper les Morel, ça va-t-il?
- Oh! quel bonheur!... pauvres gens!... mais de l'argent?

— J'en ai

- Cinq cents francs?

- Le bienfaiteur des Morel m'a donné carte blanche, il n'épargnera rien pour que ces braves gens soient bien... S'il y a même un endroit ou l'on trouve de meilleures fournitures qu'au Temple...
- -On ne trouve nulle part rien de mieux, et puis il y a de tout et tout fait : de petites robes pour les enfants, des robes pour leur
  - Allons au Temple alors, ma voisine...

Ah! mon Dieu, mais...

- Quoi donc?

- Rien ... c'est que, voyez-vous ... mon temps... c'est tout mon avoir ; je me suis déjà même un peu arriérée... en venant per-ci par-là veiller la pauvre femme Morel; et vous concevez, une heure d'un côté, une heure de l'autre, ça fait petit à petit une journée; une journée, c'est trente sous; et quand on ne gagne rien un jour, il faut vivre tout de même... mais, bah ?... c'est égal... je prendrai cela sur ma nuit... et puis, tiens! les parties de plaisir sont rares, et je me fais une joie de celle-lail me semblera que je suis riche... riche, riche, et que c'est avec mon argent que j'achète toutes ces bonnes choses pour ces pauvres Morel... Eh bien! voyons, le temps de mettre mon chale, un bonnet, et je suis à vous, mon
- Si vous n'avez que ça à mettre, ma voisinc... voulez-vous que pendant ce temps-là j'apporte mes papiers chez vous?
- Bien volontiers, ça fait que vous verrez ma chambre - dit Rigolette avec orgueil car mon ménage est déja fait, ce qui vous prouve que je suis matinale, et que si vous d'ombre et de silence.

vous, je vous serai un mauvais voisinage...

Et, légère comme un oiseau, Rigolette descendit l'escalier, suivie de Rodolphe, qui alla chez lui se débarrasser de la poussière du grenier de M. Pipelet.

Nous dirons plus tard pourquoi Rodolphe n'était pas encore prévenu de l'enlèvement de Fleur-de-Marie, qui avait eu lieu la veille à la ferme de Bouqueval, pourquoi il n'était pas venu visiter les Morel le lendemain de son entretien avec Madame d'Harville.

Nous rappellerons de plus au lecteur que, Mademoiselle Rigolette sachant seule la nouvelle adresse de François-Germain, fils de Madame Georges, Rodolphe avait un grand intérét à pénétrer cet important secret.

La promenade au Temple qu'il venait de proposer à la grisette devait la mettre en confiance avec lui et le distraire des tristes pensées qu'avait éveillées en lui la mort de la petite fille de l'artisan.

L'enfant que Rodolphe regrettait amèrement

avait dû mourir à peu près à cet age...

C'était, en effet, à cet age que Fleur-de-Marie avait été livrée à la Chouette par la femme de charge du notaire Jacques Ferrand. Nous dirons plus tard dans quel but et dans

quelles circonstances.

Rodolphe armé, par manière de contenance, d'un formidable rouleau de papiers, entra dans la chambre de Rigolette.

Rigolette était à peu près du même age que la Goualeuse, son ancienne amie de prison.

Il y avait entre ces deux jeunes filles la différence qu'il y a entre le rire et les larmes; Entre l'insouciance joyeuse et la réverie

mélancolique;

Entre l'imprévoyance la plus audacieuse et une sombre, une incessante préoccupation de l'avenir;

Entre une nature délicate, exquise, élevée, poétique, douloureusement sensible, incurablement blessée par le remords... et une nature gaie. vive, heureuse, mobile, prosafque, irréfléchie, quoique bonne et compatissante.

Car, loin d'être égoiste. Rigolette n'avait de chagrins que ceux des autres ; elle y sympathisait de toutes ses forces, se dévouait corps et ame a ce qui souffrait; mais n'y songeait plus, le dos tourné, comme on dit vulgairement.

Souvent elle s'interrompait de rire aux éclats pour pleurer sincèrement, et clie s'interrompait

de pleurer pour rire encore.

En véritable enfant de Paris, Rigolette préférait l'étourdissement au calme, le mouvement au repos, l'apre et retentissante harmonie de l'orchestre des bals de la Chartreuse ou du Colysée au doux murmure du vent, des eaux et du scuillage...

Le tumulte assourdissant des carrefours de

Paris à la solitude des champs...

L'éblouissement des feux d'artifice, le flamboiement du bouquet, le fracas des bombes, à la sérénité d'une belle nuit pleine d'étoiles,

Hélas! oui, la bonne fille présérait franchement la boue noire des rues de la capitale au verdoiement des prés fleuris, ses pavés fangeux ou brulants à la mousse fraiche et veloutée des sentiers des bois parfumés de violettes; la poussière suffocante des barrières ou des boulevards au balancement des épis d'or, émaillés de l'écarlate des pavots sauvages et de l'azur des bluets...

Rigolette ne quittait sa chambre que le dimanche, et le matin de chaque jour, pour faire sa provision de mouron, de pain, de lait et de millet pour elle et ses deux siseaux, comme disait Madame Pipelet; mais elle vivait à Paris pour Paris. Elle eut été au désespoir d'habiter ailleurs que dans la capitale.

Autre anomalie : malgré ce goût des plaisirs parisiens, malgré la liberté ou plutôt l'abandon où elle se trouvait, étant seule au monde... malgré l'économie fabuleuse qu'il lui fallait mettre dans ses moindres dépenses pour vivre avec environ trente sous par jour, malgré la plus piquante, la plus espiègle, la plus adorable petite figure du monde, jamais Rigolette ne choisissait ses amoureux... (nous ne dirons par ses amants; l'avenir prouvera si l'on doit considérer les propos de Madame Pipelet, au sujet des voisins de la grisette, comme des calomnies ou des indiscrétions.) Rigolette, disons-nous, ne choisissait ses amoureux que dans sa classe, c'est-à-dire ne choisissait que ses voisins... et cette égalité devant le loyer était loin d'être chimérique.

Un opulent et célèbre artiste, un moderne Raphaël dont Cabrion était le Jules Romain, avait vu un portrait de Rigolette, qui, dans cette étude d'après nature, n'était aucunement flattée. Frappé des traits charmants de la jeune fille, le maître soutint à son élève qu'il avait poétisé, idéalisé, son modéle; Cabrion, fier de sa jolie voisine, proposa à son maître de la lui saire voir comme objet d'art, un dimanche, au bal de l'Hermitage. Le Raphaēl, charmé de cette ravisante figure, fit tous ses efforts pour supplanter son Jules Romain. Les offres les plus séduisantes, les plus splendides, furent faites à la griscite ; elle les refusa héro-Iquement, tandis que le dimanche, sans façon et sans scrupule, elle acceptait d'un voisin un modeste diner au Méridien (cabaret renommé du boulevard du Temple) et une place de galerie à la Gaîté ou à RAmbigu.

De telles intimités étaient fort compromettantes, et pouvaient faire singulièrement soupconner la vertu de Rigolette.

Sans nous expliquer encore à ce sujet, nous ferons remarquer qu'il est dans certaines délintesses relatives des secrets et des abimes impénétrables.

- Quelques mots de la figure de la grisetto, et nous introduirons Rodolphe dans la chambre de sa voisine.

Rigolette avait dix-huit ans à peine, une taille moyenne, petite même, mais si gracieusement tournée, si finement cambrée si volupbien à sa démarche à la fois leste et furtive' qu'elle paraissait accomplie : un pouce de plus lui ent fait beaucoup perdre de son gracieux ensemble; le inouvement de ses petits pieds irréprochablement chaussés de bottines de casimir noir à semelle un peu épaisse, rappelait l'allure alerte, coquette et discrète de la caille ou de la bergeronnette. Elle ne semblait pas marcher, elle effleurait le pavé ; elle glissait rapidement à sa surface.

Cette démarche particulière aux grisettes à la fois agile, agaçante et légèrement effarouchée, doit être sans doute attribuée à trois

A leur désir d'être trouvées jolies;

A leur crainte d'une admiration traduite... par une pantomime trop expressive;

A la préoccupation qu'elles ont toujours de perdre le moins de temps possible dans leurs pérégrinations.

Rodolphe n'avait encore vu Rigolette qu'an sombre jour de la mansarde des Morel ou sur un palier non moins obscur; il fut donc ébloui de l'éclatante fraicheur de la jeune fille lorsqu'il entra doucement dans une chambre éclairée par deux larges croisées. Il resta un moment immobile, frappé du gracieux tableau

qu'il avait sous les yeux.

Debout devant une glace placée au-dessus de sa cheminée, Rigolette finissait de nouer sous son menton les brides de rubans d'un petit bonnet de tulle brodé, orné d'une légère garniture piquée de faveurs cerise ; ce bonnet trèsétroit de passe, posé très en arrière, laissait bien à découvert deux larges et épais bandeaux de cheveux lisses, brillants comme du jais, tombant très-bas sur le front; ses sourcils fins, déliés, semblaient tracés à l'encre et s'arrondissaient au-dessus de deux grands yeux noirs éveillés et malins ; ses joues fermes et pleines se veloutaient du plus frais incarnat, frais à la vue, frais au toucher comme une pêche vermeille imprégnée de la froide rosée du matin.

Son petit nez relevé, espiègle, effronté, eut fait la fortune d'une Lisette ou d'une Marton; sa bouche un peu grande, aux lèvres bien roses, bien humides, aux petites dents blanches, serrées, perlées, était rieuse et moqueuse ; de trois charmantes fossettes qui donnaient une grace mutine à sa physionomie, deux se creusaient aux joues, l'autre au menton, non loin d'un grain de beauté, petite mouche d'ébène meurtrièrement posée au coin de la bouche.

Entre un col garni, largement rabattu, et lefond du petit bonnet, froncé, par un ruban cerise on voyait la naissance d'une foret de beaux cheveux si parfaitement tordus et relevés. que leur racine se dessinait aussi nette, aussi noire que si elle eut été peinte sur l'ivoire de ce charmant cou.

Une robe de mérinos raisin de Corinthe, à dos plat et à manches justes, faite avec amour par Rigolette, révélait une taille tellement mince et svelte, que la jeune fille ne portait jamais de corset... par économie. Une soutueusement arrondie... mais qui répondait si plesse, une désinvolture inaccoutumées dans

les moindres mouvements des épaules et du corsage, qui rappelaient la moelleuse ondulation des allures de la chatte, trahissaient cette particularité.

Qu'on se figure une robe étroitement collée aux formes rondes et polies du marbre, et l'on conviendra que Rigolette pouvait parfaitement se passer de l'accessoire de toilette dont nous avons parlé. La ceinture d'un petit tablier de lévantine gros-vert entourait sa taille, qui eût tenu entre les dix doigts.

Confiante dans la solitude où elle croyait être, car Rodolphe restait toujours à la porte immobile et inaperçu, Rigolette, après avoir lustré ses bandeaux du plat de sa main mignonne, blanche et parfaitement soignée, mit son petit pied sur une chaise et se courba pour resserrer le lacet de sa bottine. Cette opération antime ne put s'accomplir sans exposer aux yeux indiscrets de Rodolphe un bas de coton blanc comme la neige, et la moitié d'un galbe pur et irréprochable.

D'après le récit détaillé que nous avons fait de sa toilette, on devine que la grisette avait choisi son plus joli bonnet et son plus joli tablier pour faire honneur à son voisin dans leur

visite au Temple.

Elle trouvait le prétendu commis-marchand fort à son gré: sa figure à la fois bienveillante, fière, et hardie lui plaisait beaucoup; puis il se montrait si compatissant envers les Morel, en leur cédant généreusement sa chambre que grace à cette preuve de bonté, et peut-âtre aussi grace à l'agrément de ses traits, Rodolphe avent sans s'en douter fait un pas de géant dans la confiance de la couturière.

Celle-ci, d'après ses idées pratiques sur l'intimité forcée et les obligations réciproques qu'impose le voisinage, s'estimait très franchement heureuse de ce qu'un voisin tel que Rodolphe venait succéder au commis-voyageur, à Cabrion et à François Germain car elle commençait à trouver que l'autre chambre restait bien long-temps vacante, et elle craignait surtout de ne pas la voir occupée d'une manière comeenable.

Rodolphe profitait de son invisibilité pour jeter un coup d'œil curieux dans ce logis qu'il trouvait encore au-dessus des louanges que Madame Pipelet avait accordées à l'excessive propreté du modeste ménage de Rigolette.

Rien de plus gai, de mieux ordonné que cette pauvre chambrette.

Un papier gris à bouquets verts, couvrait les murs; le carreau mis en couleur, d'un beau rouge, luisait comme un miroir. Un poéle de fatence blanche était placé dans la cheminée, où l'on avait symétriquement rangé une petite provision de bois coupé si court, si menu, que sans hyperbele on pouvait comparer chaque morceau à une énorme allumette.

Sur la cheminée de pierre figurant du marbre gris, on voyait pour ornements deux pots à à fleurs ordinaires, peints d'un beau vert-émeraude, et dès le printemps toujours remplis de fleurs communes, mais odorantes; un petit

caste de buis renfermant une montre d'argent tenait lieu de pendule; d'un côté brillait un bougeoir de cuivre étincelant comme de l'or, garni d'un bout de bougie; de l'autre côté brillait, non moins resplendissante, une de ces lampes formées d'un cylindre et d'un réflecteur de cuivre monté sur une tige d'acier et sur un pied de plomb. Une assez grande glace carrée, encadrée d'une bordure de bois noir, surmontait la cheminée.

Des rideaux en toile perse, grise et verte, bordés d'un galon de laine, coupés, ouvrés, garnis par Rigolette, et aussi posés par elle sur leurs légères tringles de fer noircies, drapaient les croisées et le lit, recouvert d'une courte-pointe pareille; deux cabinets à vitrage, peints en blanc, placés de chaque côté de l'alcove, renfermaient sans doute les ustensiles de ménage, le fourneau portatif, la fontaine, les balais, etc., etc., car aucun de ces objets ne déparait l'aspect coquet de cette chambre.

Une commode d'un beau bois de noyer bien veiné, bien lustré, quatre chaises du même bois, une grande table à repasser et à travailler, recouverte d'une de ces couvertures de laine verte que l'on voit dans quelques chaumières de paysans, un fauteuil de paille avec son tabouret pareil, siége habituel de la couturière, tel était ce modeste mobilier.

Enfin, dans l'embrasure d'une des croisées on voyait la cage de deux serins, fidèles commensaux de Rigolette.

Par une de ces idécs industrieuses qui ne viennent qu'aux pauvres, cette cage était posée au milieu d'une grande caisse de bois d'un pied de profondeur, placée sur une table; cette caisse que Rigolette appelait le jardin de ses oiseaux, était remplie de terre, recouverte de mousse pendant l'hiver; au printemps on y semait du gazon et de petites fleurs.

Rodolphe considérait ce réduit avec intérêt et curiosité; il comprenait parfaitement l'air de joyeuse humeur de cette jeune fille.

Il se figurait cette solitude égayée par le gazouillement des oiseaux et par le chant de Rigolette; l'été elle travaillait sans doute auprès de sa fenêtre ouverte, à demi voilée par un verdoyant rideau de pois de senteur roses, de capucines orange, de volubilis bleus et blancs; l'hiver elle veillait au coin de son petit poêle à la clarté douce de sa lampe.

Puis chaque dimanche elle se distrayait de cette vie laporieuse par une franche et bonne journée de plaisirs, partagés avec un voisin jeune, gai, insouciant, amoureux comme elle... (Rodolphe n'avait alors aucune raison de croire à la vertu de la grisette).

Le lundi elle reprenait ses travaux en songeant aux plaisirs passés et aux plaisirs à venir. Rodolphe sentit alors la poésie de ces refrains vulgaires sur Lisette et sa chambrette, sur cos folles amours qui nichent gaiement dans quelques mansardes; car cette poésie qui embellit tout, qui d'un taudis de pauvres gens fait un joyeux nid d'amoureux, c'est la riante, fraiche et verte jeunesse... et personne mieux que Ri-

golette na pouvait représenter cette adorable | divinité.

Rodolphe en était la de ses réflexions, lorsque, regardant machinalement la porte, il y apercut un énorme verrou...

Un verrou qui n'eût pas déparé la porte d'une

prison.

Ce verrou le fit réfléchir...

Il pouvait avoir deux significations, deux neages bien distincts:

Fermer la porte aux amoureux...

Fermer la porte sur les amoureux...

L'un de ces usages ruinait radicalement les assertions de Madame Pipelet.

L'autre les confirmait.

Rodolphe en était la de ses interprétations, lorsque Rigolette, tournant la tête, l'aperçut, et, sans changer d'attitude, lui dit :

- Tiens, voisin, vous étiez donc la ?

## CHAPITRE IX.

JOISIN ET VOISINE.

Le brodequin lacé, la jolie jambe disparut sous les amples plis de la robe raisin de Corinthe, et Rigolette reprit :

- -Ah! vous étiez là, monsieur le sournois?...
- J'étais là... admirant en silence...
- Et qu'admiriez-vous... mon voisin?
- Cette gentille petite chambre... car vous êtes logée comme une reine, ma voisine...
- Dame! voyez-vons... c'est mon luxe... je ne sors jamais... c'est bien le moins que je

me plaise chez moi...

- Maia, je n'en reviens pas... quels jolis rideaux!... et cette commode... aussi belle que l'acajou!... Vous avez dù dépenser furiensement d'argent ici?
- Ne m'en parlez pas!... J'avais à moi 425 france en sortant de prison ;... presque tout y a p**aasé** . . .
  - En sortant de prison !... vous?
- -Oui... c'est toute une histoire!... Vous pansez bien, n'est-ce pas, que je n'étais pas en prison pour avoir fait mal?
  - Sans doute... mais comment?
- Après le choléra, je me suis trouvée toute seule au monde... J'avais alors, je erois,
- Mais, jusque-là, qui avait pris soin de YUBS ?
- Oh! de bien braves gens!... mais ils sont morts du choléra... (ici, les grands yeux noirs de Rigolette devinrent humides). On a vendu le peu qu'ils possédaient pour payer quelques petites dettes, et je suis restée sans personne qui voulut me recneillir; ne sachant comment faire, je suis allée à un corps de garde qui était en face de notre maison, et j'ai dit au factionnaire: --- Monsieur le soldat, mes parents sont morts, je ne sais où aller ; qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? —Là-dessus l'officier est venu ;

m'a fait mettre en prison comme vagabonde. et j'en suis sortie à seize ans.

- Mais vos parents?

- Je ne sais pas qui était mon père, j'avais six ans quand j'ai perdu ma mère, qui m'avait retirée des Enfants-Trouvés, où elle avait été forcée de me mettre d'abord. Les braves gens dont je vous ai parlé demeuraient dans notre maison; ils n'avaient pas d'enfants: me voyant orpheline, ils m'ont prise avec eux.

- Et quel était leur état? leur position?

- Papa Crétu, je l'appelais comme ça, était peintre en bâtiment, et sa femme bordeuse...
- Étaient-ce au moins des ouvriers aisés? - Comme dans tous les ménages: quand je dis ménage, ils n'étaient pas mariés, mais ils s'appelaient mari et femme. Il y avait des hauts et des bas ; aujourd'hui dans l'abondance. si le travail donnait ; demain dans la gêne, s'il ne donnait pas ; mais ça n'empêchait pas l'homme et la femme d'être contents de tout et toujours gais. (A ce souvenir la physionomie de Rigolette redevint sereine). Il n'y avait pas dans le quartier un ménage pareil ; toujours en train, toujours chantant; avec ça bons comme il n'est pas possible : ce qui était à eux était aux autres. Maman Crétu était une grosse réjouie de trente ans, propre comme un sou, vive comme une anguille, joyeuse comme un pinson. Son mari était un autre Roger-Bontemps; li avait un grand nez, une grande bouche, toujours un bonnet de papier sur la tôte, et une figure si drôle, mais si drôle, qu'on ne pouvait le regarder sans rire! Une fois revenu à la maison, après l'ouvrage, il ne faisait que chanter, grimacer, gambader comme un enfant ; il me faisait danser, sauter sur ses genoux ; il jouait avec moi comme s'il avait été de mon age; et sa femme me gatait que c'était une bénédiction! Tous deux ne me demandaient qu'une chose, d'être de bonne humeur; et ce n'était pas ca, Dieu merci! qui me manquait. Aussi ils m'ont baptisée Rigolette, et le nom m'en est resté. Quant à la gaieté, ils mo donnaient l'exemple ; jamais je ne les ai vas tristes. S'ils se faissient des reproches, c'était la femme qui disait a son mari : — Tiens, Crótu, c'est bête, tu me fais trop rire! — Ou bien c'était lui qui disait à sa femme : - Tiens, tais-toi, Ramonette (je ne sais pas pourquoi il l'appelait Ramonette), tais-toi, tu me fais mal, tu es trop drôle!... - Et moi je riais de les voir rire... Voilà comme j'ai été élevée, et comme ils m'ont formé le caractère... j'espère que j'ai profité!

-A merveille, ma voisine... Ainsi entre eux jamais de disputes?

- Jamais, au grand jamais!.. Le dimanche, le lundi, quelquesois le mardi, ils faissient, comme ils disaient la noce, et ils m'emmenaient toujours avec eux... Papa Crétu était trèsbon ouvrier: quand il voulait travailler, il gagnait ce qui lui plaisait; sa femme aussi. Des qu'ils avaient de quoi faire le dimanche et le lundi, et vivre au courant tant bien que mal, il m'a fait conduire chez le commissaire, qui lils étaient contents. Après ça, fallait-il chomer, ils étaient contents tout de même... Je me rappelle que, quand nous n'avions que du pain et de l'eau, papa Crétu prenait dans sa bibliothèque...

- Il avait une bibliothèque?

- Il appelait ainsi un petit casier où il mettait tous les recueils de chansons nouvelles... Il les achetait et il les savait toutes. n'y avait donc que du pain à la maison, il prenait dans sa bibliothèque un vieux livre de cuisine, et il nous disnit: Voyons, qu'est-ce que nous allons manger aujourd'hui? Ceci? cela? ... et il nous lisait le titre d'une foule de bonnes choses; chacun choisissait son plat; papa Crétu prenait une casserole vide, et, avec des mines et des plaisanteries le plus drôles du monde, il avait l'air de mettre dans la casserole tout ce qu'il fallait pour composer un bon ragout, et puis il faisait semblant de verser ça dans un plat vide aussi, qu'il posait sur la table, toujours avec des grimaces à nous tenir les côtes: il reprenait ensuite son livre, et pendant qu'il nous lisait, par exemple, le récit d'une bonne fricassée de poulet que nous avions choisie, et qui nous faisait venir l'eau à la bouche... nous mangions notre pain... avec sa lecture, en riant comme des fous.

- Et ce joyeux ménage avait des dettes?

— Jamais!... Tant qu'il y avait de l'argent, on noçait: quand il n'y en avait pas, on dinait en détrempe, comme disait papa Crétu à cause de son état.

- Et l'avenir? il n'y songeait pas?

— Ah bien, oui! l'avenir, pour nous, c'était le dimanche et le lundi; l'été nous les passions aux barrières; l'hiver, dans le faubourg.

- Puisque ces bonnes gens se convenaient si bien, puisqu'ils faisaient si fréquemment la noce... pourquoi ne se mariaient-ils pas?

— Un de leurs amis leur a demandé ça une fois devant moi...

- Eh bien ?..

- Ils ont répondu: "Si nous avons un jour des enfants, à la bonne heure! .. mais, pour nous deux, nous nous trouvons bien comme ca... A quoi bon nous forcer à faire ce que nous faisons de bon cœur l.. Ça serait des frais et nous n'avons pas d'argent de trop..., Mais, voyez un peu - reprit Rigolette - comme je bavarde... C'est qu'aussi, une fois que je suis sur le compte de ces braves gens, qui ont été si bons pour moi, je ne peux pas m'empêcher d'en parler longuement... Tenez, mon voisin, soyez assez gentil pour prendre mon châle sur mon lit et pour me l'attacher la, sous le col de ma chemisette, avec cette grosse épingle, et nous allons descendre, car il nous faut le temps de choisir au Temple ce que vous voulez acheter pour ces pauvres Morel.

Rodolphe s'empressa d'obéir aux ordres de Rigolette: il prit sur le lit un grand chale tartan de couleur brune, à larges raies ponceau, et le posa soigneusement sur les charmantes

épaules de Rigolette.

— Maintenant, mon voisin, relevez un peu mon col, pincez bien la robe et le châle en-

mer, ils étaient contents tout de même... Je semble, enfoncez l'épingle et surtout prenez me rappelle que, quand nous n'avions que du garde de me piquer.

Pour exécuter ces nouveaux commandements il fallut que Rodolphe touchât presque ce cou d'ivoire, où se dessinait, si noire et si nette l'attache des beaux cheveux d'ébène de Rigolette.

Le jour était bas, Rodolphe s'approcha... très-près... trop près sans doute, car la grisette

jeta un petit cri affarouché.

Nous ne saurions dire la cause de ce petit

Était-ce la pointe de l'épingle? était-ce la bouche de Rodolphe qui avait effleuré ce cou blanc, frais et poli? Toujours est-il que Rigolette se retourna vivement et s'écria d'un air moitié riant, moitié triste, qui fit presque regretter à Rodolphe l'unnocente liberté qu'il avait prise:

- Mon voisin, je ne vous prierai plus ja-

mais d'attacher mon châle.

— Pardon, ma voisine... je suis si maladroit!..

— Au contraire, Monsieur, et c'est ce dont je me plains... Voyons, votre bras... mais soyez sage... ou nous nous facherons!

— Vrai, ma voisine, ce n'est pas ma fauté... Votre joli cou était si blanc, que j'ai eu comme un éblouissement... Malgré moi ma tête s'est

baissée... et...

— Bien, bien! a l'avenir j'aurai soin de ne plus vous donner de ces éblouissements-la dit Rigolette en le menaçaut du doigt; puis elle ferma sa porte. — Tenez, mon voisin, prenez ma clef... elle est ai grosse, qu'elle crèverait ma poche. C'est un vrai pistolet!

Et de rire.

Rodolphe se chargea (c'est le mot) d'une énorme clef qui aurait pu glorieusement figurer sur un de ces plats allégoriques que les vaincus viennent humblement offrir aux vainqueurs d'une ville.

Quoique Rodolphe se crût assez changé par les années pour ne pas être reconnu par Polidori, avant de passer devant la porte du charlatan, il releva le collet de son paletot.

Mon voisin, n'oubliez pas de prévenir M.
Pipelet qu'on va apporter des effets qu'il faudra monter dans votre chambre — dit Rigolette.

— Vous avez raison, ma voisme, nous allons entrer un moment dans la loge du por-

M. Pipelet, son éternel chapeau tromblon sur la tête, était, comme toujours, vêtu de son habit vert et gravement assis devant une table couverte de morceaux de cuir et de débris de chaussures de toutes sortes; il s'occupait alors de ressemeler une botte, avec le sérieux et la conscience qu'il mettait à toutes choses. Anastasie était absente de la loge.

— Eh bien! Monsieur Pipelet — lui dit Rigolette — j'espère que voilà du nouveau!... Grace à mon voisin, les pauvres Morel sont hors de peine... Quand on pense qu'on allait conduire le pauvre ouvrier en prison!.. Oh! cosurs!

– Et des sans-maurs... Mademoiselle ajouta M. Pipelet, d'un ton courroucé, en gesticulant avec une botte en réparation dans laquelle il avait introduit sa main et son bras gauche. - Non, je ne crains pas de le répéter à la face du ciel et des hommes, ce sont de grands sans-mœurs; ils ont profité des ténèbres de l'escalier pour oser porter leurs gestes indécents jusque sur la taille de mon épouse... En entendant les cris de sa pudeur offensée, malgré moi j'ai cédé à la vivacité de mon caractère... Je ne le cache pas, mon premier mouvement a été de rester immobile... et de devenir pourpre de honte, en songeant aux odieux attentats dont Anastasie venait d'être victime... comme me le prouvait l'égarement de sa raison, puisque dans son délire elle avait jeté son poèlon de faïence du haut en bas de l'escalier. A cet instant, ces affreux débauchés ont passé devant ma loge...

— Vous les avez poursuivis, j'espère, Monsieur Pipelet! - dit Rigolette, qui avait assez

de peine à conserver son sérieux.

— J'y songenis — répondit M. Pipelet avec un profond soupir — lorsque j'ai réfléchi qu'il me faudrait affronter leurs regards, peut-être même leurs propos licencieux : cela m'a révolté, m'a mis hors de moi. Je ne suis pas plus méchant qu'un autre ; mais quand ces éhontés ont passé devant la loge, mon sang n'a fait qu'un tour, et je n'ai pu m'empêcher...de mettre brusquement ma main devant mes yeux pour me dérober la vue de ces luxurieux malfaiteurs!! Mais cela ne m'étonne pas, il devait m'arriver quelque chose de malheureux aujourd' hui... j'avais rêvé de ce monstre de Cabrion!

Rigolette sourit, et le bruit des soupirs de M. Pipelet se confondit avec les coups de marteau qu'il appliquait sur la semelle de sa vieille

botte.

D'après les réflexions d'Alfred, il résultait qu'Anastasie s'était outrageusement ventée, imitant à sa manière le coquet manége de ces femmes qui, pour raviver les feux de leurs maris ou de leurs amants, se disent incessamment et dangereusement courtisées.

- Mon voisin - dit tout bas Rigolette à Rodolphe - laissez croire à ce pauvre M. Pipelet qu'on a agacé sa femme : intérieurement

ça le flatte.

Ne voulant pas, en effet, détruire l'illusion dont se berçait M. Pipelet, Rodolphe lui dit:

- Vous avez sagement pris le parti des sa-ges, mon cher M. Pipelet, celui du mépris... D'ailleurs la vertu de Madame Pipelet est audessus de toute atteinte...

– Sa vertu, Monsieur... sa vertu!...— et Alfred recommença de gesticuler avec sa botte au bras --- j'en porterais ma tête sur l'échafaud! La gloire du grand Napoléon... et la vertu d'Anastasie... j'en peux répondre comme de mon propre honneur, Monsieur.

- Et vous avez raison, Monsieur Pipelet... tin en fiacre?... - demanda Rodolphe.

ces gardes du commerce sont de vrais sans- Mais oubliez ces misérables recors, veuillez, je vous prie, me rendre un service.

> -L'homme est né pour s'entraider - répliqua M. Pipelet d'un ton sententieux et mélancolique; à plus forte raison, lorsqu'il est question d'un aussi bon locataire que Monsieur.

> - Il s'agirait de faire monter chez moi différents objets qu'on apportera tout à l'heure...

Ils sont destinés aux Morel.

- Soyez tranquille, Monsieur, je surveille-

rai cela.

- Puis - reprit tristement Rodolphe - il faudrait demander un prêtre pour veiller la petite fille qu'ils ont perdue cette nuit, aller déclarer son décès, et en même temps commander un service et un convoi décents... Voici de l'argent... ne ménagez rien ; le bienfaiteur de Morel, dont je ne suis que l'agent, veut que tout soit fait pour le mieux...

- Fiez-vous-en a moi, Monsieur... Anastasie est allée acheter notre diner; des qu'elle rentrera, je lui ferai garder la loge, et je m'oc-

cuperai de vos commissions.

A ce moment un homme si complétement embossé dans son manteau, comme disent les Espagnols, qu'on apercevait à peine ses yeux, s'informa, sans trop s'approcher de la loge, et restant le plus possible dans l'ombre, si Madame Burette, marchande d'objets d'occasion, était chez elle.

- Venez-vous de Saint-Denis? - lui demanda M. Pipelet d'un air d'intelligence.

- Oui, en une heure un quart.

- C'est bien cela... alors montez...

L'homme au manteau disparut rapidement dans l'escalier.

- Qu'est-ce que cela signifie !- dit Rodolphe à M. Pipelet.

- Il se manigance quelque chose chez la mère Bureste... c'est des allées, des venues continuelles... Elle m's dit ce matin: " Vous demanderez à toutes les personnes qui viendront pour moi : Venez-vous de Saint Denis? celles qui répondront: Oui, en une heure un quart, vous les laisserez monter... mais pas d'autres...,

- C'est un véritable mot d'ordre!- dit

Rodolphe, assez intrigué,
— Justemeut... Monsieur ; aussi me suis-je dit à part moi : Il se manigance quelque chose chez la mère Burette; sans compter que Tortillard, un mauvais garnement, un petit boi-teux, qui est employé chez M. César Bradamanti, est rentré cette nuit à deux heures, avec une vieille femme borgne qu'on appelle la Chouette. Cetle-ci est restée jusqu'à quatre heures du matin chez la mère Burette, pendant qu'un fiacre l'attendait à la porte... D'où venait cette femme borgne? que venait faire cette femme borgne à une heure aussi indue? Telles sont les deux questions que je me suis posées sans pouvoir y répondre — ajouta gravement M. Pipelet.

- Et cette semme que vous appelez la Chouette est repartie à quatre heures du ma— Gui, Monsiour, et elle va sans doute revenir; car la mère Burette m'a dit que la consigne ne regardait pas la Borgnesse.

Rodelphe pensa, non sans raison, que la Chouette machinait quelque nouveau méfait; mais, hélas! il était lom de songer à quel point

cette:nouvelle trame l'intéressait.

--- C'est donc bien convenu, mon cher Monseur Pipelet; n'oubliez pas tout ce que je vous ai recommandé pour les Morel, et priez aussivotre femme de leur faire apporter un bon repas de chez le meilleur traiteur du voisinage.

— Soyez tranquille— dit M. Pipelet; — aussitôt que mon épouse sera de retour, j'irai à la mainie, à l'église et chez le traiteur... A l'église peur le mort... chez le traiteur pour les vivants... — ajonta philosophiquement et poétiquement M. Pipelet.— C'est comme fait, Monsieur... c'est comme fait...

A la porte de l'allée, Rodolphe et Rigolette se trouvèrent face à face avec Anastasie, qui revenait du marché, rapportant un lourd panier

de provisions.

—A la bonne heure!— s'écria la portière en regardant le voisin et la voisine d'un air narquois et significatif:— vous voila déja bras dessus bras dessous... Ça va !... chaud !... chaud !... Tiens... faut bien que jeunesse se passe! à jolie fille beau garçon... vive l'amour!... et allillez donc !... — Et la vieille disparut dans les profondeurs de l'ailée en criant :— Alfred! ne geins pas, vieux chéri, voilà ta Stasie qui t'apporte du nanan... gros friand!..

Rodolphe; offrant son bras à Rigolette, sortit: avec elle de la maison de la rue du Temple.

# CHAPITRE X.

## LE BUDGET DE RIGOLETTE.

A la neige de la nuit avait succédé un vent très-froid; le pavé de la rue, ordinairement fangeux, était presque sec. Rigolette et Rodolphe se dirigèrent vers l'immense et singulier barar que l'on nomme le Temple. La jeune fille s'appuyait sans façon au bras de son cavaller, aussi peu gênée avec lui que s'ils eussent été liés par une longue intimité.

- Est-elle drôle, cette Madame Pipelet, avec ses remarques! - dit la grisette à Ro-

dolphe.

— Ma foi, ma voisine, je trouve qu'elle a

- En quei, mon voisin?

- Elle a dit: Il faut que jeunesse se passe...
vive l'amour, et allez donc!

-Eh bien!

- C'est justement ma manière de voir...
- Comment?
- Je voudrais passer ma jeunesse avec vous... pouvoir crier vive l'amour... et aller ou vous voudriez me condaire.
  - Je le crois bien... vous n'êtes pas difficile!
  - On serait le mal?.. nous sommes voisins.
- Si nous n'étions pas voisins, je ne sortirais pas avec vons comme çs...

- Vous me dites donc d'espérer?
- D'espérer quoi?
- Que vous m'aimerez?
- Je vous aime déjà.
- Vraiment?
- C'est tout simple: vous êtes bon, vous êtes gai; quoique pauvre vous-même, vous faites ce que vous pouvez pour ces pauvres Morel, en intéressant des gens riches a leur malheur; vous avez une figure qui me revient beaucoup, une jolie tournure, ce qui est toujours agréable et flatteur pour moi, qui vous donne le bras et qui vous le donnerai souvent. Voila, je crois, assez de raison pour que je vous aime.

Puis, s'interrompant pour rire aux éclats, Rigolette s'ecria:

- Regardez donc, regardez donc cette grosse femme avec ses vieux souliers fourrés; on dirait qu'elle est trainée par deux chats sans queue.
  - Et de rire encore.

— Je présère vous regarder, ma voisine; je suis si heureux de penser que vous m'aimez déia.

— Je vous le dis, parce que ça est... Vous ne me plairiez pas, je vous le dirais tout de même... Je n'ai pas à me reprocher d'avoir jamais trompé personne, ni été coquette ; quand on me plait, je le dis tout de suite...

Puis s'interrompant encore pour s'arrêter

devant une boutique, la grisette s'écria:

- Oh! voyez donc la jolie pendule et les deux beaux vases! J'avais pourtant déjà trois livres dix sous d'économies dans ma tirelire pour en acheter de pareils! En cinq ou six ans j'aurais pu y atteindre.
- Des économies, ma voisine, et vous gaguez?..
- Au moins trente sous par jour, quelquefois quarante; mais je ne compte jamais que sur trente, c'est plus prudent, et je règle mes dépenses là-dessus — dit Rigolette d'un air aussi important que s'il se fut agi de l'équilibre financier d'un budget formidable.
- Mais avec trente sous par jour...comment pouvez-vous vivre?
- Le compte n'est pas long... Voulez-vous que je vous le fasse, mon voisn? Vous m'avez. l'air d'un dépensier, ça vous servira d'exem-

- Voyons, ma voisine...

- Mes trente sous par jour me font quarante-cinq francs par mois, n'est-ce pas?
  - Oui.
- Là-dessus j'ai douze francs de loyer et vingt-trois francs de nourriture.
  - Vingt-trois francs de nourriture !..
- Mon Dieu, oui, tout autant! Avouex que pour une mauviette comme moi... c'est énorme!.. par exemple, je me me refuse rien.
  - Voyez-vous, la petite gourmande...
- Ah! mais aussi la-dedans je compte la nourriture de mes oiseaux—
- Il est certain que ai vous vivez trois làdessus, c'est moins excritant. Mais voyons

le détail par jour... toujours pour mon instruc-

- Ecoutez bien: une livre de pain, c'est quatre sous; deux sous de lait, ça fait six; quatre sous de légumes l'hiver, ou de fruits et de salade dans l'été; j'adore la salade, parce que c'est, comme les légumes, propre à arranger, ça ne salit pas les mains; voilà donc déjà dix sous; trois sous de beurre ou d'huile et de vinaigre pour assaisonnement, treize; une voie de belle eau claire, oh! ça, c'est mon luxe, ça me fait mes quinze sous, s'il vous plait... Ajoutez-y par semaine deux ou trois sous de chênevis et de mouron pour régaler mes oiseaux, qui mangent ordinairement un peu de mie de pain et de lait, c'est vingt-deux à vingt-trois francs par mois, ni plus ni moins.
- Et vous ne mangez jamais de viande?...

   Ah bien oui... de la viande!... elle coûte des dix et douze sous la livre; est-ce qu'on peut y songer? Et puis ça sent la cuisine, le pot-au-feu; au lieu que du lait, des légumes, des fruits, c'est tout de suite prêt... Tenez, un plat que j'adore, qui n'est pas embarrassant, et que je fais dans la perfection...

— Voyons, le plat—

— Je mets de belles pommes de terre jaunes dans le four de mon poèle; quand elles sont cuites, je les écrase avec un peu de beurre et de lait... une pincée de sel... c'est un manger des dieux... Si vous êtes gentil, je vous en ferai goûter...

— Arrangé par vos jolies mains, ça doit être excellent. Mais voyons, comptons, ma voisine... Nous avons déjà vingt-trois francs de nourriture, douze francs de loyer, c'est

trente-cinq francs par mois...

- Pour aller à quarame-cinq ou cinquante francs que je gagne. il me reste dix ou quinze francs pour mon bois et mon huile pendant l'hiver, pour mon entretien et mon blanchissage... c'est-à-dire pour mon savon; car, excepté mes draps, je me blanchis moiméme...c'est encore mon luxe...une blanchisseuse de fin me coûterait les yeux de la tête... tandis que je repasse très-bien, et je me tire d'affaire... Pendant les cinq mois d'hiver, je brûle une voie et demie de bois... et je dépense pour quatre on cinq sous d'huile par jour pour ma lampe... ça me fait environ quatre-vingt francs par an pour mon chauffage et mon éclairage.
- De sorte que c'est au plus s'il vous reste

cent francs pour votre entretien?

— Oui, et c'est là-dessus que j'avais écono-

misé mes trois francs dix sous.

- -- Mais vos robes, vos chaussures, ce joli bonnet?
- Mes bonnets, je n'en mets que quand je sors, et ça ne me ruine pas, car je les monte moi-même; chez moi, je me contente de mes cheveux... Quant à mes robes, à mes bottines... est-ce que le Temple n'est pas là ?

- Ah! oui... ce bienheureux Temple... Eh

bien! vous trouvez la...

- Des robes excellentes et très-jolies. Fi-

gurez-vous que les grandes dames ont l'habitude de donner leur vieilles robes à leursfemmes de chambre.... Quand je dis vieilles...
c'est-à-dire qu'elles les ont portées un mois-ou
deux en voiture... et les femmes de chambre
vont les vendre au Temple...pour presque
rien... Ainsi, tenez... j'ai là une robe de trèsbeau mérinos raisin de Corinthe que j'ai eus
pour quinze francs; elle en avait peut-être
coûté soixante, elle avait été à peine portée;
je l'ai arrangée à ma taille... et j'espère qu'elle
me fait honneur?

— C'est vous qui lui faites honneur, ma voisine... Mais, avec la ressource du Temple, je commence à comprendre que vous puissiez suffire à votre entretien avec cent francs

par an.

- N'est-oe pas? On a la des robes d'été charmantes pour cinq ou six francs, des brodequins comme ceux que je porte, presque neufs, pour deux ou trois francs. Tenez, ne diraiton pas qu'ils ont été faits pour moi?—dit Rigolette, qui s'arrêta et montra le bout de son joli pied, véritablement très-bien chaussé.
- . Le pied est charmant, c'est vrai; mais vous devez difficilement lui trouver des chaussures,.. Après ça, vous me direz sans doute qu'on vend au Temple des souliers d'enfant...
- Vous êtes un flatteur, mon voisin; mais avouez qu'une petite fille toute seule, et hien rangée, peut vivre avec trente sous par jour! Il faut dire aussi que les quatre cent cinquante francs que j'ai emportés de la prison m'ont joliment aidée pour m'établir... Une fois qu'on m'a vue dans mes meubles, ça a inspiré de la confiance, et on m'a donné de l'ouvrage chez moi; mais il a fallu attendre long-tempe avant d'en trouver; heureusement j'avais gardé de quoi vivre trois mois sans compter sur mon travail.
- Avec votre petit air étourdi, savez-vous que vous avez beaucoup d'ordre et de raison, ma voisine?
- Dame! quand on est toute scule au monde et qu'on ne veut avoir d'obligation à personne, faut bien s'arranger et faire son nid comme on di

- Et votre nid est charmant.

- N'est-ce pas? car enfin je ne me refuse rien; j'ai même un loyer au-dessus de mon état: J'ai des oiseaux; l'été, toujours au moins deux pots de fleurs sur ma cheminée, sans compter les caisses de ma fenêtre et celle de ma cage; et pourtant, comme je vous dissis, j'avais déjà trois france dix sous dans ma tirelire, afin de pouvoir un jour parvenir à une garniture de cheminée.
  - Et que sont devenues ces économies?
- Mon Dieu, dans les derniers temps, j'ai vu ces pauvres Morel si malheureux, si malheureux, que j'ai dit: Il n'y a pps de hon sâns d'avoir trois bêtes de pièces de sángt sous à paresser dans une tirelire, quand d'honnêtes gens meusent de faim à côté de vous!.. alors j'ai prêté mes trois france aux Morel. Quand

je dis prêté... c'était pour ne pas les humilier, ; car je leur aurais donné de bon cœur.

-Vous entendez bien, ma voisine, que, puisque les voilà à leur aise ils vous les rem-

bourseront.

--- C'est vrai, ça ne sera pas de refus... ça sera toujours un commencement pour acheter une garniture de cheminée... C'est mon rêve!

- Et puis, enfin, il faut toujours songer un

peu à l'avenir.

– A l'avenir?

- Si vous tombiez malade, par exemple...

- Moi... malade?

Et Rigolette de rire aux éclats.

De rire si fort, qu'un gros homme qui marchait devant elle, portant un chien sous son bras, se retourna tout interloqué, croyant qu'il

s'agissait de lui.

Rigolette, sans discontinuer de rire, lui fit une demi-révéreuce accompagnée d'une petite mine si espiègle, que Rodolphe ne put s'empêcher de partager l'hilarité de sa compagne.

Le gros homme continua son chemin en

grommelant.

– Étes-vous folle!... allez, ma voisine!– dit Rodolphe en reprenant son sérieux.

- C'est votre faute aussi...

– Ma faute?

– Oui, vous me dites des bêtises...

- Parceque je vous dis que vous pourriez tomber malade?
  - Malade, moi ? Et de rire encore.

- Pourquoi pas?

-- Est-ce que j'ai l'air de ça ?

- Jamais je n'ai vu figure plus rose et plus
- Eh bien! alors... pourquoi voulez-vous que je tombe malade?

- Comment?

-- A dix-huit ans, avec la vie que je mène... est-ce que c'est possible!... Je me lève à cinq heures, hiver comme été; je me couche à dix ou onze; je mange a ma faim, qui n'est pas grande, c'est vrai ; je ne souffre pas du froid, je travaille toute la journée, je chante comme une alouette, je dors comme une marmotte, j'ai le cœur libre, joyeux, content ; je suis sûre de ne jamais manquer d'ouvrage, à propos de quoi voulez-vous que je sois malade?... ça serait par trop drôle aussi...

Et de rire encore.

Rodolphe, frappé de cette aveugle et bienheureuse confiance dans l'avenir, se reprocha d'avoir risqué de l'ébranler... Il songeait avec une sorte d'effroi qu'une maladie d'un mois pouvait ruiner cette riante et paisible existence.

Cette foi profonde de Rigolette dans son courage et dans ses dix-huit ans... ses seuls biens... semblait à Rodoiphe respectable et

De la part de la jeune fille... ce n'était plus de l'insouciance, de l'imprévoyance; c'était une créance instinctive à la commisération et

une créature laborieuse et bonne, une pauvre fille dont le seul tort était de compter sur la jeunesse et sur la santé qu'elle tenait de Dieu...

Au printemps, quand d'une aile agile les oiseaux du ciel, joyeux et chantant, effleurent les luzernes roses, ou fendent l'air tiède et azuré... s'inquiètent-ils du sombre hiver ?

- Ainsi - dit Rodolphe a la grisette vous n'ambitionnez rien?

-Rien...

- Absolument rien?...

- Non... c'est-à-dire, entendons-nous, ma garniture de cheminée... et je l'aurai... je ne sais pas quand... mais j'ai mis dans ma tête de l'avoir... et ça sera... je prendrai plutôt sur mes nuits...

– Et sauf cette garniture?...

– Je n'ambitionne rien... seulement depuis aujourd'hui...

- Pourquoi cela ?...

-Parce qu'avant-hier encore j'ambitionnais un voisin qui me plut... afin de faire avec lui, comme j'ai toujours fait... bon ménage... afin de lui rendre de petits services pour qu'il m'en rende à son tour...

... C'est déjà convenu, ma voisine... vous soignerez mon linge, et je cirerai votre chambre... sans compter que vous m'éveillerez de bonne heure... en frappant à ma cloison...

- Et vous croyez que ce sera tout?

– Qu'y a-t-il encore?

- Ah bien! vous n'êtes pas au bout. Estce qu'il ne faudra pas que le dimanche vous me meniez promener aux barrières ou sur les boulevards?... Je n'ai que ce jour-la de récréation..

-C'est ça, l'été nous irons à la campagne.

– Non, je déteste la campagne ; je n'aime que Paris... Pourtant, dans le temps par complaisance, j'ai fait quelques parties à Saint-Germain avec une de mes camarades de prison, qu'on appelait la Goualeuse, parce qu'elle chantait toujours; une bien bonne petite fille!

– Et qu'est-elle devenue ?

— Je ne sais pas ; elle dépensait son argent de prison sans avoir l'air de s'amuser beaucoup; elle était toujours triste, mais douce et charitable... Quand nous sortions ensemble, je n'avais pas encore d'ouvrage ; quand j'en ai eu, je n'ai plus bougé de chez moi ; je lui ai donné mon adresse, elle n'est pas venue me voir ; sans doute elle est occupée de son côté ... C'était pour vous dire, mon voisin, que j'aimais Paris plus que tout. Aussi, quand vous le pourrez, le dimanche, vous me mêneres diner chez le traiteur, quelquesois au spectacle... sinon, si vous n'avez pas d'argent, vous me menerez voir les boutiques dans les beaux passages, ça m'amuse presque autant. Mais, soyez tranquille... dans nos petites parties fines je vous ferai honneur... Vous verrez comme je serai gentille avec ma jolie robe de levantine gros-bleu, que je ne mets que le dimanche! elle me va comme un amour j'ai à la justice divine, qui ne pouvaient abandonner | avec ça un petit bonnet gami de dentelles,

avec des nœuds orange, qui ne font pas trop mal sur mes cheveux noirs, des bottines de satin turc que j'ai fait faire pour moi... un charmant châle de bourre de soie façon cache-Allez, allez, mon voisin, on se retourners plus d'une fois pour nous voir passer. Les hommes diront : "Mais c'est qu'elle est gentille, cette petite, parole d'honneur!,, Et les femmes diront de leur côté: "Mais c'est qu'il a une très-jolie tournure, ce grand jeune homme mince... son air est très-distingué... et ses petites moustaches brunes lui vont trèsbien..., Et je serai de l'avis de ces dames. car j'adore les moustaches... Malheureusement M. Germain n'en portait pas à cause de son burreau. M. Cabrion en avait, mais elles étaient rouges comme sa grande barbe, et je n'aime pas les grandes barbes ; et puis il faisait par trop le gamin dans les rues et tourmentait trop ce pauvre M. Pipelet. Par exemple, M. Girandeau (mon voisin d'avant M. Cabrion) avait une très-bonne tenue, mais il était louche ... Dans les commencements ça me génait beaucoup, parce qu'il avait toujours l'air de regarder quelqu'un à côté de moi, et, sans y penser, je me retournais pour voir qui...

Et de rire.

Rodolphe écoutait ce babil avec curiosité; il se demandait pour la troisième ou quatrième fois ce qu'il devait penser de la vertu

de Rigolette.

Tantôt la liberté même des paroles de la grisette et le souvenir du gros verrou lui faisaient presque croire qu'elle aimait ses voisins en frères, en camarades, et que Madame Pipelet l'avait calomniée; tantôt il souriait de ses velléités de crédulite, en songeant qu'il était peu probable qu'une fille aussi jeune, aussi abandonnée, eut échappé aux séductions de MM. Giraudeau, Cabrion et Germain. Pourtant la franchise, l'originale familiarité de Rigolette, éveillaient en lui de nouveaux

– Vous me charmez, ma voisine, en disposant ainsi de mes dimanches - reprit gniement Rodolphe; - soyez tranquille, nous fe-

- rons de fameuses parties....

   Un instant, Monsieur le dépensier, c'est moi qui tiendrai la bourse, je vous en pré-L'éte, nous pourrons diner très-bien... mais très-bien !... pour trois francs, à la Chartreuse ou à l'Ermitage Montmartre, une demidouzaine de contredanses ou de valses par ladessus, et quelques courses sur les chevaux de bois... j'adore monter à cheval... ça vous fera vos cent sous, pas un liard de plus... Valsez-vous?
  - --- Très-bien.
- A la bonne heure! M. Cabrion me marchait toujours sur les pieds, et puis par farce il jetait des pois fulminants par terre, ça fait qu'on n'a plus voulu de nous à la Chartreuse. Et de rire.
- 🗕 Soyez tranquille, je vous réponds de ma réserve à l'égard des pois fulminants; mais, l'hiver, que ferons-nous?

- L'hiver, comme on a moins faim, nous dinerons parfaitement pour quarante sous, et il nous restera trois francs pour le spectacle, car je ne veux pas que vous dépassiez vos cent sous: c'est déjà bien assez cher; mais tout seul vous dépenseriez au moins ça à l'estaminet, au billard, avec des mauvais sujets qui sentent la pipe comme des horreurs. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux passer gaiement la journée avec une petite amie bien bonne enfant, bien rieuse, qui trouvera encore le temps de vous économiser quelques dépenses en vous ourlant vos cravates, en soignant votre ménage?

– Mais c'est un gain tout clair, ma voisine. Seulement, si mes amis me rencontrent avec

ma gentille petite amie sous le bras?

- Eh bien! ils diront: Il n'est pas malheureux, ce diable de Rodolphe!

-- Vous savez mon nom?

– Quand j'ai appris que la chamb:e voisine était louée, j'ai demandé à qui.

– Et mes amis diront : Il est très-heureux, ce Rodolphe!... Et ils m'envieront.

- Tant mieux!

– Ils me croiront heureux.

- Tant mieux!... tant mieux!...

– Et si je ne le suis pas autant que je le paraîtrai?

- Qu'est-ce que ça vous fait ? pourvu qu'on le croie... aux hommes il ne leur en faut pas davantage.

- Mais votre réputation ?

Rigolette partit d'un grand éclat de rire.

- La réputation d'une grisette! est-ce qu'on croit à ces météores-la? - reprit-elle. - Si j'avais père ou mère, frère ou sœur, je tiendrais pour eux au qu'en dira-t-on... Je suis toute seule, ça me regarde...

– Mais, moi, je serai très-malheureux. —

·De quoi?

- De passer pour être heureux, tandis qu'au contraire je vous aimerai... à peu près commo vous diniez chez le papa Crétu... en mangeant vorre pain sec à la lecture d'un livre de cuisine.

– Bah! bah! vous vous y ferez: je serai pour vous si douce, si reconnaissante, si peu génante, que vous vous direz: Après tout, autant faire mon dimanche avec elle qu'avec un camarade... Si vous êtes libre le soir dans la semaine, et que ça ne vous ennuie pas, vous viendrez passer la soirée avec moi, vous profiterez de mon feu et de ma lampe ; vous louerez des romans, vous me ferez la lecture... Autant ça que d'aller perdre votre argent au billard; sinon, si vous êtes occupé tard chez votre patron, ou que vous aimiez mieux aller au café, vous me direz bonsoir en rentrant, si je veille encore. Si je suis couchée, le lendemain matin je vous dirai bonjour à travers votre cloison pour vous éveiller... Tenez, M. Germain, mon dernier voisin, passait toutes ses soirées comme ça avec moi; il ne s'en plaignait pas!... Il m'a lu tout Walter Scotta. C'est ça qui était amusant! Quelquesois, le dimanche, quand il faisait mauvais, au lieu d'aller au spectacle et de sortir, il allait acheter

quelque chose, nous faisions une vraie dinette dans ma chambre, et puis après nous lisions... Qa m'amusait presque autant que le théatre. C'est pour vous dire que je ne suis pas difficile à vivre, et que je fais tout ce qu'on veut. Et puis, vous qui parliez d'être malade, si jamais vous l'étiez... c'est moi qui suis une vraie petite sœur grise!.. demandez aux Morel... Tenez, vous ne savez pas votre bonheur, Monsieur Rodolphe... c'est un vrai quine à la loterie de m'avoir pour voisine.

- C'est vrai, j'ai toujours eu du bonheur ; mais, à propos de M. Germain, où est-il donc

maintenant?

– A Paris, je pense.

- Vous ne le voyez plus?

- Depuis qu'il a quitté la maison il n'est plus revenu chez moi.
  - Mais où demeure-t-il? que fait-il?
- Pourquoi, ces questions-là, mon voisin? -Parce que je suis jaloux de lui - dit Rodolphe en souriant — et que je voudrais...

- Jaloux!!! -- et Rigolette de rire. -- Il n'y a pas de quoi, allez... Pauvre garçon!...

- Sérieusement, ma voisine, j'aurais le plus grand intérêt à savoir où rencontrer M. Germain; vous connaissez sa demeure, et, sans me vanter, vous devez me croire incapable d'abuser du secret que je vous demande... je vous le jure dans son intérêt...
- Sérieuscment, mon voisin, je crois que vous pouvez vouloir beaucoup de bien à M. Germain, mais il m'a fait promettre de ne dire son adresse à personne... et puisque je ne vous la dis pas, à vous, c'est que ça m'est impossible...cela ne doit pas vous fâcher contre moi... Si vous m'aviez confié un secret, vous seriez content, n'est-ce pas, de me voir agir comme je fais?

– Mais...

- Tenez, mon voisin, une fois pour toutes, ne me parlez plus de cela... J'ai fait une promesse, je la tiendrai, et, quoi que vous me puissiez dire, je vous répondrai toujours la même

chose ...

Malgré son étourderie, sa légèreté, la jeune fille accentua ces derniers mots si fermement, que Rodolphe comprit, à son grand regret, qu'il n'obtiendrait peut-être pas d'elle ce qu'il désirait savoir. Il lui répugnait d'employer la ruse pour surprendre la confiance de Rigolette; il attendit et reprit gaiement:

- N'en parlons plus, ma voisine. Diable! vous gardez si bien les secrets des autres, que je ne m'étonne plus que vous gardiez les vôtres.

– Des secrets, moi! Je voudrais bien en avoir, ça doit être très-amusant.

-Comment! vous n'avez pas un petit secret de cœur?

- Un secret de cœur?

– Enfm... vous n'avez jamais aimé? — dit Rodolphe en regardant bien fixement Rigo. Ette pour tacher de deviner la vérité.

– Comment! jamais aimé?...et M. Giraudeau? et M. Cabrion? et M. Germain? et vous done?...

- Vous ne les avez pas aimés plus one moi?... autrement que moi?

- Ma foi! non; moins peut-être, car il a fallu m'habituer aux yeux louches de M. Giraudeau, à la barbe rousse et aux farces de M. Cabrion, et à la tristesse de M. Germain, car il était bien triste, ce pauvre jeune homme. Vous, au contraire, vous m'avez plu tout de

- Voyons, ma voisine, ne vous fachez pas: je vais vous parler... en vrai camarade...

-Allez... allez... j'ai le caractère bien fait... Et puis vous êtes si bon, que vous n'auriez pas le cœur, j'en suis sure, de me dire quelque chose qui me fasse de la peine...

Sans doute... Mais voyons, franchement,

vous n'avez jamais eu... d'amant?

- Des amants !... ah ! bien oui ! est-ce que j'ai le temps?

- Qu'est-ce que le temps fait à cela?

- Ce que ça fait! mais tout... D'abord je serais jalouse comme un tigre ; je me ferais saus cesse des peines de cœur ; eh bien! est-ce que je gagne assez d'argent pour pouvoir perdre deux ou trois heures par jour à pleurer, à me désoler ? Et si on me trompait... que de larmes, que de chagrins!... ah bien! par exemple... c'est pour le coup que ça m'arriérerait joliment !

- Mais tous les amants ne sont pas infidèles,

ne font pas pleurer leur maltresse.

— Ça serait encore pis... s'il était par trop gentil. Est-ce que je pourrais vivre un moment sans lui?... et comme il faudrait probablement qu'il soit toute la journée a son bureau, à son atelier ou à sa boutique, je serais comme une pauvre ame en peine pendant son absence ; je me forgerais mille chimères... je me figurerais que d'autres l'aiment... qu'il es: auprès d'elles... Et s'il m'abandonnait?... jugez donc!.. est-ce que je sais enfin.. tout ce qui pourrait m'arriver! Tant il y a que certainement mon travail s'en ressentirait.. et alors, qu'est-ce que je deviendrais? C'est tout inste si, tranquille comme je suis, je puis me tenir au courant en travaillant douze à quinze hetres par jour... Voyez donc si je perdais trois ou quatre journées par semaine à me tourmenter... comment rattrapper ce temps-la?... impossible!... Il faudrait donc me mettre aux ordres de quelqu'un ?... oh! ça, non!... j'aime trop ma liberté...

- Votre liberté?

- Oui, je pourrais entrer comme première ouvrière chez la maîtresse conturière pour qui je travaille... j'aurais quatre cents francs, logée, nourrie.

- Et vous n'acceptez pas?

- Non sans doute ... je serais à gages chez les autres, au lieu que, si pauvre que soit mon chez moi, au moins je suis chez moi ; je ne dois rien à personne... j'ai du courage, du cœur, de la santé, de la gaieté... un bon voisin comme vous: qu'est-ce qu'il me faut de plus?

– Et vous n'avez jamais songé à vous ma-

rier?

- Me marier!...je ne peux me marier qu'à ! un pauvre comme moi. Voyez les malheureux Morel... Voilà où ca mène... tandis que quand on n'a à répondre que pour soi... on s'en retire touiours...

-Ainsi vous ne faites jamais de châteaux

en Espagne, de reves ?

- Si... je rêve ma garniture de cheminée... excepté ça... qu'est-ce que vous voulez que je désire ?

- Mais si un parent vous avait laissé une petite fortune?.. douze cents francs de rentes, je suppose... à vous qui vivez avec cinq cents france?
- Dame! ça serait peut-ête un bien, peutêtre un mal.
  - Un mai?

- Je suis heureuse comme je suis : je connais la vie que je mène, je ne sais pas celle que je menerais si j'étais riche. Tenez, mon voisin, quand après une bonne journée de travail je me couche le soir, que ma lumière est éteinte, et qu'à la lueur du petit peu de braise qui reste dans mon poèle je vois ma chambre bien proprette, mes rideaux, ma commode, mes chaises, mes oiseaux, ma montre, ma table chargée d'étoffes qu'on m'a confiées, et que je me dis: Enfin tout ça est a moi, je ne le dois qu'a moi... vrai, mon voisin... ces idées-la me bercent bien calinement, allez! ... et quelquefois je m'endors orgueilleuse et toujours contente. Eh bien!... je devrais mon chez moi à l'argent d'un vieux parent... que ça ne me ferait pas autant de plaisir, j'en suis sure... Mais tenez, nous voici au Temple, avouez que c'est un superbe coup d'œil!

## CHAPITRE XI.

### LE TEMPLE.

Quoique Rodolphe ne partageat pas in profonde admiration de Rigolette à la vue du Temple, il fut néanmoins frappé de l'aspect singulier de cet énorme bazar, qui a ses quartiers et ses passages.

Vers le milieu de la rue du Temple, non loin d'une fontaine qui se trouve à l'angle d'une grande place, on aperçoit un immense parallélogramme, construit en charpentes et surmonté d'un comble recouvert d'ardoises.

C'est le Temple.

Borné à gauche par la rue Du Petit-Thouars, à droite par la rue Percéc, il aboutit à un vaste batiment circulaire, colossale rotonde, entourée d'une galerie à arcades.

Une longue voie, coupant le parallélogramme dans son milieu et dans sa longueur, le partage en deux parties égales ; celles-ci sont à leur tour divisées, subdivisées à l'infini par une multitude de petites ruelles latérales et transversales qui se croisent en tous sens, et sont abritées de la pluie par le toit de l'édifice.

Dans ce bazar toute marchandise neuve est pontralement prohibée; mais la plus infime débris de fer, de cuivre, de fonte su d'aoier y trouve son vendeur et son acheteur.

Il y a là des négociants en bribes de drap de toutes couleurs, de toutes numees, de toutes qualités, de tout âge, destinées à amortir les pièces que l'on met aux habits troués ou déchirés.

Il est des magasins où l'on découvre des montagnes de savates éculées, pereées, tordues, fendues, choses cans nom, sans forme. sans couleur, parmi lesquelles apparaissent ca et la quelques somelles fossiles, épaisses d'un pouce, constellées de clous comme des portes de prison, dures comme le sabot d'un cheval. véritables squelettes de chaussures, dont toutes les adhérences ont été dévorées par le temps : tout cela est moisi, racorni, troué, corrodé, et tout cela s'achète: il y a des négeoiante qui vivent de ce commerce.

Il existe des détaillants de ganses, franges, crêtes, cordons, effilés de soie, de coton ou de fil, provenant de la démolition de rideaux complétement hors de service.

D'autres industriels s'adonnent au commerce des chapeaux de femmes: ces chapeaux n'arrivent jamais à leur boutique que dans les sacs des revendeuses, après les pérégrinations les plus étranges, les transformations les pius violentes, les décolorations les plus incroyables. Afin que les marchandises ne tiennent pastrop de place dans un magasin ordinairement grand comme une énorme boite, on plie bien proprement ces chapeaux en deux, après quoi on les aplatit et on les empile excessivement serrés; sauf la saumure, c'est absolument le même procédé que pour la conservation des harengs; aussi ne peut-on se figurer combien, grace a ce mode d'arrimage, il tient de ces choses dans un espace de quatre pieds carrés.

L'acheteur se présente-t-il, on soustrait ces chiffons a la haute pression qu'ils subissent ; la marchande donne d'un air dégagé un petit coup de poing dans le fond de la forme pour la relever, défripe la passe sur son genou, et vous avez sous les yeux un objet bizarre, fantastique, qui rappelle confusément à votre souvenir ces coiffures fabuleuses, particuliè-rement dévolues aux ouvreuses de loges, aux tantes de figurantes ou aux duègnes des théstres de province.

Plus loin, à l'enseigne du Goût du jour, sous les arcades de la rotonde élevée au bout de la large voie qui sépare le Temple en deux parties, sont appendus comme des ex-voto des myriades de vêtements de couleurs, de formes et de tournure encore plus exorbitantes, encore plus énormes que celles des vieux chapeaux de femmes.

Ainsi on trouve des frace gris de lin cranement rehaussés de trois rangées de bontons de cuivre à la hussarde, et chaudement omés d'un petit collet fourré en poil de renard...

Des redingotes primitivement vert-bouteille, que le temps a rendues vert-pietache, bordées rogaure d'étoffe quelconque, mais le plus mince | d'un cordonnet noir et rajeunies par une doublure écossaise bleue et jaune du plus riant | tenaient les marchands d'objects de literie, effet...

Des habits dits autrefois à queue de morue, couleur d'amadou, à riche collet de panne, ornés de boutons jadis argentés, mais alors d'un rouge cuivreux.

On y remarque encore des polonaises marron, à collet de peau de chat, cotelées de brandebourgs et d'agréments de coton noir éraillés ; non loin d'icelles, des robes de chambre artistement faites avec de vieux carriks dont on a ôté les triples collets, et qu'on a intérieurement garnies de morceaux de cotonnade imprimée; les mieux portées sont bleu ou vert sordide, ornées de pièces nuancées, hordées de fil passé, et doublées d'étoffe rouge à rosaces orange, parements et collet pareils; une cordelière, faite d'un vieux cordon de sonnette en laine tordue, sert de ceinture à ces élégants déshabillés, dans lesquels Robert Macaire se fût prélassé avec un orgueilleux bonheur

Nous ne parlerons que pour mémoire d'une foule de costumes de Frontin plus ou moins équivoques, plus ou moins barbares, au milieu desquels on retrouve pourtant çà et là quelques authentiques livrées royales ou princières que les révolutions de toutes sortes ont tramées du palais aux combres arceaux de la Rotonde du Temple.

Ces exhibitions de vieilles chaussures, de vieux chapeaux et de vieux habits ridicules, sont le côté grotesque de ce bazar; c'est le quartier des guenilles prétentieusement parées et déguisées; mais on doit avouer ou plutôt on doit proclamer que ce vaste établissement est d'une haute utilité pour les classes pauvres ou peu aisées. La elles achètent, à un rabais excessif, d'excellentes choses presque neuves, dont la dépréciation est pour ainsi dire imaginaire.

Un des côtés du Temple, destiné aux objets de couchage, était rempli de monceaux de couvertures, de draps, de matelas, d'oreillers. Plus loin c'étaient des tapis, des rideaux, des ustensiles de ménage de toutes sortes ; ailleurs, des vêtements, des chaussures, des coiffures pour toutes les conditions, pour tous les ages. Ces objets, généralement d'une extrême propreté, n'offraient à la vue rien de répugnant.

On ne saurait croire, avant d'avoir visité ce bazar, combien il faut peu de temps et peu d'argent pour remplir une charrette de tout ce qui est nécessaire au complet établissement de deux ou trois familles qui manquent de

Rodolphe fut frappé de la manière à la fois empressáe, prévenante et joyeuse, avec laquelle les marchands, debout en dehors de leurs boutiques, sollicitaient la pratique des passants; ces façons, empreintes d'une sorte de familiarité respectueuse, semblaient appartenir & un autre Age.

Rodolphe donnait le bras à Rigolette. peine parut-il dans le grand passage où se

qu'il fut poursuivi des offres les plus sédui-

– Monsieur, entrez donc voir mes matelas. c'est comme neuf; je vais vous en découdre un coin, vous verrez la fourniture ; on dirait de la laine d'agneau, tant c'est doux et blanc!

– Ma jolie petite dame, j'ai des draps de belle toile, meilleurs que neufs, car leur première rudesse est passée ; c'est souple comme un gant, fort comme une trame d'acier.

– Mes gentils mariés, achetez-moi donc de ces couvertures; voyez, c'est moelleux, chaud et léger; on dirait de l'édredon, c'est remis à neuf, ça n'a pas servi vingt fois ; voyons, ma pettite dame, décidez votre mari... donnez-moi votre pratique, je vous monterai votre ménage pas cher... vous serez contents, vous reviendrez voir la mère Bouvard, vous trouverez de tout chez moi... Hier, j'ai eu une occasion superbe... vous allez voir ça... allons, entrez donc!... la vue n'en coûte rien.

- Ma foi, ma voisine - dit Rodolphe a Rigolette — cette bonne grosse femme aura la préférence... Elle nous prend pour de jeunes mariés, ca me flatte... je me décide pour sa boutique.

-- Va pour la bonne grosse femme!--- dit Rigolette — sa figure me revient aussi...

La grisette et son compagnon entrèrent chez la mère Bouvard.

Par une magnanimité peut-être sans exemple ailleurs qu'au Temple, les rivales de la mère Bouvard ne se revoltèrent pas de la préférence qu'on lui accordait; une de ses voisines poussa même la générosité jusqu'à dire :

- Autant que ça soit la mère Bouvard qu'une autre qui ait cette aubaine; elle a de la famille, et c'est la doyenne et l'honneur du Temple.

Il était d'ailleurs impossible d'avoir une figure plus avenante, plus ouverte et plus réjouie que la doyenne du Temple.

– Tenez, ma jolie petite dame – dit-elle a Rigolette, qui examinait plusieurs objets d'un ceil très-connaisseur - voilà l'occasion dont je vous parlais: deux garnitures de lit complètes, c'est comme tout neuf. Si par hasard vous voulez un vieux petit secrétaire pas cher, en voilà un (la mère Bouvard l'indiqua du geste), je l'ai eu du même lot. Quoique je n'achète pas ordinairement de meubles, je n'ai pu refuser de le prendre; les personnes de qui je tiens tout ça avaient l'air si malheureuses! Pauvre dame !.. c'était surtout la vente de cette antiquaille qui semblait lui saigner le cœur... Il paraît que c'était un meuble de famille...

A ces mots, et pendant que la marchande débattait avec Rigolette les prix de différentes fournitures, Rodolphe considéra plus attentivement le meuble que la mère Bouvard lui avait montré.

C'était un de ces anciens secrétaires en bois de rose, d'une forme presque triangulaire, fermé par un panneau antérieur qui, rabattu et soutenu par deux longues charnières de cuivre,

sert de table à scrire. An milieu de ce panneau, orns de marqueterie de bois de couleurs variées, Rodolphe remarqua un chiffre incrusté en sèbene, composé d'un M et d'ur R entrelacés, et surmonté d'une courrone de comte. Il supposa que le dernier possesseur de ce meable appartenait à une classe sievée de la société. Sa curiosité redoubla, il regarda le secrétaire avec une nouvelle attention: il visitait machinalement les tiroirs les uns après les autres, lorsque, éprouvant quelque difficulté à ouvrir le dernier, et cherchant la cause de cet obstacle, il découvrit et attira à fui avec précaution une seuille de papier à moitié engagée entre le casier et le fond du meuble.

Pendant que Rigolette terminait ses achats avec la mère Bouvard, Rodolphe examinait

curieusement sa découverte.

Aux nombreuses ratures qui couvraient ce papier, on reconnaissait le brouillon d'une lettre inachevée.

Rodolphe lut ce qui suit avec assez de peine :

"Monsieur.

"Soyez persuadé que le malheur le plus efeffroyable peut seul me contraindre à la démarche que je tente auprès de vous. Ce n'est
pas une fierté mal placée qui cause mes scrupules, c'est le manque absolu de titres au service que j'ose vous demander. La vue de ma
fille, réduite comme moi au plus affreux dénûment, me fait surmonter mon embarras. Quel,
ques mots seulement sur la cause des désastres
qui m'accablent.

"Après la mort de mon mari, il me restait pour fortune trois cent mille francs placés par mon frère chez M. Jacques Ferrand, notaire. Je recevais à Angers, où j'étais retirée avec ma fille, les intérêts de cette somme par l'entremise de mon frère. Vous savez, Monsieur, l'épouvantable événement qui a mis fin à ses jours ; ruiné, à ce qu'il paraît, par de secrètes et malheureuses spéculations, il s'est tué il y a huit mois. Lors de ce funeste événement, je reçus de lui quelques lignes désespérées. Lorsque je les lirais, me disait-il, il n'existerait plus. Il terminait cette lettre en me prévenant qu'il ne possédait aucun titre relativement à la somme placée en mon nom chez M. Jacques Ferrand : ce dernier ne donnant jamais de recu, car il était l'honneur, la piété même, il me suffirait de me présenter chez lui pour que cette affaire fut convenablement réglée.

"Dès qu'il me fut possible de songer à autre chose qu'à la mort affreuse de mon frère, je vins à Paris, où je ne connaissais personne que vous, Monsieur, et encore indirectement par les relations que vous aviez eues avec mon mari. Je vous l'ai dit, la somme déposée chez M. Jacques Ferrand formait toute ma fortune; et mon frère m'envoyait tous les six mois l'intérêt échu de cet argent: plus d'une année était révolue depuis le dernier paiement, je me présentai donc chez M. Jacques Ferrand pour lui demander un revenu dant j'avais le plus grand besois.

"A peine m'étais-je nommée, que, sans respect pour ma douleur, il accusa mon frère de lui avoir empranté deux mille francs que sa mort lui faisait perdre, ajoutant que non-seulement son suicide était un crime devant Deu et devant les hommes, mais encore que c'était un acte de spoliation dont lui, M. Jacques Ferrand, se trouvait victime.

"Cet odieux langage m'indigna; l'éclatante probité de mon frère était bien connue; il « avait, il est vrai, à l'insu de moi et de ses amis, perdu sa fortune dans des spéculations hasardées; mais il étais mort avec une réputation intacte, regretté de tous, et ne laissant aucune

dette, sauf celle du notaire.

"Je répondis à M. Ferrand que je l'autorisais à prendre à l'instant, sur les 300,000 fr. dont il était dépositaire, les 2,000 fr. que lui devait mos frère... A ces mots, il me regarda d'un air stupéfait, et me demanda de quels 300,000 fr. je voulais parler.

"—De ceux que mon frère a placés chez vous depuis dix-huit mois, Monsieur, et dont jusqu'à présent vous m'avez fait parvenir les intérêts par son entremise — lui dis-je, ne

comprenant pas sa question.

"Le notaire haussa les épaules, sourit de pitié comme si mes paroles n'eussent pas été sérieuses et me répondit que, loin de placer de l'argent chez lui, mon frère lui avait emprunté deux mille francs.

"Il m'est impossible de vous exprimer mon

épouvante à cette réponse.

"— Mais alors qu'est devenue cette somme? — m'écrial-je. — Ma fille et moi, nous n'avons pas d'autre ressource ; si elle nous est enle vée, il ne nous reste rien que la misère la pluz profonde. Que deviendrons-nous?

"— Je n'en sais rien — répondit froidement le notaire. — Il est probable que votre frère, au lieu de placer cette somme chez moi, comme il vous l'a dit, l'aura mangée dans les spéculations malheureuses auxquelles il s'adonnait à l'insu de tout le monde.

"— C'est faux, c'est infame, Monsieur! — m'écriai-je. — Mon frère était la loyauté même. Loin de me dépouiller, moi et ma fille, il se fût sacrifié pour nous. Il n'avait jamais voulu se marier, pour laisser ce qu'il possédait à mon enfant.

"— Oseriez-vous donc prétendre, Madame, que je suis capable de nier un dépôt qui m'aurait été confié? — me demanda le notaire avec une indignation qui me parut si honorable et si sincère, que je lui répondis:

"— Non sans doute, Monsieur; votre réputation de probité est connue; mais je ne puis pourtant accuser mon frère d'un aussi cauel

abus de conflance.

"— Sur quels titres vous fondez vous pour me faire cette réclamation? — me demanda M. Ferrand.

"—Sur aucun, Monsieur. Il y a dix-huit mois, mon frère, qui voulait bien se charger de mes affaires, m'a écrit: "Pai un excellent "placement à six pour cent; envois-moi ta " procuration pour vendre tes rentes; je dépo- | par une impunité certaine, pouvait à peiss serai 300,000 fr., que je compléterai, chez "M. Jacques Ferrand, notaire. " J'ai envoyé ma procuration à mon frère ; peu de jours après, il m'a annoncé, que le placement était fait chez vons, que vous ne donniez jamais de reçu, et au bout de six mois il m'a envoyé les intérêts

- Et au moins avez-vous quelques lettres de lui à ce sujet, Madame?

,, - Non, Monsieur. Elles traitaient seulement d'affaires, je ne les conservai pas.

" - Je ne puis malheureusement rien à cela, Madame — me répondit le notaire. — Si ma probité n'était pas au-dessus de tout soupçon, de toute atteinte, je vous dirais: Les tribunaux vous sont ouverts; attaquez-moi: les juges auront à choisir entre la parole d'un homme honorable, qui depuis trente ans jouit de l'estime des gens de bien, et la déclaration posthume d'un homme qui, après s'être sourdement ruiné dans les entreprises les plus folles, n'a trouvé de refuge que dans le suicide... Je vous dirais enfin: Attaquez-moi. Madame, si vous l'osez, et la mémoire de votre frère sera déshonorée, Mais je crois que vous aurez le bon sens de vous résigner à un malheur fort grand sans doute, mais auquel je suis étranger.

"- Mais enfin, Monsieur, je suis mère! si ma fortune m'est enlevée, moi et ma fille nous n'avons d'autre ressource qu'un modeste mobilier... Cela vendu, c'est la misère, Monsieur

... l'affreuse misère!

" - Vous avez été dupe, c'est un malheur; je n'y puis rien - me répondit le notaire. -Encore une fois, Madame votre frère vous a trompée. Si vous hésitez entre sa parole et la mienne, attaquez-moi: les tribunaux prononceront.

"Je sortis de chez le notaire la mort dans le cœur. Que me restait-il à faire dans cette extrémité? Sans titre pour prouver la validité de ma créance, convaincue de la sévère probité de mon frère, confondue par l'assurance de M. Ferrand, n'ayant personne à qui m'adresser pour demander conseil (vous étiez alors en voyage), sachant qu'il faut de l'argent pour avoir les avis des gens de loi, et voulant précieusement conserver le peu qui me restait, je n'ossi entreprendre un tel procès. Ce fut alors...,

Ce brouillon de lettre s'arrêtait la.; car d'indéchiffrables ratures couvraient quelques lignes qui suivaient encore ; enfin, au bas et dans un coin de la page, Rodolphe lut cette espèce de memento:

"Ecrirc à Madame la duchesse de Luce-71**0y**.,,

Rodolphe resta pensif après la lecture de ce fragment de lettre.

Quoique la nouvelle infamie dont on semblait accuser Jacques Ferrand ne fat pas prouvée, cet homme s'était montré si impitoyable envers le malheureux Morel, si infame envers Louise, sa fille, qu'un déni de dépôt, protégé

étonner de la part d'un pareil misérable.

Cette mère, qui réclamait cette fortune si étrangement disparue, était sans doute habituée à l'aisance. Ruinées par un coup subit, ne connaissant personne à Paris, disait le projet de lettre, quelle devait être l'existence de ces deux femmes dénuées de tout peut-être, scules au milieu de cette ville immense!

Rodolphe avait, on le sait, promis quelques intrigues à Madame d'Harville, en lui amgnant, même au hasard, et pour occuper son esprit, un rôle à jouer dans une bonne œuve à venir, certain d'ailleurs de trouver, avant son prochain rendez-vous avec la marquise, quelque malheur à soulager.

Il pensa que peut-être le hasard le mettait sur la voie d'une noble infortune qui pourrait, selon son projet, intéresser le cœur et l'imagi-

nation de Madame d'Harville.

Le projet de lettre qu'il tenait entre ses mains et dont la copie n'avait pas sans doute été envoyée à la personne dont on implomit l'assistance, annonçait un caractère fier et résigné que l'offre d'une aumône révolterait sans doute. Alors que de précautions, que de détours, que de ruses délicates pour cacher la source d'un généreux secours ou pour le faire accepter !...

Et puis que d'adresse pour s'introduire chez cette femme afin de juger si elle méritait véntablement l'intérêt qu'elle semblait devoir inspirer! Rodolphe entrevoyait là une foule d'émotions neuves, curieuses, touchantes, qui devaient singulièrement amuser Madame d'Harville, ainsi qu'il le lui avait promis.

- Eh bien! mon mari — dit gaiement Rigolette à Rodolphe - qu'est-ce que c'est donc que ce chiffon de papier que vous lisez là?

- Ma petite femme — répondit Rodolphe - vous êtes très-curieuse !... je vous dirai œls tantôt... Avez-vous terminé vos achats?

- Certainement, et vos protégés seront étsblis comme des rois. Il ne s'agit plus que de payer; Madame Bouvard est bien arrangeante, faut être juste...

- Ma petite femme, une idée!... Pendant que je vais payer, si vous alliez choisir des vetements pour Madame Morel et pour ses enfants? Je vous avoue mon ignorance au sujet de ces emplettes. Vous diriez d'apporter cela ici: on ne ferait qu'un voyage, et nos pauvres gens auraient ainsi tout à la fois.

--- Vous avez toujours raison, mon mari-Attendez-moi; ça ne sera pas long... Je connais deux marchandes dont je suis la pratique habituelle; je trouverai chez elles tout ce qu'il

me faudra.

Et Rigolette sortit.

Mais elle se retourna pour dire:

- Madame Bouvard, je vous confie mon mari; n'allez pas lui faire les yeux doux, au moins!

Et de rire et de disparaltre prestement.

# CHAPITRE XII.

#### DECOUVERTE.

- Faut avouer. Monsieur — dit la mère Bouvard à Rodolphe, après le départ de Rigolette — faut avouer que vous avez la une fameuse petite ménagère. Peste!.. elle s'entend joliment à acheter; et puis est-elle gentille! rose et blanche, avec de grands beaux yeux noirs et les cheveux pareils...c'est rare !...

- N'est-ce pas qu'elle est charmante, et que je suis un heureux mari, Madame Bouvard?

- Aussi heureux mari qu'elle est heureuse femme... j'en suis bien sure.

- Vous ne vous trompez guère : mais, dites-moi, combien vous dois-je?

- Votre petite ménagère n'a pas voulu démordre de trois cent trente francs pour le tout. Comme il n'y a qu'un Dieu, je ne gagne que quinze francs, car je n'ai pas payé ces objets aussi bon marché que j'aurais pu... je n'ai pas eu le cœur de les marchander... les gens qui vendaient avaient l'air par trop malheureux!

- Vraiment? ne sont-ce pas les mêmes personnes à qui vous avez aussi acheté ce petit

secrétaire?

— Oui, Monsieur... tenez, ça fend le cœur, rien que d'y songer! Figurez-vous qu'avanthier il arrive ici une dame jeune et belle encore, mais si pale, si maigre, qu'elle faisait peine à voir... et puis nous connaissons ça, nous autres. Quoiqu'elle fût, comme on dit, tirée à quatre épingles, son vieux châle de laine noir rapé, sa robe d'alépine aussi noire et toute érailiée, son chapeau de paille au mois de janvier (cette dame était en deuil), annonçaient ce que nous appelons une misère bourgeoise, car je suis sûre que c'est une dame très comme il faut; enfin elle me demande en rougissant si je veux acheter la fourniture de deux lits complets et un vieux petit secrétaire; je lui réponds que, puisque je vends, faut bien que j'achète; que si ça me convient, c'est une affaire faite, mais que je voudrais voir les objets. Elle me prie alors de venir chez elle, pas loin d'ici, de l'autre côté du boulevard, dans une maison sur le quai du canal Saint-Martin. Je laisse ma boutique à ma nièce, je suis la dame, nous arrivons dans une maison à petites gens, comme on dit, tout au fond de la cour : nous montons au quatrième, la dame frappe, une jeune fille de quatorze ans vient ouvrir : elle était aussi en deuil, et aussi bien pale bien maigre; mais malgré ça, belle comme le jour... si belle que j'en restai en extane.

- Et cette belle jeune fille?

- Était la fille de la dame en deuil... Malgré le froid, une pauvre robe de cotonnade noire à pois blancs, et un petit châle de deuil tout usé. Voils ce qu'elle avait sur elle.

- Et leur logis était misérable ?

- Figurez-vous, Monsieur, deux pièces bien propres, mais mues, mais glaciales que ça en donnait la petite-mort ; d'abord une cheminée où on me voyait pas une miette de cendre; il

n'y avait pas eu de feu la depuis bien longtemps. Pour tout mobilier, deux lits, deux chaises, une commode, une vieille malle et le petit secrétaire ; sur la malle un paquet dans un foulard... Ce petit paquet, c'était tout ce qui restait à la mère et à la fille, une fois leur mobilier vendu. Le propriétaire s'arrangenit des deux bois de lit, des chaises, de la malle, de la table, pour ce qu'on lui devait, nous dit le portier, qui était monté avec nous. Alors cette dame me pria bien honnétement d'estimer les matelas, les draps, les rideaux, les convertures. Foi d'honnête femme, Monsieur, quoique mon état soit d'acheter bon marché et de vendre cher, quand j'ai vu cette pauvre demoiselle les youx tout pleins de larmes, et sa mère qui, malgré son sang-froid, avait l'air de pleurer en dedans, j'ai estimé à quinze francs près ce que ca valait, et ca bien au juste, je vous le jure. J'ai même consenti, pour les obliger, à prendre ce petit secrétaire, quoique ce ne soit pas ma partie...

- Je vous l'achète, Madame Bouvard...

--- Ma foi! tant mieux, Monsieur, il me se-rait resté bien long-temps sur les bras... Je ne m'en étais chargée que pour lui rendre service, à cette pauvre dame. Je lui dis donc le prix que j'offrais de ces effets... Je m'attendais qu'elle allait marchander, demander plus... ah bien oui! C'est encore à ça que j'ai vu que ce n'était pas une dame du commun; miscre bourgeoise, allez, Monsieur, bien sûr! Je lui dis donc: - C'est tant. - Elle me répond: - C'est bien. Retournons chez vous. vous me paierez, car je ne dois plus revenir dans cette maison. - Alors elle dit a sa fille qui pleurait assise sur la malle: - Claire, prends le paquet... (Je me suis bien souvenu du nom ; elle l'a appelée Claire.) - La jeune demoiselle se lève ; mais, en passant à côté du petit secrétaire, voilà qu'elle se jette à genoux devant et qu'elle se met à sangloter. - Mon enfant, du courage ! on nous regards - lui dit sa mère à demi-voix, ce qui ne m'a pas empêchée de l'entendre. Vous concevez, Monsieur, c'est des gens pauvres, mais fiers malgré ça. Quand la dame m'a donné la clef du petit secrétaire, j'ai vu aussi une larme dans ses yeux rougis; le cœur avait l'air de lui saigner en se séparant de ce vieux meuble, mais elle tàchait de garder son sang-froid et sa dignité devant des étrangers. Enfin elle a averti le portier que je viendrais enlever tout ce que le propriétaire ne gardait pas, et nous sommes revenues ici. La jeune demoiselle donnait le bras à sa mère et portait à sa main le petit paquet renfermant tout ce qu'elles possédaient. Je leur ai compté leur argent, trois cent quinze france, et je ne les ai plus revues.

– Mais leur nom?

- Je ne le sais pas ; la dame m'avait vendu ses effets en présence du portier ; je n'avais pas besoin de m'informer de son nom... ce qu'elle vendait était bien à elle.
  - --- Mais leur nouvelle adresse? – Je n'en sais rien non plus.

cien logement?

- Non, Monsieur. Quand j'y ai retourné pour chercher mes effets, le portier m'a dit, en me parlant de la mère et de la fille :-C'étaient des personnes bien tranquilles, bien respectables et bien malheureuses; pourvu qu'il ne leur arrive pas malheur! Elles ont l'air comme çe calmes; mais, au fond, je suis sur qu'elles son désespérées. - Et ou vontelles aller loger à cette heure? - que je lui demande. — Ma foi! je n'en sais rien — qu'il me répond;-elles sont parties sans me le dire... bien sûr qu'elles ne reviendront plus.

Les espérances que Rodolphe avait un moment conques s'évanouirent. Comment découvrir ces deux malheureuses femmes, ayant pour tout indice le nom de la jeune fille Claire, et ce fragment de brouillon de lettre dont nous avons parlé, au bas duquel se trouvaient ces mots:

· Écrire & Madame de Lucenay.

La seule et bien faible chance de retrouver les traces de ces infortunées reposait donc sur Madame de Lucenay, qui se trouvait heureusement de la société de Madame d'Harville.

- Tenez, Madame, payez-vous dit Rodolphe à la marchande, en lui présentant un billet de cinq cents francs.
  - Je vas vous rendre, Monsieur...

Où trouverons-nous une charrette pour

transporter ces effets?

- Si ça n'est pas trop loin, une grande charrette à bras suffira... il y a celle du père Jérôme, ici près : c'est mon commissionnaire habituel... Quelle est votre adresse, Monsieur?

- Rue du Temple, nº 17.

- Rue du Temple, nº 17?...oh! bien, bien, je ne connais que ça !

- Vous êtes allée dans cette maison?

- --- Plusieurs fois... d'abord, j'ai acheté des hardes à une prêteuse sur gages qui demeure là... c'est vrai qu'elle ne fait pas un beau métier... mais ça ne me regarde pas... elle vend, j'achète, nous sommes quittes... Une autre fois, il n'y a pas six semaines, j'y suis retournée pour le mobilier d'un jeune homme qui demeurait au quatrième, et qui déménageait...
- M. François Germain, peut-être!-s'écria Rodolphe.

- Juste, vous le connaissez ?

--- Beaucoup ; malheureusement il n'a pas laissé rue du Temple sa nouvelle adresse, et je ne sais plus ou le trouver.

- Si ce n'est que ça je peux vous tirer

d'embarrass.

- Vous savez où il demeure?

- Pas précisément, mais le sais ou vous pourrez bien sûr le rencontrer.

- Et où cela?

- Chez le notaire où il travaille.
- Un notaire?
- Oui, qui demeure rue de Sentier.
- M. Jacques Ferrand! s'écria Rodolphe. - Lui-même, un bien saint homme; il y

- Sans doute on la connaît dans son an- ; a un crucifix et du bois bénit dans son étude ; ça sent la sacristic comme si on y était.

- Mais comment avez-vous su que M. Ger-

main travaillait chez ce notaire?

- Voila... Ce jeune homme est venu me proposer d'acheter en bloc son petit mobilier. Cette fois-là encore, quoique ce ne soit pas ma partie, j'ai fait affaire du tout et j'ai ensuite détaillé ici; puisque ça l'arrangeait, ce jeune homme, je ne voulais pas le désobliger. Je lui achète donc son mobilier de garçon... bon...; je lui paie...bon... Il avait sans doute été content de moi, car au bout de quinze jours il revient pour m'acheter une garniture Une petite charrette et un commissionde lit. naire l'accompagnaient: on emballe le tout, bon...; mais voilà qu'au moment de payer il s'aperçoit qu'il a oublié sa bourse. Il avait l'air d'un si honnête jeune homme, que je lui dis: Emportez tout de même les effets, je passerai chez vous pour le payement. — Très-bien, me dit-il, mais je ne suis jamais chez moi: venez demain, rue du Sentier, chez M. Jacques Ferrand, notaire, où je suis employé, je vous paierai. - J'y suis allé le lendemain, il m'a payée; seulement ce que je trouve de drôle, c'est qu'il ait vendu son mobilier pour en acheter un autre quinze jours après.

Rodolphe crut deviner et devina la raison de cette singularité: Germain voulait faire perdre ses traces aux misérables qui le poursuivaient. Craignant sans doute que son déménagement ne les mit sur la voie de sa nouvelle demeure, il avait préféré, pour eviter œ danger, vendre ses meubles et en racheter en-

Rodolphe tressaillit de joie en songeant au bonheur de Madame Georges, qui allait enfin revoir ce fils si long-temps, si vainement cherché.

Rigolette rentra bientôt, l'œil joyeux, la

bouche souriante.

- Eh bien, quand je vous le disais!s'écria-t-elle — je ne me suis point trom-pée... nous aurons dépensé en tout six cent quarante francs, et les Morel seront établis commes des princes... Tenez, tenez...voyez les marchands qui arrivent... sont-ils chargés! Rien ne manquera au ménage de la famille, il y a tout ce qu'il faut, jusqu'à un gril, deux belles casseroles étamées à neuf, et une cafetière... Je me suis dit: qu'on veut faire les choses en grand, faisons les choses en grand!... et avec tout ça, c'est au plus si j'aurai perdu trois heures... mais payez vite, mon voisin, et allons-nous-en... Voils bientôt midi; il va falloir que mon aiguille aille un fameux train pour rattraper cette matinée-la!

Rodolphe paya et quitta le Temple avec Rigolette.

## CHAPITRE XIII.

#### APPAREMENT.

An moment où la grisette et son compagnon entraient dans l'allée de leur maison, ils furent presque renversés par Madame Pipelet, qui courait, troublée, éperdue, effarée...

- Ah, mon Dien! - dit Rigolette - qu'estce que vous avez donc, Madame Pipelet? où

courez-vous comma cela?

- C'est vous! Mademeiselle Rigolette... s'écria Anastasie - c'est le bon Dieu qui vous envoie... aidez moi à sauver la vie d'Alfred...

— Que dites-vous?

- Ce pauvre vieux chéri est évanoui, ayez pitié de nous!.. courez-moi chercher pour deux sous d'absinthe chez le rogomiste... de la plus forte... c'est son remède quand il est indisposé... du pylore... ça le remettra peutêtre : sovez charitable, ne me refusez pas, je pourrai retourner auprès d'Alfred. Je suis toute ahurie.

Rigolette abandonna le bras de Rodolphe et

courut chez le rogomiste.

- Mais qu'est-il arrivé, Madame Pipelet? demanda Rodolphe en suivant la portière qui

retournait à la loge.

– Est-ce que je sais, mon digne Monsieur! J'étais sortie pour aller à la mairie, à l'égliss et chez le traiteur, pour éviter ces trottes-là à Alfred. Je rentre... qu'est-ce que je vois?... ce vieux chéri les quatre fers en l'air!! Tenez. Monsieur Rodolphe — dit Anastasie en ouvrant la porte de sa tanière --- voyez si ça ne fend pas le cosur!

Lamentable spectacle ! . . Toujours coiffé de son chapeau tromblon, plus coifié même que d'habitude, car le castor douteux, enfoncé violemment sans doute (à en juger par une cassure transversale,) cachait les yeux de M. Pipelet, assis par terre et adoesé au pied de son

L'évanouissement avait cessé : Alfred commençait à faire quelques légers mouvements des mains, comme s'il eut voulu repousser quelqu'un ou quelque chose; puis il essaya de se débarrasser de sa visière improvisée.

- Il gigotte!..c'est bon signe!..il revient!.. - s'écria la portière. Et, se baissant, elle lui cria aux oreilles: - Qu'est-ce que tu as, mon Alfred?.. c'est ta Stasie qui est là... Comment vas-tu?.. on va t'apporter de l'absinthe, ca te remettra... - Puis prenant une voix de fausset des plus caressantes, elle ajouta: - On l'a donc écharpé, assassiné ! ce pauvre vieux chéri à sa maman, hein?

Alfred poussa un profond soupir et laissa échapper comme un gémissement ce mot fa-

- CABBION!!! Et ses mains frémissantes semblèrent vouloir de nouveau repousser une vision effrayante.

- Cabrion! encore ce gueux de peintre! revé toute la muit, qu'il m'a abimée de coups de pied. Ce monstre-la est son canchemar! ment de Monsieur (il s'inclina devant Rodol.

Non-sculement il a empoisonné ses jours, mais ilempoisonne ses nuits; il le poursuit jusque dans son sommeil; oui, Monsieur, comme si Alfred serait un malfaiteur, et que ce Cabrion, que Dieu confonde! serait son remords acharné.

Rodolphe sourit discrètement, prévoyant quelque nouveau tour de l'ancien voisin de

Rigolette.

– Alfred… réponds-moi, ne fais pas le muet, tu me fais peur — dit Madame Pipelet ; — voyons, remets-toi... aussi pourquoi vas-tu penser à ce gredin-là!... tu sais bien que quand tu y songes, ça te fait le même effet que les choux 

avec effort son chapeau démesurément enfoncé sur ses yeux, qu'il roula autour de lui d'un air

égaré.

Rigolette entra portant une petite bouteille d'abeinthe.

- Merci, mam'zelle, êtes-vous complaisante! — dit la vieille, puis elle ajouta: -Tiens, vieux chéri siffe-moi ça, ça va te remettre.

Et Anastasie, approchant vivement la fiole des lévres de M. Pipelet, entreprit de lui faire

avaler l'absinthe.

Alfred eut beau se débattre courageusement, sa femme, profitant de la faiblesse de sa victime, lui maintint la tête d'une main ferme, et de l'autre lui introduisit le goulot de la petite bouteille entre les dents, et le força de boire l'absinthe; après quoi elle s'écria triomphalement:

- Et allllez donc! te voilà sur tes pattes, vieux chéri!

En effet, Alfred, après s'être essuyé la bouche du revers de la main, ouvrit les yeux, se leva debout et demanda d'un ton encore effarouché :

— L'avez-vous vu ?

--- Qui ?

--- Est-il parti?

--- Cabrion !

- Il a osé ?... --- s'écria la portière.

M. Pipelet, aussi muet que la statue du Commandeur, baissa, comme le spectre, deux fois la tête d'un air affirmatif.

--- M. Cabrion est venu ici?--- demanda Rigolette en retenant une violente envie de

- Ce monstre-là, est-il déchainé après Alfred! - s'écria Madame Pipelet. - Oh! si j'avais été la avec mon balai... Il l'aurait mangé jusqu'au manche. Mais parle donc, Alfred... raconte-nous donc ton malheur!

M. Pipelet fit signe de la main qu'il alleit parler.

On écouta l'homme an chapeau trombiou dans un religieux silence.

Il s'exprima en ces termes, d'une voix profondément émue :

- Mon épouse venait de me quitter pour m'éviter la peine d'aller, selon le commandephe,) à la mairie, à l'église et chez le traiteur...

— Ce vieux chéri avait en le canchemar toute la nuit... J'ai préséré lui éviter ça — dit Anastasie.

—Ce cauchemar m'était envoyé comme un avertissement d'en haut — reprit religieusement le portier. — J'avais révé Cabrion... je devais souffiir de Cabrion; la journée avait commencé par un attentat sur la taille de mon épouse...

-- Alfred... Alfred... tais-toi donc! ça me gêne devant le monde... -- dit Madame Pipelet an minaudant, roncoulant et baissant les

yeux d'un air pudique.

— Je croyais avoir payé ma dette de malheur a cette journée de malheur aprés le départ de ces luxurieux malfaiteurs — reprit M. Pipelet — lorsque ... oh! mon Dieu! mon Dieu!

- Voyons, Alfred, du courage !...

- J'en aurai répondit héroiquement M. Pipelet; il m'en faut ... j'en aurai ... J'étais donc la... assis tranquillement devant ma table, réfléchissant à un changement que je voulais opérer dans l'empeigne de cette botte... confiée : mon industrie... lorsque j'entends un bruit . un frôlement au carreau de ma loge... Fût-ce un presssentiment?... un avis d'en haut?... mon cœur se serra, je levai la tête... et à travers la vitre... je vis... je vis...
- Cabrion !!! s'écria Anastasie en joignant les mains.
- Cabrion! répondit sourdement M. Pipelet. Sa figure hideuse était là, collée, à la fenêtre, me regardant avec des yeux de chat qu'est-ce que je dis?... de tigre!... juste comme dans mon rêve... Je voulus parler: ma langue était collée à mon palais; je voulus me lever: j'étais collée à mon siège... ma botte me tomba des mains, et, comme dans tous les événements critiques et importants de ma vie... je restai complétement immobile... Alors la clef tourna dans la serrure, la porte s'ouvrit, Cabrion entra!

— Il entra!... Quel front!... — reprit Madame Pipelet, aussi atterrée que son mari de

cette audace.

— Il entra lentement...—reprit Alfred — s'arrêta un moment à la porte comme pour me fasciner de son regard... atroce... puis il s'avança vers moi, s'arrêtant à chaque pas, me transperçant de l'œil, sans dire un mot, droit, muet, menaçant comme un fantôme!...

C'est-à-dire que j'en ai le dos qui m'en hé-

risse — dit Anastasie.

Je restais de plus en plus immobile et assis sur ma chaise... Cabrion s'avançait toujours lentement... me tenant sous son regard comme le serpent l'oiseau... car il me faisait horreur... et malgré moi je le fixnis... Il arrive tout près de moi... je ne puis davantage supporter son aspect révoltant... c'était trop fort... je n'y tiens plus... je ferme les yeux... alors je le sens qui ose porter ses mains sur mon chapeau, il le prend par le haut... l'ôte lentement de dessus ma tête... et me met le chef à nu...

Je commençais à être saisi d'un vertige... ma respiration était suspendue... les oreilles me bourdonnaient... j'étais de plus en plus collé à mon siége... je fermais les yeux de plus en plus fort... Alors Cabrion se baisse... me prend ma tête chauve, que j'ai le droit de dire, ou plutôt que j'avais le droit de dire vénérable avant son attentat... il me prend donc la têta entre ses mains froides comme des mains de mort... et sur mon front glacé de suetr il dépose.... un baiser effronté!!! l'impudique!

Anastasie leva les bras au ciel.

— Mon ennemi le plus acharné, venir me baiser au front !... me forcer à subir ses dégottantes caresses, après m'avoir odieusement persécuté pour posséder de mes cheveux... Une pareille monstruosité me donna beaucoup à penser et me paralysa... Cabrion profita de ma stupeur pour me remettre mon chapeau sur la tête, puis, d'un coup de poing, il me l'enfonça jusque sur les yeux, comme vous l'avez vu. Ce dernier outrage me bouleversa, la mesure fut comblée, tout tourna autour de moi, et je m'évanouis au moment où je le voyais, par-dessous les bords de mon chapeau, sortir de la loge aussi tranquillement, aussi lentement qu'il y était entré.

Puis, comme si ce récit ent épuisé ses forces, M. Pipelet retomba sur sa chaise en levant les mains au ciel en manière de muette impré-

cation.

Rigolette sortit brusquement, son courage était à bout, son envie de rire l'étouffait; elle ne put se contraindre plus long-temps. Rodolphe avait lui-même difficilement gardé son sérieux.

Tout à coup cette rumeur confuse, qui annonce l'arrivée d'un rassemblement populaire, retentit dans la rue; on entendit un grand tumulte en dehors de la porte de l'allée, et bientôt des crosses de fusil résonnèrent sur la dallé de la porte.

# CHAPITRE XIV.

### L'ARRESTATION.

— Mon Dien! Monsieur Rodolphe — s'écria Rigolette en accourant pâle et tremblante — il y a la un Commissaire de Police et la garde!...

— La justice divine v. lle sur moi! — dit M. Pipelet dans un élan · religieuse reconnaissance; — on vient an et Cabrion... malheureusement il est trop t. rd!

Un Commissaire de Police, reconnaissable à l'écharpe que l'on apercevait sous son habit noir, entra dans la loge. Sa physionomie était

grave, digne et sévère.

— Monsieur le Commissaire, il est trop tard ... le malfaiteur s'est évadé! — dit tristement M. Pipelet; — mais je puis vous donner son signalement... Sourire atroce... regard effronté... manières...

- De qui parlez-vous! - demanda le ma-

gistre

— De Cabrion, Monsieur le Commissaire... Mais, en se hatant, il serait peut-être encore temps de l'atteindre — répondit M. Pipelet.

– Je ne sais pas ce que c'est que Cabrion dit impatiemment le magistrat; — le nommé Jérôme Morel, ouvrier lapidaire, demeure dans cette maison?

- Oui, mon Commissaire — dit Madame Pipelet se mettant au port d'armes.

- Conduisez-moi à son logement.

- Morel le lapidaire! reprit la portière au comble de la surprise; - mais c'est la brebis du bon Dieu... il est incapable de...
- **Jérôme M**orel demeure-t-il ici, oui ou non?
- Il y demeare, mon Commissaire... avec sa famille, dans une mansarde.
  - Conduisez-moi donc à cette mansarde.

Puis, s'adressant à un homme qui l'accompagnait, le magistrat lui dit :

Que les deux gardes municipaux attendent en bas et ne quittent pas l'allée. Envoyez Justin chercher un fiacre.

L'homme s'éloigna pour exécuter ces ordres.

- Maintenant reprit le magistrat en s'adressant a M. Pipelet — conduisez-moi chez Morel.
- Si ça vous est égal, mon commissaire, je remplacerai Alfred ; il est indisposé des suites de Cabrion... qui, comme les choux, lui reste
- sur le pylore...

   Vous ou votre mari, peu importe, allons... Et, précédé de Madame Pipelet, il commença de monter l'escalier; mais bientôt il s'arrêta, se voyant suivi par Rodolphe et par Rigolette.

- Qui êtes-vous? que voulez-vous? - lenr

demanda-t-il.

-C'est les deux locataires du quatrième

- dit Madame Pipelet.

- Pardon, Monsieur, j'ignorais que vous fussiez de la maison — dit-il à Rodolphe.

Celui-ci, augurant bien des manières polies

du magistrat, lui dit:

 Vous allez trouver une famille désespérée, Monsieur; je ne sais quel nouveau coup menace ce malheureux artisan, mais il a été cruellement éprouvé cette nuit... Une de ses filles, déjà épuisée par la maladie, est morte... sous ses yeux... morte de froid et de misère...

- Serait-il possible?

– C'est la vérité, mon commissaire – dit Madame Pipelet. - Sans Monsieur, qui vous parle, et qui est le roi des locataires, puisqu'il a sauvé par ses bienfaits le pauvre Motel de la prison, toute la famille du lapidaire serait morte de faim.

Le commissaire regardait Rodolphe avec autant d'intérêt que de surprise.

- Rien de plus simple, Monsieur — reprit celui-ci — une personne très-charitable, sachant que Morel, dont je vous garantis l'honneur et la probité, était dans une position aussi déplorable que peu méritée, m'a chargé de Parez une lettre de change pour laquelle les ni ne lieu li le moment d'élever une discussion

recors allaient traiser en prison ce pauvre ouvrier, seul soutien d'une famille nombreuse.

A son tour, frappé de la noble physionomie de Rodolphe et de la dignité de ses maniéres,

le magistrait lui répondit :

- Je ne doute pas de la probité de Morel ; je regrette seulement d'avoir à remplir une pénible mission devant vous, Monsieur, qui vous intéressez si vivement à cette famille.

- Que voulez-vous dire, Monsieur ?

 D'après les services que vous avez rendus aux Morel, d'aprés votre langage, je vois, Monsieur, que vous êtes un galant homme. N'ayant d'ailleurs aucune raison de cacher l'objet du mandat d'amener que j'ai à exercer, je vous avouerai qu'il s'agit de l'arrestation de Louise Morel, la fille du lapidaire.

Le souvenir du rouleau d'or offert aux gardes du commerce par la jeune fille revint à la

pensée de Rodolphe.

— De quoi est-elle donc accusée, mon Dieu? - Elle est sous le coup d'une prévention

d'infanticide.

– Elle! elle!... Oh! son pauvre père!

- D'après ce que vous m'apprenez, Monsieur, je conçois que, dans les tristes circonstances où se trouve cet artisan, ce nouveau coup lui sera terrible... Malheureusement je dois obéir aux ordres que j'ai reçus.

- Mais il s'agit seulement d'une simple prévention? - s'écria Rodolphe. - Les preuves

manquent sans doute?

- Je ne puis m'expliquer davantage à ce sujet... La justice a été mise sur la voie de ce crime, ou plutôt de cette présomption, par la déclaration d'un homme respectable a tous égards... le maître de Louise Morel...

- Jacques Ferrand le notaire? ... dit Ro-

dolphe indigné.

— Oui, Monsieur... Mais pourquoi cette vivacité?

- M. Jacques Ferrand est un misérable,

Monsieur!

 Je vois avec peine que vous ne connaissez pas celui dont vous parlez, Monsieur; M. ' Jacques Ferrand est l'homme le plus honorable du monde; il est d'une probité reconnne de

- Je vons répète, Monsieur, que ce notaire est un misérable... il a voulu faire emprisonner Morel parce que sa fille a repoussé ses propositions infames... Si Louise n'est accusée que sur la dénonciation d'un pareil homme... avouez, Monsieur, que cette présomption mérite peu de créance.

- Il ne m'appartient pas, Monsieur, et il ne me convient pas de discuter la valeur des déclarations de M. Ferrand - dit froidement le magistrat; — la justice est saisie de cette affaire, les tribunaux décideront : quant à moi, j'ai l'ordre de m'assurer de la personne de Louise Morel, et j'exécute mon mandat.

- Vous avez raison, Monsieur, je regrette qu'un mouvement d'indignation peut-être légitime m'ait fait oublier que ce n'était en effat

araille. Un mot seulement : le corps de l'enfant que Morel a perdu est resté dans sa mansarde, j'ai offert ma chambre à cette famille pour lui épargner le triste spectacle de ce cadavre; c'est donc chez moi que vous trouverez le lapidaire et probablement sa fille. Je vous en conjure, Monsieur, au nom de l'humanité. n'arrêtez pas brusquement Louise au milieu de ces infortunés, à peine arrachés à un sort Morel a éprouvé tant de seépouvantable. cousses cette nuit, que sa raison n'y résisterait pas ; sa femme est aussi dangereusement malade, un tel coup la tuerait.

- J'ai toujours, Monsieur, exécuté mes ordres avec tous les ménagements possibles, j'agirai de même dans cette circonstance.

- Si vous me permettiez, Monsieur, de vous demander une grace? Voici ce que je vous proposerais: la jeune fille qui nous suit avec la portière occupe une chambre voisine de la mienne ; je ne doute pas qu'elle ne la mette à votre disposition; vous pourriez d'abord y mander Louise, puis, s'il le faut, Morel, pour que sa fille lui fasse ses adieux... Au moins vous éviterez à une pauvre mère malade et infirme une scène déchirante.

--- Si cela peut s'arranger ainsi, Monsieur... volontiers.

La conversation que nous venons de rapporter avait eu lieu à demi-voix, pendant que Rigolette et Madame Pipelet se tenaient discrètement à plusieurs marches de distance du commissaire et de Rodolphe; celui-ci descendit auprès de la grisette, que la présence du commissaire rendait toute tremblante, et lui dit:

- Ma pauvre voisine, j'attends de vous un nouveau service; il faudrait me laisser libre de disposer de votre chambre pendant une

- Tant que vous voudrez, Monsieur Ro-, dolphe... vous avez ma clef. Mais, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a donc?

- Je vous l'apprendrai tantôt; ce n'est pas tout, il faudrait être assez bonne pour retourner au Temple dire qu'on n'apporte que dans une heure ce que nous avons acheté.

– Bien volontiers, Monsieur Rodolphe ; mais est-ce qu'il arrive encore malheur aux Morel?

- Hélas! oui, il leur arrive quelque chose de bien triste, vous ne le saurez que trop tôt.

- Allons, mon voisin, je cours au Temple... Mon Dieu! moi qui, grace à vous, croyais ces braves gens hors de peine!... dit la grisette; et elle descendit rapidement

Rodolphe avait voulu surtout épargner à Rigolette le triste tableau de l'arrestation de Louise.

- Mon commissaire - dit Madame Pipelet - puisque mon roi des locataires vous conduit, je peux aller retrouver Alfred? Il était remis de son indisposition de Cabrion.

- Allez... allez - dit le magistrat; et il resta seul avec Rodolphe.

Tous deux arriverent sur le patier du quatrième, en face de la chambre où étaient alon provisoirement établis le lapidaire et sa famille.

Tout à coup la porte s'ouvrit.

Louise, pale, éplorée, sortit brusquement. - Adieu! adieu! mon père - s'écria-t-elle

- je reviendrai, il faut que je parte.

— Louise, mon enfant, écoute-moi donc reprit Morel en suivant sa fille et en tachant de la retenir.

A la vue de Rodolphe, du magistrat, Louise et le lapidaire restèrent immobiles.

- Ah! Monsieur, vous notre sauveur dit l'artisan en reconnaissant Rodolphe aidez-moi donc à empêcher Louise de partir. Je ne sais ce qu'elle a, elle me fait peur; elle veut s'en aller. N'est-ce pas, Monsieur, qu'il ne faut plus qu'elle retourne chez son maitre? N'est-ce pas que vous m'avez dit: "Louise ne vous quittera plus, ce sera votre récompense. " Oh! à cette bienheureuse promesse, je l'avoue, un moment j'ai oublié la mort de ma pauvre petite Adèle; mais aussi jé veux n'être plus séparé de toi, Louise, jamais! jamais!

Le cœur de Rodolphe se brisa, il n'eut pas

la force de répondre une parole.

Le commissaire dit sévèrement à Louise:

– Vous vous apelez Louise Morel?

–Oui, Monsieur — répondit la jeune fille interdite.

Rodolphe avait ouvert la chambre de Rigo-– Vous êtes Jérôme Morel, son père? –

ajouta le magistrat en s'adressant au lapidaire. – Oui... Monsieur... mais...

Entrez la avec votre fille.

Et le magistrat montra la chambre de Rigo-

lette, où se trouvait déjà Rodolphe.

Rassurés par la présence de ce dernier, le lapidaire et Louise, étonnés, troublés, obéirent au commissaire ; celui-ci ferma la porte, et dit a Morel avec émotion :

- Je sais combien vous êtes honnête et malheureux; c'est donc à regret que je vous spprends qu'au nom de la loi... je viens arrêter votre fille.

- Tout est découvert... je suis perdue!... - s'écria Louise épouvantée, en se jetant dans les bras de son père.

- Qu'est-ce que tu dis ?... qu'est-ce que tu dis ?... — reprit Morel stupéfait.—Tu es folle... pourquoi perdue?... T'arrêter!... pourquoi t'arrêter?... qui viendrait t'arrêter?...

- Moi... au nom de la loi! - et le com-

missaire montra son écharpe.

— Oh! malheureuse !... malheureuse !... ~ s'écria Louise en tombant agenouillée.

- Comment! au nom de la loi? - dit l'artisan, dont la raison, fortement ébranlée par ce nouveau coup, commençait à s'affaiblir; pourquoi arrêter ma fille au nom de la loi?... je réponds de Louise, moi ; c'est ma fille, ma m'inquiète ; c'est à peine si tout à l'heure il digne fille... pas vrai, Louise! Comment! t'arreter, quand notre bon ange to rend a noss pour nous consoler de la mort de ma petite Adéle? Allons donc! ça ne se peut pas .... Et puis, Monsieur le Commissaire, parlant par respect on n'arrête que les misérables, entendezvous... Et Louise, ma fille, n'est pas une misérable. Bien sûr, vois-tu, mon enfant, ce monsieur se trompe... Je m'appelle Morel; il y a plus d'un Morel... tu t'appelles Louise; il y a plus d'une Louise... C'est ça, voyez-vous, Monsieur le Commissaire, il y a erreur, certainement il y a erreur;

— Il n'y a malheureusement pas erreur!... Louise Morel, faites vos adieux à votre père.

— Vous m'enlèverez ma fille, vous !... — s'écria l'ouvrier furieux de douleur, et s'avançant vers le magistrat d'un air menaçant.

Rodolphe saisit le lapidaire par le bras, et

lui dit:

— Calmez-vous, espérez; votre fille vous sera rendue... son innocence sera prouvée:

elle n'est sans doute pas coupable.

— Coupable de quoi?... Elle ne peut être coupable de rien... Je mettrais ma main au feu que... — Puis, se souvenant de l'or que Louise avait apporté pour payer la lettre de change, Morel s'écria : — Mais cet argent !... cet argent de ce matin, Louise!

Et il jeta sur sa fille un regard terrible.

Louise comprit.

— Moi, voler ! — s'écria-t-elle, et, les joues colorées d'une généreuse indignation, son accent, son geste, rassurèrent son père.

— Je le savais bien!— s'écria-t-il. — Vous voyez, Monsieur le Commissaire... Elle le nie... et de sa vie elle n'a menti, je vous le jure... Demandez à tous ceux qui la connaissent, ils vous l'affirmeront comme moi. Elle mentir! ah! bien oui... elle est trop fière pour ça; d'ailleurs, la lettre de change a été payée par notre bienfaiteur... Cet or, elle ne veut pas le garder; elle allait le rendre à la personne qui le lui a prêté, en lui défendant de la nommer... n'est-ce pas, Louise?

- On n'accuse pas votre fille d'avoir volé -

dit le magistrat.

- Mais, mon Dieu! de quoi l'accuse-t-on, alors? Moi, son père, je vous jure que, de quoi qu'on puisse l'accuser, elle est innocente; et de

ma vie non plus je n'ai menti.

— A quoi bon connaître cette accusation? lui dit Rodolphe, ému de ses douleurs—l'innocence de Louise sera prouvée; la personne qui s'intéresse vivement à vous protégera votre fille . . . Allons, du courage . . . cette fois encore la Providence ne vous faillira pas. Embrassez votre fille, vous la reverrez bientôt . . .

—Monsieur le commissaire—s'écria Morel ans écouter Rodolphe—on n'enlève pas une file à son père sans lui dire au moins de quoi en l'accuse! Je veux tout savoir... Louise, par-

leras-tu?

Votre fille est accusée... d'infanticide...

– dit le magistrat.

Et Morel, atterré, balbutia quelques mots

- Votre fille est accusée d'avoir tué son enfant — reprit le commissaire, profondément ému de cette scène. — Mais il n'est pas encore prouvé qu'elle ait commis ce crime.
- Oh! non, cela n'est pas, Monsieur... cela n'est pas... s'écria Louise avec force en se relevant. Je vous jure qu'il était mort! Il ne respirait plus... il était glacé... j'ai perdu la tête... voilà mon crime... Mais tuer mon enfant, oh! jamais!..
- Ton enfant, misérable!!! · s'écria Morel en levant ses deux mains sur Louise, comme s'il eût voulu l'anéantir sous ce geste et sous cette imprécation terrible.

— Grace, mon pare! grace!... — s'écria-

t-elle.

Après un moment de silence effrayant, Morel reprit avec un calme plus effrayant encore:

— Monsieur le commissaire, emmener cette

— Monsieur le commissaire, emmenez cette créature... ce ne n'est pas la ma fille...

Le lapidaire voulut sortir ; Louise se jeta à ses genoux, qu'elle embrassa de ses deux bras, et, la tête renversée en arrière, éperdue et suppliante, elle s'écria :

--- Mon père! écoute-moi seulement...écoute-moi!

 Monsieur le commissaire, emmenez-la donc, je vous l'abandonne !— disait le lapidaire en faisant tous ses efforts pour se dégager des étreintes de Louise.

— Écoutez-la !... — lui dit Rodolphe en l'arrêtant— ne soyez pas maintenant impitoy-

— Elle!!! mon Dieu! mon Dieu!. . Elle!!!
— répétait Morel en portant ses deux mains à son front — elle déshonorée!... oh! l'infame!
... l'infame!

- Et si elle s'est déshonorée pour vous sau-

ver?... — lui dit tout bas Rodolphe.

Ces mots firent sur Morel une impression foudroyante; il regarda sa fille éplorée, toujours agenouillée à ses pieds; puis l'interrogeant d'un coup d'ail impossible à peindre, il s écria d'une voix sourde, les dents serrées par la rage:

-Le notaire?

Une réponse vint sur les lèvres de Louise... Elle allait parler; mais, la réflexion l'arrétant sans doute, elle baissa la tête en silence et resta muette.

— Mais non... il voulait me faire emprisonner ce matin— reprit Morel en éclatant — ce n'est donc pas lui?... Oh! tant mieux! ...tant mieux!... elle n'a pas même d'excuse à sa faute, je ne serai pour rien dans son déshonneur... je pourrai sans remords la maudire!...

— Non! non!... ne me maudissez pas, mon père!... à vous je dirai tout... à vous seul; et vous verrez vous verrez... si je ne mérite pas votre pardon...

—Écoutez-la, par pitié!— hi dit Rodolphe. Que m'apprendra-t-elle? son infamie?...

elle va être publique; j'attendrai...

— Monsieur!... — s'écria Louise en s'adreseant au magistrat — par pitié, laissez-moi dire

quelques mots à mon père... avant de le quit-; tristesse d'une amertume inexprimable; son ter pour jamais, peut-être... Et devant vous aussi, notre sauveur, je parlerai... mais seulement devant vous et devant mon père...

- J'y consens-dit le magistrat.

- Serez-yous donc insensible? refuserezvous cette dernière consolation à votre enfant ? - demanda Rodolpee a Morel.— Si vous croyez me devoir quelque reconnaissance pour les bontés que j'ai attirées sur vous... rendezvous à la prière de votre fille...

Après un moment de farouche et morne si-

lence, Morel répondit: - Allons!...

— Mais... où irons-nous?... — demanda

Rodolphe— votre famille est à côté...

- Où nous irons?--- s'écria le lapidaire avec une ironie amère ;--- où nous irons? La-haut... là-haut... dans la mansarde... à côté du corps de ma fille... le lieu est bien choisi pour cette confession... n'est-ce pas? Allons... nous verrons si Louise osera mentir en face du cadavre de sa sœur. Allons!

Et Morel sortit précipitamment, d'un air

égaré, sans regarder Louise.

- Monsieur -- dit tout bas le commissaire à Rodolphe — de grace, dans l'intérêt de ce pauvre père, ne prolongez pas cet entretien... Vous disiez vrai, sa raison n'y résisterait pas ; tout à l'heure son regard était presque celui

- Hélas! Monsieur, je crains comme vous un terrible et nouveau malheur; je vais abréger, autant que possible, ces adieux déchirants.

Et Rodolphe rejoignit le lapidaire et sa fille. Si étrange, si lugubre que fût la détermination de Morel, elle était d'ailleurs, pour ainsi dire, commandée par les localités; le magistrat consentait à attendre l'issue de cet entretien dans la chambre de Rigolette, la famille Morel occupait le logement de Rodolphe, il ne restait que la mansarde.

Ce fut dans ce funèbre réduit que se rendirent Louise, son père et Rodolphe.

# CHAPITRE XV.

CONFESSION.

Sombre et cruel spectacle!

Au milieu de la mansarde telle que nous Pavons dépeinte, reposait, sur la conche de l'idiote, le corps de la petite fille morte le matin ; un lambeau de drap la recouvrait.

La rare et vive clarté filtrée par l'étroite lucarne jetait, sur les figures des trois acteurs de cette scène, des lumières et des ombres durement tranchées.

Rodolphe, debout et adossé au mur, était

péniblement ému.

Morel, assis sur le bord de son établi, la tête baissée, les mains pendantes, le regard fixe, farouche, ne quittait pas des yeux le matelas ou étaient déposés les restes de la petite Adèle.

A cette vue, le corroux, l'indignation du

energie l'abandonnait, il s'affaissait sous ce

nouveau coup.

Louise, d'une paleur mortelle, se sentait defaillir; la révélation qu'elle devait faire l'éponvantait.... Pourtant elle se hasarda à prendre en tremblant la main de son père, cette pauvre main amaigrie, déformée par l'excés du travail.

Il ne la retira pas ; alors sa fille, éclatant en sanglots, la couvrit de baisers, et la sentit bientôt se presser légèrement contre ses lèvres La colère de Morel avait cessé; ses iarmes, long-temps contenues, coulèrent enfin.

- Mon père! si vous saviez! - s'écria Louise — si vous saviez comme je suis l

plaindre.

- Oh! tiens, vois-tu, ce sera le chagrin de toute ma vie, Louise, de toute ma vie - répondit le lapidaire en pleurant. - Toi, mon Dieu!... toi en prison... sur le banc des cnminels... toi, si fière ... quand tu avais le droit d'être fière ... Non! - reprit-il dans un nouvel accès de douleur désespérée - non! je préférerais te voir sous le drap de mort à côté de ta pauvre petite sœur...

- Et moi aussi, je voudrais y être! - re-

pondit Louise.

- Tais-toi, malheureuse enfant, tu me fais mal... J'ai eu tort de te dire cela ; j'ai été trop loin... Allons, parle; mais, au nom de Dieu, ne mens pas... Si affreuse que soit la vérité, dis-moi-la... que je l'apprenne de toi... elle me parattra moins cruelle... Parle, hélas! les moments nous sont comptés; en bas... on t'attend. Oh! les tristes... tristes adieux, juste ciel!

- Mon pere, je vous dirai tout... — reprit Louise, s'armant de résolution; — mais promettez-moi, et que notre sauveur me promette aussi, de ne répéter ceci à personne... à personne... S'il savait que j'ai parlé, voyez-vous... Oh! - ajouta-t-elle en frissonnant de terreur — vous seriez perdus... perdus comme moi... car vous ne savez pas la puissance et la férocité de cet homme!

- De quel homme ?

– De mon maltre...

-Le notaire?

-Oui... - dit Louise à voix basse et en regardant autour d'elle, comme si elle ent craint d'être entendue.

- Rassurez-vous - repri: Rodolphe ; - cet homme est cruel et puissant, peu importe, nous le combattrons! Du reste, si je révélais ce que vous allez nous dire, ce serait seulement dans votre intérét ou dans celui de votre père :

– Et moi aussi, Louise, si je parlais, ce serait pour tacher de te sauver. Mais qu'a-t-il

encore fait, ce méchant homme?

-Ce n'est pas tout - dit Louise après un moment de reflexion - dens ce récit il sers question de quelqu'un qui m'a rendu un grand service... qui a été pour mon père et pour notre famille plein de bonté; cette personne était lapidaire s'affaiblirent et se changérent en une l'employée chez M. Ferrand lorsque j'y suis entrée; elle m'a fait jurer de ne pas la nom-

Rodolphe, pensant qu'il s'agissait peut-être de Germain, dit à Louise:

— Si vous voulez parler de François Germain... soyez tranquille, son secret sera bien gardé par votre père et par moi.

Louise regarda Rodolphe avec surprise.

- Vons le connaissez? - dit-elle.

— Comment! ce bon, cet excellent jeune homme qui a demeuré ici pendant trois mois, était employé chez le notaire quand tu y es entrée? — dit Morel, — La première fois que tu l'as vu iri, tu as eu l'air de ne pas le connaître?...

— Cela était convenu entre nous, mon père; il avait de graves raisons pour cacher qu'il travaillait chez M. Ferrand, C'est moi qui lui avais indiqué la chambre du quatrième qui était à louer ici, sachant qu'il serait pour vous un bon voisin.

- Mais - reprit Rodolphe - qui a donc

placé votre fille chez le notaire ?

— Lors de la maladie de ma femme, j'avais dit à Madame Burette, la prêteuse sur gages, qui loge ici, que Louise voulait entrer en maison pour nous aider. Madame Burette connaissait la femme de charge du notaire; elle m'a donné pour elle une lettre où elle lui recommendait Louise comme un excellent sujet. Maudite... maudite soit cette lettre... elle est la cause de tous nos malheurs... Enfin, Monsieur, voilà comment ma fille est entrée chez le notaire.

— Quoique je sois instruit de quelques-uns des faits qui ont causé la haine de M. Ferrand contre votre père — dit Rodolphe à Louise — je vous prie, racontez-moi en peu de motaire depuis votre entrée à son service... cela pourra servir à vous désendre.

— Pendant les premiers temps de mon séjour chez M. Ferrand — reprit Louise — je n'ai pas eu à me plaindre de lui. J'avais beaucoup de travail, la semme de charge me rudoyait souvent, la maison était triste, mais j'endurais tout avec patience, le service est le service; ailleurs j'aurais eu d'autres désagréments. M. Ferrand avait une figure sévère, il allait à la messe, il recevait souvent des prêtres; je ne me défiais pas de lui, dans les commencements il me regardait à peine, il me parlait très-durement, surtoat en présence des étrangers.

Excepté le portier 'qui logeait sur la rue, dans le corps de logis où est l'étude, j'étais seule de domestique avec Madame Séraphin, la femme de charge. Le pavillon que nous occupions était une grande masure isolée, entre la cour et le jardin. Ma chambre était tout en haut. Bien souvent j'avais peur, restant le soir toujours seule, ou dans la cuisine qui est souterraine, ou dans ma chambre. La nuit, il me semblait, quelquefois entendre des bruits sourds et extraordinaires à l'étage au-dessous de moi, que personne n'habitait, et où seulement M.

Germain venait souvent travailler dans le jour ; deux des fenêtres de cet étage étaient murées, et une des portes, très-épaisse, était renforcée de lames de fer. La femme de charge m'a dit depnis que dans cet endroit se trouvait la caisse de M. Ferrand.

Un jour j'avais veillé très-tard pour finir des raccommodages pressés; j'allai pour me coucher, lorsque j'entendis marcher doucement dans le petit corridor au bout duquel était ma chambre, on s'arrêta à ma porte; d'abord je supposai que c'était la femme de charge ; mais, comme on n'entrait pas, cela me fit peur ; je n'osais bouger, j'écoutais, on ne remuait pas. j'étais pourtant sûre qu'il y avait quelqu'un derrière ma porte; je demandai par deux fois qui était là... on ne répondit rien... De plus en plus effrayée, je poussai ma commode contre la porte, qui n'avait ni verrou, ni serrure. J'écoutais toujours, rien ne bougea; au bout d'une demi-heure, qui me parut bien longue, je me jetai sur mon lit, la muit se passa tranquil-Le lendemain, je demandai a la femme de charge la permission de faire mettre un verrou à ma chambre, qui n'avait pas de serrure, lui racontant ma peur de la nuit ; elle me répondit que j'avais rêvé, qu'il fallait d'ailleurs m'adresser à M. Ferrand pour ce verrou. A ma demande il haussa les épaules, me dit que j'étais folle ; je n'osai plus en parler.

J'étais folle; je n'osai plus en parler.

A quelque temps de la, arriva le malheur du diamant. Mon père, désespéré, ne savait comment faire. Je contai son chagrin à Madame Séraphin; elle me répondit: — "Monsieur est si charitable, qu'il fera peut-être quelque chose pour votre père. "— Le soir même, je servais à table; M. Ferrand me dit brusquement: — "Ton père à besoin de treize cents francs; va ce soir lui dire de passer demain à mon étude, il aura son argent. C'est un honnéte homme, il mérite qu'on s'intéresse à lui. "— A cette marque de bonté, je fondis en

—A cette marque de bonté, je fondis en larmes; je ne savais comment remercier mon maître; il me dit avec sa brusquerie ordinaire: — "C'est bon, c'est bon; ce qua je fais est tout simple... "—Le soir, après mon ouvrage, je vins annoncer cette bonne nouvelle à mon père, et le lendemain...

— J'avais les treize cents francs contre une lettre de change à trois mois de date, acceptée en blanc par moi — dit Morel; — je fis comme Louise, je pleurai de reconnaissance; j'appelai cet homme mon bienfaiteur... mon sauveur. Oh! il a fallu qu'il fût bien méchant pour détruire la reconnaissance et la vénération que je lui avais vouées...

—Cette précaution de vous faire souscrire une lettre de change en blanc à une échéance tellement rapprochée que vous ne pouviez la payer, n'éveilla pas vos soupcens? — lui de-

manda Rodolphe.

— Non, Monsieur ; j'ai eru que le notaire prenait ses stretés, voila tout ; d'ailleurs, il me dit que je n'avais pas besoin de songer à rembourser cette somme avant deux ars; tous les trois mois je lui renouvellerais seulement la lettre de change pour plus de régularité; cependant à la première échéance on l'a présentée ici, elle n'a pas été payée; il a obtenu jugement contre moi sous le nom d'un tiers; mais il m'a fait dire que ça ne devait pas m'inquiéter... que c'était une erreur de son huissier.

- Il voulait ainsi vous tenir en sa puissance

... - dit Rodolphe.

— Hélas! oui, Monsieur; carce fut à dater de ce jugement qu'il commença de... Mais continue, Louise... continue... Je ne sais plus où j'en suis... la tôte me tourne... j'ai comme des absences... j'en deviendrai fou!... C'est

par trop, aussi... c'est par trop!...

Rodolphe calma le lapidaire. Louise reprit—Je redoublais de zèle, afin de reconnaître, comme je pouvais, les bontés de M. Ferrand pour nous. La femmè de charge me prit dès lors en grande aversion; elle trouvait du plaisir à me tourmenter, à me mettre dans mon tort en ne me répétant pas les ordres que M. Ferrand lui donnait pour moi; je souffrais de ces désagréments, j'aurais préféré une autre place; mais l'obligation que mon père avait à mon mettre m'empéchait de m'en aller. Depuis trois mois M. Ferrand avait prêté cet argent; il continuait de me brusquer devant Madame Séraphin; cependant il me regardait quelquefois à la dérobée d'une manière qui m'embarrassait, et il souriait en me voyant rougir.

— Vous comprenez, Monsieur, il était alors en train d'obtenir cantre moi une contrainte

par corps.

- Un jour - reprit Louise - la femme de charge sort après le diner, contre son habitude; les clercs quittent l'étude ; ils logeaient dehors. M. Ferrand envoie le portier en commission, je reste à la maison seule avec mon maître ; je travaillais dans l'antichambre, il me sonne. J'entre dans sa chambre à coucher, il était debout devant la cheminée, je m'approche de lui, il se retourna brusquement, me prend dans ses bras...; sa figure était rouge comme du sang, ses yeux brillaient. J'eus une peur affreuse, la surprise m'empêcha d'abord de faire un mouvement; mais, quoiqu'il soit très-fort, je me débattis si vivement que je lui échappai, je me sauvai dans l'antichambre, dont je poussai la porte, la tenant de toutes mes forces, la clef était de son côté.

- Vous l'entendez, Monsieur... vous l'entendez... - dit Morel à Rodolphe - voilà la

conduite de ce digne bienfaiteur.

—Au bout de quelques moments la porte céda sous ses efforts — reprit Louise — heureusement la lampe étnit à ma portée, j'eus le temps de l'éteindre. L'antichambre était éloignée de la pièce où il se tenait; il se trouva tout à coup dans l'obscurité, il m'appels, je ne répondis pas; il me dit alors d'une voix tremblante de colère: —, Si tu essaies de m'échapper, ton père ira en prison pour les treize cents francs qu'il me doit et qu'il ne peut payer. ,, — Je le suppliai d'avoir pu'ié de moi. Je lui promis de faire tout au monde pour le bien servir, pour le faire tout au monde pour le bien servir, pour

reconnaître ses bontés, mais je lui déclarai que rien ne me forcerait à m'avilir.

— C'est pourtant bien la le langage de Louise — dit Morel — de ma Louise quand elle avait le droit d'être fière.. Mais comment?... Enfin continue... centinue...

— Je me trouvais toujours dans l'obscurité; j'entends, au bout d'un moment fermer la porte de sortie de l'antichambre, que mon maître avait trouvée à tâtons. Il me tenait ainsi en son pouvoir ; il court chez lui, et revient bientôt avec une lumière... Je n'ose vous dire, mon père la lutte nouvelle qu'il me failut soutenir, ses menaces, ses poursuites de chambre en chambre : heureusement le désespoir, la peur, la colère me donnèrent des forces ; ma résistance le rendait furieux, il ne se possédait plus. Il me maltraita, me frappa ; j'avais la figure en sang...

— Mon Dieu! mon Dieu! — s'écria le lapidaire en levant ses mains au ciel — ce sont là des crimes pourtant... et il n'y a pas de punition pour un tel monstre... il n'y en a pas...

— Peut-être — dit Rodolphe, qui semblait réfléchir profondément; puis, s'adressent à

Louise: - Courage! dites tout...

- Cette lutte durait depuis long-temps ; mes forces m'abandonnaient, lorsque le portier, qui était rentré, sonna deux coups: c'était une lettre qu'on annonçait. Craignant, si je n'allais pas la chercher, que le portier ne l'apportat lui-même, M. Ferrand me dit: — "Va-t'en!... Dis un mot, et ton père est perdu; si tu cherches à sortir de chez moi, il est encore perdu; si on vient aux renseignements sur toi, je t'empêcherai de te placer, en laissant entendre, sans l'affirmer, que tu m'as volé. Je dirai de plus que tu es une détestable servante... "-Le lendemain de cette scène, malgré les menaces de mon maître, j'accourus ici tout dire a mon père... Il voulait me faire à l'instant quitter cette maison... mais la prison était là... Le peu que je gagnais devenait indispensable à notre famille depuis la maladie de ma mère... Et les mauvais renseignements que M. Ferrand me menaçait de donner sur moi m'auraient empêchée de me placer ailleurs pendant bien long-temps peut-être ...

— Oui — dit Morel avec une sombre amertume — nous avons eu la lacheté, l'égoisme de laisser notre enfant retourner la... Oh! je vous le disais bien, la misère... la misère...

que d'infamies elle fait commettre!...

— Hélas! mon père, n'avez-vous pas essayé de toutes manières de vous procurer ces treize cents francs? Cela étant impossible, il a bien fallu nous résigner.

— Va, va, continue... les tiens ont été tes bourreaux; nous sommes plus coupables que toi du malheur qui t'arrive — dit le lapidaire en cachant sa figure dans ses mains.

elle me donnait à peine ce qui m'était nécessaire pour me nourrir, enfermait le pain sous clef; quelquefois par méchanceté elle souillait devant moi les restes du repas qu'on me laissait, car presque toujours elle mangeait avec M. Ferrand. La nuit, je dormais à peine ; je craignais à chaque instant de voir le notaire entrer dans ma chambre, qui ne fermait pas: il m'avait fait ôter la commode que je mettais devant ma porte pour me garder; il ne me restait qu'une chaise, une petite table et ma Je tachais de me barricader avec cela comme je pouvais, et je me couchais toute habillée. Pendant quelque temps, il me laissa tranquille; il ne me regardait même pas. commençais à me rassurer un peu, pensant qu'il ne songeait plus à moi. Un dimanche, il m'avait permis de sortir; je vins annoncer cette bonne nouvelle à mon père et à ma mère. Nous étions tous bien heureux!... C'est jusqu'à ce moment que vous avez tout su, mon père... Ce qui me reste à vous dire... — et la voix de Louise trembla...—est affréux... je vous l'ai toujours caché.

- Oh! j'en étais bien sûr... bien sûr... que tu me cachais un secret — s'écria Morel avec une sorte d'égarement et une singulière volubilité d'expressions qui étonna Rodolphe. -Ta paleur, tes traits... auraient du m'éclairer. Cent fois je l'ai dit à ta mère...mais bah! bah! bah! elle me rassurait... La voilà bien! la voilà bien! pour échapper au mauvais sort, laisser notre fille chez ce monstre!... Et notre fille, où va-t-elle? Sur le banc des criminels... La voila bien! Ah! mais aussi... enfin... qui sait?...au fait... parce qu'on est pauvre... oui... mais les autres?... Bah... bah... les autres... Puis, s'arrêtant comme pour rassembler ses pensées qui lui échappaient, Morel se frappa le front, et s'écria: — Tiens! je ne sais plus ce que je dis... la tête me fait un mal horrible... il me semble que je suis gris...

Et il cacha sa tête dans ses deux mains.

Rodolphe ne voulut pas laisser voir à Louise combien it était effrayé de l'incohérence du langage du lapidaire; il reprit gravement:

- Vous n'êtes pas juste, Morel; ce n'est pas pour elle seule, mais pour sa mère, pour ses enfants, pour vous même, que votre pauvre femme redoutait les funestes conséquences de la sortie de Louise de chez le notaire... N'accusez personne... Que toutes les malédictions, que toutes les haines retombent sur un seul homme... sur ce monstre d'hypocrite, qui plaçait une fille entre le déshonneur et la ruine... la mort peut-être de son père et de sa famille; sur ce maître qui abusait d'une manière infame de son pouvoir de maître... Mais patience, je vous l'ai dit, la Providence réserve souvent au crime des vengeances surprenantes et épouvantables.

Les paroles de Rodolphe étaient, pour ainsi dire, empreintes, d'un tel caractère de certitude et de conviction en parlant de cette ven- | bre, n'avez-vous pas remarqué quelque goût

geance providentielle, que Louise regarda son sauveur avec suprrise, presque avec crainte.

- Continuez, mon enfant - reprit Rodolphe en s'adressant à Louise --- ne nous cachez rien... cela est plus important que vous ne le pensez.

- Je commençais donc à me rassurer un peu - dit Louise, lorsqu'un soir M. Ferrand et la femme de charge sortirent chacun de leur côté. Ils ne dinèrent pas à la maison, je restai seule; comme d'habitude, on me laissa ma ration d'eau, de pain et de vin, après avoir fermé à clef les buffets. Mon ouvrage terminé, je dinai, et puis, ayant peur toute seule dans les appartements, je remontai dans ma chambre, après avoir allumé la lampe de M. Ferrand. Quand il sortait le soir, on ne l'atten. dait jamais. Je me mis à travailler, et contre mon ordinaire, peu a peu le sommeil me gagna... Ah! mon père!—s'écria Louise en s'interrompant avec crainte - vous allez ne pas me croire... vous allez m'accuser de mensonge... et pourtant, tenez, sur le corps de ma pauvre petite sœur, je vous jure que je vous dis bien la vérité...

Expliquez-vous — dit Rodolphe.

- Helas! Monsieur, depuis sept mois je cherche en vain à m'expliquer à moi-même cette nuit affreuse... sans pouvoir y parvenir; j'ai manqué perdre la raison en tachant d'éclaircir ce mystère.

- Mon Dieu! mon Dieu! que va-t-elle dire !... — s'écria le lapidaire, sortant de l'espèce de stupeur indifférente qui l'accablait par intermittence depuis le commencement de ce récit.

- Je m'étais, contre mon habitude, endormie sur ma chaise... — reprit Louise. — Voila la dernière chose dont je me souviens. Avant... avant. oh! mon père, pardon... Je vous jure que je ne suis pas coupable, pourtant...

— Je te crois!.. je te crois... mais parle! - Je ne sais pas depuis combien de temps je dormais, lorsque je m'éveillai, toujours dans ma chambre... mais couchée et déshonorée par M. Ferrand, qui était auprès de

- Tu mens!.. tu mens!.. — s'écria le lapidaire furieux. — Avoue-moi que tu as cédé à la violence! à la peur de me voir trainer en prison!.. mais ne mens pas ainsi.

– Mon père, je vous jure..

- Tu mens! tu mens!.. Pourquoi le notaire aurait-il voulu me faire emprisonner, puisque tu lui avais cédé?

- Cédé, oh! non, mon père!.. mon sommeil fut si profond que j'étais comme morte... Cela vous semble extraordinaire, impossible... Mon Dieu, je le sais bien ; car à cette heure je ne peux encore le comprendre,

- Et moi je comprends tout - reprit Rodolphe en interrompant Louise - ce crime manquait à cet homme... N'accusez pas vetre fille de mensonge, Morel... Dites-moi, Louise, on dinant, avant de monter dans votre chamétrange à ce que vous avez bu? Tâchez de bien rappeler cette circonstance.

Après un moment de réflexion, Louise ré-

pondit:

-Je me souviens, en effet, que le mélange d'eau et de vin que Madame Séraphin me laissa, selon son habitude, avait un goût un peu amer; je n'y ai pas alors fait attention parce que quelquefois la femme de charge s'amusait à mettre du sel ou du poivre dans ce que je buvais...

- Et ce jour-là cette boisson yous a semblé

amère?

- Oui, Monsieur, mais pas assez pour m'empêcher de la boire; j'ai cru que le vin etait
- Morel, l'œil fixe, un peu hagard, écoutait les questions de Rodolphe et les réponses de Louise mans paraltre comprendre leur portée.

- Avant de vous endormir sur votre chaise ... n'avez-vous pas senti votre tête pesante...

vos jambes alourdies?

- -Oui, Monsieur... les tempes me battaient, j'avais un léger frisson, j'étais bien mal à mon
- -- Oh! le misérable!.. le misérable!...s'écria Rodolphe. — Savez-vous, Morel, ce que cet homme a fait boire à votre fille?

L'artisan regarda Rodolphe sans lui ré-

- La femme de charge, sa complice, avait mélé dans le breuvage de Louise un soporifique, de l'opium sans doute ; les forces, la pensée de votre fille ont été paralysées pendant quelques heures; en sortant de ce sommeil léthargique... elle était déshonorée.

- Ah! maintenant — s'écria Louise — mon malheur s'explique... Vous le voyez, mon père, je suis moins coupable que je ne le paraissais. Mon père... mon père- réponds moi-donc!

Le regard du lapidaire était d'une effrayante

Une si horrible perversité ne pouvait entrer dans l'esprit de cet homme naif et honnête. Il comprenait à peine cette affreuse révélation.

: Et puis, faut-il le dire, depuis quelques moments sa raison lui échappait... par instants ses idées s'obscurcissaient; alors il tombait dans ce néant de la pensée qui est à l'intelligence ce que la nuit est à la vue... formidable symptôme de l'aliénation mentale.

Pourtant Morel reprit d'une voix sourde,

brève et précipitée :

-Oh! oui, c'est bien mal... bien mal... très-mal.

Et il retomba dans son apathie.

Rodolphe le regarda avec anxiété, il crut que l'énergie de l'indignation commençait à c'épuiser chez ce malheureux : de même qu'à la suite de violents chagrins souvent les larmes manquent.

dévoiler ce tissu d'horreurs.

Voulant terminer le plus tôt possible ce triste entretien, Rodolphe dit a Louise : F - Courage, mon enfant, achevez de nous

– Hélas! Monsieur, ce que vous avez entendu n'est rien encore... En voyant M, Ferrand auprès de moi je jetai un cri de frayeur. Je voulus fuir, il me retint de force; je me sentais encore si faible, si appesantie, sans doute à cause du breuvage dont vous m'avez parlé, que je ne pus m'échapper de ses mains. -Pourquoi te sauves-tu maintenant? — me dit M. Ferrand d'un air étonné qui me confondit. - Quel est ce caprice? Ne suis-je pas là de ton consentement? — Ah! Monsieur, c'est indigne! -m'écriai-je ;- vous avez abusé de mon sommeil pour me perdre! Mon père le saura. — Mon maître éclata de rire. — Pai abusé de ton sommeil, moi! mais tu plaisantes? A qui feras-tu croire ce mensonge? Il est quatre heures du matin. Je suis ici depuis dix heures; tu aurais dormi bien longtemps et bien opiniatrement. Avoue donc plutôt que je n'ai fait que profiter de ta bonne volonté. Allons, ne sois pas ainsi capricieuse, ou nous nous fâcherons. Ton père est en mon pouvoir; tu n'as plus de raisons maintenant pour me repousser; sois soumise et et nous serons bons amis ; sinon, premis garde. - Je dirai tout a mon père! - m'écriai-je ; il saura me venger. Il y a une justice!... M. Ferrand me regarda avec surprise. -Mais tu es donc décidément folle? Et que diras-tu à mon père? Qu'il t'a convenu de me recevoir ici? Libre a toi... tu verras comme il t'accueillera.— Mon Dieu! mais cela n'est pas vrai... Vous savez bien que vous êtes ici malgré moi!... — Malgré toi? Tu aurais l'effronterie de soutenir ce mensonge, de parler de violences? Veux-tu une preuve de ta fausseté? J'avais ordonné à Germain. mon caissier, de revenir hier soir, à dix heures, terminer un travail pressé; il a travaillé jusqu'à une heure du matin dans une chambre au-dessous de celle-ci. N'aurait-il pas entendu tes cris, le bruit d'une lutte pareille à osle que j'ai soutenue en bas contre toi, méchante, quand tu n'étais pas aussi raisonnable qu'aujourd'hui? Eh bien! interroge demain Germain, il affirmera ce qui est: que cette nuit tout a été parfaitement tranquille dans la mai-

- Oh! toutes les précautions étaient prises pour assurer son impunité! - dit Rodolphe.

- Oui, Monsieur; car j'étais atterrée. A tout ce que me disait M. Ferrand je ne trouvais rien à répondre. Ignorant quel breuvage il m'avait fait prendre, je ne m'expliquais pas à moi-même la persistance de mon sommeil. Les apparences étaient contre moi. Si je me plaignais, tout le monde m'acouserait; cela devait être, puisque que pour moi-même cette nuit affreuse était un mystère impénétrable.

## CHAPITRE XVI.

LE CRIME.

Rodolphe restait confondu de l'effroyable hypocrisie de M. Ferrand.

— Ainsi — dit-il à Louise — vous n'avez pas ces vous plaindre à votre père de l'odieux

attentat du notaire?

— Non, Monsieur; il m'aurait crue sans doute la complice de M. Ferrand; et puis je craignais que, dans sa colère, mon père n'oubliat que sa liberté, que l'existence de notre famille dépendaient toujours de mon maître.

Et probablement — reprit Rodolphe, pour éviter à Louise une partie de ces pénibles aveux — cédant à la contrainte, à la frayeur de perdre votre père par un refus, vous avez continué d'être la victime de ce misérable?

Louise baissa les yeux en rougissant.

- Et ensuite sa conduite fut-elle moins

brutale envers vous?

— Non, Monsieur; pour éloigner les soupcons, lorsque par hasard il avait le curé de Bonne-Nouvelle et son vicaire à diner, mon maître, m'adressait devant eux de durs reproches; il priait M. le curé de m'admonester; il lui disait que tôt ou tard je me perdrais, que j'avais des manières trop libres avec les clercs de l'étude, que j'étais fainéante, qu'il me gardait par charité pour mon père, un honnête père de famille qu'il avait obligé... Sauf le service rendu à mon père, tout cela était faux. Jamais je ne voyais les clercs de l'étude; ils travaillaient dans un corps de logis séparé du nôtre.

Et quand vous vous trouviez seule avec M. Ferrand, comment expliquait-il sa conduite

à votre égard devant le curé?

– Il m'aşsurait qu'il plaisantait... Mais le curé prenait ces accusations au sérieux ; il me disait sévèrement qu'il faudrait être doublement vicieuse pour se perdre dans une sainte maison où j'avais continuellement sous les yeux de religieux exemples. A cela je ne savais que répondre, je baissais la tête en rougissant ; mon silence, ma confusion tournaient encore contre moi; la vie, m'était si à charge que bien des fois j'ai été sur le point de me détruire; mais je pensuis à mon père, à ma mère, à mes frères et sœurs que je soutenais un peu... je me résignais; au milieu de mon avilissement je trouvais une consolation: au moins mon père était sauvé de la prison. Un nouveau malheur m'accabla, je devins mère— je me vis perdue tout à fait. Je ne sais pourquoi je presentis que M. Ferrand, en apprenant un événement qui aurait pourtant du le rendre moins cruel pour moi, redoublerait de mauvais traitements à mon égard ; j'étais pourtant loin encore de supposer ce qui allait arriver...

Morel, revenu de son aberration momentanée, regarda autour de lui avec étonnement, passa sa main sur son front, rassembla ses

souvenirs, et dit à sa fille :

— Il me semble que j'ai eu un moment d'absence... le chagrin... la fatigue... que dienis-tu?...

-Lorsque M. Ferrand apprit que j'étais

mère...

Le lapidaire fit un geste de désespoir, Rodolphe le calma d'un regard.

— Allons, j'écouterai jusqu'au bout — dit Morel. — Va... va...

Louise reprit:

— Je demandai à M. Ferrand par quels moyens je cacherais ma honte et les suites d'une faute dont il était l'auteur hélas! c'est à peine si vous me croirez, mon père...

— Eh bien ?...

- M'interrompant avec indignation... et une feinte surprise, il eut l'air de ne pas me comprendre; il me demanda si j'étais folle. Effrayée, je m'écriai: — Mais, mon Dieu, que voulez-vous donc que je devienne maintenant? si vous n'avez pas pitié de moi, ayez au moins pitié de votre enfant. "Quelle horreur — s'écria M. Ferrand en levant les mains au ciel. -Comment, misérable! tu as l'audace de m'accuser d'être assez bassement corrompu pour descendre jusqu'à une fille de ton espèce... tu es assez effrontée pour m'attribuer les suites de tes débordements, moi qui t'ai cent fois répété devant les témoins les plus respectables que tu te perdrais, vile débauchée! Sors de chez moi à l'instant ; je te chasse...

Rodolphe et Morel restaient frappés d'épouvante... une hypocrisie si infernale les foud-

royait.

— Oh! je l'avoue... — dit Rodolphe— cela

passe les prévisions les plus horribles.

Morel ne dit rien, ses yeux s'agrandirent d'une manière effrayante, un spasme convulsif contracta ses traits; il descendit de l'établi où il était assis, ouvrit brusquement un tiroir, y prit une forte lime très-accérée, emmanchée dans une poignée en bois, et s'élança vers la porte.

Rodolphe devina sa pensée, le saisit par le

bras et l'arrêta.

- Morel, on allez-vous?... Vous vous per-

dez, malheureux!

— Prenez garde! — s'écria l'artisan furieux en se débattant — je ,ferai deux malheurs au lieu d'un!

Et l'insensé menaça Rodolphe.

— Mon père... c'est notre sauveur!... — s'écria Louise.

— Il se moque bien de nous!.. bah! bah! il veut sauver... le notaire! — répondit Morel complétement égaré, en luttant contre Rodophe.

Au bout d'une seconde, celui-ci le désarma avec ménagement, ouvrit la porte et jeta la

lime sur l'escalier.

Louise courut au lapidaire, le serra dans ses bras, et lui dit:

— Mon père... c'est notre bienfaiteur !... tu as levé la main sur lui ; reviens donc à toi ! ... Ces mots rappelèrent Morel à lui-même, il cacha sa figure dans ses mains, et, muet, il tomba aux genoux de Rodolphe.

— Relevez-vous, pauvre père — reprit Rodolphe avec bonté. — Patience — patience... je comprende votre fureur, je partage votre haine: mais, au nom même de votre vengeance, ne la compromettez pas...

- Mon Dieu! mon Dieu! - s'écria le-la-

pidaire en se relevant. — Mais que peut la justice... la loi... contre cela? Pauvres gens que nous sommes! Quand nous irons accuser cet homme riche, puissant, respecté, on nous rira au nez, ah, ah, ah! — Et il se prit à rire d'un rire convulsif. — Et on aura raison... Où seront nos preuves? oui, nos preuves? On ne nous croira pas. Aussi, je vous dis, moi — s'écria-t-il dans un redoublement de folle fureur — je vous dis que je n'ai confiance que dans l'impartialité du couteau...

— Silence, Morel, la douleur vous égare — lui dit tristement Rodolphe... — Laissez parler votre fille... les noments sont précieux, le magistrat l'attend, il faut que je sache tout... vous dis-je... tout... Continuez, mon enfant.

Morel retomba sur son escabeau avec accablement.

— Il est inutile, Monsieur — reprit Louise — de vous dire mes larmes, mes prières ; j'étais anéantie. Ceci s'était passé à dix heures du matin dans le cabinet de M. Ferrand; le curé devait venir déjeuner avec lui ce jour-là; il entra au moment où mon maître m'accablait de reproches et d'outrages... il parut vivement contrarié à la vue du prêtre.

-Et que dit-il alors?...

- Il eut bientôt pris son parti,; il s'écria, en me montrant : Eh bien! Monsieur l'abbé, je le disais bien, que cette malheureuse se perdrait... Elle est perdue... à tout jamais perdue ; elle vient de m'avouer sa faute et sa honte... en me priant de la sauver. Et penser que j'ai, par pitié, reçu dans ma maison une telle misérable! — Comment! — me dit M. l'abbé avec indignation - malgré les conseils salutaires que votre maître vous a donnés maintes fois devant moi... vous vous êtes avilie à ce point! Oh! cela est impardonnable... Mon ami, après les bontés que vous avez eues pour cette malheureuse et pour sa samille, de la pitié serait faiblesse... Soyez inexorable - dit l'abbé, dupe comme tout le monde de l'hypocrisie de M. Ferrand.
- Et vous n'avez pas à cet instant démasqué l'infame? — dit Rodolphe.
- Mon Dieu! Monsieur, j'étais terrifiée, ma tête se perdait, je n'osais, je ne pouvais prononcer une parole; pourtant je voulus parler, me défendre: Mais, Monsieur... m'écriai-je... Pas un mot de plus, indigne créature me dit M. Ferrand en m'interrompant. Tu as entendu M. l'abbé... De la pitié serait de la faiblesse... Dans une heure tu auras quitté ma maison! Puis, sans me laisser le tamps de répondre, il emmena l'abbé dans une autre pièce.

Après le départ de M. Ferrand — reprit Louise — je fus un moment comme en délire, je me voyais chassée de chez lui, ne pouvant me replacer ailleurs, à cause de l'état où je me trouvais et des mauvais renseignements que mon Maître donnerait sur moi; je ne doutais pas non plus que dans sa colare il ne fit emprisonner mon père, je ne savais que

devenir ; j'allai me réfugier et pleurer dans ma chambre.

– Au bout de deux heures, M. Ferrand y parut: — Ton paquet est-il fait? — me ditil. — Grace! — dis-je en tombant a ses pieds - ne me renvoyez pas de chez vous dans l'état où je suis. Que vais-je devenir? je ne puis me placer nulle part! — Tant mieux, Dieu te punit ainsi de ton libertinage et de tes mensonges. — Vous osez dire que je mens — m'fcriai-je indignée — vous osez dire que ce n'est pas vous qui m'avez perdue? - Sors à l'instant de chez moi, infame, puisque tu persistes dans tes calomnies - s'écria-t-il d'une voix terrible. - Et pour te punir, demain je ferai emprisonner ton père. - Eh bien! non, non - lui disje épouvantée — je ne vous accuserai plus, Monsieur... je vous le promets, mais ne me chassez pas... Ayez pitié de mon père ; le peu que je gagne ici soutient ma famille... Gardezmoi chez vous... je ne dirai rien... Je tacherai qu'on ne s'aperçoive de rien ; et quand je ne pourrai plus cacher ma triste position, eh bien! alors sculement vous me renverrez.

Après de nouvelles supplications de ma part, M. Ferrand consentit à me garder chez lui; je regardai cela comme un grand service, tant mon sort était affreux. Pourtant pendant les cinq mois qui suivirent cette scène cruelle, je fus bien malheureuse, bien maltraitée; quelquefois, sculement, M. Germain, que je voyais rarement, m'interrogeait avec bonté au sujet de mes chagrins; mais la honte m'empêchait de

lni rien avouer.

- N'est-ce pas à peu près à cette époque

qu'il vint habiter ici?

— Oui, Monsieur, il cherchait une chambre du côte de la rue du Temple ou de l'Arsenal; il en avait une à louer ici, je lui ai enseigné celle que vous occupez maintenant, Monsieur; elle lui a convenu. Lorsqu'il l'a quittée, il y a près de deux anois, il m'a priée de ne pas dire ici sa nouvelle adresse, que l'on savait chez M. Ferrand.

L'obligation où était Germain déchapper aux poursuites dont il était l'objet expliquait ces précautions aux yeux de Rodolphe.

— Et vous n'avez jamais songé à faire vos confidences à Germain — demanda-t-il à Louise.

— Non, Monsieur, il était aussi dupe de l'hypocrisie de M. Ferrand; il le disait dur, exigeant; mais il le croyait le plus honnéte homme de la terre.

— Germain, lorsqu'il logeait ici, n'entendait-il pas votre père accusar quelquesois le

notaire d'avoir voulu vous séduire ?

— Mon père ne parlait jamais de ses craintes devant des étrangers; et d'ailleurs, à cette époque, je trompais ses inquiétudes; je le rassurais en lui disant que M. Ferrand ne songeait plus à moi... Hélas! mon pauvre père, maintenant, vous me pardonnerez ces mensonges. Je ne les faisais que pour vons tranquilliser; vous le voyez bien, n'est-ce pas?

Morel ne répondit rien ; le front appuyé à

ses deux bras croisés sur son établi, il san- | ment je la vis entr'ouverte; j'entrai par la, glotait.

Rodolphe fit signe à Louise de ne pas adresser de nouveau la parole à son père. continua:

- Je passai ces cing mois dans des larmes. dans des angoises continuelles. A force de précautions, j'étais parvenue à cacher mon état à tous les yeux, mais je ne pouvais espérer de le dissimuler ainsi pendant les deux derniers mois qui me séparaient du terme fatal... L'avenir était pour moi de plus en plus effrayant, M. Ferrand m'avait déclaré qu'il ne voulait plus me garder chez lui... Pallais être ainsi privée du peu de ressources qui aidaient notre famille à vivre. Maudite, chassée par mon père, car, d'après les mensonges que je lui avais faits jusqu'alors pour le rassurer, il me croirait complice et non victime de M. Ferrand... que devenir? où me réfugier? où me placer... dans la position où j'étais? J'eus alors une idée bien criminelle. Heureusement j'ai reculé devant son exécution; je vous fais cet aveu, Monsieur, parce que je ne veux rien cacher, même de ce qui peut m'accuser, et aussi pour vous montrer à quelles extrémités m'a reduite la cruauté de M. Ferrand. Si j'avais cédé a une funeste pensée, n'aurait-il pas été le complice de mon crime?

Après un moment de silence, Louise reprit avec effort, et d'une voix tremblante :

--- J'avais entendu dire par la portière qu'un charlatan demourait dans la maison... et...

Elle ne put achever.

Rodolphe se rappela qu'à sa première entrevue avec Madame Pipelet il avait reçu du facteur, en l'absence de la portière, une lettre écrite sur gros papier, d'une écriture contrefaite, et sur laquelle il avait remarqué les traces de quelques larmes...

- Et vous lui avez écrit, malheureuse enfant...il y a de cela trois jours!... Sur cette lettre vous aviez pleuré, votre écriture était déguisée.

Louise regardait Rodolphe avec effroi...

- Comment savez-vous, Monsieur? - Rassurez-vous. J'étais seul dans la loge

de Madame Pipelet quand on a apporté cette lettre, et, par hasard, je l'ai remarquée...

Eh bien! oui, Monsieur. Dans cette lettre sans signature j'écrivais à M. Bradamanti que, n'osant pas aller chez lui, je le priais de se trouver le soir près du Châteaud'Eau... J'avais la tête perdue. Je voulais lui demander ses affreux conseils... Je sortis de chez mon maltre dans l'intention de les suivre, mais au bout d'un instant la raison me revint, je compris quel crime j'allais commettre... Je regagnai la maison et je manquai ee rendezvous. Ce soir-là se passa une scène dont les suites ont causé le dernier malheur qui m'accable.

M. Ferrand me croyait sortie pour deux heures, tandis qu'au bout de très peu de temps j'étais de retour. En passent devant la cabinet d'alcove était fermée... j'entendis la petite perte du jardin, a mon grand étonne- voix de M. Ferrand... Il parlait très-haut...

et je rapportai la clef dans le cabinet de M. Ferrand, où on la déposait ordinairement. Cette pièce précédait sa chambre à coucher, le lieu le plus retiré de la maison ; c'était la qu'il donnait ses audiences secrètes, traitant ses affaires courantes dans le bureau de son étude. Vous allez savoir, Monsieur, pourquoi je vous donne ces détails : connaissant trèsbien les êtres du logis, après avoir traversé la salle à manger qui était éclairée, j'entrai sans lumière dans le salon, puis dans le cabinet qui précédait sa chambre à concher. La porte de cette dernière pièce s'ouvrit au moment on je posais la clef sur une table. A peine mon maître m'eut-il aperçue à la clarté de la lampe qui brulait dans sa chambre, qu'il renferma brusquement la porte sur une personne que je ne pus voir; puis, malgré l'obscurité, il se précipita sur moi, me saisit au cou comme s'il eut voulu m'étrangler, et me dit à voix basse... d'un ton à la fois furieux et effrayé: -.. Tu espionnais, tu écoutais à la porte! qu'as-tu entendu?... Réponds! réponds! ou je t'étouffe.,, - Mais, changeant d'idée, sans me donner le temps de dire un mot, il me fit reculer dans la salle à manger: l'office était ouverte, il m'y jeta brutalement et la renforma.

- Et vous n'aviez rien entendu de sa con-

versation?

- Rien, Monsieur; si je l'avais su dans sa chambre avec quelqu'un, je me serais bien gardée d'entrer dans le cabinet ; il le défendait même à Madame Séraphin.

- Et lorsque vous êtes sortie de l'office,

que vous a-t-il dit?

-- C'est la femme de charge qui est vehue me délivrer, et je n'ai pas revu M. Ferrand ce soir-là. Le saisissement, l'effroi que j'avais eus me rendirent très-souffrante. Le lendemain. au moment où je descendais, je rencontrai M. Ferrand; je frissonnai en songeant à ses menaces de la veille : quelle fut ma surprise : il me dit presque avec calme: — "Tu sais pourtant que je défends d'entrer dans mon cabinet quand j'ai quelqu'un dans ma chambre; mais pour le peu de temps que tu as à rester ici, il est inutile que je te gronde davantage ;" et il se rendit à son étude.

Cette modération m'étonna après ses vio-Je continuai mon service, lences de la veille. selon mon habitude, et j'allai mettre en ordre sa chambre à coucher... J'avais beaucoup souffert toute la nuit : je me trouvais faible, abattue. En rangeant quelques habits dans un cabinet très-obecur situé près de l'alcôve, je fus tout a coup prise d'un étourdissement douloureux; je sentis que je perdais connaissance... En tombant, je voulus machinalement me retenir en saisissant un manteau suspendu à la cloison, et dans ma chute j'entrainai ce vêtement, dont je fus presque entièrement cou-

Quand je revins à mei, la porte vitrée de ce

Me souvenant de la scène de la veille, je me crus morte si je faisais un mouvement; je supposai que, cachée sous le manteau qui était tombé sur moi, mon maître, en fermant la porte de ce vestiaire obscur, ne m'avait pas aperçue. S'il me découvrait, comment lui faire croire à ce hasard presque inexplicable? Je retins done ma respiration, et malgré moi j'entendis la fin de cet entretien sans doute sommencé depuis quelque temps.

# CHAPITRE XVII.

L'ENTRETIEN.

— Et quelle était la personne qui, enfermée dans la chambre du notaire, causait avec lui? — demanda Rodolphe à Louise.

- Je l'ignore, Monsieur ; je ne commaissais

pas cette voix.

- --- Et que disaient-ils ? — La conversation durait depuis quelque temps sans doute, car voici seulement ce que j'entendis: — "Rien de plus simple — disait cette voix inconnue; -- un drôle, nommé Bras-Rouge, contrebandier déterminé, m'a mis, pour l'affaire dont je vous parlais tout à l'heure, en rapport avec une famille de pirates d'eau douce (1) établie à la pointe d'une petite île près d'Asnières ; ce sont les plus grands bandits de la terre : le père et grand-père ont été guillotinés, deux des fils sont aux galères à perpétuité; mais il reste la mère, trois gatçons et deux filles, tous aussi acélérats les uns que les autres. On dit que, la nuit, pour voler sur les deux rives de la Seine, ils font quelquefois des descentes en bateau jusqu'à Bercy. Ce sont des gens à tuer le premier venu pour un écu ; mais nous n'avons pas besoin d'enx, il suffit qu'ils donnent l'hospitalité à votre dame de province. Les Martial (c'est le nom de mes pirates) passeront à ses yeux pour une honnête famille de pêcheurs ; j'irai de votre part faire deux ou trois visites a votre jeune dame ; je lui ordonnerai certaines potions... et au bout de huit jours elle fera connaissance avec le cimitière d'Asnières. Dans les villages, les décès passent comme une lettre à la poste, tandis qu'à Paris on y regarde de trop près. Mais quand enverrez-vous votre provinciale à l'île d'Asnières, afin que j'aie le temps de prévenir les Martial du rôle qu'ils ont à jouer? - Elle arrivera demain ici, après-demain elle sera chez eux - reprit M. Ferrand - et je la préviendrai que le Docteur Vincent ira lui donner ses soins de ma part. — Va pour le nom de Vincent — dit la voix ; — j'aime autant celui-là qu'un autre... "
- Quel est ce nouveau mystère de crime et d'infamie? — dit Rodolphe de plus en plus surpris.
- Nouveau? non, Monsieur; vous allez voir qu'il se rattachait à un autre orime que vous connaissez — reprit Louise, et elle con-

tinua: - Pentendis le mouvement des chaises. l'entretien était terminé. — " Je ne vous de-mande pas le secret — dit M. Ferrand; vous me tenez comme je vous tiens. — Ce qui fait que nous pouvons nous servir et jamais ne nous nuire-répondit la voix. - Voyez mon zèle! j'ai reçu votre lettre hier à dix heurs du soir, ce matin je suis chez vous. Au revoir, complice, n'oubliez pas l'île d'*Asnières*, le pécheur Martial et le docteur Vincent. Grace à ces trois mots magiques, votre provinciale n'en a pas pour huit jours. — Attendez — dit M. Ferrand — que j'aille tirer le verrou de précaution que j'avais mis à mon cabinet et que je voie s'il n'y a personne dans l'antichambre pour que vous puissiez sortir par la ruelle du jardin comme vous y êtes entré... " — M. Ferrand sortit un moment, puis il revint, et je l'entendis enfin s'éloigner avec la personne dont j'avais entendu la voix...

Vous devez comprendre ma terreur, Monsieur, pendant cet entretien, et mon désespoir d'avoir malgré moi surpris un tel secret. Deux heures après cette conversation, Madame Séraphin vint me chercher dans ma chambre oi j'étais montée, toute tremblante et plus malade que je ne l'avais été juaqu'alors. — « Monsieur vous demande — me dit-elle; — vous aver plus de bonheur que vous n'en méritez; alloss descendez. Vous étes bien pale, ce qu'il n' vous apprendre vous donnera des couleurs.

Je suivis Madame Séraphin; M. Ferrand était dans son cabinet. En le voyant, je firssonnai, malgré moi; pourtant il avait l'air moins méchant que d'habitude ; il me regarde long-temps fixement, comme s'il eut voulu lire an fond de ma pensée. Je baissi les yeux. -« Vous paraissez très-souffrante? — me dit-i. - Oui, Monsieur — lui répondis-je, très-étopnée de ce qu'il ne me tutoyait pas comme d'habitude. — C'est tout simple — ajouta-t-- c'est la suite de votre état et des efforts que vous avez faits pour le dissimuler : mais, malgré vos mensonges, votre mauvaise conduite et votre indiscrétion d'hier - reprit-il d'un ton plus doux — j'ai pitié de vous ; dans quelques jours il vous serait impossible de cacher votre gromesse. Quoique je vous aie traitée comme vous le méritez devant le curé de la peroisse, un tel événement aux yeux du public serait la honte d'une maison comme la mienne; de plus, votre famille serait au désespoir... Je consens, dans cette circonstance, a venir a vetre secours. - Ah! Monsieur - m'écrisi-r -ces mots de bonté de voire part me font tout oublier. - Oublier quoi? - me demands. t-il durement. — Rien, rien... pardon, Motsieur — repris-je, de crainte de l'irriter et le croyant dans de meilleures dispositions à mon égard. — Écontez-moi donc — reprit-il; vous irez voir votre père aujourd'hui ; vous lui annoncerez que je vous envoie deux ou trois mois à la campagne pour garder une maison que je viens d'acheter; pendant votre absence, je lui ferai parvenir vos gages. Demain voss quitterez Paris; je vous donnerai une lettre de

<sup>(1)</sup> On verra plus tard les mœurs singulières de ces risales parisiens.

recommandation pour Madame Martial, mère | d'une honnête famille de pêcheurs qui demeure près d'Asnières. Vous aurez soin de dire que vous venez de province, sans vous expliquer davantage. Vous saurez plus tard le but de cette recommandation, toute dans votre inté-La mère Martial vous traitera comme son enfant ; un médecin de mes amis, le docteur Vincent, ira vous donner les soins que nécessite votre position... Vous voyez combien je suis bon pour vous!,,

- Quelle horrible trame ! — s'écria Rodolphe. - Je comprends tout maintenant. Croyant que la veille vous aviez surpris un secret sans doute terrible pour lui, il voulait se défaire de vous. Il avait probablement un intérêt à tromper son complice en vous désignant à lui comme une femme de province. Quelle dut être votre frayeur à cette proposition!

- Cela me porta un coup violent; j'en fus Je ne pouvais répondre ; je regardais M. Ferrand avec effroi ; ma tête s'éga-J'allais peut-être risquer ma vie en lui disant que le matin j'avais entendu ses projets, lorsque heuseusement je me rappelai les nouveaux dangers auxquels cet aveu m'exposserait. - "Vous ne me comprenez donc pas?me demanda-t-il avec impatience. — Si... Monsieur... Mais — lui dis-je en tremblant je présèrerais ne pas aller à la campagne. — Pourquoi cela? Vous serez parsaitement traitée la où je vous envoie. - Non! non! je n'irai pas ; j'aime mieux rester à Paris, ne pas m'éloigner de ma famille ; j'aime mieux tout lui avouer, mourir de honte s'il le faut. - Tu me refuses? - dit M. Ferrand, contenant encore sa colère et me regardant avec attention. Pourquoi as-tu si brusquement changé d'avis? Tu acceptais tout à l'heure ... - Je vis que, s'il me devineit, j'étais perdue ; je lui répondis que je ne croyais pas qu'il fut question de quitter Paris, ma famille. — Mais tu la déshonores, ta famille, misérable ! - s'écria-t-il ; - et, ne se possédant plus, il me saisit par les bras et me poussa si violemment qu'il me fit tomber. --Je te donne jusqu'après demain! --- s'écria-til :-- demain tu sortiras d'ici pour aller chez les Martial ou pour aller apprendre à ton père que t'ad chassée, et qu'il ira le jour même en

Je restai seule, étendue par terre ; je n'avais pas la force de me relever. Madame Séraphin était accourne en entendant son maître élever la voix; avec son aide, et faiblissant à chaque pas, je pus regagner ma chambre. En rentrant je me jetai sur mon lit ; j'y restai jusqu'à la nuit; tant de seconmes m'avaient porté un coup terrible! Aux douleurs atroces qui me surprirent vers une heure du matin, je sentis que j'allais mettre au monde ce malheureax enfant bien avant terme.

- Pourquoi n'aves vous pas appelé à votre secours ?

-Oh! je n'ai pas coé. M. Ferrand voulait 🕶 déficire de moi ; il aurait, bien sûr, envoyé

chez mon maître au lieu de me tuer chez les Martial... ou bien M. Ferrand, m'aurait étoufsée pour dire ensuite que j'étais morte en couches. Helas! Monsieur, ces terreurs étaient peut-être foiles... mais dans ee moment elles m'ont assaillie, c'est ce qui a causé mon malheur ; sans cela j'aurais bravé la honte, et je ne serais pas accusée d'avoir tué mon enfant. Au lieu d'appeler du secours, et de peur qu'on n'entendit mes cris de douleur, je les étouffai en mordant mes draps. Enfin, après des souffrances horribles... seule au milieu de l'obscuzité, je donnai le jour à cette malheureuse créature dont la mort fut sans doute causée par cette délivrance prématurée... car je ne l'ai pas tuée, mon Dieu... je ne l'ai pas tuée... oh non! Au milieu de cette nuit j'ai eu un moment de joie amère, c'et quand j'ai pressé mon enfant dans mes bras...

Et la voix de Louise s'éteignit dans les san-

Morel avait écouté le récit, de sa fille avec nne apathie, une indifférence morne qui effrayèrent Rodolphe.

Pourtant, la voyant fondre en larmes, le lapidaire, qui, toujours accoudé sur son établi, tenait ses deux mains collées à ses tempes, regarda Louise fixement et dit :

- Elle pleure... elle pleure... pourquoi donc qu'elle pleure? — Puis il reprit après un moment d'hésitation: — Ah! oui... je sais, je sais... le notaire... Continue, ma pauvre Louise . tu es ma fille... je t'aime toujours... tout à l'heure... je ne te reconnaissais plus... mes larmes étaient comme obscures Oh! mon Dieu! mon Dieu, ma tête... elle me fait bien
- Vous voyez que je ne suis pas coupable, n'est-ce pas, mon père?
- Oui... oui... – C'est un grand malheur... mais j'avais si peur du notaire!...
- Le notaire!... oh! je te crois... il est si méchant, si méchant !...
  - Vous me pardonnez, maintenant?
  - Oui...
  - Bien vrai?
- Oui... bien vrai... Oh! je t'aime toujours ... va... quoique... je ne puisse... pas dire... vois-tu... parce que... Oh! ma tête... ma
  - Louise regarda Rodolphe avec frayeur.
- Il souffre, laissez-le un peu se calmer. Continuez.

Louise reprit, après avoir deux ou trois fois regardé Morel avec inquiétude :

--- Je serrais mon enfant contre moi... j'étais étonnée de ne pas l'entendre respirer; mais je me disais: La respiration d'un si petit enfant... ça s'entend à peine... et puis aussi il me semblait bien froid— je ne pouvais me procurer de lumière, on ne m'en laissait jamais... Pattendis qu'il fit clair, tachant de le réchausser comme je le pouvais ; mais il mo chercher le docteur Vincent, qui m'aurait tuée semblait de plus en plus glacé. Je me disais l'engourdit ainsi.

Au point du jour, j'approchai mon enfant de ma senetre... je le regardai... il était roide... glacé... Je collai ma bouche à sa bouche pour sentir son souffle... je mis ma main sur son cœur- il ne battait pas- il était mort!...

Et Louise fondit en larmes.

- Oh! dans ce moment -- reprit-elle -- il se passa en moi quelque chose d'impossible à rendre. Je ne me souviens plus du reste que confusément, comme d'un rêve; c'était à la fois du désespoir, de la terreur, de la rage, et, par-dessus tout, j'étais saisie d'une autre épouvante ; je ne redoutais plus que M. Ferrand métouffat; mais je craignais que si l'on trouvait mon enfant mort à côté de moi on ne m'accusat de l'avoir tué: alors je n'eus plus qu'une seule pensée, celle de cacher son corps à tous les yeux; comme cela, mon déshonneur ne serait pas connu, je n'aurais plus à redouter la colère de mon père, j'échapperais à la vengeance de M. Ferrand, puisque je pourrais, étant ainsi délivrée, quitter sa maison, me placer ailleurs et continuer de gagner de quoi soutenir ma famille...

Hélas, Monsieur, telles sont les raisons qui m'ont engagée à ne rien avouer, à soustraire le corps de mon enfant à tous les yeux. J'ai eu tort, sans doute; mais dans la position où j'étais, accablée de tous côtés, brisée par la souffrance, presqu'en délire, je n'ai pas réfléchi à quoi je m'exposais si j'étais découverte...

-Quelles tortures!... quelles tortures!... dit Rodolphe avec accablement.

— Le jour grandissait — reprit Louise — je n'avais plus que quelques moments avant qu'on fut éveillé dans la maison... Je n'hésitai plus; j'enveloppai mon enfant du mieux que je pus; je descendis bien doucement; j'allai au fond du jardin afin de faire un trou dans la terre pour l'ensevelir, mais il avait gelé toute la nuit, la terre était trop dure. Alors je cachai le corps au fond d'une espèce de caveau où l'on n'entrait jamais pendant l'hiver; je le recouvris d'une caisse à fleurs vide, et je rentrai dans ma chambre sans que personne m'eût vue sortir.

De tout ce que je vous dis, Monsieur, il ne me reste qu'une idée confuse. Faible comme j'étals, je suis encore à m'expliquer comment j'ai eu le courage et la force de faire tout cela. A neuf heures, Madame Séraphin vint savoir pourquoi je n'étais pas encore levée ; je lui dis que j'étais si malade, que je la suppliais de me laisser couchée pendant la journée ; le lendemain je quitterais la maison, puisque M. Ferrand me renvoyait. Au bout d'une heure, il vint lui-même.— "Vous êtes plus souffrante: voilà les suites de votre entêtement, me dit-il; ni vous aviez profité de mes bontés, aujourd'hui vous auriez été établie chez de braves gens qui auraient de vous tous les soins possibles; du reste, je ne sersi pas assez inhumain pour Your laiser same secours dans l'état ou vous

eneore: Il gèle si fort, que c'est le froid qui | êtes; ce soir le Docteur Vincent viendra vous voir.,,

A cette menace je frissonnai de peur. Je répondais à M. Perrand que la veille j'avais eu tort de refuser ses offres, que je les acceptais; mais qu'étant encore trop souffrante pour partir, je me rendrais seulement le surlendemain chez les Martial, et qu'il était inutile de demander le Docteur Vincent. Je ne voulais que gagner du temps; j'étais bien décidée à quitter la maison et aller le surlendemain chez mon père : j'espérais qu'ainsi il ignorerait tout. Rassuré par ma promesse, M. Ferrand fut presque affectueux pour moi, et me recommanda, pour la première fois de sa vie aux soins de Madame Séraphin.

Je passai la journée dans des transes mortelles, tremblant à chaque minute que le hasard ne fit découvrir le corps de mon enfant. Je ne désirais qu'une chose, c'était que le froid cessat, afin que, la terre n'étant plus aussi dure, il me fût possible de la creuser... Il tomba de la neige... cela me donna de l'espoir- Je

La nuit venue, j'attendis que tout le monde

restai tout le jour couchée.

fut endormi ; j'eus la force de me lever, d'aller au bûcher chercher une hachette à fendre du bois, pour faire un trou dans la terre couverte de neige... Après des peines infinies, j'y réusis... Alors je pris le corps, je pleurai encore bien sur lui, et je l'ensevelis comme je pus dans la petite caisse à fleurs... Je ne savair pas la prière des morts, je dis un Pater et u-Ave, priant le bon Dieu de le recevoir dans son paradis... Je crus que le courage me manquerait lorsqu'il fallut couvrir de terre l'espèce de bière que je lui avais faite... Une mère... enterrer son enfant!... Enfin j'y parvins... Oh! que cela m'a coûté, mon Dieu! Je remis de la neige par-dessus la terre, pour qu'on ne s'apercut de rien .. La lune m'avait éclairée. Quand tout fut fini, je ne pouvais me resoudre à m'en aller... Pauvre petit! dans la terre glacée... sous la neige... Quoiqu'il fût mort... il me semblait qu'il devait ressentir le froid... Enfin, je revins dans ma chambre... je me couchai avec une fievre violente. Au matin, M. Ferrand envoya savoir comment je me trouvais; je répondis que je me sentais un peu mieux, et que je serais bien sur en état de partir le lendemain pour la campagne. Je restai encore cette journée couchée, afin de reprendre un peu de force... Sur le soir, je me levai ; je descendis à la cuisine pour me chauffer ; j'y restai tard, toute seule. J'allai au

jardin dire une dernière prière. Au moment où je remontais dans mu chambre, je rencontrai M. Germain sur le palier du cabinet où il travaillait quelquefois; il était très-pale-- Il me dit bien vite, en me mettant un rouleau dans la main: — "On doit arrêter votre père demain de grand matin pour une lettre de change de treize cents francs ; il est hors d'état de la payer... voilà l'argent... des qu'il fera jour, courez chez lui... D'aujourd'hui sculement je connais M. Ferrand... c'est un

méchant homme... je le démasquerai... Surtout ne dites pas que vous tenez cet argent de moi..., — Et M. Germain ne me laissa pas le temps de le remercier; il descendit en courant.

#### CHAPITRE XVIII.

LA FOLIE

– Ce matin — reprit Louise — avant que personne fût levé chez M. Ferrand, je suis venue ici avec l'argent que m'avait donné M. Germain pour sauver mon père; mais la somme ne suffisait pas, et sans votre générosité je n'aurais pu le délivrer des mains des recors... Probablement, après mon départ de chez M. Ferrand, on sera monté dans ma chambre... et on aura trouvé des traces qui auront mis sur la voie de cette funeste découverte... Un dernier service, Monsieur - dit Louise en tirant le rouleau d'or de sa poche: -voudrez-vous faire remettre cet argent & M. Germain?... Je lui avais promis de ne dire à personne qu'il était employé chez M. Ferrand; mais puisque vous le saviez, je n'ai pas été indiscrète... Maintenant, Monsieur, je vous le répète... devant Dieu qui m'entend, je n'ai pas dit un mot qui ne fût vrai... Je n'ai pas cherché à affaiblir mes torts, et...

Mais, s'interrompant brusquement, Louise

effrayée s'écria;

- Monsieur! regardez mon père... regar-

dez... qu'est-ce qu'il a donc?

Morel avait écouté la dernière partie de ce récit avec une sombre indifférence que Rodolphe s'était expliquée, l'attribuant à l'accablement de ce malheureux... Après des secousses si violentes, si rapprochées, ses larmes avaient du se tarir, sa sensibilité s'émousser; il ne devait même plus lui rester la force de s'indigner, pensait Rodolphe.

Rodolphe se trompait.

Ainsi que la flamme tour à tour mourante et renaissante d'un flambeau qui s'éteint, la raison de Morel, déjà fortement ébranlée, vacilla quelque temps, jeta çà et là quelques dernières lueurs d'intelligence, puis tout à coup... s'obscurcit.

Absolument étranger à ce qui se disait, à ce qui se passait autour de lui, depuis quelques

instants le lapidaire était devenu fou.

Quoique sa meule fût placée de l'autre côté de son établi, et qu'il n'eût entre les mains ni pierreries ni outils, l'artisan attentif, occupé, simulait les opérations de son travail habituel a l'aide d'instruments imaginaires.

Il accompagnait cette pantomime d'une sorte de frolement de sa langue contre son palais, afin d'imiter le bruit de la meule dans

ses mouvements de rotation.

- Mais, Monsieur reprit Louise avec une frayeur croissante — regardez donc mon
- -- Puis, s'approchant de l'artisan, elle lui
  - Mon père!.. mon père!..

Morel regarda sa fille de ce regard troublé. vague, distrait, indécis, particulier aux aliénés..

Sans discontinuer sa manœuvre insensée, il répondit tout bas d'une voix douce et triste :

Je dois treize cents francs au notaire... le prix du sang de Louise... Il faut travailler, travailler, travailler! Oh! je paierai, je paierai, je paierai...

- Mon Dieu, Monsieur, mais ce n'est pas possible... cela ne peut pas durer!.. il n'est pas tout à fait fou, n'est-ce pas? — s'écria Louise d'une voix déchirante. - Il va revenir à lui...

ce n'est qu'un moment d'absence!..

- Morel!.. mon ami! — lui dit Rodolphe - nous sommes là... Votre fille est auprès de vous, elle est innocente...

-Treize cents francs... Dit le lapidaire sans regarder Rodolphe, et il continua son simulacre de travail.

- Mon père... - dit Louise en se jetant & ses genoux et serrant malgré lui ses mains dans les siennes — c'est moi, Louise!

- Treize cents francs...

Répéta-t-il en se dégageant avec effort des étreintes de sa fille.

-Treize cents francs... ou sinon — ajou. ta-t-il à voix basse et comme en confidence -ou sinon... Louise est guillotinée...

Et il se remit à feindre de tourner sa meule.

Louise poussa un cri terrible.

- Il est fou! s'écria-t-elle il est fou!... et c'est moi... c'est moi qui en suis cause... Oh! mon Dieu! mon Dieu! ce n'est pas ma faute pourtant... je ne voulais pas mal faire... c'est ce monstre!..
- Allons, pauvre enfant, du courage! dit Rodolphe — espérons... cette folie ne sera que momentanée. Votre père... a trop souffert ; tant de chagrins précipités étaient audessus de la force d'un homme... Sa raison faiblit un moment... elle reprendra le dessus.

– Mais ma mère... ma grand'mère... mes sœurs... mes frères... que vont-ils devenir? - s'écria Louise — les voila privés de mon père et de moi... Ils vont donc mourir de faim,

de misère et de désespoir!

- Ne suis-je pas la?... Soyez tranquille, ils ne manqueront de rien. Courage! vous dis-je; votre révélation provoquera la punition d'un grand criminel. Vous m'avez convaincu de votre innocence, elle sera reconnue, proclamée, je n'en doute pas.

– Ah! Monsieur, vous le voyez... le déshonneur, la folie, la mort... Voilà les maux qu'il cause, cet homme! et on ne peut rien contre lui !... rien !... Ah! cette pensée com-

plète tous mes maux!...

- Loin de la, que la pensée contraire vous nide à les supporter.

- Que voulez-vous dire, Monsieur ?

- Emportez avec vous la certitude que votre père, que vous et les vôtres vous serez vengés.
  - Vengés!... - Oui !... Et je vous jure, moi - répondit

Rodolphe avec solennité — je vous jure que, ses crimes prouvés, cet homme expiera cruel-lement le déshonneur, la folie, la mort qu'il a causés. Si les lois sont impuissantes à l'atteindre, et si sa ruse et son adresse égalent ses forfaits, à sa ruse on opposera la ruse, à son adresse l'adresse, à ses forfaits des forfaits; mais qui seront aux siens ce que le supplice juste et vengeur, infligé au coupable par une main inexorable, est au meurtre lache et caché.

— Ah! Monsieur, que Dieu vous entende! Ce n'est plus moi que je voudrais venger, c'est mon père insensé... c'est mon enfant mort en naissant...

Puis tentant un dernier effort pour tirer Morel de sa folie, Louise s'écria encore:

— Mon père, adieu!... On m'emmène en prison... je ne te verrai plus! C'est ta Louise qui te dit adieu... Mon père!... mon père!.. mon père!..

A ces appels déchirants rien ne répondit.

Rion ne retentit dans cette pauvre ame anéantie... rien...

Les cordes paternelles, toujours les dernières brisées, ne vibrèrent pas...

La porte de la mansarde s'ouvrit.

Le commissaire entra.

— Mes moments sout comptés, Monsieur — dit-il à Rodolphe. — Je vous déclare à regret qu'il m'est impossible de laisser cet entretien se prolonger plus long-temps.

— Cet entretien est terminé, Monsieur — répondit amèrement Rodolphe en montrant le lapidaire. — Louise n'a plus rien à dire à son père... il n'a plus rien à entendre de sa fille... il est fou...

— Grand Dieu!.. voilà ce que je redoutais!.. Ah! c'est affreux! — s'écria le ma-

Et, s'approchant vivement de l'ouvrier, au bout d'une minute d'examen il fut convaincu de cette douloureuse réalité.

— Ah! Monsieur — dit-il tristement à Rodolphe — je faisais déjà des vœux sincères pour que l'innocence de cette jeune fille fût reconnue!.. Mais, après un tel malheur, je ne me bornerai pas à des vœux... non, non; je dirai l'affreux et dernier coup qui l'accable, et, n'en doutez pas, les juges auront un motif de plus de trouver une innocente dans l'accusée...

— Bien, bien, Monsieur — dit Rodolphe — en agissant ainsi, ce ne sont pas des fonctions que vous remplissez, c'est un sacerdorce

que vous exercez...

— Croyez-moi, Monsieur, notre mission est presque toujours si pénible, que c'est avec bonheur, avec recomaissance que nous intéressons à ce qui est honnête et bon—

— Un mot encore, Monsieur; les révélations de Louise Morel m'ont évidemment prouvé son innocence... Pouvez-vous m'apprendre comment son prétendu crime a été découvert ou plutôt dénoncé.

— Ce matin — dit le magistrat — une femme de charge au service de M. Ferrand, notaire,

est venue me déclarer qu'après le départ précipité de Louise Morel, qu'elle savait grosse de sept mois, elle était montés dans la chambre de cette jeune fille, et qu'elle y avait trouvé des traces d'un accouchement clandestin; après quelques investigations, des pas marqués sur la neige avaient conduit à la découverte du corps d'un enfant nouvean-né enterré dans le jardin.

Après la déclaration de cette femme je me suis transporté rue du Sentier ; j'ai trouvé M. Jacques Ferrand indigné de ce qu'un tel scandale se fût passé chez lui. M. le curé de l'église Bonne-Nouvelle, qu'il avait envoyé chercher, m'a aussi déclaré que la fille Morel implorait à ce propos l'indulgence et la piué de son maître; que de plus il avait souvem entendu M. Ferrand donner à Louise Morel les avertissements les plus sévères, lui prédisant que tôt ou tard elle se perdrait, prédiction qui venait de se réaliser si malheureusement — ajouta l'abbé. — L'indignation de M. Ferrand — reprit le magistrat — me parut si légitime, que je la partageni. Il me dit que sans doute Louise Morel était réfugiée chez son père. Je me rendis ici a l'instant; k crime étant flagrant, j'avais le droit de procéde à une arrestation immédiate.

Rodolphe se contraignit en entendant parler de l'indignation de M. Ferrand; il dit au

magistrat:

— Je vous remercie mille fois, Monsieu. de votre obligeance et de l'appui que vos voudrez bien prêter à Louise; je vais fair conduire ce malheureux dans une maison & fous, ainsi que la mère de sa femme...

Puis s'adressant à Louise qui, toujours agrnouillée près de son père, tachait en vain de

le rappeler à la raison:

— Résignez-vous, mon enfant, à partir sans embrasser votre mère... épargnez-lui des adieux déchirants... Soyez rassurée sur son sort, rien ne manquera désormais à votre famille; on trouvera une femme qui soignera votre mère et s'occupera de vos frères et aœurs sous la surveillance de votre bonne voisine Mademoiselle Rigolette. Quant à votre père, rien ne sera épargné pour que sa guérison soit aussi rapide que complète... Courage, croyez-moi, les honnêtes gens sont souvent rudement éprouvés par le malheur, mais ils sortent toujours de ces luttes plus purs, plus forts, plus vénérés...

Deux heures après l'arrestation de Louise. le lapidaire et la vieille idiote furent, d'après les ordres de Rodolphe, conduits par David à Charenton; ils devaient y être traités en chambre et recevoir des soins particuliers.

Morel quitta la maison de la rue du Temple sans résistance : indifférent, il alla où on le mena ; sa folie était douce, inoffensive et triste.

La grand'mère avait faim; on lui montre de la viande et du pain, elle suivit ce pain et cette viande.

Les pierreries du lapidaire, confiées à sa

Mathieu, la courtière, qui vint les chercher.

Malheureusement cette semme fut épiée et suivie par Tortillard, qui connaissait la valeur des pierres prétendues fausses, par l'entretien qu'il avait surpris lors de l'arrestation de Morel par les recors... Le fils de Bras-Rouge s'assura que la courtière demeurait boulevard Saint-Denis, nº 11.

Rigolette apprit a Madeleine Morel avec beaucoup de ménagements l'accès de folie du lapidaire, et l'emprisonnement de Louise, D'abord Madeleine pleura beaucoup, se désola... ponssa des cris désespérés; puis, cette première effervescence de douleur passée, la pauvre créature, faible et mobile, se consola peu à peu en se voyant, elle et ses enfants, entourés du bien-être qu'ils devaient à la générosité de leur bienfaiteur.

Quant à Rodolphe, ses pensées étaient amères en songeant aux révélations de Louise.

"Rien de plus fréquent, se disait-il, que cette corruption plus ou moins violemment imposée par le maître à la servante ici par la terreur ou par la surprise ; là par l'impérieuse nature des relations que crée la servitude.

"Cette dépravation par ordre, descendant du riche au pauvre, et méprisant, pour s'assouvir, l'inviolabilité tutélaire du foyer domestique; cette dépravation, toujours déplorable quand elle est acceptée volontairement, devient hideuse, horrible, lorsqu'elle est forcée.

"C'est un asservissement impur et brutal, un ignoble et barbare esclavage de la créature, qui, dans son effroi, répond anx désirs du maître par des larmes, à ses baisers par le frisson du dégoût et de la peur.

"Et puis — pensait encore Rodolphe —pour la femme quelles conséquences! presque toujours l'avilissement, la misère, la prostitution, le vol, quelquefois l'infanticide!

"Et c'est encore à ce sujet que les lois sont étranges.

" Tout complice d'un crime porte la peine de ce crime.

" Tout recéleur est assimilé au voleur.

" Cela est juste.

, Mais qu'un homme, par désœuvrement, séduise une jeune fille innocente et pure, la rende mère, l'abandonne, ne lui laisse que honte, infortune, désespoir, et la pousse ainsi a l'infanticide, crime qu'elle doit payer de sa

"Cet homme sera-t-il regardé comme son complice?

"Allons donc!

"Qu'est-ce que cela? Rien, moins que rien, une amourette, un caprice d'un jour pour un minois chiffonné... le tour est fait... A une

"Bien plus, pour peu que cet homme soit d'un caractère original et narquois (au demeutant le meilleur fils du monde,) il peut aller voir sa victime à la barre des assises.

"S'il est d'aventure cité comme témoin, il peut s'amuser a dire à ces gens très-curieux | nête homme comme son père, ou une honnête

femme, furent le même jour remises à Madame | de faire guillotiner la jeune fille le plus tôt nossible, pour la plus grande gloire de la morale publique:

> - J'ai quelque chose d'important à révé. ler à la justice.

" - Parlez.

– Messieurs les jurés :

- Cette malheureuse était vertueuse et pure, c'est vrai...

... Je l'ai séduite, c'est encore vrai...

- Je lui ai fait un enfant c'est tonjours vrai...

- Après quoi, comme elle était blonde, je l'ai complétement abandonnée pour une autre qui était brune, c'est de plus en plus vrai.

– Mais en cela j'ai usé d'un droit imprescriptible, d'un droit sacré que la société me

reconnaît et m'accorde...

... Le fait est que ce garçon est complétement dans son droit --- se diront tout bas les jurés les uns aux autres. — Il n'y a pas de loi qui désende de faire un enfant à une jeune fille blonde et de l'abandonner ensuite pour une jeune fille brune. C'est tout bonnement un gaillard...

. — Maintenant, messieurs les jurés, cette malheureuse prétend avoir tué son enfant... je

dirai même notre enfant:

🕳 — Parce que je l'ai abandonnée...

... Parce que se trouvant seule, et dans la plus profonde misère, elle s'est épouvantée, ella a perdu la tête. Et pourquoi? Parce qu'ayant, disait-elle, à soigner, à nourrir son enfant, il lui devenait impossible d'aller de long-temps travailler dans son steller, et de gagner ainsi sa vie et celle du résultat de notre amour.

" — Mais je trouve ces raisons-la pitoyables, permettez-moi de vous le dire, messieurs les jurés.

Est-ce que Mademoiselle ne pouvait pas aller accoucher à la Bourbe... s'il y avait de la place?

... Est-ce que Mademoiselle ne pouvait pas, au moment critique, se rendre à temps chez le commissaire de son quartier, lui faire 🗪 déclaration de... honte, afin d'être autorisée a déposer son enfant aux Enfants-Trouvés?

... Est-ce qu'enfin Mademoiselle, pendant que je faisais la poule à l'estaminet en attendant mon autre maltresse, ne pouvait pas trouver moyen de se tirer d'affaire par un procédé moins sauvage?

... - Car, je l'avonerai, messieurs les jurés, je trouve trop commode et trop cavalière cette façon de se débarrasser du fruit de plusieurs moments d'erreur et de plaisir, et d'échapper ainsi aux soucis de l'avenir.

... - Que diable! ce n'est pas tout pour une jeune fille que de perdre l'honneur, de braver le mépris, l'infamie, et de porter un enfant illégitime neuf mois dans son sein... il lui faut encore l'élever, cet enfant! le soigner, le nourrir, lui donner un état, en faire enfin un honfille qui ne se débanche pas comme sa mère... Car enfin la maternité a des devoirs sacrés, que diable! Et les misérables qui les foulent aux pieds, ces devoirs sacrés, sont des mères dénaturées qui méritent un chatiment exemplaire et terrible...

... En foi de quoi, messieurs les jurés, livrez-moi lestement cette scélérate au bourreau, et vous ferez acte de citoyens vertueux, indépendants, fermes et éclairés. — Dixi!,,

"Ce Monsieur envisage la question sous un point de vue très-moral - dira d'un air paterne quelque bonnetier enrichi ou quelque vieil usurier déguisé en chef de jury - il a fait, pardieu! ce que nous aurions tous fait à 🗪 place, car elle est fort gentille, cette petite blondinette, quoiqu'un peu palotte... --- Ce gaillard-la — comme dit Joconde — a courtisé la brune et la blonde - il n'y a pas de loi qui le défende ; quant à cette malheureuse, après tout, c'est sa faute! Pourquoi ne s'est-elle pas défendue? Elle n'aurait pas eu à commettre un crime... un... crime monstrueux qui fait... qui fait... rougir la société... jusque dans ses fondements.

"-Et ce bonnetier enrichi ou cet usurier aura raison, parfaitement raison.

..- En vertu de quoi ce Monsieur peut-il être incriminé? de quelle complicité directe ou indirecte, morale ou matérielle, peut-on l'ac-

"Cet heureux coquin a séduit une jolie fille, ensuite il l'a plantée la, il l'avoue; où est la loi qui défend ceci et cela?

"La société en cas pareil ne dit-elle pas comme ce pere de je ne sais plus quel conte

... Prenez garde à vos poules... mon coq est laché, je m'en lave les mains!

"Mais qu'un pauvre misérable, autant par besoin que par stupidité, contrainte, ou ignorance des lois qu'il ne sait pas lire, achète sciemment une guenille provenant d'un vol... il ira vingt ans aux galères comme recéleur, si le voleur va vingt ans aux galères.

"Ceci est un raisonnement logique, puis-

" Sans recéleurs il n'y aurait pas de voleurs.

" Sans voleurs pas de recéleurs.

" Non... pas plus de pitié... moins de pitié, même... pour celui qui excite au mal que pour celui qui fait le mal..

"Que la plus légère complicité soit donc punie d'un chatiment terrible...

"Bien... il y a là une peusée sévère et féconde, haute et morale.

"On va s'incliner devant la société qui a dicté cette loi... mais on se souvient que cette société, si inexorable envers les moindres complicités de crime contre les choses, est ainsi faite, qu'un homme simple et naif qui essaierait de prouver qu'il y a au moins solidarité morale, complicité matérielle entre le séducteur inconstant et la fille séduite et abandonnée, passerait pour un visionnaire.

vancer que sans pare... il n'y aurait peut-être pas d'enfant, la société crierait à l'atrocité, à la folie.

"Et elle aurait raison, toujours raison : car. après tout, ce Monsieur, qui pourrait dire de si belles choses au jury, pour peu qu'il fût amateur d'émotions tragiques, pourrait aussi aller tranquillement voir couper le cou de sa maitresse, exécutée pour crime d'infanticide, crime dont il est le complice, disons mieux... l'auteur... par son horrible abandon...

"Cette charmante protection, accordée à la partie masculine de la société pour certaines friponnes espiégleries relevant du petit dieu d'amour, ne montre-t-elle pas que le Français sacrifie encore aux Graces, et qu'il est toujours le peuple le plus galant de l'univers?,,

## CHAPITRE XIX.

JACQUES FERRAND.

Au temps où se passaient les événements que nous racontons, à l'une des extrémités de la rue du Sentier s'étendait un long mur crevassé, chaperonné d'une couche de platre hérissée de morceaux de bouteilles: ce mur, bornant de ce côté le jardin de Jacques Ferrand le notaire, aboutissait à un corps de logis, bau sur la rue et élevé seulement d'un étage surmonté de greniers.

Deux larges écussons de cuivre doré, insignes du notariat, flanquaient la porte cochère vermoulue, dont on ne distinguait plus la conleur primitive sous la boue qui la couvrait.

Cette porte conduisait à un passage couvert; à droite se trouvait la loge d'un vieux portier à moitié sourd, qui était au corps des tailleurs ce que M. Pipelet était au corps des bottiers; à gauche, une écurie servant de cellier, de buanderie, de bûcher et d'établissement à une naissante colonie de lapins, parqués dans la mangeoire par le portier, qui se distrayait des chagrins d'un récent veuvage en élevant de ces animaux domestiques.

A côté de la loge s'ouvrait la baie d'un escalier tortueux, étroit, obecur, conduisant à l'étude, ainsi que l'annoncait aux clients une main peinte en noir, dont l'index se dirigcait vers ces mots aussi peints en noir sur le mur: - L'étude est au premier.

D'un côté d'une grande cour pavée, envahie par l'herbe, on voyait des remises inoccupées; de l'autre côté une grille de fer rouillé, qui fermait le jardin; au fond le pavillon, seulement habité par le notaire.

Un perron de huit ou dix marches de pierres disjointes, branlantes, moussues, verdatres, usées par le temps, conduisait à ce pavillon carré, composé d'une cuisine et autres dépendances souterraines, d'un rez-de-chaussée, d'un premier et d'un comble où avait habité Louise.

Ce pavillon paraissait aussi dans un grand état de délabrement : de profondes lézardes sillonnaient les murs ; les fenêtres et les persien-. Et si cet homme simple se hasardait d'a- l nes, autrefois peintes en gris, étaient, avec les

emples, devenues presque noires ; les six crojsées du premier étage, donnant sur la cour, n'avaient pas de rideaux ; une espèce de rouille grasse et opaque couvrait les vitres; au rez-de-chaussée on voyait à travers les carreaux, plus transparents, des rideaux de cotonnade jaune passée à rossces rouges.

Du côté du jardin, le pavillon n'avait que

quatre fenêtres; deux étaient murées.

Ce jardin, encombré de broussailles parasites, semblait abandonné; on n'y voyait pas une plate-bande, pas un arbuste; un bouquet d'ormes, cinq ou six gros arbres verts, quelques acacias et sureaux, un gazon clair et jaune, rongé par la mousse et par le soleil d'été ; des allées de terre crayeuse, embarrassées de ronces; au fond une serre à demi souterraine; pour horizon, les grands murs nus et gris des maisons mitoyennes, pereés çà et là de jours de souffrance, grillés comme des fenêtres de prison ; tel était le triste ensemble du jardin et de l'habitation du notaire.

A cette apparence, ou plutôt a cette réalité, M. Ferrand attachait une grande importance.

Aux yeux du vulgaire, l'insouciance du bienêtre passe presque toujours pour du désintéresmement; la malpropreté, pour de l'austérité.

Comparant le gros luxe financier de quelques notaires, ou les toilettes fabuleuses de mesdames leurs notairesses, à la sombre maison de M. Ferrand, si dédaigneux de l'élégance, de la recherche et de la somptuosité, les cliens éprouvaient une sorte de respect ou plutôt de confiance aveugle pour cet homme, qui, d'après sa nombreuse clientelle et la fortune qu'on lui supposait, aurait pu dire, comme maint confrère : - Mon équipage (cela se dit ainsi), mon raout (sic), ma campagne (sic), mon jour à l'Opéra (sic), etc., et qui, loin de la, vivait avec une sévère économie: aussi dépôts, placements, fidéicommis, toutes ces affaires enfin qui reposent sur l'intégrité la plus reconnue, sur la bonne foi la plus retentissante, afflusient-elles chez M. Ferrand.

En vivant de peu, ainsi qu'il vivait, le notaire cédait à son goût... il détestait le monde, le faste, les plaisirs chèrement achetés; en ent-il été autrement, il aurait sans hésitation mcrifié ses penchants les plus vifs à l'apparence qu'il lui importait de se donner.

Quelques mots sur le caractère de cet

homme.

C'était un de ces fils de la grande famille des avares.

On montre presque toujours l'avare sous un jour ridicule ou grotesque; les plus méchants ne vont pas au dela de l'égoisme ou de la dureté.

La plupart augmentent leur fortune en thésaurisant, quelques-uns en bien petit nombre, s'aventurent à prêter au denier trente; à peine les plus déterminés osent-ils sonder du regard le gouffre de l'agiotage... mais il est presque inoul qu'un avare, pour acquérir de nouveaux biens, aille jusqu'au crime, jusqu'au mentire.

Cele so sonçoit.

L'avarise est sourtout une passion négative. passive.

L'avare, dans ses combinaisons incomantes. songe bien plus à s'enrichir en ne dépensant pas, en rétrécissant de plus en plus autour de lui les limites du strict nécessaire, qu'il ne songe à s'enrichir aux dépens d'autrui : il est, avant tout, le martyr de la conservation.

Faible, timide, rusé, défiant, surtout prudent et circonspect, jamais offensif, indifférent aux maux du prochain, du moins l'avare ne causera pas ces maux; il est, avant tout et surtout, l'homme de la certitude, du positif, ou plutôt il n'est l'avare que parce qu'il ne croit qu'au fait, qu'à l'or qu'il tient en caisse.

Les spéculations, les prêts les plus sûrs le tentent peu; car si improbable qu'elle soit, ils offrent toujours une chance de perte, et il aime mieux encore sacrifier l'intérêt de son argent que d'exposer le capital.

Un homme aussi timoré, aussi contempteur des éventualités, aura donc rarement la sauvage énergie du scélérat qui risque le bagne ou sa tête pour s'approprier une for-

Risquer est un mot rayé du vocabulaire de ' l'avare.

C'est donc en ce sens que Jacques Ferrand était, disons-nous, une assez curieuse exception, une variété peut-être nouvelle de l'espèce avare.

Car Jacques Ferrand risquait, et beaucoup. Il comptait sur sa finesse, elle était extrême sur son hypocrisie, elle était profonde; sur son esprit, il était souple et fécond; sur son audace, elle était infernale pour assurer l'impunité de ses crimes, et ils étaient déjà nombreux.

Jacques Ferrand était une double exception.

Ordinairement aussi ces gens aventureux, energiques, qui ne reculent devant aucun forfait pour se procurer de l'or, sont harcelés par des passions fougueuses, le jeu, le luxe, la table, la grande débauche.

Jacques Ferrand ne connaissait aucun de ces besoins violents, désordonnés; fourbe et patient comme un faussaire, cruel et déterminé comme un meurtrier, il était sobre et

régulier comme Harpagon.

Une seule passion... ou plutôt un seul appétit, mais honteux, mais ignoble, mais presque féroce dans son animalité, l'exaltait souvent jusqu'à la frénésie...

C'était la luxure.

La luxure de la bête, la luxure de loup gu du tigre.

Lorsque ce ferment acre et impur foyéttait le sang de cet homme robuste, des chaleurs dévorantes lui montaient à la face. l'effervescence charnelle obstrunit son mtelligence; alors, oubliant quelquefois sa prudence rusée, il devenait, nous l'avons dit, tigre ou loup : temoin ses première violences envers Louise.

Le soporifique, l'audacieuse bypocrisie avec

laquelle il avait nié son crime, étaient, si cela ! peut se dire, beaucoup plus dans es manière que la force ouverte.

Désir grossier, ardeur brutale, dédain farouche, voilà les différentes phases de l'amour

chez cet homme.

C'est dire, ainsi que l'a prouvé sa conduite avec Louise, que la prévenance, la bonté, la générosité, lui étaient absolument inconnues ; le prêt de treize cents francs fait à Morel à gros intérêts, était à la fois pour Ferrand un piége, un moyen d'oppression et une bonne affaire. Sûr de la probité du lapidaire, il fallut que la beauté de Louise eût produit sur lui une impression bien profonde pour qu'il se dessaistt d'une somme si avantageusement placée.

Sauf cette faiblesse, Jacques Ferrand n'ai

mait que l'or.

Il aimait l'or pour l'or.

Non pour les jouissances (qu'il procurait, il

était stolque;

Non pour les jouissances qu'il pouvait procurer, il n'était pas assez poète pour jouir spéculativement, comme certains avares. Quant à ce qui lui appartenait, il aimait la possession pour la possession. Quant à ce qui appartenait aux autres, s'il s'agissait d'un riche dépôt, par exemple, loyalement remis à sa seule probité, il éprouvait à rendre ce dépôt le même déchirement, le même désespoir qu'éprouvait l'orfévre Cardillac à se séparer d'une parure dont son gout exquis avait fait un chef-d'œuvre d'art.

C'est que pour le notaire c'était aussi un chef-d'œuvre d'art que son éclatante réputa-tion de probité... C'est qu'un dépôt était aussi pour lui un joyau, dont il ne pouvait se dessai-

sir qu'avec des regrets furieux.

Que de soms, que d'astuce, que de ruses, que d'habileté, que d'art en un mot, n'avait-il pas employés pour attirer cette somme dans son coffre, pour parfaire cette étincelante renommée d'intégrité on les plus précieuses marques de confiance venaient pour ainsi dire s'enchasser, ainsi que les perles et les diamants dans l'or des diadèmes de Cardillac!

Plus le célèbre orfévre se perfectionnait, diton, plus il attachait de prix à ses parures, regardant toujours la dernière comme son chefd'œuvre, et se désolant de l'abandonner.

Plus Jacques Ferrand se perfectionnait dans le crime, plus il tenait aux marques de confiance sonnantes et trébuchantes qu'on lui accordait... regardant toujours aussi sa dernière fourberie comme son chef-d'œuvre...

On verra par la suite de cette histoire à l'aide de quels moyens, vraiment prodigieux, de composition et de machination, il parvint à s'approprier impunément plusieurs sommes très-considérables.

Sa vie souterraine, mystérieuse, lui donnait les émotions locessantes, terribles, que le jeu donne au joueur.

mettait pour enjeu son hypocrisie, su ruse, son perturbable andace, il avait rencontré deux

audace, sa tôte... et il jouait sur le velouse comme on dit; car, hormis l'atteinte de la jus. tice humaine, qu'il caractérisait vulgairement et énergiquement d'une cheminée qui pouseit lui tomber sur la tête, perdre, pour lui c'était ne pas gagner; et encore était-il si criminellement doué, que, dans son ironie amère, il voyait un gain continu dans l'estime sans bornes, dans la confiance illimitée qu'il inspirait nonseulement à la foule de ses riches clients, mais encore à la petite bourgeoisie et aux ouvners de son quartier.

Un grand nombre d'entre eux plaçaient de l'argent chez lui, disant : " Il n'est pas chantable, c'est vrai ; il est dévot, c'est un malheur; mais il est plus sur que le gouvernement et que

les caisses d'épargnes.,,

Malgré sa rare habileté, cet homme avait commis deux de ces erreurs auxquelles les plus rusés criminels n'échappent presque jamais.

Force par les circonstances, il est visi, il s'était adjoint deux complices ; cette faute immense, ainsi qu'il disait, avait été réparée en partie: nul des deux complices ne pouvait le perdre sans se perdre lui-même, et tous deux n'auraient retiré de cette extrémité d'autre profit que celui de dénoncer à la vindicte publique eux-mêmes et le notaire.

Il était donc, de ce côté, assez tranquille.

Du reste, n'étant pas au bout de ses crimes, les inconvénients de la complicité étaient lalancés par l'aide criminelle qu'il en thait parfois encore.

Quelques mots maintenant du physique de M. Ferrand, et nous introduirions le lecteur dans l'étude du notaire, ou nous retrouverons les principaux personnages de ce récit.

M. Ferrand avait cinquante ans, et il n'en paraissait pas quarante; il était de stature moyenne, vouté, large d'épaules, vigoureux, carré, trapu, roux, velu comme un ours.

Ses cheveux s'aplatissaient sur ses tempes, son front était chauve, ses sourcils à peine indiqués; son teint bilieux disparaissait presque sous une innombrable quantité de taches de rousseur; mais, lorsqu'une vive émotion l'agitait, ce masque fauve et terreux s'injectait de sang et devenait d'un rouge livide.

Sa figure était plate comme une tête de mort, ainsi que dit le vulgaire ; son nez, camus et punais; ses levres, si minces, si imperceptibles, que sa bouche semblait incisée dans face; lorsqu'il souriait d'un air méchant et sinistre, on voyait le bout de ses dents, presque toutes noires et gatées. Toujours rasé jusqu'aux tempes, ce visage blafard avait une expression à la fois austère et béate, impassible et rigide, froide réfléchie; ses petits yeux noirs. vifs, perçants, mobiles, disparaissaient sous de larges lunettes vertes.

Jacques Ferrand avait une vue excellente; mais, abrité par ses lunettes, il pouvait, avantage immense! observer sans être observé; il avait combien un coup d'œil est souvent et Contre la fortune de tous, Jacques Ferraud involuntairement significatif. Malgré son im

ou treis fois dans sa vie certains regards puissants, magnétiques, devant lesquels il avait été force de baisser la vue ; or, dans quelques circonstances souveraines, il est funeste de baisser les yeux devant l'homme qui vous interroge, vous accuse ou vous juge.

Les large lunettes de M. Ferrand étaient donc une sorte de retranchement couvert d'où il examinait attentivement les moindres manœuvres de l'ennemi... car tout le monde était plus ou moins sa dupe, et que les accusateurs ne sont que des dupes éclairées ou révoltées.

Il affectait dans son habillement une négligence qui allait jusqu'à la malpropreté, ou plutôt il était naturellement sordide; son visage rasé tous les deux ou trois jours, son crane sale et rugueux, ses ongles plats cerciés de noir, son odeur de bouc, ses vieilles redingotes rapées, ses chapeaux graisseux, ses cravates en corde, ses bas de laine noirs, ses gros souliers recommandaient encore singulièrement sa vertu auprès de ses clients en donnant à cet hemme an air de détachement du monde, un parfum de philosophie pratique qui les char-

A quels gouts, a quelle passion, a quelle faiblesse le notaire aumit-il - disait-on sacrifié la confiance qu'on lui témoignaît?... Il gagnait peut-être soixante mille francs par an, et sa maison se composait d'une servante et d'une vieille semme de charge; son seul plaisir était d'aller chaque dimanche à la messe et à vôpres; il ne connaissait pas d'opéra comparable au chant grave de l'orgue, pas de société mondaine qui valût une soirée paisiblement passée au coin de son feu avec le curé de sa paroisse après un diner frugal; il mettait enfin sa joie dans la probité, son orgueil dans l'honneur, sa félicité dans la religion.

Tel était le jugement que les contemporains de M. Jacques Ferrand portaient sur ce rare et grand homme de bien.

# CHAPITRE XX.

#### L'ÉTUDE.

L'étude de M. Ferrand ressemblait à toutes les études, ses clercs à tous les clercs. On y arrivait par une antichambre meublée de quatre vieilles chaises. Dans l'étude proprement dite, entourée de casiers garnis des cartons renfermant les dossiers des clients de M. Ferrand, cinq jeunes gens, courbés sur des pupitres de bois noir, riaient, causaient, ou griffonnaient incessamment.

Une salle d'attente, encore remplie de cartons, et dans laquelle se tenait d'habitude M. le premier clere; puis une autre pièce vide, qui, pour plus de secret séparait le cabinet du notaire de cette salle d'attente, tel était l'ensemble de ce laboratoire d'actes de toutes

Deux heures vensient de sonnet à une antique pendule à conçon placée entre les

deux fenêtres de l'étude ; une certaine agitation régnait parmi les ciercs; quelques fragments de leur conversation ferent connaître la cause de cet émoi.

-Certainement, si quelqu'un m'avait soutenu que François Germain était un voleur - dit l'un des jeunes gens — j'aurais répondu :

- Vous en avez menti!

— Moi aussi !...

- Moi aussi !..

- Moi, ça m'a fait un tel effet de le voir arrêter et emmener par la garde, je n'ai pas pu déjeuner- Pen ai été récompensé, car ça m'a épargné de manger la ratatouille quetidienne de la mère Séraphin.
  - Dix-sept mille francs, c'est une somme.

– Une fameuse somme !

- Dire que, depuis quinze mois que Germain est caissier, il n'avait pas manqué un centime à la caisse du patron !...

– Moi, je trouve que le patron a eu tort de faire arrêter Germain, puisque ce pauvre garcon jurait ses grands dieux qu'il n'avait pris que treize cents francs en or.

- D'autant plus qu'il les rapportait ce matin pour les remettre dans la caisse, ces treize cents francs, au moment où le patron venait d'envoyer chercher la garde...

 Voilà le désagrément des gens d'une probité féroce comme le patron, ils sont impitoyables.

- C'est égal, on doit y regarder à deux fois avant de perdre un pauvre jeune homme qui s'est bien conduit jusque-là.

- M. Ferrand dit a cela que c'est pour l'ex-

emple.

-L'exemple de quoi? Qu ne sert à rien à. ceux qui sont honnêtes, et ceux qui ne le sont pas savent bien qu'ils sont exposés à être découverts s'ils volent.

– La maison est tout de même une bonne pratique pour le commissaire.

-Comment?

-Dame! ce matin cette pauvre Louise.. tantôt Germain...

- Moi, l'affaire de Germain ne me parait pas claire...

- Puisqu'il a avoué!

-Il a avoué qu'il avait pris treize cents france, oui ; mais il soutient comme un enrage qu'il n'a pas pris les autres quinze mille france en billets de banque et les autres sept cents france qui manquent à la caisse.

-Au fait, puisqu'il avoue un chose, pour-

quoi n'avouerait-il pas l'autre?

-C'est vrai; on est aussi puni pour cinq cents francs que pour quinze mille francs.

- Oui ; mais on garde les quinze mille, et, en sortant de prison, ça fait un petit époblissement, dirait un coquin.

- Pas si bête!

-On aura bean dire et boad faire, il y a quelque chose là-dessons — Et Germain qui effendait toujours le pa-

tron quand nous l'appelions jésuite !

- C'est pourtant vrai. Pourquoi le patron

n'aurait-il pas le droit d'aller à la mosse ? nous disait-il; vous avez bien le droit de n'y pas

-Tiens, voilà Chalamel qui rentre de

course ; c'est lui qui va être étonné!

-De quoi, de quoi, mes braves? est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau sur cette pauvre Louise?

- Tu le saurais, flaneur, si tu n'étais pas

resté si long-temps en course.

- Tiens, vous croyez peut-être qu'il n'y a qu'un pas de clerc d'ici à la rue de Chaillot. --- Oh! mauvais!... mauvais!...
- -Eh bien! ce fameux Vicomte de Saint-Rémy?
  - Il n'est pas encore venu?

--- Non.

– Tiens, sa voiture était attelée, et il m'a fait dire par son valet de chambre qu'il allait venir tout de suite; mais il n'a pas l'air content, a dit le domestique... Ah! Messieurs, voils un joli petit hôtel!... un crane luxe... on dirait d'une de ces petites maisons des seigneurs d'autrefois-dont on parle dans Faublas... voila mon héros, mon modèle! — dit Chalamel en déposant son parapluie et en désarticulant ses socques.

... Je crois bien alors qu'il a des dettes et des

contraintes par corps, ce Vicointe.

- Une recommandation de trente-quatre mille francs que l'huissier a envoyée ici, puisque c'est à l'étude qu'on doit venir payer; le créancier aime mieux ça, je ne sais pas pour-
- Il faut bien qu'il puisse payer maintenant, ce beau Vicomte, puisqu'il est revenu hier soir de la campagne, où il était caché depuis trois jours pour échapper aux gardes du commerce.

— Mais comment n'a-t-on pas déjà saisi

chez lui?

- Lui, pas bête! la maison n'est pas a lui, son mobilier est au nom de son valet de chambre, qui est censé lui louer en garni, de même que ses chevaux et ses voitures sont au nom de son cocher, qui dit, lui, qu'il donne à loyer au Vicomte des équipages magnifiques à tant par mois. Oh! c'est un malin, allez, M. de Saint-Rémy. Mais, qu'est-ce que vous disiez? qu'il est arrivé encore du nouveau ici?

-Figure-toi qu'il y a deux heures le patron entre ici comme un furieux : — « Germain n'est pas la?,, nous crie-t-il. — Non, Monsieur. Eh bien le misérable m'a volé hier soir dix-sept

mille francs, "— reprit le patron. — Germain... voler... allons donc!

- Tu vas voir.

- Comment donc, Monsieur, vous êtes sur i mais ce n'est pas possible, que nous nous

écrion

- Je vous dis, Messieurs, que j'avais mis hier dans le tiroir du bureau où il travaille quinze billets de mille francs, plus deux mille francs en or dans petite bolte: tout a disparu. A ce moment voils le père Marri-ton, le portier, qui arrive en disant: Monmour, la garde va venir.

- Et Germain?

- Attends donc... Le patron dit au portier: Dès que M. Germain viendra, envoyezle ici, à l'étude, sans lui rien dire... Je veux le confondre devant vous, Messieurs — reprend le patron. Au bout d'un quart d'heure, le pauvre Germain arrive comme si de rien n'é. tait; la mère Séraphin venait d'apporter notre ratatouille: il salue le patron, nous dit bonjour très-tranquillement. — Germain, vous ne déjeunez pas? — dit M. Ferrand. — Non, Monsieur; merci, je n'ai pas faim. — Vous venez bien tard? - Oui, Monsieur... jai été obligé d'aller à Belleville ce matin. — Sans doute pour cacher l'argent que vous m'avez vole?—s'écria M. Ferrand d'une voix terrible.

– Et Germain ?...

- Voilà le pauvre garcon qui devient pale comme un mort, et qui répond tout de suite en balbutiant : - Monsieur, je vous en supplie, ne me perdez pas... - خار والكوالي برا

– Il avait volé?

- Mais, attendez donc, Chalamel. - Ne me perdez pas! — dit-il au patron. — Vous avouez donc, miserable? - Oui, Monsieur... mais voici l'argent qui manque. Je croyais pouvoir le remettre ce matin avant que vous fussiez levé; malheureusement une personne qui avait à moi une petite somme, et que k croyais trouver hier soir chez elle, était à Belleville depuis deux jours; il m'a fallu y aller ce matin... C'est ce qui a causé mon retard... Grace, Monsieur, ne me perdez pas! En prenant cet argent, je savais bien que je pourrais le remettre ce matin. Voici les treize cents francs en or. - Comment, les treize cents francs ! - s'écria M. Ferrand. - Il s'agit bien de treize cents francs! Vous m'avez volé, dans le bureau de la chambre du premier, quinze billets de mille francs dans un porteseuille vert et deux milles francs en or. Moi!... jamais! --- s'écria ce pauvre Germain d'un air renversé. — Je vous avais pris treize cents francs en or... mais pas un sou de plus Je n'ai pas vu de portísuille dans le tiroir; il n'y avait que deux mille francs en or dans une boite. - Oh! l'infame menteur!... s'écria le patron. — Vous avez volé treize cents francs, vous pouvez bien en avoir volé davantage; la justice prononcera... Oh! je serai impitoyable pour un si affreux abus de confiance. Ce sera un exemple... Enfin, mon pauvre Chalamel, la garde arrive sur ce coup de temps-là, avec le secrétaire du commissaire, pour dresser le procès-verbal; on empoigne Germain, et voilà!

- C'est-il bien possible? Germain, la crême

des honnêtes gens !

- Ça nous a paru aussi bien singulier. - Après ça, il faut avouer une chose: Germain était maniaque, il ne voulait jamais dire où il demeurait.

— Ça, c'est vrai.

- Il avait toujours l'air mystérieux. - Ce n'est pas une raison pour qu'il ait volé dix-sept mille frança.

- Sans donte.
- --- C'est une remarque que je fais.
- Ah bien! voila une nouvelle!... c'est comme si on me donnait un coup de poing sur la tête... Germain... Germain... qui avait l'air si honnête... à qui on aurait donné le bon Dieu sans confession!

- On dirait qu'il avait comme un pressenti-

ment de son malheur...

- Pourquoi?

- Depuis quelque temps il avait comme quelque chose qui le rongeait.

- C'était peut-être à propos de Louise.

- De Louise?

- Après ça, je ne fais que répéter ce que disait ce matin la mère Séraphin.

-- Quoi donc? quoi donc?

- Qu'il était l'amant de Louise...et le père de l'enfat...

- Voyez-vous, le sournois!

- Tiens, tiens, tiens!

- Ah! bah!

– Ça n'est pas vrai!

- Comment sais-tu cela, Chalamel?

- Il n'y a pas quinze jours que Germain m'a dit, en confidence, qu'il était amoureux fou, mais fou, fou, d'une petite ouvrière, bien honnête, qu'il avait connue dans une maison où il avait logé; il avait les larmes aux yeux en me parlant d'elle.

- Ohé, Chalamel! ohé, Chalamel! est-il

rococo!

- Il dit que Faublas est son héros, et il est assez bon enfant, assez cruche, assez actionnaire, pour ne pas comprendre qu'on peut-être amoureux de l'une, et être l'amant de l'autre.

- Je vous dis, moi, que Germain parlait sérieusement...

- A ce moment le maître-clerc entra dans

l'étude. - Eh bien! - dit-il - Chalamel, avez-vous

fait toutes les courses? - Oui, Monsieur Dubois, j'ai été chez M. de Saint-Remy, il va venir tout à l'heure pour payer.

- Et chez Madame la Comtesse Mac-Gregor?

🗕 Aussi... voilà la réponse.

- Et chez la Comtesse d'Orbigny?

- Elle remercie bien le patron; elle est arrivée hier matin de Normandie, elle ne s'attendait pas à avoir sitôt sa réponse; voilà sa lettre. J'ai aussi passé chez l'intendant de M. le Marquis d'Harville, comme il l'avait demandé, pour les frais du contrat que j'ai été faire signer l'autre jour à l'hôtel.

· Vous lui aviez bien dit que co n'était pas

si pressé?

- Oui ; mais l'intendant a voulu payer tout de même. Voila l'argent... Ah! j'oubliais cette carte qui était ici en bas chez le portier, avec un mot au crayon écrit dessus (pas sur le portier); ce Monsieur a demandé le patron, il a laimé cela:
- -WALTER MURPH lut le maître-clerc - et plus bas, au crayon: reviendra à trois fort long et qui changea son dépit en colère

heures pour affaires importantes. — Je ne connais pas ce nom.

- Ah! j'oubliais encore - reprit Chalamel - M. Badinot a dit que c'était bon, que M. Ferrand fasse comme il l'entendrait, que ca serait toujours bien.

Il n'a pas donné de réponse par écrit?

- Non, Monsieur, il a dit qu'il n'avait pas le temps.

- Très-bien.

– M. Charles Robert viendra aussi dans la journée parler au patron; il parait qu'il s'est battu hier en duel avec le duc de Lucenay.

– Et est-il ble**ssé**?

- Je ne crois pas, on me l'aurait dit chez lui.

- Tiens! une voiture qui s'arrête...

-Oh! les beaux chevaux! sont-ils fougueux!

- Et ce gros cocher Anglais, avec sa perruque blanche et sa livrée brune à galons d'argent, et ses épaulettes comme un colonel!

- C'est un ambassadeur, bien sur.

- Et le chasseur, en a-t-il aussi, de cet argent, sur le corps!

--- Et de grandes moustaches!

- Tiens - dit Chalamel - c'est la voiture du Vicomte de Saint-Remy.

--- Que ca de genre? merci!...

- Bientôt après, M. de Saint-Remy entrait dans l'étude.

# CHAPITRE XXI.

M. DE SAINT-REMY.

Nous avons dépeint la charmante figure. l'élégance exquise, la tournure ravissante de M. de Saint-Remy, arrivé la veille de la ferme d'Arnouville (propriété de Madame la Duchesse de Lucenay) où il avait trouvé un refuge contre les poursuites des gardes du commerce Malicorne et Bourdin.

M. de Saint-Remy entra brusquement dans l'étude, son chapean sur la tête, l'air haut et fier, fermant a demi les yeux, et demandant d'un air souverainement importinent, sans re-

garder personne:

- Le notaire, on est-il? Monsieur Ferrand travaille dans son cabinet — dit le maître-clere — si vous voulez attendre un instant, Monsieur, il pourra vous recevoir.
  - Comment, attendre?

- Mais, Monsieur... - Il n'y a pas de Mais Monsieur; allez lui dire que M. de Saint-Remy est là... Je trouve encore singulier que ce notaire me face faire antichambre... ça empeste le poêle ici!

- Veuillez passer dans la pièce à côté, Monsieur — dit le premier clerc — firai tout de suite prévenir M. Ferrand.

M. de Saint-Remy haussa les épaules, et suivit le maître-clerc.

Au bout d'un quart d'heure qui lui semble

cabinet du notaire.

Rien de plus curieux que le contraste de ces deux hommes, tous deux profondément physionomistes et généralement habitués à juger presque du premier coup d'œil à qui ils avaient affaire.

M. de Saint-Remy voyait Jacques Ferrand pour la première fois. Il fut frappé du caractère de cette figure blafarde, rigide, impassible, au regard caché par d'énormes lunettes vertes, au crane disparaissant à demi sous un vieux bonnet de soie noire.

Le notaire était assis devant son bureau, sur un fauteuil de cuir, à côté d'une cheminée dégradée, remplie de cendre, où fumaient deux tisons noircis. Des rideaux de percaline verte, presque en lambeaux, ajustés à de petites tringles de fer sur les croisées, cachaient les vitres inférieures et jetaient dans ce cabinet, déjà sombre, un reflet livide et sinistre. Des casiers de bois noir remplis de cartons étiquetés, quelques chaises de merisier recouvertes de velours d'Utrecht jaune, une pendule d'acajou, un carrelage jaunatre, humide et glacial, un plafond millonné de crevasses et orné de guirlandes de toiles d'araignée, tel était le sanctum sanctorum de M. Jacques Ferrand.

Le Vicomte n'avait pas fait deux pas dans ce cabinet, n'avait pas dit une parole, que le notaire, qui le connaissait de *réputation*, le halesait déjà. D'abord il voyait en lui, pour ainsi dire, un rival en fourberies; et puis, par cela même que M. Ferrand était d'une mine basse et ignoble, il détestait chez les autres l'élégance, la grace et la jeunesse, surtout lorsqu'un air suprémement insolent accompagnait

ces avantages.

Le notaire affectait ordinairement une sorte de brusquerie rude, presque grossière, envers ses clients, qui n'en ressentaient que plus d'estime pour lui en raison de ces manières de paysan du Danube. Il se promit de redoubler de brutalité envers M. de Saint-Remy.

Celui-ci, ne connaissant aussi Jacques Ferrand que de réputation, s'attendait à trouver en lui une sorte de tabellion, bonhomme ou ridicule, le Vicomte se représentait toujours sous des dehors presque niais les hommes de probité proverbiale, dont Jacques Ferrand était.

disait-on, le type achevé.

Loin de là, la physionomie, l'attitude du tabellion imposaient au Vicomte un ressentiment indéfinissable, moitié crainte, moitié haine, quoiqu'il n'eat aucune raison sérieuse de le craindre ou de le hair. Aussi, en conséquence de son caractère résolu, M. de Saint-Remy exagéra-t-il encore son insolence et sa fatuité habituelles. Le notaire gardait son bonnet sur sa tête, le Vicomte garda son chapeau, et s'écria des la porte, d'une voix haute et mor-

– Il est, pardieu! fort étrange, Monsieur, que vous me donniez la peine de venir ici, au lieu d'envoyer chercher chez moi l'argent des traites que j'ai souscrites à ce Badinot, et pour

M. de de Saint-Remy fut introduit dans le lesquelles ce drôle-la m'a pounsuivi... Vous me dites, il est vrai, qu'en outre vous avez une communication très-importante à me faire... soit...mais alors vous ne devriez pas m'exposer a attendre un quart d'heure dans votre antichambre: cela n'est pas poli, Monsieur.

M. Ferrand, impassible, termina un calcul qu'il faisait, essuya méthodiquement sa plume sur l'éponge imbibée d'eau qui entourait son encrier de falence ébréché, et leva vem la Vicomte sa face glaciale, terreuse et camuse, chargée d'une paire de lu ttes.

On eut dit une tôte de mort dont les orbites auraient été remplacés par de larges prunelles

fixes, glauques et vertes.

Après l'avoir considéré un moment en silence, le notaire dit au Vicomte, d'une voix brusque et brève:

- On est l'argent?

Ce sang-froid exaspéra M. de Saint-Remy. Lui... lui, l'idole des femmes, l'envie des hommes, le parangon de la meilleure compagnie de Paris, le duelliste redouté, ne pes produire plus d'effet sur un misérable notaire! cela était odieux; quoiqu'il fut en tête-à-tête avec Jacques Ferrand, son orgueil intime se révoltait.

- Où sont les traites?

Reprit-il aussi brièvement.

Du bout d'un de ses doigts durs comme du fer et couverts de poils roux, le notaire, sans répondre, frappa sur un large portefeuille de cuir posé près de lui.

Décidé à être aussi laconique, mais frémissant de colère, le Vicomte prit dans la poche de sa redingote un petit agenda de cuir de Russie fermé par des agrafes d'or, en tira quarante billets de mille francs, et les montra au notaire.

- Combien ? demanda celui-ci.
- Quarante mille france!
- Donnez...

- Tenez, et finiasons vite, Monsieur; faites votre métier, payez-vous, remettez-moi les traites — dit le Vicomte, en jetant impatiemment le paquet de billets de banque sur la table.

Le notaire les prit, se leva, les examina près de la fenêtre, les retournant un à un avec une attention si scrupuleuse, et pour ainsi dire si insultante pour M. de Saint-Remy, que ce dernier en blémit de rage.

Le notaire, comme s-il eut deviné les pensées qui agitaient le vicomte, hocha la tête, se tourna à demi vers lui et lui dit avec un ac-

cent indéfinissable :

– Ça s'est vu... Un moment interdit, M. de Saint-Remy reprit sechement:

--- Quoi ?

- Des billets de banque faux - répondit le notaire, en continuant de soumettre ceux qu'il tenait à un examen attentif.

- A propos de quoi me faites-vous cette remarque, Monsieur?

Jacques Ferrand s'arrêta un moment, regar-

de firement le vicemte à travers see lunettes; puis, haussant imperceptiblement les épaules, il se remit à inventorier les billets sans prononcer une parole.

— Mort-Dieu! Monsieur le notaire, eschez que lorsque j'interroge on me répond! — s'écria M de Saint-Remy, irrité par le calme de Jacques Ferrand.

— Cenx-là sont bons...

Dit le notaire en retournant vers son bureau où il prit une petite liasse de papiers timbrés auxquels étaient annexées deux lettres de change; il mit ensuite un des billets de mille francs et trois rouleaux de cent francs sur le dossier de la créance, puis il dit à M. de Saint-Remy. en lui indiquaut du bout du doigt l'argent et les titres:

--- Voici ce qui vous revient des quarante mille francs; mon client m'a chargé de per-

cevoir la note des frais.

- Le vicomte s'était contenu à grand' peine pendant que Jacques Ferrand établissait ses comptes. Au lieu de lui répondre et de prendre l'ergent, il s'écria d'une voix tremblante de colòre:
- Je vous demande, Monsieur, pourquoi vous m'avez dit, à propos des billets de banque que je viens de vous remettre, qu'on en avait ou de faux?

— Pourquoi?

--- Oui.

- Parce que... je vous ai mandé ici pour une affaire de faux...

Et le notaire braqua ses lunettes vertes sur le vicomte.

- Et en quoi cette affaire de faux me concerne-t-elle ?

Après un moment de silence, M. Ferrand dit au vicomte, d'un air triste et sévère:

... Vous rendez-vous compte, Monsieur, des

fonctions que remplit un notaire?

- Le compte et les fonctions sont parfaitement simples, Monsieur, j'avais tout à l'heure quarante mille francs, il m'en reste treize cents...
- Vous êtes très-plaisant, Monsieur... Je vous dirai, moi, qu'un notaire est aux affaires temporelles ce qu'un confesseur est aux affaires spirituelles... Par état, il connaît souvent d'ignobles secrets.

-Après, Monsieur?

— Il se trouve souvent forcé d'être en relation avec des fripons...

- Ensuite, Monsieur?

- Il doit, autant qu'il le peut, empêcher un nom honorable d'être trainé dans la boue.
- Qu'ai-je de commun avec tout cela?
   Sans l'intérêt qu'inspire ce nom à tous les honnêtes gens, au lieu d'être cité ici, devant moi, vous le seriez à cette heure devant le juge d'instruction.

- Je ne vous comprends pas.

— Il y a deux mois, vous avez escompté, par l'intermédiaire d'un agent, d'affaires, une traite de cinquante-huit mille francs, souscrite par la maison Meulaert et compagnie, de Hambourg, au profit d'un William Smith, et payable dans trois mois chez M. Grimaldi, banquier à Paris.

—Eh bien!

--- Cette traite est fausse.

--- Cela n'est pas vrai...

- Oette traite est fausse!... la maison Meulaert n'a jamais contracté d'engagement avec William Smith; elle ne le connaît pas.
- Serait-il vrai! s'écria M. de Saint-Remy avec autant de surprise que d'indignation; mais alors j'ai été horriblement trompé, Monsieur... car j'ai reçu cette valeur comme argent comptant.

--- De qui?

— De M. William Smith lui-même; la maison Meu.aert est si connue... je connaissais moi-même tellement la probité de M. William Smith, que j'ai accepté cette traite en paisment d'une somme qu'il me devait...

— William Smith n'a jamais existé... c'est

un personnage imaginaire...

- Monsieur, vous m'insultez!

- Sa signature est fausse et supposée comme le reste.
- Je vous dis, Monsieur, que M. William Smith existe; mais j'ai sans doute été dupe d'un horrible abus de confiance.

— Pauvre jeune homme !...

--- Expliquez-vous.

— En quatre mots, le dépositaire actuel de la traite est convaincu que vous avez commis le faux...

--- Monsieur !...

— Il prétend en avoir la preuve ; avant-hier il est venu me prier de vous mander chez moi et de vous proposer de vous rendre cette fausse traite... moyennant transaction... Jusque-làtout était loyal, voici qui ne l'est plus, et je ne vous en parle qu'à titre de renseignements ; il demande cent mille francs... écus... aujourd-hui même, ou sinon, demain, à midi, le faux est déposé au parquet du procureur du roi.

- C'est une indignité!

— Et de plus une absurdité... Vous êtes ruiné, vous étiez poursuivi pour une somme que vous venez de me payer, grâce à je ne sais quelle ressource... voilà ce que j'ai déclaré à ca tiers-porteur... Il m'a répondu à cela... que certaine grande dame très-riche ne vous laisserait pas dans l'embarras...

— Āssez, Monsieur !... assez !...

- Autre indignité, autre absurdité! d'ac-

- Enfin, Monsieur, que veut-on?

— Indignement exploiter une action indigne. Pai consenti à vous faire savoir cette proposition, tout en la flétrissant comme un honnéte homme doit la flétris. Maintenant cela vous regarde. Si vous êtes coupable, choississez entre la cour d'assisses ou la rançon qu'on vous impose... Ma démarche est tout officieuse, et je ne me mêlerai pas davantage d'une affaire aussi sale. Le tiers-porteur s'appelle M. Petit-Jean, négociant en huiles; il demeure sur le bord de la Seine, quai de Billy, 10. Arrangez-

vous avec hi. Vous êtes dignes de vous entendre... si vous êtes faussaire comme il l'affirme.

M. de Saint-Remy était entré chez Jacques Ferrand le verbe insolent, la tête haute. Quoiqu'il ent commis dans se vie quelques actions hontenses, il restait encore en lui une certaine fierté de race, un courage naturel qui ne s'était jamais démenti; au commencement de cet entretien, regardant le notaire comme un adversaire indigne de lui, il s'était contenté de le persifier.

Lorsque Jacques Ferrand eut parlé de faux... le vicomte se sentit écrasé. A son tour il se

trouvait dominé par le notaire.

Sans l'empire absolu qu'il avait sur luimême, il n'aurait pu cacher l'impression terrible que lui causa cette révélation inattendue; car elle pouvait avoir pour lui des suites incalculables... que le notaire ne soupçonnait même pas...

Après un moment de silence et de réflexion, il se résigna, lui si orgueilleux, si irritable, si vain de sa bravoure, à implorer cet homme grossier qui lui avait si rudement parlé l'austère langage de la probité.

— Monsieur, vous me donnez une preuve d'intérêt dont je vous remercie ; je regrette la vivacité de mes premières paroles... — dit M.

de Saint-Remy d'un ton cordial.

— Je ne m'intéresse pas du tout à vous — reprit brutalement le notaire. — Votre père était l'honneur même, je n'aurais pas voulu voir son nom à la cour d'assises; voilà tout.

— Je vous répète, Monsieur, que je suis incapable de l'infamie dont on m'accuse.

- Vous direz cela à M. Petit-Jean.

... Mais, je l'avoue, l'absence de M. Smith, qui a indignement abusé de ma bonne foi...

- Infame Smith!

- L'absence de M. Smith me met dans un cruel embarras; je suis innocent; qu'on m'accuse, je le prouverai; mais une telle accusation fiétrit toujours un gallant homme.

- Après?

- Soyez assez généreux pour employer la somme que je viens de vous remettre à désintéresser en partie la personne qui a cette traite entre les mains.
- Cet argent appartient à mon client, il
- Mais dans deux ou trois jours je le rembourserai.
  - Vous ne le pourrez pas?

- J'ai des ressources.

— Aucunes... d'avouables du moins. Votre mobilier, vos chevaux ne vous appartiennent plus, dites-vous... ce qui m'a l'air d'une fraude

indigne.

— Vous êtes bien dur, Monsieur. Mais en admettant cela, ne ferai-je pas argent de tout dans une extrémité aussi désespérée? Seulement, comme il m'est impossible de me procurer d'ici à demain midi cent mille francs, je vous en conjure, employez l'argent que je viens de vous remettre à retirer cette malheureuse traite. Ou bien... vous qui êtes si riche...

faites-moi cette avance, ne me laistes pas dans une position pareille...

- Moi, répondre de cent mille francs pour

vous? ah ça! vous êtes donc fou?

— Monsieur, je vous en supplie... au nom de mon père... dont vous m'avez parlé... soyez assez bon pour...

- Je suis bon pour ceux qui le méritent—dit rudement le notaire; honnéte homme, je hais les escrocs, et je ne serais pas fâché de voir un de ces beaux fils sans foi ni loi, impies et débauchés, une bonne fois attaché au pilori pour servir d'exemple aux autres... Mais j'entends vos chevaux qui s'impatientent, Monsieur le Vicomte dit le notaire en souriant du bout de ses dents noires.
- A ce moment on frappa à la porte du cabinet.
- Qu'est-ce? dit Jacques Ferrand.
- Madame la Comtesse d'Orbigny dit le Maître-clerc.

- Priez-la d'attendre un moment.

— C'est la belle-mère de la Marquise d'Harville — s'écria M. de Saint-Remy.

- Oui, Monsieur... elle a rendez-vous avec

moi ; ainsi, serviteur.

— Pas un mot de ceci, Monsieur! — s'écris M. de Saint-Remy d'un ton menaçant.

- Je vous ai dit, Monsieur qu'un notaire était aussi discret qu'un confesseur.

Jacques Ferrand sonna, le clerc parut.

— Faites entrer Madame d'Orbigny... — Puis, s'adressant au Vicomte: — Prenez ces treize cents francs, Monsieur, ce sera toujous un à-compte pour M. Petit. Jean.

Madame d'Orbigny (autrefois Madame Roland) entra au moment où M. de Saint-Remy sortait, les traits contractés par la rage de s'être inutilement humilié devant le Notaire.

- Eh! bonjour, Monsieur de Saint-Remy - lui dit Madame d'Orbigny; - combien il

y a de temps que je ne vous ai vu...

—En effet, Madame, depuis le mariage de d'Harville, dont j'étais témoin, je n'ai pas eu l'honneur de vous rencontrer — dit M. de Saint-Remy en s'inclinant et en donnant tout à coup à ses traits une expression affable et souriante. — Depuis lors vous êtes toujours restée en Normandie?

— Mon Dieu! oui; M. d'Orbigny ne veut vivre maintenant qu'à la campagne... et ce qu'il aime, je l'aime... Aussi vous voyez et moi une vraie Provinciale: je ne suis pas venue à Paris depuis le mariage de ma chère belle-fille avec cet excellent M. d'Harville...

le vovez-vous souvent?...

— D'Harville est devenu très-sauvage... et très-morose... On le rencontre assez peu dans le monde — dit M. de Saint.Remy avec une nuance d'impatience, car cet entretien lui était insupportable, et par son inopportunité, et parce que le notaire semblait s'en amuser beaucoup. Mais la belle-mère de Madame d'Harville, enchantée de cette rencontre avec un élégant, n'était pas femme à lâcher si tôt sa proje

Et ma chère belle-fille — reprit-elle — | bien qu'il ne laisse jamais faite de foltes à seu n'est pas, je l'espère, aussi sauvage que son mari?

- Madame d'Harville est fort à la mode et toujours fort entourée, ainsi qu'il convient à une jolie femme; mais je crains, Madame,

d'abuser de vos moments, et...

- Mais pas du tout, je vous assure. C'est une bonne fortune pour moi de rencontrer l'élégant des élégants, le roi de la mode; en dix minutes, je vais être au fait de Paris, comme si je ne l'avais jamais quitté... Et votre cher M. de Lucenay, qui était avec vous témoin du mariage de M. d'Harville?

-- Plus original que jamais, il part pour l'Orient, et il en revient juste à temps pour recevoir hier matin un coup d'épée, fort innocent

du reste.

-Ce pauvre duc! Et sa femme, toujours

belle et ravissante?

- Vous savez, Madame, que j'ai l'honneur d'être un de ses meilleurs amis, mon témoignage à ce sujet serait suspect... Veuillez, Madame, à votre retour aux Aubiers, me faire ia grace de ne pas m'oublier auprès de M. d'Orbigny.

- Il sera très-sensible, je vous assure, à votre aimable souvenir; car il s'informe souvent de vous, de vos succès... Il dit toujours que

vous lui rappelez le duc de Lauzun.

- Cette comparaison seule est tout un éloge ; mais malheureusement pour moi elle est beaucoup plus bienveillante que vraie. Madame, car je n'ose espérer que vous puisziez me faire l'honneur de me recevoir avant

votre départ

- Ja serais désolée que vous prissiez la peine de venir chez moi. Je suis tout à fait campée poar quelques jours en hôtel garni; mais si, cet été ou cet automne, vous passez sur notre route, en allant à quelqu'un de ces chateaux à la mode ou les merveilleuses se disputent le plaisir de vous recevoir... accordez-nous quelques jours, seulement par curiosité de contraste, et pour vous reposer, chez de pauvres campagnards, de l'étourdissement de cette vie de château si élégante et si folle... car c'est toujours fête où vous allez!...
  - Madame...
- Je n'ai pas besoin de vous dire combien M. d'Orbigny et moi nous serons heureux de vous recevoir; mais adieu, Monsieur; je crains que le bourru bienfaisant (elle montra le notaire) ne s'impatiente de nos havardages.

- Bien au contraire, Madanie, bien au contraire — dit Ferrand avec un accent qui redoubla la rage contenue de M. de Saint-Remy.

- Avouez que M. Ferrand est un homme terrible... - reprit Madame d'Orbigny en faisant l'évaporée ; - mais prenez garde ; puisqu'il est heureusement pour vous chargé de vos affaires, il vous grondera furicusement, c'est un homme impitoyable. Mais que disje? --- au contraire... un merveilleux comme vous ... avoir Mr. Ferrand pour notaire... mais c'est un brevet d'amendement; car on sait chez la Duchesse, nous ferons assister le lec-

clients, sinon il leur rend leurs comptes... Oh! il ne veut pas être le notaire de tout le monde

... - Puis. s'adressant à Jacques Ferrand : -Savez-vous, Monsieur le puritain, que c'est une superbe conversion que vous avez faite la ... rendre sage l'élégan par excellence, le roi de la mode!

- C'est justement une conversion, Madame M. le vicomte sort de mon cabinet tout autre

qu'il n'y était entré.

– Quand je vous dis que vous faites des miracles!... Ce n'est pas étonnant, vous êtes un saint.

-Ah! Madame.. vous me flattez .. -dit

Jacques Ferrand avec componetion.

M. de Saint-Remy salua profondément Madame d'Orbigny; puis, au moment de quit. ter le notaire, voulant tenter une dernière fois de l'apitoyer, il lui dit d'un ton dégagé, qui laissait pourtant deviner une anxiété profonde :

- Décidément... mon cher Monsieur Forrand... vous ne voulez pas m'accorder ce que

je vous demande?

· Quelque folie... sans doute?... Soyez inexorable, mon cher puritain — s'écria Ma. dame d'Orbigny en riant.

- Vous entendez... Monsieur... je ne puis

contrarier une aussi belle dame..

– Mon cher Monsieur Ferrand, parlons sérieusement...des choses sérieuses... et vous savez que celle-la... l'est beaucoup... Décidément vous me refusez? — demanda le Vicomte avec une angoisse à peine dissimulés.

Le notaire fut assez cruel pour paraître hé-M. de Saint Remy eut un moment siter.

d'espoir.

- Comment, homme de fer, vous cédez? dit en riant la belle-mére de Madame d'Harville - vous subissez aussi le charme de l'irrésistible ?..

- Ma foi, Madame, j'étais sur le point de céder, comme vous dites, mais vous me faites rougir de ma faiblesse — reprit M. Ferrand; puis, s'adressant au vicomte, il lui dit, avec une expression dont celui-ci comprit toute la signification. — La, sérieusement (et il appuya sur ce mot), c'est impossible... Je ne souffrirai pas que, par caprice, vous fassiez une étourderie pareille... Monsieur le Vicomte, je me regarde comme le tuteur de mes clients; je n'ai pas d'autre famille, et je me regarderais comme complice des folies que je leur laisserais faire.

- Oh! le puritain! Voyez-vous le paritain — dit Madame d'Orbigny.

- Du reste, voyez M. Petit-Jean; il pensera, j'en suis sur, absolument comme moi ; et, comme moi, il vous dira... non!

M. de Saint-Remy sortit désespéré.

Après un moment de réflexion, il dit: — Il le faut! Puis, à son chasseur, qui tenait ouverte la portiére de sa voiture :

— A l'hotel de Lucenay!

\* Pendant que M. de Saint-Remy se rend

teur à l'entretien de M. Ferrand et de la belle. mère de Madame d'Harville.

#### CHAPITRE XXII.

#### LE TESTAMENT.

Le lecteur a peut-être oublié le portrait de la belle-mère de Madame d'Harville, tracé par celle-ci.

Répétons que Madame d'Orbigny est une petite femme blonde, mince, ayant les cils presque blancs, les yeux ronds et d'un bleu pale; sa parole est mielleuse, son regard hypocrite, ses manières insinuantes et insidieuses. En étudiant sa physionomie fausse et perfide, on y découvre quelque chose de sournoisement

- Quel charmant jeune homme que M. de Saint-Remy! — dit Madame d'Orbigny Jacques Ferrand, lorsque le Vicomte fut sorti.

-Charmant... Mais, Madame, causons d'affaires... Vous m'avez écrit de Normandie que vous vouliez me consulter sur de graves intérêts...

- N'avez-vous pas toujours été mon conseil depuis que ce bon docteur Polidori m'a adressée à vous?... A propos, avez-vous de ses nouvelles? - demanda Madame d'Orbigny d'un air parfaitement détaché.

- Depuis son départ de Paris il ne m'a pas écrit une seule fois - répondit non moins indifféremment le notaire.

Avertissons le lecteur que ces deux personnages se mentaient effrontément l'un à l'autre. Le notaire avait vu récemment Polidori (un de ses deux complices) et lui avait proposé d'aller à Asnières, chez les Martial, pirates d'eau douce dont nous parlerons plus tard,

d'aller, disons-nous, empoisonner Louise Morel, Bous le nom du docteur Vincent.

La belle-mère de Madame d'Harville se rendait à Paris afin d'avoir aussi une conférence secrète avec ce scélérat, depuis assez long-temps caché, nous l'avons dit, sous le nom de César Bradamanti.

- Mais il ne s'agit pas du bon docteurreprit la belle-mère de Madame d'Harville ; vous me voyez très inquiète: mon mari est indisposé; sa santé s'affaiblit de plus en plus. Sans me donner de craintes graves... son état me tourmente... ou plutôt le tourmente... dit Madame d'Orbigny en essuyant ses yeux légèrement humectés.

- De quoi s'agit-il?

. - Il parle incessamment de dernières dispositions à prendre... de testament...

Ici Madame d'Orbigny cacha son visage dans son mouchoir pendant quelques minutes.

- Cela est triste, sans doute - reprit le notaire — mais cette précaution n'a en ellemême rien de facheux... Quelles seraient d'ailleurs les intentions de M. d'Orbigny, Ma-

bien que lorsqu'il met la conversation sur ce sujet, je ne l'y laisse pas long-temps.

- Mais, enfin, à ce propos, ne vous a-t-il

rien dit de positif?

– Je crois — reprit Madame d'Orbigny d'un air parfaitement désintéressé - je crois qu'il veut non-seulement me donner tout ce que la loi lui permet de me donner... mais... Oh! tenez, je vous en prie, ne parlons pas de cela...

— De quoi parlerons-nons?

- Hélas! vous avez raison, homme impitoyable!.. il faut, malgré moi, revenir au triste sujet qui m'amène auprès de vous..... Eh bien! M. d'Orbigny pousse la bonté jusqu'à vouloir... dénaturer une partie de sa fortune et me faire don... d'une somme considérable.
- Mais sa fille... sa fille? s'écria sévèrement M. Ferrand. - Je dois vous déclarer que depuis un an M. d'Harville m'a chargé de ses affaires... Je lui ai dernièrement encore fait acheter une terre magnifique.... Vous connaissez ma rudesse en affaires... peu m'importe que M. d'Harville soit un client; ce que ie plaide, c'est la cause de la justice; si votre mari veut prendre envers sa fille. Madame d'Harville, une détermination qui ne me sembles pas convenable... je vous le dirai brutalement, il ne faudra pas compter sur mon concours... Nette et droite, telle a toujours été ma ligne de conduite.
- Et la mienne donc! Aussi je répète sans cesse à mon mari ce que vous me dites là: "Votre fille a de grands torts envers vous, soit... mais ce n'est pas une raison pour la déshériter.,,

- Très-bien... à la bonne heure... Et que répond-il?

- Il répond : " Je laisserai à ma fille vingtcinq mille francs de rentes. Elle a eu plus d'un million de sa mère; son mari a personnellement une fortune énorme; ne puis-je pas vous abandonner le reste, à vous, ma tendre amie. le seul soutien, la seule consolation de mes vieux jours, mon ange gardien?,,

- Je vous répète ces paroles trop flatteuses dit Madame d'Orbigny avec un soupir de modestie - pour vous montrer combien M. d'Orbigny est bon pour moi; mais, malgré cela, j'ai toujours refusé ses offres; ce que voyant, il s'est décidé à me prier de venir vous

trouver

– Mais je ne connais pas M. d'Orbigny.

 Mais lui, comme tout le monde, connaît votre loyauté.

- Mais comment vous a-t-il adressée à moi?

-Pour couper court à mes refus, à mes scrupules, il m'a dit: — « Je ne vous propose pas de consulter mon notaire, vous le croiriez trop à ma dévotion; mais je m'en rapporterai absolument à la décision d'un homme dont le rigorisme de probité est proverbial, M. Jacques Ferrand. S'il trouve votre délicateure compromise par votre acquiescement à mes offres, - Mon Dien, que sais-je?... Vons sentez nous n'en parlerons plus... sinon vous vous

résignerez.,,— J'y consens — dis-je à M. d'Orbigny — et voilà comme vous êtes devenu notre arbitre. — « S'il m'approuve — ajouta mon mari — je lui enverrai un plein pouvoir pour réaliser, en mon nom, mes valeurs de rentes et de porteseuille; il gardera cette somme en dépôt, et après moi, ma tendre amie, vous aurez au moins une existence digne de vous. ...

Jamais peut-être M. Ferrand ne sentit plus qu'en ce moment l'utilité de ses lunettes. Sans elles, Madame d'Orbigny eut sans doute été frappée du regard étincelant du notaire, dont les yeux semblèrent s'illuminer à ce mot

de dépôt.

Il répondit néanmoins d'un ton bourru:

— C'est impatientant... voici la dix ou douzième fois qu'on me choisit ainsi pour arbitre... toujours sous le prétexte de ma probité... on n'a que ce mot à la bouche... Ma probité! ma probité!.. bel avantage... ça ne me vaut que des ennuis... que des tracas...

— Mon bon Monsieur Ferrand... voyons... ne me rudoyez pas. Vous écrirez donc a M. d'Orbigny; il attend votre lettre afin de vous adresser ses pleins pouvoirs... pour réaliser

cette somme..

-- Combien à peu près ?...

— Il m'a parlé, je crois, de quatre à cinq cent mille francs.

— La somme est moins considérable que je ne le croyais; après tout, vous vous êtes dévouée à M. d'Orbigny... Sa fille est fort riche... vous n'avez rien... je puis approuver cela; il me semble que loyalement vous devez accepter...

- Vrai... vous croyez? - dit Madame d'Orbigny, dupe comme tout le monde de la probité proverbiale du notaire, et qui n'avait pas été détrompée à cet égard par Polidori.

— Vous pouvez accepter... répéta-t-il.

— J'accepterai donc — dit Madame d'Orbigny avec un soupir.

Le premier clerc frappa à la porte.

— Qu'est-ce? — demanda M. Ferrand.
— Madame la Comtesse Mac-Grégor.

- Faites attendre un moment...

- Je vous laisse donc, mon cher Monsieur Ferrand — dit Madame d'Orbigny — vous écrirez à mon mari... puisqu'il le désire, et il vous enverra ses pleins pouvoirs demain...
  - J'écrirai...

- Adieu, mon digne et bon conseil...

— Ah! vous ne savez pas, vous autres gens du monde, combien il est désagréable de se charger de pareils dépôts... la responsabilité qui pèse sur nous. Je vous dis qu'il n'y a rien de plus détestable que cette belle réputation de probité, qui ne vous attire que des corvées!

- Et l'admiration des gens de bien !...

— Dieu merci! je place ailleurs qu'ici-bas la récompense que j'ambitionne! — dit M. Ferrand d'un ton béat.

A Madame d'Orbigny succéda Sarah Mac-

#### CHAPITRE XXIII.

#### LA COMTESSE MAC-GREGOR.

Sarah entra dans le cabinet du notaire avec son sang-froid et son assurance habituels. Jacques Ferrand ne la connaissait pas, il ignorait le but de sa visite; il s'observa plus encore que de coutume, dans l'espoir de faire une nouvelle dupe... Il regarda très-attentivement la Comtesse, et, malgré l'impassibilité de cette femme au front de marbre, il remarqua un léger tressaillement des sourcils, qui lui parut trahir un embarras contraint.

Le notaire se leva de son fauteuil, avança une chaise, la montra du geste à Sarah et lui dir:

- Vous m'avez demandé, Madame, un rendez-vous pour aujourd'hui; j'ai été très-occupé hier, je n'ai pu vous répondre que ce matin; je vous en fais mille excuses.
- Je désirais vous voir, Monsieur... pour une affaire de la plus haute importance... Votre réputation de probité, de bonté, d'obligeance, m'a fait espérer le succés de la démarche que je tente auprés de vous...

Le notaire s'inclina légèrement sur sa chaise.

— Je sais, Monsieur, que votre discrétion est à toute épreuve...

- C'est mon devoir, Madame.

— Vous êtes, Monsieur, un homme rigide et incorruptible.

--- Oui, Madame.

— Pourtant, si l'on vous disait, Monsieur... il dépend de vous de rendre la vie... plus que la vie... la raison, à une malheureuse mère, auriez-vous le courage de refuser?...

- Précisez des faits... Madame, je répon-

drai.

— Il y a quatorze ans environ, à la fin du mois de Décembre, 1824, un homme, jeune encore et vêtu de deuîl... est venu vous pro-

poser de prendre en viager la somme de cent cinquante mille francs, que l'on voulait placer à fonds perdus sur la tête d'un enfant de trois ans, dont les parents désiraient rester inconnus.

- Ensuite, Madame?

Dit le notaire, s'épargnant ainsi de répondre affirmativement.

- Vous avez consenti à vous charger de ce placement, et de faire assurer à cet enfant une rente viagère de huit mille francs; la moitié de ce revenu devait être capitalisée à son profit jusqu'à sa majorité; l'autre moitié devait être payée par vous à la personne qui prenait soin de cette petite fille?
  - Ensuite, madame.

—An bout de deux ans — dit Sarah sans pouvoir vaincre une légère émotion — le 28 Novembre 1827, cette enfant est morte...

— Avant de continuer cet entretien, madame, je vous demanderai quel intérêt vous portez à cette affaire?

—La mère de cette petite fille est... ma sœur, Monsieur...(1). J'ai là, pour preuve de

(1) Nous croyons inutile de rappeler au lecteur que l'enfant dont il est question est Fleur-de-Marie, fille de ce que l'avance, l'acte de décès de cette pauvre sont telles que ma sœur, si son enfant vivait petite, les lettres de la personne qui a pris soin d'elle, l'obligation d'un de vos clients, chez lequel vous aviez placé les cinquante mille écus.

- Voyons oes papiers, Madame.

Assez étonnée de ne pas être crue sur parole, Sarah tira d'un porteseuille plusieurs papiers, que le notaire examina soigneusement.

- Eh bien! Madame, que désirez-vous? L'acte de décès est parfaitement en règle, les cinquante mille écus ont été acquis à M. Petit-Jean, mon client, par la mort de l'enfant ; c'est une des chances des placements viagers je l'ai fait observer à la personne qui m'a chargé de cette affaire. Quant aux revenus, ils ont été exactement payés per moi jusqu'à la mort de l'enfant.
- -Rien de plus loyal que votre conduite en tout ceci, Monsieur, je me plais à le reconnaître. La femme a qui l'enfant à été confiée a eu aussi des droits à notre gratitude, elle a eu les plus grands soins de ma pauvre petite
- -Cela est vrai, Madame ; j'ai même été si satisfait de la conduite de cette femme que, la voyant sans place après la morte de cet enfant, je l'ai prise à mon service, et depuis ce temps... elle y est encore...

- Madame Séraphin est à votre service, Monsieur?

- Depuis quatorze ans, comme femme de charge... Et je n'ai qu'à me louer d'elle.

- Puisqu'il en est ainsi, Monsieur... elle pourrait nous être d'un grand secours si... vous... vouliez bien accueillir une demande... qui vous paraîtra étrange... peut-être même... coupable au premier abord; mais quand vous saurez dans quelle intention..

- Une demande coupable, Madame, je ne vous crois pas plus capable de la faire que moi

- Je sais, Monsieur, que vous êtes la dernière personne à qui on devrait adresser une pareille requête... mais je mets tout mon espoir... mon seul espoir... dans votre pitié... En tout cas, je puis compter sur votre dis-

crétion?

– Oui, Madame.

- Je continue donc. La mort de cette pauvre petite fille a jeté sa mère dans une désolation telle que sa douleur est aussi vive aujourd'hui qu'il y a quatorze ans, et qu'aprés avoir craint, pour sa vie, aujourd'hui nous craignons pour sa raison.

-Pauvre mere! - dit M. Ferrand avec

un soupir.

- Oh! oui, bien malheureuse mère, Monnieur; car elle ne pouvait que rougir de la naissance de sa fille à l'époque où elle l'a perdue, tandis qu'à cette heure les circonstances

Rodolphe et de Sarah, et que celle-ci, en parlant d'une prétendue sœur, fait un mensonge nécessaire à ses pro-jets, ainsi qu'on va le voir. Sarah était d'ailleurs con-vaincus comme Rodolphe de la mert de la petite file.

encore, pourrait la légitimer, s'en enorgueillir, ne plus jamais la quitter. Aussi ce regret incessant venant se joindre à ses autres chagrins, nous craignons à chaque instant de voir sa raison s'égarer.

- Il n'y a malheureusement rien à faire à cela.

- Si, Monsieur.

- Comment, Madame?

– Supposez qu'on vienne dire à la pauvre mère: On a cru votre fille morte... elle ne l'est pas... la femme qui a pris soin d'elle étant toute petite pourrait l'affirmer.

– Un tel mensonge serait cruel, Madame... pourquoi donner en vain un espoir à cette

pauvre mère?

- Mais si ce n'était pas un mensonge, Monsieur? ou plutôt si cette supposition pou-

vait se réaliser?

- Par un miracle? s'il ne fallait pour l'obtenir que joindre mes prières aux vôtres, je les joindrais du plus profond de mon cœur... croyez-le, Madame... Malheureusement l'acte de décès est formel.
- Mon Dieu, je le sais, Monsieur, l'enfant est mort; et pourtant, si vous vouliez, le malheur ne serait pas irréparable,

- Est-ce une énigme, Madame?

- Je parlerai donc plus clairement... Que ma sœur retrouve demain sa fille, non-seulement elle renaît à la vie, mais encore elle cet sure d'épouser le père de cet enfant, aujourd'hui libre comme elle. Ma nièce est morte 🕿 six ans. Séparée de ses parents des l'age le plus tendre, ils n'ont conservé d'elle aucun souvenir... Supposez qu'on trouve une jeune fille de dix-sept ans, ma nièce aurait maintenant cet age... une jeune fille comme il y en a tant, abandonnée de ses parents; qu'on dise a ma sœur: "Voilà votre fille, car on vous a trompée; de graves intérêts ont voulu qu'ora la fit passer pour morte. La femme qui l'a élevée, un notaire respectable, vous affirmeront, vous prouveront que c'est bien elle...,

Jacques Ferrand, après avoir laissé parler la comtesse sans l'interrompre, se leva brusquement, et s'écria d'un air indigné :

— Assez... assez!... Madame! Oh! cela est infame!

– Monsieur !...

- -Oser me proposer à moi... à moi... une supposition d'enfant... l'anéantissement d'un acte de décès... une action criminelle, enfin! C'est la première fois de ma vie que je subis un pareil outrage... et je ne l'ai pourtant pas mérité, mon Dieu... vous le savez!
- Mais, Monsieur, à qui cela fait-il du tort ? Ma sœur et la personne qu'elle désire épouser sont veufs et sans enfants... tous deux regrettent ambrement la fille qu'ils ont perdue. Les tromper... mais c'est les rendre au bonheur, à la vie... mais c'est assurer le sort le plus heureux à quelque pauvre fille abandonnée...c'est donc là une noble, une généreuse action, et non pas un crime!

indignation croissante — j'admire combien les projets les plus exécrables peuvent se colorer de beaux semblants!...

- Mais, Monsieur, réfléchissez...

– Je vous répète, Madame, que cela est infame... C'est une honte de voir une femme de votre qualité machiner de telles abominations... auxquelles votre sœur, je l'espère, est étrangère...

- Monsieur...

- Assez, Madame, assez !... Je ne suis pas galant, moi... Je vous dirais brutalement de dures vérités...

Sarah jeta sur le notaire un de ses regards noirs, profonds, presque acérés, et lui dit froidement:

- Vous refusez ?

– Pas de nouvelle insulte, Madame !...

– Prenez garde!...

- Des menaces?
- Des menaces... Et pour vous prouver qu'elles ne seraient pas vaines... apprenez d'abord que je n'ai pas de sœur...
  — Comment, Madame?...

- Je suis la mère de cet enfant...

- Vous ?...

- Moi!... J'avais pris un détour pour arriver à mon but, imaginé une fable pour vous intéresser... Vous êtes impitoyable... Je lève le masque... Vous voulez la guerre... eh bien? la guerre..
- La guerre? parce que je refuse de m'associer à une machination criminelle! quelle audace !..
- Ecoutez-moi, Monsieur... votre réputation d'honnête homme est faite et parfaite... retentissante et immense...

- Parce qu'elle est méritée... Aussi faut-il avoir perdu la raison pour oser me faire des propositions comme les vôtres!..

Micux que personne je suis, Monsieur, combien il faut se défier de ces réputations de vertu farouche, qui souvent voilent la galante-

rie des femmes et la friponnerie des hommes... - Vous oseriez dire, Madame...

 Depuis le commencement de notre entre. tien, je ne sais pourquoi... je doute que vous méritiez l'estime et la considération dont vous jouissez.

--- Vraiment, Madame?... ce doute fait

honneur à votre perspicacité.

- N'est-ce pas ?... car ce doute est fondé sur des riens... sur l'instinct, sur des pressentiments inexplicables... mais rarement ces prévisions m'ont trompée.
  - Finissons cet entretien, Madame.
- Avant, connaissez ma résolution... Je commence par vons dire, de vous à moi, que je suis convaincue de la mort de ma pauvre fille... mais il n'importe, je prétendrai qu'elle n'est pas morte : les causes les plus invraisembiables se plaident... Vous êtes à cette heure dans une position telle que vous devez avoir because of envicer, ils regarderent comme une | R était trop habile, il conntissait trop bien

En vérité — l'écrie le notaire avec une | bonne fortune l'occasion de vous attaquer... je la leur fournirai...

- Moi, en vous attaquant sous quelque prétexte absurde, sur une irrégularité dans l'acte de décès, je suppose... il n'importe. Je soutiendrai que ma fille n'est pas morte. Comme l'ai le plus grand intérêt à faire croire qu'elle vit encore, quoique perdu, ce procès me servira en donnant un retentissement immense à cette affaire; une mère qui réclame son enfant est toujours intéressante ; j'aurai pour moi vos envieux, vos ennemis et toutes les ames sensibles et romanesques.

- C'est aussi fou que méchant! Dans quel intérêt aurais-je fait passer votre fille pour

morte, si elle ne l'était pas?

- C'est vrai, le motif est assez embarrassant à trouver; heureusement les avocats sont là!... Mais, j'y pense, en voici un excellent : voulant partager avec votre client la somme placée en viager sur la tête de cette malheureuse enfant... vous l'avez fait disparaître...

Le notaire impassible haussa les épaules. – Si j'avais été assez criminel pour cela, au

lieu de la faire disparaître, je l'aurais tuée! Sarah tressaillit de surprise, resta muette un moment, puis reprit avec amertume:

- Pour un saint homme, voilà une pensée de crime profondément creusée !- Aurais-je donc touché juste en tirant au hasard?— Cela me donne a penser... et je penserai... Un der-nier mot... Vous voyez quelle femme je suis... j'écrase sans pitié tout ce qui fait obstacle à mon chemin... Réfléchissez bien... il faut que demain vous soyez décidé... Vous pouvez faire impunément ce que je vous demande... Dans sa joie, le père de ma fille ne discutera pas la possibilité d'une telle résurrection si nos mensonges, qui le rendront si heureux, sont adroitement combinés. Il n'a d'ailleurs d'autres preuves de la mort de notre enfant que ce que je lui en ai écrit il y a quatorze ans ; il me sera facile de le persuader que je l'ai trompé à ce sujet, car alors j'avais de justes griefs contre lui... Je lui dirai que dans ma douleur j'avais voulu briser à ses yeux le dernier lien qui nous attachait encore l'un à l'autre. Vous ne pouvez donc être en rien compromis: affirmez seulement... homme irréprochable, affirmez que tout a été autrefois concerté entre vous, moi et Madame Séraphin, et l'on vous croira. Quant aux cinquante mille écus placés sur la tôte de ma fille, cela me regarde seule ; ils resteront acquis à votre client, qui doit ignorer complétement ceci ; enfin vous fixerez vousmême votre récompense...

Jacques Ferrand conserva tout son sangfroid malgré la bizarrerie de cette situation si

étrange et si dangereuse pour lui.

La comtesse, croyant réellement à la mort de sa fille, venait proposer au notaire de faire passer pour vivante cette enfant qu'il avait, lui, fait passer pour morte quatorze années auparavant.

dre la portée des menaces de Sarah.

Quoique admirablement et laborieusement construit, l'édifice de la réputation du notaire reposait sur le sable. Le public se détache aux facilement qu'il s'engoue, aimant à avoir le droit de fouler aux pieds celui que naguère il portait aux nues. Comment prévoir les conséquences de la première attaque portée à la réputation de Jacques Ferrand? Si folle que fut cette attaque, son audace même pouvait éveiller les soupçons...

La perspicacité de Sarah, son endurcissement, effrayaient le notaire. Cette mère n'avait pas eu un moment d'attendrissement en parlant de sa fille; elle n'avait paru considérer sa mort que comme la perte d'un moyen d'ac-De tels caractères sont impitoyables dans leur desseins et dans leur vengeance.

Voulant se donner le temps de chercher à parer ce coup dangereux, Ferrand dit froide-

ment à Sarah:

- Vous m'avez demandé jusqu'a demain midi, Madame; c'est moi qui vous donne jusqu'à après-demain pour renoncer à un projet dont vous ne soupçonnez pas la gravité. Si, d'ici là, je n'ai pas reçu de vous un lettre qui m'annonce que vous abandonnez cette criminelle et folle entreprise, vous apprendrez à vos dépens que la justice sait protéger les honnêtes gens qui refusent de coupables complicités, et qu'elle peut atteindre les auteurs d'odieuses machinations.
- Cela veut dire, Monsieur, que vous me demandez un jour de plus pour réfléchir à mes propositions? C'est un bon signe, je vous l'accorde... Après-demain, à cette heure, je reviendrai ici, et ce sera entre nous... la paix... ou la guerre, je vous le répète... mais une guerre achamée, sans merci ni pitié...

Et Sarah sortit.

- Tout va bien... - se dit elle... - Cette miserable jeune fille, a laquelle Rodolphe s'intéressait par caprice, et qu'il avait envoyée à la ferme de Bouqueval afin d'en faire sans doute plus tard sa maîtresse, n'est plus maintenant à craindre... grace a la borgnesse qui m'en a délivrée...

L'adresse de Rodolphe a sauvé Madame d'Harville du piége où j'avais voulu la faire tomber; mais il est impossible qu'elle échappe à la nouvelle trame que je médite: elle sera donc à jamais perdue pour Rodolphe.

Alors... attristé, découragé, isolé de toute affection, ne sera-t-il pas une disposition d'esprit telle qu'il ne demandera pas mieux que d'être dupe d'un mensonge auquel je puis donner toutes les apparences de la réalité avec l'aide du notaire?... Et le notaire m'aidera; car je l'ai effrayé.

Je trouverai facilement un jeune fille orpheline, intérassante et pauvre, qui, instruite par moi, remplira le rôle de notre enfant si amèrement regretté par Rodolphe... Je connais la grandeur, la générosité de son cospr...

les périls de sa position pour ne pas compren- | Oui, pour donner un nom, un rang à celle qu'il croira sa fille, jusqu'alors malheureuse et abandonnée, il renouera nos liens que j'avais crus indissolubles... les prédictions de ma nourrice se réaliseront enfin, et j'aurai cette fois surement atteint le but constant de ma vie... UNE COUREONNE!!!

> A peine Sarah venait-elle de quitter la maison du notaire, que M. Charles Robert y entra, descendant du cabriolet le plus élégant : il se dirigea en habitué vers le cabinet de Jacques Ferrand.

#### CHAPITRE XXIV.

#### M. CHARLES ROBERT.

Le commandant, ainsi que disait Madame. Pipelet, entra sans façon chez le notaire, qu'il trouva d'une humeur sombre et atrabilaire, et qui lui dit brutalement:

- Je réserve les après-midi pour mes clients... quand vous voulez me parler, venez

donc le matin.

- Mon cher tabellion (c'était une des plaisanteries de M. Robert), il s'agit d'une affaires importante... d'abord, et puis je tenais à vous rassurer par moi-même sur les craintes que vous pouviez avoir...

- Quelles craintes?

- Vous ne savez donc pas?

--- Quoi?

- Mon duel...
- Votre duel? - Avec le Duc Lucenay. Comment, vous ignoriez?

- Oui.

- Ah! bah! ·

- Et pourquoi ce duel?
- Une chose excessivement grave, qui voulait du sang. Figurez-vous qu'en pleine annbassade, M. de Lucenay s'était permis de me dire en face que... j'avais la pituite!

- Que vous aviez?

- Le pituite, mon cher tabellion; une maladie qui doit être très-ridicule !

— Vous vous êtes battu pour cela ?

- Et pourquoi diable voulez-vous dome qu'on se batte?... Vous croyez qu'on peut, la... de sang- froid... s'entendre dire froidement qu'on a la pituite?... et devant une femme charmante, encore !... devant une petite marquise... que... Enfin, suffit... ça ne pouvait se passer comme cela...

- Certainement.

-- Nous autres militaires, vous comprenez... nous sommes toujours sur la hanche... Mes témoins ont été avant-hier s'entendre avec ceux du duc. J'avait trés-nettement posé la question... ou un duel ou une rétraction.

--- Une rétractation ... de quoi ?

- De la pituite, pardieu! de la pituite qu'il se permettait de m'attribuer!

Le notaire haussa les épaules.

- De leur côté, les témoins du duc disaient : - Nous rendons justice su caractère bonorable de M. Charles Robert; mais M. de Lucenay ne peut, ne doit, ni ne veut se rétracter. — Ainsi, messieurs, ripostèrent mes témoins, M. de Lucenay éopiniatre, à soutentir que M. Charles Robert a la pituite? — Oui, messieurs; mais il ne croit pas en cela porter atteinte à la considération de M. Robert. — Alors, qu'il se rétracte. — Non, messieurs; M. de Lucenay reconnait M. Robert pour un galant homme; mais il prétend qu'il a la pituite. — Vous voyez qu'il n'y avait pas moyen d'arranger une affaire aussi grave...

- Aucun... vous étiez insulté dans ce que

l'homme a de plus respectable.

- N'est-ce pas ! Aussi on convient du jour, de l'heure, de la rencontre; et hier matin, à Vincennes, tout s'est passé le plus honorable-ment du monde: j'ai donné un léger coup d'épée dans le bras au duc de Lucenay ; les témoins ont déclaré l'honneur satisfait. le duc a dit à haute voix : — Je ne me rétracte jamais avant une affaire ; après, c'est différent: il est donc de mon devoir, de mon honneur de proclamer que j'avais faussement ac-cusé M. Charles Robert d'avoir la pituite. Messieurs, je reconnais non seulement que mon loyal adversaire n'a pas la pituite, mais j'affirme qu'il est incapable de l'avoir jamais... Puis le duc m'a tendu cordialement la main en me disant: - Étes-vous content? - C'est entre nous à la vie à la mort! — lui ai-je répondu. — Et je lui devais bien ça... Le duc a parfaitement fait les choses... il arait pu ne rien dire du tout, ou se contenter de déclarer que je n'avais pas la pituite... Mais affirmer que je ne l'aurais jamais... c'était un procédé trèsdélicat de sa part.

— Voila ce que j'appelle du courage bien

employé!... Mais que voulez-vous?

—Mon cher garde-notes (autre plaisanterie de M. Robert.) il s'agit de quelque chose de très-important pour moi... Vous savez que, d'après nos conventions, lorsque je vous ai avancé trois cent cinquante mille francs pour achever de payer votre charge, il a été stipulé qu'en vous prévenant trois mois d'avance je pourrais retirer de chez vous... ces fonds, dont vous me payez l'intérêt...

- Après ?

— Eh bien ! — dit M. Robert avec embarras – je... non... mais... c'est que...

--- Quoi?

- Vous concevez, c'est un pur caprice... l'idée de devenir seigneur terrien, cher tabellion.
- Expliquez-vous donc?... vous m'impatientez!
- --- En un mot, on me propose une acquisition territoriale, et, si cela ne vous était pas désagréable... je voudrais, c'est-à-dire je désirerais retirer mes fonds de chez vous... et je viens vous en prévenir, selon nos conventions...

-- Ah! ah!

- Cela ne vous fache pas, au moins?
- Pourquoi cela me facherait-il?
- Parce que veus pourriez croire...

- Je pourrais croire?

--- Que je suis l'écho des bruits...

--- Quels brufts ?...

- Non, rien, des bêtises...

- Mais parlez donc !...

— Ce n'est pas une raison parce qu'il court sur vous de sots propos...

- Quels propos?

— Il n'y a pas un mot de vrai la-dedans...
mais les méchants affirment que vous vous êtes
trouvé malgré vous engagé dans de mauvaises
affaires... Purs cancans, bien entendu... C'est
comme lorsqu'on a dit que nous jouions à la
Bourse ensemble... Ces bruits sont tombés bien
vite... car je veux que vous et moi nous devenions chèvres si...

Ainsi vous ne croyez plus votre argent en

streté chez moi?

— Si fait, si fait... mais j'aimerais autant l'avoir entre mes mains...

- Attendez-moi la...

M. Ferrand ferma le tiroir de son bureau et se leva.

— Où allez-vous donc, mon cher garde-notes?

— Chercher de quoi vous convaincre de la vérité des bruits qui courent de l'embarras de mes affaires — dit ironiquement le notaire.

Et, ouvrant la porte d'un petit escalier dérobé qui lui permettait d'aller au pavillon du fond sans passer par l'étude, il disparut.

A peine était-il sorti que le maître-clere frappa.

- Entrez, dit Charles Robert.

- M. Ferrand n'est pas là?

- Non, mon digne basochien (autre plaisanterie de M. Robert.)

— C'est une dame voilée qui veut parler au patron à l'instant, pour une affaire très-pressante...

— Digne basochien, le patron va revenir tout à l'heure, je lui dirai cela. Est elle jolie, cette dame?

-- Il faudrait être malin pour le deviner; elle a un voile noir ai épais qu'on ne voit pas sa figure...

— Bon, bon! je vais joliment la dévisager en sortant. Je vais prévenir M. Ferrand des qu'il va rentrer.

Le clerc sortit.

·Où diable est allé le tabellion? -- sa demanda M. Charles Robert — me chercher sans doute l'état de sa caisse... Si ces bruits sont absurdes, tant mieux !... Après cela... bah !... ce sont peut-être de méchantes langues qui font courir ces propos-là... les gens intègres comme Jacques Ferrand ont tant d'envieux! .. C'est égal, j'aime autant avoir mes fonds... j'achèterai le château dont on m'a parlé... il y a des tourelles gothiques du temps de Louis XIV., genre renaissance... tout ce qu'il y a de plus rococo-- ça me donnera un petit air seigneurial qui ne sera pas piqué des vers... Ça ne sera pas comme mon amour pour cette bégueule de Madame d'Harville... M'a-t-elle fait aller!... mon Dieu! m'a-t-elle fait aller!...

Oh! non, je n'ai pas fait mes frais... comme dit cette stupide portière de la rue du Temple, avec sa perruque à l'enfant... Cette plaisanterie-la me coute au moins mille écus - Il est vrai que les meubles me restent -- et que j'ai de quoi compromettre la marquise - Mais voici le tabellion.

M. Ferrand revenait, tenant à la main quelques papiers qu'il remit à M. Charles Robert.

- Voici - dit-il a ce dernier - trois cent cinquante mille francs en bons du trésor... Dans quelques jours nous réglerons nos comptes d'intérêt... Faites-moi un reçu

– Comment!... – s'écria M. Robert stupéfait. — Ah ca! n'allez pas croire au moins que...

- Je ne crois rien...

– Mais...

— Ce recu!...

- Cher garde-notes!...

- Ecrivez donc, et dites aux gens qui vous parlent de l'embarras de mes affaires de quelle manière je réponds à ces soupçons.

— Le fait est que dès qu'on va savoir cela, votre crédit n'en sera que plus solide; mais, vraiment, reprenez cet argent, je n'en ai que faire à ce moment; je vous disais dans trois

- M. Charles Robert, on ne me soupçonne pas deux fois.

- Vous êtes faché?

Ce recu!

-Barre de fer, allez! — dit M. Charles Robert. — Puis il ajouta, en écrivant le reçu: - Il y a une dame on ne peut pas plus voilée qui veut vous parler tout de suite, tout de suite, pour une affaire très-pressée... Je me fais une joie de la bien regarder en passant devant elle ... Voilà votre reçu ; est-il en règle?

- Très-bien! maintenant allez-vous-en par

ce petit escalier.

- Mais la dame?

-C'est justèment pour que vous ne la voyiez pas.

Et le notaire, sonnant son maître-clerc, lui

- Faites entrer cette dame ... Adieu, Moncieur Robert.

- Allons... il faut renoncer à la voir. Sans rancune, tabellion... Croyez bien que...

- Bien, bien! adieu...

Et le notaire referma la porte sur M. Charles Robert.

Au bout de quelques instants le maltre-clerc introduisit Madame la Duchesse de Lucenay, vêtue très-modestement, enveloppée d'un grand chale, et la figure complétement cachée par l'épais voile de dentelle noire qui entourait son chapeau de moire de la même conleur.

# CHAPITRE XXV.

#### MADAME DE LUCENAY.

Madame de Lucenay, assez troublée, s'approcha lentement du bureau du notaire, qui alla quelques pas à m rencontre.

- Qui étes-vous, Mindame... et que me voulez-vous? -- dit brusquement Jacques Ferrand, dont l'humeur, déjà très-assombrie par les menaces de Sarah s'était exaspérée aux soupçons facheux de M. Charles Robert. D'ailleurs la Duchesse était vêtue si modestement, que le notaire ne voyait aucune raison pour ne pas la rudoyer. Comme elle hésitait à ne pas parler, il reprit durement:

- Vous expliquerez-vous enfin, Madame?

– Monsieur... — dit-elle d'une voix émue, en tachant de cacher son visage sous les plis de son voile - Monsieur... pent-on vous confier un secret de la plus haute importance?...

- On peut tout me confier, Madame; mais il faut que je sache et que je voie a qui je

parle.

- Monsieur... cels, peut-être, n'est pas nécessaire... Je sais que vous êtes l'honneur, la lovauté même...

– Au fait, Madame... au fait, il y a là... quelqu'un qui m'attend. Qui êtes-vous?

– Peu vous importe mon nom, Monsieur... un... de... mes amis... de mes parents... sort de chez vous.

-- Son nom ?

- M. Florestan de Saint-Remy

-Ah!-fit le notaire; et il jeta sur la Duchesse un regard attentif et inquisiteur, et il reptit:

- Eh bien! Madame?

- M. de Saint-Remy... m'a tout dit... Monmieur..

--- Que vous-a-t-il dit, Madame?

- Tout !...

- Mais encore...

- Mon Dieu! Monsieur... vous le saver bien.

- Je sais beaucoup de choses sur M. de Saint-Remy...

- Hélas! Monsieur, une chose terrible!...

- Je sais beaucoup de choses terribles sur M. de Saint-Remy...

- Ah! Monsieur! il me l'avait bien dit,

vous êtes sans pitié...

- Pour les escrocs et les faussaires comme lui... oui, je suis sans pitié. Ce Saint-Remy est-il votre parent? Au lieu de l'avouer, vous devriez en rougir! Venez-vous pleurnicher ici pour m'attendrir, c'est inutile; sans compter que vous faites là un vilain métier pour une honnête femme... si vous l'êtes..

Cette brutale insolence révolta l'orgueil et le sang patricien de la Duchesse. Elle se redressa, rejeta son voile en arrière; alors, l'attitude altière, le regard impérieux, la voix ferme, elle dit:

- Je suis la Duchesse de Lucenay... Mon-

sieur...

Cette femme prit alors un si grand air, son aspect devint si imposant, que le notaire dominé, charmé, recula tout interdit, ôta machinalement le bonnet de soie noire qui couvrait son crane, et salua profondément.

Rien n'était, en effet, plus gracieux et plus fier que le visage et la tournure de Madamo

de Lucenay; elle avait pourtant alors trante ! ans bien sonnés, une figure pale et un peu autant d'assurance et de hauteur que s'il se fatiguée : mais aussi elle avait de grands yeux fut agi de la chose la plus naturelle du monde, bruns étincelants et hardis, de magnifiques cheveux noirs, le nez fin et arqué, la lèvre elle n'avait aucun souci de la réserve et des rouge et dédaigneuse, le teint éclatant, les dents Glorimantes, la taille haute et mince, souple et pleine de nobleme, une démarche de déesse sur les nuées, comme dit l'immortel Saint-Simon.

Avec un ceil de poudre et le grand habit du dix-huitième siècle. Madame de Lucenay ett représenté au physique et au moral une de ces libertines (I) Duchesses de la Régence qui mettaient à la fois tant d'audace, d'étourderie et de séduisante bonhomie dans leurs nombreuses amours, qui s'accusaient de temps à autre de leurs erreus avec tant de franchise et de naïveté, que les plus rigoristes disaient en souriant: Sans doute elle est bien légère, bien coupable ; mais elle est si bonne, si charmante! elle aime ses amants avec tant de dévouement, de passion... de fidélité... tant qu'elle les aime... qu'on ne saurait trop lui en vouloir. Après tout, elle ne damne qu'elle-même, et elle fait tant d'heureux!

Sauf la poudre et les grands paniers, telle était aussi Madame de Lucenay lorsque de sombres préoccupations ne l'accabiaient pas.

Elle était entrée chez le notaire en timide bourgeoise... elle se montra tout à coup grande dame altitre, irritte. Jamais Jacques Ferrand n'avait de sa vie rencontré une femme d'une beauté si insolente, d'une tournure à la fois si noble et si hardie.

Le visage un peu fatigué de la duchesse, ses beaux yeux entourés d'une imperseptible auréole d'azur, ses narines roses fortement dilatées annonçaient une de ces natures ardentes que les hommes peu platoniques adorent avec autant d'ivresse que d'emportement. Quoique vieux, laid, ignoble, sordide, Jacques Ferrand était autant qu'un autre capable d'apprécier le genre de beauté de Madame de Lucenay.

Sa haine et sa rage contre M. de Saint-Remy s'augmentaient de l'admiration brutale que lui inspirait sa fière et belle maîtresse; Jacques Ferrand, rongé de toutes sortes de fureurs contenues, se disait avec rage que ce gentilhomme faussaire, qu'il avait presque forcé de s'agenquiller devant lui en le menaçant des assises, inspirait un tel amour à cette grande dame, qu'elle risquait une démarche qui pouvait la perdre. A ces pensées, le notaire sentit renaltre son audace un moment paralysée. La haine, l'envie, une sorte de ressentiment farouche et brûlant allumèrent dans son regard, sur son front et sur sa joue, les feux des plus honteuses, des plus méchantes passions.

Voyant Madame de Lucenay sur le point d'entamer un entretien si délicat, il s'attendait de sa part à des détours, à des tempéraments.

Quelle fut as stupear! Elle-lui paris avec et comme si devent un homme de son espèce convenances qu'elle eut certainement gardées avec ses pareils, a elle.

En effet, l'insolente grossièreté du notaire. en la blessant au vif, avait force Madame de Lucenay de sortir du rôle humble et implorant qu'elle avait pris d'abord à grand'peine : revenue à son caractère, elle crut au-dessous d'elle de dessendre jusqu'à la moindre réti-cence devant ce griffenneur d'actes.

Spirituelle, charitable et généreuse, pleine de bonté, de dévouement et de cœur, malgré ses fautes, mais fille d'une mére qui, par sa révoltante immoralité, avait trouvé moyen d'avilir jusqu'à la moble et sainte infortune de l'émigration ; Madame de Lucenay, dans son naîf mépris de certaines races, eût dit comme cette impératrice romaine qui se mettait au bain devant un esclave : — Ce n'est pas un homme.

- M'sieu le notaire - dit donc résolument la duchesse à Jacques Ferrand - M. de Saint-Remy est un de mes amis; il m'a confié l'embarras où il se trouve par l'inconvénient d'une double friponnerie dont il est victime... Tout s'arrange avec de l'argent : combien faut-il pour terminer ces misérables tracasseries?...

Jacques Ferrand restait abasourdi de cette façon cavalière et délibérée d'entrer en matière.

- -On demands cent mills francs... reprit-il d'un ton bourre, après avoir surmonté son étonnement.
- Vous aurez vos cent mille francs... et vous renverrez tout de suite ces mauvais papiers à M. de Saint-Remy.
- -On sont les cent mille france, Madame la duchesse?
- Est-ce que je ne vous ai pas dit que vous les auriez, Monsieur?...
- Il les faut demain avant midi, Madame : sinon la plainte en faux sera déposée au par-
- Eh bien! donnez cette somme, je vous en tiendrai compte; quant à vous, je vous paierai bien...
  - Mais, Madame, il est impossible... - Vous ne mé direz pas, je crois, qu'un
- notaire comme vous ne trouve pas cent mille france du jour au lendemain. - Et sur quelles garanties, Madame?
- Qu'est-ce que cela veut dire ? expliques-Yous.
  - Qui me répondra de cette somme à moi? - Moi...
- Mais... Madame... — Faut-il vous dire que j'ai une terre de quatre-vingt mille livres de rents à quatre lieues de Paris... Ça peut suffire, je crois, pour ce que vous appelez des garanties?

- Oui, Madame, movement inscription hypothécaire.

<sup>(1)</sup> Alon libertinage signifiait indépendance de carac-tère, insonciance du qu'en dire-t-on.

- Qu'est-es encore que ce mot-la? Quel- | nay frémissait de terrent... elle aimait aveuque formalité sans donte... Faites, Monsieur, faites..

- Un tel acte ne peut pas être dressé avant quinze jours, et il fant le consentement de M. votre mari, Madame.

— Mais cette terre m'appartient, à moi, à moi scule - dit impatiemment la duchesse.

– Il n'importe, Madame; vous êtes en puissance de mari, et les actes hypothécaires sont très-longs et très-minutieux.

- Mais, encore une fois, Monsieur, vous ne me ferez pas accroire qu'il soit si difficile de trouver cent mille francs en deux heures.

- Alors, Madame, adressez-vous a votre notaire habituel, a vos intendants... Quant à

moi, ça m'est impossible.

- J'ai des raisons, Monsieur, pour tenir ceci secret - dit Madama de Lucenay avec hanteur. - Vous connaissez les frippons qui veulent rançonner M. de SaintRemy c'est pour cela que je m'adresse à vous...

· Votre confiance m'honore infiniment, Madame ; mais je ne puis faire ce que vous

me demandez.

- Vous n'avez pas cette somme ?

– J'ai beaucoup plus que cette somme en billets de banque ou en bel et bon or... ici, dans ma caisse.

- Oh! que de paroles!... est-ce ma signature que vous voulez?... je vous la donne, finissons...

– En admettant, Madame, que vous fussiez Madame de Lucenav...

- Venez dans une heure à l'hôtel de Lucenay, Monsieur. Je signerai chez moi ce qu'il faudra signer.

- M. le duc signera-t-il aussi?

- Je ne comprends pas... Monsieur...

- Votre signature seule est sans valeur pour moi, Madame.

Jacques Ferrand jouissait avec de cruelles délices de la doulourense impatience de la duchesse, qui, sous cette apparence de sang-froid et de dédain, cachait de pénibles angoisses.

Elle était pour le moment à bout de ressources. La veille, son joaillier lui avait avancé une somme considérable sur ses pierreries, dont quelques-unes avaient été confiées à Morel le lapidaire. Cette somme avait servi à payer les lettres de change de M. de Saint-Remy, à désagmer. d'autres créanciers; M. Dubreuil, le fermier d'Arnouville, était en avance de plus d'une année de fermage, et d'ailleurs le temps manquait; malheureusement encore pour Madame de Lucenay, deux de ses amis, auxquels elle aurait pu recourir dans une situation extrême, étaient alors absents de Paris... A ses yeux, le vicomte était innocent du faux ; il s'était dit et elle l'avait cru dupe de deux fripons; mais sa position n'en était pas moins terrible. Lui accusé, lui trainé en prison!... alors même qu'il prendrait la fuite, son nom en serait-il moins déshonoré par un soupçon pareil?

A ces terribles pensées, Madame de Luce-

glément cet homme à la fois si misérable et doué de si profondes séductions; sa passion pour lui était une de ces paissions désordounées que les femmes de son caractère et de son organisation ressentent ordinairement lorsque la première fleur de leur jeunesse est passée, et qu'elles atteignent la maturité de l'age.

Jacques Ferrand épiait attentivement les moindres mouvements de la physiconomie de Madame de Lucenay, qui lui semblait de plus en plus belle et attrayante... son admiration haineuse et contrainte augmentait d'ardeur :il éprouvait un acre plaisir a tourmenter par ses refus cette femme, qui ne pouvait avoir

pour lui que dégoût et mépriz.

Celle-ci se révoltait à la pensée de dire au notaire un mot qui pût ressembler à une priège : pourtant c'est en reconnaissant l'inutilité d'autres tentatives qu'elle avait sésolu de s'adresser à lui, cet homme seul pouvant sauver M. de Saint-Remy. Elle reprit :

- Puisque vous possédez la somme que je vons demande, Monsieur, et qu'après tout ma garantie est suffisante, pourquoi me refusez-

vous?

- Parce que les hommes ont leurs caprices comme les femmes, Madame.

- Mais encore quel est ce caprice? Qui vous fait agir contre vos intérêts? car, je vous le répète, faites les conditions, Monsieur... quelles qu'elles soient, je les accepte!

 Vous acceptariez toutes les conditions. Madame? — dit le notaire avec une expression

singulière.

- Toutes !...deux, trois, quatre mille francs, plus si vous voulez! car, tenez, je vous le disajouta franchement la duchesse d'un ton presque affectueux : - je n'ai de ressources qu'en vous, Monsieur, qu'en vous seul!... Il me serait impossible de trouver ailleurs ce que je vous demande pour demain... et il le fant... vous entendez!... il le faut absolument... Aussi. je vous le repète, quelle que soit la condition que vous mettiez à ce service, je l'accepte, rien ne me coûtera... rien...

La respiration du notaire s'embarrassait, ses tempes battaient, son front devenatt pourpre; heureusement les verres de ses lunettes éteignaient la flamme impure de ses princlles ; un nuage ardent s'étendait sur sa pensée ordinairement si claire et si froide, sa raison l'a-Dans son ignoble avenglement, bandonna. il interpréta les derniers mots de Madame de Lucenay d'une manière indigne; il entrevit vaguement, à travers son intelligence obscurcie. une femme hardie comme quelques femmes de l'ancienne cour, une femme poussée à bout par la crainte du déshonneur de celui qu'elle aimait. et peut-être capable des plus abominables sacrifices pour le sauver. Cela était plus stupide qu'infame à penser; mais, nous l'avons dit, quelquefois Jacques Ferrand devenait tigre on loup ; alors la bête l'emportait sur l'homme.

Il se leva brusquement et s'approcha de Madame de Lucenay.

Celle-ci, interdite, se leva comme lui et le

regarda fort étonnée...

Rien ne vous coûtera!— s'écria-t-il d'une voix tremblante et entrecoupée, en s'approchant encore de la dueheuse. — Eh bien! cette somme, je vous la prêterai à une condition, à une seule condition... et je vous jure que... Il ne put achever su déclaration...

Par une de ses contradictions bizarres de la nature humaine, à la vue des traits hideusement enfiammés de M. Ferrand, aux pensées étranges et grotesques que soulevèrent ses prétentions amoureuses dans l'esprit de Madame de Lucenay, qui les devina, celle-ci, malgré ses inquiétudes, ses angoisses, partit d'un éclat de rire si franc, si fou, si éclatant, que le notaire recula stupéfait

Puis, sans lui laisser le temps de prononcer une parole, la Duchesse s'abandonna de plus en plus à son bilarité croissante, rabaissa son woile, et entre deux redoublements d'éclats de rire, elle dit au notaire, bouleversé par la haine, la rage et la fureur:

- Faime encore mieux, franchement, demander ce service à M. de Lucenay.

- Puis elle sortit, en continuant de rire si fort, que, la porte de son cabinet fermée, le notaire l'entendait encore.

Jacques Ferrand ne revint à la raison que pour maudire amèrement son imprudence. Pourtant peu à peu il se raissura en songeant qu'après tout la Duchesse ne pouvait parler de cette aventure sans se compromettre gravement.

Néanmoins la journée était pour lui mauvaise. Il était plongé dans de noires pensées lorsque la porte dérobée de son cabinet s'ouvrit, et Madame Séraphin entra tout émue.

- Ah? Ferrand! s'écria-t-elle en joignant les mains — vous aviez bien raison de dire que nous serions peut-être un jour perdus pour l'avoir laissée vivre!...
  - -- Qui ?
  - Cette maudite petite fille.
  - --- Comment?
- Une femme borgne que je ne connaissais pas, et à qui Tournemine avait livré la petite pour nous en débarrasser, il y a quartorze ans, quand on l'a eu fait passer pour morte... Ah! mon Bieu! qui aurait cru cela!...
  - Parle donc !... parle donc !...
- Cette femme borgue vient de venir... Elle était en bas tout à l'heure... Elle m'a dit qu'elle savait que c'était moi qui axais livré la petite.

Malédiction! qui a pu le lui dire?... Tournemine... est aux galères...

- J'ai tout nié, en traitant cette Borgnesse de menteuse. Mais, bah! elle soutient qu'elle a retrouvé cette petite fille, qui est grande maintenant; qu'elle sait où elle est, et qu'il ne tient qu'à elle de tout découvrir... de tout démoncer...
- Mais l'enfer est donc aujourd'hui déchainé contre moi! - s'écria le notaire dans un accès de rage qui le rendit hideux.

— Mon Dieu! que dire à cette femme? que lui promettre pour la faire taire?

- A-t-elle l'air heureuse?

- —Comme je la traitais de mendiante... elle m'a fait sonner son cabas... il y avait de l'argent dedans...
- Et elle sait où est maintenant cette jeune fille?
- Elle affirme le savoir...

  Et c'est la fille de la comtesse Sarah Mac
  Gregor! se dit le notaire avec stupeur. —
  Et tout à l'heure elle m'offrait tant pour dire
  que sa fille n'était pas morte!... Et cette fille
  vit... je pourrais la lui rendre!... Oui, mais
  ce faux acte de décès! Si on fait une enquête
  ... je suis perdu! Ce crime peut mettre sur la
  voie des autres...

Après un moment de silence, il dit à Madame Séraphin:

- Cette Borgnessè sait ou est cette jeune fille?
  - Oui.

. . . . . . . .

- Et cette semme doit revenir?

— Demain.

—Écris à Polidori qu'il vienne me trouver ce soir, à neuf heures.

— Est-ce que vous voudriez vous défaire de la jeune fille... et de la vieille?... Ce serait beaucoup en une fois, Ferrand!

— Je te dis d'écrire à Polidori d'être ici ca soir, à neuf heures.

A la fin de ce jour, Rodolphe dit à Murph, qui n'avait pu pénétrer chez le notaire:

— Que M. de Gratin fasse partir un courier à l'instant même... il faut que Cecily soit à Paris dans six jours...

— Encore cette infernale diablesse! l'exécrable femme du pauvre David, ausst belle qu'elle est infame!... A quoi bon, Monseigneur?...

— A quoi bon, Sir Walter Murph!... Dans un mois vous demanderez cela au notaire Jacques Ferrand.

PIN DE LA QUATRIÈME PARTIE.

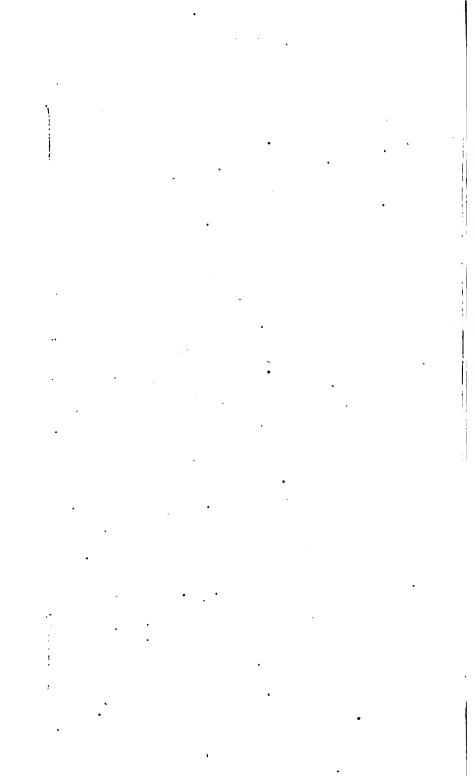

# MYSTÈRES DE PARIS.

PAR EUGÈNE SUE,

PREMIÈRE ÉDITION AMÉRICAINE.

TOME DEUXIÈME.

New-Pork:

PRESSE DU "NEW WORLD,"

J. WINCHESTER, 30 RUE ANN.

MDCCCXLIV.

# LES MYSTÈRES DE PARIS.

# CINQUIÈME PARTIE.

# CHAPITRE PREMIER.

DÉNONCIATION.

Le jour de l'enlèvement de Fleur-de-Marie par la Chonette et par le Mattre-d'école, un homme à cheval était arrivé, vers dix heures du soir, à la métairie de Bouqueval, venant, disait-il, de la part de M. Rodolphe, rassurer Madame Georges sur la disparition de sa jeune protégée, qui lui serait ramenée d'un jour à l'autre. Pour plusieurs raisons très importantes, ajoutait cet homme, M. Rodolphe priait Madame Georges, dans le cas où elle aurait quelque chose à lui mander, de ne pas lui écrire à Paris, mais de remettre une lettre à l'exprès, qui s'en chargerait.

Cet émissaire appartenait à Sarah.

Par cette ruse, elle tranquillisait Madame Georges et retardait ainsi de quelques jours le moment où Rodolphe apprendrait l'enlèvement de la Goualeuse.

Dans cet intervalle, Sarah espérait forcer le notaire. Jacques Ferrand à favoriser l'indigne supercherie (en supposition d'enfant) dont nous avons parié.

Ce n'était pas tout...

Sarah voulait aussi se débarrasser de Madame d'Harville, qui lui inspirait des craintes sérieuses, qu'une fois déjà elle eut perdue, sans

la présence d'esprit de Rodolphe.

Le lendemain du jour où le Marquis avait suivi sa femme dans la maison de la rue du Temple, Tom s'y rendit, fit facilement jaser Madarne Pipelet, et apprit qu'une jeune dame, sur le point d'être surprise par son mari, avait été sauvée, grâce a l'adresse'd'un locataire de la maison nommé M. Rodolphe.

Instruite de cette circonstance, Sarah, ne possédant aucune preuve matérielle des rendezvous que Clémence avait donnés à M. Charles Robert, Sarah conçut un autre plan odieux: il se réduisait encore à envoyer l'ésrit anonyme suivant à M. d'Harville, affin d'amener que rupture complète entre Rodolphe et le Marquis, ou du moins de jeter dans Pâme de ce dernier des soupçons assez violens pour qu'il défendit à sa femme de recevoir jamais le prince.

Cette lettre était ainsi conçue:

"On vous a indignement joné; l'autre jour, votre femme, avertie que vous la suiviez, a imaginé un prétente de bienfaisance imagin-

aire; elle allait à un rendez-vous chez un très euguste personage qui a loué, dans la maison de la rue du Temple, une chambre au quazi-ème étage, sous le nous de Radolphe. Si vous doutez de ces faits, tels bizarres qu'ils vous paraissent, allez rue due Temple, n° 17, informez-vous; dépeignez les traits de l'euguste personage dont on vous parle, et vous reconnaîtrez facilement que vous êtes le mari le plus crédule et le plus débonnaire qui ait jamais été souverainement trompe. Ne négligez pas cet avis... sinon l'on pourrait croire que vous êtes aussi par trop... l'essi du prisece.,

Ce billet fut mis à la poste sur les cinq heures par Sarah, le jour de son entretien avec le

notaire.

Ce même four, après avoir recommandé à M. de Graun de hater le plus possible l'arrivée de Cécily à Paris, Rodolphe sortit le soir pour aller faire une visite à Madame l'ambassadrice de 40 ; il devait ensuite se rendre chez Madame d'Harville pour lui annoncer qu'il avait trouvé une intrigue charitable digne d'elle.

Note conduirons le lecteur chez Madame d'Harville. On verra, par l'entretien suivant, que cette jeune femme, en se montrant généreuse et compatissante envers son mari qu'elle avait jusqu'alors traité avec une froideur extrême, suivait déjà les mobles conseils de Rodolphe.

Le Marquis et sa femme sortaient de table ; la scène se passait dans le petit salon dont nous avons parlé ; l'expression des traits de Clémence était affectueuse et douce, M. d'Harvillo semblait moins triste que d'habitude.

Hatons-nous de dire que le Marquis n'avait pas encore reçu la nouvelle et infame lettre anonyme de Sarah.

- Que faites-vous ce soir? dit-il machinalement à sa femme.
- Je ne sortirai pas... Et vous même, que faites-vous?
- Je ne sais... répontit-il avec un soupir ; — le mende m'est insupportable... Je passerai cette soirée... comme tant d'autres soirées... seul.
- Pourquoi seul?... purisque je ne sore pas. M. d'Harville reganda sa femme avec surprise.
- --- Sans doute... mais...

\_ Eh bien?

- Je saia que vous préférez souvent la solitude, lorsque vous n'allez pas dans le monde...

- Oui, mais comme je suis très capricieuse, - dit Clémence en souriant, - aujourd'hui j'aimerais beaucoup à partager ma solitude avec vous..... si cela vous était agréable.

- Vraiment? — s'écria M. d'Harville avec émotion. — Que vous êtes aimable, d'aller ainsi au devant d'un désir que je n'osais vous

témoigner!

- Savez-vous, mon ami, que votre étonne-

ment a presque l'air d'un reproche?

— Un reproche ?.... oh! non, non! mais après mes injustes et cruels soupçons de l'autre jour, vous trouver si bienveillante, c'est, je l'avoue, une surprise pour moi, mais la plus douce des surprises.

— Oublions le passé, — dit-elle à son mari avec un sourire d'une douceur angélique.

- Clémence, le pourrez-vous jamais? -- répendît-il tristement. — Nai-je pas osé vous soupçonner?... Vous dire à quelles extrémités m'aurait poussé une avengle jalousie . . . . mais qu'est-ce que cela, auprès d'autres torts plus grands, plus irréparables.

-Oublions le passé, vous dis-je, -- reprit Clémence en contenant une émotion pénible.

- Qu'entends-je!.... ce passé-la aussi, vous pourriez l'oublier...

- Je l'espère.

- Il serait vrai! Clémence.... vous seriez assez généreuse!.... mais non, non, je ne puis croire à un pareil bonheur ; j'y avais renoncé pour toujours.

- Vous aviez tort, vous le voyez.

- Quel changement! mon Dieu! est-ce un rêve?.. oh! dites-moi que je ne me trompe pes...

– Non... vous ne vous trompez pas.

- -En effet, votre regard est moins froid. votre voix presque émue... Oh! dites!... estce donc bien vrai?... Ne suis-je pas le jouet d'une illusion ?
- Non... car moi aussi j'ai besoin de pardon...

- Votte !

-Souvent-n'ai-je pas été à votre égard dure, peut-être même cruelle? Ne devais-je pas songer qu'il vous aurait fallu un rare courage, une vertu plus qu'humaine pour agir autrement que vous ne l'avez fait ?... Isolé, malheureux .. comment résister au désir de chercher quelques consolations dans un mariage qui vous plaisait !... Hélas ! quand on souffre, en est si disposé à croire à la générosité des autres?.. votre tort a été jusqu'ici de compter sur la mienne... Eh bien! désonnais, je tacherai de vous donner raison.

- Oh! parlez... parlez encore,--dit M. d'Harville les mains jointes, dans une sorte

d'extase.

- Nos existences sont à jamais liées l'une à l'autre... Je ferai tous mes efforts pour vous rendre la vie moins amère?

- Mon Dieu!.. mon Dieu!.. Clemence, est-co vous que j'entends?...

- Je vous en prie, ne vous étonnez pas ainsi... cela me fait mal... c'est une censure amère de ma conduite passée... Qui donc vous plaindrait? Qui donc vous tendrait une main amie et secourable... si ce n'est moi?... Une bonne inspiration m'est venue... i'ai réfléchi, bien réfléchi sur le passé, sur l'avenir... j'ai reconnu mes torts, et j'ai trouvé, je crois, le moyen de les réparer...

– Vos torts, pauvre femme?

- Oui, je devais le lendemain de mon mariage en appeler à votre loyauté, et vous demander franchement de nous séparer.

- Ah! Clémence !...pitié !... pitié !...

- Sinon, puisque j'acceptais ma position, il me fallait l'agrandir par le dévouement, au lieu d'être pour vous un reproche incessant par ma froideur hautaine et silencieuse. Je devais tacher de vous consoler d'un effroyable malheur, ne me souvenir que de votre infortune. Peu à peu je me serais attachée à mon œuvre de commisération, en raison même des soins, peut-être des sacrifices qu'elle m'eût coûtés : votre reconnaissance m'eût récompensée, et alors... mais, mon Dieu! qu'avez-vous?... vous pleurez!

-Oui, je plaure, je pleure avec délices. Vous ne savez pas tout ce que vos paroles remuent en moi d'émotions nouvelles... Oh! Clémence! laissez moi pleurer!.... Jamaia, plus qu'en ce moment, je n'ai compris à quel point j'ai été coupable, en vous enchainant à ma triste vie!

− Et jamais, moi, je ne me suis sentie plus decidée au pardon. Ces douces larmes que vous versez me font connaître un bonheur que l'ignorais. Courage donc, mon ami! courage! à défaut d'une vie radieuse et fortunée, cherchons notre satisfaction dans l'accomplissement des devoirs sérieux que le sort nous impose. Soyons-nous indulgens l'un à l'autre ; si nous faiblissons, regardons le berceau de notre fille, concentrons sur elle toutes nos affections, et nous aurons encore quelques joies mélancoliques et saintes.

— Un ange... c'est un ange !... — s'écria M. d'Harville en joignant les mains et en contemplant sa femme avec une admiration passionnée. — Oh! vous ne savez pas le bien et le mal que vous me faites, Clémence! vous ne savez pas que vos plus dures paroles d'autrefois, que vos reproches les plus amers, hélas! les plus mérités, ne m'ont jamais autant accablé que cette mansuétude adorable, que cette résignation généreuse... Et pourtant, malgré moi, vous me faites renaître à l'espérance. Vous ne savez pas l'avenir que j'ose entrevoir...

– Et vous pouvez avoir une foi aveugle et entière dans ce que je vous dis, Albert... Cette résolution, je la prends fermement ; je n'y manquerai jamais, je vous le jure... Plus tard même je pourrai vous donner de nouvelles garanties de ma parole...

-Des garanties! - s'écris M. d'Harville de plus en plus exalté par un bonheur si peu prévu, -- des garanties ( en ai-je besquin?

Votre regard, votre accent, cette divine ex- | tendre des sœurs... mais rien de plus !... Parpression de bonté qui vous embellit encore, les battemens, les ravissemens de mon cœur, tout cela ne me prouve-t-il pas que vous dites vrai? Mais, vous le savez, Clémence, l'homme est insatiable dans ses vœux, — ajouta le marquis en se rapprochant du fauteuil de sa femme. Vos nobles et touchantes paroles me donnent le courage, l'audace d'espérer... d'espérer le ciel, oui... d'espérer ce qu'hier encore je regardais comme un rêve insensé!...

– Expliquez-vous, de grace !... — dit Clémence un peu inquiête de ces paroles passion-

nées de son mari.

- Eh bien! oui... - s'écria-t-il en saisissant la main de sa femme. — Oui, à force de tendresses, de soins, d'amour... entendez vous, Clémence ?... à force d'amour... j'espère me faire aimer de vous!... non d'une affection pale et tiède... mais d'une affection ardente, comme la mienne... Oh! vous ne la connaissez pas cette passion !... Est-ce que j'osais vous en parler seulement... vous vous montriez toujours si glaciale envers moi !... jamais un mot de bonté... jamais une de ces paroles... qui tout à l'heure m'ont fait pleurer... qui maintenant me rendent ivre de bonbeur... Et ce bonheur... je le mérite... je vous ai toujours tant aimée!; et j'ai tant souffert... sans vous le dire. Ce chagrin qui me dévorait... c'était cela!... Oui, mon horreur du monde... mon caractère sombre, taciturne, c'était cela...Figurez-vous donc aussi... avoir dans sa maison une femme adorable et adorée, qui est la vôtre : une femme que l'on désire avec tous les emportemens d'un amour contraint.., et être à jamais condamné par elle à de solitaires et brulantes insomnies... Oh! non, vous ne savez pas mes larmes de désespoir ! mes fureurs insensées! Je vous assure que cela vous eut touchée... Mais, que dis-je? cela vous a touchée... vous avez deviné mes tortures, n'estce pas?... vous en aurez pitié... La vue de votre ineffable beauté, de vos graces enchanteresses, ne sera plus mon malheur et mon supplice de chaque jour... Oui, ce trésor que regarde comme mon bien le plus précieux... ce trésor qui m'appartient et que je ne possédais pas... ce trésor sera bientôt à moi... Oui, mon cœur, ma joie, mon ivresse, tout me le dit... n'est-ce pas, mon amie... ma tendre amie?

En disant ces mots, M. d'Harville couvrit la main de sa femme de baisers passionnés.

Clémence, désolée de la méprise de son mari, ne put s'empêcher, dans un premier mouvement de répugnance, presque d'effroi, de retirer brusquement sa main.

Sa physionomie exprima trop clairement se ressentimens, pour que M. d'Harville put s'y tromper.

Ce coup fut pour lui terrible.

Ses traits prirent alors une expression déchimnte; Madame d'Harville lui tendit vivement la main et s'écria :

- Albert je vous le jure, je serai tsujours pour vous la plus dévouée des amies, la plus

don, pardon... si malgré moi mes paroles vous ont donné des espérances... que je ne puis jamais réaliser !... – Jamais ?...

S'écria M. d'Harville en attachant sur sa femme un regard suppliant, désespéré.

- Jamais!... - répondit Clémence. Ce seul mot, l'accent de la jeune femme révélait une résolution irrévocable.

Clémence, ramenée à de nobles résolutions par l'influence de Rodolphe, était fermement décidée à entourer M. d'Harville des soins les plus touchans; mais elle se sentait incapable d'éprouver jamais de l'amour pour lui.

Une impression plus inexorable encore que le mépris, que la haine, éloignait pour toujours

Clémence de son mari...

C'était une répugnance... invincible.

Après un moment de douloureux silence, M. d'Harville passa la main sur ses yeux humides, et dit à sa semme, avec une amertume na-

-- Pardon... de m'être trompé... pardon de m'être ainsi abandonné à une espérance insen-

Puis, en suite d'un nouveau silence, il s'écria:

-- Ah! je suis bien malheureux!..

- Mon ami, - lui dit doucement Clémence je ne voudrais pas vous faire de reproches ; pourtant . . . . comptez-vous donc pour rien ma promesse d'être pour vous la plus tendre des sœurs? Vous devrez à l'amitié dévouée des soins que l'amour ne pourrait vous donner... Espérez des jours meilleurs... Jusqu'ici vous m'avez trouvée presque indifférence à vos chagrins ; vous verrez-combien j'y saurai compatir, et quelles consolations vous trouverez dans men affection...

Un valet de chambre entra et dit à Clémence:

—8, A. R. Monseigneur le grand-duc de Gérolstein fait demander à Madame la marquise si elle peut le recevoir.

Clémence inrerrogea son mari du regard.

M. d'Harville, reprenant son sang-froid, dit à sa femme :

– Mais sans doute.

Le valet de chambre sortit.

– Pardon, mon ami, — reprit Clémence, – mais je n'avais pas défendu ma porte... Il y a d'ailleurs long-temps que vous n'avez vu le prince ; il sera heureux de vous trouver ici.

- J'aurai aussi beaucoup de plaisir a le voir, - dit M. d'Harville. - Pourtant, je vous l'avoue, en ce moment je suis si troublé, que j'aurais préféré recevoir sa visite un autre jour..

– Je le comprends... Mais que faire?... Le voici.

Au même instant on annonquit Rodolphe. Je suis mille fois heureux, Madame, d'avoir l'houneur de vous rencontrer, - dit Rodolphe; — et je m'applaudis doublement de ma bonne fortune, puisqu'elle me procure aussi le plaisir de vous voir, mon cher Albert, ajouta-t-il en se retournant vers le marquis, dont il serra cordialement la main.

- Il y a, en effect, bien long-temps, Monseigneur, que je n'ai eu l'honneur de vous pré-

senter mes hommages.

- Et a qui la faute, Monsieur l'invisible? La dernière fois que je suis venu faire ma cour à Madame d'Harville, je vous ai demandé, vous étiez absent. Voila plus de trois semaines que vous m'oubliez ; c'est trés-mal...

- Soyez sans pitié, Monseigneur, -- dit Clémence en souriant ;- M. d'Harville est d'autant plus coupable qu'il a pour V. A. R. le dévouement le plus profond, et qu'il pourrait

en faire douter par sa négligence.

-Eh bien! voyez ma vanité, Madame; quoique puisse faire d'Harville, il me sera toujours impossible de douter de son affection; mais je ne devrais pas dire cela... je vais l'encourager dans ses semblans d'indifférence. 🕨

- Croyez, Monseigneur, que quelques circonstances imprévues m'ont seules empêché de profiter plus souvent de vos bontés pour

moi...

- Entre nous, mon cher Albert, je vous crois un peu trop platonique en amitié; bien certain qu'on vous aime, vous ne tenez pas beaucoup a donner ou a recevoir des preuves d'attachement.

Par un manque d'étiquette dont Madame d'Harville ressentit une légère contrariété, un valet de chambre entra, apportant une lettre an marquis.

C'était la dénonciation anonyme de Sarah, qui accusait le prince, d'être l'amant de Ma-

dame d'Harville.

Le marquis, par déférence pour le prince, repoussa de la main le petit plateau diargent que le domestique lui présentait, et dit à demivoix:

– Plus tard... plus tard...

-Mon cher Albert, - dit Rodolphe du ton le plus affectueux, - faites-vous de ces façons avec moi ?

– Monseigneur...

- Avec la permission de Madame d'Harville, je vous en prie... lisez cette lettre...

— Je vous assure, Monseigneur, que je n'ai

ancun empressement...

- Encore une fois, Albert, lisez donc cette lettre!

--- Mais... Monseigneur...

– Je vous en prie... je le veux...

- Puisque S. A. R. l'exige ... - dit le Marquis en prenent la lettre sur le plateau.

- Certainement j'exige que vous me traitiez

– Puis, se tournant vers la Marquise pendant que M. d'Harville décachetait la lettre fatale, dont Rodolphe ne pouvait imaginer le contenu, il ajouta en souriant :

- Quel triomphe pour vous, Madame, de faire toujours céder cette volonté si opiniatre!

M. d'Harville s'approcha d'un des candélabres de la cheminée, et ouvrit la lettre de Sarah.

## CHAPITRE II.

2

#### CONNEILS.

Rodolphe et Clémence cansaient ensemble pendant que M. d'Harville lisait per deux fois la lettre de Sarah.

Les traits du Marquis restèrent calmes; un tremblement nerveux presque imperceptible agita sculement sa main, lossqu'après un moment d'hésitation il mit le billet dans la poche de son gilet.

– Au risque de passer cucere pour un sauvage -- dit-il a Rodolphe en souriant -- je vone demanderai la permission, Monseigneur, d'alter répondre à cette lettre... plus importante que je ne le pensais d'abord...

- Ne vous reverrai-je pas ce soir?

- Je ne crois pas avoir cet honneur, Monseigneur. J'espère que V. A. R. voudra bien m'excuser.

- -Quel homme insaisissable! -- dit gatment Rodolphe. — N'essaierez-vous pas, Madame, de le retenir ?
- Je n'ose tenter ce que V. A. R. a essay6 en vain.
- Sérieusement, mon cher Albert, tachez de nous revenir des que votre lettre sera écrite ... sinon promettez-moi de m'accorder quelques momens un matin... j'ai mille choses & vous dire.

-- V. A. R. me comble --- dit le Marquis en

saluant profondément.

Et il se retira, laissant Clémence avec le Prince.

- Votre mari est préoccupé dit Rodolphe à la Marquise; — son sourire m'a paru com-
- Lorsque V. A. R. est arrivée, M. d'Harville était profondément ému ; il a eu grandpeine à vous le cacher.
  - Je suis peut-être arrivé mal à propos?

– Non, Monseigneur. Vous m'avez même épargné la fin d'un entretien pénible...

- Comment cela?

- J'ai dit à M. d'Harville la nouvelle conduite que j'étais résolue de suivre à son égard... en lui promettant soutien et consolotion.

– Qu'il a dû être heureux!

-D'abord il l'a été autant que moi ; car ses larmes, sa joie, m'ont causé une émotion que je ne connaissais pas encore... Autrefois je croyais me veuger en lui adressant un reproche ou un sarcasme... Triste vengeance! mon chagrin n'en était ensuite que plus amer... Tandis que tout à l'heure... quelle différence!

... J'avais demandé à mon mari s'il sortait ; il m'avait répondu tristement qu'il passerait la soirée seul, comme cela lui arrivait souvent. Quand je lui ai offert de rester auprès de lui... si vous aviez vu son étonnement, Monseigneur! Combien ses traits, toujours sombres, sont tout à coup devenus radieux... Ah! vous aviez bien raison... rien de plus charmant à ménager que ces surprises de bonheur!...

- Mais comment ces preuves de bonté de

vetre part cont-ciles amené cet catretien péni-

ble dont vous me parliez?

- Hélas! Monseigneur, - dit Clémence en rougissant, - à des espèrances que j'avais fait naître, parce que je pouvais les réaliser... ent succédé chez M. d'Harville des espérances plus tendres... que je m'étais bien gardée de provoquer, parce qu'il me sera toujours impossible de los satisfaire...

- Je comprends... il vous aime ai tendre-

- Autant j'avais d'abord été touchée de sa reconnaissance... autant je me suis sentie glacée, des que son langage est devenu passionné... Enfin, lorsque dans con exaltation il a posé ses lèvres sur ma main... un froid mortel m'a saisie, je n'ai pu dissimuler ma frayeur... Je lui portais un coup douloureux... en manifestant ainci l'invincible éloignement que me causait son amour... Je le regrette... Mais an moins M. d'Harville est maintenant à jamais convaincu, malgré mon retour vers lui, qu'il ne doit attendre de moi que l'amitié la plus dévouée..
- Je le plains... sans pouvoir vous blâmer ; il est des susceptibilités pour ainsi dire sacrées ... Pauvre Albert, si bon, si loyal pourtant!!! d'un cœur si vaillant, d'une ame si ardente! Si vous saviez combien j'ai été long-temps préoccupé de la tristesse qui le dévorait, quoique j'en ignorame la cause... Attendons tout du temps, de la raison. Peu à peu il reconnaîtra le prix de l'affection que vous lui offrez, et il se résignera comme il s'était résigné jusqu'ici, sans avoir les touchantes consolations que vous

– Et qui ne lui manqueront jamais, je vous

le jure Monseigneur.

- Maintenant, songeons à d'autres infortunes. Je vous ai promis une bonne suore, avant tout le charme d'un roman en action... Je viens remplir mon engagement.

- Déjà, Mouseigneur, quel bonheur!
   Ah! que j'ai éte bien inspiré en louant cette pauvre chambre de la rue du Temple, dont je vous ai parlé... Vous n'imaginez pas tout ce que j'ai trouvé la de curieux, d'intéresmant !... D'abord vos protégés de la mansarde louissent du bonheur que votre présence leur avait promis, ils ont cependant encore à subir de rudes épreuves; mais je ne veux pas vous attrister... Un jour vous saurez combien d'horribles manx peuvent accabler une seule famille...
- Quelle doit être leur reconnaissance envers vous!

- C'est votre nom qu'ils bénissent...

- Vous les avez secourus en mon nom, Monseigneur!

- Pour leur rendre l'aumône plus douce... D'ailleurs, je n'ai fait que réaliser vos pro-

- Oh! j'irai les détromper... leur dire ce qu'ils vous doivent.

- Ne faites pas cela! vous le savez, j'ai

nouvellos litthotés aliterymes de ven qui ou des miens ;... et puis les Morel sont maintenant à l'abri du besoin... Songeons à d'autres... songeons à notre infrigue. Il s'agit d'une pauvre mère et de sa fille, qui, autrefois dans l'aisance, sont aujourd'hui, par suite d'une spoliation infame,... réduites au sort le plus

— Malheureuses femme !... Et où demeurent-elles, Monseigneur?

- Je l'ignore.

- Mais comment avez-vous connu leur misère ?

- Hier je vais au Temple... Vous ne savez es ce que c'est que le Temple, Madame la . Marquise ?

— Non, Monseigneur...

-C'est un bazar très amusant à voir ; j'allais donc faire là quelques emplettes avec ma voisine du quatrième...

--- Votre Voisine ?...

- Nai-je pas ma chambre, rue du Temple ? — Je l'oubliais, Monseigneur...
- Cette voisine est une ravissante petite grisette; elle s'apelle Rigolette; elle rit toujours, et n'a jamais eu d'amant.

- Quelle vertu... pour une grisette!

- Ce n'est pas absolument par vertu qu'elle est sage, mais parce qu'elle n'a pas, dit-elle, le loisir d'être amoureuse ; cela lui prendrait trop de temps, car il lui faut travailler douze à quinze heures par jour pour gagner vingt-cinq sous, avec lesquels elle vit...

- Elle peut vivre de si peu?

- Comment donc ! elle a même comme objets de luxe deux oiscaux qui mangent plus qu'elle ; sa chambrette est des plus proprettes, et sa mise des plus coquettes.

- Wivre avec vingt-cinq sous par jour! c'est un prodige...

- Un vrai prodige d'ordre, de travail, d'6conomie et de philosophie pratique, je vous assure ; aussi je vous la recommande : elle est, dit-elle, très habile couturière... En tous cas. vous ne seriez pas obligée de porter les robes qu'elle vous ferait...
- --- Dès demain je lui enverrai de l'ouvrage... Pauvre fille !... vivre avec une somme si minime et pour ainsi dire si inconnue à nous autres riches, que le prix du moindre de nos caprices a cent fois cette valeur!
- Vous vous intéressez donc à ma petite protégée, c'est convenu; revenons à notre aven-ture. Pétais donc allé au Temple, avec Mademoiselle Rigolette, pour quelques achats destinés à vos pauvres gens de la mansarde, lorsque, fouillant par hasard dans un vieux Sécrétaire à vendre, je trouvai un brouillon de lettre, écrit par une femme, qui se plaignait à un tiers d'être réduite à la misère, elle et sa fille, par infidélité d'un dépositaire. Je demandai au marchand d'où lui venait ce meuble. Il faisait partie d'un modeste mobilier qu'une femme, jeune encore, lui avait vendu, étant sans doute une chambre dans cette maisen, redoutes de la bout de ressources... Cette femme et sa fille,

geoises et supporter fièrement leur détresse.

- Et vous ne savez pas leur demeure, Mon-

seigneur?

Malheureusement, non... jusqu'à present ... Mais yai donné ordre à M. de Graün de tacher de la découvrir en s'adressant, s'il le faut, à la Préfecture de Police. Il est probable que, dénuées de tout, la mère et la fille auront été chercher un refuge dans quelque misérable hôtel garni. S'il en est ainsi, nous avons bon espoir; car les maîtres de ces maisons y inscrivent chaque soir les étrangers qui y sont venus dans la journée.

- Quel singulier concours de circonstances! dit Madame d'Harville avec étonnement.

- Combien cela est attachant !...

- Ce n'est pas tout... Dans un coin du brouillon de la lettre trouvée dans le vieux meuble se trouvaient ces mots: Ecrire à Madame de

Lucenay.

- Quel bonheur! peut-être saurons-nous quelque chose par la Duchesse - s'écria vivement Madame d'Harville; puis elle reprit avec un soupir: - Mais, ignorant le nom de cette femme, comment la désigner à Madame de Lucenay?

- Il faudra lui demander si elle ne connait pas une veuve, jeune encore, d'une physionomie distinguée, et dont la fille, agée de seize ou dix-sept ans, se nomme Claire...Je me souviens

du nom.

Le nom de ma fille! il me semble que c'est un motif de plus de s'intéresser à ces infortunées.

→ J'oubliais de vous dire que le frère de cette veuve s'est suicidé il y a quelque mois.

- -Si Madame de Lucenay connaît cetts famille — reprit Madame d'Harville en réfléchissant - de tels renseignements suffiront pour la mettre sur la voie; dans ce cas encore le triste genre de mort de ce malheureux aura da frapper la Duchesse. Mon Dieu! que j'ai hate d'aller la voir... je lui écrirai un mot ce soir pour avoir la certitude de la rencontrer demain matin...Quelles peuvent être ces femmes? D'après ce que vous savez d'elles, Monseigneur, elles paraissent appartenir à une classe distinguée de la société... Et se voir réduites à une telle détresse!... Ah! pour elles la misère doit être doublement affreuse.
- Et cela par la volerie d'un notaire, abominable coquin dont je savais déja d'autres méfaits... un certain Jacques Ferrand.
- Le notaire de mon mari! s'écria Clémence - le notaire de ma belle-mère! Mais vous vous trompez, Monseigneur, on le regarde comme le plus honnête homme du monde.
- Pai les preuves du contraire... Mais veuillez ne dire à personnes mes doutes ou plutôt mes certitudes au sujet de ce misérable; il est aussi adroit que criminel, et, pour le démasquer, j'ai besoin qu'il croie encore quelques jours à l'impunité. Oui, c'est lui qui a dépouillé ces

me dit le marchand, semblaient être des Bour- | apparence, lui avait été remis par le frère de cette veuve.

Et cette somme ?...

Etait toutes leurs ressources !...

- Oh! voilà de ces crimes...

- De ces crimes - s'écria Rodolphe - de ces crimes que rien n'excuse.. ni le besoin... ni la passion... Souvent la faim pousse au vol, la vengeance au meurtre... Mais ce notaire déjà riche, mais cet homme revêtu par la société d'un caractère presque sacerdotal, d'un caractère qui impose, qui force la confiance... cet homme est poussé au crime, lui, par une cupidité froide, implacable... L'assassin ne vous tue qu'une fois... et vite... avec son couteau ;... lui vous tue lentement, par toutes les tortures du désespoir et de la misère où il vous plonge... Pour un homme comme ce Ferrand, le patrimoine de l'orphelin, les deniers du pauvre si laborieusement amassés... rien n'est sacré!... Vous lui confiez de l'or, cet or le tente... cet homme vous fait mendiant et désolé!... A force de privations et de travaux, vous avez assuré le pain et l'abri de votre vieilleme... la volonté de cet homme arrache à votre vieillesse ce pain et cet abri...

Ce n'est pas tout.. Voyez les effrayantes conséquences de ces spoliations infames... Que cette veuve dont nous parlons, Madame, meure de chagrin et de détresse; sa fille, jeune et belle, sans appui, sans ressources, habituée à l'aisance, inapte, par son éducation, à gagner sa vie, se trouve bientôt entre le déshonneur et la faim!... qu'elle s'égare, qu'elle succombe ...la voila perdue, avilie, déshonorée!.. Par sa spoliation, Jacques Ferrand est donc cause de la mort de la mère, de la prostitution de la fille!... il a tué le corps de l'une, tué l'ame de l'autre ; et cela, encore une fois, non pas tout d'un coup, comme les autres homicides, mais

avec lenteur et cruauté.

Clémence n'avait pas encore entendu Rodolphe parler avec autant d'indignation et d'amertume ; elle l'écoutait en silence, frappée de ces paroles d'une éloquence sans doute morose, mais qui révélaient une haine vigoureuse contre le mal.

-Pardon, Madame, - lui dit Rodolphe après quelques instans de silence, - je n'ai pu contenir mon indignation en songeant aux malheurs horribles qui pourraient atteindre vos futures protégées... Ah! croyez-moi, on n'exagère jamais les conséquences qu'entrainent

souvent la ruine et la misère...

-Oh! merci, au contraire, Monseigneur, d'avoir, par ces terribles paroles, encore augmenté, s'il est possible, la tendre pitié que m'inspire cette mère infortunée. Hélas! c'est surtout pour sa fille qu'elle doit souffrir... oh ! c'est affreux... Mais nous les sauverons... nous assurerons leur avenir, n'est-ce pas, Monseigneur? Dieu merci, je suis riche, pas autant que je le voudrais, maintenant que j'entrevois un nouvel usage de la richesse; mais, s'il le faut, je m'adresserai a M. d'Harville, je infortunées en niant un dépôt qui, selon toute le rendrai si heureux, qu'il ne pourra se refuser

à aucun de mes nouveaux cepriose, et je prévois que j'en aurai beaucoup de ce genre. Nos protégées sont fières, m'avez-vous dit, Monseigneur: je les en aime davantage; la fierté dans l'infortune prouve toujours une ame élevée... Je trouverai le moyen de les sauver sans qu'elles croient devoir mes secours à un bienfait... Ce sera difficile... tant mieux! Oh! J'ai déjà mon projet; vous verrez, Monseigneur... vous verrez que l'adresse et la finesse ne me manqueront pas.

 J'entrevois déjà les combinaisons les plus machiavéliques — dit Rodolphe en souriant.

— Mais il faut d'abord les découvrir... Que j'ai hâte d'être à demain. En sortant de chez Madame de Lucenay, j'irai à leur ancienne demeure; j'interrogerai leurs voisins, je vestai par moi-même, je demanderai des renseignements à tout le monde... Je me compromettrai s'il le faut! Je serais si fière d'optenir par moi-même et par moi seule le résultat que je désire... Oh! j'y parviendrai... cette aventure est si touchante... Pauvre femmes! il me semble que je m'intéresse encore davantage à elles quand je songe à ma fille...

Rodolphe, ému de ce charitable empressement, souriait avec mélancolic en voyant cette femme de vingt ans, si belle, si aimante, tâchant d'oublier dans de nobles distractions les malheurs domestiques qui la frappaient; les yeux de Clémence brillaient d'un vil éclat, ses joues étaient légèrement colorées; l'animation de son geste, de sa parole domnaient un nouvel attrait à sa ravissante physionomie.

## CHAPITRE III.

## LE PIÈGE.

Madame d'Harville s'aperçut que Rodolphe la contemplait en silence. Elle rougit, baissa les yeux, puis les relevant avec une confusion

charmante, elle lui dit:

- Vous riez de mon exaltation, Monseigneur? C'est que je suis impatiente de goûter ces douces joies qui vont animer ma vie, jusqu'à Tel n'était pas sans présent triste et inutile. doute le sort que j'avais rêvé... Il est un sentiment, un bonheur, le plus vif de tous... que je ne dois jamais connaître... Quoique bien jeune encore, il me faut y renoncer! - ajouta Clémence avec un soupir contraint. Puis elle reprit: - Mais enfin, grace à vous, je me serai créé d'autres intérêts; la charité remplacera l'amour... J'ai déjà du à vos conseils de si touchantes émotions!...Vos paroles, Monseigneur, ont tant d'influence sur moi !... Plus je médite, plus j'approfondis vos idées, plus je les trouve justes grandes, fécondes. Puis, quand je songe que, non content de prendre en commisération des peines qui devraient yous être indifférentes, vous me donnez encore les avis les plus salutaires, en me guidant pas à pas dans cette vois nouvelle que vous avez ouverte à un pauvre occur chagrin et abattu... oh! Monesigneur,

quel trésor de bonté renferme donc votre âme ? On avez-vous puisé tant de généreuse pitié ?

- Pai beaucoup souffert, je souffre encore: voilà pourquoi je sais le secret de bien des douleurs.
- Vous, Monseigneur, vous, malheureux? — Oui, car l'on dirait que, pour me préparer à compâtir à toutes les infortunes, le sort a voulu que je les subisse toutes... Amant, il m'a frappé dans la première femme que j'ai aimée avec l'aveugle confiance de la jeunesse; époux, il m'a frappé dans mon père; père, il m'a frappé dans mon père; père, il m'a frappé dans mon enfant...
- Je croyais, Monseigneur, que la grandduchesse ne vous avait pas laissé d'enfant?
- En effet; mais avant mon mariage j'avais une fille, morte toute petite... Eh bien!
  si étrange que cela vous paraisse, la perte de
  cette enfant, que j'ai vue à peine, est le regret de toute ma vie... Plus je vieillis, plus ce
  chagrin devient profond! Chaque année en
  redouble l'amertume; on dirait qu'il grandit
  en raison de l'âge que devrait aveir ma fille.
  Maintenant elle aurait dix-sept ans!....
- Et sa mère, Monseigneur, vit-elle encore? — demanda Clémence, après un moment d'hésitation.
- —Oh! ne m'en parlez pas!... s'écria Rodolphe, dont les traits se rembrunirent à la pensée de Sarah. Sa mère est une indigne créature, une ame bronzée par l'égoisme et par l'ambition. Quelquefois je me demande s'il ne vaut pas mieux pour ma fille d'être morte, que d'être restée aux mains de sa mère...

Clémence éprouva une sorte de satisfaction en entendant Rodolphe s'exprimer ainsi.

- Oh! je conçois alors, s'écria-t-ella. - que vous regrettiez doublement votre fille! - Je l'aurais tant aimée... Et puis il me semble que chez nous autres princes il y a toujours dans notre amour pour un fils une sorte d'intérêt de race et de nom, d'arrièrepensée politique... Mais une fille! une fille! on l'aime pour elle seule... Par cela même que l'on a vu, hélas! l'humanité sous ses faces les plus ministres, quelles délices de se reposer dans la contemplation d'une ame candide et pure! de respirer son parfum virginal, d'épier avec une tendresse inquiète ses tressaillemens ingénus!... La mère la plus folle, la plus fière de sa fille n'éprouve pas ces ravissements ; elle lui est trop pareille pour l'apprécier, pour goûter ces douceurs ineffables... Elle appréciera bien davantage les males qualitée d'un file vaillant et hardi. Car enfin ne trouvez-vous pas que ce qui rend encore plus touchant peutêtre l'amour d'une mère pour son fils, l'amour d'un père pour sa fille, c'est que dans ces affections il y a un être faible qui a toujours besoin de protection? Le fils protège sa mèré, le père protège sa fille.
  - Oh! c'est vrai, Monseigneur...
  - Mais, bélas! à quoi bon comprendre ces

journmences ineffables, lorsqu'on ne doit jamais ! les éprouver? reprit Rodolphe avec abattement.

Clémence ne put retenir une larme, tant l'accent de Rodolphe avait été profond, déchi-

Après un moment de silence, rougissant presque de l'émotion à laquelle il s'était laissé entraîner, il dit à Madame d'Harville en souriant tristement:

- Pardon, Madame; mes regrets et mes souvenirs m'ont emporté malgré moi ; vous

m'excuserez, n'est-ce pas?

- Ah! Monseigneur, croyez que je partage vos chagrins. N'en ai-je pas le droit? N'avezvous pas partagé les miens? Malheureusement les consolations que je puis vous offrir sont vaines...
- Non, non... le témoignage de votre intérêt m'est doux et salutaire; c'est déjà presqu'un soulagement de dire que l'on souffre... et je ne vous l'aurais pas dit sans la nature de notre entretien, qui a réveillé en moi des souvenirs douloureux... C'est une faiblesse, mais je ne puis entendre parler d'une fille sans songer à celle que j'ai perdue...
- -- Ces préoccupations sont si naturelles! Tenez, Monseigneur, depuis que je vous ai vu, j'ai accompagné dans ses visites aux prisons une femme de mes amies qui est patronesse de l'œuvre des jeunes détenues de Saint-Lazare; cette maison renferme des créatures bien coupables. Si je n'avais pas été mère, je les aurais jugées sans doute, avec encore plus de sévérité... tandis que je ressens pour elles une pitié douloureuse en songeant que peut-être elles n'eussent pas été perdues sans l'abandon et la misère ou on les a laissées depuis leur enfance... Je ne sais pourquoi, ensuite de ces pensées, il me semble aimer ma fille davanthge encore...
- -Allons, courage, -- dit Rodolphe avec un sourire mélancolique. - Cet entretien me laisse rassuré sur vous... Une voie salutaire vous est ouverte; en la suivant, vous traverserez, sans faillir, ces années d'épreuves si dangereuses pour les femmes, et surtout pour une femme douée comme vous l'êtes; votre mérite sera grand... vous aurez encore à lutter, à souffrir... car vous êtes bien jeune, mais vous reprendrez des forces en songeant au bien que vous aurez fait... à celui que vous aurez à faire encore..

Madame d'Harville fondit en larmes.

- Au moins, dit-elle, votre appui, vos conseils ne me manqueront jamais, n'est-ce pas, Monseigneur?
- De près ou de loin, toujours je prendrai le plus vif intérêt à ce qui vous touche... tou-·jours, autant qu'il sera en moi, je contribuerai à votre bonheur... à celui de l'homme auquel Jai voué la plus constante amitié...
- Oh! merci de cette promesse. Monseigneur, dit Clémence en essuyant ses larmes. Sans votre généreux soutien, je le sens, mes

... je vons le jure ici, j'accomplirai courageusement mon devoir.

A ces mots, une petite porte cachée dans la tenture s'ouvre brusquement.

Clémence poussa un cri. Rodolphe tres-

M. d'Harville parut, pale, ému, prosondément atrendri, les yeux humides de larmes.

Le premier étonnement passé, le marquis dit à Rodolphe en lui donnant la lettre de Sarah:

- Monseigneur... voici la lettre infame que j'ai reçue tout à l'heure devant vous... Veuillez la brûler après l'avoir lue.

Clémence regardait son mari avec stupeur. Oh! c'est infame! s'écria Rodolphe in-

digné. -Eh bien! Monseigneur... il y a quelque chose de plus lache encore que cette lacheté

anoyme... Cest ma conduite! - Que voulez-vous dire?

- Tout à l'heure, au lieu de vous montrer cette lettre franchement, hardiment, je vous l'ai cachée, j'ai feint le calme pendant que j'avais la jalousie, la rage, le désespoir dans le cœur... Ce n'est pas tout... Savez-vous ce que j'ai fait, Monseigneur? Je suis allé honteusement me tapir derrière cette porte pour vous écouter... pour vous épier... oui, j'ai été assez misérable pour douter de votre loyauté, de votre honneur... Oh! l'auteur de ces lettres sait à qui il les adresse... il sait combien ma tête est faible... Eh bien! Monseigneur, dites, après avoir entendu ce que je viens d'entendre, car je n'ai pas perdu un mot de votre entretien. car je sais quels intérêts vous attirent rue du Temple... après avoir été enfin assez bassement défiant pour me faire le complice de cette horrible calomnie en y croyant... n'est-ce pas à genoux que je dois vous demander grace et pitié?... Et c'est ce que je fais, Monseigneur... et c'est ce que je fais, Clémence; je n'ai plus d'espoir que dans votre générosité.

-Eh! mon Dieu, mon cher Albert, qu'ai-je à vous pardonner? - dit Rodolphe en tendant ses deux mains au Marquis avec la plus touchante cordialité. — Maintenant, vous savez nos secrets, à moi et à Madame d'Harville, j'en suis ravi... je pourrai vous sermonner tout à mon aise. Me voici votre confident force, et, ce qui vaut encore mieux, vous voici le confident de Madame d'Harville; c'est dire que vous connaissez maintenant tout ce que vous

devez attendre de ce noble cœur...

– Et vous, Clémence, – dit tristement M. d'Harville à sa fomme, — mc pardonnerez-vous encore cela ?

--- Oni... à condition que vous m'aiderez à assurer votre bonheur... et elle tendit sa main a son mari qui la serra avec émotion.

– Ma foi, mon cher Marquis, s'écria Rodolphe, - nos ennemis sont maladroits!... grace à eux, nous voici plus intimes que par le passé... Vous n'avez jamais plus justement apprécié Madame d'Harville... elle ne vous a forces m'abandonneraient... mais, croyez-moi jamuis été plus dévouée... Avouez que nous

sommes bien vangés des envioux et des anéchans!... C'est toujours cela, en attendant parfois un morne abattement. mieux... car je devine d'où le coup est parti... et je n'ai pas l'habitude de souffrir patiemment le mal que l'on fait à mes amis... Mais ceci me regarde... adieu, Madame, voici notre intrigue découverte, vous ne serez plus seule à secourir vos protégés... soyez tranquille, nous renouerons bientôt quelque mystériense entreprise... et le Marquis sera bien fin s'il la découvre.

Après avoir accompagné Rodolphe jusqu'à sa voiture, pour le remercier encore, le Marquis rentra chez lui sans revoir Clémence.

# CHAPITRE IV

# RÉFLEXIONS

Il serait difficile de peindre les sentimens tumultueux er contraires dont fut agité M. d'Harville lorsqu'il se trouva seul.

Il reconnaissait avec joie l'indigne fausseté de l'accusation portée contre Rodolphe et contre Clémence, mais il était aussi convaincu qu'il lui fallait renoncer à l'espoir dêtre aimé d'elle. Plus, dans sa conversation avec Rodolphe, Clémence s'était montrée courageuse. résolue au bien, plus il se reprochait amèrement d'avoir, par un coupable égotsme, enchainé cette malheureuse jeune femme à son

Loin d'être consolé, par l'entretien qu'il avait surpris, il tomba dans une tristesse, dans un accablement inexprimables.

La richesse oisive a cela de terrible, que rien ne la défend des ressentimens douloureux. N'étant jamais forcément préoccupée des nécessités de l'avenir ou des labeurs de chaque jour, elle demeure tout entière en proie aux grandes afflictions morales.

Pouvant posséder ce qui se posséde à prix d'or, elle désire ou elle regrette avec une violence inouse, ce que l'or seul ne peut donner.

La douleur de M. d'Harville était désempérée, car il ne voulait après tout rien que de juste, que de légal :

– La' possession... sinon l'amour de se

Or, en face des refus inexorables de Clémence, il se demandait si ce n'était pas une dérision amère que ces paroles de la loi :

– La femme appartient à son mari.

A quel pouvoir, a quelle intervention recourir pour vaincre cette froideur, cette répugnance qui changeait sa vie en un long supplice, puisqu'il ne devait, ne pouvait, me voulait aimer que sa femme?

Il lui fallait reconnattre qu'en cela, comme en tant d'autres incidens de la vie conjugale, la simple volonté de l'homme ou de la femme se substituait impérieusement, sans appel, sans répression possible, à la volonté souveraine de la loi.

A ces transports de vaine celère spoofdait

L'avenir lui pesait, lourd, sombre, glacé.

Il pressentait que le chagrin rendrait sans doute plus fréquentes encore les crises de son effroyable maladie.

-Oh!-s'écriait-il, à la fois attendri et désolé -- c'est ma faute!... c'est ma faute!... pauvre malheureuse femme, je l'ai trompée... indignement trompée !... Elle peut... elle doit me hair... et pourtant, tout à l'heure encore, elle m'a témoigné l'intérêt le plus touchant; mais, au lieu de me contenter de cela... ma solle passion m'a égaré, je suis devenu tendre... j'ai parlé de mon amour... et à peine mes lèvres ont-elles efficaré sa main, qu'elle a tressailli de frayeur... Si j'avais pu douter encore de la répugnance invincible que lui inspire, ce qu'elle a dit au prince ne m'aurait laimé aucune illusion... Oh! o'est affreux... affreux!...

Et de quel droit lui a-t-elle confié ce hideux secret? cela est une trahison indigne!... De quel droit? Hélas, du droit que les victimes ont de se plaindre de leur bourreau... Pauvre enfant !... si jeune, si aimante, tout ce qu'elle a trouvé de plus cruel à dire contre l'horrible existence que je lui ai faite... c'est que tel n'était pas le sort qu'elle avait rêvé... et qu'elle était hien jeune pour renonter à l'amour!... Je connais Clémence... cette parole qu'elle m'a donnée, qu'elle a donnée au prince, elle la tiendra désormais : elle sera pour moi la plus tendre des sœurs... Eh bien !... ma position n'est-elle pas encore digne d'envie ?... aux rapports froids et contraints qui existaient entre nous vont succéder des relations affectueuses et douces... tandis qu'elle aurait pu me traiter toujours avec un mépris glacial, sans qu'il me fût possible de me plaindre.

- Allons... je me consolerai en jouissant de ce qu'elle m'offre... Ne serai-je pas encore trop heureux? Trop heureux? oh! que je suis faible! que je suis lache! N'est-ce pas ma femme, aprés tout, n'est-elle pas à moi? bien à moi? La loi ne me reconnaît-elle pas mon pouvoir sur elle? Ma femme me résiste ... ch bien! j'ai le droit de... — Il s'interrompit avec un éclat de rire sardonique.

Oh! oui... la violence, n'est-ce pas?...
aintenant la violence! Autre infamie... Maintenant la violence! Mais que faire alors? car je l'aime, moi! je l'aime comme un insensé... Je n'aime qu'elle ... je ne veux qu'elle... Je veux son amour et non sa tiède affection de sœur... Oh! à la fin il faudra bien qu'elle ait pitié... elle est si bonne, elle me verra si malheureux! Mais. non, non! jamais! il est une cause d'éloignement qu'une femme ne surmonte pas. Le dégout... oui... le dégout... entende-tu? le dégoût!... Il faut bien te convaincre de cela: ton horrible infirmité lui fera horreur...toujours... entends tu? toujours!... s'écris M. d'Harville dans une douloureuse exaltation.

Après un moment de fazouche silence, il

– Cette anonyme délation, qui accumit la

prince et ma femme, part encore d'une main ennemie; et tout à l'heure, avant l'avoir entendu, j'ai pu un instant le soupçonner! Lui, le croire capable d'une si làche trahison... Et ma femme... l'envelopper dans les mêmes soupçons!... Oh! la jalousie est incurable!... Et pourtant il ne faut pas que je m'abuse... Si le prince, qui m'aime comme l'ami le plus tendre, le plus généreux, engage Clémence à occuper son esprit et son cœur par des œuvres charitables; s'il promet ses conseils, son appui, c'est qu'elle a besoin de conseils, d'appui...

Au fait, si belle, si jeune, si entourée, sans amour au cœur qui la défende, presque excusée de ses torts par les miens, qui sont atroces, ne peut-elle pas faillir?

Autre torture? Que j'ai souffert, mon Dieu! quand je l'ai crue coupable...quelle terrible agonie!... Mais non... cette crainte est vaine... Clémence a juré de ne pas manquer à ses devoirs... elle tiendra ses promesses... mais à quel prix, mon Dieu !... à quel prix !... Tout à l'heure, lorsqu'elle revenait à moi avec d'affectueuses paroles, combien son sourire doux, triste, résigné, m'a fait de mal... Combien ce retour vers son bourreau a du lui couter! Pauvre femme! qu'elle était belle et touchante sinsi! Pour la première fois j'ai senti un remords déchirant; car jusqu'alors sa freideur hautaine l'avait assez vengée. Oh! malheureux... malheureux que je suis!...

Après une longue nuit d'insomnie et de réflexions amères, les agitations de M. d'Harville cessèrent comme par enchantement...

Il attendit le jour avec impatience.

## CHAPITRE V.

PROJETS D'AVENIE.

Dès le matin, M. d'Harville sonna son valet de chambre.

Le vieux Joseph, en entrant chez son mattre, l'entendit, à son grand étonnement, fredonner un air de chasse, signe aussi rare que certain de la bonne humeur de M. d'Harville.

— Ah! Monsieur le Marquis — dit le fidèle serviteur attendri — quelle jolie voix vous avez ... quel dommage que vous ne chantiez pas plus souvent...

— Vraiment, Monsieur Joseph, j'ai une jolie voix? — dit M. d'Harville en riant.

- M. le Marquis aurait la voix aussi enrouée qu'un chat-huant ou qu'une crécelle, que je trouverais encore qu'il a une jolie voix.

- Taisez-vous, flatteur!

— Dame!... quand vous chantez, Monaieur le Marquis, c'est signe que vous êtes content... et alors votre voix me paraît la plus charmante musique du monde...

-En co cas, mon vieux Joseph, apprête-toi

à ouvrir tes longues oreilles.

- Que dites-vous?

— Tu pourras jouir tous les jours de cette charmante musique, dont tu parais si avide.

— Vous seriez heureux tous les jours, Monsieur le Marquis! — s'écris Joseph en joignant les mains avec un radioux étonnement.

— Tous les jours, mon vieux Joseph, heureux tous les jours. Oui, plus de chagrins, plus de tristesse... Je puis te dire cela, à toi, seul et discret confident de mes peines... Je suis au comble du bonheur... Ma femme est un ange de bonté... elle m'a demandé pardon de son éloignement passé, l'attribuant, le devinerais-tu'... à la jalousie!...

- A la jalousie!

- Oui, d'absurdes soupçons excités par des lettres anonymes...

- Quelle indignité!...

— Tu comprends... les femmes ont tant d'amour-propre... il n'en a pas fallu davantage pour nous séparer; mais heureusement hier soir elle s'eu est franchement expliquée avec moi... Je l'ai désabusée; te dire son ravissement serait impossible, car elle m'aime, oh! elle m'aime! la froideur qu'elle me témoignait lui pesait; aussi cette cruelle séparation a cessé... juge de ma joie.

— Il serait vrai! — s'écria Joseph les yeux mouillés de larmes. — Il serait donc vrai... Monsieur le Marquis! vous voilà heureux pour toujours, puisque l'amour de Madame la Marquise vous manquait seul... ou plutôt puisque son éloignement faisait seul votre malheur...

comme vous me le disiez...

—Et à qui l'aurais-je dit, mon pauvre vieux Joseph?... Ne possédais-tu pas... un secret plus triste encore?... mais ne parlons pas de tristesse... ce jour est trop beau... Tu t'aperçois peut-être que j'ai pleuré?... c'est qu'aussi, vois-tu, le bonheur me débordait... Je m'y attendais si peu... Comme je suis faible, n'est-ce pas?

— Allez... allez, Monsieur le Marquis, — vous pouvez bien pleurer de contentement... vous avez assez pleuré de douleur. Et moi donc! tenez... est-ce que je ne fais pas comme vous?... Braves larmes!... je ne les donnerais pas pour dix années de ma vie... Je n'ai plus qu'une peur, c'est de ne pouvoir pas m'empécher de me jeter aux genoux de Madame la Marquise, la première fois que je vais la voir...

- Vieux fou, tu es aussi déraisonnable que ton maître... maintenant, j'ai une crainte

aussi, moi...

- Laquelle? mon Dieu!...

- C'est que cela ne dure pas... je suis trop heureux... qu'est-ce qui me manque?

— Rien... rien, M. le Marquis, absolument ien.

- C'est pour cela, je me défie de ces bonheurs si parfaits... si complets...

. — Hélas! si ce n'est que cela... M. le Mar-

quis; mais non, je n'ose...

— Je t'entends... eh bien, crois tes craintes vaines... la révolution que mon bonheur me cause est si vive, si profonde, que je suis sûr d'être à peu prés sauvé! - Comment cela?

- Mon médecin ne m'a-t-il pas dit cent fois que souvent une violente secousse morale suffisait pour donner ou pour guérir cette funeste maladie... Pourquoi les émotions herreuses seraient-elles impuissantes à nous sauver.

- Si vous croyez cela... Monsieur le Marquis, cela sera... Cela est... vous étes guéri! mais c'est donc un jour béni que celui-ci?... Ah! comme vous le dites, Monsieur, Madame la Marquise est un bon ange descendu du ciel, et je commence presque à m'effrayer aussi, Monsieur, c'est peut-être trop de félicité en un jour; mais j'y songe... si pour vous rassurer il ne vous faut qu'un petit chagrin, Dieu merci! j'ai votre affaire.

Comment?

- Un de vos amis a reçu très heureusement et très à propos, voyez comme ça se trouve! a reçu un coup d'épée... bien peu grave, il est vrai, mais c'est égal, ça suffira toujours à vous chagriner assez pour qu'il y ait, comme vous le désiriez, une petite tache dans ce trop beau jour. Il est vrai qu'eu égard à cela il vaudrait mieux que le coup d'épée fût plus dangereux, mais il faut se contenter de ce que l'on a.

--- Veux-tu te taire!... Et de qui veux-tu

parler?

— De M. le Duc de Lucenay

--- Il est blessé!

- Une égratignure au bras. M. le Duc est venu hier pour voir Monsieur, et il a dit qu'il reviendrait ce matin lui demander une tasse de thé...

- Cc pauvre Lucenay? Et pourquoi ne

m'as-tu pas dit... – Hier soir je n'ai pu voir Monsieur le

Marquis. Après un moment de réflexion, M. d'Har-

ville reprit:

- Tu as raison, ce léger chagrin satisfera sans doute la jalouse destinée... Mais il me vient une idée, j'ai envie d'improviser ce matin un déjeuner de garçons, tous amis de M. de Lucenay, pour fêter l'heureuse issue de son duel... ne s'attendant pas à cette réunion, il sera enchanté.

A la bonne heure! Monsieur le Marquis. Vive la jole! rattrapez le temps perdu... Combien de couverts? que je donne les ordres au

maitre-d'hôtel.

- Six personnes, dans la petite salle à manger d'hiver.

- Et les invitations?

- Je vais les écrire. Un homme d'écurie montera à cheval et les portera à l'instant ; il est de bonne heure, ou trouvera tout le monde ... Sonne.

Joseph sonna.

M. d'Harville entra dans son cabinet et écrivit les lettres suivantes, sans autre adresse que le nom de l'invité.

Mon cher \*\*\*, ceci est une circulaire; il Lucenay doit venir

our un tête-à-tête ; saites-lui la très ainable surprise de vous joindre à moi et à quelques uns de ses amis que je fais aussi prévenu

A midi sans faute. A. D'HARVILLE.

Un domestique entra.

- Faites monter quelqu'un à cheval, et que l'on porte à l'instant ces lettres — dit M. d'Harville; puis s'adressant à Joseph - écris les adresses... M. le vicomte de Saint-Remy... Lucenay ne peut se passer de lui — se dit M. d'Harville ; - M. de Monville ... un des compagnons de voyage du duc... Lord Douglas, son fidèle partner au whisthe- Le baron de Sézannes, son ami d'enfance... As-tu écrit?...

– Oui, Monsieur le Marquis.

- Envoyez ces lettres sans perdre une minute - dit M. d'Harville ... - Ah! Philippe, priez M. Doublet de venir me parler.

Philippe sortit.

— Eh bien, qu'as-tu? — demanda M. d'Harville à Joseph, qui le regardait avec ébahissement.

- Je n'en reviens pas, Monsieur... je ne vous ai jamais vu l'air si en train, si gai... et puis, vous qui étes ordinairement pale, vous avez de belles couleurs... vos yeux brillent...

- Le bonheur... mon vieux Joseph... toujours le bonheur... Ah! ça, il faut que tu m'aides dans un complot... tu vas aller t'informer auprès de Mademoiselle Juliette, celle des femmes de Madame d'Harville, qui a soin, je crois, des diamans...

- Oui, Monsieur le Marquis, c'est Mademoiselle Juliette qui en est chargée ; je l'ai aidée, il n'y a pas huit jours, à les nettoyer.

- Tu vas lui demander le nom et l'adresse du joaillier de sa mattresse... mais qu'elle ne dise pas un mot de ceci à la Marquise !...

- Ah! je comprends, Monsieur... une sur-

prise.

-Va vite. Voici M. Doublet.

En effet, l'intendant entra au moment ou sortait Joseph.

- J'ai l'honneur de me rendre aux ordres

de M. le Marquis.

- Mon cher Monsieur Doublet, je vais vous épouvanter - dit M. d'Harville en riant ; je vais vous faire pousser d'affreux cris de détresse.
  - A moi, Monsieur le Marquis?

- A vous.

- Je ferai tout mon possible pour satisfaire Monsieur le Marquis.

- Je vais dépenser beaucoup d'argent, Monsieur Doublet, énormément d'argent.

-Qu'a cela ne tienne, Monsieur le Marquis, nous le pouvons; Dieu merci! nous le DOUVORS.

- Depuis long-temps je suis poursuivi par un projet de bâtisse: il s'agirait d'ajouter une galerie sur le jardin, à l'aile droite de l'hôtel... Après avoir hésité devant cette folie, dont je ne vous ai pas parlé jusqu'ici, je me décide... Il faudra prévenir aujourd'hui mon architecte déjouner avec moi ce matin; il ne compte que lafin qu'il vienne causer des plans avec moi.,.

Eh bien! M. Doublet, vous me gémissez pas l de cette dépense?

Je puis affirmer à M. le Marquis que je

ne gémis pas...

- Cette galerie sera destinée à donner des fêtes; je veux qu'elle s'élève comme par enchantement: or les enchantemens. étant fort chers, il faudra vendre 15 ou 20,000 livres de rentes pour être en mesure de fournir aux dépenses; car je veux que les travaux commencent le plus tôt possible.

- Et c'est très raisonnable; autant jouir tout de suite... Je me disais toujours: Îl ne manque rien à M. le Marquis, si ce n'est un

gout quelconque... Celui des bâtimens a cela de bon que les bâtimens restent... Quant à l'argent, que M. le Marquis ne s'en inquiète pas. Dieu merci! il peut, s'il lui plait, se passer cette fantaisie de galerie-là.

Joseph rentra.

- Voici, M. le Marquis, l'adresse du joaillier; il se nomme M. Baudoin, dit-il a M.

d'Harville.

- Mon cher M. Doublet, vous allez aller, je vous prie, chez ce bijoutier, et lui dires d'apporter ici, dans une heure, une rivière de diamants, à laquelle je mettrai environ deux mille louis... Les femmes n'ont jamais trop de pierreries, maintenant qu'on en garnit les robes... Vous vous arrangerez avec le joaillier pour le payement.

- Oui, M. le Marquis. C'est pour le coup que je ne gémirai pas... Des diamants, c'est comme les bâtiments, ça reste; et puis cette surprise fera sans doute bien plaisir à Madame la Marquise, sans compter le plaisir que cela vons procure à vous-même. C'est qu'aussi, comme j'avais l'honneur de le dire l'autre jour, il n'y a pas au monde une existence plus belle

que celle de M. le Marquis.

- Ce cher M. Doublet, dit M. d'Harville en souriant, ses félicitations sont toujours d'un à-

propos inconcevable...

- C'est leur seul mérite, M. le Marquis, et elles l'ont peut-être ce mérite, parce qu'elles partent du fond du cœur. Je cours chez le

joaillier, dit M. Doublet, et il sortit.

Des qu'il fut seul, M. d'Harville se promena dans son cabinet, les bras croisés sur la poi-trine, l'œil fixe, méditatif. Sa physionomie changea tout à coup ; elle n'exprima plus ce contentement dont l'intendant et le vieux serviteur du marquis venaient d'être dupes, mais une résolution calme, morne, froide.

Après avoir marché quelque temps, il s'assit lourdement et comme accablé sous le poids de ses peines, il posa ses deux coudes sur son bureau, et cacha son front dans ses mains.

Au bout d'un instant il se redressa brusquement, essuya une larme qui vint mouiller sa paupière rougie, et dit avec effort:

Allons... courage... allons.

Il écrivit alors à diverses personnes sur des objets assez insignifians ; mais, dans ces lettres, il donnait ou ajournait différens rendez-vous à plunieurs jours de là.

Le Marquis terminait cette correspondance, lorsque Joseph rentra ; ce dernier était si gai, qu'il s'oubliait jusqu'à chantonner à son tour.

... Monsieur Joseph, vous avez une bien jolie voix — lui dit son maître en souriant.

- Ma foi, tant pis, Monsieur le Marquis, je n'y tiens pas ; ça chante si fort au dedans de moi qu'il faut bien que ça s'entende au dehors...

— Tu feras mettre ces lettres à la posta.

— Oui, Monsieur le Marquis ; mais où recevrez-vous ces Messieurs tout à l'houre?

- Ici, dans mon cabinet, ils fumeront après déjeuner, et l'odeur du tabac n'arrivera pas chez Madame d'Harville.

A ce moment, on entendit le bruit d'une

voiture dans la cour de l'hôtel.

- C'est Madame la Marquise qui va sortir, elle a demandé ce matin ses chevaux de très bonne heure - dit Joseph.

- Cours alors la prier de vouloir bien passer

iei avant de sortir.

- Oui, Monsieur le Marquis.

A peine, le domestique fut-il parti que M. d'Harville s'approcha d'une glace et s'examina attentivement.

- Bien, bien - dit-il d'une voix sourde c'est cela... les joues colorées, le regard brillant... joie ou fièvre... peu importe... pourvu qu'on s'y trompe... Voyons, maintenant... le sourire aux levres... Il y a tant de sortes de sourires... Mais qui pourrait distinguer le faux du vrai? qui pourrait pénétrer sous ce masque menteur? dire : ce rire cache un sombre désespoir? cette gaîté bruyante cache une pensée de mort? Qui pourrait deviner cela? personne...heureusement...personne... Personne? Oh! si... l'amour ne s'y méprendrait pas, lui; son instinct l'éclairerait. Mais j'entends... ma femme... ma femme!!! allons... a ton rôle, histrion sinistre...

Clémence entra dans le cabinet de M. d'Har-

ville,

Bon jour, Albert, mon bon frère — lui dit-elle d'un ton plein de douceur et d'affection en lui tendant la main. Puis, remarquant l'expression souriante de la physionomie de son mari: - Qu'avez-vous donc, mon ami? Vous avez l'air radieux?

-C'est qu'au moment où vous êtes entrée, ma chère petite sœur, je pensais à vous... De plus, j'étais sous l'impression d'une excellente

résolution...

— Cela ne m'étonne pas...

- Ce qui s'est passé hier, votre admirable générosité, la noble conduite du prince, tout cela m'a donné beaucoup à réfléchir... et je me suis converti à vos idées... mais converti tout-à-fait... En regrettant mes velléités de révolte d'hier... que vous excuserez au moins par coquetterie, n'est-ce pas? — ajouta-t-il en souriant. — Car vous ne m'auriez pas pardonné, j'en suis sur, de renoncer facilement a votre amour.
- Quel langage !... quel heureux changement !- s'écria Madame d'Harville. Ah! j'é-

tais bien stire qu'en m'adressant à votre cœur, à votre raison, vous me comprendriez... Maintenant, je ne doute plus de l'avenir...

— Ni moi non plus, Clémence, je vous l'assure... Oui, depuis ma résolution de cette nuit, cet avenir, qui me semblait vague et sombre, s'est singulièrement éclairei, simplifié...

- Rien de plus naturel, mon ami; maintenant nous marchons vers un même but, appuyés fraternellement l'un sur l'autre... Au bout de notre carrière, nous nous retrouverons ce que nous sommes aujourd'hai. Ce sentiment sers inaltérable... Enfin, je veux que vous soyez heureux, & ce sera, car je l'ai mis làdit Clémence en posent son doigt sur son front. Puis elle reprit avec une expression charmante, en abaissant sa main sur son cosur:
- Non... je me trompe... c'est là... que cette bonne pensée veillera incessumment... pour vous... et pour moi aussi, et vous verrex, monsieur mon frère, ce que c'est que l'entêtement d'un cœur bien dévoué.

— Chère Clémence!... repondit M. d'Harville avec une émotion contenue.

Puis, après un moment de silence, il reprit

gaiement:

— Je vous ai fait prier de vouloir bien venir ici avant votre départ, pour vous prévenir que je ne pouvais pas prendre ce matin le thé avec vous... J'ai plusieurs personnes à déjeuner... c'est une espéce d'impromptu pour fêter l'heureuse issue du duel de ce pauvre Lucenay, qui, du reste, n'a été que très-légèrement blessé par son adversaire.

Madame d'Harville rougit en songeant à la cause de ce duel : un propos ridicule, adressé devant elle par M. de Lucenay à M. Charles Robert.

Ce souvenir fut cruel pour Clémence, il lui rappelait une erreur dont elle avait honte.

Pour échapper à cette pénible impression,

elle dit à son mari:

— Voyez quel singulier hasard! M. de Lucenay vient déjeuner avec vous; je vais, moi, peut-être très-indiscrètement m'inviter, ce matin, chez Madame de Lucenay; car j'ai beaucoup à causer avec elle de mes deux protégées inconnues... De la, je compte aller à la prison de Saint-Lazare avec Madame de Blainval; car vous ne savez pas toutes mes ambitions; à cette heure j'intrigue pour être admise dans l'œuvre des jeunes détenues.

En vérité, vous êtes insatiable, dit M.

d'Harville en souriant.

Puis il ajouta avec une douloureuse émotion qui, malgré ses efforts, se trahit quelque peu:

- Ainsi je ne vous verrai plus... d'aujourd'-

hui?... se hata-t-il de dire.

Etes vous contrarié que je sorte ce matin? lui demanda vivement Clémence étomée de l'accent de sa voix. Si vous le désirez, je puis remettre ma visite à Madame de Lucenay.

Le Marquis avait été sur le point de se trahir; il reprit du ton le plus affectueux: — Oui, ma chère petite aœur, je suis aussi contrarié de vous voir sortir que je serai impatient de vous voir rentrer... voilà de ces défauts dont je ne me corrigerai jamais.

- Et vous ferez bien, mon ami; car j'on

serais désolée.

Un timbre annonçant une visite retentit dans

l'hôtel.

— Voila sans doute un de vos convives — dit Madame d'Harville. — Je vous laisse... A propos, ce soir, que faites-vous? Si vous n'avez pas disposé de votre soirée, j'exige que vous m'accompagniez aux Italiens...peut-être maintenant la musique vous plaira-t-elle davantage?

- Je me mets à vos ordres avec le plus grand plaisir...

- Sortez-vous tantôt, mon ami? Vous re-

verrai-je avant diner?

— Je ne sors pas... Vous me retrouverez...

ici.

— Alors, en revenant, je viendrai savoir si

votre déjeuner de garçons a été amusant. — Adieu, Clémence.

— Adieu, mon ami... à bientôt! Je vous laisse le champ libre, je vous souhaite mille bonnes folies... Soyez bien gai!

Et, après avoir cordialement serré la main de son mari, Clémence sortit par une porte, un moment avant que M. de Lucenay entrat par une autre.

— Elle me souhaite mille bonnes folies... elle m'engage à être gai... Dans ce mot adieu, dans ce dernier cri de mon ame à l'agonie, dans cette parole de suprème et éternelle séparation, elle a compris... à bientôt... et elle s'en va tranquille, souriante... Allons... cela fait honneur à ma dissimulation... Par le ciel! je ne me croyais pas si bon comédien... Mais voici Lucenay...

# CHAPITRE VI.

DÉJEUNER DE GARÇONS.

M. de Lucenay entra chez M. d'Harville. La blessure du Duc avait si peu de gravité qu'il ne portait même plus son bras en écharpe; sa physionomie était toujours goguenarde et hautaine, son agitation toujours incessante, sa manie de tracasser toujours insurmontable. Malgré ses travers, ses plaisanteries de mauvais goût, malgré son nez démesuré qui donnait à sa figure un caractère presque grotesque, M. de Lucenay n'était pas, nous l'avons dit, un type vulgaire, grâce à une sorte de dignité naturelle et de courageuse impertinence qui ne l'abandonnait jamais.

— Combien vous devez me croire indifférent

a ce qui vous regarde, mon cher Henri! dit M.

d'Harville en tendant la main a M. de Lucenay;

— mais c'est seulement ce matin que j'ai appris

votre facheuse aventure...

— Fachense... allons donc, Marquis!... Je m'en suis donné pour mon argent, comme on dit... Je n'ai jamais tant ri de ma vie!... Cet excellent M. Robert avait l'air si solennellement déterminé à ne pas passer pour avoir la [ pituite... Au fait, vous ne savez pas? c'était la cause du duel. L'autre soir, à l'ambassade de \*\*\*, je lui avais demandé devant votre femme, et devant la Comtesse MacGregor, comme il la gouvernait sa pituite... indè iræ; car, entre nous, il n'avait pas cet inconvénientlà... Mais c'est égal... Vous comprenez... s'entendre dire cela devant de jolies femmes, c'est impatientant.

- Quelle folie!... Je vous reconnais bien!...

Mais qu'est-ce que M. Robert ?

- Je n'en sais, ma foi, rien du tout ; c'est un Monsieur que j'ai rencontré aux caux; il passait devant nous dans le jardin d'hiver de l'ambassade, je l'ai appelé pour lui faire cette bête de plaisanterie; il y a répondu le surlendemain en me donnant tres-galamment un petit coup d'épée; voilà nos relations. ne parlons plus de ces niaiseries... Je viens vous demander une tasse de thé.

Ce disant, M. de Lucenay se jeta et s'étendit sur un sofa; après quoi, introduisant le bout de sa canne entre le mur et la bordure d'un tableau placé au-dessus de sa tête, il commença de tracasser et de balancer ce cadre.

– Je vous attendais, mon cher Henri, et je vous ai ménagé une surprise, dit M. d'Harville. - Ah! bah! et laquelle? - s'écria M. de

Lucenay en imprimant au tableau un balancement très-inquiétant.

- Vous allez finir par décrocher ce tableau, et vous le faire tomber sur la tête...

- C'est pardieu vrai!... vous avez un coup d'œil d'aigle... Mais votre surprise, dites-la
- J'ai prié quelques-uns de nos amis de venir déjeuner avec nous.
- Ah! bien, par exemple, pour ça, Marquis, bravo!... bravissimo!... archi-bravissimo! cria M. de Lucenay à tue-tête en frappant de grands coups de canne sur les coussins du sofa. E qui aurons-nous ! Saint-Remy ?... Non, au rhit il est à la campagne depuis quelques jours. Que diable peut-il manigancer à la campagne ←n plein hiver?

- Vous êtes sûr qu'il n'est pas à Paris?

- Très-sur ; je lui avais écrit pour lui demander de me servir de témoin... Il était absent, ie me suis rabattu sur Lord Douglas et sın Sézannes...
- Cela se rencontre à merveille, ils déjeunen' avec nous.
- Bravo! bravo! bravo! se mit à crier de neuveau M. de Lucenay.

Puis, se tordant et se roulant sur le sofa, il and ompagna cette fois ses cris inhumains d'une série le sauts de carpe a désespérer un bateleur.

- tres évolutions acrobatiques du Duc de Luen ny furent interrompues par l'arrivée de M. de Saint-Remy.
- Je n'ai pas en besoin de demander si Luconay était ici, dit gaiement le Vicomte, on l'entend d'en bas!
- -- Comment, c'est vous, beau Sylvain! campagnard! loup-garou! s'écria le Duc étonné nous autres...

en se redressant brusquement; on vous croyait a la campagne...

- Je suis de retour depuis hier; j'ai recu tout à l'heure l'invitation de d'Harville, et l'accours... tout joyeux de cette bonne surprise.

Et M. de Saint-Remy tendit la main à M.

de Lucenay, puis au Marquis.

- Et je vous sais bon gré de cet empressement, mon cher Saint-Remy. N'est-ce pas naturel? Les amis de Lucenay ne doivent-ils pas se réjouir de l'heureuse issue de ce duel. qui, après tout, pouvait avoir des suites facheuses ?..
- Mais, reprit obstinément le duc, qu'est-ce donc que vous avez été faire à la campagne en plein hiver, Saint-Remy? Cela m'intrigue.

- Est-il curieux ! dit le vicomte en s'adressant à M. d'Harville.

Puis il répondit au duc:

- Je veux me sevrer peu à peu de Paris... puisque je dois le quitter bientôt...

- Ah! oui, cette belle imagination de vous faire attacher à la légation de France à Gero!stein... Laissez-nous donc tranquilles avec vos billevesées de diplomatie! Vous n'irez ja. mais là... ma femme le dit et tout le monde le répète.
- Je vous assure que Madame de Lucenay se trompe comme tout le monde.
- Elle vous a dit devant moi que c'était une folie...

- J'en ai tant fait dans ma vie!

- Des folies élégantes et charmantes, a la bonne heure, comme qui dirait de vous ruiner par vos magnificences de Sardanapale, j'admets ça; mais aller vous enterrer dans un trou de cour pareil... a Gerolstein!...Voyez donc la belle poussée... Ca n'est pas une folie, c'est une betise, et vous avez trop d'esprit pour en faire... des bêtises.
- Prenez-garde, mon cher Lucenay, en médisant de cette cour allemande, vous allez vous faire une querelle avec d'Harville, l'ami intime du grand-duc régnant, qui, du reste, m'a l'autre jour accueilli avec la meilleure grâce du monde à l'ambassade de \*\*\* où je lui ai 6té présenté.

-- Vraiment! mon cher Henri, dit M. d'Harville, si vous connaissiez le grand-duc comme je le connais, vous comprendriez que Saint-Remy n'ait aucune répugnance à aller passer quelque temps à Gerolstein.

- Je vous crois, marquis, quoiqu'on le dise fièrement original; votre grand-duc; mais ça n'empêche pas qu'un beau comme Saint-Remy. la fine fleur de la fleur des pois, ne peut vivre qu'a Paris... il n'est en toute valcur qu'à Paris.

Les autres convives de M. d'Harville venaient d'arriver, lorsque Joseph entra et dit quel-

ques mots tout bas à son maître.

- Messieurs, vous permettez... dit le marquis. C'est le joaillier de ma femme qui m'apporte des diamants à choisir pour elle... une surprise... Vous connaissez cela, Lucenay... nous sommes des maris de la vieille roche.

- Ah! pardieu! s'il s'agit de surprise, s'écria le duc, ma femme m'en a fait une hier... et une fameuse encore!
  - Quelque cadeau splendide ?

Elle m'a demandé... cent mille francs...

 Et comme vous êtes magnifique... vous

les lui avez...

— Prêtés!... ils seront hypothéqués sur la terre d'Arnouville... les bons comptes font les bons amis... Mais c'est égal... prêter en deux heures cent mille francs a quelqu'un qui en a besoin, c'est gentil et c'est rare... N'est-ce pas, dissipateur, vous qui êtes très-connaisseur en emprunts?... dit en riant le duc à M. de Saint-Remy, sans se douter de la portée de ses paroles.

Malgré son audace, le vicomte rougit d'abord légèrement un peu, puis il reprit effrontément:

— Cent mille francs! mais c'est énorme... Comment une femme peut-elle jamais avoir besoin de cent mille francs?... Nous autres hommes, à la bonne heure.

— Ma foi, je ne sais pas ce qu'elle veut faire de cette somme-la... ma femme. D'aillears ça m'est égal... Des arriérés de toilette probablement... des fournisseurs impatientés et exigeants; ça la regarde... Et puis vous sentez bien, mon cher Saint-Rerhy, que, lui prétant mon argent, il ett été du plus mauvais goût à moi de lui en demander l'emploi.

- C'est pourtant presque toujours une curiosité particulière à ceux qui prêtent, de savoir ce qu'on veut faire de l'argent qu'on leur em-

prunte... dit le vicomte en riant.

— Parbleu! Saint Remy, dit M. d'Harville, vous qui avez un si excellent goût, vous allez m'aider à choisir la parure que je destine à ma femme; votre approbation consacrera mon choix, vos arrêts sont souverains en fait de modes...

Le jouillier entra, portant plusieurs écrins

dans un grand sac de peau.

- Tiens, c'est M. Baudoin! dit M. de Lucenay.

 A vous rendre mes devoirs, M. le duc.
 Je suis sur que c'est vous qui ruinez ma femme avec vos tentations infernales et éblouis-

santes? dit M. de Lucenay.

— Madame la duchesse s'est contentée de faire seulement remonter ses diamants cet hiver, dit le joaillier avec un léger embarrass. Et justement, en venant chez M. le Marquis, je les ai portés à Madame la Duchesse.

M. de Saint-Remy savait que Madame de Lucenay, pour venir à son aide, avait changé ses pierreries pour des diamants faux; il fut désagréablement frappé de cette rencontre...; mais il reprit audacieusement:

— Ces maris sont-ils curieux ! Ne répondez

donc pas. M. Baudoin.

— Curieux! ma foi, non, dit le duc, c'est ma femme qui paie... elle peut se passer toutes ses fantaisies... elle est plus riche que moi...

Pendant cet entretien, M. Baudoin avait étalé sur un bureau plusieurs admirables colliers de rubis et de diamants. - Quel éclat !... et que ces pierres sont divinements taillées! dit lord Douglas.

— Hélas! Monsieur, répondit le joaillier, j'employais à ce travail un des meilleurs lapidaires de Paris; le malheur veut qu'il soit devenu fou, et jamais je ne retrouverai un ouvrier pareil. Ma courtière en pierreries m'a dit que c'est probablement la misère qui lui a fait perdre la tête, à ce pauvre homme.

- La misère!... Et vous confiez des dia-

mants à des gens dans la misère !

— Certainement, monsieur, et il est sans exemple qu'un lapidaire ait jamais rien détourné, quoique ce soit un rude et pauvre état que le leur.

--- Combien ce collier? demanda M. d'Harville.

— M. le marquis remarquera que les pierres sont d'une eau et d'une coupe magnifiques, presque toutes de la même grosseur.

— Voici des précautions oratoires des plus menaçantes pour votre bourse, dit M. de Saint-Remy en riant; attendez-vous, mon cher d'Harville, à quelque prix exorbitant.

- Voyons, M. Baudoin, en conscience, vo-

tre dernier mot? dit M. d'Harville.

— Je ne voudrais pas faire marchander M. le marquis... Le dernier prix sera quarantedeux mille francs.

— Messieurs! s'écria M. de Lucenay, admirons d'Harville en silence, nous autres maria... Ménager à sa femme une surprise de quarante-deux mille francs!... Diable! n'allons pas ébruiter cela, ce serait d'un exemple détestable.

— Riez tant qu'il vous plaira, messieurs, dit gaiement le marquis. Je suis amoureux de ma femme, je ne m'en cache pas ; je le dis, je m'en vante!

— On le voit bien, reprit M. de Saint-Remy; un tel cadeau en dit plus que toutes les protestations du monde.

— Je prends donc ce collier, dit M. d'Harville, si toutefois cette monture d'émail noir vous semble de bon goût, Saint-Remy.

- Elle fait encore valoir l'éclat des pierre-

ries: elle est disposée à merveille!

— Je me décide pour ce collier, dit M. d'-Harville. Vous aurez, M. Baudoin, à compter avec M. Doublet, mon homme d'affaires.

- M. Doublet m'a prévenu, M. le Marquis,

dit le joaillier.

Et il sortit après avoir remis dans son sac, sans les compter (tant se confiance était grande,) les diverses pierreries qu'il avait apportées, et que M. de Saint-Remy avait longtemps et curieusement maniées et examinées durant cet entretien.

M. d'Harville, donnant le collier à Joseph qui avait attendu ses ordres, lui dit tout bas :

— Il faut que Mademoiselle Juliette mette adroitement ces diamants avec ceux de sa maltresse, sans que celle-ci s'en doute, pour que la surprise soit plus complète.

A ce moment le maître d'hôtel annonça que le déjeuner était servi : les convives du Marquis passèrent dans la salle à manger et s'at-

– Savez-vous, mon cher d'Harville, dit M. de Lucenay, que cette maison est une des plus élégantes et des mieux distribuées de Paris?

-Elle est assez commode, en effet, mais elle manque d'espace... Mon projet est de faire ajouter une galerie sur la jardin. Madame d'-Harville désire donner quelques grands bals, et nos trois salons ne suffiraient pas... Puis je trouve qu'il n'y a rien de plus incommode que les empiétements des fêtes sur les appartements que l'on occupe habituellement, et dont elles vous exilent de temps à autre.

- Je suis de l'avis de d'Harville, dit M. de Saint-Remy; rien de plus mesquin, de plus bourgeois que ces déménagements forcés par autorité de bals ou de concerts... Pour donner des fêtes vraiment belles sans se gêner, il faut leur consacrer un emplacement particulier; et puis de vastes et éblouissantes salles, destinées à un bal splendide, doivent avoir un tout autre caractère que celui des salons ordinaires : il y a entre ces deux espèces d'appartements la même différence qu'entre la peinture à fresque monumentale et les tableaux de chevalet.

— Il a raison, dit M. d'Harville ; quel domınage, Messieurs, que Saint-Remy n'ait pas douze à quinze cent mille livres de rente! Quelles merveilles il nous ferait admirer!

-- Puisque nous avons le bonheur de jouir d'un gouvernement représentatif, dit le duc de Lucenay, le pays ne devrait-il pas voter un million par an à Saint-Rémy, et le charger de représenter à Paris le goût et l'élégance française, qui décideraient ainsi du goût et de l'élégance de l'Europe... du monde?

- Adopté! cria-t-on en chœur.

- Et l'on prélèverait ce million annuel, en manière d'impôt, sur ces abominables fessemathieu qui, possesseurs de fortunes énormes, seraient prévenus, atteints et convaincus de vivre comme des grippe-sous, ajouta M. de Lucenay.

- Et comme tels, reprit M. d'Harville, condamnés à défrayer des magnificences qu'ils devraient étaler.

- Sans compter que ces fonctions de grand prêtre, ou plutôt de grand maître de l'élégance, reprit M. de Lucenay, dévolues à Saint-Remy, auraient, par l'imitation, une prodigieuse influence sur le goût général...

- Il serait le type auquel on voudrait toujours ressembler.

- C'est clair.

- Et en tachant de le copier, le goût s'é-

– Au temps de la renaissance le goût est devenu partout excellent, parce qu'il se modelait sur celui des aristocraties, qui était exquis.

 A la grave tournure que prend la question, reprit gaiement M. d'Harville, je vois qu'il ne s'agit plus que d'adresser une pétition aux chambres pour l'établissement de la charge de grand maître de l'élégance française.

- Et comme les députés, sans exception,

passent pour avoir des idées très-grandes, trèsartistiques et très-magnifiques, cela sera voté par acclamation.

- En attendant la décision qui consecrera en droit la suprématie que Saint-Remy exerce en fait, dit M. d'Harville, je lui demanderai ses consoils pour la galerie que je vais faire construire ; car j'ai été frappé de ses idées sur la splendeur des fêtes.

– Mes faibles lumières sont à vos ordres.

d'Harville.

- Et quand inaugurerons-nous vos magnificences, mon cher?

- L'an prochain, je suppose; car je vais faire commencer immédiatement les travaux. - Quel homme à projets vous êtes!

— J'en ai bien d'autres, ma foi... Je médite

un bouleversement complet du Val-Richer. - Votre terre de Bourgogne?

- Oui ; il y a la quelque chose d'admirable

à faire, si toutefois... Dieu me prête vie...

– Pauvre vieillard !...

- Mais n'avez-vous pas acheté dernièrement une serme près du Val-Richer pour vous arrondir encore?

- Oui, une très-bonne affaire que mon notaire m'a conseillée.

- Et quel est ce rare et précieux notaire qui conseille de si bonnes affaires?

M. Jacques Ferrand.

A ce nom, un léger tressaillement plissa le front de M. de Saint-Remy.

– Est-il vraiment aussi honnête homme qu'on le dit? demanda-t-il négligemment à M. d'-Harville, qui se souvint alors de ce que Rodolphe avait raconté à Clémence à propos du notaire.

- Jacques Ferrand? quelle question! mais c'est un homme d'une probité antique! dit M. de Lucenay.

- Aussi respecté que respectable.

- Très-pieux... ce qui ne gate rien.

-Excessivement avare... ce qui est une garantie pour ses clients.

-- C'est enfin un de ces notaires de la vieille roche, qui vous demandent pour qui vous les prenez lorsqu'on s'avise de leur parler de reçu à propos de l'argent qu'on leur confie.

- Rien qu'à cause de cela, moi, je lui con-

fierais toute ma fortune.

- Mais ou diable Saint-Remy a-t-il 616 chercher ses doutes à propos de ce digne homme, d'une intégrité proverbiale?

- Je ne suis que l'écho de bruits vagues... Du reste, je n'ai aucune raison pour nier ce phénix des notaires... Mais, pour revenir à vos projets, d'Harville, que voulez vous donc batir au Val-Richer? On dit le chateau admira-

- Vous serez consulté, soyez tranquille, mon cher Saint-Remy, et plus tôt peut-être que vous ne pensez, car je me fais une joie de ces travaux: il me emble qu'il n'y a rien de plus attachant que d'avoir ainsi des intérêts successifs qui échelonnent et occupent les années à venir... Aujourd'hui ce projet... dans un an celui-ci... plus tard c'est autre chose... Joignes à cela une femme charmante que l'on adore, et qui est de moitié dans tous vos goûts... dans tous vos desseins... et, ma foi !... la vie se passe assez doucement.

- Je le crois pardieu bien! c'est un vrai

paradis sur terre...

— Maintenant, Messieurs, dit d'Harville lorsque le déjeuner fut terminé, si vous voulez famer un cigare dans mon cabinet, vous en trouverez, d'excellents.

On se leva de table, on rentra dans le cabinet du Marquis; la porte de sa chambre à coucher, qui y communiquait, était ouverte. Nous avons dit que le seul ornement de cette pièce se composait de deux panoplies de trèsbelles armes.

M. de Lucenay, ayant allumé un cigare,

suivit le Marquis dans sa chambre.

— Vous voyez, je suis toujours amateur d'armes, lui dit M. d'Harville.

— Voila, en effet, de magnifiques fusils anglais et français; ma foi, je ne saurais auxquels donner la préférence... Douglas! cria M. de Lucenay, venez donc voir si ces fusils ne peuvent rivaliser avec vos meilleurs Manton...

Lord Douglas, Saint-Remy et deux autres convives entrèrent dans la chambre du Marquis pour examiner les armes.

M. d'Harville, prenant un pistolet de combat,

l'arma et dit en riant :

— Voici, Messieurs, la panacée universelle tous les maux... le spleen... l'ennui...

Et il approcha, en plaisantant, le canon de

ses lèvres.

— Ma foi! moi, je présère un autre spécifique, dit Saint-Remy; celui-là n'est bon que dans les cas désespérés.

— Oui, mais il est si prompt, dit M. d'Harville. Zest! et c'est fait; la volonté n'est pas plus rapide... Vraiment, c'est merveilleux!

- Prenez donc garde, d'Harville, ces plaisanteries-là sont toujours dangereuses; un malheur est si vite arrivé, dit M. de Lucenay, voyant le marquis approcher encore le pistolet de ses lèvres.
- Parbleu... mon cher, croyez-vous que s'il

était chargé je jouerais ce jeu-la?
 — Sans doute, mais c'est toujours impru-

--- Sans doute, mais c'est toujours imprudent...

- Tenez, messieurs, volla comme on s'y prend: on introduit délicatement le canon entre ses dents... et alors...
- Mon Dieu! que vous êtes donc bête, d'Harville... quand vous vous y mettez, dit M. de Lucenay en haussant les épaules.
- On approche le doigt de la détente..., ajouta M. d'Harville.
- Est-il enfant... est-il enfant... à son âge !
   Un petit mouvement sur la gâchette...,
  reprit le Marquis, et l'on va droit... chez les
- Ames...
  —Avec ces mots, le coup partit...

M. d'Harville s'était brûlé la cervelle.

Nous renonçons à peindre la stapeur, l'épouvante des convives de M. d'Harville.

Le lendemain, on devait lire dans un journal:

"Hier un événement aussi imprévu que dé"plorable a mis en émoi tout le faubourg Saint"Germain. Une de ces imprudences qui amè"nent chaque année de si funestes accidents, a
"causé un affreux malheur. Voici les faits que
"nous avons recueillis et dont nous pouvons
"garantir l'authenticité:

"M. le Marquis d'Harville, possesseur d'une "fortune immense, agé à peine de vingt-six " ans, cité pour l'élévation de son caractère et " la bonté de son cœur, marié depuis peu d'an-" nées à une femme qu'il idolatrait, avait réuni « quelques-uns de ses amis à déjeuner ; en sor-"tant de table, on passa dans la chambre à "coucher de M. d'Harville, où se trouvaient « plusieurs armes de prix. En faisant exa-"miner à ses convives quelques fusils, M. d'Har-" ville prit en plaisantant un pistolet qu'il ne « croyait pas chargé, et l'approcha de ses lè-" vres... Dans sa sécurité, il pesa sur la gachette... le coup partit!... et le malheureux jeune homme tomba mort, la tête horriblement fra-" cassée!... Que l'on juge de l'effroyable consternation des amis de M. d'Harville, aux-" quels, un instant auparavant, plein de jeunes-"se, de bonheur et d'avenir, il faisait part de " différents projets! Enfin, comme si toutes " les circonstances de ce douloureux événement "devaient le rendre plus cruel encore par de a pénibles contrastes, le matin même M. d'Har-"ville, voulant ménager une surprise à sa fem-"me, avait acheté une parure d'un grand prix "qu'il lui destinait... Et c'est au moment ou s peut-être jamais la vie ne lui avait paru plus a riante et plus belle, qu'il tombe victime d'un "effroyable accident...

"En présence d'un pareil malheur, toutes "réflexions sont inutiles, on ne peut que rester "anéanti devant les arrêts impénétrables de la "Providence."

Nous citons le journal, afin de consacrer, pour ainsi dire, la croyance générale qui attribua la mort du mari de Clémence à une fatale et déplorable imprudence.

Est-il besoin de dire que M. d'Harville emporta seul dans la tombe le mystérieux secret

de sa mort volontaire?

Oui, volontaire et calculée et méditée avec autant de sang-froid que de générosité... afin que Clémence ne pût concevoir le plus léger soupçon sur la véritable cause de ce suicide.

Ainsi les projets dont M. d'Harville avait entretenu son intendant et ses amis, ses heureuses confidences à son vieux serviteur, la surprise que le matin même il avait ménagée à se femme, tout cela était autant de piéges tendus à la crédulité publique.

Comment supposer qu'un homme si préoccupé de l'avenir, si jaloux de plaire à sa femme, pût songer à se tuer?...

Sa mort fut donc attribuée et ne pouvait qu'être attribuée à une imprudence.

Quant à sa résolution, un incurable désespoir l'avait dictée.

En se montrant à son égard aussi affectueuse, aussi tendre qu'elle s'était montrée jadis froide et hautaine; en revenant noblement à lui, Clémence avait éveillé dans le cœur de son mari de douloureux remords.

La voyant si mélancoliquement résignée à cette longue vie sans amour, passée auprés d'un homme atteint d'une incurable et effrayante maladie, bien certain, d'après la solemnité des paroles de Clémence, qu'elle ne pourrait jamais vaincre la répugnance qu'il lui inspirait, M. d'Harville s'était pris d'une profonde pitié pour sa femme et d'un effrayant dégoût de luimême et de la vie...

Dans l'exaspération de sa douleur, il se dit:

— Je n'aime, je ne puis aimer qu'une femme au monde... c'est la mienne... Sa conduite, pleine de cœur et d'élévation, augmenterait encore ma folle passion, s'il était possible de l'augmenter.

Et cette femme, qui est la mienne, ne peut

jamais m'appartenir...

Elle a le droit de me mépriver, de me haïr... Je l'ai, par une tromperie infame, enchainée, jeune fille, à mon détestable sort...

Je m'en repens... que dois-je faire pour elle maintenant?

La délivrer des liens odieux que mon égoisme lui a imposés.

Ma mort seule peut briser ces liens... il faut donc que je me tue...

Et voilà pourquoi M. d'Harville avait accompli ce grand, ce douloureux sacrifice.

Si le divorce etit existé, ce malheureux se serait-il suicidé?

Non!

Il pouvait réparer en partie le mal qu'il avait fait, rendre sa femme à la liberté, lui permettre de trouver le bonheur dans une autre union...

L'inexorable immuabilité de la loi rend donc souvent certaines fautes irrémédiables, ou, comme dans ce cas, ne permet de les effacer que par un nouveau crime.

# CHAPITRE VII.

### SAINT-LAZARE.

Nous croyons devoir prévenir les plus timorés de nos lecteurs que la prison de Saint-Lazare, spécialement destinée aux voleuses et aux prostitutées, est journellement visitée par plusieurs femmes dont la charité, dont le nom, dont la position sociale commandent le respect de tous.

Ces femmes, élevées au milieu des splendeurs de la fortune, ces femmes, à bon droit comptées parmi la société la plus choisie, viennent chaque semaine passer de longues heures auprès des misérables prisonnières de Saint-Lazare; épiant dans ces âmes dégradées la moindre aspiration vers le bien, le moindre regret d'un passé criminel, elles encouragent.

les tendances meilleures, fécondent le repentir et, par la puissante magie de ces mots ; deveir, honneur, vertu, elles retirent quelquefois de la fange une de ces créatures abandonnées avilies, méprisées.

Habituées aux délicatesses, à la politesse exquise de la meilleure compagnie, ces femmes courageuses quittent leur hôtel séculaire, appuient leurs lèvres au front virginal de leurs filles pures comme les anges du ciel, et vont dans de sombres prisons braver l'indifférence grossière ou les propos criminels de ces voleu-

ses ou de ces prostituées...

Fidèles à leur mission de haute moralité, elles descendent vaillamment dans cette boue infecte, posent la main sur tous ces cœurs gangrenés, et, si quelque faible battement d'honneur leur révèle un léger espoir de salut, elles disputent et arrachent à une irrévocable perdition l'âme malade dont elles n'ont pas désespéré.

Les lecteurs timorés auxquels nous nous adressons calmeront donc leur susceptibilité en songeant qu'ils n'entendront et ne verront, après tout, que ce que voient et entendent chaque jour les femmes vénérées que nous venons de citer.

Sans oser établir un ambitieux parallèle entre leur mission et la nôtre, pourrons-nous dire que ce qui nous soutient aussi dans cette œuvre longue, pénible, difficile, c'est la conviction d'avoir éveillé quelques nobles sympathies pour les infortunes probes, courageuses, imméritées, pour les repentirs sincères, pour l'honnéteté simple, naïve, et d'avoir inspiré le dégoût, l'aversion, l'horreur, la crainte salutaire de tout ce qui était absolument impur et criminel?

Nous n'avons pas reculé devant les tableaux les plus hideusement vrais, pensant que, comme le feu... la vérité morale purifie tout.

Notre parole a trop peu de valeur, notre opinion trop peu d'autorité pour que nous prétendions enseigner ou réformer.

Notre unique espoir est d'appeler l'attention des penseurs et des gens de bien sur de grandes misères sociales, dont on peut déplorer, mais non contester la réalité.

Pourtant... parmi les heureux du monde, quelques-uns, révoltés de la crudité de ces douloureuses peintures, ont crié à l'exagération, à l'invraisemblance, à l'impossibilité... pour n'avoir pas à plaindre (nous ne disons pas à secourir) tant de maux.

Cela se conçoit.

L'égolste gorgé d'or ou bien repu veut avant tout digérer tranquille... L'aspect des pauvres frissonnant de faim et de froid lui est particulièrement importun... il préfère cuver sa richesse ou sa bonne chère, les yeux à demi ouverts aux visions voluptueuses d'un ballet d'-Opéra.

Le plus grand nombre, au contraire, des riches et des heureux ont généreusement compati à certains malheurs qu'ils ignoraient; quelques personnes même nous ont su gré de leur avoir indiqué le bienfaisant emploi d'au- | paroles, ses jugements avaient dans la maison mônes nouvelles.

Nous avons été puissamment soutenus encou-

ragé par de pareilles adhésions.

Cet ouvrage, que nous reconnaissons sans difficulté pour un livre mauvais, au point de l'art... mais que nous maintenons n'être pas MAUVAIS LIVEE au point de vue moral... cet ouvrage, disons-nous, n'aurait-il eu dans sa carrière éphémère que le dernier résultat dont nous avons parlé, que nous serions très-fier, très-honoré de notre œuvre.

Quelle plus glorieuse récompense pour nous que les bénédictions de quelques pauvres familles qui auront du un peu de bien-être aux

pensées que nous avons soulevées !

Cela dit à propos de la nouvelle pérégrination où nous engageons le lecteur, après avoir, nous l'espérons, apaisé ses scrupules, nous l'introduirons à Saint-Lazare, immense édifice d'un aspect imposant et lugubre, situé rue du Faubourg Saint-Denis.

Ignorant le terrible drame qui se passait choz elle, Madame d'Harville s'était rendue à la prison, après avoir obtenu quelques renseignements de Madame de Lucenay au sujet des deux malheureuses femmes que la oupidité du notaire Jacques Ferrand plongeait dans la détresse.

Madame de Blinval, une des patronesses de l'œuvre des jeunes détenues, n'ayant pu ce jourlà accompagner Clémence à Saint-Lazare, celle-ci y était venue seule. Elle fut accueillie avec empressement par le directeur et par plusieurs dames inspectrices, reconnaissables à leurs vêtements noirs et au ruban bleu à médaillon d'argent qu'elles portaient en sautoir.

Une de ces inspectrices, femme d'un age mur, d'une figure grave et douce, resta seule avec Madame d'Harville dans un petit salon

attenant au greffe.

On ne peut s'imaginer ce qu'il y a souvent de dévouement ignoré, d'intelligence, de commisération, de sagacité, chez ces femmes respectables qui se consacrent aux fonctions modestes et obscures de surveillantes des déte-

Rien de plus sage, de plus praticable que les notions d'ordre, de travail, de devoir qu'elles donnent aux prisonnières, dans l'espoir que ces enscignements survivront au séjour de la prieon...

Tour à tour indulgentes et fermes, patientes et sévères, mais toujours justes et impartiales, ces femmes, sans cesse en contact avec les détenues, finissent, au bout de longues années, par acquérir une telle science de la physionomie de ces malheureuses, qu'elles les jugent presque toujours surement du premier coup d'œil, et qu'elles les classent à l'instant selon leur degré d'immoralité.

Madame Armand, l'inspectrice qui était res-16e seule avec Madame d'Harville, possédait à un point extrême cette prescience presque divinatrice du caractère des prisonnières; ses nne autorité considérable.

Madame Armand dit à Clémence :

- -Puisque Madame la Marquise a bien voulu me charger de lui désigner celles de nos détenues qui, par une meilleure conduite ou par un repentir sincère, pourraient mériter son intérêt, je crois pouvoir lui recommander une infortunée que je crois plus malheureuse encore que coupable; car je ne crois pas me tromper en affirmant qu'il n'est pas trop tard pour sauver cette jeune fille... une malheureuse enfant de seize ou dix-sept ans tout au
- Et qu'a-t-elle fait pour être emprisonnée? - Elle, est coupable de s'être trouvée aux Champs-Élysées le soir... Comme il est défandu à ses pareilles, sous des peines très-sévères, de fréquenter, soit le jour, soit la nuit, certains lieux publics... et que les Champs-Élysées sont au nombre des promenades inter-

- Et elle vous semble intéressante?...

dites, on l'a arrêtée...

- Je n'ai jamais vu des traits plus réguliers, plus candides. Imaginez-vous, Madame la Marquise, une figure de vierge... Ce qui donnait encore à sa physionomie une expression plus modeste, c'est qu'en arrivant ici elle était vêtue comme une paysanne des environs de Paris.

- C'est donc une fille de campagne?

- Non, Madame la Marquise. Les inspecteurs l'ont reconnue; elle demeurait dans une horrible maison de la Cité, dont elle était absente depuis deux ou trois mois ; mais comme elle n'a pas demandé sa radiation des régistres de la police, elle reste soumise au pouvoir exceptionnel qui l'a envoyée ici.

- Mais peut-être avait-elle quitté Paris

pour tacher de se réhabileter?

- Je le pense, Madame, c'est ce qui m'a tout de suite intéressée à elle. Je l'ai interrogée sur le passé, je lui ai demandé si elle venait de la campagne, lui disant d'espérer, dans le cas où, comme je le croyais, elle voudrait revenir au bien..

- Qu'a-t-elle répondu?

- Levant sur moi ses grands yeux mélancoliques et pleins de larmes, elle m'a dit avec un accent de douceur angélique :
- .. Je vous remercie, Madame, de vos bontés... mais je ne puis rien dire sur le passé; on ni'a arrêtée, j'étais dans mon tort, je ne me plains pas.
- -Mais d'où venez-vous? Où êtes-vous restée depuis votre départ de la Cité? Si vous êtes allée à la campagne chercher une existence honorable, dites-le, prouvez-le; nous ferons écrire à M. le préset pour obtenir votre liberté; on vous raiera des régistres de la police, et on encouragera vos bonnes résolutions.
- " Je vous en supplie, Madame, ne m'interrogez pas, je ne pourrais vous répondre, a-telle repris.
- ... Mais en sortant d'ici voulez-vous donc retourner dans cette affreuse maison?

- ... Oh! jamais! s'est-elle écriée.
- Que ferez vous donc alors?
- "— Dieu le sait! "a-t-elle répondu en laissant retomber sa tête sur sa poitrine.
  - Cela est étrange! Et elle s'exprime?...
- En très-bons termes, Madame; son maintien est timide, respectueux, mais sans bassesse; je dirai plus: malgré la douceur extrême de sa voix et de son regard, il y a parfois dans son accent, dans son attitude, une sorte de tristesse fière qui me confond... si elle n'appartenait pas à la malheureuse classe dont elle fait partie, je croirais presque que cette fierté annonce une âme qui a la conscience de son élévation.
- Mais c'est tout un roman! s'écria Clémence, intéressée au dernier point, et trouvant, ainsi que le lui avait dit Rodolphe, que rien n'était souvent plus amusant à faire que le bien. Et quels sont ses rapports avec les autres prisonnières? Si elle est douée de l'élévation d'âme que vous lui supposez, elle doit bien souffiir au milieu de ses misérables compagnes!
- Mon Dieu, Madame la Marquise, pour moi qui observe par état et par habitude, tout dans cette jeune fille est un sujet d'étonnement. A peine ici depuis trois jours— elle possède déja une sorte d'influence sur les autres détermes.
  - En si peu de temps?
- Elles éprouvent pour elle non-seulement de l'intérêt presque du respect...
  - Comment! ces malheureuses...
- Ont quelquesois un instinct d'une singulière délicatesse pour reconnaître, deviner même les nobles qualités des aures... Seulement elles haissent souvent les personnes dont elles sont obligées d'admettre la supériorité.
- Et elles ne haissent pas cette pauvre jeune fille?
- --- Bien loin de là, Madame ; aucune d'elles l ne la connaissait avant son entrée ici. Elles ont été d'abord frappées de sa beauté; ses traits, bien que d'une pureté rare, sont pour ainsi dire voilés par une paleur touchante et maladive; ce mélancolique et doux visage leur a d'abord inspiré plus d'intérêt que de jalousie. Ensuite elle est très-silencieuse, autre sujet d'étonnement pour ces créatures qui, pour la plupart, tachent toujours de s'étourdir à force de bruit, de paroles et de mouvements. Enfin, quoique digne et réservée, elle s'est montrée compatissante, ce qui a empêché ses compagnes de se choquer de sa froideur. Ce n'est pas tout... Il y a ici, depuis un mois, une créature indomptable surnommée la Louve, tant son caractère est violent, audacieux et bestial; c'est une fille de vingt ans, grande, virile, d'une figure assez belle, mais dure; nous sommes souvent forcées de la mettre au cachot pour vaincre sa turbulence. Avant-hier, justement, elle sortait de cellule, encore irritée de la punition qu'elle venait de subir; c'était l'heure du repas; la pauvre fille dont je vous parle ne mangeait pas; elle dit tristement à ses compagnes:
  - Qui veut mon pain?

- Moi! dit d'abord la Louve.
- "— Moi !,, dit ensuite une créature presque contresaite, appelée Mont-Saint-Jean, qui sert de risée, et quelquesois, malgré nous, de souffredouleur aux autres détenues, quoiqu'elle soit grosse de plusieurs mois... La jeune fille donna d'abord son pain à cette dernière, à la grande colère de la Louve.
  - "- C'est moi qui t'ai d'abord demandé ta
- ration! s'écria-t-elle furieuse.
- "— C'est vrai, mais cette pauvre femme est enceinte, elle en a plus besoin que vous, " répondit la jeune fille.
- La Louve néanmoins arracha le pain des mains de Mont-Saint-Jean, et commença de vociférer en agitant son couteau. Comme elle est très-méchante et très-redoutée, personne n'osa prendre le parti de la pauvre Goualeuse, quoique toutes les détenues lui donnasseut raison intérieurement.
- --- Comment dites-vous ce nom, Madame?

  --- La Goualeuse... c'est le nom ou plutôt le surnom sous lequel a été écrouée ici ma protégée, et qui, je l'espère, sera bientôt la vôtre, Madame la Marquise... Presque toutes ont ainsi des noms d'emprunt.
- ...- Celui-ci est singulier...
- Il signifie, dans leur hideux langage la Chanteuse; car cette jeune fille a, dit-on, une très-jolie voix; je le crois sans peine, car son accent est enchanteur...
- Et comment a-t-elle échappé à cette vilaine Louve?
- Rendue plus furieuse encore par le sangfroid de la Goualeuse, elle courut à elle l'injure à la bouche, son couteau levé; toutes les prisonnières jetèrent un cri d'effroi... Seule, la Goualeuse, regardant sans crainte cette redoutable créature, lui souriait avec amertume, en lui disant de sa voix angélique...
- ... Oh! tuez-moi, je le veux bien... et ne me faites pas trop souffrir!,,
- Ces mots, m's-t-on rapporté, furent prononcés avec une simplicité si navrante, que presque toutes les détenues en eurent les larmes aux
- Je le crois bien, dit Madame d'Harville, péniblement émue.
- Les plus mauvais caractères, reprit l'inspectrice, ont heureusement quelquefois de bons revirements. En entendant ces mots empreints d'une résignation déchirante, la Louve, remuée, a-t-elle dit plus tard, jusqu'au fond de l'ame, jeta son couteau par terre, le foula aux pieds et s'écria :
- "— J'ai eu tort de te menacer, la Goualeuse, car je suis plus forte que toi; tu n'as pas eu peur de mon couteau, tu es brave... J'aime les braves; aussi maintenant, si l'on voulait te faire du mal, c'est moi qui te défendrais...,
  - Quel caractère singulier !

:

— L'exemple de la Louve augmenta encore l'influence de la Goualeuse, et aujourd'hui, chose à peu près sans exemple, presque aucune des prisonnières ne la tutoie, la plupart la re-

spectant, et s'offrent même à lui rendre tous | unes dont le repentir est sincère, cette tache oriles petits services qu'on peut se rendre entre prisonnières. Je me suis adressée à quelques détenues de son dortoir, pour savoir la cause de la déférence qu'elles lui témoignent.

. — C'est plus fort que nous, m'ont-elles répondu, on voit bien que ce n'est pas une per-

sonne comme nous autres.

... Mais qui vous l'a dit?

-On ne nous l'a pas dit, cela se voit. – Mais encore, à quoi ?

... A mille choses. D'abord, hier, avant de se coucher, elle s'est mise a genoux et a fait sa prière ; pour qu'elle prie, comme a dit la Louve, il faut bien qu'elle en ait le droit.,,

– Quelle observation étrange!

- Ces malheureuses n'ont aucun sentiment religieux, et elles ne se permettraient pourtant jamais ici un sacrilége ou une impiété; yous verrez, Madame, dans toutes nos salles, des espèces d'autels où la statue de la Vierge est entourée d'offrandes et d'ornements faits par elles-mêmes. Chaque dimanche, il se brûle un grand nombre de cierges en ex-voto. Celles qui vont à la chapelle s'y comportent parfaitement; mais généralement l'aspect des lieux saints leur impose ou les effraie. Pour revenir à la Goualeuse, ses compagnes me disaient encoré :

.. — On voit qu'elle n'est pas comme nous sutres, à son air doux, à sa tristesse, à la manière dont elle parle... Et puis enfin, reprit brusquement la Louve, qui assistait à cet entretien, il faut bien qu'elle ne soit pas des notres, car ce matin... dans le dortoir, sans savoir pourquoi... nous étions. hontcuses de nous ha-

biller devant elle... "

- Quelle bizarre délicatesse au milieu de tant de dégradation! s'écria Madame d'Har-

-Oui, Madame, devant les hommes et entre elles la pudeur leur est incommue, et elles sont péniblement confuses d'être vues à demi vêtues par nous ou par des personnes charitables qui, comme vous, Madame la Marquise, visitent les prisons. Ainsi ce profond instinct de pudeur que Dieu a mis en nous se révèle encore, même chez ces créatures, à l'aspect des senles personnes qu'elles puissent respecter.

- Il est au moins consolant de retrouver quelques bons sentiments naturels plus forts que

la dépravation!

Sans doute, car ces femmes sont canables de dévouements qui, honnêtement placés, seraient très-honorables... Il est encore un sentiment sacré pour elles qui ne respectent rien, ne craignent rien : c'est la maternité ; elles s'en honorent, elles s'en réjouissent; il n'y a pas de meilleures mères, rien ne leur coûte pour garder leur enfant auprès d'elles; elles s'imposent, pour l'élever, les plus pénibles sacrifices; car, ainsi qu'elles disent, ce petit être est le seul qui ne les méprise pas.

Elles ont donc un sentiment profond de

leur abjection?

- On ne les méprise jamais autant qu'elles

ginelle du vice reste ineffaçable à leurs yeux. lors même qu'elles se trouvent dans une condition meilleure; d'autres deviennent folles. tant l'idée de leur abjection première est chez elles fixe et implacable. Aussi, Madame, je ne serais pas étonnée que le chagrin profond de la Goualeuse ne fut causé par un remords de ce

- Si cela est, en effet, quel supplice pour elle! un remords que rien ne peut calmer!

- Heureusement, Madame, pour l'honneur de l'espèce humaine, ces remords sont plus fréquents qu'on ne le croit ; la conscience vengeresse ne s'endort jamais complétement, ou plutôt, chose étrange! quelquefois on dirait que l'ame veille pendant que le corps est assoupi ; c'est une observation que j'ai faite de nouveau cette nuit à propos de ma protégée.

– De la Goualeuse?

- Oui, Madame.

- Et comment donc cela?

- Assez souvent, lorsque les prisonnières sont endormies, je vais faire une ronde dans les dortoirs... Vous ne pouvez vous imaginer, Madame, combien les physionomies de ces femmes different d'expression pendant qu'elles dorment. Bon nombre d'entre elles que j'avais vues dans le jour insouciantes, moqueuses, effrontées, hardies, me semblaient complétement changées lorsque le sommeil déponillait leurs traits de toute exagération de cynisme ; car le vice, hélas! a son orgueil. Oh! Madame, que de tristes révélations sur ces visages alors abattus, mornes et sombres; que de tressaillements! que de soupirs douloureux involontairement arrachés par quelque rêve empreint sans doute d'une inexorable réalité!... Je vous parlais tout à l'heure, Madame, de cette fille surnommée la Louve, créature indomptée, indomptable. Il y a quinze jours environ, elle m'injuria brutalement devant toutes les détenues; je haussai les épaules; mon indifférence exaspéra sa rage... alors, pour me blesser sûrement, elle s'imagina de me dire je ne sais quelles ignobles injures sur ma mère... qu'elle avait souvent vue venir me visiter ici..

— Ah! quelle horreur!...

- Je l'avoue, toute stupide qu'était cette attaque, elle me fit mal... La Louve s'en apercut, et triompha. Ce soir-là, vers minuit, j'allai faire une inspection dans les dortoirs ; j'arrivai près du lit de la Louve, qui ne devait être mise en callule que le lendemain matin ; je fus frappée, je dirais presque de la douceur de sa physionomie, comparée à l'expression dure et insolente qui lui était habituelle ; ses traits semblaient suppliants, pleins de tristeme et de contrition; ses lèvres étaient à demi ouvertes, sa poitrine oppressée; enfin, chose qui me parut incroyable... car je la croyais impossible, deux larmes... deux grosses larmes coulaient des yeux de cette femme au caractère de fer... Je la contemplais en silence depuis quelques minutes, lorsque j'entendis prononcer ces mots: se méprisent elles-mêmes... Ches quelques | Parden... parden!... sa mère!... Péconisi plus attentivement, mais tout ce que je pus saisir au milieu d'un murmure presque inintelligible, fut mon nom... Madame Armand... prononcé avec un soupir.

- Elle se repentait pendant son sommeil

d'avoir injurié votre mère...

— Je l'ai cru... et cela m'a rendue moins sévère. Sans doute, aux yeux de ses compagnes, elle avait voulu, par une déplorable vanité, exagérer encore sa grossièreté naturelle; peut-être un bon instinct la faisait se repentir pendant son sommeil.

- Et le lendemain vous témoigna-t-elle

quelque regret de sa conduite passée?

... Aucun; elle se montra comme toujours, grossière, farouche et emportée ; je vous assure pourtant, Madame, que rien ne dispose plus à la pitié que ces observations dont je vous parle. Je me persuade, illusion peut-être, que pendant leur sommeil ces infortunées redeviennent meilleures, ou plutôt redeviennent elles-mêmes. avec tous leurs défauts, il est vrai, mais parfois aussi avec quelques bons instincts non plus dissimulés par une détestable forfanterie de vice. De tout ceci j'ai été amenée à croire que ces créatures sont généralement moins méchantes qu'elles n'affectent de le paraître; agissant d'après cette conviction, j'ai souvent obtenu des résultats impossibles à réaliser si j'avais complétement désespéré d'elles.

Madame d'Harville ne pouvait cacher sa surprise de trouver tant de bon sens, tant de haute raison joint à des sentiments d'humanité ai élevés, si pratiques, chez une obscure in-

spectrice de filles perdues.

— Mon Dieu, Madame, reprit Clémence, vous avez une telle manière d'exercer vos tristes fonctions, qu'elles doivent être pour vous des plus intéressantes. Que d'observations, que d'études curieuses, mais surtout que de bien vous pouvez, vous devez faire!

— Le bien est très-difficile à obtenir; ces femmes ne restent ici que peu de temps: il est donc difficile d'agir très-efficacement sur elles; il faut se borner à semer... dans l'espoir que quelques-uns de ces bons germes fructifieront un jour... Parfois cet espoir se réalise.

 Mais il vous faut, Madame, un grand courage, une grande vertu pour ne pas reculer devant l'ingratitude d'une tâche qui vous donne

de si rares satisfactions!

La conscience de remplir un devoir soutient et encourage; puis quelquefois on est récompensé par d'heureuses découvertes; ce sont çà et là quelques éclaircies dans des cœurs que l'on aurait crus tout d'abord absolument ténébreux.

— Il n'importe; les femmes comme vous doivent être bien rares, Madame.

— Non, non, je vous assure; ce que je fais, d'autres le font et avec plus de succès et d'intelligence que moi... Une des inspectrices de l'autre quartier de Saint-Lazare, destiné aux prévenues de différents crimes, vous intéresserait ben devantage... Elle me racontait ce matin la ravies d'inne seure fille refressure d'in-

fanticide. Jamais je n'ai rien entendu de plus déchirant... Le père de cette malheureuse, un honnête artisan lapidaire, est devenu fou de douleur en apprenant la hente de sa fille; il paraît que rien n'est plus affreux que la misère de toute cette famille logée dans une misèrable mansarde de la rue du Temple.

- La rue du Temple! s'écria Madame d'Harville étonnée, quel est le nom de cet ar-

tisan ?

- Sa fille s'appelle Louise Morel...

- C'est bien cela...

— Elle était au service d'un homme respectable, M. Jacques Ferrand, notaire.

— Cette pauvre famille m'avait été recommandée, dit Clémence en rougissant, mais j'étais loin de m'attendre à la voir frappée de ce nouveau coup si terrible... Et Louise Morel?

— Se dit innocente: elle jure que son enfant était mort... et il paraît que ses paroles ont l'accent de la vérité. Puisque vous vous intéressez à sa famille, Madame la Marquise, si vous étiez assez bonne pour daigner la voir, cette marque de votre bonté calmerait son désespoir, qu'on dit effrayant.

Certainement je la verrai; j'aurai ici deux protégées au lieu d'une... Louise Morel et la Goualeuse... car tout ce que vous me dites de cette pauvre fille me touche à un point extrême... Mais que faut-il faire pour obtenir sa liberté? Ensuite je la placerais, je

me chargerais de son avenir...

— Avec les relations que vous devez avoir, Madame la Marquise, il vous sera très-facile de la faire sortir de prison du jour au lendamain; cela dépend absolument de la volonté de M. le préfet de police... La recommandation d'une personne considérable serait décisive auprès de lui... Mais me voici bien loin, Madame, de l'observation que j'avais faite sur le sommeil de la Goualeuse. Et à ce propos je dois vous avouer que je ne serai pas étomée qu'au sentiment profondément douloureux de sa première abjection se joignit un autre chagrin... non moins cruel.

- Que voulez-vous dire, Madame?

- Peut-être me trompé-je... mais je ne serais pas étonnée que cette jeune fille, sortie par je ne sais quel événement de la dégradation où elle était d'abord plongée, ent éprouvé ... éprouvât peut-être un amour honnête... qui fût à la fois son bonheur et son tourment...
  - Et pour quelles raisons croyez-vous cels?
- Le silence obstiné qu'elle garde sur l'endroit où elle a passé les trois mois qui ont suivi son départ de la Cité, me donne à penser qu'elle craint de se faire réclamer par les personnes chez qui peut-être elle avait trouvé un réfuge.

- Et pourquoi cette crainte?

- Parce qu'il lui faudrait avouer un passé qu'on ignore sans doute.
- prévenues de différents crimes, vous intéresserait bien davantage... Elle me racontait ce matin l'arrivée d'une jeune fille prévenne d'inrenforcer mes soupons. Hier soir, en allant

faire mon inspection dans le dortoir, je me suis | de prétexte pour me sauver... J'ai échappé à approchée du lit de la Goualeuse; elle dormait profondément ; au contraire de ses compagnes, sa figure était calme et sereine; ses grands cheveux blonds, a demi détachés sous sa cornette, tombaient en profusion sur son cou et sur ses épaules. Elle tenait ses deux petites mains jointes et croisées sur son sein, comme si elle se fùt endormie en priant... Je contemplais depuis quelques moments avec attendrissement cette angélique figure, lorsque à voix basse et avec un accent à la fois respectueux, triste et passionné... elle proponça un nom...

- Et ce nom !

Après un moment de silence, Madame Ar-

mand reprit gravement:

- Bien que je considère comme sacré ce que l'on peut surprendre pendant le sommeil, vous vous intéressez si généreusement à cette infortunée, Madame, que je puis vous confier ce secret... Ce nom était Rodolphe.

– Rodolphe! s'écria Madame d'Harville, en

songeant au Prince.

Puis réfléchissant qu'après tout. Son Altesse royale le Grand-Duc de Gerolstein ne pouvait avoir aucun rapport avec le Rodolphe de la pauvre Goualesse, elle dit à l'inspectrice, qui semblait étonnée de son exclamation :

—Ce nom m'a surpris, Madame, car, par un hasard singulier... un de mes parents le porte aussi; mais tout ce que vous m'apprenez de la Goualeuse m'intéresse de plus en plus... Ne pourrai-je pas la voir aujourd'hui... tout à l'heure ?..

– Si, Madame, je vais, si vous le désirez, la chercher... Je pourrai m'informer aussi de Louise Morel, qui est dans l'autre quartier de la prison.

- Je vous en serni très-obligée, Madaine, répondit Madame d'Harville, qui resta seule.

– C'est singulier, dit-elle, je ne puis me rendre compte de l'impression étrange que m'a causée ce nom de Rodolphe... En vérité, je suis folle! entre lui... et une créature pareille, quels rapports peuvent exister?

Puis, après un moment de silence, la Mar-

quise ajouta:

- Il avait raison !... combien tout cela m'intéresse !... L'esprit, le cœur s'agrandissent lorsqu'on les applique à de si nobles occupations! ... Ainsi qu'il le dit, il semble que l'on participe un peu au pouvoir de la Providence en secourant ceux qui le méritent... Et puis, ces excursions dans un monde que nous ne soupçonnons même pas sont ei attachantes... si amusantes, comme il se plait à le dire! Quel roman me donnerait ces émotions touchantes, exciterait à ce point ma curiosité?... Cette pauvre Gouleuse, par exemple, d'après ce qu'on vient de me dire, m'inspire une pitié profonde, je me laisse aveuglément aller à cette commisération ; car la surveillante a trop d'expérience pour se tromper à l'égard de notre protégée... Et cette autre infortunée... la fille de l'artigan... que le Prince a si généreusement secouru en mon nom!... Pauvres gens! leur misère affreuse lui a servi connu la pudeur et la chasteté.

la honte, à la mort peut-être... par un mensonge hypocrite; cette tromperio me pose, mais je l'expierai à force de bienfaisance... Cela me sera si facile !... il est si doux de suivre les nobles conseils de Rodolphe!... c'est encore l'aimer que de lui obéir !... Oh ! je le sens avec ivresse... son souffle seul anime et féconde la nouvelle vie qu'il m'a créée pour la consolation de ceux qui souffrent... j'éprouve une adorable jouissance à n'agir que par lui, à n'avoir d'autres idées que les siennes... Car je l'aime... oh! oui, je l'aime !... et toujours il ignorera cette éternelle passion de ma vie... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pendant que Madame d'Harville attend la Goualeuse, nous conduirons le lecteur au milieu des détenues.

## CHAPITRE VIII.

MONT-SAINT-JEAN.

Deux heures sonnaint à l'horloge de la prison de Saint-Lazare.

Au froid qui régnait depuis quelques jours avait succédé une température douce, tiéde, presque printanière ; les rayons du soleil se reflétaient dans l'eau d'un grand bassin carré, à margelles de pierre, situé au milieu d'une cour plantée d'arbres et entourée de hautes murailles noiratres, percées de nombreuses fenêtres grillées; des bancs de bois étaient scellés çà et là dans cette vaste enceinte pavée, qui servait de promenade aux détenues. Le tintement d'une cloche annonçant l'heure

de la récréation, les prisonnières débouchèrent en tumulte par une porte épaisse et gui-

chetée qu'on leur ouvrit.

Ces femmes, uniformément vêtues, portaient des cornettes noires et de longs sarraux d'étoffe de laine bleue, serrés par une ceinture à boucle de fer. Elles étaient la deux cents prostituées condamnées pour contraventions aux ordonnances particulières qui les régissent et les mettent en dehors de la loi commune.

Au premier abord, leur aspect n'avait rien de particulier; mais, en les observant plus attentivement, on reconnaissait sur presque toutes ces physionomies les stigmates presque ineffaçables du vice, et surtout de l'abrutissement qu'engendrent l'ignorance et la misère.

A l'aspect de ces rassemblements de créatures perdues, on ne peut s'empêcher de songer avec tristesse que beaucoup d'entre elles ont été pures et honnêtes au moins pendant quelque temps. Nous faisons cette restriction, parce qu'un grand nombre ont été viciées, corrompues, dépravées, non pas seulement des leur plus tendre enfance... mais des leur naissance, si cela se peut dire, ainsi qu'on le verra plus

On se demande donc avec une curiosité douloureuse quel enchaînement de causes funestes a pu amener la celles de ces misérables qui ont

Tant de pentes diverses inclinent à cet

égout !...

C'est rarement la passion de la débauche pour la débauche, mais le délaissement, mais le mauvais exemple, mais l'éducation perverse, mais surtout la faim, qui conduisent tant de malheureuses à l'infamie, car les classes pauvres paient seules à la civilisation cet impôt de l'ame et du corps.

Lorsque les détenues se précipitèrent en courant et en criant dans le préau, il était facile de voir que la seule joie de sortir de leurs ateliers ne les rendait pas si bruyantes. Après avoir fait irruption par l'unique porte qui conduisnit à la cour, cette foule s'écarta et fit cercle autour d'un être informe qu'on accablait de huées.

C'était une petite femme de trente-six à quarante ans, courte, ramassée, contrefaite, uyant le cou enfoncé entre des épaules inégales. On lui avait arraché sa cornette, et ses cheveux, d'un blond, ou plutôt d'un jaune blafard, hérissés, emmélés, nuancés de gris, retombaient sur son front bas et stupide. Elle était vêtue d'un sarrau bleu comme les autres prisonnières, et portait sous son bras droit un petit paquet enveloppé d'un mauvais mouchoir à carreaux, troué. Elle tâchait, avec son coude gauche, de parer les coups qu'on lui portait.

Rien de plus tristement grotesque que les traits de cette malheureuse; c'était une ridicule et hideuse figure, allongée en museau, ridée, tannée, sordide, d'une couleur terreuse, percée de deux narines et de deux petits yeux rouges bridés et éraillés; tour à tour colère ou suppliante, elle grondait, elle implorait, mais on riait encore plus de ses plaintes que de ses menaces.

Cette semme était le jouet des détenues.

Une seule chose aurait dû pourtant la garantir de ces mauvais traitements... elle était grosse.

Mais sa laideur, son imbécilité et l'habitude qu'on avait de la regarder comme une victime vouée à l'amusement général, rendaient ses persécutrices implacables malgré leur respect ordinaire pour la maternité.

Parmi les ennemies les plus acharnées de Mont-Saint-Jean (c'était le nom du souffre-

douleur), on remarquait la Louve.

La Louve était une grande fille de vingt ans, leste, virilement découplée, et d'une figure assez régulière; ses rudes cheveux noirs se nuançaient de reflets roux; l'ardeur du sang couperosait son teint; un duvet brun ombrageait ses lèvres charnues; ses sourcils châtains, épais et drus se rejoignaient entre eux, au-dessus de ses grands yeux fauves; quelque chose de violent, de farouche, de bestial, dans l'expression de la physionomie de cette femme; une sorte de rictus habituel, qui, retroussant surtout se lèvre supérieure lors de ses accès de colère, laissait voir ses dents blanches et écartées, expliquait son surnom de la Louve.

Néanmoins, on lisait sur ce visage plus d'eudace et d'insolence que de cruanté; en un mot, on comprenait que, plutôt viciée que foncièrement mauvaise, cette femme fût encore susceptible de quelques bons mouvements, ainsi que l'inspectrice venait de le raconter à Madame d'Harville.

 Mon Dieu! mon Dieu! qu'est-ce que je vous ai donc fait? criait Mont-Saint-Jean ea se débattant au milieu de ses compagnes. Pourquoi vous acharnez-vous après moi!...

- Parce que ça nous amuse.

- Parce que tu n'es bonne qu'à être tourmentée...

- C'est ton état.

— Regarde-toi... tu verras que tu n'as pas. le droit de te plaindre...

— Mais vous savez bien que je ne me plains qu'à la fin... je souffre tant que je peux...

—Eh bien, nous te laisserons tranquille si tu nous dis pourquoi tu t'appelles Mont-Saint-

- Oui, oui, raconte-nous ça.

- Eh! je vous l'ai dit cent fois, c'est un ancien soldat que j'ai aimé dans le temps, et qu'on appelait ainsi, parce qu'il avait été bless à la bataille de Mont-Sain-Jean... J'ai gardé son nom. Là... maintenant ôtes-vous contentes i Quand vous me ferez répéter toujous la même chose!
  - S'il te ressemblait, il était frais ton solda!!

--- Ça devait être un invalide...

— Un restant d'homme...

- Combien avait-il d'œils de verre?

- Et de nez de fer-blanc?

— Il fallait qu'il ait les deux jambes et les deux bras de moins, avec ça, sourd et aveugle ... pour vouloir de toi...

— Je suis laide, un vrai monstre... je le sas bien, allez. Dites-moi des settises, moquez-vous de moi tant que vous voudrez... ça m'est égal; mais ne me battez pas, je ne vous demande que ca.

-Qu'est-ce que tu as dans ce vieux mou-

choir? dit la Louve.

- Oui !... oui !... qu'est-ce qu'elle a la ?

- Qu'elle nous le montre!

- Voyons! voyons!

— Oh! non, je vous en sapplie!... s'écris la misérable en serrant de toutes ses forces son petit paquet entre ses mains.

— Il faut lui prendre...

— Oui, arrache-lui... la Louve!

— Mon Dieu! faut-il que vous soyez méchantes, allez... Mais laissez donc ça... laisse/ donc ça!...

- Qu'est-ce que c'est?

- Eh bien! c'est un commencement de layette pour mon enfant... je fais ça avec les vieux morceaux de linge dont personne ne veut et que je ramasse; ça vous est égal, n'est-co pas?

— Oh! la layette du petit à Mont-Saint-Jean! C'est ça qui doit être farce!

--- Voyons!

--- La layette... la layette!

la gardienne... bien sår...

- A vous, à vous la layette! cria la Louve en arrachent le paquet des mains de Mont-Saint-Jean

Le mouchoir presque en lambeaux se déchira, bon nombre de rognures d'étoffe de toutes couleurs et de vieux morceaux de linge à demi façonnés voltigèrent dans la cour, et furent foulés aux pieds par les prisonmères qui redoublèrent de huées et d'éclats de rire.

- Que ça de guenilles!

- On dirait le fond de la hotte d'un chiffonnier!

- En voilà des échantillons de vieilles loques!

- Quelle boutique!...

- Et pour coudre tout ça...

- Il y aura plus de fil que d'étoffe...

- Ca fera des broderies!

-Tiens, rattrape-les maintenant tes hail-

lons... Mont-Saint-Jean!

- Faut-il être méchant, mon Dieu! faut-il étre méchant! s'écriait la pauvre créature en courant cà et la après les chiffons qu'elle tachait de ramasser, malgré les bourrades qu'on lui donnait. Je n'ai jamais fait de mal à personne, ajouta-t-elle en pleurant ; je leur ai offert, pour qu'elles me laissent tranquille, de leur rendre tous les services qu'elles voudraient, de leur donner la moitié de ma ration, quoique j'aie bien faim! Eh bien! non, non, c'est tout de même... Mais qu'est-ce qu'il faut donc que je fasse pour avoir la paix?... Elles n'ont pas seulement pitié d'une pauvre femme enceinte! Faut être plus sauvage que des bêtes !... J'avais eu tant de peine à ramasser ces petits bouts de linge! Avec quoi voulez-vous que je fasse la layette de mon enfant, puisque je n'hi de quoi rien acheter? A qui ça fait-il du tort de ramasser ce que personne ne veut plus, puisqu'on le jette?...

Mais tout à coup Mont-Saint-Jean s'écria

avec un accent d'espoir:

Oh! puisque vous voila... la Goualeuse.. e suis sauvée... Parlez-leur pour moi... Elles vous écouteront, bien sûr, puisqu'elles vous aiment autant qu'elles me haissent.

La Goualeuse, arrivant la dernière des dé-

tenues, entrait alors dans le prèsu.

Fleur de Marie portait le sarrau bleu et la cornette noire des prisonnières; mais, sous ce grossier costume, elle était encore charmante. Pourtant, depuis son enlèvement de la ferme de Bouqueval (enlèvement dont nous expliquerons plus tard l'issue), ses traits semblaient profondément altérés; sa paleur, autrefois légèrement rosée, était mate comme la blancheur de l'albatre ; l'expression de sa physionomie avait aussi changé; elle était alors empreinte d'une sorte de dignité triste.

Fleur de Marie sentait qu'accepter courageusement les douloureux sacrifices de l'expiation, c'est presque atteindre à la hauteur de la rehabilitation.

- Demandez-leur donc grace pour moi, la l'aurez pas!

- Elle aura pris mesure sur le petit chien de | Goualeuse, reprit Mont-Saint-Jean implorant la jeune fille, voyez comme elles trainent dans la cour tout ce que j'avais rassemblé avec tant de peine pour commencer la layette de mon enfant... Quel beau plaisir ca peut-il leur

Fleur de Marie ne dit mot, mais elle se mit à ramamer activement un à un, sous les pieds des détenues, tous les chiffons qu'elle put re-

Une prisonnière retenait méchamment sous son sabot une sorte de brassière de grosse toile bise; Fleur de Marie toujours baissée leva sur cette femme son regard enchanteur et lui dit de sa voix douce :

- Je vous en prie, laissez-moi reprendre cela, au nom de cette pauvre femme qui

pleure...

- La détenue recula son pied.

La brassière fut sauvée ainsi que presque tous les autres haillons, que la Goualeuse conquit ainsi pièce à pièce.

Il lui restait à récupérer un petit bonnet d'enfant que deux détenues se disputaient en

riant. Fleur de Marie leur dit:

- Voyons, soyez tout à fait bonnes... ren-

dez-lui ce petit bonnet...

- Ah! bien oui... c'est donc pour un arlequin au maillot, ce bonnet! il est fait d'un morceau d'étoffe grise, avec des pointes en futaine vertes et noires, et une doublure de toile de matelas.

Ceci était exact.

Cette description du bonnet fut accueillie avec des huées et des rires sans fin.

- Moquez-vous-en, mais rendez-le-moi, disait Mont-Saint-Jean, et surtout ne le trainez pas dans le ruisseau comme le reste... Pardon de vous avoir fait ainsi salir les mains pour moi, la Goualeuse, ajouta Mont-Saint-Jean

d'une voix reconnaissante. - A moi le bonnet d'arlequin! dit la Louve, qui s'en empara et l'agita en l'air comme un

trophée.

- Je vous supplie, donnez-le-moi, dit la Goualeuse.

- Non! C'est pour rendre à Mont-Saint-Jean?

-- Certainement !

-Ah! bah! ça en vaut bien la peine... une pareille guenille!

- C'est parce que Mont-Saint-Jean, pour habiller son enfant, n'a que des guenilles... que vous devriez avoir pitié d'elle, la Louve, dit tristement Fleur de Marie en étendant la main vers le bonnet.

- Vous ne l'aurez pas, reprit brutalement la Louve; ne faudrait-il pas toujours vous céder, à vous, parce que vous êtes la plus faible ? Vous abusez de cela, à la fin!...

-Où serait le mérite de me céder... 🛋 j'étais la plus forte?... répondit la Goualeuse

avec un demi-sourire plein de grace.

- Non, non... vous voulez encore m'entortiller avec votre petite voix douce... vous ne

- Voyons, la Louve... ne soyez pas mé-
  - Laisesz-moi tranquille, vous m'ennuyez...

-- Je vous en prie!...

— Tiens! ne m'impatiente pas... j'ai dit non, c'est non! s'écria la Louve tout à fait irritée.

— Ayez donc pitié d'elle... voyez comme elle pleure!

— Qu'est-ce que ça me fait, à moi !... Tant pis pour elle !... elle est notre souffre-douleur...

— C'est vrai... c'est vrai... il ne fallait pas lui rendre ses loques, murmuraient les détenues, entrainées par l'exemple de la Louve, tant pis

pour Mont-Saint-Jean !...

— Vous avez raison, tant pis pour elle! dit Fleur de Marie avec amertume, elle est votre soufire-douleur... elle doit se résigner... ses gémissements vous amusent... ses larmes vous font rire... il vous faut bien passer le temps à quelque chose?.. On la tuerait sur place, qu'elle n'aurait rien à dire... Vous avez raison, a Louve... cela est juste! — Cette pauvre femme ne fait de mal à personne, elle ne peut pas se défendre, elle est seule contre toutes... vous l'accablez... cela est surtout bien brave et bien généreux!

— Nous sommes donc des làches! s'écria la Louve, emportée par la violence de son caractère et par son impatience de toute contradiction. Répondras-tu? Sommes-nous deslàches, hein? reprit-elle de plus en plus irritée.

Des rumeurs menaçantes pour la Goualeuse commencèrent à se faire entendre.

Les détenues, offensées, se rapprochèrent et l'entourèrent en vociférant, oubliant ou plutôt se révoltant contre l'ascendant que la jeune fille avait jusqu'alors pris sur elles.

- Elie nous appelle laches!

- De quel droit vient-elle nous blamer?

- Est-ce qu'elle est plus que nous?

— Nous avons été trop bonnes enfants pour elle...

— Et maintenant elle veut prendre des airs ... avec nous.

— Si ça nous platt de faire de la misère à Mont-Saint-Jean, qu'est-ce qu'elle a à dire?

— Puisque c'est comme ça, tu seras encore plus battue qu'auparavant, entends-tu, Mont-Saint-Jean?

Tiens, voila pour commencer, dit l'une en lui donnant un coup de poing.

Et ai tu te méles encore de ce qui ne te regarde pas, la Goualeuse, on te traitera de même.

- Oui ... oui !...

- Ça n'est pas tout! a'écria la Louve; il faut que la Goualeuse nous demande pardon de nous avoir appelées laches! C'est vrai... si on la laissait faire... elle finirait par nous manger la laine sur le dos; nous sommes bien bêtes aussi... de ne pas nous apercevoir de ça!
  - Qu'elle nous démande pardon!
  - A genoux!
  - A deux genoux !

— Ou nous allons la traiter comme Most-Saint-Jean, sa protégée.

- A genoux! à genoux!

- Ah! nous sommes des laches!

- Répète-le donc, hein!

Fleur de Marie ne s'émut pas de ces cris
furieux; elle laissa passer la tourmente; puis,
lorsqu'elle put se faire entendre, promenant sur
les prisonnières son beau regard calme et mélancolique, elle répondit à la Louve, qui vonférait de nouveau:

- Ose donc répéter que nous sommes des

laches!

— Vous? Non, non... c'est cette pauvre femme dont vous avez déchiré les vêtements, que vous avez battue, trainée dans la bout c'est elle qui est lache... Ne voyez-vous pacomme elle pleure, comme elle tremble en vous regardant? Encore une fois, c'est elle qui est lache... puisqu'elle a peur de vous...

L'instinct de Fleur de Marie la servait pafaitement. Elle eût invoqué la justice, le devoir, pour désarmer l'acharmement stupide de brutal des prisonnières contre Mont-Saint-Jeau qu'elle n'eût pas été écoutée. Elle les émien s'adressant à ce sentiment de générosinaturelle qui jamais ne s'éteint tout à fat, même dans les masses les plus corrompues.

La Louve et ses compagnes mumurères encore, mais elles se sentaient, elles s'avousient laches.

Flour de Marie ne voulut pas abuser de a premier triomphe, et continua:

-Votre souffre-douleur ne mérits 🎮 🖰 pitie, dites-vous; mais, mon Dieu! son enfat en mérite, lui! Hélas! ne ressent-il pes coups que vous donnez à sa mère? Quant elle vous crie grace, ce n'est pas pour ra c'est pour son enfant!. Quand elle vous mande un peu de votre pain, si vous en avde trop, parce qu'elle a plus faim que d'haitude, ce n'est pas pour elle... c'est pour soil enfant!... Quand elle vous supplie, les larm aux yeux, d'épargner ces haillons qu'elle a et tant de peine à ressembler, ce n'est pas pui elle... c'est pour son enfant! Ce parvie pe bonnet de pièces et de morceaux doublé de toile à matelas, dont vous vous moquez tant. est bien risible... peut-être ; pourtant, à moi, rien qu'à le voir, il me donne envie de pleures, je vous l'avoue... Moquez-vous de nous dens Mont-Saint-Jean, si vous voulez.

Les détenues ne rirent pas.

La Louve regarda même tristement le pent bonnet qu'elle tenait encore à la main.

— Mon Dieu, reprit Fleur de Marie en es suyant ses yeux du revers de sa main blaurch et délicate, je sais que vous n'êtes pas méchantes... Vous tourmentez Mont-Saint-Jean par désœuvrement, non par cruauté... Mas vous oubliez qu'ils sont deux... elle et son enfant... Elle le tiendrait entre ses bras, qu'il is protégerait contre vous... Non-seulement rous ne la battriez pas, de peur de faire du mal à ce pauvre innocent... mais, s'il avait froid,

vous donneriez à sa mère tout ce que vous | bonnet, et s'écris en le présentant à ses compourriez pour le couvrir, n'est-ce pas, la Louve?

- C'est vrai... Un enfant, qui est-ce qui n'en aurait pas pitié?...

- C'est tout simple ça.

- S'il avait faim, vous vous ôteriez le pain de la bouche pour lui, n'est-ce pas, la Louve?
- --- Oui, et de bon cœur... je ne suis pas plus méchante qu'une autre.
  - Ni nous non plus...
  - Un pauvre petit innocent!
- Qui est-ce qui aurait le cœur de vouloir lui faire mal?
- Faudrait être des monstres!
- Des sans-cœur!
- Des bétes sauvages!
- Je vous le disais bien, reprit Fleur de Marie, que vous n'étiez pas méchantes; vous étes bonnes, votre tort c'est de ne pas réfléchir que Mont-Saint-Jean, au lieu d'avoir son enfant dans les bras pour vous apitoyer... l'a dans son sein... voilà tout...
- Voilà tout, reprit la Louve avec exaltation, non ca n'est pas tout. Vous avez raison, la Goualeuse, nous étions des laches... et vous ètes brave d'avoir osé nous le dire... et vous êtes brave de n'avoir pas tremblé après nous l'avoir dit. Voyez-vous... nous avons beau dire et beau faire, nous débattre contre ça que vous n'ètes pas une créature comme nous autres... faut toujours finir par en convenir... Ça me vexe... mais ça est... Tout à l'heure encore nous avons eu tort... vous étiez plus courageuse que nous...'
- -C'est vrai qu'il lui a fallu du courage à cette blondinette pour nous dire comme ça nos vérités en face..
- -Oh! mais, c'est que ces yeux bleus tout doux, tout doux, une fois que ça s'y met...
- Ca devient de vrais petits lions. - Pauvre Mont-Saint-Jean! elle lui doit
- une fière chandelle! - Après tout, c'est que c'est vrai, quand nous battons Mont-Saint-Jean nous battons
- son entant. — Je n'avais pas pensé à cela.
  - Ni moi non plus.
  - --- Mais la Goualeuse, elle pense à tout.
  - Et battre un enfant... c'est affreux!
  - Pas une de nous n'en serait capable.

Rien de plus mobile que les pessions populaires; rien de plus brusque, de plus rapide que leur retour du mal au bien et du bien au mal

Quelques simples et touchantes paroles de Fleur-de-Marie avaient opéré une réaction subite en faveur de Mont-Saint-Jean, qui pleumit d'attendrissement.

Tous les cœurs étaient émus, parce que, nous l'avons dit, les sentiments qui se rattachent à la maternité sont toujours viss et puissants chez les malheureuses dont nous parlons.

Tout à coup la Louve, violente et exaltée en toute chose, prit le petit bonnet qu'elle tenait à la main, en fit une sorte de bourse, fouilla dans

- Je mets vingt sous pour acheter de quoi faire une layette au petit de Mont-Saint-Jean. Nous taillerons et nous coudrons tout nousmêmes, afin que la façon ne lui coûte rien...
  - Oui... oui...
  - C'est ça!... cotisons-nous!...
    - Pen suis!
    - Fameuse idée !
    - Pauvre femme!

- Elle est laide comme un monstre... mais elle est mère comme une autre...

- La Goualeuse avait raison, au fait c'est à pleurer toutes les larmes de son corps que de voir cette malheureuse layette de haillons.
  - Je mets dix sous.
  - Moi trente.
  - Moı vingt.
  - Moi, quatre sous... je n'ai que ça.
- Moi, je n'ai rien... mais je vends ma ration de demain pour mettre à la masse... qui me l'achète?..
- Moi, dit la Louve, je mets dix sous pour toi... mais tu garderas ta ration et Mont-Saint-Jean aura une layette comme une princesse.

Exprimer la surprise, la joie de Mont-Saint-Jean, serait impossible; son grotesque et laid visage, inondé de larmes, devenait presque touchant... Le bonheur, la reconnaissance y rayonnaient.

Fleur-de-Marie aussi était bien heureuse, quoiqu'elle eut été obligée de dire à la Louve, quand celle-ci lui tendit le petit bonnet :

- Je n'ai pas d'argent... mais je travaillerai tant qu'on voudra...
- Oh! mon bon petit ange du paradis! s'écria Mont-Saint-Jean en tombant aux genoux de la Goualeuse, et en tachant de lui prendre la main pour la baiser ; qu'est-ce que je vous ai donc fait pour que vous soyez aussi charitable pour moi... et toutes ces dames aussi? C'est-il bien possible, mon bon Dieu sauveur !... une layette pour mon enfant ; une bonne layette... tout ce qu'il lui faudra? Qui aurait jamais cru cela pourtant?... J'en deviendrai folle, c'est sur... Moi qui tout à l'heure étais le patiras de tout le monde !... En un rien de temps... parce que vous leur avez dit... quelque chose... de votre chère petite voix de séraphin... voilà que vous les retournez de mal à bien... voila qu'elles m'aiment à cette heure. Et moi aussi je les aime... Elles sont si bonnes! j'avais tort de me facher... Étais-je donc bête... et injuste... et ingrate!... Tout ca qu'elles me faisaient... c'était pour rire... elles ne me voulaient pas de mal... c'était pour mon bien... en voilà bien la preuve... Oh! maintenant on m'assommerait sur la place, que je ne dirais pas ouf... J'étais par trop susceptible aussi!...
- Nous avons quatre-vingt-huit francs et sept sous, dit la Louve en finissant de compter le montant de la collecte qu'elle enveloppa. dans le petit bonnet... Qui est-ce qui sera la an poche, en tira vingt sous, les jets dans le trésorière jusqu'à ce qu'on ait employé l'ar-

gent?... Faut pas le donner à Mont-Saint-Jean, elle est trop sotte.

- Que la Goualeuse garde l'argent, cria-t-on

tout d'une voix.

— Si vous m'en croyez, dit Fleur de Marie, vous prierez l'inspestrice, Madame Armand, de se charger de cette somme et de faire les emplettes nécessaires à la layette; et puis, qui sait? Madame Armand sera sensible à la bonne action que vous avez faite... et peut-être demandera-t-elle qu'on ôte quelques jours de prison à celles qui sont bien notées... Eh bien! la Louve, ajouta Fleur-de Marie en prenant sa compagne par le bras, est-ce que vous ne vous sentez pas plus contente que tout à l'heure... quand vous jetiez au vent les pauvres haillons de Mont-Saint-Jean?

La Louve ne répondit pas d'abord.

A l'exaltation généreuse qui avait un moment animé ses traits succédait une sorte de défiance farouche.

Fleur de Marie la regardait avec surprise, ne comprenant rien à ce changement subit.

- La Goualeuse... venez... j'ai à vous par-

ler, dit la Louve d'un air sombre.

Et se détachant du groupe des détenues, elle emm: na brusquement Fleur de Marie près du bassin à margelles de pierre creusé au milieu du préau. Un banc était tout près.

La Louve et la Gozaleuse s'y assirent et se trouvèrent ainsi presque isolées de leurs com-

pagnes.

### CHAPITRE IX.

### LA LOUVE ET LA GOUALEUSE.

Nous croyons fermement à l'influence de certains caractères dominateurs, assez sympathiques aux masses, assez puissants sur elles,

pour leur imposer le bien ou le mal.

Les uns, audacieux, emportés, indomptables, s'adressant aux mauvaisses pessions, les soulèveront comme l'ouragan soulève l'écume de la mer; mais, ainsi que tous les orages, ces orages, seront aussi furieux qu'éphémères; à ces funestes effervescences succéderont de sourds ressentiments de tristesse, de malaise, qui empireront les plus misérables conditions. Le déboire d'une violence est toujours amer, le réveil d'un excès toujours pénible.

La Louve, si l'on veut, personnifiera cette

influence funeste.

D'autres organisations, plus rares, parce qu'il faut que leurs généreux instincts soient fécondés par l'intelligence, et que chez elles l'esprit soit au niveau du cœur; d'autres, disons-nous, inspireront le bien, ainsi que les premiers inspirent le mal. Leur action salutaire pénètrera doucement les ames, comme les tièdes rayons du soleil pénètrent les corps d'une chaleur vivifiante... comme la fraiche rosée d'une nuit d'été imbibe la terre aride et brûlante.

Pleur de Marie, si l'on veut, personnifiera cette influence bienfaisante.

La réaction en bien n'est pas brusque com-

me la réaction en mal; ses effets se prolongent davantage. C'est quelque chose d'onctueux, d'ineffable, qui pen à peu détend, calme, épanouit les cœurs les plus endurcis, et leur fait goûter une sensation d'une inexprimable sérénité.

Malheureusement le charme cesse...

Après avoir entrevu de célestes clartés, les gens pervers retombent dans les ténèbres de leur vie habituelle; le souvenir des sures émotions qui les ont un moment surpris s'efface peu à peu... Parfois pourtant ils cherchent vaguement à se les rappeler, de même que nous essayons de inurmurer les chants dont notre heureuse enfance a été bercée.

Grace à la bonne action qu'elle leur avait inspirée, les compagnes de la Goualeuse ven aient de connaître la douceur passagère de ces ressentiments, aussi partagés par la Louve... Mais celle-ci, pour des raisons que nous direvent bientôt, devait rester moins longtemps que les autres prisonnières sous cette bienfaisante impression.

Si l'on s'étonne d'entendre et de voir Fleur de Marie, naguère si passivement, si douloureusement résignée, agir, parler avec courage et autorité, c'est que les nobles enseignement qu'elle avait reçus pendant son séjour à la ferme de Bouqueval avaient rapidement développé les rares qualités de cette nature excellente.

Fleur de Marie comprenait qu'il ne suffisit pas de pleurer un passé irréparable, et qu'on ne se réhabilitait qu'en faisant le bien ou en l'inspirant.

Nous l'avons dit, la Louve s'était assise sur un banc de bois à côté de la Goualeuse.

Le rapprochement de ces deux jeunes filles offrait un singulier contraste.

Les pales rayons d'un soleil d'hiver les éclairaient; le ciel pur se pommelait ça et là de petites nuées blanches et floconneuses; quelques oiseaux, égayés par la tiédeur de la température, gazouillaient dans les branches noires des grands mauronniers de la cour; deux on trois moineaux plus effrontés que les autres venaient boire et se baigner dans un petit ruisseau où s'écoulait le trop-plein du bassin; des mousses vertes veloutaient les revêtements de pierre des margelles; entre leurs assises dijointes poussaient çà, et la quelques touffes d'herbe et de plantes parimires épargnées par la gelée.

Cette description d'un le ssin de prison semblera puérile, mais Fleur de Marie ne perdait pas un de ces détails; les yeux tristement fatés sur ce petit coin de verdure et sur cette esu limpide, où se réfléchissait la blancheur mobile des nuées courant sur l'azur du ciel... où se brisaient avec un miroitement lumineux les rayons d'or d'un beau soleil... elle songeait en soupirant aux magnificences de la nature qu'elle aimait, qu'elle admirait si poétiquement, et dont elle était encore privée.

- Que voulez-vous me dire? demanda la

Goualeuse à sa compagne qui, assise auprès d'elle, restait sombre et silencieuse.

- Il faut que nous ayons une explication, s'écria durement la Louve; ça ne paut pas durer ainsi.
  - Je ne vous comprends pas... la Louve.
- Tout à l'heure dans la cour, à propos de Mont-Saint-Jean, je m'étais dit : Je ne veux plus céder à la Goualeuse... et pourtant je viens encore de vous céder...
  - Mais...
- --- Mais je vous dis que ça ne peut pas durer...
  - Qu'avez-vous contre moi, la Louve?
- J'ai... que je ne suis plus la même depuis votre arrivée ici... Non... je n'ai plus ni cœur, ni force, ni hardiesse...

Puis, s'interrompant, la Louve releva tout à coup la manche de sa robe, et montrant à la Goualeuse son bras blanc, nerveux et couvert d'un duvet noir, elle lui fit remarquer, sur la partie inférieure de ce bras, un tatouage indélébile représentant un poignard bleu à demi enfoncé dans un cœur rouge ; au-dessous de cet emblème on lisait ces mots:

# Mort aux lâches! Martial.

P. L. V. (pour la vie).

- Voyez-vous cela? s'écria la Louve.
- --- Oui... cela est sinistre et me fait peur, dit la Goualeuse en détournant la vue.
- Quand Martial, mon amant, m'a écrit, avec une aiguille rougie au feu, ces mots sur le bras: Mort aux laches! il me croyait brave ; s'il savait ma conduite depuis trois jours, il me planterait son couteau dans le corps comme ce poignard est planté dans ce cosur... et il aurait raison, car il a écrit là... Mort aux lâches! et je suis lache!
  - Qu'avez-vous fait de lache?
  - Tout...
- Regrettez-vous votre bonne pensée de tout a l'heure?
  - -- Oui!
  - -Ah! je ne vous crois pas...
- Je vous dis que je la regrette, moi, car c'est encore une preuve de ce que vous pouvez sur nous toutes. Est-ce que yous n'avez pas entendu Mont-Saint-Jean, quand elle était à genoux... à vous remercier?...
  - Qu'a-t-elle dit?...
- Elle a dit, en parlant de nous, que d'un rien vous nous tourniez de mal en bien. Je l'aurais étranglée quand elle a dit ça... car, pour notre honte... c'était vrai. Oui, en un rien de temps, vous nous changez du blanc au noir: on vous écoute, on se laisse aller à ses premiers mouvements... et on est votre dupe comme tout à l'heure...
- Ma dupe... pour avoir secouru généreusement cette pauvre femme!
- Il ne s'agit pas de tout ça, s'écria la Louve avec colère, je n'ai jusqu'ici courbé la tête de-

je suis bien nommée... plus d'une femme porte mes marques... plus d'un homme aussi... Il ne sera pas dit qu'une petite fille comme vous me mettra sous ses pieds...

- Moi!... et comment?

- Est-ce que je le sais, comment?... Vous arrivez ici... vous commencez d'abord par m'offenser...
  - Vous offenser?...
- Oui... vous demandez qui veut votre pain ... la première, je réponds: Moi!... Mont-Saint-Jean ne vous le demande qu'ensuite... et vous lui donnez la présérence... Furieuse de cela. je m'élance sur vous, mon couteau levé.
- Et je vous dis: "Tuez-moi si vous vou-lez... mais ne me faites pas trop souffrir... "

reprit la Goualeuse... Voilà tout.

- Voilà tout?... oui, voilà tout!... et pourtant ces seuls mots-la m'ont fait tomber mon couteau des mains... m'ont fait vous demander pardon... à vous qui m'aviez offensée... Est-ce que c'est naturel ?... Tenez, quand je reviens dans mon bon sens, je me fais pitié à moimême... Et le soir de votre arrivée ici, lorsque vous vous êtes mise à genoux pour votre prière, pourquoi, au lieu de me moquer de vous, et d'ameuter tout le dortoir, pourquoi ai-je dit : "Faut la laisser tranquille... Elle prie, c'est qu'elle en a le droit... " Et le lendemain, pourquoi, moi et les autres, avons-nous eu honte de

nous habiller devant vous?

– Je ne le sais pas... la Louve.

- Vraiment! reprit cette violente créature avec ironie; vous ne le savez pas! C'est sans doute, comme nous vous l'avons dit quelquefois en plaisantant, que vous êtes d'une autre espèce que nous. Vous croyez peut-être cela?
- Je ne vous ai jamais dit que je le croyais. - Non, vous ne le dites pas... mais vous faites tout comme.
  - Je vous en prie, écoutez-moi...
- Non, ça m'a été trop mauvais de vous écouter... de vous regarder. Jusqu'ici je n'avais jamais envié personne. Eh bien! deux ou trois fois je me suis surprise... faut-il être bête et lache!... je me suis surprise a envier votre figure de Sainte-Vierge! votre air doux et triste... Oui, j'ai envié jusqu'à vos cheveux blonds et à vos yeux bleus, moi qui ai toujours détesté les blondes, vu que je suis brune... Vouloir vous ressembler... moi, la Louve !... moi !... Il y a huit jours j'aurais marqué celui qui m'aurait dit ça... Ce n'est pourtant pas votre sort qui peut tenter; vous êtes chagrine comme une Madeleine. Est-ce naturel, dites ?
- -- Comment voulez-vous que je me rende compte des impressions que je vous cause?
- Oh! vous savez bien ce que vous faites... avec votre air de ne pas y toucher.
- Mais quel mauvais dessein me supposez-
- Est-ce que je sais, moi? C'est justement par que je ne comprenda rien à tout cela que je me défie de vous. Il y a autre chose : jusqu'ici j'avais été toujours gale ou colère...mais jamais vant personne... La Louve est mon nom, et l'songeuse... et vous m'avez rendue songeuse.

Oui, il y a des mots que vous dites, qui, mal- | la Louve par la sympathie, par l'intérêt invigré moi, m'ont remné le cœur et m'ont fait songer à toutes sortes de choses tristes.

- Je suis fachée de vous avoir peut-être attristée, la Louve... mais je ne me souviens

pas de vous avoir dit...

-Eh! mon Dieu - s'écria la Louve en interrompant sa compagne avec une impatience courroucée - ce que vous faites est quelquefois aussi émouvant que ce que vous dites!... Vous êtes si maligne!...

- Ne vous fachez pas, la Louve...expliquez.

YOUS ..

- Hier, dans l'atelier de travail, je vous voyais bien... vous aviez la tête et les yeux baissés sur l'ouvrage que vous cousiez; une grosse larme est tombée sur votre main...Vous l'avez regardée pendant une minute... et puis vous avez porté votre main à vos lèvres comme pour la baiser et l'essuyer cette larme; est-ce vrai ?
- C'est vrai, dit la Goualeuse en rougissant. - Ça n'a l'air de rien... mais dans cet instant-la vous aviez l'air si malheureux, si malheureux, que je me suis sentie tout écœurée, toute sens dessus dessous !... Dites donc, est-ce que vous croyez que c'est amusant? Comment! j'ai toujours été dure comme roc pour ce qui me touche... personne ne peut se vanter de m'avoir vue pleurer... et il faut qu'en regardant seulement votre petite frimousse je me sente des lachetés plein le cœur!... Oui, car tout ça c'est de pures lachetés! et la preuve, c'est que depuis trois jours je n'ai pas osé écrire à Martial, mon amant, tant j'ai une mauvaise conscience... Oui, votre fréquentation m'affadit le caractère, il faut que ça finisse... j'en ai aszez; ça tournerait mal... Je m'entends... Je veux rester comme je suis... et ne pas me faire moquer de moi...

Et pourquoi se moquerait-on de vous?

- Pardieu! parce qu'on me verrait faire la bonne et la bête, moi qui faisais trembler tout le monde ici! Non, non, j'ai vingt ans, je suis aussi belle que vous dans mon genre ; je suis méchante...on me craint, c'est ce que je veux... Je me moque du reste... Crève qui dit le contraire !...

- Vous êtes fachée contre moi, la Louve?

- Oui, vous êtes pour moi une mauvaise connaissance; si ça continuait, dans quinze jours, au lieu de m'appeler la Louve, on m'appellerait... la Brebis. Merci !... ça n'est pas moi qu'on traitera jamais comme ca... Martial me tuerait... Finalement je ne veux plus vous fréquenter; pour me séparer tout à fait de vous, je vais demander à être changée de salle ; si on me refuse, je ferai un mauvais coup pour me remettre en haleine et pour qu'on m'envoie au cachot jusqu'à ma sortie... Voilà ee que j'avais à vous dire, la Goualeuse.

Fleur-de-Marie comprit que sa compagne, dont le cœur n'était pas complétement vicié, se débattait, pour ainsi dire, contre de meilleures tendances. Sans doute, ces vagues aspirations vers le bisn avaient été éveillées chez

lontaire que lui inspirait Fleur-de-Marie.

Heureusement pour l'humanité, de rares mais éclatants exemples prouvent, nous le répétons, qu'il est des ames d'élite, douées presque à leur insu d'une telle puissance d'attraction, qu'elles forcent les êtres les plus réfractaires à entrer dans leur sphère et à tendre plus ou moins à s'assimiler à elles.

Les résultats prodigieux de certaines missions, de certains apostolats, ne s'expliquent

pas autrement.

Dans un cercle infiniment borné, telle était la nature des rapports de Fleur-de-Marie et de la Louve; mais celle-ci, par une contradiction singulière, ou plutôt par une conséquence de son caractère intraitable et pervers, se défendait de tout son pouvoir contre la salutaire influence qui la gagnait, de même que les caractères honnêtes luttent énergiquement contre les influences mauvaises.

Si l'on songe que le vice a souvent un orgueil infernal, l'on ne s'étonnera pas de voir la Louve faire tous ses efforts pour conserver sa réputation de créature indomptable et redoutée, et pour ne pas devenir de louve... brebis, ainsi

qu'elle le disait.

Pourtant ces hésitations, ces colères, ces combats, mélés çà et là de quelques élans généreux, révélaient chez cette malheureuse des symptômes trop favorables et trop significatis pour que Fleur-de-Marie abandonnat l'espoir qu'elle avait un moment conçu.

Oui, pressentant que la Louve n'était pas absolument perdue, elle aurait voulu la sauver

comme on l'avait sauvée elle-même.

"La meilleure manière de prouver ma reconnaissance à mon bienfaiteur, pensait la Gousleuse, c'est de donner à d'autres qui peuvent encore les entendre, les nobles conseils qu'il m'a donnés.,,

Prenant timidement la main de sa compagne, qui la regardait avec une sombre défiance.

Fleur-de-Marie lui dit:

– Je vous assure, la Louve... que vous vous intéressez à moi... non parce que vous êtes lache, mais parce que vous êtes généreuse... les braves cœurs sont les seuls qui s'attendrisdrissent sur le malheur des antres.

— Il n'y a ni générosité, ni courage la dedana, dit brutalement la Louve ; c'est de la lacheté... D'ailleurs je ne veux pas que vous me disiez que je me suis attendrie... ça n'est pas

- Je ne le dirai plus, la Louve; mais puisque vous m'avez témoigné de l'intérêt... vous me laisserez vous en être reconnaissante, n'estce pas?

– Je m'en moque pas mal!... Ce soir je serai dans une autre salle que vous... ou seule au cachot, et bientot je serai dehors, Dieu merci!

- Et ou irez-vous en sortant d'ici? Tiens... chez moi donc, rue Pierre Lescel

... Je suis dans mes meubles.

- Et Martial, dit la Goualeuse, qui espérait de continuer l'entretien en parlant à la Louve vous serez bien contente de le revoir?

- Oui... oh, oui!... répondit-elle avec un accent passionné. Quand j'ai été arrêtée, il relevait de maladie... une fièvre qu'il avait eue, parce qu'il demeure toujours sur l'eau... Pendant dix-sept jours et dix-sept nuits, je ne l'ai pas quitté d'une minute, j'ai vendu la moitié de mon bazar pour payer le médecin et les drogues, tout... Je peux m'en vanter, et je m'en vante... si mon homme vit, c'est à moi qu'il le doit... J'ai encore hier fait brûler un cierge pour lui... C'est des bêtises... mais c'est égal. on a vu quelquefois de très-bons effets de ca pour la convalescence...
  - --- Et où est-il maintenant? Que fait-il?
- Il demeure toujours près du pont d'Asnières, sur le bord de l'eau.
  - Sur le bord de l'eau?
- Oui, il est établi la avec sa famille, dans une maison isolée. Il est toujours en guerre avec les gardes-pêche, et une fois qu'il est dans son bateau, avec son fusil à deux coups, il ne ferait pas bon de l'approcher, allez! dit orgueil. leusement la Louve.
  - Quel est donc son état?
- Il pêche en fraude, la nuit; et puis, comme il est brave comme un lion, quand un poltron veut faire chercher querelle à un autre, il s'en charge, lui... Son père a eu des malheurs avec la justice. Il a encore sa mère, deux sœurs et un frère... Autant vaudrait pour lui... ne pas l'avoir ce frère-la... car c'est un scélérat qui se fera guilletiner un jour ou l'autre...ses sœurs aussi... Enfin, n'importe, c'est à eux leur cou...
  - Et où l'avez-vous connu, Martial?
- --- A Paris. Il avait voulu apprendre l'état de serrurier... un bel état, toujours du fer rouge ... et du feu autour de soi... du danger, quoi ! ... ça lui convenait; mais, comme moi, il avait mauvaise tôte, ça n'a pas pu marcher avec ses bourgeois; alors il s'en est retourné auprès de ses parents, et il s'est mis à marauder sur la rivière. Il vient me voir à Paris, et moi, dans le jour, je vais le voir à Asnières: c'est tout près... ça serait plus loin que j'irais tout de même, quand ça serait sur les genoux et sur les mains.

-Vous serez bien heureuse d'aller à la campagne... vous, la Louve!... dit la Goualeuse en soupirant, surtout si vous simez, comme moi, à vous promener dans les champs.

- J'aimerais bien mieux me promener dans les bois, dans les grandes forêts, avec mon homme...

– Dans des forêts?... vous n'auriez pas

peur?

- Peur! Ah bien oui, peur! Est-ce qu'une louve a peur? Plus la forêt serait déserte et épaisse, plus j'aimerais ça. Une hutte isolée ou j'habiterais avec Martial, qui serait braconnier; aller avec lui, la nuit, tendre des piéges au gibier ; ... et puis, si les gardes venaient pour nous arrêter, leur tirer des coups de fusil, nous deux mon homme, en nous cachant dans les me qui dirait les jours des grandes eaux à Ver-

d'un objet intéressant pour elle, et Martial, | broussailles, ah! dame... c'est ça qui seraît bon, !..

- Vous avez donc déjà habité des bois, la Louve?
  - ---- Jamais.
  - Qui vous a donc donné, ces idées-la?
  - Martial.
  - Comment?
- Il était braconnier dans la forêt de Rambouillet. Il y a un an, il a censé tiré sur un garde qui avait tiré sur lui... gueux de garde ! Enfin ça n'a pas été prouvé en justice, mais Martial a toujours été obligé de quitter le pays ... Alors il est venu a Paris pour apprendre l'état de serrurier : c'est la où je l'ai connu... Comme il avait trop mauvaise tête pour s'arranger avec son bourgeois, il a mieux aimé retourner à Asnières près de ses parents, et marauder sur la rivière ; c'est moins assujettissant ... Mais il regrette toujours les bois ; il y retournera un jour ou l'autre. A force de me parler du braconnage et des forêts, il m'a fourré ces idées-là dans la tête... et maintenant il me semble que je suis née pour ça. Mais c'est toujours de même... ce que veut votre homme, vous le voulez... Si Martial avait été voleur ... j'aurais été voleuse... Quand on a un homme, c'est pour être comme son homme.
- Et vos parents, la Louve, où sont-ils?
- Est-ce que je sais, moi !...
- Il y a longtemps que vous ne les avez vus ?
- Je ne sais pas seulement s'ils sont morts ou en vie.
- Ils étaient donc méchants pour vous? -Ni bons ni méchants: j'avais, je crois bien, onze ans quand ma more s'en est allée d'un côté avec un soldat ; mon père, qui était journalier, a amené dans notre grenier une maîtresse à lui, avec deux garçons qu'elle avait, un de six ans, et un de mon age. Elle était marchande de pommes à la brouette. Ça n'a pas éte trop mai dans les ommencements; mais ensuite, pendant qu'elle était à sa char-retée, il venait chez non une écaillère avec qui mon père faisait 🌬 traits à l'autre... qui l'a su... Depuis comps-la, il y avait presque tous les soirs a la maison des batteries si enragées que co nous en donnait la petite mort, à moi et pax deux garçons avec qui je couchais; car notre logement n'avait qu'une pièce, et nous avions un lit pour nous trois... dans la même chambre que mon père et sa maîtresse. Un jour, c'était justement le jour de sa fête à elle, la Sainte-Madeleine, voila-t-il pas qu'elle lui reproche de ne pas la lui avoir souhaitée sa fête! De raisons en raisons, mon père a fini par lui fendre la tête d'un coup de manche à balai. J'ai joliment cru que c'était fini. Elie est tombée comme un plomb, la mère Madeleine ; mais elle avait la vie dure et la tête Après ça, elle le rendait bien à mon père ; une fois, elle l'a mordu si fort à la main, que le morceau lui est resté dans les dents. Faut dire que ces massacres-la, c'étaient com-

moins voyantes; il y avait des bleus, mais pas de rouge...

- Et cette femme était méchante pour

vous?

-La mère Madeleine? non, au coutraire, elle n'était que vive ; sauf ça, une brave femme ... mais à la fin mon père en a eu assez ; il lui a abandonné le peu de meubles qu'il y avait chez nous, et il n'est plus revenu. Il était Bourguignon, faut croire qu'il sera retourné au pays. Alors j'avais quinze ou seize ans.

- Et vous êtes restée avec l'ancienne maî-

tresse de votre père?

- Où est-ce que je serais allée? Alors elle s'est mise avec un couvreur qui est venu habiter chez nous. Des deux garçons de la mère Madeleine, il y en a un, le plus grand, qui s'est noyé à l'île des Cygnes; l'autre est entré en apprentissage chez un menuisier.

- Et que faisiez-vous chez cette femme ?

Je tirais sa charrette avec elle, je faisais la soupe, j'allais porter à manger à son homme; et quand il rentrait gris, ce qui lui arrivait plus souvent qu'à son tour, j'aidais la mère Madeleine à le rouer de coups pour en avoir la paix, car nous habitions toujours la même chambre Il était méchant comme un ane rouge quand il était dans le vin, il voulait tout tuer. Une fois, si nous ne lui avions pas arraché sa hachette, il nous aurait assassinées toutes les deux. La mère Madeleine a eu pour sa part un coup sur l'épaule, qui a saigné comme une vraie boucherie.

- Et comment êtes-vous devenue... ce que nous sommes? dit Fleur-de-Marie en hésitant.

Le fils de Madeleine, le petit Charles,

qui s'est depuis noyé à l'île des Cygnes, avait été... avec moi... à peu près depuis le temps que lui, sa mère et son frere étaient venus loger chez nous, quand nous étions deux enfants... quoi !... Après lui le couvreur... Ça m'était égal ; ma j'avais peur d'être mise a la porte par la mère Madeleine, si elle s'apercevait de quelque chose. Ca est arrivé; comme elle était bonne femme, en m'a dit :

- Puisque c'est ainsi, tu as seize ans, tu n'es propre à rien, tu es trop mauvaise tête pour te mettre en place ou pour appendre un état ; tu vas venir avec moi te faire inserire à la police ; à défaut de tes parents, je répondrai de toi, ca te fera toujours un sort autorisé par le gouvernement; t'auras rien à faire qu'à nocer; je serai tranquille sur toi, et tu ne me seras plus à charge. Qu'est-ce que tu dis de

cela, ma fille?

- Ma foi, au fait, vous avez raison, que je lui ai répondu, je n'avais pas songé à ça.,,

Nous avons été au bureau des mœurs, elle m'a recommandée dans une maison, et c'est depuis ce temps-la que je suis inscrite. J'ai revu la mère Madeleine... il y a de ça un an; j'étais à boire avec mon homme, nous l'avons invitée; elle nous a dit que le couvreur était aux galères. Depuis je ne l'ai pas rencontrée,

sailles ; les jours ouvrables, les batteries étaient | nait qu'elle avait été apportée à la Morgue, il il y a trois mois; si ça est, ma foi, tant pis! car c'était une brave femme, la mère Madeleine... elle avait le cœur sur la main et pas plus de fiel qu'un pigeon.

Fleur-de-Marie, quoique, plongée jeune dans une atmosphère de corruption, avait depuis respiré un air si pur, qu'elle éprouva une oppression douloureuse à l'horrible récit de la

Louve.

Et si nous avons eu le triste courage de le faire, ce récit, c'est qu'il faut bien qu'on sache que, si hideux qu'il soit, il est encore mille fois au-dessous d'innombrables réalités.

Oui, l'ignorance et la misère conduisent souvent les classes pauvres à ces effrayantes

dégradations humaines et sociales...

Oui, il est une foule de taniéres où enfants et adultes, filles et garçons, légitimes ou batards, gisant pêle-mêle sur la même paillasse, comme des bêtes dans la même litière, ont continuellement sous les yeux d'abominables exemples d'ivresse, de violences, de débauches et de meurtres...

Oui, et trop fréquemment encore...L'INCESTE! ... vient ajouter une horreur de plus à ces hor-

Les riches peuvent entourer leurs vices d'ombre et de mystère, et respecter la sainteté du foyer domestique. Mais les artisans les plus honnêtes, occupant presque toujours une seule chambre avec leur famille, sont forcés, faute de lit et d'espace, de faire coucher leurs enfants ensemble, frères et sœurs ...à quelques pas d'eux... maris et femmes.

Si l'on frémit déjà des fatales conséquences de telles nécessités, presque toujours inévitable nent imposées aux artisans pauvres, mais probes, que sera-ce donc lorsqu'il s'agira d'artisans dépravés par l'ignorance ou par l'incon-

duite?

Quels épouvantables exemples ne donnerontils pas à de malheureux enfants abandonnés ou plutôt excités, dès leur plus tendre jeunesse, à tous les penchants brutaux, à toutes les passions animales! Auront-ils seulement l'idée du devoir, de l'honnêteté, de la pudeur?

Ne seront-ils pas aussi étrangers aux lois sociales que les sauvages du nouveau monde?

Pauvres créatures corrompues en naissant, qui, dans les prisons où les conduisent souvent le vagabondage et le délaissement, sont déjà flétries par cette grossière et terrible métaphore: GRAINES DE BAGNE!...

Et la métaphore a raison.

Cette sinistre prédiction s'accomplit presque toujours: galères ou lupanar, chaque sexe a son avenir...

Nous ne voulons justifier ici aucun déborde-

Que l'on compare seulement la dégradation volontaire d'une femme pieusement élevée au sein d'une famille aisée, qui ne lui aurait donné que de nobles exemples; que l'on compare, disons-nous, cette dégradation à celle de la elle; je ne sais plus qui, dernièrement, soute. Louve, créature pour ainsi dire élevée dans le vice, par le vice et pour le vice, à qui l'on montre, non sans raison, la prostitution comme un état protégé par le gouvernement! Ce qui

Il y a un bureau où cela s'enregistre, se cer-

tifie et se paraphe ;

Un bureau où souvent la mère vient autoriser la prostitution de sa fille, le mari la prostitution de sa femme...

Cet endroit s'appelle le bureau des maurs! Ne faut-il pas qu'une société ait un vice d'organisation bien profond, bien incurable a l'endroit des lois qui régissent la condition de l'homme et de la femme, pour que le pouvoir... LE POUVOIR... cette grave et morale abstraction, soit obligé non-seulement de tolérer, mais de réglementer, mais de légaliser, mais de protéger, pour la rendre moins dangereuse, cette vente du corps et de l'ame, qui, multipliée par les appétits effrénés d'une population immense, atteint chaque jouf à un chiffre presque in-

# CHAPITRE X.

CHATEAUX EN ESPAGNE.

La Goualeuse, surmontant l'émotion que lui avait causée la triste confession de sa compagne, lui dit timidement:

- Ecoutez-moi sans vous facher...

- --- Voyez... dites... j'espère que j'ai assez bavardé: mais, au fait, c'est égal, puisque c'est la dernière fois que nous causerons ensemble...
  - Etes-vous heureuse, la Louve?
  - Comment ?

commensurable!

. . . . . . . *.* 

- De la vie que vous menez?
- Ici, a Saint-Lazare?
- Non... chez vous... quand vous êtes libre?
  - Oui, je suis heureuse...
  - Toujours?
  - Toujours...
- Vous ne voudriez pas changer votre sort contre un autre?
- Contre quel sort? Il n'y a pas d'autre sort pour moi.
- Dites-moi, la Louve, reprit Fleur de Marie après un moment de silence, est-ce que vous n'aimez pas à faire quelquefois des chàteaux en Espagne?... C'est si amusant... en prison!
- A propos de quoi... des châteaux en Espagne?
  - -- A propos de Martial.
  - De mon homme?
  - Oui..
    - Ma foi, je n'en ai jamais fait.
- Laissez-moi en faire un... pour vous et pour Martial...
  - ---Bah! à quoi bon?...
  - A passer le temps...
  - En bien! voyons ce château en Espagne.
  - **48**

comme il en arrive quelquefois vous fasse rencontrer une personne qui vous dise : "Abandonnée de votre père et de votre mère, votre enfance a éte entourée de si mauvais exemples. qu'il faut vout plaindre autant que vous blamer d'être devenue...,

- D'être devenue quoi?

- Ce que vous et moi... nous sommes devenues..., répondit la Goualeuse d'une voix donce.

Et elle continua:

- Supposez que cette personne vous dise encore: "Vous aimez Martial... il vous aime... vous et lui, quittez une vie manvaise ; au lieu d'être sa maîtresse... soyez sa femme. "

La Louve haussa les épaules.

– Est-ce qu'il voudrait de moi pour sa

-- Excepté le braconnage, il n'a commis, n'est-ce pas, aucune autre action coupable?

- Non... il est braconnier sur la rivière comme il l'était dans les bois, et il a raison. Tiens, est-ce que les poissons ne sont pas, comme le gibier, à qui peut les prendre? Où donc est la marque de leur propriétaire?

- Eh bien! supposez qu'ayant renoncé à son dangereux métier de maraudeur de rivière. il veuille devenir tout à fait honnête homme; supposez qu'il inspire, par la franchise de ses bonnes résolutions, amez de confiance à un bienfaiteur inconnu pour que celui-ci lui donne une place... voyons... c'est toujours un château en Espagne... lui donne une place... de gardechasse, par exemple... à lui qui était braconnier, ca serait dans ses goûts, j'espère ;... c'est le même état... mais en bien...
- Ma foi, oui, c'est toujours vivre dans les
- Seulement, on ne lui donnerait cette place qu'à la condition qu'il vous épouserait et qu'il vous emmènerait avec lui.

— M'en aller avec Martial?

– Oui, vous seriez si heureuse, disiez-vous, d'habiter ensemble au fond des forêts! N'aimeriez-vous pas mieux, au lieu d'une mauvaise hutte de braconnier, où vous vous cacheriez tous deux comme des coupables, avoir une honnête petite chaumière dont vous seriez la mé. nagère active et laborieuse?

– Vous vous moquez de moi... est-ce que

c'est possible?

— Qui sait? le hasard!... d'ailleurs c'est toujours un château en Espagne...

- Ah! comme ça, à la bonne heure.

- Dites donc, la Louve, il me semble déja vous voir établie dans votre maisonette, en pleine forêt, avec votre mari, et deux ou trois enfants... Des enfants... quel bonheur! n'est-ce Das?

– Des enfants de mon homme ?... s'écria la Louve avec une passion farouche, oh! oui; ils seraient fièrement aimés ceux-là !...

- Comme ils vous tiendraient compagnie dans votre solitude! Puis, quand ils seraient grands, ils commenceraient à vous rendre bien - Figurez-vous, par exemple, qu'un hazard | des services : les plus petits ramasseraient des

branches mortes pour votre chauffage; le plus grand irait dans les herbes de la forôt faire paturer une vache ou deux qu'on vous donnerait, pour récompenser votre mari de son activité; car, ayant été braconnier, il n'en serait que meilleur garde-chause...

- Au fait... c'est vrai... Tiens, c'est amusant, ces châteaux en Espagne. Dites-m'en donc

encore, la Goualeuse!

— On serait très-content de votre mari...
vous auriez de son maitre quelques douceurs...
une basse-cour, un jardin; mais dame ! aussi,
il vous faudrait courageusement travailler, la
Louve! et cela du matin au soir.

--- Oh! si ce n'était que ça, une fois auprès de mon homme, l'ouvrage ne me ferait pas

peur, à moi... j'ai de bons bras...

- Et vous auriez de quoi les occuper, je vous en réponds... Il y a tant à faire... tant à faire!... c'est l'étable à soigner, les repas à préparer, les habits de la tamille a raccommoder, c'est un jour le blanchissage, un autre jour le pain à cuire, ou bien encore la maison à nettoyer du haut en bas, pour que les autres gardes de la forêt disent: "Oh! il n'y a pas une ménagère comme la femme de Martial; de la cave au grenier sa maison est un miracle de propreté... et des enfants toujours si bien soignés! C'est qu'aussi elle est fièrement laborieuse, Madame Martial...,
- Dites donc, la Goualeuse, c'est vrai, je m'appellerais Madame Martial..., reprit la Louve avec une sorte d'orgueil; Madame

Martial !...

- Ce qui vaudrait mieux que de vous ap-

peler la Louve, n'est-ce pas?

— Bien sûr j'aimerais mieux le nom de mon homme que le nom d'une bête... Mais, bah!... bah!... louve je suis née... louve je mourrai...

— Qui sait?... qui sait?... ne pas reculer devant une vie bien dure, mais honnête, ça porte bonheur... Ainsi, le travail ne vous effraierait pas?...

- Oh! pour ca, non; ce n'est pas mon homme et trois ou quatre mioches à soigner

qui m'embarrasseraient, allez!

— Et puis aussi toût n'est pas labeur, il y a des moments de repos; l'hiver, à la veillée, pendant que les enfants dorment, et que votre mari fume sa pipe en nettoyant ses armes ou en caressant ses chiens, écoutez donc... vous pouvez prendre un peu de bon temps.

— Bah! bah! du bon temps... rester les bras croisés! ma foi, non; j'aimerais mieux raccommoder le linge de la famille, le soir, au coin du feu; ça n'est déjà pas si fatigant... L'hiver,

les jours sont si courts !

Âux paroles de Fleur-de-Marie, la Louve oubliait de plus en plus le présent pour ces rêves d'avenir... aussi vivement intéressée que précédemment la Goualeuse, lorsque Rodolphe lui avait parlé des douceurs rustiques de la ferme de Bouqueval.

La Louve ne cachait pas les goûts sauvages que lui avait inspirés son amant. Se souvenant de l'impression profonds, salutaire, qu'elle

avait ressentie aux riantes peintures de Rodolphe, à propos de la vie des champs, Fleurde-Marie voulait tenter le même moyen d'action sur la Louve, pensant avec raison que si sa compagne se laissait assez émouvoir au tableau d'une existence rude, pauvre et solitaire, pour désirer ardemment une vie pareille... cette femme mériterait intérêt et pitté.

Enchantée de voir sa compagne l'écouter aves-curiosité, la Goualeuse reprit en souriant:

—Et puis, voyez-vous... Madame Martial... laissez-moi vous appeler ainsi... qu'est-ce que cela vous fait?...

— Tiens, au contraire, ça me flatte...

Puis la Louve haussa les épaules en souriant aussi, et reprit :

— Quelle bêtise de jouer à la Madame! Sommes-nous enfants!... C'est égal... allez toujours... c'est amusant... Vous dites donc?...

—Je dis, Madame Martial, qu'en parlant de votre vie, l'hiver, au fond des bois, nous ne

songeons qu'à la pire des saisons.

— Ma foi, non, ça n'est pas la pire... Entendre le vent siffler la nuit dans la forét et de temps en temps hurler les loups, bien loin... bien loin... je ne trouverais pas ça ennuyeux, moi, pourvu que je sois au coin du feu avec mon homme et mes mioches, ou même toute seule sans mon homme, s'il était à faire sa ronde; oh! un fusil ne me fait pas peur à moi... Si j'avais mes enfants à défendre...je serais bonne là... allez !... La Louve garderau bien ses louveteaux!

- Oh! je vous crois... vous êtes très-brave, vous... mais moi, poltronne, je présère le printemps à l'hiver... Oh! le printemps, Madame Martial, le printemps! quand verdissent les feuilles, quand fleurissent les jolies fleurs des bois, qui sentent si bon, si bon, que l'air est embaumé... C'est alors que vos enfants se rouleraient gaiement dans l'herbe nouvelle, et puis la forêt serait si touffue qu'on apercevrait à peine votre maison au milieu du feuillage. Il me semble que je la vois d'ici ... il y a devant la porte un berceau de vigne que votre man a plantée et qui ombrage le banc de gazon où il dort durant la grande chaleur du jour, pendant que vous allez et venez, en recommandant aux enfants de ne pas réveiller leur père... Je ne sais pas si vous avez remarqué cela, mais dans le fort de l'été, sur le midi, il se fait dans les bois autant de silence que pendant la nuit... On n'entend ni les seuilles remuer, ni les oiseaux chanter...

— Ça, c'est vrai, répéta presque machinalement la Louve, qui, oubliant de plus en plus la réalité, croyait, presque voir se dérouler à ses yeux les riants tableaux que lui présentait l'imagination poétique de Fleur-de-Marie... de Fleur-de-Marie, si instinctivement amoureuse des beautés de la nature.

Ravie de la profonde attention que lui prêtait sa compagne, la Goualeuse reprit en se laissant elle-même entraîner, au charme des pensées qu'elle évoquait:

-Il y a une chose que j'aime presque au-

tant que le silence des bois, c'est le bruit des grosses gouttes de pluie d'été tombant sur les feuilles; aimez-vous cela aussi?

— Oh oui!...j'aime bien aussi la pluie d'été.

— N'est-ce pas? lorsque les arbres, la mousse, l'herbe, tout est bien trempé, quelle bonne odeur fraiche! Et puis, comme le soleil, en passent à travers les arbres, fait briller toutes ces gouttelettes d'eau qui pendent aux feuilles après l'ondée! Avez-vous aussi remarqué cela?

— Oui... Mais je m'en souviens parce que vous me le dites à présent... Comme c'est drole pourtant! vous racontez si bien, la Goualeuse, qu'on semble tout voir, tout voir, à mesure que vous parlez... Et puis, dame! je ne sais pas comment vous expliquer cela... mais, tenez, ce que vous dites... ça sent bon... ça rafraichit... comme la pluie-d'été... dont nous parlons.

Ainsi que le beau, que le bien, la poésie est souvent contagieuse.

La Louve, cette nature brute et farouche, devait subir en tout l'influence de Fleur-de Marie.

Celle-ci reprit en souriant:

— Il ne faut pas croire que nous soyons seules à aimer la pluie d'été. Et les oiseaux donc? Comme ils sont contents, comme ils secouent leurs plumes, en gazouillant joyeusement... pas plus joyeusement pourtant que vos enfants... vos enfants libres, gais et légers comme eux. Voyez-vous, à la tombée du jour, les plus petits courir à travers les bois au-devant de l'aîné, qui ramène les deux génisses du pâturage; ils ont bien vite reconnu le tintement lointain des clochettes, allex!...

— Dites donc, la Goualeuse, il me semble voir le plus petit et le plus hardi, qui s'est fait mettre, par son frère ainé qui le soutient, à califourchon sur le dos d'une des vaches...

Et l'on dirait que la pauvre bête sait quel fardeau elle porte, tant elle marche avec précaution... Mais voilà l'heure du souper: votre ainé, tout en menant pâturer son bétail, s'est amusé à remplir pour vous un panier de belles fraises des bois, qu'il a rapportées au frais, sous une couche épaisse de violettes sauvages.

- Fraises et violettes... c'est ça qui doit encore être un baume!... Mais mon Dieu! mon Dieu! où diable allez-vous donc chercher

ces idées-la, la Goualeuse?

Dans les bois où mûrissent les fraises, où fleurissent les violettes... il n'y a qu'à regarder et à ramasser, Madame Martial... Mais parlons ménage... voici la mit, il faut traire vos laitières, préparer le souper sous le berceau de vigne; car vous entendez aboyer les chiens de votre mari, et bientôt la voix de leur mattre, qui, tout harassé qu'il est, rentre en chantant... Et comment n'avoir pas envie de chanter, quand, par une belle soirée d'été, le cour satisfait, on regagne la maison où vous attendent une bonne femme et de beaux enfants?... N'est-ce pas, Madams Martial?

- C'est vrai, on ne peut faire autrement que de chanter, dit la Louve, devenant de plus en plus songeuse.

- A moins qu'on ne pleure d'attendrissement, reprit Fleur-de-Marie, émue elle-même. Et ces larmes-là sont aussi douces que des chansons... Et puis, quand la nuit est venue tout à fait, quel bonheur de rester sous la tonnelle, à jouir de la sérénité d'une belle soirée... à respirer l'odeur de la forêt!... à écouter babiller ses enfants... à regarder les étoiles... Alors, le cœur est si plein, si plein... qu'il faut qu'il déborde par la prière... Comment ne pas remercier celui à qui l'on doit la fraicheur du soir, la senteur des bois, la douce clarté du ciel étoilé?... Après ce remerciment ou cette prière, on va dormir paisiblement jusqu'au lendemain, et on remercie encore le Créateur... car cette vie pauvre, laborieuse, mais calme et honnête, est celle de tous les jours...

— De tous les jours! répéta la Louve, la tête baissée sur sa poitrine, le regard fixe, le sein oppressé, car c'est vrai, le bon Dieu est bon de nous donner de quoi vivra si heureux

avec si peu...

Eh bien, dites maintenant, reprit doucement Fleur-de-Marie, dites, ne devrait-il pas être béni comme Dieu celui qui vous donnerait cette vie paisible et laborieuse, au lieu de la vie misérable que vous menez dans la boue des rues de Paris?...

Ce mot de *Parie* rappela brusquement la Louve à la réalité...

Il venait de se passer dans l'âme de cette créature un phénomène é range.

Peinture naïve d'une condition humble et rude, ce simple récit, tour à tour éclairé des douces lasurs du foyer domestique, doré par quelques joyeux rayons de soleil, rafratchi par la brise des grands bois ou parfumé de la senteur des fleurs sauvages, ce récit avait fait sur la Louve une impression plus profonde, plus saississante que ne l'auraient faite les exhortations d'une moralité transcendante.

Oui, à mesure que parlait Fleur-de-Marie, la Louve avait désiré d'être ménagère infatigable, vaillante épouse, mère pieuse et dévouée...

Inspirer, même pendant un moment, à une femme violente, immorale, aville, l'amour de la famille, le respect du devoir, le goût du travail, la reconnaissance envers le Créateur, et cela seulement en lui promettant ce que Dieu donne à tous, le soleil du ciel et l'ombre des forêts... ce que l'homme doit à qui travaille, un toit et du pain, n'était-ce pas un beau triomphe pour Fleur-de-Marie?

Le moraliste le plus sévère, le prédicateur le plus fulminant, auraient-ils obtenu davantage en laissant gronder dans leurs prédications menaçantes toutes les vengeances humaines, toutes les foudres divines?

La colòre douloureuse dont se sentit transportée la Louve, en revenant à la réalité, après s'être laissé charmer par la réverie nouvelle et salutaire où, pour la première fois, l'avaient plongée les paroles de Fleur-de-Marie, prouvait | l'influence de ses paroles sur sa malheureuse

compagne.

Plus les regrets de la Louve étaient amers, en retombant de ce consolant mirage dans l'horreur de sa position, plus le triomphe de la Goualeuse était manifeste.

Après un moment de silence et de réflexion, la Louve redressa brusquement la tôte, passa la main sur son front, et se levant menaçante,

courroucée :

– Vois-tu... vois-tu que j'avais raison de me défier de toi et de ne pas vouloir t'écouter... parce que ça tournerait mai pour moi! Pourquoi m'as-tu parlé ainsi? Pour te moquer de moi, pour me tourmenter! Et cela, parce que j'ai été assez bête pour te dire que j'aurais aimé a vivre au fond des bois avec mon homme !... Mais qui es-tu donc?... Pourquoi me bouleverser ainsi !... Tu ne sais pas ce que tu as fait, malheureuse! Maintenant, malgré moi, je vais toujours penser à cette forêt, à cette maison, à ces enfants, à tout ce bonheur que je n'aurai jamais... jamais!... Et și je ne peux pas oublier ce que tu viens de dire, moi, ma vie va donc être un supplice, un enfer... et cela par ta faute... oui, par ta faute!...

- Tant mieux! oh! tant mieux! dit Fleur-

de-Marie.

- Tu dis tant mieux? s'écria la Louve, les yeux menaçants.

- Oui, tant mieux ;... car si votre misérable vie d'à présent vous paraît un enfer, vous préférerez celle dont je vous ai parlé.

... Et à quoi bon la préférer, puisqu'elle n'est pas faite pour mol? A quoi bon regretter d'être une fille des rues, puisque je dois mourir fille des rues? s'écria la Louve de plus en plus irritée en saisissant dans sa forte main le petit poignet de Fleur-de-Marie. Réponds... réponde!... Pourquoi es-tu venue me faire désirer ce que je ne peux pas avoir?

Désirer une vie honnête et laborieuse, c'est etre digne de cette vie, je vous l'ai dit, perrit Fleur-de-Marie sans chercher à dégager

sa main.

— Eh bien! après, quand j'en serais digne, qu'est-ce que cela prouve? A quoi ça m'avan-

- A voir se réaliser ce que vous regardez comme un rêve, dit Fleur-de-Marie d'un ton si sérieux, si convaincu, que la Louve, dominée de nouveau, abandonna la main de la Goua-

leuse et resta frappée d'étonnement.

- Écoutez-moi, la Louve, reprit Fleur-de-Marie d'une voix pleine de compassion ; me croyez-vous assez méchante pour éveiller chez vous ces pensées, ces espérances, si je n'étais pas sure, en vous faisant rougir de votre condition présente, de vous donner les moyens d'en sortir 3...

- Vous? vous pourriez cela?...

– Moi... non ;... mais quelqu'un qui est bon, grand, puissant comme Dieu.

– Puissant comme Dieu !...

mois, comme vous j'étais une pauvre créature perdue... abandonnée... Un jour, celui dont je vous parle avec des larmes de reconnaissance (et Fleur-de-Marie essuya ses pleurs,) un jour celui-la est venu a moi... il n'a pas craint, tout avilie, toute méprisée que j'étais, de me dire de consolantes paroles... les premières que j'ai entendues!... Je lui avais raconté mes souffrances, mes misères, ma honte, sans lui rien cacher, ainsi que vous m'avez tout à l'heure raconté votre vie, la Louve... Après m'avoir écoutée avec bonté, il ne m'a pas blamée, il m'a plainte; ... il ne m'a pas reproché mon abjection, il m'a vanté la vie calme et pure que l'on menait aux champs.

--- Comme veus tout à l'heure...

- Alors, cette abjection m'a paru d'autant plus affreuse que l'avenir qu'il me montrait me semblait plus beau!

--- Comme moi, mon Dieu!

– Oui, et ainsi que vous je disais: A quoi bon, hélas! me faire entrevoir ce paradis, à moi qui suis condamnée à l'enser?..., Mais j'avais tort de désespérer... car celui dont je vous parle est comme Dieu, souverainement juste, souverainement bon, et incapable de faire luire un faux espoir aux yeux d'une pauvre créature qui ne demandait à personne ni pitié, ni bonheur, ni espérance.

--- Et pour vous... qu'a-t-il fait?

– Il m'a traitée en enfant malade ; j'étais. comme vous, plongée dans un air corrompu, il m'a envoyée respirer un air salubre et vivifiant; je vivais aussi parmi des êtres hideux et criminels; il m'a confiée à des êtres faits à son image... qui ont épuré mon ame, élevé mon esprit... car, comme Dieu encore, à tous ceux qui l'aiment et le respectent, il donne une étincelle de sa céleste intelligence... Oni, si mes paroles vous émeuvent, la Louve, si mes larmes font couler vos larmes, c'est que son esprit et sa pensée m'inspirent! Si je vous parle de l'avenir plus heureux que vous obtiendrez par le repentir, c'est que je puis vous promettre cet avenir en son nom, quoiqu'il ignore à cette heure l'engagement que je prends! Enfin, si je vous dis: "Espérez!...,, c'est qu'il entend toujours la voix de ceux qui veulent devenir meilleurs... car Dieu l'a envoyé sur la terre pour faire croire à la Providence...

En parlant ainsi, la physionomie de Fleur-de-Marie devint radieuse, inspirée : ses joues pales se colorèrent un moment d'un léger incarnet, ses beaux yeux bleus brillèrent doucement; elle rayonnait alors d'une beauté si noble, si touchante, que la Louve, déjà profondément émue de cet entretien, contempla sa compagne avec une respectueuse admiration, et s'écris:

- Mon Dieu!... otrsuis-je? Est-ce que je rêve? je n'ai jamais rien entendu, rien vu de pareil... ça n'est pas possible!... Mais qui êtesvous donc aussi? Oh! je disais bien que vous étiez tout autre que nous!... Mais alors, vous qui connaissez des gens si puissants... comment se fait-il que vous soyez ici... prisonnière avec - Eccutez encore, la Louve... Il y a trois nous?... Mais... mais... c'est donc pour nous

le démon pour le mal?

Fleur-de-Marie allait répondre, lorsque Madame Armand vint l'interrompre et la chercher peur la conduire auprès de Madame d'Harville.

La Louve restait frappée de stupeur ; l'inspectrice lui dit:

– Je vois avec plaisir que la présence de la Goualeuse dans la prison vous a porté bonheur à vous et à vos compagnes... Je sais que vous avez fait une quête pour cette pauvre Mont-Saint-Jean; cela est bien... cela est charitable, la Louve. Cela vous sera compté... J'étais bien sûre que vous valiez mieux que vous ne vouliez le paraître... En récompense de votre bonne action, je crois pouvoir vous promettre qu'on fera abréger de beaucoup les jours de prison qu'il vous reste à subir..

Et Madame Armand s'éloigna, suivie de

Fleur de Marie.

L'on ne s'étonnera pas du langage presque éloquent de Fleur de Marie si l'on songe que cette nature, si merveilleusement douée, s'était rapidement développée, grace à l'éducation et aux enseignements qu'elle avait reçus à la ferme de Bouqueval.

Puis la jeune fille était surtout forte de son

expérience.

Les sentiments qu'elle avait éveillés dans le cœur de la Louve avaient été éveillés en elle par Rodolphe, lors de circonstances à peu près

semblables.

Croyant reconnaitre quelques bons instincts chez sa compagne, elle avait taché de la ramener à l'honnêteté en lui prouvant (selon la théorie de Rodolphe appliquée à la ferme de Bouqueval) qu'il était de son intérêt de devenir honnête, et en lui montrant sa réhabilitation sous de riantes et attrayantes couleurs...

Et, à ce propos, répétons que l'on procède d'une manière incomplète et, ce nous semble, inintelligente et inefficace, pour inspirer aux classes pauvres et ignorantes l'horreur du mal

et l'amour du bien.

Afin de les détourner de la voie mauvaise, incessamment on les menace des vengeances divines et humaines; incessamment on fait bruire à leurs oreilles un cliquetis sinistre : clefs de prison, carcans de fer, chaînes de bagne, et enfin, au loin, dans une pénombre effrayante, à l'extrême horizon du crime, on leur montre le coupe-tête du bourreau, étincelant aux lucurs des flammes éternelles...

On le voit, la part de l'intimidation est incessante, formidable, terrible...

A qui fait le mal... captivité, infamie, supplice..

Cela est juste; mais à qui fait le bien, la société décerne-t-elle dons honorables, distinctions glorienses?

Non.

Par de bienfaisantes rémunérations, la soci6té encourage-t-elle à la résignation, à l'ordre, a la probité, cette masse immense d'artisans édition 1894.)

tenter! Vous êtes donc pour le bien... comme | voués à tout jamais au travail, aux privations, et presque toujours à une misère profonde?

Non.

En regard de l'échafaud ou monte le grand coupable, est-il un pavois où monte le grand homme de bien?

Non.

Étrange, fatal symbols! on représente la Justice aveugle, portant d'une main un glaive pour punir, de l'autre des balances où se pèsent l'accusation et la défense.

Ceci n'est pas l'image de la justice.

C'est l'image de la loi, ou plutôt de l'homme qui condamne ou absout selon sa conscience.

La Justice tiendrait d'une main une épée. de l'autre une couronne ; l'une pour frapper les méchants, l'autre pour récempenser les bons.

Le peuple verrait alors que, s'il est de terribles châtiments pour le mal, il est d'éclatants triomphes pour le bien; tandis qu'à cette heure, dans son naif et rude bon sens, il cherche en vain le *pendant* des tribunaux, des galères et des échafauds.

Le peuple voit bien une justic criminelle (sic.) composée d'hommes fermes, intègres, éclairés, toujours occupés à rechercher, à dé-

couvrir, a punir les scélérats.

Il ne voit pas de justice vertueuse, (1) composée d'hommes fermes, intègres, éclairés, toujours occupés à rechercher, à récompenser les gens de bien.

Tout lui dit: Tremble !...

Rien ne lui dit : Espère !...

Tout le menace..

Rien ne le console. L'Etat dépense annuellement beaucoup de millions pour la stérile punition des crimes. Avec cette somme énorme, il entretient prisonniers et geòliers, galériens et argousins, échafauds et bourreaux.

Cela est nécessaire, soit.

Mais combien dépense l'État pour la rémunération si salutaire, si féconde, des gens de bien ?

Rien...

Et ce n'est pas tout.

Ainsi que nous le démontrerons lorsque le

(1) Quelques jours après avoir écrit ces lignes, nous relisions le *Mémorial de Sainto-Hélène*, ce livre immor-tel qui nous semble un sublime traité de philosophie pratique; nous avons remarqué ce passage, qui nous

pratique; nous avons remarqué ce passage, qui nous avait jusqu'alors échappé:
"Ausi un de mes rèves (c'est l'empereur qui parle,) nos grands événements de guerre accomplis et soldés, de retour à l'intérieur, en repos et respirant, elt été de chercher une douzaine de vrais bons philanthropes, de ces braves gens ne vivant que pour le bien, n'existant que pour le pratique; je les eusse diséminés dans l'empire qu'ils eussant parcouru en secret pour me ren dre compte à moi-même; ils eussent été les ERFIONS PRETU: ils araient vanus me trouver directe. DE LA VERTU; ils seraient venus me trouver directe ment; ils eussent été mes confesseurs, mes directeurs spirituels, et mes décisions avec eux eussent été me bonnes cuvres secrètes. Ma grande occupation, lers de mon entier repos, est été, du sommet de ma puissance, de m'occuper à fond d'améliorer la condition de toute la sociéte; j'euses prétendu descendre jusquaux joutesences individuelles», (Mémoriel, tome V, p. 109, Additon 1991).

cours de ce récit nous conduirs aux prisons d'hommes, combien d'artisans d'une irréprochable probité seraient au comble de leurs vœux s'ils étaient certains de jouir un jour de la condition matérielle des prisonniers, toujours assurés d'une bonne nourriture, d'un bon lit, d'un bon gite!

Et pourtant, au nom de leur dignité d'honnêtes gens rudement et longuement éprouvés, n'ont-ils pas le droit de prétendre à jouir du même bien-être que les soélérats, ceuz-là qui, comme Morel le lapidaire, auraient pendant vingt ans vécu laborieux, probes, résignés, au milieu de la misère et des tentations?

Ceux-la ne méritent-ils pas assez de la société pour qu'elle se donne la peine de les chercher et, sinon de les récompenser, à la glorification de l'humanité, du moins de les soutenir dans la voie pénible et difficile qu'ils parcourent vaillamment?

Le grand homme de bien, si modeste qu'il soit, se cachest-il donc plus obscurement que le voleur ou l'assassin?... Et ceux-ci ne sont-ils pas toujours découverts par la justice criminelle?

Hélas! Est une utopie, mais elle n'a rien que de consolant.

Supposez, par la pensée, une société organisée de telle sorte qu'elle ait pour ainsi dire les assises de la vertu, comme elle a les assises du crime.

Un ministère public signalant les nobles actions, les dénonçant à la reconnaissance de tous, comme on dénonce aujourd'hui les crimes à la vindicte des lois.

Voici deux exemples, deux justices: que l'en dise quelle est la plus féconde en enseignements, en conséquences, en résultats positifs:

Un homme a tué un autre homme pour le voler; au point du jour on dresse sournoisement la guillotine dans un coin désert de Paris, et on coupe le cou de l'assassin, devant la lie de la populace, qui rit du juge, du patient et du bourreau.

Voilà le dernier mot de la société.

Voilà le plus grand crime que l'on puisse commettre contre elle, voilà le plus grand châtiment... voilà l'enseignement le plus terrible, le plus salutaire qu'elle puisse donner au peuple...

Le seul... car rien ne sert de contre-poids à ce billot dégouttant de sang.

Non... la société n'a aucun spectacle doux et bienfaisant à opposer à ce spectacle funèbre.

Continuons notre utopie...

N'en serait-il pas autrement, si presque chaque jour le peuple avait sous les yeux l'exemple de quelques grandes vertus hautement glorifiées et MATÉRIELLEMENT rémunérées par l'ÉTAT?

Ne serait-il pas sans ecsse encouragé au bien, s'il voyait souvent un tribunal auguste, imposant, vénéré, évoquer devant lui, aux yeux d'une foule immense, un pauvre et honnête artisan, dont on raconterait la longue vie probe, intelligente et laborieuse, et auquel on dirait.

" Pendant vingt ans vous avez plus qu'aucun " autre travaillé, souffert, courageusement lutté "contre l'infortune; votre famille a été élevée "par vous dans les principes de droiture et "d'honneur... vos vertus supérieures vous ont a hautement distingué, soyez glorifié et ré-"compensé... Vigilante, juste et toute-puis-" sante, la sociéte ne laisse jamais dans l'oubli "ni le mal ni le bien... A chacun elle paie se-"lon ses œuvres... l'État vous assure une pen-" sion suffisante à vos besoins. Environné de "la considération publique, vous terminerez "dans le repos et dans l'aisance une vie qui "doit servir d'enseignement à tous... et ainsi "sont et seront toujours exaltés ceux qui, "comme vous, auront justifié, pendant beau-"coup d'années, d'une admirable persévérance "dans le bien... et fait preuve de rares et " grandes qualités morales... Votre exemple "encouragera le plus grand nombre à vous "imiter…l'espérance allégera le pénible fardeau que le sort leur impose durant une longue " carrière. Animés d'une salutaire émulation. "ils lutteront d'énergie dans l'accomplissement " des devoirs les plus difficiles, afin d'être un " jour distingués entre tous et rémunérés "comme vous,,...

Nous le demandons: lequel de ces deux spectacles, du meurtrier égorgé, du grand homme de bien récompensé réagira sur le peuple d'une façon plus salutaire, plus %-conde?

Sans doute beaucoup d'esprits délicats s'indigneront à la seule pensée de cez ignobles rémunérations matérielles accordées à ce qu'il y a au monde de plus éthéré: LA VERTU!

Ils trouveront contre ces tendances toutes sortes de raisons plus ou moins philosophiques, platoniques, théologiques, mais surtout économiques, telles que celles-ci:

- Le bien porte en soi sa récompense...

La vertu est un chose sans prix...

La satisfaction de la conscience est la

plus noble des récompenses.

Et enfin cette objection triomphante et sans réplique:

— LE BONHEUR ÉTERNEL QUI ATTEND LES JUSTES DANS L'AUTRE VIE DOIT UNIQUEMENT SUF-FIRE POUR L'ENCOURAGEMENT AU BIEN.

A cela nous répondrons que la société, pour intimider et punir les coupables, ne nous parait pas exclusivement se reposer sur la vengeance divine qui les atteindra certainement dans l'autre vie.

La société prélude au jugement dernier par des jugements humains...

En attendant l'heure inexorable des archanges aux armures d'hyacinthe, aux trompettes retentissantes et aux glaives de flamme, elle se contente modestement... de gendarmes.

Nous le répétons:

Imposant, vénéré, évoquer devant lui, aux yeux Pour terrifier les méchants on matérialise, d'une foule immense, un pauvre et honnête ar- ou plutôt on réduit à des proportions humaines,

courroux céleste...

Pourquoi n'en serait-il pas de même des effets de la rémunération divine à l'égard des gens de bien ?

Mais oublions ces utopies, folles, absurdes, stupides, impraticables comme de véritables

utopies qu'elles sont.

La société est si bien comme elle est! Interrogez plutôt tous ceux qui, la jambe avinée, l'œil incertain, le rire bruyant, sortent d'un joyeux banquet!

# CHAPITRE XI.

### LA PROTECTRICE.

L'inspectrice entra bientôt avec la Goualeuse dans le petit salon où se trouvait Clémence; la paleur de la jeune fille s'était légèrement colorée ensuite de son vif entretien avec la Louve.

- Madame la marquise, touchée des excellents renseignements que je lui ai donnés sur vous, dit Madame Armand à Fleur de Marie, désire vous voir, et daignera peut-être vous faire sortir d'ici avant l'expiration de votre peine.

- Je vous remercie, Madame, répondit timidement Fleur de Marie a Madame Armand, qui la laissa seule avec la marquise.

Celle-ci, frappée de l'expression candide des traits de sa protégée, de son maintien rempli de grace et de modestie, ne put s'empêcher de se souvenir que la Goualeuse avait, en dormant, prononcé le nom de Rodolphe, et que l'inspectrice croyait la pauvre prisonnière en proie à un amour profond et caché.

Quoique parfaitement convaincue qu'il ne pouvait être question du grand-duc Rodolphe, Clémence reconnaissait que du moins, quant à la beauté, la Goualeuse était digne de l'amour

d'un prince...

A l'aspect de sa protectrice, dont la physionomie, nous l'avons dit, respirait une bonté charmante, Fleur de Marie se sentit sympa-

thiquement attirée vers elle.

- Mon enfant, lui dit Clémence, en louant beaucoup la douceur de votre caractère et la sagesse exemplaire de votre conduite, Madame Armand se plaint de votre peu de confiance envers elle.

Fleur de Marie baissa la tête sans répondre.

- Les habits de paysanne dont vous étiez vêtue lorsqu'on vous a arrêtée, votre silence au sujet de l'endroit où vous demeuriez avant d'être amenée ici, prouvent que vous nous cachez certaines circonstances...
  - Madame...
- Je n'ai aucun droit à votre confiance, ma pauvre enfant, je ne voudrais pas vous faire de question importune; seulement on m'assure que si je demandais votre sortie de prison,

perceptibles, visibles, les effets anticipés du d'agir je désirerais causer avec vous de vos projets, de vos ressources pour l'avenir. Une fois libérée... que ferez-vous? Si, comme je n'en doute pas, vons êtes décidée à suivre la bonne voie où vous êtes entrée, ayez confiance en moi, je vous mettrai à même de gagner honorablement votre vie...

La Goualeuse fut émue jusqu'aux larmes de l'intérêt que lui témoignait Madame d'Har-

Après un moment d'hésitation, elle lui dit : - Vous daignez, Madame, vous montrer pour moi si bienveillante, si généreuse, que je dois peut-être rompre le silence que j'ai gardé jusqu'ici sur le passé... un serment m'y forçait.

-- Un serment?

- Oui, Madame, j'ai juré de taire à la justice et aux personnes employées dans cette prison, par suite de quels événements j'ai été conduite ici; pourtant... si vous vouliez, Madame, me faire une promesse...

- Laquelle?

– Celle de me garder le secret, je pourrais. grace a vous, Madame, sans manquer pourtant à mon serment, rassurer des personnes respectables qui, sans doute, sont bien inquiètes de

– Comptez sur ma discrétion, je ne dirai que ce que vous m'autoriserez à dire.

- Oh! merci, Madame, je craignais tant que mon silence envers mes bienfaiteurs ne ressemblat à de l'ingratitude?...

Le doux accent de Fleur de Marie, son langage presque choisi, frappèrent Madame

d'Harville d'un nouvel étonnement.

- Je ne vous cache pas, lui dit-elle, que votre maintien, vos paroles, tout m'étonne au dernier point. Comment, avec une éducation

qui paraît distinguée, avez-vous pu...

- Tomber si bas? n'est-ce pas, Madame? dit la Goualeuse avec amertume. C'est qu'hélas! cette éducation, il y a bien peu de tempa que je l'ai reçue. Je dois ce bienfait à un protecteur généreux qui, comme vous, Madame... sans me connaître... sans même avoir les favorables renseignements qu'on vous a donnés sur moi, m'a prise en pitié...
  - Et ce protecteur... quel est-il?

- Je l'ignore, Madame...

– Vous l'ignorez ?

- Il ne se fait connaître, dit-on, que par son inépuisable bonté; grace au ciel, je me suis trouvée sur son passage...

-Et où l'avez-vous rencontré?

- Une nuit... dans la Cité, Madame, dit la Goualeuse en baissant les yeux, une homme voulait me battre, ce bienfaiteur inconnu m'a courageusement défendue; telle a été ma première rencontre avec lui.

– C'était donc un homme... du peuple ?

- La première fois que je l'ai vn, il en avait le costume et le langage... mais plus tard...

- Plus tard?

- La manière dont il m'a parlé, le profond respect dont l'entouraient les personnes auxcette grace pourrait m'être accordée. Avant quelles il m'a confiée, tout m'a prouvé qu'il

avait pris par déguisement l'extérieur d'un de l Fleur de Marie, frappée de ce brusque changeces hommes qui fréquentent la Cité...

- Mais dans quel but?

— Je ne sais..

- Et le nom de ce protecteur mystérieux, le connaissez-vous?

-Oh! oui, Madame, dit la Goualeuse avec exaltation, Dieu merci! car je puis sans cesse bénir, adorer ce nom... Mon sauveur s'appelle M. Rodolphe, Madame ...

Clémence devint pourpre.

Et n'a-t-il pas d'autre nom?... demanda-t-

elle vivement à Fleur-de-Marie.

– Je l'ignore, Madame... Dans la ferme où il m'avait envoyée, on ne le connaissait que sous le nom de M. Rodolphe.

- Et son age?

- Il est jeune encore, Madame...

-- Et beau?

— Oh! oui... beau, noble... comme son

L'accent reconnaissant, passionné de Fleur de Marie, en prononcant ces mots, causa une impression doulourouse a Madame d'Harville.

Un invincible, un inexplicable pressentiment

lui disait qu'il s'agissait du prince.

Les remarques de l'inspectrice étaient fondées, pensait Clémence... La Goualeuse aimait Rodolphe... c'était son nom qu'elle avait prononcé pendant son sommeil...

Dans quelles circonstances étranges le prince et cette malheureuse s'étaient ils rencontrés?

Pourquoi Rodolphe était-il allé déguisé dans la Cité?

La marquise ne put résoudre ces questions. Seulement elle se souvint de ce que Sarah lui avait autrefois méchamment et faussement raconté des prétendues excentricités de Rodolphe, de ses amours étranges... N'était-il pas, en effet, bizarre qu'il eût retiré de la

fange cette créature d'une ravissante beauté, d'une intelligence peu commune?... Clémence avait de nobles qualités, mais elle était femme, et elle aimait profondément Ro-

dolphe, quoiqu'elle fut decidée à ensevelir ce

secret au plus profond de son cœur... Sans réfléchir qu'il ne s'agissait sans doute que d'une de ces actions généreuses que le prince était accoutumé de faire dans l'ombre; sans réfléchir qu'elle confondait peut-être avec l'amour un sentiment de gratitude exalté ; sans résiéchir enfin que, ce sentiment eut-il été plus tendre, Rodolphe pouvait l'ignorer, la marquise, dans un premier moment d'amertume et d'injustice, ne put s'empêcher de regarder la Goualeuse comme sa rivale.

Son orgueil se révolta en reconnaissant qu'elle rougissait, qu'elle souffrait malgré elle

d'une rivalité si abjecte.

Elle reprit donc d'un ton sec, qui contrastait cruellement avec l'affectueuss bienveillance de ses premières paroles :

- Et comment se fait-il, Mademoiselle, pue votre protecteur vous laisse en prison? Comment vous trouvez-vous ici?

- Mon Dien! Madame, dit thuidement

ment de langage, vous ai-je déplu en quelque chose?...

- Et en quoi pouvez-vous m'avoir déplu? demanda Madame d'Harville avec hauteur. – O'est qu'il me semble... que tout à

l'heure... vous me parliez avec plus de bonté, Madame..

- En vérité, Mademoiselle, ne faut-il pas que je pèse chacune de mes paroles?... Puisque je consens à m'intéresser à vous... j'ai le droit, je pense, de vous adresser certaines questions...

A peine ces mots étaient-ils prononoés, que Clémence, pour plusieurs raisons, en regretta

la dureté.

D'abord par un louable retour de générosité, puis parce qu'elle songea qu'en brusquant se rivale elle n'en apprendrait rien de ce qu'elle désirait savoir.

En effet, la physionomie de la Goualeuse, un moment ouverte et confiante, devint tout à

coup craintive.

De même que la sensitive, à la première atteinte, referme ses feuilles délicates et se replie sur elle même... le cœur de Fleur-de-Marie se serra douloureusement.

Clémence reprit doucement, pour ne pas éveiller les soupçons de sa protégée par un re-

virement trop subit:

- En vérité, je vous le répète, je ne puis comprendre qu'ayant autant à vous louer qu votre bienfaiteur, vous soyez ici prisonnière. . Comment, après être sincèrement revenue au bien, avez-vous pu vous faire arrêter la nuit, dans un promenade qui vous était interdite?... Tout cela, je vous l'avoue, me semble extraordinaire... Vous parlez d'un serment qui vous a jusqu'ici imposé le silence... mais ce serment même est si étrange...!

- J'ai dit la vérité. Madame...

- J'en suis certaine... il n'y a qu'à vous voir, qu'à vous entendre pour vous croire incapable de mentir; mais ce qu'il y a d'incompréhensible dans votre situation augmente, irrite encore mon impatiente curiosité; c'est sculement à cela que vous devez attribuer la vivacité de mes paroles de tout à l'heure. Allons... je l'avoue... j'ai eu tort, car bien que je n'aie d'autre droit à vos confidences que mon vif désir de vous être utile, vous m'avez offert de me dire ce que vous n'avez dit à personne, et je suis trés-touchée, croyez-moi, pauvre enfant, de cette preuve de votre foi dans l'intérêt que je vous porte... Aussi, je vous le promets, en gardant scrupuleusement votre secret, si vous me le confiez... je ferai mon possible pour arriver au but que vous vous proposez.

Grace a ce replâtrage assez habile (qu'on nous passe cette trivialité), Madame d'Harville regagna la confiance de la Goualeuse, un

moment effarouchée.

Fleur de Marie, dans sa candeur, se reprocha même d'avoir mal interprété les mots qui l'avaient blessée.

- Pardonnez-moi, Madame, dit-elle & Clé-

mence, j'ai sans doute eu tort de ne pas vous ; dire tout de suite ce que vous désiriez savoir ; mais vous m'avez demandé le nom de mon sauveur... malgré moi je n'ai pu résister au

bonheur de parler de lui...

-Rien de mieux... cela prouve combien vous lui êtes reconnaissante... Mais par quelle circonstance avez-vous quitté les honnêtes gens chez lesquels il vous avait placée sans doute? Est-ce à cet événement que se rapporte le serment dont vous m'avez parlé?

– Oui, Madame; mais, grace a vous, je crois maintenant pouvoir, tout en restant fidèle à ma parole, rassurer mes bienfaiteurs

sur ma disparition...

 Voyons, ma pauvre enfant, je vous écoute. – Il y a trois mois environ, M. Rodolyhe m'avait placée dans une ferme située à quatre ou cinq lieues d'ici...

-- Il vous y avait conduite... lui-même?

- Oui, Madame- il m'avait confiée à une dame aussi bonne que vénérable... que j'aimai bientôt comme ma mère... Elle et le curé du village, à la recommandation de M. Rodolphe, s'occupèrent de mon étlucation...

– Et Monsieur... Rodolphe venzit-il sou-

vent à la ferme l

- Non, Madame... il y est venu trois fois pendant le temps que j'y suis restée.

Clémence ne put cacher un tressaillement de joie.

- Et quand il venait vous voir, cela vous rendait bien heureuse... n'est-ce pas?

-Oh! oni, Madame!... c'était pour moi plus que du bonheur... c'était un sentiment mélé de reconnaissance, de respect, d'admiration, et même d'un peu de crainte...

--- De la crainte !...

— De lui à moi... de lui aux autres... la distance est si grande !...

--- Mais... quel est donc son rang?

– J'ignore s'il a un rang, Madame.

- Pourtant, vous parlez de la distance qui

existe entre lui... et les autres...

- Oh! Madame... ce qui le met au-dessus de tout le monde, c'est l'élévation de son caractère... c'est son inépuisable générosité pour ceux qui souffrent... c'est l'enthusiasme qu'il inspire à tous... Les méchants mêmes ne peuvent entendre son nom sans trembler... ils le respectent autant qu'ils le redoutent... Mais, pardon, Madame, de parlet encore de lui... je dois me taire... je vous donnerais une idée incomplète de celui que l'on doit se borner à adorer en silence... Autant vouloir exprimer par des paroles la grandeur de Dieu!

- Cette comparaison...

- Est peut-être sacrilége, Madame... Mais est-ce offenser Dieu, que de lui comparer celui qui m'a donné la conscience du bien et du mal, celui qui m'a retirée de l'abime... celui enfin à qui je dois une vie nouvelle?

- Je ne vous blame pas, mon enfant ; je comprends toutes les nobles exagérations. Mais comment avez-vous abandonné cette ferme où vous deviez vous treuver si heureuse? | restée deux mois chez Bras-Rouge, on m'assu-

- Hélas !... cela n'a pas été volontairement, Madame!

– Qui vous y a donc forcée ?

- Un soir, il y a quelques jours, dit Fleur de Marie, tremblante encore à ce récit, je me rendais au presbytère du village, lorsqu'une méchante femme, qui m'avait tourmentée pendant mon enfance... et un homme, son complice... qui était embusqué avec elle dans un chemin creux, se jetèrent sur moi, et après m'avoir baillonnée, m'emportèrent dans un fiacre.

– Et... dans quel but?

– Je ne le sais pas, Madame. Mes ravisseurs obéissaient, je crois, à des personnes puissantes.

- Quelles furent les suites de cet enlève-

ment?

- A peine le fiacre était-il en marche, que la méchante femme, qui s'appelle la Chouette, s'écria :
- "- J'ai là du vitriol, je vais en frotter le

visage de la Goualeuse pour la défigurer. " - Quelle horreur!... Malheureuse enfant! Et qui vous a sauvée de ce danger?

- Le complice de cette femme... un aveugle, nommé le Maître d'école.

- Il a pris votre défense?

- Oui, Madame, dans cette occasion, et dans une autre encore. Cette fois une lutte s'engagea entre lui et la Chouette... Usant de sa force, le Maître d'école la força de jeter par la portière la bouteille qui contenait le vitriol. Tel est le premier service qu'il m'ait rendu, après avoir pourtant aidé à mon enlèvement... La nuit était profonde... Au bout d'une heure et demie, la voiture s'arrêta, je crois, sur la grande route qui traverse la plaine Saint-Denis; un homme à cheval attendait à cet endroit.

... Eh bien! dit-il, la tenez-vous enfin? ... Oui, nous la tenons, répondit la Chouette, qui était furieuse de ce qu'on l'avait empêchée de me défigurer. Si vous voulez vous débarrasser de cette petite, il y a un bon moyen, je vais l'étendre par terre, sur la route, je lui ferai passer les roues de la voiture sur la tête... elle aura l'air d'avoir été écrasée par accident.,,

--- Mais c'est épouvantable!

– Hélas! Madame, la Chouette était bien capable de faire ce qu'elle disait. Heureuse. ment l'homme à cheval lui répondit qu'il ne voulait pas qu'on me fit du mal, qu'il fallait seulement me tenir pendant deux mois enfer. mée dans un endroit d'où je ne pourrais ni sortir, ni écrire à personne. Alors la Chouette proposa de me mener chez un homme appelé Bras-Rouge, maître d'une taverne située aux Champs-Elysées. Dans cette traverne il y avait plusieurs chambres souterraines; l'une d'elles pourrait, disait la Chouette, me servir de prison; l'homme à cheval accepta cette proposition, puis il me promit qu'après être

rereit un sort qui m'empêcherait de regretter la ferme de Bouqueval.

- Quel mystère étrange!...

— Cet homme donna de l'argent à la Chouette, lui en promit encore lorsqu'on me retirerait de chez Bras-Rouge, et partit au galop de son cheval. Notre fiacre continua sa route vers Paris. Peu de temps avant d'arriver à la barrière, le Maître d'école dit à la Chouette:

"— Tu veux enfermer la Goualeuse dans une des caves de Bras-Rouge; tu sais bien qu'étant près de la rivière, ces caves sont dans l'hiver toujours submergées?... Tu veux donc la noyer?

... Oui, " répondit la Chouette. .

- Mais, mon Dieu! qu'aviez-vous donc fait à cette horrible femme?

 Rien, Madame, et depuis mon enfance elle s'est toujours ainsi acharnée après moi... Le Mattre d'école lui répondit:

... — Je ne veux pas qu'on noie la Goualeuse ;

elle n'ira pas chez Bras-Rouge. "

La Chouette était aussi étonnée que moi, Madame, d'entendre cet homme me défendre ainsi. Elle se mit alors dans une colère horrible et jura qu'elle me conduirait chez Bras-Rouge malgré le Maître d'école.

... Je t'en défie, dit celui-ci, car je tiens la Goualcuse par le bras, je ne la lacherai pas, et

je t'étranglerai si tu t'approches d'elle.

...— Mais que veux-tu donc en faire alors? s'écria la Chouette, puisqu'il faut qu'elle disparaisse pendant deux mois sans qu'on sache où elle est.

"— Il y a un moyen, dit le Maître d'école; nous allons aller aux Champs-Élysées, nous ferons stationner le fiacre à quelque distance d'un corps de garde; tu iras chercher Bras-Rouge à sa taverne, il est minuit, tu le trouveras; tu le ramèneras, il prendra la Goualeuse et il la conduira au poste en déclarant que c'est une fille de la Cité qu'il a trouvée rodant autour de son cabaret. Comme les filles sont condamnées à deux mois de prison quand on les surprend aux Champs-Élysées, et que la Goualeuse est encore inscrite à la police, on l'arrêtera, on la mettra à Saint-Lazare, ou elle sera aussi bien gardée et cachée que dans la cave de Bras-Rouge.

et tout sera découvert.

"— Non, elle ira en prison de bonne volonté, reprit le Maître d'école, et elle va jurer de ne nous dénoncer à personne, tant qu'elle restera à Saint-Lazare, ni ensuite non plus; elle me doit cela, car je l'ai empêchée d'être défigurée par toi, la Chouette, et noyée chez Bras-Rouge; mais si, après avoir juré de ne pas parler, elle avait le malheur de le faire, nous mettrions la ferme de Bouqueval à feu et à sang.,"

Puis, s'adressant à moi, le Maître d'école

BIOULE:

"— Décide-toi; fais le serment que je te demande; tu en seras quitte pour aller deux mois en prison; sinon je t'abandonne à la Chouette, qui te mènera dans la cave de Bras-Rouge, où tu seras noyée. Voyons, décidetoi... Je sais que si tu fais le serment, tu le tiendras. "

- Et vous avez juré?

— Hélas! oui, Madame, tant je craignais d'être défigurée par la Chouette ou d'être noyée par elle dans une cave... Cela me paraissait affreux... Une autre mort m'eût paru moins effrayante... je n'aurais peut-être pas cherché à y échapper...

— Quelle idée sinistre, à votre âge!— dit Madame d'Harville en regardant la Goualeuse avec surprise. Une fois sortie d'ici, renise aux mains de vos bienfaiteurs, ne serez-vous pas bien heureuse?... Votre repentir n'aura-t-il

pas effacé le passé?

- Est-ce que le passé s'efface? Est-ce que le passé s'oublie? Est-ce que le repentir tue la mémoire, Madame? s'écria Fleur-de-Marie d'un ton si désespéré, que Clémence tressaillit.

- Mais toutes les fautes se rachètent, mal-

heureuse enfant!

Et le souvenir de la souillure... Madame, ne devient-il pas de plus en plus terrible, à mesure que l'âme s'épure, à mesure que l'esprit s'élève? Hélas! plus vous montez... plus l'abime dont vous sortez vous paraît profond

- Ainsi, vous renoncez à tout espoir de ré-

habilitation, de pardon?

- De la part des autres... non, Madame; vos bontés prouvent que l'indulgence ne manque jamais aux remords.

— Vous serez donc la seule impitoyable envers vous?...

t to vous:...

Les autres pourront ignorer, pardonner oublier ce que j'ai été... Moi... Madame, je ne pourrai jamais l'oublier...
 Et quelquefois vous désirez mourir?

Quelquefois! dit la Goualeuse en sourisme avec amertime.

Puis elle reprit, après un moment de silence:

— Quelquefois... oui, Madame.

— Pourtant... vous craigniez d'être défigurée par cette horrible femme, vous teniez donc à votre beauté, pauvre patite? Cela annonce que la vie a encore quelque attrait pour vous. Courage dono, courage !...

— C'est peut-âtre une faiblesse de penser cela; mais si j'étais belle... comme vous le le dites, Madame... je voudrais mourir belle, en prononçant le nom de mon bienfaiteur...

Les yeux de Madame d'Harville se remplirent de larmes.

Fleur-de-Marie avait dit ces demiers mois si simplement; ses traits angéliques, pales, abattus; son douloureux sourire, étaient tellement d'accord avec ses paroles, qu'on ne pouvait douter de la réalité de son funeste désir.

Madame d'Harville était douée de trop de délicateure pour ne pas sentir ce qu'il y avait d'inexorable, de fatal dans cette pensée de la Goualeuse:

Je n'oublierai jamais ce que j'ai été...

Idée fixe, incessante, qui devait dominer, torturer la vie de Fleur-de-Marie.

Clémence, honteuse d'avoir un instant méconnu la générosité toujours si désintéressée du prince, regrettait aussi de s'être laissé entrainer à un mouvement de jalousie absurde contre la Goualeuse, qui exprimait avec une naive exaltation sa reconnaissance envers son protecteur.

Chose étrange, l'admiration que cette pauvre prisonnière, ressentait si vivement pour Rodolphe augmentait peut-être encore l'amour profond que Clémence devait toujours lui cacher.

Elle reprit, pour fuir ces pensées:

- J'espère qu'à l'avenir vous serez moins sévère pour vous-même. Mais parlons de votre serment : maintenant je m'explique votre silence... Vous n'avez pas voulu dénoncer ces misérables?
- Quoique le Maître d'école eût pris part a mon enlèvement, il m'avait deux fois défendue...j'aurais craint d'être ingrate envers lu i.

- Et vous vous êtes prêtée aux desseins de

ces monstres?

- -Oui, Madame... j'étais si effrayée! Chouette alla chercher Bras-Rouge; il me conduisit au corps de garde, disant qu'il m'avait trouvée rôdant autour de son cabaret ; je ne l'ai pas nié; on m'a arrêtée, et l'on m'a conduite ici.
- Mais vos amis de la ferme doivent être en proie à une inquiétude mortelle?
- Hélas! Madame, dans mon premier mouvement d'épouvante, je n'avais pas réfléchi que mon serment m'empécherait de les rassurer... maintenant cela me désole... mais je crois, n'est-ce pas ? que sans manquer à ma parole je puis vous prier d'écrire à Madame George, à la ferme de Bouqueval, de n'avoir aucune inquiétude à mon égard, sans lui apprendre pourtant où je suis, cat j'ai promis de le taire...
- Mon enfant, ces précautions deviendront inutiles, si à ma recommandation on vous fait grace; demain vous retournerez a la ferme, sans avoir trahi pour cela votre serment ; plus tard vous consulterez vos bienfaiteurs, pour savoir jusqu'à quel point vous engage cette promesse arrachée par la menace.

- Vous croyez, Madame... que, grace a vos bontés... je puis espérer de sortir bientôt d'ici ?

- -- Vous méritez tant d'intérêt, que je réussirai, j'en suis sure, et je ne doute pas qu'aprèsdemain vous ne puissiez aller vous-même rassurer vos bienfaiteurs...
- Mon Dieu, Madame, comment ai je-pu mériter tant de bontée de votre part? Comment les reconnaître?...
- En continuant de vous conduire comme vous faites... Je regrette seulement de ne pouvoir rien faire pour votre avénir, c'est un bonbour que vos amis se sont réservé...

Madame Armand entra tout a coup d'un air consterné.

- Madame la Marquise, dit-elle à Clémence avec hésitation, je suis désolée du message que j'ai à remplir auprès de vous
  - Que voulez-vous dire, Madame?...
- M. le duc de Lucenay est en bas... il vient de chez vous, Madame.
- Mon Dieu, vous m'effrayez! Qu'y a-t-
- Je l'ignore, Madame ; mais M. de Luccnay est chargé pour vous, dit-il, d'une nouvelle aussi triste qu'imprévue... il a appris, chez Madame la Duchesse sa femme, que vous étiez ici, et il est venu en toute hate...
- -Une triste nouvelle!... se dit Madame d'Harville.

Puis tout à coup elle s'écria avec un accent déchirant :

-- Ma fille... ma fille... peut-être!... Oh! parlez, Madame !...

--- J'ignore, Madame...

· · · · · · · · · ·

- Oh! de grace, de grace, Madame conduisez moi auprès de M. de Lucenay! s'écria Madame d'Harville en sortant, tout éperdue, suivie de Madame Armand.
- Pauvre mère! dit tristement la Goualeuse en suivant Clémence du regard. Oh! non... c'est impossible !... au moment même où elle vient de se montrer si bienveillante pour moi, un tel coup la frapper! Non non, encore une fois, c'est impossible!...

### CHAPITRE XII.

### UNE INTIMITÉ FORCÉE.

Nous conduirons le lecteur dans la maison de la rue du Temple, le jour du suicide, de M. d'Harville, vers les trois heures du soir.

M. Pipelet, seul dans la loge, travailleur consciencieux et infatigable, s'occupait de restaurer la botte qui lui était plus d'une fois tombée des mains lors de la dernière et audacieuse incartade de Cabrion.

La physionomie du chaste portier était abattue et beaucoup plus mélancolique que de cou-

Ainsi qu'un soldat, dans l'humiliation de sa défaite, passe tristement la main sur la cicatrice de ses blessures, souvent M. Pipelet poussait un profond soupir, s'interrompait de travailler, et promenait un doigt tremblant sur la cassure transversale dont son vénérable chapeau tromblon avait été sillonné par la main insolente de Cabrion.

Alors tous les chagrins, toutes les inquiétudes, toutes les craintes d'Alfred se réveillaient en songeant aux inconcevables et incessantes poursuites du rapin.

M. Pipelet n'avait pas un esprit très-étendu, très-élevé; son imagination n'était pas des plus vives ni des plus poétiques, mais il possédait un sens très-droit, très-solide et trèslogique.

Malheurensement, par une conséquence naturelle de la rectitude de son jugement, ne pouvant comprendre l'excentrique et folle portée de ce qu'en langage d'atelier on appelle une charge, M. Pipelet s'efforçait de trouver des motifs raisonnables, possibles, à la conduite exorbitante de Cabrion, et il se posait à ce sujet une foule de questions insolubles.

Anssi quelquefois, nouveau Pascal, se sentait-il saisi de vertige à force de sonder l'ablme sans fond que le génie infernal du peintre avait

creusé sous ses pas...

Que de fois, blessé dans ses épanchements, il avait été forcé de se replier sur lui-même, grace au pyrrhonisme effréné de Madame Pipelet, qui, ne s'arrêtant qu'aux faits et dédaignant d'approfondir les causes, considérait grossièrement la conduite incompréhensible de Cabrion à l'égard d'Alfred comme une simple farce!

M. Pipelet, homme sérieux et grave, ne pouvait admettre une telle interprétation; il gémissait de l'aveuglement de sa femme; sa dignité d'homme se révoltait à cette pensée qu'il pouvait être le jouet d'une combinaison aussi vulgaire: une farce!... Il était absolument convaincu que la conduite inouse de Cabrion cachait quelque complot ténébreux dissimulé sous une frivole apparence.

Nous l'avons dit, c'est à résoudre ce funeste problème que l'homme au chapeau tromblon épuisait incessamment sa puissante dialectique.

- Je porterais plutôt ma tête sur l'échafaud, disait cet homme austère, qui, dès qu'il les touchait, agrandissait immensément les questions, je porterais ma tête sur l'échafand plutôt que d'admettre que, dans l'unique intention de faire une plaisanterie stupide; Cabrion s'acharne si opiniatrément contre moi; on ne fait une farce que pour la galerie. Or, dans sa dernière entreprise, cette créature malfaisante n'avait aucun témoin ; il a agi seul, et dans l'ombre, comme toujours; il s'est clandestinement introduit dans la solitude de ma loge pour déposer sur mon front indigné son hideux baiser. Et cela! je le demanderais à toute personne désintéressée, dans quel but? Ce n'était pas par bravade... personne ne le voyait ; ce n'était pas par plaisir... les lois de la nature s'y opposent; ce n'était pas par amitié... je n'ai qu'un ennemi au monde, c'est lui. Il faut donc reconnaître qu'il y a là un mystère que ma raison ne peut pénétrer! Alors, où tend ce plan diabolique, concerté de longue main et poursuivi avec une persistance qui m'épouvante? Voilà ce que je ne puis comprendre : c'est l'impossibilité où je suis de soulever ce voile qui peu à peu me mine et me consume!

Telles étaient les réflexions pénibles de M. Pipelet au moment on nous le présentons au lecteur.

L'honnête portier venait même de raviver ses plaies toujours saignantes, en portant mélancoliquement la main à la cassure de son chapeau, lorsqu'une voix perçante, partant d'un

des étages supérieurs de la maison, fit retentir ces mots dans la cage sonore de l'escalier.

— Vite, vite, M. Pipelet, montez... dépêchezvous!

- Je ne connais pas cet organe, dit Alfred, après un moment d'audition réfiéchie, et il laissa tomber sur ses genoux son avant-bras chaussé de la botte qu'il réparait.
- M. Pipelet, dépêchez-vous donc ! répéta la voix, d'un ton pressant.
- Cet organe m'est complétement étranger. Il est mâle, il m'appelle lui... voilà ce que je puis affirmer... Ça n'est pas une raison suffisante pour que j'abandonne ma loge... La laisser seule... la déserter en l'absence de mon épouse... jamais! s'écria héroïquement Alfred. Jamais!

--- M. Pipelet, reprit la voix, montez donc vite... Madame Pipelet se trouve mal!...

— Anastasie!... s'écria Alfred en se levant de son siège; puis il y retomba en se disant à lui-même: Enfant que je suis... c'est impossible, mon épouse est sortie il y a une heure: oui, mais ne peut-elle pas être rentrée sans que je l'aie aperçue? Ceci serait peu régulier; mais je dois déclarer que cela peut être.

- M. Pipelet, montez donc, j'ai votre femme

entre les bras!

— On a mon épouse entre les bras! dit M. Pipelet en se levant brusquement.

- Je ne puis pas délacer Madame Pipelet

tout seul, ajouta la voix.

Ces mots firent un effet magique sur Alfred; il devint pourpre; sa chasteté se révolta.

— L'organe male et inconnu parle de délacer Anastasie! s'écria-t-il, je m'y oppose! je le défends!

Et il se précipita hors de sa loge ; mais sur le seuil il s'arrêta.

M. Pipelet se trouvait dans une de ces postions horriblement critiques et éminemment dramatiques, souvent exploitées par les postea. D'un côté le devoir le retenait dans sa loge: d'un autre côté sa pudique et conjugale susceptibilité l'appelait aux étages supérieurs de la maison.

Au milieu de ces perplexités terribles, la voix

reprit:

Vous ne venez pas, M. Pipelet?... Tant pis... je coupe les cordons et je ferme les yeux!...

Cette menace décida M. Pipelet. •

— Môsieurr... s'écria-t-il d'une voix de stentor en sortant éperdument de la loge. Au nom de l'honneur, je vous adjure, Môsieurr, de ne rien couper, de laisser mon épouse intacte!... Je monte...

Et Alfred s'élança dans les ténèbres de l'escalier, en laissant dans son trouble la porte de sa loge ouverte.

A peine l'ent-il quittée, que tout à coup un homme y entra vivement, prit sur la table le marteau du savetier, sauta sur le lit, et au moyen de quatre pointes fichées d'avance à chaque coin d'un épais carton qu'il tenait à la main, cioua ce carton dans le fond de l'obscure alcôve

de M. Pipelet, puis il disparut.

Cette opération fut faite si prestement que le portier, s'étant souvenu presque au même instant qu'il avait laissé la porte de sa loge ouverte, redescendit précipitamment, la ferma, emporta la clef et remonta sans pouvoir soupconner que quelqu'un était entré chez lui. Après cette mesure de précaution, Alfred s'élança de nouveau au secours d'Anastasie en criant de toutes ses forces :

- Môsieurrr, ne coupez rien... je monte... me voici... je mets mon épouse sous la sauve-

garde de votre délicatesse!

Le digne portier devait tomber d'étonnement cn étonnement...

A peine avait-il de nouveau gravi les premières marches de l'escalier, qu'il entendit la voix d'Anastasie, non pas à l'étage supérieur, mais dans l'allée.

Cette voix, plus glapissante que jamais,

s'écriait :

Alfred! comment! tu laisses la loge seule?... Où es-tu donc, vieux coureur?

A ce moment, M. Pipelet allait poser son pied droit sur le palier du premier étage; il resta pétrifié, la tête tournée vers le bas de l'escalier, la bouche béante, les yeux fixes, le pied levé.

- Alfred ! cria de nouveau Madame Pipelet.

- Anastasie est en bas... elle n'est donc pas en haut, occupée à se trouver mal?... se dit M. Pipelet, fidèle à son argumentation logique et serrée. Mais alors... cet organe male et inconnu qui me menaçait de la délacer? quel estil?... C'est donc un imposteur?... Il se fait donc un jeu cruel de mon inquiétude?... Quel est son dessein?... Il se passe ici quelque chose d'extraordinaire... Il n'importe: Fais ton devoir, avienne que pourra... Après avoir été répondre à mon épouse, je remonterai pour éclaireir ce mystère et vérifier cet organe.

M. Pipelet descendit fort inquiet et se trouva face a face avec sa femme.

- C'est toi! lui dit-il.

– Eh bien! oui, c'est moi ; qui veux-tu que ça soye?

- C'est toi, ma vue ne m'abuse point!

- Ah çà! qu'est-ce que tu as encore à faire tes gros yeux en boules de loto? Tu me regardes comme si tu allais me manger...

--- C'est que ta présence me révèle qu'il se

passe ici des choses... des choses...

- Quelles choses? Voyons, donne-moi la clef de la loge; pourquoi la laisses-tu seule? Je reviens du bureau des diligences de Normandie où j'étais allée en fiacre porter la malle de M. Bradamanti, qui ne veut pas qu'on sache qu'il part ce soir, et qui ne se fie pas à ce petit gueux de Tortillard... et il a raison!

En disant ces mots, Madame Pipelet prit la clef que son mari tenait à la main, ouvrit la

loge et y précéda son mari.

A peine le couple, était-il rentré qu'un personnage, descendant légèrement l'escalier, passa rapidement et inaperçu devant la loge.

'C'était l'organe mâle qui avait si vivement excité les inquiétudes d'Alfred.

M. Pipelet s'assit lourdement sur sa chaise et dit à sa femme d'une voix émue :

- Anastasie... je ne me sens pas dans mon assiette accoutumée ; il se passe ici des choses ... des choses...

- Voilà que tu rabaches encore ; mais il s'en passe partout des choses! Qu'est-ce que tu as? Voyons... Ah ça! mais tu es tout en eau... tout en nage... mais tu viens donc de faire un effort !... Il ruisselle... ce vieux chéri !

– Oui, je ruisselle... et j'en ai le droit... (Et M. Pipelet passa la main sur son visage baigné de sueur), car il se passe ici des choses à vous

- Qu'est-ce qu'il y à encore? Tu ne peux jamais te tenir en repos... il faut toujours que tu trottes comme un chat maigre, au lieu de rester tranquille sur ta chaise à garder la loge.

- Anastasie, vous êtes injuste... en disant que je trotte comme un chat maigre. Si je

trotte... c'est pour vous.

- Pour moi?

- Oui... pour vous épargner un outrage dont nous eussions tous les deux gémi et rougi ... j'ai déserté un poste que je considère comme aussi sacré que la guérite du soldat...

-On voulait me faire un outrage, à moi?

— Ce n'était pas à vous... puisque l'outrage dant on vous menaçait devait s'accomplir lahaut, et que vous étiez sortie... mais.

-Que le diable m'emporte si je comprends rien à ce que tu me chantes là! Ah çà, est-ce que décidément tu perds la boule?... Tiens, vois-tu... je finirai par croire que tu as des absences... un coup de marteau... et ça par la faute de ce gredin de Cabrion, que Dieu confonde!... Depuis sa farce de l'autre jour je ne te reconnais plus; tu as l'air tout ahuri... Cet être-là sera donc toujours ton cauchemar?

A peine Anastasie avait-elle prononcé ces

mots qu'il se passa une chose étrange.

Alfred se tenait assis, le visage tourné du côté du lit.

La loge était éclairée par la clarté blafarde d'un jour d'hiver et par une lampe. A la lueur de ces deux lumières douteuses, M. Pipelet, au moment où sa femme prononça le nom de Cabrion, crut voir apparaître dans l'ombre de l'al. cove la figure immobile et narquoise du pein.

C'était lui, son chapeau pointu, ses longs cheveux, son visage maigre, son rire satanique, sa barbe en pointe et son regard fascinateur...

Un moment M. Pipelet crut rêver ; il passa sa main sur ses yeux... se croyant le jouet d'une illusion...

Ce n'était pas une illusion.

Rien de plus réel que cette apparition...

Chose effrayante, on ne voyait pas de corps ... mais seulement une tête, dont la carnation vivante se détachait de l'obscurité de l'alcôve.

A cette vue, M. Pipelet se renversa brus. quement en arrière, sans prononcer une parole; il leva le bras droit vers le lit, et désigna cette Madame Pipelet se retourna pour chercher la cause d'un effroi qu'elle partagea bientôt, malgré sa *crânerie* habituelle.

Elle recula de deux pas, saisit avec force la

main d'Alfred, et s'écria:

– Cabrion !

- Oui!... murmura M. Pipelet d'une voix éteinte et caverneuse en fermant les yeux.

La stupeur des deux époux faisait le plus grand honneur au talent de l'artiste qui avait admirablement peint sur carton les traits de Cabrion.

Sa première surprise passée, Anastasie, intrépide comme use lionne, courut au lit, y monta, et, non sans un certain saisissement, arracha le carton du mur où il avait été cloué.

L'amazone couronna cette vaillante entreprise en poussant comme un'cri de guerre son exclamation favorite:

- Et alllllez donc!...

Alfred, les yeux toujours fermés, les mains tendues en avant, restait immobile, ainsi qu'il avait habitué dans les circonstances critiquès de sa vie. L'oscillation convulsive de son chafeau tromblon révélait seule de temps à autre la violence contenue de ses émotions in-

– Ouvre donc l'œil, vieux chéri, dit Madame Pipelet triomphante, ça n'est rien... c'est une peinture... le portrait de ce scélérat de Cabrion !... Tiens, regarde comme je le trépigne !

Et Anastasie, dans son indignation, jeta la peinture à terre et la foula aux pieds en s'écri-

- Voilà comme je voudrais l'arranger en chair et en os, le gredin.

Puis, ramassant le portrait :

— Vois, maintenant il porte mes marques... regarde donc!

Alfred secous négativement la tête sans dire un mot, et en faisant signe à sa femme d'éloigner de lui cette image détestée.

– A-t-on vu un effronté pareil !... Ça n'est pas tout... il y a écrit au bas, en lettres rouges: Cabrion à son bon ami Pipelet, pour la vie, dit la portière en examinant le carton à la lumière.

- Son bon ami... pour la vie!... murmura Alfred; et il leva les mains au ciel comme pour le prendre à témoin de cette nouvelle et

outrageante ironie.

- Mais, à propos, comment ça se fait-il? dit Anastasie, ce portrait n'y était pas ce matin quand j'ai fait le lit, bien sur... Tu avais tout à l'heure emporté la clef de la loge avec toi, personne n'a donc pu y entrer pendant ton absence? Comment donc, encore une fois, ce portrait se trouve-t-il ici ?... Ah çà, est-ce que par hasard ça serait toi qui l'aurais mis la,

A cette monstrueuse hypothèse, Alfred bondit sur son siége ; il ouvrit des yeux furieux,

menaçants.

- Moi... moi... accrocher dans mon alcôve le portrait de cet être malfaisant qui, non con-

terrible vision d'un geste si épouvanté, que | me poursuit encore la nuit en rêve, le jour en peinture!... Mais vous voulez donc me rendre fou, Anastasie... fou à lier!...

- Eh bien! après? Quand pour avoir la paix tu te serais raccommodé... avec Cabrion pendant mon absence... où serait le grand mal?

- Moi... raccommodé avec... O mon Dieu! ...vous l'entendez!...

- Et alors... il t'aurait donné son portrait ... en gage de bonne amitié... Si ça est... ne t'en défends pas...

- Anastasie !...

- Si ça est, il faut convenir que tu es capricieux comme une jolie femme...

- Mon épouse !...

- Mais enfin il faut bien que ca soit toi qui aies accroché ce portrait?

- Moi!... Oh! mon Dieu! mon Dieu!...

--- Mais... qui est-ce, alors?

- Vous, Madame ...

- Moi !..

- Oui, s'écria M. Pipelet avec égarement, c'est vous, j'ai besoin de croire que c'est vous Ce matin, ayant le dos tourné au lit, je ne me serai aperçu de rien.

· Mais... vieux chéri...

- Je vous dis qu'il faut que ça soit vous... sinon je croirai que c'est le diable... puisque p n'ai pas quitté la loge, et que lorsque je suis monté en haut pour répondre à l'appel de l'organe male, j'avais la clef : la porte était bien fermée, c'est vous qui l'avez ouverte... Niez cela!

– C'est ma foi vrai!

- Vous avouez donc…? – J'avoue que je n'y comprends rien... C'es

une farce, et elle est joliment faite... faut être juste.

- Une farce! s'écria M. Pipelet, emporté par une indignation délirante. Ah! vous y voila encore, une farce! Je vous dis, moi, que tout cela cache quelque drame abominable... il y a quelque chose là-dessous... c'est un comp monté... un complot... On dissimule l'abine sous des fleurs... on tente de m'étourdir pour m'émpêcher de voir le précipice où l'on vent me plonger... Il ne me reste plus qu'à me mettre sous la protection des lois... Heureusement Dieu protège la France.

Et M. Pipelet se dirigea vers la porte.

--- Où vas-tu donc, vieux chéri?

--- Chez M. le commissaire... déposer ma plainte... et ce portrait, comme preuve des persécutions dont on m'accable.

– Mais de quoi te plaindras-tu?

— De quoi je me plaindrai? Comment! mon ennemi le plus acharné trouvera moyen par des procédés... frauduleux... de me forcer à avoir son portrait chez moi, jusque dans mon lit nuptial! et les magistrats ne me prendront pas sous leur égide? Donnez-moi... ce portrait, Anastasie... donnez-le-moi... pas du côté de la peinture... cette vue me révolte! Le traitre ne pourra pas nier... il y a de sa main: Cabrion à son bon ami Pipelet, pour la vie... tent de me persécuter de son odieuse présence, Pour la vie!... Oui, c'est bien cela... C'est pour avoir ma vie, sans doute, qu'il me poursuit... et il finira par l'avoir... Je vais vivre dans des alarmes continuelles, je croirai que cet être infernal... est la... toujours la... sous le plancher, dans la muraille... au plafond! la nuit, qu'il me regarde dormir aux bras de mon épouse... le jour, qu'il est debout derrière moi, toujours avec son sourire satanique... Et qui me dit qu'en ce moment même il n'est pas ici ... tapi quelque part, comme un insecte venimeux? Voyons! y es-tu, monstre? y es-tu? .. s'écria M. Pipelet en accompagnant cette imprécation furibonde d'un mouvement de tête circulaire, comme s'il eut voulu interroger du regard toutes les parties de la loge.

- J'y suis, bon ami! dit affectueusement la

voix bien connue de Cabrion.

Ces paroles semblaient sortir du fond de l'alcove, grace à un simple effet de ventriloquie; car l'infernal rapin se tenait en dehors de la porte de la loge, jouissant des moindres détails de cette scène; pourtant, après avoir prononcé ces derniers mots, il s'esquiva prudemment, non sans laisser, ainsi qu'on le verra plus tard, un nouveau sujet de colère, d'étonnement et de méditation à sa victime.

Madame Pipelet, toujours courageuse et sceptique, visita le dessous du lit, les demiers recoins de la loge, sans rien découvrir, explora l'allée\_sans être plus heureuse dans ses recherches, pendant que M. Pipelet, atterré par ce dernier coup, était retombé assis sur sa chaise, dans un état d'accablement désespéré.

— Ça n'est rien, Alfred, dit Anastasie, qui se montrait toujours très esprit fort, le gredin était caché près de la porte, et pendant que nous cherchions d'un côte, il se sera sauvé de l'autre. Patience, je l'attraperai un jour, et alors... gare à lui! Il mangera mon manche à balai!

La porte s'ouvrit, et Madame Séraphin, femme de charge du notaire Jacques Ferrand,

entra dans la loge

— Bonjour, Madame Séraphin, dit Madame Pipelet, qui, voulant cacher à une étrangère ses chagrius domestiques, prit tout à coup un air gracieux et avenant; qu'est-ce qu'il y a pour votre service?

- D'abord dites-moi donc ce que c'est que

votre nouvelle enseigne?

- Notre nouvelle enseigne?
- Le petit écriteau...
- Un petit écriteau?
- Oui, noir avec des lettres rouges, qui est accroché au-dessus de la porte de votre allée.
  - Comment! dans la rue?...
- Mais oui, dans la rue, juste au-dessus de votre porte.
- Ma chère Madame Séraphin, je donne ma langue au chiens, je n'y comprends rien du tout; et toi, vieux chéri?

Alfred resta muet.

— Au fait, c'est M. Pipelet que ça regarde, dit Madame Séraphin, il va m'expliquer ça, lui.

Alfred pousse une sorte de gémissement

sourd, inarticulé, en agitant son chapeau tromblon.

Cette pantomime signifiait qu'Alfred se reconnaissait incapable de rien expliquer aux autres, étant suffisamment préoccupé d'une infinité de problèmes plus insolubles les uns que les autres.

— Ne faites pas attention, Madame Séraphin, reprit Anastasie, ce pauvre Alfred a sa crampe au pylore, ça le rend tout chose... Mais qu'est-ce que c'est donc que cet écriteau dont vous parlez... peut-être celui du rogomiste d'à. côté?

— Mais non, mais non, je vous dis que c'est. un petit écriteau accroché tout juste au-dessus de votre porte.

- Allons, vous voulez rire...

— Pas du tout, je viens de le voir en entrant, il y a dessus écrit en grosses lettres: PIPELET ET CABRION PONT COMMERCE D'AMITIÉ ET AUTRES: S'adresser au portier.

— Ah mon Dieu!... il y a cela écrit... audessus de notre porte, entends-tu, Alfred?

M. Pipelet regarda Madame Séraphin d'un air égaré; il ne comprenait pas, il ne voulait pas comprendre.

-- Il y a cela... dans la rue... sur un écriteau ?... reprit Madame Pipelet, confondue de

cette nouvelle audace.

— Out, puisque je viens de le lire. Alors je me suis dit: " Quelle drôle de chose! M. Pipelet est cordonnier de son état, et il apprend aux passants, par une affiche, qu'il fait commerce d'smitié avec un M. Cabrion... Qu'est-ce que cela signifie?... Il y a quelque chose là-dessous... ça n'est pas clair. Mais comme il y a sur l'écriteau: Adressex-vous au portier, Madame Pipelet va m'expliquer cela...., Mais regardez donc, s'écria tout à coup Madame Séraphin en s'interrompant, votre mari a l'air de se trouver mal... Prenez donc garde, il va tomber à la renverse!...

Madame Pipelet recut Alfred dans ses bras,

a demi pamé.

Ce dernier coup avait été trop violent; l'homme au chapeau tromblon perdit à peu près connaissance en murmurant ces mots:

— Le malheureux! il ma publiquement affiché!

— Je vous le disais, Madame Serapun, Alfred a sa crampe au pylore... sans compter un polisson déchainé qui le mine à coups d'épingle... Ce pauvre vieux chéri n'y résistera pas! Heureusement j'ai là une goutte d'absinthe, ça va peut-être le remettre sur ses pattes...

En effet, grace au remède infaillible de Madame Pipelet Alfred reprit peu à peu ses sens : mais, hélas! à peine renaissait-il à la vie qu'il fut soumis à une nouvelle et cruelle épreuve.

Un personnage d'un age mûr, honnétement vêtu, et d'une physionomie si candide ou plutôt si niaise qu'on ne pouvait supposer la moindre arrière-pensée ironique à ce type du gobemouche parisien, ouvrit la partie mobile et vitrée de la porte, et dit d'un air singulièrement intrigué:

- Je viens de voir écrit sur un écriteau

placé au-depens de cette aliée: Pipelat et Cabrion font commerce d'amitié et autres. Adresses-vous su portier. Pourriez-vous, s'il vous platt, une faire l'honneur de m'en-signer oe que cala veut dire, vous qui êtes le portier de la maison?

— Ce que cela vent dire! s'écria M. Pipelet d'une voix tomante en donnant enfin cours à ses ressentiments ai longtemps comprimés, cela veut dire que M. Cabrion est un infàme imposteur... méssieur!

Le gobe-mouche, à cette explosion soudaine

et farieuse, recula d'un pas.

Alfred exaspéré, le regard flamboyant, le visage pourpre, était sorti à demi corps de sa loge, et appuyait ses deux mains crispées au panneau inférieur de la porte, pendant que les figures de Madame Séraphin et d'Anastasie se dessinaient vaguement sur le second plan, dans la demi-obscurité de la loge.

- Apprenez, môssieur! cria M. Pipelet, que je n'ai aucun commerce avec ce gueux de Cabrion, et celui d'amitié encore moins que

tout autre!

- C'est vrai... et il faut que vous soyez depuis bien long-temps en bocal, vieux cornichon que vous êtes, pour venir faire une telle demande! s'écria aigrement la Pipelet en montrant sa mine hargneuse au-dessus de l'épaule de son mari.
- --- Madame! dit sentenciousement le gobemouche en reculant d'un autre pas, les affiches sont faites pour être lues; vous affiches, je lis; je suis dans mon droit, et vous n'êtes pas dans le vôtre en me disant une grossièreté!
- --- Grossièreté vous-même... grigou ! riposts.
  Anastasie en montrant les dents.

- Vous êtes une manante!

- Alfred, ton tire-pied, que je prenne mesure de son museau...pour lui apprendre à venir faire le farceur à son âge... vieux paltoquet!...

— Des injures, quand on vient vous demander les renseignements que vous indiques aur votre affiche!... ça ne se passera pas comme ça, Madame!

- Mais, Môssieur...! s'écris le malheureux

portier.

- Mais, Monsieur, reprit le gobe-mouche exaspéré, faites amitié, tant qu'il vous plaira, avec votre M. Cabrion, mais, corbleu! ne l'affichez pas en grosses lettres au nez des passants! Sur ce, je me vois dans l'obligation de vous prévenir que vous êtes un fier malotru, et que je vais déposer ma plainte chez le commissaire.
- Et le gobe-meuche s'en alla courroucé.

  Anastasie, dit M. Pipelet d'une voix dolente, je n'y survivrai pas, je le sens, je suis
  frappé a mort...je n'ai pas l'espoir de lui échapper. Tu le vois, mon nom est publiquement
  accolé à celui de ce misérable... Il ose afficher
  que je fais commerce d'amitié avec lui, et le
  public le croit; j'en informe... je le dis... je le
  communique... c'est menstrueux, c'est énozme,
  c'est une idée infernale; mais il faut que ça
  finisse... la mesure est comblée... il faut que
  lui ou mei succombions dans cette lutte!

Et, surmontant son apathis habituelle, M. Pipelet, déterminé à une vigoureuse résolution, saisit le portrait de Cabrion et s'élangs vers la porte.

- Où vas-tu, Alfred?

— Chez le commissaire... Je vais enlever en même temps cet infame écriteau; alors, cet écriteau et ce portrait à la main, je crierai au commissaire: "Défendez-moi! vengez-moi! délivrez-moi de Cabrico!",

— Bien dit, vieux chéri, remue-toì, secouetoi; si tu ne peux pas enlever l'écriteau, dis au rogomiste de t'aider et de te prêter sa petite échelle. Gueux de Cabrion! Oh! si je le tenais et si je le pouvais, je le mettrais frire dans ma poèle, tant je voudrais le voir souffrir... Oui, il y a des gens que l'on guillotine qui ne l'ont pes autant mérité que lui. Le gredin! je voudrais le voir en Grève, le scélérat!

Alfred fit preuve dans cette circonstance d'une longanimité sublime. Malgré ses terribles griefs contre Cabrion, il eut encore la génésosité de manifester quelques sentiments pi-

toyables à l'égard du rapin.

- Non, dit-il, non, quand même je le pour-

rais, je ne demanderais pas sa tête!

— Moi, si... si... si, tant pis. Et... allillez donc! s'écria la féroce Anastasie.

Et Alfred, abimé dans sa douleur, sortit majestueusement de la loge, comme une de ces imposantes victimes de la fatalité antique.

### CHAPITRE XIII.

CÉCILY.

Avant de faire assister le lecteur à l'entretien de Madame Séraphin et de Madame Pipalet, nous le préviendrons qu'Anastasie, sans suspecter le moins du monde la vertu et la dévotion du notaire, blamait extrêmement la sévérité qu'il avait déployée à l'égard de Louise Morel et de Germain; naturellement la portière enveloppait Madame Séraphin dans la même réprobation; mais, en habile politique, Madame Pipelet, pour des raisons que nous dirons plus bas, dissimulait son éloignement pour la femme de charge sous l'accueil le plus cordial.

Après avoir formellement désappronvé l'indigne conduite de Cabrion, Madame Séraphin

reprit :

— Ah ça! que devient donc M. Bradamanti (Polidori)? Hier seir je lui écris, pas de répense; ce matin je viens pour le trouver, personne... Pespère qu'à cette heure j'aurai plus de bonbeur.

Madame Pipelet feignit la contrariété la plus vive.

- Ah! par exemple, s'écria-t-elle, faut avoir | du guignon!

- Comment?

- M. Bradamanti n'est pas encore rentré. — C'est insupportable!
- Hein, est-ce tannnant, ma pauvre Madame Séraphin!

- Moi, qui ai tant à lui parler!

- Si ca n'est pas comme un sort!

- D'autant plus qu'il faut que j'invente des prétextes pour venir ici ; car si M. Ferrand se doutait jamais que je connais un charlatan, lui qui est si dévot... si scrupuleux... vous jugez... quelle acene!
- C'est comme Alfred : il est si bégueule, si bégueule, qu'il s'effarouche de tout...

- Et vous ne savez pas quand il rentrera,

M. Bradamanti?

- Il a donné rendez-vous à quelqu'un pour six ou sept heures du soir; car il m'a priée de dire à la personne qu'il attend de repasser s'il n'était pas encore rentré... Revenez dans la soirée, vous serez sure de le trouver.

Et Anastasie ajouta mentalement :

- Compte là-dessus ; dans une heure il sera en route pour la Normandie.
- Je reviendrai donc ce soir, dit Madame Séraphin d'un air contrarié.

Puis elle ajouta:

- J'avais autre chose à vous dire, ma chère Madame Pipelet... Vous savez ce qui est arrivé à cette drôlesse de Louise, que tout le monde croyait si honnête?

- Ne m'en parlez pas, répondit Madame Pipelet en levant les yeux avec componction,

ça fait dresser les cheveux sur la tête.

- C'est pour vous dire que nous n'avons plus de servante, et que si par hasard vous entendiez parler d'une jeune fille bien sage, bien bonne travailleuse, bien honnête, vous seriez trèsaimable de me l'adresser; Les excellents sujets sont si difficiles à rencontrer qu'il faut se mettre en quête de vingt côtés pour les trouver...

– Soyez tranquille, Madame S<del>éraphin</del>... Si l'entends parler de quelqu'un, je vous préviendrai... Écontez donc, les bonnes places sont

aussi rares que les bons sujets.

Puls Anastasie ajouta, toujours mentalement:

- Plus souvent que je t'enverrai une pauvre fille pour qu'elle crève de faim dans ta baraque! Ton maître est trop avare et trop méchant : dénoncer du même coup cette pauvre Louise et ce pauvre M. Germain!
- Je n'ai pas besoin de vous dire, reprit Madame Séraphin, combien notre maison est tranquille il n'y a qu'à gagner pour une jeune fille à être en place chez nous, et il a fallu que cette Louise fût ûn mauvais sujet incarné pour avoir mal tourné, malgré les bons et saints conseils que lui donnait M. Ferrand...

— Bien sur... Aussi fiez-vous a moi ; si j'entends parler d'une jennesse comme il vous la faut, je vous l'adresserai tout de suite...

Il y a encore une chose, reprit Madame |

possible, à ce que cette servante n'eut pas de famille, parce qu'ainsi, vous comprenez, n'avant pas d'occasion de sortir, elle risquerait moins de se déranger; de sorte que, si par hasard cela se trouvait, Monsieur préfererait une orpheline, je suppose... d'abord parce que ca serait une bonne action, et puis parce que, ie vous l'ai dit, n'avant ni tenants ni aboutissants, elle n'aurait aucun prétexte pour sortir. Cette misérable Louise est une fière lecon pour Monsieur... altez... ma pauvre Madame Pipelet! C'est ce qui maintenant le rend si difficile sur le choix d'une domestique. Un tel esclandre dans une pieuse maison comme la nôtre... quelle horreur! Allons, à ce soir : en montant chez M. Bradamanti, j'entrerai chez la mère Burette..

– A ce soir, Madame Séraphin, et vous trouverez M. Bradamanti, pour sûr.

Madame Séraphin sortit.

-Est-elle acharnée après Bradamanti! dit Madame Pipelet; qu'est-ce qu'elle peut lui vouloir? Et lui, est-il acharné à ne pas la voir avant son départ pour la Normandie !... Pavais une fière peur qu'elle ne s'en allat pas, la Séraphin, d'autant plus que M. Bradamanti attend la dame qui est déjà venue hier soir ; je n'ai pas pu bien la voir, mais cette fois-ci je vas joliment tacher de la dévisager... ni plus ni moins que l'autre jour la particulière de ce commandant de deux liards... Il n'a pas remis les pieds ici! Pour lui apprendre, je vas lui brûler son bois... oui, je le brûlerai, tout con bois!... Freluquet manqué... va done! avec tes mauvais douze francs, et ta robe de chambre de ver luisant... Qa t'a servi à grand'chose

. Mais qu'est-ce que c'est que cette dame de M. Bradamanti? une bourgeoise ou une femme du commun? Je voudrais bien savoir, car je suis curieuse comme une pie... ça n'est pas ma faute, le bon Dieu m'a faite comme ça. Qu'il s'atrange !... voilà mon caractère. Tiens ... une idée... et fameuse encore, pour savoir son nom, a cette dame! Il faudra que j'essaye ... Mais, qui est-ce qui vient là?... Ah! c'est mon roi des locataires... Salut, M. Rodolphe! dit Madame Pipelet en se mettant au pert &arme, le revers de sa main gauche à sa per-

C'était en effet Rodolphe: il ignorait en-

core la mort de M. d'Harville.

- Bonjour, Madame Pipelet, dit-il en en-Mademoiselle Rigolette est-elle chez elle? Pai à lui parier.

- Elle? ce pauvre petit chat, est-ce qu'elle n'y est pas toujours? Et son travail, donc! Est-ce qu'elle chôme jamais?

— Et comment va la femme de Morel?

Reprend-elle un peu de couragé?

- Oui, M. Rodolphe ; dame ! grâce à vous ou au protecteur dont vous êtes l'agent, elle et ses enfants sont ai heureux maintenant! Ils sont comme des poissons dans l'eau; ils du feu, de l'air, de bons lits, une bonne ent nourriture, une garde pour les soigner, sans Séraphin: M. Ferrand tiendrait, autant que compter Mademoiselle Rigolette qui, tout en travaillant comme un petit castor, et sans avoir l'air de rien, ne les perd pas de l'œil, allez!
... Et puis il est venu de votre part un médecin nègre voir la femme de Morel... Eh, eh, eh! dites donc, M. Rodolphe, je me suis dit à moi-mème: "Ah ça! mais c'est donc le médecin des charbonniers, ce mori-caud-la? il peut leur tâter le pouls sans sesalir les mains!, C'est égal, la couleur n'y fait rien; il parait qu'il est fameux médecin, tout de mème! Il a ordonné une potion à la femme Morel, qui l'a soulagée tout de suite.

-Pauvre semme! elle doit être toujours

bien triste...

-Oh! oui! M. Rodolphe... que voulezvous?... avoir son mari fou... et puis sa Louise en prison... Voyez-vous, sa Louise, c'est son crève-cœur! Pour une famille honnête... c'est terrible... Et quand je pense que tout à l'heure la mère Séraphin, la femme de charge du notaire, est venue ici dire des horreurs de cette pauvre fille... Si je n'avais pas eu un goujon à lui faire avaler, à la Séraphin, ca ne ce serait pas passé comme ça... mais pour le quart d'heure j'ai filé doux... Est-ce qu'elle n'a pas eu le front de venir me demander si je ne connaîtrais pas une jeunesse pour remplacer Louise chez ce grigou de notaire? Sont-ils roués et avares!... Figurez-vous qu'ils veulent une orpheline pour servante, si ça ce rencontre. Savez-vous pourquoi, M. Rodolphe? C'est censé parce qu'une orpheline, n'ayant pas de parents, n'a pas occasion de sortir pour les voir, et qu'elle est bien plus tranquille. Mais ça n'est pas ça, c'est une frime... La vérité vraie est qu'ils voudraient empaumer une pauvre fille qui ne tiendrait à rien de rien, parce que n'ayant personne pour la conseiller, ils la grugeraient sur ses gages tout à leur aise... Pas vrai, M. Rodolphe?

— Oui... oui... répondit celui-ci d'un air

préoccupé.

Apprenant que Madame Séraphin cherchait une orpheline pour remplacer Louise comme servante auprès de M. Ferrand, Rodolphe entrevoyait dans cette circonstance un moyen peut-être certain d'arriver à la punition du notaire. Pendant que Madame Pipelet parlait, il modifiait donc peu à peu le rôle qu'il avait jusqu'alors dans sa pensée destiné à Cécily, principal instrument du juste châtiment qu'il voulait infliger au bourreau de Louise Morel.

— J'étais bien sûre que vous penseriez comme moi, reprit Madamo Pipelet; oui, je le répète, ils ne veulent chez eux une jeunesse isolée que pour rogner ses gages; aussi plutôt mourir que de leur adresser quelqu'un. D'abord je ne connais personne... mais je connaîtrais n'importe qui, que je l'empêcherais bien d'enter jamais dans une pareille baraque N'est-ce-pas, M. Rodolphe, que j'aurais raison?

- Madame Pipelet, voulez-vous me rendre

un grand service?

— Dieu de Dieu! M. Rodolphe... faut-il oervante, en Allemagne, chez me jeter en travers du feu, friser ma perruque rents; le fils de cette parente a avec de l'huile bouillante? A.mez-vous mieux de la faute; vous comprenez?

travaillant comme un petit castor, et sans avoir | que je morde quelqu'un?... Parlez... je suis l'air de rien, ne les perd pas de l'œil, allez! toute à vous... moi et mon coeur nous sommes .... Et puis il est venu de volre part un médecin nègre voir la femme de Morel... Eh, faire des traits à Alfred...

— Rassurez-vous, Madame Pipelet... voila de quoi il s'agit... J'ai à placer une jeune orpheline... elle est étrangère... elle n'était jamais venue à Paris, et je voudrais la faire entrer chez M. Ferrand...

- Vous me suffoquez!... Comment! dans

cette baraque, chez ce vieil avare?

— C'est toujours une place... Si la jeune fille dont je vous parle ne s'y trouve pas bien, elle en sortira plus tard... mais au moins elle gagnera tout de suite de quoi vivre... et je

serai tranquille sur son compte...

- Dame! M. Rodolphe, ça vous regarde, vous êtes prévenu... Si, malgré ça, vous trouvez la place bonne... vous êtes le maître... Et puis aussi, faut être juste, par rapport au notaire, s'il y a du contre, il y a du pour... Il est avare comme un chien, dur comme un ane, bigot comme un sacristain, c'est vrai... mais il est honnête homme comme il n'y en a pas... Il donne peu de gages... mais il les paie rubis sur l'ongle... La nourriture est mauvaise,... mais elle est tous les jours la même chose... Enfin, c'est une maison où il faut travailler comme un cheval, mais c'est une maison on ne peut pas plus embétante... où il n'y a jamais de risque qu'une jeune fille prenne des allures ... Louise, c'est un hasard!

- Madame Pipelet, je vais confier un secret

à votre honneur.

— Foi d'Anastasie Pipelet, née Galimard, aussi vrai qu'il y a un Dieu au ciel... et qu'Alfred ne porte que des habits verts... je serai muette comme une tanche...

- Il ne faudra rien dire a M. Pipelet!...

— Je le jure sur la tête de mon vieux chéri ... si le motif est honnête...

- Ah! Madame Pipelet!

- Alors nous lui en ferons voir de toutes les couleurs; il ne saura rien de rien; figurezvous que c'est un enfant de six mois, pour l'innocence et la malice.
- J'ai confiance en vous. Écoutez-moi donc.
- C'est entre nous à la vie, à la mort, mon roi des locataires... Allez votre train.
- La jeune fille dont je vous parle a fait une faute...
- Connu!... si je n'avais pas à quinze ans épousé Alfred, j'en aurais peut-être commis des cinquantaines... des centaines de fautes! Moi, telle que vous me voyez... j'étais un vrai salpêtre déchaîné, nom d'un petit bonhomme! Heureusement Pipelet m'a éteinte dans sa vertu... sans ça... j'aurais fait des folies pour les hommes. C'est pour vous dire que si votre jeune fille n'en a commis qu'une de faute... il y a encore de l'espoir.
- Je le crois aussi. Cette jeune fille était nervante, en Allemagne, chez un de mes parents; le fils de cette parente a été le complice de la faute: yous comprenez?

Allillez donc !... je comprends... comme si i il suffit qu'on demande quelque chose pour je l'aurais faite la faute!

- La mère a chassé la servante ; mais le jeune homme a été assez fou pour quitter la maison paternelle et pour amener cette pauvre fille à Paris.
  - Que voulez-vous?... ces jeunes gens...
- Après le coup de tête sont venues les réflexions, réflexions d'autant plus sages, que le peu d'argent qu'il possédait était mangé. Mon jeune parent s'est adressé à moi ; j'ai consenti à lui donner de quoi retourner auprès de sa mère, mais à condition qu'il laisserait ici cette fille et que je tacherais de la placer.

Je n'aurais pas mieux fait pour mon fils... si Pipelet s'était plu à m'en accorder un...

- Je suis enchanté de votre approbation ; seulement, comme la jeune fille n'a pas de répondants et quelle est étrangère, il est trèsdifficile de la placer... Si vous vouliez dire a Madame Séraphin qu'un de vos parents, établi en Allemagne, vous a adressé et recommandé cette jeune fille, le notaire la prendrait peutêtre à son service, j'en serais doublement sa-Cécily, elle s'appelle ainsi, Cécily tisfait. n'avant été qu'égarée, se corrigerait certainement dans une maison aussi sévère que celle du notaire... C'est pour cette raison surtout que je tiendrais à la voir, cette jeune fille, entrer chez M. Jacques Ferrand; je n'ai pas besoin de vous dire que présentée par vous... personne si respectable...
  - Ah! M. Rodolphe...
  - Si estimable.
  - Ah! mon roi des locataires...
- Que cette jeune fille, enfin, recommandée par vous, serait certainement acceptée par Madame Séraphin, tandis que présentée par moi..
- Connu!... c'est comme si je présentais un petit jeune homme! Eh bien! tope... ça me chausse... allez donc !... enfoncée la Séraphin! Tant mieux, j'ai une dent contre elle; je vous réponds de l'affaire. M. Rodolphe! je lui ferai voir des étoiles en plein midi, je lui dirai que depuis je ne sais combien de temps j'ai une cousine établie en Allemagne, une Galimard; que je viens de recevoir la nouvelle qu'elle est défunte, comme son mari, et que leur fille, qui est orpheline, va me tomber sur le dos d'un jour à l'autre.

Vous conduirez vous-même Très-bien... Cécily chez M. Ferrand sans en reparler davantage à Madame Séraphin. Comme il y a vingt ans que vous n'avez vu votre cousine, vous n'aurez rien à répondre, si ce n'est que depuis son départ pour l'Allemagne, vous n'aviez en d'elle aucune nouvelle.

- Ah ça! mais si la jeunesse ne baragouine

que l'Allemand?

🗕 Elle parle parfaitement Français ; je lui ferai sa leçon; ne vous occupez de rien, si non de la recommander très-instamment à Madame Séraphin, ou plutôt, j'y songe, non... car elle soupçonnerait peut-être que vous voulez lui forcer la main... Vous le savez, souvent l

qu'on vous refuse...

- A qui le dites-vous?... C'est pour ça que j'ai toujours rembarré les enjoleurs. S'ils ne m'avaient rien demandé... je ne dis pas...

- ... Cela arrive toujours ainsi... Ne faites donc aucune proposition a Madame Séraphin, et voyez-la venir... Dites-lui seulement que Cécily est orpheline, étrangère, très-jeune, très-jolie, qu'elle va être pour vous une bien lourde charge, et que vous ne ressentez pour elle qu'une très-médiocre affection, vu que vous étiez brouillée avec votre cousine, et que vous ne concevez rien au cadeau qu'elle vous fait là ..
- Dieu de Dieu! que vous êtes malin!... Mais soyez tranquille, à nous deux nous faisons la paire. Dites donc, M. Rodolphe, comme nous nous entendons bien... nous deux!... Quand je pense que si vous aviez été de mon age dans le temps où j'étais un vrai salpêtre... ma foi, je ne sais pas... et vous ?

- Chut !... Si M. Pipelet ...

- Ah bien oui! Pauvre cher homme, il pense bien à la gaudriole! Vous ne savez pas une nouvelle infamie de ce Cabrion?... Mais je vous dirai cela plus tard... Quant à votre jeune fille, soyez calme... je gage que j'amène la Séraphin à me demander de placer ma parente chez eux...

– Si vous y réussissez, ma chère Madame Pipelet, il y a cent francs pour vous. Je ne

suis pas riche, mais...

Est-ce que vous vous moquez du monde, M. Rodolphe? Est-ce que vous croyez que je fais ca par intérêt, Dieu de Dieu!... C'est de la pure amitié... Cent francs!

- Mais jugez donc que si j'avais longtemps cette jeune fille à ma charge, cela me coûterait bien plus que cette somme... au bout de quel-

ques mois.

- C'est donc pour vous rendre service que je prendrai les cents francs, M. Rodolphe; mais c'est un fameux quine à la loterie pour nous que vous soyez venu dans la maison. puis le crier sur les toits, vous êtes le roi des locataires... Tiens, un fiacre!... C'est sans doute la petite dame de M. Bradamanti... Elle est venue hier, je n'ai pas pu bien la voir... Je vas lanterner à lui répondre pour la bien dévisager : sans compter que j'ai inventé un moyen pour savoir son nom... Vous allez me voir travailler .. ça nous amusera.
- Non, non, Madame Pipelet, peu m'importent le nom et la figure de cette dame, dit Rodolphe en se reculant dans le fond de la loge.

- Madame! cria Anastasie en se précipitant au-devant de la personne qui entrait, où allez-vous, Madame?

– Chez M. Bradamanti, dit la femme, visiblement contrariée d'être ainsi arrêtée au passage.

- Il n'y est pas...

— C'est impossible, j'ai rendez-vous avec lui.

- Il n'y est pas...

- Vous your trompez....

— Je ne me trompe pas du tout..., dit la portière en manœuvrant toujours habilement afin de distinguer les traits de cette femme. M. Bradamanti est sorti, bien-sorti, très-sorti... c'est-à-dire... excepté pour une dame...

- Eh bieh! c'est moi... vous m'impatien-

tez . . . . laissez-moi passer.

- Votre nom, Madame?... je verrai bien si c'est le nom de la personne que M. Bradamanti m'a dit de laisser entrer. Si vous ne portez pas ce nom-là... il faudra que vous me passiez sur le corps pour monter...

- Il vous a dit mon nom! s'écria la femme avec autant de surprise que d'inquiétude.

- Oui, Madame ...

- Quelle imprudence! murmura la jeune demme. Puis, après un moment d'hésitation, elle ajouta impatiemment, à voix basse, et comme si elle eut craint d'être entendue :

- Eh bien! je me nomme Madame d'Or-

bigny.

A ce nom, Rodolphe tressaillit.

C'était le nom de la belle-mère de Madame d'Harville.

Au lieu de rester dans l'ombre, il s'avança, et, à la lueur du jour et de la lampe, il reconnut facilement cette femme, grace au portrait que Clémence lui en avait plus d'une fois tracé.

Madame d'Orbigny? répéta Madame Pipelet, c'est bien ça le nom que m'a dit M. Bradamanti; vous pouvez monter, Madame.

La belle-mère de Madame d'Harville passa

rapidement devant la loge.

- Et allillez donc! s'écria la portière d'un air triomphant, enfoncée la bourgeoise!... Je sais son nom, elle s'appelle d'Orbigny... Pas mauvais le moyen, hein, M. Rodolphe? Mais qu'est-ce que vous avez ? vous voilà tout pensif!

Cette dame est déjà venue voir M. Bradamanti? demanda Rodolphe à la portière.

Oui. Hier soir, des qu'elle a été partie, M. Bradamanti est tout de suite sorti, afin d'aller probablement retenir sa place à la diligence pour aujourd'hui ; car hier, en revenant, il m'a priée d'accompagner ce matin sa malle jusqu'au bureau des voitures, parce qu'il ne se fiait pas à ce petit gueux de Tortillard.

- Et ou va M. Bradamanti ! le savez vous ?

En Normandie... route d'Alençon.

Rodolphe se souvint que la terre des Aubiers, qu'habitait M. d'Orbigny, était située en Normandie.

Plus de doute, le charlatan se rendait auprès du père de Clémence, nécessairement dans de

sinistres intentions!

- C'est son départ, à M. Bradamanti, qui va joliment ostiner la Séraphin! reprit Madame Pipelet. Elle est comme une enragée pour voir M. Bradamenti, qui l'évite le plus qu'il peut ; car il m'a bien recommandé de lui cacher qu'il partait ce soir à six heures; aussi, quand elle va revenir, elle trouvera visage de bois! Je profiterai de ça pour lui parler de votre jeunesse. A propos, comment donc qu'elle Sappello... Cicé?...

Cécily...

- C'est comme qui dirait Cécile ares un i au bout. C'est égal, faudra que je mette un morceau de papier dans ma tabatière pour me rappeler ce diable de nom-là... Cici... Caci... Cécily, bon, m'y voilà.

- Maintenant, je monte chez Mademoiselle Rigolette, dit Rodolphe a Madame Pipelet en

sortant de la loge.

- Et en redescendant, M. Rodolphe, est-oe que vous ne direz pas bonjour à ce pauve vieux chéri? Il a bien du chagrin, allez! il vous contera cela... Ce monstre de Cabrion... a encore fait des siennes...

- Je prendrai toujours part aux chagrins de

votre mari, Madame Pipelet...

Et Rodolphe, singulièrement précecupé de la visite de Madame d'Orbigny à Polidon, monta chez Mademoiselle Rigolette.

# CHAPITRE XIV.

### LE PERMIER CHAGRIN DE RIGOLETTE.

La chambre de Rigolette brillait toujours de la même propreté coquette ; la grosse montre d'argent, placée sur la cheminée dans un cartel de buis, marquait quatre heures; la rigueur du froid ayant cessé, l'économe ouvrière m'avait pas allumé son poèle.

A peine de la fenêtre apercevait-on un coin de ciel bleu à travers la masse irrégulière de toits, de mansardes et de hautes cheminées, qui de l'autre côté de la rue formait l'horison.

Tout à comp un rayon de soleil, pour ainsi dire égaré, glissant entre deux pignons élevés, vint pendant quelques instants emponencer d'une teinte respiendissante les carreaux de la chambre de la jeune fille.

Rigolette travailleit assise à côté de la croisée, le doux clair-obscur de son charmant profil se détachait alors sur la transparance humineuse de la vitre comme un camée d'une blancheur rosée sur un fond vermeil.

De brillants reflets couraient sur sa neire chevelure, tordue derrière sa tête, et mançaient d'une couleur d'ambre l'ivoire de ses petites mains laborieuses, qui maniaient l'aiguille avec une incomparable agilité.

Les longs plis de su robe brane, sur laquelle tranchait la dentelure d'un tablier vert, cachaient à demi son fauteuil de paille; ses deux jolis pieds, toujours parfaitement, chausiés, s'appuyaient au rebord d'un tabouret macé devant elle.

Ainsi qu'un grand seigneur s'amuse quelquefois par caprice à cacher les murs d'une chaumière sous d'éblouissantes draperies, un moment le soleil couchant illumina cette chambrette de mille feux chatoyants, moira de reflets dorés les rideaux de perse grise et verte, fit étinceler le poli des meubles de noger, miroiter le carrelage du sol comme du cuivre rouge, et entoura d'un grillage d'or la cage des oiseaux de la grisette.

Mais hélas! malgré la joyeuseté provoquante

de ce rayon de soleil, les deux canaris male et femelle voletaient d'un air inquiet, et, coutre lear habitude, ne chantaient pas.

C'est que, contre son habitude aussi, Rigo-

lette ne chantait pas...

Tous trois ne gazouillaient guère les uns sans les autres. Presque toujours le chant frais et matinal de celle-ci donnait l'éveil aux chansoms de ceux-là, qui, plus paresseux, ne quittaient pas leur nid de si bonne heure.

C'étaient alors des défis, des luttes de notes claires, sonores, perlées, argentines, dans lesquelles les oiseaux ne remportaient pas tou-

jours l'avantage.

Rigolette ne chantait plus... parce que, pour la première fois de sa vie, elle éprouvait un chagrin.

Jusqu'alors, l'aspect de la misère des Morel l'avait souvent affectée, mais de tels tableaux sont trop familiers aux classes pauvres pour leur causer des ressentiments très-durables.

Après avoir presque chaque jour secoura ces malheureux autant qu'elle le pouvait, sincère ment pleuré avec eux et sur eux, la jeune fille se sentait à la fois émue et satisfaite... émue de ces infortunes... satisfaite de s'y être montrée pitoyable.

Mais ce n'était pas la un chagrin.

Bientôt la gaieté naturelle du caractère de Rigolette reprenzit son empire... Et puis, sans égolame, mais par un simple fait de comparaison, elle se trouvait si heurouse dans sa petite chambre, en sortant de l'horrible réduit des Cosel, que sa tristeuse éphémière se dissipait

Cette mobilité d'impression était ai peu enment d'une touchante délicateure, la grissite regardait presque comme un devoir de faire la **part due plus mathemens qu'elle, pou**r pouvoir jouir sans scrupule d'une existence bien précuire, sam doute, et entièrement acquiss par son travail, mais qui, auprès de l'épouuntable détresse de la famille du lapidaire, lui wak presque luxueuse.

-Pour chanter same remords, lorqu'on a amprès de set des gens si à plaindre, disait-elle elvement, il faut leur avoir été aussi charita-

ble one possible.

Avant d'apprendre au lecteur la cause du premier chagrin de Rigolette nous désirons le ressurer et l'édifier complétement sur la verts

de cette jeune fille.

Nom regrettons d'employer le mot de vertu, mot grave, pompeux, solennel, qui entralne resque toujours avec soi des idées de sacrifice douloureux, de lutte pénible contre les pas-sions, d'austères méditations sur la fin des es d'ici-bes.

Telle n'était pas la vertu de Rigolette.

Elle n'avait ni lutté ni médité.

Elle avait travaillé, ri et chanté.

Se sugesse, nimi qu'olie le dunit simplement t sincèrement à Rodolphe, dépendant surtout l'une question de temps... Elle n'avait pas le leisir d'être amoureuse.

Avant tout, gaie, laboricane, ordonnée, l'egdre, le travail, la guieté l'avaient, à son insu. défendue, soutenue, sauvée.

On trouvers peut-être cette morale légère, facile et joyeuse ; mais qu'importe la cause, pourvu que l'effet subsiste?

Qu'importe la direction des racines de la plante, pourvu que sa fleur s'épanouisse pure, brillante et parfumée?...

A propos de notre utopie sur les encouras ments, les secours, les récompenses que la société devrait accorder aux artisans remarquables par d'éminentes qualités sociales, mous avons parié de cet espiosnage de la vertu, un des projets de l'empereur.

Supposons cette féconde pensée du grand

homme réalisée..

Un de ces vrais philanthropes, chargés par lui de rechercher le bien, a découvert Rigolotte. Abandonnée, sans conseils, sans angui, exposée à tous les dangers de la pauvreté, à toutes les séductions dont la jeunesse et la beauté sont entourées, cette charmante fille est restée puce ; sa vie honnête, laborieuse, pourrait servir d'enseignement et d'exemple.

Cette enfant ne méritera-t-elle pas, non un récompense, non un secours, mais quelques touchantes paroles d'approbation, d'encouragement, qui lui donneront la conscience de sa valeur, qui la rehaussesont à ses propres yeux, qui l'obligerent même pour l'avenir ?

Car elle saura qu'on la suit d'un segard plein do sollicitade et de protection dans la voi difficile où elle marche avec tant de courage et

de sérémité.

Car elle saura que si un jour le ma erage ou le meledie menaçait de compre l'équilibre de cette vie pauvre et occupée e repone tout entière sur le transil et sur la s un léger secours du à ses mérites passés lu viendrait en aide...

L'on se récriera sans doute sur l'impossibilité de cette surveillance tutélaire dont seraient en tourées les personnes particulièrement dignet L'intérêt par leurs excellents antécédents...

Il nous semble que la société a déjà résolu ce problème.

N's-t-elle pas imaginé la surveillance de la haute pelice à vie ou à temps, dans le but d'a ailleurs fort utile de controler incessamment la conduite des personnes dangereuses signalées par leurs détestables antécédents?

Pourquoi la société n'exercerait-elle pas aus-SI UNG SURVEILLANCE DE HAUTE CHARITÉ MO-

RALE?

Mais descendons de la sphère des utopies et revenons a la cause du premier chagrin de Rigolette.

Sauf Germain, candide et grave jeune homme, les soisins de la grisette avaient pris tout d'abord son originale, familiarité, ses offres de ben voisinage, pour des agnories très-signifi tives ; mais ces Messieurs avaient été oblig de reconnaître, avec autant de surprise que de dégit, qu'ils trouversient dans Rigolette un tions dominicales, une voisine serviable et bonne enfant, mais non pas une maîtresse.

Leur surprise et leur dépit, très-vifs d'abord, cédèrent peu à peu devant la franche et charmante humeur de la grisette, et puis, ainsi qu'elle l'avait judicieusement dit à Rodolphe, ses voisins étaient fiers le dimanche d'avoir au bras une jolie fille qui leur faisait honneur de plus d'une manière (Rigolette se souciait peu des apparences), et qui ne leur coûtait que le partage de modestes plaisirs, dont sa présence et sa gentillesse doublaient le prix.

D'ailleurs la chère fille se contentait si facilement... Dans les jours de pénurie elle dinait si bien et si gaiement avec un beau morceau de galette chaude, où elle mordait de toutes les forces de ses petites dents blanches. Après quoi elle s'amusait tant d'une promenade sur les boulevards ou dans les passages!...

Si nos lecteurs ressentent quelque peu de sympathie pour Rigolette, ils conviendront qu'il surait fallu être bien sot ou bien barbare pour refuser, une fois par semaine, ces modestes distractions à une si gracieuse créature, qui, du reste, n'ayant pas le droit d'être jalouse, n'empêchait jamais ses sigisbées de se consoler de ses rigueurs auprès de belles moins cruelles.

François Germain seul ne fonda aucune folle espérance sur la familiarité de la jeune fille ; fut-ce instinct du cœur ou délicatesse d'esprit, il devina, des le premier jour, tout ce qu'il pouvait y avoir de ravissant dans la camaraderie singulière que lui offrait Rigolette.

Ce qui devait fatalement arriver arriva.

Germain devint passionnément amoureux de sa voisine, sans oser lui dire un mot de cet amour.

Loin d'imiter ses prédécesseurs qui, bien convaincus de la vanité de leurs poursuites, s'étaient consolés par d'autres amours, sans pour cela vivre en moins bonne intelligance avec leur voisine, Germain avait délicieusement joui de son intimité avec la jeune fille, passant auprès d'elle, non seulement le dimanche, mais toutes les soirées ou il n'était pas occupé. Durant ces longues heures, Rigolette s'était montrée, comme toujours, rieuse et folle; Germain, tendre, attentif, sérieux, souvent même un peu triste.

Cette tristesse était son seul inconvénient; car ses manières, naturellement distinguées, ne pouvaient se comparer aux ridicules prétentions de M. Giraudeau, le commis voyageur, ou aux turbulentes excentricités de Cabrion; mais M Giraudeau par son intarissable loquacité, et le peintre par son hilarité non moins intarissable, l'emportaient sur Germain dont la douce gravité imposait un peu à sa voisine.

Rigolette n'avait donc eu jusqu'alors de préférence marquée pour aucun de ses trois amoureux... Mais comme elle ne manquait pas de jugement, elle trouvait que Germain réunissait seul toutes les qualités nécessaires pour rendre heureuse une femme raisonnable.

nimable et gai compagnon pour leurs récréa- | Rigolette était chagrine, et pourquoi ni elle ni ses oiseaux ne chantaient pas.

> Sa ronde et fraiche figure avait un pen nali: ses grands yeux noirs, ordinairement gais et brillants, étaient légèrement battus et voilés; ses trais révélaient une fatigue inaccoutumée. Elle avait employé a travailler une grande partie de la nuit.

> De temps à autre, elle regardait tristement une lettre placée tout ouverte sur une table auprès d'elle ; cette lettre venait de lui être adressée par Germain, et contenait ce qui suit:

> > " Prison de la Conciergeré.

"Mademoiselle,

"Le lieu d'où je vous écris vous dira l'étendue de mon malheur. Je suis incarcéré comme voleur... Je suis coupable aux yeux de tout le monde, et j'ose pourtant vous écrire!

"C'est qu'il me serait affreux de croire que vous me regardez aussi comme un être criminel et dégradé. Je vous en supplie, ne me condamnez pas avant d' avoir lu cette lettre... Si vous me repoussiez... ce dernier coup m'accablerait tout à fait!

"Voici ce qui s'est passé :

"Depuis quelque temps, je n'habitais plus rue du Temple ; mais je savais par la pauvre Louise que la famille Morel, à laquelle vous et moi nous nous intéressions tant, était de plus en plus misérable. Hélas! ma pitié pour ces pauvres gens m'a perdu! Je ne m'en tepens pas, mais mon sort est bien cruel!

"Hier, j'étais resté assez tard chez M. Ferrand, occupé d'écritures pressées. chambre où je travaillais, se trouvait un buresu; mon patron y serrait chaque jour la besogne que j'avais faite. Ce soir-la il paraissait inquiet, agité; il me dit:

soient terminés, vous les déposerez dans le burean dont je vous laisse la clef. Et il sortit.

"Mon ouvrage fini, j'ouvris le tiroir pour l'y serrer; machinalement mes yeux s'arrétèrent sur une lettre déployée où je lus le nom de Jérôme Morel, le lapidaire.

"Je l'avoue, voyant qu'il s'agissait de cet infortuné, j'eus l'indiscrétion de lire cette lettre ; j'appris ainsi que l'artisan devait être le lendemain arrêté pour une lettre de change de treize cents francs, à la poursuite de M. Farrand, qui, sous un nom supposé, le faisait emprisonner.

"Cet avis était de l'agent d'affaires de mon Je connaissais assez la situation de la patron. famille Morel pour savoir quel horrible coup lui porterait l'incarcération de son seul soutien... Je fus aussi désolé qu'indigné. Malheureusement je vis dans le même tiroir une bolte ouverte, renfermant de l'or; il y avait deux mille francs... A ce moment, j'entendis Louise monter l'escalier; sans réfléchir a la gravité de mon action, profitant de l'occasion que le hasard m'offrait, je pris treize cents france. J'attendis Louise au passage, je lui Ces antécédents posés, nous dirons pourquoi | mis l'argent dans la main, et lui dis : On doit

arrêter votre père demain au jour pour treize cents francs; les voici, sauvez-le, mais ne dites pas que c'est de moi que vous tenez cet argent... M: Ferrand est un méchant homme.

"Vous le voyez, mademoiselle, mon intention était bonne, mais ma conduite coupable; je ne vous cache rien... Maintenant voici mon excuse :

"Depuis longtemps, a force d'économies, j'avais réalisé et placé chez un banquier une petite somme de quinze cents francs. Il y a huit jours, il me prévint que le terme de son obligation envers moi étant arrivé, il tenait mes fonds à ma disposition, dans le cas où je ne les lui laisserais pas.

"Je possédais donc plus que je ne prenais au notaire, je pouvais le lendemain toucher mes quinze cents francs; mais le caissier du banquier n'arriverait pas chez son patron avant midi, et c'est au point du jour qu'on devait arrêter Morel... Il me fallait donc mettre celui-ci en mesure de payer de très-bonne heure, sinon, lors même que je serais allé dans la journée le tirer de prison, il n'en eût pas moins été arrêté et emmené aux yeux de sa femme, que ce dernier coup pouvait achever. De plus, les frais considérables de l'arrestation auraient encore été à la charge du lapidaire. Vous comprenez, n'est-ce pas? que tous ces malheurs n'arrivaient pas si je prenais les treize cents franca que je croyais pouvoir remettre le lendemain matin dans le bureau, avant que M. Ferrand se fût aperçu de quelque chose. Malheureusement je me suis trompé!

" Je sortis de chez M. Ferrand. N'étant plus sons l'impression d'indignation et de pitié qui m'avait fait agir... je réfléchis à tout le danger de ma position; mille craintes vinrent alors m'assaillir ; je connaissais la sévérité du notaire, il pouvait après mon départ revenir fouiller dans son bureau... s'apercevoir du vol; car, à ses yeux, aux yeux de tous... c'est un vol.

"Ces idées me bouleversèrent; quoiqu'il fût tard, je courus chez le banquier pour le supplier de me rendre mes fonds à l'instant. Paurais motivé cette demande extraordinaire, je serais ensuite retourné chez M. Ferrand remplacer

l'argent que j'avais pris.

"Le banquier, par un funeste hasard, était depuis deux jours à Belleville, dans une maison de campagne où il faisait faire des plantations; j'attendis le jour avec une angoisse croissante; enfin j'arrivai a Belleville... Tout se liguait contre moi : le banquier venait de repartir à l'instant pour Paris; j'y accours, j'ai enfin mon argent, je me présente chez M. Ferrand... tout était découvert !...

« Mais ce n'est là qu'une partie de mes infortunes; maintenant le notaire m'accuse de lui avoir volé quinze mille francs en billets de banque, qui étaient, dit-il, dans le tiroir du bureau avec les deux mille francs en or. une accusation indigne, un mensonge infame! Je m'avoue coupable de la première soustraction; mais, par tout ce qu'il y a de sacré au monde, je vous jure, Mademoiselle, que je suis

innocent de la seconde... Je n'ai vu aucun billet de banque dans ce tiroir ; il n'y avait que deux mille francs en or, sur lesquels j'ai pris les treize cents que je rapportais.

"Telle est la vérité, Mademoiselle: je suis sous le coup d'une accusation accablante, et pourtant j'affirme que vous devez me savoir incapable de mentir... Mais me croirez-vous?... Hélas! comme m'a dit M. Ferrand, celui qui a volé une faible somme peut en voler une plus forte, et ses paroles ne méritent aucune confiance.

"Je vous ai toujours vue si bonne et si dévouée pour les malheureux, Mademoiselle, je vous sais si loyale et si franche, que votre cœur vous guidera, je l'espère, dans l'appréciation de la vérité... Je ne demande rien de plus... Ajoutez foi à mes paroles, et vous me trouverez aussi à plaindre qu'à blamer ; car, je le répète, mon intention était bonne : des circonstances impossibles à prévoir m'ont perdu.

"Ah! Mademoiselle Rigolette... je suis bien malheureux!... Si vous saviez au milieu de quelles gens je suis destiné à vivre jusqu'au jour

de mon jugement!

"Hier on m'a conduit dans un lieu qu'on appelle le dépôt de la Préfecture de Police. Je ne saurais vous dire ce que j'ai éprouvé lorsque, après avoir monté un sombre escalier, je suis arrivé devant une porte à guichet de fer que l'on a ouverte et qui s'est bientôt refermée sur

"J'étais si troublé que je ne distinguai d'abord rien. Un air chaud, nauséabond m'a frappé au visage ; j'ai entendu un grand bruit de voix mêlé çà et là de rires sinistres, d'accents de colère et de chansons grossières; je me tenais immobile près de la porte, regardant les dalles de grès de cette salle, n'osant ni avancer, ni lever les yeux, croyant que tout le monde m'examinait.

"On ne s'occupait pas de moi : un prisonnier de plus ou de moins inquiète peu ces gens-là ; enfin je me suis hasardé à lever la tôte. Quelles horribles figures, mon Dieu! Que de vêtements en lambeaux! Que de haillons souillés de boue! Tous les dehors de la misère et du vice. Ils étaient là quarante ou cinquante assis, debout ou couchés sur des bancs scellés dans le mur, vagabonds, voleurs, assassins, enfin tous ceux qui avaient été arrêtés dans la nuit ou dans la journée.

Lorsqu'ils se sont aperçus de ma présence, j'ai éprouvé une triste consolation en voyant qu'ils reconnaissaient que je n'étais pas des leurs. Quelques-uns me regardèrent d'un air insolent et moqueur, puis ils se mirent à parler entre eux, à voix basse, je ne sais quel langage hideux que je ne comprenais pas. Au bout d'un moment, le plus audacieux vint me frapper sur l'épaule et me demander de l'argent pour payer ma bienvenue.

" J'ai donné quelques pièces de monnaie, espérant acheter ainsi le repos : cela ne leur a pas suffi, ils ont exigé davantage, j'ai refusé Alors plusieurs m'ont entouré en m'accablant d'injures et de menaces; ils allaient se précipiter sur moi, lorsque heureusement, attiré par le tussulte, un gardien est entré; je me sais plaint à lui: il a exigé que l'on me rendit l'argent que j'avais donné, et m'a dit que, si je voulais, je serais, pour une modique somme, conduit à ce qu'on appelle la pistole, c'est-à-dire que je pourrais être seul dans une cellule. Pacceptai avec reconnaissance et je quittai ces bandits au milieu de leurs menaces pour l'avenir; car nous devions, dissient-ils, nous retrouver, et alors je resterais sur la place.

"Le gardien me mena dans une cellule où je passui le reste de la nuit.

"C'est de la que je vous écris ce matin, Mademoiselle Rigolette; tantór, après mon interrogatoire, je serai conduit à une autre prison appelle la Ferce, où je crains de retrouver plusieurs de mes compagnons du dépôt.

"Le gardien, intéressé par ma douleur et par mes larmes, m'a promis de vous faire parvenir sette lettre, quoique de telles complaisances lui sejent très-sévèrement défendues.

" J'attends, Mademoiselle Rigolette, un derpler service de votre ancienne amstié, si toutefeis vous ne rongissez pas maintenant de cette smitié...

a Dans le cas où vous voudriez bien m'accorder ma demande, la voici :

Vous recevrez avec cette lettre une petite elef et un mot pour le portier de la maison que j'habite, boulevard Saint-Denis, nº 11. Je le préviens que vous pouvez disposer comme moimême de tout ce qui m'appartient, et qu'il doit executer vos ordres... Il vous conduira dans ma chambre. Vous aurez la bonté d'ousrir mon secrétaire avec la clef que je vous envoie ; vous trouverez une grande enveloppe renfermant différents papiers que je vous prie de me garder ; l'un d'eux vous était destiné, ainsi que vous le verrez par l'adresse- D'autres ont 616 ferits è propos de vous, et cela dans des temps bien heureux... Ne vous en fachez pas... yous me deviez jamais les connaître!

a. Je vous-prie aussi de prendre le pun d'argent qui est dans ce meuble, aimsi qu'un sachst de satin, renfermant une petite cravate de soie orange, que vous portiez lors de nos dernières promenades du dimenche, et que vous m'avez donnée le jour ou j'ai quitté la rue du Temple.

"Je vondrais enfin qu'à l'exception d'un peu de linge que vous m'enverriez à la Force, vous fissiez vendre les meubles et les effets que je possède : acquitté ou condamné, je n'en serai pas moins flétri et obligé de quitter Paris... Ou irai-je?... Quelles seront mes reseources? Dieu le sait!...

"Madame Bouvard, la marchande du Temple qui m'a déjà vendu et acheté phasieurs objets, se chargerait pem-être du tout; c'est une homaête femme; cet arrangement vous éparguerait beaucoup d'embarras, car je sais combien voire temps est précieux...

"Pavais payé mon terme d'avance, je vous prie donc de vouloir bien seulement domer une settle gratification au porder. Pardon, Made-

d'injures et de mennoes ; ils alisient se précipi- moiselle, de vous importaner de vous ces diter sur moi, lorsque heureusement, attiré par le tuisle, mais vous êtes la seule personne su monde tumulte, un gardien est entré ; je me suis plaint à laquelle j'ose et je puisse m'adresser.

"J'aursis pu réclamer ce service d'un des clercs de M. Ferrand, avec lequel je suis assez lié; mais j'aursis craint son indiscrétion su sujet de divers papiers; plusieurs vous concernent, comme je vous l'ai dit; quelques autres ont rapport à de tristes événements de ma vie.

"Ah! croyez-moi, Mademoiaelle Rigolette, si vous me l'accordez, cette dernière preuve de votre ancienne affection aera ma seule consolation dans le grand malheur qui n'accable; malgré moi l'espère que vous ne me refuserez pas.

"Je vous demande aussi la permission de vous écrire quelquefois... Il me serait si doux, si précieux, de pouvoir épancher dans un cœur bienveillant la tristesse qui m'accable!...

"Hélas! je suis seni au monde; personne ne s'intéresse à moi... Cet isolement m'était déjà bien pénible, jugez maintenant!...

"Et je suis honnête pourtant... et j'ai la couscience de n'avoir jamais nui à personne, d'avoir toujours, même au péril de ma vie, témoigné de mon aversion pour ce qui était mai ... ainsi que vous le verrez par les papiers que je veus prie de garder, et que vous pouvez lise

m. Mais quand je dirai cels, qui me croins M. Ferrand est respecté par tout le monde, se réputation de probité est établie depuis long-temps, il a un juste grief à me reprocher...il m'écrasera... je me résigne d'avance à mon

"Enfin, Madamoiselle Rigolette, si vous me croyez, vous n'aurez, je l'espère, aucun méris pour moi... vous me plaindrez, et vous passerez quelquefois à un ami sincère; alors, si je vous fais bien... bien pitié, peut-èure vous pousseres la générosité jusqu'à venir un jour... su dimanche (hôlas! que de souvenisse ce met se rappelle!) jusqu'à venir un dimanche affionier le partioir de ma prison.

"Mais non, non, vous revoir dans un parel lieu... je n'oscrais jamais... Pourtant, vous ets si bonne... que...

"Je suis obligé d'interrompre cette lettre et de vous l'envoyer sinsi avec la clef et le petit mot pour le portier, que je vais écrire à hâte: le gardien vient m'avertir que je vais être conduir devant le juge... Adieu... adieu ... Mademoiselle... ne me repoussez pas... je n'ai d'espoir qu'en vous, qu'en vous seule!...

"FRANÇOIS GERMAIN.
"P. S. Si vous me répondez, adressez vous

lettre à la prison de la Force.,

On comprend maintenant la cause du promier chagrin de Rigolette.

Son cour excellent s'était presendément ému d'une infortune dont elle n'avait et juqu'alors aucun soupçon. Elle croyait avant ment à l'entière véracité du nécit de Germain, ce fits infortuné du Martre d'école...

Ames peu rigoristo, elle trouvait même que

son ancien voisir s'exagérait énormément 🖦 ! frate. Pour muver un malheuroux père de famille, il avait pris de l'argent qu'il savait pouvoir rendre. Cette action, aux yeax de la grisette, n'était que généreuse.

Par une de ces contradictions naturelles sur femmes et surtout aux femmes de sa classe. cette jeune fille, qui jusqu'alors n'avait éprouvé pour Germain, comme pour ses autres voisins, qu'une joyeuse et cordiale amitié, ressentit pour lui une vive préférence.

Des qu'elle le sut maineureux... minstement aceusé et prisonnier, son souvenir effica celui de ces anciens rivaux.

Chez Rigolette ce n'était pas encore de l'amour, c'était une affection vive, sincère, remplie de commisération et de dévouement résolu : sentiment très-nouveau pour elle en raison même de l'amertume qui s'y joignait.

Telle était la situation morale de Rigolette, lorsque Rodolphe entra dans sa chambre, après avoir discrètement frappé à la porte.

## CHAPITRE XV.

#### AMITIÉ.

-- Bonjour, ma voisine, dit Rodolphe & Rigolette ; je ne vous dérange pas?

- Non, mon voisin; je suis au contraire très-contente de vous voir, car j'ai beancoup de chaggin!

- En effet, je vous trouve påle ; vous semblez avoir pleuré!

- Je crois bien que j'ai pleuré!... Il y a de quoi... Pauvre Germain !... Tenez, lisez.

Et Rigolesse remit à Rodolphe la lettre du prisonnier.

-Si ce n'est pas à femdre le couer! Vous m'avez dit que vous vous intéremiez à lui... voile le moment de le meatrer, ajoute-t-elle, pendant que Rodolpha limit attentivement. Faut-il que ce vilain M. Ferrand soit acharaé après tout le monde !... D'abord c'a été contre Louise, maintenant c'est contre Germain. Oh! je ne suis pas méchante... mais il arriverait quelque ben malheur à ce notaire, que j'en serais contente !... Accuser un si hounéte garçon de lui avoir volé quinze mille francs!... Gesmain... lui !... la probité en personne, et puis ni rangé, si douz, si triste... Va-t-il être a plaindre, mon Dieu !... au milieu de tous ces scélérats... dans sa prisen!... Ah! M. Rodolphe... d'anjourd'hui je commence à voir que tout n'est pas couleur de rose dans la vie...

- Et que comptez-vous faire, ma voisine?

- Ce que je compte faire? mais tout ce que Germain me demande, et cela le plus tot possible... Je serais déjà partie, sans cet ouvrage très-pressé que je finis, et que je vais porter tout à l'heure rue Saint-Honoré, en me rendant à la chambre de Germain chercher les papiers dont il me parle... J'ai passé une partie de la nuit à travailler, pour gagner quelques houses d'avance. Je vais avoir tant de choses à faire en dehors de mon ouvrage... qu'il faut l'assure... Mais, écoutez, ma voisine, le mis

que je me mette en mesure... D'abord Madame Morel voudrait que je pusse voir Louise dans su prison... C'est peut-être très-difficile, mais enfin je tacherai... Malheureusement je ne sais pas seulement à qui m'adresser...

- J'avais songé a cela... - Vous, mon voisin "

- Voici une permission.

- Quel bonheur! Est-ce que vous ne pourriez pas m'en avoir une aussi pour la prison de ce malheureux Germain?... Ça lui ferait tant de plaisir!
- Je vous donnerai sussi les moyens de voir Germain.

--- Oh! merci, M. Rodolphe.

- Vous n'aurez donc pas peur d'ailer dans

--- Bien sar, le cœur me battra très-fort la première fois... Mais c'est égal. Est-ce que quand Germain était heureux, je ne le trouvais pas toujours prêt à aller au-devant de toutes mes volontés? à me mener au spectacle ou promener? à me faire la lecture le soir. à m'aider à arranger mes caisses de fleurs, à cirer ma chambre? Eh bien! il est dans la peine, c'est à mon tour maintenant; un pauvre petit rat comme moi ne peut pas grand'chose... je le seis... mais enfin tout ce que je pourrai, je le fermi... il peut y compter... il verra ai je suis bonne amie! Tenez, M. Rodolphe, il y a une chose qui me désole... c'est sa défiance... Me croire capable de le mépriser !... moi ! je vous demande un pen pourquoi? Ce vieil avare de notaire l'accuse d'avoir volé... qu'est-ce que ça me fait ?... je sais bien que ça n'est pas vrai. La lettre de Germain ne m'aurait pas prouvé clair comme le jour qu'il est innocent. que je ne l'aurais pas cru compable ; il n'y a qu'à le voir, qu'à le connaître, pour être sur qu'il est incapable d'un vilaine action. Il fant être aussi méchant que M. Fertand pour soutenir des faussetés pareilles.

- Bravo, ma voisine... j'aime votre indignation!

— Oh! tenez... je voudrais être homme pour pouvoir aller trouver ce notaire... et lui dire: Ah! vous soutenez que Germain vous a volé; ch bien, tenez, voila pour vous! vieux menteur, il ne vous volera pas cela, toujours! Et! pan! pan! pan!... je le battrais comme platre...

- Vous avez une justice très-expéditive, dit Rodolphe en souriant de l'animation de Rigo-

-C'est que ça révolte aussi... et, comune dit Germain dans sa lettre, tout le monde sera du parti de son patron contre lui, parce que son patron est riche, considéré... et que Germain n'est qu'un pauvre jeune homme sans protection... à mems que vous ne veniez à son secours, M. Rodolphe, vous qui connaissez des personnes si bienfaisantes... Est-ce qu'il n'y anrait pas à faire quelque chose?

- Il faut qu'il attende son jugement... Une fois acquitté, conune je le crois, de nombreuses preuves d'intérêt lui seront données, je vous

par expérience qu'on peut compter sur votre | qui a été votre ami pendant longtemps, le voir discrétion...

-Oh! oui, M. Rodolphe... je n'ai jamais été bavarde.

--- Et bien! il faut que personne ne sache, et que Germain lui-même ignore que des amis veillent sur lui... car il a des amis...

- Vraiment?

- De très-puissants, de très-dévoués.

- Ca lui donnerait tant de courage de le savoir !

- Sans doute; mais il ne pourrait peut-être pas s'en taire, Alors M. Ferrand, effrayé, se mettrait sur ses gardes, sa défiance s'éveillerait, et, comme il est très-adroit, il deviendrait difficile de l'atteindre ; ce qui serait facheux, car il faut non-seulement que l'innocence de Germain soit reconnue, mais que son calomniateur soit démasqué.

— Je vous comprends. M. Rodolphe.

- Il en est de même de Louise ; je vous apportais cette permission de la voir, afin que vous la priiez de ne parler à personne de ce qu'elle m'a révélé... elle saura ce que cela siguifie.

- Cela suffit, M. Rodolphe.

-En un mot, que Louise se garde de se plaindre dans sa prison de la méchanceté de son maître, c'est très-important... Mais elle devra ne rien cacher à un avocat qui viendra de ma part s'entendre avec elle pour sa défense; faites-lui bien toutes ces recommandations.

- Soyez tranquille, mon voisin, je n'oublierai rien... j'ai bonne mémoire... Mais je parle de bonté!... c'est vous qui êtes bon et généreux!... Quelqu'un est-il dans la peine, vous

vous trouvez tout de suite là !...

-- Je vous l'ai dit, ma voisine, je ne suis qu'un pauvre commis marchand; mais quand, en sanant de côté et d'autre, je trouve de braves gens qui méritent protection, j'en instruis une personne bienfaisante qui a toute confiance en moi, et on les secourt... Ça n'est pas plus malin que ça.

- Et on logez-vous, maintenant que vous avez cédé votre chambre aux Morel?

– Je loge... en garni. – Oh! que je détesterais ça!... Etré où a été tout le monde, c'est comme si tout le monde avait été chez vous.

— Je n'y suis que la nuit, et alors...

— Je conçois... c'est moins désagréable... Ce que c'est que de nous pourtant, M. Rodolphe !... Mon chez-moi me rendait si heureuse ; je m'étais arrangé une petite vie si tranquille, que je n'aurais jamais cru possible d'avoir un chagrin... et vous voyez pourtant !... Non, je ne peux pas vous dire le coup que le malheur de Germain m'a porté. J'ai vu les Morel et d'autres encore bien a plaindre, c'est vrai ; mais enfin la misère ; entre pauvres gens on s'y at-tend, ça ne surprend pas, et l'on s'entr'aide comme on peut. Aujourd'hui c'est l'un, demain c'est l'autre. Quant à soi, avec du courage et de la gaieté, on se tire d'affaire. Mais

accusé de vol et emprisonné pêle-mêle avec des scélérats!... ah ! dame, M. Rodolphe, vrai, je suis sans force contre ça, c'est un malheur auquel je n'avais jamais pensé, ça me bouleverse...

Et les grands yeux de Rigolette se voilèrent de larmes.

- Courage! courage! votre gaieté reviendra quand votre ami sera acquitté...

- Oh! il faudra bien qu'il le soit, acquitté ... Il n'y aura qu'à lire aux juges la lettre qu'il m'a écrite... ça suffira, n'est-ce pas, M. Rodolphe?

- En effet, cette lettre simple et touchante a tout le caractère de la vérité; il faudra même que vous m'en laissiez prendre copie, cela sera nécessaire à la défense de Germain.

- Certainement, M. Rodolphe. Si je n'é. crivais pas comme un vrai chat, malgré les lecons qu'il m'a données, ce bon Germain, je vous proposerais de vous la copier... mais mon écriture est si grosse, si de travers, et puis il y a tant, tant... de fautes!...

– Je vous demanderai de me confier seule-

ment la lettre jusqu'à demain.

- La voilà, mon voisin; mais vous y ferez bien attention, n'est-ce pas ?... Pai brûlé tous les billets doux que M. Cabrion et M. Giraudeau m'écrivaient dans les commencements de notre connaissance, avec des cœurs enflammés et des colombes sur le haut du papier, quand ils croyaient que je me laisserais prendre à leurs cajoleries ; mais cette pauvre lettre de Germain je la garderai soigneusement, et les autres aussi, s'il m'en écrit... Car enfin, n'est-ce pas, M. Rodolphe, ça prouve en ma faveur, qu'il me demande ces petits services?

- Sans doute, cela prouve que vous êtes la meilleure petite amie qu'on puisse désirer. Mais, j'y songe... Au lieu d'aller tout à l'heure. seule, chez Germain, voulez-vous que je vous

accompagne?

- Avec plaisir, mon voisin. La nuit vient, et le soir j'aime autant ne pas être toute seule dans les rues, sans compter qu'il faut que je porte de l'ouvrage près le Palais-Royal... Mais. d'aller si loin, ça va vous fatiguer et vous ennuyer peut-être?

– Pas du tout... nous prendrons un fracre...

- Vraiment! Oh! comme ça m'amuserait d'aller en voiture si je n'avais pas de chagrin! Et il faut que j'en aie du chagrin, car voilà la première fois depuis que je suis ici que je n'ai pas chanté de la journée... Mes oiseaux en sont tout interdits... Pauvres petites bêtes!... ils ne savent pas ce que cela signifie: deux ou trois fois Papa Crétu a chanté un peu pour m'agacer ; j'ai voulu lui répondre, ah bien oni! au bout d'une minute je me suis mise à pleurer... Ramonette a recommencé, mais je n'ai pas pu lui répondre davantage.

— Quels singuliers noms vous avez donnés à vos oiseaux! Papa Crétu? Ramonette?

- Dame, M. Rodolphe, mes oiseaux font la voir un pauvre jeune homme, honnête et bon, joie de ma solitude, ce sont mes meilleurs annie. je leur ai donné le nom des braves gens qui ont fait la joie de mon enfance et qui ont été aussi mes meilleurs amis; sans compter, pour achever la ressemblance, que papa Crétu et Ramonette étaient gais et chantaient comme les oiseaux du bon Dieu.

- Ah! maintenant... en effet... je me souviens... vos parents adoptifs s'appelaient ainsi...

— Oui, mon voisin, ces noms sont ridicules pour des oiseaux, je le sais, mais ça ne regarde que moi... Tenez, c'est encore a ce sujet-la que j'ai vu que Germain avait bien bon cœur.

— Comment donc?

— Certainement: M. Giraudeau et M. Cabrion... M. Cabrion surtout, étaient toujours à faire des plaisanteries sur les noms de mes oiseaux; appeler un serin Papa Crétu, voyez donc! M. Cabrion n'en revenait pas, et il partait de la pour faire des gorges chaudes à n'en plus finir...

"— Si c'était un coq, disait-il, à la bonne heure, vous pourriez l'appeler Crétu. C'est comme le nom de la serine: Ramonette, ça

ressemble à Ramona.,,

Enfin il m'a si fort impatientée, que j'ai été deux dimanches sans vouloir sortir avec lui pour lui apprendre... et je lui ai dit très-sérieusement que s'il recommençait ses moqueries qui me faisaient de la peine, nous n'irions plus jamais ensemble.

- Quelle courageuse résolution !

– Ça m'a coûté... allez, M. Rodolphe, moi qui attendais mes sorties du dimanche comme le Messie: j'avais le cœur bien gros de rester toute scule, par un temps superbe; mais c'est égal, j'aimais encore mieux sacrifier mon dimanche que de continuer à entendre M. Cabrion se moquer de ce que je respectais. Après ca, certainement que, sans l'idée que j'y attachais, j'aurais préféré donner d'autres noms à mes oiseaux... Tenez, il y a surtout un nom que j'aurais aimé à l'adoration... celui de Colibri... Eh bien! je m'en suis privée, parce que jamais je n'appellerai les oiseaux que j'aurai autrement que Crétu et Ramonette, sinon il me semblerait que je sacrifie, que j'oublie mes bons parents adoptifs, n'est-ce pas, M. Rodolphe?

— Vous avez raison, mille fois raison... Et Germain ne se moquait pas de ces noms, lui?

—Au contraire... seulement, la première fois, ils lui ont semblé drôles, ainsi qu'à tout le monde: c'était tout simple; mais quand je lui ai expliqué mes raisons... comme je les avais pourtant expliquées à M. Cabrion, les larmes lui sont venues aux yeux. De ce jour-la je me suis dit: M. Germain est un bien bon cœur; il n'a contre lui que sa tristesse. Et voyez-vous, M. Rodolphe, ça m'a porté malbeur de lui reprocher sa tristesse... Alors je ne comprenais pas qu'on pût être triste... maintenant je ne le comprends que trop... Mais voilà mon paquet fini, mon ouvrage prêt à emporter: voulez-vous me donner mon châle, mon voisin? Il ne fait pas assez froid pour prendre un manteau, n'est-ce pas?

— Nous allons en voiture et je vous ramènerai...

— C'est vrai, nous irons et nous reviendrons plus vite; ce sera toujours ça de temps de gagné.

— Mais, j'y songe, comment allez-vous faire? Votre travail va souffrir de vos visites aux prisons?

— Oh que non! que non... j'ai fait mon compte... D'abord j'ai les dimanches à moi; j'irai voir Louise et Germain ces jours-la, ça me servira de promenade et de distraction; ensuite, dans la semaine, je retournerai à la prison une ou deux autres fois; chacune me prendra trois bonnes heures, n'est-ce pas? Eh bien! pour me trouver à mon aise, je travaillerai une heure de plus par jour, je me coucherai à minuit au lieu de me coucher à onze heures, ça me fera un gain tout clair de sept ou huit heures par semaine que je pourrai dépenser peur aller voir Louise et Germain... Vous voyez, je suis plus riche que je n'en ai l'air, ajouta Rigolette en souriant.

— Et vous ne craignez pas que cela vous fatigue?

— Bah! je m'y ferai; on se fait à tout... et

puis ça ne durera pas toujours.

— Voila votre châle, ma voisine... Je ne serai pas aussi indiscret qu'hier, je n'approcherai pas trop mes lèvres de ce cou charmant...

— Ah! mon voisin! hier, c'était hier, on pouvait rire...mais aujourd'hui c'est différent... prenez garde de me piquer!

- Allons!... l'épingle est tordue.

— Eh bien! prenez-en une autre... la, sur la pelote... Ah! j'oubliais; voulez-vous être bien gentil, mon voisin?

— Ordonnez, ma voisine.

— Taillez-moi une bonne plume... bicn grosse... pour que je puisse, en rentrant, écrire à ce pauvre Germain que sea commissions sont faites... Il aura ma lettre demain de bonne heure à sa prison, ça lui fora un bon réveil...

- Et où sont vos plumes ?...

— La, sur la table... le canif est dans le tiroir... Attendez, je vais vous allumer ma bougie, car il commence à n'y plus faire clair.

--- Ça ne sera pas de refus pour tailler la

plume...

— Et puis il faut que je puisse attacher mon bonnet.

Rigolette fit pétiller une allumette chimique, et alluma un bout de bougie dans un petit bougeoir bien luisant.

— Diable!... de la bougie... ma voisine...

quel luxe!

— Pour ce que j'en brûle, ça me coûte une idée plus cher que la chandelle, et c'est bien plus propre...

-Pas plus cher?

— Mon Dieu! non. Pachète ces bouts de bougie à la livre, et une demi-livre me fait presque mon année.

— Mais, dit Rodolphe en taillant soignetsement la plume, pendant que la grisette nousit

préparatifs pour votre diner ?

\_ Je n'ai pas l'ombre de faim... J'ai pris une tasse de lait ce main... j'en prendrai une ce soir... avec un peu de pain... j'en aurai bien assez.

 Vous ne voulez pas venir sans façon diner avec moi, en sortant de chez Germain?

\_ Je vous remercie, mon voisin ; j'ai le cœur trop gros; une autre fois... avec plaisir... Tenez, la veille du jour où ce pauvre Germain sortira de prison... je m'invite, et apres vous me monerez au spectacle. Est-ce dit?

- C'est dit, ma voisine; je vous assure que je n'oublierai pas cet engagement... Mais,

aujourd'hui, vous me refusez ?

-Oui, M. Rodolphe, je vous serais une compagnie trop maussade, sans compter que ça me prendrait beaucoup de temps. Pensez donc... c'est surtout maintenant qu'il ne faut pas que je fasse la paresseuse... et que je dépense un quart d'heure mal à propos.

- Allons, je renonce à ce plaisir... pour au-

ourd'hui...

- Tenez, voilà mon paquet, mon voisin; passez devant, je fermerai la porte.

- Voici une plume excellente... Maintenant,

votre paquet...

- Prenez garde de le chiffonner... c'est du pou-de-soie- ça garde le pli... tenez-le à votre main... comme ça... légèrement... Bien... passez... je vous éclairerai.

Et Rodolphe descendit, précédé de Rigolette. Au moment où le voisin et la voisine passèrent devant la loge du portier, ils virent M. Pipelet qui les bras pendants, s'avançait vers eux du fond de l'altée; d'une main il tenait l'enseigne qui annonçait au public qu'il ferait commerce d'amitié avec Cabrion, de l'autre main il tenuit le portrait du damné peintre.

Le désespoir d'Alfred était si écrasant, que son menton touchait à su poitrine et qu'on n'apercevait que le fond immense de son cha-

peau tromblon.

En le voyant venir ainsi, la tête baissée, vers Rodolphe et Rigolette, on etit dit un bélier ou m brave champion breton se préparant au combat...

Anastasie parat bientôt sur le seuil de sa

loge et s'écria à l'aspect de son mari :

– Eh bien! vieux chéri... te voila donc!... Qu'est-ce qu'il t'a dit, le commissaire? Alfred!... Alfred!... mais fais donc attention, tu vas poquer dans mon roi des locataires... qui te crève les yeux... Pardon, M. Rodolphe... c'est ce gueux de Cabrion qui l'abrutit de plus en plus... Il le fera bien sur tourner en bourrique... ce vieux chéri! Alfred! mais réponds donc.

A cette voix chère à son cœur. M. Pipelet releva la tête ; ses traits étalent empreints d'une sombre umertume.

- Qu'est-ce qu'il t'a chit, le commissaire ?

reprit Anastasie.

- Assestanie, il faudta rassembler le peu The news possiblens, server ness amis dans nos | youlu rapporter son ouvrage, Rodolphe put mp-

son honnet devant son miroir, je ne vois pes de | bras, faire nes malles... et nous expatrer... de Paris... de la France... de ma belle France! car, sur maintenant de l'impunité, le monstre est capable de me poursuivre partout... dans toute l'étendue des départements du royaume...

- Comment! le commissaire? - Le commissaire! s'écria M. Pipelet avec une indignation courroucée, le commissaire !...

il m'a ri au nez...

— A toi... un homme d'age, qui as l'air si respectable que tu en paraitrais bête comme une oie si on ne connaissait pas tes vertus?...

— Eh bien! malgré cela; lorsque j'eus respectueusement déposé par-devant lui mon amas de plaintes et de griefs contre cet infernal Cabrion... ce magistrat, après avoir regardé en riant... oui, en riant... et, j'ose le dire, en riant indécemment... l'enseigne et le portrait que j'apportais comme pièces justificatives, ce magistrat ın'a répondu:

... Mon brave homme, ce Cabrion est un très-dròle de corps, c'est un mauvais farceur; ne faites pas attention à ses plaisanteries. Je vous conseille, moi, tout bonnement d'en rire,

car il y a vraiment de quoi!

" - D'en rire, Môssieur ! me suis-je écrié, d'en rire!... mais le chagrin me dévore... mais ce gueux-la empoisonne mon existence... il m'affiche, il me fera perdre la raison... Je demande qu'on l'enferme, qu'on l'exile... au moins de ma rue.,,

A ces mots, le commissaire a souri et m'a obligeamment montré la porte... J'ai compris

ce geste du magistrat... et me voici.

- Magistrat de rien du tout !... s'écria Madame Pipelet.

- Tout est fini, Anastasie... tout est fini... plus d'espoir! Il n'y a plus de justice en France... je suis atrocement sacrifié!...

Et pour péroraison, M. Pipelet lança de toutes ses forces l'enseigne et le portrait au fond de l'allée..

Rodolphe et Rigolette avaient, dans l'ombre, un peu souri du désespoir de M. Pipelet.

Après avoir adressé que que mots de consolation à Alfred, qu'Anastasie calmait de son mieux, le roi des locataires quitta la maison de la rue du Temple avec Rigolette, et tous deux montèrent en fiacre pour se rendre chez Francois Germain.

### CHAPITRE XVI.

### LE TESTAMENT.

François Germain demeurait boulevard Saint-Denis, nº 11. Nous rappellerons au lecteur, qui l'a sans doute oublié, que Madame Mathieu, la courtière en diamants dont nous avons parlé à propos de Morel le lapidaire, logeait dans la même maison que Germain.

Pendant le long trajet de la rue du Temple à la rue Saint-Honoré, où demeurait la maitresse conturière à qui Rigolette avait d'abord précier deventage encore l'excellent naturel de pressentait que cet infortané avait du passer la joune fille. Ainsi que les caractères inde bien tristes heures dans cette solitude.

Rigolette poss la lumière sur une table. la conscience de la délicateure, de la générosité de sa conduite, qui lui semblait fort simple.

Rien n'eut été plus facile à Rodolphe que de libéralement assurer le présent et l'avenir de Rigolette, et de la mettre ainsi à même d'aller charitablement consoler Louise et Germain. sans qu'elle se préoccupat du temps que ces visites dérobaient à son travail, son unique ressource; mais le prince craignait d'affaiblir le mérite de dévouement de la grisette en le rendant trop facile; bien décidé à récompenser les qualités rares et charmantes qu'il avait découvertes en elle, il voulait la suivre jusqu'au terme de cette nouvelle et intéressante épreuve.

Est-il besoin de dire que, dans le cas où la santé de la jeune fille se fut le moins du monde altérée par le surcroit de travail qu'elle s'imposait vaillamment pour consacrer quelques heures chaque semaine à la fille du lapidaire et au fils du Maitre d'école, Rodolphe fat à l'instairt venu au secours de sa protégée?

Il étudiait avec autant de bonheur que d'émotion ce caractère si naturellement heureux et si peu habitué au chagrin, que ca et la un éclair de gaieté venait l'illuminer encore.

Au bout d'une heure environ, le fiacre, de retour de la rue Saint-Honoré, s'arrêta boulevard Saint-Denis nº 11, devant une maison de modeste apparence.

Rodolphe aida Rigolette à descendre ; celleci entra chez le portier, et lui communiqua les intentions de Germain, sans oublier la gratification promise. Grace à l'aménité de son caractère, le fils du Maitre d'école était partout aimé. Le confrère de M. Pipelet fut consterné d'apprendre que la maison perdait un locataire si honnête et si tranquille... Telles furent ses expressions.

La grisette, munie d'une lumière, rejoignit on compagnon, le portier ne devant monter que quelque temps après pour recevoir ses dernières instructions.

- -La chambre de Germain était aitaée au quatrième étage. En arrivant devant la porte, Rigolette dit & Rodolphe, en lui donnant la clef:
- Tenez, mon voisin... ouvrez; la main me tremble trop ... Vous ailez vous moquer de moi; mais, en pensant que ce pauvre Germain ne reviendra plus jamais ici... il me semble que je vais entrer dans la chambre d'un mort...
- Soyez donc raisonnable, ma voisine,

n'ayez pas de ces idées-là!

- J'ai tort, mais c'est plus fort que moi... Et elle essuya une larme.

Sans être aussi ému que sa compagne, Rodolphe éprouvait néanmoins une impression pénible en pénétrant dans ce modeste réduit.

Sachant de quelles détestables obsessions les complices du Maître d'école avaient poursuivi et poursuivaient peut-être encore Germain, il me le ferez savoir tout de suite; je vous

Rien de plus simple que l'ameublement de cette chambre de garçon, composé d'une couchette, d'une commode, d'un secrétaire de noyer, de quatre chaises de paille et d'une table ; des rideaux de coton blanc drapaient les fenétres et l'alcove; pour tout ornement on voyait sur la cheminée une carafe et un verre.

A l'affaissement du lit qui n'était pas défait, on s'apercevait que Germain avait du s'y jeter quelques instants tout habillé, pendant la nuit

qui avait précédé son arrestation.

- Pauvre garçon! dit tristement Rigolette en examinant avec intérêt l'intérieur de la chambre, on voit bien qu'il ne m'a plus pour voisine... C'est rangé, mais ça n'est pas soigné; il y a de la poussière partout, les rideaux sont enfumés, les vitres sont ternes, le carreau n'est pas ciré... Ah! quelle différence!... rue du Temple, ça n'était pas plus beau, mais c'était plus gai, parce que tout brillait de propreté, comme chez moi...
- C'est qu'aussi vous étiez là... pour donner vos avis.
- Mais voyez donc! s'écria Rigolette en montrant le lit, il ne s'est pas couché l'autre nuit, tant il était inquiet! Tenez, ce mouchoir qu'il a laissé la, il a été tout trempé de Ca se voit bien... larmes.

Et elle le prit en ajoutant:

-Germain a gardé une petite cravate de soie orange que je lui ai donnée quand nous étions heureux; moi je garderai ce mouchoir en souvenir de ses malheurs ; je suis sure qu'il ne s'en fachera pas...

- Au contraire, il sera très-heureux de ce témoignage de votre affection.

- Maintenant songeons sux choses sérieuses: je ferai tout à l'houre un paquet du linge que je trouverai dans la commode, afin de le lui porter en prison; la mère Bouvard, que j'enverranci demain, s'arrangera du reste ... Je vais d'abord ouvrir le secrétaire pour y prendre les papiers et l'argent que Germain me prie de bai garder.
- Mais j'y songe, dit Rodolphe, Louise Morel m'a remis hier les treize cents francs en or que Germain lui avait donnés pour acquitter la dette du lapidaire, que j'avais déjà payée ; j'ai cet argent, il appartient à Germain, puisqu'il a remboursé le notaire ; je vais vous le remettre, vous le joindrez à celui dont vous allez être dépositaire.
- Comme vous voudrez, M. Rodolphe; pourtant, j'aimerais presque autant ne pas avoir chez moi une si grosse somme, il y a tant de voleurs maintenant!... Des paniers, à la bonne heure... on m'a rien à craindre, mais de l'argent... c'est dangereux...
- Vous avez peut-être raison, ma voisine, voulez-vous que je me charge de cette somme? Si Germain a besoin de quelque chose, vous

qu'il vous demandera.

- Tenez, mon voisin, je n'aurais pas osé vous prier de nous rendre ce service : cela vaut bien mieux; je vous remettrai aussi ce qui proviendra de la vente des effets... Voyons donc ces papiers, dit la jeune fille en ouvrant le secrétaire et plusieurs tiroirs. Ah! c'est probablement cela!... Voici une grosse enve-Ah mon Dieu!... voyez donc, M. Rodolphe, comme c'est triste ce qu'il y a d'écrit dessus.

Et elle lut d'une voix émue:

Dans le cas où je mourrais de mort violente ou autrement, je prie la personne qui ouvrira ce secrétaire de porter ces papiers chez Mademoiselle Rigolette, couturière, rue du Temple, nº 17.

– Est-ce que je puis décacheter cette enve-

loppe, M. Rodolphe?

- Sans doute ; Germain ne vous annonce-til pas qu'il y a parmi les papiers qu'elle contient une lettre qui vous est particulièrement adres-

La jeune fille rompit le cachet, plusieurs écrits s'y trouvaient renfermés; l'un d'eux portant cette suscription: A Mademoiselle Rigolette, contenait ces mots:

"Mademoiselle, lorsque vous lirez cette lettre je n'existerai plus... Si, comme je le crains, je meurs de mort violente en tombant dans un guet-apens semblable à celui auquel j'ai dernièrement échappé, quelques renseignements joints ici sous le titre de: Notes sur ma vic, pourront mettre sur la trace de mes assas-

– Ah! M. Rodolphe, dit Rigolette en s'interrompant, je ne m'étonne plus maintenant de ce qu'il était si triste!... Pauvre Germain! toujours poursuivi de pareilles idées!...

– Oui, il a dù être bien affligé ; mais ses plus mauvais jours sont passés... croyez-moi... - Hélas! je le désire, M. Rodolphe ; mais

pourtant être en prison... accur de vol...

— Soyez tranquille, une fois son innocence

reconnue, au lieu de retomber dans l'isolement ... il retrouvera des amis... Vous d'abord, puis une mère bien-aimée, dont il a été séparé depuis son enfance.

- Sa mère!... Il a encore sa mère?

-Oui... Elle le croyait perdu pour elle. Jugez de sa joie, lorsqu'elle le reverra... mais absous de l'indigne accusation portée contre lui. J'avais donc raison de vous dire que ses plus mauvais jours étaient passés. Ne lui parlez pas de sa mère. Je vous confie ce secret, parce que vous vous intéressez si généreusement à Germain, qu'il faut au moins qu'à votre dévouement ne se joignent pas de trop cruelles inquiétudes sur son sort à venir.

- Je vous remercie, M. Rodolphe, vous pouvez être tranquille, je garderai votre se-

cret...

Et Rigolette continua de lire la lettre de Germain.

"Si vous voulez, Mademoiselle, jeter un

laisserai mon adresse et je vous enverrai ce [ coup d'œil sur ces notes, vous verrez que j'ai été toute ma vie bien malheureux... excepté pendant le temps que j'ai passé auprès de vous... Ce que je n'aurais jamais osé vous dire, vous le trouverez écrit dans une espèce de mémento intitulé: Mes seuls jours de bonheur..

Presque chaque soir, en vous quittant, j'épanchais ainsi les consolantes pensées que votre affection m'inspirait, et qui scules adoucissaient l'amertume de ma vie... Ce qui était amitié chez vous, était de l'amour chez moi... Je vous ai caché que je vous aimais ainsi... jusqu'à ce moment où je ne suis plus pour vous qu'un triste souvenir... Ma destinée était si malheureuse, que je ne vous aurais jamais parlé de ce sentiment; quoique sincère et profond, il vous cut porté malheur...

"Il me reste un dernier voeu à former, et j'espère que vous voudrez bien l'accomplir.

"J'ai vu avec quel courage admirable vous travaillez, et combien il vous fallait d'ordre, de sagesse, pour vivre du modique salaire que vous gagnez si péniblement; souvent, sans vous le dire, j'ai tremblé en pensant qu'une maladie, causée peut-être par l'excès du labeur, pouvait vous réduire à une position si affreuse que je ne pouvais l'envisager sans frémir... Il m'est bien doux de penser que je pourrai du moins vous épargner en grande partie les tourments, et peut-être... les misères que votre insouciante jeunesse ne prévoit pas, heureusement.

– Que veut-il dire, M. Rodolphe? dit Rigolette étonnée.

- Continuez... nous allons voir...

Rigolette reprit:

"Je sais de combien peu vous vivez et de quelle ressource vous serait, en des temps difficiles, la plus modique somme ; je suis bien pauvre, mais, à force d'économie, j'ai mis de côté quinze cents francs, placés chez un banquier ; c'est tout ce que je possède. Par mon testament que vous trouverez ici, je me permets de vous les léguer ; acceptez cela d'un ami, d'un bon frère... qui n'est plus. "

- Ah! M. Rodophe! dit Rigolette en fondant en larmes et donnant la lettre au prince, cela me fait trop de mal... Bon Germain, s'occuper ainsi de mon avenir!... Ah! quel cœur, mon Dieu! quel cœur excellent!

Digne et brave jeune homme! reprit Rodolphe avec émotion. Mais calmez-vous, mon enfant; Dieu merci, Germain n'est pas mort, ce testament anticipé aura du moins servi à vous apprendre combien il vous aimait ... combien il vous aime...

- Et dire, M, Rodolphe, reprit Rigolette en essuyant ses larmes, que je ne m'en étais jamais doutée. Dans les commencements de notre voisinage, M. Giraudeau et M. Cabrion me parlaient toujours de leurs passion enflammée, comme ils disaient; mais, voyant que ça ne les menait à rien, ils s'étaient déshabitués de me dire de ces choses-là; Germain, au contraire, ne m'avait jamais parlé d'amour. Quand je lui ai proposé d'être bons amis, il a franchement accepté, et depuis nous avons vécu en vrais camarades. Mais tenez... je peux bien vous avouer cela maintenant, M. Rodolphe, certainement je n'étais pas fachée que Germain ne m'ent pas dit, comme les autres, qu'il m'aimait d'amour...

– Mais, enfin, vous en étiez... étonnée ?

- Oui, M. Rodolphe, je pensais que c'était sa tristesse... qui le rendait ainsi...

— Et vous lui en vouliez un peu... de cette

tristesse?...

- C'était son seul défaut, dit naivement la grisette; mais maintenant je l'excuse... je m'en veux même de la lui avoir reprochée..

- D'abord parce que vous savez qu'il avait malheurensement beaucoup de sujets de chagrin, et puis... peut-être parce que vous voilà certaine que, malgré cette tristesse... il vous aimait d'amour? ajouta Rodolphe en souriant.

- C'est vrai... Etre aimée d'un si brave jeune homme, ça flatte le cœur... n'est-ce pas,

M. Rodolphe?

- Et un jour, peut-être, vous partagerez cet

amour?

- Dame! M. Rodolphe, c'est bien tentant; ce pauvre Germain est si à plaindre! Je me meta a sa place... Si, au moment où je me croyais abandonnée, méprisée de tout le monde, une personne, bien amie, venait à moi encore plus tendre que je l'espérais, je serais si heureuse!

Après un moment de silence, Rigolette re-

prit avec un soupir :

- D'un autre côté... nous sommes si pauvres tous les deux que ça ne serait peut-être pas raisonnable... Tenez, M. Rodolphe, je ne veux pas penser à cela, je me trompe peut-être ; ce qu'il y a de sur, c'est que je ferai pour Germain tout ce que je pourrai, tant qu'il restera en prison. Une fois libre, il sera toujours temps de voir si'c'est de l'amour ou de l'amitié que j'aurai pour lui ; alors, si c'est de l'amour ... que voulez-vous, mon voisin?... ça sera de l'amour... Jusque-là ça me génerait de savoir à quoi m'en tenir. Mais il se fait tard, M. Rodolphe; voulez-vous rassembler ces papiers pendant que je vais faire un paquet du linge? ... Ah! j'oubliais le sachet renfermant la petite cravate orange que je lui ai donnée. Il est dans ce tiroir, sans doute. Oui, le voilà... Oh! voyez done comme il est joli, ce sachet, et tout brodé!... Pauvre Germain, il l'a gardée comme une relique, cette petite cravate!... Je me rappelle bien la dernière fois où je l'ai mise, et quand je la lui ai donnée. Il a été si content, si content!...

A ce moment on frappa à la porte de la chambre.

– Qui est là ? demanda Rodolphe.

– On voudrait parler à Mame Mathieu, répondit une voix grêle et enrouée, avec l'accent qui distingue la plus basse populace. (Madame Cathieu était la courtière en diamants dont nous avons parié.)

Cette voix, singulièrement accentuée, éveilla

quelques vagues souvenirs dans la pensée de Rodolphe. Voulant les éclaireir, il prit la lumière et alla lui-même ouvrir la porte.

Il se trouva face à face avec un des habitués du tapis franc de l'ogresse, qu'il reconnut surle-champ, tant l'empreinte du vice était fatalement, profondément marquée sur cette physicnomie imberbe et juvénile : c'était Barbillon.

Barbillon, le faux cocher de fiacre qui avait conduit le Maître d'école et la Chouette au chemin creux de Bouqueval; Barbillon, l'assassin du mari de cette malheureuse laitière qui avait ameuté contre la Goualeuse les laboureurs de la ferme d'Arnouville.

Soit que ce misérable eut oublié les traits de Rodolphe, qu'il n'avait vu qu'une fois au tapis franc de l'ogresse, soit que le changement de costume l'empêchât de reconnaître le vainqueur du Chourineur, il ne manifesta aucun étonnement à son aspect.

- Que voulez-vous? lui dit Rodolphe. -C'est une lettre pour Mame Mathieu... Faut que je lui remette à elle-même, répondit Barbillon.

- Ce n'est pas ici qu'elle demetre ; voyez

en face, dit Rodolphe.

– Merci, bourgeois; on m'avait dit la porte

à gauche, je me suis trompé.

Rodolphe ne se souvenait pas du nom de la courtière en diamants, que Morel le lapidaire n'avait prononcé qu'une ou deux fois. Il n'avait donc aucun motif de s'intéresser à la femme auprès de laquelle Barbillon venait comme messager. Néanmoins, quoiqu'il ignorat les crimes de ce bandit, sa figure avait un tel caractère de perversité, qu'il resta sur le seuil de la porte, curieux de voir la personne à qui Barbillon apportait cette lettre.

A peine Barbillon eut-il frappé à la porte opposée à celle de Germain, qu'elle s'ouvrit, et que la courtière, grosse femme de cinquante ans environ, y parut, tenant une chandelle à la

main.

- Mame Mathieu? dit Barbillon.

- C'est moi, mon garçon.

Voici une lettre, il y a réponse...

Et Barbillon fit un pas pour entrer chez la courtière ; mais celle-ci lui fit signe de ne pas avancer, décacheta la lettre tout en tenant son flambeau, lut et répondit d'un air satisfait :

- Vous direz que c'est bon, mon garçon; j'apporterai ce qu'on demande, j'irai à la même heure que l'autre fois ; bien des compliments...

a cette dame...

-Oui, ma bourgeoise... N'oubliez pas le commissionnaire...

- Va demander a ceux qui t'envoient, ils sont plus riches que moi...

Et la courtière ferma sa porte.

Rodolphe rentra chez Germain, voyant Barbillon descendre rapidement l'escalier.

Le brigand trouva sur le boulevard un homme d'une mine basse et féroce, qui l'attendait devant une boutique.

Quoique plusieurs personnes pussent l'entendre, mais non le comprendre, il est vial, Barhillon semblait si satisfait qu'il ne put s'empa-

cher de dire à son compagnon :

Viens pitancher l'eau d'aff. Nicolas ; la birbasse fauche dans le point à mort... elle aboulera chez la Chouette: la mère Martial nbus aidera à lui pesciller d'esbrouffe ses durailles d'orphelin, et après nous trimballerons le refroidi dans ton passelance (1.)

- Esbignons-nous (2) alors; faut que je sois à Asnières de bonne heure; je crains que mon frère Martial se doute de quelque chose.

Et les deux bandits, après avoir tenu cette conversation inintelligible pour ceux qui auraient pu les écouter, se dirigèrent vers la rue Saint-Denis.

Quelques moments après, Rigolette et Rodolphe sortirent de chez Germain, remonterent en fiacre et arrivèrent rue du Temple.

Le fiacre s'arrêta.

Au moment où la portière s'ouvrit, Rodolphe reconnut, à la lueur des quinquets du rogomiste, son fidèle Murph qui l'attendait à la porte de l'allée.

La présence du squire annonçait toujours quelque événement grave ou inattendu, car lui seul savait où trouver le prince.

-Qu'y a-t-il? lui demanda vivement Rodolphe, pendant que Rigolette rassemblait plusieurs paqueis dans la voiture.

– Un grand malheur, Monseigneur!

– Parle, au nom du ciel...

- M. le Marquis d'Harville...

- Tu m'effraics!...

- Il avait donné ce matın a déjeunera plusieurs de ses amis... Tout s'était passé à merveille... lui surtout n'avait jamais été plus gai, lorsqu'une fatale imprudence...
- · Achève... achève donc! - En jouant avec un pistolet qu'il ne croyait pes chargé...

- Il s'est blessé grièvement?
- Monseigneur!...
- Eh bien ?...
- Quelque chose de terrible!
- --- Que dis-tu?
- · Il est mort!...
- D'Harville! ah, c'est affreux! s'écria Rodolphe avec un accent si déchirant que Rigolette, qui descendait alors du fiacre avec ses paquets, s'écria:
- Mon Dieu!... qu'avez-vous, M. Rodolphe? - Une bien triste nouvelle que je viens d'-
- apprendre à mon ami, Mademoiselle, dit Murph à la jeune fille, car le prince, accablé, ne pouvait répondre.

-C'est donc un bien grand malheur? dit Rigolette toute tremblante.

- Un bien grand malheur, répondit le squire. -Ah! c'est épouvantable! dit Rodolphe après quelques minutes de silence.
- (1) Viens beire l'esta-de-vie, Nicolas : la véelle donne dans le piège à mort ; elle viendra phos la Chouette ; la mère Martial nous sidera à lui presdre de fares ses péarreries, et après uves emporterors le cadsore dans ten bassus. (2) Dépêndem-nous

Puis, se ressouvenant de Rigolette, il lui dit 2 -Pardon, mon enfant... si je ne vous necompagne pas chez vous... Demain... je vous enverrai mon adresse et un permis pour entrer à la prison de Germain... Bientôt je vous reverrai.

– Ah! M. Rodolphe, je vous assure que je prenda bien part au chagrin qui vous arrive... Je vous remercie de m'avoir accompagnée...

A bientôt, n'est-ce pas?

- Oui, mon enfant, à bientôt!

- Bonsoir, M. Rodolphe, ajouta tristement Rigolette, qui disparut dans l'allée, avec les différents objets qu'elle rapportait de chez Ger-

Le prince et Murph montèrent dans le fiacre qui les conduisit rue Plumet.

Aussitôt Rodolphe écrivit à Clémence le billet suivant :

" Madame,

J'apprends à l'instant le coup insttends qui vous frappe et qui m'enlève un de mes meilleurs amis ; je renonce à vous paindre ma stupeur, mon chagrin.

"Il faut pourtant que je vous entrotienne d'intérêts étrangers à ce cruel événement... Je viens d'apprendre que votre belle-mère, à Paris depuis quelques jours sans doute, repart ce soir pour la Normandie, emmenant avec elle Po-

« C'est vous dire le péril qui sans doute menace monsieur votre pere. Permettez-moi de vous donner un conseil que je crois salutaire. Après l'affreux malheur de ce matin, on ne comprendra que trop votre besoin de quitter Paris pendent quelque temps... Ainsi, crovezmoi, partez, partez à l'instant pour les Aubiers, afin d'y arriver sinon avant votre belle-mère. du moins en même temps qu'elle. Soyez tranquille, Madame: de près comme de loin je veille sur vous... les abominables projets de votre belle-mère seront déjoués...

"Adieu, Madame, je vous écris ces mots a la hate... J'ai l'ame brisée quand je songe a cette soirée de hier où je l'ai quitté, lui... plus tranquille, plus heureux qu'il ne l'avait été depuis longtemps...

"Croyez, Madame, a mon dévouement profond et sincère.

"Rodolphe.,,

Suivant les avis du prince, Madame d'Harville, trois heures après avoir requ cette lettre, était en route avec sa fille pour la Normandia.

Une voiture de poste, partie de l'hôtel de Rodolphe, suivait la même route.

Malheureusement, dans le trouble ou la plongèrent cette complication d'événements et la précipitation de son départ, Clémence oublia de faire savoir au prince qu'elle avait rencontré Fleur de Marie à Saint-Lazare...

On se souvient peut-être que, la veille, la Chouette était venue menacer Madame Séraphin de dévuller: l'existence de la Gousleuse, affirmant savoir (et elle dissit wai) on stait alors octic joune file.

On se souvient encore qu'après cet entretien le notaire Jacques Ferrand, craignant la révéhation de ses criminelles menées, se crut un puissant intérêt à faire disparaître la Goualeuse, dont l'existence, une fois connue, pouvait le compromettre dangereusement.

Il avait donc fait écrire à Bradamanti, un de ses complices, de venir le trouver pour tramer avec lui une nonvelle machination, dont Fleur-

de-Marie devait être la victime.

Bradamanti, occupé des intérêts non moins pressants de la belle-mère de Madame d'Harville, qui avait de sinistres raisons pour emmener le charjatan auprès de M. d'Orbigny, Bradamanti, trouvant sans doute plus d'avantage à servir son ancienne amie, ne se rendit pas à l'invitation du notaire, et partit pour la Normandie sans voir Madame Séranhin.

L'orage grondait sur Jacques Ferrand; dans la journée, la Chouette était venue réitérer ses menaces, et, pour prouver qu'elles n'étaient pas vaines, elle avait déclaré au notaire que la petite fille, autrefois abandonnée par Madame Séraphin, était aloraprisonnière à Saint-Lazare sous le nom de la Goualeuse, et que s'il ne donnait pas dix mille francs dans trois jours, cette jeune fille recevrait des papiers qui lui apprendraisnt qu'elle avait été dans son enfance confiée auxsoins de Jacques Ferrand.

Selon son habitude, ce dernier nia tout avec mandie, Mada andace et chassa la Chonette comme une ef- chez Martial.

On se souvient encore qu'après cet entretien | frontée menteuse, quoiqu'il fût convaincu et notaire Jacques Ferrand, craignant la révé- | effrayé de la dangereuse portée de ses menaces.

Grace à ses nombreuses relations, le notaire trouva moyen de s'assurer dans la journée même (pendant l'entretien de Fleur-de-Maris et de Madame d'Harville) que la Goualense était en effet prisonnière à Saint-Lazare, et si parfaitament citée pour sa bonne conduits, qu'on s'attendait à voir cesser sa détention d'un moment à l'autre.

Muni de ces renseignements, Jacques Ferrand, ayant mûri un projet diabolique, sentit que, pour l'exécuter, le secours de Bradsmanti lui était de plus en plus indispensable; de la les vaines instances de Madame Séraphin pour rencontrer le chariatan.

Apprenant, le seir même, le départ de ce dernier, le notaire, pressé d'agir par l'imminence de ses craintes et du danger, se souvint de la femille Martiel ces pirates d'agre donne

de la famille Martial, ces pirates d'eau douce établis près du pont d'Asnières, chez lesquels Bradamanti lui avait proposé d'envoyer Louise

Morel pour s'en défaire impunément.

Ayant absolument besoin d'un complice pour accomplir ses sinistres desseins contre Fleur-de-Marie, le notaire prit les précautions les plus habiles pour n'être pas compromis dans le cas on un nouveau crime serait commis, et, le landemain du départ de Bradamanti pour la Normantie, Madame Séraphin se rendit en hâte chez Wartisl.

PIR DE BA CINQUIÀME PARTIE

# SIXIÈME PARTIE.

# CHAPITRE PREMIER.

L'ÎLE DU RAVAGEUR.

Les scènes suivantes vont se passer pendant la soirée du jour ou Madame Séraphin, suivant les ordres du notaire Jacques Ferrand, s'est rendue chez les Martial, pirates d'eau douce, établis à la pointe d'une petite île de la Seine, non loin du pont d'Asnières.

Le père Martial, mort sur l'échafaud comme son père, avait laissé une veuve, quatre fils et

deux filles...

Le second de ces fils était déjà condamné aux galèms à perpétuité... De cette nombreuse famille il restait donc à l'êle du Rapageur (nom que dans le pays on donnait à ce repaire, nous dirons pourquoi), il restait, disonsnous:

La mère Martial ;

Trois fils: l'ainé (l'amant de la Louve) avait vingt-einq ans, l'autre vingt ans, le plus jeune douze ans;

Deux filles: l'une de dix-huit ans, la seconde de neuf ans.

Les exemples de ces familles on se perpétue une sorte d'épouvantable hérédité dans le crime, ne sont que trop fréquents.

Cela doit être.

Répétons-le sans cesse : la société songe à punir, jamais à prévenir le mal.

Un criminel sera jeté au bagne pour sa vic...

Un autre sera décapité...

Ces condamnés laisseront de jeunes enfants...

La société prendra-t-elle souci de ces orphelins?...

De ces orphelins, qu'elle a faits... en frappant leur père de mort civile, ou en lui coupant la tête?

Viendra-t-elle substituer une tutelle salutaire, préservatrice, à la déchéance de celui que la loi a déclaré indigne, infame... à la déchéance de celui que la loi a tué?

Non... Morte la bête... mort le venin..., dit la société...

Elle se trompe.

Le venin de la corruption est si subtil, si corrosif, si contagieux, qu'il devient presque toujours héréditaire; mais, combattu à temps il ne serait jamais incurable.

Contradiction bizarre!

'autopsic prouve-t-elle qu'un homme est l

mort d'une maladie transmissible? à force de soins *préservatifs*, on mettra les descendants de cet homme à l'abri de l'affection dont il a *616* victime.

Que les mêmes faits se reproduisent dans l'ordre moral...

Qu'il soit démontré qu'un criminel lègue presque toujours à son fils le germe d'une perversité précoce...

Fera-t-on pour le salut ce cette jeune ame ce que le médecin fait pour le corps, lorsqu'il s'agit de lutter contre un vice héréditaire?

Au lieu de guérir ce malheureux, on le laissera se gangrener jusqu'à la mort...

Et alors, de même que le peuple croit le fils du bourreau forcément bourreau... on croira le fils d'un criminel forcément criminel...

Et alors on regardera comme le fait d'une hérédité inexorablement fatale une corruption causée par l'égoiste incurie de la société...

De sorte que si, malgré de funestes enseignements, l'orphelin que la loi a fait... reste par hasard laborieux et honnéte, un préjugé barbare fera rejaillir sur lui, la flétrissure paternelle. En butte à une réprobation imméritée, à peine trouvers-t-il du travail...

Et au lieu de lui venir en aide, de le sauver du découragement, du désespoir, et surtont des dangereux ressentiments de l'injustice, qui peussent quelquefois les caractères les plus généreux à la révolte, au mal... la société dira:

"Qu'il tourne à mal... nous verrons bien...
"N'ai-je pas la geôliers, gardes-chiourmes et bourreaux?",

Ainsi, pour celui qui (chose aussi rare que belle) se conserve pur malgré de détestables exemples, aucun appui, aucun encouragement!

Ainsi, pour celui qui, plongé en naissant dans un foyer de dépravation domestique, est vicié tout jeune encore, aucun espoir de guérison!

"—Si! si! moi, je le guérirai cet orphelin "que j'ai fait, répond la société, mais en temps "et lieu... mais à ma mode... mais plus tard...

"Pour extirper la verrue, pour inciser l'apostume... il faut qu'ils soient à point...

"Un criminel demande a être attendu...
"Prisons et galères, voila mes hopitaux...
"dans les cas incurables, j'ai le couperet...

"Quant a la cure de mon orphelin, j'y songerai, vous dis-je; mais patience, laissons mucouve en lui, laissons-le grandir, laissons-le

"étendre profondément ses ravages...

"Patience, donc ... patience ... Lorsque notre "homme sera pourri jusqu'au cœur, lorsqu'il " suintera le crime par tous les pores, lorsqu'un "bon vol ou un bon meur re l'auront jeté sur "le banc d'infamie où s'est assis son père, oh! " alors nous guérirons l'héritier du mal... com-"me nous avons guéri le donateur...

"Au bagne ou sur l'échafaud, le fils trouvera "la place paternelle encore toute chaude... "

Oui, dans ce cas, la société raisonne ainsi... Et elle s'étonne, et elle s'indigne, et elle s'épouvante de voir des traditions de vol et de meurtre fatalement perpétuées de générations en générations..

Le sombre tableau qui va suivre: Les pirates d'eau douce, a pour but de montrer ce que peut être, dans une famille, l'hérédité du mal, lorsque la société ne vient pas, soit légalement, soit officieusement, préserver les malheureux orphelins de la loi des terribles conséquences de l'arrêt fulminé contre leur père...

Le lecteur nous excusera de faire précéder ce nouvel épisode d'une sorte d'introduction.

Voici pourquoi nous agissons ainsi :

A mesure que nous avançons dans cette publication, son but moral est attaqué avec tant d'charnement, et, selon nous, avec tant d'injustice, qu'on nous permettra d'insister sur la pensée sérieuse, honnête qui, jusqu'à présent, nous a soutenu, guidé.

Plusieurs esprits graves, délicats, élevés, ayant bien voulu nous encourager dans nos tentatives, et nous faire parvenir des preuves flatteuses de leur adhésion, nous, devons peutêtre à ces amis connus et inconnus, de répondre une dernière fois à des récriminations aveugles, obstinées, qui ont retenti, nous diton..., jusqu'au sein de l'assemblée législative.

Proclamer l'odieuse immoralite de notre œuvre, c'est proclamer implicitement, ce nous semble, les tendances odieusement immorales de personnes qui nous honorent de leur vive

sympathie.

C'est donc au nom de ces sympathies autant qu'au nôtre, que nous tenterons de prouver par un exemple choisi parmi plusieurs, que cest ouvrage n'est pas complétement dépourvu d'idées généreuses et pratiques.

L'an passé, dans l'une des premières parties de ce livre, nous avons donné l'aperçu d'une ferme modèle, fondée par Rodolphe pour encourager, enseigner et rémunérer les cultivateurs pauvres, probes et laborieux.

A ce propos nous ajoutions: Les honnêtes gens malheureux méritent au moins autant d'intérêt que les criminels ; pourtant il y a de nombreuses sociétes destinées au patronage des jeunes détenus ou libérés ; mais aucune société n'est fondée dans le but de secourir les jeunes gens pauvres dont la conduite aurait toujours été exemplaire... De sorte qu'il faut nécessairement avoir commis un

rir le germe de cotruption héréditaire qui | ces institutions, d'ailleurs si méritantes et si salutaires.,

Et nous faisions dire à un paysan de la ferme de Bouqueval:

"Il est humain et charitable de ne jamais " désespérer des méchants; mais il faudrait 4 aussi faire espérer les bons. Un honnête " garçon robuste et laborieux, ayant envie de "bien faire, de bien apprendre, se présenterait " à cette ferme de jeunes ex-voleurs, qu'on lui " dirait :

... Mon gars, as-tu un brin volé et vaga-"bondé?

" - Non.

... Eh bien! il n'y a point de place ici " pour toi. "

Cette discordance avait aussi frappé des esprits meilleurs que le nôtre. Grace à eux, ce que nous regardions comme une utopie vient -d'être réalisé.

Sous la présidence d'un des hommes les plus éminents, les plus honorables de ce temps-ci. M. le Comte Portalis, et sous l'intelligente direction d'un véritable philanthrope au cœur généreux, à l'esprit pratique et éclairé, M. Allier, une société vient d'être fondée dans le but de venir au secours des jeunes gens pauvres et honnêtes du département de la Seine, et de les employer dans des colonies agricoles.

Ce seul et simple rapprochement suffit pour constater la pensée morale de notre œuvre.

Nous sommes très-fier, très-heureux de nous être rencontré dans un même milieu d'idées. de vœux et d'espérances avec les fondateurs de cette nouvelle œuvre de patronage; car nous sommes un des missionnaires les plus obscurs, mais les plus convaincus de ces deux grandes vérités: Qu'il est du devoir de la société de PRE-VENIR LE MAL et d'encourager, de RECOMPENSER LE BIEN autant qu'il est en elle.

Puisque nous avons parlé de cette nouvelle œuvre de charité, dont la pensée juste et morale doit avoir une action salutaire et féconde, espérons que ses fondateurs songeront peut-être à combler une autre lacune, en étendant plus tard leur tutélaire patronage ou du moins leur sollicitude officieuse sur les jeunes enfants dont le père aurait été supplicié ou condammé à une peine infamante entrasnant la mort civile, et qui, nous le répétons, sont rendus orphe-LINS PAR LE FAIT DE L'APPLICATION DE LA LOI.

Ceux de ces malheureux enfants qui seraient déja dignes d'intérêt par leurs mines tendances et par leur misère, mériteraient encore une attention particulière en raison même de leur position exceptionnelle, pénible, difficile, dangereuse.

Oui, pénible, difficile, dangereuse.

Disons-le encore: presque toujours victime de cruelles répulsions, souvent la famille d'un condamné demandant en vain du travail, se voit, pour échapper à la réprobation générale, contrainte d'abandonner les lieux où elle trouvait des moyens d'existence.

Alors, aigris, irrités par l'injustice, déja flétris délit... pour être apte à jouir du bénéfice de | à l'égal des criminels pour des fautes dont ils sest innocunta... qualquafhis à bout de resseunces honorables, ces infortunés ne seront-ils pashien poès de faillir, s'ils sent restis probes?

Ont-ils, au contraire, déjà subi une influence presque inévitablement corruptrice, ne doit.on pas tenter de les sauver, lorsqu'il en est temps canore?

La présence de ces orphelins de la loi au milieu des autres enfants requeillis par la société dont nous parlons, serait d'ailleurs pour tous d'un utile enseignement... Elle montrerait que si le coupable est inexorablement puni, les siens ne perdent rien, gagnent même dans l'estime du monde, si, à force de courage, devertus, ils parviennent à réhabiliter un nom déshonoré.

Dira-t-on que le législateur a voulu rendre le ehâtiment plus terrible encore, en frappant virtuellement le père criminel dans l'avenir de son fils innocent?

Cela serait barbare, immoral, insensé.

N'est-il pas, au contraire, d'une haute moralité de prouver au peuple:

Qu'il n'y a dans le mal aucune solidarité

héréditaire ;

Que la tache originelle n'est pas ineffaçable? Osons espérer que ces réflexions parattront dignes de quelque intérêt à la nouvelle Société de patronage.

Sans doute il est douloureux de songer que l'État ne prend jamais l'initiative dans toutes ces questions palpitantes qui touchent au vif de l'organisation sociale.

En peut-il être autrement?

A l'une des dernières séances législatives, un pétitionnaire frappé, dit-il, de la misère et des souffrances des classes pauvres, a proposé, entre autres moyens d'y remédier, la fondation de maisons d'invalides destinées aux travailleurs.

Ce projet, sans doute défectueux dans sa forme, mais qui rensermait du moins une haute idée philanthropique, digne du plus sérieux examen, en cela qu'elle se rattache à l'immense question de l'organisation du travail, ce projet, disons-nous, a été accueilli par une hilarité génerale et prolongée.

Cela dit, passons.

Revenons aux pirates d'eau douce et à l'île du Ravageur.

Le chef de la famille Martial qui le premier s'établit dans cette petite île moyennant un loyer modique, était ravageur.

Les ravageurs, ainsi que les debardeurs et les déchireurs de bateaux, restent pendant toute la journée plongés dans l'eau jusqu'à la ceinture pour exercer leur métier.

Les débardeurs débarquent le bois flotté.

Les déchireurs démolissent les trains qui ont amené le bois.

Tout aussi aquatique que le ladustries précédentes, l'industrie des rava vars a un but différent.

S'avançant dans l'eau aussi ...in qu'il peut aller, le ravageur puise, à l'aide a'une longue drague, le sable de rivière sous a vase; puis, le resusifiant dans de grandes achiles de laca, il le lave comme un minérai ou comme un gravier auxilire, et en retire ainsi une grande quantité de parcelles métalliques de tautes, sortes fer cuivre, fonte, plomb, étain, provenant des débris d'une foule d'ustensiles.

Souvent même les ravageurs trouvent dans le sable des fragments de bijoux d'or ou d'argent apportés dans la Seine, soit par les égouts où se dégorgent les ruisseaux, soit par les masses de neige ou de glace ramassèes dans les rues et que l'hiver on jette à la rivère.

Nous ne savons en vertu de quelle tradition ou de quel usage ces industriels, généralement honnêtes, paisible et laborieux, sont si formidablement baptisés.

Le père Martial, premier habitant de l'île jusqu'alors inoccupée, étant ranageur (facheuse exception), les riverains du fleuve la nommèrent l'île du Ranageur.

L'habitation des pirates d'eau douce est donc située à la partie méridionale de cette terre.

Dans le jour, on peut lire sur un écriteau qui se balance au-dessus de la porte :

## AU RENDEZ-VOUS DES RAVAGEURS.

BON VIN, BONNE MATELOTE ET FRITURB.

On love des bachots (bateaux) pour la prome-nade.

On le voit, à ses métiers patents ou occultes, le chef de cette famille maudite avait joint ceux de cabaretier, de pêcheur et de loueur de bateaux.

La veuve de ce supplicié continuait de tenir la maison: des gens sans aveu, des vagabonds en rupture de ban, des montreurs d'animaus, des charlatans nomades, venaient y passer le dimanche et d'autres jours non fériés, en partie de plaisir.

Martial (l'amant de la Louve), fils ainé de la famille, le moins coupable de tous, péchait en fraude, et au besoin prenait en véritable brave, et moyennant salaire, le parti des faibles

contre les forts.

Un de ses autres frères, Nicolas le futur complice de Barbillon pour le meurtre de la courtière en diamants, était en apparence ravageur, mais de fait se livrait à la piraterie d'eau douce sur la Seine et sur ses rives.

Enfin François, le plus jeune des fils du supplicié, conduisait les curieux qui voulaient se promener en bateau. Nous parlerous pour mémoire d'Ambroise Martial, condamné aux galères pour vol de nuit avec effraction et tentative de meurtre.

La fille ainée, surnommée Calebasse, aidait sa mère à faire la cuisine et à servir les hôtes; sa sœur Amandine, âgée de neuf ans, g'occupait aussi des soins du ménage selon ses forces.

Ce soir-là, au dehors la nuit est sombre, de lourds nuages gris et opaques, chassés par le vent, laissent voir çà et là, à travers leurs déchirures bizarres, quelque peu de sombre asur scintillant d'étoiles.

La silhouette de l'ile, bordée de hauts peu-

pliers déposiblés, se dessine vigourensement en noir sur l'obscurité disphane du ciel et sur la transparence blanchâtre de la rivière.

La maison à pignons irréguliers est complétement ensevelle dans l'ombre ; deux fenétres du rez-de-chaussée sont seulement éclairées, leurs vitres flamboient; ces lueurs souges se reflètent comme deux longues trainées de feu dans les petites vagues qui baignent le débarcadère, simé proche de l'habitation.

Les chaînes des bateaux qui y sont amarrés font entendre un cliquetis sinistre; il se mêle tristement aux rafales de la bise dans les branches des peupliers, et au sourd mugissement des grandes eaux...

Une partie de la famille est rassemblée dans la cuisine de la maison.

Cette pièce est vaste et basse; en face de la porte sont deux fenètres, au-dessous des-quelles s'étend un long fourneau; à gauche, une haute cheminée; à droite, un escalier qui monte à l'étage supérieur; à côté de cet escalier, l'entrée d'une grande salle, garnie de plusieurs tables destinées aux habitués du cabaret.

La lumière d'une lampe, jointe aux flammes du foyer, fait relaire un grand nombre de casseroles et autres ustensiles de cuivre pendus le long des murailles ou rangés sur des tablettes avec différentes poteries; une grande table occupe le milieu de cette cuisine.

La veuve du supplicié, entourée de trois de ses enfants, est assise au coin du fover,

Cette femme, grande et maigre, parait avoir quarante-cinq ans. Elle est vétue de noir; un monchoir de deuil, noué en marmotte, cachant ses cheveux, entoure son front plat, blème, déja sillonné de rides; son nez est long, droit et pointu; ses pommettes saillantes, ses joues creuses, son teint bilieux, blafard, est profondément marqué de petite vérole; les coins de sa bouche, toujours abaissés, rendent plus dure encore l'expression de ce visage froid, sinistre, impassible comme un masque de marbre. Ses sourcils gris surmontent ses yeux d'un bleu terme.

La veuve du supplicié s'occupe d'un travail de couture, ainsi que ses deux filles.

L'ainée, sèche et grande, ressemble beaucoup a sa mère... C'est sa physionomie calme, dure et méchante, son nez mince, sa bouche sévère, sem regard pâle. Seulement son teint terreux, jaune comme un coing, lui a valu le surnom de Calebasse. Elle ne porte pas le deuil: sa robe brune; son bonnet de tulle noir laisse apercevoir deux bandeaux de cheveux rares, d'un blond fade et sans reflet.

François, le plus jeune des fils Martial, accroupi sur un escabcau, remmaille un aldret, filte de pêche destructeur, sévèrement interdit sur la Seine

Malgré le hâle qui le brunit, le teint de cet enfant est florissant; une forêt de cheveux roux couvre sa tête; ses traits sont arrondis, ses lèvres grosses, son front seillant, ses yeux viss, parcants: il ne ressemble ni à sa mère, ni à sa sœur sinée; il a l'air sournois, craintif; de temps à autre, à travers l'espèce de crinière qui retombe sur son front, il jette obliquement sur sa mère un coup d'œil défiant, ou échange avec sa petite sœur Amandine un regard d'intelligeace et d'affection.

Celle-ci, assise à côté de son frère, s'occupe, non pas à marquer, mais à démarquer du linge volé la veille. Elle a neuf ans; elle ressemble a sa mart à son frère que sa sœur ressemble a sa mère; ses traits, sans être plus réguliers, sont moins grossiers que ceux de François; quoique couvert de taches de ronsseur, son teint est d'une fraicheur éclatante; ses lèvres sont épaisses, mais vermeilles; ses cheveux roux, mais fins, soyeux, brillants; ses yeux petits, mais d'un bleu pur et doux.

Lorsque le regard d'Amandine rencontre celui de son frère, elle lui montre la porte; à ce signe, François répond par un soupir; puis, appelant l'attention de sa sœur par un geste rapide, il compte distinctement du bout de sen filoir dix mailles de filet...

Cela veut dire, dans le langage symbolique des enfants, que leur frère Martial ne doit rentrer qu'à dix heures.

En voyant ces deux femmes silencieuses à l'air méchant, et ces deux pauvres petits inquiets, muets, craintifs, on devine là deux bourreaux et deux victimes.

Calebasse, s'apercevant qu'Amandine cessait un moment de travailler, lui dit d'une voix dure:

— Auras-tu bientot fini de démarquer cette chemise?...

L'enfant baissa la tête sans répondre; à l'aide de ses doigts et de ses ciseaux, elle acheva d'enlever à la hâte les fils de coton rouge qui dessinaient des lettres sur la toile.

Au bout de quelques instants, Amandine, s'adressant timidement à la veuve, lui présenta son ouvrage:

- Ma mère, j'ai fini, lui dit-elle.

Sans lui répondre, la veuve lui jeta une autre pièce de lingerie.

L'enfant ne put la recevoir à temps et la laissa tomber. Sa grande sœur lui donna, de sa main dure comme du bois, un coup vigonreux sur le bras en s'écriant:

- Petite bête!

Amandine regagna sa place et se mit activement à l'œuvre, après avoir échangé avec son frère un regard ou roulait une larme.

Le même silence continua de règner dans la cuisine.

Au dehors le vent gémissait toujours et agitait l'enseigne du cabaret.

Ce triste grincement et le sourd bouillonnement d'une marmite placée devant le seuls bruit qu'on entendif.

Les deux enfants observaient avec une secrète frayeur que leur mère ne parlait pas.

Quoiqu'elle fût habituellement silencieuse, ce mutime complet et certain pincement de ses lèvres leur annonçaient que la veuve était dans ce qu'ils appelaient ses colèvres blanches, c'està-dire en proie à une irritation concentuée. Le seu menaçait de s'éteindre, faute de bois. - François, une bûche! dit Calebasse.

Le jeune racommodeur de filets défendus regarda derrière le pilier de la cheminéee et répondit :

– Il n'y en a plus là...

- Va au bucher, reprit Calebasse.

François murmura quelques paroles inintelligibles et ne bougea pas.

- Ah ça! François, m'entends-tu? dit aigrement Calebasse.

La veuve du supplicié posa sur ses genoux une serviette qu'elle démarquait aussi, et jeta

les yeux sur son fils. Celui-ci avait la tête baissée, mais il devina, mais il sentit pour ainsi dire le terrible regard de sa mère peser sur lui... Craignant de rencontrer ce visage redoutable, l'enfant restait immobile.

- Ah ça! es-tu sourd, François? reprit Calebasse irritée. Ma mère... tu vois...

La grande sœur semblait avoir pour fonction d'accuser les deux enfants et de requérir les peines que la veuve appliquait impitoyable-

Amandine, sans qu'on pût remarquer son mouvement, poussa doucement le coude de son frère pour l'engager tacitement à obéir à Calebasse.

François ne bougea pas.

La sœur ainée regarda sa mère pour lui demander la punition du coupable : la veuve l'en-

De son long doigt décharné elle lui montra une baguette de saule forte et souple placée dans l'encoignure de la cheminée.

Calebasse se pencha en arrière, prit cet instrument de correction et le remit à sa mère.

François avait parfaitement suivi le geste de sa mère ; il se leva brusquement, et d'un saut se mit hors de l'atteinte de la menaçante ba-

- Tu veux donc que ma mère te roue de coups? s'écria Calebasse.

La veuve, tenant toujours le baton à la main. pinçant de plus en plus ses lèvres pales, regardait François d'un œil fixe, sans prononcer un

Au léger tremblement des mains d'Amandine, dont la tête était baissée, à la rougeur qui couvrit subitement son cou, on voyait que l'enfant, quoique habituée à de pareilles scènes, s'effrayait du sort qui attendait son frère. Celui-ci, réfugié dans un coin de la cui ine,

semblait craintif et irrité.

-- Prends garde à toi, ma mère va se lever, et il ne sera plus temps! dit la grande sœur.

— Ça m'est égal, reprit Francois en paliesant. J'aime mieux être battu comme avanthier... que d'aller dans le bûcher... et la nuit encore...

-Et pourquoi ça? reprit Calebasse avec impatience.

- J'ai peur dans le bûcher... moi..., répondit l'enfant en frissonnant malgré lui.

- Tu as peur... imbécile... et de quoi ?

François hocha la tête sans répondre.

- Parletas-tu?... De quoi as-tu peur? --- Je ne sais pas... mais j'ai peur...

- --- Tu es allé la cent fois, et encore hier soir?
- --- Je ne veux plus y aller maintenant...

— Voilà ma mère qui se lève !...

- Tant pis! s'écria l'enfant, qu'elle me batte, qu'elle me tue, elle ne me fera pas aller dans le bûcher... la nuit surtout.

- Mais encore une fois, pourquoi? reprit Calebasse.

- Eh bien, parce que...

– Parce que?

—Parce qu'il y a quelqu'un...

– Il y a quelqu'un?

- D'enterré là..., murmura François en frissonnant.

La veuve du supplicié, malgré son impassibilité, ne put réprimer un brusque tressaillement; sa fille l'imita; on eût dit ces deux femmes frappées d'une même secousse électrique.

— Il y a quelqu'un d'enterré dans le bûcher? reprit Calebasse en haussant les épaules.

-Oui, dit François d'une voix si basse, qu'on l'entendit à peine.

– Menteur!... s'écria Calebasse.

- Je te dia moi, que tantôt, en rangeant du bois, j'ai vu dans le coin noir du bûcher un os de mort... il sortait un peu de la terre qui était humide... alentour..., répliqua François.

– L'entends-tu, ma mère ? Est-il bête ! dit Calchasse en faisant un signe d'intelligence à la veuve, ce sont des os de mouton que je mets la pour la lessive...

- Ça n'était pas un os de mouton, reprit l'enfant avec épouvante, c'étaient... des os enterrés... des os de mort... un pied qui sortait de terre... je l'ai bien vu.

- Et tu as tout de suite raconté cette belle trouvaille-là... à ton frère... à ton bon ami Martial, n'est-ce pas?... dit Calebasse avec une ironie sauvage.

François ne répondit pas.

- Méchant petit raille (1), s'écria Calebasse furieuse, parce qu'il est poltron comme une vache, il serait capable de nous faire faxcher comme on a fauché (2) notre père!

– Puisque tu m'appelles raille, s'écria François exaspéré, je dirai tout à mon frère Martial. Je ne le lui avais pas dit encore, car ie ne l'ai pas vu depuis tantôt... Mais quand il reviendra ce soir... je...

L'enfant n'osa pas achever. s'avançait vers lui, calme, mais inexorable.

Quoiqu'elle se tint habituellement un peu courbée, sa taille était très-haute pour une femme; tenant sa baguette d'une main, de l'autre la veuve prit son fils par le bras, et malgré la terreur, la résistance, les prières, les pleurs de l'enfant, l'entrainant après elle, elle le força de monter l'escalier du fond de la cuisine.

Àu bout d'un instant, on entendit au-dessus du plafond des trépignements sourds, mêlés de

cris et de sanglots.

Quelques minutes après ce bruit cessa. Une porte se referma violemment. Et la veuve du supplicié redescendit.

Puis, toujours impassible, elle remit la baguette de saule à sa place, se rassit auprès du foyer, et reprit son travail de couture sans prononcer une parole.

# CHAPITRE II.

### LR PIRATE D'EAU DOUCE.

Apres quelques moments de silence, la veuve du supplicié dit à sa fille :

— Va chercher du bois; cette nuit nous rangerons le bûcher... au retour de Nicolas et · de Martial.

- De Martial? Vous voulez donc lui dire aussi que?...

- Du bois!... reprit la veuve en interrompant brusquement la fille.

Celle-ci, habitué à subir cette volonté de fer, alluma une lanterne et sortit.

Au moment où elle ouvrit la porte, on vit au dehors la nuit noire, on entendit le craquement des hauts peupliers agités par le vent, le cliquetis des chaînes des bateaux, les sifflements de la bise, le mugissement de la rivière...

Ces bruits étaient profondément tristes. Pendant la scène précédente, Amandine, péniblement émue du sort de François, qu'elle aimait tendrement, n'avait osé ni lever les yeux, ni easuyer ses pleurs, qui tombaient goutte à goutte sur ses genoux. Ses sanglots contenus la suffoquaient, elle tachait de réprimer jusqu'aux battements de son cœur palpitant de

Les larmes obscurcissaient sa vue. En se **hâtant de** démarquer la chemise qu'on lui avait donnée, elle s'était blessée à la main avec ses ciscaux; la piqure saignait beaucoup, mais la pauvre enfant songeait moins à sa douleur qu'à la punition qui l'attendait pour avoir taché de son sang cette pièce de linge. Heureusement, la veuve, absorbée dans une réflexion profonde, ne s'apercut de rien.

Calebasse rentra portant un panier rempli de Au regard de sa mère, elle répondit par un signe de tête affirmatif.

Cela voulait dire qu'en effet le pied du mort

sortait de terre.

La veuve pinça ses lèvres et continua de travailler, seulement elle parut manier plus précipitamment son siguille.

Calebasse ranima le feu, surveilla l'ebullition de la marmite qui cuisait au coin du foyer, puis

se rassit auprès de sa mère.

- Nicolas n'arrive pas! lui dit-elle. Pourva que la vieille femme de ce matin, en lui donnant un rendez-vous avec un bourgeois de la part de Bradamanti, ne l'ait pas mis dans une mauvaise affaire. Elle avait l'air si en deasous! Elle n'a voulu ni s'expliquer, ni dire son nom, ni d'où elle vensit.

La veuve haussa les épaules.

- Vous croyez qu'il n'y a pas de danger

pour Nicolas, ma mère?... Après tout, vous avez peut-être raison... La vieille lui demandait de se trouver à sept heures du soir quai de Billy, en face la gare, et là d'attendre un homme qui voulait lui parler et qui lui dirait Bran damanti pour mot de passe... Au fait, ca n'est pas bien périlleux... Si Nicolas attarde, c'est qu'il aura peut-être trouvé, quelque chose en route...comme avant-hier... ce linge-la... qu'il a grinchi (1) sur un bateau de blanchisseuse.

Et elle montra une des pièces que démarquait Amandine; puis, s'adressant à l'enfant:

- Qu'est-ce que ça veut dire, grinchir?

- Ca veut dire... prendre... répondit l'enfant sans lever les yeux.

- Ca veut dire voler, petite sotte; entendstu?... voler...

– Oui, ma sœur..

- Et quand on sait bien grinchir comme Nicolas, il y a toujours quelque chose a gagner ... Le linge qu'il a volé hier nous a remontés et il ne nous coûtera que la façon du démarquage... n'est-ce pas, ma mère ? ajouta Calebasse avec un éclat de rire qui laissa voir des dents déchaussés et jaunes comme son teint.

Le veuve reta froide à cette plaisanterie.

- A propos de remonter notre ménage gratis, reprit Calebasse, nous pourrons peut-être nous fournir à une autre boutique Vous savez bien qu'un vieux homme est venu habiter, depuis quelque jours, la maison de campagne de M. Griffon, le médecin de l'hospice de Paris... cette maison isolée, à cent pas du bord de l'eau, en face du four à platre ?

- La veuve baissa la tête. Nicolas disait hier que maintenant il y aurait peut-être là un bon coup à faire, reprit Calebasse. Et moi je sais depuis ce matin qu'il y a la du butin pour sur ; il faudra envoyer Amandine flaner autour de la maison, on n'y fera pas attention; elle aura l'air de jouer, regardera bien partout, et viendra nous rapporter ce qu'elle aura vu. Entende-tu ce que je te dis? ajouta durement Calebasse en s'adressant à Amandine.
- Oui, ma sœur, j'irai, répondit l'enfant en tremblant.
- Tu dis toujours, je ferai, et tu ne fais pas, sournoise! La fois ou je t'avais commandé de prendre cent sous dans le comptoir de l'épicier d'Asnières, pendant que je l'occupais d'un autre côte de sa boutique, c'était facile, on ne se défie pas d'un enfante Pourquei ne m'as-tu pas obéi?

– Ma sœur... le cœur m'a manqué... je n'ai pas osé.

– L'autre iour, tu as bien ceé voler un monchoir dans la balle du colporteur, pendant qu'il vendait dans le cabaret... S'est-il aperçu de quelque chose, imbécile?

– Ma sœur, vous m'y avez forcée... le mouchoir était pour vous; et puis, ce n'était pas de l'argent...

-- Qu'est-ce que ça fait?

- Dame !... prendre un mouchair, ça n'est par si mai que de prendre de l'argent.

—Ta perole d'hommeur? c'est Martial qui t'apprend ces vertucheries-là, n'est-ce pas? regeit Calebasse avec ironie, tu vas tout lui rap-

porter, petite moucharde!... Crois-tu que nous spons peur q'il nous mange, ton Martial?... Puis, s'adressant à la veuve, Calebasse ajou-

**LA** :

— Vois-tu, ma mère, ça finira mal pour lui ... il weut faire la loi ici... Nicolas est furieux sontre lui... moi aussi— Il excite Amandine et François contre nous, contre toi... Est-ce que ça peut durer ?...

- Non..., dit la mère d'un ton bres et dur.

— C'est surtout depuis que sa Louve est à Saint-Lazare, qu'il est comme un déchainé après tout le monde... Est-ce que c'est notre fauts, à nous, si elle est en prison... sa maitresse?... Une fois sortie, elle n'a qu'à venir içi... et je la servirai... bonne mesure... quoi-qu'elle fasse la méchante...

La veuve, après un moment de réflexion, dit

à sa fille:

— Tu crois qu'il y a un coup à faire sur ce vieux qui babite la maison du madecin?

— Oui... ma mère...

Il a l'air d'un mendiant!
Ça n'empêche pas que c'est un noble.

- Un noble?

— Oui, et qu'il ait de l'or dans sa bourse... quoiqu'il aille à Paris à pied tous les jours et qu'il revienne de même, avec son gros bâton pour toute voiture.

- Qu'en sais-tu, s'il a de l'or?

- Tantôt j'ai été au bureau de poste d'Asnières, pour voir s'il n'y avait pas de lettre de Toulon...

A ces mots, qui lui rappelaient le séjour de son-fils au bagne, la veuve du supplicié fronça ses sourcils et étouffa un soupir.

Calebame continua:

- J'attendais mon tour, quand le vieux qui loge chez le médecin est entré ; je l'ai tout de suite reconnu à sa barbe blanche comme ses cheveux à sa face couleur de buis... et à ses sourcils noirs. Il n'a pas l'air facile... Malgré son àge, ça doit être un vieux déterminé... Il a dit à la buraliste:
- ... Avez-sous des lettres d'Angers pour M. le comte de Saint-Remy?

--- Oui, a-t-elle répondu, en voilà une.

... C'es pour moi, a-t-il dit; voila mon passeport.,,

Pendant que la buraliste l'examinait, le vieux, pour payer le port, a tiré sa bourse de sois verte. A un bout j'ai vu de l'or reluire à travers les mailles; il y en avait gros comme un œuf... aux moins quarante ou cinqante louis! s'écria Calebasse les yeux brillants de convoitise... et pourtant il est mis comme un granus... C'eat un de ces vieux avares farcis de trésors... Allez, ma mère! nous savons son nom... ça pourra peut-être servir... pour s'intraduire chez lui... quand Amandine nous aux dit s'il a des domestiques.

Des abeiements violents internumpirent Calebasse.

— Ah!... les chiens crient, dit elle ; ils entendent un batesu... C'est Martial ou Nicoles...

Au nom de Martial, les traits d'Amandine exprimèrent une joie contrainte.

Après quelques minutes d'attente, pendant lesquelles elle fixait un esil impatient et inquiet sur la porte, l'enfant vit, à son grand regret, entrer Nicolas, le futur complice de Barbillon.

La physionomie de Nicolas Martial était à la fois ignoble et féroce : petit, grêle, chétif, on ne concevait pas qu'il put exercer son dangereux et criminel métier Malheureusement une sauvage énergie morale suppléait chez ce misérable à la force physique qu'ilui manquait.

Par. dessus son bourgeron bleu, Nicolas por. tait une sorte de casaque sans manches, faite d'une peau de bouc à longs poils bruns; en entrant il jeta par terre un saumon de caivre qu'il avait péniblement apporté sur son épaule.

— Bonne nuit et bon butin, la mère! s'écria-t-il d'une voix creuse et enrouée, après s'être débarrassé de son fardeau; il y a encore trois saumons pareils dans mon bachot, un paquet de hardes et une caisse remplie de je ne sais pas quoi; car je ne me suis pas amusé à l'ouvrir. Peut-être que je suis volé... on verra!

— Et l'homme du quai de Billy? demanda Calebasse pendant que la veuve regardait si-

lencieusement son fils.

Celui-ci, pour toute réponse, plonges sa main dans la poche de son pantalon, et, la secouant, y fit bruire un grand nombre de pièces d'argent.

- Tu lui as pris tout ça?... s'écria Cale-

basse.

— Non, il a aboulé de lui-même deux cents francs; et il en aboulera encore huit cents, quand j'aurai... Mais suffit!... D'abord déchargeons mon bachot, nous jaserons après... Martial n'est pas ici?

- Non, dit la sœur.

— Tant mieux? nous serrerons le butin sans lui... Autant qu'il ne sache pas...

... Tu as peur de lui, poltron? dit aigrement Calebasse.

— Peur de lui?... moi!... — Il hanssa les épaules. — J'ai peur qu'il ne nous vende... voilà tout. Quant à le craindre... Coupe sif. set (1) a la langue trop bien affilée!...

— Oh! quand il n'est pas là ... tu fanfaronnes... mais qu'il arrive, ça te clôt le bec.

Nicolas parut insensible à ce reproche, et dit:

- Allons, vite! vite!... au bateau... Où est donc François, la mère? Il nous aiderait.

— Ma mère l'a enfermé là-haut, après l'avoir rincé; il se couchera sans souper, dit Calebasse.

- Bon; mais qu'il vienne tout de même aider à décharger le bachot, n'est-ce pas, la mère? Moi, lui et Calebasse, en une toursée and possificaments tout ici...

La veuve leva son deigt vera le plafond. Calabasse comprit, et monta chercher François.

Le sombre visage de la mère Martial s'était. quelque peu déridé depuis l'arrivée de Nicolas ; elle l'aimait plus que Calebasse, moins encore cependant que son fils de Toulen, comme elle dissit ... car l'amour maternel de cette farouche créature s'élevait en proportion de la eriminalité des siens.

Cette préférence perverse explique suffisamment l'éloignement de la veuve pour ses deux jeunes enfants qui n'annonçaient pas de dispositions mauvaises, et sa haine profonde pour Martial, son fils ainé, qui, sans mener une vie irréprochable, pouvait passer pour un très-honnête homme, si on le comparait à Nicolas, à Calebasse et a son frère, le forçat de Toulon.

- Où as-tu picoré cette nuit? dit la veuve à Nicolas

- En m'en retournant du quai de Billy, où j'ai rencontré le bourgeois avec qui j'avais rendez-vous pour ce soir, j'ai reluqué, près du pont des Invalides, une galiote amarrée au quai. faisait noir ; j'ai dit : Pas de lumière dans la cabine... les mariniers sont à terre... j'aborde ... Si je trouve un curieux, je demande un bout de corde, censé pour reficeler ma rame... J'entre dans la cabine... personne... Alors j'y rafle ce que je peux, des hardes, une grande caisse, et, sur le pont, quatre saumons de cuivre ; car j'ai fait deux tournées, la galiote était chargée de cuivre et de fer. Mais voilà François et Calebasse: Vite au bachot!... Allons, file aussi, toi, eh !... Amandine, tu porteras les hardes... Avant de chasser... faut rapporter...

Restée seule, la veuve s'occupa des préparatifs du souper de la famille, plaça sur la table des verres, des bouteilles, des assiettes de fai-

ence et des couverts d'argent.

Au moment où elle terminait ces appréts, ses enfants rentrèrent pesamment chargés.

Le poids de deux saumons de cuivre qu'il portait sur ses épaules semblait écraser le petit François; Amandine disparaissait à moitié sous le monceau de hardes volées qu'elle tenait sur sa tête; enfin Nicolas, aidé de Calebasse, apportait une caisse de bois blanc, sur laquelle il avait placé le quatrième saumon de cuivre.

- La caisse, la caisse!... éventrons-la, la caisse! s'écria Calebasse avec une sauvage

impatience.

Les saumons de cuivre furent jetés sur le sol. Nicolas s'arma du fer épais de la hachette qu'il portait à sa ceinture, et l'introduisit sous le couvercle de la caisse placée au milieu de la cuisine, afin de le soulever.

La lucur rougeaire et vaciliante du foyer éclairait cette scène de pillage : au dehom, les aifflements du vent redoublaient de violence.

Micolas, vêtu de sa pezu de bouc, acemupi devant le coffre, tachait de le briser, et proférait d'houribles blasphèmes en voyant l'épais convergie régister à de vigourenses pesées.

Les veux étincelants de cupidité, les joues

colorées par l'emportement de la rapine, Cale-basse, agenouillée sus la caisse, y faisait porter tout le peids de son corps afin de donner un. point d'appui plus fixe à l'action du levier de Nicolas.

La veuve, séparée de ce groupe par la largeur de la table où elle allongeait sa grande. taille, se penchait aussi vers l'objet volé, le regard étincelant d'une fiévreuse convoitise.

Enfin, chose cruelle et malheurensement trop humaine! les deux enfants dont les bons instincts naturels avaient souvent triomphé de l'influence maudite de cette abominable corruption domestique, les deux enfants, oubliant leurs scrupules et leurs craintes, cédaient à l'attrait d'une curiosité fatale...

Serrés l'un contre l'autre, l'œit brillant, la. respiration oppressée, François et Amandine n'étaient pas les moins empressés de connaître le contenu du coffre, ni les moins irrités des lenteurs de l'effraction de Nicolas.

Enfin le couvercle sauta en éclats.

- Ah!... s'écria la famille d'une seule voix,

haletante et joyeuse.

Et tous, depuis la mère jusqu'à la petite fille, s'abattirent et se précipitèrent avec une ardeur sauvage sur la caisse effondrée... Sans doute expédiée de Paris à un marchand de nouveantés d'un bourg riverain, elle contenait une grande quantité de pièces d'étoffes à l'usage des femmes.

– Nicolas n'est pas volé ! s'écria Calebasse en déroulant une pièce de mousseline de laine.

- -Non, répondit le brigand en déployant à son tour un paquet de foulards, j'ai fait mes
- De la levantine... ça se vendra comme du pain..., dit la veuve en puisant à son tour dans la caisse.
- La recéleuse de Bras-Rouge, qui demeure rue du Temple, achètera les étoffes, ajouta Nicolas, et le père Micou, le logeur en garai du quartier Saint-Honoré, s'arrangera du rouge! (1)
- -Amandine, dit tout bas François à 🗪 petite sœur, comme ça ferait une jolie cravate un de ces beaux monchoirs de soie... que Nicolas tient à la main !...

– Ça ferait aussi une bien jolie marmotte, répondit l'enfant avec admiration.

- Faut avouer que tu as eu de la chance de monter sur cette galiote, Nicolas, dit Calebasse; tiens, fameux !... maintenant, voilà des chales... il y en a trois... vraie bourre de soie ... Vois donc, ma mère !...

- La mère Burette donnera au moins cinq cents france du tout, dit la veuve après un mûr

examen.

- Alors ça doit valoir au moins quinze cents france, dit Nicolas; mais, comme on dit. tout recéleur... tout voleur. Bah! tant pis, je ne sais pas chicaner... je serai encore asses colas cette fois-ci pour en passer par où la mère Burette voudra et le père Micou aussi; mais hai, c'est un ami.

— C'est égal, il est voleur comme les autres, le vieux revendeur de ferraille; mais ces canailles de recéleurs savent qu'on a besoin d'eux, reprit Calebasse en se drapant dans un des châles, et ils en abusent!

- Il n'y a plus rien, dit Nicolas en arrivant

au fond be la caisse.

- Maintenant, il faut tout resserrer, dit la veuve.

— Moi, je garde ce châle-la, reprit Cale-

— Tu gardes... tu gardes!... s'écria brusquement Nicolas, tu le garderas... si je te le donne... Tu prends toujours... toi... Madame Pas-Génée...

— Tiens!... et toi donc, tu t'en prives...de

prendre?

— Moi...je grinche en risquant ma peau; c'est pas toi qui aurais été enflaquée, si on m'avait pincé sur la galiote...

— Eh bien! le voilà ton châle, je m'en moque pas mal! dit aigrement Calebasse en

le rejetant dans la caisse.

— C'est pas à cause du châle... que je parle; je ne suis pas assez chiche pour lésiner sur un châle: un de plus ou de moins, la mère Burette ne changera pas son prix; elle achète en bloc, reprit Nicolas, Mais, au lieu de dire que tu prends ce châle, tu peux me demander que je te le donne... Allons, voyons, garde-le... Garde-le... je te dis... ou sinon je l'envoie au feu pour faire bouillir la marmite.

Ces paroles calmèrent la mauvaise humeur de Calebasse; elle prit le châle sans rancune.

Nicolas était sans doute en veine de générosité, car, déchirant avec ses dents le chef d'ûne des pièces de soierie, il en détacha deux foulards et les jeta à Amandine et à François, qui n'avaient pas cessé de contempler cette étoffie avec envie.

—Voilà pour vous, gamins! cette bouchéelà vous mettra en goût de grinchir... L'appétit vient en mangeant... Maintenant allez vous coucher... j'ai à jaser avec la mère; on vous

portera à souper là-haut.

Les deux enfants battirent joyeusemeut des mains, et agitèrent triomphalement les foulards

volés qu'on venait de leur donner.

— Eh bien! petits bêtas, dit Calebasse, écouterez-vous encore Martial? Est-ce qu'il vous a jamais donné de beaux foulards comme ça, lui?

François et Amandine se regardèrent, puis

ils baissèrent la tête sans répondre.

— Parlez donc! reprit durement Calebasse: est-ce qu'il vous a jamais fait des cadeaux, Martial?

— Dame !... non.. il ne nous en a jamais fait, dit François en regardant son mouchoir de soie rouge avec bonheur.

Amandine ajouta bien bas:

- Notre frère Martial ne nous fait pas de cadeaux... parce qu'il n'a pas de quoi...

—S'il volait, il aurait de quoi, dit durement Nicolas; n'est-ce pas, François?

- Oui, mon frère, répondit François.

Puis il ajouta:

— Oh! le beau foulard!... quelle jolie cravate pour le dimanche!

Et moi, quelle belle marmotte! reprit

Amandine.

— Sans compter que les enfants du chaufournier du four à plâtre rageront joliment en vous voyant passer, dit Calebasse. Et elle examina les traits des enfants, pour

et elle examina les traits des eniants, pour voir, s'ils comprendraient. la méchante portée de ces paroles. L'abominable créature appelait la vanité à son aide pour étouffer les der-

niers scrupules de ces malheureux.

— Les enfants du chaufournier, reprit-elle, auront l'air de mendiants, ils en crèveront de jalousie; car vous autres... avec vos beaux mouchoirs de soie, vous aurez l'air de petits bourgeois!

— Tiens! c'est vrai, reprit François; alors je suis bien plus content de ma belle cravate, puisque les petits chaufourniers rageront de ne pas en avoir une pareille... n'est-ce pas, Aman-

line 7

- Moi, je suis contente d'avoir ma belle marmotte... voilà tout...

- Aussi, toi, tu ne seras jamais qu'une colasse! dit dédaigneusement Calebasse.

Puis, prenant sur la table du pain et un morceau de fromage, elle le donna aux enfants, et leur dit:

— Montez vous coucher... Voilà une lanterne, prenez garde au feu, et éteignez-la avant de vous endormir.

— Ah ça! ajouta Nicolas, rappelez-vous bien que si vous avez le malheur de parler à Martial de la caisse, des saumons de cuivre et des hardes, vous aurez une danse que le feu y prendra; sans compter que je vous retirerai les foulards.

Après le départ des enfants, Nicolas et sa sœur enfouirent les hardes, la caisse d'étoffes et les saumons de cuivre au fond d'un petit caveau, surbaissé de quelques marches, qui s'ouvrait dans la cuisine, non loin de la cheminée.

— Ah çà! la mère! à boire, et du chenu! ... s'écria le bandit; du cacheté, de l'eau-devie!... J'ai bien gagné ma journée... Sers le souper, Calebasse; Martial rongera nos os, c'est bon pour lui... Jasons maintenant du bourgeois du quai de Billy, car demain ou après-demain il faut que ça chauffe, si je veux empocher l'argent qu'il a promis... Je vas te conter ça, la mère... mais à boire, tonnerre!... à boire... c'est moi qui régale!

Et Nicolas fit de nouveau bruire les pièces de cent sous qu'il avait dans sa poche; puis, jetant au loin sa peau de bouc, son bonnet de laine noire, il s'assit à table devant un énorme plat de ragoût de mouton, un morceau de veau

froid et une salade.

Lorsque Calebasse eut apporté du vin et de l'eau-de-vie, la veuve, toujours impassible et sombre, s'assit d'un côté de la table, ayant Nicolas à sa droite, sa fille à sa gauche; en face d'elle étaient les places inoccupées de Martial et des deux enfants.

Le bandit tira de sa poche un large et long | couteau catalan à manche de corne, à lame aiguë. Contemplant cette arme meurtrière avec une sorte de satisfaction féroce, il dit à la veuve :

- Coupe-sifflet tranche toujours bien!... Passez-moi le pain, la mère!

A propos de couteau, dit Calebasse, François s'est aperçu de la chose... dans le bûcher. - De quoi? dit Nicolas sans la comprendre.

- Il a vu un des pieds...

- De l'homme ? s'écria Nicolas.

- Oui dit la veuve en mettant une tranche de viande dans l'assiette de son fils.
- C'est drôle !... la fosse était pourtant bien profonde, dit le brigand ; mais, depuis le temps ... la terre aura tassé...
- Il faudra cette nuit jeter tout à la rivière, dit la veuve.
  - C'est plus sur, répondit Nicolas.
- -On y attachera un pavé avec un brin de vieille chaîne de bateau, dit Calebasse.
- --- Pas si bête!... répondit Nicolas en se versant à boire.

Puis, s'adressant à la veuve, tenant la bouteille haute:

- Voyons, trinquez avec nous, ça vous égayera, la mère!

La veuve secous la tete, recula son verre, et dit a son fils:

– Et l'homme du quai de Billy ?

- Voilà la chose... dit Nicolas sans s'interrompre de manger et de boire... En arrivant à la gare, j'ai attaché mon bachot et j'ai monté au quai ; sept heures sonnaient à la boulangerie militaire de Chaillot; on ne s'y voyait pas à quatre pas. Je me promenais le long du parapet depuis un quart d'heure, lorsque j'entends marcher doucement derrière moi; je ralentis; un homme embaluchonné dans un manteau s'approche de moi en toussotant; je m'arrête, il s'arrête... Tout ce que je sais de ma figure, c'est que son manteau lui cachait le nez, et son chapeau les yeux.

(Nous rappellerons au lecteur que ce personnage mystérieux était Jacques Ferrand le notaire, qui, voulant se défaire de Fleur-de-Marie avait, le matin même, dépêché Madame Séraphin chez les Martial, dont il espérait faire les instruments de ce nouveau crime.)

- Bradamanti, ,, me dit le bourgeois, reprit Nicolas: c'était le mot de passe convenu avec la vieille, pour me reconnaître avec le particulier. "Ravageur, " que je lui réponds, comme c'était encore convenu.

... Vous vous appelez Martial? me dit-il.

.. - Oui, bourgeois. \_\_ Il est venu ce matin une femme à votre

lle; que vous a-t-elle dit? — Que vous aviez à me parler de la part de M. Bradamanti.

.. - Voulez-vous gagner de l'argent ?

"Oui, bourgeois... beaucoup.

"Vous avez un bateau?

"- Nous en avons quatre, bourgeois, c'est

notre partie : bachoteurs et ravageurs de père en fils, à votre service.

... Voilà ce qu'il faudrait faire... ai vous n'avez pas peur...

... Peur... de quoi, bourgeois?

– De voir quelqu'un *se noyer par accident* ... seulement il s'agirait d'aider à l'accident... comprenez-vous?

- ... Ah çà, bourgeois, faut done faire boire un particulier à même la Seine, comme par hasard?... Ça me va... mais comme c'est un fricot délicat, ça coûte cher d'assaisonnement...
  - ... Combien... pour deux?
- --- Pour deux... il y aura deux personnes à mettre au court-bouillon dans la rivière?

" — Oui...

"- Cinq cents francs par tête... bourgeois ... c'est pas cher!

... - Va pour mille francs...

... Payés d'avance, bourgeois ?

... Deux cents france d'avance, le reste après...

« - Vous vous défiez de moi, bourgeois?

... Non; vous pouvez empocher mes deux cents francs sans remplir nos conventions.

.-- Et vous, bourgeois, une fois le coup fait, quand je vous demanderai les huit cents francs, vous pouvez me répondre: Merci, je sors d'en prendre!

.. — C'est une chance; ça vous convient-il, oui ou non? deux cents francs comptant, et après-demain soir, ici, à neuf heures, je vous remettrai huit cents francs.

« -- Et qui vous dira que j'aurai fait boire

les deux personnes? – Je le saurai, ça me regarde... Est-ce

... C'est dit, bourgeois.

- Voila deux cents francs... Maintenant, écoutez-moi: Vous reconnaîtrez bien la vieille femme qui est allée vous trouver ce matin?

.. - Oui, bourgeois.

.. - Demain ou après-demain au plus tard, vous la verrez venir, vers les quatre heures du soir, sur la rive en face de votre 1le, avec une jeune fille blonde ; la vieille vous fera un signal en agitant un mouchoir.

... - Oui, bourgeois.

--- Combien faut-il de temps pour aller de la rive à votre île ?

... Vingt bonnes minutes.

"- Vos bateaux sont a fond plat?

... Plats comme la main, bourgeois.

--- Vous pratiquerez adroitement une sorte de large soupape dans le fond de l'un de ces bateaux, afin de pouvoir, en ouvrant cette soupape, le faire couler à volonté en un clin d'œil... Comprenez-vons?

... Très-bien, bourgeois ; vous êtes malin ! l'ai justement un vieux bateau à moitié pourri ; je voulais le déchirer... il sera bon pour ce dernier voyage.

"—Vous partez donc de votre ile avec ce bateau à soupape: un bon bateau vous suit, conduit par quelqu'un de votre famille. Vous shordes, vous prenez la vieille femme et la | dans le piège qu'alle croyait sculement teadu jeune fille blonde a bord du bateau troué, et vous regagnez votre lle ; mais, à une distance raisonnable du rivage, vous feignez de vous baisser pour raccommoder quelque chose, vous ouvrez la soupape et vous sautez lestement dans l'autre bateau, pendant que la vieille femme et la jeune fille blonde...

... Boivent à la même tasse... ça y est...

bourgeois!

- ... Mais êtes-vous sur de n'être pas dérangé?... S'il venait des pratiques dans votre cabaret?..
- ... Il n'y a pas de crainte, bourgeois. cette heure-là, et en hiver surtout, il n'en vient jamais... c'est notre morte saison ; et il en viendrait, qu'ils ne seraient pas génants... au contraire... c'est tous des amis connus...
- ... Très-bien! D'ailleurs vous ne vous compromettez en rien ; le bateau sera consé couler par vétusté, et la vieille femme qui vous aura amené la jeune fille disparattra avec elle. Enfin, pour bien vous assurer que toutes deux seront noyées (toujours par accident) vous pourrez, si elles revensient sur l'eau, ou si elles s'accrochaient au bateau, avoir l'air de thire tous vos efforts pour les secourir, et...

... Et les aider... a replonger. Bien, bour-

geois!

- soit noire lorsqu'elles tomberont à l'eau.
- ... Non, bourgeois ; car si on n'y voit pas clair, comment saura-t-on si les deux femmes ont bu leur soul ou si elles en veulent encore?

"-C'est juste; alors l'accident aura lieu

avant le coucher du soleil.

- . A la bonne heure, bourgeois; mais la vieille ne se doutera de rien?
- l'oreille: Il faut nover la petite; un peu avant de faire enfoncer le bateau, faites-moi signe our que je sois prête à me souver avec vous. Vous répondrez à la vieille de manière à éloigner ses soupçons...

..- De façon qu'elle croira mener la petite blonde boire?..

- ... Et qu'elle boira avec la petite blonde.
- "- C'est cranement arrangé, bourgeois. - Et surtout que la vieille ne se donte de rien!...
- ... Calmez-vous, bourgeois, elle avalera ça doux comme miel.
- je suis content, peut-être je vous emploierai encore!

... A votre service, Bourgeois!,, La dessus, dit le brigand en terminant sa nerration, j'ai quitté l'homme au manteau, j'ai regagné mon bateau, et, en passant devant la galiote, j'ai raflé le butin de tout à l'heure.

On voit, par le récit de Nicelas, que le motaire voulait, au moyen d'un double crime, se débarramer à la fois de Fleur-de-Marie et de Madame Séraphin, en faisant tomber celle-ci à la Goualeuse.

Avons nous besoin de répéter que, craignant à juste titre que la Chouette n'apprit d'un moment à l'autre à Fleur-de-Marie qu'elle avait été abandonnée par Madame Séraphin, Jacques Ferrand se croyait un puissant intérêt à faire disparaître cette jeune fille, dont les réclamations auraient pu le frapper mortellement et dans sa fortune et dans sa réputation?

Quant à Madame Séraphin, le notaire, en la sacrifiant, se défaisait de l'un des deux complices (Bradamanti était l'autre) qui pouvaient le perdre en se perdant eux-mêmes, il est vrai : mais Jacques Ferrand croyait ses secrets mieux gardés par la tombe que par l'intérêt person-

nel.

La veuve du supplicié et Calebasse avaisse attentivement écouté Nicolas, qui ne s'était interrompu que pour boire avec exces. Anni commençait-il à parler avec une exaltation aingulière :

- Ça n'est pas tout, reprit-il ; j'ai emm ché une autre affaire avec la Chouette et Barbillon, de la rue aux Fèves. C'est un fameux coup, cranement monté ; et si nous ne le manquons pas, il y aura de quoi frire, je m'en van Il d'agit de dépouiller une courtière en dis. mants, qui a quelquefois pour des cinquante mille france de pierreries dans son cabas.

- Cinquante mille francs! s'écrièrent le mère et la fille, dont les yeux étinoclèrent de

cupidité.

- -Oui... rien que ça... Bras-Rouge en sura. Hier il a déjà empaumé la courtière par une lettre que nous lui avons portée nous deux Barbillon boulevard Saint-Denis. C'est un fameux homme que Bras-Rouge! Comme il a de quoi, on ne se défie pas de lui. Pour amorcer la courtière, il lui a déjà vendu un diament de quatre cents francs. Elle ne se défiera pas de venir, à la tombée du jour, dans son cabaret des Champs-Elysées. Nous serons la cachés. Calchasse viendra aussi, elle gardera mon bateau le long de la Seine. S'il faut emballer la courtière morte ou vive, ca sera une volture commode et qui ne laisse pas de traces. En voila un plan !... Gueux de Bras-Rouse, quelle sorbonne!
- --- Je me défie toujours de Bras-Rouge, dit la veuve. Après l'affaire de la rue de Montmartre, ton frère Ambroise a été à Toulon, et Bras-Rouge a été ralaché.
- Parce qu'il n'y avait pas de prenves contre lui ; il est si malin !... Mais trahir les autres... jamais!

La veuve secons la tête, comme si elle n'efit été qu'à demi convaincue de la probité de Bras-Rouse.

Après quelques moments de réflexion, elle dit:

- l'aime mieux l'affaire du quai de Billy pour demain ou après-demain soir... la noyade des deux femmes... Mais Martial nous génera ... comme toujours... - Le tonnerre du diable ne none débarragsera donc pas de 'hui!... Socia Nicolas à moitié ivre, en plantant avec fureur son long couteau dans la table.

— Fai dit à ma mère que nous en avions assez, que ça ne pouvait pas durer, reprit Calebasse. Tant qu'il sera ici, on ne pouvra rien

faire des enfants...

— Je vous dis qu'il est capable de nous dénomer unajour ou l'autre, le brigand! dit Nicolas, vois-tu, la mère ?... Si tu m'en avais eru! ... ajouna-t-il d'un air farouche et significatif, en regardant sa mère, tout serait dit...

- Il y a d'autres moyens.

- C'est le meilleur ! dit le brigand.
- Maintenant... non, répondit la veuve d'un ton si absolu que Nicolas se tut, dominé par l'influence de ea mère, qu'il savait aussi criminelle, aussi méchante, mais encore plus déterminée que lui.

La veuve ajouta:

- Demain matin, il quittera l'île pour toujours.
- Comment? dirent a la fois Calebasse et Nicolas.
- Il va rentrer; cherchez-lui quenelle... mais hardiment, en face... comme vous n'evez jamais osé le faire... Venez-en aux coupe, s'il·le faut... Il est fort... mais vous serez deux, et je vous aiderai... Surtout, pas de conteaux!... pas de sang... qu'il soit battu, pas blessé:

— Et puis après, la mère? demanda Nicolas.

- Après... on s'expliquera... Nous lui dirons de quitter l'île demain... sinon que tous les jouss la scène de ce soir recommencera.... Je le connais, ces hatteries continuelles le dégoûteront. Jusqu'à présent on l'a laissé trop tranonille
- Mais il est entêté comme un mulet, il est capable de vouloir rester tout de même à cause des enfants... dit Calebanne.
- C'est un gueux fini... mais une batterie ne lui fait pas peur, dit Nicolas.
- Une... oui, dit la veuve, mais tous les jours... c'est l'enfer... il cédera...

- Et s'il ne cédait pas ?

— Alors j'ai un autre moyen sur de le forcer à partir cette nuit, ou demain matin au plus tard, reprit la veuve avec un sourire étrange.

- Vraiment, la mère?

— Oui, mais j'aimerais mieux l'effrayer par les batteries; si je n'y réussis pas, alors... à l'autre moyen.

— Et si l'autre moyen ne réussit pas non plus, la mère? dit Nicolas...

— Il y en a un dernier qui réuseit toujours, répondit la veuve.

Tout a coup la porte s'ouvrit, Martial entra.

Il ventait si fort au dehors, qu'on n'avait pas entendu les aboiements des chiens annoncer le retour du fils atné de la veuve du supplicié.

### CHAPITRE III.

### LA MÈRE ET LE FILS.

· Ignorant les mauvais desseins de sa famille, Martial entra lentement dans la cuisine.

Quelques mots de la Louve, dans son entresien avec Fleur de Marie, ont déjà fait connattre la singulière existence de cet homme.

Doné de bons instincts naturels, incapable d'une action positivement hause ou méchante, Martial n'en menait pas moins une coaduite peu régulière. Il péchait en fraude, et sa force, son audace, inspiraient assez de crainte aux gardes-pêche pour qu'ils fermassent les yeux sur son bracemage de rivière.

A cette industrie déjà très-peu légale, Mar-

tial en joignait une autre fort illicite.

Preve redouté, il se chargeait volontiers, plus encore par excès de courage, par crémers, que par cupidité, de venger dans des rencontres de ;pugilat ou de bâton les victimes d'advessaires d'une force trop inégale ; il dant dire que Martial choisseant d'ailleurs avec assez de droiture les causes qu'il plaidait à coups de poing ; généralement il prenait le parti du faible contre le fest.

L'amant de la Louve ressemblait beaucomp à François et à Amandine; il était de taille moyenne, mais mbuste, large d'épaules; ses épais cheveux roux, coupés en brosse, fonnaisent cimq pointes sur son front hien euvert; m.barbe épaisse, dure set course, ses joues larges, sen nez saillant carrément acouné, ses years bloss et hardis, domnaient à ce mâle vienge une ex-

Il était coiffé d'un vieux chapeau ciré ; malgré de froid, il ne portait qu'une mauvaise blouse bleue par-dessus sa veste et son pantalon de gros relours de coton tout usé. Il tenait à la main un énorme baton noueux, qu'il dé-

pom près de lui sur le buffet.

Un gros chian basset, à jambes torses, au pelage noir marqué de feux très-vifa, était entré svec Martial, mais il restait auprès de la porte, n'osunt s'approcher ni du feu, ni des convives déjà attablés, l'expérience ayant prouvé au vieux Miraut (c'était le nom du basset, ancien compagnon de braconnage de Martial) qu'il était, ainsi que son maître, très-peu sympathique à la famille.

- On sont done les enfants?

Tels furent les premiess mots de Martial lorsqu'il s'assit à table.

— Ils sont on ils sont, répondit aigrement Calebasse.

- -- Ou sont les enfants, ma mère? reprit Martial sans s'inquiéter de la réponse de sa
- Ils sont couchés, reprit sèchement la veuve.
- Est-ce qu'is n'ont pas soupé, ma mère?

   Qu'est-ce que ça te fait, à toi? s'écria brutshement Nicolas, après avoir bu un grand verre de vin pour augmenter son audace; sar le caractère et la force de son fibbse lui impo-saient beausoup.

Nicolas qu'à celles de Calebasse, dit de nouveau à sa mère :

- Je suis faché que les enfants soient déjà couchés

- Tant pis... répondit la veuve.

-- Oui, tant pis!... car j'aime à les voir à côté de moi, quand je soupe.

– Et nous, comme ils nous embêtent, nous les avons renvoyés, s'écria Nicolas. Si ca ne te plait pas, va-t'en les retrouver!

Martial, surpris, regarda fixement son frère. Puis, comme s'il eut réfléchi a la vanité d'une querelle, il haussa les épaules, coupa un morceau de pain, et se servit une tranche de viande.

Le basset s'était approché de Nicolas, quoique à distance très-respectueuse; le bandit, irrité de la dédaigneuse insouciance de son frère, et espérant lui faire perdre patience en frappant son chien, donna un furieux coup de pied à Miraut, qui poussa des cris lamentables.

Martial devint pourpre, serra dana ses mains contractées le couteau qu'il tenait, et frappa violemment sur la table; mais, se contenant encore, il appela son chien et lui dit doucement:

- Ici, Miraut.

Le basset vint se coucher aux pieds de son maître.

Cette modération contrariait les projets de Nicolas; il voulait pousser son frère à bout pour amener un éclat.

Il ajouta donc:

- Je n'aime pas les chiens, moi... je ne veux pas que ton chien reste ici!..

Pour toute réponse, Martial se versa un ver-

re de vin, et but lentement.

Echangeant un coup d'œil rapide avec Nicolas, la veuve l'encouragea d'un signe à continuer ses hostilités contre Martial, espérant, nous l'avons dit, qu'une violente querelle amènerait une rupture et une séparation complète.

Nicolas alla prendre la baguette de saule dont s'était servie la veuve pour battre François, et, s'avançant vers le basset, il le frappa rudement

en disant :

Hors d'ici, hé, Miraut!

Jusqu'alors Nicolas s'était souvent montré sournoisement agressif envers Martial; mais jamais il n'avait osé le provoquer avec tant d'audace et de persistance.

L'amant de la Louve, pensant qu'on voulait le pousser à bout, dans quelque but caché, re-

doubla de modération.

Au cri de son chien battu par Nicolas, Martial se leva, ouvrit la porte de la cuisine, mit le basset dehors, et revint continuer son souper.

Cette incroyable patience, si peu en harmonie avec le caractère ordinairement emporté de Martial, confondit ses agresseurs... ils se regardèrent profondément surpris.

Lui, paraissant complétement étranger à ce qui se passait, mangeait glorieusement et gar-

dait un profond silence.

- Calebasse, ôte le vin, dit la veuve à sa l'effort sur lui-même, vous?

Martial, anni indifférent aux attaques de fille. Celle-ci se hatait Cobéir, lorsque Martial dit:

Attends... je n'ai pas fini de souner. - Tant pis! dit la veuve en enlevant elle-

même la bouteille.

-- Ah!... c'est différent!... reprit l'amant de la Louve.

Et se versant un grand verre d'eau, il le but, fit claquer sa langue contre son palais, et dit:

- Voilà de fameuse eau!

Cet imperturbable sang-froid irritait la colère haineuse de Nicolas, déjà très-exalté par de nombreuses libations ; néanmoins il reculait encore devant une attaque directe, connaissant la force peu commune de son frère ; tout à coup il s'écria, ravi de son inspiration :

- Tu as bien fait de céder pour ton basset, Martial; c'est une bonne habitude à prendre; car il faut t'attendre à nous voir, chasser ta maîtresse à coups de pied, comme nous avons

chassé ton chien.

- Oh! oui... car si sa Louve avait le malheur venir dans l'île en sortant de prison, dit Calebasse qui comprit l'intention de Nicolas. c'est moi qui la souffletterais drôlement!

– Et moi je lui ferais faire un plongeon dans la vase, près la baraque du bout de l'île, ajouta Nicolas. Et si elle en ressortait, je la renfoncerais dedans à coups de soulier... la carne...

Cette insulte adressée à la Louve, qu'il aimait avec une passsion sauvage, triompha des pacifiques résolutions de Martial; il fronça ses sourcils, le sang lui monta au visage, les veines de son front se gonflèrent et se tendirent comme des cordes ; néanmoins il eût assez d'empire pour dire à Nicolas d'une voix légèrement altérée, par une colère contenue :

- Prends garde à toi... tu cherches une querelle et tu trouveras une tournée que tu ne

cherches pas.

- Une tournée... à moi?

- Oui...meilleure que la dernière.

- Comment? Nicolas, dit Calebasse avec un étonnement sardonique, Martial t'a battu... Dites donc, ma mère, entendez-vous... Ça ne m'étonne plus que Nicolas ait si peur de lui.

-Il m'a battu... parce qu'il m'a pris 🗖 traître, s'écria Nicolas devenant blême de fa-

- · Tu mens ; tu m'avais attaqué en soumoi je t'ai crossé et j'ai eu pitié de toi: mais si lu t'avises encore de parler de ma maîtresse... entenda tu bien, de ma maîtresse... cette soisci, pas de grace... tu porteras longtemps mes marques.
- Et si j'en veux parler, moi, de la Louve? dit Calebasse.
- --- Je te donnerai une paire de calottes pour t'avertir, et si tu recommences... je recommencerai à t'avertir.
- Et si j'en parle, moi? dit lentement la veuve.

- Vous?

— <u>О</u>ці... moi ?

- Vous? dit Martial en faisant un violeat

– Tu me battras aussi, n'est-ce pas ?

— Non! mais si vous parlez de la Louve, je rosserai Nicolas; maintenant, allez... ça vous regarde... et lui aussi...

- Toi, s'écria le bandit furieux en levant son dangereux couteau catalan, tu me rosse-

ras!!

– Nicolas... pas de couteau! s'écria la veuve en se levant promptement pour saisir le bras de son fils; mais celui-ci, ivre de vin et de colère, se leva, repoussa rudement sa mère et se précipita sur son frère.

Martial se recula vivement, saisit le gros baton noueux qu'il avait en entrant déposé sur le

buffet, et se mit sur la défensive.

- Nicolas, pas de couteau! répéta la veuve. — Laissez-le donc faire! cria Calebasse en s'armant de la hachette du ravageur.

Nicolas, brandissant toujours son formidable couteau, épiait le moment de se jeter sur son

frère.

- Je te dis, s'écria-t-il, que toi et ta canaille de Louve je vous crèverai tous les deux, et je commence... A moi, ma mère!... à moi, Calebasse!... refroidissons-le, il y a trop longtemps qu'il dure.

Et, croyant le moment favorable à son attaque, le brigand s'élança sur son frère le cou-

teau levé.

Martial, batoniste expert, fit une brusque, retraite de corps, leva son bâton qui, rapide comme la foudre, décrivit en sifflant un 8 de chiffre et retomba si pesamment sur l'avantbras droit de Nicolas, que celui-ci, frappé d'un engourdissement subit, douloureux, laissa échapper son couteau.

- Brigand... tu m'as cassé le bras! s'écriat-il en saisissant de sa main gauche son bras

droit qui pendait inerte à son côté.

- Non, j'ai senti mon baton rebondir... répondit Martial en envoyant d'un coup de pied

le couteau sous le buffet. Puis, profitant de la souffrance qu'éprouvait Nicolas, il le prit au collet, le poussa rudement en arrière, jusqu'à la porte du petit caveau dont nous avons parlé, l'ouvrit d'une main, de

l'autre y jeta et y enferma son frère, encore tout étourdi de cette brusque attaque.

Revenant ensuite aux deux femmes, il saisit Calebasse par les épaules et, malgré sa résistance, ses cris et un coup de hachette qui le blessa légèrement à la main, il l'enferma dans la salle basse du cabaret qui communiquait à

Alors, s'adressant à la veuve encore stupéfaite de cette manneuvre aussi habile qu'inattendre. Martial lui dit froidement:

--- Maintenant, ma mère... à nous deux...

– Eh bien! oui... a nous deux!... s'écria la veuve, et sa figure impassible s'anima, son teint blafard se colora, un feu sombre illumina m prunelle jusqu'alors éteinte, la colère, la haine donnèrent à ses traits un caractère terrible. Oui... à nous deux!... reprit-elle d'une Voix menaçante, j'attendais ce moment, tu vas savoir à la fin ce que j'ai sur le cœur.

- Et moi aussi, je vais vous dire ce que j'ai sur le cœur.
- Tu vivrais cent ans, vois-tu, que tu te souviendras de cette nuit,...
- Je m'en souviendrai!... Mon frère et ma sœur ont voulu m'assassiner, vous n'avez rien fait pour les en empêcher. Mais voyons... parlez... qu'avez-vous contre moi?

--- Ce que j'ai?

– Oui..

– Depuis la mort de ton père... tu n'as fait que des lachetés!

-- Moi ?

- Oui, lache!... Au lieu de rester avec nous pour nous soutenir, tu t'es sauvé à Rambouillet, braconner dans les bois avec ce colporteur de gibier, que tu avais connu à Bercy.

-Si j'étais resté ici, maintenant je serais aux galères comme Ambroise, ou près d'y aller comme Nicolas ; je n'ai pas voulu être voleur comme vous autres,... de là votre haine.

-Et quel métier fais-tu? Tu volais du gibier, tu voles du poisson; vol sans danger,

vol de lache!...

- Le poisson comme le gibier n'appartient à personne ; aujourd'hui chez l'un, demain chez l'autre, il est à qui sait le prendre... Je ne. vole pas... Quant à être lâche...

- Tu bats, pour de l'argent, des hommes

plus faibles que toi!

- Parce qu'ils avaient battu plus faibles

- Métier de lache !... métier de lache !...

--- Il y en a de plus honnêtes, c'est vrai ; ce n'est pas à vous à me le dire!

-- Pourquoi ne les as-tu pas pris alors ces métiers honnêtes, au lieu de venir ici faincantiser et vivre à mes crochets?

- Je vous donne le poisson que je prends et l'argent que j'ai!... Ca n'est pas beaucoup, mais c'est assez... je ne vous coûte rien. J'ai essayé d'être serrurier pour gagner plus... mais quand depuis son enfance on a vagabondé sur la rivière et dans les bois, on ne peut pas s'attacher ailleurs; c'est fini... on en a pour sa vie... Et puis,... ajouta Martial d'un air sombre, j'ai toujours mieux aimé vivre seul sur l'eau ou dans une forêt... là, personne ne me Au lieu qu'ailleurs, qu'on me questionne. parle de mon père, faut-il pas que je réponde: ... guillotiné! de mon frère... galérien! de ma sœur... voleuse!
  - Et de ta mère, qu'en dis-tu?
  - --- Je dis...

--- Quoi ?

- Je dis qu'elle est morte...

- Et tu fais bien ; c'est sout comme... Je te nie, lache! Ton frère est au bagne! Ton renie, lache! grand-père et ton père ent bravement fini sur l'échafaud, en narguant le prêtre et le bour-Au lieu de les venger, tu trembles!...

- Les venger?...

- Oui, te montrer vrai Martial, cracher sur le couteau de Charlot et sur la casaque rouge, et finir comme père et mère, frère et sœur...

Si habitué qu'il fut aux exaltations férocos

de sa mère, Martial ne put s'empêcher de frissonner.

La physionomie de la veuve du supplicié, en prononçant ces derniers mots, était éponvantable.

Elle reprit avec une fureur croissante.

— Oh! làche, encore plus crétin que làche! Tu veux être honnête! Honnête? est-ce que tu ne seras pas toujours méprisé, rebuté, comme fils d'assassin, frère de galérien? Mais toi, au lieu de te mettre la vengeance et la rage au ventre, ça t'y met la peur! au lieu de mordre, tu te sauves ; quand ils ont eu guillotiné ton père... tu nous as quittés... lache! Et tu savais que nous ne pouvions pas sortir de l'île pour aller au bourg sans qu'on hurle après nous, en nous poursuivant à coups de pierre comme des chiens enragés... Oh! on nous payera ça, vois-tu! on nous payera ça!

- Un homme, dix hommes ne me font pas peur! mais être hué par tout le monde comme fils et frère de condamné... En bien, non! je n'ai pas pu... j'ai mieux aimé m'en aller dans les bois braconner avec Pierre, le vendeur de gibier.

— Fallait y rester... dans tes bois.

— Je suis revenu à cause de mon affaire avec un garde, et surtout à cause des enfants ...parce qu'ils étaient en age de tourner à mal, par l'exemple !...

--- Qu'est-ce que ça te fait? ·

– Ça me fait... que je ne veux pas qu'ils deviennent des gueux comme Ambroise, Nicolas et Culebasse...

- Pas possible !

Et sculs, avec vom tone, the n'y auraient pas manqué. Je m'étais mis en apprentimage pour tacher de gagner de quoi les presidre avec moi... ces enfants, et quitter l'Île... mais à Paris, tout se sait, c'était toujours fils de guillotiné... frère de forçat... j'avais des batteries tous les jours... ça m'a lamé...

– Et ça ne t'a pas lassé, d'être heanête... ça te réu visuait ei bien!... au lieu d'avoir le cour de revenir avec nous, pour faire comme nous... comme ferent les enfants... malgré toi ... oui, malgré toi... Tu crois les engeôler avec ton preche... mais nous sommes h... François est déjà à nous... à peu près... Une occasion,

et il sera de la bande...

- Je vous dis que non...

-Tu verras que si... je m'y connais... Au fond il a du vice, mais tu le génes... Quant à Amandine, une fois qu'elle aura quinze ans, elle ira toute seule... Ah! on nous a jeté des pierres! ah! on nous a poursuivis comme des chiens enragés !- On verra ce que c'est que notre famille...excepté toi... lache... car ici il n'y a que toi qui nous fasses honte (1)!

(1) Ces effroyables enseignements ne sont malheureusement pas exagérés. Voilà ce que nous lisous dans l'excellent rapport de M. de Bretignères sur la colonie pénitentaire de Mettray (séasce de 12 mars 1853):
"L'état civil de nos colons est important à constater ; parmi eux nous comptons : 32 enfants naturels, 34 dont les pères et mères sont remariés, 51 de : 8 des parents aux

– Et comme tu te gaterais avec nous... demain tu sortiras d'ici pour n'y jamais-rentrer... Martial regarda sa mère avec surprise ; après un moment de silence, il lui dit :

- Vous m'avez cherché querelle à souper

pour en arriver la?

– Oui, pour te montrer ce qui t'attend, si tu voulais rester ici malgré nous. Un enfer... entenda-tu?... un enfer! chaque jour une querelle, des coups, des rixes, et nous ne serons pas seuls comme ce soir: nous aurons des amis qui nous aideront... tu n'y tiendras pas huit jours.

– Vous croyez me faire peur?

... Je ne te dis que ce qui t'arrivera...

--- Ça m'est égal... je reste... – Tu resteras ici?

— Oui.

- Malgré nous ?

- Maigré vous, maigré Calebasse, maigré Nicolas, malgré tous les gueux de sa trempe!

- Tiens... tu me fais rire.

Dans la bouche de cette femme à figure sinistre et féroce, ces mots étaient horribles.

- Je vous dis que je resterai ici jusqu'a ce que je trouve le moyen de gagner ma vie ailleurs avec les enfants ; seul, je ne serais pas embarrassé, je retournerais dans les bois ; mais, à cause d'eux, il me faudra plus de temps... peur rencontrer ce que je cherche... En attendant, je reste.

- Ah! tu restes ... jusqu'au moment où tu

emmèneras les enfants?

– Comme vous dites!

- Emmener les enfants? --- Quand je leur dirai, venez, ils viendront... et en courant, je vous en réponds.

La youve haussa les épaules, et reprit :

-Écoute: je t'ai dit tout à l'heure que, quand bien même tu vivrais cent ans, tu te rapellerais estte nuit; je vais t'expliquer pourquoi ; mais avant, es-tu bien décidé à ne pas t'en aller d'ici?

-Oui! oui! mille fois, oui!

- Tout à l'heure tu diras non! mille fois non! Écoute-mai bien... Sais-tu quel métier fait ton frère ?
- Je m'en doute, mais je ne veux pas le savoit ..
  - ⊸Tu le sauras… il vole…
  - Tant pis pour lui.
  - --- Et pour toi...
  - Pour mai?

poursuites de la justice, mais sont plongés dans la plus profonde misère.

", Ces chiffres sont éloquents et gros d'ennaignements; ils permettent de remoster des effets aux causes, et desus permettent de remonter des effets aux cames, et don-nent l'espoir d'arrêter les progrès d'un mal dont l'origine est ainsi constatée.

— C'est dommage...

(i) Ces effroyables enseiguements ne sont malheureusement pas exagérés. Voilà ce que nous lisons dans l'excellent rapport de M. de Bretignères sur la colonie pâniteutiaire de Méstray (sancer du 12 mass 1853):

L'état eivil de nos colons est important à constater; parmi eux nous comptons: 32 enfants neturels, 34 dont les pères et mères sont remariés, 51 de n'é les parents sont en prison les graces du se maleure pour de l'emparent a partieur d'une heur de la grâce divise entre est antico de me rades et grandères manures pour que de maries portent qu'une heur de la grâce divise entre est anni constatée.

"L'état evil de nos colons est important à constater; miles est parent et visit de lour familier et de la grâce divise entre et les parents en l'est et de verifiquent à partieur qu'une heur de la grâce divise entre est an fond de une rades et grandères manures pour qu'en tous garmes hembètes su soient pas étains.

- rea ; nous recélons ses vols ; qu'on le découvre, nons sommes condamnés à la même peine que lui comme recéleum, et toi aussi; on raffle la famille, et les *enfants* seront sur le pavé où ils apprendront l'état de ton père et de ton grandpère aussi bien qu'ici.
- Moi, arrêté comme recéleur comme votre complice! sur quelle preuve?
- On me sait pas comment tu vis: tu vagabondes sur l'eau, tu as la réputation d'un mauvais homme, tu habites avec nous ; à qui ferastu croire que tu ignores nos vols et nos recels?

- Je prouverai que non.

- Nous te chargerons comme notre complice.

- Me charger! pourquoi?

-- Pour te récompenser d'avoir voulu rester ici maleré nous.

- Tout à l'heure vous vouliez me faire pour d'une façon, maintenant c'est d'une autre ; ça ne prend pas, je prouverai que je n'ai jamais volé... Je reste.

... Ah! tu restes? Écoute donc encore: te rappelles-tu, l'an dernier... ce qui s'est passé ici pendant la nuit de Noël?

- Le noit de Noël? dit Martial en cherchant à rassembler ses souvenirs.

--- Cherche bien... cherche bien...

– Je ne me rappelle pas...

- --- Tu-ne te rappelles pas que Bras-Rouge a amené ici, le agir, un homme bien mis, qui avait besoin de se cacher ?...
- Oui, maintenant je me souviens; je suis monté me coucher, et je l'ai laissé souper avec vous... Il a passé le nuit dans la maison ; avant le jour, Nicolas l'a conduit à Saint-Ouen...

– Tu es sur que Nicolas l'a conduit a Saint-Oueza?

- Vous me l'avez dit le lendemain metin.
- La muit de Noël, tu étais donc ici ?

- Oni... ch bien?

- -Cette nuit-la... cet homme, qui avait beaucoup d'argent sur lui,... a été assassiné dans cette maison.
  - Lui !... ici ?...
  - Et volé... et enterré dans le petit bûcher.
- Cela n'est pas vrai, s'écria Martial devenant pale de terreur, et ne voulant pas croire à ce nouveau crime des siens. Vous voulez m'effrayer... Encore une fois, ça n'est pas Vrai !
- Demande à ton protégé François ce qu'il a vu ce matin dans le bûcher?

— François! et qu'a-t-il vú?

- Un des piede de l'homme qui sortait de terre... Prends la lanterne, vas-y, tu t'en as-Sureras.
- Non, dit Martial en essayant son front baigné d'une aueur froide, non je ne vous crois pas... Vous dites cela pour...
- -Pour te prouver que, si tu' demeures ici malgré nous, tu risques à chaque instant d'être arrêté comme complice de vol et de meurire; te étais jel le mait de Noël ; nous dirons que dine rettrepore le temps perdu...

- Il vole la nuit avec effraction, cas de galè. | tu nous as aidés à faire le coup. Comment prouveras-tu le contraire?

> - Mon Dieu! mon Dieu! dit Martial en cachant sa figure dans ses mains.

- Maintenant t'en iras-tu? dit la veuve

avec un sourire sardonique.

Martial était atterré : il ne doutait malheureusement pas de ce que venait de lui dire sa mère ; la vie vagabonde qu'il menait, sa cohabitation avec une famille si criminelle, devaient en effet faire peser sur lui de terribles soupçons, et ces soupçons pouvaient se changer en certitude aux yeux de la justice, si sa mère, son frère, sa sœur le désignaient comme leur complice.

La veuve jouissait de l'abattement de son

fils.

- Tu as un moyen de sortir d'embarras : dénonce-nous!

— Je le devrais... Mais je ne le ferai pas... vous le savez bien.

-C'est pour cela que je t'ai tout dit... Maintenant t'en iras-tu?

Martial voulut tenter d'attendrir cette .m6-

gère ; d'une voix moins rude il lui dit: - Ma mère, je ne vous crois pas capable de ce meurtre...

— Comme tu voudras, mais va-t'en...

- Je m'en irai, à une condition.

- Pas de condition!

- Vous mettrez les emants en apprentissage... loin d'ici... en province...

– Ils resteront ici...

– Voyons, ma mère... quand vous les aures rendus semblables à Nicolas, à Calebasse, à Ambroise, à mon père... a quoi ça vous servira-t-il?

— A faire de bons coups avec leur aide… Nous ne sommes déjà pas de trop... Calebasse reste ici avec moi pour tenir le cabaret... Nicolas est seul... une fois dressés, François et Amandine l'aideront ; on leur a aussi jeté des pierres à eux, tout petits... faut qu'ils se vengent!..

- Ma mère, vous aimez Calebasse et Nicolas, n'est-ce pas?

— Après ?

- Que les enfants les imitent... que ves crimes et les leurs se découvrent...

- Après? - Ils vont à l'échafaud, comme mon père...

--- Après, après?

- Et leur sort ne vous fait pas trembler? -Leur sort sera le mien, ni meilleur ni pire... Je vole... ils volent ; je tue... ils tuent ; qui prendra la mère prendra les petits... Nous ne hous quitterons pas. Si nos têtes tombent, elles tomberont dans le même panier... où elles se diront adieu! Nous ne reculerons pas; il n'y a que toi de lache dans la famille, nous te chassons... va-t'en !..

– Mais les enfants? les enfants?...

- Les enfants deviendront grands ; je te dis que sens toi ils sersient déjà formés. François est presque prêt ; quand tu seres parti, Aman Ma mère, je vous en supplie, consentez à envoyer les enfants en apprentissage loin d'ici.

- Combien de fois faut-il te dire qu'ils y sont en APPRENTISSAGE, ICI ?...

La veuve du supplicié articula ces derniers mots d'une façon si inexorble, que Martial perdit tout espoir d'amollir cette ame de bronze.

- Puisque c'est ainsi, reprit-il d'un ton bref et résolu, écoutez-moi bien à votre tour, ma mère... Je reste.
  - Ah! ah!...
- Pas dans cette maison... je serais assassiné par Nicolas ou empoisonné par Calebasse; mais, comme je n'ai pas de quoi me loger alleurs, moi et les enfants, nous habiterons la baraque au bout de l'île; la porte est solide; je la renforcerai encore... Une fois la, bien barricadé, avec mon fusil, mon bâton et mon chien, je ne crains personne. Demain matin j'emmènerai les enfants; le jour, ils viendront avec moi, soit dans mon bateau, soit dehors; la nuit, ils coucheront près de moi dans la cabane; aous vivrons de ma pêche; ça durera jusqu'à ce que j'aie trouvé à les placer, et je trouverai...
  - Ah! c'est ainsi?

— Ni vous, ni mon frère, ni Calebasse ne pouvez empêcher que ça soit, n'est-ce pas?... Si on découvre vos vols ou votre assassinat durant mon séjour dans l'ile... tant pis, j'en cours la chance! J'expliquerai que je suis revenu, que je suis resté, à cause des enfants, pour les empêcher de devenir des gueux... on jugera... Mais que le tonnerre m'écrase si je quitte l'ile, et si les enfants restent un jour de plus dans cette maison!... Oui, et je vous défie, moi, vous et les vôtres, de me chasser de l'île!

La veuve connaissait la résolution de Martial; les enfants aimaient leur frère ainé autant qu'ils le redoutaient; ils le suivraient donc sans hésiter lorsqu'il le voudrait. Quant à lui, bien armé, bien résolu, toujours sur ses gardes, dans son bateau pendant le jour, retranché et barricadé dans la cabane de l'ile pendant la nuit, il n'avait rien à redouter des mauvais desseins de sa famille.

Le projet de Martial pouvait donc de tout point se réaliser... Mais la veuve avait beaucoup de raisons pour en empêcher l'exécution.

D'abord, ainsi que les honnêtes artisans considèrent quelquefois le nombre de leurs enfants comme une richesse, en raison des services qu'ils en retirent, la veuve comptait sur Amandine et sur François pour l'assister dans ses crimes.

Puis, ce qu'elle avait dit de son désir de venger son mari et son fils, était vrai. Certains êtres, nourris, vieillis, durcis dans le crime, entrent en révolte ouverte, en guerre acharnée contre la société, et croient par de nouveaux crimes se venger de la juste punition qui a frappé eux ou les leurs.

Puis enfin les sinistres desseins de Nicolas voir loin d'ici contre Fleur-de-Marie, et plus tard contre la dans tes bois? 
- Je vous esence de Martial. La veuve avait espéré et des enfants.

amener une séparation immédiate entre elle et Martial, soit en lui suscitant la querelle de Nicolas, soit en lui révélant que, s'il s'obstinait à rester dans l'île, il risquait de passer pour complice de plusieurs crimes.

Aussi rusée que pénétrante, la veuve, s'apercevant qu'elle s'était trompée, sentit qu'il lui fallait recourir à la perfidie pour faire tomber son fils dans un piége sanglant... Elle reprit donc, après un long silence, et avec une amertume affectée:

— Je vois ton plan, tu ne veux pas nous dénoncer toi-même ; tu veux nous faire dénoncer par les enfants.

- Moi!

— Ils savent maintenant qu'il y a un homme enterré ici; ils savent que Nicolas a volé... Une fois en apprentissage, ils parleraient, on nous prendrait, et nous y passerions tous... toi comme nous; voilà ce qui arriverait ai je t'écoutais, ai je te laissais chercher à placer les enfants ailleurs... Et pourtant tu dis que tu ne nous veux pas de mal!... Je ne te demande pas de m'aimer; mais ne hâte pas le moment où nous serons pris.

Le ton radouci de la veuve fit croire à Martial que ses menaces avaient produit sur elle un effet salutaire; il donna dans un piége affreux.

— Je connais les enfants, reprit-il, je suis sur qu'en leur recommandant de ne rien dire ils e diracient rien... D'ailleurs, d'une façon ou d'une autre, je serais toujours avec oux et je répondrais de leur silence.

- Est-ce qu'on peut répondre des paroles d'un enfant... à Paris surtout où l'on est si curieux et si bavard!... C'est autant pour qu'ils puissent nous aider à faire nos coups que pour qu'ils ne puissent pas nous vendre, que je veux les garder ici.

Est-ce qu'ils ne vont pas quelquesois au bourg et à Paris? Qui les empécherait de parler... s'ils étaient loin d'ici, à la bonne heure! ce qu'ils pouraient dire n'aurait aucun danger...

- Loin d'ici! et ou ça? dit la veuve en regardant fixement son fils.

— Laissez-moi les emmener... peu vous importe...

-- Comment vivras-tu, et eux aussi ?

— Mon ancien bourgeois serrurier est brave homme; je lui dirai ce 'qu'il faudra lui dire, et peut-être qu'il me prêtera quelque chose à cause des enfants; avec ça j'irai les mettre en apprentissage loin d'ici. Nous partons dans deux jours, et vous n'entendrez plus parler de nous...

- Non, au fait.. je veux qu'ils restent avec

moi, je serai plus sure d'eux.

— Alors je m'établis demain à la baraque de l'île, en attendant mieux... J'ai une tête aussi, vous le savez ?...

ppé eux ou les leurs.

Puis cnfin les sinistres desseins de Nicolas voir loin d'ici!... Pourquoi n'es-tu pas resténtre Fleur-de-Marie, et plus tard contre la dans tes bois?

- Je vous offre de vous débarrasser de moi

aimes tant...? dit tout à coup la veuve.

— Ça me regarde: je sais ce que j'ai à

faire, j'ai mon idée...

- Si je te les laissais emmener, toi, Amandine et François vous ne remettries jamais les pieds à Paris?
- Avant trois jours nous serions partis et comme morts pour vous.
- J'aime encore mieux cela que de t'avoir ici et d'être toujours à me défier d'eux... Allons, puisqu'il faut s'y résigner, emmène-les ... et allez-vous-en tous le plus tôt possible... que je ne vous revoie jamais!...

- C'est dit?...

- C'est dit. Rends-moi la clef du caveau, que j'ouvre à Nicolas.
- Non, il y cuvera son vin ; je vous rendrai la clef demain matin.
  - Et Calebasse?
- C'est différent ; ouvrez-lui quand je serai monté, elle me répugne à voir.
  - Va... que l'enfer te confonde!
- C'est votre bonsoir, ma mère?

- Oui...

- Ca sera le dernier, heureusement, dit Martial.
  - Le dernier, reprit la veuve.

Son fils alluma une chandelle, puis il ouvrit la porte de la cuisine, siffla son chien, qui accourut tout joyeux du dehors, et saivit son maître à l'étage supérieur de la maison.

- Va... ton compte est bon! murmura la mère en montrant le poing à son fils, qui venait de monter l'escalier; c'est toi qui l'auras voulu.

Puis, aidée de Calebasse, qui alla chercher un paquet de fausses clefs, la veuve crocheta le caveau où se trouvait Nicolas, et remit celui-ci en liberté.

## CHAPITRE IV.

# PRANÇOIS ET AMANDINE.

François et Amandine couchaient dans une pièce située immédiatement au-dessus de la cuisine, à l'extrémité d'un corridor sur lequel s'ouvraient plusieurs autres chambres servant de cabinets de société aux habitués du cabaret.

Après avoir partagé leur souper frugal, au lien d'éteindre leur lanterne, selon les ordres de la veuve, les deux enfants avaient veillé. laissant leur porte entr'ouverte pour guetter leur frère Martial au passage, lorsqu'il rentre. rait dans sa chambre.

Posée sur un escabeau boiteux, la lanterne jetait de pâles clartés à travers sa come trans-

parente.

Des murs de platre, rayés de voliges brunes, un grabat pour François, un vieux petit lit d'enfant beaucoup trop court pour Amandine, une pile de débris de chaises et de bancs brisés par les hôtes turbulents de la taverne de l'île du Ravageur, tel était l'intérieur de ce réduit.

Amandine, assise sur le bord du grabat,

- Tu laisseras donc ici la Louve, que tu s'étadiait à se coiffer en marmette avec le foulard volé, don de son frère Nicolas.

François, agenouillé, présentait un fragment de miroir à sa sœur, qui, la tête à demi tournée. s'occupait alors d'épanouir la grosse rosette qu'elle avait faite en nouant les deux pointes du mouchoir.

Fort attentif et fort émerveillé de cette coiffure, François négligea un moment de présenter le morceau de glace de façon à ce que l'image de sa sœur pût s'y réfléchir.

– Lève donc le miroir plus haut, dit Amandine; maintenant je ne me vois plus... La... bien... attends encore un peu... voilà que j'ai fini... Tiens, regarde! Comment me trouvestu coiffée?

- Oh! très-bien! très-bien!... Dieu! Oh! la belle rosette !... Tu m'en feras une pareille

à ma cravate, n'est-ce pas?

– Oui, tout à l'heure... mais laisse-moi me promener un peu. Tu iras devant moi... à reculons en tenant toujours le miroir haut... pour que je puisse me voir en marchant...

François exécuta de son mieux cette manœuvre difficile, à la grande satisfaction d'A. mandine, qui se prélassait, triomphante et glorieuse, sous les cornes et l'énorme bouffette de son foulard.

Très-innocente et très-naive dans touts autre circonstance, cette coquetterie devensit coupable en s'exerçant à propos du produit d'un vol que Francois et Amandine n'ignoraient pas. Autre preuve de l'effrayante facilité avec laquelle des cnfants, même bien doués, se corrompent presque à leur insu, lorsqu'ils sont continuellement plongés dans une atmosphere criminelle.

Et d'ailleurs le seul mentor de ces petits malheureux, leur frère Martial, n'était pas luimême irréprochable, nous l'avons dit ; incapable de commettre un vol ou un meurtre, il n'en menait pas moins une vie vagabonde et peu Sans doute, les crimes de sa farégulière. mille le révoltaient ; il les défendait contre les mauvais traitements ; il tachait de les soustraire à la pernicieuse influence de sa famille : mais, n'étant pas appuyés sur des enseignements d'une moralité rigoureuse, absolue, ses conseils sauvegardaient faiblement ses protégés. Ils se refusaient à commettre certaines mauvaises actions, non par honnêteté, mais pour obéir a Martial, qu'ils aimaient, et pour désobeir à leur mère, qu'ils redoutaient et haissaient.

Quant aux notions du juste et de l'injuste, ils n'en avaient aucune, familiarisés qu'ils étaient avec les détestables exemples qu'ils avaient chaque jour sous les yeux; car, nous l'avons dit, ce cabaret champêtre, hanté par le rebut de la plus basse populace, servait de théatre à d'ignobles orgies, à de crapuleuses débauches; et Martial, si ennemi du vol et du meurtre, se montrait assez indifférent à ces immondes saturnales.

C'est dire combien les instincts de moralité des enfants ctaient douteux, vacillants, pré-

caires, chez François surtout, arrivé à ce terme dangereux ou l'ame hésitant, indécise, entre le bien et le mal, peut-être en un moment à jamais perdue ou sauvée...

- -Comme ce mouchoir rouge te va bien. ma sœur! reprit François; est-il joli! Quand nous irons jouer sur la grève devant le four à platre du chaufournier, faudra te coiffer comme ca, pour faire enrager ses enfants, qui sont tonjours à nous jeter des pierres et à nous ap. peler petits guillotinés... Moi, je mettrai aussi ma belle cravate rouge, et nous leur dirons : C'est égal, vous n'avez pas de beaux mouchoirs de soie comme nous deux!
- Mais, dis donc, François... reprit Amandine après un moment de réflexion, s'ils savaient que les mouchoirs que nous portons sont volés... ils nous appelleraient petits vo-
- Avec ca qu'ils s'en gênent de nous appeler voleurs!
- Quand c'est pas vrai... c'est égal... mais · maintenant...
- Puisque Nicolas nous les a donnés, ces mouchoirs, nous ne les avons pas volés.
- Oui, mais lui, il les a pris sur un bateau, et notre frère Martial dit qu'il ne faut pas voler...
- Mais puisque c'est Nicolas qui a volé, ça ne nous regarde pas.
  - Tu crois, François?
  - Bien sûr.
- -Pourtant, il me semble que j'aimerais anicax que la personne à qui ils étaient nous les ait donnés... Et toi, François?
- Moi, ça m'est égal... On nous en a fait cadeau ; c'est à nons.
  - Tu en es bien sûr?
  - Mais, oui, oui, sois donc tranquille!
- Alors... tant mieux, nous ne ferons pas ce que mon frère Martial pous défend, et nous avons de beaux mouchoir
- Dis donc, Amandine, s'il savait que, Pautre jour, Calabasse t'a fait prendre ce fichti à carreaux dans la balle du colporteur pendant qu'il avait le des tourné!
- --- Oh! François, ne dis pas cela! dit la auvre enfant dont les yeux se mouillèrent de larmes. Mon frère Martial serait capable de me plus nous aimer...vois-tu .. de nous laisser tout seuls ici...
- → N'aie donc pas peur... Est-ce que je lui en parlerai jamais? Je riais...
- Oh! ne ris pas de cela, François; j'ai eu esez de chagrin, va ; mais il a bien fallu ; ma sœur m'a pincée jusqu'au sang, et puis elle me sait des yeux... des yeux... et pourtant par, deux fois le cœur m'a manqué; je croyais que je ne pourrais jamais... Enfin, le colporteur... ne s'est aperçu de rien, et ma sœur a gardé le fichp. Si on m'avait prise pourtant, François, on m'aurait mise en prison...
- --- On ne t'a pas prise, c'est comme si tu Mavais pas volé.
  - Tu crois

- -- Pardi !
- Et en prison, comme on doit être malheureux!
  - Ah! bien oui... au contraire.
  - Comment, François? au contraire.
- Tiens! tu sais bien le gros boiteux qui loge à Paris chez le père Micou, le revendeur de Nicolas... qui tient un garni à Paris, passage de la Brasserie?
  - --- Un gros boiteux ?
- Mais oui, qui est venu ici, à la fin de l'automne, de la part du père Micou, avec un montreur de singes et deux femmes.
- Ah! oui, oui; un gros boiteux qui a dépensé tant, tarit d'argent.
- Je crois bien, il payait pour tout le monde Te souviens-tu des promenades sur l'eau! ... C'est moi qui les menais... même que le montreur de singes avait emporté son orgue pour faire de la musique dans le batean...
  - Et puis, le soir, le beau feu d'artifice qu'ils
- ont tiré, François!
- Et le gros boiteux n'était pas chiche! il m'a donné dix sous pour moi! Il ne prensit jamais que du vin cacheté; ils avaient du poulet à tous leurs repas; il en a eu au moins pour quatre-vingts francs.
  - Tant que ça, François?
  - -Omi! oui...
  - -Il était donc bien riche?
- Du tout... ce qu'il dépensait, c'était de l'argent qu'il avait gagné en prison, d'où il SOZZAŻI.
- Il avait gagné tout cet argent-la en paison?
- Oui... il disait qu'il lui restait encore sept cent francs; que quand il ne lui resterait plus rien... il ferait un bon coup... et que si on le prenait... ça lui était bien égal, parce qu'il retournerait rejoindre les bens enfants de la geôle, comme il dit.
- Il n'avait donc pas peur de la prison, François?
- Mais au contraire ... il disait à Calebasse qu'ils sont là un tas d'amis et de noceurs ensemble... qu'il n'avait jamais éu une meilleure nourrisure qu'en prison... de la bonne viande quatre fois la semaine, du feu tout l'hiver, et une bonne somme en sortant... tandis qu'il y a des bêtes d'ouvriers honnêtes qui crèvent de faim et de froid, faute d'ouvrage...
- -Pour sûr, François, il disait ça, le gros boiteux?
- Je l'ai bien entendu... puisque c'est moi qui ramais dans le bachot pendant qu'il racontait son histoire à Calebasse et aux deux fernmes, qui disaient que c'était la même chose dans les prisons de femmes d'ou elles sortaient.
- Mais alors, François, faut donc pas que ça soit si mai de voler, puisqu'on est si biem en prison?
- Dame! je ne sais pas, moi... ici, il m'y a que nouve frère Martial qui dise que c'est mal de voler... peut-être qu'il se trompe...
- C'est égai, il faut le croire, François... il nous sime tant!

- —Il nous aime, c'est vrai... quand il est là, il n'y a pas de risque qu'on nous batte... S'il avait ésé ici es soir, notre mère ne m'aurait pas roué de coups... Vieille bête! est-elle manvaise! Oh! je la hais... je la hais... Que je voudrais être grand pour lui rendre tous les coups qu'elle nous a donnés... à toi, surtout, qui es bien moins dure que moi...
- Oh! François, tais-toi... ça me fait peur de t'entendre dire que tu voudrais batte notre mère! s'écria la pauvre petite en pleurant et em jetant ses bras autour du cou de son frère, qu'elle embrassa tendrement.
- Non, c'est que c'est vrai aussi, reprit François en repoussant Amandine avec douceur, pourquoi ma mère et Calebasse sout-elles toujours si acharnées sur nous?
- —Je ne sais pas, reprit Amandine en essuyant se yeux du revers de sa main; c'est pentêtre parce qu'on a mis notre frère Ambroise aux galères et qu'on a guillotiné notre père, qu'elles sont injustes pour nous...
  - Est-ce que c'est notre faute?
  - Mon Dieu, non; mais, que veux-tu?
- Ma foi, si je devais recevoir ainsi toujours, toujours des coups à la fin j'aimerais mieux voler comme ils veulent, moi... A quoi ça m'avance-t-il de ne pas voler?...
  - Et Martial, qu'est-ce qu'il dirait?
- Oh! sans lui... il y a longtemps que faurais dit oui, car ça lasse aussi d'être bettu. Tiens, ce soir, jamais ma mère n'avait été aussi méchante... c'était comme une furie... il faisait noir, noir... elle ne disait pas un mot ... je ne sentais que sa main froide qui me tenait par le cou pendant que de l'autre elle me hattait... et puis il me semblait voir ses yeux reluire...
- Pauvre François... pour avoir dit que tu avais vu un os de mort dans le bûcher.
- Oui, un pied qui sortait de dessous terre, dit François en tressaillant d'effroi ; j'en suis bien shr.
- Peut-être qu'il y aura en autrefois un cimerière ici, n'est-ce pas?
- Faut croire... mais alors pourquoi notre mère m'a-t-elle dit qu'elle m'abimerait encore si je parlais de l'os de mort à mon frère Martial?... Vois-tu, c'est plutôt quelqu'un qu'on aura tué dans une dispute, et qu'on aura enterré la pour que ça ne se sache pas.
- Tu as raison...car te souviens-tu? un pareil malhour a déjà manqué d'arriver.
  - Quand cela?
- Tu sais, la fois où M. Barbillon a donné un coup de couteau à ce grand qui est si décharné, si décharné, qu'il se fait voir pour de l'argent.
- Ah! oui, le squelette embulant... comme ils l'appellent; ma mère est venue, les a séparés... sans ça, Barbillon aurait peut-être tué le grand décharné!... As-tu vu comme il écumait et comme les yeux lui soztaient de la tèta, à Barbillon?...
  - Oh! il n'a pas peur de vous allonger un

— Il nous aime, c'est vrai... quand il est là, | coup de couteau pour rien... C'est lui qui est n'y a pas de risque qu'on nous batte... S'il | un crâne !

- Si jeune et si méchant... François!

- Tortillard est bien plus jeune, ét il serait au moins aussi méchant que lui, s'il était àmez fort...
- Oh! oui, il est bien méchant... L'autre jour il m'a battue, parce que je n'ai pas voufis jouer avec lui...
- Il t'a battue?... bon... la première fois qu'il viendra...
- Non, non, vois-tu, François... c'était pour
  - Bien sûr?
  - --- Oui, bien vrai.
- A la bonne heure... sans ça... Mais je ne sais pas comment il fait, ce gamin-là, pour avoir toujours autant d'argent; est-il heureur! La fois qu'il est venue ici avec la Chouette, il nous à montré deux pièces d'or de vingt francs. Avait-il l'air moqueur, quand il nous a dit:
- ... Vous en auriez comme ça, si vous n'étiez pas des petits sinves.,,
  - Des sinves?
- Oui, en argot ça veut dire des bêtes, des imbéciles.
  - Ah oui! c'est vrai.
- Quarante francs... en or... comme fachèterais des belles choses avec ça... Et toi, Amandine?
  - -- Oh! moi aussi
  - --- Qu'est-ce que tu achèterais?
- Voyens, dit l'enfant en baissant la tête d'une air méditatif, j'achèterais d'abord pour mon frère Martial une bonne casaque bisa chaude pour qu'il n'air pes froid dans son bateau.
  - Mais pour toi... pour toi...
- J'aimerais bien un petit Jésus en cire avec son mouton et sa croix, comme ce marchand de figures de platre en avait dimanche... tu sais, sous le porche de l'église d'Assières?
- A propos, pourvu qu'on ne dise pas à ma mère ou à Calebasse qu'on nous a vus dans l'église!
- C'est vrai, elle qui nous a toujours tant défendu d'y entrer... C'est dommage, cat c'est bien gentil en dedans une église... n'est-ce pas, Francois?
  - Oui... quels beaux chandeliers d'argent!
- —Et le portrait de la sainte Vierge... comme elle a l'air bon...
- Et les belles lampes... as-tu vu?... Et la belle nappe sur le grand buffet du fond, on le prêtre disait la messe avec ses deux amis, habillés comme lui... et qui lui donnaient de l'eau et du vin?
- Dis donc, Francois, te souviens-tu, l'autre année, à la Fête-Dieu, quand nous avons d'ici vu passer sur le pont toutes ces petites communiantes avec leurs voiles blancs?
  - Avaient-elles de beaux bouquets!
- Comme elles chantaient d'une voix douce en tenant les rubans de leur bannière !
  - Et comme les b'oderies d'argent de leu

bannière reluisaient au soleil!... C'est ça qui devait coûter cher!...

— Mon Dieu... que c'était donc joli, hein, Francois?

— Je crois bien, et les communiants avec leurs bouffettes de satin blanc au bras...et leurs cierges à poignées de velours rouge avec de l'or après?

— Ils avaient aussi leur bannière, les petits garçons, n'est-ce pas, François?... Ah! mon Dieu! ai-je été battue encore ce jour-la, pour avoir demandé à notre mère pourquoi nous n'allions pas à la procession comme les autres enfans!

— C'est alors qu'elle nous a défendu d'entrer jamais dans l'église, quand nous irions au bourg ou à Paris, à moins que ça ne soit pour y voler le tronc des pauvres, ou dans les poches des paroissiens, pendant qu'ils écouteraient la messe... a ajouté Calebasse en riant et en montrant ses vieilles dents jaunes... Mauvaise bête, va!

— Oh! pour ça... voler dans une église, on me tuerait plutôt... n'est-ce pas, François?

- La ou ailleurs, qu'est-ce que ça fait, une fois qu'on est décidé?
- Dame! je ne sais pas... j'aurais bien plus peur... je ne pourrais jamais...

- A cause des prêtres?

- Non... peut-être à cause de ce portrait de la sainte Vierge, qui a l'air si doux, si bon.

— Qu'est ce que ça fait, ce portrait, il ne te mangerait pas... grosse bête!...

— C'est vrai... mais enfin, je ne pourtais pas... Ça n'est pas ma faute...

— A propos de prêtres, Amandine, te souviens-tu ce jour... où Nicolas m'a donné deux si grands soufflets, parce qu'il m'avait vu saluer le curé qui passait sur la grève; je l'avais vu saluer, je le saluais; je ne croyais pas faire mal... moi.

— Oui, mais cette fois-la, par exemple, notre frère Martial a dit, comme Nicolas, que nous n'avions pas besoin de saluer les prêtres.

A ce moment, François et Amandine entendirent marcher dans le corridor. Martial regagnait sa chambre sans défiance, après son entretien avec sa mère, croyant Nicolas enfermé jusqu'au lendemain matin.

Voyant un rayon de lumière s'échapper du cabinet des enfants par la porte entr'ouverte,

Martial entra chez eux.

i

Tous deux coururent à lui, il les embrassa tendrement.

— Comment, vous n'êtes pas encore couchés, petits bavards!

- Non, mon frère... nous attendions pour vous voir rentrer chez vous et vous dire bonsoir, dit Amandine.
- Et puis nous avions entendu parler bien fort en bas... comme si on s'était disputé, ajouta François.
- Oui, dit Martial, j'ai eu des raisons avec Nicolas... mais ce n'est rien... Du reste, je suis content de vous trouver encore debout, j'ai une bonne nouvelle à vous apprendre.

- A nous, mon frère?

- —Seriez-vous contents de vous en aller d'ici et de venir avec moi, ailleurs, bien loin, bien loin?
  - -Oh oui, mon frère!

- Oui, mon frère.

- Eh bien! dans deux ou trois jours nous quitterons l'île tous les trois.
- Quel bonheur! s'écria Amandine en frappant joyeusement dans ses mains.
  - Et on irons-nous? demanda Françoia.
- Tu le verras, curieux... mais n'importe, où nous irons tu apprendras un bon état... qui te mettra à même de gagner ta vie... voilà ce qu'il y a de str.

— Je n'irai plus à la pêche avec toi, mon frère?

- Non, mon garçon, tu iras en apprentissage chez un menuisier ou chez un serrurier; tu es fort, tu es adroit, avec du cœur et en travaillant ferme, au bout d'un an tu pourras déjà gagner quelque chose. Ah çà... qu'est-ce que tu as... tu n'as pas l'air content?
  - C'est que... mon frère... je...

- Voyons, parle.

— C'est que j'aimerais mieux ne pas te quitter, rester avec toi à pêcher... à raccommoder tes filets, que d'apprendre un état.

- Vraiment?

— Dame! être enfermé dans un atelier toute la journée... c'est triste... et puis être apprenti, c'est ennuyeux...

Martial haussa les épaules.

— Vaut mieux être paresseux, vagabond, flâneur, n'est-ce pas? lui dit-il sévèrement, en attendant qu'on devienne voleur...

— Non, mon frère, mais je voudrais vivre avec toi ailleurs comme nous vivons ici, voilà tout...

— Oui, c'est ça, boire, manger, dormir et t'amuser à pêcher comme un bourgeois, n'estce pas?

— J'aimerais mieux ça..

- C'est possible, mais tu aimeras autre chose... Tiens, vois-tu, mon pauvre François, il est crânement temps que je t'emmêne d'ici; sans t'en douter tu deviendrais aussi gueux que les autres... Ma mère avait raison... je crains que tu n'aies du vice... Et toi, Amandine, est-ce que cela ne te plairait pas d'apprendre un état ?
- Oh! si, mon frère... j'aimerais bien à apprendre, j'aime mieux tout que de rester ici. Je serais si contente de m'en aller avec vous et avec François.
- Mais qu'est-ce que tu as là sur la tête, ma fille? dit Martial en remarquant la triomphante coiffure d'Amandine.
  - Un foulard que Nicolas m'a donné...
- Il m'en a donné un aussi, à moi, dit orgueilleusement François.
- —Et d'où viennent-ils ces foulards? Ça m'étonnerait que Nicolas les ait achetés pour vous en faire cadeau.

Les deux enfants baissèrent la tête sans répondre.

Au bout d'une seconde, François dit réso- | qui quelquesois me donnent pour boire, comme lûment:

- Nicolas nous les a donnés ; nous ne savons pas d'où ils viennent, n'est-ce pas, Aman-

- -Non... non... mon-frère... ajouta Amandine en balbutiant et en devenant pourpre, sans oser lever les yeux sur Martial.
  - Ne mentez pas… dit sévèrement Martial. - Nous ne mentons pas, ajouta hardiment

Francois. - Amandine, mon enfant... dis la vérité, reprit Martial avec douceur.

- Eh bien! pour dire toute la vérité, reprit timidement Amandine, ces beaux mouchoirs viennent d'une caisse d'étoffes que Nicolas a rapportée ce soir dans son bateau...

- Et qu'il a volée?

- Je crois que oui, mon frère... snr une galiote.

- Vois-tu, François! tu mentais, dit Mar-

L'enfant baissa la tête sans répondre.

- Donne-moi ce foulard, Amandine ; donnemoi aussi le tien, François.

La petite fille se décoiffa, regarda une dernière fois l'énorme rosette qui ne s'était pas défaite, et, remit le foulard à Martial en étouffant un soupir de regret.

François tira lentement le mouchoir de s poche, et, comme sa sœur, le remit à Martial.

Demain matin, dit celui-ci, je rendrai les foulards à Nicolas; vous n'auriez pas du les prendre, mes enfants; profiter d'un vol, c'est comme si on volait soi-même.

- C'est dommage, ils étaient bien jolis ces

mouchoirs! dit François.

Quand tu auras un état et que tu gagneras de l'argent en travaillant, tu en achèteras d'aussi beaux. Allons, couchez-vous, il est tard... mes enfants.

– Vous n'êtes pas faché, mon frère? dit

timidement Amandine.

-Non, non, ma fille, ce n'est pas votre faute... Vouz vivez avec des gueux, vous faites comme eux sans savoir... Quand vous serez avec de braves gens, vous ferez comme les braves gens; et vous y serez bientôt... ou le diable m'emportera... Allons, bonsoir!

Bonsoir, mon frère!

Martial embrassa les enfants.

Ils resterent seuls.

- Qu'est-ce que tu as donc, François? Tu as l'air tout triste! dit Amandine.

- Tiens! mon frère m'a pris mon beau foulard; et puis, tu n'as donc pas entendu?

--- Quoi ?

- Il veut nous emmener pour nous mettre en apprentissage...
  - Ça ne te fait pas plaisir ?

- Ma foi, non...

– Tu aimes mieux rester ici à être battu tous les jours!

- Je suis battu ; mais au moins je ne travaille pas, je suis toute la journée en bateau ou à pêcher, ou à jouer, ou à servir les pratiques, comme si on clouait quelque chose.. Mon

le gros boiteux; c'est bien plus amusant que d'être du matin au soir enfermé dans un atelier à travailler comme un chien.

- Mais tu n'as donc pas entendu?... Mon frère nous a dit que si nous restions ici plus longtemps, nous deviendrions des gueux !

— Ah bah! ça m'est bien égal... puisque les autres enfants nous appellent déjà petits voleurs, petits guillotinés... Et puis, travailler ... c'est trop ennuveux...

- Mais ici, on nous bat toniours, mon frère! - On nous bat, parce que nous écoutons

plutôt Martial que les autres...

-Il est si bon pour nous!

- Il est bon, il est bon, je ne dis pas... aussi je l'aime bien... On n'ose pas nous faire de mal devant lui... il nous emmène promener... c'est vrai... mais c'est tout... il ne nous donne iamais rien...

- Dame! il n'a rien... ce qu'il gagne, il le donne à notre mère pour sa nourriture...

- Nicolas a quelque chose, lui... Bien sur que si nous l'écoutions, et ma mère aussi, ils ne nous rendraient pas la vie si dure... ils nous donneraient des belles nippes comme aujourd'hui... ils ne se défieraient plus de nous... nous aurions de l'argent comme Tortillard.

– Mais, mon Dieu, pour ça, il faudrait voler! et ça ferait cant de peine à notre frère

Martial!

– Eh bien, tant pis!

-Oh! François... et puis si on nous prenait, note irions en prison...

- Etre en prison ou être enfermé dans un atelier toute la journée... c'est la même chose. D'ailleurs, le gros boiteux dit qu'on s'amuse en prison.

– Mais le chagrin que nous ferions à Martial... tu n'y penses donc pas? Enfin, c'est pour nous qu'il est revenu ici et qu'il y rests; pour lui seul, il ne serait pas gené, il retournerait être braconnier dans les bois qu'il aime tant.

— Eh bien! qu'il nous emmène avec lui dans les bois, dit François, ça vaudra mieux que tout. Je serais avec lui que j'aime bien, et je ne travaillerais pas à des métiers qui m'ennuient...

La conversation de François et d'Amandine fut interrompue.

Du dehors on ferma leur porte à double

– On nous enferme! s'écria François.

- Ah! mon Dieu... et pourquoi donc, mon frère? Qu'est-ce qu'on va nous faire?

- C'est peut-être Martial...

- Ecoute.... écoute.... comme son chien aboie!... dit Amandine en prétant l'oreille.

Au bout de quelques instants, François

-On dirait qu'on frappe à sa porte avec un marteau... on veut l'enfoncer peut-être !

- Qui, oui, son chien aboie toujours...

... Ecoute, François!... maintenant c'est

Dien! mon Dieu! i'ai peur... Qu'est-ce donc ger'on finit à notre frère? voilà son chien qui hurle mainténant!

- Amandine... on n'entend plus rien... reprit François en s'approchant de la porte.

Les deux enfants, suspendant leur respiration, écoutaient avec anxiété.

- Voila qu'ils reviennent de chez mon frère. dit François à voix basse ; j'entends marcher dans le corridor.
- Jetons nous sur nos lits; ma mère nous tmerait si elle nous trouvait levés, dit Amandine avec terreur.
- Non... reprit François en écoutant touiours, ils viennent de passer devant notre porte
- ... ils descendent l'escalier en courant... -Mon Dieu! mon Dieu! qu'est-ce que
- c'est donc ?... -Ah! on ouvre la porte de la cuisine... maintenant...
  - Tu crois ?...
  - Omi, oui... j'ai reconnu son bruit...
- Le chien de Martial hurle toujours... dit Amandine en écoutant.

Tout à coup elle s'écria:

- François! mon frère nous appelle...
- Martial?
- Oui... entends-tu?... entends-tu?...
- En effet, malgré l'épaisseur des deux portes formées, la voix retentimente de Martial, qui de sa chambre appelait les deux enfants, arriva jusqu'à eux.
- Mon Dieu, nous ne pouvons aller & lui... nous sommes enfermés, dit Amandine, on veut lui faire du mal, puisqu'il nous appelle...
- Oh! pour ça... zi je pouvais les en empêcher, s'écria résolument François, je les empêcherais, quand on devrait me couper en morceaux !...
- -- Mais notre frère ne sait pas qu'on a donné un tour de clef à notre porte, il va eroire que nous ne voulons pas aller à son secours; crie-lui donc que nous sommes enfermés, François?

Ce dernier allait suivre le conseil de sa sœur, lorsqu'un coup violent ébranla au dehors la persienne de la petite fenêtre du cabinet des deux enfants.

- Ils viennent par la croisée pour nous teer! s'écria Amandine, et dans son épouvante elle se précipita sur son lit, et cacha sa tête dans ses mains.

François resta immobile, quoiqu'il partageat la terreur de sa sœur.

Pourtant après le choc violent dont on a parlé, la persienne ne s'ouvrit pas, le plus profond silence régna dans la maison.

Martial avait cessé d'appeler les enfants.

Un peu rassuré, et excité par une vive curiosité, François se hasarda d'entre-bailler doucement sa croisée, et tacha de regarder au dehors à travers les feuilles de la persienne.

-Prends bien garde, mon frère! dit tout bas Amandine, qui, entendant François ouvrir la fonètre, s'était mise sur son séant. Est-ce que tu vois quelque chose? ajouts-t-elle.

- Non... la muit est trop noire.
- Tu n'entends rien?
- Non, il fait trop grand vent.
- Reviens... reviens alors! - Ah! maintenant je vois quelque chose.
- Quoi donc!
- La lueur d'une lanterne... elle va et elle
  - Qui est-ce qui la porte?
- Je ne vois que la lueur... Ah! elle se rapproche... on parle.
  - Qui ça? - Écoute... écoute... c'est Calebaise.
  - Que dit-elle?
  - Elle dit de bien tenir le pied de l'échelle.
- Ah! vois-tu, c'est en prenant la grande échelle qui était appuyée contre notre persienne, qu'ils auront fait le bruit de tout à
  - Je n'entends plus rien.
- Et qu'est-ce qu'ils en font de l'échelle, maintenant?
  - Je ne peux plus voir…
  - Tu n'entends plus rien?
  - --- Non...
- Mon Dieu, François, c'est peut-être sour monter chez notre frère Martial par la fenêtre... qu'ils ont pris l'échelle!
  - Ça se peut bien.
- Si tu ouvrais un tout petit pen la jalonsis, pour voir...
  - --- Je n'ose pas...
  - Rien qu'un peu...
- Oh! non, non. Si ma mère s'en aper-
- -- Il fait si noir, il n'y a pas de danger...

François se rendit, quoique à regret, an disir de sa sœur, entre-bailla la persienne et regarda.

- Eh bien! mon frère? dit Amandine en surmontant ses craintes et s'approchant de François sur la pointe du pied.

- A la clarté de la lanterne, dit celui ci, je vois Calebasse qui tient le pied de l'échelle... ils l'ont appuyée à la fenêtre de Martial.

--- Et puis?

- Nicolas monte à l'échelle, il a sa hach-

ette à la main, je la vois reluire...

- Ah! vous n'êtes pas couchés! et vous nous espionnez! s'écria tout à coup la veuve en s'adressant du dehors à François et à su sœur.

Au moment de rentrer dans la cuisine, elle venait d'apercevoir la lueur qui s'échappait de la persienne entr'ouverte.

Les malheureux enfants avaient négligé d'é-

teindre leur lumière.

- Je monte, ajouta la veuve d'une voix terrible, je monte vous trouver, petits mouchards!

Tels étaient les événements qui se passèrent à l'île du Ravageur, la veille du jour on Madame Séraphin devait y ameter Flour de Marie.

# CHAPITRE V.

UN GARNI.

La passage de la Brasserie, passage ténébronx et assez peu commu, quoique situé au centre de Paris, aboutit d'une côté à la rue Traversière-Saint-Honoré, de l'autre à la cour Saint-Guillanme.

Vers le mileu de cette ruelle, humide, boueuse, sombre et triste, où presque jamais le soleil ne pénètre, s'élevait une maison garnie (vulgairement un garni, en raison du bas prix

de ses lovers).

Sur un méchant écriteau on lisait: Chambres et cabinets meublés; à droite d'une allée checare s'ouvrait la porte d'un magazin non moins obscur, où se tenait habituellement le

principel locataire du garni.

Cet homme, dont le nom a été plusieurs feis prononcé à l'île du Ravageur, se nomme Micon: il est ouvertement marchand de vicilles fermilles, mais secrètement il achète et recèle les métaux volés, tels que fer, plomb, cuivre et étain.

Dire que le pare Micou était en relation d'affaires et d'amitié avec les Martial, c'est

apprécier sufficamment sa moralité.

Il est, du reste, un fait à la fois curieux et effrayant : c'est l'espèce d'affiliation, de communion mysterieuse qui relie presque tous les malfaiteurs de Paris. Les prisons en commun sont les grands centres où affluent et d'où refluent incessamment ces flots de corruption qui envahiment peu à peu la cepitale et y inissent de mi sanglantes épaves.

Le père Micou est un gros homme de cinquante ans, à physionomie basse, rusée, au nez bourgeonnant, ann joues avinées ; il porte un bonnet de loutre et s'enveloppe d'un vieux

carriok vert.

Au-dessus du petit poêle de fonte auprès duquel il se chauffe, on remarque une planche numérotée attachée su mur; là sont sccuochées les clefs des charabres dont les locataires sont absents. Les carreaux de la devanture vitrée qui s'ouvrait sur la rue, derrière d'épais barreaux de fer, étaient peints de façon à ce que du dehors en ne pût-pas voir (et pour cause) ce qui se passait dans la boutique.

Il règne dans ce vaste magasin une assez grande obscurité ; aux murailles noirêtres et bamides pendent des chaines rouillées de toutes grosseurs et de toutes longueurs; le sol disparaît presque entièrement sous des menceaux

de débris de fer et de fonte.

Trois coups frappés à la porte, d'une façon particulière, attirerent l'attention du logeurrevendeur-recéleur.

- Entrez! cria-t-il.

On entra.

C'était Nicolas, le fils de la veuve du suppli-

Il étais très-pale ; sa figure semblait encore plus sinistre que la veille, et pourtant on le verra feindre une sorte de gaioté bruyante pondant

l'entretien suivant. (Cette sone se passait le lendemain de la querelle de ce handit avec son frère Martial.)

- Ah! te voilà, bon sujet! lui dit condiale. ment le logeur.

- Oui, père Micou; je viens faire affaire avec vous. - Ferme donc la porte, alors... ferme donc

la porte...

-C'est que mon chien et ma petite charrette sont là... avec la chose...

- Qu'est-ce que c'est que tu m'apportes? du gras-double? (1)

— Non, père Micou.'

- C'est pas du ravage (2) ; t'es trop fuinéant maintenant ; tu ne travailles plus... c'est peut-être du dur (3)?

- Non, père Micou; c'est du rouget (4)... quatre saumons... Il doit y en avoir au moins cent cinquante livres; mon chien en a tout son

-Va me chercher le rouget; nous allons

peser.

– Faut que vous m'aidiez, père Micou : j'ai mal au bras. Et au souvenir de sa lutte avec son frère

Martial, les traits du bandit exprimèrent à la fois un ressentiment de haine et de joie féroce. comme si déjà sa vengeance eût été satisfaite.

-Qu'est-ce que tu as donc au bras, mon garçon?

- Rien... une foulure.

- Il faut faire rougir un fer au feu, le tremper dans l'eau, et mettre ton bras dans cette eau presque bouillante; c'est un remède de ferrailleur, mais excellent.

- Merci, père Micou.

- Allons, viens chercher le rouget ; je vais t'aider, paresseux!

En deux voyages, les saumons furent retisés d'une petite charrette tirée par un énorme

dogue, et apportés dans la boutique.

-C'est une bonne idée, ta charrette! dit le père Micou en ajustant les plateaux de bois d'énormes balances pendues à une des solives du plafond.

--- Oui, quand j'ai quelque chose à apporter. je mets mon dogue et la charrette dans mon bachot, et j'attelle en abordant. Un fiacre jaserait peut-être, mon chien ne jase pas.

- Et on va toujours bien chez tei? demanda le recéleur en pesant le cuivre; ta mère et

ta sœur sont en bonne santé?

--- Oui, père Micou.

— Les enfants aussi?

-Les enfants aussi. Et votre neveu André, où donc est-il?

-- Ne m'en parle pas! Il était en ribote hier; Barbillon et le gros boiteux me l'ont emmené, il n'est rentré que ce matin : il est déjà en course... au grand bureau de la poste, rue Jean-Jacques Rousseau. Et ton frère Martial, toujours sauvage?

<sup>(1)</sup> Lames de plomb généralement velées sur les télts.
(2) Délais métalliques remeille par les reveguess,
(3) For.
(4) Cairre.

– Ma foi je n'en sais rien.

Comment! tu n'en sais rien?

- Non, dit Nicolas en affectant un air indifférent: depuis deux jours nous ne l'avons pas vu... Il sera peut-être retourné braconner dans les bois, à moins que son bateau, qui était vieux, vieux... n'ait coulé bas au milieu de la rivière, et lui avec...

\_ Ca ne te ferait pas de peine, garnement, car tu ne pouvais pas le sentir ton frère!

- C'est vrai... on a comme ça des idées sur les uns et sur les autres... Combien y a-t-il de livres de cuivre?

- T'as le coup d'œil juste, cent quarantehuit livres, mon garçon.

-Et vous me devrez?

- Trente francs tout au juste.

- Trente france, quand le cuivre est a vingt

sous la livre? trente francs!

- Mettons trente-cinq francs, et ne souffle pas, ou je t'envoie au diable, toi, ton cuivre, ton chien et ta charrette.

- Mais, père Micou, vous me filoutez par

trop! il n'y a pas de bon sens.

- Veux-tu me prouver comme quoi il t'appartient, ce cuivre? et je t'en donne quinze sous la livre.
- Toujours la même chanson... Vous vous ressemblez tous, allez, tas de brigands! Peut-on écorcher les amis comme ça! Mais c'est pas tout: si je vous prends de la marchandise en troc, yous me ferez bonne mesure au moins!

- Comme de juste. Qu'est-ce qu'il te faut? des chaînes ou des crampons pour tes bachots?

- -Non, il me faudrait quatre ou cinq plaques de tôle très-forte, comme qui dirait pour doubler des volets.
- J'ai ton affaire... quatre lignes d'épaisseur... une balle de pistolet ne traverserait pas ça.

- C'est ce que je veux... justement !...

- Et de quelle grandeur?

- Mais... en tout, sept à huit pieds carrés.
- Bon! Qu'est-ce qu'il te faudrait encore?

- Trois barres de fer, de trois à quatre pieds de long et de detix pouces carrés.

- J'ai démoli l'autre jour une grille de croisée, ça t'ira comme un gant... Et puis?

- Deux fortes charnières et un loquet, pour aiuster et fermer à volonté une soupape de deux pieds carrés.
  - Une trappe, tu veux dire?

- Non, une soupape...

- Je ne comprends pas à quoi ça peut te servir une soupape?

- C'est possible, moi je le comprends.
   A la bonne heure, tu n'auras qu'à choisir, j'ai la un tas de charnières... Et qu'est-ce qu'il te faudra encore?
  - C'est tout.

- Ca n'est guère.

- Préparez-moi tout de suite ma marchandisc, père Micou, je la prendrai en repassant ; Jai encore des courses à faire.

- Avec ta charrette? Dis donc, farceur, Jai vu un ballot au fond ; c'est encore quelque

friandise que tu as prise dans le buffet à tout le monde, petit gourmand?...

- Comme vous dites, père Micou; mais vous ne mangez pas de ça. Ne me faites pas attendre mes ferrailles, car il faut que je sois à l'île avant midi...

- Sois tranquille, il est, huit heures; si tu ne vas pas loin... dans une heure tu peux revenir, tout sera prêt, argent et fournitures...

Veux-tu boire la goutte?

-Toujours... vous me la devez bien!...

Le père Micou prit dans une vieille armoire une bouteille d'eau-de-vie, un verre fêlé, une tasse sans anse, et versa

- A la vôtre, père Micou!

- A la tienne, mon garçon, et à ces dames de chez toi! .

- Merci... Et ça va bien toujours, votre

garni ?

- Comme ci, comme ça... j'ai toujours quelques locataires pour qui je crains les descentes du commissaire... mais ils payent en conséquence.

-- Pourquoi donc?

- Es-tu bête!... quelquefois je loge comme j'achète... à ceux-là je ne demande pas plus de passeport que je ne te demande de facture de vente L toi.

- Connu!... mais à ceux-là vous louez aussi cher que vous m'achetez bon marché.

– Faut bien se rattraper... J'ai un de mes cousins qui tient une belle maison garnie de la rue Saint-Honoré, même que sa femme est une forte couturière qui emploie jusqu'à des vingt ouvrières, soit chez elle, soit dans leur chambre.

- Dites donc, vieux obstiné, il doit y en

avoir de girondes (1) là dedans?

– Je crois bien! il y en a deux ou trois que j'ai vues quelquefois apporter leur ouvrage... Mille z'yeux! sont-elles gentilles! Une petite surtout, qui travaille en chambre, qui rit toujours et qui s'appelle Rigolette... Dieu de Dieu, mon fiston! quel dommage de ne plus avoir ses vingt ans!...

— Allons, papa... éteignez-vous, ou je crie au feu!

- Mais c'est honnête... mon garçon... c'est honnête...
- Colallese... va !... et vous disiez que votre cousin..
- Tient très-bien sa maison, et, comme il est du même numéro que cette petite Rigolette...
  - Honnête ?
  - Tout iuste.
  - Colas !
- Il ne veut que des locataires à passe-port ou à papiers... mais s'il s'en présente qui n'en aient pas, comme il sait que j'y regarde moins... il m'envoie ces pratiques-là...
  - Et elles payent en conséquence?

· Toujours.

- Mais c'est tous amis de la pègre (2) ceux qui n'ont pas de papiers?

- Eh non'! Tiens, justement à propos de ça, mon cousin m'a envoyé, il y a quelques, jours, une pratique... que le diable me brûle si j'y comprends rien... Encore une tournée?
- -Ca va... le liquide est bon... à la vôtre, père Micou!
- . A la tienne, garcon! Je te disais donc que l'autre jour mon cousin m'a envoyé une pratique où je ne comprends rien. Figure-toi une mère et sa fille qui avaient l'air bien panées et bien rapées, c'est vrai ; elles portaient leur butin dans un mouchoir ; eh bien ! quoique ça doive être des rien du tout, puisqu'elles n'ont pas de papiers et qu'elles logent à la quinzaine ... depuis qu'elles sont ici elles ne bougent pas plus que des marmottes; il n'y vient jamais d'hommes!... et pourtant, si elles n'étaient pas si maigres et si pales, ça ferait deux fameux brins de femme, la fille surtout!... Ça vous a quinze ou seize ans tout au plus... c'est blanc comme un lapin blanc, avec des yeux noirs grands comme ça... Nom de nom... quels yeux! quels yeux!...

- Vous allez encore vous incendier... Et qu'est-ce qu'elles font ces deux femmes?

- Je te dis que je n'y comprends rien... il faut qu'elles soient honnêtes, et pourtant, pas de papiers... Sans compter qu'elles reçoivent des lettres sans adresse... faut que leur nom soit guère bon à écrire.

- Comment cela?

- Elies ont envoyé, ce matin, mon neveu André au bureau de la poste restante, pour réclamer une lettre adressée à Madame X. Z. La lettre doit venir de Normandie... d'un bourg appelé les Aubiers. Elles ont écrit cela: sur un papier, afin qu'André puisse réclamer la lettre en donnant ces renseignements-la... Tu vois que ça n'a pas l'air de grand'chose, des femmes qui prennent le nom d'un X et d'un Z. Eh bien! pourtant jamais d'hommes!

Elies ne vous payeront pas.

- Ce n'est pas à un vieux singe comme moi qu'on apprend des grimaces. Elles ont pris un cabinet sans cheminée, que je leur fais payer vingt francs par quinzaine et d'avance. Elles sont peut-être malades, car depuis deux jours elles ne sont pas descendues... C'est toujours pas d'indigestion qu'elles seraient malades ; car je ne crois pas qu'elles aient jamais allumé un fourneau pour leur manger depuis qu'elles sont ici. Mais j'en reviens toujours-là... jamais d'hommes et pas de papiers...
- Si vous n'avez que des pratiques comme ça, père Micou...
- -Çava et çavient ; si je logge des gens sans passeport, dis donc, je loge aussi des gens calés; j'ai dans ce moment-ci deux commis voyageurs, un facteur de la poste, le chef d'orchestre du casé des Aveugles, et une rentière, tous gens honnêtes; ce sont eux qui sauveraient la réputation de la maison, si le commissaire voulait y regarder de trop près... c'est pas des locataires de nuit, ceux-là, c'est des locataires de plein soleil.

- Quand il en fait dans votre passage, père Micou

- Farceur... Encore une tournée?

- Mais la dernière ; faut que je file... A propos, Robin le gros boiteux loge donc encore ici?
- En haut, la porte à côté de la mère et de la fille. Il finit de manger son argent de prison ... et je crois qu'il ne lui en reste guère.

- Dites donc, garde à vous! il est en rup-

ture de ban.

– Je sais bien ; mais je ne peux pas m'en dépêtrer. Je crois qu'il monte quelque coup; le petit Tortillard, le fils de Bras-Rouge, est venu ici l'autre soir avec Barbillon pour le chercher... J'ai peur qu'il ne fasse tort à mes bons locataires, ce damné Robin; aussi, une fois sa quinzaine finie... je le met dehors, en lui disant que son cabinet est retenu par un ambassadeur ou par le mari de Madame Saint-Ildefonse, ma rentière.

-- Une rentière? – Je crois bien! trois chambres et un cabinet sur le devant, rien que ça... remeublé a neuf, sans compter une mansarde pour sa bonne... quatre-vingts francs par mois... et payés d'avance par son oncle, à qui elle donne une de ses chambres en pied-à-terre... quand il vient de la campagne. Après ça, je crois bien que sa campagne est comme qui dirait rue Vivienne, rue Saint-Honoré ou dans les environs de ces paysages-la.

— Connu!... Elle est rentière, parce que le

vieux lui fait des rentes.

— Tais-toi donc!... justement voila sa bonne !..

Une femme assez agée, portant un tablier blanc d'une propreté douteuse, entra dans le magasin du revendeur.

- Qu'est-ce qu'il y a pour votre service, Madame Charles?

- Père Micou, votre neveu n'est pas là? -Il est en course, au grand bureau de la

poste aux lettres; il va rentrer tout à l'heure. --- M. Badinot voudrait qu'il porte tout de suite cette lettre à son adresse ; il n'y a pas de

réponse... mais c'est très-pressé. - Dans un quart d'heure il sera en route,

Madame Charles.

--- Et qe'il se dépêche...

- Søyez tranquille

La bonne sortit.

- C'est donc la bonne d'un de vos locataires, père Micou?

-Eh! non! Colas, c'est la bonne de ma rentière, Madame Saint-Ildephonse. Mais M. Badinot est son oncle ; il est venu hier de la campagne, dit le logeur qui examinait la lettre. Puis il ajouta en lisant l'adresse :

--- Vois donc: que ça de belles connais-sances! Quand je te dis que c'est des gens

calés: il écrit à un vicomte.

- Ah bah!

- Tiens, vois plutôt : A Monsieur le Vicomte de Saint-Remy, rue de Chaillot... Trèspressée... A lui-même... J'espère que quand on lage des rentières qui ont des oncles qui ferivent à des vicomtes, on peut bien ne pas tenir aux passe-ports de quelques locataires du haut de la maison, hein,?

— Je erois bien... Allons, à tout à l'heure, père Micou. Je vas attacher mon chien à votre poste avec sa charrette; je porterai ce que j'ai à poster à pied... Préparez ma marchandise et mon argent, que je n'aie qu'à filer.

.—Sois tranquille: quatre bonnes plaques de tôle de deux pieds carrés chaque, trois barres de fer de trois pieds et deux charnières pour soupape. Cette soupape me paraît drôle; enfia c'est égal... est-ce là tout?

- Oui, et mon argent?

- -Et ton argent:.. Mais dis donc, avant de t'en aller, faut que je te dise... Depuis que tu es la... je t'examine...
  - Eh bien?
- Je ne sais pas... mais tu as l'air d'avoir quelque chose.
  - Moi!

- Oui.

- Vous êtes fou... Si j'ai quelque chose... c'est ... J'ai faim.
- Tu as faim... tu as faim... c'est possible...

  mais on dirait que tu veux avoir l'air gai, et
  qu'au fond tu as quelque chose qui te pince et
  qui te cuit... une puce à la muette, (1) comme
  dit l'autre... et pour que ça te démange, il faut
  que ça te gratte fort... car tu n'es pas bésureule.
- Je vous dis que vous êtes sou, père Micou, dit Nicolas en tressaillant malgré lui.
  - On dirait que tu viens de trembler, vois-tu!

- C'est mon bras qui me fait mal.

- Alors, n'oublie pas ma recette, ça te guérira.

- Merci, père Micou... à tout à l'heure.

Et le bandit sortit.

Le receleur, après avoir dissimulé les saumons de cuivre derrière son buffet, s'occupait de rassembler les différents objets que lui avait demandés Nicolas, lorsqu'un nouveau personnage entra dans sa boutique.

C'était un homme de cinquante ans environ, à figure fine et esgace, portant un épais collier de favoris gris très-touffiés et des besicles d'or; il était vêtu avec assez de recherche; les larges manches de son paletot brun, à parements de velours noir, laissaient voir des mains gantées de gants paille; ses bottes devaient avoir été enduites la veille d'un brillant vernis.

Tel était M. Badinot, l'oncle de la rentière, cette Madame Saint-Ildephonse, dont la position sociale faisait l'orgueil et la sécurité du

père Micou.

On se souvient peut-être que M. Badinot, ancien avoué, chassé de sa corporation, alors chevalier d'industrie et agent d'affaires équivoques, servait d'espion au Baron de Grain et avait donné à ce diplomate des renseignements assez nombreux et très-précis sur bon nombre des personnages de cette histoire.

- . Madame Charles vient de vous dommer une lettre à porter, dit M. Badinot au logeur.
- Oui, Monsieur... mon neveu va rentrer... dans un moment il partira.
- Non, rendez-moi cette lettre... je me suis ravisé, j'irai moi-même chez le Vicomte de Saint-Remy, dit M. Badinot en appuyant avec intention et fatuité sur cette adresse aristocratique.
- --- Voici la lettre, Monsieur... vous n'avez pas d'autre commission?
- Non, père Micou, dit M. Badinot d'un air protecteur, mais j'ai des reproches à vous faire.
  - A moi, Monsieur?
  - De très-graves reproches.
  - Comment, Monsieur?
- Certainement... Mádame de Saint-Ildephouse paie très-cher votre premier; ma nièce est une de ces locataires auxquelles on doit les plus grands égars; elle est venue de confiance dans cette maison, redoutant le bruit des voitures; elle espérait être ici comme à la campagne.
- Et elle y est; c'est ici comme un hameau
   Vous devez vous y conneître, vous, Monsieur, qui habitez la campagne... c'est ici comme un vrai hameau!

--- Un hameau ?... Il est joli !... toujours un tapage infernal...

— Pourtant il est impossible de trouver une maison plus tranquille; au-dessus de Madame il y a le chef d'orchestre du café des Avengles et un commis voyageur... au-dessus, un autre commis voyageur. Au-dessus il y a...

- Il ne s'agit pas de ces personnes la elles sont fort tranquilles et fort homnêtes, ma nièce n'en disconvient pas, mais il y a au quatrième un gros boiteux que Madame de Saint-Ildephonse a encore rencontré hier ivre dans l'escalier; il poussait des cris de sauvage, elle en a eu presque une révolution, tant elle a été effrayée... Si vous croyez qu'avec de tels locataires votre maison ressemblera à un hameau...
- Monsieur, je vous jure que je n'attends que l'occasion de mettre ce gros boiteux à la porte; il m'a payé sa dernière quinzaine d'avance, sans quoi il serait déjà dehors.

- Il ne fallait pas l'accepter pour locataire.

— Mais, sauf lui, j'espère que Madame n'a pas à se plaindre? Il y a un facteur à la petite poste, qui est la crème des honnètes gens ; et au-dessus, à côté de la chambre du gros boiteux, une temme et sa fille qui ne bougent pas plus que des marmottes.

— Encore une fois, Madame de Saint-Ildephonse ne se plaint que du gros boiteux: c'est le cauchemar de la maison que ce drôle-la!... Je vous en préviens, si vous le gardez, il fera déserter tous les honnêtes gens.

— Je le renverrai, soyez tranquille... je ne tiens pas à lui.

- Et vous ferez bien... car on ne tiendrait pas à votre maison.

- Ce qui ne ferait pas mon affaire... Assai,

Monsieur, regardez le gros bosteux comme l déjà pusti, car il n'a plus que quatre jours à rester ici.

- C'est beaucoup trop, enfin ça vous regarde... A la première algarade, ma nièce abandonne cette maison.
  - Soyez tranquille, Monsieur.
- Tout ceci est dans votre intérêt, mon cher ... faites-en votre profit... car je n'ai qu'une parole, dit M. Badinot d'un air protecteur.

Et il sortit.

Avons-nous besoin de dire que cette femme et cette jeune fille, qui vivaient si solitaires, étaient les deux victimes de la cupidité du

Nous conduirons le lecteur dans le triste réduit qu'elles habitaient.

#### CHAPITRE VI.

LES VICTIMES D'UN ABUS DE CONFIANCE.

(Lorsque l'abus est puni, terme moyen de la punition : Beirx mois de prison, et vingt-cinq francs d'amende.) (Art. 406 et 408 du code pénal.)

Le charité de l'âme pour ceux qui souffrent vaut bien dis qui donne du pais...

Que le lecteur se figure un cabinet situé au quatrième étage de la triste maison du *passage* de la Brasserie.

Un jour pale et sombre pénètre à peine dans cette pièce étroite, par une petite fenêtre à un seul vantail, gaznie de trois vitres falées, sordides; un papier délabré, d'une couleur jaunâtre, couvre les musailles; aux amples du phisond lézardé pendent d'épaisses toiles d'armignée. Le sol, décarrelé en plusieurs endroits, laime voir çà et là le bois des poutres et des lettes qui supportent les carreaux. Une table de bois blanc, une chaise, une

visille maile sans serrure et un lit de sangle à mier de bois garni d'un mines mateles, de drapa de gresse soile bise et d'un vieille couverture de laine brune, tel est le mobilier de ce

Sur la chaise est assise Madame la Baronne de Fermant.

Dans le lit repose Mademoiselle Claire de Fermont. (Tel était le nom des deux victimes de Jacques Ferrand.)

Ne possédant qu'un lit, la mère et la fille s'y conchaient tour à tour, se partageant ainsi les heures de la nuit.

Trop d'inquiétudes, trop d'angoisses torturaient la mère pour qu'elle cédat souvent au sommeil; mais sa fille y trouvait du moins quelques instants de repos et d'oubli.

Dans ce moment elle dormait.

Rien de plus touchant, de plus douloureux, que le tableau de cette misère imposée par la cupidité du notaire à deux femmes jusqu'alors habituées aux modestes douceurs de l'aisance, et entourées dans leur ville natale de la considération qu'inspire toujours une famille honorable et honorée.

ron ; se physionomie est à la foje remnlie de douceur et de noblesse; ses traits, antrefois d'une beauté remarquable, sont pales et profondément altérés; ses cheveux noirs, séparés sur son front et aplatis en bandeaux, se tordent derrière sa tête ; le chagrin y a déjà mêlé quel. ques mèches argentées. Vêtue d'une robe de deuil rapiécée en plusieurs endroits, Madame de Fermont, le front appuyé sur sa main, s'accoude au misérable chevet de sa fille, et la regarde avec une affliction inexprimable.

Claire n'a que seize ans; le candide et doux profil de son visage, amaigri comme celui de sa mère, se dessine sur la couleur grise des gros draps dont est recouvert son traversin, rempli

de aciure de boia.

Le teint de la jeune fille a perdu de son éclatante pureté ; ses grands yeux fermés projettent jusque sur ses joues creuses leur double frange de longs cils noirs. Autrefois roses et humides, mais alors sèches et pales, ses lèvres entr'ouvertes laissent entrevoir le blanc émail de ses dents; le rude contact des draps grossiers et de la couverture de laine avait rougi, marbré en plusieurs endroits la carnation délicate du cou, des épaules et des bras de la jeune fille.

De temps à autre, un léger tressaillement rapprochait ses sourcils minces et valoutés, comme si elle cut été poursuivie par un rêve pénible. L'aspect de ce visage déjà empreint d'une expression morbide est pénible; on y découvre les sinistres symptômes d'une maladie

qui conve et menace.

Depuis longtemps Madame de Fermont n'a. vait plus de larmes ; elle attachait sur sa fille un œil sec et enflammé par l'ardeur d'une fièvre lente qui la minait sourdement. De jour en jour, Madame de Fermont se trouvait plus faible; ainsi que sa fille, elle ressentait ce malaise, cet accablement, précurseurs certains d'un mal grave et latent ; mais craignant d'effrayer Claire, et ne voulant pas surtout, si cela peut se dire, s'effrayer soi-même, elle luttait de toutes ses forces contre les premières atteintes de sa maladie.

Par des motifs d'une générosité pareille, sa fille, afin de ne pas inquiéter su mère, tachait de dissimuler ses souffrances. Ces deux malheureuses créatures, frappées des mêmes chagrins, devaient être encore frappées des mêmes maux.

Il arrive un moment supreme dans l'infortune où l'avenir se montre sous un aspect si effrayant, que les caractères les plus énergiques, n'osant l'envisager en face, ferment les yeux et tachent de se tromper par de folles illusions.

Telle était la position de Madame et de

Mademoiselle de Ferment.

Exprimer les tortures de cette femme, pendant les longues heures où elle contemplait ainsi son enfant endormi, songeant au passe, au présent, à l'avenir, serait peindre ce que les augustes et mintes douleurs d'une mère ont de plus poignant, de plus désespéré, de plus insensé : souvenirs enchanteurs, craintes sinis-Madame de Fermont a trente-six ans envi- | tres, prévisions terribles, pegrets amers, abattement mortel, élans de fureur impuissante contre l'auteur de tant de maux, supplications vaines, prières violentes, et enfin... enfin doutes effrayants sur la toute-puissante justice de celui qui reste inexorable à ce cri arraché des entrailles maternelles... à ce cri sacré dont le reteutissement doit pourtant arriver jusqu'au ciel: Pitié pour ma fille!

"— Comme elle a froid maintenant, disait la pauvre mère en touchant légèrement de sa main glacée les bras glacés de son enfant, elle a bien froid... Il. y a une heare, elle était brû-lante... c'est la fièvre!... Heureusement elle ne sait pas l'avoir... Mon Dieu, qu'elle a froid!... Cette couverture est si mince aussi... Je mettrais bien mon vieux châle sur le lit... mais si je l'ôte de la porte où je l'ai suspendu... ces hommes ivres viendront encore comme hier regarder au travers des trous qui sont à la sersure ou par les ais disjoints du chambranle... "Quelle horrible maison, mon Dieu!

"Si j'avais su comment elle était habitée... avant de payer notre quinzaine d'avance... nous ne serions pas restées ici... mais je ne savais pas... Quand on est sans papiers, on est repoussé des autres maisons garnies... Pouvais-je deviner que j'aurais jamais besoin de passeport?... Quand je suis partie d'Angers dans ma voiture... parce que je ne croyais pas convenable que ma fille voyageat dans une voiture publique,... pouvais-je croire que...,

Puis s'interrompant avec un élan de colère: "Mais c'est pourtant infame cela... parce que ce notaire a voulu me dépouiller, me voici réduite aux plus affreuses extremités, et contre

lui je ne puis rien!... rien!...

"Si... dans le cas où j'aurais de l'argent je pourrais... plaider!... pour entendre trainer dans la boue la mémoire de mon bon et noble frère... pour entendre dire que dans sa ruine il a mis fin à ses jours, après avoir dissipé toute ma fortune et celle de ma fille... Plaider... pour entendre dire qu'il nous a réduites à la dernière misère!... Oh! jamáis! jamais!

"Pourtant.. si la mémoire de mon frère est sacrée... la vie... l'avenir de ma fille... me sont aussi sacrés... Mais je n'ai pas de preuves contre le notaire, moi! et c'est soulever un

scandale inutile...

"Ce qui est affreux... affreux, reprit-elle après un moment de silence, c'est que quelquefois, aigrie, irritée par ce sort atroce, j'ose accuser mon frère... donner raison au notaire contre lui... comme si, en ayant deux noms à maudire, ma peine serait soulagée... Et puis je m'indigne de mes suppositions injustes, odieuses... contre le meillleur, le plus loyal des frères...

"Oh! ce notaire, il ne sait pas toutes les effroyables conséquences de son vol... Il n'a oru que voler de l'argent, ce sont deux ames qu'il torture... deux femmes qu'il fait mourir à petit feu...

"Hélas! oui, je n'ose jamais dire à ma pauvre enfant toutes mes craintes pour ne pas la désoler... mais je soufire... j'ai la fièvre... je ne me soutiens qu'à force d'énergie; je sens en moi les germes d'une maladie... dangereuse, peut-être... oui, je la sens venir... elle s'approche... ma poitrine brûle, ma tête es fend... Ces symptômes sont prus graves que je ne veux me l'avouer à moi-même... Mon Dieu... si j'allais tomber... tout à fait malade... si j'allais mouris...

"Non! non! s'écria Madame de Fermont avec exaltation, je ne veux pas... je ne peux pas mourir... Laisser Claire... à seize aus... sans ressource, seule, abandonnée au milieu de Paris est-ce que cela est possible?... Non! je ne suis pas malade, après tout... Qu'est-ce que j'éprouve? un peu de chaleur à la poitrine, quelque pesanteur à la tête; c'est la suite du chagrin, des insomnies, du froid, des inquiétudes; tout le monde à ma place ressentirait cet abattement... mais cela n'a rien de sérieux.

"Allons, allons, pas de faiblesse... mon Dieu!... c'est en se laissant aller à des idées pareilles, c'est en s'écoutant ainsi... que l'on tombe réellement malade... et j'en ai bien le loisir, vraiment!... Ne faut-il pas que je m'occupe de trouver de l'ouvrage pour moi et pour Claire, puisque cet homme qui nous donnait des gravures à colorier...,

Après un moment de silence, Madame de Fermont ajouta avec indignation:

Oh! cela est abominable!... mettre ce travail au prix de la honte de Claire !... nous retirer impitoyablement ce chétif moyen d'existence, parce que je n'ai pas voulu que ma fille allat travailler seule le soir chez lui!... Peut-être trouverons-nous de l'ouvrage ailleurs, en couture ou en broderie... Mais, quand on ne connaît personne, c'est si difficile !... Dernièrement encore, j'ai tenté en vain... Lorsqu'on est si misérablement logé, on n'inspire aucune confiance; et pourtant, la petite somme qui nous reste une fois épuisée, que faire?... que devenir?... Il ne nous restera plus rien... mais plus rien... sur la terre... mais pas une obole... et j'étais riche, pourtant!.

"Ne songeons pas à cela... ces pensées me donnent le vertige... me rendent folle... Voilà ma faute, c'est de trop m'appesantir sur ces idées, au lieu de tâcher de m'en distraire... C'est cela qui m'aura rendue malade... non, non, je ne suis pas malade... je crois même que j'ai moins de fièvre, "a jouta la malheureuse mère en se tâtant le pouls elle-même.

Mais, hélas! les pulsations précipitées, saccadées, irrégulières qu'elle sentit battre sous sa peau à la fois sèche et froide ne lui laissèrent pas d'illusion...

Après un moment de morne et sombre désespoir, elle dit avec amertune :

« Seigneur, mon Dieu, pourquoi nous accabler ainsi, quel mal avons-nous jamais fait? Ma fille n'était-elle pas un modèle de candeur et de pitié, son père l'honneur même? N'ai-je pas toujours vaillamment rempli mes devoirs d'épouse et de mère?... Pourquoi permettre

cette pauvre enfant surtout !...

"Quand je pense que sans le vol de ce notaire, je n'aurais aucune crainte sur le sort de ma fille... Nous serions à cette heure dans notre maison, sans inquiétude pour l'avenir, seulement tristes et malheureuses de la mort de mon pauvre frère ; dans deux ou trois-ans, j'aurais songé à marier Claire, et j'aurais trouvé un homme digne d'elle, si bonne, si charmante, m belle!... Qui n'eut pas été heureux d'obtenir sa main?... Je voulais d'ailleurs, me réservant une petite pension pour vivre auprès d'elle, lui abandonner en mariage tout ce que je possédais, cent mille écus au moins... car j'aurais pu encore faire quelques économies, et quand une jeune personne aussi jolie, aussi bien élevée que mon enfant chérie, apporte en dot plus de cent mille écus... "

Puis, revenant par un douloureux contraste à la triste réalité de sa position, Madame de Fermont s'écria dans une sorte de délire :

"Mais il est pourtant impossible que parce que le notaire le veut... je voie patiemment ma fille réduite à la plus affreuse misère... elle qui avait droit à tant de félicité...

Si les lois laissent ce crime impuni, je ne le laisserai pas ; car, enfin, si le sort me pousse à bout... si je ne trouve pas moyen de sortir de l'atroce position ou ce misérable m'a jetée avec mon enfant, je ne sais pas ce que je ferai ... Je serai capable du le tuer, moi, cet homme... Après on fera de moi ce qu'on voudra... l'aurai pour moi toutes les mères...

"Oui... mais ma fille?... ma fille?

"La laisser seule abandonnée, voilà ma terreur, voilà pourquoi je ne veux pas mourir... voilà pourquoi je ne puis pas tuer cet homme. Que deviendrait-elle? Elle a seize ans... elle est jeune et sainte comme un ange... mais elle est si belle... mais l'abandon, mais la misère, mais la faim... quel effrayant vertige tous ces malheurs réunis ne peuvent-ils pas causer à une enfant de cet age!... Et alors... et alors dans quel abime ne peut-elle pas tomber?...

"Oh! c'est affreux... à mesure que je creuse ce mot: misère, j'y trouve d'épouvantables choses...

"La misère... la misère atroce pour tous, mais peut-être plus atroce encore pour ceux qui ont toute leur vie vécu dans l'aisance... Ce que je ne me pardonne pas, c'est en présence de tant de maux menaçants, de ne pouvoir vaincre un malheureux sentiment de fierté. Il me faudrait voir ma fille manquer absolument de pain pour me résigner à mendier... Comme je suis lache... pourtant...,

Et elle ajouta avec une sombre amertume : "Ce notaire m'a réduite à l'aumone, il faudra pourtant que je me rompe aux nécessités de ma position; il ne s'agit plus de scrupules, de délicatesse, cela était bon autrefois : main-

tenant il faut que je tende la main pour ma

fille et pour moi; oui, si je ne trouve pas de travail,... il faudra bien me résondre à implo-

qu'un misérable fasse de nous ses victimes ?... | rer la charité des antres, puisque le notaire l'aura voulu...

"Il y a sans doute là dedans une adresse, un art que l'expérience vous donne ; j'apprendrai ... C'est un métier comme un autre, ajouta-t-elle avec une sorte d'exaltation délirante. Il me semble pourtant que j'ai tout ce qu'il faut pour intéresser... des malheurs horribles, immérités, et une fille de seize ans... un ange ... oui : mais il faut savoir, il faut oser faire valoir ces avantages, j'y parviendrai.

"Après tout, de quoi me plaindrais-je? s'écria-t-elle avec un éclat de rire sinistre. La fortune est précaire, périssable... Le notaire m'aura au moins appris un état...,,

Madame de Fermont rests un moment absorbée dans ses pensées; puis elle reprit avec

plus de calme :

"J'ai souvent pensé à demander un emploi ; ce que j'envie, c'est le sort de la domestique de cette femme qui loge au premier.; si j'avais cette place, peut-être, avec mes gages ... pourrai-je suffire aux besoins de Claire ... peut-être, par la protection de cette femme, pourrai-je trouver quelque ouvrage pour ma fille... qui resterait ici... Comme cela je ne la quitterais pas... Quel bonheur... si cela pouvait s'arranger ainsi!... Oh! non, non, ce serait trop beau... ce serait un rêve!... Et puis, pour prendre sa place, il faudrait faire renvoyer cette servante... et peut-être son sort serait-il alors aussi malheureux que le nôtre... Eh bien! tant pis... tant pis... a-t-on mis du scrupule à me dépouiller, moi? Ma fille avant tout... Voyons, comment m'introduire chez cette femme du premier? Par quels moyens évincer sa domestique? Car une telle place serait pour nous une position inespérée.

Deux ou trois coups violents frappés à la norte firent tressaillir Madame de Fermont et

éveillerent sa fille en sursaut.

- Mon Dieu! maman, qu'y a-t-il? s'écria Claire en se levant brusquement sur son séant : puis, par un mouvement machinal, elle jeta ses bras autour du cou de sa mère, qui, aussi effrayée, se serra contre sa fille en regardant la porte avec terreur.

- Maman, qu'est-ce donc ? répéta Claire.

- Je ne sais, mon enfant... Rassure-toi... ce n'est rien... on a seulement frappé... c'est peut-être la réponse qu'on sous apporte de la poste restante...

A cet instant, la porte vermoulue s'ébranla de nouveau sous le choc de plusieurs vigoureux coups de poing.

-Qui est la? dt Madame de Fermont d'une voix tremblarte.

Une voix ignoble, rauque, enrouée, répondit :

- Ah ça! vois êtes donc sourdes, les voisines? Ohé... les voisines! ohé!

– Que voalez-vous?... Monsieur... je ne vous connais pas... dit Madame de Fermont en tachan: de dissimuler l'altération de sa voix.

- Je suis Robin... votre voisin... donnezmoi du feu pour allumer ma pipe... Allons, houp! et plus vite que ça!

- Mon Dieu!... c'est cet homme boiteux!
- Ah ca... allez-vous me donner du feu, ou la une orise nervouse. j'enfonce tout... nom d'un tonnerre!...

— Monsieur... je n'ai pas de feu...

- Vous devez avoir des all'umettes chimiques... tout le monde en a... Ouvrez-vous... voyons?
  - Monsieur... retirez-vous...
- --- Vous ne voulez pas ouvrir, une fois... deux fois ?...
  - Je vous prie de vous retirer ou j'appelle...
- -- Une fois... deux fois... trois fois... non... vous ne voulez pas? Alors je démolis tout!... hu donc.

Et le misérable donna un si furieux coup dans la porte qu'elle céda, la méchante serrure qui la fermait ayant été brisée.

Les deux femmes poussèrent un grand cri

Madame de Fermont, malgré sa faiblesse, se précipita au-devant du bandit au moment où il mettait un pied dans le cabinet, et lui barra le

- Monsieur, cela est indigne, vous n'entrerez pas! s'écria la malheureuse mère en retenant de toutes ses forces la porte entre-baillée. Je vais crier au secours...

Et elle frissonnait à l'aspect de cet homme à

figure hideuse et avinée.

- De quoi, de quoi ?... reprit-il, est-ce qu'on ne s'oblige pas entre voisins ?... il fallait m'ouvrir, j'aurais rien enfoncé.

Puis, avec l'obstination stupide de l'ivresse, il ajouta, en chancelant sur ses jambes inégales:

- Je veux entrer, j'entrerai... et je ne sorțirai pas que je n'aie allumé ma pipe.

- Je n'ai ni feu ni allumettes... Au nom du ciel... Monsieur, retirez-vous...

-C'est pas vrai, vous dites ça pour que je ne voie pas la petite qui est couchée... Hier vous avez bouché les trous de la porte. est gentille, je veux la voir... Prenez garde à vous... je vous casse la figure, si vous ne me laissez pas entrer... je vous dis que je verrai la petite dans son lit et que j'allumerai ma pipe... ou bien je démolis tout !... et vous avec !

- Au secours, mon Dieu!... au secours!.. cria Madame de Fermont qui sentit la porte céder sous un violent coup d'épaule du gros

Intimidé par ces ris, l'homme fit un pas en arrière et montra le poing à Madame de Fermont, en lui disant:

— Tu me payeras ça, va... Je reviendrai cette nuit, je t'empoignerai la langue et tu ne pourras pas crier...

l'tte du Ravageur, descendit l'escalier en proférant d'horrible menaces.

Madame de Permont, craignant qu'il ne revint sur ses pas, et voyant la serrure brisée, traina la table contre la porte afin de la barricader.

Claire avait été si érane, si bouleveruée de ni est toujours ivre, dit tout bas la mère à sa cette horrible scàna, qu'elle était retombée aux son grabat presque sans mouvement, en proie

> Madame de Fermont, oubliant sa propre frayeur, courus a sa fille, la serra dans sea bras. lui fit boire un peu d'eau, et à force de soins, de caresses, parvint à la ranimer.

Elle la vit bientôt reprendre peu à peu ses ensethaidit:

-- Calme-toi... rassure-toi, ma pauvre enfant... Ce méchant homme s'en est allé...

Puis la malheureuse mère s'écria avec un accent d'indignation et de douleur indicible :

- C'est pourtant ce notaire qui est la cause première de toutes nos tortures...

Claire regardait autour d'elle avec autant d'étonnement que de crainte. – Rassure-toi, mon enfant, reprit Madame

de Fermont en embrassant tendrement sa fille.

ce misérable est parti... -- Mon Dieu, maman, s'il allait remonter : Tu vois bien, tu as crié au secours, et personne n'est venu... Oh! je t'en supplie, quittons

cette maison... j'y mourrais de peur... - Comme tu trembles!... tu as la fievre?

- Non, non, dit la jeune fille, pour rassurer sa mère, ce n'est rien, c'est la frayeur... cela se passe... Et toi... comment vas-tu? Donne tes mains... Mon Dieu, comme elles sont bralantes! Vois-tu, c'est toi qui souffres, tu veux me le cacher.
- Ne grois pas cela, je me trouvais mieux que jamais ; c'est l'émotion que cet homme m's causée, qui me rend ainsi; je dormais sur la chaise tres-profondément, je ne me suis éveillée qu'en même temps que toi...
- --- Pourtant, maman, tee pauvres yeux sont bien rouges... bien enflammés!
- -Ah! tu conçois, mon enfant, sur me chaise le sommeil repose moins... vois-tu!

- Bien vrai, tu ne souffres pas?

- Non, non, je t'assure... Et toi?

- Ni moi non plus; seulement je trembk encore de peur. Je t'en supplie, maman, quittons cette maison...
- Et où irons-nous? Tu sais avec combien de peine nous avons trouvé ce maiheurens cabinet... car nous sommes malheureusement sans papiers, et puis nous avons payé quinze ijours d'avance, on ne nous rendrait pas notre argent... et il nous reste si peu, si peu... que nous devons ménager le plus possible.
- Peut-être M. de Saint-Remy te répondrat-il un jour ou l'autre.

- Je ne l'espère plus... il y a si longtemps que je lui ai écrit.

— Il n'aura pas reçu ta lettre... Pourquoi ne Et le gros boiteux, comme on l'appelait à lui écrirais-tu pas de nouveau? D'ici à Angers ce n'est pas si loin, nous aurions bien vite sa réponse.

- Ma pauvre enfant, tu sais combien cela m'a coûté... déjà...

- Que risques-tu t il est si bon malgré sa brusquerie! N'était-il pas un des plus vioux parent...

- Mais il est pauvre lui-même ; sa fortune est bien modeste... Peut-être ne nous répondil pas pour s'éviter le chagrin de nous refuser...

- Mais s'il n'avait pas reçu ta lettre, ma-

- Et s'il l'a reçue, mon enfant... De deux choses l'une : ou il est lui-même dans une position trop génée pour venir à notre secours... ou il ne rement aucun intérêt pour nous ; alors à quoi bon nous exposer à un refus ou à une humiliation?
- Alions, courage, maman, il nous reste encore un espoir... Peut-être ce matin nous rapportera-t-on une bonne réponse...

--- De M. d'Orbigny?

- Sans doute... Cette lettre dont vous aviez fait autrefois le brovillon, était si simple, si touchante... exposait si naturellement notre malheur, qu'il aura pitié de nous... Vraiment, r ne sais qui me dit que vous avez tort de désespérer de lui.
- Il a si peu de raisons de s'intéresser à nous; il avait, il est vrai, autrefois connu ton père, et j'avais souvent entendu mon pauvre frère parler de M. d'Orbigny comme d'un homme avec lequel il avait eu de très-bonnes relations avant que celui-ci ne quittat Paris pour se retirer en Normandie avec sa jeune femme...
- C'est justement cela qui me fait espérer ; il a une jeune femme, elle sera compatissante... Et puis à la campagne, on peut faire tant de bien. Il vous prendrait, je suppose, pour femme de charge, moi je travaillerais à la lingerie... Puisque M. d'Orbigny est très-riche, dans une grande maison il y a toujours de l'emploi.

-- Oui ; mais nous avons si peu de droits à

- Nous sommes si malheureuses!...

– C'est un titre aux yeux des gens trèscharitables, il est vrai.

-- Espérons que M. d'Orbigny et sa femme

-- Enfin, dans le cas où il ne faudrait rien attendre de lui, je surmonterais encore ma famese honte, et j'écrirais à Madame la Duchene de Lucenay.

- Cette dame dont M. de Saint-Rémy nous parlait si souvent, dont il vantait sans cesse le

bon cœur et la générosité?

-Oui, la fille du prince de Noirmost. l'a connue toute petite, et il la traitait presque comme son enfant... car il était intimement lié avec le prince. Madame de Lucenay doit avoir de nombreuses connaissances, elle pourrait peut-être trouver à nous placer.

-Sans doute, maman, mais je comprends la réserve ; tu ne la connais pas du tout, tandis qu'au moins mos père et mon pauvre oncle

connaissaient un peu M. d'Orbigny.

– Enfin, dens le cas ou Madame de Lucenay ne pourait rien faire pour nous, j'aurais recours a ane dernière ressource.

– Laquelle, maman t

- C'est une bien mible... une bien folle es-

amis de mon père?... Et puis enfin il est notre | pérance, peut-être ; mais pourquoi ne pas la tenter?... Le fils de M. de Saint-Remy est...

> - M. de Saint Remy a un fils? s'écris. Claire en interrompant sa mère avec étonne-

— Oui, mon enfant, il a un fils...

– Il n'en parlait jamais... il ne venait jamais à Angers...

-En effet, et pour des raisons que tu ne peux connaître, M. de Saint-Remy, ayant quitté Paris, il y a quinze ans, n'a pas revu son

fils depuis cette époque.

- Quinze ans sans voir son père... cela est-

il possible? mon Dieu...

- Hélas! oui, tu le vois... Je te dirai que le fils de M. de Saint-Remy étant fort répandu dans le monde, et fort riche...

- Fort riche... et son père est pauvre?

- Toute la fortune de M. de Saint-Remy fils vient de sa mère...

- Mais il n'importe... comment laisse-t-il son père?...

— Son père n'aurait rien accepté de lui.

--- Pourquoi cela?

- C'est encore une question à laquelle je ne puis répondre, ma chère enfant. Mais j'ai entendu dire par mon pauvre frère qu'on vantait beaucoup la générosité de ce jeune homme... Jeune et généreux, il doit être bon... Aussi, apprenant par moi que mon mari était l'ami intime de son père, peut-être voudra-t-il bien s'intéresser à nous pour tâcher de nous trouver . de l'ouvrage ou de l'emploi... il a des relations si brillantes, si nombreuses, que cela lui sera facile..
- Et puis l'on saurait par lui peut-être si M. de Saint-Remy, son père, n'aurait pas quitté Angers, avant que vous ne lui ayez écrit ; cela expliquerait alors son silence.

- Je crois que M. de Saint-Remy, mon enfant, n'a conservé aucune relation.

c'est toujours à tenter...

- A moins que M. d'Orbigny ne vous réponde d'une manière favorable... et, je vous le répète, je ne sais pourquoi, malgré moi, j'ai de

l'espoir.

- Mais voila plusieurs jours que je lui ai égit, mon enfant, lui exposant les causes de notre malheur, et rien... rien encore... Une lettre mise à la poste avant quatre heures du soir, arrive le lendemain matin à la terre des Aubiem... depuis cinq jours, nous pourrions avoir reçu sa réponse...
- Peut-être cherche-t-il avant de t'écrire de quelle manière il pourra nous être utile

avant de nous répondre. - Dieu t'entende, mon enfant!

- Cela me parait tout simple, maman... S'il ne pouvait rien pour nous, il t'en aurait instruite tout de suite.
  - A moins qu'il ne veuille rien faire...
- Ah! maman... est-ce possible?... dédaigner de nous répondre et nous laisser espérer quatre jours, huit jours, peut-être... car lorsqu'on est malheureux, on espère toujours...

-Heles! mon enfant, il y a quelquesois

tant d'indifférence pour les maux que l'on ne connait pas.

- Mais votre lettre...

- Ma lettre ne peut lui donner une idée de nos inquiétudes, de nos souffrances de chaque minute; ma lettre lui peindra-t-elle notre vie si malheureuse, nos humiliations de toutes sortes, notre existence dans cette affreuse maison. la frayeur que nous avons eue tout à l'heure encore...? Ma lettre lui peindra-t-elle enfin l'horrible avenir qui nous attend, si ... ? Mais, tiens... mon enfant, ne parlons pas de cela... Mon Dieu... tu trembles... tu as froid...
- Non, maman... ne fais pas attention; mais, dis-moi, supposons que tout nous manque, que le peu d'argent qui nous reste là, dans cette malle, soit dépensé... il serait donc possible que dans une ville riche comme Paris... nous mourions toutes les deux de faim et de misère... faute d'ouvrage, et parce qu'un méchant homme t'a pris ce que tu avais?...
  - Tais-toi, malheureuse enfant...
- Mais enfin, maman, cela est-il donc possible ?..
  - Hélas !...

- Mais Dieu qui sait tout, qui peut tout... comment nous abandonne-t-il ainsi, lui que nous n'avons jamais offensé?

- Je t'en supplie, mon enfant, n'aie pas de ces idées désolantes... j'aime mieux encore te voir espérer, sans grande raison, peut-être... Allons, rassure-moi au contraire par tes chères illusions; je ne suis que trop sujette au découragement... tu sais bien...

-Oui! oui! espérons... cela vaut mieux. Le neveu du portier va sans doute revenir aujourd'hui de la poste restante avec une lettre... Encore une course à payer... sur votre petit trésor... et par ma faute... Si je n'avais pas été si faible hier et aujourd'hui, nous serions allées à la poste nous-mêmes, comme avanthier... mais vous n'avez pas voulu me laisser seule ici en y allant vous-même.

-Le pouvais-je... mon enfant?... Juge donc... tout à l'heure... ce misérable qui a enfancé cette porte, si tu t'étais trouvée seule ici, pourtant?

—Oh! maman, tais-toi... rien qu'à y songer, cela épouvante ...

A ce moment on frappa assez brusquement a la porte.

- Ciel... c'est lui! s'écria Madame de Fermonte encore sous sa première impression de

Et elle poussa de toutes ces forces la table contre la porte.

Ses craintes cessèrent lorsqu'elle entendit la voix du père Micou.

- Madame, mon neveu André arrive de la poste restante... C'est une lettre avec un X et un Z pour adresse... ça vient de loin... Il y a huit sous de port et la commission... c'est vingt

souffriras plus, tu ne t'inquièteras plus de moi tu seras heureuse... Dieu est juste... Dien est bon!... s'écria la jeune fille, et un rayon d'espoir éclaira sa douce et charmante figure.

- Oh! Monsieur, merci... donnez... dognez vite! dit Madame de Fermont en dérangeant la table à la hâte et en entre-baillant à

- C'est vingt sous, Madame, dit le recekur en montrant la lettre si impatiemment désirée.

— Je vais vous payer, Monsieur.

- Ah! Madame, par exemple... il n'y a pas de presse... Je monte aux combles ; dans dir minutes je redescends, je prendrai l'argent en passant.

Le revendeur remit la lettre à Madame de Fermont et disparut.

- La lettre est de Normandie... Sur le timbre il y a les Aubiere... c'est de M. d'Orbigny! s'écria Madame de Fermont en examnant l'adresse : A Madame X Z, poste restant. à Paris.(1)

– Eh bien! maman, avais-je raison?... Mon Dieu, comme le cœur me bat !..

- Notre bon ou mauvais sort est la pourtant... dit Madame de Fermont d'une vois altérée en montrant la lettre.

Deux fois sa main tremblante s'approcha de cachet pour le rompre.

Elle n'en eut pas le courage.

Peut-on espérer de peindre la terrible angoisse à laquelle sont en proie ceux qui, comme Madame de Fermont, attendent d'une lette l'espoir ou le désespoir?

La brûlante et fiévreuse émotion du joueur dont les dernières pièces d'or sont aventurées sur une carte, et qui, haletant, l'œil enflammé. attend d'un coup décisif sa ruine ou son salu, cette émotion si violente donnerait pourtant à peine une idée de la terrible angoisse dont nous parlons.

En une seconde l'ame s'élève jusqu'à la pis radieuse éspérance, ou retombe dans un découragement mortel, selon qu'il croit être secouru ou repoussé. Le malheureux passe tout à tour par les émotions les plus violemmes: contraires : ineffables élans de bonheur et de reconnaissance envers le cœur généreux qui s'est apitoyé sur un sort misérable, amers et douloureux ressentiments contre l'égoiste mdifférence!

Larsqu'il s'agit d'infortunes méritantes, ceux qui donnent souvent donneraient peut-être toujours... et ceux qui refusent toujours...donneraient peu être souvent, s'ils savaient ou s'is voyaient ce que l'espoir d'un appui bienveillan: ou ce que la creinte d'un refus dédaigneux... ce que leur volonsé enfin... peut soulever d'.neffable ou d'affreux lans le cœur de ceux qui les implorent.

<sup>(1)</sup> Madame de Fermont ayant terit cette lettre dans huit sous de port et la commission... c'est vingt sous.

— Maman... une lettre de province, nous santé: mas, faute de passe-port pour etier sa lettre sommes sauvées... c'est de M. de Saint-Rémy ou de M. d'Orbigny! Pauvre mère, tu ne la lettre où elles sont suscrites.

- Quelle faiblesse! dit Madame de Fermont avec un triste sourire en s'asseyant sur le lit de sa fille, encore une fois, ma pauvre Claire, notre sort est la... (Elle montrait la lettre.) Je brûle de la connaître et je n'ose... Si c'est un refus, hélas! il sera toujours assez
- Et si c'est une promesse de secours? dis, maman?...si cette pauvre petite lettre contient de bonnes et consolantes paroles qui nous rassureront sur l'avenir en nous promettant un modeste emploi dans la maison de M. d'Orbigny, chaque minute de perdue n'est-elle pas un moment de bonheur perdu?
- Oui, mon enfant, mais si au contraire...

  Non, maman, vous vous trompez, j'en suis sûre. Quand je vous disais que M. d'Orbigny n'avait autant tardé à vous répondre que pour pouvoir vous donner quelque certitude favorable... Permettez-moi de voir la lettre, maman, je suis sûre de deviner, seulement à l'écriture, si la nouvelle est bonne ou mauvaise. Tenez, j'en suis sûre maintenant, dit Claire en prenant la lettre; rien qu'à voir cette bonne écriture simple, droite et ferme, on devine une main lovale et généreuse habituée à s'offrir à

— Je t'en supplie, Claire, pas de folles espérances, sinon j'oserais encore moins ouvrir

cette lettre.

ceux qui souffrent...

- Mon Dieu, bonne petite maman, sans l'ouvrir moi je puis te dire à peu près ce qu'elle contient; écoute-moi: Madame, votre sort et celui de votre fille est si digne d'intérêt, que je vous prie de vouloir bien vous rendre suprès de moi dans le cas ou vous voudriez vous charger de la surveillance de ma maison.
- De grace, mon enfant, je t'en supplie entore... pas d'espoir insensé... le réveil serait affreux... Voyons, du courage, dit Madame de Fermont en prenant la lettre des mains de sa fille et s'apprétant à briser le cachet.
- Du courage? Pour vous, à la bonne heure! dit Claire souriant, et entraînée par un de ces accès de confiance si naturel à son âge : Moi, je n'en ai pas besoin; je suis sûre de ce que j'avance. Tenez, voulez-vous que j'ouvre la lettre? que je vous la lise?... Donnez, peureuse...
- Oui... j'aime mieux cela, tiens... Mais non, non, il vaut mieux que ce soit moi.
- Et Madame de Fermont rompit le cachet avec un terrible serrement de cœur.
- Sa fille, aussi profondément émue, malgré son apparente confiance, respirait à peine.

- Lis tout haut, maman, dit-elle.

- La lettre n'est pas longue? elle est de la comtesse d'Orbigny, dit Madame de Fermont en regardant la signature.
- Tant mieux, c'est bon signe... Vois-tu, maman, cette excellente jeune dame aura voula te répondre elle-même.

- Nous allons voir.

Et Madame de Fermont lut ce qui suit d'une voix tremblante :

- " Madame,
- "M. le comte d'Orbigny, fort souffrant depuis quelque temps, n'a pu vous répondre pendant mon absence...
  - --- Yois-tu, maman, il n'y a pas de sa faute. ---- Écoute, écoute...
- "Arrivée ce matin à Paris, je m'empresse de vous écrire, madame, après avoir conféré de votre lettre avec M, d'Orbigny. Il se rappelle fort confusément les relations que vous supposez avoir existé entre lui et M. votre frère. Quant au nom de M. votre mari, madame, il n'est pas inconnu a M. d'Orbigny; mais il ne peut se rappeler en quelle circonstance il l'a entendu prononcer. La prétendue spoliation dont vous accusez si légèrement M. Jacques Ferrand, que nous avons le bonheur d'avoir pour notaire, est, aux yeux de M. d'Orbigny, une cruelle calomnie dont vous n'avez sans doute pas calculé la portée. Ainsi que moi, madame, mon mari connai! et admire l'éclatante probité de l'homne respectable et pieux que vous attaquez si aveuglément. C'est vous dire, Madame, que M. d'Orbigny, prenant sans doute part à la facheuse position dans laquelle. vous dites vous trouver, et dont il ne lui appartient pas de rechercher la véritable cause, se voit dans l'impossibilité de vous secourir.

"Veuillez recevoir, Madame, avec l'expression de tous les regrets de M. d'Orbigny, l'assurance de mes sentiments les plus distingués.

"Comtesse d'Orbigny.,,

La mère et la fille se regardèrent avec une stupeur douloureuse, incapables de prononcer une parole.

Le père Micou frappa à la porte et dit :

- Madame, est ce que je peux entrer, pour le port et pour la commission? C'est vingt sous.

—Ah c'est juste, une si bonne nouvelle...
vaut bien ce que nous dépensons en deux jours
pour notre existence... dit Madame de Fermont avec un sourire amer; et laissant la
lettre sur le lit de sa fille, elle alla vers une
vieille malle sans serrure, se baissa et l'ouvrit.

— Nous sommes volées! s'écria la malheureuse femme avec épouvante, rien... plus fien! ajouta-t-elle d'une voix morne.

Et anéantie, elle s'appuya sur la malle.

— Que dis-tu, maman?... Le sac d'argent?...

Mais Madame de Fermont, se relevant vivement, sortit de la chambre et s'adressant au revendeur qui se trouvait ainsi avec elle sur le palier:

- Monsieur, lui dit-elle, l'œil étincelant, les joues colorées par l'indignation et l'épouvante, j'avais un sac d'argent dans cette malle... on me l'a volé avant-hier sans doute, car je suis soite pendant une heure avec ma fille... If faut que cet argent se retrouve... entendez-vous ? vous en êtes responsable.
- On vous a volée! ça n'est pas vrai; ma maison est honnête, dit insolemment et bruta-

me payer mon port de lettre et ma commission.

- Je vous dis, Monsieur, que cet argent était tout ce que je possédais au monde; on me l'a volé, il faut qu'il se retrouve, ou je porte ma plainte. Oh! je ne ménagerai rien, je ne respecterai rien... voyez-vous... je vous en avertis!
- -- Ça serait jeli, vous qui n'avez pas seulement de papiers... allez-y done porter votro plainte!... allez-y donc tout de suite... je vous en défie... moi!

La malheureuse fomme était atterrée.

Elle ne pouvait sortir et laisser sa fille scule, alitée, depuis la frayeur que le gros boiteux lui avait faite le matin, et surtout après les menaces que lui adressait le revendeur.

Celui-ci reprit:

- C'est une frime, vous n'aviez pas plus de sac d'argent que de sac d'or ;-vous voulez ne ns me payer mon port de lettre, n'est-ce pas ? Bon! ca m'est égal... quand vous passerez devant ma porte, je vous arrachefai votre vicux chale noir... des épaules; il est bien panné, mais il vaut toujours au moine vingt sous:
- Ah! Monsieur, s'écria Madame de Fermont en fondant en larmes. De grace, avez pitié de nous... cette faible somme est tout ce que nous possédons, ma fille et mei ; cela volé, mon Dieu, il ne nous reste plus rien... rien, entandez-vous ?... rien... qu'à mourir de faim !...
- Que voulez-vous que j'y fasse... moi? S'il est vrai en on vous a volé ... et de l'argent emcore (ce qui me paraît louche), il y a longtemps qu'il est frit ... l'argent !

- Mon Dieu! mon Dieu!...

- Le gaillard qui a fait le coup n'aura pes 616 amez bon enfant pour marquer les pièces et les garder ici pour se faire pincer, si c'est quelqu'un de la maison, et je ne le crois pas ; car, ainsi que je le disuis encore ce matin à l'oncle de la dame du premier, ici c'est un vrai hameau ; si l'on vous a volé ... c'est un mah-hear. Vous déposeries cent mille plaintes que vous n'en retireriez pas un centime ... vous n'en serez pas plus avancée... je veus le dis... croyez moi ... Eh bien! s'écria le recéleur, en s'interrompant et en voyant Madame de Fermont chanceler, qu'est-ce que vous avez?... vous palissez? Prenez donc garde!... Mademoiselle, votre mère se trouve mal... ajouta le revendeur en s'avançant assez à temps pour retenir la malheureuse mère, qui, frappée par os dernier coup, se sentait défaillir ; l'énergie factice qui la soutenait depuis si longtemps cedait à cette nouvelle atteinte.
- Ma mère..., mon Dieu, qu'avez vous? s'écria Claire toujours couchée.

Le recéleur encore vigoureux, malgré ses cinquante ans, saisi d'un mouvement de pitié pessagère, prit Madame de Fermont entre ses bras, poussa du genoux la porte pour entrer dans le cabinet et dit :

- Mademoiselle, pardon d'entrer pendant

lement le recéleur, vous dites cela pour ne pas | que je vous ramène votre mère... elle est évanouie... ça ne peut pas durer...

En voyant cet homme entrer, Claire pourse un cri d'effroi, et la malheureuse enfant se cacha du mieux qu'elle put sons sa couverture.

Le revendeur assit Madame de Fermont sur la chaise à côté du lit de sangle, et se retira. laissant la porte entr'ouverte, le gros buiteux en avant brisé la serrure.

Une heure anrès cette dernière accousse, la violente maladie qui depuis longtemps couvait et menaçait Madame de Fermont, avait éclaté.

En proie à une fièvre ardente, à un délire affreux, la malheureuse femme était couchée dans le lit de sa fille, éperdue, épouvantée, qui, scule, presque aussi malade que sa mère, n'avait ni argent ni ressources, et craignait à chaque instant de voir entrer le bandit qui logeait sur le même palier.

#### CHAPITRE VII.

# LA RUE DE CHAILLOT.

Nous précéderons de quelques heures M. Bedinot, qui du passage de la Brasserie es readait en hate chez le vicomte de Saint-Remy.

Ce dernier, nous l'avons dit, demourait ras de Chaillot, et occupait acul une charmants petite maison, bâtie entre cour et jardin, dans ce quartier solitaire, queique très-voisin des Champs-Elyaées, la promenade la plus à la mede de Paris.

Il est inutile de nombrer les avantages que M. de Saint-Remy, spécialement homms à bonnes fortunes, retirait de la position d'un demeure ai savamment choisie. Disona seulement qu'une femme pouvait entrer très-secrètement chez lui, par une petite porte de son vaste jardin qui s'ouvrait sur une ruelle absolument déserte, communiquant de la rue Marbeuf à la rue de Chaillot.

Enfin, par un miraculeux hasard, l'un des plus beaux établissements d'horticulture de Paris avait aussi, dans ce passage écarté, une sortie peu fréquentée; les mystérieuses visiteuses de M. de Saint-Remy, en cas de surprise ou de rencontre imprévue, étaient donc armées d'un prétexte parfaitement plausible et bucolique pour s'aventurer dans la ruelle fatale:

Elles allaient (pouvaient-elles dire) choisit des fleurs rares chez un célèbre jardinierfleuriste renommé par la beauté de ses serres chaudes.

Ces belles visiteuses n'auraient d'ailleurs menti qu'à demi : le vicomte, largement doué de tous les goûts d'un luxe distingué, avait une charmante serre chaude qui s'entendait en partie le long de la ruelle dont nous avons parlé ; la petite porte dérobée donnait dans ce que vous étes couchée, mais a faut pourtant délicieux jardin d'hiver, qui aboutissait à un boudoir (qu'on nous pardonne cette expression | surannée) situé au rez-de-chaussée de la mai-

Il serait donc permis de dire sans métaphore qu'une femme qui passait ce senil dangereux pour entrer chez M. de Saint-Remy courait à sa perte par un seutier flèuri; car, l'hiver surtout, cette élégante allée était bordée de véritables buissons de fleurs éclatantes et parfumées.

Madame de Lucenay, jalouse comme une femme passionnée, avait exigé une clef de

cette petite porte.

Si nous insistons quelque peu sur le caractère général de cette singulière habitation, c'est qu'elle reflétait, pour ainsi dire, une de ces existences dégradantes qui, de jour en jour, devienment heureusement plus rares, mais qu'il est bon de signaler comme une des bizarreries de l'époque; nous voulons parler de l'existence de ces hommes qui sont aux femmes ce que les courtisanes sont aux hommes; faute d'une expression plus particulière, nous appellerions ces gens-là des hommes-courtisanes, si cela se pouvait dire.

L'intérieur de la maison de M. de Saint-Remy offrait, sous ce rapport, un aspect curieux, ou plutôt cette maison était séparée en

deux zones très-distinctes:

Le rez-de-chaussée où il recevait les femmes ;

Le premier étage où il recevait ses compagnons de jeu, de table, de chasse, ce qu'on appette enfin des amis..

Ainsi, au rez-de-chaussée, se trouvait une chambre à coucher qui n'était qu'or, glaces, fleurs, satin, et dentelles, un petit salon de musique où se voyait une harpe et un piano (ML de Saint-Remy était excellent musicien), un cabinet de tableaux et de curiosités, le boudoir communiquant à la serre chaude, une salle à manger pour deux personnes, servie et desservie par un tour, une salle de bains, modèle achevé du luxe et du raffinement oriental, et tout auprès une petite bibliothèque en partie formée d'après le catalogue de celle que la

Mettrie avait colligée pour le grand Frédéric.

Il est inutile de dire que toutes ces pièces, menblées avec un goût exquis, avec une recherche véritablement sardanapalesque, avaient pour ornements des Watteau peu connus, des Boncher inédite, des groupes de biscuits ou de terre cruite de Clodion, et sur leurs socles de jaspe ou de brèche antique quelques précieuses copies des plus jolis groupes du Musée, en marbre blanc. Joignez à cela, l'été, pour perspective, les vertes profondeurs d'un jardin touffu, solitaire, encombré de fleurs, peuplé d'oiseaux, arrosé d'un petit ruisseau d'eau vive, qui, avant de se répandre sur la fraîche pelouse, tombe du haut d'une roche noire et agreste, y brille comme un pli de gaze d'arent, et se fond en lame nacrée dans un bassin limpide où de beaux cygnes blancs se jouent avec grace.

d'ombre, que de parfum, que de silence dans les bosquets odorants dont l'épais feuillage servait de dais aux sofas rustiques faits de jones et de nattes indiennes.

Pendant l'hiver, au contraire, excepté la porte de glace qui s'ouvrait sur la serre chaude, tout était bien clos: la soie transparente des stores, le réseau de dentelle des rideaux rendait le jour plus mystérieux encore; sur tous les meubles des masses de végétaux exotiques semblaient jaillir de grandes coupes étincelantes d'or et d'émail.

Dans cette retraite silencieuse, remplie de fleurs odorantes, de tableux voluptueux, on aspirait une sorte d'atmosphère amoureuse, enivrante qui plongeait l'ame et les sens dans

de brulantes langueurs...

Enfin pour faire les honneurs de ce temple qui paraissait élevé à l'Amour antique on aux divinités nues de la Grèce, un homme, jeune et beau, élégant et distingué, tour à tour spirituel ou tendre, romanesque ou libertin, tantôt moqueur et gai jusqu'à la folie, tantôt plein de charme et de grace, excellent musicien, doué. d'une de ces voix vibrantes, passionnées, que les femmes ne peuvent entendre chanter sans rementir une impression profonde... presque physique, enfin un homme amoureux surtout... amoureux toujours... tel était le vi-

A Athènes il cut été sans donte admiré, exalté, déifié à l'égal d'Alcibiade : de nos jours, et à l'epoque dont nons parlons, le vicomte n'était plus qu'un ignoble faussaire, qu'un misérable escroc.

Le premier étage de la maison de M. de Saint-Remy avait an contraire un aspect tent

C'est la qu'il recevait ses nombreux amis, tous d'ailleurs de la meilleure compagnie.

La, rien de coquet, rien d'efféminé, un ameublement simple et sévère, pour ornemente de belles armes, des portraits de chevaux de course; qui avaient gagné au vicomte bon nombre de magnifiques vases d'or et d'argent posés sur les meubles ; la tabagie et le salon de jeu avoisinaient une joyeuse salle à manger, où huit personnes (nombre de convives strictement limité lorsqu'il s'agit d'un diner savant) avaient bien des fois apprécié l'excellence du culsinier et le non moins excellent mérite de la cave du vicomte, avant de tenir contre lui quelque nerveuse partie de whist de cinq à six cents louis, ou d'agiter bruyamment les cornets d'un creps infernal.

Ces deux nuances assez tranchées de l'habitation de M. de Saint-Remy exposées, le lecteur voudra bien nous saivre dans des régions plus infimes, entrer dans la cour des remises et monter le petit escalier qui conduisait au trèsconfortable appartement d'Edwards Patterson, chef d'écurie de M. de Saint-Remy.

Cet illustre coachman avait invité à déjeuner M. Boyer, valet de chambre de configuee Et quand venait la nuit tiède et sereine, que du vicomte. Une très-jolio servante anglaise d'argent, nos deux personnages restèrent seuls.

Edwards était agé de quarante ans environ ; jamais plus habile et plus gros cocher ne fit gémir son siège sous une rotondité plus imposante, n'encadra dans sa perruque blanche une figure plus rubiconde, et ne réunit plus élégamment dans sa main gauche les quadruples guides d'un four-in-hand; aussi fin connaisseur en chevaux que Tattersall de Londres. ayant été dans sa jeunesse aussi bon entraineur que le vieux et célèbre Chiffney, le Vicomte avait trouvé dans Edwards, chose rare, un excéllent cocher et un homme très-capable de diriger l'entrainement de quelques chevaux de course qu'il avait eus pour tenir des paris.

Edwards, lorsqu'il n'étalait pas sa somptueuse livrée brun et argent sur la housse blasonnée de son siège, ressemblait fort à un honnête fermier anglais; c'est sous cette dernière apparence que nous le présenterons au lecteur, en ajoutant toutefois que sous cette face, large et colorée, on devinait l'impitoyable et diabo-

lique astuce d'un maquignon.

M. Boyer, son convive, valet de chambre de confiance du Vicomte, était un grand homme mince, a cheveux gris et plats, au front chauve, au regard fin, à la physionomie froide, discrète et réservée ; il s'exprimait en termes choisis, avait des manières polies, aisées, quelque peu de lettres, des opinions politiques conservatrices, et pouvait honorablement tenir sa partie de premier violon dans un quatuor d'amateurs; de temps en temps il prenait, du meilleur air du monde, une prise de tabac dans une tabatière d'or rehaussée de perles fines...après quoi il sesonait négligemment du revers de sa main, aussi soignée que celle de son maître, les plis de sa chemise de fine toile de Hollande.

- Savez vous, mon cher Edwards, dit Boyer, que votre servante Betty fait une petite cuisine

bourgeoise fort supportable!

- Ma foi, c'est une bonne fille, dit Edwards qui parlait parfaitement français, et je l'emmènerai avec moi dans mon établissement, si toutefois je me décide à le prendre; et à ce propos, puisque nous voici seuls, mon cher Boyer, parlons affaires; vous les entendez très-

– Mais oui, un peu, dit modestement Boyer en prenant une prise de tabac. Cela s'apprend si naturellement... quand on s'occupe de celles

- J'ai donc un conseil très-important à vous demander; c'est pour cela que je vous avais prié de venir prendre une tasse de thé avec moi.
  - Tout à votre service, mon cher Edwards.
- Vous savez qu'en dehors des chevaux de course, j'avais un forfait avec M. le Vicomte, pour l'entretien complet de son écurie, bêtes et gens, c'est-a-dire huit chevaux et cinq ou six grooms et boys, a raison de vingt-quatre mille francs par an, mes gages compris.
  - C'était raisonnable.
  - Pendant quatre ans, M. le Vicomte m'a

s'étant retirée après voir apporté la théière | exactement payé; mais vers le milieu de l'an passé, il m'a dit:

... Edwards, je vous dois environ vingtquatre mille francs. Combien estimez-vous, au plus bas prix, mes chevaux et mes voitures?

- ... M. le Vicomte, les huit chevanx ne peuvent pas être vendus moins de trois mille francs chacun, l'un dans l'autre, et encore c'est donné (et c'est vrai, Boyer; car la paire de chevaux de phaéton a été payée cinq cents guinées), ca fera donc vingt-quatre mille francs pour les chevaux. Quant aux voitures, il y en a quatre, mettons donc douze mille francs; ce qui, joint aux vingt-quatre mille francs des chevaux, fait trente-six mille francs.
- .. Eh bien! a repris M. le Vicomte, achetez-moi le tout à ce prix-là, à condition que pour les douze mille francs que vous me redevrez, vos avances remboursées, vous entsetiendrez et laisserez à ma disposition chevaux, gens et voitures pendant six mois.,,

- Et vous avez sagement accepté le marché, Edwards? C'était une affaire d'or.

- Sans doute ; dans quinze jours les six mois seront écoulés, je rentre dans la propriété des chevaux et des voitures.
- Rien de plus simple. L'acte a été rédigé par M. Badinot, homme d'affaires de M. le Vicomte. En quoi avez-vous besoin de mes conseils?
- Que dois-je faire? Vendre les chevaux et les voitures par cause de départ de M. le Vicomte, et tout se vendra très-bien, car il est connu pour le premier amateur de Paris, ou bien dois-je m'établir marchand de chevaux, avec mon écurie, qui ferait un joli commencement? Que me conseillez-vous?
- Je vous conseille de faire ce que je ferai moi-même.
  - Comment?
- Je me trouve dans la même position que vous.
  - Vous?
- M. le Vicomte déteste les détails; quand je suis entré ici, j'avais d'économies et de patrimoine une soixantaine de mille francs, j'ai fait les dépenses de la maison comme vous celles de l'écurie; et tous les ans M. le Vicomte m'a payé sans examen ; à peu près à la même époque que vous, je me suis trouvé à découvert, pour moi, d'une vingtaine de mille francs, et pour les fournisseurs, d'une soixantaine; alors M. le Vicomte m'a proposé comme à vous, pour me rembourser, de me vendre le mobilier de cette maison, y compris l'argenterie qui est très-belle, de très-bons tableaux, etc ; le tout a été estimé, au plus bas prix, cent quarante mille francs. Il y avait quatre-vingt mille francs à payer, restait soixante mille francs que je devais affecter, jusqu'à leur entier épuisement, aux dépenses de la table, aux gages des gens, etc., et non à autre chose: c'était une condition du marché.
- Parce que, sur ces dépenses, vous gagniez encore?
  - Nécessairement ; car j'ai pris des arrange-

ments avec les fournisseurs que je ne paierai | qu'après la vente, dit Boyer en aspirant une forte prise de tabac, de sorte qu'à la fin de ce mois-ci...

- Le mobilier est à vous comme les che-

vaux et les voitures sont à moi.

- Évidemment M. le vicomte a gagné à cela de vivre pendant les derniers temps comme il aime à vivre... en grand seigneur, et ceci à la barbe de ses créanciers; car mobilier, argenterie, chevaux, voitures, tout avait été payé comptant a sa majorité, et était devenu notre propriété à vous et à moi.
  - Ainsi M. le vicomte sera ruiné?

- En cinq ans...

- Et M. le vicomte avait hérité...?
- D'un pauvre petit million comptant, dit assez dédaigneusement M. Boyer en prenant une prise de tabac, ajoutez à ce million deux cent mille francs de dettes environ, c'est passable ... C'était donc pour vous dire, mon cher Edwards, que j'avais eu l'intention de louer cette maison admirablement meublée, comme elle l'est, à des Anglais, linge, cristaux, porcelaine, argenterie, serre chaude ; quelques-uns de vos compatriotes auraient payé cela fort
- -Sans doute. Pourquoi ne le faites-vous

pas?

– Oui, mais les non-valeurs! c'est chanceux, je me décide donc à vendre le mobilier. M. le vicomte est aussi tellement cité comme connaisseur en meubles précieux, en objets d'art, que ce qui sortira de chez lui aura toujours une double valeur; de la sorte, je réaliserai une somme ronde. Faites comme moi, Edwards, réalisez, réalisez, et n'aventurez pas vos gains dans des spéculations; vous, premier cocher de M. le vicomte de Saint-Remy, c'est à qui voudra vous avoir; on m'a justement parlé hier d'un mineur émancipé, un cousin de Madame la Duchesse de Lucenay, le jeune duc de Montbrison, qui arrive d'Italie avec son précepteur, et qui monte sa maison. Deux cent cinquante bonnes mille livres de rente en terre ... mon cher Edwards, deux cent cinquante mille livres de rente... Et avec cela entrant dans la vie... Vingt ans, toutes les illusions de la confiance, tous les enivrements de la dépense... prodigue comme un prince... Je connais l'intendant, je puis vous dire cela, en confidence; il m'a déjà presque agréé comme premier valet de chambre... il me protège... le niais.

Et M. Boyer leva les épaules en aspirant vio-

lemment sa prise de tabac.

- Vous espérez le débusquer?

- Parbleu! c'est un imbécile... ou un impertinent. Il me met la... comme si je n'étais pas à craindre pour lui! Avant deux mois je serai a sa place.

- Deux cent cinquante mille livres de rente en terres!... reprit Edwards en réfléchissant, et jeune homme... c'est une bonne maison...

-Je vous dis qu'il y a de quoi faire... Je arlerai pour vous à mon protecteur, dit M. Boyer avec ironie. Entrez la... c'es: une for-

tune qui a des racines, et à laquelle on peut s'attacher pour longtemps. Ce n'est pas comme ce malheureux million de M. le vicomte, une vraie boule de neige ; un rayon du soleil parisien, et tout est dit; j'ai bien vu tout de suite que je ne serais ici qu'un oiseau de passage ; c'est dommage, car cette maison nous faisait honneur, et jusqu'au dernier moment je servirai M. le vicomte avec le respect l'estime qui lui sont dus.

- Ma foi, mon cher Boyer, je vous remercie et j'accepte votre proposition; mais j'y songe, si je proposais à ce jeune duc l'écurie de M. le vicomte? Elle est toute prête, elle est connue et admirée de tout Paris.

- C'est juste, vous pouvez faire là une af-

faire d'or.

--- Mais vous-même, pourquoi ne pas lui proposer cette maison si admirablement montée

en tout? que trouverait-il de mieux?

- Pardieu! Edwards, vous êtes un homme d'esprit: ça ne m'étonne pas, mais vous me donnez la une excellente idée; il faut nous adresser à M. le vicomte il est si bon maître qu'il ne nous refusera pas de parler pour nous au jeune duc; il lui dira que partant pour la légation de Gerolstein où il est attaché, il veut se défaire de tout son établissement. cent soixante mille francs pour la maison toute meublée, l'argenterie et les tableaux, cinquante mille francs pour l'écurie et les voitures, ça fait deux cent trente à deux cent quarante mille francs; e'est une affaire excellente pour un jeune homme, qui veut se monter de tout ; il dépenserait trois fois cette somme avant de réunir quelque chose d'aussi complètement élégant et choisi que l'ensemble de cet établissement... Car il faut l'avouer, Edwards, il n'y en a pas un second comme M. le vicomte pour entendre la vie...

-Et les chevaux!

— Et la bonne chère; Godefroi, son cuisinier, sort d'ici cent fois meilleur qu'il n'y est entré; M. le vicomte lui a donné d'excellents conseils, il l'a énormément raffiné.

- Par la-dessus on dit que M. le vicomte est si beau joueur!

- Admirable... gagnant de grosses sommes avec encore plus d'indifférence qu'il ne perd... Et pourtant je n'ai jamais vu perdre plus ga-

-Et les femmes! Boyer, les femmes! Ah! vous pourriez en dire long la-dessus, vous qui entrez seul dans les appartements du rez-dechaussée...

— J'ai mes secrets comme vous ayez les vôtres, mon cher.

– Les miens?

-Quand M. le Vicomte faisait courir, n'aviez-vous pas aussi vos confidences? ne veux pas attaquer la probité des jockeys de vos adversaires... Mais enfin certain bruits...

- Silence, Monsieur Boyer; un gentleman ne compromet pas plus la réputation d'un jockey adverse qui a eu la faiblesse de l'6-

- -Qu'un galant homme ne compromet la réputation d'une femme qui a eu des bontés pour lui; aussi, vous dis-je, gardons nos secrets, ou plutot les secrets de M. le Vicomte, mon cher Edwards.
- Ah çà!... qu'est-ce qu'il va faire maintemant?
- Partir pour l'Allemagne, avec une bonne voiture de voyage et sept ou huit mille francs qu'il saura bien trouver. Oh! je ne suis pas embarrasse de M. le Vicomte; il est de ces personnages qui retombent toujours sur leurs jambes, comme on dit...
  - Et il n'a plus aucun héritage à attendre?
- Aucun, car son père a tout juste une petite aisance.
  - Son père ?
  - Certainement...
- Le père de M. le Vicomte n'est pas
- Il ne l'était pas, du moins, il y a cinq ou six mois; M. le Vicomte lui a écrit pour certains papiers de famille..
  - Mais on ne le voit jamais ici...
- Par une bonne raison : depuis une quinzaine d'années il habite en province, à Angers.
  - Mais M. le Vicomte ne va pas le visiter?
  - Son père?
  - -- Oni.
  - Jamais... jamais... ah bien oui !
  - Ils sont donc brouillés?
- --- Ce que je vais vous dire n'est pas un secret, car je le tiens de l'ancien homme de confiance de M. le Prince de Noirmont.
- -Le père de Madame de Lucenay? dit Edwards avec un regard malin et significatif dent M. Boyer, fidèle à ses habitudes de réserve et de discrétion, n'eut pas l'air de comprendre la signification; il reprit donc froidement:
- Madame la Duchesse de Lucenay est en effet fille de M. le Prince de Noirmont ; le pére de M. le Vicomte était intimement lié avec le Prince; Madame la Duchesse était alors toute jenne personne, et M. de Saint-Remy père, qui l'aimait beaucoup, la traitait aussi familèrement que si elle eût été sa fille. Je tiens ces détails de Simon, l'homme de confiance du Prince; je puis parler sans scrupules; car l'aventure que je vais vous raconter a été dans le temps la fable de tout Paris. Malgré ses soixante ans, le père de M. le Vicomte est un homme d'un caractère de fer, d'un courage de lion, d'une probité que je me permettrai d'appeler fabuleuse; il ne possédait presque rien, et avait épousé par amour la mère de M. le Vicomte, jeune personne assez riche, qui possédait le million à la fonte duquel nous venons d'avoir l'honneur d'assister.
  - Et M. Boyer s'inclina.
  - Edwards l'imita.
- -Le mariage fut très-heureux jusqu'au moment où le père de M. le Vicomte trouva, dit-on, par hazard, de diables de lettres qui

mariare, sa femme avait en une tendre faiblesse pour un certain Comte polonais.

- Cela arrive souvent aux Polonais Onand j'étais chez M. le Marquis de Senneval, Madame la Marquise... une enragée...
  - M. Boyer interrompit son compagnon.
- Vous devriez, mon cher Edwards, savoir les alliances de nos grandes familles avant de parler; sans cela, vous vous réservez de cruels mécomptes.
  - Comment?
- Madame la Marquise de Senneval est la sœur de M. le duc de Montbrison, où vous désiriez entrer..
  - Ah! diable!
- Jugez de l'effet, si vous aviez été parler d'elle en des termes pareils devant des envieux ou des délateurs, vous ne seriez pas resté vingtquatre heures dans la maison.
- C'est juste, Boyer... je tacherai de con-
- naître les alliances...
- Je reprends... Le père de M le Vicomte découvrit donc, après donze ou quinze ans d'un marriage jusque-la fort heureux, qu'il avait à se plaindre d'un Comte polonais. Malheurensement ou heureusement M. le Vicomte était né neuf mois après que son père... ou plutot que M. le Comte de Saint-Remy était revenu de ce fatal voyage, de sorte qu'il ne pouvait pas être certain, malgré de grandes probabilités, que M. le Vicomte fut le fruit de l'adultère. Néanmoins M. le Comte se sépara à l'instant de sa femme, ne voulut pas toucher à un sou de la fortune qu'elle lui avait apportée, et se retira en province avec environ quatrevingt mille francs qu'il possédait. Mais vous allez voir la rancune de ce caractère disbo-Quoique l'outrage datat de quinze ans lorsqu'il le découvrit, et qu'il d'ut y avoir prescription, le père de M. le Vicomte, accompagné de M. de Fermont, un de ses parents, se mit aux trousses du Polonais séducteur, et l'atteignit à Venise, après l'avoir cherché pendant dix-huit mois dans presque toutes les villes de l'Europe.
  - Quel obstiné!
- Une rancune de démon, vous dis-je, mon cher Edwards!... A Venise eut lieu un duel terrible, dans lequel le Polonais fut tué. Tout s'était passé loyalement ; mais le père de M. le vicomte montra, dit-on, une joie si féroce de voir le Polonais blessé mortellement, que son parent, M. de Fermont, fut obligé de l'arracher du lieu du combat... le comte voulant voir, disait-il, expirer son ennemi sous ses yeux.
  - --- Quel homme! quel homme!
- ... Le comte, lui, revint à Paris, alla chez sa femme, lui annonça qu'il venait de tuer le Polonais, et repartit. Depuis, il n'a jamais revu ni elle ni son fils, et il s'est retiré à Angers ; c'est là qu'il vit, dit-on, comme un vrai loup-garou, avec ce qui lui reste de ses quatrevingt mille francs, bien écornés par ses courses après le Polonais, comme vous pensez. prouvaient évidemment que, pendant une de Angers, il se voit personne, si ce n'est la femme

est mort depuis quelques années. Du reste, cette famille a du malheur, car le frère de Madame de Fermont s'est brûlé, dit-on, la cervelle il y a plusicurs mois.

- Et la mère de M. le vicomte?

- Il l'a perdue il y a longtemps. C'est pour cela que M. le vicointe, à sa majorité, a joui de la fortune de sa mère... Vous voyez donc bien, mon cher Edwards, qu'en fait d'héritage, M. le vicomte n'a rien ou presque rien à attendre de son père...

- Qui du reste doit le détester ?

- Il n'a jamais voulu le voir depuis la déconverte en question, persuadé saus doute qu'il est fils du Polonais.

L'entretien des deux personnages fut interrompu par un valet de pied géant, soigneusement poudré, quoiqu'il fut à peine onze heures.

- M. Boyer, M. le vicomte a sonné deux

fois, dit le géant.

Boyer parut désolé d'avoir manqué à son service, se leva précipitamment et suivit le domestique avec autant d'empressement et de respect que s'il n'eût pas été le propriétaire de **la maison de son maître.** 

# CHAPITRE VIII.

LE COMTE DE SAINT-REMY.

... Un mois, c'est bien long ... (GETHE, le grand Capate, act I, scène II.)

Ry avait environ deux heures que Boyer, uittant Edwards, s'était rendu auprès de M. **de Saint-Remy, lorsque le père de ce dernier** vine frapper à la porte cochère de la maison de

la rue de Chaillot. Le Comte de Saint-Remy était un homnie de haute taifle, encore alerte et vigoureux malgré son age ; la couleur presque cuivrée de son teint contrastait étrangement avec la blancheur éclatante de sa barbe et de ses cheveux; ses épais sourcils restés noirs recouvraient à demi ses yeux perçants, profondément enfoncés dans leur orbite. Quoiqu'il portat, par une sorte de manie misanthropique, des vêtements presque sordides, il y avait dans toute sa personne quelque chose de calme, de fier, qui commandait le respect.

La porte de la maison de son fils s'ouvrit, il

Un portier en grande livrée brun et argent, parfaitement poudré, et chaussé de bas de soie, parut sur le seuil d'une logo élégante, qui avait autant de rapport avec l'antre enfomé des Pipelet que le tonneau d'une ravaudeuse peut en avoir avec la somptueuse boutique d'une lingère à la mode.

- M. de Saint-Remy? demanda le Comte d'un ton bref.

Le portier, au lieu de répondre, examinait avec une dédaigneuse surprise la barbe blanche, la redingote rapée et le vieux chapeau de l'incommi, qui tenait à la main une grosse canne.

- M. de Saint-Remy ? reprit impatiemment !

le Comte, choqué de l'impertinent examen du portier.

M. le Vicomte n'y est pas

Ce disant, le confrère de M. Pipelet ima le cordon, et, d'un geste significatif, invita l'inconnu à se retirer.

- J'attendrai, dit le Comte.

Et il passa outre.

-- Ela! l'ami! l'ami! en n'entre pas ainsi dans les maisons! s'écria le portier en ceura après le Comte, et en le prenant par le bes

-Comment, drôle!... répondit le visillard d'un air menaçant en levant sa canne, tu caes me toucher!..

- J'oserai bien autre chose, si vous ne sortes oas tout de suite. Je vous ai dit que M. le Vicomte n'y était pas, ainsi allez-vous-en.

A ce moment, Boyer, a tiré par ces éclats de voix, parut sur le perron de la maison.

- Quel est ce bruit ? demanda-t-il.

- M. Boyer, c'est cet homme qui veut ab solument entrer, quoique je lui sie dit que M. le Vicomte n'y était pas.

-Finissons, reprit le Comte en s'adressant a Boyer qui s'était approché ; je veux voir mon

fils... s'il est serti, je l'attendrai...

Nous l'avons dit, Boyer n'ignorait ni l'existence ni la misanthropie du père de son' maitre ; assez physionomiste d'ailleurs, il no douta pas un mement de l'identité du Courte, le salua respectueusement, et répendit :

–Si M. le Comte veut bien me suivre, jo

suis à ses ordres..

- Allez... dit M. de Saint-Remy, qui accompagna Boyer, au profond ébahimement du portier.

Toujours précédé du valet de chamb Conte arriva au premier étage, et suivit se guide, qui, lui faisant traverser le cabinet de travail de Florestan de Saint-Remy (nous désignerons désormais le Vicemte par ce nom de baptême pour le distinguer de son père), l'introduisit dans un petit salon communiquent & cette pièce, et situé immédiatement au-don du boudoir du rez-de-chaumée.

- M.·le Vicomte a été obligé de sortis ce matin, dit Boyer; si Monsieur le Comts veut prendre la peine de l'attendre, il ne tar lera pas à rentrer.

Et le valet de chambre disparut.

Resté seul, le Comte regarda autour de lui avec assez d'indifférence ; mais tou: à comp il fit un brusque mouvement, sa figure s'amin ses joues s'empourprèrent, la colère contracta ses traits.

Il venait d'apercevoir le portrait de sa fomme de la mère de Florestan de Saint-Romy.

Il croisa ses bras sur sa poitrine, baissa la tête comme pour échapper à cette vision, et

marcha à grands pas.

... Cela est étrange ! disait-il, cette femme est morte ; j'ai taé sor amant, et ma blessure est aussi vive, aussi d'alloureuse qu'au premier jour... ma soif de 1 engeance n'est pas «noore éteinte, ma farench-misanthropie, en misala presque absolumer.: du monde, m'a luissé face à face avec la pensée de mon outrage... oui, car la mort du complice de cette infame l'a vengé, mon outrage! mais ne l'a pas effacé de mon souvenir.

Oh! je le sens, ce qui rend ma haine incurable, c'est de songer que pendant quinze ans j'ai été dupe ; c'est que pendant quinze ans j'ai entouré d'estime, de respects, une misérable qui m'avait indignement trompé... c'est que j'ai aimé son fils... le fils de son crime... comme s'il eat été mon enfant... car l'aversion que · m'inspire maintenant ce Florestan ne me prouve que trop qu'il est le fruit de l'adultère!

"Et pourtant je n'ai pas la certitude absolue de son illégitimité; il est possible enfin qu'il soit mon fils... quelquefois ce doute m'est af-

"S'il était mon fils pourtant! alors l'abandon où je l'ai laissé, l'éloignement que je lui ai toujours témoigné, mon refus de le jamais voir seraient impardonnables... Mais, après tout, il est riche, jeune, heureux ... à quoi lui aurais-je été utile ?... Oui, mais sa tendresse ent peut-être adouci les chagrins que m'a causés sa mère!...,,

Après un moment de réflexion profonde, le comte reprit en haussant les épaules :

... Encore ces suppositions insensées... sans issue... qui ravivent toutes mes peines !... soyons homme, et surmontons la stupide et pénible émotion que je ressens en songeant que je vais revoir celui que, pendant dix années, j'ai aimé avec la plus folle idolatrie, que j'ai aimé ... comme mon fils... lui! lui!... l'enfant de cet homme que j'ai vu tomber sous mon épée avec tant de bonheur, de cet homme dont j'ai va couler le sang avec tant de joie !... Et ils m'ont empêché d'assister à son agonie... à sa mort!... Oh! ils ne savaient pas ce que c'est que d'avoir été frappé aussi cruellement que je l'ai été... Et puis, penser que mon nom, toujours respecté, honoré, a dû être si souvent prononcé avec insolence et dérision... comme on prononce celui d'un mari trompé!... Penser que mon nom, mon nom dont j'ai toujours été si fier, appartient à cette heure au fils de l'homme dont j'aurais voulu arracher le cœur! ... Oh! je ne sais pas comment je ne deviens pas fou quand je songe à cela !... "

Et M. de Saint-Remy, continuant de marcher avec agitation, souleva machinalement la portière qui séparait le salon du cabinet de travail de Florestan, et fit quelques pas dans cette

dernière pièce.

Il avait disparu depuis un instant lorsqu'une petite porte masquée dans la tenture s'ouvrit doucement, et Madame de Lucenay, enveloppée d'un grand châle de cachemire vert, coiffée d'un chapeau de velours noir très-simple, entra dans le salon que le comte venait de quitter pour un moment.

Expliquons la cause de cette apparition inat-

Florestan de Saint-bemy avait donné la veille rendez-vous à la duchesse pour le lendemam matin. Celle-ci ayant, nous l'avons dit, une clef de la petite porte de la ruelle, était, comme d'habitude, entrée par la serre chaude, comptant trouver Florestan dans l'appartement du rez-de-chaussée; ne l'y trouvant pas, elle crut (ainsi que cela était arrivé quelquefois) le vicomte occupé à écrire dans son cabinet... Un escalier dérobé conduisait du boudoir au Madame de Luccnay monta sans crainte, supposant que M. de Saint-Remy avait, comme toujours, défendu sa porte.

Malheureusement, une visite assez menacante de M. Badinot ayant obligé Florestan de sortir précipitamment, il avait oublié le ren-

dez-vous de Madame de Lucenay.

Celle-ci, ne voyant personne, allait entrer dans le cabinet, lorsque les rideaux de la portière du salon s'écarterent, et la duchesse se trouva face a face avec le pere de Florestan.

Elle ne put retenir un cri d'effroi.

Clotilde! s'écria le comte stupéfait. Intimement lié avec le prince de Noirmont, père de Madame de Lucenay, M. de Saint-Remy, ayant connu celle-ci enfant et toute

ieune fille. l'avait autrefois ainsi familièrement appelée par son nom de baptême.

La duchesse restait immobile, contemplant avec surprise ce vieillard à barbe blanche et mal vêtu dont elle se rappelait pourtant confusément les traits.

- Vous, Clotilde !... répéta le comte avec un accent de reproche douloureux, vous... ici...

chez mon fils!

Ces derniers mots fixèrent les souvenirs indécis de Madame de Lucenay : elle reconnut enfin le père de Florestan et s'écria :

- M. de Saint-Remy!

La position était tellement nette et significative, que la duchesse, dont on sait d'ailleurs le caractère excentrique et résolu, dédaigna de recourir à un mensonge pour expliquer le motif de sa présence chez Florestan; comptant sur l'affection toute paternelle que le comte lui avait jadis témoignée, elle lui tendit la main, et lui dit de cet air à la fois gracieux, cordial et hardi qui n'appartenait qu'à elle:

- Voyons...ne me grondez pas... vous êtes mon plus vieil ami, souvenez-vous qu'il y a vingt ans vous m'appeliez votre chère Clotilde...

- Oui... je vous appelais ainsi... mais..

- Je sais d'avance tout ce que vous allez me dire, vous connaissez ma devise : ce qui est, est... ce qui sera, sera...

- Ah! Clotilde!...

- Epargnez-moi vos reproches, laissez-moi plutôt vous parler de ma joie de vous revoir : votre présence me rappelle tant de choses : mon pauvre père... d'abord, et puis mes quinze ans... Ah! quinze ans, que c'est beau!

- C'est parce que votre père était mon ami,

que.. - Oh! oui, reprit la duchesse en interrompant M. de Saint-Remy, il vous aimait tant! Vous souvenez-vous, il vous appelait en riant l'homme aux rubans verts... vous lui disiez toujours: "Vous gatez Clotilde... prenez-garde!, et il vous répondait en m'embrassant: "Je le crois bien que je la gâte, et il faut que je me dépêche et que je redouble, car bientôt le monde me l'enlèvera pour la gâter à son tour. " Excellent père! quel ami j'ai perdu!...

Une larme brilla dans les beaux yeux de Madame de Lucenay; puis, tendant la main a M. de Saint-Remy, elle lui dit d'une voix

émue:

— Vrai, je suis heureuse, bien heureuse de tous revoir; vous éveillez des souvenirs`si précieux, si chers à mon cœur!

Le comte, quoiqu'il connût dès longtemps ce caractère original et délibéré, restait confondu de l'aisance avec laquelle Clotilde acceptait cette position si délicate: rencontrer chez son

amant le père de son amant!

— Si vous étes à Paris depuis longtemps, reprit Madame de Lucenay, il est mal à vous de n'être pas venu me voir plus tôt; nous aurions tant causé du passé... car savez-vous que je commence à atteindre l'âge où il y a un charme extrême à dire à de vieux amis: Vous souvenez-vous ?

Certes la duchesse n'eût pas parlé avec un plus tranquille nonchaloir, si elle eût reçu une visite du matin à l'hôtel de Lucenay.

M. de Saint-Remy ne put s'empêcher de lui

dire sévèrement :

— Au lieu de parler du passé, il serait plus à propos de parler du présent... mon fils peut

rentrer d'un moment à l'autre, et...

— Non, dit Clotilde en l'interrompant, j'ai la clef de la petite porte de la serre, et on annonce toujours son arrivée par un coup de timbre lorsqu'il rentre par la porte cochère; à ce bruit je disparaltrai aussi mystérieussment que je suis venue, et je vous laisserai tout à votre joie de revoir Florestan. Quelle douce surprise vous allez lui causer... depuis si longtemps vous l'abandonnez!... Tenez, c'est moi qui aurais des reproches à vous faire.

- A moi? & moi?

— Certainement... Quel guide, quel appui a-t-il eu en entrant dans le monde? Et pour mille choses positives les conseils d'un père sont indispensables... Aussi, franchement, il a été très-mal à vous de...

Ici Madame de Lucenay, cédant à la bizarrerie de son caractère, ne put s'empécher de s'interrompre en riant comme une folle, et de dire au comte:

- Avouez que la position est au moins singulière et qu'il est très-piquant que ce soit moi qui vous sermonne.
- Cela est étrange, en effet; mais je ne mérite ni vos sermons ni vos louanges, je viens chez mon fils... mais ce n'est pas pour mon fils... A son age. il n'a pas ou il n'a plus besoin de mes conseils.

- Que voulez-vous dire?

Vous devez savoir pour quelles raisons j'ai le monde et surtout Paris en horreur, dit le comte avec une expression pénible et contrainte. Il a donc fallu des circonstances de la dernière importance pour m'obliger à quitter Angers, et surtout à venir ici... dans cette

maison... Mais j'ai dû braver mes répugnances et recourir à toutes les personnes qui pouvaient m'aider ou me renseigner à propos de recherches d'un grand intérêt pour moi.

- Oh! alors, dit Madame de Lucenay avec l'empressement le plus affectueux, je vous en prie, disposez de moi, si je puis vous être utile à quelque chose. Est-il besoin de sollicitation? M. de Lucenay doit avoir un certain crédit, car les jours où je vais diner chez ma grand'tante de Montbrison, il donne à manger chez moi à des députés ; on ne fait pas ça sans motifs: cet inconvénient doit être racheté par quelque avantage probablement ;... comme qui dirait une certaine influence sur des gens qui en ont beaucoup dans ce temps-ci, dit on. Encore une fois, si nous pouvons vous servir, regardez-nous comme a vous... Il y a encore mon jeune cousin le petit Duc de Montbrison qui, pair lui-même, est lié avec toute la jeune pairie... Pourrait-il aussi quelque chose? En ce cas, je vous l'offre... En un mot, disposez de moi et des miens, vous savez si je puis me dire amie vaillante et dévouée!

— Je le sais... et je ne refuse pas votre ap-

pui... quoique pourtant...

--- Voyons, mon cher Alceste, nous sommes gens du monde, agissons donc en gens du monde; que nous soyons ici ou aillenrs, cela importe peu, je suppose, à l'affaire qui vous intéresse et qui maintenant m'intéresse extrêmement, puisqu'elle est vôtre. Causons donc de cela, et très à fond... je l'exige.

Ce disant, la duchesse s'approcha de la cheminée, s'y appuya et avança vers le foyer le plus joli pied du monde, qui pour le moment

était glacé.

Avec un tact parfait, Madame de Lucenay saisissait l'occasion de ne plus parler du vicomte, et d'entretenir M. de Saint-Remy d'un sujet auquel ce dernier attachait beauconp d'importance...

La conduite de Clotilde ent été différente en présence de la mère de Florestan; c'est avec bonheur, avec fierté qu'elle lui ent longuement avoué combien il lui était cher.

Malgré son rigorisme et son apreté, M. de Saint-Remy subit l'influence de la grace cavalière et cordiale de cette femme qu'il avait vue et aimée tout enfant, et il oublia presque qu'il parlait à la maîtresse de son fils.

Comment d'ailleurs résister à la contagion de l'exemple, lorsque le héros d'une position souverainement embarrassante ne semble pas même se douter de la difficulté de la circonstance où il se trouve?

— Vous ignorez peut-être, Clotilde, dit le comte, que depuis très-longtemps j'habite Angers?

- Non, je le savais.

— Malgré l'espèce d'isolement que je recherchais, j'avais choisi cette ville, parce que la habitait un de mes parents, M. de Fermont, qui, lors de l'affreux malheur qui m'a frappé, s'est conduit pour moi comme un frère... Après m'avoir accompagné dans toutes les velles de l'Europe où j'espérais rencomtrer... un homme que je voulais tuer, il m'avait servi de témoin lors d'un duel...

- Oni, un duel terrible, mon père m'a tout dit autrefois, reprit tristement Madame de Lucenay; mais heureusement Florestan ignore ce duel... et aussi la cause qui l'a amené...
- J'ai voulu lui laisser respecter sa mère, répondit le comte.

Et étouffant un soupir, il continua:

- Au bout de quelques années, M. de Fermont mourut à Angers, dans mes bras, laissant une fille et une femme que, malgré ma misanthropie, j'avais été obligé d'aimer, parce qu'il n'y avait rien au monde de plus pur, de plus noble que ces deux excellentes créatures. vivais seul dans un faubourg éloigné de la ville ; mais, quand mes accès de noire tristesse me laissaient quelque relache, j'allais chez Madame de Fermont parler avec elle et avec sa fille de celui que nous avions perdu... Comme de son vivant, je venais me retremper, me calmer dans cette douce intimité ou j'avais désormais concentré toutes mes affections. Le frère de Madame de Fermont habitait Paris; il se chargea de toutes les affaires de sa sœur lors de la mort de son mari, et plaça chez un notaire cent mille écus environ, qui composaient toute la fortune de la veuve. Au bout de quelque temps, un nouveau et affreux malheur frappa Madame de Fermont : son frère, M. de Renneville, se suicida, il y a de cela environ huit mois. Je la consolai du mieux que je pus. Sa première douleur calmée, elle partit pour Paris, afin de mettre ordre a ses effaires. Au bout de quelque temps, j'appris que l'on vendait par son ordre le modeste mobilier de la maison qu'elle louait à Angers, et que cette somme avait été employée à payer quelques dettes laissées par Madame de Fermont... Inquiet de cette circonstance, je m'informai et j'appris vaguement que cette malheureuse femme et sa fille se trouvaient dans la détresse, victimes sans doute d'une banqueroute... Si Madame de Fermont pouvait, dans une extrémité pareille, compter sur quelqu'uu, c'était sur moi... pourtant je ne reçus d'elle aucune nouvelle... Ce fut surtout en perdant cette intimité si douce que j'en reconnus toute la valeur. Vous ne pouvez vous figurer mes souffrances, mes inquiétudes depuis le départ de Madame de Fermont et de sa fille... Leur père, leur mari était pour moi un frère... il me fallait donc absolument les retrouver, savoir pourquoi dans leur ruine elles ne s'adressaient pas à moi, tout pauvre que j'étais; je partis pour venir ici, laissant à Angers une personne qui, si par hasard on apprenait quelque chose de nouveau, devait m'en instruire.
  - Eh bien?
- Hier ensore j'ai reçu une lettre d'Anjou... on ne sait rien... En arrivant à Paris j'ai commencé mes recherches... je suis allé d'abord à l'ancien domicile du frère de Madame de Fer-

mont... La on m'a dit qu'elle demensait sur le quai du canal Saint-Martin.

- Et cette adresse?...

Avait été la menne, mais on ignocait son nouveau logement... Malheureusement, jusqu'à présent, mes recherches ont été inutiles... Après mille vaines tentatives, avant de désespérer tout à fait, je me suis décidé à venir ici: peut-être Madame de Fermont, qui, par un motif inexplicable, ne m'a demandé ni aide ni appui, aura eu recours à mon file comme au fils du meilleur ami de son mari... Sans doute ce dernier espoir est bien peu fondé... mais je ne veux rien avoir négligé pour retrouver cette pauvre femme et sa fille.

Depuis quelques minutes Madame de Lucenay écoutait le comte avec un redoublement

d'attention ; tout à coup elle dit :

— En vérité, il serait bien singulier qu'il s'agit des mêmes personnes... auxquelles s'intéresse Madame d'Harville...

- Quelles personnes? demanda le comte.

   La veuve dont vous parlez est jeune encore, n'est-ce pas ? sa figure est très-noble?
- Sans doute... mais comment saves-
- Sa fille, belle comme un ange, a seize ans au plus?

--- Oui... oui.,.

- Et elle s'appelle Claire?

- Oh! de grace! dites...on sont-elles :

— Hélas! je l'ignore...

- Vous l'ignorez?
   Voici ce qui est arrivé: Une femme de ma société, Madame d'Harville, est venne chez moi me demander si je ne connaîtrais pas une femme veuve, dont la fille se nomme Claire, et dont le frère se serait suicidé; Madame d'Harville s'adressait à môi, parce qu'elle avait vu ces mots, écrire à Madame de Lacenay, tracés au bas d'un brouilon de lettre que cette malheureuse femme écrivait à une personne inconnue, dont elle réclamait l'appai.
- Elle voulait vous écrire... à vous, et pourquoi ?

— Je l'ignore... je ne la connais pas...

— Mais elle vous connaissait, elle! s'écria M. de Saint-Remy, frappé 'd'une idée subite.

--- Que dites-vous?

— Cent fois elle m'avait entendu parler de votre père, de vous, de votre généreux et excellent cœur... Dans son infortune, elle aura songé à recourir à vous...

- En effet, cela peut s'expliquer ainsi ...

- Et Madame d'Harville... comment avaitelle eu ce brouillon de lettre en sa possession?
- Je l'ignore: tout ce que je sais, c'est que sans savoir encore ou étaient réfugiées cette pauvre mère et sa fille, elle était, je crois, sur leurs traces...
- Alors je compte sur vous, Clotilde, pour m'introduire auprès de Madame d'Harville; il faut que je la voie ajourd'hui.
- Impossible!... Son mani vient d'être victime d'un effroyable accident; une arme qu'il

mains, il a 646 tu6 sur le comp.

- Ah! c'ust horrible !...

-Le merquise est aussitôt partie pour aller passer les premiers temps de son deuil chez son père, en Normandie...

- -Clotilde, je vous en conjure, écrivez-lui aujourd'hui, demandez-lui les renseignements qu'elle possède déjà ; puisqu'elle s'intéresse à ces pauvres femmes, dites lui qu'elle n'aura pas de plus chaleureux auxiliaire que moi; mon seul désir est de retrouver la veuve de mon ami et de partager avec elle et avec sa fille le peu que je possède. Maintenant c'est ma scule famille.
- Toujours le même, toujours généreux et dévoué! Comptez sur moi, j'écrirai aujourd'hui même à Madame d'Harville. Où adresseraije ma réponse?

- A Asnières, poste restante.

- Quelle bizarrerie! pourquoi vous loger la, et pas à Paris?
- J'exècre Paris, à cause des souvenirs qu'il me rappelle, dit M. de Saint-Remy d'un air sombre; mon ancien médecin, le docteur Griffon, avec qui je suis resté en correspondance, possède une petite maison de campagne sur le bord de la Seine, près d'Asnières; il ne l'habite pas l'hiver, il me l'a proposée ; c'était presque un faubourg de Paris, je pouvais, après m'être livré à mes recherches, trouver là l'isolement qui me plaît... j'ai aocepté.
- Je vous écrirai donc à Asnières ; je puis d'ailleurs vous donner déjà un renseignement qui pourra vous servir peut-être... et que je dois à Madame d'Harville... La ruine de Madame de Fermont a été causée par la friponnerie du notaire chez qui était placée toute la sortune de votre parente... Ce notaire a nié le dépot.
  - Le misérable ... Et il se nomme?

- M. Jacques Ferrand, dit la duchesse, sans pouvoir dissimuler son envie de rire.

- Que vous êtes étrange, Clotilde! Il n'y a rien que de sérieux, que de triste dans tout ceci, et vous riez! dit le comte surpris et mécontent.

En effet, Mudame de Lucenay, au souvenir de l'amoureuse déclaration du notaire, n'avait

pu réprimer un mouvement d'hilarité.

- -Pardon, mon ami, reprit-elle; c'est que ce notaire est un homme fort singulier... Mais sériousement, si sa réputation d'honnête homme n'est pas plus méritée que sa réputation de saint homme... (et je déclare celle-ci usurpée,) c'est un grand misérable!
  - Et il demeure?
  - Rue du Sentier.
- Il aura ma visite... Ce que vous me dites de lui coïnciderait alors assez avec certains sou pçons...
  - Quels soupçons?
- D'après plusieurs renseignements pris sur la mort du trère de ma pauvre amie, je serais presque tenté de croire que ce malheuseux, au

on crevait pas chargée est partie cause ses lieu de se suicider.. a été vistime d'une an

-Grand Dieu! et qui vous ferait sumoser..?

-Plusieurs raisons qui seraient trop longues à vous dire. Je vous laisse.. N'oubitez pas le offres de service que vous m'avez faites en votre nom et en celui de M. de Lucenny...

-Comment! vous partez.. sans voir Flo-

- -Cette entrevue me serait trop pénible, vous devez le comprendre... Je la bravais dans le seul espoir de trouver iei quelques rengeiguements sur Madanse de Fermont, voulant n'avoir au moins rien négligé pour la retreuver ; maintenant adieu...
  - -Ah! vous êtes impitoyable!

- Ne savez-vous pas...?

- Je sais que votre fils n'a jamais eu plus besein de vos conseils...

-- Comment? N'est-il pas riche, heuraix?... - Oui, mais il ne connaît pas les hommes. Arouglément prodigue, paroc qu'il est confiant et généreux, en tout, partout et toujours trèsgrand seigneur, je crains qu'on n'abuse de sa bonté. Si vous saviez ce qu'il y a de noblesse dans ce cœur!... Je n'ai jamais osé le semmenner au sujet de ses dépenses et de son désordre, d'abord parce que je suis au moins aussi falle que lui, et puis... pour d'autres raisons ; mais vous, au contraire, vous pourriez ...

Madame de Lucenay n'acheva pas.

Tout à coup on entendit la voix de Florestan de Saint-Remy.

Il entra précipitamment dans le cabinet voisin du salon; après en avoir brusquement fermé la porte, il dit d'une voix altérée à quelqu'un qui l'accompagnait :

- Mais c'est impossible!...

-Je vous répète, répondit la voix claire et percante de M. Badinet, je vous répète que, sans cela, avant quatre heures vous serez arrêté... Car s'il n'a pas l'argent tantôt, notre homme va déposer sa plainte au parquet du procureur du roi, et vous savez ce que vaut un FAUX comme celui-là : les galères, mon pauvre vicomte!...

Il est impossible de peindre le regard qu'échangèrent Madame de Lucenay et le père de Florestan en entendant ces terribles paroles.

### CHAPITRE IX.

#### L'ENTRETIEN.

En entendant ces mots terribles adressés à son fils par M. Badinot: Il y wa pour vous... des galères! le comte devint livide : il s'appuya au domier d'un fauteuil, ses genoux se dérobaient sous lui.

Son nom vénérable et respecté... son nom déshonoré par un homme qu'il accusait d'être le fruit de l'adultère!

Ce premier abattement passé, les traits courrouces du vieillard, un geste menagant qu'il fit on s'avançant vers le cabinet, révélèrent une résolution si effrayante, que Madame de Luce- i nay lui saisit la main, l'arrêta, et lui dit à voix basse, avec l'accent de la plus profonde conviction:

--- Il est innocent... je vous le jure!... Écoutez en silence...

Le comte s'arrêta.

Il voulait croire à ce que lui disait la duch-

Celle-ci était en effet persuadée de la loyauté de Florestan.

Pour obtenir de nouveaux sacrifices de cette femme si aveuglément généreuse, sacrifices qui avaient pu seuls le mettre à l'abri d'une prise de corps, et des poursuites de Jacques Ferrand, le vicomte avait affirmé à Madame de Lucenay, que, dupe d'un misérable dont il avait reçu en payement une traite fausse, il risquait d'être regardé comme complice du faussaire, ayant lui-même mis cette traite en circulation.

Madame de Lucenay savait le Vicomte imprudent, prodigue, désordonné; mais jamais elle ne l'aurait un moment supposé capable, non pas d'une bassesse ou d'une infamie, mais seulement de la plus légère indélicatesse.

En lui prétant par deux fois des sommes considérables, dans des circonstances très-difficiles, elle avait voulu lui rendre un service d'ami, le Vicomte n'acceptant jamais ces avances qu'à la condition expresse de les rembourser; car on lui devait, disait-il, plus du double de ces sommes.

Son luxe apparent permettait de le croire. D'ailleurs Madame de Lucenay, cédant à l'impulsion de sa bonté naturelle, n'avait songé qu'à être utile à Florestan, et nullement à s'assurer s'il pouvait s'acquitter envers elle. mait; elle n'en doutait pas; ett-il accepté sans cela des prêts aussi importants? En répondant de l'honneur de Florestan, en suppliant le vieux comte d'écouter la conversation de son fils, la duclæsse pensait qu'il allait être question de l'abus de confiance dont le vicomte se prétendait victime, et qu'il serait ainsi complétement innocenté aux yeux de son père.

-Encore une fois, reprit Florestan d'une voix altérée, ce Petit-Jean est une infame : il m'avait assuré n'avoir pas d'autres traites que celles que j'ai retirées de ses mains hier et il y a trois jours... Je croyais celle-ci en circulation, elle n'était payable que dans trois mois, à Londres, chez Adams et Compagnie.

- Oui, oui, dit la voix claire et mordante de Badinot, je sais, mon cher vicomte, que vous aviez adroitement combiné votre affaire; vos faux ne devaient être découverts que lorsque vous seriez déjà loin... Mais vous avez voulu

attraper plus fin que vous.

Eh! il est bien temps maintenant de me dire cela, malheureux que vous êtes!... s'écria Florestan furieux, n'est-ce pas vous qui m'avez mis en rapport avec celui qui m'a négocié ces traites?

- Voyons, mon cher aristocrate, répondit iroidement Badinot, du calme!... Vous contrefaites habilement les signatures de commerce ; l ces valeurs, s'il les avait crues fausses.

c'est à merveille, mais ce n'est pas une raison pour traiter vos amis avec une familiarité désagréable. Si vous vous emportez encore... je vous laisse, arrangez-vous comme vous vou-

- Eh! croyez-vous qu'on puisse conserver son sang-froid dans une position pareille?... Si ce que vous me dites est vrai, si cette plainte doit être déposée aujourd'hui au parquet du procureur du roi, je suis perdu...

- C'est justement ce que je vous dis, à moins que... vous n'ayez encore recours à votre char-

mante providence aux yeux bleus...

— C'est impossible.

- Alors, résignez-vous. C'est dommage. c'était la dernière traite... et pour vingt-cinq mauvais mille francs... aller prendre l'air du midi à Toulon... c'est maladroit, c'est absurde, c'est bête! Comment un habile homme comme vous peut-il se laisser acculer ainsi?

- Mon Dieu, que faire? que faire?... rien de ce qui est ici ne m'appartient plus, je n'ai

pas vingt louis à moi...

— Vos amis?

- Eh! je dois à tous ceux qui pourraient me prêter ; me croyez-vous assez sot pour avoir attendu jusqu'à aujourd'hui pour m'adresser à eux!

- C'est vrai, pardon... tenez, causons tranquillement, c'est le meilleur moyen d'arriver à une solution raisonnable. Tout à l'heure je voulais vous expliquer comment vous vous étiez attaqué à plus fin que vous... Vous ne m'avez pas écouté.

- Allons, parlez si cela peut être bon à

quelque chose.

- Récapitulons: vous m'avez dit il y a deux mois: "J'ai pour cent treize mille francs de traites sur différentes maisons de banque à longues échéances, mon cher Badinot, trouvez moyen de me les négocier...,

- Eh bien !... ensuite ?...

- Attendez... je vous ai demandé à voir ces valeurs... Un certain je ne sais quoi m'a dit que ces traites étaient fausses, quoique parfaitement imitées. Je ne vous soupconnais pas, il est vrai, un talent calligraphique aussi avancé ; mais m'occupant du soin de votre fortune depuis que vous n'aviez plus de fortune, je vous savais complétement ruiné. J'avais fait passer l'acte par lequel vos chevaux, vos voitures, le mobilier de cet hôtel appartenaient a Boyer et à Edwards... il n'était donc pas indiscret à moi de m'étonner de vous voir possesseur de valeurs de commerce si considérables, hein?

- Faites-moi grace de vos étonnements, arrivons au fait.

- M'y voici... J'ai assez d'expérience ou de timidité... pour ne pas me soucier de me méler directement d'affaires de cette sorte; je vous adressai donc à un tiers qui, non moins clairvoyant que moi, soupçonna le mauvais tour que vous vouliez lui jouer.

- C'est impossible, il n'aurait pas escompté

- Combien vous a-t-il donné d'argent comptant pour ces cent treize mille francs?
- Vingt-cinq mille francs comptant et le reste en créances à recouvrer...
  - Et qu'avez-vous retiré de ces créances?...
- Rien, vous le savez bien; elles étaient .illusoires... mais il aventurait toujours vingt-cinq mille francs.
- Que vous étes jeune, mon cher vicomte! Ayant à recevoir de vous ma commission de cent louis, si l'affaire se faisait, je m'étais bien gardé de dire au tiers l'état réel de vos affaires ... il vous croyait encore assez riche, et il vous savait surtout très-adoré d'une grande dame puissamment riche qui ne vous laisserait jamais dans l'embarras; il était donc à peu près sur de rentrer au moins dans ses fonds, par transaction ; il risquait sans doute de perdre, mais il risquait aussi de gagner beaucoup, et son calcul était bon ; car, l'autre jour, vous lui avez déjà compté bel et bien cent mille francs pour retirer le faux de cinquante-huit mille francs, et hier trente mille pour la seconde... pour celle-là, il s'est contenté, il est vrai, du remboursement intégral. Comment vous étes-vous procuré ces trente mille francs d'hier? Que le diable m'emporte si je le sais! car vous êtes un homme unique... Vous voyez donc qu'en fin de compte si Petit-Jean vous force à payer la dernière traite de vingt-cinq mille francs, il aura recu de vous cent cinquante-cinq mille francs pour vingt-cing mille qu'il vous aura comptés ; or j'avais raison de dire que vous vous étiez joué à plus fin que vous.

- Mais pourquoi m'a-t-il dit que cette dernière traite, qu'il présente aujourd'hui, était

négociée ?

Pour ne pas vous effrayer; il vous avait dit aussi qu'excepté celle de cinquante-huit mille, les autres étaient en circulation; une fois la première payée, hier est vènue la seconde, et aujourd'hui la troisième.

- Le misérable !...

- Ecoutez done, chacun pour soi, chacun chez soi, comme dit un célèbre jurisconsulte dont j'admire beaucoup la maxime. Mais causons de sang-froid : ceci vous prouve que le Petit-Jean (et entre nous je ne serais pas étonné que, malgré sa sainte renommée, le Jacques Ferrand ne fut de moitié dans ces spéculations), ceci vous prouve, dis-je, que le Petit-Jean, alléché par vos premiers payements, spécule sur cette dernière traite, comme il a spéculé sur les autres, bien certain que vos smis ne vous laisseront pas traduire en cour d'assi-C'est à vous de voir si ces amitiés sont exploitées, pressurées jusqu'à l'écorce, et s'il ne reste pas encore quelques gouttes d'or à en exprimer; car si dans trois heures vous n'avez pas les vingt-cinq mille francs, mon noble vicomte, vous êtes coffré.
  - Quand vous me répéterez cela sans

ccase...

— A force de m'entendre vous consentirez peut-être à essayer de tirer une dernière plume de l'aile de cette généreuse duchesse...

- Je vous répète qu'il n'y faut pas songer... En trois heures trouver encore vingt-cinq mille francs, après les sacrifices qu'elle a déjà taits, ce serait folie que de l'espérer.
- Pour vous plaire, heureux mortel, on tente l'impossible...
- —Eh! elle l'a déja tenté l'impossible... c'était d'emprunter cent mille francs à son mari et de réussir; mais ce sont de ces phénomènes qui ne se reproduisent pas deux fois. Voyons, mon cher Badinot, jusqu'ici vous n'avez pas eu à vous plaindre de moi... j'ai toujours été généreux... tàchez d'obtenir quelque sursis de ce misérable Petit-Jean... Vous le savez, je trouve toujours moyen de récompenser qui me sert; une fois cette dernière affaire assoupie, je prends un nouvel essor... vous serez content de moi.

— Petit-Jean est aussi inflexible que vous

ėtes peu raisonnable — Moi!...

— Tâchez seulement d'intéresser encore votre génereuse amie à votre funeste sort... Que diable! dites-lui nettement ce qui en est : non plus, comme déjà, que vous avez éte dupe de faussaires, mais que yous êtes faussaire vous-mame.

- Jamais je ne lui ferai un tel aveu, ce se-

rait une honte sans avantage.

Aimez-vous mieux qu'elle apprenne demain la chose par la Gazette des Tribunaux?
 J'ai trois heures devant moi, je puis fuir.

— Et où irez-vous sans argent? Jugez donc, au contraire: ce dernier faux retiré, vous vous trouverez dans une position superbe, vous n'aurez plus que des dettes... Voyons, promettez-moi de parler encore à la duchesse. Vous êtes si roué, vous saurez vous rendre intéressant malgré vos erreurs; au pis aller on vous tirera d'affaire. Voyons, promettez-moi de voir votre belle amie; je cours chez Petit-Jean, je me fais fort d'obtenir une heure ou deux de sursis...

- Enfer! il faut boire la honte, jusqu'à la

- lie !...
- Allons! bonne chance, soyez tendre, passionné, charmant; je coure chez Petit-Jean, vous m'y trouverez jusqu'à trois heures... plus tard il ne serait plus temps... le parquet du procureur du roi n'est ouvert que jusqu'à quatre heures...

Et M. Badinot sortit.

Lorsque la porte fut fermée, on entendit Florestan s'écrier avec un profond désespoir :

— Mon Dieu!... mon Dieu!... mon Dieu!

Pendant cet entretien, qui dévoilait au comte
l'infamie de son fils et à Madame de Lucenay
l'infamie de l'homme qu'elle avait aveuglément
aimé, tous deux étaient restés immobiles,
respirant à peine, sous cette épouvantable révélation.

Il serait impossible de rendre l'éloquence muette de la scène douloureuse qui se passa entre cette jeune femme et le comte, lorsqu'il n'y eut plus de doute possible sur le le crime de Florestain. Étendant le bras vers la pièce où se trouvait son fils, le vieillard sourit avec ume ironie amère, jeta un regard écrasant sur Madame de Lucenay, et sembla lui dire :

— Voità celui pour lequel vous avez bravé toutes les hontes, consommé tous les sacrifices! voità celui que vous me reprochiez d'avoir abandonné!...

La Duchesse comprit le reproche : un moment elle baissa la tête sous le poids de sa honte.

La lecon était terrible...

Puis, peu à peu, à l'anxiété cruelle qui avait contracté les traits de Madame de Lucenay succéda une sorte d'indignation hautaine. Les fautes inexcusables de cette femme étaient au moins pallées par la loyauté de son amour, par la hardiesse de son dévouement, par la grandeur de sa générosité, par la franchise de son caractère et par son inexorable aversion pour tout ce qui était bas ou lache.

Encore trop jeune, trop belle, trop recherchée, pour éprouver l'humiliation d'avoir été exploitée; une fois le prestige de l'amour subitement évanoui chez elle, cette femme altière et décidée ne ressentit ni haine ni colère; instantanément, sans transition aucune, un dégoût mortel, un dédain glacial, tua son affection jusqu'alors si vivace; ce ne fut plus une maîtresse indignement trompée par son amant, ce fut une femme de bonne compagnie découvrant qu'un homme de sa société était un escroc et un faussaire, et le chassant de chez elle.

En supposant même que quelques circonstances eussent pu atténuer l'ignominie de Florestan, Madame de Lucenay ne les aurait pas admises; selon elle, l'homme qui franchismit certaines limites d'homneur, soit par vice, entraînement ou faiblesse, n'existait plus à ses geus; l'honorabilité étant pour elle une question d'être ou de non être.

Le seul ressentiment douloureux qu'éprouva la Duchesse fut excité par l'effet terrible que cette révélation inattendue produisait sur le Comte, son vieil ami.

Depuis quelques moments il semblait ne pas voir, ne pas entendre; ses yeux étaient fixes, sa tête baissée, ses bras pendants, sa pâleur livide; de temps à autre un soupir convulsif soulevait sa poitrine.

Chez un homme aussi résolu qu'énergique, un tel abattement était plus effrayant que les transports de la colère.

Madame de Lucenay le regardait avec inmiétude.

— Courage, mon ami, lui dit-elle à voix basse. Pour vous... pour moi... pour cet homme... je sais ce qu'il me reste à faire...

Le vieillard la regarda fixement; puis, comme s'il cht été arraché à sa stupeur par une commotion violente, il redressa la tête, ses traits devinrent menaçants, et, oubliant que son fils pouvait l'entendre, il s'écria:

- Et moi aussi, pour vous, pour moi, pour cet homme, je sais ce qu'il me reste à faire...

— Qui est donc là? demanda Florestan surpria.

Madame de Lucenay, craignant de se retrouver avec le Vicomte, disparut per la petite porte et descendit par l'escalier dérobé.

Florestan ayant encore demandé qui était là, et ne recevant pas de réponse, entra dans le salon. Il s'y trouva seul avec le Comte.

La longue barbe du vieillard le changeait tellement, il était si pauvrement vêtu, que son fils, qui ne l'avait pas vu depuis plusieurs années, ne le reconnaissant pas d'abord, s'avança vers lui d'un air menaçant.

- Que faites-vous la?... Qui ôtes-vous?

— Je suis le mari de cette semme ! répondit le Comte en montrant le portrait de Madame de Saint-Remy.

— Mon père! s'écria Florestan en reculant avec frayeur, et il se rappela les traits du

Comte depuis long temps oubliés.

Debout, formidable, le regard irrité, le front empourpré par la colère, ses cheveux blancs rejetés en arrière, ses bras croisés sur la poitrine, le Comte dominait, écrasait son fils, qui, la tête baissée, n'osait lever les yeux sur lui.

Pourtant M. de Saint-Remy, par un secret motif, fit un violent effort pour rester calme et pour dissimuler ses terribles ressentiments.

— Mon père! reprit Florestan d'une voix altérée, vous étiez la?...

— Pétais là...

- Yous avez entendu?

- Tout...

— Ah! s'écria douloureusement le Vicomte en cachant son visage dans ses mains.

Il y eut un moment de silence.

Florestan d'abord aussi étonné que chagin de l'apparition inattendue de son père, songra bientôt, en homme de ressources, au parti qu'il pourrait tirer de cet incident.

Tout n'est pas perdu, se dit-il. La présence de mon père est un coup du sort. Il sait tout, il ne voudra pas laisser fistrir son nom; il n'est pas riche, mais il doit toujours posséder plus de vingt-cinq mille francs. Jouous serré... De l'adresse, de l'entrain, de l'émotion... je laisse reposer la Duchesse, et je suis sauvé!

Puis, donnant à ses traits charmants une expression de douloureux abattement, mouillant son regard des larmes du repentir, prenant sa voix la plus vibrante, son accent le plus pathétique, il s'écria en joignant les mains avec un geste désespéré:

— Ah! mon père... je suis bien malheureux!... Après tant d'années... vous revoir... et dans un tel moment!... Je dois yous parattre si coupable! Mais daignes m'écouter, je vous en supplie, permettez-moi, non de me justifier, mais de vous expliquer ma conduite... Le voulez-vous, mon père?...

M. de Saint-Remy ne répondit pas un mot; ses traits restèrent impassibles; il s'assit dans un fauteuil, où il s'accouda, et la, le menton appuyé sur la paume de sa main, il coatempla le Vicomte en silence.

Si Florestan etit connu les motifs qui remplissaient l'ame de son père, de haine, de furenn et de vengeance, épouvanté du calme appapent de comie, il n'eut pas sans doute essayé de le duper ni plus ni moins qu'un bonhomme

Mais ignorant les funestes soupçons qui pesaient sur la légitimité de sa naissance, mais ignorant la faute de sa mère, Florestan ne douta pas du succés de sa piperie, croyant n'avoir qu'à attendrir un père qui, à la fois très-misanthrope, et très-fier de son nom, serait capable, platot que de la laisser déshonorer, de se décider any derniers sacrifices.

- Mon pare, reprit timidement Florestan, me permettez-vous de tacher, non de me disculper, mais de vous dire, par suite de quels entraînements involontaires... je suis arrivé presque malgré moi, jusqu'à des actions... infames... je l'avoue...

Le Vicomte prit le silence de son père pour un consentement tacite, et continua:

-- Lorsque j'eus le malheur de perdre ma mère... ma pauvre mère qui m'avait tant aimé ... je n'avais pas vingt ans... Je me trouvai seul... sans conseil... sans appui... Maitre d'une fortune considérable... habitué au luxe des mon enfance... je m'en étais fait une habitude... un bessin... Ignorant combien il était difficile de gagner de l'argent, je le prodiguais sens mesure... Malheureusement... et je dis malheurensement parce que cela m'a perdu, mes dépenses, teutes folles qu'elles étaient, furent remarquables par leur élégance... A force de goût, j'éclipsai des gens dix fois plus riches que moi... Ce premier succès m'enivra ; je devins homme de luxe comme on devient homme de guerre, hozame d'État ; oui, j'aimai le luxe, nen par une ostentation vulgaire, mais je l'aimai comme le peintre aime la peinture, comme le poste aime la poésie; comme tout artiste, j'étais jaloux de mon œuvre... et mon œuvre a moi, d'était mon luxe. Je sacrifiai tout à sa perfection... Je le voulus beau, grand, complet, splendidement harmonieux en toutes choses... depuis mon habit jusqu'à ma maison... Je voulas que ma vie fut comme un enseignement de goût et d'élégance. Comme un artiste enfin, i'étais à la fois avide des applaudimements de la foule et de l'admiration des gens d'elite ; ce succes si rare, je l'obtins...

Em perient ainei, les traits de Florestan perdaient peu à peu leur expression hypocrite, ses yeur brillaient d'une sorte d'enthousiasme, il disait vrai : il avait été d'abord séduit par cette manière assez peu commune de comprendre le

Le Vicomte interrogea du regard la physicnomie de son père : elle lui parut s'adoucir un

li reprit avec une exaltation croissante.

-Oracle et régulateur de la mode, mon blame ou ma louange faisait loi ; j'étais cité, copié, vanté, admiré, et cela par la meilleure compagnie de Paris, c'est-à-dire de l'Europe, du monde... Les femmes partagèrent l'engouement général, les plus charmantes se disputaient le plaisir de venir à quelques sètes très-res-

treintes que je donnais, et partout et toujours on s'extasiait sur l'élégance incomparable, sur le gout exquis de ces fêtes... que les millionnaires ne pouvaient ni égaler, ni éclipser, enfin je fus ce qu'on appelle le roi de la mode... Ce mot vous dira tout, mon père, si vous le comprenez.

– Je le comprends... et je suis sûr om'an bagne, vous inventeriez quelque élégance raffinée dans la manière de porter votre chaîne... cela deviendrait *à la mod*e dans la chiourme et s'appellerait... à la Saint-Remy, dit le vieillard avec une sangiante ironie.

Puis il ajouta:

Et Saint-Remy... c'est mon nom!

Et il se tut, restant toujours accoudé, toujours le menton dans la paume de sa main.

Il falkut à Florestan beaucoup d'empire sur lui-même pour cacher la blessure que lui fit casarcasme acéré.

Il reprit d'un ton plus humble :

- Hélas! mon père, ce n'est pas par orgueil que l'évoque le souvenir de ces succés... car, je vous le répète, ces succès m'ont perdu... Recherché, envié, flatté, adulé, non par des parasites intéressés, mais par des gens dont la position dépassait de beaucoup la mienne, et sur lesquels j'avais seulement l'avantage que donne l'élégance... qui est au luxe ce que le goût est aux arts... la téte me tourna. Je ne calculat plus: ma fortune devait être dissipée en quelques années, peu m'importait. Pouvais-je renoncer à cette vie fiévreuse, éblouissante, dans laquelle les plaisirs succédaient aux plaisirs, les jouissances aux jouissances, les fêtes aux fêtes, les ivresses de toutes sortes au enchantements de toutes sortes?... Oh! si vous saviez, mon père, ce que c'est que d'être partout signal's comme le héros du jour... d'entendre le murmure qui accueille votre entrée dans un salore .. d'entendre les femmes se dire : C'est lui!... le voilà!... Oh! si vous saviez...

- Je sais... dit le viellard en interrompant son fils et sans changer d'attitude, je sais... Ott; l'autre jour, sur une place publique, il y avait foule; tout à coup on entendit un murmure... pareil à celui qui vous accueille quand vous entrez quelque part, puis les regards des femmes surtout se fixèrent sur un très-beau garcon... toujours comme ils se fixent sur vous... et elles se le montraient les upes aux autres, en se disant: C'est lui... le voilà... toujours

comme s'il s'était agi de vous...

- Mais cet homme, mon pére?...

-Etait un faussaire que l'on mettait au carcan. - Ah! s'écria Florestan avec une rage con-

centrée. Puis, feignant une affliction profonde, il

ajouta :

– Mon père, vous êtes sans pitié... Que voulez-vous que je vous dise pourtant? Je ne cherche pas à nier mes torts... je veux seulement vous expliquer l'entrainement fatzi qui las a causés. Eh bien! oui, dussiez-vous encore m'accabler dé sanglants sarcasmes. je tâ-

cherai d'aller jusqu'au bout de cette confession, | je tacherai de vous faire comprendre cette exaltation fièvreuse qui m'a perdu, parce qu'alors peut-être vous me plaindrez... Oui, car on plaint un fou... et j'étais fou... Fermant les yeux je m'abandonnais à l'étincelant tourbillon dans lequel j'entrainais avec moi les femmes les plus charmantes, les hommes les plus aimables. M'arrêter, le pouvais-je? Autant dire au poëte qui s'épuise, et dont le génic dévore la santé: Arrêtez-vous au milieu de l'inspiration qui vous emporte!... Non, je ne pouvais pas, moi... moi!... abdiquer cette royauté que l'exerçais, et rentrer honteux, ruiné, moqué dans la plèbe inconnue; donner ce triomphe à mes envieux que j'avais jusqu'alors défiés, dominés, écrasés!... non, non, je ne le pouvais pas!... volontairement, du moins. Vint le jour fatal où pour la première fois l'argent m'a manqué. Je fus surpris comme si ce moment n'avait jamais du arriver. Cependant j'avais encore à moi mes chevaux, mes voitures, le mobilier de cette maison... Mes dettes payées, il me serait resté soixante mille francs... peutêtre... Qu'aurais-je fait de cettte misère? Alors, mon père, je fis le premier pas dans une voie infame... J'étais encore honnête... je n'avais dépensé que ce qui m'appartenait : mais alors je commençai à faire des dettes que je ne pouvais pas payer... Je vendis tout ce que je possédais à deux de mes gens, afin de m'acquitter envers eux, et de pouvoir, pendant six mois encore, malgré mes créanciers, jouir de ce luxe qui m'enivrait... Pour subvenir à mes besoins de jeu et de folles dépenses, j'empruntai d'abord à des juifs; puis, pour payer les juifs, à mes amis, et, pour payer mes amis, à mes maîtresses. Ces ressources épuisées, il y eut un nouveau temps d'arrêt dans ma vie... D'honnête homme j'était devenu chevalier d'industrie... mais je n'étais pas encore criminel... Cependant j'hésitai... je voulus prendre une résolution violente... J'avais prouvé dans plusieurs duels que je ne craignais pas la mort ... je voulus me tuer!...

— Ah bah!... vraiment? dit le comte avec

une ironie farouche.

- Vous ne me croyez pas, mon père?

— C'était bien tôt ou bien tard? ajouta le vieillard toujours impassible et dans la même attitude.

Florestan, pensant avoir ému son père en kui parlant de son projet de suicide, crut nécessaire de remonter la scènc par un coup de théâtre.

Il ouvrit un meuble, y prit un petit flacon de cristal verdatre, et dit au comte en le posant sur la cheminée:

- Un charlatan italien m'a vendu ce poison.

- Et... il était pour vous... ce poison? dit le vieillard toujours accoudé.

Florestan comprit la portée des paroles de son père.

Ses traits exprimèrent cette fois une indignation réelle, car il disait vrai.

Un jour, il avait eu la fantaisie de se tuer, de quoi écrire.

fantnisie éphémère: les gens de sa sorte sont trop làches pour se résoudre froidement et sans témoins à la mort qu'ils affrontent par point d'honneur dans un duel.

Il s'écria donc avec l'accent de la vérité:

-- Je suis tombé bien bas... mais du moins pas jusque-la, mon père! C'était pour moi que je réservais ce poison!

-Et vous avez eu peur? fit le comte sans

changer de position.

 Je l'avoue, j'ai reculé devant cette extrémité terrible : rien n'était encore désespéré : les personnes auxquelles je devais étaient riches et pouvaient attendre... A mon age, avec mes relations, j'espérai un moment, sinon refaire ma fortune, du moins m'assurer une position honorable, indépendante, qui m'en ent tenu lieu... Plusieurs de mes amis, peut-être moins bien doués que moi, avaient fait un chemin rapide dans la diplomatie. J'eus une velléité d'ambition... Je n'eus qu'à vouloir, et je sus attaché à la législation de Gerolstein... Malheureusement, quelques jours après cette nomination, une dette de jeu contractée envers un homme que je haissais me mit dans un cruel embarras... J'avais épuisé mes dernières ressources... Une idée fatale me vint. Me croyant certain de l'impunité, je commis une action infame... Vous le voyez, mon père... je ne vous ai rien caché... j'avoue l'ignominie de ma conduite, je ne cherche à l'atténuer en rien... Deux partis me restent à prendre, et je suis maintenant décidé à tous deux... le premier est de me tuer... et de laisser votre nom déshonoré, car si je ne paie pas aujourd'hui même vingt-cinq mille francs, la plainte est déposée, l'éclat a lieu, et, mort ou vivant, je suis flétri. Le second moyen est de me jeter dans vos bras, mon père... de vous dire : Sauvez votre fils, sauvez votre nom, de l'infamie... et je vous jure de partir demain pour l'Afrique, de m'y engager soldat et de m'y faire tuer ou de vous revenir un jour vaillamment réhabilité ... Ce que je vous dis là, mon père, voyez-vous, est vrai... En présence de l'extrémité qui m'accable, je n'ai pas d'autre parti... Décides ...ou je mourrai couvert de honte, on grace à vous... je vivrai pour réparer ma faute... Ce ne sont pas là des menaces et des paroles de jeune homme, mon père... J'ai vingt-cinq ans, je porte votre nom, j'ai assez de courage ou pour me tuer... ou pour me faire soldat, car je ne veux pas aller au bagne...

Le comte se leva.

- Je ne veux pas que mon nom soit déshonoré, dit-il froidement à Florestan.

— Ah, mon père !... mon sauveur ! s'écria chaleureusement le vicomte.

Et il allait se précipiter dans les bras de son père, lorsque celui-ci, d'un geste glacial, calma cet entraînement.

— On vous attend jusqu'à trois heures... chez cet homme qui a le faux?

- Oui, mon père... et il est deux heures.

— Passons dans votre cabinet... donnez-moi e quoi écrire.

- Voici, mon père.

Le comte s'assit devant le bureau de Florestan et écrivit d'une main ferme :

"Je m'engage à payer,, ce soir, à dix heures, les vingt-cinq mille francs que doit mon "COMTE DE SAINT-REMY.,, fils.

- Votre créancier, ne veut que de l'argent; malgré ses menaces, cet engagement de moi le fera consentir à un nouveau délai; il ira chez M. Dupont, banquier, rue de Richelieu, nº 7, qui lui répondra de la valeur de cet acte.
- Oh, mon père !... comment jamais... ... Vous m'attendrez ce soir... à dix heures je vous apporterai l'argent... Que votre cré-

ancier se trouve ici...

-Oui, mon père, et après-demain je pars pour l'Afrique... Vous verrez si je suis ingrat! Alors, peut-être, lorsque je serai réhabilité, vous accepterez mes remerciments.

- Vous ne me devez rien ; j'ai dit que mon nom ne serait pas déshonoré davantage, il ne le sera pas, dit simplement M. de Saint-Remy en prenant se canne qu'il avait déposée sur le bureau, et il se dirigea vers la porte.

- Mon père, votre main au moins ?... reprit

Florestan d'un ton suppliant.

- Ici, ce soir, à dix heures, dit le comte en refusant sa main.

Et il sortit.

- Sauvé!... s'écria Florestan radieux.... Bauvé!

Puis il reprit, après un moment de réflexion : -Sauvé, à peu près... Il n'importe, c'est toujours cela... peut-être ce soir lui avouerai-je l'autre chose, il est en train... Il ne voudra pas s'arrêter en si beau chemin, et que son premier sacrifice reste inutile faute d'un second ... Et encore pour quoi lui dire ...? Qui saura jamais...? Il n'importe, si rien ne se découvre, je garderai l'argent qu'il me donnera pour éteindre cette dernière dette... J'ai eu de la peine à l'émouvoir, ce diable d'homme! L'amertume de ses sarcasmes m'avait fait douter de sa bonne resolution; mais ma menace de suicide, la crainte de voir son nom flétri l'ont décidé; c'était bien la qu'il fallait frapper... Il est sans doute beaucoup moins pauvre qu'il n'affecte de l'être... s'il possède une centaine de mille francs. Il a du faire des économies en vivant comme il vit... Encore une fois, sa venue est un coup du sort... Il a l'air sauvage, mais au fond je le crois bon homme... Courons chez cet huissier!

Il sonna, M. Boyer parut.

- Comment ne m'avez-vous pas averti que mon père était ici? Vous êtes d'une négli-

gence..

- Par deux fois j'ai voulu adresser la parole à M. le Vicomte qui rentrait avec M. Badinot par le jardin; mais M. le Vicomte, probablement préoccupé de son entretien avec M. Badinot, m'a fait signe de la main de ne pas l'interrompre... je ne me suis pas permis d'insister... Je serais désolé que M. le Vicomte put me croire coupable de négligence...

- C'est bien... dites à Edwards de me faire tout de suite atteler Orion ... non ... Plougher au cabriolet...

M. Boyer s'inclina respectueusement.

Au moment où il allait sortir, on frappa. M. Boyer regarda le vicomte d'un air interrogatif

– Entrez! dit Florestan.

Un second valet de chambre parut, tenant à la main un petit plateau de vermeil.

M. Boyer s'empara du plateau avec une sorte de jalouse prévenance, de respectueux empressement, et vint le présenter au vicomte.

Celui-ci y prit une assez volumineuse enveloppe, scellée d'un cachet de cire noire.

Les deux serviteurs se retirèrent discrète-

Florestan ouvrit l'enveloppe. Elle contenait vingt-cinq mille francs en bons du Trésor...

sans autre avis.

- Décidément, s'écria-t-il avec joie, la journée est bonne... Sauvé!... cette fois et pour le coup complétement sauvé... Je cours chez le joaillier... Et encore... se dit-il, peut-être... Non, attendons... on ne peut avoir aucun soupçon sur moi... vingt-cinq mille francs sont bons à garder... Pardieu... je suis bien sot de jamais douter de mon étoile... au moment où elle semble obscurcie, ne reparait-elle pas plus brillante encore?... Mais d'où vient cet argent?... L'écriture de l'adresse m'est inconnue... Voyons le cachet... le chiffre... Mais... oui, oui... je ne me trompe pas... un N et un L... c'est Clotide!... Comment a-t-elle su...? Et pas un mot... c'est bizarre! Quel à-propos!... Ah! mon Dieu! j'y songe... je lui avais donné rendez-vous ce matin... menaces de Badinot m'ont bouleversé... J'ai oublié Clouide... Après m'avoir attendu au rez-de-chaussée, elle s'en sera allée?... Sans doute cet envoi est un moyen délicat de me faire entendre qu'elle craint de se voir oubliée pour des embarras d'argent... Oui, c'est un reproche indirect... de ne m'être pas adressé à elle, comme toujours... Bonne Clotilde... toujours la même !... généreuse comme une reine... Quel dommage d'en être venu la avec elle... encore si jolie!... Quelquefois j'en ai regret... mais je ne me suis adressé à elle qu'à la dernière extrémité...j'y ai été forcé.

Le cabriolet de M. le Vicomte est avancé,

vint dire M. Boyer. - Qui a apporté cette lettre ? lui demanda Florestan.

- Je l'ignore, M. le Vicomte.

- -Au fait, je le demanderai en bas. Mais. dites-moi, il n'y a personne au rez-de-chaussée? ajouta le Vicomte en regardant Boyer d'un air significatif.
- -Il n'y a plus personne, M. le Vicomte.
- Je ne m'étais pas trompé, pensa Florestan, Clotilde m'a attendu et s'en est allée.
- -Si M. le Vicomte voulait avoir la bonté de m'accorder deux minutes? dit Boyer.
  - Dites... et dépêchez-vous...
  - Edwards et moi nous avons appris que M.

le duc de Montbrison désirait monter sa maison | mais, n'ayant pas rencontré la duchesse le ma-... si M. le Vicomte voulait être asses bon pour lui proposer la sienne toute meublée... ainsi que son écurie toute montée... ce serait pour moi et pour Edwards une très-bonne occasion de nous défaire de tout, et pour M. le Vicomte peut-être une bonne occasion de motiver cette vente.

- Mais vous avez pardieu raison, Boyer... pour moi-même... je présère cela... Je verrai Montbrison, je lui parlerai. Quelles sont vos conditions?

-M. le Vicomte comprend bien... que nous devons tacher de profiter le plus possible de sa générosité.

- Et gagner sur votre marché? rien de plus simple!... Voyous... le prix?

- Le tout deux cent soixante mille francs... M. le Vicomte.

- Vous gagnez là-dessus, vous et Ed-

- Environ quarante mille france, M. le Vi-

-C'est joh!... Du reste, tant mieux, car \*près tout je suis content de vous-Et si j'avais eu un testament à faire, je vous aurais laissé cette somme à vous et à Edwards.

Et le Vicomte sortit pour se rendre d'abord chez son créancier, puis chez Madame de Luconny, qu'il ne soupçonnait pas d'avoir assisté à son entretien avec Badinot.

# CHAPITRE X.

## L'ENTREVITE

L'hôtel de Lucenay était une de ces royales habitations du faubourg Saint-Germain que le Terrain perdu rendait si grandioses ; une maison moderne tiendrait à l'aise dans la cage de Pescalier d'un de ces palais, et on batirait un quartier tout entier sur l'emplacement qu'ils occupent.

Vers les neuf heures du soir de ce même jour, les deux battants de l'énorme porte de cet hôtel s'ouvrirent devant un étincelant coupé oni, après avoir décrit une courbe savante dans la cour immense, s'arrêta devant un large perron abrité qui conduisait à une première antichambre.

Pendant que le piétinement de deux chevaux ardents et vigoureux retentissait sur le pavé sonore, un gigantesque valet de pied ouvrit la portière armoriée ; un jeune homme descendit lestement de cette brillante voiture, et monta non moins lestement les cinq ou six marches du perron.

Ce jeune homme était le Vicomte de Saint-Remy.

En sortant de chez son créancier, qui, satisfait de l'engagement du père de Florestan, avait accordé le délai demandé et devait revenir toucher son argent à dix heures du soir, rue de Chaillot, M. de Saint-Remy s'était rendu chez Madame de Lucenay, pour la remercier du nouveau service qu'elle lui avait rendu; légèretés, de ses erreurs, Madanne de Lucanay

tin, il arrivait triomphant, certain de la trouver en prima sera, houre qu'elle lui récervait habituellement.

A l'empressement de deux des valets de pied de l'antichambre qui coururent ouvrir la porte vitrée des qu'ils reconnurent la voiture de Florestan, à l'air profondément respectueux avec lequel le reste de la livrée se leva spontanément sur le passage du Vicepate, cafin, à quelques nuances presque impercaptibles, on devinait enfin le second ou plutôt le véritable mattre de la maison.

Lorsque M. le due de Lucenay rentrait chez lui, son parapinie à la main et les pieds chausés de socques démesurés (il détestait de serir dans le jour en voiture), les mêmes évolutions demestiques se répétaient tout aussi respectueuses; cependant, aux yeux d'un observateur, il y avait une grande différence de physionemie entre l'accueil fait au mari et celui su'on réservait à l'amant.

Le inôme empressement se manifesta dans le salon des valets de chambre lorsque Florestan y entra; à l'instant l'un d'eux le précéde pour aller l'annoncer à Madame de Lucenay.

Jamais le Vicomte n'avait été plus glorieux, ne s'était senti plus léger, plus sur de lui, plus

conquérant...

La victoire qu'il avait remportée le caatin sur son père, la nouvelle preuve d'attachement de Madame de Lucenay, la joie d'être sesti si miraculemement d'une position terrible, a renaissante confiance dans son étoile, dennaient à sa jolie figure une expression d'audace et de bonne humeur qui la rendait plus sédmisante encore ; jamais enfin il ne s'était senti miens...

Et il avait raison.

Jamais sa taille mince et flexible ne s'ésait dressée plus cavalière ; jamais il n'avait parté le front et le regard plus hant ; jamais son ergueil n'avait été plus délicieusement chateuillé par cette pensée : "La très-grande dame, maîtresse de ce palais, est à moi, est à mes pieds... ce matin encore elle m'attendait chez moi . . ,,

Florentan s'était livré à ces réflexions singulièrement vaniteuses en traversant trais ou quatre salons qui conduisaient à une metite pièce où la duchesse se tenait habituellement.

Un dernier coup d'œil jeté sur une alace compléta l'excellente aninion que Florestan avait de lui-même.

Le valet de chambre ouvrit les deux battants de la porte du salon, et annonça:

- M. le Vicomte de Saint-Remy!... L'étonnement et l'indignation de la du-

chesse turent inexprimables. Elle croyait que le comte n'avait pas caché

à son fils qu'elle aussi avait tout entenda... Nous l'avons dit: en apprenant combien Florestan était infame, l'amour de Madame de Lucenay, subitement éteint, s'était changé en un dédain glacial.

Nous l'avons dit encore : au milieu de ses

avait conservé purs et intacts des sentiments de droiture, d'honneur, de loyauté chevale-resque d'une vigueur et d'une exigence toutes viriles; elle avait les qualités de ses défauts, les vertus de ses vices: traitant l'amour aussi cavalièrement qu'un homme le trâtie, elle poussait aussi loin, plus loin qu'un homme, le dévouement, la générosité, le courage, et surtout l'horreur de toute bassesse.

Madame de Lucenay, devant aller le soir dans le monde, était, quoique sans diamants, habillée avec son goût et sa magnificence habituelle; cette toilette splendide; le rouge vif qu'elle portait franchement, hardiment, en femme de cour, jusque sous les paupières, sa beauté surtout éclatante aux lumières, sa taille de déesse marchant sur les nues, rendaient plus frappant encore ce grand air que personne au monde ne possédait comme elle, et qu'elle poussait s'il le fallait jusqu'à une foudroyante insoleme...

On comaît le caractère altier, déterminé de la Duchesse: qu'on se figure donc sa physionomie, son regard, lorsque le Vicomte, s'avançant, pimpant, souriant et confiant, lui dit avec amour:

- Ma chère Clotilde... combien vous êtes bonne!... combien vous...

Le Vicomte ne put achever.

La Duchesse était assise et n'avait pas bougé; mais son geste, son coup d'œil révélèrent un mépris à la fois si calme et si écrasant... que Florestan s'arrêta court...

Il ne put dire un mot ou faire un pas de plus.

Jamais Madame de Lucenay ne s'était montrée à lui sous cet aspect. Il ne pouvait croire
que ce fût la même femme qu'il avait toujours
trouvée douce, tendre, passionnément soumise;
car rien n'est plus humble, plus timide qu'une
femme résolue, devant l'homme qu'elle aime
st qui la domine.

Sa première surprise passée, Florestan eut honte de sa faiblesse; son audace habituelle regrit le dessus. Faisant un pas vers Madame de Laocenay pour lui prendre la main, il lui dit, de sa voix la plus caressante:

- Mon Dieu! Clotilde, qu'est-ce donc?...

Je ne t'ai jamais vue si jolie, et pourtant...

— Ah! c'est trop d'impudence! s'écria la
Duchesse en se reculant avec tant de dégoût
et de hauteur que Florestan demeura de nouveau surpris et atterré.

Reprenant pourtant un peu d'assurance, il

lni dii:

— M'apprendrez-vous au moifis, Clotilde, la cause de ce changement si soudain? Que vous ai-je fait?... que voulez-vous?

Sans lui répondre, Madame de Lucenay le regarda, comme on dit vulgairement, des pieds à la tête, avec une expression si insultante, que Florestan sentit le rouge de la colère lui monter au front, et il s'écria:

— Je sais, Madame, que vous brusquez habituellement les ruptures... Est-ce une rupture

que vous voulez?

-Le prétention est curieuse! dit Madame

de Lucenay avec un échat de rire sardonique; sachez que lorsqu'un laquais me vole... je ne romps pas avec lui... je le chause...

- Madame !..

— Finissons, dit la Duchesse d'une voix brève et insolente, votre présence me répugna? Que voulez-vous ici? Est-ce que vous n'avez pas eu votre argent?

— Il était donc vrai... je vous avais devinde

... Ces vingt-cinq mille francs...

- Votre dernier raux est retiré, n'est-ce pas ? l'honneur du nom de votre famille est sauvé... C'est bien... allez-vous-en...

-Ah? crovez...

— Je regrette fort cet argent, il aurait pu secourir tant d'honnêtes gens... mais il fallais songer à la honte de votre père et à la miesma.

—Ainsi, Clotilde, vous saviez tout!... Ch! voyez-vous! maintenant... il ne me reste plus qu'à mourir... s'écria Florestan du ton le plus pathétique et le plus désespéré.

Un impertinent éclat de rire de la Duchesse accueillit cette exclamation tragique, et elle

ajouta entre deux accès d'hilarité :

— Mon Dieu! je n'aurais jamais cru que Pinfamie put être si ridicule!

- Madame!... s'écria Florestan, les traîts contractés par la rage.

Les deux battants de la porte s'ouvrirent avec fracas, et on annonça :

M. le duc de Montbrison!

Malgré son empire sur lui-même, Florestan

contint à paine le violence de ses recentiments.

contint à peine la violence de ses resentiments, qu'un homme plus usagé que le due etat certainement remarqués.

M. de Montbrison avait à peine dix-huit aus. Qu'on s'imagine une ravissante figure de jeune fille, blonde, blanche et rose, dout les lèvres vermeilles et le menton satiné sordent légèrement ombragés d'une barbe naissante; qu'on ajoute à cela de grands yeux bruss encore un peu timides, qui ne demandent qu'à s'émerillonnner, une taille aussi svelte que culle de la Duchesse, et l'on aura peut-être l'idée de ce jeune duc, le Chérubin le plus idéal qua jamais Contesse et suivante aient coiffé d'un bonnet de femme, après avoir remarqué la blancheur de son cou d'ivoire.

Le Vicomte eut la faiblesse ou l'audace de rester.

— Que vous êtes aimable, Conrad, d'avair pensé à moi ce soir ! dit Madame de Lucenny du ton le plus affectueux en tendant sa belle main au jeune duc.

Celui-ci allait donner un shake-hands à en cousine, mais Clotilde haussa légèrement la main, et lui dit gaiement:

— Baisez-la, mon cousin, vous avez vos gants.

— Pardon... ma cousine, dit l'adolescent; et il appuya ses lèvres sur la main nue et charmante qu'on lui présentait.

— Que faites-vous ce soir, Conrad? lui demanda Madame de Lucenay, suns paraltre s'occuper le moins du monde de Florestan. - Rien, ma cousine; en sortant de chez

vous j'irai au elub.

- Pas du tout, vous nous accompagnerez, M. de Lucenay et moi, chez Madame de Senneval, c'est son jour; elle m'a déjà demandé plusieurs fois de vous présenter à elle...

- Ma cousine, je serai trop heureux de me

mettre à vos ordres.

– Et puis, franchement, je n'aime pas vous voir déjà ces habitudes et ces gouts de club; vous avez tout ce qu'il faut pour être parfaitement accueilli et même recherché dans le monde... Il faut donc y aller beaucoup.

- Oui, ma cousine.

- Et comme je suis avec vous à peu près sur le pied d'une grand'mère... mon cher Conrad, je me dispose à exiger infiniment. Vous êtes émancipé, c'est vrai, mais je crois que vous aurez encore long-temps besoin d'une tutelle... Et il faudra vous résoudre à accepter la mienne.

- Avec joie, avec bonheur, ma cousine! dit

vivement le jeune duc.

Il est impossible de peindre la rage muette de Florestan, toujours debout, appuyé à la cheminée.

Ni le duc, ni Clotilde ne faisaient attention à lui. Sachant combien Madame de Lucenay se décidait vite, il s'imagina qu'elle poussait l'audace et le mépris jusqu'à vouloir se mettre aussitot, et devant lui, en coquetterie réglée avec M. de Montbrison.

Il n'en était rien: la Duchesse ressentait alors pour son cousin une affection toute maternelle, l'ayant presque vu naître. Mais le . jeune duc était si joli, il semblait si heureux du gracieux accueil de sa cousine, que la jalousie, ou plutôt l'orgueil de Florestan, s'exaspéra; son cœur se tordit sous les cruelles morsures de l'envie que lui inspirait Conrad de Montbrison, qui, riche et charmant, entrait si splendidement dans cette vie de plaisirs, d'enivrement et de fête, d'ou il sortait, lui, ruiné, flétri, méprisé, déshonoré.

M. de Saint-Remy était brave, de cette bravoure de tête, si cela se peut dire, qui fait par colère ou par vanité affronter un duel ; mais, vil et corrompu, il n'avait pas ce courage de cœur qui triomphe des mauvais penchants, ou qui, du moins, vous donne l'énergie d'échapper

à l'infamie par une mort volontaire.

Furieux de l'infernal mépris de la duchesse, croyant voir un successeur dans le jeune duc, M. de Saint-Remy résolut de lutter d'insolence avec Madame de Lucenay, et, s'il le fallait, de chercher querelle à Conrad.

La Duchesse, irritée de l'audace de Florestan, ne le regardait pas, et M. de Montbrison, dans son empressement auprès de sa cousine, oubliant un peu les convenances, n'avait pas salué ni dit un mot au Vicomte, qu'il connaissait

Celui-ci, s'avançant vers Conrad, qui lui tournait le dos, lui toucha légèrement le bras, et dit d'un ton sec et ironique;

- Bonsoir, Monsieur... mille pardons de ne pas vous ayoir encore aperçu.

M. de Montbrison, sentant qu'il venait en effet de manquer de politesse, se retourna vivement, et dit cordialement au Vicomte:

- Monsieur, je suis confus, en vérité... Mais j'ose espérer que ma cousine, qui a causé ma distraction, voudra bien l'excuser auprès de vous... et..

- Conrad, dit la Duchesse, poussée à bout par l'impudence de Florestan, qui persistait à rester chez elle et à la braver, Conrad, c'est bon; pas d'excuses...ça n'en vaut pas la peine.

M. de Montbrison, croyant que sa cousine lui reprochait en plaisantant d'être trop formaliste, dit gaiement au Vicomte, blême de colère:

— Je n'insisterai pas, Monsieur... puisque ma cousine me le défend... Vous le voyez, sa

tutelle commence.

- Et cette tutelle ne s'arrêtera pas là... mon cher Monsieur, soyez-en certain. Aussi, dans cette prévision (que Madame la Duchesse s'empressera de réaliser, je n'en doute pas), dans cette prévision, dis-je, il me vient l'idée de vous faire une proposition...

- A moi, Monsieur? dit Conrad, commençant à se choquer du ton sardonique de Flo-

restan.

- A vous-même... Je pars dans quelques jours pour la légation de Gerolstein, à laquelle je suis attaché... Je voudrais me défaire de ma maison toute meublée, de mon écurie toute montée; vous devriez vous en arranger aussi.

Et le Vicomte appuya insolemment sur ces derniers mots en regardant Madame de Luce-

- Ce serait fort piquant... n'est-ce pas, Madame la Duchesse?

- Je ne vous comprends pas, Monsieur, dit M. de Montbrison de plus en plus étonné.

- Je vous dirai, Conrad, pourquoi vous ne pouvez accepter l'offre qu'on vous fait, dit Clo-

- Et pourquoi Monsieur ne peut-il pas accepter mon offre, Madame la Duchesse?

- Mon cher Conrad, ce qu'on vous propose de vous vendre est déjà vendu à d'autres... vous comprenez... vous auriez l'inconvénient d'étre volé comme dans un bois.

Florestan se mordit les lèvres de rage.

– Prenez garde, Madame! s'écria-t-il. - Comment? des menaces... ici... Mon-

sieur! s'écria Conrad.

-Allons donc, Conrad, ne faites pas attention, dit Madame de Lucenay en prenant une pastille dans une bonbonnière avec un imperturbable sang-froid, un homme d'honneur ne doit ni ne peut plus se commettre avec monsieur. S'il y tient, je vais vous dire pourquoi!

Un terrible éclat allait avoir lieu peut-être, lorsque les deux battants de la porte s'ouvrirent de nouveau, et M. le Duc de Lucenay entra bruyamment, violemment, étourdiment, selon

sa coutume.

– Comment, ma chère, vous êtes déjà

prête? dit-il à sa femme; mais c'est étonnant!... mais c'est surprenant!... Bonsoir, Saint-Remy; bonsoir, Conrad... Ah! vous voyez le plus désespéré des hommes... c'est-àdire que je n'en dors pas, que je n'en mais pas, que j'en suis abruti; je ne peux pas m'y habituer... Pauvre d'Harville, quel événement!

Et M. de Lucenay, se jetant à la renverse sur une sorte de causeuse à deux dossiers, lança son chapeau loin de lui avec un geste de désespoir, et, se croisant la jambe gauche sur son genou droit, il prit par manière de contenance son pied dans sa main, contiuuant de pousser des exclamations désolées.

L'émotion de Conrad et de Florestan put se calmer sans que M. de Lucenay, d'ailleurs l'homme le moins clairvoyant du monde, se

fût aperçu de rien.

Madame de Lucenay, non par embarras, elle n'était pas femme à s'embarrasser jamais, on le sait, mais parce que la présence de Florestan lui était aussi répugnante qu'insupportable, dit au duc:

— Quand vous voudrez nous partirons, je présente Conrad à Madame de Senneval.

— Non, non, non! se mit à crier le duc en abandonnant son pied pour saisir un des coussins sur lequel il frappa violemment de ses deux poings, au grand émoi de Clotilde, qui, aux cris inattendus de son mari, bondit sur son fauteuil.

— Mon Dieu, Monsieur, qu'avez vous? lui dit-elle, vous m'avez fait une peur horrible.

— Non! répéta le duc, et, repoussant le coussin, il se leva brusquement et se mit à gesticuler en marchant, je ne puis me faire à l'idée de la mort de ce pauvre d'Harville; et

vous, Saint-Remy?

— En effet, cet événement est affreux ! dit le vicomte, qui, la haine et la rage dans le cœur, cherchait le regard de M. de Montbrison; mais celui-ci, d'après les derniers mots de sa consine, non par manque de cœur, mais par fierté, détournait sa vue d'un homme si cruellement flétri.

- De grace, Monsieur, dit la duchesse a son mari en se levant; ne regrettez pas M. d'Harville d'une manière si bruyante et surtout si singulière... Sonnez, je vous prie, pour de-

mander mes gens.

— C'est que c'est vrai aussi, dit M. de Lucenay en saisissant le cordon de la sonnette ; dire qu'il y a trois jours il était plein de vie et de santé... et aujourd'hui, de lui que reste-t-il?

Rien... rien... rien.

Ces trois dernières exclamations furent accompagnées de trois secousses si violentes, que le cordon de somette que le duc tenait à la main, toujours en gesticulant, se sépara du ressort supérieur, tomba sur un candélabre garni de bougies allumées, en renversa deux; l'une, s'arrêtant sur la cheminée, brisa une charmante petite coupe de vieux Sèvres, l'autre roula à terre sur un tapis de foyer en hermine qui, un moment enflammé, fut presque aussitôt éteint sous le pied de Courad. Au même instant deux valets de chambre, appelés par cette sonnerie formidable, accoururent en hâte et trouvèrent M. de Lucenay le cordon de sonnette à la main, la duchesse riant aux éclats de cette ridioule cascatelle de bougies, et M. de Montbrison partageant l'hilarité de sa cousine.

M. de Saint-Remy seul ne riait pas.

M. de Lucenay, fort habitué à ces sortes d'accidents, conservait un sérieux parfait; il jeta le cordon de sonnette à un des gens, et leur dit:

— La voiture de Madame.

Clotilde un peu calmée, reprit :

- En vérité, Monsieur, il n'y a que vous au monde capable de donner à rire à propos d'un événement aussi lamentable...
- Lamentable !... Mais dites donc effroyable... mais dites donc épouvantable. Tenez, depuis hier, je suis à chercher combien il y a de personnes, même dans ma propre famille, que j'aurais voulu voir mourir à la place de ce pauvre d'Harville. Mon neveu d'Emberval, par exemple, qui est si impatientant à cause de son bégayement; ou bien encore votre tante Merinville, qui parle tonjours de ses nerfs, de sa migraine, et qui vous avale tous les jours, pour attendre le d'iner, une abominable croûte au pot, comme une portière! Est-ce que vous y tenez beaucoup à votre tant Merinville?
- Allons donc, Monsieur, vous êtes fou! dit la duchesse en haussant les épaules.
- Mais c'est que c'est vrai, reprit le duc, on donnerait vingt indifférents pour un ami... n'est-ce pas, Saint-Remy?

- Sans doute.

- C'est toujours cette vieille histoire du tailleur. La connais-tu, Conrad, l'histoire du tailleur?
  - Non, mon cousin.
- Tu vas comprendre tout de suite l'allégorie. Un tailleur est condamné à être pendu; il n'y avait que lui de tailleur dans le bourg; que font les habitants? Ils disent au juge: M. le juge, nous n'avons qu'un tailleur, et nous avons trois cordonniers; si ça vous était égal de pendre un des trois cordonniers à la place du tailleur, nous aurions bien assez de deux cordonniers. Comprends-tu l'allégorie, Conrad?
  - --- Oui, mon cousin.
  - Et vous, Saint-Remy?
  - Moi aussi.
- La voiture de Madame la Duchesse! dit un des gens.
- Ah ça! mais pourquoi donc que vous n'avez pas mis vos diamants? dit tout a conp M. de Lucenay; avec cette toilette-la ils iraient joliment bien!
- Saint-Remy tressaillit.

  —Pour une pauvre fois que nous allons dans le monde ensemble, reprit le Duc, vots auriez bien pu m'en faire honneur de vos diamants... C'est qu'ils sont beaux les diamants de la Duchesse... les avez-vous vus, Saint-Remy?

---Oui... Monsieur les connaît... parfaitement, dit Clotilde.

Puis elle ajouta:

- Votre bras, Conrad...

M. de Lucenay mivit la Ducheme avec Saint-Remy, qui ne se possédait pas de colère.

— Est-ce que vous ne venez pas avec nous chez les Senneval, Saint-Remy? lui dit M. de Lucensy.

-Non... impossible, répondit-il brusquement.

- Tenez, Saint-Remy, Madame de Senneval, voila encore une personne... qu'est-ce que je dis, une?... deux... que je sacrificrais walentiers; car-son mari est aussi sur ma liste.
  - -Quelle liste?
- Celle des gens qu'il m'aurait été bien égal de voir mourir, pourvu que d'Harville nous fut resté.

Au moment où, dans le salon d'attente, M. de Montbrison aidait la Duchesse à mettre sa mante, M. de Lucenay, s'adressant à son cousin, lui dit:

- Puisque tu viens avec nous, Conrad... dis à ta voiture de suivre la nôtre... à moins que vous ne veniez, Saint-Remy, alors vous me donneriez une place... et je vous raconterais une sutre bonne histoire, qui vaut bien celle du tailleur.
- Je vous remercie, dit sechement Saint-Remy; je ne puis vous accompagner.
- Alors, au revoir, mon cher... Est-cs que vous êtes en querelle avec ma femme? la voilà qui monte en voiture sans vous dire un mot.

En effet, la voiture de la Duchesse étant avancée au bas du perron, elle y monta légègement.

- Mon cousin?... dit Conrad en attendant M. de Lucenay, par désérence...
- Monte donc !... monte donc ! dit le Duc, gui, arrêté un moment au haut du perron, considérait l'élégant attelage de la voiture du Viounte.
- Ce sont vos chevaux alezans... Saint-

— **О**чі..

- Et votre gres Edwards... quelle tourname!... Voilà ce qui s'appelle un cocher de bonne maison!... Voyez comme il a bien ses chevaux dans la main!... Il faut être juste, il n'y a pourtant que ce diable de Saint-Remy pour avoir ce qu'il y a de mieux en tout.
- Madame de Lucenay et son cousin vous attendent, mon cher, dit M. de Saint-Remy avec amertume.
- C'est pardieu vrai... suis je grosaier!... Au revoir, Saint-Remy... Ah! j'oubliais, dit le Duc en s'arrêtent au milieu du perron, si vous n'avez rien de mieux à faire, venez donc diner avez nous demain: Lord Dudley m'a emoyé d'Écosse des grouses et des coqs de busyane... Figurez-vous que c'est quelque chase de monstrueux... C'est dit, n'est-ce pas?

Et le Duc rejoignit sa femme et Conrad.

Saint-Remy, resté seul sur le perron, vit la voiture partir.

La sienne avança.

Il y monta en jetant un regard de colère, de haine et de désespoir sur cette maison, où il était entré si souvent en maître, et qu'il quittait ignominieus ment chassé.

- Chez moi, dit-il brusquement.

— A l'hôtel, dit le valet de pied à Edwards en fermant la portière.

On comprend quelles furent les pensées amères et désolantes de Saint-Remy, en revenant chez lui.

Au moment où il rentra, Boyer, qui l'atten dait sous le péristyle, lui dit:

— M. le Comte est en haut... qui attend M. le Vicomte.

- C'est bien...

- Il y a aussi la un homme a qui M. te Vicomte a donné rendez-vous a dix heures, M. Petit-Jean...
  - Bien, bien.
- Oh! quelle soirée! dit Floresten en montant rejoindre son père qu'il trouve dess le salon du premier étage, ou s'était pessée leur entrevue du matin.

— Mille pardons! mon père, de ne pas m'être trouvé ici lors de votre arrivée... mais ie...

- L'homme qui a en main cette traite fausse, est-il ici? dit le Comte en interronspant son fils.
  - Oui, mon père, il est en bas...

— Faites-le monter...

Florestan sonna, Boyer parut.

- Dites à M. Petit-Jean de monter.
- Oui, M. le Vicomte.

Et Boyer sortit.

- Combien vous êtes bon, mon pare, de vous être souvenu de votre promesse...
- Je me souviens toujours de ce que je promets...
- Que de reconnaissance!... Comment jamais vous prouver...
- Je ne voulais pas que mon nom fin déshonoré... il ne le sera pas.
- Il ne le sera pas!... non... il ne le sera plus, je vous le jure, mon père...

Le comte regarda son fils d'un air singulier, et il répéta:

- Non, il ne le sera plus!

- Puis il ajouta d'un air sardonique :
- Vous êtes devin!
- C'est que je lis ma résolution dans mon cœur...

Le père de Florestan ne répondit rien.

Il se promena de long en large dans la chambre, les deux mains plongées dans les poches de sa longues redingote.

Il était pale.

- M. Petit-Jean, dit Boyer en introduismit un homme à figure basse, sordide et russe.

  On est cette traite? dit le comte.
- La voici, Monsieur, dit Petit-Jean (l'homme de paille de Jacques Ferrand, le notaire) en présentant le titre d'un coup d'astl.

-- Orai , mera père - - -

Le comte tira de la poche de son gilet vingt cinq billets de mille france, les remit à son fils, et Ini dit:

-- Payez!

Florestan paya et prit la traite avec un profond sounir de satisfaction.

M. Petit-Jean plaça soigneusement les billets dans un vieux portefeuille, et mina.

M. de Saint-Remy sortit avec lui du salon, pendant que Florestan déchimit prademment la traite.

- An meins les vingt-cinq mille fancs de Clotilde me restent. Si rien ne se découvre... c'est une consolation... Mais comme alle m'a smité!... Ah çà qu'est-ce que mon père peut avoir à dire à M. Petit-Jean?

Le bruit d'une sograge que l'on fermait à double tour fit tressaillir le vicomte.

Son pére renum...

Sa paleur avait augmenté.

- Il me semble, mon père, avoir entandu fermer la porte de mon cabinet?
  - Oui, je l'ai fermée...
- Vens, man père? Et pourquei? demanda Florestan stupéfait.

- Je vais vous le dire.

Et le comte se plaça de manière à ce que son file ne nut passer par l'escalier désobé qui conduisait au rez-de-chaussée.

Florestan, inquiet, commençait à remanquer la physionernie sinistre de son pese, et suivait tous ses mouvements avec défiance.

Sans pouvoir se l'expliquer, il rementait une ragme terreur.

— Mon père ... gu'avez-vous?...

- Ce matin, en me voyant, vetre seule pensée a été celle-ci : Mon père ne laissera pas déhonorer son nom, il paiera... si je parviens à l'étourdir par quelques feintes paroles de re-
  - Ah! pouvez-vous croire que . . .
- Ne m'interrompez pas... Je n'ai pas été votre dupe: It n'y a chez vous ni honte, ni regrets, ni remords: vous êtes vicié jusqu'au cœur, vous n'avez jamais eu un sentiment honziète ; vous n'evez pas volé tant que vous avez possédé de quoi satisfaire vos caprices, c'est ce qu'on appelle la probité des riches de votre capèce ; puis sant venues les indélicatesses, puis les bassesses, puis le crime, les faux... Ceci n'est que la première période de votre vie... olle est belle et pure comparée à celle qui vous attendrait...
- Si je ne changeais pas de conduite, je l'avoue, mais j'en changerai... mon père... je vous l'ai juré.
  - Vous n'en changeriez pas...
  - Mais.
- Vous n'en changeriez pas... Chassé de la seciété ou veus avez jusqu'ici vécu, vous deviendriez bientot criminel à la manière des raisérables parmi lesquels vous serez rejeté, voleur imévitablement... et si besein est... asmain. . Volit votre avenir.
  - Assessin!... moi?

- --- Oui, parce que wous êtes làche!
- J'ai eu des duels, et j'ai prouvé...
- Je vous dis que vous êtes lache! avez préféré l'infamie à la mort!... Un jour viendrait où vous préféreriez l'impunité de vos nouveaux crimes à la vie d'autrui. Cela ne pent gas être, je ne veux pas que cela soit... J'arrive à temps pour sauver du moins désormais mon nom d'un déshonneur public... Il faut en

- Cemment, mon père ... en finir!... Que voulez-vons dire? s'écria Florestan, de plus en plus effrayé de l'expression redeutable de la figure de son père et de sa paleur croissante.

Tout à comp on heurta violemment à la porte du cabinet : Florestan fit un mouvement nour aller ouvrir, afin de mettre un terme à me sonne qui l'effravait, mais le comte le saisit d'une main de fer et le retint.

- Qui france ? demanda le cemte.

- Au nom de la loi ouvrez... ouvrez!... dit une voix.

- Ce fanz n'était donc pas le dernier? s'écria le comte à voix basse en regardant sen fils d'un air terrible.

.— Si, man père... je vous le jure, dit Floestan en tachant en vain de se débartamer de la vigoureuse étreinte de son père.

- Au nom de la loi... ouvrez!... répéta la YOLK.

- Que voulez-vors ? demanda le compte

- Je suis le commissaire de police de cet arrendissement ; je viens procéder à des perquisitions pour un vol de diamants dont est accusé M. de Saint-Remy... M. Baudouin, josilhier, a des preuves. Si vous n'ouvrez pas, Monsieur... je serai ebligé de faire enfoncer la

- Déjà voleur!.... je ne m'étais pas tremené.... dit le compte à voix basse. Je venais vans tuer... j'ai trop tardé...

Me tuer!

--- Amez de déchopneur sur mon nom.; finissons: j'ai la deux pistolets... vons allez rons brûler la cervelle... ainon, moi, je vous la baûle, et je dirai que vous vous êtes tué de désegueir pour échapper à la honte.

Et le comte, avec un effrayant sang-fmid, tira de sa poche un pistolet, et, de la main qu'il avait de libre, le présents à son fils en lui

disant :

- Allens!... finissons, si vous n'êtes pas un lache!

Après de nouveaux et intutiles efforts pour échapper aux mains du comte, son fils se renversa en arrière, frappé d'épouvante, et devint

Au regarde terrible, inexorable de son pere, il vit qu'il n'y avait aucane pitié à attendre de

- Mon père !... s'écria-t-il.
- Il faut mourir!
- --- Je me repens!...
- —Il est trop tard!... Entendes-vous! dis Coranient'la porte !

– Fexpierai mes fautes !...

-- Ils yont entrer!... Il faut donc que ce soit | autre devoir plus pénible encore que celui qui moi qui te tue?

- Grace !...

- La porte va céder !... tu l'auras voulu ! Et le comte appuya le canon de l'arme sur

la poitrine de Florestan.

Le bruit extérieur annonçait qu'en effet la porte du cabinet ne pouvait résister plus long-

Le vicomte se vit perdu.

Une résolution soudaine et désespérée éclata sur son front; il ne se débattit plus contre son père, et lui dit avec autant de fermeté que de résignation:

- Vous avez raison, mon père... donnez cette arme... Assez d'infamie sur mon nom, la vie qui m'attend est affreuse, elle ne vant pas la peine d'être disputée. Donnez cette arme. Vous allez voir si je suis un lâche.

Et il étendit sa main vers le pistolet...

- Mais, au moins... un mot, un seul mot de consolation, de pitié, d'adieu! dit Florestan.

Et ses lèvres tremblantes, sa paleur, sa physionomie bouleversée, annonçaient l'émotion terrible de ce moment suprême.

— Si c'était mon fils pourtant! pensa le comte avec terreur en hémitant à lui remettre le pistolet. Si c'est mon fils... je dois encore moins hésiter devant ce sacrifice...

Un long craquement de la porte du cabinet

annonça qu'elle venait d'être forcée.

- Mon père... ils entrent... Oh! je le sens maintenant, la mort est un bienfait... Merci... merci... mais au moins votre main, et pardon-

Malgré sa dureté, le compte ne put s'empêcher de tressaillir et de dire d'une voix émue:

- Je vous pardonne...

- Mon père... la porte s'ouvre... allez à eux . qu'on ne vous soupçonne pas au moins... Et puis s'ils entraient ici, ils m'empêcheraient d'en finir... Adieu...

Les pas de plusieurs personnes s'entendirent

dans la pièce voisine.

Florestan se posa le canon du pistolet sur le COSTT

Le coup partit au moment où le comte, pour échapper à cet horrible spectacle, détournait la vue, et se précipitait hors du salon, dont les portières se refermèrent sur lui.

Au bruit de l'explosion, à la vue du comte pale et égaré, le commissaire s'arrêta subitément près du seuil de la porte, faisant signe à ses agents de ne pas avancer.

Averti par Boyer que le vicomte était enfermé avec son père, le magistrat comprit tout et respecta cette grande douleur.

- Mort !... s'écria le comte en cachant sa figure dans ses mains... mort répéta-t-il avec accablement. Cela était juste... mieux vaut la mort que l'infamie... mais c'est affreux !

- Monsieur... dit tristement le magistrat après quelques minutes de silence, épargnezyous un douloureux spectacle, quittez cette maison... Maintenant il me reste à remplir un

m'appelait ici.

-Vous avez raison, Monsieur, dit M. de Saint-Remy. Quant à la victime du vol, vous pouvez lui dire de se présenter chez M. Dupont, banquier.

- Rue de Richelieu... il est bien connu,

répondit le magistrat.

- A quelle somme sont estimés les diamants volés?

A trente mille francs environ... monsieur; la personne qui les a achetés, et par laquelle le vol s'est découvert, en a donné cette somme... a votre file

Je pourrai encore payer cela, Monsieur... Que le joaillier se trouve après-demain chez mon banquier, je m'entendrai avec lui.

Le commissaire s'inclina.

Le comte sortit.

Après le départ de ce dernier, le magistrat, profondément touché de cette scène inattendue, se dirigea lentement vers le salon, dont les portières étaient baissées.

Il les souleva avec émotion.

- Personne!... s'écria-t-il stupéfait en regardant autour du salon et n'y voyant pes h moindre trace de l'événement tragique qui avait dù s'y passer.

Puis, remarquant la petite porte pratiquée

dans la tenture, il y courut.

Elle était fermée du côté de l'escalier dérobé. - C'était une ruse... c'est par la qu'il aura pris la fuite! s'écria-t-il avec dépit.

En effet, le vicomte devant son père s'était posé le pistolet sur le cœur, mais il avait ensuite fort habilement tiré par-dessous son bras, et avait prestement disparu.

Malgré les plus actives recherches dans toute la maison, on ne put retrouver Florestan.

Pendant l'entretien de son père et du commissaire, il avait rapidement gagné le boudoir, puis la serre chaude, puis la ruelle déserte, et enfin les Champs-Elysées.

Le tableau de cette ignoble dégradation dans l'opulence est chose triste...

Nous le savons.

Mais, faute d'enseignements, les classes riches ont aussi fatalement leurs misères, leurs vices, leurs crimes.

Rien de plus fréquent et de plus affligeant que ces prodigalités insensées, stériles, que nous venons de peindre, et qui toujours entrainent ruine, déconsidération, bassesse ou infamie.

Cela est un spectacle déplorable... funeste... Autant voir un florissant champ de blé inntilement ravagé par une horde de bêtes fauves.

Sans doute l'héritage, la propriété sont et doivent être inviolables, sacrés...

La richesse acquise ou transmise doit pouvoir impunément et magnifiquement resplendir anx yeux des masses pauvres et souffrantes.

Longtemps encore il doit y avoir de ces dis-

millionnaire Saint-Remy, et l'artisan Morel.

Mais par cela même que ces disproportions inévitables sont consacrées, protégées par la loi, ceux qui possèdent tant de biens en doivent moralement compte à ceux qui ne possèdent que probité, résignation, courage et ardeur du travail.

Aux yeux de la raison, du droit humain et même de l'intérêt social bien entendu, une grande fortune serait un dépôt héréditaire conhé à des mains prudentes, fermes, habiles, généreuses, qui, chargées à la fois de faire fructifier et de dispenser cette fortune, sauraient fertiliser, vivifier, améliorer tout ce qui aurait le bonheur de se trouver dans son rayonnement splendide et salutaire.

Il en est ainsi quelquefois ; mais les cas sont TRPAG

Que de jeunes gens comme Saint-Remy (à l'infamie près,) maîtres à vingt ans d'un patrimoine considérable, le dissipent follement dans l'oisiveté, dans l'ennui, dans le vice, faute de savoir employer mieux ces biens, et pour eux et pour autrui!

D'autres, effrayés de l'instabilité des choses humaines, thésaurisent d'une manière sordide.

Enfin ceux-là, sachant qu'une fortune stationnaire s'amoindrit, se livrent, forcément dupes ou fripons, à cet agiotage hasardeux, immoral, que le pouvoir encourage et patronne.

Comment en serait-il autrement?

Cette science, cet enseignement, ces rudiments d'économie individuelle et par cela

proportions effrayantes, qui existent entre le | même sociale, qui les donne à la jeunesse inexpérimentée?

Personne.

Le riche est jeté au milieu de la société avec sa richesse, comme le pauvre avec sa pauvreté. On ne prend pas plus de souci du superflu

de l'un que des bésoins de l'autre.

On ne songe pas plus à moraliser la fortune que l'infortune.

N'est-ce pas au pouvoir à remplir cette grande et noble tache?

Si, prenant enfin en pitié les misères, les douleurs toujours croissantes des travailleurs encore résignés... réprimant une concurrence mortelle à tous, abordant enfin l'imminente question de l'organisation du travail, il donnait lui-même le salutaire exemple de l'association des capitaux et du labeur...

Mais d'une association honnête, intelligente, équitable, qui assurerait le bien-être de l'artisan sans nuire à la fortune du riche... et qui, établissant entre ces deux classes des liens d'affection et de reconnaissance, sauvegarderait à jamais la tranquillité d'un État..

Combien seraient puissantes les conséquences d'un tel enseignement pratique!

Parmi les chances improbés, désastreuses de l'agiotage;

es farouches jouissances de l'avarice ;

Les folles vanités d'une dissipation ruineuse : Ou un placement à la fois fructueux et bienfaisant, qui répandrait l'aisance, la moralité, le bonheur, la joie dans vingt familles?

SIXIÈME FIN

# SEPTIÉME PARTIE.

# CHAPITER PREMIER.

LES ADDEUX.

J'ai cru— j'ai vu—je pleure... Wonnewenza.

Le lendemain de cette soirée en le Comte de Saint-Remy avait été si indignement joué par son fils, une scène touchante se passait à Saint-Lazare, à l'heure de la récréation des détenues.

Ce jour-la, pendant la promenade des autres prissonnières, Fleur-de-Marie était assise sur un banc avoisinant le bassin du préau, et déja surnommé le banc de la Goneseuse. Par une sorte de convention tacite; les détenues lui abandonnaient cette place, qu'elle aimait, car la douce influence de la jeune fille avait encore augmenté.

La Goualeuse affectionnait ce banc situé près du bassin, parce qu'au moins le peu de mousse qui veloutait les margellés de ce réservoir lui rappelait la verdure des champs, de même que l'eau limpide dont il était rempli lui rappelait la petits rivière du village de Bouqueval.

Pour le regard attristé du prisonnier, une touffe d'herbe est une prairie... une fleur est un parterre...

Confiante dans les affectueuses promesses de Madame d'Harville, Fleur-de-Marie s'était attendue depuis deux jours à quitter Saint-Lezare.

Quoiqu'elle n'ent aucune raison de s'inquiéter du retard que l'on apportait à sa sortie de prison, la jeune fille, dans son habitude du malheur, osait à peine espérer d'être bientôt

Depuis son retour parmi ces créatures dont l'aspect, dont le langage ravivaient à chaque instant dans son âme le souvenir incurable de sa première honte, la tristesse de Fleur-de-Marie était devenue plus accablante encore.

Ce n'est pas tout.

Un nouveau sujet de trouble, de chagrin, presque d'égouvante pour elle, naissait de l'exaltation passionnée de sa reconnaissance envers Rodolphe.

Chose étrange! elle ne sondait la profondeur de l'abime où elle avait été plongée que pour mesurer la distance qui la séparait de cet homme dont la grandeur lui semblait surhumaine... de cet homme à la fois d'une bonté

si auguste... èt d<sup>a</sup>une puissance si redoutable aux méchants...

Malgré le respect dont était empreinte son adoration pour lui, quelquefois, hélas! Fleur-de-Marie craignait de reconnaître dans cette adoration les caractères de l'amour... mais d'un amour aussi caché que profond, aussi chaste que caché, aussi désespéré que chaste.

La malheureuse enfant n'avait cru lire dans son cœur cette désolante révélation qu'après son entretien avec Madame d'Harville, éprise elle-même pour Rodolphe d'une passion qu'il

ignorait

Après le départ et les promesses de la Marquise, Fleur-de-Marie aurait du être transportée de joie en songeant à ses amis de Bouqueval, à Rodolphe qu'elle allait revoir...

Il n'en fut rien.

Son cœur se serra douloureusement... sans cesse revenaient à son souvenir les paroles acerbes, les regards hautains, scrutateurs de Madame d'Harville, lorsque la pauvre prisonnière s'était élevée jusqu'à l'enthousiasme en parlant de son bienfaiteur.

Par une singulière intuition, la Goualeuse avait ainsi surpris une partie du secret de

Madame d'Harville.

"L'exaltation de ma reconnaissance pour M. Rodolphe a blessé cette jeune dame si belle et d'un rang si élevé, pensa Fleur-de-Marie. Maintenant je comprends l'amertume de ses paroles, elles exprimaient une jalousie dédaigneuse!

"Elle! jalouse de moi? Il faut donc qu'elle l'aime et que je l'aime aussi, lui?... Il faut donc que mon amour se soit trahi malgré moi?...

"L'aimer... moi, moi... créature à jamais flétrie, ingrate et misérable que je suis!... Oh! si cela était... mieux vaudrait cent fois la mort..."

Hatons-nous de le dire, la malheureuse enfant, qui semblait vouée à tous les martyres, s'exagérait ce qu'elle appelait son amour.

A sa gratitude profonde envers Rodolphe se joignait une admiration involontaire pour la grace, la force, la beauté qui le distinguaient entre tous; rien de plus immatériel, rien de plus pur que cette admiration; mais elle existait vive et puissante, parce que la beauté physique est toujours attrayante.

bomme dont la grandeur lui semblait surbumaine... de cet homme à la fois d'une bonté niée, muette, ignorante ou méconnue, se fait perfois entendro; cos élans de tendresso pussionnée qui ententimient Plour-de-Marie vers Rodolpho, et dent elle s'effrayait, parce que dens son ignorance elle en dénaturait la tondance, ces élans résultaient de mystérieuses sympathies aussi évidentes, meis aussi inexplicables que la ressemblance des traits...

En un met, Fleur de Marie, apprenant qu'elle était fille de Rodelphe, se fut expliqué la vive attraction qu'elle ressentait pour luf; alors, complétement éclairée, elle eut admiré sans

scrupule la beauté de son père.

Ainsi s'explique l'abstiement de Fleur de Marie, quoiqu'eile dât s'attendre d'un moment à l'autre, d'après la promesse de Madame d'-Harville, à quitter Seint-Lezare.

Fleur de Marie, mélancolique et pensive, était donc assise sur son banc auprès du bassis, regardant avec une sorte d'intérêt machinal les jeux de quelques oiseaux effrentés qui venaient s'ébattre sur les margelles de pierre. Un moment elle avait cessé de travailler à une petite brassière d'enfant qu'elle finissait d'ous-lèr.

Est-il besoin de dire que cette brassière appartenait à la nouvelle layette si généreusement offerte à Mont-Saint-Jean par les prisonnières, grâce à la touchante intervention de Fleur de Marie?

Le pauvre et difforme protégée de la Goualeuse était assise à ses piede ; tout en s'ocoupant de parfaire un petit bonnet, de tamps à autre ollé jetait sur sa bienfaitne un ragard à la fois reconnaissant, timide et déveué... le regard d'un chien sur son maître.

Es beauté, le charme, la deuceur adorable de Flour de Marie inspiraient à cette femme avilie autant d'attrait que de respect.

Il y a toujours quelque chose de saint, de grand dime les aspirations d'un cour môme dégradé, qui, pour le première fois, s'ouvre à la recomaissance; et jusqu'alers personne n'avait mis Mont-Saint-Jean à même d'éprouver la religieuse ardeur de ce sentiment si neuveau pour elle.

Au bout de quelques minutes, Fleur de Mane tressaillit légérement, essaya une larare et se remit à coudre avec activité.

- Vous ne voulez donc pas vous reposer de travailler pendant la récréation, mon bon ange sagreur? dit Mont-Saint-Jean à la Goualeuse.
- Jè n'ai pas donné d'argent pour acheter la layette... je dois fournir ma part en ouvraga ... reprit la jeune fiille.
- --- Votre part!... mon bon Dieu!... mais sans wess, sur lieu de cette bonne toile bien blanche, de cette futaine bien chande pour habiller mon enfant, je n'aurais que ces haillem que l'on trainait dans la boue de la cour... Je suis bien reconnaissante envers mes compagnes, elles out été très-bonnes peur moi... c'est vrai ...mais vous! Oh! vous!... Comment dans que je vous dirai cela ? ajouta la pauvre eréature en hésitant et très-embarrassée d'exprimer an pensée. Têmes, représ-éle, voils le soleil, n'est-ce pas?... voils le soleil?...

- Oui, Mont Saint-Jean... voyens, je want écoute, répondit Fleur de Marie en inclimant son visage enchanteur vers la hideuse figure de sa compagne.
- Mon Dieu... veus alles vous moquer de moi, reprit celle-ci tristement, je veux use mêler de parler... et je ne le suis pas...
  - Dites toujours, Mont Saint-Jean.
- Avez-vous de bons yeux d'ange! dit la prisonnière en contemplant Fleur de Marie dans une sorte d'extase; ils m'encouragess... voyons, je vas tâcher de dire ce que je voulais. Voilà le soleil, n'est-ce pas ? Il est bien chaud, il égaye la prison il est bien agréable à woir et à sentir, pas vrai ?
  - --- Sens doute...
- Mais une supposition... ce soleil... ne s'est pas fait tout seul, et si on est reconnaissants pour lui, à plus forte raison pour...
- -- Pour celui qui l'a créé, n'est-ce pas, Mont-Saint-Jean ?... Vous avez raison... sussi, celui-la on doit le prier, l'adorer... c'est-Dissa.
- C'est ça... voilă mon idée, s'écria jeyensement la prisonnière; c'est ça, je dois être resonnaissante pour mes compagnes; mais je dois vous prier, vous adorer, veus, la Gounleuse, car c'est vous qui les avez rendues burnes: pour moi, au lieu de méchantes qu'elles étaient.
- C'est Dien qu'il faut remercier, Messe-Saint-Jean, et non pas moi.
- Oh! si... vous, vous... je vous vois... vous m'aves fait du bien et par vous et par les autres.
- Mais si je suis bonne comme vous dises, Mont-Saint-Jean, c'est Dises qui m'a fuise ainsi... c'est done lui qu'il faut remercier.
- Ah! dame... alors peut-être bien... parisque vous le dites, reprit la prisonnière indéries; si ça vous fait plaisir... comme ça... à la bonne heure...
- —Oui, ma pauvre Mont-Saint-Jean... ims plorez-le souvent... Ce sera la meilleure manière de me prouver que vous m'aimes un par.
- —Si je veus aims! la Gouslevas, men Dieu, mon Dieu! Mais vous ne vous souvesus done plus de ce que vous disiez aux autres déternes pour les empéoher de me battre? Ce n'est pas seulement elle que vous battres, c'est aussi son enfant... Eh bien!... c'est tout de même pour vous aimer; ça n'est pas seulement pour moi que je vous aime, c'est sussi pour men enfant.
- Merci, morei, Mont-Saint-Jean, vous me faites pluisir en me disant celu.

Et Meur de Marie émus tendit sa main à sa compagne.

— Quelle belle pette menotte de fée !... estelle blanche et mignenne ! dit Mont-Saint-Jean en se resulant comme et elle cut crainst de teucher, de ses vilaines mains rouges et sordides, cette main charmants.

Pourtant, sprès un moment d'hésitation, elle efficure respectaeusement de ses lèvres le beut des doigte que lui présentait Fleux-de-Manie; pais, s'agentouillant brasquessont, elle se mit à

la contempler fixement dans un recueillement | l'oublierai jamais... Mais dites donc, la Gousattentif et profond.

- Mais venez donc vous assoir là... près de moi, lui dit la Goualeuse.

- Oh! pour ça non, par exemple... jamais ... jamais...

– Pourquoi cela ?

- Respect à la discipline, comme disait autrefois mon brave Mont-Saint-Jean; soldats ensemble, officiers ensemble, chacun avec ses pareils.

- Vous êtes folle... il n'y a aucune diffé-

rence entre nous deux...

– Aucune différence... mon bon Dieu! Et vous dites ça, quand je vous vois comme je vous vois, aussi belle qu'une reine; oh! tenez ... qu'est-ce que cela vous fait... laissez-moi là, à genoux, vous bien, bien regarder comme tout a l'heure... Dame !... qui sait ?... quoique je sois un vrai monstre, mon enfant vous reasemblera peut-être... On dit que quelquesois par un regard... ça arrive.

Puis, par un scrupule d'une incroyable délicatesse chez une créature de cette espèce, craignant d'avoir peut-être humilié ou blessé Fleur-de-Marie par ce vœu singulier, Mont-

Saint-Jean ajouta tristement:

– Non, non, je dis cela en plaisantant, allez, la Goualeuse... je ne me permettrais pas de vous regarder dans cette idée-la... sans que vous me le permettiez... Mon enfant sera aussi laid que moi... qu'est-ce que ça me fait? ... je ne l'en aimerai pas moins; pauvre petit malheureux, il n'a pas demandé à naître, comme on dit ... Et s'il vit ... qu'est-ce qu'il deviendra? dit-elle d'un air sombre et abattu. Hélas!... oui... qu'est-ce qu'il deviendra, mon Dieu?

La Goualeuse tressaillit à ces paroles.

En effet, que pouvait devenir l'enfant de cette misérable, avilie, dégradée, pauvre et méprisée ?... Quel sort... quel avenir !..

- Ne pensez pas à cela, Mont-Saint-Jean, reprit Fleur-de-Marie: espérez que votre enfant trouvera des personnes charitables sur son

chemin.

-Oh! on n'a pas deux fois la chance, voyez-vous, la Gonaleuse, dit amèrement Mont-Saint-Jean en secouant la tête. Je vous ai rencontrée... vous... c'est déjà un grand hasard ... Et, tenez, soit dit sans vous offenser, j'aurais mieux aimé que mon enfant ait eu ce bonheurlà... c'est tout ce que je peux lui donner.

- Priez, priez, Dieu vous exaucera.

- Allons, je prierai, si ça vous fait plaisir, la Goualeuse, ça me portera peut-être bonheur. Au fait, qui m'aurait dit, quand la Louve me battait, et que j'étais le pâtiras de tout le monde, qu'il se trouverait la un bon petit ange sauveur qui, avec sa jolie voix douce, serait plus fort que tout le monde, et que la Louve, qui est si forte et si méchante?...

-Oui, mais la Louve a été bien bonne pour vous... quand elle a réfléchi que vous étiez

doublement à plaindre.

-- Oh! ça c'est vrai... grace à vous, et je ne

leuse: pourquoi donc a-t-elle, depuis l'autre jour, demandé à changer de quartier, la Louve ... elle qui malgré ses colères avait l'air de ne pouvoir plus se passer de vous?

– Elle est un peu capricieuse... -C'est drôle... un femme qui est venue ce matin du quartier de la prison où est la Louve dit qu'elle est toute changée...

- Comment cela?

- Au lieu de quereller ou de menacer le monde, elle est triste... triste, et s'isole dans les coins; si on lui parle, elle vous tourne le dos et ne vous répond pas... A présent la voir muette, elle qui criaît toujours, c'est étonnant, n'est-ce pas? Et puis cette femme m'a dit encore une chose; mais pour cela, je ne le crois pas.

- Quoi donc?...

- Elle dit avoir vu pleurer la Louve... Pleurer la Louve! c'est impossible...

-Pauvre Louve... c'est à cause de moi qu'elle a voulu changer de quartier... je l'ai chagrinée sans le vouloir, dit la Goualeuse en soupirant.

- Vous, chagriner quelqu'un, mon bon ange

sauveur!..

A ce moment l'inspectrice, Madame Armand, entra dans le préau.

Après avoir cherché des yeux Fleur-de-Marie, elle vint à elle, l'air satisfait et souriant.

Bonne nouvelle, mon enfant...

- Que dites-vous, Madame ? s'écria la Goualeuse en se levant.

-- Vos amis ne vous ont pas oubliée ; ils ont obtenu votre mise en liberté... M. le directeur vient d'en recevoir l'avis.

— Il serait possible, Madame! Ah! que

bonheur, mon Dieu !..

Et l'émotion de Fleur-de-Marie fut si violente qu'elle palit, mit sa main sur son cour qui battait avec violence, et retomba sur son banc.

Calmez-vous, mon enfant, lui dit Madame Armand avec bonté ; heureusement ces secous. ses-là sont sans danger.

- Ah! Madame, que de reconnaissance ;...

-C'est sans doute Madame la Marquise d'Harville qui a obtenu votre liberté... Il y a la une vieille dame chargée de vous conduire chez les personnes qui s'intéressent à vous... Attendez-moi, je vais revenir vous prendre, j'ai quelques mots à dire à l'atelier.

Il serait difficile de peindre l'expression de désolation qui assombrit les traits de Mont-Saint-Jean en apprenant que son bon ange sauveur, comme elle appelait la Goualeuse, allait

quitter Saint-Lazare.

La douleur de cette semme était moins causée par la crainte de redevenir le souffre-douleur de la prison que par le chagrin de se voir séparée du seul être qui lui eût jamais témoigné quelque intérêt.

Toujours assise au pied du banc, Mont-Saint-Jean porta ses deux mains aux deux touffes de cheveux hérissés qui sortaient en désordre de son vieux bonnet noir, comme pour se les arracher; puis, cette violente affliction faisant place à l'abattement, elle laissa retomber sa tête, et resta muette, immobile, le front caché dans ses mains, les coudes appuyés sur

ses genoux.

Malgré sa joie de quitter la prison, Fleur de Marie ne put s'empêcher de frissonner un momet an souvenir de la Chouette et du Maître d'école, se rappelant que ces deux monstres lui avaient fait jurer de ne pas informer ses bienfaiteurs de son triste sort.

Mais ces funestes pensées s'effacèrent bientot de l'esprit de Fleur de Marie, devant l'espoir de revoir Bouqueval, Madame George, Rodolphe, a qui elle voulait recommander la Louve et Martial; il lui semblait même que le sentiment exalté qu'elle se reprochait d'éprouver pour son bienfaiteur, n'étant plus nourri par le chagrin et par la solitude, se calmerait dès qu'elle reprendrait ses occupations rustiques qu'elle aimait tant à partager avec les bons et simples habitants de la ferme.

Étonnée du silence de sa compagne, silence dont elle ne soupçonnait pas la cause, la Goualeuse lui toucha légèrement l'épaule, en lui disant :

- Mont-Saint-Jean, puisque me voilà libre . ne pourrais-je pas vous être utile à quelque chose ?

En sentant la main de la Goualeuse, la prisonnière tressaillit, laissa retomber ses bras sur genoux, et tourna vers la jeune fille son visage ruisselant de larmes.

Une si amère douleur éclatait sur la figure de Mont-Saint-Jean, que sa laideur disparaissait.

- Mon Dieu!... qu'avez-vous? lui dit la Goualeuse; comme vous pleurez!

- Vous vous en allez! murmura la détenue d'une voix entrecoupée de sanglots ; je n'avais pourtant jamais pensé que d'un moment à l'autre vous partiriez d'ici... et que je ne vous verrais plus... plus... jamais...

- Je vous assure que je me souviendrai toujours de votre amitié... Mont-Saint-Jean.

- Mon Dieu, mon Dieu!... et dire que je vous aimais déjà tant !... Quand j'étais là assise par terre à vos pieds... il me semblait que j'étais sauvée... que je n'avais plus rien à craindre. Ce n'est pas pour les coups que les autres vont peut-être recommencer à me donner que je dis cela... j'ai la vie dure... Mais enfin il me semblait que vous étiez ma bonne chance et que vous porteriez bonheur à mon enfant, rien que parce que vous aviez eu pitié de moi. C'est vrai, allez, ca; quand on est habitué à être maltraité, on est plus sensible que d'autres à la bonté.

Puis, s'interrompant pour éclater encore en

sanglots, elle s'écria :

- Allons, c'est fini... c'est fini... Au fait... ça devait arriver un jour ou l'autre... mon tort est de n'y avoir jamais pensé... C'est fini · · · plus rien . . · plus rien . . .

-Allons, courage, je me souviendrai de vous, comme vous vous souviendrez de moi.

- Oh! pour ça... on me couperait en morceaux plutôt que de me faire vous renier ou vous oublier; je deviendrais vieille, vieille comme les rues, que j'aurais toujours devant les yeux votre belle figure d'ange. Le premier mot que j'apprendrai à mon enfant, ça sera votre nom, la Goualeuse, car il vous aura dù de n'être pas mort de froid.

- Écoutez-moi, Mont-Saint-Jean, dit Fleur de Marie, touchée de l'affection de cette misérable, je ne puis rien vous promettre pour vous .. quoique je connaisse des personnes bien charitables; mais pour votre enfant... c'est différent... il est innocent de tout, lui, et les personnes dont je vous parle voudront peutêtre bien se charger de le faire élever quand

vous pourrez vous en séparer...

M'en séparer... jamais, oh! jamais! s'écria Mont-Saint-Jean avec exaltation. Qu'est-ce que je deviendrais donc maintenant que j'ai compté sur lui?...

- Mais... comment l'élèverez-vous? Fille ou garçon, il faut qu'il soit honnête, et pour

cela.

- Il faut qu'il mange un pain honnête, n'estce pas, la Goualeuse? Je le crois bien, c'est mon ambition, je me le dis tous les jours; aussi, en sortant d'ici, je ne remettrai pas le pied sous un pont... je me ferai chiffonnière, balayeuse des rues, mais honnête ; on doit ça, sinon a soi, du moins a son enfant, quand on a l'honneur d'en avoir un... dit-elle avec une sorte de fierté.
- Et qui gardera votre enfant pendant que vous travaillerez? reprit la Goualeuse; ne vaudrait-il pas mieux, si cela est possible, comme je l'espère, le placer à la campagne chez de braves gens qui en seraient une brave fille de ferme ou un bon cultivateur? Vous viendriez de temps en temps le voir, et un jour vous trouveriez peut-être moyen de vous en rapprocher tout à fait ; à la campagne on vit de si peu!

– Mais m'en séparer, m'en séparer! Je mettais toute ma joie en lui, moi qui n'ai rien

qui m'aime.

- Il faut songer plus à lui qu'à vous, ma pauvre Mont-Saint-Jean; dans deux ou trois jours, j'écrirai à Madame Armand, et si la demande que je compte faire en faveur de votre enfant réussit, vous n'aurez plus à dire de lui ce qui tout à l'heure m'a tant navré : Hélas! mon Dieu! que deviendra-t-il?

L'inspectrice, Madame Armand, interrompit cet entretien; elle venait chercher Fleur-

de-Marie.

Après avoir de nouveau éclaté en sanglots et baigné de larmes désespérées les mains de la jeune fille, Mont-Saint-Jean retomba sur le banc dans un accablement stupide, ne songeant pas même à la promesse que Fleur-de-Marie venait de lui faire à propos de son enfant.

- Pauvre créature! dit Madame Armand en sortant du préau suivie de Fleur-de-Marie. Sa reconnaissance envers vous me donne meil-

leure opinion d'elle.

En apprenant que la Goualeuse était graciée, les antres détenues, loin de se montrer jalouses de cette faveur, en témoignèrent leur joie; quelques-unes entourèrent Fleur-de-Marie, lui firent des adieux pleins de cordialité et la félicitèrent franchement de sa prompte sortie de prison.

— C'est égal, dit l'une d'elles, cette petite blondinette nous a fait passer un bon moment ... c'est quand nous avons boursillé pour la layette de Mont-Saint-Jean. On se souvien-

dra de cela à Saint-Lazare.

Lorsque Fleur-de-Marie eut quitté le bâtiment des prisons sous la conduite de l'inspec-

trice, celle-ci lui dit:

— Maintenant, mon enfant, rendez-vous au vestiaire où vous déposerez vos vêtements de détenue pour reprendre vos habits de paysanne qui, par leur simplicité rustique, vous seyaient st bien; adieu... vous allez être heureuse, car vous allez vous trouver sous la protection de personnes recommandables, et vous quittez cette maison pour n'y jamais rentrer. Mais... tenez... je ne suis guère raisonnable, dit Madame Armand dont les yeux se mouillèrent de larmes, il m'est impossible de vous cacher combien je m'étais déjà attachée à vous, pauvre petite!

Puis, voyant le regard de Fleur-de-Marie devenir hunide aussi, l'inspectrice ajouta :

- Vous ne m'en voudrez pas, je l'espère,

d'attrisier ainsi votre départ?

- —Ah! Madame... n'est-ce pas grace à votre recommandation que cette jeune dame, à qui je dois ma liberté, s'est intéressée à mon sort ?
- —Oui, et je suis heureuse de ce que j'ai fait; mes pressentiments ne m'avaient pas trompée...

A ce moment une cloche sonna.

— Voici l'heure du travail des ateliers, il faut que je rentre... Adieu, encore adieu, ma chère enfant!...

Et Madame Armand, aussi émue que Fleurde-Marie, l'embrassa tendrement; puis elle dit à un des employés de la maison:

-Conduisez Mademoiselle au vestiaire.

Un quart d'heure après, Fleur-de-Marie, vêtue en paysanne ainsi que nous l'avons vue à la ferme de Bouqueval, entrait dans le greffe où l'attendait Madame Séraphin.

La femme de charge du notaire Jacques Ferrand venait chercher cette mafheureuse enfant pour la conduire à l'île du Ravageur.

## CHAPITRE II.

#### SOUVENIBS.

Facques Ferrand avait facilement et promptement obtenu la liberté de Fleur-de-Marie, liberté qui dépendait d'une simple décision administrative.

Instruit par la Chouette du séjour de la Gouafouse à Saint-Lezare, il s'était equaités adressé à l'un de ses clients, homme honorphie et in-

fluent, lui disant qu'une jeune fille, d'abord égarée, mais sincèrement repentante et récemment enfermée à Saint-Lazare, risquait, par le contact des autres prisonnières, de voir s'affaiblir peut-être ses bonnes résolutions. Cette jeune fille lui ayant été vivement recummandée par des personnes respectables qui devaient se charger d'elle à sa sortie de prison, avait ajoute Jacques s Ferrand, il priait son tout-paissant client, au mom de la morale, de la religion et de la réhabilitation future de cette infortunée, de solliciter sa libération.

Enfin le notaire, pour se mettre à l'abri de toute recherche ultérieure, avait surtout et instamment prié son client de ne pas le nommer dans l'accomplissement de cette bonne œuvre; ce vœu, attribué à la modestie philanthropique de Jacques Ferrand, homme aussi pieux que respectable, fut scrupuleusement observé; la liberté de Fleur-de-Marie fut demandée et obtenue au seul nom du client qui, pour combé d'obligeance, envoya directement à Jacques Ferrand l'ordre de sortie, afin qu'il pût l'adresser aux protecteurs de la jeune fille.

Madame Séraphin, en remettant cet ordre au directeur de la prison, ajouta qu'elle étar chargée de conduire la Goualeuse auprès des

personnes qui s'intéressaient à elle.

D'après les excellents renseignements dennés par l'inspectrice à Madame d'Harville su Fleur-de-Marie, personne ne douta que celle-c me dût sa liberté à l'intervention de la Marquise.

La femme de charge du notaire ne pouva.: donc en rien exciter la défiance de sa victime

Madame Séraphin avait, selon l'occasion et ainsi qu'on le dit vulgairement, l'oir bonne femme; il fallait assez d'observation pour remarquer quelque chose d'insidieux, de faux, de cruel dans son regard patelin, dans son sou-rire hypocrite.

Maigré sa profonde scélératesse, qui l'ava: rendue complice ou confidente des crimes de son maître, Madame Séraphin ne put s'empécher d'être frapée de la touchame beauté de cette jeune fille, qu'elle avait livrée tout enfant à la Chouette, et qu'elle conduisait alors à une mort certaine...

— Eh bien! ma chère demoiselle, tui de Madame Sóraphin d'une voix mielleuse, vous devez être bien contente de sortir de prison?

— Oh! oui, madame; et c'est, sans doute, grace à la protection de Madame d'Harvil.c. qui a 6té si bonne pour moi?

— Vous ne vous trompez pas... Mais venez ... nous sommes déjà un peu en retard... et neus avons une longue route à faire.

— Nous allons à la ferme de Bouqueval, chez Madame George, n'est-ce pas... madame s'écria la Goualeuse.

— Gui... certainement, nous allens à la campagne... disc Madame George, dit la femme de charge pour floigner tout soupçon de l'esprit de Flour-de-Marie.

Puis elle ajouta avec un air de malicieuse

- Mais ce n'est pas tout, avant de voir Madame George, une petite surprise vous attend. venez... venez, notre fiacre est en bas... Quel ouf vous allez pousser en sortant d'ici... chère Allons, partons... Votre serdemoiselle... vante, messieurs.

Et Madame Séraphin, après avoir salué le greffier et son commis, descendit avec la Goua-

Un gardien les suivait, chargé de faire ou-

vrir les portes.

La dernière venait de se refermer, et les deux femme se trouvaient sous le vaste porche qui donne sur la rue du Faubourg-Saint-Denis, lorsqu'elles se rencontrèrent avec une jeune fille qui venait sans doute visiter quelque prisonnière.

C'était Rigolette... Rigolette toujours leste et coquette. Un petit bonnet très-simple, mais bien frais et orné de saveurs cerise qui accompagnaient à merveille ses bandeaux de cheveux noirs, encadrait son joli minois; un col bien blanc se rabattait sur son long tartan brun. Elle portait au bras un cabas de paille; grace à sa démarche de chatte attentive et proprette, ses brodequins à semelles épaisses étaient d'une propreté miraculeuse, quoiqu'elle vint, hélas! de bien lotn, la pauvre ensant.

— Rigolette! s'ócria Fleur-de-Marie en reconnaissant son ancienne compagne de prison (1) et de promenades champêtres.

- La Goualeuse! dit à son tour la grissette. Et les deux jeunes filles se jetèrent dans les bras l'une de l'autre.

Rien de plus enchanteur que le contraste de ces deux ensants de seize ans, tendrement einbrassées, toutes deux si charmantes, et pourtant ai différentes de physionomie et de beauté.

L'une blonde, aux grands yeux bleus mélancholiques, au profil d'une angélique pureté idéale, un peu pali, un peu attristé, un peu spiritualisé, de ces adorables paysannes de Greuze, d'un coloris si frais et si transparent... mélange ineffable de rêverie, de candeur et de grace.

L'autre brune piquante, aux joues rondes et vermeilles, aux jolis yeux noirs, au rire ingénu, à la mine éveillée, type ravissant de jeunesse, d'insouciance et de gaieté, example rare et touchant du bonheur dans l'indigence, de l'honnêteté dans l'abandon et de la joie dans le travail.

Après l'échange de leurs naives caresses. ies deux jeunes filles se regardèrent...-

Rigolette était radieuse de cette rencontre... Fleur-de-Marie confuse...

La vue de son amie lui rappelait le peu de jours de bonheur calme qui avaient précédé sa dégradation première.

— C'est toi... quel bouheur!... disuit la gri-Sette.

— Mon Dieu, oui, quelle douce surprise !... Il y a si longtemps que nous ne nous sommes vues !... répondit la Goualeuse.

- Ah! maintenant je ne m'étonne plus de ne t'avoir pas rencontrée depuis six mois... reprit Rigolette en remarquant les vêtements rustiques de la Goualeuse, tu habites donc la campagne?...

- Oui... depuis quelque temps, dit Fleur-

de-Marie en baissant les yeux.

- Et tu viens, comme moi, voir quelqu'un en prison?

- Oui... je viens... je viens de voir quelqu'un, dit Fleur-de-Marie en balbutiant et en rougissant de honte.

- -Et tu t'en retournes chez toi? loin de Paris sans doute? chère petite Goualeuse.. Toujours bonne ; je te reconnais bien la... Te rappelles-tu cette pauvre femme en couches à qui tu avais donné ton matelas, du linge, et le peu d'argent qui te restait, et que nous allions dépenser à la campagne?... car alors tu étais déja folle de la campagne, toi... mademoiselle la villageoise...
- Et toi, tu ne l'aimais pas beaucoup, Rigolette? Étais-tu complaisante! c'est pour moi que tu y venais pourtant.
- Et pour moi aussi... car toi, qui étais toujours un peu sérieuse, tu devenais si contente, si gaie, si folle une fois au milieu des champs ou des bois... que rien que de t'y voir... c'était pour moi un plaisir... Mais laisse-moi donc encore te regarder! Comme ce joli bonnet rond te va bien! es-tu gentille ainsi! Décidément, c'était ta vocation de porter un bonnet de paysanne, comme la mienne de porter un bonnet de grisette... Te voilà selon ton gout, tu dois être contente... du reste, ça ne m'étonne pas... Quand je ne t'ai plus vue, je me suis dit : Cette bonne petite Goualeuse n'est pas faite pour Paris, c'est une vraie fleur des bois, comme dit la chanson, et ces fleurs-la ne vivent pas dans la capitale, l'air n'y est pas bon pour elles... Aussi la Goualeuse se sera mise en place chez de braves gens à la campagne : c'est ce que tu as fait, n'est-ce pas?
  - Oui... dit Fleur-de-Marie en rougissant.
  - Seulement... j'ai un reproche à te faire...

- A. moi?...

– Tu aurais dû me prévenir... on ne se quitte pas ainsi du jour au lendemain... ou du moins sans donner de ses nouvelles.

- Je... j'ai quitté Paris... si vite, dit Fleurde-Marie de plus en plus confuse, que je n'ai pas pu...

- Oh! je ne t'en veux pas, je suis trop contente de te revoir... Au fait tu as eu bien raison de quitter Paris, va, c'est si difficile d'y vivre tranquille, sans compter qu'une peuvre fille isolée comme nous sommes peut tourner à mal sans le vouleir... Quand on n'a personne peur rous conseiller... on a si peu de défense... les hommes vous font toujours de si belles prores! et grain, dame ! gualquefois la .m est al dure... Tiens, te souviens-tu de la polite

<sup>(1)</sup> Le lectour se souviest peut-être que dans le récit e un premières namées qu'elle a fait à Rodolphe-lere de en estretien ausc iui chez l'ogresse, la Gonaleuse lei (1) Le lecteur se souvi

Julie qui était si gentille? et de Rosine, la blonde aux yeux noirs?

- Oui... je m'en souviens.

-Eh bien! ma pauvre Goualeuse, elles ont été trompées toutes les deux, puis abandonnées, et enfin, de malheurs en malheurs, elles en sont tombées à être de ces vilaines femmes que l'on renferme ici...

- Ah! mon Dieu! s'écria Fleur-de-Marie qui baissa la tête et devint pourpre.

Rigolette, se trompant sur le sens de l'exclamation de son amie, reprit :

– Elles sont coupables, méprisables...même, si tu veux, je ne dis pas; mais, vois-tu, ma bonne Goualeuse, parce que nous avons eu le bonheur de rester honnêtes, toi parce que tu as été vivre à la campagne auprès de braves paysans, moi parce que je n'avais pas de temps à perdre avec les amoureux...que je leur présérais mes oiseaux, et que je mettais tout mon plaisir à avoir, grace à mon travail, un petit ménage bien gentil, il ne faut pas être trop sévères pour les autres... Mon Dieu, qui sait si l'occasion, la tromperie, la misère n'ont pas été pour beaucoup dans la mauvaise conduite de Rosine et de Julie... et si à leur place nous n'aurions pas fait comme elles!...

- Oh! dit amèrement Fleur-de-Marie, je ne les accuse pas... je les plains...

– Allons, allons, nous sommes pressées, ma chère demoiselle, dit Madame Séraphin en offrant son bras à sa victime avec impatience.

 Madame, donnez-nous encore quelques moments, il y a si long-temps que je n'ai vu ma pauvre Goualeuse, dit Rigolette.

- C'est qu'il est tard, Mesdemoiselles, dejà trois heures, et nous avons une longue course à faire, répondit Madame Séraphin fort contrariée de cette rencontre; puis elle ajouta:
- Je vous donne encore dix minutes... - Et toi? reprit Fleur-de-Marie en prenant les mains de son amie dans les siennes, tu as un caractère si heureux? tu es toujours gaie? toujours contente?...
- Je l'étais il y a quelques jours... contente et gaie, mais maintenant...

- Tu as des chagrins?

- Moi? ah bien! oui, tu me connais... un vrai Roger-Bontemps... Je ne suis pas changée ... mais malheureusement tout le monde n'est pas comme moi... Et comme les autres ont des chagrins, ça fait que j'en ai...

- Toujours bonne!...

- Que veux-tu... Figure-toi que je viens ici pour une pauvre fille... une voisine... la brebis du bon Dieu, qu'on accuse à tort et qui est bien à plaindre, va; elle s'appelle Louise Morel, c'est la fille d'un honnête ouvrier qui est devenu fou tant il était malheureux...

Au nom de Louise Morel, une des victimes du notaire, Madame Séraphin tressaillit et regarda très-attentivement Rigolette.

La figure de la grisette lui était absolument inconnue; néanmoins la femme de charge prêta des lors beaucoup d'attention à l'entretien des deux jeunes filles.

- Pauvre femme, reprit la Goualeuse, comme elle doit être contente de ce que tu ne l'oublies pas dans son malheur!

- Ce n'est pas tout, c'est comme un son; telle que tu me vois, je viens de bien loin...et encore d'une prison... mais d'une prison d'hommes.

- Ah! mon Dieu, oui, j'ai là une autre pauvre pratique bien triste... aussi tu vois mon cabas (et Rigolette le montra), il est partagé en deux, chacun a son côté: aujourd'hui j'apporte à Louise un peu de linge, et tantôt j'ai aussi porté quelque chose à ce pauvre Germain ... mon prisonnier s'appelle Germain. je ne peux pas penser à ce qui vient de m'arriver avec lui sans avoir envie de pleurer... C'est bôte, je sais que cela n'en vaut pas la peine, mais enfin je suis comme ça.

– Et pourquoi as-tu envie de pleurer?

– Figure-toi que Germain est si malheureux d'être confondu avec ces mauvais hommes de la prison, qu'il est tout accabié, n'ayant de goût à rien, ne mangeant pas et maigrissant à vue d'œil... Je m'aperçois de ça, et je me dis: Il n'a pas faim, je vais lui faire une petite friandise qu'il aimait bien quand il était mon voisin, ça le regoutera... Quand je dis friandiz, entendons-nous, c'étaient tout bonnement de belles pommes de terre jaunes, écrasées avec un peu de lait et de sucre ; j'en emplis une jolie tasse bien propre, et tantôt je lui porte ca a sa prison en lui disant que j'avais préparé moimême ce pauvre petit régal, comme autrefois dans le bon temps, tu comprends; je croyais ainsi lui donner un peu envie de manger... ah bien! oui...

- Comment?

— Ça lui a donné envie de pleurer, quand :l n reconnu la tasse dans laquelle j'avais si sonvent pris mon lait devant lui; il a'est mis a fondre en larmes... et, par-dessus le marché. j'ai fini par faire comme lui, quoique j'aie voult m'en empêcher. Tu vois comme j'ai de la chance: je croyais bien faire... le consoler, e: je l'ai attristé davantage encore...

- Oui, mais ces larmes-là lui auront été si douces!

-C'est égal, j'aurais autant aimé le conseler autrement; mais je te parle de lui sans te dire quil il est: c'est un ancien voisin à moi... le plus honnête garçon du monde, aussi doux. aussi timide qu'une jeune fille, et que j'aimes comme un camarade, comme un frère.

-Oh! alors, je conçois que ses chagries soient devenus les tiens

- N'est-ce pas? Mais tu vas voir comme il a bon cœur. Quand je m'en suis allée, je ... ai demandé, comme toujours, ses commissions. lui disant en riant, afin de l'égayer un peu, que j'étais sa petite semme de ménage et que : serais bien exacte, bien active, pour garder sa pratique. Alors lui, s'efforçant de sourire, m's demandé de lui apporter un des romans de Walter Scott qu'il m'avait autrefois lu le so: pendant que je travaillais; ce roman-là s'a pelle Ivan ... Ivanhoe oui, c'est ça ... J'aima.

tant ce livre-la qu'il me l'avait lu deux fois... Pauvre Germain, il était si complaisant!...

- C'est un souvenir de cet heureux temps

passé qu'il veut avoir...

— Certainement, puisqu'il m'a priée d'aller dans le même cabinet de lecture, non pour louer, mais pour acheter les mêmes volumes que nous lisions ensemble..... Oui, les acheter .... et tu juges, pour lui c'est un sacrifice, car il est aussi pauvre que nous.

- Excellent cœur! dit la Goualeuse tout

émue.

Te voila aussi attendrie que moi... quand il m'a chargée de cette commission, ma bonne petite Goualeuse; mais tu comprends, plus je me sentais envie de pleurer... plus je tachais de rire ; car pleurer deux fois dans une visite faite exprès pour l'égayer, c'était trop fort... Aussi, pour chasser ça, je me suis mise a lui rappeler les drôles d'histoires d'un juif... un personnage de ce roman qui nous amusait tant autrefois... Mais plus je parlais, plus il me regardait avec de grosses, grosses larmes dans les yeux... Dame, moi, ça m'a fendu le cœur; j'avais beau renfoncer mes larmes depuis un quart d'heure... j'ai fini par faire comme lui; quand je l'ai quitté, il sanglotait, et je me disais, furieuse de ma sottise : Si c'est comme ça que je le console et que je l'égaye, c'est bien la peine d'aller le voir; moi qui me promets toujours de le faire rire... c'est étonnant comme j'y réussis!

Au nom de Germain, autre victime du notaire, Madame Séraphin avait redoublé d'at-

tention.

- Et qu'a-t-il donc fait, ce jeune homme, pour être en prison? demanda Fleur de Marie.

— Lui! s'écria Rigolette dont l'attendrissement cédait à l'indignation, il a fait qu'il est poursuivi par un vieux monstre de notaire...

qui est aussi le dénonciateur de Louise.

— De Louise, que tu viens voir ici?

— Sans doute; elle était la servante du notaire, et Germain était son caisser... Il serait trop long de te dire de quoi il accuse bien injustement ce pauvre garçon... Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que ce méchant homme est comme un enragé après ces deux malheureux qui ne lui ont jamais fait de mal... Mais, patience, patience, chacun aura son tour...

Rigolette prononça ces derniers mots avec une expression qui inquiéta Madame Séraphin. Se mélant à la conversation, au lieu d'y demeurer étrangère, elle dit à Fleur de Marie

d'un air patelin :

— Ma chère Demoiselle, il est tard, il faut partir... on nous attend; je comprends bien que ce que vous dit Mademoiselle vous inténsse; car moi, qui ne connais pas la jeune fille et le jeune homme dont elle parle, ça me désole. Mon Dieu! est-il possible qu'il y ait des gens si méchants!... Et comment donc s'appelle-t-il ce vilain notaire dont vous parlez, Mademoiselle?

Rigolette n'avait aucune raison de se défier de Madame Séraphin; néanmoins, se souve-

nant des recommandations de Rodolphe, quí lui avait enjoint la plus grande réserve au sujet de la protection cachée qu'il accordait à Germain et à Louise, elle regretta de s'être laissé entrainer à dire:

"Patience, chacun aura son tour.,

"—Ce méchant homme s'appelle M. Ferrand, Madame, reprit donc Rigolette, ajoutant très-adroitement pour réparer sa légère indiscrétion: Et c'est d'autant plus mal à lui de tour menter Louise et Germain, que personne ne s'intéresse à eux... excepté moi... ce qui ne leur sert pas à grand chose.

— Quel malheur! reprit Madame Séraphin; j'avais espéré le contraire, quand vous avez dit: Mais patience... je croyais que vous compticz sur quelque protecteur pour soutenir ces deux infortunés contre ce méchant notaire.

- Hélas! non, Madame, ajouta Rigolette, afin de détourner complètement les soupçons de Madame Séraphin. Qui serait assez généreux pour prendre le parti de ces deux pauvres jeunes gens contre un homme riche et puissant comme l'est ce M. Ferrand?
- Oh! il y a des cœurs assez généreux pour cela! reprit Fleur de Marie après un moment de réflexion et avec une exaltation contrainte. Oni, je connais quelqu'un qui se fait un devoir de protéger ceux qui souffrent et de les défendre; car celui dont je te parle est aussi secourable aux honnêtes gens que redoutable aux méchants.

Rigolette regarda la Goualeuse avec étonnement, et fut sur le point de lui dire, en songeant a Rodolphe, qu'elle aussi connaissait quelqu'un qui prenait courageusement le parti du faible contre le fort; mais, toujours fidèle aux recemmandations de son voisin (ainsi qu'elle appelait le prince), la grisette répondit à Fleur de Fleur de Marie:

— Vraiment? tu connais quelqu'un d'assez généreux pour venir aussi en aide aux pauvres gens?

— Oui !... et quoique j'aie déjà à implorer sa pitié, sa bienfaisance pour d'autres personnes, je suis sure que s'il connaissait le malheur immérité de Louise et de M. Germain, il les sauverait et punirait leur persécuteur... car sa justice et sa bonté sont inépuisables comme celles de Dieu...

Madame Séraphin regarda sa victime avec

urprise

- Cette petite fille serait-elle donc encore plus dangereuse que nous ne le pensions? se dit-elle. Si j'avais pu en avoir pitié, ce qu'elle vient de dire rendrait inévitable l'accident qui va nous en débarrasser.
- Ma bonne petite Goualeuse, puisque tu as une si bonne connaissance, je t'en supplie, recommande-lui ma Louise et mon Germain, car ils ne méritent pas leur mauvais sort, dit Rigolette en songeant que ses amis ne pouvaient que gagner à avoir deux défenseurs au lieu d'un.
  - Sois tranquille, je te promets de faire ce

que je pourrai pour tes protégés auprès de M. | qu'ils seront en prison, il n'y aura pas de plan-Rodolphe, dit Fleur de Marie.

\_ M. Rodolphe !... s'écria Rigolette, étran-

gement surprise.

- Sans doute ... dit la Goualeuse.

\_M. Rodolphe !... un commis voyageur?

- Je ne sais pas ce qu'il est... Mais pourquoi cet étonnement?

- Parce que je connais aussi un M. Rodolphe.

- Ce n'est peut-être pas le même.

- Voyons... voyons: le tien... comment est-il?

- Jeune!

- C'est ca.

- Une figure pleine de noblesse et de bon-

C'est bien ça!... mais, mon Dieu! c'est tout comme le mien, dit Rigolette de plus en plus étonnée, et elle ajouta :

- Est-il brun? A-t-il de petites moustaches?...

--- Oui.

-Enfin il est grand et mince... il a une taille charmante... et l'air si comme il faut... pour un commis voyageur... Est-ce toujours men ca, le tien?

Sans doute, c'est lui, répondit Fleur de Marie; seulement, ce qui m'étonne, c'est que tu crois qu'il est commis voyageur.

— Quant a cela, j'en suis sûre... il me l'a

dit...

— Tu le connais?

- Si je le commis! c'est mon voisin.

- M. Rodolphe?

Il a une chambre au quatrième, à côté de là mienne.

— Lui !... lui !...

-Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant à cela? c'est tout simple... il ne gagne guère que quinze ou dix-huit cents francs par an; il ne peut prendre qu'un logement modeste, quoiqu'il ait l'air de ne pas avoir beaucoup d'ordre .. car il ne sait pas sculement ce que ses hubits lui coûtent... mon cher voisin.

-- Non, non... ce n'est pas le même... , dit

Fleur de Marie en réfléchissant.

- Ah ca, le tien est donc un phénix pour Pordre?

·Celui dont je te parle, vois-tu, Rigolette, dit Fleur de Marie avec enthousiasme, est tout-puissant... on ne prononce son nom quavec amour et vénération... son aspect trouble, impose... et l'on est tenté de s'agenouiller devant sa grandeur et sa bonté.

- Alors je m'y perds, ma pauvre Goualeuse ... Je dis comme toi, ça n'est plus le même; car le mien n'est ni tout-pouissant, ni imposant. Il est très-bon enfant, très-gai, et on ne s'agenouille pas devant lui, au contraire; car il Avoue que je suis une drôle de fille, dit Rigom'avait promis de m'aider à cher ma chambre. sans compter qu'il devait me mener promener le dimanche... Tu vois que ça n'est pas un gros seigneur... Mais à quoi est-ce que je ense ? J'ai joliment le cœur à la promenade !... Et Louise, et mon pauvre Germain! tant

Depuis quelques moments Fleur-de-Marie réfléchismit profondément, elle s'était tout à coup rappelé que lors de sa première entrevue avec Rodolphe chez l'ogresse, il avait l'extérieur et le langage des hôtes du tapis franc. Ne pouvait-il pas jouer le rôle de commis voyageur auprès de Rigolette?

Mais quel était le but de cette nouvelle trans-

formation?

La grisette reprit, voyant l'air pensif de

Fleur-de-Marie:

— Il n'y a pas besoin de te creuser la tête pour cela, ma bonne Goualeuse, nous saurous bien si nous connaissons le même M. Rodolphe ; quand tu verras le tien, parle-lui de moi ; quand je verrai le mier., je lui parlerai de toi... De cette manière la, nous saurons tout de suite & quoi nous en tenir.

- Et où demeures-tu, Rigolette?

- Rue du Temple, nº 17.

-Voila qui est étrange et bon a savoir, se dit Madame Séraphin, qui avait attentivement écouté cette conversation. Ce M. Rodolphe, mystérieux et tout-puissant personnage, qui se fait sans doute passer pour commis voyageur, occupe un logement voisin de celui de cette petite ouvrière, qui a l'air d'en savoir plus qu'elle n'en veut dire, et ce désenseur des opprimés loge ainsi qu'elle dans la maison de Morel et de Bradamanti... Bon, bon! si la grisette et le prétendu commis-voyageur continuent a se mêler de ce qui ne les regarde pas, on saura bien où les trouver.

- Lorsque j'aurai parlé à M. Rodolphe, je t'écrirai, dit la Goualeuse, et je te donnerai mon adresse pour que tu puisses me répondre ; mais répète-moi la tienne... je erains de l'on-

- Tiens, j'ai justement sur moi une des

cartes que je laisse à mes pratiques.

Et elle douna à Fleur de Marie une petite carte sur laquelle était écrit en magnifique batarde :

M<sup>ile</sup> Rigolette, couturière, rue du Temple, 17.

- C'est comme imprimé, n'est-ce pas? ajouta la grisette ; c'est encore ce pauvre Germain qui me les a écrites dans le temps, ces cartes-la; il était si bon, si prévenant !... Tiens, vois-tu, c'est comme un fait exprès, on dirait que je ne m'aperçois de toutes ses excellentes qualités que depuis qu'il est malheureux... et maintenant je suis toujours à me reprocher d'avoir attendu si tard pour l'aimer...

— Tu l'aimes donc ?

- Ah! mon Dieu oui!... Il faut ben que j'aie un prétexte pour aller le voir en prison... lette en étouffant un soupir et en riant dans ses larmes, comme dit le poête.

- Tu es bonne et généreuse comme tou jours, dit Fleur de Marie en pressant tendrement les mains de son amie

Madame Séraphin en avait sans doute assez

elle dit presque brusquement à Fleur de Marie.

- Allons, alfons, ma chère demoiselle, partons; il est tard, voilà un quart d'heure de

– A-t-elle l'air bougon, cette vieille!... Je n'aime pas sa figure, dit tout bas Rigolette à

Fleur de Marie.

Puis elle reprit tout haut :

- Quand tu viendras à Paris, ma bonne Goualeuse, ne m'oublie pas ; ta visite me ferait tant de plaisir! Je serais si contente de passer une journée avec toi, de te montrer mon petit ménage, ma chambre, mes oiseaux!... J'ai des oiseaux... c'est mon luxe.

- Je tacherai de t'aller voir, mais certainement je t'écrirai; allons, adieu, Rigolette... adieu... Si tu savais comme je suis heureuse

de t'avoir rencontrée!...

- Et moi donc!... mais ce ne sera pas la dernière fois, je l'espère ; et puis je suis si impatiente de savoir si ton M. Rodolphe est le même que le mien... Ecris-moi bien vite à ce sujet, je t'en prie...

- Oui, oui... Adieu, Rigolette...

- Adieu, ma bonne petite Goualeuse...

Et le deux jeunes filles s'embrassèrent tendrement en dissimulant leur émotion.

Rigolette entra dans la prison pour voir Louise, grace au permis que lui avait fait obtenir Rodolphe.

Pleur de Marie monta en fiacre avec Madame Séraphin, qui ordonna an cocher d'aller aux Batignolles et de s'arrêter à la barrière.

Un chemin de traverse très-court conduisait de cet endroit presque directement au bord de

la Seine, non loin de l'île du Ravageur. Fleur de Marie, ne connaissant pas Paris, a'avait pu s'apercevoir que la voiture suivait une autre route que celle de la barrière Saint-Denis. Ce fut seulement lorsque le fiacre s'arreta aux Batignollhs qu'elle dit à Madame Séraphin, qui l'invitait à descendre :

- Mais il me semble, Madame, que ce n'est pas là le chemin de Bouqueval... Et puis comment irons-nous à pied d'ici jusqu'à la ferme?

- Tout ce que je puis vous dire, ma chère demoiselle, reprit cordialement la femme de charge, c'est que j'exécute les ordres de vos bienfaiteurs... et que vous leur feriez grand'peine si vous hésitiez à me suivre...

- Oh! Madame, ne le pensez pas, s'écria Pleur de Marie; vous êtes envoyée par eux, je n'ai aucune question à vous adresser... je vous suis aveuglément ; dites-moi seulement

si Madame George se porte toujours bien?

- Elle se porte à ravir ? - Et... M. Rodolphe?

- Parfaitement bien aussi.

-- Vous le connaissez donc, Madame? Mais tout à l'henre, quand je parlais de lui avec Rigolette, vous n'en avez rien dit...

— Parce que je me devais rien en dire... apperemment. Pai mes ordres.

— C'est lui qui vons les a donnés?

- Est-elle curiouse, cette chère demoiselle,

appris par l'entretien des deux jeunes filles, car | est-elle curieuse !... dit en riant la femme de

Vous avez raison ; pardonnez mes questions, Madame. Puisque nous allons à pied à l'endroit ou vous me conduisez, ajouta Fleur de Marie en souriant doucement, je saurai bientôt ce que je désire tant de savoir.

– En effet, ma chère demoiselle, avant un

quart d'heure... nous serons arrivées.

La femme de charge ayant laissé derrière elles les dernières maisons des Batignolles. suivit avec Fleur de Marie un chemin gazenné bordé de noyers.

Le jour était tiède et beau ; le ciel à demi voilé de nuages empourprés par le couchant ; le soleil, commençant à décliner, jetait ses rayons obliques sur les hauteurs de Colombe, de l'autre côté de la Seine.

A mesure que Fleur de Marie approchait des bords de la rivière, ses joues pales se coloraient legèrement; elle aspirait avec délices l'air vif et pur de la campagne.

Sa touchante physionomie exprimait une mtisfaction si donce que Madame Séraphin lui

- Vous semblez bien contente, ma chère demoiselle ?

` — Oh! oui, Madame... je vais revoir Madame George, peut-être M. Rodolphe... J'ai de pauvres créatures très-malheureuses à lous recommander... j'espère qu'on les soulagers... comment ne serais-je pas contente? Si j'étais triste, comment ma tristesse ne s'effacerait-elle pas? Et puis, voyez denc... le ciel est si gair avec ses nuages roses! et le gazon... est-il vert malgré la saison! Et là bas... là bas... derrière ces saules, la rivière... est-elle grande, men Dieu! le soleil y brille, c'est éblouissant... on dirait des reflets d'or... il brillait ainsi tout à l'houre dans l'eau du petit bassin de la prison

Dien n'oublie pas les pauvres prisonniers... Il leur donne leur rayon de soleil, ajouta Fleur de Marie avec une sorte de pieuse reconnais-

sance.

Puis, ramenée par le souvenir de sa captivi à mieux apprécier encore le bonheur d'être libre, elle s'écria dans un élan de joie naive :

- Ah! Madame... et la-bas au milieu de la rivière, voyez donc cette jolie petits île bordés de saules et de peupliers avec cette maison blanche au bord de l'eau!... Comme cette habitation doit être charmante l'été, quand tous les arbres sont couverts de feuilles! Quel silence, quelle fraicheur on doit y trouver!
- Ma foi, dit Madame Séraphin avec un sourire étrange, je suis ravie que vous trouvies cette ile jolie.
  - Pourquoi cela, Madame?
  - Parce que nous y allons.
  - Dans cette ile?
  - Oui, cela vous surprend?
  - Un peu, Madame.
  - Et si vous trouviez la vos amis?
  - Que dites-vous?
  - Vos amis rassemblés pour fêter votre sor-

agréablement surprise?

- Il serait possible?... Madame George!

M. Rodolphe.!.

--- Tenez, ma chère demoiselle, je n'ai pas plus de défense qu'un enfant... Avec votre petit air innocent, vous me feriez dire ce que je ne dois pas dire.

— Je vais les revoir... Oh! Madame, com-

me mon cœur bat!...

- N'allez donc pas si vite! Je conçois votre impatience, mais je puis à peine vous suivre ...petite folle...

- Pardon, Madame, j'ai tant de hâte d'ar-

– C'est bien naturel . . . je ne vous en fais pas un reproche, au contraire.

- Voici le chemin qui descend, il est mauvais: voulez-vous mon bras, Madame?

- Ce n'est pas de refus, ma chère demoiselle ... car vous êtes leste et ingambe, et moi je suis vieille.

- Appupez-vous bien sur moi, Madame, n'ayez pas peur de me fatiguer...

- Merci, ma chère demoiselle, votre aide n'est pas de trop, cette descente est si rapide ... Enfin nous voici dans un belle route.

- Ah! Madame, il est donc vrai, je vais revoir Madame George? Je ne puis le croire.

- Encore un peu de patience... dans un quart d'heure... vous la verrez, et vous le croirez alors!
- Ce que je ne puis pas comprendre, ajouta Fleur de Marie après, un moment de réflexion, c'est que Madame Georga m'attende la, au lieu de m'attendre à la ferme.
- Toujours curieuse, cette chère demoiselle, toujours curieuse !...
- Comme je suis indiscrète! n'est-ce pas, Madame? dit Fleur de Marie en souriant.
- Aussi, pour vous punir, j'ai bien envie de vous apprendre la surprise que vos amis vous ménagent.

– Une surprise?... à moi, Madame?

- Tenez, laissez-moi tranquille, petite espiègle, vous me feriez encore parler malgré moi.

Nous laisserons Madame Séraphin et sa victime dans le chemin qui conduit à la rivière.

Nous les précéderons toutes deux de quelques moments à l'ile du Ravageur.

### CHAPITRE III.

LE BATEAU.

- Eh quoi! déjà partir?
- Partir? ne plus entendre vos nobles paroles!
Non, par le ciel! je reste ici, matire...

Wolfrang, scene II.

Pendant la nuit, l'aspect de l'île habitée par la famille Martial était sinistre, mais à la brillante clarté du soleil rien de plus riant que ce eciour maudit.

Bordée de saules et de peupliers, presque entièrement couverte d'une herbe épaisse, ou serpentaient quelques allées de sable jaune, l'île

tie de prison? ne seriez-vous pas encore plus | renfermait un petit jardin potager et un assez grand nombre d'arbres à fruit. Au milieu de ce verger on voyait la baraque à toit de chaume dans laquelle Martial voulait se retirer avec François et Amandine. De ce côté, l'île se terminait à sa pointe par une sorte d'estacade formée de gros pieux destinés à contenir l'éboulement des terres.

Devant la maison, touchant presque au débarcadère, s'arrondissait une tonnelle de treillage vert, destinée à supporter pendant l'été les tiges grimpantes de la vigne vierge et du houblon, berceau de verdure sous lequel on disposait alors les tables des buveurs.

A l'une des extrémités de la maison, peinte en blanc et recouverte de tuiles, un bûcher surmonté d'un grenier, formait en retour une petite aile beaucoup plus basse que le corps de logis principal. Presque au-dessus de cette aile on remarquait une fenêtre aux volets garnis de plaques de tôle, et extérieurement condamnés par deux barres de fer transversales, que de forts crampons fixaient au mur.

Trois bachots se balançaient, amarrés aux

pilotis du débarcadère.

Accroupi au fond de l'un de ces bachots. Nicolas s'assurait du libre jeu de la soupape qu'il y avait adaptée.

Debout sur un banc situé en dehors de la tonnelle, Calebasse, la main placée au-dessus de ses yeux en manière d'abat-jour, regardait au loin dans la direction que Madame Séraphin et Fleur-de-Marie devaient suivre pour se rendre à l'île.

- Personne ne paraît encore, ni vieille, ni jeune, dit Calebasse en descendant de son banc et s'adressant à Nicolas, ce sera comme hier! Nous aurons attendu pour le roi de Prusse... Si ces femmes n'arrivent pas avant une demiheure... il faudra partir; le coup de Bras-Rouge vaut mieux, il nous attend... La courtière doit, venir à cinq heures chez lui, aux Champs-Elysées... il faut que nous soyons arrivés avant elle. Ce matin la Chouette nous l'a répété...
- Tu as raison, reprit Nicolas en quittant son bateau. Que le tonnerre écrase cette vieitle qui nous fait droguer pour rien! La soupape va... comme un charme... Des deux affaires nous n'en aurons peut-être pas une...
- Du reste Bras-Rouge et Barbillon ont besoin de nous... à eux deux ils ne peuvent rien.
- C'est vrai ; car pendant qu'on fera le coup, il faudra que Bras-Rouge reste en dehors de son cabaret pour être au guet, et Barbillon n'est pas assez fort pour entraîner à lui tout scul la courtière dans le caveau... elle regimbera, cette vieille.
- Est-ce que la Chouette ne nous disait pas, en riant, qu'elle y tenait le Maître d'école en pension... dans ce caveau?
- Pas dans celui-la... dans un autre qui est bien plus profond, et qui est inondé quand la rivière est haute.

— Doit-il marronner dans ce caveau, le Mat-

aveugle!

- Il y verrait clair qu'il n'y verrait pas autre chose: le caveau est noir comme un four.

C'est égal, quand il a fini de chanter, pour se distraire, toutes les romances qu'il sait, le tempe doit lui paraître joliment long.

- La Chouette dit qu'il s'amuse à faire la chasse aux rats, et que ce caveau-là est très-

giboyeux..

- Dis donc, Nicolas: a propos de particuliers qui doivent s'ennuyer et marronner, reprit Calebasse avec un sourire féroce en montrant du doigt la fenêtre garnie de plaques de tôle, il y en a la un qui doit se manger le sang..
- Bah... il dort... Depuis ce matin il ne cogne plus... et son chien est muet...

- Peut-être qu'il l'a étranglé pour le manger... Depuis deux jours ils doivent tous deux enrager la faim et la soif la dedans...

 — Ça les regarde... Martial peut durer encore longtemps comme ça, si ça l'amuse... Quand il sera fini... on dira qu'il est mort de maladie ; ça ne fera pas un pli.

- Tu crois?

-Bien sur. En allant ce matin à Asnières, la mère a rencontré le père Férot. le pêcheur. Comme il s'étonnait de ne pas avoir vu son ami Martial depuis deux jours, la mère lui a dit que Martial ne quittait pas son lit, tant il était malade, et qu'on désespérait de lui... Le père Férot a avalé ça doux comme miel. . il le redira à d'autres... et quand la chose arrivera... elle paraitra toute simple.

Oui, mais il ne mourra pas encore tout de

suite ; c'est long de cette manière-là..

- Qu'est-ce que tu veux! il n'y avait pas moyen d'en venir à bout autrement. Cet enragé de Martial, quand il s'y met, est méchant en diable, et fort comme un taureau, par làdessus; il se défiait, nous n'aurions pas pu l'approcher sans danger; tandis que sa porte une fois bien clouée en dehors, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Sa fenêtre était grillée.

-Tiens... il pouvait desceller les barreaux ... en creusant le platre avec son couteau, ce qu'il aurait fait, si, montée à l'échelle, je ne lui avais pas déchiqueté les mains à coups de hachette, toutes les fois qu'il voulait commen-

cer son ouvrage.

Quelle faction! dit le brigand en ricanant; c'est toi qui as dû t'amuser!

 Il fallait bien te donner le temps d'arriver avec la tôle que tu avais été chercher chez le père Micou.

— Devait-il écumer... cher frère!

- Il grinçait des dents comme un possédé ; deux ou trois fois il a voulu me repousser à travers les carreaux à grands coups de bâton; mais alors, n'ayant plus qu'une main de libre, il ne pouvait pas travailler et desceller la grille ... C'est ce qu'il fallait.
- Heureusement qu'il n'y a pas de cheminée dans sa chambre!
  - -Et que la porte est solide et qu'il a les

tre d'école !... Être la dedans tout seul et | mains abimées : sans ça, il serait capable de trouer le plancher...

- Et les poutres? il passerait donc à tra-Non, non, va, il n'y a pas de danger vers? qu'il s'échappe; les volets sont garnis de tôle et assurés par deux barres de fer, la porte... clouée en dehors avec des clous à bateau de trois pouces... Sa bière est plus solide que si elle était en chêne et en plomb.

- Dis donc, et quand, en sortant de prison, la Louve viendra ici pour chercher son homme

... comme elle l'appelle ?...

– Eh bien! on lui dira: Cherche...

- A propos, sais-tu qui si ma mère n'avait pas enfermé ces gueux d'enfants, il auraient été capables de ronger la porte comme des rats pour délivrer Martial! Ce petit gredin de François est un vrai démon depuis qu'il se. doute que nous avons emballé le grand frère.

- Ah ca! mais est-ce qu'on va les laisser dans la chambre d'en haut, pendant que nous allons quitter l'ile? Leur fenêtre n'est pas grillée; ils n'ont qu'à descendre en dehors...

A ce moment, des cris et des sanglots, partant de la maison, attirèrent l'attention de

Calebasse et de Nicolas.

Ils virent la porte du rez-de-chaussée, jusqu'alors ouverte, se fermer violemment ; une minute après, la figure pale et sinistre de la mère Martial apparut à travers les barreaux de la fenêtre de la cuisine.

De son long bras décharné, la veuve du supplicié fit signe à ses enfants de venir à elle.

- Allons, il y a du grabuge; je parie que c'est encore François qui se rebiffe, dit Nicolas. Gredin de Martial! sans lui, ce gaminla aurait été tout seul... Veille toujours bien, et si tu vois venir les deux femelles, appelle-moi.

Pendant que Calebasse, remontée sur son banc, épiait au loin la venue de Madame Séraphin et de la Goualeuse, Nicolas entra dans la maison.

La petite Amandine, agenouillée au milieu de la cuisine, sanglotait et demandait grace pour son frère François.

Irrité, menaçant, celui-ci, acculé dans un des angles de cette pièce, brandissait la hachette de Nicolas, et semblait décidé à apporter cette fois une résistance desespérée aux volontés de sa mère.

Toujours impassible, toujours silencieuse. montrant à Nicolas l'entrée du caveau qui s'ouvrait dans la cuisine et dont la porte était entre-baillée, la veuve fit signe a son fils d'y enfermer François.

- On ne m'enfermera pas la dedans! s'écria l'enfant déterminé, dont les yeux brillaient comme ceux d'un jeune chat sauvage. Vous voulez nous y laisser mourir de faim avec Amandine, comme notre frère Martial.

- Maman... pour l'amour de Dieu, laissenous en haut dans notre chambre, comme hier, demanda la petite fille d'un ton suppliant en joignant les mains... dans le caveau noir, nous aurons trop peur...

La veuve regarda Nicolas d'un air impatient,

comme pour lui reprocher de n'avoir pas encore exécuté ses ordres, puis d'un nouveau geste impérieux lui désigna François.

Voyant son frère s'avancer vers lui, le jeune garçon brandit sa hachette d'un sir désespéré

et s'écria :

-Si on veut m'enfermer là, que ce soit ma mère, mon frère ou Calebasse, tant pis... je frappe et la hache coupe.

Ainsi que la veuve, Nicolas sentait l'imminente nécessité d'empêcher les deux enfants d'aller au secours de Martial pendant que la maison resterait seule, et aussi de leur dérober la comaissance des scènes qui allaient se passer, car de leur fenêtre on découvrait la rivière ou l'on voulait noyer Fleur-de-Marie.

Mais Nicolas, aussi féroce que lache, et peu disposé à recevoir un coup de la dangereuse hachette dont son jeune frère était armé, hési-

tait a s'approcher de lui.

La veuve, courroucée de l'hésitation de son file aimé, le poussa rudement par l'épaule au-

devant de François.

Mais Nicolas, reculant de nouveau, s'écria: - Quand il m'aura blessé... qu'est-ce que je ferai, la mère? Vous savez bien que je vais avoir besoin de mes bras tout à l'heure, et je me remens encore du coup que ce gueux de Martial m'a donné..

La veuve haussa les épaules avec mépris, et

fit un pas vers François.

- N'approchez pas, ma mère! s'écria Francois furieux, ou vous allez me payer tous les coups que vous nous avez donnés à nous deux Amandine.

Oh! mon Dieu!... ne frappe pas notre mère!

s'écria Amandine épouvantée.

Tout à coup Nicolas vit sur une chaise une grande couverture de laine, dont en s'était servi pour le repassage; il la saisit, la déploya à moitié, et la lança adroitement sur la tête de François, qui, malgré ses efforts, se trouvant engagé sous les plis épais, ne put faire usage de son arme.

Albrs Nicolas se précipita sur lui, et aidé de

m mère il le porta dans le caveau.

Amandine était restée agenouillée au milieu de la cuisine; des qu'elle vit le sort de son frère, elle se leva vivement, et malgré sa terreur, alla d'elle-même le rejoindre dans le som-bre réduit.

La porte fut fermée à double tour sur le

frère et sur la sœur.

- C'est pourtant la faute de ce gueux de Martial, si ces emants sont maintenant comme des déchainés après nous! s'écria Nicolas.

-On n'entend plus rien dans sa chambre depuis ce matin, dit la veuve d'un air pensif,

et elle tressaillit, plus rien...

- C'est ce qui prouve, la mère, que tu as bien fait de dire tantôt au père Férot, le pêcheur d'Asnières, que Martial était depuis deux jours dans son lit, mulade à crever... Comme ca, quand tout sera dit, on he s'étonmera de rien...

Après un moment de silence et comme : elle eut voulu échapper à une pensée pénible, la veuve reprit brusquement :

- La Chouette est venue ici pendant que l'étais à Asnières?

— Oui, la mère.

- Pourquoi n'est-elle pas restée pour nous accompagner chez Bras-Rouge?... Je me défie
- Bah !... vous vous défiez de tout le monde. la mère... aujourd'hui c'est de la Chouette, hier c'était de Bras-Rouge.

– Bras-Rouge est libre, mon fils est à Toulon... et ils avaient commis le même vol.

- Quand vous répéteres toujours cela... Bras-Rouge a échappé, parce qu'il est fin comme l'ambre... voilt tout... La Chouette n'est pas restée ici, parce qu'elle avait rendez-vous à deux heures, près de l'Observateire, avec le grand Monsieur en deuil, au compas de qui elle. a enlevé cette jeune fille de campagne avec l'aide du Maitre d'école et de Tortillard, même que c'était Barbillon qui menait le fiacre que ce grand Monsieur en deuil avait loué pour cette affaire. Voyons, la mère, comment vonlez-vous que la Chouette nous dénonce, puisqu'elle nous dit les coups qu'elle monte... et que nous ne lui disons pas les nôtres?... car elle ne sait rien de la noyade de tout à l'heure ... Soyez tranquille, allez, la mère, les loups

ne se mangent pas... La journée sera bonne ; quand je pense que la courtière a souvent pour des vingt, des trente mille francs de diamants dans son sac, et qu'avant deux heures nous la tiendrons dans le caveau de Bras-Rouge!... Trente mille france de diamante!... pennez

donc!

– Et pendant que nous tiendrons la courtière, Bras-Rouge restera en dehors de son cabaret? dit la veuve d'un air soupçonneux.

- Et où voulez-vous qu'il soit? S'il vient quelqu'un chez lui ne faut-il pas qu'il réponde. et qu'il empêche d'approcher de l'endroit et nous ferons notre affaire ?...

Nicolas!... Nicolas!... cria tout à comp Calebasse au dehors, voilà les deux femmes...

- Vite, vite, la mère, votre châle, je vais vous conduire à terre, ça sera autant de fait, dit Nicolas.

La veuve avait remplacé sa marmotte de deuil par un bonnet de tulle noir. Elle s'enveloppa dans un grand châle de tartan à carreaux gris et blancs, ferma la porte de la cuisine, plaça la clef derrièré un des volets du rez-de-chaussée et suivit son fils à l'embarcadère.

Presque malgré elle, avant de quitter l'île, elle jeta un long regard sur la fenêtre de Murtial, fronça les sourcils, pinça ses lèvres, pais, après un brusque et nouveau tressaillement, elle murmura tout bas:

-C'est sa faute... c'est sa faute...

- Nicolas... les vois-tu... là-bas... le long de la butte? Il y a une paysanne et une bourgeoise, s'écria Calebasse en montrant, de l'autre esté de la rivière, Madame Séraphin et Fleur

de Marie qui descendaient un petit sentier contournant un escarpement assez élevé d'où l'on dominair un four à platre.

- Attendons le signal, n'allons pas faire de

mauvaise besogne, dit Nicolas.

— Tu es donc aveugle? Est-ce que tu ne reconnais pas la grosse femme qui est venue avant-hier?... Vois donc son châle orange. Et la petite paysanne, comme elle se dépêche! ... elle est encore bonne enfant celle-là... on voit bien qu'elle ne sait pas ce qui l'attend.

— Oui, je reconnais la grosse femme. Allons, ça chauffe... ça chauffe. Ah çà! convenons bien du coup, Calebasse, dit Nicolas. Je prendrai la vieille et la jeune dans le bechot à soupape... tu me suivras dans l'autre, bout à bout... et attention à ramer juste pour que d'un saut je puisse me lancer dans ton bateau dès que j'aurai fait jouer la trappe et que le mien enfoncera.

- N'aie pas peur, ce n'est pas la première

fois que je rame, n'est-ce pas?

— Je n'ai pas peur de me noyer... tu sais comme je nage... mais si je ne sautais pas à temps dans l'autre bachot... les femelles, en se débattant contre la noyade, pourraient s'accrocher à moi... et merci... je n'ai pas envie de faire une pleine eau avec elles.

- La vieille fait signe avec son mouchoir,

dit Calebasse, les voilà sur la grève.

— Allons, allons, embarques, la mère, dit Nicolas en démarrant, venez dans le bachot à soupape... Comme ça les deux femmes ne se défieront de rien... Et toi, Calebasse, saute dans l'autre, et des bras, ma fille!... rame dur ... Ah! tiens, prends mon croc, mets-le à côté de toi, il est pointu comme une lance... ça pourra servir, et en route! dit le bandit, en plaçant dans le bateau de Calebasse un long croc armé d'un fer aigu.

En peu d'instants, les deux bachots conduits l'un par Nicolas, l'autre par Calebasse, abordèrent sur la grève où Madame Séraphin et Fleur de Marie attendaient depuis quelques

minutes.

Pendant que Nicolas attachait son bateau à un pieu placé sur le rivage, Madame Séraphin s'approcha, et lui dit tout bas et rès-rapidement:

Dites que Madame George nous attend.
Puis la femme de charge reprit à haute voix:
 Nous sommes un peu en retard, mon gar-

con?
— Oui, ma brave dame; Madame George

vous a déjà demandées plusieurs fois.

— Vous voyez, ma chère demoiselle, Madame George nous attend, dit Madame Séraphin en se retournant vers Fleur de Marie qui, malgré sa confiance, avait senti son œur se serrer à l'aspect des sinistres figures de la veuve, de Calebasse et de Nicolas... Mais le nom de Madame George la rassura, et elle répondit:

— Je suis aussi bien impatiente de voir Madame George; heureusement le trajet n'est

pas long...

- Va-t-elle être contents cette chère dame ! dit Madame Séraphin.

Puis s'adressant à Nicolas :

— Voyons, mon garçon, approchez encore un peu plus votre bateau que nous puissions monter.

Et elle ajouta tout bas:

--- Il faut absolument nover la petite; al ella revient sur l'eau, replongez-la...

— C'est dit; et vous, n'ayez pas peur; quand je vous ferai signe, donnez-moi la main... Plaenfoncera toute seule... tout est préparé... vous n'avez rien à craindre, répondit tout has Nicolas.

Puis, avec une impassibilité féroce, cans être touché de la beauté ni de la jeuneme de Fleurde-Marie, il lui tendit son bras.

La jeune fille s'y appuya légèrement et entra dans le bateau.

--- A vous, ma brave dame, dit Nicolas à Madame Séraphin.

Et il lui offrit la main à son tour.

Fut-ce presentiment, défiance ou séulement crainte de ne pas sauter assez lestement de l'embarcation dans laquelle se trouvaisment la Goualeuse et Nicolas lorsqu'elle coulerais à fond, la femme de charge de Jacques Ferrands dit à Nicolas en se reculant:

— Au fait... moi j'irui dans le bateau de

Mademoiselle.

Et elle se plaça prés de Calebasse.

- A la bonné heure, dit Nicolas en échangeant un coup d'œil expressif avec sa nœur.

Et du bout de sa rame il denna une vigoureuse impulsion à son bachot.

Sa sœur l'imita lorsque Madame Séraphia fut à côté d'elle.

Debout, immobile, sur le rivage, indiffésents à cette acène, la veuve, pensive et absentée, stachait obstinément son regard sur la fenétse de Martial que l'on distinguait de la grève à travers les peupliers.

Pendant de temps, les deux bachots dont le premier portait Fleur-de-Marie et Nicolas, l'autre Madame Séraphin et Calebase, s'élui-

gnèrent lentement du bord.

## CHAPITRE IV.

BONHEUR DE SE REVOIR.

Avant d'apprendre au lecteur le dénoument du drame qui se passait dans le bateau à soupape de Martial, nous reviendrons sur nos pas.

Peu de moments après que Fleur-de-Marie eut quitté Saint-Lazare avec Madame Séraphin, la Louve était aussi sortie de prison.

Grace aux recommandations de Madame Armand et du directeur, qui voulaient la récompensor de sa bonne action envers Ment-Saint-Jean, on avait gracié la mattresse de Martial de quelques jours de captivité qu'il Jui restait a subir.

Un changement complet s'était. d'ailleurs opéré dans l'espàit de cette créature jusqu'alors corrompue, avilie, indempsée.

Ayant sans cesse présent à la pensée le tableau de la vie paisible, rude et solitaire évoquée à ses yeux par Fleur-de-Marie, la Louve avait

pris en horreur sa vie passée.

Se retirer au fond des forêts avec Martial... tel était alors son but unique, son idée fixe, contre laquelle tous ses anciens et mauvais instincts s'étaient en vain révoltés pendant que, séparée de la Goualeuse dont elle avait voulu fuir l'influence croissante, cette femme étrange s'était retirée dans un autre quartier de Saint-Lazare.

Pour opérer cette rapide et sincère conversion, encore assurée, consolidée par la lutte impuissante des habitudes perverses de sa compagne, Fleur-de-Marie, suivant l'impulsion de son naif bon sens, avait ainsi raisonné:

La Louve, créature violente et résolue, aime passionnément Martial, elle doit donc accueillir avec joie la possibilité de sortir de l'ignominieuse vie dont elle a honte pour la première fois, et de se consacrer tout entière à cet homme rade et sauvage dont elle réfléchit tous les penchants, à cette homme qui recherche la solitude autant par goût qu'afin d'échapper à la réprobation dont sa détestable famille est pour-suivie.

Aidée de ces seuls éléments puisés dans son entretien avec la Louve, Fleur-de-Marie, en donnant une louable direction à l'amour farouche et au caractère hardi de cette créature, avait donc changé une fille perdue en honnête femme... Car ne rêver qu'à épouser Martial, pour se retirer avec lui au milieu des bois et y vivre de travail et de privations, n'est-ce pas absolument le vœu d'une honnête femme?

Confiante dans l'appui que Fleur-de-Marie lui avait promis au nom d'un bienfaiteur inconnu, la Louve venait donc faire cette louable proposition à son amant, non sans la crainte amère d'un refus, car la Goualeuse, en l'amenant a rougir du passé, lui avait aussi donné la conscience de sa position envers Martial.

Une fois libre, la Louve ne songea qu'à revoir son homme, comme elle disait. Elle n'avait pas reçu de nouvelles de lui depuis plusieurs jours. Dans l'espoir de le rencontrer à l'ile du Ravageur, et décidée à l'y attendre s'il ne s'y trouvait pas, elle monta dans un cabriolet de régie qu'elle paya largement, et se fit rapidement conduire au pont d'Asnières, qu'elle traversa environ un quart d'heure avant que Madame Séraphin et Fleur-de-Marie, venant à pied depuis la barrière, fussent arrivées sur la grève, près du four à plâtre.

Lorsque Martial ne venait pas prendre la Louve dans son bateau pour la mener dans l'Île, elle s'adressait à un vieux pécheur nommé le père Férot, qui habitait près du pont.

A quatre heures de l'après-midi un cabriolet s'arrêta donc à l'entrée d'une petite rue du village d'Asnières. La Louve donna cent sous au cocher, d'un bond fut à terre, et se rendit en hate à la demeure du père Férot le batelier.

La Louve, ayant quitté ses habits de prison, portait une robe de mérinos vert foncé, un

châle rouge à palmes façon cachemire, et un bonnet de tulle garni de rubans; ses cheveux épais, crépus, étaient à peine lissés. Dans son ardeur impatiente de revoir Martial, elle s'était habillée avec plus de hâte que de soin.

Après une si longue séparation, toute autre créature eût sans doute pris le temps de se faire belle pour cette première entrevue; mais la Louve se souciait peu de ces délicatesses et de ces lenteurs. Avant tout, elle voulait voir son homme le plus tôt possible, désir impétueux, non seulement causé par un de ces amours passionnés qui exaltent quelquefois ces créatures jusqu'à la frénésie, mais encore par le besoin de confier à Martial la résolution salutaire qu'elle avait puisée dans son entretien avec Fleur-de-Marie.

La Louve arriva bientôt à la maison du pêcheur.

Assis devant sa porte, le père Férot, vieillard à cheveux blancs, raccommodait ses filets.

Du plus loin qu'elle l'aperçut, la Louve s'écria:

- Votre bateau ... père Férot... vite ... vite !...
- Ah! c'est vous, Mademoiselle; bien le bonjour... Il y a longtemps qu'on ne vous a vue par ici.

— Oui, mais votre bateau... vite... et à

- Ah bien! c'est comme un sort, ma brave fille, impossible pour aujourd'hui.

- Comment?

— Mon garçon a pris mon bachot pour s'en aller à Saint-Ouen avec les autres jouter à la rame... Il ne reste pas un bateau sur toute la rive d'ici jusqu'à la gare...

- Mordieu! s'écria la Louve en frappant du pied et en serrant les poings, c'est fait pour

moi!

- Vrai! foi de père Férot... je suis bien faché de ne pas pouvoir vous conduire a l'ile... car, sans doute, qu'il est encore plus mal...
  - -Plus mal?... qui?...

--- Martial...

- Martial! s'écria la Louve en saisissant le père Férot au collet, mon homme est malade?

- Vous ne le savez pas ?

- Martial!

- Sans doute; mais vous allez déchirer ma blouse... tenez-vous donc tranquille.
  - Il est malade!... Et depuis quand?
  - Depuis deux ou trois jours.
  - C'est faux! il me l'aurait écrit.
- Ah bien, oui! il est trop malade pour écrire!...
- Trop malade pour écrire?... Et il est à l'île! vous en êtes sur?
- Je vas vous dira... Figurez-vous que ce matin j'ai rencontré la veuve Martial... Ordinairement, quand je la vois d'un côté, vous entendez bien, je m'en vas de l'autre... car je n'aime pas sa société... alors...
- Mais mon homme... mon homme, où est-il?...
  - Attendez donc... Me trouvant avec sa

mère entre quatre-z-yeux, je n'ai pas osé éviter de lui parler; elle a l'air si mauvais, que j'en ai toujours peur... c'est plus fort que moi... Voila deux jours que je n'ai vu votre Martial, que je lui dis; il est donc parti en ville?... La-dessus elle me regarde avec des yeux... qui m'auraient tué s'ils avaient été des pistolets, comme dit cet autre.

— Vous me faites bouillir... Après?...

Le père Férot garda un moment de silence, puis reprit:

... Tenez, vous êtes une bonne fille, promettez-moi le secret, et je vous dirai toute la chose... comme je la sais...

- Sur mon homme?

— Oui... car, voyez-vous, Martial est bon enfant, quoique mauvaise tête; et, s'il lui arrivait malheur par sa vieille scélérate de mère ou par son gueux de frère, ca serait dommage...

— Mais que se passe-t-il?... Qu'est-ce que sa mère et son frère lui ont fait?... On est-il?... hein?... Parlez donc!... Mais parlez donc!

- Allons, bon, vous voila encore après ma blouse!... Lachez-moi donc!... Si vous m'interrompez tonjours en me détruisant mes effets, je ne pourrai jamais finir et vous ne saurez rien.
- Oh! quelle patience! s'écria la Louve en frappant des pieds avec colère.

— Vous ne répèterez à personne ce que je vous raconte ?

- Non, non, non!

- Parole d'honneur

- Père Férot, vous allez me donner un coup de sang...
- Oh quelle fille! quelle fille!... a-t-elle une mauvaise tête! Voyons, m'y voils. D'abord il faut vous dire que Martial est de plus en bisbille avec sa famille... et qu'ils lui feraient quelque mauvais coup que cela ne m'étonnerait pas... C'est pour ça que je suis fàché de ne pas avoir mon bachot, car si vous comptez sur ceux de l'île pour y aller... vous avez tort... Ce n'est pas Nicolas ou cette vilaine Calebasse qui vous y conduiraient...
- Je le sais bien... Mais que vous a dit la mère de mon homme? C'est donc à l'île qu'il est tombé malade?
- Ne m'embrouillez pas; voilà ce que c'est: ce matin je dis à la veuve: Il y a deux jours que je n'ai vu Martial, son bachot est au pieu... Il est donc en ville? Là-dessus la veuve me regarde d'un air méchant: Il est malade à l'île, et si malade qu'il n'en reviendra pas. Je me dis à part moi: Comment que ça se fait? Il y strois jours que... Eh bien! quoi? dit le père Férot en s'interrompant; eh bien! où allez-vous? Où diable court-elle à présent?...

Croyant la vie de Martial menacée par les habitants de l'île, la Louve, éperdue de frayeur, transportée de rage, n'écoutant pas davantage le pêcheur, s'était mise à courir le long de la Seine. Quelques détails topographiques sont indispensables à l'intelligence de la sonne suivante.

L'île du Ravageur se rapprochait davantage de la rive gauche de la rivière quo de la rive droite, où Fleur-de-Marie et Madame Séraphin s'étaient embarquées.

La Louve se trouvait sur la rive gauche.

Sans être très-escarpée, la hauteur des terres de l'île masquait dans toute sa longueur la vue d'une rive sur l'autre. Ainsi la maîtresse de Martial n'avait pas pu voir l'embarquement de la Goualeuse, et la famille du ravageur n'avait pu voir la Louve accourant à ce moment même le long de la rive opposée.

Rappelons enfin au lecteur que la maison de campagne du Docteur Griffon, où habitait temporairement le comte de Saint-Remy, s'élevait à mi-côte et près de la plage où la Louve

arrivait éperdue.

Elle passa, sans les voir, auprès de deux personnes qui, frappées de son air hagard, se retournèrent pour la saivre de loin... Ces deux personnes étaient le comte de Saint-Remy et le Docteur Griffon.

Le premier mouvement de la Louve, en apprenant le péril de son amant, avait été de courir impétueusement vers l'endroit où elle le savait en danger. Mais a mesure qu'elle approchait de l'île, elle songeait à la difficulté d'y aborder. Ainsi que le lui avait dit le vieux pêcheur, elle ne devait compter sur aucun bâteau étranger, et personne de la famille Martial ne voudrait la venir chercher.

Haletante, le teint empourpré, le regard étincelant, elle s'arrêta donc en face de la pointe de l'ile qui, formant une courbe dans cet endroit, se rapprochait assez du rivage.

A travers les branches effeuillées des saules et des peupliers, la Louve aperçut le toit de la maison où Martial se mourait peut-être.

A cette vue, poussant un gémissement farouche, elle arracha son châle, son bonnet, laissa glisser sa robe jusqu'à ses pieds, ne garda que son jupon, se jeta intrépidement dans la rivière, y marcha tant qu'elle eut pied, puis, le perdant, elle se mit à nager vigoureusement vers l'île...

Ce fut un spectacle d'une énergie sauvage. A chaque brassée, l'épaisse et longue chevelure de la Louve, dénouée par la violence de ses mouvements, frémissait autour de sa tête comme une crinière brune à reflets cuivrés.

Sans l'ardente fixité de ses yeux incessamment attachés sur la maison de Martial, sans la contraction de ses traits crispés par de terribles angoisses, on aurait cru que la maîtresse du braconnier se jouait dans l'onde, tant cette femme nageait librement, fibrement. Tatoués en souvenir de son amant, ses bras blanes et nerveux, d'une vigueur toate virile, fendaient l'eau qui rejaillissait et roulait en perles humides sur ses larges épaules, sur sa robuste et ferme poitrine qui ruisselait comme un marbre à demi submergé.

Tout & coup, de l'autre côté de l'ile... re-

tentit un ori de détresse... un cri d'agonie terzible, désespéré...

La Louve tressaillit et a'arrêta court...

Puis se soutenant sur l'eau d'une main, de l'autre elle rejeta en arrière son épaisse chevelure, et écouta...

Un nouveau cri se fit entendre... mais plus faible... mais suppliant, convulsif... expirant...

Et tout retomba dans un profond silence... - Mon homme! cria la Louve en se re-

mettant à nager avec fureur. Dans son trouble, elle avait cru reconnaître

la voix de Martial. Le Comte et le docteur, auprès desquels la Louve était passée en courant, n'avaient pu la suivre d'assez près pour s'opposer à sa témé-

Ils arrivèrent en face de l'île au moment où venaient de retentir les deux cris effrayants.

Ils s'arrétèrent aussi épouvantés que la Louve...

Voyant celle-ci lutter intrépidement contre le courant, ils s'écrièrent :

– La malheureuse va se nover!

Ces craintes furent vaines.

La maîtresse de Martial nageait comme une loutre; en quelques brassées, l'intrépide cróature aborda.

Elle avait pris pied, et s'aidait, pour sortir de l'eau, d'un des pieux qui formaient à l'extrémité de l'ile une sorte d'estacade avancée, lorsque tout à coup, le long de ces pilotis, emporté par le courant... passa lentement le corps d'une jeune fille vêtue en paysanne... ses vêtements la soutenaient encore sur l'eau.

Se cramponner d'une main à l'un des pieux, de l'autre saisir brusquement au passage la femme par sa robe, tel fut le mouvement de la Louve, mouvement aussi rapide que la pensée.

Seulement elle attira si violemment a elle et en dedans du pilotis la malheureuse qu'elle sauvait, que celle-ci disparut un instant sous l'eau, quoiqu'il y eut pied a cet endroit.

Douée d'une force et d'une adresse peu communes, la Louve souleva la Goualeuse (c'était elle) qu'elle n'avait pas encore reconnne, la prit entre ses bras robustes comme on prend un enfant, fit encore quelques pas dans la rivière, et la déposa enfin sur la berge gazonnée de l'île.

-- Courage !... courage !-- lui cria M. de Saint-Remy, témoin comme le docteur Griffon de ce hardi sauvetage. Nous allons passer le pent d'Asnières et venir à votre secours avec un bateau.

Puis tous deux se dirightent en hate vers le

Ces pareles n'arrivèrent pas jusqu'à la Louve. Répétens que, de la rive droite de la Seine, où se treuvaient encore Nicolas, Calebasse et an maire, après leur détestable crime, on ne ourrait absolument voir ce qui se passait de l'autre coté de l'île, grace à son escurpement.

Fleur de Marie, benequent attirée par la Louve en dedans de l'estacede, ayant un mo-

de ses meurtriers, ceux-ci durent croire leur victime noyée et engloutie.

Quelques minutes après, le courant empartait un autre cadavre entre deux eaux, sams que la Louve l'aperçut...

C'était le corps de la femme de charge du notaire.

Morte... bien morte, celle-la...

Nicolas et Calebasse avaient autant d'intérêt que Jacques Ferrand à faire disparaître ce témoin, ce complice de leur nouveau crime; aussi, lorsque le bateau à soupape s'était ensoncé avec Fleur de Marie Nicolas, s'élançant dens le bachot conduit par sa sœur, et dans lequel se trouvait Madame Séraphin, avait imprimé une violente secousse à cette embarcation, et saisi le moment ou la femme de charge trébuchait pour la précipiter dans la rivière et l'y achever d'un coup de croc.

Haletante, épuisée, la Louve, agenouillée sur l'herbe à côté de Fleur de Marie, reprenait ses forces et examinait les traits de celle qu'elle venait d'arracher à la mort.

Qu'on juge de sa stupeur en reconnaissant sa compagne de prison...

Sa compagne, qui avait eu sur sa destinée une influence si rapide, si bienfaisante...

Dans son saisissement, la Louve un moment oublia Martial.

- La Goualeuse!... s'écria-t-elle.

Et, le corps penché, appuyée sur ses genoux et sur ses mains, la tôte échevelée, ses vôtements ruisselant d'eau, elle contemplait la malheureuse enfant étendue presque expirante sur le gazon. Pale, inanimée, les yeux demiouverts et sans regards, ses beaux cheveux blonds collés à ses tempes, ses lavres bleues, ses petites mains déjà roides, glacées... on l'eût crue morte.

- La Goualeuse!... répéta la Louve; quel hasard! Moi qui venais dire à mon honume le bien et le mal qu'elle m'a fait, avec ses paroles et ses promesses... la résolution que j'avais prise... Pauvre petite, je la retrouve ici, morte... Mais non! non !... s'écria la Louve en s'approchant encore plus de Fleur de Marie, et sentant un soufile imperceptible s'échapper de sa bouche: Non!... Mon Dieu, mon Dieu, elle respire encore... Je l'ai saurée de la mort... Ca ne m'était jamais arrivé de sauver quelqu'un... Ah!... ça fait du bion... ca réchausse... Oui, mais mon homme, il faut le sauver gussi, lui... Peut-ôtre qu'il râle à cette heure... Sa mère et son frère sont capables de l'assassiner... Je ne peux pas pourtant laisser là cette pauvre petite... Je vais l'emporter chez la veuve, il faudra bien qu'olle la secoure et qu'elle me moutre Martial... ou je brise tout, je tme tout... Oh! il n'y a ni mère, ni sœur, ni frère qui tiennent, quand je sens men homme là !

Et, se relevant aussitôt, la Louve emporta Mone-de-Maria dans ses bans.

Charges de on Mars fardess, elle courut Mest plungi gaur no glus sepantiro ana your ] vers la maison, ne doutant pas que la vesme et sa fille, malgré leur méchanceté, ne donnassent les premiers secours à Fleur-de-Marie.

Lorsque la mattresse de Martial fut arrivée au point culminant de l'île d'on elle pouvait découvrir les deux rives de la Seine, Nicolas, sa mère et Calebase s'étaient éloignés...

Certains de l'accomplissement de leur double meurtre, ils se rendaient alors en toute hâte

chez Bras-Rouge.

A ce moment aussi un homme qui, embusqué dans un des renfoncements du rivage cachés par le four à platre, avait invisiblement assisté à cette horrible scène, disparaissait, croyant, ainsi que les meurtriers, le crime exécuté...

Cet homme était Jacques Ferrand. Un des bateaux de Nicolas se balançait amarré à un pieu du rivage, à l'endroit où s'étaient embarquées la Goualeuse et Madame

Séraphin.

A peine Jacques Ferrand quittait-il le four a platre pour regagner Paris, que M. de Saint-Remy et le docteur Griffon passaient en hate le pont d'Asnières, accourant vers l'île, comptant s'y rendre à l'aide du bateau de Nicolas qu'ils avaient aperçu de loin.

A sa grande surprise, en arrivant auprès de la maison des ravageurs, la Louve trouva la

porte fermée.

Déposant sous la tonnelle Fleur de Marie toujours évanouie, elle s'approcha de la maisson.. Elle connaissait le croisée de la chambre de Martial... Quelle fut sa surprise de voir les volets de cette fenètre couverts de plaques de tôle, et assujettis au dehors par deux barres de fer!

Devinant une partie de la vérité, la Louve poussa un cri rauque retentissant, et se mit à appeler de toutes ses forces:

- Martial!... mon homme !...

Rien ne lui répondit.

Épouvantée de ce silence, la Louve se mit à tourner... à tourner autour du logis comme une bête sawage qui flaire et cherche en ragissant l'entrée de la tanière où est enfermé son male.

De temps en temps elle criait :

- Mon homme, es-tu la? mon homme!

Et, dans sa rage, elle ébranlait les barreaux de la fenètre de la cuisine... Elle frappait la muraille... Elle heurtait à la porte...

· Tout à comp un bruit sourd lui répondit de

l'intérieur de la maison.

La Louve tressaillit... écouta...

Le bruit cessa.

— Mon homme m'a entendu... Il faut que j'entre... quand je devrais ronger la porte avec mes dents!

Et elle se mit à pousser de nouveau son cri sauvage.

Plusieurs coups érappés, mais faiblement, à l'intérieur des volets de Martial, répondirent aux hurlements de la Louve.

— Il est la! s'écria-c-alle en s'assétant brusquement sous la feature de son ament. Il est là! S'il le faut, j'arradismi la tèle avec lies ongles... mais j'assetral que velets! Ce disant, elle arisa une grande échelle à demi engagée derrière un des contrevents de la salle basse; en attirant violemment ce contrevent à elle, la Louve fit tomber la clef cachée par la veuve sur le rebord de la croissée.

—Si elle ouvre, dit la Louve en essayant la clef dans la serrure de la porte d'entrée, je pourrai monter à sc chambre... Ça ouvre! s'écria-t-elle avec joie; mon homme est sauvé!

Une fois dans la cuisine, elle fut frappée des cris des deux enfants qui, renfermés dans le caveau et entendant un bruit extraordinaire, appelaient à leur secours.

La veuve, croyant que personne ne viendrait dans l'ile ou dans la maison pendant son absence, s'était contantée d'enfermer François et Amandine à double tour, laissant la clef à la serruse.

Mis en liberté par la Louve, le frère et la sœur sortirent précipitamment du caveau.

- Oh! la Louve, sauvez, mon frère Martial, ils veulent le faire mourir! s'écria François; dupuis deux jours ils l'ont muré dans sa chambre.
  - --- Ils ne lui ont pas fait de blessures?

-Non, non, je ne crois pas...

- J'arrive à temps! s'écria la Leuve en courant à l'escalier.

Puis s'arrêtant après avoir gravi quelques marches:

— Et la Goualeuse que j'oublie, dit-alle. Amandine... du feu tout de suite... Tai et ton frère... apportez ici près de la cheminée une pauvre fille qui se noyait; je l'ai sauvée. Elle est la sous la tonnelle... François, un merlin... une harre de fer, que j'enfonce la porte de mon homme!

— Il y a la le merlin à fendre le bois, mais c'est trop lourd pour vous, dit le jeune garçon en trainant avec peine un énoume marteau.

— Trop lourd! s'écria la Louve, et elle enleva sans peine cette masse de fer qu'en toute autre circonstance elle eut peut-être difficilement soulevée.

Puis montant l'escalier quatre à quaire, elle répéta aux deux enfants :

eberg way dear, emmine:

-- Courez chercher la jeune fille, et approchez-la du fou...

En deux bonds la Louve fut au fond du cor-

ridor, à la porte de Martial.

-Courage, mon homme, voils ta Louve! s'écris-t-elle, et levant le marteau à deux

mains, d'un coup furieux elle ébrania la porte.

— Elle est clouée en dehors... Arrache les clous, cria Martial d'une voix faible.

Se jetant aussitét à gensux dans le cozzidor, à l'aide du bec du menin et de ses ongles qu'elle securtrit, de ses doigts qu'elle déchira, la Louve parvint à arracher du plancher et du

chambranle plusieurs clous énsames qui condammaient la porte.

Enfin cette porte s'ouvrit.

Martial, phie, los mains encanglestées, temba presque seus monvernent dans les heus de la Louve.

## CHAPITRE V.

#### LA LOUVE ET MARTIAL.

- Enfin... je te vois... je te tiens... je t'ai... s'écria la Louve en receyant et en serrant Martial dans ses bras, avec un accent de possession et de joie d'une énergie sauvage; puis le soutenant, le portant presque, elle l'aida à s'asseoir sur un banc placé dans le corridor.

Pendant quelques minutes Martial resta faible, hagard, cherchant à se remettre de cette violente secousse qui avait épuisé ses forces

défaillantes.

La Louve sauvait son amant au moment où anéanti, désespéré, il se sentait mourir, moins encore par le manque d'aliments que par la privation d'air, impossible à renouveler dans une petite chambre sans issue et hermétiquement fermée, grace à l'atroce prévoyance de Calebasse, qui avait bouché avec de vieux linges jusqu'aux moindres fissures de la porte et de la croisée.

Palpitante de bonheur et d'angoisse, les yeux mouillés de pleurs, la Louve, à genoux, épiait les moindres mouvements de la physionomie

de Martial.

Celui-ci semblait peu à peu renaitre en aspirant à longs traits un air pur et salubre.

Après quelques tressaillements, il releva sa tête appesantie, poussa un long soupir et ouvrit les yeux.

- Martial... c'est moi... c'est ta Louve!...

comment vas-tu?...

- Mieux... répondit-il d'une voix faible.

- Mon Dieu... qu'est-ce que tu veux? de l'eau, du vinaigre?...

- Non, non... reprit Martial, de moins en moins oppressé. De l'air... de ! de l'air... rien que de l'air!...

La Louve, au risque de se couper les poings, brisa les quatre carreaux d'une fenêtre qu'elle n'aurait pu ouvrir sans déranger une lourde

- Je respire maintenant... je respire... ma tête se dégage... dit Martisl en revenant tout a fait a lui.

Puis, comme s'il se fût alors seulement rappelé le service que sa maîtresse lui avait rendu, il s'écria avec une explosion de reconnaissance ineffable:

- Sans toi, j'étais mort, ma brave Louve...

- -Bien, bien... comment te trouves-tu à cette heure?
  - De mieux en mieux...

- Tu as faim?

Non, je me sens trop faible... Ce qui m'a fait le plus souffrir, cetait le manque d'air. A la fin, j'étouffais... j'étouffais... c'était affreux.

- Et maintenant ?

– Je revis... je sors du tombeau... et j'en

sors... grace a toi!

– Mais tes mains... tes pauvres mains!... ces coupures !... Qu'est-ce qu'ils tont donc fait, mon Dieu?...

- Nicolas et Calebasse, n'osant pas m'atta-

quer en face une seconde fois, m'avaient muré dans ma chambre pour m'y laisser mourir de faim... Pai voulu les empêcher de clouer mes volets... ma sœur m'a coupé les mains à coupa de hachette!

- Les monstres! ils voulaient faire croire que tu étais mort de maladie ; ta mère avait déja répandu le bruit que tu te trouvais dans un état désespéré... Ta mère... mon homme... ta mère!

- Tiens, ne me parle pas d'elle... dit Martial avec amertume; puis, remarquant pour la première fois les vêtements mouillés et l'étrange accoutrement de la Louve, il s'écria: Que t'est-il arrivé ?... tes cheveux ruissellent... tu es en jupon... il est trempé d'eau?

— Qu'importe ?... enfin... te voila sauvé... sauvé!

- Mais explique-moi pourquoi tu es ainsi mouillée.

- Je te savais en danger... je n'ai pas trouvé de bateau...

- Et tu es venue à la nage ?

— Oui... mais tes mains... donne que je les baise... Tu souffres... les monstres!... Et je n'étais pas là!

- Oh! ma brave Louve, s'écria Martial avec enthousiasme, brave entre toutes les créa-

tures braves!

- N'as-tu pas écrit là : Mort oux lâches? Et la Louve montra son bras tatoué, où étaient écrits ces mots en caractères indélébîles.

- Intrépide ... va ... Mais le froid t'a saisie .. tu trembles...

— Ça n'est pas de froid…
— C'est égal. Entre là… tu prendras le manteau de Calebasse, tu t'envelopperas dedans.

— Mais...

- Je le veux...

En une seconde, la Louve fut enveloppée d'un manteau de tartan et revint.

-- Pour moi... risquer de te noyer!... répéta Martial en la regardant avec exaltation.

- Au contraire... une pauvre fille se noyait... je l'ai sauvée... en abordant à l'île..

- Tu l'as sauvée... aussi? Où est-elle? - En bas, avec les enfants... ils la soignent.

– Et qui est cette jeune fille?

- Mon Dieu! si tu savais quel hasard... quel heureux hasard !... C'est une de mes compagnes de Saint-Lazare... une fille bien extraordinaire... va...

- Comment cela?

- Figure-toi que je l'aimais et que je la haissais, parce qu'elle m'avait mis à la fois la mort et le bonheur dans l'ame...

- Elle?...

--- Oui.. à propos de toi.

--- De moi ?

- Ecoute ... Martial ..

Puis s'interrompant, la Louve ajouta:

--- Tiens... non, non...-je n'oserais jamais... --- Quoi donc ?

— Je voulais te faire une demande... J'étais

venue pour te voir et pour cela... car en partant de Paris, je ne te savais pas en danger.

- Eh bien!... dis.

– Je n'ose plus...

— Tu n'oses plus... après ce que tu viens de faire pour moi?

- Justement... J'aurais l'air de quémander

- Quémander du retour! Est-ce que je ne t'en dois pas? Est-ce que tu ne m'as pas déjà

soigné nuit et jour dans ma maladie, l'an passé? - Est-ce que tu n'es pas mon homme?

- Aussi tu dois me parler franchement, parce que je suis ton homme... et que je le serai toujours.

- Toujours... Martial?

-- Toujours... vrai comme je m'appelle Martial... Pour moi, il n'y aura plus dans le monde d'autre femme que toi, vois-tu, la Louve... Que tu aies été ceci ou cela... tant pis... ça me regarde... je t'aime... tu m'aimes... et je te dois la vie... Seulement... depuis que tu es en prison... je ne suis plus le même... Il y a eu bien du nouveau... et tu ne seras plus ce que tu as

- Que veux-tu dire?

 Je ne veux plus te quitter maintenant... mais je ne veux pas non plus quitter François et Amandine..

- Ton petit frère et ta petite sœur?

- Oui ; d'aujourd'hui il faut que je sois pour eux comme qui dirait leur père... Tu comprends, ça me donne des devoirs... ça me range... je suis obligé de me charger d'eux... On voulait en faire des brigands finis... Pour les sauver... je les emmène...

∸Otiça?

🗕 Je n'en sais rien . . . mais, pour 🕰 loin de Paris..

– Et moi ?...

— Toi? je t'emmen aussi...

- Tu m'emmen ?... s'écria la Louve avec une stupeur jovase.

Elle ne pouvait croire à un tel bonheur.

Je ne te quitterai pas?

Non... ma brave Louve, jamais... Tu m'aideras à élever ces enfants... Je te connais en te disant: Je veux que ma pauvre petite Amandine soit une honnête fille ... parlelui dans ces prix-la... je sais ce que tu seras pour elle... une brave mère..

\_ Oh! merci, Martial... merci!...

- Nous vivrons en honnêtes ouvriers; sois tranquille, nous trouverons de l'ouvrage, nous travaillerons comme des nègres... Mais au moins ces enfants ne seront pas des gueux comme père et mère... je ne m'entendrai plus appeler fils et frère de guillotiné... enfin je ne passerai plus dans les rues... où l'on te connalt... Mais qu'est-ce que tu as?... qu'est-ce que tu as?.

- Martial... j'ai peur de devenir folle...

- Folle ? 🗕 Folle de joie.
- Pourquoi?
- -Parce que, vois-tu.., c'est trop! B 11

– Quoi ? . . .

-- Ce que tu me demandes là... Oh non! vois-tu, c'est trop... A moins que d'avoir sauvé la Goualeuse ça m'ait porté bonheur... C'est ça pour sùr...

- Mais, encore une fois, qu'est-ce que tu as ?

- Ce que tu me demandes là... oh Martial ... Martial! ...

- Eh bien 🎝 ...

- Je venajs te le demander!...

- De quitter Paris?...

- Oui... reprit-elle précipitamment, d'aller avec toi dans les bois... où nous aurions une petite maison bien propre, des enfants que 'aimerais! Oh! que j'aimerais! Comme ta Louve aimerait les enfants de son homme ! ou olutôt, si tu le voulais, dit la Louve en tremblant, au lieu de t'appeler mon homme... je t'appellerais mon mari... car nous n'aurions pas la place sans cela, se hata-t-elle d'ajouter vivement.

Martial à son tour regarda la Louve avec étonnement, ne comprenant rien à ces paroles.

- De quelle place parles tu? - D'une place de garde-chasse....

- Que j'aurais?

- Oui . .

— Et qui me la donnerait? - Les protecteurs de la jeune fille que j'ai

sauvée. --- Ils ne me connectent pas!

- Mais, moi, je lui ai parlé de toi... et elle nous recommandera à ses protecteurs.. . Es a propos de quoi lui as-tu parlé des
- paul ?

— De quoi veux-tu que je parle? — Bonne Louve!...

- Et puis, tu conçois, en prison, la confiance vient ; et cette jeunesse était si gentille, si douce, que malgré moi je me suis sentie attirée vers elle ; j'ai tout de suite comme deviné . qu'elle n'était pas des nôtres.

- Qui est-elle donc?

– Je n'en sais rien, je n'y comprenos rien, mais de ma vie je n'ai rien vu, rien entendu de semblable ; c'est comme une fée pour lire ce qu'on a dans le cœur; quand je lui ai eu dit combien je t'aimais, rien que pour cela, elle s'est intéressée à nous... Elle m'a fait honte de ma vie passée, non en me disant des choses dures, tu sais comme ça aurait pris avec moi, mais en me parlant d'une vie bien laborieuse, bien pénible, mais tranquillement passée avec . toi selon ton gout, un fond des forêts. Seulement, dans son idee, au lieu d'être braconnier... tu étais garde-chasse; au lieu d'être ta maîtresse... j'étais ta vraie femme, et puis nous avions de beaux enfants... quir couraient au-devant de toi quand le soir tu revenais de tes rondes avec tes chiens, ton fusil sur l'épaule ; et puis nous soupions à la porte de notre cabane, au frais de la nuit, sous de grands arbres ; et puis nous nous couchions si heurenz, si paisibles...Qu'est-ce que tu veux que je te dise?... malgré moi je l'écoutais... c'était comme un charme. Si tu savais... elle parlait si bien, si

bien... que... tout ce qu'elle disait, je croyais le voir à mesure ; je révais tout éveillée.

-Ah oui! c'est ça qui serait une belle et bonne vie, dit Martial en soupirant à son tour. Sans être tout à fait malsain de cour, ce pauvre François a assez fréquenté Calebasse et Nicolas pour que le bon air des bois lui vaille mieux que l'air des villes... Amandine t'aiderait au me nage; je serais aussi bon garde que pas un, vu que j'ai été fameux braconnier... Je t'aurais pour ménagère, ma brave Louve... et puis, comme tu dis, avec des enfants... qu'est-ce qui nous manquerait?... Une fois qu'on est habitué à sa forêt, on y est comme chez soi: on y vivrait cent ans, que ça passerait comme un jour... Mais, voyons, je suis fou. Tiens il ne fallait pas me parler de cette belle vie-la... ça donne des regrets, voilà tout.

— Je te laissais aller... parce que tu dis la

ce que je disais à la Gonaleuse.

- Comment?

— Oui, en écoutant ces contes de fée, je lui disais: Quel mulheur que ces châteaux en Espagne, comme vous appelez ça la Goualeuse, ne soient pas la vôrité! Bais-tu ce qu'elle m'a répondu, Martial? dit la Louve, les yeux étincelants de joie.

--- Non!

"— Que Martiel vous épouse, promettéz de vivre honnétement tous deux, et cette place, qui vous fait tant d'envie, » me fats forte de la lui faire obtenir en sortant de prison, " m'atelle répondu.

- A moi, une place de garde ?

-- Oui... à toi...

— Mais tu se raison, c'est un rêve. S'il ne fallait que t'épouser pour avoir cette place, ma brave Louve, ca serait fait demaîn, si j'avais de quoi; car depuis aujourd'hui, vois-tu... tu es ma femme... ma vraie femme...

- Martial... je suis ta vraie femme ?...

— Ma vraie, ma seule, et je veux que tu m'appelles ton mari... c'est comme si le maire y avait passé.

—Oh! la Goualeuse avait raison... c'est fier à dire, mon mari! Martial... tu verras ta Louve au ménage, au travail, tu la verras...

- Mais cette place... est-ce que ta crois?...

   Pauvre petite Goualeuse, si elle se trompe... c'est sur les autres; car elle avait l'air de bien croire à ce qu'elle me disaît...

  D'ailleurs, tantôt, en quittant la prison, l'inspectrice m'a dit que les protecteurs de la Goualeuse, gens très-haut placés, l'avaient fait sortir aujourd'hui même; ça prouve qu'elle a des bienfaiteurs puissants, et qu'elle pourra tenir ce qu'elle m'a promis.
- —Ah! s'écria tout à coup Martial en se levant, je ne sais pas à quoi nous pensons.

- Quoi donc?

- -Cette jeune fille... elle est en bas, mourante peut-être... et au lieu de la secourir... nous sommes là...
- Rassure-toi, François et Antendine.sont suprès d'elle; ils seraient montés s'il y avait en plus de danger. Mais en raison, allors la

retrouver; il faut que tu la voice, celle à qui nous-devrons peut-être notre bonheur.

Et Martial, s'appuyant sur le bras de la

Louve, descendit au rez-de-chaussée.

Avant de les introduire dans la caisine, disons ce qui s'était passé depuis que Fleur de Marie avait été confiée aux soins des deux enfants.

## CHAPITRE VI.

#### LE DOCTEUR GRIFFON.

François et Amandine venaient de transporter Feur-de-Marie près du seu de la cuisine, lorsque M. de Saint-Remy et le docteur Grifson, qui avaient abordé au moyen du bateau de Nicolas, entrèrent dans la maison.

Pendant que les enfants ranimaient le foyer et y jetaient quelques fagots de pesplier, qui, bientôt embrasés, répandirent une vive flamme, le docteur Griffon donnait à la jeune fille les

soins les plus empressés.

— La malheureuse enfant a dix-sept ans à peine! s'écria le Comte profondément attendri.

Puis s'adressant au docteur :

- Eh bien, mon ami?

— On sent à peine les battements du pouls ; mais, chose singulière, la peau de la face n'est pas colorée en bleu chez ce sujet, comme cela arrive ordinairement après un asphyxie par submersion, répondit le docteur avec un sangfroid imperturbable, en considérant Fleur-de-Marie d'un air profondément méditatif.

Le docteur Griffon était un grand homme maigre, pale et complétement chauve, sauf des toufies de rares cheveux noirs soigneusement repenés de derrière la nuque et aplatis sur les tempes; sa physiconomie creusée, sillosnée par les fattages de l'étude, était fruide, in-

telligente et réflécha

D'un savoir immense, t'une expérience consommée, praticien habile et mommé, médecia en chef d'un hospice civil (où sous le retrouverons plus tard), le docteur Griton n'svait qu'un défaut, celui de faire, si cela se paut dire, complétement abstraction du malade et de ne s'occuper que de la maladie: jeune ou vieux, femme ou homme, riche ou pauvre, peu lui importait; il ne songeait qu'au fait médical plus ou moins carleux ou intéressant, au point de vue scientifique que lui offrait le sujet.

Il n'y avait pour lui que des sujeta,
— Quelle figure charmante!... combien elle
est belle encore, malgré cette effrayante paleur!
dit M. de Saint-Remy en contemplant Fleurde-Marie avec tristesse. Avez-vous jamais
vu dea traits plus doux, plus candides, mon
cher doctent?... Et si jeune... si jeune!...

L'age ne signifie rien, dit brusquement le médecin, pas plus que la présence de l'eau dans les poumons, que l'on croyait autrefois mortelle ... On se trompait grossièrement; les admirables expériences de Goodwin... du fameux Goodwin, l'ont prouvé de reste.

- Mais, docteur ...

- Mais c'est un fift... réplique M. Griffon,

absorbé par l'ameur de son art. Pour reconnaître la présence d'un liquide étranger dans les poumons, Goodwin a plongé plusieurs fois des chats et des chiens dans des baquets d'encre pendant quelques secondes, les en a retirés vivants, et a disséqué mes gaillards quelque temps après... Eh bien! il s'est convaincu par la dissection que l'encre avait pénétré dans les poumons, et que la présence de ce liquide dans les organes de la respiration n'avait pas causé la mort des sujets.

Le Comte connaissait le médecin, excellent homme au fond, mais que sa passion effrénée pour la acience faisait souvent paraître dur, presque cruel.

- Avez-vous au moins quelque espoir? lui demanda M. de Saint-Remy avec impatience.
- Les extrémités du sujet sont bien froides, dit le médecin, il reste peu d'espoir.
- -Ah! mourir à cet âge... malheureuse enfant!... c'est affreux!...

— Pupille fixe... dilutée.... reprit le docteur impassible en soulevant du bout du doigt le psupière glacée de Fleur-de Marie.

--- Homme étrange! s'écria le Comte présque avec indignation, on vous croisait invitoyable, et je vous ai vu veiller, auprès de mon lit, des auiss entières... J'eusse été patre frère, qué vous n'eassiez pas été pas-moi plus admirablement dévené.

Le docteur Griffon, tout en s'occupant de secourir Flour-de-Marie, répondit au Comtesame le regarder et avec un flegme imperturhable:

Parbles, si vous croyez qu'on rencontre tous les jours une fièvre ataxique aussi merverilleusement bien compliquée, aussi curiouse a éto-fier que celle que vous aviez ? C'était admirable... mon bon auni, admirable! Stupeur, délire, soubresauts des tendons, syncopes: elle réunismit les symptèmes les plus variés, votre chère fièvre ; vous avez môme été, chose rare, très-rare...et émissemment intéressante... vous avez même été affecté d'un état partiel et momentané de paralysie, s'il veus plaît... Rien que pour ce fait, votre maladie avait droit à tout men dévouement; vous m'offriez une magnifique étude; car, franchement, mon cher ami, tout ce que je désire au monde, c'est de rencontrer encore une aussi belle fibrre... mais on n'a pas ce bonheur-là deux fois.

Le courte hausse les épaules avec impatience.

Ce fet à ce moment que Martial descerdit, appuyé sur le bras de la Louve, qui avait mis, on le sait, par-dessus ses vêtements mouillés un manteau de tartan appartenant à Calchasse.

Frappé de la paleur de l'amant de la Louve, et remarquant ses mains couvertes de sang caillé, le comte s'écria:

- Quel est cet horage 1...

— Mon word... répondit la Louve en regardant Martial avec une expression de donhour et de noble fieuté impossible à readre.

- Vous avez una bonne et intrépide femmo,

Pour recon- Monsieur, lui dit le comte ; je l'ai vue sauver stranger dans cette malheureuse enfant avec un rare courage.

— Oh ou! Monsieur, elle est bonne et intrépide, ma femme, répondit Martial en appuyant sur ces derniers mots, et en contemplant à son tour là Louve d'un air à la fois attendri et passionné. Oui, intrépide!... car elle vient de me sauver aussi la vie.

- A vous? dit le comte étonné.

— Voyez ses mains... ses pauvres pains!... dit la Louve en essuyant les larmes qui adoucissaient l'éclat sauvage de ses yeux.

— Ah! c'est horrible! s'écrie le comte, ce malheureux a les mains hackees... Voyez donc

docteur...

Détournant légère dent la tête et regardant par dessus son épade les plaies nombreuses que Calebasse avait faites aux mains de Martial, le docteur Griffon dit à ce dernier:

... Onvet et fermez la main.

Mapial executa or mouvement avec annea de reine.

Le docteur haussa les épaules, continua de s'occuper de Fleur de Marie, et dit dédaignensement, comme a regret :

— Ces blessures n'ont absolument rien de grave... il n'y a aucun tendon de lésé; dans huit jours, le sujet pourra se servir de sea mains.

— Vrai, Monsieur, mon mari ne sera pas estropié! s'écria la Louve avec reconnaissance.

Le docteur secoua la tête négativement.

— Et la Goualeuse, Monsieur? elle vivra, n'est-ce pas? demanda la Louve. Oh! il faut qu'elle vive, moi et mon mari nous lui devons tant!...

Puis se retournant vers Martial:

Pauvse petite... la voila celle dont je te parisis... c'est elle pourtant qui sera peut-6:re la cause de notre bonheur; c'est elle qui m'a donné l'idée de venir à toi te dire tout ce que je t'ai dit... Vois donc le hasard qui fait que je la sauve... et ici enope!...

... C'est notre providence... dit Martial frappé de la beauté de la Goualeuse. Quelle figure d'ange J... Ah! elle vivra, n'est-ce pas, M. le docpeu?

— Je a'en sais rien, dit le docteur; mais d'abord peut-elle rester ici? Aura-t-elle les soins nécessaires?

- Ici! s'écria la Louve, mais on assassine?

- Tais-toi! tais-toi! dit Martial.

Le comte et le docteur regardèrent la Louve avec surprise.

La maison de l'île est mal famée dans le pays... cela ne m'étonnerait guère, dit à demivoix le médecin à M. de Saint-Remy.

Vous avez donc été victime de violences?
 demanda le comte à Martial. Ces blessures,

qui vous les a faites?

— Ce n'est rien, Monsieur... j'si eu ici une dispute... une batterie s'en est suivie... et j'ai été blessé Mais estte jeune paysanne ne peut pas rester dans la maison, ajouts.t-il d'un air sombre, je n'y reste pas moi-même... ni ma famme... si mon frère, ni ma sœur que voila... nous allons quitter l'île pour n'y plus jamais | nière de M. Griffon, à laquelle s'adjoignit la

Oh! quel bonheur! s'écrièrent les deux enfants.

- Alors comment faire? dit le docteur en regardant Fleur-de-Marie. Il est impossible de songer à transporter le sujet à Paris dans l'état de prostration où il se trouve. Mais au fait, ma maison est à deux pas, ma jardinière et sa fille seront d'excellentes gardes-malades

... Puisque cette asphyxiée par submersion vous intéresse, vous surveillerez les soins qu'on lui donnera, mon cher Saint-Remy, et je vien-

drai la voir chaque jour.

- Et vous jouez l'homme dur, impitoyable ! s'écria le comte, lorsque veus avez le cœur le plus généreux, ainsi que le prouve cette proposition...

- Si le sujet succombe, comme cela est possible, il y aura lieu à une autopsie intéresmante qui me permettra de confirmer eucore une fois les assertions de Godwin.
- --- Ce que vous dites est affreux! s'écria le compte.
- Pour qui sait y lire, le cadavre est un livre où l'on apprend à sauver la vie des malades, dit stofquement le docteur Griffon.
- Enfin vous faites le bien, dit amèrement M. de Saint-Remy, c'est l'important. Qu'importe la cause, pourvu que le bienfait subsiste? Pauvre enfant, plus je la regarde, plus elle m'intéresse.
- Et elle le mérite, allez, Monsieur! reprit la Louve avec exaltation en se raprochant.

— Vous la connaissez ? s'écria le comte.

- Si je la connais, Monsieur? C'est à elle que je devrai le bonheur de ma vie ; en la sauvant, je n'ai pas fait autant pour elle qu'elle a fait pour moi.

Et la Louve regarda passionnément son mari, elle ne disait plus son homme.

- Et qui est-elle? demanda le comte.

- Un ange, Monsieur, tout ce qu'il y a de meilleur au monde. Oui, et quoiqu'elle soit mise en paysanne, il n'y a pas une bourgeoise, pas une grande dame pour parler aussi bien qu'elle, avec sa petite voix douce comme de la musique. C'est une fière fille, allez, et courageuse, et bonne!
- Par quel accident est-elle donc tombée à l'eau?

· — Je ne sais, Monsieur.

- Ce n'est donc pas un paysanne? demanda le comte.
- Une paysanne! regardez donc ces petites mains blanches, Monsieur.
- C'est vrai, dit M. de Saint-Remy; quel singulier mystère !... Mais son nom, sa famille?
- Allons, reprit le docteur en interrompant l'entretien, il faut transporter le sujet dans le bateau.

Une demi-heure après, Fleur de Marie, qui n'avait pas encore repris ses sens, était amenée dans la maison du médecin, couchée dans un bon lit, et maternellement veillée par la jardi-

Louve

Le docteur promit à M. de Saint-Remy, de plus en plus intéressé à la Goualeuse, de revenir le soir même la visiter.

Martial partit pour Paris avec François et Amandine, la Louve n'ayant pas voulu quitter Fleur de Marie avant de la voir hors de danger.

L'ile du Ravageur resta déserte.

Nous retrouverons bientôt ses sinistres habitants chez Bras-Rouge, où ils doivent se réunir à la Chouette pour le meurtre de la courtière en diamants.

En attendant, nous conduirons le lecteur au rendez-vous que Tom, le frère de Sarah, avait donné à l'horrible mégère complice du Maître d'école.

## CHAPITRE VII.

## LE PORTRAIT.

... Moitié serpent et moitié chat... Wolfrang, l. II.

Thomas Seyton, frère de la comtesse Sarah Mac-Unegor, se promenait impatiemment sur l'un des coulevards voisins de l'observatoire, lorsqu'il vit wriver la Chouette.

L'horrible vaille était coiffée d'un bonnet blanc et enveloppe de son grand tartan rouge; la pointe d'un stylet rond comme une grosse plume et très-acéré, ayent traversé le fond du large cabas de paille qu'elle portait au bras, on pouvait voir saillir l'ex-rémité de cette arme homicide qui avait apparenu au Maltre d'école.

Thomas Seyton ne s'aperçut pas que la Chouette était armée.

- Trois heures sonnent au Luxembours. dit la vieille. J'arrive comme mars en careme ...j'espère?

· Venez, lui répondit Thomas Seyton.

Et, marchant devant elle, il traversa quelques terrains vagues, entra dans un ruelle déserte située près de la rue Cassini, s'arrêta vers le milieu de ce, passage, barré par un tourniquet, ouvrit une petite porte, fit signe à la Chouette de le suivre, et après avoir fait quelques pas avec elle dans une épaisse allée d'arbres verts, il lui dit:

- Attendez la. .

Et il disparut.

- Pourvu qu'il ne me fasse pas droguer trop longtemps, dit la Chouette; il faut que je son chez Bras-Rouge a cinq heures avec Martial pour estourbir la courtière. A propos de ça, et mon surin (1). .Ah! le gueux, il a le nez à la fenêtre, ajouta la vieille en voyant la pointe du poignard traverser les tresses de son Voilà ce que c'est de ne lui avoir pas mis son bouchon...

Et retirant du cabas le stylet emmanché d'une poignée de bois, elle le plaça de façon à le cacher complétement.

- C'est l'outil de Fourline, reprit-elle. Est-

(1) Pouguard.

ce qu'il ne me le demandait pas, censé pour p tuer les rats qui viennent lui faire des risettes dans sa cave ?... Pauvres bêtes! plus souvent ... Ils n'ont que le vieux sans yeux pour se divertir et leur tenir compagnie! C'est bien le moins qu'ils le grignotent un peu... Aussi je ne yeux pas qu'il leur fasse du mal à ces ratons, et je garde le surin... D'ailleurs j'en aurai besoin bientôt pour la courtière peut-être... Trente mille francs de diamants... quelle part à chacun de nous! La journée sera bonne... C'est pas comme l'autre jour ce brigand de notaire que je croyais ranconner. Ah! bien oui! j'ai eu beau le menacer, s'il ne me donnait pas d'argent, de dénoncer que c'était sa bonne qui m'avait fait remettre la Goualeuse par Tournemine quand elle était toute petite, rien ne l'a effrayé! Il m'a appelée vieille menteuse et m'a mise à la porte... Bon, bon! je ferai écrire une léttre anonyme à ces gens de la ferme où était allée la Pégriotte, pour leur apprendre que c'est le notaire qui l'a fait abandonner autrefois... Ils connaissent peut-être sa famille, et quand elle sortira de Saint-Lazare, ça chauffera pour ce gredin de Jacques Ferrand... Mais on vient, tiens... c'est la petite dame pale qui était déguisée en homme au tapis franc de l'Ogresse avec le grand de tout à l'heure, les mêmes que nous avons volés nous deux Fourline dans les décombres, près Notre-Dame, ajouta la Chouette en voyant Sarah paraitre à l'extrémité de l'allée. C'est encore quelque coup à monter; ça doit être au compte de cette petite dame-là, que nous avons enlevé la Goualeuse à la ferme. Si elle paye bien pour du nouveau, ça me chausse encore.

En approchant de la Chouette, qu'elle revoyait pour la première fois depuis la scène du tapis franc, la physionomie de Sarah exprima ce dédain, ce dégoût que ressentent les gens d'un certain monde, lorsqu'ils sont obligés d'entrer en contact avec les misérables qu'ils prennent pour instruments ou pour complices.

Thomas Seyton, qui jusqu'alors avait activement servi les criminelles machinations de sa sœur, bien qu'il les considérat comme à pea près vaines, s'était refusé de continuer ce misérable rôle, consentant néanmoins à mettre pour la première et pour la dernière fois sa sœur en rapport avec la Chouette, sans vouloir se mêler des nouveaux projets qu'elles allaient ourdir.

N'ayant pu ramener Rodolphe à elle, en brisant les liens ou les affections qu'elle lui croyait chers, la comtesse espérait, nous l'avons dit, le rendre dupe d'une indigne fourberie, dont le succès pouvait réaliser le rève de cette femme opiniatre, ambitieuse et cruelle.

Il s'agissait de persuader Rodolphe, que la fille qu'il avait eue de Sarah n'était pas morte et de substituer une orpheline à cette enfant.

On sait que Jacques Ferrand, ayant formellement refusé d'en rel dans ce complot, maigré les menaces de Sarah, s'était résolu à foire disparaître Fleur-de-Marie, autant par crainte des révélations de la Chouette, que par crainte

des insistances obstinées de la comtesse. Mais celle-ci ne renonçait pas à son dessein, presque certaine de corrompre ou d'intimider le notaire, lorsqu'elle se serait assurée d'une jeune fille capable de remplir le rôle dont elle voulait la charger.

Après un moment de silence, Sarah dit à la

Chouette.

— Vous êtes adroite, discrète et résolue?

— Adroite comme un singe, résolue comme un dogue, muette comme une tanche, voilà la Chouette, telle que le diable l'a faite, pour vous servir, si elle en était capable... et elle l'est, ... répondit allégrement la vieille. Pespère que nous vous avons fameusement empaumé la jeune campagnarde, qui est maintenant clouée à Saint-Lazare pour deux 'bons mois.

— Il ne s'agit plus d'elle... mais d'autre

chose...

— A vos souhaits, ma petite dame !... Pourvu qu'il y ait de l'argent au bout de ce que vous allez me proposer, nous serons comme les deux doigts de la main...

Sarah ne put réprimer un mouvement de

dégoût.

— Vous devez connaître, reprit-elle, des gens du peuple— des gens malheureux?

— Il y a plus de ceux-la que de millionnaires... on peut choisir, Dieu merci; il y a une riche misère à Paris.

— Il faudrait me trouver une orpheline pauvre et surtout qui eût perdu ses parents étant tout enfant. Il faudrait de plus qu'elle fût d'une figure agréable, d'un caractère doux et qu'elle n'eût pas plus de dix-sept ans.

La Chouette regarda Sarah avec étonnement.

— Une telle orpheline ne doit pas être difficile à rencontrer, reprit la comtesse, il y a tant d'enfants trouvés...

— Ah çà! mais dites donc, ma petite dame, et la Goualeuse que vous oubliez?... Voilà vo-

tre affaire.

- Qu'est-ce que c'est que la Goualeuse?

— Cette jeunesse que neus avons été enlever à Bouqueval.

-- Il ne s'agit plus d'elle, vous dis-je!

— Mais écoulez-moi donc, et surtout récompensez-moi du bon conseil: vous voulez une orpheline douce comme un agneau... belle comme le jour, et qui n'ait pas dix-sept ans, n'est-ce pas ?

- Sans doute ...

— Eh bien! prenez la Goualeuse, lorsqu'elle sortira de Saint-Lazare; c'est votre lot, comme si on vous l'avait fait exprès, puisqu'elle avait environ six ans... quand ce gueux de Jacques Ferrand (il y a dix ans de cela) me l'a fait donner avec mille francs pour s'en débarrasser ...même que c'est Tournemine, actuellement au bagne, à Rochefort, qui me l'a annenée... me disant que c'était sans doute un enfant dont on voulait se débarrasser ou faire passer pour mort...

-Jacques Ferrand... dites-vous! s'écria

recula stupéfaite.

Le notaire Jacques Ferrand,... reprit Sarah, vous a livré cette enfant... et...

Elle ne put achever.

L'émotion était trop violente; ses deux mains, tendues vers la Chouette, tremblaient convulsivement; la surprise, la joie, bouleversaient ses traits.

... Mais je ne sais pas ce qui vons allume comme ça, ma petite dame, reprit la vieille. C'est pourtant bien simple... Il y a dix ans... Tournemine, une vieille connaissance, m'a dit: Veux-tu te charger d'une petite fille qu'on vent faire disparaître? Qu'elle crève ou qu'elle vive, c'est égal ; il y a mille francs à gagner ; tu feras de l'enfant ce que tu voudras... "

– Il y a dix ans!... s'écria Sarah.

\_ Dix ans...

- Une petite fille blonde?

- Une petite fille blonde...

— Avec des yeux bleus? -Avec des yeux blens, blens comme des bluets.

-Et c'est elle... qu'à la ferme...

- Nous avons emballée pour Saint-Lazare ... Paut dire que je ne m'attendais guère à la retrouver à la campagne... cette Pégriotte.

Oh! mon Dieu! mon Dieu! s'écria Sarah en tombant à genoux, en levant les mains et les yeux au ciel, vos vnes sont impénétrables... je me prosterne devant votre providence. Mais non, je ne puis encore le croire... ce serait trop beau... non!..

Puis se relevant brusquement, elle dit à la Chonette qui la regardait tout interdite:

Venez...

Et Sarah marcha devant la vieille à pas précipités.

Au bout de l'allée, elle monta quelques marches conduisant à la porte vitrée d'un cabinet de travail somptueusement menblé.

Au moment où la Chouette allait y entrer, Sarah lui fit signe de rester en dehors.

Puis la Comtesse sonna violemment.

Un domestique parut.

- Je n'y suis pour personne... et que personne n'entre ici... entendez-vous?... absolument personne...

Le domestique sortit.

Sarah, pour plus de sureté, alla pousser un

La Chouette avait entendu la recommendation faite au domestique et vu Sarah fermer le verrou.

La Comtesse, se retournant, lui dit:

- Entrez vite... et fermez la porte.

La Chouette entra.

Ouvrant à la hâte un secrétaire, Sarah y nrit un coffret d'ébène qu'elle apporta sur un bureau situé au milieu de la chambre, et fit signe à la Chouette de venir près d'elle.

Le coffret contenait plusieurs fonds d'écrin superposés les uns sur les autres, et renfermant de magnifiques pierreries.

Sarah d'une voix si sitérée que la Chouette | coffret, qu'elle jetait précipitamment our la table ces casiers splendidement garnis de colliers, de bracelets, de diadèmes ou les rabis, les émeraudes et les diamants chatoyaient de mille feux.

La Chouette fut éblouie...

Elle était armée, elle était seule enfermée avec la Comtesse, la fuite lui était facile, assarée...

Une idée infernale traversa l'esprit de se monstre.

Mais, pour exécuter ce nouvenu forfait, il lui fallait sortir son stylet de son cabas et s'approcher de Sarah sans exciter sa défiance.

Avec l'astuce du chat-tigre, qui rampe st s'avance traitreusement vers sa proie, la vieille profita de la préoccupation de la Comtesse pour faire insensiblement le tour du bareau qui la séparait de sa victime.

La Chouette avait déià commence cotte évolution perfide, lorsqu'elle fut obligée 📥

s'arrêter brusquement.

Sarah retira un médaillon du double fend de la botte, se pencha sur la table, le tendit à la Chonette d'une main tremblante, et lui dit :

-Regardez ce portrait.

- C'est la Pégriotte! s'écria la Chouette frappée de l'extrême ressemblance ; c'est la petite fille qu'on m'a livrée; il me semble la voir quand Tournemine me l'a amenée... C'est bien la ses grands cheveux bouclés que j'ai coupés tout de suite et bien vendus, ma foi !...

-Vous la reconnaissez, c'est bien elle! Oh! je vous en conjure, ne me trompez pas...

ne me trompez pas!

- Je vous dis, ma petite dame, que c'est la Pégriotte, comme si on la voyait, dit la Chouette en tachant de se rapprocher davantage de Sarah sans être remarquée; à l'heure qu'il est, elle ressemble encore à ce portrait... Si vous la voyiez, vous en seriez frappée.

Sarah n'avait pas eu un cri de douleur, d'effroi, en apprenant que sa fille avait pendant dix ans vécu misérable, abandonnée...

Pas un remords en songeant qu'elle-même l'avait fait arracher fatalement de la paissible retraite où Rodolphe l'avait placée.

Tout d'abord, cette mère dénaturée ninterrogea pas la Chouette avec une anxiété terrible sur le passé de son enfant...

Non; chez Sarah l'ambition avait depuis longtemps étouffé la tendresse maternelle...

Ce n'était pas la joie de retrouver sa fille qui la transportait, c'était l'espoir certain de voir réaliser enfin le rêve orgueilleux de toute sa vie...

Rodolphe, s'était intéressé à cette malheureuse enfant... l'avait recueillie sans la connaître, que serait-ce donc lorsqu'il saurait qu'elle était... SA FILLE!

Il était libre... la comtesse veuve...

Sarah voyait déjà bailler à ses yeux la couronne souveraine.

La Chouette, avançant toujours à pas lents, avait enfin gagné l'un des bouts do la table, et Sarah était si pressée d'arriver au fond du placé son stylet perpendiculairement dans son cabas, la poignée à flaur de l'ouverture... bien | l'avait saisie à la nuque, et, lui appuvant le à sa portée...

Elle n'était plus qu'à qualques pas de la constance.

-Savez-vons écrire? lui dit tout à coup œlle-ci.

Et repoussant de la main le coffre et les bijoux, elle ouvrit un buvard placé devant un encrier.

-- Non, Madame, je ne sais pas écrire, répondit la Chouette à tout hasard.

Je vais donc écrire sous votre diciée... Dites-moi toutes les circonstances de l'abandon de cette petite fille.

Et Sarah, s'asseyant dans un fauteuil devant le bureau, prit une plume et fit signe à la Chouette de venir auprès d'elle.

L'osil de la vieille étincela.

Enfin... elle était debout, à côté du niège de Sarah.

Celle-ci, courbée sur la table, se préparait à 6eriro...

- Je vais lire tout haut, et à mesure, dit la comtesse, vous rectifierez mes erreurs.

- Oui, Madame, reprit la Chouette en épiant les moindres mouvements de Sarah.

Puis elle slissa sa main droite dans son cabas, pour pouvoir saisir son stylet sans ôtre vue. La comtesse commença d'écrire:

– Je déclare que... "

Mais s'intercompant et se tournant vom la Chouette qui touchait déjà le manche de son poignard, Sarah ajouta :

- A quelle-époque cette enfant vous a-t-elle été livrée?

- Au mois de lévrier 1827.

-Et par qui? reprit Sarah toujours tourmée ver la Chonette.

- Par Pierre Tournemine, actuallement an bagne de Rochefort... C'est Madame Séraphin, la fernanc de charge du notaire, qui lui avait donné la petite.

La comtesse se remit à écrire et lut à haute

" - Je déclare qu'au mois de février 1827, 

La Chouette avait tiré son stylet.

Dan elle se levait pour frapper sa victime entre les deux épaules...

Serah se retourna de nouveau.

La Chouette, pour n'être pas surprise, appuya prestement sa main droite armée sur le dossier du fauteuil de Sarah, et se pencha vers elle afin de répondre à sa nouvelle question.

- J'ai oublié le nom de l'homme qui vous a

comfié l'enfant, dit la comtesse.

- Pierre Tournemine, répondit la Chonette. " — Pierre Tournemine, ", répéta Sarah en continuant d'écrire, actuellement au bagne "de Rochefort, m'a remis un enfant qui lui " avait été confié par la semme de charge du...,

La comtesse ne put achever...

La Chonette, après s'être doucement débarrassée de son cabas en le laissant couler à ses pieds, s'était jetée sur la comteme aves autant de sapidisé que de fatie, de sa meia ganelle

visage sur la table, lui avait, de sa main droite, planté le stylet entre les deux épaules...

Cet abominable meurtre fut exécuté si brusquement que la comtesse ne poussa pas un cri, pas une plainte...

Toujours assise, elle resta le haut du corps et le front sur la table. Sa plume s'échappa de sa main.

-Le même coup que Fourline... au petit vieillard de la rue du Roule, dit le monstre. Encore une qui ne pariera plus... son compte est fait.

Et la Chouette s'emparant à la hâte des pierreries, qu'elle jeta dans son cabas, ne s'aperçut pas que sa victime respirait encore.

Le meurtre et le vol accomplis, l'horrible vieille ouvrit la porte vitrée, disparut dans l'allée d'arbres verts, sortit par la petite porte de la ruelle et gagna les terrains déserts.

Près de l'observatoire, elle prit un fincre qui a conduisit chez Bras-Rouge, aux Champs-

Élysées.

La veuve Martial, Nicolas, Calobasso et Barbillon avaient, on le sait, donné rendez-vous & la Chouette dans ce repaire pour voler et tuer la courtière en diamants.

### CHAPITRE VIII

#### L'AGENT DE SURETE.

Le lecteur connaît déjà le cabaret du Cour-Saignant, situé aux Champs Elysées, proche le Cours-la-Reine, dans l'un des vastes fossés qui avoisinaient cetta promenade il y a qualque années.

Les habitants de l'île du Ravageur n'avaisse

pas encere paru.

Depuis le départ de Bradamanti, qui avait, on le sait, accompagné la belle-mère de Madame d'Harville en Normandie, Tortillard était revenu chez son père.

Placé en vedette en haut de l'escalier, le petit boiteux devait signaler l'arrivée des Martial per un cri convenu, Bras-Rouge étant alors en conférence secrète avec un agent de sureté nommé Narciese Borel que l'on se souvient peut-être devoir vu au sapus franc de l'ogres lorsqu'il vint y arrêser deux scélérats accusés de meurtre.

Cet agent, homme de quarante ans environ. vigoureux et trapu, avait le teint coloré, l'oxil fin et perçant, la figure complètement rasée, afin de pouvoir prendre divers déguisements nécessaires à ses dangereuses expéditions ; car il lui fallait joindre souvent la souplesse de transfiguration du comédien au courage et à l'énergie du soldat pour parvenir à s'emparer de certains bandits contre lesquels il devait lutter de ruse et de détermination. Narcissa Borel était, en un mot, l'un des instruments les plus utiles, les plus actifs de cette providence au petit ried, appelée modestement et vulgairement la police.

Revenons à l'entretien de Narcisse Borel et de Bras-Rouge... Cet entretien semblait très-

— Oui, disait l'agent de sûreté, on vous accuse de profiter de votre position à double face pour prendre impunément part aux vols d'une bande de malfaiteurs très-dangereux, et pour donner sur eux de fausses indications à la police de sûreté... Prenez garde, Bras-Rouge, si cela était découvert, on serait sans pitié pour vous.

— Hélas! je sais qu'on m'accuse de cela, et c'est désolant, mon bon M. Narcisse, répondit Bras-Rouge en donnant à sa figure de fouine une expression de chagrin hypocrite. Mais j'espère qu'aujourd'hui enfin on me rendra justice, et que ma bonne foi sera reconnue...

- Nous verrons bien!

— Comment peut-on se défier de moi? Est-ce que je n'ai pas fait mes preuves? Est-ce moi, oui ou non, qui, dans le temps, vous ai mis à même d'arrêter en flagrant délit Ambroise Martial, un des plus dangereux malfaiteurs de Paris? Car, comme on dit, bon chien chasse de race, et la race des Martial vient de l'enfer, on elle retournera si le bon Dieu est juste...

— Tout cela est bel et bon, mais Ambroise était prévenu qu'on allait venir l'arrêter; si je n'avais pas devancé l'heure que vous m'aviez

indiquée, il échappait.

— Me croyez-vous capable, M. Narcisse, de lui avoir secrètement donné avis de votre arrivée?

— Ce que je sais, c'est que j'ai reçu de ce brigand-la un coup de pistolet a bout portant, qui heureusement ne m'a traversé que le bras.

— Dame! M. Narcisse, il est sur que dans votre partie on est exposé à ces malentenduslà...

— Ah! vous appelez ça des malentendus? — Certainement, car il voulait sans doute,

le scélérat, vous loger la balle dans le corps.

— Dans le bras, dans le corps ou dans la tête, peu importe, ce n'est pas de cela que je me plains; chaque état a ses désagréments.

- —Et ses plaisirs donc, M. Narcisse, et ses plaisirs! Par exemple, lorsqu'un homme aussi fin, aussi adroit, aussi courageux que vous... est depuis longtemps sur la piste d'une nichée de brigands, qu'il les suit de quartier en quartier, de bouge en bouge, avec un bon limier comme votre serviteur Bras-Rouge, et qu'il finit par les traquer et les cerner dans une souricière dont aucun ne peut échapper... avouez, M. Narcisse, qu'il y a là un grand plaisir... une joie de chasseur!... Sans compter le service que l'on rend à la justice, ajouta gravement le tavernier du Cœur-Saignant.
- Je serais assez de votre avis, si le limier était fidèle; mais je crains qu'il ne le soit pas.

— Ah! M. Narcisse, vous croyez...

— Je crois qu'au lieu de nous mettre sur la

— Je crois qu'au lieu de nous mettre sur la voie, vous vous amusez à nous égarer, et que vous abusez de la confiance qu'on a en vous. Chaque jour vous promettez de nous aider à l mettre la main sur la bande... ce jour n'arrive iamais.

Et si ce jour arrive aujourd'hui, M. Narcisse, comme j'en suis sûr; et si je vous fais ramasser Barbillon, Nicolas Martial, la veuve, sa fille et la Chouette, sera-ce, oui ou non, un bon coup de filet? Vous méfierez-vous encore de moi?

— Non, et vous aurez rendu un véritable service; car on a contre cette bande de fortes présomptions, des soupçons presque certains, mais malheureusement aucune preuve.

— Aussi un petit bout de flagrant délit, en permettant de les pincer, aiderait furieusement à débrouiller leurs cartes, hein? M. Narcisse.

— Sans doute... et vous m'assurez qu'il n'y a pas eu provocation de votre part dans le coup qu'ils vont tenter?

— Non, sur l'honneur!... c'est la Chouette qui est venue me proposer d'attirer la courtière chez-moi, lorsque cette infernale borgnesse a appris par mon fils que Morel, le lapidaire, qui demeure rue du Temple, travaillait en vrai au lieu de travailler en faux, et que la mère Mathieu avait souvent sur elle des valeurs considérables... J'ai accepté l'affaire, en proposant à la Chouette de nous adjoindre les Martial et Barbillon, afin de vous mettre toute la sequelle sous la main.

— Et le Maître d'école, cet homme si dangereux, si fort et si féroce, qui était toujours avec la Chouette ?... un des habitués du tapis franc ?

- Le Maître d'école ?... dit Bras-Rouge en

feignant l'étonnentent.

— Oui, un forçat évadé du bagne de Rochefort, un nommé Anselme Duresnel, condamné à perpétuité. On sait maintenant qu'il s'est défiguré pour se rendre méconnaissable... N'avez-vous aucun indice sur lui?

— Aucun,... répondit intrépidement Bras-Rouge qui avait ses raisons pour faire ce measonge, car le Maître d'école était alors enfermé

dans une des caves du cabaret.

— Il y a tout lieu de croire que le Maître d'école est l'auteur de nouveaux assassinats. Ce serait une capture importante...

— Depuis six semaines on ne sait pas ce qu'il est devenu.

- Aussi vous reproche-t-on d'avoir perdu

sa trace...

— Toujours des reproches!... M. Narcisse

... toujours des reproches :... M. Narens

— Ce ne sont pas les raisons qui manquent... Et la contrebande ?

- Ne faut-il pas que je connaisse un peu de toutes sortes de gens? des contrebandiers comme d'autres pour vous mettre sur la voie... Je vous ai denoncé ce tuyau à introduire des liquides... établi en dehors de la barrière du Trône et aboutissant dans une maison... de la
- Je sais tout cela, dit Narcisse en interrompant Bras-Rouge, mais pour un que vous dénonces, vous en faites peut-être échapper dix, et vous continuez impunément votre trafic

... Je suis sûr que vous mangez à deux râteliers, comme on dit.

— Ah! M. Narcisse... je suis incapable d'une faim aussi malhonnête...

- Et ce n'est pas tout; rue du Temple, n° 17, loge une femme Burette, prêteuse sur gages, que l'on accuse d'être votre recéleuse particulière à vous.
- Que voulez-vous que j'y fasse, M. Narcisse? On dit tant de choses, le monde est si méchant... Encore une fois, il faut bien que je fraye avec le plus grand nombré de coquins possible, que j'aie même l'air de faire comme eux... pis qu'eux, pour ne pas leur donner de soupçons; mais ça me navre... de les imiter ... ça me navre... Il faut que je sois bien dévoué au service, allez... pour me résigner à ce métier-là...
- Pauvre cher homme... je vous plains de toute mon ame.
- --- Vous riez, M. Narcisse... Mais si l'on croit ça, pourquoi n'a-t-on pas fait une descente chez la mère Burette et chez moi?

— Vous le savez bien... pour ne pas effaroucher ces bandits que vous nous promettez

de nous livrer depuis si longtemps.

— Et je vais vons les livrer, M. Narcisse; avant une heure ils seront ficelés... et sans trop de peine, car il y a trois femmes. Quant à Barbillon et à Nicolas Martial, ils sont féroces comme des tigres, mais làches comme des poules.

— Tigres ou poules, dit Narcisse en entr'ouvrant sa longue redingote et montrant la crosse de deux pistolets qui sortaient des goussets de son pantalon, j'ai la de quoi les servir.

— Vous ferez toujours bien de prendre deux de vos hommes avec vous, M. Narcisse; quand ils se voient acculés, les plus poltrons deviennent quelquefois des enragés.

— Je placerai deux de mes hommes dans la petite salle basse, à côté de celle où vous ferez entrer la courtière... au premier cri, je paraîtrai à une porte, mes deux hommes à l'autre.

— Il faut vous hâter, car la bande va arriver

d'un moment à l'autre, M. Narcisse.

 Soit, je vais poster mes hommes... pourvu que cela ne soit pas encore pour rien... cette fois.

L'entretien fut interrompu par un sifflement particulier destiné à servir de signal.

Bras-Rouge s'approcha d'une fenêtre pour voir quelle personne Tortillard annonçait.

— Tenez... voila déja la Chouette. Eh bien! me croyez-vous a présent, M. Narcisse?

— C'est deja quelque chose, mais ce n'est pas tout; enfin, nous verrons; je cours placer mes hommes.

Et l'agent de sureté disparut par une porte latérale.

## CHAPITRE IX.

#### LA CHOUETTE.

La précipitation de la Marche de la Chouette, les ardeurs féroces d'une fievre de rapine drôle.

et de meurtre qui la possédait encore, avaient empourpré son hideux visage; son œil vert étincelait d'une joie sauvage.

Tortillard la suivait sautillant et boitant.

Au moment ou elle descendait les demières marches de l'escalier, le fils de Bras-Rougs, par une méchante espièglerie, posa son pied sur les plis trainants de la robe de la Chouette.

Ce brusque temps d'arrêt fit trébucher la vieille. Ne pouvant se retenir à la rampe, elle tomba sur ses genoux, les deux mains tendues en avant, abandonnant son précieux cabas, d'où s'échappa un bracelet d'or garni d'émeraudes et de perles fincs...

La Chouette s'étant, dans sa chute, quelque peu excorié les doigts, ramassa le bracelet qui n'avait pas échappé a la vue perçante de Tortillard, se releva et se précipita furieuse sur le petit boiteux qui s'approchait d'elle d'un air hypocrite en lui disant:

-Ah! mon Dieu! le pied vous a donc

fourché?

Sans lui répondre, la Chouette saisit Tortillard par les cheveux, et, se baissant au niveau de sa joue, le mordit avec rage; le sang jaillit sous sa dent.

Chose étrange, Tortillard, malgré sa méchanceté, malgré le ressentiment d'une cruelle douleur, ne poussa pas une plainte, pas un cri...

Il essuya son visage ensanglanté, et dit en riant d'un air forcé :

- J'aime mieux que vous ne m'embrassiez pas si fort une autre fois... eh... la Chouette.

— Méchant petit momacque, pourquoi astu mis expres ton pied sur ma robe... pour me faire tomber?

— Moi? Ah bien! par exemple... je vous jure que je ne l'ai pas fait exprès, ma boune Chouette... Plus souvent que votre petit Tortillard aurait voulu vous faire du mal... il vous aime trop pour cela; vous avez beau le battre, le brusquer, le mordre, il vous est attaché comme le pauvre petit chien l'est à son maître, dit l'enfant d'une voix pateline et doucereuss.

Trompée par l'hypocrisie de Tortillard, la

Chouette le crut et lui répondit :

— A la bonne heure! Si je t'ai mordu à

tort, ce sera pour toutes les autres fois que tu l'aurais mérité, brigand... Allons, vive la joie ... aujourd'hui je n'ai pas de rancune... Où est ton filou de père?

--- Dans la maison... Voulez-vous que j'aille le chercher?...

- Non. Les Martial sont-ils venus?

- Pas encore...

— Alors j'ai le temps de descendre chez Fourline ; j'ai à lui parler au vieux sans yeux...

— Vous allez au caveau du Mattre d'école? dit Tortillard en dissimulant à peine une joie diabolique.

- Qu'est-ce que ca te fait ?

- A moi?

— Oui, tu m'as demandé cela d'un drôle d'air?

— Parce que je pense à quelque chose de drôle.

-- Onoi ?

- C'est que vous devriez bien au moins lui apporter un jeu de cartes pour le désannuyer, reprit Tortillard d'un air narquois, ca le changerait un peu... Il ne joue qu'à être mordu par les rats; à ce jeu-là il gagne toujour, et à la fin, ça lame.

La Chonette rit aux éclats de ce lazzi, et dit

an petit boitenx:

- Amour de momacque à sa maman... je ne connais pas un moutard pour avoir déjà les de vice que ce gueux-là... Va chercher n chandelle, tu m'éclaireras pour descendre chez Fourline... et tu m'aideras à ouvrir sa merte... tu sais bien qu'à moi toute seule je no enz pas sculement la pousser.

-Ah! bien non, il fait trop noir dans la case, dit Tortillard on hochant la tôte.

-- Comment! comment! toi qui es mauvais comme un démon, tu serais poltron?... Je wondrais bien voir ça... Allons, va vite, et dis à ton père que je vas revenir tout à l'houre... se je sais avec Fourline — que nous cansons de la publication des bans pour notre mariage voyons, dépêche-toi, tu seras garçon de noce. etrisi tu es gentil, c'est toi qui prendras ma uretière...

Tortillard alla chercher une lumière d'un air manacade.

En l'attendant, la Chouette, toute à l'ivreme da succès de sen vol, plongea sa main droite dens son gabes pour y manier les bijoux précieux qu'il renfermait.

C'était pour cacher momentanément ce trésor qu'elle voulait descendre dans le caveau ala Mattre d'école, et non pour jouir, selon son habitude des tourments de sa nouvelle victime.

Nous dirons tout à l'heure pourquoi, du conentement de Bras-Rouge, la Chouette avait reléaué le Maître d'école dans ce même réduit conterrain ou ce brigand avait autrefois préoipisé Rodolphe.

Tortillard, tenant un flambeau, reparut à la

porte du cabaret.

La Chouette le suivit dans la salle basse, où s'ouvrait la large trappe à deux vantaux que

Hom commait deia.

Le file de Bras-Rouge, abritant sa lumière dans le creux de sa main, et précédant la vieille, descendit lentement un escalier de conduisant à une pente rapide au bout de laquelle se trouvait la porte épaisse du cavean aonterrain, qui avait failli devenir le tombeau de Rodolphe.

Arvivé au bas de l'escalier, Tortislard parut hégiter à suivre la Chouette.

-Eh bien!... méchant lambin... avance done, lui dit-elle en se retournant.

- Dame! il fait si noir... et puis vous allez si vite, la Chouette... Mais au fait, tenez... raime mieux m'en retourner... et vous laisser de chandelle.
- Et la porte du caveau, imbécile!... Estce que je peux l'ourrir à moi teute seule? A vanceras-tu?

- Non... J'ai trop pour.

– Si je vais a toi... prends garde...

--- Puisque vous me menacez, je remonte... Et Tortillard recula quelques pas.

- Eh bien! écoute... sois gentil, reprit la Chouette en contenant se colère, je te donneral

qualque chose... - A la bonne heure! dit Tortilland en m rapprochant, parlez-moi ainsi, et vous ferez

- de moi tout ce que vous voudrez, mère la Chouette.
  - Avance, avance, je suia prezsée...

— Oui ; mais promettes moi que vous e laisserez aguicher le Maître d'école ?

- Une autre fois... aujourd'hui je n'ai pas le temps.

— Řien qu'un petit peu ; laissez-mei saule-

ment le faire écumer... - Une autre fois... Je te dis qu'il faut que

je remonte tout de suite.

— Pourquoi danc voulez-vous ouvriz la porte de son appartement?

- Ça ne te regarde pas. Voyces, finisa-tu? Les Martial sont peut-être déjà en hant, il faut que je leur parle... Sois gentil, et ta n'en seras pas faché... arrive...

-Il faut que je vous aime bien, elles, la Chouette... your me faites faire tout co-cans vons voulez, dit Tortillard en s'avancant lentement.

La clarté blafarde, yacillante de la chandella éclairant vaguement ce sombre couloir, dessinait la noire silhouette du hideux enfant sur les murailles verdatres, lézardées, ruisselantes d'humidité.

Au fond du passage, à travers une domiobscurité, on voyait le cintre bas, écracé, de l'entrée du caveau, sa porte épaisse gamie de bandes de fer, et se détachant dans l'ombee, de tartan rouge et le bonnet blanc de la Choustte. Grace à ses efforts et à ceux de Tortillard, la porte s'ouvrit en grinçant sur see gonde

rouillés. Une bouffée de vapeur humide s'écheppa: de cet antre, obscur comme la nuit.

La lumière, posée à terre, jetait quelq lueurs sur les premières marches de l'escalier de pierre, dont les derniers degrés se perdaient complétement dans les ténèbres.

Un cri, ou plutôt un regissement servege, sortit des profondeurs du caveau.

-Ah! voila Fourline qui dit bonjour a sa maman, dit ironiquement la Chouette.

Et elle descendit quelques marches pour cacher son cabas dans quelque recoin.

- J'ai faim! cria le Maître d'école d'une voix frémissante de rage; on veut donc me faire mourir comme une bête enragée?
- Tu as faim, gros minet? dit la Chonette en éclatant de rire, eh bien !... suce ton police...
- On entendit le bruit d'une chalne qui se roidissait violemment.

Puis un soupir de rage muette contenue.

--Prends, garde! prends garde! tu vas te faire execre boho à la jamba, comme à laferme de Bouqueval. Pauvre bon papa! dit | Tortilland.

- Il a raison, cet enfant ; tiens-toi donc en repas, Fourime, reprit la vieille, l'anneau et la chaine sont solides, vieux sans yeux, ça vient de chez le père Micon, qui ne vend que du bon. C'est ta faute annsi; pourquoi t'es-tu laissé ficeler pendant ten sommeil? On n'a eu ensmits qu'à te passer l'anneau et la chaîne à la gigne, et à te descendre ici... au frais... pour te conserver... vieux coquet.
- C'est dommage, il va moisir, dit Tortilland

On entendit un nouveau bruit de chaînes.

— Eh! eh! Fourline, qui sautille comme un hanneton attaché par la patte, dit la vieille. Il me semble le voir..

- Hanneton! vole! vole! vole!... Ton mari cut le Muitre d'école !... chantonna Tor-

tillard.

Cette variante augmenta l'hilarité de la Chonette.

Ayant placé son cabas dans un trou formé par la dégradation de la musaille de l'escalier, elle dit en se relevant :

- Vois-tu, Fourline?...

- Il ne voit pas, dit Tortillard.

--- Il a raison, cet emfant! Eh bien! entende-tu, Fourline? Il ne fallait pas, en revenant de la ferme, être assez Colas pour faire le bon chien... en m'empéchant de dévisager la Pégriotte avec mon vitriol... Par là-dessus, tu m'as parlé de ta mustte (1), qui devenait bégueule. J'ai vu que ta pate de franc gueux s'aigrismit, qu'elle tournait à l'honnête... comme qui dirait au mouchard... que d'un jour à fantre tu pomrais manger sur nous (2), vieux sans yeux... et alors...

-Alors le vieux sans yeux va manger sur toi, la Chouette, car il a faim! s'écria Tortillard en poussant brusquement et de toutes ses

forces la vieille par le dos.

La Chonette tomba en avant, en poussant une imprécation terrible.

On l'entendit rouler au bas de l'escalier de pierre.

- Kiss... kiss... kiss...'a toi la Chouette, a toi ... saute dessus... vieux, ajouta Tortillard.

Puis saisissant le cabas sous la pierre où il avait vu la vicille le placer, il gravit précipitamment l'escalier en criant avec un éclat de rire firoce :

-- Voilà une poussée qui vaut mieux que celle de tout à l'heure, hein, la Chouette? Cette fois tu ne me mordras pas jusqu'au sang... Ah! tu oroyais que je n'avais pas de rancane... merci... je saigne encore..

– Je la tiens... oh!... je la tiens... cria le Maitre d'école du fond du caveau.

-Si tu la tiens, vieux, part à deux, dit Tortillard en ricanant.

Et il s'arrêta sus la dernière marche de l'es-

---- An secours! cria la Chouette d'une voix atranguiós.

- Merci... Tortillard, reprit le Maître d'6cole, merci!

Et on l'entendit pousser une aspiration de

joie effrayante.

- Oh! je te pardonne le mal que tu m'as fait... et pour ta récompense... tu vas l'entendre chanter, la Chouette! écoute-la bien ... l'aiseau de mort...

—Bravo!… me voilà aux premières loges. dit Tortillard en s'asseyant au haut de l'es-

calier.

## CHAPITRE K.

#### LE CAVEAU.

Tortillard, assis sur la première marche de l'escalier, éleva sa lumière pour tacher d'sclairer l'épouvantable, scène qui allait se passer dans les profondeurs du caveau; mais les ténèbres étaient trop épaisses... une si faible clarté ne put les dissiper.

Le fils de Bras-Rouge ne distingua rien.

La lutte du Maitre d'école et de la Chouette était sourde, acharaée, sans un mot, sans un

Saulement de temps à autre on entendait l'ampiration bruyante ou le souffle étouisé qui accompagne toujours des efforts violents et contenue.

Tortillard, assis sur le degré de pierre, se mit alors à frapper des pieds avec cette cadence particulière aux apectateurs impatients de voir commencer le spectacle ; puis il pousse. ce cri familier aux habitués de paradis des théatres du boulevard :

Eh! la toile... la pièce... la musique!

- Oh! je te tiendrai comme je veux, marmura le Maître d'école au fond du caveau, et

Un mouvement désespéré de la Chouette l'interrompit. Elle se débattait avec l'énergie

que donne la crainte de la mort.

- Plus haut !... On n'entend pas! cria Tortillard.

- Tu as beau me dévorer la main, je te tiondrai comme je le veux, reprit le Maître d'école.

Puis, ayant sans doute réussi à contenir-la Chouette, il ajouta :

- C'est cela... Maintenant, écoute...

– Tortillard, appelle ton père! cria la Chouette d'une voix haletante, épuisée. An secours... an accours!

— A la porte... la vicille! elle emp**ech**e d'entendre, dit le petit boiteux en sclatens de rire ; à bas la cabale!

Les cris de la Chouette ne pouvaient percer

ces deux étages soutermins.

La misérable, voyant qu'elle n'avait aucune aide à attendre du fils de Bras-Rouge, voulut tenter un dernier effort.

-Tortillard, va chercher du secours et je te donne mon cabas ; il est plein de bijoux.... il est là sous une pierre.

Que ça de générosité! Merri, madame... Est-ce que je ne l'ai pas, ton cabes? Tions,

<sup>(1)</sup> De te conscience. (E) Nous dénoncer.

entends-tu comme ça clique dednns?... dit pour le tuer... et ce caveau est le lieu de mon Tortillard en le secouant. Mais, par exemple, donne-moi tout de suite pour deux sous de galette chaude, et je vas chercher papa!

-- Aie pitié de moi, et je...

La Chouette ne put continuer.

Il se fit un nouveau silence.

Le petit boiteux recommença de frapper en mesure sur la pierre de l'escalier où il était accroupi, accompagnant le bruit de ses pieds de ce cri répété:

-- Ça ne commence donc pas? Ohé! la toile... ou j'en fais de faux cols! La pièce!...

la musique!

- De cette façon, la Chouette, tu ne pourras plus m'étourdir de tes cris, reprit le Maître d'école après quelques minutes, pendant lesquelles il parvint sans doute à bàillonner la vieille. Tu sens bien, reprit-il d'une voix lente et creuse, que je ne veux pas en finir tout de suite... Torture pour torture! Tu m'as assez fait souffrir... Il faut que je te parle longuement avant de te tuer... oui... longuement... ça va être affreux pour toi... Quelle agonie, hein?
- Ah çà, pas de bêtises, eh, vieux! s'écria Tortillard en se levant à demi; corrige-la, mais ne lui fais pas trop de mal... Tu parles de la tuer..., c'est une frime, n'est-ce pas? Je tiens à ma Chouette... je te l'ai prêtée, mais tu me la rendras... ne me l'abime pas... je ne veux pas qu'on me détruise ma Chouette, on sans ça, je vais chercher papa.

— Sois tranquille, elle n'aura que ce qu'elle mérite... une le con profitable,... dit le Maître d'école pour rassurer Tortillard, craignant que le petit boiteux n'allat chercher du secours.

– A la bonne heure, bravo! voilà la pièce qui va commencer,... dit le fils de Bras-Rouge, qui ne croyait pas que le Maltre d'école menaçat sérieusement les jours de l'horrible

vieille.

·Causons donc, la Chouette, reprit le Mattre d'école d'une voix calme. D'abord, vois-tu... depuis ce rêve de la ferme de Bouqueval, qui m'a remis sous les yeux tous nos crimes, depuis ce rêve qui a manqué de me rendre fou... qui me rendra fou... car dans la solitude, dans l'isolement profond où je ivis, toutes mes pensées viennent malgré moi aboutir à ce rêve... il s'est passé en moi un changement étrange...

Oui... j'ai eu horreur de ma férocité pas-

D'abord je ne t'ai pas laissée martyriser la Goualeuse... Cela n'était rien encore...

En m'enchaînant ici dans cette cave, en m'y faisant souffrir le froid et la faim... mais en me délivrant de ton obsession... tu m'as laissé tout à l'épouvante de mes réflexions.

Oh! tu ne sais pas ce que c'est que d'être seul... toujours seul... avec un voile noir enr les yeux, comme m'a dit l'homme implacable qui m'a puni...

Cela est effrayant... Vois donc!...

C'est dans ce caveau que je l'avais précipité

supplice... Il sera peut-être mon tombean...

Je te répète que cela est effrayant.

Tout ce que cet homme m'a prédit s'est réalisé.

Il m'avait dit: Tu as abusé de ta force... tu seras le jouet des plus faibles.

Cela a été.

Il m'avait dit: Désormais séparé du monde extérieur, face à face avec l'éternel souvenir de tes crimes, un jour tu te repentiras de tes crimes...

Et ce jour est arrivé... l'isolement m'a purifié...

Je ne l'aurais pas cru possible...

Une autre preuve... que je suis peut-être moins acélérat qu'autrefois... c'est que j'éprouve une joie infinie a te tenir la ... monstre... non pour me venger, moi... mais pour venger nos victimes... Oui, j'aurai accompli un devoir... quand, de ma propre main, j'aurai puni ma complice...

Une voix me dit que si tu étais tombée plus tôt en mon pouvoir, bien du sang... bien du sang n'aurait pas coulé sous tes coupa.

J'ai maintenant horreur de mes meurtres passés, et pourtant... ne trouves tu pas cela bizarre ? c'est sans crainte, c'est avec sécurité que je vais commettre sur toi un meurtre affreux, avec des raffiments affreux... Dis... dis... conçois-tu cela?

- Bravo !- bien joué... vieuz same yeux ! Ca chauffe! s'écria Tortillard en applaudissant.

Tout ca, c'est toujours pour rire?

 Toujours pour rire, reprit le Maître d'école d'une voix creuse. Tiens-toi donc, la Chouette, il faut que je finisse de t'expliquer comment peu à peu j'en suis venu à me repentir.

Cette révélation te sera odieuse... conur endurci, et elle te prouvera aussi combien je dois être impitoyable dans la vengeance que je veux exercer sur toi au nom de nos victimes...

Il faut que je me hate...

La joie de te tenir la... me fait bondir le sang... mes tempes battent avec violence comme lorsqu'à force de penser au rêve... ma raison s'égare... Peut-être une de mes crises va-t-elle venir... mais j'aurai le temps de te rendre les approches de la mort effroyables, en te forçant de m'entendre...

- Hardi, la Chouette! cria Tortillard : hardi! à la réplique!... Tu ne sais donc pas ton rôle ?... Alors dis au boulanger (1) de te souffler,

ma vicille.

-Oh! tu auras beau te débattre et me mordre, reprit le Maître d'école après un moment de silence, tu ne m'échapperas pas... tu m'as coupé les doigts jusqu'aux os... mais je t'arrache la langue si tu bouges...

Continuons de causer.

En me trouvant seul, toujours seul dans la nuit et dans le silence, j'ai commencé par éprouver des accès de rage furieuse... impuissante... Pour la première fois ma tête s'est perdue. Oui... quoique éveillé, j'ai revu le rêve... tu sais? le rêve...

Le petit vieillard de la rue du Roule... la femme noyée... le marchand de bestiaux... et toi... planant au-dessus de ces fantômes...

Je te dis que cela est effrayant.

Je suis aveugle... et ma pensée prend une forme, un corps, pour me représenter incessamment d'une manière visible, presque palpable... les traits de mes victimes...

Je n'aurais pas fait ce rêve affreux... que mon esprit, continuellement absorbé par le souvenir de mes crimes passés, eût été troublé

des mêmes visions...

Sans doute, lorsqu'on est privé de la vue, les idées obsédantes s'imagent presque matériellement dans le cerveau.

Pourtant... quelquefois, à force de les contempler avec une terreur résignée... il me semble que ces spectres menaçants... ont pitié de moi... ils pålissent... s'effacent et disparaissent... Alors je crois me réveiller d'un songe funeste... mais je me sens faible, abattu, brisé... et, le croirais-tu... oh! comme tu vas rire... la Chouette!... je pleure... entends-tu?... je pleure... Tu ne ris pas?... Mais ris donc!... ris donc!...

La Chouette poussa un gémissement sourd et étouffé.

-Plus haut! cria Tortillard, on n'entend pas..

-Oui, reprit le Maître d'école, je pleure, car je souffre... et la fureur est vaine. Je me dis: Demain, après-demain, toujours je serai en proie aux mêmes accès de délire et de morne désolation...

Quelle vie !... oh ! quelle vie !...

Et je n'ai pas choisi la mort plutôt que d'être enseveli vivant dans cet ablme que creuse incessamment ma pensée!

Aveugle, solitaire et prisonnier... qui pourrait me distraire de'mes remords? Rien... rien...

Quand les fantômes cessent un moment de passer et de repasser sur le voile noir que j'ai devant les yeux, ce sont d'autres tortures... ce sont des comparaisons écrasantes. Je me dis : Si j'étais resté honnête homme, à cette heure je serais libre, tranquille, heureux, aimé et honoré des miens... au lieu d'être aveugle et enchainé dans ce cachot, à la merci de mes complices.

Hélas! le regret du bonheur perdu par un crime est un premier pas vers le repentir...

Et quand au repentir se joint une expiation d'une effrayante sévérité... une expiation qui change votre vie en une longue insomnie remplie d'hallucinations vengeresses ou de réflexions désespérées... peut-être alors le pardon des hommes succède aux remords et à l'expia-

Prends garde, vieux! cria Tortillard, tu manges dans le mile à M. Moëssard... Connu!

Le Maître d'école n'écouts pas le fils de Bras-Rouge.

- Cela t'étonne de m'entendre ainsi parler. la Chouette? Si j'avais continué de m'étourdir, ou par d'autres sang ants forfaits, ou par l'ivresse farouche de la vie du bagne, jamais ce changement salutaire ne se fat opéré en moi. je le sais bien...

Mais seul, mais aveugle, mais bourrelé de remords qui se voient, à quoi songer?

A de nouveaux crimes?

Comment les commettre?

A une évasion?

Comment m'évader?

Et si je m'évadais... où irais-je?... que ferais-je de ma liberté?

Non, il me faut vivre désormais dans une nuit éternelle, entre les angoisses du repentir et l'épouvante des apparitions formidables dont je suis poursuivi...

Quelquefois pourtant... un faible rayon d'espoir... vient luire au milieu de mes ténèbres... un moment de calme succède à mes tourments ... oui... car quelquefois je parviens à conjurer les spectres qui m'obsèdent, en leur opposant les souvenirs d'un passé honnête et paisible; en remontant par la pensée jusqu'aux premiers temps de ma jeunesse, de mon enfance..

Heureusement, vois-tu, les plus grands scélérats ont du moins quelques années de paix et d'innocence... à opposer à leurs années crimi-

nelles et sangiantes.

On ne naît pas méchant...

Les plus pervers ont eu la candeur aimable de l'enfance... ont connu les douces joies de cet age charmant... Aussi, je te le répète parfois je ressens une consolation amère en me disant: Je suis à cette heure voué à l'exécration de tous, mais il a été un temps où l'on m'aimait, où l'on me protégeait, parce que j'étais inoffensif et bon..

Hélas!... il faut bien me réfugier dans le passé... quand je le puis... là sculement je trouve quelque calme..

En prononçant ces dernières paroles, l'accent du Maître d'école avait perdu de sa radesse; cet homme indomptable semblait pro-

fondément ému, il ajouta :

- Tiens, vois-tu, la salutaire influence de ces pensées est telle que ma fureur s'apaise :... le courage... la force... la volonté me manquent pour te punir... Non... ce n'est pas à moi de verser ton sang...

- Bravo, vieux! Vois-tu, la Chouette, que c'était une frime !... cria Tortillard en applau-

dissant.

- Non, ce n'est pas à moi de verser ton sang, reprit le Maltre d'école, ce serait un meurtre... excusable peut-être... mais ce serait . toujours un meurtre... et j'ai assez des trois spectres... Et puis, qui sait ?... tu te repentiras peut-être aussi un jour... toi ?

En parlant ainsi le Maître d'école avait machinalement rendu a la Chouette quelque

liberté de mouvement.

Elle en profita pour saisir le stylet qu'elle avait placé dans son corrage après le meurtre de Sarah... et pour porter un violent comp de

tout à fait de lui.

Il poussa un cri de douleur perçant.

Les ardeurs féroces de sa haine, de sa vengeance, de sa rage, see instincts sanguinaires, brusquement réveillés et exaspères par cette attaque, firent une explosion soudaine, terrible, où s'abima sa raison, déjà fortement ébranlée par tant de secousses.

Ah! vipère... j'ai senti ta dent! s'écriat-il d'une voix tremblante de fureur, en étreignant avec force la Chouette, qui avait dû lui ochapper; tu rampais dans le caveau... hein? ajouta-t-il de plus en plus égaré; mais je te vais écraser... vipère ou Chouette... Tu attendais sans doute la venue des fantômes... Oui, car le sang me bat dans les tempes... mes oreilles tintent, la tête me tourne... comme lorsqu'ils doivent venir... Oui, je ne me trompe pas... Oh! les voila... du fond des ténèbres, ils s'avancent... ils s'avancent... Comme ils sont pales... et leur sang, comme il coule... runge et fumant!... Cela t'épouvants... tu te débats... Eh bien! sois tranquille, tu me les verras pas... j'ai pitié de toi... je vais te rendre avengle... Tu serus comme moi... sans yaux...

Ici le Mattre d'école fit une pause...

La Chouette jeta un cri si horrible, que Tortillard épouvanté bondit sur su marche de pierre, et se leva debout.

Les cris effroyable de la Chouette pararent estre le comble au vertige fusieux du Maître d'école.

- Cliante, : dienit-il à voix basse, chants... M. Chouette... chante... ton chant de most... Tu es houreuse... tu ne vois plus les trois fanvonces... de nos assuminés, le petit viciliard de la rue du Roule... la femme noyée... le marchand de bestiaux... Moi, je les vois... ile approchant... ils me tombent... Oh! qu'ils ont froid ... alv1...

La dernière lucur de l'intelligence de ce misérable s'éccignit dans ce cri d'épouvante, dans **tes opi du dam**ané...

Des lors le Mattre d'école ne raisonna plus, ne parla plus ; il agit et rugit en bête féroce, il n'obéit plus qu'à l'instinct sauvage de la destruction pour la destruction.

Et il se passa quelque chose d'épouvantable dans les ténèbres du caveau.

On entendit un piétinement précipité, interrompu à de frequents intervalles par un bruit sourd, retentissant comme celui d'une boite omenae qui rebondirait sur une pierre contre laquelle on voudrait la briser.

Des plaintes aigues, convulsives, et un éclat de rire infernal accompagnaient chacun de ces

Puis ce fut un rale... d'agome... Puis on n'ontendit plus rien..

Rien que le piétinement furieux... rien que lès coups sourds et rebondissants qui continubrent toujoum...

Biogeot um busit lointain de ses et.de.voix ne impatieus prefendeum du camen. De

cette arme au bandit, afin de se débarrasser | vives hueuns brilièment à l'extrémité du passage souterrain.

> Tortilland, glacé de terreur par la scène tenébreuse à laquelle il venait d'assister sans la voir, aperçut plusieurs personnes portant des lumières descendre rapidement l'escalier... En un moment la cave fut envahie par plusieurs agents de sûreté, à la tête desquels était Narciese Borel; des gardes municipaux fermaient la marche.

> Tortillard fut saisi sur les premières marches du caveau, tenant epoore à la main le cabas de la Chouette.

Narcisse Borel, suivi de quelques-uns des siens, descendit dans le caveau du Mattre d'école.

Enchaîné par la jambe à une pierre énorme placée au milieu de son cachot, le Maître d'école, horrible, monstruoux, la crinière hérimée, la barbe longue, la bonche écumante, vêtu de haillons ensanglantés, tournait comme une bête fauve autour de son cachot, trainant après lui, par les deux pieds, le cadavre de la Chouette, dont la tôte était horriblement mutilée, brisée, **бставée.** 

Il fallut une lutte violente pour lui arracher les restes sanglants de sa complice et pour parvenir à le garretter.

Après une vigoureuse résistance, on parvint à le transporter dans la saile basse du cabaret de Bras-Rouge, vaste salle obscure, éclairée par une scule fenêtre.

La se trouvaient, les menottes aux mains, et gardés à vue, Barbillou, Nicolas Martial, sa mère et en senur.

Ils venaient d'être arrêtés au moment et ils entraînaient la courtière en diamants pour l'é-

Celle-ci reprenzit ses sens dans une autre chambre.

· Étendu sur le sul et contenn à peine par deux agents, le Maître d'école, légèrement blessé au bras par la Chouette, mais complétement inconsé, souffinit, mugicanit comme un taureau qu'on abat. Quelquefois il se sonievait tout d'une pièce par un soubresaut convulsif.

Barbillon, la tête baissée, le teint livide. plombé, les lèvres décolorées, l'mil fixe et faroache, see longs cheveux noirs et plats retombaset sur le col de sa blouse bleue, déchirée dans la lutte, Barbillon était amis sur un banc: ses poignets, serrés dans des menottes de fet, repossient sur ses genoug.

L'apparence juvénile de ce misérable (il avait à peine dix-huit ans), la régularité de ses traits imberbes, déja flétris, dégradés, rendait plus déplorable encore la hideuse empreinte dont la débauche et le crime avaient marqué cette physionomie.

Impossible, il ne disait pas un mot.

On ne pouvait deviner si cette insensibilité apparente Ctait due à la stupeur ou à une froide énergie; se respiration était fréquente; de temps à autre, de ses deux mains entravées il myzit le ment qui beignait son front pale.

A côté de lui on voyait Calebasse; son bou-

serrée à la nuque par un lacet, pendait derrière sa tôte en plusieurs mauhes rares et effilées. Plus courroucée qu'abattue, ses joues maigres et bilieuses quelque peu colorées, elle contemplait avec dédain l'accablement de son frère Nicolas, placé sur une chaise en face d'elle.

Prévoyant le sort qui l'attendait, ce bandit, affaissé sur lui-même, la tête pendante, les genoux tremblants et s'entre-choquants, était éperdu de terreur ; ses dents claquaient convulsivement, il poussait de sourds gémissants.

Scule entre tous, la mère Martial, la veuve du supplicié, debout et adossée au mur, n'avait rien perdu de son audace. La tête haute, elle jetait autour d'elle un regard ferme ; ce masque d'airain ne trahissait pas la moindre émotion...

Pourtant, à la vue de Bras-Rouge que l'on ramenait dans la salle basse, après l'avoir fait estister à la minutieuse perquisition que le commissaire et son greffier venaient de faire dans toute la maison, pourtant, à la vue de Bras-Rouge, disons-nous, les traits de la veuve se contractèrent malgré elle ; ses petits yeux, ordinairement ternes, s'illuminèrent comme ceux d'une vipère en farie, ses lèvres serrées deviment blafardes, elle roidit ses deux bras garrottée... Puis, comme si elle eut regretté cette muette manifestation de colòre el de haine impuissante, elle dompta con émotion et redevint d'un calme glacial.

Pendant que le commissaire verbalisait, assisté de son grefher, Narcisee Borel, se frottant les mains, jetait un regard complaisant sur la cupture importante qu'il venuit de faire et qui' délivrait Paris d'une bande de criminels dangeroux ; mais s'avotant de quelle utilité lui avait été Bras-Rouge dans cette expédition, il ne put s'empécher de lui jeter un regard ex-

pressif et recommissant.

Lie père de Tortillard devait partager jusquiaprès leur jugement la prison et le surt de run qu'il avait dénoncés ; comme eux il portak des menettes; plus qu'eux encere il svait Pair tremblant, consterné, grimaçant de toutes ses forces sa figure de fouine pour lui donner une expression désespérée, poussant des sou-Il embrassait Tortillard pirs lamemables. commune s'il ett cherché quelques consotations dans oce caremes paternelles.

Le petit boites x se montrait peu sensible à ces preuves de tendresse : il vensit d'apprendre qu'il acrait jusqu'à nouvel ordre transféré dans

la prison des jeunes détenus.

- Quel matheur de quitter mon fils chéri! s'écriait Bras-Rouge en feiguant l'attendrissement; c'est neus deux qui sommes les plus maihoureux, mòro Martini... car on nous sépare de nos enfants.

La veuve ne put garder plus longtemps mon sang-froid ; ne doutent pas de la trahison de Brat-Rouge, qu'elle avait presentie, elle s'é-

- Pinis bien eine, que tu avais yendu mon fils de Toulon—Tient, Judin f... Et elle ini le reve ctache à la face. Tu vende non téces... aint ! raque,

not avait été arraché ; en chevelure jountitre, jou verra de belles morts... dus morts de venis Martial!

> — Oui... on ne boudéra pas devant *la car*line, ajouta Calebasse avec une exaltation-gau-

> La veuve, montrant Nicolas d'un coup d'œil de mépris écrasant, dit à sa fille :

 Ce lache-la nous déshonerers sur l'échafaud!

Quelques moments après, la veuve et Calebasse, accompagnées de deux agents, montaient en fiacre pour se rendre à Saint-Lazare.

Barbillon, Nicolas et Bras-Rouge étaient conduits à la Force.

On transportait le Maître d'école au dépôt de la Conciergerie, où se trouvent des cellules destinées à recevoir temporairement les aliénés.

#### CHAPITRE X1.

#### PRESENTATION.

... Le mai que font les méchants sens le savoir; est souvent plus oruel que celui qu'ils veulent faire...
(SCHILLER, Wattenstein, acte IL)

Quelques jours après le meurtre de Madauss Séraphin, la mort de la Chouette et l'arressation de la bande de malfaiteurs suspris chez Bras-Rouge, Rodolphe se rendit à la maison de la rue du Temple.

Nous l'avons dit, voulant lutter de ruse avec Jacques Ferrand, découvrir ses crimes cachés, l'obliger à les répurer et le punir d'une manière terrible dans le cas ou, à force d'adresse et d'hypogrisie, co misérable rémairais à échapper à la vengeance des lois, Rodolphe avait fait venir d'une prison d'Allemage un créole métiese, femme indigne du nègre David.

Arrivée la veille, cette eréature, aussi belle que pervertie, aussi enchanturante que dangereuse, avait reçu des issuructions détaillées du

Baron de Graun.

On a vu dens le dernier entretien de Rodolpho avec Madame Pipelet que celle-ci ayant très-adroitement proposé Cécily à Madame Séraphin pour remplacer Louise Morel comme servante du notaire, la femme de charge avait parfaitement accueilli ses ouvertures, et promis d'en parler à Jacques Pervand, ce qu'elle avait fait dans les termes les plus favorables à Cécily, le matin même du jour ou elle (Madame Séraphin) avait était noyée à l'île du Ravageur.

Rodolphe venait donc sevoir le résultat de la

présentation de Cécily.

A son grand étennement, en entrant dans he loge, il trauva, quoiqu'il fut onze heures du matin, M. Pipelet conché et Ansstanie debout auprès de son lit, lui offrant un breuvage.

Alfred, dont le front et les yeux disparaisscient sous un formidable bonnet de coton, ne répondant pas & Anastasie, elle en conclut qu'il dormait, et ferma les rideaux da lit; en se retournam, elle sperçut Rodolphe. elle se mit, selon son mage, au pert d'armes, le rovere de se muin gauche collé à es per-

Vous me voyez bouleversée, ahurie, exténuée. Il y a de fameux tremblements dans la maison ... sens compter qu'Alfred est alité depuis hier.

- Et qu'a-t-il donc?

— Est-ce que ça se demande ?

- Comment?

- Toujours du même numéro. Le monstre s'acharne de plus en plus après Alfred, il me l'abrutit, que je ne sais plus qu'en faire...

- Encore Cabrion?

- Encore.

- C'est donc le diable?

- Je finirai par le croire, M. Rodolphe, car ce gredin-là devine toujours les moments où je suie sortie... A peine ai-je les talons tournés que crac... il est ici sur le dos de mon vieux chéri, qui n'a pas plus de désense qu'un enfant. Hier encore, pendant que j'étais allée chez M. Ferrand, le notaire... C'est encore la où il y a du nouveau.

- Et Cécily? dit vivement Rodolphe; je

venais savoir...

- Tenez, mon roi des locataires, ne n'embrouillez pas ; j'ai tant... tant de choses à vous dire... que je m'y perdrai, si vous rompez mon

Voyons... je vous écoute...

D'abord, pour ce qui est de la maison, figurez-vous qu'hier on est venu arrêter la mère Burette.

- La prêteuse sur gages du second?

– Mon Dieu oui ; il parait qu'elle en avait de drôles de métiers, outre celui de préteuse! Elle était par la-dessus recéleuse, haricandeuse, fondeuse, voleuse, allumeuse, engeôleuse, brocanteuse, fricoteuse, enfin tout ce qui rime à gueuse; le pire, c'est que son vieil amoureux, M. Bras-Rouge, notre principal locataire, est aussi arrêté... Je vous dis que c'est un vrai tremblement dans la maison, quoi {

– Aussi arrêté... Bras-Rouge?

- Oui, dans son cabaret des Champs-Elyeées; on a coffré jusqu'a son fils Tortillard, ce méchant petit boiteux... On dit qu'il s'est passé chez lui un tas de massacres, qu'ils étaient la une bande de scélérats ; que la Chouette, une des amies de la mère Burette, a été étranglée, et que si on n'était pas venu à temps, ils assassinaient la mère Mathieu, la courtière en pierreries, qui faisait travailler ce pauvre Morel... En voila-t-il de ces nouvelles!

-Bras-Rouge arrêté! la Chouette morte! se dit Rodolphe avec étonnement, l'horrible vieille a mérité son sort; cette pauvre Fleur-

de-Marie est du moins vengée.

--- Voilà donc pour ce qui est d'ici... sans compter la nouvelle infamie de Cabrion, je vais tout de suite en finir avec ce brigand-là... Vous allez voir quel front! Quand on a arrêté la mère Burette, et que nous avons su que Bras-Rouge, notre principal locataire, était aussi pincé, j'ai dit au vieux chéri: Faut que tu trottes tout de suite chez le propriétaire, lui apprendre que M. Bras-Rouge est coffré. Al-

- Votre servante, mon roi des locataires. fred part. Au bout de deux heures, il m'arrive... mais dans un état... mais dans un état ... blanc comme un linge et soufflant comme un bœu£

- Quoi donc encore?

- Vous allez voir, M. Rodolphe: figurezvous qu'à dix pas d'ici il y a un grand mur blanc; mon vieux chéri, en sortant de la maison, regarde par hasard sur ce mur ; qu'est-ce qu'il y voit écrit au charbon en grosses lettres? Pipelet-Cabrion, les deux noms joints par un grand trait d'union (c'est ce trait d'union avec ce scélérat-là qui le stomaque le plus, mon vieux chéri). Bon, ça commence à le renverser; dix pas plus loin, qu'est-ce qu'il voit sur la grande porte du Temple, encore Pipelet-Cabrion, toujours avec un trait d'union; il va toujours, a chaque pas, M. Rodolphe, il voit écrit ces damnés noms sur les murs des maisons, sur les portes, partout Pipelet-Cabrien Mon vieux chéri commençait à y voir (1). trente-six chandelles, il croyait que tous les passants le regardaient ; il enfonçait son chapeau sur son nez, tant il était honteux. Il prend le boulevard, croyant que ce gueux de Cabrion aura borné ses immondices à la rue du Temple. Ah bien oui... tout le long des boulevards, à chaque endroit où il y avait de quoi écrire, toujours Pipelet-Cabrion à mon! Enfin le pauvre cher homme est arrivé si bouleversé chez le propriétaire, qu'après avoir bredouillé, pataugé, barboté pendant un quart d'heure au vis-a-vis du propriétaire, celui-ci n'a rien compris du tout à ce qu'Alfred venait lui chanter; il l'a renvoyé en l'appelant vieil imbécile, et lui a dit de m'envoyer pour expliquer la chose. Bon! Alfred sort, s'en revient par un autre chemin pour éviter les noms qu'il avait vus égrits sur les murs... Ah! bien oui!...

-Encore Pipelet et Cabrion?

-Comme vous dites, mon roi des locataires; de façon que le pauvre cher homme m'est arrivé ici abruti, ahuri, voulant s'exile-Il me raconte l'histoire, je le calme comme le peux, je le laisse, et je pars avec Mademaselle Cécily pour aller chez le notaire... avent d'ailer chez le propriétaire... Vous croyes que c'est tout?... Joliment! A peine avan-je le dos tourné, que ce Cabrion, qui avait guetté ma sortie, a eu le front d'envoyer ici deux grandes drôlesses qui se sont mises sux trousses d'Alfred... Tenez, les cheveux m'en dressent sur la tête... je vous dirai cela cout à l'heure... finissons du notaire.

Je pars donc en nacre avec Mademoiselle Cécily... comme vous me l'aviez recommandé ... Elle avait son joli costume de paysanne allemande, vx qu'elle arrivait et qu'elle n'avait pas eu le semps de s'en faire faire un autre, ainsi que je devais le dire à M. Ferrand.

Vous me croirez si vous voulez, mon roi des locataires, j'ai vu bien des jolies filles; je me

<sup>(1)</sup> On se souvient peut-être qu'il y a quelques années, on pouvait lire sur tous les murs et dans tous les quartiers de Paris le nom de Crédeville, ainsi écrit par suite d'une charge d'atelier.

suis vue moi-même dans mon printemps ; mais | deux, il a fait comme un soubressut sur sa jamais je n'ai vu (moi comprise) une jeunesse qui puisse approcher à cent piques de Cécily... Elle a surtout dans le regard de ses grands scélérats d'yeux noirs... quelque chose... quelque chose... enfin on ne sait pas ce que c'est; mais pour sur... il y a quelque chose qui vous frappe... Quels yeux!

Enfin tenez, Alfred n'est pas suspect, eh bien! la premère fois qu'elle l'a regardée, il est devenu rouge comme une carotte, ce pauvre vieux chéri... et pour rien au monde il n'aurait voulu fixer la donzelle une seconde fois... il en a eu pour une heure à se trémousser sur sa chaise, comme s'il avait été assis sur des orties; il m'a dit après qu'il ne savait pas comment ça se faisait, mais que le regard de Cécily lui avait rappelé toutes les histoires de cet effronté de Bradamanti sur les sauvagesses qui le faisaient tant rougir, ma vieille bégueule d'Alfred...

- Mais le notaire ? le notaire ?

M'y voila, M. Rodolphe. Il était environ sept heures du soir quand nous arrivons chez M. Ferrand; je dis au portier d'avertir son maître que c'est Madame Pipelet qui est la avec la bonne dont Madame Séraphin lui a parlé et qu'elle lui a dit d'amener. La-dessus, le portier pousse un soupir et me demande si je sais ce qui est arrivé a Madame Séraphin; je lui dis que non... Ah! M. Rodolphe, en voilà encore un autre tremblement!

- Quoi donc?

– La Séraphin s'est noyée dans une partie de campagne qu'elle avait été faire avec une de ses parentes.

-Novée!... Une partie de campagne en

hiver !... dit Rodolphe surpris.

- Mon Dieu, oui, M. Rodolphe, noyée... Quant à moi, ça m'étonne plus que cela ne m'attriste; car depuis le malheur de cette panvre Louise, qu'elle avait dénoncée, je la détestais, la Séraphin. Aussi, ma foi, je me dis: Elle s'est noyée, eh bien! elle s'est noyée ;... après tout... je n'en mourrai pas... Voilà mon caractère.

Et M. Ferrand?

- Le portier me dit d'abord qu'il ne croyait pas que je pourrais voir son maître, et me prie d'attendre dans sa loge; mais au bout d'un moment il revient me chercher; nous traversons la cour, et nous entrons dans une chambre au rez-de-chaussée.

Il n'y avait qu'une mauvaise chandelle pour éclairer. Le notaire était assis att coin d'un seu ou fumaillait un restant de tison... Quelle baraque!... Je n'avais jamais vu M. Ferrand ... Dieu de Dieu, est-il vilain! En voila encore un qui aurait beau m'offrir le trône de l'Arabie pour faire des traits à Alfred...

- Et le notaire a-t-il paru frappé de la

beauté de Cécily?

Est-ce qu'on peut le savoir avec ses lunettes vertes?... Un vieux sacristain pareil, ça ne doit pas se connaître en femmes. Pourtant, quand nous sommes entrées toutes les mon nom

chaise; c'était sans doute l'étonnement de voir le costume alsacien de Cécily; car elle avait (en cent milliards de fois mieux) la tournure d'une de ces marchandes de petits balais, avec ses cotillons courts et ses jolies jambes chaussées de bas bleus à coins rouges; sapristie! quel mollet!... Et la cheville si mince!... et le pied si mignon!... Finalement le notaire a eu l'air ahuri en la voyant.

- C'était sans doute la bizarrerie du cos-

tume de Cécily qui le frappait?

-Faut croire; mais le moment croustilleux approchait. Heureusement je me suis rappelé la maxime que vous m'avez dite, M. Rodolphe ; ça a été mon salut.

— Quelle maxime?

- Vous savez: C'est assez que l'un veuille pour que l'autre ne veuille pas, ou que l'un ne veuille pas pour que l'autre veuille. Alors je me dis à moi-même : Il faut que je débarrasse mon roi des locataires de son Allemande, en la colloquant au maître de Louise; hardi! je vas faire une frime, et voilà que je dis au notaire, sans lui donner le temps de respirer :

"Pardon, Monsieur, si ma nièce vient habillée à la mode de son pays ; mais elle arrive, elle n'a que ces vêtements-là, et je n'ai pas de quoi lui en faire faire d'autres, d'autant plus que ça ne sera pas la peine ; car nous venons · seulement pour vous remercier d'avoir dit à Madame Séraphin que vous consentiez à voir Cécily, d'après les bons renseignements que j'avais donnés sur elle ; mais je ne crois pas qu'elle puisse convenir à Monsieur.,,

– Très-bien, Madame Pipelet.

- "Pourquoi votre nièce ne me conviendrait-elle pas? dit le notaire, qui s'était remis au coin de son feu, et avait l'air de nous re-

garder par dessus ses lunettes.

.... Parce que Cécily commence à avoir le mal du pays, Monsieur. Il n'y a pas trois jours qu'elle est ici, et elle veut déjà s'en retourner, quand elle devrait mendier sur ia route en vendant des petits balais comme ses payses.

... Et vous qui êtes sa parente, me dit M.

Ferrand, vous souffririez cela?

c'est vrai ; mais elle est orpheline, elle a vingt ans, et elle est maîtresse de ses actions.

"Bah! bah! maîtresse de ses actions! A. cet age-la on doit obéir a ses parents, " reprit-

il brusquement.

La dessus voila Cécily qui se met a pleurnicher et à trembler en se serrant coetre moi; c'était le notaire qui lui faisait peur vien sûr...

- Et Jacques Ferrand?

— Il grommelait toujours en marronnant: Abandonner une fille à cet age-la, c'est vouloir la perdre! S'en retourner en Allemagne en mendiant, belle ressource! Et vous, sa tante, vous souffrez une telle conduite?...,,

Bien, bien, que je me dis, to vas tout seul, grigou; je te colloquerai Cécily ou j'y perdrai

Se suis sa tante, c'est vrai, que je réponds sa grognant, et c'est une malheureuse parenté pour moi ; j'ai blen assez de charges: j'aimerais autant que ma nièce sen aille que de l'avoir sur les bras. Que le diable emporte-les parents qui vous envoient une grande fille comme ça sans seulement l'affranchir!,

Pour le coup, voila Cécily, qui avait l'air d'avoir le mot, qui se met à fondre en larmes... La-dessus le notaire prend son creux comme

un prédicateur, et se met à me dire :

Vous devez compte à Dieu du dépôt que la Providence à remis entre vos mains; ce serait un crime que d'exposer cette jeune fille à la perdition. Je consens à vous aider dans une ceuvre charitable, si votre nièce me promet d'être laborieuse, honnête et pieuse, et surtout de ne jamais, mais jamais sortir de chez moi; j'aurai pitié d'elle et je la prendrai à mon service

"— Non, non, j'aime mieux m'en retourner au pays!,, dit Cécily en pleurant encore.

— Sa dangereuse fausseté ne lui a pas fait défaut... pensa Rodolphe; la diabolique créature a, je le vois, parfaitement compris les ordres du baron de Graün. Puis le prince reprit tout haut:

- M. Ferrand paraissait-il contrarié de la

résistance de Cécily?

- Oui, M. Rodolphe; il marronnait entre

ses dents, et il lui a dit brusquement;

"Il ne s'agit pas de ce que vous aimeriez mieux, Mademoiselle, mais de ce qui est convenable et décent; le cicl ne vous abandonnera pas, si vous menez une bonne conduite et si vous accomplissez vos devoirs religieux. Vous seres ici dans une maison aussi sévère que sainte; si votre tante vous aime réellement, elle profitera de mon offre; vous aurez des gages faibles d'abord, mais si par votre sagesse et votre zèle vous méritez mieux, plus tard peut-être je les augmenterai...

Bon! que je m'écrie à moi-même, enfoncé le notaire! Voilà Cécily colloquée chez toi, vieux fesse-Mathieu, vieux, sans-cœur! La Séraphin était à ton service depuis des années, et tu n'as pas seulement l'air de te souveair qu'elle s'est noyée avant-hier— Et je reprends

tout haut:

"Sans doute, Monsieur, la place est avanlegeuse, mais si cette jeunesse a le mal du

pays...

"Ce mal passera, me répond le notaire; voyonz, décidez-vous... est-ce oui ou non?... Si vous y consentez, amenez-moi votre nièce demain sair à la même heure, et elle entrera tout de suite à mon service... mon portier la mettra au fair ... Quant aux gages, je donne en commençant viogt francs par mois et nourrie.

"-Ah! Monsieur, your mettrez bien einq

francs de plus !...

"— Non pius tard... si je suis content, nouv verrous... Mini je dois vous prévenir que votre nièce ne sortire januais, et que personne no viendra la voir.

"- Eh! mon Dies, Monsieur, qui voulez-

vous qui vienne în voir? elle ne counant que moi à Paris, et fai ma porte à garder; ça mu assez dérangée d'être obligée de l'accompagner ici; vous ne me verrez plus, elle me sera atani étrangère que si elle n'était junnais vesa de son pays. Quant à ce qu'elle ne sorte pus, il y a un moyen bien simple : laissez-lui le coatume de son pays, elle n'osera pas aller habilée comme cela dans les rues.

"-Vous avez raison, me dit le notaire; c'est d'ailleurs respectable de tenir aux vêtements de son pays... Elle restera donc vêtue

en Alsacienne.

"— Allons, que je dis a Cécily, qui, la tête basse, pleurnichait toujours, il faut te décider, ma fille; une bonne place, dans une hormête maison, ne se trouve pas tous les jours; et d'ailleurs, si tu refuses, arrange-toi comme ta voudras, je ne m'en mêle plus.,,

La-dessus Cécily répond en soupirant, le cœur tout gros, qu'elle consent à rester, mais à condition que si dans une quinzaine de jours le mal du pays la tourmente trop, elle pourra

s'en aller.

"Je ne veux pas vous garder de force, dit le notaire, et je ne suis pas embarrassé de trouver des servantes. Voilà votre denier à Diea; votre tante n'aura qu'à vous ramener ici demain soir.

Cécily n'avait pas cessé de pleurnicher. L'ai accepté pour elle le denier à Dieu de quarante sous de ce vieux pingre, et nous sommes reve-

nues ici.

— Très-bien, Madame Pipelet! je n'oublie pas ma promesse; voilà ce que je vous ai promis si vous parveniez à me placer cette pauvre fille qui m'embarrassait...

— Attendez à demain, mon roi des locataires, dit Madame Pipelet en refusant l'argent de Rodolphe, car enfin M. Ferrand n'a qu'à se raviser, quand ce soir je vas lui conduire Cécily...

- Je ne crois pas qu'il se ravise. Mais où est-elle?

– Dans le cabinet qui dépend de l'appartement du commandant; elle n'en bouge pas, d'après vos ordres ; elle a l'air résignée comme un mouton, quoiqu'elle ait des yeux... ah! quels yeux !... Mais à propos du commandant, est-il intrigant! Lorsqu'il est venu lui-même surveiller l'emballement de ses meubles, est-ce qu'il ne m'a pas dit que s'il venait ici des lettres adressées à une Madame Vincent, c'était pour lui, et de les lui envoyer rue Mondovi, nº 3? Il se fait écrire sous un nom de femme, ce bel oiseau! Comme c'est malin!... Mais ce n'est pas tout, est-ce qu'il n'a pas eu l'effronterie de me demander ce qu'était devenu son bois!... voire bois!... poarquoi donc pas votre forêt, tout de suite!,, que je lui ai répondu. – Tiens, c'est vrni, pour deux mauvaises voies... de rien du tout : une de flotié et une de neuf, car il n'avait pas pris tout bois neuf, le grippe-sou... Faisait-il son embarras! Son bois? "Je l'ai brûlé, votre bois, que je lui dis, pour sauver vos effets de l'humidité; sans cela. il amuit passas des champignons sur votre calotte brodée et sur votre robe de chambre de ver luisant, que vous avez mile joliment souvent pour le roi de Prasse... en attendant cette petite dame qui se moquait de vous. »

Un gemissement sourd et plaintif d'Alfred

interrompit Madame Pipelet...

- Voila le vieux chéri qui ramine, il va s'éveiller... Vous permettez, mon roi des locataires!

- Certainement... j'ai d'ailleurs encore quelques renseignements à vous demander.
- Eh bien !... vieux chéri, comment ça vat-il? demanda Madame Pipelet à son mari en ouvrant ses rideaux; voilà M. Rodolphe, il sait la nouvelle infamie de Cabrion, il te plaint de tout son cœur.
- Ah! Monsieur, dit Alfred en tournant languissamment sa tête vers Rodolphe, cette fois je n'en relèverai pas... le monstre m'a frappé au cœur... je suis l'objet des brocarts de la capitale... mon nom se lit sur tous les murs de Paris... accolé à celui de ce misérable; Pipelet—Cabrion, avec un énorme trait d'union ... môssieur... un trait d'union!... Moi... uni à cet infernal polisson aux yeux de la capitale de l'Europe!

- M. Rodolphe sait cela... mais ce qu'il ne sait pas, c'est tou aventure d'hier soir avec ces

deux grandes drôlesses.

- Ah! "Monsieur, il avait gardé sa plus monstrueuse infamie pour la dernière ; celle-là a passé toutes les bornes, dit Alfred d'une voix dolonte.
- .... Voyons, mon cher M. Pipelet... racontezmoi ce nouveau malheur.
- Tout ce qu'il m'a fait jusqu'à présent n'était rien auprès de cela, Monsieur... Il est arrivé à ses fins... grâce aux precédés les plus houseux... Je ne sais si je vais avoir la force de ce narré... la confusion... la pudeur m'entravaront à chaque pas.

M. Pipelet s'étant mis péniblement sur son afant, croisa pudiquement les revers de son gilet de laine, et commença en ces termes:

— Mon épouse vensit de sortir; absorbé dans l'amertume que me causait la nouvelle prostitution de mon nom écrit sur tous les murs de la capitale, je cherchais à me distraire en m'occupant du ressemelage d'une botte vingt fois reprise et vingt fois abandonnée, grace aux opiniatres persécutions de mon bourreau. J'étais assis deva, une table, lorsque je vois la porte de ma loge ouvrir et une femme entrer.

Cette femme était enveloppée d'un manteau à capuchon; je me soulevai honnétement de mon siége et portai la main à mon chapeau. A ce moment une seconde femme, nussi enveloppée d'un manteau à capuchon, entre dans ma loge et ferme la porte en dedans...

Quoique étonné de la familiarité de ce procédé et du silence que gardaient les deux femmes, je me reasoulève de ma chaise, et je reponte la main à mon chapeau... Alors, Monballet.

sieur... Non, non, je ne pourrai jamais... mg. pudeur se révolte...

- Voyons, vicille bégueule... nous sommes

entre hommes... va donc.

— Alors, reprit Alfred en devenant cramoisi, les manteaux tombent et qu'est-ce que je vois? Deux espèces de sirènes ou de nymphes, sans autres vêtements qu'une tunique de feuillage, la tête aussi couronnée de feuillage! J'étais pétrifié... Alors tontes deux s'avancent vers moi en me tendant leurs bras, comme pour m'engager à m'y précipiter... (1)

- Les coquines!... dit Anastasie.

— Les avances de ces impudiques me révoltèrent, reprit Alfred, animé d'une chaste indignation, et selon cette habitude qui ne m'abandonne jamais dans les circonstances les plus critiques de ma vie, je restai complétement immobile sur ma chaise: alors, profitant de ma stupeur, les deux sirènes s'approchent avec une espéce de cadence, en faisant des ronds de jambes et en arrondissant les bras... Je m'immobilise de plus en plus. Elles m'atteignent... élle m'enlacent...

— Ealacer un homme d'âge et marié... les gredines! Ah! si j'avais été la... avec mon manche à balai, s'écria Anastasie... je vous en aurais donné de la cadence et des ronds de

jambes, gourgandines !....

— Quand je me sens enlacé, reprit Alfred, mon sang ne fait qu'un tour... j'ai la petito mort... Alors l'une des sirènes... la plus effrontée, une grande blonde, se penche sur mon épaule, m'enlève mon chapeau, et... me met le chef à nu, toujours en cadence... avec des ronds de jambes et en arrondissant les bras. Alors ac complice tirant une paire de ciseaux de son feuillage... rassemble en une énorme mèche tout ce qui me restait de cheveux derrière la tête, et me coupe le tout, Monsieur, le tout... toujours avec des ronds de jambes, puis elle dit en chantosmant et en cadençant:

, — C'est pour Cabrion... ,,

Et l'autre impudique de répéter en chosur :

« — C'est pour Cabrion... c'est pour Cabrion!...

Après une pause accompagnée d'un sougir

douloureux, Alfred reprit:

Pendant cette impudente spoliation... je lève les yeux et je vois collée aux vitres de la loge la figure infornale de Cabrion avec sa barbe et son chapeau point... Il riait... il fait hideux. Pour échapper à cette vision odieuse, je ferme les yeux... Quand je les ai rouverts, tont avait dispuru... je me suis retrouvé sur ma chaise... le chef à nu et complétement dévasté... Vous le voyez, Monsieur, Cabrion est arrivé à ses fins à force de ruse, d'opiniatreté et d'audacc... Et par quels moyens mon Dieu!.. Il voulait me faire passer pour sa v ami I... il a commencé par afficher ici que nous faisions commerce d'amitié ensemble. Non coutent de crla... à cette heur.

<sup>(1)</sup> Deux danseuses de la Porte-Saint-Martin, ames de Cabrion, vêtues de maillots et d'un cestame de

mon nom est acolé au sien sur tous les murs de la capitale avec un énorme trait d'union. Il n'y a pas à cette heure un habitant de Paris qui mette en doute mon intimité avec ce misérable ; il voulait de mes cheveux, il en a... il les a tous, grâce aux exactions de ces sirènes Maintenant, Monsieur, vous le effrontées. voyez, il ne me reste qu'à quitter la France... ma belle France... où je croyais vivre et mourir.

Et Alfred se rejeta à la renverse sur son lit

en joignant les mains.

- Mais au contraire, vieux chéri, maintenant qu'il a de tes cheveux, il te laissera tranquille.

- Me laisser tranquille! s'écria M. Pipelet avec un soubresaut convulsif; mais tu ne le Maintenant qui connais pas, il est insatiable. sait ce qu'il voudra de moi?

Rigolette, paraissant à l'entrée de la loge, mit un terme aux lamentations de M. Pipelet.

- N'entrez pas, Mademoiselle! cria M. Pipelet, fidèle à ses habitudes de chaste susceptibilité. Je suis au lit et en linge.

Ce disant, il tira un de ses draps jusqu'à son menton. Rigolette s'arrêta discrètement au

seuil de la porte.

– Justement, ma voisine, j'allais chez vous, lui dit Rodolphe. Veuillez m'attendre un mo-

Puis s'adressant à Anastasie :

- N'oubliez pas de conduire Cécily ce soir chez M. Ferrand.

– Soyez tranquille, mon roi des locataires, à sept heures elle y sera installée. Maintenant que la femme Morel peut marcher, je la prierai de garder ma loge, car Alfred ne voudrait pas, pour un empire, rester tout seul.

#### CHAPITRE XII.

#### VOISIN ET VOISINE.

Les roses du teint de Rigolette palissaient de plus en plus; sa charmante figure, jusqu'alors si fraîche, si ronde, commençait à s'allonger un peu; sa piquante physionomie, ordinairement si animée, si vive, était devenue sérieuse et plus triste encore qu'elle ne l'était lors de la dernière entrevue de la grisette et de Fleur-de-Marie à la porte de la prison de Saint-Lazare.

- Combien je suis contente de vous rencontrer, mon voisin, dit Rigolette à Rodolphe, lorsque celui-ci fut sori de la loge de Madame Pipelet. J'ai bien des choses à vous dire,

allez..

- D'abord, ma voisine, comment vous portez-vous? Voyons, cette jolie agure ... est-elle toujours rose et gaie? Hélas! ton; je vous trouve pale... Je suis sur que vous travaillez trop...
- -Oh non! M. Rodolphe, je vous assure que maintenant je suis faite à ce petit surcroft d'ouvrage... Ce qui me change, c'est tout bonnement le chagrin. Mon Dieu oui! toutes les

fois que je vois ce pauvre Germain, je m'attriste de plus en plus.

- Il est donc toujours bien abattu?

- Plus que jamais, M. Rodolphe, et ce qui est désolant, c'est que tout ce que je fais pour le consoler tourne contre moi, c'est comme un sort...

Et une larme vint voiler les grands yeux

noirs de Rigolette.

--- Expliquez-moi cela, ma voisine.

-Hier, par exemple, je vais le voir et lui porter un livre qu'il m'avait prié de lui procurer, parce que c'était un roman que nous lisions dans notre bon temps de voisinage. A la vue de ce livre, il fond en larmes; cela ne m'étonne pas, c'était bien naturel... Dame !... ce souvenir de nos soirées si tranquilles, si gentilles au coin de mon poéle, dans ma jolie petite chambre, comparer cela à son affreuse vie de prison, pauvre Germain! c'est bien cruel.

-Rassurez-vous, dit Rodolphe a la jeune fille, lorsque Germain sera hors de prison, et que son innocence sera reconnue, il retrouvera sa mère, des amis, et il oubliera bien vite auprès d'eux et de vous ces durs moments d'é-

preuve.

– Oui, mais jusque-la, M. Rodolphe, il va encore se tourmenter davantage. Et puis ce n'est pas tout...

- Qu'y a-t-il encore?

-Comme il est le seul honnête homme au milieu de ces bandits, ils l'ont en grippe, parce qu'il ne peut pas prendre sur lui de frayer avec eux. Le gardien du parloir, un bien brave homme, m'a dit d'engager Germain, dans son intérêt, à être moins fier... à tacher de se familiariser avec ces mauvaises gens... mais il ne le peut pas, c'est plus fort que lui, et je tremble qu'un jour ou l'autre on ne lui fasse du mal...

Puis s'interrompant tout à coup, et essuyant

ses larmes, Rigolette reprit:

- Mais voyez donc, je ne pense qu'a moi, et j'oublie de vous parler de la Goualeuse.

- De la Goualeuse? dit Rodolphe avec surprise.

– Avant-hier, en allant voir Louise à Saint-Lazare... je l'ai rencontrée.

— La Goualeuse?

- Oui, M. Rodolphe.

- A Saint-Lazare?

– Elle en sortait avec une vieille dame.

- C'est impossible!... s'écria Rodolphe stupéfait.

- Je vous assure que c'était bien elle, mon voisin.

- Vous vous serez trompée.

- Non, non ; quoiqu'elle fut vêtue en paysanne, je l'ai tout de suite reconnue; elle est toujours bien jolie, quoique pale, et elle a le même petit air doux et triste qu'autrefois.

– Elle à Paris... sans que j'en sois instruit! Je ne puis le croire. Et que venait-elle faire

a Saint-Lazare?

- Comme moi, voir une prisonnière sans doute; je n'ai pas eu le temps de lui en demander davantage; la vieille dame qui l'accompagnait avait l'air si grognon et si pressé .. Ainsi, vous la connaissez aussi, la Goualeuse, M. Rodolphe ?

- Certainement.

- Alors plus de doute, c'est bien de vous qu'elle m'a parlé.
- . De moi?
- Oui, mon voisin. Figurez-vous que je lui racontais le malheur de Louise et de Germain, tous deux si bons, si honnêtes et si persécutés par ce vilain M. Jacques Ferrand, me gardant bien de lui apprendre, comme vous me l'aviez défendu, que vous vous intéressiez à eux; alors la Goualeuse m'a dit que si une personne généreuse qu'elle connaissait était instruite du sort malheureux et peu mérité de mes deux pauvres prisonniers, elle viendrait bien sur à leur secours ; je lui ai demandé le nom de cette personne, et elle vous a nommé, M. Rodolphe.

- C'est elle, c'est bien elle...

- Vous pensez que nous avons été bien étonnées toutes deux de cette découverte ou de cette ressemblance de nom; aussi nous nous sommes promis de nous écrire si notre Rodolphe était le même, et il paraît que vous êtes le même mon voisin.
- -Oui, je me suis aussi intéressé à cette pauvre enfant... Mais ce que vous me dites de sa présence à Paris me surprend tellement, que si vous ne m'aviez pas donné tant de détails sur votre entrevue avec elle, j'aurais persisté à croire que vous vous trompiez... Mais adieu ... ma voisine, ce que vous venez de m'apprendre à propos de la Goualeuse m'oblige de vous quitter... Restez toujours aussi réservée à l'égard de Louise et de Germain sur la protection que des amis inconnus leur manifesteront lorsqu'il en sera temps. Ce secret est plus nécessaire que jamais. A propos, comment va la famille Morel?

– De mioux en mieux, M. Rodolphe: la mère est tout à fait sur pied maintenant ; les enfants reprennent à vue d'œil. Tout le ménage vous doit la vie, le bonheur... Vous êtes si généreux pour eux! Et ce pauvre Morel,

lui, comment va-t-il?

- Mieux... J'ai eu hier de ses nouvelles ; il semble avoir de temps en temps quelques moments lucides; on a bon espoir de le guérir de sa folie... Allons, courage, et à bientôt, ma voisine... Vous n'avez besoin de rien? gain de votre travail vous suffit toujours?

- Oh! oui, M. Rodolphe, je prends un peu sur mes nuits, et ce n'est guère dommage, allez,

je ne dors presque plus...

- Hélas! ma pauvre petite voisine, je crains bien que Papa Crétu et Ramonette ne chantent plus beaucoup s'ils vous attendent pour commençer.

- Vous ne vous trompez pas, M. Rodolphe ; mes oiseaux et moi nous ne chantons plus, mon Dieu non; mais, tenez, vous allez vous moquer, eh bien! il me semble qu'ils comprennent que je suis triste; oui, au lieu de gazouiller gaiement quand l'arrive, ils font un petit ramage si doux, si plaintif, qu'ils ont l'air de vouloir me consoler. Je suis folle, n'est-ce pas, de croire cela, M. Rodolphe?

- Pas du tout ; je suis sûr que vos bons amis les oiseaux vous aiment trop pour ne pas

s'apercevoir de votre chagrin.

- Au fait, ces pauvres petites bêtes sont si intelligentes, dit nasvement Rigolette trèscontente d'être rassurée sur la sagacité de ses compagnons de solitude.

-Sans doute, rien de plus intelligent que la reconnaissance... Allons, adieu... Bientôt, ma voisine, avant peu, je l'espère, vos jolis yeux seront redevenus bien vifs, vos joues bien roses, et vos chants si gais, si gais... que Papa Crétu et Ramonette pourront à peine vous suivre.

- Puissiez-vous dire vrai, M. Rodolphe! reprit Rigolette avec un grand soupir, Allons,

adieu, mon voisin.

-- Adieu, ma voisine, et à bientôt.

Rodolphe ne pouvant comprendre comment Madame George avait, sans l'en prévenir, amené ou envoyé Fleur de Marie à Paris, se rendit chez lui pour envoyer un exprès à la ferme de Bouqueval.

Au moment où il rentrait rue Plumet, il vit une voiture de poste s'arrêter devant la porte de l'hôtel ; c'était Murph qui revenait de

Normandie.

Le Squire y était allé, nous l'avorts dit, pour démasquer les sinistres projets de la bellemère de Madame d'Harville et de Bradamanti son complice.

# CHAPITRE XIII.

MURPH ET POLIDORI.

La figure de sir Walter Murph était rayonnante.

En descendant de voiture, il remit à un des gens du prince une paire de pistolets, ôta sa longue redingote de voyage, et, sans prendre le temps de changer de vêtements, il suivit Rodolphe, qui, impatient, l'avait précédé dans son appartement.

- Bonne nouvelle, Monseigneur, bonne nouvelle! s'écria le squire lorsqu'il se trouva seul avec Rodolphe, les misérables sont démasqués, M. d'Orbigny est sauvé... Vous m'avez fait partir à temps... une heure de retard... un nouveau crime était commis!

– Et Madame d'Harville 🕻

- Elle est tout à la joie que lui cause le retour de l'affection de son père, et tout au bonheur d'être arrivée, grace à vos conseils, assez à temps pour l'arracher à une mort certaine.

– Ainsi Polidori... – Était encore cette fois le digne complice de la belle-mère de Madame d'Harville. Mais quel monstre que cette belle-mère... Quel sang-froid, quelle audace !... Et ce Polidori ! ... Ah! Monseigneur... vous avez bien voulu quelquefois me remercier de ce que vous appeliez mes preuves de dévouement...

- Pai toujours dit les preuves de ton

amitié, mon bon Murph...

— Eh bien! Monseigneur, jamais, non, jamais cette amitié n'a été mise à une plus rude épreuve que dans cette circonstance, dit le squire d'un air moitié sérieux, moitié plaisant.

--- Comment cela?

- Les déguisements de charbonnier, les pérégrinations dans la Cité, et tutti quanti, cela n'a rien été, Monseigneur, rien absolument, anprès du voyage que je viens de faire avec cet infernal Polidori.
  - Que dis tu? Polidori ...

- Je l'ai ramené...

- Avec toi?

— Avec moi... Jugez... quelle compagnie ... pendant douze heures côte à côte avec l'homme que je méprise et que je hais le plus au monde... Autant voyager avec un serpent ... ma bête d'antipathie.

- Et où est Polidori, maintenant?

— Buns la maison de l'altée des Veuves... seus bonne et sûre garde...

-Il n'a donc fait aucune résistance pour te

suivie ?

— Aucune... Je lui ai laissé le choix d'être sarêté sur-le-champ par les autorités françaises ou d'être mon prisonnier aliée des Veuves: il

m'a pas hésité.

- Tu as eu raison, il vaut mieux l'avoir aims sous la main. Tu es un homme d'or, mon vieux Murph. Mais raconte-moi ton voyage... Je suis impatient de savoir comment cette femme indigne et son indigne complice ont été enfin démasqués.
- Rien de plus simple : je n'ai eu qu'à suivre vos instructions à la lettre pour terrifier et écraser ces inflames. Dans cette circonstance, Monseigneur, vous avez sauvé, comme toujours, des gens de bien et puni des méchants. Noble providence que vous êtes !...

- Sir Walter, sir Walter, rappelez-vous les flatteries du baron de Graün,... dit Rodolphe

en souriant.

- Allons soit, Monseigneur. Je commencerai donc, ou plutôt vous voudrez bien lire d'abord cette lettre de Madame la marquise d'Harville qui vous instruira de tout ce qui s'est passé avant que mon arrivée ait confondu Polidori.
  - Une lettre!... Donne vite.

Murph, remettant à Rodolphe la lettre de la marquise, ajouta :

Ainsi que cela était convenu, au lieu d'accompagner Madame d'Harville chez son père, j'étais descendu à une auberge servant de tourne-bride, à deux pas du château, où je devais attendre que Madame la marquise me fit demander.

Rodolphe lut ce qui sait avec une tendre et impatiente sollicitude :

# Monseigneur,

"Après tout ce que je vous dois déjà, je vous devrai la vie de mon père ?

Je lainte parler les faits il vous diront vouliez être ausei insolemment heureuse que

mienx que moi quels nouveaux trésons de gratitude envers vous je viens d'amasser dans mon cour.

"Comprenant toute l'importance des coassils que vous m'avez fait donner par sir Walter Murph, qui m'a rejointe sur la route de Normandie presque à ma sortie de Paris, je suis arrivée en toute hâte au château des Aubiers.

", Je ne sais pourquoi la physionomie des gens qui me reçurent me parut sinistre; je ne vis parmi eux aucun des anciens serviteurs de notre maison: personne ne me connaissait. Je fus obligée de me nommer; j'appris que depuis quelques jours mon père était très-souffant, et que ma belle-mère venait de ramener un médecin de Paris.

" Plus de doute, il s'agissait du docteur Polidori.

"Voulant me faire conduire à l'instant auprès de mon père, je demandai où était un vieux valet de chambre auquel il était trèsattaché. Depuis quelque temps cet homme avait quitté le château; ces renseignements m'étaient donnés par un intendant qui m'avait conduite dans mon appartement, disant qu'il allait prévenir ma belle-mère de mon arrivée.

L'Etait-ce illusion, prévention? il me semblait que ma venue était même importune aux gens de mon père. Tout dans le château me paraissait morne, sinistre. Dans la disposition d'esprit où je me trouvais, on cherche à tirer des inductions des moindres circonstances. Je remarquai partout des traces de désordre, d'incurie, comme si on avait trouvé inutile de soigner une habitation qui devait être bientôt abandonnée...

"Mes inquiétudes, mes angoisses augmentaient à chaque instant. Après avoir établi ma fille et sa gouvernante dans mon appartement, j'allais me rendre chez mon père, lorsque ma belle-mère entra.

"Malgré sa fausseté, malgré l'empire qu'elle possédait ordinairement sur elle-mêms, elle parut atterrée de ma brusque arrivée.

"— M. d'Orbigny ne s'attend pas à votra visite, Madame me dit-elle. Il est si souffrant, qu'une pareille surprise lui serait funeste. Je crois done con renable de lui laisser ignores votre présence; il ne pourrait sucunement se l'expliquer, et...

"Je ne la laissai pas achever.

"— Un grand malheur est arrivé, Madame lui dis-je. M. d'Harville est mort... victime d'une funeste imprudence. Après un si déplorable événement. je ne pouvais rester à Paris chez moi, et je viens passer auprès de mon pare les premiers temps de mon deuil.

"— Vous êtes veuve!... ah! c'est un bonheur insolent! s'écria ma belle-mère avec rage.

"D'après ce que vous savez du malheureux maringe que cette fenime avait tramé pour se venger de moi, vous comprenez, Monseigneur, l'atrocisé de son exclamation.

... C'est parce que je crains que vous ne

mei, Madame, que je viens ici, lui d'a-je peut- [ être imprudesament. Je veux voir mon pare.

... Cela est impossible dans ee moment, me dit-elle en palissant; votre aspect lui eausevait une révolution dangereuse.

-Puisque mon père est si gravement malade, m'écriai-je, comment n'en suis-je pas instruite?

"Telle a été la volonté de M. d'Orbigny, me répondit ma belle-mère.

... Je ne vous crois pas, Madame, et je vais m'assurer de la vérité, lui dis-je en faisant un pas pour sortir de ma chembre.

.. - Je vous répète que votre vue inattendue peut faire un mai horrible à votre père, s'écriat-elle en ee plaçant devant moi pour me barrer le passage. Je ne souffrirai pas que vous entriez chez lui sans que je l'aie prévenu de votre retour avec les ménagements que réclame' sa position.

"J'étais dans une cruelle perplexité, Monseigneur. Une brusque surprise pouvait, en esso, parter un coup dangereux à mon père ; mais cette femme, ordinairement si froide, si maîtresse d'elle-même, me semblait tellement épouvantée de ma présence, j'avais tant de raisons de douter de la mincérité de sa sollicitude pour la santé de celui qu'elle avait épousé par aspidité, enfin la présence du docteur Polidon, le mourtrier de ma mère, me causait une terrenr si grande que, croyant la vie de mon père menacée, je n'hésitai pas entre l'espeir de le sauver et la crainte de lui causer une émotion facheuse.

... Je verrai mon père à l'instant, dis-je à me belie-mère.

"Et quoique celle-ci m'eut misie par le bras,

je passai outre...

"Perdant complètement l'esprit, cette femme voulut une seconde fois, presque par force, ne'empêcher de sortir de ma chambre... Cette increyable résistance redouble ma frayeur... je me dégagesi de ses mains... Connaissant l'appartement de mon père, j'y courus rapidement : entrai...

"Oh! Monseigneur! de ma vie je n'oublierai cette soone et la tableau qui s'offrit à ma

"Mon père, presque méconnassaible, pale amaigri, la souffrance peinte sur tons les traits, la site renversée sur un oreiller, était étendu dans un grand fauteuil...

"An coin de la cheminée, debout aupres de lai, le docteur Polidori s'apprétait à verser dans une tasse que lui présentait une garde-malade malanes gouttes d'une liqueur contenue dans un petit flacon de cristal qu'il tenuit à la main...

"Sa longue barbe rousse donnait une expression plue sinistre encore à sa physionomie. J'entrai si précipitamment qu'il fit un geste de surprise, échangea un regard d'intelligence avec ma belle-mère qui me suivait en bate, et an lieu de faire prendre à mon père la potion qu'il lui avait préparée, il posa brusquement le flacon sur la cheminée.

impossible de me rendre compte, mon premier mouvement fut de m'emparer de ca flacon.

"Remarquant aussitôt la surprise et la frayeur de ma belle-mère et de Polidori, je me félicitai de mon action. Mon pere, stupéfait, semblait irrité de me voir, je m'y attendais. Polidori me lança un coup d'œil féroce ; malgré la présence de mon pare et celle de la garde-malade, je craignia que ce miasmalla, voyant som crime presque découvert, ne se portat contre moi a quelque extrémité.

"Je sentis le besoin d'un appui dans ce mement décisif, je sonnai ; un des gens de mon père accourut ; je le priai de dire à mon valet de chambre (il était prévenu) d'aller chercher quelques objets que j'avais laissés au tournebride; Sir Walter Murph savait que pour ne pas éveiller les soupcons de ma belle-mana. dans le cas où je serais obligée de donner mes ordres devant elle, j'emploierais ce moyen pour le mander amprès de moi.

"La surprise de mon père, de ma hellemère était telle, que le domestique sortit avant. qu'ils eussent pu dire un mot ; je fus rassurés ; au bout de quelques instants, Sir Walter Murph serait auprès de moi...

... Qu'est-ce que cela signifie? me dit en-fin mon père d'une voix faible, mais impérieuss et courroucée. Vous ici, Clémence... sans qu je vous y aie appelée ?... Puis à peine arrivé vous vous emperez du flacon qui contient la potion que le docteur allait me donner ... M'enpliquarez-vous cette folie?

- Sortez, dit ma belle-mère à la gardamalade.

" Cette femme obéit.

-Calmez-vous, mon ami, reprit ma bellemère en s'adressant à mon père ; vous le saves, la moindre émotion pourrait vous être nuisible. Puisque votre fille vient ici malgré vous, et que sa présence vous est désagréable, donnez-moi votre bras, je vous conduirai dans le petit salon; pendant ce temps-là, notre bon docteur fera comprendre à Madama d'Harville ce qu'il y a d'imprudent, pour ne pas dire plus, dans sa conduite ...

"Et elle jeta un regard significatif & son complice.

Je compris le dessein de ma belle-mère. Elle voulait emmener mon père et me laisser seule avec Polidori, qui, dans ce cas extrême, aurait sans doute employé la violence pour m'arracher le flacon qui pouvait fournir une preuve évidente de ses projets criminels.

---- Vous avez raison, dit mon père à ma belle-mère. Puisqu'on vient me poursuivre jusque chez moi, sans respect pour mes volontés, je laisserai la place libre aux importuns...

"Et se levant avec peine, il accepta le bras que lui offrait ma belle-mère, et fit quelques pas vers le petit salon...

" A ce moment, Polidori a'avança vers moi; mais, me rapprochant aussitét de mon père, je luidia:

- Je vais vous expliquer œ qu'il y a d'im-. Guidée par un instinct dont il m'est encore | prévu dans mon arrivée et d'étrange dans ma

conduite... Depuis hier je suis veuve... depuis | seiller intime de Son Altesse Royale Monhier je sais que vos jours sont menacés, mon

"Il marchait péniblement courbé. A ces mots, il s'arrêta, se redressa vivement, et me regardant avec un étonnement profond, il s'écria :

- Vous êtes veuve... mes jours sont menacés! ... Qu'est-ce que cela signifie ?

Et qui ose menacer les jours de M. d'Orbigny, Madame? me demanda audacieusement ma belle-mère.

" - Oui, qui les menace?... ajouta Polidori.

"- Vous, Monsieur; vous, Madame, répondis-je.

Mais une telle accusation est épouvan-

table!... s'écria mon père.

... Je quitte à l'instant cette maison, puisque j'y suis exposé à de si atroces calomnies!... dit le Docteur Polidori avec l'indignation apparente d'un homme outragé dans son honneur. Commençant à sentir le danger de sa position, il voulait fuir sans doute.

"Au moment où il ouvrait la porte, il se trouva face a face avec Walter Murph...,

Rodolphe, s'interrompant de lire, tendit la main au squire et lui dit:

-Trés-bien, mon vieil ami, ta présence a dù foudrover ce misérable.

- C'est le mot, Monseigneur... il est devenu livide... et a fait deux pas en arrière, en me regardant avec stupeur ; il semblait anéanti... Me retrouver au fond de la Normandie, dans un moment pareil !... Il croyait faire un mauvais rêve... Mais, continuez, Monseigneur, vous allez voir que cette infernale Comtesse d'Orbigny a eu aussi son tour de foudroiement, grace à ce que vous m'aviez appris de sa visite au charlatan Bradamanti-Polidori dans la maison de la rue du Temple... car, après tout, c'est vous qui agissiez... ou plutôt je n'étais que l'instrument de votre pensée... aussi, jamais, je vous le jure, vous ne vous êtes plus heureusement et plus justement substitué à l'indolente Providence que dans cette occasion.

Rodolphe sourit et continua la lecture de la

lettre de Madame d'Harville:

"A la vue de Sir Walter Murph Polidori resta pétrifié ; ma belle-mère tombait de surprise en surprise ; mon père, ému de cette scène, affaibli par la maladie, fut obligé de s'asseoir dans un fauteuil. Sir Walter ferma à double tour la porte par laquelle il était entré; et, se plaçant devant celle qui conduisait à un autre appartement, afin que le Docteur Polidori ne pût s'échapper, il dit à mon pauvre père avec l'accent du plus profond respect:

"-Mille pardons, M. le comte, de la licence que je prends; mais une impérieuse nécessité, dictée par votre seul intérêt (et vous allez bientôt le reconnaître) m'oblige à agir ainsi... Je me nomme sir Walter Murph, ainsi que peut vous l'affirmer ce misérable qui, a ma vue, tremble de tous ses membres ; je suis conseigneur le grand-duc régnant de Gérolstein...

- Cela est vrai, dit le Docteur Polidori en balbutiant, éperdu de frayeur.

... — Mais alors, Monaieur... que venez-vous faire ici? Que voulez-vous?

"-Sir Walter Murph, repris-je en m'adressant à mon père, vient se joindre à moi pour démasquer les misérables dont vous avez failli être victime.

"-Puis remettant à sir Walter le flacon de cristal, j'ajoutai:

" - J'ai été assez bien inspirée pour m'emparer de ce flacon au moment ou le Docteur Polidori allait verser quelques gouttes de la liqueur qu'il contient dans une potion qu'il of-

frait à mon père.

... Un praticien de la ville voisine analysera devant vous le contenu de ce flacon que je vais déposer entre vos mains, M. le comte, et s'il est prouvé qu'il renferme un poison lent et sur, dit sir Walter à mon père, il ne pourra plus vous rester de doute sur les dangers que vous couriez, et que la tendresse de Madame votre fille a heureusement prévenus.

"Mon pauvre père regardait tour à tour sa femme, le Docteur Polidori, moi et sir Walter d'un air égaré ; ses traits exprimaient une angoisse indéfinissable. Je lisais sur son visage navré la lutte violente qui déchirait son cour. Sans doute il résistait de tout son peuvoir à de croissants et terribles soupçons, craignant d'être obligé de reconnaître la scélérateure de ma belle-mère; enfin, cachant sa têto dans ses mains, il s'écria:

... Oh! mon Dieu, mon Dieu!... tout cela. est horrible... impossible. Est-ce donc un rêve que je fais?

... Non, ce n'est pas un rêve,... s'écria audacieusement ma belle-mère, rien de plus réel que cette atroce calomnie concertée d'avance pour perdre une malheureuse femme dont le seul crime a été de vous consacrer sa vie. Venez, venez, mon ami, ne restons pas une seconde de plus ici, ajouta-t-elle en s'adressant à mon père ; peut-être votre fille n'aura-t-elle pas l'insolence de vous retenir malgré vous...

... Oui, oui, sortons, dit mon père hors de lui: tout cela n'est pas vrai, ne peut pas être vrai, je ne veux pas en entendre davantage, ma raison n'y résisterait pas... D'épouvantables méfiances s'élèveraient dans mon cœur, empoisonneraient le peu de jours qui me restent à vivre, et rien ne pourrait me consoler d'une si abominable découverte.

"Mon père semblait si souffrant, si désespéré, qu'à tout prix j'aurais voulu mettre fin à cette scène si cruelle pour lui. Sir Walter devina ma pensée; mais, voulant faire pleine et entière justice, il répondit à mon père:

"- Encore quelques mots, M. le comte; vous allez avoir le chagrin, sans doute bien pénible, de reconnaître qu'une femme que vous croyez attachée par la reconnaissance a toujours été un monstre hypocrite; mais vous trouverez des consolation certaines dans l'affection de votre fille, qui ne vous a jamais manqué.

. Cela passe toutes les bornes, s'écria ma belle-mère avec rage; et de quel droit, Monsieur, et sur quelles preuves osez-vous baser de si effroyables calomnies? Vous dites que ce flacon contient du poison?... Je le nie, Monsieur, et je le nierai jusqu'à preuve du contraire. Et lors même que le Docteur Polidori aurait, par méprise, confondu un médicament avec un autre, est-ce une raison pour oser m'accuser d'avoir voulu... de complicité avec lui...? Oh! non, non, je n'achèverai pas... une idée si horrible est déja un crime. Encore une fois. Monsieur, je vous défie de dire sur quelles preuves, vous et Madame, osez appuyer cette affreuse calomnie,... dit ma belle-mère avec une audace incroyable.

- Oui, sur quelles preuves? s'écria mon malheureux père. Il faut que la torture que

l'on m'impose ait un terme.

..... Je ne suis pas venu sans preuves, M. le comte, dit sir Walter. Et ces preuves, les réponses de ce misérable vous les fourniront tout à l'heure.

Puis sir Walter adressa la parole en allemand au Docteur Polidori, qui semblait avoir repris un peu d'assurance, mais qui la perdit aussitôt.,,

— Que lui as-tu dit? demanda Rodolpho au

squire en s'interrompant de lire.

- Quelques mots significatifs, Monseigneur, à peu près ceux-ci: "Tu as échappé par la fuite à la condamnation dont tu avais éte frappé par la justice du grand-duché; tu demeures rue du Temple, sous le faux nom de Bradamanti; on sait à quel abominable métier tu te livres ; tu as empoisonné la première femme du comte; il y a trois jours, Madame d'Orbigny est aliée te chercher pour t'amener ici empoisonner son mari; Son Altesse Royale est à Paris, elle a les preuves de tout ce que j'avance. Si tu avoues la vérité, afin de confondre cette misérable femme, tu peux espérer, non ta grace, mais un adoucissement au châtiment que tu mérites; tu me suivras à Paris, ou je te dé. poserai en lieu sur jusqu'à ce que Son Altesse ait décidé de toi. Sinon, de deux choses l'une. ou Son Altesse Royale fait demander et obtient ten extradition, ou bien à l'instant même j'envoie chercher à la ville voisine un magistrat; ce flacon renfermant du poison lui sera remis, on t'arrêtera sur-le-champ, on fera des perquisitions chez toi rue du Temple; tu sais combien elles te compromettront, et la justice française suivra son cours... Choisis donc...,

Ces révélations, ces accusations, ces menaces qu'il savait fondées, se succédant coup sur coup, accablerent cet infame, qui ne s'attendait pas a me voir si bien instruit. l'espoir d'adoucir la punition qui l'attendait, il n'hésita pas à sacrifier sa complice, et me répondit : "Interrogez-moi, je dirai la vérité en

ce qui concerne cette femme. Bien, bien, mon digne Murph, je n'at-

tendais pas moins de toi.

- Pendant mon entretien avec Polidori, les traits de la belle-mère de Madame d'Harville se décomposaient d'une manière effrayante. quoiqu'elle ne comprit pas l'allemand. Elle voyait, à l'abattement croissant de son complice, à son attitude suppliante, que je le dominais. Dans une anxiété terrible, elle cherchait à rencontrer les yeux de Polidori, afin de lui donner du courage ou d'implorer sa discrétion, mais il évitait constamment son regard.

– Et le comte?

- Son émotion était inexprimable : de ses doigts crispés il serrait convulsivemnt les bras de son fauteuil, la sueur baignait son front, il respirait à peine, ses yeux ardents, fixes, ne quittaient pas les miens, ses angoisses égalaient celles de sa femme. La suite de la lettre de Madame d'Harville vous dira la fin de cette scène pénible, Monseigneur.

#### CHAPITRE XIV.

PUNITION.

Rodolphe continua la lecture de la lettre de Madame d'Harville :

"Après un entretien en allemand qui dura quelques minutes entre Sir Walter Murph et Polidori, Sir Walter dit à ce dernier :

... Maintenant, répondez. N'est-ce pas madame (et il désigna ma belle-mère) qui, lors de la maladie de la première femme de M. le comte, vous a introduit chez lui comme m6decin?

... Oui, c'est elle,... répondit Polidori.
... Afin de servir les affreux projets de... madame... n'avez-vous pas été assez criminel pour rendre mortelle par vos prescriptions homicides la maladie d'abord légère de Madame la Comtesse d'Orbigny?

-Oui, dit Polidori.

" Mon père pousse un gémissement douloureux, leva ses deux mains au ciel, et les laissa retomber avec accablement.

" — Mensonges et infamie! s'écria ma bellemère. Tout cela est faux, ils s'entendent pour. me perdre!

... Silence, Madame! dit Sir Walter Murph d'une voix imposante.

"Puis continuant de s'adresser à Polidori: - Est-il vrai qu'il y a trois jours madame a été vous chercher rue du Temple, nº 17, ou vous habitez, caché sous le faux nom de Bradamanti?

a — Čela est vrai.

– Madame ne vous a-t-elle pas proposé de venir ici... assassiner le Comte d'Orbigny, comme vous aviez assassiné sa femme?

... - Hélas! je ne puis le nier, dit Polidori.

"A cette accabiante révélation mon père se leva debout, menaçant ; d'un geste foudroyant il montra la porte à ma belle-mère, puis me tendant les bras, il s'écria d'une voix entrecoupée :

- Au nom de ta malheureuse mère, pardon! pardon!... je l'ai bien fait souffrir... mais, ie te le jure... l'étais étranger au crime qui l'a | namte ; mais, croyez mei, recheschez la métir conduite an tombeau.

"Et avant que j'aie pu l'empécher, mon père tomba à mes genoux.

Lorsque moi et Sir Walter nous le relevames il était évanoui.

"Je sonnai les gens ; Sir Walter prit le doctenir Polidori par le bras et sortit avec lui en disant à ma belle-mère :

.. - Croyez-moi, madame, quittez cette maison avant une heure, sinon je vous livre a la justice.

"La misérable sortit de l'appartement dans un état de frayeur et de rage que vous concevrez facilement, Monseigneur!

Lorsque mon père reprit ses sens, tout ce qui venait de se passer hii parut un rêve hor-Je fus dans la triste nécessité de lui raconter mes premiers soupçons sur la mort prématurée de ma mère, soupçons que votre connaissance des premiers crimes du docteur Polidori, Monseigneur, avait changés en certi-

"Je dus dire aussi à mon père comment ma belle-mère m'avait poursuivie de sa haine jusque dans mon mariage, et quel avait été son but en me faisant épouser M. d'Harville.

"Autant mon père s'était montré faible, aveugle, à l'égurd de cette femme, autant il voulait se montrer impitoyable envers elle ; il s'accusait avec désespoir d'avoir été presque le complice de ce monstre en lui donnant sa main après la mort de ma mère; il voulait livrer Madame d'Orbigny aux tribunaux ; je lui représentai le scandale odieux d'un tel procès dont l'éclat serait si facheux pour lui ; je l'engageai à chasser pour jamais ma belle-mère de sa présence en lui assurant seulement ce qui lui était nécessaire pour vivre, puisqu'elle portait son nom.

"J'eus assez de peine à obtenir de mon père ces résolutions modérées ; il voulut me charger de la chasser de la maison. Cette mission m'était doublement pénible ; je songeai que Sir Walter voudrait peut-être bien s'en charger... Il'y consentit.,,

-Et j'y ai pardieu! consenti avec joie, Monseigneur, dit Murph à Rodolphe; rien ne me plait davantage que de donner aux méchants cette espèce d'extrême-onction...

- Et qu'a dit cette femme?

- Madame d'Harville avait en effet poussé la bonté jusqu'à demander à son père une pension de cent louis pour cette infame ; ceci me parut non pas de la bonté, mais de la faiblesse : il était déjà mal de dérober à la justice une si dangereuse créature. Pallai trouver le comte, il adopta parfaitement mes observations; il fut convenu qu'on donnerait en tout et pour tout vingt-cinq louis à l'infame pour la mettre à même d'attendre un emploi ou du travail.

- Et à quel emploi, à quel travail, moi, Comtesse d'Orbigny, pourrai-je me livrer? me demanda-t-elle insolemment.

\_ Ma foi, c'est votre affaire; vous serez quelque chose comme garde-malade ou gouver- | vous en dire davantage, mon cour est trop

le plus humble, le plus obscur ; car 🛋 🚾 aviez l'audace de dire votre nom, ce non que vous devez à un crime, on s'étonmerait de voir la Comtesse d'Orbigny réduite à une telle condition; on s'informerait, et vous jugez des conséquences, si vous étien assez insensée nour ébruiter le passé. Cachez-vous donc au loin : faites-vous surtout oublier; devenez Madame Pierre ou Madame Jacques, et repentez-vous ... si vous pouvez.

... Et vous croyez, Monsieur, me dit-cile. ayant sans doute ménagé ce coup de thitte. que je ne réclamerai pas les avantages que

m'assure mon contrat de mariage?

... Comment donc, Madame! rien de plas juste; il serait indigne à M. d'Orhigny de ne pas exécuter ses promesses, et de méconsaltre tout ce que vous avez fait et surtout ce que vous vouliez faire pour lui... Plaidez... pl dez, adressez-vous à la justice, je ne d pas qu'elle vous donne raison contre votre mari. "

Un quart d'heure après notre entretien, la créature était en route pour la ville voisine.

- Tu as raison, il est pénible de laisser presque impunie une aussi détestable mégère; mais le scandale d'un proche... pour ce vieillard déjà si affaibli... il n'y fallait pas songer.

" J'ai facilement décidé mon père à quitter les Aubiers aujourd'hui même, reprit Rodolphe continuant de lire la lettre de Madame d'Harville ; de trop tristes souvenirs le poursoivraiest ici; quoique sa santé soit chancelante, les distractions d'un voyage de quelque jours, le changement d'air, ne peuvent que lui être favorables, a dit le médecia que le docteur Polidori avait remplacé, et que j'ai fait ansaitét mander à la ville voisine ; mon père à voule qu'il analysat le contenu du fiacon, sant lui rien dire de ce qui s'était passé; le médecia répondit qu'il ne pouvait s'occuper de cette opération que chez lui, et qu'avant deux heures nous murions le résultat de l'expérience. Le résultat fut que plusieurs doses de cette liqueur, composée avec un art infernal, pouvaient, en un temps donné, causer la mort sans laisser néanmoins d'autres traces que celles d'une maladie ordinaire que le médecin nomme.

"Dans quelques heures, Monneigneur, je pars avec mon pere et ma fille pour Fontainebleau; nous y resterons quelque temps, puis, selon le désir de mon père, nous reviendrons à Paris, mais non pas chez moi, il me serait impossible d'y demeurer après le déplorable acci-

dent qui s'y est passé.

"Ainsi que je vous l'ai dit, Monseigneur, en commençant cette lettre, les faits vous prouvent tout ce que je dois encore à votre inépuisable sollicitude... Prévenue par vous, aidée de vos conseils, forte de l'appui de votre excellent et courageux Sir Walter, j'ai pu arracher mon père à un péril certain, et je suis assurée du retour de sa tendresse...

"Adieu, Monseigneur, il m'est impossible de

plein, trop d'unotions l'agitent, je vous-exprimerais mai tout ce qu'il ressent...

"D'ORBIGNY D'HARVILLE.

"Je rouvre cette lettre à la hâte, Monseigneur, pour réparer un oubli dont je suis confune: en cherchant, d'après nos nobles inspirations, quelque bien à faire, j'étais allée à la prison de Saint-Lazare visiter de pauvres prisonnières; j'y ai trouvé une malheureuse enfant à laquelle vous vous êtes intéressé... Sa douceur angélique, sa pieuse résignation font l'admiration des respectables femmes qui surveillent les détenues... Vous apprendre où est la Goualeuse (tel est son surnom, si je ne me trompe), c'est vous mettre à même d'obtenir à l'instant sa liberté; cette infortunée vous racentera par quel concours de circonstances sinistres, enlevée de l'asile où vous l'aviez placée, elle a été jetée dans cette prison où du moins elle a su faire apprécier la candeur de son caractére...

Permettez-moi aussi de vous rappeller mes deux futures pretégées, Monseigneur, cette malheureuse mère et sa fille... dépouillées par le notaire Ferrand On sont-elles? Avez-vous eu quelques renseignments sur elles? Oh! de grâce, tâches de retrouver leur traces, et qu'à mon retour à Paris, je puisse leur payer la dette que j'ai contractée envers tous les mal-

beureux!...,

— La Goualeuse a donc quitté la ferme de Bonqueval, Monseigneur? s'écria Murph aussi étenné que Rodolphe de cette neuvelle révéla-

tion.

- Tout à l'heure encore on vient de me dire l'evoir vue sortir de Saint-Lazare, répondit Redolphe. Ma tête s'y perd; le silence de Madame George (1) me confond at m'inquiète ... Pauvre petite Fleur de Marie... quels nouveaux malheurs sont donc venus la frapper? Pais monter un homme à cheval à l'instant, qu'il se rende en hate à la ferme, et écris à Madame George que je la prie instamment de venir à Paris. Dis aussi à M. de Graun de m'obtenir une permission pour entrer à Saint-Lezare... D'après ce que me dit Madame d'Harville, Fleur de Marie y semit détenue. Mais non, reprit Rodolphe en réfléchissant... elle n'y est plus prisonnière, car Rigolette l'a vue sortir de cette prison avec une femme agée. Serait-ce Madame George? Sinon, quelle est cette femme? Où est allée la Goualeuse?
- Patience, Monseigneur; avant ce soir vous saurez à quoi vous en temr; puis demain il vous faudra interroger ce misérable Polidori; il a, dit-il, d'importantes révélations à vous faire, mais à vous seul...
- Cette entrevue me sera odieuse, dit tristement Rodolphe; car je n'ai pas revu cet homme depuis... le jour fatal... où... j'ai...

Rodolphe ne put achever; il cacha son front dans sa main.

— Eh! mordieu! Monseigneur, pourquoi consentir à ce que demande Polidori? Menacet-le de la justice française ou d'une extradition immédiate; il faudra bien qu'il se résigne à me révéler ce qu'il ne veut révéler qu'à vous.

- Tu as raison, mon pauvve ami ; car la présence de ce misérable rendrait plus menacants encore ces souvenirs terribles... auxquels se rattachent tant de douleurs ineurables... depuis la mort de mon père... jusqu'à celle de ma pauvre petite fille... Je ne sais, mais plus j'avance dans la vie, plus cette enfant me manque!.. Combien je l'aurais adorée! Con bien il m'eût été cher et précieux, ce fruit charmant de mon premier amour, de mes premières et pures croyances, ou plutôt de mes jeunes illusions !... J'aurais déversé sur cette innocente créature les trécors d'affection dunt son odieuse mère est indigne; et puis il me semble que, telle que je l'avais révée... cette enfant, par la beauté de son ame, par le charme de ses qualités, eut adouci, calmé tou les chagrins... tous les remords qui se rattachent, hélas! à sa funeste naissance

— Tenez, Monseigneur, je vois avec peine l'empire toujours croissant que premient sur votre esprit ces regrets aussi stériles que cruels. Après quelques moments de silence, Re-

dolphe dit a Murph:

— Je puis maintenant te faire un aveu, mon vieil ami: Paime... oui! j'aime profondément une femme digne de l'affection la plus noble et la plus dévouée... Et c'est depuis que mon cœur s'est ouvert de nouveau à toutes les douceurs de l'amour, depuis que je suis prédisposé aux émotions tendres, que je reasens plus vivement encore la perte de ma fille... Paurais pour ainsi dire pu craindre qu'un attachement de cœur n'affaiblit l'amertume de mes regrets... Il n'en est rien: toutes mes facultés aimantes ont augmenté... je me sens meilleur, plus charitable, et plus que jamais il m'est cruel de n'avoir pas ma fille à adorer...

Rien de plus simple, Monseigneur, et pardonnez-moi la comparaison; mais de même que certains hommes ont l'ivresse joyeuse et bienveillante, vous avez l'amour bon et géné.

reux..

– Pourtant ma haine des méchants est aussi devenue plus vivace, mon aversion pour Sarah augmente en raison sans doute du chagrin que me cause la mort de ma fille. Je m'imagine que cette mauvaise mère l'a négligée, qu'une fois ses ambitieuses espérances ruinées par mon mariage, la comtesse, dans son impitoyable égoisme, aura abandonné notre enfant à des mains mercenaires, et que ma fille sera peut-être morte par le manque de soins... C'est ma faute aussi... je n'ai pas alors senti l'étendue des devoirs sacrés que la paternité impose... Lorsque le véritable caractère de Sarah m'a été tout à coup révélé, j'aurais du à l'instant lui enlever ma fille, veiller sur elle avec amour et sollicitude. Je devais prévoir

<sup>(1)</sup> Le lecteur se souvient que, trompé par l'émissaire de Barah qui lui avait dit que l'leur de Marie avait quité Bosqueval par ordre du prizze, Masiame George était sum imquiétude ser sa protégée qu'elle attendait de jour en jour.

que la comtesse ne serait jamais qu'une mère | dénaturée... C'est ma faute, vois-tu... c'est ma faute...

- Monseigneur, la douleur vous égare. Ponviez-vous... après l'événement si funeste que vous savez... différer d'un jour le long voyage qui vous était imposé... comme...

-Comme une expiation!... Tu as raison, mon ami, dit Rodolphe avec accablement.

— Vous n'avez pas entendu parler de la Comtesse Sarah depuis mon départ Monseigneur?

- Non, depuis ses infames délations qui, par deux fois, ont failli perdre Madame d'Harville, je n'ai eu d'elle aucune nouvelle... Sa présence ici me pèse, m'obsède ; il me semble que mon mauvais ange est auprès de moi, que quelque nouveau malheur me menace.

- Patience, Monseigneur, patience... Heureusement l'Allemagne lui est interdite, et

l'Allemagne nous attend.

- Oui... bientôt nous partirons. Au moins, durant mon court séjour à Paris, j'aurai accompli une promesse sacrée, j'aurai fait quelques pas de plus dans cette voie méritante qu'une auguste et miséricordieuse volonté m'a tracée pour ma rédemption... Dès que le fils de Madame George sera rendu à sa tendresse, innocent et libre, dès que Jacques Ferrand sera convaincu et puni de ses crimes, des que j'aurai assuré l'avenir de toutes les honnêtes et laborieuses créatures qui, par leur résignation, leur courage et leur probité, ont mérité mon intérêt, nous retournerons en Allemagne; mon voyage n'aura pas été du moins stérile.

- Surtout si vous parvenez à démasquer cet abominable Jacques Ferrand, Monseigneur, la pierre angulaire, le pivot de tant de crimes.

- Quoique la fin justifie les moyens... et que les scrupules soient peu de mise envers ce scélérat, quelquefois je regrette de faire intervenir Cécily dans cette réparation juste et vengeresse.

- Elle doit maintenant arriver d'un moment à l'autre?

- Elle est arrivée.

— Cécily ?

Oui... Je n'ai pas voulu la voir; de Graun lui a donné des instructions très-détaillées, elle a promis de s'y conformer...

- Tiendra-t-elle cette promesse?

- · D'abord tout l'y engage, l'espoir d'un adoucissement dans son sort a venir, et la crainte d'être immédiatement renvoyée dans sa prison d'Allemagne, car de Graun ne la quittera pas de vue ; à la moindre incartade il obtiendra son extradition.
- C'est juste, elle est arrivée ici comme évadée ; lorsqu'on saurait quels crimes ont motivé sa détention perpétuelle, on accorderait aussitot son extradition.
- Et lors même que son intérêt ne l'obligerait pas de servir nos projets, la tache qu'on lui a imposée ne pouvant se réaliser qu'à force de ruse, de perfidie et de séductions diaboliques,

baron) de cette occasion d'employer les détestables avantages dont elle a été si libéralement douée.

- Est-elle toujours bien jolie, Monseigneur ?

— De Graün la trouve plus attrayante que jamais; il a été, m'a-t-il dit, ébloui de 🗪 beauté, à laquelle le costume alsacien qu'elle a choisi donnait beaucoup de piquant. Le regard de cette diablesse a toujours, dit-il, la même expression véritablement magique.

- Tenez! Monseigneur, je n'ai jamais été ce qu'on appelle un écervelé, une homme sans cœur et sans mœurs; eh bien! à vingt ans, j'aurais rencontré Cécily, qu'alors même que je l'aurais sue aussi dangereuse, aussi pervertie qu'elle l'est a cette heure, je n'aurais pas répondu de ma raison, si j'étais resté longtemps sous le feu de ses grands yeux noirs et brûlants qui étincellent au milieu de sa figure pale et ardente... Oui, par le ciel! je n'ose songer ota aurait pu m'entrainer un si funeste amour.

— Cela ne m'étonne pas, mon digne Murph ; car je connais cette femme. Du reste, le baron a été presque effrayé de la sagacité avec laquelle Cécily a compris ou plutôt deviné le rôle à la fois *provoquant* et PLATONIQUE qu'elle

doit jouer auprès du notaire.

- Mais s'introduira-t-elle chez lui aussi facilement que vous l'espériez, Monseigneur, grace à l'intervention de Madame Pipelet? Les gens de l'espèce de ce Jacques Ferrand sont si soupçonneux...

- J'avais avec raison compté sur la vue de Cécily pour combattre et vaincre la méfiance

du notaire.

-- Il l'à déja vue l

 Hier. D'après le récit de Madame Pipelet, je ne doute pas qu'il n'ait été fasciné par la créole, car il l'a prise aussitôt à son service. - Allons, Monseigneur, notre partie est

gagnée.

- Je l'espère ; une cupidité féroce, une luxure sauvage ont conduit le bourreau de Louise Morel aux forfaits les plus odieux... C'est dans sa luxure c'est dans sa cupidité qu'il trouvera la punition terrible de ses crimes... Punition qui surtout ne sera pas stérile pour ses victimes... car tu sais à quel but doivent tendre tous les efforts de la créole.

- Cécily !... Cécily !... Jamais méchanceté plus grande, jamais corruption plus dangereuse, jamais âme plus noire n'auront servi à l'accomplissement d'un projet d'une moralité plus haute, d'une fin plus équitable... Et David,

Monseigneur?

-Il approuve tout... Au point de mépris et d'horreur où il est arrivé envers cette créature, il ne voit en elle que l'instrument d'une juste vengeance. "Si cette maudite pouvait jamais mériter quelque commisération après tout le mal qu'elle m'a fait, m'a-t-il dit, ce serait en se vouant à l'impitoyable punition de ce scélérat, dont il faut qu'elle soit le démon exterminateur.,,

Un huissier ayant légèrement frappé à la Cécily doit être ravie (et elle l'est, m'a dit le porte, Murph sortit, et revint bientôt apportant deux lettres, dont l'une seulement était desti- | même fixé pour son embarquement, qu'il prénée à Rôdolphe.

- C'est un mot de Madame George!... s'écria ce dernier en lisant rapidement.

— Eh bien! Monseigneur... la Goualeuse? — Plus de doute, s'écria Rodolphe après avoir lu, il s'agit encore de quelque complot ténébreux. Le soir du jour où cette pauvre enfant a disparu de la ferme, et au moment où Madame George allait m'instruire de cet événement, un homme qu'elle ne connaît pas, envoyé exprès et à cheval, est venu de ma part la rassurer, lui disant que je savais la brusque disparition de Fleur de Marie, et que dans quelques jours je la ramènerais à la ferme. Malgré cet avis, Madame George, inquiete de mon silence au sujet de sa protégée, ne peut, me dit-elle, résister au désir de savoir des nouvelles de sa fille chérie, ainsi qu'elle appelle cette pauvre enfant.

- Cela est étrange, Monseigneur.

- Dans quel but enlever Fleur de Marie? - Monseigneur, dit tout à coup Murph, la comtesse Sarah n'est pas étrangère à cet enlèvement.

-Sarah?... Et qui te fait croire?...

- -Rapprochez cet événement de ses dénonciations contre Madame d'Harville...
- -Tu as raison, s'écria Rodolphe, frappé d'une clarté subite, c'est évident... je comprends maintenant... oui, toujours le même calcul... La Comtesse s'opiniatre a croire qu'en parvenant à briser toutes les affections qu'elle me suppose, elle me fera sentir le besoin de me rapprocher d'elle. Cela est aussi odieux qu'insensé... Il faut pourtant qu'une si indigne persécution ait un terme... Ce n'est pas seulement à moi, mais à tout ce qui mérite respect, intérêt, pitié... que cette femme s'attaque... Tu enverras sur l'heure M. de Gratin officiellement chez la Comtesse; il lui déclarera que l'ai la certitude de la part qu'elle a prise à l'enlevement de Fleur-de-Marie, et que si elle ne donne pas les renseignements nécessaires pour retrouver cette malheureuse enfant, je serai sans pitié, et alors c'est à la justice que M. de Graun s'adressera.
- D'après la lettre de Madame d'Harville, la Goualeuse serait détenue à Saint-Lazare.
- -Oui, mais Rigolette affirme l'avoir vue libre et sortir de cette prison... Il y a là un mystère qu'il faut éclaireir.
- Je vais à l'instant donner vos ordres au Baron de Graun, Monseigneur; mais permettez-moi d'ouvrir cette lettre; elle est de mon correspondant de Marseille, a qui j'avais recommandé le Chourineur : il devait faciliter le passage de ce pauvre diable en Algérie.

Eh bien! est-il parti?...

- Monseigneur, voici qui est singulier!

- Qu'y a-t-il ?

-Après avoir longtemps attendu à Marseille un bâtiment en partance pour l'Algérie, le Chourineur, qui semblait de plus en plus triste et soucieux, a subitement déclaré, le jour férait retourner à Paris...

Quelle bizarrerie!

-Bien que mon correspondant ent, ainsi qu'il était convenu, mis une assez forte somme à la disposition du Chourineur, celui-ci n'a pris que ce qu'il lui fallait rigoureusement pour revenir a Paris, où il ne peut tarder à arriver, me dit-on.

- Alors il nous expliquera lui-même son changement de résolution. Mais envoie à l'instant de Graun chez la Comtesse Mac-Grégor ... et va toi-même à Saint-Lazare t'informer

de Fleur-de-Marie.

Au bout d'une heure, le Baron de Gratin revint de chez la Comtesse Sarah Mac-Grégor.

Malgré son sang-froid habituel et officiel, le diplomate semblait bouleversé; à peine l'huissier l'eut-il introduit, que Rodolphe remarqua sa påleur.

- Eh bien! de Grafin... qu'avez-vous?...

Avez-vous vu la Comtesse? - Ah! Monseigneur!...

- Qu'y a-t-il?

- Que Votre Altesse royale se prépare à apprendre quelque chose de bien pénible.

- Maiz encore ?...

- Madame la Comtesse Mac-Grégor...

— Eh bien!...

- Que Votre Altesse royale me pardonne de lui apprendre si brusquement un événement si funeste, si imprévu, si...

- La Comtesse est donc morte?

- Non, Monseigneur... mais on désespère de ses jours... elle a été frappée d'un coup de

- Ah!... c'est affreux! s'écria Rodolphe ému de pitié malgré son aversion pour Sarah.

Et qui a commis ce crime?

On l'ignore, Monseigneur, ce meurtre a été accompagné de vol; on s'est introduit dans l'appartement de Madame la Comtesse et l'on a enlevé une grande quantité de pierreries...

- A cette heure, comment va-t-elle? - Son état est presque désespéré, Monsei-

gneur... elle n'a pas encore repris connaissance... son frère est dans la consternation.

 Il faudra aller chaque jour vous informer de la santé de la Comtesse, mon cher de Graun...

A ce moment, Murph revenait de Saint-La-

- Apprends une triste nouvelle, lui dit Rodolphe; la Comtesse Sarah vient d'être assassinée... ses jours sont dans le plus grand dan-

- Ah!... Monseigneur... quoiqu'elle soit bien coupable... on ne peut s'empêcher de la plaindre...

-Oui... une telle fin serait épouvantable!

... Et la Goualeuse?... - Mise en liberté depuis hier, Monseigneur, on le suppose, par la protection de Madame d'Harville...

- Mais... c'est impossible !... Madame

Affiarville me prie, su contrairie, de faire les l démarches nécessaires pour fairie sortir de

prison cette malheureuse enfant!...

-Sans doute, Monseigneur... et pourtant une femme agée, d'une figure respectable, est venue à Saint-Lazare, apportant l'ordre de remettre Fleur-de-Marie en liberté... Toutes deux ont quitté la prison.

-C'est ce que m'a dit Rigolette; mais cette femme agée qui est venue chercher Fleur-de-Marie, qui est-elle? Ou sont-elles allées toutes deux? Quel est ce nouveau mystère? La Comtesse Sarah pourrait peut-être seule l'éclaireir; et elle se trouve hors d'état de donner aucun renseignement. Pourvu qu'elle n'emporte pas ce secret dans la tombe !

- Mais son frère Thomas Seyton, fournirait certainement quelques lumières. De tout temps il a été le conseil de la Comtesse.

-Sa sœur est mourante; s'il s'agit d'une nouvelle trame, il ne parlera pas; mais... dit Rodolphe en réfléchissant, il faut savoir, le nom de la personne qui s'est intéressée à Fleur-de-Marie pour la faire sortir de Saint-Lazare; ainsi l'on apprendra nécessairement quelque chose.

- C'est juste, Monseigneur.

- Tachez donc de connattre et de voir cette personne le plus tôt possible, mon cher de Gratin; si vous n'y réussissez pas, mettez votre M. Badinot en campagne... n'épargnez rien pour découvrir les traces de cette pauvre en-
- Votre Altesse royale peut compter sur mon zèle.
- Ma foi, Monseigneur, dit Murph, il est peut-être bon que le Chourineur nous revienne; ses services pourront vous être utiles... pour ces recherches.
- Tu as raison, et maintenant je suis impatient de voir arriver à Paris mon brave sauveur, car je n'oublierai jamais que je lui dois

# CHAPITRE XV.

L'ETUDE.

Plusieurs jours s'étaient passés depuis que Jacques Ferrand avait pris Cécily à son ser-

Nous conduirons le lecteur (qui connait déjà ce lieu) dans l'étude du notaire à l'heure du déieuner des clercs.

Chose inouie, exorbitante, merveilleuse! au lieu du maigre et peu attrayant ragoût apporté chaque matin à ces jeunes gens par feu Madame Séraphin, un énorme dindon froid, servi dans le fond d'un vieux carton à dossiers, tronait au milieu d'une des tables de l'étude, accosté de deux pains tendres, d'un fromage de Hollando et de trois bouteilles de vin cacheté; une vicille écritoire de plomb, remplie d'un mélange de poivre et de sel, servait de salière : tel était le menu du repas.

Chaque clerc; armé de son couteau et d'un formidable appétit, attendait l'heuro du festin

avec une impetience afferage; même machaient à vide, en maudiment l'ab sence de M. le maître clerc, sans lequel on ne pouvait hiérarchiquement commencer à déjeuner.

Un progrès, ou plutôt un bouleversement si radical dans l'ordinaire des cieros de Jacques Ferrand, annonçait une énorme perturbation

domestique.

L'entretien suivant, éminemment béotien (s'il nous est permis d'emprunter cette expression au tres-spirituel écrivain qui l'a popularisée) (1) jettera quelque lumière sur cette importante question.

- Voila un dindon qui ne s'attendait pas, quand il est entré dans la vie, à jameis paraitre à déjeuner sur la table des clercs du

patron.

– De même que le patron, quand il set entré dans la vie... de notaire, ne s'attendait pas à donner jamais à ses clercs un dindon pour déjeuner.

- Car enfin ce dindon est a nons, s'écria le saute-ruisseau de l'étude avec une gourmande

convoitise.

– Saute-ruisseau, mon ami, tu t'oublies ; cette volaille doit être pour toi une étrangère. — Et, comme Français, tu dois avoir la

haine de l'étranger.

— Tout ce qu'on pourre faire sera de te donner les pattes. -- Emblème de la vélocité avec laquelle tu

fais les courses de l'étude. – Je croyais avoir au moim droit à la car-

casse? dit le saute-ruisseau en murraurant. -On pourra te l'octroyer... mais tu n'y as

pas droit, ainsi qu'il en a été de la charte de 1814, qui n'était qu'une autre carcasse de liberté, dit le Mirabesu de l'étude.

-- A propos de carcasse, reprit un des jeunes gens avec une insensibilité brutale, Dicu vesille avoir l'ame de la mère Séraphin! car depais qu'elle s'est noyée dans une partie de campagne, nous ne sommes plus condamnés à ses ratetouilles forcées à perpétuité.

– Et depuis une bonne semaine, le patron,

au lieu de nous donner à déjeuner...

- Nous alloue à chacun quarante sous par

-C'est ce qui me fait dire : Dieu veuille avoir l'ame de la mère Séraphin!

— Au fait, de son temps, jamais le patron ne nous aurait donné les quarante sous.

- C'est énorme!

- C'est fabuleux !

— Il n'y pas une étude à Paris...

- En Europe.

- Dans l'univers, où l'on donne quarante sous... à un simple clerc pour son déjeuner.

– A propos de Madame Séraphin, qui de vous a vu la servante qui la remplace?

– Cette Alsacienno que l**a Portière de La** maison où habitait cette pauvre Louise amenée un soir, nous a dit le portier?

— Oui.

- Je ne l'ai pas encore vue.
- -- Ni moi...
- Parbleu! c'est tout bonnement impossible de la voir, puisque le patron est plus féroce que jamais pour nous empêcher d'entrer dans le pavillon de la cour...

— Et puis c'est le portier qui range l'étude maintenant, comment la verrait-on, cette don-

- Eh bien! moi, je l'ai vue.
- Toi ?
- Où cela?
- Comment est-elle?
- Grande ou petite?
- Jeune ou vieille?
- D'avance je suis str qu'elle n'a pas une figure aussi avenante que cette pauvre Louise, bonne fille!
- --- Voyons, puisque tu l'as aperçue, comment cst-elle, cette nouvelle servante?
- Quand je dis que je l'ai vue... j'ai vu son bonnet... un drôle de bonnet.
  - Ah bah! et comment?
- Il était de couleur cerise et en velours, je crois; une espèce de béguin comme en ont les vendeuses de petits balais.
  - Comme les Alsaciennes? C'est tout sim-
- ple, puisqu'elle est Alsacienne...
- Tiens... tiens... tiens...
   Parbleu!... qu'est-ce qui vous étonne la dedans? Chat échaudé craint l'eau froide.
- Ah çà! Chalamel, quel rapport ton proverbe a-t-il avec ce bonnet d'Absocienne?
  - Il n'en a aucun.
  - Pourquoi le dis-tu, alors?
- Parce qu'un bienfait n'est jamais perdu. et que le lézard est l'ami de l'homme.
- Tiens, si Chalannel commence ses bêtises en proverbes qui ne riment à rien, il en a pour une heure... Voyons, dis donc ce que tu sais de cette nouvelle servante!
- Je passais avant-hier dans la cour; elle était adossée à une des senêtres du rez-dechaussée...
  - La cour?
- Quelle bêtise! non, la servante. Les carreaux d'en bas sont si sales, que je n'ai pu rien voir de la taille de l'Alsacienne; mais ceux du milieu de la fenêtre étant moins troubles, j'ai vu son bonnet cerise et une profusion de boucles de cheveux noirs comme du jais: car elle avait l'air d'être coiffre à la Titus.
- Je suis sur que le patron n'en aura pas vu tant que toi à travers ses lunettes; car en voilà encore un comme on dit, que, s'il restait seul avec une femme sur la terre, le monde finirait bientot.
- Celu n'est pas étounant: Rire bien qui rira le dernier, d'autant plus que l'exactitude est la politisse des rois.
- Dicu! que ce Chalamel est assommant quand il s'y met!
- Dame!... dis-moi qui bu hantes, je 1e. dirat qui tu ce.
  - Oh! que c'est joli!...

- Moi, j'ui dans l'idée que d'est la supesstition qui abrutit de plus en plus le patron.
- C'est peut-être par pénisonse qu'il nous donne quarante sous pour noire déjeuner.
  - Le fait est qu'il faut qu'il soit fou.
  - Ou malade.
- Moi, depuis quelques jours, je lui treure l'air très-égaré.
- Ce n'est pas qu'on le voie beautoup... Lui qui était pour notre matheur dans son cabinet... dès le potron-minet, et tenjouss sur notre dos, il reste maintenant des deux jouss sans mettre le nez dans l'étude.
- Ce qui fait que le maître clerc est accablé de besogne.
- Et que ce matin nous sommes obligés de mourir de faim en l'attendant.
  - En voilà du changement dans l'étude !
- C'est ce pauvre Germain qui serait joliment étonné si on lui disait:
- ... Figure-toi, mon garçon, que le patson nous donne quarante sons pour notre déjeuner.
  - ...— Ah bah! c'est impossible!
    ...— C'est si possible que c'est à mui Challa-
- mel, parlant à sa personne, qu'il l'a armonos.

  "— Tu veux rire?
- .. Je veux rire? Voilà comme ça s'est passé : pendant les deux ou trois jours qui ont suivi le décès de la mère Séraphin, nous n'avons pas eu à déjeuner du tout ; nous aimions mieux ça, d'une façon, parce que c'était moins mauvais; mais, d'une autre, notre réfection nous coûtait de l'argent; pourtant nous patientions, disant : Le patron n'a plus ni servante ni femme de ménage ; quand il en auts repris une... nous reprendrons notre dégoûtante ... tée. Eh bien! pas du tout, mon pauvie Germain, le patron à repris une servante, et motre déjeuner a continué à être enseveli dans le fleuve de l'oubli. Alors j'ai été comme qui dirait député pour porter au patron les distances de nos estomacs. Il était avec le multre
- ...— Je ne veux plus vous nourrir le matin, ...a-t-il dit d'un ton bourru et comme s'il pen-...sait à autre chose; ma setvante n'a pas le ... temps de s'occuper de vetre déjeuner.
- "— Mais, Monsieur, il est convenu que vous
  "nous devez notre repas du matin.
- "—Eh bien! vom ferez venir votre déjeuner du dehors, et je le paierai. Combien vous faut-il... quarante sous chacun? a -t-il ajouté en ayant l'air de penser de plus en plus à autre chose, et de dire quarante sous comme il aurnit dit vingt sous ou cent sous.
- "— Oui, Monsieur, quarante sous nous suf-"firont, m'écrini-je en premant la balle au boud.
- "— Soit; 1 maître clerc se chargeta de « cette dépense ; je comptetai avec lui. "
  - "Et la-dessus le patron m'a lermé la porte

Avouez, Messieurs, que Germin serait furieusement étonné des libéralités da patron.

- Germain dirait que le patron a bu.
- · Et que c'est un abus...
- -Chalamel. . nous préférons temprovembes ...

- Sérieusement je crois le patron malade... Depais dix jours il n'est pas reconnaissable, ses joues sont creuses a y fourrer le poing.

-Et des distractions! faut voir. L'autre jour il a levé ses lunettes pour lire un acte... il avait les yeux rouges et brûlants comme des charbons ardents.

Il en avait le droit... les bons comptes font

les bons amis.

- -Laisse-moi donc parler. Je vous dis, Messieurs, que c'est très-singulier. Je présente donc cet acte à lire au patron... mais il avait la tête en bas.
- -Le patron? Le fait est que c'est trèssingulier... Qu'est-ce qu'il pouvait donc faire ainsi la tête en bas? Il devait suffoquer, à moins que ses habitudes ne soient, comme tu dis, bien changées.

-Oh! que ce Chalamel est fatigant! Je te dis que je lui ai présenté l'acte à lire à

'envers.

– A-t-il dû bougonner !...

- -Ah bien, oui! il ne s'en est pas seulement aperçu ; il a regardé l'acte pendant dix minutes, ses gros yeux rouges fixés dessus, et puis il me l'a rendu... en me disant: "C'est bien!,,
  - Toujous la tête en bas?

- Toujours.

— Il n'avait donc pas lu l'acte?

- Pardieu! à moins qu'il ne lise à l'envers...
- C'est drôle! -Le patron avait l'air si sombre et si méchant dans ce moment-la que je n'ai osé rien dire, et je m'en suis allé comme si de rien n'éfait.
- Et moi donc, il y a quatre jours, j'étais dans le bureau du maître clerc; arrive un client, deux clients, trois clients, auxquels le le patron avait donné rendez-vous. Ils s'impatientaient d'attendre; à leur demande, je vais frapper à la porte du cabinet; on ne me répond pas, j'entre...
- -Eh bien? -M. Jacques Ferrand avait ses deux bras croisés sur son bureau et son front chauve et peu ragoùtant appuyé sur ses bras; il ne bougea pas.

- Il dormait?

-Je le croyais... Je m'approche:

... Monsieur, il y a la des clients a qui vous avez donné rendez-vous...,

Il ne bronche pas...

- Monsieur !... ,

- Pas de réponse... Enfin je le touche à l'épaule, il se redresse comme si le diable l'avait mordu; dans ce brusque mouvement, ses grandes'lunettes vertes tombent de dessus son nez, et je vois... Vous ne le croirez jamais...
  - -Eh bient! que vois-tu?

- Des larmes..

- —Ah! quelle farce!
- En voila une de sévère!
- Le patron pleurer? allons donc!
- Quand on verra ça... les hannetons joueront du cornet à piston.

- Et les poules porteront des bottes à re-
- -Ta ta ta ta, vos bétises ne m'empêcheront pas que je l'aie vu comme je vous vois.

- Pleurer?

- Oui, pleurer; il a ensuite eu l'air si furieux d'être surpris en cet état lacrymatoire, qu'il a rajusté à la hâte ses lunettes, en me criant:
  - ... Sortez !... sortez !...

" — Mais, Monsieur...

- Sortez !...

donné rendez-vous, et...

-Je n'ai pas le temps; qu'ils s'en aillent au diable, et vous avec! "

La-dessus il s'est levé tout furieux comme pour me mettre à la porte ; je ne l'ai pas attendu, j'ai filé et renvoyé les clients, qui n'avaient pas l'air plus contents qu'il faut... mais pour l'honneur de l'étude, je leur ai dit que le patron avait la coqueluche.

Cet intéressant entretien fut interrompu par M. le premier clerc qui entra tout affairé; 🗪 venue fut saluée par une acclamation générale, et tous les yeux se tournèrent apmpathiquement vers le dindon avec une impatiente con-

voitise.

- Sans reproche, Seigneur, vous nous faites diablement attendre, dit Chalamel.

-Prenez gardè une autre fois... notre ap-

pétit ne sera pas aussi subordonné... - Eh! Messieurs, ce n'est pas ma faute... je faisais plus de mauvais sang que vous... Ma parole d'honneur, il faut que le patron soit devenu fou !...

— Quand je vous le disais !...

— Mais que cela ne nous empêche pas de manger...

-- Au contraire!

- Nous parlerons tout aussi bien la bouche pleine.

- Nous parlerons mieux, s'écria le sauteruisseau, pendant que Chalamel, dépeçant le dindon, dit au maître clerc:

– A propos de quoi done vous figurez-vous

que le patron est fou?

- Nous avions déjà une velléité de le croire parfaitement abruti lorsqu'il nous a alloué quarante sous par tête pour notre déjeuner... quotidien.
- J'avoue que cela m'a surpris autant que vous, Messieurs; mais cela n'était rien, absolument rien, auprès de ce qui vient de se passer tout a Pheure.

- Ah bah!

– Ah çà! est-ce que ce malheureux-là deviendrait assez insensé pour nous forcer d'aller diner tous les jours à ses frais au Cadran-Bleu ?

— Et ensuite au spectacle?

– Et ensuite au café, finir la soirée par un punch?

--- Et ensuite...

- Messieurs, plaisantez tant que vous voudrez, mais la scène à laquelle je viens d'assister est plutôt effrayante que plaisante.

--- Eh bien! racontez-nous-la donc, cette i acòne..:

-Oui, c'est ça, ne vous occupez pas de déjeuner, dit Chalamel, nous voilà tout oreil-

-Et toutes machoires, mes gaillards! Je vous vois venir : pendant que je parlerais, vous joueriez des dents... et le dindon serait fini avant mon histoire... Patience, ce sera pour le dessert.

Fut-ce l'aiguillon de la faim ou de la curiosité qui activa les jeunes praticiens, nous ne le savons, mais ils mirent une telle rapidité dans leur opération gastronomique, que le moment du récit du maître clerc arriva presque instantanément.

Pour n'être pas surpria par le patron, on envoya en vedette dans la pièce voisine le sauteruisseau, à qui la carcasse et les pattes du dinde avaient été libéralement dévolus.

M. le maître clerc dit à ses collègues :

- D'abord il faut que vous sachiez que depuis quelques jours le portier s'inquiétait de la santé du patron ; comme le bonhomme veille très-tard, il avait vu plusieurs fois M. Ferrand descendre dans le jardin la nuit, malgré le froid ou la pluie, et s'y promener à grands pas ... Il s'est hasardé une fois à sortir de sa niche et à demander à son maître s'il avait besoin de quelque chose. Le patron l'a envoyé se coucher d'un tel ton que, depuis, le portier s'est tenu coi, et qu'il s'y tient toujours, dès qu'il entend le patron descendre au jardin, ce qui arrive presque toutes les nuits... tel temps qu'il fasse.
- Le patron est peut-être somnambule? - Ça n'est pas probable... mais de pareilles promenades nocturnes annoncent une fameuse agitation... J'arrive à mon histoire... Tout à l'heure je me rends dans le cabinet du patron pour lui demander quelques signatures... Au moment où je mettais la main au bouton de la serrure... il me semble entendre parler... Je m'arrête... et je distingue deux ou trois cris sourds... on eut dit des plaintes étouffées... Après avoir un instant hésité à entrer... ma foi... craignant quelque malheur... j'ouvre la porte..

- Eh bien?

- Qu'est-ce que je vois?... le patron à genoux... par terre...

- A genoux?...

- Par terre?
- -Oui... agenouillé sur le plancher... le front dans ses mains... et ses coudes appuyés sur le fond d'un de ses vieux fauteuils...

--- C'est tout simple ; sommes-nous bêtes! il est si cagot, il faisait une prière d'extrà.

- Ce serait une drôle de prière, en tout cas ! On n'entendait que des gémissements étouffés; seulement, de temps en temps, il murmurait entre ses dents: Mon Dieu... mon Dieu... mon Dieu!... comme un homme au désespoir. Ma foi, voyant ça, je ne savais plus si je devais rester ou sortir.
  - Ca aurait été aussi mon opinion politique.

lorsque le patron se relève et se retourne tout a coup; il avait entre ses dents un vieux mouchoir de poche à carreaux... ses lunettes restèrent sur le fauteuil... Non, Messieurs... de ma vie je n'ai vu une figure pareille ; il avait l'air d'un damné... Je me recule, effrayé, ma parole d'honneur! effrayé... Alors, lui...

- Vous saute à la gorge?

- Vous n'y êtes pas... Il me regarde d'abord d'un air égaré ; puis, laissant tomber son mouchoir, qu'il avait sans doute rongé, coupé en grinçant des dents, il l'écrie en se jetant dans mes bras: Ah! je suis bien malheureux!

– Quelle farce !...

- Quelle farce?... Eh bien! ça n'empêche pas que, malgré sa figure de tête de mort, quand il a prononcé ces mots-là... sa voix était si déchirante... je dirais presque si douce...

– Si douce... allons donc... il n'y a pas de crécelle, pas de chat-huant enrhumé dont le cri ne semble de la musique anprès de la voix

du patron!

- C'est possible, ça n'empêche pas que dans ce moment sa voix était si plaintive, que je me suis senti presque attendri, d'autant plus que M. Ferrand n'est pas expansif habituellement.

... Monsieur, lui dis-je, croyez que... ... Laisse-moi! laisse-moi! me répond-il en m'interrompant, cela soulage tant de pouvoir dire à quelqu'un ce que l'on souffre... "

Évidemment il me prenait pour un autre. - Il vous a tutoyé? Alors vous nous devez deux bouteilles de bordeaux:

# Quand le patron vous a tutoyé, A boire vous devez payer.

C'est le proverbe qui le dit, c'est sacré, les proverbes sont la sagesse des nations.

– Voyons, Chalamel, laissez là vos rébus. Vous comprenez bien, Messieurs, gu'en entendant le patron me tutoyer, j'si cout de suite compris qu'il se méprenait 🙉 qu'il avait une fièvre chaude. Je me suis dégagé en lui disant :

Monsieur, salmez-vous! ... calmez-

vous!... c'est moi »

Alors il m's regardé d'un air stupide.

. A la bonne heure vous voilà dans le vrai.

– Ses yeux étaient égarés.

\_ Hein! a-t-il répondu, qu'est-ce?... qui est la?... que me voulex-vous? "

Et il passait. a chaque question, sa main sur son front, comme pour écarter le nuage qui obecurcissaic sa pensée.

-Qui obscurcissait sa pensée... Comme c'est écrit!... Bravo! maître clere, nous ferons un mélodrame ensemble.

Quand on parle si bien, sur mon âme ' On doit écrire un mélodrâtame.

- Mais tais-toi donc, Chalamel.

-Qu'est-ce donc que le patron peut avoir? – Ma foi, je n'en sais rien ; mais ce qu'il y a de sûr, c'est que lorsqu'il a eu retrouvé son sang-froid, ça a été une autre chanson: il a - Je restaie donc la... très-embarrassé. I froncé les sourcils d'un air terrible, et m'a dit

vivement, sans me donner le temps de 'lui 16pondre :

..... Que venez-vous faire ici !... Y a-t-il longtemps que vous êtes la ?... Je ne puis donc pas rester chez moi sans être environné d'espions? Qu'ai-je dit?... Qu'avez-rous entendu?... Répondez... répondez...,

Ma foi, il avait l'air si méchant, que j'ai re-

- Je n'ai rien entendu, Monsieur, j'entre ici à l'instant même.

- Yous ne me trompez pas?

.. - Non, Monsieur.

- Eh bien! que voulez vous?

-Vous demander quélques signatures, Monsieur.

– Donnez. "

Et le voils qui se met a signer, a signer... sans les lire, une demi-douzaine d'actes notariés, lui qui ne mettait jamais son parafe sur un acte sans l'épeler, pour ainsi dire, lettre par lettre, et deux fois d'un bout à l'antre. Je remarquais que de temps en temps sa main se ralentissuit au milieu de sa signature, comme w'il etit été absorbé par une idée fixe, et puis il reprenait et algustit vite, vite, et comme convulsivement. Quand tout a 6t6 algné, il m'a dit de me retirer, et je l'ai ententin descendre par le petit escalier qui communique de son cabinet dans la cour.

--- Pen reviens toujours la... qu'est-ce qu'il peut avoir ?

- Messieurs, c'est peut-être Madame Sé.

raphin qu'il regrette.

- Ah bian oui! lui... regretter quelqu'un! - Ca me fait perser que le pertier a dit que le curé de Bonne-Nouvelle et son vicaire étaient venus plusieurs fois pour voir le patron, et qu'ils n'avaient pas été reçus. C'est ça qui est surprenant! oux qui ne démarraient pes
- Moi, ce qui m'intrigue, c'est de savoir quels travaux il a fait faire au menuisier et au serrurier dans le pavilion.
- -Le fait est qu'ils y out travaillé trois jours de suite.
- --- Et puis un soir on a apporté des meubles dans un grande tapissière couverte.
- Ma foi, moi, Messieurs, trou la la! je donne ma langue aux chiens, comme dit le sygne de Cambrai.
- C'est peut-être le regret d'avoir fait emprisonner Germain qui le tourmente...
- Des remords, lui?... Il est trop dur à cuire et trop culotté pour ça... comme dit l'aigle de Meaux.

– Farceur de Chalamel!

- A propos de Germain, il va avoir de fameuses recrues dans sa prison, pauvre garçon!
  - -Comment cela?
- J'ai lu dans la Gazette des Tribunaux que la bande de voleurs et d'assassins qu'on a arrêtés aux Champs-Élysées, dans un de ces petits cabarets souterrains...

—En voilà de vraies cavernes...

- -Que cette bande de selléres a 616 écrouée à la Force.
- —Pauvre Germain, ça va bui faire une jolie Bociété !
- -Louise Morel aura aussi sa part de recrues; car dams la bande on dit qu'il y a toute une famille de voleurs et d'assausins de pure en fils... et de mère en fille...

-Alors on enverra les femmes a Saint-

Lazare, où est Louise.

- C'est peut-être quelqu'un de cette handelà qui a assausiné sette Comtesse qui llemeure près de l'Observatoire, une des clientes du patron. M'a-t-il meses souvent envoyé sassoir de ses nouvelles, à cette Comtesse! 'Il a air le s'intéresser joliment à sa santé. Il faut être juste, c'est la seule chose sur laquelle il n'ait pas l'air abruti... Hierencore, il m'a dit d'affer m'informer de l'état de Madame Mac Grégor.

- Eh bien'?

- C'est toujours la même chose : un jour on espère, le lendemain on désempère ; on ne sait jamais si elle passera la journée ; avanthier on un désespérant, mais hier il y avait, a-t-on tiit, une ineur d'espoir ; ce qui complique la chose, c'est qu'elle a une librre corebrate.
- -- Est-ce que tu us pu entrer dans la maison, et von l'endroit on l'anguainet west commin'Y

-'Ah bien oni'!... je n'ai pus pu dier plus ioin que la porte cochère, et le conclerge nia pas l'air causeur, tant s'en fast...

-Messieurs... à vous, à vous! voici le patron qui monte, cria le saute-ruisseau en entrant dans l'étude, toujours armé de an car-

Aussitôt les jeunes gens regagnèrent à la litte leurs tables respectives, sur lesquelles ils se combérent en agitant leur plumes, pendant que le saute-ruisseau déposait momentanément le squelette du dindon dans un carton rempli de dossiers.

Jacques Ferrand parut en effet.

S'échappant de son vieux bonnet de soie noire, ses cheveux roux, mêtés de mèches grises, tombaient en désorde de chaque côté de ses tempes ; quelques-unes des veines qui marbraient son crane paraissaient injectées de sang, tandis que sa face camuse et ses joues creuses étaient d'une paleur blafarde. On ne pouvait voir l'expression de son regard caché sous ses larges lunettes vertes; mais la profonde altération des traits de cet homme annonçait les ravages d'une passion dévorante.

Il traversa lentement l'étude, sans dire un mot à ses cleres, sans même paraître s'apercevoir qu'ils fussent la, entra dans la pièce où se tenuit le maître clerc, la traversa ainsi que son cabinet, et redescendit immédiatement par le petit escalier qui conduisait à la cour.

Jacques Ferrand ayant laissé derrière lui toutes les portes ouvertes, les eleres parent à bon droit s'étonner de la bizarre évolution de leur patron, qui était monté par un escalier et descendu par un autre, sans s'errêter dans une mule the chambres qu'il avait traversées ma- | chimiement.

#### CHAPITRE XVI.

LUXURIEUX POINT NE SERAS...

... Mais au lieu de m'en tenir à ce qu'il y a de lumineux et de par dans cette union des coprits et des copurs à qui l'amitié se borne, le fund bousbeux de um 

vigueur et de force.

Confessions de Satut Augustin liv. II, chap. ii et iii.

Il fait nuit.

Le profond silence qui règne dans le pavillon habité par Jacques Ferrand est interrompu ch et la par les gémmissements du resst et sar les réfales de la pluie qui tembe à torrents.

Ces bruits mélancétiques semblent rendre plus complète encore la solitude de cette de-

meure.

Dans une chaînbre à coucher du premier étage, très-confortablement moubiée à neuf et garnie d'un épais tapis une jeune femme ee tient tlebout devant une cheminée où flambe un excellent feu.

Chose assez étrange, an milien de la sorte soigneusement verrouillée qui fait face au lit, on remarque un petit guichet de cinq ou six pouese carrée qui peut s'ouvrir du debors.

Une lumpe à réflecteur jette une slemi-clarté dans cette chambre, tendue d'un papier grenat ; les rideaux du lit, de la croisée, ainsi que la converture d'un veste sofa, sont de damas soie et laine de même conleur.

Nous insistons minutiensement sur ces déranile de demi-luxe si récemment importé dans l'habitation du notaire, parce que ce demi-luxe annonce une révolution complète dans les habitudes de Jacques Ferrand, jusqu'alors d'une avarice sordide et d'une insouciance de Spartiate (surtout à l'endroit d'autrui) pour tout ce qui touchait au bien-être.

C'est donc sur cette tenture grenat, fond vigoureux et chaud de ton, que se dessine la figure de Cécily, que nous allons tacher de

peindre.

D'une stature haute et svelte, la créole est dans la fleur et dans l'épanonissement de l'age. Le développement de ses belles épaules et de ses larges hanches fait parattre sa taille ronde si merveilleusement mince, que l'on croirait que Cécily peut se servir de son collier pour ceinture.

Aussi simple que coquet et provoquant, son costume abacien est d'un goût bizarre, un peu theatral, et ainsi d'autant plus approprié à l'effet qu'elle a voulu produire.

Son spencer de casimir noir, à demi-ouvert sur sa poitrine saillante, très-long de coreage, svelte et charme, vigoureuse et souple comme

à manches justes, à des plat, est légèrement brodé de laine pourpre sur les contures et rehaussé d'une rangée de petits boutons d'argent cisclés. Une courte jupe de mérines orange, qui semble d'une empleur exagérée quoiqu'elle colle sur des contours d'une richesse sculpturale, laisse voir à demi le genou charmant de la créole, chaussée de bas écarlates à coins! blens, ainsi que cela se rencontre chez les vieux peintres flamands qui montrent si complaisamment les jarretières de leurs robustes héroines.

Jamais artiste n'a rêvé un galbe aussi pur que celui des jambes de Cécily: nerveuses et fines au-dessous de leur mollet rebondi, elles se terminent par an pied mignon, hien a l'aise et bien cambré dans son tout petit soulier de

macaquin noir à boucles d'argent.

Cécily, un peu hanchée sur le coté gauche, est debout en face de la glace qui surmonte la chemissée... L'échanquire de son spencer paranat de voir son cou élègant et potelé, d'une blancheur Chlouissante, mais sans transparence.

Otant aon béguin de velours cerise, pour le remplacer par un madma, la créole découvrit ses épais et magnifiques cheveux d'un noir bleu, qui, sépasés au milieu du front et naturellement frisés, ne descendaient pas plus bas que le cellier de Vénue qui joignait le cou aux épendes.

Il fant conneître le goût inimitable avec lequel les créoles tortillent autour de leur tête ces mouchoiss and conleurs tranchantes, pour avoir une idée de la gracieuse coiffure de nuit de Cécily, et du contraste piquant de ce tissu bariolé de paurpre, d'azur et d'orange, avec ses cheveux noise qui, s'échappant du pli serré du madras, encadrent de leurs mille boucles soycures ses joues pales, mais rondes et fermes...

Les deux hens élevés et arrondis au-dessus de sa tête, elle finissait, du bout de ses doigts déliés comme des fuscaux d'ivoire, de chiffonner une large resette placée très-bas du côté gauche, presque sur l'orcille.

Les traits de Cécily sont de ceux qu'il est impossible d'oublier jamais.

Un front heedi, un peu saillant, surmonte son visage d'un ovale parfait; son teint a la blancheur mate, la fraicheur antinée d'une teuille de camélia imperceptiblement dorée par un rayon de solcil; ses yeur, d'une grandeur presque démosurée, ont une expression singulière, car leur prunelle, extrêmement large, noire et buillante, laime à peine aperceveir, aux deux coins des paupières frangées de longs cils, la transparence bleus tre du globe de l'œil ; son menton est nettement apcusé; son nez, droit et fim, se termine par deux narines mobiles qui se dilutent à la moindre émotion ; sa bouche, insolente et amoureuse, est d'un pourpre vif.

Qu'on s'imagine sonc cette figure incolore, avec son regard tout neir qui étincelle, et ses deux lèvres rouges, lisses, humides, qui misent comme du corail mouillé.

Disons-le, cette guande créole, à la fois

lité brûlante qui ne s'allume qu'aux feux des

Tout le monde a entendu parler de ces filles de couleur pour ainsi dire mortelles aux Européens, de ces vampires enchanteurs qui, enivrant leur victime de séductions terribles, pompent jusqu'à sa dernière goutte d'or et de sang, et ne lui laissent, selon l'énergique expression du pays, que ses larmes à boire, que son cœur à ronger.

Telle est Cécily.

Seulement ses détestables instincts, quelque temps contenus par son véritable attachement pour David, ne s'étant développés qu'en Europe, la civilisation et l'influence climatérique du Nord en avaient tempéré la violence, modifié

l'expression.

Au lieu de se jeter violemment sur sa proie, et de ne songer, comme ses pareilles, qu'à anéantir au plus tôt une vie et une fortune de plus, Cécily, attachant sur ses victimes son regard magnétique, commençait par les attirer peu à peu dans le tourbillon embrasé qui semblait émaner d'elle ; puis, les voyant alors pantelantes, éperdues, souffrant les tortures d'un désir inassouvi, elle se plaisait, par un raffinement de coquetterie féroce, à prolonger leur délire ardent ; puis, revenant à son premier instinct, elle les dévorait dans ses embrassements homicides

ela était plus horrible encore...

Le tigre affamé, qui bondit et emporte la proie qu'il déchire en rugissant, inspire moins d'horreur que le serpent qui la fascine silencieusement, l'aspire peu à peu, l'enlace de ses replis inextricables, l'y broie longuement, la sent palpiter sous ses lentes morsures, et semble se repaitre autant de ses douleurs que de son

Cécily, nous l'avons dit, à peine arrivée en Allemagne, ayant d'abord été débauchée par un homme affreusement dépravé, put, à l'insu de David qui l'aimait avec autant d'idolatrie que d'aveuglement, déployer et exercer pendant quelque temps ses dangereuses séductions; mais bientôt le funeste scandale de ses aventures fut dévoilé; on fit d'horribles découver-

tes, et cette femme dut être condamnée à une

prison perpétuelle.

Que l'ou joigne à ces antécédents un esprit souple, adroit, insinuant, une si merveilleuse intelligence qu'en un an elle avait parlé le français et l'allemand avec la plus extrôme facilité, quelquefois même avec une éloquence naturelle; qu'on se figure enfin une corruption digne des reines courtisanes de l'ancienne Rome, une audace et un courage à toute épreuve, des instincts d'une méchanceté diabolique, et l'on connaîtra à peu près la nouvelle servante de Jacques Ferrand... la créature déterminée qui avait osé s'aventurer dans la tanière du loup.

Et pourtant, anomalie singulière, en appre-

une panthère, était le type incarné de la sensua- | notaire, et a quelles fins vengeresses devaient aboutir ses séductions, Cécily avait promis de jouer son personnage avec amour, ou plutôt avec une haine terrible contre Jacques Ferrand, s'étant sincèrement indignée au récit des violences infames qu'il avait exercées contre Louise, récit qu'il fallut faire à la créole pour la mettre en garde contre les hypocrites tentatives de ce monstre.

Quelques mots rétrospectifs à propos de ce

dernier sont indispensables.

Lorsque Cécily lui avait été présentée par Madame Pipelet comme une orpheline sur laquelle elle ne voulait conserver aucun droit, aucune surveillance, le notaire s'était peut-être senti moins encore frappé de la beauté de la créole que fasciné par son regard irrésistible, regard qui, dès la première entrevue, porta le feu dans les sens de Jacques Ferrand et le troublé dans sa raison.

Car, nons l'avons dit à propos de l'andace insensée de quelques-unes de ses paroles lors de sa conversation avec Madame la duchesse de Lucenay, cette homme, ordinairement si maltre de soi, si calme, si fin, si rusé, oublisit les froids calculs de sa profonde dissimulation lorque le démon de la luxure obscurcissait sa pensée.

D'ailleurs il n'avait pu nullement se défier de la protégée de Madame Pipelet.

Après son entretien avec cette dernière, Madame Séraphin avait proposé à Jacques Ferrand, en remplacement de Louise, une jeune fille presque abandonnée dont elle répondait... Le notaire avait accepté avec empressement, dans l'espoir d'abuser impunément de la condition précaire et isolée de sa nouvelle servante.

Enfin, loin d'être prédisposé à la méhance, Jacques Ferrand trouvait dans la marche des événements de nouveaux motifs de sécurité.

Tout répondait à ses vœux.

La mort de Madame Séraphin le débarrassait d'une complice dangereuse...

La mort de Fleur de Marie (il la croyait morte) le délivrait de la preuve vivante d'un de ses premiers crimes.

Enfin, grace à la mort de la Chouette et au meurtre inopiné de la comtesse Mac-Grégot (son état désespéré), il ne redoutait plus ces deux femmes, dont les révélations et les poursuites auraient pu lui être funestes...

Nous le répétons, aucun sentiment de défiance n'étant venu balancer dans l'esprit de Jacques Ferrand l'impression subite, irrésistible, qu'il avait ressentie à la vue de Cécily... il saisit avec ardeur l'occasion d'attirer dans sa demeure solitaire la prétendue nièce de Madame Pipelet.

Le caractère, les habitudes et les antécédents de Jacques Ferrand connus et posés, la beauté provoquante de la créole acceptée, telle que nous avons taché de la peindre, quelques aunant par M. de Gratin le rôle provoquant et tres faite que nous exposerons plus bas feront Their move qu'elle devait remplir auproa du comprendre, neus "aspecous, la passion suiste-

effrénée du notaire pour cette séduisante et dangereuse créature.

Et puis, il faut le dire... si elles n'inspirent qu'éloignement, que répugnance aux hommes doués de sentiments tendres et élevés, de goûts délicats et épurés, les femmes de l'espèce de Cécily exercent une action soudaine, une omnipotence magique sur les hommes de sensualité brutale tels que Jacques Ferrand.

Du premier regard ils devinent ces femmes, ils les convoitent; une puissance fatale les attire auprès d'elles, et bientôt des affinités mystérieuses, des sympathies magnétiques sans doute, les enchaînent invinciblement aux pieds de leur monstrueux idéal ; car elles seules peuvent apaiser les feux impurs qu'elles allument.

Une fatalité juste, vengeresse, rapprochait donc la créole du notaire. Une expiation ter-

rible commençait pour lui.

Une luxure féroce l'avait poussé à commettre des attentats odieux, à poursuivre avec un impitoyable acharnement une famille indigente et honnête, a y porter la misère, la folie, la

La luxure devait être le formidable châti-

ment de ce grand coupable.

Car l'on dirait que par une fatale équité certaines passions faussées, dénaturées, portent

en soi leur punition...

Un noble amour, lors même qu'il n'est pas heureux, peut trouver quelques consolations dans les douceurs de l'amitié, dans l'estime qu'une femme digne d'être adorés offre toujours à défaut d'un sentiment plus tendre. Si cette compensation ne calme pas les chagrins de l'amant malheureux, si son désespoir est incurable comme son amour, il peut du moins avouer et presque s'enorgueillir de cet amour déscapéré...

Mais quelles compensations offrir à ces ardeurs sauvages que le seul attrait matériel

exalte jusqu'à la frénésie?

Et disons encore que cet attrait matériel est aussi impérieux pour les organisations grossières que l'attrait moral pour les ames d'élite...

Non, les sérieuses passions du cœur ne sont pas les scules subites, aveugles, exclusives, les seules qui, concentrant toutes les facultés sur la personne choisie, rendent impossible toute autre affection, et décident d'une destinée tout entière.

La passion physique peut atteindre, comme chez Jacques Ferrand, a une incroyable intensité ; alors tous les phénomènes qui, dans l'ordre moral, caractèrisent l'amour irrésistible, unique, absolu, se reproduisent dans l'ordre matériel.

Quoique Jacques Ferrand ne dût jamais être heureux, la créole s'était bien gardée de lui ôter absolument tout espoir; mais les vagues et lointaines espérances dont elle le berçait flottaient au gré de tant de caprices qu'elles lui étaient une torture de plus, et rivaient plus solidement encore la chaîne qu'il portait.

Si l'on s'étonne de ce qu'un homme de cette vigueur et de cette audace n'eût pas eu déja recours à la ruse ou à la violence pour triompher de la résistance calculée de Cécily, c'est qu'on oublie que Cécily n'était pas une seconde D'ailleurs, le lendemain de sa présentation au notaire, elle avait, ainsi qu'on va le dire, joué un tout autre rôle que celui à l'aide duquel elle s'était introduite chez son maître; car celui-ci n'eût pas été dupe de sa servante deux jours de suite.

Instruite du sort de Louise par le baron de Graun, et sachant ensuite de quels abominables moyens la malheureuse fille de Morel le lapidaire était devenue la proie du notaire, la créole, entrant dans cette maison solitaire, avait pris d'excellentes précautions pour y passer sa

première nuit en pleine sécurité.

Le soir même de son arrivée, restée scule avec Jaques Ferrand, qui, afin de ne pas l'effaroucher, affecta de la regarder à peine et lui ordonna brusquement d'aller se coucher, elle lui avoua naivement que la nuit elle avait grand'peur des voleurs, mais qu'elle était forte, résolue et prête à se défendre.

- Avec quoi? demanda Jacques Ferrand. - Avec ceci,... répondit la créole en tirant de l'ample pelisse de laine dont elle était enveloppée un petit stylet parfaitement acéré dont la vue fit réfléchir le notaire.

Pourtant, persuadé que sa nouvelle servante ne redoutait que les voleurs, il la conduisit dans la chambre qu'elle devait occuper (l'ancienne chambre de Louise). Après avoir examiné les localités, Cécily lui dit en tremblant et en baissant les yeux que, par suite de la même peur, elle passerait la nuit sur une chaise, parce qu'elle ne voyait à sa porte ni verrou ni serrure. Jacques Ferrand, déjà complétement sous le

charme, mais ne voulant rien compromettre en éveillant les soupçons de Cécily, lui dit d'un ton bourru qu'elle était sotte et folle d'avoir de telles craintes, mais il lui promit que le lende-

main le verrou serait placé.

La créole ne se coucha pas. Au matin, le notaire monta chez elle pour la mettre au fait de son service. Il s'était promis de garder pendant les premiers jours une hypocrite réserve à l'égard de sa nouvelle servante, afin de lui inspirer une confiance trompeuse ; mais, frappé de sa beauté qui, au grand jour, semblait plus éclatante encore, égaré, aveuglé par les désirs qui le transportaient déjà, il balbutia quelques compliments sur la taille et sur la beauté de Cécily.

Celle-ci, d'une sagacité rare, avait jugé, des sa première entrevue avec le notaire, qu'il était complétement sous le charme ; à l'aveu qu'il lui fit de sa flamme, elle crut devoir se dépouiller brusquement de sa feinte timidité, et, ainsi que nous l'avons dit, changer de masque.

La créole prit donc tout à coup un air effronté.

Jacques Ferrand s'extasiant de nouveau sur la beauté des traits et sur la taille enchanteresse de sa nouvelle bonne :

--- Regardez-moi donc bien en face, lai dit oblouissantes. Vive Dieu!... quand! l'am résolument Cécily. Quoique vêtue en payme mord, les bacchantes sont des saintes same alsacienne, est-ce que j'ai l'air d'ame ser-près de moi... Mais soyes juste... et vante ?

- Que voulez-vous dire? s'écria Jacques

Ferrand.

— Voyez cette main... Est-elle accoutumée à de rudes travaux?

Et elle montra une main blanche, charmante, aux doigts fins et déliés, aux ongles roses et polis comme de l'agate, mais dont la couronne, légèrement bistrée, trahissait le sang mêlé.

Et ce pied? est-ce un pied de servante? Et elle avança un ravissant petit pied co-quettement chaussé, que le notaire n'avait pas encore remarqué, et qu'il ne quitta des yeux que pour contempler Cécily avec ébahissement.

— J'ai dit a ma tante Pipelet ce qui m'a convenu; elle ignore ma vie passée, elle a pu me croire réduite à une telle condition... par la mort de mes parents, et me prendre pour une servante; mais vous avez, j'espère, trop de segacité pour partager son erreur cher

maître ?

- Et qui êtes-vous donc? s'écria Jacques Ferrand de plus en plus surpris de ce langage.

   Ceci est mon secret... Pour des raisons à moi connues, j'ai dû quitter l'Allemagne sous ces habits de paysanne; je voulais rester cachée à Paris pendant quelques temps le plus secretement possible. Ma tante, me supposant réduite à la misère, m'a proposé d'entrer chez vous, m'a parlé de la vie solitaire qu'on menait forcément dans votre maison; et m'a prévenue que je ne sortirais jamais... Pai vite accepté. Sans le savoir, ma tante allait au-devant de mon plus vif désir. Qui pourrait me chercher et me découveir ici?
- Wous vous cachez!.. Et qu'avez-vous done fait pour être obligée de vous cacher?
   Be doux péchés, peut-être... mais ceci

est encore mon secret.

- Et quelles sont vos intentions, Mademoi-

- Toujours les mêmes. Sans vos compliments significatife sur ma taille et sur ma beauté, je ne vous aurais peut-être pas fait cet aveu... que votre perspicacité eut d'ailleurs tôt ou tard provoqué... Écoutez-moi done bien, mon cher maître : j'ai accepté momentanément la condition ou plutôt le rôle de servante ; les circonstances m'y obligent... j'aurai le courage de remplir ce rôle jusqu'au bout... Jen subirai toutes les conséquences... je vons servirai avec zèle, activité, respect, pour conserver ma place... c'est-à-dire une retraite sure et ignorée. Mais au moindre mot de galanterie, mais à la moindre liberté que vous prendriez avec moi, je vous quitte... non par pruderie... rien en moi, je crois, ne sent la prude...

Et elle darde un regard chargé d'électricité sensuelle jusqu'au fond de l'âme du notaire,

qui tressaillit.

— Non, je ne sais pas prade, reprit-elle avec | soupconner capables de lui un sourire provoquant qui laissa voir des dents | dont Cécily ent été l'appat...

folionissantes. Vive Disq!... quand! l'amour me mord, les bacchantes sont des saintes enprès de moi... Mais soyes juste... et vous conviendrez que votre servanta-indique ne pour que vouloir faire honnétement sun métier de servante... Maintenant vous saven mon secret; ou du moins une partie de mon secret; voudriez-vous, par haeard, agir en gantilhoumne? Vous semblé-je trop belle pour sus servir? Désirez-vous changer de rôle, devenir mon esclave? Soit! franchement je préférerais cela ... mais toujours à cette condition que je ne sortirai jamais d'ici, et que vous auses pour

... mais toujours à cette condition que je ne sortirai jamais d'ici, et que vous susce pour moi des attentions toutes paternelles... ce qui ne vous empêchera pas de me dire que vousme trouvez charmante: ce sera la récompense de votre dévouement et de votre discustion....

- La seule? la seule? dit Jacques Ferrand

en balbutiant.

--- La seule... à moins que la solitude et le diable ne me rendent folle... ee qui est impossible, car vous me tiendrez compagnie, et, ez votre qualité de mint homme, vous conjuscrez le démon. Voyons décidez-vous, pas de position mixte... on je vous servisni ou vsus me servirez ; sinon, je quitte votre maisen... et je prie ma tante de me trouver une autre place... Tout ceci doit vous sembler étrange: suit; mais si vous me prenez pour une aseminicos... sans moyens d'existence, vous avez tort. Afin que ma tante fut ma complice same le sevoir. je lui ai laissé croire que j'étais assez pauxes pour ne pas pesséder de quoi acheter d'autres. vétements que ceux-ci... Pai pourtant... veus le voyez, une bourse assez bien gamis: de escôté, de l'or... de l'autre, des diaments... (et. Cécily montra au notaire une longue beurse de soie rouge remplie d'or et au travere de lace on voyait aussi briller quelques pierseri malheureusement tout l'argent du monde ne me donnernit pas une retraite anusi sara que votre maison, si isolete par l'isolement mé on womenivez... Accepted done l'une ou l'autre de mes offres, vous me rendrez service. Vous le voyez, je me mets presente à votre diserétion; car your dire: Je me cache, c'est wous dire: On me cherebe... Mais je suis stre com vous ne me trahirez pas, dans le cas mi où vous sauries comment me trahir...

Cette confidence romanesque, es braques changement de persormage bouleversa les idées de Jacquès Ferrandi

Quelle était cette femme? Pourquoi se cachait-elle? Le hanned seul l'avait-it en effice amenée chez lui? Si elle y venait au cuntraire dans un but seeret, quel était ce but?

Parmi toutes les hypothèses que cette histaire aventure souleva dans l'esprit du netaire, le véritable motif de la présence de la créolechez lui ne pouvait venir à sa pensée. If n'avait ou plutôt il ne se croyait d'autres emneznis que les victimes de sa luxure et de sa capidité; or toutes se trouvaient dans de telles conditions de maîneur ou de détresse, qu'il ne pouvait les soupçonner capables de lui tendre un piége dont Cécily ent été l'appat...

tendre?

Non, la soudaine transfiguration de Cécily. n'inspira qu'une crainte à Jacques Ferrand: il pensa que si cette femme ne disait pas la vérité, c'était peut-être une aventurière qui, le croyant riche, s'introduisait dans sa maison pour le circonvenir, l'exploiter, et peut-être se faire épouser par lui.

Mais quoique son avarice et sa cupidité se fussent révoltées à cette idée, il aperçut, en frémissant, que ces soupçons, que ces réflexions étaient trop tardives... car d'un seul mot il pouvait calmer sa méfiance, en renvoyant

cette femme de chez lui.

Ce mot, il ne le dit pas...

A peine même ces pensées l'arrachèrentelles quelques moments à l'ardente extase où le plongeait la vue de cette femme si belle, de cette beauté sensuelle qui avait sur lui tant d'empire... D'ailleurs, depuis la veille, il se sentait dominé, fasciné.

Déjà il aimait à sa façon et avec fureur...

Déjà l'idée de voir cette séduisante créature quitter sa maison lui semblait impossible ; déjà même, ressentant des emportements d'une inlousie féroce en songeant que Cécily pourrait prodiguer à d'autres les trésors de volumté qu'elle lui refuserait peut-être toujours, il éprouvait une sombre consolation à se dire:

. — Tant qu'elle sera séquestrée chez moi...

personne ne la possédera.

La hardiesse du langage de cette femme, le feu de ses regards, la provoquante liberté de ses manières révélaient assez qu'elle n'était pas, ainsi qu'elle le dissit, une grude. Cette conviction, donnant de vagues espérances au notaire, assurait davantage encore l'empire de

En un mot, la luxure de Jacques Perrend étouffant la voix de la froide raison, il s'abandonnait en avengle au torrent de désire ef-

frénés qui l'emportait. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il fut convenu que Cécily ne serait sa servante qu'en apparence ; il n'y aurait pas ainsi de acandale ; de plus, pour assurer davantage encore la accurité de son hôtesse, il ne prendrait pas d'autre domestique, il se résignerait à la servir et à se servir lui-même ; un traiteur voisin apporterait ses repas, il paierait en ar-gent le déjeuner de ses clercs, et le portier se chargerait des soins ménagers de l'étude. Enfin le notaire ferait promptement meubler au premier une chambre au goût de Cécily; celle-ci voulut payer les frais... Il s'y opposa et dépensa deux mille francs...

Cette générosité était énorme, et prouvait la

violence inoule de sa passion.

Alors commença pour ce misérable une vie

Renfermé dans la solitude impénétrable de an maison, inaccessible à tous, de plus en plus nous le joug de son amour effréné, renonçant à pénétrer les secrets de cette femme étrange, de

Et encore, ce piage, dans quel but le lui cily, il la servait à ses repas, il prenait soin de son appartement.

> Prévenue par le baron que Louise avait été surprise par un narcotique, la créole ne boyait one de l'eau très-limpide, ne mangeait que des mets impossibles à falsifier ; elle avait choisi la chambre qu'elle devait occuper, et s'était assurée que les murailles ne recélaient aucun porte secrète.

D'ailleum Jacques Ferrand comprit hientôt que Cégily n'était pas une famme qu'il pût surprendre ou violenter impunément. était vigoureuse, agile. et dangereusement armée ; un délire frénétique aurait donc pu seul le porter à des tentatives désespérées, et elle s'était parfaitement mise à l'abri de ce péril...:

Néanmoins, pour ne pas lasser et rebuter la passion du notaire, la créole semblait quelquefois touchée de ses soins et flattée de la terrible domination qu'elle exerçait sur lui. Alors supposant qu'à force de preuves de dévouement et d'abnégation il parviendrait à faire oublier 🚌 laideur et son age, elle se plaisait à lui peindre, en termes d'une hardieure brûlante, l'inexprimable volupté dont elle pourrait l'enivret, si ca. miracle de l'amour se réalisait jamais.

A ces paroles d'une femme si jeune et si belle, Jacques Ferrand sentait qualquesois sa raison s'égazez... de déverantes images le poursuivaient pendant ses veilles et pendant son sommeil ; l'antique symbole de la ceinture de.

Nossus so réalisait pour lui,...

Au milieu de con tortures sons nom, il per-

dais la senté, l'appétit, le sommeil

Tuntat, la muit, malgré le froid et la pluis, il dessendait dans son jardin, et chembait par une promonade précipitée à calmer, à briss su

D'autres fois pendant des heures entières, il plongenit son regard suffammé dans la chambre de la créole endormie ; car elle avait en l'infernale complaisance de permettre que s porte fat percée d'un guinhet qu'elle onvrait souvent... souvent, car Cooly n'avait qu'un but, celui d'ifriter incommment la passion d cet homme same la satisfaire, de l'exaspérer ainsi presque jusqu'à la déraison, afin de pour voir alors executor les entres qu'elle avait reçub...

Cs moment semblait approcher.

Le chatiment de Jacques Ferrand demonit de jour en jour plus digne de ses attentats...

Il souffinit les tourments de l'enfer. Tour & tour absorbé, éperdu, hess de lui, indifférent 🌲 sos plus sériéux intérête, au maintain de sa séputation d'homme austère, grave et pisux, néputation usurpée, mais conquise par de longues années de dissimulation et de russ, il stupéfiait ses clercs par l'aberration de son esprit, mécontentuit ses clients par ses refus de les recovoir, et éloignait brutalement de lui les prêtzes qui, trompés par son hypocrisie, avaient été jusqu'alors ses prèncurs les plus fervents...

A see langueure accablantes qui lui annohaient des larmes, succédaient de furieux auxmaître il devint esclave; il fut le valet de Cé- | portoquente; en frénérie atteignait-elle son peroxysme, il se prenait à rugir dans la solitude et dans l'ombre comme une bête fauve; ses accès de rage se terminaient-ils par une sorte de brisement douloureux de tout son être, il ne jouissait même pas de ce calme de mort, produit souvent par l'anéantissement de la pensée; l'embrasement du sang de cet homme dans toute la vigoureuse maturité de l'âge ne lui laisait ni trêve ni repos... Un bouillonnement profond, torride, agitait incessamment ses esprits.

Nous l'avons dit, Cécily se coiffait de nuit devant sa glace.

A un léger bruit venant du corridor, elle détourna la tête du côté de la porte.

# CHAPITRE XVII.

LE GUICHET.

Malgré le bruit qu'elle venait d'entendre à sa porte, Cécily n'en continua pas moins tranquillement sa toilette de nuit; elle retira de son corsage, où il était à peu près placé comme un busé, un stylet long de cinq à six pouces, enfermé dans un étui de chagrin noir, et emmanché dans une petite poiguée d'ébène cercéée de fils d'argent, poignée fort simple, mais parfaitement à la main.

Ce n'était pas la une arme de luxe.

Cécily ôta le stylet de son fourreau avec une excessive précaution, et le posa sur le marbre de sa cheminée ; la lame, de la meilleure trempe et du plus fin damas, était triangulaire, à arêtes tranchantes ; sa pointe, aussi acérée que calle d'une aiguille, eût percé une piastre sans s'émousser.

Imprégné d'un venin subtil et persistant, la moindre pique de ce poignard devenait mor-

telle.

Jacques Ferrand, ayant un jour mis en doute la dangereuse propriété de cette arme, la créole fit devant lui une expérience is anima vili, c'est-à-dire sur l'infortuné chien de la maison, qui, légèrement piqué au nez, tomba et mourut dans d'horribles convulsions.

Le stylet déposé sur la cheminée, Cécily, quittant son spencer de drap noir, resta les épaules, le sein et les bras nus, ainsi qu'une

femme en toilette de bal.

Selon l'habitude de la plupart des filles de couleur, elle portait, au lieu de corset, un second corsage de double toile qui lui serrait étroitement la taille; sa jupe orange, restant attachée sous cette sorte de canezou blanc à manches courtes et très-décolleté, composait ainsi un costume beaucoup moins sévère que le premier, et s'harmonisait à merveille avec les bas écarlates et la coiffure de madras si caprieieusement chiffonnée autour de la tête de la créole. Rien de plus pur, de plus accompli que les contours de ses bras et de ses épaules, auxquelles deux mignonnes fossettes et un petit signa noir, velouté, coquet, donnaient une grace de plus.

Un soupir profond attira l'attention de Cé-

Elle sourit en roulant autour de l'un de ses doigts effilés quelques boucles de cheveux qui s'échappaient des plis de son madras.

- Cécily!... Cécily!...murmura une voix à

la fois rude et plaintive.

Et, à travers, l'étroite ouverture du guichet, apparut la face blême et camuse de Jacques Ferrand; ses prunelles étincelaient dans l'ombre.

Cécily, muette jusqu'alors, commença de chanter doucement en créole un air créole.

Les paroles de cette lente mélodie étaient suaves et expressives. Quoique contenu, le male contraito de Cécily dominait le bruit des torrents de pluie et les violentes rafales de vent qui semblaient ébranler la vieille maison jusque dans ses fondements.

— Cécily !... Cécily !... répéta Jacques Fer-

rand d'un ton suppliant.

La créole s'interrompit tout à coup, tourna brusquement la tête, parut entendre pour la première fois la voix du notaire, et s'approcha nonchalamment de la porte.

— Comment! cher maître (elle l'appelait ainsi par dérision,) vous êtes la 7 dit-elle avec un léger accent étranger qui donnait un charme de plus à sa voix mordante et sonore.

- Oh! que vous êtes belle ainsi!... mur-

mura le notaire.

— Vous trouvez? répondit la créole; ce madras sied bien à mes cheveux noirs, n'est-ce pas?

— Chaque jour je vous trouve plus belle encore.

Et mon bras, voyez donc comme il est

— Monstre... va-t'en!... va-t'en!... s'écria Jacques Ferrand furieux.

Cécily se mit à rire aux éclats.

— Non, non, c'est trop souffrir! Oh! si je ne craignais la mort! s'écria sourdement le notaire; mais mourir... c'est renoncer à vous voir, et vous êtes si belle... J'aime encore mieux souffrir... et vous regarder...

— Regardez-moi... ce guichet est fait pour cela... et aussi pour que nous puissions causer comme deux amis... et charmer ainsi notre solitude... qui vraiment ne me pèse pas trop... Vous êtes si bon maître!... Voilà de ces dangereux aveux que je puis faire à travers cetteporte...

— Et cette porte, vous ne voulez pas l'ouvir ? Voyez pourtant comme je suis soumis ? ce soir j'aurais pu essayer d'entrer avec vous dans votre chambre... je ne l'ai pas fait.

— Vous êtes soumis par deux raisons... D'abord parce que vous savez qu'ayant, par une
nécessité de ma vie errante, pris l'habitude de
porter un stylet... je manie d'une main ferme
ce bijou venimeux, plus acéré que la dent
d'une vipère... vous savez aussi que du jour où
j'aurais à me plaindre de vous, je quitterais à
jamais cette maison, vous laissant mille fois
plus épris encore... puisque vous avez bien

voulu faire la grace à votre indigne servante ! de vous éprendre d'elle.

Ma servante? c'est moi qui suis votre esclave... votre esclave moqué, méprisé...

--- C'est assez vrai...

- Et cela... ne vous touche pas?

- Cela me distrait... Les journées... et surtont les nuits... sont si longues...

-Oh! la maudite!

– Non, sérieusement, vous avez l'air si complétement égaré, vos traits s'altèrent si sensiblement, que j'en suis flattée... C'est un pauvre triomphe ; mais vous êtes seul ici...

-- Entendre cela... et ne pouvoir que se

consumer dans une rage impuissante!

- Avez-vous peu d'intelligence! Jamais, peut-être... je ne vous ai rien dit de plus tendre..
  - Raillez... raillez..,
- -Je ne raille pas; je n'avais pas encore vu d'homme de votre age... amoureux à votre façon... et il faut en convenir, un homme jeune et beau serait incapable d'une de ces passions enragées. Un Adonis s'admire autant qu'il nous admire... il aime du bout des dents ... et puis le favoriser... quoi de plus simple? ... cela lui est du... à peine en est-il reconnaissant; mais favoriser un homme comme vous, mon maître... oh! ce serait le ravir de la terre au ciel, ce serait combler ses réves les plus insensés, ses espérances les plus impossibles! Car enfin l'être qui vous dirait : Vous aimez Cécily éperdument ; si je le veux, elle sera à vous dans une seconde... vous croiriez cet être doué d'une puissance surnaturelle... n'est-ce pas, cher maître?

-Oui, oh! oui...

Eh bien! si vous saviez me mieux convaincre de votre passión, j'aurais peut-être la bizarre fantaisie de jouer auprès de moi-même ... en votre faveur... ce rôle surnaturel. Comprenez-vous?

- Je comprends que vous me raillez encore

... toujours, et sans pitié...

- Peut-être... la solitude fait naître de si

**Stranges fantaisies!...** 

L'accent de Cécily avait jusqu'alors été sardonique; mais elle dit ces derniers mots avec une expression sérieuse, réfléchie, et les accompagna d'un long coup d'œil qui fit tres-

saillir le notaire.

- Taisez-vous... ne me regardez pas ainsi, vous me rendrez fou... j'aimerais mieux que vous me dissiez *jamais...* au moins je pourrais Vous abhorrer, vous chasser de ma maison, s'écria Jacques Ferrand, qui s'abandonnait encore à une vaine espérance. Oni, car je n'at-Mais malheur!... tendrais rien de vous. malheur! je vous connais maintenant assez... pour espérer, malgré moi, qu'un jour je devrai peut-être à votre désœuvrement ou à un de vos dédaigneux caprices ce que je n'obtiendrai jamais de votre amour... Vous me dites de vous convaincre de ma passion; ne voyez-vous pas combien je suis malheureux, mon Dieu? Je fais pourtant tout ce que je peux pour vous | qui fit bondir le notaire.

plaire... Vous voulez être cachée à tous les yeux, je vous cache à tous les yeux, peut-être au risque de me compromettre gravement : car enfin, moi, je ne sais pas qui vous êtes; je respecte votre secret, je ne vous en parle jamais... Je vous ai interrogée sur votre vie passée... vous ne m'avez pas répondu...

– Eh bien! j'ai eu tort; je vais vous donner une marque de confiance aveugle, ô mon

maître... écoutez-moi donc.

– Encore une plaisainterie amère, n'est-ce pas?

- Non... c'est très-sérieux... Il faut au moins que vous connaissiez la vie de celle & qui vous donnez une si généreuse hospitalité...

Et Cécily ajouta d'un ton de componetion

hypocrite et larmoyante:

Fille d'un brave soldat, frère de ma tante Pipelet, j'ai reçu une éducation au-dessus de mon état ; j'ai été séduite, puis abandonnée par un jeune homme riche. Alors pour échapper au courroux de mon vieux père, intraitable sur l'honneur, j'ai fui mon pays natal...

Puis éclatant de rire, Cécily ajouta :

-Voilà, j'espère, une petite histoire trèsprésentable et surtout très-probable, car elle a été souvent racontée. Amusez toujours votre curionité avec cela, en attendant quelque ré-

vélation plus piquante.

- J'étais bien sûr que c'était une cruelle plaisanterie, dit le notaire avec une rage concentrée. Rien ne vous touche... rien... Que faut-il faire? Parlez donc au moins. vous sers comme le dernier des valets... pour vous je néglige mes plus chers intérêts, je ne sais plus ce que je fais... je suis un sujet de surprise, de risée pour mes clercs... mes clients hésitent à me laisser leurs affaires... j'ai rompu avec quelques personnes pieuses que je voyais · je n'ose penser a ce que dit le public de ce renversement de toutes mes habitudes... Mais. vous ne savez pas, non, vous ne savez pas les fimestes conséquences que ma folle passion peut avoir pour moi... Voila cependant des preuves de dévouement, des sacrifices... En voulez-vous d'autres ?... parlez. Est-ce de l'or qu'il vous faut ?... On me croit plus riche que je ne le suis... mais je...

- Que voulez-vous que je fasse maintenant de votre or? dit Cécily en interrompant le notaire et en haussant les épaules; pour habiter cette chambre... à quoi bon de l'or î... Vous

êtes peu inventif!

- Mais ce n'est pas ma faute, à moi, si vous ètes prisonnière. Cette chambre vous déplaitelle ! La voulez-vous plus magnifique ? parlez... ordonnez...
- A quoi bon, encore une fois... à quoi bon?... Oh! si je devais y attendre un être adoré... brûlant de l'amour qu'il inspire et qu'il partage, je voudrais de l'or, de la soie, des fleurs, des parfums, toutes les merveilles du luxe, rien de trop somptueux, de trop enchanteur pour servir de cadre à mes ardentes amours, dit Cécily avec un accent passionné

um mot. et ...

- A quoi bon? à quoi bon? Que faire d'un cadre sans tableau ?... Et l'être adoré... on sersit-il... & mon maître?

- G'est vrai... s'écria le notaire avec amestume. Je snis vieux... je suis laid... je ne pense inspirer que le dégoût et l'aversion... Elle m'accable de mépris... elle se joue de moi... et ie n'ai pas la force de la chasser... Je n'ai que larforso de semificia.
- Oh! l'insupportable pleurard, oh! le niais personnage avec ses doléances, s'écria Cécily d'an ton sardonique et méprisant ; il ne sait que gémir, que se désespérer... et il est depuis din jeurs... enfermé seul avec une jeune femme... au fond d'une maison déserte...

- Mais cette femme ma dédaigne... mais cette famme est armée... mais octte femme est enfamée !... s'écria le notaire avec fureur.

- --- Eh bien! surmonte les dédains de cette fesnusa ; fais tomber sen peignard de sa main ; contrains-la à ouvrir cette porte qui te sépare d'elle... et ocia non par la force brutala... elle somit impuissante.
  - Et comment alors ?
  - --- Par la: force de ta passion...
- he passion.!.. et puis-je en inspirer, mon. Dieu?
- Biens, tu nies qu'un notaire doublé de sacristair... tra me faie pitié... Est-ce à moi à t'apprendre ton wile: L... Tu es laid... sois terrible : on oubliess ta laideur. Tu: es vieux... sein énergique : en oubliera ton Age. Tu es represent... seis. menagant. Puisque tu, ne penn être les neble cheval qui hennit fièrement. sur milieu: de sea cavales amousevass... na sois pasidui moina le atunido obameau qui, plie les gameux et tend le don... sein tigre... Un vieux. tigre qui rugio au milieu du carnage... a ensore ser brauté... sa tigrame lui répond du fond du Mert.

A on langage qui niétait pas same una soste dichognemes naturelles et hardies Jacques Ferrand tressaillit, frappé de l'expression sauvage, anque férose, don traits de Cécily, qui, lo im gandié, la narine quiverte, la bouche insolente, attachait sur lui ses grands your noirs et histogram to.

Jamais elle ne lui avait para plus belle...

- Parler, parler encore, s'écria-t-il avec exattation.; vous parles sériousement cette fois... Oh! si je pouvais...
- -On pout or qu'on vent, dit brusquement Citally.
- Mais je te dis que si vieux, si repoussant. que tu sois... je woudsnis être à ta place avoir le séduire une femme belle, ardente et jeuns, que la selatuda miaurait livrée ; une femme qui comprend tout... perce qu'elle est peut-litre capable de tout... oui, je la sédhirais. Et, une fois ce lut atteint, ce qui aureit été contre moi toumemin à mon avantage... Quel orgueil, mi triomphe de se dira: Nai su me fairo pardonner mon age et ma laidem ! L'amour cramponnant aux barreaux du guichet :

--- Elb bign! con morveilles du luxe... dites: | qu'on me témoigne, je ne le dois pas à la nitié. à un caprice dépravé ; je le dois à mon esprit, a mon audace, à mon énergie... je le dois enfin à ma passion effrénée... Oui, et maintenant ils seraient là de beaux jeunes gens, brillants de graces et de charme, que cette femme si belle, que j'ai vaincue par les preuves sans bernes d'une passion effrénée, n'aurait pas un regard pour eux ; non... car elle saurait que ces 616gants efféminés craindraient de compromettre le nœud de leur cravate ou une boucle de leur chevelure pour obsir à un de ses ordres simtasques... tandis qu'elle jetterait son mouchoir au milieu des flammes, que, sur un signe d'elle, son vieux tigre se précipiterait dans la fournaise avec un rugissement de joie.

- Oui, jo le ferais!... Essayez, essayez! s'écria Jacques Ferrand de plus en plus exalté.

Cécily continua en s'approchant davantage du guichet et en attachant sur Jacques Ferrand un regard fixe et pénétrant.

— Car cette femme saurait bien reprit la Créole, qu'elle aurait un caprice exorbitant à satisfaire... que ces beaux fils regarderaient à leur argent s'ils en avaient, ou, s'ils n'en avaient pas, à une bassesse... tandis que son vieux

- Ne regarderait à rien... hui... entendezvous? à rien... Fortune... honneur- il saurait

tout sacrifier, lui !...

- Vrai?... dit Cécily en posant ses doigts charmants sur les doigts osseux et velus de Jacques Ferrand, dont les mains crispées, passant au travers du guichet, étreignaient l'épaisseur de la porte.

Pour la première fois il sentait le contact de la peau fraiche et polie de la créole. Il devint plus pale encore, poussa une sorte d'aspiration

- --- Comment cette fomme ne serait-elle parardemment passionnée ? ajouta Cécily. Aunitelle un ennemi... que, le désignant da regard. & sen: viene, tigre ... alle lui, dirait : France...
- -Et il frapperait... d'écria Jacques Fernand. en tachant d'approcher du hour des doists de Cécily see levres desséchées
- -Vrai?... le visux tigre frapperais? dis la créole en appuyant doucement sa, main sur la main de Jacques Ferrands
- Pour te posséder, s'écria le misérable; je crois que je commettrais un crime...
- Tiens, maître... dit tout à coup Cécily en retirant sa main, à ton tour va-t'en ... va-t'en ... je ne te reconnais plus; tu ne me paraitrais plus si laid ... que tout à l'heure ... va-t'en.

Elle s'éloigna brusquement du guichet.

La détestable créature sut donner à son geste et à ces dernières paroles un accent de vérité si incroyable, son regard à la fois surpris, brûlant et courroucé semblait exprimer si naturellement son dépit d'avoir un moment oublié la laideur de Jacques Ferrand, que celui-ci, transporté d'une espérança frénstique, s'écria em se - Cécity... reviens... reviens... ordonne...

je serai ton tigre...

- Nem, mon, mettre... dit Cocily en: sieleignamt de plus en plus du guichet, et peur conjurer le diable qui me tente... je: vais chanter une chanson de mon pays... Maltre, entendstu?... au dehors le vent redouble, la tempête se déchaine... quelle belle nuit peur deux. amente, amis côte à côte auprès d'un beau feu pétillant...

-Cécily... reviens!... ona Jacques Fermad

d'un ton suppliant.

--- Non, non, plus tard... quand.je le powrai sans denger... mais la humière de cette lamne blesss ma vue... une deuee langueur appesantit mes paupières... je ne sais quelle émotion. m'agite... une demi-obscurité me plaise davantage... on dirait que je suis dans le crépuscule du plaisir...

Et Cécily alla vers la cheminée, éteignit la lampe, prit une guitare suspendue aux murs, et attisa le feu dont les fismboyantes lucus

éclairèrent alors cette vaste pièce.

De l'étroit guichet où il se tenait immobile, tel était le tableau qu'apercavait Jacques Fer-

Au milieu de la zone luminause formée par les tremblantes clarifis du fayer, Cécily, dans une pose pleine de molesse et d'abandon, à demi couchée sur un vaste divan de damas grenat, tenait une guitare dont elle tirait quelques harmonieux préludes.

Le foyer embrasé jetait ses reflets varmeils sur la créole qui apparaissait ainsi vivement éclairée, su milieu de l'obscurité du reste de la

chambre.

Pour compléter l'effet de en tableau, que le leuteur se respelle l'asport mestérieux, presque fentustique, d'un appartement et la fissame de la cheminée lutte contre les grandes orabusnoires: qui tremblent au plasend et sur les murailles...

L'ouragun redoublait de violence, on l'en-tendait magir su débeen.

Tout en préludant sur sa guitare, Cécily attachist opinitirement son regard magnétique sur Jucques Ferrand, qui, fasciné ne la quittait

pas des yeux.

- Pener, maker, dit la créele, écoutez une changem de mom pays; nous ne savous pas faire de vers, nous disons un simple récitatif sans rimes, et entre chaque repos nous improvisons tant bien que mai une cantilène approprice a l'idea du couplet; c'est très-naif et très-pastoral, cela vous plaire, j'en suis sur, maltre... Cette changon s'appelle la Fenanc amoureuse; c'est elle qui parle.

Et Cécily commença une sorte de résitatif bien plus accentué par l'expression de la voix

que par la modulation du chant.

Quelques accords doux et frémissants servaient d'accompagnement.

Telle était la chanson de Cécily:

Des fleurs, partout des fleurs... Mon amant va venir! L'attente du bouleur et m brice et m'éperve.

doucissons l'éclat du jone, la volupté cherche une ombre transparents:

Are fruit perfum des fiènes men ament préfites me

Aw fruis perfus chaude haleine...

L'éclat du jour ne blessera pas ses yeux, ear ses paupières, sous mes baisers, resteroat clo

Mon ange, oh! viens. .. mon sein bondit; mon same

Viena... viena... viena...

Ces paroles, dites avec autant d'ardeur impatiente que si la créole se fitt adressée à un amant invisible, furent ensuite pour ainsi diretraduites par elle dans un thème d'une mélodie enchanteresse; ses doigts chermants tiraient de sa guitare, instrument ordinairement peu sonore, des vibrations pleines d'une suzve

La physionomie animée de Cécily, ses yeur voilés, humides, toujours attachés sur ceux de Jacques Ferrand, exprimaient les bralantes

langueurs de l'attente.

Paroles amouremes, musique enistante, regards enflammés, beauté sensuellement idéale, au dehore le silence, la nuit... tout conceurait. en ce moment à égarer in raison de Jacques. Ferrand.

Aussi, éperdu, s'écria-t-il :

--- Grace... Cécily !... grace !... c'est à est perdre la 10te !... Tais-toi, c'est à mousir !... Oh! je woudrais être fou!...

- Écoutez donc le second couplet, maître, dit.ln exécle en préhadant de neuveeux

Et elle continue son técitatif passionné:

Si mon amant était, là et que sa main effeurât méaépaule rue, je me sentirais frissonner et mourir...

A'il était là ... et que sus abseaux effequament méjone, ma joue si pâte deviendrant pourpre...

Ma joue si pâte serait en flu...

Arma-de ruce lâme, sé in étais bl... mes làveux dessichées, mus làveux avides ne dirabint pas une passele...

Vie de ma vie, si tu étais là, ce n'est pas moi, expirante... demandernis grâce...

Cama que j'aixes communie ténises...je les tue...

Elion auge, de l'viene... Mon sein bondit... mes many

Véens, viene... demandernis y l'estait pas moi, l'estait pas mes many.

Véens, viene... de mandernis grâce...

Viens, viens, viens !...

Si la créole avaix accentué la pramière strophe area una langueur voluptuousa, alle mit dens cas dernières paroles tout l'emportement de l'amour antique.

Et comme si la musique eut été impuissante à exprimer son fougueux délire, elle jeta sa guitare loin d'elle... et se levant a demi en tendant les bras vers la porte où se tenait Jacques Ferrand, elle répéta d'une voix éperdue mourante:

- Oh! viens... viens... viens...

Peindre le regard électrique dont elle accompagna ces paroles sexait impossible...

Jacques Ferrand poussa un cri terrible.

– Oh! la mort... la mort à celui que tu aimerais ainsi... à qui tu dirais ces paroles brûlantes! s'écria-t-il en ébrandant la porte dans un emportement de jalousie et d'ardeur furicusa. Oh!... ma fortune... ma vie pour une minute de cette volupté dévorante... que tu neins en traits de flamme.

Souple comme une panthère, d'un bond Cécily fut au guichet, et comme si elle cut de ! à Jacques Ferrand d'une voix basse, concentrée,

palpitante:

Eh bien!... je te l'avoue... je me suis embrasée moi-même... aux ardentes paroles de cette chanson. Je ne voulais pas revenir à cette porte... et m'y voilà revenue... malgré moi... car j'entends encore tes paroles de tout L Pheure: Si tu me disais: Frappe... je frapperais... Tu m'aimes donc bien?

- Veux-tu... de l'or...tout mon or ?...

– Non... j'en ai.

— As-tu un ennemi?... je le tue.

--- Je n'ai pas d'ennemi...

- Veux-tu être ma femme ?... je t'épouse...

--- Je suis mariée !...

- Mais que veux-tu donc alors?... mon Dieu!... Que veux-tu donc?...
- Prouve-moi que ta passion pour moi est aveugle, furieuse, que tu lui sacrificais tout...

- Tout! oui, tout! mais comment?

- --- Je ne sais... mais il y a un instant...l'éclat de tes yeux m'a éblouie... Si à cette heure tu me donnais une de ces marques d'amour forcené qui exaltent l'imagination d'une femme juequ'au délire... je ne sais pas de quoi, je serais capable !... Hate-toi ! je suis capricieuse ; demain, l'impression de tout à l'heure sera peutêtre effacée.
- Mais quelle preuve puis-je te donner ici, & l'instant? cria le misérable en se tordant les mains. C'est un supplice atroce! Quelle preuve?... dis, quelle preuve?
- Tu n'es qu'un sot! répondit Cécily en s'éloignant du guichet avec une apparence de dépit dédaigneux et irrité. Je me suis trompée! je te croyais capable d'un dévouement énergique!... Bonsoir... C'est dommage...
- Cécily... oh! ne t'en va pas... reviens... Mais que faire?... dis-le-moi au moins. Oh! ma tête s'égare... que faire ? mais que faire ?

– Cherche...

– Mon Dieu! mon Dieu!

- · Je n'étais que trop disposée à me laisser séduire, si tu l'avais voulu... Tu ne retrouveras pas une occasion pareille...
- Mais enfin... on dit ce qu'on veut ! s'écria le notaire presque insensé.

— Devine...

– Explique-toi... ordonne...

- Eh! si tu me désirais aussi passionnément que tu le dis... tu trouverais le moyen de me persuader... Bonsoir...

- Cécily !...

— Je vais fermer ce guichet... au lieu d'ou-Wrir cette porte...

- Grace! écoute...

- --- Un moment j'avais pourtant cru que ma tête se montait... ce foyer s'éteint... l'obscurité serait venue... je n'aurais plus songé qu'à ton dévouement; alors ce verrou... Mais, non... tu ne veux pas... oh! tu ne sais pas ce que tu perds... Bonsoir, saint homme...
- Cécily... écoute... reste... j'ai trouvé... s'écria Jacques Ferrand après un moment de

cilement concentré ses feints transports, elle dit | silence et avec une expression de joie impossible à rendre.

Le misérable fut alors frappé de vertige.

Une vapeur impure obscurcit son intelligence; livré aux appétits aveugles et furieux de la brute, il perdit toute prudence... toute réserve... l'instinct de sa conservation morale l'abandonna...

- Eh bien! cette preuve de ton amour? dit la créole qui, s'étant rapprochée de la cheminée pour y prendre son poignard, revint lentement près du guichet, doucement éclairée par la lueur du foyer...

Puis, sans que le notaire s'en aperçut, elle s'assura du jeu d'une chainette de fer qui reliait deux pitons, dont l'un était vissé dans la porte,

l'autre dans le chambranle.

- Ecoute, dit Jacques Ferrand d'une voix rauque et entrecoupée, écoute... si je mettais mon honneur... ma fortune... ma vie à ta merci... la... a l'instant... croirais-tu que je t'aime ? Cette preuve de folle passion te suffirait-elle, dis?

\_ Ton honneur... ta fortune... ta vie?...je

ne te comprends pas.

- Si je te livre un secret qui peut me faire monter sur l'échafaud, seras tu à moi ?

- Toi... criminel? tu railles... et ton aus-

térité ?

— Mensonge...

- Ta probité?

--- Mensonge... , — Ta piété?

- Mensonge...

- Tu passes pour un saint, et tu serais un démon?... tu te vantes... Non, il n'y a pas d'homme assez habilement rusé, assez froidement énergique, assez heureusement audacieux pour capter ainsi la confiance et le respect des hommes... Ce serait un sarcasme infernal, un épouvantable défi jeté à la face de la société!

- Je suis cet homme... J'ai jeté ce sarcasme et ce défi à la face de la société, s'écria le monstre dans un accès d'épouvantable er-

gueil.

- Jacques !...Jacques !... ne parle pas ainsi, dit Cécily d'une voix stridente et le sein palpitant, tu me rendrais folle...

– Ma tête pour tes caresses... veux-tu ?

-Ah! voilà donc de la passion enfina!... s'écria Cécily. Tiens... prends mon poignard... tu me désarmes...

Jacques Ferrand prit, à travers le guichet, l'arme dangereuse avec précaution, et la jeta au loin dans le corridor.

- Cécily... tu me crois donc? s'écria-t-il

avec transport.

-Si je te crois! dit la créole en appuyant avec force ses deux mains charmantes sur les mains crispées de Jacques Ferrand. Oui, je te crois... car je retrouve ton regard de tout à l'heure, ce regard qui m'avait fascinée... Tes yeux étincellent d'une ardeur sauvage. Jacques... je les aime tes yeux!

- Cécily !

- Tu dois dire vrai...

-Si je die vrai !... Oh! tu vas voir.

- Ton front est menaçant... ta figure redoutable- Tiens, tu es effrayant et beau comme un tigre en fureur... Mais tu dis vrai, n'est-ce pas?...

- Pai commis des crimes, te dis-je!

- Tant mieux... si par leur aveu tu me prouves ta passion...

... Et si je dis tout?

-Je t'accorde tout... car si tu as cette confiance aveugle, courageuse... vois-tu, Jacques... ce ne serait plus l'amant idéal de la chanson que j'appellerais. C'est à toi... mon tigre... a toi... que je dirais: Viens... viens...

En disant ces derniers mots avec une expression avide et ardente, Cécily s'approcha si près, si près du guichet, que Jacques Ferrand sentit sur sa joue le souffle embrasé de la créole, et sur ses doigts velus l'impression électrique de ses lèvres fraiches et fermes...

Oh! tu seras a moi... je serai ton tigre, s'écria-t-il, et après, si tu le veux, tu me déshonoreras, tu feras tomber ma tête... Mon honneur, ma vie, tout est à toi maintenant...

· Ton honneur?

Mon honneur! Écoute: il y a dix ans, on m'avait confié un enfant et deux cent mille francs qu'on lui destinait ; j'ai abandonné l'enfant, je l'ai fait passer pour morte au moyen d'un faux acte de décès, et j'ai gardé l'argent...

- C'est habile et hardi... Qui aurait cru

cela de toi?...

— Ecoute encore: je hatssais mon caissier... Un soir, il avait pris chez moi un peu d'or qu'il m'a restitué le lendemain ; mais pour perdre ce misérable, je l'ai accusé de m'avoir volé une somme considérable. On m'a cru, on l'a jeté en prison... Maintenant mon honneur est-il à 🗪 merci ?

- Oh!... tu m'aimes... Jacques... tu m'aimes... Me livrer ainsi tes secrets!... quel empire ai-je donc sur toi?... Je ne serai pas ingrate... donne ce front ou sont nées tant d'in-

fernales pensées... que je le baise...

Oh! s'écria le notaire en balbutiant, l'échafaud serait là... dressé, que je ne reculerais pas... Ecoute encore... Cette enfant, autrefois abandonnée, s'est retrouvée sur mon chemin... elle m'inspirait des craintes... je l'ai fait tuer ...

- Toi ?... Et comment ?... oft cela ?...

– Il y a peu de jours... près du pont d'Asnières... à l'île du Ravageur... Un nommé Martial l'a noyée dans un bateau à soupape... Voila-t-il assez de détails?... me croirastu?...

– Oh! démon... d'enfer... tu m'épouvantes et pourtant tu m'attires... tu me passionnes... Quel est donc ton pouvoir?

- Écoute encore... Avant cela, un homme m'avait confié cent mille écus... je l'ai fait tomber dans un guet-apens... je lui ai brûlé la cervelle... j'ai prouvé qu'il s'était suicidé, et fai nie le depôt que sa sœur réclamait... Maintenant ma vie est à ta merci ... 01970.

-Jacques... tiens..., je t'adore! dit la créole avec exaltation...

Oh! viennent mille morts... et je les brave !... s'écria le notaire dans un enivrement impossible à peindre. Oui, tu avais raison, je serais jeune, charmant, que je n'éprouverais pas cette joie triomphante... La clef... jettemoi la clef!... tire le verrou...

La créole ôta la clef de la serrure, fermés en dedans, et la donna au notaire par le guichet,

en lui disant éperdument :

– Jacques... je suis folle !...

- Tu es à moi enfin! s'écria-t-l avec un rugissement sauvage, en faisant précipitamment tourner le pêne de la serrure.

Mais la porte, fermée au verrou, ne s'ouvrit

pas encore.

son effort...

- Viens, mon tigre! viens... dit Cécily d'une voix mourante.

— Le verrou... le verrou !... s'écria Jacques

- Mais si tu me trompais... s'écria tout à coup la créole, si ces secrets... tu les inventais

.. pour te jouer de moi ?... Le notaire resta un moment frappé de stupeur : il se croyait au terme de ses vosux ; ce dernier temps d'arrêt mit le comble a son im-

patiente furie. Il porta rapidement la main à sa poitrine, ouvrit son gilet, rompit avec violence une chainette d'acier à laquelle était suspendu un petit porteseuille plat, le prit, et le montrant par le guichet à Cécily, il lui dit d'une voix oppressée, haletante :

- Voi'a de quoi faire tomber ma tête... tire le verr a... le porteseuille est à toi.

- Lonne, mon tigre !... s'écria Cécily. Et tirant bruyamment le verrou d'une main,

de l'autre elle saisit le portefeuille... Mais Jacques Ferrand ne le lui abandonna qu'au moment où il sentit la porte céder sous

Mais si la porte céda... elle ne fit que s'entre-bailler de la largeur d'un demi-pied environ, retenue qu'elle était à la hauteur de la serrure par la chaîne et les pitons.

A cet obstacle imprévu, Jacques Ferrand se précipita contre la porte et l'ébranla d'un effort déscepéré.

Cécily, avec la rapidité de la pensée, prit le portefeuille entre ses dents, ouvrit la croisée, jeta dans la cour un manteau, et aussi leste que hardie, se servant d'une corde à nœuds fixée à l'avance au balcon, elle se laissa glisser du premier étage dans la cour, rapide et légère comme une flèche qui tombe à terre...

Puis, s'enveloppant à la hâte dans le manteau elle courut à la loge du portier, l'ouvrit, tira le cordon, sortit dans la rue et sauta dans une voiture qui, depuis l'entrée de Cécily chez Jacques Ferrand, venait chaque soir, a tout événement, par ordre du Baron de Graun, stationner à vingt pas de la maison du notaire...

Cette voiture partit au grand trot de deux

rigonreuz chevaun.

: Mile attenguit le bouleverd avant que Jacques Ferrand se fut aperçu de la fuite de Cénily.

Revenous: horse mountre...

Pur l'entre-baillement de la porte il me poment apercevoir la fenêtre dent la créele s'strait mornie pour préparer et assurer sa duite...

D'un dernier coup furioux de ses larges épaules, Jacques Ferrand fit éclater la cheine

trai sensit la porte entifessverte... Il se précipita dans la chambre...

Il ne trouva personne...

La corde à monde se balanquit encore au

balcon de la croisée où il se pencha...

shiose, de l'autre côté de la cour, à la clarté de la lune qui: se dégageait des manges amonresta per l'ouragen, il vit, dans l'enfoncement de la vonte d'entrée, la porte cochère ouverte.

Sacques Flerrand devine tout...

Une dernière lueur d'espoir lui restait.

Vigomenzet déterminé, il enjembe le balcon, se laissa glisser à son tour dans la cour au muyen dedacatede, et mostit en hâte de en maison.

Lua muse rétatit définerté

Il ne vit personne.

Rentendit d'anne bruit que le soulement doimain de la voiture qui emportait rapidementile crécie.

Le notaire pensa que c'était quelque carrusse attardé, at m'attacha aucune attention à oette zironnstance.

Ainsi pour lui aucune chance de retreuver Cécity, qui emportait avec elle la preuve de usos crimoss!

A cette épouvantable certitude, il tomba soudroyé sur une borne, placée à sa porte.

Il resta longtemps la, muet, imn.obile, pétrifié.

Les yeux fistes, hagerds, les dents serrées, la bouche écumente, debourant machinalement de ses ongles sa poitrine qu'il ensanglantait, il il sentait sa pensée s'égurer et se perdre dans un abime sans fond.

Lorsqu'il soztit de sa stupeur, il marchait pesamment et d'un pas mal assuré ; les objets vacillaient à sa vue comme s'il sortait d'une ivresse profonde...

Il ferma violemment la porte de la rue et rentra dans sa cour...

La pluie avait cessé.

Le vent, continuant de souffler avec force, chassait de lourdes muées grises qui voltaient, sans l'obscureir, la clarté de la lune dont la fumière blafarde éclairait la maison.

Un peu calmé par l'air vif et froid de la nuit, Jacques Ferrand, esperant combattre son agitation intérieure par la précipitation de sa marche, s'enfonça dans les allées bouenses de son jardin, marchant à pas rapides, sacendés, et de temps à autre portant à son front ses deux poings erispés...

Allant sinel au hasard, il arriva au bout

d'une allée, près d'une ressure en ruine. Tout à com il trébuche violemment contre un anns de terre fraichement remuée.

Il se baissa, regarda machinalement et vit quelques linges ensanglantés.

Il se tronnait près de la fosse que Louise Merel avait creuse pour y cacher som enfant

Son enfant... qui élait aussi celui de Jacques

Maigré son endurcissement, malgré les effroyables craintes qui l'agitaient... Jacques Ferrand frissonna d'épouvante...

Il y avait quelque chose de fatal... dans ce zapprechament...

Pourmivi par la punition vengeresse de sa LUEURS, le hasard le ramenait sur la fosse de son enfant... maiheureux fruit de sa violence et de ea LUXURE!

Dans toute autre circonstance, Jacques Ferand out foule cette aspulture avec une indifférence atroce ; mais ayant épuisé son énergie sauvage dans la sobre que nous avons racontée, il se sentit saisi d'une faiblesse et d'une terreur soudaines...

Son front s'inonda d'une sueur glacée, ses genoux tremblants se désobèrent sous lui, et il tombe mas-monvement à côté de cette tombe onverte.

#### CHAPITRE XVIII.

LA FORCE.

...... Ersuar inexplicable! ersour injuste! es raelle! (Walfrang.liv. II.)

Peut-être nous accusera-t-on, à propos de l'extension donnée aux scenes suivantes, de porter atteinte à l'unité de notre fable par quelques tableaux épisodiques ; mais il mons semble que dans ce moment surtout, ou d'importantes questions pénitentiaires, questions qui touchent au vif de l'état social, sont à la veille d'être, sinon résolues (nos législateurs s'en garderont bien), du moins discutées, il nous semble que l'intérieur d'une prison, effrayant pandémonium, lugubre thermomètre de la civilization. serait une étude opportune.

En un mot, les physionomies variées des détenus de toutes classes, les relations de lamille ou d'affection qui les rattachent encore au monde dont les murs de la prison les séparent, nous ont paru dignes d'intérêt.

On nous excusera donc d'avoir groupé autour de plusieurs prisonniers, personnages connus de cette histoire, d'autres figures secondaires, destinées à mettre en action, en relief, certaines idées critiques, et à compléter cette initiation à la vie de prison.

Entrons a LA FORGE...

Rien de sombre, rien de sinistre dans l'aapect de cette maison de détention.

An milieu de l'une des premières cours, on voit quelques massifs de terre, plantés d'arbustes, aux pieds desquels pointent déjà ça et la les pousses vertes et précoces des primevères et des perce-neige; un perron surmonté trum porche en treillage, on serpentent les rameaux noueux de la vigne, conduit à l'un des sept ou huit promenoirs destinés aux détenus.

Line who have batches on the transit will content our course? remarkher busnoup & usux thuse caseme on d'ame munofacture tunne avec un soin extrême.

Ceraont de grandes façades de pierre blanche perodes de lieutes et larges fenêtres ett circule shondamment an air vif et pur. Les daffes et le :payé :les présunt sont d'une scrupuleuse propretti. Au res de champée, de vastes selles chaufifes pendant illhiver, fruithement sérées pendent l'été, persont durant le jour de lieu de reservemention, d'atteller ou de résectoire aux dittemm.

Les étages supérisus sont consacrés à d'immenses dortoirs de dix ou douze pieds d'élévation, au carrelage net et lumant ; deux rangées the litte sie für den garniment, lite excellents, companie d'une publisme, d'un moélleux et épais mateins, d'un travetain, de tirape de tolle bien blanche et d'une chaude couverture de laine.

A la vue de ses établissements réunissant toutes les conditions du bien-être et de la saslubnice, on reste malgré soi fott serpris, habitué sque d'on est à regarder les prisons comme vice matres tristes, worthides, unalenius of tenebroux.

On se trompe.

Ce qui est triste, sordide et téndoreux, ce unt sien beuges ou , comme Morel le fapidaire, tant de pauvres et hormètes ouvriors larguisment spuisés, ferese d'abantionner leur grabat A four limme infirme, et de latuer avec un impuissant désespoir leurs enfants: hisves, uffamés, greletter de froid dans une puille infecte.

Même contraste entre la physicaemie de

l'habitant de oss deux demeures.

Incommunent précecupé des beseins de sa famille, auxquels il suffit a peine au jour le jour, voyant une folle concurrence ameindrir won salaire, l'artisan laborieux sera chagrin, abates, l'heure du repos ne sommera pas pour lui, une sorte de lassitude sommolente interrompra scule son travail exagéré... Puis, au réveil de ce doulouseux assoupissement, il se retrouvers face à face avec les mêmes permées accablantes sur le présent, avec les mêmes in-quistrades pour le lendemain.

Bronzé par le vice, indifférent au pamé houreux de la vie qu'il mêne, certain de l'avenir (il pout se l'assurer par un délit ou par un crime), regrettant la liberté san doute, mais trouvant de larges compensations dans le bienêtre matériel dont il jouit, certain d'emporter à sa sortie de prison une boune somme d'argent, gagnée par un labeur commode et modéré ; estimé, c'est-à-dire redouté de ses-compagnons en raison de son gyaisme et de sa perversité, le condamné, au contraire, sera presque toujours insouciant et gai.

Encore une fois, que lui manque-t-il?

Ne trouve-t-il pas en prison bon abri, ben lit, bonne nourriture, maine elevé (1) travail facile, ut multout et uvant tout meiété de son choix. société, répétons le qui, mesure sa consilléra. tion à la grandeur des fortaits ?

Un condamné enflurei ne connaît donc ni la misere, ni la faim, ni le froid. Que fui importe Phorreur qu'il inspire aux honnêtes gem ?

Il ne les voit pas, il n'en commit pas. Bes crimes font sa gloire, son influence, sa

force auprès des bandits au milieu desquels il passera désormais sa vie.

Comment craindrait-il la houte?

Au lieu de graves et charitables remontrances qui pourraient le forcer a rough et à se repentir du pussé, il entend de faronches applandissements qui l'encouragent au vol et au meurtre.

A peine emprisonné, il médite de nouveaux forfaits.

Quoi de plus logique?

S'il est découvert, arrêté derechef, il reuruvera le repes, le bien être matériel de la prison. et see joyeux et hardis compagnous de crime et de tlébauche...

Sa corruption est-elle moins grantle que edlle des nutres, manifeste-t-il, au contraire, le uneindre remords, il est exposé à des railleries atroces, à des huées infernales, à des menaces terribles.

Enfin, chose si rare qu'elle est devenne l'exception de la règle, un condamné sort-il de cet épouvantable panidémonium avec la vofonté ferme de revenir au bien par des prodiges de travail, de courage, de patience et d'houndteté, aitil pu cacher son infamant passé, la rencentre d'un de ses unciens camarades de prison suffit pour renverser cet échafaudage de rehabilitation si péniblement élèvé.

Voici cumment:

Un libéré endurci propose une afaire wun libéré repentant ; celui-ci, malgré de dangereuses menaces, refuse cette criminelle association; ausitôt une délation anonyme dévoile la vie de ce malheureux qui voulait à tout prix cacher et expier une première faute par une conduite honorable.

Alors, expesé aux dédains ou au moins à la défiance de ceux dont il avait conquis l'intérêt à force de labeur et de probité, réduit à la détresse, aigri par l'injustice, égaré par le besoin, cédant enfin à ses funestes obsessions, cet homme presque réhabilité retombera encore et pour toujours au fond de l'abime d'où il était si difficilement sorti.

Dans les scènes suivantes nous tacherons donc de démontrer les monstrueuses et inévitables conséquences de la reclusion en commun.

Après des siècles d'épreuves barbares, d'hésitations pernicieuses, on paraît comprendre qu'il est peu raisonnable de plonger dans une atmosphère abominablement viciée des gens qu'un air pur et salubre pourrait seul sauver.

Que de siècles pour reconnaître qu'en agglomérant les êtres gangrenés, on redouble l'intensité de leur corruption, qui devient ainsi incurable!

Que de siècles pour reconnaître qu'il n'est,

<sup>(1)</sup> Salaire élevé, si l'on songe que, défrayé de tout comdamné peut gagner de 5 à 10 sous par jour, ombien est il d'ouvriers qui paissent économiser une telle somme?

en un mot, qu'un remède à cette lèpre enva- | funeste et prouvée par l'expérience, il est peu hissante qui menace le corps social :

L'ISOLEMENT!...

Nous nous estimerions heureux si notre faible voix pouvait être, sinon comptée, du moins entendue parmi toutes celles qui, plus imposantes, plus éloquentes que la nôtre, demandant, avec une si juste et si impatiente insistance, l'application complète, absolue, du système cellulaire.

Un jour aussi, peut-être, la société saura que le mal est une maladie accidentelle et non pas organique; que les crimes sont presque toujours des faits de subversion d'instincts, de penchants toujours bons dans leur essence, mais faussés, mais maléficiés par l'ignorance, l'égoisme ou l'incurie des gouvernants, et que la santé de l'ame, comme celle du corps, est invinciblement subordonnée aux lois d'une hygiène salubre et préservatrice.

Dieu donne à tous des organes impérieux, des appétits énergiques, le désir du bien-être ; c'est à la société d'équilibrer et de satisfaire

ces besoins.

L'homme qui n'a en partage que force, bon vouloir et santé, a droit, souverainement DEOIT, à un labeur justement rétribué, qui lui assure non le superflu, mais le nécessaire, mais le moyen de rester sain et robuste, actif et laborieux... partant honnête et bon, parce que sa condition sera heureuse.

Les sinistres régions de la misère et de l'ignorance sont peuplées d'êtres morbides, aux coeurs flétris. Assainissez ces cloaques, répandez-y l'instruction, l'attrait du travail, d'6quitables salaires, de justes récompenses, et aussitot ces visages maladifs, ces ames étiolées renaltront au bien, qui est la santé, la vie de l'Ame.

Nous conduirons le lecteur au parloir de la prison de la Force.

C'est une salle obscure, séparée dans sa lonmeur en deux parties égales par un étroit couloir à clairevoie.

L'une des parties de ce parloir communique à l'intérieur de la prison : elle est destinée aux détenus.

L'autre communique au greffe: elle est destinée aux étrangers admis à visiter les prisonniers.

Ces entrevues et ces conversations ont lieu à travers le double grillage de fer du parloir, en présence d'un gardien qui se tient dans l'intérieur et à l'extrémité du couloir.

L'aspect des prisonniers réunis au parloir ce jour-la offrait de nombreux contrastes: les uns étaient couverts de vêtements misérables, d'autres semblaient appartenir à la classe ouvrière, ceux-ci à la riche bourgeoisie.

Les mêmes contrastes de condition se remarquaient parmi les personnes qui venaient voir les détenus: presque toutes sont des femmes.

Généralement, les prisonniers ont l'air moins tristes que les visiteurs: car, chose étrange,

de chagrins, de hontes, qui résistent à trois ou quatre jours de prison passés en commun!

Ceux qui s'épouvantaient le plus de cette hideuse communion s'y habituent promptement; la contagion les gagne: environnés d'êtres dégradés, n'entendant que des paroles infames, une sorte de farouche émulation les entraîne, et, soit pour imposer à leurs compagnons en luttant de cynisme avec eux, soit pour s'étourdir par cette ivresse morale, presque toujours les nouveaux venus affichent autant de dépravation et d'insolente gaieté que les hebitués de la prison.

Revenons au parloir.

Malgré le bourdonnement sonore d'un grand nombre de conversations tennes à demi-voix d'un côté du couloir à l'autre, prisonniers et visiteurs finissaient, après quelque temps de pratique, par pouvoir causer entre eux, à la condition absolue de ne pas se laisser un moment distraire ou occuper par l'entretien de leurs voisins, ce qui créait une sorte de secret au milieu de ce bruyant échange de paroles, chacun étant forcé d'entendre, mais de ne pas écouter un mot de ce qui se dissit autour de

Parmi les détenus appelés au parloir par des visiteurs, le plus éloigné de l'endroit ou siègeait le gardien était Nicolas Martial.

Au morne abattement dont on l'a vu frappé lors de son arrestation avait succédé une assurance cynique.

Déjà la contagieuse et détestable influence de la prison en commun portait ses fruits.

Sans doute, s'il eut été aussitôt transféré dans une cellule solitaire, ce misérable encore sous le coup de son premier accablement, face à face avec la pensée de ses crimes, épouvanté de la punition qui l'attendait, ce misérable etit éprouvé, sinon du repentir, au moins une fray. eur salutaire dont rien ne l'eut distrait.

Et qui sait ce que peut produire chez un coupable une méditation incessante, forcée, sur les crimes qu'il a commis et sur leurs châtiments?...

Loin de la, jeté au milieu d'une tourbe de bandits, aux yeux desquels le moindre signe de repentir est une lacheté, ou plutôt une trakison qu'ils font chèrement expier, car, dans leur sauvage endurcissement, dans leur stupide défiance, ils regardent comme capable de les espionner tout homme (s'il s'en trouve) qui, triste et morne, regrettant sa faute, ne partage pas leur audacieuse insouciance et frémit à leur contact.

Jeté, disons-nous, au milieu de ces bandits. Nicolas Martial, connaissant des longtemps et par tradition les mœurs des prisons, surmonta sa faiblesse et voulut paraître digne d'un nom déjà célèbre dans les annales du vol et du meurtre

Quelques vieux repris de justice avaient connu son père le supplicié, d'autres son frère le galérien ; il fut reçu et aussitôt patroné par ces vétérans du crime avec un intérêt farouche.

Ce fraternel acqueil de meurtrier a me intrier

exalta le fils de la veuve ; ces louanges données à la perversité héréditaire de sa famille l'enivrèrent. Oubliant bientôt dans ce hideux étourdissement l'avenir qui le menaçait, il ne se souvint de ses forfaits passés que pour s'en glorifier et les exagérer encore aux yeux de ses compagnons.

L'expression de la physionomie de Martial était donc aussi insolente que celle de son visi-

teur était inquiète et consternée.

Ce visiteur était le père Micou, le recéleurlogeur du passage de la Brasserie, dans la maison duquel Madame de Fermont et sa fille, victimes de la cupidité de Jacques Ferrand, avaient été obligées de se retirer.

Le père Micou savait de quelles peines il était passible pour avoir maintes fois acquis à vil prix le fruit des vols de Nicolas et de bien

d'autres.

Le fils de la veuve étant arrêté, le recéleur se trouvait presque à la discrétion du bandit. qui pouvait le désigner commesson acheteur Quoique cette accusation ne pût être appuyée de preuves flagrantes, elle n'en était pas moins très-dangereuse, très-redoutable pour le père Micou; aussi avait-il immédiatement exécuté les ordres que Nicolas lui avait fait transmettre par un libéré sortant.

-Eh blen! comment ça va-t-il, père Mi-

cou? lui dit le brigand.

- Pour vous servir, mon brave garçon, répondit le recéleur avec empressement. Dès que j'ai eu vu la personne que vous m'avez envoyée, tout de suite je me...

Tiens! pourquoi donc que vous ne me tutoyez plus, père Micou? dit Nicolas en l'interrompant d'un air sardonique. Est-ce que vous me méprisez... parce que je suis dans la peine?...

- Non, mon garçon, je ne méprise personne... dit le recéleur, qui ne se souciait pas d'afficher sa familiarité passée avec ce misérable.

-Eh bien! alors dites-moi tu... comme d'habitude, ou je croirai que vous n'avez plus d'amitié pour moi, et ça me fendrait le cœur...

- A la bonne heure, dit le père Micou en soupirant. Je me suis donc occupé tout de

suite de tes petites commissions.

- Voila qui est parlé, pare Micop... Je savais bien que vous n'oublieriez pas les amis. Et mon tabac?

- J'en ai déposé deux livres au greffe, mon

garçon.

\_ Il est bon?

- Tout ce qu'il y a de meilleur.

--- Et le jambonneau ?

- Aussi déposé avec un pain blanc de quatre livres; j'y ai ajouté une petite surprise à laquelle tu ne t'attendais pas... une demi-douzaine d'œufs durs et une belle tête de Hollande.
- C'est ce qui s'appelle se conduire en ami ! Et du vin?
- Il y a six bouteilles cachetées, mais tu sais qu'on ne t'en délivrera qu'une bouteille par jour ?

– Que voulez-vous!... faut bien en passer par la...

- J'espère que tu es content de moi, mon

garcon?

- Certainement, et je le serai encore, et je le serai toujours, père Micou, car ce jambonneau, ce fromage, ces œufs et ce vin ne dureront que le temps d'avaler... Mais, comme dit l'autre, quand il n'y en aura plus, il y en aura encore, grace au papa Micou, qui me donnera encore du nanan si je suis gentil.

-- Comment !... tu veux ?...

- Que dans deux ou trois jours vous me renouveliez mes petites provisions, père Micou.

- Que le diable me brûle, si je le fais!...

c'est bon une fois.

- Bon une fois? allors donc, des jambons et du vin c'est bon toujours, vous savez bien ca. --- C'est possible, mais je ne suis pas chargé de te nourrir de friandises.

-Ah! père Micou!... c'est mal, c'est injuste, me refuser du jambon, a moi qui vous ai

si souvent porté du gras-double (1).

- Tais-toi donc, malheureux! dit le recéleur effravé.

- Non, j'en ferai juge le curieux (2) ; je lui dirai: Figurez-vous que le père Micou...

-C'est bon, c'est bon, s'écria le recéleur, voyant avec autant de crainte que de colère Nicolas très-disposé à abuser de l'empire que lui donnait leur complicité, j'y consens... je te renouvellerai ta provision, quand elle sera finie.

- C'est juste... rien que juste... Faudra pas non plus oublier d'envoyer du café à ma mère et à Calebasse, qui sont à Saint-Lazare; elles prenaient leur tasse tous les matins... ça leur manquerait...

- Encore? Mais tu veux donc me ruiner,

gredin?

– Comme vous voudrez, père Micou... n'en parlons plus... Je demanderai au curieux

- Va donc pour le café... dit le recéleur en l'interrompant. Mais que le diable t'emporte! ... maudit soit le jour ou je t'ai connu!...

-- Mon vieux... moi, c'est tout le contraire ... dans ce moment, je suis ravi de vous connaître... Je vous vénère comme mon père nourricier.

— J'espère que tu n'as rien de plus à m'ordonner?... reprit le père Micou avec amer-

– Si... tu diras à ma mère et à ma'sœur que, si j'ai tremblé quand on m'a arrêté, je ne tremble plus, et que je suis maintenant aussi déterminé qu'elles deux.

- Je leur dirai... Est-ce tout?

- Attendez donc... l'oubliais de vous demander deux paires de bas de laine bien chauds... vous ne voudriez pas que je m'enrhume, n'est-ce pas ?

- Je voudrais que tu crèves!...

- Merci, père Micou, ça sera pour plus tard; aujourd'hui j'aime autant autre chose...

<sup>1</sup> Du plomb volé.

je veux la passer douce... Au moins si on me raccourcit comme mon père... j'aurai joui de la vie.

-Elle est propre, ta vie.

-Elle est superbe!... depuis que je suis ici je m'amuse comme un roi... S'il y avait eu des lampions et des fusées, on aurait illuminé et tiré des susées en mon honneur, quand on a su que j'étais le fils du fameux Martial, le guillotiné.

-- C'est touchant... Belle parenté!

-Tiens! il y a bien des Ducs et des Marquis... pourquoi done que nous n'aurions pas notre noblesse, nous autres? dit le brigand avec une ironie farouche.

- Qui... c'est Charlot (1) qui vous les donne sur la place du Palais vos lettres de

noblesse...

-Bien sur que ce n'est pas M. le curé; raison de plus, en prison faut être de la noblesse de la haute pègre (2) pour avoir de l'agrément, sans ça on vous regarde comme des riens du tout. Faut voir comme on les arrange ceux qui ne sont pas nobles de pègre et qui font leur tête ... Tenez, il y a justement ici un nommé Germain, un petit jeune homme qui fait le dégoûté et qui a l'air de nous mépriser. Gare à sa peau! c'est un sournois, on le soupçonne d'être un mautan. Si ça est, on lui grignottera le nez... en manière d'avis.

-Germain ? ce jeune homme s'appelle

Germain?

- Qui... vous le connaissez? il est donc de la pègre ? Alors, malgré son air colas...
- -Je ne le connais pas... mais s'l est le Germain dont j'ai entendu parler, son compte est.bon.

Comment?

— Il a déjà manqué de tomber dans un guet-apens que Velu et le Gros-Boiteux lui ont. tendu il y a quelque temps.

--- Pourquoi donc ça?

- -Je n'en sais rien... Ils disaient qu'en province il avait coqué (3) quelqu'un de leur' bande.
- -J'en étais sûr... Germain est un mauton ....Eh bien! on en mangera du mouton... Je vas dire ça aux amis... ça leur donnera de l'appatit. Ah ca! le Gros-Boiteux fait-il tomours des niches à vos locataires?

Dieu merci! j'en suis débarrassé de ce vilain menx-la! Tu le verras ici aujourd'hui

ou deman

- Vive la joie! nous allons rire! En volla encore un qui ne boude pas!

-C'est parce qu'il va retrouver ici Germain... que je t'ai dit que le compte du jeune homme serait bon... si c'est le même...

- Et pourquoi l'a-t-on pincé, le Gros-Boi-

teux?

-Pour un vol commis avec un libéré qui voulait rester honnête et travailler... Ah bien oui! le Gros-Boiteux l'a joliment enfoncé... il a tant de vices ce gueux-là... Je suis sûr que c'est lui qui a forcé la malle de ces deux femmes qui occupent chez moi le cabinet du quatrième.

- Quelles femmes? Ah! oui... deux femmes, dont la plus jeune vous incendiait, vieux

brigand, tant vous la trouviez gentille.

- Elles n'incendieront plus personne; car, à l'heure qu'il est, la mère doit être morte, et la fille n'en vaut guère mieux. J'en serai pour une quinzaine de loyer; mais que le diable me brûle si je donne seulement une loque pour les enterrer!... J'ai fait assez de pertes, sans compter les douceurs que tu me price de donner à toi et à ta famille ; ça arrange joliment mes affaires... J'ai de la chance cette année...
- Bah! bah! vous vous plaignez toujours, pere Micou; vous êtes riche comme un Crésus... Ah ça! que je ne vous retienne pas!...

- C'est heureux!

 Vous viendrez me donner des nouvelles de ma mère et de Calebasse en m'apportant d'autres provisions?

– Oui... il le faut bien...

— Ah! j'oubliais; pendant que vous y-ltes, achetez-moi aussi une casquette neuve, en velours écossais, avec un gland ; la mienne n'est plus mettable.

- Ah ca! décidément tu veux rire?

- Non, pare Micou, je venx une casquette en velours écossais... C'est mon idée.

- Mais tu t'acharnes donc à me mettre sur la paille?

— Voyans, père Micau, ne vous échauffes pas; c'est oui ou c'est non. Je ne vous force pas... mais, suffit.

Le recéleur, réfléchissant qu'il était à le merci de Nicolas, se leva, craignant d'âtre assailli de nouvelles demandes s'il prolongesit sa visite.

– Tu auras ta casquette, dit-il ; mais prends garde si du me demandes autre chose, je ne donnerai plus rien ; il en arrivera ce qui pourra, tu y perdras autant que moi.

- Soyez tranquille, père Micou, je newous ferai chanter (1) qu'autant qu'il en faudra pour que vous ne perdiez pas votre voix; car ça

serait dommage, vous chantez hien.

Le recéleur sortit en haussant les épaules avec colère, et le gartlien fit rentrer Nicolas dans l'intérieur de la prison.

Au momendoù le pòre Missu quittait le parloir destiné aux détenus, Rigolette y entrait.

Le gardien, homme de guarante ans, anciera soldat à figure rude et énergique, était rêta

<sup>(1)</sup> Le bourreau. (2) Des grands voleurs.
(3) Dénoncé.—On se souvient que Germain, élevé pour le crines par un seni de son père, le Maître d'écéle, ayent seffuse de favoriser sen ves que l'en veulait commettre chez le banquier où il était employé, à Nantes, avait instruit son patron de ce qu'on tramait contre loi et s'était réfugié à Paris. Quelque temps après, ayant reasontré dans cette ville le sais-écable sient il avait seffusé d'âtre le semplice à Nantes, Germaine, épit par lai, avait manqué d'être victime d'un guet-apens nocturne. C'est pour échapper à de nouveux dangers qu'il avait. C'est pour échapper à de nouveux flangers qu'il avait quitté la res du Temple et tonu ascast aun appareau domicile.

<sup>(1)</sup> Forcer à donner de l'argent en measçant de Aire certaines révélations

d'un hahit-veste, d'une casquette et d'un panta- ; lon bleu ; deux étoiles d'argent étaient brodées sur le callet et sur les retroussis de son habit.

A la vue de la grisette, la figure de cet homme s'éclaireit, et prit une expression d'affectuence bienveillance; il avait toujours été frappé de la grace, de la gentillesse et de la bonté touchante avec laquelle Rigolette consolait Germain lorsqu'elle venait au parloir s'entretenir avec lui.

Germain était de son côté un prisonnier peu ordinaire : sa réserve, sa douceur et sa tristesse inspiraient un vif intérêt aux employés de la prison, intérêt qu'on se gardait d'ailleurs de lui témeigner, de peur de l'exposer aux mauvais traitements de ses hideux compagnons qui, nous l'avons dit, le regardaient avec une haine méhante.

Au dehors il pleuvait à torrents; mais, grâce à ses socques élevés et à son parapluie Rigolette avait courageusement bravé le vent et la

-Quel vilain jour, ma pauvre demoiselle! lui dit le gardien avec bonté. Il faut du cœur pour sortir par un temps pareil, au moins!

-Quand on pense toute la route au plaisir qu'on va faire à un pauvre prisonnier, on ne s'inquiète guère du temps, allez, Monsieur!

– Je n'ai pas besoin de vous demander qui

vous venez voir...

-Surement... Et comment va-t-il, mon

pauvre Germain?

- Tenes, ma chère demoiselle, j'en ai bien vu des détenns ; ils étaient tristes, tristes un jour, deux jours, et puis peu à peu ils se mettaient au train-train des autres; et les plus chaggins dans les premiers temps finissaient sourcet par devenir-les plus grais de tous... M. Gennain, ce n'est pas cela, il a l'air de plus en plus accablé, ini.

-C'est oc qui me décole.

- -Quand je suis de service dans les cours. je le regarde du coin de l'oril, il est touiours sent ... Je vons l'ai déjà dit, vons devriez lui recommander de ne pas s'isoler ainni... de prendre sur bui-pourpanier aux autres ; il finira par être bur bête noire... Les présux sent surreillés, mais un mauvais coup est hientôt fait.
- Ah! mon Dieu, Monsieur... est-ce qu'il a demantage de danger pour lui ! s'écria

-Pas grécisément; mais ces bandits-là voient qu'il n'est pas des leurs, et ils le halment parce qu'il a l'air hounées et fier.

— Je ini avais pourtant recommandé de faire se que vous me dites la, Monsieur, de tacher de parler aux moins méchants ; mais c'est plus fort que lui, il me peut surmouter sa **-**

-Il a tort... il a tort... une rixe est bien

vise engagée...

- Mon Dieu! men Dieu! on ne peut donc

pas le séparet d'avec les autres? —Depuis deux ou trais jeuns que je me suis

égard, je lui avais conseillé de se mettre ce que nous appelons à la pistole, c'est-à-dire en chambre.

-Eh bien?

– Je n'avais pas pensé à une chose... toute une rangée de cellules est compromise dans les travaux de réparation qu'on fait à la prison, et les autres sont occupées.

- Mais ces mauvais hommes sont capables de le tuer! s'écria Rigolette dont les yeux so remplirent de larmes. Et si par hasard il avait des protecteurs, que pourraient-ils pour lui, Monsieur?

-Rien autre chose que de lui faire obtenir ce qu'obtiennent les détenus qui peuvent le.

payer, une chambre à la pistole.

-- Hélas!... alors il est perdu, s'il est pris

en haine dans la prison...

- Rassurez-vous, on y veillers de près... Mais, je vous le répète, ma chère demoiselle... conseillez-lui de se familiariser un peu... Il n'y a que le premier pas qui coûte!

– Je lui recommanderai cela de toutes mas forces, Mensieur; mais pour un bon et honnête ceur, c'est dur, voyez-vous, de se fami-

liariser avec des gens pareils.

 De deux maux il faut choisir le moindre. Allons, je vais demander M. Germain. Mais au fait, tenez, j'y pense, dit le gardien en se ravisant, il ne reste plus que deux visiteurs... attendez qu'ils soient partis,.. il n'en reviendra pas d'autres anjourd'hui... car voilà deux heures, je ferai prévenir M. Germain; vous causcrez plus à l'aise... je pourrai ruéme, quand vous serez seuls, le faire entrer dans le couloir. de façon que vous me seroz séparés que par une grille au lieu de deux : c'est toujours cela.

Ah! Monsieur, combien vous êtes bon...

que je vous remercie!

-Chart! qu'an ne vous entende pas, qu ferait des jaloux. Asseyez-vous la-bas, su hout du banc, et dès que cet homme et cette femme seront partis, j'irai prévenir M. Ger-

Le gardien rentra à son poste dans l'inté-rieur du couloir ; Rigolette alla tristement as placer à l'extrémité du banc ou s'asseyaisut

les visiteurs.

Pendant que la griscite attend l'arrivée de Germain, nous ferons successivement assister le lectour à l'entretien des prisonniers qui staient restés dans le parloir après le depart de Nicolas Martial...

## CHAPITRE KIX.

## PIQUE-VINAMBE.

Le détenu qui se trouvait à côté de Baréfilon était un homme de quarante-cinq ans environ, grale, chetif, et d'une physionossie fine, intelligente, joviale et railleuse; il avait une bouche énorme, presque entièrement édentée; Depuis deux ou trais jours que je me suis des qu'il parlait, il la contournait de droite à aperçu de lours massvaisses intentions à son gauche, selon l'habitude assez générale des gens accoutumés à s'adresser à la populace des carrefours; son nez était camard; sa tête, démesurément grosse, presque complétement chauve ; il portait un vieux gilet de tricot gris, un pantalon d'un couleur inappréciable, lacéré, rapiécé en mille endroits; ses pieds nus, rougis par le froid, à demi énveloppés de vieux linges, étaient chaussés de sabots.

Cet homme, nommé Fortuné Gobert, dit Pique-Vinaigre, ancien joueur de gobelets, reclusionnaire libéré d'une condamnation pour crime d'émission de fausse monnaie, était prévenu de rupture de ban et de vol commis la nuit avec effraction et escalade.

Écroué depuis très-peu de jours à la Force, déjà Pique-Vinsigre remplissait, à la satisfaction générale de ses compagnons de prison, le métier de conteur.

Aujourd'hui les conteurs sont très-rares; mais autrefois chaque chambrée avait généralement, moyennant une légère contribution individuelle, son conteur d'office, qui par ses improvisations faisait paraître moins longues les interminables soirées d'hiver, les détenus se couchant à la tombée du jour.

S'il est assez curieux de signaler ce besoin de fictions, de récits émouvants qui se retrouve chez ces misérables, il est une chose bien plus considérable aux yeux des penseurs : ces gens corrompus jusqu'à la moelle, ces voleurs, ces meurtriers préfèrent surtout les histoires ou sont exprimés des sentiments généreux, hérosques, des récits où la faiblesse et la bonté sont vengées d'une oppression farouche.

Il en est de même des filles perdues : elles affectionnent singulièrement la lecture des romans nalis, touchants et élégiaques, et répugnent presque toujours aux lectures obscènes.

L'instinct naturel du bien, jour au besoin d'échapper par la pensée à tout ce qui leur rappelle la dégradation où elles vivent, ne causet-il pas chez ces malheureuses les sympathies et les répulsions intellectuelles dont nous venons de parler?

Pique-Vinaigre excellait donc dans ce genre de récits hérolques, où la faiblesse, après mille traverses, finit par triompher de son persécuteur. Pique-Vinaigre possédait en outre un grand fonds d'ironie qui lui avait valu son sobriquet ses reparties étant souvent sardoniques ou plaisantes.

Il venait d'entrer au parloir.

En face de lui, de l'autre côté de la grille, on voyait une femme de trente-cinq ans environ, d'une figure pale, douce et intéressante, pauvrement mais proprement vétue ; elle pleurait amèrement, et tenait son mouchoir sur ses yeur.

Pique-Vinaigre la regardait avec un mé-

lange d'impatience et d'affection.

Voyuns donc, Jeanne, lui dit-il, ne fais ras l'enfant; voilà seize ans que nous ne nous es vus; si tu gardes toujours ton mouur tes yeux, ça n'est pas le moyen de connaître...

- -Mon frère, mon pauvre Fortuns... j'6touffe... je ne peux pas parler...
- Es-tu drôle... va !... Mais qu'est-ce que tu as ?...

Sa sœur, car cette femme était sa sœur, contint ses sanglots, essuya ses yeux, et, le regardant avec stupeur, reprit :

- Ce que j'ai? Comment! je te retrouve en prison, toi qui y es déjà resté quinze ans!...
- -C'est vrai; il y a aujourd'hui six mois que je suis sorti de la centrale de Melun... sans t'aller voir à Paris, parce que la capitale m'était défendue...
- Déjà repris!... Qu'est-ce que tu as donc encore fait, mon Dieu? Pourquoi as-tu quitté Beaugency, où on t'avait envoyé en surveillance?
- Pourquoi?... Faudrait me demander pourquoi j'y suis allé...

— Tu as raison.

- D'abord, ma pauvre Jeanne, puisque ces grilles sont entre nous deux, figure-toi que je t'ai embrassée, serrée dans mes bras, comme ça se doit quand on revoit sa sœur après une éternité... Maintenant, causons: Un détenu de Melun, qu'on appelait le Gros-Boiteux, m'avait dit qu'il y avait à Beaugency un ancien forçat de sa connaissance qui employait des libérés à une fabrique de blanc de céruse... Sais-tu ce que c'est que fabriquer le blanc de céruse?

– Non, mon frère.

- C'est un bien joli métier : ceux qui le font, au bout d'un mois ou deux, attrapent la colique de plomb... Sur trois coliqués, il y en a un qui crève... Par exemple, faut être juste, les deux autres crèvent aussi... mais à leur aise... ils prennent leur temps... se gobergent et durent environ un an, dix-huit mois au plus ... Après ça, le métier n'est pas si mal payé qu'un autre, et il y a des gens nés coiffés qui y résistent deux ou trois ans... Mais ceux-la sont les anciens, les centenaires des blanc-decérusiens. On en meurt, c'est vrai... mais il u'est pas fatigant.

- Et pourquoi as-tu choisi un état si dan-

gereux qu'on en meure, mon pauvre Fortuné? Et puis qu'est-ce que tu voulais que je see? Quand je suis entré à Melun pour cette affaire de fausse monnaie, j'étais joueur de gobelets. Comme a la prison il n'y avait pas d'atelier pour mon état, et que je ne suis pas plus fort qu'une puce, on m'a mis à la fabrication des jouets d'enfants. C'était un fabricant de Paris qui trouvait plus avantageux de faire confectionner par les détenus ses pantins, ses trompettes de bois et ses sabres idem... Sabre de bois! Aussi c'est le cas de le dire : en ai-je affilé, percé et taillé pendant quinze ans, de ces jouets! Je suis sûr que j'en ai défrayé les moutards de tout un quartier de Paris... c'était surtout aux trompettes que je mordais... Et les crécelles, donc!... avec deux de ces instruments-là on aurait fait grincer les dents à tout un bataillon, je m'en vante... Mon temps de prison fini, me voilà surtout passé maltre en

fait de trompettes à deux sous. On me donne à choisir pour lieu de ma résidence entre trois ou quatre bourgs, à quarante lieues de Paris; j'avais pour toute ressource mon savoir-faire en jouets d'enfants... Or en admettant que depuis les vieillards jusqu'aux marmots, tous les habitants du bourg auraient eu la passion de faire turtututu dans mes trompettes, j'aurais eu encore bien de la peine à faire mes frais; mais je ne pouvais insinuer à toute une bourgade de trompetter du matin au soir... On m'aurait pris pour un intrigant...

- Mon Dieu... tu ris toujours...

— Cela vaut mieux que de pleurer. Finalement, voyant qu'a quarante lieues de Paris mon métier d'escamoteur ne me serait pas plus de ressource que mes trompettes, j'ai demandé la surveillance à Beaugency, voulant m'engager dans les blanc-de-cérusiens. C'est une pâtisserie qui vous donne des indigestions de miséréré; mais, jusqu'à ce qu'on en crève, on, en vit, c'est toujours ça de gagné, et j'aimais autant cet état-là que celui de voleur; pour voler je ne suis pas assez brave ni assez fort, et c'est par pur hasard que j'ai commis la chose dont je te parlerai tout à l'heure.

- Tu aurais été brave et fort que par idée

tu n'aurais pas volé davantage,

- Ah! tu crois cela, toi?

— Oui au fond tu n'es pas méchant; car dans cette malheureuse affaire de fausse monnaie, tu as été entrainé malgré toi, presque forcé, tu le sais bien.

— Oui, ma fille, mais, vois-tu, quinze ans dans une maison centrale... ça vous culotte un homme comme mon brûle-gueule que voila, quand même il serait entré à la geôle blanc comme une pipe neuve ; en sortant de Melun, je me sentais donc trop polton pour voler.

- Et tu avais le courage de prendre un métier mortel? Tiens, Fortuné, je te dis que tu veux te faire plus mauvais que tu ne l'es,

- Attends donc; tout gringalet que j'étais, j'avais dans l'idée, que le diable m'emporte si je sais pourquoi! que je ferais la nique à la colique de plomb, que la maladie aurait trop peu à ronger sur moi et qu'elle irait ailleurs; enfin que je deviendrais un des vieux blanc-de-cérusiens... En sortant de prison, je commence par fincasser ma masse, bien entendu, augmentée de ce que j'avais gagné en contant des histoires le soir à la chambrée.
- Comme tu nous en contais autrefois, mon frère. Ça amusait tant notre pauvre mère, t'en souviens-tu?
- Pardicu!... bonne femme! Et elle ne s'est jamais doutée, avant de mourir, que j'étais à Melun?
- Jamais ; jusqu'à son dernier moment, elle a cru que tu étais passé aux îles...
- Que veux-tu, ma fille! mes bétises, c'est de la faute de mon père, qui m'avait dressé pour être paillase, pour l'assister dans ses tours de gobelet, manger de l'étoupe et cracher du feu; ce qui faisait que § n'avais pas le temps de frayer avec des fils de pairs de France, et

On me donne j'ai fait de mauvaises connaissances. Mais pour revenir à Beaugency; une fois sorti de Melun, je fricasse ma masse comme de juste. Après quinze ans de cage, il faut bien prendre un peu l'air et égayer son existence, d'autant plus que, sans être trop gourmand, le blanc de céruse pouvait me donner un dernière indigestion; alors, à quoi m'aurait servi mon argent de prison?... je te le demande... Finalement j'arrive à Beaugency à peu près sans le sou; je demande Velu, l'ami du Gros-Boiteux, le chef de fabrique. Serviteur! pas plus de fabrique de blanc de céruse que dessus la main, il y était mort onze personnes dans l'année; l'ancien forçat avait fermé boutique. Me voila au milieu de ce bourg, toujours avec mon talent pour les trompettes de bois pour tout potage, et ma cartouche de libéré pour toute re-Je demande à m'employer commandation. selon ma force, et comme je n'avais pas de force, tu comprends comme on me reçoit; voleur par-ci, gueux par-la, échappé de prison! Enfin, des que je paraissais quelque part, chacun mettait ses mains sur ses poches; je ne pouvais donc pas m'empêcher de crever de faim dans un trou pareil, que je ne devais pas quitter pendant cinq ans. Voyant ça, je romps mon ban pour venir à Paris utiliser mes talents. Comme je n'avais pas de quoi venir en carrosse à quatre chevaux, je suis venu en gueusant et en mendiant tout le long de la route, évitant les gendarmes comme un chien les coups de baton; j'avais eu du bonheur, j'étais arrivé sans encombre jusqu'auprès d'Auteuil. J'étais harassé, j'avais une faim d'enfer, j'étais vêtu....comme tu vois, sans

> Et Pique-Vinaigre jeta un coup d'œil goguenard sur ses baillons.

> — Je ne portais pas un sou sur moi, je pouvais être arrêté comme vagabond. Ma foi, une occasion s'est présentée, le diable m'a tenté, et malgré ma poltronnerie...
>
> — Assez... mon frére, assez, dit sa sœur,

— Assez... mon frére, assez, dit sa sœur, craignant que le gardien, quoiqu'à ce moment assez éloigné de Pique-Vinaigre, n'entendit ce

dangereux aveu.

— Tu as peur qu'on n'écoute, reprit-il, sois tranquille, je ne m'en cache pas, j'ai été pris sur le fait, il n'y avait pas moyen de nier; j'ai tout avoué, je sais ce qui m'attend; mon compte est bon.

— Mon Dieu! mon Dieu! reprit la pauvre femme en pleurant, avec quel sang-froid tu

parles de cela!...

— Quand j'en parlerais avec un sang chaud, qu'est-ce que j'y gagnerais? Voyone, sois donc raisonnable, Jeanne; faut-il que ce soit moi qui te console?

Jeanne essuya ses larmes, et soupira.

— Pour en revenir à mon affaire, reprit Pique-Vinaigre, j'étais arrivé tout près d'Auteuil, à la brume ; je n'en pouvais plus ; je ne voulais entrer dans Paris qu'à la nuit ; je m'étais assis derrière une haie pour me reposer et réfléchir à mon plan de campagne. A force de réfléchir, j'ai fini par m'endormir; un bruit ] ... l'avocat me l'a dit : c'est un compte fait de voix m'a réveillé; il faisait tout à fait nuit; j'écoute... c'étaient un homme et une femme qui causaient sur la route, de l'autre côté de ma haie; l'homme disait à la femme:

- Qui veux-tu qui pense à venir nous voler? Est-ce que nous n'avons pas cent fois

laissé la maison toute seule?

" - Oui, que reprend la femme, mais nous n'y avions pas cent francs dans notre commode.

4 — Qu'est-ce qui le sait? dit le mari.

– Tu as raison, "reprend la femme; et ils filent.

- Ma foi, l'occasion me parait trop belle pour la manquer, il n'y avait aucun danger. J'attends que l'homme et la fenune soient un peu loin pour sortir de derrière ma haie; je regarde à vingt pas de là, je vois une petite maison de paysans ; ça devait être la maison aux cent francs, il n'y avait que cette bicoque sur la route; Auteuil était à cinq cents pas de la... Je me dis: "Courage, mon vieux, il n'y a personne, il fait nuit; s'il n'y a pas de chien de garde (tu sais que j'ai toujours eu peur des chiens), l'affaire est faite.,, Par bonheur il n'y avait pas de chien. Pour être plus sûr, je cogne à la porte, rien... ça m'encourage. Les volets du rez-de-chaussée étaient fermés, je passe mon baton entre eux deux, je les force, l'entre par la fenêtre dans une chambre ; il restait un peu de seu dans la cheminée; ça m'éclaire; je vois une commode dont le clef était ôtée; je prends la pincette, je force les tiroirs, et sous un tas de linge je trouve la magot enveloppée dans un vieux bas de laine; je ne m'amuse pas à prendre autre chose; je saute per la fenêtre et e tombe... devine où?...Voilà une chance!..
  - Mon Dieu! dis donc.

- Sur le dos du garde champêtre qui rentrait au village.

- Quel malheur!...

La lune s'était levée; il me voit sortir par la fenètre; il m'empoigne. C'était un camarade qui en aurait mangé dix comme moi... Trop poltron pour résister, je me résigne. Je tenais encore le bas à la main : il entend sonner l'argent, il prend le tout, le met dans sa gibecière, et me force de le suivre à Auteuil. Nous arrivons chez le maire avec accompagnement de gamins et de gendarmes; on va attendre les propriétaires chez eux; à leur retour, ils font leur déclaration... Il n'y avait pas moyen de nier; j'avoue tout, je signe le proces-verbal. on me met les menottes, et en route...

- Et te voilà en prison encore... pour long-

temps peut-être ?

- Ecoute, Jeanne, je ne veux pas te fromper, ma fille ; autant te dire cela tout de suite...

- Quoi donc encore, mon Dieu?...

- Voyons, du courage!...

**- Mais par**le donc!

- Eh bien, il ne s'agit plus de prison...
  - Comment cela?

- A cause de la récidive, de l'effraction et de l'escalade de nuit, dans une maison habitée

- comme des petits, patés... j'en aurai pour quinze ou vingt ans de bagne et l'exposition par-dessus le marché.
- -Aux galères! mais toi si faible, tut y mourras! s'écria la malheureuse femme en éclatant en sanglots.

- Et si je m'étais enrôlé dans les blanc-decérusiens?...

– Mais les galères, mon Dieu! les galères :

-C'est la prison au grand air, avec une casaque rouge au lieu d'une brune; et puis j'ai toujours été curieux de voir la mer... Quel badaud de Parisien je fais... hein.

- Mais l'exposition... malheureux!... être la exposé au mépris de tout le monde... Oh! mon Dieu! mon Dieu! mon pauvre frère!...

Et l'infortunée se reprit à pleurer.

- Voyons, voyons, Jeanne... sois donc raisonnable... c'est un mauvais quart d'heure à paeser... et encore je crois qu'on est assis... Et puis, est-ce que je ne suis pas habitué à voir la foule? Quand je faisais mes tours de gobelets, j'avais toujours un tas de monde autour de moi ; je me figurerai que j'escamote, et si ça me fait trop d'effet, je fermerai les yeux : ce sera absolument comme si on ne me voyait pas.

En parlant avec autant de cynisme, ce malheureux voulait moins faire acte d'une criminelle insensibilité que consoler et rassurer sa sœur

par cette apparence d'indifférence.

Pour un homme habitué aux mœurs des prisons, et chez lequel toute honte est nécessairement morte, le bagne n'est, en effet, qu'un changement de condition, un changement de casaque, comme Pique-Vinaigre le disait avec une effrayante vérité.

Beaucoup de détenus des prisons centrales, préférant même le bagne, à cause de la vic brayante, animée qu'on y mène, commettent souvent des tentatives de meurtre pour stre envoyés à Brest ou à Toulon.

Cela se conçoit : avant d'entrer au bagne, ils avaient presque autant de labeurs, selon leur

profession.

La condition des plus honnétes ouvriers des ports n'est pas moins rude que celle des forçats. Ils entrent aux atcliers et en sortent aux mêmes heures; enfin les grabats ou ils reposent leurs membres brisés de fatigue ne sont souvent pas meilleurs que ceux de la chiourme.

Ils sont libres ! dira-t-on.

Oui, libres... un jour... le dimanche, et ce jour est aussi un jour de repos pour les forçats. Mais ils n'ont pas la honte, la flétrissure?

Et qu'est-ce que la honte, que la flétrissure pour ces misérables qui, chaque jour, se bronzent l'ame dans cette fournaise infernale, qui prennent tous les grades d'infamie dans cette école mutuelle de perdition où les plus criminels sont les plus considérés?

Tolles sont donc les conséquences du système

de pénalité actuelle.

L'incarcération est très-recherchée. Le bagne... souvent demandé...

Dien! répétait la pauvre sœur de Pique-Vi-

naigre.

- Mais rassure-toi donc, Jeanne; on ne m'en donnera que pour mon argent; je suis trop faible pour qu'on me mette aux travaux de force... S'il n'y a pas de fabrique de trompettes et de sabres de hois, comme à Melun, on me mettra au travail doux, on m'emploiera à l'infirmerie ; je ne suis pas récalcitrant, je suis bon enfant, je conterai des histoires comme j'en conte ici, je me ferai adorer de mes chefs, estimer de mes camarades, et je t'enverrai des noix de coco gravées et des boîtes de paille pour mes neveux et pour mes nièces; enfin le vin est tiré, il faut le boire.
- Si tu m'avais sculement écrit que tu venais à Paris, j'aurais taché de te cacher et de t'héberger en attendant que tu aies trouvé de l'ouvrage.
- Pardieu! je comptais bien aller chez toi, mais j'aimais mieux y arriver les mains pleines ; car, d'ailleurs, à ta mise je vois que tu ne roules pas non plus carrosse. Ah çà! et tes enfants, et ton mari?

– Ne me parle pas de lui.

- Toniours bambocheur? C'est dommage, bon ouvrier tout de même.
- Il me fait bien du mal... va... j'avais assez de mes autres peines sans avoir encore celle que tu me fais..

– Comment? ton mari...

- Depuis trois ans il m'a quittée, après avoir vendu tout notre ménage, me laissant avec mes conferms sans rien, avec ma paillasse pour tout mobilier.
  - ... Tu ne m'avais pas dit cela !
  - A quoi bon?... ça t'aurait chagriné. Pauvre Jeanne! Et comment as-tu fait,

tonte seule avec tes trois enfants l

-Dame! j'ai eu beaucoup de mal; je travaillais à ma tache comme frangeuse, tant que je ponvais ; les voisines m'aidaient un peu, gardeient mes enfants pendant que j'étais sortie : et puis moi, qui n'ai pas toujours la chance, j'ai en du bonheur une fois dans ma vie, mais ca se m's pas profité, à cause de mon mari...

- Pourquoi donc cela?

- Mon passementier avait parlé de ma peine à une de ses pratiques, lui apprenant comment mon mari m'avait laissée sans rien, après avoir vendu notre ménage, et que malgré ca je travaillais de toutes mes forces pour élever mes enfants ; un jour, en rentrant qu'estce que je trouve ? mon ménage remonté à neuf, un bon lit, des meubles, du linge ; c'était une charité de la pratique de mon passementier.

- Brave pratique!... Pauvre sœur!.. Pourquoi diable aussi ne m'as-tu pas écrit pour m'apprendre ta gêne? Au lieu de dépenser ma masse, je t'aurais envoyé de l'argent!

- Moi, libre, to demander a toi, prison-

- Justement'; j'étais nourri, chauffé, logé sux frais du gouvernement ; ce que je gagnais

— Vingt ans de galères, mon Dieu! mon! ouvrier et toi bonne ouvrière, ménagère, j'étais tranquille, et j'ai fricassé ma masse, les yeux fermés et la bouche ouverte.

> - Mon mari était bon ouvrier, c'est vrai : mais il s'est dérangé. Enfin, grace à ce secours inattendu, j'ai repris bon courage, ma fille alnée commençait à gagner quelque chose ; nous étions heureux, sans le chagrin de te savoir à Melun. L'ouvrage allait, mes enfants étaient proprement habillés, ils ne manquaient à peu près de rien, ça me donnait un cœur... un cœur!... enfin j'étais même parvenue à mettre trente-cinq francs de côté, lorsque tout à coup mon mari revient. Je ne l'avais pas vu depuis un an; me trouvant bien emménagée, bien nippée, il n'en fait ni une ni deux, il me prend mon argent, s'installe chez nous, sans travailler, se grise tous les jours, et me bat quand je me plains.

- Le gueux!

- Ce n'est pas tout, il avait logé dans un cabinet de notre logement une mauvaise femme avec laquelle il vivait; il fallait encore souffrir cela pour la seconde fois. Il recommença à vendre petit à petit les meubles que j'avais. Prévoyant ce qui allait m'arriver, je vais chez un avocat qui demeurait dans la maison lui demander ce qu'il faut faire pour empêcher mon mari de me mettre encore sur la paille, moi et mes enfants.

- C'était bien simple, il fallait fourrer ton mari à la porte.

— Oui, mais je n'en avais pas le droit. L'avocat me dit que mon mari pouvait disposer de tout comme chef de la communauté, et s'installer à la maison sans rien faire; que c'était un malheur, mais qu'il fallait m'y soumettre ; que la circonstance de sa maîtresse, qui vivait sous notre toit, me donnait le droit de demander la séparation de corps et de biens, comme on appelle cela... d'autant plus que j'avais des témoins que mon mari m'avait buttue, que je pouvais plaider contre lui, muis que cela me coûterait au moins, au moins quatre ou cinq cents francs pour obtenir ma séparation. Tu juges! c'est presque tout ce que je peux gagner en une année! Où trouver une pareille somme à emprunter... Et puis ce n'est pas le tout d'emprunter... il faut rendre... Et cinq cents francs... tout d'un coup... c'est une fortune.

- Il y a pourtant un moyen bien simple d'amasser cinq cents francs, dit Pique-Vinaigre avec amertume, c'est de mettre son estomac au croc pendant un an... de vivre de l'air du temps et de travailler tout de même... C'est étonnant que l'avocat ne t'ait pas donné ce conseil-là...

- Tu plaimentes touiours...

- Oh! cette fois, non!... s'écria Pique-Vinaigre avec indignation; car enfin c'est une infamie ça... que la loi soit trop chère pour les pauvres gens. Car te voilà, toi, brave et digne mère de famille, travaillant de toutes tes forces pour élever honnêtement tes enfants... Ton funit tout bénéfice : sachant le beau-frère bon mari est un mauvais sujet fioffé, il te let, te gruge, to pille, dépense au cabaret l'argent que tu gagnes; tu t'adresses à la justice... pour qu'elle te protàge et que tu puisses mettre à l'abri des griffes de ce fainéant ton pain et celui de tes enfants... Les gens de loi te disent: "Oui, vous avez raison, votre mari est un mauvais drôle, on vous fera justice... mais cette justice-la vous coûtera cinq cents francs., Cinq cents francs!... ce qu'il te faut pour vivre, toi et ta famille, presque pendant un an!... Tiens, vois-tu, Jeanne, tout ça prouve, comme dit le proverbe, qu'il n'y a que deux espèces de gens: ceux qui sont pendus et ceux qui méritent de l'être.

Rigolette, seule et pensive, n'ayant aucun interlocuteur à écouter, n'avait pas perdu un mot des confidences de cette pauvre femme, au malheur de laquelle elle sympathisait vivement. Elle se promit de raconter cette infortune à Rodolphe dès qu'elle le reverrait, ne doutant pas qu'il la secourtt.

## CHAPITRE XX.

## COMPARAISON.

Rigolette, vivement intéressée au triste sort de la sœur de Pique-Vinaigre, ne le quittait pas des yeux, et allait tâcher de se rapprocher un peu d'elle, lorsque malheureusement un nouveau visiteur, entrant dans le parloir, demanda un détenu, qu'on alla chercher, et s'assit sur le banc, entre Jeanne et la grisette.

Celle-ci, à la vue de cet homme, ne put retenir un geste de surprise, presque de crainte...

Elle reconnaissait en lui l'un des deux recors qui étaient venus arrêter Morel, mettant ainsi à exécution la contrainte par corps obtenue contre le lapidaire par Jacques Ferrand.

Cette circonstance, rappelant à Rigolette l'opiniatre persécuteur de Germain, redoubla sa tristesse, dont elle avait été un peu distraite par les touchantes et pénibles confidences de la sœur de Pique-Vinaigre.

S'éloignant autant qu'elle le put de son nouveau voisin, la grisette s'appuya au mur et re-

tomba dans ses affligeantes pensées.

— Tiens, Jeanne, reprit Pique-Vinaigre, dont la figure joviale et railleuse s'était subitement assombrie, je ne sais ni fort ni brave; mais si je m'étais trouvé la, pendant que ton mari te faisait ainsi la misère, ça ne se serait pas passé gentiment entre lui et moi... Mais aussi tu étais par trop bonne enfant, toi...

— Que voulais-tu que je fisse?... J'ai bien été forcée de souffrir ce que je ne pouvais pas empécher! Tant qu'il y a eu chez nous quelque chose à vendre, mon mari l'a vendu pour aller au caberet avec sa mattresse, tout, jusqu'à la robe du dimanche de ma petite fille.

— Mais l'argent de tes journées, pourquoi lui donnais-tu ?... Pourquoi ne le cachais-tu pas ?

— Je le cachais, mail il me battait tant... que j'étais bien obligée de lui donner... C'était moins à cause des coups que je lui cédais... que parce que je me disais: "A la fin il n'a qu'a me blesser assez grièvement... pour que je sois hors d'état de travailler de longtemps; qu'il me casse un bras, je suppose, alors qu'est-ce que je deviendrai?... qui soignera, qu'i nourrira mes enfants?... Si je suis forcée d'aller à l'hospice, il faudra donc qu'ils meurent de faim pendant ce temps-là?..., Aussi tu conçois, mon frère, j'aimais encore mieux donner mon argent à mon mari, afin de n'être pas battue, blessée... et de rester bonne à travailler...

— Pauvre femme, va!... on parle de martyrs, c'est toi qui l'as été martyre!...

— Et pourtant je n'ai jamais fait de mal à

personne, je ne demandais qu'à travailler, qu'à soigner mon mari et mes enfants; mais que veux tu! il y a des heureux et des malheureux, comme il y a des bons et des méchants.

- Oui, et c'est étonnant comme les bons sont heureux !... Mais enfin en es-tu tout à fait

débarrassée de ton gueux de mari?

 Je l'espère, car il ne m'a quittée qu'après avoir vendu jusqu'à mon bois de lit et au berceau de mes deux petits enfants... Mais quand je pense qu'il voulait bien pis encore...

- Quoi donc?

— Quand je dis lui, c'était plutôt cette vilaine femme qui le poussait; c'est pour ça que je t'en parle. Enfin un jour il m'a dit: "Quand dans un ménage il y a une jolis fille de quinze ans comme la nôtre, on est des bêtes de ne pas profiter de sa beauté. "

— Ah! bon! je comprends... après avoir vendu les nippes, il veut vendre les corps!...

- Quand il a dit cela, vois-tu, Fortuné, mon sang n'a fait qu'un tour, et, il faut être juste, je l'ai fait rougir de honte par mes reproches; et comme sa mauvaise femme voulait se mêler de notre querelle en soutenant que mon mari pouvait faire de sa fille ce qu'il voulait, je l'ai traités si mal, cette malheureuse, que mon mari m'a battue, et c'est depuis cette scène-là que je ne les ai plus revus.
- Tiens, vois-tu, Jeanne, il y a des gens condamnés à dix ans de prison qui n'en ent pas tant fait que ton mari... au moins ils ne dépouillaient que des étrangers... C'est un fier gueux!...
- Dans le fond, il n'est pourtant pas méchant, vois-tu; c'est de mauvaises connaissances de cabaret qui l'ont dérangé...
- Oui, il ne ferait pas de mal à un enfant; mais à une grande personne, c'est différent...
- Enfin, que veux-tu! Il faut bien prendre la vie comme le bon Dieu vous l'envoie... Au moins, mon mari parti, je n'avais plus à craindre d'être estropiée par un mauvais coup; j'ai repris courage... Faute d'avoir de quoi racheter un matelas, car avant tout il faut vivre et payer son terme, et à nous deux ma fille ainée, ma pauvre Catherine, à peine nous gagnions quarante sous par jour, mes deux autres enfants étant trop petits pour rian gagner encore ... faute d'un matelas, nous couchions sur une paillasse faite avec de la paille que nous ra-

massions à la porte d'un emballeur de notre | te infamie était possible... il n'y aurait donc

— Et j'ai mangé ma masse !...•et j'ai mangé ma masse !...

- Que veux-tu!... tu ne pouvais pas savoir ma peine, puisque je ne t'en parlais pas; enfin nous avons redoublé de travail, nous deux Catherine... Pauvre enfant, si tu savais comme c'est honnête, et laborieux, et bon! toujours les yeux sur les miens pour savoir ce que je désire qu'elle fasse; jamais une plainte, et pourtant... elle en a déjà vu de cette misère... quoiqu'elle n'ait que quinze ans!... Ah! ça console de bien des choses, vois-tu, Fortuné, d'avoir une enfant pareille, dit Jeanne en essuyant ses yeux.

- C'est tout ton portrait... à ce que je vois; il faut bien que tu aies cette consolation-là, au

moins...

— Je t'assure, va, que c'est plus pour elle que je me chagrine que pour moi ; car il n'y a pas à dire, vois-tu, depuis deux mois elle ne s'est pas arrêtée de travailler un moment ; une fois par semaine, elle sort pour aller savonner aux bateaux du Pont-au-Change, à trois sous l'heure, le peu de linge que mon mari nous a laissé: tout le reste du temps, à l'attache comme un pauvre chien... Vrai, le malheur lui est venu trop tôt; je sais bien qu'il faut toujours qu'il vienne, mais au moins il y en a qui ont une ou deux années de tranquillité... Ce qui me fait aussi beaucoup de chagrin dans tout ça, vois-tu, Fortuné, c'est de ne pouvoir t'aider en presque rien... Pourtant, je tacherai...

- Ah çà! est-ce que tu crois que j'accepterais? Au contraire, je demandais un sou par paire d'oreilles pour leur raconter mes fariboles, j'en demanderai deux, ou ils se passeront des contes de Pique-Vinaigre... et ça t'aidera un peu dans ton ménage... Mais, j'y pense, pourquoi pas te mettre en garni? Comme ca ton

mari ne pourrait rien vendre.

- En garni? Mais penses-y donc, nous sommes quatre, on nous demanderait au moins vingt sous par jour : qu'est-ce qu'il nous resterait pour vivre? Tandis que notre chambre ne nous coûte que cinquante francs par an.

 Allons, c'est juste, ma fille, dit Pique-Vinaigre avec une ironie amère, travaille, éreintetoi pour refaire un peu ton ménage; des que tu auras encore gagné quelque chose, ton mari te le pillera de nouveau... et un beau jour il vendra ta fille comme il a vendu tes nippes.

- Oh! pour ça, par exemple, il me tuerait

plutôt... Ma pauvre Catherine !...

- Il ne te tuera pas, et il vendra ta pauvre Catherine... Il est ton mari, n'est-ce pas? est le chef de la communauté, comme t'a dit l'avocat, tant que vous ne serez pas séparés par la loi; et comme tu n'as pas cinq cents francs à donner pous ça, il faut te résigner, ton mari a le droit d'emmener sa fille de chez toi, et ou il veut... Une fois que lui et sa maltresse s'acharneront à perdre cette pauvre enfant, estce qu'il ne faudra pas qu'elle y passe?...

- Mon Dieu!... mon Dieu!... Mais si cet-

pas de justice?...

– La justice? dit Pique-Vinaigre avec un éclat de rire sardonique, c'est comme la viande ... c'est trop cher pour que les pauvres en mangent... Sculement, entendons-nous, s'il s'agit de les envoyer à Melun, de les mettre au carcan ou de les jeter aux galères, c'est une autre affaire... on leur donne cette justice-la gratie... Si on leur coupe le cou... c'est encore gratie... toujours gratis... Prrrrrenez vos billets, sjouta Pique-Vinaigre avec son accent de bateleur; ce n'est pas dix sous, deux sous, un sou, un centime que ça vous coûtera... Non, Messieurs; ca vous coûtera la bagatelle de... rien du tout... c'est à la portée de tout le monde, on ne fournit que sa téte... la coupe et la frisure est aux frais du gouvernement... Voilà la justice gratis... Mais la justice qui empêcherait une honnête mère de famille d'être battue et dépouillée par un gueux de mari qui veut et peut faire argent de sa fille... cette justice-là coute cinq cents france... et il faudra t'en passer, ma pauvre Jeanne...

- Tiens... Fortuné, dit la malheureuse mère en fondant en larmes, tu me mets la mort dans

l'ame..

– C'est qu'aussi je l'ai... la mort dans l'ame, en pensant à ton sort... à celui de ta famille... et en reconnaissant que je n'y peux rien... J'ai l'air de toujours rire... Mais ne t'y trompe pas, j'ai deux sortes de gaietés, vois-tu, Jeanne; ma gajeté gaje et ma gajeté triste... Je n'ai ni la force ni le courage d'être méchant, colère ou haineux comme les autres... ca s'en va toujours chez moi en paroles plus ou moins farces. Ma poltronnerie et ma faiblesse de corps m'ont empêché de devenir pis que je suis... Il a fallu l'occasion de cette bicoque isolée, on il n'y avait pas un chat... et surtout pas un chien, pour me pousser à voler... il a fallu encore que par hasard il ait fait un clair de lune superbe ; car la nuit, et seul, j'ai une peur de tous les diables!... - C'est ce qui me fait toujours te dire, mon

pauvre Fortuné, que tu es meilleur que tu ne crois... Aussi j'espère que les juges auront pitié de toi.

Pitié de moi? un libére récidiviste? compte là-dessus! Après ça, je ne leur en veux pas: être ici, la, ou ailleurs, ça m'est égal; et puis, tu as raison, je ne suis pas méchant... et ceux qui le sont, je les hais à ma manière, en me moquant d'eux; faut croire qu'a force de conter des histoires où, pour plaire à mes auditeurs, je fais toujours en sorte que ceux qui tourmentent les autres par pure cruauté reçoivent à la fin des raclées indignes... je me serai habitué à sentir comme je raconte.

– Ils aiment des histoires pareilles, ces gens avec qui tu es... mon pauvre frère? Je n'au-

rais pas cru cela.

- Minute!... Si je leur contais des récits où un gaillard qui vole ou qui tue pour voler est roulé à la fin, ils ne me laisseraient pas finir; maîs s'il s'agit ou d'une femme ou d'un enfant, ou, par exemple, d'un pauvre diable comme

mei qu'en jetterait par terre en souffiant dessus, et qu'il soit poursuivi à outrance par une berbe noire qui le persécute seulement pour le plaisir de le persécuter, rour L'honneur, comme on dit, oh! alors ils trépignent de joie quand à la fin du conte la berbe noire reçoit su paye... Tiens, j'ai surtout une histoire intitulée: Gringalet et Coursen-Deux, qui faisait les délices de la centrale de Melun, et que je n'ai pas encore racontée ici. Je l'ai promise peur ce soir; mais faudra qu'ils mettent cranement à ma tirelire, et tu en profiteras... Sans gompter que je l'écrirai pour tes enfants... Gringalet et Course and cette histoire-là, ainsi sois tranquille.

- Enfin, mon pauvre Fortuné, ce qui me console un peu, c'est de voir que tu n'es pas si malheureux que d'autres, grâce à ton curactère.

— Bien sûr que si j'étais comme un détenu qui est de notre chambrée, je serais malfaisant à moi-même. Pauvre garçon!... j'ai bien peur qu'avant la fin de la journée il ne saigne d'un côté ou d'un autre... ça chauffe à rouge pour lui... il y a un mauvais complot monté pour ce soir... à son intention...

-Ah! mon Dieu! on veut lui faire du mal?... Ne te mêle pas de ça, au moins, Fortuné!...

Pas si bête!... j'attraperais des éclaboussures... c'est en allant et venant que j'ai entendu jaboter l'un et l'autre... on parlait de bâillem... pour l'empêcher de crier... et puis, afin d'empêcher qu'on ne vois son exécution... ils veulent faire cercle autour de lui... en ayant l'air d'écouter un d'eux... qui sera censé lire tout haut un journal ou autre chose...

- Mais... pourquoi veut-on le maltraiter sinei?...

- Comme il est toujours seul, qu'il ne parle à personne, et qu'il a l'air dégouté des autres. ils s'imaginent que c'est un mouchard, ce qui est très-bête; car, au contraire, il se faufilerait evec tout le monde s'il voulait moucharder. Mais le fin de la chose est qu'il a l'air d'un Monsieur, et que ça les offusque. Capitaine du dortoir, nommé le squelette am-Bulant, qui est à la tête du complot. Il est comme un vrai désossé après ce pauvre Germain; leur bête noire s'appelle ainsi. Ma foi, qu'ils s'arrangent... cela les regarde... je n'y peux rien. Mais tu vois, Jeanne, voilà à quoi ça sert d'être triste en prison... tout de suite on vous suspecte ; aussi je ne l'ai jamais été, moi, suspecté... Ah çà! ma fille, assez causé, vat'en voir chez toi si j'y suis, tu prends sur ton tempe pour venir ici... moi je n'ai qu'a bavarder... toi, c'est différent... ainsi bonsoir... Reviens de temps en temps; tu sais que j'en serai content.

- Mon frère... encore quelques moments, je t'en prie...

— Non, non, tes enfants t'attendent... Ah qà! tu ne leur dis pas, j'espère, que leur non-oncle est pensionnaire ici?

- Ils te croient aux îles... comme autrefois ma mère... De cette manière, je peux leur purier de toi... - A la bonne houre... Alt çt! va-t en vite, vite.

--- Oui, mais écoute, mon pauvre frère: je n'ai pas grand'chose, pourtant je ne te laisserai pas ainsi. Tu dois avoir ai froid, pas de bas... et ce mauvais gilet!... Nous t'argangcrons quelques hardes avec Catherine. Dame! Fortuné... tu penses, ce n'est pas l'envie de bien faire pour toi qui nous manque...

— De quoi? de quoi? des hardes? mais j'en ai plein mes malles... Des qu'elles wont arriver; j'aurai de quoi m'habiller comme un prince... Allons, ris donc un peu! Non? Eh bien! sérieusement, ma fille, ça n'est pas de refus... en attendant que Gringaiet et Coupe-en-Deux aient remphi ma tirelire, Alors je te rendrai ça... Adieu... ma bonne Jeanne; la première fois que tu viendras, que je perde mon nom de Pique-Vinaigre si je ne te fais pas rire. Allons, va-t'en... je t'ai déjà trop retenue...

- Muis, mon frère... écoute done!...

— Mon brave... eh! mon brave, cria Pique-Vinaigre au gardien qui était assis à l'autre bout du couloir, j'ai fini ma conversation, je voudrais rentrer... assez causé...

-Ah! Fortuné... ce n'est pes bien... de

me renvoyer ainsi, dit Jeanne.

— C'est au contraire très-bien. Allons, adieu, bon courage, et demain matin dis aux enfants que tu as rêvé de leur onle qui est aux îles et qu'il t'a priée de les embrasser... Adieu.

- Adieu, Fortuné, dit la pauvre semme tout en larmes et en voyant son frère rentrer dans

l'intérieur de la prison.

Rigolette, depuis que le recors s'était assis à côté d'elle, n'avait pu entendre la conversation de Pique-Vinaigre et de Jesnue; mais elle n'avait pas quitté celle-ci des yeux, pensant au moyen de savoir l'adresse de cette pauvre femme, afin de pouvoir, selon sa première idée, la recommander à Rodolphe.

Lorsque Jeanne se leva du banc pour quitter le parloir, la grisette s'approcha d'elle en lui

disant timidement:

- Madame, tout à l'heure, sans chercher à vous écouter, j'ai entendu que vous étiez frangeuse-passementière?

- Oni, Madémoiselle, répondit Jeanne un peu surprise, mais prévenue en faveur de Rigolette par son air gracieux et sa charman: figure.
- Je suis couturière en robes, reprit la grisette; maintenant que les franges et les passementeries sont à la mode, j'ai quelquefois des pratiques qui me demandent des garnitures à leur goût; j'ai pensé qu'il serait peut-être moins cher de m'adresser à vous, qui travaillez en chambre, que de m'adresser à un marchand, et que d'un autre côté je pourrais vous donner plus que ne vous donne votre fabricant.

— C'est vrai, Mademoiselle, en prenant de la soie à mon compte, cela me ferait un peti: bénéfice... Vous êtes bien bonne de penser à

moi... je n'en reviens pas...

- Tenez, Madame, je vous parlerai franche-

ment: j'attende la personne que je viene voir; n'ayant à ceuser avec personne, tout à l'heure, avant que ce Monsieur se soit mis entre nous deux, sans le vouloir, je vous assure, je vous ai entendue parler à votre frère de vos chagrins, de vos enfants; je me suis dit: "Entre pauvres gens on doit s'aider.", L'idée m'est venue que je pourrais vons être bonns à quelque chose, puisque vous étiez frangeuse. Si, en effet, ce que je vous propose vous convient, voici mon adresse, domnez-moi la vôtre, de façon que lorsque j'aurai une petite commande à vous faire, je saurai où vous trouver.

Et Rigolette donna une de ses adresses à la

sœur de Pique-Vinaigre.

Celle-ci, vivement touchée des procédés de

le grisette, dit avec effusion:

— Votre figure ne m'avait pas trompée, Mademoiselle, et puis, ne prenez pas cela pour de l'orgueil, mais vous avez un faux ait de ma fille ainée, ce qui fait qu'en entrant je vous avais regardée par deux fois. Je vous remercie bien; si vous m'employez, vous serez contente de mon ouvrage, ce sera fait en conscience... Je me nomme Jeanne Duport... je demeure rue de la Barillerie, n° 1.

- No 1... Ça n'est pas difficile à retenir.

Merci, Madame.

— C'est à moi de vous remercier, ma chère demoiselle, c'est si bon à vous... d'avoir tout de suite pensé à m'être utile! Encore une sois, je n'en reviens pas.

- Mais é'est tout simple, Madame Duport, dit Rigolette avec un charmant sourire. Puisque y'ai un faux air de votre fille Catherine, ce que vous appelez ma bonne idée ne doit pas vous étonner.
- Etas-vous gentille... chère demoiselle! Tenez, grace à vous, je m'en irai un peu moins triste que je ne croyais, et puis peut-être que nous nous retrouverens ici quelquefois, car vous venez comme moi voir un prisonnier.

- Oui, Madame... répondit Rigolette en soupirant.

- Alors, à revoir... du moins, je l'espère Mademoiselle... Rigolette, dit Jeanne Duport après avoir jeté les yeux sur l'adresse de la grisette.
  - A revoir, Madame Duport...

— Au moins, pensa Rigolette en allant se rasseoir sur son banc, je sais maintenant l'adresse de cette pauvre femme, et bien sur M. Rodolphe s'intéressera à elle quand il saura combien elle est malheureuse, car il m'a toujours dit: "Si vous connaissez quelqu'un de bien à plaindre, adressez-vous à moi...,

Et Rigolette, se remettant à sa place, attendit avec impatience la fin de l'entretien de son voisin, afin de pouvoir faire demander Ger-

mam.

Maintenant, quelques mots sur la scène précédente.

Malhenreusement, il faut l'avouer, l'indignation du misérable frère de Jeanne Duport avait. été légitime... Qui... en disant que la loi était susp chère pour les pauvres, il disait vrai.

Plaider devant les tribunaux civils entraîne des frais énormes et inaccessibles aux artisans, qui vivent a grand peine d'un salaire insuffisant.

Qu'une mère ou qu'un père de famille appartenant à cette classe toujours sacrifiée veuillent en effet obtenir une séparation de corps; qu'ils aient, pour l'obtenir, tous les droits possibles...

L'obtiendront-ils?

Non.

Car il n'y a pas un ouvrier en état de dépenser de quatre à cinq cents francs pour des onéreuses formalités d'un tel jugement.

Pourtant le pauvre n'a d'autre vie que la vie domestique; la bonne ou mauvaise conduite d'un chef de famille d'artisans n'est pas seulement une question de moralité, c'est une question de PAIN...

Le sort d'une femme du peuple, tel que nous venons d'essayer de le peindre, mérite-t-il donc moins d'intérêt, moins de protection que celui d'une femme riche qui souffre des désordres ou des infidélités de son mari?

Rien de plus digne de pitié, sans deute, que

les douleurs de l'ame.

Mais lorsqu'à ces douleurs se joint, pour une malheureuse mère, la misère de ses anfants, n'est-il pas monstrueux que la pauvreté de cette fimme la mette hors la loi et la livre sans défense, elle et sa famille, aux odieux traitements d'un mari fainéant et corrompu?

Et cette monstruosité existe.

Et un repris de justice peut, dans cette circonstance comme dans d'autres, nier avec droit et logique l'impartialité des institutions au nom desquelles il est condamné.

Est-il besoin de dire ce qu'il y a de dangereux pour la société a justifier de pareilles attaques?

Quelle sera l'influence, l'autorité morale de ces lois, dont l'application est absolument subordonnée à une question d'argent?

La justice civile, comme la justice criminelle, ne devrait-elle pas être accessible a tous?

Lorsque des gens sont trop pauvres pour pouvoir invoquer le bénéfice d'une loi éminemment préservatrice et tutélaire, la société ne devrait-elle pas, à ses freis, en assurer l'application, par respect pour l'honneur et peur le repos des familles?

Mais laissons cette femme qui restera toute sa vie la victime d'un mari brutal et perverti, parce qu'elle est trop pauvre pour faire prononcer sa séparation de corps par la loi?

Parlons du frère de Jeanne Duport.

Ce rechasionnaire libéré sort d'un antre de corruption pour rentrer dans le monde; il a subi sa peine, payé sa dette par l'expission.

Quelles précautions la société a-t-elle prises pour l'empêcher de retomber dans le crime?

Aucune.

Lui a-t-on, avec une charitable prevoyance, rendu possible le retour au bien, afin de pouvoir sévir, ainsi que l'on sévit, d'une manière terrible, s'il se montre incorrigible?

Non...

La perversion contagieuse de vos geôles est tellement connue, est si justement redoutée, que celui qui en sort est partout un sujet de mépris, d'aversion et d'épouvante : serait-il vingt fois homme de bien, il ne trouvera presque nulle part de l'occupation.

De plus, votre surveillance flétrissante l'exile dans de petites localités où ses antécédents doivent être immédiatement connus, et où il n'aura aucun moyen d'exercer les industries exceptionnelles souvent imposées aux détenus par les fermiers de travail des maisons centrales.

Si le libéré a le courage de résister aux tentations mauvaises, il se liverera donc à l'un de ces métiers homicides dont nous avons parlé, à la préparation de certains produits chimiques dont l'influence mortelle décime ceux qui exercent ces funestes professions (1), ou bien encore, s'il en a la force, il ira extraire du grès dans la forêt de Fontainebleau, métier auquel on résiste, terme moyen... six ans!

La condition d'un libéré est donc beaucoup plus facheuse, plus pénible, plus difficile qu'elle ne l'était avant sa première faute: il marche entouré d'entraves, d'écueils; il lui faut braver la répulsion, les dédains, souvent même la plus

profonde misère..

Et s'il succombe à toutes ces chances effrayantes de criminalité, et s'il commet un second crime, vous vous montrez mille fois plus sévère envers lui que pour sa première faute...

Cela est injuste... car c'est presque toujours la nécessité que vous lui faites qui le conduit à un second crime.

Oui, car il est démontré qu'au lieu de corriger, votre système pénitentiaire déprave.

Au lieu d'améliorer... il empire...

Au lieu de guérir de légères affections morales, il les rend incurables.

Votre aggravation de peine, impitoyablement appliquée à la récidive, est donc inique, barbare, puisque cette récidive est, pour ainsi dire, une conséquence forcée de vos institutions pénales.

Le terrible châtiment qui frappe les récidivistes serâit juste et logique, si vos prisons moralisaient, épuraient les détenus, et si à l'expiration de leur peine une bonne conduite leur était sinon facile, du moins généralement possible...

Si l'on s'étonne de ces contradictions de la loi, que sera-ce donc, lorsque l'on comparera certains délits à certains crimes.

Soit à cause de leurs suites inévitables, soit à cause des disproportions exorbitantes qui existent entre les punitions dont ils sont atteints?...

L'entretien du prisonnier que venait visiter le recors nous offrira un de ces affligeants contrastes.

## CHAPITRE XXI.

#### MAITRE BOULARD.

Le détenu qui entra dans le parloir au moment où Pique-Vinaigre en sortait, était un homme de trente ans environ, aux cheveux d'un blond ardent, à la figure joviale, pleine et rubiconde ; sa taille moyenne rendait plus remarquable encore son énorme embonpoint. Ce prisonnier, si vermeil et si obese, s'enveloppait dans une longue et chaude redingote de molleton gris, pareille à son pantalon à pied; une sorte de casquette-chaperon en velours rouge, dite à la Périnet Leclerc, complétait le costume de ce personnage qui portait d'excellentes pantoufles fourrées. Quoique la mode des breloques fût passée depuis longtemps, à chaîne d'or de sa montre soutenait bon nombre de cachets montés en pierres fines : enfin plusieurs bagues, enrichies d'assez belles pierrenes, brillaient aux grosses mains rouges de ce détenu nommé Maître Boulard, huissier prévens d'abus de confiance.

Son interlocuteur était, nous l'avons dit, Pierre Bourdin, l'un des gardes du commerce chargés d'opérer l'arrestation de Morel le lațidaire. Ce recors était ordinairement employe par Maître Boulard, huissier de M. Petit-Jeas. prête-nom de Jacques Ferrand.

Bourdin, plus petit et aussi replet que l'husaier, se modelait selon ses moyens sur son patron, dont il admirait la magnificence. Affectionnant comme lui les bijoux, il portait ce jour-la une superbe épingle de topaze, et un long jaseron d'or serpentait, paraissait et disparaissait entre les boutonnières de son gilet.

- Bonjour, fidèle Bourdin; j'étais bien sur que vous ne manqueriez pas à l'appel, dit joyeusement Mattre Boulard d'une petite voix grêle qui contrastait singulièrement avec son gros corps et sa large figure fleurie.
- Manquer à l'appel! répondit le recors; j'en étais incapable, mon général.

C'est ainsi que Bourdin, par une plaisanterie à la fois familière et respectueuse, appelant l'huissier sous les ordres duquel il instrumentait; cette locution militaire étant d'ailleurs assez souvent usitée parmi certaines classes d'employés et de praticiens civils.

- Je vois avec plaisir que l'amitié reschidèle à l'infortune, dit maître Boulard avec une gaieté cordiale; pourtant je commenç... à m'inquiéter; voilà trois jours que je vous avais écrit, et pas de Bourdin...
- Figurez-vous, mon général, que c'est toute une histoire. Vous vous rappelez bien ce beau Vicomte de la rue de Chaillot?

- Sain-Remy?

— Justement! Vous savez comme il si moquait de nos prises de corps?

- Il en était indécent...

<sup>(1)</sup> On vient de trouver, assure-t-on, le moyen de préserver les malheureux ouvriers voués à ces effroyables industries.—(Voir le Mémoire descriptif d'un nouseau procèdé de FABRICATION DU BLANC DE CERUSE, présenté à l'Académie'des Sciences, par M. J. N. Gan-

- A qui le dites-vous? nous deux Malicorne | nous en étions comme abrutis, si c'est possible.
  - C'est impossible, brave Bourdin.
- Heureusement, mon général ; mais voici le fait : ce beau Vicomte a monté en titres.
  - Il est devenu Comte ?
  - Non! d'escroc il est devenu volour.
  - Ah! bah!
- --- On est à ses trousses pour des diamants Et, par parenthèse, ils qu'il a effarouchés. appartenaient au joaillier qui employait cette vermine de Morel, le lapidaire, que nous allions pincer rue du Temple, lorsqu'un grand mince, à moustaches noires, à payé pour ce meurt-defaim, et a manqué de nous jeter du haut en bas des escaliers, nous deux Malicorne.
- Ah! oui, oui, je me souviens... vous m'avez raconté cela, mon pauvre Bourdin... c'était fort drôle. Le meilleur de la farce a été que la portière de la maison vous a vidé sur le dos une écuellée de soupe bouillante...

Y compris l'écuelle, général, qui a éclaté comme une bombe à nos pieds... Vieille sorcière !...

- Ca comptera sur vos états de services et

blessures... Mais ce beau Vicomte?

- --- Je vous disais donc que Saint-Remy était poursuivi pour vol... après avoir fait croire à son bon enfant de père qu'il avait voulu se brûler la cervelle. Un agent de police de mes amis, sachant que j'avais longuement traqué ce Vicomte, m'a demandé si je ne pourrais pas le renseigner, le mettre sur la trace de ce mirliflore... Justement j'avais su trop tard, lors de la dernière contrainte par corps, a laquelle il avait échappé, qu'il s'était terré dans une ferme à Arnouville, à cinq lieues de Paris... Mais quand nous y étions arrivés... il n'était plus temps... l'oiseau avait déniché!...
- D'ailleurs, il a, le surlendemain, payé cette lettre de change... grace à certaine grande dame, dit-on.
- Oui, général... mais, c'est égal, je connaissais le nid, il s'était déjà une fois caché là ... il pouvait bien s'y être caché une seconde... c'est ce que j'ai dit à mon ami l'agent de police... Celui-ci m'a proposé de lui donner un coup de main... en amateur... et de le conduire à la ferme... Je n'avais pas d'occupation ... ça me faisait une partie de campagne... j'ai accepté.

– Eh bien! le Vicomte ?...

- Introuvable!... Après avoir d'abord rôdé autour de la ferme, et nous y être ensuite introduits... nous sommes revenus, Jean comme devant... c'est ce qui fait que je n'ai pas pu me rendre plus tôt à vos ordres, mon général.

— J'étais bien sur qu'il y avait impossibilité

de votre part, mon brave.

- Mais, sans indiscrétion, comment diable vous trouvez-vous ici?
- Des canailles, mon cher... une nuée de canailles, qui, pour une misère d'une soixantaine de mille francs, dont ils se prétendent dé-

de confiance, et me forcent de me défaire de ma charge...

- Vraiment! général?... ah bien! en voila un malheur! comment... nous ne travaillerons plus pour vous?...

- Je suis à la demi-solde, mon brave Bour-

din... me voici sous la remise.

– Mais qui est-ce donc que ces acharnésla ?

- Figurez-vous qu'un des plus forcenés contre moi est un voleur libéré, qui m'avait donné à recouvrer le montant d'un billet de sept cents mauvais francs, pour lequel il fallait poursuivre... J'ai poursuivi, j'ai été payé, j'ai encaissé l'argent... et parce que, par suite d'opérations qui ne m'ont pas réussi, j'ai fricassé cette somme ainsi que beaucoup d'autres, toute cette canaille a tant piaillé, qu'on a lancé contre moi un mandat d'amener, et que vous me voyez ici, mon brave, ni plus ni moins qu'un malfaiteur...
- -- Si ça ne fait pas suer, mon général... vous!
- Mon Dieu, oui ; mais ce qu'il y a de plus curieux, c'est que ce libéré m'a écrit, il y a quelques jours, que cet argent étant sa seule ressource pour les jours mauvais, et que ces jours mauvais étant arrivés... (je ne sais pas ce qu'il entend par là) j'étais responsable des crimes qu'il pourrait commettre pour échapper à la misère.

- C'est charmant, parole d'honneur!

- N'est-ce pas? rien de plus commode... le drôle est capable de dire cela pour son excuse... Heureusement la loi ne connaît pas ces complicités-là.
- Après tout, vous n'êtes prévenu que d'abus de confiance, n'est-ce pas, mon général?
- Certainement !... est-ce que vous me prendriez pour un voleur, maître Bourdin?
- Ah! par exemple, général!... Je voulais dire qu'il n'y avait rien de grave là-dedans; après tout, il n'y a pas de quoi fouetter un chat.
- Est-ce que j'ai l'air désespéré, mon brave ? --- Pas du tout ; je ne vous ai jamais trouvé meilleure mine. Au fait, si vous êtes condamné, vous en aurez pour deux ou trois mois de prison et 25 francs d'amende... Je connais mon code.
- Et ces deux ou trois mois de prison... j'obtiendrai, j'en suis sûr, de les passer bien à mon aise dans une maison de santé. J'ai un député dans ma manche.
  - Oh! alors... votre affaire est sûre.
- Tenez, Bourdin, aussi je ne peux m'empêcher de rire ; ces imbéciles qui m'ont fait mettre ici seront bien avancés, ils ne verront pas davantage un sou de l'argent qu'ils réclament. Ils me forcent de vendre ma charge, ca m'est égal, je suis censé la devoir a mon prédécesseur, comme vous dites. Vous voyez, c'est encore ces Gogos-là qui seront les dindons de la force, comme dit Robert-Macaire.
- Mais ça me fait cet effet-là, général ; tant pis pour eux.
- Ah ça! mon brave, venons au sujet qui pouillés, ont porté plainte contre moi en abus m'a fait vous prier de venir me voir : il s'agit

dit maître Boulard avec une fatuité mystérieuse.

- -Ah! nocidrat de général, je vous reconnais bien la!... De quoi s'agit-il? comptez sur
- Je m'intérane particulièrement a une jeune artiste des Felice-Dramatiques; je paie son terme, et, en échange, elle me paie de retour, du moins je le crois; car, mon brave, vous le savez, souvent les absents ent tort. Or je tiendrais d'antant plus à savoir si j'ai tort, qu'Alexandrine, elle s'appelle Alexandrine, m'a fait demander quelques fonds... Je n'ai jamais été chiche avec les femmes; mais, écoute donc, je n'aime pas à être dindonné. avant de faire le libéral avec cette chère amie, je voudrais savoir ai elle le mérite par sa fidélité. Je sais qu'il n'y a rien de plus rococo, de plus perruque, que la fidélité; mais c'est un faible que j'ai comme ça. Vous me rendriez donc un service d'ami, mon cher camarade, si vous pouviez pendant quelques jours surveiller mes amours et me mettre à même de savoir à quei m'en tenir, soit en faisant jaser la portière d'Alexandrine, soit...
- Suffit, mon général, répondit Bourdin en interrompant l'huissier; ceci n'est pas plus malin que de surveiller, épier et dépister un créancier. Reposez-vous sur moi ; je saurai si Mademoiselle Alexandrine donne des coups de canif dans le contrat, ce qui ne me paraît guère probable; car, same wous commander, men général, wous êtes trop bel homme et trop généreux peur qu'on ne vous adore pas.

- J'ai beau être bel homme, je suis absent, mon cher camarade, et c'est un grand tort; enfin, je compte sur vous pour savoir la vérité.

- Vous la seurez, je vous en réponds.

- Ah! mon cher camarade, comment vons exprimer ma reconnaissance?

-Allons donc, mon génémi

- Il est bien entendu, mon brave Bourdin, que dans cette circonstance-là, vos honoraires scront ce qu'ils sessiont pour une prise de corps.

- Mon général, je ne le soufficiai pas ; tant que j'ai axercé sous ves ordres, ne m'aves-vous pas toujours laissé tendre le débiteur jusqu'au vif, sloubler, tripler les frais d'arrestation, frais dont rous pauraniviez ensuite le payement avec autant d'activité que s'ils vens consent été des à rous-même?

– Mais, mon cher camamde, oeci est disserent... et à mon tour je ne souffrimi pes...

- Mon général, veus m'hamilieries, si vous ne me permettiez pas de rous offrir ocs renseignements sur Mademeiselle Alexandrine comme une faible prouve de ma reconnais-
- ~ A la bonne heure ; je ne lutterai pas plus longtemps avec vous de générosité. Au reste, votre dévouement me sera une douce récompense du moelleux que j'ai tenjouss mis dans nos relations d'affaires.
- C'est bien comme cela que je l'entenda, mon général; mais ne possenis-je pas vous être must general; mans he possume-je pas vons être.

  (i) Sh chumbe particulière. Les prèves bon à autre chone? Vons deven être horrible- vent faire-sette députes shtiennest est aves

d'une mission délicate, d'une affaire de femme, | mont mal ici, vous qui tenez tant à vos aines ? Vous êtes à la pistale (1), j'aspèse ?

Certainsment, et je suis arrivé à temps, car j'ai eu la demitre chambre meante. Les autres sont compuses dans les réparations qui que fait à la prison. Je me suis installé le mieux possible dans ma cellule; je n'y suis pas trop mal: j'ai un poèle, j'ai fait venir un bon fanteuil, je fais trois longs repas, je digtae, je me promène et je dors... Sauf les inquiétudes que me donne Alexandrine, vous veyez que je ne suis pas trop à plaindre.

--- Mais pour vous qui étiez si gourmand, général, les ressources de la prison sont bien

maigres?

- Et le marchand de comestibles qui est dans ma rue, n'a-t-il pas été créé comme qui dirait à mon intention? Je suis en compte ouvert avec lui, et tous les deux jours il m'envoie une bourriche soignée. Et à ce propos, puisque vous êtes en train de me rendre service, priez donc la marchande, cette brave petite Madame Michonneau, qui, par parenthèse. n'est pas piquée des vers...

- Ah! scélérat... scélérationne de géné-

-- Voyons, mon cher camarade, pas de manvaises pensées, dit l'huissier avec une mance de fatuité, je mis senlement bonne pratique et bon voisin. Donc, priez la chère Madanne Michonneau de mettre dans mon panier de demain un paté de thon manzé... c'est la saison, ça me changera et ça fait beire...

- Excellente idée !..

– Et puis que Madame Michenneau me renvoie un panier de vins composé, bourgogne, champagne et bardenux, pareil au demier, elle mura ce que ça vont dire... et qu'elle y ajouta deux bouteilles de son vieux cognac de 1817 et une livre de pur moka frais grillé et frais

-Je vais écrire la date de l'eau-de-vie pour ne rien oublier, dit Bourdin en tirant son cassest

de 🙉 peche.

-Puisque wous écrivez mon pher sumarade. ayez donc anun la bonté de moter de demander chez moi mon ádredon.

- Tout oeci sem ezécuté à la lettre, mon général... Soyez tranquille, me voils un pos rammes sur votre montriture... Mais voapes nades, vous les faites pêle-mêle avec oss leigands de détenus ?
- --- Oui, et c'est très-gai, très-animé ; je descends de chez mei, apals déjeuner, je vais tantôt dans une cour, tantôt dans une autre, et comme vous dites, je m'encanaille... C'est . Régence... c'est Parcherone! Je vous assure qu'as fond ils paraissent très-braves gens, il y en a de fort amusants. Les plus féroces sont rassemblés dans ce qu'on appelle la Fosse aux lions. Ah! mon cher camarade, quelles figures patibulaires! Il y en a entre autres un nommé le Squelette; je n'ai jamais rien vu de pareil.

- Quel drôle de nom!

— Il est si maigre su pintôt si dédarné, que ca n'est pas un sobriquet, je vous dis qu'il est effrayant; par la dansus il est prévêt de chambrée; c'est bien le plus grand soblérat... il sort du bagne, et il a encore velé et assassiné; mais son dernier meurtre est si horrible, qu'il seit bien qu'il sera condamné à mort sans rémission; mais il s'en moque comme de colintampon.

- Quel bandit !...

— Tous les détenus l'admirent et trembient devant lui. Je me suis mis tout de suite dans ses bonnes graces en ini donnant des cigares; aussi il m'a pris en amitié et il m'apprend l'argot. Je fais des progrès.

- Ah! ah! quelle bonne farce! mon géné-

ral qui apprend l'argot!

— Je vous dis que je m'amuse comme un bossu; ces gaillards la m'adorent, il y en a même qui me tutoient... Je ne suis pas fier, moi, comme un petit Monsieur nommé Germain, un va-nu-pieds qui n'a pas seulement le moyen d'être à la pistole, et qui se mêle de faire le dégoûté, le grand seigneur avec eux.

— Mais il doit être enchanté de trouver un homme aussi comme il fant que vous, pour causer avec hii, s'il est si dégoûté des autres?...

- Bah! il n'a pas en l'air seulement de remarquer qui j'étais; mais, l'est-il remarqué, que je me serais bien gardé de répondre a ses avances. C'est la bête noire de la prison... ils lui joueront tôt ou tard un mauvais tour, et je n'ai pardieu pas envis de partager l'escension dont il est l'objet.
  - Vone avez hien raison.
- Ça me gaterait ma récréation; car ma promenade avec les détenus est une véritable récréation... Seulement ces brigands-la n'out pes grande opinion de moi, meralement... Vous campuses, ma présention de simple abus de configuee... c'est une misère pour des gaillarde pareils... Aussi 4ls me regardent comme bien peu, uinsi que dit Armal.

-En effet, auprès de ces matadors de

crimes... veus êtes...

- Un véritable agnean pascal, mon cher comaraile... Ah ça! guisque wous êtes si obligoant, n!oubliez pas mes commissions.
  - Boyez tranquille, mon général.
  - 1º Mademoiselle Alexandrine;
  - 2º Le pasé de poisson et le panier de vin ;
- 3º Le vieux cognac de 1817, le cufé en poudre et l'édrodon... vous ausez tout esla... Il n'y a pas autre chose?

-Ah !... si, j'oublinis... Veus surez hisa où

demeure M. Badinot?

- Liagent d'affaires ? oui.

— Eh bien? veuillez lui dire que je compte toujours sur con obligeance pour me trouver un avecet comme il me le faut peur ma come... que je ne regardorai pas à un billet de mille.

— Je verrai M. Badinot, sevez rranquille, mon général ; ce soir toutes vos commimients seront faites, et demain vous recevrez ce que vous me demandez. A hientot, et box courage, mon général! - An revoir, mon cher camarade.

Et le détenu quitta le parloir d'un cass, le visiteur de l'autre.

Maintenant comparez le crime de Pique-Vinaigre, récidiviste, au délit de maître Boulard, huissier.

Comparez le point de départ de tous deux et les raisons, les nécessitiés qui ont pu les pous-

ser au mal.

Comparez enfin le châtiment qui les attend. Sortant de prison, inspirant partout l'éloignement et la crainte, le libéré n'a pu exercer, dans la résidence qu'on lui avait assignée le métier qu'il savait; il espérait se livrer à une profession dangereuse pour sa vie, mais appropriée à ses forces; cette ressource lui a mandate.

Alors il rompt son han, revient à Paris, comptant y cacher plus facilement ses antécé-

dents et trouver du travail.

Il arrive épuisé de fatigue, mourant de faim; par hasard il découvre qu'une somme d'argent est déposée dans une maison voisine, il cède à une détestable tentation, il force un volet, ouvre un meuble, vole cent francs et se sauve.

On l'arrête, il est prisonnier... Il sera jugé,

condamné.

Comme récidiviste, quinze ou vingt ans de travaux forcés et l'exposition, voilà oe qui l'attend. Il le sait.

Cette peine formidable, il la mérite.

La propriété est sacrée. Celui qui, la nuit, brise votre porte pour s'emparer de votre avoir, doit subir un chatiment terrible.

En vain le coupable objectera-t-il le manque d'ouvrage, la misère, la position exceptionnelle, difficile, intolérable, le besoin que sa condition de libéré lui impose... Tant pia, la loi est une; la société, pour son salut et pour son repasseut et doit être armée d'un pouvoir saus bornes, at impitoyablement réprimer ces attaques sudacieuses contre le bien d'autrui.

Oui, ce misérable, ignorant et abruti, ce récidiviste: corrompu et dédaigné a mérité son

sort..

Mais que méritera donc celui qui, intelligent, riche, instruit, entouré de l'estime de tous, revetu d'an caractère officiel, volera... non pas pour manger... mais nour satisfaire à de fastueux caprices ou pour tenter les chances de l'agiotage?

Volera, non pas cent francs... mais volera

cent mille france... un million ?...

Volera, non pas la nuit, au péril de sa vie, mais volera tranquillement, au grand jour, à la face de tous?

Volera... non pas un insonnu qui aura mis son argent sous la sauvegarde d'une serrare... mais relevant aura mis forcément son argent sous la sauvegarde de la probité de l'officier public que la loi désigna, impose à as confissas?...

Quel chatiment turrible ménisses denc seluila qui, an lieu de rester une pasite summe proconsidérable ?...

Ne serait-ce déjà pas une injustice criante de ne lui appliquer qu'une peine ègale à celle qu'on applique au récidiviste poussé à bout par la misère, au vol par le besoin?

Allons donc, dira la loi...

Comment appliquer à un homme bien élevé la même peine qu'a un vagabond? Fi donc! Comparer un délit de bonne compagnie avec

une ignoble effraction? Fi donc!..

Après tout, de quoi s'agit-il? répondra, par exemple, maître Boulard d'accord avec la loi :

« En vertu des pouvoirs que me confère mon office, j'ai touché pour vous une somme d'argent ; cette somme je l'ai dissipée, détournée, il n'en reste pas une obole ; mais n'allez pas croire que la misère m'ait poussé à cette spoliation! Suis-je un mendiant, un nécessiteux? Dieu merci non, j'avais et j'ai de quoi vivre Oh! rassurez-vous, mes visées largement. étaient plus hautes et plus fières... Muni de votre argent, je me suis audacieusement élancé dans la sphère éblouissante de la spéculation ; je pouvais doubler, tripler la somme à mon profit, si la fortune m'eut souri... malheureusement elle m'a été contraire, vous voyez bien que j'y perds autant que vous...,

Encore une fois, semble dire la loi, cette spoliation, leste, nette, preste et cavalière, faite au grand soleil, a-t-elle quelque chose de commun avec ces rapines nocturues, ces bris de serrures, ces effractions de portes, ces fausses clefs, ces leviers, sauvage et grossier appareil de misérables voleurs du plus bas étage?

Les crimes ne changent-ils pas de pénalité, même de nom, lorsqu'ils sont commis par cer-

tains privilégiés?

Un malheureux dérobe un pain chez un boulanger, en cassant un carreau... une servante dérobe un mouchoir ou un louis à ses maîtres: cela, bien et dûment appelé vol avec circonstances aggravantes et infamantes, ressort de la cour d'assises.

Et cela est juste, surtout pour le dernier cas. Le serviteur qui vole à son maître est doublement coupable, il fait presque partie de la famille. La maison lui est ouverte à toute heure, il trahit indignement la confiance qu'on a en lui; c'est cette trahison que la loi frappe d'une condamnation infamante.

Encore une fois, rien de plus juste, de plus

moral. Mais qu'un huissier, mais qu'un officier public quelconque vous dérobe l'argent que vous avez forcément confié à sa qualité officielle, non-seulement ceci n'est plus assimilé au vol domestique ou au vol avec effraction, mais ceci

n'est pas même qualifié vol par la loi. Comment?

Non, sans doute! vol... ce mot est par trop brutal... il sent trop son mauvais lieu... vol? fi donc! abus de confiance, à la bonne heure! c'est plus délicat, plus décent et plus en rapport avec la condition sociale, la considération de

que par necessité... volera par luxe une somme | lit!... car cela s'appelle délit... Crime serait aussi trop brutal.

Et puis, distinction importante:

Le crime ressort de la cour d'assises... L'abus de confiance, de la police correction.

O comble de l'équité! à comble de la justice distributive! répétons-le: un serviteur vole un louis à son maître, un affamé brise un carreau pour voler un pain... voilà des crimes vite aux assises.

Un officier public dissipe ou détourne un million, c'est un abus de confiance... un simple tribunal de police correctionnelle doit en con-

En fait, en droit, en raison, en logique, en humanité, en morale, cette effrayante différence entre les pénalités est-elle justifiée par la dissemblance de criminalité?

En quoi le vol domestique, puni d'une peine infamante, diffère-t-il de l'abus de confiance,

puni d'une peine correctionnelle?

Est-ce parce que l'abus de confiance entraine presque toujours la ruine des familles ? Qu'est-ce donc qu'un abus de confiance, sinon un vol domestique, mille fois aggravé par ses conséquences effrayantes et par le caractère officiel de celui qui le commet ?

Ou bien encore, en quoi un vol avec effraction est-il plus coupable qu'un vol avec abus

de confiance?

Comment! vous osez déclarer que la violation morale du serment de ne jamais forfaire à la confiance que la société est forcée d'avoir en vous, est moins criminelle que la violation matérielle d'une porte?

Oui, on l'ose...

Oui, la loi est ainsi faite...

Oui, plus les crimes sont graves, plus ils compromettent l'existence des familles, plus ils portent atteinte à la sécurité, à la moralité publique... moins ils sont punis.

De sorte que plus les coupables ont de lamières, d'intelligence, de bien-être et de considération, plus la loi se montre indulgente

Dour eux..

De sorte que la loi réserve ses peines les plus terribles, les plus infamantes pour des misèrables qui ont, nous ne voudrions pas dire pour excuse... mais qui ont du moins pour prétexte, l'ignorance, l'abrutissement, la misère où on les laisse plongés.

Cette partialité de la loi est barbare, et pro-

fondément immorale.

Frappez impitoyablement le pauvre s'il attente au bien d'autrui, mais frappez impitovablement aussi l'officier public qui attente an bien de ses clients.

Qu'on n'entende donc plus des avocats excuser, défendre et faire absoudre (car c'est absoudre que de condamner à si peu) des gens coupables de spoliations infames, par des raisons analogues à celles-ci:

" — Mon client ne nie pas avoir dissipé les sommes dont il s'agit; il sait dans quelle déseux qui sont exposés à commettre ce... dé- | tresse affreuse son abus de confiance a plongé une honorable famille; mais que voulez-vous! mon client a l'esprit aventureux, il aime à courir les chances des entreprises audacieuses, et une fois qu'il est lancé dans les spéculations, une fois que la fièvre de l'agiotage le saisit, il ne fait plus aucune différence entre ce qui est à lui et ce qui est aux autres.,

à lui et ce qui est aux autres. "
Ce qui, on le voit, est parfaitement consolant pour ceux qui sont dépouillés, et singulièrement rassurant pour ceux qui sont en po-

sition de l'être.

Il nous semble pourtant qu'un avocat serait assez mal venu en cour d'assises s'il présentait environ cette défense:

"Mon client ne nie pas avoir crocheté un secrétaire pour y voler la somme dont il s'agit; mais que voulez-vous! il aime la bonne chère, il adore les femmes, il chérit le bien-être et le luxe; or une fois qu'il est dévoré de cette soif de plaisirs, il ne fait plus aucune différence entre ce qui est à lui et ce qui est aux autres."

Et nous maintenons la comparaison exacte entre le voleur et le spoliateur. Celui-ci n'agiote que dans l'espoir du gain, et il ne désire ce gain que pour augmenter sa fortune ou ses jouissances.

Résumons notre pensée...

Nous voudrions que, grace à une réforme législative, l'abus de confiance, commis par un officier public, fut qualifié vol et assimilé, pour le minimum de la peine, au vol domestique, et, pour le maximum, au vol avec effraction et récidive.

La compagnie à laquelle appartiendrait l'officier public serait responsable des sommes qu'il aurait volées en sa qualité de mandataire forcé et salarié.

Voici, du reste, un rapprochement qui servira de corollaire à cette digression... Après les faits que nous allons citer, tout commentaire devient inutile.

Seulement on se demande ai l'on vit dans une société civilisée ou dans un monde barbare.

On lit dans le Bulletin des Tribunaux du 17 février 1843, à propos d'un appel interjeté par un huissier condamné pour abus de confiance:

"La cour, adoptant les motifs des premiers juges,

"Et entendu que les écrits produits pour la première fois devant la cour, par le prévenu, sont impuissants pour détruire et même pour affaiblir les faits qui ont été constatés devant les premiers juges;

"Attendu qu'il est prouvé que le prévenu, en sa qualité d'huissier, comme mandataire forcé et salarié, a reçu des sommes d'argent pour trois de ses clients; que lorsque des demandes de la part de ceux-ci lui ont été adressées pour les obtenir, il à répondu à tous par des subterfuges et des mensonges;

"Qu'enfin il a détourné et dissipé des sommes d'argent au préjudice de ses trois clients; qu'il a abusé de leur confiance et qu'il a commis le délit prévu et puni par les art. 408 et 406 du code pénal, etc. etc. ;

"Confirme la condamnation à deux mois de prison et vingt-cinq francs d'amende."

Quelques lignes plus bas, dans le même journal, on lisait le même jour :

"—Cinquante-trois ans de travaux forcés.— Le 13 Septembre dernier, un vol de nuit fut commis avec escalade et effraction dans une maison habitée par les époux Bresson, marchands de vin au village d'Ivry.

"Des traces récentes attestaient qu'une échelle avait été appliquée contre le mur de la maison, et l'un des volets de la chambre dévalisée, donnant sur la rue, avait cédé sous l'effort d'une effraction vigoureuse.

"Les objects enlevés étaient en eux mêmes moins considérables par la valeur que par le nombre: v'étaient de mauvaises hardes, de vieux draps de lit, des chaussures éculées, deux casseroles trouées, et, pour tout énumérer, deux bouteilles d'absinthe blanche de Suisse.

"Ces faits, imputés au prévenu Tellier, ayant été pleinement justifiés aux débats, M. l'avocat général a requis toute la sévérité de la loi contre l'accusé, à cause surtout de son état particulier de récidive légale.

". Aussi, le jury ayant rendu un verdict de culpabilité sur toutes les questions, sans circonstances atténuantes, la cour a condamné Tellier à vingt années de travaux forcés et à l'exposition."

Ainsi, pour l'officier public spoliateur : deux mois de prison...

Pour le libéré récidiviste : vingt ans de travaux forcés et l'exposition.

Qu'ajouter à ces faits ?... Ils parlent d'euxmêmes...

Quelles tristes et sérieuses réflexions (nous l'espérons du moins) ne soulèveront-ils pas!...

Fidèle à sa promesse, le vieux gardien avait été chercher Germain.

Lorsque l'huissier Boulard fut rentré dans l'intérieur de la prison, la porte du couloir s'ouvrit, Germain y entra, et Rigolette ne fut plus séparée de son pauvre protégé que par un léger grillage de fil de fer.

# CHAPITRE XXII.

## FRANÇOIS GERMAIN.

Les traits de Germain manquaient de régularité, mais on ne pouvait voir une figure plus intéressante; sa tournure était diatinguée; sa taille svelte, ses vêtements simples, mais propres (un pantalon gris et une redingote noire boutonnée jusqu'au cou), ne se ressentaient en rien de l'incurie sordide ou s'abandoment généralement les prisonniers; ses mains blanches et nettes témoignaient d'un soin pour sa personne qui avait encore augmenté l'aversion des autres détenus à son égard; car la perversité morale se joint presque toujours à la saleté physique.

'Sas cheveux châteins, naturellement houclés, qu'il portait longs et séparés sur le côté du figuit, selon le mode du temps, encadraient sa sa figure pâle et abattue; ses yeux, d'un beau bleu, annonçaient la franchise et la bonté; sen sourire, à la fois doux et triste, exprimait la hienveillance et une mélancolie habituelle; car quoique bien jeune, ce malheureux avait été déjà cruellement éprouvé.

En un mot, rien de plus touchant que cette physionomie souffrante, affectueuse, résignée, comme aussi rien de plus honnête, de plus larat que le cœur de ce jeune homme.

La cause même de son arrestation (en la dépouillant des aggravations calomnieuses dues à la haine de Jacques Ferrand) prouvait la bonté de Germain, et n'accusait qu'un moment d'entralnement et d'imprudence, coupable sans doute, mais pardonnable, si l'on songe que le fils de Madame George pouvait remplacer le lendemain matin la somme momentanément prise dans la caisse du notaire pour sauver Moral le lapidaire.

Germain rougit légèrement lorsqu'à travers le grillage du perloir il aperçut le frais et charmant visage de Rigolette.

"Celle-ci, selon sa coutume, voulait parattre joyense, pour encourager et égayer un peu son pastégé; meis la pauvre enfant dissimulait raal le chagrin et l'émotion qu'elle ressentait toujours dès son entrée dans la prison.

Assise sur un banc de l'autre côté de la gaille, elle tenait sur ses genoux son cabas de paille.

Le vieux gardien, au lieu de rester dans le couloir, alla s'établir augrès d'un poèle à l'extrémité de la saile; au bout de quelques moments il s'endormit.

Germain et Rigolette purent donc oanser en liberté.

- Voyons, M. Germain, dit la grisette en approchant le plus possible son gentil visage de la grille pour mieux examiner les traits de son assi, voyens si je serai contente de votre figure.

  Est-cète moins trists?... Hum!... hum!... comme cela... prenez garde... je me fâcherai...
- Que vous êtes bonne!... Venir encore anjourd'hui!
- Ne devrais-je pas, en effet, vous reprocher de tant faire pour moi... pour moi qui ne peux zien... que vous dire merci?
- Erreur, Monsieur; car je suis aussi heureuse que vous des visites que je vous fais. Ce serait donc à moi de vous dire mesci à mon tour... Ah! ah! e'est là où je vous prends, Monsieur l'injuste... Aussi j'aurais bien envie de vous punir de vos vilaines idées en ne vous dounant pas ce que je vous apporte.
- --- Encore une attention... Comme vous me gates!... oh! merci!... Pardon si je répète si souvent ce mot qui vous fache!... mais vous ne me laisses que cela à dire...
- --- D'abord vous ne savez pas ce que je vous apporte...
  - Qu'est-ce que cela me fait?...

- Eh bien! vous êtes gentil...
- Quoi que ce soit, cela ne vient-il pes de vous? Votre bonté touchante ne me remplitelle pas de reconnaismance... et d'...
  - Germain n'acheva pas et baissa les yeux.
- Et de quoi?... reprit Rigolette en rou-
- --- Et de... et de dévouement, balbutia Ger-
- Pourquoi pas de respect tout de suite, comme à la fin d'une lettre ?... dit Rigolette avec impatience. Vous me troupez, ce n'est pas cela que vous vouliez dire... Vous vous êtes arrêté brusquement...
  - Je vous assure...
- --- Vous m'assurez... vous m'assurez... je vous vois bien rougir à travers la grille... Estce que je ne suis pas votre petite amie, votre bonne camarade? Pourquoi me cacher quelque chose?... Soyez donc franc avec moi, ditesmoi tout, ajouta timidement la grisette; car elle n'attendait qu'un aveu de Germain pour lui dire naivement, loyalement qu'elle l'aimait.

Honnête et généreux amour que le malheur de Germain avait fait naître.

— Je vous assure, reprit le prisonnier, avec un soupir, que je n'ai voulu rien dire de plus, que je ne vous cache rien!

- Fi, le menteur! s'écria Rigolatte en frappant du pied. Eh bien! vous voyes cette grande cravate de laime blanche que je vous apportais (elle la tira de son cabas); pour vous punir d'étre si dissimulé, vous ne l'aurez pas... je l'avais tricotée pour vous... Je m'étais dit: il doit faire si froid, si humide, dans ces grandes cours de la prison, qu'an moisa il sera bien chaudement garanti avec cela... Il est si frileux...
  - Comment, vous 1...
- -- Oui, Monsieur, vous êtes frileux... dit Rigolette en l'interrompant, je me le rappelle bien peut-être! ce qui ne vous empêchait pas de vouloir toujours, par délicatesse... m'empêcher de mettre du bois dans mon poêle, quand vous passiez la soirée avec moi... Oh! j'ai bonne mémoire.
- Et moi aussi... Que trop bonne!... dit Germain d'une voix émue.
- Et il passa sa main sur ses yeux.

- Allons, vons voilà encore à vous attrister, quoique je vous le défende.

- --- Comment voulez-vous que je ne sois pas touché aux larmes, quand je songe à tout ce que vous avez fait pour moi depuis mon séjoux en prison?... Et cette nouvelle attention n'est-elle pas charmante? Ne sais-je pas enfin que vous prenez sur vos nuits pour avoir le temps de venir me voir? A cause de moi, vous vous imposez un travail exagéré.
- C'est ça! plaignes-moi hien vite de faire tous les deux ou trois jours une jolie promenade pour venir visiter mes amis, moi qui adore marcher... C'est si amusant de regarder les bouriques teut le long du chemin!
- Et aujourd'hui, nostir par ce vezt, par cette pluie!

-Raison de plus ; vens n'aves pas idée des drôles de figures qu'on rencontre! Les uns retienment leur chapeau à deux mains pour que l'ouragan ne l'emporte pas ; les autres, pendant que leur paraphuie fait la tulipe, font des grimaces incroyables, en fermant les yeux pendant que la pluie leur fouette le visage... Tenez, ce matin, pendant toute ma route, c'était une vraie comédie... Je me promettais de vous faire rire en vous la racontant... Mais vous ne voulez pas seulement vous dérider un peu...

– Ce n'est pas ma faute... pardonnez-moi ; mais les bonnes impressions que je vous dois tournent en attendrissement profond... Vous le savez, je n'ai pas le bonheur gai... c'est plus

fort que moi...

Rigolette ne voulut pas laisser pénétrer que, malgré son gentil babil, elle était bien près de partager l'émotion de Germain: elle se hata de changer de conversation, et reprit:

- Vous dites toujours que c'est plus sort que vous; mais il y a encore bien des choses plus fortes que vous... que vous ne faites pas, quoique je vous en aie prié, supplié, ajouta Rigolette.
  - De quoi voulez-vous parler?
- De votre opiniatreté à vous isoler toujours des autres prisonniers... à ne jamais leur parler... Le gardien vient encore de me dire que, dans votre intérêt, vous devriez prendre cela sur vous... Je suis sure que vous n'en faites rien... Vous vous taisez... Vous voyez bien, c'est toujours la même chose!... Vous ne serez content que lorsque cos affreux hommes vous auront fait du mal !...
- C'est que vous ne savez pas l'horreur qu'ils m'inspirent...vous ne savez pas toutes les raisons personnelles que j'ai de fuir et d'exécrer
- cux et leurs pareils! - Hélas! ai, je crois les savoir ces raisons ... j'ai lu ces papiers que vous aviez écrits pour moi, et que j'ai été chercher chez vous après votre emprisonnement... La fai appris les dangers que vous avies courus à votre arrivée à Paris, parce que vous vous êtes refusé à vous associer, en province, aux crimes du scélérat qui vous avait élevé... C'est même à la suite du dernier guet-apena qu'il vous a tendu que, pour le dérouter, vous ayez quitté la rue du Temple... ne dissent qu'à moi où vous alliez demeurer... Dans ces papiers-là... j'ai aussi lu autre chose, ajouta Rigolette en rougissant de nouveau et en baissant les yeux; j'ai lu des choses... que...

- Oh! que vous auriez toujours ignorées, je vous le jure, s'écria vivement Germain, sans le matheur qui me frappe... Mais, je vous en supplie, soyez tout à fait généreuse ; pardonnezmoi ces folies, oubliez-les; autrefois seulement il m'était permis de me complaire dans ces réves, quoique bien insensés.

Rigolette vennit une seconde fois de tacher d'amener un aven sur les lèvres de Germain, en fainant allusion aux pensées remplies de tendresse, de passion que celui-ci avait écrites janous l'avons dit, il avait toujours ressenti pour elle un vif et sincère amour; mais pour jouir de l'intimité cordiale de sa gentille voisine, il avait caché cet amour sous les dehors de

Rendu par le malheur encore plus défiant et plus timide, il ne pouvait s'imaginer que Rigolette l'aimat d'amour, lui prisonnier, lui flétri d'une accusation terrible, tandis qu'avant les malheurs qui le frappaient, elle ne lui témoignait qu'un attachement tout fraternel.

La grissette, se voyant si peu comprise, étouffa un soupir, attendant, espérant une occasion meilleure de dévoiler à Germain le fond de son cœur.

Elle reprit donc avec embarras:

- Mon Dieu! je comprends bien que la société de ces vilaines gens vous fasse horreur, mais ce n'est pas une raison pourtant pour braver des dangers inutiles.
- Je vous assure qu'afin de suivre vos recommendations, j'ai plusieurs fois taché d'adresser la parole à ceux d'entre eux qui me semblaient moins criminels; mais si vous saviez quel langage! quels hommes!

- Hélas! c'est vrai, cela doit être terrible.

- Ce qu'il y a de plus terrible encore, voyez-vous, c'est de m'apercevoir que je m'habitue peu a peu aux affrcux entretiens que, malgré moi, j'entends toute la journée ; oui, maintenant j'écoute avec une morne apathie des horreurs qui, pendant les premiers jours, me soulevaient d'indignation; aussi, tenez, je commence à donter de moi, s'écria-t-il avec amertume.
  - Oh! M. Germain, que dites-vous?
- A force de vivre dans ces horribles lieux. notre esprit finit par s'habituer aux pensées criminelles, comme notre oreille s'habitue aux paroles grossières qui retentissent continuellement autour de nous. Mon Dieu! mon Dieu! je comprends maintenant que l'on puisse entrer ici innocent, quoique accueé, et que l'on en sorte perverti...
  - Oui, mais pas vous, pas vous?
- Si, moi, et d'autres valant mille fois mieux que moi, Hélas! ceux qui, avant le jugement, nous condamnent à cette odieuse fréquentation, ignorent donc ce qu'elle a de douloureux et de funeste!... ils ignorent donc qu'à la longue l'air que l'on respire ici devient contagieux... mortel à l'honneur!...
- -- Je vous en prie, ne parlez pas ainsi, vous me faites trop de chagrin.
- --- Vous me demandiez la cause de ma tristesse croissante, la voilà... Je ne voulais pas vous la dire... mais je n'ai qu'un moyen de reconnaître votre pitié pour moi.
  - Ma pitié… ma pitié…
- Oui, c'est de ne vous rien cacher... Eh bien! je vous l'avoue avec effroi... je ne me reconnais plus... j'ai beau mépriser, fuir ces misérables, leur présence, leur contact agit sur moi... malgré moi... On dirait qu'ils ont la fatale puissance de vicier l'atmosphère où ils die et dédiée sa seuvezir de la grissette ; eur, viveut... Il me semble que je seus la corruption

me gagner par tous les pores... Si l'on m'absolvait de la faute que j'ai commise, la vue, les relations des honnêtes gens me rempliraient de confusion et de honte. Je n'en suis pas encore à me plaire au milieu des mes compagnons; mais j'en suis venu à redouter le jour où je me retrouverai au milieu de personnes honorables ... Et cela, parce que j'ai la conscience de ma faiblesse.

- De votre faiblesse?...
- De ma lacheté..
- De votre lacheté?... mais quelles idées injustes avez-vous donc de vous-même? mon Dieu!
- Eh! n'est-ce pas être lâche et coupable que de composer avec ses devoirs, avec la probité?... et cela, je l'ai fait.
  - Vous! vous!
- Moi! en entrant ici... je ne m'abusais pas sur la grandeur de ma faute... tout excusable qu'elle était peut-être. Eh bien! maintenant elle me paraît moindre; à force d'entendre ces voleurs et ces meurtriers parler de leurs crimes avec des railleries cyniques ou un orgueil féroce, je me surprends quelquefois à envier leur audacieuse indifférence et à me railler amèrement des remords dont je suis tourmenté pour un délit si insignifiant... comparé à leurs forfaits...
- Mais vous avez raison! votre action, loin d'être blamable, est généreuse; vous étiez sur de pouvoir le lendemain matin rendre l'argent que vous preniez seulement pour quelques heures, afin de sauver une famille entière de la ruine, de la mort, peut-être.
- Il n'importe, aux yeux de la loi, aux yeux des honnêtes gens, c'est un vol. Sans doute il est moins mal de voler dans un tel but que dans un autre; mais, voyez-vous, cela est un symptôme funeste que d'être obligé, pour s'excuser à ses propres yeux, de regarder au-dessous de soi... Je ne puis plus m'égaler aux gens sans tache... Me voici déjà forcé de me comparer aux gens dégradés avec lesquels je vis. Aussi, à la longue... je m'en aperçois bien, la conscience s'engourdit, s'endurcit... Demain, je commettrais un vol, non pas avec la certitude de pouvoir restituer la somme que j'aurais dérobée dans un but louable, mais je volerais par cupidité, que je me croirais sans doute encore innocent; en me comparant à celui qui tue pour voler... Et pourtant, à cette heure, il y a autant de distance entre moi et un assassin, qu'il y en a entre moi et un homme irréprochable... Ainsi, parce qu'il est des êtres mille fois plus dégradés que moi, ma dégradation va s'amoindrir à mes yeux! Au lieu de pouvoir dire comme autrefois: "Je suis aussi honnête que le plus honnête homme, ,, je me consolerai en disant : "Je suis le moins dégradé des misérables parmi lesquels je suis destiné à vivre toujours!,,
- Toujours? Mais une fois sorti d'ici?...

   Il n'importe: bien qu'acquitté, ces genslà me connaissent; à leur sortie de prison, s'ils me rencontrent, ils me parleront comme à leur

ancien compagnon de geôle. Si l'on ignore la juste accusation qui m'a conduit aux assises. ces misérables me menaceront de la divulguer. Vous le voyez donc bien, des liens mandits et maintenant indissolubles m'attachent à eux... tandis que, enfermé seul dans ma cellule jus. qu'au jour de mon jugement, inconnu d'enz comme ils eussent été inconnus de moi, je n'aurais pas été assailli de ces craintes qui peuvent paralyser les meilleures résolutions... Et puis, seul à seul avec la pensée de ma faute, elle ent grandi au lieu de diminuer à mes yeux; plus l'expiation que je me serais imposée dans l'avenir eut été grave... Aussi, plus j'aurais eu a me faire pardonner, plus dans ma pauvre sphère j'aurais taché de faire le bien... Car il faut cent bonnes actions pour en expier une mauvaise... Mais songerai-je jamais à expier ce qui à cette heure me cause à peine un remords?... Tenez... je le sens, j'obéis à une irrésistible influence, contre laquelle j'ai longtemps lutté de toutes mes forces; on m'avait élevé pour le mal, je cède à mon destin : après tout, isolé, sans famille... qu'importe que ma destinée s'accomplisse honnête ou criminelle!... Et pourtant... mes intentions étaient bonnes et pures... Par cela même qu'on avait voulu faire de moi un infame, j'éprouvais une satisfaction profonde à me dire: "Je n'ai jamais failli à l'honneur, et cela m'a été peut-être plus difficile qu'à tout autre... " Et aujourd'hui... ah! cela est affreux... affreux!... s'écria le prisonnier avec une explosion de sanglots si déchirants, que Rigolette, profondément émue, ne put retenir ses larmes.

C'est qu'aussi l'expression de la physionomie de Germain était navrante; c'est que l'on ne pouvait s'empêcher de sympathiser à ce désespoir d'un homme de cœur qui se débattait contre les atteintes d'une contagion fatale, dont sa délicatesse exagérait encore le danger déjà si menaçant.

Oui, le danger menaçant!

Nous n'oublierons jamais ces paroles d'un homme d'une rare intelligence, auxquelles une expérience de vingt années passées dans l'administration des prisons donnait tant de poids:

"En admettant qu'injustement accusé l'on entre complétement pur dans une prison, on en sortira toujours moins honnête qu'on n'y est entré; ce qu'on pourrait appeler la première fleur de l'honorabilité disparait à jamais au seul contact de cet air corrosif... "

Disons pourtant que Germain, grace à sa probité saine et robuste, avait longtemps et victorieusement lutté, et qu'il pressentait plutôt les approches de la maladie qu'il ne l'éprouvait réellement.

Ses craintes de voir sa faute s'amoindrir à ses propres yeux prouvaient qu'à cette heure encore il en sentait toute la gravité; mais le trouble, mais l'appréhension, mais les doutes qui agitaient cruellement cette àme honnête et généreuse n'en étaient pas moins des symptômes alarmants.

Guidée par la droiture de son esprit, par sa

sagacité de femme, et par l'instinct de son | un secret si important à une petite fille comme amour, Rigolette devina ce que nous venons de dire.

Quoique bien convaincue que son ami u'avait encore rien perdu de sa délicate probité, elle craignait que, malgré l'excellence de son naturel, Germain ne fût un jour indifférent à ce qui le tourmentait alors si cruellement.

# CHAPITRE XXIII.

## RIGOLETTE.

... Si assure que soit le bonneur dont on jouit, on serait quelquefois tenté de désirer des malheurs impossi-Mes, pour contempler avec reconnaissance et vénéra-tion la noble grandeur de certains dévouements...

(Wolfrang,-L'ESPRIT-SAINT, liv. II.)

Rigolette essuyant ses larmes, et s'adressant à Germain dont le front était appuyé sur la grille, lui dit avec un accent touchant, sérieux, presque solennel, qu'il ne lui connaissait pas encore:

🗕 Écoutez-moi, Germain, je m'exprimerai peut-être mal, je ne parle pas aussi bien que vous; mais ce que je vous dirai sera juste et sincère... D'abord vous avez tort de vous plaindre d'être isolé, abandonné...

- Oh! ne pensez pas que j'oublie jamais ce que votre pitié pour moi vous inspire!...

- Tout à l'heure je ne vous ai pas interrompu quand vous avez parlé de pitié... mais paisque vous répétez ce mot... je dois vous dire que ce n'est pas du tout de la pitié que je ressens pour vous... Je vais vous expliquer de mon mieux... Quand nous étions voisins, je vous aimais comme un bon frère, comme un bon camarade; vous me rendiez de petits services, je vous en rendais d'autres; vous me faisiez partager vos amusements du dimanche. je tachais d'être bien gaie, bien gentille pour vous en remercier... nous étions quittes.

- Quittes? oh non... je...

- Laissez-moi parler à mon tour... Quand vous avez été forcé de quitter la maison que nous habitions... votre départ m'a fait plus de peine que celui de mes autres voisins.

– Il serait vrai?...

- Oui, parce qu'eux autres étaient des sanssonci a qui certainement je devais manquer bien moins qu'à vous ; et puis ils ne s'étaient résignés à devenir mes camarades qu'après s'être fait cent fois répéter par moi qu'ils ne seraient jamais autre chose... Tandis que vous ... vous avez tout de suite deviné ce que nous devions être l'un pour l'autre. Malgré ça, vous passiez auprès de moi tout le temps dont vous pouviez disposer... vous m'avez appris à écrire... vous m'avez donné de bons conseils, un peu sérieux, parce qu'ils étaient bons; enfin vous avez été le plus dévoué de mes voisins... et le seul qui ne m'ayez rien demandé... pour la peine... Ce n'est pas tout: en quittant la maison, vous m'avez donné une grande preuve de confiance... Vous voir confier | na Iveté si touchante et si franche, en attachant

moi, dame !... ça m'a rendue fière... Aussi, quand je me suis séparée de vous, votre souvenir m'était toujours bien plus présent que celui de mes autres voisins... Ce que je vous dis la est vrai... Vous le savez, je ne mens jamais.

-Il serait possible!... vous auriez fait cette différence entre moi... et les autres?...

- Certainement, je l'ai faite, sinon j'aurais eu un mauvais cœur... Oui, je me disais: Il n'y a rien de meilleur que M. Germain; seulement il est un peu sérieux... mais c'est égal, si j'avais une amie qui voulut se marier pour être bien, bien heureuse, certainement je lui conseillerais d'épouser M. Germain... car il serait le paradis d'une bonne petite ménagère.

- Vous pensiez à moi... pour une autre!... ne put s'empêcher de dire tristement Germain. – C'est vrai ; j'aurais été ravie de vous voir faire un heureux mariage, puisque je vous aimais comme un bon camarade. Vous voyez, je suis franche, je vous dis tout.

- Et je vous en remercie du fond de l'ame: c'est une consolation pour moi d'apprendre que parmi vos amis j'étais celui que vous préfériez.

- Voilà où en étaient les choses lorsque vos malheurs sont arrivés... C'est alors que j'ai reçu cette pauvre et bonne lettre où vous m'instruisiez de ce que vous appelez votre faute, faute... que je trouve, moi qui ne suis pas savante, une belle et bonne action ; c'est alors que vous m'avez demandé d'aller chez vous chercher ces papiers qui m'ont appris que vous m'aviez toujours aimé d'amour sans oser me le. dire. Ces papiers où j'ai lu (et Rigolette ne put retenir ses larmes) que, songeant à mon avenir, qu'une maladie ou le manque d'ouvrage pouvait rendre si pénible, vous me laissiez, si vous mouriez de mort violente, comme vous pouviez le craindre... vous me laissiez le peu que vous aviez acquis à force de travail et d'économie...

— Oui, car si de mon vivant vous vous étiez trouvée sans travail ou malade... c'est à moi, plutôt qu'à tout autre, que vous vous seriez adressée, n'est-ce pas? j'y comptais bien! dites? dites?... Je ne me suis pas trompé, n'est-ce pas?

— Mais c'est tout simple, à qui auriez-vous

voulu que je m'adresse?

- Oh! tenez, voilà de ces paroles qui font du bien, qui consolent de bien des chagrine!

- Moi, je ne peux pas vous exprimer ce que j'ai éprouvé en lisant... quel triste mot!... ce testament dont chaque ligne contenait un souvenir pour moi ou une pensée pour mon avenir; et pourtant je ne devais connaître ces preuves de votre attachement que lorsque vous n'existeriez plus... Dame! que voulez-vous? après une conduite si généreuse, on s'étonne que l'amour vienne tout d'un coup !... n'est-ce pas, M. Germain?

La jeune fille dit ces derniers mots avec une

ass grands youx noiss sur coux de Germain, que celui-ci ne comprir pas tout d'abord, tant il était loin de se croire aimé d'amour par Rigolette.

Pourtant ces paroles étaient ai précises, que leur écho retentit au fond de l'âme du prisonnier; il rougit, pâlit tour à tour, et s'écria:

— Que dites-vous? Je crains... oh! mon Disu... je me trompe peut-être... je...

- --- Je dis que du moment où je vous ai su si hon pour moi, et où je vous ai vu ai malheureats, je vous ai aimé autrement qu'un camerade, et que si maintenant une de mes amies voulait se marier... dit Rigolette en souriant et en rougissant, ce n'est plus vous que je lui censeillerais d'épouser... M. Germain.
  - Vous m'aimez!... vous m'aimez!...

     Il faut bien que je vous le dise de moi-

même... puisque vous ne me le demandez pas.

-- Il serait possible!

--- Ce n'est pourtant pas faute de vous avoir par deux fois mis sur la voie, pour vous le faire comprendre... Mais non Monsieur ne veut pas entendre à demi-mot, il me force à lui avouer ces choses-là... C'est mal peut-être... mais comme il n'y a que vous qui puissiez me gronder de mon effronterie, j'ai moins peur ;... et puis ajouta Rigolette d'un ton plus sérieux et avec une tendre émotion, tout à l'heure vous m'avez paru si accablé, si désespéré, que je n'y ai pas tenu ; j'ai eu l'amour-propre de croire que cet aveu, fait franchement et du fond du cour, vous empêcherait d'être malheureux à l'avenir... Je me suis dit: "Jusqu'à présent, je n'ai pas eu la chance dans mes efforts pour le distraire ou pour le consoler ; mes friandises lui ôtaient l'appétit, ma gaieté le faisait pleurer ; cette fois du moins... "Ah! mon Dieu... qu'-avez-vous? s'éoria Rigolette en voyant Germain cacher sa figure dans ses mains. La! voyez si ce n'est pas cruel! s'écria-t-elle, quoi que je fasse, quoi que je dise... vous restez aussi malheureux ; c'est être par trop méchant et par trop égoïste aussi !... On dirait qu'il n'y a que vous qui souffriez de vos chagrins!

— Hélas!... quel malheur est le mien! s'écria Germain avec désespoir. Vous m'aimez... lorsque je ne suis plus digne de vous!

Plus digne de moi? Mais ca n'a pas le bon sens ce que vous dites là... C'est comme si je disais qu'autrefois je n'étais pas digne de votre amitié, parce que j'avais été en prison... car, après tout, moi aussi j'ai été prisonnière... en suis-je moins honnête fille?...

-- Mais... vous êtes allée en prison parce vous étiez une pauvre enfant abandonnée... tandis que moi!... mon Dieu... quelle diffé-

rence!

— Enfin, quant à la prison, nous n'avons rien à nous reprocher... toujours! C'est plutôt moi qui suis une ambitieuse... car, dans mon état, je ne devrais penser qu'à me marier avec un ouvrier... Je suis un enfant trouvé... je ne possède rien que ma petite chambre et mon bon courage... pourtant je viens hardiment vous proposer de me prendre pour femme!

- Hélan! autrefois ce sort ent été la rive, le bonheur de ma vie !... mais à cette heure... moi... sous le coup d'une accusation infamante ... j'abuserais de votre admirable génésosité... de votre pitié qui vous égare peut-être !... non ... non.
- Mais, mon Dieu! mon Dieu. s'écris Rigolette avec une impatience douloureuse, je vous dis que ce n'est pas de la pitié que j'ai pour vous! c'est de l'amour... Je ne songe qu'à vous! je ne dors plus, je ne mange plus... Votre triste et doux visage me suit partout... Est-ce de la pitié, cela ?... Maintenant, quand vous me parlez, votre voix, votre regard me vont au cœur... Il y a mille choess en vous qui à cette heure me plaisent à la folie, et que je n'avais pas remarquées... J'aime votre figure, j'aime vos yeux, j'aime votre tournure, j'aime votre esprit, j'aime votre bon cœur... est-ce encore de la pitié, cela ?... Pourquoi, après vous avoir aimé en ami, vous aimé-je en amant?... je n'en sais rien! Ponrquoi étais-je folle et gaie quand je vous aimais en ami ?... pourquoi suis-je tout absorbée depuis que je vous aime en amant?... je n'en sais rien... Pourquoi si-je attendu si tard pour vous trouver à la fois beau et hon... pour vous aimer à la fois des yeux et du cœur?... je n'en sais rien... ou plutôt, si... je le sais... c'est que j'ai découvert combien vous m'aimiez sans me l'avoir jamais dit, combien vous étiez généreux et dévoué... Alors l'amour m'a monté du cœur aux yeux, comme y monte une douce larme quand out est attendri.
- Vraiment, je crois réver en vous entendant parler ainsi...
- Et moi done! je n'aurais janaais cru pouvoir oser vous dire tout cela; mais votre désespoir m'y a forcée! Eh bien! Monsieur, maintenant que vous savez que je vous aince comme mon ami! comme mon amant! comme mon mari... direz-vous encore que c'est de la pitié?

Les généreux scrupules de Germain sombèrent un moment devant cet aveu si naif et si vaillant.

Une joie inespérée le ravit à ses doulouresses préoccupations.

- —Vous m'aimez! s'écria-t-il. Je vous crois; votre accent, votre regard, tout me le dit! Je ne veux pas me demander comment j'ai mérité un pareil bonheur, je m'y abandousse aveuglément... Mu vie, ma vie entière ne suffira pas à m'acquitter envers vous! Ah! j'ai bien souffert déjà, mais ce moment efface tout!...
- Enfan... vous voils consolé... Oh! j'étais bien sûre, moi, que j'y parviendrais! s'écris Rigolette avec un élan de joie charmante.
- Et c'est au milieu des horreurs d'une prison, et c'est lorsque tout m'accable, qu'une telle félicité...

Germain ne put achever...

Cette pensée lui rappelant la réalité de sa position, ses scrupules un moment oubliés reviarent plus gruels que jamais, et il reprit avec i trouverai la ferce de résister aux détestable

désespoir:

Mais je suis prisonnier... mais je suis accusé de vol... mais je serai condamné, déshonoré peut-être !... et j'accepterais votre valeureux secrifice... je profiterais de votre généreuse exaltation... Oh non! non! je ne suis pas assez infame pour cela!

-- Que dites-vous ?

- Je puis être condamné... à des années de merimon...

- Eh bien! répondit Rigolette avec calme et fermeté, on verra que je suis une honnête fille, on ne nous refusera pas de nous marier dans la chapelle de la prison...

- Mais je puis être emprisonné loin de

Paris...

- Une fois votre femme, je vous suivrai ; je m'établirai dans la ville où vous serez; j'y trouverai de l'ouvrage, et je viendrai vous voir tous les jours!

- Mais je serai flétri aux yeux de tous...

- Vous m'aimez plus que tous, n'est-ce pes ?..

--- Pouvez-vous me le demander ?...

- Alors que vous importe?... Loin d'être flétri à mes yeux, je vous regarderai, moi, comme le martyr de votre bon cœur.

- Mais le monde vous accusera, le monde

condamnera, calomniera votre choix...

-Le monde! c'est vous pour moi, et moi

pour vous ; nous laisserons dire...

-Enfin, en sortant de prison, ma vie sera précaire ; misérable, repoussé de partout, peutêtre ne trouverai-je pas d'emploi?... Et puis, cela est horrible à penser, mais si cette corraption que je redoute allait malgré moi me gagner... quel avenir pour vous!

- Vous ne vous corromprez pas; non, car maintenant vous savez que je vous aime, et cette pensée vous donnera la force de résister aux mauvais exemples... vous songerez qu'alors même que tous vous repousseraient en sortant de prison, votre femme vous accueillera avec amour et reconnaissance, bien certaine que vous serez resté honnête homme... Ce langage vous étonne, n'est-ce pas? il m'étonne moi-même... Je ne sais pas où je vais chercher ce que je vous dis... c'est au fond de mon ame assurément... et cela doit vous convaincre... Sinon, si vous dédaigniez une offre qui vous est faite de tout cœur... si vous ne vouliez pas de l'attachement d'une pauvre fille qui ne...

Germain interrompit Rigolette avec une

ivresse passionnée.

-Eh bien! j'accepte... j'accepte; oui, je le sens, il est quelquefois lache de refuser certains sacrifices, c'est reconnaître qu'on en est indigne ... Paccepte, noble et courageuse fille.

- Bien vrai? bien vrai cette fois?...

– Je vous le jure,... et puis, vous m'avez dit d'ailleurs quelque chose qui m'a frappé, qui m'a donné le courage qui me manquait.

- Quel bonheur! et qu'ai-je dit?

– Que pour vous je devrai désormais rester honnête homme... Oui, dans cette pensée je | à deux... Allons, ma chère demoiselle, sjouts-

influences qui m'entourent... Je braverai 🕍 contagion, et je saurai conserver digne de votre amour ce cœur qui vous appartient!

- Ah! Germain, que je suis heureuse! Si j'ai fait quelque chose pour vous, comme vous

me récompensez!

- Et puis, voyez-vous, quoique vous exensiez ma faute. je n'oublierai pas sa gravité... Ma tâche à l'avenir sera double : expier le passé et mériter le bonheur que je vous dois... Pour cela, je ferai le bien... car, si pauvre que l'on soit, l'occasion ne manque jamais.

- Hélas! mon Dieu! c'est vrai, on trouve

toujours plus malheureux que soi.

- A défaut d'argent...

— On donne des larmes, ce que je fai**sais** pour ces pauvres Morei...

– Et c'est une sainte aumône : *La charité* de l'âme vaut bien celle qui donne du pain.

– Enfin vous acceptez... vous ne vous dédirez pas?...

— Oh! jamais, jamais, mon amie, ma **fem**me! Oui, le courage me revient, il me semble sortir d'un songe, je ne doute plus de moimême, je m'abusais ; heureusement je m'abusais. Mon cour ne battrait pas comme il bat, s'il avait perdu de sa noble énergie.

-- Oh! Germain, que vous êtes beau 🚓 parlant ainsi! Combien vous me rassurez, non pour moi, mais pour vous-même! Ainsi vous me le promettez, n'est-ce pas, maintenant que : vous avez mon amour pour vous défendre, vous ne craindrez plus de parler à ces méchants hommes, afin de ne pas exciter leur col**ère** contre vous?

– Rassurez-vous... En me voyant triste 维 accablé, ils m'accusaient sans doute d'être en proie à mes remords; et en me voyant fier et joyeux, ils croiront que leur cynisme m's 🙉 gné..

-C'est vrai ; ils ne vous soupçonnerent plus, et je serai tranquille... Ainsi, pas d'imprudence... maintenant vous m'appartenez... je suis votre petite femme?

A ce moment le gardien fit un mouvement:

il s'éveillait.

- Vite! dit tout bas Rigolette avec un sourire plein de grâce et de pudique tendreme... Vite, mon mari, donnez-moi un beau baiser sur le front, à travers la grille... ce sepont nos fiançailles.

Et la jeune fille, rougissant, appuya son fromt

sur le treillis de fer.

Germain, profondément ému, effleura de ses lèvres, à travers le grillage, ce front pur et blanc.

Une larme du prisonnier y roula comme une perle humide.

Touchant baptême de cet amour chaste, mélancolique et charmant!

- Oh! oh! déjà trois heures! dit le gardien en se levant, et les visiteurs doivent être partis t-il en s'adressant à la grisette, c'est dommage,

mais il faut partir...

— Oh! merci, merci, Monsieur, de nous avoir ainsi laissés seuls... J'ai donné bon courage à Germain; il prendra sur lui pour n'avoir plus l'air si chagrin, et il n'aura plus rien à craindre de ses méchants compagnons. N'est-ce pas, mon ami?

— Soyez tranquille,... dit Germain en souriant, je serai à l'avenir le plus gai de la pri-

- A la bonne heure, alors ils ne feront plus

attention à vous, dit le gardien.

- Voilà une cravate que j'ai apportée à Germain, Monsieur, reprit Rigolette ; faut-il la

déposer au greffe ?

— C'est l'usage; mais, après tout, pendant que je suis en dehors du règlement, une petite chose de plus ou de moins... Allons, faites la journée complète... donnez-lui vite votre cadeau vous-même.

Et le gardien ouvrit la porte du couloir.

- Ce brave homme a raison, la journée sera complète, dit Germain en recevant la cravate des mains de Rigolette qu'il serra tendrement. Adieu, et à bientôt. Maintenant je n'ai plus peur de vous demander de venir me voir le plus tôt possible...
  - -Ni moi de vous le promettre... Adieu,

bon Germain.

- Adieu, ma bonne petite amie...

— Et servez-vous bien de ma cravate, craignez d'avoir froid, il fait si humide !...

- Quelle jolie cravate! Quand je pense que vous l'avez faite pour moi! Oh! je ne la quitterai pas, dit Germain en la portant à ses lèvres.
- Ah ça! maintenant vous allez avoir de l'appétit, j'espère? Voulez-vous que je vous fasse mon petit régal?

- Certainement, et cette fois j'y ferai honneur...

- Soyez tranquille alors, M. le gourmand, vous m'en direz des nouvelles. Allons, encore adieu... Merci, M. le gardien, aujourd'hui je m'en vais bien heureuse et bien rassurée. Adieu, Germain...
  - Adieu, ma petite femme... à bientôt !..
     A toujours !...

Quelques minutes après, Rigolette, ayant bravement repris ses socques et son parapluie, sortait de la prison, plus allegrement qu'elle n'y était entrée.

Pendant l'entretien de Germain et de la grisette, d'autres scènes s'étaient passées dans une des cours de la prison, où nous conduirons la lecteur.

# CHAPITRE XXIV.

LA FOSSE AUX LIONS.

Si l'aspect matériel d'une vaste maison de détention, construite dans toutes les conditions de bien-être et de salubrité que réclame l'humanité, n'offre au regard, nous l'avons dit, rien de sinistre, la vue des prisonniers cause une impression contraire.

L'on est ordinairement saisi de tristesse et de pitié lorsqu'on se trouve au milieu d'un rassemblement de femmes prisonnières, en songeant que ces infortunées sont presque toujours poussées au mal moins par leur propre volonté que par la pernicieuse influence du premier homme qui les a séduites.

Et puis encore les femmes les plus criminelles conservent au fond de l'âme deux cordes saintes que les violents ébranlements des passions les plus détestables, les plus fougueuses, ne brisent jamais entièrement... L'AMOUR ET LA MATER-

Parler d'amour et de maternité, c'est dire que, chez ces misérables créatures, de purres et douces lueurs peuvent encore éclairer çà et là les noires ténèbres d'une corruption profonde...

Mais chez les hommes tels que la prison les fait et les rejette dans le monde... rien de

semblable.

C'est le crime d'un seul jet... c'est un bloc d'airain qui ne rougit plus qu'au feu des passions infernales.

Aussi, à la vue des criminels qui encombrent les prisons, on est d'abord saisi d'un frisson d'épouvante et d'horreur.

La réflexion seule vous ramène à des pensées plus pitoyables, mais d'une grande amertume.

Oui, d'une grande amertume... car on réfiéchit que les sinistres populations des geòles ... et des bagnes... que la sangiante moisson du bourreau... germent toujours dans la fange de l'ignorance, de la misère et de l'abrutissement.

Pour comprendre cette première impression d'horreur et d'épouvante dont nous parlons, que le lecteur nous suive dans la fosse sux lions.

L'une des cours de la Force s'appelle ainsi. La sont ordinairement réunis les détenus les plus dangereux par leurs antécédents, par leur férocité ou par la gravité des accusations qui pèsent sur eux.

Néanmoins on avait été obligé de leur adjoindre temporairement, par suite de travaux d'urgence entrepris dans un des bâtiments de la Force, plusieurs autres prisonniers.

Ceux-ci, quoique également justiciables de la cour d'assises, étaient presque des gens de bien, comparés aux hôtes habituels de la fasse

aux lions.

Le ciel sombre, gris et pluvieux, jetait un jour morne sur la scène que nous allons dépeindre. Elle se passait au milieu d'une cour, assez vaste quadrilatère formé par de hautes murailles blanches, percées çà et là de quelques fenètres grillées.

A l'un des bouts de cette cour, on voyait une étroite porte guichetée; à l'autre bout, l'entrée du chauffoir, grande salle dallée, au milieu de laquelle était un calorifère de fonte entouré de bancs de bois, on se tenaient paresseusement étendus plusieurs prisonniers devisant entre eux.

D'autres, préférant l'exercice au repos, se promenaient dans le préau, marchant en rangs pressés par quatre ou cinq de front, se tenant

par le bras.

Il faudrait posséder l'énergique et sombre pinceau de Salvator ou de Goya pour esquisser ces divers spécimens de laideur physique et morale, pour rendre dans sa hideuse fantaisie la variété de costumes de ces malheureux, couverts pour la plupart de vêtements misérables ; car n'étant que prévenus, c'est-à-dire supposés innocents, ils ne revetaient pas l'habit uniforme des maisons centrales; quelques-uns pourtant le portaient ; car, à leur entrée en prison, leurs haillons avaient paru si sordides, si infects, qu'après le bain d'usage (1) on leur avait donné la casaque et le pantalon de gros drap gris des condamnés.

Un phrénologiste aurait attentivement observé ces figures haves et tannées, aux fronts aplatis ou écrasés, aux regards cruels ou insidieux, à la bouche méchante ou stupide, à la nuque énorme ; presque toutes offraient d'ef-

fravantes ressemblances bestiales.

Sur les traits rusés de celui-la, on retrouvait la perfide subtilité du renard ; chez celui-ci, la rapacité sanguinaire de l'oiseau de proie ; chez cet autre, la férocité du tigre ; ailleurs, enfin, l'animale stupidité de la brute.

La marche circulaire de cette bande d'êtres silencieux, aux regards hardis et haineux, au rire insolent et cynique, se pressant les uns contre les autres au fond de cette cour, espèce de puits carré, avait quelque chose d'étrangement sinistre...

On frémissait en songeant que cette horde féroce serait, dans un temps donné, de nouveau lachée parmi ce monde auquel elle avait déclaré une guerre implacable.

Que de vengeances sanguinaires, que de projets meurtriers couvent toujours sous ces apparences de perversité railleuse et effrontée!

Esquissons quelques-unes des physionomies saillantes de la fosse aux lions; laissons les autres sur le second plan.

Pendant qu'un gardien surveillait les promeneurs, une sorte de conciliabule se tenait dans le chauffoir.

Parmi les détenus qui y assistaient, nous regouverons Barbillon et Nicolas Martial, dont pous parlerons seulement pour mémoire.

Celui qui paraissait, ainsi que cela se dit, présider et conduire la discussion, était un détenu surnommé le Squelette, (2) dont on a plusieurs fois entendu prononcer le nom chez les Martial, à l'île du Ravageur.

Le Squelette était prévôt ou capitaine du chauffoir.

Cet homme, d'assez haute taille, de quarante ans environ, justifiait son lugubre surnom par une maigreur dont il est impossible de se faire une idée, et que nous appellerions presque ostéologique...

Si la physionomie des compagnons du Squelette offrait plus ou moins d'analogie avec celle du tigre, du vautour ou du renard, la forme de son front, fuyant en arrière, et de ses mâchoires osseuses, plates et allongées, supportées par un cou démesurément long, rappelait entièrement la conformation de la tête

du serpent.

Une calvitie absolue augmentait encore cette hideuse ressemblance; car, sous la peau rugueuse de son front presque plat comme celui d'un reptile, on distinguait les moindres protubérances, les moindres sutures de son crane : quant à son visage imberbe, qu'on s'imagine du vieux parchemin, immédiatement collé sur les os de la face, et seulement quelque peu tendu depuis la saillie de la pommette jusqu'à l'angle de la machoire inférieure dont on voyait distinctement l'attache.

Les yeux, petits et louches, étaient si profondément encaissés, l'arcade sourcilière, ainsi que la pommette, était si proéminente, qu'audessous du front jaunatre où se jouait la lumière on voyait deux orbites litéralement remplies d'ombre, et qu'à peu de distance les yeux semblaient disparaître au fond de ces deux cavités sombres, de ces deux trous noirs qui donnent un aspect si funèbre à une tête de squelette. Ses longues dents, dont les saillies alvéolaires se dessinaient parfaitement sous la peau tannée des machoires osseuses et aplaties, se découvraient presque incessamment par un rictus habituel.

Quoique les muscles corrodés de cet homme fussent presque réduits à l'état de tendons, il était d'une force extraordinaire. Les plus robustes résistaient difficilement à l'étreinte de ses longs bras, de ses longs doigts décharnés.

On eut dit la formidable étreinte d'un squelette de fer.

Il portait un bourgeron bleu beaucoup trop court, qui laissait voir, et il en tirait vanité. ses mains noueuses et la moitié de ses avantbras, ou plutôt deux os (le sadius et le cubitus. qu'on nous pardonne cette anatomie), deux os

de Maisons au moment de votre arrestation ?

<sup>(1)</sup> Par une excellente mesure hygienique d'ailleurs, chaque prisonnier est, à son arrivée, et ensuite deux fois par mois, conduit à la salle de bains de la prison; puis on soumet ses vêtements à une funigation sanitaire. Pour un artisan, un bain chaud est upe recherche d'un luxe inoul.

<sup>(2)</sup> A ce propos nous épsouvons un scrupule. Cette année un pauvre diable, seulement coupable de vaga-bondage, et nommé Decure, a êté condamné à un mois de prison; il exerçait en effet, dans une foire, le mêtier de spusiette ambulant, va son état d'incroyable et épou-vantable maigreur. Ce type nous a paru curieux, nous l'avons exploité; mais le véritable squalette n'a morale-

ment aucun rapport avec notre personnage fictif. Voici un fragment de l'interrogatoire de Decure : — Le président : Que faisiez-vous dans la commune

<sup>—</sup> R. Je m'y livrais, suivant la profession que j'exerce de squelette ambulant, à toutes sortes d'exercices
pour amuser la jeunesse; je réduis mon corps à l'état
de equelette, je déploie mes ce et mes nuscles à volonté,
je mange l'arsenic, le sublimé corrosif, les crapauds, les
araimmes, et en prépar lous les inscette des je mange i areenic, se sunime corrosit, les crapauds, les araignées, et en général tous les insectes; je mange aussi du feu, j'avale de l'huile bouillante, je me lave dedans, je usis au moine sue fois per an appelé à Paris par les médecins les plus célébres, teis que MM. Dubois, Ordia, qui me font faire toutes sortes d'expériences avec mon corps, etc., etc., etc.—Gastite des Tribenessas.

enveloppés d'une posu rude et noirâtre, séparés | lesquels se trouvaient Barbilion et Nisslas entre eux par une profonde rainure ou serpentaient quelques veines dures et sèches comme des cordes.

Lorequ'il possit ses mains sur une table, il smblait, selon une assez juste métaphore de Pique-Vinnigro, y étaler un jeu d'osselets.

Le Squelette, après avoir passé quinze années de sa vie au bagne pour vol et tentative de meurtre, avait rompu son ban, et avait été pris en flagrant délit de vol et de meurtre.

Ce dernier assassinat avait été commis avec des circonstances d'une telle férocité que, vu la récidive, ce bandit se regardait d'avance et avec raison condamné à mort.

L'influence que le Squelette exerçait sur les autres détenus par sa force, par son énergie, par su perversité, l'avait fait choisir, par le directeur de la prison, comme prévôt de dortoir, c'est-à-dire que le Squelette était chargé de la police de sa chambrée, en ce qui touchait l'ordre, l'arrangement et la propreté de la salle et des lits; il s'acquittait parfaitement de ces fonctions, et jamais les détenus n'auraient osé manquer aux soins et aux devoirs dont il avait la surveillance.

Chose étrange et significative...

Les directeurs de prison les plus intelligents, après avoir essayé d'investir des fonctions dont nous parlons les détenus qui se recommandaient encore par quelque honnêteté, ou dont les crimes étaient moins graves, se sont vus forcés de renoncer à ce choix cependant logique et moral, et de chercher les prévots parmi les prisonniers les plus corrompus, les plus redoutos, coux-ci ayant sculs une action positive sur leurs compagnons.

Ainsi, répétons-le encore, plus un coupable montrera de cymisme et d'audace, plus il sera compté, et pour ainsi dire respecté.

Ce fait prouvé par l'expérience, sanctionné par les choix forcés dont nous parions, n'est-il un argument irréfragable contre le vice de la reclusion en commun?

Ne démontre-t-il pas, jusqu'à une évidence absolue, l'intensité de la contagion qui atteint mortellement les prisonniers dont ou pourrait encore espérer quelque chance de réhabilitation?

Oui, car à quoi bon songer au repentir, à l'amendement, lorsque, dans ce pandémonium où l'on doit passer de longues années, sa vie peut-être, on voit l'influence se mesurer au nombre des forfaits?

Encore une fois, l'on ignore donc que le monde extérieur, que la société honnête n'existe plus pour le détenu?

Indifférent aux lois morales qui la régissent, il prend nécessairement les mœurs de ceux qui l'entourent, toutes les distinctions de la geôle étant réservées à la supériorité du crime, inévitablement il tendra toujours vers cette faronche aristocratie.

Revenons au Squelette, prévôt de chambrée. causait avec pluticura prisonniera, parmi

Martial.

- Es-tu bien sur de ce que tu dis la? demanda le Squelette à Martial.

- Oui, oui, cent fois oui ; le pare Mison le tient du Gros-Boiteux, qui a déjà voulu le tuer. ce gredin-la... parce qu'il a mongé (1) quelgu'un...

- Alors, qu'on lui dévore le nez, et que ça finisse! ajouta Barbillon. Déjà tantôt le Squelette était pour qu'on lui donne une tournée rouge à ce mouton de Germain.

Le prévôt ôta un moment sa pipe de sa bouche et dit d'une voix si basse, si crapuleuse-

nous espionnait; car moins on parle, plus on écoute ; il fallait le forcer de filer de la fosse aux lions... Une fois que nous l'aurions fait saigner... on l'aurait ôté d'ici...

- Eh bien! alors... dit Nicolas, qu'est-ce

qu'il y a de changé?

- Il y a de changé, reprit le Squelette. que s'il a mangé, comme le dit le Gros-Boiteux. il n'en sera pas quitte pour saigner...

— A la bonne heure, dit Barbillon.

— Il faut un exemple,... dit le Squelette en s'animant peu à peu. Maintenant ce n'est plus la rousse (2) qui nous découvre, ce nont les mangeurs (3)... Jacques et Ganthier qu'on a guillotinés l'autre jour... mangés... Roussillon qu'on a envoyé aux galères à perte de pae (4)... mangé.

--- Est moi donc? et ma mère? et Calebasse?... et mon frère de Toulon? s'écris Nicolas. Est-ce que nous n'avons pas tous été mangés par Bras-Rouge? C'est sur maistenant... puisqu'au lieu de l'écrouer ici on l'a envoyé à la Roquette! On n'a pas oné le laisser avec nous... il sentait donc son tort... le gueux...

- Et moi? dit Barbillon, est-ce que Bras-Rouge n'a pas aussi mangé sur moi?

- Et sur moi donc? dit un jeune prisonnier d'une voix grêle, flutée, en gracevent d'une manière affectée, j'ai été coqué (5) par Jobert, un homme qui m'avait proposé une affaire dens la rue Saint-Martin.

Ce dernier personnage à la voix flutée, à la figure pale, grasse et efféminée, au regard insidieux et lache, était vêtu d'une façon singulière; il avait pour coiffure un foulard rouge qui laissait voir deux mèches de cheveux blends collées sur les tempes ; les deux bouts du mouchoir formaient une rosette bouffante au-dessus de son front ; il portait pour cravate un chale de mérinos blanc a palmettes vertes, qui se croisait sur sa poitrine; sa veste de drap marron disparaissait sous l'étroite ceinture d'un ample pantalon en étoffe éconsaise à larges carreaux de couleurs variées.

(1) Dénoncé. (2) La police.

<sup>(3)</sup> Un horme complice ou instigatour d'un crist, pill dénonce caruite à l'autorité, est un campete ; action de dénoncer, en dit summer.

<sup>(4)</sup> A perpétuité. (5) Trade.

— Si ce n'est nes une indignité!... fant-il qu'un homme soit gredin!... reprit ce personnege d'une voix mignarde. Pour rien au

monde, je ne me serais défié de Johert.

- Je le sais hien qu'il t'a dénoncé, répondit le Squelette, qui semblait protéger particulièrement ce prisonnier ; à preuve qu'on a fait pour ce mangeur ce qu'on a fait pour Bras-Rouge... on n'a pas plus osé laisser Jobert ici . on l'a mis au clou à la Conciergerie... Eh bien! il faut que ça finisse... il faut un exemple... les faux frères font la besogne de la police... ils se croient surs de leur peau parce qu'on les met dans une autre prison... que ceux qu'ils ont mangés...

--- C'est vrai!...

- Pour empêcher ça, il faut que les prisonniers regardent tout mangeur comme un ermemi a mort; qu'il ait mangé sur Pierre ou sur Jacques, ici ou ailleurs, ça ne fait rien, qu'on tombe sur lui. Quand on en aura refroidi quatre ou cinq dans les préaux... les autres tourneront leur langue deux fois avant de coquer la pègre (1).

- T'as raison, Squelette, dit Nicolas; alors.

il faut que Germain y passe...

- Il y passera, reprit le prévôt. Mais attendons que le Gros-Boiteux soit arrivé... Quand, pour l'exemple, il aura prouvé à tout le monde que Germain est un mangeur, tout sera dit... Le mouton ne bêlera plus, on lui supprimera la respiration.

- Et comment faire avec les gardiens qui nous surveillent? demanda le détenu que le

Squelette appelait Javotte.

- J'ai mon idée... Pique-Vinaigre nous servira.
  - Lui? il est trop poltron.
  - Et pas plus fort qu'une puce.
  - Suffit, je m'entends, où est-il ?
- Il était revenu du parloir, mais on vient de venir le demander pour aller jaspiner evec son rat de prison (2),
  - Et Germain? Il est toujours au parloir?
- Oul, avec cette petite fille qui vient le
- voir. - Dès qu'il descendra, attention! Mais il faudra attendre Pique-Vinaigre, nous ne pouvons rien faire sans lui.
  - Sans Pique-Vinaigre?
  - -- Non...
  - Et on refroidira Germain b
  - Je m'en charge.
- Mais avec quoi? on nous ôte nos couteaux!
- Et ces tenailles-la, y mettrais-tu ton-cou? demanda le Squelette en ouvrant ses longs doigts décharnés et durs comme du fer.
  - Tu l'étoufferas ?
  - --- Un peu.
  - --- Mais si on sait que c'est toi?
- Après ? Est-ce que je suis un vesu d deux têtes, comme ceux qu'on montre à la foire?
- (1) Découvez les vals

- C'est viei... on n'est recounci qu'une fois. et puisque tu ce sur de l'être...

- Archi-sur ; le rat de prison me l'a dit oncore hier... J'ai été pris la main dans le sac et le couteau dans la gorge du pante (1)... Je suis cheval de reteur (2)... c'est toisé... J'envermi ma tête voir dans le panier de Charlot si c'est vrai qu'il filoute les condamnés et qu'il met de la sciure de bois dans son mannequin su lieu du son que le gouvernement nous secorde..

-C'est vrai... le guillotiné a droit à du son . Mon père a été volé aussi... j'en rappelle! dit Nicolas Martial avec un ricanement 66roce.

Cette abominable plaisanterie fit rire les détenus aux éclats.

Coci est effrayant... mais loin d'exagérer, nous affaiblissons l'horreur de ces entretiens si commune en prison.

Il faut pourtant bien que l'on ait une idée, nous le répétons, et encore *effaiblie*, de ce qui se dit, de ce qui se fait dans ces affroyables écoles de perdition, de cynisme, de vol et de meurtre.

Il faut que l'on sache avec quel audacieux dédain presque tous les grands criminels parlent des plus terribles châtiments dont le soci-

été puisse les frapper.

· · · · · · · · · · · · ·

Alors peut-être on comprendre l'urgence de substituter à ces peines impuissantes, à ces reclusiona contagiouses, la seule punition, nous allons le démontrer, qui puisse terrifier les seslérats les plus déterminés.

Les détenus du chauffoir s'étaient donc nels a rire aux éclats.

- Mille tonnerres! s'écria le Squelette, je voudrais bien qu'ils nous voient blaguer, ce tas de curieux (3) qui croient nous faire boud devant leur guillotine... He n'ont qu'à venir à la barrière Saint-Jacques le jour de ma représsatation à bénéfice; ils m'entendront faire à nique à la foule, et dire à Charlot d'une voix crane:
- "Père Samson, le cordon, s'il vous plats (4) ! ,,

Nouveaux rires...

- Le fait est que la chose dure le tenme d'avaler une chique... Charlot tire le cordon... - Et il vous ouvre la porte du boulanger (5) dit le Squelette en continuant de fumer sa pipe.

- Ah! bah!... est-ce qu'il y a un boulanger?

- Imbécile... je die ça par farce... Il y a un couperet, une tête qu'on met dessous... et volls.

- D'ailleurs, est-ce que ça nous regarde?... - Moi, maintenant que je sais mon chemin et que je dois m'arrêter à l'abbaye de Monte-à-

(1) De la victime. (2) Repris de justice urrêté de

(1) De la vecture. (2) Juges de justice arreir se seuveau.

(4) Pour comprendre le sens de cette herrible plaf-santerie, il faut sevoir que le couperet glisse entre les rainures de la guillotine, après avoir été suis en mesevement par la treotion d'un rescort au moyen d'un cerden qui y est attaché.

(5) Du diables.

regret, (1) j'aimerais autant partir aujourd'hui que demain, dit le Squelette avec une exaltation sauvage, je voudrais déjà y être... le sang m'en vient à la bouche... quand je pense à la foule qui sera là pour me voir- Ils seront bien quatre ou cinq mille qui se bousculeront, qui se battront pour être bien placés; on louera des fenêtres et des chaises comme pour un cortége. Je les entends déjà crier : "Place à louer !... " Et puis il y aura de la troupe, cavalerie et infanterie, tout 'le tremblement à la voile... et tout ça pour moi, pour le Squelette... C'est pas pour un pante qu'on se dérangerait comme ça ... hein!... les amis?... Voilà de quoi monter un homme... Quand il serait lache comme Pique-Vinaigre, il y a de quoi vous faire marcher en déterminé... Tous ces yeux qui vous regardent vous mettent le feu au ventre... et puis... c'est un moment à passer... on meurt en crane... ça vexe les juges et les pantes, et ça encourage la pègre à blaguer la camarade.

— C'est vrai, reprit Barbillon afin d'imiter l'effroyable forfanterie du Squelette, on croit nous faire peur et avoir tout dit quand on envoie Charlot monter sa boutique a notre profit.

— Ah! bah! dit à son tour Nicolas, on s'en moque pas mal... de la boutique à Charlot; c'est comme de la prison ou du bagne, on s'en moque aussi; pourvu qu'on soit tous amis ensemble, vive la joie à mort!

— Par exemple, dit le prisonnier à la voix mignarde, ce qu'il y aurait de sciant, ça serait qu'on nous mette en cellule jour et nuit; on

dit qu'on en viendra là.

- En cellule! s'écria le Squelette avec une sorte d'effroi courroucé. Ne parle pas de ça... En cellule... Tout seul!... Tiens, tais-toi, j'aimerais mieux qu'on me coupe les bras et les jambes... Tout seul !... Entre quatre murs! ... Tout seul... Sans avoir des vieux de la pègre avec qui rire!... Ça ne se peut pas! Je préfere cent fois le bagne à la centrale, parce qu'an bagne, au lieu d'être renfermé on est dehors, on voit du monde, on va, on vient, on gaudriole avec la chiourme... Eh bien! j'aimerais cent fois mieux être raccourci que d'être mis en cellule pendant seulement un an... Oui, ainsi, à l'heure qu'il est, je suis sur d'être fauché, n'est-ce pas? Eh bien! on me dirait: , Aimes-tu mieux un an de cellule ?... " je tendrais le cou... Un an tout seul !... mais est-ce que c'est possible?... A quoi veulent-ils donc que l'on pense, quand on est tout seul ?..
- Si l'on t'y mettait de force, en cellule? — Je n'y resterais pas... je ferais tant des pieds et des mains que je m'évaderais..., dit le Squelette.
- Mais si tu ne pouvais pas... si tu étais sûr de ne pas te sauver?
- Alors je tuerais le premier venu... pour être guillotiné.
- Mais si au lieu de condamner les esesspes (2) à mort... on les condamnait à être en cellule pendant toute leur vie?..

Le Squelette parut frappé de cette réflexion.

Après un moment de silence, il reprit:

"— Alors je ne sais pas ce que je ferais... je me briserais la tôte contre les murs... Je me laisserais crever de faim, plutôt que d'être en cellule... Comment! tout seal... toute ma vie seul... avec moi? sans l'espoir de me sauver? Je vous dis que c'est pas possible... Tenes, il n'y en a pas de plus crâne que moi, je saignerais un homme pour six blancs... et même pour rien... pour l'honneur... On croit que je n'ai assassiné que deux personnes... mais sì les morts parlaient, il y a cinq refroidis qui pourraient dire comment je travaille.

Le brigand se vantait.

Ces forfanteries sanguinaires sont encore un des traits les plus caractèristiques des scélérats endurcis.

Un directeur de prison nous disait:

Si les prétendus meurtres dont ces malheureux se glorifient étaient réels, la population serait décimée.

— C'est comme moi..., reprit Barbillon pour se vanter à son tour, on croit que je n'ai escarpé que le mari de la laitière de la Cité...; mais j'en ai servi bien d'autres avec le grand Robert qui a été fauché l'an passé.

— C'était donc pour vous dire, reprit le Squelette, que je ne crains ni feu, ni diable... Eh bien!... si j'étais en cellule... et bien sûr de ne pouvoir jamais me sauver... tonnerre!... je crois que j'aurais peur...

- De quoi? demanda Nicolas.

- D'être tout seul..., répondit le prévôt.

— Ainsi, si tu avais à recommencer tes tours de pègre et d'escarpe, et qu'au lieu de centrales, de bagnes et de guillotine... il n'y aurait que des cellules, tu bouderais devant le mal?

—MA FOI...OUI ... PEUT-ETRE... (historique) répondit le Squelette.

Et il disait vrai.

On ne peut s'imaginer l'indicible terreur qu'inspire à de pareils bandits la seule pensée de l'isolement absolu.

Cette terreur n'est-elle pas encore un plaidoyer éloquent en faveur de cette pénalité?

Ce n'est pas tout : la condamnation à l'isolement si redouté par les scélérats amènera peutêtre forcément l'abolition de la peine de mort.

Voici comment:

La génération criminelle qui à cette heure peuple les prisons et les bagnes regardera l'application du système cellulaire comme un supplice intolérable.

Habitués à la perverse animation de l'emprisonnement en commun dont nous venons de tacher d'esquisser quelques traits afaiblis, car, nous le répétons, il nous faut reculer devant des monstruosités de toutes sortes, ces hommes, disons-nous, se voyant menacés, en cas de récidive, d'être séquestrés du monde infame où ils expiaient si allégrement leurs crimes, et d'être mis en cellule seul à seul avec les souvenirs du pazsé... ces hommes se révolteront à l'idée de cette, punition effrayante.

Beaucoup préféreront la mort, et, pour encourir la peine capitale, ne reculeront pas de-

<sup>(1)</sup> La guillotine. (2) Assassins.

vant l'assassinat... Car, chose étrange, sur dix | sur le pas de la porte du chauffoir, afin de concriminels qui voudront se débarrasser de la vie, il y en a neuf qui tueront... pour être tués... et un seul qui se suicidera.

Alors sans doute, nous le répétons, le suprame vestige d'une législation barbare dispa-

raitra virtuellement de nos codes.

Afin d'ôter aux meurtriers ce dernier refuge qu'ils croiront trouver dans le néant, on abolira

forcément la peine de mort.

Mais l'isolement cellulaire à perpétuité offrira-t-il une réparation, une punition assez formidable pour quelques grands crimes, tels que le parricide, entre autres?

L'on s'évade de la prison la mieux gardée, ou du moins on espère s'évader; il ne faut laisser aux criminels dont nous parlons ni cette

possiblité ni cette espérance.

Aussi la peine de mort, qui n'a d'autre fin que celle de débarrasser la sociéte d'un être nuisible... la peine de mort, qui donne rarement aux condamnés le temps de se repentir, et jamais celui de se réhabiliter par l'expiation... la peine de mort, que ceux-la subissent inanimés, presque sens connaissance, et que ceux-ci bravent avec un épouvantable cynisme, la peine de mort sera peut-être remplacée par un châtiment terrible, mais qui donnera au condamné le temps du repentir... de l'expiation, et qui ne retranchera pas violemment de ce monde une créature de Dieu..

L'aveuglement (1) mettra le meutrier dans l'impossibilité de s'évader et de nuire désor-

mais à personne... La peine de mort sera donc en ceci, son seul

but, efficacement remplacée;

Car la société ne tue pas au nom de la loi du talion;

Elle ne tue pas pour faire souffrir, puisqu'elle a choisi celui de tous les supplices qu'elle croit le moins douloureux; (2)

Elle tue au nom de sa propre sûreté...

Or que peut-elle craindre d'un aveugle em-

prisonné?

Enfin cet isolement perpétuel, adouci par les charitables entretiens de personnes honnêtes et pieuses, qui se voueraient à cette secourable mission, permettrait au meurtrier de racheter son ame par delongues années de remords et de contrition.

Un assez grand tumulte et de bruyantes exclamations de joie, poussées par les détenus qui se promenaient dans le préau, interrompirent le conciliabule présidé par le Squelette.

Nicolas se leva précipitamment et s'avança

naître la cause de ce bruit inaccoutumé.

- C'est le Gros-Boiteux! s'écria Nicolas en rentrant.

- Le Gros-Boiteux? s'écria le prévôt, et Germain, est-il descendu au parloir?

Pas encore, dit Barbillon.

— Qu'il se dépêche donc, dit le Squelette, que je lui donne un bon pour un bière neuve.

## CHAPITRE XXV.

#### COMPLOT.

Le Gros-Boiteux, dont l'arrivée était accucillie par les détenus de la Fosse aux lions avec une joie bruyante, et dont la dénonciation pouvait être si funeste à Germain, était un homme de taille moyenne; malgré son embonpoint et son infirmité, il semblait agile et vigoureux.

Sa physionomie bestiale, comme la plupart de celles de ses compagnons, se rapprochait beaucoup du type du bouledogue; son front déprimé, ses petits yeux fauves, ses joues retombantes, ses lourdes machoires, dont l'inférieure très-saillante était armée de longues dents, ou plutôt de crocs ébréches, qui ca et la débordaient les lèvres, rendaient cette ressemblance animale plus frappante encore; il avait pour coiffure un bonnet de loutre, et portait par-dessus ses habits un manteau bleu à collet fourré.

Le Gros-Botteux était entré dans la prison accompagné d'un homme de trente ans environ, dont la figure brune et halée paraissait moins dégradée que celles des autres détenus ; quoiqu'il affectat de parattre aussi résolu que son compagnon, quelquefois son visage s'assombrissait et il souriait amèrement...

Le Gros-Boiteux se retrouvait, comme on dit vulgairement, en pays de connaissance. Il pouvait à peine répondre aux félicitations et aux paroles de bienvenue qu'on lui adressait de toutes parts.

– Te voilà donc enfin, gros réjoui !... Tant mieux, nous allons rire...

- Tu nous manquais...

– T as bien tardé...

– Pai pourtant fait tout ce qu'il fallait pour revenir voir les amis... c'est pas ma faute si le rousse n'a pas voulu de moi plus tôt...

— Comme de juste, mon vieux, on ne vient pas se mettre au clou soi-même, mais une fois qu'on y est... ça se tire, et faut gaudrioler.

- Tu as la chance, car Pique-Vinaigre est ici.

-Lui aussi? un ancien de Melun! fameux!... fameux! il nous aidera à passer le temps avec ses histoires, et les pratiques ne lui manqueront pas, car je vous annonce des re-

- Qui donc ?

- Tout à l'heure au greffe... pendant qu'on m'écrouait, on a encore amené deux cadets... Il y en a un que je ne connais pas ;... mais

<sup>(1)</sup> Nous maintenons ce barbarisme l'expression de cleiré d'appliquant à une maladie accidentelle ou à une infrinté naturelle; tandis que ce dériré du verbe avengler rend mieux notre pensée, l'action d'avengler.

<sup>(2)</sup> Mon père, le docteur Jean-Joseph Sue, croyait le contraire ; une série d'observations intéressantes et profondes, publices par lui à ce sujet, tendent à prouver que la pensée survit quelques minutes à la décollation in-stantanée. Cette probabilité soule fait frisonner d'épouvante.

l'autre, qui a un bonnet de cuton bleu et une blouse grise, m'est resté dans l'esil... j'ai va cette boule-la quelque part... Il me semble que c'est chez l'Ogresse du Lapin blanc ... un fort homase...

La Dis done, Gros-Boiteux... te rappelles-tu à Melun... que j'avais parlé avec toi qu'avant un an tu serais repincé ?

-- C'est vrai, tu as gagné ; car j'avais plus

de chances pour être cheval de retour que pour être couronné rosière; mais toi... qu'astu fait?

— J'ai grinchi à l'américaine.

- Ah! bon, toujours du même tonneau?...

- Toujours... Je vas mon petit bonhomme de chemin. Ce tour est commun... mais les sinves aussi sont communs, et, sans une Anerie de mon collègue, je ne serais pas ici... C'est égal, la leçon me profitera. Quand je recommencerai, je prendrai mes précautions... J'ai mon plan...

- Tiens, voilà Cardillac, dit le Boiteux en voyant venir à lui un petit homme misérablement vêtu, à mine basse, méchante et rusée, qui tenait du renard et du loup; bonjour,

vieux...

- Allons donc, trainard, répondit gaiement an Gros-Boiteux le détenu surnommé Cardillac, on disait tous les jours: "Il viendre, il ne viendra pas..., Monsieur fait comme les jolies femmes, il faut qu'on le désire...
  - Mais oui, mais oui.

- Ah çà, reprit Cardillac, est-ce pour quelque chose d'un peu corsé que tu es ioi?

- Ma foi, mon cher, je me suis passé l'effraction. Avant, j'avais fait de très-bons coups ; mais le dernier a raté... une affaire superbe... qui d'ailleurs resse encore à faire ;... malheureusement nous deux Frank, que voila, nous avons marché dessus. (1)

Et le Gros-Boiteux montra son compagnon, sur lequel tous les yeux se tournèrent.

- Tiene, c'est vrai, voilà Frank! dit Cardillac; je ne l'aurais pas reconnu à cause de sa barbe... Comment ! c'est toi ? je te croyais se moins maire de ton endroit à l'heure qu'il est... Tu voulais faire l'honnéte?...

- J'étais bête et j'en ai été puni, dit brusquement Frank; mais à tout péché miséricorde... c'est bon une fois; me voilà maintenant de la page jusqu'à ce que je crève; gare à ma sortie!

A la bonne heure, c'est parler.

- Mais qu'est-ce donc qu'il t'est arrivé,

- Ce qui arrive à tout libéré assez colas pour vouloir, comme tu dis, faire l'honnête... Le sort est si juste!... En sortent de Melun, javais une masse de neuf cents et tant de france...
- C'est vrai, dit le Gros-Bosteux, tous ses malheurs viennent de ce qu'il a gardé sa masse au lieu de la fricoter en sortant de prison. Vous allez voir à quoi mène le repentir... et si on fait seulement ses frais.

- On m'a enveyé en surveillance 🛦 🖺t pes, reprit Funk... Serrarier de mon état. l'ai été chez un mattre de mon métier ; je lui ai dit : "Je suis libéré, je sais qu'on n'ai à les employer, mais voilà les neuf cents francs de ma masse, donnez-moi de l'ouvrage ; mon argent ça sera votre garantie; je venz travailler et être honnête.
- --- Parole d'honneur, il n'y a que ce Frank pour avoir des idées pareilles.
  - Il a toujours eu un petit coup de marteau.
  - Ah!... comme serrurier!

- Farceur-

- Et vous allez voir comme ça lui a réussi. --- Je propose done ma masse en garantie au

maître serrurier pour qu'il me donne de l'ouvrage. "Je ne suis pas banquier pour prendre de l'argent à intérêt, qui me dit, et je ne veux pas de libéré dans ma boutique; je vais travailler dans les maisons, ouvrir des portes dont on perd les clefs, j'ai un état de confiance, et si on savait que j'emploie un libéré parmi mes ouvriers, je perdrais mes pratiques... Bonsoir, voisin.,,

- N'est-ce pas, Cardillac, qu'il n'avait que ce qu'il méritait?...

— Bien sûr...

– Enfant! ajouta le Gros-Boiteux en s'adressant à Frank d'un air paterne, su lieu de rompre tout de suite ton ban... et de venir à Paris fricoter ta masse, afin de n'avoir plus le sou et de te mettre dans la nécessité de voler ! Alors on trouve des idées superbes...

- Quand tu me diras toujours la même chose! dit Frank avec impatience; c'est vzai, j'ai eu tort de ne pas dépenser ma masse, puisque je n'en ai pas joui. Pour en revenir a ma surveillance, comme il n'y avait que quatre serrariors à Étampes... celui à qui je m'étais adressé le premier avait jasé; quand j'ai été m'adresser aux autres, ils m'out dit comme leur confrère... Merci... Partout la même chanson.

--- Voyez-vous, les amis, à quoi ça sert? Nous sommes Marqués pour la vie, al

— Me voilà en grève sur le pavé d'Étampes ; je vis sur ma masse un mois, deux mois, reprit Frank; l'argent s'en allait, l'ouvrage ne venait pas. Malgré ma surveillance, je quitte Étampes.

— C'est ce que tu aurais du faire tout de suite, colas.

- Je viens à Paris; là je trouve de l'ouvrage ; mon bourgeois ne savait pas qui j'étais ; je lui dis que j'arrive de province. Il n'y avait pas de meilleur ouvrier que moi. Je place sept cents francs qui me restaient chez un agent d'affaires qui me fait un billet; à l'échéance, il ne me paye pas; je mets mon billet chez un huissier... qui poursuit, et se fait payer; je laisse l'argent chez lui, et je me dis: C'est une poire pour la soif. La-dessus, je rencontre le Groe-Boiling.
- -- Out, les amis, et c'est moi qui étais la solf, comme vous l'allez voir. Frank était serrurier, fabriquait les clefs; l'avais une affaire

ch il penusit me sezvir; je lui propose e coup. Pavais des emgreintes, il n'y avait plus qu'à travailler dessus... c'était sa partie. L'enfant me refuse... il voulait redevenir honnête... Je me dis: "Il fant faire son bien malgré lui...,, l'écris une lettre sans signature à son bourgeois, une autre à ses compagnons pour leur apprendre que Frank est un libéré... Le bourgeois le met à la porte et les compagnons lui fourment le dos.

Il va chez un autre bourgeois, il y travaille huit jours... même jeu... Il aurait été chez dix, que je lui aurais servi toujours du même.

- Et je ne me doutsis pas alors que c'était toi qui me dénonçais, reprit Frank; sans cela, tu aurais passé un mauvais quart d'heure.
- Oui ; mais, moi pas bête, je t'avais dit que je m'en allais à Longumeau voir mon oncle ; mais j'étais resté à Paris, et je savais tout ce que tu faisais par le petit Ledru.
- Enfin on me chasse encore de ches mon dernier mattre serrurier comme un gueux bon a pendre. Travaillaz donc! soyez donc paisible, pour qu'on vous dise non pas que fais-tu? mais qu'as-tu fait? Une fois sur le pavé, je me dis: "Heureusement il me reste ma masse pour attendre." Je vas chez l'huissier, il avait levé le pied; mon argent était flambé, j'étais sans le sou... je n'avais pas seulement de quoi payer une huitaine de mon gami... Fallait voir ma rage!... Là-daus le Gros-Boiteux a l'air d'arriver de Lonjumeau; il profite de ma colère... Je ne savais à quel clou me pendre... je voyais qu'il n'y avait pas moyen d'âtre honnéte; qu'une fois dans la pègre, on y était à vie... Ms foi, le Gros-Boiteux ms talcune tant...
- Que ce brave Frank ne bonde plus, reprit le Gros-Boiteux; il prend son parti en brave, il eutre dans l'affaire; elle s'amsongatt comme une reine; malheureuseunent... au moment où nous ouvrions la bouche pour avaler le merceau... pinofs... par la rousse! Que veux-tu, garçon, c'est un malheur!... le métier serait trop beau sans cela.

C'est égal... si ce gredin d'huissier ne m'avait pas volé... je ne serais pas ici..., dit Frank avec une rage concentrée.

- Eh bien! eh bien! reprit le Gros-Boiteux, te voilà bien malade! Avec ça que tu étais plus heureux quand tu t'échinais à travailler!
  - J'étais libre.
- Oui, le dimanche; et encore quand l'onvrage ne present pas: mais le restant de la semaine enchainé comme un chien; et jamais sûr de trouver de l'ouvrage... Tions, tu ne connais pas ton bonheur.

— Tu me l'apprendras, dit Frank avec amertume.

— Après ça, faut être juste, tu as le droit d'être vazé; c'est dommage que le coup ait manqué, il était superbe, et il·le sera encore dans un on deux mois; les hourgeois seront rassurés, et ce sera à refaire. C'est une maison riche, riche! Je serai toujours condamné

pour rupture de ban, aimi je ne poursai pan reprendre l'affaire; mais si je trouve un ameteur, je la céderai pour pas trop cher... Les empreintes sont chez ma femelle, il n'y aura qu'à fabriquer de nouvelles fausses clefs; avec les renseignements que je pourrai donner, ça ira tout seul... Il y avait et il y a encore la un coup de dix mille francs à faire: ça doit pourtant te consoler, Frank.

Le complice du Gros-Boiteux secoua la tête, croisa les bras sur sa poitrine, et ne répondit

Cardillac prit le Gros Boiteux par le bras, l'attira dans un coin du préau, et lui dit, après un moment de silence:

- L'affaire que tu as manquée est encore bonne?
- Dans deux mois, aussi bonne qu'une neuve.
  - Tu peux le prouver?
  - Pardieu!
  - --- Combien en veux-tu?
- Cent francs d'avance, et je dirai le mot convenu avec ma femelle pour qu'elle livre les empreintes avec quoi on refera des fausses clefs; de plus, si le coup réussit, je veux un cinquième du gain, que l'on payera à ma femelle.
  - C'est raisonnable.
- Comme je saurai a qui elle aura donné les empreintes; si on me flibustait ma part, je dénoncerais, tant pis...
- Ta serais dans ton droit, si on t'enfonçait... mais dans la pègre... on est honnète... Faut bien compter les uns sur les autres... suus cela il n'y surait pas d'affaires possibles...

Autre anomalie de ces mœurs horribles... ce misérable disait vrai: il est assez rare que, les voleurs manquent à la parole qu'ils se donnent pour des marchés de cette nature... Ces criminelles transactions s'opèrent généralement avec une sorte de bonne foi, ou plutôt, afin de ne pas prostituer ce mot, disons que la nécessité force ces bandits de tenir leur promesse; car, s'ils y manquaient, ainsi que le disait le compagnon du Gros-Boiteux, il n'y aurait pas d'affaires possibles...

Un grand nombre de vols se donnent, s'achètent et se complotent ainsi en prison : autre détestable conséquence de la reclusion en commun.

- Si ce que tu me dis est sur, reprit Cardillac, je pourrai m'arranger de l'affaire... il n'y a pas de preuves contre moi... je suis sur d'être acquitté, je passe au tribunal dans une quinzaine, je serai en liberté mettons dans vingt jours ; le temps de se retourner, de faire faire les fansses clefs, d'aller aux renseignements... c'est un mois, six semaines...
- Juste ce qu'il fant aux bourgeois pour se remettre de l'alerte... Et puis, d'ailleurs, qui a été attaqué une fois, croît ne pas l'être une seconde fois; tu sais ca...
- Je sais ça: je prends l'affaire... c'est

- Mais auras-tu de quoi me payer? Je veux des arrhes.
- Tiens, voilà mon dernier bouton; et quand il n'y en a plus, il y en a encore, dit Cardillac en arrachant un des boutons enveloppés d'étoffe qui garnissaient sa mauvaise redingote bleue... Puis, à l'aide de ses ongles, il déchira l'enveloppe, et montra au Gros-Boiteux qu'au lieu de moule, le bouton renfermait une pièce de quarante francs.
- Tu vois, ajouta-t-il, que je pourrai te donner des arrhes quand nous aurons causé de l'affaire.
- Alors touche la, vieux, dit le Gros-Boiteux. Puisque tu sors bientôt et que tu as des fonds pour travailler, je pourrai te donner autre chose; mais ça c'est du nanan... du vrai nanan, un petit poupard, (1) que moi et ma femelle nous nourrissions depuis deux mois, et qui ne demande qu'à marcher... Figure-toi une maison isolée, dans un quartier perdu, un rez-de-chaussée donnant d'un côté sur une rue déserte, de l'autre sur un jardin ; deux vieilles gens qui se couchent comme des poules. Depuis les émeutes et dans la peur d'être pillés, ils ont caché dans un lambris un grand pot à confiture plein d'or... C'est ma femme qui a dépisté la chose en faisant jaser la servante... Mais, je t'en préviens, cette affaire-la sera plus chère que l'autre, c'est monnayé... c'est tout cuit et bon à manger...

— Nous nous arrangerons, sois tranquille ... Mais je vois que t'as pas mal travaillé depuis que tu as quitté la centrale ...

- Oui, j'ai eu assez de chance... J'ai raccroché de bric et de broc pour une quinzaine de cents francs; un de mes meilleurs morceaux a été la grenouille de deux femmes qui logeaient dans le même garni que moi, passage de la Brasserie.
  - Chez le père Micou le recéleur?
  - Juste
  - Et Joséphine, ta femme?
- Toujours un vrai furet. Elle faisait un ménage chez les vieilles gens dont je parle; c'est elle qui a flairé le pot aux jaunets...
  - C'est une fière femme !...
- ... Je m'en vante... A propos de fière femme, tu connaissais bien la Chouette?
- Oui, Nicolas m'a dit ça, le Maître d'école l'a estourbie, et lui, il est devenu fou.
- C'est peut-être d'avoir perdu la vue par je ne sais quel accident... Ah çâ! mon vieux Cardjilac, convenu... puisque tu veux t'arranger de mes poupards, je n'en parlerai à personne.
- A personne... je les prends en sevrage. Nous en causerons ce soir...
  - Ah ça! qu'est-ce qu'on fait ici?
  - On rit et on bêtise à mort.
- Qu'est-ce qui est le prévôt de la chambrée?
  - Le Squelette.
  - En voilà un dur à cuire! Je l'ai vu chez

Je les Martial à l'île du Ravageur... Nous avons nocé ensemble avec Joséphine et la Boulotte.

- A propos, Nicolas est ici.

— Je le sais bien, le père Micou me l'a dit... il s'est plaint que Nicolas l'a fait chauter, le vieux gueux... je lui ferai aussi dégoiser un petit air... Les recéleurs... sont faits pour ça.

- Nous parlions du Squelette, tiens justement le voilà, dit Cardillac en montrant à son compagnon le prévôt qui parut à la porte du

chauffoir...

- Cadet... avance à l'appel, dit le Squelette au Gros-Boiteux.

-- Présent,... repondit celui-ci en entrant dans la salle accompagné de Frank qu'il prit par le dras.

Pendant l'entretien du Gros-Boiteux, de Frank et de Cardillac, Barbillon avait été, par ordre du prévôt, recruter douze ou quinze prisonniers de choix. Ceux-ci, afin de ne pas éveiller les soupçons du gardien, s'étaient ren-

dus isolément au chauffoir.

Les autres détenus restèrent dans le préau; quelques-uns même, d'après le conseil de Barbillon, parlèrent à voix haute d'un ton assez courroucé pour attirer l'attention du gardien et le distraire ainsi de la surveillance du chauffoir où se trouvèrent bientôt réunis le Squelette, Barbillon, Nicolas, Frank, Cardillac, le Gros-Boiteux et une quinzaine de détenus, tous attendant avec une impatiente curiosité que le prévôt prit la parole.

Barbillon, chargé d'épier et d'annoncer l'approche du surveillant, se plaça près de la porte.

Le Squelette, ôtant sa pipe de sa bouche, dit au Gros-Boiteux:

— Connais-tu un petit jeune homme nommé Germain, yeux bleus, cheveux bruns, l'air d'un pante (1)?

— Germain est ici ! s'écria le Gros-Boiteux dont les traits exprimèrent aussitôt la surprise, la haine et la colère.

... Tu le connais donc ? demanda le Squelette.

— Si je le connais!... reprit le Gros-Boiteux; mes amis, je vous le dénonce... c'est un mangeur... il faut qu'on le roule.

- Oui, oui, reprirent les détenus:

— Ah ça! est-ce bien sûr qu'il ait dénoncé? demanda Frank. Si on se trompait?... Rouler un homme qui ne le mérite pas...

Cette observation déplut au Squelette, qui se pencha vers le Gros-Boiteux et lui dit tout bas;

- Qu'est-ce que celui-la?
- Un homme avec qui j'ai travaillé.
- --- En es-tu sûr?
- Oui ; mais ça n'a pas de fiel, c'est mol-
  - Suffit, j'aurai l'œil deseus.
- Voyons comme quoi Germain est un mangeur, dit un prisonnier.
- Explique-toi, Gros-Boiteux, reprit le Squelette, qui ne quitta plus Frank du regard.

  Voille dit le Gros Poiteux, He Nontrio
  - --- Voilà, dit le Gros-Boiteux: Un Nantais

nommé Velu, ancien libéré, a éduqué le jeune homme dont on ignore la naissance. Quand il a eu l'age, il l'a fait entrer à Nantes chez un banquezingue, croyant mettre le loup dans sa caisse et se servir de Germain pour empaumer une affaire superbe qu'il mitonnait depuis longtemps; il avait deux cordes à son arc... un faux et le soulagement de la caisse du banquezingue... peut-être cent mille francs... à faire en deux coups... Tout était prêt. Velu comptait sur le petit jeune homme comme sur lui-même ; ce galopin-la couchait dans le pavillon où était la caisse; Velu lui dit son plan... Germain ne répond ni oui ni non, dénonce tout à son patron, et file le soir même sur Paris.

Les détenus firent entendre de violents murmures d'indignation et des paroles menaçantes.

- C'est un mangeur... il faut le désosser...
- Si l'on veut, je lui cherche querelle... et je le crève...
- Paut lui signer sur la figure un billet d'hôpital.
- Silence dans la pègre!.cria le Squelette d'une voix impérieuse.

Les prisonniers se turent.

- Continue, dit le prévôt au Gros-Boiteux.

Et il se remit à fumer.

- Croyant que Germain avait dit oui, comptant sur son aide. Velu et deux de ses amis tentent l'affaire la nuit même ; le banquezingue était sur ses gardes, un des amis de Velu est pincé en escaladant une fenêtre, et lui a le bonheur de s'évader... Il arrive à Paris, furieux d'avoir été mangé par Germain et d'avoir manqué une affaire superbe. jour, il rencontre le petit jeune homme; il était plein jour ; il n'ose rien faire, mais il le suit ; il voit ou il demeure, et une nuit, nous deux Velu et le petit Ledru, nous tombons sur Germain... Malheureusement il nous échappe ... il déniche de la rue du Temple où il demeurait; depuis nous n'avons pas pu le rotrouver. Mais s'il est ici... je demande...
- Tu n'as rien à demander, dit le Squelette avec autorité.

Le Gros-Boiteux se tut.

- Je prends ton marché, tu me cèdes la peau de Germain, je l'écorche- je ne m'appelle pas le Squelette pour rien... je suis mort d'avance... mon trou est fait à Clamart, je ne risque rien de travailler pour la pègre; les mangeurs nous dévorent encore plus que On met les mangeurs de la Force à la Roquette, et les mangeurs de la Roquette à la Conciergerie, ils se croient sauvés. Minute... quand chaque prison av tué son mangeur, n'importe où il ait man-.8 **...** ca ôtera l'appétit aux autres... Je donn .o l'exemple... on fera comme moi...

Tous les détenus, admirant la ré Squelette, se pressèrent autour solution du billon lui-même, au lieu de re de lui... Barporte, se joignit au groupe, / ster auprès de la et ne s'aperçut pas qu'un nouveau détenu er

Ce dernier, vêtu d'y rait dans le parloir. ane blouse grise, et por-

tant un bonnet do coton bleu brodé de laine rouge, enfoncé jusque sur ses yeux, fit un mouvement en entendant prononcer le nom de Germain... puis il alla se méler parmi les admirateurs du Squelette, et approuva vivement de la voix et du geste la criminelle détermination du prévot.

- Est-il crane, le Squelette! disait l'un, quelle sorbonne!...

- Le diable en personne ne le ferait pas caner.

--- Voila un homme!...

 Si tous les pègres avaient ce front-là... c'est eux qui jugeraient et qui feraient guillotiner les pantes (les honnêtes gens)...

- Ça serait juste... chacun son teur...

– Oui... mais on ne s'entend pas.

– C'est égal... il rend un fameux service à la pègre... en voyant qu'on les refroidit... les mangeurs pe mangeront plus...

— C'est sûr.

— Et puisque le Squelette est si sûr d'êtro fauché, ça ne lui coûte rien... de tuer le man-

– Moi, je trouve que c'est rude! dit Fran' 🐒 tuer ce jeune homme...

- De quoi! de quoi! reprit le Squel ette d'une voix courroucée, on n'a pas le droi it de *bute*r un traitre ?

--- Oui, au fait, c'est un traître ; tat at pis pour lui, dit Frank, après un moment de ré-

Ces derniers mots, et la garantie du Gross Boiteux, calmèrent la défiance que Fre nk avait un moment soulevée chez les déten

Le Squelette seul persévéra dans se

- Ah ca! et comment faire avec ie gardien, dis donc, mort d'avance? car c' st aussi bien ton nom que Squelette, reprit 🏲 cicolas en rica-
- —Eh bien! on l'occur era d'un côté, le

— Non, on le retiend — Oui... ra de force.

--- Non.

- Silence dan s la pègre! dit le Squelette On fit le plus

profond ailence. — Ecouter

.-moi bien, reprit le prévôt de sa voix enrous e, il n'y a pas moyen de faire le coup per tiant que le gardien sera dans le chauffor r ou dans le préau. Je n'ai pas de couter .u; il y aura quelques cris étouffés, le ageur se débattra.

Alors, comment...

- Voila comment: Pique-Vinaigre nous a promis de nous conter aujourd'hui, après dinet, son histoire de Gringalet et Coupe-en-Deux. Voila la pluie, nous nous retirerons tous ici, et le mangeur viendra se mettre la-bas dans, le coin, à la place où il se met toujours... Nous donnerons quelques sous à Pique-Vinaigre pour qu'il commence son histoire... C'est l'heure du diner de la geôle... Le gardien nous verra tranquillement occupés à écoute les fariboles de Gringelet et Coupe-en-De

il no se défiera pas, ira faire un tour à la can- | mort d'avance... mais le mangeur aussi est tine... Dès qu'il aura quitté la cour... nous avons un quart d'heure à nous, le mangeur est refroidi avant que le gardien soit revenu... Je m'en charge... j'en ai étourdi de plus roides que lui. Mais je ne veux pas qu'on m'aide...

- Minute, s'écria Cardillac, et l'huissier qui vient toujours blaguer ici avec nous... a l'heure du diner?... S'il entre dans le chauffoir pour écouter Pique-Vinaigre, et qu'il voie refroidir Germain, il est capable de crier au secours... Ça n'est pas un homme culotté l'huissier, c'est un pistolier, il faut s'en défier.

C'est vrai, dit le Squelette.

-- Il y a un huissier ici! s'écria Frank, victime, on le sait, de l'abus de confiance de maître Boulard; il y a un huissier ici! repritil avec étonnement. Et comment s'appellet-il?

-Boulard, dit Cardillac.

-C'est mon homme! s'écria Frank en serrant les poings; c'est lui qui m'a volé ma

- L'huissier? demanda le prévôt.

- Oui... sept cent vingt francs qu'il a touch és pour moi.

. - Tu le connais?... il t'a vu? demanda le

Squ elette.

... - Je crois bien que je l'ai vu... pour mon malh eur... Sans lui, je ne serais pas ici...

Cet regrets sonnèrent mal aux oreilles du Squele tte: il attacha longuement ses yeux Anuchea sur Frank, qui répondait à quelques estions de ses camarades; puis, se penchant le Gros-Boiteux, il lui dit tout bas:

vila un cadet qui est capable d'avertir

ns de notre coup. les gardie

i'en réponds, il ne dénoncera per-- Non, 'c'est encore frileux pour le vice sonne... mais pable de vouloir défendre Ger-... et il serait ca mieux l'éloigner du préau. main... Vaudrait .

'nuelette. Et il reprit tout - Suffit, dit le S nk, est-ce que tu ne le

haut: Dis donc, Fra. 1'huissier? rouleras pas ce brigand .

vienne, son compte - Laissez faire ... qu'il est bon

- Il va venir, prépare-toi. · mes marques.

- Je suis tout prêt, il portera erra l'huissir - Ça fera une batterie, on renv tout bas le à sa pistole et Frank au cachot, dit ns débar-Squelette au Gros-Boiteux, nous serce rassés de tous deux. est-il

-Quelle sorbonne!... Ce Squelette roué! dit le bandit avec admiration.

reprit tout haut:

- Ah çà! préviendra-t-on Pique-Vinaigre qu'on s'aidera de son conte pour engourdir le

gardien et escarper le mangeur?

- Non; Pique-Vinaigre est trop mollasse et trop poltron; s'il savait ça, il ne voudrait pas conter; mais le comp fait, il en prendra son

La cloche du diner sonna

- A la patée les chiens! dit le Squelette; Pique-Vinaigre et Germain vont rentrer au préau. Attention, les amis! on m'appelle mort d'avance.

# CHAPITRE XXVI.

LE CONTRITE.

Le nouveau détenu dont nous avons parlé, qui portait un bonnet de coton et une blouse grise, avait attentivement écouté et énergiquement approuvé le complot qui menaçait la vie de Germain. Cet homme, aux formes athlétiques, sortit du chauffoir avec les autres prisonniers sans avoir été remarqué, et se mêla bientôt aux différents groupes qui se pressaient dans la cour autour des distributeurs d'ali. ments qui portaient la viande cuite dans des bassines de cuivre, et le pain dans de grands

Chaque détenu recevait un morceau de bœuf bouilli désossé qui avait servi à faire la soupe grasse du matin, trempée avec la moitié d'un pain supérieur en qualité au pain des sol-

dats (1).

Les prisonniers qui possédaient quelque argent pouvaient acheter du vin à la cantine, et y aller boire, en termes de prison, la gobette.

Ceux enfin qui, comme Nicolas, avaient reçu des vivres du dehors, improvisaient un festin auquel ils invitaient d'autres détenus. Les convives du fils du supplicié furent le Squelette, Barbillon, et, sur l'observation de celui-ci, Pique-Vinaigre, afin de le bien disposer à conter.

Le jambonneau, les œufs durs, le fromage et le pain blanc dus à la libéralité forcée de Micou le recéleur furent étalés sur un des bancs du chauffoir, et le Squelette s'apprets à faire honneur à ce repas, sans s'inquiéter du meurtre qu'il allait froidement commettre.

- Va donc voir si ce Pique-Vinaigre n'arrive pas. En attendant d'étrangler Germain, j étrangle la faim et la soif; n'oublie pas de dire au Gros-Boiteux qu'il faut que Frank saute aux crins de l'huissier pour qu'on débarrasse la Fosse aux lions de tous les deux.

- Sois tranquille, mort d'avance, si Frank ne roule pas l'hussier, ca ne sera pas de notre

faute...

unk des yeux.

Et Nicolas sortit du chauffoir.

A ce moment même, maître Boulard entrait dans le préau en furnant un cigare, les mains plongées dans sa longue redingote de molleton gris, sa casquette à bec bien enfoncée sur see oreilles, la figure souriante, épanouie ; il avie Nicolas, qui, de son côté, chercha aussité

Fr. est le régime alimentaire des prisons; au repar chaque détanu reçoit une écuellée de soupe l Ter rasse, trempée avec un demi-litre de bous ; du soir, une portion de bœuf d'un quart. du matin. maigre ou a ortion de légumes, haricots, pornunes de Au repe les mêmes légames deux jours de sans os, on tine p 's détenus ont droit, au nom 🕹 terre, etc.; jamas suite. Sans doute urriture saine et presque abore l'humanité, à cette ne dante... Mais, répétonsés, ne mangent pas de vinn plus laborieux, les plus rans, de et de soupe grasse dix fois TAT AD.

un des bancs de la cour ; ils n'avaient pu apercevoir l'huissier, auquel ils tournaient le dos.

Fidèle aux recommandations du Squelette, Nicolas, voyant du coin de l'œil Maître Bou. lard venir à lui, n'eut par l'air de le remarquer, et se rapprocha de Frank et du Gros-Boiteux.

- Bon jour, mon brave, dit l'huissier à Nicolas.

- Ah, bon jour, Monsieur, je ne vous voyais pas; vous venez faire, comme d'habitude, votre petite promenade?

- Oui, mon garçon, et aujourd'hui j'ai deux raisons pour la faire... Je vas vous dire pourquoi: d'abord prenez ces cigares...voyons, sans facon... entre camarades; que diable! il ne faut pas se gêner.

- Merci, Monsieur... Ah çà! pourquoi avez-vous deux raisons de vous promener?

 Vous allez le comprendre, mon garçon. Je ne me sens pas en appétit aujourd'hui... je me suis dit : "En assistant au diner de mes gaillards, à force de les voir travailler des machoires, la faim me viendra peut-être.,

- C'est pas bête tout de même... Mais, tenez, si yous voulez voir deux cadets qui mastiquent cranement... dit Nicolas en amenant peu à peu l'huissier tout près du banc de Frank qui lui tournait le dos, regardez-moi ces deux svale-tout-cru, la fringale vous galopera comme si vous veniez de manger un bocal de cornichons.

- Ah! parbleu!... voyons donc ce phénomène, dit Maître Boulard.

· Hé! Gros-Boiteaux! cria Nicolas.

Le Gros-Boiteux et Frank retournèrent vivement la tôte. L'huissier resta stupéfait, la bouche béante,

en reconnaissant celui qu'il avait dépouillé. Frank, jetant son pain et sa viande sur le

banc, d'un bond sauta sur Maltre Boulard qu'il prit à la gorge en s'écriant:

- Mon argent!

- Comment ?... Quoi ?... Monsieur... vous m'étranglez... je...

- Mon argent!...

--- Mon ami... écoutez moi...

- Mon argent... Et encore il est trop tard, car c'est ta faute... si je suis ici...

— Mais... je... mais...

- Si je vais aux galères, entends-tu, c'est ta faute; car si j'avais eu ce que tu m'as volé ... je ne me serais pas mis dans la nécessité de voler... je serais resté honnête comme je voulais l'être... Et on t'acquittera peut-être. toi... On ne te fera rien, mais je te ferai quelque chose, moi...tu porteras mes marques... Ah! iu as des bijoux, des chaines d'or, et tu voles le pauvre monde!... Tiens... tiens... En as-tu assez? Non... tiens encore...
- Au secours!... au secours !... cria l'huissier en roulant sous les pieds de Frank, qui le frappait avec furie.

ce autres détenus, très-indifférents à cette rixe, faisaient cercle autour des deux combattants, ou plutôt autour du battant et du battu

Frank et le Gros-Boiteux dinaient assis sur | car Maltre Boulard, essouffié, épouvanté, no faisait aucune résistance, et tachait de parer. du mieux qu'il pouvait, les coups dont son adversaire l'accablait.

> Heureusement le surveillant accourut aux cris de l'huissier et le retira des mains de

Frank.

Maître Boulard se releva pale, épouvanté. un de ses gros yeux contus, et, sans se donner le temps de ramasser sa casquette, il s'écria en courant vers le guichet:

— Gardien... ouvrez moi... je ne veux pas rester une seconde de plus ici... Au secours!...

- Et vous, pour avoir battu Monsieur... suivez-moi chez le directeur, dit le gardien en prenant Frank au collet, vous en aurez pour deux jours de cachot.

- C'est égal, il a reçu sa paye, dit Frank. '

- Ah ça! lui dit tout bas le Gros-Boiteux en ayant l'air de l'aider à se rajuster, pas un mot de ce qu'on veut faire au mangeur !

— Sois tranquille, peut-être que si **l'avais** été la je l'aurais défendu... car tuer un homme ... pour ca... c'est dur ; mais vous dénoncer, jamais.

- Allons, venez-vous? dit le gardien.

– Nous voilà débarrassés de l'huissier et de Frank... maintenant, chaud, chaud, pour le mangeur! dit Nicolas.

Au moment ou Frank sortait du préau, Germain et Pique-Vinaigre y rentraient.

En entrant dans le préau, Germain n'était plus reconnaissable; sa physionomie, jusqu'alors triste, abattue, était radieuse et fière : # portait le front haut, et jetait autour de lui un regard joyeux et assuré... il était aimé... l'horreur de la prison disparaissait à ses yeux.

Pique-Vinaigre le suivait d'un air fort embarrassé; enfin, après avoir hesité deux ou. trois fois à l'aborder, il fit un grand effort sur lui-même, et toucha légèrement le bras de Germain avant que celui-ci se fût rapproché des groupes de détenus qui de loin l'examinaient avec une haine sournoise. Leur victime

ne pouvait leur échapper. Malgré lui Germain tressaillit au contact de Pique-Vinaigre; car la figure et les haillons de l'ancien joueur de gobelets prévenaient peu en faveur de ce malheureux. Mais so rappelant les recommandations de Rigolette, et se trouvant d'ailleurs trop heureux pour n'étre pas bienveillant. Germain s'arrêta, et dit

doucement a Pique-Vinaigre:

- Que voulez-vous? - Vous remercier.

- De quoi?

- De ce que votre jolie petite visiteuse vent faire pour ma pauvre sœur.

-Je ne vous comprends pas..., dit Germain surpris.

- Je vas vous expliquer cela... Tout & l'heure, au greffe, j'ei rencontré le surveillant qui était de garde au parloir...

- Ah! oui... un bien brave homme...

– Ordinairement les geoliers ne répondent pas à ce nom-là... brave homme... mais le

père Roussel, c'est différent... il le mérite... Tout à l'heure il m'a donc glissé dans le tuyau de l'oreille :

... Pique-Vinaigre, mon garçon, vous con-

naissez bien M. Germain?

"—Oui... la bête noire du préau, que je réponds. "

Puis, s'interrompant, Pique-Vinaigre dit a

Germain:

— Pardon, excuse si je vous ai appelé bête noire... ne faites pas attention... attendez la fin. — Je vous écoute.

- "... Et la votre aussi peut-être, Pique-Vinaigre? me demanda le gardien d'un air sévère.
- 4 Mon gardien, je suis trop poltron et trop bon enfant pour me permettre d'avoir aucune espèce de bête noire, blanche ou grise, et encore moins M. Germain que tout autre, car il ne paraît pas méchant, et on est injuste pour lui.

été bon pour vous.

— Pour moi, gardien? Comment donc?

— C'est a dire, ce n'est pas lui... et ça
n'est pas pour vous; mais sauf cela, vous lui
devez une fière reconnaissance, me répond le

pere Roussel.,,
— Voyons... expliquez-vous un peu plus

clairement, dit Germain en souriant.

— C'est absolument ce que j'ai dit au gardien : Parlez plus clairement.

Alors il m'a répondu :

"— Ce n'est pas M. Germain, mais sa jolie petite visiteuse qui a été pleine de bontés pour votre sœur. Elle l'a entendue vous raconter les malheurs de son ménage, et au moment où la pauvre femme sortait du parloir, la jeune fille lui a offert de lui être utile autant qu'elle le pourrait."

- Bonne Rigolette! s'écria Germain attendri... Elle s'est bien gardée de m'en rien dire!

".—Oh! pour lors, que je réponds au gardien, je ne suis qu'une oie, vous aviez raison, M. Germain a été bon pour moi ; car sa visiteuse, c'est comme qui dirait lui ; et ma sœur Jeanne, c'est comme qui dirait moi, et bien plus que moi...,

— Pauvre petite Rigolette! reprit Germain, cela ne m'étonne pas... elle a un cœur si géné-

reux, si compatissant!

- Le gardien a repris :

"—J'ai entendu tout cela sans faire semblant de rien. Vous voila prévenu maintenant: si vous ne tachiez pas de rendre service à M. Germain, si vous ne l'avertissiez pas dans le cas où vous sauriez quelque complot contre lui, vous seriez un gueux fini, Pique-Vinaigre...

"Gardien, je suis un gueux commencé, c'est vrai, mais pas encore un gueux fini... Enfan, puisque la visiteuse de M. Germain a voulu du bien à ma pauvre Jeanne... qui est

une brave et honnête femme, celle-là, de m'en vante... je ferai pour M. Germain ce que je pourrai... malheureusement, ce ne sera pas grand'chose...

"— C'est égal, faites toujours; je vais aussi vous donner une bonne nouvelle à apprendre à M. Germain, je viens de la savoir à Fin-

stant.

- Quoi donc? demanda Germain.

— Il y aura demain matin une cellule vacante a la pistole, le gardien m'a dit de vous en prévenir.

— Il serait vrai! oh! quel bonheur! s'écria Germain. Ce brave homme avait raison, c'est une bonne nouvelle que vous m'apprenez là...

— Sans me flatter, je le crois bien, car votre place n'est pas avec des gens comme nous, M.

Germain...

Puis, s'interrompant, Pique-Vinaigre se hata. d'ajouter tout bas et rapidement en se baissant comme s'il eût ramassé quelque chose:

— Tenez, M. Germain, voila les détenus qui nous regardent, ils sont étomés de nous voir causer ensemble... je vous laisse... défiezvous... Si on vous cherche dispute, ne répondez pas; ils veulent un prétexte pour engager une querelle et vous battre... Barbillon doit engager la dispute, prenez garde à lui, je tacherai de les détourner de leur idée.

Et Pique-Vinaigre se releva comme s'il etit trouvé ce qu'il semblait chercher depuis un

moment.

- Merci, mon brave homme... je serai prudent, dit vivement Germain en se séparant de

son compagnon.

Seulement instruit du complot du matin qui consistait à provoquer une rize dans laquelle Germain devait être maltraité, afin de forcer ainsi le directeur de la prison à le changer de préau, non-seulement Pique-Vinaigre ignorait le meurtre récemment projeté par le Squelette, mais il ignorait encore que l'on comptait sur son récit de Gringalet et Coupe-en-Deux pour tromper et distraire la surveillance du gardien.

— Arrive donc, feignant..., dit Nicolas à Pique-Vinaigre en allant à sa rencontre ; laisse la ta ration de carne, il y a noce et festin... je t'invite.

— Où ça? au Panier-Fleuri? au Petit-Ramponneau?

— Farceur! Non, dans le chauffoir; la table est mise... sur un banc Nous avons un jambonneau, des œufs et du fromage... c'est moi qui paye.

— Ça me va... mais c'est dommage de perdre ma ration, et encore plus dommage que ma sœur n'en profite pas... Ni elle ni ses enfants n'en voient pas souvent de la viande... à moias que ça ne soit à la porte des bouchers.

— Allons, viens vite, le Squelette s'embête; il est capable de tout dévorer avec Barbillon.

Nicolas et Pique-Vinaigre entrèrent dans le chauffoir ; le Squelette, à cheval sur le bout du banc où étaient étalés les vivres de Nicolas, jurait et maugréait en attendant l'amphitryon.

- Te voilà, colimaçon, trainard! s'écris

le bandit à la vue du conteur ; qu'est-ce que tu frienis donc ?

- Il causait avec Germain, dit Nicolas en

dépeçant le jambon.

:.—Ah! tu caussie avec Germain? dit le Squelette en regardant attentivement Pique-Vinaigre sans s'interrompre de manger avec avidité.

— Oui! répondit le conteur, en voilà encore un qui n'a pas inventé les tire-bottes et les ceufs durs (je dis ça parce que j'adore ce légume.) Est-il bête, ce Germain, est-il bête! Je me suis laissé dire qu'il mouchardait dans la prison: il est joliment trop colas pour ça!

. — Ah! tu crois? dit le Squelette en échangeant un coup d'œil rapide et significatif avec

Nicolas et Barbillon.

— J'en suis sûr, comme voilà du jambon! Et puis comment diable voulez-vous qu'il moucharde? il est toujours tout seul, il ne parle à personne et personne ne lui parle; il se sauve de nous comme si nous avions le choléra. S'il faut qu'il fasse des rapports avec ça, excusez du peu! D'ailleurs, il ne mouchardera pas longtemps, il va à la pistole.

Lui!... s'écria le Squelette; et quand?
— Demain matin, il y aura une cellule de

vacante...

— Tu vois bien qu'il faut le tuer tout de suite. Il ne couche pas dans ma chambre; demain il ne sera plus temps... Aujourd'hui nous n'avons que jusqu'à quatre heures... et voilà qu'il en est bientôt trois, dit tout bas le Squelette à Nicolas, pendant que Pique-Vinaigre causait avec Barbillon.

— C'est égal, reprit tout haut Nicolas en ayant l'air de répondre à une observation du Squelette, Germain a l'air de nous mépriser.

- Au contraire, mes enfants, reprit Pique-Vinaigre, vous l'intimidez, ce jeune homme; il se regarde, auprès de vous, comme le dernier des derniers. Tout à l'heure, savez-vous ce qu'il me disait?
  - Non! voyons...
- Il me disait: "Vous ête" bien heureux, vous, Pique-Vinaigre, d'oser parler avec ce fameux Squelette (il a dit fameux) comme de pair à compagnon; moi j'en meurs d'envie de lui parler, mais il me produit un effet si respectueux... si respectueux... que je verrais M. le préfet de police en chair, en os et en uniforme, que je ne serais pas plus abalobé."

— Il t'a dit cela? reprit le Squelette et feignant de croire et d'être sensible à l'impression d'admiration qu'il causait à Germain.

- Aussi vrai que tu es le plus grand brigand

de la terre, il me l'a dit...

— Alors c'est différent, reprit le Squelette. Je me raccommode avec lui. Barbillon avait envie de lui chercher dispute, il fera aussi bien de le laisser tranquille.

Il fera mieux, s'écria Pique-Vinaigre, persuadé d'avoir détourné le danger dont Germain était menacé. Il fera mieux, car ce pauvre garçon ne mordrait pas à une dispute; il est dans mon geure, hardi comme un lièvre. — Malgré ça, c'est dommage, reprit le Squelette. Nous comptions sur cette batterie-la pour nous amuser après diner; le temps va nous paraitre long.

--- Oui, qu'est-ce que nous allons faire alors?

dit Nicolas.

- .— Puisque c'est comme ça, que Pique-Vinaigre raconte une histoire à la chambrée, je ne chercherai pas querelle à Germain, dit Barbillon.
- Ça va, ça va, dit le conteur, c'est déjà une condition; mais il y en a une autre... et sans les deux, je ne conte pas.

— Voyons ton autre condition?

— C'est que l'honorable société, qui est empoisonnée de capitalistes, dit Pique-Vinaigre en reprenant son accent de bateleur, me fera la bagatelle d'une cotisation de vingt sous... Vingt sous! messieurs! pour entendre le fameux Pique-Vinaigre, qui a eu l'honneur de travailler devant les grinches les plus renommés, devant les escarpes les plus fameux de France et de Navarre, et qui est incessamment attendu à Brest at à Toulon où il se rend par ordre du gouvernement... Vingt sous!... C'est pour rien, messieurs!

- Allons! on te fera vingt sous... quand

tu auras dit tes contes.

— Après ?... Non... avant, s'écria Pique-Vinaigre.

— Ah ça! dis donc, est-ce que tu nous crois capables de te filouter vingt sous ? dit le Squelette d'un air choqué.

— Du tout!... répondit Pique-Vinaigre; j'honore la pègre de ma confiance, et c'est pour ménager sa bourse que je demande vingt sous d'avance.

— Ta parole d'honneur?

— Oui, messieurs; car après mon conte, on sera si satisfait, que ce n'est plus vingt sous! mais vingt francs! mais cent francs qu'on mo forcerait de prendre! Je me connais, j'aurais la petitesse d'accepter... Vous voyez donc bien que, par économie, vous ferez mieux de me donner vingt sous d'avance!

- Oh! ça n'est pas la blague qui te manque,

à toi...

- Je n'ai que ma langue, faut bien que je '
  m'en serve... Et puis, le fin mot, c'est que ma
  sœur et ses enfants sont dans une atroce débine... et vingt sous dans un petit ménage...
  ça se sent.
- Pourquoi qu'elle ne grinche pas, ta sceur, et ses mômes aussi... s'ils ont l'age? dit Nicolas.
- Ne m'en parlez pas, elle me désole, elle 'me désolonore... je suis trop bon.
- Dis donc trop bête... puisque tu l'encourages...
- C'est vrai, je l'encourage dans le vice d'être honnête... Mais elle n'est bonne qu'à ce métier-là, elle m'en fait pitié, quoi!... Ah ça! c'est convenu... je vous conterai ma fameuse histoire de Gringalet et Coupe-en-Deux ... mais on me fera vingt sous... et Barbillon

Germain.

On te fera vingt sous, et Barbillon, ne cherchera pas querelle à cet imbécile de Germain, dit le Squelette.

- Alors... ouvrez vos oreilles, vous allez entendre du chenu... Mais voici la pluie... qui fait renter les pratiques, il n'y aura pas besoin de les aller chercher.

En effet, la pluie commençait à tomber, les prisonniers quittèrent la cour et vinrent se réfugier dans le chauffoir, toujours accompagnés

d'un gardien.

Nous l'avons dit, ce chanffoir était une grande et longue salle dallée, éclairée par trois fenêtres donnant sur la cour; au milieu se trouvait le calorifère, près duquel se tenaient le Squelette, Barbillon, Nicolas et Pique-Vinaigre. A un signe d'intelligence du prévôt, le Gros-Boiteux vint rejoindre ce groupe.

Germain entra l'un des derniers, absorbé dans de délicieuses pensées. Il alla machinalement s'asseoir sur le rebord de la dernière croisée de la salle, place qu'il occupait ; habituellement et que personne ne lui disputait; car elle était éloignée du poèle, autour duquel

se groupaient les détenus.

Nous l'avons dit, une quinzaine de prison- i niers avaient d'abord été instruits et de la trahison que l'on reprochait à Germain, et du

meurtre qui devait l'en punir.

Mais, bientôt divulgué, ce projet compta autant d'adhérents qu'il y avait de détenus, ces misérables, dans leur aveugle cruauté, regardant ces affreux guet-apens comme une **ve**ngeance légitime et y voyant une garantie certaine contre les futures dénonciations des mangeurs.

Germain, Pique-Vinaigre et le gardien igno-

· raient seuls ce qui allait se passer.

L'attention générale se partageait entre le bourreau, la victime et le conteur qui allait innocemment priver Germain du seul secours que ce dernier put attendre, car il, était presque certain que le gardien, voyant les détenus attentifs aux récits de Pique-Vinaigre, croirait sa surveillance inutile, et profiterait de ce moment de calme pour aller prendre son repas.

En effet, lorsque tous les détenus furent en-

trés, le Squelette dit au gardien :

— Dites donc, vieux, Pique-Vinaigre a une bonne idée... il va nous conter son conte de Gringalet et Coupe-en-Deux. Il fait un temps a ne pas mettre un municipal dehors, nous allons attendre tranquillement l'heure d'aller à nos niches.

- Au fait, quand il bavarde, vous vous tenez tranquilles... Au moins on n'a pas besoin

d'être sur votre dos.

- Oui, reprit le Squelette, mais Pique-Vinaigre demande cher... pour conter... il veut

-Oui-la bagatelle de vingt sous... et c'est pour rien, s'écria Pique-Vinnigre. Oui, mesnicurs pour rien, car il ne faudrait pas avoir un

ne cherchera pas querelle à cet imbécile de le récit des aventures du pauvre petit Grings let, du terrible Coupe-en-Deux et du scoldent Gargousse... c'est à fendre le cœur et à hérisser les cheveux... Or, messieurs, qui est-ce qui ne pourrait pas disposer de la bagatelle de quatre liards, ou, si vous aimez mieux comster en kilomètres, la bagatelle de cinq centimes. pour avoir le cœur fendu et les cheveux hériasés ?..

Je mets deux sous..., dit le Squelette. Et il jeta sa pièce devant Pique-Vinaigre.

- Allons! est-ce que la pègre serait chiche pour un amusement pareil? ajouta-t-il en regardant ses complices d'un air significatif.

Plusieurs sous tombèrent de côté et d'antre. à la grande joie de Pique-Vinaigre, qui songesit

à sa sœur en faisant sa collecte.

- Huit, neuf, dix, onze, douze et treise! s'écria-t-il en ramassant la monnaie; allons, Messieurs les richards, les capitalistes et autres banquezingues, encore un petit effort, vous ne pouvez pas rester à treize, c'est un mauvais nombre... Il ne faut plus que sept sous... la bagatelle de sept sous!... Comment, Messieurs, il sera dit que la pègre de la Fosse-aux-lions ne pourra pas réunir encore sept sous... sept malheureux sous!... Ah! Messieura, vous feriez croire qu'on vous a mis ici injustement ou que vous avez eu la main bien malheurense.

La voix perçante et les lazzi de Pique-Vinaigre avaient tiré Germain de m réverie; autant pour suivre les avis de Rigolette en se popularisant un peu, que pour faire une légère aumône à ce pauvre diable qui avait témeigné quelque désir de lui être utile, il se leva et jeta une pièce de dix sous aux pieds du conteur qui s'écria en désignant à la foule le généreux do

nataire :

- Dix sous, Messieurs!... vous voyez. parlais de capitaliste... honneur à Monneur, il se comporte en banquezingue, en ambassadeur, pour être agréable à la société... Oui, Mes sieurs... car c'est à lui que vous devrez la plus grande part de Gringalet et de Coupe-en-Deux ... et vous l'en remercierez. Quant aux trois sous de surplus que fait sa pièce... je les mériterai en imitant la voix des personnages... au lieu de parler comme vous et moi... Ce sera encore une douceur que vous devrez à ce riche capitaliste, que vous devez adorer.
  - Allons, ne blague pas tant et commence.

dit le Squelette.

- Un moment, Messieurs, dit Pique-Vinsigre ; il est de toute justice que le capitaliste qui m'a donné dix sous... soit le mieux placé, sauf notre prévôt qui doit choisir.

Cette proposition servait si bien le projet da

Squelette, qu'il s'écria:

— C'est vrai, après moi il doit être le misux placé.

Et le bandit jeta un nouveau regard d'intelligence aux détenus.

- Oui, oui, qu'il s'approche, dirent-ils.

- Qu'il se mette au premier banc.

- Vous voyez, jeune homme... votre hibéliard dans en poche pour se priver d'entendre ralité est récompensée... l'honorable société reconnaît que vous avez droit aux premières places, dit Pique-Vinaigre à Germain.

Croyant que sa libéralité avait réellement mieux disposé ses odieux compagnons en sa faveur, enchanté de suivre en cela les recommandations de Rigolette, Germain, malgré une assez vive répugnance, quitta sa place de prédilection et se rapprocha du conteur.

Celui-ci, aidé de Nicolas et de Barbillon, ayant rangé autour du poèle les quatre ou cinq

bancs du chauffoir, dit avec emphase:

- Voici les premières loges! à tout seigneur tout honneur... d'abord, le capitaliste... Maintenant, que ceux qui ont payé s'asseyent sur les bancs, ajouta gaiement Pique-Vinaigre, croyant fermement que Germain n'avait plus, grace à lui, aucun péril à redouter. Et ceux qui n'ont pas payé, ajouta-t-il, s'assiéront par terre ou se tiendront debout, à leur choix...

Résumons la disposition matérielle de cette

Pique-Vinaigre, debout auprès du poêle, se se préparait à conter.

Près de lui, le Squelette, aussi debout, et couvant Germain des yeux, prêt à s'élancer sur lui au moment où le gardien quitterait la salle.

A quelque distance de Germain, Nicolas, Barbillon, Cardillac et d'autres détenus, parmi lesquels on remarquait l'homme au bonnet de coton bleu et à la blouse grise, occupaient les derniers banes.

Le plus grand nombre des prisonniers, groupés çà et là, les uns assis par terre, d'autres debout et adossés aux murailles, composaient les plans secondaires de ce tableau, éclairé à la Rembrandt par les trois fenêtres latérales qui jetaient de vives lumières et de vigoureuses ombres sur ces figures si diversement caractérisées et si durement accentuées.

Disons enfin que le gardien, qui devait, à son insu et par son départ, donner le signal du meartre de Germain, se tenait auprès de la

porte entr'ouverte.

- Y sommes-nous? demanda Pique-Vinaigre au Squelette.

- Silence dans la pègre..., dit celui-ci en se retournant à demi.

Puis, c'adressant à Pique-Vinaigre :

- Maintenant, commence ton conte. on t'écoute.

On fit un profond silence.

## CHAPITRE XXVII.

GRINGALET ET COUPE-EN-DEUX.

... Rien de plus doux, de plus salutaire, de plus pré-cisux que vos parol-s; elles charment, elles encou-ragent, elles améliorent...

Wolfrand, liv. IV.

Avant d'entamer le récit de Pique-Vinaigre, nous rappellerons au lecteur que, par un contraste bizarre, la majorité des détenus, malgré toujours les récits naifs, nous ne voudrions pas dire puérils, où l'on voit, selon les lois d'une inexorable fatalité, l'opprimé vengé de son tyran après des épreuves et des traverses sans nombre.

Loin de nous la pensée d'établir d'ailleurs le moindre parallèle entre des gens corrompus et la masse honnête et pauvre ; mais ne sait-on pas avec quels applaudissements frénétiques le populaire des théâtres du boulevard accueille la délivrance de la victime, et de quelles malédictions passionnées il poursuit le méchant ou le traître?

On raille ordinairement ces incultes témoignages de sympathie pour ce qui est bon, faible et persécuté... d'aversion pour ce qui est puissant, injuste et cruel.

On a tort, ce nous semble.

Rien de plus consolant en soi que ces ressentiments de la foule.

N'est-il pas évident que ces instincts salutaires pourraient devenir des principes arrêtés chez les infortunés que l'ignorance et la pauvreté exposent incessament à la subversive obession du mal?

Comment ne pas tout espérer d'un peuple dont le bon sens moral se manifeste si invariablement? d'un peuple qui, malgré les prestiges de l'art, ne permettrait jamais qu'une œuvre dramatique fût dénouée par le triomphe du scélérat et par le supplice du juste?

Ce fait, dédaigné, moqué, nous parait trèsconsidérable en raison des tendances qu'il constate, et qui souvent même se retrouvent, nous le répétons, parmi les êtres les plus corrompus, lorsqu'lls sont pour ainsi dire au repos et à l'abri des instigations ou des nécessités crimi-

En un mot, puisque des gens endurcis dans le crime sympathisent encore quelquefois au récit et à l'expression des sentiments élevés, ne doit-on pas penser que tous les hommes out plus ou moins en eux l'amour du beau, du bien, du juste, mais que la misère, mais que l'abrutissement, en faussant, en étouffant ces divins instincts, sont les causes premières de la dépravation humaine?

N'est-il pas évident qu'on ne devient généralement méchant que parce qu'on est malheureux, et qu'arracher l'homme aux terribles tentations du besoin par l'équitable amélioration de sa condition matérielle, c'est lui rendre praticables les vertus dont il a la conscience?

L'impression causée par le récit de Pique-Vinaigre démontrera, ou plutôt exposera, nous l'espérons, quelques-unes des idées que nous venons d'émettre.

Pique-Vinaigre commença donc son récit en ces termes au milieu du profond silence de son auditoire :

"— Il y a déja pas mal de temps que s'est passée l'histoire que je vais raconter à l'honorable société. Ce qu'on appelait la Petite-Poleur cynique pervemité, affectionnent presque logne n'était pas encore détruit. L'honorable

société sait ou ne sait pas ce que c'était que la

Petite-Pologne?,,

– Connu, dit le détenu au bonnet bleu et à la blouse grise, c'étaient des cassines du côté de la rue du Rocher et de la rue de la Pépinière?

- .. Justement, mon garçon, reprit Pique-Vinaigre, et le quartier de la Cité, qui n'est pourtant pas composé de palais, serait comme qui dirait la rue de la Paix ou la rue de Rivoli, auprès de la Petite-Pologne; quelle turne! mais, du reste, fameux repaire pour la pègre; il n'y avait pas de rues, mais des rue!les ; pas de maisons, mais des masures; pas de pavé, mais un petit tapis de boue et de fumier, ce qui faisait que le bruit des voitures ne vous aurait pas incommodé s'il en avait passé; mais il n'en passait pas. Du matin jusqu'au soir, et surtout du soir jusqu'au matin, ce qu'on ne décessait pas d'entendre, c'étaient des cris : A la garde! au secours! au meurtre! mais la garde ne se dérangeait pas. Tant plus il y avait d'assommés dans la Petite-Pologne, tant moins il y avait de gens à arrêter!
- . Ca grouillait donc de monde là dedans, fallait voir; il y logeait peu de bijoutiers, d'orfevres et de banquiers ; mais, en revanche, il y avait des tas de joueurs d'orgue, de paillasses, de polichinelles ou de montreurs de bêtes curieuses. Parmi ceux-là il y en avait un qu'on nommait Coupe-en-Deux, tant il était méchant, mais il était surtout méchant pour les enfants .. On l'appelait Coupe-en-Deux parce qu'on disait que d'un coup de hache il avait coupé en deux un petit Savoyard.,,

A ce passage du récit de Pique-Vinaigre, l'horloge de la prison sonna trois heures un quart.

Les détenus rentrant dans les dortoirs à quatre heures, le crime du Squelette devait être consommé avant ce moment.

– Mille tonnerres! le gardien ne s'en va pas, dit-il tout bas au Gros-Boiteux.

- Sois tranquille, une fois l'histoire en train, il filera...

Pique-Viuaigre continuait son récit :

... On ne savait pas d'où venait Coupe-en-Deux ; les uns disaient qu'il était Italien, d'autres Bohémien, d'autres Turc, d'autres Africain ; les bonnes femmes disaient magicien, quoiqu'un magicien dans ce temps-ci paraisse drôle ; moi, je serais assez tenté de dire comme les bonnes femmes. Ce qui faisait croire ça, c'est qu'il avait toujours avec lui un grand singe roux appelé Gargousse, et qui était si malin et si méchant qu'on aurait dit qu'il avait le diable dans le ventre. Tout à l'heure je vous reparlerai de Gargouese... Quant à Coupe-en-Deux, je vas vous le dévisager: il avait le teint couleur de revers de botte, les cheveux rouges comme les poils de son singe, les yeux verts, et ce qui me ferait croire, com. me les bonnes femmes, qu'il était magicien... c'est qu'il avait la langue noire ... "

– La langue noire? dit Barbillon.

--- Noire comme de l'encre!, répondit Pique-Vinaigre.

— Et pourquoi cela?

- Parce qu'étant grosse, sa mère avait probablement parlé d'un nègre, reprit Pique-Vinaigre avec une assurance modeste. A cet agrément-là, Coupe-en-Deux joignait le métier d'avoir je ne sais combien de tortues, de singes, de cochons d'Inde, de souris blanches, de renards et de marmottes, qui correspondaient à un nombre égal de petits savoyards ou d'enfants abandonnés.

"Tous les matins, Coupe-en-Deux distribuait à chacun sa bête et un morceau de pain noir, et en route... pour demander un petit sou ou faire danser la Catalina. Ceux qui le soir ne rapportaient pas au moins quinze sous, étaient battus, mais battus! que dans les premiers temps on entendait les enfants crier d'un

bout de la Petite-Pologne à l'autre.

"Faut vous dire aussi qu'il y avait dans la Petite-Pologne un homme qu'on appelait le doyen, parce que c'était le plus ancien de cette espèce de quartier, et qu'il en était comme qui dirait le maire, le prévôt, le juge de paix ou plutôt de guerre, car c'était dans sa cour (Il était marchand de vin gargotier) qu'on allait se peigner devant lui, quand il n'y avait que ce moyen de s'entendre et de s'arranger. Quoique déjà vieux, le doyen était fort comme un Hercule et très-craint ; on ne jurait que par lui dans la Petite-Pologne; quand il disait: C'est bien! tout le monde dissit: C'est trèsbien! C'est mal! tout le monde disait : C'est très-mal! Il était brave homme au fond, mais terrible; quand, par exemple, des gens forts faisaient la misère à de plus faibles qu'eux... alors, gare dessous!...

"Comme le doyen était le voisin de Coupeen-Deux, il avait dans le commencement entendu les enfants crier, à cause des coups que le montreur de bêtes leur donnait ; mais il lui avant dit : Si j'entends encore les enfants crier. je te fais crier à mon tour, et, comme tu as la

voix plus forte, je taperai plus fort. " -Farceur de doyen!... j'aime le doyen.

moi! dit le détenu à bonnet bleu.

— Et moi aussi, ajouta le gardien en se rapprochant du groupe.

Le Squelette ne put contenir un mouvement d'impatience courroucée.

Pique-Vinaigre continua:

..- Grace au doyen, qui avait menacé Coupe-en-Deux, on n'entendait donc plus les enfants crier la nuit dans la Petite-Pologne; mais les pauvres petits malheureux n'en souffraient pas moins; car s'ils ne criaient plus quand leur maître les battait, c'est qu'ils craignaient d'être battus encore plus fort... Quant à aller se plaindre au doyen, ils n'en avaient pas seulement l'idée.

"Moyennant les quinze sous que chaque petit montreur de bêtes devait lui rapporter, Coupe-en-Deux les logeait, les nourrissait et les habillait.

"Le soir un morceau de pain noir, comme à

déjeuner... voilà pour la nourriture ; il ne leur donnait jamais d'habits... voilà pour l'habillement: et il les enfermait la nuit pêle-mêle avec leurs bêtes, sur la même paille, dans un grenier où on montait par une échelle et par une trappe... voilà pour le logement. Une fois bâtes et enfants rentres au complet, il retirait l'échelle et fermait la trappe à clef.

"Vous juges la vie et le vacarme que ces singes, ces cochons d'Inde, ces renards, ces souris, ces tortues, ces marmottes et ces enfants faisaient sans lumière dans ce grenier, qui était grand comme rien. Coupe-en-Deux couchait dans une chambre au-dessous, ayant son grand singe Gargousse attaché au pied de son lit. Quand ça grouillait et que ça criait trop fort dans le grenier, le montreur de bâtes se levait sans lumière, prenait un grand fouet, montait à l'échelle, ouvrait la trappe, et sans y voir fouaillait à tour de bras.

"Comme il avait toujours une quinzaine d'enfants, et que quelques-uns lui rapportaient, les innocents, quelqueiois jusqu'à vingt sous par jour, Coupe-en-Deux, ses frais faits, et ils n'étaient pas gros, avait pour lui environ quatre france ou cent sous par jour; avec ça, il ribot-tait, car notez bien que c'était aussi le plus grand soulard de la terre, et qu'il était régulièrement mort-ivre une fois par jour... C'était son régime, il disait que sans cela il aurait eu mal à la tête toute la journée; faut dire aussi que sur son gain il achetait des cœurs de mouton à Gargousse, car son grand singe mangeait de la viande crue comme un vorace.

" Mais je vois que l'honorable société me demande Gringalet; le voici, messieurs...,,

- Ah! voyons Gringalet, et puis je m'en vas manger ma soupe, dit le gardien.

Le Squelette échanges un regard de satis-

faction féroce avec le Gros-Boiteux.

... — Parmi les enfants à qui Coupe-en-Deux distribuait ses bêtes, reprit Pique-Vinaigre, il y avait un pauvre petit diable surnommé Gringalet. Sans père ni mère, sans frère ni sœur, sans feu ni lieu, il se trouvait seul... tout seul dans le monde, où il n'avait pas demandé à venir, et d'où il pouvait partir sans que personne y prit garde.

" Il ne se nommait pas Gringalet pour son plaisir, allez! il était chétif, et malingre, et souffreteux, que c'était pitié; on lui aurait donné au plus sept ou huit ans, et il en avait treize; mais s'il ne paraissait que la moitié de son age, ce n'était pas mauvaise volonté... car il n'avait environ mangé que de deux jours l'un, et encore si peu et si peu... si mal et si mal, qu'il faisait grandement les choses en paraissant avoir sept ans.,,

– Pauvre moutard, il me semble le voir, dit le détenu à bonnet bleu, il y en a tant d'enfants comme ça... sur le pavé de Paris, des

petits crève-de-faim.

- Faut bien qu'ils commencent jeunes à apprendre ce état-là pour qu'ils puissent s'y faire, reprit Pique-Vinaigre en souriant avec amertume.

- Allons, va donc, dépêche-toi donc, dit brusquement le Squelette, le gardien s'impatiente, sa soupe refroidit.

-! bah! c'est égal, reprit le surveillant, je veux encore faire un peu connaissance avec

Gringalet, c'est amusant.

--- Vraiment, c'est très-intéressant, ajouta Germain, attentif à ce récit.

- Ah! merci de ce que vous me dites la, mon capitaliste, répondit Pique-Vinaigre, ça me fait plus de plaisir encore que votre pièce de dix sous...

- Tonnerre de lambin ! s'écria le Squelette, finiras-tu de nous faire languir?

Voilà! reprit Pique-Vinaigre.

"Un jour, Coupe-en-Deux avait ramass Gringalet dans la rue, mourant de froid et de faim ; il aurait aussi bien fait de l'y laisser mourir. Comme Gringalet était faible, il était peureux, et comme il était peureux, il **était** devenu la risée et le patiras des autres petits montreurs de bâtes qui le battaient et lui faisaient tant et tant de misère qu'il en scraft devenu méchant, sì la force et le courage ne lui avaient pas manqué.

"Mais non... quand on l'avait beaucoup

battu, il pleurait en disant :

... Je n'ai fait de mal à personne, et tout le monde me fait du mal... c'est injuste... Oh! si j'étais fort... et hardi !...,,

"Vous croyez peut-être que Gringalet allait ajouter :

" Je rendrais aux autres le mal qu'on m'a fait.,,

"Eh bien! pas du tout... il disait :

... Oh! si j'étais fort et hardi, je défendrais les faibles contre les forts; car je suis faible, et les forts m'ont fait suffrir !...,

"En attendant, comme il était trop puesron pour empêcher les forts de molester les faibles, à commencer par lui-même, il empêchait les grosses bêtes de manger les petites.

--- En voilà-t-il une drôle d'idée! dit le dé-

tenu au bonnet bleu.

"Et ce qu'il y a de plus farce, reprit le comteur, c'est qu'en aurait dit qu'avec cette idée-la Gringalet se consolait d'être battu... ce qui prouve qu'il n'avait pas au fond un mauvais

– Pardieu, je crois bien... au contraire..., dit le gardien. Diable de Pique-Vinaigre, est-

il amusant!

A ce moment trois heures et dennie sonnèrent.

Le bourreau de Germain et le Gros-Boiteux échangèrent un coup d'œil significatif.

L'heure avançait, le surveillant ne s'en allait pas, et quelques-uns des détenus, les moins endurcis, semblaient presque oublier les sinistres projets du Squelette contre Germain pour . écouter avec avidité le récit de Pique-Vinaigre:

- Quand je dis, reprit celui-ci, que Gringalet empêchait les grosses bêtes de manger . les petites, vous entendez bien que Gringalet n'allait pas se mêler des affaires des tigres, des lions, des loups ou même des renards et des était trop peureux pour cela; mais dès qu'il voyait, per exemple, une araignée embusquée dans sa toile pour y prendre une pauvre folle de mouche qui volait gaiement au soleil du bon Dieu, sans nuire à personne, crac! Gringalet donnait un coup de bâton dans la toile, délivrait la mouche, et écrasait l'araignée en vrai César... Oui! en vrai César... car il devenait blanc comme un linge en touchant à ces vilaines bêtes; il lui fallait donc de la résolution ... a lui qui avait peur d'un hanneton, et qui avait été très-longtemps à se familiariser avec la tortue que Coupe-en-Deux lui distribuait tous les matins. Aussi Gringalet, en surmontant la frayeur que lui causaient les araignées, afin d'empêcher les mouches d'être mangées, se montrait...,,

— Se montrait aussi crane dans son espéce qu'un homme qui aursit attaqué un loup pour lui ôter un mouton de la gueule, dit le détenu an bonnet bleu...

— Ou qu'un homme qui aurait attaqué Coupe-en-Deux pour lui retirer Gringalet des pattes, ajouta Barbillon, aussi vivement intéressé.

"— Comme vous dites, reprit Pique-Vinaigre. De sorte qu'après ces beaux coups-là,
Gringalet ne se sentait plus si malheureux...
Lui qui ne riait jamais, il souriait, il faisait le
crane, mettait son bonnet de travers (quand il
avait un bonnet), et chantonnait la Marseillaise
d'un air vainqueur... Dans ce moment-là, il n'y
avait pas une araignée capable d'oser le regarder en face.

« Une autre fois, c'était un cri-cri qui se noyait et se débattait dans un ruisseau... Vite Gringalet jetait bravement deux de ses doigts à la nage, et rattrapait le cri-cri, qu'il déposait ensuite sur un brin d'herbe... un maître nageur médailliste, qui aurait repêché son dixière noyé à cinquante francs par tête, n'aurait pas été plus fier que Gringalet quand il voyait son cri-cri gigotter et se sauver...

"Et pourtant le cri-cri ne lui donnait ni argent ni médaille, et ne lui dissit pas seulement merci, non plus que la mouche... Mais alors, Pique-Vinaigre, mon ami, me dira l'honorable société, quel diable de plaisir Gringalet, que tout le monde battait, trouvait il donc à être le libérateur des cris-cris et le bourreau des araignées? Puisqu'on lui faisait du mal, pourquoi qu'il ne se revengeait pas en faisant du mal selon sa force? par exemple, en faisant manger des mouches par des araignées, ou en laissant les cris-cris se noyer... ou même en en noyant exprès... des cris-cris?...,

- Oui, au fait, pourquoi ne se revengeait-il pas comme ça ? dit Nicolas.

A quoi ça lui aurait-il servi? dit un autre
 Tiens, à faire du mal, puisqu'on lui en

— Non! eh bien, moi, je comprends ça, qu'il simait à sauver des mouches... ce pauvre petit moutard! reprit l'homme au bonnet bleu. Il

singes de la ménagerie de Coupe-en-Deux, il | se disait peut-être : Qui sait si on ne me sauétait trop peureux pour cela ; mais dès qu'il | vera pas tout de même ?

Le camarade a raison, s'écria Pique-Vinaigre; il a lu dans le cœur de ce que j'allais

dégoiser à l'honorable société.

"Gringalet n'était pas malin ; il n'y voyait pas plus loin que le bout de son nez; mais il s'était dit : Coupe-en-Deux est mon araignée, peut-être bien qu'un jour quelqu'un fera pour moi ce que je fais pour les autres pauvres moucherons... qu'on lui démolira sa toile et qu'on m'ôtera de ses griffes. Car jusqu'alors, pour rien au monde, il n'aurait osé se sauver de chez son maître, il se serait cru mort. Pourtant, un jour que ni lui ni sa tortue n'avaient eu la chance, et qu'ils n'avaient gagné à eux deux que trois sous, Coupe-en-Deux se mit à battre le pauvre enfant si fort, si fort, que, ma foi, Gringalet n'y tint plus ; lassé d'être le rebut et le martyr de tout le monde, il guette le moment où la trappe du grenier est ouverte, et pendant que Coupe-en-Deux donnait la patée à ses bêtes, il se laisse glisser le long de l'échelle... "

- Ah... tant mieux! dit un détenu.

— Mais pourquoi qu'il n'allait pas se plaindre au doyen? dit le bonnet bleu, il aurait donné

sa rincée à Coupe-en-Deux.

...—Oui, mais il n'osait pas... il avait trop peur, il aimait mieux tacher de se sauver. Malheuresement Coupe-en-Deux l'avait vu; il vous l'empoigne par le cou et le remonte dans le greun; cette fois-là, Gringalet, en pensant à ce qui l'attendait, frémit de tout son corps, car il n'était pas au bout de ses peines...

"A propos des peines de Gringalet, il faut que je vous parle de Gargousse, le grand singe favori de Coupe-en-Deux ; ce méchant animal était, ma foi, plus grand que Gringalet ; jugez quelle taille pour un singe! Maintenant je vais vons dire pourquoi on ne le menait pas se montrer dans les rues, comme les autres bêtes de la ménagerie ; c'est que Gargousse était si méchant et si fort, qu'il n'y avait eu, parmi tous les enfants, qu'un Auvergnat de quatorze ans. gaillard résolu qui, après s'être plusieurs fois colleté et battu avec Gargousse, avait fini par pouvoir le mater, l'emmener et le tenir à la chaine, et encore bien souvent il y avait eu des batailles où Gargousse avait mis son conducteur en sang.

"Embêté de ça, le petit Auvergnat s'était dit un beau jour:

.. — Bon! bon! je me vengerai de toi, gredin

de singe!,,

"Un matin donc il part avec sa bête comme à l'ordinaire; pour l'amorcer, il achète un cosur de mouton; pendant que Gargousse mange, il passe une corde dans le bout de sa chaîne, attache la corde a un arbre, et une fois que le gueux de singe est bien amarré, il vous lui flanque une dégelée de coups de bâton... mais une dégelée, que le feu y aurait pris."

- Ah! c'est bien fait!

- Bravo, l'Auvergnat!

- Tape dessus, mon garçon!

- Éreinte-moi ce scélérat de Gargousse, dirent les détenus.

"— Et il tapait de bon cœur, allez, reprit l'Pique-Vinsigre. Il fallait voir comme Gargouse criair, grinçait des dents, sautait, gambadait et de ci, et de la ; mais l'Auvergnat ripostait avec son baton, en veux-tu! en voilà!

44 Malheureusement les singes sont comme les chats, ils ont la vie dure... Gargousse était aussi malin que méchant; quand il avait vu, c'est le cas de le dire, de quel bois ça chauffait pour lui, au plus bean moment de la dégelée il avait fait une dernière cabriole, était retombé à plat au pied de l'arbre, avait gigotté un moment, puis fait le mort, ne bougeant pas plus

qu'une bûche.

"L'auvergnat n'en voulait pas davantage : croyant le singe assommé, il file, pour ne jamais remettre les pieds chez Coupe-en-Deux. Mais le gueux de Gargousse le guettait du coin de l'œil; tout roué de coups qu'il était dès qu'il se voit seul et que l'Auvergnat est loin, il coupe avec ses dents la corde qui attachait sa chaine à l'arbre. Le boulevard Monceaux, où il avait reçu sa danse, était tout près de la Petite-Pologne; le singe connaissait son chemin comme son Pater; il détale donc en trainant la gigue, et arrive chez son maître qui rugit, qui écume, de voir son singe arrangé ainsi. Mais ca n'est pas tout : depuis ce moment-là, Gargousse avait gardé une si furieuse rancune contre tous les enfants en général, que Coupeen-Deux, qui n'était pourtant pas tendre, n'avait, plus osé le donner à conduire à personne ... de peur d'un malheur; car Gargousse aurait été capable d'étrangler ou de dévorer un enfant; et tous les petits montreurs de bêtes, sachant cela, se seraient plutôt laissé écharper par Coupe-en-Deux que d'approcher du singe. ,,

— Il faut décidément que j'aille manger ma soupe, dit le gardien en faisant un pas vers la porte; ce diable de Pique-Vinaigre ferait descendre les oiseaux des arbres pour l'entendre ... Je ne sais pas où il va pécher ce qu'il ra-

conte.

— Enfin... le gardien s'en va, dit tout bas le Squelette au Gros-Boiteux; je suis en nage, j'en ai la fièvre... tant je rage en dedans... Attention seulement à faire le mur autor du mangeur... je me charge du reste...

-Ah çà! soyez sages, dit le gardien en se

dirigeant vers la porte.

— Sages comme des images, répondit le Squelette en se rapprochant de Germain, pendant que le Gros-Boiteux et Nicolas, après s'être concertés d'un signe, firent deux pas dans la même direction.

— Ah! respectable gardien... vous vous en allez au plus beau moment, dit Pique-Vinaigre

d'un air de reproché.

Sans le Gros-Boiteux qui prévint son mouvement en le saisseant rapidement par le bras, le Squelette s'élançait sur Pique-Vinaigre.

— Comment, au plus beau moment? répondit le gardien en se retournant vers le conteur.

— Je crois bien, dit Pique-Vinaigre, vous ne

savez pas tout ce que vous allez perdre... Voilà ce qu'il y a de plus charmant dans mon histoire qui va commencer...

— Ne l'écoutez donc pas, dit le Squelette en contenant à peine sa fureur, il n'est pas en train aujourd'hui; moi je trouve que son conte est

bête comme tout...

— Mon conte est bête comme tout? s'écria Pique-Vinaigre froissé dans son amour-propre de narrateur; eh bien! gardien... je vous en prie, je vous en supplie... restez jusqu'à la fin ... j'en ai au plus encore pour un bon quart d'heure... D'ailleurs votre soupe est froide... maintenant, qu'est-ce que vous risquez? Je vas chauffer le récit pour que vous ayez encore le temps d'aller manger avant que nous remontions à nos dortoirs.

- Allons, je reste, mais dépêchez-vous, dit

le gardien en se rapprochant.

— Et vous avez raison de rester, gardien; sans me vanter, vous n'aurez rien entendu de pareil, surtout à la fin; il y a le triomphe du singe et de Gringalet... escortés de tous les petits montreurs de bêtes et des habitants de la Petite-Pologne. Ma parole d'honneur, ça n'est pas pour faire le fier, mais c'est vraiment superbe...

- Alors... contez vite, mon garçon, dit le gardien en revenant suprès du poèle.

Le Squelette frémissait de rage...

Il désespérait presque d'accomplir son crimé. Une fois l'heure du coucher arrivée, Germain était sauvé; car il n'habitait pas le même dortoir que son implacable ennemi, et le lendemain, nous l'avons dit, il devait occuper l'une des cellules vacantes à la pistole.

Puis enfin le Squelette reconnaissait, aux interruptions de plusieurs détenus, qu'ils se trouvaient, grâce au récit de Pique-Vinaigre, transportées dans un milieu d'idées presque pitoyables; peut-être alors n'assisteraient-ils pas avec une féroce indifférence au meurtre affreux dont leur impassibilitié devait les rendre complices.

Le Squelette pouvait empêcher le conteur de terminer son histoire, mais alors s'évanouissait sa dernière espérance de voir le gardien s'éloigner avant l'heure où Germain serait en streté.

— Ah! c'est bête comme tout! reprit Pique-Vinaigre. Eh bien! l'honorable société va juger de la chose...

" Il n'y avait donc pas d'animal plus méchant que le grand singe Gargousse, qui était surtout aussi achamé que son maître après les enfants

... Qu'est-ce que fait Coupe-en-Deux pour punir Gringalet d'avoir voulu se sauver?... ça... vous le saurez tout à l'heure; en attendant, il rattrape done l'enfant, le refourre dans le grenier pour la nuit, en lui disant:

"— Demain matin, quand tous tes camarades seront partis, je t'empoignerai, et tu verras ce que je fais à ceux qui veulent s'ensauver d'ici...,

" Je vous laisse à ponser la terrible nuit que passa Gringalet Il ne ferma presque pas l'œii; il se demandait es que Coupe-en-Deux vonlait lui faire... A force de se demander ça, il finit par s'endormir... Mais quel sommeil! ... Par la-dessus il eut un rêve... un rêve affreux... c'est-à-dire le commencement... vous allez voir...

"Il rèva qu'il était une de ces pauvres mouches comme il en avait tant fait se sauver des toiles d'araignée, et qu'à son tour il tombait dans une grande et forte toile où il se débattait, se débattait de toutes ses forces sans pouvoir s'en dépêtrer; alors il voyait venir vers lui, doucement, traltreusement, une espèce de monstre qui avait la figure de Coupe-en-Deux

sur un corps d'araignée...

4 Mon pauvre Gringalet recommencait à se débattre, comme vous pensez... mais plus il faisait d'efforts, plus il s'enchevetrait dans la toile, ainsi que font les pauvres mouches... Enfin l'araignée s'approche... le touche... et il sent les grandes pattes froides et velues de l'horrible bête l'attirer, l'enlacer... pour le dévorer... il se croit mort... mais voilà que tout a coup il entend une espèce de petit bourdonnement clair, sonore, aigu, et il voit un joli moncheron d'or, qui avait une espèce de dard fin et brillant comme une aiguille de diamant, voltiger autour de l'araignée d'un air furieux, et une voix... (quand je dis une voix, figurezvous la voix d'un moucheron!) une voix qui lni disait : Pauvre petite mouche... tu as sauvé des mouches... l'araignée ne...

. "Malheureusement Gringalet s'éveilla en sursaut... et il ne vit pas la fin du rêve; malgré ça, il fut d'abord un peu rassuré en se disant: Peut-être que le moucheron d'or au dard de diamant aurait tué l'araignée, si j'avais

vu la fin du songe.

... Mais Gringalet avait beau se bercer de cela pour se rassurer et se consoler, à mesure que la nuit finissait, sa peur revenait si forte qu'à la fin il oublia le rêve, ou plutôt il n'en retint que ce qui était effrayant: la grande toile où il avait été enlacé, et l'araignée à figure de Coupe-en-Deux... Vous jugez quels frissons de peur il devait avoir... Dame! jugez donc, seul... tout seul... sans personne qui voulît le défendre!

"Sur le matin, quand il vit le jour petit à petit paraître par la lucarne du grenier, sa frayeur redoubla; le moment approchait où il allait se trouver seul avec Coupe-en-Deux. Alors il se jeta à genoux au milieu du grenier, et pleurant à chaudes larmes, il supplia ses camarades de demander grâce pour lui à Coupe-en-Deux, ou bien de l'aider à se sauver s'il y avait moyen. Ah bien oui! les uns par peur du maître, les autres par insouciance, les autres par méchanceté, refusèrent au pauvre Gringalet le service qu'il leur demandait. "

— Mauvais galopins! dit le prisonnier au bonnet bleu; ils n'avaient donc ni cœur ni ventre?

— C'est vrai, reprit un autre ; c'est tannant de voir ce petit abandonné de la nature entière. Et seul et sans défense encore, reprit le prisonnier au bonnet bleu; car quelqu'un qui ne peut que tendre le cou sans se regimber, ça fait toujours pitié. Quand on a des denns pour mordre, alors c'est différent... ma foi... in as des crocs?... eh bien! montre-les et défends ta queue, mon cadet!

- C'est vrai! dirent plusieurs détenus.

—Ah çà! s'écria le Squelette ne pouvant plus dissimuler sa rage et s'adressant au bonnet bleu, est-ce que tu ne te tairas pas, toi? Est-ce que je n'ai pas dit: Silence dans la pègre?... Suis-je ou non le prévot ici?

Pour toute réponse, le bonnet bleu regarda le Squelette en face, puis il lui fit ce geste gouailleur parfaitement connu des gamins, qui consiste à appuyer sur le bout du nez le pouce de la main droite, ouverte en éventail, et à appuyer son petit doigt sur le pouce de la gauche,

étendu de la même manière.

Le bonnet bleu accompagna cette répense muette d'une mine si grotesque que plusieurs détenus rirent aux éclats, tandis que d'autres, au contraire, restèrent stupéfaits de l'audace du nouveau prisonnier, tant le Squelette était redouté.

Ce dernier montra le poing au bounet bleu et lui dit en grinçant des dents:

- Nous compterons demain...

— Et je ferai l'addition sur ta frimousse... je poserai dix-sept calottes et je ne retiendrai rien...

De crainte que le gardien n'eût une nouvelle raison de rester afin de prévenir une rixe possible, le Squelette répondit avec calme:

— Il ne s'agit pas de ça, j'ai la police du chauffoir et l'on doit m'écouter, n'est-ce pas, gardien ?

— C'est vrai, dit le surveillant. N'interrompez pas. Et toi, continue, Pique-Vinaigre; mais dépêche-toi, mon garçon.

### CHAPITRE XXVIII.

## LE TRIOMPHE DE GRINGALET ET DE GARGOUSSE.

"Pour lors donc, reprit Pique-Vinaigre continuant son récit, Gringalet, se voyant abandonné de tout le monde, se résigne à son malheureux sort. Le grand jour vient, et tous les enfants s'apprêtent à décaniller avec leurs bêtes. Coupe-en-Deux ouvre la trappe et fait l'appel pour donner à chacun son morceau de pain ; tous descendent par l'échelle, et Gringalet, plus mort que vif, rencogné dans un coin du grenier avec sa tortue, ne bougeait pas plus qu'elle ; il regardait ses compagnons s'en aller les uns après les autres; il aurait donné bien des choses pour pouvoir faire comme eux .. Le cœur battait bien fort a pauvre enfant; il espérait que peut être son maître l'oublierait. Ah bien oui! voila qu'il entend Coupe-en-Deux, qui était resté au pied de l'échelle, crier d'une grosse voix:

... Gringalet !... Gringalet !...

... Me voila, mon maltre.

chercher, reprend Coupe-en-Deux.

"Pour le coup, Gringalet se croit à son der-

nier jour.

... Allons, qu'il se dit en tremblant de tous ses membres et en se souvenant de son rêve, te voilà dans la toile, petit moucheron ; l'arrai-

gnée va te manger.

"Après avoir déposé tout doucement, sa tortue par terre, il lui dit comme un adieu. car il avait fini par s'attacher à cette bête ; il s'approche de la trappe. Il mettait le pied sur le haut de l'échelle pour descendre, quand Coupeen-Deux, le prenant par sa pauvie jambe maigre comme un fuscau, le tira si fort, si brusquement, que Gringalet dégringola et se rabota toute la figure le long de l'échelle.,,

-Quel dommage que le doyen de la Petite-Pologne ne se soit pas trouvé la !... quelle danse à Coupe-en-Deux! dit le bonnet bleu; c'est dans ces moments-là qu'il est bon d'être

fort...

- ... Oui, mon garçon; mais malheureusement le doyen ne se trouvait pas la !... Coupeen-Deux vous prend donc l'enfant par la peau de son pantalon et l'emporte dans son chenil, ou il gardait le grand singe attaché au pied de son lit. Rien qu'à voir seulement l'enfant, voila la mauvaise bête qui se met à bondir, à grincer des dents comme un furieux, à s'élancer de toute la longueur de sa chaîne à l'encontre de Gringalet, comme pour le dévorer. ,,
- Pauvre Gringalet, comment te tirer de

-- Mais s'il tombe dans les pattes du singe, il est étranglé net!

- Tonnerre!... ça donne la petite mort, dit le bonnet bleu; moi, dans ce moment-ci, je ne ferais pas de mal à une puce... Et vous, les amis ?
  - --- Ma foi, ni moi non plus.

– N<del>i</del>-moi.

A ce moment la pendule de la prison sonna le troisième quart de trois heures.

Le Squelette, craignant de plus en plus que le temps ne lui manquât, s'écria, furieux de ces interruptions qui semblaient annoncer que plusieurs détenus s'apitoyaient réellement :

–Silence donc dans la pègre !... Il n'en finira jamais, ce conteur de malheur, si vous

parlez sutant que lui!

Les interrupteurs se turent.

Pique-Vinaigre continua:

"Quand on pense que Gringalet avait eu toutes les peines du monde à s'habituer à sa tortue, et que les plus courageux de ses camarades tremblaient au seul nom de Gargousse, on se figure sa terreur quand il se voit apporter par son maître tout près de ce gueux de singe

... Grace!... mon maître, criait-il en claquant ses deux machoires l'une contre l'autre, comme s'il avait eu la fièvre, grace! mon maître, je ne le ferai plus, je vous le pro-

mets!...

\_\_ Descends tout de suite, ou je te vais sans savoir ce qu'il disait, car il n'avait rien a se reprocher. Mais Coupe-en-Deux se moquait bien de ça... Malgré les cris de l'enfant, qui se débattait, il le met à la portée de Gargousse, qui saute dessus et l'empoigne... ,,

· Une sorte de frémissement circula dans

l'auditoire de plus en plus attentif.

- Comme j'aurais été bête de m'en aller! dit le gardien en se rapprochant davantage des groupes.

"Ét ça n'est rien encore ; le plus beau n'est pas la, reprit Pique-Vinaigre. Dès que Gringalet sentit les pattes froides et velues du grand singe qui le saisissait par le cou et par la tête, il se crut dévoré, eut comme le délire, et se mit à crier avec des gémissements qui auraient attendri un tigre:

- L'araignée de mon rêve, mon bon Dieu! ... l'araignée de mon rêve... Petit moucheron

d'or... a mon secours!

- "-- Veux-tu te taire !... veux-tu te taire !... lui disait Coupe-en-Deux en lui donnant de grands coups de pied, car il avait peur qu'on n'entendit ses cris; mais au bout d'une minute il n'y avait plus de risque, allez! le pauvre Gringalet ne criait plus, ne se débattait plus; à genoux et blanc comme un linge, il fermait les yeux et grelottait de tous ses membres ni plus ni moins que par un froid de janvier; pendant ce temps-là, le singe le battait, lui tirait les cheveux et l'égratignait; et puis de temps en temps la méchante bête s'arrêtait pour regarder son maître, absolument comme s'ils s'étaient entendus ensemble. Coupe-en-Deux, lui, riait si fort, si fort, que si Gringalet eut crié, les éclats de rire de son maître auraient couvert ses cris. On aurait dit que ça encourageait Gargousse, qui s'acharnait de plus belle après l'enfant.,,
- Ah! gredin de singe! s'écria le bonnet bleu. Si je t'avais tenu par la queue, j'aurais mouliné avec toi comme avec une fronde, et je t'aurais cassé la tête sur un pavé.

-Gueux de singe! il etait méchant comme un homme!

- Il n'y a pas d'homme si méchant que ça! - Pas si méchant! reprit Pique-Vinaigre. Et Coupe-en-Deux donc? Jugez-en... voilà ce qu'il fait après: il détache du pied de son lit la chaîne de Gargousse, qui était trèslongue, il retire un moment de ses pattes l'enfant plus mort que vif, et l'enchaîne de l'autre côté, de façon que Gringalet était à un bout de la chaîne et Gargousse à l'autre, tous les deux attachés par le milieu des reins, et séparés entre eux par environ trois pieds de distance.,,

- Voila-t-il une invention!

– C'est vrai, il y a des hommes plus méchants que les plus méchantes bêtes.

" Quand Coupe-en-Deux a fait ce coup-la, a dit à son singe, qui avait l'air de le comprendre, car ils méritaient bien de s'entendre:

"Attention, Gargousse! on t'a montré, c'est "Le pauvre petit criait: Je ne le ferai plus! toi qui a ton tour montreras Gringalet; il sera

ton singe. Allons, houp! debout, Gringalet, ou je dis à Gargousse de piller sur toi...

"Le pauvre enfant était retombé à genoux, joignant les mains, mais ne pouvant plus parler; on n'entendait que ses dents claquer.

... Tiens, fais-le marcher, Gargousse, se mit à dire Coupe-en-Deux à son singe, et s'il rechigne, fais-lui comme moi...

"Et en même temps il donne à l'enfant une dégelée de coups de houssine, puis il remet la

bagnette au singe. Vous savez comme ces animaux sont imitateurs de leur nature, mais Gargousse l'était plus que non pas un ; le voilà donc qui prend la houssine d'une main et tombe sur Gringalet, qui est bien obligé de se lever. Une fois debout, il était, ma foi, à peu près de la même taille que le singe; alors Coupe-en-Deux sort de sa chambre et descend l'escalier en appelant Gargousse, et Gargousse, le suit en chassant Gringalet devant lui à grands coups de houssine, comme s'il avait été son esclave...

a Ils arrivent ainsi dans la petite cour de la masure de Coupe-en-Deux. C'est là où il comptait s'amuser; il ferme la porte de la ruelle, et fait signe à Gargousse de faire courir l'enfant devant lui tout autour de la cour à grands coups de houssine

"Le singe obéit, et se met à courser ainsi Gringalet en le battant, pendant que Coupe-en-Vous croyez Deux se tenait les côtes de rire. que cette méchanceté-la devait lui suffire? Ah bien oui!... ce n'était rien encore. Gringalet en avait été quitte jusque-là pour des égratignures, des coups de houssine et une peur horrible. Voilà ce qu'imagina Coupe-en-Deux :

"Pour rendre le singe furieux contre l'enfant qui tout essoufflé était déjà plus mort que vif, il prend Gringalet par les cheveux, fait semblant de l'accabier de coups et de le mordre, et il le rend à Gargousse en lui criant : Pille ... pille ... et ensuite il lui montre un morceau de cœur de mouton comme pour lui dire: Ça sera ta récompense...

don't alors, mes amis, vraiment c'était un spectacle terrible...

"Figurez-vous un grand singe rouz à museau noir, grinçant des dents comme un possédé, et se jetant furieux, quasi enragé, sur ce panvre petit malheureux, qui, ne pouvant pas se défendre, avait été renversé du premier coup et s'était jeté à plat ventre, la face contre terre, pour n'être pas dévisagé. Voyant ça, Gargousse, que son maître aguichait toujours contre l'enfant, monte sur son dos, le prend par le cou et commence à lui mordre au sang le derrière de la tête.

"— Oh! l'araignée... de mon réve... l'araignée!... criait Gringalet d'une voix étouffée, se croyant bien mort cette fois.

"Tout à coup on entend frapper à la porte.

Pan!... pan!...pan!...,
— Ah! le doyen!... s'écrièrent les prisonniers avec joie. Enfin!!!

--- Oui, cette fois c'était lui, mes amis; il crimit à travers la porte

- Ouvriras-tu, Coupe-en-Doux! ouvriras-tu?... Ne fais pas le sourd; car je te vois... par le trou de la serrure!

"Le montreur de bêtes, forcé de répendre. s'en va tout grognant ouvrir au doyen, qui était un gaillard solide comme un pont, malgre ses cinquante ans, et avec lequel il ne fallait pas badiner quand il se fachait.

... Qu'est-ce que vous me voulez? lui dit Coupe-en-Deux en entre-baillant la porte.

... Je veux te parler, dit le doyen qui entra presque de force dans la petite cour ; puis, voyant le singe toujours acharné après Gringalet, il court, vous empoigne Gargousse par la pear du cou, veut l'arracher de dessus l'enfant et le jeter à dix pas ; mais il s'apercoit seulement alors que l'enfant était enchaîné au singe. Voyant ça, le doyen regarde Coupe-en-Deux d'un air terrible et lui crie : Viens tout de suite désenchainer ce petit malheureux!

"Vous jugez de la joie, de la surprise de Gringalet, qui, à demi mort de frayeur, se voit sauvé si à propos... et comme par miracle. Aussi il ne put s'empêcher de se souvenir du moncheron d'or de son rêve, quoique le dorse n'eût pas l'air d'un moucheron, le gaillard, tant s'en faut... "

- Allons, dit le gardien en faisant un pas vers la porte, voilà Gringalet sauvé, je vais manger ma soupe.

-Sauvé! s'écria Pique-Vinaigre, ab bien oui, sauvé! il n'est pas au bout de ses psines, allez, le pauvre Gringalet.

- Vraiment? dirent quelques détenus avec intérét.

- Mais qu'est-ce donc qui va lui arriver? reprit le gardien en se rapprochant

- Restez, gardien, vous le saurez, reprit le conteur.

— Diable de Pique-Vinaigre, il vous fait faire tout ce qu'il veut, dit le gardien ; ma foi, je reste encore un peu.

Le Squelette, muet, écumait de rage. Pique-Vinaigre continua:

« Coupe-en-Deux, qui craignait le doyen comme le feu, avait, tout en grognant, détaché l'enfant de la chaine ; quand c'est fait, le doyen jette Gargousse en l'air, le reçoit au bout d'un grandissime coup de pied dans les reins, et l'envoie rouler à dix pas... Le singe crie comme un brûlé, grince des dents, mais il se muve lestement et va se réfugier au faite d'un petit hangar d'où il montre le poing au doyen.

... Pourquoi battez-vous mon singe? dit

Coupe-en-Deux au doyen.

"— Tu devrais me demander plutôt pourquoi je ne te bats pas toi-même... Faire ainsi souffrir cet enfant! Tu t'es donc soulé de bien bonne heure ce matin?

... Je ne suis pas plus soul que vous ; j'apprenais un tour à mon singe : je veux donner une représentation où lui et Gringalet paraltront ensemble ; je fais mon état, de quoi vous mélez-vous?

... Je me mêle de ce qui me regards. matin, en ne voyant pas Gringalet passer de-

vant ma porte avec les autres enfants, je leur ai demandé où il était ; ils ne m'ont pas répondu, ils avaient l'air embarrassés; je te connais, j'ai deviné que tu ferais quelque mauvais coup sur lui, et je ne me suis pas trompé. Écoute moi bien : toutes les fois que je ne verrai pas Gringalet passer devant ma porte avec les autres le matin, j'arriverai ici dare-dare, et il faudra que tu me le montres, ou sinon... je t'assomme..

... — Je ferai ce que je voudrai, je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous, lui répondit Coupeen-Deux, irrité de cette menace de surveillance. Vous n'assommerez rien du tout, et si vous ne vous en allez pas d'ici, ou si vous re-

venez... je vous...

"Vli-vlan, fit le doyen en interrompant Coupe-en-Deux par un duo de calottes à assommer un rhinocéros, voilà ce que tu mérites pour répondre ainsi au doyen de la Petité-Pologne.,,

- Deux calottes, c'était bien maigre, dit le bonnet bleu; à la place du doyen, je lui aurais

trempé une drôle de soupe grasse.

— Et il ne l'aurait pas eu volée, ajouta un détenu.

.. Le doyen, reprit Pique-Vinaigre, en aurait mangé dix comme Coupe-en-Deux. Le montreur de bêtes fut donc obligé de mettre les calottes dans son sac; mais il n'en était pas moins furieux d'être battu, et surtout d'être battu devant Gringalet. Aussi, à ce moment même, il se promit de s'en venger, et il lui vint une idée qui ne pouvait venir qu'à un démon de méchanceté comme lui. Pendant qu'il ruminait cette idée diabolique en se frottant les oreilles, le doyen lui dit :

...- Rappelle-toi que si tu t'avises de faire encore souffrir cet enfant, je te forcerai à filer de la Petite-Pologne, toi et tes bêtes, sans quoi i'ameuterai tout le monde contre toi : tu sais qu'on te déteste déjà, aussi on te fera une conduite dont ton dos se souviendra, je t'en ré-

ponds.

"En traitre qu'il était, et pour pouvoir exécuter son idée scélérate, au lieu de continuer a se facher contre le doyen, Coupe-en-Deux fait le bon chien, et dit d'un air calin :

... Foi d'homme, doyen, vous avez tort de m'avoir battu, et de croire que je veux da mai à Gringalet; au contraire, je vous répète que j'apprenais un nouveau tour à mon singe; il n'est pas commode quand il se rebiffe, et, dans la bagarre, le petit a été mordu, j'en suis faché.

"- Hum!... fit le doyen en le regardant de travers, est-ce bien vrai ce que tu me dis la? D'ailleurs, si tu veux apprendre un tour à ton singe, pourquoi l'attaches-tu à Gringalet?

" - Parce que Gringalet doit être aussi du tour. Voila ce que je veux faire : j'habillerai Gargousse avec un habit rouge et un chapeau à plumes comme un marchand de vulnéraire suisse; j'assoirai Gringulet dans une petite chaise d'enfant, puis je lui mettrai une serviette au cou, et le singe, avec un grand rasoir de bois, aura l'air de lui faire la barbe.

"Le doyen ne put s'empêcher de rire à cette idée.

... N'est-ce pas que c'est farce ? reprit Coupe-en-Deux d'un air sournois.

... Le fait est que c'est farce, dit le doyen, d'autant plus qu'on dit ton gueux de singe assez adroit et assez malin pour jouer une parade pareille.

" - Je le crois bien... Quand il m'aura vu cinq ou six fois faire semblant de raser Gringalet, il m'imitera avec son grand rasoir de bois; mais pour ça il faut qu'il s'habitue à l'enfant ; aussi je les avais attachés ensemble.

... Mais pourquoi as-tu choisi Gringalet

plutôt qu'un autre ?

... Parce qu'il est le plus petit de tous, et qu'étant assis Gargousse sera plus grand que lui ; d'ailleurs, je voulais donner la moitié de la recette à Gringalet.

... Si c'est comme cela, dit le doyen rassuré par l'hypocrisie du montreur de bêtes, je regrette la tournée que je t'ai donnée; alors

mets que c'est une avance...

"Pendant le temps que son maître parlait avec le doyen, Gringalet, lui, n'osait pas souffler; il tremblait comme la feuille, et mourait d'envie de se jeter aux pieds du doyen pour le supplier de l'emmener de chez le montreur de bêtes; mais le courage lui monquait, et il recommençait à se désespérer tout bas en disant : Je serai comme la pauvre mouche de mon rêve, l'arraignée me dévorera ; j'avais tort de croire que le moucheron d'or me sauverait.

d - Allons, mon garçon, puisque le père Coupe-en-Deux te donne la moitié de la recette, ca doit t'encourager à t'habituer au singe ... Bah! bah! tu t'y feras, et si la recette est

bonne, tu n'auras pas à te plaindre.

... Lui! se plaindre! Est-ce que tu as a te plaindre? lui demanda son maître en le regardant à la dérobée d'un air si terrible, que l'enfant aurait voulu être à cent pieds sous

\_ Non... non... mon maltre, répondit-il en balbutiant.

.. - Vous voyez bien, doyen, dit Coupe-en-Deux, il n'a jamais eu a se plaindre; je ne veux que son bien après tout. Si Gargousse l'a égratigné une première fois, cela n'arrivera plus, je vous le promets; j'y veillerai.

"— A la bonne heure! Ainsi, tout le monde

sera content.

.. - Gringalet tout le premier, dit Coupe-en-Deux. N'est-ce pas que tu seras content?

" - Oui, oui... mon mattte..., dit l'enfant tout tremblant.

.. - Et pour te consoler de tes égratignures. je te donnerai ta part d'un bon déjeuner, car le doyen va m'envoyer un plat de côtelettes aux cornichons, quatre bouteilles de vin et un demi-setier d'eau-de-vie.

" - A ton service, Coupe-en-Deux, ma cave et ma cuisine luisent pour tout le monde.

" Au fond, le doyen était brave homme, mais il n'était pas malin et il aimait à yeadre son vin et son fricot aussi. Le gueux de Coupevite dans son grenier; l'enfant ne se fait pas dire à deux fois, il s'en va tout effrayé.

dire à deux fois, il s'en va tout ettrayé.

— Mon bon Dieu! je suis perdu, s'écrietien se jetant sur la paille, à côté de sa tortue, et en pleurant à chaudes larmes. Il était la depuis une bonne heure, à sangloter, lorsqu'il entend la grosse voix de Coupe-en-Deux qui l'appelait... Ce qui augmentait encore la peur de Gringalet, c'est qu'il lui semblait que la voix de son maître n'était pas comme à l'ordinaire.

— Descendras-tu bientôt? reprend le montreur de bêtes avec un tonnerre de jure-

"L'enfant se dépèche vite de descendre par l'échelle; à peine a-t-il mis le pied par terre, que son maître le prend et l'emporte dans sa chambre en trébuchant à chaque pas, car Coupe-en-Deux avait tant bu, tant bu, qu'il était soûl comme une grive et qu'il se tenait à peine sur ses jambes; son corps se penchait tantôt en avant, tantôt en arrière, et il regardait Gringalet en roulant des yeux d'un air féroce, mais sans parler; il avait, comme on dit, la bouche trop épaisse: jamais l'enfant n'en avait eu plus peur.

"Gargousse était enchaîné au pied du lit.

" Gargousse était enchaîné au pied du lit. "Au milieu de la chambre il y avait une chaise, avec une corde pendante au dossier.

"— Ass... assis-toi... la... continua Pique-Vinaigre en imitant, jusqu'à la fin de ce récit, le bégayement empâté d'un homme ivre, lorsqu'il faisait parler Coupe-en-Deux.

Gringalet a'assied tout tremblant; alors Coupe-en-Deux, toujours sans parler, l'entortille de la grande corde et l'attache sur la chaise, et cela pas facilement, car quoique le montreur de bêtes eut encore un peu de vue et de connaissance, vous pensez qu'il faisait les nœuds doubles. Enfin voilà Gringalet solidement amarré sur sa chaise.

... Mon bon Dieu! mon bon Dieu! murmurait-il. Cette fois, personne ne viendra me

délivrer.

Rauvre petit, il avait raison, personne ne pouvait, ne devait venis, comme vous allez le voir ; le doyen était parti rassuré, Coupe-en-Deux avait fermé la porte de sa cour en dedans à double tour, mis le verrou; personne ne pouvait donc venir au secours de Gringalet.,

— Oh! pour cette fois, se dirent les prisonniers impressionnés par ce récit, Gringalet, tu

es perdu...

— Pauvre petit!...
— Quel dommage!

— S'il ne fallait que donner vingt sons pour le sauver, je les donnerais.

- Moi aneni.

que j'ai été battu par le doyen... tu... vas mou ... mourir...

"Et il tire de sa poche un grand rasoir tout fralchement repassé, l'ouvre, et prend d'une main Gringalet par les cheveux...»

Un murmure d'indignation et d'horreur circula parmi les détenus et interrompit un moment Pique-Vinaigre, qui reprit:

"A la vue du rasoir, l'enfant se mit à crier:

"—Grâce! mon maître. grâce! ne me
tuez pas!

"— Va, crie... crie... mome... tu ne crieras pas longtemps, répond Coupe-en-Deux. "— Moucheron d'or! moucheron d'or! à

mon secours! cria le pauvre Gringalet presque en délire, et se rappelant son rêve qui l'avait tant frappé; voilà l'arraignée qui va me tuer! . — Ah! tu m'app... tu m'appelles... araignée, toi... dit Coupe-en-Deux. A cause de ça... et d'autres... d'autres choses, tu vas mourir... entends-tu... mais... pas de ma main... parce que... la... chose... et puis qu'on me guillotinerait... je dirai... et... prou... prouverai que c'est... le singe- Pai... tantôt... préparé la chose ... a ... enfin n'importe, dit Coupe-en-Deux en se soutenant à peine ; puis, appelant son singe, qui, au bout de sa chaîne, la tendait de toutes ses forces en grinçant des dents et en regardant tour à tour son maître et l'enfant :

4— Tiens, Gargousse, lui dit-il en lui montrant le rasoir et Gringalet qu'il tenait par les cheveux, tu vas lui faire comme ça... voistu?...

"Et, passant a plusieurs reprises le dos du rasoir sur le cou de Gringalet, il fit comme s'il lui coupait le cou.

"Le gueux de singe était si imitateur, si méchant et si malin, qu'il comprit ce que son maître voulait; et, comme pour le lui prouver, il se prit le menton avec la patte gauche, renversa sa tête en arrière, et avec sa patte droite il fis mine de se couper le cou.

...—C'est ça, Gargousse... ça y est, dit Coupe-en-Deux en balbutiant, en fermant les yeux à demi et en trébuchant si fort, qu'il manqua de tomber avec Gringalet et la chaise ... Oui, ça y est... je vas te... dé... détacher, et tu... lui couperas le sifflet, n'est-ce pas, Gargousse?

"Le singe cria en grinçant des dents, comme pour dire oui, et avança la patte pour prendre le rasoir que Coupe-en-Peux lui tendait.

"—Moucheron d'or, à mon secours! murmura Gringalet d'une payvre voix mourante, certain cette fois d'être à m dernière heure.

"Car, hélas! il appelait le moucheron d'or à son secours sans y compter et sans l'espérer;

uant; on aurait ditune euncene de leu qui voltigeait, voltigeait, et juste à l'instant où Coupe-en-Deux venait de donner le rasoir à Gargousse, le moucheron d'or s'en va se ploquer droit dans l'œil de ce méchant brigand.

"Une mouche dans l'œil, ça n'est pas grand'chose; mais, dans le moment, vous savez que ça cuit comme une piqure d'épingle; aussi Coupe-en-Deux, qui se soutenait à peine, porta vivement la main à son œil, et ça par un mouvement si brusque, qu'il trébucha, tomba tout de son long, et roula comme une masse au pied du lit où était enchaîné Gargousse.

- Moucheron d'or, merci... tu m'as sauvé! cria Gringalet; car, toujours assis et attaché sur sa chaise, il avait tout vu.,,

- C'est ma foi vrai pourtant, le moucheron d'or l'a empêché d'avoir le cou coupé, s'écrièrent les détenus transportés de jois.

- Vive le moucheron d'or! cria le bonnet bleu.

- Oui, vive le moucheron d'or! répétèrent plusieurs voix.

- Vive Pique-Vinaigre et ses contes! dit un autre.

- Attendez donc, reprit le conteur, voici le plus beau et le plus terrible de l'histoire que je vous avais promise :

"Coupe-en-Deux avait tombé par terre comme un plomb; il était si soul, si soul qu'il ne remuait pas plus qu'une bûche... il était ivre-mort ... quoi ! et sans connaissance de rien ; mais en tombant il avait manqué d'écraser Gargousse, et lui avait presque cassé une patte de derrière ... Vous savez comme cette vilaire bête était méchante, rancunière et malicieuse. Il n'avait pas laché le rasoir que son maltre lui avait donné pour couper le cou à Gringalet. Qu'estce que fait mon gueux de singe quand il voit son maître étendu sur le dos, immobile comme une carpe pamée et bien à sa portée? il saute sur lui, s'accroupit sur sa poitrine, d'une de ses pattes lui tend la peau du cou, et de l'autre... crac... il vous lui coupe le sifflet net comme verre... juste comme Coupe-en-Deux lui avait enseigné à le faire sur Gringalet.,,

– Bravo !...

– C'est bien fait !...

- Vive Gargoussa!... crièrent les détenus
- Vive le petit moucheron d'or!.

– Vive Gringalet!

--- Vive Gargousse!

- Eh bien! mes amis, s'écria Pique-Vinaigre enchanté du succès de son récit, ce que vous criez la, toute la Petite-Pologne le criait une heure plus tard.

- Comment cela... comment?

- Je vous ai dit que pour faire son mauvais coup tout à son aise, le gueux de Coupe- | pêcher les araignées de vous manger, car... "

avaient beau trapper, et que teur mattre ne leur ouvrait pas. - Le gredin se sera soulé comme un Anglais, dit-il, je lui ai envoyé du vin tantôt ; faut enfoncer sa porte, ces enfants ne peuvent pas rester la nuit dehors.

"On enfonce la porte à coups de merlin, on entre, on monte, on arrive dans la chambre, et qu'est-ce qu'on voit? Gargousse enchaîné et accroupi sur le corps de son maître, et jouant avec le rasoir ; le pauvre Gringalet, heureusement hors de la portée de la chaîne de Gargousse, toujours assis et attaché sur sa chaise, n'osarit pas lever les yeux sur le corps de Coupeen-Deux, et regardant, devinez quoi? la petite mouche d'or, qui, après avoir voleté autour de l'enfant, comme pour le séliciter, était enfin venue se poser sur se petite main.

Gringalet raconta tout au doyen et à la foule qui l'avait suivi ; ça paraissait vraiment, comme on dit, un coup du ciel: aussi le doyen s'écrie: — Un triomphe à Gringalet... un triomphe à Gargousse qui a tué ce mauvais brigand de Coupe-en-Deux. Il coupait les autres... c'était son tour d'être coupé.

- Oui! oui! dit la foule, car le montreur de bêtes était détesté de tout le monde, un triomphe à Gargousse! un triomphe à Gringalet!

Il faisait nuit; on allume des torches de paille, on attache Gargousse sur un banc que quatre gamins portaient sur leurs épaules ; le gredin de singe n'avait pas l'air de trouver ça trop beau pour lui, et il prenait des airs de triomphateur en montrant les dents à la foule. Après le singe venait le doyen, portant Gringalet dans ses bras ; tous les petits montreurs de bêtes, chacun avec la sienne, entouraient le doyen; l'un portait son renard, l'autre sa marmotte, l'autre son cochon d'Inde; ceux qui jouaient de la vielle, jouaient de la vielle ; fl y avait des charbonniers auvergnats avec leur musette, qui en jouaient aussi ; c'était enfin un tintamarre, une joie, une sete, qu'on ne peut s'imaginer! Derrière les musiciens et les montreurs de bêtes, venaient tous les habitants de la Petite-Pologne, hommes, femmes, enfants; presque tous tenaient à la main des torches de paille, et criaient comme des enragés: - Vive Gringalet! vive Gargousse!... - Le cortage fait dans cet ordre-la le tour de la cassine de Coupe-en-Deux. C'était un drôle de spectacle, allez, que ces vieilles masures et toutes ces figures éclairées par la lueur rouge des feux de paille qui flamboyaient !... Quant & Gringalet, la première chose qu'il avait ane, une fois en liberté, ça avait été de mestre la petite mouche d'or dans un cornet de papier, et il répétait tout le temps de son triomphe:

.- Petits moucherons, j'ai bien fait d'em-



La fin du richt de Physe-Vinnigre fet inter-

rompue.

--- En ? père Bounnet, esta une voix de éphore, viene donc enemger ta saupe ; quatre àssures vont-sonner dans dix minutes.

— Ma foi, Phistoire est à pes près finis, j'y vais. Mierci, mon garçon, le m'as joinnent amusé, tu peux t'en vanter, dit le surveillant à Pique-Vinnigne en allant vaus la parte...

Puis, s'arrêtant :

--- Ah çà! soyes sages..., dit-il wax détenne en se retournent.

 Nous allons entendre la fin de l'histoire, dit le Squelette haletant de fureur contrainte.

Puis it dit tout hur an Gras-Baiteur:

- Va sur le pus de la porte, suis le gardien des yeux, et quand su l'aume vu sostir de la ceux, crie Gargenses f et le seaugeur est mort...
- --- Ça y est, dit le Gros-Buitenz qui accompagna le gandien et resta debout à la porte du chauffoir, l'épiant du regard.
- (¿ Je vous dissis dans, sepsit Pique-Vinnigne, que Gringalet, écut le tempe de son trioraphe, se dimit:

" — Petits moutherons, j'ai...,

- Gargonne ! s'écria le Gree-Boiteux en se netouremet. Il venait de voir le surveillant emitter la cour.
- A moi! Gringalet... je serai tan amigado! s'écria aussitôt le Squalette en se précipilant ei brusquement sur Germain, que colui-ei se put faire un mouvement ni pousser m cri.

Sa voix expira sous la formidable étrainte des longs doigts de fer du Squelette.

#### CHAPITAR XXIX.

THE AME INCOMENTS.

— (ii to es l'araignée, moi je estui le moucheson d'er, Squelette de malheur, cria une voix au moment où Germain, surpris par la violente et soudaine attaque de son haplacable eanemi, tombait renvens sur son bane, l'ivré à la mesti du brigand qui, un genon sur la poitrine, le tenait par le cou.

— Oui, je serais le moucheron, et un fumeux moncheson encore! répéta l'hofame su bonnet bleu dont nous avons parlé; puis d'un bond fusieux, renvessant trois ou quatre prisonniers qui le séparaient de Germain, il d'élança sur le Squelette et lui assens sur le crâne et entre les deux yeux une gréle de soups de poing si précipités, qu'on eut dit la batterie sonore d'un marteus sur une enclume.

L'homme au bonnet bleu, qui n'était autre que le Chourineur, ajouta en redoublant la rapidité de sus martelage sur la tête du Squelatte.

— C'est la gréle 6a coups de poing que M. Rodolphe m'a tambourinéa sur la boule!... je les ai retenus!...

A cette agression hattendue, les détenus rostèrent trappés de surprise, sans prendre pasti

pour on centre Chourineur. Plenigues d'entre eux, encore sons la salutaire impression du conte de Pique-Vinnigre, furent même antisfaits de act incident qui pouvait enuver Germain.

Le Squelette, d'abord étourdi, chancelant comme un hans sous-le messes de for da boucher, étendit machinalement ses deux mains en evant pour parer les coups de poing de son emmni; Germain jut se dégager de la mortelle étreinte du Squelette et se relever à denzi.

--- Mais qu'est-ce qu'il a? à qui en a-t-il donc, ce brigand-là? s'écria le Gros-Boiteux; et, s'élanquat sur le Chourineur, il tàcha de lui anisir le bras par derzière, pendant que celui-ci faitait de violents efforts pour maintenir le Squelette sur le banc.

Le défenseur de Germain répondit à l'attaque du Gras-Boiteux par une espèce de ruade si violente qu'il l'envoya rouler à l'extrémisé du carcle formé par les détenns.

Germain, d'une pâleur livide et violacée, à demi suffoqué, à genoux auprès du banc, ne paraissait pas avoir la conscience de ce qui se passait autour de lui. La strangulation avait été si violente et si douloureuse qu'il respirait à peine.

Après son premier étourdimement, le Squelette, par un effort étospéré, parvint à sa déburamer du Chourmeur et à se rémêtire sur ses pieds.

Huletant, ivre de rage et de haine, il était épouvantable...

Sa face cadavéreuse reinolait de sang ; au Bovre supérioure, retroussée comma celle d'un loup furieux, laissait voir ses dents serrées les unes contre les autres.

Bulin il s'écria d'une veix polytimite de colère et de fistigue, car sa lutte contre le Chourimes aveit été violence :

--- Encarper-le donc... ce brigand-it.!... Tus de filleux... qui me laimes prendre en traktre... sinon le mangeur va nons échapper!

Burant colle espèce de trève, le Chaushneur, en levant Germain à demi évanoui, avait assex halilement manusorié pour se rapprecher peu à peu de l'angle d'un mur, où il dépose son protégé.

Prétinant de cette excellente position de défense, le Choumaur pouvait alors, sans crain te d'être pris à des, tenir essez longuemps contre les détouus, auxquels le courage et la succe horeuléeane qu'il vennit de déployer impossient beaucoup.

Pique-Vinaigre, épouvanté, dispessat pendant le tumulte, sans qu'on s'aperçut de son absence. Voyant l'afeitation de la plusart des prison-

Voyant l'hésitation de la plupart des prisonniers, le Squelette s'écria :

-A moi donc!... estourbissons les tous les deux... le gros et le petit!

— Prends garde! répondit le Chourineur en se préparant au combat, les deux mains en avant et carrément campé sur ses robustex rens. Gare à toi, Squelette! Si tu veux faire encore le Coupe-en-Deux... moi je serai counte Cargousse, je te couperai le sifflet...

--- Mais tombes donc denne de cria le Gros-

désend-il le mangeur?... A most! le mangeur l'intérieur de la prison. .. et-lui aussi! S'il désend Germain, c'est un traftre!

-- Oci... oci !...

- A mort! le mangeur!...

- A mort!

- Qui! à mort le traltre... qui le soutient! Tels furent les cris des plus endurcis des dé-

Un parti plus pitoyable s'écria:

- Non! avant, qu'il parle!

— Oui! qu'il s'explique!

- On ne tue pas un homme sans l'entendre!
- --- Et sans défense !...
- --- Faudrait être de vrais Coupe-en-Deux !
- Tant mieux! reprirent le Gros-Boiteux et les partisans du Squelette.
- -On me saurait trop en faire à un mongour !
  - 🛦 mort !...
  - Tombons dessus !...
  - -Soutenons le Squelette!
- -Oui! oui!... charivari pour le bonnet
- Non!... soutenons le bonnet blen!... charivari pour le Squelette! ziposta le parti du
  - Non!... à bas le bonnet bien !
  - A bas le Squelette!
- Bravo, mes cadets!... s'écria le Chourineur en s'adressant aux détenus qui se rangecient de son côté. Vous avez du cesur... vous me voudriez pas mamacrer un homme à demi mort!... il n'y a que des laches capables de ca... Le Squelette s'en moque pas mal... il est condamné d'avance... e'est pour ça qu'il veus pousse... Mais si vous aides à tuer Germain, vous serez derement pincés. D'ailleurs je propose une chose, moi!... le Squelette vent achever ce pauvre jeune homme... ch bien! qu'il vienne donc me le prendre, s'il en a le toupet!... ça se passera entre nous deux; nous nous crecherons et on verra... mais il m'esse pas, il est comme Coupe-en-Deux, fort avec les faibles...

La vigueur, l'énergie, la rade figure du Chourineur devaient avoir une puissante action sur les déterres ; aussi un assez grand nombre d'entre eux se rangèrent de son côté et catourèrent Germain ; le parti du Squelette se groupa autour de ce bandit.

Une sanglante mêlée allait s'engager, lorsqu'on entendit dans la cour le pas sonore et mesuré du piquet d'infanterie toujours de garde à la prison.

Pique-Vinaigre, profitant du bruit et de l'Émotion générale, avait gagné la cour et était allé frapper au guichet de la porte d'entrée, afin d'avertir les gardiens de ce qui se pessuit dans le chauffoir.

L'arrivée des soldats mit fin à cette scène. Germain, le Squelette et le Chourineur

furent conduits auprès du directeur de la Force. Le premier devait déposer sa plainte, les deux mon défenseur... Si compable qu'il soit aux

Boiteux en as relevant. Pourquoi eet enragé | autres répondre à une prévention de rixe dans

La terreur et la souffrance de Germain avaient été si vives, sa faiblesse si grande. qu'il lui fallut s'appuyer sur deux gardiens pour arriver jusqu'à une chambre voisine du cabinet du directeur, où on le conduisit. La il se trouva mal; son cou, excorié, portait l'empreinte livide et sanglante des doigts de fer du Squelette. Quelques secondes de plus, le fiancé de Rigolette aurait été étranglé.

Le gardien chargé de la surveillance du parloir, et qui, nous l'avons dit, s'était toujours intéressé à Germain, lui donna les premiers secours.

Lorsque celui-ci revint à lui, lorsque la réflexion succéda aux émotions rapides et terribles qui lui avaient à peine laissé l'exercice de sa raison, sa première pensée fut pour son sauveur.

— Merci de vos bons soins, Monsieur, dit-il au gardien; mans cet homme courageax,

jétais perdu.

- Comment yous trouvez-vous?

-Mieux... Ah! tout ce qui vieut de se passer me semble un songe horrible !...

— Remettes-vous...

— Et ochui qui m'a masvé, otr est-il?

– Dans le cabinet du directeur. Il lui raconte comment la rize est arrivée... Il parait que escos lai...

- J'étais mort, Monsieur... Oh! dites-mei

son nom... Qui est-il ?...

– Son nom... je n'en sais rien, il est surnommé le Chourineur; c'est un ancien for-

– Et le crime qui l'amène ici... n'est pas

grave, peut-être?...

- Tres-grave! Vol avec effraction, la auit . dans une maison habitée, dit le gardien. Il aura probablement la même done que Pique-Vinsigre: quinze on vingt ans de trava forcés et l'exposition, vu la récidive.

Germain tressaillit: il eut préséré être lié par la reconnaissance à un homme moine criminel.

- Ah! c'est affreux! dit-il. Et pourtant cet homme, sans me connaître, a pris ma dé. Tant de courage, tant de générosité...
- Que voulez-vous, Monsieur, quelquefois il y a encore un peu de bon chez ces gens-là .. L'important, c'est que vous voila sauvé; demain vous aurez votre cellule à la pistole, et pour cette nuit vous coucherez à l'infirmerie, d'après l'ordre de M. le directeur. Allors, courage, Monsieur! Le mauvais temps est passé: quand votre jolie petite visiteuse viendra vous voir, vous pourrez la rassurer, car une fois en cellule, vous n'aurez plus rien à craindre... Seulement vous ferez bien, je crois, de ne pas lui parler de la scène de tout la l'house. Elle en tombernit malade de pour.
- Oh! non same doute, je ne lui en parlerai pas; mais je vendrais pourtant remercier

youx de la loi, il ne m'en a pas moins sauvé la via.

— Tenez, justement je l'entends qui sort de chez M. le directeur, qui va maintenant interroger le Squelette; je les reconduirai ensemble tout à l'heure, le Squelette au cachot... et le Chourineur à la fosse aux lions. Il sera d'ailleurs un peu récompensé de ce qu'il a fait pour vous; car comme c'est un gaillard solide et déterminé, tel qu'il faut être pour mener les autres, il est probable qu'il remplacera le Squelette comme prévot...

Le Chourineur, ayant traversé un petit couloir sur lequel s'ouvrait la porte du cabinet du directeur, entra dans la chambre où se trouvait

Germain.

— Attendez-moi la, dit le gardien au Chourineur; je vais aller savoir de M. le directeur ce qu'il décide du Squelette, et je reviendrai vous prendre... Voilà notre jeune homme tout à fait remis; il veut vous remercier, et il y a de quoi, car sans vous c'était fini de lui.

Le gardien sortit.

La physionomie du Chourineur était radieuse. Il s'avança joyeusement en disant:

— Tonnerre! que je suis content! que je suis donc content de vous avoir sauvé!

Et il tendit la main à Germain.

Celui-ci, par un sentiment de répulsion involuntaire, se recula d'abord légèrement, au lieu de prendre la main que le Chourineur lui offrait; puis, se rappelant qu'après tout il devait la vie à cet homme, il voulut réparer ce premier mouvement de répugnanca.

Mais le Chourineur s'en était aperçu; ses traits s'assombrirent, et, se reculant à son tour, il dit avec une tristesse amère:

- Ah! c'est juste... Pardon, Monsieur...

- Non, c'est moi qui dois vous demander pardon... Ne suis-je pas prisonnier comme vous? Je ne dois songer qu'au service que vous m'avez rendu... vous m'avez sauvé la vie. Votre main, Monsieur... je vous en prie ... de grâce... votre main.
- Merci... maintenant c'est inutile... Le premier mouvement est tout... Si vous m'aviez d'abord donné une poignée de main, cela m'aurait fait plaisir... mais en y réfléchissant, c'est à moi à ne plus vouloir... Non parce que je suis prisonnier comme vous, mais, ajouta-t-il d'un air sombre et en hésitant, parce qu'avant d'être ici... j'ai été...
- Le gardien m'a tout dit, reprit Germain en l'interrompant; mais vous ne m'avez pas moins sauvé la vie.
- Je n'ai fait que mon devoir et mon plaisir, car je sais qui vous êtes... M. Germain.

- Vous me connaissez?

— Un pea, mon neveu, que je vous répondrais, si j'étais votre oncle! dit le Chourineur en reprenant son von d'insouciance habituelle; et vous auriez pardieu bien tort de mettre mon arrivée à la Force sur le dos du hasard... Si je ne vous avais pas connu... je ne serais pas en ison.

Germain regarda le Chourineur avec une surprise profonde.

— Comment?...c'est parce que vous m'avez connu...

- Que je suis ici... prisonnier à la Force...

- Je voudrais vous croire... mais...

- Mais vous ne me croyez pas.

— Je veux dire qu'il m'est impossible de comprendre comment il se fait que je sois pour quelque chose dans votre emprisonnement.

— Pour quelque chose?... Vous y êtes pour tout.

- Paurais eu ce malheur?

— Un malheur!... au contraire... c'est moi qui vous redois... Et cranement encore...

- A moi!... vous me devez...

— Une fière chandelle, pour m'avoir procuré l'avantage de faire un tour à la Force...

— En vérité. dit Germain en passant la main sur son front, je ne sais si la terrible secousse de tout à l'heure affaiblit ma raison, mais il m'est impossible de vous comprendre... Le gardien vient de me dire que vous étiez ici comme prévenu de... de...

Et Germain hésitait.

— De vol... pardieu... allez donc...oui, de vol avec effraction... avec escalade... et la nuit, par dessus le marché!... tout le tremblement à la voile, quoi ! s'écria le Chourineur en éclatant de rire. Rien n'y manque... c'est du chenu... Mon vol a toutes les herbes de la Saint-Jean, comme on dit...

Germain, péniblement ému du cynisme audacieux du Chourineur, ne put s'empêcher de

lui dire :

— Comment... vous, vous si brave... si généreux, parlez-vous ainsi?... Ne savez-vous pas à quelle terrible punition vous êtes exposé?

— Une vingtaine d'années de galères et le carcan!... connu... Je suis un crane soélérat, hein! de prendre ça en blague?... Mais que voulez-vous? une fois qu'on y est... Et dire pourtant que c'est vous, M. Germain, ajouta le Chourineur en poussant un énorme soupir, d'un air plaisamment contrit, que c'est vous qui étes cause de mon malheur?...

— Quand vous vous expliquarez plus clairement, je vous entendrai...' Raillez tant qu'il vous plaira, ma reconnaissance pour le service que vous m'avez rendu n'en subsistera par

moins, dit Germain tristement.

— Tenez, pardon, M. Germain, répondit le Chourineur en devenant sérieux, vous n'aimez pas à me voir rire de cela... n'en parlons plus. Il faut que je me rabiboche avec vous, et que je vous force peut-être bien à me tendre encore la main.

→ Je n'en doute pas ; car malgré le crime dont on vous accuse, et dont vous vous accusez vousm²me, tout en vous annonce le courage, la franchise. Je suis sûr que vous êtes injustement soupçonné... de graves apparences peutêtre vous compromettent... mais voils tout...

- Oh! quant à cela, vous vous trompez, M. Germain, dit le Chourineur si sérieusement cette fois, et avec un tel accent de sincénté,

que Germain dut le croire. Foi d'homme, aussi vrai que j'ai un protecteur (le Chourineur chien? ôta son bonnet) qui est pour moi ce que le bon Dieu est pour les bons prêtres, j'ai volé la nuit en enfonçant un volet, j'ai été arrêté sur lefait, et encore nanti de tout ce que je venais d'emporter ...

- Mais le besoin... la faim... vous pousmient donc à cette extrémité?
- -La faim?... J'avais cent vingt francs à moi quand on m'a arrêté... le restant d'un billet de mille francs... sans compter que le protecteur dont je vous parle, et qui, par exemple, ne sait pas que je suis ici, ne me laissera jamais manquer de rien... Mais puisque je vous ai parlé de mon protecteur, vous devez croire que ça devient sérieux, parce que, voyez-vous, celui-la... c'est à se mettre à genoux devant... Ainsi, tenez... la grêle de coups de poing dont j'ai tambouriné le Squelette... c'est une manière à lui que j'ai copiée d'après nature... L'idée du vol... c'est à cause de lui qu'elle m'est venue... Enfin, si vous êtes là au lieu d'être étranglé par le Squelette, c'est encore grace à
  - Mais ce protecteur?...
  - Est aussi le vôtre.
  - Le mien 7
- Oui... M. Rodolphe vous protège... Quand je dis Monsieur... c'est monseigneur... que je devrais dire... car c'est au moins un prince... mais j'ai l'habitude de l'appeler M. Rodolphe, et il me le permet.
- Vous vous trompez, dit Germain de plus en plus surpris, je ne connais pas de prince...
- Oui, mais il vous connait, lui... Vous ne vous en doutez pas? C'est possible, c'est sa manière. Il sait qu'il y a un brave homme dans la peine, crac! le brave homme est soulagé; et ni vu ni connu, je t'embrouille; le bonheur lui tombe des nues comme une tuile sur la tête. Aussi patience, un jour ou l'autre vous recevrez votre tuile...
- En vérité, ce que vous me dites me confond.
- Vous en apprendrez bien d'autres! Pour en revenir à mon protecteur, il y a quelque temps, après un service qu'il prétendait que je lui avais rendu, il me procure une position superbe ; je n'ai pas besoin de vous dire laquelle, ce serait trop long ; enfin il m'envoie à Marseille pour m'embarquer et aller rejoindre en Algérie ma superbe position... Je pars de Paris... content comme un gueux; bon! mais bientôt ca change... Une supposition: mettons que je sois parti par un beau soleil, n'est-ce pas? eh bien! le lendemain, voilà le temps qui se couvre ; le surlendemain il devient tout gris ; et ainsi de suite, de plus en plus sombre à mesure que je m'éloignais, jusqu'à ce qu'enfin il devienne noir comme le diable... Comprenez-YOUR?
  - Pas absolument ...

- Eh bien! voyons... avez-veus eu un
- --- Quelle singulière question!
- Avez-vous eu un chien qui vous aimat bien qui se soit perdu?-
  - Non.
- Alors je vous dirai tout uniment qu'une fois loin de M. Rodolphe, j'étais inquiet, abruti effaré, comme un chien qui aurait perdu son maître... C'était bête, mais les chiens aussi sont bêtes, ce qui ne les empêche pas d'être attachés et de se souvenir au moins autant des bons morceaux que des coups de bâton qu'on leur donne; et M. Rodolphe m'avait donné mieux que des bons morceaux, car, voyez-vous, pour moi M. Rodolphe c'est tout. D'un méchant vaurien, brutal, sauvage et tapageur, il a fait une espèce d'honnête homme, en me disant seulement deux mots... Mais ces deux mots-là, voyez-vous, c'est comme de la magie...

- Et ces mots, quels sont-ils? Que vous

a-t-il dit ?.

– Il m'a dit que j'avais encore du cour et de l'honneur, quoique j'aie été au bagne, non pour avoir volé... c'est vrai... oh! ça, jamais ... mais pour ce qui est pis... peut-être... pour avoir t Oui, dit le Chourineur d'une voix sombre, oui, tué... dans un moment de colère ... parce que, autrefois, élevé comme une bête brute, ou plutôt comme un voyou sans père ni mère, abandonné sur le pavé de Paris, je ne connaissais ni Dieu ni diable, ni bien ni mal, ni fort ni faible... Quelquefois le sang me montait aux yeux... je voyais rouge... et si j'avais un couteau à la main, je chourinais... je chourinais... j'étais comme un vrai loup, quoi!... Je ne pouvais pas fréquenter autre chose que dos gueux et des bandits ; je n'en mettais pas un crêpe à mon châpeau pour cela ; fallait vivre dans la boue... je vivais rondement dans la boue... je ne m'apercevais pas seulement que j'y étais... Mais quand M. Rodolpho m'a eu dit que, puisque, malgré les mépris de tout le monde et la misère, au lieu de voler comme d'autres, j'avais préséré travailler tant que je pouvais et à quoi je pouvais, ça montrait que j'avais encore du cœur et de l'honneur... tonnerre !... voyez-vous... ces deux mots-là, ça m'a fait le même effet que si on m'avait empoigné par la crinière pour m'enlever à mille pieds en l'air au-dessus de la vermine où je pataugeais, et me montrer dans quelle crapule e vivais... Comme de juste alors, j'ai dit, Merci! j'en ai assez; je sors d'en prendre... Alors le cœur m'a battu autrement que de colère, et je me suis juré d'avoir toujours de cet honneur dont parlait M. Rodolphe... Vous voyez, M. Germain, en me disant avec bonté que je n'étais pas si pire que je me croyais, M. Rodolphe m'a encouragé, et, grace à lui, je suis devenu meilleur que je n'étais...

En entendant ce langage, Germain comprenait de moins en moins que le Chourineur eût commis le vol dont il s'accusait.

## CHAPITED XXX

#### DÉLIVRANCE.

Non, penneit Germain, c'est impessible, cet homme qui s'exalte ainsi aux souls mots d'Aonneur et de cœur, ne peut avoir commis ce vol dont il parle avec tant de cynisme.

Le Chourineur continua suns remarquer

l'étonnement de Germain:

-Finalement, ce qui fait que je suis 🛦 M. Rodolphe comme un chien est à son maître, c'est qu'il m'a relevé à mes propres yeux. Avant de le connaître, je n'avais rien ressenti qu'à la peau ; mais lui, il m'a remué en dedans... et bien à fond... allez... Une fois loin de lui et de l'endroit qu'il habitait, je me suis trouvé comme un corps sans ame. A mesure que je m'éloignais, je me disais: Il mene une si drôle de vie! il se môle à de si grandes canailles (Jen sais quelque chose,) qu'il risque vingt fois sa peau par jour... et c'est dans une de ces circonstances-là que je pourrais faire le chien pour lui et défendre mon maître, car j'ai bonne gueule... Mais, d'un autre côté, m'avait dit: " Il faut, mon garçon, vous rendre utile aux autres ; aller la où vous pouvez servir à quelque chose. " Moi, j'avais bien en de lui répondre: "Pour moi, il n'y a pas d'autres à servir que vous, M. Rodolphe. " Mais je n'osais pas. Il me disait : " Allez... " j'allais... et j'ai été tant que j'ai pu. Mais, tonnerre! guand il a fallu monter dans le sabot, quitter la France, et mettre la mer entre moi et M. Rodolphe... sans espoir de le revoir jamais... vrai, je n'en ai pas eu le courage. Il avait fait dire à son correspondant de me donner de l'argent gros comme moi quand je m'embarquerais. J'ai été trouver le Monsieur. Je lui ai dit: "Impossible pour le quart d'heure, j'aime mieux le plancher des vaches... Donnez-moi de quoi faire ma route à pied... j'ai de bonnes jambes, je retourne a Paris... je ne peux pas y tenir... M. Rodolphe dira ce qu'il voudra, il se fachera, il ne voudra plus me voir... possible... Mais je le verrai, moi, mais je serai où il est... et s'il continue la vie qu'il mone... tôt ou tard j'arriverai peut-être à temps pour me mettre entre un coup de couteau et lui... Et puis enfin je ne peux pas m'en aller si loin de lui, moi !... Je sens je ne sais quoi diable qui me tire du coté où il est..., Enfin on me donne de quoi faire ma route... j'arrive à Paris... Je ne boude devant guère de choses... mais une fois de retour... voila la peur qui me galope... Qu'est-ce que je pourrais dire a M. Rodolphe pour m'excuser d'être revenu sans sa permission !... Bah! après tout... il ne me mangera pas... il en sera ce qu'il en sera... Je m'en vas trouver son ami... un gros grand chauve... encors une crème celui-là... Tonnerre !... quand M. Murph est entré... j'ai dit: "Mon sort va se décider..., je me suis senti le gosier sec... tnon cœur battait la breloque... Je m'attendais à être bousculé drêlement... Ah bien, oui! le digne homme me reçoit... comme s'il m'avait

kain d'étre fluité, west me voir tout de s Direffet... il sue fait enteer ches men protestour... Touserre! quand je ma suis setrou wi face a face avac lui... hai qui a une si bos poigne... un si bou cour... lei qui est testible comme un lion, et doux comme un est lui qui est un prince, et qui a mis une blouse comme moi... pour avoir la circonstance (que je bénis) de m'allonger une grêle de coups de poing, où je n'ai vu que du feu... tanea, M. Germain, en pensant à tous ces agréments. qu'il possède, je me suis senti bouleversé....] ni pleuré comme une biche.... Eh bien ! au lieu d'en rire... car figurez-vous ma balle quand je pleurniche... M. Rodolphe me dit sérieusment:

"— Vous voilà done de retour, mon garçon î
"— Oui, M. Rodolphe; pardon si j'ar est tort, mais je n'y tenais pas... Faites-mei faise un coin de votre cour, donnexmoi la patée ou laissez-moi la gagner ici, willa tout ce que je vous demande, et surtout ne m'en voulez pas d'être revenu.

... Je vous en veux d'autant moins, mon garçon, que vous revenez à temps pour me

rendre service.

"—Moi, M. Rodolphe? il serait possible! Eh bien! voyez-vous... qu'il faut, comme vous me le disiez, qu'il y ais quelque chos... lahaut; sans ça, comment expliquer que j'arrive ici... juste au moment ou vous avez besoin de moi? Et qu'est-ce que je peurrais danc faire ponr vous, M. Rodolpee? piquer une tête du haut des tours Notre-Dame?

... — Moins que cela, mon garçon... Un honnête et excellent jeune homme, auquel je m'intéresse comme à un fils, est injustement accusé de vol et détenu à la Force ; il se nomme Germain; il est d'un caractère doux et timide: les scélérats avec lesquels il est emprisonné l'ont pris en aversion, il peut courir de grande. dangers; vous qui avez malheureusement connu la vie de prison et un grand nombre de prisonniers, ne pourriez-vous pas, dans le cas où quelques uns de vos anciens camarades seraient à la Force (on trouverait moyen de le savoir.) ne pourriez-vous par les aller voir, et par des promesses d'argent qui seraient tenues, les engager à protéger ce malheureux jeune. homme?..

- Mais quel est donc l'homme généreux et inconnu qui prend tant d'intérêt à mon sort ?

dit Germain de plus en plus surpris.

— Vons le saurez peut-être ; quant à mai, j'en ignore. Pour revenir à ma converantion avec M. Rodolphe, pendant qu'il me parlait, il m'était venu une idée, mais une idée si fasce, si farce, que je n'ai pas pu m'empêcher de rire devant lui.

"-- Qu'avez-vous donc, mon garçon t maddit-il.

décider..., je me suis senti le gosier sec... | "— Dame! M. Rodolphe, je vis parce que mon-cœur battait la breloque... Je m'attendais je suis content, et je suis content parce que Jui a être bousculé drelement... Ah bien, oui! le d'un mauvais coup des prisonniers, de lui clonquitté la veille... il me dit que M. Rodolphe, ner un protecteur qui le défendra cranement.

qui ceara venir le regander sous le nez.

-Très bien, mon gargon, c'est sans doute même, afin de me faire empoigner.

un de vos anciens compagness.!
... Juste, M. Rodolphe ; il est entus à la Force il y a quelquen jeum, j'ai su ga ca arri-vant ; meis il faudra de l'argent.

" - Combien faut-il?

... Un hillet de mille francs.

"-- Iso voila.

Roddiphe en passant per vous... c'est ça qui j'empoigne la bolte d'argenterie... quelquesétait fameux!

– Je commence à comprendre... ou plutêt, men Dieu!... je tremble de comprendre, s'écria: Gameain; un tel dévotement sorait-il possible ?... Peur venir, me protéger, me défi dans cette prison, vous avez peut-être commis un vol? Oh! ce serait le remords de toute

me vie.

--- Minute!... M. Rodolphe m'á dit que l'avain du calur et de l'houneur ; ces mots-la... sont ma lei, à moi, voyez-vous... et il pourrait encope me les dire ; car si je ne suis pas meilleur qu'autrefeis, du moins je ne suis pas pire..

- Mais ce vol? ce vol? Si vous ne l'avez

pas commis, comment 6008-vous ici ?

- Attendez donc. Voilà la fince : avec mes mille francs je m'en vas acheter une perruque naire ; je mee mes favoria, je meta des lunettes bleues, je me fourre un oreiller dans le des, et roule ta home ; je me mem à chercher une ou deux chambres à louer tout de suite, un rezde-chamsée, dans un quartier bien vivant. Je trouve mon affinire rue de Province, je paye un terme d'avance sous le nom de M. Grégoire. Le lendomain je vas acheter au Temle de quai meubler les deux chambres, toujours avec ma perruque noire, ma beme et mes luncties bleues, afin qu'on me reconnaisse bien ... j'envoie les effets rue de Province, et de plus ax couverts d'argent que j'achète boulevard Saint-Denis, toujours avec mon déguisement de bossu.

Je reviens mettre tout en ordre dans mon demicile. Je dis au portier que je ne coucherai chez moi que le surlendemain, et j'emporte ma clef. Les fenêtres des deux chambres étaient fermées par de forts volets. Avant de m'en after, j'en avais exprès laissé un sans y mettre le crochet du dedans. La nuit venue, je me débarrame de ma perruque, de mes lunettes, de ma bosse et de mes habits avec lesquels j'avais été faire mes achats et louer ma chambre; je mets cetto défroque dans une chose. malle que j'envoie à l'adresse de M. Murph, Parni de M. Rodolphe, en le prient de garder ced nimes; j'achète la blonse que veille, le voyer la malle; je reprendrai dovant le jus bounet bleu que veilt, une barre de fer de deux ma perruque noire, mes lunettes bleues, ma pieda de long, et à une heure du matin je viena heure, et je radaviendrai. M. Grégoira pour le

car une fais is jatue hamme-sons l'aile du ca- | logement, attendant le moment où une pa-det dont je vote gasle, if n'y en auna pes un prouille pesserait pour me déphaber de me voler, de m'escalader et de m'effractionner moi-

Et le Chonrineur ne put s'empêcher de rire

encore aux éclats.

--- Ah! je comprends..., a'écris Germain. " -- Mais vous allez voir ei je n'el pas du guignon ; il ne passait pas de patrouille !...
J'assuis pu vingt fois me dévaliser tout à .mon aise. Enfin, sur les deux heures du matin, "Mesci, M. Rodolphe; dena deux jours j'entende piétiner... les tourlourous au bout de vous aurez de mes nouvelles; serviteur, le la rue; je finis d'ouveir mon volet, je casse deux compagnie... Tonnesse!... le roi n'était pas ou trois carreaux pour faire un tapage d'enfer, mon maître, je pouvais rendre service à M. j'enfonce le fenêtre, je saute dans la chambre, nippes... Heurensement la patrouille avait entendu le drelin-dindin des carreaux, car juste comme je ressortais par la fenêtre, je suis pince par la garde qui, au bruit des carsesux

cassés, avait pris le pas de course. On frappe ; le portier ouvre, en va cherchés: le commissaire ; il arrive ; le portier dit que les deux chambres dévalisées ont été louées la veille par un Monsieur bossu, à cheveux noiss et portant des lunettes bleues, et qui s'appelait Grégaire. Touvrais l'anil comme un lièvre au gite, j'étais droit comme un Russe au post d'armes, ou ne pouvait donc pas me prendre pour le bossu à lunettes bleues et à crins noins. Pavoue tout, on m'arrête, on me conduit au dépôt, du dépôt ici, et j'arrive au bon moment, 🧍 juste pour arracher des pattes du Squelette le jeune homme dont M. Rodolphe m'avait dit " Je m'y intéresse comme a mon fila.,,

- Ah! Monsieur, que ne vous dois-je pas... pour tant de dévouement ! s'écria Germain.

— Ce n'est pas à moi... c'est à M. Rodolphe que vous devez.

- Mais la cause de son intérêt pour moi? "

--- Il vous la dira, à moins qu'il ne vous la dise pas ; car souvent il se contente de vous faire du bien, et si vous avez le toupet de fuit demander pourquoi, il ne se gêne pas pour vous répondre: "Mêlez-vous de ce qui veus regarde.

– Et M. Rodolphe sait-il que vous êtes ini 🕏

- Pas si bête de lui avoir dit mon idéa, il ne m'aurait peut-être pas permis... cette facce ... ot sans me vanter, hein! elle est fameure ?

- Mais que de risque vous avez courus...

vous coures encore!...

– Qu'est-es que je risquais? de n'être pas conduit à la Force où vous étiez, c'est wai... Mais je compteis sur le protection de M. Rodolphe pour me faire changer de prison et vous rejoindre ; un seigneur comme lui, ça pent tout. Et une fein que j'aurais été coffré, il aurait autant aimé que qu vous serve à quelque

- Mais su jour de votre jayonent?

- Eh bien! je priesni M. Murph de sa'estsoder dens la rue de de Province, devant mon parties qui m'a loué la chambre, pour les marchands qui m'ont vendu, volla pour le volé... Si on veut revoir le voleur, je quitterai ma défroque, et il sera clair comme le jour que voleur et volé ça fait, au total, le Chourineur, ni plus ni moins. Alors que diable voulez vous qu'on me fasse, quand il sera prouvé que je me vplais moi-même?

- En effet, dit Germain plus rassuré. Mais puisque vous me portiez tant d'intérêt, pourquoi ne m'avez-vous rien dit en entrant dans

la prison?

- J'ai tout de suite su le complot qu'on avait monté contre vous; j'aurais pu le dénoncer avant que Pique-Vinaigre eût commencé ou fini son histoire; mais dénoncer, même des bandits pareils, ça ne m'allait pas... j'ai mieux aimé ne m'en fier qu'à ma poigne... pour vous arracher des pattes du Squelette. Et puis, quand je l'ai vu, ce brigand-là, je me suis, dit: "Voilà une fameuse occasion de me rappeler la grêle de coup de poing de M. Rodolphe, auxquels j'ai dû l'honneur de sa connaissance.
- Mais si tous les détenus avaient pris parti contre vous seul, qu'auriez-vous pu faire ?
- Alors j'aurais crié comme un aigle, et appelé au secours! Mais ça m'allait mieux de faire ma petite cuisine moi-même, pour pouvoir dire a M. Rodolphe: "Il n'y a que moi qui me suis mêlé de la chose... j'ai défendu et je défendrai votre jeune homme, soyez tranquille. "

A ce moment le gardien rentra brusquement dans la chambre.

- M. Germain, venez vite, vite, chez le directeur... Il veut vous parler à l'instant même. Et vous, Chourineur, mon garçon, descendez à la fosse aux lions... Vous serez prévôt, si cela vous convient; car vous avez tout ce qu'il faut pour remplir ces fonctions... et les détenus ne badineront pas avec un gaillard de votre espèce.
- Ca me va tout de même... autant être capitaine que soldat pendant qu'on y est...
- Refuserez-vous encore ma main? dit cordialement Germain au Chourineur.
- Ma foi non... M. Germain, ma foi non; je crois que maintenant je peux me permettre ce plaisir-là, et je vous la serre de bon cœur.
- Nous nous reverrons... car me voici sous votre protection... je n'auvai plus rien à craindre, et de ma cellule je descendrai chaque jour an préau...
- Soyez calme, si je le veux, on ne vous parlera qu'à quatre pattes... Mais j'y songe, vous savez écrire... mettez sur le papier ce que je viens de vous raconter, et envoyez l'histoire à M. Rodolphe; il saura qu'il n'a plus à être inquiet de vous, et que je suis ici pour le bon motif, car s'il apprenait autrement que le Chourineur a volé et qu'il ne connaisse pas le dessous des cartes... tonnerre!... ça ne m'irait pas...
- --- Soyez tranquille... ce soir même je vais écrire à mon protecteur incomm; demain vous

chands qui m'ont vendu, voilà pour le volé... | me donnerez son adresse et la lettre partira. Si on veut revoir le voleur, je quitterai ma dé- | Adieu encore, merci, mon brave !

- Adieu, M. Germain, je vas retourner auprès de ce tas de gueux... dont je suis prévot... il faudra qu'ils marchent droit, ou sinon, gare dessous!...
- Quand je songe qu'à cause de moi vous allez vivre quelque temps encore avec ces misérables!...
- Qu'est-ce que ça me fait ? Maintenant il n'y a pas de risque qu'ils déteignent sur moi... M. Rodolphe m'a trop bien lessivé... je suis assuré contre l'incendie!

Et le Chourineur suivit le gardien.

Germain entra chez le directeur.

Quelle fut sa surprise !... il y trouva Rigolette...

Rigolette pâle, émue, les yeux baignés de larmes, et pourtant souriant à travers ses pleurs... sa physionomie exprimait un ressentiment de joie, de bonheur inexprimable.

- J'ai une bonne nouvelle à vous apprendre, Monsieur, dit le directeur à Germain. La justice vient de déclarer qu'il n'y avait pas lieu à suivre contre vous... Par suite du désistement et surtout des explications de la partie civile, je reçois l'ordre de vous mettre immédiatement en liberté...
- Monsieur... que dites-vous?... il serait possible!...

Rigolette voulut parler; sa trop vive émotion l'en empécha; elle ne put que faire à Germain un signe de tête affirmatif en joignant les mains.

- Mademoiselle est arrivée ici peu de moments après que j'ai eu reçu l'ordre de vous mettre en liberté, ajouta le directeur. Une lettre, de toute-puissante recommandation, qu'elle m'apportait, m'a appris le touchant dévouement qu'elle vous a témoigné pendant votre séjour en prison, Monsieur. C'est donc avec un vif plaisir que je vous ai envoyé chercher, certain que vous serez très-heureux de donner votre bras à Mademoiselle pour sortir d'ici.
- Un rêve !... non, c'est un rêve ! dit Germain Ah! Monsieur... que de bontés !... Pardonnez-moi si la surprise... la joie m'empêchent de vous remercier comme je le devrais...
- Et moi donc, M. Germain, je ne trouve pas un mot à dire, reprit Rigolette; jugez de mon bonheur: en vous quittant, je trouve l'ami de M. Rodolphe qui m'attendait.
- Encore M. Rodophe! dit Germain étonné.
- Oui, meintenant on peut tout vous dire, vous saurez cela; M. Murph me dit donc: "Germain est libre, voilà une lettre pour M. le directeur de la prison; quand vous arriverez, il aura reçu l'ordre de mettre Germain en liberté et vous pourrez l'emmener., Je ne pouvais croire ce que j'entendais, et pourtant c'était vrai. Vite, vite, je prends un fiacre... j'arrive... et il est en bas qui nous attend...

Nous renonçons à peindre le ravissement ; des deux amants lorsqu'ils sortirent de la Force, la soirée qu'ils passèrent dans la petite chambre de Rigolette que Germain quitta à onze heures pour gagner un modeste logemeut garni.

Résumons en peu de mots les idées pratiques ou théoriques que nous avons taché de mettre en relief dans cet épisode de la vie de

Nous nous estimerions très-heureux d'avoir

démontré :

L'insuffisance, l'impuissance et le danger de

la reclusion en commun...

Les disproportions qui existent entre l'appréciation et la punition de certains crimes (le vol domestique, le vol avec effraction,) et celle de certains délits (les abus de confiance)...

Et enfin l'impossibilité matérielle où sont les classes pauvres de jouir du bénéfice des lois

civiles.

A ce sujet, nous avons reçu de nouvelles réclamations et quelques documents curieux, les uns de Hollande, les autres d'Italie ; nous donnons ces renseignements ci-après, en exprimant toute notre gratitude aux personnes qui nous ont fait l'honneur de nous les adresser.

Piusieurs officiers judiciaires ont bien voulu nous faire observer que, dans beaucoup de circonstances, la chambre des avoués de Paris a instrumenté officieusement et sans frais, lorsque les parties faisaient preuve d'indigence.

Rier de plus honorable, de plus louable, de plus charitable assurément que cette aumône judiciaire. Mais ceci est un don, un octroi volontaire, par conséquent variable, révocable, et non pas une institution, un fait légal et acquis virtuellement aux classes pauvres.

Ce n'est pas une sumône que nous demandons pour elles, c'est un droit reconnu, car il nous semble que l'indigence a aussi ses droits.

Il est au moins étrange que la France, qui devrait marcher à la tête de la civilisation, ne fasse pas jouir les classes les plus nombreuses et les plus laborieuses de la société des charitables avantages qui leur sont acquis chez presque toutes les nations de l'Europe.

En Hollande, en Sardaigne, dans presque toutes les légations d'Italie, les pauvres, ainsi qu'on va le voir, sont mille fois mieux traités

qu'en France sous ce rapport.

Le document suivant, traduit du code hollandais, vient de nous être communiqué par l'un des avocats les plus distingués d'Amsterdam. On ne peut qu'admirer une telle législation:

Extrait du code de procédure civile neerlan-DAIS RELATIF AUX CLASSES PAUVRES.

Toutes personnes, soit demandeurs, soit défendeurs, en fournissant la preuve qu'elles sont hors d'état de payer les frais d'un | son défaut, par l'huissier d'un canton voisin.

procès, peuvent obtenir du juge qui doit connaître de l'objet du procès l'autorisation de plaider sans frais.

.. Art. 856, Cette autorisation sa demande par requête écrite sur papier non timbré; et si la requête est adressée à une cour ou à un tribunal d'arrondissement, elle est signée par un avoné désigné à cet effet au besoin par le président.

"Art. 857. Cette requête contiendra le résumé des faits et une indication sommaire des arguments sur lesquels est fondée la demande

on la défense de l'exposant.

"Art. 858. Cette requôte sera accompagnée d'un certificat de l'indigence de l'exposant, délivré par le chef de l'administration du lieu de son domicile.

"Art. 859. La cour ou le tribunal ordonne, par simple disposition, la citatien de la partie adverse devant deux juges commissaires, et désigne, selon l'importance de la cause, un avoué, ou bien un avocat et un avoué pour l'assister à l'audience.

"Art. 860. La demande, ainsi que l'ordonnance du juge, seront, à la requête de l'exposant, signifiées par huissier et sans frais à la personne ou au domicile de la partie adverse. Cet exploit sera enregistré gratie et exempt du droit de timbre.

"Art. 861. Si la partie adverse ne comparait pas devant les commissaires, la cour ou le tribunal, sur le rapport de ces commissaires, examinera si l'exposant a suffisamment prouvé son indigence ; elle accorde, dans ce cas, l'autorisation demandée, a moins que le juge ne considère la demande ou la défense au fond dénuée de tout fondement.

4 Art. 862. Si la partie adverse comparait, elle peut s'opposer à ce que l'autorisation soit accordée, en prouvant que les assertions de l'exposant sont sans fondement. Ces preuves doivent se faire, quant aux fuits, par des documents concluants, et, quant au droit, par une disposition expresse de la loi.

Art. 863. La partie adverse peut également fonder son opposition sur le manque ou sur l'insuffisance du certificat d'indigence, ou bien sur l'indication de moyens pécuniaires

suffisants de la part de l'exposant.

"Art. 864. Sur le rapport des juges-commissaires, la demande de l'exposant est accueillie ou refusée. Si elle est accueillie, on désigne pour l'assister gratis un avoué, ou un avocat et un avoué, si déjà il n'y a été pourvu.

" Art. 865. Si celui qui a obtenu de plaider sans frais a succombé en première instance, il ne pourra plaider sans frais en appel ou en cassation sans y être autorisé de nouveau. S'il a gagné son procès en première instance, il n'a pas besoin de nouvelle autorisation pour plaider sans frais en appel ou en cassation. Sur sa requête, il lui sera seulement désigné un nouvel avocat et un nouvel avoué.

" Art. 866. Tous exploits devront se faire par un huissier domicilié dans le canton, ou, à

"Art. 867. Le jegement qui ascueille la demande de plaider samafrais, et tous les actes qui l'ant précédé, sont exempte de timbre, et Aucun salaire seront enregistrés gratis. Chaissier, d'avoué et d'avocat no pourra jumais de ce chef être porté en compte ni à l'oupasant ni à la partie adverse.

, Art. 868. Si la demande de plaider same frais est accueillie, tous les actes produits par le plaideur sans frais seront visés pour timbre et enregistrés en débet ; tous droits de greffe et d'amendes judicinires, dus de co-chef, seront également mis en débet, et le plaideur sans frais ne sera jamaie tenu de payer atroun minise aux avocats, avoué et huissier qui lui auront ete adjoints.

" Art. 872. Lorsque des indigents, en dehors d'un procès proprement dit, ent besoin d'une autorisation judiciaire, d'une approbation ou de toute autre ordonnance sur requête, ils penvent adresser leur requête écrite sur panier non timbré en y joignant un certificat d'indigence. Dans ce cas, la réponse ou l'ordennance leur sera délivrée libre de timbre, de droit d'enregistrement et sans aucuns frais.

"Art. 873. Dans ce cas, et si les indigents ne sont pas munis d'avoué, il leur en sera dé-

signé un par le président.

"Art. 874. Les bureaux de bienfaisance, les administrations d'institutions charitables et des églises des divers cultes peuvent également et de la même manière, obtenir de plaider sans frais, sams être tenus de produire des certificats d'indigence.

"Art. 875. Les décisions des cours, tribunaux et justices de canton (de paix,) relativement à l'admission de plaider sans frais, ne sont pas sujettes à appel.,

Le document suivant est relatif aux institutions de certains États d'Italie :

" Dans les États du duché de Modène et dans les légations des États remains, ou toutes les lois civiles et criminelles protègent et favorisent les riches et les nobles, il y a cependant une institution fort belle.

" Il arrive très-fréquemment que des pauvres ont besoin de faire valoir leurs droits, et se trouveraient dans la necessité de les abandonner faute de moyens pécuniaires, s'ils devaient paper les taxes prescrites, les rétributions aux avocats et les dépenses du papier timbré.

"Il y a dans leeditu États une institutio-chanitable, s'est-à-sire qu'il estista se des tribunaux des avecats reconnus, quite a pollo augeato des passones, lauguela sont ac rinéo à faire les actes sur papier libre, avec a emption de toute taxe, et obligés d'agir a recevoir queune rétribution. Les places d'avocats des pauvres sont très-rechers ticulièrement par les jeunes avocats qui es mencent leur carrière.

"Le malheureux qui veut jouir du bénés de la susdite loi n'a qu'à produire au tribu civil un certificat d'indigence délivré par la curé et visé par le maire de l'argundisament ou de la commune.,,

A propos d'institutious philanthropiques, ce nous communique cette autre note.

Que l'on compare les intérêts énormes que le mont-de-piété, en France, exige des 🖚 heureux, et la charitable générosité avec laquelle ces établissements sont administrés dans plusieurs États d'Italie:

"B y a dans toutes les villes d'Italie des monte-de-piété. L'Intérêt finé par les kin-est de 6, pour cent pour les grande monte-de g et de 3 et 4 pour cent pour les petits. Conneil servent absolument aux pauvres, parce qu'un n'y fait que de petits prêts. Dans planteurs villes commorçantes, les lois qui règlent les intérêts de l'argent personttent, à titre de commetres, de porter les intérêts à 8 et même à. M pour cent, mais jamais les intérêts sur les multes des ments-de-piété ne dépassant 6 pour cente. On concoit facilement cette mesure d'équ de movalité pour les établimements de hierfai-

" Il y a dans plusieum villes d'Italia e monts-de-piété tout à fait grafuite (dans à quels on prête sans inténêt,) entre autres celui. qui existe a la Missandole, duché de Medi Non-seulement oet établissement arête same intérêts, mais il tient pendant cinq ans (y es pris l'eccumulation des intésêts à 5 pour o à la disposition des empranteurs on hésitleur l'excédant qu'on a retiré de la vente aux e chères des objets engagés. Lomme ce del de cinq ans est expiré, il y a prescription ; and les sommes abandonnées ne tombant pas « le domaine de l'ésshlissement : elles serven former des dots peur de peuvees filles indigentes, permi lecquelles en donne la préférence BMX orphobinos. ..

# HISTIÉMR PARTIE.

#### CHAPITRE PREMIER.

Nous conduirons de nouveau le lecteur dans

l'Stude du notaire Jacques Ferrand.

Grace à la loquacité habituelle des cleris, presque incessamment occupés des bizarreries cecimentes de leur patron, nous exposerons uni les faits accomplis depuis la disparition de Cécily.

- Cent sous contre dix que, si son dépérissement continue, avant un mois le patron aura

crevé comme un mousquet!

- Le fait est que, depuis que la servante qui avait l'air d'une Alsacienne a quitté la maison, il n'a plus que la peau sur les os.

-- Et quelle peau!

- Ah ça! il était donc amoureux de l'Alsacienne, alors, puisque c'est depuis son départ qu'il se racornit ainsi ?
  - Lui, le patron, amoureux? quelle farce! - An contraine, il se remet à revoir des

prêtres plus que jamais!

- Sans compter que le curé de la paroisse, un homme bien respectable, il faut être juste, s'on est allé hier (je l'ai entendu), en disant à un antre prêtre qui l'accompagnait: "C'est admirable!... M. Jacques Ferrand est l'idéal de la charité et de la générosité sur la terre... "

-Le curé a dit ça? de lui-même? et sans effort?

🗕 Quoi ? -Que le petrou était l'idéal de la charité et de la générosité sur la terre?...

-Oui! je l'ai entendu...

- Alors je n'y comprends plus rien ; le curé a la réputation, et il la mérite, d'être ce qu'on appelle un vrai ben pesteur...

-Oh! ça, c'est vrai, et de celui-là faut parler sérieusement et avec respect: il est autori bou et aussi charitable que le Petit-Mantean-Bles..., (1) et quand on dit ça d'un homme, il est jugé.

—Et ça n'est pas peu dire.

- Non. Pour le Petit-Menteau-Blau comme pour le bon prêtre, les pauvres n'ont qu'un cri... et un brave eri du ocenr.

- Alors j'an reviens à mon idée : quadi le caré affirme quelque chose, fant le croire. vu qu'il est incapable de mentir; et pourtant croire d'après fui que le patron est charitable et généreux... ça me gêne dans les entreuraures de ma croyance.

-Oh! que c'est joli, Chafamel! oh! que

c'est joli!...

– Sérieusement, j'aime autant croire a cela qu'à un miracle... Ce n'est pas plus difficile.

- M. Ferrand généreux!... lui... qui ton-

drait sur un œuf!

– Pourtant, Messieurs, les quarante sous 🏖

notre déseuner?

-Belle preuve! c'est comme lorsqu'on a par hasard un bouton sur le nez... c'est un acci-

Oni, mais d'un autre côté, le maître clesc m'a dit que depuis trois jours le patron a réalisé une énorme somme en bons du Tréser, et que...

- Eh bien?

— Parle **don**c...

-C'est que c'est un secret.

- Raison de plus... Ce secret ?

– Votre parole d'honneur que vous n'en di-

— Sur la tête de nos enfants, nous la don-

- Que ma tante Messidor fasse des fobles de son corps si je bavarde!...

– Et puis, Messieurs, rapportons-nous-en à ce que disait majestueusement le grand roi Louis XIV au doge de Venise, devant sa cour annemablée :

Econqu'un secret est possedé par un elerc, Ce secret, il doit le dire, c'est clair.

-Allons... bon, voilà Chalamel avec ass provembes!

-- Je demande la tôte de Chalamel.

– Les provesbes sont la sagesse des nations, c'est à ce titre que j'exige ton somet.

- Voyons, pas de bêtises... je vous dis que le maître cierc m'a fait promettre de na le dire à personne...

- --- Oni, mais il ne t'a pas défendu de le dise à tout le monde ?
  - Enfin came sortira pand'ici? Va done L... — Il meurt d'envie de nous le dise, sou -
- cret. -Eh bien! le patron vend sa charge; & l'houre qu'il est, c'est peut-être fait !...

<sup>(1)</sup> Qu'on nous permette de mentionner lei avec une vémération professé se nom de ce grand homme de bien, M. Champion, que nous n'avons pas l'hommes de sen-naltre personnellement, mais dont tous les pauves de litre p

- -Ah bah!
- Voilà une drôle de nouvelle!...
- C'est renversant!
- Eblouissant!

— Voyons, sans charge, qui se charge de la charge dont il se décharge?

— Dieu! que ce Chalamel est insupportable avec ses rébus!

- Est-ce que je sais à qui il la vend?

- S'il la vend, c'est qu'il veut peut-être se lancer, donner des fêtes... des routes, comme dit le beau monde.
  - Après tout, il a de quoi

- Et pas la queue d'une famille.

— Je crois bien qu'il a de quoi! Le maître clerc parle de plus d'un million, y compris la valeur de la charge.

- Plus d'un million, c'est caressant.

—On dit qu'il a joué à la bourse en catimini, avec le commandant Robert, et qu'il a gagné beaucoup d'argent.

— Sans compter qu'il vivait comme un la-

— Oui, mais ces ladrichons-la, une fois qu'ils se mettent à dépenser, deviennent plus prodigues que les autres.

— Aussi je suis comme Chalamel, je croirais aasez que maintenant le patron veut la passer douce.

— Et il aurait joliment tort de ne pas s'ablmer de volupté et de ne pas se plonger dans les délices de Golconde... s'il en a le moyen... car, comme dit le vaporeux Ossian dans la grotte de Fingal:

## Tout notaire qui bambochera, S'il a du quibus raison aura.

- Je demande la tête de Chalamel!

- C'est absurde!

- --- Avec ça que le patron a joliment l'air de penser à s'amuser...
- Il a une figure à porter le diable en ter-

re !...

Et puis M. le curé qui vante sa charité!

— Eh bien! charité bien ordonnée commence par soi-même... Tu ne connais done seulement pas tes commandements de Dieu, sauvage?... Si le patron se demande à luimême l'aumône des plus grands plaisirs... il est de son devoir de se les accorder... ou il se regarderait comme bien peu...

— Moi, ce qui m'étonne, c'est cet ami întime qui lui est comme tombé des nues, et qui

- ne le quitte pas plus que son ombre...

   Sans compter qu'il a une mauvaise fi-
- gure...

— Il est roux comme une carotte...

- Je serais assez porté à induire que cet intrus est le fruit d'un faux pas qu'aurait fait M. Ferrand à son aurore ; car, comme le dissait l'aigle de Meaux à propos de la prise de voile de la tendre la Vallière :
  - Qu'on aime jeune homme ou vieux bibard, Bouvent la fin est un moutard.
  - Je demande la tête de Chalamel!

- C'est vrai... avec lui il est impossible de causer raison un moment.
- Quelle bêtise! dire que cet inconnu est le fils du patron... il est plus âgé que lui, on le voit bien.
- Eh bien! à la grande, rigueur, qu'est-ce que ça ferait?

— Comment! qu'est-ce que ça ferait, que le fils soit plus agé que le père?

- Messieurs ! j'ai dit à la grande... à la grandissime rigueur...

- Et comment expliques-tu ça?

- --- C'est tout simple; dans ce cas-la, l'intrus aurait fait le faux pas, et serait le père de maitre Ferrand au lieu d'être son fils.
  - Jo demande la tête de Chalamel!
- Ne l'écoutez donc pas; vous savez qu'une fois qu'il est en train de dire des bétises, il en a pour une heure...
- Ce qui est certain, c'est que cet intras a une mauvaise figure, et ne quitte pes maître Ferrand d'un moment.
- Il est toujours avec lui dans son cabinet, ils mangent ensemble, ils ne peuvent faire un pas l'un sans l'autre.
- Moi, il me semble que je l'ai déjà vu ici, l'intrus.

--- Moi pas...

- Dites donc, Messieurs, est-ce que vous n'avez pas aussi remarqué que depuis quelques jours il vient régulièrement presque toutes les deux heures un homme à grandes moustaches blondes, tournure militaire, faire demander l'intrus... par le portier?... L'intrus descend, cause une minute avec l'homme à moustaches, après quoi celui-là fait demi-tour comme un automate, pour revenir deux heures après.
- C'est vrai, je l'ai remarqué... Il m'a semblé aussi rencontrer dans le rue, en m'es allant, des hommes qui avaient l'air de surveiller la maison...
- --- Sérieusement, il se passe ici quelque chose d'extraordinaire.

- Qui vivra verra.

— ♣ ce sujet, le maître clerc en sait peutêtre plus que nous. Mais il fait le diplomate...

— Tiens, au fait, où est-il donc? Depuis tantôt...

- Il est chez cette comtesse qui a été assassinée ; il paraît qu'elle est maintenant hors d'affaire.
  - La comtesse MacGrégor ?
- Oui; ce matin elle avait fait demander le patron dare-dare, mais il lui a envoyé le maître clerc à sa place.
  - C'est peut-être pour un testament?

- Non, puisqu'elle va mieux.

- En a-t-il de la besogne, le maître clere, en a-t-il, maintenant qu'il remplace Germain comme caissier!
- A propos de Germain; en voilà encore une drôle de chose!

- Laquelle?

- Le patron, pour le faire remettre en liberté, a déclaré que c'était hii, M. Ferrand, qui avait fait erreur de compte, et qu'il avait retrouvé l'argent qu'il réclamait de Germain.

-- Moi, je ne trouve pas cela drôle, mais juste; vous vous le rappelez, je disais toujours: "Germain est incapable de voler. "

– C'est néanmoins très-ennuyeux pour lui d'avoir été arrêté et emprissonné comme vo-

– Moi, à 🗪 place, je demanderais des dommages et intérêts à M. Ferrand.

- Au fait, il aurait dû au moins le reprendre pour caissier, afin de prouver que Germain n'était pas coupable...

- Oui, mais Germain n'aurait peut-être pas

- Est il toujours à cette campagne où il est allé en sortant de prison, et d'où il nous a écrit pour nous annoncer le désistement de M. Ferrand?
- Probablement, car hier je suis allé à l'adresse qu'il nous avait donnée ; on m'a dit qu'il était encore à la campagne et qu'on pouvait lui écrire à Bouqueval, par Écouen, chez Madame George, fermière.
- Ah! Messieurs, une voiture! dit Chalamel en se penchant vers la fenêtre. Dame! ce n'est pas un fringant équipage comme celui de ce fameux vicomte. Vous rappelez-vous ce flambant Saint-Remy avec son chasseur chamarré d'argent et son gros cocher à perruque blanche. Cette fois c'est tout bonnement un sapin, une citadine.

– Et qui en descend?

- Attendez donc!... Ah! une robe noire.

— Une femme! une femme... oh! voyons voir...

– Dieu! que ce saute-ruisseau est indécemment charnel pour son age ; il ne pense qu'aux femmes; il faudra finir par l'enchaîner, ou il enlèvera des Sabines en pleine rue; car, comme dit le cygne de Cambrai dans son Traité d'Education pour le Dauphin:

#### Défiez-vous du mute-rui Au beau sexe qui donne l'assaut.

– Je demande la tête de Chalamel !...

- Dame !... M. Chalamel. vous dites... une robe neire... moi, je croyais...

— C'est M. le curé, imbécile !... Que ça te

serve d'exemple.

- Le curé de la paroisse ? le bon pasteur ?
- Lui-même, Messieurs.
- Voilà une digne homme!

— Ça n'est pas un jésuite celui-là...

- Je le crois bien, et si tous les prêtres lui ressemblaient... il n'y aurait que des gens dé-
  - Silance! on tourne le bouton de la porte. – A. vous!... à vous !... c'est lui !
- Et tous les ciercs, se courbant sur leurs pupitres, se mirent à griffonner avec une ardeur apparente, faisant bruyamment crier leurs plumes sur le papier.

La pale figure de ce prêtre était à la fois douce et grave, intelligente et venérable ; son regard rempli de manauétade et de sérénité.

Une petite calotte noire cachak sa toinsure : ses cheveux gris, assez longs, flottaient sur le collet de sa redingote marron.

Hatons-nous d'ajouter que, grace à une confiance des plus candides, cet excellent prêtre avait toujours été et était encore dupe de l'habile et profonde hypocrisie de Jacques Ferrand.

- Votre digne patron... est-il dans son cabinet, mes enfants? demanda le curé.

– Oui, M. l'abbé, dit Chalamel en se levant respectueusement. Et il ouvrit au prêtre la porte d'une chambre voisine de l'étude.

Entendant parler avec une certaine véhémence dans le cabinet de Jacques Ferrand, l'abbé, ne voulant pas écouter malgré lui, marcha rapidement vers la porte et y frappa.

- Entrez, dit une voix avec un accent

italien assez prononcé.

Le prêtre se trouva en face de Polidori et de Jacques Ferrand.

Les clercs du notaire ne semblaient pas s'être trompés en assignant un terme prochain à la vie de leur patron.

Depuis la fuite de Cécily, le notaire était de-

venu presque méconnaissable.

Quoique son visage fût d'une maigreur effrayante, d'une lividité cadavéreuse, une rougeur fébrile colorait ses pommettes saillantes ; un tremblement nerveux, interrompu çà et là par quelques soubresauts convulsifs, l'agitait presque continuellement; ses mains décharnées étaient sèches et brûlantes; ses larges, lanettes vertes cachaient ses yeux, injectés de sang, qui brillaient du sombre feu d'une fièvre dévorante ; en un mot, ce masque sinistre trahissait les ravages d'une consomption sourde et incessante.

La physionomie de Polidori contrastait avec celle du notaire; rien de plus amèrement, de plus froidement ironique que l'expression des traits de cet autre scélérat; une forêt de cheveux d'un roux ardent, mélangés de quelques mêches argentées, couronnaient son front blême et ridé; ses yeux pénétrants, transparents et verts comme l'aigue-marine, étaient très-rapprochés de son nez crochu; sa bouche, aux lèvres minces, rentrées, exprimait le sarcasme et la méchanceté. Polidori, complétement vêtu de noir, était assis auprès du bureau de Jacques Ferrand.

A la vue du prêtre, tous deux se levèrent.

- Eh bien! comment allez-vous, mon digne M. Ferrand? dit l'abbé avec sollicitude, vous

trouvez-vous un peu mieux?

-Je suis toujours dans le même état, M. l'abbé ; la fièvre ne me quitte pas, répondit le notaire ; les insomnies me tuent... Que la volonté de Dieu soit faite!

– Voyez, M. l'abbé, ajouta Polidori avec componction, quelle pieuse résignation ! pauvre ami est toujours le même ; il ne trouve quelque adoucissement à ses maux que dans le bien qu'il fait...

— Je ne mérite pas ces louanges, veuillez at'en disperser, dit sechement le notaire on dinimination à princ un rementiment de colère et deduine contrainte. Au Scigneur seul appartient l'appréciation du bien et du mal; je

nesnia qu'un misérable pécheur...

- Nous commes tous pécheurs, reprit doncement l'abbé; mais nous n'avous pas' tous la charité qui vous distingue, mon respectable ami. Bien rares ceux qui, comme vous, se détachent assez des biens terrestres pour songer à les emplayer de leur vivent d'une façon si chrétiems... Persistez-vous toujours à vous défaire de votre charge, nins de vous livrer plus entièrement aux pratiques de la religion?

Depuis avant-hier, ma charge est vendue, M. Falshé; quelques concessions m'ont permis d'en séaliser, chose hien rare, le prix compant; cette summe, ajoutée à d'autres, me servira à fender l'institution dent je veus ai parlé, et dont j'ai définitivement arrêté le plan que je

win vone souncetire...

—Ah! mon digne ami! dit l'abbé avec une profonde et minte admiration; faire tant de liten... si simplement... et, je puis le dirs, si naturalement!... Je vous le répète, les gens attratte vous sont zares, il n'y a pas assez de béaédictions pour eux.

— C'est que bien peu de personnes réunissent, comme Jacques, la richesse à la piété, Pintelligence à la charité, dit Polidori avec un soume ironique qui échappe au bon abbé.

A se nouvel et sarcastique éloge, la main du nettire se crispa involuntairement ; il lança, sesses ses lunctios, un regard de rage infernale à Robbiari.

- Vous voyez, M. l'abbé, se hata de dire l'ami intime de Jasques Ferrand; toujours ces stubresauts nerveux, et il ne veut rian faire... Il me désole... il est son propre bourrean... Oui, j'aurai le courage de le dire devant M. Palbé, tu ce ton propre bourreau, mon passveani!...

· A ves mets de Polisiori, le notaire mesmillit ensere-convulsivement, mais il se calma.

Un homese moins naif que l'abbé cût remarqué, pendant cet entretien, et surtout pendant selui qui va suivre, l'accent contraint et ecurroucé de facques Forrand; cur il est imtile de dire qu'une volonté supérieure à la sisteme, que la volonté de Rodolphe, en un mot, impacuit à cet homme des paroles et des actes diamétralement opposés à son véritable caractère.

Aussi, quelquefois poussé à bout, le notaire pamissait hésiter à obsir à cette toute-puissant et invisible autorité; mais un regard de Polidori mettait un terme à cette indécision; alors, concentrant avec un soupir de foreur les plus violents ressentiments, Jacques Ferrand subissait le joug qu'il ne pouvait briser.

—Hélas! M. l'abbé, reprit Polidori qui semblat prendre à thehe de torturer son complice, comme on dit vulgairement, à coups d'épingle, mon panwre ami néglige trop as santé... Diteslui donc, avec moi, qu'il se soigne, sinon pour lui, pour ses amis, du moiss pour les malheuseux dost il est l'aspoir et le soutien... --- Asser !... asser !... mumura le motaire d'une voix sourde.

- -Non, ce n'est pas assez, dit le prèter avec émotion, on me saurait trop vous sépéter que vous ne vous appartence pas, et qu'il est mail de négliger ainsi votre santé. Depuis din ans que je vous ocunais, je ne vous ai jamais va malade; mais depuis un mois environ vous m'êtes plus reconnaissable. Je suis d'autant plus frappé de l'altération de vos traits, que j'étais resté quelque temps sans vous voir. Ansei, lors de notre première entrevue, je n'ai pu vous cacher ma surprise; mais le changement que je remarque en vous depuis plusieus journ est bien plus grave: vous dépérissez à vue d'anil, vous nous inquiétez sérieusement... Je vous en sonjure, mon digne ami, songen à vetre santé...
- Je vous suis on ne peut plus reconnaisment de vetre intérêt, M. l'abbé; mais je vous assure que ma pesition n'est pas anni alarmente que vous le croyez.
- Paisque tu t'opiniatues aimai, reprit Pehdori, je vais tout dire a M. Pabbé, moi : il t'aime, il t'estime, il t'honore besucces ; que sera-ce donc lorequ'il saura tes nouveaux sufrites? lorequ'il saura la véritable cause de tum dépérissement?

- Qu'est-ce encore ? dit Pabbé.

- M. l'abbé, dit le notaire avec impatience, je vous ai prié de vouloir bien venir me visiter pour vous communiquer des projets d'une haute importance, et non pour m'entendre ridicalement louanger par suon cami.
- Tu sais, Jacques, que de moi il faut te résigner à tout entendre, dit Polidori en regandant fixement le notaire.

Celui-ci baissa les yeux et se tut.

Polideri continua:

— Vous avez peut-être remarqué, M. l'abbé, que les premiers symptômes de la meladic nerveuse de Jacques om en heu peu de temps après l'abominable acandale que Louise Morel a causé dans cette maison.

Le notaire friesonne.

— Vous savez donc le crime de cette malheureuse fille, Monsieur? demanda le prêtre étonné. Je ne vous croyais arrivé à Parie que depuis peu de jours?

- Sans donte, M. l'abbé; mais Jacques m'a tout raconté, comme à son ami, comme à son médecin; car il attribue presque à l'indignation que lui a fait éprouver le crime de Louse l'ébranlement rerveux dont il se ressent aujourd'hui... Ce n'est rica encore, mon pauvre ami devait, hélas! endurer de nouveaux comps, qui out, wous le voyez, altéré sa santé... Une vieille servante, qui depuis bien des années lui était attachée par les liens de la recommaissance...
- Madame Sécaphin? dit le curé en interrompant Polidori, j'el cu la mort de cette infortunée, noyée par une malhereuse improdence, et je comprende le chagrin de M. Ferrand : on n'oublie gas ainsi dix una de loyaux

estrices... de tels regrets honorent sutant le [centrainte qu'il s'imposait était atrogs ; j'ai un maître que le serviteur...

- M. Pabbé, dit le notaire, je vous en supplie, ne parlez pas de mes vertus... vous me

rendez confus... cela m'est pánible.

- Et qui en parlera donc? sera-ce toi? reprit affectuemement Polidori ; mais vous allez avoir à le louer bien davantage, M. l'abbé: vous ignorez peut-être quelle est la servante ui a remplacé, chez Jacques, Louise Morsì et Madame Séraphin? Vous ignores enfin ce qu'il a fait pour cette pauvre Cécily... car cette nouvelle servante s'appelait Cécily, M. l'abbé.

Le notaire, malgré lui, fit un bend sur son siège ; ses yeux flamboyèrent sous ses lunettes, une rougeur brûlante empourpra ses traits li-

videa.

-Tais-toi... tais-toi! s'écria-t-il en se levent a demi. Pas un mot de plus, je te le défends!...

- Allous, allons, calmez-vous, dit l'abbé en souriant avec mansuétude, quelque généreuse action à révéler encore ?... Quant à moi, j'approuve fort l'indiscrétion de votre ami... Je ne commaismis pas, en effet, cette servante, car c'est justement peu de jours après son entrée chez notre digne M. Ferrand qu'accable d'occapations, il a 616 obligi, à mon grand regret, d'interrompre momentanément nos relations.

- C'était pour vous cacher la nouvelle bonne souvre qu'il méditait, M. l'abbé; aussi, quoique sa modestie se révolte, il faudra bien qu'il mentende, et vous allez tout savoir, reprit Po-

lidori en souriant.

Jacques Ferrand se tut, s'accoude sur son bureau et escha sen front dans ses mains.

## CHAPITRE II.

### LA BARROR DER RATIONER.

- Imaginez-vous donc, M. Pubbé, reprit Polidori en s'adressent au curé, mais en accentuant, pour ainsi dire, chaque phrase par un coup d'asil ironique jeté à Jacques Perrand, imaginez-vous que mon ami trouva dans sa: mouvelle servante, qui, je vous l'ai déjà dit. s'appelait Cécily, les meilleures qualités... une: grande modestie... une douceur angélique... et surtout beaucoup de piété... Ce n'est pas tout; Jacques, vous le savez, doit à sa longue pratique des affaires une pénétration extrême ; il s'aperçut bientôt que cette jeune femme... car: elle stait jeune et sort jolie, M. l'abbé, que cette jeune et jolie femme n'était pas faite pour Pétat de servante, et qu'à des principes vertueusement austères... elle joignait une instruction solide et des connaissances... très-variées.

- En effet... ceci est étrange, dit l'abbé; fort intéressé. Pignorais complétement ces circonstances... Mais qu'avez-vous, mon boni M. Perrand?... vous semblez plus souffrant...

peu de migraine... mais cela passera.

Pelidori haussa les épaules en sourismt.

– Remarquez, M. l'abbé, ajouta-t-il, ( Jacques est toujours ainsi lorsqu'il s'agit de dévoiler quelqu'une de ses charités cachées; il est si hypocrite au sujet du bien qu'il fait! Heurensement me voici, justice éclatante lui sera rendue. Revenons a Cécily. A son tour, elle eut bientôt deviné l'excellence du cœur de Jacques, et lorsque celui-ci l'interrogea sur le passé, elle lui avoua naïvement qu'étrangère, sans ressources, et réduite, par l'inconduite de sen mari, à la plus humble des conditions, elle avait regardé comme un coup du ciel de pouvoir entrer dans la sainte maison d'un homme apsai vénérable que M. Ferrand; à la vue de tant de malheur... de résignation... de vertu... Jacques n'hésita pas; il écrivit au pays de cette infortunée pour avoir aur elle quelques renseignements, ils furent parfaits et confirmérent la réalité de tout ce qu'elle avait raconté à notre ami ; alors, sur de placer justement son bienfait, Jacques bénit Cécily comme un père..., la renvoya dans son pays avec une somme d'argent qui lui permettait d'attendre des jours meilleurs et l'occasion de trouver une condition convenable. Je n'ajouterai pas un mot de louange pour Jacques... les faits sont plus éloquents que mes paroles.

- Bien, très-bien... s'écria le curé attendri. - M. l'abbé... dit Jacques Ferrand d'une voix sourde et brève, je ne voudrais pas abuser de vos précieux moments ; ne parlons plus de moi, je vous en conjure, mais du projet pour lequel je vous ai prié de venir ici, et à propes daquel je vous ai demandé votre bienveillant

COINCOURS.

 Je cençois que les louanges de votre ami blement votre modestie; occupons-nous donc de ves nouvelles bennes œuvres, et emblions ne vous en êtes l'anteur ; mais avant, parlons e l'affaire dont vous m'avez chargé. J'ai, selon votre désir, déposé à la banque de France, et sous mon nom, la somme de cent mille écus, destinée à la restitution dont vous êtes l'intermédiaire, et qui doit s'opérer par mes mains... Vous avez préféré que ce dépôt ne restat pas chez vous, quoique pourtant il y ent été, ce me semble, aussi surement placé qu'à la banque.

- En cela M, l'abbé, je me suis conformé aux intentions de l'auteur inconnu de cette restitution : il agit ainsi pour le repos de sa conscience... D'après ses vœux, j'ai dû vous confier cette somme, et vous prier de la remettre à Madame veuve de Fermont... née de Renneville...(la voix du notaire trembla légèrement en prononçant ces noms), lorsque cette dame se présenterait chez vous en justifiant de se possession d'état.

- Paccomplirai la mission dont vous me chargez, dit le prêtre.

- Ce n'est pas la dernière, M. l'abbé.

- Tant mieux, si les autres ressemblent à - En effet, dit le notaire en easuyant la celle-ci ; car, sans vouloir rechercher les motifs susur freide qui coulait de son Tront, car la qui l'imposent, je suis toujours touché d'une

que la seule conscience dicte et qu'on exécute fidèlement et librement dans son for intérieur, sont toujours l'indice d'un repentir sincère, et ce n'est pas une expiation stérile que celle-là.

- N'est-ce pas, M. l'abbé ? cent mille écus restitués d'un coup, c'est rare; moi, j'ai été plus curieux que vous; mais que pouvait ma curiocité contre l'inébranlable discrétion de Jacques? Aussi, j'ignore encore le nom de l'hannête homme qui fait cette noble restitu-

Quel qu'il soit, dit l'abbé, je suis certain qu'il est placé très-haut dans l'estime de M.

Ferrand.

- Cet honnête homme est en effet, M. l'abbé, placé très-haut dans mon estime, répondit le notaire avec une amertume mal dissimulée.

- Et ce n'est pas tout, M. l'abbé, reprit Polidori en regardant Jacques Ferrand d'un air significatif, vous allez voir jusqu'où vont les généreux scrupules de ce restituteur inconnu; et s'il faut tout dire, je soupçonne fort notre ami de n'avoir pas peu contribué à éveiller ces scrupules... et à trouver moyen de les calmer.
  - -Comment cela? demanda le prêtre.

- Que voulez-vous dire ? ajouta le notaire. - Et les Morel, cette brave et honnête famille?

- Ah! oui... oui... en effet... j'oubliais...,

dit Jacques Ferrand d'une voix sourde. - Figurez-vous, M. l'abbé, reprit Polidori, que l'auteur de cette restitution, sans doute conseillé par Jacques, non content de rendre cette somme considérable, veut encore... Mais je laisse parler ce digne ami... c'est un plaisir que je ne veux pas lui ravir...

-Je vous écoute, mon cher M. Ferrand,

dit le prêtre.

- Vous savez, reprit Jacques Ferrand avec une componction hypocrite mêlée çà et là de mouvements de révolte involontaire contre le rôle qui lui était imposé, mouvements que trahissaient fréquemment l'altération de sa voix et l'hésitation de sa parole, vous savez, M. l'abbé, que l'inconduite de Louise Morel... a porté un coup si terrible à son père qu'il est devenu fou... La nombreuse famille de cet artisan courait risque de mourir de misère, privée de son seul soutien. Heureusement la Providence est venue à son secours... et... la... personne qui fait la restitution volontaire dont vous voulez bien être l'intermédiare, M. l'abbé, n'a pas cru avoir suffisamment expié un... grand abus... de confiance... Elle m'a donc demandé si je ne connaîtrais pas une intéressante infortune à soulager... J'ai dû signaler à sa générosité la famille Morel, et l'on m'a prié, en me donnant les fonds nécessaires, que je vous remettrai tout à l'heure, de vous charger de constituer une rente de deux mille francs sur la tête de Morel, réversible sur sa femme et sur ses enfants..
- Mais en vérité, dit l'abbé, tout en acexplant cette nouvelle mission, bien respected in prenant to paper sur son bureau.

restitution volontaire; ces arrêts souverains | ble sans doute, je m'étonne qu'on ne vous en ait pas chargé vous-même.

- La personne inconnue pense, et je partage cette croyance, que ses bonnes œuvres acquerraient un nouveau prix... seraient pour ainsi dire sanctifiées...en passant par des mains aussi pieuses que les vôtres, M. l'abbé...

– A cela je n'ai rien a répondre ; je comstituerai la rente de deux mille france sur la tête de Morel, le digne et malheureux père de Louise. Mais je crois, comme votre ami, que vous n'avez pas été étranger à la résolution qui a dicté ce nouveau don expiatoire...

— Pai désigné la famille Morel— -rien de plus, je vous prie de le croire, M. l'abbé, répon-

dit Jacques Ferrand.

- Maintenant, dit Polidori, vous allez voir, M. l'abbé, à quelle hauteur de vues philanthropiques mon bon Jacques s'est élevé à propos de l'établissement charitable dent mous nous sommes déjà entretenus; il va vous lire le plan qu'il a définitivement arrêté; l'argent nécessaire pour la fondation des rentes est là, dans sa caisse; mais depuis hier il lui est survenu un scrupule, et, s'il n'ose vous le dire, je m'en charge...

-C'est inutile, reprit Jacques Ferrand, qui quelquefois aimait encore mieux s'étourdir par ses propres paroles que d'être forcé de subir en silence les louanges ironiques de son complice. Voici le fait, M. l'abbé... J'ai résiéchi... qu'il scrait d'une humilité... plus chrétienne... que cet établissement... ne fut pas instituté sous

mon nom.

– Mais cette humilité est exagérée! s'écria l'abbé. Vous pouvez, vous devez légitimement vous enorgueillir de votre charitable fondation ; c'est un droit, presque un devoir pour

vous d'y attacher votre nom.

- Je présère cependant, M. l'abbé, garder l'incognito, j'y suis résolu... Et je compte assez sur votre bonté pour espérer que vous voudrez bien remplir pour moi, en me gardant le plus profond secret, les dernières formalités, et choisir les employés inférieurs de cet établissement ; je me suis seulement réservé la nomination du directeur et d'un gardien.

– Lors même que je n'aurais pas un vrai plaisir à concourir à cette œuvre, qui est la vôtre, il serait de mon devoir d'accepter...

j'accepte donc.

- Maintenant, M. l'abbé, si vous le voulez bien, mon ami va vous lire le plan qu'il a définitivement arrêté...

– Puisque vous êtes si obligeant *mon ami*..., dit Jacques Ferrand avec amertume, lisez vousmême... épargnez-moi cette peine... je vous en

prie..

– Non, non, répondit Polidori en jetant au notaire un regard dont celui-ci comprit la signification sarcastique, je me fais un vrai plaisir de t'entendre exprimer toi-mûme les nobles sentiments qui t'ont guidé dans cette fondation philanthropique.

- Soit, je lirai, dit brusquement le notaire,

Polidori, depuis longtemps complice de Jacques Ferrand, connaissait les crimes et les secrètes pensées de ce misérable, aussi ne putil retenir un sourire cruel en le voyant forcé de lire cette note dictée par Rodolphe.

On le voit, le prince se montrait d'une logique inexorable dans la punition qu'il infligeait

au notaire.

Luxurieux... il le torturait par la luxure.

Cupide... par la cupidité.

Hypocrite... par l'hypocrisie.

Car si Rodolphe avait choisi le prêtre vénérable dont il est question pour être l'agent des restitutions et de l'expiation imposées à Jacques, Ferrand, c'est qu'il voulait doublement punir celui-ci d'avoir, par sa détestable hypocrisie, surpris la naive estime et l'affection candide du bon abbé.

N'était-ce pas, en effet, une grande punition pour ce hideux imposteur, pour ce criminel endurci, que d'être contraint de pratiquer enfin les vertus chrétiennes qu'il avait si souvent simulées, et cette fois de mériter, en frémissant d'une rage impuissante, les justes éloges d'un prêtre respectable dont il avait jusqu'alors fait sa dune?

Jacques Ferrand lut donc la note suivante avec les ressentiments cachés que l'on peut lui

supposer.

## ETABLISSEMENT DE LA BANQUE DES TRAVAIL-LEURS SANS OUVRAGE.

"Aimons-nous les uns les autres, a dit le Christ.

- "Ces divines paroles contiennent le germe de tous devoirs, de toutes vertus, de toutes charités.
- "Elles ont inspiré l'humble fondateur de cette institution.
- Au Christ seul appartient le bien qu'il aura fait.
- Limité quant aux moyens d'action, le fondateur a voulu du moins faire participer le plus grand nombre possible de ses frères aux secours qu'il leur offre.
- "Il s'adresse d'abord aux ouvriers honnêtes, laborieux et chargés de faraille, que le manque de travail réduit souvent à de cruelles extrantés.
- "Ce n'est pas une aumone dégradante qu'il fait à ses frères, c'est un prêt gratuit qu'il leur offre.
- Puisse ce prêt, comme il l'espère, les empêcher souvent de grever indéfiniment leur avenir par ces emprunts écrasants qu'ils sont forcés de contracter afin d'attendre le retour du travail, leur seule ressource, et de soutenir la famille dont ils sont l'unique appui.

Pour garantie de ce prêt, il ne demande à ses frères qu'un engagement d'honneur et une

solidarité de parole jurée.

"Il affecte un revenu annuel de douze mille francs à faire la première année, jusqu'à la concurrence de cette somme, des prête-secours de vingt à quarante france, sans intèréts, en fayour des ouvriers maries et sans ouvrage, domiciliés dans le septième arrondissement.

"On a choisi ce quartier comme étant l'un de ceux où la classe ouvrière est le ples nombreuse.

"Ces prêts ne seront accordés qu'aux ouvriers ou ouvrières porteurs d'un certificat de bonne conduite, délivré par leur dernier patron, qui indiquera la cause et la date de la suspension du travail.

"Ces prêts seront remboursables mensuellement par sixième ou par douzième, au choix de l'emprunteur, à partir du jour où il aura retrouvé de l'emploi.

"Il souscrira un simple engagement d'honneur de rembourser le prêt aux époques fixées.

"A cet engagement adhéreront, comme garants, deux de ses camarades, afin de développer et d'étendre par la solidarité la reli-

gion de la promesse jurée (1). "L'ouvrier qui ne rembe

"L'ouvrier qui ne rembourserait pas la somme empruntée par lui, ne pourrait, ainai que ses deux garants, prétendre désormais à un nouveau prêt; car il aurait forfait à un engagement sacré, et surtout privé successivement plusieurs de ses fières de l'avantage dont il a joui, la somme qu'il ne rendrait pas étant perdue pour la banque des pauvres.

"Ces sommes prêtées étant, au contraire, scrupuleusement remboursées, les prits-secours augmenteront, d'année en année, de nombre et de quotité, et un jour il sera rossible de faire participer d'autres arrondissements aux mêmes

bienfaits.

"Ne pas dégrader l'homme par l'aumône...
"Ne pas encowager la paresse par un don stérile...

"Exalter les sentiments d'honneur et de probité navarels aux classes laborieuses...

- Venir fraternellement en aide au travailleur qui, vivant déja difficilement au jour le jour, grace à l'insuffisance des salaires, ne peut, quand vient le chômage, suspendre ses besoins ni ceux de sa famille parce qu'on suspend les travaux...
- "Telles sont les pensées qui ont présidé à cette institution(2).

"Que celui qui a dit : Aimons-nous les uns les autres en soit seul glorifié!,"

— Ah! Monsieur, s'écria l'abbé avec une religieuse admiration, quelle idée charitable! combien je comprends votre émotion en lisant ces lignes, d'une si touchante simplicité!

En effet, en achevant cette lecture, la voix

<sup>(1)</sup> On ignore peut-être que la classe ouvrière porte généralement un tel respect à la chose due, que les vampires qui lui prêtent à la petite semaine au taux ènorme de 3 à 400 pour 100, n'exigent ausun engagement écrit, et qu'ils sont toujours religiessement rembournés. C'est surtout à la halle et dans les environs que s'exerce cette abominable industris.

<sup>(2)</sup> Notre projet, sur lequel nous avons consulté plusieurs ouvriers aussi honorables qu'éclairés, est bien, imparfait, ans doute, mais nous le livrons aux réfertions des personnes qui s'intéressent aux classes ouvrières, espérant que le germe d'utilité qu'il renferme (nous ne craignons pas de l'affirmer) pourra être fêcondé par un espiti plus puissant que le nôtre.

de Jacques Ferrand était altérés ; sa patience ! et sen courage étaient à bout ; mais, surveillé par Polimei, il n'essit, il ne peuvait enfreindre les moindres ordres de Rodolphe.

Que l'on juge de la rage du notaire, forcé de disposer si libéralement, si charitablement. de en fortune, en faveur d'une classe qu'il avait impitoyablement poursuivie dans la persoane de Morel le lapidaire!

- N'est-ce pas, M. l'abbé, que l'idée de Jacques est excellente? reprit Polidori.

- Ah! Monsieur, moi qui connais toutes les misères, je suis plus à même que personne de comprendre de quelle importance peut être pour de pauvres et honnêtes ouvriers sans travail ce prêt qui semblerait bien modique aux heureux du monde... Hélas! que de bien ils feraient s'ils savaient qu'avec une somme si minime qu'elle défrayerait à peine le moindre . de leurs fastueux caprices... qu'avec trente ou quarante france qui leur seraient serupuleusement rendue, mais sans intérêts... ils pouraient souvent sauver l'avenir, quelquefois l'honneur d'une famille que le manque d'ouvrage met aux prises avec les effrayantes obsessions de la misère et du besoin. L'indigence sans travail ne trouve jamais de crédit, et, si l'en consent à lui prêter de petites sommes sans nantiesement, c'est qu prix d'intérêts usuraires monstrueux; ils emgranterent trente sous pour huit jours, et il faudre qu'ils en rendent quarante, et encore ces prêts modiques sont rares et difficiles. Les prêts de mont-de-piété. euxmêmes, coûtent, dans cercines circonstances. près de trois cents pour cete (1). L'artisan sans travail y dépose souvent pour quarante sous l'unique couverture qui, dans les muits d'hiver, défend lui et les siens de la rigour du froid... Mais, ajouta l'abbé avec enthousiasse.

un prêt de trente ou quarante france asse intérêt, et remboumable per douzièmes, quand l'ouvrage revient... mais pour d'hounétes ouvriers c'est le saint, c'est l'espérance, c'est la vie... Et avec quelle fidélité ils s'acquitterent Ah! Mensieur, ce n'est par là ch vous trouverez des faillites... C'est une dette sacrée que celle que l'on a contractée pour donner du pain à sa femme et à ses enfants.

- Combien les éloges de M. l'abbé doiven. t'être précioux, Jacques! dit Polidori, et combien il va t'en adresser encore... pour ta fonda-

tion du mont-de-piété gratuit

--- Comment ?

- Certainement, M. l'abbé; Jacques n'a pas oublis cette question, qui est pour ainsi dire une annexe de sa banque des pauvres.

- Il serait vrai! s'écria le prêtre en joignant

les mains avec admiration.

- Continue, Jacques, dit Polidori.

Le notaire continua d'un voix rapide; car cette scène lui était odieuse :

Les prêts-secours ont pour but de remédier à l'un des plus graves accidents de la vie euvrière, l'interruption du travail. Ils ne seront donc absolument accesdés qu'aux artisans qui manqueront d'ouvrage.

"Mais il reste à prévoir d'autres cruels embarras, qui atteignent même le travailleur oc-

"Souvent un chomage d'un ou deux jours. nécessité quelquefois par la fatigue, par les soins à donner à une femme, où à un enfant malade, par un déménagement forcé, prive l'ouvrier de sa ressource quotidienne... Alors il a recours au mont-de-piété, dont l'argent est à un taux énorme, ou à des prêteurs clandestims, qui prêtent à des intérêts monstrueux.

"Voulant, autant que possible, alléger le fardeau de ses frères, le fondateur de la Banque des rauvres affecte un revenu de vingt-cinq mille frances par an à des prêts sur gages, qui ne pourrone s'élever au delà de dix france pour

chaque prec

"Les empranteurs ne payeront ni frais, mi intérêts, mais ils devront prouver qu'ils exercent une profession honorable, et fournir une déclaration de leurs patrons, qui justifiera de leur moralité.

"Au bout de deux années, on vendra sans frais les effets qui n'auront pas été dégagés ; le montant, provenant du surplus de cette vente. sera place a cinq pour cent d'intérêt au profit de l'engagiste.

"Au bout de cinq ans, s'il n'a pas réclamé cette somme, elle sera acquise à la Banque des pauvres; et jointe aux rentrées successives, elle permettra d'augmenter successivement le nombre des prêts. (1)

L'administration et le bureau de prêts de la Banque des pauvres seront placés rue de Temple, nº 17, dans une maison achetée à ce:

<sup>(1)</sup> Nous emprustoss les renseignments suivants à un élequent et excellent travail publié par M. Alphones Esquiros, dans la Revue de Paris du 11 juin 1843: "La moyenne des articles engagés pour trois france chez les commissionnaires du 8e et du 12e arrondisement est au moins de crise sente dans un insur. Le complètion outmoins de cinq cents dans un jour. Le population ou-vrière réduite à d'aussi faibles ressources ne retire donc du mont-de-piété que des avances insignifiantes en comparison de ses besoins. — Aujourd'hui les droits du mont-de-piété s'élèvent dans les cas ordinaires à 13 pour 100, mais ces droits augmentent dans une propor-tion effrayante si le prêt, au lieu d'être annuel, est fait pour un temps moins long. Or, comme les articles depacés par la classe pauvre sont, en général, ées objets. de première nécessité, il résulte qu'on les apporte et qu'on les retire presque aussitét; il est des effets qui sont régulièrement engagés et dégagés une fois par semaine. Dans cette circonstance, supposons un pres un 3 fr.; l'intàrêt payé par l'empruateur sem alors calculé sur le taux de 204 pour 100 par an. — L'argent qui s'amasse, chaque année, dans la caisse du mont de-pièté de l'acontinant dans calle des hospices : cette somme est très emaiderable. En 1840, année de detresse, les hénéficales sont élevés à 422,214 francs. On ne peut nier, dit en terminant M. Esquiros avec une beute roison, que cette somme n'ait une destination louable, son, que cetre somme n'ait une destination iouane, poisque venant de la miscre; mais on sa fait néaumoins cette question grave: Si c'ast bies au pouvere qu'il appeartient de neuir au secours de pessore? Disons enfin que M. Esquiros, tout en réclamant de grandes amélierations à établir dans l'exercise du ment-de-pietr, rend hommage au zèle du directeur actuel, M. Delaroche, qui a déjà entrepris d'utiles réformes. reformes.

<sup>(1)</sup> Nous avons dit que dans quelques petin de la d'Italie, il existe des monts-de-piète gratain. Conditions charitables qui ont besuccesp d'analogie a wee l'etablissoment que nous suppesons.

effet au sein de ce quartier populeux. Un revenu de dix mille francs sera affecté aux frais et à l'administration de la Banque des pauvres, dont le directeur à vie sera...

Polidori interrompit le notaire, et dit au prêtre:

- Vous allez voir, M. l'Abbé, par le choix du directeur de cette administration, si Jacques sait réparer le mal qu'il a fait involontairement. Vous savez que, par une erreur qu'il déplore, il avait faussement accusé son caissier du détournement d'une somme qui s'est ensuite retrouvée?
  - Sans doute..
- Eh bien! c'est à cet honnête garçon, nommé Francois Germain, que Jacques accorde la direction à vie de cette banque, avec des appointements de quatre mille francs. N'est-ce pas admirable... M. PAbbé?
- Rien ne m'étonne plus maintenant, ou plutôt rien ne m'a étonné jusqu'ici... dit le prêtre. La fervente piété, les vertus de notre digne ami devaient tôt ou tard avoir un résultat pareil... Consacrer touts sa fortune à une si belle institution, ah! c'est admirable!
- Plus d'un million, M. l'Abbé! dit Polidori, plus d'un million amassé à force d'ordre, d'économie et de probité!... Et il y avait pourtant des misérables capables d'accuser Jacques d'avarice!... Comment! dissient-ils, son étade lui rapporte cinquante ou soixante mille franca par an, et il vit de privations?

— A ceux-la, reprit l'Abbé avec enthousiasme, je zépondrais: « Pendant quinze ans il a vécu comme un indigent... afin de pouvoir un jour magnifiquement soulager les indigents. "

— Mais sois donc au moins fier et joyeux du bien que tu fais, s'écria Polidori en s'adressant à Jacques Ferrand, qui, sombre, abatte, le regard fixe, semblait absorbé dans une méditation profonde.

— Hélas! dit tristement l'Abbé, ce n'est pas dans ce mende que l'on reçoit la récompense de tant de vertus, ou a une ambition plus

haute...

— Jacques, dit Polidori en touchant légèrement l'épaule du notaire, finis donc ta lecture. Le notaire tressaillit, passa sa main sur son front, puis, s'adressant au prêtre, if lui dit :

- Pardon, M. l'Abbé, mais je songeais... je songeais à l'immense extension que pourra prendre cette Bunque des pauvres par la soule accumulation des revense, si les prêts de chaque année, régulièrement semboursés, ne les entamaient pas... Au bout de quatre ans elle pourrait déjà faire pour environ cinquante mille écus de prêts gratuits ou sur gages... C'est énorme— énorme... et je m'en félicite, ajoutatil en sougeant, avec une rage cachée, à la valeur du sacrifice qu'en lui imposait. Il reprit : J'en étais, je crois...
- A la nomination de François Germain pour directeur de la société, dit Polidori.

Jacques Ferrand continua:

... Un revenu de dix mille francs sera affecté
A 15\*

aux frais et à l'administration de la Banque des travailleurs sans ouvrage, dont le directeur à vie sera François Germain, et dont le gardine sera le portier actuel de la maison, nommé Pipelet.

"M. l'Abbé Dumont, auquel les fonds mécessaires à la fondation de l'envre sessait ramis, instituers un consesi supérieur de surveillauce composé du maire et du juge de paix de l'arrondissement, qui s'adjoindroat les persomnes qu'ils jugeront utiles au patromage et à l'extension de la Banque des pauvres; eaz le fondateur s'estimera mille fois payé du peut qu'il fait, si quelques personnes charitables concouraient à son œuvre.

". On annoncera l'ouverture de cette banque par tous les moyens de publicité possible...

"Le fondateur répète, en finissant, qu'il n'a aucun mérite à faire ce qu'il fait pour ses fréres.

"Sa pensée n'est que l'écho de cette pensée divine :

"Amons-nous LES UNS LES AFTERS..."
— Et votre place sera marquée dans le chif auprès de celui qui a prenoncé ces paroles immortelles, s'écria l'Abbé en venant serrer aven effusion les mains de Jacques Ferrand dans les siennes.

Le notaire était à bout.

Les forces lui manquaient... Sans répondre aux félicitations de l'Abbé, il se bata de lui remettre en bons du Trésor la somme considérable nécessaire à la fondation de cette œuvre et de la rente de Morel le lapidaire.

— Pose croire, M. l'abbé, dit enfin Jacques Ferrand, que vous ne refuserez pas cette neuvelle mission, confiée à votre charité. Du reste, un étranger... nommé Sir Walter Manne... qui m'a donné quelques avis... sur la réduction de ce projet, alfégera quelque pou votre fardeau... et ira aujourd'hui même cousser avec vous de la pratique de l'ouvere et se mettre à votre disposition, e'il peut vous être utile. Excepté pour lui, je vous prie donc de me garder le plus profond secret, M. l'abbé.

— Vous avez raison... Dieu sait ce que vous faites pour vos frères... Qu'importe le reste ?...
Tout mon regret est de ne pouvoir apporter que mon zèle dans cette noble institution; il sera du moins aussi ardent que votre charité est intarissable... mais qu'avez-vous ?

paliesez... Souffrez-vous ?

— Un peu, M. l'abbé... Cette longue lecture, l'émotion que me causent vos bienveillantes paroles... le malaise que jéprouve depuis quelques jours... Pardonnez ma faiblesse, dit. Jacques Ferrand en s'asseyant péniblement, cela n'a rien de grave sans doute, mais je suis épuisé.

- Peut-être ferez-vous bien de vous mettre au lit 1 dit le prêtre avec un vil instêt, de

faire mander votre médecin...

— Je suis médecin, M. l'abhé, dit Polidesi. L'état de Jacques Ferrand demande de grands soins, je les hi donnersi.

Le notaire tressaillit.

— Un peu de repos vous remettra, je l'espère, dit le curé. Je vous laisse; mais avant, je vais vous donner le reçu de cette somme.

Pendant que le prêtre écrivait le reçu, Jacones Ferrand et Polidori échangèrent un re-

gard impossible a rendre...

—Allons, bon courage, bon espoir! dit le prêtre en remettant le reçu à Jacques Ferrand. D'ici à bien longtemps, Dieu ne permettra pas qu'un de ses meilleurs serviteurs quitte une vie ai utilement, si religieusement employée... Demain, je reviendrai vous voir... Adieu, Monsieur... adieu, mon ami... mon digne et saint ami...

Le prêtre sortit.

Jacques Ferrand et Polidori resterent seuls.

## CHAPITRE III.

#### LES COMPLICES.

A peine l'abbé fut-il parti, que Jacques Ferrand poussa une imprécation terrible.

Son désespoir et sa rage, si longtemps comprimés, éclatèrent avec furie; haletant, la figure crispée, l'œil égaré, il marchait à pas précipités, allant et venant dans son cabinet comme une bête féroce tenue à la chaine.

Polidori, conservant le plus grand calme,

observait attentivement le notaire.

— Tonnerre et sang! s'écria enfin Jacques Ferrand d'une voix éclatante de courroux, ma fortune entière engloutie dans ces stupides bonnes œuvres!... Moi qui n'avais vécu que pour les tromper et les dépouiller... moi fonder des établissements philanthropiques... m'y forcer... par des moyens infernaux!... Mais c'est donc le démon que ton maître? s'écria-t-il exaspéré en s'arrêtant brusquement devant Polidori.

. — Je n'ai pas de maître, répondit froidement celui-ci. Ainsi que toi... j'ai un juge...

.— Obéir comme un nisis aux moindres ordres de cet homme! reprit Jacques Ferrand dont la rage redoublait. Et ce prêtre... qu'à part moi j'ai si souvent raillé d'être comme les autres... dupe de mon hypocrisie... chacune des louanges qu'il me domnait de bonne foi était un coup de poignard... et me contraindre!... toujours me contraindre!...

- Sinon l'échafaud...

. — Oh! ne pouvoir échapper à cette domination fatale!... Mais enfin voilà plus d'un million que j'abandonne... S'il me reste avec cette maison cent mille france, c'est tout au plus... Que peut-on vouloir encore?

— Tu n'es pas au bout... Le prince sait par Badinot que ton homme de paille, Petit-Jean, n'était que ton prête-nom pour les prêts geuraires faits au vicomte de Raint-Remy, que tu as (toujours sous le nom de Petit-Jean) si rudement rançonné d'ailleurs pour ses faux. Les sommes que Saint-Remy a payées lui avaient été prêtées par une grande dame... Mais on l'ajourne sans doute parce qu'elle est us délicate...

- Enchainé... enchainé ici !...

--- Aussi solidement qu'avec un cable de fer...

- Toi... mon geolier... misérable!

— Que veux-tu ?... selon le système du prince, rien de plus logique: il punit le crime par le crime, le complice par le complice...

-- Oh! rage!...

— Et malheureusement rage impuissante !... car, tant qu'il ne m'aura pas fait dire : "Jacques Ferrand est libre de quitter sa maison... n je resterai à tes côtés, comme ton ombre... Ecoute donc; ainsi que toi je mérite l'échafaud... Si je manque aux ordres, que j'ai reças comme ton geòlier, ma tête tombe !... Tu ne pouvais donc avoir un gardien plus incorruptible... Quant à fuir tous deux... impossible... nous ne pourrions faire un pas hors d'ici sans tember entre les mains des gens qui veillent jour et nuit à la ports de ce logis et à celle de la maison voisine, notre seule issue en cas d'escalade...

- Mort et furie !... je le sais.

— Résigna-toi donc alors; car cette fuite est impossible... réussit-elle, elle ne nous offrirait que des chances de salut plus que douteuses: on mettrait la police à nos trousses. Au contrairie, toi en obélasant et moi en surveillant l'exactitude de ton obélasance, nous sommes certains de ne pas avoir le con coupé... Encore une fois, résignons-nous.

- Ne m'exaspère pas par cet ironique sang-

froid... ou bien...

— Ou bien quoi? Je ne te craîns pas, je suis sur mes gardes, je suis armé, et lors même que tu aurais retrouvé pour me tuer le stylet empoisonné de Cécily...

- Tais-toi...

- Cela ne t'avancerait à rien... tu sais que toutes les deux heures il faut que je donne si qui de droit un bulletin de ta précieuse santé ... manière indirecte d'ayoir de nos nouvelles à tous deux... En ne me voyant pas paraître, ca se douterait du meurtre, tu serais arrêté. Eh! mais... tiens... je te fais injure en te supposant capable de ce crime. Tu as sacrifié plus d'un million pour avoir la vie sauve, et tu risquerais ta tête... pour le sot et stérile plaisir de me tuer par vengeance!... Allons donc, tu n'es pas assez bête pour ça!
- C'est parce que tu sais que je ne puis pas te tuer que tu redoubles mes maux en les exaspérant par tes sarcasmes.

- Ta position est si originale... tu me te vois pas... mais, d'honneur... c'est très-piquant.

- Oh! malheur! malheur inextricable! de quelque côté que je me tourne, c'est la reine, c'est le déshonneur, c'est la mort! Et dire que maintenant ce que je redoute le plus au monde c'est le néant! Malédiction sur moi, sur toi, sur la terre entière!
- Ta misanthropie est plus large que ta philanthropie... Elle embrasse le monde... l'antre, un arrondissement de Paris.

- Va... raille-moi, monstre!...

- Aimes-tu mieux que je t'écrase de repro- | mutuelles étaient suffisantes... Mais la justice ches?

--- Moi ?...

- A qui la faute si nous sommes réduits à cette position? à toi. Pourquoi conserver à ton cou, pendue comme une relique, cette lettre de moi, relative à ce meurtre qui t'a valu cent mille écus, ce meurtre que nous avions fait si adroitement passer pour un suicide?

- Pourquoi? misérable! Ne t'avais-je pas donné cinquante mille francs pour ta coopération à ce crime et pour cette lettre que j'ai exigée, tu le sais bien, afin d'avoir une garantie contre toi... et de t'empêcher de me ranconner plus tard en me menaçant de me perdre? Car ainsi tu ne pouvais me dénoncer sans te livrer toi-même... Ma vie et ma fortune étaient donc attachées à cette lettre... voilà pourquoi je la portais toujours si précieusement sur moi...

- C'est vrai, c'était habile de ta part, car je ne gagnais rien à te dénoncer, que le plaisir d'aller à l'échafaud côte à côte avec toi... Et pourtant ton habileté nous a perdus, lorsque la mienne nous avait jusqu'ici assuré l'impunité

de ce crime...

- L'impunité... tu le vois...

-Qui pouvait deviner ce qui se passe? Mais, dans la marche ordinaire des choses, notre crime devait être et a été impuni, grace à

Grace a toi!

- Oui, lorsque nous avons eu brûlé la cervelle à cet homme... tu voulais, toi, simplement contrefaire son écriture et écrire à sa sœur que, ruiné complétement, il se tuait par désespoir... Tu croyais faire montre de grande finesse en ne parlant pas dans cette prétendue lettre du dépôt qu'il t'avait confié... C'était absurde. Ce dépôt étant connu de la sœur de notre homme, elle l'eut nécessairement réclamé. Il fallait donc au contraire, ainsi que nous avons fait, le mentionner ce dépôt, afin que si par hasard l'on avait des doutes sur la réalité du suicide, tu fusses la dernière personne soupconnée. Comment supposer que, tuant un homme pour t'emparer d'une somme qu'il t'avait confiée, tu serais assez sot pour parler de ce dépôt dans la fausse lettre que tu lui attribuerais? Aussi qu'est-il arrivé? On a cru au suicide. Grace à ta réputation de probité, tu as pu nier le dépôt, et on a cru que le frère s'était tué après avoir dissipé la fortune de sa sœur.

- Mais qu'importe tout cela aujourd'hui?

le crime est découvert.

-Et grace a qui? Était-ce ma faute si ma lettre était une arme à deux tranchants? Pourquoi as-tu été assez faible, assez niais, pour livrer cette arme terrible... à cette infernale Cécily?

- Tais-toi... ne prononce pas ce nom! s'écria Jacques Ferrand avec une expression

effrayante.

-Soit... je ne voux pas te rendre épileptique... tu vois bien qu'en ne comptant que sur la justice ordinaire... nos précautions ton imbécile amour pour cette créature.

extraordinaire de celui qui nous tient en son pouvoir redoutable procède autrement...

- Oh! je ne le sais que trop...

 Il croit, lui, que couper la tête aux criminels ne répare pas suffisamment le mal qu'ils ont fait... Avec les preuves qu'il a en mains, il nous livrait tous deux aux tribunaux. Qu'en résultait-il? Deux cadavres tout au plus bons à engraisser l'herbe du cimetière.

-Oh! oui... ce sont des larmes, des angoisses, des tortures qu'il lui faut à ce prince... à ce démon... Mais je ne le connais pas, moi; mais je ne lui ai jamais fait de mal. Pourquoi

s'acharne-t-il ainsi sur moi?

- D'abord il prétend se ressentir du bien et du mal qu'on fait aux autres hommes, qu'il appelle nalvement ses frères... et puis il connaît, lui, ceux à qui tu as fait du mal, et il te punit à sa manière...

🗕 Mais de quel droit ?

- Voyons, Jacques, entre nous ne parlons pas de droit: il avait le pouvoir de te faire judiciairement couper la tôte. Qu'en serait-il résulté? Tes deux seuls parents sont morts... l'Etat profitait de ta fortune au détri. ment de ceux que tu avais dépouillés... Au contraire, en mettant ta vie au prix de ta fortune... Morel le lapidaire, le père de Louise que tu as déshonorée, se trouve, lui et sa famille, désormais à l'abri du besoin... Madame de Fermont, la sœur de M. de Renneville prétendu suicidé, retrouve ses cent mille écus; Germain, que tu avais faussement accusé de vol, est réhabilité et mis en possession d'une place honorable et assurée à la tôte de la Banque des travailleurs sans ouvrage, qu'on te force de fonder pour réparer et expier les outrages que tu as commis contre la société. Entre scélérats on peut s'avouer cela; mais franchement, au point de vue de celui qui nous tient entre ses serres, la société n'aurait rien gagné à ta mort... elle gagne beaucoup à ta
- -Et c'est cela qui cause ma rage... et ce n'est pas là ma seule torture encore !
- Le prince le sait bien... Maintenant que va-t-il décider de nous? Je l'ignore... Il nous a promis la vie sauve si nous exécutions aveuglément ses ordres... Il tiendra sa promesse... Mais s'il ne croit pas nos crimes suffisamment expiés, il saura bien faire que la mort soit mille fois préférable a la vie qu'il nous laisse... Tu ne le connais pas... Quand il se croit autorisé à être inexorable, il n'est pas de bourreau plus féroce... Il faut qu'il ait le diable à ses ordres pour avoir découvert... ce que j'étais allé faire en Normandie. Du reste... il a plus d'un démon à son service... car cette Cécily... que la foudre écrase!...

– Encore une fois, tais-toi... pas ce nom... pas ce nom...

– Si, si... que la foudre écrase celle qui porte ce nom!... c'est elle qui a tout perdu. Notre tôte serait en sûreté sur nos épaules... sans

An lieu de s'emporter, Jacques Ferrand ré- 1 pondit avec un profond abattement :

La connais-tu... cette femme?... Dis, l'as-tu jamais vue?...

- Jamais... On la dit belle... je le sais...

-- Belle !... répondit le notaire en haussant les épaules. Tiens, ajouta-t-il avec une sorte d'amertume désespérée, tais-toi... ne parle pas de ce que tu ignores... Ne m'accuse pas... Ce que j'ai fait... tu l'aurais fait à ma place...

- Moi! mettre ma vie à la merci d'une femme!...

— De celle-là... oui... et je le ferais de nouveau... si j'avais à espérer... ce qu'un moment j'ai espéré...

- Par l'enfer!... il est encore sous le charme,

zécria Polidori stupéfait.

- Ecoute, reprit le notaire d'une voix calme, basse et pour ainsi dire accentuée çà et la par des élans de désespoir incurable, écoute ... tu sais si l'aime l'or? tu sais ce que j'ai bravé pour en acquérir? Compter dans ma pensée les sommes que je possédais... les voir se doubler par mon avarice, endurer toutes les privations et me savoir maître d'un trésor... c'était ma joie, mon bonheur... Qui, posséder, non pour dépenser, non pour jouir... mais pour thesauriser, c'était ma vie... Il y a un mois, mi l'on m'eût dit: "Entre ta fortune et ta tête, cheisis, " j'aurais livré ma tête.

- Mais a quoi bon posséder... quand on va

mourir?

- Demande-moi donc alors: A quoi bon posséder quand on n'use pas de ce qu'on possode? Moi, millionnaire, menais-je la vie d'un millionnaire? Non, je vivais comme un pauvre... Paimais donc à posséder... pour posséder...

- Mais, encore une fois, à quoi bon posséder 🗪 Pon meurt?

--- A mourir en possédant!... oui, à jouir jusqu'au demir moment de la jouissance qui yous a fait tout braver, privations, infamie, Schafaud... oui, à dire encore, la tête sur le billot: Je possède!!! Oh! vois-tu, la mort est douce, comparée aux tourments' que l'on endure en se voyant, de son vivant, dépossédé comme je le suis, dépossédé de ce qu'on a amassé au prix de tant de peine, de tant de dangers! Oh! se dire à chaque heure, à chaque minute du jour : Moi qui avais plus d'un mil-Mon, moi qui ai enduré les plus rudes privations pour conserver, pour augmenter ce trésor... moi qui, dans dix ans, l'aurais eu doublé, triplé, je n'ai plus rien... rien... C'est atroce! c'est mourir, non pas chaque jour, mais c'est mourir à chaque minute du jour... Oui, à cette horrible agonie, qui doit durer des années peut-être, j'aurais préféré mille fois la mort rapide et sûre qui vous atteint avant qu'une parcelle de votre trésor vous ai été enlevée; encore une fois, au moins je serais mort en disant: "Je possède... "

Polidori regarda son complice avec un pro-

fond étonnement.

- Je ne te comprends plus... Alors pourquoi

un mot pour que ta tête tombe? Pourquoi astu préféré la vie sans ton trésor... ai cette vie te semble si horrible?

- C'est que, vois-tu, ajouta le notaire d'une voix de plus en plus basse, mourir, c'est ne plus penser... mourir, c'est le néant... Et Cécily?

- Et tu espères !... s'écria Polidori stupéfait.

— Je n'espère pas, je possède...

— Quoi?

— Le souvenir…

– Mais tu ne dois jamais la revon, mais elle a livré ta tête!

— Mais je l'aime toujours, et plus frénétiquement que jamais... moi ! s'écria Jacques Ferrand avec une explosion de larmes, de sanglos, qui contrastèrent avec le calme morne de ses dernières paroles. Oui, reprit-il dans une effrayante exaltation, je l'aime toujours, et je ne veux pas mourir, afin de pouvoir me plonger encore avec un atroce plaisir dans cette fournaise où je me consume à petit feu... car tu ne sais pas... cette nuit où je l'ai vue si belle... 🖼 passionnée, si enivrante... cette nuit est toujours présente à mon souvenir... Ce tableau d'une volupté terrible est là, toujours là... devant mes veux... Qu'ils soient ouverts ou fermés par un assoupissement fébrile ou par une insomnie ardente, je vois toujours son regard noir et enflammé qui fait bouillir la moelle de mes os... Je sens toujours son souffle sur mon front... J'entends toujours sa voix...

- Mais ce sont là d'épouvantables tour-

ments !

- Épouvantables! oui, épouvantables!... Mais la mort!... mais le néant!... mais perdre pour toujours ce souvenir aussi vivant que la réalité! mais renoncer à ces souvenirs qui sne déchirent, me dévorent et m'embracent !... Non!... non!... non!... Vivre!... vivre... pauvre, méprisé, flétri... vivre au bagne... mais vivre!... pour que la pensée me reste... puisque cette créature infernale a toute ma pensée... est toute ma pensée!..

-- Jacques, dit Polidori d'un ton grave qui contrasta avec son amère ironie habituelle, j'ai vu bien des souffrances ; mais jamais tortures n'approchèrent des tiennes... Celui qui nous tient en sa puissance ne pouvait être plus impitoyable... Il t'a condamné à vivre... ou plutôt à attendre la mort dans des angoisses terribles ... car cet aveu m'explique les symptômes alarmants qui chaque jour se développent en toi, et dont je cherchais en vain la cause...

– Mais ces symptômes n'ont rien de grave ! c'est de l'épuisement... c'est la réaction de mes chagrins!... Je ne suis pas en danger... n'est-

ce pas?

- Non... non ... mais ta position est grave. il ne faut pas l'empirer... il est certaines pensées qu'il faudra chasser... Sans cela... tu courrais de grands dangers...

- Je ferai ce que tu voudras, pourvu que je vive... ear je ne veux pas mourir. Oh! ies prêtres parlent de damnés!... jamais on n'a imaginé pour eux un supplice égal an mica as-tu obsi aux ordres de celui qui n'a qu'à dire Torturé par la passion et la cupidité, j'ai deux

laine vistas au lieu d'une... et je suus également toutes dant... La parte de ma fertune m'est afficuss... mais le mort use semit plus efficuse ansore... J'ai veulu vivee... ana vie pout n'être qu'une sorture sans fin... sans issue, st je n'ose appeler la mort... car la mort anés mon funeme bonheur... ce mirage de ma penece...où m'apparaît incessamment Cécily...

- Tu as du moins la consolation, dit Polidori en represent son sang-froid ordinaire, de

orimes...

— Oui, raille, tu as raison... retourae-moi e des charbons ardents... Tu seis bien, misésable, que je hais l'humanité ; tu sais bien que ces expiations que l'on na impose, et dans lesquelles des esprits faibles trouveraient quelques consolations, ne ra'inspirent à moi que haine et fareur contre ceax qui y obligent et contre ceux qui en profitent... Tonnerre et meurtre!... Songer que pendant que je trainerai une vie épouvantable... n'existant que pour jouir de dirances qui officieraient les plus intrépides . ces hommes que j'exècre verront, grace sux biens dont on m'a dépouillé, leur misère s'alléper... que cette veuve et sa fille remercieront Dieu de la fortune que je leur rends... que ce Morel et sa fille vivront dans l'aisance... que ce Germain aura un avenir honorable et assé!... Et ce prêtre!... ce prêtre qui me bénit quand men own rangeait dans le fiel et dans te sang, je l'aurais poignardé... Oh! c'en est trop!... Non! non!... s'éuris-t-il en sopuyant sur son front ses deux mains crispées... a tête éclate, à la fin... mes idées se troublent... Je ne résisterai pas à de tels acobs de rage impuissante... à ces testures toujours remaissantes... Et tout cela pour toi !... Cécily... Coolly!... Le sais-tu su moins que je soudire autant?... le sais-tu, Cécily... démon sorti de Confer?

Et Jacques Ferrand, épuisé par cette effroyable exaltation, retumba haletunt our son siège, et se tordit les brus en poussant des rugissements sourds et inarticulés.

Cet acobs de rage convulsive et désespérée

n'étenna pas Polidori.

Possédunt une expérience médicale consommée, il reconnut facilement que chez Jac. ques Ferrand la rage de se voir dépossédé de a fortune, jointe à sa passion, ou plutôt à sa frénésie pour Cécily, avait affumé chez ce misérable une fièvre dévorante.

Ce n'était pas tout... Dans l'accès auquel Jacques Ferrand était alors en proie, Polidori remarquait avec inquiétude certains pronostics d'une des plus effrayantes maladies qui aient jumais épouvanté l'humanité, et dont Paulus et Arétée, unmi grands observateurs que grands moralistes, ont si admirablement tracé le foudroyant tableau.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tout à coup en frappa précipitamment à la porte du cabinet.

- Jacques, dit Polidori au notaire, Jacques, retrets-toi... voici queiqu'un...

Le notaire ne l'entendit pas. A demi conché sur son bureau, il se tordait dans des spasmes convulsifs.

Polidori alla ouvrir la porte; il vit le maitre clerc de l'étude qui, pale et la figure bouleversée, s'écria:

– Il faut que je parle à l'instant à M. Ferrand.

-Silence... il est dans ce moment trèssouffeant... il ne peut vous entendre..., dit songer en bien que tu as fait pour expier tea Polidori à voix basse, et, sertant du cabinet du notaire, il en ferma la porte.

> - Ah! Monsieur, e'écria le mattre derc, veus, le meilleur ami de M. Ferrand, venes à son secours, il n'y a pas un moment à perdec...

- Que voulez-vous dire?

- D'après les ordres de M. Ferrand, j'étais allé dire à Madame la Comtesse Mac-Grégor qu'il ne pouvait se rendre chez elle sujourd'hui, ainsi qu'elle le désirait...
  - Ěh bien?
- -Cette dame, qui parait maintentant hors de danger, m'a fait ontrer dans sa chambre. Elle s'est écriée d'un ton manaçant : "Retournez dire à M. Ferrand que, s'il n'est pas isi, chez moi, dans une demi-houre... avant la fin du jour il sera arrêté comme fassouire... car l'enfant qu'il a fait passer pour morte ne l'ast pas... je sais a qui il l'a livrée, je sais 🗪 📶e est..., (1)
- -Cette femme délirait, répondit froidement Polidori en hanssant les épuales.
  - Vous le croyez, Monsieur !

- J'en suis stir.

- Je l'avais pensé d'abord, Monsieur ; unais l'assurance de Madame la Constone...
- -- Sa tête sura sume doute été affaiblie par la maladie... et les visionnaires croiest touiours à leurs visions.
- --- Vons avez sans doute raison, Monsieur ; car je ne pouvais sa'empliquer les menaces de la Constesse à un homme aussi respectable que M. Ferrand.
  - -- Cela n'avait pas le sens commun.
- Je dois vous dire aussi. Monsieur, qu'au moment où je quittais la chambre de Madame la Comtesse, une de ses femmes est entrée précipitamment en disant : "Son Altesse sera ici dans une heure.,,
  - Cette femme a dit cela? s'écria Polidori.
- Oui, Monsieur, et j'ai été fort étonné, ne sachant de quelle Altesse il pouvait être ques-
- Plus de doute, c'est le prince, se dit Polidori. Lui chez la Comtesse Sarah qu'il ne devait jamais revoir !... Je ne sais, mais je n'aime pas ce rapprochement... il peut empirer notre position.

Puis, s'adressant au maître clerc, il ajouta:

- Encare une fois, Monsieur, ceci n'a rien de grave ; c'est une folle imagination de malade: d'ailleurs je ferai part tout à l'heure à

<sup>(1)</sup> Le lesteur sait que Sarah eroyait encore Pleut de Marie enfermée à Saint-Lazare, salon ce que la Cheuette avait dit avant de la frapper.

M. Ferrand de ce que vous venez de m'apprendre.

# CHAPITRE IV.

#### RODOLPHE ET SARAH

Nous conduirons le lecteur chez la Comtesse Mac-Grégor, qu'une crise salutaire venait d'arracher au délire et aux souffrances qui pendant plusieurs jours avaient donné pour sa vie les craintes les plus sérieuses.

Le jour commençait à baisser... Sarah, ausse dans un grand fauteuil, et soutenue par son frère Thomas Seyton, se regardait avec une profonde attention dans un miroir que lui présentait une de ses femmes agenouillée devant elle.

Cette scène se passait dans le salon où la Chouette avait commis sa tentative d'assassinat.

La comtesse était d'une paleur de marbre, que faisait ressoriir encore le noir foncé de ses yeux, de ses sourcils et de ses cheveux ; un grand peignoir de mousseline blanche l'enveloppait entièrement.

Donnez-moi le bandeau de corail, dit-elle à une de ses fommes, d'une voix faible mais impérieuse et brève.

mberiense er make

— Betty vous l'attachera..., reprit Thomas Seyton, vous allez vous fatiguer... Il est déjà d'une si grande imprudence de...

— Le bandeau! le bandeau!... répéta impatiemment Sarah, qui prit ce bijou et le posa à son gré sur son front. Maintenant, attachezle... et laissez-moi..., dit-elle à ses femmes.

Au moment où celles-ci se retiraient, elle ajouta:

- On fera entrer M. Ferrand, le notaire, dans le petit salon bleu... puis, reprit-elle avec une expression d'orgueil mal dissimulé, dès que Son Altesse Royale le Grand-duc de Gerolstein arrivera... on l'introduira ici.
- Enfin! dit Sarah en se rejetant au fond de son fauteuil dès qu'elle fut seule avec son frère, enfin je touche à cette couronne... le rêve de ma vie... La prédiction va donc s'accomplir!
- Sarah, calmez votre exaltation, lui dit sévèrement son frère. Hier encore on désespérait de votre vie; une derniére déception vous porterait un coup mortel.
- Vous avez raison, Tom... La chute serait affreuse... car mes espérances n'ont jamais été plus près de se réaliser! J'en suis certaine, ce qui m'a empêchée de succomber à mes souffrances a été ma pensée constante de profiter de la toute-puissante révélation que m'a faite cette femme au moment de m'assassiner.
- De même pendant votre délire... vous reveniez sans cesse à cette idée.
- Parce que cette idée seule soutenait ma vie chancelante. Quel espoir !... princesse souveraine... presque reine !... ajouta-t-elle avec enivrement.

— Encore une fois, Sarah, pas de rêves in sensés; le réveil serait terrible.

— Des réves insensés?... Comment ! lorsque Rodolphe saura que cette jeune fille surjourd'hui prisonnière à Saint-Lazare,(1) et autrefois confiée au notaire qui l'a fait pusser pour morte, est notre enfant, vous croyez que...

Seyton interrompit sa sœur:

— Je crois, reprit-il avec amertume, que les princes mettent les raisons d'État, les convenances politiques, avant les devoirs naturels.

- Comptez-vous donc si peu sur mon

adresse?

— Le prince n'est plus l'adolescent candide et passioné que vous avez autrefois séduit; ce temps est bien loin de lui... et de vous, ma sour.

Sarah haussa légèrement les épaules, et dit :

— Savez-vous pourquoi j'ai voulu ormer mes cheveux de ce bandeau de comil? pourquoi j'ai mis cette robe blanche? C'est que la première fois que Rodolphe m'a vue... à la cour de Gerolstein... j'étais vêtue de blanc... et je portais ce même bandeau de corail dans mes cheveux...

-- Comment? dit Thomas Seyton en regardant sa sœur avec surprise, vous voulez évoquer ces souvenirs, vous n'en redoutez pas

au contraire l'influence?

— Mais à ces doux so de terribles: et le sinistre amour? et l'odieuse conduite envers vous? et votre su Rodolphe, après votre ma Mac-Grégor, vous redemant tout enfant? votre fille, su de vous lui a appris la Cubliez-vous donc que de para la enverse de pour vous que n'a eu pour vous que n

— La pitié a remplace qu'il m'a sue mourante. voyé le baron de Graf

nouvelles.

— Par humanité...

— Tout à l'heure... tha fait répodare...
qu'il allait venir ici... concession est immense, mon frère...

— Il vous croit exprante... il suppose qu'il s'agit d'un dernier adieu, et il vient... Vous

(1) Le lecteur n'a pas oublié que la Chomette, un moment avant de frapper Sarah, croyait et lui avait dit que la Goualeuse était encore à Saint-Lazare, iguerant que le jour même Jacques Parsand l'avait fait conduire à l'île du Ravageur par Madame Seraphin. avez eu.tort de ne pas lui écrire la révélation que vous allez lui faire.

- Je sais pourquoi j'agis ainsi. Cette révélation le comblera de surprise, de joie... et je serai là pour profiter de son premier élan d'attendrissement. Aujourd'hui, ou jamais, il me dira: Un meriage doit légitimer la naissance de notre enfant. S'il le dit, sa parole est sacrée, et l'époir de toute ma vie est enfin réalisé...
  - S'il vous fait cette promesse... oui...
- Et pour qu'il la fasse, rien n'est à négliger dans cette circonstauce décisive... Je connais Rodolphe; il me hait... quoique je ne connaisse pas le motif de sa haine; car jamais je n'ai manqué devant lui au rôle que je m'étais imposé,

- Peut-être, car il n'est pas homme à hair

sans raison.

- Il n'importe ! une fois certain d'avoir retrouvé sa fille... il surmontera son aversion pour moi, et ne reculera devant aucun sacrifice pour assurer à son enfant le sort le plus enviable, pour la rendre aussi magnifiquement heureuse qu'elle aura été jusqu'alors infortunée.
- Qu'il assure le sort le plus brillant à votre fille, soit... mais entre cette réparation et la résolution de vous épouser afin de légitimer la naissance de cet enfant... il y a un abime.
  - --- Son amour de père comblera cet abime...
- Mais cette infortunée a sans doute vécu jusqu'ici dans un état précaire ou misérable.
- Rodolphe voudra d'autant plus l'élever qu'elle aura éte plus abaissée.
- Songez-y donc, la faire asseoir au rang des familles souveraines de l'Europe !... la reconnaître pour sa fille aux yeux de ces princes, de ces rois dont il est le parent ou l'alié!...
- Ne connaissez-vous pas son caractère étrange, impérieux et résolu? son exagération chevaleresque à propos de tout ce qu'il regarde comme juste et commandé par le devoir?
- Mais cette malheureuse enfant a peutêtre été si viciée par la misère où elle doit avoir vécu, que le prince, au lieu d'éprouver de l'attrait pour elle...
- Que dites-vous? s'écria Sarah en interrompant son frère. N'est-elle pas aussi belle jeune fille qu'elle était ravissante enfant? Rodolphe, sans la connaître, ne s'était-il pas assez intéressé à elle pour vouloir se charger de son avenir? Ne l'avait-il pas envoyée à sa ferme de Bouqueral dont nous l'avons fait enlever?...
- Oui, grâce à votre persistance à vouloir rompre tous les liens d'affection du prince... dans l'espoir insensé de le ramener un jour à
- Et cependant sans cet espoir insensé... je n'aurais pas découvert au prix de ma vie le secret de l'existence de ma fille... N'est-ce pas enfin par cette femme qui l'avait arrachée de la ferme que j'ai connu l'indigne fourberie du notaire Jacques Ferrand?
- Il est facheux qu'on m'ait refusé ce matin l'entrée de Saint-Lazare où se trouve, vous at-on dit, cotte malheureuse enfant ; malgré ma

vive insistance, on n'a voulu répondre à ausum des renseignements que je demandais, parce que je n'avais pas de lettre d'introduction auprès du directeur de la prison... j'ai écrit an préfet en votre nom... mais je n'aurais sans doute sa réponse que demain, et le prince va être ici tout à l'heure... Encore une fois, je regrette que vous ne puissiez lui présenter vous-même votre fille... il eût mieux valu attendre sa sortie de prison, avant de mander le grand-due ici...

— Attendre!... et sais-je seulement si la crise salutaire où je me trouve durera jusqu'à demain? Peut-être suis-je passagèrement soutenue par la seule énergie de mon ambition.

- Mais quelles preuves donnerez-vous au

prince? Vous croira-t-il?

- Il me croira lorsqu'il aura lu le commencement de la révélation que j'écrivais sous la dictée de cette femme quand elle m'a frappée, révélation dont heureusement je n'ai oublié aucune circonstance; il me croira lorsqu'il aura lu votre correspondance avec Madame Séraphin et Jacques Ferrand jusqu'à la mort supposée de l'enfant ; il me croira lorsqu'il aura entendu les aveux du notaire qui, épouvanté de mes menaces, sera ici tout à l'heure ; il me croira lorsqu'il verra le portrait de ma fille à l'age de six ans, portrait qui, m'a dit cette femme, est encore à cette heure d'une ressemblance frappante. Tant de preuves suffirent pour montrer au prince que je dis vrai, et pour décider chez lui ce premier mouvement qui peut faire de moi... presque une reine... Ah! ne fut-ce qu'un jour... une heure... au moins je mourrais contente.

A ce moment on entendit le bruit d'une voiture qui entrait dans la cour.

- C'est lui... c'est Rodolphe..., s'écria Sarah à Thomas Seyton.

Celui-ci s'approcha précipitamment d'un rideau, le souleva, et répondit :

— Oui, c'est le prince... il descend de vetture.

— Laissez-moi seule, voici le moment décisif..., dit Sarah avec un sang-froid inaltémble; car une ambition monstrueuse, un égoisme impitoyable avait toujours été et était encors l'unique moille de cette femme. Dans l'espèce de résurrection miraculeuse de sa fille elle ne voyait que le moyen de parvenir enfin au but constant de sa vie.

Après avoir un moment hésité à quitter l'appartement, Thomas Seyton, se rapprochast tout à coup de sa sœur, lui dit:

— C'est moi qui apprendrai au prince comment votre fille, qu'on avait crue morte, a été sauvée... cet entretien serait trop dangerenz pour vous... une émotion violente vous tuerait, et après une séparation si longue... la vue du prince... les souvenirs de ce temps...

- Votre main, mon frère, dit Sarah.

Puis, appuyant sur son cour impassible la main de Thomas Seyton, elle ajouta avec un ' sourire sinistre et glacial:

-Suis-je émue ?

- gescripité, dit éleyton avec stupeur ; je sais quel empire vous avez sur vous-même... Mais dans n tel moment... mais quand il s'agit pour vous ou d'une couronne ou de la mort... car, encore une foin, songez.y... la peste de cette dernière pérance vous semit mostelle... en vérité, voun calme me confond!
- --- Pourgaoi ast étennement, man frère?... mqu'ici, ne le savez-vous pas? Rien... non, rien, n'a jamais fait battre ce cœur de marbre ... il ne palpitera que le jour où je senuirai poer sur mon front la comonne souvernine... Fentends Redelphe... laissez-moi...
  - Mais...

– Laissex-moi..., e'écria Sarah d'un ton si impérieux, si résolu, que son frère quitta l'appartement quelques moments avant qu'on y cut introduit le prince.

Larrone Rodolphe entra dans le salon, son regard exprimait la pitié... mais voyant Sarah se dans son fausenil et presque parée... il sessida de surprise, sa physionomie devint aussitte sombre et méliante,..

La constesse, devinant sa pensée, lui dit d'une voix douce et faible :

- Veus croyiez me trouver expirante... veus veniez pour recevoir mes devniers adieux ?...

- J'ai toujours regardé comme sucrés les derniers veeux des mourants... mais s'il s'agit d'une tromperie merilége...

- Rassurez-vous, dit Sarah en interrompant Rodolphe, rassures-vous... je ne vous ai se trompé... il me reste, je crois, peu d'heures a vivre... Pardonnez-moi une dernière coquetterie... j'ai voulu vous épargner le sinistre entourage qui accompagne ordinairement l'agonie... j'ai voulu mourir vêtue comme je l'étais la première fois ett je vous vis... Hélas ! après dix années de séparation, vous voils donc enfin! ... Merci !-- oh! merci!... Mais, à votre tour, rendez grace à Dieu de vous avoir inspiré la pensée d'écouter ma dernière prière. Si vous m'aviez refusé... j'emportais avec moi un se--onet qui va faire la joie... le bonheur de votre vis... Joie mélée de quelque tristeme... bonur mélé de quelques larmes... comme toute listé hamaine; mais cette félicité, vous **l'aché**teriez encere su prix de la moitié des jours qui vons restent à vivre !...
- Que voulez-vous dire i tui demanda le

prince avec surprise.

- Oui, Redolphe, ai vous n'étiez pas venu... s secret m'aurait suivie dans la tombe... c'eut été ma seule vengeance... et encore... men, non, je n'aureis pas en ce terrible courage... Quoique vous m'ayez bien fait souffiér, j'assuis partagé avec vous ce suprême bonheur unt, plus heureux que moi, vous jouirez longtempe... bien longtemps, je l'espère...
  - Mais snoore, Madame, de quoi s'agit-il?

- Lorsque vous le saurez... vous ne pourrez comprendre la fenteur que je mets à vous en raire, car vous regarderez cette révélation comme un miracle du ciel... Mais, chose Strange, moi qui d'un mot peux vous causer | vous qui? notre file...

-Non... eien... rien... pas un battement le plus grand houheur que vous syez pout-ét jamais ressenti... j'éprouve, quoique munime-ment les minutes de ma vie suient comptées, j'éprouve une estimaction indéfinimable à prolonger votre attente... Et puis je connsis wotse omur... et, malgré la farmeté de votre curactère, je craindrais de vous annoncer sans préparation une découverte aussi increyable... Les émptions d'une joie foudroyade ont au leurs dangers..

- Votre paleur augmente... vous cuntenez à peine une violente agitation, dit Rodolphe ; tout occi est, je le crois, grave et solonnel...

- Grave et solemnel... repris Sarah d'une voix émue ; car, malgré son impassibilité bahitaselle, en songeant à l'immesse purtée de la révélation qu'elle allait faire à Rodolphe, elle se sentait plus troublée qu'elle n'avait cre l'étre: aussi, ne pouvant se contraindre 📦 longtemps, elle s'écria :
  - -- Rodolphe... notre fille existe...

-- Notre fille!...

– Elle vit, vous dis-je !...

Ces mots, l'accent de vérité avec lequel ils furent prononcés, remuèrent le prince junqu'au fond des entrailles.

- Notre enfant!... répéta-t-il en se rappes chant précipitamment du fauteuil de Sarah, notre enfant! ma file!
- Elle n'est pas morte, j'en ai des preuves irrécusables... je suis où elle est... domain vom la reveriez.
- Ma fille!.. ma fille!... répéta Radolphe avec stupeur, il se pourrait! elle viverait!...
- Puis tout à coup, réfléchissant à l'invraisembiance de cet événement, et craignant d'être dupe d'une nouvelle fourberie de Sunda, il s'écria :
- --- Non... non... c'est un réve !... c'est impossible !... vous me trampez... c'est use ruse, un mensonge indigne!...
  - Rodelphe! écoutes-moi.

--- Non, je comnais votre ambition... je sam de quoi vous êtes capable, je devine le but de cette tremperie!

- Eh bien! vous dites vrai... je suis capable de teut... Oui, j'avais voulu vous abuser... oui, quelques jours avant d'être frappée d'un coup mortel, j'avais voulu trouver une jeune fille... que je vous aurais présentée à la p de notre enfant... que vous regrettiez amère-
  - -- Assez... oh! assez, Madame...
- Après cet aven, vous me emiser seutêtre... ou plutôt vous serez bien face de vous rendre à l'évidence...
  - A l'évidence...
- Oni, Redelphe... je le répète... j'avais vouls vous tromper, substituer une jeune fille obscure à celle que nous pleurions ; mais Dies a voulu, lui, qu'au moment où je faisais ce marché sacriláge... je fame frappée à mort...

- Vous... à ce moment !...

--- Dieu a vonlu encore qu'on me proposat... pour joner en vole... de memonge... mavez

ciel ?

– Je ne suis pas en délire... Rodolphe... Bans cette cassette, avec des papiers et un portrait qui vous prouverent in vérité de ce que je vous dis, vous trouverez un papier taché de mon sang...

- De votre sang?

- La femme qui m'a appris que notre fille vivait encore, me dictait cette révélation... lorsque j'ai été frappée d'un coup de poignard.
- Et qui était-elle? comment savait-elle?... -C'est à elle qu'en avait livré notre file... tout enfant... après l'avoir fait passer pour morte.
- Mais cette femme... son nom 1... pent-on in croire? où l'avez-vous connue?
- Je vous dis, Rodolphe, que tout ceci est fatal, providentiel... Il y a quelques meis... vous aviez tiré une jeune fille de la misère pour l'envoyer à la campagne... n'est-ce pas?

— Oui... a Bouqueval...

- La jalousie, la haine m'égaraient... J'ai nit enlever cette jeune fille par la femme... dont je vous parle...
- ... Et on a conduit la malheureuse enfant à Saint-Lazare.

-- Où elle est encore...

- Elle n'y est plus... Ah! vous ne savez pas, Madame, le mai affreux que vous avez fait ... en arrachent cette infortunée de la retraite où je l'avais placée... mais...
- Cette jeune fille n'est plus à Saint-Lazase, s'écria Sarah avec épouvante, et vous parles d'un malhour affreux !
- Un monstre de copidité avait intérêt à sa perte. Ils l'ent noyée, Madame... Mais répondez... vous dites que...
- Ma fille !... s'écrie Sarah, en interrompant Rodolphe et se levant droite, immobile nune une statue de marbre.
- Que dit-elle? mon Dieu! s'écrie Rodolphe.
- Ma fille!... répéta Surah dont le viange devint livide et effrayant de désespoir ; ils ent tané sana. fille!...
- La Goualeuse votre fille!... répéta Rohe en se reculant avec horseur.
- -La Gozaleuse... eni... c'est le nom que m'a dit cette femme surnommée la Chouette... Morte... morte!... reprit Sarah toujours im-
- mobile, tenjours le regard fine; ils l'out tuée...
   Sarah! reprit Rodolphe sunsi pâle, aunsi effrayant que la Comtome, revenez à vous... répondez-moi... la Goualeuse... cette jeune le que vous avez fait enlever par la Chouette à Bouqueval... était...

  — Notre fille!...

  - --- Elle !!!
  - -Ehtibs l'omet traée !...

-Oh! non... non... vous délinez... cela me peut pas être... Vous ne savez pas, non, vous ne savez pus combien cola seruit affreux . . . Surah! revenez à vous... parlez-moi tranquillement... Asseyes-vous... calmes-vous... Souvent il y a des rememblances, des appar- par Madame Séraphin, était relatives à l'en-

-Eises vous donc en défire... un nom du jenees qui trampent, on est si enclin à craise ce qu'on désire... Ce n'est pus un reproche que je vous fais... mais empliquez-moi bien... dites-moi bien toutes les raisons qui vous pertent à penser cela, car cela ne peut pas être ... non, non! il ne faut pas que cela soit!... cela n'est pas!

Après un moment de silence, la Comteme ressemble ses pensées, et dit à Rodolphe d'une

voix défaillante :

·-- Apprenant votre mariage, pensant à me marier moi-même, je n'ai pas pa garder netre fille auprès de moi, elle avait quatre uns alors . . .

- Mais à cette époque, je vous l'ai demandée, moi... avec prières, e'écria Redètahe d'un ton déchirant, et mes lettres sont restées sans réponse... La seule que vous m'ayez écrite m'annonçait sa mort !...
- Je voulais me venger de vos mépris en vous refusant votre enfant... Cola était indigne ... Mais écoutez-mei... je le sens, la vie m'échappe, ce dernier coup m'accable...

--- Non! non! je ne vous crois pas... je ne veux pas vous croire... La Goudinse... ma fille !... Oh! mon Dieu, vous ne voudriez pas cela!

- Écoutes-moi, vous dis-je... Lorsqu'elle eut quatre ans, mon frère chargea Madame Séraphin, veuve d'un ancien serviteur a lui, d'élever l'enfant jusqu'à ce qu'elle fut en age d'entrer en pension... La somme destinée à assurer l'avenir de notre fille fut déposée par mon frère chez un notaire cité pour en probité. Les lettres de cet honsme et de Madame Séra adremées à cette époque à moi et à mon frère, sont lt... dans cette cassette... Au bout d'an an, on m'écrivit que la santé de ma sille s'altérait... huit mois uprès, qu'elle était morte, et l'on m'envoya son acte de décès. A cette Spaque, Maderne Séraphin est entrée en service de Jacques Ferrand, après avoir livré notre fille à la Chonette, par l'intermédiaire d'un misérable actuellement ou bagne de Rochefert. Je commençais à écrire cette déclaration de la Chonette, lorsqu'elle m'a frappé. Ce papier est là... evec un portrait de notre fille à l'age de quatre ans... Examinez tout, lettres, déci ration, portrait, et vous qui l'avez vue... cette malheureuse enfant... jugez.

Après ces mots qui épuisèrent ses forces, Sa-

rah tomba défaillante dans son fauteuil Rodolphe resta soudroyé par cette révélation. Il est de ces malheurs si imprévas, si abomi-

nables, qu'on tache de ne pas y croire jumqu'a ce qu'une évidence écrasante vous y contraigne ... Rodolphe, persuadé de la mort de Fleur-de-Marie, n'avait plus qu'un espoir; celui de se convaincre qu'elle n'était pas sa falle.

Avec un calme effrayant qui épouvants Sarah, il s'approcha de la table, cuvrit la camette et se mit à lire les lettres une à une, à examiner, avec une attention scrupuleuse, les pa-

piers qui les accompagnaient.

Ces lettres, timbrées et datées par la poste. berites & Sarah et & son frère par le motaire et fonds qu'on lui destinait...

Rodolphe ne pouvait douter de l'authenticité

de cette correspondance.

La déclaration de la Chouette se trouvait confirmée par les renseignements dont nous avons parlé au commencement de cette histoire, renseignements pris par ordre de Rodolphe, et qui signalaient un nommé Pierre Tournemine, forçat alors à Rochefort, comme l'homme qui avait reçu Fleur-de-Marie des mains de Madame Séraphin pour la livrer à la Chouette ... a la Chouette que la malheureuse enfant Rodolphe au tapis franc de l'ogresse.

Rodolphe ne pouvait non plus douter de l'identité de ce personnage et de celle de la

L'acte de décès paraissait en règle ; mais Ferrand avait lui-même avoué à Cécily que ce faux acte avait servi à la spoliation d'une somme considérable, autrefois placée en viager sur la tête de la jeune fille qu'il avait fait noyer par Martial à l'1le du Ravageur.

Ce fut donc avec une croissante et épouvantable angoisse que Rodolphe acquit, malgré lui, cette terrible conviction : que la Goualeuse

était sa fille et qu'elle était morte.

Malheureusement pour lui... tout semblait

confirmer cette créance.

Avant de condamner Jacques Ferrand sur les preuves données par le notaire lui-même à Cécily, le prince, dans son vif intérêt pour la Gonaleuse, ayant fait prendre des informations a Asnières, avait appris qu'en effet deux femmes, l'une vieille et l'autre jeune, vêtue en paysanne, s'étaient noyées en se rendant à l'île du Ravageur, et que le bruit public accusait les Martial de ce nouveau crime.

Disons enfin que, malgré les soins du docteur Griffon, du comte de Saint-Remy et de la Louve, Fleur-de-Marie, longtemps dans un état désespéré, entrait à peine en convalescence, et que sa faiblesse morale et physique était encore telle, qu'elle n'avait pu jusqu'alors prévenir ni Madame George, ni Rodolphe, de position.

Ce concours de circonstances ne pouvait

laisser le moindre espoir au prince... Une dernière épreuve lui était réservée.

Il jeta enfin les yeux sur le portrait qu'il avait presque craint de regarder...

Ce coup fut affreux...

Dans cette figure enfantine et charmante, déjà belle de cette beauté divine que l'on prête aux chérubins, il retrouva d'une manière saisissante les traits de Fleur-de-Marie... son nez fin et droit, son noble front, sa petite bouche déja un peu sérieuse... Car, disait Madame Séraphin à Sarah dans une des lettres que Rodolphe venait de lire, "l'enfant demande toujours sa mère et est bien triste.,

C'étaient encore ses grands yeux d'un bleu 🛋 pur et si doux... d'un bleu de bluet, avait dit | la Chouette à Sarah, en reconnaissant dans

fance de Fleur-de-Marie et au placement des | avait poursuivie enfant sous le nom de Pégriotte. jeuns fille, sous le nom de Goualeuse...

A la vue de ce portrait, les tumalmeux et violents ressentiments de Rodolphe furent étouffés par ses larmes.

Il retomba brisé dans un fauteuil, et cacha sa figure dans ses mains en sanglotant.

### CHAPITRE V.

### VENGRANCE.

Pendant que Rodolphe pleurait amèrement, avait elle-même reconnue plus tard devant les traits de Sarah se décomposaient d'une manière sensible.

> Au moment de voir se réaliser enfin le rêve de son ambitieuse vie, la dernière espérance qui l'avait jusqu'alors soutenue lui échappait à

> Cette affreuse déception devait avoir sur sa santé momentanément améliorée une réaction

mortelle.

Renversée dans son fautenil, agitée d'un tremblement fiévreux, ses deux mains croisées et crispées sur ses genoux, le regard fixe, la comtesse attendit avec effroi la première parole de Rodolphe.

Connaissant l'impétuosité du caractère du prince, elle pressentait qu'au brisement douloureux qui arrachait tant de pleurs à cet homme aussi résolu qu'inflexible, succèderait quelque

emportement terrible.

Tout à coup Rodolphe redressa la tête, essuya ses larmes, se leva debout, et s'approchant de Sarah, les bras croisés sur sa poitrine, l'air menaçant, impitoyable... il la contempla quelques moments en silence, puis il dit d'une voix

- Cela devait être... j'ai tiré l'épée contre mon pére... je suis frappé dans mon enfant... Juste punition du parrieide... Écoutez-moi,

Madame...

- Parricide!... vous... mon Dieu! Oh! funeste jour, qu'allez-vous donc encore m'apprendre?

- Il faut que vous sachiez, dans ce moment suprême tous les maux causés par votre implacable ambition, par votre féroce égolsme... Entendez-vous, femme sans cœur et sans foi ? Entendez-vous, mère dénaturée ?...

- Grace !... Rodolphe ...

- Pas de grace pour vous... qui autrefois, sans pitié pour un amour sincère, exploitiez froidement, dans l'intérêt de votre exécrable orgueil, une passion généreuse et dévouée que vous feigniez de partager... Pas de grace pour vous qui avez armé le fils contre le père!... Pas de grace pour vous qui, au lieu de veiller pieusement sur votre enfant, l'avez abandonné à des mains mercenaires, afin de satisfaire votre cupidité par un riche mariage... comme vous aviez jadis assouvi votre ambition effrénée en m'amenant à vous éponser... Pas de grace pour vous... qui, après avoir refusé mon enfant à ma tendresse, venez de causer sa mort par cette miniature les traits de l'infortunée qu'elle l vos fourberies sacriléges!... Malédiction sur vous... vous... mon mauvais génie et celui de ma race !...

- Oh!... mon Dieu!... il est sans pitié!... Laissez-moi!... laissez-moi!
- Vous m'entendrez... vous dis-je!... Vous souvenez-vous du dernier jour... où je vous ai vue... il y a dix-sept ans de cela... vous ne pouviez plus cacher les suites de notre secrète union, que, comme vous, je croyais indissoluble... Je connaissais le caractère inflexible de mon père... je savais quel mariage politique il projetait pour moi... Bravant son indignation, je lui déclarai que vous étiez ma femme devant Dieu et devant les hommes... que dans peu de temps vous mettriez au monde un enfant fruit de notre amour... La colère de mon père fut terrible... il ne voulait pas croire à mon mariage... tant d'audace lui semblait impossible... Il me menaça de son courroux si je me permettais de lui parler encore d'une semblable folie... Alors je vous aimais comme un insensé... dupe de vos séductions... je croyais que votre cœur d'airain avait battu pour moi... Je répondis à mon père que jamais je n'aurais d'autre femme que vous... A ces mots, son emportement-n'eut plus de bornes; il vous prodigua les noms les plus outrageants, s'écria que notre mariage était nul; que, pour vous punir de votre audace, il vous ferait attacher au pilori de la ville... Cédant à ma folle passion... à la violence de mon caractère... j'osai défendre à mon père, à mon souverain... de parler ainsi de ma femme... j'osai le menacer. Exaspéré par cette insulte, mon père leva la main sur moi; la rage m'aveugla... je tirai mon épée... je me précipitai sur lui... Sans Murph qui survint et détourns le coup... j'étais parricide de fait ... comme je l'ai été d'intention ... Entendez-vous ... parricide!... Et pour vous défendre ... vous !...
  - --- Hélas! j'ignorais ce malheur!...
- En vain j'avais cru jusqu'ici expier mon crime... le coup qui me frappe aujourd'hui est ma punition...
- Mais moi, n'ai-je pas aussi bien souffert de la dureté de votre père, qui a rompu notre mariage? Pourquoi m'accuser de ne pas vous avoir aimé... lorsque...
- Pourquoi?... s'écria Rodolphe, en interrompant Sarah et jetant sur elle un regard de
  mépris écrasant. Sachez-le donc, et ne vous
  étonnez plus de l'horreur que vous m'inspirez..
  Après cette scène funeste dans laquelle j'avais
  menacé mon père... je rendis mon épée. Je
  fus mis au secret le plus absolu; Polidori, par
  les soins de qui notre mariage avait été conclu,
  fut arrêté. Il prouva que cette union était nulle;
  que le ministre qui l'avait bénie était un ministre supposé; et que vous, votre frère et moi,
  nous avions été trompés. Pour désarmer la
  colère de mon père à son égard, Polidori fit
  plus; il lui remit une de vos lettres à votre
  frère, interceptée lors d'un voyage que fit
  Seyton.

- Ciel!... il serait possible?

- Vous expliquez-vous mes mépris maintenant?
- -Oh! assez... assez...
- Dans cette lettre, vous dévoiliez vos projets ambitieux avec un cynisme révoltant... Vous me traitiez avec un dédain giscial; vous me sacrifiez à votre orgueil infernal; je n'étais que l'instrument de la fortune souveraine qu'on vous avait prédite... vous trouviez enfin... que mon père vivait bien longtemps...

- Malheureuse que je suis!... A cette

heure je comprends tout.

Et pour vous défendre... j'avais menacé la vie de mon père... lorsque le lendemain, sans m'adresser un seul reproche, il me montra cette lettre... cette lettre qui, à chaque ligne, révélait la noirceur de votre ame. Je ne pus que tomber à genoux et demander grace. Depuis ce jour j'ai été poursuivi par un renaced inexorable. Bientôt je quittai l'Allemagne pour de longs voyages; alors commença l'expiation que je me suis imposée... Elle ne finira qu'avec ma vie... Récompenser le bien... poursuivre le mal, soulager ceux qui souffrent, sonder toutes les plaies de l'humanité pour tacher d'arracher quelques ames à la perdition... telle est la tache que je me suis donnée.

- Elle est noble et sainte... elle est digne

de vous...

-Si je vous parle de ce won, reprit Rodolphe avec autant de dédain que d'amertume. de ce vœu que j'ai accompli selon mon pouvoir partout où je me suis trouvé, ce n'est pas pour ôtre loué par vous... Écoutez-moi done. Dernièrement j'arrive en France; mon séjour dans ce pays ne devait pas être perdu pour l'expiation. Tout en voulant secourir d'honnétes infortunes, je voulus aussi connaître ces classes que la misère écrase, abrutit et déprave, sachant qu'un secours donné à propos, que quelques généreuses paroles, suffisent souvent à sauver un malheureux de l'abime... Afin de juger par moi-même, je pris l'extérieur et le langage des gens que je désirais observer... Ce fut lors d'une de ces explorations... que... pour la première fois... je... je... rencontrai...

Puis, comme s'il ent reculé devant cette révélation terrible, Rodolphe ajouta après un

moment d'hésitation :

- Non... non; je n'en ai pas le courage...
   Qu'avez-vous donc à m'apprendre encore, mon Dieu ?
- Vous ne le saurez que trop tôt... mais, reprit-il avec une sanglante ironie, vous portez au passé un si vif intérêt que je dois vous parler des événements qui ont précédé mon retour en France... Après de longs voyages, je revins en Allemagne; je m'empressai d'obéir aux volontés de mon père... J'épousai une princesse de Prusse... Pendant mon absence, vous aviez été chassée da grand-duché. Apprenant plus tard que vous étiez mariée au comte MacGrégor, je vous redemandai ma fille avec instance: vous ne me répondites pas; malgréteutes mes informations, je ne pus jamais savoir où vous aviez envoyé cetté malheureuse

ralement pourvu... Il y a dix ans seulement une lettre de vous m'appait que nouse fille était morte... Hélas! plut à Dieu qu'elle fût morte alora... j'aumis ignoré l'incurable douleur qui

va désormais désespérer ma vic.

- Maintenant, dit Sarah d'une voix faible, je ne m'étenne plus de l'aversion que je vous ai inspirée depuis que vous avez lu cette lettre ... Je le sens, je ne survivrai pas à ce deraisr coup... Eh bien! oui... l'orgueil et l'ambition m'ont perdue!... Sous une apparence pasmonnée, je cachais un conur glacé... j'affectais le dévouement, la franchise... je n'étais que dissimulation et égoisme. Ne sachant pas combien vous aviez le droit de me mépriser, de me hair... mes folies espérances étaient revennes plus ardentes que jamais... Depuis m'un double venvage nous rendait libres tous doux, j'avais repris une neuvelle créance à cette prédiction qui me promettait une couronne .. Et lorsque le hasard m'a fait retrouver ma fille... il m'a semblé voir dans cette fortune incepérée une volonté providentielle!... Oui... dini jusqu'à croise que votre aversion pour mei oddernit à votre amour pour votre enfant ... et que vous me donnariez votre main afin de lui rendre le rang qui lui était dû...

-Eh bien! que votre exécrable ambition seit denc satisficite et punie! Oui, maigré l'horrour que vous m'inspires ; oui, par attachement, que dis-je? par respect pour les affreux malheurs de mon enfant... j'astrain... quoique décidé à vivre ensuite séparé de vous... j'aurais, par un mariage qui ent légitimé la naissames de notre fille, rendu sa position aussi échatante, aussi haute qu'elle avait été misérable ?...

- Je ne m'étais donc pas trompée !... Malhour!... maihour!... il est trop tard!...

- Oh! je le sais! Ce n'est pas la mort de vetre fille que vous pleurez, c'est la perte de ce rang que veus avez poussuivi avec une inflezible opiniatreté!... Eh bien! que ces regrets infames scient votre dernier chatiment!...

- Le dernier... car je n'y survivrai pas.. - Mais avant de mourir vous saurez... quelle

a 6té l'existence de votre fille depuis que vous l'avez abandonnée.

- Pauvre enfant ... bien mieerable... peut-Atre!
- .- Vous souvenez-vous, reprit Rodolphe avec un calme effrayant, vous souvenez-vous de cette nuit où vous et votre frère vous m'avez suivi dans un repaire de la Cité?

- Je m'en souviens; mais pourquoi cette question? Votre regard me glace.

- --- En venant dans ce repaire, vous avez vu, n'est-ce pas? au coin de ces rues ignobles, de ... malheureuses créatures... qui... Mais non... non... je n'ose pas, dit Rodolphe en cachant son visage dans ses mains, je n'ose pas... mes paroles m'épouvantent.
- Moi aussi, elles m'épouvantent... qu'estce donc encore, mon Dieu?

catilant, au mat de laquelle man père escrit libé- | Rédelphe en finant cur hei-même un effect tu rible, vous les avez vues, ces femmes, le hous de leur sexe?... Eh bien!... paumi ellen... avesvous remarqué une jeune file de seine ano? belle... oh! belle... comme on peint les anges... une pauvre enfant qui, au milieu de la démadation où on l'avait plongée depuis quelques semaines, conservait une physionomie si candide, si virginale et si pure, que les voleum et les assassins qui la tutoyaient... Madame... l'avaient surnommée Fleur-de-Merie... L'avez-vous remarquée, cette jeune fille ... dites, dites, tendre mère?

- Non... je ne l'ai pas remarquée, dit Sarah presque machinalement, se sentent oppressée

par une vague terreur.

- Vraiment? s'écria Rodolshe avec un éclat sardonique. C'est étrange... je l'ai nemarquée, moi... Voici à quelle occasion... écoutez bien : Lors d'une de ces explorations dont je vous zi parlé tout à l'heure et qui avait alors un double but (1), je me treuvais dess la Cité, non loin du repaire on veus m'avez a un homme voulait battre une de ces malhenreuses créatures ; je la défendis contre la brutalité de cet homme... vous ne devines pas qui était cette créature... dites, mère minte et pa voyante, dites... vous ne devinez pas ?
- -Non... je ne... devine pas... Oh! laissez-moi... laissez-moi...
- -Cette malheurouse était Fleur-de-Marie...

- Oh! mon Dieu!...

- -- Et vous ne devinez pas... qui était Flour de Marie... mère irréprochable?
  - Tuez-mei... oh! tuez-mei,.
- -- C'était la Goualeuse... c'était votre file... s'écria Rodolphe avec une explosion déchirante. Oui, cette infortunée que j'ai arrachée des mains d'un ancien forçat, c'était men enfant à moi... à moi... Rodolphe de Gerolatein! Ch! il y avait dans cette rencentre avec men enfant que je sauvais sans la connaître quelque chose de fatal... de providentiel... une récompens pour l'homme qui cherche a secourir ses frans ... une punition pour le parricide...

- Je meurs maudite et damnée..., muraura Sarah en se renversant dans son fauteuil et en cachant son visage dans ses maine.

- Alors, continua Rodolphe, dominant & peine ses ressentiments, et voulant en vain comprimer les sanglots qui de temps en temps étouffaient sa voix, quand je l'ai eue soustraits aux mauvais traitements dont on la menaçait, frappé de la douceur inexprimable de son accent... de l'angélique expression de ses traits... il m'a été impossible de ne pas m'intéresser à elle... Avec quelle émotion profonde j'ai écouté le naif et poignant récit de cette vie d'abandon, de douleur et de misère! car, voyez-vous, e'est quelque chose d'épouvantable que la vie de votre filie... Madame... Oh! il faut que vous sachiez les tortures de votre enfant ; oui, Madame la Comtesse... pendant qu'au milieu de votre opuience vous réviez une couronne...

- Vous les avez vues, n'est-ce pas ? reprit Madame George.

votre file, toute petite, converte de haillons, allait le soir mendier dans les rues, souffrant du froid et de la faim... durant les nuits d'hiver elle grelottait sur un peu de paille dans le coin d'un grenier, et puis quand l'herrible femme qui la torturait était lasse de battre la pauvre petite, ne sachant qu'imaginer pour la faire souffrir, savez-vous ce qu'elle lui faisait, Madame ?... elle lui arrachait des dents!...

--- Oh! je voudrais mourir!... c'est une

atroce agonie!...

— Écoutez encore... S'échappant enfin des mains de la Chouette, errant sans pain, sans asile, agée de huit ans à peine, on l'arrête comme vagabonde, on la met en prison... Ah! cela a été le meilleur temps de la vie de votre fiile... Madame... Oui, dans sa geole, chaque soir elle remerciait Dieu de ne plus souffrir du froid, de la faim, et de ne plus être battue. Et c'est dans une prison qu'elle a passé les années les plus précieuses de la vie d'une jeune fille, ces années qu'une tendre mère entoure toujours d'une sollicitude si pieuse et si jalouse; oui, au lieu d'atteindre ses seize ans environnée de soins tutélaires, de nobles enseignements, votre fille n'a connu que la brutale indifférence des geôliers; et puis, un jour, dans sa féroce insouciance, la société l'a jetée, innocente et pure, belle et candide, au milieu de la fange de la grande ville... Malheureuse enfant... abandonnée... sans soutien, sans conseil, livrée à tous les hasards de la misère et du vice !... Oh! s'écria Rodolphe en donnant un libre cours aux sanglots qui l'étouffaient, votre cour est endurci, votre égolisme impitoyable, mais vous auriez pleuré... oui... vous auriez pleuré, en entendant le récit déchirant de votre fille... Pauvre enfant! souillée mais non corrompue, chaste encore au milieu de cette horrible dégradation qui était pour elle un songe affreux; car chaque mot disait son horreur pour cette vie on elle était fatalement enchainée. Oh! si vous saviez comme à chaque instant il se révélait en elle d'adorables instincts!... Que de bonté... que de charité touchante! oui...car c'était pour soulager une infortune plus grande encore que la sienne que la pauvre petite avait dépensé le peu d'argent qui lui restait, et qui la séparait de l'abime d'infamie ou on l'a plongée... Oui! car il est venu un jour... un jour affreux... où, sans travail, sans pain, sans asile... d'horribles femmes Pont rencontrée exténuée de faiblesse... de besoin... l'ont enivrée... et...

Rodolphe ne put achever; il poussa un cri déchirant en s'écriant :

– Et c'était ma fille!... ma fille ...

- Malédiction sur moi! murmura Sarah en cachant sa figure dans ses mains comme si elle eut redouté de voir le jour.

- Oui, s'écria Rodolphe, malédiction sur vous! car c'est votre abandon qui a causé toutes ces horreurs... Malédiction sur vous! car lorsque, la retirant de cette fange, je l'avais placée dans une paisible retraite, vous l'en avez fait arracher par vos misérables complices...

Maiddiction and yout ! car est enhaument l'a remise au pouvoir de Jacques Forrand...

A ce nom, Rodolphe se tut hrusquement... Il tressaillit comme s'il l'east proncincé nour la première mis.

C'est que pour la première fois aussi il prononçait ce none depuis qu'il savait que sa fille était la victime de ce mountre...

Les traits du prince prirent alors une effrayante expression de rage et de haine.

Muet, immebile, il restait comme cerace par cette pensée, que le meurtrier de sa fille vivait encore...

Sarah, maleré sa faiblesse croissante et le boulevemement que venait de lui causer l'esttretien de Rodolphe, fut frappée de sea air sinistre; alle eut peur pour clie...

- Hélas! qu'avez-veus?... murmusa-t-elle d'une voix tremblants. N'est-es pas asses da

souffrances, mon Dieu?...

- --- Non, ce n'est pas assez ! ce n'est pas assez !... dit Rodolphe en se parlent à lui-même et répondant à sa propre pensée, je n'avais je-mais éprouvé cela... jamais !... Quelle esdeur de vengeance... quelle soif de sang... quelle rage calme et réfiéchie !... Quand je ne savain pas qu'une des victimes du monstre était man enfant... je me disnia: "La most de cet homme serait stérile... tandis que sa vie serait sécond si, pour la racheter, il acceptainles conditions que je lui impose..., Le condamner à la cha-rité, pour expier ses crimes, me paraissait juste ... Et puis la vie sans or, la vie sans l'assemvissement de sa sensualité frénétique, deveit être une longue et double torture... Main c'est ma fille qu'il a livrée enfant à toutes les horreurs de la misère... jeune fille, à toutes les horreurs de l'infamie! s'écria Rodolphe en s'animent peu à peu ; mais c'est ma fille qu'il a fait assassiner!... Je tuerai est homme !...
- ...Et le prince s'élança vers la porte. -- Ob allez-vous? Ne m'abandonnez pas! ... s'écris Sarah, se levant à demi et étendant vers Rodolphe ses mains suppliantes. Ne me laissez pas seule !...je vais mousir...

- Scule !... non !... non !... Je vous lainte avec le spectre de votre fille, dont vous avez

canaé la mort !...

Sarah, éperdue, se jeta a genoux en pous sant un cri d'effiroi, comme si un fantome offrayant lui cut apparu.

-- Pitié !... je meurs !... -- Mourez dane, mandite !... reprit Rodolphe effayant de fureur. Maintenant il me faut le vie de votre complice... car c'est vous qui avez livré votre fille à son bourseau!...

. . *. . . . . . . . . .* Es Redolphe se fit rapidement conduire chez Jacques Ferrand.

## CHAPITRE VI.

#### FURING AMORIS.

La muit était venue pendant que Rodolphe se rendait chez le notaire.

plongé dans une obscurité profonde.

Le vent gémit...

La pluie tombe...

Le vent gémissait, la pluie tombait aussi pendant cette nuit sinistre où Cécily, avant de quitter pour jamais la maison du notaire, avait exalté, la brutale passion de cet homme jusqu'à la frénésie.

Étendu sur le lit de sa chambre à coucher, faiblement éclairée par une lampe, Jacques Ferrand est vêtu d'un pantalon et d'un gilet noirs; une des manches de sa chemise est relevée, tachée de sang ; une ligature de drap rouge, que l'on aperçoit à son bras nerveux, annonce qu'il vient d'être saigné par Polidori.

Celui-ci, debout auprès du lit, s'appuie d'une main au chevet, et semble contempler les traits

de son complice avec inquiétude.

Rien de plus hideusement effrayant que la figure de Jacques Ferrand, alors plongé dans cette torpeur somnolente qui succède ordinairement aux crises violentes.

D'une paleur violacée qui se détache des ombres de l'alcôve, son visage, inondé d'une sueur froide, a atteint le dernier degré du marasme ; ses paupières fermées sont tellement gonflées, injectées de sang, qu'elles apparaisent comme deux lobes .rougeatres au milieu de cette face d'une lividité cadavéreuse.

- Encore un accès aussi violent que celui de tout à l'heure... et il est mort..., dit l'olidori à voix basse. Arétée (1) l'a dit, la plupart de ceux qui sont atteints de cette étrange et effroyable maladie périssent presque tonjours le septième jour... et il y a aujourd'hui six jours... que l'infernale créole a allumé le feu inextinguible qui dévore cet homme...

Après quelques moments de silence méditatif, Polidori s'éloigna du lit et se promena lentement dans la chambre.

- Tout à l'heure, reprit-il en s'arrêtant, pendant la crise qui a failli emporter Jacques, e me croyais sous l'obsession d'un rêve en l'entendant décrire une à une, et d'une voix haletante, les monstrueuses hallucinations qui traverssient son cerveau... Terrible... terrible maladie!... Tour à tour elle soumet chaque organe à des phénomènes qui déconcertent la science... épouvantent la nature... Ainsi tout à l'heure l'oule de Jacques était d'une sensibilité si incroyablement douloureuse, que, quoique je lui parlasse aussi bas que possible, mes aroles brisnient à ce point son tympan, qu'il lui semblait, disait-il, que son crane était une cloche, et qu'un énorme battant d'airain mis en branle au moindre son lui martelait la tête d'une tempe à l'autre avec un fracas étourdissant et des élancements atroces.

Polidori resta de nouveau pensif devant le

Le pavillon occupé par Jacques Ferrand est | lit de Jacques Ferrand dont il s'était rap-

proché...

La tempête grondait au dehors; elle éclata bientôt en longs sifflements, en violentes rafales de vent et de pluie qui ébranlèrent toutes les fenêtres de cette maison délabrée...

Malgré son audacieuse sélératesse, Polidori était superstitieux ; de noirs pressentiments l'agitaient ; il éprouvait un malaise indéfinissable : les mugissements de l'ouragan, qui troublaient sculs le morne silence de la nuit, lui inspirait une vague frayeur contre laquelle il voulait en vain se roidir.

Pour se distraire de ces sombres pensées, il se remit à examiner les traits de son complice.

- Maintenant, dit-il en se penchant vers lui, ses paupières s'injectent... On dirait que son sang calciné y afflue et s'y concentre. L'organe de la vue va, comme tout à l'heure celui de l'oule, offrir sans doute quelque phénoméne extraordinaire... Quelles souffrances! ... comme elles durent!... comme elles sont variées!... Oh! ajouta-t-il avec un rire amer, quand la nature se mêle d'être cruelle... et de jouer le rôle de tourmenteur, elle défie les plus féroces combinaisons des hommes. Ainsi, dans cette maladie, causée par une frénésie érotique, elle soumet chaque sens à des tortures inoules, surhumaines... elle développe la sensibilité de chaque organe jusqu'à l'idéal, pour que l'atrocité des douleurs soit idéale aussi.

Après avoir contemplé pendant quelques moments les traits de son complice, il tressail-

lit de dégoût, se recula et dit :

-Ah! ce masque est affreux... Ces frémissements rapides qui le parcourent et le rident parfois le rendent effrayant...

Au dehors l'ouragan redoublait de furie...

- Quel orage! reprit Polidori en tombant assis dans un fauteuil et en appuyant son front dans see mains. Quelle nuit! quelle nuit! Il ne peut y en avoir de plus funeste pour l'état de Jacques.

Après un long silence il reprit :

- Je ne sais si le prince, instruit de l'infernale puissance des séductions de Cécily et de la fougue des sens de Jacques, a prévu que chez un homme d'une trempe si énergique, d'une organisation si vigoureuse, l'ardeur d'une passion brûlante et inassouvie, compliquée d'une sorte de rage cupide, développerait l'effroyable névrose dont Jacques est victime... Oh! oui, dit-il en se levant brusquement et comme s'il eut été effrayé par cette pensée. Oui, le prince avait sans doute prévu cela... Sa rare et vaste intelligence n'est étrangère à aucune science... son coup d'œil profond embrasse la cause et l'effet de chaque chose... Impitoyable dans sa justice, il a dû baser et calculet sûrement le châtiment de Jacques sur les développements logiques et successifs d'une passion brutale exaspérée jusqu'à la rage.

Après un long silence Polidori reprit:

·Quand je songe au passé... quand je songe aux projets ambitieux que d'accord avec Sarah j'avais antrefois fondés sur la jeunesse

<sup>(1)</sup> Nam plerumque in septimă die hominom consumit. Artite.) Poir ausai la traduction de Baldassar. (Cas med., ili. III. Salicitate nizro curata.) Poir ausai les admirables pages d'Ambroise Paré sur le satyriasis, cetta étrange et effrayante maladio qui ressemble tant, dir-il, à un châtiment de Dies.

la prince!... Que d'événements! par quelles dégradations suis-je tombé dans l'abjection criminelle ou je vis! Moi qui avais cru efféminer ce prince et en faire l'instrument docile du pouvoir que j'avais révé!... De précepteur je comptais devenir ministre... Et malgré mon savoir, mon esprit, de forfaits en forfaits j'ai atteint les derniers degrés de l'infamie... Me voici enfin le geolier de mon complice.

Et Polidori s'abima dans de sinistres réflexions qui le ramenèrent à la pensée de Rodolphe.

- Je redoute et je hais le prince, reprit-il ; mais je suis forcé de m'incliner en tremblant devant cette imagination, devant cette volonté toujours d'un seul bond en dehors des routes connues... Quel contraste étrange dans cet homme... assez tendrement charitable pour imaginer la banque des travailleurs sans ouorage, assez féroce... pour arracher Jacques à la mort afin de le livrer à toutes les furies vengeresses de la luxure!... Rien d'ailleurs de plus orthodoxe, ajouta Polidori avec une sombre ironie. Parmi les peintures que Michel-Ange a faites des sept péchés capitaux dans son Jugement dernier de la chapelle Sixtine, j'ai vu la punition terrifiante dont il frappe la luxure; (1) mais les masques hideux, convulsifs, de ces damnés de la chair, qui se tordaient sous la morsure aigue des serpents, étaient moins effrayantes que la face de Jacques pendant son accès de tout à l'heure ... il m'a fait peur !

Et Polidori frissonna comme s'il avait encore devant les yeux cette vision formidable.

-Oh! oui! reprit-il avec un abattement rempli de frayeurs, le Prince est impitoyable... Mieux vaudrait mille fois, pour Ferrand, avoir porté sa tête sur l'échasaud; mieux vaudrait le feu, la roue, le plomb fondu qui brûle et troue les membres, que le supplice que ce misérable endure. A force de le voir souffrir, je finis par m'épouvanter pour mon propre sort... Que vat-on décider de moi ?... que me réserve-t-on, à moi, le complice de Jacques ?... Etre son geòlier ne peut suffire à la vengeance du Prince... il ne m'a pas fait grace de l'échafaud... pour me laisser vivre... Peut-être une prison éternelle m'attend-elle en Allemagne... Mieux encore vaudrait cela que la mort... je ne pouvais que me mettre aveuglément à la discrétion du Prince... c'était ma seule chance de salut... Quelquefois, malgré sa promesse, une crainte m'assiége... peut-être me livera-t-on au bourreau... si Jacques succombe! En dressant l'échafaud pour moi de son vivant, ce serait le dresser aussi pour lui, mon complice... mais lui mort!... pourtant... je le sais, la parole du Prince est sacrée... mais moi qui ai tant de fois violé les lois divines et humaines... pourrai-je invoquer la promesse jurée?... Il n'im-

porte!... de même qu'il était de mon intérêt que Jacques me s'échappat pas, il serait aussi de mon intérêt de prolonger ses jours... mais à chaque instant les symptômes de sa maladie s'aggravent... Il faudrait presque un miracle pour le sauver... que faire... que faire?

A ce moment la tempête était dans toute sa fureur; une cheminée presque croulante de vétusté, renversée par la violence du vent, tomba sur le toit et dans la cour avec le fracas

retentissant de la foudre.

Jacques Ferrand, brusquement arraché à sa torpeur somnolente, fit un mouvement sur son lit.

Polidori se sentit de plus en plus sous l'obession de la vague terreur qui le dominait.

- C'est une sottise de croire aux pressentiments, dit-il d'une voix troublée, mais cette nuit me semble devoir être sinistre...

Un sourd gémissement du notaire attira l'attention de Polidori.

🗕 Il sort de sa torpeur,... se dit-il en sê rapprochant lentement du lit; peut-être va-t-il tomber dans une nouvelle crise...

- Polidori..., murmura Jacques Ferrand toujours étendu sur son lit et tenant ses yeux fermés, Polidori... quel est ce bruit?..

- Une cheminée quivs'écroule..., répondit Polidori à voix basse, craignant de frapper trop vivement l'oule de son complice; un affreux ouragan ébranie la maison jusque dans ses fondements... la nuit est horrible... horrible. !

Le notaire ne l'entendit pas et reprit én tournant à demi la tête :

- Polidori, tu n'es donc pas la ?

- Si... si... je suis la, dit Polidori d'une voix plus haute; mais je t'ai répondu doucement de peur de te causer, comme tout à l'heure, de nouvelles douleurs en parlant haut.

- Non... maintenant ta voix arrive à mon oreille... sans me faire éprouver ces atroces douleurs de tantôt... car il me semblait au moindre bruit que la foudre éclatait dans mon crane... et pourtant... au milieu de ce fracas, de ces souffrances sans nom, je distingusis ia voix passionnée de Cécily qui m'appelait...

- Toujours... cette femme infernale... toujours... Mais chasse donc ces pensées... elles te tueront.

-- Ces. pensées sont ma vie... comme ma vie, elles résistent à mes tortures.

- Mais insensé que tu es, ce sont ces pensées scules qui causent tes tortures, te dis-je! Ta maladie n'est autre chose que ta frénésie sensuelle arrivée à sa dernière exaspération... Encore une fois, chasse de ton cerveau ces images mortellement lascives... ou tu périras...

– Chasser ces images! s'écria Jacques Ferrand avec exaltation, oh! jamais, jamais!... Toute ma crainte est que ma pensée s'épuise à les évoquer... mais par l'enfer !... elle ne s'épuise pas... Plus cet ardent mirage m'apparaît, plus il ressemble à la réalité... Des que la douleur me laisse un moment de repos... des que je puis lier deux idées... Cécily, ce démon que je chéris et que je maudis, surgit à mes yeux...

<sup>(1) &</sup>quot; Emporté par son sujet, l'imagination égarée par huit ans de méditations continues sur un jour si horrible pour un croysait, Michel Ange, élevé à la digaité de prédicateur, et ne songeant plus qu'à son saiut, a voulu unint de la manière la plus frappante le vice alors le plus à la mode. L'horreur de ce supplice me semble arriver au vrai du genre. " (Stendhal, Hist. de la psin-ture en Italia, 32, p. 354.)

- Quelle fureur indomptable!... Il mégou-

Tiens... maintenant..., dia le notaire d'une voix stridente et les yeux obstinément attachés sur un point obscur de son alcôve, je vois déjà... comme une forme indécise et blanche se dessiner... la... la.

Et il étendait son doigt velu et décharné dans la direction de sa vision.

- Tais-toi ... malheureux ...

— Ah !... la voilà...

- Jacques ... c'est la mort.

-Oh!... la damnation étermelle.!... et, la

yoir ainsi pendant l'éternité!...

— Jacques, s'écria Polidori alarmé, n'essitepes ta vue par cos fantômes.

— Çe n'est pes un fantême...

Frends garde... tout h. l'house... tu, le: sais... tu to figuraie aussi entendre: les chantevoluptuenx de cette-ferror; et tou oule a été; tout à coup frappée d'une couleur effrepable... prende garde !

— Laisse-moi... s'écris, le netaire arec uncourroux impatient, laisse-moi l... A quei bon. Feule, sinon pour l'entendre-?... la vue, sinon-

pour la voir?...

--- Mais les testures qui s'ensuivent, minimable fou!...

Je puis brever den tertures posse un mirage ... j'ai bravé la mont peur une réalité... Que m'importe, d'ailleurs! Cette ardentelimage est pour moi la réalité... Oh! Cécilg.! an-tu belle!... Tu le sais hien, monstre, quetu es enivrante... A quei ben cette onquetterie infernale qui m'embrasa encora!... Oh!... l'exécrable furie... ta veun donc que je meure. Cosse... cosse... ou je t'étrangle... s'écris. le notaire en délire...

- Maie tu te tues, minérable ! s'écnie-Polidori en seconant rudement le notaire pour l'arracher à son extane.

Efforts instiles !... Jacques continus avec une nouvelle exaltation :

--- Oh! reine chérie... démon de volupté! jamais je n'ai vu...

Le notaire n'acheva pas.

Il poussa un brusqu cri de douleur en se rejetant en arrière.

— Qu'as-tu? lui demanda Polideri avec Stonnement.

Eteins cette lumière, son éclat devient trop vis... je ne puis le supporter, il me blesse...

— Comment? dit Polidori de plus en plus surpris, il n'y a qu'une lampe recouverte de son abat-jour et sa ineur est très-faible...

Je te dia que la clarté augmente ini. Tiena... encore... de l'est trep... cele devient intolérable, ajouta Jacques Ferrand en formang les yeux avec une expression de souffinnes croissante.

— Tu es fou, cette chambre est à peine éclairée, te dis-je, je viens au contraire d'aboieser la lamps, ouvre les yeux... tu verres.

Ouvrir les yeux !... mais je serais aveuglé par les torrents de clarté flamboyane dont cette pièce est de plus en plus inoudée... lei... la... partout... ce sont des gerèes de fea... des milliers d'étincelles éblouissantea... s'écria le notaire en se levant sur son séant; puis, poussant un nouveau cri de doulsur arroce, il perta les deux mains sur ses yeux. Mais je mis aveuglé... cette lumière turride travense mes paupières fermées... elle me brûle... elle me dévore... Ah! maintenant mes mains me gorantissent un peu !... Mais éteins cette lassape, elle jette une finamme infermale!...

— Plus de doute... dis Polideri, sa vue est frappée de l'exerbitante sessibilité deut mon oule avait été frappée teut à l'houre... puis une crise d'hallucinazion... Il est peude... Le suigner de nouveau dans est état sessit mor-

tel... Il est perdu...

Un nouveau cri aign, terrible de Jacques

Forrend retentit dans la chambes:

--- Hourreau! éteins danc cette lamps !... son éclas embrasé pénètre à travers mas mains qu'il rend transparentes... Je vois le sang-circuler dans. le réseau, de mas veinas... l'ai beau clore mes pausières de tontes mas fasces, cette leve ardeute s'y infilms... Oh! quelle torture!... ee sont des élancements éhiemissants comme si on m'embronit au fende des orbites un fer aigu chanfié à blanc... Au seconse! men Dieu!... an sacours!... a'ésria-t-il en se terdant sur son lit, en proie à d'honniribles convelnions de denieur.

Polisori, effrayé de la violence de cet apole,

étaignit branquement la lumière.

Et tous doug so trouvèrent dans une obserrité profonde:

A co-moment on entendit le bruit d'une veiture qui s'arrètait à la parte de la rue...

### CHAPITRE VII.

LES VISIONS.

Lorsque les ténèbres eurent envals la chambre et il se trouvait avec Polidori, les doulours aigués de Jacques Férrand cessèrent peu à peu.

- Pourquei as-tu autant tardé à éteindre cette lampe? dit Jacques Ferrand. Était-ce pour me faire endurer les tourments de l'enfer? Oh! que j'ai souffert... mon Dieu, que j'ai souffert!...
  - Maintenant souffres.tu moins?
- Péprouve encore une irritation violente... mais ce n'est rien auprès de ce que je ressentais tout à l'houre...

- Je te l'avais dit, dès que le souvenir de

cutte femme excitera l'un de tes sens... presque | la lumière a tout à l'heure produit sur ta vue ? à l'instant ce sens sera frappé par un de ces terribles phonomènes qui déconcertent la science ... et que les croyants pourraient prendre pour une terrible punition de Dieu.

- No me parle pas de Dieu... s'écria le

monstre en grinçant des dents.

— Je t'en parlais... pour mémoire... mais puisque tu tiens à ta vie, si misérable qu'elle soit... songe bien, je te le répète, que tu seras emporté pendant une de ces crises furieuses, si ta les provoques encore...

-Je tiens à la vie... parce que le souvenir

de Cécily est toute ma vie...

- Mais ce souvenir te tue, l'épuise, te con-

sume!

- Je ne puis ni ne veux m'y soustraire... Je suis incamé à Cécily comme le sang l'est au corps... Cet homme m'a pris toute ma fortune, il n'a pu me ravir l'ardente et impérissable image de cette enchanteresse ; cette image est à moi ; à toute heure elle est la comme mon esclave... elle dit ce que je veux... elle me regarde comme je veux... elle m'adore comme je veux, s'écria le notaire dans un nouvel accès de passion frénétique.
  - Jacques... ne t'exalte pas... sonviens-toi

de la crise de tout à l'heure...

Le notaire n'entendit pas son complice, qui prévit une nouvelle hallucination.

En effet, Jacques Ferrand reprit en poussant un éclat de rire convulsif et sardonique:

- M'enlever Cécily! Mais ils ne savent donc pas qu'on arrive à l'impossible en concentrant la puissance de toutes ses facultés sur un objet? Ainsi tout à l'heure... je... vais monter dans la chambre de Cécily, ou je n'ai pas osé aller depuis son départ... Oh! voir, toucher les vêtements qui lui ont appartenu... la glace devant laquelle elle s'habillait, ce sera la voir elle-même!... Oui, en attachant énergiquement mes yeux sur cette glace... bientôt j'y verrai apparaître Cécily, ce ne sera pas une illusion, un mirage; ce sera bien elle, je la trouverai là... comme le statuaire trouve la statue dans le bloc de marbre--- Mais par tous les feux de l'enfer, dont je brûle, ce ne sera pas une pale et froide Galatée...
- -Ou vas-tu?... dit tout d'un coup Polidori en entendant. Jacques Ferrand se lever, carl'obscurité la plus profonde régnait toujours dans cette pièce.

- Je vais trouver Cécily...

- Tu n'iras pas... l'aspect de cette chambre
  - Cécily m'attend là-haut.
- Tu n'iras pas, je te tiens, je ne te lache pas, dit Polidori en saisissant le notaire par le

Jacques Ferrand, arrivé au dernier degré de l'épuisement, ne pouvait lutter contre Polidoni qui l'étreignait d'une main vigoureuse.

- Tu veux m'empécher d'aller trouver Cécily?

-- Oui... et d'ailleurs... il y a une lampe allumée dans la salle voisine ; tu sais quel effet | dangereux stylet à la main...

- Cécily est en haut... elle m'attend... je traverserais une fournaise ardente pour aller le rejoindre... Laisse moi... elle m'a dit que 76tais son vieux tigre,... prends garde, mes griffes sont tranchantes.

– Tu ne sortiras pas... je t'attacherai plu-

tot sur ton lit comme un fou furieux.

-Polidori, écoute, je ne suis pas fou, j'ai toute ma raison; je sais bien que Cécily n'est pas matériellement là-haut... mais, pour moi, les fantômes de mon imagination valent des réalités...

Silence! s'écria tout à coup Polidori em prétant l'oreille, tout à l'heure j'avais cru catendre une voiture s'arrêter à la porte... je ne m'étais pas trompé... j'entends maintenant un

bruit de voix... dans la cour...

— Tu veux me distraire de ma pensée,... le piège est grossier.

- J'entends parler, te dis-je, et je crois, reconnaître...

– Tu veux m'abuser, dit: Jacques Ferrand interrompant Polidori, je ne suis pas ta dupa... - Mais, misérable... écoute denc... écoute i

tiens, n'entends-tu pas ?...

- Laisse-moi, Cécily est la-haut, elle maps pelle... ne me mets pas en fareur, a mon tou je te dis: Prends garde... entenda-tu ?... psends garde...
  - Tu ne sortiras pas...

- Ptends gardė...

- Tu ne sortiras pas d'ici, mon intérêt vent que tu restes...

- Tu m'empéches d'ailer retrouver Cécily, mon intérêt veut que tu moures... Tiens dans! dit le notaire d'une voix sourde.

Polidori pousse un cri.

- Scélérat! tu m'es frappé au bras ; mais ta main était mal afférmie : la blessure est lé-

gère, tu ne m'échapperas pas:..

- Ta blessure est mortelle... c'est la stylet empoisonné de Cécily qui t'a frappé ; je le pertais toujours sur moi ; attends l'effet de pui . Ah! tu me laches, enfin... tu vas recents... Il ne fallait pas m'empécher d'aller la haut retrouver Cécily... ajouta Jacques Ferrand en cherchant à tâtons dans l'obscurité à cussis la

- Oh! murmura Polidori, mon bras stemgonrdit... un froid... mortel me saisit mea genoux tremblent sous moi ... mon song sa:f dans mes veines:.. un vertige me misit... An secours!... criz le complice de Jacques Pennand en rassemblant ses forces dans un dérnier eri; au secours !... je meurs !

Et il s'affaissa sur lui-mêtne:

Le fracas d'une porte vitrée, ouverte avec tant de violence que plusieurs carrousz se brisèrent en éclats, la voix retentissante de Rodolphe, et un bruit de pas précipités, se blerent répondre au cri d'angoisse de Polidori.

Jacques Ferrand, ayant enfin trouvé la serrure dans l'obscurité, ouvrit brusquement la porte de la pièce voisine, et s'y précipita, son

Au même instant... menaçant et formidable | de l'homme, imprimaient à la physionomie de comme le génie de la vengeance, le prince entrait dans cette pièce par le côté opposé.

- Monstre! s'écria Rodolphe en s'avançant vers Jacques Ferrand, c'est ma fille que tu as

tuée!... tu vas...

Le prince n'acheva pas, il recula épouvan-

On eut dit que ses paroles avaient foudroyé Jacques Ferrand...

Jetant son stylet et portant ses deux mains à ses yeux, le misérable tomba la face contre terre en poussant un cri qui n'avait rien d'humain.

Par suite du phénomène dont nous avons marlé et dont une obscurité profonde avait suspendu l'action, lorsque Jacques Ferrand entra dans cette chambre vivement éclairée, il fut frappé d'éblouissements plus vertigineux, plus intolérables que s'il eut été jeté au milieu d'un torrent de lumière aussi incandescente que celle du disque du soleil.

Et ce fut un épouvantable spectacle que l'agonie de cet homme qui se tordait dans d'épouvantables convulsions, éraillant le parquet avec ses ongles, comme s'il eut voulu se creuser un trou pour échapper aux tortures atroces que lui causait cette flamboyante clarté.

Rodolphe, un de ses gens et le portier de la maison qui avait été forcé de conduire le prince jusqu'à la porte de cette pièce, restaient frapnés d'horreur.

Malgré sa juste haine, Rodolphe ressentit un mouvement de pitié pour les souffrances inoules de Jacques Ferrand, il ordonna de le porter sur un canapé.

On y parvint non sans peine, car de crainte de se trouver soumis à l'action directe de la lampe, le notaire se débattit violemment, mais lorsqu'il eut la face inondée de lumière il pous-🗪 un nouveau cri... un cri qui glaça Rodolphe de terreur.

Après de nouvelles et longues tortures, le phénomène cessa par sa violence même.

Ayant atteint les dernières limites du possible, sans que la mort s'ensuivit, la douleur visuelle cessa... mais, suivant la marche normale de cette maladie, une hallucination délirante vint succéder à cette crise.

Tout à coup Jacques Ferrand se roidit comme un cataleptique; ses paupières, jusqu'alors obstinément fermées, s'ouvrirent brusquement; su lieu de fuir la lumière, ses yeux s'y attachèrent invinciblement; ses prunelles, dans un état de dilatation et de fixité extraordinaire, semblaient phosphorescentes et intérieurement illuminées.

Jacques Ferrand paraissait plongé dans une sorte de contemplation extatique; son corps et ses membres restèrent d'abord dans une immobilité complète, ses traits seuls furent incessamment agités par des tressaillements ner-

Son hideux visage ainsi contracté, contourné, n'avait plus rien d'humain; on eût dit que les

ce misérable un caractère absolument bestial.

Arrivé à la période mortalle de son délire, à travers cette suprâme hallucination, il se souvenait encore ses paroles de Cécily qui l'avait appelé son tigre ; peu à peu sa raison s'égara ; il s'imagina être un tigre.

Ses paroles entrecoupées, haletantes, peignaient le désordre de son cerveau et l'étrange aberration qui s'en était emparée. Leu à peu ses membres jusqu'alors roides et immobiles se détendirent, un brusque mouvement le fit choir du canapé; il voulut se relever et marcher, mais les forces lui manquant, il fut réduit tantot à ramper comme un reptile, tantôt à se trainer sur ses mains et sur ses genoux... allant, venant, de ça, de là, selon que ses visions le poussaient et le possédaient.

Tapi dans l'un des angles de la chambre, comme dans son repaire, il s'imaginait être un tigre; ses cris rauques, furieux, ses grincements de dents, la torsion convulsive des muscles de son front et de sa face, son regard flamboyant lui donnaient parfois quelque vague et effrayante ressemblance avec cette bête féroce.

-Tigre... tigre... tigre je suis, disait-il d'une voix saccadée en se ramassant sur luimême, oui, tigre... Que de sang!... Dans ma caverne... cadavres... déchirés!... La Gonaleuse... le frère de cette veuve... un petit enfant... le fils de Louise... voilà des cadavres... ma tigresse Cécily prendra sa part...

Puis regardant ses doigts décharnés dont les ongles avaient démesurément poussé pendant sa maladie, il ajouta ces mots entrecoupés :

 Oh! mes ongles tranchants... tranchants et aigus... Un vieux tigre, moi, mais, plus souple, plus fort, plus hardi... on n'oserait pas me disputer ma tigresse Cécily... Ah! elle appelle!... elle appelle! dit-il en avançant son monstrueux visage et prêtant l'oreille.

Après un moment de silence il se tapit de

nouveau le long du mur en disant :

— Non... j'avais cru l'entendre... elle n'est pas la... mais je la vois... Oh! toujours, toujours!... Oh! la voilà... Elle m'appelle, elle rugit, rugit la-bas... me voila... me voila...

Et Jacques Ferrand se traina vers le milieu de la chambre sur ses genoux et sur ses mains. Quoique ses forces fussent épuisées, de temps a autre il avançait par un soubresaut convulsif. puis il s'arrêtait, semblant écouter attentivement.

- Où est-elle?... où est-elle?... j'approche, elle s'éloigne... Ah! là-bas... oh!... elle m'attend... va... va... mords le sable en poussant tes rugissements plaintifs... Ah! ses grands yeux féroces... ils deviennent languissants, ils implorent... Cécily, ton vieux tigre est à toi, s'écria-t-il.

Et d'un dernier élan il eut la force de se soulever et de se redresser sur ses genoux.

Mais tout à coup se renversant en arrière avec épouvante, le corps affaissé sur ses talors. les cheveux hérissés, le regard effaré, la bouche de la bôte, en étoussant l'intelligence contournée de terreur, les deux mains tendues en avant, il sembla latter avec rage contre un objet invisible, pronençant des paroles sans suite, et s'écriant d'une voix entrecoupée:

— Quelle morsure... au secours... nœuds glacés— mes bras brisés... je ne peux pas l'oter... dents aiguës... Non, non, oh! pas les yeux... au secours... un serpent noir... oh! sa tête plate... ses prunelles de feu... Il me regarde... c'est le démon... Ah!... il me reconnait... Jacques Ferrand... à l'église... saint homme... toujours à l'église... va-t'en... au signe de la croix... va-t'en.

Et le notaire se redressant un peu, s'appuyant d'une main sur le parquet... tacha de

l'autre de se signer...

Son front livide était inondé de sueur froide, ses yeux commençaient à perdre de leur transparence... ils devenaient ternes... glauques...

Tous les symptômes d'une mort prochaine

se manifestaient.

Rodolphe et les autres témoins de cette scène restaient immobiles et muets, comme s'ils eussent été sous l'obsession d'un rêve abominable.

—Ah!... reprit Jacques Ferrand toujours à demi étendu sur le parquet et se soutenant d'une main, le démon... disparu... je vais à l'église... je suis un saint homme... je prie... Hein? on ne le saura pas... tu crois!... non, non, tentateur... bien sûr?... le secret?... Eh bien! qu'elles viennent... ces semmes... toutes! oui, toutes... si on ne sait pas...

Et sur la hideuse physionomie de ce martyr damné de la luxure, on put suivre les dernières convulsions de l'agonie sensuelle... les deux pieds dans la tombe que sa passion frénétique avait ouverte; obsédé par son fougueux délire, il évoquait encore des images d'une volupté

mortelle.

- Ah!... reprit-il d'une voix haletante, ces femmes... ces femmes!... Mais le secret !... Jc suis un saint homme !... Le secret !... Ah ! les voila!... trois... Elles sont trois!... Que dit celle-ci?... "Je suis Louise Morel... " Ah! oui... Louise Morel... je sais... "Je ne suis qu'une fille du peuple... Vois, Jacques... quelle forêt de cheveux bruns se déploie sur mes épaules... Tu trouvais mon visage beau... Tiens... prends... garde-le...,, Que me donne-t-elle?... Sa tôte... coupée... par le bourreau... Cette tôte morte... elle me regarde... Cette tôte morte... elle me parle... Ses lèvres violettes, elles remuent... Viens!... viens!... viens!... Comme Cécily... non... je ne veux pas... démon... laise-moi... vat'en!... va-t'en!... Et cette autre femme!... oh! belle!... belle!... "Jacques... je suis la duchesse... de Lucenay... Vois ma taifie de décesse... mon sourire... mes yeux effrontés ... Viens!... viens!..., Oui... je viens... mais... attends!... Et celle-ci... qui retourne son visage... Oh!... Cécily!... Cécily!... "Oui... Jacques... je suis Cécily... Tu vois les trois Graces... Louise... la duchesse et moi... choisis... Beauté du peuple... beauté patricienne... beauté sauvagé des tropiques ... L'enfer avec nous... Viens!... viens!..., L'enser avec vous!... Oui, s'écria Jacques Ferrand en se soulevant sur ses genoux et en étendant ses bras pour saisir ces santômes.

Ce dernier élan convulsif fut suivi d'une

commotion mortelle.

Il retomba aussitôt en arrière, roide et inanimé, ses yeux semblaient sortir de leur orbite; d'atroces convulsions imprimaient à ses traits des contorsions surnaturelles, pareilles à celles que la pile voltaïque arrache au vissage des cadavres; une écume sangiante inondait ses lèvres, sa voix était siffiante, strangulée comme celle d'un hydrophobe, car dans son dernier paroxysme cette maladie épouvantable ... épouvantable punition de la laxure, offre les mêmes symptômes que la rage.

La vie du monstre s'éteignit au milieu d'une dernière et horrible vision, car il balbutia ces

mote:

— Nuit noire!... noire... spectres... squelettes d'airain rougi au feu... m'enlacent... leurs doigts brûlants... ma chair fume... ma moelle se calcine... spectre acharné... non!... non... Cécily!... le feu... Cécily!...

Tels furent les derniers mots de Jacques

Ferrand..

Rodolphe sortit épouvanté.

# CHAPITRE VIII.

L'HOSPICE (1)

On se souvient que Fleur de Marie, sauvée par la Louve, avait été transportée, non loin de l'île du Ravageur, dans la maison de campagne du docteur Griffon, l'un des médecins de l'hospice civil où nous conduirons le lecteur.

Le savant docteur qui avait obtenu, par de hautes protections, un service dans cet hôpital, regardait ses salles comme une espèce de lieu d'essai où il expérimentait sur les pauvres les traitements qu'il appliquait ensuite à ses riches clients, ne hasardant jamais sur ceux-ci un nouveau moyen curatif avant d'en avoir ainsi plusieurs fois tenté et répété l'application in animá vili, comme il le disait avec cette sorte de barbarie naive où peut conduire la passion aveugle de l'art, et surtout l'habitude et la puissance d'exercer sans crainte et sans contrôle, sur une créature de Dieu, toutes les capricieuses tentatives, toutes les savantes fantaisses d'un esprit inventeur.

Ainsi, par exemple, le docteur voulait-il s'as-

<sup>(1)</sup> Le nom que j'ai l'honneur de porter, et que mon père, mon grand-père, mon grand-oncle, et mon bisai-eul (l'un des hommes les plus érudits du dix-septième siècle) ont rendu célèbre par de beaux et grands travaux pratiques et théoriques sur toutes les branches de l'art de guérir, m'interdirait la moindre attaque on ailusion irréfléchie à propos des médecias. Jors même que la gravité du sujet que je traite et la juste et immense célèbrité de l'école médicale française ne s'y opposenaient pas ; dans la création du docteur Griffon J'ai seulement voulu personutifier un de ces hommes, respectables d'ailleurs, mais qui peuvent se laisser quelquefois entraîner par ardeur de l'art, des expériences, de s'exprimer ainsi, oubliant qu'il est quelque chose emore de plus sacri que la science, l'âmassité.

surer de l'effet comparatif d'une médication | vingt malades soumis à ce traitement, cinq an nouvelle assez hasardée, afin de pouvoir déduire des conséquences favorables à tel ou tel système!

Il prenait un certain nombre de malades...

Traitait ceux-ci selon la nouvelle méthode, ·Ceux-la par l'ancienne...

Dans quelques circonstances abandonnait les antres aux scules forces de la nature...

Après quoi il comptait les survivants... Ces terribles expériences étalent, à bien dire, un sacrifice humain fait sur l'autel de la

science (1)...

Le docteur Griffon n'y songeait même pas. Aux yeux de ce prince de la science, comme on dit de nos jours, les malades de son hopital n'étaient que de la matière à étude, à expérimentation; et comme, après tout, il récultait parfois de ces essais in anima vili un fait utile ou une découverte acquise à la science, le docteur se montrait aussi ingénument satisfait et triomphant qu'un géneral après une victoire assez coûteuse en soldats.

L'homosopathie, lors de son apparition, n'avait pas eu d'adversaire plus acharné que le docteur Griffon. Il traitait cette méthode d'absurde, de funeste, d'homicide ; aussi, fort de sa conviction, et voulant mettre les homœopathes, comme on dit, au pied du mur, il leur offrit, avec une loyauté chevaleresque, de leur abandonner un certain nombre de malades sur lesquels l'homœopathie instrumenterait à son mré. Mais il affirmait d'avance, sur de ne pas être démenti par l'expérience, que, de

plus survivraient !...

Les homœopathes éludèrent la proposition, au grand chagrin du docteur Griffon, qui re. gretta cette occasion de prouver par des chiffres la vanité du traitement homosopathique.

On out stupéfié le docteur Griffon en lui disant, à propos de cette libre et autocratique

disposition de ses sujets:

... Un tel état de choses ferait regretter la barbarie de ce temps où les condammés à mort étaient exposés à subir des, opérations chirusgicales récemment découvertes... mais que l'en n'osait pas encore pratiquer sur le vivant... L'opération réussimait-elle, le condumné émis gracié.

"Comparée à ce que vous faites, cette bar-

barie était de la charité, Monsieur.

" Après tout, on donnait ainsi une chance de vie à un misérable que le bourreau attendait, et l'on rendait possible une expérience peut-être utile au salut de tous.

"Mais tenter vos aventureuses médications sur de malheureux artisans dont l'hospice est le seul refuge lorsque la maladie les accable... mais essayer un traitement peut-être funeste sur des gens que la misère vous livre confiants et désarmés... à vous leur seuf espoir, à vous qui ne répondez de leur vie qu'à Dieu,... savesvous que cela serait pousser l'amour de la science jusqu'à l'inhumanité, Monsieur?

Comment! les classes parvres peuplent déjà les ateliers, les champs, l'armée ; de œ monde elles ne connaissent que misere et privations, et lorsqu'à bout de fatigues et de souffrances elles tombent exténuées... demi-mortes ... la maladie même ne les préserverait pas d'une dernière et sacrilége exploitation?

"Pen appelle à votre cour, Monsieur, cela

ne serait-il pas injuste et cruel?,,

Hélas! le docteur Griffon aurait été touché peut-être par ces paroles sévères, mais non convaincu.

L'homme est fait de la sorte : le capitaine s'habitue aussi à ne plus considérer ses soldans que comme les pions de ce jeu sangian: qu'un appelle une bataille.

Et c'est parce que l'homme est ainsi fait one la société doit protection à ceux que le sort expose à subir la réaction de ces nécessités hu-

Or, le caractère du docteur Griffon une fois admis (et on peut l'admettre sans trop d'hyperbole,) la population de son hospice n'avait donc aucune garantic, aucun recours contre la barbarie scientifique de ses expériences, car il existe une facheuse lacune dans l'organisation des hopitaux civils.

Nous la signalons ici : puissions-nous être entendu..

Les hopitaux militaires sont chaque jour visités par un officier supérieur chargé d'accucillir les plaintes des soldats malades et d'y donner suite si elles lui semblent raisonnables. Cette surveillance contradictoire, completement distincte de l'administration et du service

(1) Par une rencontre dont nous nous félicitons au nom de la vérité, ces lignes étaient sous presse depuis quelques jours, lorsqu'il a paru dans le Siècle (6 août 1983) un article signé de plusieurs chirurgiens des hé-planes de Paris, où nous lisons les lignes suivantes :

44 Les intrusions que nous déplerons (il s'agit de n lecias ayant obtenu par faveur des salles dans les hô-pitaux civils) doivent être encore examinées d'un autre point de vue, celui de la moralité. Un mot malhen-Pount de vue, ceun de se sucraire.

Text à été presencé, le mot d'assai. Des arrêtes gestant création de services donnés contre l'esprit et sontre la lettre du réglement disposent que cette creation a pour objet d'autoriser telle personne à PAIRE. L'ESSAI DE SA MÉTRODE DE TRAITEMENT. Un pareil langage etonne à une époque comme la nôtre ou per-zonne n'a le dreit de considerer les malades pauvres comme une matiere à essai de quelque genre que ce sott; et d'ailleurs ces essais, combien de temps doivent-ils durer? Sur combien de malades doivent-ils être tés ? Ne doivent-ils pas être constamment surveillés par une commission permanente tenue d'en faire con-naître les résultats? Il y aurait une incurie professé à laisser non résolues de semblables questions. Puis muse fois lancé dans cette malkeureuse carrière des massaus, qui sait où on s'arrêtea? Toutes les préten-dans mèthodes nouvelles ne viendront-elles pas demander à leur tour de faire leurs preuves dans un service ital? et alors homœopathie, hydrosudopathie, magnétisme, machines à rompre les ankyloses, tout cela, soyez en sûr, réclamera son droit d'Essai. " Et plus loin :

Des frais très considérables ont été faits avec une ité très-problématique pour ces services, véritables superfétations dans les hôpitaux qui n'ont pas teujours le nécessaire. Ainsi, tandis que l'administration est réduite à économiser sur l'eau de Seltz, sur les sirops ndomessives à la tisane des pauvres fierreuz, sur la charpis, etc., etc., on a accordé en depenses extraordi-cation, pour frais d'appareil, des sommes trop conside-rables, ou égard au peu d'avantages qu'on en a re'ire. de santé, est excellente; elle a toujours produit les meilleurs résultats. Il est d'ailleurs impossible de voir des établissements mieux tenus que les hopitaux militaires; les soldats y sont soignés avec une douceur extrême, et traités nous dirions presque avec une commisération respectueuse.

Pourquoi une surveillance analogue à celle que les officiers supérieurs exercent dans les hopkaux militaires, n'est-elle pas exercée dans les hopitaux civils? par des hommes complétement indépendants de l'administration et du service de santé? par une commission choisie peut-être parmi les maires, leurs adjoints, parmi tous ceux enfin qui exercent los diverses charges de l'édilité parisienne, charges toujours si ardemment briguées? Les réclamations du pauvre (si elles étaient fondées) auraient ainsi un organe impartial, tandis que, nous le répétons, cet organe manque absolument; il n'existe aucun contrôle contradictoire du service des hospices.

Cela nous semble exorbitant...

Ainsi, la porte des salles du docteur Griffon une fois renfermée sur un malade, ce dernier appartenait corps et ame-à la science... Aucune oreille amie ou désintéressée ne pouvait entendre ses doléances...

On lui dissit nettement qu'étant admis à l'hospice par charité, il faisait désormais partie du domaine expérimental du docteur, et que malade et maladie devaient servir de sujet d'étude, d'observation, d'analyse ou d'enseignement aux jeunes élèves qui suivaient assidûment la visite de M. Griffon.

En effet bientôt le sujet avait à répondre aux interrogatoires souvent les plus pénibles, les plus douloureux, et cela non pas seul à seul avec le médecin, qui, comme le prêtre, remplit un sacerdoce et a le droit de tout savoir ; non, il lui fallait répondre, à voix haute, devant une foule avide et curieuse.

Oui, dans ce pandémonium de la science, viciliard ou jeune homme, fille ou femme, Staient obligés d'abjurer tout sentiment de pudeur ou de honte, et de faire les révélations les plus intimes, de se soumettre aux investigations matérielles les plus pénibles devant un montheux public, et presque toujours ces cracles formalités aggravaient les maladies.

Et cela n'était ni humain, ni juste : c'est parce que le pauvre entre à l'hospice au nom saint et sacré de la charité, qu'il doit être traité avec compassion, avec respect, car le malheur a sa majesté (1)

(1) Ceci n'a rien d'exagéré ; nous empruntons les pas-ges suivants à un article du Constitutionnel (17 janvier 1836.) Cet article, intitulé: Une vieite d'Aépital, est signé Z., et nous savons que cetu initiale cache le nom d'une de nos célebrités médicales qui ne peut être eivib:

En lisant les lignes suivantes en comprendra pourquoi nous les avons fait précéder de quelques réflexions.

Rien de plus attristant que l'aspect noctume de la vaste salle d'hôpital où nous introduires le lecteur.

Le long de ses grands murs sombres, perofe çà et là de fenêtres grillagées comme celles des prisons, s'étendent deux rangées de lits parallèles, vaguement éclairées par la lueur sépulcrale d'un réverbère suspendu au plafond.

L'atmosphère est si naussabonde, si morbide.

vémientspour ceux à qui des revers imprévus font un ponairement partager le dernier refuge du pauvre. Crei-riez-vous, par exemple, que oe fit la pour Gilbert, ma-lade, ane circomstance indifférente à sa guérison? J'est vu des jeunes gens, j'ai vu des vieillards imprévoyants à qui cette divelgation de leur misère et de leur nour de famille inspirait une profonde tristee

famille inspirait une profonde tristesse. C'est une rude corvée pour un malade que le jour et en l'admet à l'Abpital. Juges si le malade doit être fatigné dès le lendessain de son arrive; dans l'espace de vingt-quatre heures, il s'est vu successivament interragé: 1º par son propre médecla: 2º par les médecins du bureau de l'administration 3º; par le chirurgien de garde; 4º par l'interne de la salle; 5º par le médecin sodentaire de l'hôpital, et eafin d'e le lendemain matin par le médecin en ohef de service, ainsi que par éix out miest des déves sélés est studieurs qui suivent la chând. ringt des élèves zélés et studioux qui suivent la clinivingt des čléves zeies si sucusux qui survein in come-que publique. Sans doute cela predite à l'expérience maintenant si précese des jeunes médecins, autant qu'au progrès de l'art; mais cela aggrave les meus en retarde certainement la guérisen du malade... Un de ces malheurents disait un jour:

— Je serais un acousé de cour d'assisse que je m'au-

rais pas su en quinze jours plus d'interrogatoires; els-quante personnes, depuis hier, m'ont harcelé de ques-tions presque toutes semblables. Le n'avais qu'esse pleurésie en entrant loi; mais je orains bene que l'in-satiable curiosité de tant de personnes me donne à la

saunne curroute de tant de personnes me donne a ;
in une fluxion de poitrine.

Une femme me disait:

— Ou m'obséde à chaque instant, en veut coungit
men âge, mon tempérament; ma constitution, la coule
de mes cheveux, si j'ai la peau brune ou blanche, m
règime, mes babitudes, la santé de mes accendants, le regime, mes navirance, in surur ce mes according, in circonstances sous lesquelles je suis née, ma fortune, au position, mes plus secrètes affections et le motif sup pocé de mes chagrias; on va jusqu'à scruter me con-duite, et jusqu'à épier des sentiments que je devrais sel gneusement renfermer dans mon essur, et dont le sesp con me fait rougir.

Et plus loin :

On frappe ma politrine en vingt endroits et devan

de de viluines Marques Const tout le monte, en sy fight de viliate marchie et event pour indiquer apparenment le progrée des obstructions qui out evouit mes entrailles. Les médecins d'a pré-sent, ajoutait cette femme, reasemblent à des inquis-tours; on graérit maintenant comme on punissait judis,

da me chegrise. Plus loin, après avoir décrit les formalités de la visite,

M. Z. ajoute

Le Docteur ne fait qu'apparaître au lit des ancies malades qui sont en vois de guérison ou convalenceme; mais parvenu à un des lits occupés par des malades nouveaux ou en danger, il ne saurait en approcher qu'après avoir traverse la double haie d'étudiants, conservant la patiemmeut depuis le matin leur poste d'ob servateurs vigilante. Quant au malade, il reste must et silencieux au milieu de cette foule curiouse et attes tive, ET SOUVENT LA MALADIE S'AGGRAVE en prope tion de sotte affinence, indiquent le danger et métion toujours l'inquitude. Tandis que le patient envises le médecin avec cette émotien qui participe de la con-figure et de l'antièté, celui-ci porte circulairement sur les assistants un regard de recueillement et de circun-spection, qui s'illumine soudain en acrivant au stalade this interiour set aimei combié.

<sup>&</sup>quot;Lorsqu'un malade arrive à l'hôpital, on a soin d'ins-crire aussitét sur une pancarte le nom de l'arrivant, le manére du lit, la désignation de la maladie, l'âge du malade, en profession, en dermocre actuelle. Cette per-carte est ensuite appendue à l'une des extrémités du lit; cette mesure ne laisse pas d'avoir de graves incên-

souvent pas sans danger; ce surcroit de souffrance est une sorte de prime que tout nouvel arrivant paie inévitablement au sinistre séjour de l'hospice.

Au bout de quelque temps une certaine lividité morbide annonce que le malade a subi la première influence de ce milieu délétère, et qu'il est, nous l'avons dit, acclimaté (1.)

L'air de cette salle immense est donc lourd, fétide.

Ca et la le silence de la nuit est interrompu tantot par des gémissements plaintifs, tantôt par de profonds soupirs arrachés par l'insomnie fébrile... puis tout se tait, et l'on n'entend plus que le balancement monotone et régulier du pendule d'une grosse horloge qui sonne ces heures si longues, si longues pour la douleur qui veille.

Une des extrémités de cette salle était pres-

que plongée dans l'obscurité.

Tout à coup il se fit à cet endroit une sorte de tumulte et de bruit de pas précipités; une porte s'ouvrit et se referma plusieurs fois; une sœur de charité, dont on distinguait le vaste bonnet blanc et le vêtement noir à la clarté d'une lumière qu'elle portait, s'approcha d'un des derniers lits de la rangée de droite.

· Quelques-unes des malades, éveillées en sursant, se levèrent sur leur séant, attentives à

ce qui se passait.

Bientôt les deux battants de la porte s'ou-

vrirent.

Un prêtre entra portant un crucifix... les

deux sœurs s'agenouillèrent.

A la clarté de la lumière qui entourait ce lit d'une pale auréole, tandis que les autres parties de la salle restaient dans l'ombre, on put voir l'aumônier de l'hospice se pencher vers la couche de misère en prononçant quelques paroles dont le son affaibli se perdit dans le silence de la nuit.

Au bout d'un quart d'heure le prêtre souleva l'extrémité d'un drap dont il recouvrit com-

plétement le chevet du lit...

Puis il sortit...

Une des sœurs agenouillées se releva, ferma les rideaux qui crièrent sur leurs tringles, et se remit à prier auprès de sa compagne.

Puis tout redevint silencieux.

Une des malades venait de mourir.

Parmi les femmes qui ne dormaient pas et qui avaient assisté à cette scène muette, se trouvaient trois personnes dont le nom a été déjà prononcé dans le cours de cette histoire :

Mademoiselle de Fermont, fille de la malheureuse veuve ruinée par la cupidité de Jac-

ques Ferrand;

La Lorraine, pauvre blanchisseuse, a qui Fleur-de-Marie avait autrefois donné le peu d'argent qui lui restait, et Jeanne Duport, sœur de Pique-Vinaigre, le conteur de la Force. Nous connaisons Mademoiselle de Fermont

que les nouveaux malades ne s'y acclimatent | et la sœur du conteur de la Force... Quant à la Lorraine, c'était une femme de vingt ans environ, d'une figure douce et régulière, mais d'une paleur et d'une maigreur extrômes; elle était phthisique au dernier degré, il ne restait aucun espoir de la sauver ; elle le savait, et #6teignait lentement.

> La distance qui séparait les lits de ces deux femmes était assez petite pour qu'elles pussent causer à voix basse sans être entendues

des sœurs.

- En voilà encore une qui s'en va, dit à demi-voix la Lorraine en songeant à la morte et en se parlant à elle-même. Elle ne souffrira plus... elle est bien heureuse!...

- Elle est bien heureuse... si elle n'a pas

d'enfant... ajouta Jeanne.

- Tiens... vous ne dormez pas... ma voisine... lui dit la Lorraine. Comment ca va-til, pour votre première nuit ici? Hier soir, des en entrant, on vous a fait vous coucher... et je n'ai pas osé ensuite vous parler, je vous entendais sangloter.
  - Oh! oui... j'ai bien pleuré..

— Vous avez donc grand mal?

– Oui, mais je suis dure au mal ; c'est de chagrin que je pleurais... Enfin j'avais fini par m'endormir, je sommeillais, quand le bruit des portes m'a éveillée... Lorsque le prêtre est entré et que les bonnes sœurs se sont agenouillées, j'ai bien vu que c'était une femme qui se mourait... alors j'ai dit en moi-même un Pater et un Ave pour elle...

- Moi aussi... et comme j'ai la même ma. ladie que la femme qui vient de mourir, je n'ai pu m'empécher de m'écrier : En voilà une qui ne souffre plus ; elle est bien heureuse !...

— Oui... comme je vons le disais... si elle

n'a pas d'enfant!...

avec un soupir. Et vous?

— Vous en avez donc... vous, des enfants? - Trois,... dit la sœur de Pique-Vinaigre

- J'ai eu une petite fille... mais je ne l'ai pas gardée longtemps... La pauvre enfant avait été frappée d'avance ; j'avais en trop de misère pendant ma grossesse... Je suis blanchisseuse au bateau ; j'avais travaillé tant que j'ai pu aller... Mais tout a une fin ; quand la force m'a manqué, le pain m'a manqué auss ... On m'a renvoyée de mon garni ; je ne sais pas ce que je serais devenue, sans une pauvre femme qui m'a prise avec elle dans une cave où elle se cachait pour se sauver de son homme qui la voulait tuer. C'est la que j'ai accouché sur la paille; mais, par bonheur, cette brave femme connaissait une jeune fille, belle et charitable comme un ange du bon Dieu; cette jeune fille avait un peu d'argent ; elle m'a retirée de ma cave, m'a bien établie dans un cabinet garni dont elle a payé un mois d'avance ... me donnant en outre un berceau d'osier pour mon enfant, et quarante francs pour moi avec un peu de linge... Grace a elle, j'ai pu me remettre sur pied et reprendre mon ouvrage ..

— Bonne petite fille ... Tenez, moi aussi j'ai

<sup>1</sup> A moins de circonstacces très-urgentes, on ne pra-tique jamais de graves opérations chirurgicales avant le malade soit acclimate.

rencontré par hasard comme qui dirait sa pareille, une jeune ouvrière bien serviable. J'étais allée... voir mon pauvre frère qui est prisonmer... dit Jeanne après un moment d'hésitation, et j'ai rencontré au parloir cette ouvrière dont je vous parle; m'ayant entendue dire à mon frère que je n'étais pas heureuse, elle est venue à moi, bien embarrassée, pour m'offrir de m'être utile selon ses moyens, la pauvre enfant...

- Comme c'était bon à elle ...

— J'ai accepté: elle m'a donné son adresse, et deux jours après, cette chère petite Mademoiselle Rigolette... elle s'appelle Rigolette... m'avait fait une commande.

- Rigolette! s'écria la Lorraine, voyez

donc comme ça se rencontre!...

- Vous la connaissez ?

— Non; mais la jeune fille qui a été si généreuse pour moi a plusieurs fois prononcé devant moi le nom de Mademoiselle Rigolette, elles étaient amics ensemble...

— Eh bien! dit Jeanne en souriant tristement, puisque nous sommes voisines de lit, nous devrions être amies comme nos deux bienfaitrices.

— Bien volontiers; moi je m'appelle Annette Gerbier, dite la Lorraine, blanchisseuse.

Et moi, Jeanne Duport, ouvrière frangeuse... Ah! c'est si bon, à l'hospice, de pouvoir trouver quelqu'un qui ne vous soit pas tout à fait étranger, surtout quand on y vient pour la première fois, et qu'on a beaucoup de chagrins!... Mais je ne veux pas penser à cela... Dites-moi, la Lorraine, et comment s'appelait la jeune fille qui a été si bonne pour vous?

— Elle s'appelait la Goualeuse. Tout mon chagrin est de ne l'avoir pas revue depuis long-temps... Elle était jolie comme une Sainte Vierge, avec de beaux cheveux blonds et des yeux bleus si doux, si doux... Malheureusement, malgré son secours, mon pauvre enfant est mort... à deux mois; il était si chétif, il n'avait que le souffle...

Et la Lorraine essuya une larme.

- Et votre mari?

— Je ne suis pas mariée... Je blanchissais à la journée chez une riche bourgeoise de mon pays; j'avais toujours été sage mais je m'en suis laissé conter par le fils de la maison, et alors...

— Ah! oui... je comprends.

— Quand j'ai vu l'état où je me trouvais, je n'ai pas osé rester au pays; M. Jules, c'était le fils de la riche bourgeoise, m'a donné cinquante francs pour venir à Paris, disant qu'il me ferait passer vingt francs tous les mois pour ma layette et pour mes couches; mais, depuis mon départ de chez nous, je n'ai plus jamais rien requ de lui pas seulement de ses nouvelles; je lui ai écrit une fois, il ne m'a pas répondu... je n'ai pas osé recommencer, je voyais bien qu'il ne voulait plus entendre parler de moi...

- Et c'est lui qui vous a perdue, pourtant,

et il est riche ?

- Sa mère a beaucoup de bien chez nous;

mais que voulez-vous! je n'étais plus là... il m'a oubliée.

— Mais au moins... il n'aurait pas du vous oublier, à cause de son enfant.

— C'est au contraire cela, voyez-vous, qui l'aura rendu mal pour moi; il m'en aura voulu d'ôtre enceinte, parce que je lui devenais an embarras.

- Pauvre Lorraine !...

— Je regrette mon enfant pour mos, mais pas pour elle, pauvre chère petite! elle aurait eu trop de misère et aurait été orphéline de trop bonne heure... car je n'en ai pas pour longtemps à vivre...

- On ne doit pas avoir de ces idées-la a votre age. Est-ce qu'il y a beaucoup de temps

que vous êtes malade?

- Bientôt trois mois... Dame, quand j'ai eu à gagner pour moi et mon enfant, j'ai redoublé de travail, j'ai repris trop vite mon ouvrage à mon bateau; l'hiver était très-froid, j'ai gagué une fluxion de poitrine: c'est à ce moment-là que j'ai perdu ma petite fille. Enfin la veillant, j'ai négligé de me soigner... et puis par làdessus le chagrin... Enfin je suis poissinaire... condamné... comme l'était l'actrice qui vient de mourir.
  - A votre age, il y a toujours de l'espoir.

- L'actrice n'avait que deux ans de plus que moi, et vous voyez.

- Celle que les bonnes sœurs veillent main-

tenant, c'était donc une actrice?

- Mon Dieu oui; voyez le sort... Elle avait été belle comme le jour. Elle avait eu beaucoup d'argent, des équipages, des diamants; mais par malheur la petite vérole l'a défigurée; alors la gêne est venue, puis la misère, enfin la voilà morte à l'hospice. Du reste, elle n'était pas fière; au contraire, elle était bien douce et bien honnète pour toute la salle... Jamais personne n'est venu la voir; pourtant, il y a quatre ou cinq jours, elle nous disait qu'elle avait écrit à un Monsieur qu'elle avait connu autrefois dans son beau temps, et qui l'avait bien aimée; elle lui écrivait pour le prier de venir réclamer son corps, parce que cela lui faisait mal de penser qu'elle serait dissequée... coupée en morceaux.
  - Et ce Monsieur... il est venu?

-Non

- Ah! c'est bien mal.

— A chaque instant la pauvre femme demandait après lui... disant toujours: "Oh! il viendra, oh! il va venir, bien sûr..., Et pourtant elle est morte sans qu'il soit venu...

- Sa fin lui aura été plus pénible encore.

- Oh! mon Dieu oui, car ce qu'elle craignait tant arrivera à son pauvre corps...
- Après avoir été riche, heureuse, mourir ici... c'est triste! Au moins, nous autres nous ne changeons que de misères...

— A propos de ça, reprit la Lorraine après un moment d'hésitation, je voudrais bien que vous me rendiez un service.

- Parlez...

- Si je mourais, comme c'est probable,

svant que vous sortiez d'ici, je voudrais que vous réclamiez mon corps... J'ai la même peur que l'astrice... et j'ai mis la le peu d'argent qui me reste pour me faire enterrer.

- N'ayez donc pas de ces idées-là.
- C'est égal, me le promettez-vous?

- Enfin, Dieu merci, ça n'arrivera pas.

- Oui, mais si cela, arrive, je n'aurai pas,
   grace à vous, le même malheur que l'actrice.
   Pauvre dame, après avoir été riche, finir
- amsı!

   Il n'y a pas que l'actrice dans cette salle qui ait 646 riche, Madame Jeanne.

— Appelez-moi donc Jeanne... comme je

wous appelle la Lorraine.

--- Vous êtes bien bonne...

— Qui donc encore... a été riche aussi?...

Une joune personne de quinze ans au plus, qu'on a amenée ici hier soir, avant que vous n'entriez. Elle était si faible qu'on était obligé de la porter... La sosur dit que cette juune personne et sa mère sont des gens très comme il faut, qui on été ruinés...

--- Sa mère est ici aussi?

-Non, la mère était si mal, si mal, qu'on n'a pu la transporter... La pauvre jeune fille ne voulait pas la quitter, et on a profité de son évanonissement .pour l'emmener... C'est le paropriétaire d'un méchant garni où elles logeaient, qui, de peur qu'elles ne meurent chez lui, a été faire sa déclaration au commissaire.

- Et où est-elle?

Tenez... la... dans le lit en face de

- Et elle a quinze am?

-Liage de ma fille dinée !... dit Jeanne en me mouvant rotenir ses larmes.

## CHAPITRE IX.

#### BA VISTPE.

Jeanne Duport, à la pensée de sa fille, s'était

mise à pleurer amèrement.
——Pardon, lui dit la Lorraine attristée, pardon: ai je vous ai fait de la peine sans le vouloir en vous parlant de vos enfants... Ils sont peut-être malades aussi?

— Hélas, mon Dieu!... je ne sais pas ce qu'ils vont devenir, si je reste ici plus de huit

.jours.

- Et votre mari?

Après un moment de silence, Jeanne reprit

en cosuyant ses larmes :

Puisque nous sommes amies ensemble, la Lorsaine, je peux vous dire mes peines, comme vous m'avez dit les vôtres... cela me seulagera... Mon mari était un bon ouvrier, il-afest dérangé, puis il m'a abandonnée moi et mes enfants, après avoir vendu tout ce que neus possédions; je me suis remise au travail, de bonacs ames m'ont aidée, je commençais à être un peu à flot, j'élevais ma petite famille du mieux que je pouvais, quand mon mari est de meux que je pouvais, quand mon mari est de meux que me mauvaise femme qui était sa

multresse, me reprendre le peu que je pousédais, et c'a été encore à recommencer.

-Pauvre Jeanne... vous ne pouvies pas

empêcher cela?

Il surait fallu me séparer devant la loi ; mais la loi est trop chère, consune dit man frère... Hélas! mon Dieu... vous allez soir ce que ça fait que la loi soit trop chèse pour nous, pauvres gens: il y a quelques jours je motourne voir mon frère... il me donne trois francs qu'il avait ramassés à conter des histoires aux autres prisomiers.

— On voit que vous êtes bien bons comms dans votre famille, dit la Lerraine qui, par une rare délicatesse d'instinct, n'interroges pas Jeanne sur la cause de l'emprisonnement de

son frère.

— Je reprends donc courage, je croyais que mon mari ne reviendrait pas de longrezapa, car il avait pris chez nous tout ce qu'il youvait prendre... Non... je me trompe... ajouta la malheureuse en frissonnant; il lui restait a prendre ma fille... ma pauvre Catherine...

- Votre fille?...

— Vous allez voir... vous allez voir. Il y a trois jours, j'étais à travailler avec mes enfants autour de moi; mon mari entre... Rien qu'a son air, je m'aperçois tout de suite qu'il a ba. "— Je viens chercher Catherine, ", qu'il aba.

dit.

Malgré moi je prends le bras de ma fille et je réponds à Duport :

"-Ou veux-tu l'emmener!

... Ca ne te regarde pas, c'est ma file; qu'elle fasse son paquet et qu'elle me suive...

A ces mots-la, mon sang ne fait qu'un tour, car figurez-vous, la Lorraine, que estre manvaise femme qui est avec mon mari... ça fait frémir à dire mais enfin... c'est ains... cile de pousse depuis longtemps à tirer parti de notre fille... qui est jeune et jolie... Dites, quel monstre de femme !

- Ah, oui, c'est un vrai monstre.

"— Emmener Catherine! que je répende à Duport, jamais ; je sais ce que ta mauvaise femme voudrait en faire.

a — Tiens, me dit mon mari dont les lèvres étaient déja toutes blanches de colère, ne m'obstine pas ou je t'assomme.,,

La-dessus il prend ma fille par le beus su lui disant :

... En route, Catherine! ...

La pauvre petite me sauta au cou en fondant en larmes et criant :

.. - Je veux rester avec maman!,,

Voyant ça, Duport devient furieux; il strache ma fille d'après moi, me donne un coup de poing dans l'estomac qui une renvene par terre, et une fois par terre... une fois par terre... Mais, voyez-vous, la Lorraine, dit la malheureuse femme en s'interrempant, bien sur il n'a été si raéchant que parce qu'il avait bu... Enfin il trépigne sur moi... en m'accablant de sottises...

- Faut-il être mauvais, mon Dieu !...

- Mes pauvres enfants se jettent à ses

genoux en demandant grace, Catherine aussi; a donnés votre mari, se conduite avec une alors il dit à ma fille en jurant comme un furioux :

n - Si tu ne viens pas avec moi, j'achève

Je vomissais le sang... je me sentais à moitié morte... je ne pœuvais pas faire un mouvement... mais je crie à Catherine:

\_\_ Laisse-moi tuer plutôt !... mais ne suis pas ton pare!...

44 - Tu me te tairas donc pas!,, me dit Duport en me donnant un nouveau coup de pied qui me fit perdre connaissance.

- Quelle misère !... quelle misère !... - Quand je suis revenue a moi, j'ai retrouvé mes deux petits garçons qui pleuraient.

-Et votre fille?...

-Partie!... s'écria la malheureuse mère avec un accent et des sanglots déchirants, oui, partie... Mes autres enfants m'ont dit que leur père l'avait battue... la menaçant, en outre, de m'achever sur la place... Alors, que voulez-vous! la pauvre enfant a perdu la tête .. elle s'est jetée sur moi pour m'embrasser... elle a aussi embrassé ses petits frères en pleument... et puis mon mari l'a entraînée!... Ah!..sa mauvaise femme l'attendait dans lescalier... j'en suis bien sûre!...

-Et vous ne pouviez pas vous plaindre au commismire ?

— Dans le premier moment, je n'étais qu'au chagrin de savoir Catherine partie... mais j'ai senti bientôt de grandes douleurs dans tout le carps... je ne pouvais pas marcher... Hélas! mon Dieu! ce que j'avais tant redouté était arrivé. Oui, je l'avais dit à mon frère... Un jour mon mari me battra si fort... si fort... que je serai obligée d'aller à l'hospice... Alors ... mes enfants... qu'est-ce qu'ils deviendront? ... Et anjourd'hui m'y voilà, a l'hospice, et... je dis: Qu'est-ce qu'ils deviendront mes enfants?...

- Mais il n'y a donc pas de justice, mon

Dieu! pour les pauvres gens?

- Trop cher! trop cher pour nous, comme dit men frère, reprit Jeanne Duport avec amertume. Les voisins avaient été chercher le commissaire... son greffier est venu... ça me répugnait de dénoncer Duport... mais à cause de ma fille, il l'a fallu... Seulement j'ai dit que dans une querelle que je lui faisais, parce qu'il voulait emmener ma fille, il m'avait poussee... que cela ne serait rien... mais que je voulais mveir Catherine, parce que je craignais qu'une mauvaise femme, avec qui vivait mon mari, ne la débauchat.

- Et qu'est-ce qu'il vous a dit, le greffier? - Que mon mari était dans son droit d'emmener a fille, n'étant pas séparé d'avec moi que ce serait un malheur si ma fille tournait mal par de mauvais conseils, mais que ce n'étaient que des suppositions et que ça ne suffisait pas pour porter plainte contre mon mari.

- Vous n'avez qu'un moyen, m'a dit le offier : plaidez au civil, demandez une acparation de corps, et alors les coups que vous

vilaine femme seront en votre faveur, et on le forcera de vous rendre votre fille ; sans cela, il est dans son droit de la garder avec ini.

... Mais plaider! je n'ai pas de quoi, mon

Dieu! j'ai mes enfants à nourrir.

. - Que voulez-vous que j'y fame ? a dit le greffier; c'est comme ça...,

Oui, reprit Jeanne en sanglotant, il avait raison... c'est comme ça... et parce que c'est comme ca... dans trois mois ma fille sera peutêtre une créature des rues!...tandis que si

j'avais eu de quoi plaider pour me séparer de mon mari, cela ne serait pas arrivé.

- Mais cela n'arrivera pas, votre fille dist. tant vous aimer...

— Mais elle est si jeune ; à cet âge-là cen n'a pas de défense, et puis la peur, les mauvais traitements, les mauvais conseils, les mauvais exemples, l'acharnement qu'on mettra peutêtre à lui faire faire mal! Mon pauvre frère avait prévu tout ce qui arrive, lui ; il me disait :

... Est-ce que tu crois que si cette mayvaise femme et ton mari s'acharnent à perdre cette enfant, il ne faudra pas qu'elle y passe !(1),

Mon Dieu! mon Dieu! pauvre Catherine, si douce, si aimante! et moi qui, cette année encore, lui voulais faire renouveler sa premisse communion!...

-Ah! vous avez bien de la peine... Et moi qui me plaignais! dit la Lorraine en essayant ses yeux. Et vos autres enfants?

- A cause d'eux, j'ai fait ce que j'ai pu pour vaincre la douleur et ne pas entrer à l'as pital, mais je n'ai pu résister... Je vomis le sang trois ou quatre fois par jour, j'ai une fierre qui me casse les bras et les jambes, je suis hors d'état de travailler... Au moins, en étant vite guérie, je pourrai retourner auprès de mes enfants... si avant ils ne sont pas morts de faim ou emprisonnés comme mendiants. Moi ici... qui voulez-vous qui prenne soin d'eux, qui les nourrisse?

-Oh! c'est terrible... Vous n'avez dons

pas de bons voisins?

— Ils sont aussi pauvres que moi... et ils ont cinq enfants déjà. Aussi deux enfants de plus... c'est lourd ; pourtant ils m'ont promis de les nourir... un peu, pendant huit jours... c'est tout ce qu'ils peuvent... et encore en premant sur seur pain, et ils n'en ont pas déjà de trop ; il faut donc que je sois guérie dans huit jours; oh! oui, guérie ou non, je sortirai tout de méme.

- Mais j'y pense, comment n'avez-vous pas songé à cette bonne petite ouvrière Mademoiselle Rigolette, que vous avez rencontrée en prison?... elle les aurait gardés, bien sur, elle.

 J'y ai pensé... et quoique la pauvre petite ait peut-être aussi bien du mal a vivre... je lui ai fait dire ma peine par une voisine ; malheureusement elle est à la campagne où élie 🗱

<sup>(1)</sup> Nous rappellerons au lecteur que le père un la mère sont admis à faire inscrire beur dife-sur lectivre de prostitution en bareaudes mosses.

se marier, a-t-on dit chez la portière de sa ment a-t-elle passé cette nuit? L'avez-vous

- Ainsi dans huit jours... vos pauvres enfants... Mais non, vos voisins n'auront pas le

cœur de les renvoyer...

— Mais que voulez-vous qu'ils fassent? ils ne mangent pas déjà selon leur faim, et il faudra encore qu'ils retirent aux leurs pour donner aux miens... Non, non, voyez-vous, il fant que je sois guérie dans huit jours... je l'ai déja demandé à tous les médecins qui m'ont interrogée depuis hier, mais ils me répondaient en riant:

-C'est au médecin en chef qu'il faut

s'adresser pour cela.,

Quand viendra-t-il donc, le médecin en chef, la Lorraine?

– Chut... je crois que le voilà... il ne faut pas parler pendant qu'il fait sa visite, répondit

tout bas la Lorraine. En effet, pendant l'entretien des deux fem-

mes, le jour était venu peu à peu.

Un mouvement tumultueux annonca l'arrivée da Docteur Griffon, qui entra bientôt dans la salle, accompagné de son ami le comte de Saint-Remy, qui, portant, on le sait, un vif intérêt à Madame de Fermont et à sa fille, était loin de s'attendre à trouver cette malheureuse jeune fille à l'hôpital.

En entrant dans la salle, les traits froids et sévères du Docteur Griffon semblèrent s'épanouir ; jetant autour de lui un regard de satisfaction et d'autorité, il répondit d'un signe de tête protecteur à l'accueil empressé des sœurs.

La rude et austère physionomie du vieux Comte de Saint-Remy était empreinte d'une profonde tristesse. La vanité de ses tentatives pour retrouver les traces de Madame de Fermont, l'ignominieuse lacheté du vicomte, qui avait préséré à la mort une vie infame, l'écrasaient de chagrin.

-Eh bien! dit au Comte le Docteur Grif. fon d'un air triomphant, que pensez-vous de mon hopital?

- En vérité, répondit M. de Saint-Remy, je ne sais pourquoi j'ai cédé à votre désir; rien n'est plus navrant que l'aspect de ces salles remplies de malades. Depuis mon entrée ici, mon cœur est cruellement serré.
- Bah! bah! dans un quart d'heure vous n'y penserez plus; vous qui êtes philosophe, yous trouverez ample matière à observation ; et puis enfin il était honteux que vous, un de mes plus vieux amis, vous ne connussiez pas le théatre de ma gloire, de mes travaux, et que vous ne m'eussiez pas encore vu à l'œuvre. Je mets mon orgueil dans ma profession: estce un tort?
- Non, certes, et après vos excellents soins pour Fleur-de-Marie, que vous avez sauvée, je ne pouvais rien vous refuser. Pauvre enfant... quel charme touchant ses traits ont conservé malgré la maladie!...
- Elle m'a fourni un fait médical fort curieux; je suis enchanté d'ella. A propos, com-

vue ce matin avant de partir d'Asnières?

- Non, mais la Louve, qui la soigne avec un dévouement sans pareil, m'a dit qu'elle avait parfaitement dormi. Pourrait-on aujourd'hui lui permettre d'écrire?

Après un moment d'hésitation, le docteur

répondit :

 Oui...Tant que le sujet n'a pas été complétement rétabli, j'ai craint pour lui la moindre émotion, la moindre tension d'esprit... Mais maintenant je ne vois aucun inconvénient à ce qu'elle écrive.

- Au moins elle pourra prévenir les per-

sonnes qui s'intéressent à elle.

- Sans doute... Ah ça! vous n'avez rien appris de nouveau sur le sort de Madame de Fermont et de sa fille?
- Rien, dit M. de Saint-Remy en soupirant. Mes constantes recherches n'ont en ancun résultat. Je n'ai plus d'espoir que dans Madame la Marquise d'Harville, qui, m'a-t-on dit, s'intéresse vivement aussi à ces deux infortunées : peut-être a-t-elle quelques renseignements qui pourront me mettre sur la voie. Il v a trois jours je suis allé chez elle; on m'a dit qu'elle arriverait d'un moment à l'autre. Je lui ai écrit à ce sujet, la priant de me répondre le plus tôt possible.

Pendant l'entretien de M. de Saint-Remy et du docteur Griffon, plusieurs groupes s'étaient peu à peu formés autour d'une grande table occupant le milieu de la salle; sur cette table était un registre où les élèves attachés à l'hôpital, et que l'on reconnaissait à leurs longs tabliers blancs, venaient tour à tour signer la feuille de présence; un grand nombre de jeunes étudiants studieux et empressés arrivaient successivement du dehors pour grossir le cortège scientifique du docteur Griffon, qui, ayant devancé de quelques minutes l'heure habituelle de sa visite, attendait qu'elle sonnat.

- Vous voyez, mon cher Saint-Remy, que mon état-major est assez considérable, dit le docteur Griffon avec orgueil en montrant la foule qui venait assister à ses enseignements pratiques.

- Et ces jeunes gens vous suivent au lit de chaque malade?

- Ils ne viennent que pour cela...

- Mais tous ces lits sont occupés par des femmes?

— Eh bien!

- La présence de tant d'hommes doit leur inspirer une confusion pénible.

--- Allons donc, un malade n'a pas de sexe. . . --- A vos yeux, peut-être ; mais aux siens. . . la pudeur, la honte...

— Il faut laisser ces belles choses-la a la porte, mon cher Alceste; ici nous commençons sur le vivant des expériences et des études que nous finiasons à l'amphithéatre sur le cadavre.

-Tenez, docteur, vous êtes le meilleur et le plus honnête des hommes, je vous dois la vie, je reconnais vos excellentes qualités; mais l'habitude et l'amour de votre art vous font en.

visager certaines questions d'une manière qui me révolte...Je vous laisse...dit M. de Saint-Remy en faisant un pas pour quitter la salle.

- Quel enfantillage! s'écria le docteur Grif-

fon en le retenant.

— Non, non, il est des choses qui me navrent et m'indignent; je prévais que ce serait un supplice pour moi que d'assister à votre visite. Je ne m'en irai pas, soit; mais je vous attends ici... près de cette table.

— Quel homme vous êtes avec vos scrupules!... Mais je ne vous tiens pas quitte. J'admets qu'il serait fastidieux pour vous d'aller de lit en lit; restez donc là, je vous appellerai pour deux ou trois cas assez curieux.

- Soit; puisque vous y tenez absolument,

cela me suffira... et de reste.

Sept heures et demie sonnèrent.

— Allons, Messieurs, dit le Docteur Griffon. Et il commença sa visite suivi d'un nombreux auditoire.

En arrivant au premier lit de la rangée droite, dont les rideaux étaient fermés, la sœur dit au docteur:

- Monsieur, le nº 1 est mort cette nuit à

quatre heures ét demie du matin.

— Si tard? cela m'étonne; hier matin je ne lui aurais pas donné la journée: a-t-on réclamé le corps?

- Non, M. le Docteur.

— Tant mieux, il est beau, on ne pratiquera pas d'autopsie ; je vais faire un heureux.

Puis s'adressant à un des élèves de sa suite :

- Mon cher Dunoyer, il y a longtemps que vous désiriez un sujet; vous êtes inscrit le premier, celui-ci est à vous.
  - Ah! Monsieur, que de bontés!
- Je voudraia plus souvent récompenser votre zèle, mon cher ami ; mais marquez le sujet, prenez possession... il y a tant de gaillards apres à la curée.

Et le docteur passa outre.

L'élève, à l'aide d'un scalpel, incisa trèsdélicatement un F et un D (François Dunoyer) sur le bras de l'actrice défunte (1), pour prendre possession, comme disait le docteur.

Et la visite continua.

- La Lorraine, dit tout bas Jeanne Duport à sa voisine, qu'est ce donc que tout ce monde qui suit le médecin?
  - Ce sont des élèves et des étudiants...
- Oh! mon Dieu, est-ce que tous ces jeunes gens seront la lorsque le médecin va m'interroger et me regarder?
  - Hélas! oui.
- Mais c'est à la poitrine que j'ai mal... On ne m'examinera pas devant tous ces hommes?
  - Si, si, il le faut, ils le veulent... J'ai as-

sez pleuré la première fois, je mourais de honts ... Je réaistais, on m'a menacée de me renvoyer...il a bien fallu me décider, mais cela m'a fait une telle révolution, que j'en ai été bien plus malade... Jugez donc...presque nue ... devant tant de monde... c'est bien possible, allez...

— Devant le médecin lui seul... je comprends ça... si c'est nécessaire, et encore ça coûte beaucoup... Mais pourquoi devant tous

ces jeunes gens?

— Ils apprennent et on leur enseigne sur nous... Que voulez-vous! nous sommes ici pour ça... c'est à cette condition qu'on nous

recoit a l'hospice.

— Ah! je comprends, dit Jeanne Duport avec amertume, on ne nous donne rien pour rien, à nous autres... Mais pourtant...il y a des occasions ou ça ne peut pas être... Ainsi ma pauvre fille Catherine, qui a quinze ans, viendrait à l'hospice... est-ce qu'on oserait vouloir que devant tous ces jeunes gens?...oh! non, je crois que j'aimerais mleux la voir mourir chez nous.

— Si elle venait ici, il faudrait bien qu'elle se résignat comme les autres, comme vous, comme moi. Mais taisons-nous, la Lorraine. Si cette pauvre demoiselle qui est la en face vous entendait... elle qui, dit-on, était riche... elle qui n'a peut-être jamais quitté sa mère, ça va être son tour... Jugez comme elle va être confuse et malheureuse.

— C'est vrai, mon Dieu! c'est vrai, je frissonne rien que d'y penser... pour elle— Pau-

vre enfant!

- Silence, Jeanne, voila le médecin! dit la Lorraine.

### CHAPITRE X.

### MADEMOISELLE DE FERMONT.

Après avoir rapidement visité plasieurs malades qui ne lui offraient rien de curieux et d'attachant, le docteur Griffon arriva enfin auprès de Jeanne Duport.

A la vue de cette foule empressée qui, avide de voir et de savoir, de connaître et d'apprendre, se pressait autour de son lit, la malheureuse femme, saisie d'un tremblement de crainte et de honte, s'enveloppa étroitement dans ses couvertures.

La figure sévère et méditative du docteur Griffon, son regard pénétrant, son sourcil toujours froncé par l'habitude de la réflexion, sa parole brusque, impatiente et brève augmentaient encore l'effroi de Jeanne.

— Un nouveau sujet! dit le docteur en parcourant la pancarte où était inscrit le genre de la maladie de l'entrante. Après quoi il jeta sur Jeanne un long coup d'oil investigateur.

Il se fit un profond silence pendant lequel les assistants, à l'imitation du prince de la science, attachèrent curieusement leurs regards sur la malade.

Celle-ci, pour se dérober autant que possible à la pénible émotion que lui causaient tous ces

<sup>(</sup>i) Personne n'est plus convaincu que nous du savoir et de l'hammanité de la jetnesse studieuse et éclairée qui se voue à l'apprentissage de l'art de guérir; nous voudrions seulement que quelques-nus des maîtres qui l'enseignement lui donnaisent de plus fréquents exemples de cette réserve compatissante, de cette douceur charitable qui peat avoir une si salutaire influence sur le moral des malades.

yeux fixés sur elle, ne détacha pas les siens de l ceux du médecin qu'elle contemplait avec an.

goisse.

Après plusieurs minutes d'attention, le docteur, remarquant quelque chose d'anormal dans la teinte jaunatre du globe de l'œil de la patiente, s'approcha plus près d'elle, et, du bout du doigt lui retroussant la paupière, il examina silencieusement le cristallin.

Puis plusieurs élèves, répondant à une sorte d'invitation muette de leur professeur, allèrent tour à tour observer l'œil de Jeanne.

Ensuite le docteur procéda a cet interroga-

toire:

- Votre nom?

-Jeanne Duport... murmura la malade de plus en plus effrayée.

- Votre age?

- Trente-six ans et demi.
- Plus haut donc... Le lieu de votre nais-MADOC ?
  - Paris.
  - Votre état?
  - Ouvrière frangeuse.
  - Etes, vous mariée ?
- Hélas oui!... Monsieur, répondit Jeanne arec, un:profond.soupir.
  - Depuis quand.?
  - Depuis dix-huit ans.
  - Avez-vous des enfants?

Ici, au lieu de répondre, la pauvre mère donna cours à ses larmes longtemps contenues.

- Il ne s'agit pas de pleurer, mais de répondre. Ayez-vous des enfants?

- Oui, Monsieur... deux petits garçons et: une fille de seize ana

Ici plusieurs questions qu'il note est impossible de répéter, mais anxquelles Jeanne ne satisfit qu'en balbutiant et après plusieurs injonctions sévères du docteur ; la malheureuse femme se mourait, de honte, obligée qu'elle était de répondre tout haut à de telles demandes devant ce nombreux auditoire.

Le docteur, complétement absorbé par sa préoccupation sientifique, ne songea pas le moins du monde à la cruelle confusion de interrompant de nouveau la malade,

Jeanne, et reprit:

- Depuis combien de temps êtes-vous malade?

- Depuis quatre jours, Monsieur, dit Jeanne en essuyant ses larmes.

— Racontez-nous comment votre maladie vous est survenue.

-- Monsieur... c'est que... il y a tant de

monde... je n'ose...

- Ah ca! mais d'ou sortez; veus, ma chère amie? dit impatiemment le docteur. Ne voulez-vous pas que je fasse apporter ici un confessionnal?... Voyons... parlez... et dépêchez-VOUS..
- Mon Dieu! Monsieur, c'est que ce sont des choses de famille...
- Soyez donc tranquille, nous sommes ici en famille, en nombreuse famille, vous le voyez, ajouta le prince de la science, qui était ce jourla fort en gaieté. Voyons, finissons.

De plus en plus intimidée, Jeanne dit en baibutiant et en hésitant à chaque mot :

- J'avais eu... Monsieur... une querelle avec mon mari... au sujet de mes enfants... je veux dire de ma fille ainée... il voulait l'emmener... Moi, vous comprenez, Monsieur, je ne voulais pas, à cause d'une vilaine femme avec qui il vivait, et qui pouvait donner de mauvais exemples à má fille ; alors mon mari qui était gris... oh ! oui, Monsieur... sans cela ... il ne l'aurait pas fait. mon mari m'a poussée très-fort... je suis tombée et... et puis. peu de temps après, j'ai commencé à vomir le

- Ta, ta, ta, votre mari vous a poussée, et vous êtes tombée... vous nous la donnez belle ... il a certainement fait mieux que vous pousser... il doit vous avoir parfaitement bien frappée dans l'estomac, à plusieurs reprises... Peut-être même vous aura-t-il foulée aux nieds ... Voyons, répondez! dites la vérité.

- Ah! Monsieur, je vous assure qu'il était gris... sans cela il n'aurait pas été si méchant.

- Bon ou méchant, gris ou noir, il ne s'agit pas de ca, ma brave femme; je ne suis pas juge d'instruction moi, je tiens tout bonnement à préciser un fait : vous avez été renversée et foulee aux pieds avec fureur, n'est-ce pas?

- Hélas! oui, Monsieur, dit Jeanne en fondant en larmes, et pourtant je ne lui ai jamais donné un sujet de plainte... je travaille autant

que je peux et je...

- L'épigastre doit être douloureux, vous devez y ressentir une grande chaleur? dit le docteur en interrompant, Jeanne; vous devez éprouver du malaise, de la lassitude, des nansées ?

-Oui, Monsieur... Je ne suis vesue ici qu'à la dernière extrémité, quand la force m'a tout à fait manqué; sans cela, je n'aurais pas abandonné mes enfants... dont je vais être si inquiète, car ils n'ont que moi... Et puis Catherine ... ah! c'est elle surtout qui m'inquiète, Monsieur... si vous saviez...

- Votre langue! dit le docteur Griffon en

Cet ordre parut si étrange à Jeanne, qui ayait cru apitoyer le docteur, qu'elle ne lui répondit pas tout d'ahord et le regarda avec ébahissement.

- Voyons done cette langue dont vous vous servez si bien, dit le docteur en souriant ; puis il baissa du bout du doigt la machoire inférieure de Jeanne.

Après avoir fait successivement et longuement tater et examiner par ses élèves la langue du sujet afin d'en constater la couleur et la séchereme, le docteur se recueillit un moment. Jeanne, surmontant sa crainte, s'écria d'une voix tremblante :

– Monsieur, je vais vous dire... des voisins aussi pauvres que moi ont bien voulu se charger de deux de mes enfarts, mais pendant huit jours seulement... C'est déja beaucoup... Au bout de ce tempe, il faut que je retourne chez moi... Aussi, je vous en supplie, pour l'amour de Dieu! guérissez moi le plus vite possible...
ou à peu près... que je puisse seulement me lever, et travailler, je n'ai que huit jours devant moi... car...

- Face décolorée, état de prostration complète; cependant pouls assez fort, dur et fréquent, dit imperturbablement le docteur en désignant Jeanne. Remarquez-le bien, Messieurs: oppression, chaleur à l'épigastre, tous ces symptômes annoncent certainement une hématémèse... probablement compliquée d'une hépatite causée par des chagrins domestiques, ainsi que l'indique la coloration jaunatre du globe de l'œil ; le sujet a reçu des coups vielents dans les régions de l'épigastre et de l'abdomen ; le vomissement de sang est nécessairement causé par quelque lésion organique de certains viscères... A ce propos, j'appellerai votre attention sur un point très-curieux, fort curioux, les ouvertures cadavériques de ceux qui sont morts de l'affection dont le sujet est atteint offrent des résultats singulièrement variables ; souvent la maladie, très-aigué et trèsgrave, emporte le malade en peu de jours, et l'on ne trouve aucune trace de son existence; d'autres fois, la rate, le foie, le pancréas, offrent des lésions plus ou moins profundes... Il est probable que le sujet dont nous nous occupons a souffert quelques-unes de ces lésions; nous allons donc tacher de nous en assurer, et vous vous en assureres vous-mêmes par un examen attentif du malado...

Et d'un mouvement rapide, le docteur Griffon rejetant la couverture au pied du lit, découvrit presque entièrement Jeanne.

Nous répugnons à peindre l'espèce de lutte douloureuse de cette infortunés qui sanglotait, éperdue de honte, implorant le docteur et son auditoire.

Mais, b.cette menace... On us rous mettre dehors de l'haspice, si vous ne vous assumettes pas aux usages établis, menace si écranaise pour coux dont l'haspice est l'unique et deraier refuge, Jeanne se acumit à une investigation publique qui dura: lenglempa... très-lenguemps ... car le docteur Griffon analysait, expliquait chaque symptome, et les plus studieux des assistants voulurent enmite, joindre la pratique à la théorie et s'assurer par eux-mêmes de l'état physique du sajet.

En suite de cette scène cruelle, Jeanne éprouva une émotion si violente qu'elle tomba dans: une esse nerveuse pour laquelle le-decteus Griffon dense une prescription supplémentaire.

La visite continue.

Le decteur Griffen arrive bientôt, augrès de lit de Mademeiselle Glaire de Ferment, vistime comme sa mère de la cupidité de Jacques-Perrand. Terrible et nouvel exemple des conséquences sinistres qu'entraîne après soi un abus de confience, ce délit et faiblement puni par la loi!

Mademeiselle de Ferment, coiffie du bennet de taile foumi par Phépital, appuyait languissamment sa tête sur le traversin de son lit; à travers les ravages de la maladie, on retrouvait, sur ce candide et doux visage, les traces d'une beauté pleine de distinction.

Après une nuit de douleurs aigués, la panvre enfant était tombée dans une sorte d'assoupis-sement fébrile, avant que le docteur et son cortége scientifique entrassent dans la salle ; aussi le bruit de la visite ne l'avait pas encore éveil-lée.

Un nouveau suiet. Messieurs, dit le prince de la science en parcourant la pancarte qu'un élève lui présenta. Maladie... fièvre lente nerveuse... Peste! s'écria le docteur avec une expression de satisfaction profonde, si l'interne de service ne s'est pas trompé dans son diagnostic. c'est une excellente aubaine; il y a fort longtemps que je désirais une fièvre lente nerveuse .. car ce n'est généralement pas une maladie de pauvre... Ces affections naissent presque toujours en suite de graves perturbations dans la position sociale du sujet... et il va sans dire que plus la position est élevée, plus la perturbation est profonde: C'est du reste une affection de plus remarquables par ses caractères particuliers. Elle remante à la plus haute antiquité ; les serits d'Hippocrate ne laissent aucun doute a cet égard; et c'est tout simple ; cette fièvre, je l'ai dit, a presque toujours pour cause les chia. grins les plus violents... Ot, le chagrin est vieux comme le monde... Pourtant, chose singulière, avant le dix-huitième siècle, cette maladio n'avait-été-exactement décrite par amoun anteur; c'est: Huxham, qui honore à tant de titres la médecine de cette époque, c'est Huzimm, dis-je; qui le premier a denné une monegraphie de la fièvre nerveuse, monographie qui est devenue classique... et pourtant c'était une maladie de vieille-roche, ajouta le doctour en riant: Bh ch ch!... elle appartient à cette grande, antique et illustre famille febrie dont Forigino se perd dans la nuit des temps... Mais ne nous réjouissens pas trop... voyone si en clfot nous avens le honbour de pessédér ini un sohantillos de cette curieuse affection... Cala se trouverait doublement désirable, car il y 4 très-longtemps quo j'ui envis d'essayer l'assage interne du phosphore... Oui, Messicars, repuit te desteur en entendant dans sem auditoire une sorte de frimissement de curienité, oui, Messure, du phesphese... c'est une expérience Sest curiouse que je veux tenter... elle est au-dacieuse!... mais audaces fortuna juvat... et Possasion serait excellente. Nous allone d'a. betti examiner si le sujet ve noue effrir sur toutes les parties de son corps; et principale-ment sur la paittine; cette éruption milisire si symptometique selon Haxham... et vous ver assurerez vous-mêmes, en palpant le sujet, de l'espèce de sugesiéé que cette éruption, entraîne ... Mais ne vendons pas la peaude l'ours avant de l'avoir mis par terre, ajouta le prince de la

seience qui se tresvait décidément fort en gaieté. Et il secona l'égèrement l'épanle de Mademoiselle de Fermont pour l'évaillet. La jeune fille tressaillit et ouvrit ses grands yeux creusés par la maladie.

Que l'on juge de sa stupeur, de son épourante...

Pendant qu'une foule d'hommes entouraient son lit et la couvaient des yeux, elle sentit la main du docteur écarter sa couverture et se glisser dans son lit, afin de lui prendre la main pour lui tâter le pouls.

Mademoiselle de Fermont, rassemblant toutes ses forces dans un cri d'angoisse et de

terreur, s'écria :

— Ma mère!... au secours!... ma mère!...

Par un hasard presque providentiel, au moment où les cris de Mademoiselle de Fermont faisaient bondir le vieux comte de Saint-Remy sur sa chaise, car il reconnaissait cette voix la porte de la salle s'ouvrit, et une jeune femme, vêtue de deuil, entra précipitamment, accompagnée du directeur de l'hospice.

Cette femme était la Marquise d'Harville.

— De grace, Monsieur, dit-elle au directeur

avec la plus grande anxiété, conduisez-moi auprès de Mademoiselle de Fermont.

— Veuillez vous donner la peine de me suivre, Madame la marquise, répondit respectueusement le directeur. Cette demoiselle est au numéro 17 de cette salle.

— Halheureuse enfant!...ici... ici... dit Madame d'Harville en essuyant ses larmes, ah!

c'est affreux...

La marquise, précédée du directeur, s'approchait rapidement du groupe rassemblé augrès du lit de Mademoiselle de Fermont, lorsqu'on entendit ces mots prononcés avec indignation:

- Je vous dis que cela est un meurtre in-

fame, vous la tuerez, Monsieur.

--- Mais, mon cher Saint-Remy, écoutez-moi donc...

— Je vous répète, Monsieur, que votre conduite est atroce. Je regarde Mademoiselle de Fermont comme ma fille, je vous défends d'en approcher, je vais la faire immédiatement transporter hors d'ici.

— Mais, mon cher ami, c'est un cas de fièvre lente nerveuse, très-rare... Je voulais essayer du phosphore... C'était une occasion unique. Promettez-moi au moins que je la soignerai, qu'importe où vous l'emmeniez, puis-

que vous privez ma clinique d'un sujet aussi précieux...

- Si vous n'étiez pas un fou... vous seriez un monstre, reprit le comte, de Saint-Remy.

Clémence écoutait ces mots avec une angoisse croissante; mais la foule était si compacte autour du lit, qu'il faillut que le directeur dit à voix haute:

— Place, messieurs, s'il vous plaît... place à Madame la Marquise d'Harville qui veut voir le n° 17.

A ces mots, les élèves se rangèrent avec autant d'empressement que de respectueuse admiration, en voyant la charmante figure de Clémence que l'émotion colorait des plus vives couleurs. — Madame d'Harville! s'écria le Comte de Saint-Remy en écartant rudement le docteur, et en se précipitant vers Clémence. Ah! c'est Dieu... qui envoie ici un de ses anges... Madame... je savais que vous vous intéressiez à ces deux infortunées... Plus heureuse que moi, c'est... le hasard... qui m'a conduit ici... et pour assister à une scène d'une barbarie inouse ... voyez... Et vous, messieurs... au nom de vos filles ou de vos sœurs, ayez pitié d'une enfant de seize ans, je vous en supplie... laissez-la seule avec Madame et ces bonnes religieuses. Lorsqu'elle aufa repris ses sens... je la ferai transporter hors d'ici.

— Soit, je signerai sa sortie, s'écria le docteur; mais je m'attacherai a ses pas... mais je me cramponnerai a vous. C'est un sujet qui m'appartient... et vous aurez beau faire... je la soignerai... je ne risquerai pas le phosphore, bien entendu, mais je passerai les nuits s'il le faut... comme je les ai passées auprès de vous, ingrat Saint-Remy... car cette fièvre est gussi curieuse que l'était la vôtre... Ce sont deux sœurs qui ont le même droit à mon intérêt.

— Maudit homme, pourquoi avez-vous tant de science! dit le comte, sachant qu'en effet il ne pourrait confier Mademoiselle de Fermont

à des mains plus habiles.

— Eh mon Dieu! c'est tout simple, lui dit le docteur à l'oreille, j'ai beaucoup de science, parce que j'étudie, parce que j'essaie, parce que je risque et pratique beaucoup sur mes sujets ...soit dit sans calembour... Ah çà, j'aurai donc ma fièvre lente... vilain bourru?

-Oui, mais cette jeune fille est-elle trans-

portable?

- Certainement.

- Alors... pour Dieu... retirez-vous...

— Allons, messieurs, dit le prince de la science, notre clinique sera privée d'une étude précieuse... mais je vous tiendrai au courant...

Et le docteur Griffon, accompagné de son auditoire, continua sa visite, laissant M. de Saint-Remy et Madame d'Harville auprès de Mademoiselle de Fermont.

### CHAPITRE XI.

FLEUR DE MARIE.

Pendant la scene que nous venous de raconter, Mademoiselle de Fermont, toujours évanouie, était restée livrée aux soins empressés de Clémence et des deux religieuses; l'une d'elles soutenait la tête pâle et appesantie de la jeune fille, pendant que Madame d'Harville, penchée sur le lit, essuyait avec son mouchoir la sueur glacée qui inondait le front de la malade.

Profondément ému, M. de Saint-Remy contemplait ce tableau touchant, lorsqu'une funeste pensée lui traversant tout à coup l'esprit, il s'approcha de Clémence et lui dit à voix basse: dame ?...

La marquise se retourna vers M. de Saint-Remy, et lui répondit avec une tristesse na-

- Cette enfant... n'a plus de mère... Monsieur..

- Grand Dieu!... morte!

- J'ai appris seulement hier soir, à mon retour, l'adresse de Madame de Fermont... et son état désespéré... A une heure du matin, j'étais chez elle avec mon médecin... Ah! Monsieur!... quel tableau!... la misère dans toute son horreur... et aucun espoir de sauver cette pauvre mère expirante!...
- -'Oh! que son agonie a dù être affreuse. si la pensée de sa fille lui était présente!...
- Son dernier mot a été: Ma fille! - Quelle mort... mon Dieu!... Elle, mère si tendre, si dévouée... C'est épouvantable!...

Une des religieuses vint interrompre l'entretien de M. de Saint-Remy et de Madame

d'Harville, en disant a celle-ci:

- La jeune demoiselle est bien faible... Elle entend à peine; tout à l'heure peut-être elle reprendra un peu de connaissance... cette secousse l'a brisée... Si vous ne craigniez pas, Madame, de rester là... en attendant que la malade revienne tout à fait à elle, je vous offrirais ma chaise.
- Donnez... donnez, dit Clémence en s'asseyant auprès du lit ; je ne quitterai pas Mademoiselle de Fermont; je veux qu'elle voie au moins une figure amie lorsqu'elle ouvrira les yeux... ensuite je l'emmenerai avec moi, puisque le médecin trouve heureusement qu'on peut la transporter sans danger...
- Ah! Madame, soyez bénie pour le bien que vous faites, dit M. de Saint-Remy; mais pardonnez-moi de ne pas vous avoir encore dit mon nom; tant de chagrins... tant d'émotions... Je suis le Comte de Saint-Remy, Madame... le mari de Madame de Fermont était mon ami le plus intime... J'habitais Angers... j'ai quitté cette ville dans mon inquiétude de ne recevoir aucune nouvelle de ces deux nobles et dignes femmes; elles avaient jusqu'alors habité cette ville, et on les disait complétement ruinées; leur position était d'autant plus pénible que jusqu'alors elles avaient vécu dans l'aisance.
- Ah! Monsieur... vous ne savez pas tout .. Madame de Fermont a été indignement dépouillée...
- Par son notaire, peut-être? Un moment j'en avais eu le soupçon.
- Cet homme était un monstre, Monsieur... Hélas! ce crime n'est pas le seul qu'il ait commis... Mais heureusement, dit Clémence avec exaltation en songeant à Rodolphe, un génie providentiel en a fait justice, et j'ai pu fermer les yeux à Madame de Fermont en la rassurant sur l'avenir de sa fille... Sa mort a été ainsi moins cruelle...

- Je le comprends ; sachant à sa fille un seuvée...

Et la mère de cette infortunée, Ma-; appui tel que le vôtre, Madame, ma pauvre amie a dù mourir plus tranquille...

- Non-seulement mon vif intérêt est à tout jamais acquis à Mademoiselle de Fermont.... mais sa fortune lui sera rendue...
- Sa fortune !... Comment ?... Le notaire... - A été forcé de restituer la somme... ou'il s'était appropriée par un crime horrible...

-- Un crime ?...

-Cet homme avait assassiné le frère de Madame de Fermont pour faire croire que ce malheureux s'était suicidé après avoir dissipé la fortune de sa sœur...

-C'est horrible!... Mais c'est à n'y pas croire... Et pourtant, par suite de mes soupçons sur le notaire, j'avais conservé de vagues doutes sur la réalité de ce suicide . . . car Renneville était l'honneur, la loyauté môme. Et la somme que le notaire a restituée?...

– Est déposée chez un prêtre vénérable, M. le curé de Bonne-Nouvelle : elle sera remise à

Mademoiselle de Fermont.

- -Cette restitution ne suffit pas à la justice des hommes, Madame !... L'échafaud réclame ce notaire... car il n'a pas commis un meurtre mais deux meurtres... La mort de Madame de Fermont, les souffrances que sa fille endure sur ce lit d'hôpital ont été causées par l'infame abus de confiance de ce misérable!
- -Et ce misérable a commis un autre meurtre aussi affreux... aussi atrocement combiné.

- Que dites-vous, Madame?

- S'il s'est défait du frère de Madame de Fermont par un prétendu suicide, afin de s'assurer l'impunité, il y a peu de jours il s'est défait d'une malheureuse jeune fille qu'il avait intérêt à perdre en la faisant noyer... certain qu'on attribuerait cette mort à un accident.

M. de Saint-Remy tressaillit, regarda Madame d'Harville avec surprise en songeant à

Fleur de Marie, et s'écria :

- Ah! mon Dieu, Madame, quel étrange rapport!...

— Qu'avez-vous, Monsieur?...

-Cette jeune fille!... où a-t-il voulu la noyer ?

- Dans la Seine... près d'Asnières, m'a-ton dit...

– C'est elle !... c'est elle !... s'écria M. de Saint-Remy.

— De qui parlez-vous, Monsieur?

 De la jeune fille que ce monstre avait intérêt à perdre...

— Fleur de Marie !...

— Vous la connaissez, Madame ?

— Pauvre enfant... je l'aimais tendrement... Ah! si vous saviez, Monsieur, combien elle était belle estouchante... Mais comment se fait-il?...

– Le docteur Griffon et moi nous lui avons donné les premiers secours...

- Les premiers secours?... à elle?... Et on cela?

- A l'ile du Ravageur... quand on l'a eu

- Sauvée, Fleur de Marie ?... sauvée ?...

— Par une brave créature qui, au risque de a vie, l'a retirée de la Seine... Mais, qu'avezvous, Madame ?...

—Ah! Monsieur, je n'ose croire encore à tant... de bonheur... mais je crains encore d'être dupe d'une erreur... Je vous en supplie, dites-moi, cette jeane fille... comment est-elle?

\_\_ D'une admirable beauté... une figure

d'ange...

-Be grands yeux bleus... des cheveux blonds?

- Oui, Madame.

- Et quand on l'a noyée,.. elle était avec

une femme agée?

—En effet, depuis hier seulement qu'elle a pu parler (car elle est encore bien faible), elle nous a dit cette circonstance... Une femme

agée l'accompagnait.

Dieu soit béni! s'écria Clémence en joignant les mains avec ferveur. Je pourrai lui apprendre que sa protégée vit encore (1). Quelle joie pour lui, qui dans sa dernière lettre me parlait de cette pauvre enfant avec des regrets si pénibles!... Pardon, Monsieur! mais si vous saviez combien ce que vous m'apprenez me tend heureuse... et pour moi, et pour une personne... qui, plus que moi encore, a aimé et protégé Fleur de Marie!... Mais de grâce, à cette heure... où est-elle?

— Près d'Asnières... dans la maison de l'un des médecins de cet hòpital... le docteur Griffon, qui, malgré des travers que je déplore, a d'excellentes qualités... car c'est chez lui que Fleur de Marie a été transportée; et depuis il lui a prodigué les soins les plus constants...

-Et elle est hors de tout danger ?

- Oui, Madame, depuis deux ou trois jours seulement. Et aujourd'hui on lui permettra

d'écrire à ses protecteurs.

— Oh! c'est moi, Monsieur... c'est moi qui me chargerai de ce soin... ou plutôt c'est moi qui aurai la joie de la conduire auprès de ceux qui, la croyant morte, la regrettent si amèrement.

—Je comprends ces regrets, Madame...
car il est impossible de connaître Fleur de
Marie sans rester sous le charme de cette angélique créature: sa grâce et sa douceur exercent sur tous ceux qui l'approchem un empire
indéfinissable... La femme qui l'a sauvée, et
qui depuis l'a veillée jour et muit comme elle
surait veillé son enfant, est une personne
courageuse et dévouée, mais d'un caractère si
habituellement emporté qu'on l'a surnammée
la Louve... jugez!... Eh bien, un mot de Fleur
de Marie la bouleverse... je l'ai vue sangloter,
pousser des cris de désespoir, longue ensuite

d'une crise facheuse le docteur Griffon avain presque désemperé de la vie de Fleur de Marie. —Cela ne m'étonne pas... je connais la

Louve.

- Vous, Madame? dit M. de Saint-Remy surpris, vous connaissez la Louve ? (1)

— En effet cela doit vous étonner, Monsieur dit la Marquise en souriant doucement; car Clémence était heureuse... oh! bien heureuse ... en songeant à la douce surprise qu'elle ménageait au prince.

Quel ent été son enivrement, si elle avait su que c'était une fille qu'il croyait morte... qu'-

elle allait ramener à Rodolphe!...

—Ah! Monsieur, dit-elle à M. de Saint-Remy, ce jour est ai beau... pour moi... que se voudrais qu'il le fût aussi pour d'autres; il me semble qu'il doit y avoir ici bien des infortunes honnêtes à soulager; ce serait une digne manière de célébrer l'excellente nouvelle que vous me donnez.

Puis s'adressant à la religieuse qui venait de faire boire quelques cuillerées d'une petion

à Mademoiselle de Fermont:

—Eh bien!... ma sour, reprend-elle ses sens?

— Pas encore... Madame... elle est si faible. Pauvre demoiselle! à peine si l'on sent les battements de son pouls.

— J'attendrai pour l'emmener qu'elle soit en état d'être transportée dans ma voiture... Mais, dites-moi, ma sour, parmi tous ces malheureux malades, n'en connaîtriez-vous pas qui méritassent particulièrement l'intérêt et la pité, et à qui je pourrais être utile avant de quitter cet hospice?

— Ah! Madame... c'est Dieu qui vous envoie... dit la seeur; il y a la, ajouta-t-elle en montrant le lit de la sœur de Pique-Vinaigre, une pauvre femme très-malade et très à plaindre: elle n'est entrée ici qu'à bout de ses forces; elle se désole sans cesse parce qu'elle a été obligée d'abandonner deux petits enfants qui n'ent qu'elle au monde pour soutien... Elle dissit tout à l'heure à M. le docteur qu'elle voulait sortir, guérie ou non, dans huit jours, parce que ses voisins lui avaient promis de garder ses enfants seulement une semaine ... et qu'après ce temps ils ne pourraient plus s'en charger.

- Conduisez-moi à son lit, je vous prie, ma sœur, dit Madame d'Harville en se levant et

en suivant la religieuse.

Jeanne Duport, à peine remise de la crise violente que lui avaient causée les investigations du Docteur Griffon, ne s'était pas aperçue de l'entrée de Clémence d'Harville dans la salle de l'hospice.

Quel fut done son étonnement lorsque la marquise, soulevant les rideaux de son lit, la dit en attachant sur elle un regard rempli de commisération et de bonté:

- Ma bonne more . . . il ne faut plus être in-

<sup>(1)</sup> Madame d'Harville, arrivée sedement de la veille, ignorait que Rodolphe avait decouvert que la Goueleuse (qu'il croyait morte) était sa fille. Quel-ques jours auparavant, le Prince, en ecrivant à la Marquise, lui avait appris les nouveaux crimes du notaire aitai que les restitutions qu'il l'avait obligé à faire. C'est par les soins de M. Badinot que l'adresse de Madame de Fermont, passage de la Brasserie, avait été découvers, et Rodolphe en avait aussitét fait part à Madame d'Harville.

<sup>(1)</sup> Dans sa visite à Saint-Lazare, Madame d'Harville avait entendu parier de la Louve par Madame Armand la surveillante.

quiète de vos enfants, j'en aurai soin ; ne sonz done gu'à vous guérir pour les aller bien vite ,retrouver.

Jeanne Dupert croyait rever.

A cette même place, ou le Docteur Griffon et son studieux auditoire lui avaient fait subir une cruelle inquisition, elle voyait une jeune femme d'une ravissante beauté venir à elle avec des paroles de pitié, de consolation et d'espérance.

L'émotion de la sœur de Pique-Vinaigre était si grande qu'elle ne put prononcer une parole; elle joignit seulement les mains comme si elle etit prié, en regardant sa bienfaitrice incomme avec adoration.

- Jeanne, Jeanne... lui dit tout bas la Lorraine, répondez donc à cette bonne dame.

Puis la Lorraine ajouta en s'adressant à la marquise :

Ah! Madame ... vous la sauvez ... Elle serait morte de désespoir en pensant à ses enfants, qu'elle voyait déjà abandonnés . . . N'estoe pas, Jeanne?

- Encore une fois, mesures-vous, ma bonne mère . . . n'ayez aucune inquiétude, reprit la marquise en pressent dens ses petites mains délicates et blanches la main brulante de Jeanne Duport. Ramusez-vous... ne soyez plus inquiète de vos enfants... et même, si vous le préférez, vous sortirez aujourd'hui de l'hospice, on vous soignera chez vous . . . rien ne vous manquera . . . de la sorte vous ne quitterez pan vos chera enfants... Si votre logement est insulubse ou trop petit, on vous an trouvers tout de suite un plus convenable... afin que vous sopez, vous, dans un chambre et vos enfants dans une autre ... Vous aurez une benne garde-malade qui les surveillera tout en your seignant ... Enfin, lorsque vous seres rétablie, si vous manquez d'ouvrage, ja vous mettrai à même d'attendre qu'il vous en arrive. et des aujourd'hui je me charge de l'avenir de vos enfants...
- Ah! mon bon Dieu! qu'est-ce que j'entends!... Les chérabins descendent donc du ciel comme dans les livres d'église! dit Jeanne Duport tremblante, égarée, cenat à peine regarder sa bienfaitrice. Pourquoi tant de bontés pour moi! Qu'ai-je sait pour cela?... Ce n'est pas possible!... Moi sortir de l'hospice oti j'ai deit tent pleure, tant souffert! ne plus quitter mes essants!... eveir une garde-malade!... ·mais c'est comme un miracle du bon Dieu!

Et la peuvre femme disait vrai.

Si l'on savait combien il est doux et facile de faire souvent et à pen de frais de ces miracles!

Hélas! pour certaines infortunes abandonnés ou repoussées de teus... un salut immééré, accompagné de paroles bienveildiat, incor larries, esgards tendrement charitables, ne doit-il pas avoir, n'a.t-il pas l'apparence surnaturelle d'un miracle?...

Ainsi était-il humsinement permis à Jeanne Duport, nan pas d'espérer, mais seulement de réver à la probabilité de la fortune inoule que

lui assurait Madame d'Herville!

- Ce n'est pas un miracle, ma bonne mère, répondit Clémence vivement émue; ce que je fais pour vous, ajouta-t-elle en rougissant 16gerement au souvenir de Rodolphe, ce que je fais pour vous m'est inspiré par un généreax esprit qui m'a appris à compatir au malheur... c'est lui qu'il faut remercier et bénir...

-Ah! Madame!... je bénirai vous et les vôtres!... dit Jeanne Duport en pleurant. vous demande pardon de m'exprimer si mal... mais je n'ai pas l'habitude de ces grandes joies... Cest la première fois que cela m'ar-

rive !..

- Eh bien! voyez-vous, Jeanne, dit la Lorraine attendrie, il y a aussi parmi les riches des Rigolettes et des Goualeuses... en grand... il est vrai... mais quant au bon cœur... c'est la même chose!

Madame d'Harville se retourna toute surprise vers la Lorraine en lui entendant pro-

noncer ces deux noms.

— Vous connaissez la Goualeuse et une jeune ouvrière nommée Rigolette? demanda Clé-

mence à la Lorraine.

- Oui, Madame... La Goualeuse... bon petit ange, a fait l'an passé pour moi, mais dame selon ses pauvres moyens, ce que vous faites pour Jeanne... Oui, Madame... oh! ça me fait du bien à dire et à répéter à tout le monde, le Goualeuse m'a retirée d'une cave ou je venais d'accoucher sur la paille ... et le cher petit ange m'a établie, moi et mon enfant, dans un chambre ou il y avait un bon lit et un berceau ... La Goualeuse avait fait ces dépenses-la par pure charité... car elle me connaissait à peine et était pauvre elle-même... C'est beau cela, n'est-ce pas, Madame? dit la Lorraine avec
- exaltation. — Oh !... oui... la charité du pauvre envers le pauvre est grande et sainte, dit Clémence les yeux mouillés de douces larmes.

– Il en a été de même de Mademeiselle Rigolette, qui, selon see moyens de petite ouvrière, reprit la Lorraine, avait, il y a quelques jours, offert ses services à Jeanne.

- Quel singulier rapprochement!... se dit Clémence de plus en plus émue, car chacun d ces deux noms, la Goualeuse et Rigolette, lui rappelait une noble action de Rodolpho. vous, mon enfant, que puis-je pour vous? ditelle à la Lorraine. Je voudrais que les nome que vous venez de prononcer avec tant de reconnaissance vous portassent aussi bonhour.

- Merci, Madame, dit la Lorraine avec un sourire de résignation amère; j'avais un enfant... il est mort... je suis poitrinaire condamnée... je n'ai plus besoin de rien.

– Quelle idée sinistre! A votre age... si

jeune, il y apoujours de la ressource.

— Oh! non, Madame... je sais mon sort... je ne me plains pas... j'ai vu encore cette muit mourir une poitrinaire dans la salle... on meurt bien doucement... allez... Je vous remercie toujours de vos bontés.

Vous vous exagérez votre état...

.--Je ne me trompe nas, Madame... je le

sens bien... Mais puisque uous étes si bonne...! une grande dame comme vous est toute-puissante..

- Parlez... dites... que voulez-vous?

-- J'avais demandé un service à Jeanne... mais puisque, grace à Dieu et à vous, elle s'en

- Eh bien, ce service... ne puis-je vous le rendre ?...

— Certainement, Madame...un mot de vous aux sœurs ou au médecin arrangerait tout.

- Ce mot je le dirai, soyez-en sûre... de

quoi s'agit-il?

- Depuis que jai vu l'actrice qui est morte si tourmentée de la crainte d'être coupée en morceaux après sa mort, j'ai la même peur... Jeanne m'avait promis de réclamer mon corps ... et de me faire enterrer...

- Ah! c'est horrible! dit Clémence en frissonnant d'épouvante; il faut venir ici pour savoir qu'il est encore pour le pauvre des misères et des terreurs même au delà de la tombe...

- Pardon, Madame, dit timidement la Lorraine, pour une grande dame riche et heureuse comme vous méritez de l'être, cette demande est bien triste... je n'aurais pas dù la faire!

- Je vous en remercie au contraire, mon enfant, elle m'apprend une misère que j'ignorais, et cette science ne sera pas stérile... Soyez tranquille, quoique ce moment fatal soit bien éloigné d'ici... quand il arrivera... vous serez sure de reposer en terre sainte...

- Oh! merci, Madame! s'écria la Lorraine; si j'osais vous demander la permission de baiser

votre main...

Clémence présenta sa main aux lèvres des-

séchées de la Lorraine.

- Oh! merci!... Madame... j'aurai quelqu'un à aimer et à bénir jusqu'à la fin... avec la Goualeuse... et je ne serai plus attristée... pour après ma mort...

Ce détachement de la vie et ces craintes d'outre tombe avaient péniblement affecté Madame d'Harville; se penchant à l'oreille de la sœur qui venait l'avertir que Mademoiselle de Fermont avait complétement repris connais-

sance, elle lui dit:

- Est-ce que réellement l'état de cette

jeune femme est désespéré?

Et, d'un signe, elle lui indiqua le lit de la

Lorraine.

- Hélas! oui, Madame, la Lorraine est condamnée... elle n'a peut-être pas huit jours & vivre...

Une demi-heure après, Madame d'Harville, accompagnée de M. de Saint-Repay, emmenait chez elle la jeune orpheline à 拓 i elle avait caché la mort de sa mère.

Le jour même un homme de confiance de Madame d'Harville, après avoir été visiter, rue de la Barillerie, la misérable demeure de Jeanne Duport, et avoir recueilli sur cette digne femme les meilleurs renseignements, loua aussitot sur le quai de l'École deux grandes chambres et un cabinet bien aéré, meubla en deux heures ce modeste, mais salubre logis, et grace aux ressources instantanées du Temple, le soir même Jeanne Duport fut transportée dans cette demeure, où elle trouva ses enfants et une excellente garde-malade.

Le même homme de confiance fut chargé de réclamer et de faire enterrer le corps de la Lor. raine, lorsqu'elle succomberait à sa maladie.

Après avoir conduit et installé chez elle Mademoissile de Fermont, Madame d'Harville partit aussitôt pour Asnières, accompagnée de M. de Saint-Remy, afin d'aller chercher Fleur de Marie et de la conduire chez Rodolphe.

# CHAPITRE XII.

## ESPÉRANCE.

Les premiers jours du printemps approchaient, le soleil commençait à prendre un peu de force, le ciel était pur, l'air tiède... Fleurde-Marie, appuyée sur le bras de la Louve, essayait ses forces en se promenant dans le jardin de la petite maison du docteur Griffon.

La chaleur vivifiante du soleil et le mouvement de la promenade coloraient d'une teinte rosée les traits pales et amaigris de la Goualeuse; ses vêtements de paysanne ayant été déchirés dans la précipitation des premiers secours qu'on lui avait donnés, elle portait une robe de mérinos d'un bleu foncé faite en blouse et seulement serrée autour de sa taille délicate et fine, par une cordelière de laine.

— Quel bon soleil! dit-elle à la Louve en s'arrêtant au pied d'une charmille d'arbres verts exposés au midi, et qui s'arrondissaient autour d'un banc de pierre. Voulez-vous que nous nous asseyions un moment ici, la Louve?

- Est-ce que vous avez besoin de me demander si je veux? répondit brusquement la femme de Martial en haussant les épaules.

Puis, ôtant de son cou un châle de bourre de soie, elle le ploya en quatre, s'agenouilla, le posa sur le sable un peu humide de l'allée, et dit à la Goualeuse :

- Mettez vos pieds la-dessus.

- Mais, la Louve, dit Fleur-de-Marie qui s'était aperçue trop tard du dessein de sa compagne pour l'empêcher de l'exécuter, mais, la Louve, vous allez abimer votre chale ...

- Pas tant de raisons !... la terre est fraiche. dit la Louve, et prenant d'autorité les petits pieds de Fleur-de-Marie, elle les pess sur le

châle.

- Comme vous me gatez, la Louve...

- Hum!... vous ne le méritez guère ; toujours à vous débattre contre ce que je veux faire pour votre bien... Vous n'êtes pas fatiguée? Voilà une bonne demi-heure que nous marchons... Midi vient de sonner à Asnières.

- Je suis un peu lasse... mais je sens que

cette promenade m'a fait du bien.

- Vous voyez... vous étiez lanse... vous ne

pouviez pas me demander plus tôt de vous assez betes pour le faire sans y avoir un inasseoir?

— Ne me grondez pas, je ne m'appercevais pas de ma lassitude... c'est si bon de marcher quand on a été longtempe alitée... de voir le soleil, les arbres, la campagne quand on a cru ne les revoir jamais!

Le fait est que vous avez été dans un état désespéré pendant deux jours... Pauvre Goualeuse!... oui, on peut vous dire céla maintenant... on désespérait de vous...

— Et puis, figurez-vous, la Louve, que me voyant sous l'eau... malgré moi je me suis rappelé qu'une méchante femme, qui m'avait tourmentée quand j'étais petite, me menaçait toujours de me jeter aux poissons... plus tard alle avait encore voulu me noyer (1) ... alors je me suis dit: Je n'ai pas de bonheur... c'est une fatalité, je n'y échapperai pas...

— Pauvre Goualeuse... ç'a été votre dernière idée quand vous vous étes crue perdue?

- —Oh! non... dit Fleur de Marie avec exaltation, quand je me suis sentie mourir... ma dernière pensée a été pour celui que je regarde comme mon Dieu; de même qu'en me sentant renaître, ma première pensée s'est élevée vers lui...
- C'est plaisir de vous faire du bien à vous ... vous n'oubliez pas.
- . Oh! non!... c'est si bon de s'endormir avec sa reconnaissance et de s'éveiller avec elle!
- Aussi on se mettrait dans le feu pour vous.
- Bonne Louve... Tenez, je vous assure qu'une des causes qui me rendent heureuse de vivre... c'est l'espoir de vous porter bonheur, d'accomplir ma promesse... vous savez nos châteaux en Espagne de Saint-Lazare?

— Quant à cela, il y a du temps de reste; vous voilà sur pied, j'ai fait meè frais... comme dit mon homme.

— Pourvu que M. le comte de Saint-Remy me dise tantôt que le médecin me permet d'écrire à Madame George!... Elle doit être si inquiète!... et peut-être M. Rodolphe ausai! ... ajouta Fleur de Marie en baissant les yeux et en rougissant de nouveau à la pensée de son Dieu. Peut-être ils me croient, morte!...

—Comme le croient aussi ceux qui vous ont fait noyer, pauvre petite... Oh! les brigands!

- Vous supposez donc toujours que ce n'est

pas un accident, la Louve?

— Un accident?... Oui les Martial appellent ça des accidents... Quand je dis les Martial... c'est sans compter mon homae... car il n'est pas de la famille, lui... pas plus que n'en seront jamais François et Amandine...

— Mais quel intérêt pouvait-on avoir à ma mort? Je n'ai jamais fait de mal à personne...

personne ne me connait.

— C'est égal,... si les Martial sont assez scélérats pour noyer quelqu'un, ils ne sont pas assez bêtes pour le faire sans y avoir un intérêt... Quelques mots que la veuve a dits à mon homme dans la prison... me le prouvent bien...

— Il a donc été voir sa mère, cette femme terrible?

— Oni, et il n'y a plus d'espoir pour elle, ni pour Calebasse, ni pour Nicolas. On avait découvert bien des choses; mais ce gueux de Nicolas, dans l'espoir d'avoir la vie sauve, a dénoncé sa mère et sa sœur pour un autre assassinat... Ça fait qu'ils y passeront tous,... l'avocat n'espère plus rien, les gens de la justiee disent qu'il faut un exemple.

- Ah! c'est affreux! presque toute une

famille.

- Oui, à moins que Nicolas ne s'évade; il est dans la même prison qu'un monstre de bandit appelé le Squelette, qui machine un complot pour se sauver lui et d'autres, c'est Nicolas qui a fait dire cela à Martial par un prisonnier sortant; car mon homme a été eucore assez faible pour aller voir son gueux de frère à la Force. Alors encouragé par cette visite, ce misérable, que l'enfer confonde! a eu le front de faire dire à mon homme que d'un moment à l'autre il pourrait s'échapper, et que Martial lui tienne prêts chez le père Micou de l'argent et des habits pour se déguiser.
  - Votre Martial a si bon cœur!
- Bon cœur tant que vous voudrez, la Goualeuse; mais que le diable me brûle si je laisse mon homme aider un assassin qui a voulu le tuer! Martial ne dénoncera pas le complot d'évasion, c'est déjà beaucoup... D'ailleurs, maintenant que vous voilà en santé, la Goualeuse, nous allons partir, moi, mon homme et les ensants, pour notre tour de France; nous ne remettrons jamais les pieds à Paris: c'était bien assez pénible à Martial d'être appelé fils de guillotiné... Qu'est-ce que cela serait donc lorsque mère, frère et sœur y auraient passé?...
- Vous attendrez au moins que j'aie parlé de vous à M. Rodolphe, si je le revois... Vous êtes revenue au bien, j'ai dit que je vous en ferais récompenser, je veux tenir ma parole. Sans cela, comment m'acquitterais-je envers vous? Vous m'avez sauvé la vie... et pendant ma maladie vous m'avez comblée de soins...
- Justement! maintenant j'aurais l'air intéressée, si je vous laissais demander quelque chose pour moi à vos protecteurs. Vous étes sauvée... je vous répète que j'ai fait mes frais.
- Bonne Louve... rassurez-vous... ce n'est pas vous qui serez intéressée, c'est moi qui serai reconnaissante...
- Ecoutez donc! dit tout d'un coup la Louve en se levant, on dirait le bruit d'une voiture. Oui... oui, elle approche; tenez, la voila, l'avez-vous vue passer devant la grille? Il y a une femme dedans.
- Oh! mon Dieu !... s'écria Fleur-de-Marie avec émotion; il m'a semblé reconnaître...

— Qui donc?

- Une jeune et jolie dame que j'ai vue à

<sup>(1)</sup> Dans une des caves submergées de Bras-Rouge, aux Champs-Elysées.

- Elle sait donc que vous êtes ici?

– Je l'ignore ; mais elle connait la personne dont je vous parlais toujours, et qui, si elle le veut, et elle le voudra, je l'espère, pourra réaliser nos châteaux en Espagne de la prison...

- Une place de garde-chasse pour mon homme, avec une cabane pour nous au milieu des bois... dit la Louve en soupirant. Tout ça c'est des rêves... c'est trop beau, ca ne peut

pas arriver..

Un bruit de pas précipités se fit entendre derrière la charmille; Francois et Amandine, qui, grace aux bontés du comte de Saint-Remy, n'avaient pas quitté la Louve, arrivèrent essoufflés en criant:

- La Louve, voici une belle dame avec M. de Saint-Remy; ils demandent à voir tout de

mite Fleur-de-Marie.

- Je ne m'étais pas trompée! dit la Goualeuse.

Presque au mêmo instant parut M. de Saint-Remy, accompagné de Madame d'Harville.

A peine celle-ci eut-elle aperçu Fleur-de-Marie, qu'elle s'écria en courant à elle et en la serrant tendrement entre ses bras:

- Pauvre chère enfant... vous voilà... Ah! .. sauvée !... sauvée miraculeusement d'une horrible mort... Avec quel bonheur je vous retrouve... moi qui, ainsi que vos amis, vous avais cru perdue... vous avais tant regrettée!

- Je suis aussi bien heureuse de vous revoir, Madame; car je n'ai jamais oublié vos bontés pour moi, dit Fleur-de-Marie en répondant aux tendresses de Madame d'Harville avec une grace et une modestie charmante.

- Ah! vous ne savez pas quelle sera la surprise, la folle joie de vos amis qui, à cette

heure, vous pleurent si amèrement...

Fleur-de-Marie, prenant la main de la Louve qui s'était retirée à l'écart, dit à Madame d'-Harville en la lui présentant :

- Puisque mon salut est si cher à mes bienfaiteurs, Madame, permettez-moi de vous dem'a sauvée au risque de sa vie...

- Soyez tranquille, mon enfant... vos amis prouveront à la brave Louve qu'ils savent que c'est à elle qu'ils doivent le bonheur de vous

revoir.

La Louve, reuge, confuse, n'osant ni répondre ni lever les yeux sur Madame d'Harville, tant la présence d'une femme de cette dignité lui imposait, n'avait pu cacher son étonnement en entendant Clémence prononcer son nom.

- Mais il n'y a pas un moment à perdre, reprit la Marquise. Je meurs d'impatience - de vous emmener, Fleur-de-Marie; j'ai apporté dans ma voiture un chale, un manteau bien chaud; wenez, venez, mon enfant...

Puis, s'adressant au Comte:

- Serez-vous assez bon, Monsieur, pour donner mon adresse à cette courageuse femme, l'aurais doucement préparée à cette révélation afin qu'elle puisse demain faire ses adieux à

Saint-Lazare, et qui a été hien bonne pour forcée de venir nous voir, ajouta Mada d'Harville en s'adressant à la Louve.

·Oh! Madame, j'irai bien sur, répondit celle-ci, puisque ce sera pour dire adista à la Goualeuse ; j'aurais trop de chagrin de na pouvoir pas l'embrasser encore une fois.

Quelques minutes après, Madame d'Har. ville et la Goualeuse étaient sur la rouse de Paris.

Rodolphe, aprés avoir assisté à la mort de Jacques Ferrand si terriblement puni de su crimes, était rentré chez lui dans un accablement inexprimable.

En suite d'une longue et pénible muit d'insomnie, il avait mandé près de lui Sir Walter Murph, pour confier à ce vieux et fidèle au l'écrasante découverte de la veille au sujet de

Fleur-de-Marie.

Le digne Squire fut atterré ; mieux que personne il pouvait comprendre et partager l'immensité de la douleur du Prince.

Celui-ci, pâle, abattu, les yeux rougis par des larmes récentes, vennit de faire à Murph

cette poignante révélation.

- Du courage! dit le Squire en essuyunt ses yeux; car, malgré son flegme, il avait aussi pleuré. Oui, du courage, Monseigneur! beaucoup de courage !... Pas de vaines coasolations... ce chagrin doit être incurable...

- Tu as raison... Ce que je ressentais hier n'est rien auprès de ce que je ressens aujour-

- Hier, Monseigneur... vous égreuvies l'étourdissement de ce coup; mais es résction vous sera de jour en jour plus douloureus... Ainsi donc, du courage !... L'avenir est triste ... bien triste..

- Et puis hier... le mépris et l'herreur que m'inspirait cette femme... Mais que Dieu en ait pitié!... elle est à cette heure devant lui... Hier enfin la surprise, la haine, l'effici, tant de passions violentes refoulaient en moi ces dements de tendresse désespérée... qu'à présent mander leurs bontés pour ma compagne qui je ne contiens plus... A peine si je pouvais pleurer... Au meins maintenant... amprès de toi... je le peux... Tiens, tu vois... Je suis sans forces... je suis lache, pardonne-mei... Des larmes... encere... toujours... Oh! mon enfant!... mou pauvre enfant!...

– Pleurez, pleurez, Monseigneur... holes!

la perte est irréparable.

- Et tant d'atroces misères à lui faire oublier, s'écria Rodolphe avec un accent déchirarit, après ce qu'elle a souffert!... Souge au sort qui l'attendait!

 Peut-être cette transition eut-elle été trop brusque pour cette infortunée, déjà si cruelle-

ment éprouvée?

– Oh! non... nen!... va... si tu savais avec quels ménagements . . . avec quelle réserve je lui aurais appris sa naissance!... comme je ... C'était si simple... si facile... Oh! s'il ne Wanr-de-Marie? De la sorte, vous serez bien s'était agi que de cela, vois-us, ajouta le Prince avec un sourire navrant, j'aurais été bien tranquille et pas embarrassé. Me mettant à genoux devant cette enfant idolatrée, je lui aurais dit: "Toi qui as été jusqu'ici si torturée... sois enfin heureuse... et pour toujours heureuse... Tu es ma fille..., Mais non, dit Rodolphe en se reprenant, non, ce n'est pas cela .. ceci aurait été trop brusque, trop imprévu... Oui! je me serais donc bien contenu, et je lui aurais dit d'un air calme : " Mon enfant, il faut que je vous apprenne une chose qui va bien vous étonner... Mon Dieu! Oui... figurez-vous qu'on a retrouvé les traces de vos parents... votre père existe... et votre père... c'est moi. "

Ici le Prince s'interrompit de nouveau.

Non! non, c'est encore trop brusque trop, prompt... mais ce n'est pas ma faute, cette révalation me vient tout de suite aux lèvres... c'est quil faut tant d'empire sur soi... tu comprends, mon ami, tu comprends... Etre ia, davant sa tille, et se contraindre!

Puis, se laissant emporter à un nouvel accès de désespoir, Rodolphe s'écria:

- Mais, a quoi bon! a quoi bon ces vaines paroles? Je n'aurai plus jamais rien à lui dire. Oh! ce qui est affreux, affreux à penser, voistu? c'est de songer que j'ai eu ma fille près de moi... pendant tout un jour... oui, pendant ce jour à jamais maudit et sacré où je l'ai conduite à la ferme, ce jour ou les trésors de son ame angélique se sont révélés à moi dans toute leur pureté! J'assistais au réveil de cette nature adorable... et rien dans mon cœur ne me dissit: C'est ta file... Rien... rien... Oh! ne devinais pas... Oh! j'étais indigne d'être pere!

– Mais∴ Monseigneur f... – Mais enfin... s'écria le prince, a-t-il dépendu de moi, oui ou non, de ne la jamais quitter? Pourquoi ne l'ai-je pas adoptée? moi qui pleurais tant ma fille! Pourquoi, au lieu d'envoyer cette malheureuse enfant chez Madame George, ne l'ai-je pas gardée près de moi?... Aujourd'hui je n'aurais qu'a lui tendre les bras... Pourquoi n'ai-je pas fait cela? pourquoi? Ah! parce qu'on ne fait jamais le bien qu'à demi, parce qu'on n'apprécie les merveilles que lorsqu'elles ont lui et disparu pour toujours ... parce qu'au lieu d'élever tout de suite a sa véritable hauteur, cette admirable jeune fille qui, malgré la misère, l'abandon, était, par l'esprit et par le cœur, plus grande, plus noble peut-être qu'alle ne le fut jamais devenue par les avantages de la naissance et de l'éducation ... j'ai cru faire beaucoup pour elle, en la plagant dans une ferme... auprès de bonnes gens.. comme j'aurais fait pour la première mendiante intéressante qui se serait trouvée sur ma route .. C'est ma faute... c'est ma faute... c'est ma faute. Si j'avais fait cela, elle ne serait pas morte... Oh! je suis bien puni... je Pai mérité ... mauvais fils... mauvais père!...

Murph savait que de pageilles douleurs sont inconsolables, il se tut.

Après un assez long silence, Rodolphe repris d'une voix altérée:

- Je ne resterai pas ici, Paris m'est odieux ...demain, je pars...

- Vous avez raison, Monseignenr.

- Nous ferons un détour, je m'arrêterai à la ferme de Bouqueval... J'irai m'enfermer quelques heures dans la chambre on ma fille a passé les seuls jours heureux de sa triste vie... La on recueillera avec religion tout ce qui reste d'elle ... les livres où elle commençait à lire... les eahiers où elle à écrit... les vêtements qu'elle a portés... tout... jusqu'aux meubles... jusqu'aux tentures de cette chambre ... dont je prendrai moi-même un dessin exact... Er a Gerolstein...dans le parc reservé où j'ai fait élever un monument à la mémoire de mon père outragé... je ferai construire une petite maison où se trouvera cette chambre...la j'hrai pleurer ma fille... De ces deux funèbres montments, l'un me rappellera mon crime envers mon père, l'autre le chatiment qui m'a frappé dans mon enfant...

Après un nouveau silence, Rodolphe ajouta: - Ainsi dônc, que tout soit prêt... demain matin...

Murph voulant essayer de distraire un moment le prince de ces sinistres pensées lui dit:

- Tout sera prét, Monseigneur ; seulement vous oubliez que demain devait avoir lieu à Bouqueval le mariage du fils de Madame George et de Rigolette... Non-seulement vous avez assuré l'avenir de Germain et doté magnifiquement sa fiancée... mais vous leur avez promis d'assister à leur mariage comme témoin .. Alors seulement ils devaient savoir le nom de leur bienfaiteur.

- Il est vrai, j'ai promis cela... Ils sont a hferme...et je ne puis y aller demain... sister à cette sête... et, je l'avone, je n'aurale pas ce courage...

- La vue du bonheur de ces jeunes gens calmerait peut-être un peu votre chagrin.

- Non, non, la douleur est solitaire et egoîste... Demain tu iras m'excuser et me représenter auprès d'eux, tu prieras Madame George de rassembler tout ce qui a appartenu a ma fille... On fera faire le dessin de sa chambre et on me l'enverra en Allemagne.

- Partirez-vous donc aussi, Monseigneur, sans voir Madame la Marquise d'Harville?

Au souvenir de Clémence, Rodolphe tressaillit... ce sincère amour vivait toujours en lui, ardent et profond... mais dans ce moment il était pour ainsi dire noyé sous le flot d'amertume dont son cœur était inondé...

Par une contradiction bizarre, le prince sentait que la tendre affection de Madame d'Harville aurait pu seule lui aider à supporter le malheur qui le frappait, et il se reprochait cette pensée comme indigne de la rigidité de sa douleur paternelle.

- Je partirai sans voir Madame d'Harville, répondit Rodolphe. Il y a peu de jours, je lui écrivais la peine que me causait la mort de Figur de Marie... Quand elle saura que Fleur

de Marie était ma fille... elle comprendra qu'il est de ces douleurs ou plutôt de ces punitions fatales qu'il faut avoir le courage de subir seul ... oui, seul... pour qu'elles soient expiatoires... et elle est terrible l'expiation que la fatalité m'impose... terrible!... car elle commence... pour moi... à l'heure ou le déclin de la vie commence aussi.

On frappa légèrement et discrètement à la porte du cabinet de Rodolphe, qui fit un mouvement d'impatience chagrine.

Murph se leva et alla ouvrir.

A travers la porte entre-baillée, un aide de camp du prince dit au squire quelques mots à voix basse. Celui-ci répondit par un signe de tête, et, se retournant vers Rodolphe:

- Monseigneur me permet-il de m'absenter un moment? Quelqu'un veut me parler à l'instant même pour le service de Votre Altesse Royale.

- Va... répondit le prince.

A peine Murph fut-il parti, que Rodolphe, cachant sa figure dans ses mains, poussa un

long gémissement.

--- Oh! s'ócria-t-il, ce que je ressens m'épouvante... Mon ame déborde de fiel et de haine; la présence de mon meilleur ami me pèse... le souvenir d'un noble et pur amour m'importune et me trouble, et puis... cela est lache et indigne... mais hier soir j'ai appris avec une joie barbare la mort de Sarah... de cette mère dénaturée qui a causé la perte de ma fille ; je me plais à retracer l'horrible agonie du monstre qui a fait tuer mon enfant. O rage! je suis arrivé trop tard... s'écria-t-il en bon-dissant sur son fauteuil. Pourtant... hier, je ne souffrais pas cela ... et hier comme aujourd'hui je croyais ma fille morte... Oh! oui, mais je ne me disais pas ces mots qui désormais empoisonneront ma vie : "J'ai vu ma fille... je lui ai parlé... j'ai admiré tout ce qu'il y avait d'adorable en elle ... " Oh! que de temps j'ai perdu à cette ferme... Quand je songe que je n'y suis allé que trois fois!... oui, pas plus... Et je pouvais y aller tous les jours... voir ma fille tous les jours... Que dis-je? la garder à jamais prés de moi... Oh! tel sera mon supplice... de me répéter cela toujours... touiours!

Et le malheureux trouvait une volupté cruelle à revenir à cette pensée désolante et sans issue ; car le propre des grandes douleurs est de s'aviver incessamment par de terribles redites.

Tout à coup la porte du cabinet s'ouvrit, et Murph entra très-pale, si pale que le prince se leva à demi et s'écria:

— Murph... qu'as-tu?...

- Rien, Monseigneur...

- Tu es bien pale ... pourtant.
- --- C'est ... l'étonnement ...
- Quel étonnement ? - Madame d'Harville!...
- Madame d'Harville!... grand Dieu! un nouveau malheur!...
- Non, non, Monseigneur, rassurez-vous... elle est... la... dans le salon de service...

- Elle ... icì ... elle chez moi ... c'est impossible!...
- Aussi, Monseigneur... vous dis-je... la surprise . . . - Une telle démarche de sa part... Mais

qu'y a-t-il donc, au nom du ciel? — Je ne sais... mais je ne puis me rendre

compte de ce que j'éprouve:...

- Tu me caches quelque chose! Sur l'honneur, Monseigneur... sur l'honneur... non... je ne sais que ce que madame la marquise m'a dit.
  - Mais que t'a-t-elle dit ?...
- ... Sir Walter (et sa voix était émue, mais son regard rayonnait de joie,) ma présence ici doit vous étonner beaucoup... Mais il est certaines circonstances si impérieuses qu'elles laissent peu le temps de songer aux convenances. Priez Son Altesse de m'accorder quelques moments d'entretien en votre présence... car je sais que le prince n'a pas au monde de meilleur ami que vous. Paurais pu lui demander de me faire la grace de venir chez moi ; mais c'eut été un retard d'une heure peut-être, et le prince me saura gré de n'avoir pas retardé d'une minute cette entrevue... " a-t-elle ajouté avec une expression qui m'a fait tressaillir.

– Mais... dit Rodolphe d'une voix altérée. et devenant malgré lui plus pale encore que Murph, je ne devine pas la cause de ton trouble... de... ton émotion... de... ta paleur... Il

y a autre chose... cette entrevue...

— Sur l'honneur, je ne ... sais rien de plus ... Ces seuls mots de la marquise m'ont bouleversé. Pourquoi, je l'ignore... Mais vousmême ... vous êtes bien pale, Monseigneur ...

– Moi?... dit Rodolphe en s'appuyant sur un fauteuil, car il sentait ses genoux se dérober

-- Je vous dis, Monseigneur, que vous êtes aussi bouleversé que moi... Qu'avez vous?

— Dussé-je mourir sur le coup... prie Madame d'Harville d'entrer, s'écria le prince.

Par une sympathie étrange, la visite si inattendue, si extraordinaire de Madame d'Harville avait éveillé chez Murph et chez Rodolphe une même vague et folle espérance; mais cet espoir leur semblait si insensé, que ni l'un ni l'autre n'avaient voulu se l'avouer.

Madame d'Harville, suivie de Murph, entra

dans le cabinet du prince.

### CHAPITRE XIII.

## LE PÈRE ET LA FILLE.

Ignorant, nous l'avons dit, que Fleur de Marie fût la fille du Prince, Madame d'Harville, toute à la joie de lui ramener sa protégée, avait cru pouvoir la lui présenter presque sans ménagements; seulement, elle l'avait laissée dans sa voiture, ignorant si Rodolphe voulait se faire connaître à cette jeune fille et la recevoir chez lui.

Mais s'apercevant de la profonde altération des traits de Rodolphe, qui trahissaient un les traces récentes de quelques larmes, Clémence pensa qu'il avait été frappé par un malheur bien plus cruel pour lui que la mort de la Coualeuse; ainsi, oubliant l'objet de sa visite, elle s'écria :

-Grand Dieu!... Monseigneur... qu'avez-

vous?

- Vous l'ignorez, Madame ?... Ah! tout espoir est perdu... Votre empressement... l'entretien que vous m'avez si instamment de-

mandé... j'avais cru...

- -Oh! je vous en prie, ne parlons pas du sujet qui m'amenait ici... Monseigneur... au nom de mon père, dont tous avez sauvé la vie ... J'ai presque droit de vous demander la cause de la désolation où vous étes plongé... Votre abattement, votre påleur, m'épouvantent... Oh! parlez, Monseigneur... généreux... parlez, ayez pitié de mes apgois-
- -A quoi bon, Madame? ma blessure est incurable...

- Ces mots redoublent mon effroi... Monseigneur, expliquez-vous... Sir Walter... mon

Dieu, qu'y a-t-il?

- Eh bien... dit Rodolphe d'une voix entrecoupée en faisant un violent effort sur lui-même, depuis que je vous ai instruite de la mort de Fleur de Marie... j'ai appris qu'elle était ma
- -Fleur de Marie... votre fille!... s'écria Clémence avec un accent impossible à rendre.
- Oui... Et tout a l'heure, quand vous m'avez fait dire que vous vouliez me voir à l'instant... pour m'apprendre une nouvelle qui me comblérait de joie... ayez pitié de ma faiblesse ... mais un père fou de douleur d'avoir perdu son enfant... est capable des plus folles espérances. Un moment j'avais cru... que... Mais non, non, je le vois... je m'étais trompé... Pardonnez-moi... je ne suis qu'un misérable insensé..

Rodolphe, épuisé par le contre-coup d'un fugitif espoir et d'une déception écrasante, re-· tomba sur son siége en cachant sa figure dans ses mains.

Madame d'Harville restait stupéfaite, immobile, muette, respirant à peine, tour à tour en proie à une joie enivrante, à la crainte de l'effet foudroyant de la révélation qu'elle devait faire au prince, exaltée enfin par une religieuse reconnaissance envers la Providence qui la chargeait, elle... elle... d'annoncer à Rodolphe que sa fille vivait... et qu'elle la lui ramenait...

Clémence, agitée par ces émotions si violentes, si diverses, ne pouvait trouver une pa-

Murph, après avoir un moment partagé la folle espérance du prince, semblait aussi acca-

blé que lui.

Tout à coup la Marquise, cédant à un mouvement subit, involontaire, oubliant la présence de Murph et de Rodolphe, s'agenouilla, joignit les mains et s'écrla, avec l'expres-

morne désespoir ; remarquant dans ses yeux | sion d'une piété fervente et d'une gratitude ineffable:

> - Merci!... mon Dieu... soyez béni!... je reconnais votre volonté toute-puissante... Merci encore, car vous m'avez choisie... pour lui apprendre que sa fille est sauvée !...

> Quoique dits à voix basse, ces mots, prononcés avec un accent de vérité et de sainte exaltation, arrivèrent aux oreilles de Murph et

du prince.

Celui-ci redressa vivement la tôte au mo-

ment où Clémence se relevait.

Il est impossible de dire le regard, le geste, l'expression de la physionomie de Rodolphe en contemplant Madame d'Harville, dont les traits adorables, empreints d'une joie céleste, rayonnaient en ce moment d'une beauté surhumaine.

Appuyée d'une main sur le marbre d'une console, et comprimant sous son autre main les battements précipités de son sein, elle répondit par un signe de tête affirmatif à un regard de Rodolphe qu'il faut encore renoncer à rendre.

- Et..., où est-elle?... dit le prince en tremblant comme la feuille.

- En bas... dans ma voiture.

Sans Murph, qui, prompt comme l'éclair, se jeta au devant de Redolphe, celui-ci sortait éperdu.

– Monseigneur... vous la tueriez !... s'écria

le squire en retenant le prince.

- D'hier seulement elle est convaisscente... Au nom de sa vie... pas d'imprudence, Mon-

seigneur... ajouta Clémence.

-Vous avez raison, dit Rodolphe en se contenant à peine... yous avez raison... je serai calme... je ne la verrai pas encore... j'attendrai... que ma première, émotion soit apaisée... Ah... c'est trop... trop en un jour! ajouta-t-il d'une voix altérée.

Puis, s'adressant à Madame d'Harville et lui tendant la main, il s'écria, dans une efficien

de reconnaissance indicible:

- Je suis pardonné... Vous êtes l'anga de rédemption.

- Monseigneur... vous m'avez rendu mon père... Dieu veut que je vous ramène votre enfant... répondit Clémence. Mais, à mon tour... je vous demande pardon de ma faiblesse... Cette révélation si subite... si inattendue... m'a bouleversée... J'avoue je n'aurais pas le courage d'aller chercher Fleur de Marie... mon émotion l'effraierait.
- Et comment l'a-t-on sauvée? qui l'a sauvée ? s'écria Rodolphe. Voyez mon ingratitude... je ne vous ai pas encore fait cette question.
- Au moment où elle se noyait, elle a été retirée de l'eau par une femme courageuse.
  - Vous la connaissez ?
  - Demain elle viendra chez moi...
- . La dette est immense... dit le prince, mais je saurai l'acquitter.
- Combien j'ai été bien inspirée, mon Dieu ... en n'amenant pas Fleur de Marie avec

moi, dit la marquise ; cette scane lui eut été est parfaitement ridicule... Ne craignez rien, funeste...

- Il cart wai, madame, dit Murph, c'est un hassed providentiel qu'elle ne soit pas ici.

- Fignorais si monseigneur désirait être connu d'elle, et je n'ai pas voulu la lui présenter enne le consulter.

--- Maintenant, dit le prince qui avait passé pour ainsi dire quelques minutes à combattre, a vaincre son agitation, et dont les traits semblaient presque calmes, maintenant... je suis maître de moi, je vous l'assure... Murph... va charcher... wa fille.

Ces mots, ma fille, furent prononcés par le mince avec un accent que nous ne saurions non plus exprimer.

- Monseigneur... étes-veus bien sûr de vous? dit Clémence. Pas d'imprudence...

- Oh! soyez tranquille... je sais le danger qu'il y annait pour elle... Je ne l'y exposerai pas, men hon Murph... je t'en supplie...va...va!

- Rassurez-vous, madame, reprit le squire qui avait attentivement observé le prince, elle peut venir... monseigneur se contiendra...

- Alors... va... va donc vite... mon vieil ami.

– Oui, Monseigneur... je vous demande ssulement une minute... On n'est pas de fer..., dis le brave gentilhomene en essuyant la trace de ses larmes; il ne faut pas qu'elle voie que ilei pleuré.

- Excellent homme! reprit Rodolphe en sereant la main de Marph dans les siennes.

– Alions, allons, Monseigneur, m'y voilà,... je ne voulais pas travemer le salon de service **éplezé comme une Madeleine.** 

Et le senire fit un pas peur sortir; puis se ravisent:

- Mais, Monseigneur, que lui dirai-je?

-Oni... que lui dira-t-il? demanda le prince A Clémence.

- Que M. Redelphe désire la voir... rien de pius, or me semble.

- Sans doute: que Monsieur... Rodolphe... Moire la voir... rien de plus.... Allons va...va...

- C'est certainement... ce qu'il y a de mieux 🌢 kai dire,... reprit le squire qui se sentait au mains aussi impressionné que Madame d'Har-ville. Je lui dissi simplement que M. Rodolphe,... désire la voir... Cela ne lui fera rien néjuger,... rien préveir,... c'est ce qu'il y a de plue raisonnable, en effet.

Et Murph ne bougeuit pas.

- Sir Walter, lui dit Clémence en souriant,

vous avez peur.

-C'est vrai, madame la marquise,... malgré mes six pieds et mon épaisse enveloppe, je suis encore sous le coup d'une émotion pro-

Mon ami... prends garde, lui dit Rodolphe, attends plutôt un moment encore, si tu n'es pas sur de toi...

- Allons, allens, cette fois, Monseigneur, Pai pris le dessus, dit le squire, après avoir 6 sur ses your ses deux poings d'Hercule ; Monseigneur...

Et Murph sortit d'un pas serme, le visage impassible...

Un moment de silence suivit son départ.

Alors Clémence songea en rougissant qu'elle était chez Rodolphe, seule avec lui.

Le prince s'approcha d'elle et lui dit presque timidement:

-Si je choisis ce jour,... ce moment,... pour vous faire un aveu sincère,...c'est que la solennité de ce jour, de ce moment, ajoutera encore à la gravité de cet aveu... Depuis que je vous ai vue... je vous sime... Tant que j'ai dù cacher cet amour... je l'ai caché ; maintenant, vous êtes libre, vous m'avez rendu ma fille,... voulez-vous être sa mère ?

- Moi,... Monseigneur!... s'écria Madame

d'Harville. Que dites vous?

— Je vous en supplie ;... ne me refusez pas, faites que ce jour décide du bonheur de toute ma vie, reprit tendrement Rodolphe.

Clémence aussi aimait le prince depuis longtemps... avec passion; elle croyait rever; l'aveu de Rodolphe, cet aveu à la fois si simple, si grave et si touchant, fait dans une telle circonstance, la transportait d'un bonheur inespéré ; elle répondit en hésitant :

- Monseigneur,... c'est à moi de vous rappeler... la distance de nos conditions,... l'intérêt

... de votre souveraineté. - Laissez-moi songer avant tout à l'intérêt de mon cour,... à celui de ma fille chérie;... rendez-neus bien heuseux,... oh! bien heureux, elle... et moi ;... faites que moi... qui tont à l'heure étais sans famille... je puisse maintenant dire... ma femme,... ma fille ;... faites enfin que sette panvre enfant,... qui, elle anesi, tout à l'heure était sans famille,... puisse dire... mon père,... ma mère,... ma sœur,... car vous avez une fille qui deviendra la mienne ?

- Ah! Monseigneur... à de si nobles paroles... on ne peut répondre que par des larmes de reconnaissance... s'écria Clémense.

Puis, se contraignant, elle ajouta :

- Monseigneur,... on vieut, c'est... votre

-Oh!... ne me refusez pas,... reprit Rodolphe d'une voix émue et suppliante, sa nam de mon amour, dites... notre fille.

- Eh bien... notre fille... marmura Clémence, au moment où Murph, ouvrant la porte, introduisit Fleur de Marie dans le salon da prince.

La jeune fille, descendue de la veiture de la Marquise devant le péristyle de cet immense hôtel, avait traversé, une première antichambre remplie de valets de pied en grande livrée, une salle d'attente où se tenaient des valets de chambre, puis le salon des huissiers, et enfin le salon de service, occupé par un chambellan et les aides de camp du prince en grand uniforme. Qu'on juge de l'étonnement de la pauvre Goualeuse qui ne connaissait pas d'autres splenil est évident qu'à mon age, ... sette faiblesse deurs que celles de la ferme de Bouqueval...

en traversant con sportements princiers, étimesluxes d'or, de glaces et de peintures.

Des qu'elle parut, Madame d'Harville courut à elle, la grit par la main et, l'entourant d'un de ses bras comme peur la soutenir, elle la conduisit à Rodolphe qui, debout près de la cheminée, n'avait pu faire un pas.

Murph, après avoir confié Fleur de Marie à Madame d'Harville, s'était hâté de dispusatire à demi derrière un des immenses ridauns de la fenêtre, ne se trouvant pas suffisamment sur de lui.

A la vue de son bienfaiteur, de son sauveur, de son dieu... qui la contemplait dans une muette extase, Fleur de Marie déjà si troublée se mit à trembler...

--- Rassurez-vous... mon enfant, lui dit Madame d'Harville, voilà votre ami... M. Rodolphe, qui vous attendait impatemment... il a 6t6 bien inquiet de vous...

Oh!... oui... bien inquiet... balbutia Rodolphe toujoure immobile et dont le cœur se fondait en larmes à l'aspect du pâle et doux visage de sa fille.

Aussi, malgré sa résolution, le prince fut-il an moment obligé de détaurner la tête peur cacher son attendrissement.

Tenez, mon enfant, vous êtes encore bien finible, ameyez-vous la, dit Clémenoe pour détourner l'artentien de Fleur de Marie. Et elle la conduisit vans un grand fauteuil de bois doré, dans lequel Gousieuse s'assit avec précaution.

Son trouble augmentait de plus en plus; elle était oppressée, la voix lui manquait; elle se désolait de n'avoir encore pu dire un mot de granitude à Rodolphe.

Enfin, sur un signe de Madame d'Harville qui, accoudée au dossier du fauteuil, était penchée vers Fleur de Marie et tenait une de ses mains dans les siennes, le prince s'approcha doucement de l'autre côté du siége. Plus mattre de lui, il dit alors à Fleur de Marie, qui tourna vers lui son visage enchanteur:

Enfin, mon enfant, vous voila pour jamais réunie à vos amis!... Vous ne les quitterez plus... Il faut surtout maintenant oublier ce que vous avez souffert...

— Oui, mon enfant, le meilleur moyen de mons prouver que vous nous aimez, ajouta Clémence, c'est d'oublier ce triste passé.

— Croyez, M. Rodolphe... croyez, Madame, que ai j'y songeais quelquesois malgré moi, ce serait pour me dire que saus vous... je serais encore bien malheureuse.

— Oui ; mais nous ferons en sorte que vous n'ayez plus de ces sombres pensées notre teadresse ne vous en laissera pas le temps, ma chère Marie... 'reprit Rodolphe; Car vous auvez que je vous ai donné ce nom... à la ferme.

— Oui, M. Rodolphq... Et Madame George, qui m'avait permis de l'appelor... ma mère... se porte-t-elle bien ?

— Très-bion, mon enfant... Mais j'as d'importantes nouvelles à vous apprendre.

- A moi. M. Redelpha?

- --- Depuis que je vous ai vue... cat a fait de grandes découveries sur... sur... votre maissance...
  - Sur me naissence?
- --- On a su quels étaient vos parents... On connaît votre père...

Rodolphe avait tant de larmes dans la voix en prononçant ces mots, que Fleur de Marie très émue se retourna vivement vois lui ; heureusement qu'il put détourner la tête.

Un autre incident semi-burlesque vint encore distraire la Gonaleuse et l'empécher de trop remarquer l'émotion de sen père : le digne squire, qui ne sortait pas de derrière son ridean et semblait attentivement regarder le jardin de l'hôtel, ne put s'empécher de se moucher aves un bruit formidable, car il pleurait comme un emfant.

--- Oui, ma chère Marie, se hâta de dire Clémence, on connaît votre père... il existe:

—Mon père ! s'écria la Goualeuse avec une expression qui mit le courage de Rodelphe à une nouvelle épreuve.

Et un jour... reprit Clémence, bienast peut-être,... vous le verrez... Ce qui vous étennera sans doute, c'est qu'il est d'une très-hause condition... d'une grande naissance.

--- Et ma mère, Madame! la verrai-je?...

-Oh! oui, Madame, répendit Fleur de Marie en baissant les yeux.

-- Combien vous l'aimerez, quand vous le connaîtrez! dit la Marquise.

— Dit ce jour-là... une nouvelle vie commencera pour veus, n'est-ce pas, Marie? ajonta le prince.

-- Oh! non, M. Rodolphe, répondit naivement la Goualeuse. Ma nouvelle vie a commencé du jour ou vous avez eu pitié de mai... où vous m'avez envoyée à la ferme...

--- Mais votre père... vous chérit... dit le prince.

— Je ne le connais pas... et je vous dais tout... M. Rodolphe.

— Aina... vous... m'aîmez... autant... plus peut-être que vous n'aimeriez votre père?

--- Je vous bénis et je vous respects comme Dieu, M. Rodolphe, parce que vous avez fait pour moi ce que Dieu seul aurait pu faire, pépondit la Goualeuse avec exaltation, oubliant sa timidité habituelle. Quand Madame a eu la bonté de me parler à la prison, je le lui si dit, ainsi que je le disais à tout le mende... Oui, M. Rodolphe, aux personnes qui étaient bien malheureuses... je disais: Espérez, M. Rodolphe soulage les malheureux. A celles qui hésitaient entre le bien et mal, je disais: Courage, soyez bonnes, M. Rodolphe récompense ceux qui sont bons. A celles qui étaient méchantes, je disais : Prenez garde, M. Rodolphe panis les méchants. Enfin, quand j'ai cra mourir, je me sais dit: Dieu aura pitié d moi, car M. Rodolphe m'a jugée digne de son. insérès.

Fleur de Maric, entraînée par sa reconnaissance envers son bienfaiteur, avait surmonté sa crainte, un léger incarnat colorait ses joues, et ses beaux yeux bleus, qu'elle levait au ciel comme si elle eût prié, brillaient du plus doux éclat.

Un silence de quelques secondes succéda aux paroles enthousiastes de Fleur de Marie; l'émotion des acteurs de cette scène était pro-

fonde.

— Je vois, mon enfant, reprit Rodolphe, pouvant à peine contenir sa joie, que dans votre cœur j'ai à peu près pris la place de vo-

tre père.

Ce n'est pas ma faute, M. Rodolphe. C'est peut-être mal à moi... mais je vous l'ai dit, je vous connais et je ne connais point mon père. Et elle ajouta en baissant la tête avec confusion: Et puis, enfin, vous savez le passé... M. Rodolphe... et malgré cela vous m'avez comblée de bontés; mais mon père ne le sait pas, lui... ce passé... Peut-être regrettara-t-il de m'avoir retrouvée, ajouta la malheureuse enfant en frissounant, et puisqu'il est, comme le dit Madame—d'une grande naissance... sans donte il aura honte... il rougira de moi...

— Rougir de vous?... s'écria Rodolphe en se redressant le front altier, le regard orgueil-leux. Rassurez-vous, pauvre enfant, votre père vous fera une position si brillante, si haute, que les plus grands parmi les grands de ce monde ne vous regarderont désormais qu'avec un profond respect... Rougir de vous?... non... non... Après les reines, auxquelles vous êtes alliée par le sang... vous marcherez de pair avec les plus

nobles princesses de l'Europe...

— Monseigner !... s'écrièrent à la fois Murph et Clémence effrayés de l'exaltation de Rodolphe et de la paleur croissante de Fleur de Marie, qui regardait son père avec

stupeur.

— Rougir de toi?... continua-t-il, oh! si j'ai jamais été heureux et fier de mon rang souverain... c'est parce que, grâce à ce rang, je puis t'élever autant que tu as été abaissée... entends-tu, mon enfant chérie... ma fille adorée?... Car c'est moi... c'est moi qui suis ton père!...

Et le prince, ne pouvant vaincre plus longtémps son émotion, se jeta aux pieds de Fleur de Marie, qu'il couvrit de larmes et de ca-

700000

— Soyez béni, mon Dieu! s'écria Fleur de Marie en joignant les mains. Il m'était permis d'aimer mon bienfaiteur autant que je l'aimais... C'est mon père... je pourrai le chérir sans remords... Soyez... béni... mon...

Elle ne put achever... la secousse était trop violente ; Fleur de Marie s'évanouit entre les

bras du prince.

Murph courut à la porte du salon de service, l'ouvrit, et dit :

— Le Docteur David... à l'instant... pour Son Altesse Royale... quelqu'un se trouve mal...

- Malédiction sur moi!... je l'ai tuée...

s'écria Rodolphe en sanglotant agenouillé devant sa fille. Marie... mon enfant... écoutemoi... c'est ton père... Pardon... oh! pardon... de n'avoir pu retenir plus longtemps ce secret... Je l'ai tuée... mon Dien! je l'ai tuée!...

— Calmez-vous, Monseigneur, dit Clémence; il n'y a sans doute aucun danger... Voyez... ses joues sont colorées... c'est le saisissement... soulement le saissisement.

— Mais à peine convalescente... elle en mourra... Malheur! oh! malheur sur moi!

A ce moment, David, le médecin nègre, entra précipitamment, tenant à la main une petite caisse remplie de flacons, et un papier qu'il remit à Murph.

— David... ma fille se meurt... Je t'ai sauvé la vie... tu dois sauver mon enfant, s'écria

Rodolphe.

Quoique stupéfait de ces paroles du prince, qui parlait de sa fille, le docteur courat à Fleur de Marie que Madame d'Harville tenait dans ses bras, prit le pouls de la jeune fille, lui posa la main sur le front, et se retournant vers Rodolphe qui, pale, épouvanté, attendait son arrêt:

-Il n'y a aucun danger... que Votre Al-

tesse se rassure.

— Tu dis vrai... aucun danger... aucun... — Aucun, Monseigneur... Quelques gouttes d'éther... et cette crise aura cessé...

— Oh! merci... David... mon bon David!
s'écria le prince avec effusion.

Puis, s'adressant à Clémence, Rodolphe ajouta;

– Elle vit ... Notre fille ... vivra ...

Murph venait de jeter les yeux sur le billet que lui avait remis David en entrant; il tressaillit et regarda le prince avec effici.

— Oui, mon vieil ami... reprit Rodolphe, dans peu de temps ma fille pourra dire à Madame la marquise d'Harville ... ma mère ...

- Monseigneur, dit Murph en tremblant,

la nouvelle d'hier était fausse.

— Que dis-tu?...

- Une crise violente, suivie d'une syncope, avait fait croire ... à la mort de la comtesse Sarah ...
  - --- La comtesse!...

- Ce matin . . . on espère la sauver . .

— Oh! mon Dieu!... mon Dieu! s'écria le prince atterré, pendant que Clémence le regardait avec stupeur, ne comprenant pas encore.

.— Monseigneur, dit David, teujours occupé de Fleur de Marie, il n'y a pas la moindre inquiétude à avoir . . . Mais le grand air serait urgent; on pourrait rouler le fauteuil sur la terrasse en ouvrant la porte du jardin . . l'évanouissement cesserait complétement.

Aussitot Murph courut ouvrir la porte vitrée qui donnait sur un immense perron formant terrasse; puis, aidé de David, il y roula doucement le fauteuil ou se trouvait la Goualeuse toujours sans connaissance.

Rodolphe et Clémenos restèrent seuls.

# CHAPITRE XIV.

#### DEVOUEMENT.

- Ah! Madame!... s'écria Rodolphe dès que Murph et David furent éloignés, vous ne savez pas ce que c'est que la comtesse Sarah? ... c'est la mère de Fleur de Marie !...

- Grand Dieu!...

- Et je la croyals morte!...

Il y eut un moment de profond silence . . . Madame d'Harville palit beaucoup . . . son

cœur se brisa.

-Ce que vous ignorez encore... reprit Rodolphe avec amertume, c'est que cette femme aussi égoîste qu'ambitieuse, n'aimant en moi que le prince, m'avait, dans ma première jeunesse, amené à une union plus tard rompue. Voulant alors se remarier, la comtesse a causé tous les malheurs de son enfant en l'abandonnant à des mains mercenaires.

- Ah! maintenant, Monseigneur, je comprends l'aversion que vous aviez pour elle . . .

- Vous comprenez aussi pourquoi, deux fois, elle a voulu vous perdre par d'infames délations!... Toujours en proie à une implacable ambition, elle croyait me forcer de revenir a elle en m'isolant de toute affection.

- Oh! quel calcul affreux!...

- Et elle n'est pas morte ! . . .

– Monseigneur . . . ce regret n'est pas digne de vous!..

- C'est que vous ignorez tous les maux qu'elle a causés!... En ce moment encore... alors que retrouvant ma fille . . . j'allais lui donner une mère digne d'elle . . . Oh'! non . . . non . . . cette femme est un démon vengeur at-

taché à mes pas...

- Allons, Monseigneur . . . du courage . . . dit Clémence en essuyant ses larmes qui coulaient malgré elle, vous avez un grand, un saint devoir à remplir... Vous l'avez dit vousmême dans un juste et généreux élan d'amour paternel . . . désormais le sort de votre fille doit être aussi heureux qu'il a été misérable... Elle doit être aussi élevée qu'elle a été abaissée ... Pour cela ... il faut légitimer sa naissance ... pour cela ... il faut épouser la comtesse Mac-Grégor.

- Jamais... jamais... Cè serait récompenser le parjure, l'égoisme et la féroce ambition de cette mère dénaturée... Je reconnaîtrai ma fille... vous l'adopterez, et, ainsi que je l'espérais...elle trouvera en vous une affection ma-

ternelle...

- Non, Monseigneur, vous ne ferez pas cela... non, vous ne laisserez pas dans l'ombre la naissance de votre enfant... La Comtesse Sarah est de noble et ancienne maison; pour vous, sans doute, cette alliance est disproportionnée ... mais elle est honorable ... Par ce mariage...votre fille ne sera pas légitimée... mais légitime... et ainsi, quel que soit l'avenir qui l'attend, elle pourra se glorifier de son père et avouer hautement sa mère...

Mais, renoncer & vous, mon Dieu... c'est impossible... Ah! vous ne songez pas ce qu'au-

- rait été pour moi cette vie partagée entre vous et ma fille...mes deux soules amours de ce monde!...
- -- Il vous reste votre enfant, Monseigneur ... Dieu vous l'a miraculeusement rendue... Trouver votre bonheur incomplet serait de l'ingratitude !...

- Ah! vous ne m'aimez pas comme je vous aime . .

- Croyez cela, Monseigneur... croyez-le... le sacrifice que vous faites à vos devoirs vous semblera moins pénible...
- Mais si vous m'aimez...mais si vos regrets sont aussi amers que les miens, vous serez affreusement malheureuse... Que vous restera-
- La charité... Monseigneur! cet admirable sentiment que vous avez éveillé dans mon cœur...ce sentiment qui jusqu'ici m'a fait oublier bien des chagrins, et à qui j'ai dû de bien douces consolations.
- De grace, écoutez moi ... Soit, j'épouserai cette femme : mais, une fois le sacrifice accompli, est-ce qu'il me sera possible de vivre auprès d'elle? d'elle, qui ne m'inspire qu'aversion et mépris? Non, non, nous resterons à jamais séparés l'un de l'autre, jamais elle ne verra ma fille... Ainsi Fleur de Marie... perdra en vous la plus tendre des mères...

- Il lui restera le plus tendre des pères. . . Par le mariage, elle sera la fille légitime, d'un prince souverain de l'Europe, et, ainsi que vous l'avez dit, Monseigneur, sa position sera aussi

éclatante qu'elle était obscure.

– Vous êtes impitoyable. . . je suis bien malheureux!

– Osez-vous parler ainsi... vous si grand, si juste, vous qui comprenez si noblement le devoir, le dévouement et l'abnégation !... Tout à l'heure, avant cette révélation providentielle, quand vous pleuriez votre enfant avec des sanglots si déchirants, si l'on vous ent dit : "Faites un vœu, un seul... et il sera réalisé...,, vous vous seriez écrié: "Ma fille... oh ma fille... qu'elle vive !..., Ce prodige s'accomplit... votre fille vous est rendue... et vous vous dites malheureux... Ah! Monseigneur, que Fleur de Marie ne vous entende pas!.

- Vous avez raison, dit Rodolphe après un . long silence, tant de bonheur... c'eut été le ciel... sur la terre... et je ne mérite pas cela ... Je ferais ce que je dois... Je ne regrette que mon hésitation... je lui ai dù une nouvelle

preuve de la beauté de votre ame...

- Cette ame, c'est vous qui l'avez agrandie, élevée... Si ce que je fais est bien, c'est vous que j'en glorifie... ainsi que je vous ai toujours glorifié des bonnes pensées que j'ai eues... Courage, Monseigneur... des que Fleur de Marie pourra soutenir ce voyage, emmenez-la... Une fois en Allemagne, dans ce pays si calme et si grave, sa transformation sera complète... et le passé ne sera plus pour elle qu'un songe triste et loimain.
  - Mais vous? mais vous?
  - Moi... je puis bien vous dire cela main-

tement... parce que je pourrai le dire toujours arec jois et orgueil. . . mon amour pour vous sera mon ange gardien, mon saveur, ma vertu, mon avenir. . . Tout ce que je forai de bien viendra de lui et retournera à lui... Chaque jour je vous écrirai. . . pardonnez-moi cette exigence . c'est la seule que je me permette. . . Vous, Monseigneur, vous me répondrez quelquefois. . . pour me donner des nouvelles de celle qu'un moment au moins j'ai appelée ma fille, dit Clémence sans pouvoir retenir ses pleurs, et qui le sera toujours dans ma pensée; enfin, lorsque les années nous auront donné le droit d'avouer hautement l'inaltérable affection qui nous lie... eh bien! je vous le jure sur votre fille... si vous le désirez j'irai vivre en Allemagne, dans la même ville que vous- pour ne plus nous quitter....et terminer ainsi une vie qui aurait pu être plus selon nos passions... mais qui aura du mains été honorable et digne...

- Monseigneur! s'écria Murph en entrant précipitamment, celle que Dieu vous a rendue a repris ses sens, elle renaît. Son premier mot a 6t6: "Mon père !... " Elle demande à vous

Peu d'instants après, Madame d'Harville avait quitté l'hôtel du prince, celui-ci se rendait en hate chez le Comtesse Mac-Grégor, accompagné de Murph, du Baron de Graün et d'un side de camp.

# CHAPITRE XV.

#### LE MARIAGE.

Depuis que Rodolphe lui avait appris le meurtre de Fleur de Marie, la Comtesse Sarah Mac-Grégor, écrasée par cette révélation qui ruinait toutes ses espérances, torturée par un remords tardif, avait été en proie à de violentes crises nerveuses, à un effrayant délire; sa blessure à demi cicatrisée s'était rouverte, et une longue syncope avait momentanément fait eroire à sa mort. Pourtant, grâce à la force de a constitution, elle ne succomba pas à cette rude atteinte; une nouvelle lueur de vie vint la ranimer encore.

Assise dans un fauteuil, afin de se soustraire aux oppressions qui la suffoquaient, Sarah était depuis quelques moments plongée dans des réflexions accabiantes, regrettant presque la mort à laquelle elle venait d'échapper.

Tout a coup Thomas Seyton entra dans la chambre de la comtesse ; il contenait difficilement une émotion profonde; d'un signe il éloigna les deux femmes de Sarah; celle-ci parut à peine s'apercevoir de la présence de son frère.

- Comment vous trouvez-vous? lui dit-il.

- Dans le même état... j'éprouve une grande faiblesse... et de temps à autre des suffocations douloureuses... Pourquoi Dien - ne m'a-t-il pas retirée de ce monde... dans ma dernière crise ?...

- Sarah, reprit Thomas : Seyopu après : moment de silence, vous êtes entre la vie et la mort... une émotion violente pourrait vous tuer....comme elle pourrait vous sauver.
- Je n'ai plus d'émotions à éprouver ... man frère..

– Peut-**être** ...

- La mort de Rodolphe me trouverait indifférent... Le spectre de ma fille noyée... noyée par ma faute est là... toujours là devant ... moi..: Ce n'est pas une émotion... c'est un remords incessant... Je suis réellement mère ... depuis que je n'ai plus d'enfant...

- L'aimerais mieux retrouver en vous cetta froide ambition... qui vous faisait regarder votre fille comme une moyen de réaliser le rêve

de votre vie...

- Les effravants reproches du prince out tué cette ambition...le sentiment maternel s'est éveillé en moi... au tableau des atroces mistres de ma fille...

--- Et,... dit Seyton en hésitant et en pessent pour ainsi dire chaque parole, si par hasard... supposons une chose impossible... un mirade vous appreniez que votre fille vit encore... comment supporteriez-vous une telle découverte?... — Je mourrais de honte et de désespoir à

sa vue.

- Ne croyez pas cela... vous seriez trop enivrée du triomphe de votre ambition !... Car enfin... si votre fille avait vécu... le prince vous épousait...il vous l'avait dit...

 En admettant cette supposition insensée ...il me semble que je n'aumis pas le droit de vivre... Après avoir reçu la main du prince ... mon devoir mrait de le déliver... d'une épouse indigne... ma fille d'une mère déne. turée...

L'embarras de Thomas Seyton augmentait à chaque instant. Chargé par Rodelphe, qui était dans une pièce voisine, d'apprendre à Sarah que Fleur de Marie vivait, il ne savait que résoudre. La vie de la comtesse était ai chancelante qu'elle ponvait s'éscindre d'un moment à l'autre ; il n'y avait donc anem retard à apporter au mariage in extrem qui devait légitimer la naissance de Flour de Marie. Pour cette triste cérémonie, le prince s'était fait accompagner d'un ministre de Murph et du baron de Graun comme témoins : le duc de Lucenay et Lord Douglas, prévenus à la hate par Seyton, devaient servir de 16moins à la comtesse, et venaient d'agriver à l'instant même.

Les moments pressaient ; mais les remerds empreints de la tendresse maternelle qui remplaçait alors chez Sarah une impisoyable ambition, rendaient la tache de Seyton plus difficile encore. Tout son espoir était que sa sour le trompait ou se trompait elle-même, et que l'orgueil de cette femme se réveillemit des qu'elle toucherait à cette courenne si longtemps rêvée.

- Ma sœur... dit Thomas Seyton d'une voix grave et selemnelle, je suis dans une terrible perplexité... Un met de moi va pentôtre vous rendre à la vie... va peut-être vous

- Je vous l'ai dit... je n'ai plus d'émetion a redouter...
  - Une scale ... poustant ...

- Laquelle ?

- S'il s'agismit... de votre fille ?...
- Ma fille est morte...
- Si elle ne l'était pas?
- Nous avons épuisé cette supposition tout à l'heure... Assez, mon frère... mes remords me sufficent.
- Mais si ce n'était pas une supposition?... Mais si, par un hasard incroyable... inespéré... votre fille avait été arrachée à la mort... mais si... elle vivait?
- Vous me faites mal... ne me parlez pas
- Eh bien donc, que Dieu me pardonne et vous juge !... elle vit encore...
  - Ma fille?
- Elle vit... vous dis-je... Le prince est là... avec un ministre... J'ai fait prévenir deux de vos amis pour vous servir de témoins... le vœu de votre vie est enfin réalisé... la prédiction s'accomplit... Vous êtes souveraine...

Thomas Seyton avait prononcé ces mots en ' attachant sur sa sœur un regard rempli d'angoisse, épiant sur son visage chaque signe d'émotion.

A son grand étonnement, les traits de Sarah resterent presque impassibles: elle porta seulement ses deux mains à son cœur en se renversant dans son fauteuil, étouffa un léger cri qui parut lui être arraché par une douleur subite et profonde... puis sa figure redevint calme.

– Qn'avez-yous, ma sœur?...

– Rien... la surprise... une joie inespérée... Enfin mes vœux sont comblés!...

- Je ne m'étais pas trompé! pensa Thomas Seyton. L'ambition domine... elle est sauvée...

Puis s'adressant à Sarah:

– Eh bien! ma sœur que vous disais-je? - Vous aviez raison... reprit-elle avec un sourire amer et devinant la pensée de son frère, l'ambition a encore une fois étouffé en moi la maternité...

- Vous vivrez! et vous aimerez votre

fille..

→ Je n'en doute pas... je vivrai... voyez comme je suis calme...

- Et ce calme est réel?

- Abattue, brisée comme je le suis ... auraisje la force de feindre?...

- Vous comprenez maintenant mon hésitation de tout à l'heure?

- Non, je m'en étonne; car vous connaissiez mon ambition... On est le prince?
  - Il est ici.
- Je voudrais le voir… avant la cérémonie...

Puis elle ajouta avec une indifférence affectée :

- Ma fille est là... sans doute?
- Non... Vous la verrez plus tard.

- --- Enteffet... jisi le tempa... Faites, je q prie, venir le prince...
- -Ma smur... je ne snis... majs votre air est étrange... sinistre.
- Voulez-vous pas que je rie?... Creyesvous que l'ambition assouvie ait une expression douce et tendre? Faites venir le prince!

Malgré lui Seyton était inquiet du calme de Sarah. Un moment il crut voir dans ses yeux des larmes contenues; après une nouvelle hésitation, il ouvrit une porte, qu'il laissa ouverte, et sortit.

-- Maintenant, dit Sarah, pourvu que 💃 voie... que j'embrasse ma fille, je serai satisfaite ... Ce sera bien difficile à obtenir... Rodolphe, pour me punir, me refusera... Mais j'y parviendrai... oh! j'y parviendrai... Le voici...

Rodolphe entra et ferma la porte.

- Votre frère vous a tout dit? demande froidement le prince à Sarah.

- Tout ...

- --- Votre ... ambition ... est satisfaite?
- Elle est ... satisfaite ...
- Le ministre ... et les témoins . .. sont là ...

— Je le sais...

- --- Ils peuvent entrer... je pense?...
- Un mot... Monseigneur...
- Parlez ... Madame ...
- --- Je voudrais... voir ma fille...

— C'est impossible...

- Je vous dis, Monseigneur, que je vsqx voir ma fille!
- -Elle est à peine convalencente... elle a éprouvé déjà ce matin une violente secoume ... cette entrevue ici serait funeste...
- Mais au moins... elle embrassera sa m<del>ère</del>...
- A quoi bon? Vous voici princesse sonusraine ...

-Je ne le suis pas encore... et je ne le acrai... qu'après aveir embrassé ma fille... Rodolphe regarda la comtesse avec un nro-

fond étonnement.

- Comment ! s'écria-t-il, vous soumettes la entisfaction de votre organil...

- A la satisfaction de ma tendreme meternelle... Cela vous surprend... Monseigneur ?...

- -Héles!... qui.
- --- Verrai-je ma fille?...

sance ne sera pas légitimée...

- --- Mais...
- Prenez garde, Monseigneur... les mo ments sont peut-être comptés... Ainsi que l'a dit mon frère... cette crise peut me sauver comme elle peut me tuer... Dans ce moment ... je rassemble toutes mes forces. . . toute mon énergie... et il m'en faut beaucoup... pour lutter contre le saisissement d'une telle découverte... Je veux voir ma fille... ou sinon... je refuse votre main... et si je mours... sa nais-
- -Fleur-de-Marie... n'est pas ici.. il faudrait l'envoyer chercher... chez moi...
- Envoyez-la chercher à l'instant... et je consens à tout. Comme les moments...sont peut-ôtre comptés... je vous l'ai dit,... le ma-

riage se fera... pendant le temps que Fleur-de-Marie mettra à se rendre ici...

— Quoique ce sentiment.., m'étonne de votre part,... il est trop lonable pour que je n'y aie pas égard... Vous verrez Fleur de Marie... Je vais lui écriie...

— Là... sur ce bureau... et j'ai été frappée.

Pendant que Rodolphe écrivait quelques mots à la hâte, la comtesse essuya la sueur glacée qui coulait de son front, ses traits jusqu'alors, calmes trahirent une souffrance violente et cachée; on cût dit que Sarah, en cassant de se contraindre, se reposait d'une dissimulation douloureuse.

Sa lettre écrite, Rodolphe se leva et dit à la Comtesse:

— Je vais envoyer cette lettre à ma fille par un de mes aides de camp. Elle sera ici dans une demi-heure... puis-je rentrer avec le ministre et les témoins?...

— Vous le pouvez... on plutôt... je vous en prie, sonnez... ne me laissez pas seule... Chargez Sir Walter de cette commission... il ramènera les témoins et le ministre...

Rodolphe sonna, une des femmes de Sarah

parut.

— Priez mon frère d'envoyer ici Sir Walter Murph, dit la Comtesse.

La femme de chambre sortit.

— Cette union... est triste... Rodolphe... dit amèrement la Comtesse. Triste pour moi. Pour vous elle sera heureuse...

Le prince fit un mouvement.

Elle sera heureuse pour vous. Rodolphe... car je n'y survivrai pas...

A ce moment Murph entra.

— Mon ami... lui dit Rodolphe, envoie à l'instant cette lettre à ma fille... par le colonel; il la ramènera dans ma voiture... Prie le ministre et les témoins d'entrer dans la salle voisine.

— Mon Dieu... s'écria Sarah d'un ton suppliant lorsque le squire eut disparu, faites qu'il me reste assez de forces pour la voir... que je ne meure pas avant son avrivée!...

- Ah! que n'avez-vous toujours été aussi

bonne mère!...

- Grace a vous, du moins, je connais le repentir... le dévouement... l'abnégation... Oui, tout a l'heure... quand mon frère d'a appris que notre fille vivait. laissez-moi d'a notre fille... je ne le dirai pas long-temps, j'ai senti au cœur un coup affreux... J'ai senti que j'étais frappée à mort, j'ai caché cela... mais j'étais heureuse... La naissance de notre emfant serait légitimée... et je mourrais ensaite...
  - Ne parlez pas ainsi...

- Oh! cette fois... je ne vous trompe pas

Et aucun vestige de cette ambition implacable qui vous a perdue !... Pourquoi la fatalité a-t-elle voulu que votre repentir fut si tardif!

— Il est tardif, mais profond, mais sincère, ie vous le jure. A ce moment solennel... si

je remercie Dieu... de me retirer de ce moule ... c'est que ma vie vous ett été un horrhie furdeau...

--- Sarah... de grace...

— Rodolphe . . . une dernière prière . . . votre main . . .

Le prince, détournant la vue, tendit sa main à la Comtesse qui la prit vivement entre les siennes.

— Ah!... les vôtres sont glacées... s'écria Rodolphe avec effroi.

Oui... je me sens mourir... Peut-être, par une dernière punition... Dieu ne voudrat-t-il pas que j'embrasse ma fille...

— Oh! si... si... il sera touché de vos remords...

— Et vous... mon ami... en êtes-vous touché?... me pardonnez-vous?... Oh! de grâce... dites-le... Tout à l'heure... quand... notre fille sera là, si elle arrive à temps, vous ne pourrez pas me pardonner devant elle... ce serait lui apprendre... combien j'ai été coupable... et cela... vous ne le voudrez pas. Une fois que je serai morte... qu'est-ce que cela vous fait qu'elle m'aime?...

— Rassurez-vous... elle ne saura ries... Rodolphe... pardon!... oh... pardon!... Se-

rez vous sans pitié?... Ne suis-je pas assez malheureuse?...

—Eh bien... que Dieu vous pardonne le mal que vous avez fait à votre enfant... comme je vous pardonne celui que vous m'avez fait... malheureuse femme!

Vous me pardonnez ... du fond du cœur?
Du fond du cœur! dit le prince d'une voix

émue.

La Comtesse pressa vivement la main de Rodolphe contre ses lèvres défaillantes avec un élan de joie et de reconnaisance, pais elle dit

— Faites entrer le ministre ... mon ami .. et dites-lui ... qu'ensuite il ne s'éloigne pas ...

Je me sens bien faible..

Cette scène était déchirante; Rodolphe ouvrit les deux battants de la porte du fond, le mininistre entra suivi de Murph et du Baron de Graün, témoins de Rodolphe; et du duc de Lucenay et de Lord Douglas, témoins de la Comtesse; Thomas Seyton wenait ensuite.

Tous les acteurs de cette scène douloureusc étaient graves, tristes et recueillis; M. de Lucenay lui-même avait oublié sa pétulance ha-

bituelle.

Le contrat de mariage entre très-haut et très-puissant prince, Son Altesse Royale Gastave-Rodolphe V., Grand-duc régnant de Gérolstein, et Sarah Seyton de Halsbury, Comtesse Mac-Grégor (contrat qui légitimait la naissance de Fleur de Marie), avait été préparé par les soins du Baron de Graün; il fut lu par lui, et signé par les époux et leurs témoins.

Malgré le repentir de la Comtesse, lorsque le ministre dit d'une voix solennelle à Rodofphe: "Votre Altesse Royale consent-elle à prendre pour épouse Madame Sarah Seyton de Halsbury, Comtesse Mac-Grégor?,, et que le prince out répondu : "Our! "d'une voix haute et ferme, le regard mourant de Sarah étincela; une rapide et fugitive expression d'orgueilleux triomphe passa sur ses traits livides: c'était le dernier éclair de l'ambition qui mourait avec elle.

Durant cette triste et imposante cérémonie, aucune parole ne fut échangée entre les assistants. Lorsqu'elle fut accomplie, les témoins de Sarah, M. le duc de Lucenay et Lord Douglas vinrent en silence saluer profondément le prince, puis sortirent.

Sur un signe de Rodolphe, Murph et M. de

Grafin les suivirent.

- Mon frère... dit tout bas Sarah, priez le ministre de vous accompagner dans la pièce voisine... et d'avoir la bonté d'y attendre un mornent.

- Comment yous trouvez-vous... ma sœur?

... Vous êtes bien pale...

— Je suis sûre de vivre... maintenant... ne suis-je pas grande-Duchesse de Gérolstein!... ajouta-t-elle avec un sourire amer.

Restée seule avec Rodolphé, Sarah murmura d'une voix épuisée, pendant que ses traits se décomposaient d'une manière effrayante :

- Mes forces sont à bout... je me sens... mourir... je ne la verrai pas...

- Si... si... rassurez-vous... Sarah... vous la verrez.

- Je ne l'espère plus... Cette contrainte... Oh! il fallait une force surhumaine... Ma vue se trouble... déjà.

-Sarah!... dit le prince en s'approchant vivement de la Comtesse et prenant ses mains dans les siennes, elle va venir... maintenant elle ne peut tarder...

-Dieu ne voudra pas m'accorder... cette

dernière consolation.

- Sarah... écoutez... écoutez... il me semble entendre une voiture... Oui... c'est elle... voilà votre fille!

-Rodolphe.,. vous ne lui direz pas... que j'étais... une mauvaise mère? articula lentement la Comtesse, qui déjà n'entendait plus.

Le bruit d'une voiture retentit sur les pavés sonores de la cour.

La Comtesse ne s'en aperçut pas. Ses paroles devinrent de plus en plus incohérentes: Rodolphe était penché vers elle avec anxiété; il vit ses yeux se voiler...

-Pardon... ma fille..: voir ma fille... pardon... Au moins..., après ma mort... les honneurs... de mon rang... murmura-t-elle enfin.

Ce furent les derniers mots intelligibles de Sarah... L'idée fixe, dominante de toute sa vie, revenait encere malgré son repentir sincère.

Tout à coup Murph entra.

- Monseigneur... la princesse Marie...

– Non, s'écria vivement Rodolphe, qu'elle n'entre pas... Dis à Seyton d'amener le ministre. Puis, montrant Sarah qui s'éteignait dans

une lente agonie, Rodolphe ajouta: — Dieu lui refuse la consolation suprême d'embrasser son enfant...

в 16

Une demi-heure après, la Comtesse Sarah Mac-Grègor avait cessé de vivre.

# CHAPITRE XVI.

#### PICETRE.

Quinze jours s'étaient passés depuis que Rodolphe, en épousant Sarah in extremis, avait légitimé la naissance de Fleur-de-Marie.

C'était le jour de la mi-carême. Cette date établie, nous conduirons le lecteur à Bicêtre. Cet immense établissement, destiné, ainsi que chacun sait, au traitement des aliénés, sert aussi de lieu de refuge à sept ou huit cents vieillards pauvres qui sont admis à cette espèce de maison d'invalides civils (1) lorsqu'ils sont agés de soixante et dix ans ou atteints d'infirmités très-graves.

En arrivant à Bicêtre, on entre d'abord dans une vaste cour plantée de grands arbres, coupée de pelouses vertes ornées en été de platesbandes de fleurs. Rien de plus riant, de plus calme, de plus salubre que ce promenoir spécialement destiné aux vieillards indigents dont nous avons parlé ; il entoure les bâtiments où se trouvent, au premier étage, de spacieux dortoirs bien aérés, garnis de bons lits, et au rez-de-chaussée des réfectoires d'une admirable propreté, où les pensionnaires de Bicètre prennent en commun une nourriture saine, abondante, agréable et préparée avec un soin extrême, grace à la paternelle sollicitude des administrateurs de cet établissement.

Un tel asile serait le rêve de l'artisan veuf ou célibataire qui, après une longue vie de privation, de travail et de probité, trouverait la le repos, le bien-être qu'il n'a jamais connus.

Malheureusement le favoritisme qui de nos jours s'étend à tout, envahit tout, s'est emparé des bourses de Bicêtre, et ce sont en grande partie d'anciens domestiques qui jouissent de ces retraites, grace à l'influence de leurs derniers maitres,

Ceci nous semble un abus révoltant,

Rien de plus méritoire que les longs et honnôtes services domestiques, rien de plus digne de récompense que ces serviteurs qui, éprouvés par des années de dévouement, finissaient autrefois par faire presque partie de la famille; mais, si louables que soient de pareils antécédents, c'est le maître qui en a profité, et non l'État. qui doit les rémunérer.

Ne serait-il donc pas juste, moral, humaia, que les places de Bicêtre et celles d'autres établissements semblables appartinasent de droit à des artisans choisis parmi ceux qui justifieraient de la meilleure conduite et de la plus grande infortune?

Pour eux, si limité que fût leur nombre, ces

<sup>(1)</sup> Nous ne saurions trop répéter qu'à la session dernière une pétition basée sur les sentiments et les vœux les plus honorables, tendant à demander la fondation de maisons d'invalides civils pour les ouvriers, a été écartos un milieu de l'hilarité générale de la chambre. (Voir le Moniteur.)

retraites servient au moins une fointaine espérance qui allégerait un peu leur fatigne, leur misère de chaque jour... salutaire espoir qui les encouragerait au bien, en leur montrant dans un avenir éluigné sans doute, mais enfin certain, un peu de calme... de bonheur pour récompense... Et comme ils ne pourraient prétendre à ces retraites que par une conduite irréprochable, leur moralisation deviendrait pour ainsi dire forcée...

Est-ce donc trop de demander que le petit nombre de travailleurs qui atteignent un âge al avancé à travers des privations de toutes sortes, aient au moins la chance d'obtenir un jour à Bicêtre du pain, du repos, un abri pour

leur vieillesse épuisée ?

Il est vrai qu'une telle mesure exclurait à l'avenir, de cet établissement, les gens de lettres, les savants, les artistes d'un grand age,

qui n'ont pas d'autre refuge...

Oui, de nos jours, des hommes dont les telents, dont la science, dont l'intelligence ent 6té estimés de leur temps, obtisament à grand'seine une-place parmi ces vieux serviteurs que le crédit de leur maître envoie à Ricètre.

Au nom de ceux-la qui ont concoura sa reom, aux plaisire de la France, de ceux-la dont a réputation a été consecrée per la voix papa-Saire, est-ce trop demander que de veultir pu lour extrême visiblesse un retraite modeste,

mais digne ? .

Sans doute c'est trep... Li pourtant citans un exemple entre mille : on a dépende huit en dix millions pour le monument de la Madeleine, qui n'est ni un temple ni une église; avec dette somme énorme, que de bien à faire! Fonder, je suppose, une maison d'asile où deux cent cinquante ou trois cents personnes jadis remarquables comme savants, poëtes, musiciens, administrateurs, médecias, avocats, etc., etc. (car presque toutes ce professions out successsivement leurs représentants parmi les pensionnaires de Bicêtre.) suraient treuvé une retraite honorable.

Sans doute c'était la une question d'humanité, de pudeur de dignité nationale pour un pays qui prétend marcher à la tête des arts, de l'intelligence et de la civilimation, mais l'on n'y a pas songé...

Car Hégésippe Moreau et tant d'autres rares génies sont morts à l'hospice su dans l'in-

digence...

Car de nobles intelligences, qui est autrefuis rayonné d'un pur et vif éclat, portent aujourd'hui à Bicêtre la houppelands des bons panvres...

Car il n'y a pas ici, comme à Londres, un Stablissoment charitable, (1) on un étranger sans remources trouve au moins pour une nuit, un toit, un lit un morceau de pain.

Car les ouvriers qui vont en grève chercher du travail et attendre les embauchements n'ont

per même pour se garantir des intempérios des existes un hengus pareil à colui qui, dans la marchés, abrite le bétail on vente.(1) Pourtant la grève un la Bourse des travaillottes mess ou. Wrago ... et dans cotte bourse-là il me se falt que d'honnêtes transactions... car elles a'out pour fin que d'obtenir un rude labour et un minire insufficent dont l'arthun paie un pain bien amer...

Car..

Mais l'on ne cemerait pas, si l'on voulait compter tout or que l'on a secrifié d'atiles fandations à cette grotesque imagination de un-ple grec, enfin destiné au culte catholique.

Mais revenons à Bicêtre et disons, pour complétement énumérer les différentes destinations de cet établissement, qu'à l'époque de ce récit. les condamnés à mort y étaient conduits après leur jugement. C'est donc dans un des cabanons de cette maison que la veuve Martial et sa fille Calebasse attendaient le moment de leur exécution fixée au lendemain ; la mère et la fille n'avaient voulu se pourvoir ni en grace ni en cassation. Nicolas, le Squelette et plusieus autres accierats étaient parvenus à s'évader de la Force la veille de leux transferement à Bicêtre.

Nous l'avons dit, rien de plus riant que l'abord de cet édifice lorsqu'en venant de Paris en

y entrait par la cour des panures.

Grace à un printemps hatif, les ormes et les tilleuls se couvraient déjà de pousses verdayantes ; les grandes pelouses de gazon étaient d'une fraicheur extrême, et ca et la les platesbandes s'émaillaient de perce-neige, de prime-vères, d'oreilles-d'ours aux cauleum vives et variées ; le soleil derait le sable brillant des allées; les vieillards pensionnaires, vêtus de houppelandes grises, se promenzient qu et la, ou devisaient, assis sur des bancs: leur physionomie sereine annonçait généralement le calme, la quiétude on une sorte d'insonciance tranquille.

Onze heures vensiont de sonner à l'horlo lorsque deux fiacros s'arrêtèrent devant la grille extérieure ; de la première voiture descendirent Madame George, Germain et Rigelette ; de la seconde, Louise Morel et sa mère.

Germain et Rigolette étaiont, on le mit, mariés depuis quinze jours. Nons laissons le

(1) Nom connaissons l'activité, le nèle de M. le préfit de la Soine, et de M. le préfit de police, herr exessitent voide puis les channs pauvans et carrières. Esparans que cette réalemation parviendra jusqu'à our, et que leur initiative augrès du conseil municipal fors semer un le limitative augrès du conseil municipal fors semer un leur initiative amprès du conseil municipal fien asser un tel état de chosse. La dépense serait minisse et le bien-fait serait grandi. Il en assent de memo pour les public gratuits faits par le mont-de-pièté, lorsque la messer empruntée serait au-demons de trois ou quaire france, je suppose. Ne devrait-on pas nunsi, repétons-le, abainer le éaux excebitant de l'intrêt? Comment la ville de Paris, et passenammet riebe, oo fuit-die pase justir les clames partyres des avantages que leur offrent, ainei que je l'ai dit besucoup de villes fin nord et du milii de la France, en petitant sett gratuitement, actual trap pour cert d'intrêt ? (Fére Pessellant sett quatre pour cert d'intrêt ? (Fére Pessellant setting de M. Blaise, sur la Statistique et Organication, du mendo-piété, ouvrage rempli de faits curioux, d'appréciations sinoères, éloquentes et élevées.)

<sup>(1)</sup> Société de Bienfrisonce, fondée à Londres par un de nos compatriotes, M. le conste d'Orasy, qui centieue à cette noble et digne œuvre son patronage aussi géné-'éclairé.

lecteur s'unagmer la pétulante gaieté, le bonheux turbulent qui rayonnaient sur le frais visage de la grisette, dont les lèvres fleuries ne s'ouvraient que pour rire, sourire ou embrasser Madame George, qu'elle appelait sa mère...

Les traits de Germain exprimaient une félicité plus calme, plus réfléchie, plus grave... il s'y mélait un sentiment de reconnaissance profonde, presque de respect pour cette bonne et vaillante jeune fille qui lui avait apporté en prison des consolations si secourables, si charmantes... ce dont Rigolette n'avait pas l'air de se souvenir le moins du monde ; aussi, des que son petit Germain mettait l'entretien sur ce sujet, elle parlait aussitot d'autre chose, prétextant que ces souvenirs l'attristaient. Quoiqu'elle fut devenue Madame Germain et que Rodelphe l'eut dotée de quarante mille france, Rigolette n'avait pas voulu, et son mari avait été de cet avis, changer sa coiffure de grisette contre un chapeau. Certes jamais l'humilité ne servit mieux une innocente coquetterie ; car rien n'était plus gracieux, plus élégant que son petit bonnet à barbes plates, un peu a la paysanne, orné de chaque côté de doux gros nœuds oranges, qui faisaient encore valoir le noir éclatant de ses jolis cheveux, qu'elle portait longs et bouclés, depuis qu'elle avait le temps de mettre des papillotes ; un col richement brodé entourait le cou charmant de la jeune mariée ; une écharpe de cachemire français de la même nuance que les rubans du bonnet, cachait à demi sa taille souple et fine, et quoiqu'elle n'eût pas de corset, selon son habitude (bien qu'alors elle etit aussi le temps de se lacer,) sa robe montante de taffetas mauve ne faisait pas le plus léger pli sur son corrage svelte, arrondi, comme celui de la Galatée de marbre.

Madame George contemplait son fils et Rigolette avec un bonheur profond, toujours nouveau.

Louise Morel, après une instruction minatieuse et l'autopise de son enfant, avait été mise en liberté par la chambre d'accusation; les beaux traits de la fille du lapidaire, creusés par le chagrin, annonçaient une sorte de résignation douce et triste. Grâce à la générosité de Rodolphe et aux soins qu'il lui avait fait donner, la mère de Louise Morel, qui l'accompagnait, avait retrouvé la santé.

Le concierge de la porte extérieure ayant demandé à Madame George ce qu'elle désirait, celle-ci lui répondit que l'un des médecins des salles d'aliénés lui avait donné rendez-vous a onze heures et demie, ainsi qu'aux personnes qui l'accompagnaient; Madame George eut le choix d'attendre le docteur, soit dans un bureau qu'on indiqua, soit dans la grande cour plantée dont nous avons parlé. Elle prit ce dernier parti, s'appuya sur le bras de son fils, et, continuant de causer avec la femme du lapidaire, elle parcourut les allées du jardin; Louise et Rigoletta les snivaient à peu de distance.

- Que je suis donc contente de vous revoir,

chère Louise! dit la grisette. Tout à l'heure, quand nous avons été vous chercher rue du Temple, à notre arrivée de Bouqueval, je voulais monter chez vous; mais mon mari n's pas voulu, disant que c'était trop hant; j'ai attendu dans le fiacre. Votre voiture a suivi la notre, ça fait que je vous retrouve pour la premièra fois depans que ...

— Depuis que vous êtes venue me consoler en prison... Ah! Mademoiselle Rigolette, s'écria Louise avec attendrissement, quel bon

comur!... quet...

— D'abord, ma bonne Louise, dit la grisette en interrompant gaiement la fille du lapidaire afin d'échapper à ses remerchments, je ne suis plus Mademoiselle Rigolette, mais Madame Germain. Je ne sais pas si vons le savez .... et je tiens à mes titres ...

— Oui ... je vous savais ... mariée ... Mais laissez-mei vous remercier encore de ...

- Ce que vous ignorez certainement, mabonne Louise, seprit Madame Germain en internompant de nouveau la fille de Morel afin da changer le cours de ses idées; ce que vous ignores, c'est que je me suis mariée, grace à la générosité de celui qui a été notre pravidence à tous, à vous, à votre famille, à moi, à Germain, àt sa mère!
- --- M. Rodolphe! Oh! nous le bénimens chaque jour! Lessque je suis sortie de prison, l'avecat qui étair venu de sa past me voir, ma conseiller et m'encourager; m'a dit que, grâce à M. Rodolphe qui avait déjà tant fait pour nous, M. Ferrand... (et la maiheureuse ne put prenencer ee nous sans finsemer). M: Ferrand, pour réparer ses cruautés, avait assaré une rents à moi et une à mon pauvre père... qui est toujours ici, lui... mais qui, grâce à Dieu, va de mieux en mieux...
- - Plut au ciei !...
- Cela doir plaire au ciel... Votre père est si bon, si honnéte! Et je seis sûre, moi, que nous l'emmènerons. Le médech pense maintenant qu'il faut frapper un grand coup, et que la présence imprévue des personnes que votre père avait l'habitude de voir presque chaque jour avant de perdre la saison... pourra terminer sa guérison... Moi, dans mon petit jugement... cela me paraît certain...

- Je n'ose encore y croire, Mademoisalle.

- Madame Germain... Madame Germain ... si ça vous est égal, ma bonne Louise ... Mais pour en revenir à ce que je vous disais, vous ne savez pas ce que c'est M. Rodolphs?
  - C'est la providence des malheureux.
- D'abord ... et puis encore ? vous l'ignores. ... Eh bien ! je vais vous le dire ...

Puis s'adressant à son mari qui marchait devant elle, donnait le bras à Madame George et causait avec la femme du lapidaire, Rigolette s'écria:

- Ne va donc pas si vite, mon ami ... tu

t'avoir plus près de moi...

Germain se retourna, ralentit un peu sa marche, et sourit à Rigolette qui lui envoya

furtivement un baiser. - Comme il est gentil, mon petit Germain! N'est-ce pas, Louise? Avec ça l'air si disting ié!... une si jolie taille! Avais-je raison de le trouver mieux que mes antres voisins, M. Giraudeau, le commia voyageur, et M. Cabrion!... Ah! mon Dieu! à propos de Cabrion ... M. Pipelet et sa femme, ou sont-ils donc? Le médecin avait dit qu'ils devasient venir aussi, parce que votre père avait souvent prononcé leur nom ...

- Ils ne tarderont pas. Quand j'ai quitté la maison, ils étaient partis depuis longtemps.

- -Oh! alors ils ne manqueront pas au rendez-vous; pour l'exactitude, M. Pipelet est une vraie pendule... Mais revenons à mon mariage et a M. Rodoiphe. Figurez-vous, Louise, que c'est d'abord lui qui m'a envoyée porter a Germain l'ordre qui le rendait libre. Vous pensez notre joie en sortant de cette maudite prison! Nous arrivons chez moi ... et là, aidée de Germain, je fais une dinette ... mais une dinette de vrais gourmands. Il est vrai que ça ne nous a pas servi à grand'chose; car, quand elle a été finie, nous n'avons mangé ni l'un ni l'autre, nous étions trop contents. A onze heures, Germain s'en va; nous nous donnons rendez-vous pour le lendomain matin. A cinq heures, j'étais debout et à l'ouvrage, car j'étais au moins de deux jours de travail en retard. A huit heures, on frappe, j'ouvre; qui est-ce qui entre? M. Rodolphe ... D'abord, je commence à le remercier du fond du cosur pour ce qu'il a fait pour Germain; il ne me laisse pas finir.
- ... Ma voisine, me dit-il, Germain va venir, vous lui remettrez cette lettre. Vous et lui prendrez un fiacre; vous vous rendrez tout de suite à un petit village appelé Bouqueval, près d'Ecouen, route de Saint-Denis. Une fois là, vous demanderez Madame George... et bien du plaisir.

..... M. Rodolphe, je vais vous dire; c'est que ce sera encore une journée de perdue, et, sans reproche, ça fera trois.

... Rassurez-vous, ma voisine, vous trouverez de l'ouvrage chez Madame George : c'est une excellente pratique que je voue donne.

...—Si c'est comme ça, a la bonne heure, M. Rodolphe.

" - Adieu, ma voisine.

-- Adieu et merci, mon voisin. "

R part, et Germain arrive, je lui conte la chose; M. Rodolphe ne pouvait pas nous tromper; nous montons en voiture gais comme des fous, nous si tristes la veille... Jugez... nous arrivons... Ah! ma bonne Louise... tenez, malgré moi, les larmes m'en viennent encore aux yeux... Cette Madame George que voilà devant nous, c'était la mère de Germain.

- Sa mère!

- Mon Dieu, oui... sa mère, à qui on l'avait | ... Mademoi... Madame Germain.

satigues notre bonne mère ... et puis j'aime à | enlevé tout enfant, et qu'il n'espérait plus revoir. Vous pensez leur bonheur à tous deux Quand Madame George a eu bien pleuré, bien embrassé son fils, ç'a été mon tour. M. Rodolphe lui avait sans doute écrit de bonnes choses de moi, car elle m'a dit, en me serrant dans ses bras, qu'elle savait ma conduite pour son fils.

... — Et si vous le voulez, ma mère, dit Germain, Rigolette sera votre fille aussi.

... Si je le veux, mes enfants! de tout mon cœur; je le sais, jamais tu ne trouverais une meilleure ni une plus gentille femme. "

Nous voilà donc installés dans une belie ferme avec Germain, sa mère et mes oiseaux, que j'avais fait venir, pauvres petites bêtes! pour qu'ils soient aussi de la partie. Quoique je n'aime pas la campagne, les jours passaient si vite que c'était comme un rêve; je ne travaillais que pour mon plaisir ; j'aidais Madame George, je me promenais avec Germain, je chantais, je sautais, c'était à en devenir folle... Enfin notre mariage est arrêté pour il y a eu hier quinze jours... La surveille, qu'est-ce qui arrive dans une belle voiture? un grand gros monsieur chauve, l'air excellent, qui m'apporte, de la part de M. Rodolphe, une corbeille de mariage. Figurez-vous, Louise, un grand coffre de bois de rose, avec ces mots écrits dessus en lettres d'or sur une plaque de porcelaine bleue: Travail et Sagesse, Amour et Bonheur. J'ouvre le coffre, qu'est-ce que je trouve ? des petits bonnets de dentelles comme celui que je porte, des robes en pièces, des gants, cette écharpe, un beau châle; enfin c'était comme un conte de fées.

- C'est vrai au moins que c'est comme un conte de fées; mais voyez comme ça vous a porté bonheur... d'être si bonne, si laborieuse.

– Quant à être bonne et laborieuse... ma chère Louise, je ne l'ai pas fait exprès... ça s'est trouvé ainsi... tant mieux pour moi... Mais ca n'est pas tout : au fond du coffret je découvre un joli portefeuille avec ces mots: Le voisin à sa voisne. Je l'ouvre: il y avait deux enveloppes, l'une pour Germain, l'autre pour moi; dans celle de Germain je trouve un papier qui le nommait directeur d'une banque pour les pauvres avec quatre mille francs d'appointements; lui, dans l'enveloppe qui m'était destinée, trouve un bon de quarante mille francs sur le... sur le trésor... oui... c'est cela. c'était ma dot... Je veux le refuser, mais Madame George, qui avait causé avec le grand monsieur chauve et avec Germain, me dit:

... Mon enfant, vous pouvez, vous devez accepter, c'est la récompense de votre sagesse. de votre travail... et de votre dévouement à ceux qui souffrent... Car c'est en prenant sur vos nuits, au risque de vous rendre malade et de perdre ainsi vos seuls moyens d'existence, que vous êtes allée consoler vos amis malheu-

-Oh! ça, c'est bien vrai! s'écria Louise. il n'y en a pas une autre comme vous au moins monsieur chauve, que ce que j'ai fait c'est par

plaisir : il me répond :

... C'est égal, M. Rodolphe est immensément riche, votre dot est de sa part un gage d'estime, d'amitié; votre refus lui causerait un grand chagrin; il assistera d'ailleurs à votre mariage et il vous forcera bien à accepter. "

- Quel bonheur que tant de richesse tombe à une personne aussi charitable que M. Ro-

dolphe!

- Sans doute il est bien riche, mais s'il n'était que cela... Ah! ma bonne Louise, si vous saviez ce que c'est que M. Rodolphe!... Et moi qui lui ai fait porter mes paquets! Mais patience... vous allez voir... La veille du mariage... le soir très-tard, le grand monsieur chauve arrive en poste; M. Rodolphe ne pouvait pas venir... il était souffrant, mais le grand monsieur chauve venait le remplacer... C'est seulement alors, ma bonne Louise, que nous avons appris que votre bienfaiteur, que le nôtre, était... devinez quoi?... un prince!

- Un prince?

– Qu'est-ce que je dis, un prince... une Altesse Royale, un grand-duc régnant, un roi en petit... Germain m'a expliqué ça.

- M. Rodolphe!...

- Hein! ma pauvre Louise! Et moi qui lui avais demandé de m'aider à cirer ma cham-

-Un prince... presque un roi! C'est ça qu'il a tant de pouvoir pour faire le bien.

- Vous comprenez ma confusion, ma bonne Louise. Aussi, voyant que c'était presque un roi, je n'ai pas coé refuser la dot. Nous avons été mariés... Il y a huit jours, M. Rodolphe nous a fait dire à nous deux Germain et à Madame George qu'il serait très-content que nous lui fissions une visite de noces ; nous y allons. Dame, vous comprenez, le cœur me battait fort; nous arrivons rue Plumet, nous entrons dans un palais; nous traversons des salons remplis de domestiques galonnés, de Messieurs en noir avec des chaines d'argent au cou et l'épée au coté, d'officiers en uniforme ; que sais-je, moi ! et puis des dorures, des dorures partout, qu'on en était ébloui. Enfin nous trouvons le Monsieur chauve dans un salon avec d'autres Messieurs tout chamarrés de broderies; il nous introduit dans une grande pièce, où nous trouvons M. Rodolphe ... c'est-à-dire le prince, vêtu très-simplement et l'air si bon, si franc, si peu fier... enfin Pair si M. Rodolphe d'autrefois, que je me suis sentie tout de suite à mon aise, en me rappelant que je lui avais fait m'attacher mon châle, me tailler des plumes et me donner le bras dans la rue.

-Vous n'avez plus eu peur? Oh! moi

comme j'aurais tremblé!

- Eh bien! moi non. Après avoir reçu Madame George avec une bonté sans pareille et offert sa main à Germain, le prince m'a dit en souriant:
  - ... Eh bien! ma voisine, comment vont

- A la bonne heure !... Moi, je dis au grand | papa Crétu et Ramonette ? (c'est le nom de mes oiseaux; faut-il qu'il soit aimable pour s'en être souvenu!...) Je suis sûr, a-t-il ajouté, que maintenant vous et Germain vous luttez de chants joyeux avec vos jolis oiseaux?

... Oui, Monseigneur (Madame George nous avait fait la leçon toute la route, à nous deux Germain, nous disant qu'il fallait appeler le prince Monseigneur); oui, Monseigneur, notre bonheur est grand, et il nous semble plus doux et plus grand encore parce que nous vous le devons.

-- Ce n'est pas à moi que vous le devez, mon enfant, mais à vos excellentes qualités et à celles de Germain.,,

Et cætera, et cætera, je passe le reste de ses compliments. Enfin nous avons quitté ce bon seigneur le cœur un peu gros, car nous ne le verrons plus... Il nous a dit qu'il retournait en Allemagne sous peu de jours, peut-être qu'il est déjà parti ; mais parti ou non, son souvenir sera toujours avec nous.

-Puisqu'il a des sujets, ils doivent être

bien heureux!

-Jugez! il nous a fait tant de bien à nous qui ne lui sommes rien... J'oubliais de vous dire que c'était à cette serme-la qu'avait habité une de mes anciennes compagnes de prison, une bien bonne et bien honnête petite fille qui, pour son bonheur, avait aussi rencontré M. Rodolphe; mais Madame George m'avait bien recommandé de n'en pus parler au prince, je ne sais pas pourquoi... sans doute parce qu'il n'aime pas qu'on lui parle du bien qu'il fait... Ce qui est sur, c'est qu'il parait que cette chère Goualeuse a retrouvé ses parents, qui l'ont emmenée avec eux, bien loin, bien loin ; tout ce que je regrette, c'est de ne pas l'avoir embrassée avant son départ.

- Allons, tant mieux, dit amèrement Louise ;

elle est heureuse aussi, elle...

— Ma bonne Louise, pardon... je suis égoïste; c'est vrai, je ne vous parle que de bonheur... et vous qui avez tant de raisons d'être encore chagrine !

- Si mon enfant m'était resté, dit tristement Louise en interrompant Rigolette, cela m'aurait consolée; car maintenant quel est l'honnête homme qui voudra de moi, quoique j'aie de l'argent?...

- Au contraire, Louise, moi je dis qu'il n'v a qu'un honnête homme capable de comprendre votre position; oui... lorsqu'il vous connaitra, il ne pourra que vous plaindre, vous estimer... et il sera bien sur d'avoir en vous une bonne et digne feinme...

- Vous dites cela pour me consoler.

- Non, je dis cela parce que c'est vrai.

– Enfin, vrai ou non, ça me fait du bien, toujours,.. et je vous en remercie... Mais qui vient donc la ? Tiens, c'est M. Pipelet et a femme... Mon Dieu, comme il a l'air content! lui qui, dans les derniers temps, était toujours si malheureux à cause des plaisanteries de M. Cabrion.

En effet, M. et Madame Pipelet s'avan-

caient allègrement ; Alfred, toujours coiffé de j son inamovible chapeau tromblon, portait un magnifique habit vert-pré encore dans tout son lustre; sa cravate, à coins brodés, laissait dépasser un col de chemise formidable qui lui cachait la moitié des joues; un grand gilet fond jaune vif, a larges bandes marron; un pantalon noir un peu court, des bas d'une **éblouissante blancheur et des souliers cirés à** l'œuf complétaient son accoutrement.

Anastasie se prélassait dans une robe de ·mérinos amarante sur laquelle tranchait vivement un chale d'un bleu foncé... Elle expbeait orgueilleusament à tous les regards sa perruque fraichement bouclée, et tensit son bonnet suspendu à son bras par des brides de ruban vert

en manière de ridicule.

La physionomie d'Alfred, ordinairement si grave, si recueillie et dernièrement si abattue, était rayonnante, jubilante, rutilante; du plus loin qu'il aperçut Louise et Rigolette, il accourut en s'écriant de sa voix de basse :

–Délivré... Parti!

- Ah! mon Dieu! M. Pipelet, dit Rigolette, comme vous avez l'air joyeux! Qu'avezvons donc?

– Parti... Mademoiselle ou plutôt Madame, venx-je, puis-je, dois-je dire, car maintenant veus êtes exactement semblable à Anastasie, race au conjungo, de même que votre mari, M. Germain, est exactement semblable à moi...

- Vous êtes bien honnête, M. Pipelet, dit Rigolette en souriant ; mais qui est donc parti?

Cabrion! s'écria M. Pipelet en respirant et en aspirant l'air avec une indicible satisfaction, comme s'il eut été dégagé d'un poids énorme. Il quitte la France à jamais, à toujours... à perpétuité... enfin il est parti.

- Vous en êtes bien sûr?

. Je l'ai vu... de mes yeux vu monter hier en diligence... route de Strasbourg, lui, tous ses bagages... et tous ses effets, c'est-à-dire un ótui à chapeau, un appui-main et une bolte a couleurs.

Qu'est-ce qu'il vous chante là, ce vieux chéri? dit Anastasie en arrivant essoufflée, car elle avait difficilement suivi la course précipitée d'Alfred. Je parie qu'il vous parle du départ de Cabrion? Il n'a fait qu'en rabacher toute la route...

- C'est-à-dire, Anastasie, que je ne tiens pas sur terre... Avant, il me semblait que mon chapeau était doublé de plomb ; maintenant on dirait que l'air me soulève vers le firmament! Parti... enfin... parti! et il ne reviendra plus!

— Heureusement, le gredin.

- Anastasie... ménagez les absents... le bonheur me rend clément ; je dirai simplement que c'était un indigne polisson.

- Et comment avez-vous su qu'il allait en

Allemagne? demanda Rigolette.

Par un ami de mon roi des locataires... A propos de ce cher homme, vous ne savez pas? grace aux bons renseignements qu'il a donnés de nous, Alfred est nommé concierge gardien d'un mont-de-piété et d'une banque charitable,

fondés dens notre maison par une bonne ame qui me fait joliment l'effet d'être celle dont M. Rodolphe était le commis vayageur en bonnes actions!

- Cela se trouve bien, reprit Rigolette; c'est mon mari qui est le directeur de cette banque.

aussi par le crédit de M. Rodolphe.

- Et aliflez donc!... s'écria gaiement Madame Pipelet. Tant misux! tant misux! mieux vaut des commissances que des intrus, mieux vaut des anciens visages que des aouvenux... Mais, pour en revenir à Cabrion, figurez-vous qu'un grand gros Monsieur chanve. en venant nous apprendre la nomination d'Alfred comme gardien, nous a demandé ai 🚗 peintre de beaucoup de talent, nammé Cabrion, n'avait pas demouré chez nous. Au nom de Cabrion, voilà mon vieux chéri qui lève sa bette en l'air, et qui a la petite mort. Heureusoment le gros grand chauve ajoute :

... Ce jeune peintre va partir pour l'Allemagne; une personne riche l'y emmène sons des travaux qui l'y retiendront pendant des années... peut-être même se fixera-t-il tout à

fait à l'étranger.,

En foi de quoi le particulier donna a mon vieux chéri la date du départ de Cabrion et

l'adresse des messageries.

- Et j'ai le boaheur inespéré de lire sur le registre: M. Cabrion, artiste peintre, depart pour Strasbourg et l'étranger par correspon-
  - Le départ était fixé à ce matin...
- Je me rends dans la cour avec mon броизе...

- Nous voyons le gredin monter sur l'impériale à côté du conducteur.

--- Et enfin, au moment où la voiture s'ébranle, Cabrion m'aperçoit, me reconnaît, se retourne, et me crie :

.. — Je pars pour toujours... a toi pour la vie!,.

Heureusement la trompette du conducteur étouffa presque ces derniers mots et ce tutoisment indécent que je méprise... car enfia, Dieu soit loué, il est parti.

- Et parti pour toujours, croyez-le, M. Pipelet, dit Rigolette en contraignant une violente envie de rire. Mais ce que vous ne savez pe et ce qui va bien vous étonner... c'est que M. Rodolphe était...
  - Etait ?
  - Un prince déguisé... une Altesse Royale.
  - Allons donc, quelle farce! dit Anastasio. — Je vous le jure sur mon mari... dit très-
- sérieusement Rigolette. - Mon roi des locataires... une Altease Royale! s'écria Anastasie. Allilez donc!... Et moi qui l'ai prié de garder ma loge !... Par-

don... perdon... pardon... Et elle remit machinalement son bonnet,

comme si cette coiffure e'ut été plus convenable pour parler d'un prince.

Par une manifestation diamétralement or posée quant à la forme, mais toute semb quant au foud, Alfred, contre son habitude, se décoisse complétement, et salua prefendément ( pérez, nous a-t-on dit, ini reviendes ensuite de le vide en s'écriant:

- Un prince... une Alteme dans notre loge! .. Et il m'a vu sous le linge quand j'étais au lit par suite des indignités de Cabrion!

À ce moment Madame George se retourna,

et dit à son fils et à Rigolette:

- Mes enfants, voici M. le Decteur.

# CHAPITRE XVII. LE MAÎTRE D'ÉCOLE.

Le Docteur Herbin, homme d'un tige mar, avait une physionomie infiniment spirituelle et distinguée, un regard d'une profondeur, d'une gacité remarquable, et un sourire d'une bonté extrême. Sa voix, naturellement barmoniouse, devenuit presque caressante lorsqu'il s'adressait aux aliénés ; aussi la suavité de son accent, la mansuétude de ses paroles semblaient souvent calmer l'irritabilité naturelle de ces infortunés. L'un des premiers il avait substitué, dans le traitement de la folie. la commissation et la bienveillance aux terribles moyens coercitifs employés autrefois ; plus de chaines, plus de coups, plus de douches, plus d'isolement surtout (sauf quelques cas exceptionnels.)

Sa haute intelligence avait compris que la monomanie, que l'insanité, que la fureur s'exaltent par la séquestration et par les brutalités ; qu'en soumettant au contraire les aliénés à la vie commune, mille distractions, mille incidents de tous les moments les empêchent de s'aborber dans une idée fixe, d'autant plus funeste qu'elle est plus concentrée par la solitude

et par l'intimidation.

Ainsi l'expérience prouve que, pour les aliénés, l'isolement est aussi funeste qu'il est salutaire pour les détenus criminels... la perturhation mentale des premiers s'accroissant dans la solitude, de même que la porturbation on plutôt la subversion morale des seconds s'augmente et devient incurable par la fréquentation de leurs pairs en corruption.

Sans doute dans plusieurs années, le système pénitentiaire actuel, avec ses prisons en commun, véritables écoles d'infamie, avec sus bagnes, ses chaines, ses piloris et ses échafauds, perattra aussi vicioux, aussi sauvage, aussi atroce que l'ancien traitement qu'on infligeait aux alienés paraît à cette heure absurde et atrece...

- Monsieur, dit Madame George(1) à M. Herbin, j'ai cru pouvoir accompagner mon fils et ma belle-fille, quoique je ne connaisse pas M. Morel. La position de cette excellent homme m'a paru si intéressante, que je n'ai pu résister au désir d'assister avec mes enfants au réveil complet de sa raison, qui, vous l'esl'épreuve à laquelle vous allez le soumettre.

— Je compte du moins beaucoup, Madame, sur l'impression favorable que doit lui causer le présence de sa fille et des personnes qu'il avant l'habitude de voir.

— Lorsqu'on est venu arrêter mon mari, dit la femme de Morel avec émotion en montrant Rigolette au docteur, notre bonne petite voisine était occupée à me secourir moi et mes omfants...

--- Mon père connaissait hien aussi M. Germain, qui a toujours eu beaucoup de bontés

pour neus, ajouta Louise.

Puis, désignant Alfred et Anastasie, elle

- Monsieur et Madame sont les portiers de notre maison... ils avaient aussi bien des fois aidé notre famille dans son malheur, autant

qu'ils le ponyaient - Je vous remercie, Mansieur, dit le doctour à Alfred, de vous être dérangé pour venir ici : mais, d'après ce qu'on me dit, je vois que

cette visite ne doit pas vous couter.

- Messieur, dit M. Pinelet en s'inclineme gravement, l'homme doit s'entraider ici-bas... il est frère... sans compter que le père Morel était la crème des honnétes gans... avant qu'il n'ait perdu la raison par suite de son arrestation. et de celle de cette chère Mademaiselle Louise.

-- Et même, reprit Anastasie, et même que je regrette toujours que l'écuellée de souns brûlante que j'ai jetée sur le dos des recors n'aurait pas été du plomb sondu... N'est-co pas, vieux chéri, du plomb fondu?

- C'est vrai ; je deis rendre ce juste benn mage à l'affection que mon épouse avait veuée

aux Morei...

-- Si vous ne craignes pag, Madame, dit le Doctour Herbin à la mère de Germain, la vue des aliénés, nous traverserous plusieurs com pour nous rendre au bâtiment extérieur ou j'ai jugé à propos de faire conduire Morel ; car j'af denné l'ordre ce matin qu'on ne le menat pas à la ferme, comme a l'ordinaire.

- A la forme, Monsieur? dit Madame

George, il y a une ferme ici?

- Cela vous surprend, Madame i je le concois. Qui, nous avons ici une ferme, dent les produits sont d'une très-grande ressource pour la maison, et qui est mise en valeur par des aliénés.(1)

– Ils y travaillent... en liberté, Monsieur ? -Sans doute, et le travail, le calme des champs, la vue de la nature, est un de nos meilleurs moyens curatifs... Un seul gardien les y conduit, et il n'y a presque jamais eu d'exemple d'ovasion ; ils s'y rendent avec une satisfaction véritable... et le petit salaire qu'ils gagnent sort à améliorer leur sort... à dour procurer de petites douceurs. Mais nous voici arrivés à la porte d'une des cours..

Puis, voyant une légère nuance d'appréhen-

<sup>(</sup>I) Nesso ravona que les femmes sont très-difficilement edenies dans les maisons d'alfenés; mais nous de-mandons pardon au lecteur de cette irrégularité néces-saire à metre fatte.

<sup>(2)</sup> Cette ferme, admirable institution cusetive, est située à très-neu de distance de Bightse.

sion sur les traits de Madame George, le docteur ajouta :

- Ne craignez rien, Madame... dans quelques minutes vous serez aussi rassurée que moi.
- Je vous suis, Monsieur... Venez, mes enfants.
- Anastasie, dit tout bas M. Pipelet qui était resté en arrière avec sa femme, quand je songe que si l'infernale poursuite de Cabrion ett duré... ton Alfred devenait fou, et, comme tel, était relégué parmi ces malheureux que nous allons voir vêtus des costumes les plus baroques, enchainés par le milieu du corps, ou enfermés dans des loges comme les bêtes féroces du Jardin des Plantes!
- Ne m'en parle pas, vieux chéri... On dit que les fous par amour sont comme de vrais singes dès qu'ils aperçoivent une femme... ils se jettent aux barreaux de leurs cages en poussant des roucoulements affreux... Il faut que leurs gardiens les apaisent à grands coups de fouet, et en leur lachant sur la tête des immenses robinets d'eau glacée qui tombent de cent pieds de haut... et ça n'est pas de trop pour les rafraichir...

— Anastasie, ne vous approchez pas trop des cages de ces insensés... dit gravement Alfred; un maffieur est si vite arrivé!

— Sans compter que ça ne serait pas genéreux de ma part d'avoir l'air de les narguer; cer, après tout, ajouta Anastasie avec mélancolie, c'est nos attraits qui rendent les hommes comme ça. Tiens, je frémis, mon Alfred, quand je pense que si je t'avais refusé ton bonheur, tu serais probablement, à l'heure qu'il est, fou d'amour comme un de ces enragés... que tu serais à te cramponner aux barreaux de ta cage aussitôt que tu verrais une femme, et à rugir après, pauvre vieux chéri. . toi qui, au contraire, t'ensauves des qu'elles t'agacent.

— Ma pudeur est ombragcuse, c'est vrai, et je ne m'en suis jamais mal trouvé; mais, Anastasie, la porte s'ouvre, je frissonne... Nous allons voir d'abominables figures, entendre des bruits de chaînes et des grincements de dents..

M. et Madame Pipelet, n'ayant pus, ainsi qu'on le voit, entendu la conversation du docteur Herbin, partageaient les préjugés populaires qui existent encore à l'endroit des hospices d'aliénés, préjugés qui, du reste, il y a quarante ans, étaient d'effroyables réalités.

La porte de la cour s'ouvrit.

Cette cour, formant un long parallélogramme était plantée d'arbres, garnie de bancs; de chaque côté régnait une galerie d'une élégante construction; des cellules largement aérées avaient accès sur cette galerie; une cinquantaine d'hommes, uniformément vêtus de gris, se promenaient, causaient, ou restaient silencieux et contemplatifs, assis au soleil.

Rien ne contrastait davantage avec l'idée qu'on se fait ordinairement des excentricités de costume et de la singularité physiognomonique des aliénés; il fallait môme une longue habitude d'observation pour découvrir sur

beaucoup de ces visages les indices certains de la folie.

A l'arrivée du docteur Herbin, un grand nombre d'aliénés se pressèrent autour de lui, joyeux et empressés, en lui tendant leurs mains avec une touchante expression de confiance et de gratitude, à laquelle il répondit cordialement en leur disaut :

- Bonjour, bonjour, mes enfants...

Quelques-uns de ces malheureux, trop éloignés du docteur pour lui prendre la main, vinrent l'offrir avec une sorte d'hésitation traintive aux personnes qui l'accompagnaient.

- Bonjour, mes amis, leur dit Germain en leur serrant la main avec une bonté qui semblait les ravir.
- Monsieur, dit Madame George au docteur, est-ce que ce sont des fous?
- Ce sont à peu prés les plus dangereux de la maison, dit le docteur en souriant. On les laisse ensemble le jour; seulement, la auit, on les renferme dans ces cellules dont vous voyez les portes ouvertes...
- Comment... ces gens sont complétement fous?... Mais quand sont-ils donc furieux?...
- D'abord... dès le début de leur maladie, quand on les amène ici; puis peu à peu le traitement agit, la vue de leurs compagnons les calme, les distrait... la douceur les apaise, et leurs crises violentes, d'abord fréquentes, deviennent de plus en plus rares... Tenez, en voici un des plus méchants.

C'était un homme robuste et nerveux, de quarante ans environ, aux longs cheveux noirs, au grand front, au teint bilieux, au regard profond, à la physionomie des plus intelligentes. Il s'approcha gravement du docteur, et lui dit d'un ton d'exquise politesse, quoique se contraignant un peu:

M. le docteur, je dois avoir a mon tour le droit d'entretenir et de promener l'aveugle ; j'aurai l'honneur de vous faire observer qu'il y a une injustice flagrante à priver ce malheureux de ma conversation pour le livrer... (et le fou sourit avec une dédaigneuse amertume) aux stupides divagations d'un idiot complétement étranger, je crois ne rien hasarder, complétement étranger aux moindres notions d'une science quelconque, tandis que ma conversations distraitrait l'aveugle. Ainsi, ajouta-t-il avec une extrême volubilité, je lui aurais dit mon avis sur les surfaces isothermes et orthogonales, lui faisant remarquer que les équations aux différences partielles, dont l'interprétation géométrique se résume en deux faces orthogonales, ne peuvent ôtre intégrées généralement à cause de leur complication... Je lui aurais prouvé que les surfaces conjuguées sont nécessairement toutes isothermes et nous aurions cherché ensemble quelles sont les surfaces capables de composer un système triplement isotherme ... Si je ne me fais pas illusion, Monsieur... comparez cette récréation aux stupidités dont on entretient l'aveugle, ajouta l'aliéné en reprenant haleine, et dites-moi si ce n'est pas un meurtre de le priver de mon |

entretien?

- Ne prenez pas ce qu'il vient de dire, madame, pour les élucubrations d'un fou, dit tout bas le docteur, il aborde ainsi parfois les plus hautes questions de géométrie ou d'astronomie avec une sagacité qui ferait honneur aux savants les plus illustres... Son savoir est immense. Il parle toutes les langues vivantes, mais il est, hélas! martyr du désir et de l'orgueil du savoir; il se figure qu'il a absorbé toutes les connaissances humaines en lui seul, et qu'en le retenant ici on replonge l'humanité dans les ténèbres de la plus profonde igno-

Le docteur reprit tout haut à l'aliene, qui semblait attendre sa réponse avec une respec-

tueuse anxiété :

- Mon cher M. Charles, votre réclamation me semble de toute justice, et ce pauvre aveugle qui, je crois, est muet, mais heureusement n'est pas sourd, goûterait un charme infini à la conversation d'un homme aussi érudit que vous... je vais m'occuper de vous faire rendre justice,

- Du reste... vous persistez toujours, en me retenant ici, à priver l'univers de toutes les connaissances humaines que je me suis appropriées, en me les assimilant, dit le fou en s'animant peu à peu et en commençant à gesticuler

avec une extrême agitation.

 Allons, allons, calmez-vous, mon bon M. Charles; heureusement l'univers ne s'est pas encore aperçu de ce qui lui manquait ; des qu'il reclamera, nous nous empresserons de satisfaire à sa réclamation ; en tout état de cause, un homme de votre capacité, de votre savoir, peut toujours rendre de grands services...

— Mais je suis pour la science ce qu'était

l'arche de Noé pour la nature physique, s'écriat-il en grinçant des dents et l'œil égaré.

- Je le sais, mon cher ami...

- Vous voulez mettre la lumière sous le boisseau! s'écria-t-il en fermant les poings. Mais alors je vous briserais comme verre, ajouta-t-il d'un air menaçant, le visage empourpé de colère et les veines gonflées à se rompre.

- Ah! M. Charles, répondit le docteur en attachant sur l'insensé un regard calme, fixe, perçant, et donnant à sa voix un accent caressant et flatteur, je croyais que vous étiez le plus grand savant des temps modernes.

- Et passés,... s'écria le fou oubliant tout à

coup sa colère pour son orgueil

-Vous ne me laissez pas achever... que vous étiez le plus grand savant des temps passés... présents...

- Et futurs..., ajouta le fou avec fierté.

-Oh! le vilain bavard qui m'interrompt toujours, dit le docteur en souriant et en lui frappant amicalement sur l'épaule. Ne diraiton pas que l'ignore toute l'admiration que vous inspirez et que vous méritez?... Voyons, allons voir l'aveugle... conduisez-moi près de lui.

- Docteur, vous êtes un brave homme;

venez, venez, vous allez voir ce qu'on l'oblige d'écouter, quand je pourrais lui dire de si belles choses, reprit le fou complétement calmé, en marchant devant le docteur d'un air satisfait.

- Je vous avoue, Monsieur, dit Germain qui s'était rapproché de sa mère et de sa femme dont il avait remarqué l'effroi lorsque le fou avait parlé et gesticulé violemment, un moment i'ai craint une crise.

- Eh! mon Dieu! Monsieur, autrefois, au premier mot d'exaltation, au premier geste de menace de ce malheureux, les gardiens se fussent jetés sur lui, ont l'eût garrotté, battu, inondé de douches, une des plus atroces tortures que l'on puisse réver... Jugez de l'effet d'un tel traitement sur une organisation énergique et irritable, dont la force d'expansion est d'autant plus violente qu'elle est plus comprimée. Alors il serait tombé dans un de ces accès de rage effroyables qui défiaient les étreintes les plus puissantes... s'exaspéraient par leur fréquence, et devenaient presque incurables ; tendis que, vous le voyez, en ne comprimant pas d'abord cette effervescence momentanée. ou en la détournant à l'aide de l'excessive mobilité d'esprit que l'on remarque chez beaucoup d'insensés, ces bouillonnements éphémères s'apaisent aussi vite qu'ils s'élèvent.

- Et quel est donc cet aveuzle dont il parle. Monsieur? Est-ce une illusion de son esprit?

demanda Madame George.

-Non, Madame, c'est une histoire fort étrange, répondit le docteur. Cet aveugle a été pris dans un repaire des Champs-Elysées où l'on a arrêté une bande de voleurs et d'assassins; on a trouvé cet homme enchaîné au milieu d'un caveau souterrain, à côté du cadavre d'une femme si horriblement mutilée qu'on n'a pu la reconnaître...

- Ah! c'est affreux!... dit Madame George

en frissonnant. (1)

-Cet homme est d'une épouvantable laideur, toute sa figure est corrodée par le vitriol. Depuis son arrivée ici, il n'a pas prononcé une parole. Je ne sais s'il est réellement muet, ou s'il affecte le mutisme... Par un singulier hasard, les seules crises qu'il ait sues se sont passées pendant mon absence, et toujours la nuit. Malheureusement toutes les demandes qu'on lui adresse restent sans réponse, et il est impossible d'avoir aucun renseignement sur sa position; ses accès semblent causés par une fureur dont la cause est impénétrable, car il ne prononce pas une parole. Les autres aliénés ont pour lui beaucoup d'attentions, ils guident sa marche et ils se plaisent à l'entretenir, hélas! selon le degré de leur intelligence... Tenez... le voici...

Toutes les personnes qui accompagnaient le médecin reculèrent d'horreur à la vue du Maitre d'école, car c'était lui.

<sup>(1)</sup> Rodolphe avait toujours laissé ignorer à Màdame George le sort du Maître d'école, depuis que calui-ci s'était évadé du bagne de Rochefort

El n'était pas fou, mais il contrefaisait le must et l'insensé...

Il avait massacré la Chouette, non dans un accès de folie, mais dans un accès de fièvre chaude pareil à celui dont il avait déjà été frappé lors de sa terrible vision à la forme de Bouqueval.

Ensuite de son arrestation à la taverne des Champs-Élysées, sortant de son délire passager, le Maître d'école s'était éveillé dans une des cellules du dépêt de la Conciergerie ou l'on enferme provisoirement les insensés. Entendant dire autour de lui: "C'est un fou furieux, "il résolut de continuer de jouer ce rôle, et s'imposa un mutisme complet, afin de ne pas se compromettre par ses réponses, dans le cas ou l'on douterait de son insanité prétendue.

Ce stratagème lui réussit. Conduit à Bicètre, il simula de temps à autre de violents accès de fureur, ayant toujours soin de choisir la nuit pour ces manifestations, afin d'échapper à la pénétrante observation du médecin en chiquegien de garde, éveillé et appelé à la hate, n'arrivant presque jamais qu'à l'issue ou à la fin de la crise...

Le très-petit nombre des complices du Mattre d'école qui savaient son véritable nom et son évasion du bagne de Rochefort ignoraient ce qu'il était devenu, et n'avaient d'ailleurs aueum intérêt à le dénoncer; on ne pouvait ainsi constater son identité. Il espérait descretter toujeurs à Bloêtre, en continuant son rèle de fou et de mast.

Oni, toujours... tel était alors l'unique vœu, le seul désir de cet homme, grâce à l'impnissance de nuire qui paralysait ses méchants instinuts. Grâce à l'isolement profond où il amit vécu dans le caveau de Bras-Rouge, le remords, on le sait, s'était peu à peu emparé de cette àme de fer...

A force de concentrer son esprit dans une inesseante méditation (le souvenir de ses crimes passés), prisé de toute communication avec le monde extérieur, ses idées finisatient souvent par prendre un corpe, par s'imager dans son cerveau, ainsi qu'il l'avait dit à la Chouette; alers lui apparaissaient quelquefois les traits de ses victimes; mais ce n'était pas là de la folie, c'était la puissance du souvenir portée à sa darnièse expression.

Ainsi cet homme, encore dans la force de l'age, d'une constitution athlétique, cet homme qui devait sans doute vivre encore de longues années, cet homme qui jouissait de toute la plánitude de sa raison, devait paster ces longues années parmi les fous, dans un mutisme complet... sinon, s'il était découvert, on le conduirait à l'échafaud pour ses nouveaux meurtres, ou on le condamnerait à une réclusion perpétuelle parmi des scélérats pour lesquels il ressentait une horreur qui s'augmentait en raison de son repentir.

Le Maltre d'école était assis sur un banc, une forêt de cheveux grisonnants couvrait sa tête hideuse et énorme ; accoudé sur un de ses

genoux, il appuyait son menton dans sa main. Quoique ce masque affreux fût privé de regard, que deux trous remplaçassent son nez, que sa houche fût difforme, un désespoir écrasant, incurable, se manifestait encore sur ce visage monstrueux.

Un aliéné d'une figure triste, bienveillante et juvénile, agenouillé devant le Maitre d'école, tenait as robuste main entre les siennes, le regardait avec bonté, et d'une voix douce répétait incessamment ces seuls mots: Des fraises... des fraises... des fraises...

- Voila pourtant, dit gravement le sou savant, la seule convensation que cet idiot sache tenir à l'aveugle... Si chez lui les yeux du corps sont fermés, ceux de l'esprit sont sans doute ouverts... et il me saura gré de me mettre en communication avec lui.

— Je n'en doute pas, dit le docteur, pendant que le pauvre insensé à figure mélancolique contemplait l'abominable figure du Maltre d'école avec compassion et répétait de sa voix douce: Des fraises... des fraises... des fraises...

- Depuis son entrée ici, ce pauvre fou n'a pas prononcé d'autres paroles que celles-la, dit le docteur à Madame George qui regardait le Maltre d'école avec horreur; quel événement mystérieux se rattache à ces mots, les seuls qu'il dise... c'est ce que je n'ai pu pénétrer...

- Mon Dieu, ma mère, dit Germain à Madame George, combien ce malheureux aveugle paraît accablé!...

— C'est vrai, mon enfant, répondit Madame George, malgré moi mon cœur se serre... sa vue me fait mal... Oh! qu'il est triste de voir l'humanité sous ce sinistre aspect!

A peine Madame George eut-elle prononcé ces mots, que le Maître d'école tressaillit, aon visage couturé devint pale sous ses cicatrices, il leva et tourns si vivement la tête du côté da la mère de Germain que celle-ci ne put retesix un cri d'effroi, quoiqu'elle ignorât quel était ce misérable.

Le Maître d'école avait reconnu la voix de sa fomme... et les paroles de Madame George lui disaient qu'elle parlait à son fils.

- Qu'avez-vous, ma mére ?... s'écria Germain.
- Rien, mon enfant... mais le mouvement de cet homme... l'expression de sa figure.... mus cela... m'a effrayée... Tenes, Mensione, pardomez à ma faiblesse, ajouta-1-elle en a'ndressant au docteur, je regrette presque d'assuir sédé à ma curiossité en accompagnant mon fils.
- → Oh! pour une fois... ma mère... il my u rien à regretter...
- Bien certainement que notre bonne mère ne reviendra plus jamais ici, ni nous non plus, n'est-ce pas, mon petit Germain? dit Rigolette; c'est si triste... ça navre le cœur.
- --- Allons, vous êtes une petite peureuse. . . N'est-ce pas, M. le docteur, dit Germain en souriant, n'est-ce pas que ma femme est une peureuse?
  - J'avoue, répondit le médecin, que la vue

de ce malheureux aveugle et muet m'a impressionné. . . moi qui ai vu bien des misères.

Quelle frimousse!... hein! vieux chéri? dit tout has Anastasie... Eh bien! augués de toi... tous les homnes me paraissent aussi laids que cet affreux honhomme... C'est pour ça que persoane ne peut se vanter de... tu comprends, mon Alfred?...

Ansatasie, je rèverai de cette figure-la...

c'est str... j'en aurai le cauchemar... ..... Mon ami, dit le docteur au Maître d'é-

cole, comment vous trouvez-vous?... Le Maître d'école resta muet.

- Vous ne m'entendez donc pas? reprit le docteur en lui frappant légèrement sur l'épaule.

Le Mattre d'école ne répondit rien, il baissa la tête ; an bout de quelques instants... de ses yeux sans regards il tomba une larmé...

- Il pleure... dit le docteur.

— Pauvre homme! ajouta Germain avec

Le Mattre d'école frissonna; il entendait de nouveau la voix de son fils... Son fils éprouvait pour lui un sentiment de compassion.

— Qu'avez-vous? Quel chagrin vous afflige?

demanda le docteur.

Le Mattre d'école, sans répondre, cacha son visage dans ses mains.

- Nous n'en obtiendrons rien, dit le docteur.

— Laissez-moi faire, je vais le consoler, reprit le fou savant d'un air grave et prétentieux. Je vais lui démontrer que tous les genres de surfaces orthogonales dans lesquels les trois systèmes sont isothermes, sont: 1° Ceux des surfaces du second ordre; 2° ceux des ellipso-Ides de révolution autour du petit axe et du grand axe; 3° ceux... Mais, au fait, non, reprit le fou en se ravisant et réfléchissant, je l'entretiendrai du système planétaire.

Puis, s'adressant au jeune aliéné toujours agenouillé devant le Maître d'école :

- Ote-toi de là ... avec tes fraises ...

— Mon garçon, dit le docteur au jeune fou, il faut que chacun de vous conduise et entretienne à son tour ce pauvre homme... Laissez votre camarade prendre votre place...

Le jeune aliéné obéit aussitôt, se leva, regarda timidement le docteur de ses deux grands yeux bleus, lui témoigna sa déférence par un salut, fit un signe d'adieu au Maître d'école, et s'éloigna en répétant d'une voix plaintive:

— Des fraises... des fraises...

Le docteur, s'apercevant de la pénible impression que cette scène causait à Madame

George, lui dit:

— Heureusement, Madame, nous allons trouver Morel, et, si mon espérance se réalise, votre ame s'épanouira en voyant cet excellent homme rendu à la tendresse de sa digne femme et de sa digne fille.

Et le médecin s'éloigna suivi des personnes

qui l'accompagnaient.

Le Maître d'école resta seul avec le fou de science, qui commença de lui expliquer d'ailleurs très-savamment, très-éloquemment, la marche imposante des astres, qui décrivant si-

lencieusement leur courbe immense dans le ciel, dont l'état normal est le nuit...

Mais le Maître d'école n'écoutait pas...

Il songasit avec un profond déscapoir qu'il n'entendrait plus jamais la voix de son fils et de sa femme. Certain de la juste horsaur qu'il leur inspirait, du malheur, de la honte, de l'é-pouvante où les aurait plongés la révélation de son nom, il eut plutôt enduré mille morts que de se découvrir à eux... Use seule, une dernière consolution lui restait; un moment il avait inspiré quelque pitié à son fils.

Et malgré lui, il se rappelait ces mots que Rodolphe lui avait dits avant de lui infliger un

chatiment terrible:

"Chacune de tes paroles est un blasphane, chacune de tes paroles sera une prière; tu es audacieux et cruel parce que tu es fort, tu seras doux et humble parce que tu es fort, tu seras doux et humble parce que tu es fait pleureras tes victimes... D'homme tu t'es fait bête féroce... un jour tun intelligance se relavera par l'expiation. Tu n'as pas même respecté ce que respectent les bêtes sauvages, leur femelle et leurs petits... après une longue vie consacrée à la rédemption de tes crimes, ta dernière prière sera pour supplier Dieu de t'accorder le bonheur inespéré de mourir entre ta femme et ton fils...,

—Nous allons penner sievant la cour das iditits et nous servivons au bâtiment on se trouve Morel, dit le docteur en sertant de la cour ou était le Mattre d'école.

# CHAPITRE XVIII.

### MOREL LE LAPIDATRE.

Malgré la tristosse que lui avait inspirée la vue des aliénés, Madame George ne put s'empêcher de s'arrêter un moment en passant devant une cour grillée où étaient enformés ies idiots incurables.

Pauvres êtres! qui souvent n'out pas même l'instinct de la bête, et dont on ignore presque toujours l'origine; incennus de tous et d'ouz-mêmes ... ils traversent ainsi la vie, absolument étrangers aux sentiments, à la pensée, éprouvant seulement les besoins animaux les plus limités ...

Les hideux accouplements de la misère et de la débauche, au plus profond des bouges les plus infects, cause ordinairement cet effroyable abàtardissement de l'espèce . . . qui atteint en général les classes pauvres.

Si généralement la folie ne se révale pas tout d'abord à l'observateur superficiel par la seule inspection de la physionomie de l'aliéné, il n'est que trop facile de reconnaître les carac-

tères physiques de l'idiotisme.

Le Docteur Herbin n'eut pas besoin de faire remarquer à Madame George l'expression d'abrutissement savrage, d'insensibilité stapide ou d'Suchissement imbécile qui demait aux tratte de ces malheureux un aspect à la fois hideux. et pénible à voir. Presque tous étaient vêtus de longues souquenilles sordides en lambeaux; car malgré toute la surveillance possible, on ne peut empêcher ces êtres, absolument privés d'instinct et de raison, de lacérer, de souiller leurs vêtements en rampant, en se roulant comme des bêtes dans la fange des cours (1) où ils restent pendant le jour.

Les uns, accroupis dans les coins les plus obscurs d'un hangar qui les abritait, pelotonnés, ramassés sur eux-mêmes comme des animaux dans leurs tanières faisaient entendre une sorte

de ralement sourd et continuel.

D'autres, adossés au mur, debout, immobiles, muets, regardaient fixement le soleil.

Un vieillard d'une obésité difforme, assis sur une chaise de bois, dévorait sa pitance avec une voracité animale, en jetant de côté et d'autre des regards obliques et courroucés.

Ceux-ci marchaient circulairement et en hate dans un tout petit espace qu'ils se limitaient : cet étrange exercise durait des heures entières sans interruption.

Ceux-la, assis par terre, se balançaient incessamment en jetant alternativement le haut de leur corps en avant et en arrière, n'interrompant ce mouvement d'une monotonie vertigineuse que pour rire aux éclats, de ce rire strident, guttural de l'idiotisme.

D'autres enfin, dans un complet anéantissement, n'ouvraient les yeux qu'aux heures du repas, et restaient inertes, inanimés, sourds, maets, aveugles, sans qu'un cri, sans qu'un

geste annonçat leur vitalité...

L'absence complète de communication verbale ou intelligente est un des caractères les plus sinistres d'une réunion d'idiots; au moins, malgré l'incohérence de leurs paroles et de leur pensée, les fous se parient, se reconnaissent, se recherchent; mais entre les idiots il règne une indifférence stupide, un isolement farouche... Jamais on ne les entend prononcer une parole articulée; ce sont de temps à autre quelques rires sauvages ou des gémissements et des cris qui n'ont rien d'humain... à peine un très-petit nombre d'entre eux reconnaissentils leurs gardiens... Et pourtant, répétons-le avec admiration, par respect pour la créature, ces infortunés qui semblent ne plus appartenir

a notre espèce, et pas même à l'espèce animale par le complet anéantissement de leurs facultés intellectuelles; ces êtres incurablement frappés qui tiennent plus du moltusque que de l'être animé, et qui souvent traversent ainsi tous les âges d'une longue carrière, sont entourés de soins recherchés et d'un bien-être dont ils n'ont pas même la conscience...

Sans doute il est beau de respecter ainsi le principe de la dignité humaine jusque dans ces malheureux qui de l'horame n'ont plus que l'enveloppe... mais, répétons-le toujours, on devrait songer aussi à la dignité de ceux qui, doués de toute leur intelligence, remplis de zèle, d'activité, sont la force vive de la nation; leur donner la conscience de cette dignité en l'encourageant, en la récompensant lorsqu'elle s'est manifestée par l'amour du travail, par la résignation, par la probité; ne pas dire enfin, avec un égoïsme semi-orthodoxe:

Punissons ici-bas, Dieu récompensera lahaut.

— Pauvres gens! dit Madame George en suivant le docteur, après avoir jeté un dernier regard dans la cour des idiots, qu'il est triste de songer qu'il n'y a acun remède à leurs maux!

- Hélas! aucun, Madame, répondit le docteur, surtout arrivés à cet âge; car, maintenant, grace aux progrès de la science, les enfants idiots recoivent une sorte d'éducation qui développe au moins l'atome d'intelligence incomplete dont ils sont quelquefois donés. Nons avons ici une école (1) dirigée avec autant de persévérance que de patience éclairée, qui offre déja des résultats on ne peut plus satisfaisants ; par des moyens très-ingénieux et exclusivement appropriés à leur état, on exerce à la fois le physique et le moral de ces pauvres enfanta, et beaucoup parviennent à connaître les lettres, les chiffres, à se rendre compte des couleurs; on est même arrivé à leur apprendre à chanter en chœur, et je vous assure, Madame, qu'il y a une sorte de charme étrange, à la fois triste et touchant, à entendre ces voix étonnées, plaintives, quelquesois douloureuses, s'élever vers le ciel dans un cantique dont presque tous les mots, quoique Français, leur sont inconnus... Mais nous voici arrivés au bâtiment où se trouve Morel... J'ai recommandé qu'on le laissat seul ce matin, afin que l'effet que l'espère produire sur lui eût une plus grande ac-

Et quelle est donc sa folie, Monsieur? dit tout bas Madame George au docteur, afin de n'être pas entendue de Louise.

— Il s'imagine que s'il n'a pas gagné treize cents francs dans sa journée pour payer une dette contractée envers un notaire nommé Ferrand, Louise doit mourir sur l'échafaud pour crime d'infanticide.

- Ah! Monsieur, ce notaire... était un

<sup>(1)</sup> Disons à ce propos qu'il est impossible de voir sans use profonde admiration pour les intelligences charitables qui ont combiné ces recherches de propreté hygieniques, de voir, disons-nous, les dortoirs et les lits sonsacrès aux idiots. Quand on pense qu'autrefois ces malheureux croupissaient dans une paille infecte, et qu'à cette heure ils ont des lits excellents, maintenus dans un état de salubrité parfaite par des moyens vraiment merveilleux, on ne peut, encore une fois, que glorifier ceux qui se sont voués à l'adoucissement de telles misères. Là nulle reconnaissance à attendre, pas même la gratitude de l'animal pour son maître. C'est donc le bien seulement fait pour le bien au saint nom de l'humanité; et cels n'en est que plus digne, que plus grand. On ne saurait donc trop louer MM, les adminitrateurs et médecins de Bicètre, dignement soutenus d'ailleurs par la haute et juste autorité du cèlèbre Doeseur Ferrus, chargé de l'inspection générale des hesploss d'aliences, et auquel on doit l'excellente sis sur les eliénés, loi basée sur ses savantes et profondes ob-

<sup>(1)</sup> Cette école est encore une des institutions les plus curiouses et les plus intéressantes.

monstre! s'écria Madame George, instruite de la haine de cet homme contre Germain ; Louiso Morel... son père... ne sont pas ses seules victimes... il a poursuivi mon fils avec un im-

pitoyable acharnement.

- Louise Morel m'a tout dit, Madame, répondit le docteur; Dieu merci, ce misérable a cessé de vivre... Mais veuillez m'attendre un moment avec ces braves gens... Je vais voir comment se trouve Morel.

Puis, s'adressant à la fille du lapidaire:

- Je vous en prie, Louise, soyez bien attentive: au moment ou je crierai: venez! paraissez aussitôt, mais seule... Quand je dirai une seconde fois venez... les autres personnes entreront avec vous...

- Ah! Monsieur, le cœur me manque, dit Louise en essuyant ses larmes; pauvre père...

si cette épreuve était inutile!...

- J'espère qu'elle le sauvera. Depuis longtemps je la ménage... allons, rassurez-vous, et songez à mes recommandations...

Et le docteur, quittant les personnes qui l'accompagnaient, entra dans une chambre dont les fenêtres grillées ouvraient sur un jardin.

Grace au repos, a un régime salubre, aux soins dont on l'entourait, les traits de Morel le lapidaire n'étaient plus pales, haves et creusés par une maigreur maladive : son visage plein, légèrement coloré, annonçait le retour de la santé; mais un sourire mélancolique, une certaine fixité qui souvent encore immobilisait son regard, annonçaient que sa raison n'était pas encore complétement rétablie.

Lorsque le docteur entra, Morel, assis et courbé devant une table, simulait l'exercice de

son métier de lapidaire en disant :

- Treize cents francs... treize cents francs ...ou sinon Louise sur l'échafaud... treize cents francs... travaillons... travaillons...travaillons...

Cette aberration, dont les accès étaient d'ailleurs de moins en moins fréquents, avait toujours été le symptôme primordial de sa folie. Le médecin, d'abord contrarié de trouver Morel en ce moment sous l'influence de sa monomanie, espéra bientôt faire servir cette circonstance à son projet; il prit dans sa poche une bourse contenant soixante-cinq louis qu'il y avait placés d'avance, versa cet or dans sa main, et dit brusquement à Morel qui, profondément absorbé par son simulacre de travail, ne s'était pas aperçu de l'arrivée du docteur:

- Mon brave Morel... assez travaillé...vous avez enfin gagné les treize cents francs qu'il vous faut pour sauver Louise... les voilà.

Et le docteur jeta sur la table la poignée d'or. - Louise est sauvée!... s'écria le lapidaire en ramassant l'or avec avidité. Je cours chez le notaire.

Et se levant précipitamment, il courut vers

la porte.

- Venez..., cria le Docteur avec une vive angoisse, car la guérison instantanée du lapidaire pouvait dépendre de cette première impression.

A peine ent-il dit venez, que Louise parut à la porte au moment même où son père s'y présentait.

Morel stupéfait recula de deux pas en arrière et laissa tomber l'or qu'il tenait...

Pendant quelques minutes il contempla Louise dans un ébahissement profond, ne la reconnaissant pas encore... Il semblait pourtant tacher de rappeler ses souvenirs; puis... se rapprochant d'elle... peu à peu, il la regarda avec une curiosité inquiete et craintive...

Louise, tremblante d'émotion, contenait difficilement ses larmes, pendant que le Docteur, lui recommandant par un geste de rester muette, épiait, attentif et silencieux, les moindres mouvements de la physionomie du lapidaire.

Celui-ci, toujours penché vers sa fille, commença de palir ; il passa ses deux mains sur son front inondé de sueur; puis, faisant un nouveau pas vers elle, il voulut lui parler; mais la voix expira sur ses lèvres, sa paleur augmenta, et il regarda autour de lui avec surprise, comme s'il sortait peu à peu d'un songe.

- Bien... bien,... dit tout bas le Docteur à Louise, c'est bon signe... quand je dirai venez, jetez-vous dans ses bras en l'appelant

votre père.

Le lapidaire porta les mains sur sa poitrine en se regardant, si cela peut se dire, des pieds à la tête, comme pour se bien convaincre de son identité. Ses traits exprimaient une incertitude douloureuse; au lieu d'attacher ses yeux sur sa fille, il semblait vouloir se dérober à sa vue. Alors il se dit à voix basse d'une voix entrecoupée:

- Non'!... non!... un songe... On suisje?... Impossible!... tun songe... ce n'est pas

elle...

Puis, voyant les pièces d'or éparses sur le plancher:

— Et cet or... je ne me rappelle pas... Je m'éveille donc?... La tête me tourne... je n'ose pas regarder... j'ai honte... ce n'est pas Louise..

- Venez, dit le Docteur à voix haute.

- Mon père... reconnaissez-moi done, je suis Louise... votre fille!... s'écria-t-elle fondant en larmes et en se jetant dans les bras du lapidaire, au moment où entraient la femme de Morel, Rigolette, Madame George, Germain et les Pipelet.

-Oh! mon Dieu, disait Morel que Louise accablait de careases, où suis-je?... Que me veut-on? Que s'est-il passé... Je ne peux pas

croire...

Puis, après quelques instants de silence, il prit brusquement entre ses deux mains la tête de Louise, la regarda fixement et s'écria, après quelques instants d'émotion croissante :

- Louise !...

– Il est sauvé, dit le Docteur.

- Mon mari... mon pauvre Morel..., s'écria la femme du lapidaire en venant se joindre à Louise.

- Ma femme! reprit Morel, ma femme et ma fille!

teme vos emin se sont donné rendez-vous ici.

- Tous vos amis!... vous voyez, M. Morel, signts Germain.

- Mademoiselle Rigulette!... M. Germain! ... dit le lapideire en reconnaissant chaque personnege avec un nouvel étonnement.

- Et les vieux amis de la loge! donc,... dit Anastasie en s'approchant à son tour avec Alfred, les voilà les Pipelet... les vieux Pipelet... amis à mort... et alllez donc... père Morel...

woila une bonne journée...

- M. Pinelet... et sa femme!... tant de monde autour de moi!... Il me semble qu'il y a mi longtemps!... Et ... mais ... mais enfin ... c'est toi, Louise... n'est-ce pas ?... s'écria-t-il avec entra incenent en serrant sa fille dans ses beas. C'est toi, Louise? bien str?...

- Mon panyre pere... oui... c'est moi... c'est ma mère... ce sont tous vos amis... vous ne nous quitterez plus... vous n'aurez plus de chamin... neus serons heureux maintenant,

tens heurenz.

- Tous hearenn. Mais... attendez donc que je me souvienne... tous houseux... il me somble pourtant qu'en était venu te chercher pour te conduire en prison, Louise...

- Gui... mon père... mais j'en spis sortie... equistée... vous le veyez... me vaici... près

∞de Ψουα...

- Attendez encore... attendez... voilà. la mémoire qui me revient...

Pais, le lapidaire regent avec effini :

— Et le notaire?...

- Mort... Il est mort, mon pore..., murmara Louise.

--- More!... hai!... alors... je wous crois... nous pouvons être heureux... Mais où suisje ?... Comment zuio-je ici ?... depuis combien de temps?... et pourquoi?... je ne me rappelle pas bien...

- Vone avez 610 si malade, Monsieur, lui dit le Bosteur, qu'on vous a transporté ici. . . à la campagne... vous avez eu une fièvez tabe-

violente... le délire...

- --- Oui. . . oui. . . je me souviens. . . der la dernière chose... avant ma maladie... j'étais à parler avec. ma. fille... et .. qui donc... qui done?... Ah!... un homme bien généreux, M. Redolphe... il m'avait empéché d'étre arrêté ... Depuis... par exemple... je ne me somiens
- Votre maladie ... s'était compliquée d'une beence de mémoire, dit le médecin. La vue de votre fille, de votre femme, de vos amis vous l'a rendue...

- Et chez qui suis je donc ici ?

- Chez un ami... de M. Rodolphe, se hata de dire Germain ; on avait songé que le changement d'air vous serait utile.

- A merveille! dit tout has le Docteur, et s'adressant à un surveillant, il ajouta : Envoyez le fiacre su bout de la ruelle du jurdin, afin qu'il n'ait pas à traverser les cours et à sortir per le grande porté.

- Et moi sussi, M. Morel..., dit Rigolette, ; cas de folie, Morel n'avait aucunement le souvenir et la conscience de l'allémation dont il avait été atteint

Que dire de plus ? Quelques moments armés. appuyé sur le bras de sa femme, de sa fille, et accompagné d'un élève chirurgien que, pour plus de prudence, le Docteur avait commis à sa surveillance jusqu'à Paris, Morel montait en fiacre et quittait Bicêtre sans soupçonner qu'il y avait été enfermé comme sou.

- Vous croyez ce pauvre homme complétement guéri ? disait Madame George au Docteur qui la reconduissit jusqu'à la grande

purte de Bicture.

- Je le crois, Madame, et j'ai voulu empres le laisser sous l'houreuse influence de ce rapprochement: avec sa famille ; j'aumin craint de l'en séparer. Du reste, un de mes élèves ne le quittera pas et indiquera le régime à suivre. Tous les jours j'irai le visiter junqu'à ce que sa guérison soit tout à fait consolidée; car nonseulement il m'intéresse beaucoup, mais il m'a encore 6té très-particulibrement recommandé. à son entrée à Biettre, per le chargé d'affaires du Grand-Duché de Gérolstein.

Germain et su mère échangèrem un comp

d'est significatif.

- Ja vous remercie, Monsieur, dit Madame George, de la bonté avec laquelle vous avez bien voulu me faire visiter ce bel 6mbi reichent, et je me félicite d'avoir assisté à le actine touchante que votre saveir aveit si habilement prévue et annoneée.

- Et moi, Madame, je me félicite doublement de ce succès qui rendi un si encellent

homme à la tendresse de sa famille.

Quelques moments après, Madame George. Rigolette et Germain avaient quitté Bicôtre, ainsi que M. et Madame Pipelet.

Au moment on le Docteur Herbin rentrait dans les cours, il rencontra un employé supé-

rieur de la maison qui lui dit:

- Ah! mon cher M. Herbin, vous ne sauriez vous imaginer à quelle scéne je viens d'asmster... Pour un observateur comme vous, c'ent 6t6 une source inépuisable.

- Comment donc? quelle scène?

- Vous savez que nous avons ici deux femmes condamnées à mort... la mère et la fille... qui seront exécutées demain?

Sans doute.

- Eh bien! de ma vie je n'ai vu une audace et un sang-froid pareil à celui de la mère... C'est une femme infernale...
- N'est-ce pas cette veuve Martial... qui a montré tant de cynisme dans les débats?
  - Elle-même.
  - --- Et qu'a-t-elle fait encore?
- Elle avait demandé à être enfermée dans le même cabanon que sa fille... juaqu'au moment de leur exécution... On avait accédé à sa demande. Sa fille, beaucoup moins endurcie Ainsi que cela arrive quelquefois dans les qu'elle, paratt s'amollir à mesure que le mo-

ment fatal approahe, tandis que l'assurance disbolique de la veuve augmente encore, s'il est possible... Tout à l'heure le vénérable auménier de la prisen est entré dans leur cachot pour leur-offiir les consolations de la religion... La fille se préparait à les accepter lorsque sa mère, sans perdre un mement son sang-froidglacial l'e accablée elle et l'aumonier, de si effrayants sarcasmes, que ce vénérable prêtre a dû quitter le cachot après avoir en vain tentéde faire entendre quelques sointes paroles à cette femme indomptable.

- A la veille de monter sur l'échafaud!... une telle audace est vraiment infernale... dit

le Docteur.

— Du reste, on dirait une de ces familles poussuivies par la fatalité antique... Le père est most sur l'échafaud... un autre fils est su bagne... un autre ansai, condamné à mort, s'est dernièrement évadé... Le fils ainé seul et danx jeunes enfants ont échaspé à cette épouvantable contagion... Pourtant cette femme a fait demander, à ce fils ainé... le seul honnête homme de cette exécrable race... de venir demandin matin recevoir ses dernières volontés!...

— Quelle entrevae!...

— Vous n'êtes pas curieux d'y assister!

— Franchement non... Vous connaissez mes principes au sujet de la peine de mort... et je n'ai pas besoin d'un si affreux spectacle pour m'affermir encore dans ma manière de voir... Si cette horrible femme porte son caractère indomptable jusque sur l'échafaud, quel déplorable exemple pour le peuple!...

— Il y a encore quelque chose dans cette double exécution qui me paraît très-singulier, c'est le jour qu'on a choisi pour la faire.

--- Comment?

- C'est aujourd'hui la mi-carême!

- Eh bien ?

Demain... l'exécution a lieu à sept heures... Or, des bandes de gens déguisés, qui anront passé cette nuit dans les bals des barrières ... se croiseront nécessairement, en rentrant dans Paris, avec le funèbre cortége...

- Vous avez raison... ce sera un contraste

hideux.

Sans compter que de la place de l'exécution ... barrière Saint-Jacques, on entendra au loin la musique des guinguettes environhantes, car pour fêter le dernier jour du carnaval, on danse dans des caberets jusqu'à dix et ouze henres du matia...

Le lendemain... le soleil se leva radieux, éblouissant.

A quatre heures du math, plusieurs piquets d'infanterie et de cavalerie vinrent entourer et garder les abords de Bicètre.

Nous conduirons le lecteur dans le cabanon où se trouvaient réunies la veuve du supplicié

et sa fille Calebanne.

# CHAPITRE XIX.

#### LA TOILETTE.

A Biestre, un sombre corridor peres çà et là de qualques fenètres grillées, soste de seupiraux situés un peu au-dessus du sol d'une cour supérieure, conduissit su eschot des conduamnés à mort...

Ce cachot ne prenait de jour que par un harge guichet pretiqué à la partie supérieure, de la perte, qui currait sur le passage a prine éclairé dont nous avons parlé.

Dans ce caission au plafond écrasé, aux murs hunides et verdètres, au soi dalié de pierres froides comme les pierres du ségulere, sont renferinées la femme Martial et sa fille

Calebasse.

La figure anguleuse de la veuve du suprilcié se détache, dure, impassible et bhafarde comme un masque de marbre au milleu de la demiobscurité qui règne dans le cachet.

Privée de l'usage de ses mains, car par-dessus sa robe noire elle porte la camisule de force, sorte de longue casaque de grosse tuile grise lacée derrière le dos et dent les ananches se tetminent et se ferment en forme de sue, elle demande qu'on lui ête son bonnet, se plaignant d'une vive cisaleur à la tête... Ses cheveux gris tombent épane sur ses épaules. Au sise au bord de son lit, ses pieds reposent sur la dalle, elle regarde fixement sa fille Calebasse, séparée d'elle par la largeur du cachot...

Celle-ci, à demi couchée, et aussi vêtue de la camisole de force, s'adosse au mur. Elle a la tête baissée sur sa poitrine, l'uni fixe, la respiration saccadée. Sauf un léger tremblement convulsif, qui de temps à autre agite sa mâchoire inférieure, ses traits paraissent assez calmes, malgré leur pâleur livide.

Dans l'intérieur, et à l'extrémité du cachot, augrès de la porte, au-dessous du guichet ouvert, un vétéran décoré, à figure rude et besanée, au crâne chauve, aux longues moustaches grises, est assis sur une chaise. Il garde à vus les condamnées.

— Il fait un froid glaciel ici !... et pourtant les yeux me brûlent... et puis j'ai soif... toujours soif... dit Calebasse au bout de quelques instants.

Puis, s'adressant au vétéran, elle ajouta :

— De l'eau, s'il vous platt, Monsieur...

Le vieux soldat se leva, prit sur un escabeau un broc d'étain plein d'oau, en remplit un verre, s'approcha de Calebasse et la fit boire lentement, la camisole de force empéchant la condarance de so servir de ses mains.

Agrès avoir bu avec avidité, elle dit :

— Merci, Monsicur...

- Voulez-vous boire?... demanda le soldst à la veuve.

Celle-ci répondit par une signe négatif.

Le vétéran alla se rasseoir. Il se fit un nouveau silence.

— Quelle heurs est-il, Monsiour? demanda.

- Dans trois heures!... reprit Calebasse avec un sourire sardonique et sinistre, faisant allusion au moment fixé pour son exécution, dans trois heures!

Elle n'osa pas achever.

La veuve haussa les épaules... Sa fille comprit sa pensée, et reprit :

-- Vous avez plus de courage que moi... ma mère... Vous ne faiblissez jamais... vous...

--- Jamais !...

- Je le sais bien... je le vois bien... Votre figure est aussi tranquille que si vous étiez assise au coin du feu de notre cuisine... occupée à coudre... Ah! il est loin ce bon temps-là!... il est loin!...
  - Bavarde !...
- C'est vrai... au lieu de rester là à penser . sans rien dire... j'aime mieux parler... j'aime mieux...

- T'étourdir... poltronne!

- -Quand cela serait, ma mère, tout le monde n'a pas votre courage, non plus... J'ai fait ce que j'ai pu pour vous imiter ; je n'ai pas écouté le prêtre, parce que vous ne le vouliez pas. Ça n'empêche pas que j'ai peut-être eu tort... car enfin... ajouta la condamnée en frissonnant, après... qui sait?... et après... b'est bientôt... c'est... dans...
  - Dans trois heures ..
- -Comme vous dites cela froidement, ma mère!... Mon Dieu! mon Dieu! c'est pourtant vrai... dire que nous sommes la... toutes les deux... que nous ne sommes pas malades, que nous ne voudrions pas mourir... et que, pourtant, dans trois heures...

- Dans trois heures tu auras fini en vraie Martial... Tu auras vu noir... voila tout... Hardi, ma fille !...

– Cela n'est pas beau de parler ainsi à votre fille, dit le vieux soldat d'une voix lente et grave; vous auriez mieux fait de lui lasser écouter le prêtre...

La veuve haussa de nouveau les épaules avec un dédain farouche, et reprit en s'adressant à Calebasse sans seulement tourner la tête du côté du véteran :

-Courage, ma fille... nous montrerons que des femmes ont plus de cœur que ces hommes... avec leur prêtres... Les laches!..

Le commandant Leblond était le plus brave officier du troisième chasseurs à pied... Je l'ai vu, criblé de blessures à la brèche de Saragosse... mourir en faisant le signe de la croix... dit le vétéran.

-Vous étiez donc son sacristain? lui demanda la veuve en poussant un éclat de rire

J'étais soldat... répondit doucement le vétéran. C'était seulement pour vous dire qu'on peut, au moment de mourir... prier sans être lache.

Calebasse regarda attentivement cet homme au visage basané, type parfait et populaire du soldat de l'empire ; une profonde cicatrice sil-

-Bientôt quatre heures et demie... dit le | lonnait sa joue gauche et se perdait dans sa large monstache grise. Les simples paroles de ce vétéran, dont les traits, les blessures, les chevrons et le ruban rouge semblaient annoncer la bravoure calme et éprouvée par les batailles, frappèrent profondément la fille de la veuve...

> Elle avait refusé les consolations du prêtre encore plus par fausse honte et par crainte des sarcasmes de sa mère que par endurcissement. Dans sa pensée incertaine et mourante. elle opposa aux railleries sacriléges de la veuve l'assentiment du soldat. Forte de ce témoignage, elle crut pouvoir écouter sans lacheté des instincts religieux aux-quels des hommes intrépides avaient obéi.

> - Au fait, reprit-elle avec angoisse, pourquoi est-ce que je n'ai pas voulu entendre le prêtre?... Il n'y á pas de faibleme à cela... D'ailleurs ca m'aurait étourdie... et puis...

enfin... après... qui sait?...

– Encore! dit la veuve d'un ton de mépris écrasant. Le temps manque... c'est dommage .. tu serais religieuse. L'arrivée de ton frère Martial achèvera ta conversion... Mais il ne viendra pas... l'honnête homme... le bon fils...

Au moment où la veuve prononçait ces paroles, l'énorme serrure de la prison retentit

bruyamment, et la porte s'ouvrit.

- Déjà!... s'écria Calebasse en faisant un Oh! mon Dieu... on a bond convulsif. avancé l'heure! On nous trompait!

Et ses traits commençaient à se décomposer d'une manière effrayante.

- Tant mieux... si la montre du bourreau avance... tes béguineries ne me déshonoreront

- Madame, dit un employé de la prison à la condamnée avec cette sorte de commisération doucereuse qui sent la mort, votre fils est la... voulez-vous le voir?

- Oui... répondit la veuve sans tourner la tête.

Entrez... Monsieur... dit l'employé. Martial entra.

Le vétéran resta dans le cachot, dont on laissa, pour plus de précaution, la porte ouverte. A travers la pénombre du corridor à demi éclairé par le jour naissant et par un réverbère, on voyait plusieurs soldats et gardiens, les uns assis sur un banc, les autres debout.

Martial était aussi livide que sa mère : ses traits exprimaient une angoisse, une horreur profondes, ses genoux tremblaient sous lui. Malgré les crimes de cette femme, malgré l'aversion qu'elle lui avait toujours témoignée, il s'était cru obligé d'obéir à sa dernière volonté.

Dès qu'il entra dans le cachot, la veuve jeta sur lui un regard perçant, et lui dit d'une voix sourdement courroucée et comme pour éveilles dans l'ame de son fils une haine profonde :

-Tu vois... ce qu'on va faire... de ta

mère... de ta sœur!...

- Ah! ma mère... c'est affreux... mais je vous l'avais dit, hélas!... je vous l'avais dit!... La veuve serra ses lèvres blanches avec colère; son fils ne la comprenait pas; cependant elle reprit:

-On va nous tuer... comme on a tué ton père.

- Mon Dien!... mon Dieu!... et je ne puis rien... c'est fini... Maintenant... que voulezvous que je fasse?... Pourquoi ne pas m'avoir écouté... ni vous ni ma sœur?... vous n'en seriez pas là...
- Åh!... c'est ainsi... reprit la veuve avec son habituelle et farouche ironie, tu trouves cela bien?
  - Ma mère !...
- Te voila content... tu pourras dire... sans mentir, que ta mère est morte... tu ne rougiras plus d'elle.
- Si j'étais mauvais fils, répondit brusquement Martial, révolté de l'injuste dureté de sa mère, le ne serais pas ici.
- mère, je ne serais pas ici.
   'lu viens... par curiosité...
  - Je viens... pour vous obéir.
- Ah! si je t'avais écouté, Martial, au lieu d'écouter ma mère... je ne serais pas ici, s'écria Calebasse d'une voix déchirante et cédant enfin à ses angoisses, à ses terreurs, jusqu'alors contenues par l'influence de la veuve. C'est votre faute... soyez maudite, ma mère!
- Elle se repent... elle m'accuse... tu dois jouir, hein? dit la veuve à son fils avec un éclat de rire diabolique.

Sans lui répondre, Martial se rapprocha de Calebasse, don' l'agonie commençait, et lui dit avec compassion:

- Pauvre sœur... il est trop tard... maintenant...
- Jamais... trop tard... pour être lâche!... dit la mère avec une fureur froide. Oh! quelle race!... quelle race!... Heureusement Nicolas est évadé... heurcusement François et Amandine... t'échapperont... Ils ont déja du vice... la misère les achèvers!...
- Ah! Martial!... veille bien sur eux... ou ils finiront... comme nous deux ma mère... On leur coupera aussi la tête! s'écria Calebasse en poussant de sourds gémissements.
- Il aura beau veiller sur eux, s'écria la veuve avec une exaltation féroce, le vice et la misère seront plus forts que lui... et un jour... ils vengeront père, mère et sœur.
- Votre horrible espérance sera trompée, ma mère, répondit Martial indigné. Ni eux ni moi nous n'aurons jamais la misère à craindre... La Louve a sauvé la jeune fille que Ni-colas voulait noyer... les parents de cette jeune fille nous ont proposé ou beaucoup d'argent, ou moins d'argent et des terres en Alger... à côté d'une ferme qu'ils ont déjà donnée à un homme qui leur a aussi rendu de grands services... Nous avons préféré les terres. Il y a un peu de danger... mais ça nous va... à la Louve et à moi... Demain nous partirons avec les enfants, et de notre vie nous ne reviendrons en Europe...

— Ce que tu dis la est vrai? demanda la veuve a Martial d'un ton de surprise irritée.

— Je ne mens jamais.

— Tu mens aujourd'hui pour me mettre en colère.

— En colère... parce que le sort de ces enfants est assuré?

- Oui... de louveteaux on en fera des agneaux... Le sang de ton père, de ta sœur. le mien ne sera pas vengé...
  - A ce moment... ne parlez pas ainsi.
  - J'ai tu4... on me tue... je suis quitte.

— Ma mère... le repentir...

La veuve poussa un nouvel éclat de rire.

— Je vis depuis trente ans dans le crime... et pour me repentir de treute ans... on me donne trois jours... avec la mort au bout... Est-ce que j'aurais le temps?... Non, non, quand ma tête tombera...elle grincera de rage et de haine...

— Mon frère... au secours... emmène-moi d'ici... ils vont venir... murmura Calebasse d'une voix défaillante, car la misérable commençait à délirer.

— Veux-tu te taire... dit la veuve exaspérée par la faiblesse de Calebasse; veux-tu te taire! ... Oh! l'infame... et c'est ma fille!

— Ma mère! ma mère!... s'écria Martial déchiré par cette horrible scène, pourquoi m'avez-vous fait venir ici?...

— Parce que je croyais te donner du cœur et de la haine... mais qui n'a pas l'un... n'a pas l'autre... làche...

— Ma mère!...

- Lache ... lache ... lache ...

A ce moment il se fit un assez grand bruit de pas dans le corridor.

Le vétéran tira sa montre, regarda l'heure et se leva.

Le soleil se levant au dehors, éblouissant et radieux, jeta tout a coup une nappe de clarté dorée par le soupirail pratiqué dans le corridor en face de la porte du cachot...

Cette porte s'ouvrit, et l'entrée du cabanon se trouva vivement éclairée. Au milien de cette zone lumineuse, des gardiens apportèrent deux chaises, (1) puis le greffier vint dire à la • veuve, d'une voix émue:

— Madame ... il est temps ...

La condamnée se leva droite, impassible, Calebasse poussa des cris aigus.

Quatre hommes entrèrent...

Trois d'entre eux, assez mal vêtus, tenzient à la main de petits paquets de corde très-déliée, mais très-forte.

Le plus grand de ces quatre hommes, correctement habillé de noir, portant un chapeau rond et une cravate blanche, remit au greffiier un papier.

Cet homme était le bourreau...

Ce papier était un reçu des deux femmes bonnes à guillotiner... Le bourreau prenait

Ordinairement la teilette des condamnés a lieu dans l'avant-greffe; mais quelques réparations indispensables obligement de faire dans le cachot les sinistres apprêts.

nomention de ces deux créatures de Dieu; dé-1 sormais il en répondait seul.

A l'effroi désespéré de Calebasse avait succédé une torpeur hébétée. Deux aides du bourreau furent obligés de l'asseoir sur son lit et de l'v soutenir... Ses machoires, serrées par une convulsion tétanique, lui permettaient à peine de prononcer quelques mots sans suite... Elle roulait autour d'elle des yeux déjà ternes et sans regards... son menton touchait à sa poitrine, et, sans l'appui des deux aides, son corps serait tombé en avant comme une masse inerte...

Martial, après avoir une dernière fois embrassé cetta malheureuse, restait immobile, épouvanté, n'osant, ne pouvant faire un pas, et comme fasciné par cette terrible scène.

La froide audace de la veuve ne se démentait pas : la tête hante et droite elle aidait ellemême à se dépouiller de la camisole de force qui emprisonnait ses mouvements. Cette toile tomba, elle se trouva vêtue d'une vieille robe de laine noire.

— Ou faut-il me mettre? demanda-t-elle d'une voix ferme.

- Avez la bonté de vous asseoir sur une de ces chaises... lui dit le bourreau en lui indiquant un des deux siéges placés à l'entrée du

La porte étant restée ouverte, on voyait dans le corridor plusieurs gardiens, le directeur de la prison et quelques curieux privi-

La veuve se dirigeait d'un pas hardi vers la place qu'on lui avait indiquée, lorsqu'elle passa

devant sa fille...

Elle s'arrêta... s'approcha d'elle, et lui dit d'une voix légèrement émue :

- Ma fille... embrasse-moi...

A la voix de sa mère, Calebasse sortit de son apathie, se dressa sur son séant, et, avec un geste de malédiction, elle s'écria :

- S'il y a un enfer... descendez-y maudite!..

- Ma fille !... embrasse-moi !... dit 'encore la veuve en faisant un pas.

- Ne m'approchez pas !... vous m'avez perdue !... murmura la malheureuse en jetant ses mains en avant pour repousser sa mère.

- Pardonne-moi!..

- Non!... non!... dit Calebasse d'une voix convulsive, et cet effort ayant épuisé ses forces, elle retomba presque sans connaissance entre **les bras d**es aides.

Un nuage passa sur le front indomptable de la wouve ; un instant ses yeax secs et ardents devinrent humides. A ce moment, elle rencontra le regard de son fils...

Après un moment d'hésitation, et comme si elle eut cédé a l'effort d'une lutte intérieure, elie kui dit:

- Ext toi ?...

Martial se précipita en sanglotant dans les bma de sa mère.

- Assez !... dis la veuve en surmontant son t en se dégageant des étreintes de l

son fils, Mennieur attenda. ajouta-tmontmet le beureau.

Puis elle marcha rapidement vers la chaise où elle s'assist-résolüment.

La lueur de sensibilité maternelle qui avait un moment éclairé les noires profondeum de cette ame abominable, s'éteignit tout à comp.

- Monsieur, dit le vétéran à Martial en s'approchant de lui avec intérêt, ne restez pas ici... Venez... venez...

Martial, égaré par l'horreur et par l'épeavante, suivit machinalement le soldat.

Deux aides avaient apporté sur la chaise-Calebasse agonisante ; l'un maintenait ce corps déjà presque privé de vie, pendant que l'autre homme, au moyen de cordes de fouet excessivement minces, mais tres-longues, lui attachait les mains derrière le dos par des liens et des nœuds inextricables, et lui nousit sux chevilles une corde assez longue pour que la marche à petits pas fût possible.

Cette opération était à la fois étrange et horrible; on etit dit que les longues cordes mines qu'on distinguait à peine dans l'ombre, et dont ces hommes eilencieux entouraient, garnttaient la condamatée avec autant de razidité. que de dextérité, sortai nt de leurs mains comme les fils ténus dont les araignées enveloppent aussi leur victime avant de la dévorer.

Le bourreau et son autre aide enchevétraient la veuve avec la même agilité, sans que les traits de cette femme offrissent la moindre altération. Soulement de temps à autre elle toussait légèrement.

Lorsque la condampée fut ainsi miss dans l'impossibilité de faire un mouvement, le bourreau, tirant de sa poche une longue paire de ciseaux, lui dit avec politesse :

- Ayez la complaisance de baisser la tôte, madame...

La veuve baissa la tête en disant :

- Nous sommes de bonnes pratiques ; vous avez eu mon mari... maintenant voila se femme et sa fille...

Sans répondre, le bourreau ramassa dans sa main gauche les longs cheveux gris de la condamnée, et se mit à les couper très-ras... trèsras... surtout à la nuque.

— Ça fait que j'aurai été coiffée trois fois. en ma vie, dit la veuve avec un ricanement sinistre : le jour de ma première communion... quand on m'a mis le voile; le jour de men mariage, quand on m'a mis la fleur d'orange... et puis aujourd'hui, n'est-ce pas... coiffeur de la mort?

Le bourreau resta muet.

Les cheveux de la condamnée, étaient épais. et rudes, l'opération fut si longue, que la chevelure de Calebasse tombait entièrement sur les dalles alors que celle de sa mère n'était coupée qu'à demi.

- Vous ne savez pas à quoi je pense? dis. la veuve au bourreau, après avoir de noumen. contemplé sa fille.

Le bourreau continua de garder le silence.

On n'entendait que le grinsement sonore des ciscaux et que l'espaca de hoquet et de rale qui de temps à autre soulevait la poitrine de Čalebasse.

A ce moment on vit dans le corridor un prêtre à figure vénérable s'approcher du directeur.de.la .prison et causer à voix besse avec lui. Ce saint ministre venait tenter une dernière fois d'arracher l'ama de la veuve à l'endurcissement.

-Je pense, reprit la vouve au bout de quelques moments, et voyant que le bourreau ne lui répondait pas, je pense qu'à cinq ans... ma fille... à qui on va couper la tête... était le plus joli enfant qu'on puisse voir... Elle avait des cheveux blonds et des joues roses et blanches... Alora... qui est-ce qui lui aurait dit... que...

Puis, en suite d'un nouveau silence, elle s'écria avec un éclat de rire et une expression

impossible à rendre :

- Quelle comédie que le sort !...

A ce moment, les dernières mèches de la chevelure grise de la condamnée tombèrent sur ses épaules.

- C'est fini, Madame, dit poliment le bour-

- Merci... je vous recommande mon fils Nicolas... dit la veuve, vous le coifferez un de ces jours!..

Un gardien vint dire quelques mots tout bas à la condamnée.

- Non... je vous ai déjà dit que non... ré-

pandit-elle brusquement. Le prêtre entendit ces mots, leva les yeux

au ciel, joignit les mains et disparut. -- Madame... nous allons partir... vous ne voulez rien prendre? dit obséquieusement le

bourreau. - Merci... ce soir je prendrai une gorgée de

Et la vouve, après ce nouveau sarcasme, se leva droite; ses mains étaient attachées derrière son dos, et un lien, assez lache pour qu'elle pût marcher, la gafrottait d'una cheville à l'autre. Quaique son pas fut ferme et résolu, le bourgeau et un aide voulurent obligeamment la soutenir; elle fit un geste d'impatience, et dit d'une voix impérieuse et dure :

— Ne me touchez pas... j'ai bon pied, bon œil... Sur l'échafaud on verra si j'ai une bonne voix... et si je dis des parales de repentance...

Et la veuve, accostée du bourreau et d'un aide, sortant du cachot, entra dans le corridor.

Les deux autres aides furent obligés de transporter Calebasse sur sa chaise; elle était mouranta

Après avoir traversé le long corridor, le funabre cortége menta un escalier de pierre qui conduissit à une cour extérieure.

Le soleil inondait de sa lumière chaude et dorse le faite des hautes murailles blanches qui entournient la cour et se découpaient sur un ciel d'un bleu splendide ... l'air était doux et tibda... jamais journée de printempane fut plus riante,: plus magnifique.

Dam cette cour on voyait un piquet de gen-darmerie départementale, un fiacre et una voiture longue, étroite, à caisse jaune, attelée de trois chevaux de poste qui hennissaient gaiement en faisant tinter leurs grelots retentissants.

On montait dans cette voiture comme dans un omnibus, par une portière située à l'arrière. Cette ressemblance inspira une dernière raillerie à la veuve.

-Le conducteur ne dira pas... complet! dit-elle; puis elle gravit le marchepied aumi lestement que le lui permettaient ses entraves.

Calebasse, expirante et soutenue par un aide, fut placée dans la voiture en face de sa mère... puis on ferma la portière.

Le cocher du fiacre s'était endormi, le bourreau le secona.

- Excusez, bourgeois, dit le cocher en se réveillant et en descendant pesamment de son siège; mais une nuit de mi-carême, c'est rude... Je venais justement de conduire aux Vendanges de Bourgogne une tapée de débardeurs et de débardeuses qui chantaient la mèse Godichon... Quand vous m'avez pris à l'heurs ... je..

- Allons, c'est bon... Suivez cette voiture...

et... boulevard Saint-Jacques.

- Excusez, bourgeois... il y a une heure aux Vendanges... maintenant à la guillotine! Ca prouve que les courses se suivent et ne se ressemblent pas... comme dit c't'autre!

Les deux voitures, précédées et suivies du piquet de gendarmerie, sortirent de la porte extérieure de Bicêtre, et prirent au grand trot la route de Paris.

### CHAPITRE XX.

#### MARTIAL ET LE CHOURINEUR.

Nous avons présenté le tableau de la toilette des condamnés dans toute son effroyable vérité. parce qu'il nous semble qu'il ressort de cetts peinture de puissants arguments :

Contre la peine de mort ;

Contre la manière dont cette peine est ap-

Contre l'effet qu'on en attend somme exam-

ple donné aux populationa.

Quoique dépouillée de cet appareil à la fais formidable et religieux dont devraient être an moins entourés tous les actes du suprême châtiment que la loi inflige au nom de la vindicte publique, la toilette est ce qu'il y a de plus terrifiant dans l'exécution de l'arrêt de mort, et c'est cela que l'on cache à la multitude.

Au contraire, en Espagne,(1) par exemple, le condamné reste exposé pendant trois jours dans une chapelle ardente, son cercueil est continuellement sous ses yeux ; les prêtres disent les prières des agonisants, les cloches de l'église tintent jour et nuit un glas fundbre.

<sup>(1)</sup> En 1894 et 1895.

On conçoit que cette espèce d'initiation à une mort prochaine puisse épouvanter les criminels les plus endurcis, et inspirer une terreur salutaire à la foule qui se presse aux grilles de

la chapelle mortuaire.

Puis le jour du supplice est un jour de deuil public; les cloches de toutes les paroisses sonnent les trépassés, le condamné est lentement conduit à l'échafaud avec une pompe imposante, lugubre; son cercueil toujours porté devant lui; les prêtres, chantant les prières des morts, marchent à ses côtés; viennent ensuite les confréries religieuses, et enfin des frères quêteurs demandant à la foule de quoi dire des messes pour le repos de l'âme du supplicié... Jamais la foule ne reste sourde à cet appel.

Sans doute tout cela est épouvantable, mais cela montre que l'on ne retranche pas de ce monde une créature de Dieu pleine de vie et de force comme on égorge un bœuf... Mais cela donne à penser à la multitude, qui juge toujours du crime par la grandeur de la peine... que l'homicide est un forfait bien abominable, puisque son châtiment ébranle, attriste, émeut toute une ville.

Encore une fois, ce redoutable spectacle peut faire nattre de graves réflexions, inspirer un utile effroi... et ce qu'il y a de barbare dans ce sacrifice humain est au moins couvert par la terrible majesté de son exécution.

Mais nous le demandons, les choses se passant exactement comme nous les avons rapportées (et quelquefois même moins gravement), de quel exemple cela peut-il être?

De grand matin on prend le condamué, on le garrotte, on le jette dans une voiture fermée, le postillon fouette, touche à l'échafand, la bascule joue, et une tête tombe dans un panier... au milieu des railleries atroces de ce qu'il y a de plus corrompu dans la populace!...

Encore une fois, dans cette exécution rapide et furtive... où est l'exemple? où est l'épou-

vante?.

Et puis, comme l'exécution a lieu pour ainsi dire à huis clos, dans un endroit parfaitement écarté, avec une précipitation sournoise, toute la ville ignore cet acte sanglant et solennel, rien ne lui annonce que ce jour-là on tue un homme... les théatres rient et chantent... la foule bourdonne insoucieuse et bruyante...

Au point de vue de la société, de la religion, de l'humanité, c'est pourtant quelque chose qui doit importer à tous que cet homicide juridique commis au nom de l'intérét de tous...

Enfin disons-le encore, disons-le toujours, voici le glaive, mais où est la couronne? A côté de la punition montrez la récompense, alors seulement la leçon sera complète et féconde... Si le lendemain de ce jour de deuil et de mort, le peuple qui a vu la veille le sang d'un grand criminel rougir l'échafaud, voyait rémunérer et exalter le grand homme de bien, il redouterait d'autant plus le supplice du premier, qu'il ambitionnerait davantage le triomphe du second: la terreur empêche à peine le crime, jamais elle n'inspire la vertu.

Considère-t-on l'effet de la peine de mort sur les condamnés eux-mêmes?

Ou ils la bravent avec un cynisme audacieux...

Ou ils la subissent inanimés, à demi morts d'épouvante...

Ou ils offrent leur tête avec un repentir profond et sincère...

Or la peine est insuffisante pour ceux qui la narquent...

Inutile pour ceux qui sont déjà morts morale-

Exagérée pour ceux qui se repentent avec sincérité...

Répétons-le: la société ne tue le meurtrier ni pour le faire souffir, ni pour lui infliger la loi du talion... Elle le tue pour le mettre dans l'impossibilité de nuire... elle le tue pour que l'exemple de sa punition serve de frein aux meurtriers à venir...

Nous croyons, nous, que la peine est trop barbare, et qu'elle n'épouvante pas assez...

Nous croyons, nous, que dans quelques crimes tels que le parricide, ou autres forfaits qualifiés, l'aveuglement et un isolement perpétuel mettraient un condamné dans l'impossibilité de nuire, et le puniraient d'une manière mille fois plus redoutable, tout en lui laissant le temps du repentir et de la rédemption...

Si l'on doutait de cette assertion, nous rappellerions beaucoup de faits constatant l'horreur invincible des criminels endurcis pour l'isolement— Ne sait-on pas que quelques-uns ont commis des meurtres pour être condamnés à mort, préférant ce supplice à une cellule?... Quelle serait donc leur terreur, lorsque l'aveuglement joint à l'isolement êterait au condamné l'espoir de s'évader, espoir qu'il réalise quelquefois même en cellule et chargé de fers?...

Et à ce propos nous pensons aussi que l'abolition des condamnations capitales sera peutétre une des conséquences forcées de l'isolement pénitentiare; l'effroi que cet isolement inspire à la génération qui peuple à cette heure les prisons et les bagnes étant tel que beaucoup d'entre ces incurables préféreront encourir le dernier supplice que l'emprisonnement cellulaire, alors il faudra sans doute supprimer la peine de mort pour leur enlever cette dernière et épouvantable alternative.

Avant de poursuivre notre récit, disons quelques mots des relations récemment établies entre le Chourineur et Martial.

Une fois Germain sorti de prison, le Chourineur prouva facilement qu'il s'était volé luimême, avoua au juge d'instruction le but de cette singulière mystification, et fut mis en liberté après avoir été justement et sévèrement admonesté par ce magistrat.

N'ayant pas alors retrouvé Fleur de Marie, et voulant récompenser de ce nouvel acte de dévouement le Chourineur auquel il devait déjà la vie, Rodolphe, pour combler les vœux de son rude protégé, l'avait logé à l'hôtel de la

rue Plumet, lui promettant de l'emmener à sa suite lorsqu'il retournerait en Allemagne. Nous l'avons dit, le Chourineur éprouvait pour Rodolphe l'attachement aveugle, obstiné, du chien pour son maitre. Demeurer sous le même toit que le prince, le voir quelquesois, attendre avec impatience une nouvelle occasion de se sacrifier à lui ou aux siens, là se bornaient l'ambition et le bonheur du Chourineur. qui préférait mille fois cette condition à l'argent et à la possession de la ferme en Algérie que Rodolphe avait mise à sa disposition.

Mais lorsque le prince eut retrouvé sa fille, tout changea: malgré sa vive reconnaissance pour l'homme qui lui avait sauvé la vie, il ne put se résoudre à emmener avec lui en Allemagne ce témoin de la première honte de Fleur-de-Marie... Bien décidé d'ailleurs à combler tous les désirs du Chourineur, il le fit venir une dernière fois, et lui dit qu'il attendait de son attachement un nouveau service. A ces mots, la physionomie du Chourineur rayonna : mais elle devint bientôt consternée lorsqu'il apprit que non-seulement il ne pourrait suivre le prince en Allemagne, mais qu'il lui faudrait quitter l'hôtel le jour même.

Il est inutile de dire les compensations brillantes que Rodolphe offrit au Chourineur: l'argent qui lui était destiné, le contrat de vente de la ferme en Algérie, plus encore, s'il le voulait ... tout était à sa disposition Le Chourineur, frappé au cœur, refusa, et, pour la première fois de sa vie peut-être, cet homme pleura... Il fallut l'insistance de Rodolphe pour le décider à accepter ses premiers bienfaits.

Le lendemain, le prince fit venir la Louve et Martial; sans leur apprendre que Fleur-de-Marie était sa fille, il leur demanda ce qu'il pouvait faire pour eux: tous leurs désirs devaient être accomplis; voyant leur hésitation, et se souvenant ce que Fleur-de-Marie avait dit des goûts un peu sauvages de la Louve et de son mari, il proposa au hardi ménage, ou une somme d'argent considérable, ou bien la moitié de cette somme et des terres en plein rapport dépendant d'une ferme voisine de celle qu'il avait fait acheter pour le Chourineur, et qui était aussi à vendre. En faisant cette offre, le prince avait encore songé que Martial et le Chourineur, tous deux rudes, énergiques, tous deux doués de bons et valeureux instincts, sympathiseraient d'autant mieux qu'ils avaient aussi tous deux des raisons de rechercher la solitude, l'un à cause de son passé, l'autre à cause des crimes de sa famille.

Il ne se trompait pas, Martial et la Louve acceptèrent avec transport; puis ayant été, par l'intermédiaire de Murph, mis en rapport avec le Chourineur, tous trois se sélicitèrent bientôt des relations que promettait leur voi-

sinage en Algérie.

Malgré la profonde tristesse où il était plongé, ou plutôt à cause même de cette tristesse, le Chourineur, touché des avances cordiales de Martial et de sa femme, y répondit avec effusion. Bientot une amitié sincère unit les futurs colons; les gens de cette trempe se jugent vite et s'aiment de même... Aussi la Louve et Martial n'ayant pu, malgré leurs affectueux efforts, tirer leur nouvel ami de sa sombre léthargie, ne comptaient plus pour i'en distraire que sur le mouvement du voyage, et sur l'activité de leur vie à venir; car une fois en Algérie ils seraient obligés de se mettre au fait de la culture des terres qu'on leur avait données, les propriétaires devant, d'après les conditions de la vente, faire valoir les fermes pendant une année encore, afin que les nouveaux possesseurs fussent en état de surveiller plus tard l'exploitation.

Ces préliminaires posés, on comprendra qu'instruit de la périble entrevue à laquelle Martial devait se rendre pour obéir aux dernières volontés de sa mère, le Chourineur eut voulu accompagner son nouvel ami jusqu'à la porte de Bicêtre, où il l'attendit dans le fiacre qui les avait amenés, et qui les reconduisait à Paris, après que Martial épouvanté eut quitté le cachot où l'on faisait les terribles préparatifs de l'exécution de sa mère et de sa sœur.

La physionomie du Chourineur était complétement changée, l'expression d'audace et de bonne humeur qui caractérisait ordinairement sa male figure, avait fait place a un morne abattement ; sa voix même avait perdu quelque chose de sa rudesse, une douleur de l'ame, douleur jusqu'alors inconnue de lui, avait rompu, brisé cette nature énergique.

Il regardait Martial avec compassion.

- Courage, lui disait le Chourineur; vous avez fait tout ce qu'un brave garçon pouvait faire... C'est fini... Songez à votre femme, à ces enfants que vous avez empêchés d'être des gueux comme père et mère... Et puis enfin... ce soir nous aurons quitté Paris pour n'y plus revenir, et vous n'entendrez plus jamais parler de ce qui vous afflige.
- C'est égal, voyez-vous, Chourineur... après tout, c'est ma mère... c'est ma sœur...
- Enfin, que voulez-vous...ça est...et quand les choses sont... il faut bien s'y soumettre... dit Chourineur en étouffant un soupir.

Après un moment de silence, Martial lui dit cordialement:

– Moi aussi je devrais vous consoler, pauvre garçon... toujours cette tristesse...

- Toujours, Martial. .

- Enfin. . . moi et ma femme. . . nous comptons qu'une fois hors Paris... ça vous passera.
- Oui, dit le Chourineur au bout de quelques instants et presque en frémissant malgré lui, si je sors de Paris...
  - Puisque... nous partons ce soir...
- C'est-à-dire vous autres... vous partez ce oir..
- Et vous donc? Est-ce que vous changez d'idée maintenant?...
  - Non...
    - Eh bien ?...

Le Chourineur garda de nouveau le silence, puis il reprit en faisant un effort sur lui-même :

- Tenez, Martial... vous allez hausser les

minles..: mais j'aime autant vous tout dire... Bil m'arrive quelque chese, au moins ça prouvera que je ne me serai pas trompé.

-- Qu'il y a.t-il donc?

Quand... M. Rodolphe... nous a fait demander s'il nous conviendrait de partir ensemble pour Alger et d'y être voisins, je n'ai pas vonlu vous tromper... ni vous ni votre femme ... Je vous ai dit... ce que j'avais été...

- Ne parlons plus de cela... Vous avez subi votre peine... vous êtes aussi bon et aussi brave que pas un... Mais je conçois que, comme moi, yous aimiez mieux aller vivre au loin... grace à notre généreux protecteur... que de rester ici... où, si à l'aise et si honnêtes que nous soyons, on nous reprocherait toujours, a vous un méfait que vous avez payé... et dont vous vons repentez pourtant encore... à moi, les crimes de mes parents... dont je ne suis pas responsable... Mais de vous à nous... le passé est passé... et bien passé. Soyez tranquille... nous comptons sur vous comme vous pouvez compter sur nous...

- De vous à moi... peut-être... le passé est passé; mais, comme je le disais a M. Rodolphe .. voyez-vous, Martial... il y a quelque chose

la haut... et j'ai tué un homme...

- C'est un grand malheur ; mais enfin, dans es moment-là vous ne vous connaissiez plus... vous étiez comme fou... et puis enfin vous avez sauvé la vie d'autres personnes... et ça doit vous compter.

Écoutez, Martial... si je vous reparle de mon malheur... voila pourquoi... Autrefois j'avais souvent un rêve... dans lequel je voyais... le sergent que j'ai tué. Depuis longtemps... je ne l'avais plus... ce rêve... et cette nuit... je Pai eu ...

- C'est un hasard.
- Non... ça m'annonce un malheur pour aujourd'hui.
- Vous déraissonnez, mon bon camarade... \_ J'ai un pressentiment que je ne sortirai

pas de Paris...

- Encore une fois, vous n'avez pas le sens commun... Votre chagrin de quitter notre bienfaiteur... la pensée de me conduire aujourd'hui à Bicêtre... ou de si tristes choses m'attendaient... tout cela vous aura agité cette nuit : alors naturellement votre rêve... vous sera revenu...
  - Le Chourineur secoua tristement la tête.
- Il m'est revenu juste la veille du départ de M. Rodolphe . . . car c'est aujourd'hui qu'il part ...
  - Aujourd'hui?
- Oui ... Hier j'ai envoyé un commissionnaire a son hôtel . . n'osant pas y aller moimême . . . il me l'avait défendu . . . On a dit que le prince partait ce matin, à onze heures . . . par la barrière de Charenton. Aussi, une fois que nous allons être arrivés à Paris... je me posterai là... pour tacher de le voir, ca sera la dermière tois!... la dermiére!...
- Il parait si bon, que je comprends bien que vous l'aimiez . . .

--- L'aimer!...dit le Chourineur eve émotion profonde et concentrée, ch oui!... allez . . . Voyez-vous, Martial . . . coucher per terre, manger du pain noir ... être son chien ... mais être où il aurait été, je ne demandais pas plus... C'était trop... il n'a pas voulu.

- Il a été, si généreux pour vous!

- Ce n'est pas ça qui fait que je l'aime tant . . . c'est parce qu'il m'a dit que j'avais de cour et de l'honneur... Oui, et dans un temps où j'étais farouche comme une bête brute, où je me méprisais comme le rebut de la caraille . . . lui m'a fait comprendre qu'il y avait encere du bon en moi, puisque, ma peine faite je miétais repenti, et qu'après avoir souffert la mistro des misères sans voler, j'avais travaillé avec sonrage pour gagner honnêtement ma vie... vouloir de mal à personne, quoique tout le monde m'ait regardé comme un briguad fini, ce qui n'était pas encourageant.

- C'est vrai, souvent pour vous maintenir ou vous mettre dans la bonne route . . . il ne faut que quelques mots qui vous encouragent et vous

relevent . . .

- N'est-ce pas, Martial? Aussi quand M. Rodolphe me les a eu dits ces mots, dame! voyez-vous, le cœur m'a battu haut et fier . . . Depuis ce temps la, je me mettrais dans le feu pour le bien... Que l'occasion vienne....on verrait . . . Et ca, grace a qui ? . . grace a M. Rodolphe.

--- C'est justement parce que vous tees malle fois meilleur que vous n'étiez, que vous ne devez pas avoir de mauvais pressentiments. .

Votre rêve ne signifie rien.

- Enfin nous verrons... C'est pas que je cherche un malheur exprès . . . il m'y en a pas pour moi de plus grand que celui qui marsive ... ne plus le voir jamais... M. Rodolphe! moi qui croyais ne plus le quitter ... Dans mon espèce; bien entendu ... j'aurais été la, blui corps et ame, toujours prêt . . . G'est emal, il a peut-être tort ... Tenez, Martial, je ne suis qu'un ver de terre auprès de lui ... eh lien! quelquefois il arrive que les plus petits petitent étre utiles aux plus grands . . . Si ca deveix être je ne lui pardonnerais de ma vie de s'être saivé de moi.

Qui sait ?... un jour peut-être vous levre-

- Oh! non! il m'a dit: "Mon garçan, il faut que tu me promettes de ne immais thercher à me revoir, cela me rendre service. Vous comprenez, Martial, j'ai promis... foi d'homme, je tiendrai... mais c'est dur...

— Une fois la-bas, vous oublierez peu a peu ce qui vous chagrine. Nous travaillerons. vivrons seuls, tranquilles, comme de bons fermiers, sauf à faire quelquefois le coup de fasil avec les Arabes... Tant mieux! ça musira à nous deux ma femme ; car elle est estene, allez, la Louve!

- S'il s'egit de coups de fusil, ca ma regardera, Martial! dit le Chourineur, un nen moins accablé. Je suis garçon, et j'ai été toupier...

- Et moi braconnier!

- Mais vous... vous avez votre femme; et es deux enfants dont vous êtes comme le père... Moi, je n'ai que ma peau... et puisqu'elle ne peut plus être bonne à faire un paravent à M, Rodolphe, je n'y tiens guère. Ainsi, s'il y a un coup de peigne à se donner, ça me regardera.

- Ça nous regardera tous les deux.
   Non, moi seul... tonnerre!... A moi les Bédouine!
- A la bonne heure, j'aime mieux vous entendre parler ainsi que comme tout à l'heure... Allez, Chonrineur... nous serons de vrais fères; et puis vous ponrrez nous entretenir de vos chagrins, s'ils durent encore, car j'aurai les miens. La journée d'aujourd'hui comptera longtemps dans ma vie, allez... On ne voit pas sa mère, sa sœur... comme je les ai vues... sans que ça vous revienne à l'esprit... Nous nous ressemblons vous et moi dans trop de choses pour qu'il ne nous soit pas bon d'être ensemble. 'Nous ne boudons au danger ni l'un ni l'autre, eh bien! nous serons moitié fermiers, moitié soldats... Il v a de la chasse labas... nous chasserons... Si vous voulez vivre seul chez vous, vous y vivrez et nous voisine-Tons... sinon... nons logerons tous ensemble. Nous éleverons les enfants comme de braves gens, et vous serez quasi leur oncle... puisque nous serons frères. Ca vous va-t-il? dit Martial en tendant is main au Chourineur.

— Ça me va, mon brave Martial... et puis enfin... le chagrin me tuera ou je le tuerai...

comme on dit.

- Il ne vous tuera pas... nous vieillirens labas dans notre désert, et tous les soirs nous dipons: Frère...merci à M. Rodolphe!... ca se-'n notre prière pour lui...

- Tenez, Martial... vous me mettez du

baume dans le sang...

- A la bonne heure... ce bête de rêve... 'vous n'y pensez plus, j'espère ?...

- Je tacherai...

- Ah ca... vous venez nous prendre à quatre heures? la diligence part à cinq.

- C'est convenu... Mais nous voici bientôt à Paris; je vais arrêter le fiacre, j'hrai à pied jusqu'à la barrière de Charenton; j'attendrai M. Rodolphe pour le voir passer.

La volture s'arrêta, le Chourineur descendit. — N'oubliez pas... à quatre heures... mon

bon camarade, dit Martial.

- A quatre heures!...

Le Chourineur avait oublié qu'on était au ·lendemain de la mi-carême; aussi fut-il 6trangement surpris du spectacle à la fois bizarre et hideux qui s'offrit à sa vue lorsqu'il eut parcouru une partie du boulevard extérieur qu'il suivait pour se rendre à la barrière de Charenton.

### CHAPITRE 'XXI.

LE DOIGT DE DIEU.

Le Chourineur, au bout de quelques instants, se trouvait emporté maigré lui par une foule compacte, torrent populaire qui, descendant des cabarets du fanbourg de la Glacière, s'amongelait aux abords de cette barrière, pour se répandre ensuite sur le boulevard Saint-Jacques. où allait avoir lieu l'exécution.

Queiqu'il fit.grand jour, on entendait encere au loin la musique retentissante de l'orchestre des guinguettes où éclataient surtont les vibra-

tions sonores des cornets à piston.

Il faudrait le pinceau de Callot, de Rembrandt ou de Goya pour rendre l'aspect bizarre, hideux, presque fantastique de cette multitude. Presque tous, hommes, femmes, enfants, étaient vêtus de vieux costumes de mascarades ; ceux qui n'avaient pu s'élever jusqu'à ce laxe portaient sur leurs vêtements des guenilles de couleurs tranchantes; quelques jounes gone 6taient affublés de robes de femmes à demi-déchirées et souillées de boue ; tous ces visages, flétris par la débauche et par le vice, martirés par l'ivresse, étincelaient d'une joie sauvage en songeant qu'après une nuit de crapuleuse orgie, als allaient voir mettre à mort deux femmes dont l'échafnad était dressé (1).

Écame fangeuse et fétide de la population de Paris, cette immense cohue se composait de bandits et de femmes perdues qui demandent chaque jour au crime le pain de la journée... et qui chaque coir rentrent largement regus

dans lours tanières (2).

Le boulevard extérieur étant fort rememé à cet endroit, la foule entancée refluait et entravait absolument la circulation. Malgré sa force athlétique, le Chourineur fut obligé de rester presque immobile au milieu de cette masse compacte... Il se résigna... Le prince, partant de la rue Plumet à dix heures, lui avait-on-dit, ne devait passer à la barrière de Charenton qu'à ouze heures environ, et il n'était pas sept heures.

Quoiqu'il eut naguère forcément fréquenté les classes dégradées auxquelles appartenait cette populace, le Chourineur, en se retrouvant au milieu d'elle, éprouvait un dégoût invincible. Poussé par le reflux de la foule jusqu'au mur d'une des guinguettes dont fourmillent ces boulevards, à travers les fenêtres ouvertes, d'où s'échappaient les sons étourdissants d'un orchestre d'instruments de enivre, le Chourineur assista malgré lui à un spectacle étrange...

Dans une veste salle basse, occupée à l'une de ses extrémités par les musiciens, entourée de bancs et de tables chargées des débris d'un repas, d'assiettes cassées, de bouteilles renversées, une douzaine d'hommes et de femmes déguisés, à moitié ivres, se livraient avec emportement à cette danse folle et obscène ap-

<sup>(1)</sup> L'exécution de Norbert et de Despris a 66 liou cette année le leudemain de la mi-carêmea.
(2) Selon M. Fregier, excellent historien des classes dangereures de la société, il existe à Paris environ trente mille pérsonnes qui n'ont d'autre moyen d'existence que

d'habitués de ces lieux ne s'abandonnent qu'à la fin du bal, alors que les gardes municipaux

en surveillance se sont retirés.

Parmi les ignobles couples qui figuraient dans cette saturnale, le Chourineur en remarqua deux qui se faisaient surtout applaudir par le cynisme révoltant de leurs poses, de leurs gestes et de leurs parolès...

Le premier couple se composait d'un homme a peu près déguisé en ours au moyen d'une veste et d'un pantalon de peau de mouton noir. La tête de l'animal, sans doute trop gênante à porter, avait été remplacée par une sorte de capuce à longs poils qui recouvrait entièrement le visage ; deux trous à la hauteur des yeux, une large fente à la hauteur de la bouche, permettaient de voir, de parler et de respirer... . Cet homme masqué, l'un des prisonniers évadés de la Force (parmi lesquels se trouvaient aussi Barbillon et les deux meurtriers arrêtés chez l'ogresse du tapis franc au commencement de ce récit) ; cet homme masqué était Nicolas Martial, le fils, le frère des deux femmes dont l'échafaud était dressé à quelques pas... Entraîné dans cet acte d'insensibilité atroce, d'audacieuse forfanterie par un de ses compagnons, redoutable bandit, évadé aussi ... déguisé aussi... ce misérable osait, à l'aide de ce travestissement, se livrer aux dernières joies du carnaval...

La femme qui dansait avec lui, costumée en vivandière, portait un chapeau de cuir bouilli bossué, à rubans déchirés, une sorte de justaucorps de drap rouge passé, orné de trois rangs de boutons de cuivre à la hussarde ; une jupe verte et des pantaions de calicot blanc; ses cheveux noirs tombaient en désordre sur son front : ses traits, haves et plombés, respiraient

l'effronterie et l'impudeur.

Le vis-à-vis de ces danseurs était non moim

ignoble.

L'homme, d'une très-grande taille, déguisé en Robert Macaire, avait tellement barbouillé de suie sa figure osseuse, qu'il était méconnaissable; d'ailleurs un large bandeau couvrait son œil gauche, et le blanc mat du globe de l'œil droit, se détachant sur cette face noiratre, la rendait plus hideuse encore. Le bas du visage du Squelette (on l'a déjà reconnu sans doute) disparaissait entièrement dans une haute cravate faite d'un vieux châle rouge. Coiffé, selon la tradition, d'un chapeau gris, rapé, aplati, sordide et sans fond; vêtu d'un habit vert en lambeaux et d'un pantalon garance rapiécé en mille endroits et attaché aux chevilles avec des ficelles, cet assassin, outrant les poses les plus grotesques et les plus cyniques de la chahut, lançant de droite, de gauche, en avant, en arrière, ses longs membma durs comme du fer, les dépliait et les repliait avec tant de vigueur et d'élasticité, qu'on les eût dits mis en mouvement par des ressorts d'acier . .

Digne coryphée de cette immonde saturnale, sa danseuse, grande et leste créature au visage

pelée la chahut, à laquelle un petit nombre | impudent et aviné, costumée en débardeur, coiffée d'un bonnet de police incliné sur une perruque poudrée, à grosse queue, portait une veste et un pantalon de velours vert éraillé, assujetti à la taille par une écharpe orange aux longs bouts flottants derrière le dos.

> Une grosse femme, ignoble et hommasse, l'ogresse du tapis franc, assise sur un des bancs, tenait sur ses genoux les manteaux de tartan de cette créature et de la vivandière, pendant qu'elles rivalisaient toutes deux de bonds et de postures cyniques avec le Squelette et Nicolas

Martial...

Parmi les autres danseurs on remarquait encore un enfant boiteux habillé en diable au moyen d'un tricot noir beaucoup trop large et trop grand pour lui, d'un caleçon rouge, et d'un masque vert horrible et grima cant. Malgré son infirmité, ce petit monstre était d'une agilité surprenante; sa dépravation précoce atteignait, si elle ne dépassait pas, celle de ses affreux compagnons, et il gambadait aussi effrontément que pas un devant une grosse femme, déguisée en bergère, qui excitait encore le dévergondage de son partenaire par ses éclats

Aucune charge ne s'étant élevée contre Tortillard (on l'a aussi reconnu), et Bras-Rouge ayant été provisoirement laissé en prison, l'enfant, à la demande de son père, avait été réclamé par Micou, le recéleur du passage de la Brasserie, que ses complices n'avaient pas dénoncé.

Comme figures secondaires du tableau que nous essayons de peindre, qu'on s'imagine tout ce qu'il y a de plus bas, de plus honteux, de plus monstrueux dans cette crapule oisive, audacieuse, rapace, sanguinaire, athée, qui se montre de plus en plus hostile à l'ordre social, et sur laquelle nous avons voulu rappeler l'attention des penseurs en terminant ce récit...

Puisse cette dernière et horrible scène symboliser le péril imminent qui menace incessamment la société!

Oui, que l'on y songe, la cohésion, l'augmentation inquiétante de cette race de voleurs et de meurtriers, est une sorte de protestation vivante contre le vice des lois répressives, et surtout contre l'absence des mesures préventires, d'une législation prévoyante, de larges institutions préservatrices, destinées à surveiller, à moraliser des l'enfance cette foule de malheureux, abandonnés ou pervertis par d'effroyables exemples. Encore une fois, ces êtres déshérites, que Dieu n'a faits ni plus mauvais ni meilleurs que ses autres créatures, ne se vicient, ne se gangrènent ainsi incurablement que dans la fange de misère, d'ignorance et d'abrutissement où ils se trainent en naissant.

Encore excités par les rires, par les bravos de la foule pressée aux fenêtres, les acteurs de l'abominable orgie que nous racontons crièrent à l'orchestre de jouer un dernier galop.

Les musiciens, ravis de toucher à la fin

d'une séance si pénible pour leurs poumons, se rendirent au vœu général, et jouèrent avec énergie un air de galop d'une mesure entrai-

nante et précipitée.

A ces accords vibrants des instruments de cuivre, l'exaltation redoubla, tous les couples s'étreignirent, s'ébranlèrent, et, suivant le Squelette et sa danseuse, commencèrent une ronde infernale en poussant des hurlements sauvages...

Une poussière épaisse, soulevée par ces piétinements furieux, s'éleva du plancher de la salle et jeta une sorte de nuage roux et sinistre sur ce tourbillon d'hommes et de femmes enlacés, qui tournoyaient avec une rapidité

vertigineuse.

Bientôt, pour ces tétes exaspérées par le vin, par le mouvement, par leurs propres cris, ce ne fut plus même de l'ivresse, ce fut du délire, de la frénésie; l'espace leur manqua... Le Squelette cria d'une voix haletante:

- Gare!... la porte!... Nous allons sortir...

sur le boulevard...

- Oui... oui!... cria la foule entassée aux fenêtres, un galop jusqu'à la barrière Saint-Jacques!

- Voilà bientôt l'heure où on va raccourcir les deux largues (1.)

- Le bourreau fait coup double ; c'est drôle! - Avec accompagnement de cornet à piston.
- Nous danserons la contredanse de la guillotine!
- En avant la femme sans tête!... cria Tortillard.
  - Ça égayera les condamnées.
  - J'invite la veuve...

– Moi, la fille...

- Ca mettra le vieux Charlot en gaieté... Il chahutera sur sa boutique avec ses employés.

- Mort aux pantes! Vivent les grinches et les escarpes! (2) cria le Squelette d'une voix frémissante.

Ces railleries, ces menaces de cannibales, accompagnées de chants obscènes, de cris, de sifflets, de huées, augmentèrent encore lorsque la bande du Squelette eut fait, par la violence impétueuse de son impulsion, une large trouée au milieu de cette foule compacte.

Ce fut alors une mêlée épouvantable; on entendit des rugissements, des imprécations, des éclats de rire qui n'avaient plus rien d'hu-

main. :.

Le tumulte fut tout à coup porté à son com-

ble par deux nouveaux incidents.

La voiture renfermant les condamnées, accompagnée de son escorte de cavalerie, parut au loin à l'angle du boulevard; alors toute cette populace se rua dans cette direction, en poussant un hurlement de satisfaction féroce.

A ce moment aussi la soule fut rejointe par un courrier venant du boulevard des Invalides et se dirigeant au galop vers la barrière de Charenton. Il etait vêtu d'une veste bleu clair

à collet jaune, doublement galonnée d'argent sur toutes les coutures; mais en signe de grand deuil il portait des culottes noires avec ses bottes fortes; sa casquette, aussi largement bordée d'argent, était entourée d'un crêpe. fin, sur les œillères de la bride à collier de grelots, on voyait en relief les armes souveraines de Gérolstein.

Le courrier mit son cheval au pas; mais sa marche devenant de plus en plus embarrassée. il fut presque obligé de s'arrêter lorsqu'il se trouva au milieu du flot de populace dont nous avons parlé... Quoiqu'il criat: Gare!... et qu'il conduisit sa monture avec la plus grande précaution, des cris, des injures et des menaces s'élevèrent bientôt contre lui.

- Est-ce qu'il veut nous monter sur le dos

avec son chameau...celui-là ?...

— Que ça de plat d'argent sur le corps... merci! cria Tortillard sous son masque vert à langue rouge.

— S'il nous embête... mettons-le à pied...

— Et on lui découdra les galuches de sa

veste pour les fondre,... dit Nicolas.

– Et on te découdra le ventre si tu n'es pas content, mauvaise valetaille..., ajouta le Squelette en s'adressant au courrier et en saisissant la bride de son cheval; car la foule était devenue si compacte que le bandit avait renoncé à son projet de danse jusqu'à la barrière.

Le courrier, homme vigoureux et résolu, dit au Squelette en levant le manche de son fouet:

- Si tu ne laches pas la bride de mon cheval, je te coupe la figure...

— Toi... méchant mufie?

– Oui... Je vais au pas, je crie gare ; tu n'as pas le droit de m'arrêter. La voiture de Monseigneur arrive derrière moi... j'entends déjà les fouets... Laissez-moi passer.

- Ton Seigneur? dit le Squelette. Qu'estce que ça me fait à moi, ton Seigneur?... Je l'estourbirai si ça me plait. Je n'en ai jamais refroidi de Seigneurs... et ca m'en donne l'envie.

-Il n'y a plus de Seigneurs... Vive la charte! cria Tortillard; et tout en fredonnant

ces vers de la Parisienne.

# "En avant, marchons Contre leurs canons!,,

il se cramponna brusquement à une des bottes du courrier, y pesa de tout son poids, et le fit trébucher sur sa selle. Un coup de manche de fouet rudement assené sur la tête de Tortillard le punit de son audace. Mais aussitôt la populace en furenr se précipita sur le courier ; il eut beau mettre ses éperons dans le ventre de son cheval pour le porter en avant et se dégager, il n'y put parvenir, non plus qu'à tirer son couteau de chasse. Démonté, renversé au milieu de cris et de huées enragées, il allait être assommé sans l'arrivée de la voiture de Rodolphe qui fit diversion à l'emportement stupide de ces misérables.

Depuis quelque temps le coupé du prince, attelé de quatre chevanz de poste, n'allait qu'au pas, et un des deux valets de pied en deuil (à

<sup>(1)</sup> Les deux femmes. (2) Mort aux honnêtes gene vivent les voleurs et les assassins !

commercie la mort de Sarah), assis sur le siège ! "de derritre, était même prudemment descendu, 'se tenant à une des portières, la voiture étant très basse. Les postillons criaient: Gare! et

avançaient avec précaution.

Rodolphe, vetu de grand deuil comme sa fille dont il tenait une des mains dans les siennes, la regardait avec bonheur et attendrissement ; la douce et charmante figure de Fleur "de Marie s'encadrait dans une petite capote de crèpe noir qui faisait ressortir encore la blancheur Eblouissante de son teint et les re-"flets brillants de ses jolis cheveux blonds; on tent dit que l'azur de ce beau jour se restétait "tans ses grands yeux qui n'avaient jamais été · d'un bleu plus limpide et plus doux... Quoiune sa figure, doucement souriante, exprimat le calme, le bonheur, lorsqu'elle regardait son père, une teinte de mélancolie, quelquefois même de tristesse indéfinissable, jetait souvent son ombre sur les traits de Fleur de Marie 'quand les yeux de son père n'étaient plus at-"tachés sur elle.

. Tu ne m'en veux pas de t'avoir fait lever de si honne heure... et d'avoir ainsi avancé le moment de notre départ? lui dit Rodolphe en mouriant.

Oh! non, mon père... cette matinée est al belle!...

- C'est que j'ai pensé, vois-tu, que notre journée serait mieux coupée en partant de bonne heure... et que ta serais moins fatiguée ... Murph, mes aides de camp et la voiture de smite où sont tes families, nous rejoindront à notre première halte on tu te reposeras.

- Bon; pere... c'est moi.., toujours moi qui

préoccupe...

- Qui, Mademoiselle... et sans reproche... il m'est impossible d'avoir aucune autre penwee..., dit le prince en souriant.

Puis il ajouta avec un élan de tendresses:

-Oh! je t'aime tant... je t'aime tant... ton front ... vite.

Flour de Marie s'inclina vers son père, et Rodolphe posa ses lèvres avec délices sur son front charmant.

C'était à cet instant que la voiture approchant de la foule avait commencé de marcher très-lentement.

Rodolphe étonné baissa la glace, et dit en allemand au valet de pied qui se tenaît près de la portière :

- Eh bien! Frantz....Qu'y-a-t-il? quel est 100 tumulte?
- Monneigneur... il y a tant de foule... que les chevaux ne peuvent plus avancer.
  - Et pousquoi cette foule?
  - ----Monseigneur...
  - Eh bien ?...
  - .... C'est que Votre Altesse ...
  - --- Per le donc...
- Monseigneur... je wiens d'entendre dire equily a labas... ane: enecution a: murt.
- -Ah! c'est affreux! s'écria Rodelphe en "Se rejetant au fond de la voiture.

- Qu'avez-vous, mon-père ? dit vivanent Fleur de Marie avec impuietude.
  - Rien... rien... mon enfant.
- Mais ces cris menaçants... ensendezvous? ils approchent... Qu'est-ce que cela, mon Dieu?
- Frantz, ordonne aux postitions de retourner et de gagner Charenton par un autre chemin ... quel qu'il soit, dit Rodolphe.
- Monseigneur, il est trop tard... nons voila dans la foule... On arrête les chevaux... des gens de mauvaise mine...

Le valet de pied ne put parler davantage. La foule, exaspérée par les forfanteries sanguinaires du Squelette et de Nicolas, entoura tout à coup la voiture en vociférant. Maieré les efforts, les menaces des postillons, les chevaux furent arrêtés, et Rodulphe ne vit de tons côtés, au nivau des portières, que des vinages horribles, furieux, menacants, et, les dominant de sa grande taille, le Squelette, qui s'avança a la portière.

- Mon père... prenez garde!... s'écria Fleur de Marie en jetant ses bras autour du

cou de Rodolphe.

- C'est donc vous qui êtes le seigneur? dit le Squelette en avancant sa tête hidense iusque dans la voiture.

A ceste insolence, Rodolphe, sans la présence de sa fille, se fut livré à la violence de son caractère ; mais il se contint et répendit froidement:

- -Que voulez-vous?... Pourquoi zzrétezvous ma voiture?...
- Parce que ça nous plait; dit le Squelette en mettant ses mains osseuses sur le rebord de la portière. Chacun son tour... hier tu écrasais la canaille... aujourd'hui la canaille t'écrasera si tu bouges...
- Mon père... nous sommes perdus! murmura Fleur de Marie à voix basse.
- Rassure-toi... je compresida..., dit Je prince, c'est le dernier jour du camaval.... Ces gens sont ivres... je vais m'en débarrasser.

- Il faut le faire descendre... et sa largue (1) aussi..., cria Nicolas. Pourquoi qu'ils écra-

sent le pauvre monde?

— Vous me paraissez avoir dejà beaucoup bu et avoir envie de hoire encore, dit Rodasphe en tirant une bourse de sa poche. Tenez... voilà pour vous... ne retenez pas ma voiture plus longtemps.

Et il jeta sa bourse.

"Tortillard l'attrapa au vol.

- Au fait, tu pars en voyage, tu dois avoir les goussets garnis, aboule encore de l'argent, ou je te tue... Je n'ai rien à risquer... je te demande la bourse ou la vie en plein soleil .. C'est farce, dit le Squelette, complétement ivre de vin et de rage sanguinaire.

Et il ouvrit brusquement la portière.

La patience de Rodolphe était à bout ; inquiet pour Fleur de Marie, dont l'effroi segmentait à chaque minute, et pensant qu'an . acte de vigueur imposerait à ce misérable qu'il croyait seulement ivre, il sauta de sa voiture pour saisir le Squelette à la gorge... D'abord celui-ci se recula vivement, en tirant de sa poche un long couteau-poignard, puis il se jeta sur Rodolphe.

Fleur de Marie, voyant le poignard du bandit levé sur son père, poussa un cri déchirant, se précipita hors de la voiture, et l'enlaça de

ees bras..

C'en était fait d'elle et de son père, sans le Chourineur, qui, au commencement de cette rixe, ayant reconnu la livrée du prince, était parvenu, après des efforts surhumains, à s'approcher du Squelette.

Au moment ou celui-ce menaçait le prince de son couteau, le Chourineur arrêta le bras du brigand d'une main, et de l'autre le saisit au seule dans une chambre de cette ignoble tacollet et le renversa à demi en arrière...

Quoique surpris à l'improviste et par derrière, le Squelette put se retourner, reconnut · le Chourineur, et s'écria :

- L'homme à la blouse grise de la Force! ... cette fois-ci, je te tue..

Et se précipitant avec furie sur le Chourineur, il lui plongea son couteau dans les poi-· trine..

Le Chourineur chancela... mais ne tomba pas... la foule le soutenait...

-La garde!... voici la garde!... crièrent

quelques voix effrayées.

A ces mots, à la vue du meurtre du Chourineur, toute cette foule si compacte, craignant d'être compromise dans cet assassinat, se dispersa comme par enchantement, et se mit à fuir dans toutes les directions... Le Squelette, Nicolas Martial et Tortillard disparurent aus-

Lorsque la garde arriva, guidée par le courrier qui était parvenu à s'échapper l'orsque la faute l'avait abandonné pour entourer la voiture du prince, il ne restait sur le théatre de cette lugubre scéne que Rodolphe, sa fille et le Chourineur inondé de sang.

Les deux valets de pied du prince l'avaient

assis par terre et adossé à une arbre.

Tout ceci s'était passé mille fois plus rapidement qu'il n'est possible de l'écrire, à quelques pas de la guinguette d'où étaient sortis le Squelette et sa bande.

Le prince, pale et ému, entourait de ses bras Fleur de Marie défaillante, pendant que les postillons rajustaient les traits qui avaient

été à moitié brisés dans la bagarre.

-- Vite, dit le prince à ses gens occupés à secourir le Chourineur, transportez ce malheureux dans ce cabaret... Et toi, ajouta-t-il s'adressant à son courrier, monte sur le siège, et gu'on aille ventre à terre chercher à l'hotel le docteur David; il ne doit partir qu'à onze heures... on le trouvers...

Quelques minutes après, la voiture partait au galop, et les deux domestiques transportaient le Chourineur dans la salle basse où avait en lien l'orgie, et où se trouvaient encore quelques-unes des femmes qui y avaient figuré. | quelque chose . . . la-haut . . . ? J'ai tué . . . d'un

- Ma pauvre enfant, dit Rodolphe à 🗪 📶 e, je vais te conduire dans une chambre de cette maison... et tu m'y attendras... car je ne puis abandonner aux seuls soins de mes gens cet homme courageux qui vient de me sauver enc<del>or</del>e la vie...
- Oh! mon père... je vous en prie... ne me quittez pas!... s'écria Fleur-de-Marie avec épouvante en saisissant le bras de Rodolphe, ne me laissez pas asule... je mourrais de frayeur... j'izai où vous irez...

- Mais ce spectacle est affreux !

- Mais grace a cet homme... vous vives pour moi, mon pere... permettez au moins que je me joigne à vous pour le remercier et pour le consoler.

La perplexité du Prince était grande : sa fille témoignait une si juste frayeur de rester vorne, qu'il se résigna à entrer avec elle dans la salle basse on se trouvait le Cheurineur.

Le multre de la guinguette, assisté de plusieurs des femmes qui y étaient restées (parmi lesquelles se trouveit l'Ogresse du tapis franc,) avait à la lette étendu le blessé sur un matelas, et puis étanché, tumponné sa plaie avec des serviettes.

. Le Chourineur venait d'ouvrir les yeux, lorsque Rodolphe entra. A la vue du Prince, ses traits d'une paleur de mort se ranimèrent un peu... il sourit péniblement et lui dit d'une soix faible:

- Ah! M. Rodelphe... comme ça s'ést heureusement rencontré que je me sois trouvé

-Brave et dévoué... comme toujours, lui ' dit le Prince avec. un accent désolé, tu me sauves encore...

- J'allais aller... à la barrière de Charenton ... pour tacher de vous voir partir... heureusement... je me suis trouvé arrêté ici par la foule... ça devait d'ailleurs m'arriver... je l'ai dit à Martial..., j'avais un pressentiment.
  - Un pressentiment!...
- Oui ... M. Rodolphe ... le rêve du setgent... cette nuit je l'ai eu ...

— Oubliez ces idées . . . espérez . . . votre blessure ne sera pas mortelle . .

- Oh! si ... le Squelette a piqué juste... C'est égal, j'avais raison... de dire à Martial... qu'un ver de terre comme moi pouvait quelquefois être ... utile ... a un grand Seigneur comme vous . . .

– Mais c'est la vie . . . la vie . . . que je vous dois encore . . .

– Nous sommes quittes ... M. Rodolphe ... Vous m'avez dit que j'avais du cœur et de l'honneur... Ce mot-la... voyez-vous... Oh! j'étouffe ... Monseigneur ... sans vous ... commander... faites-moi l'honneur... de ... votre main . . . je sens que je m'en vas . . .

- Non... c'est impossible... s'écria le Prince en se courbant vers le Chourineur et serrant dans ses mains la main glacée du moribond, non... vous vivrez... vous vivrez...

- M. Rodolphe . . . voyez-vous qu'il y a

coup de couteau... je meurs d'un coup... de ... couteau..., dit le Chourineur d'une voix de plus en plus faible et étoufiée.

A ce moment ses regards s'arrêtèrent sur Fleur-de-Marie, qu'il n'avait pas encore aperçue. L'étonnement se peignit sur sa figure mourante; il fit un mouvement, et dit:

— Ah!... mon... Dieu!.. la Goualeuse... — Oui... c'est ma fille... elle vous bénit de

lui avoir conservé son père...

— Elle... votre fille... ici... ça rappelle notre connaissance... M. Rodolphe... et les... coups de poing... de la fin... mais... ce... coup de couteau-la... sera aussi... le coup... de la fin... J'ai chouriné... on me... chourine... c'est juste...

Puis il fit un profond soupir en reversant sa

tôte en arrière... il était mort...

Le bruit des cheveaux retentit au dehors: la voiture de Rodolphe avait rencontré celle de Murph et de David, qui, dans leur empressement de rejoindre le Prince, avaient précipité leur départ.

David et le squire entrèrent.

— David, dit Rodolphe en essuyant ses larmes et en montrant le Chourineur, ne reste t-il donc aucun espoir, mon Dieu ?

- Aucun, Monseigneur, dit le Docteur après

une minute d'examen.

Pendant cette minute, il s'était passé une scène muette et effrayante entre Fleur-de-Marie et l'Ogresse... que Rodolphe, lui, n'avait pas remarquée.

Lorsque le Chourineur avait prononcé à demi-voix le nom de la Goualeuse, l'Ogresse, levant vivement la tête, avait vu Fleur-de-Marie.

Déjà l'horrible femme avait reconnu Rodolphe; on l'appelait Monseigneur... il appelait la Goualeuse sa fille... une telle métamorphose stupéfiait l'Ogresse, qui attachait opiniâtrément ses yeux stupidement effarés sur son ancienne victime...

Fleur-de-Marie, pale, épouvantée, semblait

fascinée par ce regard.

La mort du Chourineur, l'apparition inattendue de l'Ogresse qui venait réveiller, plus douloureux que jamais, le souvenir de sa dégradation première, lui paraissaient d'un sinistre présage...

De ce moment Fleur-de-Marie sut frappée d'un de ces pressentiments qui souvent ont sur des caractères tels que le sien une irrésistible

influence.

Peu de temps après ces tristes événements, Rodolphe et sa fille avaient pour jamais quitté Paris.

FIN DE LA HUITIEME PARTIE.

# NEUVIÉME ET DERNIÈRE PARTIE

# ÉPILOGUE.....GEROLSTEIN.

CHAPITRE PREMIER.

LE PRINCE HENRI D'HERKAUSEN-OLDENSAAL AU
COMTE MAXIMILIEN KAMIMETS.

OLDEREAAL, 25 Aout, 1840.

J'arrive de Gérolstein, où j'ai passé trois mois auprès du grand-duc et de sa famille; je croyais trouver une lettre m'annonçant votre arrivée à Oldenzaal, mon cher Maximilien. Jugez de ma surprise, de mon chagrin, lorsque j'apprends que vous êtes encore retenu en Hongrie pour plusieurs semaines.

Depuis quatre mois je n'ai pu vous écrire, ne sachant où vous adresser mes lettres, grâce à votre manière originale et aventureuse de voyager; vous m'aviez pourtant formellement promis à Vienne, au moment de notre séparation, de vous trouver le premier Août à Oldenzaal. Il me faut donc renoncer au plaisir de vous voir, et pourtant jamais je n'aurais eu plus besoin d'épancher mon cœur dans le vôtre, mon bon Maximilien, mon plus vieil ami, car, quoique bien jeunes encore, notre amitié est ancienne, elle date de notre enfance.

Que vous dirai-je? depuis trois mois une révolution complète s'est opérée en moi... Je touche à l'un de ces instans qui décident de l'existence d'un homme... Juges si votre présence, si vos conseils me manquent! Mais vous ne me manquerez pas longtemps quels que soient les intérêts qui vous retiennent en Hongrie; vous viendrez, Maximilien, vous viendrez, je vous en conjure, car j'aurai besoin sans doute de puissantes consolations... et je ne puis aller vous chercher. Mon père, dont la santé est de plus en plus chancelante, m'a rappelé de Gérolstein. Il s'affaiblit chaque jour davantage; il m'est impossible de le quitter...

J'ai tant à vous dire que je serai prolixe, il me faut vous raconter l'époque la plus pleine, la plus romanesque de ma vie...

Etrange et triste hasard! pendant cetta emporter au courant qui m'entrainait... et c'est époque nous sommes fatalement restés éloignés seulement depuis mon retour de Géroistein que l'un de l'autre, nous les deux plus fervens apotres chantour qui m'a bercé pendant trois mois... de la trois fois sainte amitié! nous enfin si fiers et ce réveil est funeste...

de prouver que le Carlos et le Poss de notre Schiller ne sont pas des idéalités, et que, comme ces divines créations du grand poête, nous savons goûter les suaves délices d'un tendre et mutuel attachement!

Oh! mon ami, que n'étes-vous la, que n'étiez-vous la! Depuis trois mois, mon cœur déborde d'émotions à la fois d'une douceur ou d'une tristesse inexprimables. Et j'étais seul, et je suis seul... Plaignez-moi, vous qui connaissez ma sensibilité quelquefois si bizarrement expansive, vous qui souvent avez vu mes yeux se mouiller de larmes au naif récit d'une action généreuse, au simple aspect d'êm beau soleil couchant, ou d'une nuit d'été paisible et étoilée! Vous souvenez-vous, l'an passé, lors de notre excursion aux ruines d'Oppenfaid... au bord du grand lac...nos géveriss silencieuses, pendant cette magnifique soirée si remplie de calme, de poésie et de sérénité!

Bizarre contraste !... C'était trois jours avant ce duel sanglant où je n'ai pas voulu vous prendre pour second, car j'aurais trop soufiert pour vous, si j'avais été blessé sous vos yeux... ce duel où :pour uns querelle de jeu, mon second à moi a malheureusement tué ce jeune Français, le Vicomte de Saint-Remy... A propos, savez-vous ce qu'est devenue cette dangereuse sirène que M. de Saint-Remy avait amenée à Oppenfeld, et qui se nommait, je crois, Cécily David?

Mon ami, vous devez sourire de pitié en me voyant m'égarer ainsi parmi de vagues souvenirs du passé, au lieu d'arriver aux graves confidences que je vous annonce; c'est que, malgré moi, je recule l'instant de ces confidences; je connais votre sévérité, et j'ai peur d'être grondé, oui, grondé, parce qu'au lieu d'agir avec réflexion, avec sagesse (une sagesse de vingt et un ans, hélas!) j'ai agi follement, ou plutôt je n'ai pas agi... je me suis laissé aveuglément emporter au courant qui m'entrainait... et c'est seulement depuis mon retour de Géroistein que je me suis pour ainsi dire éveillé du songe enchanteur qui m'a bercé pendant trois mois... et c'eveil est funeste...

Allons, mon ami, mon bon Maximilien, je prends mon grand courage... Ecoutez-moi avec indulgence... Je commence en baissant les yeux; je n'ose vous regarder... car, en lisant ces lignes, vos traits doivent être devenus si graves, si sévères... homme stolque!

Ayanrobtem un congé de six mois, je quistai Vienne et je restai ici quelque temps aupres de mon père ; sa santé étant bonne alors, il me conseilla d'aller visiter mon excellente tante la Princesse Juliane, supérieure de l'abbaye de Gérolstein. Je vous ai dit, je crois, mon ami, que mon aïeule était cousine germaine de l'aïeul du grand-duc actuel, et que ce dernier, Gustave-Rodolphe, grace à cette pareuté, a toujours bien voulu nous traiter, moi et mon père, très-affectueusement de cousins? Vous savez aussi, je crois, que pendant un assez long voyage que le prince fit dernièrement en France, il chargea mon père du gouvernement du grand-duché?

Ce n'est nullement par organil, vous le pen-🌬 non ami, que je vous parle de ces circonstances, c'est pour vous expliquer les causes de l'extrême intimité dans laquelle j'ai vécu avec le grand-duc et sa famille pendant mon séjour

à Gérolstein.

Vous souvenez-vous que l'an passé, lors de notre voyage des bords du Rhin, on nous anprit que le prince avait retrouvé en France et épeusé in extremie Madame la Comtesse Mac-Grégor; afin de légitimer la naissance d'une fille qu'il avait eue d'elle, lors d'une première union secrète, plus tard cassée pour vice de forme, et parce qu'elle avait été contractée malgré la volonté du grand-duc alors régnant?

Cette jeune fille, ainsi selennellement reconnue, est cette charmente Princesse Amélie (1) dont Lord Dudley, qui l'avait vue à Gérolatein il y a maintenant une année environ, nous perluit cet hiver à Vienne avec un enthousiasme que nous accusions d'exagération... Etrange hasard!... qui m'etat dit alors!!!

Mais quoique vous ayez sans doute maintenant à peu près deviné mon scoret, laissez-moi suirre la marche des événemens sans l'inter.

vertir...

Le couvent de Saint-Hermangilde, dont ma tante est abbesse, est à peine éloigné d'un demi-quart de lieue de Gérolstein, car les jardins de l'abbaye touchent aux faubourgs de la ville; une charmante maison, complétement isolée du cloître, avait été mise a ma disposition per ma tante, qui m'aime, vous le savez, avec une tendresse maternelle.

Le jour de mon arrivée, elle m'apprit qu'il y avait le lendemain réception solennelle et fête a la cour, le grand-duc devant ce jour-la officiellement annoncer son prochain mariage avec Madame la Marquise d'Harville, arrivée depuis peu à Gérolstein, accompagnée de son pere M. le Comte d'Orbigny.(2)

(1) Le nom de Marie rappelant à Rodolphe et à sa fillé de tristes souvenirs, il lui aveit donné le nom d'Amélia, l'un des nomes de za mère à lui. (2) Nous, rappellerons au lecteur, pour la vraisem-blance de ce récit, que la dernière Princesse Souveraine

Les uns blamaient le prince de n'aveir pas recherché encore cette fois une alliance souveraine, (la grande-duchesse dont le prince était veuf apartenait à la maison de Bavière); d'autres au contraire, et ma tante était du nombre, le félicitaient d'avoir préféré à des vues d'ambitieuses convenances une jeune et aimable fomme qu'il adorait, et qui appastemait à la plus haute noblesse de France. Vous savez d'ailleurs, mon ami, que ma tante a toujours eu pour le Grand-duc Rodolphe l'attachement le plus profond ; mieux que personne elle pouvait apprécier les éminentes qualités du prince.

- Mon cher enfant, - me dit-elle a propos de cette réception solemnelle ou je devais me rendre le lendemain de mon arrivée, mon cher enfant, ce que vous verrez de plus, merveilleux dans catte sète sera sans contredit la perle de

Géroletein.

- De qui voulez-vous parler, ma bonne tante?

– De la princesse Amélie...

- La fille du grand-duc? En effet, Lord Dudley nous en avait parlé à Vicane, avec un enthousiasme que nous avions taxé d'exagération poétique.

– A mon age, avec mon caractèm, et dans. ma position —reprit ma tente — on s'exalte assez peu ; aussi vous croirez à l'impartialité de mon jugement, mon cher enfant. Eh bien! je vous dis, moi, que de ma vie je n'ai rien connu de plus enchanteur que la princesse Amélie. Je vous parlerais de son angélique beauté, si elle n'était pas douée d'un charme inexprimable qui est encore supérieur à la beauté. Figurez-vous la candeur dans la dignité et la grace dans la modestie. Dès le premier jour où le grand-duc m'a présentée à elle, j'ai senti pour cette jeune princesse une sympathie involontaire. Du reste, je ne suis pas la soule: l'archiduchesso Sophie est à Gérolstein depuis quelques jours; c'est bien la plus fière et la plus hautaine princesse que je sache...

-- Il est vrai, ma tante, son ironis est terrible, peu de personnes échappent à ses mordantes plaisanteries. A Vienne, on la craignait comme le feu... La princesse Améhe aurait-elle trouvé grace devant elle?

- L'autre jour elle vint ici après avoir visité la maison d'asile placée sous la surveillance de la jeune princesse. — Savez-vousune chose? -me dit cette redoutable archidochesse avec sa brusque franchise : --- j'ai l'esprit singulièrement tourné à la satire, n'est-ce pas? Eh. bian! si je vivais longtemps avec la fille du grand-duc, je deviendraia, j'en suis sure, inossensive... tant sa bonté est pénétrante et contagieuse.

— Mais c'est donc une enchanteresse que ma cousine? dis-je à ma tante en souriant

– Son plus puissant attrait, à mes yeux du moins, reprit ma tante, est ce mélange de douceur, de modestie et de diguité dont je rous ai de Couriende; femme aussi remanyumble mar la some m

périorité descon esprit que par le charme de ses espectère et l'aderable banté de sen cour, était Multimé-selle de Motus.

l'expression la plus touchante.

Gertes, ma tante, la modestie est une rare qualité chez une princesse si jeune, si belle, et

- Songer-encore, men cher enfant, qu'il est d'autant mieux à la Princesse Amélie de jouirsans estentation vaniteuse de la haute position qui lui est: incontestablement acquise, que son élévation est récente...(1)

- Et dans son entretien avec vous, ma tante, la princesse a-t-elle fait quelque allusion à sa fortune passée?

- Non; mais lorsque, malgré mon grand age, je lui parlai avec le respect qui lui est du, puisque S. A. est la fille de notre souverain, son trouble ingénu, mêlé de reconnaissance et de vénération pour moi, m'a profondément émue : car sa réserve, remplie de noblesse et d'affabilité, me prouvait que le présent ne l'enivrait pas assez pour qu'elle oubliat le passé, et qu'elle rendait à mon âge ce que j'accordais à son

- Il faut en effet, — dis-je à ma tante, un tact exquis pour observer ces nuances si

délicates.

Aussi, mon cher enfant, plus j'ai vu la Princesse Amélie, plus je me suis félicitée de ma première impression. Depuis qu'elle est ici, ce qu'elle a fait de bonnes œuvres est incroyable, et cela avec une réflexion, une maturité, de jugement qui me confondent chez une personne de son age. Jugez-en: a sa demande, legrand-duc a fondé à Gérolstein un établissement pour les petites filles orphelines de cinq ou six ans et pour les jeunes filles, orphelines aussi ou abandonnées, qui ont atteint seize ans, age si fatal pour les infortunées que rien ne défend contre la séduction du vice ou l'obsession du besoin. Ce sont des religieuses nobles de mon abbaye qui enseignent et dirigent les pensionnaires de cette maison. En allant la visiter, j'ai eu souvent occasion de juger de l'adoration que ces pauvres créatures déshéritées ont pour la Princesse Amélie. Chaque jour elle va passer quelques heures dans cet établissement, placé sous sa protection spéciale; et je vous le répète, mon enfant, ce n'est pas seulement du respect, de la reconnaisance, que les pensionnaires et les religieuses ressentent pour Son Altesse, c'est presque du fanatisme.

- Muis c'est un ange que la Princesse

Amélie, - dis-je à ma tante.

- Un ange... oui, un ange, - reprit-elle, - car vous ne pouvez vous imaginer avec quelle attendrissante bonté elle traite ses protégées, de quelle pieuse sollicitude elle les entoure. Jamais je n'ai vu ménager avec plus de délicatesse la susceptibilité du malheur; on dirait qu'une irrésistible sympathie attire surtout la princesse vers cette classe de pauvres abandonnées. Enfin, le croiriez-vous? elle...

parlé, et qui donne «h.-squ. visuge angélique † fille d'un souverain; n'appelle james. antenment ces jounes-filles que mes sentre.

Ances dermises mois de ma tante/jewousil'avoue, Mammilien, une laume me vint amer yeux. Ne trouses-vous pas en effet belle et :: sainte la conduite de cette jeune princesse? Veue connaissez ma sincérité, je vous jure que je vous rapporte/et que je vous rapporterai tous. journ presque tentuellement les paroles de ma. tante.

- -Puisque la princesse, kui dis-je, estsi merveilleusement danée; j'éprouversi un grand trouble lorsque demain je lui semi:prásenté ; vous connaisses mon insutmontable : timidité, vous savez que l'élévation du caractère m'impose encore plus que le rang; je suis .. donc certain de paraître à la princesse aussi stupide qu'embarrassé ; j'en prenda men parti . d'avance.
- Allons, allons, me dit. ma :tante en seuriant, elle aura pitié de vous, mon cher enfant,. d'autant plus que vous ne serez pas pour elle : une nouvelle connaissance.
  - Moi, ma tante? — Sams doute.

- Et comment cela?

- Vous vous souvenez que lorsqu'à l'âge de seize ans vous avez quitté Oldenzaal pour faire un voyage en Russie et en Angleterre avec votre pere, j'ai fait faire de vous un portrait dans le costume que vous portiez au premier bal costumé donné par feu la grande-duchesse.

- Oui, ma tante, un costume de page allemand du seizième siècle.

- Notre excellent peintre, Fritz Mokker, tout en reproduisant fidelement vos traits, n'avait pas seulement retracé un personnage du scizième siècle, mais, par un caprice d'artiste, il s'était élu à imiter jusqu'à la manière etla vétusté des tableaux peints depuis cette: époque. Quelques jours après son arrivés en. Allemagne, la princesse Amélie étant venne me voir avec son père, remarqua votre pertrait; et me demanda naïvement quelle était cette. charmante figure des temps passés? Son père sourit, me fit un signe, et lui répondit : "Ce portrait est celui d'un de nos cousins, qui aurait maintenant, vous le voyez à son costume, ma chère Amélie, quelque trois cents ans, mais. qui, bien jeune, avait déjà témoigné d'une rase intrépidité et d'un cœur excellent : ne porte-til pas, en effet, la bravoure dans le regard et la bonté dans le sourire ? ,,

(Je vous en supplie, Maximilien, ne hausses pas les épaules avec un impatient dédain, en me voyant écrire de telles choses à propes de moi-même; cela me coûte, vous devez le croire; mais la suite de ce récit vous prouvers. que ces puérils détails, dont je sens le ridicule amer, sont malheureusement indispensables. Je forme cette parenthèse, et je continue.)

- La princesse Amélie, reprit ma tante, dupe de cette innocente plaisanterie, partupea. l'avis de son père sur l'expression douce et fière de votre physionomie, aputs aveir ph attentivement considéré le portrait. Plus tand.

<sup>(1)</sup> En arrivant en Allemagne, Rodelphe avait dit que Fleur de Marie, long-temps crue morte n'avait jamaie quitté sa mère la Comtesse Sarah.

manda en souriant des nouvelles de sen cousin des temps passés. Je lui avouai alors notre supercherie, lui disant que le beau page du seizième siècle était simplement mon neveu, prince Henry d'Herkaüsen-Oldenzaal, actu. ellement agé de vingt-et-un ans, capitaine aux gardes de S. M. l'emperour d'Autriche, et en tout, sauf le costume, fort ressemblant d'ailieurs à son portrait. A ces mots, la princesse Amélie, ajouta ma tante, rougit et redevint sérieuse, comme elle l'est presque toujours. puis, elle ne m'a naturellement jamais reparlé du tableau. Méanmoins, vous voyez, mon cher enfant, que vous ne serez pas complétement un étranger et un nouveau visage pour votre cousine, comme dit le grand-duc. Ainsi donc rassurez-vous, et soutenez l'honneur de votre portrait, ajouta ma tante en souriant.

Cette conversation avait en lieu, je vous l'ai dit, mon cher Maximilien, la veille du jour ou je devala être présenté à la princesse ma coussine; je quittai ma tante et je rentral chez

moi.

Je ne vous ai jamais caché mes plus secrètes pensées, bonnes ou mauvaises; je vais donc vous avoner à quelles absurdes et folles imaginations je me laissai entralner après l'entretien que je vieus de vous rapporter.

Vous m'avez dit bien des fols, mon cher Maximilien, que j'étais dépourvu de toute vanité; je le crois, j'ai besoin de le croire pour continuer ce récit sans m'exposer à passer à vos yeux pour un présomptueux.

Loreque je fus seul chez moi, me rappelant l'entretien de ma tante, je ne pus m'emp**éch**er de songer, avec une secrète satisfaction, que la princesse Amélie ayant remarqué ce portrait de moi, fait depuis six ou sept ans, avait quelques jours après demandé en plaisantant, des nouvelles de son cousin des temps passés.

Rien n'était plus sot que de baser le moindre espoir sur une circonstance aussi insignifiante, j'en conviens ; maia, je vous l'ai dit, je serai comme toujours, envers vous, de la plus entière franchise : eh bien ! cette insignifiante circonstance me ravit. Sans doute les louanges que j'avais entendu donner à la princesse Amélie par une femme aussi grave, aussi austère que ma tante, en élevant davantage la princesse à mes yeux, me rendaient plus sensible encore à la distinction qu'elle avait daigné m'accorder... ou plutôt qu'elle avait accordée à mon portrait... Pourtant, que vous dirai-je, cette distinction éveilla en moi des espérances ai folles, que, jetant à cette heure un regard plus calme sur le passé, je me demande comment j'ai pu me laisser entraîner à ces pensées qui aboutissaient inévitablemen: à un abime.

Quoique parent du grand-duc, et toujours parfaitement accueilli de lui, il m'était impossible de concevoir la moindre espérance de mariage avec la princesse, lors même qu'elle eut agréé mon amour, ce qui était plus qu'-

lorsque l'aliai la voir à Gérolstein, elle me de- | notre fortune aux immenses domaines du grand-duc, le prince le plus riche de la Confédération germanique; et puis enfin j'avais vingt et un ans à peine, j'étais simple capitaine aux gardes, sans renom, sans position personnelle ; jamais, en un mot, le grand-duc ne pouvait songer à moi pour sa fille.

Toutes ces réflexions auraient dû me préserver d'une passion que je n'éprouvais pas encore, mais dont j'avais pour ainsi dire le singulier pressentiment. Hélas! je m'abandonnai au contraire à de nouvelles puérilités. Je portais au doigt une bague qui m'avait été autrefois donnée par Thecla (la bonne comtesse que vous connaissez ;) quoique ce gage d'un amour étourdi, facile et léger, ne pût me géner beaucoup, j'en fis hérolquement le sacrifice à mon amour naissant, et le pauvre anneau disparut dans les eaux rapides de la rivière qui coule sous mes fenètres.

Vous dire la nuit que je passai est inutile ; vous la devinez. Je savais la Princesse Amélie blonde et d'une angélique beauté; je tachai de m'imaginer ses traits, sa taille, son maintien, le son de sa voix, l'expression de son regard; puis songeant à mon portrait qu'elle avait remarqué, je me rappelai à regret que l'artiste maudit m'avait dangereusement flatté ; de plus je comparais avec désespoir le costume pittoresque du page du quinzième siècle au sévere uniforme du captaine aux gardes de S. M. Puis à ces niaises préoccupations succédaient çà et là, je vous l'assure, mon ami, quelques pensées généreuses, quelques nobles élans de l'ame; je me sentais ému, oh! profondément ému, au ressouvenir de cette adorable bonté de la Princesse Amélie qui appelait les pauvres abandonnées qu'elle protégeait - ecs

sœurs - m'avait dit ma tante. Enfin, bizarre et inexplicable contraste, j'ai, vous le savez, la plus humble opinion de moimême... et j'étais cependant assez glorieux pour supposer que la vue de mon portrait avait frappé la princesse; j'avais assez de bon sens pour comprendre qu'une distance infranchissable me séparait d'elle à jamais...et cependant je me demandais, avec une véritable anxiété, si elle ne me trouvait pas trop indigne de mon portrait. Enfin je ne l'avais jamais vue, j'étais convaincu d'avance qu'elle me remarquerait à peine... et cependant je me croyais le droit de lui sacrifier le gage de mon premier amour.

Je passai dans de véritables angoisses la nu: dont je vous parle et une partie du lendemain. L'heure de la réception arriva. J'essayai deux ou trois habits d'uniforme, les trouvant plus mal faits les uns que les autres, et je partis pour le palais grand-ducal très-mécontent de moi.

Quoique Gérolstein soit à peine éloigné d'un quart de lieue de l'abbaye de Saint-Hermangilde, durant ce court trajet mille pensées m'assaillirent, toutes les puérilités dont j'avais été si occupé disparurent devant une idée grave, triste, presque menaçante... un invincible presimprobable. Notre famille tient honorablement sentiment m'annonçait une de ces crises qui son rang, mais elle est pauvre, si on compare | dominent la vie toute entière, une sorte de révélation me disait que j'allais aimer... aimer | passionnément, comme on n'aime qu'une fois. . . et pour comble de fatalité, cet amour aussi hautement que dignement placé devait être pour moi toujours malheureux.

Ces idées m'effrayèrent tellement, que je pris tout-à-coup la sage résolution de faire arrêter ma voiture, de revenir à l'abbaye et d'aller rejoindre mon pére, laissant à ma tante le soin d'excuser mon brusque départ auprès du grand.

Malheureusement une de ces causes vulgaires dont les effets sont quelquefois immenses, m'empêcha d'exécuter mon premier dessein. voiture étant arrêtée à l'entrée de l'avenue qui conduit au palais, je me penchais à la portière pour donner à mes gens ordre de retourner, lorsque le Baron et la Baronne Koller, qui, comme moi, se rendaient à la cour, m'apercurent et firent aussi arrêter leur voiture. baron, me voyant en uniforme, me dit : "Pourrai-je vous être bon à quelque chose, mon cher prince? que vous arrive-t-il? Puisque vous allez au palais, montez avec nous...dans le cas où un accident serait arrivé à vos chevaux. "

Rien ne m'était plus facile, n'est-ce pas, mon ami, que de trouver une désaite pour quitter le baron et regagner l'abbaye? Eh bien! soit impuissance, soit secret désir d'échapper à la détermination salutaire que je venais de prendre, je répondis d'un air embarrassé que je donnais ordre à mon cocher de s'informer à la grille du palais si l'on y entrait par le pavillon neuf ou par la cour de marbre. - "On entre " par la cour de marbre, mon cher prince, -"me répondit le baron, — car c'est une récep-"tion de grand gala. Dites à votre voiture de "suivre la mienne, je vous indiquerai le che-

Vous savez, Maximilien, combien je suis fataliste; je voulsis retourner à l'abbaye pour m'épargner les chagrins que je pressentais; le sort s'y opposait, je m'abandonnai à mon étoile ... Vous ne connaissez pas le palais grand-ducal de Gérolstein, mon ami? Selon tous ceux qui ont visité les capitales de l'Europe, il n'est pas, à l'exception de Versailles, une résidence royale dont l'ensemble et les abords soient plus majestueux. Si j'entre dans quelques détails à ce sujet, c'est qu'en me souvenant à cette beure de ces imposantes splendeurs, je me demande comment elles ne m'ont pas tout d'abord rappelé à mon néant : car enfin la princesse Amélie était fille du souverain maître de ce palais, de ces gardes, de ces richesses merveilleuses.

La cour de morbre, vaste hémicycle, est ainsi appelée parce que, à l'exception d'an large chemin de ceinture on circulent les voitures, elle est dallée de marbres de toutes couleurs, formant de magnifiques mosalques, au centre desquelles se dessine un immense bassin revêtu de brêche antique, alimenté par d'abondames eaux qui tombent incessamment d'un large vase de porphyre. Cette cour d'honneur est circulairement en-

tourée d'une rangée de statues de marbre bianc du plus beau style, portant des torchères de bronze doré, d'ou jaillissent des flots de gaz éblouissant. Alternant avec ces statues, des vases Médicis, exhaussés our leurs socles richement sculptés, renfermaient d'énormes lauriers-roses. véritables buissons fleuris, dont le feuillage lustré, vu aux lumières, resplendissait d'une verdure métallique.

Les voitures s'arrêtaient su milieu d'une double rampe à balustres qui conduisait au péristyle du palais; au pied de cet escalier se tenaient en vedette, montés sur leurs chevaux noirs, deux cavaliers du régiment des gardes du grand-duc, qui choisit ces soldats parmi les plus grands sous-officiers de son armée. Vous, mon ami, qui aimez tant les gens de guerre. vous eussiez été frappé de la tournure sévère et martiale des ces deux colosses, dont la cuirasse et le casque d'acier d'un profil antique, sans cimier ni crinière, étincelaient aux lumieres: ces cavaliers portaient l'habit bleu à collet jaune, le pantaion de daim blanc et les bottes fortes montant au-dessus du genou. Enfin pour vous, mon ami, qui aimez ces détails militaires, j'ajouterai qu'au haut de l'escalier. de chaque côté de la porte, deux grenadiers du régiment d'infanterie de la garde grand-ducale étaient en faction. Leur tenue, sauf la couleur de l'habit et des revers, ressemblait, m'a-t-on dit, à celle des grenadiers de Napoléon.

Après avoir traversé le veatibule ou se tenaient, hallebardes en main, les suisses de livrés du prince, je montai un imposant escalier de marbre blanc qui aboutissait à un portique orné de colonnes de jaspe et surmonté d'une coupole peinte et dorée. La se trouvaient deux lon-, gues files de valets de pied. J'entrai ensuite dans la salle des gardes, à la porte de laquelle se tensient toujours un chambellan et un aidede-camp de service, chargés de conduire auprès de S. A. R. les personnes qui avaient droit à lui être particulièrement présentées. parenté, quoique éloignée, ma valu cet honneur: un aide-de-camp me précéda dans une longue galerie remplie d'hommes en habits de cour ou d'uniforme, et de semmes en grande parure.

Pendant que je traversais lentement cette foule brillante, gentendis quelques paroles qui augmentèrent encore mon émotion: de tous côtés on admirait l'angélique beauté de la Princesse Amélie, les traits charmans de la Marquise d'Harville, et l'air véritablement impérial de l'archi-Duchesse Sophie, qui, récemment arrivée de Munich, avec l'archiduc Stanislas, allait bientôt repartir pour Varsovie, mais tout en rendant hommage a l'altière dignité de l'archiduchesse, à la gracieuse distinction de la Marquise d'Harville, on reconnaissait que rien n'était plus idéal que la figure enchanteresse de la princesse Amélie.

A mesure que j'approchais de l'endroit où se tenaient le grand-duc et sa fille, je sentais mon cœur battre avec violence. Au moment ou j'arrivai à la porte de ce salon (j'ai oublié de l'illustre Litz venait de se mettre au piano; austi le silence le plus recueilli succéda-t-il au léger murmure des conversations. En attendant la fin du morceau que le grand artiste iouait avec sa supériorité accoutumée, je restai dans l'embrasure d'une porte.

Alors, mon cher Maximilien, pour la première fois je vis la princesse Amélie... Laissezmoi vous dépeindre cette scène, car j'éprouve un charme indicible à rassembler ces souvenirs.

Figurez-vous, mon ami, un vaste salon meublé avec une somptuosité royale, éblouissant de Inmières et tendu d'étoffe de soie cramoisie. sur laquelle courait un feuillage d'or brodé en Au premier rang, sur de grands fauteuils dorés, se tenaient l'archiduchesse Sophie (le prince lui faisait les honneurs de son palais,) à sa gauche Mme la Marquise d'Harville, et à an droite la Pincesse Amélie; debout derrière elles était le grand-duc portant l'uniforme de colonel de ses gardes; il sembleit rajeuni par le bonheur et ne pas avoir plus de trente ans; l'habit militaire faisait encore valoir l'élégance de sa taille et la beauté de ses traits ; auprès de lui était l'archiduc Staniales en costume de feld-maréchal; puis venaient ensuite les dames d'honneur de la Princesse Amélie, les femmes des grands dignitaires de la cour, et enfin ceux-ci.

Ai-je besoin de vous dire que la Princesse Amélie, moins encore par son rang que par sa grace et sa beauté, dominait cette feule étincelante.

Ne me condamnez pas, mon ami, sans lire ce portrait... Quoiqu'il soit mille fois encore audessous de la réalité, vous comprendrez mon adoration; vous comprendrez que des que la vis... je l'aimai, et que la rapidité de cette passion ne peut être égalée que par sa violence et son éternité.

La Princesse Amélie, vêtue d'une simple robe de moire blanche, portait, comme l'Archiduchesse Sophie, le grand-cordon de l'Ordre Impérial de Saint-Népomucène, qui lui avait été récemment envoyé par l'impératrice. Un bandeau de perles, entourant son front noble et candide, s'harmonisait à ravir avec les deux grosses nattes de cheveux d'un blond cendré magnifique qui encadraient ses joues légèrement rosées; ses bras charmans, plus blancs encore que les flots de dentelle d'où ils sortaient, étaient à demi cachés par des gants qui s'arrétaient au-dessous de son coude à fossette ; rien de plus accompli que sa taille, rien de plus joli que son petit pied chaussé de satin blanc. moment où je la vis, ses grands yeux du plus pur azur étaient réveurs ; je ne sais même si à cet instant elle subissait l'influence de quelque pensée sérieuse ou si elle était vivement impressionnée par la sombre harmonie du morceau que jouait Litz; mais son demi-sourire me parut d'une douceur et d'une mélancolie indicible... La tête légèrement baissée sur sa poitrine, elle effeuillait machinalement un gros bouquet quette ne me permettait pas de quitter la place

vous dire qu'il-y avait bal et concert à la cour.) | d'œillets blancs et de roses qu'elle tenait à la main...

Jamais je ne pourrai vous exprimer ce que je ressentis alors: tout ce que m'avait dit ma tante de l'ineffable bonté de la Princesse Amélie me revint à la pensée... Souriez, mon ami ... mais malgré moi je sentis mes yeux devenir humides en voyant reveuse, presque triste, cette jeune fille si admirablement belle, entourée d'honneurs, de respects et idolatrée par un père tel que le Grand-Duc...

Maximilien, je vous l'ai souvent dit : de même que je crois l'homme incapable de gouter certains bonheurs pour ainsi dire trop complets, trop immenses pour ses facultés bornées, de même aussi je crois certains êtres trop divinement doués pour ne pas quelquefois sentir avec amertume combien ils sont esseulés icibas, et pour ne pas alors regretter vaguement leur exquise délicatesse, qui les expose à tant de déceptions, à tant de froissemens ignorés des natures moins choisies... Il me semblait qu'alors la Princesse Amélie éprouvait la réaction d'une pensée pareille.

Tout a coup, par un hasard étrange (tout est fatalité dans ceci), elle tourna machinalement les yeux du côté où je me trouvais.

Vous savez combien l'étiquette et la hiérarchie des rangs est scrupuleusement observée chez nous. Grace à mon titre et aux liens de parenté qui m'attachent au grand-duc, les personnes au milieu desquelles je m'étais d'abord placé s'étaient peu à peu reculées, de sorte que je restai presque seul et très en évidence su premier rang, dans l'embrasure de la porte de la galerie.

Il fallut cette circonstance pour que la princesse Amélie, sortant de sa réverie, m'aperçut et me remarquat sans doute, car elle fit un léger mouvement de surprise et rougit.

Elle avait vu mon portrait à l'abbaye, chez ma tante, elle me reconnaissait, rien de plus simple. La princesse m'avait à peine regardé pendant une secondo, mais ce regard me fit éprouver une commotion violente, profonde; je sentis mes joues en feu, je baissai les yeux et je restai quelques minutes sans over les lever de nouveau sur la princesse.... Lorsque je m'y hasardai, elle causait tout bas avec l'archiduchesse Sophie qui semblait l'écouter avec le plus affectueux intérêt.

Litz ayant mis un intervalle de quelques minutes entre les deux morceaux qu'il devait jouer, le grand-duc profita de ce moment pour lui exprimer son admiration de la manière la plus gracieuse. Le prince, revenant à sa place, m'apercut, me fit un signe de tête rempli de bienveillance, et dit quelques mots à l'archiduchesse en me désignant du regard. Celle-ci. après m'avoir un instant considéré, se retourna vers le grand-duc, qui ne put s'empêcher de sourire en lui répondant et en adressant la parole à sa fille. La princesse Amélie me parut embarrassée, car elle rougit de nouveau.

J'étais au supplice ; malheurensement l'éti-

ch je me trouvais avant la fin du concert, qui recommença bientôt. Deux ou trois fois je regardai la princesse Amélie à la dérobée; elle me sembla pensive et attristée ; mon cœur se serra; je souffrais de la légère contrariété que je vennis de lui causer involontairement et que je croyais deviner. Sans doute le grandduc lui avait demandé en plaisantant si elle me trouvait quelque ressemblance avec le portrait de son cousin des temps passés; et dans son ingénuité elle se reprochait peut-être de n'avoir pas dit à son père qu'elle m'avait déjà

Le concert terminé, je suivis l'aide-de-camp de service; il me conduisit auprès du grandduc, qui voulut bien faire quelques pas au devant de moi, me prit cordialement par le bras, et dit à l'archiduchesse Sophie en s'approchant

– Je demande à Votre Altesse Impériale la permission de lui présenter mon cousin le prince Henri de Herkaüsen-Oldenzaal.

- J'ai déjà vu le prince à Vienne, et je le retrouve ici avec plaisir, - répondit l'archiduchesse devant laquelle je m'inclinai profondément.
- --- Ma ohère Amélie, --- reprit le prince en s'adressant à sa fille, — je vous présente le prince Henri, votre cousin ; il est fils du prince Paul, l'un de mes plus vénérables amis, que je regrette bien de ne pas voir aujourd'hui à Gérolstein.

--- Voudrez-vous, Monsieur, faire savoir au Prince Paul que je partage vivement les regrets de mon père, car je serai toujours bien heureuse de connaître ses amis, me répondit ma cousine avec une simplicité pleine de grace...

Je n'avais jamais entendu le son de la voix de la princesse; imaginez-vous, mon ami, le timbre le plus doux, le plus frais, le plus harmonieux, enfin un de ces accens qui font vibrer les cordes les plus délicates de l'arne

- J'espère, mon cher Henri, que vous resterez quelque temps chez votre tante que j'aime, que je respecte comme ma mère, vous le savez, me dit le grand-duc avec bonté. Venez souvent nous voir en famille, a la fin de la matinée, sur les trois heures; si nous sortons, vous partagerez notra promenade: vous savez que je vous ai toujours aimé, parce que vous êtes un des plus nobles cœurs que je connaisse.
- Je ne sais comment exprimer à votre altesse royale ma reconnaissance pour le bien. veillant accueil qu'elle daigne me faire.
- Eh bien! pour me prouver votre reconnaissance, dit le prince en souriant, invitez votre cousine pour la deuxième contredanse, car la première appartient de droit à l'archiduc.
- Votre altesse voudra-t-elle m'accorder cette grace?... dis-je à la Princesse Amélie en m'inclinant devant elle.
- Appelez-vous simplement cousin et cousine, dit gaiement le grand-duc ; le cérémonial ne convient pas entre parens.

- Ma cousine me fera-t-elle l'honneur de danser cette contredanse avec moi?

- Oui, mon cousin, me répondit la Prin-

cesse Amélie.

Je ne saurais vous dire, mon ami, combien je sus à la sois heureux et peine de la pater. nelle cordialité du grand-duc; la confiance qu'il me témoignait, l'affectueuse bonté avec laquelle il avait engagé sa fille et moi à substituer aux formules de l'étiquette ces appellations de famille d'une intimité si douce, tout me pénétrait de reconnaissance ; je me reprochais d'autant plus amèrement le charme fatal d'un amour qui ne devait ni ne pouvait être agréé par le prince.

Je m'étais promis, il est vrai (je n'ai pas failli à cette résolution,) de ne jamais dire un mot qui put faire soupçonner à ma cousine l'amour que je ressentais; mais je craignais que mon émotion, que mes regards me trahissent... Malgré moi pourtant, ce sentiment, si muet, si caché qu'il dut être, me semblait cou-

J'eus le temps de faire ces réflexions pendant que la Princesse Amélie dansait la première contredanse avec l'Archiduc Stanislas. Ici, comme partout, la danse n'est plus qu'une sorte de marche qui suit la mesure de l'orchestre ; rien ne pouvait faire valoir davantage la grace sérieuse du maintien de ma cousine.

J'attendais, avec un bonheur mélé d'anxiété. le moment d'entretien que la liberté du bal allait me permettre d'avoir avec elle. Je fas assez maître de moi pour cacher mon trouble lorsque j'allai la chercher auprès de la marquiss

d'Harville.

En songeant aux circonstances du portrait, je m'attendais à voir la princesse Amélie partager mon embarras; je me trompais; je me souviens, presque mot pour mot, de notre première conversation ; laissez-moi vous la rapporter, mon ami:

— Votre altesse me permettra-t-elle, — lui dis-je, - de l'appeler ma cousine, ainsi que le

grand-duc m'y autorise?

- Sans doute, mon cousin, - me réponditelle avec grace; - je suis toujours houreuse d'obéir à mon père.

- --- Et je suis d'autant plus fier de cette familiarité, ma cousine, que j'ai appris par ma tante à vous connaître, c'est-à-dire à vous apprécier véritablement.
- -- Souvent aussi mon père m'a parlé de vous, mon cousin, et ce qui vous étonnera peut-être, -- ajouta-t-elle timidement, -- c'est que je vous connaissais déjà, si cela se peut dire, de vue... Madame la supérieure de Sainte-Hermangilde, pour qui j'ai la plus respectuense affection, nous avait un jour mon tré,... à mon père et à moi... un portrait.

— Où j'étais représenté en page du seizième siècle?

- Oui, mon cousin; et mon père fit même la petite supercherie de me dire que ce portrait était celui d'un de nos parens du temps passé, en ajoutant d'ailleurs des paroles si bienveillantes pour ce cousin d'autrefois, que l notre famille doit se féliciter de le compter parmi nos parens d'aujourd'hui...

- Hélas! ma cousine, je crains de ne pas plus ressembler au portrait moral que le grandduc a daigné faire de moi qu'au page du

seizième siecle...

- Vous vous trompez, mon cousin, - me dit naïvement la princesse; - car à la fin du concert, en jetant par hasard les yeux du côté de la galerie, je vous ai reconnu tout de suite, malgré la différence du costume.

·Puis, voulant changer, sans doute, un sujet de conversation qui l'embarrassait, elle me dit : - Quel admirable talent que celui de M. Litz, n'est-ce pas?

- Admirable. Avec quel plaisir vous l'écoutiez!

- --- C'est qu'en effet il y a, ce me semble, un double charme dans la musique sans paroles: non seulement on jouit d'une excellente exécution, mais on peut appliquer sa pensée du moment aux mélodies que l'on écoute, et qui en deviennent, pour ainsi dire, l'accompagnement... Je ne sais si vous me comprenez, mon cousin?
- Les pensées sont alors - Parfaitement. des paroles que l'on met mentalement sur l'air que l'on entend.
- C'est cela, c'est cela, vous me comprenez, - dit-elle avec un mouvement de gracieuse satisfaction ; — je craignais de mal expliquer ce que je ressentais tout à l'heure pendant cette mélodie si plaintive et si touchante.

- Grace a Dieu, ma cousine, - lui dis-je en souriant, -- vous n'avez aucune parole à mettre sur un air si triste.

Soit que ma question fût indiscrète, et qu'elle voulût éviter d'y répondre, soit qu'elle ne "eut pas entendue, tout à coup la princesse Amélie me dit en me montrant le grand-duc qui, donnant le bras à l'archi-duchesse Sophie, traversait alors la galerie où l'on dansait :

- Mon cousin, voyez donc mon père, comme il est beau!... quel air noble et bon! comme tous les regards le suivent avec sollicitude! il me semble qu'on l'aime encore plus qu'on ne le révère...

- Ah! - m'écriai-je, - ce n'est pas seulement ici, au milieu de sa cour, qu'il est chéri! Si les bénédictions du peuple retentissaient dans la postérité, le nom de Rodolphe de Gérolstein serait justement immortel!

En parlant ainsi, mon exaltation était sincère ; car vous savez, mon ami, qu'on appelle à bon droit les Etats du prince le Paradis de l'Allemagne.

Il m'est impossible de vous peindre le regard reconnaissant que ma cousine jeta sur moi en m'entendant parler de la sorte.

- Apprécier ainsi mon père, me dit-elle avec émotion, - c'est être bien digne de l'attachement qu'il vous porte.
- C'est que personne plus que moi ne l'aime et l'admire! En outre des rares qualités qui et plus sereine que pendant cette cérémonie.

font les grands princes, n'a-t-il pas le génie de la bonté, qui fait les princes adorés ?...

--- Vous ne savez pas combien vous dites vrai, ... - s'écria la princesse encore plus

-Oh! je le sais, je le sais, et tous ceux qu'il gouverne le savent comme moi... On l'aime tant que l'on s'affligerait de ses chagrins comme on se réjouit de son bonheur; l'empressement de tous à venir offrir leurs hommages à Madame la marquise d'Harville, consacre à la fois et le choix de S. A. R., et la valeur de la future grande-duchesse.

- Madame la marquise d'Harville est plus digne que qui que ce soit de l'attachement de mon père, c'est le plus bel éloge que je puisse

vous faire d'elle.

-Et vous pouvez; sans doute, l'apprécier justement; car vous l'avez probablement con-

nue en France, ma cousine?

A peine avais-je prononcé ces derniers mots, que je ne sais quelle soudaine pensée vint à l'esprit de la princesse Amélie, elle baissa les yeux, et, pendant une seconde, ses traits prirent une expression de tristesse qui me rendit muet de surprise.

Nous étions alors à la fin de la contredanse. la dernière figure me sépara un instant de ma cousine; lorsque je la reconduisis aupres de Mme d'Harville, il me sembla que ses traits étaient encore légèrement altérés...

Je crus et je crois encore que mon allusion au séjour de la princesse en France lui ayant rappelé la mort de sa mère, lui causa l'impression pénible dont je viens de vous parler.

Pendant cette soirée, je remarquai une circonstance qui vous paraîtra peut-être puérile, mais qui m'a été une nouvelle preuve de l'attrait que cette jeune fille inspire à tous. Son bandeau de perles s'étant un peu dérangé, l'archiduchesse Sophie, à qui elle donnait alors le bras, eut la bonté de vouloir lui replacer elle-même ce bijou sur le front. Or, pour qui connaît la hauteur proverbiale de l'archidnchesse, une telle prévenance de sa part semble à peine croyable. Du reste, la princesse Amélie, que j'observais attentivement à ce moment. parut à la fois si confuse, si recommissante, je dirais presque si embarrassée, de cette gracieuse attention, que je crus voir briller une larme dans ses yeux.

Telle fut, mon ami, ma première soirée à Gérolstein. Si je vous l'ai racontée avec tant de détails, c'est que presque toutes ces circonstances ont eu, plus tard, pour moi, leurs conséquences.

Maintenant j'abrégerai; je ne vous parlerai que de quelques faits principaux relatifs à mes fréquentes entrevues avec ma cousine et son

père.

Le surlendemain de cette fête, je fus du tres petit nombre de personnes invitées à la célébration du mariage du grand-duc avec Mme la Marquise d'Harville. Jamais je ne vis la physionomie de la princesse Amélie plus radieuse

une sorte de religieux ravissement qui donnait un nouveau charme à ses traits; on eût dit que cette charmante figure reflétait le bouheur ineffable du prince et de Mme d'Harville.

Ce jour-là, ma cousine fut très gaie, très causante. Je lui donnais le bras dans une promenade que l'on fit aprés diner dans les jardins du palais, magnifiquement illuminés. Elle me dit, à propos du mariage de son père:

- Il me semble que le bonheur de ceux que nous chérissons nous est encore plus doux que notre propre bonheur; car il y a toujours une nuance d'égoisme dans la jouissance de notre félicité personnelle?

Si je vous cite entre mille cette réflexion de ma cousine, mon ami, c'est pour que vous jugiez du cœur de cette créature adorable, qui a, comme son père, le génie de la bonté.

Quelques jours après le mariage du grandduc, j'eus avec lui une assez longue conversation ; il m'interrogea sur le passé, sur mes projets d'avenir; il me donna les conseils les plus sages, les encouragemens les plus flatteurs, me parla même de plusieurs de ses projets de ! gouvernement avec une confiance dont je fus aussi fier que flatté: enfin, que vous dirai-je? Un moment l'idée la plus folle me traversa l'esprit ; je crus que le prince avait deviné mon amour, et que, dans cet entretien, il voulait m'étudier, me pressentir, et peut-être m'amener à un aveu...

Malheureusement, cet espoir insensé ne dura pas long-temps; le prince termina la conversation en me disant que le temps des grandes guerres était fini ; que je devais profiter de mon nom, de mes alliances, de l'éducation que j'avais reçue et de l'étroite amitié qui unissait mon père au prince Metternich, premier ministre de l'empereur, pour parcourir la carrière diplomatique au lieu de la carrière militaire, ajoutant que toutes les questions qui se décidaient autrefois sur les champs de bataille se décideraient désormais dans les congrès; que bientôt les traditions tortueuses et perfides de l'ancienne diplomatie feraient place à une politique large et humaine, en rapport avec les véritables intérêts des peuples, qui, de jour en ! jour, avaient davantage la conscience de leurs droits; qu'un esprit élevé, loyal et généreux pourrait avoir, avant quelques années, un noble et grand rôle à jouer dans les affaires politiques, et faire ainsi beaucoup de bien; il me proposait enfin le concours de sa souveraine protection pour me faciliter les abords de la carrière qu'il m'engageait instamment à par-

Vous comprenez, mon ami, que si le prince avait eu le moindre projet sur moi, il ne m'eût pas fait de telles ouvertures ; je le remerciai de ses offres avec une vive reconnaissance, en ajoutant que je sentais tout le prix de ses conseils et que j'étais décidé à les suivre.

J'avais d'abord mis la plus grande réserve dans mes visites au palais, mais, grace a l'insistance du grand-duc, j'y vins bientôt presque

Elle contemplait son pore et la Marquise avec | chaque jour vers les trois heures. On y vivait dans toute la charmante simplicité de nos cours germaniques. C'était la vie des grands châteaux d'Angleterre, rendue plus attrayante par la simplicité cordiale, la douce liberté des mœurs allemandes. Lorsque le temps le permettait, nous faisions de longues promenades à cheval avec le grand-duc, la grande-duchesse, ma cousine et les personnes de leur maison. Lorsque nous restions au palais, nous nous occupions de musique; je chantais avec la grande-duchesse et ma cousine, dont la voix avait un timbre d'une pureté, d'une suavité sans égale, et que je n'ai jamais pu entendre sans me sentir remué jusqu'au fond de l'ame. D'autres fois, nous visitions, en détail, les merveilleuses collections de tableaux et d'objects d'art, ou les admirables bibliothèques du prince. qui, vous le savez, est un des hommes les plus savans et les plus éclairés d'Europe; assez souvent, je revenais diper au palais, et les jours d'Opéra, j'accompagnais au théatre la famille grand-ducale.

Chaque jour passait comme un songe; peu à peu ma cousine me traita avec une familiarité toute fraternelle; elle ne me cachait pas le plaisir qu'elle éprouvait à me voir; elle me confiait tout ce qui l'intéressait ; deux ou trois fois, elle me pria de l'accompagner lorsqu'elle allait avec la grande-duchesse visiter ses jeunes orphelines; souvent aussi, elle me parlait de mon avenir avec une maturité de raison, avec un intérêt sérieux et réfléchi qui me confondait de la part d'une jeune fille de son age; elle aimait aussi beaucoup à s'informer de mon enfance, de ma mère, hélas! toujours si regrettée. Chaque sois que j'écrivais à mon père, elle me priait de la rappeler à son souvenir; puis, comme elle brodait à ravir, elle me remit un jour pour lui une charmante tapisserie à laquelle elle avait long-tems travaillé. Que vous dirai-je, mon ami? un frère et une sœur, se retrouvant après de longues années de séparation, n'eussent pas joui d'une intimité plus douce. Du reste, lorsque, par le plus grand des hasards, nous restions seuls, l'arrivée d'un tiers ne pouvait jamais changer le sujet ou même l'accent de notre conversation.

Vous vous étonnerez peut-être, mon ami, de cette fraternité entre deux jeunes gens, surtout en songeant aux aveux que je vous fais; mais plus ma cousine me témoignait de confiance et de familiarité, plus je m'observais, plus je me contraignais, de peur de voir cesser cette adorable familiarité. Et puis, ce qui augmentait encore ma réserve, c'est que la princesse mettait, dans ses relations avec moi, tant de franchise, tant de noble confiance, et surtout si peu de coquetterie, que je suis presque certain qu'elle a toujours ignoré ma violente passion. Il me reste un léger doute à ce sujet, a propos d'une circonstance que je vous raconterai tout à l'heure.

Si cette intimité fraternelle avait du toujours durer, peut-être ce bonheur m'eût suffi : mais par cela même que j'en jouissais avec délices.

B 17\*

je songeais que bientôt mon service, ou la nouvelle carrière que le prince m'engageait à parcourir, m'appellerait à Vienne ou à l'étranger; je songeais enfin que prochainement peut-être le grand-duc penserait à marier sa fille d'une manière digne d'elle...

Ces pensées me devinrent d'autant plus pénibles que le moment de mon départ approchait. Ma cousine remarqua bientôt le changement qui s'était opéré en moi. La veille du jour où je la quittai, elle me dit que, depuis quelque temps, elle me trouvait sombre, préoccupé. Je tachai d'éluder ses questions le mieux possible ; j'attribuai ma tristesse à un vague ennui.

- Je ne puis vous croire, me dit-elle; mon père vous traite presque comme un fils, tout le monde vous aime; vous trouver malheureux

serait de l'ingratitude.

-Eh bien! lui dis-je sans pouvoir vaincre mon émotion, ce n'est pas de l'ennui, c'est du chagrin, oui, c'est un profond chagrin que j'éprouve.

-Et pourquoi? que vous est-il arrivé? me

demanda-t-elle avec intérêt.

- Tout a l'heure, ma cousine, vous m'avez dit que votre père me traitait comme un fils... qu'ici tout le monde m'aimait... Eh bien ! avant peu, il me faudra renoncer à toutes ces affections si précieuses, il faudra enfin... quitter Gérolstein, et, je vous l'avoue, cette pensée me désempère.

-Et le souvenir de ceux qui nous sont chers... n'est-ce donc rien, mon cousin?

- Sans doute... mais les années, mais les événemens amènent tant de changemens imprévus!

- Il est du moins des affections qui ne sont pas changeantes: celle que mon père vous a toujours témoignée... Celle que je ressens pour vous est de ce nombre, vous le savez bien ; on est frère et sœur... pour ne jamais s'oublier, ajouta-t-elle en levant sur moi ses grands yeux bleus humides de larmes.

Ce regard me bouleversa, je fus sur le point de me trahir; heureusement je me contins.

- Il est vrai que les affections durent, lui dis-je avec embarras; mais les positions changent... Ainsi, ma cousine, quand je reviendrai dans quelques années, croyez-vous qu'alors cette intimité, dont j'apprécie tout le charme, puisse encore durer?

- Pourquoi ne durerait-elle pas?

- C'est qu'alors vous serez sans doute mariée, ma cousine... vous aurez d'autres devoirs ... et vous aurez oublié votre pauvre frère.

Je vous le jure, mon ami, je ne lui dis rien de plus ; j'ignore encore si elle vit dans ces mots un aveu qui l'offensa, ou si elle fut comme moi douloureusement frappée des changemens inévitables que l'avenir devait nécessairement apporter à nos relations. Mais au lieu de me répondre, elle resta un moment silencieuse, accablée; puis se levant brusquement, la figure pale, altérée, elle sortit après avoir !

regardé pendant quelques secondes la tapisserie de la jeune comtesse d'Oppenheim, une de ses dames d'honneur, qui travaillait dans l'embrasure d'une des fenêtres du salon ou avait lieu notre entretien.

Le soir même de ce jour, je reçus de mon père une nouvelle lettre qui me rappelait précipitamment ici. Le lendemain matin j'allai prendre congé du grand-duc; il me dit que ma cousine était un peu souffrante, qu'il 🕿 chargerait de mes adieux pour elle ; il me serra paternellement dans ses bras, regrettant, ajoutait-il, mon prompt départ, et surtout que ce départ fût causé par les inquiétudes que me donnait la santé de mon père ; puis me rappelant avec la plus grande bonté ses conscils au sujet de la nouvelle carrière qu'il m'engageait très instamment à embrasser, il sjouts qu'an retour de mes missions, ou pendant mes congés, il me reverrait toujours à Gérolstein avec un vif plaisir.

Heureusement, à mon arrivée ici, je trouvai l'état de mon père un peu amélioré ; il est encore alité, et toujours d'une grande faibleme, mais il ne me donne plus d'inquiétude sérieuss. Malheureusement il s'est aperçu de mon abattement, de ma sombre taciturnité; plusieurs fois, mais en vain, il m'a déjà supplié de lui confier la cause de mon morne chagrin. n'oserais, malgré son aveugle tendresse pour moi ; vous savez sa sévérité au sujet de tout ce qui lui parait manquer de franchise et de loyauté.

Hier je le veillais ; seul auprès de lui, le croyant endormi, je n'avais pu retenir mes larmes, qui coulaient silencieusement en songeant & mes beaux jours de Gérolstein. Il me vit pleurer, car il sommeillait à peine, et j'étais complétement absorbé par ma douleur ; il m'interrogea avec la plus touchante bonté : j'attribusi ma tristresse aux inquiétudes que m'avait données sa santé : mais il ne fut pas dupe de cette défaite.

Maintenant que vous savez tout, mon bon Maximilien, dites, mon sort est-il assez dessepéré... que faire... que résoudre ?...

Ah! mon ami, je ne puis vous dire mon angoisse. Que va-t-il arriver, mon Dieu!... Tout est à jamais perdu! je suis le plus malheureux des hommes, si mon père ne renouce pas à son projet.

Voici ce qui vient d'arriver :

Tout à l'heure, je terminais cette lettre, lorsqu'à mon grand étonnement, mon père, que je croyais couché, est entré dans son 🗫 binet où je vous écrivais; il vit sur son bureau mes quatre premières grandes pages déjà remplies, j'étais à la fin de celle-ci.

- A qui écris-tu si longuement? me de-

manda-t-il en souriant. A Maximilien, mon père.

 Oh! me dit-il avec une expression d'affectueux reproche, je sais qu'il a toute ta confiance ... il est bien heureux, lui!

Il prononça ces derniers mote d'un ten ai

accent, je lui répondis en lui donnant ma lettre presque sans réflexion :

Lisez, mon père...

Mon ami, il a tout lu. Savez-vous ce ou il m'a dit ensuite après être resté quelque temps

- Henri, je vais écrire au grand-duc ce qui s'est passé pendant votre séjour à Gérolstein.

- Mon père, je vous en conjure... ne faites
- -Ce que vous racontez à Maximilien est-il scrupuleusement vrai?

-Oui, mon pate.

- --- En ce cas, jusqu'ici, votre conduite a été lovale... Le prince l'appréciera. Mais il ne faut pas qu'à l'avenir vous vous montries indigne de sa noble comfance, ce qui arriverait, si, abusant de son offre, vous retourniez plus tard à Gérolatein dans l'intention peut-être de vous faire aimer de sa fille.
  - --- Mon père... pouvez-vous penser !...
- Je pense que vous simez avec passion; et que la reaston est tôt ou turd mauvaise con-
- Comment, mon père, veus écrirez au prince que...
- Que vous aimez sperdument votre cou-
- Am nom de ciel, mon père, je voqe en supplie, n'en faites rien!
  - --- Aimez-vous votre cousine?
  - Je l'zime avec idolatrie, mais...

Mon père m'interrompit.

- --- En ce cas, je vals écrire au grand-duc et lui demander pour vous la main de sa filie...
- Mais, mon pere, une telle prétention est immensée de ma part!
- -- Il est vrm... Néanmoins je dois faire franchement cette demande su prince, en lui exposant les raisons qui m'imposent cette démarche. Il vous a accueili avec la plus loyale hospitalité, il s'est montré pour vous d'une benté paternelle, il seruit indigne de moi et de vous de le tromper. Je connaîs l'élévation de son ame, il sera sensible a mon procede d'honnête homme; s'il refuse de vous donner sa fille, comme cela est presque indubitable, il saura du moins qu'à l'avenir, si vous retourniez a Gérolstein, vous ne devez plus vivre avec elle dans la même intimité. Vous m'aves, mon enfant, ajouta mon père avec bonté, librement montré la lettre que vous écriviez à Maximilien. Je suis maintenant instruit de tout ; il est de mon devoir d'écrire au grand-duc... et je vais lui écrire à l'instant même.

Vous le savez, mon ami, mon père est le meilleur des hommes, mais il est d'une inflexible ténacité de volonté, lersqu'il s'agit de ce qu'il regarde comme son devoir ; jugez de mes angoisses, de mes craintes. Quoique la démarche qu'il va tenter soit, après tout, franche et honorable, elle ne m'en inquiétes pus moins. Comment le grand-duc accueillera-t-il cette folle demande? N'en sera-t-il pas choqué? Et la princesse Amélie ne sera-t-elle pas aussi

doublemensement mavré, que, touché de son ; blemée que j'aie laissé mon père prendre une résolution pareille sans son agrément?

Ah! mon ami, plaignez-moi, je ne sais que penser. Il me semble que je contemple un abime et que le vertige me saisit...

Je termine à la hâte cette longue lettre; bientôt je vous éerirai. Encore un fois, plai. gnez-moi, car en vérité je craine de devenir fou si la fièvre qui m'agite dure long-temps encore. Adieu, adieu, tout à vous de cœur et à toujours. Hamby D.H. O.

Maintenant nous conduirons le lecteur au palsis de Gérolstein habité par Fleur de Marie depuis son retour de France.

## CHAPITRE II.

## LA PRINCESSE AMÉLIE.

L'appartement occupé par Fleur de Marie (nous ne l'appellerons la princesse Amélie qu'. officiellement), dans le palais grand-ducal, avait été meublé, par les soins de Rodolphe, avec un gout et une élégance extrêmes. Du balcon de l'oratoire de la jeune fille on déceuvrait au loin les deux tours du couvent de Sainte-Hermangilde, qui, dominant d'immenses massifs de verdure, étaient elles-mêmes dominées par une haute montagne boisée, au pied de laquelle s'élevait l'abbaye.

Par une belle matinée d'été, Flour de Marie laimait errer ses regards sur ce splendade paysage qui s'étendait au loin. Coiffée en chaveux, elle portait une robe montante d'étoffs printannière bianche à petites raies bleues ; un large col de batiste très simple, rabattu sur ses épaules, laissait voir les deux bouts et le naud d'une petite cravatte de soie du même bleu que la ceinture de sa robe.

Assise dans un grand fauteuil d'ébbas sculpté, à haut dossier de velours cramoisi, la coude soutenu par un des bras de ce siége, la tête un peu baissée, elle appuyait sa joue sur le revers de sa petite main blanche, légèrement veinée d'azur.

L'attitude languissante de Fleur-de-Marie, sa paleur, la fixité de son regard, l'amertume de son demi-sourire, révélaient une mélancotie profonde.

Au bout de quelques momens, un soupir profond, douloureux, souleva son sein. Laissant alors retomber la main où elle appuyait sa joue, elle inclina davantage encore sa tête sur sa poitrine. On eut dit que l'infortunée se courbait sous le poids de quelque grand maiheur.

A cet instant une femme d'un âge mûr, d'une physionomie grave et distinguée, vêtue avec une élégante simplicité, entra presque timidement dans l'oratoire, et toussa légèrement pour attirer l'attention de Fleur-de-Marie.

Celle-ci, sortant de sa réverie, releva vivament la tôte, et dit en saluant avec un mouvement plein de grace :

--- Que voulez-vous, ma chère comtesse?

seigneur la prie de l'attendre; car il va se rendre ici dans quelques minutes, - répondit la dame d'honneur de la princesse Amélie avec une formalité respectueuse

 Aussi je m'étonnais de n'avoir pas encore embrassé mon père aujourd'hui ; j'attends avec tant d'impatience sa visite de chaque matin !... Mais j'espère que je ne dois pas à une indisposition de Mademoiselle d'Harneim le plaisir de vous voir deus jours de suite au palais, ma

chère comtesse ?

- Que Votre Altesse n'ait aucune inquiétude à ce sujet, Mademoiselle d'Harneim m'a priée de la remplacer aujourd'hui ; demain elle aura l'honneur de reprendre son service auprès de Votre Altesse, qui daignera peut-être excuser ce changement.

- Certainement, car je n'y perdrai rien; après avoir eu le plaisir de vous voir deux jours de suite, ma chère comtesse, j'aurai pendant deux autres jours Mademoiselle d'Har-

neim auprès de moi.

- Votre Altesse nous comble, - répondit la deme d'honneur en s'inclinant de nouveau; son extrême bienveillance m'encourage à lui demander une grace?

- Parlez... parlez; vous connaissez mon

empressement à vous être agréable...

- Il est vrai que depuis longtemps Votre Altesse m'a habituée à ses bontés; mais il s'agit d'un sujet tellement pénible, que je n'aurais pas le courage de l'aborder, s'il ne s'agissait d'une action très méritante; aussi j'ose compter sur l'indulgence extrême de Votre Altesse.

– Vons n'avez nullement besoin de mon indulgence, ma chère comtesse; je suis toujours très reconnaissante des occasions que l'on

me donne de faire un peu de bien.

- Il s'agit d'une pauvre créature qui malheureusement avait quitté Gérolstein avant que Votre Altesse eut fondé son œuvre si utile et ai charitable pour les jeunes filles orphelines ou abandonnées que rien ne défend contre les mauvaises passions.

- Et qu'a-t-elle fait ! que réclamez-vous

pour elle?

- Son père, homme très aventureux, avait été chercher fortune en Amérique, laissant sa femme et sa fille dans une existence assez précaire. La mère mourut ; la fille, agée de seize ans à peine, livrée à elle-meme, quitta le pays pour suivre à Vienne un séducteur qui la délaiesa bientôt. Ainsi que cela arrive toujours, ce premier pas dans le sentier du vice conduisit cette malheureuse à un abime d'infamie; en peu de temps elle devint, comme tant d'autres misérables... l'opprobre de son sexe.....

Fleur-de-Marie baissa les yeux, rougit et ne put cacher un léger tressaillement qui n'échappa pas à sa dame d'honneur. Celle-ci, craignant d'avoir blessé la chaste susceptibilité de la princesse en l'entretenant d'une telle créature, reprit avec embarras:

- Je demande mille pardons à Votre Al-

.... Je viens prévenir Votre Altesse que Mon- | tesse, je l'ai choquée sans doute, en attirant son attention sur une existence si flétrie; mais l'infortunée manifeste un repentir si sincère... que j'ai cru pouvoir solliciter pour elle un peu de pitié.

- Et vous avez eu raison. Continuez... je vous en prie, - dit Fleur-de-Marie en surmontant sa douloureuse émotion ; — tous les égaremens sont en effet dignes de pitié, lorsque le

repentir leur succède.

- C'est ce qui est arrivé dans cette circonstance, ainsi que je l'ai fait observer à Votre Altesse. Après deux années de cette vie abominable, la grace toucha cette abandonnée... Saisie d'un tardif remords, elle est revenue ici. Le hasard a fait qu'en arrivant elle a été se loger dans une maison qui apartient à une digne veuve, dent la douceur et la piété sont populaires. Encouragée par la pieuse bonté de la veuve, la pauvre créature lui a avoné ses fautes, ajoutant qu'elle ressentait une juste horreur pour sa vie passée, et qu'elle achèterait au prix de la pénitence la plus rude, le bonheur d'entrer dans une maison religieuse où elle pourrait expier ses égaremens et mériter leur rédemption. La digne veuve à qui elle fit cette confidence, sachant que j'avais l'honneur d'appartenir à Votre Altesse, m'a écrit pour me recommader cette malheureuse qui, par la toute-puissante intervention de Votre Altesse auprès de la princesse Juliane, supérieure de l'abbaye, pourrait espérer d'entrer sœur converse au couvent de Saint-Hermangilde; elle demande comme une faveur d'être employée aux travaux les plus pénibles, pour que sa pénitence soit plus méritoire. J'ai voulu entretenir plusieurs fois cette femme avant de me permettre d'implorer pour elle la pitié de Votre Altesse, et je suis fermement convaincue que son repentir sera durable. Ce n'est ni le besoin ni l'age qui la ramenent au bien ; elle a dix-huit ans à peine, elle est très belle encore et possède une petite somme d'argent qu'elle veut affecter à une œuvre charitable, si elle obtient la faveur qu'elle sollicite.
- Je me charge de votre protégée, dit Fleur de Marie en contenant difficilement son trouble, tant sa vie passée offrait de ressemblance avec celle de la malheureuse en faveur de qui on la sollicitait; puis elle ajouta: Le repentir de cette infortunée est trop louable pour ne pas l'encourager.

- Je ne sais comment exprimer ma recon-naissance à Votre Altesse. J'osais à peine espérer qu'elle daignat s'intéresser si chari-

tablement à une pareille créature...

-Elle a été coupable, elle se repent... dit Fleur de Marie avec un accent de commisération et de tristesse indicible, il est juste d'avoir pitié d'elle... Plus ses remords sont sincères, plus ils doivent être douloureux, ma chère Comtesse...

- J'entends, je crois, Monseigneur, dit tout à coup la dame d'honneur sans remarquer l'émotion profonde et croissante de Flenr de Marie.

En effet, Rodolphe entra dans un salon qui précédait l'oratoire, tenant à la main un énor-

me bouquet de roses.

A la vue du Prince, la Comtesse se retira discrètement. A peine eut-elle disparu, que Fleur de Marie se jeta au cou de son père, appuya son front sur son épaule, et resta ainsi

quelques secondes sans parler.

Bonjour... bonjour, mon enfant chérie, dit Rodolphe en serrant sa fille dans ses bras avec effusion, sans s'apercevoir encore de sa Vois donc ce buisson de roses; tristesse. quelle belle moisson j'ai faite ce matin pour toi! c'est ce qui m'a empêché de venir plus tôt ; j'espère que je ne t'ai jamais apporté un plus magnifique bouquet... Tiens.

Et le Prince, ayant toujours son bouquet à la main, fit un léger mouvement en arrière pour se dégager des bras de sa fille et la regarder; mais, la voyant fondre en larmes, il jeta le bouquet sur une table, prit les mains de Fleur de Marie dans les siennes et s'écria:

- Tu pleures, mon Dieu! qu'as-tu donc?

Rien... rien... mon bon père... dit Fleur de Marie en essuyant ses larmes et tachant de sourire à Rodolphe.

– Je t'en conjure, dis-moi ce que tu as...

Qui peut t'avoir attristée?

– Je vous assure, mon père, qu'il n'y a pas de quoi vous inquiéter. La Comtesse était venue solliciter mon intérêt pour une pauvre femme si intéressante... si malheureuse... que malgré moi je me suis attendrie à son récit.

-Bien vrai?... ce n'est que cela?..

- Ce n'est que cela, reprit Fleur de Marie en prenant sur une table les fleurs que Rodolphe avait jetées; mais comme vous me gatez! ajouta-t-elle... quel bouquet magnifique... et quand je pense que chaque jour... vous m'en apportez un pareil... cueilli par

- Mon enfant, dit Rodolphe en contemplant sa fille avec anxiété, tu me caches quelque chose... Ton sourire es douloureux, contraint; je t'en conjure, dis-moi ce qui t'afflige

... ne t'occupe pas de ce bouquet.

- Oh! vous le savez, ce bouquet est ma joie de chaque matin, et puis j'aime tant les roses... je les ai toujours tant aimées... Vous vous souvenez, — ajouta-t-elle avec un sourire navrant. -vous vous souvenez de mon pauvre petit rosier!... dont j'ai toujours gardé les débris...

A cette pénible allusion au temps passé, Ro-

dolphe s'écria:

- Malheureuse enfant! mes soupçons seraient-ils fondés?— Au milieu de l'éclat qui t'environne, songerais-tu encore quelquefois à cet horrible temps?... Hélas! j'avais cru cependant te le faire oublier à force de tendresse!

- Pardon, pardon, mon père! Ces paroles

m'ont échappé. Je vous afflige...

- Je m'afflige, pauvre ange, - dit tristement Rodolphe, - parce que ces mours vers le passé doivent être affreux pour toi... parce qu'ils empoisonneraient ta vie, si tu avais la faiblesse de t'v abandonner.

- Mon père... c'est par hasard... Depuis notre arrivée ici, c'est la première fois...

- C'est la première fois que tu m'en parles ... Oui... mais ce n'est peut-être pas la première fois que ces pensées te tourmentent... Je m'étais aperçu de tes accès de mélançolie, et quelquefois j'accusais le passé de causer ta tris, tesse... Mais, faute de certitude, je n'osais pas même essayer de combattre la funeste influence de ces ressouvenirs, de t'en montrer le néant, l'injustice ; car si ton chagrin agait eu une autre cause, si le passé avait été pour toi ce qu'il doit être, un vain et mauvais songe, je risquais d'éveiller en toi les idées pénibles que je voulais détruire...

-- Combien vous êtes bon... combien ces craintes témoignent encore de votre ineffable

tendresse!

- Que veux-tu... ma position était si difficile, si délicate... Encore une fois, je ne te disais rien, mais j'étais sans cesse préoccupé de ce qui te touchait... En contractant ce mariage qui comblait tous mes vœux, j'avais aussi cru donner une garantie de plus à ton repos. Je connaissais trop l'excessive délicatesse de ton cœur pour espérer que jamais... jamais tu ne songerais plus au passé; mais je me disais que si par hasard ta pensée s'y arrêtait, tu devais, en te sentant maternellement chérie par la noble femme qui t'a connue et aimée au plus profond de ton malheur, tu devais, dis-je, regarder le passé comme suffisamment expié par tes atroces misères, et être indulgente ou plutôt juste envers toi-même ; car enfin ma femme a droit par ses rares qualités aux respects de tous; n'est-ce pas? Eh bien! dès que tu es pour elle une fille, une sœur chérie, ne dois-tu pas être rassurée? Son tendre attachement n'est-il pas une réhabilitation complète? Ne te dit-il pas qu'elle suit comme moi que tu as été victime et non coupable, qu'on ne peut enfin te reprocher que le malheur... qui t'a accablée des ta naissance? Aurais-tu même commis de grandes fautes, ne scraient-elles pas mille fois expiées, rachetées par tout ce que tu as fait de bien, par tout ce qui s'est développé d'excellent et d'adorable en toi?...

– Mon père...

- Oh! je t'en prie, laisse-moi te dire ma. pensée entière, puisqu'un hasard qu'il faudra bénir, sans doute, a amené cet entretien. Depuis longtemps je le désirais et je le redoutais à la fois... Dieu veuille qu'il ait un succès salutaire!... J'ai à te faire oublier tant d'affreux chagrins; j'ai à remplir auprès de toi une mission si auguste, si sacrée, que j'aurais eu le courage de sacrifier à ton repos mon amour pour Madame d'Harville... mon amitié pour Murph, si j'avais pensé que leur présence t'eu trop douloureusement rappelé le passé.

Oh! mon bon père, pouvez-vous le croire?... Leur présence, à eux, qui savent... ce que j'étais... et qui pourtant m'aiment tendrement, ne personnifie-t-elle pas au contraire l'oubli et le pardon?... Enfin, mon père, ma vie entière n'eût-elle pas été désolée, si pour moi vous aviez renoncé à votre mariage avec l Madame d'Harville ?

- Oh! je n'aurais pas été seul à vouloir ce sacrifice, s'il avait du assurer ton bonheur... Tu ne sais quel renoncement Clémence s'était déjà volontairement imposé... car elle aussi comprend toute l'étendue de mes devoirs envers toi.
- Vos devoirs envers moi, mon Dieu! qu'ai-je fait pour mériter autant?
- --- Ce que tu as fait, pauvre ange aimé?... Jason'au moment où tu m'as été rendue, ta vie n'a été qu'amertume, misère désolation... et tes souffrances passées je me les reproche comme si je les avais causées! Aussi lorsque je te vois souriante, satisfaite, je me crois pardonné... mon seul but, mon seul vœu est de te rendre aussi idéalement heureuse que tu as été infortunée, de t'élever autant que tu as été abaissée, car il me semble que les derniers vestiges du passé s'effacent, lorsque les personnes les plus honorables, te rendent les respects qui te sont dus:
- A moi du respect?... non, non, mon père ... mais à mon rang ou plutôt à celui que vous m'avez donné.
- -Oh! ce n'est pas ton rang qu'on aime et au'on révère... c'est toi, entends-tu bien, mon enfant chéri, c'est toi-même, c'est toi seule... Il est des hommages imposés par le charme et par Tu ne sais pas distinguer ceux-là, toi, parce que tu t'ignores, parce que tu ne sais pas que, par un prodige d'esprit et de tact qui me rend aussi fier qu'idolatre de toi, tu apportes dans ces relations cérémonieuses, si nouvelles pour toi, un mélange de modestie et de grace, auquel ne peuvent résister les caractères les plus hautains...

- Vous m'aimez tant, mon père, et on vous aime tant, que l'on est sur de vous plaire enme témoignant de la déférence.

- Oh! la méchante enfant! — s'écria Rodolphe en interrompant sa fille et en l'embrassant avec tendresse. — La méchante enfant, qui ne veut accorder aucune satisfaction à mon orgueil de père!

- Cet orgueil n'est-il pas aussi satisfait en vous attribuant à vous seul la bienveillance que

l'on me témoigne, mon bon père?

- Non certainement, Mademoiselle dit le prince en souriant à sa fille pour chasser la tristesse dont il la voyait encore atteinte; non, Mademoiselle, ce n'est pas la même chose; car il ne m'est pas permis d'être fier de vous... oui, fier. Encore une fois, tu ne sais pas combien tu es divinement douée... En quinze mois ton éducation s'est si merveilleusement accomplie, que la mère la plus difficile serait enthousiaste de toi; et cette éducation a encore augmenté l'influence presque irrésistible que tu exerces autour de toi sans t'en douter.
- Mon père... vos louanges me rendent confuse.
- Je dis la vérité, rien que la vérité. En veux-tu des exemples? Parlons hardiment du

corps à corps, il faut le regarder en face. bien! te souviens-tu de la Louve, de cette courageuse femme qui t'a sauvée? Rappelle-toi cette scène de la prison que tu m'as racontée : une foule de détenues, plus stupides encore que méchantes, s'acharnaient à tourmenter une de leurs compagnes faible et infirme, leur souliredouleur : tu parais, tu par<del>les... et voilà qu'aus</del>sitôt ces furies, rougissant de leur lache cruauté envers leur victime, se montrent sons charitables qu'elles avaient été méchantes! N'est-ce donc rien, cela? Enfin, est-ce, cui on non, grace à toi que la Louve, cette femme indomptable, a connu le repentir et désiré une vie honnête et laborieuse? Va, crois-mei, mon enfant chéri, celle qui avait dominé la Louve et ces turbalentes compagnes par le seal sacendant de la bonté jointe à une rare élévation d'esprit, celle-la, quoique dans d'autres circonstances et dans une sphère tout opposée, devait par le même charme (n'allez pas sourire de ce rapprochement, Mademoiselle), faseiner aussi l'altière Archiduchesse Sophie et tout mon entourage ; car bons et méchants, grands et petits, subissent presque toujours l'influence des ames supérieures... Je ne veux pas dire que tusois née princesse dans l'acception aristocratique du mot, cela serait une pauvre flatteme à te faire, mon enfant... mais tu es de ce petit nombre d'êtres privilégiés qui sont nés pour dire à une reine ce qu'il faut pour la charmer et s'en faire aimer... et aussi pour dire à une pauvre créature, avilie et abandonnée, ce qu'il faut pour la rendre meilleure, la consoler et s'en faire

--- Mon bon père... de grâce...

- Oh! tant pis pour vous. Mademoiselle, if y a trop longtemps que mon cœur déborde. Songe donc, avec mes craintes d'éveiller en tof les souvenirs de ce passé que je veux anéantir, que j'anéantirai à jamais dans ton esprit... je n'osais t'entretenir de ces comparaisons... de ces rapprochemens qui te rendent si adorable à mes yeux. Que de fois Clémence et moi nous sommes-nous extasiées sur toi... que de fois, si attendrie que les larmes lui venzient aux yeux, elle m'a dit : — N'est-il pas merveilleux que cette chère enfant soit ce qu'elle est. après le malheur qui l'a poursuivie? ou plutôt - reprenait Clémence - n'est-il pas merveilleux que, loin d'altérer cette noble et rare nature, l'infortune ait au contraire donné plus d'essor à ce qu'il y avait d'excellent en elle?

A ce moment-là la porte du salon s'ouvrit, et Clémence, Grande-duchesse de Gérolstein.

entra, tenant une lettre à la main.

- Voici, mon ami, - dit-elle à Rodolphe, - une lettre de France. J'ai voulu vous l'apporter, afin de dire bonjour à ma paresseuse enfant, que je n'ai pas encore vue ce matin, ajouta Clémence en embrassant tendrement Fleur de Marie.

- Cette lettre arrive à merveille, — dit gatment Rodolphe après l'avoir parcourue; nous causions justement du passé... de ce passe, c'est un ennemi que je veux combattre monstre que nous allons incessamment comrepos et le bonheur de notre enfant.

-Serait-il vrai, mon ami? Ces accès de mélancolie que nous avions remarqués-

- N'avaient pas d'autre cause que de méchans souvenirs; mais heureusement nous connaissons maintenant notre ennemi... et nous en triompherons.
- Mais de qui done est cette lettre, mon ami? — demanda Clémence.
- De la gentille Rigolette... la femme de Germain.

- Rigolette... - s'écria Fleur de Marie, quel bonheur d'avoir de ses nouvelles!

- Mon ami, - dit tout bas Clémence à Rodolphe, en lui montrant Fleur de Marie du regard, - ne craignez-vous pas que cette lettre ... ne lui rappelle des idées pénibles ?

- Ce sont justement ces souvenirs que je veux ancantir, ma chère Clémence; il faut les aborder hardiment, et je suis sûr que je trouverai dans la lettre de Rigolette d'excellentes armes contre eux... car cette excellente petite créature adorait notre enfant, et l'appréciait comme elle devait l'être.

Et Rodolphe lut à haute voix la lettre suivante:

"Ferme de Bouqueval, 15 Août 1841.

Monseigneur.

" Je prends la liberté de vous écrire encore pour vous faire part d'un bien grand bonheur qui nous est arrivé, et pour vous demander une nouvelle faveur, à vous à qui nous devons déjà tant, ou plutôt à qui nous devous le vrai paradis où nous vivons, moi, Germain et sa bonne mère

"Voila de quoi il s'agit; Monseigneur: depuis dix jours je suis comme folle de joie, car il y a dix jours que j'ai un amour de petite fille; moi je trouve que c'est tout le portrait de Germain; lui, que c'est tout le mien; notre chère maman Georges dit qu'elle nous ressemble à tous les les deux; le fait est qu'elle a de charmans yeux bleus comme Germain, et des cheveux noirs tout frisés comme moi. Par exemple, contre son habitude, mon mari est injuste, il veut toujours avoir notre petite sur ses genoux... tandis que moi, c'est mon droit, n'est-ce pas, Monseigneur?...

- Braves et dignes jeunes gens! qu'ils doivent être heureux! — dit Rodolphe. — Si jamais couple fut bien assorti... c'est celui-la.

- Et combien Rigolette mérite son bonheur! - dit Fleur-de-Marie.

- Aussi j'ai toujours béni le hasard qui me l'a fait rencontrer - dit Rodolphe, et il con-

"Mais, au fait, Monseigneur, pardon de vous entretemr de ces gentilles querelles de ménage, qui finissent toujours par un baiser... Du reste, les oreilles doivent joliment vous tinter, Monseigneur, car il ne se passe pas de jour que nous ne disions, en nous regardant, nous deux Germain: Sommes nous henreux, mon Dieu...

battre, ma chère Clémence... car il menace le | tre nom vient teut de suite après ces mots-lk... Excusez ce griffonnage qu'il y a là, Monseigneur, avec un paté: c'est que, sans y penser, j'avais écrit Monsieur Rodolphe, comme je disais trefois, et j'ai raturé. J'espère, à propos de cela, que vous retrouverez que mon écriture a bien gagné, ainsi que mon orthographe; cas: Germain me montre toujours, et je ne fais plus des grands batons en allast tout de travers, comme du temps où vous me tailliez mes plumes...

- Je dois avouer - dit Rodolphe en riant que ma petite protégée se fait un peu illusion, et je suis sur que Germain s'occupe platôt de baiser la main de son élève que de la diriger.

- Allons, mon ami, vous êtes injuste - dit Clémence en regardant la lettre ; - c'est un peu groe, mais très lisible.

- Le fait est qu'il y a progrès - reprit Redolphe ; --- autrefois il lui surait fallu huit pages pour contenir ce qu'elle écrit maintenant en deux.

.Et il continua:

"C'est pourtant vrai que vous m'avez taillé des plumes, Monseigneur; quand nous y pensoms, nous deux Germain, nous en sommes tout honteux, en nous sappelant que vous éties si pen sier... Ah! mon Dien! voils encore que je me surprends a veus parler d'autre che que de ce que nous voulons vous demander, Monseigneur; car mon mari se joint à moi, et c'est bien important ; nous y sttachous une idée... Vous allez voir.

"Nous vous supplions done, Monseigneur, d'avoir la bonté de nous choisir et de me donner un nom peur notre petite fille chérie ; c'est convenu avec le partain et la martaine; et ce parrain et cette marraine, savez-vous qui c'est, Monseigneur? Deux des personnes que vous et Madame la Marquise d'Harville vous avez tirées de la peine pour les rendre bien heureuses, aussi heureuses que nous... En un mot, c'est Morel le lapidaire, et Jeanne Duport, la sœur d'un pauvre prisonnier nommé. Pique-Vinaigre, une digne femme que j'avais: vue en prison quand j'allais y visiter mon pauvre Germain, et que plus tard Madame la Marquise a fait sortir de l'hôpital.

, Maintenant, Monseigneur, il faut que vous sachiez pourquoi nous avons choisi M. Moret pour parrain et Jeanne Duport pour marraine. Nous nous sommes dit, nous deux Germain? ca sera comme une manière de remercier encore M. Rodolphe de ses bontés que de preadre pour parrain et marraine de notre fille des dignes gens qui lui doivent tout à lui et à Madame la Marquise... sans compter que Morel le lapidaire et Jeanne Duport sont la orêmedes honnêtes gens... Ils sont de notre classe, et de plus, comme nous disons avec Germain, ils sont *nos parens en bonheu*r, puisqu'ils **sont** comme nous *de la famille de 100 protégés*, Monseigneur.,,

- Ah! mon père, ne trouvez-vous pas cutts sommes nous heureux!... et naturellement vo- lidée d'une délicatesse charmante?---dit Flourde Marie avec émetion. — Prendre pour parrain et marraine de leur enfant des personnes qui vous doivent tout à vous et à ma seconde mère?

— Vous avez raison, chère enfant, — dit Clémence, — je suis on ne peut plus touchée de ce souvenir.

— Et moi je suis très heureux d'avoir si bien placé mes bienfaits, — dit Rodolphe en continuant sa lecture:

"Du reste, au moyen de l'argent que vous lui avez fait donner, Monsieur Rodolphe, Morel est maintenant courtier en pierres fines; il gagne de quoi bien élever sa famille, et faire apprendre un état à ses enfans. La bonne et pauvre Louise va, je crois, se marier avec un digne ouvrier qui l'aime et la respecte comme elle doit l'être, car elle a été bien malheureuse, mais non coupable, et le fiancé de Louise a assez de cœur pour comprendre cela...,

— J'étais bien sûr, — s'écria Rodolphe en s'adressant à sa fille, — de trouver dans la lettre de cettre chère petite Rigolette des armes contre notre ennemi!... Tu entends, c'est l'expression du simple bon sens de cette ame honnête et droite... Elle dit de Louise: Elle Bille a été malheureuse et non coupable, et son fancé a assez de cœur pour comprendre cela.

Fleur de Marie, de plus en plus émue et attristée par la lecture de cette lettre, tressaillit du regard que son père attacha un moment sur elle en prononçant les derniers mots que nous avons soulignés.

Le prince continua:

"— Je vous dirai encore, Monseigneur, que Jeanne Duport, par la générosité de Madame la Marquise, a pu se faire séparer de son mari, ce vilain homme qui lui mangeait tout et la battait; elle a repris sa fille ainée auprès d'elle, et elle tient une petite boutique de passementerie où elle vend ce qu'elle fabrique avec ses enfans; leur commerce prospère. Il n'y a pas non plus de gens plus heureux, et cela, grace à vous, Monseigneur, grace à Madame la marquise, qui, tous deux, savez si bien donner, et donner si à-propos.

"A propos de ça, Germain vous écrira comme d'ordinaire, Monseigneur, à la fin du mois, au sujet de la Banque des Travailleurs sans ouvrage et des Prêts gratuits; il n'y a presque jamais de reboursements en retard, et on s'apperçoit déjà beaucoup du bien-être que cola répand dans le quartier. Au moins maintenant de pauvres familles peuvent supporter la morte saison du travail sans mettre leur linge et leurs matelas au Mont-de-Piété. Aussi, quand l'ouvrage revient, faut voir avec quel cœur ils s'y mettent ; ils sont si fiers qu'on ait en confiance dans leur travail et dans leur probité!... Dame! ils n'ont que ça. comme ils vous bénissent de leur avoir fait prêter la-dessus! Oui, Monseignenr, ils vous bénissent, rous; car, quoique vous disiez que vous n'êtes pour rien dans cette fondation, sauf la nomination de Germain comme caissier-di-

grand bien... nous aimons mieux croire que c'est à vous qu'on le doit : c'est plus naturel!

"D'ailleurs il y a une fameuse trompette pour répéter à tout bout de champ que c'est vous qu'on doit bénir: cette trompette est Madame Pipelet, qui répète à chacun qu'il n'y a que son roi des locataires (excusez, Monsieur Rodolphe, elle vous appelle toujours ainsi,) qui puisse avoir fait cette œuvre charitable, et son vieux chéri d'Alfred est toujours de son avis. Quant à lui, il est si fier et si content de son poste de gardien de la banque, qu'il dit que les poursuites de M. Cabrion lui seraient maintenant indifférentes. Pour en finir avec votre famille de reconnaissans, Monseigneur, j'ajouterai que Germain a lu dans les journaux que le nommé Martial, un colon d'Algérie, avait été cité avec de grands éloges pour le courage qu'il avait montré en repoussant à la tête de ses métayers une attaque d'Arabes pillards, et que sa femme, aussi intrépide que lui avait été légèrement blessée à ses côtés, où elle tirait des coups de fusil comme un vrai grenadier. Depuis ce temps-là, dit-on dans le journal. on l'a baptisée Madame Carabine.

"Excusez de cette longue lettre Monseigneur ; mais j'ai pensé que vous ne seriez pas faché d'avoir par nous des nouvelles de tous ceux dont vous avez été la Providence... Je vous écris de la ferme de Bouqueval, où nous sommes depuis le printemps avec notre bonne mère. Germain part le matin pour ses affaires, et il revient le soir. A l'automne, nous retournerons habiter Paris. Comme c'est drôle, Monsieur Rodolphe, moi qui n'aimais pas la campagne, je l'adore maintenant... Je m'explique ça, parce que Germain l'aime beaucoup. A propos de la ferme, Monsieur Rodolphe, vous qui savez sans doute ou est cette bonne petite Goualeuse, si vous en avez l'occasion, dites lui donc qu'on se souvient toujours d'elle comme de ce qu'il y a de plus doux et de meilleur au monde. et que, pour moi, je ne pense jamais à notre bonheur sans me dire: puisque M. Rodolphe était aussi le M. Rodolphe de cette chère Fleur-de-Marie, grace a lui elle doit être heureuse comme nous autres, et ça me fait trouver mon bonheur encore meilleur.

"Mon Dieu! mon Dieu! comme je bavarde! qu'est-ce que vous allez dire, Monseigneur? mais bah! vous êtes si bon!... Et puis, voyezvous, c'est votre faute si je gazouille autant et aussi joyeusement que papa Crétu et Remenette, qui n'osent plus lutter maintenant de chant avec moi. Allez, Monsieur Rodolphe, je vous en réponds, je les mets sur les dents.

Anssi, quand l'ouvrage revient, faut voir avec quel cœur ils s'y mettent; ils sont si fiers qu'on ait eu confiance dans leur travail et dans leur nom à notre petite fille chérie, il nous semble que ça lui portera bonheur, que ce sera comme sa bonne étoile; tenez, Monsieur Rodolphe, prêter là-dessus! Oui, Monseigneur, ils vous bénissent, vous c; car, quoique vous disiez que félicitons presque d'avoir connu la peine, parce vous n'êtes pour rien dans cette fondation, sauf la nomination de Germain comme caissier-directur, et que c'est un inconnu qui a fait ce

"Si je finis en vous disant, Monsieur Rodolphe, que nous tâchons de secourir par-ci par-là de pauvres gens selon nos moyens, ce n'est pas pour nous vanter, mais pour que vous sachiez que nous ne gardons pas pour nous seuls tout le bonheur que vous nous avez donné; d'ailleurs nous disons toujours à ceux que nous secourons: Ce n'est pas nous qu'il faut remercier et bénir... c'est M. Rodolphe, l'homme le meilleur, le plus généreux qu'il y ait au monde; et ils vous prennent pour une espèce de saint, si ce n'est plus.

"Adieu, Monseigneur; croyez que lorsque notre petite fille commencera à épeler, le premier mot qu'elle lira sera votre nom, Monsieur Rodolphe; et puis après, ceux-ci que vous avez fait écrire sur ma corbeille de noces:

"Travail et sagesse. — Honneur et bonheur.
"Grâce à ces quatre à ces quatre mots-là, à notre tendresse et à nos soins, nous espérons, Monseigneur, que notre enfant sera toujours digne de prononcer le nom de celui qui a été notre Providence et celle de tous les malheureux qu'il a connus.

"Pardon, Monseigneur, c'est que j'ai en finissant comme des grosses larmes dans les yeux... mais c'est de bonnes larmes... Excusez s'il vous plait... ce n'est pas ma faute... mais je n'y vois plus bien clair et je grif-

fonne...

"Pai l'honneur, Monseigneur, de vous saluer avec autant de respect que de reconnaissance. "RIGOLETTE, femme GERMAIN."

"P. S. Ah! mon Dieu! Monseigneur, en relisant ma lettre, je m'aperçois que j'ai mis bien des fois Monsieur Rodolphe. Vous me pardonnerez, n'est-ce pas? Vous savez bien que sous un nom ou seus un autre, nous vous respectons e! nous vous bénissons la même chose, Monseigneur.,

## CHAPITRE III.

#### LES SOUVENIRS.

- Chère petite Rigolette! dit Clémence attendrie par la lecture que venait de faire Rodolphe. — Cette lettre naive est remplie de sensibilité.
- Sans doute, reprit Rodolphe, on ne pouvait mieux placer un bienfait. Notre protégée est douée d'un excellent naturel; c'est un cœur d'or, et notre chère enfant l'apprécie comme nous, ajouta-t-il en s'adressant à sa fille.

Puis, frappé de sa pâleur et de son accablement, il s'écria:

- Mais qu'as tu donc?

— Hélas!... quel douloureux contraste entre ma position et celle de Rigoletté... Travail et sagesse... honneur et bonheur! ces quatre mots disent tout ce qu'a été... tout ce que doit être sa vie... Jeune fille laborieuse et sage, épouse chérie, heureuse mère, femme honorée ... telle est sa destinée!... tandis que moi... - Grand Dieu !... que dis-tu ?

— Grace... mon bon père; ne m'accusez pas d'ingratitude... mais malgré votre ineffable tendresse, malgré celle de ma seconde mère, malgré les respects et les splendeurs dont je suis entourée... malgré votre puissance souveraine, ma honte est incurable... Rien ne peut anéantir le passé... Encore une fois, pardonnez-moi, mon père... je vous l'ai caché jusqu'à présent... mais le souvenir de ma dégradation première me désespère et me tue...

- Clémence, vous l'entendez !... s'écria

Rodolphe avec désespoir.

— Mais, malheureuse enfant! dit Clémence en prenant affectueusement la main de Fleur de Marie dans les siennes, — notre tendresse, l'affection de ceux qui vous entourent, et que vous méritez, tout ne vous prouve-t-il pas que ce passé ne doit plus être pour vous qu'un vain et mauvais songe?

— Oh! fatalité... fatalité! — reprit Rodolphe. — Maintenant je maudis mes craintes, mon silence; cette funeste idée, depuis long-temps enracinée dans son esprit, y a fait à notre insu d'affreux ravages, et il est trop tard pour combattre cette déplorable erreur... Ah!

je suis bien malheureux !

— Courage, mon ami, dit Clémence a Rodolphe, vous le disiez tout-à-l'heure, il vaut mieux connaître l'ennemi qui nous menace... Nous savons maintenant la cause du chagrin de notre enfant, nous en triompherons, parce que nous aurons pour nous la raison, la justice et notre tendresse.

— Et puis enfin parce qu'elle verra que son affliction, si elle était incurable, rendrait la môtre incurable aussi, reprit Rodolphe, car en vérité ce serait à désespérer de toute justice lumaine et divine, si cette infortunée n'avait

fait que changer de tourmens.

Après un assez long silence pendant lequel Fleur de Marie parut se recueillir, elle prit d'une main la main de Rodolphe, de l'autre celle de Clémence, et leur dit d'une voix profondément altérée :

Ecoutez-moi, mon bon père... et vous aussi, ma tendre mère... ce jour est solennel... Dieu a voulu, et je l'en remercie, qu'il me fut impossible de vous cacher davantage ce que je ressens... Avant peu d'ailleurs je vous aurais fait l'aveu que vous allez entendre, car toute souffrance a son terme... et, si cachée que fut la mienne, je n'aurais pu vous la taire plus longtemps.

— Ah! ... je comprends tout, s'écria Rodolphe, il n'y a plus d'espoir pour elle.

— J'espère dans l'avenir, mon père; et cet espoir me donne la force de vous parler ainsi.

— Et que peux-tu espérer de l'avenir... pauvre enfant, puisque ton sort présent ne te cause que chagrins et amertume?

— Je vais vous le dire, mon père... mais avant, permettez-moi de vous rappeler le passé ... de vous avouer devant Dieu qui m'entend ce que j'ai ressenti jusqu'ici.

- Parle... parle, nous t'écouterons, dit Ro-

dolphe, en s'assayant avec Clémence auprès de Fleur de Marie.

- Tant que je auis restée à Paris... auprès de vous, mon père, dit Fleur de Marie, j'ai été ai heureuse, on! si complètement heureuse, que ces beaux jours ne seraient pas trop payés par des aunées de souffrances...Vous le voyez...j'ai du moins connu le bouheur.
  - Pendant quelques jours peut-être...
- Oui; mais quelle félicité pure et sans mélange! Vous m'entouriez, comme toujours, des soins les plus tendres!... Je me livrais sans crainte aux élans de reconnaissance et d'affection qui à chaque instant emportaient mon cour vers vous... L'avenir m'éblouissait: un père à adorer, une seconde mère à chérir doublement, car elle devait remplacer la mienne... que je n'avais jamais connue... Et puis... je dois tout avouer... mon orgueil s'exaltait malgré moi, tant j'étais honorée de vous appartenir. Lorsque le petit nombre de personnes de vetre maison, qui, à Paris, avaient occasion de me parler, m'appelaient altesse... je ne pouwais m'empêcher d'âtre fière de ce titre. Si alors je pensais quelquefois vaguement au passé, c'était pour me dire : Moi jadis si avilie, je suis la fille chérie d'un prince souverain que chacun bénit et révère ; moi jadis si misérable, je jouis de toutes les aplendeurs du luxe et d'une existence presque royale! Hélas! que voulezvopa, mon pare, ma fortune était si imprévue .. votre puissance m'entourait d'un si splendide éclat, que j'étais excussble peut-être de me laisser aveugler ainsi.
- Excusable!... mais rien de plus naturel, passure ange aimé. Quel mal de t'enorgueillir d'un rang qui était le tian? de jeuir des avantages de la position que je t'avais rendue? Aussi dans ce tempe-la, je me le rappelle bien, tu étais d'une gaieté charmante; que de fois je s'ai vue tember dans mes bras comme accablée par la félicité, et me dire avec un accent enchanteur ces mots qu'hélas je ne dois plus entendre: Mon père... c'est trap... trop de bonheur!... Malheureusement ce sont ces seuvenirs là... vois-tu, qui m'ont endomni dans une sécurité trompause; et plus tard je ne me diamolée...
- Mais dites-nous donc, mon enfant, reprit Clémence, qui a pu changer en tristesse estre joie si pure, si légitime, que vous éprouviez d'abora?
- Hélas! une circonstance bien funeste et bien imprévue!...
  - Quelle circonstance?
- Vous vous rappelez, mon père... dit Fleur de Mazie, ne pouvant vaincre un frémussement d'horreur, vous vous rappelez la terrible scène qui a précédé notre départ de Paris... lorsque votre voiture a été arrêtée près de la barrière?
- —Qui... répondit tristement Rodolphe. Brave Chourineur!... après m'avoir encore une fois sauvé la vie, il est mort... la... devant nous... en disant: Le ciel est juste... j'ai tué, on me hus!...

- Eh bien!... mon père... au moment on ce malheureux expirait, savez-vous qui j'ai va ... me regarder fixement ?... Oh! ce regard... ce regard... il m'a toujours poursuivie depuis, ajouta Fleur de Marie en frissonnant.
- Quel regard? de qui parles-tu? s'écria Rodolphe.
- De l'Ogresse du Tapis Franc... murmura Fleur-de-Marie.
- Ce monstre! tu l'as revu ! et où cela ?

   Vous ne l'avez pas aperçue dans la taverne où est mort le Chourineur? elle se trouvait permi les femmes qui l'entouraient...
- Ah maintenant, dit Rodolphe avec accablement, — je comprends... Déjà frappée de terreur par le meurtre de Chourineur, tu auras cru voir quelque chose de providentiel dans cette affreuse rencontre!
- Il n'est que trop vrai, mon père ; à la vue de l'Ogresse je ressentis un froid mortel, il me sembla que sous son regard mon cœur, jusqu'alors rayonnant de bonheur et d'espoir, se glacait tout-à-coup. Oui, rencontrer cette femme au moment même où le Chourineur mourait en disant: Le Ciel est juste!... cela me parut un blame providentiel de mon orgueilleux oubli du passé, que je devais expier à force d'humiliation et de repentir.
- Mais le passé, on te l'a imposé, tu n'en peux répondre devant Dieu!
- Vous avez été contrainte... enivrée ...
  malheureuse enfant.
- Une fois précipitée malgré toi dans cet abime, tu ne pouvais plus en sortir, malgré tes remords, ton épouvante et ton désaspoir, grâce à l'atroce indifférence de sette société dont tu étais victime... Tu te voyais à jamais enchaînée dans cet antre; il a fallu, pour ren arracher, le hasard qui t'a placée sur mon chemin.
- Et puis enfin, mon enfant, votre père vous le dit, vous étiez victime et non complice de cette infamie...— s'écria Clémence.
- Mais cette infamie... je l'ai subie... ma mère... reprit douloureusement Fleur-de-Marie. Rien ae pout anéantir ces affreux souvenirs... Sans cesse ils me poursuivent, non plus comme autrefois au milieu des paisibles habitants d'une ferme ou des femmes dégradées, mes compagnes de Saint-Lexare... mais ils me poursuivent jusque dans ce palais ... peuplé de l'élite d'Allemagne... Ils me poursuivent enfin jusque dans les bras de mon père, jusque sur les marches de son trône.
  - Et Fleur-de-Marie fondit en larmes.

Rodolphe et Clémence restèrent muets devant cette effrayante expression d'un remords invincible; ils pleuraient aussi, car ils sentaient l'impuissance de leurs consolations.

— Depuis lors, — reprit Fleur-de-Marie, en essuyant ses larmmes, — à chaque instant du jour, je me dis avec une honte amère : on m'honore, on me révère, les pour se les plus éminentes, les plus vénérables m'entourent de respects; aux yeux de toute une cour, la sœur d'un empereur a daigné rattacher mon bandeau

la cité, tutoyée par des voleurs et des assassina Oh! mon pere, pardonnez-moi; mais plus ma position s'est élevée... plus j'ai été frappée de la dégradation profonde on j'étais tombée; a chaque hommage qu'on me rend, je me sens coupable d'une profanation; songez-y donc, mon Dieu! après avoir été ce que j'ai été ... souffrir que des vieillards s'inclinent devant moi...; souffrit que de nobles jeunes filles, que des femmes justement respectées, se trouvent flattées de m'entourer...; souffrir que des princesses, doublement augustes et par l'age et par leur caractère sacerdotal, me comblent de prévenances et d'éloges... cela n'estil pas impie et sacrilége! Et puis si vous saviez, mon père !... ce que j'ai souffert... ce que je souffre encore chaque jour en me disant : si Dieu voulait que le passé fut connu... avec quel mépris mérité on traiterait celle qu'à cette heure on élève si haut !... Quelle juste et effrayante punition!

- Mais, malbeureuse enfant... ma femme et moi nous connaissons le passé... nous sommes dignes de notre rang, et pourtant nous te chérissons... nous t'adorons.

- Vous avez pour moi l'aveugle tendresse

d'un père et d'une mère...

- Et tout le bien que tu as fait depuis ton méjour ici? et cette institution belle et sainte, cet asile ouvert par toi aux orphelines et aux pauvres filles abandonnées, ces soins admirables d'intelligence et de dévouement dont tu les entoures? Ton insistance à les appeler tes sœurs, à vouloir qu'elles t'appellent ainsi. puiaqu'en effet tu les traites en sœurs ?... N'estce donc rien pour la rédemption de fautes qui ne furent pas les tiennes?... Enfin l'affection que te témoigne la digne abbesse de Sainte Hermangilde, qui ne te connait que depuis ton arrivée ici, ne la dois-tu pas absolument à l'élévation de ton esprit, à la beauté de ton ame, à ta piété sincère?
- Tant que les louanges de l'abbesse de Sainte-Hermangilde ne s'adressent qu'à ma conduite présente, j'en jouis sans scrupule, mon pere; mais lorsqu'elle cite mon exemple aux demoiselles nobles qui sont en religion dans l'abbaye, mais lorsque celles-ci voient en moi un modèle de toutes les vertus, je me sens mourir de confusion, comme si j'étais complice d'un mensonge indigne...

Après un assez long silence, Rodolphe reprit avec un abattement douloureux :

- Je le vois, il faut désespérer de te persuader : les raisonnemens sont impuissans contre une conviction d'autant plus inébranlable qu'elle a sa source dans un sentiment généreux et élevé. Puisqu'à chaque instant tu jettes un regard sur le passé... le contraste de ces souvenirs et de ta position présente doit être en effet pour toi un supplice continuel... Pardon, à mon tour, pauvre enfant!
- --- Vous, mon bon père... me demander pardon!... et de quoi, grand Dien?

- De n'avoir pas prévu tes susceptibilités...

sur mon froht... et j'ai vécu dans la fange de [D'après l'excessive délicateme de ton cœur, j'aurais du les deviner... Et ponstant... que ponvais-je faire?... Il était de mon devoir de te reconnaître solennellement pour ma fille... alors ces respects, dant l'hommage t'est si douloureux, vensient nécessairement t'entourer ... Oui, mais j'ai eu un tort... j'ai été, vois-tu, trop orgueilleux de toi... j'ai trop voulu jouir du charme que ta beauté, que ton esprit, que ton caractère inspiraient à tous ceux qui t'approchaient... J'aurais du cacher mon trésor... vivre presque dans la retraite avec Clémenee et toi... renoncer à ces fêtes, à ces réceptions nombreuses ou j'aimais tant à te voir briller... croyant follement t'élever si haut... que le passé disparaitrait entièrement à tes yeux... Mais, héles! le contraire est arrivé... et, comme tu me l'as dit, plus tu t'es élevée, plas l'abime dont je t'ai retirée t'a para sombre et profond... Encore une fois, c'est ma faute... J'avais pourtant cru bien faire!... dit Rodolphe en essuyant ses larmes, mais je me suis trompé ... Et puis, je me suis gru pardormé trop tôt... la vengeance de Dieu n'est pas satisfaite... elle me poursuit encore dans le bonhour de ma fille !...

Quelques coups discrètement frappés à la porte du salon qui précédait l'oratoire de Flaurde-Marie interrompirent ce triste entretien.

Rodolphe se leva et entrouvrit la porte.

Il vit Murob, qui kui dit:

- Je demande pardon a Votre Altesse Royale de venir la déranger; mais un courrier du Prince d'Herkausen-Oldenzaal vient d'apperter cette lettre qui, dit-il, est très importante et doit être sur-le-champ remise à Votre Altesse Royale.

- Merci, mon bon Murph... Ne t'éloigne pas, - lui dit Rodolphe avec un soupir, tout-à-l'heure j'aurai besoin de causer avec toi.

Et le prince avant fermé la porte, resta un moment dans le salon pour y lire la lettre que Murph venait de lui remettre.

Elle était ainsi concue:

Monseigneur,

Puis-je espérer que les liens de parenté qui m'attachent à Votre Altesse Royale, et que l'amitié dont elle a toujours daigné m'honorer, excuseront une démarche qui serait d'une grande témérité, si elle ne m'était pas imposée par une conscience d'honnête homme?

"Il y a quinze mois, monseigneur, vous revenies de France, ramenant avec vous une fille d'autant plus chérie, que vous l'aviez erue perdue pour toujoure, tandis qu'au contraire elle n'avait jamais quitté sa mère, que vous avez épousée à Paris in extremie, afin de légitimer la naissance de la Princesse Amélie, qui est ainsi l'égale des autres Altesses de la Confédération germanique.

"Sa maissance est donc souveraine, sa beauté incomparable, son occur est aussi digna de sa naissance que son esprit est digne de sa beauté, ainsi que me l'a écrit ma sœur l'abbesse de Sainte-Hermangilde, qui a souvent l'honneur de voir la fille bien-aimée de Vetre Altesse Royale.

"Maintenant, Monseigneur, j'aborderai franchement le sujet de cette lettre, puisque malheureusement une maladie grave me retient à Oldenzaal et m'empêche de me rendre auprès de Votre Altesse Royale.

"Pendant le temps que mon fils a passé à Gérolstein, il a vu presque chaque jour la Princesse Amélie... il l'aime éperdument...

mais il lui a toujours caché cet amour.

"J'ai cru devoir, Monseigneur, vous en instraire. Vous avez daigné accueillir paternellement mon fils et l'engager à revenir au sein de votre famille vivre de cette intimité qui lui était ai. précieuse... j'aurais indignement manqué à la loyauté en dissimulant à Votre Altesse Royale une circonstance qui doit modifier l'accueil qui était réservé à mon fils.

"Je sais qu'il serait insensé à nous d'oser espérer nous allier plus étroitement encore à la famille de Votre Altesse Royale:

"Je sais que la fille dont vous êtes à bon droit si fier, Monseigneur droit prétendre à de hantes destinées:

"Mais je sais aussi que vous êtes le plus tendre des pères, et que, si vous jugiez jamais mon fils digne de vous appartenir et de faire le bonheur de la princesse Amélie, vous ne seriez pas arrêté par les graves disproportions qui rendent pour nous telle fortune inespérée.

"Il ne m'appartient pas de faire l'éloge d'Henry, Monseigneur; mais j'en appelle aux encouragemens et aux louanges que vous avez

daigné si souvent lui accorder.

"Je n'ose et je ne puis vous en dire davantage, Monseigneur, mon émotion est trop profonde.

... Quelle que soit votre détermination, veuillez croire que nous nous y soumettrons avec respect et que je serai toujours fidèle aux sentimens profondément dévoués avec lesquels j'ai l'honneur d'être

"De Votre Altesse Royale

"Le très humble et obéissant serviteur,
"GUSTAVE PAUL, prince d'Herkausen"Oldenzaal.",

## CHAPITRE IV.

#### AVEUX.

Après la lecture de la lettre du prince, père d'Henri, Rodolphe resta quelque temps triste et pensif; puis un rayon d'espoir éclairant son front, il revint auprès de sa fille, à qui Clémence prodiguait en vain les plus tendres consolations.

- Mon enfant, tu l'as dit toi-même, Dieu a voulu que ce jour fut celui des explications solennelles, — dit Rodolphe à Fleur de Marie; — je ne prévoyais pas qu'une nouvelle et grave circonstance dut encore justifier tes paroles.
  - De quoi s'agit-il, mon père ?
  - --- Mon ami, qu'y a-t-il ?
  - De nouveaux sujets de crainte.
  - Pour qui donc, mon père?

- Pour toi.
- Pour moi?

- Tu ne nous as avoué que la moitié de tes chagrins... pauvre enfant.

- Soyez assez bon... pour vous expliquer... mon père, — dit Fleur de Marie en rougissant.
- Maintenant je le puis ; je n'ai pu le faire plus tôt, ignorant que tu désespérais à ce point de ton sort. Ecoute, ma fille chérie, tu te crois... ou plutôt tu es bien malheureuse... Lorsque, au commencement de notre eatretien ... tu m'as parlé des espérances qui te restaient... j'ai compris... mon cœur a été brisé ... car il s'agissait pour moi de te perdre à jamais... de te voir t'enfermer dans un clotte ... de te voir descendre vivante dans un tombeau. Tu voudrais entrer au couvent?...
  - Mon père...

— Mon enfant, est-ce vrai?

- Oui... si vous me le permettez... répondit Fleur de Marie d'une voix étouffée.

— Nous quitter!... s'écria Clémence. L'abbaye de Sainte-Hermangilde est bien rapprocée de Gérolstein; je vous verrais souvent, vous et mon père...

- Songez donc que de tels vœux sont éternels, ma chère enfant... Vous n'avez pas dix-

huit ans... et peut-être... un jour...

— Oh! je ne me repentirai jamais de la résolution que je prends... je ne trouverai le repos et l'oubli que dans la solitude d'un clotre, si toutefois, mon père, et vous, ma seconde mère, vous me continuez votre affection.

- Les devoirs, les consolations de la vie religieuse pourraient, en effet, dit Rodolphe, sinon guérir, du moins calmer les douleurs de ta pauvre âme abattue et déchirée... Et quoiqu'il s'agisse de la moitié du bonheur de ma vie, il se peut que j'approuve ta résolution... Je sais ce que tu souffres, et je ne dis pas que le renoncement au monde ne doive pas être le terme fatalement logique de ta triste existence...
- Quoi!... vous aussi, Rodolphe!—s'écria Clémence.
- Permettez-moi, mon amie, d'exprimer toute ma pensée, reprit Rodolphe. Puis s'adressant à sa fille: Mais avant de prendre cette détermination extrême, il faut examiner si un autre avenir ne serait pas plus selon tes vœux et selon les notres. Dans-ce cas, aucun sacrifice ne me coûterait pour t'assurer cet avenir...
- Fleur de Marie et Clémence firent an mouvement de surprise; Rodolphe reprit en regardant fixement sa fille:
- Que penses tu... de ton cousin le Prince Henri?

Fleur de Marie tressaillit et devint pourpre. Après un moment d'hésitation, elle se je:a dans les bras du prince en pleurant.

— Tu l'aimes, pauvre enfant ?

--- Vous ne me l'aviez jamais demandé, mon père! --- répondit Fleur de Marie en cessyant ses larmes. pés... dit Clémence.

- Ainsi tu l'aimes ?... ajouta Rodolphe en prenant les mains de sa fille dans les siennes;

tu l'aimes bien, mon enfant chéri?

– Oh! si vous saviez, reprit Fleur de Marie, ce qu'il m'en a coûté de vous cacher ce sentiment des que je l'ai eu découvert dans mon cœur. Hélas! à la moindre question de votre part, je vous aurais tout avoué... Mais la honte me retenait et m'aurait toujours retenue.

- Et crois-tu qu' Henri... connaisse ton

amour pour lui? dit Rodolphe.

- Grand Dieu! mon père, je ne le pense pas! s'écria Fleur de Marie avec effroi.
  - Et lui... crois-tu qu'il t'aime?
- Non, mon père... non... Oh ! j'espère que non... il souffrirait trop.
- Et comment cet amour est-il venu, mon ange aimé?

- Hélas! presqu'à mon insu... Vous vous souvenez d'un portrait de page?

– Qui se trouvait dans l'appartement de l'abbesse de Sainte-Hermangilde... c'était le portrait d'Henri.

- Oui, mon père... Croyant cette peinture d'une autre époque, un jour, en votre présence, je ne cachai pas à la supérieure que j'étais frappée de la beauté de ce portrait. Vous me dites alors, en plaisantant, que ce tableau représentait un de nos parens d'autrefois, qui, très jeune encore, avait montré un grand courage et d'excellentes qualités... La grace de cette figure, jointe à ce que vous me dites du noble caractère de ce parent, ajouta encore à ma première impression... Depuis ce jour, souvent je m'étais plue à me rappeler ce portrait, et cela sans le moindre scrupule, croyant qu'il s'agissait d'un de nos cousins mort depuis longtemps... Peu à peu je m'habituai à ces douces pensées... sachant qu'il ne m'était pas permis d'aimer sur cette terre... ajouta Fleur de Marie avec une expression navrante, et en laissant de nouveau couler ses larmes.-Je me fis de ces réveries bizarres une sorte de mélancolique intérêt, moitié sourire et moitié larmes; je regardais ce joli page des temps passés comme un fiancé d'outre-tombe... que je retrouverais peut-être un jour dans l'éternité ; il me semblait qu'un tel amour était seul digne d'un cœur qui vous appartenait tout entier, mon père... Mais pardonnez-moi ces tristes enfantillages.
- -Rien n'est plus touchant, au contraire, pauvre enfant! dit Clémence profondément
- Maintenant, reprit Rodolphe, je comprends pourquoi tu m'as reproché un jour, d'un air chagrin, de t'avoir trompée sur ce portrait.
- Hélas! oui, mon père. Jugez de ma confusion lorsque plus tard la supérieure m'apprit que ce portrait était celui de son neveu, l'un de nos parens... Alors mon trouble fut extrême; je tachai d'oublier mes premières impressions; mais plus j'y tachais, plus elles mériter, en conseillant mon cousin sur son

- Mon ami... nous ne nous étions pas trom- | s'enracinaient dans mon cœur, par suite même de la persévérance de mes efforts... Malhoureusement encore, souvent je vous entendis, mon père, vanter le cœur, l'esprit, le caractère du Prince Henri..

– Tu l'aimais déja, mon enfant chéri, alors que tu n'avais encore vu que son portrait et

entendu parler de ses rares qualités?

- Sans l'aimer, mon père, je sentis pour lui un attrait que je me reprochais amèrement; mais je me consolais en pensant que personne au monde ne saurait ce triste secret, qui me couvrait de honte à mes propres yeux. aimer... moi... moi... et puis ne pas me contenter de votre tendresse, de celle de ma se, conde mère! Ne nous devais-je pas assez pour employer toutes les forces, toutes les ressources de mon cœur à vous chérir tous deux? .. Oh! croyez-moi, parmi mes reproches, ces derniers furent les plus douloureux. Enfin, pour la première fois, je vis mon cousin... à cette grande fête que vous donniez à l'archiduchesse Sophie ; le Prince Henri ressemblait d'une manière si saisissante à son portrait, que je le reconnus tout d'abord... Le soir même, mon pare, vous m'avez présenté mon cousin, en autorisant entre nous l'intimité que permet la parenté...
  - Et bientôt vous vous êtes aimés?
- Ah! mon père, il exprimait son respect, son attachement, son admiration avec tant d'éloquence... vous m'aviez dit vous-même tant de bien de lui...
- Il le méritait... Il n'est pas de caractère plus élevé, il n'est pas de meilleur et de plus valeureux cour.
- --- Ah! de grâce... mon père... ne le louez pas ainsi... Je suis déjà si malheureuse.
- Et moi, je tiens à te bien convaincre de toutes les rares qualités de ton cousin... Ce que je te dis t'étonne... je le conçois, mon enfant ... Continue...
- —Je sentais le danger que je courais en voyant le Prince Henri chaque jour, et je ne pouvais me soustraire à ce danger. Malgré mon aveugle confiance en vous, mon père, je n'osais vous exprimer mes craintes... Je mis tout mon courage à cacher cet amour; pourtant, je vous l'avoue, mon père, malgré mes remords, souvent, dans cette fraternelle intimité de chaque jour, oubliant le passé, j'éprouvai des éclairs de bonheur inconnu jusqu'alors... mais bientôt suivis, hélas! de sombres désespoirs, dès que je retombais sous l'influence de mes tristes souvenirs... Car, hélas! s'ils me poursuivaient au mileu des hommages et des respects de personnes presque indifférentes, jugez... jugez, mon père, de mes tortures lorsque le Prince Henri me prodiguait les louanges les plus délicates... m'entourait d'une adoration candide et pieuse, mettant, disalt-il, l'attachement fraternel qu'il ressentait pour moi sous la sainte protection de sa mère, qu'il avait perdue bien jeune. Au moins ce doux nom de sœur qu'il me donnait, je tachais de le

avenir, selon mes faibles hunières, en m'intéremant à tout ce qui le touchait, en me promettant de toujours vous demander pour lui vetre bienveillant appui... Mais souvent sussi, que de tourmens, que de pleurs : dévorés, lorsque par hasard le Prince Henri m'interrogeait ant mon enfance, sur ma première jeunesse... Oh! tromper... toujours tromper... toujours craindre.:. toujours mentir, toujours trembler devant le regard de celui qu'on aime et qu'on respecte, comme le criminel tremble devant le regard inexorable de son juge!... Oh! mon père, j'étais coupable, je le sais, je n'avais pas le droit d'aimer ; mais j'expiais ce triste amour par bien des douleurs... Que vous dirai.je? le départ du Prince Henri, en me causant un nouveau et violent chagrin... m'a éclairée; j'ai vu que je l'aimais plus encore que je ne le croyais... Aussi, ajouta Fleur de Marie avec accablement, et comme si cette confession ett éguisé ses forces, bientôt je vous aurais fait cet aveu... car ce fatal amour a comblé la mesure de ce que je souffre... Dites, maintenant que vous savez tout, dites, mon père, est-il pour moi un autre avenir que celui du cloître?...

— Il en est un autre, mon enfant... oui... et cet avenir est aussi doux, aussi riant, aussi heureux que celui du couvent est mome et sinistre!

- Que dites-vous, mon père ?

Ecoute-moi à ton tour... Tu sens bien que je t'aime trop, que ma tendresse est trop clairvoyante pour que ton amour et celui d'Henri m'aient échappé; au bout de quelques jours je fus certain qu'il t'aimait... plus encors peut-être que tu ne l'aimes...

--- Mon père... non... non... c'est impossi-

ble, il ne m'aime pas à ce point.

— Il t'aime, te dis-je... il t'aime avec passion, avec délire.

-Oh! mon Dieu! mon Dieu!

- Ecoute encore... Lorsque je t'ai fait cette plaisanterie du portrait, j'ignorais qu'Henri dût vemir bientôt voir sa tante à Gérolestein. Lors. qu'il y vint, je cédai au penchant qu'il m'a toujours inspiré, je l'invitai à nous voir souvent ... Jusqu'alors je l'avais traité comme mon fais, je ne changeai rien à ma manière d'être envers lui... Au bout de quelques jours, Clémence et moi nous ne pumes douter de l'attrait que vous oprouviez l'un pour l'autre... Si ta pesition était douloureuse, ma pauvre enfant, la mienne aussi était pénible, et surtout d'une délicatesse extrême... Comme père... sachant les rares et excellentes qualités d'Henri, je ne pouvais qu'être profondément heureux de votre attachement, car jamais je n'aurais pu réver un époux plus digne de toi.

- Ah! mon pere... pitié!... pitié!...

— Mais, comme homme d'honneur, je songeais au triste passé de mon enfant... Aussi, loin d'encourager les espérances d'Heuri, dans plusieurs entretiens je lui donnai des conseila absolument contraires à ceux qu'il auxait dû attendre de moi si j'avais sengé à lui accorder ta main. Dans des conjonctures ai délinates,

comme père et comme homme d'homme d'homneur, je devais garder une noutralité rigoureus,
ne per encourager l'amour de tou cousin, mais
le traiter avec la même affahilité que par le
passé... Tu as été jusqu'ici si malhoureuse,
mon enfant chéri, que te voyant pour ainni dire
te ranimer sous. l'influence de ce noble et pur
amour, pour rien au monde... je n'aurais voulu
te mvir ces joies divines et rares... En admettant même, que cet amour dut être brisé plus
turd... tu aurais au moins connu quelques jours
d'innocent bonheur... Et puis enfin... cet amour
pouvait assurer ton repos à venir...

— Mon repos?

- Escute encore... Le père d'Henri, le prince Paul, vient de m'écrire voici sa lettre... Quoiqu'il regarde cette alliance comme une faveur inespérée... il me demande ta main pour son fils, qui, me dit-il, éprouve pour toi l'amour le plus respectueux et le plus passionné.
- Oh! mon Dieu! mon Dieu!—dit Flearde-Marie en cachant son vinage dens ses mains — i'aurais pû être si heureuse!
- Courage, ma fille bien-aimée! Si tu le veux, ee bonheur est à toi, s'écria tendre-ment Rodolphe.
  - Oh! jamais!... jamais!... oubliez-vous !...
- Je n'oublie rien... Mais que dessain tu entres au couvent, non seulement je te perds à jamais... mais tu me quittes pour une vie de larmes et d'austérité... Eh bien! te perdre... pour te perdre, qu'au moins je te sache heureuse et mariée à celui que tu aimes... et qui t'adore.

- Mariée avec lui... moi, mon père !...

- Oui... mais à la condition que, sitôt après votre mariage, contracté ici, la nuit, sans d'autres témoins que Murph pour toi que le baron de Grafin pour Henri, vous partirez tous deux aller dans quelque tranquille retraite de Suisso ou d'Italie vivre inconnus, en riches bourgeois. Maintenant, ma fille chérie, sais-tu pourquoi je me résigne à t'éloigner de moi : sais-tu pourquoi je désire qu'Henri quittte son titre une fois hors d'Allemagne? C'est que je suis sur qu'au milieu d'un bonheur solitaire, concentré dans une existence dépouillée de tout faste, peu à peu tu oublieras cet odieux passé, qui t'est surtout pénible parce qu'il contraste amerement avec les cérémonieux hommages dont à chaque instant tu es entourée.
- Rodolphe a raison, s'écria Clémence. — Seule avec Henri, continuellement heureuse de son bonheur et du vôtre, il ne vous ressera pas le temps de songer à vos chagrins d'asurefois, mon enfant.
- Puis, comme il me serait impossible d'être long-temps sans te voir, chaque année Clémence et moi neus irons vous visiter.
- Et un jour—lorsque la plaie dont vous souffrez tant, pauvre petite, sera cicarrisce... lorsque vous aurez trouvé l'oubli dans le bonheur... et ce moment arrivera plutôt que vous ne le peasez... vous reviendrez près de nous pour se plus nous quitter!
  - Lloubli...mans le bonheur?... marmura

cempar ce souge enchanteur.

- -Bui.. youi; mencenfant, reprit Clémence – lorsqu'à chaque instant du jour vous vous ventez: bénie, sespectée, adorée par l'époux de votre choix; par l'hemme dont votre père vous a mille fois vanté le cour noble et généreux... antres-wone le leininde songer au passé? Et lors même que vous y songeriez... comment ce mé vone attristerait-il? comment vous empécherait-il de croire à la sadieuse félicité de votre mari?
- Enfin c'est vrai... ear dis-moi, mon enfant, - reprit Rodolphe qui pouvait à peine contenir des larmes de joie en voyant sa fille ébranlée, --- en présence de l'idolatrie de ton mari pour toi... lorsque tu auras la conscience et la preuve du bonheur qu'il te doit... quele reproches pourras-tu te faire?
- Mon père, dit Fleur de Marie, oubliant le passé pour cette espérance ineffable, — tant de bonheur me serait-il encore réservé!
- -Ah! j'en étais bien sûr! s'écria Rodolphe dans un élan de joie triomphante, est-ce qu'après tout un père qui le veut... ne peut pas rendre au bonheur son enfant adorée...
- ---- Elle en mérite tant ... que nous devions être exancés, mon ami, — dit Clémence en partageant le myissement du prince.
- Beouser Henri... et un jour... passer ma vie entre lui... ma seconde mère... et mon père, - népéta Fleur de Marie, subissent de plus en plus la donce svrence de ces pensées.
- Oui, mon ange nimé, nous serons tous heureux!... Je vais répondre au père d'Henri que je comens au mariage, — s'écria Rodelphe en cerrant Fleur de Marie dans ses bras even une émotion indicible. - Rassure-toi, notre séparation sera passagère... les nouveaux devoire que le mariage va t'imposer suffermiront encore tes pas dans cette voie d'oubli et de félicité où tu vas marcher désormais... ear enfin, si un jour tu es mère, ce ne sera pas seulement pour toi qu'il te faudra être houreuse.
- -Ah! s'écria Fleur de Marie avec un cri déchirant, car ce mot de mère la réveilla du songe enchanteur qui la berçait, - mère!... moi?... Oh jamais!... je suis indigne de ce saint nom... Je mourrais de honte devant mon enfant... si je n'étais pas morte de honte devant son père... en lui faisant l'aveu du passé...
- Que dit-elle, mon Dieu! s'écria Rodolphe, foudroyé par ce brusque changement...
- Moi, mère! reprit Fleur de Marie avec une amertume désespérée, - moi respectée, moi bénie par un enfant innocent et candide! Moi, autrefois l'objet du mépris de tous! moi profaner le nom sacré de mère...oh! jamais... Misérable folle que j'étais de me laisser entral-

ner à un espoir indigne !...

Ma fille, par pitié, écoute-mei.

Flour de Marie se loss drofte, pale et belle de la majesté d'un malhour incurable.

- Mon père... neus oublions qu'avant de l'i **a** 18\*

- Finan-do-Marie, qui malgré elle se laismit ber- | m'épeuser...le Prince Henri doit connaître me. vie pereće...
  - Je ne l'avais pas oublié, s'écria Rodolphe; - il doit tout savoir... il saura tout... – Et vous ne voulez pas que je meure... de

me voir ainsi dégradée à ses yeux?

- Mais il saura aussi quelle irrésistible fatalité t'a jetée dans l'abime... mais il saura ta réhabilitation.

– Et il sentira enfin — reprit Clémence 🗪 serrant Flaur-de-Marie dans ses bras, que lorsque je vous appelle ma fille... il peut sans honte vous appeller as femme...

--- Et moi... ma mère... j'aime trop... j'estime trop le prince Henri pour jamais lui donner une main qui a été touchée par les bandits de la Cité...

· Peu de temps après cette scène douleures on lisait dans la Gezette efficielle de Géreletein :

u Hier a eu lieu, en l'abbaye grand-ducule de Saint-Hermangilde, en présence de S. A. R. le grand-duc régnant et de toute la cour, la prise de voile de très puissante princesse, & A. Amélie de Gérolstein.

"Le noviciat a été reçu par l'illustrissime et révérendissime seigneur Monseigneur Charles Maxime, archevêque-duc d'Openheim; Monseigneur Annibal André Montano, des princes de Delphe, Evêque de Ceuta, in partibus infidelium, et nonce apostolique, y a donné le salut et LA BENEDICTION PAPALE.

"Le sermon a été prononcé parle révérendissume seigneur Pierre d'Asfeld, chanoine du chapitre de Cologne, comte du Saint-Empire romain.

" VENI CREATOR OFTIME. "

#### CHAPITRE V

LA PROFESSION.

## Rodolphe a Clémence.

GEROLSTEIN, 19 Janvier. (1).

En me rassurant complétement aujourd'haf sur la santé de votre père, mon amie, vots me faites espérer que vous pourrez avant la fin de cette semaine le ramener ici. Je l'avais prévenu que dans la résidence de Rosenfold, située au milieu des forêts, il serait exposé, malgré toutes les précautions possibles, à l'apre rigueur de nos froids: malheureusement sa passion pour la chasse a rendu nos conseils inutiles. Jo vous en conjure, Clémence, dès que votre p**ère** pourra supporter le mouvement de la voiture, partez aussitôt, quittez ce pays sauvage et cette sauvage demeure, seulement habitable pour ces vieux Germains, au corps de for dont la race a

Je tremble qu'à votre tour vous ne tembiez

<sup>(1)</sup> Environ vix mais se sont passés depuis que Ph Piliario est outros sousse merito un ser

malade; les fatigues de ce voyage précipité, les inquiétudes auxquelles vous avez été en proie jusqu'à votre arrivée auprès de votre père, toutes ces causes ont du réagir cruellement sur vous. Que n'ai-je pu vous accompagner?...

Člémence, je vous en supplie, pas d'imprudence; je sais combien vous êtes vaillante et dévouée, je sais de quels soins empressés vous allez entourer votre père; mais il serait aussi désespéré que moi, si votre santé s'altérait pendant ce voyage. Je déplore doublement la maladie du comte, car elle vous éloigne de moi dans un moment où j'aurais puisé bien des consolations dans votre tendresse...

La cérémonie de la profession de notre pauvre enfant est toujours fixée à demain... à demain 13 janvier, époque fatale... C'est le TREIRE JANVIER que j'ai tiré l'épée contre mon

père...

Ah! mon amie... je m'étais cru pardonné trop tôt... L'enivrant espoir de passer ma vie auprès de vous et de ma fille m'avait fait oublier que ce n'était pas moi, mais elle, qui avait été punie jusqu'à présent, et que mon chatiment était encore à venir.

Et il est venu... lorsqu'il y a six mois l'infortunée nous a dévoilé la double torture de son cœur: sa honte incurable du passé... jointe à son malheureux amour pour Henri...

Ces deux amers et brûlans ressentimens, exaltés l'un par l'autre, devaient par une logique fatale amener son inébranlable résolution de prendre le voile. Vous le savez, mon amie, en combattant ce dessein de toutes les forces de notre adoration pour elle, nous ne pouvions nous dissimuler que sa digne et courageuse conduite eût été la notre... Que répondre à ces mots terribles:

Paime trop le prince Henri pour lui donner une main touchée par les bandits de la Cité...

Elle a dû se sacrifier à ses nobles scrupules, au souvenir ineffaçable de sa honte; elle l'a fait vaillamment... elle a renoncé aux splendeurs du monde, elle est descendue des marches d'un trône pour s'agenouiller, vêtue de bure, sur la dalle d'une église; elle a croisé ses mains sur sa poitrine, courbé sa tête angélique... et ses beaux cheveux blonds, que j'aimais tant et que je conserve comme un trésor... sont tombés tranchés par le fer...

Oh! mon amie, vous savez notre émotion déchirante à ce moment lugubre et solennel; cette émotion est, à cette heure, aussi poignante que par le passé... En vous écrivant ces mots, je pleure comme un enfant.

Je l'ai vue ce matin: quoiqu'elle m'ait paru moins pale que d'habitude, et qu'elle prétende ne pas souffir... sa santé m'inquiète mortellement. Hélas! lorsque sous le voile et le bandeau qui entourent son noble front, je vois ses traits amaigris qui ont la froide blancheur du marbre et qui font paraltre ses grands yeux bleus plus grands encore, je ne puis m'empêcher de songer au doux et pur éclat dont

brillait sa beauté lors de notre mariage. Jamais, n'est-ce pas, nous ne l'avions vue plus charmante? Notre bonheur semblait rayonner sur

son délicieux visage.

Comme je vous le disais, je l'ai vue ce matin; elle n'est pas prévenue que la Princessa Julianne se démet volontairement en sa faveur de sa dignité abbatiale: demain donc, jour de sa profession, notre enfant sera élue abbesse, puisqu'il y a unanimité parmi les demoiselles nôbles de la communauté pour lui conférer cette dignité. (2)

Depuis le commencement de son noviciat, il n'y a qu'une voix sur sa piété, sur sa charité, sur sa religieuse exactitude à remplir toutes les règles de son ordre, dont elle exagère malheureusement les austérités... Elle a exercé dans ce couvent l'influence qu'elle exerce partout, sans 4 prétendre et en l'ignorant, ce qui

en augmente la puissance...

Son entretien de ce matin m'a confirmé ce dont je me doutais; elle n'a pas trouvé dans la solitude du cloître e' dans la pratique sévère de la vie monastique le repos et l'oubli... elle se félicite pourtant de sa résolution, qu'elle considère comme l'accomplissement d'un devoir impérieux; mais elle souffre toujours, car elle n'est pas née pour ces contemplations mystiques, au milieu desquelles certaines personnes, oubliant toutes les affections, tous les souvenirs terrestres, se perdent en ravissemens ascétiques.

Non, Fleur de Marie croit, elle prie, elle se soumet à la rigoureuse et dure observame de son ordre; elle prodigue les consolations les plus évangéliques, les soins les plus humbles aux pauvres femmes malades qui sont traitées dans l'hospice de l'abbaye. Elle a refusé jusqu'à l'aide d'une sœur converse pour le modeste ménage de cette triste cellule froide et

nue où nous avons remarqué avec un si douloureux étonnement, vous vous le rappelez, mon amie, les branches desséchées de son petit rosier, suspendues au-dessous de son Christ. Elle est enfin l'exemple chéri, le modèle vénéré de la communauté... Mais elle me l'a avoué ce matin, en se reprochant cette faiblesse avec amertume, elle n'est pas tellement absorbée par la pratique et par les austérités de la vie religieuse, que le passé ne lui apparaisse sans cesse,

non seulement tel qu'il a été- mais tel qu'il aurait pu être.

—... Je m'en accuse, mon père, me disaitelle avec cette calme et douce résignation que vous lui connaissez; je m'en accuse, mais je e ne puis m'empêcher de songer souvent que si Dieu avait voulu m'épargner la dégradation qui a flétri à jamais mon avenir, j'aurais pu vivre toujours auprès de vous, aimée de l'époux de votre choix. Malgré moi, ma vie se par-

<sup>(2)</sup> Dans qualques circonstances, on élevait une religieuse à la dignité d'abbesse le jour même de se profession.—Voir le Fie de strie haute et très religieuse Princesse Mue Charlotte Flandrine de Mannes, très digne abbesse du regal monastère de Saint-Oreiz, qui fut dinc abbesse à dux neuf aux.

tage entre ces douloureux regrets et les effroyables souvenirs de la Cité; en vain je prie Dieu de me délivrer de ces obsessions, de remplir uniquement mon cœur de son pieux amour, de ses saintes espérances, de me prendre enfin tout entière, puisque je veux me donner tout entière à lui... Il n'exauce pas mes vœux... sans doute parce que mes préoccupations terrestres me rendent indigne d'entrer en communion avec lui. "

- "Mais alors, — m'écriai-je, saisi d'une folle lueur d'espérance, - il en est temps encore; aujourd'hui ton noviciat finit, mais c'est seulement demain qu'aura lieu ta profession solennelle; tu es encore libre, renonce à cette vie si rude et si austère qui ne t'offre pas les consolations que tu en attendais; souffrir pour souffrir, viens souffrir dans nos bras, notre tendresse adoucira tes chagrins.,,

Secouant tristement la tête, elle me répondit avec cette inflexible justesse de raisonnement

qui nous a si souvent frappés:

- "Sans doute, mon bon père, la solitude du cloître est bien triste pour moi... pour moi déjà si habituée à vos tendresses de chaque ins-Sans doute je suis poursuivie par d'amers regrets, par de navrans souvenirs, mais au moins j'ai la conscience d'accomplir un devoir... mais je comprends, mais je sais que partout ailleurs qu'ici je scrais déplacée; je me retrouverais dans cette condition si cruellement fausse... dont j'ai déjà tant souffert... et pour moi... et pour vous... car j'ai ma fierté aussi. Votre fille sera ce qu'elle doit être... fera ce qu'elle doit faire, subira ce qu'elle doit subir... Demain, tous sauraient de quelle fange vous m'avez tirée... qu'en me voyant repentante au pied de la croix, on me pardonnerait peut-être le passé en faveur de mon humilité présente .. Et il n'en serait pas ainsi, n'est-ce pas, mon bon père, si l'on me voyait, comme il y a quelques mois, briller au milien des splendeurs de votre cour... D'ailleurs satisfaire aux justes et sévères exigences du monde, c'est me satisfaire moi-même ; aussi je remercie ct je bénis Dieu de toute la puissance de mon ame, en songeant que lui seul pouvait offrir à votre fille un asile et une position dignes d'elle et de vous... une position enfin qui ne format pas un affligeant contraste avec ma dégradation première... et qui pût me mériter le seul respect qui me soit dû... celui que l'on accorde au repentir et à l'humilité sincères. "

Hélas! Clémence... que répondre à cela?... Fatalité! fatalité! car cette malheureuse enfant est douée, si cela se peut dire, d'une inexorable logique en tout ce qui touche les délicatesses du cœur et de l'honneur. Avec un esprit et une ame pareils, il ne faut pas songer à pallier à tourner les positions fausses, il faut en subir les implacables conséquences...

Je l'ai quittée, comme toujours, le cœur

Sans fonder le moindre espoir sur cette entrevue, qui sera la dernière avant sa profession, je m'étais dit : Aujourd'hui encore elle peut quoique l'heure à laquelle je vous écris cette

renoncer an cioltre... Mais, vous le voyez, mon amie, sa volonté est irrévocable, et je dois, hélas! en convenir avec elle, et répéter ses paroles:

– Dieu seul pourrait lui offrir un asile et

une position dignes d'elle et de moi.

Encore une fois, sa résolution est admirablement convenable et logique au point de vue de la société où nous vivons... Avec l'exquise susceptibilité de Fleur de Marie, il n'y a pas pour elle d'autre condition possible. Mais je vous l'ai dit bien souvent, mon amie, si des devoirs sacrés, plus sacrés encore que ceux de la famille, ne me retenaient pas au milieu de ce peuple qui m'aime, et dont je suis un peu la Providence, je me serais en allé avec vous, ma fille, Henri et Murph, vivre heureux et obscur dans quelque retraite ignorée. Alors, loin des lois impérieuses d'une société impuissante à guérir les maux qu'elle a faits, nous aurions bien forcé cette malheureuse cnfant au bonheur et à l'oubli... Tandis qu'ici, au milieu de cet éclat, de ce cérémonial, si restreint qu'il fût, c'était impossible... Mais encore une fois... fatalité!... fatalité!... je ne puis abdiquer mon pouvoir sans compromettre le bonheur de ce peuple qui compte sur moi... Braves et dignes gens!... qui ignorent toujours ce que leur félicité me coûte!

Adieu, tendrement adieu, ma bien-aimée Clémence. Il m'est presque consolant de vous voir aussi affligée que moi du sort de mon enfant, car ainsi je puis dire notre chagrin, et il n'y a pas d'égoisme dans ma souffrance.

Quelquefois je me demande avec effroi ce que je serais devenu sans vous, au milieu de circonstances si douloureuses... Souvent aussi ces pensées m'appitoient encore davantage sur le sort de Fleur de Marie... car vous me restez. vous .. Et à elle, que lui reste-t-il?

Adieu encore, et tristement adieu, noble amie, bon ange des jours mauvais. Revenez bientôt, cette absence vous pèse autant qu'à

A vous ma vie et mon amour... ame et cœur, a vous!

Je yous envoie cette lettre par un courrier; à moins de changement imprévu, je vous en expédierai une autre demain sitôt après la triste ofrémonie. Mille vœux et espoirs à votre père pour son prompt rétablissement. J'oubliais de vous donner des nouvelles du pauvre Henri; son état s'améliore et ne donne plus de si graves inquiétudes. Son excellent père, malade lui-même, a retrouvé des forces pour le soigner, pour le veiller; miracle d'amour paternel... qui ne nous étonne pas, nous Suffred

Ainsi donc, amie, a demain... demain... jour sinistre et néfaste pour moi...

A vous encore, à vous toujours. (Abbaye de Sainte-Hermangilde, quatre heures du matin.)

Rassurez-vous, Clémence... rassurez-vous,

yer...

Grace à Dieu, le danger est passé, mais la **crise a é**té terrible...

Hier, après vous avoir écrit, agité par je ne sais quel funeste pressentiment, me rappelant la paleur, l'air souffrant de ma fille, l'état de faiblesse où elle languit depuis quelque temps, songeant enfin qu'elle devait passer en prières, dans une immense et glaciale église, presque zoute cette nuit qui précède sa profession, j'ai envoyé Murph et David a l'abbaye demander La Princesse Julianne de leur permettre de rester jusqu'à demain dans la maison extérieure qu'Henri habitait ordinairement. Ainsi ma fille pouvait avoir de prompts secours et moi de ses nouvelles, si, comme je le craignais, les forces lui manquaient pour accomplir cette rigoureuse... je ne veux pas dire cruelle... obligation de rester une nuit de janvier en prières, par un froid excessif. J'avais aussi écrit à Fleur de Marie que, tout en respectant l'exercice de ses devoirs religieux, je la suppliais de songer à sa santé, et de faire sa veillée de priè. res dans sa cellule, et non dans l'église. Voici la lettre qu'elle m'a répondu :

Mon bon père, je vous remercie du plus profond de mon cœur de cette nouvelle et tendre preuve de votre intérêt ; n'ayez aucune inquiétude, je me crois en état d'accomplir mon devoir... Votre fille, mon bon père, ne peut témoigner ni crainte ni fablesse... la règle est telle, je dois m'y conformer. En résultatil quelques soufflances physiques, c'est avec joie que je les offrirais à Dieu!... Vous m'anprouverez, je l'espère, vous qui avez toujours pratiqué le renoncement et le devoir avec tant de courage... Adieu, mon bon père... je me vous dirai pas que je vais prier pour vous... en priant Dieu, je vous prie toujours, car il m'est impossible de ne pas vous confondre avec la divinité que j'implore ; vous avez été peur moi sur la terre ce que Dieu, si je le mérite, sera pour moi dans le ciel.

Daignez bénir ce soir votre fille par la pensée, mon bon père... elle sera demain l'énouse du seigneur...

"Elle vous baise la main avec un pieux respect.

"Scent Amelie.,

Cette lettre, que je ne pus lire sans fondre a lamnes, me rassura pourtant quelque peu; je devais, moi aussi, accomplir une veillée sinistre.

La nuit venue, j'allai m'enfermer dans le pavillon que j'ai fait construire non loin du monument élevé au souvenir de mon père... en expistion de cette nuit fatale...

Vers une heure du matin, j'entendia la voix | de Murph, je frissonnai d'épouvante; il arrivait en toute hâte du couvent.

Que vous dirai-je, mon amie? Ainsi que je l'avais prévu, la malheureuse enfant, malgré on courage et sa velonté, n'a pas en la:force

stère et le lieu d'où elle est datée doivent vous | dont il avait été impossible à la grinces lianne de la dispenser, la règle étant fount à ce sujet.

> A huit heures du soir, Fleur de Marie s'est agenouillée sur la pierre de cette église... Jus-qu'à plus de minuit elle a prié... Mais à cette heure, succombant à sa faiblease, à cet houzible froid, à son émotion, car elle a longuement et silencieusement pleuré... elle s'est évanouse... Deux religieuses qui, par ordre de la princense Julianno, avaient partagé sa veillée... vincent la relever et la transportèrent dans sa cellule.

> David fut à l'instant prévenu ; Murph monta en voiture, accourut me chercher; je velsi az couvent; je fus reçu par la princesse Julianne. Elle me dit que David craignait que ma vue ne fit une trop vive impression sur ma fille, que son évanouissement, dont elle était reves ne présentait rien de très-alarmant, ayant été sculement causé par une grande faiblesse...

> D'abord une horrible pensée me vint... Je crus... qu'on voulait me cacher quelque grand malheur, ou du moins me préparer à l'apprendre; l'abbesse me dit: "Je vous l'affinme, Monseigneur, la princesse Amélie est hors de danger; un léger cordial que le docteur David lui a fait prendre a ranimé ses forces. "

> Je ne pouvais douter de ce que m'affirmait l'abbesse ; je la crus, et j'attendis des nouvelles de ma fille avec une douloureuse impatience.

> Au bout d'un quart d'heure d'angoisse, David revint... Grace a Dieu, elle allait mieux. et elle avait voulu continuer sa veillée de prières dans l'église, en consentant seulement à s'agenouiller sur un coussin... Et comme je me révoltais et je m'indignais de ce que la supérieure et lui eussent accédé à son désir, ajontant que je m'y opposais formellement, il me répondit qu'il eut été dangereux de contrarier la volonté de ma fille dans un moment où elle était sous l'influence d'une vive émotion nerveuse, et que d'ailleurs il était convenu avec la princesse Julianne que la pauvre enfant quitterait l'église à l'heure des matines pour prendre un peu de repos et se préparer a la cérémonie.

--- Elle est donc maintenant à l'église? lui dia-je.

- Oui, Monseigneur... mais awant une demi-heure elle l'aura quittée...

Je me fis aussitot conduire à notre tribune du nord, d'où l'on domine tout le chanz.

La, au milieu des ténèbres de cette vaste église, sculement éclairée par la pale classé de la lampe du sanctuaire, je la vis... près de la grille... agenouillée, les mains jointes et priant encore avec fervour.

Moi aussi je m'agenouillai, en pensant à mon enfant.

Trois heures sonnèrent : deux sœurs ass dans les stalles, qui ne l'avaient pas quittée des yeux, vinrent lui parler bas... Au bout de quelques momens, elle se signa, se releva et traversa le chœur d'un pas assez ferme... et pourd'accomplir entièrement cette pratique basbare, | tant, mon amie, lorsqu'alle passa sous la lampe,

voile qui flottait autour d'elle...

Je sortis aussitot de la tribune, voulant d'abord aller in rejoindre, mais je craignie qu'une nouvelle émotion l'empéchat de gouser quelques momens de répos... J'envoyai David proir comment elle se trouvait... il revint me dire qu'elle se sentait mieux et qu'elle allait tacher de dormir un peu...

Je:reste à l'abbaye... pour la cérémenie qui

aura lieu ce matin:

Je pense maintenant, mon amie, qu'il est inutile de vous enveyer cette lettre incompiète... Je la terminerai demain, en vous racontant les événemens de cette triste journée.

A bientôt donc, mon amie: Je suis brisé de

donkur... Plaignez+moi.

## CHAPITRE DERNIER.

LE- 13 JANVIER.

Rodolphe à Clémence.

Treize: Janvier... annivermire maintenant doublement sinistre.!!!

Mon amie... nous la perdons à jamais!

Tout est fini... tout!

Ecoutez ce récit:

Il est donc vrai... on éprouve une volupté atroce à raconter une herrible douleur.

Hier je me plaignais du hasard qui vous retenait loin de moi... aujourd'hui, Clémence, je me félicite de ce que vous n'êtes pas ici, vous souffriries trop ...

Ce matin, je sommeillais à peine, j'ai été éveillé par le son: des cloches... j'ai tressailli dieffroi... cela m'a semblé functive... on eut

dit un glas de funérailles.

En effet... ma fille est morte pour nous.. morte, entendez-vous... Dès anjourd'hui, Clémence... il vous faut commancer à porter sen deuil dans votre cœur, dans votre cœur toujours pour elle si maternel...

Que notre enfant soit ensevelie sous le marbre d'un tombeau ou sous la voûte d'un cloître ... pour nous... quelle est la différence ?

Des aujourd'hui, entendez-vous, Clémence... il faut la regarder comme morte... D'ailleurs ... elle est d'une si grande faiblesse... sa santé, altérée par tant de chagrins, par tant de secousses, est si chancelante... Pourquoi pas aussi cette autre mort, plus complète encore? La fatalité n'est pas lasse...

Et puis d'ailleurs... d'après ma lettre d'hier ... vous devez, comprendre que cela serait peut-être plus heureux pour elle... qu'elle fût

morie.

Morre... ces cinq lettres ont une physionomie étrange... ne trouvez-vous pas?... quand on les écrit à propos d'une fille idolatrée... d'une fille si belle... si charmante, d'une bonté si angélique... Dix-huit ans à peine... et morte au monde?...

Aurfait... pour noua et pour elle, à quoi bon vous... si vous remarquez que je vous entre-végéter, soustrante, dans la morne tranquillité tiens d'elle... avec des ménagements, des des

men vinage me parut, aussi biano que le long ; de ce cloitre ? qu'importe qu'elle vive, si elle est perdue pour nous? Elle doit tant l'aimer, la vie... que la fatalité lui a faite!...

Ce que je dis la est affreux... il y a un égoisme barbare dans l'amour paternel...

A midi, sa profession a eu lieu avec une pompe solennelle.

Caché derrière les rideaux de notre tribune, j'y ai assisté...

J'ai ressenti, mais avec encore plus d'intensité, toutes les poignantes émotions que nous avions éprouvées lors de son noviciat...

Chose bizarre, elle est adorée; on croit généralement qu'elle est attirée vers la vie religieuse par une irrésistible vocation ; on devrait voir dans sa profession un événement heureux pour elle, et, au contraire, une accablante tristease pesait sur la. foule.

Au fond de l'église, parmi le peuple... j'ai vu deux sous-officiers de mes gardes, deux vienz et rudes soldats, baisser la tête et

On eut dit qu'il y avait dans l'air un douloureux pressentiment... Du moins s'il était fondé, il n'est réalisé qu'à demi...

La profession terminée, on a ramené notre enfant dans la salle du chapitre, où devait avoir lieu la nomination de la nouvelle abbesse..

Grace a mon privilége souverain, j'allai dans cette salle attendre Fleur de Marie au retour du chœur.

Elle entra bientòt...

Son émotion, sa faiblesse étaient si grandes

que deux sœurs la soutenaient...

Je fua effrayé, moins encore de sa paleur et de la profonde altération de ses traits que de l'expression de son sourire... Il me parut empreint d'une sorte de satisfaction sinistre...

Clémence... je vous le dis... peut-être bientot nous faudra-t-il du courage... Je sens pour ainsi dire en moi que notre enfant est mortellement frappée...

-Après tout, sa vie serait si malbèu-

Voilà deux fois que je me dis, en pensant a la mort possible de ma fille... que cette mort mettrait du moins un terme à sa cruelle existence... Cette pensée est un horrible symptome... Mais si ce malheur doit nous frapper: il vaut mieux y être préparé, n'est-ce pas; Clémence?

Se préparer à un pareil malheur... c'est en savourer peu à pou et d'avance les lentes angoisses... C'est un raffinement de douléur inoul... Cela est mille fois plus affreux que le coup qui vous frappe, imprévu... Au moins la stupeur, l'anéantissement vous épargnent une partie de cet atroce déchirement...

Mais les usages de la compassion veulent qu'on vous prépare... Probablement je n'agirais pas autrement moi-même, pauvre amie... si j'avais à vous apprendre le funeste événement dont je vous parle... Ainsi épouvantezvous... si vous remarquez que je vous entretours d'une tristesse désespérée, après vous [ avoir annoncé que sa santé ne me donnait

pourtant pas de graves inquiétudes...

- Oui, épouvantez-vous, si je vous parle comme je vous écris maintenant... car quoique je l'aie quittée assez calme, il y a une heure, pour venir terminer cette lettre, je vous le répète, Clémence, il me semble ressentir en moi qu'elle est plus souffrante qu'elle ne le parait... Fasse le ciel que je me trompe, et que je prenne pour des pressentimens la désespérante tristesse que m'a inspirée cette cérémonie lugabre!

Fleur-de-Marie entra donc dans la grande mile du chapitre.

Toutes les stalles furent successivement occupées par les religieuses.

Elle alla modestement se mettre à la dernière place de la rangée de gauche; elle s'appuyait sur le bras d'une des sœurs, car elle semblait toujours bien faible.

Au haut bout de la salle, la Princesse Julianne était assise, ayant d'un côté la Grande-Prieure, de l'autre une seconde dignitaire, tenant à la main la crosse d'or symbole de l'autorité abbatiale.

Il se fit un profond silence, la Princesse se leva, prit sa crosse en main, et dit d'une voix

grave et émue :

" Mes chères filles, mon grand age m'oblige de confier à des mains plus jeunes cet embléme de mon pouvoir spirituel, — et elle montra sa croese ; — j'y suis autorisée par une bulle de Notre Saint-Père; je présenterai donc à la bénédiction de Monseigneur l'archevêque d'Oppenheim et à l'approbation de S. A. R. le Grand-Duc, notre souverain, celle de vous, mes chères filles, qui par vous aura été désignée pour me succéder. Notre Grande-Prieure va vous faire connaître le résultat de l'élection, et à celle-là que vous aurez élue, je remettrai ma crosse et mon anneau. "
Je ne quittais pas ma fille des yeux.

Debout dans sa stalle, les deux mains jointes sur sa poitrine, les yeux baissés, à demi-enveloppée de son voile blanc et des longs plis trainans de sa robe noire, elle se tenait immobile et pensive, elle n'avait pas un moment supposé qu'on put l'élire, son élévation n'avait été confiée qu'à moi par l'Abbesse.

La Grande-Prieure prit un registre et lut :

"Chacune de nos chères sœurs ayant été, suivant la règle, invitées, il y a huit jours, à déposer leur vote entre les mains de notre sainte mère et à mutuellement tonir leur choix secret jusqu'à ce moment, au nom de notre sainte mère, je déclare qu'une de vous, mes chères sœurs, a, par sa piété exemplaire, par ses vertus évangéliques, mérité le suffrage unanime de la communauté, et celle-là est notre sœur Amélie de son vivant très haute et très puissante Princesse de Gérolstein.,,

A ces mots, une sorte de murmure de douce surprise et d'heureuse satisfaction circula dans la salle; tous les regards des religieuses se fixerent sur ma fille avec une expression de tendre sympathie; malgré mes accablantes préoccupations, je fus moi-même viveme ému de cette nomination qui, faite isolément et secrètement, offrait néanmoins une si touchante unanimité.

Fleur de Marie, stupéfaite, devint encore plus pale ; ses genoux tremblaient si fort qu'elle fat obligée de s'appuyer d'une main sur le rebord de la stalle . .

L'abbesse reprit d'une voix haute et grave : ... Mes chères filles, c'est, bien sœur Amélie que vous croyez la plus digne et la plus méritante de vous toutes? C'est bien elle que vous reconnaissez pour votre supérieure spirituelle? Que chacune de vous me réponde à son tour, mes chères filles.,,

Et chaque religieuse répondit à haute voiz :

- Librement et volontairement j'ai choisi et je choisis sœur Amélie pour ma sainte mère et supérieure.

Saisie d'une émotion inexprimable, ma pauvre enfant tomba à genoux, joignit les deux mains, et resta ainsi jusqu'à ce que le vote fat émis

Alors l'abbesie, déposant la crosse et l'anneau entre les mains de la grande prieure, s'avança vers ma fille pour la prendre par la main et la conduire au siège abbatial . . .

Mon amie, ma tendre amie, je me suis interrompu un moment; il m'a fallu reprendre courage pour achever de vous raconter cette scène déchirante...

, — Relevez-vous, ma chère fille. — lui dit l'abbesse ; — venez prendre la place qui vous appartient; vos vertus évangéliques, et non votre rang, vous l'ont gagnée.,,

En disant ces mots la vénérable princesse se pencha vers ma fille pour l'aider à se re-

Fleur de Marie fit quelques pas en tremblant, puis arrivant au milieu de la salle du chapitre, elle s'arrêta et dit d'une voix dont le calme et la fermeté m'étonnèrent :

... Pardonnez-moi, sainte mère ... je voudrais parler à mes sœurs.

" Montez d'abord, ma chère fille, sur votre siège abbatial, — dit la princesse, — c'est de la que vous devez leur faire entendre votre voix...

... Cette place, sainte mère... ne peut-être la mienne, — répondit Fleur de Marie d'une voix basse et tremblante.

" - Que dites-vous ? ma chère fille.

-- Une si haute dignité n'est pas faite pour moi, sainte mère.

.. — Mais les vœux de toutes vos sœurs vous y appellent.

, — Permettez-moi, sainte mère, de faire ici à deux genoux une confession solennelle : mes sœurs verront bien, et vous aussi, sainte mère, que la condition la plus humble n'est pas encore assez humble pour moi.

-- Votre modestie vous abuse, ma chère fille, - dit la supérieure avec bonté, croyant en effet que la malheureuse enfant cédait à un sentiment de modestie exagérée ; mais moi faire. Saisi d'effroi, je m'écriai d'une voix au siège abbatial. suppliante :

– Mon enfant... je t'en conjure...

A ces mots... vous dire, mon amie, tout ce que je lus dans le profond regard que Fleur de Marie me jeta, serait impossible... Ainsi que vous le saurez dans un instant, elle m'avait compris. Oui, elle avait compris que je devais partager la honte de cette horrible révélation... Elle avait compris qu'après de tels aveux on pouvait m'accuser... moi, de mensonge... car l'avais toujours du laisser croire que jamais Fleur de Marie n'avait quitté sa mère...

A cette pensée, la pauvre enfant s'était crue coupable envers moi d'une noire ingratitude... Elle n'eut pas la force de continuer, elle se tut

et baissa la tête avec accablement..

Encore une fois, ma chère fille - reprit l'abbesse — votre modestie vous trompe... l'unanimité du choix de vos sœurs vous prouve combien vous êtes digne de me remplacer... Par cela même que vous avez pris part aux joies du monde, votre renoncement à ces joies n'en est que plus méritant... Ce n'est pas S. A. la Princesse Amélie qui est élue... C'est sesur Amélie... pour nous, votre vie a commencé du jour où vous avez mis le pied dans la maison du Seigneur... et c'est cette exemplaire et sainte vie que nous récompensons... Je vous dirai plus, ma chère fille, avant d'entrer au bercail votre existence aurait été aussi égarée qu'elle a été au contraire pure et louable... que les vertus évangéliques, dont vous nous avez donné l'exemple depuis votre séjour ici, expieraient et rachèteraient encore aux yeux du Seigneur un passé si coupable qu'il fût... D'après cela, ma chère fille, jugez si votre modestie doit être rassurée.

Ces paroles de l'abbesse furent, comme vous le pensez, mon amie, d'autant plus précieuses pour Fleur-de-Marie, qu'elle croyait le passé ineffaçable. Malheureusement, cette scène l'avait profondément émue, et, quoiqu'elle affectat du calme et de la fermeté, il me sembla que ses traits s'altéraient d'une manière inquiétante....Par deux fois, elle tressaillit en passant sur son front sa pauvre main amaigrie.

- Je crois vous avoir convaincue, ma chère fille - reprit la Princesse Julianne, - et vous ne voudrez pas causer à vos sœurs un vif chagrin en refusant cutte marque de leur confiance

et de leur douce affection.

– Non, sainte mère – dit-elle avec une expression qui me frappa, et d'une voix de plus en plus faible, - je crois maintenant pouvoir accepter... Mais, comme je me sens bien fatiguée et un peu souffrante, si vous le permettiez, sainte mère, la cérémonie de ma consécration n'aurait lieu que dans quelques jours...

- Il sera fait comme vous le désirez, ma chère fille... mais, en attendant que votre dignité soit bénie et consacrée... prenez cet anneau... venez à votre place... nos chéres sœurs vous rendront hommage selon notre règle.

Et la supérieure, glissant son anneau pasto-

ie devinai ces aveux que Fleur de Marie allait ; ral au doigt de Fleur-de-Marie, la conduisit

Ce fut un spectacle simple et touchant

Auprès de ce siège, où elle s'assit, se tenaient, d'un côté, la grande-prieure, portant la crosse d'or; de l'autre, la Princesse Julianne. Chaque religieuse alla s'incliner devant notre enfant, et lui baiser respectueusement la main.

Je voyais, à chaque instant, son émotion augmenter, ses traits se décomposer davantage ; enfin, cette scène fut, sans doute, au-dessus de ses forces... car elle s'évanouit avant que la procession des sœurs fût terminée...

Jugez de mon épouvante !... Nous la transportames dans l'appartement de l'abbesse...

David n'avait pas quitté le couvent ; il accourut, lui donna les premiers soins. Puisse-til ne m'avoir pas trompé! mais il m'a assuré que ce nouvel accident n'avait pour cause qu'une extrême faiblesse causée par le jeune, les fatigues et la privation de sommeil que ma fille s'était imposés pendant son rude et long novi-

Je l'ai cru, parce qu'en effet ses traits angéliques, quoique d'une effrayante paleur, ne trahissaient aucune souffrance, lorsqu'elle reprit connaissance... Je fus même frappé de la sérénité qui rayonnait sur son beau front. De nouveau, cette quiétude m'effraya: il me sembla qu'elle cachait le secret espoir d'une délivrance prochaine...

La supérieure étant retournée au chapitre pour clore la séance, je restai seul avec ma fille.

Après m'avoir regardé en silence pendant quelques momens, elle me dit:

- Mon bon père... pourrez-vous oublier mon ingratitude? Pourrez-vous oublier qu'au moment où j'allais faire cette pénible confession, vous m'avez demandé grace...

— Tais-toi... je t'en supplie...

--- Et je n'avais pas songé, reprit-elle avec amertume, - qu'en disant à la face de tous de quel abime de dégradation vous m'aviez retirée... c'était révéler un secret que vous aviez gardé par tendresse pour moi... c'était vous accuser publiquement, vous, mon père, d'une dissimulation à laquelle vous ne vous étiez résigné que pour m'assurer une vie éclatante et honorée... Oh! mon père, pourrezvous me pardonner?

Au lieu de lui répondre, je collai mes lèvres sur son front, elle sentit couler mes larmes...

Après avoir baisé mes mains à plusieurs reprises, elle me dit:

--- Maintenant, je me sens mieux, mon bon père... maintenant que me voici, ainsi que le dit notre règle, morte au monde... je voudrais faire quelques dispositions en faveur de plusieurs personnes... mais comme tout ce que je possède est à vous... m'y autorisez-vous, mon bon père ?...

- Peux-tu en douter?... mais je t'en supplie, -- lui dis-je -- n'aie pas de ces pensé sinistres... Plus tard, tu t'occuperas de ce soin

n'as-tu pas le temps ?...

— Sana donte; men bon père, j'ai encere bien du temps à vivre, — ajouta-t-elle avec un accent qui, je ne sais pourquoi, me fit de nouveau tressaillir. Je la regardai plus attentivement, aucun changement dans ses traits ne justifia mon inquiètude. — Oui, j'ai encore bien du temps à vivre, — reprit-elle, — mais je ne davrai plus m'occuper des choses terrestres... car, aujourd'hui, je renonce à tout ce qui m'attache au monde... Je voua en prie, ne me refusez pas...

- Ordonne... je ferai ce que tu désires...

— Je voudrais que ma tendre mère gardat toujours dans le petit salon où elle se tient habituellement... mon métier à broder... avec la tapisserie que j'avais commencée...

Tes désirs seront remplis, mon enfant. Ton appartement est resté comme il était le jour où tu as quitté le palais; car tout ce qui t'a appartenu est pour nous l'objet d'un culte religieux... Clémence sera profondément touchée de ta pensée...

— Quant à vous, mon bon père, prenez, je vous en prie, mon grand fauteuil d'ébène, ou

jai tant pensé, tant rêvé...

— Il sera place à côté du mien, dans mon cabinet de travail, et je t'y verrai chaque jour assise près de moi, comme tu. t'y asseyais si souvent, lui dis-je sans pouvoir retenir mes larmes.

- Maintenant, je voudrais laisser quelques souvenire de moi à ceux qui m'out temoigné tant d'intérêt quand j'étais malheureuse. A Madame Georges, je voudrais donner l'écritoire dont je me aprvais demiarement. Ce don aura quelque à propos, ajouta-t-elle avec son doux sourire; car c'est elle qui, à la ferme, a commencé de m'apprendre à écrire. Quant au vénérable curé de Bouqueval, qui m'a instruite dans la religion, je lui destine le beau Christ de mon oratoire...
  - Bien, men enfant.
- Je désirerais aussi envoyer mon bandeau de perles à ma petite Rigolette... C'est un bijou simple qu'elle pourra porter sur see beaux chevenx noirs... et puis, si cela était possible, puisque vous savez.où se trouvent Martial et la Louve en Algérie, je voudrais que cette courageuse femme qui m'a sauvé la vie... eût ma croix d'or émaillée... Ces différens gages de souvenir, mon bon père, seraient remis à ceux à me je les envoie, de la part de Fleur de Marie.
- J'exécuterai tes volontés... tu n'oublies personne?...

- Je ne crois pas... mon bon père.

— Cherehe bien... parmi ceux qui t'aiment ... n'y a-t-il pas quelqu'un de bien malheureux? d'aussi malheureux que ta mère... et moi... quelqu'un enfin qui regrette aussi doulœureusement que nous ton entrée au convent?

La pauvre enfant me comprit, me serra la main, une légère rougeur celora un instant son

pale visage.

. Allant.au-devant d'une question qu'elle craignait sans doute de me faire, je lui dis : — Il va/mieux... on ne oraint plumpeus au jours...

- Et son père?

— Il se ressent de l'amélioration de la santé de son fils... il va mieur aussi... Et à Harri... que lui donnes-tu?... Un souvenir de toi...ini serait une consolation si chère et si précisuse:...

— Mon père... offrez-lui mon prie-dice... Hélas! je l'ai bien souvent argosé de mes larmes, en demandant au ciel la force d'oublier Henri, puisque j'étais indigne de sur amour...

- Combien il sera heureux de voir que m

as eu une pensée pour lui...

— Quant à la maion d'asile pour les erphelines et les jeunes filles abandonnées de leux parens, je désirerais, mon bon père, qua...

Ici la lettre de Rodolphe était interrempue

par ces mots presque illisibles.

. . . . . . . . .

— Clémence... Murph terminera cette lettes ... je n'ai plus la tôte à moi, je suis fou... Ah! le 13 JANVERS!!

Lia fin de cette lettre, de l'écritare de Marph; était ainsi conque!

Madame,

D'après les ordres de Son Altesse Reyale, je complète ce triste récit. Les deux lettres de Monseigneur auront d'û préparer Votre Altesse Royale à l'accablante nouvelle qu'il me resse

à lui apprendre

Il y-a trois heures, Monseigneur était occupé à écrire à Votre Altesse Royale; j'attendais dans une pièce voisine qu'il me result
la lettre pour l'expédier aussitôt par un cousrier. Tout-à-coup j'ai vu entrer la Princesse
Julianne d'une air consterné. — Où est son
Altesse Royale! — me dit-elle d'une voix
émue. — Princesse, Monseigneur écrit à Mine
la grande-duchesse des nouvelles de la journée. — Sir Walter, il faut apprendre à Monseigneur... un événement terrible... Vous êtes
son ami... venillez l'en instruire... De vous ce
coup lui sera moins terrible...

Je compris tout; je crus plus pradent de me charger de cette funeste révélation... la supérieure ayant ajouté que la Princesse Amélie s'eteignait lentement, et que Monseigneux devait se hater de venir recevoir les derniers soupirs de sa fille. Je n'avais malheureusement pas le temps d'employer des ménagemens. J'entrai dans le salon, Son Altesse Royale s'apercut de ma paleur. — Ta viens m'apprendre un malheur!... — Un irréparable malheur, Monseigneur... Du courage... — Ah! ... mes pressentimens!!... — s'écria-t-il, — et sans ajouter un mot, il courut au clottre. Je le suivis.

De l'appartement de la supérieure, la Princesse Amélie avait été transportée dans se cellule après sa dernière entrevue avec Monseigneur. Une des sœurs la veillait; au bout d'une heure, elle s'aperçut que la voix de la Princesse Amélie, qui lui parlait par interval-

les, s'affiliblissait et s'oppressait de plus en plus. La sœur s'empressa d'aller prévenir la supérieure. Le docteur David fut appelé; il crut remédier à cette nouvelle perte de forces par un cordial, mais en vain ; le peuls était à peine sensible... Il reconnut avec déscepeir que les émotions réitérées avaient probablemement use le peu de forces de la Princesse Amélie, il ne restait aucun espoir de la sauver.

Ce fut alors que Monseigneur arriva; la Princesse Amélie venait de recevoir les derniers sacremens, une lueur de connaissance lui restait encore ; dans une de ses mains croisées sur son sein elle tenait les débris de son petit

rosier.

Monseigneur tomba agenovillé à son chevet; il sanglottait.

- Ma fille!... mon enfant chéri!... s'écriat-il d'une voix déchirante.

La Princesse Amélie l'entendit, tourna légèrement la tête vers lui, ouvrit les yeux... tacha de sourire et dit d'une voix défaillante :

- Mon bon père... pandon... aussi à Henri ... a ma bonne mère... pardon...

Ce furent ses derniers mots...

Après une heure d'une agonie pour ainsi dire painible... elle rendit son ame a Dien...

Lorsque sa fille eut rendu le dernier seup Monseigneur ne dit pas un mot...son calme et son silence étaient effayans...il ferma les paupières de la princesse, la baisa plusieurs fois su front, prit pieusement les débris du petit romer et sertit de la cellule.

Jo le suivis : il revint dans la maison estata rieure du cloître, et, me montrant la lettre qu'il avait commencée d'écrire à votre alteme royale, et à laquelle il voulut en vain ajouter quelques mots, car sa main tremblait convulsivement, il me dit:

-- Il m'est impossible d'écrire... Je suis ané. anti... ma tête se perd!... Écris à la grandeduchesse que je n'ai plus de fille!...

J'ai exécuté les ordres de Monseigneur.

Qu'il me soit permis, comme à son plus vieux rviteur, de supplier Votre Altesse Royale de hâter son retour... autant que la santé de M: le Comte d'Orbigny le permettra... La présence scule de Votre Altesse Royale pourrait calmér le désespoir de Monseigneur... Il veut chaque nuit veiller sa fille jusqu'au jour où elle sera ensevolie dans la chapelle grand-ducale.

Pai accompli ma triste tache, Madamo; veuillez excuser l'incohérence de cette lettre... et recevoir l'expression du respectueux dévouse ment avec lequel j'ai l'honneur d'être, de Votre Altesse Royale,

Le très obéissant serviteur. WALTER MURRE

La veille du service funèbre de la Prince Amélie, Clémence arriva à Gérolstein avec sea

Rodolphe ne fut pas seul le jour des funés railles de Fleur-de-Marie.

PIN DE L'ÉPILOGUE DES MYSTÈRES DE PARIS.

# AU REDACTEUR DU JOURNAL DES DEBATS.

Monsieur,

Les Mystères de Paris sont terminée; permettez-moi de venir publiquement veus remercher d'aveir bien voulu prêter à cette œuvre, malheureusement aussi imparfaite qu'incomplète, la grande et puissante publicité du Journal des débats; ma reconnaissance est d'autant plus vive, Monsieur, que plusieurs des idées émises dans cet ouvrage différaient essentiellement de celles que vous soutenez avec autant d'énergie que de talent, et qu'il est rare de rencontrer la courageuse et loyale impartialité dont vous avez fait preuve à mon égard.

J'invoquerai encore une fois cette impartialité, Monsieur, pour vous dire quelques mots en faveur d'une modeste publication, fondée et exclusivement dirigée par des suvriers, sous le titre de la Ruche populaire. Quelques ar-

bune populaire, où ils exposent leurs réclame. tions avec autant de convenance que de modération. (Je citerai entre autres une lettre aussi touchante que respectueueuse, adressée au Roi par M. Duquesne, ouvrier imprimeur.) L'erganisation du travail, la limitation de la concurrence, le tarif des salaires y sont traités par les ouvriers eux-mêmes, et, à cet égard, leur voix mérite, ce me semble, d'être attentivement écoutée par tous ceux qui s'occupent des affaires publiques.

Mais malheureusement il se passera peutêtre bien des années encore avant que ces grandes questions d'un intérêt si vital pour les masses soient résolues. En attendant, chaque jour amène et dévoile de nouvelles misères, de nouvelles souffrances individuelles : les fondateurs de la Ruche ont espéré qu'en faisant chatisans honnêtes et éclairés ont élevé cette tri- que mois un appel en faveur des plus malheutés des heureux du monde.

Permettez-moi, Monsieur, de vous citer la Ruche populaire:

## LA RUCHE POPULAIRE.

4 Secourir d'hononables infortunes qui sa plaignent, s'esthien. S'enquérir de ceux qui luttent avec hon-, neur, avec energie, et leur venir en aide, quelquefois a leur insu... prévenir à temps la misère ou les ten-tations qui menènt au crime... c'est mieux.,,

(RODOLPHE, dans les Mustères de Paris.)

"Si, dans notre conviction, le peuple ne peut être délivré ou secouru avec efficacité que par des mesures législativement prévoyantes, ce n'est pas pour nous une raison de méconnaitre ou de repousser aveuglement les dons offerts avec délicatesse.

"Le rôle que M. Eugène Sue fait remplir à Rodolphe, dans les Mystères de Paris, nous ayant inspiré l'idée de nous enquérir de familles honnêtes et malheureuses, et qui, à ces titres, sont dignes de l'evangélique fraternité nous fidsons l'humanité des personnes riches un pieux appel : car un bienfait suffit quelquefois à détourner le malheur, à sauver de la misère, du désespoir, du crime peut-être, une famille dépourvue de tout... Et puis les aumones dégradent... Ce que nous conseillerons principalement, sera de procurer du travail ou quelques places rétribuées suffisamment, enfin tout ce qui peut mettre au-dessus de la terrible nécessité!

"Nous avons à soulager plusieurs familles intéressantes et dans la détresse : les bienfaiteurs peuvent s'adresser au bureau de ce journal, où on leur confiera les adresses, pour qu'ils puissent aller eux-mêmes administrer leurs dons

"Nous citerons, entre autres, une famille composée du père, de la mère et de quatre enfans, dont le plus agé a six ans ; ils ont vainement sollicité des emplois qui leur permissent de vivre, mais qu'ils n'ont pas obtenus pour le motif même qui devrait exciter le plus touchant intéret: parce qu'ils avaient une nombreuse famille...

"Une autre de ces familles vient de perdre son chef, honnête ouvrier peintre, qui, en travaillant, est tombé d'un quatrième étage. Il laisse une semme enceinte et plusieurs enfans en bas age, dans la plus profonde douleur et le plus grand dénument.,,

C'est avec bonheur, je vous l'avoue, Monsieur, que j'ai cité cette page, où mon nom est inscrit d'une manière si flatteuse; car je me

roux de leurs frères, ils seraient peut-être écou- | regarderai toujours comme récompensé au dela de toute espérance chaque fois que je croirai avoir inspiré, par mes écrits, quelque action généreuse ou quelque pensée charitable, et l'idée mise en pratique par les fondateurs de la Ruche populaire me semble de ce nombre.

Ainsi, les personnes riches qui voudraient s'abonner à ce journal mensuel (6 francs par an, au bureau de la Ruche, rue des Quatre. Fils, No 17, au Marais,) seraient chaque mois instruites de quelque infortune respectable, qu'il leur serait peut-être doux de soulager: car, disons-le hautement, il y a généralement en France beaucoup de commisération pour ceux qui souffrent; mais bien souvent l'occasion manque pour exercer la charité d'une facon profitable au cœur, et, si cela peut se dire, intéressante. Sous ce rapport, la Ruche populaire offrirait de précieux renseignemens aux ames d'élite qui recherchent les pures et nobles jouissances.

Un dernier mot, Monsieur.

· Comme vous avez été de moitié dans mon œuvre par l'immense publicité que vous lui avez donnée, je crois pouvoir vous instruire d'un résultat dont vous vous féliciterez, je l'espère, avec moi. On m'écrit de Bordeaux et de Lyon que plusieurs personnes riches et compatissantes s'occupeut de réaliser, dans ces deux villes, mon projet d'une Banque de prêts gratuits pour les travailleurs sans ouvrage, et quelqu'un, qui fait ici l'usage le plus généreux et le plus éclairé d'une immense fortune, m'a donné, au sujet d'une fondation pareille pour Paris, les plus encourageantes espérances

Souhaitons maintenant, Monsieur, qu'un législateur, véritablement ami du peuple, pren-

ne en main les questions relatives :

A l'établissement d'avocats des pauves;

A l'abaissement du taux excritant de l'intérêt prélevé per le Mont-de-Piété;

A la tutelle préservatrice exercée par l'Etat sur les enfans des suppliciés et des condamnés à perpétuité;

A la réforme du Code pénal à l'endreit des abus de confiance:

Et peut-être ce livre, attaqué récemment encore avec tant d'amertume et de violence, aura du moins produit quelques bons résultata.

Veuillez encore agréer, Monsieur, l'expression de ma vive gratitude est l'assurance de mes sentimens les plus dévoués.

Paris, ce 15 Octobre 1843.

EUGÈNE SUL

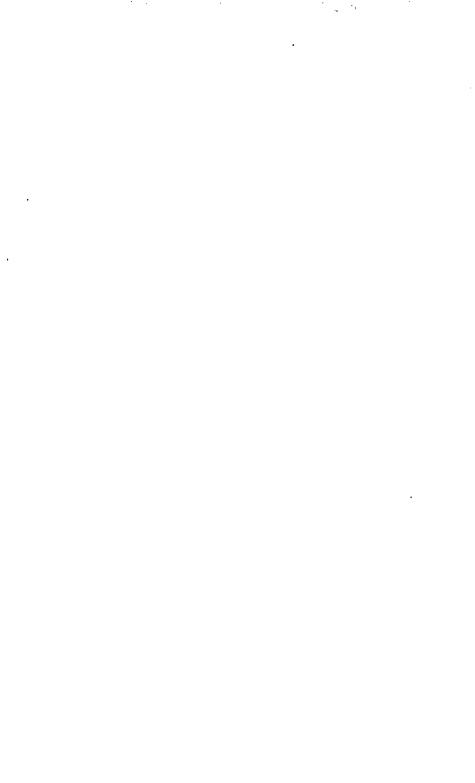



| 4 |
|---|
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |

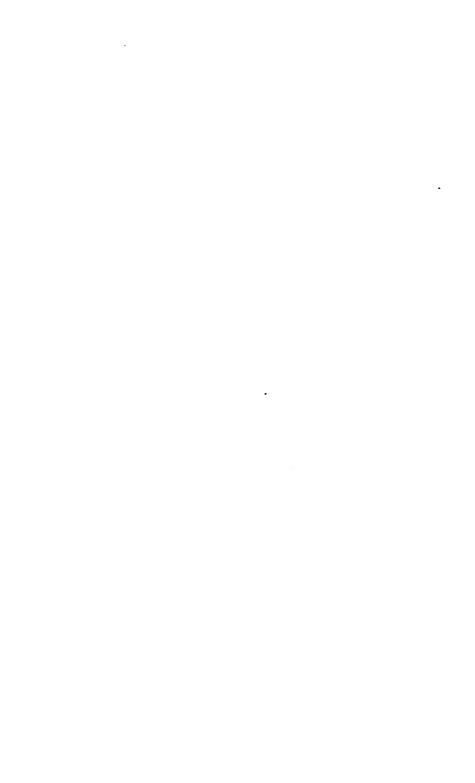

AUG 7 1942

